







•

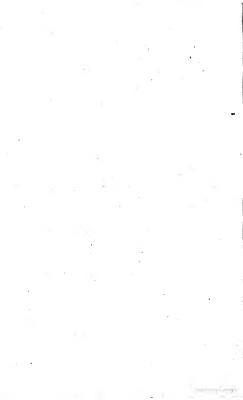

# HISTOIRE

D E S

TRAITEZ DE PAIX

# MAINTSIE

ALAT DE LOS AST

# HISTOIRE

DES

## TRAITEZ DE PAIX.

Et autres

### NEGOCIATIONS

Du dix-feptième Siécle,

DEPUIS LA PAIX DE VERVINS

Jusqu'à la Paix de Nimegue:

Où l'on donne l'origine des prétentions anciennes & modernes de toutes les Puissances de l'EUROPE, & me Analyse explet de leurs Négociations, tant publiques que particulières.

Ouvrage nécessaire aux Ministres publics & autres Négociateurs, & qui peut fervir d'introduction au CORPS DIPLOMATIQUE ou RECUEIL DES TRAITEZ DE PAIX, &c.

TOME SECO, ND.





A Amflerdam. Chez J. F. BERNARD.

A la Haye. Chez les Fréres VAILLANT ET PREVOST.

M. DCCXXV.



# HISTOIRE

DES

TRAITEZ FAITS.

LEUROPE

DEPUIS LA PAIX DE

VERVINS

JUSQUA CELLE DE NIMEGUE.

#### LIVRE CINQUIEME.

TRAITEZ

Entre les Provinces-Unies des Païs-Bas & les autres Etats de l'Europe.

Noore que les Provinces-Unies feient l'Etat Souverain le plus moderne de l'Europe, & celui qui a le moins d'étradue de Païs, n'azimoins elles font devenues fi poullistres en peu de terms, que prefique tous les Princes de l'Europe ont recherché leur alliance, & que le Roi d'Elpagne même qui étoit leur Souverain, a d'et obligé de lier le Païs avec

elle, & de recourie cultiur plufeaux foi à leur posection pour grenuir fa Etat de la rauce qui les menapeut. Aufi l'Hittôre de Traiter, que le Etat Géréraux des Provinces Unies des Pais Bos our paffer avec les Princes de East de l'Europe ne part ètre que d'une extreme unité pour l'artifiquence de Hittôrie de ce fichée, je l'explquerai le mieux qu'il me fera possible, de pour achever emérement ce qui regarde en Provinces, comme les Princes d'Orange our été, les Fondateurs de ceux République de y ont profique todjours possiblé de y possiblem encore les prémieres digniters. 7 ms. II. je. traiterai dans les deux derniers Chapitres de ce Livre, des Princes d'Orange qui ont vécu depuis l'étabilitément de cet Eint: j'expliquerai aufil leurs qualitez & quelques Traires, qu'ils ont faits avec d'autres Princes ou qui ont été faits pour leurs intérés.

Traiter qu'ils ont faits avec d'autres Princes ou qui ont été faits pour leurs intérêts.

Mais ayant que de poffer plus avant, s'ellime nécessaire de marquer en pou de
mots comment cet Eur a été établis de quelles Provinces il est composé, quels Traiet elles ont faits les unes avec les autres pour former leur union, enfin les êtres que
pennent les Eures Gérétaux de ces Provinces.

#### CHAPITRE I.

# De l'Etat des Provinces-Unies des Pais-Bas & des Titres que prennent les Etats Généraux.

Lis Pais-Bas écient originairement diviúe en plufieurs Provinces gowernées par dreves Princes fous le nont de Dacs, de Contrac, ou de Sciepturs, quine faisient néanmoins sien de confiquence & ne pouvoient tien lever fair le tendre les les le configuence de rous Euro de Chappe Province, à fevor de Clegh, de la Nobelie, de de Propieco e Frovinces étant unes faccufferentent par quelques nament par le maisse de Marte de Bouge, de la Chappe Province, de la Contraction de la Contra

Philippe se voyant Souvenin de unt de Royaunes qu'il gouvenoit avec une autorité abséule, voiten en der aus sis emme en cet Province; il sin némennoit puis sur les inthraces des Esus de rappeller les moupes Espagnoles & le Cardinal de Granvelle qu'il y avoi inflié en wenten et Espagne, & de moderte la rigueur des Edire courre les Calvinilles: muis ayant voulu retabit Thoquificion en 1967, publeum ché a Nobelff se liguevent enfemble en 1966. En préfinnéement ne nopiere à la Daucheff de Parme Gouvernante des Pais-Bas pour en demander l'abstituos ; lis privent eur me me le non de Geueu qu'en leur avoit abboud donné promépsis, & donnéem la hardielle au menu peuple de se fouteve & de commentre une infiniré de désordres de de Seculées dans le Eslisse du press.

Ce a toolle future più spiù a spiale une par la force des ames que par la bolici une de l'Insujitation de par l'ammitte que la Couvernaine fin oblight descorder aux Gentilshommis liguez, qui moyennare cela renoncérera à la ligue quida avoitent fain entreus; muis le fois d'Elippue n'étant pau connuré octe reficilité qu'il croyoit avec zaison de perillosit confiquence, envoya en 15 7, dans les Pais-Bas la Duc d'Albe en qualité de Girarde le fois arrice, qui y syate rechia un Condif Souvernia pour passir englisé de Condif Souvernia pour passir en passir de la Pais, entraures les Connes d'Egmont & de Hom qu'on accufait de serie pas opposé alle viejouenchem aux fichientes; apare enfaite chaffi fancellivement le Conne Ludovic de Nallia de le Prince d'Orange fon firer, qui après viene entre de celle Poutoure y feisier nettres une de faultimes armée, toutes choles évent tamqualle tofique le Dec d'Albe t'evid de voutoir finer poyre le centréme definé et de destine de nouvelle et de diarries de nouvelle en d'étal.

Les Etats de ces Provinces confentirent au premier impôt comme à une chose qui ne fe payoir qu'une fois 3 mais ayant retusé les deux autres qu'ils pugérent capables de ruinet le commerce, le Duc d'Albe, après une année de dispute, fit publier l'Edit sans le confentement des Etats.

Comme tous les Marchands avoient fermé leurs bouniques & que le peuple refuloit abfolument de payer cer impôe, le Duc d'Albesé difposoir de le faire lever par force par fes Soldats, & de faire punir sévérement ceux qui y feroient resultance, loriqu'en i 5 7 2. quelques Gueux ayant commission du Prince d'Orange surprirent la Brille en Hollande, après quoi le Comte Ludovic de Nassau surprit Mons en Hainaut ; toutes les villes de Hollande hormis Amsterdam, avec celles de Zelande à la réserve de Middelbourg s'étant foulevées avec quelques places circonvoisines chassérent les garnisons Espagnoles, & déclarérent le Prince d'Orange leur Gouverneur.

Le siège que le Due d'Albe fut obligé de mettre devant Mons donna le loisir au Prince d'Orange de régler la forme du gouvernement de ces Provinces ; de se faisir de quelques places voisines, & de se mettre en état de résister aux Espagnols : ainsi le fils du Duc d'Albe les étant venu attaquer, il n'y put faire de plus grands progrès que de prendre les villes des Malines , Zurphen , Narden , & Harlem ou les Espagnols commirent des truautez qui affermirent les autres dans le dessein de se défendre jusqu'à l'extrêmité.

#### I. Pacification de Gand entre les Etats de Hollande & de Zelande FR les autres Provinces des Pais-Bas,

#### Pour établir la paix & l'alliance entre ces Provinces. 1576.

E Roi d'Espagne chagrin de ce que les crusurez du Duc d'Albe & les nouveaux impôrs qu'il avoir voulu établir, avoient fair révolter ces Provinces, le rappella & lui substitua le Commandeut de Requesens qui n'ayant pu faire la paix avec les Provinces de Hollande & de Zelande dans une conférence qui se tint à Breda en 1575. continua la guerre contre le Prince d'Orange avec différens fuccès; ce Prince ayant pris Middelbourg en Zélande & perdu Ziriczée dans la même Province.

Le Gouverneur étant mort en 1576, fant que le Roi lui eût nommé un Successeur. les Soldars Espagnols & Allemands n'étant point payez commirent d'extrêmes désordres dans le Pais, pullésent Mastricht & Anvers, & traitérent fi mal les Provinces soumises au Roi d'Espagne qu'elles appellérent à leur secours le Prince d'Orange : plusieurs Seigneurs du Païs étant entrez en conférence avec lui, ils convinrent de tenir une affem-blée des Etats de toutes les Provinces des Païs-Bas pour y établir la paix entr'elles. Cette affemblée ayant été tenue à Gand en cette même année, les Etats de Hollande & de Zelande qui suivoient le parti du Prince d'Orange, firent un Traité qu'on appella la Pacification de Gand, avec les Etats de Brabant, de Flandres, d'Artois de Hainaut & des autres Provinces des Païs-Bas hormis du Luxembourg dont la Noblesse & le peuple avoient une attache particulière pour le Roi d'Espagne.

Par ce Traité on convint que les Espagnols & les autres étrangers sortiroient du Païs ; Qu'il y auroit une amnistie générale de toutes les injures que ceux des différent partis s'étoient faites les uns aux autres : Qu'on n'inquiéteroit personne pour sa Religion : Que les jugemens donnez fur ce sujet seroient annullez, & les biens immeubles rendus à ceux sur lesquels ils avoient été confisquez, sinon le prix qui en auroir été payé : Qu'on sétabliroit l'ancienne forme de Gouvernement : Qu'après que les étrangers seroient fortis du Païs, les Etats Généraux de toutes les Provinces étant affemblez jugerojent ce qu'on fetoit au fujet de la Religion qui seroit exercée dans ces Provinces ; du Domaine Royal dont les Hollandois & les Zelandois s'étoient faisis, & de la somme qu'ils avoient accordée au Prince d'Orange à cause des deux expéditions qu'ils avoient faites, & dont ils prétendoient que les autres Provinces devoient payer leur part, puisqu'elles en sentoient aussi l'utilité: Que cependant le Commerce seroit rétabli entre ces Provinces : Que chaque Province continueroit dans la forme du Gouvernement & dans l'exercice de la Religion qui s'y faifoit alors : Enfin que les Hollandois ni leurs alliez ne pourroient rien changer pour la Religion hors de leurs Provinces; étant néanmoins permis au Prince d'Orange de traiter avec les villes qui dépendoient de fon gouvernement, & qui ne s'étoient pas foulevées comme les autres.

En conféquence de ce Traité toutes ces Provinces firent à Bruxelles une étroite alliance

entriel.

entr'elles pour chasser les Espagnols du Païs; leRoi d'Espagne même cédant à la nécefsité du tems, sur obligé de consistent Tannée suivante cette Pacification, & de donner ordre à Jean d'Autriche qu'il envoya pour Gouverneur dans les Païs-Bas, de renvouer tous les érangers hors du Païs, ainst qu'il fit.

II. Union d'Utrecht entre les États des Provinces de Gueldres & de Zutphen, de Hollande, de Zelande, d'Utrecht, de Westfrie & des Ommelandes. 1579.

D'on Jean écanispante de n'avoir que le faul time de Gouverneur fans en avoir le pouvoirs, ou bien ayant repé de nouveaux orders d'Étagues, é faifit de la citadelle de Namur en cette même année 1 1772, cela obligae les Estats Gérfarux de Province de la déduter le guerre, d'étit le Prince d'Orange pour Gouverneur du Brabaurs, de enfaire de défereir le guerrementent général dus Pairs Bas à l'Archateg nour Compartie de l'action de l'acti

La ville d'Amfiredum fe condit aux Entra un contromencement de l'améri 1758, mais d'autre par Dom Jean ayaist défait l'amére de Se trai à Genthéour reprit Louvain, Limbourg, se Philipevillet: après fa more Alexandre Doc de Parme ion Succeffier tranersa dans l'obciliance du Red d'Efrigger plafeurs grands Seigneum du Pitis, le Provinces d'Artos de de Hamaure, de levilles de la Flande Waltone; ces Seigneurs écrems joleuns de la grande autorité du Prince d'Orange, acc en Provinces Arros quoi establisse de la grande autorité du Prince d'Orange, de ces Provinces Arros quoi establisse de la Rejugio Calvanité dans leur Pitis.

Le Prince d'Orange voyant que l'union entre ce Provinces commençoi à 6 câfoudre, voului lier pais éroitement enfemble celles qui éroitem plus artibérs à fon parit; ainsi ayant alfemblé à Unecht au commencement de l'année 1779, les Eura de Gudders, de Zumplen, de Hollande, de Zelande, d'Urrecht, de finis, de de Ortumulande, elles firent entrélles le 29, Janvier une confédération qu'on appella l'Union d'Urrecht.

Par ce Traité ces Provinces firent entr'elles une étroite union, enforte qu'elles ne pourroient être separées par testament ni par quelque autre Traité ou accord que ce fût: Que chaque Province, même chaque ville, auroit une pleine possession de ses droits: Que quand il arriveroit quelques différends entre quelques Provinces, les autres ne s'en pourroient mêler que pour les porter à s'accommoder entr'elles : Qu'elles s'affisteroient l'une l'autre contre tous ceux qui les attaqueroient sous quelque prétexte que ce fût : Que les fortifications qu'on feroit aux villes frontiéres seroient faites moitié aux dépens de la Généralité, moitié aux dépens de la Province: Que les nouvelles forteresses que la Généralité voudroit faire faire, se seroient à ses dépens: Que le revenu du Domaine du Roi feroit employé à la défense commune : Qu'on ne pourroit faire ni paix ni tréve, ni aucune nouvelle guerre, ni contracter aucune nouvelle alliance avec les étrangers, ni établir aucuns impôts nouveaux que du confentement de toutes les Provinces: Que lorsqu'il s'agiroit de faire d'autres affaires les choses seroient réglées à la pluralité des voix : Que les differends qui naîtroient sur ce sujet entre les Provinces seroient réglez par le Confeil ou par les Gouverneurs : Que les Provinces, Etats, & villes du voitinage pourroient être reçues dans l'union du consentement des Provinces. Que les Hol-landois & Zelandois conserveroient l'exercice public de leur Religion, suivant qu'il étoit établi, & que les autres Provinces en useroient comme bon leur sembleroit, conservant à un chaçun la liberté de sa Religion: Que s'il arrivoit quelques différends entre les Provinces, s'il n'en regardoit qu'une seule, les autres le régleroient; mais que si elles y étoient toutes intéresses, les Gouverneurs en déciderojent : Que les Etats serojent convoquez comme auparavant : Enfin que les Etats, finon les Gouverneurs, expliqueroient les difficultez qui interviendroient fot ces articles.

Les Etats de ces Provinces ayant déclaré en 1381. le Roi d'Espagne déchu de la Souveraineté qu'il avoit sur elles, confirmétent encore deux années après cette union;

hormis qu'ils convintent que la feule Religion Protestante qu'ils nomment la Reformée, feroit ptéchée & enseignée publiquement.

Ce font ces Trance qui ont établi l'union einre ces Provinces, qu'on nomme à canife de cale la Province-Unies, pulieurs surter Provinces Villei de p Pisi Ba y étoiets auffi jointes d'àbord, muis après pluficurs pufei & reprifer de ville il n'y et qu'en l'evoirce d'Oveniffe le la ville de Gronnique qui officent demartées unies ave les fix Provinces qui de considéréran premiérenne à Urecht. Ainf le nombre de forcince-Unies le préfettement au nombre de fept, révoir Guddens & Zupphen qui ne font comptées que pour une province, la Hollande, la Zelande, la Province d'Utercht, de Frige, d'Oveniffe, onfin celle de Gronnique de de Omnedande qui ne font qu'une province; ainfi hommis le Pisi de Dentre qui paffe pour allé fast envoyer de Dipetrar à Jafemble de Eura Génerau, cource que les Laupseffedent en Dubban. Gépard de la Géréalmir, cel 3 de fair Province passif pour un diant une de checune de ces provinces finant le range qu'elles tienneme dans l'affemble de Eura Généraux qu'elles tienneme dans l'affemble de Eura Généraux qu'elles tienneme dans l'affemble de Eura Généraux qu'elles tienneme dans l'affemble de Eura Généraux, en commençaux par celle de Guédens à laquelle baché

#### Des Provinces - Unies.

GUELDRES se ZUTPEIN. Le Duché de Goodbree et le Comte de Zurphen d'écrudient autre foid et Hempire, là freunt unit sit à paul de fice caus any nel remoyen d'un Comte de Naffiu qui épouls foccuffrement les deux bénirées de ce Duché, se de comé ji in memer minitue dans la Malfio du Comtes d'Egment qui en ou joir jusqu'à ce que Claries Quint et en mepar dans le fiche pail entocellant les opposite de la comment de provinces. Units, les places de Goodbre et de Zupplem on tinsurent égrafes se repriés, aumée par un part unnés par l'autre, qu'en post décidement de la comment de comment de la comment de la

Le Roi ayant entérement conquis cette Province dans la demiére guerre, on oblège, fo Députer de l'entire de l'alfendles de Bent Gréneux, mais dépais les Prançois ayant abandonné les conquètes qu'ils avoient faites dans ces Provinces, les Députes de Guddres repriente leur place : nous vernors dans les dernier Chapitre de ce L'urre que peu après cette Province offiti au Prince d'Orange de le presidre pour leur Souverain, ce qu'il ne voollet pas accepter pour les raisons que je marquerel.

HOLLANDE. Le nom d'Atollande cotwient particulérement à la Holland Michalous le plante proprieme la Well-finé ou Finé Occidentale, à causé que toure la côte-de la mer depuis le Weir-jufqu'i l'embour-de Albin éurocupée par le richique, acur qui curopainer e Patriconie une la plus Occidentaux de tous ceux et ce ceux nation; c'ell pourspoi encore à précine quant dous le Esta de rotte la Hollande fon atfentible, a les qualificate le Esta de Hollande con de l'emboure, a le qualificate le Esta de Hollande con serious de Connes particuliers, qui par le moyer de quelques mariages devinent dans la lucie Connes de Zeshade & Seignanad e Wel-Finé. Autréfai in ly sort que les Wels-de Dordrecht, Hallem, Delft, Levden, Anthecham & Couch qui suive a Nobelée neuvonfaire lum Députer à l'attemblée de Esta de la Brovin-ce; mais le Prince Guillaume IX. voulant s'e rende plus puillont en s'animar l'aminé de villes auxendelle il faisé donne ted vois de fifte per en fis ajour douvour autre de ville auxendelle il faisé donne de qui de fuffire, y en fis ajoure douve autres de villes auxendelle il faisé donne de qui de fuffire, y en fis ajoure douve autres

en 1372, Livoir Rotterdam, Gorckum, Schiedam, Schonhowen & la Brille, dans la Hollande Méridionale, & Alemaer, Horn, Enchuyfen, Edam, Munickendam, Medenblick & Pumerent, dans la Nort-Hollande. Cree Province el Polis puiliane elfecle que routes les autres de l'Union enfemble; si bien que de cent mille livres de contributions que powen toures les Provinces, elle en paye plus de cinquante-hair mille.

ZELANDE. Cerce Province confiite en pluficuri illes fituées vers l'embouchure de l'Écaut; il n'y a que les villes de Middelbourg, Ziriczée, Tergoes, Tolen, Fleffingue, & Vecres, qui envoyent leurs Députez aux Etars, dans lequels comme la race des Nobles y est périe, & que le Prince d'Orange y possible les Marquistos de Fleffingue & et Vereç, ul previème lui fuel la Nobleil de cettre Province, & y a

presque une autorité souveraine.

UTRECHT. Cere Province reconnodifici les Evéque pour fes Pinces judges equi n 1314. Henti de Baviére ne synt été du Evéque les maleriame les habitans d'Urrecht , ils lui fermérent les portes de leur ville, & pellétent el Due de Gaddreis à lui reforme l'Eveque ferrier vere Charles-Quint quait restable par la force dans fon Evéché; en reconnodificate de pour il éché à cer Emperaur route fa jurisdiction emportelle, de force que Charles Quint fe restable emérément matte de Evéché de le gouverns, & après lui fon fils en cere qualité. Cert Province di goar Event de la Pour de la Charles Quint fe restable dans l'entre de la Charles Quint fe restable dans l'entre de la Charles Quint fe restable dans l'entre de la Charles Quint fe restable dans l'état de le napé qu'elle entre insupavant , hornits que par une réfolution de Estat Gérmen. La Foldande confere la fouverainteé dans l'enceinte des forts qu'elle avoit gaint la fouverainteé dans l'enceinte des forts qu'elle avoit fait bitte fur cette Province pourdant la gouverainte d'aux l'enceinte des forts qu'elle avoit fait bitt fur cette Province pourdant la gouverainte d'aux l'enceinte des forts qu'elle avoit fait bitt fur cette Province pourdant la gouverainte d'aux l'enceinte des forts qu'elle avoit fait bitt fur cette Province pourdant la gouveraint de l'aux l'enceinte des forts qu'elle avoit fait bitt fur cette Province pour de l'aux l'enceinte des forts qu'elle avoit fait bitt fur cette Province pour le produit la gouver de l'entre l'aux l'entre l'en

LA FRISE 4000 appelle suille Frise Cocidentale pour la diffuguer de la Frizer Ofisien lequi dit al della, parie avoir cité libre dunnet plufatura ficieles, en forre qu'elle ne révoire que de l'Empirer, les cufin affujireit à des l'inneces de la Maifon de Saze, dont cetter le demire la cela en 1 3 1 3. Caltate les Ris d'Épipper, le poughes de cette Propague, conférent dans la Padicación de Gand, enfaire dans l'Union d'Urenche. Leurs les Provinciaux font composfe de Députez de quatre membres, sévoir de l'Oflenços,

de l'Westergoo, du Sevenwolde, & des villes.

OVERISSEL. Cette Province dépendoir surrefuis des Evêques d'Utrecht, mais n 1 3 8. les taut d'uns à la Glicitation de Hernit de Briérée Evêque d'Utrecht fe fountierne à l'Empereur Charles Quint & à l'ês Succeifeans Ducs de Brabant & Comtes de Hollande dous certaines conditions avantageuls à la liberte de Plas. Cette Province n'entra pas d'abord dans l'Union d'Utrecht, & n'y a été reque que dans la fuite : e'ell à plus foible de touset les Provinces, ne forumiffiant que 4 300. dans

une levée de cent mille livres.

GRONINGUE. Cette ville avec le Pais finie deuteles twirécede Laries & éTam q'on nomme les Onméndares, fair une Province, dont les Estas font compofez des Députez de cette Ville & de ce Pais. La ville de Groningue avoit été obligée par Rannéteng fin Govorneur d'entre dans l'Ution d'Uterde I l'imitation des Ornne-landes, mais enfaire ce même Gouverneur entrant dans le parti de l'Eliggne, l'un contrain autils, de éle y demenu juiqu'à ce que le Comme Manrie l'ayant affigies en 1334, elle le rendri à condition qu'elle ferora tificirée à l'Union, yau'elle democratin juiqu'à le menie, & qu'on ne concluento pion ai se priviléges comme cette ville avoit de différends are le Ornnéandes, on tipula par cemme cette ville avoit des différends are les Ornnéandes, on tipula par cemme cette ville avoit des différends are les Ornnéandes, on tipula par cemme deput de l'action de l'action

#### Titres & qualitez des Etats Généraux.

ETATS CENTRAUX. La Souvenisse de chaque Province pare fon gouvernemente inérieur confide dans Talemblée de le Eura particuliers; mais dans
resures les fige. Provinces : de force qu'il faudreit réguliérement, fairant l'Iulon
d'Uracht, affembler ces Eura pour réfonde de la paix se la guerre de la unres affires
moprantner, mais comme ai levoir néchtier pour cet de convoquer paut de buix
cers personnes pour rendre cette affemblée completre, en a jugé 3 propos depuis
rel de cett au que chaque Province nommit des Dipures qui s'affembléaffent ion
le nom d'Eura Geberaux, quoi qu'à proprement parler ils n'en foient que le D'apuez, se ne pauffent rein concluer de novevau fam l'avia de leux Commencain.
Le Eura Généraux, proprement des, ne fe four affemblez qu'une fois dépais un
Le Eura Généraux, proprement des, ne fe four affemblez qu'une fois dépais un
En à Anvers en a cons surce le Roi d'Etage de l'Architect de l'action
fette à Anvers en a cons surce le Roi d'Etage de l'Architect de l'action
ment ces Dépueze des Euras Généraux qui ont paife tous les Traitez dont nous
parlerons.

"HAUTES PUISANCES. Je finis ec Chapitre par ce tire qu'on donne four nau Etats Généraus drais les Traitez. Nous avons viq ue les premiers Confédéres de Pais-Bus prierat le nom de Gueux, dans la fuite lis ont voulu en avoir un aure leis mélitren, flovor celul de Haute R'utilians dépientes, que néminois l'Archéale Albert ne vouluir parsis leur accorde dans le Traité de Trère de 1602, avant implement étonné cult Ulluftre Ségèrent. Pérferenteuren en ué défent ayant implement étonné cult Ulluftre Ségèrent. Pérferenteure en ué défent ayant fraise par le partie de la contraise de la comment de la comment

Les Etats Généraux ont paffé des Traitez avec prefique tous les Princes & Etats de l'Europe. Je m'en vais expliquer l'Hilfotire de ceux dont je n'ai point patfé dans les Livres précédents à l'égard de ceux dont jai déja parfé dans les livres précédens, on peur les y voir dans leur ordre, a sinfi qu'il elt marqué ci-déflous.

Traitez entre les Provinces-Unies & l'Angleterre. Voyez Liv. I. Ch. V.

Traitez entre les Provinces-Unies & le Danemarc. Voyez Liv. II. Ch. IV.

Traitez entre les Provinces-Unies & la Suéde. Voyez Liv. III. Ch. III.

Traitez entre les Provinces-Unies & la Moscovie. Voyez Liv. III. 2. part. Ch. II.

Traitez entre les Provinces-Unies & la France. Voyez Liv. IV. Ch. VI.

CHA-

#### CHAPITRE II.

#### Traitez entre les Empereurs & les Etats Généraux.

El Empreun ont roijours prétendu la mouvance de toutes les Provinces des Pais-Bas finées au déci de l'Enteur de de la Meste qu'on nomme prétentemen les Provinces-Unies: dans la vérier on ne le pour la Duché de Guddere, da Comé de Zorphes, de l'Effecté d'Urreche daquel dépendes aurrées la Province d'Overillel ; mais à l'égard des aurres « Enteur de la Hollande de de la Zelande, leur poedifion n'a poirt été continue ; de i quelques Princes on recomm l'Empire, d'autres, furrout ceux de la Maision de Bourgogne, ne l'avoient painais voulus fire.

L'Archide Maximillen Turent de l'Archides Philippe fon fill unit la Hallande, les autres Provincies de Pais-Bas a corpo de l'Empire, a maie le Eune de cet n'ho vince s'y oppoderne formenne, & cette innovation fut une des caude des troubles qui y arrivérent de fon tents : efin Calute-Squin persenud à l'Empire, a poèt avoir oui les raisons de part & d'aure, quosqu'il confétia qu'il n'y avoit que les Provinces de Goudeire & d'Urechte qui fillent de fiét de l'Empire, voulu réammain que œuure ces Provinces fifient à l'avenir un Cercle qu'on nommerui & Corde de Bourgopeig à condition qu'il contribuerité un ne Cercle qu'on nommerui & Corde de Bourgopeig à condition qu'il contribuerité un ne écfetire de l'Empire a de l'archive de l

Philippe Scond ayant ismoghé en 1673. l'Empreur Maninillan Scond le défini qu'il avoit envoyet une armé pour paint cere qui avoient commit plus defini qu'il avoit envoyet une armé pour paint cere qui avoient commit plus tiel es voyet de doncer que la force pout les rapre à leut deroite, se offit mente de s'entremeure pour moyenner ces accommodemnes. Philippe n'ayare par dist ce confeil, s'et les royets de hollande de de Zelande s'entre toulesées, a moint de confeil, s'et les royets de Hollande de de Zelande s'entre toulesées, a moint per pereur moyenne en 1571. S'enda une affenthée de Députre des deux mointenances en 1571. S'enda une affenthée de Députre des les confeils de la confeil de la co

Ce nowel Empereur ne far pas moin zidi que fan pire pour la Paulication de Pais-Bas ayant neugem en 1379, une confinence s'Olonge, où Gebard Trofilen Archevique Electur de cente ville fur fon Commilline, de d'où apris fey mois de confirences on le figna macare fain rien condiue. Il voulue en 1391, le mêler de faire leur past avec le Roit d'Eligagre fous des condicions avanzageuie qu'il prometor de leur faire obesent; mais fin es recultures par facilenter entrer en négociation avec costa qu'il leur envoya dans ce deffin, fichme que la permète condicion avec costa qu'il leur envoya dans ce deffin, fichme que la premiére condicion succe costa qu'il leur envoya dans ce deffin, fichme que la premiére condicion nuits fe rédouter. et plusifiance du red d'Epippe, 2 quois lin ev coulonnt jamus fis e freduct en plusifiance du red d'Epippe, 2 quois lin ev coulonnt jamus fis effectue et confider la part.

r pour leur confeiler la paix.

Rodol-

Rodolphe leur fit propofer en 1603, par le Duc de Brunswic, que, s'ils vouloient, il leur movenneroit un Traité avec le Roi d'Espagne, par lequel les Provinces-Unies feroient fouftraites de l'obéiffance de ce Roi , & dépendroient à . l'avenir de l'Empire: mais les Etats refusérent ce parti à moins qu'il n'en fut de même des Provinces foumiles au Roi d'Espagne, afin qu'ils n'eussient plus ce Roi pour leur voifin.

L'Empereur fut si choqué de ce que les Etats Généraux refusoient toutes les propolitions de paix qu'il leur failoit faire, qu'il porta les Etats de l'Empire à réfoudre d'obliger les Provinces-Unies à faire la paix de gré ou de force : ce qui néanmoins n'eut d'autre effet qu'une députation que les Etats Généraux ne voulurent point enco-

re recevoir.

Depuis cet Empereur voyant que les Etats traitoient avec le Roi d'Espagne & l'Archiduc Albert fans lui en rien communiquer, s'en plaignit aux uns & aux autres; sur tout parce que, suivant ce qu'il avoit appris, les Etats Généraux vouloient être déclarez libres : ainsi il les avertit que routes les Provinces des Païs-Bas relevant de l'Empire, ils ne fissent rien qui fit tort à la souveraineté que l'Empire y avoit.

Les Etats Généraux dans leur réponse ne touchérent point l'article de la Souveraineté de l'Empire sur leurs Provinces, déclarant seulement que le Roi d'Espagne &c l'Achiduc les voulant bien laisser dans la jouissance de leur liberté qui leut avoit couté tant de fang & de peine, ils espéroient que l'Empereur & l'Empire auroient de

la joye que cette longue guerre finît ainfi heureusement.

Cette réponse ne contenta pas Rodolphe; comme il prétendoit que le Roi d'Espagne ni l'Archiduc ne pouvoient soustraire ces Provinces de la dépendance de l'Empire, il forma en 1609, opposition à l'article du Traité d'Anvers par lequel le Roi d'Espagne déclaroit qu'il traitoit avec ces Provinces comme avec des

Etats libres.

Depuis cela & jusqu'à la paix de Munster les Etats Généraux se sont toûjours montrez contraires, autant qu'ils ont pû, à tous les desseins des Empereurs, & se se sont alliez de tous leurs ennemis. Premiérement ils firent alliance en 1610. avec les Princes de l'Union Protestante, afin de chasser les troupes de l'Empereur des Etats de la Succession de Cléves & de Julliers; & ils contribuérent extrêmement à la prise de la ville de Julliers. En second lieu ils assistérent les Venitiens pendant la guerre qu'ils faisoient contre l'Empeteur Mathias & l'Archiduc Ferdinand. Troisiémement ils s'alliérent avec Frédéric qui s'étoit fait élire Roi de Bohéme, & lui envoyérent du fecours dans le Palatinat. Quatriémement ils se liguérent avec les Rois d'Angleterre & de Danemarc pour faire la guerre à Ferdinand Second , & ils payétent des fublides & envoyérent des troupes au Roi de Danemarc jusqu'à ce qu'il eût fair sa paix à Lubec. Cinquiémement ils se liguérent avec le Prince de Transylvanie & lui promirent des subsides pour l'obliger d'entrer à main armée dans la Hongrie. Sixiémement ils reçurent & affiftérent l'Évêque d'Halberstat & le Comte Ernest de Mansfeld qui avoient été proferits pat l'Empereur, & qui lui faisoient actuellement la guerre. Septiémement ils se liguérent avec le Roi Gustave de Suéde & lui payérent des subsides pour l'obliger à faire la guerre à l'Empereut. Enfin ils firent en 1635. avec Louis XIII. un Traité de ligue offensive & défensive non seulement contre le Roi d'Espagne, mais aussi contre l'Empereur Ferdinand Second, promettant d'entrer en guerre ouverte contre lui, en cas qu'il attaquât les Etats du Roi: enforte que le Roi rompit ouvertement avec lui. Ainsi les troupes de l'Empereut étant entrées hostilement en France l'année suivante, le Roi pressa les Etats Généraux de rompre avec l'Empereur, de même que de sa part il avoit tompu avec l'Espagne en leur considération : mais ils s'en excusérent sous divers pretextes, ne voulant point augmenter le nombre de leurs ennemis ; desorte que l'Empereur & eux demeurérent toûjours dans une espéce de neutralité & d'indifférence, & 14

ne se firent point la guerre en leur nom, mais seulement comme attxibai-

Cett pourquet lorique les choirs le difiosionir à une confirence pour la pai générale, le Roit demandar à l'Empereur Ferdinard III de puificeur te pour les Ambifidateurs que les Essa Céricaux envoyercioner à l'affemblée de Mundler, il les retires d'abbord luc e que vivance na neuralité avec cur il ner avoieur pas béoin, mais néamonies comme les François infiltérent à ce qu'il leut donnât ces pulificeurs pour une plus grande directé de leux Armbifidateurs, il y domans les maines les le loux, une plus grande interé de leux Armbifidateurs, il videnna les maines de le loux,

Le Traisé de Munfter ayant récabil la paix entre le Roi d'Étipogne & le Eure Généraux, la commencierné a êntre en quêque amisé sur l'Empreux : mais ils n'ont point eu de confédération les uns avec les autres qu'apets que l'Empreux : aver l'ardeur avec leuquelle lis érécisien potent pour empécher que le Roi de France ne conquit les Pais-Bas Éfuguços en 16/5. cur il leur a depuis voulu rendre la paralle, & 2 a fix un peu avant la demitre guerre de penalus qu'elle a-due, plutieurs Trainez avec eux en conséquence desqués il les a affirête puillemment de abeacoup contrible pour le fauver de leur nine. Per touve donc que l'Empreux de les Eurs ont fait douze Trainez ensemble que j'expliquezai l'un après l'autre.

#### I. Déclaration de Ferdinand III. en faveur des États Généraux,

#### Pour établir la neutralité & l'amitié entreux. 1648.

E Roi d'Efpages pur l'Article 3; du Traité fait à Munfirer mere las ête les Eaus Gérairas, s'étoit boligé de poucure fichérivement le continusation de la neutralie, de l'amisé, ét du bon voifiange qui avoit été jusqu'alor entre l'Empire deux part, de les Voirones-Chrises de laure, de d'en obsenir même des leures de confirmation de la Majellé Impériale de de l'Empirer ain l'Emperant des leures de confirmation de la Majellé Impériale de de l'Empirer ain l'Emperant de le Majellé Impériale de de l'Empirer ain l'Emperant de le Majellé Impériale de de l'Empirer ain l'Emperant de la Majellé Impériale de de l'Empirer ain l'Empirer ain l'Emperant de la Majellé Impériale de de l'Empirer ain l'Empirer ai

#### II. Traité entre Léopold & les Etats Généraux,

#### Pour alliance. 1671.

LES Etats ayant lieu de craindre que le Roi de France, qui étoit mal fatisfait de Leut conduite, ne leur frit la guerre; passérent le 11. Octobre 1671, avec l'Empereur Léopold un Traité d'alliance & de ligue défensive pendant dix années avec des articles sépatez.

Nous avons vû dans le Livre précédent, que trois femaines après ce Traité, ce même Empereur en fit un autre à Vienne avec le Roi, par lequel il promettoit à fa Majesté de ne point secourir ses ennemis, entrautres les Etass Généraux, en cas

qu'elle eût la guerre contr'eux.

L'Empereur a eu plus d'égard au Traité qu'il avoit fait avec les Etats Généraux qu'à celui qu'il palla avec la Majelé, a yant affilté les Etats Généraux contre le Roi, ét ayant confirmé ce Traité de 1671, dans celui qu'il paffà avec les Etats le 30. Août 1673, duquel nous parlerons tour-à-l'heure.

III. Traite

#### III. Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour le même fujet. Juillet 1678.

E Roi de France ayant été obligé au mois d'Avril 1672. de déclarer la guerre marquer qu'il avoit fait l'année précédente avec le Roi, & par lequel il avoit expressément promis de ne point secourir les Etats Généraux, en cas que la Majesté ent guerre contr'eux, ne laissa pas de faire encore avec eux à la Haye le 25. Juillet 1672, un autre Traité d'alliance pour dix années, par lequel, comme les Etats étoient aussi en guerre contre l'Evêque de Munster, il leur promit la garentie du Traité de paix qu'ils avoient palle à Cléves avec ce Prélat en l'année 1666. & que pour la manutention de cette paix, & pour empêcher que l'on n'entreprît aucune chose con-traire à la Paix de Westphalie & aux Constitutions de l'Empire, il mettroit en campagne, en cas que la sureté de ses Etats le lui permir, douze mille hommes outre les douze mille dont il étoit déja convenu avec l'Electeur de Brandebourg par le Traité du 25. Juin précédent.

Les Erats Généraux s'obligérent d'y joindre encore huit mille hommes en cas qu'ils en fussent requis, & de payer à l'Empereur quarante-cinq mille écus de subsigui ne a manar requis) de la pope ai ramporen quarameren qui mine cetti de notifica par mois fur le pied de vingr-quatre mille hommes & moins à proportion, fi fon fecours étoit moindre. On convint que les Etats Généraux ne feroient point la paix avec le Roi de France fans le confentement de l'Empereur & de l'Electeur de Brandebourg: Qu'ils inscreroient dans le Traité de paix, que l'Empereur & l'Empire en seroient garents: Enfin que si après la paix faite l'Empereur ou les Etats Généraux étoient attaquez, ils se fourniroient réciproquement quatre mille chevaux & huit mille hommes de pied, ou une somme d'argent proportionnée à ce secours, & ne pourroient faire ni paix ni tréve que d'un commun consentement, ni faire avec d'autres Princes durant cette guerre des Traitez qui dérogeassent à celui-ci.

#### IV. Second Traité de la Haye entre les mêmes.

#### Pour subsides: Septembre 1672.

L Es Etats Généraux pour hâter l'Empereur de joindre à l'armée de l'EleCteur de Brandebourg les douze mille hommes qu'il devoit lui fournir fuivant le Traité qu'il avoit fait avec cet Electeur le 25. Juin 1672. & voulant le foulager d'une partie des frais qu'il étoit obligé de faire pour la levée de cette armée, firent encore avec lui à la Haye le 22. Septembre 1672, un autre Traité par lequel ils s'obligérent de . lui payer deux cens mille écus en argent comptant ou en bonnes obligations, portant intérêts, auslitôt qu'il auroit joint son armée à celle de l'Electeur de Brandebourg. Ils convinrent qu'ils y joindroient huit mille chevaux & douze mille hommes de pied, & qu'ils ne féroient point la paix non feulement sans y comprendre l'Empereur & cet Electeur, mais aussi à moins qu'on ne leur rendit tout ce qu'on pourroit leur avoir pris pendant cette guerre, & qu'ils ne fuffent fatisfaits autant qu'il fe pourroit.

En conséquence de ce Traité, l'armée de l'Empereur commandée par le Comte Montecuculli, enfuite par le Duc de Bournonville, & celle de Brandebourg marchérent au mois de Septembre de cette même année au fecours des Provinces-Unies ; elles commirent d'abord quelques ravages dans les Etats de l'Electeur de Cologne & de l'Eyêque de Munster, mais cela ne dura pas longtems, le Vicomte de Turenne étant venu au secours de ces Prélats alliez du Roi, & ayant fait reculer les troupes auxiliaires, & obligé l'Electeur de Brandebourg de faire la paix avec la Majesté.

#### V. Traité de Vienne entre les mêmes. 1673.

L E Penfionnaite d'Amfterdam fit en cette même année un Traité avec l'Empereur, par lequel ils convintent que le Duc de Lorraine attaquetoit l'Alface avec fes troupes & celles que l'Empereur avoit dans la Souabe & dans le Brifgaw : Qu'il mettroit garnison dans Colmar & dans Schelestat, laquelle il feroit à cet effet passer par Rhinfeld, & que de là il entreroit dans la Bourgogne.

Ce deflein des ennemis du Roi l'obligea incontinent après qu'il eut connoiffance de ce Traité, d'aller en Alface, où il fit raser les fortifications de Colmar & de

Schelestat, de peur que les Impériaux ne s'y établissent.

#### VI. Troisième Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour une armée de trente mille hommes. Août 1673.

L'Electeur de Brandebourg ayant été obligé de faire au mois de Juin 1673. un Traité de paix léparé avec la France, en forte que le Traité pour les troupes que l'Empereur devoir joindre à celles de cet Electeur ne pouvoit plus avoir lieu, les Etats pour se procurer le secours dont ils avoient besoin, firent le 30. Août suivane trois Traitez, c'est à savoit un d'alliance désensive avec l'Empereur, un autre d'alliance défensive avec le Roi d'Espagne, & un autre d'alliance défensive entre l'Empereur, le

Roi d'Espagne & eux.

Par le premier l'Empereur voulant maintenir l'observation des Traitez de Westpha-lie, de Cléves & d'Aix-la-Chapelle, & pour accélérer la conclusion de la paix, promit de tenir prête au 16. Août de la même année près de la ville d'Egra en Boheme tine armée de trente mille hommes pourvue de toutes fortes de munitions & d'artillerie. & de l'envoyer auffitôt du côté du Rhin, afin d'agir pour la cause commune: d'autre part les Etats Généraux convintent de payer à l'Empereur pour le foulagement des nouveaux frais qu'il étoit obligé de faire plus qu'auparavant, quarantecinq mille Richedales par mois à commencer du premier Août de la même année; 8: que si l'on jugeoit à propos d'augmenter cette armée, les subsides augmenteroient à proportion : Que si les Turcs failoient quelque invasion dans les terres de l'Empereur, & qu'il fut obligé de diminuer cette armée, les subsides diminueroient aussi à proportion : Que les Etats Généraux renforceroient auffi leur armée jusqu'à quatorze mille hommes, & s'il se pouvoit jusqu'à vingt mille, & qu'ils payetoient à l'Empereut par avance cent mille écus sur ces subsides: Ensin on constrma rous les articles du Traité du 11. Octobre 1671, qui n'étoient point contraires à celui-ci , comme aussi ses articles séparez, & on convint que celui-ci dureroit dix années depuis le jour de la ratification.

#### VII. Quatrième Traité de la Haye entre les mêmes & le Roi d'Espagne,

Pour une ligue offensive & défensive. Août 1673.

E même jour 30. Août 1673. l'Empereur, le Roi d'Espagne & les Etats Générales figures engreus un Trainé de l'Espagne & les Etats Générales figures engreus un Trainé de l'Espagne & les Etats Générales et l'espagne de les Etats Générales et les Etats et les Etats Générales et les Etats et les E néraux firent entr'eux un Traité de ligue offensive & défensive , par lequel ils s'obligérent de se secourir mutuellement contre tous leurs ennemis, même d'entrer en guerre ouverte contr'eux, si on ne pouvoit les porter à faite la paix. L'Empe-

L'Empereur exécuta ponctuellement ces Traitez, ayant envoyé vers le Rhin une puissante armée qui prit Bonne vers la fin de la même année, & obligea en 16-74. l'Electeur de Cologne & l'Evêque de Munster de faire la paix avec les Provinces-Unies.

VIII. Autre Traité entre Léopold & les Etats Généraux. 1674.

I L y eut encore un autre Traité fait entre l'Empereur & les Etats Généraux au mois d'Avril 1674.

IX. Traité de la Haye entre l'Empereur, le Roi d'Espagne, & les Etats Généraux d'une part; & Charles Duc de Loraine d'autre,

#### Pour alliance.

O'une ces Traines qui ont été feulement pallez enne l'Empéreux els Estas Géne de l'ampereur, le Rod d'Engaper de les Este Génétaus résunt liguez courte le Rot de France, à veodant lui fuicient le plus d'ennemis qu'il leur feorie pol-fishe, finent conjointement des Trairez avec plufieurs Princes de l'Empire pour le déliger à lever des troupes de les faite agit courte à France moyennat quidques flatifies qu'il leur promotement ainf je les mettrai sail dans et Chipitre, pare qu'il Empereur de les Estas Généraux y ont figné comme parise contrachan-

Le premier de ces Trainez for patfé à la Haye le premier jour de Jullet 1673, avec le Duc de Lonnie; il y échalient enfreur une froite allance, & convient que ce Duc commanderois une armée de dir-luit mille hommes, desquels il ne foutmiroit hui mille, l'Empreure quater mille, le de d'Épigane eine qui llée les Eaus Généraux mille c Que lens qu'il commenceroit d'agir ces trois Pull'ances hui proposit en confinité cau par mois ; Qu'il agirie course les ennemis de Eaus sinfi que les Alliez le trouveroient plus à proposit Qu'il agrie course les nomeis de Eaus sinfi que les Alliez le trouveroient plus à proposit Qu'il agrie course point la past fains avoir fitqué que ce Duc fit récibl, y îl le dérireit, dans les terres qu'il polétois vaunt la demérie insidient, le qu'on ne routient aux Euro tous les places qui leur avoient en auteron point non plus que condition au Euro tous est places qu'il en avoient en nateron point non plus que conjoinement avec les autres allier : Enfin que ce Traité durroreit des années.

Thus directed air annes.

Le Duc de Loraine syant en conféquentre ce de c Traité joint se troupes à celles de l'Imperont & de quidques aunes Princes ligore course l'Arance, elles mante détaine par le Vécome de Traine à Sinteran dun le Palaine au mois fament détaine par le Vécome de Traine à Sinteran dun le Palaine au mois ce le les troupes de l'Electar de Brandeboug futere foit maltaniées. Nous a-vous ve ci-drant en exploquet le Trainé de Nimégae entre Emperont et Roi de France, que ce Trainé ne fait pas dévivé fort exchement à l'égard du Duc de Loraine, s'es alles ayant confont à la pair faits le faire renettre dans toutes les terres que ce Trainé ne foit pas dévivé fort exchement à l'égard du Duc de Loraine, s'es alles ayant confont à la pair faits le faire renettre dans toutes les terres que son onde positioni loriquid en avois éré déposités en 1670; ce quille lai voionn réalamoist pront méannésire pront de l'active de l

X. Traité de Zell entre les trois mêmes Alliez d'une part, & George Guillaume & Rodolphe Auguste Ducs de Bruns wie & de Lunebourg de l'autre,

#### Pour alliance défensivé.

L É écond Traité d'alliance que l'Empereur, le Roi d'Efaggne & les East Gédraites pafferts conjointement avec d'autres Princes, lut une ligue défenfive qu'ils firent à Zell le 29 juin 1674- avec George Guillaume & Rodolphe Auguite Ducs de Brunswic & de Lunebourg, & dont le premier à fa réfidence à Zell, & le fectond à Wolfemburet.

Ces Princes y prirent pour prétexte de leur alliance l'envie qu'ils avoient de contribuer à rendre la paix à l'Empire, à ses voisins & à ses alliez; déclarans que cette ligue n'étoit point offenfive contre aucun Potentat, mais seulement défensive tant contre les ennemis préfens des Alliez que contre ceux qui pourroient à l'avenir se déclarer contre eux. Ils convinrent que fix femaines après la ratification de ce Traité, ils tiendroient fur pied dans leur Païs fur les frontières des Ennemis une armée de quatre mille chevaux, de huit mille hommes de pied & de mille Dragons: Que de ces treize mille hommes, ils en entretiendroient six mille, & que les autres sept mille seroient entretenus par l'Empereur, le Roi d'Espagne, & les Etats Géneraux, chacun pour un tiers. Que les trois Alliez payeroient trois cens vingt-cinq mille florins monnoye d'Hollande pour la levée de ces troupes, à raison de quarante écus pour chaque cavalier & de dix écus pour chaque homme de pied. Ils réglérent auffi par le même Traité en combien de Régimens & de Compagnies certe armée feroit divilée, combien les Officiers & les Soldats auroient de folde, quels feroient le train & les Officiers d'artillerie; & ils convinrent que cette armée scroit roûtours en un corps pour être employée contre les Ennemis, ainfi qu'on le jugeroit à propos à la pluralité des voix des cinq Alliez : Que fi les Etats de ces Ducs étoient attaquez, les trois autres Alliez envoyeroient leurs troupes à leur fecours : Que si cette armée n'étoit pas suffisante pour repousser les ennemis ou pour les faire venir à quelque accord, tous les Alliez feroient obligez de faire en commun une recrue jusqu'à quinze mille hommes tant cavalerie & infanterie que Dragons, sur le pied de la premiére atmée : Que les Alliez ne pourroient traiter de paix ni de tréve avec les Ennemis que d'un commun confentement, & qu'à condition qu'ils fussent tous rétablis, s'ils le requeroient, dans toutes les places & droits qui leur auroient été pris pendant la guerre: qu'après la paix ils demeureroient dans une perpétuelle amitié en prenant le parti les uns des autres, & qu'ils se secoureroient mutuellement contre ceux qui attaqueroient l'Empereur dans les Etats héréditaires ou dans le Royaume de Bohéme, le Roi d'Espagne dans les Païs-Bas y compris le Comté de Bourgogne, les Etats Géneraux dans les terres qu'ils avoient en Europe, & ces deux Ducs dans ce qu'ils possédoient alors: Que cette alliance dureroit dix années, & que si l'un des Alliez étoit attaqué par qui que ce sut sans exception, les trois Alliez le secoureroient avec deux mille chevaux & quatre mille hommes de pied ; &c les deux Dues avec mille chevaux & cinq mille hommes de pied : Que celui qui feroit attaqué auroit le choix d'accepter ce fecours en argent, à raison de dix mille florins par mois pour mille hommes de pied & du double pour les Cavaliers ; ou bien en armes & munitions, qu'il feroit tenu en ce cas de tirer du Païs de celui qui donneroit le secours, & que si les trois Alliez avoient besoin d'un plus grand secours, les deux Dues feroient tenus de leur fournir jusqu'à quatre mille chevaux & huit mille hommes de pied, à la charge que le requerant payeroit la levée & l'entretien de la recrue.

Outre

Outre cas stricles il y en cut encore de particuliers & fecters pur lesqués l'Empour s'obligate de comribuer de la montié dans la levés entretien des lest pruille bommes auxquels les trois Allies ééentent obliges, & le Rei d'Efspagne & les Test Géréaux de Étite à montié de frait levés en treitent de les fleurs de la montié de fait et au montié de la fait en montié que les Allies &courceionne la ville de Bérène en cas qu'elle fuit attaquée pendant cette guerre ou du 
an après qu'elle ferin finire ; Que les deur Duos pouronne levre des contributions 
comme hont leur fembletois, fins que les Allies &tent de la fait de la fait de le fait de la fait de la fait de le fait de le fait de le fait de le fait de la fait de

Ce Traité & les articles fecrets furent fignez par les Sr. Campricht pour l'Empereur, & Braffer pour le Roi d'Espagne & les États Généraux, & par les Dé-

putez des deux Ducs.

Ces deux Does facidieres à ce qu'ils avoient pornis, & contribuérent extrémenteur en 1875, à la défaite du Maréchal de Creupy & à la prife de Tricves; lis t'emparéent encore dans la liène de la plus grande parie du Duché de Brime dont ils chaliferau les Suédois : copendant l'Empreur, le Red Effiguer, de le Eaux Gefraux, frent la paix à Mineige faits les y comprendre, dont ils fe plaignierne extrémement, prétendant que cela étoit formellement contraire à ce Tratié.

XI. Traité de Cologne sur la Sprée entre les trois mêmes Alliez & Frédéric Guillaume Electeur de Brandebourg,

#### Pour alliance. Juillet 1674.

L'Electeur de Brandebourg n'ayant pu réfifter aux preffantes follicitations des Ministres de l'Empereur, du Roi d'Espagne, & des Etats Généraux, consentit enfin de rompre la paix qu'il avoit faite à Vossem avec le Roi de France.

Ainfi ces nois Puifinces firent avec lui à Cologne für la Spiéle le premier Julier 1674, un Traité put leugle afine freballs une par ginérale julié & sătivée, dis rnonvullérem les allances qui érosent entr'eur, & pour ces efter l'Etcheur de Brandebourgé e churge de mettre en campage une armée de feite mille bonnues, fivoir cinq mille chevaux, dix mille hommes de pied & mille Dragons: le Roi d'Éfigue et le Este Soldjernet de lui donnet deur cess mille (ent chacup par moniér en figurant ce Traité, enfaite de lui payer la moirié de la folde de cent æmte, qu'on fécidis pan le détail, outre celà de donner à l'Efecture pour l'artilieré à autrer bedoins extraordinaire un cinquième moitin qu'il n'étoir porté par le Traité de

On cowint que le Rei d'Elpagne & le EERs pourroier envoyre des Commissies equi freinter litte les reveue de l'amére: Qu'il du interroiente le stibilées promis ci-destits folon qu'ils rouveroulent un moindre nombre de foldats; Que l'Electur revervoir excere après la pair les foldatés d'un mois : Que l'Electurer, le Rei d'El-pigne, & les Eens assistant l'Electure d'une passelle armée enca qu'il fint arangée dans le Ears: Que l'Electure aunot roigiques la pusiliance fouveraine dans fon armée, meine dans les terres du Rei d'Elsagne & des Etaus, pourré qu'il y dit en personne; Q'on ne pouroite trairet de trèes nu de pais faun le confin-

and the same

terment de tous les Alliez: Que chacun d'eux procureroit aux autres Alliez les mêmes avantages qu'il auroit fitpulez pour lui même; à moins qu'ils n'en convinilênt autrement entr'eux: Enfin que tant que cette guerre ducroit, ils ne s'embazafietoient point dans aucune autre contre les Princes & les Etats qui autoient poirs le mê-

me parti qu'eux.

En conséquence de ce Traité Electreu de Brandchourg vint em profence avec fon mire en Allice, d'oui li fre châge de le retiere tura pei valeux à Le conduite du Viconne de Tuerenne qui défit fes troupes de celles des autres Allice en plusfeure recontres, qui à caulé de l'invalion que les Suédois firere dans fe Less pour vanger Infraêtion de fon Traité ovec l'armere il demoura néglour depais firere de la comment de la co

## XII. Traité de la Haye entre les trois mêmes Alliez & Christian V. Roi de Danemarc,

#### Pour alliance. Juillet 1674

J'à dis publé de cT miet live "Chep, « Nomb As, aint je n'en réferent ion.)

me comenne d'vi pieure que re nout sillen vans accept le projet de pais prepré par le Roi de France, de fait chram leur pair partochiér fant y compranle Roi de Domenues, pete qu'il ne vouloir pour le téchnier le conquères quil avoir faires fait Soéde, il t'en plaque hautement, prérendant que c'éte une construction manifiel à ce l'erais faivant leur pour le le Roi d'Eugene de not tener de l'entre de la Roi d'Eugene de une réserve de plac comman le gaers, que parc qu'il n'et de le Roi d'Eugene de une réserve de plac comman le gaers, que parc qu'il n'et de l'en de l'entre d

#### XIII. Traité de la Haye entre les trois mêmes Alliez & Erness Auzuste Evêque d'Ofnabruc,

#### Pour alliance, 1675.

■ Evique d'Oundeux demours peix de quare années dans les tennes de la neuraleit guil avoir point au Roi de France de guadre par l'Entait qui avoir fait avec lui en 1674, muis enfin éant entrainé par l'exemple de fon firée ainé le Due de Zell de de fon coufin le Due de Woldimbourd, il fat mail à 14 Haye, le s. f., janvier 1673, un Traité de luge défenfere avec l'Empezeur, le Ros d'Engage, de les Ents Gérieux. Ce Truité porte la meimen dusies que coltai des Dues de Zell de de Wolfembourd: siné je ne les répérats piont, me contenuant de amaquer que ce Prance promit de merure fair poud cient public hommes doug d'inequez, den entreture deux mille, se le Roi d'Efigage de les Exus (còlégierux d'entreterne les trois mille eritans, claum par monié, ouver enquane mille kuchedles qu'ils promitent de donne pour la levic du ces mospes. Ils réglémes aufin par ce Traité, eq que le Roi d'Etigage de le Exas Genéraux proveneux pour l'entre nois mille hommes muquec ci-define, lie conventre que les deux Allier psystemes encomille hommes muquec ci-define, lie conventre que les deux Allier psystemes encore à ce l'inter cois mille écou pru nois pour Farteliner Coff ferroi foligé de tenir. ces troupes en un corps & de les faire agir contre toutes forces d'Ennemis sans nulle exception lorsqu'il seroit nécessaire, & suivant la pluralité des voix des quatre Alliez; hormis contre le Païs de la Maison de Brunswic & de Lunebourg; ce que l'on ajouta à cause que le Duc d'Hanover frére de cet Evêque étoit dans le parti de la France: Oue s'il étoit atraqué dans son Païs, il se serviroit de ces troupes, & les trois Alliez lui en envoyergient encore d'autres pour répousser cette attaque: Qu'on pourroit augmenter cette armée s'il étoit néceffaire : Que les Alliez ne feroient point la paix les uns sans les autres, & à moins que ceux à qui on auroit pris quelques places, n'y fussent rétablis: Qu'après la paix ils demeureroient dans une ferme amitié, &c qu'ils protégeroient les Etats les uns des autres, ainfi qu'ils étoient fpécifiez dans le Traité des Ducs de Zell & de Wolfembuttel: Que cette alliance dureroit dix années depuis la fin de la guerre: Qu'en cas que pendant ce tems-là quelqu'un d'eux fût attaqué, les trois Alliez lui fourniroient chaeun deux mille chevaux & quatre mille hommes de pied; & cet Evêque en fournoiroit de fa part à proportion de ce que les autres Princes de la Maifon de Brunswic & de Lunebourg avoient promis de fournir, conformement au Traité fait avec eux. Ce Traité fut figné pas Emannel de Lira Ministre d'Espagne à la Have tant au nom de l'Empereur que du Roi fon maître, & par les Députez des Etats Généraux & de l'Évêque d'Osnabrug.

Outre e Traité il y eu encore des articles fepreze qui ne fuerte figurez que pur les Députez des Esteu Géréneux, par lesquels, comme le Minithre Élégapen n'avoit point d'eordre positif de prometre les cinquante mille Richtelles portez par ce Traité, le Esteu Géréneux pomiteire qu'en cas que le Roi d'Élégapen ne nuilité point ce Traité îls psyeroient feuls les cinquante mille écass. Se qu'airis de l'Empereux, fain qu'el conferie qu'ell resistant en la englevier le traite de payer de l'ent de l'Empereux, fain qu'el conferie qu'ell resistant les nightes per l'entre de l'est de l'Empereux, fain qu'el conferie qu'ell resistant les statisfies qu'ell buil psyroien, ce le Roi d'Élégapes vobligeoir de payer pac ce Traité pour l'entretin qu'ell re présentation de l'entre de l'est de l'empereux de l'est de l'empereux de l'est d'est de l'est de l'es

de Lunebourg, fans qu'il en pût être démembré aucune chofe.

Il y ent encore d'autres aircles fégnare, qui firent figner pur tous le misen Périmporantisse qui avonent figne le Traité principal, pu lesquels ils déclarément qui recore qu'il fit det par le Traité que les troupes de ce Prince ficient employées où il fronte qué à propor à la pluraité de voix a, néammoins l'intension étoit qu'elles ferciont joinnes à celles des autres Princes de la Maision l'attention et contract de la maision de tensurier de de Lanchourge; (2014 en fercit de pour les quatrens de contract, par les vois de la maision de la ma

conventión.

On ajona cette deinifere claufe parce que les Ducs Geòrge Guillsarme & Jean Frédéric n'ayant que des filles, l'Evêque d'Onnabrue devoir hériter de leurs Esta fiuirant les citalments & traiter filtes par est de leur fimiliés, foi bien que le Die, George Guillaume ayant traité avec les Etuts, cet Evêque devoit tenir feitiré & prométés, ce qui n'avoir pas lue en cas du décre du Duc pan Frédéric

C

qui étoit allié de la France.

L'Esque d'Onnabrug a exécuté ex Traité de fa part, apant fourni les troupes qu'il auto promité se qui fevirent à l'affaite d'Trèves, entaire ai fiègé de Mafricht; d'autre part les Etans fe fonc employez, quoi optimulement, à l'aliemblée de Minégue à ce qu'un moins fon Fevêté d'emurair d'eur fois de fuite dans fa famille, mais il lé plaignit que les Allies euffent fait leur paix particulière fans ly comprendre.

#### CHAPITRE III.

Traitez entre les Etats Généraux, & les Electeurs de l'Empire.

La Provincea-Unia: Étant voifincs de pluficum Esta é Allemagne, elle on cet le lieu de faire deven Trintea voe les Princes ou Esta de Eltrapri, foit pour terminer les différends qu'elles ont ess avec eux, ou pour faire enfumble des allances pour définés munuelle. Le grand nombre de ces Trintes et caule que je les diviférait en deux chapitres, metant dans celui-ci les Traites que les Esta Criefratus de ces Provinces one fais avec les Electurs, de dans le chapitre il foitavant les Traites qu'ils on faits avec les Princes de l'Empire de avec les Villes Impériales.

Je rouve que les Esta Génératu con trât des Traites avec les Electurs de Tráves,

de Cologne, le Palatin, & de Brandebourg: j'en traiterai fuivant cet ordre.

I. Traité entre les États Généraux & Charles Gaspard de Leyen Electeur de Tréves.

CHAIRS Gaspad de Leyen Electrue de Tréves réfoli de fairre les intentions de l'Empereur qui rook pris le parti de Etaus Généraux, ne fe concenta par de la intertre cure les mains fa fosterellé d'Hermenflein pous lui donner le moyen de luer envoyer du fecus; mais d'in faufi un Traité avec eux, par Jequel d'il coldigea d'entretenit quelques troupes moyennant des fabbildes qu'ils lui promi-ren.

Cet Elefzeur Gouffit entrémement pour la causé de Hollandois; cette parialifé ayant atrié le François dans den Pais où în firent bien du zavage, & le chafferent de sa Capitale: cependant il se plaint journellement à la Haye qu'il n'a pas été de taistir des fabrides qui l'ui avoient été promis, & qu'il lui en est encore dù des fommes considérables.

II. Traité de la Haye entre Maximilien Henri de Bavière Electeur de Cologne & les Etats Généraux,

Pour leurs différends au fujet de Rhimberg. Fevrier 1667.

Ebrard Truschès Electeur de Cologne ayant été priyé de son Archevéché de Cologne à cause de son mariage avec la Comnesse Agnès de Manifeld, Ernett de Bavière sur du Electeur en sa place; & étant affisté par le Roi d'Espagne &

par son Frére Guillaume Duc de Baviére, il se mit en possession des principales

places de cet Archevêché.

Gebrard Trusches qui s'étoit déclaré Luthérien, voulant se maintenir, sit un Traité d'alliance avec les Provinces-Unies qui lui envoyérent le Comte Jean de Naffau avec quelques troupes qui ne purent néanmoins empêcher que Gebrard ne fût chasse de toutes les autres places qu'il occupoit encore, & obligé en 1583. de se retirer en Hollande. Comme l'Electeur Ernest avoit permis aux Espagnols qui l'avoient affifté, de tenir toûjours garnifon dans Rhimberg qui est une place de son Archevêché, située sur le Rhin près des frontières du Duché de Cléves, les Etats Généraux prirent ce prétexte en 1597, pour s'en rendre maîtres, ensuite pour la resuser à l'Electeur & au Chapitre de Cologne qui l'envoyérent redemander : car ils s'excuférent de le faire sur ce que cet Electeur ni son Chapitre n'étoient pas en état de défendre Rhimberg contre les Espagnols, qui tenant cette place faisoient journellement par leurs courses bien du dommage aux Provinces-Unies. Ainsi ils déclarérent qu'ils la vouloient garder comme en engagement, tant de peur que les Efpagnols ne s'en emparaffent, que pour fureté des frais qu'ils avoient faits dans le fiége qu'ils y avoient tenu, & dont il étoit juste qu'ils fussent remboursez avant que de la rendre à l'Electeur: cependant ils déclarérent qu'ils consentoient que l'Electeur continuât toûjours de toucher tous les revenus qu'il avoit accoutumé d'y recevoir.

Cette place fut depuis prisé & reprise plusieurs fois par les Espagnols & les Hollandois, sans que les Electeurs s'en mélassent; enfin depuis que les Ezars avoient pris cette place en 1631. elle étoit todjours demeurée entre leurs mains, enforte qu'uls se contentosient d'y avoir le droit de garnisson en laissant aux Electeurs la jurissischon &

la perception de leurs revenus.

Maximilien Henri de Baviére présentement Electeur de Cologne se plaignit en 1661. à la Haye que les Officiers Hollandois qui commandoient à Rhimberg vouloient faire déposer les Echevins Catholiques qu'i avoient été élus en cette ville pour en mettre de Calvinistes en leur place; qu'ils empêchoient les Catholiques d'y bâtir des Eglifes & d'aller à leurs dévotions; enfin il en demandoit la restinition, sur ce que les Electeurs de Cologne n'ayant jamais été ennemis des Etats, ils ne pouvoient avec raison leur retenir cette place. Comme les Etats ne lui firent point raison sur sa demande, il obtint du Roi de France lorsqu'il renouvella en 1662, son alliance avec les Etats Généraux, qu'il tirât parole de leurs Ambassadeurs que les Etats rendroient au plutôt Rhimberg à cet Electeur; sa Majesté ayant jugé la prétention de l'Electeur sa raifonnable, qu'il réferva par ce Traité qu'il ne seroit point tenu de donner du secours aux Erats, fi l'Electeur leur faisoit la guerre pour ravoir Rhimberg : cependant les Etats bien loin de lui rendre Rhimberg, où ils ne pouvoient prétendre au plus que le droit de garnison, continuoient leurs entreprises sur le Gouvernement, la ville, & les droits de l'Electeur; ce qui l'obligea d'envoyer quelque tems après renouveller fes plaintes à la Haye & en demander réparation, qu'il obtint en partie pour cette fois par un Traité qui fut passé à la Haye le 14. Fevrier 1667, pendant que les Erats Généraux étoient embaraffez dans la guerre contre le Roi d'Angleterre , & qu'ils avoient ainsi intérêt de ne point augmenter le nombre de leurs ennemis, sur tout la Diéte de Ratisbonne où cet Electeur avoit porté ses plaintes, s'étant déclarée pour lui, parce que cette ville dépend de l'Empire.

#### III. Autre Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour le même sujet. Décembre 1667.

Omme l'Electeur n'avoit pas eu une pleine saissaction par le premier Traité, il en fit encore un autre avec les États Généraux pour le même sujet le 22. Decembre de cette même aunée 1667.

IV. Traj-

#### IV. Traité de paix de Cologne entre les mêmes. 1674.

L'Electeur de Cologne portoit impatiemment que les Easts Généraux ne lui vousdiffent point rendre la ville de Rhimburg nonobélant les prometies qu'ils en
avoient faite au Roci, les fores inflances qu'il en voit faite à la Hupe que fes
Agens, et les plantes qu'il avoit faites à la Dière de l'Empire de la détention injuite
de cette place; mais outre cât ai voit faite à la Dière de l'Empire de la détention liquide
de cette place; mais outre cât ai voite de le plantes de Estra, de ce que dans
les différents qu'il avoit ens avec la ville de Cologne, la avoient pais hautenme la
de avec de le compensation de la cologne, la avoient pais hautenme la
de avec de le compensation de la cologne, la avoient pais nome de
de la cologne de la cologne de la cologne, la avoient pais hautenme la
de la cologne de la cologne de la cologne, la cologne, la cologne de la cologne de

and time despute sents ex Traité caché, syant fait publier au mois d'Avril faivants qu'il péchodiq page de par cut ure carcilo neuralité, d'échosit turs il 6 mignes qu'il péchodiq page de pa

L'Empereur véant allié avec les Euss Genéraux contre tous leurs ennemis, envoya en 1673. à leur fecours une armée qui s'empara en cette même année de la ville de Bonne réfidence ordinaire de cet Electeur, & fit enlever au commencement de l'année finivante le Prince Guillaume de Furflemberg qui écoit Pleinipotentaire de cet Electeur dans Jifemblée qui de tenota i Aclogne pour la paix générale.

Le Roi se tint tellement offensé de cette injure faite à l'Electeur de Cologne son allié, que n'en pouvant avoir saissfaction, il sit revenir ses Plénipotentiaires de Cologne & remit à cet Electeur les places de Rhimberg & de Nuis, a sin d'employen

logne & remit à cet Electeur les places de Rhimberg & de plus utilement ailleurs les troupes qui y étoient en garnifon.

L'Elichere du bien voulu perfilter dans Fallance de fi Majetik, mais comme il vir que le Roi Ardapetere de Fiveque de Mundite fe alliez avoient fait leur paix particulitée, & que le Roi retiant fas troupes de fon Archvéché, il ner pouvoir plus afpeire de fectour, il réfolut de traiter la paix avec les Eans par l'entremité des Ministires de Elimpereurs nous avons vir que deux les Centrement des conferences le Roi avoir demande que les Eans cédifient à l'Elechaur neut de comment de comment de comment de comment de comment de comment de le Roi de Roi parter de Maffricht qui étoit entre les mains du Roi , il demanda 4,0000.0 étus pour les fins de la guerre, & qu'on accordia aux Catologues de la Province d'Overdilé le libre ceretice de leur Redigion; mais les Ambaffideurs de Hollande spart déclair qu'il foit de la confésion qu'il rennecercit à fer pretentions fait le Comté de Meurs, ter confésion qu'il rennecercit à fer pretentions fait le Comté de Meurs, ter le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout e Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius rout le Plendpoentainer de East le comment de la condiéme du la 1674 en meure, gigua la pius r

Par ex Tanis à établiente entreux une pair penémelle; Elladrau promis qual, tandois aux Entre Géricaus les places qu'il avoit exceptes fuir le Provinces Unice, fais que fai roupes puifint onn engre de ces ville todiqu'ille en fortiment; nofine naturantes que les deniers qui vionient cei freque ne fereme point refliture, mais que les dogre qui avoient été emmente pour affuncte du fariplus feroisen mis en bland la gamilion de cet Elechier fortun de Devener étoit convenue avec les Magiltars qui lis juspercient quatamen-dura mille Richdelles pour les racheres du pillage, fir quoi il lui avoient donné trois ou quare mille florins, & les Commandaus de ces roupes avoient memoré fept desper pour affuncte de lisque.

D'aure pare les Euss Généraux reinoncérent à tous les droits qu'ils avoient für la viille de Rhimberg de Ge dépendances, de à outset les aditions qu'ils pourroient intenter pour raifon des fortifications qu'ils y avoient faites de l'autillerie de autres chofest de Flecheur de les Euss fe promiteur éciproquement de faire rendre aux fujets les uns des autres tous les biens immembles qui provinent leur avoir cét prist durant

la guerre.

Le Burn de Lifeld Minittre de l'Empereur é qui faifoit la fonction de Médiaure, fre queble difficille de ligner et Traits, parce qu'il appri que l'Evêque de Staabourg avoit enggés au fervice de la Funce trois des melleun regimens de l'Electur, mar aefin il le ligna fur eque l'Electure promit de faire revenir cas regimens de d'en lever nois autres qu'il jondroit à l'armée de l'Empereur » outre cels de donner infinitéion du dommage que cen trouper avoient caus l'actelleur qui et lun petite ville appartenante aux Épignols que le Marechal de Bellefonds avoit prife d'affaut avec fer troupe te d'autres Françoife.

Ainfi cet Electeur tentra dans la potfellion de Rhimberg qui étosi il y avoir près de cent ant hors de la puiffance de Electeurs de Cologne; mais il ni pas tonijourn ésé depuis ce terns-là en bonne intelligence avec les Etats Généraux qui out continue fous divers présentes de tenti garmión dans Mafeich de Halfelt au Pais de Liége, demandant qui avant que de les vicante l'Electeur lue devoit faire tentine ce qui avoir.

été payé par ceux de Deventer.

#### Avec les Electeurs Palatins & les autres Princes de l'Union Protestante.

De l'aumé 1309. Feldétie IV. Electur Palatin fit (on possible pour incire les autres Pirices Potedhars d'Allemagne à dounter et di scours aux ProvincesUniet qu'il foutenoit ne pouvoir être fishpagnés par les Episgnols finst que tout 
le Corpt Potendiant en Souffiri, au lieu que losfque les Eurs Géricums révient maintenus. Les Princes Protedhars y rouvercient todjours des gons déposét à les focusif, poliquile en amoient affaite em mais comme le Douc de Bruturier in vêuer en trête que l'entreprié contre la ville du même nonn, & que les autres Princes n'éctien pas en état de foutemir les ries de cette gouver, la chofe n'alla pas alors plus avant; & ces Princes ne leur donnérant aucun fecour. Cependare quoipeus Esta et de foutemir les first de cette gouver les Arbeit et Supplier à l'apparalisément de la Maison d'Aurriche fur causé qu'ils ne laisférent pas de faire allance 
veue les Princes de l'Union Protectione d'Allemagne, le lasquelle Elfelcheu Pa
Juin étout le Chef, & qu'alla ne demouraisent fermes dans ceue allance tunt que 
ereir Union foldstil.

V. Traité de Hall entre les Etats Généraux d'une part, & les Eletieurs Palatin & de Brandebourg, les Ducs de Neubourg, des Deux-Ponts, de Writemberg, & les autres Princes des États Protessant Unis.

#### Pour alliance. Fevrier 1610.

A Pie la more de Guillaume Due de Juliuse & de Cléve y squar en platique des précedants à fés facciliers. Parchaite Lépode fire de l'Emperure Rodolphe le faint de la ville de Julius au nom de l'Emperure, qui prétendoir meure nou ser Ense entre les maiss pendant le lingie comme il étoit de l'unitéré de Enar Généraux de ne point foufrire que la Maison d'Auraiche le fontilist davanage dans leur confusage, in s'échioners de s'opport fortement à ce que ce Esus ne demeuraliers plus longems entre les mains de ces Archiduc. Lon donc que l'Administrateur de Palainur, l'Effecté de Bennéburg e, généralement com les Princes & Esus Pro-tellant d'Allemagne, hormis cera de la Maison de Saxe ét de Brustive, s'affembléeme de Palainur, s'affembléeme de la maisse de Palainur, s'affembléeme de Palainur, s'affembl

Ce Traité fut confirmé par Henri IV. à Paris le 3, du même mois, & les Eaus y d'Arbalt Général péterneur, le Comte Maurice ayart alliégé étres pleas evec le Prince d'Arbalt Général de l'armée des Princes Unis, & le Marchal de la Châter Général des troupes que la Reine Mante de Médicus y envoya apté-la mont d'Henri IV. pour factisfare au Traité que le fui Rolf ont mai avost fix avec en mêmer l'inces; la ce fui fu bien prefiée qu'elle fut pobligée de se rendre le premier Septembre de la même année.

#### VI. Traité d'Hailbron entre les mêmes.

Pour le même sujet. Septembre 1610.

A Près la prise de Julliers, ees Princes s'étant assemblez à Hailbron, les Etats Généraux y envoyétent des Députez qui conclurent encore avec eux un autre Traité le 28. Septembre de la même année.

#### VII. Autre Traité entre les mêmes,

Pour le même fujet. Decembre. 1610.

L Es Etats Généraux firent encore un troisième Traté le 23. Decembre 1610, avec les Electeurs & les autres Princes leurs confédérez.

#### VIII. Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour le même fujet. 1618.

L Es Proceftans Unia d'Allemagne s'étant affemblez à Hailbron en 1c.18, re-LeCteur Palain pour leur Généal; ils envoyerent auffitot après ves les Estas Généraux des Députez qui renouvellérent auffi avec eux à la Flaye en cette même année les précédens Teinziez d'alliance.

Ĉe fiu en confequence de ce renouvellement d'alliance que les Esus Généraux recomunent l'Electieur Platin pour Roi de Bobéme, é compérent en i-fiso, dans le Palariast Henn Frédéric Fréte de Maurice Pinne d'Orange pour réfilter au Marquis Sprolas que le Roi d'Efippur, a vonc euvoyé: la salitificart les Prance l'hu judqu'à Sprola que le Roi d'Efippur, a vonc euvoyé: la salitificant les Prance l'hu judqu'à voiters, & des penifons confédérables à l'Electeur & 3 fa framme qui y a fini fis pour feu le nouve Reiten de Bobéme.

#### Avec les Electeurs de Brandehourg.

De Figuis que les Electeurs de Brandebourg ont été hérister préformpté d'une paur te de Enta de la faccelino de Clève à ce Jelliers ils ont es beancoup de Justion avoc les Ents Généraire qui ont foutenu fouvent avoc beautoup de vigeure le parti de ces Elécteurs, de non suit lier que de grands frouten adres les orcificons et eft-pourquoi ils ont fait un grand nombre de Traitze refirmble depuis le commente de ce fécie jeufqu'à pétient, jeu puteral fuivant volte de la Traitze que le Ents on fisis forcellivement avec Jean Signimond, George Guilliamer, se Fredéric Guil-Jame qui ont cét d'autre s fielde de pètre en fisi Eléctrum de Brandebourg.

#### IX. Traité de la Haye entre les Etats Généraux & Jean Sigifmond.

#### Pour alliance. 1605.

Les troubles pour les Etats de Cléves & de Julliers commencérent dès l'année 1595. La à cause de la foibleffe d'espirit du Duc Jean Guillaume que ses Ministres tenoient renfermés, gouvernant cependant toutes choses suivant les intentions du Roi d'Espagne, auquel sis étoient entérement dévouez.

jam signmond Electeur de Barndebourg ayans époufé Anne fille unique d'Albert Fréderie Duc de Pruité & ed Anne Electron fetur ainée de Duc de Cléves de de Julliurs, préemboté avoir le dout le plus apparent à la facerfilon de ce Duc; ainfi if recherch del Stamée 1951. Illiance de le fecural de Earse Généraux, afin qu'ils puif font empécher les Elogisols de s'emparer des principales places de ces Provinces; à le la Duchez de Cléves de de Julius de peut de counte précent aux Elippands det necept auffi une pour Mais Indiques vi 5 y 8. les Elippands fon la conducte de Mencher auffire de la comment de la commentation de la conducte de Menper auffi une pour Mais Indiques vi 5 y 8. les Elippands fon la conducte de Mencher auffire de la commentation de la commentation de Menper auffire de la commentation de la commentation de la conducte de Mencher de la commentation d

L'Electeur de Brandebourg voyant combien le fecours des Etats avoit été utile pout D 2 empécher empêchet les Espagnols de s'emparer de ces Provinces, dont il se regardoit comme l'héritier présomptif, voulut s'affuter de leur amitié avant que la succession du Duc de Cléves & de Julliers fut ouverte par sa mort : ainsi il fit un Traité d'alliance avec eux dès le 25. Avtil 1605. Le Duc Jean Guillaume étant mort en 1609. je viens de marquer sur les précédens Trairez que les Etats Généraux agirent puissamment pour conserver sa succession à cet Electeur & à Wolfgang Guillaume fils du Duc de Neubourg : ainsi je ne répéterai point les Trairez que je viens de marquer que les Erats Généraux firent en 1610. & en 1613. avec Jean Sigifmond & les autres Princes Protestans unis, voulant passer à ceux faits entre les Etats & les seuls Electeurs de Brandebourg.

#### X. Autre Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour un emprunt de cent mille écus. 1616.

Olfgang Guillaume fils du Duc de Neubourg ayant époulé la fille du Duc de Baviére, se fit Catholique en 1614. & contracta de grandes liaisons avec l'Archiduc Albert & les Espagnols & avec les Princes de la Ligue Catholique d'Allemagne: ce Prince ayant eu enfuite quelques différends avec l'Electeur de Brandebourg, celui-ci eut recours aux Etats Généraux qui ayant pris son parti se faissrent de la ville de Julliers; ce qui obligea le Prince de Neubourg de se saisir de Dusseldorp : ensuite le Comte Maurice étant venu au secours de l'Electeur de Brandebourg. & le Marquis Spinola au secours du Duc de Neubourg, ils se faisirent chacun de plusieurs places dans les Etats de cette succession; ensorte que le Comte se saisit d'Emmeric, de Rees, de Genep, & d'autres places, & le Marquis d'Orfoi, de Vezel & de Duisbourg.

Comme l'Electeur n'avoit pas le moyen de fournir aux frais de cette guerre, les Etats lui firent prêter cent mille écus sous le nom d'un nommé Hocfiser qui emprunta cette fomme de divers particuliers fous la caution des Etats Généraux, qui firent un Traité avec l'Electeur en 1616, par lequel il s'obligea envers eux au principal, aux intérêts & aux intérêts des intérêts.

#### XI. Traité de la Haye entre les Etats & George Guillaume,

#### Pour alliance défensive, 1622.

A guerre continuant entre les Espagnols & les Etats Généraux dans le Païs de la fuccession de Cléves & de Julliers, le Comte Henri de Bergue Général de l'armée Espagnole s'empara au mois de Janvier 1622, de la ville & citadelle de Julliers & de plusieurs autres places: ces mauvais fuccès & la crainte de l'avenir obligérent l'Electeur George Guillaume de Brandebourg fils de Jean Sigismond mort en 1618. de faire une alliance encore plus étroite avec les Etats Généraux desquels seuls il espéroit du fecours 5 ainsi il envoya à la Haye le Comte de Schwartzembourg son premiet Ministre où il fit le 10. Mars 1622. un Traité de ligue défensive avec les Commissaires des Etats Généraux. Ils déclarérent d'abord que le but de cette alliance étoit de maintenir l'Electeur dans le droit qu'il avoit sur les Etats dépendans de la succesfion de Cléves & de Julliers, d'une grande partie desquels il avoit été dépouillé; & tion ac cuevos a se junters, usua grantes pasto susquest a avoit est caponile; à dis fripulêment que cette ligue durrors jusque a qu'il dis té émetrement récibit, ou que les différends qu'il avoit pour ce lujet culfant és accommoder par quelque ranfaction : on convint que fi Elecheur étoit attaqué dans quelqu'une des places qu'il positéoit alors, les Earis le défendariem de toutes leurs isocces; Que des dequiril positéoit alors, les Earis le défendariem de toutes leurs isocces; Que des deniers provenans des impôts qu'on levoit dans les Païs dépendans de cette fuccession, il entre-

entretiendroit à ses frais dans l'atmée des Etats Généraux un regiment de mille hommes de pied ou même encore davantage, si les impôts & péages de ces Etats de Cléves & de Julliers y pouvoient suffire : Qu'il entretiendroit encore cinq cens hommes de pied à ses frais: Que les Etats feroient ensorte qu'il recevroit la moitié des revenus de ces Païs: Qu'après que l'Electeur feroit en possession de ces Païs, il entretiendroit durant vingt années trois mille hommes au service des Erats : Que si l'Electeur étoit obligé de transiger avec ses competiteurs, en sorte qu'il leur laissat une partie de ces Etats, il ne payeroit la folde de ces trois mille hommes qu'à proportion de ce qui lui en seroit resté: Enfin que si l'Electeur ne pouvoit prendre quelque place des Etats de cette Succession les troupes des Etats Généraux la pourroient arraquer sans aucun secours de l'Electeur qui seroit tenu de leur rembourcer le tiers des frais extraordinaires dans lesquels la folde ordinaire des troupes ne seroit point comprise.

Depuis ce Traité figné les Etats Généraux firent infrance à ce qu'on annullât les précédens Traitez faits entre les Etats & le pére de cet Electeur & les autres Princes Unis; mais le Comte de Schwartzembourg n'ayant point pouvoir de cela, les Etars se contentérent d'une déclaration qu'il leur donna, qui portoit qu'aucun article des précédens Traitez d'alliance ne pourroit faire tort à leurs droits & aux prétentions

qu'ils pourroient avoir en conséquence du Traité du 10. Mars 1622.

#### XII. Autre Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour explication du précédent Traité. 1624.

Près cette alliance faite entre l'Electeur & les Etats, ils eurent quelques diffé-A Prés cette alliance faite entre l'Electeur & les Etats, ils curent quelques diffé-tends fur l'explication de quelques articles du Traité, & les Commiffaires des uns & des autres s'étant assemblez pout les terminer, premiérement à Emmeric, ensuite à la Haye, on y dressa des articles qu'on envoya à l'Electeur pour les examiner dans son Conseil: ce qu'ayant fait il renvoya à la Haye le même Comte de Schwartzembourg qui y passa en l'année 1624, au nom de l'Electeur de Brande-bourg un autre Traité avec les Etats Généraux.

Par ce Traité les Etats Généraux confirmérent le Traité précédent, & promirent d'affisher l'Electeur pour faire payer à ses Receveurs les impôts & péages qu'on léveroit dans les Etats de la succession de Cléves & de Julliers qui lui appartenoient, & de la moitié des revenus de toute la fuccession : ils établirent un ordre pour la perception de ces impôts & la distribution qu'on devoit faire aux troupes des deniers qui en proviendroient. L'Electeur abandonna aux Etats Généraux ce qui lui reviendroit des tevenus des Etats de cette succession, jusqu'à ce qu'ils sussent saisfaits du principal des cent mille écus ou deux cens quarante-huit mille florins prêtez en 1616, à Jean Sigismond Electeur de Brandebourg; de cent onze mille florins pour les intérêts de cette somme jusqu'à la fin du mois d'Août dernier passé, & de ceux qui échéroient à l'avenir ; enfin ils convintent qu'on établiroit à Ravenstein quelque impôt médiocre, moyennant lequel les Etats pourvoyeroient au logement & à l'entretion des feux & de la lumière nécessaires dans les corps-de-garde des garnifons qu'ils tenoient à Ravenstein & à Gencp qui font des places dépendantes de cette fuccettion.

#### XIII. Traité entre les mêmes,

#### Pour la dette des cent mille écus. 1629.

Omme nonoblant les précédens Traitez les Eurs Géréaux ne posvoient toucher ni le principal ni les intrêtes des cent mille écus pour lequels its avoient cautionné l'Electeut en 1616. Il y eut encore en 1639, le 31, juiller un Traité enre le néme conne de Schwarzembourg & le Eurs Géréraux pour ficilier le payement de ces cent mille écus, des intérêts & des intérêts districtées.

#### XIV. Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour régler des différends. 1632.

A Près que les Traixez provisionels pour le paragse des Euss de la ficection de Celves de a fullent enternt été fait entre l'Étecture de Branchourg, & le Due de Neubourg, l'Etecture de Brancheourg présendour que posificant passiblement ces Euss, si a ricost pais solisée de poyer aucune chois eaux Euss Général de ce qu'il leur avoit promis fisivant le Traité de 143a, soit pour la Euss Générales convenients de la finge des velles 1 de Eus Générales convenients de la convenient de la finge des velles 1 de Eus Générales convenients pour le chief, mais sis foutenoisen qu'il toois encore nécessité d'entrement des morpes pour mentre en parsinde natus es places finées danc e qui étois échois à l'Es-fecture, & qu'il devoit encore fuivant ce Traité entretenit toisjours un certain nombre de troupes dans leur aumés.

Pour terminer ce différend, ils firent un Traité à la Haye le 2. Avril 1632. par lequel ils convinrent que l'Electeur payeroit durant trois années aux Etats Généraux fix vingt mille florins par an pour l'entretien des gatnifons qu'ils tenoient à Vezel. à Emmeric, & à Rees; que moyennant cela il ne feroit point tenu d'entretenir d'autres troupes à les frais pendant ces trois années: Qu'après ces trois années ils s'en rapporteroient au Roi de France, ou à celui d'Angleterre, ou à celui de Suéde pour juger si l'Electeur étoit tenu d'entretenir encore quelques troupes en consequence du Trairé de 1622 : Que ce Traité demeureroit pour le reste dans sa force & verru: Que l'Electeur satisferoit au payement des cent mille écus pour lesquels l'Etat avoit répondu pour lui en 1616. & au payement des intérêts & înrérêts d'inrérêts: Qu'il payeroit aussi ce qui étoit du aux troupes qu'il étoit obligé d'entretenir au service des Etats: Que les places de l'Electeur où les E-tats tenoient garnison demeureroient sous sa jurisdiction & jourroient de leurs priviléges: Qu'ils n'y pourroient lever aucuns impôts que ceux auxquels les vil-les de Vezel, Emmeric, & Rees s'étoient obligées: Qu'ils défendroient les Etats de l'Electeur contre tous ceux qui voudroient y établir quelques impôts ou les attaquer: Enfin qu'ils n'y pourroient lever aucuns deniers par repréfailles, quand ils auroient été contraints d'en donner aux ennemis.

#### XV. Autre Traité entre les mêmes,

Pour le même sujet. 1635.

Le uois années portées par le précédent Traité étant écoulée fans qu'un des les Eans Généraux frent encore entreux un Traité en 1637, par lequel Telecteur & les Eans Généraux frent encore entreux un Traité en 1637, par lequel Telecteur promit de payer aux East pendant cette année quiuze mille Boirins par mois, & d'acquiter le cent mullé écus emprunez en 1616, avec les intérêtes & intérêts d'intérêts.

## XVI. Autre Traité de la Haye entre les mêmes, Pour le même sujet. 1636.

E E Eux Genéraux & l'Elechau voulant feuir à l'amiable de leux différend, fair rent un autre Taide (n. 16; l. 6., 4 Septembre, pas lequel à convientent que pour demourer quite de rout et que les Eaus pouvoient prétendre contre l'Elechau en configuence du Traide (s. 16; al. 2, leu prayonic ent unyaf-épa mille florins our les tois amés portes par le Traide (s. 16; al. 2, leux que meille florins pour les trois amés portes par le Traide (s. 16; al. 2, leux que meille florins pour les tois amés portes par le Traide (s. 16; al. 2, leux que leux leux d'autres d'

#### XVII, Traité entre les Etats Généraux & Frédéric Guillaume,

#### Pour une ligue défensive. 1645.

Comme Frédric Guillaume Electrue de Brandebourg fils de George Guillaume de le Duc de Neubourg avoirent different entre vas fuiçar de la Religion Proteilante que l'Electrue de Brandebourg augmentoit le plus qu'il pouvoir dans les Etran de la fuccellion de Cléves de Julients, de que ces differents pouvoient déginéter en une guerre ouverte, l'Electrue de Brandebourg de les Esus Généraux etant unis par lusus allances anciennes de pur la profetion d'une même Religion, firent

le 27. Juillet 1645, un Trairé de ligue défensive.

Per ce Trairé la convincent que les Eaus Géréraux fescient teums de définder Enlecture roome rous ceux qui l'artaquercient dans les Eaus de Julliers, Ckives, Mons, la Mark, de Ravensperg, comme suffi dans les Pais qu'il posicioir fiet la Met Balduer. Que l'Ellecture froit auf lirem de défende les Eaus Gérenaux sils étoient aeraquet dans les Provinces-Unics de autres vosfines où la temoient garnifon, ou dans que navigaion de commerce dans cetre même Mer Orientales Quils «l'affiretionent nutuellement contre caux qui voudroient empécher le libre exercice de la Religion Exrapsique dans les Pais de doux allier, particulièrement dans les Eaus dépendans de la foccession de Cléves de de Iulliers: Que l'Electeur fecouveroir les Eaus de doux mille hommes, si les Eaus Electeur de quater multe chann à les proposes faisa, hormis que la parte atraquée fournisoit des quartien pour les roupes auxiliaires. Que les Esus meriorien de garmiton finifiante dans les places du Bris des Cléves qu'ils occupients: Que la fouvrainneit, les droits, & les revenus de ces places appartendencient à l'Electeur & é ais hériteires: Que les Esus feroient reuns de les lui rendre lorique l'Electeur & cur jugeciont que ces garmisons ny feroient plus nocifiares; Que expondant les Gouverneurs & Officient de Electeur; Que l'Electeur des les consecutions de la company de la company

En conséquence de ce Traité les Eurs Généraux firent pluséurs violences dans les Eurs du Duc de Neubourg contre les Prêtres & les Religieux, pour le vanger de la fermeté avec laquelle il voolois maintenir les précédent Traitez faits à l'avantage de la Religion Carboloque; mais ces différents furent terminez par un Traité fait entre les deux Princes à Duffeldorp en Tamés (447).

> XVIII. Traité entre les mêmes, Pour le même sujet 1655.

Electeur de Brandebourg apprit en 1655, les grands préparatifs de guerre que faisoit le Roi de Suéde, & craignit qu'il ne fondit sur la Poméranie & sur la Pruffe ou dans les Etats de la Succession de Cléves & de Julliers où ce Roi avoir . des prétentions comme étant de la Maison des Ducs des Deux-Ponts : pour prévenir ce danger, il fit à la Haye le 25. Juillet 1655, un Traité de ligue défensive avec les Etats Généraux, par lequel ils s'obligérent d'assister cet Electeur dans la conservation de les Pais de Cléves & de Julliers & des autres qui étoient alors ou seroient à l'avenir en sa possession, noramment des havres & places qui lui appartenoient sur la Mer Baltique: de sa part il promit de les défendre de toutes les invasions qui pourroient être faites dans les Provinces Unies & dans les places où ils tenoient garnifon; comme aufli des troubles qui pourroient être apportez à la navigation & au commerce de la Mer Baltique. Hs convinrent qu'ils le secoureroient auffi mutuellement contre ceux qui voudroient diminuer leurs revenus & droits, & empêcher leur commerce par l'établissement de nouveaux impôrs tant dans la Met Baltique que sur les rivières qui passent dans leur Païs; & contre ceux qui les attaqueroient au sujet de la Religion Evangélique, ou qui en troubleroient l'exercice dans les Païs de la fuccellion de Cléves & de Julliers: Que cette alliance ne préjudicieroit point à la fouveraincé qu'un des alliez pouroit avoir sur quelques places; ni à ce que l'Electeur devoit à l'Empire & à la Pologne; ni aux Traitez précédens: Que l'Electeur assisteroit les Provinces-Unies de deux mille hommes de pied, & que les Provinces-Unies affisteroient l'Electeur de quatre mille hommes auffi de pied, le tout aux dépens de celus qui fourniroit le secours : Que celui qui seroit affisté ne seroit tenu que du logement & des quartiers d'hiver : Qu'il pourroit demander ce secours en cavalerie ou argent à raison de quatre mille écus par mois pour mille hommes, ou en navires, ou en munitions de guerre: Que les Etats Généraux entretiendroient des garnisons suffisances dans les places qu'ils occupoient dans le Duché de Cléves sans faire aucun tort aux droits de l'Electeur, & fans pouvoir prétendre d'y acquérir aucun droit en vertu de cette possession: Que lorsque ces places n'auroient plus besoin de garnison, les Etats les lui restitueroient: Que les Gouverneurs n'y exigeroient que les droits que l'on avoit accoutumé de leur payer dans les Provinces-Unies : Que les Etats ni l'Electeur ne chargeroient point les sujets les uns des autres d'aucuns peages ou autres impôts nouveaux: Qu'on n'exigeroit aucunes repréfailles, à moins

qu'elle ne fuffait persiée diviner, les termes de doit i Que l'Elchaum ne charges poinc dans fa porte du Net Baillangue le habitam et le troine-E-lière plus ne l'étient alors 2 Qu'il mengegeroit ni ne céleroit sucura doits fur ce ports à qui que çe fite. Que le commerce feroit libre earne leur Soiges, & que leur neit pour pour pour pour teure dans les ports les uns des autres: Que le figier de uns ce de saux pour pour pour teure dans les ports les uns des autres: Que le figier de uns ce de saux pour pour pour pour les teurs de cere allance le droit de forire qui fe paye ledqu'une famille ferreire du Pais où elle demeuroit, ni celtu de décination qu'un est gent pour le pour le produit peut le pais ou de demeuroit, ni celtu de décination qu'un est pour le continuer, elle servatione dans en le Pais : Que cette allance duressir hui années, avec intension de la container : Qu'il intendetant put ne le vouleu par container, elle servatione dans les les des des put de la container, elle servatione de la container. Elle servation de la container el les container, elle servatione de la container el les container, elle servatione de la container. Les container, elle servatione de la container. Les container, elle servation de la container el les terres de l'autres. Qu'ils indodoite le par l'appe fine i Enfan que l'Elchart técherol que les Princes et Esta uni six eve lui par le Trairé de a teg 1, dont p'ai parté ci-deflus, entraffent dans cette allance, enfemble les autres les des cercles de Welphales de che la Bills cet de la Bills et au les parts de le les parts en le le la container el les autres en la les entres les maries de les mentales de les entres de la container el les entres de la container el les des les entres de la container el les els els esta entres de la container el les els esta entres entres el la container el les els entres de les els esta entres entres el

XIX. Traité entre les mêmes,

Pour le même sujet. 1658.

Tälkötær de Brandebourg avoit tema quelque temu le parti de la Sufcke, mais il De prit celui de la Pologne, de de ligua avec l'Empereut de le Roi de Dannemare pour arrièer les conquêtes du Roi de Suéde. Il fit aufit en 1e5 si. un Traité d'allance avec les Estes Généraux qui le mirent en devoit de feccuris le Royaume de Dannemare, de qui fauvétent en effet la Ville de Coppenhague capitale de ce Royaume par les vivers que leur Roite y apporta.

XX. Traité entre les mêmes,

Pour la dette de cent mille écus. 1665.

Le Eura Ginferur voient recommené en 1611, de prefer l'Elèctur d'equilter la deux de Hoffeller dont la floifere monte les miéres de la mirées de les mirées l'estant de la commandant qu'en liquidis cere deve, de qu'en le médation de ces mirées: l'Electur demandair qu'en liquidis cere deve, de qu'en l'en compromis ut régler le déférende qui pouvoire fuserair fur es fujer, prontecture de payer sui fight de l'entre de production furerair fur es fujer, prontecture de payer de l'entre le compromis & convincen d'en puffirm un Tailé swe l'Électur, pur lequel ils acceptierns le compromis & convincen d'en puffir par ce que le Putelment de Maltine en jiegende.

XXI. Traité de Clèves entre les mêmes,

Pour renouvellement d'alliance. 1666.

L Es Etats Généraux avoient consenti avec l'Electeur au tenouvellement de leur almais ensuiue la conclusion du Traisé avoit été retardée par la guerre qui s'étoit mus 7m. II. entre le Roi d'Angleutre & les Etuti Géréstaux : cut comme l'Elicétus avoit conclu peu de temt aupatavant un Traité de lique défenfive avec le Roi d'Angleutre, ce Rai le folliction d'Junfailier & de la lifournit les fecours poutre par le Traité, réanmoins l'actination & l'intirét de cet Eléctre le portunt à causé du voffinge à en peufic plitôte le part de Etat que da Roi d'Angleutre, il réclut de traope overlet fon allance avec les Etats : comme il fit par un Traité qui for conclu à Cléves le 16. Férritet 1646.

Par ce Traité les Etats Généraux s'obligérent particuliérement d'affifter l'Electeur contre ceux qui l'attaqueroient dans les terres de la fuccession de Cléves & de Julliers qu'il possidoit ou qu'il pourroit possider à l'avenir ; comme aussi dans les places qu'il avoit sur la Mer Baltique, c'est à savoir dans la Prusse & dans la haute Poméranie l'Electeur s'obligea réciproquement de les défendre contre ceux qui les arraquerojent dans les places qui dépendoient d'eux ou dans lesquelles ils avoient garnison, & en leur navigation & commerce fur la Mer Balrique. Ils convintent que cette défense muruelle auroit pareillement lieu, si le Ministère Evangélique étoit attaqué par guerre dans les Païs de l'un ou de l'autre parti, particuliérement dans les Etats de la fuccession de Cléves & de Julliers jusqu'à ce que l'Electeur-s'en sût accommodé avec le Duc de Neubourg; qu'en ce cas l'Électeur affifteroit les Etats de deux mille hommes, & les Etats envoyeroient au secours de l'Electeur trois mille hommes : Que celui qui seroit secouru ne seroit renu de fournir que des quartiers aux troupes auxiliaires: Que si celui qui seroit attaqué aimoit mieux être secouru en argent, on lui donneroit quatre mille Richedales par mois pour mille hommes; qu'il pourroit auffi, s'il vouloir, prendre ce fecours en vailfeaux ou en munitions de guerre. Que fi ce fecours ne feffioit pas, l'affistant secourreroit celui qui seroit artaqué avec les forces nécessaires pour le délivrer: One les Etats pourvoyeroient les places qu'ils occupoient dans le Païs de Cléves de telles garnisons qu'elles ne pourroient craindre les Ennemis; & que les habitans n'en seroient point incommodez au préjudice des capitulations qui seroient réglées plus précisément: Qu'il ne seroit fait aucune diminution des droits de l'Electeur dans ces places: Qu'il seroit tenu de les défendre, si elles étoient attaquées: Que les Etats ne pourroient prétendre aucun droit dans ces places, à cause qu'ils continuoient d'y entretenir une garnison : Que les Etats ni l'Electeur n'établiroient aucun nouvel impôt fur les fujets les uns des autres; particuliérement l'Electeur dans fes ports de la Mer Baltique, à moins d'une extrême nécessiré, & encore que cela se feroit d'un commun consentement: Qu'il n'y auroit point d'aubeine entre leuts Sujets : Que ceite alliance défensive dureroit douze années, avec intention de la renouveller; mais quand même cela ne se seroit pas, l'alliance ci-devant établie entreux par les précédens Traitez ne lufferoit pas de sublister: Qu'ils ne souffriroient point que les ennemis de l'un ni de l'autre fissent des levées dans leur Païs; Enfin que les Etats Généraux s'employeroient auprès du Roi de Pologne afin qu'il mît Elbing entre les mains de l'Electeur fuivant le Traité dont ils étoient garents

Ce qui avoit particulérement reculé la conclainón de ce Traité d'aliance ériones les pages & tonis que le Esse Généraus preveroiner près de la Fonterellé de Ce-nep finitée dans le Duzhé de Cléves fire las frontiers de celui de Guddres ainf pour adopsir e diffèrend, la coovintent en même rems par un article fiprés, que leg Esse precevoient encore produnt douze années ces péages & ces doins, comine a l'afforient alors : Que pour indemnéelre en quelque manifer l'Esflents, lá la juspreioni cinquane mille florins lorfayil tatifienci ce Traité: Qu'avant l'expiration de ces douze années on fetoi un conférence pour terminer entirement que démiteix eu Sux-arbitre fution de l'action de la consideration de l

ce que s'il étoit inséré dans le Traité.

11 XXIII

#### XXII. Autre Traité de Clèves entre les mêmes.

Pour un armement contre l'Evêque de Munster. 1666.

Ous marquerons plus particuliérement dans le Chapitre fuivant comment l'E-vêque de Munster entra en guerre en 1665. contre les Etais Généraux, & fit de grands progrès dans leur Païs: l'Electeur de Brandebourg après avoir renouvellé son alliance avec les Etats Généraux, comme nous venons de voir, fit encore le même jour 16, Fevrier 1666, un autre Traité à Cléves avec les mêmes Etats pour une armée qu'il prétendoit employer pour leur fervice contre cet Evêque, en cas qu'il ne voulût pas accepter la paix qu'on traitoit alors dans cette même Ville

Par ce Traité ils convintent que pour faire ceffer cette guerre & empêcher qu'elle ne s'embrazat encore davantage, l'Electeur employeroit tous ses offices avant la ratification de ce Traité, pour porrer cet Evêque à faire la paix fous des conditions raifonnables; que si cela ne rétissission pas, il agiroir par la voye des armes, & mettroit sur pied une atmée de quatre mille chevaux & de huit mille hommes de pied: Qu'il pourzoit y mettre mille piétons ou quinze cens dragons au lieu de cinq cens chevaux: Que les Etats payeroient actuellement à l'Electeur cent foixante mille Richedales pour la levée de ces troupes, & enfuite en entretiendroient la moiné: Que l'Electeur seroit tenu d'entretenir l'autre moitié: Que les Etats seroient encore tenus de lui donner 1448. Richedales par mois pour les Colonels, Lieutenans Colonels, Quartiers Maîtres, & Prévôts, fans être tenus d'aucune autre chose : Que pour la folde de fix mille hommes, ils donneroient 35,486. Richedales & trente-cinq fols par mois, ce qu'ils payeroient au moins durant quatre mois, quand même la paix se feroit; & que si elle ne se faisoit pas dans ces quatre mois, ils seroient renus de les lui payer pendant quatre autres mois. Ils réglérent par le même Traité l'état de l'artillerie & de ceux qui y ferviroient, & convinrent que l'Electeur com-manderoit cette armée en chef : Qu'on l'augmenteroit jusqu'à quatorze ou quinze mille hommes, s'il étoit nécuffaire: Que l'un d'eux ne traiteroit point fans la participation de l'autre, & fans lui faire rendre les places & droits qui poutroient lui avoir éré ôtez pendant la guerre: Que si à l'occasion de ce Traité l'un d'eux étoit moleffé, l'autre feroit tenu de le secourir : Qu'enfin lorsque la paix seroit faite, ce Traité cesseroit, & on demeureroit dans les termes de l'alliance portez par le précédent Traité.

Ce Traité n'eut aucune fuite, l'Evêque de Munster ayant fait peu après la paix avec les Etats Généraux des Provinces-Unies par l'entremise & la médianon de plufieurs Princes qui s'en rendirent garents, entrautres de l'Electeur de Brandebourg.

## XXIII. Quadruple Alliance entre les mêmes & autres,

Pour ligue offensive. 1666.

Ai marqué ci devant Liv. 2. Chap. 4. Nomb 23. que l'Electeur de Brande-bourg fut un des Princes qui entrérent avec les Etats Généraux en la même année 1666. dans la Quadruple Alliance. Ε±

XXIV.

#### XXIV. Traité entre les Etats Généraux & cet Electeur,

#### Contre le Roi de France. 1667.

Uoique le Roi fut encore engagé dans une guerre contre le Roi d'Angleterre avec lequel il n'avoit rompu qu'en conféquence de l'alliance qu'il avoit faite avec les Provinces-Unies, néanmoins les Etats Généraux ayant appris que le Roi faifoit quelques instances à la Cour d'Espagne, afin qu'elle lui délaissar les Provinces échues à la Reine son épouse par le droit de dévolution, ils firent le 6. Janvier 1667. un Traité avec l'Electeur de Brandebourg pour s'opposer aux defseins du Roi, en cas qu'il voulût se mettre en possession de ces Etats par la force

des armes. L'Electeur ne tint point ce Traité, en ayant fait un autre avec le Roi & la Suéde la même année, par lequel il promit de ne se mêler de la guerre des Païs-Bas que pour moyenner la paix; & que même il ne donneroit ni quartiers ni passages aux troupes qui viendroient aux Païs-Bas.

#### XXV. Autre Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour les garnifons des Etats dans le Païs de Cléves. 1667.

Electeur de Brandebourg fe portant avec tant d'atdeur pour le service des Etats, fe plaignit à eux en 1666, de ce qu'ils régloient les choses de leur seule autorité dans ses places de Cléves, comme s'ils en avoient été pleinement les maîtres; & de ce que les Officiers & Soldats qu'ils tenoient dans ces places y faifoient diverles exactions fur les habitans, & s'y attribuoient plusieurs droits & exemptions

qui ne leur appartenoient point. Les Etats Généraux qui étoient alors engagez dans la guerre contre l'Angleterre, ne voulant pas mécontenter cet Electeur, firent avec lui à la Haye au même mois de Janvier 1667. un Traité par lequel ils convinrent : Que lorsqu'ils auroient à régler quelque affaire commune ou d'Etat avec les Officiers ou fujets de l'Electeur, ils ne le feroient pas sans son avis: Qu'ils ne se mêleroient point de celles qui regatdoient l'Electeur comme Seigneur de ces places, dans lesquelles ils n'autoient autorité que pour ce qui en regardoit la gatde: Que les Etats répareroient les anciennes fortifications à leurs dépens, & que s'ils en vouloient faire de nouvelles ou faire des fossez à travers les terres pour écouler les eaux, ils en avertiroient les Officiers de l'Electeur, & le rembourferoient ou ses sujets du dommage que leurs terres en souffriroient: Que les Commandans vuideroient les maisons & les terres qu'ils auroient occupées, si elles étoient situées hors des fortifications: Que la chasse seroit interdite à ceux qui n'en avoient point de droit ni permission de l'Electeur : Que les Officiers de ces garnifons ne pourroient faire paître leurs chevaux dans les paturages ni dans les terres de l'Electeur & de ses sujets, à moins qu'ils ne les euffent louées: Que les Officiers & Soldars ne pourroient être pourfuivis pour chofes concernant les fonctions militaires, que par devant le Confeil de guerre, & pour les affaires civiles devant le Juge des lieux; enforte néanmoins qu'ils ne pourroient être arrêtez en leurs personnes, biens, armemens, & équipages: Que les Officiers & Soldats feroient fujets aux droits fur les vins & autres impôts, de même que les Bourgeois: Qu'ils ne pourroient exercer aucun mêtier que ceux qui étoient accourance en chaque Compagnie, & qu'encoure et froie fant mit bousique comerce (Que le gener ne pourmoint obliger le Bourgoise de pour le armet malpié cur : Que les mailons appartenance à des gens de guerne qu'elle des moitons a player, frecient turés pour les charges publiques, de mirime que elles des Bourgois : Enfin que les Officies & Soldats ne poursoient rine reiger des Bourgois de quégles peu de configueure que ce enfig

#### XXVI. Traité de Cologne sur la Sprée entre les mêmes,

Pour un armement en faveur des Etats. 1672.

E Rei ayam déclaré la guerre aux Eras Génériux sa mois d'Avril 1672. a la finera le 6. Mis únius un Traité avec l'Electure de Brand-bourg, par lequel il còdigne, en cas qu'ils fuifent straquez, de meutre en eampagne une armée de
doure mille hommes de pied et de buix mille devoure qu'il commandreir en perfenne, se qui devoir étre levée se payée à communs frait s'outre ede les Esas Généraux lui devoiren encore donne près de quinze mille écus par mois.

L'Electeur arma en conféquence de ce Trairé, & atraqua l'Evéque de Munflet, mais ayant attiré les armes du Roi en fon Pais, il flut obligé l'année (uivante de faire la pais, pat laquelle entr'autres chofes le Roi lui rendit routes le places du Duché de Cléves & du Contré de la Mark, excepté celles de Vezel & de Rées qu'il déclara vouloir retentif feultement jufqu'à la pais génétale.

# XXVII. Autre Traité de Cologne sur la Sprée entre les mêmes & autres,

Pour un nouvel armement en faveur des Etats. 1674.

#### CHAPITRE IV.

Traitez entre les Etats Généraux & les Princes & Villes de l'Empire.

Es Etats Généraux ont aufif fair plafeuru Traitez avec les autres Princes & Villes de l'Empire : j'en traiterai fueceffivement dans ce Chapitre , commençant par les Ducs de Neubourg, parce qu'ils font de la Maifon Electorale des Paistins du Rhun , & qu'ils ont ainsi le premier rang après les Electeurs.

#### Avec les Ducs de Neubourg.

#### I. Traité entre les Etats Généraux & Wolfgang Guillaume Duc de Neubourg,

Pour le partage de la Succeffion de Cléves & de Julliers. 1630.

Ous avons vû ci-devant que les Etats Généraux, après s'être alliés en 1610.
PElecteur de Burdebourg, et déciderent depus corrers fin lè Vollage Geillame les figuril fe fur fait Carbolique, & qu'il fe fur brouillé avec l'Electeur de Brandebourg.

Cet Electrue & ce Duc firmt en 1629, un Triaté pour un partage provifiond, par lequel entraures chois le Duc de Nucloury avoit à fincilé de choific pendant une année d'avoit dans son le le Duché de Clévres ou celui de Mons, ce Duc avoit d'abord choifi le Duché de Clévres mais comme les East Généraux éconient bien aises de ne le point avoir pour s'i proche voisin, à causé de la liassion qu'il avoit avec les Elégapoit, si firettu un Traité avec la li le 1620, par lequel sis promitent de sitte leurs efforts à ce que l'Eléctrue de Brandebourg lui cédit la monité de Comité de Rewrifters que l'Eléctrue d'evel avoit out entire par le Traité de 1625, moyennant quoi le Duc de Neubourg promit de choifir le Duché de Mons préfitablement à deui de Clévre.

Comme ce Traité regarde proprement les intérêts de l'Electeut de Brandebourg & du Duc de Neubourg, j'en parlerai plus particuliérement ailleurs dans le Chapi-

tre qui contiendra les Traitez faits entre ces deux Princes.

#### II. Autre Traité entre les mêmes,

### Pour les garnifons des Etats dans le Duché de Cléves. 1630.

Ollivant le Traité provisionel de 143», les Efragnole & les Estas Géréaux e devoient retenir clascun qu'une place dans les Easts de la Succession de deres & de Jaliers pour affarance des fasts qu'ils avoient faits pour le fervice de l'un ét de Jauter Prince; mais comme les Efragnoles voolutent retenir garantion dans plaien, Orfoi, de Sielers, le Duc de Neubourg passa la rraité avec le Estes, par lequel ils consénoite qu'ils retinssent agains dans trois places, favoier Vezel, Emeric, de Réet.

Depuis les Etats avoient encote furpris Orfoi fur les Espagnols en l'année 1632. de ils ont conservé ces quatre places jusqu'à ce que le Roi chassa leurs garnisons en 1672.

#### III. Autre Traité de la Haye entre les mêmes,

#### Pour les fortifications de Duffeldorp. 1631.

N avoit bàti un Ravelin à Dusseldorp depuis la mort du Duc Jean Guillaume, de sorte que suivant le Teaité provisionel de 1619, ce Ravelin devoit être démoli. Comme le Duc de Neubourg avoit dessein d'établir sa résidence en cette ville, il avoir fait infrance à la Haye près des Etats Généraux, afin que ce Ravel lin ne fut point démoli, et que la garnifon qu'il y tenoit y pût denieurer; mais il avoit été sefulé par les États qui ne vouloient point le départir de ce qui étoit

porté par le Traité provisionel.

Néamogns le 15, Mars 1631, ils pulférant un Trairé avec le Duc, par lequel ils confinirient que les feortifications de Duffélloque fichilificant à condision qu'au litte de quinne conspagnies du régiment du Prince fon fils qui y écoire converteurs par le Espanols il 1 y en mentorit d'autres 4 fa propre folder. Que l'Elcheur de Birmi débourg cholinoir dans les terres de fon partieje une autre place pour fa féfidience, dans laquelle il entretiendroit une parellle garnifon, dé que l'une de l'autre de ce place dimenureroire neutres.

Ainsi tous les différends pour l'exécution du partage provisionel étant terminez. l'évacuation des places non réservées sur faite au mois d'Avril suivant a & le Due

de Neubourg jouit de l'effet de ces Traitez.

IV Traité de la Haye entre le Roi d'Espagne & les Etats Généraux d'une part, & Louis Philipe Duc de Neubourg de l'autre.

#### Pour alliance & armement. 1676.

TE E Rol d'Efogque détenoit la citadelle de Jullem & la Teart Généraux la place de Raveullent qui éconter l'une & Fauret ou parege de Duc de Noubourg; a la n'avoient jamais voulu les lui rendre ; mais le Roi qui avoit une extrême confération pour le Duc, oblige las le Efogquels par le Traité des Pyernées de rendre à ce Duc la Citadelle de Jullem, & traitant avec l'Electeur de Cologne en 1ε/71, il déclare qu'el ne froit point pas aux qu'il ne lui fit rendre Raventhen.

Sa Majesté ayant l'année suivante déclaré la guerre aux Etats Généraux, prit un grand nombre de leurs villes, & les obligea de tetirer leurs garnison de Ravenstein

qui rentra ainsi dans la puissance du Duc de Neubourg.

Encore que ce Duc eût de si grandes obligations au Roi, néanmoins l'Empereur. étant devenu son gendre l'attira dans ses intérêts & dans ceux de ses alliez; ainsi il conclut à la Haye le 26. Mars 1676, un Traité d'alliance avec le Roi d'Espagne & les Etats Généraux, par lequel ils convinrent: Qu'ils se secourreroient mutuellement contre leurs ennemis présens & à venir: Que le Duc mettroit sur pied & entretiendroit quatre mille hommes de pied, cinq cens chevaux, & cinq cens Dragons: Que le Roi d'Espagne & les Etats Généraux lui payeroient chacun par moitié trente six mille Richedales pour la levée, & ensuite douze mille Richedales par mois pour subfides, à raison de douze mois par an : Que ces troupes agiroient où l'Empereur & les autres alliez le trouveroient à propos, à la pluralité des voix : Que si on les joi-gnoit à celles des autres alliez , elles seroient traitées de même qu'elles : Que si les Etats de ce Duc étoient attaquez, il se serviroit de ces troupes, & seroit encore secouru par le Roi d'Espagne & par les États Généraux de toutes leurs forces : Ou ils lui garentiroient fes Etats nommément le Palatinat de Neubourg , les Duchez de Julliers & de Berg. & la Seigneurie de Ravenstein exemts de logemens, quartiers, & autres exactions; Qu'ils s'employeroient auprès de l'Empereur & des autres alliez, afin qu'ils en ufassent de même: Qu'en cas que le passage par ses Etats sût inévitable, il le feroit de concert avec bonne discipline & en payant rout ce qui seroit pris, outtre le fimple gros, fourage : Que les alliez pourroient établir des contributions fur les ennemis, excepté dans les Païs où un autre allié en auroit déja établi : Que le 27 14

Rol d'Efoggne & les Eurs s'employersient pour faire donner de bons quartiers à les troupers Qu'on ne commencer auxones verazions fair les lubbetann de lieux, qui frei faire les confidencement de saures, in les concluirs les pass na littre faire les confidencement des aures, in les concluirs lany compercident de la litre, a. Les faire resprer dans les places ou droits dont la auresien de fraire pendent la guerre, a frontis qu'ul fair convirilént examinentes autrenisses.

Le Duc de Neubourg exécuta ce Traité de la part & entra en guerre contre le Roi avec lequel il n'a fait la paix qu'en confequence d'un article du Traité entre Sa Majefté & les Etats Généraux, qui portoit que les alliez des Etats qui accepteroient la paix fix femaines après la ratification y feroient comprist, ce que le Duc de Neu-

bourg fit avec plusieurs autres.

#### Avec les Ducs de Brunswic.

E fais (uivre les Ducs de Neubourg par ceux de Brunswic, parce qu'ils ont le premier rang dans l'Empire après les Princes des Maisons Electorales.

Dans l'année 1599, on traita d'une alliance défensive entre les Etats Généraux & quelques Princes d'Allemagne, entre lesquels le Duc de Brunswie ctoit un des principaux; mais j'ai déja marqué que les desseins qu'il forma peu après contre la Ville de Brunswie furent cause qu'il ne voulut point s'engaget dans la guerre contre les Es-

nagnols.

Ce Prince ayant en 1605, voulu forprendee, & enfaite istraqué ouvertennen cere wile, fix follières le Estat Géréaux d'envoyre à lon 6 ecoun le Corne Erneth de Nafisu avec quelques troupres; les Estat qui, ont une inclination particulière pour tontes les Républiques, fierra grande difficulté d'envoyre des troupres contre des gens qui ne combatroient que pour la confervation de leur liberré : néammoins pouvans réfiltre sur infinaces de ce Duc & du Ru de Jonnennar (on buestiere, ils confenitent de permettre à ce Contre & à quelques autres Officies d'allet au freive de Duc, leur ayant et certife remis le fermen, qu'ils leur ayant et prefit ermis le fermen, qu'ils leur ayant et certife remis le fermen, qu'ils leur ayont prefit de leur soit par le pressit de l'une qu'ils envoire précis de du leur gannt et certife remis le fermen, qu'ils leur avoite prefit de l'une produit de l'une produit de l'une produit de l'une de l'une de l'une des l'entre de l'une produit de l'une de l'entre de l'une produit de l'une de l'entre de l'une produit de l'entre de

Le Eus Gefrétuux en uférent sind en 1006, parce qu'ils n'avoient alors guene alliance avec les Vulles Hauffeniques, mais ayant depuis fait avec est villes ét fuiout avec celle de Brunsvic un Traité d'alliance dont nous parlevons incellamment, il
si affuérenc ettes ville en 16-51, comine le Duc Ultir Frédric qui l'avoie siffegée
une feconde fois. Cela n'empécha pas que le Prince Chriftian de Brunsvic Evique
d'Alberdint ne vêtra au fecour de Estes en 16-12, aufférie qui l'avoie différe
d'Anvers, joréque le Marquis Spinola afférejoré Berg-op-Zonn: ce fix alors qu'il dél'e l'ambre Elpagnole dans un combato e il prestit un de fe bras que col obligaenfuire ce Marquis de levre le fége de cette ville: ce Prince amma encore en
frei, quelquer roupes su fécour de Estes dans le delini de combine z' à le vére
da fége de Breda; mais erræ feconde expédition n'eut pas un fucch; fi favorable
que la première.

De nôtre tems ces Dues ont fait des alliances très-étroites avec les Etats Géné-

raux; en sorte que je trouve qu'ils ont passé cinq ou six Traitez ensemble.

#### V. Traité la Haye entre les États Généraux & les Dues de Brunfwic & de Lunebourg,

### Pour un armement en faveur des Etats. 1665.

LES Etats Généraux érant en guerre avec le Roi d'Angleterre, & sur le point de rompre encore avec l'Evéque de Munster dont l'Evéché sépare leurs Provinces des Etats des Ducs de Brunswic, strent le 9. Septembre 1665, un Trairé à la

4

Haye avec les Due de Brunfwic & de Lunebourg, par lequel ces Princes s'obligérent moyennant quelques fubfides de lever & de faire fubfilter pour le fervice des Erans une armée de huit mille hommes de pied & de quatre mille chevaux.

Ce Traité n'eut point d'effer, ces Ducs ayant été du nombre des médiateurs qui accommodérent les Erats Généraux avec l'Evêque de Munster par le Traité de Cléves dont nous allons parler.

VI. Quadruple Alliance entre les mêmes & autres. 1666.

Es Princes entrérent auffi avec les États dans le Trairé de la Quadruple Alliané ce dont j'ai parlé plus amplement Liv. 2. Chap. 4. Nomb. 23.

VII. Autre Traité entre les États Généraux & les Ducs de Brunfwic & de Lunebourg,

Pour alliance. 1668.

Es Erats Généraux voulant faire des alliances de tous côtez pour obliger à la pair la France de l'Espagne qui étoient en guerre, sirent encore un Traisé d'alliance avec ces Princes le 16. Mars 1663, pour les obliger de tenir un certain nombre de troupes sur pied.

VIII. Traité de Zell entre les mêmes & autres,

Pour une alliance défensive. 1674.

Tai marqué dans ce même Livre Chap. 2. Nomb. 10. que l'Empeteur, le Roi d'Espagne, & les Etats Généraux firent en 1674, un Traité avec ces deux Princes, dont j'ai rapporté les principales conditions.

1X. Traité de la Haye entre les Etats Généraux & Ernest Auguste Duc de Brunswic & Evêque d'Osnabruc,

Pour alliance. 1675.

J'Ai suffi padé dans le fecond Chaptire de ce Livre du Tristé fini à la Haye est l'année 1673, comt Elampeur, l'Épigape, à le le sigue d'une par s, étéque d'Ofisabre de l'aurer; je n'en répérat joint les condisions, me comenzate en tratques enour que tous cer Princes firent et aim-foncement de ce que nonosfelant touter leurs oppositions & prosellations, les Estas Gérérant firent la pair avec le France fina les y comperates; même en réobligeant de ne les point affaire dans la guerre que le Roi prétendoit de continuer contreux, ce qui intia currémement cour cer Princes.

#### Avec l'Evêque de Munster.

Evêché de Munster occupe la frontière Orientale de la Seigneurie d'Overissel de Contre de Zouphen; il avoit été longrems possédé par Ferdinand de Baviére Electeur de Cologne, qui étant occupé dans les guerres d'Allemagne n'eur rien à de Tom. 11. mêter

mêlet avec les Etats: mais Christophe Bernard de Galen lui ayant succédé, il ent divers disférends avec les Etats Généraux qui surent terminez par deux Traitez de paix après lesquels ils se liérent ensemble par un Traité d'alliance.

#### X. Traité de Cléves entre les Etats Généraux & Christophe Bernard de Galen Evêque de Munster,

#### Pour Borkeloo.

L E premier sujet de plainte qu'eut l'Evêque de Munster contre les Etats Généraux, fut qu'en 1657, ils se liguérent avec la Ville de Munster contre lui, ain-

si que je marquerai dans la suite de ce Chapitre.

Le facond differend qu'il cut avec le Eaux Généraux für au figer d'une fomme de troit enn mille ceus que le Prince d'Ob. Friid évoir, au Prince de Lichtentfein avec les indrées depuis l'an x-645. Le Prince de Lichtentfein ayant cobtenu un jugennent du Confid Audique qui condamne le Prince d'Ob-Prifie au pyrenten de certe fomme, & enjoignois aux Princes de Weltphalle, particulérenment à l'Evique de Mantler, d'écteur le jugennent, ce trévique aprè publicum interpellations & fommations voyant que le Prince d'Ob-Prifie ne fainfaisfeit point à ce qu'il devoir, faitie en 16-44, de Ford Écteler paparment à le Prince & fined hau un mas-frié syant en recours aux Eust obtain d'eux qu'illa l'affitteriente de largent dont l'aveit béfoir, conformant qu'ils chargeaffein de ce Fort et le reinfillen pour gage; ainfi ils envoyétent des troupes fous la conduite de Guillaume de Nafiau qui chaffile le troupes de Mantler de ce Fort.

Cet Évêque se plaignit de cette violence à l'Empereur & à la Diéte de Ratisbonne; mais comme l'Empereur & les Eats de l'Empire qui étoient alors embarasser dans la guerre de Hongrie, ne voulurent point entreprendre cette affaire, il ne juges pas à propos de témoigner alors le ressentiment qu'il avoit de cet affront, quoi-

qu'il eût bien de la peine à le digérer.

Le troisiéme différend de cet Evêque avec les Etats, fut au sujet de la Seigneurie de Borkeloo enclavée entre le Comté de Zutphen & la Seigneurie d'Overifiel, que les anciens Evêques de Muniter avoient donnée en fief masculin aux Comtes de Bronchorst: de sorte que Juste Comte de Bonchorst étant mort le siécle passé sans enfans mâles l'Evêque de Munster qui étoit alors, s'en mit en possession; mais le Comte de Stirum qui y prétendoit droit pour quelques sommes à lui dûes auxquelles cette Seigneurie étoit hypotequée, s'étant pourvu devant la Cout de Gueldres, comme si Borkéloo avoir dépendu de sa jurisdiction, obtint quelques jugemens en vertu desquels il s'en empara; & s'étant mis sous la protection des Etats Généraux la chose étoit demeurée en cet état nonobitant les oppositions des Evêques de Munster & les mandemens de l'Empereur. Bernard Christophe de Galen Évêque de Munster s'érant rendu maître de la Ville de Munster, voulut aussi rentrer dans la possession de cette Seigneurie; mais nonobstant les recommandations du Roi de France, les Erats Généraux n'y voulurent jamais confentir & y maintinrent toûjours le Comte de Stirum qui est un de leurs Vice-Amiraux qui les vouloit bien reconnoître pour ses Souverains à l'égard de cette Seigneurie.

En 1665, cet Evêque étant revenu de Hongrie où il avoir été un des Directeurs de l'armée de l'Empire, réfolut d'entret en guerre contre les Etats Cénéraux, & sécurit ligué contre eux avec le Roi d'Angleteure, il fit publier un manifelte dans lequel il se plaignit de l'affront qu'ils lui avoient fait en chassant sa garnison du Fort.

d'Ecdeler dont il ne s'étoit sain que pour obéir aux ordres de l'Empereur ; des défordres qui avoient été commis dans son Eveché lors de cette expédition ; & de ce qu'ils l'empéchoient de rentrer en possession de la Seigneutie de Borkeloo qui dé-

pendoit de fon Evêché.

Le East dans la réponde qu'ils fieurs à ce mansifielt, précondierre qu'ils avoient det obligat à ceru invasion de l'ort d'Edeller parce qu'ils écoint Procéculous de Comes d'Olt Feife, & que cette place leur écoit hypotequée pour affairance de place forms fonnnes qu'ils voient précet à ces Course, sour que le Gouverneur d'écdeder pour l'Évêque avoit déclaré qu'il n'avoit acoun ordre d'accepter les denines offers, hen moint et entre les rousques des cfort, qu'il Féguel des violences; il les avoient s'experiences de l'ordre de l'ordre d'est de l'experience pour ce ligit; en sin que le Coure de Sintam avoit de s'insi légion-entre pour le ligit; en sin que le coure de Sintam avoit de s'insi légion-entre pour les les entre de s'insi avoit de s'insi légion de vin la légion-entre pour les des les les parties eurent reconne cere pardéfichen et écrit de pouluir par dessur les legies qui la compôcie; se que némment in a voient chué par leur écrit du 17, luis de l'année deminée qu'ils ne précendient aune chofé finns qu'il payeit à ce Courte ce qu'il te état de l'apparent les contractions de l'accept fonns qu'il payeit à ce Courte ce qu'il tu étant d'apparent perfectusiones au me chofé finns qu'il payeit à ce Courte ce qu'il tu étant d'apparent perfectusione au me chofé finns qu'il payeit à ce Courte ce qu'il tu étant d'apparent perfectusione au me chofé finns qu'il payeit à ce Courte ce qu'il tu étant d'apparent perfectusione au me chofé finns qu'il payeit à ce Courte ce qu'il tu étant d'apparent perfectusione au me chofé finns qu'il payeit à ce Courte ce qu'il lui étant d'apparent perme personne de l'apparent per l'apparent personne l'apparent per l'apparent per l'apparent personne l'apparent personne l'apparent personne l'apparent per l'apparent personne l'apparent personne l'apparent personne l'apparent personne l'apparent personne l'apparent personne l'ap

L'Evêque de Munster ne pouvant en avoir raison autrement, & se se voyant une puissane armée de dix-huit mille hommes, déclara la guerre aux Etats Généraux au mois de Septembre 1665. & s'empara austi-tôt de Borkeloo & de la plus grandes de Septembre 1665.

de partie de la Seigneurie d'Overissel.

Le Roi en configuence du Traie d'alliance défenfive qu'il avoit fai avec le Esca Généraux e Inanée 16-61. laur envoya le foccous qu'uls lui demandéem commandé par le St. de Pradd: ce focour syant arrêé les progrès de ce Piéta; Elemperru, le Rois, les Eléctrus de Maynere, de Cologne, se de Brandebourg, Flecéque de Paderbom & le Ducs de Noubourg & de Branvier érmentieres pour Excommandes avec le Esta: ils Talémbléens pour cela à Cikes où l'Effectier de Brandebourg écoit alors, & où les Pléniposentuires des deux parties se rendirent.

Le Roi d'Anglestre fit ce qu'il put pour diffuséer ce Fréque d'entendre à la puis, lui offiant de puiffus fectours en ca qu'il voluit continner la gaute comme il vir que ces fectour étoient élogres, & que d'autre part a finni qu'il ne fit la pair il aloit avoir in les tres outre farmés de Etats é le troupe de France, celle de l'alectre de la comme de l'alectre de la comme del la comme de la comme de

polé cinq mois auparavant par le Sr. Friquet Envoyé de l'Empereur.

Par ce Traité on comient qu'il y auroit une entiére ammillée, en force que l'évage ne pouroité à causé de cette guerre enficie l'inveltiture à ceux qui relevière de fon Evérhé de Mustlet & de fon Abbaye de Corvey: Qu'il rendroit sur Esta Généraux cout ce qu'il avoir pois fur eux particulièrement la ville & le chiesua de Botchebos Qu'il rennoncroni à fon droit de lupérionité fur cere Seigneurs, ni que la métame de la pis porte autom prégulées avoir dus de l'Empire, ni que les Estas Généraux acquiffant aucun droit en vertu de ce Trairé ; les chofes devaux demueure danemen à ce ét gard en l'étax qu'elles étoient aupravant que les Métais ceres injectives lui fuffire pour la condrevation de se Estas Enfin qu'il ne ferôit ci-après aucunes levées à moits que la futeré de l'Empire & des Cereles & le allain-cet qui révoient point contrais à ce l'artié, ne l'objességation.

Le Báron de Goes préfentement Evêque de Gurk, Plénipocentiaire de l'Empereur, le Sr. Colbert Plénipocentiaire de France, & les Plénipocentiaires des autres Médiateurs signérent aussi ce Traité, & promirent den fournir dans six sémaines des actes de gatentie de la part de leurs maîtres.

marcici

Cer Evêque de Munster & ses succelleurs n'ont pur laisse nonobstant ce Traisse de se troujours Seigneurs de Borkeloo.

#### XI. Traité de Northorn entre les mêmes,

#### Pour expliquer le précédent Traité. Juillet 1666.

IL y our plufeaur difficuleur fur l'enfections de ce Traité su figir des deux contratères pur les prifonites; de commissions, de domanages précedus à casfe du crazelmente de l'évicausion des places priés par l'Evèque de Montley, de de quelques confictations faire de parte de Ausser is finque pour éviter d'aigri d'avantige les choies, à se Commultaires de deux parties frant su Traité à (Norborne le 2, Figuilles 1646-p. par les d'aussers qu'on readure les bases à de que pour les autres points ils c'an supponentieres aux Princes garents du Traité de Clèves.

#### XII. Traité de paix de Cologne entre les mêmes. 1674.

Comme ort Evique n'avoit fait la pair de Cléves de abandonné la Souvertaine té de Bordodo que mulgé lui, il remapté facilement extre pair lochqu'il vit les Estat Généraux embastifee dans la guerre course la France; de dans le manifet qu'il fir poblice pour juitifére fion action; a just peur pour précesse qu'ils avoient fait palleur enterprité fut far places, même fire fa vie en l'ampée sée, qu'ils avoient fait de l'irrites course lui peu folgoul à parquegient fou Diocéé que un autre Pintec; qu'ils avoient fait leurs efforts pour empéche la pair entre lui été par de biance à four le part défonter; qu'ils avoient fait de même les comp de biance à four le pair de fiste d'horbert; qu'ils avoient fait de chres que qu'en de la fave, e enfin qu'ils avoient refuit de rendre le caput de la fait de l'extre, de l'entre de l'extre, de contra du Comme de Bondonn qu'il avoient compton dans le Traite de Clèves, de Bondonn qu'il avoient compton dans le Traite de Clèves, de Bondonn qu'il avoient compton dans le Traite de Clèves, de produit de finance qu'il n'avoit point confinit à ce changement, avoit entropé feu quatre fils à la Huye ce le Estat les resmoient, quoique l'Emponent ein endoconé qu'on le rendré le luir pore.

CE Evique vicunt donc tifolo de reutres en genera contre la East Généraux, visilia rave le Roi qui stobliga de ne point faire à part fain obliger les Hellandois de cider à cet Evique Borkalco, Lichtenword, Berdewort, & quelspes amer lieux qui torient for les froncières de l'Eviché de Mandiere, et de fante ainsi 1660a, cet Evique joignit foi forces sove celles de l'Electur de Cologne, às viemps and de Grolles, è le Bredefort, de Deventer & de phisiques autres pleate de la Pro-

vince d'Overifiel, & tint longtens Groningue affiégée.

L'Experience à l'extra después troissages au augre.

L'Experience à l'extra de l'extra d

Tou

Toots le patria ayan, peu aprè erroyé à Cologne leur Nésispermines pour y traire un peut gérécule, le Roi cue foir de demunder dun les peopofisons que Groil , Lebranior , Berlovt, & Borkeloo demearafient à l'Evèque de Mandrer , nous versons de voir que le Estat éssence convenue de céche le Conné de Zaphen, stornis la ville de ce none, à l'Elécèure de Cologne & à ce Prêtar, mais enfance sont Elémpire ayant échte le gener à la France ce le Roi d'Angelerre ayant fait di pair particulière, ce Evêque fuir fi fort prefié pat le Ministre de Bernereur de l'Empereur de le fait se veu le France & de list pair sue les Esta Géréraux, qui encore que le Roi lui eit envoyé le Maréchal de Belfoffenda avec una rie pour défende de na Pia comer ceux qui le vousdenient araquer, il y donna le maira, & offirit de leur réllueir routes les places qu'il avoir eccupérs fuir expendanc une gentre excepté Boubbook de l'apper i mais le Estat Géréraux en product cure gentre excepté Boubbook de l'apper i mais le Estat Géréraux en product cure de leur artille ne de leur afficie de cleur affice ne control fort de leur affice de cleur affice ne control fort lui répuir ever le Diotect de la genere, ce Evique crigiquen que tout l'éfort de leur artille ne de leur affice ne de leur affice ne control fort de leur affice ne de leur affice ne four de la gierne, ce Evique crigique de put tout l'état de la genere, ce Evique crigique de leur affice ne control fort de leur affic

Par ce' Traisé les Essa Généraux & cre Evéque convinerent qu'il y auré de par se dante samulité de sour ce qui réson pellé depair la pair de Cléves: Que l'Evéque rendorit aux Essa les places qu'il avoir puis fair oux, parricument les chaixeux de Lingen, Liscenthorit et de Bockédon, de au Conne de Walske la Ségiorante de Werth fans préjudice des dois no le l'Empire de de la pair de Werthphales: Que l'Erraisé d'éCéres frois exicuté dans tous les aractées qui de Werthphales: Que l'Erraisé d'éCéres frois exicuté dans tous les aractées qui de Methphales que l'est l'aux des considérations de l'empire de des la pair de l'aux des l'empires de l'empire de les Estats, de que les drar, paris étemploycoient écaux l'Empereur pour résabit la pair dans la famille: Estafs qu'ils prieroient l'Empereur de le Roi d'Epage de éloumit leur garantée de cri Taisé.

.....

#### XIII. Traité de la Haye entre le Roi d'Espagne, les Etats Généraux, & cet Evêque,

### Pour alliance. 1675.

L'Evêque de Munîter ne se contentant pas d'avoir fait se pais avec l'Empereur & avec les Entes Généraux, sir peu après des Traitez d'alliance avec eux, premièrement avec l'Empereur, enfuite avec le Roi d'Espagne & les Etats.

Ce demier für pallé à la Haye le 3. Odobee 1675. Se porte qu'll y autobie un legue définitéer euriteur. Que le Roi d'Effaque de le Esta pyrovierne à cet Evéque vinge-quatre mille écus pour la levée de trois mille hommes, fecinier, soin à l'armée qu'il devoit lever fuivant son Traids avec l'Empereur : Que il étoit aux principe pour leur entreine i. De pourroi retirer, mais suffi le Roi d'Elpagne & les Etus ferziere tenus de l'allifer de tous leur pouvoir. Qu'en ne pour conclure de twer ni même traiter de pais avec le Ennemis que d'un commun confentement. & fans l'inclution les uns des autres : Qu'ils fecioire tenus de définée le Pala-liss Elpagnée de Commé de Bourgogne, ce que le Etus polé-devent en Europe, de cup l'Et-Vique de Munther polificior sains : Enfin qui or Tusté duterois du rames après la pais, product lesquelle si un de sail des coirs ze-

-----

taqué par qui que ce fût, le Roi d'Espagne & les Etats le secourreroient de deux mille chevaux & de quarre mille hommes de pied; & l'Evêque de Munster de cinq cens chevaux & de mille hommes de pied ; à moins que ceux à qui on demanderoit ce secours ne fussent eux-mêmes embarassez dans quelque guerre.

Cet Evêque a fourni les troupes qu'il avoit promifes par ce Traité; mais le Roi d'Espagne ni les Etats Généraux ne tinrent pas ce qu'ils lui avoient promis, de ne point faire la paix sans lui , puisqu'ils la conclutent avec la France sans son consen-

tement & fans ly comprendre.

#### Avec les Ducs de Lorraine.

#### XIV. Traité de la Haye entre les Etats & le Duc Charles de Lorraine & autres.

#### Pour alliance. 1673.

TAI parlé dans le Chap. 2. de ce Livre Nomb. 9. d'un Traité que l'Empereur, le Roi d'Espagne & les Etats Généraux passérent en 1673. 2vec le seu Duc Charles de Lorraine.

En consequence de ce Traité, lorsque le Roi faisoit difficulté à Cologne de donner des passeports pour les Ministres du Duc de Lorraine, les Plénipotentiaires des Etats Généraux déclarérent qu'il étoit leur allié & qu'ils ne traiteroient point Gne Ini.

#### XV. Traité de la Haye entre les Etats & le Prince Charles de Lorraine.

## Pour continuation du précédent Traité. 1675.

E Duc Charles étant mort & ayant laiffé pour héritier le Prince Charles fon neveu, les Etats Généraux pafférent un acte à la Haye le 11. Décembre 1675. par lequel comme le précédent Traité ne regardoir pas seulement la personne du feu Duc, mais aufi celle de ses héritiers, ils le renouvellérent avec le Prince Charles; promettant qu'en cas qu'il l'observat de sa part, ils l'entretiendroient de même & ne consentiroient point que la paix se sit sans l'y comprendre, en sorte qu'il fut rétabli dans toutes les terres & dans tous les Etats que le feu Duc son oncle avoit poffedez.

Ce Duc s'est plaint que les Etats n'ont pas observé cette dernière clause, ayant fait

leur paix particulière fans l'y comprendre.

## XVI. Traité entre les Etats Généraux & les Cercles de l'Empire.

## Pour retirer leurs troupes de l'Empire.

Thi déja marqué ci-devant que les Espagnols voyant la foiblesse du Duc de Jul-liers dont les héritiers éroient Protestans, se saissirent en 1598, de plusieurs de ses places, ce qui obligea les Etats Généraux d'en faire de même : ils se firent

depuis la guerre les uns aux autres dans les Etats de Cléves & de Julliers & autres de Weltphalle & de l'Empire, où ils firent de grands ravages, particuliérement les Efgagnols.

Cala obligas quelques Cercles de l'Empire de ràffembles de d'avoyet en 1519, just armée en Weithpalie fou la couolie de Comes de Lippe pour cri-dettipalie fou la couolie de Comes de Lippe pour cri-dettipe feur en la companie de Cercles, par lequel la condientirel les uns de la barre de Crofici de gener de Cercles, par lequel la condientirel les uns de la surte de randre les places qu'ils avoient poies dun l'Empire, de d'en retire leur troupes; à condision que les places quist rendresent fronte gardées pa leur Seigneurs: la promierne suffi de ne plus cutrer dans l'Empire pour fe laire la guerre. Ainfi les places fiu-ren erfluitorée à la ranquillé fui redoite dans cet quarterir

## En faveur de l'Ost-Frise.

D'OR-Frife ou Frife Orientale n'est féparée de la Province de Groningue & des prendre part de fleuve d'Eins; ce qui a obligé les Esus Généraux de prendre part dans tous les différends qui ont été entre les Comes d'OR-Frife & la Ville d'Embden, & dans les invasions que d'autres Princes ont voulu faire en ce Pais.

Dè l'année 1591. Edited Connes d'Olb-rife & la Ville d'Embden syams per les armes l'un coure l'autre, envoyèrent channé du Dèpure aux Euns Généraux pour leur fitte connoître la juffice de leur cusé, & les antres d'ante mours pour leur fitte connoître la juffice de leur cusé, & les antres d'ante mours per le tres ne de éclaritere point d'aboté, le cerbonne a le pair se, le mongrant de leur neur per le Conne le voie quelques rousque le Kortfolié et places, il euroyérent de leur trouped num Embden, & le déclaréent Protecteurs de cette ville, ca qui oblige à le Conne de les prendre pour subtiente de foi différent avec ent ville, le quel dis jègennt en cere année, de forte qu'ils diminusérent beaucoup l'autorité du Conne fin cette ville.

Ce Comte témoignant en 1/98, vouloir revenir contre cet accord, les Etats mittent dans Embden un renfort de granifion: ils empêchêrent encore en 1/607, que le Contre Ennon ne vezir davanage cret ville, & ils y ont toijours depuis ce teme-là entretenu une bonne garnifon pour s'oppofer aux entreprifes que les Contres pourroient faire.

XVII. Traité entre les Etats Généraux & le Comte Ernest de Mansfeld,

#### Pour le faire fortir de l'Ost-Frise. 1624.

Dépuis que la paix a écé bien établie entre les Comtes d'Ost-Frisé & la Ville Pais, & out empêché le plus qu'ils ont pu que les armées Allemandes n'y prissent des quartiers.

Aînsi le Comte Ernest de Mansseld ayant en 1623, logé son armée dans l'Ost-Frise, les Etats Généraux l'en firent sortir par un Traité qu'ils firent avec lui le 24 Janvier 1624. XVIII. Traité de Licroort entre les Etats Généraux & Guillaume Landgrave de Hesse-Cassel,

#### Pour le même sujet. 1637.

GUillaume Landgrave de Hesse-Cassel ayant été obligé par l'armée de Baviére de fortir de ses États, se retira avec sa femme & son fils dans l'Ost-Frise où ses troupes commirent une infinité de défordres, & même firent de grandes exactions fur les habitans: les Etats Généraux voulant faire ceffer ces défordres envoyérent vers ce Prince des Députez qui l'ayant trouvé à Licroort près d'Embden y conclurent avec lui un Traité le 23. Septembre 1637, par lequel il promit de faire sortir ses troupes de ce Païs, moyennant quelques fommes qu'on lui promit pour la fubfistance de son armée. Ce Landgrave moutut dans ce même lieu peu de tems après la signatute de ce Traité.

## XIX. Traité de la Haye entre les Etats & le Comte d'Ost-Frise,

#### Pour alliance. 1658.

Ous venons de voir par les précédens Traitez que les Etars Généraux ont tou-jours pris un soin particulier des intérêrs de l'Ost-Frise; ils l'ont encore témoigné de nôtre tems à l'occasion de la guerre qui s'émut vers la fin de l'année 1657. entre les Rois de Suéde & de Dannemarc : car le Prince d'Oft-Frise craiguant de s'y trouver enveloppé malgré lui , envoya vers les Etats leur demander leur protection, en cas qu'il fut attaqué, ce qui lui fut accordé par un Traité passé à la Haye au commencement de l'année 1658. les Etats Généraux ayant intérêt de conservet les Princes qui font leurs voilins en repos & dans leur dépendance.

#### XX. Autre Traité entre les mêmes,

#### Pour l'engagement du Fort d'Ecdeler.

Ous venons de voit que le Prince d'Ost-Frise ne payant point au Prince de Lichtenstein les sommes qu'il lui devoit suivant un Arrêt du Conseil Aulique, l'Evêque de Munster se faisit en 1664, du Fort d'Écdeler appartenant à ce Prince & qui étoit enclavé dans la Province de Groningue.

Le Prince d'Ost-Frise ayant eu recours aux Etats, comme ils n'étoient pas contens que cet Evêque guerriet fût maître de cette place, ils firent en 1664, un Traité avec ce Prince, par lequel ils convintent de lui prêter la fomme dont il avoit be-foin pour payer le Prince de Lichtenstein, à condition qu'ils tiendroient ce Fort entre les mains pour fureté de leut dû & jusqu'à ce qu'ils en eussent été temboursez. En conféquence de ce Traité Guillaume Prince de Nassau Gouverneur des Provinces de Groningue & de Frise s'étant mis en campagne avec quelques troupes fit offrir au Commandant d'Ecdeler la fomme due au Prince de Lichtenstein; & fur ce qu'il déclara n'avoir point d'ordre de la recevoir, il prit acte de fon refus, & ayant attaqué vigoureusement ce Fort, il l'en fit sottir avec sa gamison.

Ave

### Avéc les Villes Hanséatiques.

Comme la Provinces Unies [§ font particulárement foutenues contre l'Efipage par le moyen de commerce qui emchifilira leura habitats lutar a donné moyen de foutenit la guerre, elles ont eu foin de paffer tous les Traitez qu'elles ont eu néclities et utiles pour l'avancement de leur commerce; ainsi commè le sylles Han-Enziques étoient autrefois faneufes pour le commerce, les Etats Généraux ont fait diver Traitez avec elles.

## XXI. Traité de la Haye entre les Etats Généraux & la Ville de Lubec,

#### Pour alliance & commerce. 1613.

## XXII. Traité entre les Etats & les Villes de Magdebourg & de Brunswic,

## Pour le même sujet, 1613.

Nois venors de voir que le Traité d'allance entre les Ears Généaux et le Ville de Labor, perort que le Ville Impériales qui voudoient y entre y forient reçues ; ainfi la Ville dé Magdeboug craignant de recombre fon la paul fance de fon Archévèque, & Cell de Bransvier voyan que le Duc Ultre Frédére de di Bruntwie voyair définit de lai Gre fa, liberté, follications le Ears Génére de la voulois recevoir dans ce Traité, 3 find de le procurre leur protecture de la voulois recevoir dans ce Traité, 3 find de le procurre leur protecture de la voulois recevoir dans ce Traité, 3 find de le procurre leur protecture de la voyair de la volois recevoir dans ce Traité, 3 find de le procurre leur protecture de la voulois recevoir dans ce Traité, 3 find de la procurre leur protecture de la voyair de la volois de la v

Comme les Erats Généraux ont roûjours eu une indination particulière pour les villes qui à leur exemple se sont voulu affranchir de la domination de leurs Souverains, ils leur accordérent volontiers leur demande, & passifernt avec les Députez de ces Villes au mois de Septembre 1613, un Traité d'allianne aux mêmes conduitons que celui qu'ils avoiter Eta twee la Ville de Lubec.

Tom, II. G L'As-

L'Archevêque de Magdebourg s'étant plaint de ce Traité pussé fans son aveu par une ville dont il étoit Seigneur, l'Empèreur Mathias le déclara nul à l'egard de cette ville, comme n'étant pas permis à des sujets de passer des Traitez avec des étrangers sans le consentement de leur Prince.

A l'égard de Brunswic ce Traité lui fut très-utile en 1615, les Etats Généraux l'ayant protégée hautement, & hui ayant envoyé de putifians fecours contre fon Duc; enforte qu'il fut obligé de s'accommoder avec cette ville.

#### XXIII. Traité entre les États & toutes les Villes Hanféatiques,

Pour le même sujet. 1613.

Les Etats firent en la même année 1613, un Traité d'alliance avec tout le Corps des Villes Hanseatiques pour la même fin & aux mêmes clauses que le Traité particulier avec la ville de Lubec.

XXIV. Autre Traité entre les mêmes,

Pour le même sujet. 1616.

P. N. 1616. il fe fit encore un Traité avec les mêmes Villes pour confirmer les précédens Traitez, affirer encore davantage l'aminé entre les Etats & ces Villes de échier une alliance & défense muruelle en cas que les uns ou les autres fiufent troublez dans leur commerce pendant un certain nombre d'années.

XXV. Traité de la Haye entre les États & les Villes de Brême & de Hambourg,

Pour le même sujet. 1645.

LE, teme pont par le Traité de 1616. étant expité il y avoit longems, ibluliance entre le Estate kle Vélle de Bérnée & de Hambourg, fin trenovellée par un Traité pafié à la Huye le 14. Août 1641, par les Depares de Estats & de cet villes. On déclara dabord que ce Traité révier point fair pour offenfer personne, mais feulement pour la liberté & la furreé de la navier gaino & du commerce fair la Mer Sepentrionale judyianz Déroits de fûr les rivières de Vezer, & de l'Elbe, dont la première arrolé Bérine, & la feccode Hambourg, & pour la confervation de burn priviége se de leur douis. On re cante le Rei d'Epipage & les Estats Que les naviers des fijers d'un des deux public les pourroises renour liberneme chas les pours de dans les flouve de l'aures, qu'ils les y pourroises radouber & acheter des vivres : Enfin que ce Traité duretoit quatez année. XXVI. Autre Traité de la Haye entre les Etats Généraux & la Ville de Lubec,

Pour le même sujet. 1645.

L E 15. Octobre 1645, les Etats firent avec la Ville de Lubec un Traité qui fut préque conçu dans les mêmes termes que le précédent; ainsi je n'en dirai rien davantage.

XXVII. Traité de la Haye, entre les Etats Généraux & la Ville de Munster,

Dour palerons dans le Livre buitifine des différents entre l'Evêque & la Ville de Munflet: je me contraction pirfentement de marquer que crev Ville ayant été déboute de la dépendance immédiare de l'Empire , & voyant que Christophe Bernard de Galen fon Evêque l'a metoit en devoir de la réduire, elle envoya en 1647, des Députez aux Ents pour faire un Traité d'allance avec eux,

"Inches afunt en conocifiace de tent Députation 59 oppod le plus qu'il part, définité à le Ville de paifer et rinié, & lui ordonna de rappeller for Dèputez mais les habitans de Munther ne déféréent point aux mandemes de leux leux per point d'autre but que la furcté du commerce de des chemits. Ainfi ces point d'autre but que la furcté du commerce de des chemits. Ainfi ces pollopuez le halfiérent pas de paire un Triaié veu le Estra Généraux dans-le-quel à inférente plutieurs arricles qui rendeires à le foutilisée à la domination de leux Evéque. Ce te Véque s'en plujaire, de nous verrous au Livre 2, commerci 16 rendit mainte abbits de cette ville; il difficult cette même se se production de leux Evéque. Ce te Véque s'en plujaire, de nous verrous au Livre 2, commerci 16 rendit mainte abbits de cette ville; il difficult de cette même se se s'en plujaire de leux d

#### CHAPITRE V.

Traitez entre la Pologne & les Etats Généraux.

Une grande partie du commerce des Provinces-Unies est dans la Mer Balsice où fie feundle est finuée la Prufie Royale qui dépend de la Pologne, est où fie fe von Eunri de blé : ainfi les Lears Généraux font demœutez en la meilleure intelligence qu'ils ont pu avec les Rois de Pologne pour la furcé de leur commerces.

Comme le Roi Sigifmond avoit une grande attache à la Maison d'Autriche contre laquelle les Provinces-Unité écoitent alors en guerre il ne paroit pas qu'il y ait et des Traitze entréus; même nous voyons qu'en 1597, il envoya à la Haye un Ambaffisdeur qui menaça les Easts d'interrompre leur commerce dans G a

la Pologue, s'illa ne fe rementoient four l'obédifines de leur Roi légitime; se leur chief. Fincerection de four maine pour leur faire obeaut des condisions de leur chief. Leur chief par leur chief pour leur faire de l'entre pour leur faire de l'entre que fi fon maitre vouloit leur ôcet le commerce de fine Royame, et la dietre que fi fon maitre vouloit leur ôcet le commerce de fine Royame, et la dietre que fi fon maitre vouloit leur ôcet le commerce de fine Royame, et la dietre que fi Follomois der blés des Polonois vouloit en Lurgent de Hollandois que les Hollandois der blés des Polonois (Cependant ce même Ambatisdeur que les Hollandois der blés des Polonois (Cependant ce même Ambatisdeur que fine fine auprès de Etze à ce que nondoithant la guerre qui cert en le Roi d'Efigage ét cur, les Polonois puffers trafquer en Efigage, ils le lui accordiente, accorde que la Roine Elizabeth luit et refulle 1 namée de die

Ce Roi a toijourt depuis témoigné peu de confidération pour les Ense Généraux, & pour les Ambaffadeurs qu'ils lui envoyoient; fur ce qu'il prétendoix que n'étant point leur allié, il n'étoit pas obligé de leur faire les mêmes honneurs qu'ils recevoient des Rois de France & d'Anglettere. Depuis la mort de ce Roi les Eaus ont fait divers Traizes avec fes fils, & ou autre avec la mort de ce Roi les Eaus ont fait divers Traizes avec fes fils, & ou autre avec la mort de ce Roi les Eaus ont fait divers Traizes avec fes fils, & ou autre avec la mort de ce Roi les Eaus ont fait divers Traizes avec fes fils, & ou autre avec la mort de ce Roi les Eaus ont fait divers Traizes avec fes fils, & ou autre avec la mort de la mort de

Ville de Dantzic qui reléve de la Couronne de Pologne,

I. Traité entre Uladiflas IV. & les Etats Généraux. 1640.

U Ladillas ayant succèdé à son père Sigismond au Royaume de Pologue, les Etats firent avec lui un Traité en l'année 1640.

II. Traité de la Haye entre Jean Cafinir & les Etats Généraux,

## Pour alliance. 1656.

J'Ean Cafinie frète & facetfieur d'Udalitat étant accalié par les armes du Roi de Sadée qui l'avoir challé de preque tous fon Royaume, emroya de-mandre du fecours aux Euss Cérénaux qu'il ponvoir juge ne pas voir de bon oed ce grand accordineme de la pudifiance de la Sudder ainsi fi let à l'aux un Traité avec eux le 13, l'allet 16,6 muis fin fain effet, les Euss s'éux contrete alors de faure ly ulife de Daratie; de depuis, le frod le la guerne fire transporté dans le Danemur, où les Euss s'oppoférent vigourenément au Roi de Sadée, comme nous l'avoir vui ci-devant.

#### III. Autre Traité entre les mêmes. 1661.

A Près que la Pologne eut recouvré son ancienne tranquillité par la paix d'Oavoient donnée au Roi de Danemarc contre celui de Suéde, ils firent un Trairé avec le Roi Cassimir en 1641.

## IV. Traité de la Haye entre les Etats Généraux & la Ville de Dantzic,

#### Pour alliance. 1656.

A velle de Durcizé finés fur la Viltule dans la Pruffi Royale érois anciennement du Carpé de Ville s Handisquies, & ét d'ét depuis Gommé aux Rois de Polopie. Comme c'été une ville d'un grand commerce, elle avoir fait dè longrem diance avec le Esus Générus; sain fis voyant aranguée en 1e5/e. élle dépuis vers les Esus pour les pirie de la vouloir fecouiri; les Esus qui névisient point alore no fur bonne intelligience avec le Roi de Soulée, & qui craignoisient que r'il fe rendoir mairre de Durtice, il ne leur inneulit le commerce de la Pruffi & de la Polopie, éconorient favorablement les Dépuise. de bannie, & ferinar autor un Traité le 10, Juillet de certe même année, par lequel îls promitre de la Geourie moyenante un quéque fidiblet que certe ville leur promit.

En configuence de ce Traité le Eine Généraux affilièrent ceux ville avec beaup de chalars, monoblema les offices de les menses de Cromved qui récit dité du Roi de Svéde, & les affurances que leur donnoir l'Electrar de Brandebourg que leur figier novereione dans les aures villes de Profile les mênes avanages que trouvoiers à Danzité. Leur Hotte arriva dans ce même mois de Juille 15/6. au por de Dartis'e que'dle préférea sain de l'invafande as soidois, de depuis les fest obciment par le Traité d'Elbing du premier Seprembre de la même année, que la volleur ceir comprisé dans ce Traités; quélle éront maintens dans tous fer drois ex privilèges faus préputées de la fidênt qu'elle devois au Roi de Pologres de que la balbiller cerur le Roi de Sodde e ceux ville Ceffreinent. La Flore Hollmodif le retriant du port de creu ville, y lafifs quisue ceus hommes de gamilon pour la metre endirement hou fe danger.

#### CHAPITRE VI.

### Traitez entre les Rois de Portugal & les Etats Généraux.

I Amisi entre les labients des Païs-Bax de Portuguis ett reès-naciente de foudée for ce qu'il y a quatre à cimq crest auther que quelques labistant des Païs-Bas allant portre les armes dans la Terre Sainte contre les Sarralims pirient en puffunt Libbonne, où les Maures commandiente, de mitient cuer wille unité les mans de Chréente du Païs d'opsi ce terme à les habitants des Païs-Bas avoient es de grande privilégre dans le Fortugui, de réciproquement les Fortuguis en avoient aufili de fort confloctables dans le Fortuguis de Païs-Bas.

Peu sprès que les Provinces-Unies é fauent foulevéu contre Philippe Second, comme leur principal commerce éroit en Efigigne, & que leurs labitates pouvoient exaindre qu'on ne l'eur y lit platieuts avanies tant à caufié de la Religion que de leur rebellion, les Estas Généraux frants un Traité avec Schafflers noi de Portugal, par Jequid Il eur promit que leurs Marchand & materioles noi rosient point inquiférez pour le fair de la Religion; qu'on ne leur front aucune insilièce dans leur commerce, & qu'on n'arrêretroi point leurs vasificaux.

injuttice dans leur commerce, & qu'on n'arrêteroir point leurs vaiifeaux.

L'ancienne aminié entre les deux nations obliges les Eats Généraux d'offirir etraite dans les Provinces-Unies aux Portugais qui ne voudroient pas demourer en leur Pais fous la domination du Roi d'Efpagne, ce que plusieurs acceptérent; mais du reste les Etats considérant les autres Portugais comme les sujets de leurs ennemis , & voulant se récompenser du commerce d'Espagne que Philippe III. leur défendir au commencement de ce fiécle, s'appliquérent entiérement à celui des Indes Orientales, particuliérement des Ifles de la Sonde & des Moluques, où s'étant alliez des Rois du Pais contre les Portugais, ils les en chassérent presque entiérement, & prirent ou ruinérent un grand nombre de leurs vaisseaux : ce qui obligea les Porturais de faire de grandes instances en la Cour d'Espagne à ce qu'on fit la paix avec les Etats Généraux.

Les Hollandois avoient auffi commencé la conquête du Brefil qui dépend de la Couronne de Portugal, de forte que de quatorze Capitaineries dont la Côte du Brefil est composée, les Hollandois en possédoient presque six.

#### I. Traite de la Haye entre Jean IV. & les Etats,

Pour une tréve de dix années & une affiftance mutuelle contre l'Espagne. 1641.

LE Royaume de Portugal s'étant foulevé contre le Roi d'Espagne Philippe IV. & ayant choisi pour Roi Jean Duc de Bragance, il envoya austitôt Tristan de Mendoza en qualité d'Ambassadeur vers les Etats Généraux pour renouveller l'ancienne amitié entre les Portugais & les habitans des Païs-Bas, & leur offrit de s'unir avec eux contre leur commun ennemi. Cet Ambassadeur dans la proposition qu'il fit aux Etats Généraux demanda qu'ils rendiffent aux Portugais les places qu'ils avoient oc-cupées dans les Indes Orientales & ailleurs, offrant de rembourfer les dépenfes qu'ils avoient faites pour s'en emparer, & les conserver; en second lieu il leur demanda

quelque secours de poudre, de munitions, & d'Officiers de guerre.

Les Etats firent réponse qu'ils avoient conquis les places des Indes par la force, & qu'ils prétendoient les conferver de même, qu'ils confentoient que le Roi de Portu-pal achetât en leur Païs tout ce dont il avoit befoin, & qu'ils n'empêchoient point leurs Officiers de passer à son service. Le resus des Etats Généraux de restituer ces places empêchant qu'on ne pûr faire une paix entre les deux Etats, ils se contentérent de faire à la Haye le 22. Juin 1641, un Traité de trêve pour dix années dans tous les Païs qui dépendoient de la Couronne de Portugal & des Provinces-Unies. On convint que les navires de Portugal & des Provinces-Unies pourroient aller librement aux Indes & revenir: Que chacun demeureroit en possession des lieux & du commerce dont il jouïroit lors de la publication de cette trève : Que huit mois après la ratification de la tréve par le Roi de Portugal, on nommeroit des Commiffaires pour traiter de la paix; & que quand on n'en conviendroit pas cette trève ne laisseroit pas d'avoir son effet: Que les habitans des Provinces Unies ne pourroient point amener en Portugal des marchandifes du Brefil: Que les Portugais n'en pourroient point non plus amener dans les Provinces-Unies : Qu'ils se secoureroient mutuellement contre le Roi de Castille, & que chacun conserveroit les places qu'il pourroit orendre for lui : Qu'ils ne permettroient point à d'autres nations de trafiquer dans le Brefil: Qu'ils ne fréquenteroient point les Provinces qui seroient de la jurisdiction les uns des autres : Que les Portugais ne pourroient point naviger dans les Indes Occidentales avec des vaisseaux étrangers, s'ils n'appartenoient aux habitans des Provinces-Unies: Qu'ils ne pourroient porter aucune chose dans les Indes qui dépendoient du Roi de Cathlle: Que les fujets d'un des deux Etats pourroient trafiquer dans les Provinces dépendantes de l'autre au deça de la Ligne; & y exercer leur Religion en particulier dans leurs maifons ou dans leurs vaissenax : Que l'Ambassadeur ou Résident que les Etats envoyeroient en Portugal y auroit pareille liberté d'exercice de sa Religion que l'Ambassadeur ou Résident de Portugal avoit dans les Provinces-Unies :

Enfin ils promirent de contribuer chacun de quinze grands vaisseaux et de cinq fregates; auxquelles le Roi de Portugal joindroit encore dix gallions pour endommagre le Roi de Castille.

Le Roi de Portugal en rasifiant er Traisé déclara que fá Souverainesé & fair rificition Royale feculiere na lui prementor par afectorie le lobre cerreire de feur Reisjon aux Hollandois en Portugal, mais qu'il ausoit recours an Pape pour avoir fon approbation, è que expendant in the refuneire paire molétire en leur confeience & Religion; pourvis qu'ils ne donneillem point de fandals. Pendant qu'on régociote et Tantes, la Potter Hollandois qui enter dans les Indes Orientales, principal contra et Tantes, la Roy fact au font de la resultant Portugales prés de Gon, de la Fourerifie de Médica : Re Roy fact au Malea a voient réfer pas avoir la condition du Traisé, i Poten qu'ils les resultents mais au effe sis envoyérent au Roi de Portugal les vaiifeaux qu'ils lui avoient promis par ce Tante.

#### II. Autre Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour les dépendances du Fort de Galle dans l'Ifle de Ceylan.

A Compagnie Hollandoil de Indes Orientales s'étante emparée du Fros de Galle du dans l'Ille de Copian où croit à Lonalle, s'a Fastiera & Officiera prévendaient s'approporte & innevitier aux Portugais le commerce de la Canèlle dans une grande ciendos de Pais autour de ce Fort, c'olte qu'en de péride de president per l'active de l'écret de dépondance : les Pourugais ne convenant pas que tout ce Pais dépondit de ce Fort, etc le poutages : les Pourugais ne convenant pas que tout ce Pais dépondit de ce Fort, etc le Roi de Portugal R les Enas Généraux n'empécha pas qu'on ne commit de par s'étant puis de la Fana Généraux n'empécha pas qu'on ne commit de par s'étant puil de par l'étant puis de la Desair de les la bassi de la balante de Povoinces-Unite au puil de provinces Unite au puil de la pris des forts les uns sux soures, se troublant incefainment le constructe des deux nations dans les Indes Orientales.

Connue ca holdilar. A voyes de fair pouvoient dans la finir removulet un guerre ouvere carre les darz. Eus, le Roi de Portugal donna commillioni à Francisco de Souza fan Ambalfadeur à la Haye de réglet cetre affaire : comme les nas de les autuen avoient pas alona faire de connomitance de la diffortioni vels leux pour faire re un Traisé définiaf, sile en firent un provisionel le 27. Mars 1 é 43, pour empécher et découler sui pourroitent favreure na atrendance que le chofe fire abfolument pour le découler sui pourroitent favreure na atrendance que le chofe fire abfolument provisionel de la confirmation de la confirmation de la chofe fire abfolument provisionel de la confirmation de

Par ce Traité ils convirants que les possissans de for cultivozones les terres dont ils possissant louigne la néve voice de publiés e que pesqu'el que quoi nic réglé pisqu'où étemelorie la justification de ce fort; les Sujen du Rois de Porsugal que traspapaent dans la tende ferointe tenue d'appearer vous le ans dans ce Fort fox cent quantats de bonne. Canelle à raison de cent vineg bute l'uves Potrugajeris el quiunte. Que ce Traité provisionel ne poursoit eartibuez aucun nouveau droit à aucune des parties ; Que ce d'inférent feroit terminé au-plurié par cet 'Ambufideut de la Departe des Enus, et que ut'éju n'exococioner pas, on s'on rapparetoir à des avenues de la comme de parties. Que ce d'un résuccionier pas, on s'on rapparetoir à des avenues de la comme de la c

#### III. Autre Traité entre les mêmes,

#### Pour terminer quelques différends. 1646.

Eurs différends augmentant pour leurs limites dans le Brefil & ailleurs, enforte qu'ils en étoient préque venus à une rupture ouverte, ils firent encore un Traité enfemble en 1646, pour régler ces différends.

#### IV. Traité de paix de la Haye entre Alphonse VI. & les Etats. 1661.

TEs Traitez de 1645. & 1646. n'appailérent point si bien les différends entre les Portugais & les Hollandois, qu'ils ne continuafient d'agir les uns contre les autres par les voyes de fait. Comme depuis l'année 1646. les Portugais avoient été pendant treize ou r.4. années en une maniére de cessarion d'armes avec les Castil-lans, ils chasserent peu à peu les Hollandois sous divers prétextes de presque tout le Brefil du Païs d'Angola en Afrique, & de plusieurs autres lieux : le Roi Jean IV. avoit offert aux Etats en 1648, un projet de Traité sur lequel on ne conclut rien alors; & depuis les Portugais ôtérent encore aux Hollandois Rocif qui est une place très-forte sur la mer, & tout le reste de ce qu'ils possédoient dans le Bresil; ce que les Portugais croyoient avoir droit de faire, puisqu'ils étoient les premiers qui avoient occuné ce Pais, & que c'étoient les Hollandois qui les en avoient chaffez, après pluplusieurs années de jouïssance paisible.

Après la mort de Jean IV, les Etats Généraux voyant que les Espagnols recommencoient à faire la guerre à son fils Alphonse qui étoit sous la tutelle de sa mère, ils crurent que cette occasion leur étoit favorable pour réparer leurs pertes : ainsi ayant changé fort peu de chose au Traité proposé par le Roi Jean en 1648. ils envoyérent au mois de Septembre 1657, une puissante Flotte sur les côtes de Portugal avec deux Ambassadeurs pour offrir au jeune Roi de Portugal & à la Reine sa mère de passer le Traité rel qu'ils le leur présentoient, & les prier de leur rendre réponse dans quinzaine s'ils le vouloient encore approuver ou non : le Roi ni la Reine n'y ayant point donné leur consentement, ils leur déclarérent la guerre, & étant retournez à leur Flotte elle commença d'exercer des hostilitez contre les Portugais auxquels elle prit plusieurs vaisseaux qui revenoient du Bresil, sans savoir la rupture, & en sit périr d'autres: mais après cela les Portugais s'étant mis en état de repousser les Hollandois, ils le firent fort vigoureusement.

Dès l'année 1658. l'Ambaffadeur du Roi de France & celui de Cromwel ayant offert aux Etats la médiation de leurs maîtres pour moyennet la paix entr'eux & le Portugal, il vint à la Haye un Ambassadeur de Portugal qui offrit aux Etats la paix & cinq millions de dédommagement pour la perte du Bresil: mais les Hollandois voulant rentrer dans les places que les Portugais Jeur avoient ôtées, ou demandant de plus grandes sommes que les Portugais n'en vouloient donner, on ne con-

Le Roi d'Angleterre ayant épousé la sœur du Roi de Portugal & fait une alliance très-étoite avec cette Couronne, offrit en 1661, aux uns & aux autres la médiation pour renouer le Traité; les Etats pour ne point désobliger ce Roi l'acceptérent, & le Roi de Portugal ayant envoyé un Amballadeur à la Haye, les Ministres du Roi d'Angleterre s'employérent si bien pour concilier les deux parties, que le Traité de

paix v fut enfin figné le 16. Août 1661.

Par ce Traité ils convinrent que chacun demeureroit en possession des Pais qu'il occuperoit en Europe au tems de la fignature du Traité, & dans les Indes Orientales & Occidentales loriqu'il y seroit publié: Que les Portugais payeroient à la Compagnie Hollandoife des Indes Occidentales, pour soutes ses prétentions contre le Portugal quatre millions de Cruzades à raifon de deux Carolus d'or chaque Cruzade, ce qui revient à dix millions de livres : Que ce payement se seroit en 16, années & 16, payemens égaux d'année en année en argent, fucre, ou tabac : Qu'ils rendroient aussi à cette Compagnie tous les canons qu'ils avoient pris au Reis & aux autres Forteresses du Bresi , & qui séroient marquez à ses armes : Que les habitans des Provinces-Unies pourroient acheter en Portugal autant de sel qu'ils voudroient & au prix

prix dont ils conviendroient avec les Marchands: Qu'ils pourroient auffi trafiquer en Portugal & au Brefil en payant les mêmes droits que les Portugais, comme auffi dans tous les autres Païs dépendans de la Coutonne de Portugal. Ils ajoutérent à ce Traité quelques articles pour faciliter leur commerce, entr'autres qu'il feroit permis aux habitans des Provinces-Unies d'achetet dans les Etats du Roi de Portugal des marchandises de toutes sortes de personnes & en telle quantité qu'ils le jugeroient à propos, & de les transporter en payant les impôts suivant le réglement de 1653, de forte qu'ils setoient considérez comme les naturels du Païs, & jouiroient des priviléges accordez aux alliez, hormis de ceux qui étoient ou feroient accordez aux Anglois : Que les Confuls qui feroient établis dans le Portugal par les Etats Généraux pour la protection des Marchands y jouïroient des mêmes priviléges que les autres Confuls, quoiqu'ils ne fussent pas de la Religion Romaine: Que lorsque quelque habitant des Provinces-Unies mourroit en Portugal, les Juges du Païs ne se faistroient point de fes effers: mais qu'ils feroient mis entre les mains de celui que le défunt auroit nommé pour dépositaire, & que s'il n'en avoit point nommé, le Juge Conservateur nommeroit deux Marchands ou Facteurs de ces Provinces, ou même un plus grand nombre qui se saistroient de ces effets après avoir donné caution de les rendre aux hérinets: Que les Sujets des Etats pourroient transporter les armes ou munitions de guerre qu'ils tireroient de leurs ports ou places en toutes fortes de Provinces, foit qu'elles fussent en guerre contre le Portugal ou non; mais qu'ils ne pourroient titer des armes ou muninons de guerre de Portugal pour les porter chez ses ennemis : Que les Juges Portugais ne pourroient faire emprilonner ni affigner par devant eux les Sujets des Provinces-Unies si ce n'étoit du consentement des Juges de la Nation ou de la partie même, hormis en matière criminelle & en cas que le coupable eût été pris sur le fait : Que les Sujets des Provinces-Unies ne pourroient être troublez pout leur Religion, quand même il se trouveroit entre leurs mains quelque Bible ou livre de dévotion qu'ils liroient, & qu'ils pourroient même faire exercice de leur Religion dans leurs navires , & qu'on leur accorderoit un lieu pour enterrer leurs morts: Que les marchandises des uns & des autres étant fur un vaisseau ennemi seroient de bonne prise ; mais que les effets des ennemis de l'une ou de l'autre Nation étant sur un vaisseau des Portugais ou des Etats ne pourroient être ôtez aux propriétaires. Les Hollandois qui affiégeoient les vilne pourroitet eure dez aux pojuventes. Les revanitors qui integerent es vin-les de Cachen & de Cananor, ne publièrent ce Teairé quaprès s'erre rendus maîtres de ces villes, quoiqu'ils en cuiffent reçu la nouvelle auparavant: les Por-tugais en plaignirent à la Haye prétendant que cette publication avoit ééé tout exprés retardés mais ils n'en puremt obtenit la reflitution, & ces places font toujiours demeurées à la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales,

#### CHAPITRE VII.

Traîtez entre les Rois d'Espagne & les Archiducs d'une part, & les Etats Généraux de l'autre.

On ne trouvera point dans tout cet ouvrage d'exemple plus infégie de l'inconflance de choés huminise que dans ce Chapter; oà nous alleus voir dus Sujest rebelles ne demander d'abord à leur Souvezin que la liberté de leur Religion de le conférence de leur principe; enfinie le déclarer dévidu ad notre de Souvezinte qu'il svoit fair cet, « l'obliger de les reconnoires pour libres annt dans un l'imme de mêre qu'el dans un Tranté de nière que dans un Tranté de pais Gennaelle, enfin contracter avec lai une alliance si érroite que nous avons vû depuis peu d'années que le Roi d'Espage a suwé les Provinces-Unie de leux ruine toule; & que les Eurs Géraux con sail de leux part conferéa au Roi d'Espage une grande partie de Provinces qui lui relleux encore dans les Pais-Bas. C'est ce que jeraplequed ins martier à l'Apoque du Traité de Vervins, ans de fais mieux voir le commercement & la fuure des Traitex que le Roi d'Espagne & les Euss ont pusse ensémble.

#### I. Conférence de Breda entre Philippe II. & les Etats de Hollande & de Zélande. 1575.

P Resque toutes les villes de Hollande & de Zélande s'étant soulevées en 1572. comme je l'ai matqué ci-devant, abolirent dans leur Païs l'exercice de la Religion Catholique, & se défendirent si bien contre le Duc d'Albe que le Roi d'Estagne lui envoya pour Successeur le Commandeur de Requesens avec ordre de réduire ces Provinces par la douceur s'il n'en pouvoit venir à bout par la force. Ainsi l'Empereur Maximilien Second ayant moyenné en 1575, une conférence à Breda entre les Députez des deux partis, & en la présence du Comte de Schwartzembourg son Commissaire qui faisoir dans cette assemblée la fonction de Médiateur, les Deputez du Prince d'Orange & de ces Provinces déclarérent qu'ils ne prétendoient point être rebelles contre Dieu ni contre leur Prince; qu'ils n'avoient point pris les armes con-tre le Roi Philippe, & qu'ils ne demandoient autre choie finon que les troupes Espagnoles sortissent du Païs: après quoi ils déclarérent qu'ils se remettroient pour ce qui regardoit la Religion & leurs autres griefs à ce qui fetoit réglé par les Etats Généraux de toutes les Provinces des Païs-Bas. Les Députez du Roi d'Espagne prétendirent au contraire que ces foulevez devoient recourir à la clémence de leur Roi, & ne point excuser leur rebellion; ils leur offirient seulement de la part du Roi d'Espagne une amnistie & une impunité pour le passe, à condition que ceux qui avoient commis des défordres pour le fait de la Religion fortiroient du Pais dans un certain tems, & promitent que ce Roi les fatisferoit pour leurs autres griefs, pourvû qu'il eût la faculté de régler en ses Etats les choses qui concernoient la Religion, qu'on ne disputoit pas au moindre Prince d'Allemagne, & qu'ils remissent les Citadelles, leurs Villes, leurs canons, & leurs vaisseaux

Les Etats de ces Provinces trouvant ces conditions pires que la guerre, les refußrent & demandérent qu'on fit une tevré de quelques années, pendant lefquelles ils euffine la liberé d'exercer leur Religion: mais comme Requelens offéroit les freigne par la force, il ne voulut point accorder cette tréve; de force que l'affemblée se de

para fans rien conclure.

#### II. Conference de Cologne entre le même Roi & les Etats des Provinces des Pais-Bas.

J'Ai marqué ci-devant comme coutes les Provinces des Païs-Bas hormis le Duché de Laurembourg, avoient fait enfemble à Grain en l'ait par le Rois d'Elipagne avoir été obligé d'approuver; mais qu'enfaine Jean d'Aurache s'étoit renda maître des Provinces de Namar & de Lucembourg, & qu'Alexande Duc de Pame avoit encore indust les Provinces d'Années & de Hainart & une partie de la Flandres à le remattre volontairement fous l'obbiffance du Roi d'Effagne.

L'Empe-

L'Empereur Rodolphe Second ayant persuadé aux deux partis de tenir une conférence à Cologue en présence de Gobrard Trusches Archevêque Electeur de cette ville, qu'il choist pour fon Commissilie, e Re di d'Espaire y euvoya le Duc de Ternanva, & les Esats Généraux des Provinces des Païs-Bas y envoyétent le Duc d'Arschot & des Députez des trois Estats.

Comme le Duc de Parme affiégeoit alors la ville de Mastricht, les Députez des Etats Généraux firent instance à ce qu'il y eût une tréve pendant la conscrence; mais le Duc de Terranova ayant déclaré qu'il n'avoit point ordre de cela, on entra

en manére sur les conditions du Traité.

Les Minittes d'Espare propérent que l'on ternie les villes, les ciandelles, l'actique ce Ronomerous pour Gouvernuer de Pais Bass, que ce Gouverneur connût course les afaires avec le Confeil d'Exast que les Excélfailiques & les Magfittes qui avoient été chaffes faiblier réableis que les Incedifailiques & les Bagfittes qui avoient été chaffes faiblier réableis que les Incedifailiques & les Bagfittes qui avoient été chaffes faiblier réableis que les Incedifailiques (et le Redigion Colholque fit erzerée dans ous les Pais-Fas, hommis dans Les colon encreçoit la nouvelle Redigion dons que la Pestification de Giard fur firite, que cau de cette nouvelle Redigion qui demenarch bors de ces lieux, se forniture après un certain tenns que le Rol leur donneroit pour régler leurs affaire, fain qui les faifliers voien par des Agent carboliques. Ce de demiens articles furner caude que le Traisé ne fur pas fair; aind après figir mois de conférence, l'affemblée fur encore compue fant nen condure.

#### III. Traité d'Anvers entre Philippe III. & les Archiducs Albert & Isabelle d'une part, & les États Généraux de l'autre,

#### Pour une tréve de douze ans. 1609.

Depuis cette conférence de Cologne le Duc de Parme remit la plus grande partie des places de Flandres, du Brabant, & du Duché de Gueldres fous l'obéillance du Roi d'Efpagne; & le Conte Maurice en reprir quelques unes après qu'il eut été fait Général de l'armée des Provinces-Unies.

L'Archiduc Erneft ayant été fait en 1594. Gouverneur des Païs-Bas écrivir en la La Caux Etats Généraux pour leur offirir de leur moyenner une bonne paix avec le Roi d'Espagne; mais les Etats déclarérent qu'ils ne pouvoient traiter sans y

avec le Roi d'Elpagne, mais les Etars déclarerent qu'ils ne pouvoien comprendre leurs alliez, ni se fier aux promesses du Roi d'Espagne.

Aprè la mort Æmeth pendant que le Confid d'Ene gouvernois les Piès Bas, les Seigneurs de Diès euvoyierem en 1392, ven le Connes Musice pour lui proposit para, à lapuelle ce Conne émoigna que les Ene écoient reix-dispose, musi qu'ils en vouloient maire qu'ave les naure Provinces, pour s'addre le un se le sartes à fe metre en liberté, nullement avec le Roi-d'Episgne avec loquel lain pe pouvoient avoir la paix, une qu'il feori Souveant de quéquels provinces des Paix-Bas; ainsi comme ces Seigneurs n'avoiente pouvoir de négocier qu'au nom du Roi d'Episgne leur Souvezain, les ferriéerent fairs nen faire.

Les Etats Généraux perfiftérent encore dans ce refus de la paix, quoique l'Empereur Rodolphe & les Etats de l'Empire, & les Rois de Danemarc & de Pologne les exhortaffent de finir par un bon Traité cetre guerre; & que l'Archiduc Albert les y etit invitez plutieurs fois après que le Roi d'Elpagne lui eut donné ces Provinces en

dot en le mariant à l'Infante Isabelle.

Ils demeurérent dans cette fermeté jusqu'à ce que les malheureux fuccès de l'année 1606. & le peur de secours qu'ils tirérent du Roi d'Angleterre, les obligérent à Étémoigner 'Émoigne quelque disposition à la paix e dans cette espérance les Archiduses qui voyonent biun que le Rois de Frances de Anapletere procéguente la Provinces-Linis, a lleur étoit impossible de les fisbiguere, envoyérent à la Haye west la fine l'ambre 16-06, pour proposér aux Estes une paix ou une trêve à des conditions rationnables. On ne fix point alors de tréposés aux Envoyez, parce quible navoient pas de leures de crânces, de on n'avança nectore imi Tannée fisivante, locfaux ces Envoyez retourient à la Hajen were des leures des Archiduses, parce quible avoient de la Province-Unites : les Estas ne porvoient fourfit que retourne de leure des Archiduses de l'autre d'ont revoyate de donne les Biseries, il firme, mention du doit du Rei d'Estagne fur le Province-Unites : les Estas ne pouvoient fourfit que retourne de la Province-Unites : les Estas ne pouvoient fourfit que retourne de les des les Province-Unites : les Estas ne pouvoient fourfit de la comme de les les les Province-Unites : les Estas ne pouvoient fourfit de la comme de la libre que les Archidus chétaglient comme la filient que les Archidus chétaglient comme avec des pupelle libres , fine fécque sits ne pretendosient acuant duriet comme avec des pupelle libres , fine fécque sits ne pretendosient acuant duriet cette déclaration ayant plu sux Estas , on convint d'une cellision d'armes de hair mois pendant leighet de natirestois de la part

Les Etats ayant fouhaité que le Roi d'Espagne ratifiàt la déclaration des Archiduses, le premier aête de traisseation de ce Roi lui fur tenvoyé, parce qu'on y avoir obmis les most de la déclaration des Archiduses par lesques la confenirent de traiter avec les habitans des Païs-Bas comme avec des peuples libres

Le Roi d'Épagne ayant envoyé un fecond ache de ruification, le Eun Géneurs y forméent rois difficultes 1, premitér à cutte que le Roi d'Épagne y déclaroit bien qu'il traiteoit avec eux comme avec des peuples libres, mais 1/4 récotif cut que fo no ne conclusio pas la paix, ou une longue trêve chacun refereix dans se droits; la feconde patre que creze déclaration réteir pas écris in re connoîre qu'il se précention par cut qu'il e toit signé de mandre de sière re connoîre qu'il se précentoit encore être leur Roi. Après que ces difficultes de d'autres fierre firmontées, la fulléprient oitames se continua encore pour quéques moss, & tous les Ambotifadeurs & Plénipotentaires se rendrent à la Haye au mois de Férier 1 sels.

Lorsque ces Ambassadeurs & les Députez des Provinces-Unies commencérent à traiter des conditions du Traité de paix, les Espagnols convintent d'abord du soint qui sembloit le plus important, savoir de reconnoître la liberté des Provinces-Unies ; mais ils vouloient qu'ils s'abflintsent de la navigation & du commerce dans les Indes ; qu'on abolit tous les impôts établis depuis le commencement de la guerre : que le territoire des villes de Brabant & de Flandres occupées par les Etats demeurat foumis aux Archiducs ; que les biens patrimoniaux des Princes fituez dans les Provinces Unies demeuraffent aux Archiducs; enfin qu'elles permiffent l'exercice públic de la Religion Catholique dans leur Païs. Comme les Etats Généraux ne vouloient point confentir à augune de ces conditions, les Ambaffadeurs de France & d'Angletetre les exhortérent à faire une tréve ; les Etats s'y montrérent disposez. pourvû que la liberté leur fût assurée par le Traité purement & simplement & non conditionellement & pour un tents: mais attendu que les Ambassadeurs d'Espagne & des Archiducs offroient feulement une ceffation d'armes pendant fept années, toutes chofes cependant demeurant en état; & qu'à l'égard du Commerce des Indes le Roi d'Espagne auroit deux mois pour déclarer s'il le vouloit permettre aux habi-tans des Provinces-Unies, on consentit que la guerre y continuât; le Prince Maurice & plusieurs autres s'opposérent si puissamment à une tréve de cette nature, que n'y étant pas non plus entiérement disposez, les Etats Généraux résolurent de rompre la négociation : en effet les Ambassadeurs du Roi d'Espagne & des Archidues se retirérent au mois de Septembre de la même an-

Cependant les Ambaffadeurs des deux Rois de France & d'Angleterre ne quittant point point le deficin de cette Tréve, drefferent un projet de Traité dans lequel li terpinément Particle de l'al liberté dans les mêmes termes dans lefquels avoit éét conclue la déclaration faite lottqu'on avoit fait la prémiere ceffation d'armes, ils laifftrent au Roit d'Éfrique la liberté de choftir de la réve ou de la guerre dans les Indes, & remitent les autres différends à une conférence entre les Commitfaires des doux partis.

Ils exhorterent enfuite les Etats Généraux de faire une longue tréve fuivant ce projet, & Barneveld Penfionnaire d'Hollande étant entré dans ce sentiment, il v atrira toutes les Provinces hormis celle de Zelande qui fuivant aveuglément les fentimens du Prince Maurice, fut longtems sans y vouloir consentir: enfin les Ambassadeurs des deux Rois ayant aufli persuadé à cette Province d'approuver le projet de ce Traité qu'ils avoient dreffé, ces Ambaffadeurs se rendirent à Anvers où ils déconvrirent tous les articles du Traité aux Ambassadeurs du Roi d'Espagne & des Archiducs: & ceux-ci ne firent rien changer à l'article concernant la liberté; mais ils ne voulurent point fouffrir qu'on donnat aux Etats Généraux le titre de Hauts & Puissans, & obtintent qu'on ne leur donneroit que celui d'Illustres. Ces difficultez & d'autres étant furmontées , les Ambaffadeurs Médiateurs invitérent les Etats Généraux de se trouvet à Berg-op-Zom pour entendre ce qu'ils avoient fait : les Etats ayant approuvé ce que ces Ambassadeurs avoient négocié, envoyérent leurs Députez à Anvers où après avoir réglé les articles qui restoient à examiner, & avoir éclairei quelques termes qui étoient un peu obscurs, enfin le Traité fut signé le 9. Avril 1609. Par ce Traité les Archiducs tant en leur nom que du Roi d'Espagne déclarérent d'abord qu'ils étoient contens de traiter avec les Etats Généraux comme avec des Etats libres fur lesquels ils ne prétendoient rien. On convint qu'il y auroit entre ce Roi, les Archidues & les Etats Généraux une tréve de douze années tant par mer que pat terre dans tous leurs Royaumes: Que chacun demeureroit faifi des places dont il jouissoit alors & de leurs dépendances: Que les sujets des uns & des autres pourroient trafiquer ensemble, même dans les Etats que le Roi d'Espagne possédoit alors en Europe & autres lieux, où les sujets des Rois ses amis avoient liberté de trafiquer ; ce qui s'entendoit des Illes de la Mer Méditerranée & des Canaries , & des places qu'il avoit dans la Côte d'Afrique : Que les sujets des Provinces-Unies ne pourroient trafiquer fans sa permission hors de ces limites dans les lieux qu'il posfédoit; mais qu'ils pourroient trafiquer chez tous les autres Princes & peuples hors ces limites, sans que les Officiers du Roi d'Espagne les en pussent empêcher: Que leurs Sujets en trafiquant dans les Païs les uns des autres ne payerojent point de plus grands droits que les naturels du Païs, ou les alliez les moins chargez : Que les suiets des Etats auroient la même sureté dans les Païs du Roi d'Espagne, qu'en avoient les Anglois par les articles secrets du Traité fait avec le Connétable de Castille; ce qui étoit particuliérement dit de peur que l'on ne leur fit de la peine au fujet de la Religión, loríqu'ils feroient dans les Etats du Roi d'Espagne: Que s'il y avoit de l'excès pour les impôts ou que leurs sujets sussent incommodez pour le commerce. des Commissaires de part & d'autre s'assembleroient pour les régler; sans que néanmoins la tréve fût rompue, en cas qu'ils n'en tombassent pas d'accord: Que ceux fur qui les biens avoient été confisquez à l'occasion de cette guerre, y seroient remis en vertu de ce Traité: Que si les biens avoient été vendus, les propriétaires se contenteroient de l'intérêt du prix pendant la tréve, à raison du denier seize: Qu'on ne pourroit de part ni d'autre bâtit de nouveaux forts durant cette tréve : Que si des particuliers contrevenoient à la tréve, ils feroient punis & le dommage réparé; finon qu'en cas de deni de justice on se pourvoyeroit par lettres de représailles sans rompre la tréve : Que toutes exhérédations & dispositions faites en haine de la guerre feroient déclarées nulles; & que les habitans du Païs des Archiducs & des Etats fe fuccéderoient les uns aux autres par testament ou ab intestat suivant la courame des licux.

Je parlerai ailleurs des articles concernant les héritiers du feu Prince d'Orange.

Ourc ces arudes publies il y en cue deux fectus figure le même jour. Per le premier le Marquis Spinols de les autress Députes du Rei d'Elgippe et de Archide promièrest au uno mi du Roi d'Elpippe que pendant la rivre în la in fie fuccificus ne donnetonent aucun empédement ni par terte în par mes aux Eun Gératus ni à leux fisque dans le ratiq qu'il pourtonent fine e-tayerê hors les limites porties par le 4 Article du Traisé du même jour, avec les Princes & peoples qui ne le ure voudroient permetter. Par le Fecond les Députes des Euse Géréfants permetter. Par le Fecond les Députes des Euse Géréfants promièrent de luifer l'exercice de la Religion Catholique dans les lieux du Brabant que les Archidus les recloinets, où certe Mégion excaréche notres alors.

Ce même jour les Ambassadeurs de France & d'Angleterre donnérent deux actes

Ce même jour les Ameassactions or raines, et on ringuerre consistent contract aux Eura Gefenieres, por le premier desquels di declaricette en premier leur qu'en confequence du 3. Article, les Eura de demografie et de la contract de

Nous avons vu que les Plesispoetencaire ou a co. à Espages à avoner jurius voiale que la liberé du commerce dans les Indes fin noumement accorde par ce Traité aux fijeres des la commerce, laugulle les François ni même les Autonians de la commerce de la commerce, laugulle les François ni même les Autonians de la commerce de País fituech nots des lamines, les Amballédeurs de France de Angelerare donnérent encore un fecond acte aux Eurs, par lequel di déclaréeurs qu'encore que pour des raisons qui ne egyadorier pour le Euras Grafestus, le Noi d'Efpages n'est pas vouls qu'en fit measurant pour le Euras Grafestus, le Noi d'Efpages n'est pas vouls qu'en fit measurant que ce Roi n'y troublevire pour le pourze che, Acte Euras sindi ce Amballédeurs proniente au nom de leurs mairec la gurente de cette promeffe, a près que les Euss confenitent de fignes le Traité.

Le Pière d'Epinoi syara autrefois fiévi le parti des Etats Généaux, on avoir canfiqué de donné au Pière de Ligne le bien qui plus vict dans le Provinces fichilla na Roi d'Epinque; comme fon fils avoir épondé dans la fiite une fille de Deu de Sally qui avoir garache part dans les bonnes guesa de Henri IV. e. Celle de de gandes inflances pour le réabilifement de fon gendre, & ne l'ayant pu faire de gandes inflances pour le réabilifement de fon gendre, & ne l'ayant pu faire aufit un atée aux Arnbafisdeurs de France, portant que les bériteres du Prince de Epinoir fecient compits parint cuez qui devoient entret chan leus brismis qu'en de que le Prince de Ligne en fit qualque difficulté; le Etats donneroient ap Prince d'Epipinol le sertes de Valifient que le Protect de Ligne avoir en Hollande.

IV. Traité

## IV. Traité de la Haye entre les Archiducs & les Etats,

Pour explication du précédent Traité. 1610.

Puffeurs differends réents mus entre les Archidues Albert & Ifabelle, & les Eers Griefraux far l'exéquiton de la trêve qu'ils avoient faite entre cut, les Archidues envoyéteur de Députure à la Haye far la find a mois de Septembre de cette même année 160», pour tabre d'accommoder les chofes ce co Députer étant ant én conférence avec les Committaines de Bassa Griefrant, reuvel propoferant plationam pour libres du la laifont pas de la qualifier encore Contres de Hellande & de Zillande, Siegenar de Frité de sain des auteurs les Députer de Archidues retirendieures que leurs maitres avoient douit de prende encore ces tieres, puifque par E-Taité de treve cheaux demeutori dans fes droits.

Ainfi fan parler de cet Article, ils fignérent le 7, Janvier 1610. Un Traité pue quel di convirrent que les liques de Euro justicionet dans le Pais de Artildus des mêmes privilèges que les Suiert du Rot d'Anglettere: Qu'on domente un lieu commode dans tours les villes des Artidus pour enterre les Suiest des Eurs qui y mourroient, & que cette réve rétendrait aufit pour les biens fiune aux commez d'Artios de Bourgogne. Ils y comprirent encer plufieurs autres articles concernant les revenus des biens qu'il failoit faivant le Traité de Trève rendre aux propriétaires.

#### V. Negociation entre les Etats des Provinces Sujettes & les Etats des Provinces-Unies,

## Pour une Tréve. 1632.

Es douze années de la Tréve étant expirées, la guerre recommença entre La les deux partis; les Etats ayant rejetté la proposition qui leur avoit éte faite par les Archiducs de se réunit avec toutes les Provinces des Pais-Bas en un corps de sous un seul Chef.

Aprè la mort de l'Archèlec Albert, l'Infine Idibelle laffe de vivre coliçaur las la guerre de de pendre sous les an quelque place, fit propofer aux Eaux Généraux de faire une nouvelle tréve le Etau Généraux eyant déclaré qu'ils ne voulent raiser qu'avec le Etau Généraux parts déclaré qu'ils ne voulent raiser qu'avec le Etau Servinez Giupen, l'Infinate les fit illembler, & ces Etau sprès avoir obtemu du Prince d'Orange Frédéric Henri un faufcondait pour leur D'éputze, lui en envoyéern trois à Malfinés, auxquels c Prince & les Députze de Étau Généraux propositent des articles qui personien turburare chofer les l'articles de les Etaus de Provinces fiorjettes en frocient genems: Que les Etaus de routes les Provinces frocient un Traité d'allance par lequel la prometroient doffere le Traité de de le édérânte mausellement contre tous caux qui les auxqueroients; Que les Ejagnols froient envoyes nou abrê, de qu'onn es pournit el fein revenir c'es pel na niteroit est châteaux & ciusdélles: Que toutes les troupes qui feroient dans les Provinces fisjettes ne dé-penderiont que de Etats de ces Provinces.

Les Députez des Provinces fujettes s'en retournérent avec ces articles pour les communiquer à leurs fupérieurs ; cependant le bruit de cette négociation boligea les Ambaffadeurs de France & de Suéde & la Princefte Palatine d'en demander communication; il y eut même plusieurs Provinces

qui vouloient qu'on n'entrât en aucune négociation. Néanmoins les Etare Généraux ne laissérent pas de transférer cette négociation à la Haye & de permettre aux Députez des Etats des Provinces fujettes d'y venir; ainfi l'Archevêque de Malines, le Duc d'Arichot, & fept autres Députez s'y étant rendus au mois de Septembre suivant, ils entrérenr en conférence avec les Commissaires des Etats Généraux, & propolérent une tréve pareille à celle de 1609, voulant néanmoins que les Etats Généraux consentissent de trois choses l'une, c'est à savoir ou qu'il affithat à ce Traité quelque Député du Roi d'Espagne, ou que le Roi d'Espagne leur donnar un pouvoir de traiter, ou que le Traité se site faut son consentement ; ils demanderent réponse sur cela comme sur une chose qui devoit faire le fondement du Traité. Cependant on continua de traiter, & comme les Députez des Provinces fujettes rejettérent les premiers articles propofez à Mastricht, les Etats en firent proposer vingt-un autres dans lesquels outre l'exécution de la tréve de 1609, ils demandoient qu'on leur laissat la souveraineté tant dans les choses civiles qu'Eccléfiastiques, sur tour ce qu'ils possédoienr alors, ou qu'on leur abandonneroir; qu'on leur cédàr la Mairie de Bois-le-Duc, & les villes de Breda & de Gueldres, qu'on leur laissar la liberté de trafiquer dans les Indes Orientales & Occidentales : enfin que Rhimberg für demantelé & rendu à l'Electeur de Colo-

Les Etats des Provinces fujettes déclarérent que la Mairie de Bois-le-Duc ne dépendoir point de la ville de ce nom, ils offritent de rendre Breda fans la campagne qui en dépend, en rendant au Roi d'Espagne Fernambucq dans le Brefil; ils consentirent auffi de rendre Rhimberg à l'Electeur de Cologne , mais ils refulérent de cêder Gueldres aux Etats Généraux, de faire fortir les Espagnols de leurs Provinces,

& d'autres articles semblables.

Les Etats Généraux étant enfuite convenus que les Députez des Provinces fujettes traiteroient tant en leur nom que du Roi d'Espagne, il y eur plusieurs écrits faits de part & d'autre en 1633. sur chacun des articles contessez. Enforte que toute la difficulté se réduisit à un nouveau pouvoir de traiter de la part du Roi d'Espagne que les Etats Généraux vouloient voir ; à la Mairie de Bois-le-Duc ; à la restitution de Breda & de Gueldres ; à la navigation dans les Indes, & à quelques autres points. Ainsi les Députez des Etats sujets se retirérent au mois de Décentbre 1633, avec un acte par lequel les Etats Généraux se montroient disposez à re-nouveller la négociation lorsque ceux-ci auroient un nouveau plein pouvoir: mais l'année suivante le Baron de Charnacé ayant conclu un nouveau Traité avec les Etats Généraux, on ne songea plus à cette négociation, & la guerre fut continuée.

#### VI. Traité provisionel de Munster entre Philipe IV. & les Etats Généraux,

#### Pour une Tréve. 1646.

A guerre étant recommencée entre le Roi d'Espagne & les Etats Généraux . le → Prince Frédéric eut divers avantages fur les Espagnols. -

Cependant le Roi Louis XIII. étant entré en guerre ouverte contre l'Espagne fit en 1641. à Hambourg un Traité préliminaire avec l'Empereur & le Roi d'Espagne, par lequel entr'autres choses Louis XIII. obtint que le Roi d'Espagne donneroit des palleports pour les Plénipotentiaires que les Etats Généraux envoyeroient à l'Affemblée de Munster.

Ainsi les Etats nommérent huir Ambassadeurs Plénipotentiaires qui s'étant rendus à Munster au commencement de 1646, furent reçus avec de grands honneurs & traitez d'Excellence par le Comte de Pegneranda, l'Archevêque de Cambrai & le Sr. le Brun Ambassadeurs d'Espagne, qui râchoient par ces maniéres obligeautes de les engager à séparer les intérêts de leur République de ceux de France.

Peu après les Plénipotentiaires d'Espagne proposérent à ceux des Provinces Unies de faire avec elles une tréve de douze ou de vingt années aux conditions de celle de 1609. promettant que le Roi d'Espagne la tansferoit dans trois mois, & demandant qu'après que le Traité setoit conelu les hostilitez cessassent, & qu'ils ne pussent assister les ennemis les uns des autres : les Plénipotentiaires des Etats furent longrems fans vouloir répondre à cette propolition, à moins que les Plénipotentiaires Espagnols n'eussent fait réformet leur pouvoir dans lequel ils prétendoient qu'il y avoit plusieurs défauts; les Espagnols ayant promis d'en faire venit un nouveau, & ayant figné un acte par lequel ils convinrent de s'affembler alternativement dans le logis des uns & des autres, & que ceux chez qui se tiendroit la conférence céderoient la préséance aux autres, on recommença de traiter. Les Pléninotentiaires des Etats Généraux présentérent un autre mémoire, par lequel après avoir déclaré que leur intention étoit que leur Traité avec l'Espagne allât de même pas que celui de la France, laquelle ils prétendoient devoir être satisfaite, ils propolérent soixante onze artieles pout être insérez dans un Traité de tréve, & desquels le dernier portoit qu'on y pourroit changer ce qu'on jugeroit à ptopos.

Il y sur plutfours répondes & replayes fair es articles dans ce même mois de Mais de fortes que les Ambifidients de France vogars que les robeis alloitem fivies, & que les Effegpools prêts de croclure avec les Provinces-Unies ne le Goucioiren pour la plus grande partie aux articles concerniar les conquêtes de la France cen Carloge & en Talles, e'en plaiginent aux Réfinepontaires de Estar à Munifes et Les Les Carloge & en Talles, e'en plaiginent aux Réfinepontaires de Estar à d'Auntile s'en plaiginent aux Réfinepontaires de Estar à d'Auntile s'en Les Les Grécauxs même à la Haye, Gouenaux que le Traitez faits entre la France de les Provinces (Values robblegoures par foulement celles à maintenir les François dans la polificion des places qu'ils avoient prités dans les Pais Bay, mais aufi par-tout all'une comme Caral, la Casalogne, Fhombino, Portonlogence & autum Caral, la Casalogne, Fhombino, Portonlogence & unité.

Cependant les Plénipoentaiares d'Éfagne & mois de eeux des Provinces fignérent est articles à peu près comme les Plénipoentaiares des Provinces-Unies les avoient propofez, hormis qu'on mit deux articles en un, se qu'il n'y en eut ainsi que foizate-dux dont ils marquérent dans l'Intitulé qu'ils en étoient convenus par provision pour les inférre dans le Traité de Munfler.

Je ne m'arrêtezai point à marquer tout au long ce que contenoient ce arricles, parce que ce sons persque les mêmers que ceux qui lurent depuis inférez dans le Traité de paix dont je vais parler; je tennarquera fuelament que les autres l'Étiportuires des Etats Généraux ne vouloient point signer ces arricles, & que les Ministres de France en fiente de très-grandes plaintes aux Etats Généraux.

#### VII. Traité de paix de Munster entre les mêmes. Janvier 1648.

Es Minilhes de France fourmoient toijours que le Roi n'étoie point obligée par les préclènts Trainze qu'avoi fins avoc le Eurs, de rompe ave l'Elpage fi après l'empiration de la mêve enure entre Cousonne de les Provinces-Unies, e Roi Carbolique ne vouloir par mouveller la trêve : ainfi le Erux Grenze voyant qu'êt ne ce al auroient les les bras tout l'effont des armes de l'Espagne, réblustent de ne plus fonger à faire fealments une trèse avec Es Espagnol, mais pluis une pais qu'ille entren plus acantegué à leur Esta de l'ent libert.

Ainsi ayant dresse les articles qu'ils vouloient ajoutet à ceux qui avoient été si-Tom. II. gnez, gnez, leurs Plénipotentiaires présentérent aux Plénipotentiaires d'Espagne ces articles corrigez, par lesquels ils demandoient entrautres choses que le haut quartier de Gueldres qui étoit encore entre les mains des Espagnols, sût consolidé aux trois autres quarriers qui obéilloient aux Etats; que les Bailliages de Dalem, de Fanquemont & de Rolleduc fituez au delà de la Meufe, leur fusient laissez, ou tout au moins que le différend pour ces Bailliages fût renvoyé à une Chambre mi-partie; que les Etats eussent un souverain pouvoir pour les choses Ecclésiastiques dans la Mairie de Bois-le-Duc & que leurs fujets eussent pleine liberté de naviger dans les Indes Occidentales.

Les Plénipotentiaires d'Espagne refusérent d'abord d'accorder ces articles; néanmoins dans la fuite ils y trouvérent des tempéraniens qui firent craindre aux Plénipotentiaires de France que ce Traité ne se conclut avant que le leur avec l'Espa-gne ne sût aussi avancé.

Ainsi ils firent de grandes instances près des Plénipotentiaires des Erats à ce qu'ils ne fignaffent rien que le Traité entre la France & l'Éspagne ne fût aussi en état d'être figné; mais quoique les Plénipotentiaires des Etats eussent déclaté aux Espagnols, & qu'ils affuraffent encore les François qu'ils ne feroient aucun Traité que conjointement avec eux , ils ne laissérent pas de signer le 5. Fevrier 1647. soixante-treize articles dont ils étoient convenus; en forte qu'il ne restoit à résoudre que la confolidation du haut quartier de Gueldres , le réglement pour les choses Écclésiastiques dans la Mairie de Bois-le-Duc & le différend pour les trois Bailliages d'Outre-Meule: néanmoins pour contenter la France en quelque manière, ils firent au bas de leurs fignatures une claufe expresse, que cette fignature seroit nulle si la paix entre la France & l'Espagne ne se concluoit point.

Ils firent ensuite leur possible pour concilier les Plénipotentiaires de France & d'Espagne sur les articles dont ils n'étoient pas encore d'accord ; mais comme ils n'en pouvoient venir à bout, les Etats de Hollande déclarérent au mois d'Avril qu'ils avoient fait affez pour la France, qu'ainfi il falloit conclure le Traité: ils en-voyétent dans les autres Provinces des Députez pour les attirer à leur avis, ce qui n'empêcha pas que les Etats ne conclussent encore avec la France au mois de Juil-

let suivant un Traité de garentie des paix que l'on seroit.

Enfin les articles dont les Espagnols ne convenoient pas étant réglez ou remis à la Chambre mi-partie, le Traité fut figné le 30. Janvier 1648, par fept Députez des Provinces-Unies, n'y ayant eu que le feul Nederhoft Député de la Province d'Urrecht qui ne le voulut point figner, croyant que les Traitez entre le Roi & les Etats Généraux ne le permetroient pas. Le Roi se plaignit de cette fignature, la Province d'Utrecht s'opposa longtems à la ratification de ce Traité, & celle de Zélande n'y voulut jamais confentir; mais tout cela n'empêcha pas qu'il ne fût ratifié & que les ratifications n'en fussent échangées à Munster le 14. Mars sui-

Par ce Traité le Roi d'Espagne reconnut les Provinces-Unies pour des Provinces Libres fur lesquelles ni lui ni ses successeurs ne prétendroient jamais rien. On convint que les États Généraux demeureroient faitis de la Mairie de Bois-le-Duc, du Marquifat de Berg-op-Zom, de la Baronie de Breda, de Mastricht & de son territoire, du Comté de Vroonhoff, de la Ville de Grave, du territoire de Kuick, de Hulst, d'Axel & de leurs Bailliages : Qu'il y auroit une ferme & perpétuelle paix entre le Roi d'Espagne & les Etats en toutes les parties du monde : Que chacune des parties conserveroit les lieux qu'elle possédoit alors avec leurs dépendances; qu'ainsi les Etats retiendroient les sorts qu'ils possédoient dans le Pais de Waes & toutes les autres places qu'ils tenoient dans le Brabant, la Flandres, & ailleurs ; Qu'ils y auroient pleine autorité tant pour les choses civiles qu'Eccléssastiques de même que dans les territoires des Provinces-Unies; (à quoi la version Françoise ajoute que le Païs de Waes à l'exception de ces Forts appartiendroit au Roi d'Ef-

pagne; & que les trois territoires d'au delà de la Meufe, favoir Fauquemont, Dalem & Rolleduc demeureroiene en l'état qu'ils étoient alors; & qu'en cas qu'il furvînt quelque différend sur ce sujet, il seroit terminé par une Chambte mipartie : ce qui n'est point dans l'exemplaite Latine) Que le Roi d'Espagne & les Etats Généraux pourroient continuer leur commerce dans les lieux où ils l'exerçoient alors; Qu'ils jouïroient de toutes les villes, châteaux & autres lieux qu'ils possedoient alors dans les Indes Orientales & Occidentales, comme dans le Brefil & dans les côtes de l'Asie, de l'Afrique, & de l'Amérique : Que parmi les places des Etats Généraux on comprendroit même celles que les Portugais possédoient encore au Brefil: Que les vaisseaux des Etats Généraux trafiqueroient dans les Païs du Roi d'Espagne en Europe, mais que cela ne leur feroit pas permis dans ceux qui lui étoient foumis dans les Indes Orientales & Occidentales ; que de même les vaiffeaux Espagnols n'étendroient point leur navigation plus qu'à leur ordinaire dans les Indes Orientales, & qu'ils n'entreroient point dans les ports des Indes Occidentales occupez par les Etats Généraux, ni même dans ceux que les Portugais leur avoient ôtez depuis 1641. Que les sujets d'un des deux Etats ne payeroient les impôts dans l'autre que de même que les naturels du Païs: Que le Roi d'Espagne ne léveroit plus sur la Meuse & sur le Rhin les péages qui auparavant la guerre dépendoient des Provinces-Unies, particuliérement celui de Zelande qu'on levoit à Anvers, à condition que les Etats Généraux payeroient les rentes affignées fur ces péages avant l'année 1572. Que les habitans des Villes Hanséatiques jouïroient dans les Etats du Roi d'Espagne des mêmes priviléges que les habitans des Provinces-Unies; que ceux-ci jouiroient aussi en Espagne des priviléges qui avoient été accordez aux habitans des Villes Hanséatiques: Que les sujets des États Généraux jourroient de la liberté de conscience dans les Etats du Roi d'Espagne, comme elle avoit été accordée aux Anglois par le Traité & les articles fecrets paffez avec le Connétable de Castille : Ou'on établiroit dans les Païs-Bas une Chambre mipartie qui jugeroit toutes les contraventions qui pourroient arriver, & régleroit les impôts qu'on léveroit de part & d'autre sur les marchandises: Que le haut quartier de Gueldres seroit échangé contre quelqu'autre équivalent ; & que si on n'en pouvoit convenir , la Chambre mipartie régleroit la chose: Que le Roi d'Espagne procureroit la continuation de la neutralité, amitié, & bon voilinage entre l'Empereur & les Etats, & en obtiendroit la confirmation de la part de l'Empire. On répéta enfuite les claufes du Trai-"té de 1609, touchant la restitution des biens confisquez, les exhérédations faites en haine de la guerre, & les fuccessions. On convint que les limites seroient réglées en Flandres & ailleurs, que le Roi d'Espagne setoit démolir près de l'Ecluse les Forts de St. Job, St. Donas, l'Etoille, Ste. Thérése, St. Frédéric, Ste. Isabelle, St. Paul, & la redoute de Papemuts; que les Etats Généraux feroient aussi démolir les Forts d'Orange & de Frédéric dans l'Isle de Casant, les deux Forts de Pas. rous ceux qui étoient lituez fur la rive Orientale de l'Escaut excepté Lillo & le Fort nommé Spinola situé près de Kieldrecht; en sorte qu'on en démoliroit un égal nombre de chaque côté: Que la juridiction sur les eaux seroit laissée à la Ville de l'Ecluse, ainsi qu'elle lui appartenoit : Que la digue qui bouchoit la rivière de Soute seroit ôtée en y continuant un Sas, de la garde duquel on conviendroit & que le château de Leuth seroir rendu au Comte de Flodrof.

Il y eut encore en ce Traité pluseurs articles concernant le Prince d'Orange dont je réserve de parler dans le dernier chapitre de ce Livre. VIII. Article séparé entre les mêmes,

Pour le Commerce. Février 1648.

Omme les Etats Généraux pouvoient craindre que les Espagnols voulussent trou-bler leurs Sujets dans le commerce avec la France, & qu'il n'avoit tien été décidé fur ce fujet dans le Traité de paix , ils fouhaitérent que la chofe fût reglée par un article particulier: ainsi le 4. Fevrier 1648. les Plénipotentiaires d'Espagne & des Provinces-Unies fignérent un article féparé par lequel ils convinrent que les habitans des Provinces-Unies pourroient naviger & trafiquer dans tous les Païs qui feroient en amitié ou neutralité avec les Etats Généraux, encore qu'il y eût guerre entre le Roi d'Espagne & ces Païs; à condition que les habitans des Provinces-Unies n'y porteroient point de marchandises désendues : Que pour cet effet lorsqu'ils partiroient de quelque port du Roi d'Espagne pour aller dans un port de ses Ennemis, ils montreroient aux Officiers de ce Roi leurs passeports en bonne forme, contenant le dénombrement de ce qui feroit dans leurs vaisseaux, moyennant quoi on ne les visiteroit point davantage: Qu'en pleine mer ou près des rades loriqu'ils ne voudroient point entrer dans les ports, ils ne seroient point tenus de montrer leurs passéports: Que les Etats Généraux défendroient à leurs Sujets de porter des marchandifes défendues chez leurs ennemis: Que les habitans des Provinces-Unies pourroient continuer leur commerce en France comme par le passé, pourvû qu'is n'y portaffent aucunes marchandifes tirées des Royaumes du Roi d'Espagne, ou qu'on pourroit employer contre lui ; que s'il se trouvoit dans ces vaisseaux des marchandiles défendues elles feroient feules enlevées & jugées de bonne prife.

# IX. Premier Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour le même fujet. 1650.

Omme l'article fipate daquel nous venous de pader, pasoificit conça en des termont no códicire qui proviocit domner mariée i des procès, le S. le Brun qui not me codicire qui proviocit domner mariée i des procès, le S. le Brun qui d'Ambalfidatur, puffi le 17, Dicembre 1610, nove les Dipoure de Eisur un Traisé pour l'éclairellément de cer article, par lesqué ils convinent entraures chois qui route les armes offenfives té définitées pafferoines postire point pour marchandie Que les chois qui fervient pour la nouriture ne palferoisen point pour marchandie de définides ; domnie qu'on ne le voulit econduire dans de liura siffèger 2 (2vira, pleine mer on près de rades, file Efjegende fongenenciers que les vigues de Eisur voulaffert meme des marchandies déviodant à leure neumain, à finiones terms de roit dans une chalouper. Enfin que les marchandiés des Sujers des Eusas étant fut des vasfiaux entermis fecteure configeration. X. Second Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour un partage provisionel du Païs d'Outre-Meuze. Mars 1658.

TAi marqué ci-devant qu'une des principales difficultez de la négociation de Munfter entre les Pléripotensières du Roi d'Epiagne & des Earss avoit été au fujer de quélques Ballièges finez au delà de la Meule dont la polificilion n'étort pabien confrante de part ni d'autres de forte que la chose devoit être jugée par la Chambte migratie.

Cette Chambre n'ayant point jugé ce différend, Dom Eflevan de Gamarre Ambaffadeur d'Efpagne corvint avec le Commiffaire des Etats les 15, Fevrier & 17, Mars 1632, que le Roi d'Efpagne & les Etats Généraux tiendoient chacun en pleine propriét & fouverainnez la julte moité des trois Païs d'Outre-Meufe fous les conditions dont on convincation par aprète de part & d'autre.

XI. Troi sième Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour les biens des Chartreux. Août 1658.

Pour bien partager les revenus de ces trois Bailliages, ils firent eftimation de tous rest biens d'Egillé qui y étotent fiture ; de comme il y avoit difficulé pour les revenus des biens des Charteus, Dom Ellevan de Gamare fite la 3. Août de la même année un autre Traité avec le Commilluire des Etats par lequel on régla cente affaire.

XII. Quatrième Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour régler les conditions du partage de ce Païs. 1661.

E même Ambassadeur ayant travaillé avec les Commissaires des Etats Généraux pour régler les conditions sous Jesquelles chacun posséderoit la moitié de ces trois Païs, ils firent le 26. Décembre 1661. à la Haye un Traité par lequel ils convinrent entr'autres choses que toutes les injures causées par les Députez des deux côtez dans ces trois Païs feroient mifes en oubli: Qu'on restitueroit les titres & papiers de part & d'autre: Que les sentences données depuis le mois de Juin 1644, par les Magiltrats des deux côtez comme par forme de retortion ou repréfailles, seroient annullées; & en conséquence que les biens meubles & immeubles qui autoient été vendus ou confiquez leroient reflituez : Que les fentences tendues contradictoirement en matiéres privées, feroient maintenues, mais que celles qui étoient indécises seroient renvoyées par devant le Juge qui en devoit connoître suivant le partage: Que les Fiefs qui seroient aussi parragez ne reléveroient que de la Chambre Féodale du Souverain auquel ils échetroient : Que le Roi d'Espagne pourroit exiger les domaines & aides arriérez qui lui étoient dûs au Païs de Fauquemont : Que comme les Brass Généraux avoient fait des réparations avec de grandes dépenses dans les châteaux de ces trois Païs, si les châteaux de Fauquemont ou de Rolleduc tomboient dans le partage du Roi d'Espagne, il donneroit pour chacun d'eux huit mille florins aux Etats . ..

70

Etats Généraux & huit cens florins s'il avoit celui de Dalem : Enfin que s'il furvenoit quelques difficultez elles feroient terminées par la Chambre mipartie.

XIII. Cinquième Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour le partage définitif du même Païs. 1661.

A Près que ces articles curren (sé arrêcez la procédérent le même jour an parange de ces trois Pais, à ce cominênte que le Roi d'Élegages autor en libre
prospicit de fouveraisone d'abn le Pais de Fauspermont les Seigneuires de villègre de
Nuth, le vient Fauspermont, Schim fai 16 cellel, le Couvert St. Certach, dans
l'encles de fa murailles, de ours autres Seigneuires ou villèges, avec quastres Fréd
remgerer déconnect dans le Traisét, pais douve l'asquerie ou villèges dépendant
de Delem nomente dans le Traisét, pais douve l'au mort la ville de Chânea de Roiqui en révenur; de l'au partie le Eau Générais autoient la ville de le dabeau
de Fauspermont de vingt villèges de Seigneuires, de quastrar Fréd érangers qui en
révenur; plus 1 ville de Le chiese de Delen, avec fau villèges de Seigneuires, de
tous les fréd érangers qui en rélevent, enfin cinq villèges ou Seigneuires de
tous les fréd érangers qui en rélevent, enfin cinq villèges ou Seigneuires de
tous les fréd érangers qui en rélevent, enfin cinq villèges ou Seigneuires de
tous les fréd érangers qui en rélevent, enfin cinq villèges ou Seigneuires de
tous les fréd éranges qui en rélevent, enfin cinq villèges ou Seigneuires de
tous les fréd érangers qui en rélevent, enfin cinq villèges ou Seigneuires de
tous les rélations de les des Seigneuires d'Elloo & de Bernauve qu'iln n'avvéent point paragres.

XIV. Traité de Bruxelles entre les mêmes,

Pour les limites de la Flandre. 1664-

 $\mathbf{L}^{\mathrm{E}}$  Roi d'Espagne & les Etats firent à Bruxelles le 20. Septembre 1664, un Trait té par lequel ils réglérent les limites de ce que les États possédoient dans le Comté de Flandres, pout terminer plusieurs différends qu'ils avoient eus sur ce sujet.

XV. Sixième Traité de la Haye entre les mêmes,

Pour la suppression de la Chambre mipartie. 1665.

Omme depuis dix-sept ans que la paix étoir faite, il ne restoir plus guére de disférends à vuider, on jugea en 1665, que la Chambre mipartie étoir désormais inutile: ainsi on convint de la supprimer par un Traité fait à la Haye le 29. Avril 1665.

XVI. Traité entre Charles Second & les Etats,

Pour un prêt de deux millions. 1668.

Es Eurs Céréaux ayans fait la pair en 1667, avec le Roi d'Anglettre, réfolautre utilité de écourit le Roi d'Éfingar contre le Roi de Finance qui venoit de le déclare pour cur courte le Roi d'Anglettre de contre l'Evéque de Munfer, ainsi la firent un Traité avec le Roi d'Éfingare le 29, Avil 166 à, pour une forume de doux millions qu'ils lui d'evoient piètre, s' pour caflete a paparent fat mille hommes que le Roi d'Espagne devoit prendre à son service: mais aussi pour la sureré de leur argent ils vouloient que le Roi d'Espagne leur mût entre les mains Ostende, Bruges & les Forts de St. Donas & d'Isabelle.

Le Roi d'Angleterre s'oppola à l'exécution de ce Traité, qui ne fut ni ratifié ni exécuté; le Traité d'Aix-la Chapelle s'étant fait un peu après.

XVII. Acte donné par les Etats à Charles Second,

Pour la garentie du Traité d'Aix-la-Chapelle. 1668.

A Près que le Traité de paix entre la France & l'Espagne eut été signé à Aix-la-Chapelle, les Etats Généraux donnérent au Roi d'Espagne en cette même année 1668, un acte par lequel ils lui garentirent l'exécution de ce Traité.

XVIII. & XIX. Traitez de la Haye entre les Rois d'Angleterre & de Suéde & les Etats d'une part, & le Roi d'Espagne de l'autre,

Pour le même fujet & une ligue défensive. 1669. & 1670.

TAI parlé ci-devant Chap. 2. Nomb. 8. & 9. de ces Trairez: c'est pourquoi je ne les répéterai point ici.

XX. Traité entre Charles Second & les Etats,

## Pour alliance. 1672.

A Uffi-tôt que les Efraggoels connurent que le Roi avoit deffein de faire la guerceuri : aufi els Comme de Montreri par ordre de le cut d'inter toures forces de la couri : aufi le Comme de Montreri par ordre de la Cour d'Efrappe carvoya de le princerns de l'année 1671, des troupes aux Esus Généraux & mis garnifon Efjagoele dans Breda, Biolis-Dux, Milatirit de quedques autres places des Provinces-Unies, mais il ne les en voulut jarnais retirer quedques inflances que les Rois de France & d'Angleerre lui en fillent faite.

## XXI. Traité de la Haye entre les mêmes,

## Pour alliance offensive & défensive. 1673.

Les Estas Généraux non contens de tous les fecours que les Éfogande leur avoient donnet pour les garentir de la nuine de leur Esta, laquelle fains cela éroit inévitable, & voyant que le Roi venoit entore de prendre fur eur l'importante place de Maltiriche, firent fi-bien qu'ils engagieren les Éfogande dans une alliance offenfiere de défeniré qui fut conclue par un Traité paulé à le Hayle § 30, A001 t 673.

Par ce Traité ils convinrent qu'il y auroit entre le Roi Catholique, ses successeuts, & ses Royaumes d'une part & leurs Provinces d'autre, une ferme amitié & alliance: Ou'ils se maintiendroient les uns & les autres en la possession de tous les païs, places, droits, & franchifes dans le commerce & navigation dont ils jouif-loient ou dont ils avoient droit de jouïr par le droit général ou par les Traitez qu'ils avoient faits ou pourroient faire à l'avenir avec d'autre Etats en Europe : Qu'ils le garentiroient les uns aux autres les Traitez qu'ils avoient déja faits avec d'autres Etats, & qu'ils se communiqueroient avant l'échange des ratifications de ce Traité; comme aussi tous ceux qu'ils pourroient faire à l'avenir: Que si un des alliez éroit attaqué, en forte que cette aggression sur suivie d'une guerre, celui qui n'auroit point été attaqué seroit obligé de faire la guerre à l'attaquant trois mois après qu'il en auroit été requis; & que cependant il feroit les devoirs possibles pour procurer la paix, & qu'il envoyeroit à l'attaqué, & entretiendroit à ses frais un secours de huit mille hommes de pied: Que si après les trois mois l'attaqué ne vouloit pas se con-tenter de ce secours, l'autre allié seroit obligé de déclaret la guerre à l'attaquant & d'employer toutes ses forces par mer & par terre pour l'obliger à faire une paix honorable, juste, & assurée: Que le Traité de paix fait à Munster en 1648, entre l'Espagne & les Etats Généraux, celui de Marine du 17. Décembre 1650. & la garentie de la Paix d'Aix-la-Chapelle donnée par les Etats Généraux au Roi d'Efpagne feroient executez en tous leurs points : Que si la Paix ne se pouvoit faire à Cologne, le Roi d'Espagne entreroit conjointement avec l'Empereur en une guerre ouverte contre le Roi Très-Chrétien: Qu'on ne feroit point la paix à moins qu'on ne rendît aux Etats les places qui leur avoient été prifes pendant cette guerre, & au Roi d'Espagne celles dont le Roi de France s'étoit emparé depuis le Traité des Pyrenées, à moins qu'on n'en ordonnae autrement pour le bien de la paix : Que les Etats céderoient au Roi d'Espagne la Ville de Mastricht avec le Comté de Vroonhoff & tout ce qui en dépend dans le Païs d'Outre-Meuse: Enfin que ce Traité dureroit vingt-cinq années.

Il y ou un ancide figuré par loquel il far permit au Ro d'Elippine, avant que d'entrer en guerre contre le Roi d'Anglemer fon allé, et fair cou les febries pour le rédoude à condure la pais avec les Estas Cédéraux aux conditions (nivareus; cét à fevrier : Que l'article du pavillon fonce réglé aint que ce Roi le fouhaisoir : Que les deux partis fe rendrésent réspongement le lieux qu'ils avoient occuper l'un fair autre host de l'Estapoy, et que les Estas propressieux au Roi d'Anglemer poliqu'à la Taure host de l'Estapoy, et que les Estas propressieux au Roi d'Anglemer poliqu'à la fuitie de little la pair à ex conditions mois femaines après l'échange, des zaificazions de ce Tutiels, le Roi d'Elippine la décléaratei la gentre.

Mais le Roi d'Angleterre accepta quelque-tems après ces conditions, & fit à l'inftance de fon Parlement la paix avec les Etats; fi bien qu'il n'y eut point de rupture'

entre l'Espagne & l'Angleterre.

#### XXII. Traité entre les mêmes,

## Pour des armemens maritimes. 1675.

Nous avons déja marqué ailleurs que Messine s'étant révoltée contre les Espagnols fe mit fous la protection de Sa Majcité; le Roi d'Espagne ne la pouvant réduire par les propres fotces, recourut aux Etats Généraux avec lesquels il fit en 1675. un Traité par lequel les Etats s'obligérent d'envoyer une puissante atmée navale sur les côtes de Sicile pour y servir pendant six mois contre les François & les Messinois : le Roi d'Espagne promit de la part de payer aux Amirautez des Provinces-Unies les frais de cet armement auffi-tôt qu'il en seroit requis.

Ce Roi & les Erats firent encore un autre Traité pour envoyer dans la Mer Baltique au secours du Roi de Dannemarc une florre dont l'armement devoit être fait à

frais communs-

## XXIII. Traité de la Haye entre les mêmes & l'Evêque de Munster,

Pour alliance défensive. Octobre 1675.

l'Ai déja patlé ci-devant de ce Traité qui fut fait pour une alliance & un fecouts mutuel.

XXIV. Négociation entre Charles Second & les Etats Généraux.

# Pour la remife de Mastricht. 1679.

E Roi ne tenant presque plus aucune place dépendante des Frats que celle de Mastricht qu'ils ne purent recouvrer après l'avoir long tems renue affiégée en 1676. ils envoyèrent en 1677. & 1678. de puissantes armées au secours des Païs-Bas Espagnols, mais avec très peu de succès : ainsi lorsque le Roi eut proposé au mois d'Avril 1678, les conditions auxquelles il vouloit bien faire la paix, les Etats Généraux firent tant d'instance auprès du Duc de Villahermosa à ce qu'il acceptât ces conditions, que quelque répugnance qu'il y témoignat d'abord, il y confentit à la fin, après quoi ils témoignérent au Roi qu'ils étoient prêts de figner le Traité de paix suivant ces conditions, dont une des principales étoit que Sa Majesté leur rendroit la Ville de Mastricht, le Comté de Vroonhoff & le Pais d'Outre-Meuse.

Nous venons de voir que les Etats Généraux avoient promis au Roi d'Espagne en 1673, de lui céder la Ville de Mastricht & le Comté de Vroonhoff comme une reconnoissance des bons offices qu'il leur avoit déja rendus, & qu'ils en espéroient encor à l'avenir : ainsi dès que les Traitez de paix entre la France & les Ptovinces-Unies & l'Espagne eurent été signez, Dom Émmanuel de Lita présenta divers mémoires aux Etats Généraux pour leur demander que Mastricht für temis enne les mains du Roi fon maître en verru du Traité de 1673. les Etats Généraux ne voulurent point s'expliquer de leur dessein que le Roi de France ne leur eût remis cette place: enfin au bout de dix mois ils donnérent au mois d'Août 1679. leur réponde dans laquelle après avoir marqué leur reconnoissance des obligations qu'ils avoient

Tom. II.

74

Les Etats Généraux font depuis ce tems-là toûjours detneurez en possession de cette place fairs écouter les prefisants follientations ni les metaces de Dom Emmanuel de Lira Ambsssadeur du Roi d'Espagne qui n'a pas voulu rompre pour ce

fujet avec les Etats Généraux.

## C H A P I T R E VIII.

## Traitez entre les Etats Généraux & les Princes d'Italie.

Les Etats Généraux, quoique fort éloignez de l'Italie, ont néanmoins fait quelques Traitez d'alliance avec la République de Venife, & le Duc de Savoye contre l'Efpagne, afin de divitér les forces de cette Couronne contre laquelle ils étoient en guerre.

## I. Traité entre la République de Venise & les Etats Généraux. 1609.

LE Rui Henti IV. ayant formé son grand dessin d'assayar la Maison d'Autriche, voudur établit une étroise allance ente le Estra autquél la grandeur de cette Maison étoit devenue suspecte; ainsi il moyenna en 1609, un Tanté entre la Répubblique de Venus de le Esta Górienar, par leaque en deux Répubbliques firent enfemble une allance rels étroite, se promiters de s'affishe musuellement course la Maison d'Autriche.

Ce fut en confiquence de cette alliance que les Etats envoyérent au fecours des Veuitents coutre Ferdinand Archiduc Aburichte & Roi de Bohéme, rots mille trois cens hommen fous la conduire du Connet Jean Erneft de Nafian, qui furent en 1617, avec les Venitiens au fiége de Gradifique & y péritent presque tous.

## 11. Traité de la Haye entre les mêmes,

## Pour alliance. 1619:

I. A République de Venité & les Essar syaur contracté une érorie alliance avec les Benhem chao de saves frécéte l'Ectour Painta, les Premiere la Roi de Hongite par les Hongrois évolrex courre Ferdinand, & le fectour de la Roi de Bohngite par les Bohémiers, de craigeau avec en aifon que ceut déclaration manifiére de la Mation d'Australia, de capture par une granté gouvre courre tous le Princes de la Mation d'Australia (etc.) de la Mation d'Aus

Par ce Traisé lis éabliente une trè-deroite amisé entre la Séréniffien République de Venfie de la resil·lultère de Excellent Ségienne la Estan Gérénau. Ils convinent que si une des dans étoit attapaée par guerre ouvert par terre ou par net, l'autre la Écourecti de énquistre millé fontin par mois, à raison de quatre fontin pour un ducat de Hongrés. Que ce sécous pourroit éere donné en agent, de la company de la company

En confiquence de ce Traité la République de Venife envoira pendant pluficarie, aménée las fibiledes promis sus Ents Cérénieux, parée puils fuente merce de aguere contre l'Étipage, muit enfinire voyant la Maifon d'Austriche en un érat à rayeoir plus lieu de la criande, elle ceil de paper ce infinée ayant la fin des quien nées; les Esas Généraux fe plaignitern de cette infraêtion du Traité, de finen res-venir en se s'al. Parhambifidure qui ha voient à Venife, les Venificants en fieur de même peu après, fa-bien que ers deux Républiques entrémat en quelque froideur l'une aver l'aux de n'on pelus es usone Lision ceinfiebbl.

## III. & IV. Traitez d'Avignon & de Paris entre les mêmes, le Duc de Savoye, & autres,

## Pour alliance. 1623. & 1624.

Al fouvent paik ci-devant de ces deur Trainez je ne répérent joint les raisons qui me font coite qu'îl nor four maint été; je dint allement que les Eard-nérairs firent en cette même aunde (£.4.) un Traité avec le St. de Bullion au noert de Constrable de Lefdiguiers pour envoyer une floure dans la Mer Médiferiante au fectour du Dur de Savoye & du Connétable course la République de Crien, aux conditions portée par ce Traité; que je marquerai allemas ce qui fast connect la home intelligence qui évênt entre le East Crificates & & Dur.

## C H A P I T R E IX.

Traitez entre les Etats Généraux & les Princes de Transykvanie & les Grands-Seigneurs.

Le Prince de Transylvanie est Vassal du Grand-Seigneur; & d'ailleurs j'ai si peu de chose à dire sur chacun d'eux que je suis obligé de n'en faire qu'un Chapitre en commençant par les Princes de Transylvanie.

I. Traité d'Avignon entre les Etats Généraux & Betblem Gabor Prince de Transylvanie. 1623.

E ne parle ici de ce Traité que pour le marquer suivant ma coutume.

II. Traité de la Haye entre les Etats Généraux & Bethlem Gabor.

## Pour alliance. 1626.

Orique les Rois d'Angleuette & de Dannemare & les Etats Généraux firent en 1625, leur Traité de confédétation contre la Mailon d'Autriche, dont j'ai par-lé ailleurs, jis litpulérent qu'on en donneroit avis au Prince de Transjivanie, afin qu'il déclair à ily vouloit entret.

Après la condussón de ce Traisé, il arriva à la Haye un Ambassibatur de ce Prince, qui demanda au nom de fon maitre d'être regu au nombre de cette considération : ains sous le bon plaisse de ces deux Rois, les Etas Généraux firent un Traisé avec lui is els 8.5 persentes 16.6 p. pas que les considérations de Prince fix respid dans la liegue, & il s'obligea d'en observer les conditions de même que s'il y avoit été reçu dès le commencement.

On convite qu'il lévenie une armée qui feroit-au moins de guinze mille cheux, qu'il commandereix en prénne, avec léquêt à marguereit les Eust des emmenis. Que comme pour garnie les place & celles qu'il prendroit, il falloit qu'il et au moins quanare mille foume, le all'est la hyporiorien quasarant mille foume pour chaque mos qu'il feroit en campagne, & joindeparet une coppe de douze on qu'il membre à fon armée: Du relée no confirme la stratée d'a traié de quiere mille homme à fon armée: Du relée no confirme la stratée du Tatéé de

"confédération.

Ce fut apparentment en conféquence de ce Trairé que Bethlem Gabor fit la guerre à l'Empereur pour la trofifeme fois en 1613, mais après avoir fair d'abord qu'elque progrès en Hongrie, (es troupes furent édésites de il fut obligé de faire la paix avec l'Empereur vers la fin de cette nême année.

#### III. Capitulation accordée par Sultan Achmet en faveur des Etats Généraux, 1612.

Dépuis que les habitans des Provinces-Unies avoient commencé de trafiquet dans les Etats du Grand-Seigneut, ils avoient été obligez de le faire sous la banniére de France: ayant ensuite formé le dessein d'obtenit du Grand-Seigneut la

liberté de la narigazion, ils erroryferns Controlle de la Haya Antselladen i Comlantaniqo pom Goldierte la difference de leurs fivir priforiere, fine allatore avec la Grand Segreta, e. demander la liberté de la navigation par tout foi Emper, se que leurs figur y puffert à l'avent mitiquer fout leur bannées. Cer Anthollafeur fit au Grand Achmet, e. sus psincipsus, Officiers de la Porte de foir beau préfers qui ferviente baucoup pour lui fine obenir tout or qu'il demandos; encore que l'Ambatifidere de France auquel ce Trairé apportoit beaucoup de préjudee, s'y oppolité le sout fon potifishe.

"Ainfi le a Julille" (e1.) Alliance entre le Grand-Seigneur & les Euss Giffraux fig article & juries; & cer Amballadeur obsint d'Achme une capitulation for avanageade par hayude le Sultan confeinte unerauves choies que les Sujers de Euss édaves feroient mis en libersé; Qu'il leur feroir permis de trafique par tour l'Émpire fous leur bamilére; Que les Termis du Grand-Sejonen qui feroires fur leur vauffaux ne pourroient étre faits éclaves in l'eurs marchandifes enlevées : Enfiq qu'ils pourroient avoir un Rédient à la Potre.

## CHAPITREX

Traitez entre les Etats Généraux & les Peuples d'Afrique.

Comm l'Empereur de Muse. de le Puple de Salf, ne reconnotifien point du férie un le orders du Crand-Seigneur de que le Peuple d'Algre de d' Tunis ty éférie un le Commanda de la Commanda de la Commanda de la Marniere avec le Cinnal-Seigneur pour obsenir la libert d'u commande dans la Mer. Méditerande de fur les côses d'Afrique, s'ils ne traisoient aufili avec cet Empereur de avec en Peuple.

Je me contenterai de marquer feulement la date de la plûpart de ces Traitez qui contiennent presque tous les mêmes choses.

I. Traité de la Haye entre l'Empereur de Maroc & les Etats Généraux.

## Pour la liberté du commerce. 1610.

E premier de ces Trairez dont j'aye connoissance a ésé passé le 10. Décembre 1610. par des Ambassadeurs que l'Empereur de Maroc envoya en Hollande. Les Estas obsineren par ce Traisé une pleine suresé pour le commerce & la navigation de leurs Sujets.

II. Premier Traité entre les Etats Généraux & les Peuples d'Alger,

## Pour le même fujet. 1617.

L E Premier Traité que je fache avoir été passé entre les Etats Généraux & ceux d'Alger est du mois de Mai 1617.

111

III. Second Traité entre les mêmes,

Pour le même fujet. 1619.

LE fecond est du mois de Juin 1619.

IV. Troisième Traité entre les mêmes,

Pour le même fujet. 1626.

L y eut quelque mésintelligence entre les Peuples d'Alger & les Etats Généraux, qui fur ôtée par un Tra ité qu'ils passérent ensemble le 30. Janvier 1626,

V. Premier Traité entre les Etats Généraux & les Peuples de Salé,

Pour le même fujet 1651.

I A Ville de Salé ne dépendoir point autrélois du Roi de Marce comme de Lini à pétieris: sinh fie Cordinie incommodant extrémente le commerce de Sujen des Provinces-Unies, les Eurs Généraux ferent en 1651 s. un Traité svec est Peuples, par lequel di coordinates cardraites chofic qu'el vivoient en pais les uns avec les aures, ét que les armateurs de cene ville ne poursoient relivre la musarce les aures, et que les armateurs de cene ville ne poursoient relivre la musarce les aures, et que les armateurs de cene ville ne poursoient relivre la musde Eure. De réforme commins qu'elle nouverloire dans les vasifieux de Sojende Eure.

VI. Second Traité entre les mêmes,

Pour le même fujet. 1657.

Les Commandans de Salé ayant envoyé des Députez à la Haye pour faire un nouveau Traisé, ils en conclurent un autre avec les Commissaires des Etats le 15. Mars de l'année 1657.

VII. Troisième Traité entre les mêmes,

Pour l'explication du précédent Traité. 1659.

Les Commissaires des Erats Généraux & les Députez de Salé firent le 21. Décembre 1659, un autre Traité pour expliquer le précédent.

## VIII. Traité entre les Etats & la Ville de Tunis,

## Pour la sureté du commerce, 1662.

Es Algeriens & les autres Corfaires de Barbarie ayant rompu avec les Ettes Généraux firent diverfes prifes fur leurs Sujets; ce qui les obliges d'envoyer l'Amiral Ruyter contre eux: il ruina en 1655 dix-huit vailleaux Corfaires & en prit pluseurs autres.

Les Etats Généraux envoyérent encore vers les côtes de Barbatie en 1661. l'Amiral Ruyter qui contraignie ceux de Tunis à faire un Traité de paix avec les Etats.

#### IX. Second Traité entre les mêmes.

Pour le même fujet. Novembre 1662.

L E 2. Novembre 1662. les Etats passérent encore un autre Traité avec la même Ville de Tunis.

X. Quatrième Traité entre les Etats Généraux & la Ville d'Alger,

## Pour la paix entr'eux. Avril 1662.

L'Amiral Ruyres ayant fait la pair avec cont de Tunja ren alla ver Alger, afin de mettre sault ces Cordines à la raidier chat artisé à la rade de cree ville, il fai timeir les Commandains & Régens du Royaume d'Alger de faite la pair avec de Eura Gefeituut, à quoi la le montieren diplorés, parce qu'en même term sis de Eura Gefeituut, à quoi la le montieren diplorés, parce qu'en même term sis qui leur faicit bon du dommage: sinf ils curdrent en régionaisse de la characte (1646. 8. Étern une dispersion d'amar seve l'Anniel Ruyre).

Lorfsyton voulux mettre les articles par écrit, il 1 y rencontra pluticus difficulter, particuliferement for ce que l'Amistra Vouloit que les préfonces memies d'Algre & laurs marchandifics étans fur des vuilleaux des Sujers des Etats fuillem tibers & ne puffent étre inquêrez par eux d'Algre 3 à quoi cet coffaire ne voulouren jumisi confenirs, d'afant que s'he pafoient cet article if falloit qu'ils bruidfant leurs vuilleaux, et allafant mandre leur pais, d'explis aimoient meurs mourir en gren d'honneur que de vivre en mitérables gouest 2 ainf l'Amist Ruyers voyare qu'il ne les pouvoit-tours, d'explis confenir par le l'article qui fire chen qu'il ne les pouvoit-tours, d'explis confenir par le l'article qui fire conclus le 1; x Avil 1 et 2, a. Centamoins danté du s.6. Mars pécédent, qu'ils pourroient enlever des marchandific des étrangers qu'ils resorverient fut de vailleaux follations.

Lois que les Estas Génériaux apprience que les chofes avoient sée étgées en cette maniére, la rejurtence et carricle, « a ayant envoys é Ruyter une cope des Traitez fais en 1611. avec le Gannd-Seigneur, & en 16511. avec ceux de Salé dans lefquels on avoit accouché le commisée de ceu dicotip porte por ce demier Traité, ils lui or dennérant de faire réference et avaicle qui étois trop défavantageux à toute la natient, de pouve apporter un extrême pérjudice à luir commerce.

Ainsi Ruyer étant retourné devant Alger leur proposa & les contraignir enfin au mois de Juillet fuivant de changer cet article & de réformer le Traité.

Ils convinent qu'il y amoit paix & allanne entre les Etats Généraux de le Commandina & Régera de Royaume d'Alget: Qu'e les vaifieux des Sujets foricit. Fairies, même les hommes de marchandits qui y feroient, quand les homes, foldats, pilotes, ou puffiguer froient entemie du Royaume d'Alget; de que les marchandités apparientoient aufili aux Entemis du Royaume d'Alget; de que les marchandités apparientoient aufil aux Entemis du Royaume d'Alget; de que les marchandités de contrebande qu'on tampforteroit dans les places affigées par mer ou just terre fertient confifquables de non autement; que les vaiiffeaux de les Genérals de les contrebandes qu'on cas de foupport. De pour évrire les fau-des, il feroit permis aux Crosfiaux qui aurostet commilion de l'Etat Alget, réstructions que ver ents hommes a boud de ce vatifeaux; le l'Crosfiaux le remais expendiant à la portité de canon, à que les nijouerest de la constitute de la comme de la constitute de la

L'Amiral Ruyter ne fut pas plûtôt parti de la rade d'Alger que les Corfaires recommencérent à vifiter les vaifleaux Hollandois & à enlever ce qu'ils y trouvoient à leur gré: ce qui obligea les Etats d'envoyer encore des flotres contr'eux dans la

Méditerranée les années fuivantes.

## XI. Cinquième Traité entre les mêmes,

## Pour le rachat des Esclaves. 1677.

DEs l'année 1674. Ceux d'Alger avoient fait une ouverture de paix avec les Etats Généraux: ainsi les Etats de l'Prince d'Orange leut envoyérent Thomas Hées qui arrès l'uniferant négociations ne put obtenir qu'un Traité pour le rachat des éfelaves Hollandois, qu'il passa avec Agy Mahomet Dey & Baban Halan

Gouverneur d'Alget en 1677.

Par et Traisé îls cominient que cet Envoyê ne froit obligé de rachetre que les clebres que bon lui femberoit c. 2011 ne payeroi que dir réales de huir pout cent pour les droits d'entrée des marchandifes qu'il ferots venir pour employer à ce rachat; & cinq pout cent de celles de contrebandes: Que chaque cledrue ne payeroit pour les droits de la Malfon de Roi de tous autres que quatante-meist poir cent: Que les navires qui viendroitent pour faire ce rachat pourroient venir de s'en aller fairs que les Sujest d'Alger leur fiftient auont rort.

Les Etais ratifiérent ce Traité & eurent foin de racheter le plus d'esclaves de leut nation qu'il leur sut possible.

#### XII. Sixième Traité entre les mêmes,

# Pour rétablir la paix entr'eux. 1679.

Themas Hées & Jacob de Dez Commillière de East Géréaus sovient continue, de traiter durs piat perjuelle unte les Provinces. Unite le Reyname d'appen mais toigions insultement ; idequ'à ce que les Commandaus de cette ville ayant appris que le Sr. Nathroomy Vire-Armai d'Anjestere étois fui pe joint de le vair polite devant leur ville avec un nombre confidérable de vuilleurs, ils le montretent diploct de figner le Tatels de pair, pourvil qu'on leur litt préferent de buit canons de fonce verse de figner le Tatels de pair, pourvil qu'on leur litt préferent de buit canons de fonce verse

de quarante livres de balles chacun avec leurs affus , & de quelque quantite de poudre à canon & de boulets; les Commissiaires des Etats firent difficulté d'accorder cette demande comme étant une nouveauré; expendant comme le Divan infiftoir abfolument là-deffus, ils y consenient, & le Traité sut enfin conclu le 30. Avral

Par ce Traité ils convinrent qu'il y auroit à l'avenir une ferme paix entre les Etats Généraux & le Prince d'Orange d'une part, & Ismael Bassa Hadgy Mahomet Dey, Baba Hassein Gouverneur Aga, le reste de la victorieuse Milice & les Grands & Petits de la Ville & du Royaume d'Alger de l'autre : Que les navires des Etats Généraux & de leurs Sujets tant Juifs que Chrétiens auroient une entrée libre dans la ville & le Royaume d'Alger: Q'ils payeroient dix pour cent pout les droits des marchandifes qu'ils vendroient, fans payer aucune chole de celles qu'ils remporteroient ni des marchandifes de contrebande : Que les navires des Etats Généraux & d'Alger & de leurs Sujets pourroient naviger & trafiquer fans être vilitez, & que toutes les personnes qui s'y trouveroient, de quelque nation qu'elles sussent, seroient libres, & ne pourroient être arrêtées ni pillées : Que lorique les vaisseaux d'un des deux Etats en rencontreroient de l'autre Etat, ils les laisseroient passer en montrant à deux hom-mes qu'ils envoyeroient dans une chaloupe un passeport valable, lequel à l'égard de ceux d'Alger feroit figné par le Conful Hollandois Réfident à Alger : Que les Couverneurs d'Alger ne permettroient point que les ennemis des États y apportaffent vendre de leurs Sujets ni des marchandiles qui leur appartiendroient: Que les navires de guerre des Etats pourroient vendre leurs prifes dans le Royaume d'Alger : Que ces navires n'y payeroient aucun droit, & pourroient acheter des vivres au prix courant : Que si l'on soupçonnoit que quelque Esclave se fût sauvé dans ces vaisseaux, on ne pourroit en inquietter le Consul ou quelque autre Sujet des Etats, & on en croiroit la déclaration du Capitaine; & s'il étoit constant qu'il cachât la vérité, le Consul en écrifoit aux Etats, afin que le Patron en fût fatisfait: Ou'on ne pourroit plus faire esclaves dans le Royaume d'Alger les Sujets des Etats: Que les biens des Sujets des Etats qui mourroient dans le Royaume d'Alger seroient mis entre les mains de leurs heritiers ou de l'Exécuteur testamentaire, sinon en celles du Consul : Oue les Sujets des Etats ne plaideroient que pardevant le Dey & le Divan : Qu'en cas qu'ils euffent des différends entr'eux, ils plaideroient devant le Conful: Que s'ils frapoient ou tuoient un Turc ou un More, & qu'on les prît, ils seroient punis de même qu'on feroit un Turc : & s'ils fe fauvoient, on ne pourroit à cause de cela molester le Conful ou d'autres Sujets des Etats: Que le Conful des Etats à Alger y pourroit demeurer en toute furete, choisir son Truchement & son Courtier, aller à bord des vaisfeaux quand bon lui sembleroit, fréquenter le Païs par terre, & faire dans sa maifon l'exercice de la Religion Chrétienne Réformée: Qu'en paix & en cas de guerre le Conful se pourroit retirer & les autres Sujets des Etats avec leurs familles & biens : Que les Sujets des Etats ni les Algeriens étant trouvez dans un vailscau ennemi, ne pourroient être molestez : Que si depuis que la ratification des Etats auroit été délivrée aux Gouverneurs d'Alger, il le faifoit des prises de part & d'autre, il en seroit donné une promte satisfaction: Enfin que les contraventions faites par inadvertance à ce Traité n'altéreroient point la paix; mais que l'on en donneroit fatisfaction, & que s'il y avoit de la faute de quelques particuliers ils se-

roient punis sévérement.

Les Etats ont ratissé ce Traité & envoyé aux Algeriens les munitions de guerre qui leur avoient été promisés.

## CHAPITRE XI.

Suite des Princes d'Orange depuis l'établissement de l'Etat des Provinces-Unies, & leurs titres & qualitez.

Omme les Provinces-Unies fe four foultraires de la domination Efragnole, de fa range, fa y our toujour policie page de la valeur & la conduite des Princes d'arrange, fa y our toujour poficié depaire ce muel les principales déguites de l'État, creix ne pouvoir mieur placer qu'en ce les les Traires que les Princes d'Orange en policie avec les Rois d'Etappes de desquees autres Princes volime, & caux que d'autres ont paffez pour leurs intérées: mans avant que d'en venir à ces Traires que les réferes pour le Chaptire finivant, pe crois inceffaire faviant ann accounte de dire un mot des Princes d'Orange qui ont eu les principales dignitez dans les Provinçes-Unies depuis l'échalifiement de lux etzs, & de le leurs unres & qualitez.

## Suite des Princes d'Orange.

CUllaume fils siné de Guillaume Conne de Naffia étent veun au frevec de Chaires, quin, phira de la Pineipané Orange de de tous les bisins des Nations de Chairons & de Baux par le tellament de René de Nafias Prince et Orange fon coulin gemmin qui for tout antige de so. Direct en 1144, s. siní di fir le neuvième Conne ou Prince d'Orange qui porta le nom de Guillaume au Conne to un Courne au supade Cludemappe alor Roi de France domin et Conné. Charles-Quint qui aimont extrémentent le Prince Guillaume, lui donne de Gouverment net Prince Guillaume, lui donne de cour qui efporionet que Philipe Second le retirant des Provinces de Plaises ne Effugnes, P. y luifatorie pour Gouverment Général : le chapin qu'il et n'avoir pas obsense cette diquié, fut tut des principants monté qui l'aminérent de n'avoir pas obsense cette diquié, fait tut des principants monté qu'il l'aminérent de Mangueire Duchellé de Parme, & que le poutérent à fonneuxe les plaintes des mécntes, particulétéement fire le fact de la Religion.

Lorfque le Duc d'Albe vint dans les Paï-Ris pour pouir cour qui évoient compables de féditions qui y avoient éée écnitées en dives leux, ce Prince ferriare n'Allemagen ne témotignant pas alors aucun deffient de prendre les armes, fi on le lafficit en repos, mais le Duc d'Albe ayant en 156 list confiqueur tous les bients que ce Prince avoit dans les Paï-Ris q, if fat tellement petfle par ceux que ce Duc en vous bannis, qu'il y rentra en ceux emine année avec une puillance armé qu'il à -

voit levée de plusieurs sommes de deniers qu'il avoit empruntées.

Le Duc d'Albe ayant défait cette armée fans la combattre, le Prince d'Orange fin chellé de l'étreiter, expendant if la dwerfen régociations avec Charles IV, pour l'engeget d'entreprendre la protection des foullevez des Pais-Bas 1<sup>et</sup> in er tevint dans les Pais-Bas 1<sup>et</sup> 11, peur l'entreprendre la protection des foullevez des Pais-Bas 1<sup>et</sup> in en revint dans les Bassa de la Ellangendre, l'entre frecenat en fait four de l'entre foullevez course les Elipagnols, l'entret irectonne en fon abéfince pour leur Gouverneur; & 6 feiffent oblèget de ne l'abandonne ramis : ce Prince étant erndu dans ces Provinces y régla toutes chofes, en bannit l'exercice public de la Religion Carbolique pour renduc ex peuple plus intérocucliables avec les Elipagnols, & y établis la forme de gouvernement qu'on y fair encore 2 préfent. Il exerca sulfi puliteurs autres Provinces à fo foulever à s'unier avec la Hollande de la Zalande par la pichicarion de Cand, & comme plutieurs de ces Provinces fuuren trentrés fous l'obétifies et du d'ella qu'entre de l'oblèges les autres à vium parcel la Hollande de la Zalande et à d'alcharque qu'entre entre après de l'oblège les autres à vium parcel la Hollande de la Zalande et de à décharque qu'entre entre après de l'oblège les autres à vium parcel la Hollande de la Zalande et de à décharque qu'entre entre après de l'oblèges les autres à vium parcel les diches qu'entre entre après de l'entre de la décharque qu'entre entre après de l'entre de l'

Philippe Second déchu de la Souveraineté qu'il avoir sur elles; enfin il sut assassiné à Delft en 1584. laiflant trois fils qu'il avoit eus de trois femmes différentes, savoir Philippe Guillaume fon aîné qu'il avoit eu d'Anne d'Egmont fille de Maximilien Comte de Bure, & qui ayant été arrêté à Louvain où il étudioit, avoit été conduit en Espagne où on le tenoit prisonnier : Maurice qu'il avoit eu d'une fille de Maurice Electeur de Saxe : & Frédéric Henri qu'il avoit en de Louise de Coligny fa IV. femme fille de l'Amiral de Coligny du même nom. Il avoit encore époulé en troisiémes noces Charlotte de Bourbon fille du Duc de Montpensier, dont il n'avoit eu que des filles.

Philippe Guillaume succéda à son père en la Principauté d'Orange ; & après avoir été en prison jusqu'en l'année 1594, il fut délivré : il établit sa demeure dans les Pais-Bas Sujets du Roi d'Espagne, & épousa Léonor de Bourbon sœur du Prince de Condé, de laquelle il n'eut point d'enfans ; si bien qu'après sa mort arriyée en 1618, fa Principauté & le reste de ses biens passerent à Maurice son se-

cond Frére.

Maurice succéda à son pére aussitôt après sa mort dans le Gouvernement de la Hollande, de la Zélande, & de la Westfrise. Le Comte de Leicester qui avoit été fait Capitaine Général des Provinces Unies, étant depuis absent, les Etats Généraux élutent Maurice en 1587. Capitaine & Amiral Général par provision : enfin après que ce Comte eut été rappellé en Angleterre & eut renoncé à ses charges, il

en fut pourvu purement & simplement.

Ce Comte commanda depuis ce terns-là les armées des Etats Généraux avec tani de fuccès, qu'il gagna trois batailles & prit trente-huit ou quarante villes fur les Espagnols jusqu'à la trève qui se fit en 1609, contre son sentiment, & dans laquelle les Etats Généraux prirent grand soin des intérêts qu'il avoit à démêler avet le Roi d'Espagne. Il forma depuis le dessein de se rendre Souverain des Provinces-Unies, & l'auroit entrepris si Jean de Barneveld Pensionnaire de Hollande, auquel il le fit proposer, n'avoit témoigné ne le pas approuver; ce qui lui coûta depuis la vie : enfin Maurice après avoir hérité de la Principauté d'Orange par la mort de fon

Frére mourut en l'année 1625. Cans s'être jamais voulu marier. Frédéric Henri ayant fuecédé aux charges de son Frére, prit successivement time douzaine de places confidérables fur les Espagnols, & obtint des Provinces de Hollande & de Zélande la furvivance de ses charges pour son fils qu'il avoit eu de la Contesse de Solm. Il eur ensuite l'honneur de marier le Prince Guillaume son fils unique avec la fille aînée de Charles I. Roi d'Angleterre, & mourut en 1647. après avoir fait son Traité particulier avec l'Espagne, & un peu aupuravant la conclusion de celui entre l'Espagne & les Provinces-Unies qu'il avoit fait son posfible d'empêcher, & dans lequel les Etats Généraux prirent grand soin de ses

Guillaume Dixiéme du nom fils de Frédéric Henri succéda à son pére dans ses charges: ayant entrepris de se rendre Souverain du Païs, il voulut commencer par réduire la ville d'Amsterdam ; il se ligua ensuire avec le Roi contré l'Espagne et la République d'Angleterre, auxquelles il prétendoit faire la guer-re de son chef: mais ses grands projets futent arrêtez par la mort inopinée qui le surprit en 1650. laissant la Princesse Royale sa femme grosse du Prince d'O-

range d'aprésent.

Guillaume Henri Prince d'Orange nâquit peu de jours après la mort de fon père, & eut dès son enfance plusieurs traverses qui lui furent suscitées tant par Cromwel en haine de la Maison de Stuart dont la mére de ce Prince étoit issue. que par les principaux membres de l'assemblée des Erats de Hollande, qui avoient en affection la République, & qui supprimérent par un Edit perpétuel la charge de Gouverneur ou Stadhouder de Hollande. Mais enfin il sur rétabli en 1672, dans les dignitez de ses ancêtres que les Etars Généraux & ceux 8

de Hollande, Zélande, Utrecht & Overifiel lui ont depuis affurées pour lui & fes Succeffeurs mâles nez en légitime mariage; il n'a tenu même qu'à lui d'ètre Souverain de la Province de Gueldres & de Zurphen; il a époulé la fille affeé du Duc d'York niéce du Roi d'Anglerere.

## Titres & qualitez des Princes d'Orange.

E Fenice d'Orange prend la qualité de Pince d'Orange & che Naffau, Comme de Carrendelogen, Vanden, Derez, Lingen, Meurs, Buren, Lerdun & C. Marquis de Tervere & de Helfingue, Seigneu & Baron de Bredà, de la Ville de Grave & Bris de Kuté, Delt, Gimberg, Herlal, Cannendosé, Warneton, Arla, Noferay, & Vis, Doesbourg, Felaven, Willemfatt, Nilervaere, (Efficine, San-Marins, Diolé, Stemberg, Gerturydenberg, le haut & le bas Siralvire, Nadelvich, & Burgarve héréchiaire de Anvers & de Bezangen, Maréchal hérédiaire de Hollande, Gouverneu de Gudders, Hollande, Zellande, Welffrifé, Utrecht, Zusphen, & Ovenifiel, Capitaine Général & Amiral des Provinces-Unies des Più-Bas.

## Prince d'Orange.

L A Principauté d'Orange se trouve dénommée dans quelques matricules de l'Empire comme un sief qui en reléve immédiatement : cependant ces Princes n'ont point présentement de séance dans les Diétes en cette qualité, & ne contribuent point aux charges de l'Empire. Il est certain que cette Principauté étoit un fiel mouvant des Comtes de Provence, auxquels les Princes d'Orange avoient toûjours rendu hommage, jusqu'à ce qu'en 1436. le Roi René Comte de Proven-ce engagea ce droit de fief à Louis de Chalons Prince d'Orange moyennant une somme de quinze mille francs qui n'a point encore été remboursée à ses Successeurs. Cette Principauté étoit substituée aux descendans de Jean de Chalons & de Marie des Baux fa femme héritière de fon chef de la Principauté d'Orange: après la mort de Philibert de Chalons elle passa à René de Nassau fils de la sœur Claude de Chalons, cependant René n'ayant point d'enfans n'eut aucun égard à cette substitution, laissant pour son héritier universel Guillaume de Naffau fon coufin germain paternel, duquel je viens de parler, & qui ne descendoit point de la Maison de Chalons ni de celle de Baux : il y eut plufieurs oppositions à l'exécution de ce Testament de la part du Duc de Longueville & du Sr. de la Chambre qui descendoient l'un & l'autre de Marie de Baux, & qui plaidérent longrems ensemble au Grand-Conseil : mais ensin Guillaume de Naffau fut maintenu en la possession de cette Principauté par les articles séparez du Traité de Câreau-Cambresis, depuis lequel lui & ses descendans ont toùjours joui de cette Principauté fans même reconnoître la Souveraineté du Roi qui est dans les droits des Comtes de Provence, lesquels engageant le droit de fief n'avoient point engagé la Souveraineté.

## Prince de Nassau.

L E. Comté de Naffia a pour Capitale une ville de ce nom finée fur la riviére de Lon qui fer end daus le Rhin un peu a definir d'Hermefinie is. In fimille de ces Comtes eft trè-ancienne, y ayant plus de 200, ans qu'il y avoit des Contes de Naffia qui prenoient la qualité de Defréndrue da 1928 de Helfe. Gullaume IX. Prince d'Orange retini le Comté de Naffiau pour loi, laiffanț les terres de Weteravie 3 pan de Naffiau fon Capita.

#### COMTE DE CATZENELLEBOGEN, DIETZ

Cas deux Connez font fintre proche de cdui de Nalfau, & avoient des poute un marigae 3 pan IX. Connet de Nalfau par la femme i 19, a en fusicions panda dificienda entre les Landgayese de Helfe & les Connes de Nalfau pout en Concentre la oct de tremine par une transaction parlée entre les parties, par laquelle concentre que le Conné de Dieze froir remis à Guillaume de Nalfau, & ope cétuide. Connes de Dieze froir remis à Guillaume de Nalfau, de ope cétuide. Cut payente à ce Conne; de qu'ils pouroient l'un de l'autre prendre les titres de ces Connez. Cette transaction à été déceuté.

#### VIANDEN, GRIMBERG.

Othon Second Comte de Naffau époufa au 14. siécle la fille du Comte de Vizriden dans les Païs-Bas, qui lui apporta en mariage ce Comté & une partie de celui de Grimberg.

#### LINGEN.

En. 1778. Guillaume de Naffau gendre de Maximilien d'Egmont Comte de Buré obtint des Etats du Cercle de Weltphalie une ceffion de ce Comté qui y est fitué ; le Roi d'Efpagne remonça aux droits qu'il y avoit en 1648.

# COMTE DE MEURS.

Le Comte Maurice chassa les Espagnols de cette place en 1597, & y rétablit la Comtesse veuve des Comtes de Horn que le Duc d'Albe avoit fait mourir. Cette Comtesse pour témoigner sa reconnosssance envers Maurice, le sit son héritier.

#### BURE, LEERDAM.

Guillaume IX. a eu ces terres de sa première semme Anne d'Egmont.

## Marquis de Terveer & de Flessingue.

Guillaume IX, acheta ces deux Marquifats.

#### Baron de Breda.

Cette Baronie & celle de Lecke font entrées en 1404, dans la Maifon de Nashiji innoyen du mariage d'Engelbett Premier avec l'héritére du Seigneur de Lecke & de Broda.

## GRAVE, PAIS DE KUICK.

Charles-Quine les avoit engages avec faculté de rachut à Maximillen Contre de Bure beau-prêt de Guillaume de Nalliu, fur lequel livervoient été configuez mais Massice ayant repris Grave en 1603. les Estas Cénéraux éonmes Souverains de cert ville & de ce Pais, convertient en 1611, cet engagement en propriété au profit de ce Prince, dont ils lui donnérent des Lettres Patentes, qui furent, confirmées par le Traité de Duis de 1648

L; DIEST,

# DIEST, HERSTAL WARNETON, VICOMTE OU BURGRAVE D'ANVERS.

DIEST & Herital font fituez en Brabant, & Warneton en Flandres. Dieft entra avec la dignité de Burgrave ou Vicomte d'Antves dans la Maifon de Naffau au moyen de l'acquifition qu'Engelbert Second fit en 1494. du Duc de Juliers. YSILSTEIN & GERTRUYDENBERG font en Hollande.

STEEN & WILLEMSTAT font on Brabant.

#### BURGRAVE OU VICOMTE DE BEZANÇON.

Cette qualité appartenoit hétéditaitement à ceux de la Maison de Chalons: ainfi elle a patife à Guillaume de Naffau & à ses descendans héritiers de la Maison de Chalons.

#### CAPITAINE & AMIRAL GENERAL DES PROVINCES-UNIES.

Le Eust de Hollande le voyane minaculedement délivere put la mort inopiale de Guillaume N. Pinne d'Orange de la curitue qu'il avoirent eus avec raison de pende leur liberté, donnéreut fecilement les mains à la demande que leur fit Comende que le Prance d'Orange son la list excluis de pouvoir posibléer es dispirere que fes ancières avoient euse. Le Sr. Jean de Witt, Pentionataire de Hollande, derdi en 1647, un l'âts propriée de 150 de l'eur period de 150 de l'eur de 150 de l'eur period de 150 de l'eur period de 150 de l'eur de 150 de l'eur period de 150 de l'eur period de 150 de l'eur de 150 de l'eur period de 150 de l'eur de 150 de l'eur de 150 de l'eur period de 150 de l'eur de 150 de l'eur de 150 de l'eur period de 150 de l'eur de 15

#### GOUVERNEUR DE HOLLANDE.

Le Pinice d'Orange für quelque tenn revênu des faules charges de Caprinine & Admaril Généril, ramis à pricé de places froutiers synte encore plus allarmé les villes de Hollande, il y cet des foulévement en diven lieux; p tennirement à Denderche cils e. 3). juin 1672, la populate coblegate les Magiltante de puller un alct par lequel di tennonetent à l'Étale perpétuel, & déclurérant le Trince d'Orange Gouverne te Général de leurs armées. Les Eurs de Hollands de de Werffriis en fronts de mémor le 3. Juilles fuivants, le Prince fit le ferment de Sudébusder de puit faute de mass Talfenthée de Fundainese en cerce qualité, spate souri été diépende dus fermant qu'il avoit fair de ne point accepter cette charge. Ces élections fairest encore plais antieres par le malfatre de Sra. de Wirt. Celts de la Échote constraite au Prince d'O-

Ces dignitez qui d'abord n'étoient conférées au Prince d'Orange que pour la vie, lui furent enfuite renduce héréditaires & à fes defeendans mâles nez en légitime mariage, à la follicitation du Roi d'Angleterre qui étoit fut le point de faire la paix avec les Eaux Généraux.

#### GOUVERNEUR DE ZELANDE.

Cette Province a toûjours été extrêmement attachée au Prince d'Orange, les E-

tats l'éhirent Gouverneur le 2. Juin 1672, & le 23. Janvier 1674, ils lui déférérent l'hérédité de cette charge,

#### GOUVERNEUR D'UTRECHT.

Les Etats de cette Province désférérent à ce Prince au mois d'Avril 1674. & à les défendans légitimes en ligne masculine la charge héréditaire de Gouverneur, Capitaine & Amiral Général de leur Province. Ce su après que les François l'eurent abandoinnée.

#### GOUVERNEUR D'OVERISSEL.

Cette Province imita les autres après que l'Electeur de Cologne & l'Evêque de Munîter eurent abandonné les places qu'ils y occupoient.

#### GOUVERNEUR DE GÜELDRES & DE ZUTPHEN.

Les East des trois quarriers de ce Duché & de ce Comé qui font la permiére de Provinces-Unier vouleurent en 1-677, le metre fosse la dominarion du Prince d'Orange, ayant été autrefois plus de trois cens ans dans cente familles mais ce Prince, pour ne point donner de jalouide aux autres Provinces, les termeires, o se contens d'accepter la charge de Gouverneur Hétéditaire de cette Province, dont il préca le fermient au monds de Pretire de la même année.

A l'égant des Provinces de Frize & de Groningue elles ont toijours es depuis la morte de Guillaume IX. Prince d'Orange un Gouverneu particulte de la Madion de Naffus, qui défend de Jean de Naffus calet du Prince Guillaume, aoquel nous avons vu quil avoir islaffé les tras de Wetzersie, & Gout le lis far fair d'Gouverneur de ces Provinces aufficôt après la mort de Guillaume IX. Fondateur de la lyberré des Provinces-Unis.

## C H A P I T R E XII

## ET DERNIER

Traitez passez par les Princes d'Orange ou pour leurs intérêts,

J E rangerai ces Traitez fuivant l'ordre des tems auxquels ils ont été paffez.

# Première Négociation de Cologne entre Philippe Second & Guillaume 1X.

## Pour la paix.

D'rique Guillaume IX. Prince d'Orange vir qu'il étoit foupçomé par la Duchelle de Pame d'être fiaureu de cux qui avoiren compis dans les Figlies des Pais-Bas les defordres dont j'ai parlé, il écrivit au Roi d'Etipage pour le prince des recove la démilion de fes Gouvernements de del premettre de l'extrer en Allemagne; Philippe lais fir une réponde font homnée, cependamt Guillaume ne fe finis ma de crea passe qu'il creu qu'on lui tendoir pour le faire périr, s'e reun dans le

Comté de Naffau; & n'ayant point voulu comparoître aux affignations que le Duc d'Albe lui fit donner, il fut condamné par contumace. Philipe Guillaume son file aîné qui étudioit à Louvain fut emmené en Espagne, où il fut retenu pendant plufieurs années en une espéce de prison, & on confisqua tous les biens qu'il avoit dans

les Païs-Bas qui étoient très-confidérables

Après le foulévement atrivé en 1572, dans les Païs Bas ,ce Prince, comme je l'ai marqué ci-devant, fut déclaré par les Etats des Provinces des Pais-Bas non Gulement Gouverneur de Hollande & de Zélande comme il étoit auparavant, mais aussi de Brabant & de la Flandres. Il emprunta encore de grandes sommes pour soutenir la guerre contre le Roi d'Espagne; de sorte que comme il étoit l'ame du Parti, les Espagnols tentérent dans l'assemblée qui se tint à Cologne en 1579, de faire un Traite particulier avec lui : ainfi le Duc de Terranova lui offrit de la part du Roi d'Espagne de le laisser jouir de tous ses biens pourvû qu'il sortit des Païs-Bas, & qu'il allât passer le reste de sa vie en Allemagne, & de rendre à son fils la liberté & les Gouvernemens de Hollande & de Zélande: mais ce Prince trouvant son poste plus beau, ne voulut point accepter cette proposition.

Articles du Traité à Anvers entre Philipe III. & les Etats Généraux.

Pour les intérêts des héritiers du Prince Guillaume.

P Hilipe son fils aîné ayant été mis en liberté en 1594, passa dans les Païs-Bas avec l'Archiduc Albert & y vécut le reste de ses jours bon Catholique & sort attaché aux intérêts du Roi d'Espagne. Pour ce qui est de Maurice second fils du Prince Guillaume, il vécut sur les traces de son père & continua la guerre avec beaucoup de bonheur & de valeur contre Philipe Second, enfuite contre Philipe III.

& il s'opposa autant qu'il put à la Tréve d'Anvers de 1609.

Comme les Etats Généraux avoient obligation de leur liberté au Prince Guillaume & au Comte Maurice son fils, ils eurent aussi en ce Traité un soin particulier des intérêts des Princes de cette Maison; ne se contentant pas des clauses générales du Traité, par lesquelles il étoit porté que ceux sur lesquels les biens avoient été confisquez à l'occasion de cette guerre ou leurs héritiers y rentreroient, mais ils fitent ajouter expressement: Que cela auroit lieu en faveur des héritiers du seu Prince d'Orange, même à l'égard des droits qu'ils avoient aux Salines de Bourgogne qui leur feroient remises avec les bois qui en dépendent : Qu'on leur feroit bonne justice dans un an pour raison d'un proces, qu'ils avoient au Conseil de Malines contre le Procureur Général du Roi d'Espagne au sujet de la terre de Châtelbelin: Enfin on convint que les héritiers du Prince Guillaume ne feroient point pourfuivis pour raifon des dettes contractées par le feu Prince d'Orange depuis l'année 1 67. Ce Traité fut éxecuté à l'exception de l'article concernant le procès de Châtelbelin qui ne fut point jugé dans l'année ni depuis.

## III. Traité de Munster entre Philipe IV. & Frédéric Henri Prince d'Orange,

Pour les prétentions de ce Prince. Janvier 1647.

E N 1647, pendant que le Prince Frédéric assiégeoit Husst, le Roi d'Espagne lui envoya un Capucin de qualité en habit de Cavalier avec un plein pou-

vox de raiter avec lui & avec les Euns Généraux, il lui offrit en fon particular de lui rendet vous les biens que fen précédérileus posfédoren dura la Franche-Comé pour les posfédor en fouveraineté, & de lui donnet encore outre cale deix cent aires les le livres de entre, & entralvatres lui lui de Guideltes pour le récompenér des perse qu'il avoit foufferres. Mais ce Prince ne voulut point entrer en négociation, & fit entre a puls vive le Capsini marvéli, decharant fedurante qu'il donnetes avis de centre au plus vive le Capsini marvéli, decharant fedurante qu'il donnetes de part ai detendersa about ouvertenment d'uir four ét objet du deffin de vaccourte seu l'Epogré, de l'il en mail incompieres après numbre de la vivil de Hardin.

Ce Prince voyant deposi les Esta Córfeatz détermines à la pais qu'on traitoir à Munsfler, ne put faire autre chosé que de fonger à la confervation de les intérêtes dans cette pairs: saint il donna procuration au Sr. Knuyr son Confeller d'Ente repréficatant aux Estas de Zélande en qualité de premier Noble de cette Province, pour en reinter avec le Roi d'Élippané à l'alfemblée de Munsfler où le Sr. Knuyr étoi; Dé.

puté de la part de la Province de Zélande.

La patión qu'avoir le Roi d'Éfique de conclur à quelque prir que ce fix une pair particulière seve le Euro Gréciras, l'oblige de confustir de donne fusification en couse chois au Prince & a la Princeile d'Orange; anifa Comite le Romanda conclute le 3, Javieris 147, un Tratié avec le Sc. Knuyr, par lequel dis réglément de la comme del la comme de la comme del la comme de la co

Par ce Traité le Roi d'Efpagne pour éreindre toutes les actions que le Prince d'Orange avoit contre lui, lui céda & à les héritiers les terres & Seigneuries de Montfort près de Rutemonde dans le Duché de Gueldres, & de Turnhout dants le Brabant; gatentifiant Montfort de vingt-cinq mille florins de rente, & Turnhout da

douze mille, & promettant de fuppléer ce qui en manquetoit.

En troifiene lieu le Roi d'Épagne confenti qu'encer que pur le Trairé de popur lift dir que cour bout les biens avoient é configues y mentresine de los pepur autorité, néanmoins le Prince d'Orange demourroit en polifiéme du Marquife de Bergo-p. Zom, ainfi qu'ell en avoir poi jufqu'ellars & que même ce Pet le le mettonie en polifiéme du reflant de ce Marquité dont il n'avait point encere joir moyenant quait le Roi d'Épagne jointoir de lieur qui lauvers appurentant au Prince d'Orange, favoir de la vulle & Banonie de Diell, de la ville & Segneurie de Si-chem & de Montague, de Seigneurie libre de Mechon, Vorft, Herfalt, de Banonie de Direct d'Orange à Brutelles : qui autorité lus d'eque de Majelfe Catholique au-roit moyenne l'échange de soutes 'ces chois avec le Marquité de Bergo-p. Zom, ainfi qu'il promettré de faite de pair soit moyenne l'échange de soutes 'ces chois avec le Marquité de pair, ainfi qu'il promettré de faite de pair.

En quatriéme lieu le Roi d'Espagne promit de faire en forre auprès de l'Empeseur que le Comté de Meurs sût augmenté de quelques autres terres qui valuiflem dix mille florins de rente; & que le tout sût érigé en un Duché qui releveroit im-

médiatement de l'Empire.

IV. Autre Traité de Munster entre Philipe IV. & Guillaume Dixieme,

## Pour le même sujet. Octobre 1647.

E Pinne Prédéné dant mort avant que le Traité de pair entre le Roi d'Efiopan & le Etan Genéraux vité des figné, le Coma de Peppenanda file 1x7, Decembre de la même année 1647, un autre Traité avec le même St. Krusyr au n'om da Pinne Guillaumé on file, par lequel di confimérente le prédénden Traité hormis dans les choise qui feroient changées par celui-ci, dans lequel pour favofrée la Princéel Douaineré d'Orage on diminaus un pou les avantages qu'on

avoit promis au feu Prince son mari.

Par' ce fecond Traié e Roi promit qu'il céderoit au Prince d'Orange pour tours se prétentions la trer de Montôre, Ispaulle il froit valoir remue-deux mille floans de tente : Qu'il donneroit à la Princeffe si mére la Ville & Selmeire de Schonnbreck & Estignante de Tumbout avec le chiena le Blace de Schonbreck & sei sutres dépendances : Qu'il la feait sentre dans le bians qui avoient été aliènet de ces tentes prometant même de foumir jui-qu'à la fomme de 15000, floatin pour les retentir ; qu'il déchaperoit ces terres de course, hyporèures ; qu'il moyement l'échape du Marquist de Bergo-qu'Eom avec les terres portées pur le précédent Traité, l'ápulant encore que ces terres re-lévencient de lui en fife, & que la Religion Cabolique y frait oldéreix.

## V. Articles du Traité de Munster entre Philipe IV: & les États Généraux,

## Pour les intérêts du Prince d'Orange. 1648.

A Près qu'on ou l'evé toutes les difficultez qui empéchérent la conclution de la fin figué le 10, Junvier 144, no 10, couvrier à l'égan du Prince d'Orang qu'il returerois en politifien permiérement des Salmes du Comié de Boungopie & de les consequents de la companya de la com

#### VI. Traité de paix entre Guillaume X. & la Ville d'Amsterdam, 1650.

L E Prince d'Orange avoir fait son possible pour detourner les Etais Génératir de signet leut, Traité avec l'Espagne; après sa conclusion il empêcha que la Zélande ne le ratifiat, & tâcha d'engager les Etars à rompte en 1649, avec l'Efpagne en faveur de la France : ne les y ayant pu porter il forma le dessein de se tendre Souverain dans les Provinces , & dans cette pensée il s'opposa le plus qu'il peut au licenciement de l'armée des Etats; & il perfuada à toutes les Provinces hormis à celle de Hollande, d'en retenir une borne partie sur pied. Comme cette Province incitée par la Ville d'Amsterdam à laquelle les desseins de ce Prince étoient extrêmement suspects, s'opposoit forntellement à la conservation de ces troupes qu'elle prétendoit être une dépense inutile, ce Prince voulut se rendre en ceste ville au mois de Juin 1650, pour lui persuader de ne se plus opposer au senti-ment des autres six Provinces: mais quand il se présenta pour y entrer, les Boutgmaîtres André & Corneille Bicker qui s'étoient particuliérement déclarez contre lui. perfuadérent au peuple de lui en refuser l'entrée ; ils la lui accordérent enfin ; mais il lui firent effayer plufieurs affronts, qui l'obligérent de sortir dès le lendemain.

Ce Prince indigné du traitement injurieux qui lui avoit été fait , & souhaitant de se rendre maître de cette puissante ville, envoya vers la fin de Juillet le Comte Guillaume de Naffau avec quatre mille hommes pour la furprendre : mais les Magistrats en ayant été avertis par hazard quelques momens avant l'arrivée de ces troupes, le tintents si bien sur leurs gardes que ce Conten ne l'ayant pû pren-dre d'emblée, s'tut obligé d'y mettre le fiège. Cependant le Prince d'Orange sit arrêter à la Have plusieurs des principaux membres des Etats de Hollande, entr'autres le Sr. De Witt qui en étoit Penfionnaire : enfuite il fut lui-même aut camp devant Amsterdam avec d'autres troupes : il demanda d'abord simplement d'entrer dans la ville, ce qu'on lui accorda pourvû qu'il n'y entrât que lui vinetcinquiéme; ce qui ne l'accommodant pas, il continua le siège jusqu'à ce que le 3. Août suivant ce différend sut accommodé par un Traité qui sut passé entre ce Prince & les Bourgmaîtres d'Amstetdam.

Par ce Traité on convint que la Ville d'Amsterdam conformeroit son avis à celuit des six autres Provinces pour ce qui regardoit l'état de la milice: Qu'on ne pourroje rien innover fur ce fujet fans l'avis de fix Provinces tant que la guerre duretoit entre la France & l'Espagne, ou au moins durant trois ans : Qu'on contentetoit les troupes licenciées depuis peu, & qu'on établiroit un bon ordre pour le paye-ment du refte de la milice: Que lorsqu'il plairoit au Prince d'entrer dans Amsterdam il seroit reçu avec les mêmes honneurs que ses prédécesseurs : Que la Ville d'Annster-dam seroit son possible dans l'assemblée des Etats d'Hollande, pour avec le Conseil du Prince rétablir l'ancienne aminé avec les autres six Provinces par une amnistic générale: Enfin que le Prince retireroit ses troupes de devant la ville, laquelle licencieroit aussi le siennes. Outre ces articles il y en eut encore un particulier qui portoit que les Srs. André & Corneille Bicker Bourgmaûtres d'Amsterdam quitteroient leurs charges, & ne pourroient jamais y rentrer; fans préjudice néanmoins de leur réputation, personnes, & de leurs biens.

#### VII. Traité de la Haye entre Philipe IV. & le Tuteur de Guillaume Henri. 1651.

L E Roi d'Effiguer centi incontinent après le Traité de Munfter les terres de Tuncboux de d'exembergue à la Pinteffi Douairier G'Orage; 7 mais del ne par faisfaire de fi part à la claufe par laquelle elle avoir promis de hisfier à Sevenbergue l'exercice de la Religion Cambolique: cer les Eaux Géréataux précendant que ce laus étoit de la médipendance, ne voulturer poirs avoir égal aux Traites entre le Roi d'Effiguer de le Pinte d'Orage, & firent avenir la Princeffe de chaffer Eccléssifiques de ce leu ; à l'aute de quoi à la chafferiont euro-

A l'égard des articles qui concensient le Prince d'Orange, le Roi d'Efgange les exécuts point encore finée ; il ne le fir point jouir des bois finez deurs le Comré de Bourgegne, ne lui remit point le Comré de Montfort, n'augmenta point le Comré de Meurs de dire mille livres de rente, & particulairement ne put finée de le propriétuire du Marquille de Bergo-p-Com à le céder au Printie d'O-

Ĉaia obliga le Roi Œĥgagne denvoyer un plein pouvoir an Sr. le Rum fon Amshifadur à la Herp pour traiter soue le Prince Côrange un équivalent au lieu de ce Merquifar, duquel à lui étoir impositible de le faire jouir: le Prince Gail, launé étant mort avant que cera aflure fit conformed, le Sr. le Brum offit d'abord à la Princeffe Royale fa vouve de lui donner l'équivalent qu'il avoit offit and défina Prince fon mint; a le l'en caucifa des ne voulant reint roucher des bisma de la Malfon d'Orange: mais pou après le Confid de ceux Malfon synat été princ de la Malfon d'Orange: mais pou après le Confid de ceux Malfon synat été princ voir cuil l'avoit évoir curier sur la mort du Prince.

Cet Ambalfadeur ayant enfuite reçu un nouveau pouvoir, traita à la Haye le 12. Octobre 1651, avec la Princesse Douairiere d'Orange & le jeune Prince Guillaume Horri.

Par et Traité le Red d'Élegape pomit d'accomplie et qui refloit encec à esclient de deut Traite pulle en 16-47, sec le Princes d'Ongres & comme il n'étoit par en fon pouvoir de faire ceder au Paince d'Orange le Marquifa de Bere, ep-Zom, o convier que ce Roi gardroit le serres que le Princes d'Orange la Javoient cédées en échange de ce Marquifa , moyenmant quoi il payronit su jume Prince cédées en échange de ce Marquifa , moyenmant quoi il payronit su jume Prince mé forme de cançes mille livres par ani obliguara au payement de cette fonume & cette rente toutes fis terres du Duché de Brabaste & du Conté de Flandes.

#### VIII. Traité de Coesfelt entre les Tuteurs de Guillaume Henri & l'Evêque de Munster,

## Pour Bevergarden. 1659.

LE Roi d'Espagne avoit céde au Prince d'Orange par le Traité qu'il sit à Munster avec les Etats Généraux tous les droits qu'il avoit sur cette Seigneurie p l'Eqvêque de Munster y avoit quelques présentions : cette contestation sit terminée par un Traité passe le 15, Fevrier 1659.

## IX. Traité de Londres entre Charles II. Roi d'Angleterre . & les Tuteurs de Guillaume Henri,

## Pour la tutelle de ce Prince. 1661:

In A Princelle Royale étant morre à Londres après avêir nommé cinq Tucsni, à Lon fin fin sa sovir conflité la Princelle Doustires en l'Electure de Brandebourg qui évoit suffi Tutture du Prince du côté paremd, cet Electure emoya un Amballadour à Londres, qui outre l'Islance avec le Roi d'Angloetre dont nois avons parfé ci-deffin, y conclus le 17. Mái 1661. tutta un nom de l'Electur que de la Princelle Doustirer un Trinté pour la nuelle du Prince d'Orange.

#### X. Traité de la Haye entre la Hollande & la Zélande,

## Pour les intérêts du Prince Guillaume Henri. 1662.

LE Roi d'Angleures ayant été réable en 1600. la Province de Zélande qui a une particuliére acutel pour les Inities e d'Orange, et lut le jeune Pinie e pout être fon Capitaine Général des qu'il aussie diadauts ans : mais la Province de Holme étant prisé che finise autant se de caffeir Eache de 1514, pur lequel d'écire exclus de cette charge les étails, déchasant qu'il falioit alors fonger feulement à l'éculement à l'entre d'une maniére qu'il faire capitale des parties pour foulager les finances, on lut donnait cent multe livers par an Codifiérend qui éciteme teure ce returne treminer à la Harge de 11. Septembre 1602, par un Traite qui porteit, qu'il donnait cent multe divers par an Codifiérend qui écitemit entre ce deux Provinces futures treminer à la Harge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'albers on auroit et égand qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernemen, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'il devit de la charge de Conviernement, qu'il n'oit arteine la dathautentre sante de qu'ille controlle de la charge de Convièrnement de la Collège de Le la charge de Convièrnement de la Collège de Le la charge de Convièrnement de la Collège de la la provierne de la charge de convièrnement de la Collège de la la provierne de la charge de la charge de convièrnement de la Collège de la la provierne de la charge de

# XI. Traité de la Haye entre Charles 11. Roi d'Espagné & Guillaume Henri,

## Pour les sommes dues à ce Prince, 1677,

E Roi à Efsigne syant été un rès long sens sans donnet que fort jeu de chofe su Prince d'Orange far ce qui l'un devoit , pauce que l'action de l'ésque de le sinétine timellement son lécisons, su les de profér la Cour d'Ésque de le sinétine timesignoient servement sen souter fort par, il réent accumid de grande somme nifre depuis l'amée (21-, qui l'emm dans les dignites de grandes somme nifre depuis l'amée (21-, qui l'emm dans les dignites de fer ancéers, quasqu'il fit faire de fotes follectations sir ce signi, ée qu'il result out les anné de signisel reviere au Roi d'liègne, il în ep su obtenit aucune sansfaction. Ce délaut de pyrement fat cause qu'on proposi à la deux de l'action de l'action de present fat cause qu'on proposit à la leur de l'action. à la Haye vers la fin de 1676, de donner à ce Prince des lettres de repréfulles contre le Roi d'Efpagne: Dom Jean d'Antriche qui avoir été appellé depuis peu au Gouvernement de la Monarchie d'Efpagne voulant vévier ce contretures, avroya pluficur lettres de change à Emanuel de Lira Etwoyé d'Efpagne en Hollande avec ordre de faisfair le Prince.

Cel Envoyé yayar lia connoître an Prince l'impuissance où étoir alors l'Espagne de lui payer à la foir ce qui lui étoit dis, ils passent à la Haye au most de Janvier 4677, un Traité par kejud li convinnent que l'on freit coucher présentement au Prince cinquante mille étais compante à Anthetains: qu'à l'avenir on lui payent par checun au reure mille étais de unit à l'armée de Callosine de Terre Ferne, de auntre à l'armée de la Florte de la Nouvelle Espagne; de que cela continuerior judqu'à l'entier proprent.

Nous avons vu dans ce même Livre que les grandes formnes dont le Roi d'Espagne est débieux envers le Prince d'Orange ons fervi en 1-679. de précette aux Etats Généraux pour s'exemter de remettre Mastriche au Roi d'Espagne suivant qu'ils

le lui avoient promis par le Traité de 1673.

#### LIVRE IV.

## Traitez entre les Suiffes & leurs Alliez & plufieurs Princes de l'Europe.

L Es peuples que nous connoissons à présent sous le nom de Suisses, prennent leur nom d'un de leurs plus petits Cantons nommé Schwitz ou Suisse.

Je parlerai premiérement des Traitez que les Treize Cantons ont faits les uns avec les autres ; je pafferai enfuire à ceux quist ont faits avec leurs Alliez & Combourgeois: enfin je finirai par ceux qu'ils ont faits avec les Princes qui ont fouhaité de faire avec eux des Traitez de Confédération.

#### CHAPITRE I

Ordre & titres des Cantons Suisses, & les Traitez qu'ils ont passez

J E crois nécessaire avant que de parler des Traitez que les Cantons Suisses ont pasfez entr'eux pour s'unit en un corps de ligue, de marquer l'ordre dans lequel on les nomme & les qualitez qu'on leur donne dans les Traitez.

#### I. Ordre des Cantons entre eux.

O N pour faivre deux orden differen pour compres ce Cantono, on fairant leur autentener en le nommare déon le seure où lis font entre dans la ligue, ou par apar à leur déguié de puilface courne à fort nommer dans les Traier qu'ils printes avec les Prenzes Enzages. So on fair le permiter order à les faire compres ainfi fucerfivements, Uri, Schwiez, Underwald, Lucerne, Zuric, Clairs, Zuge, le rang qu'on leur doune loufqu'on les nomme dans le Traiez, comme dans le rang qu'on leur doune loufqu'on les nomme dans les Traiez, comme dans le deuxeme, Uri, Schwiez, Underwald, Zuge, Glairs, Bille, Fribourg, Soderre, Schichstone & Append.

II. Titres

## II. Titres des Cantons Suisses.

N donne à ces Cantons divers tittes qui reviennent à la même chofe , & font peu différents les uns des autres , comme Messeigneurs des Lignes des Treize Cantons, les Seigneurs des Lignes & Cantons des Hautes Allemagnes & autres semblables.

Dans les Trairez d'Alliance que les Camons ont fains avec la France, al et die qu'ils ontéé pinfèz avec le Bourgardirer, Avoyers, Confillers, Peris de Grand Confiel, Communsant des velles, Pais, & Seguèries des successes Lippes des Hausers, et de l'ambigner, de l'ambigner, de l'ambigner, Berne, Liceres, Uri, Schwinz, Miller, Berne, Liceres, Uri, Schwinz, Miller, Berne, Berne, Berne, Liceres, Uri, Schwinz, Miller, Fibourg, Soliener, Schwinzer & Appenal des prooffes inférieures de critérieures de critérieur

# Bourgmaîtres, Avoyers, Conseillers, Petit & Grand Conseil.

Comme tous ces Cantons faivent la forme da Gouvernement Artiflocatique on Démocratique il y a date chacun un Grand Confid qui eft compos de tous les plus nosables Bourgosis qui s'alfemblem dans les affaires de configence; a & un Peut Confiel pour les affaires ordinaires: l'un & l'autre a pour Préfidents les affaires maires, & forn convoquez à la diligence des Avoyers qui ont le principal foin des affaires publiques.

## Anciennes Ligues des Hautes Allemagnes.

L A Suiffe elt dans la Haste Allemagne, & on appelle les Ligues des Cantons; Bale, Strasbourg, & autres villes infortales fine longrems après entre les villes de Bale, Strasbourg, & autres villes impétiales fine le Haut Rhin & en Soushe qui s'allièrent enfemble, & furent nommées les souveilles Alliances: ces demiéres ne fublithen plus depuis longrems.

## Traitez paffez entre les Cantons.

Omme les anciennes alliances des Cantons font perpétuelles & ne & renouvellent point, je crois nécessaire pour faire connoître les choses auxquelles ils de font mutuellement obligers, de remonter jusqu'aus tems auquel les Cantons ont commencé de s'allier les una vec les autres.

Je nouve trois principales alliañces entre les Cantona Soiffes, la première entre les trois premières Cantonis la féconde entre les buit ancients; & la troificime celle que ces huit ancients Cantonis ont faite avec les cinq demients ; les estpliquents fuivant cet crôtre; & enfaite je parlerai de quelques l'ariere paffez en ce fiécle entre les Cantons Cantoniques & les Cantons Protefalns.

III. Traité de Brumen entre les Cantons à Uri, de Schwitz & d'Underwald,

## Pour Ligue. 1315.

L E Canton d'Uri confine à l'Etse de Milan, avançant entre la Ligue Grife & le Païs de Valais depuis le Lac de Lucerne jusqu'affez près du Lac Majour. Le Le Canton de Schwitz est situé au septentrion de celui d'Uri & au midi du Lac

de Zuric.

Le Cannon d'Underwald els finus à l'occident des deux précédents Cannons, il déviler en deux quarriers, froit ordfine la bois sé éditous la bois : cet doux quartiers tiennent leur altemblée à part & font dats les rencontres des délibérations de parées; enforte que lordque l'ont texta en 1675, de tenouvellement de l'Illiance entre le Roi & les Cantons, ils firent chatan en différent terms leur Traité parriculter avec le Norman de l'alterne entre le l'alterne de l'alterne entre le l'alterne de l'alterne entre le l'alterne entre le l'alterne de l'alterne entre le l'alterne le l'alterne entre l'alter

Albert d'Autriche parvenu à l'Empire envoya dans ces trois. Cantons des Gouverneurs qui y d'ablieme lur réfidence, de les traitérens avec beaucoup de durnés comme cet Empereur ne voudup point avoit égand aux plaintes que ces peuples lui firmit des maurais traitemens qu'ils terovéenuts de lurs Gouverneus, cela les obliges de fé fouleve le premier Janvier 1308. & de chaffer les Officiers d'Albert; après quoi fi firent entre un Traité d'allance pour dir ans, par lequel à fi e promirent

de se désendre les uns les autres en cas qu'ils fussent attaquez.

Albert ayant étá allifilité en la même année, cet trois Cantons, & ZunciBoure, & Soloute rendierne hormage à Henri VII. de la Maifon de Lucehourg fon facceffeur, qui les prit en la protection; ainfi ils demouremen en repos judqu'en Lannée 1315, en laquelle Lopodel Duc d'Auriche & fils d'Albert
se arcaqua; lis remporterent für lai une vidzoite fignalée, & pufferent enfinise entreux
à Brumend ans le Canton d'Ul le lendemain de la St. Nicola de la même année un
Traité d'alliance perpéuelle. Par ce Traité cu trois Cantons le promiente de le forspoprier finis; conne vous ceux qui leur ferionent quedque tort ou violence, jufqu'à ce
que le domninge fini répair el le conoriment, Qu'acun de ce trois Canton
forsé juffe à leur le glaime Sieppenent, excepté a ceux qui autorent dominé înplite de la confirmation de leur le confirmation de leur le domninge de la confirmation de confirme avec le la la fi ce n'écrit du conformement de confirme avec lui plitte d'autorité confirme avec lui plitte d'autorité confirme de confirme de le la confirme de confirme de confirme de le la confirme de le scommonde. Ce
qui ne feroite proint pour juges des gens qui auxocent achesé leur offices, de ouj ne feroite proit du Pais que fi le Santons avoiten quelque différe de
qui ne feroite proit du Pais que fi le Santons avoiten quelque différe de
que re controir de la confirme de le accommonde. Ce
ritaté connien encore publicura autres articles controirent de les accommondes de
ritaté controire nocce publicura autres articles controirent la punition de homicides
tin cendaires, que je ne rapporterai point, parce qu'ils ne regandent point l'allance
entre ce puelles.

Ces trois Cantons n'ont aucunes villes dans leurs détroits, mais seulement des bourgs de villages, de forte qu'ils suivent absolument la forme du Gouvernement Démocratique ou Populaire: ils ont acquis depus les Comtez de Missoucio, de Bellinzone, de Peleze, & le val de Braunia qui relevoient des Ducts de Milan qui

leur en ont donné l'investiture.

IV. Traitez entre les Cantons d'Uri, de Schwitz, d'Underwald, de Lucerne, de Zuric, de Glaris, de Zug, & de Berne,

# Pour Ligue. 1332. 1351. 1353.

LE Canton de Lucerne a pour Capitale une ville du même nom, & est situé à l'occident de ceux de Zug & d'Underwald: il dépendoit autresois de l'Abbaye de Murbach en Alface.

Albert d'Autriche ayant acquis les droits que cette Abbaye avoit sur cette ville &

fuir foir territoire, comme il avoir acquisi ceux que d'autres Abbayes avoient fur les Cantons dont nous venons de padre, fes descendans la voulurent priver de les privilèges: ce qui l'obligea de le soulever en 1332. Sc de se liguer avoc les trois premiers Cantons par un Traité qui sin pallé la veille de la St. Martin. Ce Cancon sint la forme du Gouvertement Antiocrasique.

Le Canton de Zurie et finué, au fepremmon de celui de Schwitz & étent de puis le La de Zurie, pind/su Rhin i 1, a pour fa Capitale un ville du même nom qui dépendoit autrebis en parie de l'Empire, en partie de deux Abbayes finirée dans fon exciente. Ce Canton s'écit mis fossu la procedon de Finires de la blation d'Autrebie, mais éteum fostelé contreux en 131. Il s'unit aux quater précité. Le contra de la contra de la contra de la maissaire de la Midion d'Autrebie de contra de la Midion d'Autrebie de la Midion d'Autrebie de la Canton.

Le Canton de Glaris est à l'orient de ceux de Schwitz & d'Uri; il dépendoit de la Maison d'Autriche : les cinq Cantons liguez s'en étant rendus mairres en 1351. l'affociétent à leur corps & en firent un fixiéme Canton qui n'ayant

point de ville dans son détroit suit le Gouvernement Démocratique.

Le Canton de Zug est enclavé entre les Cantons de Lucerne, de Zutic, de de Schwitz jil contient encore quelques Baillages qu'on nomme dans les Traitez les Offices Eureireux. Les cunq précédens Cantons syant en 1531-chaffe de ce Pais les Officiers du Duc d'Autriche; en firent un feytéme Canton qui fe gouverne aussi populairement; quoi qu'il air pour Capitale une ville dorni I prend le nordi

Le Canton de Berne le plus puissant de tous, est situé à l'occident de ceux de Lucerne, de Schwitz, & d'Underwald, & au septentrion du Lac Genéve & du

Païs de Valais: ce Canton fut uni aux autres en 1352.

Chacun de ces Cantons entrant dans hallance a fair avec les trois premiers un Traité, par lequel ils sé font promis une affilitance mutuelle en cas qu'un d'entr'eux foit opprimé; & cela à leurs peopres frais & dépens. On régle aufit par ces Traitez les limites jusques auxquelles les Cantons se doivent secourir mutuellement, oui ne doivent point radfer les anciennes bornes de la Suisse.

En fecond Beu ils conviennent par ces Traitez que fi deux Cantons ent quelque different enfemble, chaque Canton nommera deux jugge pris dans fou territoire, qui feront ferment de juget fans pullon; & sursquels, s'ils ne conviennent pas, on apuerra un cinquième qui fuirara quelques Traitez doci être normet per les glegs, & felon d'aitres par les demandeurs i tous les Cantons font obligez de s'unit conrer celui unit ne vouden sus terminer le différent del certe manifer.

tre celui qui ne voudra pas terminer le differend de cette manifere. En 3, lieu à l'égard des alliances les quatre premiers Cantons & celui de Glaris le font obliget de ne faite aucune nouvelle alliances fans le confentement les uns des autres ; mais les autres le font refervé la liberté de faire de nouvelles alliances, pourvi que ce foir, fans prépaides des anciennes.

Enfin les uns comme Zutic, Berne, Uri, Schwitz, & Underwald qui relevoient anciennement de l'Empire, exceptent l'Empire & ses droits; Luceme & Zug exceptent les droits du Duc d'Autriche; & Glaris excepte les droits & services dus aux Seigneurs légitimes & aux Magistrass.

## V. Traité entre les buit premiers Cantons & les cinq derniers. 1481. 1501. 1513.

Le Cannon de Fribourg eft enclavé au milieut du Cannon de Berne, & prend fion nom d'une ville du même nom , que Rodolphe Comme de Haphochung achers en 1377, des Commes de Kibourg : elle demeura ainfi fujere aux Ducs d'Auriche judqu'à et que eux de c'ente ville le scheferten mopenant une forme d'agret. Il finent premiérement allianne avec Berne, enfinite ayant affilhé les autres Cannons dans 7 mm. III. la guerre contre Charles Duc de Bourgogne, ils furent reçus en 1481, dans la

Ligue des Suifles comme un Canton particulier.

Le Canton de Soleure ell fiud entre le Canton de Beme & le Canton & Flexdé de Blis : il dépendois autrerôles en partie d'une Egilé Collégiale finité dans cette ville, en partie du Royaume d'Arles, & puis de l'Empire. Ceux de cette ville ayan affi affilé le Soluifé dans leu greere contre le Dac de Bourgopen, faurent reput dans la Ligue en 1,481, en même tens que cetta de Fribourg, ou idon d'autre en 1,488. Ce Canton fuis mill 1 forme de Couvermente Arithéoratique.

Le Camon de Bile ett finué au Épenenion de celui de Soleure & a pour de Capital la ville de Bile que if finuée fui le Rhin ; al dépendoir surrégis de l'Empire; mais comme éle s'étoit tenue neurre pendant la guerre que l'Empire; mais comme éle s'étoit tenue neurre pendant la guerre que l'Empire; mais comme éles s'étoit tenue neurre pendant la guerre que l'Empire un Mariant en voit eur comt els suffies vens fain du quauxient fécles, elle comme de l'empire de la comme de l

tocratiquement.

Le Cancon de Schuffoure est finite au delà du Rhin fur les limites du Duch, de Wirtenberg ; E. Gapiale, qui potre lenmên nona, nel thisine fur le Bruch, el le ciuti originairement une ville Impétiale ; elle fur enfuite engagée par les Empereurs aux Ducs d'Autriche; mais en 1441, elle fectous le jong de Frédéie: Duc d'Autriche, & Ge fréablie non ancienne liberte. Ce Cancon voyant que les Princes de certe Musfine I voulones fluispare de nonveux », Eligna pour un terma swee les Cancons Suille, & enfin obtain en 1501. d'être reçu au nombre des Cancons, avec lécquels if le une ligne porpécuelle. Il le Bouverne Arthorsaiquemone.

Le Canton d'Appenzel dépendoit autrefois de l'Abbé de St. Gal : il est sinué entre le Comté de Tocquembourg & le Rhintal : ce Canton fut fait en 1513, le 13, & dernier Canton. Il suit la forme du Gouvernement Aristocratique, & contient douze Communautez ou Parossifes, sux intérieures & sux autres exté.

ricures.

Les principauts articles de la ligue de ces cinq demiens Camons avec les huis anciens, preguéne in défénie qu'ils fe prometter, en cas qu'in foires atraquez. On y flippide que les nouvez Camons, quois qu'ils croysent qu'on leur faffe quédques griefs, ne friction point le guerre fans le confessemence des anciens Camons-Que fi leurs ennemis t'an veuleux rapporter à des Juges Suiffes ou aures, Jaffaire fe-foraucutes pallance que du confestement des anneiss 1 Que fi la goarre véneux entre les anomes Camons, le s'edmeiss ne prenderon assum paris, le stravaillement foulement pour les accommoder à l'amiable : Enfin que chaque Camon jouits de fes priviléges.

#### VI. Sentence arbitrale donnée à Bâle entre les Cantons de Zuric & de Glaris & les petits Cantons Catholiques,

# Pour le Turgaw & le Rhintal. 1632.

L y a pluficans Pais enchaves dans le Pais des Sailfes que les Cantons on conquis en différes terms fur la Maior Asturches. ¿ ou gult poffédent conjointement: envirantes il y a le Pays de Tuegaw & de Rhinal finez auprès de l'Abbaye de S. Gal, de laquelle is tefévent en parier pour le Spinimel : le permei pastient en Souveninné aux fayr anciens Cantons, « de le fecund à ces fayr Contons de 3 chui d'Appenzel. Comme les Contons. Cuboloques de Protesflans avoient suffi différent eurit eur un fujes de la Religion qui festot pratiquée dans ce Pays, Josépus tes Cantons fitent la paix en 1632. ils rétablirent leur alliance, & convintent qu'ils ne pourroient s'attaquet les uns les auttes pour le fait de la Religion. On stipula dans le même Traité que les Catholiques & les Protestans jourroient dans le Turgaw & le Rhintal de la liberté d'exercice de leut Religion.

En consequence de ce Traité ceux de Zuric avoient établi un Consistoire pour régler les affaires Eccléfiastiques des Protestans de ce Païs; & les Protestans de Rhintal avoient établi la coutume de nommer eux mêmes kurs Pasteurs en

demandant néanmoins quelquefois à l'Abbé de St. Gal la confirmation.

En 1629. l'Abbé de St. Gal ne voulut pas permettre des mariages entre quelques particuliers Protestans de ces Païs qui étoient parens en un dégré défendu, on qui avoient contracté entr'eux une alliance spirituelle; prétendant qu'encore qu'ils eussent obtenu du Consistoire de Zuric une permission de se marier, cela ne fuffisoit pas, & qu'ils devoient avoir encote une difpense de l'Evêque de Constance qui est le Diocezain, ou du Nonce Apostolique; & parce qu'un Pasteur Protestant voulut parler en chaire contre cette innovation . il le déclara déchu de sa Cure.

Les Cantons Seigneuts de Turgaw s'étant assemblez en 1630, à Travenfeld pour terminer ce différend, les cinq Cantons Catholiques, nonobítant les oppositions de ceux de Zuric & de Glàris, donnérent leur jugement par lequel ils abrogérent le Confutoire de Zuric dans le Turgaw & le Rhintal ; donnérent pouvoir à l'Abbé de St. Gal de nommer les Pasteurs dans le Rhintal, & ordonnérent que tous les habitans, même Protestans, se pourvoiroient devant l'Evêque de Constance dans les causes de Mariage.

Le Canton de Zuric & les Protestans ne voulant point s'en tenir à ce jugement, il y avoit lieu de craindre qu'ils n'en vinisent aux armes ; ainsi le Duc de Rohan Ambassadeur du Roi en Suisse, obligea les deux partis de convenir d'arbitres : il y en eut deux de choisis de part & d'autre , & ces quatre Juges s'étant assemblez à Bâle le 30. Août 1632. ils donnérent leur sentence arbitrale.

Ils ordonnérent entr'autres choses que lorsqu'il vacqueroit une Cure dans le Rhintal, les Protestans de cette Paroisse présenteroient à l'Abbé de St. Gal deux Ecclésiastiques de bonne vie de la nation Suisse, desquels l'Abbé en pourroit choisir un, auquel il donneroit la Cure, & en prendroit le ferment suivant l'ancienne cou-

Outre cela les Arbitres Protestans étoient d'avis que dans les causes de mariage les Evangéliques comparussent au Consistoire de Zuric, & les Catholiques devant l'Evêque de Constance, & que si les parties étoient de différente Réligion, on suivit le Tribunal du défendeur : mais les Arbitres Catholiques ne voulurent pas absolument convenir de ce dernier article, promettant néanmoins de porter les Cantons Catholiques à consentir que cela sût observé jusqu'à ce que les Cantons assemblez eussent ordonné que les personnes de différente Réligion ne pourroient plus se marier enfemble.

Cette sentence sur acceptée par les parties, & la paix rétablie entr'elles.

## VI. Traité de Bade entre les Cantons de Schwitz & de Zuric & leurs Alliez,

## Pour le même sujet. 1656.

N 1655, quelques particuliers du Bourg d'Arest dépendant du Canton de Schwitz ayant quitte la Religion Catholique pour se faire Protestans ou Anabaptiftes, les Magistrats de Schwitz en mirent quelques uns en prison; & ne les

ayant pu obliger à se convertir, ils les firent mourirs quelques autres s'étant retirez dans le Canton de Zuric, ces Magistrats de Schwitz les redemandérent, & n'ayant pu obtenir qu'on les mit entre leurs mains, ils confisquérent leurs biens & firent

mourir ceux qui restoient.

Le Canonis de Schwirt & de Zuric ayant pris les armes pour ce (nijet, les Ambalifideurs de France & d'Efrague les empéchérent de le battre judqu'à Disfemblée générale des Canonis qui le devoit returi J Babet mais cette affemblée ne les ayant pu accorder, les Canonis de Luceme, d'Undervoilé, d'Un, & de Zug le déclariemt pour cellui de Schwirt; & cettur de leme de d'Schmforzo pour cellui de Schwirt; & cettur de leme de d'Schmforzo pour cellui de Schwirt; & cettur de lime et de Schwirton; four cellui de Schwirting van cenhot dans le Turgaw un cenhot dans lesquel de Procedians, quoique plus fors, firmer vaincus.

Enfin les Cantons neutres & le Sr. de la Barde Ambassadeur de France s'étant mê-

lez de les accommoder, la paix fut conclue à Bade le 8. Mars 1656.

On convint qu'en cas de dispute entre les Cantons pour leurs Seigneuries & dorint is en approcrience à des Arbitres; que dans les Seigneuries communes chacun jouitoire de la Religion & cles priviléges qui en dépendent faivant le Traité de 1614. Le que s'il 19 vincouroire de difficulte celle fentient vauldes par des arbitres que des perfonaes non intéretifies: Qu'à l'égard des chargement de Religion chaque canone en afectie folon fes coutames & priviléges, & que les le Magifitats qui n'avoient point de Combourgouise en uferoient comme bon leur fembleorie; Qu'il y auroit une ammiffie générale pour tont le pulié; Qu'ils pourtiones pourfairer devant des Arbitres les frais de la guerre; & eque ceux qui fans avoir pris parti avoient foutifier dans leurs house en autorie pulitée des Arbitres.

Ce Traité fut exécuté; & depuis les Cantons n'ont point eu de différend entr'eux qui leur ait fait prendre les armes, ainfi je les obmets, comme auffi plufeurs autres qu'ils ont eus en ce fiécle, dont on pourroir faire un jufte volume, si on les

vouloit rapporter tous.

#### C H A P I T R E II

Traitez entre les Suisses & leurs Alliez.

J E parlerai de ces Traitez non fuivant la poisflance ou la dignité des Princes ou Socigneurs avec légleut sis ont éét passéz; mais felon le rang auquel ces Alliez font nommez dans les Traitez que les Sussis on passéz avec la France : en quoi on a préque toújours suivi fordre des terms auxquels chacun d'eux eft entré dans l'Alliance avec le Sussilies.

I. Traité entre les Cantons de Lucerne, Zuric, Schwitz, & Glaris d'une part, & l'Abbé de St. Gal de l'autre,

#### Pour alliance.

I A ville de St. Gal eft finde à quelques livers da Laz de Conflance; il y a en cette ville une ancienne Abbaye, dont l'Abbé pental ily a plus de cent cinquante ansia qualité de Prince de l'Empire dauque l'incléve immédiatement : il ell Seigneur du Comité de l'ocquembourg que les prédectifeurs ont acquis, de d'une bonne parie du Tulte grave de du Rivant la Cério au till sauchoi du Canton d'Appendent. Cet Abbé é ant embaratie en de grandes guerres course la ville de St. Gal & contre le Canton d'Appendent de l'abbé de l'acquis de

penzel fit en 1451, une alliance perpétuelle avec les Cantons de Zuric , Lucerne ,

Schwitz, & Glaris.

Par ce Traité que chaque Abbé renouvelle auffitôt qu'il est élu, on convint que l'Abbé seroit tenu d'ouvrir toutes ses places pout y avoir une sure retraitte : Oue s'il avoit différend avec quelqu'un, il s'en tapporteroit au jugement de ces Cantons, & que ces quatre Cantons envoyeroient alternativement à l'Abbé un Sénateur qui demeureroit deux ans avec lui, seroit Capitaine de tout le Païs, présideroit au jugement des causes civiles, & défendroit les droits & les priviléges du Monastère.

Ce Traité n'a pas laissé de subsister depuis le changement de Religion; mais cet Abbé s'est encore plus particuliérement allié des Cantons Carholiques dont il peut à préfent efécter plus de protection que des Proteflans: si bien qu'il envoye ses Dé-putez aux aftemblées que les Cantons Catholiques font quelquesois pour leuts af-laires particulières.

Notes avons vû dans le Chapitre précédent les différends que ces Abbez eurent en 1630. & dans les années suivantes avec les Cantons de Zuric & de Glaris, & comment ils furent terminez : ainsi je ne les répéterai point en cet endroit en avant déja parlé affez amplement.

11. Traité entre les Cantons de Zuric, Berne, Lucerne, Schwitz, & Glaris d'une part ; & la Ville de St. Gal

#### Pour alliance.

A ville de St. Gal dépendoit autrefois de l'Abbaye dont je viens de parler : mais au 13. siécle elle fur faite ville Impériale, & elle s'est ensuite entiérement rachetée des prestations qu'elle devoit à l'Abbé duquel elle ne dépend plus du tout Cette ville s'allia d'abord avec quelques Seigneurs & villes voifines & même avec fon Abbé: mais enfin elle fit en 1454, une alliance perpétuelle avec les Cantons de Zuric, de Berne, de Lucerne, de Schwitz, de Zug & de Glaris.

Depuis comme cette ville a embraffé la Religion Protestante, elle s'est alliée patticulièrement des Cantons Protestans, & elle envoye ses Députez à leurs Assem-

III. Traité entre les sept anciens Cantons & les Ligues Grises & de la Maison-Dieu,

# Pour alliance. 1498.

E patlerai plus amplement des trois Ligues des Grifons au commencement du Chapitre cinquierne, je dirai ici seulement que la Ligue Grise & celle de la Cadée ou Maison-Dieu ayant de la peine à se désendre contre les Comtes du Tirol qui prétendoient quelque droit fur leur Pais, firent au mois de Decembre 1498, un Traité d'alliance perpétuelle avec les sept anciens Cantons.

Par ce Traité ces Cantons & ces Ligues se promirent les uns aux autres qu'il y autoit amitié à alliance perpétuelle entreux : Qu'ils se secourreroient mutuellements Qu'ils n'affifteroient point les entiemis les uns des autres : Qu'ils vuideroient par arbitrage les différends qu'ils pourroient avoir ensemble sans user de représailles : Qu'on ne pourroit arrêter pour dettes que le débiteur & sa caution : Qu'ils auroient liberté de commetce ensemble sans établir de nouveaux impôts les uns sur les autres; N3

Qu'ils ne feroient point de nouveaux traitez sans excepter celui-ci : Enfin que quand la guerre seroit commencée, une partie ne feroit point la paix sans y corre-

prendre l'autre.

La Ligue des des Communautes n'a point fait une alliance particuliére avec les suifies n'annois elle vit en amisié avec une de mêne que ful et yétoi engagée par quelque Traité; elle est même comprile ainsi que les autres dans les Traitez élalance que les Suifies on fisia avec les France, è de To Dépatez vintente en 160, avec les autres pour juter l'alliance que le Roi Henri avoit faite avec les Cantons Suifies de luns Alliez.

Longulen 16-3, le Comte de Fuente blait fon Fort fur la fonoirée du Pais des Cristios à les interredit e commerce de l'Esta de Milan, la reconsurant à l'affemblée des Cantons qui fe trooit en 16-0, à Bude, s'antrodant qu'ils prendreient hautemente leur partis mais in firente trompore en leur déprince, cette Deur éterment leur mais mais in firente trompore en leur déprince, cette Deur étament les mens de l'est Efragois), & même les Cantons Carboliques ayant peu après en la même autre ternouvel le leur allaiten ever l'Efragois, vouleurer feolment fe mêller d'accommoder les Grofions avec le Roi d'Espages, » in menaçam de les achieves de leur allainer avec l'Espages, » in menaçam de les achieves de leur d

## IV. Traité entre le Canton de Berne & les Grisons,

## Pour alliance. 1602.

Lorsque les Valtelins assistez par les Espagnols se soulevérent contre les Grifors, le Canton de Berne leur envoya du secours qui sut défait; ce qui les chagrina tellement qu'ils ne voulurent plus se mêter de leurs affaires.

V. Traitez entre les sept Cantons Suisses à une part, & l'Evêque de Sion & les Valaisses de l'autre,

## Pour alliance. 1417. 1446. 1475.

Le Pair de Valais ef finué entre le Canton de Bente de la Savoye, & a pour Capitelle Julié de Sino, qui ju van Federa qui en pérandre tre Souverainen vertu d'une arcienne conflictuion de Charlemagne, qu'on nomme à caufe de cla Caroline: mais les habitans la tiennen pour fisballend, de ne reconordistic et Federa que, comme leur Chef, ils ne lui obétifent qu'autant que bon leur femble. Le Pair fe direction de le control de la con divise en haut & bas Valais, & contient sept Dizaines ou Communautez, savoir celles de Sion, Sierre, Leuche, Darogue, Vispe, Brigue & Couches qui sont unies ensemble, & sons avec leur Eveque un corps d'East qui est tout Carbolique hortnis qu'il y a quelques Calviniste dans le bas Valais.

Cet Eveque & cinq de ces Dizzines firent en 1417, une étroite alliance avec les Cantons de Lucerne, d'Uri & d'Underwald, enfutre en 1446. & en 1475, avec celui de Bene.

## VI. Traitez entre les Cantons Catholiques & les Valaifins,

## Pour alliance. 1533. 1600. 1634.

Es suifies éaux paragor entreux for le ligit de la Religion l'Évêque de Sion & les frep Dassine de Vallatin firerai à Luceme ne 1/3, 1 la veille de St. Thomas une alliance perpénulle avec les frex Cannons qui font entirement. Cabbiliques Par ce Traité la promitien particilièrement de le Geourie four mei seures, en car que quelqu'un veolité les troubles dans leur Religion. Cette alliance fire renouvellée en 1/600. & depuis à Soleure le 1/3, 1/34 i 1/6 4, 4.

#### VII. Traitez entre les Cantons Suisses & la Ville de Mulhauzen.

#### Pour alliance. 1506, 1515.

A ville de Mulhausen est située au milieu de l'Alface; elle étoit originairoment sujette à l'Evêque de Strasbourg, mais ensuite elle se délivra de sa domination, & étant devenue ville Impériale, elle sallia en 1506, avec le Canton de Bâle: neuf ans après à ous les Cantons.

Ceux de cette ville ont embrallé depuis ce Traité la Religion Protestante; ainsi ils ont priséntement une alliance particuliére avec les Cantons Protestans qui en ont pris la protection pendant les guerres d'Allemagne: ensorte qu'elle a toujours jous d'une ensiére neutralité.

#### VIII. Traité entre les Cantons Suisses & la Ville de Rotweil. 1519.

R Overell est une ville Impériale finuée en Stabe été dans laquelle l'Empereur Contra III. Duc de Stabe établis vers le milieu du 13, fiété une Cour Souveraine de Justice. Cette ville étant courannée par l'Évant Duc de Wistemberg fit allaince avec tous les Cantons Stuffés pour un certain terns; enfe elle en fit une perpéruelle en 131s. elle a embratif édepuis la Réligion Protefance, ét à fait une alliance particuliére avec les Cantons Frotefants.

#### CHAPITRE III.

Traitez entre les Empereurs, les Princes de la Maison d'Autriche d'une part, & les Cantons Suisses.

Ultre ca Peuples voidin avec lefquels les Suffet ont paffé des Traites d'une aliance trabentos, da non encore paffé divers noce d'unter Princes. Jai dep pafé dans le 3, Livre Chap. 7, Nomb. 1s. d'un Traité de notatalié qu'ils firms avec Culture Roi de Soéde en 1631. & 2 pla marginé for au long dans le Livre a. Chap. 1o, les Traitez d'allance qu'ils ont faits avec la France : je pafé préferencement aux Traitez qu'ils on pafée avec la Mafiné d'Auratile, apples valer mention de l'article du Traité de Muniter qui les exempte de la jurisdiction de l'Empire.

#### Article du Traité de Munsser entre l'Empire & la France touchant les Suisses.

Dans le démembrement de la Monarchie Françuée le Pais des Suiffes fit patte de Roysigua et Boud dernier Roi d'Atte intituu en 1041, pour fon hériter l'Emperur Conna le Salque Duc de Soubse fon neveu depuis e temmé que que tempe un service intimitate en 1041, pour fon hériter l'Emperur Conna le Salque Duc de Soubse fon neveu depuis e temmé que que tempe un sein sein sein sein lique crientine rendirent hommage aux Empereurs de nois ment dever privileges, entràures une exemption de la jurisdiction des Membres de sons sein sein de l'entralier de l'Empire, de de Concil Adupte. Il res altificent pan néamonis de recomnôtre toiquem la fouverinteir de l'Empire, anni les Cantons Suiffe préferent corre en 1141. Labor de Verman de l'Empire, a unit les Cantons Suiffe préferent corre en 1141. Labor de Verman de l'Empire, a unit les Cantons Suiffe préferent corre en 1141. Labor de Verman de l'Empire, a unit les Cantons Suiffe préferent de l'Empire, a un les characters de la labor de Verman de l'empire, a un les les la labor de Verman de l'empire, a un les les la la labor de Verman de l'empire. Le la labor de l'empire.

Ce für appruenment er qui donna leus à li Clumbre de Spire de décemer quelque mandrement comre les habitund de Bale, et quelques surres Cantons pendant la demirée guerre d'Allemagne. Tous les Cantons Suifes für tous les Procedans te moignant avoir de l'unbagnation de cree entreptle, prieture ex présexes en 14.6., pour proposés d'envoyer à Muniter des Députez pour le plainée de cet attenuel, a pour les proposés de moyers de Muniter des Députez pour le plainée de cet attenuel, a trait leur plus gardée inquéralée cites l'extérne deventus lafpechs ainsi les vouloitest deutonée de cécler l'Allee, de qui leur éroient deventus lafpechs ainsi les vouloitest deutonées de cécler l'Allee, de qui leur éroient deventus l'appechs ainsi les vouloitest deutonées de conserve de l'alle de l'appechant de les des des l'appechs de l'appechant de l'appecha

Néanmoint coninte la Chambre de Spue continuoir totijours les procédures come tre la volle de Blac, cette ville cuvoya un de les Magiltaria à Manufler pour les faire celler : il y cut quelques Enarde l'Empire qui fornionen plusfenun difficultez , de qui vuoloiren apporter diverles modifications à l'exernitor que les Suffic demadoinet ; mais les l'Étaipocentaires de l'Empireure & des Couronne les repettaeres, & même l'Empireure pubbla le 14. Mai 16.7, no Déver par lequel il déchate que la ville de Bale & les autres Carnons Suffix étonne en positifique de la commanda de l'Empire de l'étaire pour la fair Tibunusir ni à l'es ples exernition de l'Empire , de cérotem point signe à far Ti-

Cc

Ce Decret ayant tranché toute la difficulté, il fut inféré & approuvé dans un article du Fraité de Munîtér entre l'Empereur & le Roi, par lequel on catili tous les Arrèts donnez par la Chambre de Spire contre les Sujets des Cantonis.

#### II. Troité de Zuric entre Sigismond Duc d'Autriché & les Suisses,

## Pour une alliance héréditaire. 1477

Omme l'Empereur & les autres Princes de la Maifon d'Autriche foillétient incefé famment les Suiffes de prendre leur parti en conféquence de l'alliance perpétuelle & héréditaire entre la Maifon d'Autriche & cette Nation, je me crois-obligé d'en realler.

Noiss avons vit que la Ligne des Cantons Soiffes n'a point eu dans le betreunt le pur grante memor que les Princes de la Malioné Adaution. Soignound Due d'autritée étant en geurre course les Suiffes qui lui avoient évé le Tungay se ligna avore les nouvelles allames donn nous avons paid-ét-delins. A ne pouvant défennée con res les Cantons le Briggays se Comté de Fernete de les autres. Eurs qu'il avoit dans ur voifinnes, et il les empges noyenant ente mulls d'onns à Charles demier Due de Bourgepine qui mitte ne c Pais un Gouverneur qui connûti diven , exès contre les Suiffe.

Loiis XI. Rói de France ausqual bagnaddifiemeit de re Duc de/salisft, noyemis S. Sinnles 11. 1/10 nin 1474, un Traid d'accord perfordus de d'alliance pendum dis amnées entre le Duc Sigimond & les nouvelles Lignes d'une pur & les huit ancean Cancons Suffis de Jaure. Il sconvinnere par e Traife que Sigientond rentreveit dans les Exts qu'il avoit engagez au Duc vid Bourgogne, ce qui litt exécusir ; de plufientu villes d'Afface qui autrétent ans cette allance s'apur fourmi l'appent qu'on dévoit reindre au Duc de Bourgogne pour dépager ces Fans: depuis les Suffis s'affitte de Sigimond entrétent en quere contre ce Duc, de Pourfuijerine, puis fuilte de Sigimond entrétent en quere contre ce Duc, de Pourfuijerine, puis qu'appels Pavoir dédite en leur Pais à Granfon & S. Morza, ils l'allétent atraquer devant Nanci où il fut dédit ex the le J. Jamoté 1476.

Après la mort du Duc de Bourgogne, le Duc Signimond & ces huit Cantonit voulant rendre leur alliance plus indiffoluble firent, à Zuric le Samedy avant la S. Gal de l'année 1477, un autre Traité, par lequel ils convintent qu'il y auroit une alliance perpétuelle & héréditaire entre les Princes de la Maifon d'Autriche & ces Cantons: Qu'il y auroit liberté de commerce entre leurs Sujets: que Sigismorid auroit égard à ce que les Cantons ne fussent point attaquez ou molestez contre droit & raifon; & que de même les Cantons auroient égard à ce qu'on n'attaquât point contre droit & raifon les Provinces supérieures de la Maifon d'Autriche, savoir l'Alface, le Brisgaw, le Comté de Tirol, & les autres Provinces & villes citconvoifines possédées par Sigismond : Que s'ils avoient quelques différends, ils ne les vuideroient point par les armes, mais par la justice : Qu'ils prendroient en ce cas pour arbitres les Evêques de Constance ou de Bâle, ou les Sénats d'une de ces deux villes, auxquels ils promettroient avant le jugement de ne leur favoir point mauvais gré du judement qu'ils prononceroient : Que si les uns ou les autres avoient besoin de soldars, ils s'en envoyeroient mutuellement sans préjudice de leurs anciennes allances : Ensin que cette alliance feroit publiée de part & d'autre tous lés dix ans , & que tous leurs différends demeureroient éteints.

#### III. Traité de Bade entre l'Empereur Maximilien & les Suiffes,

#### Pour le renouvellement de cette alliance 1511.

Empereur Maximilien d'Autriche ayant hérité de son cousin le Duc Sigismond entra en 1422, en guerre contre les Suisses en faveur de la Ligue de Souabe; mais ses troupes avoient été plusieurs sois défaites, si bien qu'il sut obligé de faire la

paix avec eux à Bâle en la même année.

Ce Prince voulant atrirer les Suisses dans son parti contre le Roi Louis XIL fit à Bade en Argaw le 7. Fevrier 1511, tant en son nom que comme Curateur de son petit-fils l'Archiduc Charles qui fut depuis l'Empereur Charles-Quint, & tant pour eux que pour leurs héritiers & successeurs un nouveau Traité d'alliance non seulement avec les huit anciens Cantons, mais aussi avec les villes de Bâle, de Fribourg, de Soleure & de Schaffouze, qui étoient entrées en alliance perpétuelle avec ces Can-tons depuis les Traitez de Salmes & de Zuric, & avec l'Abbé & la ville de St. Gal &c le Païs d'Appenzel qui n'étoit point encore alors reçu au nombre des Can-

Par ce Traité ils renouvellérent l'accord perpétuel de l'année 1474. & la ligne héréditaire de l'année 1477, tant pour raison des Païs possédez autresois par l'Archiduc Sigismond que pour le Comté de Bourgogne appartenant à l'Archiduc Charles : Que tous les articles de l'accord perpétuel & de la Ligue héréditaire feroient observez, de même que s'ils étoient insérez dans ce Traité; (ce qui est cause que jent les répéte point :) Que le St. Siége , l'Empire , & tous les anciens alliez feroient exceptez, & que cet Empereur tant en son nom que comme Curateur de son petitfils donneroit par chacun an par présent deux cens storins du Rhin à chacun des Cantons & cent florins à l'Abbé & à la ville de St. Gal & au Païs d'Appenzel.

C'est en consequence de ces Traitez que les Empereurs & les Princes de la Maifon d'Autriche ont fouvent follicité les Suiffes de prendre leur parti contre la Suéde & la France: mais les Suifles se sont toujours tenus sermes dans l'alliance de la France, soit parce qu'ils ne sont engagez à défendre les Païs ci-dessus mentionnez appartenans à la Masson d'Autriche, qu'au cas qu'ils sussent attaquez sans raison; foit parce que leur alliance avec la France est plus ancienne & plus étroite que cette alliance héréditaire, & que nos Rois les payent beaucoup mieux que ces Princes de

la Maison d'Autriche.

#### IV. Traité de Lucerne entre Philipe Second & les cinq petits Cantons,

#### Pour alliance. 1587.

Philipe Second avoit fouvent fait folliciter les cinq petits Cantons de faite avec lui une alliance défensive pour la conservation de l'État de Milan voisin des Suisses , & d'où ils tirent une grande partie des vivres qui leur font nécessaires ; mais c'avoit toûjours été inutilement, jusqu'à ce que sous le regne d'Henri III. il fit recevoir à ces Cantons un Ambassadeur ordinaire de sa part qu'il leur envoya en 1586, ce qui n'avoit point encore été : enfin le Duc de Terranova Gouverneur de Milan fit fi bien auprès de ces cinq Cantons qu'il les fit réfoudre de faire alliance avec le Roi son maître ; si bien que le Traité en sut passé à Lucerne le 12. Mai 1587.

Par

Par ce Traide et Roi de ces cinq Cannons renouvellécent entreux leus allianes qu'ils qualifièreux hérédeniure, le Rou d'Effogne leur accoda plufiquer cemptonie de priego de impresson et les blez qu'ils achémospier dans le Milanois; als permiterni de de Diaché de Milan. Ils convinernis: Que chaque Soldar auroit quatre étos d'or paché de Milan. Ils convinernis: Que chaque Soldar auroit quatre étos d'or par notes Qu'ils ne ferroiset point employer fur mar: ¿Que fi quelque Printe evalorit az aquer le Duaché de Milan, ils rappelleroisent les troupes qu'ils auroient à fon firri-ce i Que le Roi d'effogne le safficier de touses fes force contre les offsions et aircres qui les attaqueroient: Enfin que ce Tunité dureroit la vie du Roi, de fon fils, se encore cinq ains appelle morte de fon fils.

Les Canton de Fribourg & les Catholiques de celui d'Appenzel approuvérent enfuite ce Traité, & envoyétent leurs Députez avec les autres à Milan, où le Traité fut juré le 16. Mai 1588, par le Duc de Terranova & par ces Dé-

putez.

Ce Traité a été désavantageux à la France, en ce qu'il lui ôte la liberté
d'envoyer des troupes d'Allemagne dans l'Etat de Milan par le passage du Mone
St. Gothard.

## V. Traité entre Philipe III. & les mêmes Cantons,

## Pour alliance. 1604.

A Près la mort de Philippe Second le Comte de Fuentes fit confirmer cette alliance par un Traité qu'il paffa avec ces mêmes Cantons en 1604, au nom du Roi Philipe III.

## VI. Traité entre Philipe IV. & le Canton d'Uri,

#### Pour alliance. Février 1634.

L Alliance de l'année 1587, étant expitée en 1626, cinq ans après la mort de Bhilipe III, elle n'avoir point été tenouvellée avec Philipe IV. les Suiffs étant de l'alliance d'Espagne, parce que les appointemens qu'on leur avoir promis ayouent été fort mal payez.

Mais en 1634 fur les eférances qu'on leur donna de leur faire hierafé routcher. de grandes fommes, on les dipos à renouveller l'alliance : le Traité en fin toojours palé; entre le Comte Cazall & le Canton d'Uri le soi. Février 1634, comme un abrégé & un précia de celui qu'ils précendoient devoir être bientôt pals avec tous les Cantons Catholiques.

Par ca Traité ils renouvellerent l'alliance fiise en 159, entre le Roi d'Effague & les Cantons Carboloques, & confinitient que celle-ci duràr pendant la vie du Roi d'Effagne & de foi nicertellen; & encree cinq ans après. Ils comprients en cetts alliance le Comsé de Bourgopse & le Duthé de Milan, & téfevérent le Pape, le St. Empire, le St. Collège des Cardinaus; la Malion d'Autriche, le Roi de France, le Dut de Savoye, leurs confédérations des Ligues & leur infollètion de hiberté.

VII. Trai-

#### VII. Traité de Lucerne entre Philippe IV. & les Cantons Catholiques,

## Pour le même sujet. Juin 1634

Es autres Cantons Catholiques n'approuvérent pas d'abord ce Traité, particulièrement à caufe de l'article concernant la Franche-Compé; néamonins dans la fuire ils sy décerminérent, de le Traité en fut patif le Juin 1634 entre le Comite Cazali au nom du Roi d'Ejiagne d'une part de les Députez de ces Cantons de l'autres

Ils convintent qu'il y auroit liberté de commerce entre ces Cantons & l'Etat de Milan en payant les droits accountumez: Que si le Roi d'Espagne avoit besoin de troupes pour la défense du Duché de Milan, il en pourroit lever dans le Pais des Suisses pasqu'à treize mille hommes & pas moins de quatre mille : Que leurs Commandans feroient Suiffes: Qu'ils auroient pour folde quatre écus d'ot par mois: Que fi les Cantons entroient en guerre, ou craignoient d'être attaquez, ils ne feroient point tenus de permettre ces levées, & pourroient même rappeller leurs troupes: Que si quelques unes de leurs troupes étant au service d'un autre Prince, attaquoient l'Etat de Milan, ils leur ordonneroient sous peine de la vie de s'en revenir r. Que pour éviter ces inconvéniens ils feroient jurer aux Officiers & Soldats qu'ils envoyeroient au service des autres Princes, qu'ils n'attaqueroient jamais l'Etat de Milan: Que le Roi donneroit mille écus de pension par an à chaque Canton : Qu'il feroit élever aux études à Pavie ou à Milan deux écoliers de chaque Canton: Qu'ils fecourreroient le Comé de Bourgogne de même que le Duché de Milan & aux mêmes conditions: Que le secours toutefois ne pourroit être que de treize mille hommes pour les deux Etats, qui seroient en cas de nécessité partagez par moitié.

Ils convinent encore de plufieurs autres articles concernant le paffage des troupes Efpagnoles par la Suiffe, à les différende qui pourroient furvenir entre le Roi d'Efpagne de ces Cantons, qui devoient être terminez à l'amiable ou parfets arbitres. Ils convinent auffi que ce Traité duterois pendant la vie du Roi Philippe IV. pen-

dant celle du fils qui lui succederoit & encore cinq ans après.

Le Roi défigagée excepta le Traitze qu'il avoit faits avec d'autres Princes, & les Cantons exceptéerat le Pape, le Sc. Siège, le Collège des Cardinatur, la Maiifon d'Autriche & de Boutgogne, le Roi de France, le Dot de Savoye, le Gand-Doë & tous leurs droits & priviléges; l'Abbé de 5c. Gal excepta auffi le St. Siège & FEmpire Romaine.

Ces Cantois ont exécute et Traité à l'égant du Duché de Misian, en forte que tons qu'ils removélemen leur allaiser sère la Misiglié en 164; ils enunei rescrite fâin d'exepter lour allaiser pour lei défenté du Duché de Misian fain faire aux me mention du Centré de Bourgogue, qu'ils ne fi font pa mai fort en peine dedéfinadre, puilque le Roi le conquir en 1648. Le crocer depair en 1674, faint que jumisia les Cantonis Catholiques fé foient employee pour fa défenté que par la vojus de la régociation.

## VIII. Traité entre Charles Second & les mêmes Cantons,

## Pour le même sujet Avril 1675.

Le Gouverneur du Milanois fit au mois d'Avril 1675, un Traité avec les mêmes Cantons Carholiques, par lequel ils s'obligérent d'empêcher le paffage par leur Pais aux troupes qui y voudroient paffer pour aller attaquet l'État de Milan.

## CHAPITRE IV.

## Traitez entre les Cantons Suisses & plusieurs Princes d'Allemagne

A Fance c'elt objettes opposés le plus qu'elle a pu à ce que les Suiffes fiftes dantes Pances repondant ne Ros no tore po ou n'ont provouls quiquefois empécher que quedques Carnons n'en ayent pass qu'elle de tenns et tens avec des Princes voilons. Je commencerai par cett qu'ils ont puffez avec quedques Princes d'Allemagne, de je finirai par eeux qu'ils ont faits avec quedques Princes d'Allemagne,

I. Traité entre quelques Cantons Suisses & Frédéric Duc de Wirtemberg,

## Pour alliance. 1605.

Rédéric Dac de Wirtemberg avoir en pluficur rencontres donné au Roi hairé de faire alliance avec les Cantons de Zunic, de Berne, d'Uri, de Schwirz, d'Underwald, de Zug, de Glatri, de Fribourg & de Solute, le Roi ne le voulut pas empécher & confinit que derta alliance fit palife en 160/5, pour dix années.

II. Traité entre les Cantons de Zuric & de Berne & Georges Frédéric Marquis de Bade-Dourlac,

#### Pour alliance, 1612.

E Marquis syant quelques différends avec la Maifon d'Autriche au fujet de la 1611. Les quares Cantons Proetlans qui écrit de Rocelin, follicira au mois de Juin 1611. Les quares Cantons Proetlans qui écrioria défenblez à Brug de faitre alliance avec lui; ils y dounérent les mains, & finent un Traité d'alliance avec ce Marquis, par leguel dis Orbiférent de lai donner le feçours donn al autorit befolièrent de lai donner le feçours donn al autorit befolièrent de lai donner le feçours donn al autorit befolièrent de lai donner le feçours donn al autorit befolièrent de lai des

III. Traité entre le St. Siège & les cinq petits Cantons,

#### Pour alliance.

Le Suiffe fients au contementement du fiécle paff une alliance ous-éronie avec fee Papes I ules Second & Licón X, dont ils fusivients avec grand rible la pafficio contre Losis XII. & François I. Leurs Camous rézant enfante diviée au loye de la Refigion, les Cabioliques demantérent fort anachez au S. Siege, & pafferant se Nonce que en croyo Siere V, en 1 y 8 c. un Tierp per lequel ils poortient d'employer leurs vies, celle de leurs enfants, & tous leurs biens pour la défini- de de la Reigno. Catholique.

0 3

IV. Traité

IV. Traité entre les Cantons de Berne & de Fribourg, & Charles Emanuel Premier du nom Duc de Sævoye,

#### Pour le Païs de Vaux, Romond, & Gex. 1600.

Charles Due de Savoye fit en 1511. un Tenité d'alliance très-éroite pour vingocinq aus avec tous les Cancous des Suifiés : monoditant ce Traité le Due syntamagié en 1510. lui lle de Genéré, les Cancous de Bener, de Fribourg, & de Soleire prient fon pari, & commircut plutieurs holdilure dans le Pats de Vaus qui dépendois dons de la Savoye. Ces différent finera terminez par une fenence arbitrale qui condamna le Due à vange-un nulle écus pour les frais de la guerre, & on obien féciciement le Pais de Vaux as paverennt de cere formen.

François I, étant entré en guerre en 1316, contre le Dute de Savoye, les Camon de Berne de ét Fribourg de le Valdifins fous précèteux que le Due avoit encore atraqué la ville de Cenéve au prépuise des précédens Traiters, atraquéent les Eass du Due fur lequel exte de Berné e trapaperent du Pais de Vaurs', du Ballings de Gex, & de ceux de Ternier & de Gaillard; les Fribourgeois fé different du Compé de Romont, & les Valsifins du Prâx de Chabilist depois la Drançe

iufqu'au Valais.

Le Dec Philhert fils de ce Due n'étant pas en écu d'ôter aux Cantons de Bene de Fribourg & aux Valaifins les Estes qu'ils lui détensionies, pafia avec en 1544, ou finvant d'autres en 1567, une l'arasschien par laquelle il confenit que ces Cantons retainfent les Baillages de Vaux, & de Romoth, 3 condicios quité payectoine les detess qui écoters afféctés fuir ces Pais, de qu'ils Pailliteuques point és ennemis : d'autre para its promitent de réndre au Due les Baillages de Teniers, de Gailland, de Cére.

Charles Emanuel Premier ayant succédé à son péte ratifia cette Transaction par

un Traité qu'il passa avec ces Cantons en 1600;

V. Traité entre le Canton de Berne & ce même Duc,

#### Pour alliance: 1617.

E Due de Savoye rétain point content de est accommodement, de position patiemment et ovir le Cannon de Berne joint du Pais de Vaus, Jevá quel ques troupes en 1611. pour faire la guerre à ce Canton : mais nous avoig vique la Riente Maria de Médicis Régenué de France l'empécha d'agir par les azemes contre ce Canton , pronnectant néanmoint de favoriler par des voyes amisent es contre ce Canton , pronnectant néanmoint de favoriler par des voyes amisent à par par les voye de la néglection , demanda de cobeint qu'il de l'entrebreu un Dies par les voye de la néglection , demanda de cobeint qu'il de condroit un Dies grifferaile de tous les Cantons pour y enterchée for insident des considerations de la confirmation de 154 de 2001. Les confirmations de 154 de 2001. Les confirmations que ce Due même en avoir faite .

Enfin en 1617. le voyant en guerre ouverte contre le Roi d'Espagne; il fit avec ce Canton un Ttaité de paix perpéruelle & même d'alliance, par lequel il tenonça

à ses droits sur ce Païs, afin de pouvoit en titer du secours.

## Pour alliance. 1651.

P Hilibert Emanuel étant, rétabli dans fes Estes au moyen du Traité de Citesagparce qu'il lui détentei foi Contine de Romonts: le Duc ayant enfaite unifiée et 13777, avec tous les fire Cammar Calcidoleurs de Louise unifiée et 13777, avec tous les fire Cammar Calcidoleurs de la Cammar de l'étance de la Cammar de la Cammar de l'étance de la Cammar de la Cammar de l'étance de l'étance de la Cammar de l'étance de l'

Les neuf Cantons Catholiques en tout ou en partie renouvellérent en 1651. leur alliance avec Charles Emanuel Second Duc de Savoye.

#### VII. Traité entre les Cantons de Zuric & de Berne & la République de Venise,

## Pour alliance. 1615.

L Ex Venitiens ne pouvant engager les Grifons à renouveller leur alliance avec la Expúblique de Vemilé, enuent qu'ils devoient, cicher d'en faire une avec les Cantons Proetients, par le moyern de laquelle ils dépricaient de partier enfuite plus aifement à celle qu'ils fouhaitoient avec tant de paffion de faire avec les Grifons.

Barbarigo Ambaffadeur ayant en 1614, propofé cette ligue à l'Affemblée des Cantons Procellants, cetax de Bále & de Schaffourz ethuferent d'abord d'y entrer à moins que en en fut du confentement de tous les Cantons; cetax de Zuric ne donnérênt aucune réponfe: mais cetax de Berne s's montrérent diforfez.

L'Ambaifiadeur de France s'étant déporté de l'oppolition qu'il avoit formée à cette ligue, l'Ambaifiadeur de Venife & les Députez de Zuric & de Berne réglérent les articles de la ligue, & le Traité fur paffé au mois de Mars 1615, pour douze années aux conditions que la République de Venife fouhiatioit.

#### VIII. Traitez entre les Cantons Catholiques & les Grands-Ducs de Toscane,

#### Pour alliance

Out avons vut que les Cantons Cacholiques traitant en 1634, avec le Roi liance qu'ils avoient avec le Grand-Duc. Cette alliance a commencé de le tents du Pape Léon X. de la Mailion de Médicis: mais pen puis fevoir quand précisément cette alliance fur remouvellée avec le Grand-Duc de Tokane & le Mailion. IX. Traitez entre les Cantons de Zuric, de Berne & de Soleure & la ville de Genéve,

## Pour alliance. 1536. 1579. 1584.

LE 12 Canonus de Beme, de Fribourg & de Soleure ont une ancienne allinec a vec La ville de Genéve, les habitans de cette ville ayant embraflé la Religion Protediante, les Fribourgeois renoncérent à leur alliance : mais cela même obliga a le Canton de Beme à faire en 1336, une alliance perfetuelle encore plus étroite avec cette ville, laquelle il s'obliga de défendre come fes camentis.

Notas svens vu alleum que le Roi Henri III. & les Cantons de Berne & de Solene et alléterné a Solene en 1179, avec cette velle; le Canton de Zurie fa suffi swee elle en 1984, une allance perpénuelle. C'est en confequence de ces Traitez que esc Cantons ont donné des fectous confédérables à cette velle toures les fois que les Ducs de Savoye ont formé des entrepniés fur elle, & ils l'ont préférvée de romber fous la puillince de ces Ducs.

#### CHAPITRE V.

Des Ligues des Grisons & leurs Traitez entre elles & avec les Valaisms & les Valtelins.

A Près avoir parlé des Traitez faits par les Suiffes, je viens à ceux qui ont été paffez par les Grifons & leurs autres alliez tant entreux qu'avec les autres Princes.

#### Titres & Qualitez des Ligues des Grisons.

L n'y a qu'une des nois Ligues qu'on nomme properence la Ligue Gafe y cepte dur comme c'età la plue condictable elle douve le non a nours la sustinicion comme c'età la plue condictable elle douve le non a nours la sustinicion pue nous nommons préferement Grifont curz que les Romains nommoient Réfr. Cicire et la Copitale de sout le Pais qu'on nomme à carde de cele Charvabli c'età pourquoi les trois Liques prement quelquefois dans les Traitez les tirre des trois Liques commannes de Charvabli.

Dans les Traitez que les Suiffes & leurs Alliez pafférent en 1602, avec Henri IV. ils sont qualifiez les Capitaines Dizzains des Communautez des Païs des Grisons,

## II. Traité entre l'Evêque, le Chapitre, & la ville de Coire,

#### Pour la ligue de la Maifon-Dieu. 1419.

L E Corps de la nation des Grifons est composé de trois Ligues dont la plus ancienne est celle de la Maision-Dheu; elle fur en 14; 3, pour cinquaines éte na use. Le Païs de certe Ligue est au septemerion de la Valledine de contient vingt-une Communautez qui se rédusifen à onze grandes; entre lesquelles est la ballé Aguedine ou Engalue sur laquelle les Comtet de Tirol précedent la Souveraine.

III. Traité

III. Traité de Tront entre l'Abbé de Disentis, le Comte de Misaucio & le Baron de Retiens,

# Pour la Ligue Grife. 1424.

LA feconde Ligue s'appelle la Ligue Carle ou Haure, elle elt la plus Occidentale de trottes ; confinant aux Camons d'Uri èt de Glaris. Certe ligue fur faire en trot s'espoure en 1 année 1144. pour fe défindre munellement contre les érrangers & contre cœx qui les voudroient roubler dans leurs droits. Checun except dans et Tairie les Ségenues dons lis 'dervioent, 'davoir l'Abbé, '[Pampie Romain; le Comne, les Ducs de Milan; & le Baron, les Ducs d'Autriche. Cette Lique el préfetemente composée de de-nach Commanaurez.

## IV. Traité entre la Ligue de la Maison-Dieu & la Ligue Grise.

Et a deux Ligues fittent enfemble en Traité en 14,319, pout é délivre des vezitions de la Maifien d'Autritées, éllet convintent qu'elle frémeire néemble un copp un par une alliancé perpétuelle & irrévocable, qui autri un pouvoir fouvain pour coutes les faitures de la paix & de la guerne, chan les choéte Fectifiailliques & Reulières, & qu'elles fe fectourrevien; munuellement, fi quelqu'un les vouloir moubled anns lettra bleeva de franchies.

V. Traité entre les dix Droitures ou Communautez,

#### Pour une troisiéme Ligue.

A troifiéme Ligue est celle des dix Droitures c'est-à-dire Jurislactions ou Consmunaure qui form funde dans la vallée de Parents ou Fretigiane fur les limites du Comité de Troit : il y en a huit donn les Archibacs, comme Commes de Troit, précuration de la comme Comme de Troit, prétagnement de la comme Comme de la comme comme de entre de la comme comme de la comme comme comme de troit de la comme comme de la comme comme comme de la comme de la comme de la comme de la comme comme de la comme comme de de cos Segrecus : de forte qu'elle y faiblirent un prévôt qui Préfole aux affuires criminables de récord le amendes.

VI. Traité entre les trois Ligues,

## Pour alliance.

Les trois Ligues pour se fortifier l'une l'autre contre ceux qui les voudroient attaquer, firent une alliance perpétuelle entrelles, dont je ne sai pas précigement l'année.

The section of the se

Tom. II.

#### VII. Traité entre les trois Liques,

#### Pour annuler les droits de la Maison d'Autriche, 1618.

Es trois Ligues passérent un Traité en 1618, par lequel elles s'alliérent pour annuller les droiss que l'Archidec Léopôd avoit dans la Ligue des dix Droitures, se pour lui résistes, s'il les vouloit maintenir: cet Archiduc en stipula depuis la casfarion dans le Traité qu'il sir avec les trois Ligues en 1619.

#### VIII. Traité de Coire entre les mêmes,

#### Pour renouveller leur alliance, 1620,

Es Valtelius ne pouvant fouffiri les violences des Grifons Proteilans, fe foulerément en 19.0 & groffens à leur fectous les Efigagools qui érampateres de la
Valenius, de utilières en pièce les Grifon qui fontes viens pour les en chaffes,
Les Grifons voyant que tous leurs malhours provencient de leurs divisions, de des qu'ils aventur describent des leurs de la companyant de leurs divisions, les des qu'ils aventur describent describent par en des pels grifons à Nationalisers à l'allaimes qu'ils avoient contradére avec les Venitiers, se enfinire les Novembes calo, les mois lispes palforent un Traite cardelle par lequel dels renouvellemes leur allaines, réglérent lour manière de Gouvernement, de conviruent qu'elles na lour difficient que la Religion Carbologue è la Réformér et les confiniméers l'ancienne allaires avec la Couronne de France & avec les Castono Suiffes ; de promitent en faire autre suur lispus faits le confinement et là Majefi ère-Chrétrienne.

## IX. Traité de Coire entre les mêmes,

## Pour le même sujet.

L'Archidec Léopold synnt en 1621. Figuré la Ligue des dix Droiteures des deux aux ures par la force de fes armes; le Admquis de Courwes Grénit de l'ammée de Louis XIII. des Veiniteurs, & du Duc de Savoye entra dans le Pais des Grifons, & de nayant chaldi le garmlions de cet Archidhec, il affentible à Corie les Dipositeurs de troit Ligues qui y pafferent entrélle un Traité par lequel la Ligue des de Droiteurs fer réinie aux deux autress elles renocertent aux Ligues à suu Traiters qu'elles avoient été obligées de faire avec les Ministres du Roit d'Epagne & avec l'Archideu Léopold, & le finance de nouveau fous la protection de la Fance.

X. Traité de Sion entre les Ligues des Grisons & l'Evêque de Sion & les Dizaines du Vallais,

## Pour alliance, 1600.

 $P_{\rm Endant} \ qu'on trainoir en Suiffe le renouvellement de l'alliance come Henri IV. Le le Suiffe se leura Aller, les Dépuce de Grifons & des Valaiffrs, en attendant le conduiton de cette affaire, férient 3 son le 4. Août 1600. un Traisé par lequel ils conviurent qu'en cas que cette alliance fût renouvellée , ils virosient manifold de la conviurent qu'en cas que cette alliance fût renouvellée , ils virosient manifold de la conviurent qu'en cas que cette alliance fût renouvellée , ils virosient manifold de la conviurent qu'en cas que cette alliance fût renouvellée , ils virosient manifold de la conviurent qu'en cas que cette de la convier de la con$ 

TRAITEZ DE PAIX, &c.

femble en alliez & en freres : ils stipulérent aussi plusieurs autres avantages qu'ils devoient râcher d'obtenir du Roi.

#### XI. Traité entre les Grisons & les Valtelins,

## Pour alliance, 1513.

Pour connoître l'origine det différends entre les Grifons & les Valtelins qui ont fait taut de beuit il γ a foisante aunées, a), ell ben ne le troit que les Evieure de Ceite ayant des précentenns fint la Valteline & les Connece de Borenns & de Ceits-vens, à les n'avoerns depour sounige sers par Ceits Store Duc de Millen moyrances, a la confession de la confess

Les Grifons ne traitérent pas d'abord les Valedins comme leurs Sujets, & palférent en cette mêtre année un Teaité avec eux par lequel ceux ci devoient jouir de tous leurs priviléges, devoient avoir vois délibéraire aux Alfemblées, & de devoient éra affranchis de tailles & de toutes autres choics, de même que les peuples des trois Ligues, en payant mulle florins par an à l'Evêque de Coire & aux rois Liques.

Mais dans la fuire les Valtelins qui fuivant ce Traté étoient alliez de l'Evêque de Coire & des Grifons, & qui ne leur étoient qu'un peu inférieurs devinrent leurs Sujets, & fuert obligez de leur tendre tous les devoirs dus à des Souverains,

#### XII. Traité de Milan entre les mêmes,

#### Pour terminer leurs différends, 1622,

Les Grissons Protellans pour la plupart ayane fair mouire platieurs Eccléfacité, Uques de la Valeine, de Valeins matifectent à leur tour cous les Miniftres de autres Proteflans qu'ils purent atrasper, appelléennt à leur fécours les Espagnols qui défirent l'armée des Grissons de despuis l'Archibute Lépoded x'empara de toute la Ligue des Droitures de de plutieurs autres places des deux autres Ligues.

Les 'Lapies Grifé & de la Calefe & la Seigenstrie de Mayenfald d'ent abbanne par ces perses myseres na Duc de Ferti Gouverneu de Milan des Députer, lesquels après avoir traité avec lui & avec les Députer de l'Archibate. L'écopold, futere encro coblège le 15, Jameire 4 est., a feit un aunter Tantie avec les Députer de la Valreline & Cale Commé de Bormio, par lequel le uns & les autreit avec les Députer de la Valreline & le Commé de Bormio forceut libres & errous des Locurenines' que les Calenty avoient en leur papara vinge-comp milé écus per an. On convince ne les Calenty avoient en leur papara vinge-comp milé écus per an. On convince ne le Calenty avoient en leur papara vinge-comp milé écus per an. On convince ne le Calenty avoient de Monore, de les Déclamions qu'el fie en confésquence, voulez que tous ces Traites fais à Milan & autres amérieurs paffer depuis 14; 7. fuffent an-nullez, & que les Valelland demicalifent roujours Super des Griffons.

XIII. Trai-

#### XIII. Traité de Lauzanne entre les mêmes,

#### Pour le même fujet. 1636.

L'Origue la guerre commença en 1635, entre la France de l'Efiquege, le Dux de Rocha publi dant le Pair des Crisions de de la Valentien, de en challe les troupes du Rui d'Efiquen de de l'Anchidae d'Infipute, enfaite voulant établie une bonne que centre les Giorias de la Valentie a, il moyenne en 11-65, un Traise entr'eux pour régler tous leurs différends. Je n'en rapporteur jus les articles parce qu'il ne pour ratifé per les Crisions, qu'il ayarte chemne de Muntitres de l'Archidae de de Contre de Charles de de Contre de Charles de de Contre de Charles de C

#### CHAPITRE VI.

Traitez entre les Archiducs d'Autriche & les Grisons.

 Traité de Milan entre l'Archiduc Léopold & l'Evêque de Coire, les Ligues Grifes & de la Cadée, & la Seigneurie de Mayenfeld. Fevrier 1622.

Es deux Ligues & la Seigneurie de Mayenfidd se voyant également maltariatées par les troupes de l'Archibase & par les Espagnolas, comme je l'à explougé-devant, envoyêreur à Miland as Diportez que la nécessité obligate les 1,6 Février 1621, d'y passer par l'archivant de l'archivant par l'archivant par l'archivant partie d'archivant de un trousser avenue en Commissiant de l'Archibate Léopold. Par ce Truis vant, & un trousser avenue en Commissiant de l'Archibate Léopold. Par ce Truis on convint que l'Archibate tendroit entonce doure sannées gamiénes dans Mayensidé & dans Coiie, à la charge qu'il se payenoit bien , & qu'elles ne caustroient aucume incommodifie aux bableurs de ce voil se payente bien , & qu'elles ne caustroient aucume incommodifie aux bableurs de ce voil se payente bien , & qu'elles ne caustroient aucume incommodifie aux bableurs de ce voil se payente bien , & qu'elles ne caustroient aucume incommodifie aux bableurs de ce voil se payente de l'archive de

#### II. Traité de Lindau entre les mêmes,

Pour terminer leurs différends. 29. Septembre 1622.

En labitume des huiss Communatures particulièrement ceux de la vallée de Premer per particul resissant des la Mario d'Austriche, fo fonéveirem peu après er Traité, se chafferent les gaus de l'Archabe. Léopold de la Ligue de Discimiers, de Coiere, se de Mayenidale; mais er Primes ayant en de nouvelle toutpes courre cux, ils furent chaffes de ces deux places se réduits de nouveau fous la domination de l'Archabe.

Tons ces diffécends étant capables d'allumer le fou de la guerne dans tout ce quartier, on coxion; peu apries que le 10 Popuez des dout paris s'alfenhêderien à Lindau dans la Soualer pour sicher dy moyenner un bon accommodennen par la médiation des treixe Cantons & avec l'intervention des Ambaldiscules de Farice & d'Éligagne; Enfin après plutieurs disputes ces Députez, fignérent le 19. Septembre 1611. In Traisé

117

Traité qui avoit été dresse par le Sr. Cazali Ambassadeur d'Espagne, lequel le signa

auffi au nom de l'Archiduc Léopold.

Par ce Traité on convint que la Ligue des dix Drouturs firoit démemblée d'avec tel deux autres. Que la buil Droiture feviotura abdoument & pour jamins affigientes à la Maifon d'Austriche, comme étant fon héritage: Que l'Archâuc aurori durant fir au la faculié de emit gramifon dans Maymefid de Coire: Que du relle le Traité de Milan feroit exécuré: Enfin que les Soldars qui ne feroient point en garmifon deroient licencier.

#### III. Second Traité de Lindau entre les mêmes,

#### Pour alliance. 30. Septembre 1622.

A Près que les choses eurent été ainsi réglées, les Commissires de l'Archiduc passièrent le lendemain 30. Septembre 1612. un autre Traité avec les Ligues Grise & de la Maison-Dieu & la Seigneurie de Mayenseld, pour rétablir l'alliance hé-

réditaire entre la Maifon d'Autriche & ces Ligues.

Come il fenit dit par les premiers article de ce Traité que ces Liques renoncecione à toures leurs allainces hormis delles qu'elles sourien avec la Fance & avec les Suffic, & qu'elles y renonceroient même fil y avoir quelque chole qui pir pour prépular de la Musifie d'Aurante, l'Ambuildeure le France fit perceiter à Lifté qu'elles propries qu'elles des categories contraire aux incrété de la France. Lifté qu'elles propries qu'elles des categories contraire aux incrété de la France. Litté qu'elles qu'elles de la marche de l'archétide qui occupoir tout leur Pais & qui menagoir de mettre tout à feu & à fang, fi certe ratificiann n'étoit au publicé, renordé à la firprie.

## IV. Traité de Coire entre les mèmes,

#### Pour confirmer les précédens Traitez. 1624.

Archiduc Léopold & les deux Ligues passérent encore le 7. Février 1624, un autre Traite par lequel elles confirmérent le Traité de Lindau, & convincent qu'elles pa févriers point de nouvelles lignes autre les buits Designes de le la les les parties de la convelle par le partie de la convenient de la convenien

qu'elles ne feroient point de nouvelles ligues avec les huit Droitures. Peu après la conclusion de ce Traité, le Marquis de Cœuvres étant entré dans le Pais des Grifons avec l'armée du Roi rétinit la Ligue des dix Droitures aux deux autres.

## V. Premier Traité d'Inspruk entre l'Archiduc Léopold & les trois Ligues des Grisons,

## Pour alliance. 1629.

D'ofique l'Emporeut Fedininal Second envoya en 1629, des troujes en Italic comtre Charles Duc de Mantoue, elles entréent d'abscé dans le his des Grifans, & fé liferten de phisicus places. & palliges : comme les Grifans crigiotient que Irlabslue L'écologie le voului fe l'ervir de cette occidon pour la oppanner emisiement, sits uir envoyéerns des Députez à Infigrats pour accommoder les chôés à 13mibble. Car Députez ayant conflict avec l'Archabes q'istent avec lui e 8. Août 1625, un Tianit qui conféres a même tens l'unune eure les rout larges de 150-sevenantes de 17-bendules fue la hard Devience. Sa halfe Engelaine.

The Control

Le Roi se plaignit de tous côtez de ce que les Impériaux s'étoient saifis de ces postes des Grisous; & obtint par les Traitez de Ratisbonne & de Querasque qu'ils en sortiroient.

VI. Second Traité d'Inspruk entre Philipe IV. l'Archiduc Ferdinand Charles, & les trois Ligues des Grisons,

## Pour alliance. 1637.

A France & l'Étipagne étant entrées en guert en 1616. Le Duc de Rolan vaire aven une ammé Françoid dans le Pais des Grifons et dans la Valeitau étai d'aufail les roupes de l'Archidau Léopold il 3 y maintain avec beaucoup de valeur de de pundenc plinqu'et ce que le Grifons éranuyant de von le François fio longeme dans leur Pais prétierent boralle aux fuggethous de Emillitares de la Maidion d'aurille, qui leur prénièrent dorsille aux fuggethous de Emillitares de la Maidion d'aurille, qui el laur péniséerent denvoyer des Députes 2 inflonts pour y trairer avec les Ministires d'Episgne & avec l'Archiduchté vouve de l'Archiduc Léopold.

Ce Députe s'étent donc reducts à Inflonts au commencement de landen 16475.

Ces Deputes s'entr donc remus a informa au commercientem et anne e 143-7, frient avec un Deput du Menqui de Legnez au nom au Noi d'Etigonge, de avec l'Archdecheffe au nom de fon fils un Trairé par lequel di renouvelleme; fallance hétédiante entre la Malion d'Autriche de le Grifons, de convinente qu'ils é fecturretion musuellement pour faire fortir les Franços du Pais des Grifons de de Ivaltiente: expendate coux-à résérvent met allance avec la Françe, quoique ce Trairé ne fix fits que pour chaffe les Franços de leur Pais. En confequence de ce Trairé le Gouverneut de Malin ayant envoyé de pullains fectus aux Grifons, ils obligérent le Duc de Rohan & tous les François de fortur du Pais des Grifons & de la Valteline.

VII. Troisieme Traité à Inspruk entre la même Archiduchesse & les trois Ligues,

#### Pour le rétablissement des Capucins.

E Traité fut fait à Inspruk en 1640, on y convint du rétablissement des Caques aures contrelations. d'où ils avoient été chassez, & on y régla quelques aures contrelations.

Il fut fans exécution les Grifons Protestans n'ayant point voulu les souffrir.

#### CHAPITRE VII.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Grisons.

I. Traité de Milan entre Philipe III. & les Grisons,

## Pour alliance. 1603.

Es Princes de la Maison d'Autriche avoient toûjours souhaité de faire alliance seve les Grisons, afin que leur Pais de la Valledine leur servit de ligne de communication entre les Etats qu'ils positient en Alledine leur servit de ligne de contable, pour faire passer leurs troupes des uns aux autres. Le Come de Freune Couventeux de Milan fu particuliérement de grandes inflameren fur of injet su comtinencement de ce ficles, pendant que d'autre par les Venitiens les différentes par la Religion, in firmant particular exa comme les Graines per la Carlos de la Carlos del Carlos de la Car

Ce, pari, apart pévalu, Les Geifons concluent en 1691. Leu allance avec le Venitients; et qui min zellement le Comme de Fisure, gevolant le pourit de ce qu'ils avoient préféré l'allance des Venitiens à celle du Roi fon mainre, il fis incontent public de cêtiu par ledjust il leur intendit le commerce avec le Milanois, fins lequel il leur et imposibles de fibifitet longtems : & afin d'achever de les matter, il commença le biainment d'uri fort qu'il nomma de fon nome, de qu'il deva à l'embouchure de l'Adda dans le Lac de Côme fur un haur rocher qui commande l'entre de la Valleine de de la vallée de Coltavene : de forte qu'il ferroit non federante pour binde ces peuples de pour lint fouliere contreux les valeines, qui destroit non federante pour binde ces peuples de pour fint fouliere contreux les valeines, qu'et entre une su Carlodquere count n'en-frecionne d'avoir des Protettans d'Allancia en su la Carlodque cour n'en-frecionne d'avoir des Protettans d'avoir de la Milanoi avec le Tird de la suttens bin héchitaires de la Milanoi avec le Tird de la suttens bin héchitaires de la Milanoi d'Atlancia en

Les Ginfons rétant plaint aux Sulffes de cette innovation, n'en putres être autuchofe qu'un concili de dépatre ver le Come pour taider d'accommonde les chofes à l'amitble, mais cette qu'ils envoyétent à Milan outrepaffint leux commuffion fignéteur avec le Contte le 1s. Novembre finavan en Traisé par lequol fur la promété qu'il leur fu édérie à la Cour d'Elipagne, sânt qu'on razie le fort qu'il avoit commencé de fuite bâir; lis remouvéllente, les ancieus Traiser entre le Duché de Milan de leurs Communautre; de convinente, que les Grôns ne laiffeneute pulle de gens de guerre d'autume nation que ce fit qu'apprès en avoir avent le Gouvenneut de Milan : Que fi cei troupe venoient pour endommagre la Duché, il no leur democrètem acteur paffige; Qu'on leur accordente le prince de la leur de la convenient de mila l'apprendente les commerce duns le Duché de Milan : Que ce e l'article de de la convenient de mila de la convenient de la convenient de milan de la convenient de la con

Les Ministres Calvinistes de tous ceux qui avoient été pour l'alliance avec les Ventitens s'étant opposez à la ratification de ce Trainé, les Communes des Grifons ne le vouloient point ratifier, desorte que le Comte continua la construction de fon fort.

## II. Second Traité de Milan entre les mêmes,

## Pour le même fujet. 1604.

Le 5 cinfona Proceflana ne pouvant tirer da Roi ni des Venitiens des fectour suffifans pour sopposér au Corne de Peurore, lei crovéperen une dépunsion pour traiter avec lui. Ces Députez étant venus à Nisha y condument le 31, Août 1604, un fectoud Traité avec e Corne au norm da Roi d'Éfégage de prégue dans les mêmes termes que le premier 1, ce qui fair que je n'en répérens point les atticles.

Ce Traicé ne fut point encore natifié dans l'alfemblée que les Ligues tintent pour ce fujet à llantz dans la Ligue Grife, où elles réfolurent de demeurer fermes dans leurs alliances avec la France & avec la République de Venide; & de ne faire au la company de la République de Ponide; de la République de République de Ponide; de la Répub

ancun. Traisé suce le Conne de Fuente qu'il néhanté fon fort copendair alles touvournes à le Képshályen de Verifié ét au Roi Henri IV, qui ne voulier point nompte avec l'Étipage pour ce Sujer : les Gifons finent donc obliges de decommondes suc le Conne, lui faint néclaire qu'il étenne dans le défini de vivre en bon voifinge sive l'Etat de Milan. Deforte que fans randire le Traisré, les partis fe réconciléents; le fort continus usisjeune déshiftéres le l'Econic accorda de tens en tens aux Gifons permittion de tirer une quantité de biéconfidente le l'Etat de Milan.

#### III. Traité de Coire entre les mêmes,

## Pour le même sujet. 1617.

Alliance entre les Venitiens & les Grifons étant expirée, Alphonfe Cæali Ambaffadeur d'Efpagne en Suiffe empécha qu'elle ne für renouvellée, « & négocia fi blem auprès des Grifons qu'il conclur à Coûre le 13. Mars 1617, au noan de Dom Pedro de Toléde Gouverneur de Milan un Traité d'alliance entre Philipse III. comme

Duc de Milan & les trois Ligues Communes.

Par ce Traité lis convincient entraures chofe apul y auroit une amisé perpénules men leurs signis, è qu'îl ne le feriorien autum tor le usus aux autres: Que Dom Pecho obtendroit du Roit d'Efigage la démolition du Fort de Fuence; mais qu'airi les trois Liques ne respondélencien point àvec le Verificien les d'allaires (qu'il y autrei liberté de commercé entre les uns é les autres: Qu'il fecrit permis au Roit d'Affagge de faire une levic de deux mille hommes dans les tous Liques pour le confervation du Doché qu'il répuir temps ne fair par plus forte que d'artique de la confervation du Doché qu'il répuir temps ne fair par plus forte que d'artique de la confervation de la co

Ce Traité fur l'origine de tous les différends qui arrivéeme dans la finite: cer les Ministres és autrie l'ordetlann rétemt pas content de ce Traité, fatten faire en 1,61 & le procès à plutieure Catholiques qu'ils current y avoit en part, bannitent: l'évêque de Coite; l'interm mourit à la quélhon l'Archidactre de Sondin dans la Vallade, de exécutieure ait mort divertés autres présonnes : ce qui intia fi fort les Vallades, qu'ils fe fouleviennt en 1,620. de malfiorétent tous les Calvimilites qui fe trouérent dans leur vallés; il às poplétenter entitué à l'eur écours les Élippondes, com-

me je l'ai déja marqué ci-devant.

## IV. Troisieme Traité de Milan entre Philipe III. & la Lique Grise,

#### Pour la Valteline. 1621.

E Es Grifors étant abattus pat leur défaire & divifez entreux, la Ligue Grife qui et la principale & où il y a le plus de Catholiques, envoya des Ambaffideurs à Milan qui y fireit le z t. Février 1621. avec le Duc de Feria un Traité perpétuel qui devoit être renouvellé de douze ans en douze ans

Par ce Traité ils convintent qu'on n'exerceroit dans la Valteline que la Religion Catholique : molique: Que la jurisfiétion Ecclessattique y apparatendroit: à l'Evéque de Coire : Que les Valtetins suivroient le Conocle de Trente de le nouveau Calendrier: Que le Roi d'Espage pourroit tenir encore huit ans les forts de la Valteine Ensina que les Grisons pardonneroient aux rebelles, de que leur rebellion de le massière qu'ils avoient sit dans la Valteline ne féroient point vanueez.

D'autre part le Roi d'Éfogue promit qu'il enérctiendroit aux études quatre Lecolleire de chaque Ligue; Què la rélitation de la Valeline le froire foulment à cette Ligue & aux autres Communautez qui accepteroient cette paix; qu'il défendroit ette Ligue & le autres qu'il accepteroien ; Que les deux autres autoient deux mois pour l'accepter; & que si elles ne le faisoient dans ce ternés, elles ne févointe recluse à jamuis.

Ce Trairé fut depuis annullé par celui de Madrid au commencement du Regne de Philipe IV. par lequel on convint que les chofes feroient rétablies dans la Valteline en l'état qu'elles étoient en 1617.

#### V. Quatrième Traité de Milan entre Philipe IV. & les Ligues Grife & de la Maison - Dieu,

#### Pour le même fujet. 1622.

TAI racenté ci-devant comment les Grifions actablet par les troupe Efiparoles & l'armée de l'Archiduc Léopold, furent obligez d'envoyer des Députez à Milan, bi on leur fit pafier trois Traitez en un même jour qui fint le 15. Janvier 162. La favoir deux avec l'Archiduc Léopold & avec les Valtelins, & un troifiéme avec le Duc de Feria.

Par celuici le Dac de Feria, ces doux Ligues, & la Sejanourie de Mayenfall conpriment que la Religión Carbiolique front reibile dans le Paris de Grifons, & que les Eciclifatiques feroient remis dans leans fonctions: Que le pufige de armée, al not d'Effaques feroite her par ce pais pour la défine de fes Eura e des Princes de fi Maison; Que quand le Grifons auvoient befoin de blé ils en pourvoient, et rer de Duché de Millas fins piyes encuent droiss; Qu'ils tre laiffronten paller réciproquement aucune armée de quedque nation que ce fix pour le dommage de uns ou des autres. Que le Rei d'Egiopne les fecourrecti autent que befoin feroit courne total leurs ennenin. Quoique les Grifons cuffant capreficient réfervéd ans ce Traité leur alliance avec la France, il ne litait, pas d'etre fort deavantageux à cette Couronne: suffi fut-il annuelle par le Traité de Monçon fait entre le Rois de France e d'Effaques en 1616.

## VI. Traité de Milan entre Philipe IV. & les trois Ligues,

## Pour l'intérêt des Valtelins. 1637.

A Près que les François fairent retirer du Pais des Grifons & de la Valleire, in Le Manquis de Leganez Gouverneur de Milan fils e 1, pillet 1940, naure Traité en cerre ville avec les Dépuses des roois Ligues, par lequel dis comanneur qu'an ligit et de la Région on oblévereur ce qui étair paré par le Traité d'Infiquét. Que les Morions auxoient Russonie d'anni la Valleirie à Fégurd des imposés et Que les Grifons auxoient Russonie d'anni la Valleirie à Fégurd des imposés et que les Grifons auxoient Russonie d'anni la Valleirie à Fégurd des imposés et présent le Valleirie de Fescentes, que quoi les Efigappols ; qui n'exclurent point des charges les Protélans , eurent besuccop moins de foin de la Religion Ca-Ton. II. tholique que le Duc de Rohan , tout Calviniste qu'il étoit , n'en avoit eu dans le Traité de Laufane, car par ce Traité tous les Magistrats de la Valteline devoient être Catholiques.

#### VII. Sixième Traité de Milan entre les mêmes,

#### Pour alliance.

L E Marquis de Leganez fit en même tems au nom du Roi fon maître un autre Traité avec les trois Ligues pour une alliance très étroite pendant dix années.

## .VIII. Traité entre Charles Second & les Grifons,

#### Pour alliance. 1675.

Ous avons vu à la fin du Chapitre 3, que le Roi d'Espagne Chatles Second craignant que les François n'entrassent dans le Milanois en 1675, par le Païs des Suisses, passa un Traité pour ce sujet avec les Cantons Catholiques : mais comme il craignoit que les troupes Françoises ne passassent par le Païs des Grisons, il sit un autre Traité avec eux, par lequel ils promirent de resuser passage à l'armée Francoife en cas qu'elle se présentat pour entrer dans le Milanois par leur Païs.

#### CHAPITRE VIII.

#### Traitez entre les Venitiens & les Grisons.

Etat de Venife est presque environné de tous côtez par la Carniole, la Carin-→ thie, le Tirol, & le Duché de Milan qui appartiennent à la Maison d'Autriche, de sorte que si cette République étoit attaquée par les Princes de cette Maison, elle ne pourroit faire venir du secours par terre que par la Valteline, dont les Grifons font Souverains, c'est pourquoi les Venitiens ont toûjours extrêmement souhairé de faire alliance avec eux.

#### I. Traité de Coire entre les Venitiens & les Grisons,

#### Pour alliance. 1603.

'Ai rapporté ailleurs les raisons qui déterminérent les Grisons Protestans à s'allier plutôt des Venitiens que des Espognols; ce Traité d'alliance fut enfin conclu après plusieurs tentatives à Coire en 1603, entre les Venitiens & les trois Liques affemblées.

Par ce Traité ils convinsent que lorsque le Venitiens auroient besoin de secours, ces trois Ligues leur fourniroient fix mille hommes : Que les Venitiens & les Grifons livreroient réciproquement paffage aux troupes qui viendroient à leur focours: Que les Veniriens affilleroient les Grisons de toutes leurs forces, s'ils étoient attaquez : . attaquez. Que la République donneroir aux trois Ligure par charge année que durreuir cette condéciments, nots nulle fix ents écun les profinons Que de quèlque de la commentation de la profine de trainer la décipilme de la paye des troupes des Grifons, lors qu'elles éconème a fecture de la République de Venife : Endon que ce Traisé durreur du année l'internition de le continuer, se que celle des deux parties qui ne le vouvier pour prope, froite teme den averur l'autre un ainapiavant; autrement cette considération front tenue pour continuée pendant dit autres années, se ainfi sirceffivement.

Le Roi d'Espagne rémoigna un chagrin extrême de ce Traité: ainsi dès la même année il commença à faire sentir aux Grisons les effets de son ressentitment.

## II. Autre Traité entre les mêmes,

## Pour alliance 1617.

Les Grisons furent si mal faisfaits des Venitiens & de leur alliance avec eux, quis's nommotent leur chêre alliance à cause des perres & des chagins qu'el le leur avoit causer, que lorque les Venitiens proposéerent de la continuer, & même de la rendre perpétuélle, ils ny voulurent point entendre.

Nâmmoins dans la fuite les Veniniens firent si bien qu'au mois de Mars 1617. Le Traine en sur conclu aux mêmes conditions que celui de l'an 1693, desorte que je

ne les répéterai point.

La France & l'Épôque s'oppedérent fi forement à la safication de ce Trais
t, que les Gindos renocéreus le 14, Juli 16/17, é cut allunce, xe le virine
jour list drefferent des aricles entreur par fequels ils s'obligéent de ne plus faire
dallunce avec aucus Princes Éranges. Bi arricérent que les particulers ne
paurroient recevoir aucune leure des érangers ni avoir aucun commerce avec, x que les les feldéfulques ne pourroient fe meller d'affaires d'êtat. L'imétre qu'avoient les Véniteus de chalfer les Efoquode de la Valellere, fur caude
qu'encoce que les Ginfons uffilter nemoné à lur allunce, dis ne luiferent pas de le ligure en 18/1, avec Louis XIII. & Charles Emanuel Duc de Savoys pour

lus jamais confenir qu'ils renouvellation leur allunce avec les Grifons, lors

qu'ils les prétieus quelque sems après, mais il lour accoud festement; pullique
dans le Tou des Confons d'état la Valellere, fair même vouleir que ce pre
dans le Tou des Confons de des l'avec que les renouvellations leur l'accoud festement; pullique
dans le Tou des Confons de des l'avec peut peut des l'accoudes de l'avec peut des l'avec peut les renouvellations leur l'avec peut leur des l'avec peut le la president peut les peut l'avec peut le l'avec peut l'avec peut le l'avec peut l'avec peut le l'avec peut l'avec pe

## C H A P I T R E IX.

Traitez entre les Abbez de St. Gal & les Valaisins d'une part, & les Rois d'Éspagne & les Ducs de Savoye de l'autre.

JE finital ce Livie par les Traitez que les Abbez de St. Gal & les Valaisins ont encore fauts avec les Rois d'Espagne & les Dues de Savoye pour la défeude des Duchez de Milan & de Savoye.

I. Traité

## I. Traite de St. Gal entre Philipe III. & l'Abbe de St. Gal,

#### Pour alliance. 1604.

E Contre de France Couvremeur de Milan crisjanar en 1604, que quelque prince anti de Grifons ne priè leur pari course lui à cuté de la confunción de fon fore, ne fe contenta par de renovelle l'alliance entre le Rei fig. mâmer e les Cannon Carbelques : il voulte faire une alliance particulare avec Jofeph Abbé de Sc. Gal. Ainfi il donna ordre au Sr. Cazil Ambidideur d'Effa-gre en Suiffe de Eurafforera és Cal oi li cinculte 1. plan 164, un firm particulair d'alliance entre le Rei d'Effagne comme Duc de Milan & les Abbé, Doyen & Chapitre de Sc. Gal.

Nous avons vu encore ci-devant qu'un de ces Abbez entra en 1634, conjointement avec les Cantons Catholiques dans une alliance avec Philipe IV, ils ont todjours, à infi que ces Cantons, refervé la défensé du Duché de Milan dans les Trairez qu'ils ont passe avec Henri IV. & Louis XIV.

## II. Traité entre l'Abbé de St. Gal & le Duc de Savoye.

Es Abbez ont de même toûjours réfervé la défenfe du Duché de Savoye dans fait dès la fin du siécle paffe alliance avec les Ducs de Savoye, & qu'ils l'ont continué jufqu'à préfent.

# III. Traité entre l'Evêque de Sion & les Dizaînes du Pass de Valais.

#### Pour leurs différends fur la Religion. 1603.

Evèque de Sion fe priemdois Seigneur Goverain de tout le Pañ de Valus', en conlesquence d'une conceffion qu'il fourenoit lui en avoir été faire par Clusimagne: les Dizaines n'en convencient pas, outre cela le voifiange de Bene avoir infété de Calvantine une parie des trois Dizaines du bar Valus: etce divertiré de Régions cards neure l'Évêque de Sion de ce Valulains Prottinats de grand définéende qui tocient fair le point d'éclare lorsque le Roi-Henni IV, les accommoda en 1603, pur le moyen de Sic de Vice fon Ambidéau en Suiffe.

#### IV. Traité entre Philipe III. l'Evêque de Sion, & les Dizaines du Paîs de Valais.

LE Comte de Fuente voyant le Roi fon maître fut le point d'entre en guerre contre le Griffon & Ventienten, pour étre même contre le Roi de Frante, à casié du fort qu'il avoit bàsi fut la froutiere de la Valletine, agit fi bien par fes émillèties qu'il vint à bour au mois de Jun 1607, de conclure avec des Députez de Freèvque de Sons de Cel Dizaines de Pris de Vallas; un Traité d'allines entre le Roi d'Elpapen de leurs Supérieurs. Les Ministères de France ayant eu connosiliance de ce Traitet emplositéent qu'il ne lier instêté n'acteurs!

#### V. Autre Traité de Milan entre les mêmes,

#### Pour le même fujet. 1615.

I. É. Marquis d'Inopoza Gonvernour de Milan indigné de ce que les Valulins qui de foicier als rérores du Due de Svoye, éctoiten entrer dans l'Erat de Malla où its avoient commus bien du disorder , envoya en 1415, des troupes fut la frontière de leur Est qui confine à cleui de Milan, de le rengesa avec lui en négections pour un Traité d'alliance, qui cependunt falon la téolation puide par les tilens des les commers avec les disordes pour de l'active de l'entre de commers avec les l'actives neils, où en réferevent beun neutrement l'alliance avec la France : cependum non-bles pour en figure, ne devoir éen qu'en fingle l'artie de commerer avec les charges, où en réferevent beun neutrement l'alliance avec la France : cependum non-charge de l'active de l'act

Je n'en rapporterai pas les articles, car il fur fans exécution, & fur quelque tems après calfé & annullé dans une Diéte affemblée pour cela à la follicitation du Sr. de Caltillé Ambaffadeur de France en Suifié.

Le Matquis de Caracene Gouverneur de Milan négocia encor en 1648, avec les Yalaifins pour les atriere dans l'alhance de l'Efpagne; mais le Sr, de la Barde fit rejetter toutes fes propositions.

#### VI. Traité entre les Valaisins & les Ducs de Savoye,

## Pour alliance.

Des qu'en 13/6. les Suiffes attenuéren les Etan de Charles Due de Savoye, et qu'uls coccipiente fur lui les Ballagues de Vaux, de Romonne, & de Gex, les Valaitins le faitierne auffi de rotis Ballagues de Savoye qui écolere chan leur voifinses gei les n'enschierent un dans la fuier à Philbiert par le Traite qu'ils frente avec lui en 13/67, moyenmant quai leur latifi les deux auxec. Il paosit qu'ils faillemen auffi depuis avec ces Dues, dont le exceptérent en 16/15, l'allamet." Il et la montan d'appais avec ces Dues, dont le exceptérent en 16/15, l'allamet. Il et la montan d'appais avec ces Dues, dont le exceptérent en 16/15, l'allamet." Il et la montan d'appais avec ces Dues, de l'appais avec les Canton de Berne, & l'ayant fecouru dans la guerre qu'el une cource le Roi efficience le Roi efficience de l'appais avec les cources les de l'appais de l'appais avec les l'appais de l'appais d'appais de l'appais de l'appais de l'appais d'appais de l'appais de l'

#### LIVRE SEPTIEME.

# Traitez entre les Empereurs & les autres Princes & Etats de l'Europe.

lie, & dans les Royaumes de Lorraine, d'Arles, de Dannemarc, de Pologne, de Bohéme, & de Hongrie la Souveraineté qu'y ont possédée autrefois non seulément Charlemagne & ses descendans, mais même quelques Empereurs des Maisons de Saze, de Franconie, & de Souabe, mon Ouvrage feroit extremement diminué; car fuivant cette même maxime, il ne me refleroit presque rien à ajouter après ce que j'ai dit dans les Livres précédens touchant les Trairez que les Empereurs ont pallez avec les Rois de France & quelques autres qui n'ont jamais reconnu la fouverainnet de l'Empire. Mais comme après que la dignité Impériale fut fortie de la Maison de Souabe, le grandes difficientos & le long interregne qui artivérent dans l'Empire, donnérent lieu aux Princes & aux villes d'Allemagne & d'Italie de se rendre presoue entiérement Souverains chacun dans leur détroit. & que par divers événemens que je marquerai dans la fuite, les Empereurs ont perdu fueceffivement la fouveraineté qu'ils avoient fur ces autres Royaumes que je viens de nommer, les Empereurs sont devenus si foibles, que si les Princes de la Maison d'Autriche qui poliédent sans discontinuation la dignité Impériale depuis plus de deux siécles, n'avoient des Royaumes & des Provinces héréditaires qui leur donnett moyen de la foutenir avec éclat, un Empereur qui n'auroit que ce qui lui revient en cette qualité, feroit plus foible & plus pauvre que le mondre Genillomme d'Allemagne. Celt e qui est caule que d'une part les Princes d'Allemagne & d'Italie n'obésifiant préfentement aux Empereurs qu'autant qu'il leur plaît, sont quelquefois entrez en des guerres contre eux, lesquelles ils ont ensuite terminées par des Traitez de paix; & que d'autre part les Empereurs ayant souvent besoin du secours de ces Princes pour leur propre désense & pour parvenir à leurs desseins, ils ont été obligez de leur confirmer les droits dont ils s'étoient emparez, & ont fait avec eux divers Traitez d'allianee. Je prétens donc expliquer dans ce Livre ces Traitez & ceux que les Empereurs ont encore passez avec plusieurs Princes & Etats autres que ceux dont j'ai parlé dans les Livres précédens, après néanmoins que, fuivant ma coutume, j'aurai marqué en peu mots la fuite des Empereurs qui ont regné en ce fiécle, & que j'aurai expliqué les titres & les qualitez qu'ils prennent.

#### CHAPITREL

Suite des Empereurs qui ont regné en ce siècle & leurs titres & qualitez.

L'Empire Romain qui s'érendoit autréfoit dans l'Occident fur l'Italie, les Gazlie, la Germainie, du côcé des Gaules judqua Rhin, ce du côté de l'Italie judqu'au Daudie, l'Illairé, l'Efogne, oc la Gréce, fint presque tour envals vers la fin du 4, tiécle & dans le 5, par un grand nombre de Nationa de Gerannie qui débondérent dant toure ces Provinces, oi lis fonderent différent Royaumes i l'fut entin entiérement dérmit lordque 47,90 doare Roi de Hieriest obligat le jeune Augultule demite Importur d'Occident de entource d'Itariest obligat le jeune Augultule demite Empereur d'Occident de entource d'Ita-

pire.

Les Oftrogous ayant peu apnès vaincu les Hérules polfédérent l'Italie jufqu'en l'année 51s. en laquelle l'Empereur Jultinen les fubiguga entiérement, & réile in Rome & route l'Italie à l'Émpire d'Orient, e dan e dura pas longemes, les Lombands étant entrez feitze ans après en Italie & l'em étant préque entiérement emparez: enforte qu'il n'é qu'et que Rome & (se entroins, la Pettapole, l'Éxarchat de Rawenne, la ville de Venife, & la Calabre, qui demeurérent aux Empéreurs d'apprendre de l'apprendre de l'ap

seurs qui envoyoient en Italie un Exatque pour faire tête aux Lomkards, &c empécher qu'ils ne se rendistent maitres du rette de l'Italie : encore dans la fuite les Lombards se faifirent de la Penapole & du tratiroite de Navenne que Pepin Roi de France leur ôta, pour les donner aux Papes, sins les vouloir rendre aux Greet.

Dider Roi des Lombards fusion quedques années après braucoup de veraziona sur Papes & aux Romania finar que ele Empresura i milliont en devoir de les défendre, Charlemagne fils de l'épin dérusité en 7731. le Romanie des Lombards, le Paput etteni à la Couronne el confirma & augmenta le donations que fon Peter avoit faires à l'Epifé Romaine. Ces lonestins engegérent le Pape Adreng apprentante en cere ville la même autorie qu'a vouveir appararent les fracques. Enfin en fan 800, le Pape Léon III. & cou les Romains feltures pour lux Empresus, evans avoit devid e le prendre pour la Souvezian & leur Protections pusique les Empresus de Constitutionple les avoient abandonnes dans un nécellitez. Cert déction fair confirmée par la Traitez que Charle, fit avec l'Impératric leine & avec les Empresus d'Onees Niciphore, Miebel, « Le Moy X e a l'appara autre choé le Charlemagne que la Souveziante des Romains de l'action de la Charlemagne que la Souveziante des fit forme, contra la constitution de la France, de l'Allemagne, « du Royaume des Lombraths.

Charlemagne affocia à l'Empire fon fils aîné Louis farnommé le Dôlemaine, qui ayant excuelli foul la fucción de fon pére la paragea entre fes tosis fils; enforre que Lorbaire fon ainé eur pour fon parage la diguisé Impérale, [Tailei, & Les Provincer entre la Medie, la Sosone, le Ribdire, & le Rhin; Lordin ent la France Orientile au dell du Rhin, autrement nomuné Germanie, ce qual luir d'amme e nom de Germanies et gChalei famentale le Clauver et la France Coredamale en om de Germanies et gChalei famentale le Clauver et la France Coredamale Royaume d'Itale; de Germanie, & de France ne dépendoient aucunement de l'Empire; & ne descint abloument defluire.

La Dignité Impériale paffa après Lothaire à fon fils Louïs Second qui fut auffi Roi d'Italie, puis à Charles le Chauve, & Louïs le Begue Rois de France; enfin à Charles le Gros fils de Louïs le Germanique, qui fut Roi de France, d'Allemagne, & d'Italie: fi bien que cette dignité demeuta jusqu'en 838. par droit d'hérééthé dans

la Famille de Charlemagne.

Charles le Gos ayant été dépouillé de tous fes East, il y ent quéques Segieuns Italians qui prime fusceillement le tire d'impereur à l'égale de Allemands ils eutent encore deux Rois décéndans de Louis le Germanque, Été al Rois au le courant Empereur par le Pape Ferméol 1. & Cen fils Louis IV, qui mourut en 912. Mais après la mort de celus-ti, comme il ne relois 19, qui mourut en 912. Mais après la mort de celus-ti, comme il ne relois puis de la nece Charlemagne que Cutarles le Simple Roi de France qui n'étoir pas même capable de gouverner fon propre Royaume, ai leutem pour foi Conard Duc de Franconies qui du confinement des Princies défogna pour fon faccelfeur Henri l'Orifleur Duc de Saxer ce Prince fit auffignée à ces Princes la nomination qu'ill n'ét de fin le Colon pour fon succelfeur.

Conrad & Henri ne pritent que le tirte de Rois de Germanie ou des Teurons; & Othon ne peit celui d'Empereur que lors qu'aptès avoir conquis le Royaume d'Italie, il fut en 963, proclamé & couronné Empereur des Romains & Auguste par le

Pape Jean XII, puis par Benoît VIII.

Ainfi Othon se vit Souverain de presque tout ce que nous avons marqué avoit été dans le parrage des deux fils ainez de Charlemagne, savoir de Rome ét de l'Ester de l'Eghié, & des Royaumes d'Italie, d'Allemagne, & de Lorraine; ensorte que comme lui & se selécendans ne pritent point d'autre titre que celui d'Empereum des Romains, on donna dans la finite le nom d'Empire Romain à rour est Pais qui dépendient de laur domination. Pour et que il et le la liquiri fampériale, elle fur d'abord en partie héréalisite, en partie élective, mofrer que lorsqu'un Empereum laffor un file ou un Prince de fan fing, le Princes de Pierre le reconnolidéent fant difficulé pour fon faccelfent, ne le mettant en devour d'elite de Empereum d'une sure famille que lonoque celle de l'Empereur deminer évoir faille. A fainf l'Empire fur faccelfivement dans les Maifons de Saze, de Francionis, et de Souabe, qui décêt an 1154, la dignite Impériale devint purement élective, fant souers fois que les Electuan separ judjust citerté de Empereur que dauquarre familles, févoir dans celles de Habsbourg ou d'Autriche, de Natfun, de L'emplourg, et de Elvéctua va partie judjust citerté de Empreur que danquarre familles, févoir dans celles de Habsbourg ou d'Autriche, de Natfun, de

Comme je ne prétents pas faire ici une Hilfoire de l'Empire, je ne parlerai point des Empereurs des trois demicres Maisons, mais à l'égard de la première, je ne puis me dispensir de dire qu'elle a déja donné treize Empereurs à l'Allemagne, dont le premier fur Rodolphe Comte de Habsbourg qui fut elle en 1269, après l'inter-regne de quitare ou si faire années dont j'ai parle ci-devant & qui listif la mort de l'appende qu'ille present de qu'ille qu'ille present de prime de l'appende d

Conrad IV.

Rodolphe eur pour fuccesseur son fils Albert qu'il avoit fait Duc d'Autriche: mais enfaire l'Empire sur plus de cent trente années dans les trois familles que je viens de nommer, jusqu'à ce qu'Albert Second Duc d'Autriche & gendre de l'Empereur Sigssmond sut en 1438. Elu pour successeur à son beau pére.

Frédéric V. son cousin germain lui ayant succédé en 1440, sit élire son fils Maxi-

milien premier Roi des Romains en 1486. & mourut en 1493.

Maximilien (uccéda à lon pére, & après sa mort arrivée en 1519, il eut pour successeur les controls de l'entre le l'entre de l'Empire en 1531, fit élire son frére Ferdinand Roi des Romains, & lui abandonna entiérement le Gouvernement de l'Empire en

Ferdinand Premier étant mort en 1564, eut pour successeur son fils Maximilien

Second qui mourut en 1576.

Rodolphe Second fuccéda à fon pére Maximilien Second en l'année 1576; il out guerre avec différends fuccès contre les Turas de les Transflyvianis ét après avoir lait une longue trêve avec les premiers de la paix avec les feconds, il se trouva embranis dans use sufficentions domethiques contre son friere Matsias, auquel il fin obligé de céder presque tous se Etaus : il mourut en 1671.

Mathias son frére lui succéda, & après avoir confirmé la paix avec les Turcs & les Transylvains, & vû le commencement des tumultes de Bohéme, il mourut en

1619.

Ferdinard Second Gon confin n'étante encore qu'Archibute & Rori de Bohrime souré uperre & souré enfitire fair la paix avec les Venimiers d'eptis ayant été du pour facceffer de Mathias, il vir en même tems la Hongrie, la Boherime, & la plair grande partie et Hauriche révolées cortue laig mais il eut nat de Conduite & de bonheur qu'il remit tous ces Pais fous son doélistance, priva l'Elécheur Palain de dépuniée & de la Enast, contraignit les Princes Poedinar de rompre leur union, & vainquir le Rori de Dannemar & les Princes de l'Émpire és allez. Il étost le mairer a bôstu de Halmagne et al eur volun e point s'in enfect des affaires de la foccélion de Mantouer, mais la hauteur avec baquelle il s'y conduitir, syant tiet coutes austeurs Princes qu'il fajour à le roude aufi puillaire na Lielle qu'en Allemagne, et leur deven autifique prince de la force de la roude de la confidence de

Ferdinand

Fredmand III. Gecéda à 6m pire 8c fin quelques annéré fast que les Rosis & East fie camentis le vouldiere qualibre resporera, parce que l'Echèque de Trève de le Paleira Azoniera point affaité à 6m dection. Enfin il fit la paix avec la France & la Sudde & avec tous les Phiences de Elempiera, & mount en 1672, a partie que le déplafir de voir mourie avante lui 6m fils ainé Ferdinand IV. qu'il avoir fait dire Rosi de Romante.

Léopold fon fils fur du Emperair en la place après du-buit mois d'interregner; il fouunt d'abord la Pologne & le Dannemuse contre la Sockée, enfaire il fir la pais & s'allia avec cette demirer Couronne. Il fit depuis fuccefilvement la goure & une trère avec le Ture : enfir s'étant aillé avec le Rod d'Epiggne, le Eura Gériarra, & pluficare l'intient d'Allemagne, il entra en guerre contre le Ros de Simégue, qui four, comme je l'aigé aprés pluficare fois, peut le Trairez de Nimégue, qui four, comme je l'aigé aprésé pluficare fois, a locandétion de mon ouversge.

## Titres & qualitez des Empereurs.

Ules Céfar rétant rendu maître de la République Romaine, quoi qu'il y polifidis une autorie flouveraine R. pogles, ne voulus point permère in accepter le tirre de Rei qui feni educar au Peuple Romain, mais il é contenta des tires attheir aut degiunte qui écoient en duge dans la République, avec cette difference qu'elles lui farent données à perpetuile i fi bien qu'il ne prit les qualtes que de condit , de Déclarent, de Prite de la Parine, R titunous d'Empreura, qui récut condit de Chatter, de Prite de la Parine, R titunous d'Empreura, qui n'écut à l'auts Céfariaux, aprète qu'ils avoient remporté quédque visibule confoléable fair les ententis.

Céfar ayant adopté son neveu Auguste Octavien, lui donna son sumom de Céfar qui étoit d'abord un fairmom de la famille des Jules, & qui devint ensuite propre à tous ceux qui succédérent à la dignité Impériale, même après que par la mort de Néron, elle sur sortie de la Maison des Céfars.

Le Sénat ayant encore donné à Ochavien le furnom d'Auguste, (pour masquer qu'on le devoit regarder avec autunt de vénétation que les lieux facrez, aurquels on donnoit la qualité d'Augustes, parce qu'on les confacroit par la voit des Augustes, (ce titre passa sulli à se successivant qui ont totijours pris depuis les noms de Céssa, d'Émporteurs, de d'Augustes.

Ainfi loríque la dignisé Impériale fat renouvellée en Occident, Charlemagne fut proclamé Empereur & Augustie i li parti depaire ce termé-là qualité d'Empereur, Augustie, gouvernant l'Empire Romain, & par la grace de Dieu Roi des François & des Lombards, à quoi il ajoutoit quelquefois la qualité de Seigneur des Frisons & des Cassons.

Louis le Débonnaire fon fils ne prenoit point d'ausre qualité que celle d'Empereur Auguste, d'aurefois de Céter Empereur Auguste, commandant par la grace de Dieu dans le monde Romain, fans faire mention de se autres Royaumes. Se fuccessant par le priete point non plas durant un fort longerisme d'autre qualité que celle d'Empereurs, qu'ils copyoient si émineure, que routes les autres qu'ils y joindoient ne leur proviente plus donnet autre rielle.

Frédéric II. a été le premier qui ait ajouté d'autres qualiter à celle d'Empereur, prenaur recore celle de Roi de Sicile de de Jérufalem, dont il positioni les Royaumes du chef de la mére de de finnme; fans néanmoins prendre celle de Duc de Souabe qui étoit fon partimionie pasernel. A fon exemple cent cinquante ans après Charles IV. Dit la qualité d'Émereut de Romains, codioura Aurelle, « Celle de Charles IV. Dit la qualité d'Émereut de Romains, codioura Aurelle, « Celle de

Tou. II. . R Roi

Roi de Bohéme; & son fils Sigismond joignit encore à la qualité d'Empereur celle de

Roi de Hongrie & de Pohéme.

Eu aprè Frédérie III. qui froit de la Maifon d'Austride, y ajoun fer Ducher, Comez, & austre Spienparle Frédériaires. Maximillen fon fils y joigni encore le qualité de Roi d'Allemagne, ce qui fui innité par Chates-Quirt qui profite aufit à titres par le démonstrement de East donc Il avoit étrité ou ausquéel ju préfer-doit avoit droit du chef dé Marie de Bourgogne fon ayeule. Enfin on frére pet de la comma d'event nois de Hongire de Bobréme, 6 se pour acquis le Duché de Writtenberg, a journ entore à les first les qualiter que le Rois de Hongire de de Bobréme, de les Duce de Wirtemberg, avoiten accountair de de prender.

Ainfi l'Empereur d'à préfem piend la qualis d'Empereur étu des Romains , salours Augulle, Rois de Germaine, de Hongrie, de Bochéme, de Dalmaise, de Croaise, ex d'Étélavonie, Artalduc d'Austriche, Duc de Bourgogne, de Brabat (le Stirie, de Carinhie), et Carnolo, de Luxembourg, de la hause te bliefe, de Witernberg & de Teck, Prince de Souabe, Comme d'Fabblourg, de Troi, Ferrette, de Khung, & de Contro, Landguev de Albec, Morquis du St. de la March Editor, de Control de Carlo de

#### EMPEREUR ELU DES ROMAINS.

Nous avons vu ci-devant que Charlemagne a été Souverain d'Allemagne, & Roi des Lombards, longrems avant que d'être Empereur de Rome; & qu'ainfi cette derniere qualité ne lui donna aucun droit que fur Rome & fur quelques lieux de l'Etat de l'Eglife qui n'avoient point fait patrie du Royaume des Lombards, & qui étoient demeurez aux Empereurs d'Orient. Depuis ce tems-là la dignité Impériale & le Royaume d'Italie ont été unis au Royaume de Germanie, en forte que le Pape & le Peuple Romain se sont facilement obligez de reconnoître pour lour Empereur celui que les Princes Allemands éliroient pour leur Roi. Les Empereurs ont ainsi longrems exercé l'autorité souveraine dans Rome, jusqu'au tems de Henri IV. auquel le Pape Grégoire VII. contesta la souveraineté de Rome & de l'Erat de l'Eglife: les Empereurs qui fuccédérent à Henri IV. firent ce qu'ils purent pour se maintenir dans leurs droits; mais les grands défordres qui survinrent en Allemagne après la mort de Frédéric II. furent cause que les Empereurs n'ont plus été reconnus pour Souverains à Rome ni dans l'Etat de l'Eglife, où les Papes feuls agissent en toutes choses comme Souverains: de sorte que ce titre d'Empereur des Romains n'est plus qu'un nom vain fans autorité; encore l'Empereur ne se dit pas fimplement Empereur, mais Empereur élu, parce que les Electeurs ne le font que Roi de Germanie, ainfi qu'il paroît par tous les termes qu'on employe dans la cérémonie de l'élection de l'Empereur & de son couronnement. A l'égard de l'Empire ils ne font que lui donner leur voix pour cette dignité, & il n'est parfaitement Empereur qu'après qu'il a reçu des mains du Pape la Couronne Impériale : jusques là les Empereurs se disent seulement élus Empereurs; mais quand l'élection qui a été faite de leur personne, a été confirmée par le couronnement de la main du Pape ou de ses Légats, ils se disent alors simplement Empereurs sans y ajouter le mot d'élus. Il n'y a point eu d'Empereurs couronnez par les Papes depuis Charles-Quint, qui le fut à Boulogne par Clement VII. en 1530.

#### TOUJOURS AUGUSTE.

J'ai marqué ci-devant que le nom d'Auguste fut donné à l'Empereur Octavien

& qu'il fut toûjours depuis donné à ses successeurs, même après que la dignité Impériale fut refluícitée en Occident: enfuite Charles IV. & ceux qui lui ont fuccédé y ont ajouté le mot de tosjours, afin d'inspirer encore plus de respect aux peuples pour leurs personnes. Les François & les Suédois ne voulant admettre aucune inégalité entre les titres de l'Empereur & ceux du Roi de France & de la Reine de Suéde leurs Ambassadeurs firent longrems difficulté de consentir que l'Empereur Ferdinand III. prît cette qualité en traitant avec eux à Munster & à Ofnabrugs furtout les François se fondoient sut ce que Ferdinand Second n'avoit point pris cette qualité dans les Traitez qu'il avoit passez avec Louis XIIL à Ratisbonne & à Queralque: mais enfin ils y acquielcérent les uns & les autres, tant par complaifance pour les Etars de l'Empire qui témoignérent se choquer du refus qu'on faifoit de rendre cet honneur à leur Chef, que parce qu'il se trouva que Charles-Quint avoit aussi pris cette qualité dans les Traitez qu'il avoit passez avec François Premier à Madrid & à Cambrai : mais ils ne voulurent point lui passer les titres d'Augustissimu 1 & Invictissimus que ses Plénipotentiaires lui avoient donnez pour épithetes dans le p ojet de Traité qu'ils avoient proposé.

#### ROI DE GERMANIE ou d'Allemagne.

Louis le Débonnaire laissant le Royaume des François en Germanie à son fils Louis déclara expressément qu'il ne vouloit pas qu'il fût sujet à aucun homme mortel, pas même à l'Empire: ainsi l'Empire & ce Royaume demeurérent séparez; en forte que ce Louis & quelques-uns de fes fuccesseurs comme Louis IV. Conrad. & Henri l'Oiseleur furent Rois de Germanie sans être Empereurs : d'autre part plusieurs Empereurs de ce tems-là, comme Lothaire Premier, Charles le Chauve, & Louis le Bégue, & les Empereurs Italiens furent Empereurs sans être Rois de Germanie. Depuis le Grand Othon qui fut élevé à la dignité d'Empereur dans le dixiéme fiécle, les Rois d'Allemagne ont toûjours été Empereurs, en forte néanmoins que leur pouvoir en Allemagne n'est fondé que sur ce qu'ils en sont Rois, & non pas de ce qu'ils sont Empereurs; de-là vient que c'est la Couronne d'Allemagne qu'ils doivent prendre à Aix-la-Chapelle: cependant cette longue union de l'Empire avec le Royaume d'Allemagne a été caule que les Electeurs, Princes, & Vil-les d'Allemagne & difent Electeurs, Princes, & Villes de l'Empire, quoi que les Electeurs n'elifent qu'un Roi d'Allemagne, & que les Princes, & Villes d'Allemagne ne relévent point des Empereurs en cette qualité, mais en qualité de Rois d'Allemagne. J'ai déja marqué que Maximilien Premier a été le premier Empereur qui ait pris la qualité de Roi de Germanie, outre celle d'Empereur; en quoi il a été imité par ceux qui lui ont succédé jusqu'à présent.

#### ROI DE HONGRIE.

Le Royame de Hongrie entra dans la Maifin d'Atuntich de l'an 1a 18, loir qu'Albert A'Atunthe gendre de l'Empereu Siglimond lui faccéda aus Royames de Hongrie & de Bohéme, puis à l'Empire; fon fils Ladillas fur Red i Hongrie parè lui; mais cette Couronne fortie entaile de la Maifon d'Auriche, & cu'n y rentra qu'en 1516, après la mort de Louis Roi de Hongrie, qui dir mé dans mestalle qu'il perdit corne Soliman. Doin s'ayant point silié d'enfant, Ferdmand Premier frére de Charles-Quint qui avoit éponié Anne four de ce Roi précinant le l'accept, mais comme les Hongries diurent pour Roi Jen Zapolila Palain de l'Iranfylvanie, Soliman fous prétexes de prendre le part de Jean, enfaire de fin fils coure Perdianal, érrempas de Bode de de plicticus autres places de Hon-

grie; en forte que les Empereurs ne possédent présentement que la moindre partie de ce Royaume.

#### ROI DE BOHÉME.

La Bokime fur étigée na Royaume pur l'Empereur Henn IV. en 104.6. & a curi vaures Rois Claudes IV. Veneclus, & Siglimond poi on auffi ét firmereur. Ce dernier cus pour gendre l'Empereur Albert Scond de la Malfon d'Auriche, en Geschal de los bases per sa Royaume de Bohime, a auffi-lieu qui éculei de dongie & à l'Empire: cette Coatonne fortit enfaite de fa Malfon, & ye renus de mête que celle de Hongrie, après la mort de Louis demire Roi de Hongrie, qui était auffi Roi de Bohime; Fedinand frére de Charlet-Quint syant époule four, fin auffi de Roi Bohime no 134.6. & ce Royaume étin partie de foren, fan auffi de Roi Bohime no 134.6. & ce Royaume étin partie de la fortur fin auffi de la Roi Bohime no 134.6. & ce Royaume étin partie de loi hérédeixie, & qui l'étoit vértablement échtique le réqui il ner étoit perfone na mile ni femcile de la famille des Rois , quoique dans la larque du Pais on donnir le nom d'étécloin à la reception ou inflatione des Rois, join quélle fit par étoit de faccione hérédeixie ou par un vértable échte. Rois il informe ou au contration de la faccion hérédeixie de la famille des Rois ; quoique dans la larque du Pais on donnir le nom d'étécloin à la reception ou inflatione des Rois, join quélle fit par control de faccion hérédiaire ou par un vértable échte de faccion de la reception de l

#### ROI- DE DALMATIE.

Cette Province est située sur la Met Adratique, elle avoit autrestis des Rois parteuliers, dont le demiet nommé Zelimet hissa fie Eust à la Gour femme de Ladillas Roi de Hongrie, auquel cette Princesse les légua par testament : depuis ce temp-là les Rois de Hongrie en ont toisjours pris le titre; mais la n'en possible rin; elle est toute occupie par les Tures ou par les Ventitiens.

#### ROI DE CROATIE.

Ce Royaume fut premiérement joint à la Dalmarie, enfinite à la Hongrie conjointement avec la Dalmarie, de la manifer que je viens de le marquer. L'Empereur n'en posséde que la parie Occidentale siruée entre la Save & la Mer Adriatique; le reste qu'on nomme Bossite apparaient au Turc.

#### ROI DESCLAVONIE

L'Empereur ne posséde non plus que la partie Occidentale de l'Esclavonie, qui est finée entre la Drave & la Save: cependant il en prend roûjours le titre, de même que les anciens Rois d'Hongrie.

#### ARCHIDUC DAUTRICHE.

L'Autriche a cu premiérement des Matquis pour garder certe fonnière contre les courfs des Hongrois , enfuite, felon que les Empereurs les ont confidêrez plus ou moins , ils leur ont donné facetilivement les titres de Ducs, de Marquis, de Rois , & encore de Ducs. Le dernier Duc de l'ancienne Maifon des Ducs d'Autriche foit Fré-

Frédéric , qui ayant été tué par les Hongrois en 1246, eut pout successeur un autre Frédéric de la Maison de Bade, fils d'une de ses sœurs, lequel Charles d'Anjou fit mourir à Naples avec son cousin Conradin. Après sa mort Ottocare Roi de Bohéme qui étoit veuf d'une autre sœut du premiet Frédéric, de laquelle il n'avoit point eu d'enfans, s'empara de ce Duché; mais comme l'Empereur Rodolphe Premier prétendit qu'il étoit dévolu à l'Empire par l'expinction de la famille des Dues. il s'en empara, & ayant enfuite vainçu Ottocare dans un combar où ce Roi fut tué, il affembla une Diéte à Ausbourg en 1282, où du confentement des Etats de l'Empire il investit son fils Albert de l'Autriche, de la Stirie, & de la Carniole, qu'Ottocare possédoit encore à divers titres. Depuis cela les Comtes de Habsbourg ont quitté ce nom pour prendre celui de Ducs d'Autriche qui étoit plus illustre & plus confidérable. Frédéric III. defirant rendre fon fils Maximilien plus capable d'épouser en secondes noces Anne Duchesse de Bretagne, honora en 1488. l'Autriche du titre d'Archiduché qui avoit été jusqu'alors presque inconnu, n'y ayant encore eu que Brunon Archevêque de Cologne frére de l'Empereur Othon Premier qui cût pris le nom d'Archiduc de Lorraine, pour marquer la prééminence qu'il avoit par dessus les Dues de ce Royaume,

#### DUC DE BOURGOGNE.

Tai déja marqué ailleurs qu'encore que le Roi Jean eût réuni inséparablement ce Duché à la Couronne, il ne laiffa pas de le donner depuis cela à fon fils Philipe le Hatdi dont les descendans mâles l'ont toûjours possédé: mais après la mort du Duc Charles décédé sans enfans mâles, le Roi Louis XI s'en empara comme d'un fief dévolu à la Coutonne faute d'enfans mâles, fuivant la condition perpétuellement fousentendue dans toutes les concessions d'Appanages aux Fils de France. Cependant les Princes de la Maison d'Autriche issus de Maximilien d'Autriche & de Marie fille de ce Duc Charles, y confervent encore des prétentions, auxquelles Charles-Quint ne renonça en 1544, par le Traité de Crepi que sous une condition. qui n'ayant point été accomplie, chacun est demeuré dans ses droits. Ainsi encote que Charles Quint dans les partages qu'il fit avec son frére Ferdinand, ait conservé pour lui tous les Etats de la Maison de Bourgogne, laissant à son frére Ferdinand ceux de la Maison d'Autriche, les Empereurs issus de Ferdinand ne laissent pas suivant l'usage des Princes d'Allemagne de se dire toujours Ducs de Bourgogne, pour se conserver leurs droits sur les États de la Maison de Bourgogne, en cas que la branche descendue de Charles-Quint vînt à manquer.

#### DUC DE BRABANT.

Philipe le Hardi Duc de Bourgogne ayant époulé Margueire bénirée du Duclé de Budant & de plufueur nauers Porvinces de Pail-Pais, fit entree dans fûn dince E Eust qui pafferent enfaite dans celle d'Autriche par le mariage de Marie de Bourge avec Maximilien d'Autriche. C'eft-pourquei entone que dans le paraguel E Eans de la Maision d'Autriche, ce Duché foit aufili ombé dans le parague des cédendans de Charles-Quinte avec les sourse E and e la Goedfon de Margueire, l'Emperue & les autres Princes défendant de Fendinand Permier ne laiffent pas de 6 dire Ducs de Benbarg poul a confereatoul on leun desion, il fe cary échécul.

#### DUC DE STIRIE.

Cette Province est finaée au midi de l'Autriche; elle dépendoit autrefois de Royaume de Hongrie: ce fut Ottocare Roi de Bohéme qui l'ôta aux Hongrois, & après R 1 4 Ω mort l'Empereur Rodolphe en inveftit en 1282. Son fils Albert conjointement avec l'Autriche. Sa Capitale s'appelle Gratz, ce qui fur causie qu'on appelloit Archiduca de Grarz les Princes castes de la Maifon Aturtiche Allemagne, qui avoient en la Stinie pour leur appanage, & desquels étoit issu Ferdinand Second qui payrin à l'Empire aprèt Empereure Mathias.

#### DUC DE CARINTHIE.

Cette Province off funde à l'Occident méndonal de la Strite: elle avoit austréée elb sue particulient, dont le demier fur Henri qui éons affil Conte de Tinel, ac duquel Albert fils de Rodolphe Premier épond la four nommée Elizabeth : cet Henri n'eux qu'aute fille nommée Marpattre, qui latifi fe Estas à Albert III. & 2 fes frées petits-fils d'Albert, & qui écoient fes plus proches parens; fi-bien que cette province erras audif dans la Maidon d'Austrich.

#### DUC DE CARNIOLE.

Cette Province est au midi de la Stirie: Ottocate l'avoit achetée d'Ulric Duc de Carinthie; elle passa après sa mort à la Maison d'Habsbourg avec la Stirie.

#### DUC DE LUXEMBOURG.

Philips le Bon Duc de Bourgogne acquire et Duché moyennam la ceffen que lui en fix la Duchéle, qui de voyara mitanziete par fis lipse te à abandonné par les parens écoir técontus é la procetton. Charles-Quine premoir le tirre de Duc de Laxembourg, Jordine Archadisc Philipse fous pote vivori, se rous le Phinces de la Malion d'Antriché de difera emoire. Duc de Laxembourg, quait que le Roy posities tour en que par le demis en l'activité de la laxembourg, quait que le Roy posities tour en que par le demis en Traité de Trêvée list avec l'Espagne al Estatebonne. Il y a des Caders défendus des anciens Ducs de Luxembourg qui en prennent encore le nom.

#### DUC DE LA HAUTE ET BASSE SILESIE.

La Sieffe dépondoix aurenties du Royaume de Prologne, elle fut conferérée par le ceit Boldiux coure vous enférres de Empereur Henn V., qui avoit formé le défini de s'en rendre mairre: mais enfin l'Empereur Charles IV., n'étant encore que Roi de Bohôme, la joignair à ce Royaume duquel el en paine de fé praire depuis que la contract pour de la Empereur out d'ureit fois entagres à different princes, se celle de Beieg & de Lignits qui furur tréainse en 1075, su domaine de l'Empereur par l'extinction de la famille dec est princes.

#### DUC DE WIRTEMBERG ET DE TEEK.

Let Duct de Trek fesient autrefoit des Princes particuliers qui defenndoirnt des aniens Duct de Zeringue; mais dant la faite de tense leur Ducht de tombé par un mariage dans la Malion de Wittemberg, le marquerat dans le cinquéme Chap, de ce Luvel es droits de l'Emperatur fair le Duché de Wittemberg, le poinquoi il s'en dit Duc. La ceffion que Fredinand Second fit en 1 e5 j. à Charles Duc de Lorraine des droits qu'al voit ne ce Duché, fit cate lage que e Prince qui avoit re-

## TRAITEZ DE PAIX, &c. 135

noncé à son Duché en saveur de son frére, prit durant quelque-tems la qualité de Duc de Wirtemberg.

#### PRINCE DE SOUABE.

Il y a cu dunnt plus de cent ans des Empreure de la Maison de Duce de Souabes la race de cas Duca étant prieir par la mort de Contraila Roi de Napler, le Duché de Souabe fur réini à la dignité Impériale; ce qui fait qu'il y a en Souabe ant de villet Impériales de Moldes immédiats. Mais il y cut encore des Ségueurs qui prirent le titre de Contres de Souabe, dont le dernire ne laisfit qu'un fils nommés Anne que l'Empreura Rodolphe Premier maris à 6 nn férosod fils qui protoit le même nom que lai, «e avoquel d'donna le titre de Prince ou de Duc de Souabe. Je nn fils de ce Dux Rodolphe ne pouvant après la more de de fon pére obsenit que l'Empreura Albert Premier son oncle lui remit les Euus que son pére sour logolète, en conquit un et d'abusqu'un qu'il fassifians e equ distraction de Duché fut conssiqué au prosti des enfants d'Albert, dont pour cette raison les defendans portent le tire de Princes de Souabe.

#### COMTE DHABSBOURG

Habsbourg doit une forrerlie flute fur le Lac de Lucene dans le Pais des Suife, nó les Commes de Habbourg soeint beaucop de Seipenties. Le Habbuirn de ces lieux s'étant foulevez coutre les Princes de la Maison d'Aurriche, ceux de Lucener alifilles de Cantonas d'Uti, de Schwire, se d'Underval printen ces chiexu en 1511. Se le minéreux judqu'aux fondement. Ce Comés els préfentement policit par les Cantonas de Zuric de de Bernes; ceptodant les Princes de la Maison d'Aurriche continuent de s'ent dire Comtes pour conferve la mémoire de leur origine. L'Empreur Présérie III. le réduit Comtes Pince.

#### COMTE DE TIROL

Ce Comés à la Catimité et la Camiole ven l'Orient, & le l'aix de Suiffe, de forfions ven l'Occlounts i entra dans la Malion d'Austrile avec la Carimité de la manière que je l'ai unarqué sa fujer de cette Provinces il a été dans le ficiele précédent se d'ann citude profisé à d'avierfe fion par de britnese de cette Maion qu'on appelloit les Archibots d'inféreix, du nom de la ville capitale du Trol, mans ce note s'étain sa domaine de l'Empereur, nant par la mort du dembe Archibot d'Info, proté été fian se dans de l'Empereur avec la fille unique du précédent Archibot.

#### COMTE DE FERRETTE.

Ce Comé relève des Evêques de Bile, se est entré dans la Maison Atantièn par le moyen du amaige d'Albert Second Duc d'Autriche avec Jeanne fille d'Ulric Cornet de Ferrette, & qui lus fon héritiére vers l'au 1358. Ce Comé Étip parte de Sanquey qu'ai séc écéé à la France par le Traise de Munifler : ain file Roit en est Sovereaus. L'Émpereure ne prend pour ceux qualité deuts les Traines qu'il on est Sovereaus. D'arbert les donné se fic Cardiala Mezam qui l'a Judié se Duc Mazzan.

COM-

#### COMTE DE KIBURG.

Kiburg est un Comté en Suisse qui étoit autresois possédé par les Comtes de Habsbourg; les Cantons de Zuric & de Berne en jouissent à présent aussi-bien que de celui de Habsbourg.

#### COMTE DE GORITZ.

Ce Comté est fitué entre la Carniole & le Frioul. Maximilien Premier s'en faifit en 1501, comme d'un bien vacant par la mort du Comte Léonard décédé fans enfans.

#### LANDGRAVE D'ALSACE.

L'Empecur Rodolphe Premier donna le Landgravite d'Alface à fon fecond fally ce Landgravité d'ement adan la Malfon d'Autriche, e foit tenthé dans ce fiécle dans le parage des Archiduses d'infrunt, lefquelt suffi-bien que l'Emperur, l'Emperur, l'Emperur, e la Maifon d'Autriche on cédée ce Landgravité à la France: de force que ces Princes ne devroient plus prendre le titry de Landgrave d'Alface. Les François vouloient émpérede que l'Emperure refraudand III. ne le préd dans le Trairé dura ce l'autrice et a mois comme il échoir ce Landgravite par ce Traité, on juge qu'il en pour éte encore prendre la qualif en cute loccation : expendrain l'Empereut d'à prédent pondant la demiser guerne de encore depuis, a tonjours pris le titre de Landgrave d'Alface dans les Traites qu'il à fluit avec le Ros, comme dans celui de Nimégue ni dans le demire qui a éfequité à Ratisfonne.

#### MARQUIS' DU St. EMPIRE.

Le Marquifat du St. Empire contient Anvers & fon territoire il entra dans la Maifon d'Autriche, ainfi que les autres Provinces des Païs-Bas par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien d'Autriche,

## MARQUIS DE BURGAU.

Le Maquifat de Burgua els fimé dans la Subbe à l'Occident d'Ausbourge; il ficonome on 1815, par l'Empreuxa Rodolphe Pentire à fon lis aprile décèc du Marquis Henri mort fins enfaire. Il y avoit au commencement de ce fiéch des Princes de la Mafion d'Austriche qui protosses le titre de Marquis de Burgua; dont il y en avoit un qui avoit époulé la questiente festre du demise Duc de Julières; mais comme il mouvru fais enfairs y ce Marquifar ell recourné aux autres Archidocs d'Austriche, e « l'herferentemes profédé par l'Empreux).

#### MARQUIS DE MORAVIE.

La Mozavie est à l'Oxiene de la Bohéme : elle a autrefini été un Royaume foir puillant qui ééendoit dans pluseurs Provinces vossines. Ce Royaume ayane été éteine, la Motavie dépendit premiérement de l'Empire, puis de la Pologne, enfini de la Bohéme, à l'apacille elle a été unie il y a plus de fax cens ans. Ainsi l'Empereur la possidé en qualité de Roi de Bohéme.

MAR-

#### MARQUIS DE LA HAUTE ET BASSE LUZACE.

La Lorace dépendois autrefois de l'Empereur elle fur unie à la Bohéme par Charles IV. L'Empereur Ferdinand Second la engagée à l'Electeur de Saxe qui prend ainfi le titre de Marquis de la haute & balfe Luzace: may l'Empereur le prend toijours auffi pour se conferver le droit de la retirer en rendant à cet Electeur le prix de l'engagement.

#### SEIGNEUR DE LA MARCHE ESCLAVONIQUE.

Cest la même Province que celle de Windisch-Marck , on Marche des Windes; elle est fur la frontére de l'Auriche. Ortocare Roi de Bohéme l'avoit acquisé d'Ul-ic Due de Carinhie avec la Carniole: ainsi l'Empereur Rodolphe la donna à son sils Albert avec les autres Provinces qu'il foi à Ottocare.

#### SEIGNEUR DE PORT-NAON OU PORTENAU.

Portenau en Latin Portus Nomis est fitué sut le Golse de Venise dans le Pais des Morlaques. Ortocare l'avoit encore acquis d'Ulric Duc de Carinthie avec la Carniole & la Marche des Winder: il sur ensuite donné à Albert sils de Rodolpha avec ses autres Provinces.

#### SEIGNEUR DE SALINS.

Marguerite d'Autriche, Charles-Quint, & Philipe Scored on fouven pri le nitre de sérjeune de Salint qui et leur Wille de Franche-Corné. Quoique des parage des Euss de la Maifon d'Aurriche & de Bourgogne, la Franch-Corné foit elemente au Soul éTélagne, l'Emprewer Perdinand Second & fei décendra fe font néammoins encore voijours dira Ségocum de Salins. Comme le Roi et plus fementeme propriétaire du Corné de Bourgogne, a l'émble qu'il ne devroit plus permettre que l'Empreur prite encore la qualité de Seigneux d'une Ville de ce Comté, fintrout d'une la Traitze qu'il plus d'ave es Sa Majetié.

Jai déja paté dans les Livres précédens des Traitez que les Empéreurs ont fairs avec les Rois de Dancemarc, de Saéle, et de France, & avec les Estas Généracta R et les Suities ainsi pe ne rapporteral en ce Livre que les Traitez qu'ils ont paf fez avec les autres Principes, après que j'aurai fuellement, fairsant ma coucume, musqué les métories à par palé des Traites qu'als ont dis serc les Princis de les Estats qu'els endroires à la parté des Traites qu'als ont distre serc les Princis de les Estats de la condition de la company.

que je viens de nommer.

Traitez entre les Empereurs & les Rois de Dannemarc. Voyez Liv. 2. Chap. 5.

Traitez entre les Empereurs & les Rois de Suéde. Voyez Liv. 3. Chap. 4

Traitez entre les Empereurs & les Rois de France. Voyez Liv. 4. Chap. 6.

\* Tom. II.

Trai-

## HISTOIRE DES

138

Traitez entre les Empereurs & les Etats Genéraux. Voyez Liv. 5. Chap. 2.

> Traitez entre les Empereurs & les Suisses. Voyez Liv. 6. Chap. 3.

## C H A P I T R E II.

Traitez entre les Empereurs & les Etats de l'Empire au fujet de la Religion & de leurs Etats.

Noore que les Electeurs & les Princes de l'Empire reçoivent de l'Empereur l'investiture de leurs Etats, ils ne laissent pas d'y être présentement presque entiérement fouverains, & d'être confidérez comme les membres d'un corps dont l'Empercur est le Chef cela a été cause que dans ces derniers tens les Empereurs ont pas-lé avec eux quelques Trairez de paix, pour terminer les guerres qui s'étoient émues entr'eux, & plusieurs alliances pour en tirer les secours dont ils avoient besoin; ce qu'ils n'auroient pas fait s'ils les avoient abfolument confidérez comme leurs Sujets, ainsi qu'ils prétendirent durant quelque tems lotsqu'on traitoit les Préliminaires des Traitez de Weltphalie. C'est-pourquoi encore que j'aye d'abord déclaré que je ne prétendois point rapporter en cet Ouvrage toutes les Conventions & Traitez que les Souverains de l'Europe ont paffez avec des Princes ou Erars leurs Sujets, je marquerai ceux que les Emperents ont faits avec les autres Archiducs d'Autriche, & avec les Electeurs, les Princes, & les autres Etats de l'Empire. Mais avant que de parler des Traitez particuliers qu'ils ont faits avec chaque Prince ou Etat, je crois que comme les plus grandes affaires que les Princes d'Allemagne ayent eues depuis fix ou sept-vingts ans à déméler avec les Empereurs, ont été au sujet de la Religion, il feta plus à propos de commencer par les Traîtez généraux qui onr réglé ces difr sea posso propose occumentos par as rames gocaras, que on sego coloridade ferends, cam parce quals regardent prefoge rous les Euras de l'Empire une Carbolques que Protelhars, que parce que leur connocifiance feval pour metas entende les Traitez parciolisers paties avec chaque Prince & Eur de l'Empire, même pour comprendre dans ce Chaptire tout ce qui regarde l'Empire en général. Je le finiciar par le article de l'Article & de Carpliable de de cement les droits de tous les Etats de l'Empire,

Première Transaction de Passaw entre l'Empereur Charles-Quint & Maurice Electeur de Saxe,

Pour les intérêts des Protestans. 1552.

Comme la Transaction de Passe est le premier fondement de la liberts de Religion dont les Protestans jouissen préferantement en Allemagne, & qu'elle a téé
consimiée par toutes les Capitulations des Empereurs qui ont regné depuis, & par
les Traitez de Westphalae, j'eltime nécessire de la mettre à la tête des Traitez dont
prétents paste en ce Coppare : & pour fais misuax connoître le commencement

№ 1a fin de tous les différends au faise de la Religion qui divis l'Allemagne, jud-qu'à ce qu'ils oncé été entaine par les Trantes de Wellphalle, je remontares judqu'à l'engine de Lundérantime en Allemagne, & marquezai en peu de mote fuivant forcé des tems les Edits qui finerent inni contre les Ludderiens, & les dégres par [c] quels ils parvintent enfin à la liberté qui lour fut accondée par la Tuntáction de Palliw.

Le Pipe Léon X. ayant en 1172. accoudé de grande Indulgence à eur qui contribueirent de leurs denies pour les binimes de l'Eglié de S. Pietre de Rome, les Augustins de Sare eutren quelque juloufe de ce qu'on avoit donné aux Jacobin les commission de gricher ex Indulgence en ce Pair, a luis eque évicient eur qui avoient perspet en ce foit par la lieu que évicient eur qui avoient perspet en ce l'entre Reignez Augustin de Docleur en Ulniverfied de Wittenberg en Sare, ayant de particulémente commis par le Supérieur fut de l'utilité d

Cala fur camé que l'anné faivates le Papé prenane par en cette diquite fu d'abond citre Luther à comparative d'evatte hi il Rome; enfinir à la pririce d'italie Elchau de Sase, qui svoir beaucoup de confidêncion pour Luder, il commit la connosiliance de crete affite au Cardinal Cettan fan Liger en Allemagne. Luther pour obër: à l'ordre du Pape, se préfana devant ce Cardinal à Audsoug; nuis m'ayast point vous intraîtré se opinions, quoique en Cardinal si ce qu'il put pour l'y, obliger, il se mista après avoir passe un ache par lequel al appelloir de vous ce que le Pape pourrais ordonne contre la lus Concile gériral qu'il fouencie ére au-della du Pape. Ains le Pape qui vit qu'il ne pouvoir réduire ce opinitire par la doccoer, ayant condamné s'in opinions pur le Balle & Etté brade s'e livres et is 3 so. Luther si sépan entrémente de son oblitance, fit suffi brûker publiquement si Bulle, & le traits solijoune depuit d'Ante-Cristi.

L'Empresur Chiefo Quine fir venir en 1311. Lubre à la Diére de Vonnes; de parie l'avoir entrolle, voyant qu'il ne vouleit point encore fe ristande 3, il fu L'êt par lequel il le mis su Bin-de l'Empire avec se adhérans, muis certe présergéciente four le des l'empires avec se adhérans de l'empire avec se adhérans de l'emprese visuréciente pour Ludrer, de synte empéché que l'exécution de cer Edite ne sit or donnée clarez pour Ludrer, de synte empéché que l'exécution de cer Edite ne sit or donnée puerreux de s'impienent dans le Diére qui farger terme s'i Naturabog en 1312. 6 1313. Les Lusteenn farreux moine si pussilian à la pensaire Dêre de spregre par le la comme de l'archive de la Résilion c, chacen posoriet girg d'ans se Estas; en forte qu'il en pir tendre bon compas 3 Dies & 3 l'Empresurs par où les Ludrhéries socquerient liberé de codification.

L'Archike Ferdinand frie & Lieisenant de l'Empereur voulux empôche la propagnion de l'héric jenifiqui la la pouvait entigre noue - diri, corrovqua en 133-9, une feronde Ditre à Spate, où system tais la division entre les Luchières de Zimigliera, il fir en force qu'il fine choise qu'il a fectio permit à performé de fe firse Luchières fonts in linear de l'Etché au Werner noue été negas unait que l'Eudeincondition que la Caltablogue y sarcieir l'excice libre de leur Relegion, & que les Sactamonaires & les Anabapailles férieires terdus de ces accommoditente de les Sactamonaires & les Anabapailles férieires terdus de ces accommoditente de les Sactamonaires & les Anabapailles férieires terdus de ces accommoditente de les Sactamonaires & les Anabapailles férieires terdus de ces accommoditente de les Caltablogues y anticier l'excise l'abec de leur Relegion, & que les Sactamonaires & les Anabapailles férieires terdus de ces accommoditente de les Caltables de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de destinate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'exciter de Sarse, Corque Manquis de Banabeloung, Estaté & François Dues de Lumbourg, Fillips Landgayere de Helie, Wolfging Pinter d'Anhalt, de quatores Velle Impéciales, ferrois Stanabourg, Benneberg, Ulm, Conditante, Revalles

- an God

14

Weissen, Memminge, Lindau, Campten, Hailbrun, Isena, Nordinge, & St. Gal protestérent contre ce Decret: ce qui fut cause qu'on donna dans la suite aux

Luthériens le nom de Protestans.

Chathe-Quint affembla l'année fuivaneu une Diéte à Authourg, où le fit mane Frinces hi représenteu une Consision de rés qui et de cause qu'on défigue le
plus fouvert le Luthérieus par coux de la Consision de Authourg. L'Empereur
pour rédaire la Luthérieus par locavoeur, n'é abacet un Dever pur lequel à leur
pour rédaire la Luthérieus par locavoeur, n'é abacet un Dever pur lequel à leur
le catholique à leur Communion, ni de les inquisier dans l'exercice de leur Religion en leur Pais mais comme le Prosections fueur entreonneur de ce devere, ils
freniréeur chez eux. L'Emporaux en fix si inné qu'il en sit un autre put lequel d'édireit aux n'Anaporties, Zonigheur, de Luthérieur écretres leur Religion dans toux l'Émprie, de les mis movere dans la déclinée aux Anaporties, Zonigheur, de Luthérieur écretres leur Religion dans toux l'Émprie, de le passion copropée de de confidence de leur sondemant que
four, jusqu'a de passion corporatie de de confidence de bient codemonate que
four, jusqu'à ce qu'il en site auxente déposé par le Concile qu'il promierone d'obsernir da Fre de mis fit mois.

Cot Prince de quelques sutres circus régant liques en la même année à Smaldie turs pour le dérindre musulement fon les arangeire pour le figir de la Religion, que pour empédere que Charles Quint ne fix êtire Rot de Romanin fon firre Ferdinand, le Elcherar de Mayence de le Palaira pour empédres que ces differends n'éclasifient en une gourre civile, moyennéeres à Nuembrey au mois de pallet 1931. un Traife par lesqui on convinti que l'Ernepeur Broist proclaimer une pars, publique en Altemagon, que l'execusion des Decens de Wormes de Alusdouge Rolgon infolyan four Concile, doupel Elmpurare donnéerds de Pape la convecation dans fer mois, de la célébration un na après; de que s'il ne la poweit obterit, il affembleste une auer Dicés, dans laquélle en checherole in moyens de

pourvoir au repos de l'Empire.

Le Pape Paul III, couveçau premièrement le Conoile à Manuose en 156. en tinée à Vienne, mais comme les Proetilans ne vooiloires point s'y foomment, de qu'aucus Evéque ne s'y rendoit, il fat obligé de le fufigendre en 1518. Le Procellant etimograms voolet beut emmeine ce differend à Parmishé par une conférence avec les Carloblopes, l'Empresur donns les manus à un Trait qui fix conclui à Franchet, par loque la part ou curée de la Religion fur provogé de quante mois, product fefquel on corvine que cour les procès instruce, course la révochiament, l'autre de l'autre de l'autre d'avenir de l'autre d'avenir, c'equ fer Theologiera de chaque peut s'affemblenoient pour voir s'ils ne pourroient point s'accorder fue le fait de la Religion.

Les deux putit ne parme faccoder dans les conférences qu'ils cuerte némules à Ratisboute en 1841 n. distantis comme l'Etisperar voileix, en frorofint les Proteflans, les décaber des inérêts de la France, de laifer l'Allemagne en quolque peup pendant le voigne qu'il médient de faire ni Etispea, il fix un Devec en ceste mines ville le 18. juille de la même sande, par lequel du confestement de la Defer ce différents fuerre termi à la déclitor d'un Conselle Général ou Nitonai, pare, s'il sim innover, se de débaucher performe de l'ancienne Regigion, se on entiqueir aux gene d'Etiglié de le fréquence, de vivre veue plus dé diciplins.

Outre eo Decret qui écoir publie, l'Empereur donna en fecret aux Procellans des Lettres Patentes par lesquelles il leur permit de croite de de professer ceutre voudroient, de de recevoir ceux qui desireioient entrer dans leur Communion : il suspendir le dermier Doctre d'Ausbourg, de les précédens donnez contre cux: enfin

il ordonna à la Chambre Impériale de Spire de leur rendre justice fans avoir égard à leur Religion, qui entrainoit la ruïne des Monafétres & des Egulés que les Catholiques pollédoient encore dans les Etats des Protestans.

Le East de l'Empire réfolueur en 1942 à la roilfère Diète de Spire d'affilier fortenne l'Empereur une count le Fance que courte l'eure : Empereur filter fortenne l'Empereur une count le Fance que courte l'eure : Empereur filter Deret a faige de la Religion, par lequel à légémair encore l'exécution de céal d'aubusuig avec définé d'amaitier perfonne sa figer de la Religion; jusqu'à la reue du Coroile Genéral ou d'un Nistonal. Il ordonna que des hommes deche se paire de deux peuts s'affemblement pour ségle ex qu'on obérveour jusqu'à Concile; que expendant a deux pients vivroinet entréaux en pair, que tous le product en sa faige de blema d'Églés aigner demeureureur latgredant, que chappe partie de le blema d'Églés aigner demeureureure latgredant, que chappe partie de l'est d'affetin dans la Chambre Impériale, que les Chève le la chiéfens, enfin que les Aistres d'Ecoles & les Prédictateurs de l'aux & de Yaure Religio fresionet encreteureure de resureure de l'Eglés de de doisione de ficilée.

Le Pape Paul III. ayant en 1545, convoqué de nouveau le Concile à Trente, plusieurs Princes Protestans déclarérent encore qu'ils ne s'en rapporteroient point à un Concile où le Pape préfideroit : l'Empereur en fut si irrité qu'après avoir fait publier un manifeste, dans lequel il déclara qu'il n'en vouloit point à la Religion, mais sculement punir la rebellion de ceux qui refuloient de se soumettre aux Decrets des Diétes, & qui se liguoient contre lui avec les Puissances étrangeres, il mit au Ban de l'Empire Jean Frédéric Electeur de Saxe, & Philipe Landgrave de Hesse comme pernurbateurs du repos public & usurpateurs des biens d'Eghle : & avant artité dans son parti Maurice & Auguste Ducs de Saxe & plusieurs antres Princes Luthériens, il défit & fit prisonnier en 1547. l'Electeur de Saxe, & obligea le Landgrave de lui venir demander pardon à genoux. Je rapporterai plus particuhérement ailleurs les conditions sous lesquelles chacun de ces Princes obtint la grace de l'Empereur ; je dirai seulement ici qu'aptès ces bons succès, l'Empereur sit ordonner dans une Diéte qui se tint à Augsbourg en cette même année 1546, que tous les Princes & Exars d'Allemagne seroient obligez de se conformer aux Décifions du Concile de Trente : à quoi tous les Protestans donnérent les mains à l'ex-ception de l'Électeur de Saxe. Mais ensuite le Pape Paul III. n'ayant point voulu remettre à Trente le Concile qu'il avoit transféré à Boulogne au mois de Mars 1547. l'Empereur fit publier en la même ville d'Ausbourg en 1548, un nouveau Decret qu'on nomma l'Interim, dans lequel il ordonna que jusqu'aux décisions du Concile Génétal qu'il promettoit de faire rétablir au plûtôt en Alleniagne, les Catholiques perfiftaffent dans leurs anciennes coutumes; & qu'à l'égard de ceux qui s'étoient séparez de l'Eglise Catholique, ils se conformassent à ce qui étoit porté dans un certain écrit que plusieurs Docteurs Carholiques & Protestans, auxquels il l'avoit communiqué, avoient approuvé, & dans lequel il n'y avoit que le mariage des Prêtres & la Communion fous les deux especes qui fussen contraires à l'usage de l'Eglise Catholique. Plusieurs Protestant s'écriérent dès le commencement contre ce Decret qui contenoit plusieurs choses contraires à leur créance; enfin ils le rejettérent tous

Le Duc Maurice anquel l'Emporeur avoice ûnde l'Electorar de Saze dont il avoit déposallé Jan Fédéric, reçuire et l'artiris, de folicit a longe-mest Emporeur de mettre en bleeré le Landgrage réfont écus pour le retroit etoijour présonie contre la parole que le Landgrage réfonde lui avoir été données enfin voyant en 1514, qu'au bout de cinq années l'Emporeur rélagifiées poine le Landgrage, été ligua avoir Henri Second Roi de Faunce, de ayant encore auiré dans fon pari Joschim Second Etécheur de Benadebourg, Frédéric Contre Palatin, les Ducs de Wachtbourg, de Cabur-pours, Henri Re Jean Albert Daze de Meddebourg, de

- my Carnob

Ernest Marquis de Bade, il se déclara ouvertement contre l'Empereur, qu'il pensa

furprendre dans Infpruk.

Ferdinand Roi des Romains & les Electeurs & Princes de l'Empire qui n'étoient point liguez avec Maurice, s'étaut entremit d'accommoder les parties, fient enfin convenir à Passaw le 2. Août 1552. d'une. Trapsaction ou Trairé qu'on a

depuis appellé la Pacification de Paffaw.

Par cette Transaction ils convinrent que l'Electeur de Saxe & ses alliez licencieroient leurs troupes, & se remettroient dans l'obéillance qu'ils devoient à l'Empereur & à l'Empire: Que le Landgrave seroit mis en liberté aux conditions que je marquerai daus le Chapitre V. en parlant des Trairez passez entre les Empereurs & les Landgraves de Helle: Qu'on convoqueroit dans fix mois une Diéte générale, où avec l'avis de quelques Docteurs des deux Religions on traiteroit des moyens d'affounir les différends de la Religion soit par un Concile Général ou National ou par une affemblée générale de l'Empire : Que cependant les Erats de l'Empire réfoudroient dans la Diéte prochaine ce qui seroit observé: Que les Assesseurs de la Chambre Impériale rendroient la justice sans distinction de Religion, & laisseroient la liberté à ceux qui y feroient ferment, de le faire à Dieu & à ses Saints ou à Dieu, & fur les Saints Eyangiles: Que ceux de la Confession d'Augsbourg ne seroient point exclus de la Chambre Impériale: Que l'on traiteroit dans la prochaine Diéte des griefs propofez par le Duc Maurice: Que le Comte Albert de Mansfeld & fon fils le Rhingrave, le Comte Christophle d'Altembourg, le Duc Othon Henri Comte Palatin, le Prince Wolfgang d'Anhalt, & les autres qui avoient été mis au Ban de l'Empire, rentreroient dans les bonnes graces de l'Empereur, à la charge de lui être obéiffans à l'avenir & à l'Empire : Oue les Etats qui avoient été dépouillez de leurs biens à l'occasion de cette guerre, y seroient rétablis, sans pouvoir néanmoins intenter aucunes actions à cause du dommage qu'ils avoient recu : Oue le Duc Othon Henri Comte Palatin scroit rétabli dans son Duché de Neubourg: Qu'il y auroit une amnistie générale pour tous ceux qui avoient eu part à cette guerre: Que le Comte Richard de Solms & autres prisonniers seroient mis en liberté sans rançon : Que le Marquis Albert de Brandebourg seroit compris dans cette Transaction, s'il le vouloit : Que les Electeurs de Saxe & de Brandebourg, le Marquis Jean de Brandebourg, & Philipe Duc de Poméranie régleroient les différends entre Henri le Jeune Duc de Brunfwic & la Noblesse de Brunfwic, toucliant quelques biens dont cette Noblesse avoit été dépouillée par ce Duc; & quelques fommes qu'il prétendoit lui être dues : Que cependant désenses seroient faires au Duc Henri sous peine de Ban d'inquiéter ces Gentilshommes en leurs personnes & biens: Enfin que ces quatre Princes régleroient aussi les différends entre le même Duc Henri & les Villes de Gollar & de Brunfwic.

En conféquence de ce Traité le Landgrave fut mis en liberté, & les Protestans au mois d'Octobre, & qu'il leva au mois d'Octobre, & qu'il leva au mois de Décembre de cette même année.

#### Decret il Ausbourg,

#### Pour la paix de la Religion.

Prefermand agrait en configuence du Trairé de Pullire affemblé à Authourg en 1 35, une Dire plorafue de Enna de Empire pour cabil une ferme paix entre les Cachdolques de les Protellaus , comme faignar fost encore grande entre les deur prairés, on cut bien de la poice de les faire covernis d'un Dierce on réfulte de la Diéce qui les commité les uns de Jes autres ; furtous les Protellaus sémoignéces. ente une extreine peine de confeinir que les Aschrésques, Evéques ét autro trêue Carboliques qui imbalfationair à l'avenir leur Regiono, fidiere pure cela faul privet de leus bindifices ; (ce qu'on appelloit la Réfervation Luklistifique) pure que per ce moyen la Religion Carbolique perdant les Pérdies contrevois la Egile fet. Mais las Carboliques èt unems fi firmes à cer article diquel dépendoit la compe piloté toute la Négociation que de s'en départir, Juili les Proetties y donne pe placte toute la Négociation que de s'en départir, Juili les Proetties y donne contre. Com Derre que qu'a absensé le Tait de la Religion de le constant que départ de Taité, pusiqu'il fire appearer és de grar de Fasts de l'Empre de de compe une époce de Taité, pusiqu'il fire appearer és deux l'Empre de de deux Réligione.

Par ce Decret ce Prince pout établir la paix entre les Erats de l'Empire de l'ancienne Religion & de la Confession d'Ausbourg, ordonna qu'ils ne se seroient aucun tort les uns aux autres: Qu'ils ne le troubleroient point réciproquement dans l'exercice de leur Religion ni dans la jouillance de leurs biens : Que coux qui ne professeroient point ni l'une ni l'autre de ces deux Religions, seroient exclus de cette paix: Que si un Prélat ou autre Ecclésiastique se séparoit de l'ancienne Religion, il seroit tenu d'abandonner son bénéfice, sans préjudice de son honneur; & il setoit permis à ceux qui avoient le droit de l'élection à ce bénéfice d'élire en sa place un nouveau Prélat de l'ancienne : Que les biens d'Eglife occupez avant la Transac-tion de Passaw sur d'autres que sur des Etats immédiats de l'Empire, seroient compris en cette paix, fans qu'on pût rechercher ceux qui s'en feroient emparez. Que jusqu'à la réunion des deux Religions, la jurisdiction des Ecclésiastiques ne s'étendroit point sur ceux de la Consession d'Ausbourg dans les choses de la Religion, mais seulement dans les droits séculiers: Que les différends qui surviendroient sur ce sujet seroient terminez par arbitres: Que les Etats de l'Empire n'induiroient par force ni par adresse aueun autre Etat ni ses Sujets à embrasser leur Religion, ni ne les prendroient point à l'avenit en leur protection : Que ceux qui voudroient fortir d'un Païs à cause de la Religion le pourtoient faire avec leurs familles & vendre leurs biens; sans préjudice de la jurisdiction des Seigneurs sur leurs Sujets qui n'étoient pas libres: Que la Noblesse libre qui reléve immédiatement de l'Empire seroit comprise en cette paix: Que les villes libres Impériales où les deux Religions avoient alors cours, demeureroient aussi en possession de leur Religion: Enfin que toures les déclarations & autres choses qu'on pourroit alleguer contre cette Trève n'aurojent aucun effet.

III. Traité de Prague entre Ferdinand Second & Jean Géorge Premier du nom Electeur de Saxe,

Au fujet des biens de l'Eglife poffédez par les Protestans. 1635.

E Nove que la Réfervation Eccléssifique et sei conferite par les Prontins, stant la Diete d'Audoung, la Pridera qui fi faint depund et cur Religion avoient bien de la paine de fe récoulte à le déposible de leurs bénéfices, qui leur format, ficient le plus fouver la méliature pour de leur folditence : céle-pourque sit vou-lairent dans la fuite fourenir qu'ils n'y avoient jamist donné les mains, conne érant une chois injustice à leux Réligion, se qui pouvoir empéche plusiture Prêtus de l'emberdée, de pour d'être réduits à la mendicite. C'eft pour cette ration qu'ils t'eft-récrett entréments fortque cebbard l'rudels re side pouliée en 18 %, a fette de l'entre et de l'entre me lorque cebbard l'rudels re depositie en 18 %, a fette, véché de Cologne pour s'erre fait Luthérien, après avoir époulé Agade Connetité de Mantiéld, & que les auscus Pédates de Enfaichers qui fetteu Luthérien adposit cer-

te paix, ne laissérent pas de conserver leur bénéfices: ainsi outre un grand nombre d'Abbayes, de Prieurez, de Canonicats, & d'autres bénéfices qui pallérent de cette manière entre les mains des Procestans, plusieurs Princes de cette Religion avoient fuccessivement envahi les Archevêchez de Magdebourg & de Brême, & douze Evêchez, favoir ceux de Minden, d'Halberstat, de Verden, de Lubec, de Rarzebourg, de Misnie, de Mersburg, de Naumburg, de Brandebourg, de Hawelberg, de Libuffe ou Levin & de Cammin, & diverses Abbayes; enfin plusieurs villes Impériales s'étoient aussi emparé des biens d'Eglife, qui étoient à leur bienséance, & avoient contre les termes de la paix de la Religion, interdit chez elles l'exercice de la Religion Catholique.

Les Catholiques se plaignirent diverses sois particuliétement à la Diéte de Ratisbonne de l'année 1613. de ces entreprises des Protestans; ils les fiteut souvent anpeller à la Chambre de Spire pour les obliger à se desfaisir des biens Ecclésiastiques dont ils s'étoient emparez: mais comme les Protestans ne vouloient point reconnoitre la jurisdiction de ce Tribunal, qu'ils étoient puissans dans l'Empire, & qu'ils se liguérent ensuite entreux pour leur commune défense, les Empereurs ni les Etats Catholiques n'oférent entreprendre de les obliger par la force à remettre ces biens

d'Eglife aux Prélats de l'ancienne Religion.

Ferdinand Second ayant chasse le Palatin & ses partisans de l'Allemagne, & obligé le Roi de Dannemarc à lui demander la paix, crut pouvoir entréprendre ce à quoi ses prédécesseurs n'avoient osé penser, d'autant plus qu'ayant sur pied plus de cent cinquante mille hommes, il se flatoit de pouvoir venir facilement à bout de tous ses desfeins. Ainsi il sit publice en 1629, un Edit par lequel il ordonna que les Protestans rendroient aux Catholiques les bénéfices médiats qu'ils leur avoient ôtez depuis la Transaction de Passaw, & généralement tous les bénéfices immédiars qu'ils possedoient; soit que les Archevêques, Evêques, ou autres Prélats eussent remoncé à la Religion Catholique depuis leur élection, ou qu'ils ne fusseut déja plus Catholiques lorsqu'ils avoient été élus: il déclara outre cela que les Etats Catholiques avoient autant de droit que les Protestans de chasser de leur Païs ceux qui n'étoient pas de leur Religion , & que la Paix de la Religion ne comprenoit que les Catholiques & ceux qui suivoient la Confession présentée à Ausbourg à Charles-Quint, sans y avoir fait aucune altération; en forte que les auttes Sectes en étoient exclues

La publication & l'exécution de cet Edit cauférent bien des plaintes en Allemagne de la part des Protestans, qui se voyoient ainsi dépouillez de ces biens d'Eglise qu'ils

regardoient déja comme faifant partie de leur patrimoine.

L'Electeur de Saxe qui étoit regardé comme le Chef du parti Protestant, fit ce qu'il pur pour obliger l'Empereur de suspendre l'exécution de son Edit. & de remettre ces différends à une Diéte; mais ne pouvant démouvoir Ferdinand de sa réfolution, il convoqua au commencement de 1631. les Protestans à une affemblée à Leipsic, où ils se liguérent ensemble pour se désendre contre ceux qui les attaquerotent.

Les Catholiques vouloient tâchet de gatentir l'Allemagne d'une guerre civile dans un tems auquel l'Empereur avoit bien de la peine à se défendre contre les Suédois qui venoient d'entrer en Allemagne, ils firent propofer aux Protestans que quelques Députez des deux partis s'affemblaffent à Francfort pour trouver un moyen de concilier les choses.

Les Protestans ayant accepté cette proposition, l'Empereur envoya des Commissaires en cette ville, où les Deputez des Catholiques & des Protestans s'étant rendus au mois d'Août 1631. on ne conclut rien; les Catholiques ne vouloient rien relâcher de la substance de l'Edit, & convenoient seulement d'apporter quelque tempérament dans la manière de son exécution : d'autre part les Protestans vouloient être rétablis dans les biens Ecclésiastiques qu'ils possédoient en 1520. & consentojent seulement que la Réfervation Eccléfiastique est lieu à l'avenir. Ainsi on se sépara sans rien conclure; &

les Protestans se liguérent avec le Roi de Suéde Gustave Adolphe, qui déclaroit que la défense de la Religion Protestante étoit le principal motif qui lui avoit fait prendre les armes: la guerre s'alluma en Allemagne ontre l'Empereur & ces Princes affiftez du Roi de Suéde, qui eut des fuccès fi avantageux qu'il rédusfit l'Empereur à ne conserver presque plus que l'Autriche sous son obélisance.

Gustave étant mort, ces Princes s'unitent encore durant quelque tems, & plufieurs d'entr'eux firent des Traitez avec les Suédois & avec les François; mais l'Electeur de Saxe voyant dans la fuite que ces étrangers se rendroient tellement maîtres en Allemagne, qu'il feroit impossible de les en chasser, si les membres de l'Empire ne se réunissoient avec leur Chef, écouta les propositions que l'Empereur lui sit faire d'oublier le passe & de suspendre un long terns l'exécution de son Edit. Les Députez de l'Empereur & de l'Électeur s'affemblérent premiérement en 1634. à Leutmaris où on ne conclut tien: mais George Landgrave de Darmstat qui étoit gendre de l'Electeur & fort attaché au parti de l'Émpeteur, ayant fait renouer les conférences à Pimaw, on y convint de toutes choses; après quoi les Députez se transportérent à Prague pour y figner le Traité: les Ministres de l'Empereur le souhaitérent ainsi pour l'honneur de leur maître. Les Impériaux y ayant voulu faire quelque léger changement dans le projet qu'on en avoir dresse, les Suédois firent leur possible pour obliget l'Electeur à rompre sur ce sujet; mais comme ces changemens n'étoient pas confidérables, & ne faifoient rien au fond des chofes dont on étoit convenu, on figna le Traité de paix le 30. Mai 1635.

le réferve pour les Chapitres suivans les articles de ce Traité, qui concernent l'Electeur de Saxe & les autres Electeurs & Princes de l'Empire en seur particulier; me contentant de marquer ici les articles que l'Electeur comme Chef des Protestans stipula pour l'avantage de son parti en général, ou dont l'Empeteur & lui convintent

pour rétablir la paix en Allemagne.

Par ce Traité on convint que les Protestans conservetoient à perpétuiré les biens Ecclésiastiques qui ne televotent que médiatement de l'Empire, & dont ils s'étoient emparez avant la paix de Pallaw: Qu'ils conferveroient encore durant quarante années les immédiats qu'ils avoient occupez devant & après cette paix, & les médiats qu'ils avoient occupez depuis cette paix, y compris les Prévôtez libres féculières, & les Commanderies des Ordres Militaires fixes dans les Païs Bas : Que les Protestans jouïroient durant ces quarante années des bénéfices dont ils étoient possesseurs le 12. Novembre 1627, excepté de ceux pour lesquels les Catholiques avoient avant ce jourlà obtenu des Arrêts particuliers, qui n'étoient point encote exécutez : Que l'on rendroit de même aux Catholiques les bénéfices dont ils étoient en polléstion le 12, Novembre 1627. Que l'exercice de la Religion Catholique, les mois du Pape, les premières Prières, les Canonicats, les Monasteres, & les Religieux subfisteroient dans ces bénéfices immédiats au même état qu'ils étoient au jour ci-dessus marqué : · Que les élections ou postulations aux Prélatures demeuteroient toûjours libres pendant ces quarante années, & que soit qu'on y élût un Catholique ou un Protestant, la Religion Catholique ou les autres choses ci-dessus marquées demeureroient au même état qu'elles étoient le 12. Novembre 1627. Que les Prélats Protestans auroient pendant ces quarante années séance dans les assemblées particulières des Cercles, comme ils l'avoient eue ci-devant; mais qu'ils ne l'auroient point dans les Diétes générales de l'Empire: Qu'avant l'expiration des quarante années on tâcheroit de terminer cette affaire à l'amiable, & que si on n'en venoit pas à bout chacun demeureroit dans ses droits, & les affaires qui surviendroient sur ce sujet après les quarante années, feroient jugées dans la Chambre de Spire ou dans le Confeil Aulique par un nombre égal de Juges des deux Religions; Que l'on ne pourroit ôter aux Catholiques ni aux Protestans les bénéfices dont ils jouiffoient au jour ci-dessius marqué: Que le Traité fait à Lubec entre l'Empereur & le Roi de Dannemarc ne laisse roit pas d'être exécuté: Que l'Archiduc Léopold fils de l'Empereur jouiroit de l'E-Tom. II.

vêché d'Halberstat: Que les choses demeureroient dans les Archevêchez de Brême & de Magdebourg & dans les autres Evêchez au même état à l'égard de la Religion qu'elles étoient le 12. Novembre 1627. Que la Noblesse immédiate de l'Empire jouiroit de la liberté d'exercice de la Confession d'Augsbourg, & de la paix de la Religion: Que les Traitez particuliers entre l'Empereur & quelques Villes Impériales fe-roient exécutez, & qu'à l'égard des autres on fuivroit la paix de la Religion: Que l'on délibéreroit dans la prochaine Diéte sur la demande que faisoit l'Electeur, à ce que les Présidens & Assesseurs de la Chambre fusseur en égal nombre des deux Religions: Que l'on recommenceroit les féances de la Chambre qui avoient été interrompues: Que l'Empereur mettroit entre les mains des Electeurs le réglement qu'il avoit fait touchant le Confeil Aulique : Qu'on traiteroir en une autre occasion de la demande que faisoit l'Electeur à ce que le Conseil Aulique fût mi-parti des deux Religions: Que cependant les Avocats & Procureurs des Etats Protestans seroient soufferts à la Cour de l'Empereur, pourvû qu'ils satisfissent aux loix qui y étoient établies fur ce sujet : Que l'Empereur ne pourroit évoquer au Conseil Aulique les affaires pendantes à la Chambre Impériale : Que l'Electeur de Saxe & les autres Princes Protestans se joindroient à l'Empereur & aux Erats Catholiques pour ôter aux étrangers, sur tout au Roi de France & à la Reine de Suéde, comme aussi aux Etats de l'Émpire qui n'accepteroient point cette paix , tout ce qu'ils avoient usurpé; sans y comprendre néanmoins les biens Eccléfiastiques & Séculiers qui , suivant ce Traité, devoient demeurer aux Protestans; Que l'Empereur & ceux de la Ligue Catholique & leurs alliez rendroient aussi aux propriétaires tour ce qu'ils avoient pris sur eux depuis l'année 1610. Qu'il y auroir de part & d'autre une amniftie générale & réciproque de tout ce qui s'étoit passé depuis l'année 1630, en laquelle le Roi de Suéde étoit entré en Allemagne, pourvû que ceux qui voudroient jouir de cette amniftie. acceptaffent cette paix dix jours après sa publication : Que néanmoins l'Empereur exceptoit de cette amnistie les affaires de Bohéme & celles qui concernoient le Palatin, comme aussi ceux qui étoient compris dans la déclaration qu'il avoit donnée sur ce suier: Oue ceux qui s'étoient tenus neutres pendant ces troubles pourroient jouir du bienfait de cette paix , en l'acceptant sans délai : Que moyennant ce Traité la Lique Catholique, l'Union Protestante & les autres Liques seroient abolies . & qu'on ne considéreroit plus que cette paix , sans préjudice des alliances héréditaires entre l'Empereur & la Famille d'Autriche, & les autres Electeurs, Princes & Etats de l'Empire; comme aussi de celle qui est héréditairement entre les Maisons de Saxe, de Brandebourg, & de Heffe: Enfin que pour fureté de ce Traité, les Electeurs, Princes & Etats Catholiques, & les Archevêchez & Evêchez passeroient des actes pour & confirmation.

L'Empereur par un acte particulier déclara indignes & exceptez de l'amniftie ceux qui avoient déferté de les troupes & qui avoient pris parti chez les ennemis; ceux qui avoient été complices de la conspiration de Walstein ; les rebelles de Bohéme ; ceux qui avoient été Affeffeurs du Confeil formé des Suédois ; les Comtes de Louvestein; Frédéric Comte de Hohenloe; les Comtes d'Erpach; les Comtes d'Isemburg-Badingen; le Duc de Wirtemberg; Frédéric Marquis de Bade-Dourlac; les Comres d'Oettingen qui sont Calvinistes; les Barons de Freyberg, Instingen, & Oepingen; le Comte d'Eberstein qu'il marqua avoir été le plus coupable de tous; les Comtes de Nasfau, de Hanau, Monzerberg, & Lichthemberg; Maximilien Comte de Papenheim & les autres Comtes de cette Maifon : il déclara que fi les Ducs Guillaume, Bernard & Ernest de Weymar vouloient accepter sincérement cette paix & en donner de bonnes affirmances , ils jouïroient de l'amniftie : Qu'il n'étoit pas non plus déterminé d'en exclure abfolument ceux qui étoient nommez ci-deffus, en cas qu'ils le soumissent à la clémence, & qu'après avoir pris les avis des Electeurs, on jui à propos de leur faire grace, qu'il n'étoit pas non plus dans le dessein d'en exclure Guillaume Landgrave de Heffe; mais qu'il falloit bien prendre garde à les déportemens, & examiner s'il avoir effectivement envie de le réconcilier avec l'Empereut, qui en useroit en cette rencontre suivant l'avis du Collège Electoral; qu'il ne prétendoit point rendre au Duc de Writemberg & au Marquis de Bade Dourlac leuts Etats, à moins que les Etats Catholiques & le Dut de Lorraine ne fussent aussi rétablis dans leur Païs; mais que néanmoins il s'obligeoit de laisser en ces Païs l'exercice de la Religion Protestante comme il y étoit établi le 12. Novembre 1627. & qu'il étoit même disposé de donner à ces Princes quelques Bailliages pout leur subsifrance, quand ils auroient accepté la paix.

Les Ministres de l'Empeteut mirent cette déclaration entre les mains des Députez de l'Electeur, lorsqu'on étoit sur le point de figner le Traité de paix; ces Députes la reçutent seulement pout en faire taport à leur maître, après que les Ministres de l'Empereur leut eurent déclaré que l'Empereur n'augmenteroit point le nombre de coux qu'il exceptoit de l'amnistie, & que les difficultez qu'on pourroit avoir sur ce fujer, n'empêcheroient point que la paix ne sublistât.

Les Articles de ce Traité qui concernent les Electeurs de Bavière se trouveront ci-

après dans ce même Livre, Chap. 4. & ainsi des autres.

Cette paix ayant été publiée, tous les Provinces & Etats de l'Empire l'acceptérent les uns après les autres, hotmis Guillaume Landgrave de Helle-Callel & Bernard Duc de Weymar.

#### IV. Acte donné par Ferdinand Second au même Electeur, au sujet de la Religion dans la Silèsie & dans la Lusace.

'Empereur Rodolphe Second avoit donné en 1609, aux Luthériens de Bohéme & de Siléfie des Lettres Patentes nommées Lettres de Majesté, par lesquelles il leur avoit accordé liberté d'exercice de leut Religion dans ces Provinces: ces peuples s'étant révoltez contre les Empereurs Mathias & Ferdinand Second, & ayant élu & reconnu pout Roi Frédéric V. Electrut Palatin, l'Electeut de Saxe qui prit hautement le parti de l'Empereur obligea les Siléliens de se remettre sous son obéisfance, & pour les y disposer plus aisement il fit avec eux un Traité en 1621. au nom de l'Empereur, pat lequel entr'autres choses il leur promit de leur laisset l'exercice de la Confession d'Augsbourg. L'Empereur rint ce que l'Electeur de Saxe avoit promis aux Protestans de Silésie; mais à l'égard de ceux de Bohéme, comme il prétendoit qu'ils avoient abusé de leurs Privilèges, il fit fermer premiétement les Temples qu'ils avoient à Prague, ensuite il leur interdit absolument l'exercice de leur Religion dans toute la Bohéme, nonobstant les remontrances que lui fit au contralre l'Electeur de Saxe, pour se purger du reproche que lui faisoient les autres Princes Luthériens, qu'il avoit pris les armes pour la destruction de leut Religion. Depuis cela presque tous les Silesiens s'étant soulevez & liguez avec les Suédois, Walstein les réduilit sons l'obéissance de l'Empereur, & leur ôta aussi cette liberté de Religion.

Lotiqu'on traita la paix à Prague, l'Electrut de Saxe en qualité de Chef de tout le Parti Luthérien, fit de grandes instances, afin que l'exercice de la Confession d'Augsbourg für rétabli dans la Bohéme & dans les Provinces héréditaires de l'Empereut, tel qu'il y étoit en 1612. mais l'Empereut le refusa, prétendant qu'il n'avoit pas moins d'autorité dans ces Pais héréditaires, que les Princes Protestans en avoient dans leurs Etats; & que puisque ceux-ci avoient droit d'y réformer la Religion, ils ne pouvoient pas lui contester un pareil droit. Les Ministres de l'Elec-teur ne sachant que répondre à cette raison, se contentérent de faire instance pour la Siléfie & la Luface: à l'égard de celle-ci comme l'Empereur l'avoit engagée à l'Electeur de Saxe, les Députez de l'Empereur furent plus faciles, & confentirent par un articlé séparé que l'exercice de la Consession d'Augsbourg subsistat dans cette

Province comme il y étoit alors établi.

Pour ce qui ch de la Siléfic, jeu Dejacte de l'Emperous déchafrent our prefigue une la Siléfica s'étent révolete. come l'Emperou une Governia Sognar, & spane fine diverfia lignes avec les éranges, si évolete déchas de la grace que l'Eschera leur avoir accordées; que ménamient si pusionement de conference les priviléges & l'erencise de la Confession d'Augsbout, sux Princes de Bing, de Ligne, in a Ville de Bestleve & leurs Oficies & Sajotes, pouré que dans le terme de fest jous sis demandations parson du posité, se fiften fement de lui être fidelle à l'evenir que cerponatur si ne retireroi point à garantien de Ligniar que la pair en la Frencis pour cerponatur si ne retireroi point à garantien de Ligniar que la pair les principales de Bestletia n'avoleto point a garantien de Ligniar que la pair les de Mansilterog de de Bestletia n'avoleto point que para des mouvemens, si justicient roispous de leur drois cur au dans les affaires Eccléssibles que de las les fecilités; que l'Emperour les références la Bestletie avoletie de la manédatement en four commonités que l'Emperour le fiferont le la Bestletie avoletie de la manédatement en four commonités que l'Emperour les fiferonts le Religion , ples que d'en condustant que l'appear la propriet de former les Religions, ples que de la les facilités de la leur des la leur de la condustre pur changes, de fortir de ces Principauex & de disposé de leur hévolutient pur changes, de fortir de ces Principauex & de disposé de leur

V. Traitez de Munster & d'Osnabrug entre Ferdinand III. d'une part & Louis XIV. Roi de France & Christine Reme de Suède de l'autre,

#### Pour les affaires générales de l'Empire. 1648.

El Fançois Re la Suédais fe plaignitente extrémement de ce quémente qu'ul fertuillent pir les aument que pour confeirer la libert de Estats d'Empire, oin les avoit carcluir de la paix de Prague, & que l'Electeur de Sate étoit couverus que lui & coss ceut qui acceptrement certe par Re fejindionir à l'Empereur & à fes alliez pour les chaffer de l'Empire; ains sis continuérent la guerre coure l'Empereur de la Principe un teriorier fon paris, sis finent exone de grands prospère en Allemagne, consérvant dans leur allance la Landgave de Heffe, le Marquis de Bade-Doulte, & quedques austres Princes de l'Empire.

- Lorfage Fon commença de naiere de la paix entre l'Empereur le la deux Coursone, l'Empereur ne vouloir point d'aboud que le Princer d'Alleungue prificiré aucune part à ces Trainez, prérendues qu'érante leur Souverain & ceux les Sujers, à travoient point d'autre parai à pendre que de recourir à d'échience et main le Roi Louis XIV. & ele Minilitat de Chriftime Reine de Suéde n'ayant point voului gener lout intérête de ceux de leurs alleur, ni envoye le une Phésiporentaires aux distinces de Alleurs d'Alleurs de Caux de leurs alleur, ni envoye le une Phésiporentaires aux distinces de Alleurs de Elimpier, al fact entire des publiques pour les Diputs de de Piniere de l'Empier, à flet enfin chégig d'y donne les mains, a ainsi que je l'ai marqué ci-devant, en parlant des Trainez préliminaires de Hambourg dont ju ne rédériaix ains de l'aux de l'aiment de l'aiment

L'Éngenere avoit en d'abord defini de traiter feul la pair avec les Couronne; de que les Hénjoursaitiers utiller allements pour Confellers la Départe de Elecheut de Mayence, de Cologue, se de Brandebourg, i il avoit confenti dans la
tilie que les autres Collèges de l'Empire, y envoyaliers suffé ou Députer, mais
les François de les Suédous craignant que l'Empreur ne gegnà le losffinges de copair nombre de Léputer, l'obligere de conièmers que sou le Estat de l'Empire
qui y voolvaient venir ou cruyer, le puffer, faire en com facert à afile le Pide
propondaire de François de Soule de rendema 3 Manthe de à Ofinabre que
les de l'actions de la cologue de l'enclaire à Manthe de à Ofinabre que finis convenue de caine. La pair à li institute par des lettres étrablistes tous le Eurode l'Empire de y morde incollismente, puisqu'ai avoite tous instêt à ce quity décisience, de qu'il étoit bien plus avanageur aux uns de aux autres de faire une pair générale qu'une pariculière; il al-consudérent de doitement même dans la faire que les villes médiatres comme Strallind, Erfort, de autres qui avoient intérêt à ce que le chief en etre al filmèbre y pufiets suffi convoyé de Députer, de le Euro-pulière et cest affirmèbre à Manther ou à Onishing pour les trois Collègne de le Euro-pulière de la filmèbre à Manther ou à Onishing pour les trois Collègne de villes, à la plugar et de Carboliques télémbérer à Manther, qui les Prénipoentaistes de France réfidément , de presque cous les Pronestans fe rendarent à Ofinabrug aupriet du Sodolis.

"Jai dig parlé dans le Livre 3. Chay. 6. Nomb. 4. des article du Traité O'Giapor, qui conciennem la faintfichio de la Sode, p'à auti reporte dura le Livre 4. Chap. . Nomb. . les articles du Traité de Mundre qui concernant les intrices particuliere de la France, je riferre pous ler Chap. 4. 5 de. 6. les articles de ci deux Traites qui regardent les intérés particles des Elections, Princes, Commes, Velles, 22 aurait Eran de l'Empire. Ainfi je no perione ratiere en les que dej articles de ces. Traites qui concernent en géofard les intérês entre l'Emperou 8 de articles de ces. Traites qui concernent en géofard les intérês entre l'Emperou 8 de uraités de ces. Traites qui concernent en géofard les intérês entre l'Emperou 8 de uraités de ces. Traites qui concernent en géofard les intérês entre l'Emperou uraités de la Réligion, enfin les droits des Exes l'Empire. Je faivrai ett ordre en commençant par l'annifité.

#### VI. Amnistie.

Nou vients de voic que l'Empereur avoit accordé par le Traité de Prague une amusilité de tout ce qui t'étine publi équis l'aumet e 19,0 en finet que homis ceux qu'il en avoit excepte nommément, tous les autres devoites étre éfendis les boss dont ils avoite né déposuille depois cette amée, en laquelle le Roi de Sudée étoit emré en Allemagne. Dans la Dirie qui fix tenue à Ratisbonne en Aréa I. Empereur convirtu que cette amusillé foite générale, de il n'en recreta que le Palatra de les Estats de sipies da le Royaume de Bohéme de des Provinces héréals après de la Madion Adarathe, à nomin qu'il ne fulfate d'alleure Estat de l'Empirer en pais en méme emra l'Empereur déclare que cette aussillé anois point option d'adret peu tout ce Estat no fullent jant le vant article à la fenue pour agre conjointement course la solidon de l'Empire la solidon de l'Empire la pour mêtée à le fenue pour agre conjointement course la solidon de l'Empire la pour mêtée à l'empire la pour de la destruit de l'empire la pour de l'empire la le l'empire la pour de l'empire la pour de l'empire la pour de l'empire la l'empire la l'empire la l'empire la l'empire la

Lodque les Suédais préfenérent en 1643, leur proposition aux Mintillers de l'Empereur, ils demandéem pour persière condition, que pour affernite la pair il y eit une amnitise générale de roue ce qui rétoit patif dourant les troubles de la guerer, que tous eure qui avoient rét éféquoiller, pour es figie de leurs hignière & ch leurs biens nommément les Bohemiens, la Maifon Palaine, celle de Wiremberg, de Bade de Nillé Adabourg fiditien frestible qu'on ne pris dépoudler de leur biens, caux qui autoient été ains érablés, conformement aux Loir d'Empire de à la pair de la Neiglois, ontilin que cale de suil file ai Pégud de cœur grion apille los grats de la Neiglois, ontilin que cale de suil file ai Pégud de cœur grion apille les

Réformez qui sont les Calvinistes.

Dans la réponde que les Impériaux fourniente à extre proposition des Soédois, ils confenitrent que tout ce qui s'étoit passé depois l'année 26 ps. sûr cubilé, que rous estux qui avoient été exceptez par le Decret de la Déte de Ratisbonne de l'année 1641, ca fullènt exclus ; qu'on ne plus êter que par les voyre de la justice ce qu'or T

Township Comple

auroit restitué en vertu de ce Traité; & que les Réformez y sussent compris, s'ils

le vouloient, & s'ils vivoient tranquillement.

Les Suédois dans leut replique prétendirent que les troubles de Bohéme ayant été l'origine de la guerre de la Suéde, cette amnistie comprit tout ce qui s'étoit fait depuis l'année 1618. en laquelle ces troubles avoient commencé; qu'elle fût générale fans exception de ceux qui en avoient été exclus à la Diéte de Ratisbonne & fans aucunes conditions; & qu'elle s'étendit auffi à ceux des Pais béréditaires de l'Empereur qui avoient porté les armes contre lui depuis les troubles de Bohéme.

Comme les Suédois s'étoient plaints de ce que l'Empereur avoit des l'année 1628. envoyé des troupes au Roi de Pologne contre eux, les Impériaux offrirent en 1646. de fixer cette amnistie & cette restitution à l'année 1627, les Protestans pour se raprocher proposérent ensuite l'année 1621, pour le terme de la restitution; en sorte néanmoins qu'on ne negligeat pas les intérêts de ceux qui avoient souffert avant cetre année-là, particuliérement ceux du Comte Palatin, Philipe Louis Duc de Simmeren: enfin les Impériaux, les Catholiques, & l'Electeur de Saxe même ayant propolé qu'on fixât cette amnistie à l'année 1624, les Protestans y donnérent les mains à condition qu'on eût aussi égard à ceux qui avoient été grevez avant ce terme. L'Empereur changeant depuis d'avis proposa dans un nouveau projet du Traité de paix qu'il fit dresser, que l'amnistie & la restitution sussent fixées sur le pied que les choses étoient en 1628, mais cela fut rejetté: ensin pour établit une paix entière dans l'Empire, on convint d'une amnistie entière & illimitée, & de rétablir un chacun dans les biens qu'il avoit avant les guerres.

La difficulté ne resta plus que pour ceux que l'Empereur avoir bannis de l'Autriche, & de ses autres Provinces, & qui avoient été exclus de l'amnistie par la paix de Prague & par le Decret de la Diéte de Ratisbonne. Comme il y en avoit plusieurs qui avoient pris parti dans l'armée de Suéde, les Plénipotentiaires de cette Couronne demandérent dans le projet de paix qu'ils proposérent en 1647, que les bannis d'Autriche nommément les Barons de Fieffembach, de Wartemberg, Georger & de

Dietrichstein fussent rétablis dans leurs biens.

Les Ministres de l'Empereur témoignérent être extrêmement choquez de cette demande, prétendant que leur bannissement étant antétieur au commencement de la guerre avec la Suéde, les Suédois ne devoient point prendre part dans leur rétabliffement; & comme leur nombre ne montoit pas à moins que 25, ou 30, mille hommes, ils déclarérent que l'Empereur étoit réfolu de continuer la guerre plûtôt que de recevoir dans son Pais ce grand nombre d'ennemis domestiques; outre que plusieurs des principaux de sa Cour ayant profité de la confiscation des biens de ces exilez, ils auroient éré obligez de les rendre; ce qui ne pouvoit se faire sans mettre tout le Païs en combustion.

Les Suédois se relachérent depuis de cette demande moyennant une somme de six cens mille écus que les Impériaux leur promirent secretrement ; mais les Protestans qui découvrirent ce fecret, n'approuvant point cette convention mercénaire, les contestations recommencérent & la chose fut enfin accommodée en 1648, par la diftinction de ceux qui avoient été bannis avant le commencement de la guerre avec la Suéde, d'avec ceux qui avoient été bannis pour s'être mis au fervice de la France &

de la Suéde.

Ainsi on convint à cet égard qu'il y auroit de part & d'autre une amnistie per-pétuelle & générale de toutes les hostilitez commises depuis le commencement des troubles: Que tous les Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire y compris la Nobleffe immédiate, leurs vasseaux, & Sujets qui à l'occasion des troubles de Bohéme & de l'Allemagne ou de diverfes alliances qu'ils avoient faires, avoient fouffert quelque dommage tant en leurs biens qu'en leurs dignitez, droits, & priviléges, y foroieur rétablis au même état pour le spirituel & le temporel qu'ils en jouissoient a yant qu'ils y fussent troublez : Que certe restitution ne porteroit point préjudice

#### TRAITEZ DE PAIX, &c.

au droit d'autrui qui feroit examiné, après que la restitution auroit été saite: Que les contracts de vente, promeffes, & obligations extorquées par violence feroient annullées: Qu'on pourroit faire revoir six mois après la paix les sentences données en tems de guerre touchant les affaires féculières : Qu'on pourroit après la paix demander l'inveltiture des fiefs dont on n'auroit point rendu l'hommage depuis l'année 1618. Que tous ceux qui avoient fuivi l'un & l'autre parti, feroient rétablis dans tous leurs biens & honneurs, dont ils jouilloient avant ces mouvemens: Que cette amniftie auroit auffi lieu à l'égard des vaffaux, & fujets héréditaires de la Maison d'Autriche, en ce qui concernoit leurs petfonnes, leur renommée & honneurs; & qu'ils pourroient retourner en toute fureré en leur patrie, pourvû qu'ils se conformalsent aux loix du Païs: Qu'ils ne seroient point néanmoins rétablis dans les biens qui leur avoient été ôtez avant qu'ils prissent le parti de la France ou de la Suéde ; mais feulement dans ceux qu'ils avoient perdus pour avoir pris les armes pour l'une ou l'autre de ces deux Couronnes, sans néanmoins aucun dédommagement ni restirution de fruits: Enfin qu'il n'y auroit aucune restitution des biens mobiliaires, des fruits, ni des édifices détruits par l'autorité des parties qui étoient en guerre.

# VII. Griefs de la Religion en général.

N étoit convenu date la Diéte de Raisibonne de l'année 1641, que des Dépuéz des deux Religions terminecione à l'amiable les griefs qui récine propoéz de part de d'autre a luigie de Religion : can hayar point eté fisi, une des principales chofes que les Sudésis demandérent en 1645, dans leux proposition de dans leux replaques traçon foi piétie aux Proentinsa fire leux griefs après qu'ils les ausoient communiquez aux Carboliques ; les Impériaux y ayant confordi, les Procentitans les communiquerent et el 3, Décembre de la même année unta ura Pénipotentaines de l'Empereur qu'aux Députez de l'Electieur de Mayence pour les Carboliques.

Cear-ci donnémes au commencemen de Ferrier 1 s 4/6. leur sponfi à ce griefa, en même ettra is exportera sual les liéges de plaires qu'ils avoient course les Protesthars i leurs de les autres syant enfaite propole les moyens qu'ils cropoient les plus convenables pour remédier aux griefs qu'ils fouffrierint dans les fochs Ecclédiques entréteres en négesiation à Ondabrug au commentement du mai d'Arvail insurantion de la commentation de la comme

Quarte out coinq mois s'étant puller fans qu'ils pullent convenir, la négociation for transféré au mois d'Ochrète à Munifur, où de Députez des deux Religions cuert enfimble pholieur Conférence; mais comme on renavagu qu'il la chileur avec laquelle les Députez Carboliques traitoient ces matiéres, ajgriffort les épins plaide que de les difforé à un bou accommodement, on couvir, que les Députez Carboliques s'abiletendroitent de ce Conférences, & que les Ministères de Empertur Intériorient de ces griefs avec les Sociétés de les Protettais cela fue écucies, mais on ne conclut encore rien alons, quoique les Impériaux cuffent fait au mois de Novembre des offres relevas-vanaequelles aux Frontfans.

Les Suédois n'ayant point voulu continuer cette négociation à Muntler, ielle fut recommende à Ofinabrug au mois de Janvier 1647, entre les quatre l'énipocensialres de l'Empereur, Salvius Plénipocensiaire de Suéde & quatre ou cinq Députez des Estas Protellans, fans qu'il y intervint aucun Députe des Estas Carholiques, léquels que vojorit troy d'ifficiles à le vouloit rélâcher plus qu'îls avoient dépá fait. Aint il à l' unvaillente avec unt d'application, & le Connte de Tratemandorff dans le define de déchet les Porethan des initérés des dux Courones de les engegers de faire une pair pariodifée avec l'Empreure, lour fit des offres l'avantagoules, qu'étann decroed de préquie tous les arides, on entrel les autres pour être termines à Munfiter, où les Pérupotentaires de l'Empreure & de la Reine de Sudé le rendrent au mois de Mai 1-47, mais le trouvérent les Cantholques réfolas de ne point entre ce que les Miniftes de l'Empreure avoient offert, foutenant qu'ils ne leur avoient point donné pouvoir de faire aucunes offers fairs les communiques apparavant.

Le Comre de Trautmansdorff ayant été rappelle à Vienne au mois de Juillet fuivant, & les Catholiques refulant toûjours d'approuver les articles dont on étoit convenu à Ofnabrug, le Baron Oxenstiern Chef de l'Ambassade de Suéde rémoiena se vouloir aufli rétracter de tout ce qui avoit été accordé; il s'en retourna à Ofnabrug menacant même de s'en aller entiérement, fi on ne vouloit reprendre la négociation de la paix, fuivant les derniers erremens. Les Plénipotentiaires de l'Empereut Ly ayant fuivi, ils recommencérent au mois de Novembre d'y traiter avec lui fur les articles qui n'étoient pas encore réglez, mais comme le Nonce du Pape, les Ministres du Roi d'Espagne, & la plupart des Députez des Etats Catholiques s'oppofoient formellement à ce que la paix fût conclue aux conditions dont on étoit convenu avec le Comte de Trautmansdorff, attendu l'opposition de la plus grande partie des Erats Catholiques qui drefférent un grand memoire des chofes qu'ils fou-haitoient qu'on y changeat ; pendant que d'autre part les Proteffans déclarérent qu'ils ne se relacheroient que sur fort peu de chose de ce qui leur avoit été accordé, les Catholiques donnérent au commencement de l'année 1648. leur réponse à cette déclaration, fur quoi cinq Députez des plus puissans d'entr'eux qui avoient grande inclination pour la paix, s'affemblérent avec pareil nombre de Protestans, pour tâcher de trouver ensemble quelques tempéramens & de les faire ensuite agréer par leur autorité aux autres Catholiques qui étoient les plus foibles, & néanmoins les plus ardens à s'opposer à la paix aux conditions qu'on la proposoit : mais les Ministres de l'Empereur trouvant mauvais que ces Députez traitaffent ainfi fans eux, firent celfer ces affemblées, & recommencérent leurs Conférences avec les Suédois an mois de Feyrier avec l'intervention des Députez des Princes Catholiques, qui fouhaitoient le plus la paix, & de quelques Erars Protestans.

Comme les Impériaux fouhaitoient extrémement de faire une paix particuliére avec les Suécios & les Procetlans fain y comprendre les François, ils laifferent à par près les chôtes comme le Comre de Trautmanakoffi les avoit accordées, & réglérent à Favantage des Proteflans les articles qui n'étoient point encore décidez, particulièrement ceux qui concennoient. Le Cambrée de Spite, à liberté de confeience des Pro-

testans dans les Païs des Princes Catholiques, & le Sénat d'Augsbourg.

Les Eux Catholiques qui fosient demourez à Munthen n'étant pas content de rout ce qui avoir éta entré à O'flabreg fins leut confentement, & Mente fau leur en demander avis, firent un acte de proceduation qui fut figné par les Députez de près de cinquante Esteu Catholiquez i mais et des le reivis de ries, & comme les Técteuri Catholiques & quedques autres Evéques les plus puilfans étoient abfolument déterminez à la paix, on a'eur point d'égard à cere proceduation.

Après avoir marqué quelle fut la négociation pour tous les griefs des Proteflans en général, je passe à chacun des griefs en particulier, marquant successivement quelles furent les demandes des Protessans, ce que les Impériaux & les Catholiques y répondient, les moyens que les uns & les autres proposérent, les propositions

de part & d'autre, enfin les conditions dont on convint.

## VIII. Biens d'Eglise Immédiats.

Entre les grafe que les Proorfiants propoferane aux Alfemblées de Weftphalie, ilpremeire fui a hérévante Declétaliques : les regulosiene comme une interfaire à laur Religion, qu'un Archevèque, su Evèque, ou tour autre Prelar on Bénéficier partité in benéfice lo partité l'embefferoir En Confeition d'Aughousie, n'oix pour de voix édibléraires dans les Déées de l'Empire; il sprétandoires que n'oix pour de voix édibléraires dans les Déées de l'Empire; il sprétandoires que temperature de la maissaire de l'embefferoire de les Défets états contraire à la pair, faire en cene ville-là en 15/5, par laquelle il étoit porté que perfonne ne doutificiei aucun dommage pour s'étre rendu de leur Réligion à get les rejettoiene l'autre arricle de cette même pair concennae la réforvation Eccléfatique dont nous avons quélé ci-devant, comme n'ayant point de approuvé par tous le Estat.

La Carbelquez dant la réponé qu'il domnément à ce giné fe innens au contain ferme à l'obérnation de ce article, qu'ils públicerar avoir été cofinni par les pédérefieus des Procetians, foutenant que, fuivant les Conflututions de l'Empire, de Prilats ne pouvoient avoir factos de voir délibérative dans les Diéses, qu'appès avoir juillée qu'ils avoient été legitimentent dus ét confirmer , ce que les Protestans ne pouvoient sevir étance cere privation de déguiere Excédifiques révoire par plus honteufé aux Protétants qu'à un Évêque Cathologue , qui rétaut point en gelé dans les Ordess factes vaourés de sameir , qu'ell pouvoir tibre fins bleffe fois honneur; mais non pas fatts prodre fois Tevéché. Afinf si fe plaspiantent de lour céé de ce que nonoblettu cette pair se Protetture révoirent maintenses en la poffic-

fion de plusieurs Evêchez & autres Prélatures.

Lorsque l'on délibera de part, & d'autre des moyens pour remédier à ces griefs les Protestans propolérent que tant les uns que les autres rentrallent dans les bénéfices qu'ils possédoient en 1618, que les Chanoines eussent entiére liberté d'élire leur Evêque; que l'Empereur ne pûr dans les Chapitres qui professoient la Religion Pro-testante user qu'en faveur des Protessans du droit des premières prières, en vertu du-quel ils nomment au premier bénéfice vaquant après l'élection des Evêques; que les Papes ne pullent prétendre dans ces Evêchez la nomination aux bénéfices dans les mois qui leur font refervez par les Concordats, m les droits de Pallium ou autres; que les Prélats Protestans eussent dans les Diétes la voix que leurs prédécesseurs Catholiques y avoient eue; que si un Evêque & la plus grande partie de son Chapitre embrassoient la Religion Protestante, ils pussent changer l'exercice public de la Religion; confentant que si l'Evêque changeoit seul ou étoit imité par un petit nom-bre de Chanoines, l'Evêché conservar l'ancienne Religion; mais voulant qu'à son égard il confervât sa dignité & pût exercer sa Religion dans la Chapelle de son palais, & qu'après sa mort les Chanoines pussent élire un Catholique ou un Protestant ; qu'il en für use de même dans les Evêchez des Protestans , & que l'on mit dans chaque benéfice des personnes de la Religion de ceux qui les possédoient en cette année 1618. enforte néanmoins qu'ils ne perdiffent point leurs bénéfices pour avoir enfuite changé de Religion, & qu'après la mort des Bénéficiers on mit en leur place des personnes de leur même Religion.

Les Catholiques propoferor de leur part pour moyens à est égard, qu'on leu taile à perpenuile la Evechez quils souten possible en 16-27, ou dépois, que les Proteilans conservaillent pendant quarante ans ceux qu'à possible contra et a conservaire pendant quarante ans ceux qu'à possible contra une sacholiques que ceptoaint tes différents forsient termines à l'antaible, ou par justice, que le faction de la comme de la comme de l'antaible, ou par justice, que le resultant publication de la comme de la comme de l'antaible de l'antaib

· Tom. II.

Les Impériaux propôferent le 11. Jun 1 s.46. que les Protethans conferralfan encore durant cent au les bénéfices qu'ult polfédoiren en 1627, à condition qu'ils n'auroient point cependant de fance dans les Déres, qu'après ess cent années la quelcino feroir règles par le voyes de la julifice, que cependant le Pape pourvoyencie aux béhéfices qui vaqueroiene dans fes mois, que l'Empereur uferoit du droit de premières pières ja Exq. Ero payerois à l'Empereur ce que lon payeris aupaxarant au Papes

pour les droits d'Annares & de Pallium.

Les Carbelaques fe relàctunt encore propoferur le 1 a. Juliet faivant que l'amé fe 1 a. f. fil e terme des reflictions du behiffers », que les Peletas Prosellans synn fet confiner par l'Empereur cusfient une place définète des autres dans les Dérets , de fuifent qualiter élas ou positier aux Activoriens, Eréchez , ou Abbayes mais em mine crussi lés révéreurs le Fechez d'Albeletta, de Verden , d'Omabrog, & de Minden, l'Archislos Léopold étant Tindaire du premier , de François Guillaume de Wiremberg des trois autres.

Le Luificiens für cene proposition offirient de meure l'aumér 16.1, pour le reme de la relittionie répropuée de bien Ecclificatique inmédius ; que les uns ée les aures les positiéensient pendant cent aumée par pair le loquellet on veronit à réglerce quellions autrement que par la voye des mens ou de li gibles; que cependant cent aumée claus partient des réglems perdente uns bénéties , en leur fournitaire course qui changerouent de Religion perdente uns bénéties , en leur fournitaire par le le réglement de l'adjoin perdente le uns bénéties , en leur fournitaire de la Pédan Poerdant perfiirent qualit édation un de portules de culifier une fance (fe-parée dans les Détes périentels de l'Empire; mais dis rétulérent de laiffe aux cabrides par le le Poeta Poerdant que les Poetations en écoient positions de la réglement que les Poetations en écoient positions de la réglement de la Poetation de les Poetations en écoient positions de la réglement de la Poetation de la réglement de la r

l'année 1621.

Les Carbolques rigentient cette daufé réciproque de la positificion caternaite, voulem qu'elle voite due qu'el légral de Procettains ; útuagier es cent années la chofe flut roglée par la justice, & que le terme de la redituuon fair faité à l'aunée i é.3.4. Elektent de Saze évait bent d'avisi que le Procettains le contention de cette poir fefine caternaire, «et qu'el l'Empréeur ne fits point repondante exclus du droir del premières priéres en fiveur de Scarbolques, ni le Pape abfolument de les mois n'aus les autres Procettains by voolutures inpuns donnes les missans de missans de la missa de missans de la missa de missans de missa

Enfin les Impériaux offirent de laiffer aux Proteftans à perpéruité les bénéfices immédiais qu'ils pollédoient en 1614. Se les (péciférent nommement, avec voix & fuffage dans les Diétes de l'Empire; à condition que tous les autres biens d'Eglife immédiais dermeureroient aux Catholiques, & que ceux qui changeroient de Religion

foit feuls ou avec leurs Chapitres perdroient leurs bénéfices.

Ces offere fairsfirert affie les Procetturs lors qu'ils demandoiren entre les Evéches, Clonabrige, de l'Aindent que les Carboliques leur tréficient, pare que cebui d'Oméring écot conflamment possible en 16.1, par un Evéque Carbolique, de qui l'epard de Midnel De Christian de Rumwire qui el froir Administrature en 56.1, n'avoit été élu à cette dignité que fous la promefle qu'il avoit donnée de jusée dois les les conflamments de la promefle qu'il avoit donnée de jusée dois entir la confirmation du Playe, re qu'il ne pouvoit faire fans le mehre Carbholquer il pronvoient qu'en 16.4. Le Dixide de Minden étot grouverie fous le nom du Chaptire qui éroix Carbolquere idéente qu'en pouvoit dire qu'il éroix abes une mais de Carbolquere i déente qu'en pouvoit dire qu'il éroix abes une partie de la carbolquere cottre de la Heinpierentaires de France qui fouremoinnt les intérêtes de Carbolques objeteiunt aux Sockéus que lorsqu'il a voient per se ceut vulles l'Eveque éroit Carbolquere (i bien que filiavent le Traite entre la France de la Sacké en n'y pouvoir men innover au prépalute de la Religion Carbolquere Montine 1 Falence de Carbolquere de Germanou la l'Electure de Boundebourg pour parte de la fentificien, de authorité de la Religion Carbolquere de la Prochait de l'activité d'ordination de l'activité de la Religion Carbolquere de la Prochait de la l'activité d'ordination de l'activité de l'activité d'ordination de l'activité d'ordination de la l'activité d'ordination d'ordination d'ordination de la l'activité d'Ordination d'ordin d'ordination d'ordination d'ordination d'ordination d'ordinatio

Ainsi les Impériaux & les Suédois convinrent par l'article 5. du Traité d'Osnabrug jui fut confirmé par celui de Munîter\*, Que jusqu'à ce qu'on fut convenu au sujet de la Religion, la Transaction de Paffau de l'année 1552. & la paix de la Religion de l'année 1555, seroient observées inviolablement hormis dans les articles qui seroient changez par ce Traité: Qu'on ne s'arrêteroit point sur ce sujet aux contradictions ou contestations qui pourroient être faites au contraire par qui que ce fut; Qu'il y auroit une égalité exacte & réciptoque entre les Etats de l'Empire; enforte qu'ils seroient traitez également sans avoir égard à la Religion : Que le rerme de la restitution dans les choses Ecclésiastiques & dans ce qui avoit été changé en conséquence dans les Politiques, seroit le premier jour de Janvier 1624. Que le rétablulement de tous les Etats de l'Empire de l'une & de l'autre Religion, y compris la Noblesse immédiate, se feroit de ce jour-là : Que pour cet effet tous juremens & transactions feroient nulles : Que ce terme ne porteroit point de préjudice à ceux qui seroient rétablis du chef de l'amnistie ou d'ailleurs : Que les Erats Catholiques on de la Confession d'Augsbourg qui possédoient au premier Janvier 1614. Archevêchez, Evêchez, Abbayes ou autres biens d'Eglife immédiats, les posséderoient à l'avenir jusqu'à ce qu'on fut d'accord fur la Religion: Que si un Prelat ou autre Ecclélialtique Catholique ou de la Confession d'Augsbourg changeoir à l'avenir de Religion, il feroit en même rems déchu de fon droir fur fon bénéfice, fans préjudice néanmoins de son honneur, & ceux à qui il appartenoit de nommer à ce bénéfice, y en nommeroient aufli-tôt un autre de la Religion à laquelle ce bénéfice appartiendroit, en conséquence de ce Traité, sans néanmoins aucune restitution de fruits: Que les Etats Catholiques ou de la Confession d'Augsbourg seroient rétablis dans tous les biens Eccléfiastiques immédiats qui étoient possédez par ceux de leur Religion le premier fanvier r 624, fans pouvoir répéter aucuns fruis ni déclommagemens: Que les droits d'élire & de postuler demeureroient dans tous les bénésices immédiats sans aucune altération , entant qu'ils étoient conformes aux Constitutions de l'Empire, à la Transaction de Paflaw, à la paix de la Religion, & auprésent Traité: Que dans les bénéfices qui demeureroient à ceux de la Confession d'Augsbourg, ces droits ne contiendroient rien qui fût contraire à cette Confession: Que dans les Eglifes où ceux des deux Religions feroient admis, on ne feroir aucuns' nouveaux statuts qui pussent blesser la conscience ou les intérêts des uns ou des autres : Que ceux qui ferojent élus ou postulez promettroient de ne point rendre leurs bénéfices héréditaires: Que l'Empereur continueroit de jouir du droit de premières priéres dans les lieux où il avoit de tout tems exercé ce droit; pourvû qu'il nommât une personne de la Confession d'Augsbourg dans les Evêchez de cette Religion. ou dans les mixtes lorsque celui par la mort duquel le bénéfice vaqueroit, auroit été de cette Religion: Que dans les bénéfices immédiats appartenans à ceux de la Confesfion d'Augsbourg la pourfuite pour les droits d'Annares, de Pallium, de Confirmation, des Mois du Pape, & autres ne pourroient être appuyez par le bras (éculier : Que les Mois du Pape auroient lieu dans les Chapitres mixtes en cas qu'ils y fussent en usage en 1624, que le Chanoine décédé fût du nombre defini pour les Catholiquest, que la provision du Pape émania immédiatement de la Cour de Rome, «
quel le ta inminée aux Chapitres de dans le mu legiune ; Que caux qui frierrient d'un
ou pollulez aux Pièlasures de la Confeilion d'Aughourg feroinet invells par Elmorer, apac qu'il auscente prétie le Germet de fodier, « ouvret la uxe codinaire, a paré encore la monée de la tuxe pour l'infécolution i qu'aux ou colum Chapitres,
re, paré encore la monée de la tuxe pour l'infécolution i qu'aux ou colum Chapitres,
re, parè encore la monée de la tuxe pour l'infécolution i qu'aux ou colum Chapitres,
re partie de la comme de la tuxe pour l'infécolution i qu'aux qu'aux des les réquestes de la tuxe pour l'infécolution de la columne de la colu

## IX. Biens d'Eglise médiats.

E facoud grief des Proceifans étoit qu'encore que chaque Pinice de l'Empire et de doct de régle Fercicie de la Religion dans fon terrimore , ét de gouverne fuivant qu'il le rouvent plus à propos les biens confiderat à Disu qui yécotent finere, les Carbidouses vouloisent rentrer dans les Montiflées à suure bétréfere médians qu'ils perfactoirem lors de la Transaction de Paulus e quoi qu'elle ordonnit feulment que les Religieux ou maniferent de la confidence de la

Les Cadeliques pétendient au contraire que les Proteflans dévoiure rendre aux Cacholoques les bénétices médias quids voient ufurpez depuis la Transcôteso de Paffur, ou au moins leur permettre d'en diplorfe tilvant qu'il écoir permis à tous les gues qui chargesorte de dominie à caut de la Religion. Afini ît redemandornt ças bénétics, lut rout ceux qui écotent fiunez dam la dépendance des villes libres de l'Empire, dans lequelles le Protefina svoient réglé la Religion au préjudice de leurs contaryens Carboliques & ceux qui écotent dans le territorie de Nobles introduction de la contrata de la contrata de l'action de la contrata la Religion dans leurs dépendance , mais feulemens lebené d'exercer chez eux la Confésion d'Augustique ; mais feulemens lebené d'exercer chez eux la Confésion d'Augustique ; mais feulemens lebené d'exercer chez eux la Confésion d'Augustique ; mais feulemens lebené d'exercer chez eux la Confésion d'Augustique.

Lorsqu'on traita des moyens de fastistie à ce gaies, les Procettans proposéerant que tant les uns que les autres restinifiera les hericles médias quals podicionne en 14.8. fans confidérer de qui la dépendoient ; qu'ils confervatient autil ceux qui voient été engage à leura Anctères, déclarant que pour le bien de la par le laifferoient aux Carboliques les Monaféers qu'ils profécioient encore en 14.8. dans les Earns de Procettains ; pourriq qu'il en y établir poura d'autres Religiens que de l'Ordre qui y avoit été des le commencement, particulérement point de Jeluiess qu'on de principal de la commencement de la religience de la Religient y manquoient, per prince Procedians en puifent nommer à la place des morss; qu'il en féroit uté la l'égait de ce siénfices qui changeoient de Religien comme pour les bénéfeses imméchats; & qu'il en féroit de même à l'égard des chapitres muxtes où les Carbonimisches; & qu'il en féroit de même à l'égard des Chapitres muxtes où les Carbonimisches; & qu'il en féroit de même à l'égard des Chapitres muxtes où les Carbonimisches; de qu'il en féroit de même à l'égard des Chapitres muxtes où les Carbonimisches à l'appart des carbonimisches de la carbonimisches de la carbonimisches de la carbonimische de

liques & les Protestans étoient reçus, ensorte que les Princes Protestans dans le pais

desquels ils seroiene, auroient l'inspection & la jurisdiction sur eux.

Les Catholiques de leur part proposerent pour moyens d'accommodement, que les Protestans gardassent encore durant quarante ans tous les bénésices médiats dont les Princes, Villes, & Nobles immédiats Protestans jouissoient le 12. Novembre 1627. & que les Catholiques eussent ceux dont les Protestans ne jouissoient point ce jour-làou que les Catholiques avoient acquis depuis par Arrêt ou par accommodement. Ils confeneirent enfaite que les Protestans jouissent encore durant soixante ans des bénéfices médiars qu'ils possédoient en 1627. & étendirent encore depuis cette jouissance jusqu'à cent ans, enfin ne pouvant faire mieux, ils convinrent de leur laisser à perpétuité les bénéfices médiats qu'ils possédoient en 1624. à l'exception de ceux qui esoient fituez hors du territoire de ceux qui s'en étoient emparez.

Enfin on convint que jusqu'à ce que les différends pour la Religion fussent terminez, les Etats de la Confession d'Augsbourg conserveroient les Monastéres, Colleges, Commanderies, Temples, Fondations, Ecoles, Hôpitaux, & autres biens d'Eglise médiats qu'ils possedoient le premier Janvier 1624, soit qu'ils eussent été restituez aux Carholiques ou non, nonobítant tous Arrêts, Transactions & autres actes qui pourroient être alléguez au contraire : Que les Catholiques posséderoient aussi les Monastéres, Colléges, & autres biens d'Eglise médiats qu'ils possédoient effectivement en 1624. Que ces biens demeureroient à l'Ordre auquel ils avoient été premicrement donnez, à moins que cet Ordre ne fût éteint, auquel cas on n'y pourroit mettre que des Religieux d'un Ordre qui eût éré en usage en Allemagne avant les différends pour la Religion: ( ce que les Protestans firent mettre, afin d'en exclure les Jefuites pour lesquels ils ont une aversion particuliére; & dont l'Ordre a commence depuis la naisfance du Luthéranisme : ) Que si les Catholiques & ceux de la Confession d'Augsbourg étoient reçus les uns & les autres dans ces Eglises, Monastéres, & Hôpitaux le premier Janvier 1624. ils continueroient d'y vivre de même t Que l'exercice de la Religion demeureroit ainsi tel qu'il étoit en chaque lieu ce même jour : Que les droits de premières prières & les mois du Pape auroient lieu dans les bénéfices médiats, où ils étoient en ulage le premier Janvier 1624. Que les Ar-chevêques, & autres qui en auroient le droit, y confereroient les bénéfices dans les mois extraordinaires: Que si ceux de la Confession d'Augsbourg avoient ainsi quelque droit de présentation ou autres dans les bénéfices possédez par les Catholiques, ils continueroient d'en user : Que si les élections ne se faisoient pas dans le terns, ils pourvoiroient à ces bénéfices des perfonnes de même Religion, pourvû que ce fut fans préjudice de la Religion Catholique & des droits appartenans au Supérieur Ecclefiattique des Catholiques fur les Religieux : Que la Nobleffe libre auroit dans ce qu'elle possède immédiatement de l'Empire pareil droit que les Etats de l'Empire, en ce qui concerne les droits de la Religion & leurs dépendances : Que les Nobles qui y auroient été troublez y seroient rétablis: Que les villes libres de l'Empire où on n'exerçoir qu'une Religion en 1624, auroient en leur territoire à l'égard de leurs fujets aussi bien que dans l'enclos de leurs murailles , le même droit qu'avoient les autres Etats de l'Empire tant à l'égard du droit de réformer que des autres cas concernant la Religion; & que néanmoins les Abbayes & Chapitres fituez. dans les villes de la Confession d'Augsbourg dans lesquelles la Religion Catholique s'exerçoit le premier Janvier 1624, comme aussi les Bourgeois Catholiques qui y demeuroient alors , y continueroient cet exercice de la Religion Catholique & leur demeure.

# X. Liberté de Conscience.

LE troisième Grief que les Protestans proposèrent sut qu'on refusoit aux Protestans Sujets des Catholiques la liberté d'exercice de leur Religion que l'Empereur Fer-V 3

dinand Premier avoit accordée par une déclaration précife à ceux qui en jouissoient lors de la paix d'Augisbourg ; qu'on ne leur permetuoit pas d'aller faire leurs dévotions dans des lixus voitins où on exerçoit leur Religion , ni de faire venir des Minisses chez cux . & qu'on leur faifoir journellement plusfreurs injustices dans les Tri.

bunaux en haine de leur Religion.

La Carbolquas répondement à ce grief, que par la paix d'Aughourg la libered de confeirem à route de accorde quara Esta de l'Empre de non aux Sipurité de confeirem à route de accorde quara Esta de l'Empre de non aux Sipurités no deut la Premier n'avoit painni fait la déclaration dont la Protection afficient mention, et que même fusurant les resunts adus lequele de l'évie conque, celle ne regentoir que les Estas de l'Empires mais en nout cas ils oistencient qui tiusant même les l'intégres de procedatus, elle ne pouvoir pas avour heu, paisqu'elle avvoir pas été faite du conferentement de taux Carboliques, qu'il ne ferrie partille que les Principes de Procedatus, elle ne pouvoir pas vour heu, paisqu'elle printies Protection collecte hautorité de chaff de leur Pite carboliques president des l'accordents de l'accordent de l'a

Les moyens des Protedhais pour remédiex à leurs griefs fairem qu'on leur rendié leurs Timples é leur Eccle qu'on leur suroi étie, et popis la pair d'Aughourg, qu'on permit à ceux qui n'avoient point de l'emple d'exerce au moint en particulte leur Religion, à e, qu'il he n'aliem point esche des emplois. Le Carbolaique production au centre pour mois que les réputes extendeques ordines pour mois de leur des bleus trans destificies point trops ils promettoient de utaite fravoidelement les

villes & les Gentilshommes qui dépendoient d'eux.

En 16,6 les Protellus demandérent que les Sujes Protellus de Prince Cachiques particulierment du Dot de Nonbourg , des tvéques de Mande d'unabrug , & autres qui avoient en en 1621. l'exercice public de leur Religion , communiém de l'exercert, qu'on telet d'obtenir la même choé des Prince ces de la Mailon d'Aurache; que l'Empereur confervie certe lbené aux Sifians, & que fes autres Sujets hérédinaires puliers exercer leur Religioù en leurs maifons , & en feiffent pour obliges de fortir de Dia 37 sin e vouloem.

Les Caboliques relutients ces arteles, voolante vooir dans leum Exan autum et automiré que les Protestilus au figie de la Religion, en quos it écitent fecondez par les François & par l'Eledere de Saxe même qui trouvour leurs prétentions raisonnables; mais particultérement les Ministres de l'Empreuer proteiner que les l'invies Lutiériens ne fesoient pas la los à leur muitre dans fes Eran idéque les l'invies Lutiériens ne résoient pas la los à leur muitre dans fes Eran idépart préclation des novilées qui leur avoient été accorde fair ce faire.

Lorsque les Impériaux defférent le projet du Traisé de pair, ils y inferérent que les Procettas Sogies des Pinces Carboliques qui demenuiories alond dun leurs Eras y pourrouent refler toute leur vie; que ceux qui en 16-14, jouifisient de Eractice public de la Religion Procettame en conference de quelques Tranez, ou d'un long 'ufage', le conférencient. Peu après ils confenient que les Procettans qui n'avourre pas en 16-44, le libre ceretcie de leur Religion, pullenc continuct leur réfidence dans les Erass Carboliques , & aller faire leurs devotours laus les Eras vostimas, & que ceux qui changeriente de Religion appels 1 pars, ouffent dit années pour changer de demours: mais en même terns ils ne vou-lumer inn raicher à l'égral de les Provinces léréfeaties.

Ces conditions déplarent entrémement aux Princes Cabboliques qui réfuérment y donner les mains , & la chois démenta sinfi longe ente fifépéndes julgu<sup>23</sup> ce qu'un mois de Fevrier 14,8, les Impéritats; propodérent un autre propt de Traisé , dans leguel cette bleires d'extreuce écrit accordés écréproquement aux Carboliques Supra des Protections à 2012 Protections Supra des Carboliques (nu et 14,44 no conférence de quelque, Traisez on d'un long tifige.

Tel Georgia

On cassoit toutes les Transactions contraires à cette époque, & on obligeoit les autres Sujets qui n'étoient pas de la Religion de leur Prince de se retizer de ses Erats, lorsqu'il leur auroit été enjoint d'en fortir : à l'égard de l'Autriche & de la Silefie , l'Empereur leur accordoit ce que nous verrons incontinent avoir ésé inféré dans le Traité.

Il y eur encore plusieurs contesbations sur ce sujet; l'Electeur de Cologne ayant youlu avoir encore neuf Monastéres dans son Evêché d'Hildesheim , & l'Electeur de Bavière s'étant déclaré de ne point vouloir absolument souffrir de Protestans dans le haur Palatinat e enfin après bien des contellations ce point fut actorismodé le

On convint qu'aucun Etat immédiat ne seroit traverse dans le droit de réformer la Religion; que néanmoins les vaifaux & fujets des Etats tant Catholiques. que Protellans qui avoient en l'exercice public ou privé de leur Religion pen-dant quelque partie. de l'année 1614 y léroient réciproquement confervez, quoi-que, leurs Princes fuifient de différente Religion » Que ceux qui auroient éé troublez, y seroient rétablis au même état qu'ils étoient en 1624. Que les Transactions faites entre les Etats de l'Empire & leurs Sujets touchant l'exercice de la Religion, n'auroient lieu qu'autant qu'elles ne seroient point contraires à l'époque de l'année 1624, à moins que les parties ne s'en voulussent départie. d'un commun consentement : Que les vassaux & sujets qui n'avoient point en 5624. l'exercice de leur Religion pourroient vaquer à leurs dévotions dans leurs maisons sans être sujets à aucune Inquisitiona Qu'ils pourroient aussi affilter dans leur voifinage à l'exercice public de leur Religion , & faire instruire leurs enfans chez eux ou dans des Ecoles étrangéres : Qu'ils ne seroient point exclus des Communaurez des marchands & artifans, des successions, legs, hôpiraux, & cimetières, & qu'ils feroient traitez comme les autres citoyens: Qu'en cas qu'ils voulussent changer de demeure ou que leur Seigneur le leur ordonnât, ils pourroient vendre leurs biens ou les retenir , & revenir dans ses Etars en toute liberté pour vaquer à leurs affaires: Que les Seigneurs donneroient au moins cinq ans pour se retirer à leurs Sujets qui seroient de contraire Religion lors de la publication de la paix , & qui n'avoient point en 1624. liberté d'exercice public ni particulier de leur Religion ; & qu'ils ne donneroient pas moins de trois ans à ceux qui changeroient de Religion après la paix jurée: Qu'on ne leur feroit en ce cas aucune vexation.

· Les Suédois & les Protestans faisoient de grandes instances pour la liberté de conscience & de l'exercice de leur Religion dans les Provinces héréditaires de la Maifon d'Autriche ; quoique l'Empereur foutint toujours qu'ils ne lui pouvoient imposer de loi sur ce sujet ni l'empêcher de régler en ses Etats ce qui concernoit la Religion; à moins qu'ils ne prétendissent qu'il eût moins d'autorité dans ces Provinces que les Ducs de Brunswie & de Mecklebourg & les autres Princes Protestans de l'Empire n'en avoient dans leurs Etats: à quoi les Protestans répondoient que les Princes de la Maifon d'Autriche s'étoient départi de leur droit par les permissions qu'ils avoient accordées aux Protestans; qu'ainsi ils ne pouvoient plus leur ôter l'exer-

cice de leur Religion, encore moins la liberté de conscience.

L'Empereur le tint néanmoins extrémement ferme sur ce point, & protesta plusieurs sois de rompre plurêt tout le Traité que de rien relâcher; néanmoins peu après il offrit de laisser à quelques Ducs & à la ville de Breslaw la liberté d'exercice de leur Religion qui leur avoit été accordée par la paix de Prague; & que hors la Bohéme, la Moravie & l'Autriche les Prorestans des autres Provinces héréditaires ne seroient point obligez de se retirer avant l'année 1656. & qu'on feroit ensorte qu'en s'en allant, ils né fouffriroient que fort peu de leur biens.

Les Protestans n'étant pas contens de cela demandérent qu'au moins il y eût des Temples en chaque quartier ou Cercle de Bohéme, de Moravie, & des autres Provinces héréditaires ; que l'accord fait en 1621, par l'Electeur de Saxe avec les Silefiens au nom de l'Empereur, fût observé, & qu'Egra jouit auffi de ce privilége. Les Impériaux témoignérent être extrêmement choquez de ces demandes; néan-

moins comme ils s'étoient résolus de conclure à quelque prix que ce fût avec les Protestans, ils leut offrirent peu après, que les Protestans ne seroient point obligez de fortir de l'Antriche, & pourroient aller en d'autres lieux entendre le service divin ; on'en Silefie fur tout à Breslaw il y auroit exercice public de la Religion Protestante; enfin que les Protestans jonirotent de la liberté de conscience dans les Provinces de ce Duché qui dépendent de la Chambre Royale & dans les autres Provinces des Archiducs.

Ces conditions n'ayant point été acceptées par les Protestans la conférence sur long-

tems, interrompue : le Comte de Trautmansdorff ayant été rappellé , les autres Plénipotentiaires de l'Empereur offrirent seulement au mois de Fevrier 1648, les mêmes avantages. Ils ajoutérent qu'encore qu'il n'eût pas moins droit que les autres Rois & Princes de réglet dans les Etats les choses de la Religion , néanmoins il vouloit bien accorder, non par manière de Traité, mais pour faire connoître la confidération qu'il avoit pour les Princes qui intercédoient pour les Comtes, Barons, & Gentilshommes de Silefie & de la Basse Autriche, qu'ils pourroient demeurer dans ces Provinces, & qu'en cas qu'ils voulussent aller établir ailleurs leur demeure, ils continueroient de jouit de leurs biens.

Les Protestans demandérent encore quelques Temples, surtout à Vienne pour ceux qui avoient affaire au Confeil Aulique on qui en étoient Affesseurs; mais tout ce qu'ils putent obtenir sut encore trois Temples en Silesse.

Ainsi on convint qu'en Silesie les Ducs de Brieg, de Lignitz, de Munsterberg, & d'Oels, comme auffi la ville de Breslaw seroient maintenus dans leurs priviléges & dans l'exercice de la Confession d'Augsbourg : Que les Comtes, les Barous , les Nobles, & leurs Sujets de la Confession d'Augsbourg qui demettreroient dans les autres Duchez de Silefie qui dépendent immédiatement de la Chambre Royale, ou dans la baffe Autriche, ne feroient pas obligez de fortir des lieux où ils demeuroient ni d'a-bandonner leurs biens, & qu'ils ne seroient point empêchez de fréquenter l'exercice de leur Religion dans lés lieux voisins hors du territoire: Enfin que ceux de cette Confession pourroient encore bâtir trois Temples en Silesie hors & proche les villes de Schweinitz, de Jaur, & de Glogaw.

# XI. Revenus d'un autre territoire.

E quatrième grief des Protestans étoit que d'une part on ne payoit point aux Ehiles & aux Monastéres possédez par les Protestans les revenus qui leur étoient dus dans les Etats des Catholiques , & que d'autre part dans les Villes où les habitans étoient de l'une ou de l'autre Religion, on ne faifoit point part aux Protestans des revenus que les Eglifes & Ecoles de ces Villes tiroient des Etats des Protestans.

Les Catholiques répondirent à ce grief, que les Protestans ne pouvoient rien prétendre à ces revenus dépendans des bénéfices qu'ils avoient occupez même avant la paix de Paffaw: depuis dans les moyens qu'ils propoférent pour remédier aux griefs des Protestans, comme ils consentoient de leur laisser pendant quarante années les bénéfices qu'ils possédoient en 1627, ils convintent de les assister aussi pendant ce nombre d'années, des revenus qu'ils tireroient des Erats des Protestans: ainsi qu'il

avoit été pratiqué jusqu'alors.

On convint qu'on observeroit les articles de la paix de la Religion , par lesquels les Etats Catholiques & les bénéfices fixuez en leur Païs doivent jouir de tous leurs revenus, à la charge que ces revenus feroient fujets à la Jurisdiction de celui fous la Justice duquel ils sont situez: Qu'on prendroit sur ces revenus dequoi payer ceux qui fatisfaisoient aux charges, de quelque Religion qu'ils sussent: Que ceux de la Consession d'Augsbourg jourroient des revenus qui leur étoient dus dans les Provinces des Catholiques à caule des fondations Ecclésialtiques médiates ou immédiates qu'ils avoient acquifes avant ou après la paix de la Religion, pourvû qu'ils jouissent de ces tevenus en l'année 1 6 2.4Que fi le Eurs de l'une des deux Religions jossificiere alten de quelques drois de pronection Atomorée on autres fiut e biture d'Eglif profétic par cure ne l'unur Religion, foir au dedant ou au debns de leux territories ; à le retrodroisers, coire au debns ou au debns de leux territories ; à le retrodroisers provinci que les revenus des les imme Eglifs from fufficiere pour à cue de la Confession de Mayabout; pour les frondaises son bénéfices démindi fronten pruye à cuer que ni possitioniem le promite Junivir 16-14, Que les revenus dépendant des Monutéres dérmis depuis l'au-nite 16-14, ou qui de fronte distant de Monutéres dérmis depuis l'au-nite 16-14, ou qui de fronte dépendant des Monutéres dérmis depuis l'au-nite 16-14, ou qui différent pruye à cuer des 16-14, ou qui derisser démin l'averi aparticolosiem au Seigence di la cres de l'averi 16-14, en goodfifie de de distance pour les Terres Novelles dans un autre fronte le feroiser encore à l'avenis ; mais qu'il ne ferois demandé auxun nouveau drois.

# XII. Jurisdiction Ecclésiastique.

L'éciaquémne grief que les Proteilans propoférent éroit que l'on avoir térabil la la pair d'Amphous, que l'on avoir air different par la pair d'Amphous, que l'on actroit aux l'houssus de l'éveçue les Sujets des Princes Proteilans dans les caules de mariage & aures femblables que les Princes Catholises objective l'unes Super Proteines d'écret les mariage de aures femblables que les Princes Catholises de l'écret les super l'écret de l'écret le nouve calendrer, ce qui aport out, qu'adonde dans la célébration de fres, s'equ des Nouve du Pripe reviour de l'écret de l'écret l'écret de l'écret d'écret de l'écret de l'écret d'écret de l'écret d'écret de l'écret d'écret d'écret de l'écret d'écret d

Les Carboliquis répondient à ce grief, que la lutifilation Ectéfullique provident fei filipendine que dans les chois qui concennient le cuite drin, e, que repondant les Procediums s'écnient atribuez toutes les autres crasles, que fi les Evéques Procedtant rendoient les Evéchez qu'ils avoient utilurge, il ne leneitant past dans la peine d'être affiguez pour ce fijet. Mais dans la late ils convincent dans les moyens d'exemmodiment qu'ils propolémen, que les Evéques ne d'endecient posit des cartoures les deux feroient Carboliques i la prérenditure que c'écnie cnore aux Evécus à lagre les cautie de Bartonogs, de Damen, & autres qui ne cooremoient

point le culte divin.

Enfin on convint pat le Traité, que jusqu'à ce que les différends touchant la Religion fusient accommodez, le droit Diocézain & route Jurisdiction Ecclésiastique demeureroit suspendue contre les Etats de la Consession d'Augsbourg y compris la Noblesse immédiate, & contre leurs Sujets, soit que l'affaire sût entre des Catholiques & des Protestans, ou que toutes les parties fussent Protestantes : Que le droit Diocezain & la Jurisdiction Eccléfiaftique demeurcrosent enfermez dans les bornes du tetritoire de ceux qui l'exerçoient: Que les Catholiques qui exerçoient en 1624. cette Jurisdiction sur ceux de la Contession d'Augsbourg la continueroient pour la perception de leurs revenus, & fans qu'il fût procédé à aucune excommunication finon après la troisième sommation : Qu'ils n'exerceroient point cette Jurisdiction dans les cas qui concernoient la Confession d'Augsbourg, & ne leur enjoindroient point à l'occation des procès aucune chose contraire à cette Confession & à leur conscience : Que les Magistrats de la Consession d'Augsbourg auroient ce même droit fur les Sujets Catholiques qui avoient en 1624. l'exercice public de leur Religion, fauf le droit Diocézain tel que les Evêques l'avoient exerce paifiblement sur eux en 1624. & que dans les Villes où il y avoit exercice des deux Religions les Evêques n'auroient aucune Jurisdiction sur les Bourgeois de la Confession d'Augsbourg, mais que les Catholiques se pourvoiroient en justice selon l'usage de l'année 1624. XIII Tom. II.

#### XIII. Pluralité des Voix.

Otre ces griefs qui regardoient purement la Religion & les chofe Eccléfialli, ques, les Procelans en propofisent encore d'autres qui étoient partie Eccléfialtiques & partie l'obliques: le premier étoit que les Catholiques vouloient l'emportet dans les Diétes sur les Protestans par la plutalité des voix, lors même qu'il s'apilioit de la Religion, des taxes, & d'autres affaires où les Etats étoient divisez en Catholiques & en Protestaris; de sorte que les Catholiques pouvoient ainsi ruïnet & accabler les Protestans par leur nombre, s'il falloit que les choses passassent à la pluralité des voix. Le second grief de cette même nature étoit que parmi ceux qui composoient la Députation ordinaire de l'Empire', il y avoir plus de Catholiques que de Protestans: ainsi ils demandérent que dans les affaites où les Catholiques ou les Protestans avoient intérêt; & où la passion pouvoit faire agir les-uns ou les autres, les choses ne fussent pas réglées à la pluraliré des voix, mais par un accord amiable entre des Députez des deux Religions en nombre égal: Qu'il n'y eût pas plus de Catholiques que de Protestans dans les Députations ordinaires de l'Empire, & que même on prit garde que ceux qui composoient cette Députation se tinssent dans les bornes qui leur étoient peterpires, & qu'ils ne touchassent point aux choics dont la connotifiance étoit réservée aux Diétes de l'Empire.

Les Catholiques répondirent à ces griefs & à ces demandes, que ce feroit vouloir abolir les Loix de la forme de l'Empire que de prétendre que dans les points où les opinans éroient de différens avis de où il éroir néanmoins nécessaire de le déterminer, la chose ne sut pas décidée à la pluralité des voir, on remise à ce que l'Empereur en ordonneroit, à moins qu'il n'y eût une Loi expresse qui en ordonnat autrement; & qu'à l'égate de la Députation ordinaire de l'Empire, on avoit réglé dans la même année de la paix d'Augsbourg ceux qui la composeroient, & qu'on

n'y pouvoit aporter de changement que dans une Diete.

Enfin on convint que les Magistrats de l'une & de l'autre Religion empêcheroient ou'on impuenat la Transaction de Passaw, la paix de la Religion, & particulièrement ce présent Traité, qu'on rendir ces Traitez douteux, & qu'on tirât des conl'équences contraires. Que s'il s'élevoit quelque doute au fujet de ces Traitez, il fetoit réglé à l'amiable dans les Diétes de l'Empire par une Transaction entre les Etats des deux Religions: Que le nombre des Erats de l'une & de l'autre Religion seroit égal dans la Députation ordinaire de l'Empire : Que l'on conviendroit en la prochaine Diète de ceux qu'on joindroit à ceux qui la composoient alors: Que s'il étoit nécessaire de députer quelqu'un de ces assemblées ou des Diètes générales, le nombre des Députez seroit égal de l'une & de l'autre Religion: Qu'en cas qu'il falfür décider quelques affaires dans l'Empire par commissions extraordinaires, si l'affaire n'étoit qu'entre ceux d'une même Religion, on ne députeroit que de ceux de cette Religion; mais que si l'affaire regardoir les Etats de l'une & de l'autre Religion, on nommeroit des Commillaires des deux Religions en nombre égal : Que les Commiffaires servient leur raport de ce qu'ils auroient fait, & y ajoûteroient leurs avis; mais qu'ils ne pourroient tien décider par forme de jugement: Que dans les affaires de la Religion & en toutes les autres où les Erats ne pouvoient être confidérez comme un corps, ou quand les Etais de l'une ou de l'autre Religion se diviseroiene en deux partis, la chole stroit terminée à l'amiable & non à la pluralité des suffrages: Qu'enfin on régleroit à la prochaîne Diéte à la pluralité des voix les affaires concernant les taxes & contributions que les Etats payent pour les nécessitez de l'Empire.

#### XVI. Tribunaux Publics.

L y ac Allemagne das Tubunaus fabaltemes dont on apelle à d'autre Soulverant des lugement desqu'els d'uy à point d'appel les fabaltemes font les Autreges ou Arbetres de la qualité des parties plandress ; le Tribunal de Roeveell donc la Jundificion rétende fur la Pranceine & fur une praite des Cerela de Souabe, du baux (Rhm., & de l'Austriche; le Tribunal provincal de Souabe qui fei entre alternavemente dans les Valles de Rosensbourg, de Wangen & d'Hini, & dans le Bougt d'Alorf, & le Bullinge d'Haguessu dont la Jundidelton yféend fur des Villes Imprisales d'Allices, & qui a sée celé à la France par le Traité de Muntler. Les deux Tribunaus Scoverann où le plaistent les affaires cerele les race de Empire & qu'elle des l'agenties renduir par leura la gres consideration de l'imprisateridence a sée fixée à Spire par Charles-Quine, & le Confell Aulique qui fuit la Cour de l'Empress renduir par leura lagre, four la Chamber Imprisité dont la rétidence a sée fixée à Spire par Charles-Quine, & le Confell Aulique qui fuit la Cour de l'Empress.

Les Procettins propoferent pour grief au fuje du Tribunsus, qu'il y souts bien plus de Catholiques que de Procettan dans la Chamber de Sprie, & qu'il n'y avoit que fort peu de Protetlans dans le Confiel Aulique. Hé plusièrent rencore des amburdations qui de commetourent dans le Balllages de Roveral, de Soube & d'Haguessa, à dis demandérent que ces trois Tribunsus fobblemes fulfient fupera, & que pour véture la longues des procés on crité dura aurest Chamber de l'Empire ou au moins une, qu'attenda que la Vill, de Spire est à une des extrémites de l'Empire, on la transférie en une aures Ville funée au milieu de l'Alleragne, où les parties puffient aintif le rendre plus commodéranes, & que les Catholiques de les Procésans fuffier en nombre égit dans toutece ses Chambers & dans leques de les Procésans fuffiers en nombre égit dans toutece ses Chambers & dans

le Confeil Aulique.

Les Carboliques founiment au contraire que l'établifiement d'une ou de doux nouvelles Chamber & la fippreficio de ces treis Baillages étournt insultes, se qu'il drout fuffice aux Proteflans que l'Empereur promit de mettre encore de nouveaux Affeitons de les reAglipon dans le Confoli Aulaque s'et que dans les affaires qui concernezioni la Religion, on leur donnir des Juges Carboliques de Proteflans en ferriere pière que par de Affeitonn en nouvelse égal de daux Religions tura à la Chamber de Spire qu'au Confoli Aulique ; & il promit de mettre dans ce dernier butto ou de Affeitons Proteflans, se que la Chamber de Spire froix composée de button de la Melicium Proteflans, se que la Chamber de Spire froix composée de

pareil nombre d'Affesseurs de l'une & de l'autre Religion.

Ainsi on convint à cet égard qu'on traiteroit à la prochaine Diéte de la translation de la Chambre Impériale en un autre lieu plus commode: Qu'en attendant que ce point & divers autres concernant cette Chambre fussent terminez, outre le Juge & les quatre Préfidens de cette Chambre desquels l'Empereur en établiroit deux de la Confession d'Augsbourg, il y auroit encore cinquante Assesseurs desquels les Etats Catholiques en préfenteroient vint-fix, y compris les deux dont la préfentation apartenoit à l'Empereur; & les Etats de la Confession d'Augsbourg en présenteroient vingt-quatre: Qu'il y autoit un égal nombre d'Affesseurs de l'une & de l'autre Religion lotsqu'il s'agiroit de causes entre deux Etats de différente Religion ; ou lorique deux Etats d'une même Religion plaidant ensemble, un riers d'une autre Religion y interviendroit: Que l'Empereur mettroit auffi dans le Confeil Aulique quelques Sujets de la Confession d'Augsbourg en nombre suffisant pour faire que, le cas arrivant, il pût y avoir égalité de Juges de l'une & de l'autre Religion t Que la partie lézée pourroit présenter requête à l'Empereur, à ce qu'il lui plût faire revoir le procès par d'autres Conscillers en nombre égal des deux Religions qui Xъ

n'eussent point assisté au premier Arrêt; & que l'Empereur pourroit dans les affaires importantes prendre l'avis des Electeurs & Princes de l'une & de l'autre Religion: Que l'Electeur de Mayence visiteroit le Conseil Aulique lorsqu'il feroit nécesfaire: Que si dans les choses Ecclésiastiques ou Politiques, ou lorsqu'il s'agiroit de l'explication des Conflicutions ou des Decrets ou Recès de l'Empire, après que l'affaire auroit été examinée en plein Sénat avec un égal nombre de Juges de chaque Religion, tous les Catholiques se trouvoient d'un avis & les Protestans de l'autre. elle scroit renyoyée à une Diéte : Que cela n'auroit lieu que dans les affaires des Etars immédiats de l'Empire; & que celles des Médiats seroient décidées par l'ordonnance de la Chambre : Que les priviléges & droits de premiére instance des Austreges & de juger fans appel feroient laissez en leur enner: Qu'on examineroir en la prochaine Diéte s'il étoit à propos de suprimer les Tribunaux de Rorweil, de Souabe & autres: Que les Electeurs de Saxe & de Brandebourg & le Palatin nommeroient chacun deux Affesseurs en la Chambre Impériale , les deux Cercles de Saxe chacun quatre outre un autre , qu'ils nommeroient alternativement , & les Etats Protestans des Cercles de Franconie, de Souabe, du haut Rhin & de Westphalie chacun deux, outre un autre qu'ils nommeroient encore alternative-

Les Procelans demandérent encore que les charges de Procureux & d'Avocar du File fullent politéées alternaivement par les Carboliques & par les Procellans; & que les autres charges fuffint politéées par des perfonnes de lune ou de l'autre Religion mais les Impériaux & les Députez de l'Electrue de Mayence eludérent ceue demande avec adréfic; en force que les Procellans ny infifirent par de les procellans ny infifirent par les procellans de la companie avec que les Procellans ny infifirent par

# X V. Réformez.

l'Ajoûte à ces Articles concernant la Religion ceux qui regardent en particulier les Calviniftes qu'on nomme en Allemagne Réformez, & qui ne fuivant point la pure Confession d'Augsbourg avoient été considèrez jusqu'alors comme des gens exclus de la paix de la Religion, Jaquelle ne comprenoit que les Catholiques &

ceux de cette Confession.

Comme les Electeurs Palatin & de Brandebourg, le Landgrave de Heffe-Caffel, tous les Princes Palatins, la plupart de ceux d'Anhalt & plufieurs autres Princes & Comtes, Gentilshommes, & Villes de l'Empire professoient la Religion Calviniste, les Suédois pour se concilier leur amitié demandérent dans leur proposition de l'année 1645, que la paix de la Religion eût aussi lieu en faveur des Réformez. Nous avons vu que les Impériaux y avoient confenti dans leur replique, pourvû qu'ils le vouluffent, & qu'ils vécuffent paifiblement depuis dans le second projet du Traité que les Impériaux propolérent au mois d'Avril 1647. ils mirent les Réformez dans la même Classe que ceux de la Confession d'Augsbourg; ce qui déplut à plusieurs Luthétiens qui consentoient à la vérité, que le bienfait de la paix sétendit aufli aux Calvinistes, afin qu'en cas de besoin ils pussent s'unir ensemble contre les Catholiques leurs ennemis communs: mais ils ne vouloient pas que ces Prétendus Réformez euffent autant de pouvoir que les Confessionistes à l'égard des choses de la Religion; ils étoient irritez de ce que les Electeurs Palatin & de Brandebourg & les Landgraves de Helfe-Cassel avoient chassé les Luthériens de partie de leurs Etats & de ce qu'ils défendojent l'exercice de cette Religion; quoique d'ailleurs ils se vantassent de suivre aussi-bien que les Luthériens la Confellion d'Augsbourg prise dans son véritable sens. Ainsi les Luthériens demandérent qu'en même tems qu'on accorderoit aux Réformez qu'ils fussent compris dans la paix de la Religion, ils promifient par un acte separé de laisser à ceux de

la Confession d'Angsbourg l'exercice de leur Religion sant dans les Ftats qu'ils possédoient alors, que dans ceux qu'ils pourroient posséder à l'avenir; les Calvinistes ne furent pas contens de cette reffriction, qui leur ótoit le droit de réformer qu'on accordoit aux Luthériens, & qu'ils prétendoient être une fuite de la supériorité ou droit de territoire; outre cela ils ne vouloient point qu'on inférât dans le Traité cette condition, s'ils vivoient pailiblement, prétendant que ce bienfait leur fût accordé purement & simplement.

Les Suédois auxquels les Réformez avoient eu recours voulant concilier en ce point les Erats de ces deux Religions, propoférent que les Réformez eufient pareil droit que les Evangélistes ou Luthériens dans les Etats qu'ils possédoient en 1620. mais qu'ils ne pullent rien innover dans les lieux qu'ils avoient acquis depuis ce tens-là ou qu'ils poutroient acquerir à l'avenir : plufieurs autres Députez tant Luthériens que Calviniftes dreilérent divers projets de ces articles, dans lequels ceuxci affectoient de paffer comme une des branches des Sectateurs de la Confession d'Augsbourg, ce que les Luthériens ne vouloient pas permettre. Enfin après plufieurs contellations sur les mots, on convint de la manière dont l'article seron dresfé; en sorte que la chose seroit réciproque, à quoi néanmoins les Députez de l'Electeur de Saxe s'opposérent avec protestation que cet article ne lui pourroir ôter ni à tous les Princes de sa Maison le droit qui leur apartenoit en vertu de la Trans-

action de Paffaw & de la paix de la Religion.

On convint done que ceux qu'on nommoit Réformez, jouïroient des privileges accordez aux Catholiques & à ceux de la Confession d'Augsbourg , sans préjudice des Traitez paffez par les Etars Protestans entr'eux & avec leurs Sujets touchant l'exercice de la Religion, & aussi sans préjudice de la liberté de conscience d'un chacun: Que si un Prince d'une des deux Religions qui parragent les Protestans pasfort à l'autre ou acqueroit par succession on en versu du présent Traité ou autrement une Principauté ou Seigneurie dans laquelle l'autre Religion fût exercée publiquement, il pourroit avoir avec lui ou dans la réfidence pour la Cour des Prédicateurs de fa Religion; mais qu'il ne pourroit rien changer dans ces Païs en l'exercice public de la Religion, ni donner aucuns Bénefices; Ecoles, ni Hôpitaux à ceux de la Religion : Que s'il avoit le Patronage des Eglifes , les Communautez lui préfenteroient des Ministres qu'il confirmeroit sans difficulré : Que si quelque Communauté embrassoit en ce cas la Religion de son Seigneur & en demandoit l'exercice à ses dépens, il lui feroit accordé fans préjudice des autres, & fes successeurs ne le lui pourroient plus ôter: Que les Confiftonaux; les Vifireurs pour les choses facrées, les Professeurs des Ecoles & des Universitez de Théologie & de Philosophie ne seroient point d'autre Religion que de celle qui seroit alots exercée publiquement dans chaque lieu: Que néanmoins comme ces dispositions ne regardoient que les changemens à venir, elles n'aporteroient aucun préjudice aux droits que les Princes d'Anhalt & autres Princes avoient fur ce fujer: Enfin qu'on ne fouffritoit que ces trois Religions dans l'Empire.

# XVI. Droits des Etats de l'Empire.

Oríque les Suédois entrérent en Allemagne, ils prirent pour principal prétexte de la guerre qu'ils failaient à l'Empeteur, les entreprises qu'il avoit faites contre les droits des Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire, dont il en avoit mis uelques uns de sa seule autorité au Ban de l'Empire, en avoit dépouillé d'autres de leurs dignitez & de leurs biens, & avoit encore fait lui fetil diverses autres choses qu'il, ne pouvoit résoudre que dant une Diéte générale des Etats de l'Empire. Mais ce qui les choqua encore extremement & les Etats Protestans fut que l'Empereur Ferdinand II. fit en 1637. élite fon fils Roi des Romains, ce qu'ils jugeoient de-Х ; périlleuse périlleuse conséquence, parce que comme il est difficile que la plus grande partie des Electeurs refusé à un Empereur vivant d'élire son fils pour son successeur, ils regardoient cette pratique comme un moyen de perpétuer la dignité Impériale dans la Maison d'Aurriche ou'ils considéroient les uns & les autres comme leur ennemie.

Ainfu lorque les Suécies propofernet en 1643 : les conditions tous lequelles ils confentientes de fier la pair, de dans lequelles it déclarent autant de foin des intrées des Eun de l'Empire que des leux propers, ils demandéeme eure autre toles qu'on rélité point de lis de Romains qu'en cet de vacance de l'Empire, qu'on ne put clubir de Loir, réfoudre la pair, ou la guerre, établir des impôts, & mettre au Ban un Pierne de l'Empire posit un Deuter command une Debte, et que les Princes de l'Empire position faire des allauces défentives avec les étam-

gers & exercer les autres droies qu'un Seigneur a sur ses Sujets.

Dans la ríponfe que les Plenjouronsuiers de l'Emperur fourniera à cette propincion de Sadóse, in déclaréera qu'encore que les réanges ra roiflets point d'inétète de l'embre, de s'affinire de l'Emper, néannoins l'Emperur confectoire que les Testas ne puffert n'est éposible de laux honoures ris de laux biens que fivianc les formalisez portées par les Conditiusions de l'Empire, que les connectations fullem efglés dans les lobres conjoinements par l'Emperure & par les Eux, honomis dans les cus qui apparemoient à l'Empereur & aux Eleclours feuls, enfine que les Eux puffers thire d'a Traitez d'Alliance eve les Euznages, pouvi que ces Taintez pe Juffers point fits contre l'Empereur, ni contre l'Empire, ni contre la pair publique, et que le Eux y excepțiales le ferments qu'il a voiente préd à l'Empereur de l'aux l'emmes qu'il a voiente préd à l'Empereur de l'aux l'emmes qu'il a voiente préd à l'Empreur de l'aux l'emmes qu'il a voiente confirmire comme faunt contraire aux droits de l'Empire à la libert de Electrus.

Dans la rejque de S sodósi, il précendaires que les Couronnes svoience grande

Dans la replique das Suédois , ils prétendirent que les Couronnes avoient grand intérét dans les aflières de l'Empire, puifqu'elles menoient une partie de leur furné dans son réablissement en son ancien état; & ils souinrent que quand l'Empereur fassion quelque chosé contre les Lois fondamentales de l'Empire, il perdoit la qualiei d'Empereur, se que s'il fassion une inspisse manisselte aux Estats, il elur étoit liei d'Empereur, se que s'il fassion une inspisse manisselte aux Estats, il elur étoit de l'Empereur, se que s'il fassion une inspisse manisselte aux Estats, il elur étoit de l'Empereur, se que s'en se que s'en se l'entre de l

permis en ce cas de faire des alliances contre lui.

Les Porellaus propofereux encore en 16.6.4, des giéri politiques dans fedqué ils eplagientes qu'ou a listurbois et roya attement les Dises qui récent les molléturs remécs qu'on pêt aposter aux défortées de l'Empire, qu'il y avoit plusfaux dédaux dans la marciach de l'Empire, dans laquelles controlisons n'écoires pas partigles comme il cit fallu; que les Electurus passent troy d'austriet unt dans let Capitaliston des Empireures que dans leus Affambles, de fore qu'il éton interfaissi de dreller une Capitaliston perpétualle de de viel es thoés que les Electurus pouveine régler dans leus affambles, que les Electurus pour ferriever au présudent des autres Princes de l'Empire, vouloitent que leus Deputez une députations au d'autres finant une affambles particiées entires, de qu'on domait à lorar d'antoliste difficur une affambles particiées entires, de qu'on domait à l'ent refletaire de le leur Deputez autres d'autres de l'empire, de l'empire de l'empireur avoit ratripéor les droits de la tres de queque Esta à d'autre Esta, le varie entempé fina raison quelques des autres d'esta de l'empire, de que l'Empereur confroit quelquefois les diquiez de la nobletif de de professon indigez.

On régla une partie des articles qui avoient cé propofez une par le Stédois que par le Protedhars, de les autres frener tennis à la prochame Détee. Aint on convier que cons les Electures, Poinces de Easts de l'Empire faroient réstable table leur donts le printègre (2018 pusiciones du deux le fuffique dans noums les déliberations en le consideration de la consideration de la convenir de la conv

des Erats, ou de renforcer de garnison les anciennes, de faire la paix ou des alliances, ou d'autres femblables affaires : Qu'aucune de ces chofes ne seroit résolute que par l'avis & le consentement d'une Assemblée libre de tous les Etats de l'Empire: Que les Etats pourroient faire des alliances entreux , & avec les Etrangers pour leur conservation, pourvû qu'elles ne fussent point contre l'Empereur ni contre l'Empire ni contre la paix publique, ni contre cette Transaction; & qu'elles fussent faites sans préjudice du serment que chacun des Etats avoit prêté à l'Empezeur & à l'Empire : Que l'on assembleroit une Diéte six mois après la ratification de la paix, & enfuire toutes les fois qu'il seroit nécessaire : Qu'on corrigeroit dans la prochaine Diéte les défauts des précédentes, & qu'on y traiteroit & feroir les régiemens convenables touchant l'élection des Rois des Romains; une Capitulation perpénuelle & invariable; la procédure qu'on observeroit pour mettre les Etats au Ban de l'Empire; le rétablissement des Cercles; le renouvellement de la Matritule; le moyen d'y remettre ceux qui en avoient été ôtez ; la modération ou remife des caxes de l'Empire; la réformation de la Police & de la Justice; la caxe des Epices qui se payent à la Chambre Impériale; les instructions des Députez ordinai-res; la fonction des Directeurs des Colléges de l'Empire, & autres semblables affaires: Que les Villes libres de l'Empire auroient voix décisive dans les Diétes générales & particuliéres: Qu'on ne toucheroit point aux droits & priviléges dont elles avoient jour avant les troubles : Enfin que tous les Arrêts & Actes au contraire demeureroient annullez.

#### XVII. Commerce.

E quatrième & dernier chef du Traité d'Ofnabrug concernant les affaires de l'Empire en général, regarde le Commerce sur lequel il y eut peu de con-testation, rous les Etats de l'Empire y ayant pareil intérêt.

Les Protestans se plaignirent particulièrement de quatre choses à cet égard : la première qu'il y avoit un grand nombre de personnes qui par le malheur des guerres ou par les extorsions & usures de leurs Créanciers étoient si chargées de detres; que si après la paix leurs Créanciers les vouloient presser sans relache, ils en seroient absolument ruinez : la seconde que pendant la guerre diverses personnes avoient de leur feule autorité & fans permission de l'Empereur ni consentement des Electeurs, établi plufieurs Péages où ils exigeoient de grands droits & faifoient un extrême préjudice au Commerce : la troifiéme que l'Empereur Charles IV. ayant accordé à un Duc de Brabant un privilége ou Bulle en vertu de loquelle on ne peut évoquer un Brabançon hors de son Païs, les Brabançons avoient étendu ce privilége; en forte qu'ils vexoient tous leurs voilins sous ce prétexte & usoient de reprélailles fur les biens des Sujets de l'Empire, si on les appelloit ailleurs que par devant leurs Juges, ou fi on ne vouloit pas comparoître aux affignations qu'ils donnoient par devant les Juges de Brabant: enfin qu'on avoit extrêmement rehaufté les frais des postes.

Pour remédes à ces inconvéniens on convint que dans la prochaine Diéte, a près qu'on auroit pris l'avis de la Chambre Impériale se du Confeil Aulique, on feroit une Constitution pour le soulagement des Débiteurs accablez de dettes, & que cependant ils ne ferojent point trop chargez d'exécutions, sans préjudice de la Con-fitution de Holstein qui permet d'arrêter prisonniers les Débieurs en vertu d'une seule promesses Que pour rétablir le Commerce on aboliroit les Péages établis depuis peu fans le confermement de l'Empereur & des Electeurs ; comme auffi les abus de la Bulle Brabantite, les reprélailles & faifies qui s'en étoient ensuivies, les frais excellifs des Postes, & souses les autres charges & empêchemens intestez qui moubloine le Commerce: Que les drois & privilges des tretitoires comme aufile Péiges accordes par l'Empresen du confessionem de Electura à divers Eras, entraure su Conne d'Olchembourg'úr le Verar, demouvement en lauf fonce. En fin que les Sujets & Valiaire des deux paries auvoient la liberté d'alter de deux peut en Allemagne, comme chaoun ly avois avant est moubles & que les Magillates des lieux protégorient les Paliais & Marchands course les violences qu'on leur voudricé faire.

Pour plus grande fermeré & affurance de ce Trainé on convinc qu'il pafrenie pour une Los preprientels et une l'empringes Sanfoin de l'Empire; Qu'il érois inféré dans le Decret de la produine Diére & dans la Capitulasion Impériale parmi le Lois & Conflictionie fondamentale de l'Empire; Q'on ne pourroi affeque courte ce Traité le Droit Caonique ou Creil , ai socura Decret det Concile, Privilége, Indules, Edis, Devers, Arries, Capitulason impériale, Protestitions, Apellineurs, Traitéchours, Sormens, Toles de lancée 145-3, la Trainéchou de La Capitula de un to Decret Polisiques de Edefifilipeus, & généralement autoure auton-corptions qu'on pit imagine : Enfin que ceux que courveienderieux à ce Traid, deroitent pains comme instrâtant de la Paix.

Le Sieur Chigi Nonce Apotlolique à l'Alfamblée de Munther qui fut depuis le Pape Alexandre VII. après s'eur opposé de tenns en tenns à tous les articles qu'il jugicoir préjudiciables à l'autanité du Pape & à l'avantage de la Religion Casholique, fit encore le 26. Octobre 1648, une proteffation foltemoelle courre ces Traitez.

Le Pape Innocent X. témoigna aush dans un Bref qu'il fit publier à Rome au mois de Novembre suivant, qu'il avoit eu un sensible déplaisir de ce qu'on avoit mis dans ces Traitez tant d'articles défavantageux au St. Siége & à la Religion Catholique; parriculiérement de ce qu'on avoit abandonné pour jamais des biens Eq-cléfiastiques aux hérériques; de ce qu'on avoit accordé à ceux de la Confession. d'Augsbourg l'exercice de leur Religion avec la faculté de bâtir des Temples; de ce qu'on leur ouvroit l'entrée aux charges, mêthe aux Archevêchez, Evêchez, &c autres dignitez Eccléfialtiques; de ce qu'on les faifoit participans des premières priéres que le St. Siège avoit accordées aux Empereurs; de ce qu'on avoit déchargé les Bénéfices attribuez à ceux de la Confession d'Augsbourg des droits d'Annaces. du Pallium, de Confirmation, des Mois du Pape, & autres droits & réferves, de ce qu'on y avoit attribué à la Puissance séculière le droit de confirmer œux de cette Confession, qui ausoient été élus à ces Archevêchez, Evêchez, & autres Bénéfices; de ce que tous ces Bénéfices avoient été donnez en ficé perpétuel à des hérériques pour les posséder en titre de Principautez séculières : & de ce qu'on v avoit ilipulé qu'aucunes décisions des Conciles ni des Papes ni quelques autres Statuts que ce fussent ne pourroient être alléguez au contraire. Aibli il déclara que toutes ces conventions étoient nulles, attendu que l'autorité du St. Siège n'y étoit point intervente; il les cassa entant que besoin étoit, & rétablit toutes choses en leur force & état, comme elles devoient être suivant les anciennes Constitutions & Réglemens.

Les Articles des Traitez de Weltphalie concernant l'Electeur de Mayence se trouveront dans le Chap. 4. Nomb. 7.

Ceux qui concernent l'Electeur de Tréves dans le même Chap. Nomb. 14. Ceux qui concernent l'Electeur de Cologne dans le même Chapitre Nom-

Ceux qui concernent l'Electeur de Baviére dans le même Chap. Nomb. 32.
Ceux qui concernent l'Electeur de Sake dans le même Chap. Nomb. 37.

Ceux qui concernent l'Electeur de Brandebourg dans le même Chap. Nomb. 42. Ceux qui concernent l'Electeur Palatin-dahs le même Chap. Nomb. 57.

#### TRAITEZ DE PAIX, &c.

Ceux qui concernent les Princes Palatins dans le Chapitre V. Nomb. 9. & fuivans jufqu'au 13.

Ceux qui concernent les Ducs de Brunfwic dans le même Chap. Nomb. 28. Ceux qui concernent les Ducs de Wirtemberg dans le même Chapitre Nom-

Ceux qui concernent les Marquis de Bade dans le même Chap. Nomb. 41.

Ceux qui concernent les Ducs de Mecklebourg dans le même Chapitre Nombre 43.

Ceux qui concernent les Landgraves de Heffe dans le même Chap. Nomb. 47. Ceux qui concernent les Ducs de Saxe-Altembourg dans le même Chapitre Nombre 49.

Ceux qui concernent les Ducs de Holftein dans le même Chap. Nomb. 52. Ceux qui concernent les Princes d'Anhalt dans le même Chap. Nomb. 54.

Ceux qui concernent les Puntes d'Annaire dans le même Chap. Nomb. 60.

Ceux qui concernent les Dues de Croy dans le même Chap. Nomb. 64.

Ceux qui concernent pluseurs Comtes de Weteravie en particulier dans le Chapierre 6. Nombre 1. & suivans jusqu'au 12.

Ceux qui concernent plusieurs Comtes de Souabe en particulier dans le même Chap, Nombre 13.

Ceux qui concernent plusieurs Comtes de Franconie dans le même Chap. Nomb. 14. & fuivans jusqu'au 17. Ceux qui concernent le Comte d'Oldembourg dans le même Chapitre Nom-

XVIII. Decret de Ratisbonne publié par l'Empereur

# Ferdinand III. & tous les Etats de l'Empire, En exécution des Traitez de Westphalie. 1654.

Divers incident qui retardirent la fortie des troupe étrangénes hors de l'Allemaerne que l'Emperature l'Estate du devois fe rendre étéproquement, respicible, erne que l'Empereur Festianne III. se poit convopeuq urien 163-1. Li Dice qu'on fester comment d'alfensher pour régire les Articles qui doisseut demniters indicés. Les nomes de la comment de l'allensher pour régire les Articles qui doisseut demniters indicés. Les nomes au moit d'Avail 1651, qu'ont procédente il Effection d'un fis de Romuins, & les Electeurs étant alfemblez peu ayets à Aughlourg on y d'ut le dernier Mis lifevant et cert dejiné Ferdéniund IV. fils siné de Elempereur.

L'Empereur de tetour à Ratisbonne, on y travailla pendant toute une année à régler les affaires, en forte que vers la fin du mois de Mai 1654. l'Empereur & tous les Etats de l'Empire y drefférent & fignérent un Recès ou Decret qui est comme un

Réfultar de tout ce qui fut réfolu dans cette Diéte.

Par ce Decret l'Émpreure du confinement des Euss de l'Émpire confirms les Traitez de Munitér et d'Offisturg de ceux qui soirent éfinit enfluire à Nuremberg, pour leur exécution. Il ordonna qu'à l'avenir let Affelicure de la Chambre de pire sausient réduction mille Richeldels par ad appairement; Que le gue en sairoit quatre mille cinq cens, les quatre Préfedent charun retue ceux foiszane & conce, le Procureur l'Itéla mille, l'Avocco du Fife cinq-ceux, saind des aureurs Que cette fonum fençi levée fur tous les Euss de l'Empire par les Directeurs de chaque Cercle : Que ceux de la Religion Réfermés auroiters doir et preferent des Affelleurs; Que pour abréger les procès, on obferveroit en cette Chambres d'estre fonut l'avent de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de

- m Cook

réglemens marquez dans ce Decret, dont je ne parletai point ici, parce qu'ils ne regardent que la procédure qu'on y devoit observer dans les affaires qui y sont portées en premiére instance, ou par appel: Qu'on traiteroit en une autre occasion de la translation de cette Chambre en une autre Ville: Que les premières instances & les Austreges setoient observées: Que l'Empereur, les l'Electeurs de Mayence, de Tréves, de Cologne, & de Baviére, les Cercles d'Autriche, de Bourgogne, de Franconie, de Suabe, du hant Rhin, & de Westphalie y nommeroient chacun deux Asserticurs Catholiques, & le Cercle de Baviére quatre: Que pour mettre l'égalité des deux Religions dans la députation ordinaire de l'Empire, on joindroit au Collége Electoral & aux Députez de l'Autriche, de Bourgogne, de Wirtemberg, de Constance, de Munster, de Baviére, de Brunswic, de Poméranie, de Hesse, de Weingarten, de Furstemberg, de Cologne & de Nuremberg, les Députez de Saxe-Altembourg, de Brandebourg-Culembach, de Mecklebourg, des Comtes de Weteravie, d'Aix-la-Chapelle, d'Uberlingue, de Strasbourg & de Ratisbonne qui sont en tout vingt-huit Députez, quatorze de chaque Religion : Enfin que'les Directeurs de chaque Cerele prendroient de nouvelles informations pour réglet les points de la Matricule de l'Empire & de la monnoye.

Le Sieur Ilei Nonce du Pape en Allemagne protefta encore contre ce Decret, parce qu'on y confirmoit les Traitez de Munifer & d'Ofnabrug.

# XIX. Capitulation entre l'Empereur Ferdinand Second & les EleEleurs,

# . Pour les intérêts des Etats de l'Empire. 1619.

TE finis ce Chapitre par les Capitulations, parce que ce sont comme des maniéres de Traitez que l'Empereur fait avec les Electeurs & avec tous les Etats de l'Empire, aurquels il promet par ces Capitulations de conserver leurs droits.

Les Empereurs autrefois absolument Souverains & possédant héréditairement leur dignité, n'étoient liez par aucunes Capitulations, & ne promettoient à leur couronnement que les choses qui sont de Droit Naturel, & qu'ils ne pouvoient obmettre sans blesser leur honneur & leur conscience; savoir d'honorer Dieu, de défendre l'Eglife, & de rendre justice aux pauvres comme aux riches. Mais la digniré Impériale qui n'étoit au commencement élective que lorsque la famille des Empereurs venoit à manquer , étant dans la fuite devenue absolument élective, les Princes de l'Empire qui d'abord élifoient en commun les Empereurs, empiétérent peu à peu sur les droits dépendans de la Souveraineté; & les sept Grands Officiers de l'Empire ayant enfuite attiré à eux feuls le droit d'élire les Empereurs, commencérent de lui imposer à son élection des Loix pour borner son autorité & se se conserver & aux autres Princes de l'Empire les droits dont ils s'étoient emparez. On a appellé Capitulation la convention qu'ils font sur ce sujet avec celui qu'ils veulent élire Empereut; parce qu'avant que de l'élever à cette dignité, ils capitulent avec lui de la manière dont ils prétendent qu'il gouverne l'Empire.

Le aucience Capitulation contendent foulement que le nouvel Empreur peradentig and que Fitze ne fouffir auxon domungs; qu'il maintendroit le peuple dans la liberat; qu'il conferenceir les précédentes illunces; qu'il n'établierie acutes nouveaux-impire que du conferencent de Peuple; qu'il parageroit entre les Nations Teusesiques les Provinces qu'ils poursoient conquert dans la gener, de d'autrest-folie pareilles qu'on Toblégoiet de promette par ferment. Mais les Electurs ne le current pas d'autres choire par les Capitalisen qu'il filtera jura et Chailes-Quint ne le current pas d'autres choires dans Le Capitalisen qu'il filtera jura et Chailes-Quint

#### TRAITEZ DE PAIX, &c.

lorsqu'ils l'élurent Empereur: car comme les Electeurs craignoient que ce Prince, qui possédoit tant de Royaumes & de Provinces où il étoit Monarque absolu, ne voulût aussi se rendre Souverain en Allemagne, ils jugérent à propos de le lier d'abord par des Loix qui l'obligeassent de les laisser dans la possession de leurs droits, & de ne rien réfoudre de conféquence sans leur avis : d'autre part Charles-Quint craignant que François Premier Roi de France son competiteur ne lui fût préféré, se soumit à routes les conditions qu'on lui voulut imposer, avant que de lui affurer la dignité Impériale.

Les Electeurs stipulérent à peu près les mêmes choses dans la Capitulation de Ferdinand Premier; mais enfuire les affaires de la Religion ayant pris un état fixe en Allemagne par la Capitulation de Paffaw & par le Decret de la Diéte d'Augsbourg de l'année 1555, les Electeurs Protestans eurent soin d'insérer dans la Capi- . tulation de Maximilien II. & de Rodolphe Second des articles pour obliger ces Empereurs à l'observation de ce Traité & de ce Decret qui leur étoient des titres autentiques pour la liberté de leur Religion : enfin la négligence de l'Empereur Rodolphe Second qui laissa les affaires de l'Empire en de grands troubles sans y remédier ni vouloir confentir qu'on élût un Roi des Romains, obligea les Électeuss d'ajouter dans la Capitulation de l'Empereur Mathias l'article par lequel il est permis aux Electeurs d'élire un Roi des Romains pendant la vie de l'Empereur même malgré lui.

Depuis la Capitulation de l'Empereur Mathias il s'en est fait quatre autres, savoir celle de Ferdinand II. de Ferdinand III. de Fordinand IV. & de Léopold qui regne préfentement. Je vais raporter les articles de celle de Ferdinand Second qui fut faite au commencement des troubles d'Allemagne; je raporterai enfuite les articles qui furent ajoutez dans celle de Ferdinand IV. après que les troubles d'Al-lemagne curent été terminez par les Traitez de Westphalie; & je finizai par celle de Léopold, laquelle fera connoître les chofes auxquelles cet Empereur a encore été

particuliérement obligé.

L'Empereur Mathias étant mort peu après la révolte des Bohémiens, ceux-ci prétendirent que Ferdinand qu'ils avoient recu & couronné Roi des le vivant de Mathias, étoit déchû du droit qu'il avoit à ce Royaume au moyen de diverses contraventions qu'ils foutenoient qu'il avoit faites à ce qu'il avoit promis, lorsqu'il avoit été couronné: ainsi ils s'oppotérent à ce qu'il eût séance & voix délibérative en qualité de Roi de Bohéme pour l'élection du futur Empereur. Cependant les Electeurs Ecclésiastiques & celui de Saxe ayant jugé qu'ils ne pouvoient resuser à Ferdinand de le reconnoître pour Roi de Bohéme, le Collége Electoral lui manda de venir prendre sa place pormi eux ; ainsi quoique les Electeurs Palatins & de Brandebourg eussent bien souhaité d'élever Charles Emanuel Duc de Savove à la Couronne Impériale, leurs Députez n'olérent pourtant pas le propoler; & Ferdinand fut élu Empereur d'une commune voix le 18. Août 1619.

Le même jour les Electeurs lui firent figner & jurer la Capitulation de laquelle je rapporterai en ce lieu ce qui peut concerner tous les Etats de l'Empire en général, réfervant pour le Chapitre 4. ce qui regarde en particulier les Elec-teurs, & pour le Chapitre 9. ce qui concerne les Papes.

Par cette Capitulation qui contient quarante trois articles Ferdinand Second promit qu'il maintiendroit la paix dans l'Empire & y feroir administrer la justice aux pauvres comme aux riches : Qu'il observeroit la Bulle d'Or , la paix de la Religion, & la paix publique, suivant que les choses avoient été réglées dans la Diéte d'Augsbourg de l'année 1555. & toutes les Constitutions de l'Empire entant qu'elles n'étoient point contraires au Decrer de cette Diéte : Qu'il conserveroit tous les Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire, y compris la Noblesse

Immédiate dans leurs droits & priviléges & dans leur Junisdiction sur leurs Sujets: Qu'il défendroit aux Sujets des Electeurs & autres Etats de l'Empire de faire aucunes alliances contre leurs Seigneurs : Qu'il feroit sendre aux Electeurs & Etats de l'Empire ce qui leur auroit été ôté par force: Qu'il retircroit les Principautez, Seieneuries & droits dépendans de l'Empire, qui étoient en d'autres mains, particuliérement les grands ficés qui avoient été alienez en Italie, dont il s'informeroit & agitoit enfuite fuivant l'avis des fix Electeurs & des autres Etats de l'Empire : Qu'il n'entreprendroit aucune guerre dans l'Empire ou dehors que du consentement de tous les Etats de l'Empire, ou au moins des Electeurs : Qu'il ne chargeroit les Etats de l'Empire d'aucunes taxes ni contributions à moins que ce ne fût pour une cause légitime & du consentement des Electeurs : Qu'il ne donneroit les charges de l'Empire qu'à des Allemans qui fussent gens de qualité : Qu'il ne permettroit point qu'on se servit d'autre langue que de l'Allemande & de la Latine dans les Ecrits concernant les affaires de l'Empire : hotmis dans les lieux où une autre langue éroit en usage: Qu'il ne feroit point assigner les Etats de l'Empire hors de l'Allemagne ni par devant d'autres Juges que leurs Juges naturels : Qu'il aboliroit les grandes Sociérez de Marchands qui par leur ufute & leur pouvoir dans le commerce aportoient beaucoup de dommage à l'Empire : Qu'il n'empêcheroit point que ceux qui auroient quelque différend pour leurs droits, ne les poursuivissent en la forme ordinaire: Qu'il n'oppeimeroit point les Etats de l'Empire : Qu'il ne mettroit aucun Electeur, Prince ou autre au Ban de l'Empire fans sujet & sans l'avoir entendu, & qu'il faivroit en cela la procédute établie en 1555. Qu'il retireroit les revenus de l'Empire qui auroient été engagez : Qu'il retiendroit les Principautez & autres Fiefs qui lui reviendroient par l'extinction des familles auxquelles ils avoient été conférez: Qu'il obligeroit ceux qui tenoient des fiels de l'Empire, de le reconnoître, le cas avenant: Que s'il venoit à posséder par droit d'hérédité quelque Etat mouvant de l'Empire, il payeroit la taxe que cet Etat avoit accoûtume de contribuer : Que ce que l'Empereur occuperoit en guerre feroit uni à l'Empire: Que s'il faisoit quelque guerre malgré les Etats de l'Empire, ils ne se-roient point tenus de l'assister, &c que néanmoins il rendroit à l'Empire les Païs qui en dépendraient dont il se pourroit faisir : Qu'il employeroit les remedes propolez à la Diéte de 1603. pour eorriger les abus des monnoyes! Qu'il prendroit la Couronne de Roi des Romains, & le disposeroit à aller recevoir la Couronne Impériale, & feroit ce qu'on a accoûtumé de faire en ces rencontres : Qu'il riendroit sa résidence en Allemagne: Qu'il ne donneroit aucun rescrit & n'en obtiendroit point de quelqu'autre Puissance supérieure (c'est-à-dire apparenment du Pape) qui fût contraire à la Bulle d'Or, à la paix de la Religion & à la paix publique, & aux Statuts & Constitutions de l'Empire : Qu'il donneroit promte audiance & expédition aux Etars de l'Empire, & ne refuseroit point de leur renouveller l'investitute de leurs fiefs: Enfin qu'il composeroit son Conseil secret pour la plûpart, d'Allemans.

Les Etats de l'Empire se sont plaints que Ferdinand n'avoit point observé cette Capitulation, lorsqu'il mit au Ban Impérial de sa seule autorité & sans avis des Electeurs, l'Electeur Palatin, le Prince d'Anhalt, le Marquis de Bade, & plusseurs autres.

#### XX. Capitulation de Ferdinand IV. Roi des Romains,

## Pour le même fuiet. 1652.

qu'ils feroient jurer & figner aux Empereurs en les élifant : ils jugeoient avec raifon qu'ils avoient un notable intérêt à ces Traitez qui refferrant plus ou moins la puissance des Empereurs , augmentoient ou diminuoient à proportion le pouvoir des Etats de l'Empire. Ainsi comme ils vouloient que leur condition prît un état fixe & ne dépendit pas du caprice ou de l'intérêt des Electeurs, les Protestans demandérent parmi les griefs qu'ils propoférent en 1646. à l'affemblée de Westphalie que l'on dressat d'un commun consentement de l'Empereur & de tous les Etats de l'Empire une Capitulation perpétuelle, en laquelle on ne pût rien changer que par une extrême nécessité: mais cet article, ainsi que plusieurs autres, sut renvoyé à la prochaine Diéte qu'on tiendroit dans l'Empire. En conséquence de cela, les Princes & les Etats de l'Emp. a pressérent en 1653.

à la Diéte de Ratisbone qu'on dreffat cette Capitulation; ce que les Electeurs exdiquérent comme un attentat qu'on vouloit faire à leur dignité & à leurs droits. Lorfque pendant le cours de cette Diéte on élut Roi des Romains Ferdinand IV. fils de Ferdinand III, ils se contentérent de recevoir de la part des deux autres Colléges quelques mémoires de ce qu'ils jugeoient à propos d'ajoûter dans la Capitulation; après quoi les Electeurs y inférérent ceux que bon leur fembla, & obmi-rent les autres, ajoutant encore l'article concernant leurs Ambaffadeurs, dont je ferai mention dans le Chapitre 4. ils firent jurer & figner le tout à Ferdinand IV. le

dernier jour de Mai 1653. Ainsi outre ce qui étoit inséré dans la Capitulation de Ferdinand Second que ie ne répéterai point, ils firent promettre à ce nouveau Roi des Romains, Qu'il maintiendroit l'élection du huitième Electorat, les Traitez de Munster & d'Oinabrug, celui qu'on avoit fait à Nuremberg pour l'exécution de ces Traitez, ce qui avoit déja été réfolu à la Diéte de Ratisbonne, & ce qu'on jugeroit à l'avenir être avantageux pour la confervation de la paix: Qu'il conferveroir la Noblesse Immédiate de l'Empire dans les droits, ainfi que les autres Etats Immédiats de l'Empire: Qu'il ne donnetoit à aucun Prince étranger des lettres de protection de quelque Païs ou Ville relevant médiatement de l'Empire : Qu'il empêcheroit qu'on n'en donnat à l'avenir, & qu'il feroit, autant qu'il se pourroit, révoquer celles qui auroient déja été données : Qu'il s'employeroit pour l'abolition de la Bulle Brabantine, pour l'exécurion du Traité fait en 1548, entre l'Empire & la Bourgogne, & afin que les dix Villes d'Alface demeuraffent dans la dépendance immédiate de l'Empire, fans préjudice du droit d'avouerie ou de protection: Qu'il s'employeroit aussi, sans avoir égard à la Religion, à faire en forte que les Electeurs, Princes, & Erats de l'Empire restituassent ce qu'ils devoient rendre suivant les Traitez de Munster & d'Osna-brug: Qu'il ne laisseroit entrer aucunes troupes étrangéres dans l'Empire que du consentement des Etats ou au moins des Electeurs, & qu'il empêcheroit celles qui y voudroient entrer par force : Que s'il avoit quelque différend contre les Elecgeurs . Princes, & Etats de l'Empire, ou contre la Noblesse Immédiate , il n'agiroit point par voye de fait, mais par celles de la Justice par devant les Juges ordinaires: Que s'il étoit néceffaire de lever une armée pour la défense de l'Empire, elle p'en fortiroit que du consentement des Etats; Que si lui ou autres faisoient lever des troupes dans l'Empire pour le service des Etrangers, les Etats ne souffri-

Υ:

roient aucun dommage à l'occasion de leur passige ni de leurs quartiers d'hiver ou d'affemblée : Qu'il ne permettroit point que les taxes qu'on léveroit dans l'Empire fusient employées qu'à l'usage auquel elles auroient été destinées, & qu'il ne pourroit remettre à aucuns Etats leur quotté-part de ces taxes: Que comme les abus qui se commettoient dans l'exercice de la Justice tant dans le Conseil Aulique que dans les Tribunaux de Rotweil & de Wingarten avoient souvent obligé les Etats de l'Empire d'en demander l'abolition, on travailleroit à la prochaine Diéte au retranchement de ces abus: Que les impôts qu'on levoit fur les bateaux & fur les marchandifes sous d'autres noms que celui de Péage, seroient abolis, à moins qu'ils n'eussent été établis du consentement des Electeurs: Que cette disposition ne porteroit point préjudice aux Erats qui possédoient des Péages accordez par les Empereuts dans un tems que le consentement des Electeurs n'étoit pas nécessaire; Qu'il abrogeroit auffi les impôts établis fur les marchandifes, aux portes des Villes ou dans d'autres lieux ; permettant seulement aux Etats de lever sur leurs Sujets quelques droits de consomption qui ne fissent point de préjudice aux étrangers: Que chaque Chef de Cercle feroit un état des impôts & péages qu'on léveroit dans son Cercle pour être confirmez, abolis ou réduits de l'avis des Électeurs : Qu'aucunes barques armées ne pourroient lever fur le Rhin ou autre fleuve navigable dans l'étendue de l'Empire, aucuns impôts extraordinaires de quelques noms qu'on les appellat : Qu'il empêcheroit par ses Mandemens l'établissement des nouveaux péages : Que si des Sujets des Etats de l'Empire commettoient quelque crime qui emportât confiscation de biens, ou si leurs fiels devenoient caducs, il n'apliqueroit point ces fiefs à son Fisc Impérial, mais les laisséroit aux Seigneurs : Que s'il avoit quelques différends pour les contributions des Etats qu'il possédoit, il en passeroit par l'avis des Austreges dont on étoit convenu en 1548. Que les différends qu'il avoit avec quelques Etats de l'Empire seroient au plûtôt terminez par des Austreges duement établis: Qu'il rempliroit ses Conseils Privé, Aulique, & de guerre, des Princes, Contes & Gentilshommes qui fussent Allemans pour la plus grande partie : Que les expéditions & graces qu'il accorderoit comme Roi des Romains & Empereur futur, ne seroient faites que dans la Chancellerie de l'Empire: Qu'on n'appliqueroit qu'aux expéditions faites en cette Chancellerie la Bulle d'Or qui est l'ancien Sceau de l'Empereur de Rome: Qu'on ne pourroit expédier à la Chancellerie de Bohéme ni d'Autriche les expéditions qu'il féroit en qualité d'Empereur; Que lorfqu'il conféreroit les dignitez de Princes de Countes, & autres, ce ne feroit qu'à des personnes qui auroient dans l'Empire des biens qui leur donneroient moyen de soûtenir cette dignité: Qu'il ne contraindroit point les Princes & Comtes de recevoir le nouveau Prince ou Comte dans le Banc des Princes ou Comtes, qu'il n'eût acquis des biens mouvans de l'Empire & ne fût obligé au payement des contributions de l'Empire dans un des Cercles : Enfin qu'il ne se méleroit point du gouvernement de l'Empire, qu'autant qu'il plairoit à l'Empereur, & qu'il ne feroit jamais rien pendant la vie de l'Empereur qui pût être préjudiciable à sa

Ferdinand Quatriéme n'eut point l'avantage de parvenir à la dignité Impériale,

étant mort avant l'Empereur son Pére.

## XXI. Capitulation de l'Empereur Léopold,

# Pour le même fujet. 1658.

Empereur Ferdinand Troisième étant mort au mois d'Avril 1657. la plûpart des Electeurs s'affemblérent à Francfort au mois d'Août fuivant en vertu des Mandemens de l'Electeut de Mayence pour travailler à l'élection d'un Successeur. Mais l'Assemblée ne sut complette que lorsque Léopold Roi de Bohéme, sils aîné du défunt Empereur arriva aussi à Francfort au mois de Mars 1658.

Les Députez des Etats Catholiques & Protestans de l'Empire voulant avoir soin des intérêts de leurs maîtres, préfentérent aux Electeurs au mois d'Avril fuivant un mémoire des points qu'ils demandoient qu'on ajoûtât dans la Capitulation; entrautres que l'Empereut futur des Romains s'obligeat d'observer inviolablement les Traitez de Munster & d'Ofnabrug ; particuliérement l'Article 5. Paragraphe 20. qui contient les réglemens que nous avons marquez ci-devant qui furent faits au fujet des Tribunaux publics, comme aussi l'Article 8. dans lequel sont spécifiez les droits des Etats de l'Empire, & qu'il déclarât expressément qu'on n'auroit aucun égard aux protestations ni à toutes les autres choles qu'on pourroit proposer contre ces Traitez oc contre celui d'exécution de Nuremberg , quand même on allégueroit l'utilité publique ou des dangers évidens dans le retardement,

Les Ministres des Rois de France & de Suéde qui s'étoient aussi rendus à cette affemblée, y firent de grandes plaintes de ce que le défunt Empereur & le Roi de Bohéme son fils avoient pris le parti de leurs Frinemis au préjudice des Trairez de Westphalie: les François se plaignirent encore de quelques injustices qu'ils prétendoient avoir été faires par le dernier Empereur aux Ducs de Savoye & de Modéne.

à cause qu'ils tenoienr le parti de la France.

Les Electeurs ajoutérent à la Capitulation les articles du Mémoire des Etats de l'Empire qu'ils jugérent à propos, & y mirent aussi les articles que les Ministres de France souhairérent pour les intérêts du Roi leur Maître & de ses Alliez : ainsi ayant dresse cette Capitulation ils la présenterent le 15. Juillet à Léopold qu'ils jugeoiene feul en état de foûtenir avec éclat la dignité Impériale par les propres forces; ce Prince l'accepta après l'avoir examinée quelques heures avec son Confeil; fi-bien que le dix huitième du même mois il fut élu Empereur, & le même

jour il jura & figna cette Capitulation.

Outre les articles concernant les droits des Electeurs & des Erats de l'Empire contenus dans la précédente Capitulation , il promit encore par celle-ci : Qu'il puniroit ceux qui écriroient ou feroient imprimer quelques ouvrages contre le dernier Traité de paix & contre la permission des Religions qui y est contenuë : Qu'il rejetteroit les protestations & oppositions faires contre cette paix : Qu'il n'exemteroit aucuns sujets des Eraes de l'Empire de la sujettion qu'ils devoient à leurs Seigneurs: Que les Ambaffadeurs des Princes Etrangers n'auroient à fa Cout aucuns Gardes ni à pied ni à cheval: Que les Etats de l'Empire autoient auffi-bien que les Electeurs la liberté de s'affembler par Cercles ou par Colléges : Qu'il aprouveroit les Confraternitez perpétuelles qui font entre quelques Electeurs, Princes, & Etats: - Que les Errangers ne pourroient fous prétexte de l'Affociation Hanféatique se mêlet des différends que les Etats de l'Empire avoient entreux : Que s'il fassoit quelque traité ou alliance pour raison de ses Provinces béréditaires, il les feroit sans que l'Empire en fouffrit aucun dommage & conformément au Traité de paix : Ou'il s'employeroit pour le rétabliffement des Cercles: Qu'il agiroit auffi par voye armiale pour faire roudre à l'Order de Su. Jean de Jérnáliem les Commandeires que la Hellandein la roiente dérès au delant & ra dobten de Étapuire: Que les l'élandeires la commandeire de l'acceptant de l'acceptant au commande l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant au commande l'acceptant de l'acceptant au commande l'acceptant au confirme de l'acceptant au confirme de l'acceptant au commande l'acceptant au commande l'acceptant au commande l'acceptant au commande de l'acceptant au commande l'acceptant au

Nous verrons dans le Chapitre quatriéme que les Princes & Etats de l'Empire protefférent contre cette Capitulation, comme étant trop favorable aux Elec-

teurs.

#### CHAPITRE III

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison d'Autriche d'Allemagne.

A proximité du fing & les communts intérien qui lient les Empereurs dà petler uvec les Princes de la Maision d'Austriche, "m'obligent de commencer l'explication des Traiters que les Empereurs on tinn avec charun des Princes de l'Empire, en particulier par ceux qu'ils ont paller avec les Archident d'Austriche, juniqu'il me fimilie conventable écrationnie les affisire domittiques qu'ils ont eues avec les Princes de lour Maision, avant que de prendre connosiliance de celle qu'ils ont ceus avec les Euragers. I en parlerai dans ce Chapirre que des Traitez qui ont cée puffic, amrécux de les Princes de la beanche de leur Maision qui reft étable en Allemagne, refervant pour le Chapire a, à parle des Traitez qu'ils ont fairs avec les Rois d'Elipseps pour faivre l'ordre que je me fuits perforit de que j'al poujours oblérir jusqu'i projud préfera.

Ju diej marqué le tems auquel la dignité limpériale est éntrée pour la premisée du un la Maille of Aurairles, le comment aprèse ne tire forte, elle y elt rennée, se rien est point forte depuis. Ainsi je ne m'y arrêterai par devantage, de le passides au l'arriace que les limpéreures on faits avec le Princes de une de partiere de l'arriace que les limpéreures on faits avec le Princes de les flaires qu'ils avoient avec les l'impéreures après insérimentus que juriar unarqué quedques princes que l'arriace duraire qu'ils avec l'arriace d'autre de l'arriace d'arriace d'arriac

percurs & les Princes de la Maifon d'Autriche.

Cet Empereur voolant diffunguer les Archidecte d'Austriche des autre Princes de Empere, se que ente Principues de riou olousur des Princes particuleur, octobrine pur cette Confliviono que l'Austriche fera un fief perpétuel de l'Empire; que le Due d'Austriche fez Cooffeille de l'Empire, en formeça on ne pours an net foodné quèprès lui avoir communiqué les affaires, qu'il ne controbatre en rien aux nécedites de l'Empire, mocre que l'Empire fine time de le possègre, que le Duc d'Austriche ne fira point tenu é de demander l'Insetfituur bons de fez Euse; miss qu'oi la lui d'unifra dant se Euses, qu'il ne compagnica aux Désiens que quand bon lui fimibles; ;

que

que l'Empereur ne pourra corriger ce qu'il aura fait en son Païs; que l'Empire ne pourra avoir de fief en Autriche; qu'on ne pourra affigner les Sujets pat devant des Juges étrangers; qu'on n'appellera point des lentences de fes Juges; qu'il pourra fans penil recevoir un homme mis au Ban Impérial; en forte néanmoins qu'il fera rendre suffice au demandeur en crime; que celui qu'il auta mis au Ban n'en pourra être absous qu'en Autriche; qu'il pourra mettre de nouveaux impôts en son Pais comme bon lui femblera; qu'il pourra créer en fon Païs des Comtes, des Barons, & des Gentilshommes; enfin qu'en cas que le Duc meute sans héritiers mâles, les filles hériteroient de lui; & s'il n'y a point de filles de sa famille il pourra vendre ou léguer par testament son Duché à qui bon lui semblera. Ce qui fait connoîrre que Charles-Quint a youlu accorder des priviléges à ces Ducs d'Autriche qui approchent extrêmement de la souveraineté, & qui empêchent que cette Principauté ne puisse jamais être réunie à l'Empire.

I. Traité entre le Pape Paul V. Philipe III. Roi d'Espagne, & les Archiducs Mathias, Maximilien, & Ferdinand,

#### Pour la succession de l'Empire. 1606.

Pour bien entendre ce Traité & les autres qui fuivent, il est nécessaire d'expliquer, autain qu'il ses mile sour mans qui fuivent. quer, autant qu'il feta utile pour mon fujet, la généalogie des Princes de la Maison d'Autriche qui ont établi leur résidence en Allemagne, & qui descendent de Ferdinand 1. frére de Charles-Quint, auquel cet Empereur donna pour patrage les Etats de la succession de la Maison d'Autriche; laissant à son fils Philipe ceux qui dépendoient de la Maison d'Arragon, de Castille, & de Bourgogne.

Ferdinand laiffa entr'autres enfans trois fils, Maximilien, Ferdinand, & Charles: dont le premier lui succéda à l'Empire, aux Royaumes de Hongrie & de Bohéme, & à l'Archiduché d'Autriche. Ferdinand eur pour son parrage le Comté de Tirol & le Matquisat de Burgaw, & Charles eut la Stirie ; la Carinthie , & la Cat-

Maximilien II. laiffa entr'autres enfans Rodolphe, Erneft, Mathias, Maximilien, & Albert,, & l'Archiduchesse Anne qui fut mariée à Philipe Second Roi d'Espagne.

L'Archiduc Ferdinand ne laiffa que deux fils dont le premier fut Evêque, & l'autro nommé Charles qui étoit Marquis de Burgaw, épousa Sibille quatrième sœur de Jean Guillaume dernier Duc de Julliers & de Cleves; de sorte qu'il fut un des Prétendans aux Etats de cette succession : mais sa prétention n'eut pas de suite étant mort sans enfans, en forre que le Tirol & ses autres Erats revintent à ses Cousins.

L'Archiduc Charles qu'on appella l'Archiduc de Grarz du nom de la Capitale de la Sririe, laiffa trois fils, Ferdinand, Léopold & Charles.

Pour revenir aux enfans de l'Empereur Maximilien ; Rodolphe fon aîné qui lui fuccéda à l'Empire & à presque tous ses Etats, ne voulut jamais se marier, & quoi qu'il ne fût pas fort âgé, il étoit extrêmement callé & fusceptible de toutes les impressions que ceux qui aprochoient de lui vouloient lui donner. Ainsi comme il avoit admis plusieuts Protestans aux charges de sa personne, il témoignoit en plusieurs rencontres de l'inclination pour ceux de cette Secte, & on prétendit même qu'il avoit formé le dessein de donner une liberté générale de conscience dans l'Empire & dans les Etats héréditaires, & de se faire élire pour successeur l'Archiduc Léopold qu'il voyoit êrre aussi dans ces mêmes sentimens.

Quoiqu'il en foit, comme Rodolphe témoignoit beaucoup d'aversion pour ses frères Mathias & Maximilien qui restoient seuls en Allemagne après la mort d'Ernest. Torn. II.

& le mariage d'Albert avec l'Infante Ifabelle; qu'il ne traitoit pas mieux l'Archiduc Ferdinand fon Coufin, & que le Pape Paul V. & le Roi d'Espagne Philipe III. craignoient qu'à l'inftigation de ceux qui approchoient de sa personne il-ne sit ou lais-sar faire quelque chose qui poir porter perjudice à la Rebigion Carbolique & à la Maison d'Autsiche, le Pape, le Roi d'Espagne & le Archiduce Machins , Maximilien, & Ferdinand passerent entr'eux en 1606. un Traité secret pour s'unir ensemble, afin de tâcher d'empêcher que la digniré Impériale & la Couronne de Bohéme ne fortissent de la Maison d'Autriche, & pour prévenir les contestations qui autoient pu se former entr'eux après la mort de Rodolphe.

Par ce Traité, le Pape, le Roi d'Espagne & ces trois Archiducs déclarérent que n'avant pû obliger l'Empereur Rodolphe à se marier pour établir la succession de la Maison d'Autriche & y conserver l'Empire & le Royaume de Bohéme, ils étoient convenus entr'eux que cet Empereur mourant fans enfans légitimes, ce seroit le plus vieux de la Maison d'Autriche qui lui succéderoit dans les États héréditaires : Que l'on porteroit l'Empereur à faire élire dès à présent Roi des Romains ou tout au moins Roi de Bohéme le plus âgé d'entr'eux; afin que l'Empire & ce Royaume Electoral ne sortissent point de la Maison d'Autriche ni de la Religion Catholique: Que ce Prince le plus âgé se réconcilieroit l'affection des peuples, & iroit, s'il étoit nécessire, avec une armée faire ces instances à l'Empereur Rodolphe: Enfin ils s'obligérent tous de l'affifter d'hommes & d'argent à sa première requête, & s'il étoit nécessaire, d'y employer la force.

# II. Traité de Debritz ou de Prague entre l'Empercur Rodolphe Second & P Archiduc Mathias.

# Pour remettre la Hongrie à Mathias. 1608.

L'Archidue Mathias ayane donné aux Procedians Hongrois pluficurs fignes de bon-clut en 16-66, avec Etienne Borskai Prince de Transfylvanie & avec les Hongrois, il fut obligé de leur promettre que cet Archiduc feroit fon Lieutenant Général en Hongrie. En conséquence de ce Traité, Mathias s'étant transporté en Hongrie asfembla les Etats de ce Royaume à Presbourg, où il accorda aux Protestans une entiére liberté de leur Religion : il fit divers réglemens préjudiciables à l'autorité de l'Empereur son frère, & dont les Hongrois furent si satisfaits qu'ils l'élurent pour

Les Protestans de Bohéme avant aussi député vers lui pour l'inviter de venir en leur Pais où ils prometoient de le recevoir, il mit fur pied une puissante armée, avec laquelle il marcha contre l'Empereur qui faifoit fa demeure à Prague.

L'Empereur irrité du procédé de Mathias s'étoit mis en état de s'opposer à ses desfeins; mais le Pape Paul V. les Electeurs, & quelques autres Princes de l'Empire s'étant entremis de les accommoder, ils agirent si puilsamment, qu'après plusieurs conférences qui furent tenues à Debritz près de Prague, la paix y fut conclue entre les deux fréres le 17. Juin 1608.

Par ce Traité l'Empereur convint qu'il céderoit à son-frère la Couronne & le Royaume de Hongrie, & qu'il remettroir aux Hongrois leur ferment, à condition qu'ils n'éliroient point d'autre Roi que cet Archiduc : Qu'il lui remettroit entre les mains rous les titres de ee Royaume: Qu'il lui céderoit tout l'Archiduché d'Autriche fans s'y réserver aucun droit : Que l'Archiduc lui succéderoit au Royaume de Bohéme, en cas qu'il mourût fans enfans mâles, & qu'il pourroit dès à présent se qualifier défigné Roi de Bohéme : Que l'Archiduc auroit-encore l'administration de la Moravie avec le titre de Marquis & la Souveraineté fut l'Evêché d'Olmurz. Movennant

cela l'Archidac promie qu'il renonceroir, au profit de l'Empeacur, à la past qu'il avoit dans le Comeé de Tirol, se qu'il autoit foin que le Etau de Pais qui lui écoient cédez par ce Traité, donnaiflette use les aus une contribution condiérable à l'Empereur qui pourroit continuer de prendre les qualiers de Roi de Hongrie, d'Archiduc d'Auritche, & de Marquis de Monsvie.

En conféquence de ce Traité la Couronne & les autres ornemens Royaux de Hongrie furent mis entre les mains de l'Archiduc Mathias à la têce de fon arruée : il prit depuis ce terns-là la qualité de Roi de Hongrie, & fe fir reconnoître en la même an-

nce pat les Etats de Hongrie & d'Autriche.

#### III. Traité de Vienne entre les mêmes,

#### Pour terminer leurs différends. 1610.

Empereur Rodolphe chagrin que son série l'oit dépouillé de sa Enza, couve qua à Prague en 16 los les Elécteux de Pinnes de l'Empire, auquels il représent la violence qui lui avois été fisire, il demands du scours pour en iter raition. L'Elécteur de Brandebourg, les Archidous Maximillen & Ferdinand, de Henri Jules Duc de Brunsfevier, voulant empêcher que la guere ne s'allomás entre les deux férer, allétern à Vienne où lis néglociferare hies avec Mashias qu'ils les frent con-

venir d'un nouveau Traité moins défavantageux à l'Empereur.

Par ez Tarié conclu le 3, Juliel Mathias promit qu'il reconnoisorie (on frier Rocolople pour Emperur, Rod de Bohém, e 8. Seigenc du Marquité, de Mercu-Qu'il lui envoyeroit tous le san deux mille moisé de blé, & lu lu pyroriot cinq orm mille fonirs: (2011) en fenire aucmas illannes fans le conferenzes de l'Emperur; Qu'il demanderoit pardon à l'Emperur qui le lui accorderois e Qu'il ne froris la guerre za Ture que par Patasorie de l'Emperur; Que la Allemans ferciant mis en garrifon dans les places des Hongrois, & que le Comié de Tirol appartiendois à l'Emperur.

## IV. Autre Traité de Prague entre les mêmes,

# Pour affurer à Mathias la Bohéme. 1611.

L'Archike Léopoll Evéque de Sembourg, & de Palliv qui avoit épéré que him chantion que Elempereu lai avoit ménigée la apponeroit de granda avangas, voyant que Mathia rétoit fait donne tou les Eus que l'Emperup pollébote, en conqui un extreme chaptin; aint comme l'avoit far più un puilline armé qu'il avoit levée au nom & par lovde de l'Emperur pour l'affaire de la foccélion de jui avoit levée au nom & par lovde de l'Emperur pour l'affaire de la foccélion de jui avoit levée au nom & par lovde de l'Emperur pour l'affaire de la foccélion de jui avoit levée au nom & par lovde de l'Emperur pour l'affaire de la foccélion de jui avoit levée au nome de réson de l'avoit le comme de l'avoit de l'avoit le de l'avoit de de l'avoit le de la foccilion de l'avoit le mainte de la précione de Rodologh de 6 faire élle Resonaire, ou au noint de Bohéme; Quoqui d'archite l'avoit le l'avoit le l'avoit le de l'avoit le l'avoit l'avoit le l'avoit le l'avoit l'avo

Les Boldemiens synnt appellé Mathias à leur fecourts, il leva une puilléne armée et marcha ven la Boldéme. L'Emperature pour empléche le condust eure cer Princes, donna quatre à cinq cem mille florins à l'armée de Léopold, qui movyenant cola le retira. Dour Mathias il ne fiur pas fuést entrée laggié de Rodolphe, dont le corps & Felprit écourt fort poilles, & dont l'haumeur alleit à préférre toujour cux qui étenter aupsès de lui, qu'il codeimer que Mathias list proctantà & couvenné Rol de Boldéme au mois de Mai 16.1. & il fit peu lipes avec lui un troiffeme Traitei pour régle comment ils fe condusioner lui ne l'autes à l'égand de la Boldéme.

Ile

Ils convincent que le Chiena de Prayes demourant à l'Empresu: Que l'Eglide leur frait commune: Que le Gouverner du Chiena du prétonic frances commerces (2) de l'Autoritation de l'Empire demourant à l'Empresu e, ce delte de la Bolefine & de Provinces qui no dépendent, au Roi Mathias, asquelt l'Empresu édimin tout le drait qu'il y pétendoit : Que le Roi pour cette ceffion lui donnerie sois les ant viois cent millé foinis : Que l'Empresu autoci entore la judifiance, fa vie durant, des Domaines de Benndirs, Bardovurs, Liffuy « Re Vieferwy & pourrais d'ipfogre gri foi ne chemment de la formante de deux cus mille foinis : Que le Roi esta de l'administration de l'autoritation de l'autoritation

Toures ces condițions étant ratifiées, le Roi Mathias fut prendre possession de la Silesie, & l'Empereur Rodolphe étant mort en 1613, il sur élu Empereur en sa

place.

# V. Acte Passe entre les Archiducs Maximilien & Albert au profit de l'Archiduc Ferdinand,

Pour lui céder leurs droits fur la Bohéme. 1617.

Empenar Mahita fe voyane acolbé de vieilleft é de maheite, & que l'Emon pin était duité en de gandes éctions, favoir la ligue Cathologue X l'Emon Pocultaire qui le regardoire l'une l'autre comme ententies, réfois d'y pouvoir autre qu'il pourroir avant que de mouit, & de billir au nointe fe Royannes & fis Eiste hérétaires en epos, en fe choiffilme un faccelleur de la Nation; comme in ravoir point d'effents de qui ferfer Marisilleus de Molter récient aufi liège & bon dépéance den avoir, il jezu les yeur fur fon coulin Ferdiannd Archiduc de Gratt qu'il fécille d'adopter é de finit preconnoire pour fon faccelleur.

Ainsi il obtint de ses fréres les Archiducs Maximilien & Albert un acte par lequel ils cédérent à leur cousin Ferdinand les droits qu'ils pouvoient avoir sur la

Boldine.

En confoquence de cette ceffion & de celle que nous marquerons ci-après que le Roi d'Efpogne fir encore au profit de ce même Archiduc Ferdinand, l'Empereur Mathias le fir reconnoitge & couronner Roi de Boldine dans l'Alfemblée des Esass de ce Royaune, & Il lui fuccéde enfuier en 1-619. à l'Empire.

#### VI. Traité entre l'Empereur Ferdinand Second & les Archiducs Léopold & Charles,

#### Pour leurs partages. 1624.

Nou wenous de voir que l'Empereur Fordinand Second avoir deux fireu Léopoul & Chales dont le permiér éoit. Fréque de Strabourg & de Palluv fans eine néanmoins engagé dans les Orders facres; l'autre éoit Grand-Maire de 100-bet Tentonique, Evêque de Intéluve no siliée, de détien. L'Empereur Ferdanant voolant parager avec fis deux fréres la faccetion de leur Pére l'Archèue Chales, & de los un codint le Arrhèue de Trol, ju Se en apportent estus au Prince d'Eggentleeg & as al bason de Verennèere, qui reminéent heurachemae ceru puffer entrées en 1614. par un courtest de passes qu'els engégenne en Princes de Ils convintent que l'Empereur auroit par précipur la Bohéme, l'Autriche, la Stirie, la Canindia-, ét la Carnisde qui lui avoient dis été édées et devant à divers intere, & que le Comté de Tirol, le Landgraviat d'Alface, le Brilgave, & le terres adjacentes feroient partagées en trois parts dont chacun de ces Princes en auroit une.

# VII. Traité entre le même Empereur & l'Archiduc Charles,

Pour le même fujet. 1626.

Tarthidue Léopold s'étane manié en 16-6. swec Chade fille du Grand-Duc de Tofiane & veuve du Duc d'Ubin , fes Evéchez pafféren à l'Arthidue Léopold Goullaume fils de l'Empereur Ferdinand. Cet Empereur, pour donner moyen Léopold fon frére de vivre fivairant é qualief, ét avec lu un Traité ou Ade par lequel Il bui céda génératiement la part qu'il avoit dans le Tirol, l'Alface, & le Brifigaw.

Léopode mouvre en 161, kuffare deux fils nommer Ferdinand Chuller & Sigifmond Français, dont Fordinand Scord & enfuiler Ferdinand Troüffern furreit teurs conjourement avec l'Archidacheffe Claude leur méte. Comme par le Traie de Mundre Elrapereu / Elrapire, a. «es archiduset furreit oblejez de céder à la France l'Alface, Braze, & quédques autres places du partimonne de cus Princes Elrapereur uce finde e flipsidre que le Rol leur douteret pour et fuie rom thou de luves qui leur farren payer, "parle que le Ron d'Elpappe eut renfiés ceffion faire à la France de l'Alface & de rauser leux memoionnex dan le Traié de

Ferdinand Charles est mort en 166a. ne laissant qu'une fille nommée Claude Felicité: son frère Sigissmond François étant encore mort en 1665, sans avoir été marié les Etais de la Maisson d'Inspuek revinrent à l'Empereur qui épouss ensuire en sécondes noces l'Archiduchesse Claude.

#### C H A P I T R E IV.

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de l'Empire.

Les Eura de l'Empire de divifire en trois Colléges ; celui de Elchours, Le cluid des Histones, Ace cluid de Villes Impérielac. Comme je veux perfeuement parler des Traitez que les Empeteurs ont paffez avec les Eura de l'Empire, ou pour tout sinciéres, je divaris audit cer order. & peripapeurs ces Traitez dues les trois Chapters faivans ; en forte que je raporterai dans celus-ci les Traitez que les Empire faivant des Traitez qu'ils ont paffez avec les Planes, & je comprendrai dans le Chapiere de Traitez qu'ils ont faira seve le Villes Impériales ou pour leura imérées ; en forte néamoniou que pour mettere plus de proportion entre les Chaptires, & micut diffugue les Princes d'avec les Commers & la Volbelfe Immédiate de Empire, je mettra à la tête de Chapter Enferin el Traitez que les Empereno en faira veux les commers de la Chapter Enferin el Traitez que les Empereno en faira que la Nobledie Immédiate el Empire. je que la Nobledie Immédiate en riai préfentement aucune fionce dans la Tobres de l'Empire.

Avant que de parler des Traitez que les Empereurs ont faits avec chacun des Electeurs en particulier, j'eltime néceffaire de parler de ceux qu'ils ont faits avec eux en général, ou pour leur accorder ou confirmer les droits de priviléges qui kur font particuliers, de qui les diffinguent des autres Pânces de l'Empire.

# 1. Articles de la Bulle d'Or données par Charles IV.

Pour les priviléges des Electeurs.

TE ne prétends point traiter ici de l'origine de l'établissement des Electeurs; tant d'autres l'ayant fait ci-devant plus doctement que je ne poutrois faire, & cette question n'étant point du dessein que je me suis proposé en cet ouvrage. Je marquerai donc feulement qu'il, y a apparence que les sept grands Officiers de l'Empire qui avoient en cette qualité la principale part aux élections, lorsque tous les Princes, les Seigneurs & les Villes y avoient droit de suffrage, se l'acquirent à eux seuls, lorsque les troubles qui suivirent la mort de Frédéric Second, & qui dutérent trèslong-tems dans l'Empire, empêchérent les autres Princes de se rendre à ses affemblées & les Villes d'y envoyer leurs Députez. Ces grands Officiers eurent seuls la charge d'élire les Empereurs; & par la suite ce droit leut est demeuré privativement aux autres Princes qui du tems de Philipe de Suabe & de Frédéric Second son successeur donnoient encore leurs voix dans les élections. Quoiqu'il en foit, c'étoit un droit établi lorsque l'Empereur Chatles IV. fit en 1356- la Bulle d'Or, dans laquelle il qualifie les Electeurs les Colomnes & les Archoutans de l'Empire, & régle toutes les cérémonies qu'on doir observer aux élections des Empereurs & aux festins & au-tres actions publiques qu'on fait ensuite : mais particuliérement il donne aux Electeuts en général plusieurs priviléges que je crois nécessaire de raporter ici en peu de mots, réfervant pour la suite de ce Chapitre les priviléges qu'il donne à chacun des Electeurs en particulier.

Par cene Conflitution qui elt nommée la Bulle d'Or, parce qu'elle ell feellé un leeu d'or, & qui contient erme c'hapiers dont le vinger-tous premiers que fei publiez à Nuremberg, & les fept dernierrà Mera, cet Empereur ordonna qu'aucun aix per Prince ne pourroit être péfelér aux Elchetans; Que leur Valfaur ne pourroin êne urdaits que par devante lura Juges; Que les priviléges accorder d'abstrere Essuput les Empreures, en préplicationent pour aux Elchetans à moins d'onne dérogation féreixle: Que leurs Principauxe ferioint infépuables de l'Electoux de do Olfce à sures d'onis y attachez: Efiniq que le Royamme de Bolhems, le Commé & Palainas du Rhiin, le Dudic de Sanz de le Masque de Bendheoux groites radivilleles, pe afforcione meirtement aux fait ànie co a quers plus proches pareurs parche

# II. Articles de la Capitulation de Ferdinand Second,

Pour le même sujet. 1610.

Ai dis marqué ci-devant que les Elechams proferivoient aux Empresur dans loux. Compaisions la marier dont ai priendeuer quivie autre product qu'ils gouverneurs l'Empire; ils ont est un foin particulte de familieur doit que de dillagence de sautes Princie de Empire; & qui les rendres conne les qu'elles dillagence de sautes Princie de Empire; & qu'il est rendres conne les qu'elles de politiques in ne peuvent professe ten faire que dans les afisies importantes et politiques in ne peuvent professe ten faire que de confentence des Electors, le ne répérate jouis isi et que les Electors en de commun avec les sauses Princes Exats de Empire; j'un a puid écheant se propriets follement les atudes qui concernne en particulte le Electors, & que p'ul obmis tout expelse n palant de Copitalistons de Fediams II. Ferdiams III. Ferdiam

Les Electeurs firent done promettre à l'Empereur Ferdinand II. Qu'il n'empêcheroit point & ne trouveroit point mauvais que les fix Electeurs s'affemblaffent lorsqu'ils le jugeroient à propos pour délibérer ensemble de leurs affaires: Qu'il confirmeroit.

l'al-

#### TRAITEZ DE PAIX, &c. 182

Palliance générale qui est entre les Electeurs, aufli-bien que celle qui est particulière entre les Electeurs dont les Etats sont situez le long du Rhin : Qu'il ne pourroir faire avec les Etrangers aucun Trairé pour les affaires de l'Empire en qualité de Roi des Romains, qu'après avoir fait affembler les Electeurs en un lieu commode, & avoit obtenu le consentement du plus grand nombre : Qu'il ne pourroir aliéner ou engager ce qui dépend de l'Empire que de l'avis & du confentement des Electeurs : Que fi lui ou les fiens possédoient sans titres quelque bien dépendant de l'Empire, ils le restitueroient ou seroient restituer sur les instances des Electeurs : Qu'il ne pourroit entreprendre de guerre dans l'Empire ou au dehors qu'il n'eût au moins le consentement des Electeuts : Qu'il ne nourroit établir aucune taxe ni contribution dans l'Empire, même dans les cas permis, ni convoquet les Diétes que du confentement des fix Electeurs: Qu'eux & leurs Sujets seroient exemts de la Jutisdiction du Tribunal de Rotweil : Qu'il ne pourroit établig aucun Péage ni les augmenter que du confentement des fix Electeurs: Qu'il feroit en forte que ceux qui avoient obtenu des Péages du confentement des Electeurs, donnassent aux Electeurs des reversales ou lettres parentes par lesquelles ils reconnoûtroient l'exemtion des Electeurs & de leurs Sujets & Officiers à l'égard de ces Péages : Qu'il s'employeroit avec leurs amis pout faire renter de dessus le Rhin les barques que ceux des Païs-Bas y. avoient placées près de plufieurs places qu'ils y occupoient ; & qui y exigeoient des Péages au grand dommage des Electeurs du Rhin & de leurs Sujets : Qu'il aboliroir les Péages établis fans leur consentement : Qu'il évoqueroit à sa personne & ne lassseroit point juger à la Chambre Impériale les procès qu'ils pourroient avoir pour leurs exemtions de Péages: Qu'il n'accorderoit aucune exemtion de Péage au préjudice des Electeurs du Rhin: Qu'il donneroit aux Electeurs des reconnoissances des fiefs qu'il tenoit dans la mouvance de l'Empire : Qu'il n'accorderoit à qui que ce fût la permission de battre monnoye que du confentement des Electeurs; & qu'il en priveroit ceux qui en autoient abusé, ou ne l'auroient pas obtenu du consentement des Electeurs, particuliérement les Villes Médiates: Qu'il ne s'efforceroit point d'établir la fuccession dans la dignité Impériale en faveur de ses Descendans, & qu'il laisseroit aux Electeurs la liberté d'élire un Roi des Romains, même pendant fa vie lorfqu'ils le jugeroiene à propos i Que les Vicaires de l'Empire, c'est à savoir les Electeurs Palatin & de Saxe pourroient s'assembler lorique le cas y échéroit, & que la néceffiré de l'Empire le requereroit : Qu'il confirmeroit tout ce que les Electeurs Vicaires de l'Empire avoient fait durant la vacance de l'Empite, conformement à la Bulle d'Or & aux Constitutions de l'Empite : Qu'il appelleroir les Electeurs à son Couronnement: Qu'il seroit observer dans le Conseil Au-lique le résultat des avis proposez par les Electeurs dans leur assemblée à Nuremberg pour le maintien de la Justice, & qu'il communiqueroit aux Electeurs dans la prochaine Diéte les réglemens qu'il prétendoit encore établir dans ce Confeil, afin qu'ils jugeaffent s'il étoit à propos de les observer : Enfin que lorsque leurs Vicaires héréditaires se trouvetoient à sa Cour, sur tout dans les occasions où ils avoient des fonctions à exercer, ils recevtoient l'honneur qui leur apartient, & on n'en commettroit point d'autres en leurs places; &c que quand même d'autres exerceroient la fonction de ces Vicaires pour des causes légitimes, ils recevroient les profits qui en revenoient de même que s'ils les avoient exercées en personne.

# III. Articles de la Capitulation de Ferdinand IV. Pour le même fujet. 1653.

Omme les Electeurs font les Empereurs, ils ne s'ellimeut pas moins que les Roiss andir ils fe plaignitent extrémement de ce que l'Empreure Ferdinand Second avoit adipgé en 1-96 - aux Andidadeurs de Vemilé la préfénnet ceux des Electeurs, ceux-ci ayant apris ce réglement s'y oppoférent de le firent rétracter dans la Capitulusion de Ferdinand III. Cha fair caufe que les Chefs des Ambaldades, equila avoitent

emoyfe. à l'Affamblé de Welfphalle, y pétendière en 1645, le tire d'Excellence qu'ils cayonten ne leur fee pa moint oût qu'il Armbhildeur de Venle; list feet leur feible pour obliger les Dépuez des Prince à leur donner certe qualité, mais cenzet ne voulant point admertie une différence de tiers qu'ils croyolent injuintel à leur Maires, rétulièrent d'y donner les mains se même parmille griefs politiques qu'ils poorformat à certe Affemblée, ils demandéern non feutement (comme ple la marque ci-devant) qu'on dreflis d'un commun conferente me cur Expisalation perfeutelle, unit pour modérar sex cet à l'autriré de la vanité de Electrant, ju demandéernt encore qu'ils ne pulient traiter dans leurs Affemblées que des choise qui la rectoint permité de traiter. Il affect de l'autriré de la leur de la commence de la éculion appartient note de l'autriré de le l'Empire, de que leurs Ambafideurs ne prétendifient point le sitre d'Escellence.

Ces differends ne firent point réglez par les Traitez de Weltphalle, fi bien que lorfquor dus Perfainnd U. Roi des Romains, quosque les Electrum inferafiera dans la Capitulation plufierus rehoefs fur les inflances qu'en firent les Dépatez des Princes, il ne la different pos, outre les articles de la Capitulation de Perfainand II. que je viens de raportez & que je ne répérent point, d'avoit entore foin de mettre ente extre Departation plufieras autres articles qui lut or conferent leut dejinité, & de la conferent les diministrations de la conferent leut dejinité, & de la conferent leut de la conferent leut dejinité, & de la conferent leut conferent leut dejinité, & de la conferent leut conferent leut dejinité, de la conferent leut des la conferent leut des la conferent leut dejinité, & de la conferent leut de la conference de la conference leut de la conference de la conference de la conference leut de la conference leut de la conference de la confe

les distinguent encore davantage des autres Princes de l'Empire.

Ainfi în firent prometrue à l'Empereur quil accoderoit feulement 1 perfânce au deflui des Ambaldacion des Elections 2 exus de Ros terragers, ou des Roins veuver, ou des Roins minears qui étoient en turcle; mais que leurs Ambaldacions d'inverseit immédiatement les Ambaldacions d'en dies précéderoient eure de toute les Républiques & aures Princes quods qui în fuffers, de quodagit prétendifient cert péropetive aux Electurs, de que tout ce qui avoit é fisit au courtaire de-meueroit caffé et annulés 2 que fit les Electurs prétendoient que leurs péages fout empérent mêmes (qu'il évoqueroit de la Chambe de Spire à fon Confeil Aulsiqué, est pout de la production de la Chambe de Spire à fon Confeil Aulsiqué, est prode ou les quauts Electurs de Rhin fientes praties conjointement; ou est procés ou les queux Electurs de Rhin fientes praties conjointement; ou cas que cetai qu'on accident d'infraction de la puis publique perfifit dans fon en apple avoir pis l'invis de Electure qui ne fécuern point fa complice 1 de apple avoir pis l'invis de Electure qui ne fécuern point fa complice 1 de apple avoir pis forme de l'electure qui ne fécuern point fa complice 1 de rapit à voir pis faction qu'il mécorderoit point aux Villes médatre, le doit de batte monnoye ou d'auters gand priviléges que de confinement des Electure.

## IV. Articles de la Capitulation de l'Empereur Léopold,

#### Pour le même fujet. 1658.

Uoique les Députze des Princes cuffent présenté aux Electeux à Francfort un mémoire des chofes qu'îls demandisient qu'on ajouité à la Capribuliscie, & qui le échiuficient particulièremen à vouloir que les Princes & les Ents de l'Empire fuffent appellez avec les Electeurs pour réfondet les affires importants, ceuis-ci n'y cutter point d'égant de desférent certe capsulation contoinne à la précédente en forte que lipulant encore la préfédente de leurs Ambalisciens fur exure des Républiques de cels Princes qui un personne pour le ture de Rois, lis inférérent dans cet arricle une annullation précife du réglement de l'amér 165, 6 March 165 de light march 165 de l'éght met featre (alleurs l'Empireure par les articles 10, 12, 12, 16, de 16, de 16, de

cette Capitulation de prendre l'avis des Electeurs quand il s'agiroit de faire des alliances avec des Etrangers , d'aliéner ou d'engager ce qui dépend de l'Empire, d'entrer

en une nouvelle guerre, & de lever des armées.

Les Députez des Estas de l'Empirez n'ésant pas contents de ce qu'on ne précincio point ainfi appeller lessa Maintes aux diblérations rocchart ces affaires dans lesquelles ils avoient astant d'intérét que les Ekchétin, firme incontinent après une protectionent, odans lequelle sers avoir exposé qu'ils avoient épéc qu'on au-roit lus plus grande attention à leurs remontrancer, que expendant ais voient viul container par la échture de la Capination impiritée, de que même dans la principaux autiles on avoie donné arteinne à l'harmonie qui autoit di se nouver entre la remoltes de l'Empire, particuliferante dans les articles 10.x 1, 1, 2, 6, 1, 6, oil q'il permis à l'Empirezue de faire des allainers, la paix de la guerre par le feat avoi de l'esterunt, et la roccidite les auxes Estas de l'Empire. Co Départe déclairent dans l'entre consolier les auxes Estas de l'Empire. Co Départe déclairent dans l'envoirence à la prochime Dirie, combien ces articles leurs protocret du fir movement à la prochime Dirie, combien ces articles leurs protocret de publique dans les chés où dels n'étoir poure conforme à leurs remontrances ou à la texture de l'article.

Les Etats de l'Empire infulérent; en 1664, à la Diéte de Ratisbonne à ce qu'on dressit une Capitulation perpétuelle qu'ils croyoient un moyen, absolument néreflaire pour unit plus éteoitement ensemble, le Chef & les membres de l'Empire; mais cela n'a point encore été fair par les oblâteles que les Electeurs y ont aportez; & les cho-

ses sont demeurées au même état.

Fai ci-devant marqué dans le Livre quatriéme les articles de cette Capitulation qui concernent la France: on trouvera ci-après dans ce même Livre Chap. 9, ceux qui regardent les Ducs de Savoye, de Modéne, & de Mantoue.

#### V. Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Mayence.

Es Electeans de Mayence ainsi que les autres Prélais de Princes Carboliques d'Allemagne, oujet not requier sur que grande lussion avec les Empressus qu'els ons regardez avec taison comme leurs principaus Protecteurs contre les Luthériens. Ainit de l'année 13/13, Albert Marquis de Brandebourg Electeur de Mayence entra avec les autres Electeurs & Princes Carboliques dans une ligue qu'ils firent entreux pour controquarer celle de Smalcalde & dont ils choffirers pour Chef Empsé-

reur Charles Quint & le Roi Ferdinand son frére.

Jean Swiezel de Crooher Electure de Miyence ema suffi en 1e-05, dans la Ligue Carlodque, e de déclara pour l'Empreure Rodolpte, course les roccifeats unit dans l'Affaite de la Succession de Juliens : en même Electure leva aussi des Troupes condicientés au commencement ent coursole de Rodeine, je iopignit à l'armée de la Ligue Carlodque qui fier au focume de l'Empreure Fedinand Second, & cournibus Ligue Carlodque qui fier au focume de l'Empreure Fedinand Second, & cournibus memors avec le Landquere de Durmitte, moyenna par le Traitez de Biognet, de Miyence & d'Alchaffembourq donc nous parlemous caprès, la dissolution de l'Union Protestanne qui avoit toujour dév contraire aux définite de Empreux.

VI. Traite de Vienne entre Ferdinand Second, & Anselme Casimir d'Umstat Electeur de Mayence, Ferdinand de Bavière Electeur de Cologne , & Maximilien Electeur de Bavière & autres Princes Catholiques,

#### Pour alliance, 1622.

Nielme Calimir Wambolt d'Umitat Succeffeur de Georges Frideric de Griffenclau, fut à proprement parler le Martir de l'Empereur , n'y ayant point eu de Prince d'Allemagne qui air plus souffert que lui à cause de l'attachement qu'il avoit aux intérêts de Ferdinand Second & ensuite de Ferdinand III.

Gustave Adolphe Roi de Suéde étant entré dans l'Allemagne, & ayant attiré dans son parti les Princes Protestans qui étoient mécontents de l'Edit de l'Empereur Ferdinand Second pour la restitution des biens d'Eglise occupez par les Protestans; cet Electeur & les autres Princes de la Ligue Catholique envoyérent leurs meilleures troupes au secours de l'Empereur qui avoit alors pris pour Général le Comte de Tilli ci-devant Lieutenant-Général de leur armée fous l'Electeur de Bavière, enforte que l'armée de l'Empereur & celle de la Ligue ne firent alors qu'une feule armée. Le Comte de Tilli ayant été défait à Leipsie, le Roi de Suéde inonda une grande

partie de l'Allemagne, & étant parvenu jusqu'au Rhin, il s'empara entr'autres Places de la Ville de Mayence où il fit durant quelque tems fa réfidence.

Louis XIII. Roi de France étant en ce tems là venu à Metz, s'entremit pour movemer un Traité de Neutralité entre le Roi de Suéde & les Princes de la Lique Catholique: il obtine une tréve de quinze jours pour la négociation dans laquelle les François espéroient bien rétiffir ; ensorte qu'en prenant les suretez nécessaires pour la conservation de la Keligion Carbolique ils détacheroient tous ces Princes des intérés de la Maison d'Autriche. Ils réultirene dans leur dessein à l'égard de l'Electeur de Tréves qui fit un Traité d'alliance avec la France, & un autre de neutralité avec la Suéde; mais les Electeurs de Mayence & de Cologne, & les autres Princes de cette Ligue qui étoient pour la plupart Eccléfiastiques, craignant que la décadence du Parti de l'Empereur en Allemagne & l'élévarion du Parti Protestant n'entraînafsent aussi la ruine de leurs Eglises & de la Religion Catholique, résolurent de s'unir plus fortement que jamais avec l'Empereur, & de s'oppoler de toutes leur forces aux progrès des Suédois.

Maximilien Electour de Bavière fut celui de tous les Princes de la Ligue Catholique qui eut plus de peine à se résoudre de se liguer avec l'Empereur, tant parce qu'il avoit déja fait au mois de Mai 1651. un Traité d'alliance avec Louis XIII qui s'efforçoit de l'accommoder avec le Roi de Suéde en lui promettant même la Couronne Impériale, que parce qu'il étoit mécontent de ce que l'Empereur avoit réta-bli Général de ses armées Walstein qui étoit son ennemi, auquel il avoit sait ôter cer emploi en 1630, dans la Diéte de Ratisbonne. Néanmoins la confidération du danger où la Religion Catholique se trouveroit réduite s'il abandonnoit l'Empereur, les fortes follicitations des Electeurs de Mayence & de Cologne, & des autres Princes Catholiques, l'alliance qu'il avoit avec l'Empereur qui étoit son beaufrère, par dessus tout cela l'envie de conserver la dignité Éloctorale & le haut Palatinat que le Roi de Suéde vouloit qu'on rendit au Palatin, & que Maximilien ne pouvoit conserver que par le moyen de l'Empereur, tout cela, dis-je, le fit résoudre à se liguer encore plus étroitement que jamais avec l'Empereur & avec la Ligue Catholi-

Cet Electeur ayant donc pris ce parti envoya à Vienne son Chancelier, qui après s'être un peu plaint du rétablissement de Walstein & avoir demandé que l'Empereur pour

187

pour futeré des fommes qu'il devoir , lui mît entre les mains la Haure Autriche au leu du Haut Phâtinat que les Soddois lut avoient presque entiferenent ôté, ne laif. de pas de conclue le 14. Junivet 1631a. un Traisé d'Allance avec les Electeurs de Mayence ét de Cologne ét les autres Princes de la Lique Catoblique.

utility de Trabé l'Empereux confirma infrocablement à Mairmillen la diputé Eberna de le Haur Dalaines, le gronti de ly missimient de dine caten quar pterna de la Haur Dalaines, le gronti de ly missimient de dine caten quar p-laine d'aure par le Electrur de Mayence, de Cologne, de de Bourge, de les aures Frience de la Lique Cachologue promisent d'aures plus pulliforment qui januis pour la caste commune, de de lever use nouvelle armée de dir hair mille bommes qui forot commandée par le Coprice de Pespechiam de qui apiete féparément d'une jaure dont ils donneroiens le commandement au Comte de Tilli.

Ce Traité fur auss. rôt exécuté; l'Electeur de Mayence sur rétabli en 1634, dans fi Capirale par les Impériaur; muis cetre place ayant encôre. été puis dans la suite par les François; il s'en retira une seconde sois, de persista dans son alliance jusqu'à ce qu'il s'e un Traité de Neutralité avec les François en 1647, peu avant si mort.

VII. Articles du Traité d'Osnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine,

Pour les intérêts des Electeurs de Mayence. 1648.

I Attachment que l'Empereur Fendanad III. vie que l'Eladeur de Abysence suite poir fei infarês; poblige d'aus la propofiona qu'il fie à l'Alfamblé de Welt-palle, dy inférer un aircle par loquel en récubilisant le Prince Palain dans fa Erra. Bergilta eu Cherni des Monagues devoit demourer à l'Archèveité de Mayence. Il y ou un aircle fair ce faige dans les Trainer de Weltphalle, par loquel il fres penir comme cel regarde les intéries entre les Eléctrus de Mayence de les Palains, je réfere à en parle plus particulériement den le Lieute faires qu'il comprende la prince parlier entre les Palains qu'il par les particulers de la les les cettes qu'il particuler entre les Palains qu'il par les palains qu'il particuler entre les Palains qu'il particuler de la les particulers qu'il particuler entre les Palains qu'il particuler de la les particulers qu'il particuler entre les Palains qu'il particuler à l'arche particuler entre les Palains qu'il particuler à l'arche particuler entre les Palains qu'il particuler à l'arche particulers qu'il particuler à l'arche particulers qu'il particuler à l'arche particuler de l'arche particulers de l'arche particulers qu'il particuler à l'arche particulers de l'ar

Jean Philipe de Schonborn qui succéda à Anselme Casimir en 1647. contribua extremement par ses soins à la conclusion du Traité de paix dans lequel on mit en-

core un article pour les intérêts des Electeurs de Mayence.

met.

Cos Electeurs font Archi-Charceliers de l'Empite en Allemagne, & tils doivent avoir Electeurs l'étaile l'infoccion far la Chambre Împériale de Spire & fut le Confed Aulique, à l'égard daquel les Etats de l'Émpire se plagnieren qu'il écoir dans une dépendance entière de l'Empireux qui en nommoit tous les Officiers & y régloir la procédure comme bon lui fembloit.

On fit par le Traisé d'Osnabrug divers reglemens touchant ce Confeil, lesquels je ne répéterai point, en ayant fuitifamment parlé ci-devant au fujet des Tribunaux publics. Je me contenterai de dire ici qu'il fur litipulé expediément par ce Traisé que l'Electeut de Mayence pourroit visitere ce Conseil lorsqu'il feroit nécessitier.

Cela a encore été inférè dans les dernières Capitulations, lots qu'il y est dit que l'Empereur le doit visiter conjointement avec cet Electeur; que l'Empereur en nommera le Président, & que l'Electeur de Mayence en nommera le Vice-Chancelier qui occupe la feconde place de ce Consiel.

VIII. Traité de Ratisbonne entre l'Empereur Léopold en qualité de Roi de Bobenne & Jean Philipe de Schomborn, Electeur de Mayence,

# Pour alliance 1669. and mail of the second

Ear Hulpe de Schiphon ne témolgue pas durint up fart long-term hexucong d'antachteme na vinetra, de l'Imperent, au contrait d'it nu Traité de Nou-tailet sove le france sount le conclujion des Traites de Wethphale, il cum de loui save le Roda fant Fállance du Rinn qui d'éplainé curiement à l'Empaceur, il fin nième des Traites peur le l'anne de Royaux de l'experience qui s'experience qui et l'empaceur, il fin nième des Traites puriculiens avec Sa Maytiel pour empécher le puilge, de Trouge de l'Empereur, et cas qui en voolit empoye, un ficcoun des Pais-Pas Epopolos. Ceppadant comme il y a d'ancience allaince, aprile le Royaux de de bolime, se qui ce allaince le debloim et le forcion trainellement et et de bolime, ve qui ce allaince le debloim, cer Electrur innovelle cern ancienne allaince avec l'Evèque d'Aichthu, au nom de l'Empereur en qualité de Roi de Bolefries.

Par ce Traité qui fut parlé à Ratisbonne au mois de Novembre 1669, l'Empereur en qualité de Roi de Bohéme & l'Electeut s'obligérent entr'aures chofes de s'envoyer niutuellement à leuts frais conformement aux anciens Traitez mille chevaux

& quinze cens hommes de pied, en cas qu'ils fusseut atraquez.

IX. Autre Traité de Ratisbonne entre les mêmes , Gafpar de Leyen Electeur de Tréver , Jean George Second Electeur de Saxe, & Christophle Bernard de Galen Evêque de Munster ;

# Pour le même fujet.

Empereur ayant infipité aux Electeurs de Mayence, de Tariera, & de Sara, ¿
à l'Erèque de Muntler quidupes espognos des definire den Ret, le citagge, à
gustier avec lui un Traité d'allance défentive dont j'à vu une copie non dunte, mis
qui na parroment pullé en ceme même anté 1869, ou dans le fuirament projequ'angarvant ces Electeurs & ces Evoque évoine entree dans des Traiter pratrupen d'allance avec Sa Magelié. Quasqu'ul en foit ji, décurierent davoid par ce
Traité qu'ils avavoient pours définir d'offenfe profonne ni d'accière aucuns troubles
dans l'Empire ou de femête des parentes étangétes, mais curif y d'allonne deux enfembles de le fine de la conference de la therir d'entre de l'accierent davoir en enchélo pour leux défené et pout la conference de la therir Germanique, & la nauquenton de la gris de Weftphalte.

Anfa la convinces qu'ils s'affiftravient muisellement dun certain notibre de traspes : Qu'en ca que l'un d'eut fit autquel à cutté de crem confédération, ils metroient toutes est mospes en un cospe d'amée dont l'Empereux nomment le facilet al vez l'appositation de Confédérat: Qu'et c'éderal ne promoti ett en trependre dans les tortes de céuls an Secont, duquel il favoit envoye, que de fon consinement Qu'e chavan present les trueups vali envoyens, de la formitoir d'Ardillese, de campages: Q'asseuti des la lettre relactionent affaite chierce que le confédération comment à chêce le solles travalleseinent affaite chierce que le volume qu'et le sales travalleseinent affaite chierce que le volume qu'et le sales travalleseinent affaite chierce que le volume qu'et le confédération comment à chêce c'et le sales travalleseinent affaite chierce que le volume qu'et le confédération comment à chief cut qu'et le sales travalleseinent affaite chierce qu'et le confédération de la conféde

X. Traité

X. Traite entre le même Empereur; & les mêmes Electeurs de Mayence & de Treves, & l'Electeur Palatin,

# bille ab manage. Pour le même fujet. 1672.

Orsque la guerre commença entre le Rei & les Etaes (Généraux, comme cet Electeur & Gaspar de Leyen Electeur de Tréves & Charles Louis Electeur Palatin craignoient que cette guerre ne s'étendit aussi dans leurs Etats, ils firent au commençament de l'année 1672, un Trasé avec l'Empereur, par lequel il leur promit de les fecourir en cas qu'ils hassent attaquez par des Princes étrangers, en effet il leur envoya quelques troupes des le mois d'Avril de la même année.

Néanmoins lorfque l'Empereur se déclara pour les Etats Généraux contre le Roi. l'Electeur de Mayence le tint roujours dans la neutralité; & même il témoigna plus d'inclination pour les François que pour les Impériaux, ayant au mois d'Octobre de certe même année refué le paffage dans ses Etas aux troupes de l'Empereur & l'ayant peu après accordé aux François.

of the or date of c

XI. Traité de Mayence entre l'Empereur Leopold & Lothaire Fréderic de Metternick Electeur de Mayence,

# Pour alliance, 1675.

L'Othaire Fréchric de Metternick Succeffeur de Jean Philipe de Schonborn se tint long-tems dans la neutralité, quoique tout l'Empire se sur déclaré contre la France; mais au mois de Mai 1675. l'armée Impériale étant entrée en son l'ais en état de le contraindre à prendre par force le parti de l'Empereur, quand même il ne l'auror pas voulu faire de bon gré, il ne put réfifter aux fortes inflances que le Prince Pio & le Comte de Capliers qui étoient des principaux Officiers de cette atmée, & le Baron de Lantzé Réfident de l'Empereur près de fa personne lui farent de se déclarer pour la Majesté Impériales

Ainfi cet Electeur passa le 12. de ce mois avec ces Généraux & ce Baron au nom de l'Empeteur un Traité par lequel ils convinrent de pluseurs conditions en appa-rence très-avantageuses à l'Electeur, mais qui alloient, en effet à rendre l'Empereur

maître de Mayence.

Par ce Trate ils convinrent que l'Empereut mettroit dans Mayence une garnison de deux mille cinq cens hommes, laquelle il entretiendroit à ses dépens : Que les Bourgeois ne seroient point renus de donner aux soldats autre chose que le lozement: Que cette garnison prêteroit le serment à l'Electeur: Que l'Empereur feroit fortifier la Ville à ses dépens.

Ce Traité fut éxécuté, ensorte que les troupes de l'Empereur entrérent aussi-

Ce l'Atte intr Execute, s'annois que se souspe so l'Emperon sontennement rôt dans Mayence de drus Bigner qui dépend suili de cet Achrévéntement à l'E-lecleur de ce l'Entie qu'il prévendoir containe à ce qu'il lui avoit promis trois mois aupiravant: mais cet Elecleur ne changea pas d'avis pour cela, de fon Succession. D'amien Hatard de Leyen demeura aussi dans le parti de l'Empereur jusqu'à ce qu'il accepta le projet de parx proposé par le Roi en 1678.

#### XII. Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Trèves,

Es Electeurs de Tréves entrerent des le siècle passé dans la Ligue Catholique dont Charles-Quint étoit le Chef; & pen après le commencement de celui-ci l'Electeur Lothaire de Meternick étant entré en 1609, dans la Ligue Catholique, affista ainsi que les autres Princes de cette Ligue, l'Empereur Ferdinand Second contre FElecteur Palatin & fes alliez.

#### XIII. Traité de Vienne entre Ferdinand III. Et Philipe Christophle de Soeteren Electeur de Trèves,

Pour leur réconciliation. 1645.

Ous avons vu ci-devant que Philipe Christophle de Soeteren Electeur de Tréves & Evêque de Spire qui succèda à Lothaire de Metternick, se mit est 1611. Sous la protection de la France, consentant qu'elle mit garnison dans Hermenstein & dans Philisbourg qui étoient ses meilleures places: Cela déplut extrême-ment à l'Empereur Ferdinand Second qui ayant trouvé le moyen de chasser les Fran-çois de Philisbourg, stipula par le Trairé qu'il conclur à Prague avec l'Electeur de Saxe qu'il pourroit conserver cette place pour le bien de l'Empire. Non content de cela il s'empara encore de Tréves, de Coblents, de la forteresse d'Hermenstein, & fit amener à Vienne l'Electeur de Tréves que les Espagnols avoient fait prisonnier par ses ordres.

L'Empereur ayant en 1637. fait élire Roi des Romains son fils Ferdinand III. cet Electeur protesta contre cette élection qu'il prétendoir être nulle pour n'avoir point été appellé à l'affemblée des Electeurs: ce qui fur caufe que les Ennemis de la Maifon d'Autriche ne donnérent pendant un long-terms à Ferdinand III., que la

qualité de Roi de Hongrie.

Les François reprirent depuis Philisbourg; & nous avons vu que lorsqu'on s'affembla à Munster pour y traiter la paix générale, les François y demandérent dans leur première propolition, qu'avant toures choses l'Electeur de Tréves fût mis en liberté. Cette fermeté de la France obligea l'Empereur de relâcher cet Electeur en 1645. après dix ans de prison : mais ce ne fut pas fans lui avoir fait signer le 12.

Avril 1645. un acte dans lequel il énonçoit ce que l'Empereur lui avoit promis & ce qu'il avoit aussi promis de sa part à l'Empereur; de sorte qu'il pouvoit passer pour une manière de Traité entre l'Empereur & cet Electeur,

Par cet acte l'Electeur déclara que sur ce que l'Empereur lui avoir promis de consentir qu'il jouir de l'effet de la paix de Prague, & qu'il assistàr aux assemblées des Electeurs, de lui donner l'investiture des Régales & du temporel de son Archevêché & de son Evêché, de retirer ses garnisons de Tréves, de Coblents, & d'Hermenftein , aussi tôt qu'il n'y auroit plus d'ennemis à craindre , d'oublier tour le passé & de le protéger à l'avenir , il declara , dis-je , qu'il acceptoit la paix de Prague: Qu'il approuvoit tout ce que les Electeurs avoient fair depuis l'année 1636, à l'égard du Couronnement de l'Empereur & autres choses: Qu'il consentoit que la forteresse d'Hermenstein demeurar entre les mains de l'Empereur, jusqu'à ce que la paix fût rétablie en Allemagne: Qu'il employeroit tous les foins pour tirer Philisbourg des mains des François, pour le garder enfuite pour le fervice de l'Empèreur & de l'Em-pire : Qu'il ne conserveroit aucun chagrin contre qui que ce sût à cause de ce qui s'étoit passé, particuliérement contre ceux qui avoient administré son Archevêché & fon Evêché pendant sa détention, contre le Prévôt & les Chanoines de son Eglise, & contre le Sr. de Metternick & autres,

L'Electeur étant en liberté protefla qu'il avoit fignécet acte par force, & qu'il feroit rotte fa vie attaché à la Frances: aufit s'allia-e-il de nouveau avec le Roi en 1647. de il confenit que l'Empire cédit à la Majeflé le droit de gamison perpétuelle dans Philisbourg.

XIV. Articles du Traité de Munster entre Ferdinand III. & Louis XIV.

Touchant les intérêts de l'Electeur de Tréves. 1648.

Ette nouvelle liaison que l'Electeur contracta avec la France fut cause que le Roi eut un soin particulier de ses intérêts dans le Traité qu'il passa à Munster avec l'Empereur.

Il sy tracoura deur difficultez, la premisée fire e que lorque les Efoquelos diprient en 16 j. la ville de Trives se endevente l'Esdeur, si transporterien fes muelhes dans Liucembourg où l'Empereur les fit faiter par Ordonauca du Confei de ours Povince. Perdanad III. meterne l'Eschera el libres, avoit anoille cet Arcit; mais depuis cetà le Confeil Provincial de Luxembourg avoit de noveau permis quesque premeitre de fair ces mateloses même les lallige de Bruch dépendant de l'Archeviché de Trives, le la moité de la Seigneurié de 5t. Jean parcenaux à lea Rollinade de Socreta friere ou neven de l'Eschera, e qui écait conrante aux Concodats pufici à Augsbourg en 13,4, par l'inservention de l'Empire cane l'Archeviché de l'Archeviche de Concodats pufici à Augsbourg en 13,4, par l'inservention de l'Empire cane l'Archeviche de l'archeviche de

La feconde difficulté coit fair ce que le Chapitre de Tréves enignant que ce Election e returb à la France la fortertife d'Hermenflein lorfque l'Esporque la lui auroit modie, il s'opposé à ce que cene place lai fiti remité entre les mains; or que les Franços vouloiten rámmous sibélument, écleuras qu'als residencient tentes les places qu'ils occupoient dans l'Ancheviché de Mayence judqu'à ce qu'Hermenflen filt remise na la puisfince de l'Electrus.

Pour accommoder untre se difficulte on convine premiérement que Effecheur auraire main levée de armête se faite de fei baies motible à de si immenbles qui his apparencient cant en qualité d'Elcheur que comme faitine partie de fon parimoine C Qui l'apuraire toucher les fiumi qui voience de figureller, ac que fi on est moi fouftare, quelque fon est partie de l'apparent principal de l'active qui sovient fait faire est à fe pourque par devant les Juges de Effechar. En fecond les pour conciler Effecheur de fon Chapture, no convint que l'Empreura rememoi à l'au ta à l'apura l'apparent est fois partie de l'apparent de fonction de l'apparent de fonction de l'apparent de l'apparent de l'apparent l'apparent l'apparent l'apparent l'apparent l'apparent l'apparent les Christiques d'Artemaficités à d'Altemafeits à que l'apparent l'apparen

On lui conserva aussi par le même Traité de Munster le droit de Métropolitain sur les Evêchez de Mets, Toul & Verdun, quoique cédez à la France. XV. Traité entre l'Empereur Léopold & Charles Gaspar de Leyen Electeur de Trèves,

#### Pour alliance. 1673.

Harles Gaspar de Leyen successeur de Philipe Christophie de Soeteren vécut d'abord en fort bonne intelligence avec l'Empereur; en sorte qu'il fut un des plus zélez pour l'élever à la Couronne Impériale, & qu'il refußa ensuite de ratifier le premier Trairé d'alliance du Rhin, dans lequel on l'avoit compris avec les autres Electeurs Eccléfiastiques. Mais en 1661. ayant fait un Traité particulier d'alliance avec le Roi, il entra austi dans la continuation de cette alliance & se maintint toujours neutre pendant tous les différends entre la France & la Maison d'Autriche; en forte néanmoins qu'au commencement de l'année 1671, il passa, comme je viens de le marquer, conjointement avec les Electeurs de Mayence & le Palatin un Traité avec l'Empereur par lequel ce Prince lui promit ainsi qu'aux autres de le secourir s'il étoit attaqué par les Etrangers. Ce Traité n'empêcha pas qu'il ne persistat durant toute cette année dans la neutralité; & même il refusa à l'armée Impériale le passage dans ses Etats pendant qu'il l'accordoit à l'armée Françoise commandée par le Vicomte de Turenne, auquel il donna plusieurs facilitez pour passer le Rhin à Coblents,

Cet Electeur changea de fentiment l'année suivante: car quoique le Roi le sit assurer plusieurs fois qu'il souhaitoit de vivre en bonne intelligence avec lui, pourvit qu'il continuât d'observer la neutralité, il sut tellement presse par les Ministres de l'Empereur & des Etats Généraux qui écoient au désspoir de ce que l'Electeur de Brandebourg les abandonnoit en faifant son Traité particulier avec le Roi, qu'il résolut de passer au mois de Juin 1673, un Traité avec les Ministres de l'Empereur, par lequel il convint de recevoir dans Coblents & dans Hermenstein une garnison Împériale qui seroit commandée par le Baron de Leyen & payée des deniers de l'Em-

pereur fous le nom de l'Electeur.

En conséquence de ce Trairé, l'Empereur fit le Baron de Leyen. Colonel du Régiment du Marquis de Grana; il entra dans ces deux places unte garnison Impériale

qui obéissoit aux ordres de ce Baron.

Ce Traité fit grand tort aux François, puisqu'il leur ferma dans tout ce Païs le passage du Rhin, & donna ainsi le moyen à l'armée Impériale d'entrer dans l'Archevêché de Cologne comme elle fit dans la même année : cela fut cause que le Roi ayant appris que l'Electeur étoit sur le point de receyoir encore les Espagnols dans la Capitale, il les prévint en se rendant maître de cette ville au mois de Septembre de

la même année 1671,

L'Empereur prit ce prétexte pour engager tout l'Empire à déclater la guerre à la France, en faveur de cet Electeur; quoiqu'il fut manifeste que les troupes Françoises n'étoient entrées dans son Archeveché qu'après qu'il avoit reçu dans Hermenstein une garnison des Ennemis de la France, ce qui étoit ennérement contraire à la neutralité qu'il avoit promis d'observer. Les François tinrent la ville de Tréves deux années, & jusqu'à ce que le Marquis de Grana qui commandoit les Impériaux en cette expédition, le Duc de Lorraine & les Princes de la Maison de Brunswic la reprirent au mois de Septembre 1675, après avoir défait le Maréchal de Crequi le onze du mois d'Août précédent.

Jean Hugues d'Orsbech neveu & successeur de cet Electeur persista aussi dans le parti de l'Empereur jusqu'à ce qu'il acceptât, même avant l'Empereur, le projet de

paix propolé par la Majesté en 1678.

# XVI. Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Cologne.

L'es Electeurs de Cologne eintréernt dans le fiétée patté dans la Ligue Carbonie obligation à Roschipe Storat de ce que les Prétains ne font pas Lathérieux, putique lorique Gobbaud Trutches Archrevique & Electeur de Cologne fe fitution de lorique Gobbaud Trutches Archrevique & Electeur de Cologne fe fitution de la cologne font de la cologne fe fitue fe fitue de la cologne fette de l

Ferdinand de Baviére neveu & fuccesseur d'Ernest leva au commencement des troubles de Bohéme, des troupes considérables qui furent très-utiles à l'Empereur Ferdinand Second. Nous venons de voir qu'il entra encore en 1632, dans une al-liance très-érosite avec cet Empereur; & il poursuivir puissamment la guerre contre

les Suédois, même contre les François jusqu'à la paix générale.

# XVII. Article du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine, concernant les Archevêques de Cologne, 1648.

L'Archeréché de Cologne a cent'aures fufficipine l'Evéché d'Ofinching qui par le I Traité pullé, en cent mine Ville, éntre l'Empereur è la lècne de Staléa céé radus alernanté entre les Evéques Carbolques de la Proteffinn que doivent néamois toujous respir dans la Maiño de Bramoire. Afin que pendam que ces Princes polificariones cre Evéché il n'artivité ausune difficulté au luye de la centire guissichio fine la Eccléfichiques chécholques, de ludge et administration de Sacromeus, de des autres chois qui dépendent de Toubre, on floqué experiment que la disposition de course es caloné ferroiter référérés à Parkeréque de Cologne comme Métropolitain , fins qu'il pie avoir aucure jurisdiction fur ceux de la Conffiction d'Auspolitain ,

#### XVIII. Traité de paix de Cologne entre Léopold & Maximilien Henri Electeur de Cologne. 1674.

A Pels la paix de Weitphalie & l'édefion de l'Empereux Léopold, Mazimialien Henri de Bavére incectifer de Préviounne capta dun Pallacer du Rhin, & dans toutes les continuations qui en fairent hites : il fet avec le Rot plufeurs Trainez par léclagés il soblégaet entraires chois de s'opposér aux troupes de l'Empereux, s'il en avoir voulu envoyer au fecours des Páis-Bas Eficareolis.

L'Indiantion que cet Electru témoignoir pour la France lui attria la hime de l'Empreure, qui étant décluir en (e 1/2), pour le Esta, Généraire, amquele le Rei Rajoit alors la goire conjoinement avec cet Electru, crovoj une armée corie lui. "Il êt d'adont former de ne plus faire la genéra que l'ant, l'é quoi-qu'il ne feit éntrepris que pour reture dans le Jalec de Rhimberg élépendaire de Anthrechée de de l'Empre, de laquelle de déenoirent ij woit environ; quianne années; l'Empreure fire foir refus fri entre été troupes dans cet Archeédé de Novembre 1-27, de la ville de Boune ne de plusfaires moistre rempara au moit de Novembre 1-27, de la ville de Boune de de plusfaires moistre

Tom. II. Bb places.

places. Cela n'empécha pas que cer Elechaur ne demousit encore quelque terms ferme dans le patri de la France, ce qui fint cause que l'Empéreux croyans qu'il évoir poussif à cela par le Prince Guillaume de Furtlemberg son l'étaipotentaire à l'assenblée de Cologne, fit enlever ce Prince en cette même Ville au mois de Février 1674, ce ce qui rémpte toutes les négociations de la pair pour laquelle les entensis de la

France avoient alors fort peu de penchant.

I Eldeur de Cologne de bien voulu pouvoir profiltre dan l'alliance de la Irance, mais le Françon infine lai yaut confoillé de Accommode avec l'Enperane, mais le Françon infine lai yaut confoillé de Accommode avec l'Enperanti de la constant de la plus grande difficulté fin au figir de la grande el l'Emperan voului trait enze que fon la findhiciré dan la Ville de Route qui el la réficance ordinaire des Electura de Cologne: Mais enfin cet Electure no part en filte misse, public la 1. Mai un Traitir ente Basson de L'Ernis, ét. le Sr. Fiécher Ministres de l'Emperant, par loquel il restoqu à l'on alliance sire la Fance d'aurre part l'Emperant protti de la invente ousse les surses places qu'il avoir perfé far lui, à condition que fa Majelté Impériale continueroir de tent grantific nels de la grande de l'apprica à prospo, en forze néannois que cette grantifica préteroir femmet à l'Electure, se que quand il feroit à Bonte, il y pourroir avoir feixmes dit ou quette-vinigit horinnes pour fagurel.

Jui dies marquis ailleurs que l'évêque de Straubourg ayant immen au ferrice de la France trois Régiments de l'Electure de Cologne, et les syant joins sur trouge Françuiles qui pilléente en revenant en France une petite ville des Pais-Bu Éfragueds sommée Friedens, le Barori de Litools ne volutif fêgue le Trais que fui la prometif que lui fit l'Electure de faire revenir est trois Régiments ou d'en jourder trois autres de fet troupes à l'armée de l'Empreture, & de réputer le dommerge que ces

trois Régimens avoient fait à Erkelens.

Le même jour les Ministres de l'Empereur signérent encore comme Médiateurs le Traité de paix entre cet Electeur & les Etats Généraux, & duquel il fut dit qu'on

prieroit l'Empereur d'être garent.

L'Empereur ratifia le Traité que les Ministres avoient fait avec cet Electeur; mais

à condition qu'il froit obligé de l'emeter trois de fer principaux Confeiller & de ne fe fevri jurnis de leurs confeils, & que de trois persones que l'Empereur lai nommerote, il en choistroit une pour gouverner fon Archeviché en la plac des autres.

L'Electeur de Cologne joignit en confequence de ce Trairé trois Régimens à

L'Elcheur de Cologne joignit en confeguence de ce Traité tois Régimens 4 Famée de l'Empreura; è les lampéaux con troipous demené depuis en gentifon dans Bonne, jusqu'à ce qu'îls en fortient après la pair générale, en veur d'un atrick que le Madquis de Couill Pénipotentaité de France fit inférer dans le Traité qu'il pulls pour l'exécution du Traité de paix de Nimégue entre l'Empereur & li Mijethé.

# XIX. Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Bavière.

E. Marquitat d'Auriche avoir reloré en fier du Durké de Baviére jufqu'à ce que l'un de l'aurer furent unit par la douzaion que l'Empreure Control III. fit en 1130. du Durké de Baviére à Léopodé Marquis d'Auriche, après avoir confliqué ce Durké de celai de Save fur le Dur Henn le Superbe qui écant gendre de l'Emporeur Lorbaire demite mont , avoir présenda lui facchéer , de avoir refuil de rendre les ornements Impériaux que fon Bean-pére lui avoir envoyez pou avant que de mouzir.

Connad. étant mort, le fils de cet Henri qui étoit auffi nommé Henri, voulut rentrer dans ses Etant, & comme cela étoit capable d'allumer la guerre en Allema-

Allemagne, presque tous les Prince ayant pris les armes pour l'un & pour l'autre des deux partis; Frédéric I. fuccefeur de Conrad affembla une Diéte à Spire en 1152, où par l'avis des Princes de l'Empire, il ordonna que le Duché de Baviére feroit rendu à Henri, & pour indemnifer en quelque maniéte le Marquis d'Autri-che, son Marquisa fur érigé en Duché, & il sur dechargé de l'hommage & du ferment de fidélité qu'il devoit aux Ducs de Bavière, desquels l'Autriche n'a point relevé depuis ce tems-là.

La Maison de Baviére & la neuvelle Maison d'Autriche - Habsbourg eurent dans le quatorziéme fiécle un différend encore plus illustre au sujet de la dignité Impériale: Louïs Duc de Baviére & Frédéric Duc d'Autriche furent élus en même tems en 1314. Louis de Baviéte avoit le meilleur droit, ayant cinq voix pour lui au lieu que Frédéric n'en avoit que deux; il fut aussi le plus heureux, ayant vaincu & fait prisonnier Frédéric qu'il obligez en 1325, de renoncer par un Traité solemnel aux prétentions qu'il avoit à l'Empire : Louis consennt seulement de lui laisser un vain titre de Roi des Romains, mais outre cela le Sr. Heist prétend encore dans sa nouvelle Histoire de l'Empire que Frédéric promit à Louis par un acte autentique que ceux de la Maison d'Autriche ne prétendroient jamais à la Couronne Impériale quand ils verroient quelqu'un de la Maison de Baviére y aspirer. Je souhaiterois que cet acte fût aussi véritable que le prétend cet. Auteur, puisque ce seroit un titre illustre à la Maison de Bavière pour que les Princes de la Maison d'Autriche ne pussent être Empereurs qu'à leur refus. Quoiqu'il en soit, cette competence à l'Empire laissa une grande antipatie entre les Maisons de Baviére & d'Autriche; & Phi-lipe de Commines en parle comme d'une chose publique de son tems, il la propose même parmi les exemples par lesquels il prétend prouver que Dieu a suscité à chaque Puissance une autre Puissance voisine qui lui est contraire,

Cette jalousie entre ces deux Maisons parut éteinte au commencement du 16. fiécle, lorsqu'en 1503. l'Empereur Maximilien Premier; & les autres Archiducs affiftérent puissamment Albert Duc de Bavière contre Robert Electeur Palatin : mais aussi ce secours ne fut pas gratuit, le Duc de Baviéte ayant cédé à ces Archiducs les forteresses de Ratenberg sur l'Ins, le Comté de Kirchberg, la Ville de Weissemborn, une partie du Comté de Burgau, le droit de protection des Evêchez de Saltzbourg & de Passaw & plusieurs autres villes, païs, mines, forêts & droits qui ont bien augmenté le Patrimoine des Ptinces de la Maison d'Autriche.

L'émulation entre les Princes des Maifons d'Autriche & de Baviére se réveilla depuis avec éclat lorsqu'en 1532. Charles Quint eut fait élire Roi des Romains son frére Ferdinand. Car encote que Guillaume Quatrième & Louis Ducs de Bayiére fusient bons Catholiques & proches parens de Charles-Quint & de son frére, néanmoins étant las que l'on perpéruât ainsi dans une seule famille la dignité Impériale, à laquelle ils prétendoient auffi eux mêmes , ils fe liguérent avec les Princes Protestans pour s'opposer à cette élection de Ferdinand.

La chose ayant été accommodée, ces mêmes Ducs Guillaume & Louis entrérent en 1535, dans la Ligue que les Catholiques firent entr'eux pour se défendre contre les Luthériens, de laquelle l'Empereur & le Roi Ferdinand furent déclarez les Chefs, Depuis ce tems, le Duc Albert cinquiéme fils de Guillaume épousa Anne fille de

l'Empereur Ferdinand Premier.

Cependant quoique Guillaume V. fils d'Albert V. & d'Anne d'Autriche fût ainfi étroitement uni par les liens du fang avec les Princes de la Maison d'Autriche, il ne laiffa pas de donner facilement les mains à s'unir avec le Roi Henri IV. pout leur ôter la dignité Impériale & les Royaumes de Hongrie & de Bohéme ; pourvû qu'on lui donnât les furctez fuffilantes qu'on lui feroit obtenir inceffamment la Royauté des Romains, ensuite l'Empire lorsqu'il vaqueroit par la mort de Rodolphe Second.

Guillaume V. s'étant retiré dans une Chartreule, Maximilien son fils & son successeut cesseur fut aussi tenté par Henri IV. en 1609. le se séparer de l'alliance de la Maison d'Autriche, dans l'espérance qu'on lui donneit de l'élever à la dignité Impéria. le: mais quoiqu'il cût quelque tems écouté ces propositions, & même suivant quelques Auteurs traité avec ce Roi, il s'unit dans la suite plus que jamais avec la Maifon d'Autriche & avec la Ligue Catholique, dont il fut fait Général : on peut dire même avec raison que sans l'assistance que ce Prince donna à la Maison d'Autriche elle ne posséderoit pas présentement la dignité Impériale ni même un pouce de terre en Allemagne.

#### XX. Traité de Munick entre Ferdinand Second & Maximilien Premier du nom Duc de Bavière.

Pour alliance. 1619.

L Es Bohémiens s'étant révoltez en 1618, contre l'Empereur Mathias, continué-rent dans leur rebellion contre Ferdinand Second qu'ils avoient reconnu pour leur Roi pendant la vie de Mathias, & qui fut depuis élu son successeur à la dignité Impériale: non contens de cela ils entrérent en 1619, dans l'Autriche où ils prirent plusieurs places, & donnérent courage à plusieurs Protestans de se soulever; ils élurent enfin l'Electeur Palatin pour leur Roi.

L'Empereur se voyant réduit à cette extrêmité, pendant que d'autre part Bethlem Gabor s'étoit emparé de presque toute la Hongrie, sollicita puissamment Maximilien Duc de Baviére de vouloir joindre ses forces & celles de la Ligue Catholique à l'armée Impériale pour réduire le Palatin, les Bohémiens, & les Autrichiens qui s'étoient foulevez. Ce Duc connoifiant le péril ou étoit la Religion Catholique, s'il n'en entreprenoit la défense, se montra disposé de prendre les armes, pourvû qu'il s'ût assuré d'etre remboursé de tous les frais qu'il feroit dans la guerre, & indemnié de toutes les petres qu'il en pourroit souffrir ; à quoi l'Empereur ayant facilement consenti, il passa un Traité à Munick le 6. Octobre de cette même année avec le Comte Eytel Frédéric de Hohenzollem au nom de l'Empereur.

Par ce Traité le Duc pour témoigner la confidération qu'il avoit pour l'Empereur & pour route la Maifon d'Autriche, convint de prendre les armes contre les Ennemis de l'Empereur pour la défense de la Religion Catholique, à condition qu'on lus foumireit en tems & lieu toutes les choses nécessaires pour cette expédition. Ils convintent qu'ils ne pourroient ni l'un ni l'autre faire ni paix ni tréve que d'un commun consentement : Que l'Empereur rembourseroit le Duc de tous les frais qu'il feroit dans la pourfuite de cette guerre; qu'en attendant qu'il en fut remboursé , l'Empereur lui engageroit au moins l'Autriche : Que si le Duc perdoit une partie de ses Etats, l'Empereur la lui scroit rendre par la paix, ou l'en recompenseroit en lui donnant en la place une partie de ses Provinces héréditaires: Que si le Duc ôtoit aux Ennemis une partie de l'Autriche il la retiendroit pour son hipotéque, & en toucheroit tous les revenus jusqu'à son entier rembourfement: Que cependant le Duc ni ses descendans ne reconnoîtroient point d'autre Jurissiétion que celle du Souverain Chef de ces Provinces; & que ses impôts sur le sel & les métaux n'entreroient point dans ces revenus, à moins que les autres ne fuffifent pas pour cette fatisfaction: Enfin que le Général de l'armée de l'Empereur conféreroit toutes choses avec le Duc.

En consequence de ce Traité, le Duc se mit à la tête de l'armée de la Ligue Catholique, & s'étant rendu d'abord maître de l'Autriche supérieure, il pacifia toutes chofes: ayant enfuite joint ses troupes à celles du Comte de Buquoi Général de

l'Empereur, il marcha vers Prague & ayant au mois de Novembre 1620. défait près de cette Ville l'armée des Bohémiens & de leurs alliez, il rétablit l'Empereur dans la possession du Royaume de Bohéme & des Provinces qui en dépendeur.

#### XXI. Traité de Vienne entre les mêmes,

### Pour le même sujet. 1621.

L'Empereut syant le 29. Junvier 1621. mis l'Electeur Palatin au Ban de l'Empire, confirma & renouvella à Vienne en cette même année 1621. le Traité de Munick par un nouveau Traité par lequel l'Empereur promit au Duc de Baviére de lui tenir encore compre des frais qu'il feroit pour chaffer Frédéric de fes Enas Partimoniaur.

En confiquence de ce fecond Traisé, Maximilian chaffa le Comte de Mansfeld els grantions de l'Esfectur Palaria do baut Palariant & du Comsé de Cham qui y eft enclavé, & qui avoir été autreios engagé par le Empereura aux Esfecturs Palarier I année finivante le Come de Till fon Licentarant diorfarel, après avoir édiair le Marquis de Doughe à Winfpern, entiure le Duc Christian de Brumwis près de Percent pri Hédeberg de Mindelme et couse la partie de Palariant qui et àu delà dec dibber de la chief de la chief

#### XXII. Traité de Ratisbonne entre les mêmes,

# Pour l'engagement de la haute Autriche. 1623.

L'Empereur ayant affemblé en 1612. une Diéte générale de l'Empire à RatisDue du Rawire en considération de lon mérite & des freviere qu'il avoit rethats à
L'Empire, la signicé l'écroire de laquelle le Palant roire échte, en conséquence mêt.
L'Empire, la signicé l'écroire de laquelle le Palant roire échte, en conséquence mêt.
L'Empire, la signicé l'écroire de laquelle le Palant roire échte, en conséquence mêt.
L'Empire, la signicé l'écroire de la legion l'Échte avec, de le franchéour, le Couis Landquere de Helfe Dermitter,
frient palieurs remonfizance à l'Empereur pour le poter à différer cette cantaliste de
la signife l'Échte colte, joiqu'à et que l'échte cit et de condamt des lormes d'autre par les enlans de Frédéric, l'Allipe de Simmeren fon frére, de
Wolfgang Guillaume Duc de Neubourg demandérent que se fin privoire de cett dignisé frédéric, on les en investifs, positiqu'elle leur apartenoir au défaut de Frédéric
de dans le circu deuquel in fravoiren point rempé.

Muis comme Feddenc continuoli toojoun fes holdithee dans l'Empire; l'Empire petroni petroni que fi rebilloi nean manifelte de chôthine e, il n'estoit point accessitai e dodictive aucunes formalitera contre luis; qu'etant d'ailleuns impossible de nigres five avaquel la deguite Electoni apparentes; il etoit à propes de rempile in-celiamment le Collège Electoral fan perjudice de doits des Princes Palatins. Ainsi I donna le 3.5 Ferrer 1 a.5.1 à Marsime l'inverbiture de l'Electora de Dalatin, l'Ollète de Grand-Maltre, du Verstra, de de la fance, vois deliberative de l'autoritaire d'

T 1 C-10.0

bourg, ni aux autres qui prétendoient y avoir droit ; pour être ces différends terminez au plutôt à l'amiable ou par la voye de la justice devant l'Empereur & le Col-

lége Electora

L'Empeceur n'écut pas content d'avoir ainfi récompentile Due Maximilien vouie mercore finisse le Traité de Mantick lui donnet une affunare pour le rembourfement des fommes qu'il avoit débourfées dans la pourfaire de cette guerre: C'elle pourquoi Maximilien lui ayant périent en la némé Ville de Raushours vera la fin de l'année 1621, un compre de vous les frais qu'il avoit été obligé de faire pendant cette guerre, le qui monoitent a qu'uime millions de Pfoins valeur du Rhit natre en principal qu'intérées, l'Empereur ayant obsenus du Duc une termité de deux millions arrêat et compre à la fomme de treise millions Re paffa avec lui en 1621, en ce même lieu, un Traité pour lui engager la Haute Autriche en attendant qu'il l'eût fritôlit.

Par o Traié l'Emperur se reconnu débiens et cet Elektur de la forme de troise millions de Hoins, se ne pouvas alons les lus parse, rocce que la Haus Autriche cir des Prisiléges par lesquels les Princes ne pouvoint l'engager, néammins encoire foguence des précédur Traines, al Hengupa à Maximilien avec tous les revenues en force qu'il ne la pountoir retrier qu'en rendart traite millions à l'Elektur, se l'embourfant de toute les augmentaions qu'il p yoursit avoir faits. L'Empereur s'obliges auffi de payer les dents aunquelles les revenus de cent Province étoient obli-que, & d'indemnifér l'Elektur de une sels pents qu'il pouront is Guffit.

Ce Traité fut exécuté, Maximilien entra en polléfion de la Haure Autriche & l'Empereur fir fi bien que les Electeurs de Sare & de Brandebourg qui d'abord s'étoient opofez à la translation de la dignité Electorale faite par l'Empereur en faveur de ce Prince, donnérent enfin leur confentement; fi bien qu'il fur reçu en 1624.

dans le Collége Electoral.

#### XXIII. Second Traité de Munick entre les mêmes,

# Pour la vente du Haut Palatinat & de partie du Bas. 1628.

M Aismillen affila encore puiffamment PEmperure dans la guerre contre Christin IV. Roi de Damenze, julque la qu'il ne voular junais faire la paix particultére avec ce Roi ni le détacher de l'Emperure, quelques inflance de qu'aleure promefles que le Roi Louis XIII. lui fis fine fire rel quel par le Bauon de Charnacé. Ce grand arrachement joinr à l'intérêt que l'Emperura voit de dégogre la Haute Autriche qui étuis (no Partimonie, Pològice en 16-18, el ceder le Haut Palatinar à cet Elecheur pour retirer en même tens la Haute Autriche de fes mains.

L'Empereur syant mis l'Efecter. Palatin au Ban de l'Empire, prérendre que les Ensa qu'il lai voix der lai apartencier légiomement, « qu'il en pouvoit dipofer comme hon lui fembloir. Ain il envoya a Munick Maximilian. Comre de Traut-mandorff qui poposi à l'Efecture de Basirée de penethe el-Hait Palaintai, le Con-té de Cham, de une parte du Bas Palainta; pour le payment des traire millions que l'Empereur ail devoir : l'Écteur entaire bens ailé d'augenter ainsi fie Estat pui de l'Empereur ail de cours : l'Ecteur entaire bens ailé d'augenter ainsi fie Estat pui de l'estat de l'Empereur pale à Miniche de l'Estat d

Par

Par ce Traité l'Empereur promir de rendre & de conférer en fief à cet Electeur la Principauté du Haur Palatinat avec tous les droits , régales , ses autres révenus , priviléges, et tous ses fiefs tant Eccléssattiques que séculient à l'exception des Bailliagies de Barckletien, de Weiden & de Bleyenstein; & à condition que ces Esta demeu-teroient à tous lès mâles de la branche Guillelmine, c'elt à dire, à cour qui seroient de la course de la constant de la branche de l'autre de la dire, à cour qui seroient issus de Guillaume V. Duc de Baviére père de Maximilien : Que s'ils retournoiene à l'Empire ou aux Princes de la Maison Archiducale de l'Empereur Ferdinand au défaut de mâles dans la branche Guillelmine, on rembourferoit les Héritiers du Duc du prix de l'acquisition & des augmentations : Que l'Empereur rendroit aussi à l'Electeur les Bailliages du bas Palarinar qu'il tenoit au deca du Rhin du côté de l'Allemagne, même les Bailliages d'Hildesheim, de Wingarten, & de Hockenheim, qui dépendoient des Bailliages de Heidelberg & de Bretten dans le bas Palatinar, & qui étoienr alors sous la direction de l'Electeur de Tréves en qualiré d'Evêque de Spire; comme aussi le Châreau de Stein en la Pierre aussi situé dans le bas Palatinat avec rous leurs revenus & droits fituez au deca du Rhin, fans que l'Electeur pût rien prérendre au delà de ce fleuve, & à condition qu'il porteroir la part des dettes du bas Palatinar & des tedevances qu'il payoit à l'Empire : Qu'on ne pourroit charger l'Electeur au delà de ce qu'il devoit porter à proportion des Etats que Frédéric Electeur Palatin possédoir ; Que l'Empereur & sa famille y auroient toujours droit de passage suivant les Loix de l'Empire : Que pour assurance de cette verité l'Em-pereur confereroit solemnellement à l'Electeur le haur s'alatinat dans une Diéte qu'il feroir tenir : Qu'il lui confereroir de même les Bailliages du bas Palatinat qu'il tenoit; Ou'il obtiendroir du Pape que l'Electiour touchât durant douze années les revenus Eccléfastiques du haur Palatinar, & s'il pouvoir encore du bas Palatinar, pour être employez à la désense du País & à la célébration du service divin, & eure disposé du reste par l'Electeur suivant qu'il lui plairoit : Qu'en cas que l'Empereur ne put obtenir cela du Pape , l'Electeur feroit un mémoire de la somme à laquelle ces revenus pouvoient monter. & l'Empereux la lui feroit roucher fur les revenus de la haure Autriche: Que l'Empereur remettroir encore à l'Electeur le prix pour lequel ses Prédéceffeurs avoienr engagé le Comté de Cham aux Electeurs Palatins , avec toutes les augmentations qui avoient été faites dans ce Païs : Que l'Empereur ne confirmeroir ni renouvelleroit les priviléges dont les Etats du bas Palatinat étoient déchus : Que si l'Electeur ou ses héritiers étoient troublez en la possession des choses qui lui étoienr ainsi véndues; l'Empereur & les Princes de sa Maison Archiducale l'affifteroient à leurs dépens de toutes leurs forces: Que l'Empereur tâcheroir que le Roi d'ifpagne promis la même chole : Que si on ôsoit à Electeur par force ou autrement le haut Palatinar ou ces Bailliages du bas Palatinat, excepté tout de Hildesheim , de Wingarten , & de Hockenbeim dont l'Empereur ne vouloit pas être garent, l'Electeur ou ses héritiers rentreroisne en possession de la haute Autriche, & le Traté de Ratisbonne de l'année 1613, feroit exécuté en toures choses: Que mo-yennant cette vente l'Electeur remettroit à l'Empereur la haute Autriche , sans y plus prétendre aucune chose : Que l'Empereur & l'Electeur nommeroient des Gommissaires qui régleroient les limites entre la Bohéme & le haur Palatinat : Que si Frédéric Palatin ne vouloir pas renoncer volontairement aux choses mentionées cidessus, l'Empereur técheroir dans la prochaine Diéte de persuader aux Electeurs & à tour l'Empire d'approuver & gazantir cente vente : Que si l'Empereur n'obligeoit que le Palatin à renoncer à ses Etats, ou l'Empire à garentir cette vente, il en seroit garent ditrant trente années, mais que s'il obtenoit l'un & l'autre, cette garentie ne duteroit que quinze années: Enfin que l'Electeur remettroit le fermenr militaire aux garnisons qui étoient dans la haute Autriche; à condition qu'il ne seroit point tenu de leur rien payer, & que même il feroit rembourfé des frais par lui faits pour la défente de la haute Autriche , & que jusqu'à l'actuel rembourfement il jouroit des revenus des Salines de Wurtzen fituées en cette Province. En reciente de ci Tanis Emperus pub à Prage au commencement du noise de Mor fuserus no Coronel, par legard à vonde à Nasmin Elebarre de Nur fuserus de hour Putation de Coronel, par legard à vonde à Nasmin Elebarre de Nur les harre Palanian Rei. Les Buillages de lau Palanian funez au deç de Balin aux roccides portes par le précédent. Tanis è, qui futuret éconcels not de long, « moyennar la fomme de crite; millions de Horine valeur de Rhin qu'il reconnt avoir requi de Maxmillem pour fer par de cerez acquificone.

L'Empereur figna austi en même tems des Lettres séparées de garentie de cette vente aux clausée portées par le Traité, & fit approuver tous ces actes par son frére l'Archiduc Léopold.

## XXIV. Troisième Traité de Vienne entre les mêmes,

#### Pour alliance. Mai 1634.

This patté au commontiement de ce Chajpien. Nombre focos de faccoul Traité de Ju Vanne que ce Elbelon fie n. 2/15, a nove l'Empouse te le Prince et Le La gar Caboligie, se l'ai mategie la déficulter que Tilecteur de Bavier fie d' par cert ant à calle que le la Frincie pe festion de le raive de partie fie de qu'il avoir de raibne pariculières de fic plainée des procédé de l'Emporeur ce Traite qu'il avoir de raibne pariculières de fic plainée des procédé de l'Emporeur ce Traite en fuit alors quies examageur à ce Duc qui vir le Pair le de Capoline fram cocuper pur le Roit de Spécie, i enforte; qu'il ne lui refla plus que la feule place d'Inpollut.

L'Empereur & cer Electeur firent encore à Vienne le 15, Mai 1634, un troifiéme Traité par lequel lis renouvellérent leur alliance, & l'Empereur promit d'affilter l'Electeur de toutes ses forces en cas qu'ul fit attaqué dans ses Estats.

L'Electeit syant, en tetre ampé: altentblé une puillante armée, affifta Ferdinand Roi de Hongrie à la prifé de Rambonnie, de il reprit enfuite Straubing en Baviére, le haut Palatinat', le Cornée de Cham, de les autres Erate voltins qui lui appartenoine.

## XXV. Traité de Stutgard entre les mêmes,

#### Pour le même sujet. Novembre 1634.

L'Empereur & cet Electeur voyant que la France cutroit en de grandes liaisons aure les Sudoits & les Pinnece Proenfans Confidere des quatre Corcles, & que
le Rei Louis XIII. Gent mainte de Philipibourg pournit faire encore de plus
grands proprès en Alémagne, frienz à Suagrad dans le Duché de Wintenberg les
25. Novembre de la mêtre année l-54,- un autre Tiant par lequel di suriest
encore plus éraitement, & le promirem des fecours mutuels en cas qu'ils fulfent
straquez.

#### XXVI. Articles du Traité de Prague entre Ferdinand Second & Jean George Premier Électeur de Saxe,

#### Pour les intérêts de l'Electeur de Bavière. 1635.

L'Empereur traitant en 1635, avec l'Électeur de Saxe en qualité de Chef du Parti
Proxefiant, eut foin de faire inférer dans le Traité de Prague deux articles pour
la confervation des inférêts de l'Electeur de Bavière, dont le premier regardoit la
Ville

Ville de Donavert & l'antre la diennié Electorale. Je parlerai fucceffivement de cé qui fut décidé par ces deux articles en commençant par celui qui concerne Donavert.

Cere Ville di finice fur le Disube entre Ulm & Neuboung, & aviet autretion deponda de Dare de Baviére dont elle avoit écoto ell administration en l'année 1,4.0. enforte que l'Impereur Sigimond Evoit mife au nombre de Ville; Impristes. Depuis, cere Ville ayant entraté Ils Religion froorfattuse, l'Abbé de Sec. Corie dont le Monsilére y el finel, avoit cette durant quelques années de faire les procetifons finant fulge de l'Egilé Carboloque a finit forque ex Abbé voulur établit est procetifons, intrana fudige de l'Egilé Carboloque a fine Magiltara de la Ville s'y oppolérem se prifétierent années mes profusion, socre qu'il est obtenu un un jour de St. Marc de l'année 1600 de l'applie Carboloque a l'année de l'applie de chain, a fit in malarité au retroup un la populace, la bandiér fut déchier à un pluffettus perfounes tuées de bleffen , & l'Albé & sia Religieux furent obligez de cenfair.

L'Abbé en syane rendu fi plaine à la Chambe Impériule , & Ile habitam per filture dans leur oblitation la Ville fire misé a But Impériul au moit Abrai, 1607, & on en commit l'exécution à Matimilien Duc de Reviete. Ce Prince après diverse procédures fisier par fis fidibéligues, é rempare de ceut Ville au moit de Décembre de la même amrée; enfinire donts la principle Egific aux pédiuse & la réduificiente fou de solomisation, nondefiture le plaine de Procettans particulièrement de ceux du Cercle de Saube: les Princes Procettans demandérent dès ce temps d'apre l'abre de Noviement d'Argues en 1610, qu'il yobligait d'en retier fi gamison aufli-sét qu'il auroit tifs rembourié des frais qu'il sorie titus pour la perché.

Le Duc de Buviére déclare necore dans les lettres qu'il écrité aux Princes unis n'étac, qu'il érité notapours dans ce fontimens. & qu'il ne remote ceme Place que pour furré des dépends qu'il sovic faises pour obeir aux Mandement de la Chambre Impériale. Cependanc comme perfone ne vouloir fournir depous le remboudré de fes firis qui montoient à une fourne fert considérable, il d'emmes coujours posfédire de Denverse juéqué 2e que le Red écudés e'un empas en 16 ja. mais l'Electur de Baviére la reprit depois ; enforte qu'il en écuit encore posfédire longue le Traité de Pengue fur conclue entre l'Empereur, Fanthanad Second & jean

George Premier Electeur de Saxe.

Par ce Trainé on convint encore que l'Electeur de Baviére rendroit la Ville de Donavert à l'Empire; qu'il éroit farisfait auffi-tôt des frais qu'il avoit faits pour la prendre.

Pour ce qui et de la dignie Électorale, l'Electora de Stare, ainfa que je humqurat plus amplierime cha la faine de ce Chapitre, avois après plussions difficultez confinni enfin en 1624, que le Dux de Broire demeurle positificar de l'Eléctora qui avois apputenna au Plassini « il fen encore plus par es l'entiré, cer al convoire, que l'Electora demeureni nois foulement à Marinullen), mais assifi à soute la Ligne Gallellmine; c'el da die à cour la Marinullen, i mais assifi à soute la Ligne Gallellmine; c'el da die à cour la Misdon de Bavière i lière de Gallalmen V. Pére de Marinullen, soute pour l'active de la courant de l'active de la courant le l'entire de consistent de la courant de la courant de la consistent de la consistent de la consistent de la consistent de la forma de la fresi de l'éche que ce l'autie de la branche Palatine, al fin par ce l'autie d'autie d'aut

La liation entre Ferdinand Second & Maximilien fut encore augmentée par le Tonte II.

mariage que cet Electeur contracta à Vienne en cette même année avec l'Archiducheife Marie Anne fille aînée de l'Empereur.

XXVII. Traité de Vienne entre Ferdinand III. & le même Electeur,

#### Pour alliance.

L'Empereur Ferdinand II. étant mort Ferdinand III. fon fils & fon facceffeur parlis peu après à Vienne un Traité avec l'Electour de Baviér, par lequel lis confirmiente les Traites d'alliance de autres ci-devant faits caure le défunt Empereur & l'Electour, & ce nouvel Empereur s'obliges en son proper & privé nom d'accomplit foldement toutes les clusies porties par ces Traitez.

Ce fit en conféquence de ce Traité que lonque le Rei de Danemau r'entremit d' Vienne en 14-24, pour moyence un accommodement de Infinire du Palain et le faire tentre dans le haur Palainnt en donnaux une fonnem motique à l'Encheur de Bavière, se r'Inne déchas qui d'ent pré de remette à l'Empereur la partie du bas Palainnt qui lui svoité de' vendue; pourviq que les autres qui en avoiert aufit qu'il écon même dispôt de remettre le laur Palainnt à l'Empereur, du Pêre du qu'il écon même dispôt de remettre le laur Palainnt à l'Empereur, du Pêre du qu'il écon même dispôt de remettre le laur Palainnt à l'Empereur, du Pêre du qu'il d'entre de la comme de la comme de la comme de la comme de la consein qu'il de la comme de la comme de la comme de la comme de la lavoie et suite mêmes, moyennaux confinien par l'entiment d'unifier noi le remit en politifion de la haute Auriche pour la tenir en engagement infoigit ce qu'il în termbourif de traite mille au d'épudic pour faire rettere l'Empereur dans la Bobéme de dans l'Autriche qui étoient occuper pur fei fements.

Cente l'emmeté de l'EleQues à em vouloir teni à l'obfervation de Traiter fair eaufe qu'on ne conclut rien, les Palatins n'ayant pa fe rifocter de renonçer au haut Palatinne, les l'Empereure d'autre part n'ayant pas voula fe mettre dans la néedifié de contentre ces Princes ou d'engaget de nouveau la bause Austrich à l'Electrar de Bavière, ou de lui fire une injustifie aufs finandifiet que de lui our le lautre Palatina que le défunt Empereur lui avoit vendu fans lui rendre en même tems le prix de la vente ou fon premiét page.

#### XXVIII. Traité entre les mêmes,

# Pour le même sujet. Septembre 1647,

O Uclause effors que les Miniftres de France fiffent pour détacher Maximilien tune, & étant entré en guerre course la France, al lavoit voulu faivre la foctuce, & étant entré en guerre course la France, al lavoit poufaivie avec divers fuccès jusqu'à ce qu'en 1-447, al fit à Ulm avec la France, la Soéde & leurs alliez un Traité pour une fuficention d'armes.

Ce Traité déplut extrémement à l'Empereur Ferdinand III, qui se vit ainsi privé de son plus fetme apui, aussi fit-il tant d'instances auprès de l'Electeur, qu'il l'engagea à rompre au moins avec la Reine de Suéde & la Landgrage de Hesse-Cassel.

Dans ce desse la passerun le 7, Septembre de la même annés 1447, un Traisé par lequel cer Electure promie de jambe encore fes troupes à l'ammé de l'Empereur, à condition que l'Empéreur, à condition que l'Empéreur facir tenu de définide les Estas de l'Estelbeur, s'il étoit attagés (20 d'al la fournisse une formier consédantée pour l'emetrée mé ser troupes; Qu'il le maintiende de dans possible et le descriptions de la diguité Elestosele se du haur Palsinant; Qu'il ne pouranté line ni pair ni rivére que de l'avis s'et de confemement de l'Electur; Que comme l'Elesteur ne faissir cette ponétion d'atmes que pour hiter la pair d'Alle-

d'Allemagne qu'on négocioit alors en Westphalie , il ne seroit point obligé de continuer la guerre plus long-tems que pendant le reste de cette Campagne: Enfin qu'il ne setoit point tenu de commettre des hostilitez contre les François, seulement contre les Suédois & les Hefliens.

L'Electeur rompit en conféquence de ce Traité avec la Suéde ; enfuite , quoique malgré lui, avec la France, qui ne voulut point séparer ses intérêts de ceux de la

Suéde & de ses autres alliez.

## XXIX. Autre Traité entre les mêmes,

Pour la tutelle des Enfans de Maximilien. 1647.

Omme l'Electeur étoit vieux & caduc, & que l'Empereur craignoit que s'il , mouroit, & que le Duc Albert son frère devint tureur de ses Enfans, il ne sit la paix avec les Ennemis de la Maifon d'Autriche, ils convinrent par un autre Traité qu'ils passérent en la même année, qu'en cas que l'Electeur mourûr, la tutelle de fes Enfans n'apartiendroit point au Duc Albert, mais à l'Electrice conjointement avec l'Empereur son fréte.

#### XXX. Traité de Prague entre Ferdinand III. & Maximilien Electeur de Bavière,

#### Pour alliance. Fevrier 1648.

Es principaix articles de la paix entre l'Empereur & les deux Couronnes & leurs alliez étoient conclus: néanmoins comme il y en avoir encore plusieurs autres dont on n'étoit pas encore convenu, quelques soins que prît Maximilien pour avancer la paix, la guerre continuoit toujours dans l'Empire. Ainsi comme le Traité du mois de Septembre 1647. n'avoit été fait que pour le reste de la Campagne , l'Emperent & l'Electeur en conclutent un autre à Prapue le 24. Feyrier 1648.

Par ce Traité ils s'unirent pour obtenit la paix de l'Empire par la voye des armes, en cas qu'on ne la pût obtenir par les Traitez qu'on négocioir alors en Westphalie : & ils convintent que l'Electeur mettroit en campagne une armée de quatorze mille hommes: Oue l'Empereur lui donneroit deux cens cinquante mille florins & les quartiers & contributions des Cercles de Baviére, de Franconie & de Souabe: Qu'en conséquence des Traitez de Vienne & de Stutgard l'Empereur le défendroit de toutes ses forces en cas qu'il sût attaqué par ses Ennemis: Que ces Traitez seroient censez renouvellez & confirmez: Que l'Electrur secourreroit aussi l'Empereur en cas qu'il füt attaqué: Qu'ils ne feroient ni paix ni tréve que d'un commun consentement: Que l'Empereur maintiendroit l'Electeur & ses héritiers dans la possession de l'Electorat & du haut Palatinat , & ne feroit la paix qu'à cette condition : Qu'il fatisferoit au payement des sommes qu'il avoit promises par le précédent Traité: Enfin qu'il mettroit aussi ses propres troupes en état de pouvoir attaquer les Ennemis & les chaffer de tout l'Empire.

En conséquence de ce Traité, l'Electeur joignit ses troupes à celles de l'Empereur; mais malheureusement pour lui , les armées Françoise & Suédoise commandées par le Vicomte de Turenne & par le Génétal Wrangel ayant défait près d'Augsbourg une partie de l'armée Impériale & de Baviére, les Suédois affiftez par les François prirent plusieurs places & ruinérent tout le plat Païs de cette Cc 2

Province au deça de l'Ins qui arrêta les progrès & les courles des Suédois & des François.

## XXXI. Traité entre les mêmes,

# Pour le même sujet. 1648.

P Endant que l'Elecheur de Baviére foutenoit ainsi par les armes aux dépens de la finite de l'Empereur, il le personne de faire la pair, déclarant qu'à monts de cha il Habandonneout à la maurais frentre, et cicheroit de le fauvre au monts & là Maion par un accord particulier du péril aquel il voyorie que les Efigipaire expositant tout l'Empire, en volante persona de l'Albandonneout particulier du peril que les Efigipaire expositant tout l'Empire, en volante persona de la Pentine de la Escourie content les finas que, ou au moins de ne le point person de la lescourie content les François.

Copendint Ewidité du Général Wrangel obliga cer Electour à patier inson nouveau Triiné d'allisse aux est l'Empereur à cu et Electru ni apun Lia proposée de vouloir, moyenants une formes qu'on lui donnerois, celle feu dévoluci proper le comme de hait error mulié caux qu'il de deux qu'on lui donnit appès souir miné tout le Pais. L'Electru fit rouva fit d'oude qu'on lui donnit appès souir miné tout le Pais. L'Electru fit rouva fit d'oude de creze proposition, qu'il fit au mois de juin de cent même année 464, un nouveau Traité avec l'Empereur, par lequel d'abbliga de demeure uni prec lui dant enten genre, de de remeuré noi ammé fur piral pour agir conjoinnement counte les Ennemis.

Ge I Inze nempeen ga que l'inécute du vosusé absolument à pars, ne mandie même term à le Deputer à l'Infamilée de Weltphale de dontre le maint même les Traitez avre la France & la Sudde maigir l'Empereur, s'il sobhincit par souss à re point vouloir absolument se l'Espayoles man l'Empereur s'étant enfin rendu, le Traité de la paix générale fix condu d'un commun confenement au mois d'Ochoère divisons.

# XXXII. Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand 111. Louis XIV. & Christine,

# Pour les Intérêts de l'Electeur de Baviére. Octobre 1648.

L Es deux mêmes articles concernant les intérêts de l'Electeur de Baviére, qui avoient été compnis dans le Traité de Prague, furent encore agitez dans l'affenblée de Weltphalie pour la paix générale : ainfi je marquerai encore ici ce qui fur ordonné fur ces deux points.

A l'égal de Donivert le Proteflans misers parmi leur griefs la précipitation avec lasquét le higréndioires qu'on avoit dépoullé ceuve tule de fa privalége, sinf ils demandéreus qu'on exécutai la prometie que l'Empereur Rodolphe Second avoit faire de la rétablir en l'état qu'elle avoit été svant que d'être milé au Ban Impérial.

Les Carbolaques réponditens à cels que Donavert avoit été mis au Ban avec justifia-

Les Carnoniques repronienter à ceu que Donavere avoit ete mis au Ban avec jutilice, à caude de fon opiniaireté dans fa désobérifinare ; qu'on ne pouvoir pauler de fon rétabilifement ; que l'Electeur de Baviere n'ent été rembourfé de fes frais ; & que les promelles de Rodolphe, dont même ils n'avoient aucune connoillance ; ne pouvoient faite préjudice à cer Electeur.

Cette affaire fut tenvoyée ainsi que plusieurs autres à la prochaine Diéte, & on convint

convint qu'on y examineroit s'il étoit à propos de remettre Donavert en liberté; & qu'en ce cas cette ville jouiroit des mêmes droits que les autres villes libres de l'Empire avoient par ce Traité; sans préjudice néanmoins des prétentions que les Intéreffex y pouvoient avoir.

Les États de l'Empire n'ayant pas jugé à propos dans la Diéte de Ratisbonne qui fut tenuie en 16.3, de toucher à l'affaire de Donavere, ni de contribuet de leurs deniers pour tembourfet l'Electeur de fes frais, il en est demeuré possessions nifi qu'il

l'est encore à présent.

Pour ce qui et de l'Electoux, les Ministres de l'Empereur demandérent dans le premier projet de pais qu'ils propoferent en 16.6, que la diquié Eléctoule & le haut Pâlatinat demenrallers à Maximilien & 2 route la branche Guillehning que le Pallain et un huistième & demier Eléctora, & que la derre des reuse mallions que l'Empereur devoit à Maximilien fui résinen. Les Suédois, les Enfins Pérédics, le Duo de Neubourg, & pulpfurne Princes Proethats, sir rout l'Elécter de Branchebourg, s'epinisiréent duant un longems à vouloir que les Palaires gouiffient de Jamaitie de même que les austres Princes de l'Empire, & finsient rétablis dans leur digniei, se dans leurs Etzes, ainti qu'ils les possédoient avann les revolbes de Béchen.

Cela syant été àbédument rejenté, on propéd plufeurs moyens de concilie le tachoie, Javoir de rende l'Eléctora alternant entre les deux Maifons; comme les deux Pinices rejettérent cet expédient, on propodi de créer un buinéme Eléctora. Mais ce fix une nouvelle difficulé de fouvre qui polificérent l'anciera, les Palaims le précendant pour eux, de l'Eléctora de Baviére ne le leur voolant pau céder, de sude la voolant pa même accoder l'alternaive du premier Eléctora; comme les dois dois l'avoient proposé dans leur projet, par lequel the ne vouloient laiffe à l'Electora de Baviére que le Comté de Chaim par engagement, préendant que le Palaim ett tout le baut Palainara a salfis, pourviq que l'Empereur in erroit par entrette cout le buar Palainara a salfisa, pourviq que l'Empereur in erroit paternate par les bur Palainars a salfis, pourviq que l'Empereur in erroit par entre cout le sur Palainar a salfisa, pourviq que l'Empereur in erroit par et que l'ancie le l'entre de l'entre de l'entre de vous le Esta de l'Empire et aunt entre dans les intrécts de l'Electour de Baviére, l'article qui le concerne fut conclu à fa fusitéditon.

On convint que la dipnité Elédorale, laquelle les Elédours Palains avoient cident politiès eux ous les doits Reglams, offices, pelfacese, & chris apparennan à certe dipnité, fans en excepter aucun, comme aufit sour le haut Palains ave le Commé de Cham & ét a apparennace & chous, domentroites à Masimilen. Duc de Baviére, à ét Enfains & à route la ligne Guillelmine tant qu'il y auroit de maile de certe lignes 'Què Flecheut de Baviére renonceroit cun pour lai que pour fes hériters à la dettre de treire millions & à tous pérentonis in la haute Austrie, à & quincomment après la publication de la pais al rendoca à l'Empereur las les entre de la ligne de la comment de la ligne Palaine (als lignes et la comment de la ligne Palaine (als lignes et la lignes). La dignes et le control de la ligne Palaine (als vielles et la marchait in retourneroine na pralatins, en forte néarmonies que les droits & ablores des héritiers de l'Elecheur de Baviér leur froite ne conférées paux les biens alloitaux.

Cer Electra avoir donné à fon armée le nom d'aumée de l'Empire, & prémodes que paiqueiro donnoir bien une fa mple faindificion à la muilee Sachéale que divoir fait la guerre à l'Empire pendant tant d'années, il éoit encese plus juite de fistailier fon armée qui avoir fi uilmenne défendu ce même Empire contre les Emmeges; il demandoit que les Cercles de Baviére, de Souabe & d'Auriche foumiffient certe fait démandoit que les Cercles de Baviére, de Souabe & d'Auriche foumiffient certe fait démandoit que les Cercles que Proceduras y copoférent fortement, de para que les autres Princes de l'Empire ne fiffent de parelles demandes pour leurs troupés, & que les Cercles qui démanderaient ainficture de foumir fieul les fommettes de foumir fieul les fommettes de fourir fieul les fourir fieul les fommettes de fourir fieul les fourirs fieul les fo

Cc s

mes nécellaires pour la farisfaction de la milice Suédoife ne fuffent entiérement accacablez de dans l'impuissance d'y pouvoir fatisfaire. A suns tout ce que l'Electeur obtine sur qu'il auroit pour la fatisfaction de son armée, les sommes que le Cercle de Bayiére auroit du contribuer à proportion des autres pour la fatisfaction de la milice

Suédoife à laquelle le Cercle ne contribueroit aucune chose.

L'Empereur s'acquiras donc aind sux dépens des Palatins de ce qu'il devoir à l'Electure de Burés, qui ayant augment és afinire par ce t'raité la ploir de la patificace de la Maifon, mourus peu après, luifines pour focceffour fon fils siné Ferdand Marie qui à la periafanci de Ellechtre fa mère de des Maifons, mourus peu après, luifines pour focceffour fon fils siné Ferdand Marie qui à la periafanci de Ellechtre faire de de Ferdand prediction peu le Marie de la prediction peu le Marie de la prediction de la competence que que peut que cer Electure de l'aburé par voule dere. Au refle cachement à la France qu'il la Maifon d'Aturriche, sinfi qu'il paorit par le divers Tusices qu'il a finir avec le Ros, & pre le refus qu'il a toujours fait à l'Empereur de vouloir de décheren come la France peut la l'emire guerre la demière guerre la fentire peut en la france peut la france peut la florir peut de la demiére guerre.

Son frére le Duc Maximilien avoit été nommé en 1674. Général de la Cavalerie dans l'armée des Cercles de l'Empire, qui devoit agir contre la France, mais il renonça à cette charge l'année fuivante, ne voulant pas porter les armes contre le Roi

qu'il voyoit avoit tant de considération pour sa Maison,

Il semble cependant que Maximilien Second l'Electeur d'aptésen sits & sicceffieur de Ferdinand Marie air changé de maximes, étant entré avec l'Empereur dans quelques Traitez d'alliance dont je ne parlerai pas néamnoins ki, parce qu'ils sont plus recens que les Traitez de Nimégue que je me suis proposé pour le terme de mon Histoire.

## Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Saxe.

■ Empereur Sigimonod donna en 14.3.) EleChorat de Sare 2 Bridérie le Belliqueur Linaliqueu de Thuringe et Murgius de Milinia ap projudiee des Pincres de l'ancienne Maison de Sare, de laquelle décendent les Deux de Sare-Lavembourg & le Pinces d'Analis-! EleChorat demena dans la branche des aînce décendants de ce Frédérie, jusqu'al EleChorat penn rédérie qui s'étant rendu Cleré de la Lique de Sanalchée contre Empereur Christo-Quint, fur fair préfonier en 1547. 2 la basille de Mulberg. Charles ayant condamné ce Prince à la mort, al fint coblige pour fauvre à tre de faire en la même année un Trait avec l'Empereur par pour faire de vie faire en la même année un Trait avec l'Empereur Gardine de l'active de

Maurice fut invetti de l'Eledorate en 1548, némmoins il eura quatre aus appre en guerre contre l'improver du binéfailceu : cette guerre fut rettmiée pa le Traité de Pall'ur dont pài paié dans le Chapine fecond, parce qu'il regarde planés l'intrée de rout le Paur Porotlatt que ceu du es Eledorate d'Sax. Maurice enta mont peu aprèse c'Traité, Jean Fédérice fe fon possible pour renere dans la dignat Eledorate is, mais Chalse-Quar la la réché se y maniora Augustie frée de Maurice. In mais Chalse-Quar la la réché se y maniora Augustie frée de Maurice. Au contre de la Maria d'Autriche y demouréeren toisjours tris-stutchers, & ce ni le fe, que pout de grands mirées que cette bonne intelligence fin depais interronder.

XXXIII. Traité de Prague entre Rodolphe Second & Christian Second Electeur de Saxe

### Pour l'Investiture des Etats de Cleves & de Julliers. 1610.

I Origue Jean Frédérie Electrur de Sarté pouds au fécile puff Shibe fille de Jean III. Due de clèves de pollières, on mit dans le couracté de marige qu'un défaut d'Enfons miles dun la Maifon de Julien les Princes de la Maifon de Saste firencient de les Entes de ce Due; e que Chaise-Quire confirme pas après; mais depois ce rems-là le Due Guillaume fils de Jean fopositant en 15 s.d. une fille de la récrit de la comme de la c

L'Empereur Rodolphe Second préendant que la connoifiance de ces différends lui apparentoir, douna committion à fon Coufin l'Archidue Léopold de le metre cependant en postétion des Eurs de cere Succession: mais Félecteur de Bendebourg & le Duc de Neubourg s'étant unis ensemble & avec le Duc des Deux-Pons & d'autres Princes Procestants, prévintent Léopold & chalferent fet trougles.

de Julliers dont il s'étoit emparé.

Cette inveltiture valoit un Traité étant acceptée par Chriftian Second fous ces conditions, mais elle fur fars effer, cet Electeur in fe décendant non plus que les autres Princes de fa Maifon, n'ayant jamais jouï des Etats de la Succefition de Cléves de de Juliers: ils font demeure: à l'Electeur de Brandebourg & au Dut de Neubourg, en force que les Princes de Saue r'onte, que les titres de ces Etats pendant que les

autres en ont la téalité,

Lorfque le Pape & quadques autres Piènes Cacholiques fe plaignimer à Henri IV. de Billance qu'il souri fina ewe les Pimers Poeseltans unit pour le fait de terre des ceffion, voulant dire qu'il l'ovoriois ceux d'une Religion contraire, il é défendirei piùnciememne fre que l'Electure de Saue que la Malion d'Aurniche poesité etui quill bien héritique que l'Electure de Bonschoung & le Duc de Neubougre étui qu'il bien héritique que l'Electure de Bonschoung & le Duc de Neubougre étui qu'in le suignité pour partie le la commentate de l'action qu'in le s'aignité pour le de la Religion en cette menoneuges Esta site avant c'eloi à des Princes Protetlurs de quolque maniére que les chofas counstifieu. Ainful il prientité qu'on ne pouver tionverà e clair qu'il pri les ammes en faveur de fait par les avec légades il novoir d'ailleurs es foin de prendre les précautions sociéties pour la confirmation de la Région Carbolique bain les Etune de ces Succession.

XXXIV.

# XXXIV. Traité entre Ferdinand Second & Jean George Premier.

#### Pour l'engagement de la Luface. 1623.

DE le commencement du rouble de Bohême Jean George Premire du nom frêre de ficrefieur de Christin III. Il édetar pour l'Empereur Ferdiannd II. quoisque les Princes de l'Union Proseftante filient leur possible pour l'endereure l'Empereur l'apraie entinie chargé de voudeir émployer pour fédime cons de Ludice de de Sieffe qui avoient miné les Bohêmens dans heur trô-flors, a) accept ceut de l'accept de l'est de l'accept de l'est finis qu'il fireir en ceux generes et et Lifectur le competant en ceme chédicion avec besucoup de ziét, se contraignir les Lusinens de les Sieffens de firemente fous l'obeliques de l'Empereur.

Après que la Bolóme de les Provinces qui en dépondent funent entiéments réclutes. l'Empereur fit fermer les Temples de Luthérians que les Empereurs Rololphe de Matriais leur avoient permis de confirmer à Prayes, de chafil leurs Ministers de cente ville. Ellecteur de Sarc Chef des Luthériens en Allemagne, en fair très-milacotente, de ne voultar point à caulé de cha fe trouver à la Diféte de Ratisboune en 1623, outre cha il follitoire l'Empereur de le fairifaire de situis qu'il avoit liste pout fon férricé dessa le guerre contre le Palains, où Ferdinand

ne pouvoit pas nier qu'il ne lui eût rendu des services très-considerables.

Îl Embleit de la minirie dour les chofes résente aignes, que ces dour Princes en definer venir à lun empures, rénamions l'Empereure confédérant d'une prar qu'il ne lui écoi pas avanageus d'alièmer de fes insérées un Electeur puiffus, qui avont coljours judyulous récnojagle bauccoup d'antachement à la Madion d'Aurriche, d'autre part l'Electeur voyant que les Ducs de Weymar fesions dans le part conrie de l'Empereur, de effericeurs par le moyen de cet urubales de rentrer dans l'Elécteur que Clurkes-Quar avoit, dei à leurs Ancésteus, fis jugiereur l'un te l'aureque leur insérie compusus d'amandest qui s'accommodifier entémble.

Ainfi ils concluent en 1613, un Traite par lequel l'Empereur donna la Luface par empegement à cer Electeur pour en jour fous retrains conditions , jusqu'à ce qu'il euit été rembourfé des faits qu'il avoit faits: moyenmant celt cet Electeur ayant été connent , on en partie plus du réabilitément des Luthériens dans leurs Temples de Pragues & même l'Empereur intendi peu après entirétennes la Religion Pro-

testante dans toute la Bohéme.

#### XXXV. Articles du Traité de Prague entre les mêmes,

#### Pour les intérêts de l'Electeur de Saxe. 1625.

J'Ai murqué dans le Chaptire Scond au figet de ce même Traité de Prague, que les Carboliques résioner plaines fluide l'intérion de pluficurs Archève-chee, pévéchez de Ablayus fines par les Proteflans au pépiadez de la Traincion de Paffur. Les Elcheurs de Sare jourifisers de Ervéchez de Miline, de Menbourg, & de Naumbourg dont ils érécente faifs depais cette pairs & ausquelle Eléchar Jean Coeper avoir fini entore pollule traite de les fluor pur Fesques n'es air cepraduit le Carboliques ne prétendoient pas inquiéer Electéur de Saxe fur ce lijez, artenia l'écrit que le le lecheurs Ecclétaliques lair govern donné Mulliauren ne con loufquil d'empigea de fecouir l'Emperaur course les Bohémiens, sainf que je le marquirà dans la Urre fuivane. Ce que doque donné Elmapeure Terdinand II. contre

cet Electeur, fut la fermeté qu'il témoigna à ne vouloir point se désister au profit de l'Archiduc Léopold de la postulation que les Chanoines de Magdebourg gyoiene faite de son fils Auguste à l'Archevêché de cette Ville.

Ces Chanoines qui étoient presque tous Luthériens fachant que l'Empereur vou-loit faire fubroget un Successeur à Christian Guillaume Marquis de Brandebourg Administrateur de cet Archevêché, parce qu'il s'étoit ligué avec le Roi de Danemaré contre lui , avoient eu peur qu'il ne les obligeat d'élire quelqu'Archevêque Catholique? ainsi espérant que l'Empereur agréroit l'élection ou postulation d'un fils de l'Electeur de Saxe qui avoit toujours été jusqu'alors dans ses intérêts , ils l'avoient postulé avec précipitation au commengement de l'angée 4628. & avoient obtenu que cet Electeur acceptat aufli-tôt cette politilation. L'Empereur pressa extrêmement l'Electeur de renoncer à la postulation qu'on avoit faite de son fils , & comme il n'en voulut rien faire, il obtint en Cout de Rome des provisions de cet Archevêché en faveur de l'Archiduc Léopold Guillaume , & publia l'année suivante son Edit pout la reflitution des biens d'Eglife usurpez par les Luthériens au préjudice de la Transaction de Paffaw.

L'Electeur de Saxe tant pour l'intérêt commun de tous ceux de la Secte , que sour le fien particulier, fie ce qu'il put par les remonstrances avant & pendant la Diéte de Ratisbone de l'année 1630. pour porter Ferdinand à suspendre l'exécution de son Edit ; mais n'en ayant pu venir à bout , il se ligua 'à Leiptic avec les autres

Princes Protestans pour s'y opposer.

L'Empereur écnivit plusieurs fois à cet Electeur pour l'obliger de se départir de cette Ligue, & ne l'y ayant pu faire réfoudre , il le fit attaquer dans son Pais , croyant l'y contraindre par la force : mais il en arriva un succès contraire; car cet Electeur ne pouvagt se défendre par les seules forces, est recours au Roi de Suéde Gustashe avec lequel il fe ligua contre l'Empereur., & contribua extrêmement au gain de la bataille de L'eiplic : après quoi il se rendit maitre de Prague , & d'une grande partie de la Bohéme, & poursuivit la guerre contre l'Empereur durant pluficurs années.

L'Ambassadeut d'Espagne Résident à Vienne sit ce qu'il put des cette même année 1631, pour obliger l'Electeur à faire une pair particulière avoc la Mation d'Autriche en lui promettant toute sorte de satisfaction; mais il ne voulut entendte à au-

cune paix qu'elle ne fût générale pour tous les Protestans.

Le Roi de Suéde ayans été tué vers la fin de l'année 1632. l'Electeur de Saxe trouva manyais que le Chancelier de Suéde Oxenstiern eût été élu Directeur de la guerre contre l'Empereur, & qu'il présendit qu'il étoit juste de céder à la Couronne de Suéde quelques Etars en Allemagne pour fattsfaction des dépenses qu'elle avoit Ainsi craignant que les Sucdois ne se rendissent à la fin maîtres de l'Allemagne, il ne voulut point entrer dans le Traité que les Etats Protestans des quatre Cercles firent avec la Courogne de Suéde à Hailbron: il entra au contraire en négociation pour la paix avec Walftein Général de l'Empereur ; mais après que cette affaire eut été poursuivie durant tout l'été de l'année 1633, elle n'aboutit à rien,

fans qu'on en fache bien le fujet. Le Roi de Hongrie ayant renoué cette négociation en 1614, les Députez le trouyérent à Leutmeriz où on ne conclut encore rien. Mais enfin l'Empercur s'étant réfolu d'une part de contenter cer Electeur & les Protestans, afin de parvenir plus aisement à faire élire son fils Roi des Romains; d'autre part l'Electeur étant jaloux des grands progrès qu'avoient faits dans l'Empire les François & les Suédois qu'il croyoit encore plus dangereux que l'Empereur, les Députez des deux partis conclu-

rent la paix à Prague le 30. Mai 1635.

l'ai déjà marqué dans le Chapitre 2. les articles de ce Traité qui regardent les Protestans en général tant pour la conservation des Biens Ecclésiastiques que pour l'amniftie: je réferve pour la fuite ceux qui concernent les intérêts des autres Princes Tom II. Dd

en particulier: ainfi je me contenterai de marquer ici les articles qui regardent les

interêts de l'Empereur & de l'Electeur de Saxe.

Ils convintent donc par ce Traité, que l'Archevêché de Magdebourg demeureroit à Auguste fils l'Electeur : Qu'il éroit tenu de payer douze mille écus par an à Christian Guillaume Marquis de Brandebourg ci-devant Administrateur de Magdebourg: Qu'il donneroir en fief à l'Electeur de Saxe les Bailliages de Ouernfurt, de Gutterbore; de Dam & de Borcht dependans de cet Archevêché: Que l'Electeur tiendroit ces Baillisges en fief de cet Archevêché julqu'à ce qu'on convint d'une compensation équivalente: Que cela ne porteroir aucun préjudice à l'Empire ni au Cercle de la basse Saxe: Que l'Electeur contribueroit pour ce sujet au payement de la taxe que cet Archeveché avoit accoutumé de payer pour les nécessitez de l'Empire: Que les Chanoines & les Etats de la Province donneroient à l'Electeur un acte de cestion de ces Bailitages: Que l'on tendroit à l'Empereur, à la Mailon d'Autriche, au Duc de Lortaine, & à tous leurs Alliez, Sujets, & Officiers, tout ce que le Roi de Suéde & les Protestans avoient pris sur eux depuis l'année 1610. fans néanmoins aucune reflitution de fruits: Que l'Electeur & les autres Princes qui accepteroient cette paix, se joindroient à l'Empereur & aux Etats Catholiques pour ôter aux Etrangers, fur tout au Roi de France & à la Reine de Suéde, comme aussi aux Etats de l'Empire qui n'acceptesoient point cetté paix, tout ce qu'ils avoient ufurpé; fans y comprendre néanmoins les biens Ecclésiastiques qui suivant ce Traité devoient demeurer aux Protestans pendant un certain tems: Que l'Empereur & ceux de la Ligue Catholique & leurs alliez rendroient auffi aux propriétaires tout ce qu'ils avoient pris fur eux depuis ce tems-là: Que l'Electeur de Saxe rendroit dans dix jours à l'Empereur ce qu'il occupoit dans la Bohéme & dans la Silelie, & que l'Emereur rendroit dans le même terme à l'Electeur ce qu'il occupoit dans les Etats: Enfin que nonobítant cette relitation qu'on devoit faire réciproquement, l'Empereur retiendroit Philipsbourg pour le bien de l'Empire.

L'Electeur de Saxe syant fait ainfi fa pair aveç l'Empereur étals de la moyemme aufli enne l'Empereur de le Suédeix, mais il n'en par venir à boar : de forre qu'en conficquière de ce Traisé il entra en guetre ouverte contre la Reine de Suéle, e la continua syac différent africe à judgit à e qu'il fix avec cette Reine en 1-afa, un Traité de Neumalité qui déplait entrênement à l'Empereurs; parce que cet Electeur fair frei une grande devenfon des forces de Suédes, qui ontréferent outes frei l'Empereur

au moyen de ce Traité.

XXXVI. Articles du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand 111. & Christine Reme de Suéde,

#### Pour les intérêts de l'Electeur de Saxe. 1648.

Et Electour confervinte toijouss une grande inclination pour le parti de l'Empereure, fil ce qu'il pur pour pour les Portofians qui tranionie la pais 3 Offianbrug, 3 acceptus les premières propoficions que leur fit Empereur, comme de l'aut l'ailler pociator cent aux les biens Écidisalispus qu'ils posicioient en 143-7, de ne pour obbjet Timpereur de un nommer que des Proetinas dans les Chapters Latheires un verm du droit de premières priéres y de 19 pout entrétement roler Strossio du Pspe, & autres femblées articles, ausqu'els Lucheriens et encient qu'institutement attachez. Cels fur caule qu'ils publicient extrémente mul de l'Edectur, qu'ils regulationt comme un préparateurs y 2 caté de la modéausion avec liquelle il oft vouils qu'on cit ags 1 il ten fur donc par cut, « Todelhausion des Proeefians leur fic doeting prépare cour eq qu'ils Colabationent.

. Le Traité d'Ofnabrug annulla celui de Prague, en ce qu'il laissa aux Protestans à

perpénuit tous les hiens Ecciféntifiques qu'ils possédoint en 1624, un liux que par
celui de Prague on ne les leux avoit haifer que pour quazant en 18, 18 fegan de 17lecteux et de fon fils it régla qu'après la mort de Due Auguste fils de l'Electrar de
Saxe, l'Archevèché de Magdebourg pufferon à l'Electrar de Brandchourge on une de
Principauré pour l'indemnitée en parie de la partie de la spenie mais que qu'internation par les de la ligentifiame qu'on étoit oble
gé à laifie à la Soude : mais en foure némmois que cer Electrur et foreit point
enni dei dentes contraélées par le Due Auguste. Enfin en Indis par ce Traité à
Ellectrur de saxe les Ballaiges de Geernfair, de Gurentock, de Dam de Horch
qui lui avoient été céder par celui de Prague; à condepon qu'on dimungaroit à proporcion de ceute «faltaction et que l'Atcheviché de Magdebourg psoir pour les
charges de l'Empury, de l'Electrar et achagenoit. Cet Electrur fit suffi inflance, à
l'Allembie de Weighable pour que l'on domite quelque funishte à na muré, ou
devoit contribuer pour la titusfolion de la moites que le Corté de la hause Saxe
devoit contribuer pour la titusfolion de la moite accord
de la Electrur de Bavière dans le Cette du même que le Corté de la hause Saxe
devoit contribuer pour la titusfolion de la moite accord
de la Electrur de Bavière dans le Cette du même que la Landgrave de Hoffe & le na saure l'une
en rice demandation autant.

## XXXVII. Traité de Vienne entre L'éopold & Jean George Second Electeur de Saxe & autres. 1672.

Nou avous up que Jean George Second da nom fit & Encoffent de Jean George Permits fron 1644. Raibbante un l'Intil avec les Ministen du Roi, par lequel di émoignoir vouloir entere dans la Ligne da Rhin, it voiloigne daffifier là Nightie fit elle émit roubble par qui que ce fit dans ce qui la avoit été chié par le Traiter de Weitphalte; ce qui fair comotive qu'il n'avoit pas alort grant le la line avoit chié comparation de la comparation de l

Lofique l'Emperier rédojre n° 1672.22 monétibles le Traisé quil avoir patif l'un de précédente avec le Ra de fectour les laux Gériaux contre à Mageldé, il vou let engages aufit le plus qu'il par les l'iniçes d'Allemagne dans ce défin. Aufi if le ni forte de continue à Viennie le 1.4, Aviil de cutte même année une grande Lique emme lui & les Rois d'Elioppe & de Dinémanté, les Elechaux de Sare & de Dinémanté, les Elechaux de Sare à de Binnéeboux, le Fizeu Générain & E. Dio de Hollent, pour l'oppéer au définir sur les contre de l'aux de l'initiation de la companie de l'aux de l'initiation de la companie de l'aux de l'au

Dd:

## Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Brandebourg.

Les Electeurs de Brandebourg ont acquis cente dignité de l'Empereur Sigismond qui s'en défit moyennant quatre cens mille florins en faveur de Frédéric Burgrave de Nuremberg qui écoit Cader des Comtes de Hohenzollern, de duquel les Electeurs d'à-oréfent descendant.

Pendant la guerre que l'Empereux Charles Quint cut contre Jean Frédérie Electeux de Saxe, encoce que Joachim II. Electeux de Brandebourg fe fur fair Luthérien, il d'emeura néamionts fidêle à l'Empereux, & ce ne fut que quel que reins 'après qu'il le ligna avec Musires Electeux de Saxe, qui avoit pris les armes pour obtenit de ce même Empereux is liberté du Landerwe de Heffe.

ames pour obeaut de ce nême Emperour la liberté du Landgrave de Helfe.
Dans ce fiécle les Emperours à les Electapes de Brandbourg ont été sanôte
ben earnôt mel enfemble féon leurs différent jutériets: premièrement PElectar
jen Segèmend foit nels -mai avec l'Empreure Réologhée Second qui le voulut
obliger à lui remerce la décision du différent qu'il avoit avec fei Compétituse
pour la fuccellion de Eaux de Célerse de de Jilhen, ce qu'il ne voolite pas faire
craippaux que l'Empereur un retini fui Euro pour la intencie, cu qu'il ne voolite pas faire
craippaux que l'Empereur un retini fui Euro pour la intenie, cu qu'il ne voolite pas faire
catignate que l'Empereur un retini fui Euro pour la intenie, cu qu'il ne fui de la
de Neubourg, après série liquez avec la plan grande partie des Princes Protefant
d'Allemange, avoire chelif de Jallein Harchark Dépodd fon coulin qu'il y avoir
envoyé, les menaça par plusieurs fous du Ban Impétai ; qu'il ne fulmuta néanmoints pas courieur. Nous verons dune les nombres fuivais comment les airres
Emperaus ont véeu avec les Electrurs de Brandebourg qui ont fincédé à Jean Sigamond.

## XXXVIII. Traité entre Ferdinand Second & George Guillaume Electeur de Brandebourg. 1627.

Origue Fridéric Cinquième Electure Palatin accepta la Coutonne de Robéme, George Guillaume Electure de Branchebourg filo de peus Rejistronde fei trie dans une partine neutralité i il ráfilité en aucune manére le Palatin, mais suffi comme d'ent leux-liéré de ce Prince douped il soné poulé la forte, y alle virt en in rènvoya point, en 1610. à l'affemblée de Mullauzen en Turinge, où les autres Elecretons récluerent de fectourit de source leura frece l'Empereux contre Fréche.

Le Palana syant été chaffé du Royaume de Bohóme , & étant édy en partic. éde pouvoille de fe più hérbidistrie, ext. Edebrut envoya en 16-11, fin Députe à Segue-ber dans le Hollitan, oui di le josgini au Rei de Dannemuse & aus Trinces de la bull Saap peur dosser le reitabillement de los buss firest commes il es put obtenie, & qu'il vis que l'Empreuer veudout transferre en 16-13, en la Diéte de Ramie bonne la dignité Echemie de diplatina au Dru de figures qu'il ne veudre pour aller plate qu'il privat de contra de l'action de la distant au Dru de figures qu'il en le veudre pour plate qu'il parront à cent translation, prétendant qu'il fillot faire le proces judiciai-ramot au Palana suratt que de le condamer.

L'Empereur n'yant pas lasse de pasier outre, l'Electeur de Brandebourg ne voulut jamais reconnoître le Duc de Baviére pour Electeur i il piti les armes loriqu'il vir que Christian IV. Roi de Dannemare & les Princes de la basse s'écoient liguez contre l'Empereur en favour du Palajin : cels fut cause que l'Empereur, catignant que cet Electeur ne déclaris pour le Roi de Dan-

nemare,

## TRAITEZ DE PAIX, &c.

nemarc, fit avancer vers son Païs son armée & celle de la Ligue Catholi-

Cet Electur ne fe voyant pas en éax de réfilite à ces deux armées qui alloient fonde fait hui, agrée las propositions que lui fie Tielectur de Sare de se conformer aux volontez de l'Empereur se au, fentiment de tous les autres Eleteurs. Ains l'Empereur syant si les fentimens, lui envoya le Coince Chules Annibal de Dhona swe loquel il promie qu'il reconnoirone à l'avenir l'Electur de Baviére en certe qualité : Qu'il frort dans se Ente touses fortes de bons traitemens aint coupes de l'Empereur : Et qu'il leur fourniroit les chois nécetiures pendmt leur puisse.

aeur pausge-"En conféquence l'Electeur de Brandebourg envoya en la même année set Députez à la Diéte Electorale de Malhanzen, où ils consentient à tout ce qui y sur tésolu contre le Palatin, qu'on y jugga être l'auteur de tous les maux qui affligeoient l'Embre.

#### XXXIX. Acceptation de la paix de Prague par le même Electeur.

Ordque l'Empereur fir publier en 1629, fon Edir pour la refituution des Libiens Ecclishiques uluipra per les Procediaus, l'Elcêtur de Brandchourg fair un de ceux qui se plaiguirent davantage de cet Edir, paisqu'il auroit été obligé de sé daits de revenus des Féviches de Brandchourg, de Hvelberg, & de Levin & dun grand nombre d'Abbayes dont se Précécession sériountemprez, au pérjadice de l'Edir e Delle Brandchourg, de l'Auvolberg, et de l'appear de l'Edir e Delle Procession que se romontinance remprez, au pérjadice de l'Edir e Delle Brandchourg, de l'appear de l'edir e l

Ce Roi étant mort, il continua dans le parti contraire à l'Empereur fans néanmoins se liguer pat un nouveau Traité avec les Suédois : les choses continuérent ainsi jusqu'au Traité de Prague dans lequel l'Electeur de Saxe eut un extrême soin des in-

térets de l'Electeur de Brandebourg.

Nous avons marqué ailleurs que par d'anciens Traires puffer entre les Electures au Étratelleurge, Les Druce de Pomertane, ce Duché devoré fécins à ces Electures au défust d'enfant nuise dans la Matión de ces Duce. Ainfi comme Bogulfu derine Druc de Pomertanie éraci tims ejécune d'avoir de refain, Ellecture d'en Brandebourg avoir leur déspéres d'hériner de ce Ducké, s'il n'avoir point ée à one rest en marias des sérioleus l'Empereure & Ellecture des foultairoines artier Ellecture de Brandebourg dans leur parti, & challer les Suédois d'Allemogres, pour est fet la inférêter dans le Traisé de Prague que fe l'Electure de Brandebourg acceptoir la pair pourie par ce Traisé, il jouisoit en fuerté au nom de l'Empereur du droit de funcetion.

Cet Electur ne fri soume difficulté d'acceptre ce Traisé qui lui réoir très avannegur, paisqu'il lui donnoir l'épérance de recouvere cette Province que le Saédons occupaerra: ainsi le contentant de gaster les troupes qui lui écoire nécessisses pour la garde de les Places; il donna les autres à l'Empereur, qui pour fon côté pour le cronchier meriement l'Eléctur à s'acqueris foi fuffique pour l'édaction de son fis à la digniré de Roi des Romains, lui donn Investiture de la Penérianie inconnent après le decè du Due Bogullés.

Cet Electeur prit enfuite les armes pour l'Empereur contre les Suédois fuivant le Traité de Praquez, mais après la mort son fils Gnillaume Frédéric qui est l'Electeur d'apréfert, fir un Traité de neutralité avec la Couronne de Suéde; ce qui donna bien du chaerin à l'Empereur.

Dd 3

## XL. Articles du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & Christine Reine de Suede,

#### Pour les intérêts de Frédéric Guillaume Electeur de Brandebourg, 1648,

Ous avons vu ailleurs combien l'Electeur de Brandebourg fit de difficulté pour consentir que les Suédois retinssent une partie de la Poméranie; il tâcha d'engager tous les Princes d'Allemagne & les Etrangers à se joindre ensemble pour s'opposer à l'avidité des Suédois. Enfin voyant qu'il ne le pouvoit éviter, tous ses efforts tendirent à abandonner aux: Suédois le moins qu'il pourroit de la Poméranie, & à tirer de l'Empereur & des Etats de l'Empire le meilleur dédommagement qui lui scroit possible. D'abord les Impériaux proposérent que la Pomé-ranie Citérieure sus fullement laissée à la Couronne de Suéde pour-la Reine & pour fon successeur & leurs descendans males; & qu'au défaut de males, elle revint à la Maison de Brandebourg, & que cependant il jouiroit de l'Evêché d'Halberstat pour fon dédommagement.

Outre que les Suédois ne voulurent point accepter la Poméranie fous ces conditions, l'Electeur (e plaignir de la modicité de re-dédommagement qui n'aprochoit pas à beaucoup près de la valeur de ce qu'on lui ôtoit: ainsi il fit demander par ses Ministres qu'on lui donnat l'Archevêché de Magdebourg , les Evêchez d'Halberstat , d'Hildesheim, d'Ofnabrug & de Minden, & les Duchez de Glogaw, de Jagemdorff & de Sagan en Silefie; moyennant quoi il offroit de céder aux Suédois une partie de la Poméranie Citérieure, l'Ille de Rugen, & les Bailliages de Tribefes & de Bardt. tat E . LD . . .

Tous ceux qui composoient l'assemblée furent choquez de ces demandes excessives : les Ambassadeurs de l'Empereur, du Roi & des Electeurs lui envoyésent repréfenter en 1646, qu'il devoit accepter un dédommagement raisonnable ; de peut qu'on ne cédat aux Suédois toutes les deux Poméranies fans lui donner aucune fatisfaction ainsi qu'ils le demandoient : entr'autres le Sr. de St. Romain le pressa de céder aux Suédois la Poméranie Citérieure avec Stetin , Gartz & l'Isle de Wollin moyennant quoi on lui assureroit l'Archevêché de Magdebourg après la mort du Duc Auguste; déduction faite des quatre Bailliages cédez à l'Electeur de Saxe par le Traité de Prague : & qu'en attendant la mort de ce Duc , il jouiroit de l'Evêché d'Halberstat. Mais aussi moyennant cela , on lui demandoit encore qu'il cédât à l'Empereur le Duché de Crossen qu'il posséde en Salesie, & qu'il payet quelques fornmes aux Suédois & à la Landgrave de Caffel.

L'Electeur répondit à cette proposition qu'il céderoit aux Suédois la Poméranie Citérieure, moyennant qu'on lui donnât les Evêchez d'Halberstar & de Minden, & qu'on lui affurat l'Archeveché de Magdebourg après la mort du Duc Auguste: qu'il leur cederoit aussi Stetin moyennant douze cens mille écus; mais il retula absolu-

ment de leur laisset l'Isse de Wollin.

Enfin après bien des contellations de part & d'autre, quoique d'un côté les Catholiques s'opposassent publiquement à la secularisation de tant d'Evêchez, & que de l'autre les Ministres du Roi d'Espagne, qui ne souhaitoient point qu'on fit une paix particulière en Allemagne, follicitatient l'Electeur de ne se point relacher de ses prétentions, lui offrant les fecours du Roi leur maître & des Rois de Pologne & de Dannemare, s'il vouloit tenir ferme ; lorsqu'il vit que les Etats de l'Empire se dispofoient de donner malgré lui aux Suédois toute la Poméranie fans lui faire aucun dédommagement, il confentit de leur céder la Poméranie Citérieure avec Stetin & les Illes de Rugen & de Wollin, comme je l'ai expliqué ailleurs. D'autre part On

## TRAITEZ DE PAIX, &c

on la fixédade de Comenter pour la finisficion, de Eviches d'Halberllas et de Camin, de de l'expediture de l'Actorebété de Magléotogra que qui se Ministre de l'Empereur sjouréent encore espísiur l'Evéché de Ministre pour gapter d'austra lus l'amisé de cet Electure, de Launcher dravantega sus inéries de l'Empereur, le vais dire fiscorfférenpeut un mot des conditions fous lufquelles chacun de cet Evèchez lui fut transporté.

#### .HALBERSTAT.

Hilberttar ett un Eviché fusé dans la Bufé-Sare entre l'Evéché d'Hilberhem & Archeviché de Magdebourg: comme il confine aux Esta de Princas de la Maifon de Brunswic, ils s'en cionen rendar maitre vers l'an 156. & l'avoient colour postide depois en qualité d'évolenc comme luc bringe, judjoub Duc Chriftin de Brunswic qui le ligas faccelivement coure l'Empereur avec l'Electur Palaint de le No de Damentac. Ce Prince étant mon , l'Empereur Ferdinand II. fit dire en 1627, fan fils l'Archidot Léopòdi Guillaume pour l'évone d'Halbertta; conjournais mort Prince de la Michan de Brunswic en en cié dyà ét du Conspience. Confide de Hobertfrin qui relevoir no de monte de la Confide de Hobertfrin qui relevoir no fie de cer Eviché, & qui y avoie et it finit par la mort du demitre Come d'Hobertfrin qui relevoir no fie de cer Eviché, & qui y avoie et it finit par la mort du demitre Come d'Hobertfrin qui relevoir no fie de cer Eviché, & qui y avoie et it finit par la mort du demitre Come d'Hobertfrin qui relevoir no fie de cer Eviché, & qui y avoie et it finit par

Pendant que cet Arthales josifioir de cet Evérhé il fit deux chois qu'il et nicellière de favoir pour l'insulligence de ce qui fius i, permière que pour évieze non les différends qu'il pouvoir y avoir pour l'exercice des deux Religions dans cet Evérhé, il fit une transféction fir ce fujes avec le Chaptere de la Carhérale qui feoir partie Carbolique & parier Luthérienne; la feconde ett qu'il donna du confementon de fon Chaptere le Conièr de Resindène mé fau Cortine de Tartenhach. Le Suédois étant entres en Allemagne, g'étoient enfaite emparez de cet Eyédé & le teroient encore lonqu'on conduit le Trais de la pair géné-

ene oc ie

Parce Traité l'Empereur pour le bien de la paix & du consentement de l'Empire, principalement des Intéreffez, c'est-à-dire de l'Archiduc Leopold & des Princes de la Maifon de Brunswie, céda à l'Electeur Frédéric Guillaume & à ses héritiers, principalement au Marquis Christian Guillaume ci-devant Administrateur de l'Archevêché de Magdebourg, & aux Marquis de Culembach & d'Onoltzbach ou Anspach , l'Evêché d'Halberflat avec tous ses droits, regales, & biens séculiers & Ecclésiastiques; à condition que lui & ses Succelleurs le posséderoient comme un fief perpétuel, immédiat de l'Empire: Qu'ils auroient en consequence voix & seance dans les Diétes générales de l'Empire & dans celles de la basse Saxe : Qu'il laisseroit la Religion, & les biens Ecclésiastiques dans l'état auquel les choses avoient été milés par la Transaction entre l'Archiduc Léopold & le Chapitre de la Cathédrale: Que l'Evêché feroit héréditaire pout les héritiers mâles de l'Electeur : Que le Chapitre de la Cathédrale n'auroit plus droit d'élire ni de postulet un Evêque ni de gouverner l'Evêché : Que l'Electeur & ses héritiers auroient pareille autorité en cet Evêché que les autres Princes de l'Empire avoient dans leurs territoires ; Qu'il pourroit éteindre la quarriéme partie des Prébandes après la mort des Chanoines de la Confolion d'Augsbourg & en incorporer les revenus à la Manfe Episcopale : Que la Prévôté ne feroit point comprise dans cette suppression ni dans ce compte : Que si les Chanoines de la Confession d'Augsbourg ne faisoient pas le quart du Chapitre sans y compter le Prévôt, le nombre feroit suppléé par des Prébandes de Chanoines Catholiques quandils mourroient : Que l'Electeur jouïroit & pouroit disposer sans aucun empêchement de la partie du Comté de Hohenstein qui avoit été réunie à cet Evêché, particuliérement des Bailliages de Lora & de Klettemberg & de

leurs dépendances: Enfin qu'il laifferoit au Comte de Tattembach le Comté de Reinliein & lui en renouvelleroit l'inveffiture.

## MINDEN

L'Evec'hé de Minden est finné dans la Westphalie for, le Vezer entre l'Eveché de Offonboux, de Louché de Baustière. Henri Jule de Baustière in finn en 1382. le premier Eveque Luthérin; mais rémart marie, le Chaiptre date un Evêque Caholque. Depuis ce trans la cett-éché éont evenu à Christian Duc de Brunavie qui avoit éé polsalé fous le pometie qu'il avoit faire, austi que je l'ai marqué de écon public l'armont de l'armont

Ja marqué ciderar les difficultes que cer Fériges & la Catholiques svients fines de labor en Férciés aux Proctinars mis enfin Experteu es laila pas, da confortement des Estas de l'Empire, de le cider à l'Edelare de Branchecurg pour en jourir dans sons de donis de menque de l'Evelé d'Athlorflut, & en forre qu'il surrot voir & fénore en cere confédération dans las Diférs de l'Empire & en cere confédération dans las Diférs de l'Empire & dans cella de la biel Sauer Que la Vulle de Mischel metric conférvée dans fes regiles & dans fes drour pour les chofes facrés & profines e en fa jurisdéficion dans la siffiaire vivile & criminalles , & dans tous fa priviléges ? Que les Bourgs, Villages, & Maisons finuées dans cere Ville & dans fon territoire qui approprient au Piniere, au Actapire, au actifegé à la Modèlle, feroiser netamonise acuttes de cette jurisdélion, & que du srêle les droits da Prince & du Chapture demourrecient en le neu entier.

## C A M I N.

Cette Ville et fitude dans le Duché de la Pomérable proprement due fur la rive, Orienale du bras de l'Oder nommé Diwenow. Elle étout autrefois la réfidence d'un Evêque duquel. Colberg dans le Duché de Cassibile & plusseurs autres Places dépendément, l'oriquion fix la paix, elle avoix pour Evéque un Erince de la Massion de Croy qui cént Postellan.

L'Empireux & l'Empire aconderent aufit ex Evéché à l'Electur de Bundbourg pour le vein à time de fié propérud a vere les mêmes doirs que exur d'Halbertha & de Minden, & encore à condicton qu'il lui ferois permis détendre sous les Canonisats de ce Evéchéspère la mort de cour qui les prédicions alors ; pur configuent de joindre avec le tems tour Evéché à la Pomérante Ubérieure; qu'il des réméments entamonis des Prébandes de cet Evéché, auragelles les Ducs de la Ponicanie Ubérieure avoient dout de nomination; car pour celles qui écuient 31, nomination des Ducs de la Poméranie ciérieure, nous avons du alleurs qu'on les cichs aux Rois de Sudée avec purelle faculté de les étraindre & d'en joindre le revenu à laux Manfe. Nous avons vu de plus que cer Evéché, ain fique le refte de la Poméranie, violit par le même Traisé paffer à la Couvonne de Suéde au défair de miles dans la Maifon Elécturale de Brandadourg.

#### MAGDEBOURG

Certe Ville est située dans la basse Saxe sur l'Elbe, & son Archevêché est entre le Marquifat de Brandebourg & l'Evêché d'Halberstar. Lorsque Luther commenca de semer son hérésie dans la Sare, cet Archevêché, auquel la Primatie d'Allemagne est attachée, étoit possédé par Albert Marquis de Brandebourg frére de l'Electeur Joachim II. & qui étoir encore Electeur de Mayence. Quoique ce Prélat demeurât toujours ferme dans la Religion Catholique, il ne put empêcher que le Luthéranisme ne sit un grand progrès dans le Diocéze de Magdebourg. Deux de ses Neveux lui fuccédérent l'un après l'autre ; après lesquels Joachim fils de Jean Geor-Neverit la naccontant au apre l'active par l'active par l'active de Branchourg fit publiquement profession de Luthéransse et 6 maria en 1570. Christian Guillaume fils de Joachim Frédéric Electeur de Brandobourg posséda ensuite cet Archevêché sous le titre d'Administrateur, & sur aussi Protestant & marié : mais j'ai déja marqué qu'étant entré en une ligue avec le Roi de Danemarc & les Princes de la basse Saxe contre l'Empereur, il sut déclaré déchu de son Archevéché, auquel le Duc Auguste fils de l'Electeur de Saxe sur postulé pour Archevêque; ce qui ayant déplu à l'Empeteur, il obtint en Cour de Rome des provisions de cet Archevêché en faveur de son fils l'Archiduc Léopold Guillaume, le même que nous venons de voir peu auparavant élu Evêque d'Halberftat.

L'Administrateur s'étant ligué avec le Roi de Suéde, rentra en 1630. dans Magdebourg, qu'il obligea de se déclarer contre l'Empereur, ce qui causa la ruine de cette Ville qui fui prife & brulée en 1631. par le Comte de Tilli. L'Adminife traceur ayant été prisonnier en cette rencontre , ce malheur lui fut falutaire ; puis-que les bonnes instructions qu'il reçut dans fa prison , l'obligérent d'embrasser la Religion Catholique dans laquelle il persevera même après avoir été é-

Nous avons vu ci-devant que par le Traité de Prague la Primatie de Mandebourg fut laissée au Duc Auguste, à la charge de donner tous les ans mille écus de pension au Marquis Christian Guillaume, & d'en laister quatre Bailliages à l'Electeur

L'expectative de cet Archeveché fit aussi partie du dédommagement qu'on donna à l'Electeur de Brandebourg : ainfi Ernest Auguste Duc de Brunswic qui avoit obtenu la Coadjutorerie de cet Archeveché ayant renoncé à les droits, on convint, Qu'arrivant vacance de cet Archevêché, soit par la mort du Duc Auguste, ou en cas qu'il succédat à l'Electorar de Saxe, ou de quelque maniére que ce fût, il passeroit à l'Electeur de Brandebourg & à ses héritiers & patens mâles avec tous ses droits regaliens & autres pour le posséder en fief perpétuel de l'Empire; nonobstant toutes les éléctions & postulations qui pourroient être faites: Que cependant le Chapitre & les Etais de cet Archevêché rendroient à l'Electeur la foi & hommage pour avoir lieu, quand le cas seroit arrivé: Que la Ville de Magdebourg jourtoit des priviléges qui lui avoient été donnez par l'Empereur Othon le 7. Juillet 940, & que l'Empereur les lui renouvelleroit : Qu'elle jouiroir aussi des priviléges de le pouvoir fortifier, qui lui avoit été donné par Ferdinand Second, & qui avoit lieu pour l'efpace d'une lieue d'Allemagne : Que tous ses priviléges dans les choses Ecclésiastiques & politiques lui fetoient confervez; en forte qu'on ne pourroit point rebârir fes Fauxbourgs à son préjudice: Que l'Electeur de Saxe retiendroit les quatre Bailliages dont il a été parlé ci-dessus, & contribueroit aux charges de l'Empire à proportion : Que pour indemniser l'Electeur de Brandebourg de la distraction de ces quatre Bailliages, il jouïroit incontinent après la conclusion de la paix du Baillaige d'Eglen qui apartenoit au Chapitre, sans avoir égard aux prétentions que les Com-Tom. II.

tes de Barbi avoient sur ce Bailliage; & que lorsqu'il seroit possesseur de l'Archevêché, il pourroit suprimer le quart des Prébendes de la Cathedrale à mesure que les Chanoines mourroient, & en appliquer les revenus à la Chambre Archiépiscopale.

Outre cela on convint que les Etats & Sujets de ces Evêchez conserveroient leurs priviléges & l'exercice de la Confession d'Augsbourg, comme il s'y pratiquoit alors; (ce qu'on inféra à cause que l'Electeur est Calviniste:) Que les conventions entre les Catholiques & les Protestans y auroient lieu, à moins qu'elles ne fussent contraires à la règle de l'époque de l'année 1614: Enfin que l'Electeur & tous les Princes de sa Maison prendroient la qualité de Ducs de Magdebourg & de Princes d'Halberstat & de Minden.

Ce Traité fut ennérement exécuté ; l'Electeur étant peu après entré en possesfion des Evêchez d'Halberstat, de Minden, & de Camin; & ayant peu après recu l'hommage éventuel de l'Archevêché de Magdebourg dont il est présentement paisible possesseur par la mort du Duc Auguste arrivée depuis quelques an-

## XLI. Traité entre Léopold alors Roi de Hongrie & le même Electeur,

## Pour une Ligue offensive & défensive. 1658.

Ous avons vu ailleurs que les Suédois, après avoir laisse l'Electeur de Brande-boutg plusieurs années depuis la paix de Westphalie sans lui vouloir remettre la partie de la Poméranie qui lui devoit demeurer fuivant ce Traité, l'obligérent en 1653. de paffer avec eux un Traité à Stetin, par loquel il fut contraint de leur abandonnet un long espace de terre sur la rive de l'Oder & la moitié des Licences & Droits de sortie qu'on levoit dans la partie même de la Poméranie qui lui étoit demeurée : cependant quoique cet Electeur eût un extrême chagrin, que la Suéde l'eût contraint de consentir à ce Traité qu'il croyoit lui être desavantageux, il ne laiffa pas de s'allier en 1656, avec Charles Gustave Roi do Suéde dans l'espérance de partager avec lui la conquête du Royaume de Po-

Te marquerai dans le Chapitre 7, les motifs qui engagérent Léopold Roi de Hongrie présentement Empereur d'entreprendre dechaster les Suédois de la Pologne qu'ils avoient presque toute envahie.

Pour mieux réufhir dans ce dessein, il commença de retirer en 1657. l'Electeur de Brandebourg de sa ligue avec la Suéde, & par le porter à faire la paix avec la Pologne moyennant plusieurs avantages que le Roi de Pologne lui fit par les Traitez de Velaw & de Bigstad dont nous parlerons dans le Livre suivant.

L'Empereur ayant fait faire cette démarche à l'Electeur de Brandebourg, l'engagea encore à faire ensemble un Traité d'alliance avec le Roi de Pologne, par lequel ils s'obligérent de fournir chacun à ce Roi un certain nombre de troupes pour agir contre les Suédois : enfin comme ils virent le Roi de Suéde embaraffé dans une nouvelle guerre contre le Roi de Danemare qui étoit protége par les Etats Généraux , ils crurent que le meilleur moyen pour chasser entiérement ses troupes de Pologne & l'obliger à une paix raisonable, étoit de faire une puissante diversion dans les Etats qu'il possédoit en Allemagne. Ainsi l'Empereur & cet Electeur pasférent en cette même année 1658. un Traité de Ligue offensive & défensive 2 la follicitation & du confentement du Roi de Pologne,

Par

Par ce Traité ces deux Princes se promirent l'un à l'autre qu'il y autoit entr'eux une amitié très-étroire, & qu'ils fourniroient au Roi de Pologne les secours qu'ils lui avoient promis, favoir le Roi de Hongrie douze mille hommes, & l'Electeur fix mille. Ils protefférent qu'encore qu'ils attaquatient les Etats du Roi de Suéde fiturz dans l'Empire, ce n'étoit point pour troubler la paix de l'Empire, mais pour obliger le Roi de Suéde à faire la paix à des conditions raisonnables: ils convintent. Qu'ils attaqueroient d'abord la Pométanie possédée par les Suédois & les autres Provinces qu'ils tenoient dans l'Empire: Qu'ils joindroient dans ce dessein leuts troupes avec l'armée Polonoile, fuivant qu'il feroit avilé avec le Plenipotentiaire du Roi de Pologne: Que les Généraux de chaque armée auroit jurisdiction sur leurs troupes e Que celui des Princes alliez qui setoit en personne dans l'atmée, auroit le Commandement général, en sorte néanmoins qu'il ne seroit tien que de l'avis & du consentement des Généraux : Que sa plusicurs Princes alliez se trouvoient dans l'armée, ils commanderoient chacun leur jout alternativement, en ptenant néanmoins conseil des autres, ainsi que ci-dessus: Que si la guerre se faisoit dans le Païs d'un des alliez. il en auroit la direction: Que s'il n'y avoit que des Généraux dans l'armée, les choses se feroient suivant les resolutions qui se prendroient dans le Conseil: Que si les Armées ou des Compagnies passoient par le Païs d'un des alliez, il leur soumiroit gratuitement des vivres; mais que si elles sejoumoient, les autres alliez rembourseroient celui qui auroit fourni les vivres : Qu'on prieroit le Roi de Dannemarc & les Hollandois d'entrer dans cette alliance : Que ce Traité dureroit jusqu'à la paix : Qu'on ne pourroit faire ni paix ni tréve que d'un commun confentement: Que l'Electeur mettroit garnison & retiendroit jusqu'à la paix les Places qu'on prendroit dans la Poméranie Occidentale qui est la même que la Citérieure que les Suédois poliédoient: Qu'on ne quitteroit point les armes, à moins qu'il ne rentrât dans les lieux & dans les droits que la Suede avoit extorquez de lui par le dernier Trairé fait à Stetin: Enfin que si aptès cette guerre finie l'un des deux Alliez étoit attaqué pat le Roi de Suéde à l'occasion de ce Traité, le Roi de Hongrie envoveroit douze mille hommes au fecours de l'Electeur, & l'Electeur fix mille au fecours de ce Roi.

## XLII. Traité de Cologne sur la Sprée entre les mêmes,

### Pour une ligue défensive.

LE Roi de Hongrie & l'Electeut de Brandebourg voulant s'unit encore plus terroitement, & pourvoir à la défense de leurs Etats, passéent en cette même année 1658, un autre Traité à Cologne sur la Sprée pour une lique défenfive.

Par es Traité la convintent, Que fi l'un d'eux étois amqué pu le Roi de Suéde up tré Allar, étoir le Roi de Houge deu fin Ropusante à Etua brédiaiste fistre dans l'Empire ou hors l'Empire, à l'Ekcheur de Brandebourg dans se Estra Partimoniaux, o dans ceux qui avois caqui pur la less cOllashung ou pur les Traite à Velaur & de Bigdal, di a temosyneum ci diposoperate un most après et lover le Roi de l'Houge à l'Ekcheur quiure mille Crevant & deux mille hommes de pois, à l'Ekcheur au Roi de Hougeri d'eux mille chevaux & deux mille hommes de pois, le talcheur au Roi de Hougeri d'eux mille chevaux & deux mille hommes de pois, le tout avec l'aparell militaire la l'Intillure convenable : Qu'ils ne ferioten point néamnéss tenun d'envoyre ces secons, lorigair à agnésime courre l'Enment commun, le conséquence du précident Traité de Ligo enforirer ce par le moit de parties étois anapole en deure moitone par les Suédens ou par leurs aller, l'aute des parties étois anapole en deure moitone par les Suédens ou par leurs aller, l'aute passes de la conséquence du précident Traité de Ligo enforirer ce par le me de partier et de l'aute de

Commercial Commercial

cette guerre finite, ce fecours feroit foumit en tout cas contre le Roit de Soide; mais qu'il légend de les alleus; a la né fecour foumit qu'en cas qu'il enqualitéer conjouissement avec le Roit de Soide (» Que cellu ai fecours depuid les troupes fornient employées, les fountions les vitere cas qu'illeur mont le configure de la companient de la

L'Elécteur de Brandebourg ayant fait ces Traitez, envoya des Ambassadeurs vers le Roi de Suéde pour luit propofer la paix avec la Pologne en lui reflituant la Prusse; mais comme ce Roi savoit les engagemens que ces Electeur avoit pris avec ses Ennemis, il renvoya ses Ambassadeurs sans leur vouiori don-

ner audiance.

Le Roi de Suéde étant, auffi-tôc après avoir renvoyé ces Ambaffadeurs, rentré en guerre contre le Roi de Dannemarc au préjudice de la paix de Rofchild , l'Electeur de Brandebourg marcha en perfonne à la tête des troupes des Rois de Hongrie & de Pologne & des fænnes au fecours du Dannemarc.

#### XLIII. Autre Traité entre les mêmes,

## Pour le même sujet. Octobre 1658.

LE Roi de Hongrie étant parvenu au mois d'Août de cette même année 1658. à la dignité Impériale, fit le 9. Octobre fuivant avec l'Electeut de Brandebourg un nouveau Traité de Ligue défensive confirmatif des précédens.

En confiquence de tous ces Traitez l'Empereux & cet Electeu strupérent en lance 165, p. 18 Pominaine où la pietura diversi place x e difféçerent serien. Mais toutez choies futern depuis termise en leur premier état par le Traité de paix ceur de Brancheourg d'une part, & Roi de Suide d'à-précim de Tautre, fains que Electeur de Brancheourg d'une part, & Roi de Suide d'à-précim de Tautre, fains que Flecteur de Brancheourg d'une part, & Roi de Suide d'à-précim de Tautre, fain que l'Endereur de Brancheourg d'une part, & Roi de Suide d'à-précim de Tautre, fain que l'Endereur de Brancheourg d'une part, de l'autre, fain que l'Empereur lui avoit promis.

#### XLIV. Traité entre les mêmes,

#### Pour renouveller leur alliance, 1666.

L'Empereur fit un Traité avec ce même Electeur le 10. Mai 1666: pour renouveller durant dir années l'alliance défensive qu'ils avoient faire ensemble le 9. October. 1658.

#### XLV. Traité de Berlin entre les mêmes,

## Pour le mêmefujet. 1672.

L'Empereur & l'Eledeur de Brandebourg voulant s'oppofer aux progrès du Roi qui venoir d'entrer en guerte contre les Etats Généraux, firent un Traité à Berlin le 25, Juin 1672.

Dans les articles publics de ce Traité il ne paroit être fait que pour confirmer & tenouveller pour dix années Palliance défenfive qu'ils avoient faite le, 9. Octobre 16§ 8. et nolitire continuée pour dix autres années le 10. Mái 1666. & pour mainterir les Traitez de paix d'Oinabrug, de Clèves, des Pyrénées, & d'Air-La-Chapelle. & la Transafion entre l'Électru de Colognes & la ville de Colognes; de forte

qu'ils promettoient de joindre leurs armes pour ce fujet,

Mais par des articles fectest tils convintents, Qu'ils' totalquient chacun douze mille hommes enfe cite fortis ; Qu'ils n'entrependeziont rinn que d'un commun confermement ; Qu'ils ne fronten auxun changement au désavanage de la Religion Cattologie. Que la Villé de Bétme fronte conférée dans l'étate apougl elle écit alors, par l'autorité de la la comme de l'article de paix des l'étates apougl elle écit alors, par l'autorité de paix des l'étates de l'Arke-la-Chapelle, écitet dans l'épérance que le Red d'Elappele froit tend de lui forentir un futible.

En conféquence de ce Traité l'Empereur & l'Elecheur attaquérent l'Evéque de Munfter, comme infracteur du Traité qu'il avoit fait à Cléves avec les Etats Généraux: mais nous avons vu ailleurs que le Viconte de Turenne ayant repoullé l'Electeur dans ses Etats l'obligee en 1673, de faire si paix avec la France & se alliez, pat

les Traitez de Paris & de Vossem.

# XLVI. Autre Traité de Cologne sur la Sprée entre les mêmes & autres,

#### Pour un armement. 1674.

Empeteur ayant perfiude à l'Eledeur de Brandshourg que rout l'Empriler ayant déchait la puetre à la France, in réniet plus out odifévere la ritec de Paris & de Vollém qu'il avoit faits avec le Roi , cet Eledeur fit le premier juillet « fez, un nouveur Tritiés avec l'Empeteur, le Roi d'Effegupe, de les Enas Généraux, par lequel il t'obligea de reprendre les armes courtes fin highéf, pir avançué amplement dans le Liver ; Chap, a, quelles fourit les conditions de ce Traité & comment il fitt exécuté de part & d'autre : ainsi je ne les répéreasi point feit.

## Traitez entre les Empereurs & les Electeurs Palatins.

Ouir le Sévien pére commun des Dues de Busiéne & du Contre Palizins, aux deux fils Rodolphe & Louis r. Rodolphe alguel dérent la Branche Rodolphine ent pour fon parage le Palainne du Rini de Electorar, de Louis fut Due de Busiére enfaite Emporeux. Louis indigaté que fon frére Rodolphe ne lui cêt pas donné fon luftinge pour eure Emporeux, plu ôta fe Eust en 1377. Se particular de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra

les rendit qu'en 1319, à les Enfans; à condition que, fuivant un Traité qui fut paffé pour cela à Pavie, l'Electorat feroit alternatif entre la Mation Palarine & celle de Bayière. Charles IV. caffà cette Transcition à Numemberg en 1339, comme ayant été faite avec des mineurs dans la Mation Palatine ou Branche Rodolphine.

Dans les guerres que Charles-Quint eur contre ceux de la Confession d'Augs-bourg, les Electeurs Palatins se tintent toûjours neutres; quoiqu'ils eussent embrasse cette Religion: de sorte que les Empereurs n'eurent point lieu de se plaindre de leurconduire. Mais au commencement de ce sécle Frédéric IV. Electeur Palatin se rendit le Chef de l'Union Protestante qui avoit été formée pour résister aux desseins de l'Empereur Rodolphe, fur la Succession de Cléves & de Juliers: ensuite son fils Frédéric V. accepta au mois de Novembre 1619. la Couronne de Bohéme que les Erats de ce Royaume lui déférerent. Cette ambition mal réglée fut la cause de la ruine de cette Maison; puisque non seulement Frédérie se vit après la perte de la bataille de Prague, chasse de ce Royaume qui ne lui apartenoit point, mais Ferdinand Second l'ayant mis au mois de Janvier 1621. au Ban de l'Empire, il fut dépouillé de tous ses Etats Patrimoniaux : le Duc de Baviére s'empara au nom de l'Empereur du haut Palatinat & d'une partie du bas ; & les Elpagnols occupérent le refle du bas Palatinat fois la conduite du Marquis Spinola , fans que Christian Duc de Brunswic. Frédéric Marquis de Bade-Dourlac, Ernest Comte de Mansfeld, & les autres qui avoient embraffé le parti de l'Electeur Palatin le pussent empceher. Ces Princes ayant été défaits en divers combats & obligez de se retirer d'Allemagne, les Bavarois & les Espagnols demeurérent absolument maîtres des Etats du Palatin, où ils introduisirent l'exercice de la Religion Catholique, & établirent divers Couvens de Religieux.

# XLVII. Négociation de Colmar entre Ferdinand Second & Fréderic V. Electeur Palatin.

## Pour fon rétablissement. 1627.

P Endant que pluseurs Princes d'Allemagne tichoiers de défendre le Palain par la voye des armes, Jacques I. du nom Roi de la Grande Bretagne beau-frie de c Prince & Chittlan IV. Roi de Damensare qui évoir concle de l'Elektrice la finance, avodent audit cent la même chosé par la voye de la négociation dans les mêmes (±11, le St-ia). Offinat d'Oblige le Palain de demander paudon à l'Emparur à genoux, & de rennocer une pour lui que pour s'es enfans à se présentions in la Couronne de Bobiere, moyennant quoi si d'emandonie qu'il fit réabil en fa

dignité & dans les Erats, ainfi qu'il en jouilloit avant ces troubles.

L'Empreura avoit cé fi offentle par le Palains de avoit fuit de figurades dépends ann cette gentre, qu'il ne pouvoir le résolute de la histile 1 aéguite Eleforale, & de lui pardonner ainsi granitement, fut rour dras un tema aquel les Partidias du Palain avoient roispour les armes à la main, & excepçiont diverde hobilitez dans les Provences hérodiciente de la Maison d'Autoribee. Afust il continus de muit le Palain en transferant foe Electore au Due de Barvière au mois de Riverte de la Continus de la Continus de la Continus de la Continus de la Continuis de la Continuis

au Palatin; & par le 2, ils convinsent d'une tréve de dix huit mois dans l'Em-

Le Roi d'Angleure efférie cependant obsenit le résublifiement de fon gendre musiunt le Prince de Galles fon fin sur leffinate d'Edipogne; mist ce masign n'ayant pas résifit, ce Roi éveint éfénis peu avant que de moutri, de poufuirure ce réabilifiement par la voye de sarmes. Nous avons vique le Roi Charle Permite fon fils, le Roi de Dannemure, se plofeuru Princes d'Allemagne fe ligiérers pour fiet la guerre faire en fiet à l'Empreserr, muis que le ficce son fit multieneure pour le Roi de Dannemure & cei Princes II, qui funer détits en pluficurs batailles put les Grénatus d'Empreseru de la Ligue Carbolique.

Cente voye ne étuilifate pas, les Dois de Lorraine & de Wittensburg Gentermiet en 416-86, pour mosquents Jeconomosimente de Palatina avec l'Empereur; ils en écrivients à l'Empereur quis fie déclurer au mois de Décembre de cent même aunée les conditiones fous lesquelles el confertiore faurdineur au Palatina; c'elt à Évoirei que ce Prince lui demandair passéon à genour ét errocoçit à les prémissons fur la Bodiéne, que la significa Eléctroriel demandair au Dac de Buviere, que l'extrecte de la Re-ligions qu'entre de la Rougions de la Cortan de Palatina, c'elt à fourier, le la Cortan de la Cortan de Palatina, c'elt à l'activité de la Cortan de l'administration de

Le Palatin, après avoir longtems délibéré sur la réponse qu'il feroit à ces prosolitions que ces Princes lui avoient communiquées, demanda & obtint une Conférence à Colmar entre les Commissaires de l'Empereur & les siens : les uns & les autres s'y étant rendus le 18. Juillet 1627, les Députez du Palatin accordérent le premier article, pourvû qu'il fit cette foumission par un tiers, & qu'il fut rétabli dans ses biens patrimoniaux sans aucune diminution de sa dignité Electorale & de ses Droits Regaliens & autres : à l'égard du second article ils consentirent que le Duc de Bavière & le Palatin portassent tous deux les titres d'E+ lecteurs pour en faire les fonctions alternativement, à condition que cette dignité reviendroit au Palatin & à ses Enfans après la mort du Duc de Bavière; pour le troisième ils le refulétent absolument comme une chose musice & contraire à la conscience du Palarin; 8t ils eutent bien de la peine à consentir qu'il restât dans le Palarinat deux ou trois Couvens de Religieux , où les Catholiques augoient le libre exercice de leur Religion ; 2 condition qu'il auroit toujours la Souveraineté & Jurisdiction fur ces Monaftéres: enfin ils se défendirent de promettre le 41 article, attendu qu'il étoix absolument impossible au Palatin d'y fatisfaire; son Pais & fes Sujets étant fa rainez, qu'à peine poursoit-il trouver dequoi y subfiftez avec sa famille après son rétablissement.

Ges réponfes du Palatin furent rédigées dans un procès verbal qui fut figné par les Députez des trois Princes , mais l'Empereur l'ayant viù, ne voulut point se contenter de ce que le Palatin promientone. Ainfi comme celui-c-î ne voulut- rien offiré davan-

tage, la négociation fut rompué & on n'en parla plus-

La voye-d'accommodement étant ainfrironpage, l'Empreum diffords de Enst de Plastin comme d'un bien à l'ai separatent, si moyer de Ben qu'il avoit fallminé course lui. Ainfi nous avons vu ditis ce 'même Chap. Nomb, a 1, que jour de gager la hause Aurathe des maiss de l'Itledancé de Nière, il alur enfair en 16.88, une parte du bas Platiente & cour le haur, à l'exception des Baillages de Buckfelton, de Veiden, & de Bleyentfien qu'il donna au Dué e Neabourg. Il donna au flac de Veiden, de de de Bleyentfien qu'il donna la l'étique de Gemecheim qu'il donna il Archibde Léopold, parce qu'il éroit à là bienfânne. Il donna enotre on ventie au Landgree de Dermethe is Baillages d'Oberge de Commerchiem qu'il donna il Archibde Léopold, parce qu'il éroit à là bienfânne. Il donna enotre on ventie au Landgree de Dermethe is Baillages d'Oberge & C'Umthad, & il con-

vint que l'Electeur de Mayence rentrât dans les Bailliages que les Palatins tenoient dans le Bergiftrat en engagement de fon Archeveché. Enfin que les Evêques de Vormes & de Spire, & le Grand-Maitre de l'Ordre Teutonique s'emparaillent aufit des lieur du Palatinat qu'ils précendoient leur apparetair.

## XLVIII. Négociation de Ratisbonne entre les mêmes,

## Pour le même sujet. 1630.

NOus avons manqué alleurs que l'aggrandiffement du Duc de Baviére & fon élection à la dignité Eléction à rovoir jiranii plu au Roi d'Elegene qui confervoir coijoun l'ancienne jaloufie de la Maifon d'Ausriche course celle de Baviére. Celt-pourquei di ne voulue point qu'en 14-21, fon Ambsildeur affilità è la cérémonie qui fur faire à Raubbonne lorique Maximillen für promu à l'Electorat, et lorique 14-5, in a de la la pair avoir le soit à Angeleure, il fe joi-gui avoc ce Roi pout obtenit de l'Empereur le récultéfiement du Palatin dans fa di-guité du més le dispuir de dans fa che de l'acceptant de l'acc

Ces deux Rois s'étant donc joints an Collége Electoral obtinrent que les Députez du Palatin puffent venir furement en cette même année à la Diéte de Ratisbonne: ces Députez Golicitérent conjointement avec l'Armbaffadeur d'Angleterre que l'Empereur voulût pardonner à leur maitre & le rétablir dans la dignité Electo-

rale & dans le haut & bas Palatinat

L'Empreux trinoignant vouloir avoir égant aux folikitations de ces deux Rois & Colleg Elechon, d'éclars an perfénce des Elechons qu'il vouloir avant toutes chofes que le Palatin Frédric lei demandir en personne pardon avec la foumiffion en qu'il qu'il renoiçt taux pour les goup pure la hiériers aux Royaume de Bohémes, qu'il renoiçt aux dir à l'Elechons, & qu'il ne pût à l'avenir entret en aocune alliance mi affiter aux Décès de l'Empire.

Ces conditions ne platfant point aux Députez du Palatin, ils preflérent l'Emporeur de vouloit déclarer nettement comment îl en vouloit ufer à l'égard de la dignité Electorale & des Ents du Palatin; ils demandérent qu'afin qu'on pût traiter plus facilement, il vouluit avant toutes chofes abfoudre leur Maitre du Ban Impérial.

L'Empereur déclara daus le Recès ou Derret consenante les réfoutions de cette Déc, qu'il ne pouvoir abbout le Palanti de foi Ban fansi frivoir ce qu'il voidoit faire pour obsenir cette grace, & qu'encoure que le Palatin cir fait diverde chois qui le rendoire indique de paudon, friamonis en condificiation des inflatence des Rois d'Efigues et d'Angleterre & du Collège Eleberati, il énit piré, pourri que le Paint accompil le conditions mentionnées cidefinis, de l'Abbouder de Ban, & de lui donner dans la partie du bas Palatinat occupé par les Efiguenols des revenus infire pour fosserie la déguide d'Princis.

Lé Palatin n'ayant point voulu accepter ces conditions demune sailé hour d'Allenagne, judqu'à esque le Roi de Sudor é fanta entre fisse prietrate de vouloit réablir les Princes que l'Empereur avoit déposilles de leur Etats, ce Prince le vint couver, & en fait traité non foillement comme l'écheur, unais même comme Roi de Bohrine : mais il jouit peu de ces bonneurs énant mort à Mayience en 45 s., dans le même cums que fen truopes venointe de reconvert FankenXLIX: Articles du Traité de Prague entre Ferdinand Second & Jean George Premier du nom Electeur de Saxe,

## Pour les intérêts du Palatin. 1635.

Uoique l'Electeur de Saxe eût contribué pour chaffer le Palatin de la Bohéme & des Provinces qui en dépendent, il ne laiffa pas d'intercéder pour son tétabliffement dans ses Etats patrimoniaux, & de s'opposer durant quelque tems à la translation de son Electorat au Duc de Bavière. Il travailla encore pour obtenir son rétablissement lorsqu'il fit traiter la paix de Prague : mais lorsque l'Empereut lui eut fait connoître que tous les Electeurs étoient convenus dans l'assemblée qu'ils avoient tenue à Mulhauzen en 1627, que le Palatin étoit la cause de tous les malheurs qui avoient affligé la Bohéme & l'Empire, & que lui même avoit été obligé pour subvenir aux frais de cette guerre non seulement d'emprunter pluseurs millions d'or, mais auffi d'engager une bonne partie de ses Etats à divers Princes, cet Electeur, qui d'ailleurs avoit peu de considération pour la Maison Palatine, laquelle avoit pris hautement le parti de ses parties adverses dans la contestation pour la succession de Cléves & de Julliers, n'infifta pas davantage pour le rétablifiement du Palatin dans sa dignité & dans ses Etats. Nous avons vû qu'il ne voulut rien innover à ce que l'Empereur avoir fait fur ce sujet en faveut de l'Electeur de Bavière & de la Branche Guillelmine.

Cer Electur voulux néammoins pourvoir en quelque maniére à la libíflitance de la Mérie de de Enfin de Platinia, é comme la vauve de cer Electur avoir été dépossillée de oous fes biem, quoiqu'elle n'elst point participé à tout ce que fon fils
avoit fair, il fit infétre dans le Traité de Prague qu'il lus levoit pour ce que fon fils
avoit fair, il fit infétre dans le Traité, v, sit s'abuniliosent convenziblement devant
l'Empereur, il leur fournisoir, non par aucune obligation mais par grace, de quoi
pouvoit foureit à déguité de Prince.

"Challe Louis fils hie de Frédéric V. ne far point content de ce Traité; au comircie il fre pubble em 1s és, eus prosentiaros aderdites aux l'activas difienble; à Ratisbonne pour l'éléction d'un Roi des Romains, duns laquelle il préemdoir que avrage point point de la frenche de l'agent éléctric duit en l'activa le la firmille, & qui lievare la Bille d'Or & les Confliuncions de l'Empire un field en l'activa le la firmille pe en fin en interne point de fon pére, mus la reçoir par le doire du farge en verm de la première conocilion qui en a été faire à fort fine de l'activa de la firmi en l'activa de la firmi en l'activa de l'activa de la firmi en l'activa de l'activa de l'activa de la firmi en l'activa de l

Ce Prince voyate que fer ponethations & fe soften a ropéroient rein pour lui, vous du mei yeu luy que de armer, & vayant levi use armée condicibles pur le fectour du Roi d'Angleerne fon oncle & de drens autres Princes, achtet de Súédois en feija. Ils Ville de Meppon en Werbhalle pour en faire le férge de la guerre, Mais fon entreprile n'eur pas un bon facet; , le Impériaux syant en la mème fumpir la Place de Meppon, & Nayant délair enfaite, en force que not fon armée fur diffipée, le Prince Robert fon frére fut fait prifonnier, & il eur l'ul même bien de la point à fe faith que

## L. Négociation de Vienne entre Ferdinand 111. & Charles Louis Comte Palatin,

#### Pour fon rétablissement.

"Harles Louïs voyant que la voye des armes ne lui étoit pas plus favorable qu'à fon pére recourur à la négociation : il employa la médiation du Roi de Dannemate auprès de l'Empereur Ferdinand III. L'Empereur ne voulut point donner d'abord de passeports pour les Députez du Palatin; mais il convint seulement d'une conférence entre les Ministres qu'il avoit à Braxelles près du Cardinal Infant & les Ministres du Roi d'Angleterre & du Palatin. Mais on ne conclut rien en ce lieu-là. chacun étant toûjours demeuré ferme dans ses prétentions sans en vouloir rien relâcher.

Le Roi Louis XIII. ayant enfuite obligé l'Empereur en 1641. d'accordet des pasfeports pour les Députez que les Palains voudroient envoyer à l'affemblée pour la négociation de la paix générale, le Roi de Dannemarc obtint aussi de l'Empereur en la même année des passeports pour ceux que les Palatins voudroient envoyer à la Diéte de Ratisbonne pour y traiter fon accommodement par la médiation de ce Roi & du Collége Electoral; il espéroit que l'affaite s'accommoderoit plus facilement, si elle se traitoit à la Cour même de l'Empereur. Le Roi de Dannemarc ayant fait favoir cette réfolution de l'Empereur au Palatin qui étoit alors près du Roi d'Angleterre, ce Roi & le Palatin envoyétent des Ambassadeurs à Ratisbonne, L'affaire ne pût être traitée en cette ville, parce que l'Empereur s'en retourna à Vienne après la conclusion de la Diéte : les Ambasfadeurs des Rois d'Angleterre & de Dannemarc, des Electeurs & des Palatins le fuivirent, pour voir si on pourroit accommoder cette affaire qui étoit la source de tous les troubles d'Allemagne.

Lors qu'on entra à Vienne en négociation les Ministres du Roi d'Angleterre & du Palatin demandétent qu'on rendît à ce Prince le haut & le bas Palatinat, ainsi qu'il en jouissoit en 1618, avec la dignité Electorale & rous les priviléges & droits qui en dépendent; qu'on lui rendir tous ses titres; qu'on le dédommageât de tous les ravages qui avoient été faits dans fon Païs; qu'on lui rendîr tous les revenus qu'on en avoit perçus & pû percevoir, & toutes les contributions qu'on avoit fait payer à ses Sujets; enfin que le Palatin Louis Philipe son oncle füt ausli rétabli dans ses Etats.

L'Electeur de Baviére, dont dépendoit en grande partie l'accommodement de cette affaire, offrit d'abord de remettre à l'Empereur ce qu'il occupoit du bas Palatinat après qu'il auroit été rembourfé des frais de la guerre, & le haut Palatinat quand on lui auroit rendu les treize millions qu'il lui avoit coûté: l'Ambaffadeur d'Espagne offrit aussi de la part du Roi son maître de rendre ce qu'il occupoit dans le bas Palatinat

fous la même condition d'être rembourfé des frais de la guerre.

L'Empereur moyennant ces consentemens dorina sa déclaration par laquelle il prometroit que pourvú que les Enfans de Frédéric lui fissent une soumission convenable & renonçaffent à tous les Traitez qu'ils avoient faits contre lui & contre l'Empire & la Mailon d'Autriche, il leur pardonneroit tout le passe, qu'il leur rendroit tout ce que le Roi d'Espagne & l'Electeur de Baviére occupoient dans le bas Palatinat en l'état qu'il étoir alors; qu'au lieu du Bailliage de Germersheim on rendroit aux Palatins le prix pour lequel il leur avoit été engagé 3 qu'on ne rendroit aux Palatins le haut Palatinat qu'après que le Roi d'Angleterre lui auroit payé treize millions de florins, afin qu'il put en les rendant à l'Electeur de Bavière dégager la haute Autriche; qu'en attendant le payement de cette fomme, l'Electeur de Baviére con-tinueroit dans la jouïssance du haut Palatinat; que le Comté de Cham lequel d'ancienneté appartenoit aux Ducs de Baviére ne feroit point compris dans cette 11- seftiturestitution; que l'exercice de la Religion Catholique, les Couvens des Religieux & les Colléges des Jéfuites subsisteroient dans le haut & dans le bas Palatinat; que les donations & infeodations faites par l'Empereur au profit de l'Electeur de Baviére dans les deux Palatinats, & les jugemens & transactions fubfilteroient; qu'on ne pourtoit faite aucune demande en testitution de fruits, pu en dédommagement de toutes les pertes souffertes pendant la guerre; que la di-gnité Electorale séroit conservée à l'Electeur Maximilien & à ses descendans mâles de la ligne du feu Duc Guillaume de Baviére; qu'après la mott de ces trois héritiers mâles du Duc Guillaume, la dignité Electorale passéroit au plus prochain descendant mâle de Frédéric, & après sa mort au plus prochain successeur du Duc Guillaume. ensuite ainsi alternativement entre les branches Palatines & Guillelmines. Au reste il renvoya à la Cour de Bruxelles l'affaire du Palarin Louis Philipe; & à des Traitez particuliers les prétentions des Landgraves de Darmstat sut les Bailliages d'Umstar & d'Usberg ; & les contestations entre le Marquis de Bade & ce même Palatin Louis Philipe touchant le Comté Citérieut de Spanheim.

Les Députez du Palatin déclarérent dans leur réponse, qu'il ne pouvoit convenir d'avouër que son Pére ni lui eussent fait aucune chose qui méritat qu'il en demandat pardon à l'Empereur; qu'il ne pouvoit non plus s'obliger à fouffrit dans ses Etats l'exercice d'une Religion contraire à la fienne, à quoi l'on n'obligeoit pas le moindre Etat Immédiat de l'Empire; que les monnoyes étoient fort basses en 1623. de forte que les frais faits par le Duc de Baviére ne montoient pas à treize millions effectifs, mais que quand cela feroit il feroit injusté, même impossible de lui faire racheter son bien treize millions, après l'avoir pullé & chasse de son Pais pendant vingt années; sur tout le Duc de Baviére voulant retentr le Comté de Cham, & les Archidues la Prévôcé de Getmersheim; que cette alternative dans l'Electorar étoit contre la Bulle d'Or; qu'il étoit injuste que l'Electeur de Mayence après avoir joui vingt ans du Bergstrat, le pût retchir en rendant seulement le prix de l'engagement; qu'il en étoit de même de l'Evêque de Vormes; enfin qu'il ne pouvoit consentir que l'Electeur de Baviére, le Landgrave de Darmstat, ni autresrennssent aucuns hefs dependans du Palatinat. Ainsi ils conclurent à ce que le Palatin fut entiérement rétabli dans sa dignité & dans ses Etats sans aucune diminution, de même que son Pére en jouilloit avant les troubles.

Dans la suire étant pressez par les Ambassadeurs du Dannemare de se relacher de

leurs prétentions pour avoir la paix, ils promirent, pourvû que les Palatins rentrafsent dans tous leurs Etats tels qu'ils les possédoient en 1618, sans en rien démembrer, & qu'on proposat un expédient tolérable touchant la dignité Electorale, ils promirent, dis-je, que le Roi d'Angleterre payeroit pour le Palatin en certains termes la fomme de fix cens mille Richedales, à condition qu'on ne lui pour-

roit plus tien demander pour ce fujet.

A l'égard de l'Electeur de Bayiére, il foutint que l'affaire des treize millions n'avoit aucune connexité avec le haut Palatinat, qu'il avoit des l'année 1623. remis à l'Empereur deux millions, & qu'il avoit fair connoître lorsqu'il avoit compté avec lui, qu'il n'en pouvoit plus rien diminuer; qu'on lui avoir engagé la haute Autriche pour le fujet de cette fomme; que c'étoit une facilité qu'il avoit eue de vouloir bien, prendre en payement de cette dette le haut Palatinat & une partie du bas; qu'à l'égard du bas Palatinat, il étoit prêt de le remettre à l'Empereur pour en faire ce que bon lui fembleroit, pourvû que les autres qui en avoient aussi que que partie, en fissent la même chose, & que le Palatin se tint satissait moyennant cela; qu'il étoit aussi prêt de rendre le haut Palatinat à l'Empereur, en le rembourfant du prix de son acquisition, ou en lui engageant de nouveau la haute Autriche; qu'il en usoit à l'égard de l'Empereur de même, que les précédens Archiducs d'Autriche en avoient use à l'égard de ses prédécesseurs Ducs de Bavière, lesquels avoient cédé une partie considérable de leurs Etats aux Archiducs pour payement des frais que ceux-ci avoient faire lorsqu'ils les avoient défendus contre les Palatins ; qu'enfin à l'égard de la dignité Electorale , quoique par le Traité de Prague elle cit été transférée à la branche Guillelmine , il donneroit néanmoins les mains au tempérament proposé par l'Empereur.

Comme l'Empereur se pouvoir d'une par fi rifoudre de payer treixe millione définires au Due de Baviére ni de la engaper de nouveau la hause Austriche, & que d'autre part il ne vouloir pas irriter cet Electure qui étoit fon plus ferme appui, en li Gant le haur Palaitant fans lui rendre le prix de 6 no acquistion ou fon permier gage, il ne voulou point faire d'autres proportions que celle qu'il avoir défig faires i foi en que l'Amadisfauer d'Anglestere abyant pas pouvoir d'offrit

autre chosé que ce qu'il avoit fait, se testra, & fut peu après suivi par les Députez du Palatin.

Le Palatin Louis Philipe voyant la négociation rompue, demanda d'être rétabil dans son appunage comme n'étant point impliqué dans toutes les affaires de fus son frére: mait il ne our fine obbernit alors : toute affaire fut rentile à une autre affen-

blée qu'on proposoir de faire l'année suivante.

## L.I. Articles des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand 111. le Roi Louïs XIII. & la Reine Christine,

#### Pour les intérêts des Electeurs Palatins. 1648.

Es choses demeurerent en cet état jusqu'à ce qu'on s'assembla à Munster & à Osnabrug pour y traiter d'une paix genérale. Les Suédois y demandérent d'abord la reflirution entière du Palatin dans fa dignité & dans fes Etats, ainfi qu'il en jouissont avant les troubles; les Impériaux n'y voulant point consentir, offrirent en 1646, de lui rendre le bas Palatinar à condition qu'il n'y changeroit rien dans l'exercice de la Religion Catholique qui y avoit été introduit , & à l'exception du chemin des Montagnes ou Bergiftrat qui demeureroit à l'Electeur de Mayence, du Bailliage Impérial de Germersheim qu'il laisseroit aux enfans de l'Archiduc Léopold, & des autres biens qui avoient été vendus ou donnez au Landgrave de Hesse-Darmstat , à Jean Comte de Schaumbourg , & au Baron de Branser, desquels il laisseroit jouir les Donataires ou acquereurs : à quoi ils ajoutérent encore depuis, que l'exercice de la Religion Catholique feroit confervé dans les Monastéres d'Herd, & d'Eussersthal situez dans le Bailliage de Germersheim; que les Couvents de Limburg, de Nort, de Hornbach, & de Spanheim demeureroient à leurs anciens possesseurs; que les donations & inscodations faites par l'Empereur & par l'Electeur de Baviére libbsifteroient, comme aussi les transactions & dispositions des Eglises de Neuhaus, & de Sintzheim en faveur de l'Evêque de Wormes, & que la Noblesse immédiate & les Gentilshommes seroient maintenus dans leurs biens & priviléges. Enfin les Ministres de l'Empereur demandérent encore que la dignité Electorale & le haut Palatinat demeuraffent au Duc de Baviére & à toute la branche Guillelmine, moyennat quoi on créeroit un huitième & dernier Electorat qu'on donneroit au Palatin.

Le Palatin ne vouloir point de coas en tempéramens, domandant une entiére réditation : il prétenduci que quand fon Péra aurait pédé, cet ne devoir pas suive à fac enfins ni aux aureir Princes de fa Maifon, qui n'avoient point eu de part à fon enterpétic mais les Impériaux lai objectoient qu'il avoit affit hi mèter point jes aums à Meppen comre l'Empereur, & qu'il avoit tituir les traces de ponci jes aums à Meppen comre l'Empereur, & qu'il avoit tituir les traces de

Les Suédois pour ne point augmenter le nombre des Electeurs proposérent d'abord que l'Electorat fur alternant entre les Maisons de Munic & d'Heidelbert de l'étable de l'éta berg , enfaire quand ils vitent qu'on fenit rifolu de créer un haichtiene Eledatat, la dérannderent que ces deux Maifora possibilitént l'une appét Jaure le premite Electorat, & que le Palain neural dans tous sie Earst hormis dans le Comité de Cham qui demeurencie engagé au Duc de Baviére pour une fomme d'argent, moyennant baquelle le Plalains le pourroient roujours reture y, é que le bas Plalainst ne fist point dimininé par les donations faires par l'Empereur, ni chargé de l'obligation de fouffirir l'extrect de la Relation Catoloique.

Le Dur de Bawiére demoua ferme à voudoit robjours conferve le premier Eleccora de vour le haur Palatinat; en quoi il fur feconda par la France, quelques efforts que les súdeits de les Palatins fillent pour gepter le fuffrage de cette Couronne. Tous les Esass de Efranjere de la Nobellée même numédate ayant ognié pour l'Elecleur de Bawiére, de dépairé vers les Suddoits pour svoir leur confintement, ils ne purent riffier à ce que tour l'Empire vouloit. i fi blim que la choés fur conclué malgré les Pa-

latins, de la manière que l'Electeur de Bavière le souhaitoit.

Ainfi on laissa au Duc de Baviére, comme je l'ai marqué ci-devant, la dignité Electorale que les Palatins avoient possédée ci-devant, le haut Palatinat & le Comté de Cham: à l'égard de la Maison Palatine, l'Empereur & l'Empire consentirent pour le bien de la paix que l'on créeroit un huitième Electorat pour Charles Louis & ses descendans de la Ligne Rodolphine: Que ce Prince n'auroit que le droit d'investiture simultanée sur l'Electorat , & les autres choses attribuées à l'Electeur de Baviére & à la branche Guillelmine: Qu'il rentreroit dans le bas Palatinat avec tous les droits dont les Electeurs Palatins avoient jouï avant les troubles de Bohéme: Que l'Electeur de Mayence pourroit dégager les Bailliages du Bergstrat engagez par ses Prédécesseurs aux Electeurs Palatins: Que les Evêques de Spire & de Wormes pourroient pourfuivre les droits qu'ils avoient sur les biens Ecclésiastiques du Palatinat : Qu'au défaut d'enfans mâles de la branche Guillelmine, le haut Palatinat & l'Electorat des Ducs de Baviére reviendroient aux Palatins, & le huitiéme Electorat feroit fuprimé : Que les Traitez entre les Maisons d'Heidelberg & de Neubourg pour la succeffion à l'Electorat seroient confirmez, ainsi que les autres droits de la ligne Rodolphine, entant qu'ils n'étoient point contraires à cette disposition : Que s'il y avoit quelques fiefs du Païs de Julliers ouverts, ils feroient évacuez au profit des Palatins : Oue tous les Officiers & Sujets du Palatinat jouïroient de l'amniflie: Que Charles Louis & ses frères rendroient obéillance à l'Empereur & renonceroient au Palatinat tant qu'il y auroit des mâles légitimes de la branche Guillelmine: Qu'ils ne troubleroient point les Comtes de Leiningen & de Daksbourg en la jouiffance de leurs droits non plus que la Noblesse libre de l'Empire qui avoit sa résidence dans la Franconie. dans la Souabe, & le long du Rhin: Que les fiefs conférez par l'Empereur aux Barons de Sckenkhern & de Rudesheim, & à Nicolas George de Reigersberg Chancelier de Mayence, & par l'Electeur de Baviére au Baron de Metternich leur demeureroient: Enfin que ceux de la Confession d'Augsbourg particuliérement ceux d'Oppenheim jouiroient de l'exercice de leur Religion suivant l'état de l'année 1624. & que ceux qui voudroient embrasser cette Religion la pourroient aussi exercer tant en public qu'en particulier.

paus, que in parasauxcer de la constitución de l'acceptant de l'acceptant de la constitución del la constitución de la consti

roidir sur ce sujet, sut aussi obligé de s'en départir.

Le Palatin fut long-term fans vouloir approuver ces articles: mais enfin ne pouvant faire mieux, il les approuva en 1642, de rentra dans fes Etats en 1651. hormis dans Frankendal d'où on ne put faire fortir les Efpagnols qu'en 1653.

Lipaguos qu'en 1033.

Un des principaux sujess de plaintes du Pape Innocént X, dans la protestation qu'il sit contre la paix de Westphalie sur qu'on avoit augmenté en taveur d'un bérétique le nombre des Electeurs qui avoit été sixé à sept par le St. Siége.

#### L.II. Traité de Vienne entre Léopold & Charles Louis Electeur Palatin,

Pour alliance. 1674.

L'Empoeur syant en 1673, envoyé le Contre de Montecución an fectour des Estas Genératas roce une puilfante atraité, le Viconne de Turenne évavaça à fa rencontre judique dans la Francounte i mais n'estas pa affez fort pour s'opofer au puilége de Jarmée Impériale , il fat obligé de le restre sa mois d'Ochére de la mire année judique dans le terres de l'Electura Platina, où quéque toon ordre qu'il y più apporter, il lui fait impossible d'empécher que ces troupes ne cassifiant quedques dominarges aux habitans.

Cali net cade qu'encore que l'armée François fe fit retirée au moit de Novembe (nitrant, Filchour envoya à Venne le St. Sellier dos Scerzuire pour fe plaindre de cous les ravages que les François & leurs allier avoient faits en fon Pais, de pour demandre à l'Empercue fi pontiône. L'Empercue françois nai de des des notre abblament ce Prince des intérits de la Françoi es pontième grande part as chargin que les trouper Françoise las avoient catel, « & cète défigéé de fulfithe puillamment pour emphère qu'il ne fit plus expoé au tribies en François pour le mâter le Courte de Monteccual au nom de l'Empercuer puffi à Vienne le 14. Junvier 1674, un Traisé d'allance avec cet Envoyé au nom de l'Effecteur fon Maior.

Par ce Traité ils convintent que l'Empereur envoyeroit à cet Electeur cinq cens chevaux & deux mille hommes de pied qui préteroient ferment à l'Electeur, & lui obéiroient tant qu'ils demeureroient en son Pais : Que l'Empereur entretiendroit ses troupes à ses frais, hors que l'Electeur leur fourniroit les ustenciles, du vin, de la biére & du fourage: Que si l'Electeur avoir besoin d'un plus grand secours, l'Empereur lui fourniroit encore le plus grand nombre de troupes qu'il lui seroit possible; & feroit en forte que les Cercles de Françonie & de Souabe & les autres de l'Empire lui envoyeroient du secours : Qu'aussitôt que l'Electeur auroit ratifié ce Traité & rappellé tous ses Sujets & Vallaux qui étoient dans les troupes de la France & de ses alliez, l'Empereur lui feroit payer vingt-cinq mille Richedales sur les cinquante mille qu'il prétendoit encore en consequence des Traitez de Westphalie & de Naremberg; & qu'il lui donneroit les autres vingt-einq mille Richedales auffi tôt qu'il auroit commence d'agir contre la France & contre ses alliez : Qu'il le prendroit avec toute sa Maison & ses Etats en sa protection; lui feroit rendre par la paix tout ce qui avoit été promis par le Traité de Westphalie, & tácheroit de le faire dédommager de toutes les pertes que les François & leurs alliez lui avoient fait fouffrir : Que l'Empereur moyenneroit l'accommodement des différends que l'Electeur avoit avec les Électeurs de Mayence & de Tréves & avec le Duc de Lorraine : Que l'Electeur se déclareroit pour l'Empereur & attaqueroit la France & fes alliez de toutes ses forces, lorsqu'il en seroit requis par l'Empereur: Qu'il ordonneroir à ses Ministres à Ratisbonne & ailleurs de s'artacher aux sentimens de l'Empereur: Qu'afin de pourvoir en quelque manière à la fureté de l'Empereur, il·lui mettroit entre les mains le Château & la Ville de Germersheim, où Sa Majefté Impériale pourroit mettre une garnison sufficante : Que l'Electeur en percevroit néanmoins toujours les revenus, & y auroit l'administration de toutes les choses civiles

nées, quand même la paix se feroit plutôt.

nees, qu'aux meins au de c. Trainé dens en lui envoya une copie, voulut râche de cineir Elcheun Epalun de cet naggement aver Elempeurs i du ienvoya, dans ce chiefin Electure Balant de cet naggement aver Elempeurs i du ienvoya, dans ce daffin au mois de Ferrier faivant le Marquire de Berbanse qui lai offire la mélation de SA Majelf for le différend qu'al voiet aver Electure de Mayence de de Bockelham qu'il péréandoir lai devoir apparentie connes hériter ed Duc de gar que fes armées pouvoient lai avoir fair en paffant dans fon Pair. L'Electure qui voudoir compe, demanda son feudiment une réprastron du denmung equi lui avoir écé fair, mais suff une fermes affunnée qu'on rèu utéonir plus de némes, de quioqu'a nita avoir paffe l'Ertairé dévor on lui fiv voie une copie, il térnoigna néamonies que l'Empereur lui avoir promis du fécture pour empécher qu'in e fift que ceta part de Ertapereur. Jes François fe fairfirent de Commeheim & le fortifiérent pour empécher que l'Electur ne le mie entre les mains de l'Empereur.

Cela hia encore davanage Elekteur de deklere la guerre à la France, & de puis a contraiba auseuraç à la puis de Philisbourg dont la parifica l'incommo-doix extrémement : mais il le platgait de l'Empereur de ce qu'il n'avoir pas démolt le froiffications de cert Palex, comme la péretudoir qu'ul la avoir promis lor-qu'il récoit mis en étar de l'alifeger : il fit préfante un Ménoite à la Diéte de Ranctanoe, tendant e ce que les froifications de cette ples ufficient parés. Il denuer an néamonis dans l'alliance de l'Empereur julqu'il ce qu'il accepta le projet de pair que le Roi propole a moi d'Alvail c 167. 8. qui fuit hab de fo tous la Traitez de

Paix qui furent depuis passez à Nimégue & ailleurs.

### CHAPITRE V.

## Traitez entre les Empereurs & les Princes de l'Empire.

Les Princes & les autres Ezzes de l'Empire ne font pas moins Souvenins dans Les mestreiotres , que le font les EleCtura dans leurs terres : de fore que les Emperats on real sin faile en duvelle occasions philerars Traitez seve les Princes & Ezzas de Etrapier. Je padreia dans ec Chaptez de cesa qu'ils cort fain seve les Princes ou avec datures pour les intérier des Princes (est autres leurs de l'Empires, pour meit quelle uvant cest qu'ils con polifez avec les autres Ezza de l'Empires, pour tent quelle uvant cest qu'ils com polifez avec les autres Ezza de l'Empires, pour tent quelle qu'ent de des collegres, de commencerais pour autreil des Capitalisations de l'anque les Empireurs ont fain avec chacun de Princes en parte part pour leur trives, en diatura clorde qu'ils riement dans le Dirés de l'Empire, en dorres promiles Princes Eccléfishiques pallent dans les Dirés es vant les foullers, pe commencetari par les Ducies, le fainvair par les Princes en dansées Electurales, enfaire par les Ducs de Brutavies qu'ont Étance après les Princes de ces Malfons ; e contines ain par les Duc de Metheloux ge de Wirmenburg, les Landgraves de Helfe & les Macquis de Rade qui alternant entreux : enfin je finirai par les autres Princes de Electripes faivares lous, fances.

## I. Article des Capitulations des Empereurs,

Au fujet de la promotion des nouveaux Princes. 1653. & 1658.

Es anciens Empeteurs ne failoient autréfois de nouveaux Princes que rarement → & pour de grandes causes; mais nous avons vû que les trois derniers pour augmenter leur pouvoir dans le Collége des Princes ou pour gratifier des persones auxquelles ils vouloient faire plaisir, ont donné la qualité de Princes à plusieurs personnes qui s'étoient attachez à leur service, & qui le plus souvent avoient tout leur bien dans les Provinces héréditaires de la Matson d'Autriche, & souvent n'en avoient aucun en Allemagne, comme Bethlem Gabor Prince de Transylvanie & les Princes Ratzewil de Lithuanie, & Lubomirski de Pologne & quelques autres. Cette multitude de nouveaux Princes dépendant de l'Empereur , ne peut qu'elle ne déplaife aux Electeurs & aux autres Princes de l'Empire, qui voyent ainsi la puissance de l'Empereur s'accroître dans les Diétes, & des inférieurs devenir leurs égaux: ainsi ne pouvant priver les Empereurs du droit de conférer ces dignitez de Princes, de Contres, & autres, qui est presque l'unique que les Empereurs possédent feuls dans l'Empire, fans que les Electeurs & les autres Princes le le foient auffi attribuez, ils ont au moins voulu le diminuer en obligeant d'une part les Empereurs de ne point élever à la dignité de Princes que des personnes de mérite, & après en avoir donné avis aux Electeurs & aux Princes; & en engageant d'autre part ces nouveaux Princes avant que de prendre place dans le Collége de Princes , de se pourvoir d'Etats relevans immédiatement de l'Empire, & de contribuer ainsi que les autres Etats aux nécessitez de l'Empire.

L'Empreur Ferdanad III. syane Boré à la diquisé de Prince de l'Emprie: Elle Fickier Comte de Hobarcullen, plan Antonic Comte de Eggenberg, Vencellas Chef de la Maifon de Lobkowitz, de Leopol-Philipe-Charia Copte de Salm) a le prépierment on 14.1 a la Diede de Raisbonne pour sour finance dans le Collège de Princes: la future remis à la prochaire Diete, expenditure en leur de l'appear de Certe de Bavier, de qu'ils contribute de l'appear de Certe de devit puyer doui le néculier.

de l'Empire.

6. I

Pour empécher que les Empreuss ne voalissine presier par dessine ces formaliser. Les lécteurs, locivité leutres trécaland IV. Roi de Romains, lu firent prometer par le 45 a racide de la Capinalanon qu'il ne domenoir la qualité de Princer qu'à de présonne qu'il aneur méméré, de qui ausonne dans l'Empire des bens s'utilités pour foureus ceux éginée, & qui avoient dans l'Empire des bens s'utilisées pour foure de la Collège, puséel ce qu'il le fossine pour revour en nouveaux princer dans leux Collège, puséel ce qu'il le visitent pour un Certée de pours un couniègne conforme à leur Eux, & qu'ils eussiers infinée le rout au Collège Eclévoir de 32 notée de pour le contra no Collège febriers.

Le Princes de Fobkenzollem, d'Eggenberg, » & de Lobkowirz syant accompli les conditions qui leur avionet riét impufées à li Diréc de 1441. Firent reçus dans celle qui fe tint encore à Ratisbonne en 1617. & dans les années faivantes : on reçus dans la méen Diète les Princes de Salin & de Demchilten, les héritiers da Prince de Naliai Haldmar, le Prince de Piccolomnii Duc d'Amalfi, les Princes de Naliai Dillembourg, & le Prince d'Avenberg, ausquels l'Empereur svot saifl contrié à disquite d'Princes de l'Empere. Mai i et le porte dans le Recèt co De-

cre

eret de cette Diéte que eeux qu'on avoit reçus cette fois en considération de leur mérite, avant qu'ils eussent fatisfait aux conditions, & acquis des possessions immédiares dans l'Empire, ne pourroient en tirer aucune consequence pour l'avenir; que leurs héritiers ne pourroient prétendre ni voix ni seance dans les Diétes qu'ils ne se fussent pourvus de possessions immédiates, & qu'on n'en recevroit plus qu'après qu'ils auroient fatisfait à ces conditions, & obtenu le consentement des Prin-

Les Electeurs ont aussi obligé l'Empereur d'à présent à la même chose par le 44. Article de sa Capitulation ; voulant outre cela que ces nouveaux Princes ne pussent être reçus que du consentement du Collége Electoral & de celui des Prin-

· L'Empereur d'à présent a encore conferé la dignité de Princes aux Comtes d'Ost-Frize, de Furstemberg, d'Ottingen, de Schwartzemberg, & de Waldeck.

## Traitez entre les Empereurs & les Archevêques & Evêques à Allemagne.

Omme les Archevêques & Evêques d'Allemagne sont presque tous Souverains dans leurs territoires, les Empereurs ont souvent recherché leur amitié pour en avoir du secours dans les occasions, & ont fait pluseurs Traitez avec eux pour terminer les différends qu'ils avoient ensemble. Ainsi dans le siècle passé Charles-Quint engagea en 1537. les Archevêques & Evêques d'Allemagne, dont il pouvoit tirer du fecours, d'entrer dans la Ligue que les Catholiques firent enfemble en ce-te année pour réfulter aux Proteflans, & de laquelle cer Empereur & fon frére le Roi Ferdinand furent déclarez les Chefs.

Lorsque la Ligue Catholique fut renouvellée en 1609, outre les Archevêques Electrum entre lequele celui de Cologne polifichie encore les Evechez de Liège, de Fredingen, & d'Hildesheim, l'Archevèque de Salzabourg, & les Evéques de Bamberg, de Warrebourg, & d'Ankhafta qui ricome les Pube puiffan d'Allemagne, & pluseurs autres Eveques & Prélazs Catholiques y encireme aufil.

Lorique les troubles de Bohéme commencérent en 1619. les Evêques de Bamberg & de Wurtzbourg firent des levées considerables de troupes. Ces Evêques, & ceux de Wormes, de Spire, d'Augsbourg, de Ratisbonne & les autres Princes & Prélats Catholiques s'étans affemblez à Aichstadt, étoient d'abord convenus de fe tenir seulement sur la défensive : mais dans une nouvelle Assemblée tenue à Wurtzbourg en 1620. ils résolurent de secourir l'Empereur à la grandeur duquel ils jugeoient que la conservation de la Religion Catholique étoit attachée. Ainsi ayant fait le Traité d'Ulm avec les Protestans Unis pour une suspension d'armes entreux, ils envoyérent leur armée au secours de l'Empereur sous la conduite de Maximilien Duc de Baviére, qui la commanda à la bazaille de Prague, où elle servit utilement pour y gagner la victoire qui remit l'Empereur en possession de son Royaume de Bohéme.

Cette armée de la Ligue Catholique servit encore utilement l'Empereur contre le Roi de Danemarc, enfuite contre le Roi de Suéde. Nous avons vir que les Chefs de cette Ligue n'ayant point voulu entrer en neutralité avec ce Roi, s'alliérent en 1632, avec l'Empereur par un Traité qui fut passé à Vienne, & continuérent jusqu'à la paix de Westphalie, encore que les Suédois se fussent emparez de Wurzbourg & d'une grande partie des Evéchez de Bamberg, d'Aichfladt, de Munster, & de Paderborn, qui étoient les plus puissans entre les Evéchez reftez aux Carboiques,

#### II. Articles des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand III. le Roi Louis XIV. & la Reine Christine,

### Touchant les Archevêchez & Evêchez d'Allemagne en général.

E ne prétens point répéter ici ce que j'ai dit ci-devant des Archevêchez & Evê-chez d'Allemagne au fujet de ce qui fut réglé aux Traitez de Weltphalie touchant les biens d'Eglise immédiats : je dirai seulement qu'au moyen de la cesfron faite par ce Traité à divers Princes des Archevêchez & Évêchez occupez par les Protestans en l'année 1624. l'Archevêché de Brême & l'Evêché de Verde ont été abandonnez à la Suéde ; l'Archevêché de Magdebourg & les Evêchez d'Halberstat , de Minden , de Camin , de Brandebourg , d'Havelberg , & de Libus ou Levin à l'Electeur de Brandebourg ; les Evêchez de Naumbourg , de Meissen ou Misnie, & de Mersbourg à l'Électeur & aux Princes de Saxe; & les Evêchez de Schwerin & de Rarzebourg aux Ducs de Mecklebourg; en sorte que tous ces Evêchez ont été supprimez ou convertis en Principautez séculiétes. Outre cela Lubec est demeuré en titre d'Evêché aux Protestans lesquels ont encore l'alternative dans l'Evêché d'Osnabusg avec les Catholiques : enfin les Evêchez de Metz ; Toul & Verdun ont été par ces mêmes Traitez séparez de l'Empire, & mis sous la domination de la France , ainsi que nous l'avons vû dans le Livre quatrième. On voit par là que deux Archevêchez & treize Evêchez ont été absolument ôtez

par ces Traitez aux Catholiques, qui outre les Archevêchez des Electeurs Eccle-fiaftiques ne possédent plus en Allemagne que l'Archevêché de Saltzbourg, & dix-neuf Evêchez, favoir ceux de Bamberg, de Wurtzbourg, de Wormes, d'Aichstadt, de Spire, de Strasbourg, de Constance, d'Hildesheim, de Paderborn, de Freyfinguen , de Ratisbonne, de Passaw , de Brixen , de Bâle , de Liége , de Munster . & de Coire, outre celui d'Osnabrug qu'ils possédent alternativement avec la Maison

de Brunswich.

Ces Traitez non seulement diminuérent le nombre des Evéchez qui demeurérent aux Catholiques ; mais aussi leur ôtérent leur Jurisdiction sur les Protestans, ainsi qu'on peut voir dans ce même Livre Chap, second, où i'ai marqué ce qui fut réglé par le Traité d'Osnabrug au fujet de la Jurisdiction

Ecclésiastique.

Comme la plus grande partie des Etats Eccléfiastiques n'avoient point consenn à la sécularisation de tant d'Evêchez, & que le Traité n'avoit été fair que par un petit nombre d'entr'eux, qui étant les plus puissans prétendirent donner la loi aux autres , l'Archevêque de Bezançon , François Guillaume de Vartemberg Evêque d'Osnabrug, de Minden, & de Verden, & les Députez du Grand Maitre de l'Ordre Teutonique & des Evêques d'Aichitadt, de Strasbourg, d'Hil-desheim, de Paderborn, de Ratisbonne, de Manster, de Liége, de Verdun, & de Coire, & des Abbez de Fulde, de Kempten, de Murbach, de Luders, d'Elvangen , de Berchtolsgaden , & de Stablo , & des Prélats de Souabe & du Rhin, protestérent au mois d'Août 1648. contre ce Traité.

#### III. Article des mêmes Traitez,

#### Pour les intérêts des Evêques de Spire & de Wormes, 1623.

Ous avons vû dans le Chap, précédent que les Evêques de Spire & de Wormes étoient rentrez pendant l'exil du Palatin dans qu'elques biens d'Eglife finnez dans le bas Palatinat, qu'ils précendoient dépendre de leurs Evêchez, de avoit été ufûrpez par les Contes Palatins.

uturper par les Contes Palatins.

On ordonna par les Traitez de Weltphalie que les Princes Palatins feroient tétablis dans leurs Estes , ainsi qu'ils en jouissoient avant les troubles; mais en même tems on permit à ces deux Evêques de pourfaivre leur droit par devant un Juge compétent: à moins qu'ils ne s'accommodatins à Jamiable avec le Palatin.

Le Sr. Servien Plénipéoentiaire de France fit ensore fes efforts pour conferver par les Testes de Mantlète les droits de l'Evêque de Spire fit quelques Abbaies du Duché de Wirtemberg; mais il fut fi peu foutenu en extre rencontre par les Miniltres de l'Empereur, de le Duc de Wirtemberg demours fi ferme à n'y voudoir point consensit, que le St. Servien fut oblègé de s'en défittre pour par amente rout le Traité en

que le S. Servien fut obligé de s'en défifter pour ne pus mettre tout le Traité en danger d'être touptu. L'Empereur eut plus de foin de conferrer à l'Evêque de Spire pur ce même Trais, le de mont dans la place de Philisbourg, dont on accésir le droit de Protection aux François. Centre l'âce n'étoit originairement qu'un Village nommé Udenheim, dont les

Erdeute de Spite feinert Ségnents, de ûl îts roviert un Châreau. Philipe Châre Hopple de Scenere Electure d'Trêves de Erdeute de Spite en spate fait une place considérable par fei fourifications; la nomma de fon nom Philisbourg. Nous avont via illuras comme on cida aus François par le Traité de Munsflet un drois perpénul de procettion de de garnison dans cette Place. On finplan en même term par cr Traité, que la propriété, jurisdéction, doits re-

on inputa et meine tents par ce l'aux, que la propiete 3 insuction, oroits repaliens, & autres qui apartenoient auparavant à l'Évêque & au Chapitre de Spire, leur feroient confervez fans préjudice du droit de protection qui étoit cédé à la France par ce Traité.

## IV. Article des mêmes Traitez,

## Pour les intérêts des Evêques de Bamberg & de Wurtzbourg.

I A Ville & le Buillinge de Kinningen qui dépendoient de l'Evéché de Wurnbourg, le suotent éée regisper par ce l'évégues il y a plas de 500, an sur Prédéctifient de Mangais d'Anfrach & de Callembach, lonquir les retrièrent ent e s.s.t. entre de leur mains ute Abbeyt finaire en cett nemes Ville, donct le férionne emparez & un Châteun nommal Villendourg. Cost Mangain prémedientes par platients saident qu'il n'y avoit pa lie et de dégager ce faillinge, & e que notte le Chieran de Villendourg. Cost Mangain prémedientes par platients saident qu'il n'y avoit pa lie et de dégager ce faillinge, & e que notte le Chieran de Villendourg. Cost març le Chieran de Villendourg de chieran de Villendourg de march de l'autre de Villendourg de chieran de Villendourg de Arie L, Buillinge et Abbeyt de Kinningen, à quoi l'évégue de Viurabourg de celui de Bamberg qui y prérendoient suils' quiclque droit, s'oppositions.

On ordonna par les Trainza de Welfshalle que le procès touchant Kirzingen ferroit terminé dans deux ans par justice ou par une amiable composition; à peine course ceux qui reculerosens, de déchoir de leur doits, & que cependant le Châneau de Viltzbourg feroit sendus à ces Marquis au même de le châneau de Viltzbourg feroit sendus à ces Marquis au même de le châneau de Viltzbourg feroit sendus à ces Marquis au même de le châneau de Viltzbourg feroit sendus à ces de le châneau de Viltzbourg feroit sendus à ces de le châneau de Viltzbourg feroit sendus à le châneau de Viltzbourg feroit sendus à le procès touchant Kirzingen de Viltzbourg feroit sendus de Viltzbourg feroi

état auquel il étoit lorsqu'il avoit été mis entre les mains de l'Evêque de Wurzbourg.

#### V. Articles des mêmes Traitez touchant l'Evêché d'Hildesheim.

Ous verrons dans le Livre fuivant qu'un Évêque d'Hildesheim ayant été mis au Ban de l'Empire en 1519, les Dues de Brunswic s'étoient emparez d'une grande partie de cet Evêché qu'ils avoient conservée jusqu'à ce qu'ils en avoiens été dépouillez par un Arrêt de la Chambre Impériale de l'année 1619. Mais s'étant pourvus contre cet Arrêt par révision, ils avoient fait en 1641, avec Ferdinand Electeur de Cologne & Evêque d'Hildesheim un Traité par lequel, entrautres choses, il étoit porté en premier lieu, que les Gentilhommes de cet Evêché qui avoient professe jusqu'alors la Confession d'Augsbourg en conferveroienr encore l'exercice durant foixante & dix ans; & que les Villes, Bourgs, & Villages le conferveroient durant 40, ans : en fecond lieu que ces Ducs remettroient à cet Evêque phisieurs Bailliages de cet Evêché dans lesquels étoient fituez neuf Moriafteres qu'ils avoient possédez jusqu'alors. Comme ces deux articles étoient contraires à la maxime générale établie dans le Traité d'Ofnabrug, suivant laquelle les Protestans devoient conserver à perpétuité l'exercice de leur Religion dans les heux où ils l'avoient exercée en 1624. & rentrer dans les Monastéres qu'ils avoient possédez en cette même année, ils demandérent que l'on n'eût point d'égard à cette transaction ni à toutes les autres qui étoient contraires à ce qui étoit dispolé par ces Traitez.

On ordonna par le Traité d'Ofinabrug que l'article de ce Traité d'Hildesheim concernant l'exercice de la Religion de Estas & Sujest de ces Evéché, froits nul & qu'en ny auroit aucun fégrid : mais comme l'Electure de Cologne se titte extrements freme à volosit conferver ces neuf Monattless, on déclara en même tenns qu'ils feroient exceptez de la règle générale & qu'ils demourteroient aux Carholiques.

## VI. Articles des mêmes Traitez touchant l'Evêché d'Ofnabrug.

E Cardinal de Hohernollern mouute en 1625. Encore que Christian IV. Roi de Dannemart fic nop noblis pour lui faire dite fon fils pour faccifier, l'Electeur de Cologue agir fi pudfamment auprès des Capitulaires, que François Guillaume de Warrenberg qui évois statili bien que cee Electeur de La Malién de Bavéres, fair els Evéque d'Olabourg : il en demenar podifetur judiqu'à es que le Roi Guilture fe rendir mairer de cette Ville, sé depuis Guitture Comete de Walibourg fils natural de ce Roi en avoic obteau la Seigmente en Planche 1941.

J'ai marqué ci-devant que les Catholiques & les Proteftans difjoutérent longteins à l'affemblée d'Offabrug pour favoir à qui cet Evéché deméureroit, foit de François Guillaume de Wertemberg ou du Connte de Waßbourg, ou des Princes de Brunswie qui le demandoient pour parie des dédommagements qu'ils vouloient

avoir pour les raisons que je marquerai dans la suire de ce Chapitre.

Enfin fins avoir égard aux procediations de oppofitions de l'Eréque d'O'finbrug, on coovint que cez beréché fetoir alternatif entre de Evêques Catholiques de de Evêques de la Confeffion d'Augsbourg, qui fetoient héannoisis tobjours pris dans la Maifon des Does de Brunsvie; comme je l'expliquerai' ciapeie circoare plus amplements: Ogras confidêration de la remordation baite par le Comte Gustave de Wasabourg à ses droits sur cet Evêché, l'Evêque François Guillaume, ses successeurs, le Chapitre, & ses Sujets payeroient à ce Comte en quatre ans & quatre payemens égaux quatre-vingts mille Richedales : Que cet Evêché feroit restitué avec toutes les dépendances à l'Evêque François Guillaume, qui en jouïroit suivant une Capitulation perpétuelle qui seroit dressée du consentement de cet Evêque, des Princes de la Maifon de Brunswic & des Capitulaires de l'Evêché d'Ofnabrug : Que l'état de la Religion, des Compagnies Ecclefiastiques & de tout le Clergé des deux Religions tant dans la Ville d'Oinabrug que dans les lieux dépendans de l'Evêché , demeureroit & seroit rétabli en l'état auquel les choses étoient au premier Janvier 1624. Qu'on feroit un mémoire de tout ce qui avoit été changé depuis cette année-là à l'égard des Ministres de la Parole de Dieu & du Culte divin ; & que ce mémoire seroit inséré dans la Capitulation perpétuelle : Qu'après que l'Evêque auroit reçu l'hommage de ses Sujets suivant l'aucienne coûtume, il les assu-reroit par des lettres patentes de leur conserver leurs droits & leurs priviléges: Que si lorsque ce seroit le tour d'élire un Evêque Catholique, les Chanoines négligeoiene d'en élire un, ou ne s'accordoient pas ensemble, on suivroit la disposition du Droit Canon & la Coutume d'Allemagne, fans préjudice de la Capitulation perpétuelle & du préfere Traité d'Ofnabrug: Que l'Archevêque de Cologne exerceroit dans cet Evêché tout ce qui dépendoit de l'ordre, pendant que les Evêques feroient de la Confession d'Augsbourg: Qu'enfin les Evêques Catholiques d'Osnabrug n'auroient aucun pouvoir fur ce qui concernoit la Religion de ceux de la Confession d'Augsbourg.

Je marquerai plus particuliérement ci-après dans ce même Chapitre les articles de ce même Traité qui concernent la manière dont l'alternative de cet Eyêché a été

donnée aux Dues de Brunswic.

Les Suédois propoférent auffi à l'Alémblée de Wethpalie, qu'attendu que la Ville d'Ofinbrug avoit fervi de lieu d'alémblée pour la paix d'Allemagne, elle fits délivrée de la domination de son Evêque & rendué Ville Impériale; mais l'Evêque & les Dues de Brunswie s'y étant opposée, cela n'eur point de lieu.

Ce Traité fut exécuté; l'Evêque François Guillaume étant rentré dans son Evêché en 1632. il mourat en 1662 de cut pour succelleur Ernest - Auguste Duc de Brunswir qui jouis encore à présent de cet Evéché.

#### VII. Article du Traité de Munster,

Pour les intérêts des Evêques de Strasbourg & de Bâle.

Lis Eviques de Strubourg, & de Rid-profidere en Alface plufents terts de Seignorius qui relevoire immédiatement de l'Empire, aours que l'Emperorie de l'Empire culfine édit à la France par le Traté de Monfire le Lindgraviet étal-face en noute Souveriainet. L'Archaile Lévopold qui fest idant l'évêque de Straibourg, de l'Évêque de Bile croyant exemet de la Souveriainet de la France le dispondance de leurs Evéches qui font fundes en Alface, fente infere vance ce même Traité que le Roi Trâs-Chérien feroit remu de les laifer l'un le l'autre dans leur liberté de dans la poficieline ou ils écoient de la redipendance inmédiate de l'Émpire, mais en même terms en sjous que ce feroit fans préjudice du fouverailén que ceme calidin e feu l'émé point le téche que le Roit l'archaile en l'archaile que l'archail en le li forth point le téche de l'archaile en l'a

François

François Egon de Furftemberg fucceifeur de l'Archiduc Léopold à l'Evêché de Strabourg, reconnut fi bien que cette claufe ne l'externieit pas de la Souvezainent de la France que l'ans la harrange qu'il fica au Roi, lorque fa Majethé prit poffétimo en 1481, de la Ville de Strasbourg, il reconnut & declara expressement que lui de fon Chapitec desionet sujetes de Majethé.

Je parlerai ci après d'un article du Traité passé à Nimégue entre l'Empereur & le

Roi pour les intérêts de cet Evêque & des autres Princes de la Maison.

#### VIII. Traité entre Léopold Empereur & Christophle Bernard de Galen Evêque de Munster,

## Pour alliance. 1674.

Nou avous ve ci-levant que l'Empereur fair un de ceux qui morpeunfeur. et le 16 et le 17 et le 18 et l

Cet Elekter fru cólig peu après de faire à paix avec la France qui avoit entrepris la définic de Ervêque de Munifer: mais enfaire quand cet Ervêque vir que le. Roi d'Angleterre étoit fut le point de faire sa paix particulière avec les Etans, de que tout l'Empire étoit piré de le déclatre courte la France; il cur qu'il étoit de son incrèt de de son devoit de s'éconciler avec l'Empereur' il sit avec lui au commencement de l'année 1674, un Traité de pair de d'alliance qui demeura quelque tems ferres.

Ce Traité syant éét ranifé de part & d'autre, les Minifiers de l'Empereur rémemient de faire la pais entre le Beats de ce Pévêque, comme ils firent le 3.1. Avril de la même année par un Traité, par lequel enn'anners chois cer Evéque ponit, qu'en conditération du refépée d'all vout pour fa Majifél Imprénie l'es recorcie; à l'alliance qu'il avort faite il y avoit qu'edques années avec la France; qu'il éconformeroit au Derest de la Divisée de Rasisbonne pour la gartentie de Etats de l'Empire, & contribueroit pour cet effet de fa quotte-part à l'armée qu'on mettroit fui pelc contre le France.

Les deux parties ayant fouhaité que l'Empereur ratifiat ce Traité, il le fit par un acte du 20. Mai faivant, & promit de tenir la main à ce que toutes les choses qui y étoient contenues fusfient accomplies de bonne foi.

#### IX. Traité de Cologne entre les mêmes,

## Pour le même fujet. Avril 1674-

Tevéque de Munfer avant que de faire la paix avec les Esas Génémax, avoit demandé quit buildient l'exercice de la Religion Canholique dans les tieux qu'il avoit occupes fur cux, aé fur tout dans le Comré de Lingen qui relève de l'Îrmire, & qui elle medavé dans fon Evéché; qu'illa lui permillient de retenir la Seignesarie de Borkoloo qui dépendoir autréfois de fon Evéché, & qu'ils retinuisiens à l'Operation de l'America de Borkoloo qui dépendoir autréfois de fon Evéché, & qu'ils retinuisiens à l'Operation de l'avoit de l'America de Borkoloo qui dépendoir autréfois de fon Evéché, & qu'ils retinuisiens à l'Operation de Borkoloo qui dépendoir autréfois de fon Evéché, & qu'ils retinuisiens à l'Operation de l'avoit de l'av

100

dre de Malthe les Comunacierie de ces Ordes feuires dans leurs Provinces, de dont le récioner magnera. Le Eurs Gérantes re voultures ma faire de vou ceda en confidération de ces Tevique, « le térman frume à voultar que le chôie fuffier et châlle dans l'étas aparel dels évoires times de la rapquez aravive entreux, le l'enipocemistres de l'Emperum perfundérent à ces Tevique de confinuir que le Traité fint partié dans la forme que le Eurs foultaineur, prometant que s'il vooise mehatife formemen le parti de l'Empereur p. Majettle Impéniale s'employerois avec ardeur pour luis fiere dorant fundérabon.

Ainfi le même jour que le Traité de pair fat figné reure le Enza de Téveque de Manfire, le Hémportemisare de l'Emportem en condeutem a unaur sex ceux de ce Evêque, par lequel en confiquence de la claufe apposite dans le Traité qu'il revoite de fine seve le Eura, il Renorde a l'allaine qu'il avoit finir seve le France, de promat qu'il foint dévenuits anxabé à l'Emporeur de à la Mation d'Auruiche. Des pour une plus grande interé de noncière de l'Impie, il insident de bonnes germiton dans de l'encontrait entre l'article de la morte finir depois peu seve montant de l'encontrait de l'article de la morte de l'encontrait de l'article de les noupes.

D'aure par les l'étiposemaises de l'Emperou prominent, que fa Magiel Impéries portigeron et révieue, si Estas, e touse fa Smalle; Qu'elle étempleyonie pour faire en force que par la pair gérénde, l'exercice de la Religion Carbologue fit mense dans les leux qu'il avoir eccupier les les Eux, particulièrement dans le montre qu'il avoir eccupier les les Eux, particulièrement dans le montre du la voir excepte les les Eux, particulièrement dans le autre d'april de l'april de diport les Eux c'énéreus sprète la pair à remoner au doir de Souveraineré sur la Segouaire de Borkolo où à la memers à l'Excèpte à demi de l'experiment de l'april de Borkolo où à la memers à l'Excèpte de Montre s'ellement de Borkolo où à la memers à l'Excèpte de s'emér à l'Ordire de Sainte Fand e l'érofielm les Commandenties s'ellement de l'experiment de

"L'évêque de Munitée înt de fa par te qu'il avoit promis par e Traité, véctum éclarié de lors même année pour l'Empresse connue le Roi, le ayant perfilié dans les feminens pisqu'à la more. Mais à l'égard de l'Empresse via qui prei des Esser en la mannées que, les Phélippoentaites l'avoient promis, fe cilicie fiseme fans effet, les Carboliques du Comité de Lingen, ayant été obbtement fans effet, les Carboliques du Comité de Lingen, ayant été obbgrez de sendre voient les Egifés une Prosellans, le de Essen n'ayant point voulus rendre à l'Evêque de Montfer la Seigneune de Borkeloo ni à l'Ordre de Mullable les Commandéries cuyl lus liériennent.

#### Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison Palatine.

A Peès avoir, punké des Traniers que les Empureurs can puffer avec les Princers Ecoléatiques ou pour leurs inérêres, je vieux d'extre qu'ils ones fairs avec les Princes des Mailons Elechargies et de comme les Princes Palents memante le premier rang dats les Collèges des Princes, je commencerai par les articles des Traites de Verlabales qui concernent les inérêtes des frieres de Verlabales qui concernent les inérêtes des frieres de faues du les Elebater Palaites, de fon node le Duce de Simmeren, & des Duces de Neubourg, des Deus-Pouts, & de Latratellen, qui faire nocree tous de la Maidon Palaitin.

#### X. Articles des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand III. & le Roi Louis XIV. & la Reine Christine,

Pour les intérêts de la Mere, des Fréres, & Sœurs de Charles Louis Electeur Palatin. 1648.

CHailes Louis Electure Palatin écoit chargé de fi mére, qui écoit fille du Accept de de la constant de la const

Il paroit par le Trairé que l'Electure Palatin puffa avec l'Empereur en 1674, qu'il présendoir nêtre pas encree eméternens payé des fommes qui lui avoient cés promits par les Traitez de Wellphalle. Quoiqu'il en foit, se Prince Philipe fut trei en 1940, à la braille de Rerbel commandau un Régiment de Cavallerie Lorraine parmi les troupes que l'Archidot. L'éopoid avoit laitfées au Viccome de Tuenne qui avoit puis le armes pour obsenir la liberté des Princes de Condé & de Coni & du Due de Longueville. Le Prince Robert ports au 1660, les armes en Pometarie pour le ferorée de l'Empresur, . Le Prince ne 1660, les armes en Pometaries pour le ferorée de l'Empresur, . Le Prince con qu'el devenu le Prince Munice. A l'égard des Princeffes Phalmes Unitée spart ét liter d'Abbell d'étlerée du Wéphalle, où le Religione font de la Réligion Proceffune, & le Roi ayant donné à la féconde qui s'ell rendué Catholique l'Absyde de Maylorin en France, la troifférie a été mandée à Googe Ragodi Prince de Tearfyvanie, & la quariéme à l'Evèque d'Ofinabrug. Ainti l'Empereur n'a eu que deux doors à payer à ces Princeffes.

Daiss un mémoire que l'Electeur Palatin préfenta à la Diéte le 9. Mars 1680. il se plaignit qu'il n'étoit point payé des pensions accordées par le Traisé de Munster aux Princes Maurice & Philipe, dont il étoit hériter, ni de celle que l'Empreur devoit payer à la Duchtsie d'Ofnabrug: il pria les Etats de l'Empire d'en follieirer le

payement auptès de l'Empereur.

## XI. Article des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. d'une part & Louis XIV. & Christine de l'autre,

## Pour les intérêts de Louis Philipe Duc de Simmeren.

Duis Phalipe Connee Palatin du Rhin ex Cader de Fiédéric V. Electure Palatin avoir en pour fon parague le Douché de Simmerend dans le has Palatinas: il commanda un Régiment dans Earnée de fon friet befoull europeit de fe laire Roi Bohrine: cela list viologié à ce Prince- Insign'il fit deurandre en 16:14, aquin lui donnist l'Elécores, fi on le vouloir abéloiment dest à fon frier. Ainfi tout ce qu'on fir pour lui befoure l'Enperour confest al daptin Elécores les Due de Bavière, fit que duns l'acté d'inverbitine qu'on en donna s' Maximillen, on infêta que ce fenit fair partiglière des droits ouje ce Princes p pouotir voir.

Le malheur de son frier alla jusqu'à luis on fonte que tous se biens furent cecupez par les Efeggools. Cell-pousquoi il fin còbligé de le retirer, 8c ce ne for outapres avoir céé dux ans en cui avec son fiser qu'il revine sa Dalatinat en 1612. il en fine d'autrus quelquo-terms Administratura après la mour de son firer à caltur la minorité de su Neweux, 8c il entrat en cette qualité pendant ce estra-là dans let

al en tut diatrat quesque-tema Antanutratura pare la mora e non nere à Caulo e la minorité de la Neveux, se il entra en cure qualité pendant ce terma-là dans let Tainez que les Parocélans des quatre Carcles frente à Hallbon & Francétra vien. Le Francé Eta Socié. Mais aprèla pere de la barallé de Nordingue, il fut encore obligé de fe renier y, se fe inte en France, se quoiquil îls fouvrat de grandes inflances pour obenir fon rétablifiement dans fon Duchés, il ne le pur jamus obtenit avant Talfemblée de Welfplale.

Le Froetlans demandant dans cette affemblée que chacun für tréabil dans les

Les Protettans demandant dans ceux allemblee que chacun lut recabil dans les biens qu'on ilu voiri étaz depuis l'année 16-11, sojuertens qu'on ne talida pas nonobflant ce terme d'avoir égard à ceux qui suroient fouffert avant ceux année, particultérement au Prince Palatin Louis Philipe. Anni on infera dans les Traitez de Munflere de d'Orinbrug un article particulier pour le rétabilifement de ce Prince.

Par ce Traité il fut dit que le Prince Louis Philipe Comte Palatin recouvrerois tous les Pais, dignitez, & droits tant dans les chofes facrées, que profanes qui, lui étoient échus avant les troubles foir par fuccellion ou par parrage.

Cela fut exécuté, & il eut seance dans la Diéte de Ratisbonne de 1 65 a. en qualité de Duc de Simmeren.

## XII. Article des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand 111. & la Reine Christine,

# Pour les intérêts des Ducs de Neubourg.

Nou avons vu ci-devant qui Othon-Henni Comte Paliani da Rhin & Duc de Nestono; frânte ligis New Bantier Efedera de Sarc comer Charlet-Quies, fint déposullé poire en lage de tous fa Etan dans letquel il fint après rétails par la paix de Pilly. Il froit fire de Philipe Comes Palani fornommé le Magnatine, à caufé de la valeur avec laquelle d'éfendit Vienne en 13,0 coutre 50 dinnas. Othon-Henni cinne devent Efectue salia fino Douch à Wolfagon, Douc Pours, qui un entrà unes enfine Philipe Louis Duc de Neubourg, Jean present de la Palani Pal

Neubourg sont les aînez de la Branche des Cadets des Comtes Palatins du Rhin; ce qui fait que, suivant plusteurs Traitez de famille confirmez par les Empereurs, ils doivent succèder à l'Electorat au désaut des mâles dans la Branche des Palatins de Heidelberg.

Philipe Löuis synnt époulé la feconde four du dernier Duc de Cléves ac di pollières entra en 1610. dans Ulrimo Froetfaure pour s'effifer aux defiant de l'Empereur Rodolphe qui, comme p la dié platisant fois prémaire meure entre fes mains les teans de certe faccellion pendant le liege entre les préendants. Ce Empereur meure, ce Duc de le meure a fan, parce qu'il ne vooloit pas le fourtier de la comme del comme del comme de la comme d

Wolfgang Guillaume son fils s'étant fait Catholique, eut toujours beaucoup d'attachement pour la Maison d'Autriche: ainsi elle le maintint puissamment contre

l'Electeur de Brandebourg qui étoit foutenu par les Etats Généraux.

Lorfque l'Empereur Ferdinand II. voulut à la Diéte de Ratisbonne de l'année 1623. investir quelqu'autre Prince de la dignité Electorale de Frédéric V. qui avoit été mis au Ban de l'Empire, ce Duc prétendit que les Enfans étant confidérez comme complices du crime de leur pére quand il s'agir de Leze-Majesté, & le frére de Frédéric ayant actuellement porté les armes contre l'Empereur pour le service de fon frére, c'étoit à lui que l'Electorat devoit apartenir comme au plus proche parent & héritier de l'Electeur Palatin, tant en vertu de la Bulle d'Or que du Traité dont nous venons de parler. L'Empereur ne pouvant alors juger cette question, à cause de l'absence des enfans & du frère de Frédéric, & aussi ne voulant pas laisser plus long-tems une place vacante dans le Collége Electoral, investit de cette dignité Maximilien Duc de Bavière, marquant néanmoins que c'étoit sans préjudice du droit de ces Princes, particuliérement du Duc de Neubourg. L'Empereur voulut peu après consoler & indemniser en quelque manière ce Duc, en lui donnant en propriété le Bailliage de Bleyenstein & l'administration de ceux de Barckftein & de Weiden; jusqu'à ce que les affaires de la Maison Palatine fussent accommodées: dans ce deffein, comme ces trois Bailliages du haut Palatinat étoient à la bienseance du Duc de Neubourg, il les en retrancha, lorsqu'il les vendit au Duc de Baviére.

Ce Duc se tint en neutralité avec le Roi de Suéde tant qu'il vécur; mais après la mort de ce Roi, il entra en 1633, dans la Ligue Catholique & joigni ses roupes à l'atmée de la Ligue contre les Ennemis de l'Empreuri cela ne dura néameniss que jusqu'en 1635, en laquelle il fit un Ttalté de neutralité avec la ecida.

Lofque Ion traita de la paix en l'Affemblée de Wethphalle, les Proseffants de lajagiment en râtures chofs que le Due de Neubourg avoit de l'Escretic de laur Beligion dans lapponage de fes Neveux. Les Palains de Sultzbach demandérem que les chofse fudient strables en l'état qu'elle fesioner du terme de leur Pére & de Jeur Onde Jean Frédéric «l'aure par ce Due demandoir que poir les rations que je viens de marquer, l'Electoux du Palain lai fit donné & à la finalle pluide qu'au Duc de Bavière & à la Branche Guillelmine, Les Carboliques demandérent en 1447, qu'au défaut d'enfant miles dans la Branche Guillelmine, le bart Palain palint publis que Duc de Neubourge, qu'il fit audit maineme dans fon deu de fiele de la propriet de l'aute public au Duc de Neubourge, qu'il fit audit maineme dans fon deu de fiele de la propriet de l'aute public au Duc de Neubourge, qu'il fit audit maineme dans fon deu de fiele de la propriet de la pro

243

reffion à l'Electorat & aux Etats des Palatins de Heidelberg ; & dans le droit de régler les choses de la Religion dans le territoire des Palatins de Sultzbach.

Par les Trairez de Welfphalie on ne pronoceça rion en particulier touchant ce que les Protentians voteine demandir so luige de l'apparage des Palarins de Sulerbach, ja chosé devant être réglée à cer égard divirant les maxima prioriales étables alons ce Trairé. On n'accorda pas non plus an Duc de Nonbourg l'Echtoras étables la Branche Gallebinies a yant été colonné qu'en ce acce l'Échtoras renouments aux Elécture Palarins saint sous ce que le Duc de Neubourg choire fui que les Trairiez de familie enve la Mision Eléctorale de Heldebier & Cerle de Noubourg suodant la Successión à l'Etheore farent confirmes 3 de il fur dit qu'ils feroiest maispens un leu entire.

Le Duc de Neubourg n'étant pas content de ces conditions, fit faire par son Députe une opposition aux Traitez-de Weltphalie peu de jours avant leur fignature: mais on n'y eut aucun égard, & les Traitez ne laissérent pas d'être fignez.

Depuis la conclusion de la pair, Flicheur Palarin a prérendu que, comme dune part la dousain de Bleychnilen a vivoir point né confinnée pe le l'Tritize de Weltphalie, léignels au contraire annulloient toutre les dousaions faires pendant les guerres, & que d'autre part l'adminitation de deux austre Balliègne éroit finie par la pair, il devoir tentere dans tous ces Balliages, en veru de l'annuillé on etiflusion générales en effet il a falla que le Duc de Nebourg fe oit accommodé

avec ki pour conferver ces Baillinges en tout on en paris.

Philipe Guillaume fils et fusceffue de Wolfgrag Guillaume a éré un très-longtenns peu straché aux intérêtes de l'Empereur : au containe il entra dans la Ligné du Rhin & fit dever Tainez avec le Rei pour empérer que l'Empereur les paffer des troupes au fecours des Efpagonde dans les Pais-Bass. Mans il a depoischangé de fentionner, après que l'Empereur lui a fait l'honneur d'époisse l'éconlongée de l'actionner, après que l'Empereur lui a fait l'honneur d'époisse l'éconlongée de l'actionner, après que l'Empereur lui a fait l'honneur d'époisse l'éconlongée de l'actionner, après que l'Empereur lui a fait l'honneur d'époisse l'éconlongée de l'actionne de l'actionne de l'actionne de l'actionne l'actionne l'actionne l'actionne l'actionne d'actionne d'actionne l'actionne d'actionne l'actionne l'

#### XIII. Article des mêmes Traitez entre les mêmes,

## Pour les intérêts de Frédéric Duc des Deux-Ponts. 1648.

Le Ducs des Deux-Ponts font la feconde Branche des Caders de la Maifon Palatine. Le Duc Jean Scoon fils de Jean Premite fut un de ceux qui entrérent en 1610. dans l'Union Proteflante; de l'Electur Palatin eut une fi grande confiance en lui qu'il le laifa fon Lieutenant Général dans le Palatina toriqu'il en partir pour allet prendre polificition du Royaume de Bobbine.

Cette partialité pour les intérêt de l'Eléctur Palein ayant amit à ce Duc l'indiguation de l'Empereur, il en réfenit depail les effets folguill fint dépouillé en se six de la quarième partie du péage de Wilnhach, & que l'Eléctur de Tréves cobtait en même tensu an mandement pour renner dans l'Abbaye de Homphach dont les Pédéceffeurs de ce Duc s'éroient emparez, & col le Duc Wolfgang fon Ayorl word érigé un Collége su fiche patif.

Le chagrint qu'eut ce Duc d'être ainsi dépouillé de ses biens d'Eglise, & l'intérêt qu'il avoit dans le rétablissement des Electeurs Palatins, l'obligérent de prendre le parti des Suédois avec lesquels il s'allia à Hailbron en 1633, il sit encore alliance.

Hh 1 2 en

- Gargi

en cette même année & dans la suivante à Hailbron & à Paris avec le Roi Lours

XIII. contre l'Empereur.

Frédéric fon fils & fon facerfleur, outre le bienfait de l'amnifité générale & de la reflitution dans fes biens dont il jouit, ainfi que les autres par les Traitez de Man-fler & d'Ofinbrug, obtint encore par un article particulier de cas deux Traitez, qu'il féroit réabil dans le plage de Wilzabach & dans l'Abbaye de Hombach & fes dépendances avec les mémes droits que fon prier y avoit eus.

Les Princes de Birckenfiel font la troitiéme Branche des Cadess de la Maifon Palatine, & ont prefujue toujours dans ce liécle fuivi le parti contraire à l'Empereur. Le Prince Chirilian Premiter a commandé un corps de troupes Suédoifes devant de après la mort du Roi Guffave, à & fon fils Chritian II. a encore fervi pendant les demiéres guerres dans les armées de France en qualité de Maréchal de Camp.

## XIV. Article des mêmes Traitez entre les mêmes,

#### En faveur de Léopold-Louis Prince Palatin de Lautereck ou de Lutzelstein. 1648.

Es Pirices Platinis de Lautereck de de Lurrellion (ell-à-dire de la peite Piere, es, font encore une aurre branche de Cadest de la Misión Palainné. Ainfi comme ils rétoient attachez aux inéréte de l'Elecleur Palain Chef de leur Maisón, il fonfifirient externéments particulièrement George Gubre Duc de Lautereck fut déposallé du Comré de Védentz fur la Motelle qui lui aparemoir: ech lui cardi Obolgission de de déchatre dans la linte pour le paris contrair à l'Empreura, se d'entre n 1633. 8 1634, dans les Traitez que la Etus Protefina det quatre Cer-les firma ; l'Althom ex 2 Pirais vec le Couronnes de France de Sudicié.

Par un article des Traitez de Munîter & d'Ofnabrug, il fitt dit que fans avoir égard à routes les entreprifes faites contre ce Duc, Léopold-Louis son fils feroit entirement rétabli dans le Comté de Veldentz au même état que son pêre en avoir ioui en 16-14, tant dans les choses Eccléssifiques que dans les Politiques.

jour en 1614, taut dans les chofes Eccléfafiques que dans les Politiques. Ce Prince comparus à la Diére de Ratisbonne prenant la qualité de Comte de Veldentz & de Spanheim: cependant comme le Comté de Veldentz eft une dépendance de l'Évéché de Verdun, il a été condamné depuis la paix de Nimégue de reconnoître le foi en qualité de lon Souverain pour ce tijert.

## Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison Electorale de Saxe.

Tékédic le Belliqueux Landgrave de Thuringe, auquel l'Empereux Sigfimond donna l'Étéchora & le Duché de Sare au préjudic de Duc de Sasz-Lavern-bourg, eut un fili aufir nommé Frédéric & furnommé le Pacifique, qui laiff deux fili : l'ainé nommé Ennett de qui les Elcêurus de Sace font décénable uniqu'à Jean-Frédéric & le cadet Albert de qui desendent crux qui possédent à présent l'Électorat.

J'ai matqué dans le Chapitre précédent comment l'Empereur Charles-Quint dépouilla de l'Electorat jean-frédéric Electeur de Sare de petir-fils d'Ernett pour le donner à son coussin le Duc Maurice peir sils d'Albert. On ne peut doutet que cela ne causit à Jean-Frédéric un extréme chagrin, surrout torsque l'Electeur Mau-

245

rice étant mort en 1653. l'Empereux refusa de lui rendre sa dignité & en investit

le Duc Auguste frére de Maurice.

Jan-Fedéric Second son fils fat encore plus multarié par l'Empereux Mazimins Eccord qui cris indapsé conse la de ce qui l'avoitre qui des la frutteffi de Gorba, de préemdoir défendre par les armes, un Gentilhomme nommé Gronbach qui avoit ére impa a Ban de l'Empire; can précindra mime que fat le promeffic d'un Mugicim qu'il avoir près de lai, il se flatorit non feulement de reuner dans l'Ecloure, mus aufi de passerie à l'Empire. Qualqu'il en foit, l'Empereur fit condamner ce Due en 150c, dans la Diète d'Aughourg cômme infraêtra de la puir pubbage, de foutire de trouper confédérables aves féquilles l'Eléctrar Augulte de Sax es ayant affegé Jean-Fédéric dans la place de Corba, l'oblige de firmé de détention. Augulte l'ervoya à l'Empireur qui fer avez les fortifications de Gorba, de tim Jean-Fédéric en une évoite prion juéqu'à l'imort qui n'arriva que près de trente ana près, fins laifer d'enfaits mille qui paire en de pôtific qu'in en près de trente ana près, fins laifer d'enfaits mille qu'ajere en de pôtific qu'in avez de l'appende d'entie mille qu'in avez en de pôtific de pris de trente a mête qu'in a rivrir que

## XV. Traité de Prague entre Rodolphe Seçond & les Ducs à Altembourg & de Weymar,

Pour l'investiture des Etats de la Succession de Julliers.

Les Duce d'Ahembourg , & de Weymar, de Cobug, d'Esfanach, de Gorla, Le & de Torn foer tous tills de Jean-Guillaume Second fils de Jean-Faidéire, aux de la commentant de la peut de

Cependant comme ces Elecheir prétendoir que les Enst de cette faccellion lui devoient appareires pérfichelment à sous autres en vour de la forvivance au défuir d'enfant miles dans la Mision des Ducs de Clèves, accordée par l'Empreur Signémod au Duc Albert de Saze fon hispoul dels Jannés «4,8), pour récomposité faireires qu'il avoit tendus à l'Empire, ces Ducs ne voulutent pas le bouille rimitent avec lui, à tenous avois vui de-devant que l'Empireur Récolophe II. donna à Prague en 14 so. l'invefiuitur des Easts de cette facceffion uns à l'Etcheur de Saze qu'aux mareir Princes de du Misfon, aux condisions que poi inmacquée dans le Chapture précédent, & que je ne répératui point ict, muis qui ayant de acceptées parfe entre cet Empereur & les Ducs de Saze. C'elt en conféquence de cette invefier une que les Ducs de Caste. Verifier de l'est autres Ducs de cette invefier de l'est de l'est autres Ducs de Caste premant le titre de tous les Duchez, & Connez de la fucceffion de Clève & de Juiller.

#### XVI. Traité entre Ferdinand Second & Frédéric Duc d'Altembourg & Guillaume Duc de Weymar.

#### Pour la réconciliation de ces Ducs avec l'Empereur.

Orsque la guerre s'alluma dans l'Allemagne en 1619, au sujet de l'élection de Frédéric V. Electeur Palatin à la Couronne de Bohéme, nous avons vû que l'Electeur de Saxe se porta en cette rencontre avec grande chaleur pour le parti de l'Empereur; ce qui fin cause que Jean-Cazimir & Jean-Ernest qui écoient frères & Ducs de Coburg & d'Essenach ne voulurent point se déclarer pour le Palatin, quoiqu'il les en follicitat même avec menaces. Mais à l'égard des Ducs de Weymar, comme ils voyoient toûjours avec un extrême chagrin les Electeurs de Saxe revêtus d'une dignité qu'ils croyojent avoir été ôtée injustement à leur Ayeul, ils se déclarérent d'abord pour l'Electeur Palatin ; & trois d'entr'eux se tronvérent à l'Assemblée que les Protestans tinrent à Nutemberg en cette même année 1619. & à laquelle le Palarin affifta.

<sup>a</sup> Ils étoient neuf fréres Ducs de Weymar, desquels l'aîné s'appelloir Jean-Ernest, le second Frédéric, le IV. Guillaume, & le detnier Bernard: il y en avoit encore cinq autres dont il est inunie, pour mon dessein, de raporter ici les noms, me fuffisint de matquer qu'il y en eut un d'entr'eux dont l'Histoire ne taporte point le nom qui fur fair prifonnier en 1620, portant les armes pour le fervice du Palatin à la bataille de Prague: que Frédéric le fecond de tous ses fréres sut en 1622, rué dans la bataille que le Duc de Brunfwie & le Comte de Mansfeld perdirent près de Flerus en Brabant contre Gonzale de Cordone: Que le Duc Guillaume étoir en 1623. Lieutenane-Général de l'armée du Duc Christian de Brunswic: que le Duc Bernard y commandoit auffi alors un Régiment; & que tous les deux fe trouvé-rent à la bataille que le Comte de Tilli gagna en cette même année près de Statlo contre le Duc Christian, & dans laquelle le Duc Guillaume fut fait prisonnier.

Frédéric Duc d'Altembourg avoit d'abord témoigné vouloir tenir en cette guerre le parti de l'Empereur, & avoir même entrepris de lever quelques troupes pour fon fervice: mais enfuite fous prétexte qu'on ne lui avoit pas fourni en tems & lieu. l'argent nécessaire pour les payer, il se rangea, aussi-bien que ses cousins, du parti du Palatin , & ayant joint les troupes à celles du Duc Christian , il fut fait preson-

nier en cette même bataille de Statlo & envoyé avec d'autres prisonniers de conséquence à Neuftad en Autriche.

Ces Princes demeurérent ainsi prisonniers jusqu'à ce que l'Electeur de Saxe ayant confenti en 1624, de reconnoître le Duc-de Baviére pour Electeur, il obtint la liberté de ces trois Ducs, auxquels l'Empereur pardonna fous la promeffe qu'ils firent

avec ferment de ne jamais porter les armes contre lui.

Frédéric Duc d'Alternbourg se trouva mal d'avoir violé son serment : car l'année fuivante s'étant mis du parti du Roi de Dannemarc contre l'Empereur, il fut tué dans un combat dans lequel le Comte de Tilli défit près d'Hanover un corps

confidérable des troupes Danoifes.

Jean-Erneft Duc Régent de Weymar leva auffi en cette même année 1621, tine puiffante armée qu'il joignir à celle du Comte de Mansfeld, & ils commitent en-femble plutieurs hoftilitez contre le Pais de l'Empereur, qui en étant indigné avertir Flickteur de Sase qu'il alloir mettre ce Prince au Ban de l'Empire, s'il ne cellois fes hostilitez. Mais il demeura fourd aux avernssemens de l'Electeur & de son frére le Duc Guillaume, fi-bien qu'on alloit prononcer le Ban contre lui, lotfqu'il mourut en Silefie en l'année 1626.

#### XVII. Traité entre Ferdinand Second & Guillaume Duc de Weymar,

Pour l'acceptation de la Paix de Prague. 1635.

Todage l'Eledare de Sare affemble en sel, i. ha Pinices Poretflans à Leijofe, pour délibérer d'empécher l'exécution de l'Edd de l'Emperur Ferdinard II, pour la reflusation du hiem d'Egife sitieper par les Protetlans, Jean-Philipe Die d'Altembourg, Guillaurre, & Bennard Dues de Weynars, & Jean-Cazimir Due de Choung fe mouvement à cere affembles, se entreiret dans la Ligue que les Frost-Ellans fieure en cere Ville pour s'oppoiet à l'exécution de cre Edit.

Dans la leure que les Frinces Laguer écriteires à l'Empereur pour lui exployer

Dans la lettre que les Piniones Ligente écréticent à l'Empreuer pour lui exploque les rinfions qu'ils avaiente de le pialiante de cre Edie, & des vezaions que les Généeux ayoient europées courières, jis fe phispirient entr'autres choise que l'on écie en conféquence de l'Edie empaire de la Prévénée de Roembhal que le Duc de Coburg polificioir dans l'Evéché de Wurnzbourg, qu'on avoir sensé la même choie dans fou Darbé de Coburg, & que de Comue de Till Ginéerin de le l'Empreuer obligooir cet roisi Dues de la Maifon de Saze à lui puyer par moir dix mille Richedate de contributions.

Tous ces Dura prieture enfaire le parti du Roi de Sofcke; maise nforte que les Dures Guillamme de Bennaul de Wegman s'y autorhérem particulièrement : ce fas se demist qui prit le commandement de l'armée Suédoffe, speix que ce Roi en sé éta en 16-14. à la baullé de Luraces il pier Ratisbone Tandos (fristores, le forque prefique tous les Painess de l'Empire acceptement la pair de Prayen, il fait qualif le fuil qui réfait d'ey entre dans l'éfonces de restures dans l'Eléctores de Sure pre le moyen des François & des Suédois. Guillamme fon frire n'en uti pas de même; qu'il figura un aske pur sé fimighe d'exceptation de la pair de Prayen.

Le Duc Bernard continua dans le parti contraire à l'Empereur jusqu'à sa mort arrivée en 1639, après avoir pris l'année précédente l'importante place de Brisiac.

#### XVIII. Article du Traité de Prague entre le même Empereur & Jean-Georges I. du nom Electeur de Saxe,

#### Pour les intérêts du Duc Auguste de Saxe Administrateur de Magdebourg, 1635.

El ce tripiera i nou de ce que pli masqué dans le Chapture précident conclum le différend qui ferriure en 1-est. neur l'Empereur Fernimad Second le Jendesege I. du nom Eledrac de Sase, sa figir de la politulation da Duc Anytic fercoul fili de ce Elechare à l'Ancherédé de Magblomy, dont il avoir ce le Condyment de l'année 1-613, de anquel l'Empreur fouhisité que cet Electure r-nonçe en fraves de 6-6 mB fa Parthabac Lépodd, qu'il fire résiden pour oute cet Ancherédé en Cour de Rome, for le résis que fit l'Electur de retundre l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'acceptation de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'avoir de l'acceptation qu'il avoir faire de cette problication de l'avoir de l'acceptation de l'avoir de l'avoi

tion qu'il avoit laire de cette politilazion.
L'Empereux ayant quelques années sprès, une extrême pullion de teritet cet Electeur du parti de ses Ennemis, n'instita point sur les provisions que son sils avoit son de la companyation de la c obsensus de ces Archevéché; il convint par le Traité de Prague de l'année 48 p. que pour le bien de la parx, la Primume de Magdeboug dencueroni se 15 p. Auguille pendant la vie & qu'il ne ferou point inquiréé pour ce fujer. Qu'il nuavoir pas réammois fance, ni voir delibérative au nom de ces Archevéché dans les Diétes générales de l'Empire, dans les Départations, ni dans les vitines de résident de la Clambre. O'dirence que professus es domnié des notifiests pour Megalebourg de la Clambre. O'dirence que professus es domnié des notifiests pour Megalebourg fin que ce Duc auroit résignour finivant la cousume létince & voir édibérative dans les affemblées du Cercé de la balfés August.

Jai marqué ci devant les articles du même Tratés par légueles on alétan quates Ballànga de cet Archevéché au ponde de l'Elécture de Sare: je palerai dans ce même Chapitre d'un autre article contemnar doute mille écua de peníon que le Dac Angulte devoir payer par chacun an faut les trevenus de Places-veché de Magdebourg à la comparte de l'articles par chacun a faut les trevenus de Places-veché de Magdebourg à l'articles parce que ce Duc y avoit audit intéret comme Administraeur de Magdebourg; e la six de l'articles parce que ce Duc y avoit audit intéret comme Administraeur de Magdebourg.

#### XIX. Articles du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine pour le même sujet. 1648.

J'Ai dişi, marqué ci-dewan qu'avant le Traité d'Ofinburg, les Prédas Procettan aifiliacient bean aux flemblées des Cerdes ten ona pu'bers Ghérielat de l'Empre, fuivant les ancien réglemens ; parce que les Prélats n'avoient point faire dans les Diètres générales que launs d'eléction n'euffiliet de confirmées par les prequi n'avoit garle de confirmes une éléction faite de la profonne d'un Protefuta un Archevichic ou un tréviérie coure cela nous venous de voir que cela vois et di été régle par le Traité de Prague à l'égard du Duc Augustle, Administrateur de Magachoure.

Comme donc on écuic coupenus on général que cent qui avodent alors fânce dans les Dicies de l'Empire autoriscu sufficance dans l'Affemblée des Députer des Princes pour la paix de Welfpallie, les Carbolques foutirrent à Mundre en 1640, per le Duc Augulte n'ayant ni factone i voix dans les Dictes de l'Empire, los que les pouvoit avoir place dans l'Affemblée des Députez des Princes, & que ce foix un grand prégué conne les Carbolques au finjet des bienne étgliés via le permetoient: les Protellans au contraire affemblez à Ofnabrug précedient que punière ce Duc avoir grand ninérée aux conditorsi fous flequiéles on froits la para, on ne pouvoir réduér à fon Député d'affilter aux édibhérations qui le ferotent fur ce figit et de y propofer fon avis, said neue les autres.

Les Suckies siyan pris hautenment le parti de car Administrateur & che autrar Britaers que les Impériant venoloires autile actuer de ces affentibles, comme je le maquerat dans la fuite, event tien de la piene à confentiq que leur Députez n'affiificiatire, pous a l'aptienblée dans alquelle les Impériaux nonoméren leur répont proportions des Couronnes: mais comme aprés cels lis infilitoires à ce que le Députe de ce Dou-silitai à traute les affentibles, ainst que les autres Princer de la peut de comment de la comment après pour que la les autres Princer des la Proteclius d'Orduberg d'obligacient à ne point alégare et extemple à l'avenir dans le positionir en dans le principe. Pour pouvoir en conséquence présendre desit de Étance dans les Déses générales de l'Empire.

Les Prélats Protestans entrautres Gustave-Adolphe Duc de Mecklenbourg qui étoit Administrateur de Ratzebourg, ne vonlant point donner un pareil écrit qu'ils

#### TRAITEZ DE PAIX, &c. 240

troptent leut être trop prépudiciable , les Calobiques propoficres en focos d'une de le Duc Augulte infr fance parmi les Duss de Sanc comme Princé féculier. Cet espéciens ayan fué rejuté comme étune une choie d'un prilleur exemple qu'on serçiu dans les ailmobiés des perionnes qui n'avouen point d'Earn dans l'Empire, les Carboliques propoférent pour motiférent e plantérésé de Magabébourg, de que les Proseilans figualiers un écrit par lesqué ils reconnocimonent que cha n'avor point esté accosit qu'ai de rein Duce pour cerre fions, pour le bien de la pais rais notre que d'autres sien pour motiférent de l'Anchéroité de Magabébourg, de que les Proseilans figualiers un écrit par lesqué ils reconnocimonent que cha n'avor point que c'en ful Duc pour cerre fions, pour le bien de la pais rais proviérant point que c'en ful partie pour les proviérant point que c'en ful pur le pour des Brigains de n'avort point d'autres aires et l'écque de la Carbolifon d'approagn y'abilitation de cree de la carbonifon d'approagn y'abilitation de cree de la carbonifon d'approagn y'abilitation de cree d'approache par le proviérant point de la carbonifon d'approagn y'abilitation de cree de la carbonifon d'approagn y'abilitation d'approache par la controlleur de la carbonifon d'approagn y'abilitation de cree de la carbonifon d'approagn y'abilitation d'approache par la carbonifon d'approache par la carbonifon d'approache par la carbonifon d'approagn y'abilitation d'approache par la carbonifon d'approagn y'abilitation d'approache par la carbonifon d'approache par la carbonifon d'approache par la carbonifon d'approache par la car

Enfin on convint que ce Duc donneroit aux Catholiques un écrit dans lequel il prenderoit la qualité de politulé à l'Archevéché de Magdebourg, & promettrou que son admission dans l'assemblée ne porteroit aucun préjudice aux précentions des parties; qu'il occuperoit une place différente de celle des Princes Eccléssifiques &

féculiers, & qu'il diroit son avis après le Député de Bourgogne.

Cels fur sins exécute, & ce Banc a cér l'origine du Banc de pravera qu'on a satuble par le Traité d'Oribarque gaux Archevêques ex l'évique Procettians, & equicit post entre le Banc des Princes Ecckifaliques & celui des séculeirs, parce que les Pélass Procédans parnicipent des uns & des aurers, puisque d'une part ils jouisfent des Evéchez, & prénent le titre d'Evéques, & que de l'autre ils ne sous dans Lavénies que Prince éculiers.

Le Député de Magdebourg fut durant route l'affemblée un des plus zélez pour les ayantages des Protefans, de atraqua (souvent avec emportement de aigneur les expédiens que l'Electeur de Saxe même y faifoit proposer pour concilier les parnes,

& que ce Duc jugeoit trop favorables aux Catholiques.

L'Archreché de Magebourg fat par le Traisé d'Ofasheng conferé à c Duc the vie dianta, à Condinon que ne qu'il wir à mourit, o qu'il fucció à l'Eledone, ou que cet Archreché vint à vaquer d'une ainte manière, l'Eledone de Bandabourg goldienni et Archreché en qualité de fie peptude : Q'en c cu les revenus de l'Archreché ne feroient poire charge des dette do Dex Auguste, et que ce Des ne pouroit auffi charge l'Archreché en novelles derres, alienations, ou engagemens, au prépaire de l'Eledour de Binndebourg ou de fes fucerfiers.

On chargea encore ce Duc de payer trois mille Richedales au Marquis Christian-Albert de Brandebourg ci-devant Administrateur de Magdebourg, & de lui abandonner une Abbaye & deux Bailliages, comme je l'expliquerai plus particuliérement

dans la fnite de ce Chapitre.

de cette fuxceffiont, the â ceut du Prince Palatin Charles-Gustaw Duc des Detretoness qui y prémotio stufi, se, qui doite coûnt de la Reine de Saéde, se flui a depuis funcité à cette Coutonner ils vouluteur mème donner à l'Etdeut de Sauc de la jaloufe de ce que lon ne lui avoir pas donné dans le Traisf les tirres de ces Dachtez, quioqu'on les cité donnez au Duc de Gotha. Il y est de grandes tifiques ner, se de faire mention à la fin du Traisf qu'elles ne feroient position de prépaleur, se, de faire mention à la fin du Traisf qu'elles ne froient position de prediction mais enfin on jugea plus expédient d'ôter entiférement du Traisf la mention de ca Duc Ermett qui nu y écret pour abdédiment néclesia, et éque les Nadois à les ures Préfendans à la face-floro de Julières ne voyoient qu'avec un extrême dagrin dans un actual fais attentique que celui de

Depuis ce tems-là tous cet Princes ont vécu en affez bonne intelligence avec l'Empereur; en fotre qu'en l'année 1677, un Duc de Saxe Weymar commandoit un Régiment d'Infanterie dans son armée pendant que le Duc de Saxe Eiseach com-

mandoit en Alface un corps d'armée compolé de troupes des Cercles.

#### Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison Electorale de Brandebourg.

Des l'année 1529. George Marquis de Brandebourg fut un des cinq Princes qui procelérent contre l'Edit de Spire, & il fint auffi un de ceux qui préfenérent l'année fuivante à Charlet-Quint leur Confession de Foi, & qui firent à Smalealde en 1331, une lique pour résister à cet Empereur.

Albert Marquis de Brandebourg & Grand Maître de l'Ordre Teutonique en. Prusse ayant reconnu le Roi de Pologne Sigismond pour son Souverain, & ainsi manqué à la foi qu'il devoit à l'Empereur & à l'Empire, sur en 1552, mis au Ban

de l'Empire par ce même Empereur.

Locíque 1146. Chalte-Quiet entra en guerre contre Jenn-Prédicti Electau de Sarse, Jenn et un sure Albert Im de Nature Marquis de Biendebourg fairvieres fois paris, quoiquils fulfient Protedhars, & le ferviere utilement en cette guerre. Men de cedux mémen Princes Jenn e Allerte de Brandebourg fairvieres forsi des un des parties contre l'Empereur dans la guerre que Manince Electeur de Saxe lui fit en 1511. A mêmen Albert de bapa par un Traite particulier avec le Henni Second Roi de France qui la footnrit les donnes mécelliters pour lever une armée de vinge mille bommes qu'il commans, et cel fair caude que lorfque Electeur de Saxe fit en la même année 1519. La Tiairé de Paffsev avec l'Empereur il y fin de que le Marquis Albert de Brandebourg front comptis danne cette pair, pour qu'il albertin de Javarie de ousse hostilieres, qu'il l'accordic des troupes dans le tems porré par le Traité; & qu'il acceptit & tratifié cette pair.

Albert refuß pendant quelque tems de ratifier le Traité de Paffaw, afin d'avoir un prétezte de ravager le Etua de Princes Eccléfathiques, furrour les Archevéchez de Mayence de de Tréves copendant il für dans la fuite fi fint follicité par Charles-Quart de fé ranger de fon parts, qu'ayant fait un Traité fecett avec cet Empereur, il le vint crouver au fiége de Mezz avec cette même année qu'il avoir levée de Mez avec cette même année qu'il avoir levée.

aux dépens de la France.

Le l'iège de Metz ayant été levé, Albert continua fis ravages dans les terres des Princes Eccléfisitiques ; ce qui coblige a l'Emperter de le mettre au Ban de l'Empire, 8 de donner commission à l'Electeur Maurice de lui fâire la guerre comme à un infracteur de la paix publique. Maurice ayant en 1353, taiblé en piéces l'armée

du Marquis, il fin obligé de freiter de de recourie encore un même Henri Second qu'il zonie l'antiée dernice traîts fi lichement : espendant l'intrété qu'avrice e Roi de foutenir les entemis de l'Empereur, fat cauté qu'il accorda fi precétion à ce Marquis, « Enfint en 15/3, la trêve de Vaucelle avec l'Empereur, il flippla errepétiennet que le Marquis Albert feorit compris danc tere Trêve; en foute réamoisse que cette comprédientein nauoit point leu à l'égard de l'Empire, finon agrès que ce Manquis fe front récondité avec l'Empereur, s'é autoir lat lever foin Ban 1 à finer de quoi la Chambe Impériale pourroit continuer fes procédures concer lui, si nifti que de Finlôn.

#### XX. Traité de Mayence entre Ferdinand Second d'une part & Joachim-Ernest Marquis d'Anspach & Jean Frédéric Duc de Wirtemberg de l'autre,

Pour la dissolution de l'Union Protestante. 1621.

CHriftian Masquis de Colembach ou de Barbet, & Joachim Emefl Marquis de Afaijach ou d'Orolbach choient fils de Jan-Googu Eckteur de Rands-bourg mort vers la fin du fiéde paille. Le demier de ces deux Princes, Frédéric Dus de Witemberg & platieurs unter Princes Procedit and Allemages relument à Hall en vi e.s., swee Elacheur de Bandsbourg & le Duc de Nothourg pour frédérie de Bandsbourg & le Duc de Nothourg pour frei de la commandation de la comma

L'Eldeur Palain ayane accepté l'année firiume la Couronne de Bohême, concoqua à Nuemberge una affinible de tous les Princes Potentau Unis, « di e Marquis d'Anjach fe trouve en personne, « Cchristian Marquis de Calembach par fet-Dépenze, Jean-Corpe Comme de Hebenoullem Tainé de la Massim dont el partice teun de Brandebourg font les cadets , étant venu en cete assemblée de la part de l'Empereur Persional II, pout d'idiande ce princes de rien es doute en en en Assemblée cource fei inérées, il n'en pur nésomoins venir à losus ; & rous cer princes conclustent d'amer multimment de doutenir la saud du nouveau Roi de Bohéme.

Le Marquis d'Anspech fur déclaré Général de l'armée de l'Union Protestante; mais in gra de choies pour le fervice du Palatin : ur pouvait artiers l'armée de la Lisque Carbolique, de l'empéche d'âlte en Bohéme au focus de l'Empereur; il fit à Ulm en 1610. en qualité de Général de l'Union Protestante un Traité de figine du des des l'empéches d'armée de l'armée de la Lique Carbolique, dont Ermée eu afis lie moyen d'aller en Bohéme où elle contribus aerémennet à la victoir de Prague, qui fut suivie de la réduction de out le Royaume de Bohéme.

Les Pinces Unis resoumémes après ce Traité dans le Palainte pour le définante contre le Marqué anhonicés fipsina que l'Arthibué. Albent avoir envoyé avec une puissance armés à la foliationis de l'Empereut: mais ne pouvant réfiret à la vigour et à la colloitaitoin de l'Empereut: mais ne pouvant réfiret à la vigour et à la colloitaitoin de l'Empereut: voir fishimitée contre cous ceux qui niminikae par la proféription que l'Empereut yout fishimitée contre cous ceux que Louis Landgrave de Haffe-Darmillat leus fit de s'accommonder avec l'Empereut pour leus l'étables la partie de Palaine. Leus fit de s'accommonder avec l'Empereut pour cetables la pais dans l'Empire, Ainfi la Susidant l'Électuré de Mayence & ce Landgrave de Haffe-Darmillat s'étant par ordre de l'Empereur entremis de négocire cet accommondement, le Marquis d'Anghe, de le Ducé de Vimenbre gir errodigire à

Mayence où le 12. Avril 1621, ils conclurent au nom de tous les Princes Unis un Traité avec le Marquis Spinola tant au nom de l'Empereur que de l'Archiduc

Albert pour la diffolution de l'Union Proteftante.

Ces Pinices demandérent apparentment cette stéve pour faivéer-leur honneur, parce que leur Union finificia a vautoraciéme Mai duvant : ainfi las ne vouloieme pas qu'on pût dire qu'ils cullent abandonné le Palatin pendant le cours des trois années portées par le demiter Taitel d'Union. Quolqu'il en foit, et Traité rompir l'Union Protestante ourse ans après qu'elle avoit éé faite, se donna moyen à l'Empereur de chaffel les trouppe de l'allatin de bréquie cour le Palatinat.

XXI. Article du Traité de Prague entre Ferdinand Second & Jean George Premier du nom Electeur de Saxe.

Pour les intérêts de Christian Guillaume Marquis de Brandebourg & Administrateur de Magdebourg. 1635.

JOachim Frédéric Electeur de Brandebourg fils de l'Electeur Jean-George duquel je vient de parler, Jailfa entr'autres enfants, trois fils, Jean-Sig/finond qui lui fuccéda à l'Electorar, Jean-George qui fur Duc de Jagerndorff en Silefa & Chriftian-Guillaume qui far Administrateur de Magdebourg. Jai past ét devant de la masiére dont l'Electeur Jean-Segimond véctu avec le Empreteurs ; ainsi je ne

prétens parler ici que de ces deux cadets.

[can-George Duc de Jagemdorff é déclara dès le commencement pour l'Elécèure Plaini & le rocomus pour Roi de Boheme : il définit le misur quil par la Luzace & la Sistife contre l'Elécèure de Saxe, & après la petre de la basallé de Praze, il leva en 16-11. une puilliture aumée pour tâcher de résubit le saffaires du Palotiu. Il commit avec cette armée de grands travage en Silefe, mais ayant cés mis au Ban de Elempire, il fût chaffé de cette Province par les troupes de l'Empereur & de l'Electeur de Saxe; & l'Empereur donna en 16-15, fon Duché au Prince de Lichemfent in Vicendi de Boheme. L'Electeur de Brandebourg a fouvent redemandé depuis ce Duché; misi jamair l'Empereur n'a voulle le lai rendre, & en a même encoce depuis peu donné l'Investiture au Prince de Lichemfent de Ja Préfent.

A l'égard de Chriftian-Guillaume troifiéme fils de Joachim Frédéric Électure de Randebourg, ju'i déja maquoé et-devant qu'syan été fait Adminifrateur de l'Archevéché de Magdebourg, il éroit entré avec le Roit de Dantemare, de les autres Princes de la ballé Sare dans les Traites de Segueberg & de Lavembourg comme l'Empretury a cep les Chanolines lui élutren en 1-es 3, pour Coolqueur le Duc

Au-

Angathé de Stre, lequel ils portalérium enfaire pour Archrécque en 16.8 prémier que Christique Guillaume avoir concrevant en phalieur chofe à la cipindarion qu'ils avoient faire avec luis pédigu'ils l'avoient éta. Nous avons vu aufit que cet d'Aministratur l'ânne de nouveus décide courte l'Empereux, évoir territ étates Mag-débourg; qu'il avoit été fair prifonnier, lotque ceue Ville avoit été prife par le Comte de Tilli Gérird de l'Armée de l'Empereux; les qu'ent prifonnier, il 56-toir fair Carholique, & avoit petifité dans cette Religion même après avoit été flaire).

Cela fui apparemment caufe que pour donner moyen à ce Pince de'viere plus commodément, l'Empereur uni foin de litpalet expediemen par le Traité de Prague de l'année 16 31, que le Due Auguille fils de l'Electeur de Sarx, qui avoir été portule pour accordin y Clariffaccionalismen, in jusqu'ori tora les ani fui de dutant fui les recentas de l'Archevetché de Mégabbourg, la fonnier de doute mile cent pour les pour les proposes de l'archevetché de Mégabbourg, la fonnier de doute mile cent pour les pour les pour les pour les pour les proposes de la province établit quelques contributions dans le Pais, aûn de pouvoir payer plus eachtemne cette fommé à ce Pince.

Ce Marquis maria fa fille en l'année 1639, au jeune Prince d'Eggemberg fils du principal Ministre de l'Empereur.

#### XXII. Article du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine,

#### Pour le même sujet. 1648.

Ene pension n'ayant pas tosijours été payée fort exaclement au Marquis Chriquelque Bailleaune, on juges à propes à Tafenshlée de Wethphale de lui affigner quelque Bailleage dans Flarchechée de Magdebourg, dont il pouroir jouit la vie durant, & de laisste encore la jouissince de ces Bailliages pendant quelques années à fet hérites a pyrée fa mora , and ne les indemnistre en quelque maniée des arrêta-

ges de sa pension qu'il n'avoit point touchez.

Ainfi on convint par le Traité d'Ofnabrug, qu'au lieu de la fomme de douze mille Richedales qu'on devoit payet par chacun an au Duc Christian-Guillaume, on lui mettroit inceffamment entre les mains l'Abbaye & les Bailliages de Zima & de Lobourg & toutes leurs dépendances : Que ce Marquis auroit dans ces lieux toute Jurisdiction excepté le droit de territoire; ce qu'on ajoura apparemment de peut qu'étant Catholique, il n'y prétendit le droit de réformet la Religion que les Allemans regardent comme une fuite du droit de territoire : Qu'il jourroit de cette Abbaye & de ces deux Bailliages sa vie durant, sans pouvoir néanmoins saire aucun préjudice aux habitans, tant pour les choses Politiques que pour les Ecclésiastiques; Qu'attendu que cette Abbaye & ces deux Bailliages étoient fort ruïnez, ainli que le reste de l'Archévêché, le Duc Auguste lui payeroit sans délai trois mille Richedales qu'on léveroit dans l'Archevêché, & que le Marquis ni ses hériners ne se-roient point obligez de tendre: Qu'après la mott du Marquis, ses enfans & leuts héritiers en confidération de ce qu'on n'avoit pas foutni au Marquis sa pension, jourroient encore durant cinq années de cette Abbaye & de ces deux Bailliages avec toutes leurs dépendances sans en rendre aucun compte : Qu'aptes ces cinq ans pasfez ces héritiers rendroient inceffamment cette Abbaye & ces deux Bailliages, fans pouvoir demander aucune chose pour raison des artétages qui pourroient être dûs de La pension de douze mille écus: Ensin que tout cela seroit observé encore que l'Archevêché fût échu à l'Electeur de Brandebourg ou à les successeurs & héritiers.

Ii 3

On nomma aussi dans le Traité d'Ofnabrug ce Marquis Christian Guillaeme le premier de ceux auxquels les Etats qu'on cédoir pour récompense à l'Electeur de Brandebourg, devoient pussifer au défant d'enfans mâles descendas de cer Electeur

#### XXIII. Article du même Traité,

Pour les intérêts des Marquis de Culembach & d'Anfpach. 1648.

Chirdian Marquis de Calembach & de Barbeis & Albert Marquis d'Aufgach fils & forceditur de jouchin-Brueff forient eurer dans la ligne de Leipfe en 1613, de en 1633, dans le Tuité d'Hallbron avec la Suéde: massi la svoient dans la faire accepte la paix de Prages, de écoient demuere dans l'Odfilmen de l'Empereur jusqu'aux Traincz de Welfsphalle , dans léquels les instrêtu de ces Princes fuseres confereux for régionalismes.

On ordonna par le Traité, que les Etats cédez à l'Electeur de Brandebourg, pour fon dédommagement pafferoient auffi à ses successeurs se cousins, se entrautres à Christian Marquis de Culembach se à Albert Marquis d'Onolzbach ou Anspach.

Contrain Marquis de Cutentisch et a Aibert Marquis Conforzation annipach.

Nous avons auffi vu dans ce même Chapitre, ce qui fut ordonné par ces mêmes Trairez touchant le différend entre ces Marquis & les Evêques de Bamberg & de Witz-bourg, lesquels on obligea de rendre à ces Marquis le Châreau de Viltz-bourg.

J'ai marqué ci-devant que l'Empereur a honoré du titre de Prince le Comte de Hohenzollern qui est l'aîné de toute la Maison de Brandebourg.

# Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Brunswic & de Lunebourg.

A famille des Dues de Brunferic a été facceffivement élevée & absiffée par les Empereurs : car ce fur Henri IV. qui donna à Azon de la Maison d'êtle le Duché de Baviére, se enfuire un de fes décendans nommé Henri le Lion qui étoit Duc de Saixe & de Baviére & Conner Palani du Rhin, & qui poféciote ous le Paris depuis le Rhin judga's Elbe & si là Mer Baldeya, fur proferire n 1980, par Frédéric I. qui donna cer Ezar à différens Princes, ne lui lauftare que Lunebourg' ausquel il ajoit a enfaits Prunferic.

Un de fas fils nommé Orbon ayant été du Empreure en l'annés 1:197, cource Philipe de Soude qu'on avoit la fix doit Romains pendra la minorité de Frédéric Second son nevus, s'accommoda avec Philipe à condition qu'il frevit son lieu cofferu à l'Empire. Anni Philipe étant mort en 1:10. O'bon qu'in fai et l'Empreur de ce nom, lui facchit, n'en fra couronné à Rome en ceure qualité muis étaur entaine saught infinitée d'Innouent III. et Pape l'extromments, de le Princes étaur entaine saught infinitée d'Innouent III. et Pape l'extromment, à le Prince avoir été défait à la bazullé de Bovines par Philipe Augulte Rei de France, fe ratien en son Pais de Bunnésie, où il le unit e trête de les jouns faint en extrependre: Prédéric ly luiffa vivre puilsblement, il donna même au jeune Othon fon neveut & s'on faccelure le tire de Dac de Bunnésie, de Lambourg.

Cette Maison s'est dans la suite des tems partagée en diverses branches qui se sont presque toutes éteintes successivement: en sorte néanmoins qu'au commencement de ce siècle, il y en avoit encore trois, savoir celle de Brunswic ou de Wolsenburtel, celle de Lunebourg ou de Zell, & celle de Danneberg, iffuës toutes trois d'un Prince

de cette Maison nommé Magnus Torquatus.

Lafigue Théréfie de Lustère commença de faire progrès en Allemagne, les Duce Enrich & François de la branche de Lamebourg emballerure fic opinions of furnt du nombre de ceur qui proteffrèrare en 1159, contre le Deure de Spire, & qui préfancirer. Hanné fairante leur Confession de foi à l'Impepeur Charle-Quint, Au montraite la Duce Erric & Henri de la branche de Bransfrio demanctierer dans l'ancien Religion, en mème entrérere en 153, dans la Ligue Carbolique de lasquelle Franpereur & Gon frère furrent déclarez les Chest. Les Princes de ces dont branches tinrent échapienne le part de Charles-Quint dans la guerre qui dit en 1154, contro l'Electure de Sare, particuliérement Henri y etmolgius un grand zele contre les Protellans; qui pour fev unage le dépoulléreme de les Eura, se la tienne en une prifon fort érrote, de laquelle il ne forte qu'an moyen du Trairé que l'Empreur fir en 1147, sere Philiple Landqure de Helfe, de Anna lequel nous avont vui c'évant qu'on mit vitere articles concernant les différends que ce Duc avoit avec la Noblelle & qualquer Ville de fon Duché.

Jules son fils & son steedeur 6 sit Luthérien, & cut pour fucersseur son fils Henri-Jules qui non plus que se consins de la branche de Lunebourg se voulut pas néammoins entrer dans l'Union Protestiante de l'année 1610. a contraire il à sufait an extre même année à Prague à une assemblée que l'Empereur Rodolphe Second y convoque, & col à l'invitest que les Princes de l'Empire qui lui circoire at cond y convoque, & col à l'invites que les Princes de l'Empire qui lui circoire at l'empire qui l'empire qui le circoire at l'empire qui lui circoire at l'empire qui l'empire qu

fectionnez.

XXIV. Négociation entre Ferdinand Second & Christian Duc de Brunswic & Evêque d'Halberstat,

Pour réconcilier ce Duc avec l'Empereur, 1623.

Dis l'année 1621, Fédéric Ulric Duc de Brunfeis, Chritikas Fréque d'Elalberthar fon frére, de Googe Duc de Landsbouge (neuverieur en présone ou par leurs Députez à l'affemblée de Segueberg où di le lagoterra avec Chritian 1V. Roi de 'Dannemare de les autur Frinces de la baffe Saze, pour obliger Eringeur Ferdinand Second par priéres ou par force de-réchlié le Palam dans les Erats, de de faire fortir le Marquié Spinola des limites de l'Empire. Cere ligue n'eur Jean saucue autre fuite que quelques Armbalfales, ven l'Emperrus , Jedquelles n'eu-

rent aucun fuccès.

Le faul Christian Duc de Bunsferic & Twönger d'Halberslax ayant assemble une za meire considérable, fe déclara hautemen pour l'Electure Palant n, il ettum d'abord dans la Wetlghalis où il commite bien de hoslikiter dans les Evéchez de Munsfer & de Padrobran il a vancap apric cale lann le Jazus de Louis Landgaye de Daumitas, qu'il arraqua parallement, parce qu'il le favoir attaché aux inséche de l'Empresur; mais étant entities euré dans Parkerbél de Mayence, fon armée y fur définir a mois de Juin 16:11, par Tilli Général de l'Amnée Carbolique. Ce Prince ayant ramail le dédiné de fon armée, commente bien de défonére en Aldies, lesfaque l'Electeur Palain effetant d'obtenir fon réabblisment par la voye de la négociation, juit donna fon cong ét au Come de Mansfédis à dorfiente l'une l'autre leur fervice à l'Empresur en ca grûl voulis les décharget de leur Ban ar payer à leur troupes ce qui lour étoit de le leur Géle comme l'Empresur fit difficulté d'accepter leur proposition, ils réfoluteur de palfer au fervice de Juss Généraux; mais en chemia faillair à future leure déchie content Empresur fit difficulté d'accepter leur proposition, ils réfoluteur de palfer au fervice de Juss Généraux; mais en chemia faillair à future encore déclair en ceux même anné 1 «1», parè de Fleurus en Brabant par Dom Gonzales de Cordoue Général de l'Armée Espagnole en tin

combat dans lequel le Duc Christian perdit un de ses bras.

Ce Duc éant retourné l'auné fuivante dans la ballé Sare leva une nouvelle au neile, & follicit a d'être necroe Général de l'armée que les Princes de ce Cecle avoient réfolu de mettre for pitel, mais le Comne de Till saquelle deffeits de ce Prince écaient railcombhemes fijoléels, marcha contre la pour duffipre le moient qu'il avoie fur pied. Le Duc Frédése: Ulter fon fére qui n'étoir point contreus qua l'armée de l'Emperieur entrait dans le Estus, écrisit à Tilla pour lui déchate pour frére n'étoir point dans le deffien de commettre acunen holbilare; comer l'Emperur in contre sauen Prince de l'Empire, & qu'il étoir mémor près de promerce par érit de liencière fon armée, pouvré qu'on lui domnit affurance que in lui ni les autres Princes de ce Cerce fon févoire, pour à ratapez.

L'Empereur ayant appair eme réfolution de c. Due, fit éclaire un Prince de la buff. Seta que l'armée du Contué d'Illi n'entereurer pour dans les Certes, pourvi que le Due acceptai le pardon qu'on la ioffoit pour loi & éta ancien Officier, & qu'all le contenti des troupes; ou, s'il le réfulire, pourvi que ces Princes le fillent foerti de leur Cercle; le Due ayant réfulé cette grace llimité à le prénanc de sé a naciens Officiers, & en ayant demandé une gérétries, l'Empereur firencont déclarer que fi ce Due ne fe contentoit pas de extre grace, Sa Majifité vouloit bien pardonner à lous cette gérétries, de conduction néammoins que ceux qui récient de foi quelque qualufé quils fulfairs, à condution néammoins que ceux qui récient de foi expande qu'alle de l'abient de l'abrence de l'arrounce qui en dépendent, journéen de cette ammitte pour leur vie de homeur feulement, mais qu'îls repourroinner courre du le le l'air que cette ammitte pour leur vie de homeur feulement, mais qu'îls ne pourroinner de cette ammitte pour leur que cette ammitte pour leur peut de l'entre entrevient dans les haires mouldes qu'alons courre l'Empereur; que cette ammitte haire de la qu'elle captific est qu'elle example qu'alons courre l'Empereur; que cette ammitte haire les des qu'elles courre l'Empereur; que cette ammitte haires les haires après qu'elles en aureient eu contoillance, c qu'ell moiss de cels, elle feoir nulles & qu'en cas que quelques uns de ceux qui aureient été filme pour aux auteur et contoillance, de qu'elle moiss de cels, elle feoir nulles & qu'en cas que quelques uns de ceux qui aureinne de l'action pour aux auteur et contoille pour aux auteur et pour pour aux auteur et pour aux auteur et pour pour aux auteur et pour pour aux auteur et pour au pour aux auteur et pour aux auteur et pour aux auteur et pour au pour aux auteur et pour aux auteur et pour pour aux auteur et pour pour aux auteur et pour au pour pour au auteur et pour pour

ciex repullent les armes contre l'Empereur, cète ne muiror poire, aux autres. Le Duc Christina qui ne pouvoir es fréuder de quiter les armes, demanda enfuire que le Palanta & cous les autres Récelles fulient aufit compart dans cette amilie, ce quil focusi bien que l'Empereur ne lui accordence pas a sinfi le Compe
de Tilli voyans qu'il n'avoit point envie de ratter, a vanne jusqu'es fui le locareire du Deché de Burnière, e « dolge les Erans de John Exat d'ondonare au
entre. Le Due avant-que foirs , fit décluter aux Erats de la boilf Sax e, que
entre. Le Due avant-que foirs , fit décluter aux Erats de la boilf. Sax e, que
entre. Le Due avant-que foirs , fit décluter aux Erats de la boilf. Sax e, que
entre de la compartie de la compartie de l'Empre, y de l'encrécoir fet rompe, ou en
encenci au forète de quediquatre Prince, pourri que le Comne de Tilli fe reinrà satis de ce Cende, à mincrimenciair plus le Duché de Busuféric qui lai appartie
entre de la commenta de l'entre de des des des des des la compartie de la commenta de l'entre de la commenta de l'entre de quediquatre met de la Duché de Busuféric qui lai appartie
entre dans l'Estérité de Munifer, où di fit poorfairs par le Connec de Tilli qui y
auille en préce spedque tout fen armée roit de Stato.

XXV. Traité entre le même Empereur & George Duc de Lunebourg,

#### Pour réconcilier ce Duc avec l'Empereur.

E Roi de Dannemare ayant encore fair en 1625, à Lawembourg une nouvelle ligue avec les Ducs Frédéric Ulric & George & les autres Princes de la balle Saxe, ils entrérent tous en guerre ouverte contre l'Empéreur : le Duc Christian revint dans la baffe Saxe avec de nouvelles troupes, & Frédéric Ulric son fréte permit au Roi de Dannemare de mettre garnison dans Wolfembuttel, Northeim & dans les autres Places de ses Etats. Cela fur cause que la guerre se fit principalement dans le Duché de Brunfwic où Tilli Général de l'armée de la Ligue Catholique prit en 1625. Hamelen, Calemberg & diverses autres Places, & ruina presque tout le plat Païs.

Ces mauvais succès joints à la crainte qu'avoit le Duc George que le Roi de Dannemarc voyant le Duc Ftédéric Ulric sans enfans, ne prétendit s'approprier le Duché de Brunswic duquel il tenoit déja les principales places, l'obligérent au commencement de l'année 1626. d'abandonner le parti du Roi de Dannemarc pour prendre celui de l'Empereur , avec lequel il fit un Traité de paix ; & ayant passé dans les armées avec les troupes, il contribua extrêmement au bon fucces de la bataille de Luttet que le Comte de Tilli gagna en cette même année contre le Roi

de Dannemarc.

#### XXVI. Traité entre le même Empereur & Frédéric Ulric Duc de Brunfwic,

#### Pour le même fujet. 1626.

Rédéric Ulric voyant que l'armée de la Ligue Catholique avoit fait de grands progrès après le gain de la bataille de Lutter, & craignant de voir ruïner entiérement la Mailon & se se Etats s'il perfistoit dans le parti du Roi de Dannemare, résolut de suivre l'exemple du Duc George. Ainsi après en avoir conséré avec lui, il envoya des Députez au Comte de Tilli pout lui offrir de prendre le parti de l'Empereut, & s'exculer de ce qu'il n'avoit pu empêchet le Roi de Dannemarc de mettre garnison dans ses Places.

Tilli ayant bien reçu les Députez du Duc, & étant bien aife de le féparer du parti du Roi de Dannemarc tira un écrit figné de lui, par lequel ce Duc promit, qu'il demeureroit toûjours à l'avenit fidéle à l'Empereur : Qu'il renonceroit à la ligue qu'il avoit faite à Lawembourg avec le Roi de Dannemarc & les autres Princes de la basse Saxe : Qu'il ordonneroit aux garnisons de ce Roi de sottir de ses places; & que si elles le refusoient, il assisteroit l'Empereur pout les en chasser: Qu'il recevroit au contraire les Impériaux dans ses places s'il étoit nécessaire: Qu'il ne demanderoit point de secours aux ennemis de l'Empereur: Qu'il chasseroit d'auprès de lui ses Conseillers qui étoient suspects à l'Empereur : Enfin qu'il obértoit aux ordres & mandemens de l'Empereur , sans préjudice néanmoins de la paix de la Re-ligion & de celle qui concerne les choses profanes.

Tilli ayant reçu cet écrit qu'il fit tatifier par les Etats du Duché de Brunfwie, en donna un autre de sa part à ce Duc, par lequel il promit au nom de l'Empe-Tom. II.

reur, Qu'il donneroit un fauf conduit aux troupes Danoifes qui fortiroient des Places du Duché de Brunfwic: Qu'il empêcheroit qu'il ne se commit autums incendies, exactions, & autres belilitez dans ce Duché: Que ce Duché froit sous la prortection de l'Empereur, & qu'il en défendroit de routes ses forces les habitans contre coux qu'il es araquetroient.

Le Dic ayan fair public le Trairé qu'il avoir conclu avec le Comre de Till, ocdonna aux Danois de fortir de fer Places, leur promettant coure fuerei: mais ila n'en voulurent nien faires, au contraire le Roi de Dannemarc pour se vanger de Frédéric Ulric qui avoir àbandonné son parri, donna l'Administration du Duché de Bunspire au Duc Christian qui mourus peu après en cette même année 16.66.

Le Conte de Tilli voyant que les Danioi ne vouloient point fortir de bonne vou bound des l'Inces de ce Duché, les ne chaffi entirément par la force en 1629, 762tage encore rende Maître de Northeim, de Niembourg de de Wolfenburde, entit le Rai de Danneaure fuir obblige ne 1629, de faire la just 2 labete seur Elrapsreux qui pour tenir obliques en hode le Duc Frédéric Uhre, de 3 voit prétante de par le Tarié quarter cent mille évous que ce Duc devoit e de Roi. L'Empereur de dai peu après cent dette au Connee de Tulli pour le récompensée des ferviors qu'il lui avoit rendue en cette geurer.

# XXVII. Article du Traité de Prague entre Ferdinand Second & Jean George Premier du nom Duc de Saxe,

#### Pour les intérêts des Ducs de Brunswic. 1635.

PRÉdiri: Ultic possibilit à plus grande parte de l'Evéché d'Hildacheim en comficuence de es que la Duce Estir. Et Henri de Bumérie avoient esteur en 1311. le Ban Impérial asopel un Evéque d'Hildecheim avoit de mis par l'Empereur Charle-Quirt, qui donnu, enfaire Imvediture de ces Evéché à ces Ducs : la parte dont si évoient emparez la rapélie le grand Evéché; ja ne relt a suz Eyêques d'Hildecheim que les Baillinges de Peine, de Suryervald & de Martembourg qu'no nomma le petri Evéché.

Le Evêque d'Hildschien n'étant point content de ce démembrement de leux Evédy, intensérient albon pour ce fijet contre le Date de Brunferie à la Chambre Impétiale, où le procts demeurs pendant jufqu'en l'ambre 1619, en laquelle Fet-dianné de Brunferie Elcetur de Cologo, Administrature d'Hildschem choist un Arrèt par lequel Fréchére Ultre fur condamné à le édisfir de l'Évédé d'Hildschem vare reffrission de fruites à ce quisque e o Due fe lie pouvous ni révision de ce Ar-tés, a présendit saint en arrêter l'exicution, l'Elcheur de Cologon n'y art point d'égant de l'aim en posificion de vous les dépendantes de l'Évédé d'Hildschem

Le chagin qu'est es Duc de fe voit ainé déposillé els meilleurs partie de fai sevens, jui catel que tant lui que le Duc George de Lunchourg qui le regardant comme fon héritet pédérait Jesnées par le fei inséréa, furrar du nombre de Pinnes qui fe ligigérent 3 Lupice ne 1/21, pour lopporé à l'exécution de l'Edit de l'Empereur Fredianad Second pour la reflusación des biens d'Egifié ultrapte par le Protehant John que dans le mer que en Princes ployes étrivieren de la lepide par le Protehant John que dans le mer que en Princes ployes étrivieren de la lepide de qu'on avour encous course Prédeit. Unic Pariet touchars Hillesheim, insert avoir égand à fa commiffion pour la révision de ce Arrêt; outre cela que le Comme de Tillir four prétezre de fa detre s'écut fais de plusteun Bailliages du Duché de Pittunfesse; lebugés il prétendant s'appoprier; que nonolébant les Traitez précédens l'Empésseur n'avoir point retiré sa garnason de Wolfembuttel, & obligeoir même et Duc de la noutir.

Ces deux Docs é jusquirent encore enfaire ses Rois de Suéde; & après la mort de ce Rois, le Duc Gestige commanda le tiers de l'armée Suédoife en Welltphalie, et il pire les Villes d'Hildesheim , de Mindem, & d'Ofindrong, & divertes autres places : il remit Frédéric Ulne en posificition de nour l'Evéché d'Hildesheim, sant de la partie qui voite été politiée par les Ducs d'Enturfiers, que de celle qui éroit de la partie qui voite été politiée par les Ducs d'Enturfiers, que de celle qui éroit.

demeurée aux Evêques d'Hudesheim.

Frédéric Ulric étant mort fans enfans en 1634, eut pour fuccesseur les Ducs de Lunebourg & de Danneberg se coossins; ensorte que le Duc George & se strétes eurent l'Eveché d'Huldesheim dans leur partage, & que le Duc Auguste de Danneberg eut le Duché de Wolfembuttel.

unes diese Elekteur de Sans fie lannée fuirante la pais à l'angue avon l'Empeuru.

Les avaignes commants avec les autres Procelhan que en Doat relovérent dans en Trainé, il flipols aspenfirments, que rils vocloient pionde leur troupers avec celles de l'Empereur de de l'Empiere, on leur rendonte la forrestifie de Wolfen-battei de les autres places que les troupes de l'Empiereur que de la Ligue Carbolin-battei de les autres places que les troupes de l'Empiereur que de la Ligue Carbolin-que cocupoient anta leur Etas. L'Empiereur fic aleur par infefre dans le Trainé, que ce Ducs de leurs focceffeurs payeroient en hait amées de bair payement gegus, aux bristiers du Contex et Till les quagres cens mille éux mentionnex ci-deffurs, auxquels ils séroienc obbigez avec les intérés à raifen de cinq pour cent, à Condition que fi est o Ducs manquoisne pendant deux amées de payer cinquane mille écus par an, de les intérés no remetroit entre les maints de lévitiere de l'alli les Bailliques de Daché de Bentriés qu'on leur sovié dez x, de que pour le bien de la paix les intérés de ceux fontne judqu'au jour du Traité ferioux compentée avec les recenus de ces Bailliques dont ce bésiénes avoient joui.

Ces Princes acceptérent ce Traité, & le Duc George affifta en 1637. le Général Galas contre les Suédois.

Jaias contre les Juedois

#### XXVIII. Traité de Goslar entre Ferdinand III. & Frédéric Auguste & Christian-Louis Ducs de Brumswic & de Lunebourg,

#### Pour neutralité, 1642,

A Ugude & George Dace de Boudwie de de Lanchouxy rount que l'Empékeu reur Fertouinel III. de leur mente pour la procific que no leur vois le leur entée Wolfemburnd de leur santes places, pe que d'ausse pau leur Pais évoit défoir par les Suidons, assuqués in ne porvoient mélitre, firent premitérement avec coux-ci en 1643». Un Traité de neuralisé dont l'Empereur fur fort intié, le précondant contraire à la pair de Prague qu'ils avoites accepté. L'Empereur ne voilant donc poirte leur accorder suifi de la part la neuralisé, dis finert obligez de lisre allinez avec les François de les Sedoles qui leur promiente de leur finer de leurs places que les touque impétales leur détennient encore : ainfic en Ducs entrefermburd.

Kk a

Le

Le Duc George étant mort pendant ce siège que les Impériaux firene ensuite lever, ce mauvais fuccès donna tant de chagrin au Duc Auguste qu'il se réconcilia incontinent après avec l'Empereur, & perfuada enfuite la même chose aux autres. Princes de fa Maison, Frédéric & Christian-Louis dont le premier étoit frére, & l'autre fils aîné du Duc George. L'Empereur étant bien aise de retirer ces Princes du parti de ses Ennemis, doma plein ponvoir à l'Archidue Léopold son frère Général de son armée, de passer avec eux un Traité qui terminat tous les différens qu'ils pourroient avoit avec lui. 1

Ainfi l'Archiduc & les Ducs Frédétic & Christian-Louis ayant envoyé leurs Commiffaires à Gollar, ils y eutent plusseurs conférences depuis le mois de Septembre 1641. jusqu'au mois de Janvier 1642. auquel ils conclurent un Traité de neutra-liré, dans lequel on inséra aussi divers articles pour l'évacuation de la garnison que ces Ducs tenoient dans Hildesheim; la restitution du perit Evêché d'Hildesheim, au payement de laquelle ils prétendoient qu'on ne les avoit condamnez par le Trai-té de Prague, que parce qu'on avoit faullement opposé qu'ils s'y étoient obligez en

leut propre & privé nom.

On convint donc par ce Traité, que ces trois Ducs auroient pour l'Empereur la foumission & la fidélité à laquelle ils étoient obligez : Qu'ils observeroient la paix de Prague, & le Decret de la Diéte de Ratisbonne : Qu'ils renonceroient à toutes les alliances qu'ils avoient faites contre l'Empereut & l'Empire : Qu'ils ne porteroient point les armes contre l'un ni contre l'autre ; au contraire qu'ils leur rendroient les devoirs auxquels la qualité de Princes fidéles les obligeoit : Qu'ils ne serojent point néanmoins obligez de joindre leurs troupes à celles de l'Empereur pour agir contre ses Ennemis : Qu'ils tappelleroient leurs troupes qui étoient dans les armées ennemies, & casseroient celles qui leur resteroient après qu'ils auroient mis dans leuts places des garnisons nécessaires, & que les ennemis de l'Empereur & de l'Empire aurojent été chaffez des Etats de la Maison de Brunswic; Qu'ils donneroient en cas de nécessité retraitte dans leuts places aux troupes de l'Empereur : Qu'ils ne payeroient rien des six-vingts mois Romains accordez à l'Empereur à la Diéte de Ratisbonne, & qu'ils employeroient à la défense de leuts Places leur quote-part des taxes qui seroient levées à l'avenir dans l'Empire pout la continuation de cette guerre: Que le Duc Christian-Louis rendroit à l'Electeur de Cologne en qualité d'Evêque d'Hildesheim & au Prévôt & Chanoines de l'Eglife Cathédrale, le erit Evêché d'Hildesheim , confiftant aux Bailliages de Peine , de Steyerwald & de Mariemburg sans aucune restitution de fruits : Que si le Duché de Calemberg appartenant alors au Duc George-Guillaume frére de Christian-Louïs avoit un droit de protection héréditaire fur la Ville d'Hildesheim, & si le Duc Auguste avoit quelques dtoits sur le Bailliage de Peine, ces droits leur seroient conservez : Que l'exercice de la Confession d'Augsbourg setoit conservé dans la Ville & Bailliage de Peine en l'état qu'il y étoit alots pratiqué: Que ces derniers articles ne feroient néan-moins aucun préjudice à l'Electeur de Cologne ni à la possession où il étoit avant l'an 1610, toutes les choses devant être remises en l'état auquel elles étoient en cette année-là : Que le Duc Christian-Louis retireroit sa garnison de la Ville d'Hildesheim, & la laisseroit en l'état qu'elle étoit en 1630. Qu'en même tems l'Empereur y mettoit une garnison qui ne dépendroit que de lui & de l'Empire, & qui ne seroit point serment à l'Electeur de Cologne ni autre : Que cette garnison seroit entretenue aux dépens de l'Empereur & ne setoit point à charge à la Ville ni à l'ancien & grand Evêché: Que la Confession d'Augsbourg continueroit de s'exercer à Hildesheim dans les Paroiffes de St. André, de St. George, de St. Martin, de St. Lambett, de St. Michel & de St. Paul : Que fi l'Electeur vouloit conteffer aux Protultans ces Eglifes, la chofe feroit réglée par une amiable composition : Que les Magalitats de cette Ville jourroient roujours de leur Jurisdiction, & la Ville de ses priviléges: Qu'en cas que les ennemis fussent chassez de la basse Saxe ou qu'on

fir une paix générale, l'Empereur retireroit sa garnison de cette Ville qui demeureroit en l'état auquel elle étoit avant ces troubles : Que cette Ville jouïroit d'une amnifiie générale de tout ce qui s'étoit passe depuis 1630. Qu'au même tems que le Due Christian-Louis remettroit Hildesheim à l'Empereur , l'Empereur remettroit Wolfembiatel au Duc Auguste: Que tous les différends entre l'Electeur de Cologne comme Administrateur d'Hildesheim & ces Ducs pour raison du grand Eyêché, feroient terminez par une amiable composition; finon que l'on feroit revoir le Jugement de l'année 1629. Que l'Empereur rendroit à ces Ducs tout ce qu'il tenoir dans leurs Erats & dans l'ancien ou grand Eveché d'Hildesheim, particulièrement la Ville d'Einbec : Que ces Ducs, leurs Officiers & sujets jouïroient d'une entière amniftie, & ne pourroient être recherchez pour tout ce qui s'étoit passé des puis l'an 1610. Qu'ils jourroient de tous leurs droits & priviléges : Que les héritiers du Comte de Tilli ne pourroient le prévaloir de l'article du Traité de Prague, à moins qu'ils ne juilifiassent que ces Ducs se fussent obligez au payement de leur dette, & qu'à moins de cela ils ne pourroient agir contre les Ducs par exécution, qu'après avoir obtenu Arrêt par devant des Juges compétans: Enfin que les procès contre le Roi de Pologne, les Dues de Holftein & de Lorraine, le Comte de Mérode, & autres feroient terminez à l'amiable ou par la voye de la Justice, à moins qu'il ne parût que ces Ducs se fussent obligez à ces dettes prétenduës.

L'Emperout ratifia d'abord le Traité, & les Ducs témoignerent auffi être difpofez à l'exécuter de leur part, cependant il se rencontra divers obstacles qui en retardérent l'exécution; l'Electeur de Cologne ayant d'une part protesté contre ce Traité qu'il prétendoir lui être désavantageux, & la Ville d'Hildesheim ayant d'autre part refuse de tecevoir garnison Impériale : cela fut cause que l'Empereur fit aussi surscoir la restitution de Wolfembuttel. Mais enfin toutes choses surent accommodéces l'Electeur de Cologne ayant transigé avec ces Dues en 1643, de tous les différends qu'ils avoient ensemble; & l'Empereur ayant consenti que la Ville d'Hildesheim se gardât elle même fous la promeffe que firent les Villes Hanséatiques d'empéchet qu'il n'y entrât aucune garnison étrangére : après quoi l'Empereur sit rendre Wolfembuttel & Einbec à ces Ducs.

#### XXIX. Article du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand 111. & la Reine Christine,

#### Pour les intérêts des Ducs de Brunswic. 1648.

Es Ducs ayant par le moyen de la France obtenu des passeports pour envovet des Députez à l'Assemblée de Westphalie, firent en sorte pendant la négociation de la paix, que les Chapitres de Magdebourg & d'Halberstat postulérent le Duc Emelt-Auguste pour Coadjuteur, sous prétente d'empêcher que cet Archevêclié & cet Evêché ne tombaffent entre les mains de l'Electeur de Brandebourg qui étoit Calvinifte: ils prétendoient encore que le Duc George-Guillaume étoit Coadjuteur de l'Archevêché de Brâme, & le Due Jean-Frédéric Coadjuteur de l'Evêché de Ratzebourg. Ainfi quand l'Empereur & les Etats de l'Empire furent convenus de céder Magdebourg & Halberstat à l'Electeur de Brandebourg, Brême à la Couronne de Suède, & l'Evêché de Ratzebourg aux Ducs de Mecklebourg, les Ducs de Brunswic s'y opposérent formellement, prétendant qu'on ne pouvoit leur ôter sans leur consentement des droits qui leur étoient légitimement acquis : ils protestérent qu'ils ne tenonceroient point aux droits qu'ils avoient fur ces Archevêchez & Evê-Kk 1 chcz . · chez, à moins qu'on ne leur donnât les Evêchez d'Ofriabrug, de Minden, &

d'Hildesheim pour leur dédommagement.

Le Funçois E le Suédicis demeuriem d'accord que ces pollutions froien fujéres E fraudolusés reprendant comme es Dus perfilient dans leur préentions, ils empérhéren le conclusion de la pair génerale, jusqu'à ce que l'Emperque, pour ariere cer Princes dans fon parts, cossivir de leur donne ar un codtions que je vais marquer, Islaemaive dans Feviché d'Olnsbrug, de leur abundonne les Abbayes de Walcherind & de Grosningan, de leur tremetre our une des les deuts de Tilly & de Razerbourg, & leur atmibute deux Prébendes dans le Chanitre de Stratbourne.

#### Ofnabrug.

J'Ai déja marqué que François-Guillaume de Wartemberg & Gustave Comte de Walsbourg prétendoient l'un & l'autre à l'Evéché d'Osnabrug, & qu'il sut confervé au premier, à la charge de donner quatre-vinges mille écus au Comte de Walsbourg.

On convint aufit que cer Archevéché fants alternatif eure les Carboliques de la Prouffuns de la Confifiion d'Anaghous; en fort en Entannois que l'Évêque Proteflant feroit toijont pais dans la famille de Docs de Brunfivit & de Lunchous; Que l'Évêque François-Gallimante ventare à nouris, il autrit pour funcefinat Erneld-Angulte Doc de Brunfivit & de Lunchous; Qu'il feint mort un autre Erneld-Angulte Doc de Brunfivit & de Lunchous; & 'îl feint mort un autre proportion de l'anaghe de Carbon de Doc de Angulte de Carbon de

L'Evêque François-Guillaume étant mort en 1662. le Duc Ernest-Auguste lui succéda aussi-rôt conformément à ce Traité: il posséde encore cet Evêché.

#### Walckenried.

Etter Abbaye ou Prévôte d'il finée dant l'Evéché d'Halberlats, en force que ce E véques de la Comen d'Hobberlain y prémobient dois; ces demine en avoient été long-terms Avoyers; & Emeth demine Come d'Hobberlain en érois aufil Administratur. A prés in more la Doute de Brustivés qui évente aufil alors Evéques d'Halberlats, s'empariense de ceux Abbaye & de ce Comsi ; en force que le Due Chrittin-Louis évoir Administrature de Walkermiel dorfqu'on fix le Traisé de Mundler. Nous venons de voir que par ce Traisé Evéché d'Halberlat & le Comdé Hobberlin librer céde à l'Elécteur de Brustobourg; mais en même tems on fipolia que l'Abbaye de Walkermiel de la Terre de Schauven qui en dépendoires, fection : Conférês en fet prepénua 20 Doss de Bernifevi & de Lancbourg; & que les doiss d'Avoaries, pouedion, & autres précrudes far ceux Abbaye pas le réviques d'Halberlait & par les Commes de Hobberlait feroires érains. Cer atticle à ce zécués ?, en forte que les Dues de Brunfvic oas fait un Collége en ceux Abbaye.

#### Groeningen.

O'Rousigen' eft une Ville du Diccéte d'Halbertlat où le Evéques faicient aus directes. As où il y voort une Abboy equi woit eft céd-chant frainc à l'Evéché d'Halbertlat, de politiées par les Ducc de Bruntwic conjuntement ever cet Evéché, qui par les Teisté, d'Ordisaugh net celà à l'Electeur de Brands-bourg. Cepnedant on convint par le même Traité, que les Ducc de Brunfwic de meureuient politiques de cert Abbye, de on leur réferva sufi le choise qu'il avoient du le Chieran de Welterbourg; le droit e foodante ûn le Conné de Rands qu'il avoient onné au Conne de Trentmoht, p. le droits et crient de d'engagement fur Welterbourg qu'ils avoient engagé à Feidric Échenchen de Winsterle. Cere térère de l'Abbay de Coroninges au Douc de Brundwic n'emplement. Cere térere de l'Abbay de Coroninges au Douc de Brundwic n'emplement. Cere térere de l'Abbay de Coroninges au Douc de Brundwic n'emplement. Cere térere de l'Abbay de Coroninges au Douc de Brundwic n'emplement.

#### Dette de Tilli.

Le Dues de Brunfwis préendirent qu'îl ne rétoient point pourz bétitiers puut  $\delta \epsilon$  (imple a du De Frédicis (liei,  $\delta \epsilon$ , qu'il de foires venu à la fixocrélion au moyen, de la fabilitation faite par leurs ancéres du Duché de Brunfwis aux nisles décéndans de laux cader, au d'éfaire d'mile dans la banche de sânce: fi bien que les Eurs de Frédéric Ulric étant fubilitates n'avoient pu êrre obligez à ce destre pariculilétes;  $\delta \epsilon$ , que ces Dues ne étant point obligez à cette detre en leur point  $\delta \epsilon$  privé nom, on ne leur en pouvoir demander le payiement. En effe conne le la téritier du Conte de Tall in ne puent taporter acuon aéte par lequel ces Ducs fe fuffent obligez à leur dure, on convint par le Traité que ces Dues de leur Eurs en frécoire déchargez.

#### Dette de Ratzebourg.

Es Dues de Brunfwic de la branche de Zall étoient alternativement avec les Lo Dues de Mecklebourg Administrateurs de l'Erychè de Raprebourg, & ci au de de cla sis payeient tous les ans au Chaptre de qu'eviché l'interêt dans fomme de vinger mille florias. Comme donc est Eviché fra tendément cédé aux Dues de Mecklebourg, de qu'aint cere alternative cells, le Ducs de Brunfwic coleiment qu'ils ne payeusent plus rien de ces instrêtes, de que cette dette fetoit étainte à l'uni égadt.

#### PREBANDES DANS LE CHAPITRE DE STRASBOURG.

Les Catholiquies demandeiren entraures chiefe en 1647, que les Protellans fient exclus de Lobagre de Straboure, Cependant fin les leprent obsenit, les Princes Protellans qui y avoient des l'étandes, robdiniferent à les vouloir conferve publich à caude de Honneure qu'el 4 de posfieler est Canonicaien entre Egifes, que pour leur revenu qui eft très-modique; & comme le Duc Augufte de Bransfeire en prétendeir une, on convint pour le contente en quelque manufée qu'il renoin-

ceroit au droit qu'il y présendoit avoir, & qu'on conféreroit à fes deux cadets Antoine-Ulric & Ferdinand Albert les deux premiéres Prébandes qui vaqueroient.

# XXX. Traité de Brunfwic entre l'Empereur Léopold & George-Guillaume & Rodolphe-Auguste Ducs de Brunsfwic & de Lunebourg & autres,

#### Pour alliance. 1672.

J'Ai puth' dans le Livre Geord de cere Hilloire Chaptire 3, North 3, de cere de Lique déficitée qui Effigure et pétidir fai en 2-5 a Bourdes e ser de de Dancemur, l'Éléctur de Braschourg, de George Gullame en pir de Révenu De de 2011 après la mort de fon freir mit de, Christin-Losis, de Rodolphe, Auguste Duc de Wolfenburd fils de faccelleur du Duc Auguste : aind je n'en sépérari sten,

#### XXXI. Traité de la Haye.

Nous avons vû Livre 5. Chapitre fecond, Nomb. 10. que l'Empereur, le Roi d'Éfpagne & les Esus Généraux firent encoir en 1674, un Traité avec les mêmes Ducs de Zell & de Wolfemburel, & comment ce Traité a été exécuté de part & d'autre; aînfi je n'en répéceral tien non plus ici.

XXXII. Traité de la Haye entre le même Empereur Léopold & autres d'une part, & le Duc Erness-Auguste Evêque d'Osnabrug de l'autre,

#### Pour le même fujet. 1675.

Nous avons aussi vû dans le Livre 3. Chizpitre 2. Nomb. 13. que l'Empereur, le Roj d'Espagne, & les Etats Généraux firent encore en 1675, un Traité d'alliance avec le Duc Emell-Auguste Evêque d'Osnabrug cadet du Duc de Zell qui ett pérsentement Duc d'Hanovec.

Je ne redrai rien non plus de ce que j'à d'âja murqué dans ec. Chapitre-là, ni de la manifer dont ces Traites furmer recévure de part de d'autre, me constante de dire que l'Evéque d'Orlabragy voulut faire valoir le fecours qu'il avoit donté à l'Empercure, « qu'il demanda à Nitarge que l'Evéche Orlabrage pe paillé point à un Pétite Carholques après fa mort, mais qu'il fit possiblé de prince de la Nusifion de Buniferie, fius après cale d'étre suil possiblé des ut bis de faire par des Pétites Carbolques. Mais il ne put rétifit dans ce dessin, de con ma iran changle à don fegud dans le Tain d'Orlabrage, par l'autre d'autre d'un site con l'autre d'autre d'aut

#### Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Wirtemberg.

Es Dur de Wirenberg, de Poméanie, & de Mecédeboug, les Landguvec de Helfe, & les Maquisi de Bud alement entre ut dus le Diète génerles de l'Empire; ainfi si n'on assune pérfimience les uns par déliu les aures, ce qui fitt que fi je commence ie par le Duc de Wirenberg, e n'ett que seur que les aurels qui concurrent les juriérés de ce Dux fon inférer dens les Traitere. de Welfphale immédiarement perse cue de Maifons léthoches les feitures de me à l'égard, des aures Mafons alterparpes, l'ordre qu'on leur a donné dans les Traitere de Welfphale.

Les Comes de Dace de Winnaberg our reçu en devers terms de grands hienfaire de Emperium de la Mañon d'Austriche, ils once au saiff jass qu'auma aurer Prince de l'Empire de grandes affaires à démotir avec cus. Rodolphe Prenier, de la Maison d'Austriche donna en infel à un de ce Comerta la Baucherte, de la Maison d'Austriche donna en infel à un de ce Comerta la Baucherte, de plaiser parties s'especiaties finales en Souale; à la charge de reuxe au défaut d'enfant milies un autre prince de la Mañon d'Austriche, loc negges enfaire le Comit d'Achalmen, de la Baucher de Maison des comerciales des la comparte de la Mañon de Comit d'Achalmen, de la Baucher de Maison de Comit d'Achalmen, de la Baucher de Mañon d'Austriche, eff que ce fui l'Empereux Maximilien Premier qui leur donna en 149, à la Diene de Wormes le que de Duis en fareux d'Ebelmad Permier fanomme le Bauba, & à la charge de tenir, leur Duché de l'Empire, avoquel il secoumeror au défaut d'enfants miles.

Ulir. VIII. du nom Duc de Wittenberg syant été mis au Ban de l'Emprée pour avoir violé la pair publisque put les volences qu'il fait ceut de Reulingen, fut en 151s. dépoullé de fei Euss pat ceut de la lique de Soube, léquels ren renant comme légitimes propriéesires par le doit de la goure, le vendime à l'Empreau Chatles-Quint qui les laiffa à son fiéte Ferdinand pour partie de son apparage.

"Unite réant fait Luthérien eura dans la Lique de Smalealde & for réable en 15,4-pe 11 au mare de Philipt Londgreue de Helfe de par l'arguné de François Permies, Roi de François Certabilifement fur finir d'un Trairé de pair puffé en la meine année 2 de Zadan en Robbine, par lequel le convenient eura autres choies, qu'Ultri demanderite parkon à l'Empereux & sa Roi Ferdinand de toute equi s'écht puffé; que moyename cela Ferdinant en qualité d'Artufelde Autres d'Autres de l'autres d'Autres de l'autres d'Autres de l'autres d'Autres d'Autres

Encore qu'Ulir fit depreus par ce Tunié doublement Vallid de l'Emperair Charles-Quint, al no fait par de le ligner contra lui nr 1544. avez Jenn Frédéric Electrus de Sare de Philipe Landgrare de Helle mass il fra coblegi dels in même année de demandes peach à genous de cet Emperaire, si d'i richeurs figures que moyermant chas cem mille focus de turio ou quarre de les mediantes l'acce, qu'el Mignelberg la forette de l'Accessorie foi co. Des quarre de la vouve de Klippesbreg la forette de 4 Polemerou.

#### XXXIII. Traité de Prague entre Rodolphe Second & le Duc Frédéric Premier

#### Touchant les droits de la Maison d'Autriche sur ce Duché. 1599.

L Ouis petit-fils d'Ultic VIII. étant mort fans enfans eut pour fuccesseur Frédéric Premier son cousin de la branche de Montbeliard. Ce nouveau Duc chagrin de n'être plus confidéré comme Prince de l'Empire, à cause qu'il tenoit son Duché en fief des Archidues d'Autriche, fit offrir à l'Empereur Rodolphe Second une fomme confidérable pour qu'il voulût lui remettre le droit de féodalité, & confentir que son Duché relevat à l'avenir immédiatement de l'Empire, comme il faifoit auparavant.

Rodolphe qui pendant la guerre où il étoit alors engagé contre les Turcs. avoit extrêmement besoin d'argent, accepta volontiers ce parti & passa à Prague le 24. Janvier 1599, un Traité pour ce sujet.

Par ce Traité l'Empereur du consentement des autres Princes de la Maison d'Autriche, & moyennant une somme d'argent dont il convint avec le Duc Frédéric , lui remit le droit de féodalité & d'investiture ; il consentit qu'à l'avenir son Duché relevât immédiatement de l'Empire, s'en réservant seulement & aux autres Princes de fa Maifon le nom & les armes & le droit de succession au défant d'Enfans mâles dans celle de Wirtemberg : auquel cas néanmoins on feroit tenu de conserver en ce Païs l'exercice de la Religion Protestante.

C'est en conséquence de ce Traité que, comme nous l'avons vû ci-devant, les Empereurs prennent encore à présent le titre de Ducs de Wirtemberg & de Teck. Les Ducs de Wirtemberg ont repris ensuite leur séance dans les Diétes, comme

Princes immédiats de l'Empire.

#### XXXIV. Traité entre Ferdinand Second & Eberard III.

#### Pour la renonciation de ce Duc à la Ligue de Leipfic. 1631.

Lan-Frédéric fils & successeur de Frédéric entra en 1610. dans l'Union Protestan-te & dans la continuation qui en fut faite en 1618. il se trouva en personne en 1620. avec son frére Jules-Frédéric dans l'armée des Protestans Unis; mais nous venons de voir dans ce même Chapitre qu'il passa en 1621. à Mayence conjointement avec le Marquis d'Anspach un Traité avec le Matquis Spinola au nom de l'Empereur, par lequel ce Duc renonça à l'Union Protestante. Il vécut depuis en une entière neutralité; mais en forte qu'il s'empara en 1623, des biens de près de trente Chapitres & Abbayes fituées dans fes Etats ou aux environs,

Ce Duc mourut en 1628. laissant pour son successeur son fils Eberard III. qui étant trop jeune pour pouvoit gouverner lui même ses Etats, eut pour Tuteut & Administrateur de son Duché le Duc Louis son oncle qui avoit la Principauté de Mont-

beliard pour appanage.

Ce jeune Duc se vit incontinent après la mort de son pére troublé dans la possession des biens de l'Eglise que ses Prédécesseurs & son père avoient usurpez depuis la paix de Paffaw. Ceux que l'Empereur Ferdinand avoir commis à l'exécution de l'Edir l'Edit qu'il avoit fait pour la retitunion des biens d'Eglife ofiurpez par les Prondizars, finnet premitiement aventre l'Administrateur du Duché de Wirtemberg de justifier que les Duce précédant avoient occupé ces Eglifes de ces Nonaiffers aunt l'Édit de Palfars, ou d'en vuider, faite d'avoit fait ni l'un ni l'autre. L'Empreure envoya dans ce Duché douce ou quinze mille hommer qui obligément l'Administrateur de rendre ces Egliées de ces Montiféres aux Chanoines de aux Religieux qui en avoient été chalfe.

Le chagrin qu'eur cet Administrateur de voir son neveu dépouillé de se biens d'Eglisé dont il retiroit un revenu très-considérable, le porta à entrer en 1631 dans la Ligue de Leipsic avec l'Electeur de Saxe & les autres Princes Protessans liguez pour

s'opposer à l'éxécution de cet Edit.

Ĉet Administrateur affembla enfuire une armée de feize mille hostmen tent des troupes du Dacké de Wirtenberg que des Villes voidins : expendant hofique le Contre de Furificarberg entre dans la Soude avec l'armée Impériale qui revenoit de l'expédiation de Mantoue te de Cafal , ce Prince fui prefque abandonné de tout de l'expédiation de Mantoue te de Cafal , ce Prince fui prefque abandonné de tout en flegal de l'expédiation de Mantoue te de Cafal , ce Prince fui prefque appelle de l'expédiation de Mantoue de Cafal , ce Prince fui préque agolfair au non de l'Empereur : après plateurs propositions faires de part de d'autre, du convient vers la fin de cette même année : 63, 1 dont Traité pour remettre le

jeune Duc de Wirtemberg dans les bonnes graces de l'Empereur.

Par ce Traité l'Administrateur promit tant pour lui que pour les sens qu'il obéiroit aux ordres de l'Empreteur. ¿Qu'il renonceuré à la Jugue de Leipsic. ¿Qu'il renvoyeroir en leurs maisons & dèsamment ses sujets , auxqués il avoit fait premdre les armes ; ¿Qu'il liencheiroit en préfice de Commissites de l'Empretur els Erzangers qu'il avoit pris à son sérvice, & qu'il ne les empécheroir point de prendre parti dans les troupes de l'Empretur. ¿Qu'il en les empécheroir pas dragger au févrice de l'Empretur il s'eur feroit promettre de ne point potret les armes contre luis ¿Qu'il en uréorit de même à l'égand des roupes auxiliaires que dautres l'intecs ou Villes lui avoient envoyées: Enfin qu'il recevoit en son Pais certe armée de l'Empretur, & lui fournisoit de vivre sant qu'il plaitoit à à Majelf Impériale. Moyennant cela le Connte lui promit que le Duc son neveu, la Duchelfie veuve du Duc déstine, to tous leur famille, leurs Oficiers, « & Sujets Rosiner requa dans les bonnes graces & Gus la protection de l'Empertur, & que l'armée Impériale ne froit aucun décorde en leur Pais.

Ceux du Duché de Wirtemberg se plaignirent néanmoins dans la suite que ce dernier article n'avoit pas été bien exécuté.

e demier ardele n'avoit pas ete bien execute.

#### XXXV. Traité entre Ferdinand 111. & Eberard 111.

#### Pour l'acceptation de la Paix de Prague. 1638.

Les chofes demourement en ce étar jusqu'à ce que les Sudois étant enner en Losaule, le part de l'Empereur commonçà y d'esemir le plus folishet car a-lors Jules-Frédéric qui avoit fueccidé à fon frère en l'Admissifiation du Duché de Wirmelberg, réfind de payer autoure contributions au su Impériaux, & permit aux Sudois de laire des leves duns en Duché. Mess le écleur plus overenment en Sudois de laire des leves duns en Duché. Mess le écleur plus overenment en Duché de la Brootlant du Cercel Edichoral, & des Cecles de Françonie, de Soula-se du baux Rhin, il fit une alliance très érourne avec les Sudois, entities avec les Françonie.

Il ne laiffa pas même après la perte de la bataille de Nordingue de continuer dans son inclination pour le parti contraire à l'Empereur, étant encore entré dans

le nouveau Traité que les Etats Protestans de ces quatre Cercles firent à Paris en 1614. avec le Roi Louis XIII. Mais ces Traitez n'empêchérent pas que les Impériaux pourfinvant la victoire de Nortlingue, ne s'emparassant des meilleures places du Duché de Wirtemberg: en forte que le Duc fut obligé de se retiter à Strasbourg où

il paffa plufieurs années en exil.

L'Empereur avoit conçu tant d'indignation contre ce Duc, à cause des engagemens qu'il avoit pris avec les Etrangers, sur tout avec les François, qu'il l'excepta nommément du bienfait de la paix de Prague, par l'écrit particulier que ses Ministres donnérent à ceux de l'Electeur de Saxe, lorsqu'on signa ce Traité. Car nous avons vû que l'Empereur déclaroit par cet écrit, qu'il ne vouloit point rendre à ce Duc de Wirtemberg les Etats, à moins que le Duc de Lorraine & les autres Princes Catholiques ne fusient aussi rétablis dans les leurs, s'obligeant néantmoins de laisser en ce Duché l'exercice de la Religion Protestante comme il v étoit établi le 12. Novembre 1627, même d'abandonner à ce Prince quelques Bailliages pour fa fubfiftance, s'il acceptoit cette paix.

Le Duc de Wirtemberg voulant voir s'il pourroit obtenir des conditions plus avantageuses, envoya en cette même année 1635, des Députez à l'Empereur pour favoir la volonté : l'Empereur ayant remis la connoillance de cette affaires aux Electeurs Catholiques ils furent d'avis que dans le Traité qu'on feroit avec ce Duc, on exprimât nommément que les biens d'Eglife qui avoient été rendus aux Eccléfiastiques leur demeureroient; que les biens & Seigneuries que l'Empereur avoit donnez à divers particuliers, leur demeureroient aussi, à la charge que le Duc auroit la liberté de les retirer pour un certain prix; Que les Seigneuries d'Achalmen & d'Hohenstauffen retourneroient à la Maison d'Autriche fans que l'Empereur fut obligé de rendre au Duc de Wirtemberg le prix de l'engagement; qu'il céderoit auffi à la Maison d'Autriche la forteresse d'Hohentweil; qu'il ne rentreroit point dans son Pais ou'il n'eût fourni en bonne forme des actes de toutes ces cessions, & que la Seigneurie d'Heidenheim demeureroit entre les mains de l'Electeur de Baviére, jusqu'à ce que l'Empereur eût prononcé à qui de l'Electeur ou du Duc elle devoit appartenir. Les Ministres de ce Duc n'ayant aucun pouvoir de rien conclure sous ces con-

ditions , l'Empereur leur délivra un acte par lequel il déclaroit qu'encore qu'il pût s'en tenir 2 l'écrit particulier par lequel ce Duc avoit été exclus de la paix de Prague, néanmoins en confidération de plusieurs Rois & Princes qui auroient intercedé pour lui, il confentoit de rendre ce Duc & tous ceux de la Maison participans de l'effet de la paix de Prague, & de leur permettre de retourner en leur Pais après qu'ils auroient fait les supplications & soumissions requises: que comme ces Envoyez n'avoient point de pouvoir, & qu'il étoit de sa part sur le point de partir pour Ratisbonne, ils allaffent se munir des pouvoirs nécessaires; & que quand ils reviendroient, ils le trouveroient disposé à préserre la paix publique à ses in-

térêts particuliers.

Ce Duc fut long-tems fans vouloir accepter la paix à ce prix-là : mais enfin ne pouvant faire mieux, il passa en l'année 1638, un Traité avec l'Em-pereur Ferdinand III. par lequel il fut admis à jouir de l'effet de la paix de Prague; & sur rétabli dans une partie de ses Etats. Les meilleures Places demeurérent entre les mains des Impériaux , & les Bénéfices aux Religieux que l'Empereut y avoit établis.

XXXVI. Articles du Traité de Westphalie entre Ferdinand 111. d'une part, & Louis XIV. & la Reine Christine de l'autre,

Pour les intérêts des Ducs de Wirtemberg. 1648.

Dépuis le Traité de 1638. le Pais de Wirtemberg demeura au premier occupant, en forte que les Impériaux & les Bavarois d'une part, les François & les Suédois de l'autre s'y emparérent fucceflivement de plusfeurs places, & qu'il n'y ent prefique que la forteretide de Hobentered que le Gouverneur conferva roujours à

fon Prince; encore qu'elle eût été affiégée plufieurs fois.

Lors qu'on traita de la pair générale à Minister & à Ofindung, le Duc de Virtemberg y sout dess insérées différens; lum pour raison de biens d'Églié qu'il avoir conflamment occupies avant l'amoée 16-ta, de fonte que metant à cette année l'époque de cette relistation, on ne poivour le disportée de le lai rendée; les Ministres de l'Empereur, même ceux de France firent bien tout ce qu'ils pareur pour le faire sébonde à lasfier au moint donc un con Courent aux Religieux pour le faire sébonde à lasfier au moint donc un con Courent aux Religieux François ne puetre obenir qu'on réferréé à l'Electeux de Tréves en qualité d'Evêque de Spire le durit qu'il avoir fuir qu'espeas une dec mônnalières.

L'auer différend his était particulier avec Empreuer, Josque Comme Archive du Aurichie voit donit permissionent fire la Boroine de Blusbusern qu'il pritemolar îni devoir revenir, azendu que la Branche de Comses de Wirenpera guaçudu la Princise de la Maion d'Autriche Pasonie donnée en qualier des franciscim, avoir écé feinne en 155-en la périonne de Louis Duc de Wirennehre more class Enfaira moites en fessoni des fairs le Comité Duc de Wirennehre processes de la Brancisci de Louis Duc de Wirennehre de premetre enfai fur la forterelle de Hobenrewel qu'il préemdoir être une dépendance du Landgaraut de Nellemours papersenant à la Maion d'Autriche.

che la Ladiguate profes sous consequent production to contract, il demanderen que l'Empreure spacifi la Basonie de Bibbohaven comme lui foran revenué par la condition des fiets, & qu'il pât reutrer dans le Contré d'Achalmen & dans Basonie des Hobbohastufien en tendant le prix de l'engagement par lequel lun & l'aure avoient été engages. L'Empreure & fes Coulins les Archâucs d'Infpracé que ca negardoit particulétrement, étoient appuyez dans ce demandes par les Basvaries qui les conicilloient de s'indemnifer suifi de la perre que la Masíon d'Aureiche fision de L'Alisce que l'Empreure avoi offierte aux François pour leur fisic-faction. Enfin les Ministres de l'Empreure demandement encore en la même année, qu'en confideration des inflates que la Infante les Suifies, il lus fit permis rece, qu'en confideration des infantes que la Infante en Suifies, il lus fit permis des qu'en confideration des infantes que la Infante en Suifies, il lus fit permis de la confideration des infantes qu'en confideration des infantes qu'en la finance qu'en la Masíon d'Auritche, & qu'en lu devoit entré finanze pluseurs l'auteure aucteur se convexus.

Les Dépuez du Duc de Wiremberg écopoéteme à es demandes de l'Emilie pereur, pérémaite qu'avant tours chois el d'évoir en conféquence de l'amilie & de la refituation générale rentrer dans Achalmen, Blusbeum, & Hohentsuffis de dans leurs dépendances, que se sanctiere politiquient il y a plus de deux cross sns, & done les Impériaux ne s'écoient emparez que depuis la bateaul de Norméquer : à l'égaul de Hohenevel lis fourmeirent que cems Piace n'apartement poine à la Massion d'Austriche & ne dépendoit point du Landtier de la company de la Massion d'Austriche & ne dépendoit point du Land-

- Cargo

graviat de Nellenbourg; qu'on n'en pouvoit accorder la démolition fans faire un extrême tort au Duc de Wirtemberg, & en même tems une grande bréche aux droits des Princes de l'Empire : l'envie que les Suiffes témosgnoient de cette démolition n'étant pas une raison suffisante pour la faire.

L'Empereur fit offrir en 1647, de rendte au Duc de Wirtemberg tout ce qu'on lui avoit ôté à la réferve de Blaubeuren & d'Heidenheim , & fans préjudice des droits & actions de la Maison d'Autriche. Mais ce Due ne voulant aucune modération fur ce point non plus que fur l'autre, & les Suédois & les Protestans le soutenant dans les prétentions, l'Empereur fut obligé de lui accorder une entière restitution.

On convint donc que la Maison de Wirtemberg possederoit paisiblement les Bailliages de Weinsberg', de Neustadt & de Meckmuhle : Qu'elle seroit rétablie dans tous les biens qu'elle possédoit avant ces troubles , particuliérement dans les Builliages de Blaubeuren, d'Achalmen, & de Hohenstauffen, & dans leurs dépendances, entre autres dans la Ville de Coppingen & le Village de Pflumeren; fans préjudice néanmoins des droits de la Maifon d'Autriche: Qu'elle recouvreroit aussi les Bailliages de Heidenheim & d'Oberkirch, les Villes de Balingen, de Dutlingen, d'Ebbingen, & de Rosenfeld, le Château de Neidlingen & ses dépendances, Hohen-Asperg, Hohenrweil, Hohen-Aurach, Hohen-Tubingen, Albeck, Hornberg ; Schiltach , & la Ville de Schorndorff: fur quoi je ne puis m'empêcher de dire en paffant, qu'il y 2 lieu de s'étonner qu'on compte là Hohentweil qui, comme je l'ai marqué ci-devant, n'avoit jamais été pris par les Bavarois, ni par les François, lesauels on obligea néanmoins expressément par le Traité de Munster de rendre cette place au Duc de Wirtemberg,

Enfin on convint qu'on lui restitueroit pareillement les Eglises Collégiales de Sturgard, de Tubingen, d'Homberg, de Coppingen, & de Bachnang: comme auffi les Abbayes, Prévôtez & Monaftéres de Bebenhaufen, de Maulbron, d'Anhausen, de Lorch, d'Adelberg, de Denckendoeff, d'Hirschau, de Blaubeuren, d'Herprechtingen, de Murhard, d'Albersbach, de Konigsbrun, d'Hern-Alb, de St. George, de Reichenbach, de Pfulingen, de Lichtenstern ou Marieneron & autres femblables.

XXXVII. Articles des mêmes Traitez entre les mêmes.

Pour les intérêts des Princes de Montbeliard. 1648.

E Comté de Montbeliard tomba au commencement du 15. fiécle dans la Le Comte de rivolte-dans le Virtemberg: il éroit alors reconnu pour un fief mouvant du Comté de Bourgogne, en sorte qu'Olivier de la Marche raporte dans ses Mémoires, qu'un Comte de Montbeliard reodit hommage de son Comté à Charles dernier Duc de Bourgogne en qualité de Comte de Bourgogne : ce qui arriva longtems après que ce Comté fut entré dans la Maison de Wittemberg. Cependant dans la fuite, foit que les Comres de Wirtemberg devenus Ducs ayent cru être au dessous d'eux de relever d'un Comte, ou que l'Empereur Charles Quint étant aussi Comte de Bourgogne, on n'ait pas assez distingué en quelle qualité ces Princes lui rendirent hommage de Montbeliard, quoi qu'il en foit, les Comtes ou Princes de Monrbeliard fivrent crus durant un longtems vasfaux de l'Empire, & ne reconnoissant point les Comtes de Bourgogne pour leurs Seigneurs; en sorte néanmoins qu'ils ne furent inferits dans aucun Cercle: ce qui fair connoître qu'on ne les regardoit pas comme des membres de l'Empire bien certains.

Le Cardinal Infant ayant voulu obliger les Princes de Montbeliard de reconnoître le Roi d'Espagne pour leur Seigneur, recoururent à l'Empereur Ferdinand III.

qui leur promit feulement de prendre connoiffance de la chofe fans fe déclarer davantage; cette envie que les Efipsgools témoignéemt de fe rendre institutes de cert place, fat cuté que les François y mirrate gratifin à la prière de Pantose de Monbeliard, de l'emparient encore de Clerval & de Palfavant que ess Princes possédoient suit dans la Fanche Consté.

On ordonna par un article particulier des Traitez de Munster & d'Ofrabrug, que ces Princes rentreroient dans tous leurs biens fituez en Alface & ailleurs, nommément

ces Princes rentreroient dans tous ieurs oiens tituez en Allace & ailleurs, non dans Clerval & Paffavant qu'ils possédoient dans le Comté de Bourgogne.

Enfin on ordonas que les Princes des deux Branches de la Malfon de Wittehnbegie fereines réabile has pous leurs droite, particulterante dras leur dépondence immediare de l'Empire, dont ils avoient jous avant les troubles: ce qui fist mis experfiment pour confirme le Traité de Purgue de Lanois en 1590, duquel nous wenons de parlot, à empécher que l'Emporeur ne pât plus prétrandre que les Ducs de Wittenberg relevation de la Malion d'Auroise. Mais cet améte ne pour nuite au Roit d'Elpagne qui n'troit point partie en ces Traites, ac daquel en qualité de Cornte de Bourgogne le Comité de Mandisaid relevir avant qu'il dui cédé ce Comfé au Roit, qui anil, a pà & câ di obliger ce Prince de le reconnoître pour Souverain en qualité de Cornte de Bourgogne.

Nous avons vu ailleurs que ce Ditc voyant qu'il devoit à la France la plupart des avantages qu'il avoit eus dans ces Traitez, entra en 1663, dans la Ligue du Rhin.

#### Traitez entre les Empereurs & les Marquis de Bade.

Dans le fricle paffe Bernard ac Ennefi fils de Christophle Marquit de Bade ac d'Hochberg enherdifient lu une è laure la Confelion d'Aughbour, ge formérent let deux Branches de cente Massion, dont celle des aines décendus de Bernard ao bennu par Annie le Marquita de Bade, et qui elle cassis qu'en décendus d'Erneft qui font nommes le Marquita de Bade- Baden : celle des cades décendus d'Erneft qui font nommes le Marquita de Bade-Dourles, parce qu'ils demeunent dorfinaire en la ville de Dourles, a en pour son parage le Marquita de Hochberg & es Segment es de Saufemberg, de Badewurles et de Renzelta. La première de cent Branches à de l'action qu'en de l'action et par le partie conjustation de l'action et par le partie de l'action de l'action et par le partie de l'action de l'action et par le partie de l'action et par le partie de l'action de l'action et l'a

Le Marquis de Bade- Baden ayant dans la fuite embozife la Religion Carholique, & le Marquis Edouard-Formanz ayant éposife la fille du Sr. de la Rivière Gouverneur de Breda pour le Roi d'Efigage, jes Marquis de Douthe s'emparéem vers la fin du fiécle pulfé du Marquisie de Baden fous diven prétentes ; que j'expliquezi dans le Vive faivant au fluje de Traitez puffer entre les Princes & ces deux

Branches.

## XXXVII. Articles des mêmes Traitez de Westphalie entre les mêmes,

#### Pour les intérêts des Marquis de Bade-Dourlac. 1648.

Eoge Frédéix Marquis de Bade-Doutlac fut du nombre des Princes qui enfertent au commencement le Tannés 1:610. nois l'Union Procédiane re dans la continuation qui en fut faire en 1:611. Il 6 rouva auffi en personne en 1:610, ant l'armée des Froedettas Ultis avec un de les fréres nommé Chales i floutint encore depuis les intérêts de Frédéric Elécteur Palatain contre l'Emperur Ferdinand Socond, à te volunt perfitter dans flour parti, même après quil et air ét destif de Bobéme, il cédu fe Estas à fon fils Frédéric Premier, se leva une armée confidêntable qui fut étite à Wurpfine au mois de Mai 1:621.

Le Marquis Frédéric ne fit alors aucun mouvement qui pût déplaire à l'Empereur, mais comme l'année fuivance l'Empereur juges au désavantage de ce Marquis le procès qu'il avoit contre les enfans du Marquis Edouard-Fortunat qui futern réablis dans les Eusts de leur pére, cet Arrêt le chagrina tellement qu'il entre en 165 r.'

dans la Ligue de Leipfic : enfuite il fe déclara pour le Roi de Suéde.

Après li mort de ce Ret, il fe ligua encore à Halibron en 1631, avec les Suéclois de les François, et qui diplut utilement à l'Empereur qu'il le chafi de tous fea Esta après la bataille de Nordingue, de l'excepta nommément de l'amnilité qu'a avoit promité par le l'aniée de Pages de l'année «5 9); pomentante futulement de le recevoir à midiencode aux mêmes conditions que nous venous de marquer au fujer du Duc de Witterménep.

Ce Marquis n'ayant point accepté ce paris, n'avoit plan de fiance dans le Difere de l'Empire, fordiron s'affembal dans la Weltphule pour la pair générale. Cels fire cauté que l'Empereur Ferdanand III, s'oppois d'abord à ce que fon Député y pri flance paris le Députe de Princes de l'Empire, Sermant que ce Marquis frant encore allé des Ememis de l'Empire, ne pouvoir être reçu à donner les avit dans exces affemblé ou on devoit débierte de attaires que l'Empire avoit à démité avec fair Emperime: rependant corronne les Suédois de la Posetlara fe ament ferme à vouir que ce Marquis ne fair pas extra d'ambié de voir que ce Marquis ne fair pas extra d'ambié de voir que ce Marquis ne fair pas extra d'ambié de voir que ce Marquis ne fair pas extra d'une affemblé de les pleurs de l'amen, d'un de l'ambié de l'ambié

Lorsque les Succiois demandérent dans leur proposition, que ceux qui avoient faivi le le prique les Succionais de l'Empereux jouillent de l'ammilite, ils finent une mention expecsife des Marquis de Bade-Dourlae, de comme les Impériaux sourenioner que l'ammilité publiée en 1641. à la Diéte de Ratisbonne étoit stiffatine, les Suédois déclarérent dans leur replue qu'ils en voulcient une générale de illimitée ; atrendu qu'entra-

tres les Marquis de Bade-Dourlac étoient exclus de cette amniftie,

Par un article del Trainze de Munifier de d'Otabeug on convint que le Marquie Fédérie, for enfants, de Éritiens de Stous ceux qui la sovient fuiris, jourissem de l'amuilles gleárale accordée à vous ceux qui avoient pont les armes coarse l'Empereur y & que fins avoir égand aux changemens la feroient réablis dans tous leurs droits autre pour le choffe Exchédificheus que Pobliques dont le Marquis George Fédéric avoir joui avant les roubles de Botheme dans le Marquifie inférieur de Bale, aurrement de Bale-Dourhag, dans le Marquifie de Hochterige de dans les Giegnaries

de

de Ræteln, de Badenweiler, & de Saufemberg, fans avoir égard aux changemens arrivez au contraire.

Je marquerai dans le Livre fuivant les articles qui regardent les intérêts que ce Marquis Frédéric avoit à déméler avec Guillaume Marquis de Bade-Baden fils d'E-

douard-Fortunat.

Cette Matión de Bake-Baken et roújoura demeurie fox atrachée au fevire de Elemperour de da Indiand Austriate : l'Emperour de de jarnt pour lui térnoigner fa reconnodifiance , procuta à ce Marquit Guillaume l'Ordre de la Todion d'Or, de la fil que l'étaite de la Todion de de Spein, so faire le Prince Herman ett encore l'évideur, de Copiel de gourre de l'Emperour, et a fouveux cennbourg avec bauscoup de valeur chette les François en 16-77, fair toil l'année fuirante près de Rhinfield portant encore les armes pour le fervice de l'Empereux.

A l'égard des Marquis de Bake - Dourlac , l'Empresur 2006 procuré le Chappad de Cardinal à un Prince de cette Branche qui réfoir list Carbollage, 8, qui riote conns fous le nom de Cardinal de Bake. Nous 2000 su dans la derniére guerre que Marquis l'écliérié Second fit chois en 15-4, pour Maréchal de Carpo Giérieral de l'Empres de l'Empire, & fix encore depuis en 16-76. Lieutenans-Général de l'Empereur fous le Duc de Lorraine.

#### Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Mecklebourg.

Empereur Chades IV. mit dans le quatoriéme fiécle au nombre des Princes de l'Empire Albert & Je mo Jose de Mecklebourg, fils de Hemi it lan Prince det Vankles. Hemi & Jenn-Albert leurs fucceffuns s'étaire fairs Luthérien eurré dras la Lique é Smadelde, mûté caba celle que Maurez Eléctour de Sare & quedques aurres Princes fireux course Charles-Quate en 1954, ecla n'empécha ya que Martimilien Second ne price n 1964, le foin de les acommoder enfemble au fijer des précentions qu'ils avoient fur la Ville de Rottock. C'eft de deux fils de cet Albert que décéndant les doux Branches de Duos de Meckle-bourg, donc la première pernd le furnom de Schwein, & la feconde celui de Gultrow du nom de Ville do le Duer forts de leur réfidence.

#### XXXIX. Article du Traité de Prague entre Ferdinand Second & Jean George Electeur de Saxe,

#### Pour les intérêts des Ducs de Mecklebourg. 1635.

A Dolphe-Frickric E, Jan Albert Duct de Meddelsoug feirnit le painiques permoterant el lajfurque la Princate el la billa Sact finent en 16.5, 2 Lavembourg pour chaifer de lour Certel les moppes de l'Empercur: l'Emperage par cette même annés à Bentaveis; qu'ils avoient enfaire donné leurs troupe & Fount et formes confidentés au Rot de Dannemur; qu'ils avoient retiré deux leurs place les déstinés des mais experis par de la bentaile de Laurs (au place les déstinés de son annés après la prete de la banillé de Laurs (a qu'internation en groupe d'au re à faire une involtant dum l'Empire. Touché, il les rei déclars déchur à custé de leur oblitantion durs l'Empire. de les places les déclars déchur à custé de leur oblitantion durs l'arrivels ; de Time. Il ...

en invelte en 16-18. Albert Wilhenlein Gefarfal de fra amére pour joui, de co Daché par maniér d'angegement, piderçà e equi el eté et rembouilé de frait qual avoir faits en cette goure. Car Dace firme ce qu'ils parent pour cette ce qu'ils parent pour fer incaronle à l'aux égand, de forre qu'étante bannis sains de lour pais, de cherches construire consideration de l'aux égand, de forre qu'étante bannis sains de lour pais, de cherches construire de l'aux égand, de forre qu'étante bannis sains de lour pais, de cherche cours forte de verse pour les recoverer , ils entréent dans la Lique de Lepfe fe, de current recours aux Roi de Stéde qui étoir leur confin-germain, de qui les réabils dans leurs Essus en éc.1.

Lorique l'Electeur de Saxe fit le Traité de Prague avec l'Empereur, il out un foin particulier de cet Ducs; ayant flippalé expressionnt que pourvû qu'ils acceptalfemt la paix aux conditions portées par ce Traité, l'Empereur' à la prêtre de l'Électeur & pour l'amour de la paix leur pardonneroit & consentiroit qu'ils jouissent de leurs Ecis.

Ils acceptérent volontiers ce parti & rentrérent aussi dans les bonnes graces de l'Empereur.

#### XL. Article du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine,

#### Pour le dédommagement de ces Ducs. 1648.

Ean-Albert Duc de Mecklebourg-Gustrow mourut en 1636. & eut pour succesfeur son fils Gustave-Adolphe qui avoit été désigné Administrateur de Ratzebourg.

Aufi on copyine qu'Aoliphe-Friédric Due de Mecklebourg-Schweim qui avoit aufi non purage pirium et el Bailligues qu'on écoit à la Suéde, posificiente de fou-foctentum males après lui en fuir perpiente de immédiat de l'Empire, les Evéches de Schwein de Autrebourg fins repisaltée de stons de Dars de Sux Extembourg de Rutzbourg fins repisaltée de stons de Dars de Sux Extembourg de autres 1 Qu'il aumos pour ce figir fânce de double voit de Prince aux Dirés de l'Empire de de Cerne de la buil Sux 2000, comme Guillar-Adolphe Dar de Metklebourg Gulfrow euce anni Osligat-Adolphe Dar de Metklebourg Gulfrow euce anni Osligat-Adolphe Dar de Metklebourg Gulfrow euce anni Canonica de na Cardichia de Magla autor par manier de déconnengement un Canonica de na la Cardichia de Magvant ex Tanté devoient demeure à ceux de la Consision d'Aupoloury; Que la Romandries de Minow & de Nemeow, Plume & Paute de St. Jone de Jénuléeur de 
Commandries de Minow & de Nemeow, Plume & Paute de St. Jone de Jénuléeur de 
Commandries de Minow & de Nemeow, plume & Paute de St. Jone de Jénuléeur de 
Commandries de Libert de Metklebourg, fronter cédéas de car Dux 1, la premier à 
celui de Schwein, de la feconde à celui de Gulfrow şã condanon qu'ils obsendations et 
confinement de Urvide, & qu'ils la propressa de 2 Electura de Brandebourg

cn

en qualité de Patron, les droits qu'on leur avoit payez jusqu'alors lorsque le cas étoit arrivé: Que l'Empereur leur confirmeroit les péages qu'ils levoient sur l'Elbe; Qu'hormis ce qu'il falloit payer pour la satisfaction de la milice Suédoise, ils seroient déchargez de toutes les contributions de l'Empire jusqu'à la compensation de deux cens mille Richedales : Enfin que la prétenduc dette de Wingerschin qui avoit été contractée pendant les guerres, feroit éteinte avec tout ce qui s'en étoit ensinvi, sans que ces Dues ni la Ville de Hambourg pussent être inquiétez pour ce fuict.

#### Traitez entre les Empereurs & les Landgraves de Hesse.

D'Hilipe Landgrave de Hesse ayant embrasse l'opinion de Luther fut un de ses plus ardens défenseurs, & un des Princes qui protestérent en 1529, contre l'Edit de Spire, & qui l'année suivante présentérent à Charles-Quint dans la Ville d'Augsbourg leur Confession de Foi. Nous avons vu ci-devant que les choses furent accommodées en quelque sorte en 1532, mais cela n'empêcha pas qu'il ne prît les armes en 1534, contre Ferdinand Roi des Romains pour remettre Ulric Duc de Wirtemberg dans ses Etats, ce qu'il exécuta : peu après le Landgrave & ce Duc passerent avec Ferdinand un Traité duquel j'ai déjà parlé, & par lequel ils s'obligérent entr'autres chofes de demander pardon à l'Empereur & à Ferdinand. En conséquence de ce Traité le Landgrave écrivit à l'Empereur pour lui demander pardon, & lui promit de lui être fidéle à l'avenir & au Roi Ferdinand.

Ce Landgrave fut encore depuis ce tems-là un des Chefs des Protestans contre lesquels Charles - Quint fit la guerre en 1546 .: mais cette guerre lui fut très malheureuse, ayant été contraint, après la défaite de l'Electeur de Saxe, sur la parole que lui donnérent les Electeurs de Saxe & de Brandebourg qu'il ne seroit point détenu prisonnier, d'accepter un Traité par lequel entr'autres il s'obligea de se remettre lui & fon Païs entre les mains de l'Empereur, fans aucune condirion, & de lui venir demander pardon à genoux; de renoncer à la Ligue de Smalcalde, & autres; de paver à l'Empereur cent cinquante mille écus pour les frais de la guerre; d'obéir aux Ordonnances de l'Empereur & aux Arrêts de la Chambre Impériale : de rendre à Henri Duc de Brunswic, au Maitre de l'Ordre Teutonique & autres, ce ou'il leur avoit ôté par force; de démolir toutes ses forteresses hormis Zigenheim ou Cassel, & de ne plus fortifier aucune autre Place.

Le Landgrave réfolu de se soumettre à ces conditions vint trouver l'Empereur à Hall en Saxe où il figna ces articles, & encore deux autres qui portoient que l'Empereur expliqueroit ce qui se trouveroit d'obscur en cette Capitulation, & que le Landgrave se soumettroit à un Concile pieux, libre & général, où on reformeroit le Chef aussi bien que les membres, auquel les Electeurs de Saxe & de Brandebourg voudroienr bien aussi se soumettre. Après qu'il eut fait cette fignature, il vinr demander pardon à genoux à l'Empereur qui lui fit déclarer par son Chancelier qu'en confidération des Princes qui avoient intercédé pour lui, il le releveroit de son Ban, ne le puniroit point du dernier suplice qu'il avoit mérité ni d'une prison perpétuelle, & qu'il ne le priveroit de ses biens que conformement au Traité. L'Empereur le retint ensuire en prison durant cinq années, nonobstant l'intercession des Electeurs de Saxe & de Brandebourg qui ne pouvant obtenir la liberté du Landgrave par la voye des remontrances qu'ils firent plufieurs fois à l'Empereur fur ce fujet, prirent enfin les armes pour l'obtenir par la force : en effet l'Empereur consentit en 1552, par la Transaction de Paffaw dont nous avons parlé ci-devant, que le Landgrave ratificroir de nouveau, & observeroit la Ca-Mm 2

pinalaino de Hall, excepti les articles qui étiente déja exécutes & celul qui concenoir la démolino de Callel qui el ne le refinentiros pione de fa désention, & que les Electura de Sare & de Brandebourg & Wollgang Duc des Deux-Ponts froisim fac custions far c'onjet; qu'il front uni en liberté dans le dir, ou douzifire Août prochain, que Callél demaerrois fontife comme il étout alon, que Callél demaerrois frontife comme il étout alon, que callél demaerrois frontife comme il étout alon, que consider de l'artic renda pur l'Empreeu contre le Landegave en friveur de faccicación de l'Artic renda pur l'Empreeu contre le Landegave en frievar de la contre de Nalisse, & com y la parlé amplement aillem au fige des qualetes du Prince de Caller de l'artic de l'artic de l'artic de l'Artic de l'Artic de l'Artic Tenonique, & d'autres contre le Landegave pour leur déclonataugement demaeuroient auffi infernables.

#### XLI. Traité de Bingen entre Ferdinand Second & Maurice Landgrave de Cassel,

#### Pour faire fa paix avec l'Empereur. 1621.

Le Landgrave Philipe mourant en 1567, paragges fe East entre fet quarte fils , en forte que fon ainé Guillaume IV. en eut la moitif, favoir la basse Hesse avec la Ville de Castell do ai établis sa demeuse; se le cette fur paraggé en tre ses rois autres fils "Louis "Philipe "& George qui s'établisent à Marpung "à Rhainfals, de à Darmista & dont les dous premiss mouranter fils en fains.

Maurice fils de Guillaume Quatrième se fit Calvinisse, & entra à Hall en 1610. dans l'Union Proteilante avec l'Electeur Palaini & plusseus autres Princes, au contraire. Louis fils de George Landgrave de Darmitale demeura Luthérien & sit tredjours fort affectionné au parti de l'Empereur; ce qui lui sit donnet le surnom de 6212.

Loufque Frédéric V. Ekcheur Palatin emreprit de fe faire Rot de Bohlems, Mannes és véderan pour luis é fir e qu'il pur pour déounter Elefectue de Saxe de prendre les armes pour le fervice de l'Empereur courre un Prince Procedhart i il de dipósa saiti pour défendre le Palatin avoit été défait près de Prague, & chaffé enté-tuis et défine par le vous évent attaquer; muss syart apris que le Palatin avoit été défait près de Prague, & chaffé enté-tuis de s'éliller aux frocts è un bonheur du Mauquis Ambroité Sprioda, que l'Archishe Albiert avoit envoyé pour s'emparer du Falatina; fuivant Fordre de Elrapreur. Ainfi ce Landigrews fui le premier qui fit fa pair avec l'Empereur par un Traté, qu'il pafil le 3. Avril 1623. avec le Marquis Spinola a nom de l'Empereur de l'Archishe Albert par l'envert per un de l'archise Albert per l'entre prince de l'archise Albert per l'entre premier de l'Archise Albert per l'entremité de Jean Swexard Electeur de Mayonce & de Losis Landgreve de Helfe Darmillat, qui avoit bien desfiret peaballer cere guerre, le Dec Cinsilian de Bunfriére de Loone Emet font production de l'archise de l'archise de l'entre de Mayonce & de Losis Landgreve de Helfe Darmillat, qui avoit bien desfire peaballer cere guerre, le Dec Cinsilian de Bunfriére de Loone Emet font production de l'archise de l'Empereur.

Par ce Traisé Maurice renonça au Traité de Hall, se promit qu'il pofenie le amers Qu'il n'affilteroit point le Palain ni les Princes Unis. D'autre part le Marquis Spituda voblège de ne faire aucun acht d'obtifie contre le Landgrave ni courre far Vaifiatre de la laffe point de fe doint turt pour ce qui concernot la Religion que les chofes poliniques: Enfin de faire traifier ce Traité dans trois mou par l'Empereur de pur l'Archidot. Albret.

En conséquence de ce Traité ce Landgrave retira ses troupes de l'armée des Confédérez.

#### XLII. Traité de Cassel entre les mêmes,

#### Pour le même fujet

L'Emperur jugea en 1631, à la Diéte de Ratibonne au profit du Landgrave Louis de Darmhitt le procés qu'il avoit contre Muurice Landgrave de Caild, pour la faccelion de leur oncle Louis Landgrave de Marpur. Le Landgrave Louis après avoir fait tout ce qu'il avoit pu pout empérire que Ferdinand Second ne transfriér en cere Diéte l'Eléctora de Pollania au Due de Bavière, je foumit à la volonie de cet Emperur, de même éann allé trouver l'Eléctoru de Saxe, il lui perfund de ma liet de même de d'erconolite le Ducé d'abriére Eléctoru.

A l'égral du Landgrave Maurice il first firité de l'Arrêt qué l'Empecur avoir donné contre lui, gu'il repit les armos & first même desponent de érêre liqué avec le Roi de Danientaire contre l'Empecur : eda obligea le Contre de Tilli d'emtre dans la Hellé en «éré. il s'assurga avec foin antée jusquapies de d'emtre de la resultation de la s'assurga avec foin antée jusquapies de c'y paz jumini réfouder, follement à le perfusion de foin fit Guillaume & de le trait de Hellé a plut no Traité vive le Coure de Till au nom de l'Empereur pour lui de Hellé a plut nor Traité vive le Coure de Till au nom de l'Empereur pour lui

donner des affurances de fes bonnes intentions.

Par cr Traité uns pour lus que pour fes facerdiens & défendants I promit en paole de Prince qu'il e Conduiroit ani qu'un fidele Prince de l'Empire étoi collègie, Qu'il ennonceroit à toutes les lignes & entreprisé qu'il avoit faites course l'Empecure & contre le Bledena & Prince de l'Empire; Qu'il per permeture point aux Ennems de l'Empereur d'entre d'un Cafél, Zignishem, ni Rheinfeit Qu'il dontre de l'Empereur d'entre d'un Cafél, Zignishem, ni Rheinfeit Qu'il dontre de l'empireur d'entre d'un Cafél, Zignishem, ni Rheinfeit Qu'il dontre entre l'empireur de l'empireur de l'empireur de l'empireur de l'empireur de la Cuillaune j d'autre pur le Come de Till promit au nom de l'Empereur que le Landgeure féroit traité comme les autres Princes de l'Empire.

Philipe un autre fils du Landgrave n'ayant pas laissé de perfister dans le parti du Roi de Dannemarc, fut tué en cette même année à la bataille de Lutter.

## XLIII. Négociation entre Ferdinand Second & Guillaume Cinquième,

#### Pour l'acceptation de la paix de Prague. 1635.

Le Landgraves de Heffe-Caffé rémient empurez depair l'année 1 sons, de la riche Abboye d'Haffehêde fincée dans leu voolfungez sain fee sûr un grand chagrin à Guillaume V, quand il fiet que Ferdinand Second en avoit fait pouvroir fon li l'Archiade Léopold en Cour de Rome, & que ce Pinne v'en feori mis en posfeifion en conféquence de l'Edit de l'Empeeur son pére pour la rellauson de bient Highé unique par les Procedans. Cals fin caux qui pieguir fei crospes de partie de l'archiade de l'archiade de l'Empeeur pisqu'el la pair de Prifice, & equi perfitts dans le parti contraite à l'Empeeur; pisqu'èl la pair de Prique qui the conduct par la mediation de landgrave Louis qui avoit un grand afendant für l'épiri de l'Elecheur de Saze, & qui s'éssit toùjours tenu neutre pendant certe guerre.

Comme le Landgrave Guillaume avoit pris dans l'année 1634, de grandes liaifons avec la France, à laquelle il témoignoit beaucoup d'attachement, nous avons vu Mm 3 que que par l'écrit que les Ministres de l'Empereur mitent entre les mains de l'Electeur de Saxe en fignant le Traité de Prague, ils déclaréent que l'Empereur ne prétendoir pal rechtie de l'amitifie, mais qu'il falloir bien prendre gade à se déportemens, & examiner s'il avoit effectivement envie de le réconciler avec l'Empereur, qui promettoir némentoires de livrée en cela l'avis des Electeurs.

Le Landgrave ayant témoigne être dans le dessein de se réconcilier avec l'Empereur, Ferdinand Roi de Hongrie lui envoya offiti au nom de l'Empereur son père une amnistie de tout le passe, à la charge qu'il se déclareroit incessamment pour le

parti de l'Empereur, & qu'il donneroit un état de ses troupes.

Ce Pince promit d'accepter cette pair, poutvû qu'on ful accordât une amnitite genérale & liberté d'exercice de la Religion Prétendue Réformée, qu'îl ne pût être inquiété pour tous les dommages qu'il pouvoit avoir caufée à qui que ce fût pendant la guerre, que l'Abbaye d'Hirfchfelde qu'il polfédet en 16-37, lui demeurit, & qu'il ne payêt aux contributions de l'Empire qu'autant que le Landquere de Darme

fat fon coufin y payou.

L'Empreux suroit facilement accouté su Landgrave toures ces conditions à la réver de l'Abbaye d'Hirfichtiète qu'il vouloit retentip par l'Archidule con fils 1: mais il fur li miré de ce que pendant la négociation ce Prince s'étant joint aux Sudéois, fit lever le liége que Lambol Crierial de l'Empreura voir unit devant la Ville de Hanau, qu'il ordonna il fes roopes d'aller autaque le Landgrave dans fe Eurs, fame aux qu'il ordonna il fes roopes d'aller autaque le Landgrave dans fe Eurs, fame d'appende de la comme de l'Empreur avec l'Empreur de la Sudé. Il duri rémanioné le malliere chaffié de lon Pais par les reoupes de l'Empreure de de la Lique Carbolique, de fine obligé de le reure on Ol-Fifié de la lucourt en 16/17.

XLIV. Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. d'une part, & Louis XIV. & la Reine Christine de l'autre,

#### Pour les intérêts de la Landgrave de Heffe-Caffel. 1648.

A Prês la mort de Guillaume V. Ameis-Elifabeth de Hanau fa Veuve & Turice de Guillaume VI. fon fils renouvella fes alliances avec la France & la Suéde,
& pouilli la guerre avec tant de bonne conduite & de bonheur, que lorsqu'on raista
la paix générale à l'affemblée de Welfphalie, fes troupes occupoient plufieurs places
dans JrArchevéché de Cologne, dans les Evéches de Munffer & de Padeborn &

dans le territoire de l'Abbaye de Fulde.

Comme le Landgrave de Heffe-Caffid n'avoit point accepte la Tairté de Prague il Imanifiée, au conditions qu'on l'avoit publicé la Rationne en 144, il n'avoit point de Étance duns les Diéces. Ains l'Empereur fit difficulté de permettre à jon Deputé d'avoir fance dans la Idmédé els Députes de Princes pour la pout de Weltphalie, pour les mêmes taitons que je viens de marquer qu'il constit a sufficer cafficare au Député du Marquis de Bale Douales. La Idoné fait remire de l'avoit que de la landgrave aux mêmes conditions que j'ai marquées au figie de Marquis de Bouales. La Idoné fait remire les Suéches pour que le Landgrave de Caffi fite compris dans l'ammitité aufit bien que le Marquis de Douales.

Quand la Landgrave fit la première fois parler de la fastisfation à Ofishrug vers la fin de l'année 1645. elle demanda que l'Empereux & l'Empire l'affuraffont expredifienten qu'elle jouiroit des bienfairs des Loix de l'Empire, & de la paix d'Augsboug, laquelle elle prétendoit devoir s'étendre aux Réformez aufil bien qu'unx Lufiens;

nhémes, que l'Emperou provoir le droit d'ainefe qui avoit été châble con le Princes de Helle, de leur l'hieze de fimille concennule le foccellons, fina avoit égard à la Tranfation enne les Landqurves de Helle et de Calif a tocchan la faccel fon de Marquag qu'elle fair étable dans tous le Esta que les Landqurves de Calif postificione en 14 8 1, a qu'elle ne pui c'en inquiete par le Conne. de Waldeck en mate donn leur Pais. « qu'artenda le grands trayes que le Lingue Carbolique avoir mit dans leur Pais. « qu'artenda le grands trayes que pel Lingue Carbolique avoir Millen de Calif de A. Zeopolium, « le più confort avoir non me caregé les Milles de Calif de A. Zeopolium, « le più confort avoir non en caregé le responen dans les Archevichers de Mayence & de Cologne, dans les Ervichez de Multer de Marchorn, « da na les Habbyes de Fulle & de Corvey, qu'à ce que fes troupes fuffiers payées de leur folde, « qu'elle fictifiaire de donnages qu'elle voir fourfers, » qu'elle faiter moure à plusfourn millions.

Au moins d'Avril de l'aunée 16,45, ceux Princeffe i expliqua isse plus neuere de la fisicilicition quelle demandoir pour rigaraion des dommages que ceux de la Ligue Carbolsque avoient caufé dans fes Eurs; afiné lei demandoir que rigariament l'évelèsé pe bacheton, les Villes & Péréntez de Fraltur, de Naumbourg, de Neufladt & d'Annébourg qui dépendent de Archevéché de Myreuce & toire endeues daus la Heffe, le Comité d'Arenbeeg, les Villes de Meclenbach, de Hallenberg & de Winflerberg, & les Bourge de Martinert, de Revening de & Rugelsberg fluxer dans l'Archévédié de Cologne, & qu'elle prétendoir avoir aurétoir dépondu de la Heffe; le Lande Parviur de Stromberg & la Villes de Ballinge de Bochet dans Flévédié de Munfter, les Villes de Gefié, de Furthencek, & de Reckenfull d'uns le territoire de l'Abbaye de Table, de Gefié, de Furthencek, & de Reckenfull d'uns le territoire de l'Abbaye de Table, et d'aunes l'aurétoir de la Heffe de d'un la Principaulé d'Hérifichfeld.

Depuis elle se restraignir à la partie de l'Evéché de Paderborn qui est située entre les petites riviéres de Nethe & de Dimel avec les autres choses ci-dessitu marquées ; mais aussi elle demanda encore le droit de Domaine direct que l'Evéque de Minden pouvoir prétendre sur le Comté de Schaumbourg, enfin deux cens mille Richteda-

les avec une fomme pour payer ses troupes en les congédiant.

Ces propósitions choquiérent cous les Députes de Eura de l'Empire qui écoloris à Ofinbrug, fur cous le Eura Carbidoque qui représenteur que la Landegrave traitant avec la France avoir promis qu'elle riaporteroit aucun prépidice à la Réligion Cathologue; qu'ils auroient dis plutée eux mêmes lus demander un déclommagement des grands ravages que les troupes avoient faits dans leurs Pais, où dels récisient particulièrement fignalées par leus facilique & parl a profinantion des Eglifes; écu qu'il lai devoit (diffre qu'on lui accordit une ammitté gefierale de tout ce qui cal-

fait pendant cette guerre,

and periodiere à majourer dan le Livre faivant ce que l'Emperatu offit à cette Princefe pour l'accommodér avec le Landagave e Darmildat, me contenant ed dire i ci que les Miniftres de l'Empereur lai offirirent feulement alboed l'Abbaye d'Hifchélet: mais comme elle refutu cere offit, jet la myéria. Kreur obligez de la offitire encove cent mille Richedslex quarte Balllages du Comit de Schumhourg. Enfin el Landagrave charp petité par les Trançois de chatters quelque choé de les prétentions, elle demanda que les Evéques & Pélas vosfins lui payafient un million de Richedsles, in ente a greur compane, un niers en terres de l'Anchevédé de Mayence & de l'Abbaye de Tales, & un tien d'autres blens d'Egific qu'on lui engageroi ; a condition qu'on ne les pouroit rutter de unquarte armés. Le Evéque & au-la la Landagrave, de lui officient quare con mille Richedsles, in mais elle ne les vous la prince qu'ent et mois de la une cent mille Richedsles, mais elle ne les vous la prince qu'ent et mois de lour ces mille, pour légues de re-traite de la la Landque produit et mois de lour de ces mille, pour légues de re-traite par le prétant enquarte années les Préches de Riverse fres la la Helfe, la moisé de Comé d'Arenberg, le Ville de Vinterberg, de Me

dembach, & de Hallenberg & le Builliage de Reckenfult : enfin les Franços qui, quiquigallize de Landgenze, condamnosient eux mêmes les prétentions extorbiantes, l'obligarent au mois de Mars 1648. de le contentre de fax cens mille Richedales & de canforir que les prétentions conne le Landgrave de Darmflah fufficir renvoyées à un Traité particulier entréux. Après que son article eux été ainsi réglé, de denanada encore quelque formure pour payer ser nomoges, mais les Ears de l'En-

pire s'y opposérent si fortement qu'elle n'obtint rien davantage.

Ainfi ou convint que la Maifon & les Princes de la Maifon de Heffe-Caffel, leurs héritiers, Succeileurs, Officiers, Vaffaux & Sujets, & ceux qui avoient fervi dans leurs armées, à l'exception des fujets de la Maifon d'Autriche, jouiroient de l'amnittie générale pour tout ce qui étoit arrivé depuis le commencement de la guerre de Bohéme, & feroient rétablis en tous leurs biens: Que la Maison de Heffe-Caffel & fes fucceffents retiendroient l'Abbaye d'Hirfehfeldt avec toutes fes dépendances, entr'autres la Prévôté de Gellingen, fans préjudice des droits que la Majfon de Saxe y possedoit de rems immemorial, & que les Landgraves de Hesse en demanderoient l'investiture de l'Empereur, & lui prêteroient le serment de fidélité: Que ces Princes auroient encore le Domaine utile & direct sur les Bailliages de Schaumbourg, de Buckenberg, de Saxenhagen & de Stadthagen qui apartenoient ci devant à l'Evêché de Minden , sans préjudice néanmoins d'une Transaction passe entre Christian-Louis Duc de Brunswic & de Lunebourg, la Landgrave de Heffe & Philipe Comte de Lippe, & d'une autre convention entre cette Landgrave & ce même Comte: Que les Archevêchez de Cologne & de Mayence, les Evêchez de Paderborn & de Munster, & l'Abbaye de Fulde payeroient à cette Princelle fix cens mille Richedales neuf mois après la ratification de ce Traité: Qu'elle rendroit toutes les autres places qu'elle avoir occupées pendant ces guerres: Que jusqu'à l'actuel payement elle pourroit retenir Nuitz dans l'Archevêché de Cologne, Coesfeld dans l'Eveché de Muniter, & Neuhaufs dans celui de Paderborn: Qu'après qu'on lui auroit payé trois cens mille Richedales, elle rendroit Nuitz, & les deux autres Places quand le reste de cette somme lui auroit été payé : Qu'enfin les Eraes voitins desquels elle tiroit des contributions depuis le premier Mars de l'année courante, fourniroient aussi leur quotte part de cette somme, à proportion des contributions qu'ils avoient pavées pendant ce tems-là.

Pour ce qui et du Landgrave Goorge de Darmithot fisi de Louis, il vétoir dans la fuite déclar ouvertement pour l'Empereur : é four que les Impériaus friem leur possible pour lui faire conferver par les Traitze. les Bullings de Virzbourg, d'Umilit à sumes panemans ci-desvan à l'Ebeclaur Palain, & que l'Empereur lui avoir celèz à tiere onerour : lis cicheront aussi de ménager ses suréres à l'égard de la landgrave de Califel : mais in ne pureur irien doeant pour le premier pours, & quant au fecond ce Prince désavous les offies qu'ils avoient hites en on nom , & ainn nieure faire seve la Landgrave de Carife.

Traitez de Westphalie.

Après cete pair & l'élection de l'Empereur d'à préfent, Guillaume VI, du non Landgrave de Callé tient afun la ligne du Rha neve les surre Prince Conféderez pour le défendre musuellement contre cut qui les voudreient troubler en la pofféfion de ce qui leur vous cié accord par les Traites de Munfler & Olosabrug; & quoique ce Traite fit fits particulièrement contre l'Empereur, le Landgrave Googe de Darmillar qui voit toijours de judyalors fa sarché à la Maind of Autriche, ne luifi pas d'emret en cette Ligue en 1639, par un Traité qu'il paffa en cette même année avec fu Misquél.

Charles fils & fuccesseur de Guillaume VI. entra en 1672, avec l'Empereur & d'autres Princes dans le Traité de Brunswic dont j'ai parlé en ce même Chapitre, &

dont par conféquent je ne répéterai rien ici.

#### Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Poméranie,

E Necre que la Maifon des Duer de Poméranie foit pelémetment éceinte, après ne de Sude & 2 i Electura de Brancheourg, ne camos la composite de la Couranplas complée & faire comotie comment chacun de Pintere de l'Ingles à les cours plas complée & faire comotie comment chacun de Pintere de l'Ingles à Ceit Ducs out faire ne folde » ne l'Emperure, de mayore que s'étant fais Landy-ter con Ducs out faire ne folde » ne l'Emperure, de mayore que s'étant fais Landy-ter con Ducs out cle puifs, ils emrérate en 1535 dans la ligne de Studendès mais il ne purite par ele puifs, ils emrérate en 1535 dans la ligne de Studendès mais il ne purite par l'annonies qu'ils system porte le same pour le Provediture contre l'Emperure, de les Quint, dans les guerres qu'il ent facculévement course l'appende de l'autre présent de Maurice.

### XLV. Traité entre Ferdinand Second & Boguslas XIV. Duc de Poméranie.

#### Pour recevoir des troupes de l'Empereur en Poméranie.

To fiqu'en 1631. le Roi de Dannemare affembla à Segueberg les Princes de la hause & de la buffe Sare qui avoient par au réabilhiement de l'Electure Palarin, Bogallas XIV. Duce de Poméranie entre dans la lique que dique Amballide qui fix-ren envoires insultement vern l'Empereux, pour tacher d'en obsenit le grace du plant. Ce Duc n'entre pois and haure lique qui fix faite en 1631, 3 Lavenn-bourg, il fe tint rodjoens comer pour gorne cause l'Empereux de le Roi de troupes l'impériale dans fait Estat pour y élèpunte d'autra quéquie franiane, avec menaces qu'elles y prendroient des logemens par force & vivroient à diférétion.

Le Due Bogulla ne pouvant réliter à la volonzé de l'Empereur qui lui étoit déchier par le Ghéral, ainsa miora i Estemble de plufeura austre Prince n'e fournetre à cette incommodifé, que de écapoir à voir fon Pais entiérement ruiné, avair voir voil or pôpor à ce qu'on la demandact. Ainf il paffe en 1617, ave le Général Wallten au nom de l'Empereur un Traite, pur lequel il roblegue de recevoir unit Régimens les troupes de l'Empereur dans les Villes de Pletae de Punchraine, & de leur faunris le pain & la biere, & Pargent dont elles autorient béhin pour avoir els autres choics necédiare à la vier un sovenant cela ce dérient la lui promit que fet troupes vivocient dans une casche décipline en son Pais, & n'y commettroient aucun décorde.

Le Duc reque ces troupes, ainfi qu'il s'y éroit colligic mais au lieu de n'y reflet que quelques feminiers, comme no lui svoit Été répérer, elles y féjournément trois années; purce que Walfein attaquant la Ville de Stralaund à causé qu'elle ne voucle point recrore garniles Impériales, les habitaits de cente Ville eureit tectours au Roi Guitave de Suide qui les reçur feus fa procechion de leur envoya une garnifon. Cels ayant aliunt le guerne en c'hai on réust depais converne que les impériaux fortzionne de la Pomeranie. Ce les Suides de Strataund, mais ni les unu ai les an fortzionne de la Pomeranie c'ha son de les Suides de Strataund, mais ni les unu ai les an fortzionne de la Pomeranie c'ha son de les Suides de Strataund, mais ni les unu ai les an les Roi de Suide persant cette occufion pour fair le guerre à l'Emperiar ; entra dant la Poméranie en 1610. As sayant obligé le Duc Soguillas de faire alliance avec lui, il chaffi toures les uropse Impériales de la Poméranie. Ce Duc mourut depuis en

Tom. II, N n 1637.

1637. n'ayant aucun pouvoir dans ses Etats qui étoient entre les mains des Suédois.

#### Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Saxe-Lawembourg.

Les ancètres de cezibors futent faits dans le dousiéme fiele Electeurs de Brandebourg par l'Emperator. Constal III, pais Electeurs de Sase par frédiré Burborouffe; muis ils futent endigé facceffirement déposiller de ces deux Electorus par Justice Emperators, fiverid e celle de Brandebourg dans le 14. fiéles par l'Empereur Loui V, qui aprè la mior de Voldemus Second décédé fins enfins donns etc. Electora i fan proper fin a préjudice de Prince d'Anhalt qui crèce coofin parerlet de la comme de l'entre de l'

Let Dux Régens de cette Maifan qui ont pris le fumon de Lavenhourg du non d'une Ville de la fluifent autrolis beur réfedere continuer, ont coijours fort bien vicu dans et fiéle avec l'Empereur; aufit ont-dis beaucoup à efperte de fa bienveillance, à raufe des grandes teurs qui le poffedent en Bohrine. Mais à l'Égraf de leurs Calets, comme leur pararge effort preit, ils out charché de faire leur houte dans la gerre, & ont fairvant four inclination ou les occafions, porté les armes tunfre pour le fervice de l'Empereur, austré pour le paris contraire.

Erneft-Louis Cadet de cette Maifon portoit les armes pour le fervice de Fer-

dimed II. Indiquil fin uie en Auriche en Jannée 46.00 pri che Driftin. Co. Empereur coveya en cere nême amoné 46.00 hem-ljast Duc de Stare-La-wenbourg vera les Heftenius & le Rei de Dannenuar pour leur demander du fectours course Prédicti Elchere Pation, il le fit en 14.90. Gefield dei melle qu'il avoir envoyées au fectours de Sigiemond Rei de Pologne course Guilbrache Adolphe Rei de Suide ; enfin Rodolphe Marimillar fon Cader peni é enre uie en 1623. à Liège où il levoir des troupes pour le frevice de l'Empereur , & commanda encore en 1621 à Douever pour le frevice de l'Empereur , & commanda encore en 1621 à Douever pour le frevice de l'Empereur , & commanda encore en 1621 à Douever pour le frevice de l'Empereur , &

Mais d'autre part un autre de leurs fétes prit en 1619, le parti de Fédéries. Electre Palain, « a sifita à Paugue à la cérimonie de fon Couronnement: un autre nommé François-Charles fut fair prifousier par Papenheim en 1620, faifin des levées pour le fervice du Roi de Sodés; de Tempoie-Albert qui avoit longuens pour le le armes pour l'Empereur & qui avoit comtandé un Régiment à fon fervice en 1611, à la basallé de Lépfée, quait ant fon parie en 1621, à pour pendre celui du Roi de Sodée amprès doquel il écoti hofque ce Roi fut parei de l'Empereur, & il reçue 2 fon fervice les bleifuers dont il mourut en Sidér en Tamée 1644.

#### XLVI. Articles du Traité d'Osnabruz entre Ferdinand III. & la Reine Christine,

#### Pour les intérêts des Ducs de Saxe-Lawembourg. 1648.

Les Ducs de Saxe-Lewembourg réfident présentement dans le Château de Ratzebourg dont ils sont Seigneurs; quoique la Ville dépende de l'Evréché de

Ratzebourg. Ainsi comme on céda par le Traité d'Osnabrug au Duc de Mecklebourg-Schwerin l'Evêché de Ratzebourg pour partie de son dédommagement, on eut foin de marquer par le même article, que ce seroit sans préjudice des droits du Duc de Saxe-Lawembourg.

Il y avoit en l'année 1676. dans l'armée de l'Empereur un Duc de Saxe-Lawembourg qui y avoit un Régiment, & qui étoit même Général de toute la

Cavalerie.

# Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Holstein.

L Es Comtes de Holftein obtintent en 1474. le titre de Ducs, de l'Empereur Fré-réferie III. Comme ils sont présentement Cadets de la Maison de Dannemare, ils ont suivi le sentiment de ces Rois à l'égard des Empereurs, hormis lorsque les différens intérêts les ont divikez, ainsi que je l'ai marqué dans le second Livre de cetse Histoire, & que je le ferai encore voir dans la suite de ce Chapitre.

## XLVII. Articles du Traité de Lubec entre Ferdinand Second & Christian IV. Roi de Dannemarck,

# Pour les intérêts des Ducs de Holstein. 1629.

Ean - Adolphe Duc de Holftein - Gottorp entra en 1621, dans le Traité de Segueberg avec Christian IV. Roi de Dannetnarc & les autres Frinces de la bosse Saxe pour obliger l'Empereur Ferdinand II, par douceur ou par force de rétablir le Palatin dans ses Etats. Ce Duc avant que de parvenir à la Régence avoit été Archevêque de Brême; & voulant recueillir la fuccession de son Fére, résigna son Archevêché à Jean Frédéric aussi Duc de Holstein, & auquel on donna pour Coadjuteur le Prince Frédéric II. fils du Roi de Dannemarc. Cet Archevêque de Brême & le Duc de Holftein-Gottorn entrérent en 1616, avec le Roi de Dannemarc dans la ligue qui fut encore faite à Lawembourg contre le même Empereur; ce qui n'empêcha pas qu'un autre Duc de Holstein nommé Adolphie ne tint toûjours le parti de l'Empereur : il fut même tué en Autriche en 1616, portant les armes pour son set-

La guerre ayant commencé entre l'Empereur & le Roi de Dannemarc & ses alliez, les troupes de l'Empereur se saissrent de l'Archevêché de Brême, & entrérent dans le Duché de Holftein où un autre Frédéric avoit succédé dans le Duché au Duc Jean-Adolphe son pére. Ce Prince se voyant attaqué par l'Empereur sut obligé de faire sa paix avec lui, & même de prendre son parti contre le Roi de Dannemarc, ce qui irrita tellement ce Roi qu'il commit plusicurs hostilitez contre le Duc & lui prit

diverses places.

4.0

Lorfque l'Empereur fit en 1619. le Traité de Lubec avec le Roi de Dannemarc, il y stipula entrautres choses que le Roi de Dannemarc & son fils renonceroient aux Archevêchez & Evêchez qu'ils prétendoient dans l'Empire : Qu'il rendroit au Duc de Holstein-Gottorp les Places qu'il lui avoit prises, & que moyennant cela l'Empereur lui rendroit les Provinces qui dépendoient de la Maison de Sleswic & de Gottorp, en conservant néanmoins les droits de l'Empire sur le Holstein, le tout ainsi que je l'ai marqué plus amplement en parlant de ce Traité dans le Livre

2. de cette Hiftoire Chap. 5. Nombre 2.

Peu après ce Traité l'Empereur obtint en Cour de Rome des provisions de l'Ar-

chevêché de Brême pour l'Archiduc Léopold-Guillaume fon fils.

Nn 2 XLVIII

## XLVIII. Traité entre le même Empereur & Frédéric Duc de Holstein & Archevêque de Brême. 1636.

E Dura de Holltein politichiere depuis long caras l'Eviché de Lubre, de fante quils avoient un grand intrés à d'opposé a l'actioni de Héait de Fondanad Second pour la reflitution des biens d'Egile usignes par les Proteilians. Cependain la bonne intelligence qui s'écuir tréalible enur l'Empereux de Rei de Damensure, fint causé que ce Roi de Damensure, fint causé que ce Roi de Damensure, fint causé que ce Roi de les autres Duce de Holltein ne voulueux point entre en 1541, dans la Ligue de Lepfice, quoqu'elle de inflient certémement follicitez par l'Étécheur de Sarce de faille. Il y est même un Duc de Holltein qui commenda en cette mémes autre un Régiment d'Infliente de Marche Infliente de Lubre, l'action qui commende de Ludrej, et après la mort du Roi de Sache lorque la Etan de la batil Sac de Ludrej, et après la mort du Roi de Sache lorque la Etan de la batil Sac de Ludrej, et après la mort du Roi de Sache lorque la Etan de la batil Sac de Ludrej, et après la mort du Roi de Sache lorque la Etan de la batil Sac de Ludrej, et après la mort de la batil Sac van de la batil S

Il n'y eut que Jean-Frédéric Archevêque de Brême qui, pour recouvrer son Archevêché, entra dans la Ligue de Leipsie, & prit ensuite le parti du Roi de Suéde. Cet Archevêque étant mort en 1634, eut pour successeur Frédéric Second fils du Roi

de Dannemarc qui étoit son Coadjuteur

Le Roi de Dannemare ayant fair prier l'Empereur de vouloir laisse à fon fals la possible de l'Archevèché de Brême, l'Empereur pour se conserver l'aminié de ce Roi, y donna les mains en 1636. moyennant un Traité par lequel Frédéric

accepta la paix de Prague.

Ĉe Prince fe int longema neutre entre l'Empereux & la Reine de Suéde: muis lorque la guerre frient entre le Dannemax de la Sodie, le Suédein l'Excodint d'avoir piu le parti de fon Pêre le deposillétent de fon Archevéchée qu'ils demandérem enfuire pour partie de leur fuitafichens : Frédire s'y opposite plus qu'il put en l'al-femblée de Weltphalie; muis on n'eut point d'égud à fon oppositions, à comme les Prennçois, les Suédoiss, de les Pretteins le considéreinte comme un Prince dévoir à l'Emperur, il fin le feuil de tous ceux aurequées on ôts par ce Traisé quelques biens ou doirs, qui n'eut aucune fainfaidhe.

# XLIX. Article du Iraité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine,

## Pour les intérêts des Ducs de Holstein.

N Ous avons viù ailleum que les Ducs de Holltein ont diverses prétentions sur la Ville. & sur le territoire de Hambourg qui étoit ci-devant compris dans le territoire de l'Archevèché de Brême, autresois donné à bail amphistorique aux Ducs de Holltein-Cottorp avec quatorer Villoget sinuez dans les Baillaiges du Holltein nom-

mez Trittow, & Rheinbeck.

Loriquon céràs à la Couronne de Suéde par le Trainé d'Orinsbrug l'Archevèché Brême avec usures ses dépendances, nommémaire avec les doisse que les denniers Archevèques de Brême avoient sur le termioire de Hambourg, Frédéric Due Hollstein fair, inflanço à ce que cence ceffion ne fit point prégidec à les doisse, & que les Suédois ne puffens, fous présente de dépendance de l'Archevèché de Brême, reinter cet Village qui écontre fort à la bienfiance de ce Duc.

On

On flipla especifientes par es Traisé, que cette cellun faire à la Coucone. Sucké front fant perjudice de céroir de la Maifon de Hollitin, se qu'il centre roient dans leur droise, & en la politifien où lé étoure alors en force serve quotore. Villages de Balliages del Traiso de Robindock demucracion: à propriatir à Frédéric Duc de Hollten Gottop & à fes Defendant, en payant annuallement le Camon ou print du Ball.

L'Eviché de Lubec est depais plus d'un firéte comme béréditaire dans la Maj fon des Dues de Hollein , & lorique les Trairez de Welfshigh farrer, paffez, i d'inti profidé par Jam Duc de Hollein & firéte da Duc Frédéric. Afuil comme par ces Traixez les Procedans ont conferré à propriutif les biens d'Egille qu'ils pofficionne n'i 164, etc. Eviché et d'emente aux Luthériens , & Agarda la mort de ce Duc , il et paffe au Duc Augustle Frédéric fon neveu qui et firéte du Duc Christian-Albert fish de Frédéric.

### L. Article du Traité d'Oliva entre l'Empereur Léopold & Charles XI. Roi de Suède,

#### Pour les intérêts des Ducs de Holstein. 1660.

J'Ai déja marqué dans le fecond & le voilféme Livres de certe Hillorie que Frédéric Dux de Hollifacts Gortony ayant pais le parti de Chaisel-Guilla-que Frédéric Dux de Hollifacts Gortony ayant pais le parti de Chaisel-Guilla-que Roi de Sudde fon gendre contue Frédéric III. Roi de Damenmar, il fut déposillé de perfuge tous les Estas par l'Empereure de par l'Édebrut de Brandebourg qui érosint alliter du Roi de Damenmare : il mouvaut ainfi laiffant fer Estas a Christian-Albert fon fils ainé & fon faccesfleur.

On convint par un article exprès da Traisé d'Oliva passe en 1660, entre l'Empereur, le Roi de Dannemare & l'Electeur de Brandebourg d'une part, & Charles XI. Ros de Suciès de Baure, que l'Empereur de Electeur de Brandebourg rendroient à Christian-Albert Duc de Holttein toutes les Places qu'ils lui avoient prifes dans se Ducher de Selvicie & de Holttein.

· Cela fut exécuté; & ce Duc rentra dans ses Etats.

### LI. Articles des Traitez de Nimégue entre le même Empereur & . Louis XIV. Roi de France & Charles XI. Roi de Suéde,

# Pour le même fujet. 1679.

J. Al dis manufe iilleurs que Chriftian V. Rot de Danomure étant chagrin que le Duché de Slefvic oût efe exemé de la Souveninnet de la Couronne de Danomure par les Traiter de Rofchild & de Coppenlague, obliges en 1657, le Duc Chriftian-Albert de puffer avec lui le Traité de Rendoung, par leuqul e Duc erronne, aux avantiese qu'il avoit acquis par cer Traiter, & même, aini qu'il s'en ét plaint depairs, aux droits qui lui apparemoient dans le Holltein en qu'alté de Prince de l'Empire de

Comme on avioir un jufte fujet de crainde que l'Emperure faut allé da Roi de Dannemare ne voulist mainemil le Traité de Rembourg que ce Roi avoir contraire le Duc de Holltein de figner, le Roi de Suéde fiquela par l'article 7, du Trait qu'il pafis l'Amégies avoc l'Emperure le 3, Ferrier 1459. Que fi Majifel Impéralle donneroit fa procettion en qualité d'Emperure au Duc Christian-Albert, afin

Townson Carrol

que ses Etats situez dans l'Empire & les droits qui lui apartenoient, lui sussent conservez en leur entier; & qu'il s'entremettroit pour terminer les différends entre le Roi

de Dannemarc & ce Duc

Le Roi fit insêter expecssément dans le Traité qu'il conclut le même jour avec l'Empereur, que ce Traité entre la Majesté Impériale & le Roi de Suéde même en ce qui concernoit le Duc de Gottorp, feroit cense comme s'il étoit contenu. dans celui qu'il paffoit avec l'Empereur.

Pendant cette derniéte guerre Adolphe Duc de Holstein eut en 1672, un commandement dans l'armée de l'Empereur 3 & un autre Duc de Holftein y commandoit aussi en 1677, un Régiment.

# Traitez entre les Empereurs & les Princes d'Anhalt.

L Es Princes d'Anhalt Cadets de la même Maison que les Ducs de Saxe-Lawem-bourg se plaignent pareillement qu'on les a frustrez des droits qu'ils avoient aux Electorats de Saxe & de Brandebourg : les uns & les autres ont conferve long-tems le titre d'Electeurs; ce qui étoit cause qu'ils ne vouloient pas comparoître aux Diétes dans le Collége des Princes. Lorsqu'ils ont bien voulu y entrer ils ont été obligez de céder à d'autres Princes moins anciens qu'eux ; mais qui ayant déja occupé leurs places dans ce Collége, n'en ont point voulu laisser passer d'autres devant cux.

Dans le siécle passé Wolfgang Prince d'Anhalt fut un des Princes qui ayant embraffé la Religion Luthériene protestérent en 1529, contre le Decret de la Diéte de Spire, & qui présentérent en 1530, leut Confession à l'Empereur Charles-Quint en la Diéte d'Augsbourg. Ce Prince s'étant ligué contre l'Empereur avec Maurice Electeur de Saxe, fut mis au Ban de l'Empire, & ensuite absous par le Traité de Paffaw de l'année 1552.

# LII. Traité entre Ferdinand Second & Christian Premier du nom Prince d' Anbalt.

## Pour la réconciliation de ce Prince avec l'Empereur, 1625.

Es Princes sont divisez en cinq Branches qui descendent toutes du Prince Joa-chim-Ernest lequel possédoit toute la Principauté d'Anhalt, & qui mourur en 1386. Comme il n'y a point de droit d'aînesse entreux, ils partagent tous égale-ment, ce qui fait que les Etats que chacune de ces Branches polséde étant fort pe-tris, ils sont obligez de s'attacher à divers Princes plus puissans qui leur donnent moven de subsister honnêtement. Ainsi Christian Premier du nom Prince d'Anhalt Chef de la feconde Branche qui a sa résidence à Bernebourg, s'étant attaché aux Electeurs Palatins, entra en 1610, dans la Ligue Protestante dont l'Electeut Palatin étoit le Chef: il vint en France pour engager le Roi Henri IV. d'y entrer pareillement. Ce fut ce même attachement qui l'obligea encore depuis d'aller vers Charles-Emanuel Duc de Savoye pour négociet une litgue avec lui, & avec le Palatin: il lui offrit même ses offices pout tâchez de l'élevet à la Couronne Im-

· Ce Prince & son fils qui portoit le même nom s'étans déclarez ensuite ouvertement contre l'Empereur en faveur du Palatin, le fils se trouva à la bataille de Prague où il fut fait prisonnier, & le pére fut proscript par l'Empereur l'année fuivance: il teronnut fa faute dès la même année, & demanda à l'Empereur fa grace & celle de fon fils , s'excufant fur le zéle qu'il avoit pour la Religion Réfornée & fur fon attachement aux intérés de l'Elécèteur Palatin.

L'Empereur rendit en 1623, la fiberté au jeune Prince & remit en 1625, le péte dans les Etats avec les mêmes droits & priviléges dont il en avoit joui avant ces troubles, moyennant qu'il promit d'être doréssavant fidéle à l'Empereur, & de né-

jamais porter les armes contre lui.

Ce Pinne Inoeute en 1610. & eur pour foxeffur Chriftian Scoond qui fe fourseman de la promefie qu'il avoit faire à l'Empereur, fe tinn neutre; mai fon onde Augustle Prince d'Anhait de Plotzgaw fut du nombre des Pinnes qui entirent en 1851. dans la lique que predique rous les Princes Proeffairs finer à Lépife, pour s'oppofer à l'exécution de l'Édit de l'Empereur Ferdinand' Second touchant la reflution de libra d'Égifé.

# LIII. Articles du Traité d'Osnabrug entre Ferdinand 111. S'

### Pour les intérêts des Princes d'Anhalt. 1648.

To Qua les Princes de cette Maifon ont abandonné la Religion Luthéricane pour le emburile la Calvaitaté à la Réviere de la Branche de Zebrit qui est rotiquer demotrée arachée à la Confeilion d'Aughbourg. Comme done tous ce Princes embaffant la Religion Calviniffe I voite introduite en la Paris & zeviorie de l'excercice des autres Religions, sils oraignitent qu'en vertu de l'arcide du Trairé d'Osmaburg par l'equel i eft die que les Princes d'une de deux Religions qui preside les Protefans venanté paffer à l'autre, ne pourront rien innover dans leus Exta pour l'exercice de la Réligion, on ne vouil fair prépiède aux devis de réformet & autres qu'ils préendent dans leux Exta pour l'exercice de la Religion, sinfi que les autre Princes de l'Empire.

Pour leur ôter cette peine, on flipula expressement dans la fin de cet article du Traité d'Ofnabturg, que comme il ne regardoit que les changemens qui se pourroient faire à l'avenir, il ne seroit aucun préjudice aux droits des Princes d'Anhalt,

# Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Lorraine.

Nous avons vú ci-devant qu'après plutient guerres & différends pour la Lorra sun permiers i mai dra la fuite e Douc de Doraine pofficar de la foldelfe des Empérous, & de l'embrara du fis frouvoires prodain leuri d'incide avoc les Tapes, Empérous, & de l'embrara du fis frouvoires prodain leuri d'incide avoc les Tapes, Empérous, & de l'embrara du fis frouvoires prodain leuri d'incide avoc les Tapes, Les Emperous de la Malion d'Auroiche spane vouls linit vealure les ancient fur la Lorraine, la Chambre de Rorvett ellips de foumentre à fa Junificione les quelques Terres dans la mouvance de l'Empire, comme le Marquist de Nomeni & le Cornté de Blumon, i jan er moisser, la Lorraine que de Dies de de lurg d'in-

Ce differned dura júlyvia tem de Duc Anostio qui rémotgus beaucoup diacliation pour la Mulion d'Aurrile, fans nieamoin rompe avec la France; enforse qu'il pacifia l'Allice & le Pais de Wiremberg pri la définie de treue mille Paulin révolere; il marta fon fil à Chriliste fille de Chriltieme Second Roi de D'autreme de nice de l'Empreue Charle-Quin. Ce l'interne de bonne volonie boligérier Calliste Quin de trainine cue constituto il Pavanege d'Duc Anoste

uans

dans la Diéte de Nuremberg en 1542, par une Transaction passée entre Ferdinand Premier Roi des Romains & les Députez du Duc Antoine, & qui sur signée par

les Electeurs de Mayence, de Tréves, de Cologne & Palatin.

Par ce Traité în convinent que la Lorauje & toutes fa dépendance fereines els la littélitées de Clambres el l'Empire, qu'elle ne reconnoltreit que Dieu & fon Prince, que les Dues de Lorauine relevencient de la Jurisliciton de l'Empire en equi concerne la finire du la para pubblique, qu'illa propriorin aux méedifines de l'Empire & à l'entretire de la Chambre de Spire les deux éters de ce qu'un Ecletur féculier y countribueris; qu'ils frisciente Nommeg aux Empereum pour les terras de Nomeni, Biéthe & quelques autres qui relevoiere de l'Empire que les Empereum s'Empire profigerisme ce Dava; finir qu'ils les spelleivoier aux Diétes générales, où ils aussient voix & fance rish y vooloient alter ou envoyer, finir éten démonstre obliges à l'em si à l'autre.

fant ein channoins obliget à l'un ni à l'aure. Depais cels les Doux de Lornius véuents une bien avec les Emporeurs, en ferre qu'ils ne donnéeres néamoins aucune jaloufe à la France étà vient que comme en 1613, Louis XIII, vivoir en fort bonn intelligence avec l'Enterpeur Fediunal pour loquel même il 6 déchar courre l'EleCtur Palaint qui avoir de Rin Goi de Boldème, & qui avoir autrié dans fou partie der Princes Procellans d'Allemagne, ce fut avec jore que ce Roi aprit que Henti Duc de Lornius avoir inte de Ivene, et avoir et de l'entre de l'aude de Lornius voir inte de livene, et qui les ayars joines à l'armée de la Ligue chodique els mêm en 60 hôtme où elles controluérent entrément en 1620, au gain de la ba-tulle de Pauge.

## LIV. Premier Traité entre Ferdinand Second & Charles Quatrième,

# Pour alliance.

CHarles étant parvenu à la Regence du Duché, & mécontent du Roi Louis XIII. fit entender à l'Empereut que ce Roi avoit fair dans les Evéchez de Merz, Toul & Verdun diverfer innovations & entrepniées préjudiciables à l'Empire, & qu'il étoit nécessitier d'arrêter ses dessens par quelque sonte barnére.

ettet réceitaire d'arrect rie doutien par quesque tout courier.

Ce Due syane fait confinire l'Empereur 3 cette réfloution, ils passérent enfemble
un premier Traité par lequel dis fe liguérent pour s'opposér aux destins du Rot, &
convinent que le Due s'empareure à au nom de l'Empereur de la Ville de Moyenvie
qui dépend de l'Evéché de Metz, & qu'il fronté bâst une Citadelle pour y mettre
une gratisse qui parofétorie néamonisso shéri à un commandant établé de la part de

l'Empereur.

Ce Traité fut exécuté; l'Empereur ent foin peu après de faire comprendre de Duc dans le Traité qu'il paffa à Ratissonne en l'année 1630, le Duc se vit obligé de renoncer par un article s'eparé du Traité de Vte aux allances de considérations qu'il pouvoit avoir faites avec l'Empereur, le Roi d'Espagne, de tous les autres Princes de la Másion d'Aurriche.

# LV. Second Traité entre les mêmes,

Pour le même sujet. 1632.

P Eu après la conclusion de ce Traité ce Duc en fit un autre avec l'Empereur, le Roi d'Espagne, & Monsieur le Duc d'Odéans frère unique de Louis XIII. Par Par ce Traité ils convintent que l'Empereur & le Roi d'Effagne fommitoiret au Duc d'Otléans une puissante armée avec laquellé il entretoit en France : Que le Duc de Lorenine livertoit passige à cette armée, & qu'il entretoit enfuite en France avec son armée, lorsque le Duc d'Otléans occuperoit d'un autre côté l'armée du Roi.

Pour faisfaire à ce Traité le Duc de Loraine leva des troupes ét donna paffige à celles que Monfieur conduifoir en Languedoc. Mais au mois de juin de la même année 1632. Il far encore obligé de faire avec le Roi Louis XIII. le Traité de Liverdun par leque il menonça de nouveau à toutes les ligues & alliances qu'il avoir faires au préjudice de Sa Mayéthé.

# LVI. Troisième Traité entre les mêmes,

Pour le même fujet. 1633.

CE Due nonoblatte le Traité de Livendum en fit encore un troiféme apec l'Emperum en 161, par laquel di violigat digit avec toust se forset contre le Sudoits qui avoient fait de grands progrès en Alface dans fon voilinage. Il entra en conférence de ce Traité en Alface da il ée l'aité de platieurs passe de trâbal les affaires de l'Emperur: mais le Roi Louis XIII. méconent de trâbal les affaires de l'Emperur: mais le Roi Louis XIII. méconent de cete nouvelle alliance resours une uroilléme fois en Louria y, de bliège encore ce Due de renonce par le Traité de Narci à toures alliances contraire 3 celles fedirecable à Sa Majefié avec la Maison d'Auniche, & qu'il le fervioit enven tous & course vous.

Lorfqu'il vint faluer le Roi après le Traité figné, il prefla extrèmement Sa Majollé de confent qu'il allis fevir l'Empereux en Bohéme: mais le Roi le lui refufa, lui déclarant qu'il le vouloit dégager de l'exécution du Traité qu'il favoit qu'il avoit fait avec la Maifon d'Autriche.

# LVII. Traité entre Ferdinand III. & ce même Duc,

Pour le même fujet 1634.

E Duc ayant encore changé de fentiment fit un quatriéme Traité avec l'Empereur qui lui accorda le titre de Duc de Wirtemberg & la qualité de Général de fes armées: moyennant quoi ce Duc s'obligea de paffer à fon service avec ses troupes.

Enfuite de ce Traité il réfigna son Duché de Lorraine au Cardinal François son frére & passa en Allemagne où il se trouva peu après à la bataille de Nordingue.

L'Empereur pour recianolire ce Prince & le selle qu'il sorde pour fon frivère, le compit dans le Tutai de Prappe parmi ceux qui d'overint ére récibit, déderant qu'il ne tworetoir point le Duc de Wittemberg ni le Marqui de Back-Dontie dans, de Marqui de Back-Dontie dans de la compartie partie de la compartie partie de la compartie partie de la compartie de la compartie partie de la compartie de la compartie partie de la compartie de la compart

Cela dura ainfi judqu'à ce que par le Traité qu'il paffa à Paris en l'année 1641. avec le même Roi Louis XIII. il promit d'ètre désormais inviolablement atraché aux intrétes de la France, de de n'avoir plus aucune intelligence avec la Maifon d'Autriche: de par unicle féparé il convint qu'en cas qu'il contrevint à ces articles, se Estas ferona révolus à la Couronne.

### LVIII. Article du Traité de Munster entre Ferdinand III. 83 Louis, XIV.

## Pour les intérets de ce Duc. 1648.

LE Due n'ayant pà obtenit du Roi laprobation de fon mariage avec la Comtelle de Camte croix aini qu'il l'avoit efferée, n'obléray au ce l'artie plate attement qu'il avoit fait les autress il paffi en Allenagne avec une amére qu'il commandoit lépartement, & qu'il joignoit faivant les occaitons à celle de l'Empereur & de l'Elécteur de bavirée; no force qu'il les fevrit tres' uniferent en plufieurs combus, & s'empara de diverles places comme de Lanfihal, Hermanstien & autres où il mit de fes rouspes en gamilion.

L'Empereur fit ce qu'il put pour obliger la France de donner des paffeports au Duc de Lorraine pour envoier des Députez à l'alfemblée de Weltphalle: mais le Roi ny voulut jansis coifients, "péréndant qu'en vertu des Traitez dont nous venons de parler, la Maison d'Autriche ne pouvoit plus regarder le Duc de Lorraine comme

un de ses alliez.

L'Empereu ne luifs par de demande à Munfter le réablifiement du Duc; mais le Pfunjorentisse de France rémondreux qu'en confiquence de la claufa appofée dans le Traité de 1641, dont nous venous de parler, le Duc étoit déchu de troit es Easts, qu'aindi cette affite ne devoit point étre unitée dans cette Affienblée, mais à la Cour de France où il n'avoit point d'autre parti à prendre que de demander grace.

LÉ Due s'écnia extrémement contre crete excluíon, préemdant que l'Emperair ni l'Empire ne le devionent point abandonnét mar à caul ée des frevices que fes tré-déceffeurs. & lui avoient rendus à l'un cé à l'autre, que purce que par le fraité de Nurmentge dont nous venont de parler. I Empirer de le Duca de Lorraine cionien obligez de fi écourir matusellement. Préque tous les Estas Carboliques ceitonien aufil d'avoir de ne point abandonen ur Prince qu'on ne pouvoir inter être un Este de l'Empire, au moiss à caulé du Marquilt de Nomeni qui lui donne fâm-te de la comme de la comme

Ainfi on convint que le différend pour la Lorraine feroit fournis à des arbitres, ou terminé par le Traité entre la France & l'Efpagne, ou pat quelqu'autre voye amiable, è que l'Empereur de les autres Etats de l'Empire pourroient avancet cet accord par leur favorable interpolition, mais nullement par la voye des armes.

# LIX. Traité de Ratisbonne entre Ferdinand III. & l'Empire d'une part, & le même Duc de l'autre,

# Pour le Comté de Sarwerde. 1654.

Encore que l'affaire dont il s'agit en ce Traité regarde originairement les intérés entre les Ducs de Lotraine & les Contes de Nafau-Sasbruck, néanneuins comme l'Empereur & l'Empire ont bien voulu prendre le fait & caufé de ces Comtes, & s'obliger pour eux euvers le Duc de Lorraine, je comprenda ici entre les Traitez qui ont été passez entre les Empereurs & les Ducs de Lorraine, le Traité qui a été fait sur ce sujet : mais pour plus grande intelligence de l'affaire, je

la reprendrai dès son origine.

Louis Comte de Nalias Safrante ayant époulé en 1500. Catherine fille d'un Comte de Muraus te héritirée d'un Comte de Sarravele, le Fréque et Mezt desquels le Comte de Sarvente teléve, prétandosent que c'étoit un fiel mafeulm qui ne pouvoir paller aux filles, i bient que le ne de Lorainne Evêque de Mezt en invelle en 157. Annien Duc de Lorainne fon frier comme d'un fiel d'attect de mufaillu dépendant de fon Evédié. Le Comtes de Nalias s'en étant plainte à l'Empereur Charles-Quint, il arravoya en 1550. cett affire à la Chambre de Spite.

Après environ un ficéel de procédures, il instruint en cette Chimbre le 7, fuillet 1629, un Arrêt par lequel il fur ordonné que les Cornes de Naffau-Sarbruck abandomeroient au Duc Charles de Lornine la Ville & le Chitesu de Sarwerde avec la Ville de Bockenheim & la Tour de Wielenweiler qui fisioient partie du Corné de Sarwerde, & de Épendoient de l'Évéché de Mera avec reflitution de fruits & fins

dépens.

En configuence de cre Arrêt le Duc de Lorraine s'empara non feulement des lieux frécifiez dans l'Arrêt, mais auffi des autres dépendans du Comré de Sartwerde, entr'autres de Hombourg. Les Comres de Sarbruck d'autre côté de voyant maltrairez, demandérent & obtinnent la revision de ce procès à la Chambre.

Le súeles synt peis le pari de cer Comes pendant les troubles Affaires, chafferent de cer places le troupée du Date de Loraine ex éfficient rellement de ne les lui point render, que lesque le Roi Louis XIII. fair est réspans de les l'apparents de ne les lui point render, des leque de lipit que les Suédicis fe re-tireroines de fis Etaus, on y réferva les Comtez de Sarwende et de Bockenbeim, od ce Duc confinite que les Suédeis inforten exoco germifica, fo foument al l'arbitrage du Roi pour les droits qu'il avois fair ces Comtez, pourvé que le Chancelier Ozenfieme et le Confidère en fiffice autre.

Après la batalle de Nordingue les Suédois rétaut retirez de toutes les places qu'ille tenoinet dans ce quartien, le Duc de Lorzaine termet dans celles qu'ille avoient prifis fur lui: la choié demeura en cet état judqu'il la négociation de la pair de Werlphulle, ou, 'nivant que je l'expliquezat plus amplement dans le Chaptier faitvant ; il fur dit que l'on refiliremoir à est Conten; l'es Contez de Sarwende de de Sarbucke. Le fa forareffe de Hombourg, fins pépidales du devioi des parties de de Sarbucke de la forareffe de Hombourg, fins pépidales du devioi des parties de l'action de la content de l'action de l'action de la content de

qui feroient terminez par la Justice ou par accommodement.

Outre les places de ces Conners le Dur de Letraine avoit occupé pendant les guernes d'Allemappes, & tronic encoré suls none de l'Empreure Lantillus qui ajaptitique au Baron de Seckingen, & Thermansflien qui dépend de l'Archevècké de Tréves. Aufil (obliquée ne la Naternougl e a fulleit 1-57e, le Traité pour la reflutation des places réciproques occupées par l'Empreure té: par la Majuélé, on réplusé a la verifie que Lantillus, Hermansflien, & Hembouleur Geneier relliture au fécond etrané de la part de l'Empreure : muis comme il rien étoit pas adolument le maltre, il fir sjourer que il resis places révisient par reflutiors au fecond etrane, cela n'empéchnotit pas la reflution de sutter ; fuut rousefuis leur reflutions de la granatir hipsélé ents la Traité de pair.

Le Duc de Lorraine refusant de rendre ces Places jusqu'à ce qu'il fût remboussé de trois cens mille écus qu'il présendoit lui être dus , le Vice-Chancelier de l'Empire au nom de l'Empereux Ferdinand III. & de l'Empire, & le Sr. Fournier au nom du Duc pusséerne à Ratisbonne le 30. Janvier 1654 un Traité pour termi-

Par ce Traité ils convinrent que nonobitant les Traitez de pair de Weftphalie l'Empereur & l'Empire payeroient à ce Due les trois cens mille écus qu'il deconservation de l'Empire payeroient à ce Due les trois cens mille écus qu'il demanmandoit: & que le Duc ne seroit point tenu de retirer se garnisons de Lansthul, & de Hombourg qu'on ne lui payar la moitié de la somme, & qu'on ne lui donnât

caution pour le furplus.

Le Duc ayant été peu après la conclusion de ce Traités arrêté prifonnier par les Efiquendo. 1, on a elui paya point la fomme porrée ci-desfins, si bien qu'hors Hermanstein d'où les troupes des Electeurs de Teives, de Cologne & de Brandebourg chaliferen auslisée après si garmison, les Lorrains demeurérent en possession des deux autres Places.

Lofique le Roi témoigna vouloir remettre le Due de Loraine dans fes Etus, il fui fort prefit par le Princes d'Allemagne fes allet de vouloir l'oblige d'évauer ces Places; mais l'exhibition qu'il fit de ce Traité de 164,4 qui n'avoit point encore de réceiule du côde de l'Empire, fait cause que le Roi marqua par le Traité qu'il fi avec ec Duc en 1661, qu'il n'avoit pu faire aurre chofe que de renvoyer les paries à la Chambre de Spire pour terminer le una différends.

# LX. Traité entre l'Empereur Léopold & l'Empire d'une part,

Pour le même fujet. 1670.

Les Comes de Naffau (olliciant incefánment les Enta de l'Empire de leur Laire 'rendre leurs place, & le Due doblitant notiques à vouder être payé avant que de s'en défaisir, on étoit convenu de fortir de cette affaire par une amiable composition, lorique l'Electeur Palatin mécontent du Doc de Lorraine pour des railons que l'expliquent dans le Livre fiuvant, chaffi se gamifons de Hochenck, de Falckenflein de de Lambhall fous prétente qu'il n'avoit pas exécuté les Traitez de Welfphalle à l'ègned des Comtes de Naffau.

Le Due de Lorraine fe voyain suffi armqué leva une armée qui défit celle du Paluin , anis enfuite le Roi par fon autorité obliga les deux Princes à licencire leurs troupes au mois d'Ochobre 1670. Le Due de Lorraine en confequence d'un Decret de l'Empire du 19. Decembre précédent galfa un Taité avec les Commiffiaires de l'Empereur & de l'Empire, par lequel il convint que moyennant le payment d'une partie de la fomme portée par le précédent Traité, al remettroit ces Cornies dans le Cornié de Savwerde & le Baillage d'Herlichem en reseaux Savwerde, l'Ambroung & Bidén pisful de qu'il fu fatis-

fait du reste de sa dette,

Diverse difficultez ayant empéché les Ents de l'Empire de ramifler cente forme, le Duc de Loraine, pour empécher le Roi de s'empacre de Folmbourg & de Bifche, fit prier l'Empereur d'agrère qu'il les dépolit enne les mains de qui il las plaitoits l'Empereur nomma au mois d'Avril de l'amnée 1471. Les Elécheurs de Mayence, de Trèves de d'Sax aurquels ces places firent remires, au moins à ce qu'il partu à l'extérieur : mais cela n'empécha pas que pendanc les dermiètes gouer-ce le Roi n'en fictouris fea gamidont.

## LXI. Traité de la Haye entre l'Empereur Léopold & le même Duc & autres,

# Pour alliance. 1673.

L'Empereur fit en 1673, avec le même Duc de Lorraine un Traité duquel j'ai parlé dans le Livre 5. Chap. 2. Nomb. 9. où j'ai marqué quelles en furent les claufes de l'exécution.

L'Empereur a contracté une alliance encore plus étroite avec le Prince Char-

les nevus e fucerfleur des déprances de fou Onde, , lui syant donné en naurge la Reine Dousinére de Pologne fa feurs : cêt l'a engagé à prendre fain de sintéres de ce Prince dans les l'aziere de Nimègre. Cependant l'Empereur la fait ip eau au gré de ce Prince, qu'il a misure amé ne point resurer dans la Loranque que de la recvoir en l'éta que l'Empereur fon beau-frier avort confent que le Roi la la irentir, cela n'à pourtant pai empédée qu'il ne foit toijours demanér attaché aux intrésir de l'Empereur, & qu'il ne foit noue préfinentemes Gériard de les Troupeurs ent Hoogie,

LXII. Article des Traitez de Westphalie entre Ferdinand 111. d'une part, & Louis XIV. & la Reine Christine de l'autre,

Pour les intérêts du Duc de Croy. 1648.

Fan de Ligne Contre d'Aremberg für fait Prince de l'Empire en 1568. par l'Empereur Maximilien II. & eux un fils qui épousa l'héritière du Duc d'Arichot & de Croy.

Erneft de Croy un de fes Defendans s'étant fait Luthérien époulé en 1610, une Princeffe de la Maison de Pomézanie de fint pere du Duc Erneft-Bogullas de Croy qui avoit été poftulé Evêque de Carnin; mais il n'en put jouir, eet Evéché ayant été (éculanifé par le Traisé d'Ofinbrug; & l'Eleftour de Brandebourg, auquel on le céda par ce Traisé, n'ayant pas voule confineri qu'il en jouit à vie durant.

Ce Due avois hérité de les ancères d'une partie de la Segmente de Willingern, ne françois Fendituges, qui et flitte pier de Sarverde, de dont la Princellé fa mére jouilloit à ditre de Doutire conjointement avec les Rhingswas autrough le relife de cente terre partients, ée au presente à casé de cel le titre de Segments de Willingen. Comme le Due de Loraine prémobit droit far cette Segments de Willingen. Comme le Due de Loraine prémobit droit far cette Segments de Louis XIII. rought aprêche le grantières des caupet fiet de la procedion de Louis XIII. rought aprêche le grantières des caupet fiet de la comme de l'active le rought que de la procedion de la Françe, le le Ca-tholques dans le proje de Traité qu'ils propositres en 1 é47, avoient demandé en returner dons que le Due de Loraine feit maistre maistre de réctois far Willingen.

Per un article în Trait e COnsheng confirme par estu de Muniter, il fin Hipuli que ce Duc justirei de l'effer de l'ammilte générie. y ce la protetion de Noi Tris-Chricien ne lui teumeni è aucun prépuére ? Qu'il pessident patiblement la part de la Seigneutie de Williagne que les ancieres avoient autrents pessidée, se dont la Dame de Croy fa mére position encore à tirre de Douaire, fairs prépudee néanmoins de drois que l'Empire avoir fui cente treu avant les troubles.

LXIII. Traité entre Ferdinand Second & Eitel-Frédéric

# Second du nom Prince de Hobenzollern,

J'Ai dig. naussé allusu, que les Conses de Hébessellum font es aines de la Maisón dont de Electure de Brachedourg, font que les cacles. Massimilles Premier les a fairs Chambellum britélaums de l'Empire, te comme du font de meiere Carbologue, fix or tocijours ce bazonopé d'auxonement pour les Empreusre ce qui obligas Ferdinand Scond de donner la qualisé de Prince en 1643, à Jeni-Googre Courte de Hobazzellem.

Pour alliance.

00 1

Eitel-Frédric Second fils de Jean-Georges éemploys en 1619, à Inflemblée que Froetlans Unis firent à Nurember; pour le déconvoir de prendet le partie de l'Electeur Palatin qui avoit accepté la Couronne de Bohéme. Depuis pendant les guerres d'Allemsgue il 1916 un Traité avec cet Empreur par lequel il confonts qu'il mit garnicio dans la place de Hobernollem, à condoine qu'elle feorit payée des demes de l'Emporeur è cultiferent per l'acception dans la place de Hobernollem, à condoine qu'elle feorit payée des demes de l'Emporeur è cultiferent peut ferre production de l'acceptant de l'acce

# LXIV. Article du Traité de Nimégue entre l'Empereur Léopold & le Roi Louis XIV.

## Pour les intérêts des Princes de Furstemberg.

Il y a plusieux ficiels que les Connes de Futlemberg ont un grand artechment pour les Empereurs. Dans le ficiel passi Guillaume Conne de Entemberg luivit quelque tenu le parti de Frapçois Premiers; mais il le quite amite pour prender celul de l'Empereur Charles-Quira qu'il fevrit depuis conne la France avec des troupes confidérables. Dans ce fiécle un Conne de Futlemberg commandant en 16.27, une armée Impériale poir la Ville de Northerm dans le Duarlé de Brunswig, és oblige en 16.31, le Duy de Wiremborg & Le Wille de Soughe de de François de remoner à la Ligue de Leipfic de de fineures fous l'obbifique de l'empereur de l'empereur Predictive Egon Conne de metter fous l'obbifique de l'empereur du fierte de l'empereur de l'

Son qui fix fair Freique de Sandsourg en 16 s, 1978 in more de Parkibles Lóngon qui fix fair Freique de Sandsourg en 16 s, 1978 in more de Parkibles Lóngon qui fix fair Freique de Sandsourg en 16 s, 1978 in more de Parkibles Lónphines (fant attache aus inviété de l'Electur de Cologue d'à-prificir, current dans la faire grande laifon avec le Roi, 2 caus des duver 1 fraites d'allience que cet Electur in avec fa Majelfér : cela leur atria la baine de l'Empereur qui les accus d'àvoir été les promoceums de la guerre de Hollande, d'aus l'aquelle tours l'Europe se trouvar dans la sitte embazafile : il prétendit outre cela que ce Prince Gulllaune avoir ou part dans une configiration de qu'dupe Prince Hologueje courre la personne &

contre ses Etats.

Cela fut cause qu'encore que le Prince Guillaume dit jouir d'une emisfre surrei de personne dans à Vulle de Cologne où il écoir en qualité de Pénipoentaire de l'Electeur de Cologne, l'Empereur ne laisse pas de le faire enlever au mois de Fevrier 1674. de le recenti prisonaire pendant cinq années, it o, moroblant les instances des Rois d'Anglerent de Souéde, & les protestations de la Majessé qu'elle ne passification par la négociation de la paix, que ce Prince ne de té êt nis en liberte. L'Empereur ne se contentaire pas de tenir le Prince Guillaume prisonaire, sir encore sussi se revenus & ceaux de l'Evêque de Strabbourg son frêtre de di Prince Antoine-Egon leur neveu ; si bien que ces Princes fairent dépositiez d'une rande

grande partie de leurs biens, & on fit encore en Allemagne diverses procédures con-

tr'eux comme des Ennemis de l'Empereur & de l'Empire.

Le Roi avois fui de grandes inflances à ce que le Prince Golliume filt mis en liberté, ou cour au moins signettée en mais direre avant qu'on enraire dans la régociation de la paix que fon emptifonnement avoir interroinque en mas en filt l'éveigne de Excissiour, même ayant lippé la Muylét que l'intérêt de fon fétée & de leur Nation rempédait point que l'on ne recommençai à tautre de charge de leur Nation rempédait point que l'on ne recommençai à tautre de l'activité le fur fire au livre Collaimus, g. Muylét écovoy le Anchet deur à Niméque où on étoit convenu de traiter la paix générale par la médiation du Roi d'Angletie.

Lossqu'au mois d'Avral 1678. le Roi fix publier le projet de pair qui fur le fondemeire de tous les Trainez qui furent fairs dans la fuite, il y mit pour une des permiér ex conditions, que l'Évêque de Serasbourg & rous ceux de la Mission feroient rétablis dans tous leurs biens & honneurs, se que le Prince Guillaume feroir mis en liberté e ce que la Majetté déclara devoir faire un des principsus poiras de la

paix

Par un article du Traité pulté à Nimégue au mois de Fevrier entre l'Empreure de Mujeffé, il list de que l'Evéque de Strabourg, le Prince Goillaume de le Prince Antoine Egon de Futfemberg leur nevas fronter trabilis dans leurs digniter, dottes (foice, » le bient qui voient été dépouller à l'occation de cette gourer : Que tous les Acles, Traiter, « De veres commants froitent attender Que le Prince Goillaume feroit mis en liberté de dépouller à l'occation de cette gourer : Que tous les Acles, Traiter, « De veres commants froitent attender de la leur de la commant de l'action de le cette four de l'action de l'actio

# CHAPITRE VI

Traitez entre les Empereurs & les Contes, la Noblesse, & les Villes libres de l'Empire.

JE mets data ce Chapitre quelques Trairez & les articles des Traitez de Wellpfulhe qui concernent les autres Etats de l'Empire; favoir les Cautrous, la Nobelles immédiare, les Villes Impériales, le commence par les Cormes, putce qu'il sont Étancé dans le Collège des Princes, & je faivrai, en paslant d'ext, joiche des bancs de Eltempte fairant leflequels his not diffiques, (avoir ceux de Westeruvie, de Sousbe, de Françonie, & de Welfsphale; ce qui el aufil Toufre félon lequel di el parid d'autr dans la Traité d'Offsabrug.

## I. Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. & Louïs XIV. & la Reine Christine,

## Pour les intérêts des Comtes de Wetteravie.

Na appelle Contres de Wetterswit ecur dont les Ests font fiture dans le Cetde du baux Rhim. Comme ils évoient préquie vous entres pendant les troubles de Bohéme & d'Allemagne dans les partis contraires à cluit de l'Empereur, de
qu'ils avoient été à cauté de clai d'Appofféed d'un peraite de leurs Estas, ils entern befoin pour y rentret de l'ammilité générale portée par les Traitez de Weltphalie. Mais
outre cels à retouve dans ces Traitez des straides qui oudonnent nommèment le réabilifement des Comtes de Naffau-Sarbruck, de Hanaw, de Solms, d'Ifembourg,
de Rhingraves ou Comtes de Rhin, des Comtes de Sayn, de Falfamelfein de de
Waldeck dont les Comtes de font fisuez dans la Wetterswije, & quelques autres articles
qui concernent les Comtes de Leiningen, de Fleckenflein, de d'Obertien qui font
aufili de ce même Cetele. Je durai de chacun de ces Comtes ce que je crois néverfilies pour liére mieux criterafte les articles qui lors regardent.

## §. I. Pour les Intérêts des Comtes de Nassau-Sarbruck.

TE mets encore ces Seigneurs dans le rang des Comtes, parce qu'ils ont refuié le titre de Princes que l'Empereur Ferdinand III. leur avoit offert, de même qu'à

tous les autres Comtes de la Maison de Nassau.

Guillamme Comte de Naffau vétant fait Luthritim entra dats la ligue de Smaleale, cependare comme fon fils suffi nommé Guillaume & Prince d'Orange é attacha dats les années fairantes dans le parti de Charles -Quint, cet Empereur jiggea au profit du Comte de Naffau le protes qu'il avoit contre le Landgeave de Heldi pour raifon des Comtete de Dette de Cetazenelleloogn, mais depais l'Empereur fui obligé de permettre au Landgeave par le Traité de Paffaw de revenir contre cet Atriét rendu pendant fa détention.

Les Empereurs le font fervis dans ce flecke du miniflére des Comres que Naffau poor pluficians régociations comme Ferdinand III. du Comre Jean de Naffau qu'il envoya en Italie en 1618. en qualité de fon Commifilire Impérial dans l'affaire de Vincent Duc de Mantoues: de Ferdinand III. de Jean-Louis Comme de Naffau-Hachamar qu'il fit fon Pléniporenniaire à Munstler pour la conclution de la pair avec la France.

Si ces Comtes de Nassau-Hadamar qui sont Catholiques, ont toûjours été très artachez aux intététs des Empereurs, il a n'en pas été de même des Comtes de Nassau Dillembourg qui sont Protestans, & qui entrérent en l'année 1620, dans l'Union Protestlante.

Les Comes de Nafius sarbruck qui defendent de l'Empereur Adolphe de Nafius lequel facedà à Rodolphe Premier de qui fitur figs a l'Empereur Albert fils de Rodolphe, furent encore plus fermes que ceux de Dillembourg dans le parti contraite à l'Empereur, Cante encore entre en 1614, dans les Traitez que le Protesfans des quares Cercles de la haute Allemagne firent avec la France de la Suéde; ce qui fit caus de que l'Empereur l'échaumd Second les eccept de l'ammiffe en 1635, aufif que nous l'avons marqué ci-deffus, de que Ferdinand Troiféme les en excepa à la Diète de Ratiobnem de l'année 1641.

Lors

Lões qu'on commença la négociation de la paix générale em Wellphalis, ieu Comes funera du nombre de ceux avaguda les Imperiants courteferer debiend le drois d'avoir féancé parmi les Esus de l'Empire qui t'étoieni affemilie 2 Munflere de Ofindares, fir ce que n'étaus point excore réconciles avec l'Emperer, ils n'avoient point de féance dans les Diéres. Cependant dans la faite leurs Deura furett reçus dans ce al'individées aux mêmes condisions que les aures, auxquels les Ministres de l'Empereur avoient aufit fait cette difficulté fur le même fondement.

Je ne répéterai tien de ce que j'ai dit dans le Chapitre précédent du droir que ces Comtes avoient fur le Comté de Sarwerde , fous quel prétenté il leur avoit été ôté par le Duc de Loraine, & tout ce qui se pass entreux touchant cette affaire

jusqu'à la négociation de la paix générale de Westphalie.

Țăjournă fialement que les Sudoiu prepara â creat lea instrête de ca Comuse; y demandierem optin faithri refabili attor voule le bian dont și avoient relă depoul-lee par le Duc de Lorriane; de comme les François fialoiare dăficulăr dy condentr, une parce que ce finsf relevient de Herché de Mera, pe gairea que le Roi étoit emré dans les drois du Duc de Lorriane par le Traini de 1641, ce Comuse offirme de nelever de la França că atud de ces fisiri mais revolunt par convenit qu'ils fuffent mafculius, à le firent fort de faire reforme l'Arrêt que le Duc de Lorriane vioi beaux contrare à la Chamber de Spire, « de dus la swoien obsenul la révi-fion. Mais le Roi voulut demaner copendant en posificien, « que ce fui a lu action à l'Emperarur que en Comus s'adrellatine pour loreius justice ou quelque grace de forte que dans le projet de paix que les Manpontaiares de França proporterus, ils miferient que ce comme s'adrella dras un des que la Chamber de l'arrêt que le des comme frorters relatible dans unes ce qui leu savie réct de privolence, homis dans les fids de l'Eviché de Mera que la Chambe de Spire lur avoir dez, de lans la saure chofos o de le Roi presso intété.

Enfin comme en énit convenu de résulèir soutre chafe dans l'est auquit delle écnient surale troubles, if int dis pur unticle du Traile d'Ondaring, confirmé par cloid de Munfler, que fon refinancie un Comes de Nafina-Subracel, tenti Comeze, Seigneuries, pretinciere, de biens Ecdelfathique de Keullein Robalus de allochius, nonumérante les Contex de Subreuck de de Survende en leur entier, de allochius, nonumérante les Contex de Subreuck de de Survende en leur entier, de de d'autre les desin de Africa ou qui écontex à terminer faivant les Leizé de Empire de d'autre les desin de Africa ou qui écontex à terminer faivant les Leizé de Entier au résidére pour raison des choice à alugies par Ariet de 3, puillet : éles, que pour les dommages fouffers s' notins que les partes n'aimstifent misur accommoder faffine à l'aimstife, comme auffi fair d'ente que les contre de Leiningen-Dagie-

bourg avoient dans le Comté de Sarwerde,

Je ne répéterai iten de ce que J'ai encore marqué dans le Chapitre précédent, que l'Empereur de l'Empire our bien voulu faire en faveur de ces Comtes pour l'exécution de cet accommodement, jusqu'à se charger de payer trois cens mille écus

au Duc de Lorraine pour l'obliger d'évacuer ses places.

L'Empereux Fendinad III, fai fi tinfair de la conduite du Comer Jean-Louis de Malfiu-Hahama fon l'Hippotendriat Almalter, qu'il deup peu après les Comtes de Naffiu-Hahama i la qualite de Princes de l'Empre. Il communique aufiu au mois de Fevrier 194, ceum même dignité aux Comtes de Malfiu-Salveuck: muis ceux el înst mentieren, covayan sparennique que, comme la fion pre puisfine se bons d'êtat de foutents dignement la qualité de Princes, elle leur aposterous plais de condusion qu'el-le ne leur trout d'inonneu.

## 6. II. Pour les intérêts des Comtes de Hanau.

L A Musson de Hannis prend son nom d'une Ville strate à deux leisie de Fance, fort on corvion: ellé citoi duitée en deux Bandoné, celle de Mussamberg, le celle de Lichemberg. Les Comuss de ces deux Branches encréunt en 1610, dans la juge que les Eurs Processan des quatres Cercles firent avec la Fance de la Suide-ce qui porta l'Empereur Ferdinand Second l'année suivante d'excepter nommément se deux Branches de cerce Maislon de l'ammilité portre pur la pair de Prague. Depuis cela la Branche de Muntraraberg s'est éreinte en 1641, ensore que se biens sont passification de Lichemberg.

On les avoit pendant ces troubles dépouillez des Bailliages de Bobenhausen, de Bichofsheim Amlleeg, & de Wilfats, mais par un article particulier du Traité d'Osnabrug consirmé par celui de Munster, il fut dit que ceux de cette Maison écoient

rétablis dans ces trois Bailliages.

Les Comes de Hanau-Lichemberg posséchent encore en fief de l'Eglis de Metry. Is Terres & Sejagenaries de Bausetle, ingruller, & cochfandira avec plusseur vallages qui en dépendent, & diverse aures Terres en Alsees comme le Roi pouvoir précendre la Souveraines fuir les Terres de ces Comuse en vertue de la Gelion qui lui écité faite par le Traité de Mundret de la Souveraines fur le déront de l'Evéché de Metre & fuir l'Allier, l'Empreure compiri dans le Traité les Comtres de Hanau parmi cœus que le Roi feroit reun de laisfier en la possécifient de leur liberté & de leur de-pendance immédiate de l'Empire; jain préjudice néambenis du doire de fouverain Domaine qui avoit été cété à la France. Cette reflusion a été casé que le Roi en pas laisfé de lière condamner es Comtes par deux Arrês de la Chambre Royale de Metz & du Condial Souverain de Bisfie des 13, Juillet & 9, Août 1 e/80, de fair requisé de l'Eglis de Metz pou le Seigneuris de Busweiler, Inguéllér, & Ochfentlen & leurs dépendances, & de reconnolire le Roi pour leur Souverain tant pour raisfin de ces Seigneurises des des autres qu'ils Possécheire en Alsee.

# §. III. Pour les intérêts des Comtes de Solms.

Es Comtes s'étant faits Proceîtans dès le fiécle paffé, le Comte Reinard de Solms fiivit le parti de l'Electeut Maurice de Save contre l'Empereur; & ayant été fait prisonnier, enfuite élargi en donnant caution, il fur déchargé par le Traité

de Paffaw de l'année 1552.

Ces Comtes entrécnit encore en ce fiétée dans l'Union Proteflante de l'année 1:10. de dans fa continuation de l'année 1:10. et dans fa continuation de l'année 1:10. et dans fa continuation de l'année 1:10. et noise que Frédéric Elcheur l'année de ces fruit n'Contre de cette Mailon qui peridual à Frédéric Elcheur l'ablain d'accepter la Couronne de Bohéme. Renhând Comte de Solms pornoit encore en 1:10. et n'elle de l'année de l'année de solms pornoit encore en 1:10. et n'elle de l'année de l'

Pour bien entendre les articles de ces Traitez qui concernent ces Comtes , il est nécesiaire de savoir que la Maison de Solms s'est divisée en plusseurs Branches, dont entrautres il y en a une qui a sa résidence à Braunses, & les autres ont eu Hohen-

Solms, Lich, & Laubach dans leur partage.

Jean-Albert qui avoit fa réfidence à Braunfels , avoit le quart de la Ville de Burbach, les aurres trois quarts apparentaus aux Landgarves de Hefle & aux Comtes de Kanglétien. Copponable les Landgreves de Hefle-Caffé de de Damiltas réceitent tendus l'un spiei l'autre entiérentent maîtres de cette Ville en 1645; & en 1646, saifé on névolena par un article particulier de Traité d'Olisabuya confirmé par cétui de Mundlet, que ce Comte Jean-Albert feroit rédabl dans la quatrième partie de cette Ville et du les de l'autre Villages y jougnans.

La Branche de Solms-Hohen-Solms avoit aufil été dépouillée en 1627, par Louis Landgrave de Heffe. Darmflat de platieurs biens & droits qui lui appartensionnt, au fujer desqués elle avoit été depuis obligée de transfiger avec le Landgrave George: on ordonan par ces mêmes Traitez que tous éts biens & droits buis féroient relitures, fans avoit égand à cette Transaction & Enns prépuléee des

droits du Landgtave.

# §. IV. Pour les intérêts des Comtes d'Isembourg.

Les Comtes d'Hémbourg & de Budingen ont leur Païs en partie dans le Cercle fupérieut du Rhin, & on appelle ce Canton Hémbourg (upérieur : le telle nommé Hembourg inferieur, elt dans le Cercle Electoral du Rhin.

Ces Comtes faivient differen partis pendant les guerres d'Allemagne ; il yaviet en 1641, 8 dans les anneses fuivamen un Comte d'Hembourg qui avoit un Régiment dans les troupes d'Efpayore, qui vincent dans le Palatinat de dans la Weltphalie pour le fervice de l'Empreure : mais les Comtes qui portoient le farmon de Baddingen fuivient le parti contraire à celui de l'Empreury ; même un

d'eux commandost un Régiment quand le Duc de Brunswic fut défait en 1622. & fur fair prifonnier l'année fuivante à la bataille de Stado, faisant sa charge de Général de l'Artillerie dans l'armée de ce même Duc.

L'Empereur pardonna alors à ce Conne, & le mit en liberné; cependant comme ces Comets prient dans la faite le parti di Roi de Sudde contre l'Empereur, & que Wolfgang-Henri Conne d'Ifembourg entra en 1613. & en 1644 and les l'Aritact d'Halibern, de Francier te de Paris seve la France et la 504-de, l'Empereur Ferdinand Second excepta nommément les Comets d'Ifembourg-Budingen de la milité, & les syant écleare dévait de leurs Ensi rant par ci-ducief que pour crime de Leze-Majelfé qu'ils sovient commis, si les donna à Googe Landquave de Darmaltar quir y avoit déja quépules afrois , se d'aurres Seigneurs s'emparérent aufif fous divers droits de prefique tout le refle de leur Pais.

On ordonna par le Traité d'Ofnabrug confirmé par celui de Munster que ces Comtes jouirotent de l'amnifité générale accordée à tous ceux qui avoient porté les armes contre l'Empereur, & qu'ils feroient rétablis dans leurs biens, fans préjudice néanmoins des droits que le Landgrave George & autres pouvoient

avoir contr'eux.

Il y a apparence que le Landgrave demeura néanmoins poffelfeut d'une partie du Contré d'Hembourg, puisque dans la tépartition de la fomme promité aux sidéos, il fint taré à une fomme particulière à causé de ce qu'il possédit le Comté d'Iémbourg. Il prend toûjours la qualité de Contre d'Hembourg & de Budingen.

## §. V. Pour les intérêts des Rhingraves.

Es Rhingraves ou Comtes du Rhin entrérent en 1610. dans l'Union Protele flatte & dans la continuation qui en für faite en 1619. Ayant encore fuivi le parti contraire à l'Empereur après la folution de cette Ligue, Jean Philips des gave für fait prisonnier en 1623, dans la bataille que Christian Duc de Brunswic

perdit à Statlo contre le Comte de Tilli.

Loftigia le Roi de Suéde entra en Allemagne, ces Comtes fe déclaréent aufil pour l'ut, et le dour friers Rhingures Othon-Loius de Othon commanderne fincellivement un Corpu d'armée Suédoit dans l'Alice & dans les Provinces circonscinces. Ce dernier fix encore un de ceux qui entru dans le Traité d'Hallbon & dans les autres qui futent faits enfuite avec la France & la Suéde. Le parti des dans les autres qui futent faits enfuite avec la France & la Suéde. Le parti des Suédois ayant entitue échtifie en Allemagne, jubificativa volinsi de ces Comtes s'emparéent d'une partie de laur Terres; en forte qu'ils furent déposificiex de Treneck, de Widenbougne, get de la Seigneurie de Morchingue.

On ordonna par le Traité d'Ofnabrug confirmé par celui de Munster que cès Comtes feroient rétablis dans ces deux Bailliages, dans cette Seigneurie, & dans tous

les droits qui avoient été usurpez sur eux.

Les Contres de Salm font de la même Maifon que les Rhingaves; & comme sit font Casholiques de artachez aux intérés des Duce de Loraine, s lásultivent le parti des Empreuar pendant les guerres d'Allenager-ce qui obligeal Empereur Ferdinand III, de les honore de la qualité d'étrience. Gela reingéeix pas qu'en 1-9; s'hopold-Louis-Charles Prince de Salm ne paffie un Traité avec le Rois de les autres Princes de la Ligue d'Min p. pur lequel di accepta la charge de Griferia de leu sumée qui étos particuliérement definée pour résister aux desseins que l'Empereur pourroit former contreux.

- Son fils qui est le Prince de Salm d'à présent s'est atraché plus fortement aux intérèts de l'Empereur : il fut fait prisonnier en 1674. à la bataille de Senef portant

les armes pour fon fervice.

# S. VI. Pour les intérêts des Comtes de Sayn,

Les Comes de Sayos de de Witgenflein entréene sinfi que les autres Comes de ces quartiers dans l'Union Prorettante & dust le partie de l'Electeur Palann contre l'Empereur: en forte que Frankendal éroit défendate en 1621, par un Comite de Witgenflein, Jorfque Gonzalés de Cordoue Talliégoère: un de cre Comtes qui portorie les armes fosse le Duc Christitu de Bransués fira lite priofonnier dans la batuille que ce Duc perdit en 1623, comtre le Come de Tilla. Ces Comtes ayant été déposille d'une partie de leurs biens pendant les guerres d'Allemages y furent

rétablis par un article des Traitez de Westphalie.

Pour l'intelligence de cet article ; je crois néceffaire de marquer que Louife Julenne Comméde d'Éthech yaust répoulé Ernetle Come de Sayn & de Wiegnelien, donn le País eté funé dans le Cercle du hiau Rhin, en out un fils nommé Louis du que dels êtru turites après la mort de fon mart. Ce jeune Comte étant mort , le Comte de Vitgenstein coufin pasemel & crete Consteffe prierer. Fun & l'autre poléficilion de ce Commé, le Comte en qualité d'éterine de Louis, à la Comméde com me Dousiters et au nom de fer filse l'activent et Jeune fecun de Louis. L'autre de Habelinbourne, préendul que ce fisé évoit couver par la mort de Louis, & c'en faun faiif par la force des armes , il en donna l'invettinure à François-Guillaume de WasWaremberg Eréque d'Omabruk. Les Comes de Syn & de Witgesfittin & Le Conneté Douisière le plaignirent en 1616, de cere invafon, ist obtienent um Mandement pour être étable en la potifiétion de ce Buillage & de ce Châteaux ce pondate les choés demaurément toujours au même état judqu'à l'affendité de Weft-phalie où la Comretfe demanda fon résublifiément dans les lieux dont elle avoir été dépositéée.

Il fut dit par un article (pécial de ce Traité, que cette Comteffe feroit rétablie dans la Ville, Château & Bailliage d'Hachembourg avec leurs apartenances & le Village

de Bendorf, sans préjudice des droits que d'autres y pouvoient avoir.

# §. VII. Pour les intérêts des Comtes des Falckenstein.

Es Comes de Falckenflain font diviée en deux Branches, dont l'une s'appelle Falckenflain Dunn, l'autre Falckenflain Repolerkiskin: elles one l'une fe lautre leux bese dans le Corele da base Rhin: elles prennent ce nom de Chiesa se Comé de Falckenflem qui ef fliant en Affice, et qui effeve en fiel du Dur de Lorasine, qui ir en étuit emparé fous prétenze de quelques droits. Cela fix custé que duin le project et Traité que le Esta acchablques propositivem en 1647, si demandérme charatters chosés, que ce Due fait confervé dans les droits qu'il avoit fue Falckenflein.

On ne voolut point juger cene quellion dans les affemblées de Weltpalies, fisbien que comme no voolot facilionne resulbit les forbes en l'étas quélles évoient avant les troubles, laiffinit à un chacan la liberté de pourfaivre fes droits par la voye de la julitée, on de contenna par un article da Traité d'Ollobarteg confirmé par celui de Munfter, de dire que le Châseau & Comué de Falckenstein feroit rendu à qui il apartenoit de droit.

Le Comte de Falckenstein rentra dans son Comté: mais depuis en 1687. Guillaume Comte de Falckenstein n'ayant point d'enfans, il le remit au Duc de Lorrai-

ne: de sorte que le Domaine utile fut réuni au Domaine direct.

Parmi les Contes de Valkenflein-Reipolitkitken il y en avoit qui prenoient parsiculiérentent le nom de Contes de Rasbourig ou Levenhaupe<sup>\*</sup>, ès qui avoient depuis quidques tenns été fort atrachez à la Couronne de Suéde; en forte que Adolphe de Levenhaupe fus fiir Grand Marchal du Royame de Suéde, & fon fils Guflave-Maurice fuivir encore le même parti:

Les Suédois stipulérent par le Traité d'Osnabrug, que ces Comtes seroient maintenus dans les droits qu'ils avoient sur le Baillage de Bretzenheim qui est un fief de l'Electeur de Cologne, & sur la Baronie de Reipoltzkirken struce dans le Hundsdruck.

# §. VIII. Pour les intérêts des Comtes de Waldeck.

I partit par la leme que le Protettura affemble à Leipfic écrivireira à l'Emprever Perfuinda Seconde in Inneis 1911, que la Connes de Waldech fe ploispointe de plufiquem injuitfices & eradicions qu'on leur sovit fisiene de la part, de l'autorité qu'est feit par le l'autorité par l'exécution de l'Etil de cet Empreura pour la relitation des biens d'Egilie utirpez par les Protefans : ource ceta il ett confiant qu'en confiquence de l'Étal de cet Empreura pour la reflutation des biens d'Egilie utirpez par les Protefans, ource ceta il ett confiant qu'en confiquence de l'Étal de cet Empreura pour la reflutation des biens d'Egilie utirpez par les Protefans, on avoit dépouillé esc Conness de plutiques biens d'Egilie durpez par les Protefans, on avoit dépouillé esc Conness de plutiques biens d'Egilie durpez par les Protefans, on avoit dépouillé esc Conness de plutiques biens d'Egilie durpez par les Protefans, on avoit depouillé esc Conness de plutiques biens d'Egilie durpez par les Protefans, on avoit depouillé est connesse de l'autorité de l'aut

Nous verrons dans le Livre suivant ce que le Traité d'Osnabrug a ré-

gié touchure les intérêts que ces Contes avoient à démiller avec les Landgaures de Helle, désipul à tienteure le Contes de Walderk, en fei, me contesant préferenmens de mayure que par le Traisé d'Orintung confirmé par celui de Munther cent Maifon fir treibille en poffésion de doites qu'elle avoir far la Siquentie de Dishinghaufen & drais les Villages de Niedersaw, de Lichtenfelsiel, de Dafiel, & de Niedes Shiedend de même qu'elle en positifies en 1-82.

L'Empereur a eu dans ces derniers tems tant de fatisfaction de la conduite du Comte de Waldeck qu'il lui a donné la qualité de Prince de l'Empire.

# S. IX. Pour les intérêts des Comtes de Leiningen-Dagsbourg,

J'Ajoute ici les articles des Traitez de Westphalie qui concernent les Comtes de L'ainingen-Dag-bourg dont les Etats sont situez dans ce même Cercle du haut Rhin.

Les Comtes de Leiningen sont divisez en deux Branches, celle de Leiningen-Dagsbourg qui est Catholique, & celle de Leiningen-Westerboug qui est de la Religion Protestante. Les premiers ont toujours été fort attachez aux Empereurs; ce qui obligea l'Empereur Ferdinand III. d'avoir soin de leurs intérêts dans deux articles des Traitez de Weltphalie. La liberté de ces Comtes est si ancienne & si bien établie qu'il n'y a qu'eux & les Barons de Limbourg & les Seigneurs de Reis qui prennent le titre de toujours libres. Ils avoient leur bien dans le Païs qu'on nomme à présent le bas Palatinat, avant même que les Comtes Palatins s'y fussent venus établir & y eussent fait les grandes acquisitions qui lui ont fait donner dans la suite le nom de Palatinat : ainsi comme les terres de ces Comtes sont mélées avec celles de l'Electeur Palatin, ils avoient lieu de craindre qu'il ne les voulût troubler dans la possession de plusieurs droits considérables dont ils jouissent depuis plusieurs siécles, & qui leur ont été confirmez par les Empereurs. Par un article du Traité de Muniter & d'Ofnabrug, il fut dit exptessément que l'Electeur Palarin & ses successeurs ne troubleroient point ces Comtes dans la possession de leurs droits. Ces Corntes avoient encore des prétentions sur le Comté de Sarwerde, & s'étoient pout ce fujet rendus parties intervenantes dans l'instance pendante en la Chambre de Spire entre les Ducs de Lorraine & les Comtes de Naslau-Sarbruck.

L'Empereur Ferdinand consentant au tétablissement des Comtes de Nassau dans le Comté de Sarwerde en l'état auquel ils en jouissoinn avant les troubles, téserva expressement les droits que les Comtes de Leiningen-Dagebourg y pouvoient avoir, auxquels il sut dit que cette relitiution ne fetoit point préjudice.

# §. X. Pour les intérêts des Comtes ou Barons de Fleckenstein.

Les Comtes ou Barons de Heckenstein possibent dus l'Alface des terres qui avant les troubale d'Allemagne televionist immédiament de l'Empire ; c'éllpourquoi ils avoient defire d'être compnis dans le Tazist de Manstre parmi eurs que le Rel devoit laistle d'anni leur liberts d'exte has leur dépendance immédiate de l'Empire, mais comme on ajoua, sinsi qu'aux autres, que cette déclancion ne froite poin prépidice au devis de Souverain Domaine qui avoir det éché du Roi, c'est foi cusé que le Confiell de Brisic condamna le Baron de Fleckenslein de reconnoître le Roi pour Souverain pai l'Arnèt du s. Août 1 480.

## S. XI. Pour les intérêts des Comtes d'Oberstein.

Les Comes d'Oberthin relévent de l'Evéché de Mezt respendant al funent nomé mer dans l'artic de l'artic de Montles qui compend caux qui devoireit être mainemen dans leur dépendance immédiate de l'Empire; mais comme d'une part les n'avoient jurins releve de l'Empire, mais de l'Evéché de Mezt dont la Souveriné à céé célée au Res, à ce que d'autre part, comme je l'al marqué ploiseur fois, il de pout dans le même autré de l'artic que cette déclaration ne lera point de préjudire au dont de fouverain Donasine célé à la fațielé, cela n'a par empéhét qu'Entro Comme de Lémigne de de Dogouez Admanditarent de ce Commé n'ait été unide comme l'action de la foi de l'artic de l

# II. Articles des Traitez de Westphalie entre les mêmes,

## Pour les intérêts des Comtes de Souabe.

Es Comes de Eufemberge de de Fugger qui fone du Cercie de Souale e Catalyle que ponerire les iames pour le fevere de l'Empereur podant les roubles d'Al-leungne; al y a gauence que l'Empereur fin aufit res-contrat du procédé des Comes de Sulte qui fone suffe de Cercie de qui tenneme en fied d'Empereur le charge de Précident du Bailliage de Roeved, puisges nous voyons que Ferdiannt III. les fins firme à ne pour vouloir confirmé à l'abelinto de ce l'Inbund, particulièrement pour l'Intérêt de ces Comes, ausqué à la evoulue pour ôter cene dignité. Mis à l'égad de saures Contras de Soudue, comme ni fans pour la player pour forme de l'aminité de Pages les Comes d'Eberfient, d'Oemingen de de Julière qui font de ce Crede. Cene excludifso file vière per l'amunité géririel as-coriée par la paix de Weftphale, à laquelle on trouva réammoins encer à propa de mettre un article puriodire pour le traibillément de Contras d'Oemingen de mettre un article puriodire pour le traibillément de Contras d'Oemingen.

# §. I. Pour les intérêts des Comtes d'Oettingen.

I. A Maison des Comtes d'Oettingen a son bien dans le Cercle de Southes, & elle el divisife en deux Branches dont la premisér a consieré le nom d'Oettingen. 
& est Calvinitte, & la séconde a pris le furnom de Wallerstein, & el Carbolique.

Louis-Berhard Chri de la premisére Branche entra en 1610, dans la lique de Hall; & depuis Joachim-Emedt son fils entra dans la continuation de cette Lique qui fut faite à Nutemberg en 1619. Un autre Louis-Berhard Comtes d'Oettingen entra encore en 1631, & én 1634, dans le Traité d'Hallbron & dans les autres qui firmer faits enfiuir avec la France & la Sodde. Cela fix caus (que les Comtes d'Oettingen Calvinités firent excepter de l'amutilité accordée en 1631, par le Traité de Prayen, & dépoulle c'une grande partie de leux biens.

Par un article exprès des Traitez de Welfphalie on convint que le Comte Joachim-Ernest d'Oestingen seroit rétabli dans toutes les choses Ecclésiastiques & sé-

culiéres dont son pére jouilsoit ayant les troubles.

Ceux de la Bennche d'Octuingen-Wallerflein étant Catholiques, se sont attachez aux intérêts de l'Empereur, qui les a élevez à la dignité de Princes. Il avoit fait, il y a quelque tems, le Comte Emelt Président du Consiel Aulique.

III. Ar-

## III. Articles des Traitez de Westphalie entre les mêmes,

#### Pour les intérêts des Comtes de Françonie.

Les principsus. Contres de Françonie font ceux de Callel, d'Hobenbler, de L'Epsteh, de Limpourg & Schwarzenber, Cos demines ont as puemment été plus artachez que les autres aux infertés des Impereurs, puigles l'entre de noise le time de Princes. Mais à l'égard des autres, comme ils font Procellum, sit entrérant dans les Traines de Hall, de Lepfic de Arfalbencs, ce qu'ell lum fir portius une grande parsié de leurs lieurs sit y furcer d'Artalbencs, ce qu'ell lum fir portius une grande parsié de leurs lieurs sit y furcer d'Artalbencs, ce qu'ell lum fir portius une grande parsié de leurs lieurs sit y furcer parties l'entre le leurs lieurs sit y furcer parties l'entre le leurs lieurs sit y furcer parties l'entre le leurs lieurs sit y furcer parties l'entre l'est parties l'entre l'entre de l'entre le l'entre l'entre

# §. I. Pour les intérêts des Comtes d'Hohenlohe.

Les Comes d'Hobenlole ou d'Holenlo en Troutlans : feant entre dans le L'Initié d'Hall & dans la cominazion qui en avoit été finie à Nuremberg, Goorge-Frédéric Comme d'Hobenlobe, por des l'année 4:19, les arme pour les Réchelle de Bohéme, & Kerit dans les années fisienants l'Élegleur Palain avec unst de chaleur, qu'il mérita que l'Empreure Testinand Second le mittonnément au Ban de l'Emprée en 16:11, mais comme il demands grace, l'Empreure lui pardonna en 16:13, & ce Comte fut ablous de fon Ban & résabil dans tous fet bistes de homeners.

Mais ce Contres le plaignant de diverfes violences de injuffices qu'ils précendoire leur souic des faires, mentreme un et ş-1, adans la ligne de Légiés: enfoite als prieme le parti du Roi de Soide qui fit ce Conne George-Frédéric fon Lieuceanderical no souise y, de donsa il un autre Conne de Heburdole nomme Loni-Lebenhard, la même qualité en Franconie. Ces deux Connes emréceret record dans la ligne de l'alternat, de la baise de sous clear qualité de l'aractonie. Ces deux Connes emréceret record dans la ligne d'évalence de la lieu de l'aractonie de l'aractonie de l'aractonie de l'aractonie de l'aractonie de l'aractonie de l'Abbaye d'Ephenheim dont ils éfonient empares avant les roubbles.

On flipula par un article des Traitez de Weltphalie, que cette Maison feroit rétablie dans tout ce qui lui avoit été ôcé, nommément en la Seigneurie de Weickersheim & en l'Abbaye d'Elphersheim.

Un de ce: Comies fut fait en 1659. Lieutenant-Général de l'armée que les Princes de la Ligue du Rhin mirent fur pied, & commanda en 1664. l'armée que ces Confédérez envoyérent en Hongrie au fecours de l'Empereur.

### §. II. Pour les intérêts des Comtes de Loewenstein.

Les Contes de Locrendien dont les terms fan funde en Soude & en Funconie, décondre de Fédére pensier de nom Eléchez Palsan finement le Vitorient : oppendant in viou spint la qualité de Princes, pars que la finume de laquéel E Fédére, cet luca auture, a récine qu'ent finagle Demoiélle; a les prement même le nom de Comtes, que parce qu'il leur fui donné par l'Empereur Maximilier Premier.

Pour

Pour bien entendre ce qui est porté dans les Traitez de Westphalie il est néceflière de prisquer avec quelque eractimels la Généalogie de ces Commes, le autist de marquer qui se divisient d'abord en deux Benathes, dont l'une consierve particulièrement le nom de Loewenstein, le l'autre de Wertheim; parce que Louis Chef de cette Banache épous l'héritaire de ce Commé qu'if stitué en Fanconie.

George-Louil Clef de la permiére Branche ajunt pris hautement le parti de Erddieir V, porsa en 1841 les aumes pous le feruies de ce l'Innece duns l'armée du Comte de Manfield, & en 1641, dans celle de Chrillian Duc de Brunfrier: mais il fini pris ci cette mêmes amolés la prisonner d'ans la basaille que ce Duc perdu près de Saulo comre le Comre de Till. Georges-Louis étant encore entrée in 1643 s. dans l'armé d'arbitent mouret dans la meine amolé, ne la finition qu'ure fille nomanée Marie-Chriltine qui fin maniée à Gabreil Ostenfiltem Martchal du Royanne de Sudprour, fire catel que le Impériatur abullerent un de les Coldants nomané Schaffeneck, & qu'ils Vemparérent de toutes les autres terres qu'il avoit aux environs du Rhan.

Jean-Calimir frére de George-Louis s'attacha aiufi fortement à l'Elecèteur Frédéric, & mourat à fon service s'étant noyé après la pette de la bataille de 16 22.0 ùil portois les armes fous le Duc Christian de Brunswic: il ne l'aissa point ét-nefins d'une Danne

Angloife qu'il avoit époufée.

Louis Chef de la Benche de Wertheim mouvaux en 1411. biffint deux file qui formérent encore deux Banches de cere Maríou, le premier înt Chrislophe Louis qui pris pariçalitement le nom de Comte de Viruebourg pour avoir épouls l'hérine de cet Comté, de laquelle ait une infla nommé l'éviderir. Jouis. Comme ceux de ceux Banche profession à Religion Proethaux, & récoint emparze de quelque in d'égilé dont in farrent déponities en vertue de Etale de l'Empreute réclambe III. aufit que le Exas Proethaux en plasparte dans la blers qu'il écrissers à des l'autre de la leur de l'autre de l'appear de l'appear de l'appear de l'appear en de la le part de leur biern que l'Empereur fe faifer, & qu'il donne culture à diversis préfences qui libroirest fen pari.

Le fecond fils de Louis fut Jean-Théodosic qui ell'austru de la Brande qui prend le farnom de Rochefort & qui ell Catholoque. Il fut fort attaché un fervice de l'Empereur, & fervit utilement dans le Palsinar Ferdinand Scott Contre l'Ederic : il a laifé un fils nommé Ferdinand-Charlet qui a été Gentillomme de la Chambre de l'Empereur Ferdinand III. & Affeller ul Confell Aulioux.

Lorsque l'on agiza dans l'Assemblée de Westphalie la restitution de ces Comtes, il y eur bien de la difficulté sur ce sujet; Frédéric-Louis de Ferdinand-Charles conresthant enr'eux de avec les donataires la succession de leurs cousins George-Louis de Jean-Cassemir: outre cela la fille du premier demandoit la succession de son pére, de Jean-Cassemir: outre cela la fille du premier demandoit la succession de son pére, de

la veuve du second ses conventions sur les biens de seu son mari,

Par les Trairez de Weltphalle on conviru que Frédéric-Louis Corme de Loswenflein de de Wercheim de la Branche de Virnéhouag Freis résulté una sur lemperd qu'un faitne dans rous fer Connez & Seigneurles qui avoient efé foguefler & exclez à d'autres pendan les troubles d'Allemagnes (200 Ferchanad-Challed de la Branche de Rochebre freuis parallement remis turt su fipitimed q'un tempored dans not ce qui avoit de foguefté & confinipé ufir se coulins George-Louis & Jean-Cafmirr Que ce ferou fans préjudice des biens de drois que Marte Chriftier, fille de George-Louis pouvoir avoir darb l'héringe de les pier se mére & dente léquire de George-Louis pouvoir avoir darb l'héringe de les piers en freis de dans léquire de ferois parallement résultés : Que la veuve de Jean-Cafmiri ferois aufit résultés en fes biens douses de hyporteques y Que ce focie exocre fans préjudice du drois que Frédéric-Louis avoit für ces biens; Enfin que les préemtions de Frédéric-Louis foroine extrainées à l'ambible op par le voye de la Jultice.

# §. III. Pour les intérêts des Comtes d'Erpach.

Es Comtes d'Erpach ont leur Comté fitué en Franconie : ils avoient conjointement avec la Maison de Loewenstein plusieurs droits dans le Château de Breuberg & en quelques autres places: mais George-Albert Comte d'Er-pach avoit été dépouillé de les droits pour être entré pendant les troubles d'Allemagne dans le parti contraire à l'Empereur, particuliérement en 1633 dans le Traité d'Hailbron.

Par un article du Traité d'Ofnabrug il fut stipulé que ce Comte seroit entiérement rétabli dans ce Château & dans ses autres terres au même état qu'il en avoit joui, tant pour ce qui concernoit le droit de garnison & de direction

que pour les autres droits civils,

# IV. Articles de Traitez de Westphalie.

## Pour les intérêts des Comtes de Westphalie.

L Es Comtes d'Oft-Frise ou de la Frise Orientale, de Nassau-Hadamar & Nassau-Dillembourg, de Bentheim, de Barbi, d'Oldembourg, de Reinstein, & de la Lippe sont du Cercle de Westphalie ; mais les trois premiers ont été tirez du banc des Comtes de l'Empire & élevez à la dignité de Princes par l'Empereur Ferdinand III. Les Comtes de Naffau-Dillembourg & de Bentheim enttérent en 1610, dans l'Union Protestante ; mais lorsque tous les Comtes de ce Cercle s'affemblérent en 1619. pour voir s'ils se rangeroient du parti de l'Electeur Palatin, comme presque tous les Compes des autres Bancs avoient fait, ceux-ci ne conclurent rien & demeurérent ainfi dans la neutralité. Cependant dans la fuire les Comtes de Barbi & de la Lippe entrérent en 1631. dans la Ligue de Leipfic. On n'inféra pas néanmoins dans les Traitez de Weltphalie des articles particuliers pour leur rétablifement: ces Comtes s'étant contentez de l'amnistie générale. Je trouve qu'il y a eu dans ces Traitez des articles qui regardent les intérêts des Comtes de Barbi, d'Oldembourg, de Reinstein, & de la Lippe, lesquels je crois nécessaire d'expliquer les uns après les autres en peu de mots.

### S. I. Pour les intérêts des Comtes de Barbi.

Es Comtes de Barbi étoient en procès contre le Chapitre de Magdebourg pour → raifon du Bailliage d'Eglen que ces Comtes prétendoient leur appartenir & dont le Chapitre étoit en possession.

Nous avons vû ci-devant que pour indemnifer en quelque maniére l'Electeur de Brandebourg de ce que l'Archevêché de Magdebourg, dont on lui donnoit l'expectaive, étoit dininué de quarre Balllages qu'on cédoit à l'Electeur de Saxe, on lui se-tribus par le Traité d'Ofnabrug le Balllage d'Eplen auffitot après la paix conclue. On décida par ce même Traité que le procés intenté depuis quelques années par les Comtes de Barbi pour raison de ce Balllage degrecureroit étesin & suprimés de sor-

te que ces Comtes dechûrent ainfi de tout le dtoit qu'ils y avoient.

# §. II. Pour les intérêts des Comtes d'Oldembourg.

Le Comié Oblembourg, est finel fine la rive occidentele du Vefer qui le figure, de l'Archeviché de Brein. Se Contrat sovient fouveaux de pracicher Emperura qu'il leur plui leur permettre d'établir quelque piège fin le Vater a muis în le Tavoure pu obtain jur le sopositions qu'y avoit formée la Vater a de Breine finité fin ce même fleuve, & qui presendois fran en politificion depais plus de de Breine finité finité ce même fleuve, & qui presendois fran en politificion depais plus de cinq certs ans de définisé le chemi politié set deux circe du Vetez, et de-conduire & reconduire les Marshands finir ceux nivités jusqu'à la mez. Enfini Empeter Ferdianal Sector de Locofismement de Ellections accorda le denire Mars 16.1,1 à Antonine-Consier Comise d'Oblembourg un nouveau droit de prâge fin le Verze i la charge de le train en fied de l'Empire.

Ce Comte ayant commencé l'année fuivante de lever ce péage à Elsflett où est le confluent du Vezer & de la rivière de l'Hinde qui passe à Oldemboure, la Ville de Brême s'y oposa, & obtint une évocation de cette affaire au Conseil Aulique où

on plaida sur ce sujet avec chaleur de part & d'autre.

Énfin les Rois de Suéde & de Dannemare ayant donné les mains à l'établiffement de ce péage, on convint par un article précès du Traité d'Ofnabrus, que les péages établis par l'Empereur du confentement des Electeurs entrautres celui qui avoir été accordé fur le Vezer au Comte d'Oldembourg demeureroient en leur force,

Les Villes Impériales voulanem proteffic contre cet article, loríquo fir en 14-49. Fichange des artificacions de cet Traité i mis Efectur de Méyanes réfuis de recevoir & d'entegiffrer leur protefizione, & l'Empereux envoya en 14/0. un auménteure à 10 ville de fittime de ne plas mondeix ce Corne en la perception de maniferent de l'un de fittime de ne plas mondeix ce Corne en la perception de l'antique de l'antique

Antoine-Gonthier étant mort fans enfans légitimes, ce péage cli paffé avec la Seigneurie de Jevern à Jean Prince d'Anhalt Zerbft fils de fa fœur, quoique les Comtre d'Oldembourg de de Delmenhorft foient paffez au Roi de Dannemarc dont les ancierte font illus des Comtres d'Oldembourg, ainsi que je l'ai marqué ailleurs.

# §. III. Pour les intérêts des Comtes de Reinstein.

LE Comté de Reinflein est un foir de l'Ewéché d'Halbestlat; néamonius le Comtes d'acteur, aindi que pholieura surare de même naure, parani les Comtes de l'Empire; paisqu'il comribue aux charges de l'Empire, de crevoye aux Dieies. Co Comté étant verail a vacaper pendant que l'Archabet. L'époqu'étoir Févequé Halbestlakt; il en investit du conferiement du Chapitre Léopold-Guillaume Copite de Tatembach, en State

On convint par le Traité d'Ofnabrug que l'Electeur de Brandebourg, auquel on cédoit l'Evêché d'Halberstat, seroit tenu de maintenir le Contte de Tattembach en

la possession de ce Comté & de lui en renouveller l'investiture.

Léopold Guillaume Comte de Reinstein & de Tattembach comparut en conséquence de ce Traité par ses Députez à la Diéte de Rarisbonne de l'année 1652.

6. IV.

# §. IV. Pour les intérêts des Comtes de la Lippe.

I Es Comtes de la Lippe commandérent en 1619, quelques troupes que la Ligue Cardisque europete an fecour de l'Emperiure pendant les guerres d'Allemagne. Amelie-Elizabeth de Hansu Veuw de Guillaume V. Landgrave de Helf-quilla paffa avec Philipe Comte de la Lippe deux transcitions ou conventions, dans l'une déquille le Duc Centilian-Louis de Bennavie étoit intervense; dels regardoienr les outure Baillinges ci-devant dépendant de l'Evéché de Minden qui futent cédez à cette Landgrave par les Traites de Wertphale.

On convint par ces Traitez que cette cession ne porteroit point préjudice à la transaction passe entre la Landgrave & le Duc Christian-Louis & le Comte de la Lippe, ni à la convention entre cette même Princesse & ce Comte.

# De la Noblesse immédiate de l'Empire.

Il y a doux fortes de Noblestie en Allimagne celle qu'on apelle inmédiate, patre quelle relève immédiatement de l'Empire, se celle qu'on nomme médiate, patre et quelle relève immédiatement de quedque Princes, se ne relève ainsi que médiatement de l'Empire, cette de l'empire, l'empire de l'Empire, mais l'immédiatement de l'Empire, mais l'immédiate ne se trouve que dans les Cercles de l'Empire, mais l'immédiate ne se trouve que dans les Cercles de Françonie, de Sousse de du Rolin, et qui el catali que ces Nobles d'evisite en trouve de diffe sinvant cet rois Cercles, ourre cell chaque chiffé duvié en cinq ou fix quarriers qui culture de l'empire de

# V. Article du Traité d'Ofnabrug entre les mêmes,

## Pour les intérêts de la Noblesse Immédiate de l'Empire. 1648.

A Urtrési cet Nobles éroient appellez aux Diéres oà leurs Députez avoient Rance & voie délibérative: mais enfuire comme leur féjour dans les Diéres leur courour beaucoup, ils cefferent dy wenir, & cen même term de contribuer aux néceffitez de l'Elimpier. Ce da écé cade que les Députer de s'Ville leur défiguérent set emporiérent par provision à Nutemberg en 16:19. & à Francfort en 16:31. & en 16:14, la préfance fur les Députez de la Nobleffe.

La même dijuur recommênça encoe lan l'Affemblée de Weftphalle, les Dépures des Villes préendant encore que la préfance les paratrenis, y esque les Villes devoient être nonmées avant la Nobblé inomne étant Eust de l'Empire & compofin un troiffeme Collége dans les Diétes; les Nobles fouenam au contraire que leur qualié leur devoir roûjours donner la préféance par deffus des Bourcois.

Pour accommoder ce différend on convint de comprendre dans les Traitez de Weltphalie la Noblesse immédiate parmi les Erats de l'Empire, ce qui a encore été fair dans les Capitulations Impériales qui ont été faites depuis ce Traité: de forte que leur rang ne fut point exprellément réglé. Cependant comme dans la fuite de ce même Traité, en réglant les choés concernant la Religion , on mie Fariele qui regarde la Nobelfei immédiate de l'Empire avant celui qui concerne les Villes Impériales, je luivaria suffi cet ondre, & je parlerai de ce qui regarde cetre Nobelfei svant que d'en verifa aux Traitze qui concernent les Villes,

chacun d'eux fut réglé par le Traité d'Olnabrug.

Lorique les Procellans Unis s'aliemblérmer in 1619, à Nuemburg pour rédoude la manier dont lis Condainoires nu fuje de l'éléction de Frédire. L'éléctur Palain à la Couronne de Bobéme, la Nobblét immédiate des quariers de François nomme. Altroul de Strigierwalds, y compartur par fost Depatre, & exura dans les définis qui furent pris en cere alfemblée de l'ourenir paisfirmment le Palain. Cela fire casié que les Elécturs s'érante l'année l'aine al filmblée à Mulhauzen exhorirent fort la Nobblétie par des Letters qu'îb lus dérivieurs, de ne psendre point part aux destients de Palaina. Re l'Empreura pour la confierre dans le character de la confierre de la Nobblétie par des Letters qu'îb lus dérivieurs, de ne psendre nois par aux déclains de Palaina. Re l'Empreura pour la confierre dans le des letters Pauers au l'étant le de l'entre de la letter par le confierre de la character de la letter par letter par déput le déclaroit qu'il donnée de Wertravie & du Rhin de Letters Pauers par légaleit à déclaroit qu'il donnée letter la pour ce troubles fous la procédion, à condition qu'ils donnée letters Pauers par légaleit à déclaroit qu'il donnée letter la pour le la pour par de leurs maisons pour figuifier que leurs personnes & leurs biens évoient fous la Sauwe-Carde de l'Empreura.

Cette facilité de l'Emperatur révupécha pas que plufieurs de cette Noblétie na puffient les armes en faveral du Platin fose le Duc Chiffia de Bannsive j. le Marquis de Dourke, & le Come de Mantfeld : mais suffi ils en fineren fevérment ameis diffiées, l'Emperatur fic faire le procès à cous ceux de la Noblétie qu'on fonçeçonat d'avoir tempé dans ets fonélements en présendit même qu'on de increptant d'avoir tempé dans ets fonélements en présendit même qu'on de investigation de la company de la company de la configuration de tempé pluficurs innocents panni les coupsiles , afin d'avoir lieur de configure températur biens, que l'Emperatur doma aux Officiers des frompes et à quedques une températur de la company de la company de la configuration de températur de la company de la company de la configuration de températur de la company de la company de présent de la company de la company de puis de la company de la company de puis de la company de la company de puis de puis de la company de puis de la company de puis de la compan

ses Conseillers d'Etat.

Cels für cause que plusfieurs d'entre ces Nobles entrétent dans la Ligos de Lépise en 16-1, se doutente que les Princes Procedius évivant de cette Val. le à l'Empreueu, se plusjusent de diverdes injustices quis précendoint avoir cels tiltes à ces Nobles. Ils envoyérent en la même année less Députez à la Conference que les Carboliques de les Protections fissur à Francfort pour tacher de on en conduit rent en certe all'entilée, il fié déclaremes pour le Roi de Soile, de fieres même après fa mora à Hailbron en 16-13, un Trairé particulier de Ligua were la Comornne de Soile,

Touté ces démarches déplaisant extrêmement à l'Empereur, il leur en fit fentir la peine lorsqu'après la butaille de Nortlingue il devint maître de la campagne dans ces quartiers: de forte qu'il ôta encore les biens à plutieurs de cette

Nobleffe & les donna à d'autres.

Lor(qu'on \*affembla en Westphalie pour y traiter de la pair générale, les Nobles y envoyérent des Députes pour folliciter leur rétablissement dans leurs biens; ils l'obtintent de la même manière que les autres Etats de l'Empire. On convint par le Traité d'Ofnabrug, que tous les Electeurs, Princes, & Easts de l'Empire y compris la Nobleffe immédiate feroien réabils tant dans les chôes facrées que profances n'étra auquel lé téoines lordiqu'ils avoient cét dépositées de lums biens à l'occasion des troubles de Bohéme ou d'Allemagne, ou des diverfes alliances outils avoient été tiers.

A l'égard du doir de régler les chofes de la Religion dans leuis mers que les Caheliques leur comethient, nous avons vu cid-enair e, qui on avois accords aux Nobles imméliats de la Conféditon d'Aughoung dans la Diète renne en cere miens Valle en 1555. Le Cacheliques e l'appairent a l'Infédito de Welfphalle que les Nobles Protefans qui n'avoient par ce Decret que la liberté d'exercice de leur Religion, avoient utilique le droit de récimentain de banni la Réglion Carboliques de leur terristoire : ils précendairent qu'en plusfoara litera fur tout dans le Palatinar, le Sujes el Nobles Carboliques de la Nobles mêmes de ceux e Réglion écosins fouverte con-

traints d'embraffer la Religion Protestante,

Comme ces Nobles foirs pour la plupare Protellara, cette de cette Religion s'oppoérent à ce qu'on diminuair les droits de ces Nobles au fujet de la Religion. Ainfi ils firent enforte que par un article du Traité d'Ofnabrug, il fin dit que la Nobledie libre & immédiate de l'Emptre jouitoit dans les choles de la Religion des mêmes droits dont jouifloient les Electures, Princes, & Esta de l'Emptre, if ce n'étoit à

l'égard des lieux où ces Nobles dépendoient de quelqu'Etat de l'Empire

J'à dèja marqué allutas que l'Emprerus lípuida reicore dans ce même Trairé, que l'Elechare Palani utiliron la Nobellé libre de l'Empire qui demenuoir en Françoise, en Sousbe & su Corte du Rkin, dans la dépendance immédiate de l'Empire. On l'étable de l'Empire de l'Indiana d'Allare qu'elle froit maintenue dans la poffétion de la liberté & de là dépendance immédiate de l'Empire, mais, par la même raifon que jai déjà marquée dans ce Chapitre au fijet des Comtes de Hanau & de Fleckentlént à suires, ce la n'a pas empérité qu'elle hair dé condamnée le 3, odui 1480, par un Airés Couverain de Britás de reconnoire la Souveraine du Réd qu'il his éroit conferrée par le même araité du Traité de Mondre que je vieus de circ.

# Traitez entre les Empereurs & les Villes Impériales.

Luficur Ville d'Allemagne qui écoien aupuavant fujertes à divers Seigneurs Ecclédifique ou Séculier, ou déqualér le Empereurs mêmes écoient seigneurs, ons acquis dans la fusie leur leures, ou par la concellons que le Empereurs leur en on faire guaintement, on myennant par le concellons que le Empereurs leur en on faire guaintement, on myennant en tras point reporter i le le Ache par le fleghe le Empereurs on accordé la liberté à cet Villes ; je me contentrat de marquer que cet Villes synte pour la plupaur en partie la Religie un Limérieure, je fort Guevret dans le ficiele paffé à cha des-chia-ci ligiesés avec les Pinnes Protefuns pour refuter aux delfiéns de Empereurs, mais qu'elles out toujours qu'é obliges de le foffiter de cet Ignes.

Anfi jai deja marqué que les Villes de Mageldeourg, de Brême, de Strubourg, d'Ulm, de Confluence, de Landaw, de Memmingan, de Rempiera, d'Halbora, de Reutlingen, de Bibecards, te d'Irin entréent en 1511, dans la ligue de Smalled. Ce Villes de Celle de Francher, d'Augaldourg, de Lundau, de Hambourg, de Ravenbourg, d'Hanvour, & autres failant en tout le nombre de trente, meriterent encore dans les continuations de cente ligue qui finerat faites en 15131. Se en 1546. El la s'in resistent après que l'Limperaux Chalère-Quint en diffigé en cert denniées under Jermés de juni vécleite Belécule de Sau et continue d'un de l'august d

Landgrave Philipe de Hesse, mais ce ne sur pas sans qu'il leur en coutât de l'argent & du canon : car ces Villes qui se virent abandonnées pat leurs Chess ayant eu recours à la clémence de Charles-Quint, il leur pardonna, mais en forte qu'il obligea Ulm de lui donner cent mille écus, Augsbourg cent cinquante mille, Francfort matre-vingts mille, & Strasbourg trente mille: outre ces sommes chacune de ces Villes fut encore obligée de lui donner douze canons, Memmingen lui donna auffi cinquante mille écus & quelques canons, Kempten, Biberach, Lindaw, Rayens-

bourg & les autres furent à peu près traitées de cette forte.

Celle qui souffrit le plus sut la Ville de Constance, qui pour n'avoit point voulu recevoir l'Edit de l'Interim fut mife au Ban de l'Empire en 1548, enfuite contrainte en la même année de se donner à la Maison d'Autriche, de s'obliger de reconnoître le Roi Ferdinand frère de Charles-Quint & ses héritiers pour ses Seigneurs légitimes, de se soumettre à toutes les ordonnances qu'il feroit au sujet de la Religion & autres choses , & de lui garder une entière fidélité : de forte que cette Ville est ainsi entrée dans le patrimoine de la Maison d'Autriche, & n'a plus eu féance parmi les Villes Impériales , quelques remontrances que le Collége des Villes ait fait pour ce sujet, l'Empereur s'étant contenté de les assurer plusieurs sois qu'il satisseroit à ce que cette Ville étoit obligée de payer pour les nécessites de l'Empire : en sorte que le Cercle ne souffritoit aucune chose de ce changement.

# VI. Traité d'Aschaffembourg entre Ferdinand Second & les Villes & Ulm, Strasbourg & Nuremberg. 1621.

L Orsque les Princes Proteftans se liguérent ensemble en 1610. les Villes de Strasbourg, de Nuremberg, d'Ulm, d'Augsbourg, de Wormes, de Spite & plufieurs autres Villes Impériales jufqu'au nombre de quinze entrérent auffi dans cette Ligue qu'on nomma l'Union Protestante : les Empereurs Rodolphe & Mathias firent ce qu'ils purent pour obliger ces Villes de se retirer de cette Union, offrant de faire enforte que les Catholiques romproient aussi de leur part la ligue qu'ils avoient faite entr'eux. Mais les Princes ni les Villes n'en voulurent rien faire; & même lorsque les Princes Protestans ayant renouvellé leur ligue en 1618. s'assemblérent à Nuremberg l'année suivante pour résoudre comment ils se conduiroient dans l'affaire de l'Electeur Palatin, les Villes de Strasbourg, de Francfort, de Nuremberg, de Wormes, de Reutlingen, de Rotembourg, de Hall en Souabe, de Wimpfen, de Lindaw, & plusieurs autres y envoyérent des Députez, qui résolurent ainsi que les autres de secourir le Palatin, nonobstant toutes les remonstrances du Cornte de Hohenzollern que l'Empereur leur envoya pour les détourner de ce dessein.

L'Empereur voulant se rendre maître du Palatinat, obtint de l'Atchiduc Albert fon coufin qu'il envoyât le Marquis Ambroife Spinola en Allemagne avec une puillante armée : sa venue répandit d'abord l'effroi dans ces quartiers, & sit craindre à ces Villes Protestantes que l'orage ne fondit sur elles." L'Empereur pour les rafforer donna aux habitans de la Ville de Francfort des Lettres Patentes par lesquelles il leur promit que leur Ville ni les autres Villes de l'Empire qui demeureroient dans son obeillance ne souffriroient aucunes choses, leur déclarant qu'il n'en vou-

loit qu'aux Rébelles.

Nous avons vu ei-devant comment les Princes Protestans Unis n'osérent tenir devant l'armée de ce Marquis, & comment ayant apris que le Palatin avoit été chasse de Bohéme, ensinte proseție par l'Empereur, ils perdirent courage & com-mencétent à chercher les moyens de s'accommoder avec lui. L'Empereur voyant

crez Lague fur le point de fi diffusider, écrivit aux Villes Impénalus de les tes pour les choirer de tronoce de l'Union Porceltante & à l'anabelmeine quélles notes aux inférit de Palain, offrant d'oubler de fi par tour puff de leur déclarant qu'il avoit donné plen pouvoir à Jenn Swickard Electure de Mayence & à Louis Landgrave de Helfe-Darmillat de traiter avec écle fur ce fis-

Le Sénat de Nuremberg fit téponfe à l'Empereur qu'il ne foultainist nieu davantage que de retturer dans les bontes grace de Sa Majelfé Impériale, & que les a Villes qui étoites entrées danc eure Union-villémblecome pour délibèrre de la réponfe qu'éles avoient à lui faire. Pendant que que villes délibèreone, les autres Prince Unis fient avec le, Marquel Spirach les Traites de Binque & de Mayenze dont nous avons pale chevants: enfaire le Villes de Strabourg, d'Ulm, & etc dont nous avons pale chevants: enfaire le Villes de Strabourg, d'Ulm, de de dont pour à Afchaffembourg qui eft une Ville de Tachechecké de Auguste des Députes à Afchaffembourg qui eft une Ville de Tachechecké de Auguste publicent aufile le si, Avril et s., per l'entremité de l'Electour de Mayence Re, du Landgrave de Domafte un Traits avec le Maqueis Spinola au nom de l'Empereur, unt pour leurs intrétés particuliers que pour ceux de routes les autres Ville.

Par ce Traité ces Villes renoncérent à l'Union Protestante & à leur alliance avec le Palatin: ce Marquis au nom de l'Empereur & de l'Archiduc Albert leur promie de ne les point molester, de ne les charger d'aucunes garnisons, & de les laisser

dans la jouissance de leur Religion & de leurs priviléges.

Ces Villes le sont plaintes dans la fuite qu'on ne leur avoit pas tenu ce qu'on leur avoit promis ; le Marquis Spinola & le Comte de Tilli ayant mis garnison dans pluficurs Villes Impériales, & leurs soldats y ayant commis beaucoup d'excèr & exigé de grosses contributions.

## VII. Traitez entre Ferdinand Second & les Villes Impériales de Souabe & de Françonie,

# Pour renoncer à la Ligue de Leipfic. 1631.

Les Carboliques le plaignoient qu'encoce que les Villes Impérable euffent éculement obsemu par la paix de la Religion de Tannée 1557, le deui de écerce chez dels la Religion Protediante, plusfours d'entrélles avoient némmons banni de leur territoire l'exercite de la Religion Carbolique majgér leurs ettoyens qui n'avoient point embraiff les nouvelles opinions; que de plus des éfectues etpare des biens d'épile fiture d'un leurs territoires. Celt possequoi Empreue aux Carboliques la Carbéfalte de les Parodlés que les Proteflam leur avoient évére deunis la paix de la Religion.

Cela donna beaucoup de chagrin aux Proteffuns : mais ce fut then pi kerque en rivine Emperum fi publice en 1 12.5, fin Este pour la refitution der
bisms d'Eglié ultiprez par les Protestaus. Cell est en plaignieurs aufili-bien que
le Princia 5 se de Villes de Strabesque d'Ultim de Nutemberg. Le Francla et de Villes de Strabesque d'Ultim de Nutemberg. Le Francpartie de Villes de Strabesque que de Kempenn, & pluffeurs autres envoyérent à Leighé des Députez que y propoférent le aménes gués de frient encore de grandes plaintes des großes contributions que les Généraux & Officiers de
Emperture régionnet d'elles pur de exécution militaires : ainfi ces Villes matérien

dans la ligue, que presque tous les Princes Protestans d'Allemagne firent à Leipsie

pour s'opposer à l'exécution de l'Edit de l'Empereur.

Nota ivons vu ci-devatar comme le Contre de Furlemberg obliges l'Adminifitateur du Duché de Wittemberg de renonce à la Ligue de Ligité que Contre ayant ainf réduit cet Administrateur, marcha contre Ulm, Northingue, Effingue de Reutingue: mais cet Villes fe voquat élogière de cetav de qui elle pouvoient attendre du fecour, aimérent misux se foumettre à la volonté de l'Empereur que de éxepfor à une ruine entirée.

Ainfu Ulm & Its autres Viller de Soulse pufferent un Traité avec le Comme de Furtfenetre, par loquel dels renoncierns à la Lippe de Leipfice, & promitent qu'elles fenomen fielles à l'Empereur: Qu'elles literaciernet les roupes qu'elles avoient loires à la fetteve de ce qui lour frein fredittip morre lure garaifice; Qu'elles payersonts les arrièrages des anciennancs commissions; Qu'elles donneroient de boss quariters à un certain nombre de Régimens des troupes de l'Empereur, Moyennant cels le Comte reçuir es villes dans le bonnes graces de l'Empereur, de leur premagge d'elles ne festions poster recherchées pour éres cantrés dans la Lippe de

Le Comte de Furthemberg ayant obligé toutes les Villes de Souabe de renoncer à la Ligne de Leipfie, marcha en Franconie où il obliges encore la Ville du Nuremberg & les autres Villes de ce Cercle de paffer avec lui de parelle Traites par lesquels elles renoncérent à cette Ligue aux mêmes conditions que les Villes de Souabe.

Ces Traitez furent exécutez: ces Villes licenciérent les troupes qu'elles avoient levées, & ne se réserverent que leurs garnisons.

## VII. Acceptation de la paix de Prague entre Ferdinand Second & Jean-George Electeur de Saxe,

## Par les Villes Protestantes. 1635.

Comme ces Villes n'avoient renoncé que par force à la Ligue de Leipfic, elles se declarérent de nouveau contre l'Empereur, lorsque le Roi de Sudeé vant dans leur voisinage après avoir gagné la basuille de Leipfic: ainsi Francfort, Nuremberg, Ulm, Strasbourg, Augsbourg, & routes les Villes de ces quartiers traitérent avec ce Roi. & fuiviere son parti contre l'Empereur.

Ce Roi étant mort, les Villes de Srasbourg, d'Ulm, d'Augobourg, de Wormes, de Hall, de Souabe, de Nortlanguen, de Dunkefpiel, de Wimpfen, de Rotembourg für le Tuber, d'Elfingen de Weilfenbourg, & autres envoyétent en 1633. lours Députez à Hailbron où elles entrétent dans la Ligue que les Etus Protélans des quatre Cercles firent avec la Suéde, & enfuite avet la

France.

Les Impériaux ayant défini les Suédois à la basaille de Northingue, s'empáserime de plutions VIIIs Impériales auxo cléquelles lis firmet des Capitalations particulières : ils prinere entraures Augsbourg, où par la Capitalation ils accordé-erre aux Ludrésiens l'exercice de leur Religion ainsi qu'als l'avoient en 1629, en fiotre néanmoins qu'ils n'auroient en cette Ville qu'un Temple qu'ils fevoient bâtir à leurs depons.

Lorsque l'Électeur de Saxe sit en 1635. le Traité de Prague avec l'Empereur, il sus dit que les Traitez particuliers que l'Empereur avoit faits depuis peu avec quelques Villes Impériales, substiteroient; mais que les autres Villes jouïroient de la

paix de la Religion.

Ceux de Nuremberg furent des premiers qui acceptérent cette paix, & qui chafferent les Suédois pour recevoir les Impériaux en leur place. Ils furent enfuite inniez par ceux d'Ulm, de Francfort, & de toutes les autres Villes que les Suédois abandonnérent ou dans léquelles ils ne furent pas affez forts pour empêcher que les habitans ou les Impériaux ne les en chafiffent.

## VIII. Article du Tràité d'Osnabrug entre Ferdinand Second & la Reine Christine,

# Pour les intérêts de toutes les Villes de l'Empire en général. 1648.

D'étape les Péleispermaisses de France & de Suéde futeux arrives 2 Mundler, de L'édinalong en Junnée 14-45, l'invinéente les Villes Impériales de les Médiates dy euroyer leurs Députez, puisquédles avoient, aufit-bien que le autre Eura de Eltrapte, miestré à et qui ferrit rédout dux ces Affinhilés. Ce Députez rétant donc troule en Weltphale y maintanteux le mieux qu'ils patent les donts de ville de l'entrapte parte de l'édit de l'édi

Pluficurs Villes de l'Empire Impériales & autres avoient été prifes & reprifes pendant les guerres tantôt par les Impériaux, tantôt par les François, les Suédois, les Bavarois, les Heffiens, & autres. Pluficurs avoient fuivi le parti contraire à celui de l'Empereur ou de leurs Seigneurs; enfin pluficurs de ces Villes avoient été pri-

vées pour ce sujet de partie de leurs priviléges.

Ainsi elles craignoient que quelqu'un de ces Princes qui les avoient prises pendant les guerres, ne prétendit avoir acquis en conséquence quelques droirs sur elles, que les Empercurs ou leurs Seigneurs ne les punissent un jour de leur rebellion; enfin qu'elles demeuterotient privées de leurs privileges qui leur avoient été 6-

tez pour ce fujet.

Four oiter à ces Villes ces fujers de crainte, no inféra dans les Trainez d'Ofinapus qua raticle potenta qu'aucune. Ville ne fouffriroit de prépuléer pour avoie réé prié ou occupée pat l'une ou par l'autre des parcie qui écoiera donc en guerre ; Qu'elles jouiscent tousets unt de l'ammille générale que des aurres avantages qui leur écosera accordez: Enfin qu'elles fectioner maintennies dans la polificition e point, configuration de l'accordent de l'ac

## IX. Article du même Traité,

# Pour les intérêts des Villes Impériales en général.

De Lu ficurs prétendent qu'avant le tents de l'Empereur Sigismond les Villes Impériales n'avoient point séancedans les Diétes de l'Empire. Mais, quoiqu'il en font, on convient que depuis cet Empereur ces Villes y firent un troilième Collège, se que leam Députez y opiofente de même que cet Députez de Eledeure & de Prince frut dan lear Codige; cet dura niari fugità e ou que de term de Chale-Squite les Princes commoneirem de contriber sur Villes le droit de voir déclive, voil les Princes commoneirem de contriber sur Villes le droit de voir déclive, voil les princes commenters présent les confidentes et a dort marie déclide définitivement présent l'Affemblée de Welfphalles, où les Protetlam fourant les iméries de cer Villes qui our embraité pour la plapara la Confision d'Angoloung, minent enne leurs griefs qu'on leur avoit disputé le droit de donne leur figurée décli pur Collège.

Comme les Villes Impériales s'attachent ordinairement dans les Diétes aux fentimens des Empereurs, à causé de la protection qu'elles en élépérant contre les Princes fixecfeurs de cette de la dominarion déqués elles se sont fouftraites, l'Empereur Ferdinand III. ne résista pas à maintenir les Villes dans ce droit non

plus que dans les autres droits qui leur apartiennent legitimement.

Ainfa on convine par le Tinisé d'Ofinburg, que les Villes Impériales auraiem, ouis dectifive dans les Dietres générales des paruculières, ainsi que les auras Eura de l'Empire: Qu'il ne firoit point teaché à leurs duois regaliens ni à leurs recnues, libertre, provièges, de confidere de de lever des impéas de aurast droits qu'elles sovients obsenus de Empereura de de l'Empire, ou positier avant ce troisble pendatu su long euras. Q'elles ausaients une enzière prindiction dans l'endus de best pendatu su long euras. Q'elles ausaients une enzière prindiction dans l'endus de la liter ou pourvoient être faintes au contraire par repetfailles, Anrèes, empéchemens de pudifige, ou autrement féroites naturales.

Lofiquion inte un 1633. In Diéte de Ratisboune le Collège des Villes y demande en verue de critais étres denis al la relation, de même que le deux Collèges fupérisme en tiént entre unsi les Electuras in le Princes ne voulueure, point les admetres à ce dont de pour que lo depois féroient de contrais avis les Villes fe metants de l'un des deux cières, ne précendifient emporter la réfoliusion de la Diéte de ce céré-là par la pultairis de vour. Il not residement confient que Loilège des Villes jouitoire de la voiet décifive; en forte que quard les deux Collèges signes réroient d'accord, il n'y autorit inné de coulcir en Diéte; à monsiès que l'accord de la voir des circin en de conduct en Diéte; à monsiès que l'accord de la voir circin de conduct en Diéte; à monsiès que le

Collége des Villes ne fût aussi de ce même avis.

La chose en est demeurée en ces termes; si bien que lorsque les Villes sont d'un avis distrernt des deux autres, il faut s'en rapporter à l'Empereur ou terminer la chose par accommodement.

Nous avons encore vu ci-devant que les Villes Impériales furent confirmées dans le droit de réformer la Religion dans leur territoire. Ainsi je ne répéterai rien de

tout ce qui est porté par le Traité sur ce sujet.

Let Ville Impériules avoient aufit demandé que les Princes ne puffent fornitée autuen nouvelle place ni y mettre gamifon, & qu'on démaîté toutet les for-tereffes baies depuis l'ancée 4 s'. 8. 8 qui étoient fuipodes aux voitins pour leurée, à sun fajes pour la conferention de leurs providées Mais les rejentement propositions, trouvant extrêmement massavais de ce que des Villes qui pour le plupart avoient inferpé leur liberté, voulifient préferement donner la la 2 leurs ségneurs dans leur proper territoire: ainfi on ne mit sien sur ce signife dans le UT mité.

#### Articles des mêmes Traitez

#### Pour les intérêts de quelques Villes Impériales du Banc du Rhin.

Es Villes de l'Empire de divident en deux Bancs, celai du Rhin et Coita de Southe. I commenciar les Villes du Banc de Rhin qui font au nombre de vinig-equare ou vinig-cioiq, curre léquelles font Cologne, Airà-Chapplel, Sexthourg, Labote, Spire, Hapensan, Colmar, Scheldest, Weiffenhourg fur le Rhin, Landau, Oberenbeim, Kuiferfporg, Munifer an Val St. Grigotier, Robbent, Turcheim, & Rômen. Il et paul de ousser ex Ville dans les Triates de Well-phalle bormis de Cologne & d'Airà-L'Chapplel, desquelles je ne hifera par aframions de faire it ommoins o faire in 'emmoins o faire it of memoins par que l'Empereur d'apréent a témogrée per de grande part dans les inaéries de la première, & qu'on traita dans la négo-ciation de Well-phalle des inaéries de la frontée.

## Cologne.

Citar Ville doit à l'Empereur Orbon III. fi libert & les priviléges dont elle join. Elle viet touyour confreve très-freme dans la étigion Carbalque, & a perputuellement refuié aux Prostians l'exercice de leur Religion dans lenne de fe manuella. & chas fion terroiros. Elle récurs pas néamonis dans la ligue Carbolque; elle refuié dès le commonement de la guerre d'Allemagne terroiros en la charge de l'estage de l'

Le Magifiate de cute Ville syant en différend avec fon Archevêque pour les ristions que je marquent dateple. L'ure divinate, l'Empereure d'à priefent, aquequ'el la inéme de l'Electeur de Cologne avec le Roi ne plaitoir pas, témoigna plus invonifer les miérés de la Ville s'accommodé-rent enfemble par une Trandétion qu'ils fiertes au commencement de l'unife s'exposite fon sons svors vu que l'Empereure l'épassa avec l'Electeur de Brandétous qu'ils fiertes au commencement de l'unife s'exposite de la miére année, figuals entr'autres chofes que lui de l'Electeur de Brandétous qu'inscinionne l'excitation de cette Trandétion, de prendreisent les annes pour ce figire, s'il rioni néedilier; que qui fair connoire la part que l'Empereur perud en lo confervation de la lborié de cure Ville.

- 1 --

# Aix-la-Chapelle.

Lis Procedans qui domentoient dans cent ville s'étant foulevez en 1613, comtre le Sina, qui étoit Catholique, lui absogieren fon autorité, de créétent un nouveus Sénat qui étoit tour Procellant. Cela obliga l'Empreur Marhius en metre cent Ville au Ban de l'Empire, & de commettre l'exécution de Ban à fon fiére l'Archidate Albert qui envoya en 1614, le Marquis Ambrosife Spitola avec une armée condéérable pour résituire eure Ville, comme il fir: parès quoi friendils le Sciane Carbologue de innerdi aux Procettain Perceice de lur Religion dans extre Ville. Lorfsylvon entità de la Paix générale à Ofinbung, de qu'on produ de résultiv moures choise, fuit tous celles concernant la Religion, en l'était a maquel clie résinent en 1644, les Procettain demandérent en 1647, que ce terme n'empléa tra paud que rise suffié gand à carre qui avointe Guidre avant ceux maniée, se que nonnément l'estrecte de leux Religion fuit résultà à Aixi-la-Chapelle: les Carboliques confinientent dans la faite que les Procettains y pointer abuir aixi en l'entre la Ville, expendant il n'y en a eu sion d'éctit dans le Traisé: de fotte qu'il femble que l'exercicée de la Religion o divoi entit que de la state Ville d'autre l'extre (si l'un vant l'état de l'amnée 1644, auquel d'in'y avoit point en ceux Ville d'autre cerectice que celui de la Réligion Carbolique.

## Strasbourg.

Ette Ville quoique Impériale n'a point prêté depuis plus de trois cens ans le de le lui prêter entre les mains du Comte de Hanau qu'il avoit commis pour le recevoir.

Jui déja marqué ci-devant que cette Ville ayant embraffe la Religion Procustante entra au fiécle passe dans la Ligue de Smalcalde, & en celui-ci dans l'Union Protettante & chan la Ligue de Leipide. Elle témoigna beaucoup de partialité pour les Suécios pendant la guerre d'Allemagne, leur accordant de vivres & le pallage sur fon Pont du Rhin, pendant qu'elle ression l'un & l'autre aux Impériaux.

fon Port du Rhin, pendant qu'elle réficier lun & l'aure aux Impériuse. Lordqu'en s'affinhale en s'ég, 4 and in l'urthpulle pour y traier du la bits génnie, les Impériuse consolitent d'about aux Députez de Strasbourg le dout de étance de de fiftinge dans cette Affinhélier, parce que cette ville ne s'étois pes encore réconcilée sur l'Empereux, de n'avois point aint septis û place parmi les Ville impériales dans la deminée Ditée de l'Empire: mais peu apres în y confinireux, point réannoiss embetifé covertement celui de fes Ennemis ni fait aucun Traité dallines aver eux.

La Ville de Strabourg étant fruite dans l'Alfice, craignit que le Roi acquerant en ourse Souverainele par le Traité de Munftre le droit que l'Empire & la Maifon d'Aurriche avoient fur le Landgraviet d'Alfice, ne pétendit avec ration deveint par en moyen Souverain de leur Ville. Ainsi ils vouleuren qu'elle firei expretilment nommée dans le Traité parant celles qui d'ovoiert demouret dans la liberté de
contra de pour le la comme de la comme del la comme de la comme

Dans la demière goerne cente Ville a quolquefois accordé prifiges aux response de l'Empersur les fon poors, & créd meistrement échicies pour lai, noncollur les Traisez de neuralisé qu'elle avoir paffer avec le Roi; muis elle s'elt emistrement fouture à la dépendance de l'Empersur de de l'Empire; ayant en 16 si, reccomu le Roi pour fon fouverain Scipmer de Protechturs elle requir fest roupes, de nous vennes de voir que par le Traisez de Antaissement du mois d'oùt; et s'el, les foi demonstrer n poffetion de cent Ville de de fin dépendances pendant la Trêve que le Roi a accordé de l'Empersur de l'Empire pour virie grandes.

#### Lubec.

N Ous avons vu ci-devant que la Ville de Lubec entra en 1631, dans la Ligue de Leiplic; mais qu'elle refuía dans les années faivantes de se liguez avec les Suédois: elle demeura pendant le reste de cette guerre jusqu'à la paix de Westphalie dans une entiére neutralité.

Loríqu'on cétà par le Traité d'Ofinbrug la Ville de Wifmar, les Bailliages de Poèl & Neven-Clofter à la Couronne de Suéde, l'Empereur eut foin d'excepter nommément de cette ceffion les Villes de Schedorf, de Weidendodff, de Brandenhufen & de Wangern, qui dépendent de l'Hôpital du St. Efprit de la Ville de Lubec.

# Spire, Weissembourg sur le Rhin, Landau.

NOus avons vu ci-devant que la Ville de Landau entra dans la Ligne de Statclale de colle de Spire dans PUtiono Proesthane. Ces deux Villes decelle de Weiffenbourg fur le Rhin qui est une des dus Ville d'Allece, de quelques aures donc je parteri dan la fuite, e p higajence a PARemblée de Weiffenque plusieurs perfonnes d'autorité les avoient obligée par force pendar les apeuque la me devoient point s'elles demandérent d'être déchargées des fommes condictables qu'elles ne devoient point s'elles demandérent d'être déchargées des fommes consciruis en ces obligations.

On convint par un article du Traité d'Ofiabrug, que toutes les promeffes & obligations que ces Villes & autres avoient paffees par force feroient nulles, & que ceux au profit defquels elles avoient été faites ne s'en pourroient fervir.

Les Protellans se plaignirent encore que ceux de Weissembourg qui écoient de leur Religion, ne troient aucune utilité des revenus des biens d'Eglis situez dans les Etats des Protestans.

# Haguenau, Colmar, & les autres Villes d'Alface.

NO su svous va ailleura que l'Empereur , l'Empire , & la Maifon d'Auruche cédéreur à la France en toure fouveraine la héricheur provinciale des dix Villes d'Alfices, qui font Haguenau, Colmay, Scheleflar, Weifenbourg, fie Rinn, Landau, Obernsheim, Robents, Manfera vul 38. Geigeorg, Kaiferipeur, & Carlon, and tour ce qu'elle obstenent fait qu'on mit dans le Trant une chanfe colon; maist tour ce qu'elle obstenent fait qu'on mit dans le Trant une chanfe comme il fix au difficult de l'arche de

#### Brême.

I. I. y a long-emm que les Archevêques de Breine prérendeur que cere Ville réjete d'une. Elle outre du ne lécife pail dans la laya de Smalcalde, ce qui fe caufe que Charles-Quint lui ordonna en 1550 de 3'excommoder avec fon Archevêne ce dan viagne paé fine à l'amablie, de merénen en un procète qui n'empéria pas que l'Empereur ne domair en 1641, place à Grandonne conce terminé; ce qui n'empéria pas que l'Empereur ne domair en 1641, place à Grandonne de Suéde Harbevèche de Briene pour le polibée en circe Ville dans Dabée de Rainbonne, ne ne l'appella à Affacmble de Wellephalie, ainfi que les autres Villes Impériales. L'Empereur & l'Empire cédant par le Traité d'Duché, flipulérent experféments 'Que la Ville de Bêtine, s'on termineire, des faces de la ville de Bêtine, s'on termineire, de la ville de Bêtine, s'on termineire, de la ville de le cett alons, & dans la liberel; le de tout dons, & dans la liberel; le de soloni elle jossifieire. Que ful elle voir quelque d'fifferant du ce le Duché o la le Chapirer, ji féréndeur en miner à l'amisble ou pur la voye de la luttlee, chacun demeurant cependant dans la podifién den sabapelle il dent alons.

Nous avons vu dans ce même Chapitre que cette Ville fut en 1652, 2u Ban de l'Empire pour avoir perfilté opiniarement dans son opposition à l'établifiement du pége d'Oldembourg. Mais après qu'elle eut été relevée de son Ban, elle sut recué en 1651, dans le Collége des Villes, & y sut maintenue en 1654, par

un Decret Impérial nonobítant l'opposition des Suédois.

Je ne raporteza point le Traitez qui 6 font faise dans la faite cantre les Suédies & cere Ville, me comenant de manaque que l'Empereur faifan en 1672 a. un Traité de te Ville, me comenant de manaque que l'Empereur faifan en 1672 a. un Traité de lévime ferois mainenue en Pétat aquel el dévoit en cara autres choies que la Ville de Bérime ferois mainenue en Pétat aquel el dévoit notes dus fait libraré; ce qui fait connoirer l'initéré que l'Empereur prenoit à ce que les Suédois ne reduifisfent pas errer Ville fous deur obétifiance.

#### XI. Articles des Traitez de Westphalie entre les mêmes,

#### Pour les intérêts des Villes de Souabe.

D'étige la Souble avoit des Dues particuliers, ainfi que les aurres Provinces de l'Enipare, les Villes de ce Certe elevoient de ce Dues, & Re dépendoient que médiatement de l'Enipire; mais lois que le Duché de Souahe fair feiti à l'Enipire par la mort de Connaîda demirer Duc de Souahe, et veilles ne redéverier plus que de l'Enipire, & firent un Banc particulier d'enviour trener Villes, certairers Kauffbeuren, Bileach, Wangen, Jindian, Routschouge, Germund, Welleltar, Hallbron, Dunkeipel, Buchau, Offenbouge, Germboch, Zell fire Hammerfapeth, & Roveriel. Dans la fine quintre ou tize autre Villes ayant aufi sequits la blerté, on les aggréges à celles de Souale; senforme qu'un les compte aufin parmi les Villes du Banc de Souahe, quoiquelles foient firutés bost du Cerde de Souahe, comme Rattsbonne, Nutemberg, Weilfeinbourg dans le Noragiau, & aurres.

Je marquerai fuccessivement ce qui sur ordonné au même Traité dans les Assemblées de Westphalie au sujet des Villes de Souabe que je viens de nommer.

# Augsbourg.

O'chume cétoit dans la Ville d'Augsbourg que les Proteilans avoient préfents de Charles-Quart leur Confession de Feu nr 131, a. 6 qu'ils avoient desson de cuté de cela le nom de Confession d'Augsbourg à leur Religion, ils avoient me grande confésients pour creur Ville, donne préque tous les lubiations pour caux de moindre considération fe sirent Lubériens en 1331, cela fixancia, écomme je la diéja marqué, que cette Ville entre n 1331, cela fixa la Lique de Smaledée, de qu'elle uint en 1344, le parti de Ellecteur Jean-Frédéric de Save contre l'Émpreur L'hales-Quinn. Mais spèri que ceme guerne tim fine, Charles-Quint fit en 1348, une Constitución appellés depuis ce temelà Caroline, par laquelle il rendet aux Paractiens à Gouvernement de certe Ville que le peuple lus avoit dec. Il bein que comme la plus guarde parte des Pasiciens crisent production de la confession avoien de la confession de la confession de la confession avoien de la confession de la confession avoien de la confession avoien de la confession avoien de la confession de la confession avoien de la confession de la confession avoien de la confession de la confession de la confession de la confession avoien de la confession de la conf

Cet Fivique en veru de cette Transaction du de cette Ville en 1551. Texercie de la Religion Forestiane. Mais Manier Elcèteur de Saze yann pair Aughbourg Panché fiviante. y récubit l'exercice de cette Religion, & même en chaffa le Sérat Carlosique. L'Empoceru ayant fair la pair avec Maurier par le Traité de Palfav, palfa pou de tems après à Aughbourg où it résablé le Sérat. Carboloque, y ladifiar test aux Luthérens par la pair de la Religion qui fat faite en cette même Ville reservede de la Religion Foreellame. La laberdé de conficience fen encore depuis affairée aux Luthérens par la pair de la Religion qui fat faite en cette même Ville préclame qu'elle ne power le ballegre, in pérplacite à la Transaction de lonnée 1548, même il défindir encore en 1559. l'exercice de la Consélient d'Aughbourg. Coproduite les Prochettus y confévéreure encore quelques Trembe qui leur fineuer affairer par de Transactions pafféres en 154a. de 1551, entre le labeium des deux Religious, par Reliquels les Confinences maccore la Caroline de la Panché 1548. Cette gous, par Religioles les Confinences mecore la Caroline de la Panché 1548. Cette gous, par Religioles les Confinences mecore la Caroline de l'année 1548. Cette de la Panché 1540.

Transaction fut confirmée par l'Empereur Rodolphe Second : cependant les Protestans d'Augsbourg n'en étant pas encore contens, ou craignant que leur Evêque ne les trou-

blât de nouveau dans l'exercice de leur Religion, ne laissemt pas d'entrer en 1610. dans l'Union Protestante.

Ferdinand II. receiure en 1619. Ihommage de cette Ville, promit aux habitant de leur laiffer Exercice de leur Raiffer en 1619. Exercice de leur Raiffer pour la reflution de biens d'Eglie (ufurpes par les Procettans, il fin récholt dans la jurificition Eccléfathique qu'il avoit für cette Ville, fuivant le Transchlom et 9,81 d. doutine des cottes de l'Empresur, avertu déspud, monôditant de la Confeifion d'Auphourg. Cels für cante que les Procettans d'Aaphourg et révertet en 1613, 'una la Ligue de Liepfe, qu'ils requente launcé dissuare avez poye dans leur Ville le Rei Guiltave de Sode qui remplit tout le Séras de Luthériens, & qu'ils entréent en 1631, auts le Traine d'Hailboon.

L'Empereur ayant spris cerre Ville en 1644, rendit le change aux Luthézieux, figinat tout le Sanc Latholique, de ne latifian qu'un l'exanc Latholique, de ne latifian qu'un l'emple à cert de lo confeffion d'Aughbourg: ainfi locque la Ville d'Aughbourg: envoya à l'Atfemblée de Welthbau, fon Depué pir piace parmi les Carholiques. Ced déplu certemement aux Proteffans qui prérendoient que n'y ayant à peine que la distine partie des habitant de certe Ville qu'in fix Carboliques, elle devier pitchée étre regardée comme Luthé-

rienn

rience que comme Carbolquez: ainf fous précrete que les Proteflus avoient foufir frei diverdes variaits des Carbolques, it demandiente comme Unique remôde à ce mal, que le Sénst fiir mis parti en nombre égal des deux Religions. Le Impériaux le le Encs Carbolques elitéraren longemas a cette demande, offirmi feulement que les Lancièreims occupafient autom de pleces dans le Sénse & dans les autres changes, le la compartie de la c

Ainsi on convint que des deux Présidens & des cinq Sénateurs qui composent le Conscil secret de cette Ville, il y auroit un Président & trois Sénateurs Catholiques, & un Président & deux Sénateurs de la Confession d'Augsbourg , de sorte que les Catholiques y auroient une voix de plus que les Protestans : ce que les Suédois & les Protestans voulurent faire croire qu'ils avoient accordé en faveur de l'Empereur. Mais ils firent en même tems ajouter cette clause, que si les Catholiques abusoient de la pluralité des voix au préjudice de ceux de la Confession d'Augsbourg, on rendroit cette place de cinquiéme Sénateur alternative entre les deux Religions : du reste on ordonna que le petit Sénat & les autres Jurisdictions dont les Officiers séroient en nombre pair, feroient mi-partis de l'une & de l'autre Religion : Que lorsque des charges demanderoient des Officiers nombre impair il y auroit une des charges alternative entre les deux Religions: Qu'il en seroit use de même lorsque les charges seroient uniques: Que chaque parri auroit foin de ses Temples & de ses Ecoles: Que les Sénateurs Catholiques, furnuméraires conferveroient l'honneur & les profits de leur dignité, mais n'auroient plus de voix dans le Sénat : Que les Officiers seroient élus par ceux de leur Religion: Qu'on n'auroit point d'égard à la pluralité des voix concernant les choses de la Religion : Enfin que la paix de la Religion , la Caroline concernant l'élection des Magistrats, & les Transactions des années 1584. & 1591. feroient observées entant qu'elles ne seroient point contraires à cette disposition.

tion. Les Sénageus d'Aughourg firent plusieurs oppositions à cette égalisé qu'ils foutemoieur jamins n'avoir été dans leur Corps: ils prétendieurs n'étre pas de pite condition que les autres Villes qui avoirent doits de fe gouverner étles mémes faviant qu'elles le jugocient à propos. Mais les Lurhérieus trouvant que leur parti avoir acquis un ganat avantage en obtenant eure égalisé dans Aughobourg , ne s'en voulureur point rélicher; ainsi la choie fur exécutée au mois d'Août 1649, êt le Séraieuro Inchânque faminarheirs furner dépolétée.

### Dunkelspiel, Biberach & Ravensbourg.

Ou a sous vu ci-devant que la Ville de Biberath éroit entrée en 1 s jo. dans la la igue de Smaldèle, mais depais cel les Cardoliques étoires d'evenus les plus feret dans le Sénar de cette Ville, aufil bien que dans ceux des Villes de Dan-dégiel de de Ravendousque, quoique le plus grande partie des habients fuffers Lu-thériens. Les Prosethans voulant donc favoriler ceux de leur féte, et empéders, and étern que le Sénar de cet Villes fit suffi bien que celui d'Aughbourg composé d'un nombre égal de cruc des deux féte, et de commbré cipal de cruc des deux féte, et de la commbré cipal de cruc de de vuit fete, et de commbré cipal de cruc de de vuit fete, et de la commbré cipal de cruc de de vuit fete, et de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré cipal de cruc de de vuit fetige de la commbré de de cruc de de vuit fetige de la commbré de de cruc de de vuit fetige de la commbré de la cruc de de vuit fetige de la commbré de de cruc de de vuit de la commbré de la cruc de de la commbré de de cruc de de la commbré de la cruc de la cruc de la cruc de la commbré de la cruc de la cru

Les Impériaux y ayant donné les mains, on convint qu'à l'égard des biens, droits, & de l'exercice de la Religion, on faivroir l'état auquel les choées éroient au premier Jauvet 16:44. mais que pour les dignitez des Senateurs & autres charges publiques, il y en auroit nombre égal de chaque Religion. Ces trois Tom. IL.

Villes protestétent contre les Traitez de Westphalie un peu avant qu'ils sussent fignez.

# Kauffbeuren.

Cinc Ville et aufin nommée dans le Traisé d'Olasbeug parmi celle oà les deux Religions reservoceurs c'elt operague les Procettain de plaspintern suffi que ceux de leur Religion y étoinen maléraitez par les Magilfrans Carbologues. Il fair co-donné par et Traisé, que ceux veils de les autres où les daux Religions réceptions te qui avoient fouthert quelque choie par la voye de la Juffice ou autrenent depuis l'apané es et a, des l'égond de l'enterné de la Religions does beins d'Egilfo dont elles réceivent emputes avant ou depois la pair de la Religions, on même au figur de lour des fémines mentantes avant ou depois la pair de la Religions, on même au figur de lour des fémines mentantes avant ou depois la pair de la Religion ou des femines de l'entre de la Religion de l'est de la Religion de les fenies ne permen primire rès-fai, tant pour les chofes fecrés que profines, & qu'un des deux partis ne posmoi plus troubler l'autre dans l'exercic de fi Religion.

Kauffbeuren ne fur pas nommée dans le Traité parmi les villes dont le Sénat devoit être mi-parti des deux Religions; cependant quelques Auteus tiennent que cela ne laiffe pas de sy observer à l'exemple des villes dont je viens de parler. Cette Ville

protesta contre les Traitez de Westphalie ainsi que les précédentes.

# Lindaw, & Weiffembourg dans le Nortgaw.

Es Electrum & les autres Ents de l'Empire voulant empécher que l'Empireur un edvienne plus puillant, robbligher par les Capitalisations de confirmer les engegement fairs par les pércédans Emperuurs aux Electrums & aux entre Etus de Elempire, de plaifieurs biens de doits regliants à unaves ci-de-vaur apartennas aux Empereurs; & de laiffer les Etus dans une patible profitielon de cse doris & de ces biens. Cependant les Villes de Lindaw & de Walfirm-Ostrag dans le Nortgaw de plaiginisme que les demires Empereum étoiner returre. dans plainens biens de disens autrolis engaggez à ce villes [Appelles its avoient obligés de reprendre les fonnnes pour léquelles ces engagemens leur avoient été filire.

 On coavint par le Traité d'Ofnabrag, que cet article des Capitulations fetoit oblervé jusqu'à ce qu'il en fût ordonné autrement du confentement des EleCturs, Princes & Eusts de l'Empire, & que les Villes de Linduw & de Weiffembourg dans le Nortgaw feroient incellamment sétablies dans ces biens & droits engagez qui leur avoient été ôtes.

On défigne ce Weiffembourg de Franconie par le Nortgaw où il est fitué, pour le distinguer de l'autre sur le Rhin qui est fitué dans le Wagaw du nombre des dix Villes d'Alface.

Jajonenzi encore su fijer de Lindaw, que dans le projec de pair que l'Emperie fre propére en 164£, al demanda entrainter, chôte qu'il lui fit permis de tenir gamilon dans Lindaw, unt que Brife, l'Alface & le Sungay demuercient aux François, autenque da ne les offorie alors gue ente que le Mafion de Bourbon fabilitrois. Mais les Proteslans s'y oppoferent difiart que les Prince de la Mafion de Adurache ensant en ce quarrier les Valles Feredifers, Villagen, Condiance, Zell, & pinfeum aunter Villa, avoient affer de forces pour article los projes des François fins qu'il fair néefaire de leur alondoment cette Villampérile. Atafit elle fant outment de la Villampérile. Atafit elle fant contraite de Nutemberg plans les premisées paires dont l'Empereur devoir texter fi geratision, en caréctaine de T. Werther.

# TRAITEZ DE PAIX, &c.

Weltphalie. Cependant je la vois en quelques Livres marquée parmi les places où l'Empereur tient encore préfentement garnison.

# Reutlingen, Hailbron.

Es deux Villes font encore nommées dans le Traité d'Ofnabrug parmi celles que celle de Spire & d'autres Villes du Cercle du Rhin dont je viens de parler dans ce même Chapitre.

Par le Traité pafé en 1650. à Nuemberg pour l'exécution des Traitez de Welfphalie, on convint qu'attendu que les Efigagnols faidoint difficulté de meter re Franckendal à l'Electur Palatin, ce Prince tiendroir gamifon dans Halibron judqu'à ce que les Efigagnols faifient fortis de Franckendal, fans préjudice néanmoins des droits de cette Ville in de fa dépondance immédiate de l'Empire.

# Offembourg, Gengembach, & Zell sur Hammerspach.

Uoique ces trois Villes foient Impériales, elles ne laiffent pas de dépendre de l'Orraw qui apartient à la Maifon d'Autriche. Les François s'en étoient faifis pendant la guerre d'Allemagne, & les tenoient encore lorsqu'on fit le Traité de Munîter.

On convint par ce Traité, que le Roi les remettroit à Ferdinand -Charlei Archiduc d'Inforuck en confequence de leur dépendance de cette Préfectue: Que le Roi n'y pouroit prétendre à l'aventir aucun droit , & que cette refficusion n'aporteroit point aucun nouveau droit fur ces Villes aux Princes de la Maison d'Autriche.

Ces trois Villes furent encore du nombre de celles qui protestérent contre les Traitez de Westphalie.

Je finitai cet article en marquant qu'outre la Villes que j'à idéja nommées, celde d'Uberlingen, de Roveell, de Genunal, de Pfullandoorf, de Wangen, de Weillelfai; & de Buchau fur le Feder-Zée proteffernt encore contre ces Traitez; tam parce qu'ils avoient dé finis faus lus participation , que parce que ce ville étant prefique routes Cathologues elles voyoient avec regret le déauvantage que leur Religion trouvoir dans exte pais.

# XII. Articles des Traitez de Westphasie entre les mêmes,

#### Pour les intérêts des Villes Médiates.

Es Plénipoemaiares François & Suébies ne se contenunt pas d'avoir obsete un que com le Esta de l'Enteripe possifient envoyer des Députez à l'assemblée de Weltphalie, demandéent que les Villes Médates, comme Strassino, de la comme de l

enfin il en mit en même tems entre les mains des Suédois pour les Villes d'Enfort & de Stralfund, dont la première dépend des Electeurs de Mayence, & la feconde des Ducs de Ponéranie.

Je ne répéterai point ici l'article qui concerne toutes les Villes de l'Empire tant Impériales que Médiates dont j'ai fait mention ci-devant Nomb. 23. & je ne parlezai pas des articles qui concernent quelques Villes Médiates en particulier en commen-

çant par les Hanféatiques.

# Villes Hanseatiques.

Les Ministres de France & de Suéde ayant nivué les Villes de Lubce, Rêctue, C Weltphalie, ces Villes, ausquelles la fociété des Villes Handérajues est préferent ment réduire, envoyétent des Députez à ces affemblées pour y avoir foin de leurs intérêts communiées.

Ce fix particuliérement à l'inflance des Députez de ces Villes qu'on inféra data Le Traitez de Welfphüle les articles concernant le commerce, desquels jai paulé silleurs, se un sutre article fiécial par lequel il fist dit que les Rois de Suéle Jaifferciores aux Villes Handesaques la bibert de la navigation & du commerce tant dans les Royamnes, Républiques, & Provinces étrangéres, que dans l'Empire) sour ainfo uvillet en avoiten joui vaunt cette guerre.

Les Praices le plaignitent en ces Alfenblées que les Villes Impériales avoient reçu dans leur Collège les Villes Hanfeatiques qui dépendoient des Princes dans les Eusts desquels elles font fianées: mais les Villes prétendirent que ceur réception ne fiaité aucin préjudice aux droits que ces Princes avoient fur ces Villes, de forre qu'on n'en paula pas davantage.

# Hambourg.

Emes ici cette ville entre les Villes Médiatres, patre qu'elle n'à point place dans les Diètes parmi les Villes Impédiates, et qu'elle et obligée de rendre hommagne un Dues de Holltéen qui précendent qu'elle rélève d'eux. Nous avons vu que cette Ville ayant embarffé la Rélajion Luthétienne cettra en 1535, é dans la Liqué de Smikclade ; de élle fe ligua encore en 1623, avec le Roi de Danemarc contre l'Empereur.

Il y avoit autrofis un Archveique en cente Ville duquel les Evéques de Dansence dépendenter in auis dans la luite cer Archveiché ayara été transfiér ailleurs, cente Ville n'eur plus qu'un Chapters, lequel ainfi que le territoire de Hambourg dépendire de l'Archveiché de Britan. L'Archveiché de Britan. L'Archveiché de Britan. Chartheveiche de Britan. Seine de Britan

# Magdebourg.

Ette Ville fait ce qu'elle peut pout se soustraire à la Jurisdiction de son Atchevêque, prétendant être libre au moyen d'un privilége qui lui sut donné par l'Empeteut Othon Premier le 7, Juin de l'année 940, par lequel entrautes cho-

#### TRAITEZ DE PAIX, &c.

chois elle a droit de marché, de battre monoye, de lover un péage, & averiu un port fire l'Eble de pluforma aurent droite. L'évoige ce time fe rouve pur pur le malhieur du tente, alle en confirve la tradition, de s'eft noujour mainteme dans la pofficion de droite qu'elle prietted, y étre consuma. L'à marqué cidevant que ceux Ville s'étant foulevie contre Fendianad Second fui poit d'allaur de de la vuite de ceux Ville que contre le poit de la contre de la vuite de ceux Ville qui contre contre le contre le poit de la ville de ceux Ville qui contre de la vuite de ceux Ville qui contre de la ville que forma de la ville que contre le forma de la ville que contre la ville que forma de la ville que de l'active d'active de l'active de l'active de l'active d'active de l'active de l'active de l'active d'active de l'active de l'active d'active d'active de l'active d'active d'active d'active de l'active d'active d'a

On fit de grandes platters à l'Atfemblée de Wellphalte de ce privilège que l'Emiprette avoit donné de fon propre mouvement su prépiducé de l'Archévêque de Magédeourg, qu'on privoir ainsi d'une parie des drots qu'il avoit fuir cure Ville, & minis fuir le dour Villes de Neuflach de de Saderbourg, laquelle tre vouloir comps et au nombre de les francheurgs. Coppendant il find de present par le Timée, que l'Emiret au nombre de le timabourgs. Coppendant il find de pur le Timée, que l'Emigles qui lai voient été accorde par Orhon Premier & par Fordmand Sexond, « ou'il lui conference tous fe autres douis & privilèges unt dans les chofes fockfeisser du'il lui conference tous fe autres douis & privilèges unt dans les chofes fockfeis-

tiques que Politiques

La Ville de Magdebourg prérendir en veru de cer article , la démolition de ces deux Villes qu'elle vouloir faire passer pour se Faunbourge, à causé qu'elles en font fort proches i muis elles «en font defendues, soutenant qu'elles en chotenu le privilége d'être des Villes particulières, de qu'elles ne dépendent point de la Ville de Magdebourg, muis de l'Archévêque.

Je parlerat dans le Livre suivant de la manière dont ces différends entre Magdebourg & ses Archevêques ont été réglez.

#### Minden.

A VIII de Minden teléve de fon Evique acupal elle mal hormange, cependant elle joint de regules, de format érais, rant en la calois batties que possare, de oute julice de justicitées dans la afficie Criste constitue par particulierment de droit et Distitut ou Bankiure. Comme l'on céda à l'Elabore de Brandebourg par le Traisé d'Ofisburg l'Eviché de Minden qui fur convent au me Principause Evolutive, cuter Ville cregative que en novaux Prince ne la billië par jouir parisiblement de fin droite: mair on ear foin de les lui affuret par ce même Traisé.

"On convint que la Ville de Minden feroir maintenne dans tous fee drois , dans l'extercice de la jurisdiction, & dans les usges, immaniere, & principles que ul els apparentenents legisimemente touchant fe ancient droits: Que néamonns les Vallages & les maions tuntes dans l'enceinte de la Ville & dans fon dérent, & qui apparenteniet au Pince, au Chapitre, au Clergié, & aux Gendalbommes durier, extents de la Jurisdiction de cette Ville, & que d'ailleurs les-droits du Prince & de Chapitre ne féroines point bellée.

Cette Ville rendir hommage à l'Electeur de Brandebourg au mois de Fevrier 1650.

Sſ 3

### Stralfund.

S Trallind est une Ville dépendante du Dudé de Foménaire elle nois néammoins obrans de ces Dure de privilége urés-confidérables, en forte qu'éle viviet une mansière de libenté. Elle fine la feule Ville d'Allemagne qui où réfishre à Walflein de lui réfuér de recevoir gamison Impériales ce résus oblèges Walflein de mentre le figé devant cette Plexe, dont les labitaires ayaut rappélé le Noi de Suéde à leur fecourt de reque garusson Suédosé, fournierns à ce Noi un précent pour porter le guerre en Allemagne.

pour poure is genes as described in the main de Suddeis judge à la pair de Mun-Cette Ville deman céré à la Cournome de Sudde la Pontenien circitaire dans laquelle smillond el finule. Mais on liquela par le Trairé, que les lubiants de cette province, particulteremen crue de s'attendar, déroient mainmens dans leur biente, rele qu'ell l'avoient alors, dans le droite de privigies qui leur avoient és eccodes, que qu'ell revient alors, dans le droite de privigies qui leur avoient és eccodes, qu'ell avoient alors, dans le droite de privigies qu'elle qu'elle privince de la pur Confélion

d'Augsbourg.

# Egra.

Gra étoit autrefois une Ville Impériale que l'Empereur Louis V. engagea avec fon territoire à Jean Roi de Bohéme moyennant vingt mille marcs d'argent : depuis cela elle est toujours demeurée unie au Royaume de Bohéme.

Les Succiois dans leur replique éc dans un projet du Traité de paix qu'ils propolérent, demandérent que cette Ville fût remié au nombre des Villes Impérales ; mais l'Empretur s'y oppola, & cette Ville lui est restée entre les mains en qualité de Roi de Bohéme.

# Erfort.

Eme Ville dépend des Anchevêques de Mayence; cependant elle josüffoit de gion ludricimen, se évout route de comme elle avoit embuille à Railgion Ludricimen, se évoit rondus avec joye au Rod de Stole, les soledon pour la délivert de la domination des Pineses Carlodiques, demundérare à Pidfemidde de Welphalse qu'elle fair mile au nombre des Villes Impériales, mais l'Eteloru de Mayence s'y étant oppoéé, la choie ne résultir pas elle est retrée en l'état qu'elle était s'aute les guerres, de même elle a été depaire et emile pleimentes alliquete à l'Eteloru de Mayence par le moyen du facours que le Rol lat envoya, ainfi que le répliquent dans le Livre finavar.

# Ofnabrug.

E Nhn cette Ville reléve de son Evêque qui en est Seigneur; en sorte néanmoins qu'elle jouit de plussieurs priviléges qui lui ont été accordez, ou qu'elle a acquis par une longue possession.

.

# TRAITEZ DE PAIX, &c.

Les Suédois qui étoient extrêmement libéraux de ce qui ne leur coutoit rien, demandérent dans le projet du Traité de paix qu'ils proposétent à l'assemblée de Weitphalie, qu'en confidération de ce que le grand ouvrage de la paix avoit été conclu en cette Ville, elle fut mile au nombre des Villes Impériales: mais les Ducs de Brunswick & les Catholiques qui devoient posseder alternativement l'Evêché d'Ofnabrug, s'y opposérent, en sorte qu'on ne toucha point à cet ar-

Tout ce qui fut donc réglé par le Traité au sujet de cette Ville, fut que l'Evêpat lesquelles il leur promettoit de leur conserver leuts droits & leurs privi-léges.

#### HAPITRE

# Traitez entre les Empereurs & les Rois de Pologne.

E ne faurois mieux commencer l'explication des affaires que les Empereurs ont eu à démôler avec les Rois de Pologne, & des Traitez qu'ils ont passez les uns avec les autres, qu'en marquant d'abord que l'Empereur Charlemagne ayant conquis la partie de la Pologne qui est bornée vers l'Orient par la Vistule, cette Ptovince n'eut d'abord que des Ducs qui relevoient des Empereurs; & que la Pologne n'a commencé d'avoir des Rois qu'après que l'Empereur Othon III. eut en l'an 1000, donné le titre de Roi au Duc Bolessas qui fut ainsi le premier Roi de Pologne, mais en sorte néanmoins qu'il étoit encore obligé de payer tous les ans un certain tribut à l'Empereur pour marquer qu'il ne laissoit pas de demeurer toûjours son vaffal.

Le meurtre que le Roi Boleslas Second commit en 1079, en la personne de Saint Stanislaus Evêque de Cracovie fut cause que le Pape Grégoire Septiéme ayant déclaté la Pologne déchue du titre de Royaume, ses Princes furent deux cens ans sans prendre autre qualité que celle de Ducs: cependant ils continuérent de relever de l'Empire & d'être tributaires des Empereurs, en forte que le Duc Bolellas s'étant révolté contre Frédéric, cet Empereut l'obligea de lui rendre hommage & de lui payer

le tribut qu'il lui devoit.

Les Polonois ayant eu de nouveau des Rois, ne reconnurent plus les Empereurs; néanmoins pout marque de l'ancienne Souveraineté de l'Empite sur la Pologne, les appellations des Tribunaux de ce Royaume se relevoient encore au Palatinat de Saxe: mais l'Empereur Louis de Baviére ayant voulu déposer le Roi de Pologne Casimir III. surnommé le Grand, à moins qu'il ne voulût se remettre sous la Souveraineté de l'Empire, ce Roi abolit en 1336. ces appellations, & établit à Cracovie une Cout Souveraine pout juger les apellations des Tribunaux inférieurs de ce Royaume : depuis ce tems là il ne paroît pas que les Empereurs ayent voulu faire valoir leurs prétentions de Souveraineté sur le Royaume de Pologne.

Les Empereurs cutent dans les fiécles fuivans de grands différends avet ces Rois au fujet de la Pruffe & de la Livonie qui ne dépendojent point originairement de la Couronne de Pologne, mais étoient possédées par des Peuples Barbares & Payens qui ne televoient d'aucuns Princes étrangers. Les Chevaliers de l'Otdre Teutonique ayant entrepris de les domter pour établit la Foi Chrétienne en ces quartiers, ces Chevaliers qui étoient Allemans se rendirent maîtres de ces Proyinces après de

grandes guerres & y fondérent l'Archevéché de Riga & plufieurs Evéchez qui relevérent de l'Empire, enforte que cet Archevégne, ces Evéques, & les Grands-Maîtres de cet Ordre en Pruffe & en Livonie avoient féance parmi les Princes dans les Diéces, & que les Villes de Dantzic & d'Elbing en Pruffe y envoyoient auffi leurs Dé-

putez ainsi que les autres Villes de l'Empire.

Cels dura infi judgure l'année 14,65, en laquièlle les babitants de pluficaux Vallès de Pruffe étant méconteus des mauvais traitement qu'ils recevoient de ces Chevaliers fé révolérent court'eux, & fé donnérent à Cazimir IV. Roi de Pologne ce qui caufa de grandes & longues guerres entre les Rois de Pologne & les Grands-Maitres de cet Ordre qui écoient fouternos par les Empereurs.

Albert Marquia de Bandebourg de la Branche d'Anfapech, remres-quarriem Grand Maire voulum profférer en propez de hérédiaritemen la partie de la Pruffe qui dependoir encore le cet Order, lit en 1313; swec fan Onde Sigifmond I. Roi de Pelogne un Traité dont je partier dans le Livre fistenant, par lequel Sigifmond lui donna cette partie de la Pruffe en fiel fout le taire de Duché: Albert en rendir en mème tems hommage à ce Roi. Cera action yaux porte la Chamber limpétale à proférire Albert, l'Order Teutonique lui élài suffisire un facerfleur, mais Yanthildaeur de Sigimond protetà à la Direite come affaire fut encore agrée en priemdant le véritable Souverian de la Pruffe: cette affaire fut encore agrée en 1348, à la Direi d'Angubourg, où le Roi de Pologne fit fontarité de foites par fer Ambidificurs: les Eaus de l'Empire futures bien d'avis que l'on exécutie le Bat Indeptit contre Albert, miss comme la choé dout difficulé, sin transteur l'exécusion

à l'Empereur.

Sigilmond étant mort peu après eut pour fucessflux sons ils Sigsfmond-Augustic uni voit épousé Elishbeth fille de Ferdiannd Ro des Romains. Ce nouveau Rot, bien loin de refliture la Prussé à l'Empereur, lui sit encore une nouvelle bréche peu l'invassion de la Uvonie de lasquéel le sife reconnoire pour Souvenien en 1/61.\* enforce que, commé je la marqué plus ampliment au commencement de Charchéroque de Ripe, de donna su Ganal-Mairine de Ordor Teunomique en Livonie les Duchez the Courtande & de Semigallie qui évoient les paries les plus méridonales de Livonie, pour les tenir en fiel de Lo Couronne de Pologor. Comme par le moyen de cette utilipation l'Empire de trouvoir encoré chimique d'une Province considérable, l'Archéroque de le Cousquieur de Rigs, firmst leur possible pour obliger l'Empreur Ferdiannd Premier de tropogér aux entrepnies de ce Roit, mais in en voulte ren faire, & 6 mile, Manimilien Second moyens au contraire à Steden de la Court de la C

Sigifinond-Auguste demier Roi de Pologue de la Mailon des Jagellous étant mort, Flempereur Maximilien Second desogea à liure étire fon fla Emelt Roi de Pologue; il obint une partie des fuffrages en la faveurs les autres Palatins s'y opofant dans la crainte qu'ils avoient qu'un Roi de la Mailon d'Autriché étant apuyé par l'Emporeur, ne fe rendit Souvezini ablola: mais comme il fongotit à venir à bout de fon

desfein par la force des armes, la mort le surprit en 1576.

Agrée la mort d'Exience Rattoui Roi de Pologne, une partie des Estes de ces Royaume ayant élà l'Archiduc Maximilien fiére de l'Empereur Rodolphe Second, ces Archiduc pett les armes pour foutenir fon doix contre Siglimond fils de Jean Roi de Sudé qui avoir éclé par le plus fron partir mais en 158. Maximillen fut éclis près de Cractorie & fair prifinnire par Siglimond qui ne lui donna la liberté l'année liurauxe qu'à condition qu'il renonceroir comme il fir à la Couronne de Pologne.

# I. Traité de Presbourg entre Ferdinand Second & Sigifmond Roi de Pologne,

# Pour alliance.

Dépais que la paix & Ialiance qui avoient été d'anciennes carre le Emporeur, les foois de Boldéme, été in Architect d'Augitée d'une pars, & les Rois de Pologne de l'aure, cuernt été ains fréables, le Roi Siglinnon vieux tods jours nu rè-bonne intéligience avec les Empreures & sou le aurre Prince de la Malion d'Auriche: il s'unit même encore divantage avec cur par le deux marisge qu'il contratt infectiféremens avec les Archidacheffes Anne & Contlance d'Auricher toures deux forms de l'Empreure l'evalunta d'écoud. Nous avons vu ailleur qu'il fic fou polifie par fes menzes pour abbles la Kene Eizachet d'Augherre you'il fic fou polifie par fes menzes pour abbles la Kene Eizachet d'Augherre s'cop, dans la Ligue Catholique qui étoit puriculiérement auchée aux intrêtis de Emporeum.

Lofque les troubles de Bodeme commencéerne, Ferdinand Roi de Hongrie de Bodeme fra Pherbourg prindant la neuer de Esan de Hongrie, un Trainé de Bodeme fra Pherbourg prindant la neuer de Esan de Hongrie, un Trainé se Sigimond, par lequel ce Rejimen de Cofque de tautre Sigim de le ver à les propres dépendues Rejimen de Cofque de tautre Sigim de lo Concenne de Pologue. Dans la fuire Ferdinand syant été éla Empereur, Sigimonod fit ce qu'il put par fe le tres pour obliger les Hongrois , les Bodemiens de La Bidleien de le Tempereur Four Four Bodeme de Permet four Poblifiques de l'Empereur sonobéltate les opportions de plufseur Sciantens de Poppe il déchar april fecureroir Elempereur, file a Bodemiens continuente d'être réclules à leur Roi légistime, se de matraite les Eccléfathiques, fur tour l'Archiduc Chaile d'Austriche Evique de Berliuw en Sidele.

En confiquence de ce Traité & de cette promeffe de ficouss, non feulement Sigifmond permit à l'Empereur de lever des troupes en Pologoe; mais il lui en envoyà encore des fiennes, qui fervirent utilement contre les Hongrois & contre les

Bohémiens rebelles.

#### II. Autre Traité entre les mêmes,

# Pour le même fujet.

O'Ulare Rol de Sudde éaux entre en garme en 1613, contre l'Pologne, Sigifinond recount a l'Empereur Ferdinand Second pour en tier du feccours en effer Ferdinand lui en envoya tous les ans de très-condérhalse fou la conduire de l'a Géréaux qui m'empéchèrem pas néamonies, que l'Rol de Sudde ne fit de gande progrès en Pruffe. Cela avoit obleg Sigifimond d'écourre en 1619, les propositions que lui finicient les Ambidieux de Euss Géréaux de lui moyen positions que lui finicient les Ambidieux de Euss Géréaux de lui moyen une trèse avantagenée avec la Sudde : mais les Ministres de l'Empereux de viol Rol d'Espages sy opositient, a fin que le Rol de Sudde éaux coughe n'elospan et empéches l'Empereux de fe rendre abfolu en Allemagne, ainsi qu'il en avoit formé le deffin.

Pour confirmer Sigifmond dans le dessein de continuer la guerre contre la Suéde, les Ministres de Ferdinand firent un Traité avec lui, par lequel l'Empereur s'obligea de lui envoyer encore de plus puissans fecours.

Tom. 11. Tt En

En exécusion de ce Trainé, l'Empereur lui tenvoya le Général Arnheim avec far ou fept mille hommes qui contribuérant curtémément au gain d'une grande basuilé que le Roi Gullatre perdite in Puillé au mois de juin 16-19. de de laquelle le Roi Sigifinoda ne rocueillit pas le fruit qu'il en devoit efpérer, à caufe de la mésinelligence qui fuivrite pu garbei entre le liméritant & les Polonois.

Les Ambatidaun de France & d'Angleeme s'étant étatemis en cette même anthe pour moyenne un néve entre à Saide de la Pologie, sin que le Roi Guttave pit s'appliquer enfériemen aus affaire d'Allemages, les Musiène de l'Emperuir intre encoré les pollèle pour l'empérient, sin de resi rodipan re Roi coughé en intre en les les des la compartie de la compartie au condicions que s'il invagére alla compartie de la compartie de

Les Ministres de l'Empereur furent trèt-mécontens de cette tréve, & avec d'autant plus de zaison que le Roi de Suéde pris les fecours que l'Empereur avbir donnez à la Pologne pour un des présentes de la guerre qu'il porta en Allemagne aussis-tôt

après la conclusion de cette Tréve.

# III. Traité entre Ferdmand III. & Uladistas IV.

#### Pour l'engagement de Ratibor & d'Oppelen. 1647.

Nous roots wa alleurs qu'sprès la mort de Siglimond, lorfque la Trêve de Varie foiré étroir peir de Tepires, le Ambalifactura de France de Angleiere travailléente pour la lisie continuer, de que les Ambalifactura de France de Angleiere travailléente pour la faire continuer, les que les Ambalifactura de France de Angleiere de Contraire leur peffiche pour la fire root propre, afin de faireire de novement Robble pour la fire root de Pologue de fair de Siglimond reit bien fou-hairé avoir cette occasion pour prendre les armes contre la Raine Christine, qui ait decroit une Counne qu'il croyon tui apparentri plus légimenemen qu'a cle, de fur laquelle il ne descrité point qu'il ne fit des conquieres considérable dans la conscitue de les chois éteniers alors mais les Polonosis aimentes intener recouver par une trêve le placer que lo Soédois resoitent encure em Pulle, que de returer en une pure qu'il cet erredu Ubelifatt maîne d'une samé de laquelle fin exapposées qu'il la Soédo la Tréve de Strumodorf, de laquelle in Individue de la Soédo la Tréve de Strumodorf, de laquelle in Individue de la Soédo une exceite insgraintele aux Polonosi d'en un'en aire, après que l'Empereur les avois affilter si généreufement, it que les focours qu'il leur avois donner la avoient airrité les Soédous pour encentis.

Uladila ne laifa pas de continue long-tems dans une grande liaifon aver l'Empereur, ayant extrêmement contribule ni 16 de, par les remontrances de son Ainbalfschur à l'alfemblée de Ratisbonne pour faire élite Fedinand III. Roi des Romaints, ayant épousé l'année suivanes l'Archishachesse Cécile-Renée seur de ce Prince, à lui ayant souvert envoyé de son chef un nombre considérable de

Pendant que le Roi Ulubillar froit en 16 16. dans la tibiunaire, un Captorin lui proposit de la part de l'Empereur d'épositér failler ce Roi en avoit alors susceue envire, de avoir just d'inclinent cure proposition, il proposit que l'Empereur luidonnaire D'under de Raubou te d'Oppelen, ou quedeure Frontes pour en propie aux enfans qui autroiten de ce marige; qu'il lui popie les deux des deux demiers Reine Anne & Conflance, de la doc de fautres éposit è qu'il lui popie les fommes. que le Roi Sigifmond lui avoit prétées. L'Empereur avoit tant d'envie de conclure cette affaire, qu'il accepta ces conditions & d'autres qui ne lui devoient pas être moins délégrébles : ainfi le Capucin en ayant montré au Roi un écrit figné de l'Empereur, il ne put y contredire davantage, & remit l'affaire à la prochaine

Les Poloncis asseçate les allainces de leurs Rois avec la Maifon d'Auriche non imans agrédable, euffire tien mineu fouhait qu'il est époul la Pirtoc Louis-Marie de Gonzagues mais le Roi s'étant déclaré pour l'Archânderfe, envoys à Vienne en 1637, de Anhabidaours pour condune le mairge, « amente cette Princeffe. Comme dans cer intervale l'Empeeur Ferdinanti II. étoi mors, Récidanta III. font liét de fon faccestiers déclara qu'il ne pérendoir joins récine fur les anches dont en étoit convenus avec fon Pére, pauce que fairant la Tainex de la contract de la c

Note: Interport proposed proposed as storce pay is lader qui sori té promié à la Reine Anné Charithe mée d'Udellai, ce Rois no folicie le payment à la Cour de Vienner mais comme l'Emperur n'itoir pas en état de lai donner de Dangent, é qui lavoir as contairs l'apide bésin que et ce loi luien printé, ils convinents que moyennant une fomme de denier qu'Uladifia fourni encore à l'emdinand, cet Emperure lui suggestori le Ducher d'Oppelne de de Raubor en Si-

Cela ayant été ainsi accordé, il en sut passé un Traité en 1647. par lequel l'Empereur engagea à ce Roi ces deux Duchez rachetables de onze cens mille storins, lesquels l'Empereur s'obligea de lui rendre ou à ses héritiess après un certain tems.

# IV. Autre Traité pour l'engagement de quelques Comtez en Hongrie.

E fut encore, à ce que je erois, ce même Empereur qui moyennant une fonme confidérable que les Roit Ulbalilas ou Jean-Cazinhi lui prétérent, engagea à la Couronne de Pologne le Counté de Zyps ou Seepus de quedques autre Comtrez de la hause Hongrie finnez fur les frontières de Pologne, de defquels les Rois de Pologne font encores polificiars.

### V. Traité entre Ferdinand 111. & Jean-Cazimir,

#### Pour alliance. 1656.

N<sup>O</sup>010 srous manqué alleurs que lonfagien 1651. E Roi Jean-Cazinire voidur miter avec Charles-Guilares, éta de Soide pou le déviourne du défini qu'il avoit de rompre la trêve de Semmodorf, une du demandes de ce Roi fut que le Roi Caziniri in étale le Duchet «Oppein de de Raibor qu'il moster en engagement de l'Empereur, de fin léqués la Soide ne povevoir prémete autour d'ont. Cazinite sirqua noite voola y donnet le mains, Calmels edutare entra en Ro-Cazinite sirqua noite voola y donnet le mains, Calmels edutare entra en Ro-tout entre de la comme de la

Ferdinand III. craignant avec raison que le Roi de Suéde, après s'être rendu maî-

tre de la Pologne, ne songeât à envahir aussi l'Autriche & ses autres Royaumes & Etats héréditaites, tâcha d'empêcher la continuation de cette guerte, offrant sa médiarion aux deux Rois, & follicitant le Grand-Duc de Moscovie de faire aussi la paix ou au moins une tréve avec la Pologne. Il réüffit dans ce dernier dessein : mais à l'égard de la paix entre la Pologne & la Suéde, le Roi de Suéde dans les lettres qu'il écrivit au mois de Juillet 1657. aux Electeurs & aux autres Etats de l'Empire, prétendit que le Baron Lizola Ambassadeur de l'Empereur avoit empêché en 1616, la conclusion du Traité de paix qu'on négocioit alors à Dantzic, & qu'il propola au contraire aux Ministres Polonois un autre Traité, par lequel entrautres conditions il demandoit qu'on cassat le droit d'élection à la Coutonne de Pologne, & qu'elle fût renduë hétéditaire dans la Maison d'Autriche; & que l'Autriche, la Pologne, & la Coutonne de Dannemarc fissent entre elles une lique pendant dix années pour chaffer les Suédois non feulement de la Pologne & de la Pruffe, mais auffi de tous les Païs qu'ils tenoient en Allemagne: ce Prince ajoute qu'on ne conclut rien alors au sujet de cette alliance, parce que les Sénateurs de Pologne se trouvérent de différens avis, & ne voulurent point pout la plûpart rendre la Couronne de Pologne héréditaire dans la Maison d'Autriche.

Le Roi de Hongrie dans la réponse qu'il fit à cette lettre & au mémoire que l'Envoyé de Suéde avoit donné en conféquence, soutint au contraire que les Polonois avoient offett à l'Empereur d'élire au Roi Cazimir un successeut de la Maison d'Autriche : mais il prétendit que l'Empereur n'avoit point voulu ptêter l'oreille à cette proposition, tant à cause des grands embaras qui avoient été autrefois, lorsque la Bohéme, la Hongrie & la Pologne avoient été foumiles à un même Roi , que pour éviter de donnet de la jalousse aux autres Princes de l'Europe. Quoiqu'il en foit, le Roi de Pologne, dont les affaires avoient pris une meilleure face, ayant fair proposer au Roi de Suéde des conditions que ce Roi ne voulut pas accepter, on ne songea plus qu'à la guerre, & l'Empereur & le Roi de Pologne passérent le premier Décembre de l'année 1656, un Traité par lequel l'Empereur par compassion de l'état auquel il voyoit encore le Royaume de Pologne réduit, & en confidération des anciennes alliances entre la Pologne & l'Autriche, promit qu'il envoyeroit au Roi Cazimir quatre mille hommes qui prendroient parti dans les troupes de Pologne & agiroient pour chasser les Suédois & leurs alliez de ce Royaume, & pour le remettre en son ancienne splendeur. Ils convintent que l'on tâcheroit de détacher l'Electeur de Brandebourg de l'alliance qu'il avoir faite avec le Roi de Suéde: Qu'on travailleroit aussi pour accommoder les choses avec Schmielinski Général des Cosaques; en sorte qu'il rapellat ses troupes qui portoient les armes contre la Pologne, & qu'il se remit sous l'obéissance de la République: Enfin l'Empereur déclara expressément qu'il ne prétendoit point par-ce Traité contrevenir aux Traitez de paix de Munster & d'Osnabrug.

L'Empereur leva encote beaucoup de troupes qu'il prétendoit employer en faveur de la Pologue contre la Suéde: mais il ne pat exécuter fes deffeins, étant mort au commencement du mois d'Avril de l'année fuivance.

VI. Traité de Vienne entre Léopold Roi de Hongrie présentement Empereur d'une part, & Jean-Cazimir Roi de Pologne,

# Pour le même fujet. 1657.

L'Eopold Roi de Hongrie fils de Ferdinand III. continuant dans les fentimens de fon père fit à Vienne le 18. Mai 1657, un nouveau Traité d'alliance avec le même Roi de Pologne.

Par ce Traité, après que ces deux Princes eurent d'abord déclaré qu'ils ne prétendoient point par cette alliance contrevenir à la paix de Westphalie, le Roi de Hongrie promit qu'outre les quatre mille hommes portez par le précédent Traité, il envoyeroit au Roi de Pologne une armée complette tant Cavalerie qu'Infanterie, & qui seroit fournie de l'artillerie nécessaire, & qui n'agiroit que pour la désense du Roi de Pologne. Ils convinrent que le Roi de Pologne commanderoit toute l'armée s'il y étoit en personne: Qu'en son absence chaque Général commanderoit son armée; mais qu'on ne feroit aucune entreptile, qu'après avoir pris l'avis du Général des troupes auxiliaires: Que le Roi de Pologne payeroit préfentement cioq cens mille florins au Roi de Hongrie, enfuite trois cens mille florins par an, & qu'il fourniroit les vivres nécessaires à son armée: Que toutes les places du Royaume de Pologne & du Grand-Duché de Lithuanie feroient ouvertes aux troupes du Roi de Hongrie pour leur retraite: Que ce Roi pourroit mettre dans deux ou trois places des garnifons Allemandes, lesquelles il en retiretoit après la paix : Que ce Traité dureroit jusqu'à la paix: Que les deux Rois ne pourroient faire ni paix ni tréve que d'un commun consentement: Que si pendant cetre guerre le Roi de Hongrie étoit attaqué par quelques ennemis, le Roi de Pologne seroit tenu de le secourir, comme s'il s'agissoit de ses propres intérêts : Que suivant le précédent Traité on tâcheroit de faire la paix avec l'Électeur de Brandebourg, & que pour son assurance on lui permettroit d'entrer dans ce Traité: Que fuivant le même Traité, on concluroit l'accommodement avec le Duc Schmielinski: Que non feulement on observeroit la tréve avec le Grand-Duc de Molcovie, mais qu'on feroit aussi la paix avec lui par l'entremife du Roi de Hongrie: Qu'enfin on tâcheroit que le Roi de Dannemarc entrât aussi dans ce Traité.

VII. Autre Traité de Vienne entre les mêmes,

Pour la fuccession de la Maison d'Autriche à la Couronne de Pologne. 1657.

Cischus Ross fiente en même terms, à ce qu'on tient, un austr Traité Gente, per lequel dis convirient : Q'eli ne pouroisent fieix aucume pair ai saccol à tex-clution i fun de l'autre: Que le Roi Cazimir pour affarance des frais que le Roi de Hongie freire pour le fecourir, la internetire la forman equi lui cionisen dair fut le Duché de Ranbor & dans le Royaume de Naples, & q'u'il hai laiffeart en en gegenne i positifiarce de Sallene d'Ailen & de Benden in sigical ce qu'il fin term-genne de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la part de Roi de Hongie : Q'eli de la filon d'Austriche, et que la Noblété de Pologue le voudroit choifir, de même qu'elle en cholificit ci-devant un dans la Malion de Japon de la filon de la qu'elle en cholificit ci-devant un dans la Malion de Japon de la filon de la part de Roi de la qu'elle en cholificit ci-devant un dans la Malion de Japon de la filon de la part de Roi de la part de Roi de Hongie : Qu'elle en cholificit ci-devant un dans la Malion de Japon de la commentation d

Ce denier Traité fur term certémenten fetere; de l'ore que le Roi de Hongie dans la réponé qu'il fi au mémoire de à la lettre di Roi de Suble, pérendie encore qu'il ny avrêt rico dans le Traité qu'il avrèt fait avre le Roi Cazimir, qui affurit à la Million d'Autrolle la faccelfion à l'octorione de Pologo; en effet il faut avour qu'il ne puede par que les arades de ce Traité syene en assime estémine à l'égand en vantigne qu'on je promet au Roi de Hongier, en cut dune part nome versons de vantigne qu'on je promet au Roi de Hongier, en cut dune part nome versons en rende aux Roi de Pologo; en cette de la renge que mont de la renge que faivant ce Traité, ai n'étoi cobligé à danne membouffenness. D'autre part nous avour va que par le Traité.

Tt 3

if pulle au mois de Mass a de 8, entre le Roi de le Dute de Noubouge d'une part, se k même Roi de Pologue de Lunue, ce Roi fei fefrievoir cent mille Bonin de rettee far l'économat de Rochnis & für les filines de Villera, se céloire au Due de Noubouge le Pais qu'il avoir a ne Royatume de Naples, de dont et Due jouir encore préfentement au lleu que fishvant ce Traité les filines de Bochnia & de Villera, qui font dans le Paliains de Corcovie de le biend Royatume de Naples devoient pailée au Roi de Hengpie: de fonte qu'on pourroit dourer far quidque fondement de la virlet de arratice stat que le viern de les marquer. Qu'es qu'of foit, el ch confiant qu'an mois de Juin les Ministère de France syan prefié le Roi de Sancente alla luritaces centre la Pologue de l'Autriche & de nouveur Traité qu'il avoir fait avec le Roi de Hongie, il ne posvoir plus earrer en négociation de la pais que de fon conférement.

Le Ñoi de Hongris fur de fa part reive-enté à fournir au Roi de Pologne le const qu'il lai sovir promis, lai ayant inconitente appèr la conclusion de ce Traiste envoyé une armée forre de près de dir mille hommes de pied & de legra mille chevant. Cette armée featur entrée n Pologne au moni de juiu avé y, fous multi-chevant. Cette armée featur entrée n Pologne au moni de juiu avé y, fous de la constant de la c

Roi de Pologne.

L'année suivanne est troupes Impériales aidétent beaucoup le Polonois pour chaffer les Suédois de Thorn après un siége de six mois : ils continuérent conjointement la guerre contre les Suédois jusqu'au Traité de paix d'Oliva qui fut conotuen 1600, par la médiation de la France entre l'Empereur, le Roi de Pologne, & Flickteur de Brandebourg d'une part, «Le Roi de Suéde d'à préfin de l'autre.

Cette grande union entre l'Empereur & le Roi de Pologne fut peu après la conclusion de ce Traité, 'altérée par le desien que forma le Roi Cazimir de se faire élire le Duc d'Anguien pour fuccesseur, afin évitre les malbeurs d'un interregne, entre lesquels dans la harangue qu'il sir pour ce sigit à la Déte de 1661, il compta l'invassion que les Princes de la Massion d'Austrice pourroient faire de Cazovies de

des lieux voisins qui étoient à leur bienséance.

L'Empereur ne pouvant fouffrir cette élection d'un Prince du Sang Royal de France, fit tant par ses émissaires, qu'il engagea les armées de la Couronne & de Lithuanie de se confédérer pour s'opposer à certe élection ; ce qui déplut si fort au Roi de Pologne qu'il commanda au Baron Lizola Ambaffadeur de l'Empereur de fortir de sa Cour. L'Empereur en usa de même à l'égard de l'Ambassadeur du Roi de Pologne, & donna retraite en Silefie & quelques fecours fecrets au Prince Lubomirski qui étoit contraire à la faction Françoile. Le Roi de Pologne ayant cédé à la Reine son épouse le droit qu'il avoit sur les Principautez de Ratibor & d'Oppelen, cette Reine mit dans ses droits le Duc d'Anguien qui avoit épousé sa niéce: ce Prince ayant fait faire instance à la Cour de Vienne en 1666, à ce qu'il fût remboursé de onze cens mille florins pour lesquels ces Principaurez avoient été engagées au Roi Uladislas, les Ministres de l'Empereur s'en désendirent quelque-tems, à cause que le tems porté par le contract d'engagement n'étoit pas encore expiré: enfuite ils prétendirent compenser cette somme avec les non jouissances des falines de Cracovie qui sont apparemment celles de Bochnia & de Vislieza qui sont des lieux fituez dans le territoire de Cracovie; ce qui pourroit fervir pour confirmer la vérité du Traité fecret de l'année 1657. Enfin les Etats de ces deux Principautez qui fouhaitoient de rentrer sous la pleine puissance de l'Empereur, ayant offert de contribuer pour faire cette fomme au Duc d'Anguien, les Ministres de l'Empereur compterent cinq cens cinquante mille florins pour le rachat de ces Duchez; ils furent même encore quelque tems fans les donner, à cause l'opposition que les Jésuites avoient formé à la délivrance de ces deniers, en conséquence du legs de cent cinquante mille florins que la Reine de Pologne leur avoit fait.

Le Roi Cazimir ayant enfin abdiqué la Couronne, l'Empereur fit fon possible pour faire élire Roi de Pologne le Prince Charles de Lorraine; mais il n'en pur venir à bout; de nous avons marqué ci-devant contine le Prince Michel Wienowski,

auquel personne ne songeoit, fut élu Roi.

Ce Pitine témoigna d'abord fon inclination pour la Maifon d'Autriche, recevant Ordre de la Tolion d'Ore put après fon déction e cequi fir funçopenne qu'il avoir déja pallé quadque Traité fecret avec la Maifon d'Autriche: missi li 6 déclara enceçe d'autrage épondant en 1479. Elécone-Marie-Joffee d'Autriche (et l'Empeseur. Cette partialité fut custé des pienes qu'il est pendant fon regne jufqu'à la mort arrivée au mois de Novembre de l'an 147).

L'Emperur sit encore se effort dans ce scond interregne, pour fair élier Roi de Polope le Pince Chailer de Loranier, muis la Sweut de l'aracte his fresére le Grand-Marchall Sobiesti, qui reconnosiliant entre si algusté de la procédim de la France n'a entreue nu de commerce avec l'Emperure qu'autant que la nécessiré de bon voisinage l'a requir. Nous avons va depuis peu que ce Roi voyant l'Emperure qu'autant que la nécessiré pour le sur pure contre le Canad-Sciepner, de la Ville de Vienne afférée put le l'urez, son alle course les Emennis du non Chrésien l'a obligé de s'aller avec lui, de descrit même de los Royame pour voire ne persone au fectuous de l'Emperura qu'on peut dire qu'il a suive l'a dépuis de tous set Etats, en stufint levur le sirége de venne, de collègeau le Grand-Virite de fe retier r mais comme ce Triné d'ablance s'est fits de depuis le tens que je me situ preferit pour la borne de mon Ouvange, je iron parlera pas i chips auspelment.

#### C H A P I T R E VIII.

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison d'Autriche d'une part, & les Rois d'Espagne de l'autre.

El derevis, faivant Foche que je me fais propoff en est Ouvrage, palter de Traiter carne la Empereura de la Rois de Portugal, avang que é pafair carqui out fri paffez eure ces mêmes Empereurs & le Rois d'Ejappen. Cependant je ne ferai autoure mennion des premeirs y parce que je rai aj poir decouver que dans les filches paffer les Empereurs apent en auteum affaire à démafer avec les nois de Portugal, que deposit que les Portugaje i fon foulevez en ce feice contre les Rois d'Elpages; que les Empereurs atous point voulus jufqu'à la paix entre l'Ejappes de Portugal reconnoise les Rois de Portugaje pour de feigiemes Rois, à expérient per pois que les Empereurs ayent en auteum commerce avec les Rois de parte que les Empereurs ayent en auteum commerce avec les Rois de Portugal pois que les Empereurs ayent en auteum commerce avec les Rois de Portugal, partene depuis cere paix de l'armés é tests. Ainfi je ne ferai mention à cet egue de de ce qui le paffa en l'affemblée de Wellphable entre les Ministères de France & de l'Empereur pour les interfés du Portugal.

Lafique le Royaupue de Perugul le foulera contre le Roi d'Efique, & que ylen in Dac de Buggare em lier de Roi, Done Gourd fon frier portori, de li y avoi fen in nei de Bont, Done Gourd fon frier portori, de li y avoi fen in est par la perugui liquez pour le fervice de l'Empereur suffriée que le joir pris par les Prorquisi liquez pour le réaction de cere encorpéis, le Duc de desaganc en envoya denne avaix don frier, afin qu'il vite l'affilire en cere importante enterprise; mass ce Prince d'ayaut per voide quitere le Vervice de l'Empereur peruguie; mas congi de lui, fut peu après arricé prisonnier pur l'ordre même de l'Empereur, & enfuire covaps et la stoich e Maltin.

Lorf.

Lorfque les François & les Suédois donnérent en 1645, aux affemblées de Weltphalie leurs propolitions pour la pair avec l'Empereur, ils demandérent entrautres chofes que Dom Edouard frére du Roi de Portugal fût mis en liberté: l'Empereur dans la réponfe à certe propolition, déclara qu'il fallois s'addreller pour ce fuiet au

Roi d'Espagne qu'il reconnoissoir seul pour Roi de Portugal.

Les Fançois & les Suéciois firent encore inflance à ce qu'on domait des faufonduies aux Ambildheus du Roi de Portugal pour voirs à cette Alfemblée; mais l'Empereur ne le voulant pas reconnoître pour Roi, mais fimplement pour Dac de Begance et direpteur de la Cousence de Portugal fau no Prince de la Malión d'Autriche, réfuis roùjours d'admettre fes Ambidificiens sau conférence pour la paix de de laur donnet des faufondairs. L'Empereur demeaus objourne freme dans la réfolution for ces deux chefs, encore que les Minifires des deux Cousennes de les Doputer de Extan de l'Empereu de mensoralitées que d'une part on n'avoir pe juillement arrêter un Prince qui n'avoir point péché, & qui vinés su coussaire s'abulement au réferir de l'Empereur, & que d'aune par le contancee de Ville Hainfaisques pourroit foufir en Portugal, s'i on réfuiné d'admettre cette Cousenne dans le Traisé de paix pour les leis intrêtres de la Malión d'Austriche.

A l'égard de l'Espagne, l'Allemagne en est aussi si éloignée que les Empereurs ont eu fort peu de liaison & d'affaires à démêler avec ses Rois jusqu'à ce que Char-

les Quint fut en même tems Empereur & Roi d'Espagne.

Tour, ce que nous vopons de plus aucien fur ce fujer, est qu'en Inanée 1157, et Roi de Bohime de le Eléctrum de Trives, de Sais, e de Bennébourg étreur pour Empreur Alphonie X. du nom Roi de Calillé famonmé l'Altridopue, pour que le saure Eléctrus elueurs Richard Due de Comonaillé frére du Roi d'Angleurne; l'un de Jaure ayant accopté cere élection, Richard vine en Allemagne de la counne d'Anis-L'Capelle; l'impussition coi il é viu de fountris la dique le la préside l'ayant peu après obligé de rên extourne en Angleurne, ai laisi l'Émpire la princi l'ayant peu après obligé de rên extourne en Angleurne, ai laisi l'Émpire la princi l'ayant peu après obligé de rên extourne en Angleurne, ai laisi l'Émpire la l'ayant peu après obligé de rên extourne en Angleurne, a laisi l'Émpire la l'Alphonie au sur suil pair le los de l'Emperus, de un pomentori troilogien de la contra de la laisi l'Émpire de la Eléctrum étant rébus-bour pour Empereur, après un inserragne de quinze années quoi qu'Alphonie fût enonce en vie, e de qualific avaignes Empereur.

diminuer d'autant la fienne.

Ainfi Charles Quire far obligé de le commerce de laiffer à fon fils le Duché de Milan, dont il lui donna l'irreffarine, é que las Rois d'Épagen eur roijour par dédit depair dans la mouvance de l'Empire, se de mettre tous les Pais-Bas fout la procécule de l'Empire, ais de l'Empire, ais de leur procure le forcompt de une l'Alles par l'alles qui de l'empercare de l'Empire, ain de lour procure le forcompt de une l'Alles par l'empire, ai de contra attaquez par les l'enayon. Cell et que ce Empireum fir que la Translation celtére d'Angolour que de Dougragos, de la bogelle je cons refedires de dat par de l'empire, de la bogelle je cons refedires de dat par l'empire de l'empire de l'empire de l'empire, de la bogelle je cons refedires de dat par l'empire de l'em

mot, parce qu'il en fera fouvent pailé dans la fuire. J'ai déja narqué ailleurs que dès le tents de l'Empereur Mzximilien Premier les Pais Bas furent lairs un Cerclé de Bourgegne: cela fut encore confirmé par ceue Transfalon que Chirles-Quint palfa en l'année 1 4,48, avec les Estas de l'Empire affemblez à la Diète d'Aughoburg, de par la quelle on incorpora de nouveau et Cercle à l'Empire, on ordonna qu'il ferot appellé aux Diééra & y auroit fânce & voit diblérative, qu'il combineroit le doublé de l'Écheur dans le nécellite codmirers de l'Empire, & le triple loriqu'on féroit une expédition générale conne le Ture; qu'il genderale it, fidélité & l'Obédifiance qu'il devoit à l'Empire, & que l'Empire le provégenoit & défendant conne ceux qui farasqueroient. Ce Traisi fut aprouvé dans le Dectre de cette Diéée & dans qu'autre Dectre de l'amée 1 yes on.

Charles-Quint ayant enfinire baffe par son abdication l'Empire à 6 sin fixet resulti intand, & se fixet népendans et ac Octomone de Calille se d'Arragon ex de la Maison de Bourgegne à son sils Philipe. In dignis l'impériale à la Couronne d'Espapen sont edemotrée dividées entre le deux branches de la Maisson d'Auronitée, que leux comman instêt à toujours mainenu dans une extrême concoulé : en sorre qu'il ne fe fair point d'affirer à Vienne qui ne solere au goûr de la Cand d'Espacie point d'affirer à Vienne qui ne solere au goûr de la Cand d'Espaleigne et le Empereura d'une le gentre qu'il son recit à fouent nôun l'Ennpire, & que pour entreenir & foruifne leux amidé, les Empereurs de les Rois d'Elpagne se son predepte oujours affire écentible pur maright.

Copendant il fuir recomotire que nonoblain cent l'inafaction de Bourgogne, le Impereurs ni Elmpire ne pietre point le pari di Roi d'Höppie contre Henn Scond & Henri IV. Jorque ce Roi attaquéren le Païs-Bas depuis cent Transfiction prè de qu'ils ne l'on point pris non plus contre le Esta de Provinces-Union que pour qu'elle fe furent foulecée coure Paille Scoot i ils ne s'en mélérent que pour qu'elle fe furent foulecée coure Paille Scoot i ils ne s'en mélérent que pour qu'elle Roi d'Elppape ne paya point non plus à l'Empire les contributions auxquelles il écrit coblégé par la Transfiction d'Augobourg, ce qu'il focurire, jain que noule vernon dans la fuite, que cette Transfiction n'avoir point été crécutée de part ni d'autre & n'étres print oblegation:

### I. Donation des Païs-Bas par Philipe Second au profit de l'Infante lsabelle & de l'Archiduc Albert.

PHilipe Second Rei d'Eligane aimant extrémement l'Infante flabelle-Claire Eugenie qu'il avoit con l'Ethiobeth de France fa rotifiene femme, fit plufeuur effors pour obliger les Ligueurs de l'êtler Reine de France comme étant niéee des trois derniers Rois François Second, Charles IX. & Henri III. qui ciociant morst affins enfant a rien pouvant veuri à bour, it réforte de la latifier les Pail-Elas & le Comié de Bourgogne, & de la matire à l'Archidac Albert fon neves qui étoit alors Cardinal & Gouverneur der Pail-Roi.

L'Empereur Máximillen Second fils de Ferdinand Premier pour unit encore plus fortement les deux branches de la Maison d'Autriche, épouda l'Infante Maire fa cousine germaine fille de Charles-Quint & four-de Philips Second, comme il el fe marqué ailleurs: Maximillen eut de cette Princelle entr'autres enfins les Archiducs Rodolphe, Enreft, Mathias, «Albert, «E l'Archiducheffe Anne

Philips Second époula cette Princelle en 1370- quoi qu'elle fite fa nére, il en etu m fils suffi monué Philips qui lu faceda. L'Archiché Mahisa symété fait en 1377. Gouverneur par le East des Provinces de Pais Ba foulevez contre Philipy, accepa ce Gouvernement en la trapende polificion malejfe foi rétre Rodolple Second qui avoit alors faccédé à fon pére en la dignist impérile; il fit fon per foile par fer remonareure pour oblige en Province de l'ommettre fous l'obélifiance de foile par fer remonareure pour oblige en Province de l'ommettre fous l'obélifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de l'obelifiance de ce produce de l'obelifiance de l'o Albert auguel il maria deux ans après l'Infante Isabelle sa fille, leur faisant dona-

tion de ces Provinces, ainsi que je l'ai marqué plus amplement.

Dans ce defin Philips Second palfs pei avant fa mort 8 e 3 Mai 1384 un abge lequel il militaus les faumt E pours Souvertian de oruses les Provinces des Pais-lists & de la Franche Cornet ou Cornet de Bourgopes ; à condution que ce Pais-list de Courtene d'Elipse, villa rayours point d'enfant de leur ma-tinges (20%) in rên pourroient sen alibrater. Que la Princerifé des Pais-Bas, qui farcit à Preunt ; péculorien important adiques le Rout d'Esque co la Prince fon fiss, se, que fir cha n'el pourvois, une postrorie n'entre que de toutlement des Routes d'esque de l'entre de la Conference de Route d'esque de l'entre de la toutlement des Routes de Cocidentales : Que la Religion Combolique fortir immanuair faule dans ce Paist; Enfin qu'en cui de contravention pour raifon de la navigation & de la Religion eux de leur défendant recione déclar de la tendre des la resultation pour la contravention pour raifon de la navigation & de la Religion eux de leur défendant recioner déclar de leur dois fruite rel leur de leur d

Pour plus grande sureté le Prince d'Espagne ratifia cette donation qui sur acceptée par l'Infante : d'autre part l'Impératrice mére d'Albert reçut & donna promesse

de mariage pour son fils.

En confiquence de cette donation & de ce matiège les Archidues Albert & Elbelle entrétent en poéffition de la Souveraineté de Pils Bas, en forte némotion qu'îls (E gouvernétent toòjours fuirant les mastimes & les intentions de la Cour d'Engene. Il entretientent auffit une treè home correspondance avec les Empereturs, & prient toòjours hautement leur parti, homis dans l'affaire de la faccelfion de Céres de de falleties et accomente Roi of l'Espere Phille III. ul l'Archidue Albert n'approvient point que l'Archidue Léopodé fui tembarqué dans l'affaire de fulliers qui pouvoir autre les armes de l'anne dans le pair l'ais, si ne lu li sortiurier ascun fecours: les Archidues Invérent même pullége aux troupes Françoise qui funer au fêçe de Juliers dous le commandement du Marchal de Lockatre & it s'antechérent feutement à empécher que les Estes Géréraux ne s'emparafient de quelques place ce dans les Estas de cette fieccelfons. è emétrent dans la ligue des Princet Caboliques d'Allemagne poir de défrande mautollement contre ceux qui les voudroient astequer au figer de la Redigion.

### II. Traité de Prague entre Philipe III. & l'Archiduc Ferdinand,

# Pour les droits de ce Roi sur la Bohéme. 1617.

D't-lipe III. fils & fucuditus de Philipe Second époud. Parchiadeselfé. Marquetie fille de Archabuc Charte e teur de l'Archabu Creatra de principie Empercur.
Nous avons vu dans le Livre précédent Chaptire j. Nombre premers, avons vons vu dans le Livre précédent Chaptire j. Nombre premers, ment affishis, ne fit quelque chois au dérivantage de la Religion Cathelique de la Maifica d'avarice, paffis ni s-60- un Traitei avec Pape Paul V. de la Archidates Mathias, Maximilien, & Ferdunard pour empécher que la diguiel Impériale « la Couronne de Boldriene au Geriffuet de la Maido Adustiale.

L'Archiduc Malhisis fuccida à Rodolphe dans lune & Jaure de ces dignitez; il les possibiles rence forque la guerre ciremt en 16:6, enne le Ventiènes & Gelen and Archiduc de Gazz au fuyer der Ufcoques. Philipe III. ne balança pas de si déclarer pour l'Archiduc qui écot son bean-tries; il permie au Duc d'Olloge Vicerni de Naples de commetteu quéques hoblituez come le Ventiènes; en forte quece Vicerni leur pent dans le Colphe même de Ventie quelques galéres qui fuerre dans la tine un des plus grands empéchemens à la conclusion de la paix. N'esamonis

non

nous verrons dans le Chapitre fuivant que ce Roi ayant été prié par les Venitiens même de s'entremetre de cet accommodement, il termina les différends entre cette République de l'Archéduc par une fentence astirale qu'il prononça, de à laquelle, après quelques difficultex, les Parties le foomitrent.

Lorque cette sentence sur prononcée, cet Archiduc étoit déja parvenu à la Couronne de Bohéme du consentement du Roi d'Espagne qui y donna les mains par

un acte passé à Prague, duquel je crois nécessaire de parler ici.

Anne fille de l'Empereur Maximilien Second &c femme de Philipe Second Roi Gffignges, avoir senoncé en 1911, sur Provinces hérdaines de la Maifon d'Autriche en faveur des miles de cente Maifon défendants de l'Empereur Ferdinand, unit comme Philipe III. Roi d'Élégupes fils de Philips Second de de cente Princeffe auroir pa prétender que cette renonciation faite par la mêre ne lui prouvoir pas prémides que cette renonciation faite par la mêre ne lui prouvoir pas prémides que cente ment les Royames de Hongrie de débenine n'éctient pas coupris chans cente renonciation. Se qu'ils his aparteniorit a duch de la fine pre l'empereur Massina qui vouloit fair reconomier l'Architaler Ferdinand pour Roi de Bobéme, fouhista pour mainestair la grandeur de laur Maifon en Allemagnes, que ce Roi renonçie experfiément à ce Royamen en fourait de c'hard.

Le Roi d'Espagne y ayant facilement donné les mains, le Comte d'Ognate son Ambassadeur auprès de l'Empereur, sondé d'une Procuration spéciale du Roi son Maître, passa le 6. Juin de la même année 1617. un Traité avec l'Archiduc Ferdinand, par lequel il confirma la renonciation faite en 1571, par la Reine Anne sa mére, & renonça au droit qu'il pouvoit avoir comme fils unique de cette Reine ou autrement aux Royaumes de Hongrie & de Bohéme & aux Provinces qui en dépendent, en faveur de l'Archiduc Ferdinand & de ses descendans mâles nez en légitime mariages se réservant de traiter en une autre occasion de la compensation qu'il pourroit demander pour ce sujet moyennant quelqu'autre Province dépendante de la Maison d'Autriche, & à condition que si la ligne masculine de cet Archiduc man-quoir, le Roi d'Espagne excluroit les filles de la succession de ces Royaumes. J'ai vu un Auteur dans lequel cet acte est rapporté d'une autre manière, comme si le Roi d'Espagne y eût seulement confirmé une renonciation & cession faites le 9. Avril 1517, au profit des enfans de l'Empereur Ferdinand par la Reine Anne, de la-quelle ce Roi fe dit dans cet acte artiére-neveu ou fils de son petit-fils. Il est vrai que le Roi Philipe III. étoit par la mére arriére-neveu ou fils du petit-fils d'Anne fœur de Louis Roi de Hongrie, qui époula l'Archislue Fredinand frére de Charles-Quint, lequel fut Roi de Hongrie & de Bohéme du chef de cette Princelle après la mort du Roi Louis son beau frère: mais comme cet Archiduc n'est né qu'en 1501. je ne crois pas qu'il fût marié avec Anne dès l'année 1517. & quand il l'auroit été il n'y a pas d'apparence que cette Princesse ayant encore vivant alors son frére Louis Roi de Hongrie qui n'avoit que treize ans, fit une cession de cette nature. Ainsi je crois plus probable que la renonciation que Philipe III. a confirmée, est celle faite par la Reine sa mere en 1571, suivant qu'il est porté dans l'acte que j'ai vu tout du long dans les Mémoires de Mr. de Brienne.

Quoiqu'il en foir, l'Archiduc Ferdinand accepta cette ceffion à ces conditions qui furent aufi confirmées par l'Empereur Mathias, lequel propofa le même jour 6, luin 1617, aux Etats de Bohême d'élire cet Archiduc pour être Roi après fa morts ce que les Etats acceptérent le 9, en forte que Ferdinand fur couponné Roi de Bo-

héme le 19. du même mois.

# Donation faite par Ferdinand Second à Philipe IV. d'une partie du bas Palatinat.

Es Boldeniem (fans en 1619, révolue course l'Emporeur Mahin, & synta parè à mon réport le Roi Prediand qui vanori crère flu Empereur, dus rate pour Roi en fa place Frédéric V. Eledener Palain. Le Roi d'Epages affilis de touse fes forces en nouel Empereur tanç par le moyen de plutient fommes confidérables de denies quil lui fit entir ée de quelques troupes commandées par le Contre de Busquoi, qui ferviente ultiment à la bastille de Prague en en Hongrie, que par une armée enciére fous la conduire du Marquis Ambroide Spinoli, qui en exécution du Ban Impérial filminé par l'Empereur cource ce Electrus, rémpàra de la parite du bas Palistant que de finole au deça du Nhin bornais de Frankendl, qui en encorde pois depoie enue se mante le filantes llediel éviraru un Tainé palifie in encorde pois dépoie enue se mante le filantes llediel éviraru un Tainé palifie in que fi on te faisée pas la parite dan dis-bain maya, elle refinance ci cert place año que fi on te faisée pas la pais dan dis-bain mois, elle refinance ci cert place año que fin on te faisée pas la pais dan dis-bain mois, elle refinance de l'anni de l'anni n'apar su s'actual de la route de l'anni de l'aparent le maint de Epagnols, récreté de la rande fur l'imputifiare ou del éenu de le fraite de l'aparitie n'aparitie n'aparent pas récretés de la route fur l'imputifiare ou del éenu de le fraite de l'aparitie n'aparent par s'exercés de la route fur l'imputifiare ou del éenu de le fraite de l'aparitie n'aparent de l'aparent le maint des Epagnols, récretés de la route fur l'imputifiare ou del éenu de le fraite de l'aparitie n'aparent de l'aparent l'aparent de l'aparent l'ap

Lodqu'on train quelquei années après à Coltura de la réconciliation de l'Emperareza rez Electure Platini, l'Empressur offit de donner à ce Prince de quel forforare fi qualife far les revenus de quelques Ballages du bat Palantan coupez par les Engapords: mais comme el réside d'accepter e parti, l'Empressur pour indemnites l'accepte de l

dictions qui en dépendoient.

L'Empereur pour rendre la pareille sur Epappools les siffits dans le défini qu'ils formérient en 1-si. de dépoille rile Duc de Mancoué de partie du Montierar, particuliérement de Cazal. Cene siffitance su la vériable caufé de la geurre qui rémant pau payés ne Allemagne, ée que jemel nivire la Mailion d'Austriche: carle de Ministre de France indigene que l'Empereur fecondit sinfi l'ambition de l'avidise de Epaponds, lui voudieure donnet caut d'afaires en fone Pais qu'ils ne flui per étude de Epaponds, lui voudieure donnet caut d'afaires en fone Pais qu'ils ne flui per étude de Legislance de l'avidise de la commandation de l'avidise de la commandation de l'avidis de l'apposit de l'abstinct sour définit les roupes impériales à la bazille de Lefice, prit fa marche vers le Rhin, où l'Electrer Palazin le vint trouver : enfaite il chaffa les El-paposit de Palazinar, même de Frankendel.

#### IV. Traité entre Ferdinand Second & Philipe IV.

Pour alliance, 1634.

A Près la mort du Roi de Sudde, le Roi d'Efiagne envoya en Allenagre une armée confidérable commandée par le Dut de Feria Gouverneur de Milan, lequel fauva quelques Viller qui écoient far le point de tembre en la putifiance des Suéclois: il autoit fans doute défiair les Ennemis fi Aldringer Général de l'Empereur ett voulu le jounde à lui pour coerabreur au gain de la viéloite;

L'année suivante Ferdinand Cardinal Infant frére du Roi d'Espagne passant au Gouyernement des Pais-Bas avec une puissante armée, assiégea conjointement avec Ferdinand Roi de Hongrie fils de l'Empereur la Ville de Nortlingue qui étoit défendair, par une garnifon Sudoife: les Généraix Suédois ayant enné le fectour de cere plète, fairent désire le « Spembre » (4)». dans la fameuté batille de Nortlingue; au gain de haquelle les Efpagnols contribuérent extrémement, & qui fur fuivie de la réquêbrie de Nortlingue & de diverfes autres places.

L'Empereur eût bien fouhairé que le Cardinal Infant cût passé l'hiver en Allemagne pour lui aider à en chasse les Suédois, mais comme sa présence étoir nécessaire dans let Païs-Bás, & que son armée périssir journellement de faim & de misser dans est quartiers, ce Prince se sépara du Roi de Hongrie, & prit le chemin des

Païs-Bas où il se rendit au mois d'Octobre suivant

L'Empereur & le Roi d'Espagne voyant que le Roi de France prenoit onvertement le parti des Suédois & des Protestans contre la Maison d'Autriche, & qu'ainsi la rupture avec la France étoit inévitable, firent secretement vers la fin de ce même mois de Sentembre 1614, une ligue entr'eux, par laquelle ils convinrent. Qu'ils traiteroient comme Ennemis tous ceux qui s'opposeroient à l'Empereur ou qui auroient occupé quelque chose sur lui ou sur quelqu'un de ses alliez : Que l'Empereur feroit Chef de cette ligue qui commenceroit le premier Janvier 1635. & dureroit trois années: Qu'il auroit la liberté de faire la paix , s'il en trouvoit l'occafion: Ou'ils tiendroient fur pied une armée de trente mille hommes de pied & de dix mille chevaux; outre les armées qu'ils avoient chacun en particulier: Que le Roi d'Efpagne feroit le tiers de la dépense de cette armée: Qu'elle feroit commandée par l'Empereur, ou en son absence par une personne Royale: Que si l'armée fortoit d'Allemagne, elle feroit commandée par un Général nommé par l'Empereur : Oue ce que les autres Alliez contribueroient feroit outre ces trente mille hommes, & qu'ils y entreroient du consentement de l'Empereur & des autres Alliez : Que les contributions se seroient en argent ou en troupes: Que si les Ennemis attaquoient les Etats d'un des deux Alliez, il seroit assisté: Que s'il y avoit quelque différend entre les Alliez, on recoureroit à l'Empereur : Enfin qu'on ne pourroit traiter la paix que d'un commun consentement.

# V. Autre Traité entre les mêmes & les autres Princes de la Maison d'Autriche,

#### Pour le même fujet.

Otre ce Traité dans lequel ils convenoient de recevoir tous les Princes d'Allémagne qui y voudroient entrer, l'Empereur & le Roi d'Espagne en firent encore un autre plus secret pour une ligue entre les seuls Princes de la Maison d'Autriche.

Par ce Traité ils convintent qu'il y auroit entr'eux une ligue premiérement défensive, ensuite offensive d'un commun confentement, & que s'il étoit néceffaire de conferver par la force les passages du Païs des Grisson, l'Empereur avertiroit le Roit d'Espagne quand il feroit nécessaire qu'il fit marchet des troupes pour ce sujes.

Lorique le Roi d'Efisques apport le gain de la bataillé de Nordingue, il derivant auffiréi au Cardinal Inforte de demacrer en Allemage nour differe couse les troupes des Provelhats qui écoincel long du Rhin, de contrainder Elekeur de Sax de lair la pais avec l'Empereur. Il lui mandoit conco cource cle de s'employer, afin qu'on convoquêt une Dirée Elektonle pour faire élite le Roi de Hongire Roi de Romaina, mais il vouloit qu'il palife aparpaurat avec et Roi un Traite par lequel le Cardinal Infant prometroit au nom du Roi d'Episque d'entrerenir douze mille bommes de pied et trois mille chevanze pour la garde de Is Sousbe, du Duché de Wirentberg, & de l'Alface: d'aure part le Roi de Hongrie promettoit de l'affalter corte le Fançuis de 1e Hollandoir.

V v 3

342

Le Cadinal Indata n'écoit dès plus en Allamagne losfqu'il reçuit es leures il ny répondit que par des plaintes contre les Ministres du Roit de Hongries, qui avoient laifie pèrir l'armée Elipsgnole: expendant il ne laifii par auffi-olt qu'il fite armivé dans les l'ais-Bas, d'envoyer neuf; mille hommes de far oruspea an Roit de Hongrie fous la conditie de Guillaume Contre de Mansfeld il fit encore à Juliera au mois d'Ochobre de cette même année un Traité d'allaine avec les Princes de la Liegue Carbolique que temoiter le part de l'Empereux.

Le Comre Guillaume de Mânsfêd ayant affiégé l'année faivante la Ville de Frankendal s'en rendit maître au mois d'Octobre au nom de l'Empereur; en forte néanmoins que la place demeura tofijours en la puiffance des Efpagnols qui en compo-

foient la garnison.

# VI. Traité entre Philipe IV. & Claude de Médicis Archiduchesse d'Inspruk,

# Pour le même sujet. 1639.

Diffice d'un des deux boulevars que l'Empereur Charles-Quint fe vantoit àvoire devez pour arrêter les progrès des l'Empois. Am li florique 16,41 els Princes de la Maifon d'Autriche vieret que Hageman, Sweme, Colmar, & les auteur Villes Affalles éténien miles fous la procéction des Roi Louis XIII, est les François écoient entrer dans Philiphonur, & qu'ils pourroient bien encore rempare de Brific q'il rédort focours, le Roi et Hongrès, le Cardinal Infairs, & calcula de de Médicis veuve de Léopold Archiduc d'Infaruk envoyérent au mois de Septembre des rouspes à Brific qui mieran cette palce not de danges r mais depart en 14,8 k. Duc de Weymar qui écet alors à la folde du fire Roi, y'en rendir maitre n'14,8 k. Duc de Weymar qui écet alors à la folde du fru Roi, y'en rendir maitre entrer. L'Archiduchellé d'Infrouck fint entrément pouchée de la parte de cette place importante qui écric dans le parage de les Enfans; anife na yant fair fes plaintes à Philipp IV. Roi d'Elpagne qui n'en avoit pas moins de chagrin qu'elle mième, is finera enfemble un Traité en 14,5 s.

De ce Traisic Roi & certe Architecheffe au nom de l'Architec Tredinant fon fit, convinent que certe Princiefi Formitorie dux mille hommes de piet de deur mille chevaux qui fercient de vieille trouper, & légiqué tile entreindroit pisqu'ici de si part dix mille hommes de piet de mille chevaux ; Qu'après que touse cert coruper fercient ne copp d'armés, e. Roi leur pyresoit leur folde fuivant la coanume d'Allemagne: Que cette armés fercit employée à défendre non feulement le 17rd, Condinare, & Lindav, mais sulli la flourgepen, le Palainta, de le Pair des Suifies & des Grifions: Que le Roi d'Epigne nommeroit le Griefal de cette armés: Que le Ordione & Solia lui feroinet frement. Que les Etan d'Auriche domeroisent fuirava le Traise, paffige aux roupes Efquyoles qui auxient étéper, & dans les Pair-Bas, foit pour anapter to pour défindre : Enfa que fui paix ne fe faifoit pas, l'Architecheffi meroit ces troupes en quartier d'hiver dans le 200 de la contra d'armés de la contra de la c

VII.

# VII. Traité entre les mêmes & l'Empereur Ferdinand III.

#### Pour le même fujet.

F Erdinand III. avant que de parvenir à l'Empire s'étoit déja allié avec la branche Floggoode de la Maifon , époular l'Infante Marie fille de Philipe III. & Geur de Philipe IV. Nous avons vu alleurs que les Etypegolos avoient ins femblant de vouloit marier cette Princeffe avec Charles Prince de Galles fils du Roi de la Grande Brestgne Isaques I.

Comine éet Empereur éois conjointement avec l'Archiducheffe Claude, Tureur des l'affairs de l'Archiduc Léopold, il aprouva l'alliance qu'elle avoit inie avec Philipe IV. & d'auunn qu'il croyolt l'ammenten ponté par ce Traité ábfolument nécefaire pour la confervation des Eets de la Maifon d'Autriche, il voulut encore paffer conjointement avec l'Archiducheffe, un autre Traité avec le Roi d'Effogne en ce-

plication de ce premier Traité.

Par ce second Traité ils convinrent qu'ils formeroient une nouvelle armée de douze mille hommes de pied & de trois mille chevaux; desquels le Roi d'Espagne fourniroit dix mille hommes de pied & mille chevaux, & les Tuteurs deux mille hommes de pied & deux mille chevaux : Que si les Tuteurs ne pouvoient fournir cette Cavalerie, ils fourniroient quatre mille hommes de pied, ou deux mille hommes de pied & mille chevaux : Que la premiére fin de cette armée seroit de conserver les Etats dépendans de la Tutelle, & de recouvrer ce qui en avoir été pris pat les Ennemis, que la seconde fin seroit de défendre le Comté de Bourgogne, les Suisses & les Grisons suivant leur alliance héréditaire avec la Maison d'Autriche & le bas Palatinat , pourvu qu'il demeurât à ceux de cette Maison : Que le Roi d'Espagne nommeroit le Général de cette armée, & les grands & petits Officiers: Queles Tuteurs nommeroient le Commandant de leurs troupes, lequel féroit fubordonné au Général nommé par le Roi d'Espagne: Que lorsque cette armée seroit employée pour l'avantage des États de la Tutelle, on auroit égard à l'avis du Commandant de leurs troupes; finon l'action dépendroit entiérement du Général du Roi d'Espagne: Que cette alliance dureroit pendant trois années à commencer du premier jour de l'année 1640, qu'on la pourroit enfuite continuer; à moins qu'on n'eût lieu d'efpérer la paix: Enfin que le Roi d'Espagne pourroit faire passer les troupes, & faire des recrues dans les Erars de la Tutele.

L'Archidachelle leva quelques troutpes en conséquence de ce Traité, & le Marquis de Legance Couverênir de Milan nevoya dans le Trio deux mille hommes de pied & mille chevate avec une fostme d'argent confidérable pour levre la nombre de troupes que le Roi d'Éféques devoir fountir; nais le troubles qui furvinnen peu après dans le Pétinont & dans le Montferne, ayant obligé ce Marquis de rappelle fet troupes pour réfilite aux François commande par le Comir deliaciour, on ne paia plus de cette aemée qu'on devoit employer au reconvement de Brifa ée de sy lules Fordélières; & ces dout raîtacé democrépett fant ment de Brifa ée de sy lules Fordélières; & ces dout raîtacé democrépett fant

exécution.

#### VIII. Articles du Traité de Munster entre Ferdinand III. & Louis XIV.

#### Pour les intérêts du Roi d'Espagne. 1648.

Omme les Espagnols n'étoient entrez en guerre que pour les intérêts de l'Empaire pour la négotation de la paix, le stanbourg en 1641. le Traité préliminaire pour la négotation de la paix, le signa tant au nom de l'Empereux que du Roi d'Espagne.

"Lodque Ex François propórfermen n 64,3 les conditions fous léquelles il vooliciers bien faire la pair, il de mandérent envaires chois que l'Empereur ne pui affiltre le Roi d'Épique cunt qu'il froit en goerre contre la France : l'Empereur dans d'exposé à la propónin de la Franço prémolté qu'in ne pouvoir exiger col de lui, et que la Transfetton d'Augsbourg, le lien du fing y la procettion qu'il devoir à l'empire ne lai pre-memoient pas de la laffie peir fant la donne du fécusier la cell pre-memoient pas de la laffie peir fant la donne du fécusier. Les François perfiftient en leur replace dann leur prémoient, fourtanne que la Carella de Rouge, n'avoir plus lieu particulierants." I présent que le Carel de Bourgegie ne comme que les diffies de l'Empique colle de l'Épique, n'avoir plus les particulierants." I présent que le Carel de Bourgegie ne commert que les d'affits de l'Empique colle de l'Épique y réspons de contrair le l'Empire cour le devoir point affitte le Roi d'Épique contra la Franço, après que corre Couronne autre fait le sa ver l'Empire.

Les Eaux de l'Empire évoient d'abord d'avis qu'on pennit à l'Empireur en quaite d'Archibus é d'Auriché d'Affiller E Noi d'Espinge, dans les innérés doquel its copoient qu'on ne pouvoit l'empécher de prendre pars, étant l'un & l'aure d'aimemen Malion, a, tri y ayant acours Prince de l'Empire souped on refulle le doit de faite des alliances avec des Princes érrangers. Mais le François ne voulant pas qu'Empireur connoinait de leur finite la genre comme Archibus, a pait qu'ils aucrèm înit le pais avec lui comme Empireur, demandérant qu'il ne pût pas mime donner et forcous au Roit d'Étagges en curse qualité, & ne voulurent point

admettre aucun des tempéramens qu'on propola fur ce fujet.

Cc differend restud's long-terms la condution du Traisé de pais entre la Fance le l'Empire, le Munilitres de l'Empereur ne pouvant ne féviousér d'exture de cente pair le Cercle de Bourgogne, avaguel l'Empereur avoit fi grand intérêt: Enfin les Entre le Empire ne pouvant conocilitre les drus paris, rédibeuret de paffer le chofe dans le Traisé comme la France le foubilitoit, quand même l'Empereur ne le coudieir pars de forre qu'après d'extre projets de l'article proposée de par la l'autre,

il fut enfin dresse ainsi qu'il est inséré dans le Traité de paix.

Le Efogunds ééreffente eurémentent contre ceute convention qu'ils pérendicien contraie aux Lois de l'Empire, inférant léquelle l'Empire cois indigérablement obligé de défendre le Corcle de Bourgogne & le Dorché de Milan, donc le prendre écoi un membre & Laure un fiel de l'Empire: mais les Estat de l'Empire qui fost-lazione prificadement la pair récureux point d'égnel d'outres ce raifont, & lia propriété de l'apprent de l'empire qui fost-lazione prificadement la pair récureux point d'égnel d'outres ce raifont, & lia propriété de l'Empire qui fost-lazione de l'apprent fin existe qu'ils avoient de l'apprent de l

On convint donc que le Cercle de Bourgogne feroit & demeureroit membre de l'Empire, après que les différends entre la France & l'Espagne setoient terminez:

que l'Empreur ni ascua Ent de l'Empire ne fe mélensient point de guerre qui y fudient alor, mas que l'attroite à l'Avent de différends entre ce contratte de l'attroite de l'Avent de différends entre ce contratte production publication qu'avoient l'Empire & la France de ne point aide répropognament lous Entennis, fédificients, enforte némoniries que chaque Esta pourroit fécourir l'un ou l'autre de ces Royaumes, hors des limites de l'Empire de m'hiavant des conflications.

de en lauroit de contament le Se, de Weins Préfedent de la Province de Luxen-Nous zeuns déplateurs le Se, de Weins Préfedent de la Province de Luxentonique de la Maison de Bourgogne à l'Affenheis de Mantiller proteils source de l'Inité, unt à casie de cet article, que parce que l'Empereur réobleger de fitte en forte que le Roi d'Eligogne founirét un afec en bonne forme et des chiers de l'Alface, de aux autres Eurs de la Maison d'Auruche qui avoient ciré céder à la France pur ce Trainé.

# IX. Traité entre Ferdinand III. & Philipe II.

# Pour la ceffion de Befançon à l'Espagne.

Un aure grief que le Préséant de Luxembourg énonça dam la proteflation, tie, pour déclamagnement des grands taux qu'il avec de la fait qu'encore que le Rea d'Espagne dit été invetté du bas Palanant en particul de la companyation de grands qu'il avec de la companyation de la comp

Frankendal étoit la principale place que les Effigingule direffert dans le las Tallations, de le François domaineur extrumement que les Effigingules de nortifient au plautic. Comme l'Empereur définité employer pour et fujer la négociation plautic que la force des ames, on proposi divers ergédérats pour fantifier ne quedant me les Electure Plant, en arrechair qu'on lai ett remais frankendal entre les maines l'Electure Plant, en arrechair qu'on lai ett remais frankendal entre les maines l'Englesses de la plaurir de ce repédeux quemen ét réjerter par les François, on convoir entire la maine de ce Electure, de qu'il remendeux cure Ville jusqu'à ce que la granifica l'Épupe fuir fourir de Frankendal.

Les chofes demourérent en cet état jusqu'à ce que l'Empereur possit avec le Rois d'Éspagne un Traité par lequed il convint de lui céder pour son dédommagnement la Ville de Béssinco qui créui auparavant une Ville Impériale; pour la possible par le Roi d'Éspagne & se luccelleurs en tiere de proposéés emoyemant cela ce Roi promit de terneurer Ernénachal entre les manier de l'Empereur.

Cela fur ainsi exécuté, & le 15. Avril 1651. la garnison Espagnole sortit de Frankendal qui fut en même tems remis à l'Electeur Palatin.

# X. Articles de la Capitulation de l'Empercur Léopold,

# Pour les intérêts du Roi d'Espagne.

L'alliance & l'aminé entre les deux Branches de la Maison d'Autriche far encore confirmée par le maringe de Philipe IV, avec l'Architachelie Maire Anne, filla de Ferdannat III, que ce Rei peoput na finale 16.42, Ce Empreura ràvoire confinsi que malgré las à Particle par lequel il la écute défenda de le mêtre de gourse qui fe fáisiteme true la France & l'Hôgaper dans le Cerche de Boungspeis a anifi ne pouvant retenite le zelle qu'il avoir pour fa Maison, il chierche divers noyons Toss. II.

Xx pour

pour affilter les Efoupools an moins indirectement; il cassa plusseurs sois un grand nombre de isòlaist d'élite que les Efoupoids prenoiner en même respectation des Régimes renderes des Régimes renters dans les Fairs Bas & en Italie; en même passer sois dress précesses des Régimens enters dans les Pais-Bas & en Italie; en fin sous précesse que le Duc de Modrice qui circui en Valis de l'Empire, avoir aranqué l'Ente de Milla qui en droit aussi un fin de la revoya en 1656, une armée complette en Italie pour déféndre le Millands & pourir ce Duc.

L'Empreur Ferdinand III, étant mort au mois d'Avril de l'innée fisivane, & En-Electure itant affemblec en 19; s' à Franctier pour lui élleu un faccédirer, les Ambaffideurs de France s'y palagnient des contraventions contrailés par le fru Empereur à la paix de Munfler, & démandérent qu'il y liv pouvré, & que le Duc de Mantoué entre les mains daquel les Efispagons avoient remis Trains, au moins à ce qu'il passificit, s'in obligé de le céder éertitures, autant qu'il éviet en fon pouvoir.

au Duc de Savoye.

Léopold fils de l'Empereur Ferdinand, & alors feulement Roi Hongrie & de Bohéme, répondant aux plaintes des François, prétendit que l'Empereur son pére n'avoit rien fait qui ne lui su permis, & que les Traitez ne lui défendoient point

d'envoyer des troupes en Italie pour défendre un fief de l'Empire,

Ceprodate par les article à 62 14. de la Capitulation que les Electurs fitere (igne 2 e Roi le jour de fin effection à la digital impérale, il premie qu'al interpolicosi efficienteme foi autorité Impérale auptes du Roi d'Espage pour l'obiger de rélitione pleinement & su platés la Ville de Train au Duc de Saroye; Qu'il ne fi méleont en ascune munière șii comme Empereur, șii à cude de fi Massien, dans les guerres qui fe faisioner alors dans l'Esla & dans le Cercle de Bourgogne, & qu'il n'e envoyent acum faccour content le France ni de alliller.

La paix des Pyrénées se fit peu après cette élection: ainsi l'Empereur n'eut pas

lieu de contrevenir sitôt à sa Capitulation.

Le Roi d'Éfugue definate maire fa feconde fille l'Itafante Margatrire-Marie-Thérife à l'Empereut Lépodi, avoir fait definit de hi donne le Pai-Ba en don, mais spant ordonné au Marquis de la Faente fon Amballideur en France de favoir de Roi el IV couloit bien confiderar, fi Majefile le réfisie en confiquence des de drois confiderables qu'il avoir fait l'autour de auron Provinces des Pais-fais du chef de la justification de la confideration de ce massing jusqu'en l'année 1666, en laquelle ceux Princelle épouls l'Empereur de lut conduite à l'imme.

Lodique la guerra recommença dans les Pais Bar Tamée fuivante à caus d'un réfix que firent les l'Égoppos de fatisaire le Reci au figir de doits de la Renie fur quel-ques Provinces de ces Pais, l'Empreure le montra très-déé pour s'oppofer aut delfinis du Roi i d'éfini d'emret dans la même penfee, « fair la difficulté que firence service Unica svoient fiire dans la même penfee, « fair la difficulté que firence sits Paiffaces de l'Incevoir à calle de l'olégopement de fes Eurs, yi médicir de faire une autre Lique dans l'Empire pour fectourir les Pais-Bas Efoggools, Jefique le Traité de pais d'Ala-L-Chapelle mit fair à cette gourne.

# XI. Traitez entre l'Empereur Léopold, Charles Second Roi d'Espagne & d'autres Princes.

Des aussinote que le Roi entra en guerre contre les Etats Généraux, l'Emipereur enignant que le controccup de cette guerre ne rejulité contre les Pais-Bas Espagnols, si un Traité avec l'Electeur de Brandebourg, dont un des principaux pricextes sur la manustention du Traité d'Aix-la-Chapelle.

Les Etats Généraux ayant enfuite fait réfoudre les Espagnols d'entrer en guerre

ouverte contre la France, j'ai déja marqué dans le Livre cinquiéme, Chapitre second, Nombre septième, que l'Empereur, le Roi d'Espagne & les Etats Généraux firent le 10. Août 1673. une Ligue offensive & défensive entr'eux pour se secourir mutuellement contre leurs Ennemis, même pour leur faire ouvertement la guerre, fi on ne

les pouvoit porter à faire la paix.

Nous avons vu aufli au Nombre 9. & fuivans du même Chapitre, que ces trois alliez firent successivement des Traitez avec les Ducs de Lorraine & de Brunswig & 2vec l'Electeur de Brandebourg, le Roi de Dannemarc, & l'Evêque d'Ofnabrug, pour obliger chacun de ces Princes de lever & d'employer contre la France un certain nombre de troupes spécifié dans ces Traitez, desquels je ne répéterai rien ici, parce que j'en ai sufficamment parlé ailleurs. Tout ce que j'ajouterai dont sur ce sujet est qu'encore que l'article le plus essentiel de tous ces Traitez fût que les Alliez ne feroient point la paix au mois de Septembre 1678, avant qu'on fût convenu des articles qui con-cernoient l'Empereur & l'Empire, & qui ne furent réglez & fignez qu'au mois de Fevrier de l'année suivante, cependant il y a apparence que cela ne se fit que du consentement de l'Empereur; puisque tous les autres Alliez ayant protesté contre la paix particulière des Etats Généraux dont celle de l'Espagne étoit une fuite, l'Empereur n'entra point dans ces protestations & ne s'opposa point à ce que le Roi d'Espagné fit aussi sa paix particulière.

La Reine d'Espagne avoit fait résoudre le mariage du Roi son fils avec l'Archiduchesse fille de l'Empereur qui étoit ainsi la niéce de cette Reine: mais Dom Juan étant parvenu au gouvernement des affaires de la Monarchie d'Espagne, crut que cette alliance ne s'accommodoit pas avec ses intérêts; ainsi il aima mieux marier ce

ieune Roi avec Mademoifelle d'Orléans.

#### CHAPITRE IX.

#### Traitez entre les Empereurs & les Princes d'Italie.

C Harlemagne ayant détruit le Royaume des Lombards en l'année 774. & ayant enfuite été proclamé Empereur en l'année 800, par le Pape Léon III, & le Peuple Romain, devint Souverain de Rome & de la plus grande partie de l'Italie, n'y ayant eu que la Calabre & les Païs circonvoilins qui demeurérent foumis aux Empereurs de Constantinople. Les successeurs de ce grand Empereur ont peu à peu perdu tous leurs droits dans Rome & dans les Etats de l'Eglife & de Venife; & ils n'ont presque conservé qu'une ombre de leur souverainere dans le reste de la Lombardie, où les Princes & les Républiques ne leur obéiffent qu'autant qu'il leur plait, l'expliquerai fucceffivement ce qui s'elt paffé de plus confidérable dans ce fiécle entre les Empereurs & chacun de ces Princes & Républiques, en paffant légérement fuivant ma coutume, sur les choses arrivées dans les siécles précédens, seulement autant qu'il fera nécessaire pour entendre les modernes. Je commencerai par les Papes qui tiennent le premier rang non seulement entre les Princes d'Italie, mais aussi entre tous les Princes Chrétiens.

# Traitez entre les Empereurs & les Papes.

Uffitôt que Léon III. & tous les Seigneurs & le Peuple de Rome eurent proclamé Charlemagne Empereur en l'an 800, ce Pape le reconnut pour son Souverain & lui rendit hommage à genoux en cette qualité : mais en même tems les Papes prétendirent que ce titre obligeoit les Empereurs d'être Avocats & Protecteurs de l'Eglife Romaine & du faint Siège : en cette considération ils leur accordérent le droit d'élire les Papes, no tout au moins de confirmer les élections, qui en aureiner tés faise par le Clegé & par le Peuple de Rome. Le Empereurs not dans la faite peode par à par les étoire qu'îls avoient à Rome sunt pour la fouverainné que pour l'éclion de papes, ac il ne leur et d'encuer que le tree vais de Rois ou d'Empereur des Romains, pendant que les Papes ont en effet l'autorité fouveraine dans Rome ac dans le Este Eclédisfaiper, miss suifi d'autre pur le Empereure fie meterné fort peu en poine d'obtieve les prometies qu'îls front à leur couronnement de définale le St. 56ge de les Papes il son même fouvere de l'autre plus gands préficueurs, le son pluficur. Foi obtieve les prometies qu'îls front à leur couronnement de définale le St. 56ge de les Papes il son même fouvere d'el leurs plus gands préficueurs, le donne pluficur. Foi obtiege de le treiter en France comme en un aulte contre leurs violences.

Le deut élûte le Papes auquel Charle le Charve avoit monoté, foit renouvelle ne 96; ne fireme Chône Premier per le Pape Léno VIII, qui accouds suffi sur Empéreurs le doit de donner les invelibrares de Fréchez. Les Empereurs jouirne de ces drois judqu'el ce qu'opràs plutiques fichines de guerres rivière que la famessié querelle des Inverbiners fisites dans l'Empire; Ac dans laquelle les Papes de le Emmire à Rome en l'année 11ste, par un Traité puil entre le autre, la chofe fits serminée à Rome en l'année 11ste, par un Traité puil entre le Pape Caliux Second de l'Empereur Henri V, par lequel de convincent que l'Empereur haisensi els éléctions libres; qu'il ne donneurs plus les înveclianes des Fréchez par la croité de par l'anne qui moragener l'autorité fairaité de les Fréchez, par le croité de par l'autorité fairaité de les Fréchez, par le crois ée par l'autorité fairaité de les Fréchez, par le depter ou quelque bageatre qui ne marqueur que les facts de reviens temposia qu'il not de l'impereur ou fac for Commissione autorité des des d'abilités aux élections; entire qu'et l'appereur ou fac Commissione autorité de cont d'affire aux élections de la commissione autorité de cont d'affire aux élections de la contraite de la contraite de la contraite au rétermine de la contraite de la contraite de la contraite de la contraite au rétermine de la contraite de la

Le fecond grand differend entre les Papes & la Empereurs commença en l'auné 1377, entre Adrien IV. & Frédéric Premier, fuir es que le premier fembloir précendre que l'Empire fit un fuf dépendant de l'Egille; ceda casti de grand diffiental, même de generes entre le Pape faccofficus Adalent de cet Empereur & fes Succesfiurs, punticulièrement Louis V, de la Maigine de Baviers, qui prétendoir au containe être le légime Souversia de la Ville de Rome. Mais tous ces differends finitent du tents de Charles IV. fincesfieur de Louis, qui étant allé à Rome pour recover la Couronne Impériale, fuir même obligé en 137, pui le Pape Innocent IV. de promettre de ne refire en cent Ville qu'austut de tents qu'il en fidule pour faire cet échémonies écquis cela le Empereus n'oute point exercé aucune jurificiéne dans Rome ; de lis n'ont point eu avec les Papes aucan différend pour leurs doits qu'il échen.

utul que bien quidque difficiende en Allemiagne entre les Papes de les Collatures coultures pour le Collatures (continues pour le Collatures de Mendres, que les Papes s'attenieren persignariémenter, mais le Canthoul de S. Afga, Légar da S. S. Sége from 14,45. avec l'Emperora Fédér le III. un Concordat qui fui contening pur le Pape Nociale V. par locide le Pape 6: réferva les Bénéfices qui vasquencient à Roste ou à deux journes-de le Pape 6: réferva les Bénéfices qui vasquencient à de des Officient ou en d'autres cate ma-quez dans le Concordat que je ne cocie pas nécestités de transferre les ; comme mail les Bénéfices qui vasquencient aux mois de parive; Máns, Máx, y fuilles, Septembre , de Novembre, luiflant aux ordinaires caux qui vasqueroiren dates les autres mois.

autres titos e Empessus Maximilan Pennier fils de Frédérie III. Commença de description de not les filses étalles, la té co peried. Colades Quint frame diverles legres avec ou courte les Papes, faivant leurs différent intérêns sinés Maximilen le Bignes nr. pois. à Cambain avec le Pape Jale III. « avec les Rois de Member de d'Elippage course les Venitiens, & en 151 à le ligna avec en même Pape & les Venitiens courte le Nei Losi XIII. Chales-Quate le Bigna stiff focchierne courte François Pennier sovre les Papes Léon X. Adrien VI. qui svoir été fou précepture, & Clément VIII. Ce demise ayant pris dans la fuite le pari de la France, l'Empereur envoya conte lui en 15/12. De lue de Bourdon avec une atmés, qui asprès la mort de fon Grédal pir Rome, enfaire le Pape même, sprès l'avoir tenu alligie dans le Chitesan Sr. Ange. Charles de Clèmeris france enfaire la paix à Basedone en 15/18. Je Pape couconia ce Empereur à Boulogue au mois de Fevrier de l'année fairvante, oil, inivars le Klund Connéal, l'Empereur porons d'era peptinellement le Définériou de l'Ature le Klund Connéal, l'Empereur porons d'era peptinellement le Démènu de l'Ature le Conference de l'accession de particular de l'accession de l

Ce mêne Empereur în suffi en 154.6. swer Paul III. un Traité de Lique comte le Proreflant 3 per lougul et Page c'oblige de formis à l'Empereur douze mille hommes de pleal, equitze con élevaux, & deux cem millé cus d'or: il une paude l'Empereur, in syste envoyé le Écoure qu'il la sivoi pensan, mais enfaite is 6 d'Empereur, in syste envoyé le Écoure qu'il le sivoi pensan, mais enfaite is de s'emparieure en 1547, après le meutre de Pierre-Louis fils de Paul III. qu'il caute de l'État de l'Estroire que l'Empereur publis pour s'floujer en qu'opte marisére les diffé-

rends de la Religion en Allemagne.

Jules III. eccommunis en \$577. Ferdianal Roi des Romains, à cassé de meure commis par fou order en la performe da Carbinal Geroges Ménimiquis e d'autre part il é liqua en la même année avec Charles-Quint course le Roi Henri II. de contre Othes Famese Dos de Parmer enfin Paul IV. fe liqua en \$575, contre ce même Empereur, qui ayant peu après abéliqué l'Empire, ce l'ape d'asprovas que les Electures suffient reça Empereur en fa place fon fréte Perfordant Roi des Romains, préemdant que les Electures suffient ce de la Electures mivent province d'un clier en un, qu'en cua de vaenne par moti, & non longue l'Empire vocquoi pur une abendant, laquelle el prenduct eléctre en fine enne fe mains, & que c'éctic à las deutes, la peud el prenduct eléctre en fine enne fe mains, & que c'éctic à las deutes, la peud el prenduct eléctre en fine enne fe mains, & que c'éctic à la travelle de l'estimate de l'

Ce Pape ent en 1563, un autre incident avec Maximilien II. Inéqu'il fire find findde Romains , or Pinton r'ayant insuiv couls faire demande au Pape la cominsion de fon éléction ni lui promettre obidifiance pour l'Empire, offinat feulment de lui nerdre cette obédifiance pour le Royamune de Hongire de de Bobérne de pour fis autres Pais hierditaires, ac de promettre de lui tendre de au Sc. Siège toutes fortes de répéta de de procéper, même ticher d'augmente la Religion Catholiques le tempétament qu'on trouva en cette rencontre fut qu'encore que l'Ambatidaeu du Roi de Romains n'elle démandé ni promis au nom de fon Maire, que equi pe viens de marquer, le Pape ne luifit pas dans fi réponé de déclater, qu'il confirmité l'échtion de ce Roi de recevoir de nobélitaires et depuis cemps l'Ins

Empereurs n'ont point envoyé d'Ambalfadeurs d'obédience au Pape.

Fig. V. affilà est Empereur dans la guerre conne les Turcs y mais étant dans la biturite-méconario éla ni, de ce qu'il avoir acordé aux Luthériens d'Amriche le libre cercice de leur Religion, il le lis memacer en 1 y 8% de le priver de l'Empire de d'em faite êltre un surre en la place, s'il ne revoquoire cet élair : les officies futures fié efficaces qu'il obliges cet Empereur à modérer extrêmement la liberté qu'il avoir donné sus Procedians.

Paul V. contribus extrémement pour rétablir la paix entre l'Empereur Rodolphe & l'Archidue Mathias fon frére, & pour faire élever celui-ci à la dignité de Roi des X x 3 Romains: Romains: mais il témoigna beaucoup de froideur dans l'affaire de Ferdinand Second contre les Bohémiens révoltez; ayant renvoyé très-malcontent l'Ambassadeur que cet Empereur lui avoit envoyé pour lui demander du secours, & s'étant fort peu ému aux grandes instances que le Roi Louis XIII, lui fit faire d'assister Ferdinand dans une affaire où la Religion étoit extrêmement intérellée. Tout ce qu'on put tirer fut qu'il donna vingt mille florins par mois à l'Empereur, & lui accorda encore les décimes d'Italie qui montoient à deux cens cinquante mille écus par an, outre cent mille

écus qu'il lui faisoit donner par les Congrégations.

Urbain VIII. avoit témoigné du chagrin dès le commencement de son Pontificat, que les Espagnols & l'Archiduc Léopold eussent troublé le repos d'Italie par l'invafion qu'ils avoient faite dans la Valteline & dans le Païs des Grisons : c'est pourquoi le bruit courut qu'il étoit entré dans la prétendue Ligue d'Avignon con-tre la Maifon d'Autriche. Nous avons vu que depuis il témoigna effectivément vouloir se liguer avec le Roi Louis XIII. & les Venitiens contre l'Empereur Ferdinand Second & les Espagnols qui disputoient au Duc de Mantotte la possession de ses Etats: ce Traité ne fut point conclu, mais les désordres que l'ar-· mée Impériale fit dans l'Italie , firent un tel effet dans son esprit qu'il se montra depuis fort peu disposé à fournir des secours considérables à l'Empereur, croyant que ce Prince s'étoit attiré lui même la guerre contre la Suéde, & tous les malheurs qui la suivirent pour avoir irrité sans raison la France dans l'affaire de Mantouë, que ce Pape regardoit comme la première cause de tous les malheurs de l'Europe. Ainsi hormis quelques sommes d'argent fort modiques & des Jubilez. il n'afiifta pas l'Empereur dans cette guerre, qu'Urbain soutenoit n'être point une guerre de Religion; parce que le Roi de Suéde suivant son Trairé avec la France laissoit l'exercice de la Religion Catholique dans tous les lieux où il le trouvoit établi.

C'est ce qu'il répondit au Duc Savelli Ambassadeur de l'Empereur qui lui demandoit quelque secours au mois de Fevrier 1632. s'excusant sur ce que l'Empereur &c les Elpagnols par leurs menaces & les armées qu'ils avoient fait avancer pres des limites de l'Etat de l'Eglife, lui avoient fait dépenfer quatre millions d'or dont il les auroit pu affister s'il les avoit encore. Le Roi d'Espagne Philipe IV. n'étant pas satisfait de ces excuses, fit faire par le Cardinal Borgia au mois de Mars suivant en plein Confiftoire, en la préfence même du Pape, une protefizion folemnelle qu'on ne lui pourroit point imputer les dommages que la Religion Catholique souffriroit en Allemagne, mais au Pape Urbain VIII. qui differoit de donner à l'Empereur les secours qui lui étoient nécessaires pour la désense de la Reli-

Aussi-tôt que la France sut entrée en guerre contre la Maison d'Autriche, ce Pape s'entremit pour moyenner la paix ; il envoya pour ce fujet le Cardinal Ginetti à Cologne où il resta longrems sans rien avancer ; les affaires n'étant pas encore disposées à la négociation de la paix: ce qui obligea ensuite le Pape de le rappel

Innocent X. fon successeur n'eut pas un plus grand zele pour affister l'Empereur de son argent contre les Ennemis, se contentant de tenir à l'assemblée e Munster un Nonce, lequel après avoir fait la fonction de Médiateur, protesta contre les articles des Traitez de Westphalie que l'Empereur avoit passez au préjudice de la Religion Catholique. Nous avons vu que le Pape même fit peu après à Rome une pareille proteffation lorique la guerre s'emut en 1663, entre l'Empereur & le Turc. Alexandre VIII. promit d'abord d'envoyer à l'Empercur un secours de dix mille hommes de pied, & de trois mille chevaux; mais ensuite il licencia ses troupes & se contenta d'établir sur les Ecclésiastiques d'Italie une taxe de fix pour cent de leurs revenus, dont il retira fept cens mille écus qu'il envoya à l'Empereur. Le peu de zéle que ce Pape eut pour secourir l'Empereur

tut une des causes qu'il allégua pour excuser la tréve qu'il résolut après de faire avec le Grand-Seigneur: mais nous voyons à préfent que le Sultan ayant rompu cette tréve, Innocent XI. qui occupe présentement le Saint Siège, a moyenné une ligue contre les Turcs, entre l'Empereur, le Roi de Pologne & les Venitiens; & qu'il affifte puissamment l'Empereur de grandes sommes de deniers pour pouvoir repousser, même attaquer jusques dans ses propres Etats, cet Ennemi commun du nom Chrétien.

#### II. Traitez entre les Empereurs & les Archiducs d'Autriche d'une part, & la République de Venise de tautre.

Es Venitiens soutiennent que leurs Ancêtres n'ont jamais dépendu des Empereuts, & que la Ville de Venise a été libre du moment de sa fondation. D'autres Auteurs prétendent au contraire que Venile, ainsi que le reste de l'Italie, a dépendu des Empereurs Grees, enfuite de Charlemagne & de quelques-uns de ses successeurs; & que la liberté dont ils jouissent leur a été accordée par les Empereurs. Quoiqu'il en soit, il en constant qu'il y a un très longrems qu'ils font en possession de leur liberté, & qu'ils ne reconnoissent plus du tout les Empereurs, ainfi que font les autres Princes & Républiques de Lombardie : mais les Venitiens ne peuvent disconvenir que si leur Ville Capitale est originairement libre, les Villes qu'ils tennent dans la terre ferme, comme Padque, Vicence, Verone, Trieste & les autres, ont dépendu des Empereurs, & qu'il y avoit en ces Villes des Vicaires de l'Empire que les Venitions en ont chaffez les uns après les autres pour composer l'Etat qu'ils possédent dans la terre ferme. L'Empereur Charles IV. ne se mit pas en devoir de recouvrer ces Places,

quoiqu'il en für fort follicité par pluficurs de fes Ministres en 1361. mais long-tems aptès l'Empereur Maximilien Premier, ne pouvant fouffiir que cette Ré-publique retint ainsi ces Villes qu'elle avoit usirprées sur l'Empire, se liqua en 1508. à Cambrai avec Louis XII. Roi de France & plusieurs autres Princes qui se plaignoient pareillement de ce qu'elle occupoit plusieurs places qui leur apartenoient. Jamais cette République n'a soussert un sa rude échec que celui qu'elle fouffrit alors; Maximilien & Louis XII. lui ayant pris toutes ses places de terre ferme, & ayant réduit cet Etat à la feule Ville de Venife: mais ensuite par un changement favorable pour elle, le Sénat trouva moyen de détacher de la Ligue le Pape Jules II. enfuite l'Empereur même; de forte qu'elle recouvra tou-

tes les places qu'elle avoit perdues.

Cette République le ligua depuis en 1526. à Cognac avec le Pape, le Roi François Premier & plufieurs autres Princes contre Charles-Quint: mais ayant été abandonnée par François Premier dans le Traité de Cambrai de l'année 1529, elle se tint depuis dans une entière neutralité pour les affaires de l'Europe

& se ligua sculement avec Charles-Quint en 1538, contre Soliman.

Les choses demeurérent en cet état, & les Venitiens vécurent en bons voifins avec les Empereurs & les Archidues d'Autriche jusqu'à ce que cette paix fut troublée au commencement de ce fiécle à l'occasion que je vais marquer.

#### III. Traité de Vienne entre Rodolphe Second & l'Archiduc Ferdinand d'une part, & la République de Venise de l'autre,

#### Pour raison des Uscoques. 1612.

IL y a quelques fécies que les Veniteurs périmodiente être Souverains de la Mar Adrianque, profestemente nominer Golphe de Venité en forte quils empécient les Pauples voifins d'y avriger libremente de de transporter pauce Golphe le menchandiés de laur Pais. Comme cent faisible tiend a tout à la use se Peuples, fur tout à ceut en partie contracte de la Massion d'Austriche, les Empereurs de les Archisacs de Gartie tenibiente dans la Ville de Segue de dans quédque lieux voi-firme de la marchinaction de la Massion d'Austriche (et apprent de la Massion d'Austriche tout de la Massion d'Austriche de instittes que les Venitiens leur faisitent quand dis les y rencourreient et les Empereurs ai les de folde permisers à ce peuples d'extrere la pyrateir de l'autriche de infaits que les Venitiens leur faisitent quand dis les y rencourreient et les Empereurs ai leu de folde permisers à ce peuples d'extrere la pyrateir de l'archive de l'autriche de infaits que les d'états de l'autriche de l'autric

Il y en platients plaines faires régolèvemens à Vienne & à Ventié, & ce nconfequence divers l'inteir pet ledqué, pour rendiée à ce défondre, les Vinisiens permitent par provision la liberté de la Navigation dans le Golphe, fam prépuidce de leus drois au principal. ¿deure par IE Empereur & les Archibuse, fam prépuidnient de contenir les Ufcoques; enforte gulfa nizaqueroient point les Ventiens. Mais comme on férréve par tous cen Triatez à régler en une autre occasion la quéfion principale qui regardoit la liberté du Golphe, la chofé demunior toupour indécier à mil les bollillers en collèmer point entièrement, le Ventième continuant dempéche: le plus qu'ils pouvoient la notignion de ce Golphe à ce Petple, & ce et Popules y woulant conjouent àune par point d'une entiée li-

Ces hostilitez donnérent donc encore lieu à un autre Traité qui fut passe à Vienne en 1611. entre Ferdinand Archiduc de Grazz, tant en son nom qu'au nom de l'Empereur Rodolphe Second, pour lequel il étoit Gouverneur de Croatie d'une part, & les Veniriens de l'autre.

Par ce Traici l'Archidus Ferdinand pfontir qu'il rendroit la Mer Adristique afficie de Pitents, è que ceux de Segna de des fautres treas riviotes plus en courfe: Que ceux qui fe trouveroient coupible d'avoir ééen courfe, feroient punts ou profices, se qu'il d'aubtioir dans Segna pour Gouverneur un homme de qualité de d'autorité, se qu'il y autorit une germifon d'Allemans. D'autre par la Venideur pour minent que la Navigition de le Commerce freviotes rétablis en leur premier et de on convint qu'il l'égat de priviléges de franchifes en la Navigation, il en feroit délibré à la premier commodair.

Ainfi il puroit par cette réferve que ces différends ne furent point entiérement éteints, pubqu'on réfervoit toujours à un aure tems la décifion du différend concernant la liberté de la Navigation fur le Golphe, & qu'ainfi chacune des parties demeuroit toujours dans ses prétentions.

#### IV. Jugement arbitral de Madrid entre l'Archiduc Ferdinand Roi de Boheme & la République de Venise,

#### Pour le même fujet. Juin 1617

L'arriva en 1616, que les Ufcoques étant allez en courfe contre les Turcs ; quoqu'ils feuflent fâir, à ce qu'ils prétendoire, par ordre ferrer de la Régul-blue qui avoit abes quedque different avec le Grands-Ségnedr, neannaise les Véninters pour fe diffculper peis des Turcs en tailléent en pièces uig grand nombre à lour resour : colt sinte attlement en Peuples franches qu'ils fe faithernt d'ûne galen qu'ils cooléent à fond, de tuérent tous ceux qui la montoient à la réferre des Fécèses qu'ils mittre en liberté.

Le Venitiens pritreu cette occufon pour faire la guirre à l'Empereur Marhine de à l'Archider Ferdinand, lequel flue pus après reconnu Roi de Bohème, illu fe lispérient avec le Duc de Savoye qui fuibit alors la guerre au Roi d'Epugne, de après avoir fait boaccoup de ravages dann le terriciné et Trielle & dans la parte de li Friond qui apuremoir à l'Archidace, ils affégrérent plutieurs fois inunchemen. I ville de Gradicies, priente quelques autres places de combaritire encoré dans l'Illiére, de dans la Dalmatie avec différents fuccès. Mais d'aurre pair the fourfitte ren beauccup dans le Golphe nar de la pair de l'armé navule d'Epugne que le Duc d'Offone Victori de Niples y envoys cotorc'aux, & qui inter enleva entre de la partie de l'armétandelés, que de de vasificaux légers dats Ulcoques qui enlevoient leurs barques de marchadelés, que de de vasificaux légers des Ulcoques qui enlevoient leurs barques de versonen pillér leurs imai-fons de campagne quiudurapsè de Versone faute l'armétande de la considerat de la considerat de l'armétande de l'armétande de la considerat de l'armétande de l

Cependant les Venitiens ayant prié le Roi d'Espagne de vousoir être le Médiateur entr'eux & l'Archiduc, il rappella fon armée du Golphe, & l'Empereur & l'Archiduc ayanr auffi confenti que le Roi d'Espagne terminat cetre affaire, envoyérent un Ambassadeur à la Cour de Madrid avec un plein pouvoir d'y conclure la paix. Après pluieurs contenauons come con amb de de différend, prononça au mois de bique, le Roi d'Espagne croyant être l'arbitre dece différend, prononça au mois de Bohéme Après plusieurs contestations entre cet Ambassadeur & celui de la Répu-Juin 1617. son jugement portant, que l'Archiduc Ferdinand Roi de Bohéme mettroit une garnilon d'Allemans dans Segna : Qu'après cela les Venitiens lui rendroient une Place la plus proche de Segna, relle que l'Empereur ou lui le souhaiteroient: Que l'Empeteur & les Venitiens nommeroienr chacun deux Commissaires, qui chasseroierie les Uscoques, non ceux qui alloient en course avant ces derniers mouvemens, mais seulement ceux qui avoient fair des actes d'hostilitez, ou été en course pendant cette guerre: Que ces Commissaires feroient ensuite brûler les vaisseaux de course sans toucher aux vaisseaux marchands : Qu'ensuite les Venitiens rendroient routes les places qu'ils avoient prifes dans les Etats de l'Empereur & du Roi Archiduc: Que les Ultoques qui autoient été chassez, ne setoient poiné rétablis: Et que pour ce qui étoit de la Navigation libre, on en traiseroit en un autre tems.

#### V. Traité de Paris entre les mêmes,

# Pour le même sujet. 6. Septembre 1617

Unique ce Jugement für extremement avantageux & honorable aux Venitiens, ils ne voulurent pas sy foumettte, parce qu'ils prétendoient n'avoir point accepté le Roi d'Efragne pour Arbitre, mais pour Médiateur. Ainfi Tom. II.

ce Roi remit l'affaire au jugement du Pape, qui n'ayant point voulu en prendre connoullance, les Venitiens s'eu rapportérent au Roi Louis XIII. & envoyérent pouvoir aux Ambassadeurs, qu'ils avoient à la Cour de France, d'y traiter la paix avec le Roi ou ses Ministres. Le Roi souhaitant de terminer cette affaire à l'amiable. nomma des Commissaires, lesquels s'étant assemblez avec le Nonce du Pape & les Ambassadeurs de Venise, examinérent les articles du Jugement de Madrid , & prefférent extrêmement les Ambailadeurs d'accepter ces articles , tels qu'ils avoient été réglez à Madrid : mais les Ambassadeurs de Venise resulérent long-tems de le faire, ayant des ordres exprès de ne point signer de Traité à moins qu'il ne portat expressément que les galéres, les barques, & les marchandises qui avoient été prises par le Comte d'Offone pendant la négociation , seroient rendues à la République. Cependant comme le Roi déclara nettement à ces Ambassadeurs, que s'ils refusoient de signer purement & simplement ces articles, il ne se méleroit plus aucunement de leurs affaires , ils crurent plus expédient de figner, ainsi qu'ils firere le 6. Septembre 1617. un Traité avec les Ministres du Roi, par lequel ces Ambassadeurs acceptoient cet article, & promirent de l'exécuter de bonne foi, & d'envoyer pouvoir à l'Ambassadeur de la République à Madrid, d'aprouver & ratifier ces articles dans vingt-cinq jours; en même tems que la même chose seroit faite par l'Ambasfadeur de l'Empereur & du Roi de Bohéme. Outre le Traité principal , ces Ambaffadeurs donnérent le même jour au Roi un acte par lequel en vertu du pouvoir à eux donné par la République, ils déclarérent encore qu'ils acceptoient cet article, & promettoient les mêmes choles portées par le Traité: le Roi leur donna aussi de sa part un au-tre écrit par lequel il leur promettoit de s'employer à ce que le Roi d'Espagne rendit à la République les galéres, les barques, & les marchandiles qui lui avoient été prifes.

# VI. Traité de Madrid entre les mêmes,

Pour le même sujet. 26. Septembre 1617.

E 5 stant de Venide mours eptremêment mauvais que fes Ambalfadeux neffine courtepaffé dans le Traité le réflution de leur galfeste & de leur marcha-dits qu'il prétendoir n'être pas de bonne prife , la guerre n'ayant point rés édels rete le Rot d'Elipagne le la Republique: mais le principle raifine froit, qu'il crigiposi, que le Rot d'Elipagne ne le responté dec que non foulement après l'avoir pris de l'accomingner avoc l'Archabet, el n'avoir pas vouls arc tentri e vou ce Roi avoir jurgé, mais encore qu'il s'ent écut raporné à ce que le Rot de France en jugerot. Afin le Seatu pour tenniquez qu'il n'avoir point donné ordre à fon Ambalfadeux de conclure ce Traité à Paris , les rappella pour rendre compre de leur attion, et leur fublitus Simon, Constrain.

Louis XIII. mulconterné du procédé des Venitients mands à l'Ambullafaeire Comtini de s'antiere à Lion y, de de ther point patris que la pairs ne fits acceptés à Venife, de que les Ambullafaeurs qui avoient figné le Tenité de Paris, ne fulfeis par la République. Cependates vinge pour sagrés que ces mêmes aireites eutent ées fitpulge à la Cour de Fennee, ils fusent accepter à celle de Mashrid par louter les parties intereffes par un Traif fuir le s. September entre l'Ambulladeur de l'Empereur au nom de fon muitre ét de l'Archibdre, le Duc de Lerme au nom de Roi d'Eligence, le l'Ambulladeur clirit in sonn de la République.

VII. Traité de Neustat entre les mêmes,

Pour l'execution des précédens Traitez. 1618.

P Lulieurs incidents farvenus deptid le Traité de Madrid ayant empéché que les les maisses ne le rainfallent, la guerre contant aux reux judga an mois de November. Les contraites de la moisse de la moisse de la moisse de junivier 16 s. de le Cardinal de Chéfé au nom de l'Empereux ét dis Roi de Bohérie, de Corog fullimini a Mandificar de Venife yaut réplé tous ce competition de la moisse de junivier 16 s. de le Cardinal de Chéfé au nom de l'Empereux ét de Roi de Bohérie, de Corog fullimini a Mandificar de Venife yaut réplé tous ce de l'administration de venife par la maniferent en la pais de premier jour du mois de Ferrie, ét amiferent en Traite de Madrid de de Paris.

VIII. Articles du Traité de Ratisbonne entre Ferdinand 11. & Louis XIII.

# Pour les intérêts des Venitiens. 1630.

Comme cen Traitera n'avoient point éteint l'aimmofié que les Venitiens avoient conque contre la Maiof ad'Autriche, nous veronne dains les Litres finvaires que la République de Venité le Baup neu après avec le Due de Savoye pour ticher d'emperèure que le Robe de Ferdinantif n'en de Empereure, « gue teré un syara pur venir à tout, die s'allia course lui avec Bellem Cas Gotto de Frédiere V. Rechern Palain tout et le contre la reve Bellem Cas Gotto de Frédiere V. Rechern Palain et de Roi de Bobbém, « & inicam même le Grands Seguent à vouloir autraper la Hongrie, lui voulant donner de la jaloufie de la trop grande profitance de l'Impereur. Le Seart Gotton de Robert de Mansfeld, afin de lui donne moyen de lever de écontre de Mansfeld, afin de lui donne moyen de lever de écontre de Mansfeld, afin de lui donne moyen de lever de écontre de Mansfeld, afin de lui donne moyen de lever de écontre de Mansfeld, afin de lui donne moyen de lever de écontre de Mansfeld, afin de lui donne moyen de lever de écontre de Mansfeld, afin de lui donne moyen de lever de écontre de l'activate. Lechard un nombre de l'ainte les figuepois de l'activate. Lechard la Paul des Gottôns de Casvoye pour chaffir les figuepois de l'Activate. Lechard de l'autre le contre de l'activate Lechard de l'autre le contre de l'activate Lechard de l'autre le la paleir de l'activate le chapte de la Mansfeld, affet le de l'activate le chapte de l'autre de l'activate le l'activate le l'activate le de l'activate le l'activate le l'activate le l'activate le l'activate l'activate l'activate le la la Mansfeld de l'activate l'

Comme j'ài paulé affez amplement de cente nassiée au sijet chi Trintez en les Neis de France & les Venitions ; je ne le régéreiza joint ist, in et contentant de matquer que le Sénat envoya de fas troupes dans le Mantouan où les défendients el Phées avec une extrême Lichnée; à se rendant suith-sêt que les Allemans parurent : qu'enfaite elles fé lufférent battre honreuferment à Valles go) e & qu'enfait les Impériaux printert quelques preites Hères de Mar-

Loffque les Ministres du Roi conclurem peu après à Razishorne le 13, Oclober 45,0 a E Trais de Pair avec les Pléngueranitare de l'Empereur, sit enternt foin de flipuler que la République de Venife positroit du bérifice de cene pair : Qu'on lui entitament out ce qui avoit été occup fier fel pendura cette guerre judqu'il Execution de ce Traité , & qu'elle ne pourroit point être modelté à l'avenir à l'occidin des chôse arrivées pendant cette guerre. Les Plénjoprontiaires d'or promierent de l'autre part , que la République n'atraqueroit point non plus à  $Y_1$  ,  $Y_2$  ,  $Y_3$  .

Poccation de cette guerte l'Empereur ni l'Empire ni les Provinces héréditaires de fa Majellé Impériale, de qu'elle retirenté fu touges de la réduitoit à une donnée re qu'elle ne cuerierent autom fouppon à fes votints. Enfai sit-convincent que li les Commandant des armées de part de dautre avoient fignée en la quelque Tarie à l'actubien des Venitients, cela demeuteuroit fargen en nonoblant cet

aireck.

Les Veniciens furent fort aifs d'être ainfi fortis d'une affaire où ils s'étoient emlarquez affic inconfidériennes, puisforten l'état se en la puifiance où étoir, deso Ferdiannal fise cultier de cie un treit-genaf priaj. s'il avoir courte controux fes armes vichoriusles. Mais les affaires que le Roi de Sedec commençoir de lus faire en Allemagne, l'en empérichentes: dautre para les Venitaines no soulisates plos prendie part dans ces differends, voyant que l'Empereur avoir dénomais affic d'affaires che ha pour ne leur donne plus d'ombrege; mais fis fei niment dans une entiére nemarlais; enforte que d'une part nous avoies yeu qu'ils rétilierent de payer au Roi de Suéde les fibblées qu'ils la sivoien proinsis, d'autre part à l'excedirent de fécount l'Empereur contre ce Roi fous prétexte des grands ravages que les troupes Impériales avoient caufect dans leur Est.

Depuis le Sénat ayant été aécepté pour Médiateur par les parties intéreffées en cette guerre, il envoya à Munster le Sr. Contarini qui y moyenna conjointement avec le

Nonce le Traité de paix entre l'Empereur & le Roi.

Cette République s'est depuis peu liguée avec l'Empereur & le Roi de Pologne contre les Turcs, auxquels elle a en conféquence déclaré la guerre mais comme ce Traité est potérieur à ceux desquels je me suis proposé de parler, je n'en dirai rien davantage.

# IX. Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Savoye.

Es Ducs de Savoye font les feuls Princes d'Italie qui ayent féance dans les Diétes, quoiqu'ils ne contribuent point aux nécessitez de l'Empire; & il y a déja

longrems que la qualité de Vicaires de l'Empire en Italie leur est acquise. Nous avons déia vu que l'Empereur Charles - Quint étoir beau-frère de Charles

Nous avons dip va que l'Emperaux Chaire - Quant ente beus héré de Chaire lou el skowe, a parte la ne l'autre gloud deus filles d'Emmand Rois de Portugal. La partituité que ce Dux cirnaigne pour Chaire-Quint ayant obligé le Roi Fran-Le partituité que ce Dux cirnaigne pour Chaire-Quint ayant obligé le Roi France et Prace ayant de déposallé de produce non se Eura, la sé no fils Philibert dementérent rocipiours dans le parti de l'Emperau, se commandérent fest armées jufqu'it ex que le Dux Philibert fuir fraible pue le Traité de Cienzu Camberdin.

Ceux bonne intelligence de ces Daci swe la Maifon d'Autriche continua jufus'il equ equ Charles; Fannuad fish de Priliberte étase méconett des Epispands & defirant étande les limites de fes Ends, fé ligua avec Henri IV. contre la Maifon 
d'Autriche. La more de ce Rea 3 part empéché les effens de cette ligue, ce 
Dac fé ligua avec les Veniciens & forma en 1619. le deffin de fé faire ète 
Empectur ajest le mort de Mathas, 3 on sout aut moints nois de Bodhers. I el ewoya 
dans et défin en France vers le Roi Louis XIII. pour limiter d'entrere dans la lique 
qui avoir linis avec les Veniciens pour empéches qu'on mêlia à Manhas un focciqu'al voir linis avec les Veniciens pour empéches qu'on mêlia à Manhas un focciqu'al voir linis avec les Veniciens pour empéches qu'on le La Comorpia par la contre 
prochante qu'els promiteres de revelle pour l'éte entre de cu définer). Louis 
XIII. avont au contraire employé fon crédit pour faire élies Empereur Fedinand viol. 
de Bohrime, & les fuiffires de 18 Bohriemie cante tombez pour la plapart fire 
tre. L'éterbur Palatin que la contérentie de Religion leur fu préférer à Charles-Emamel qui avoir été propolé pur quelque uns.

Quoique ce Duc cât eu un extrême dépit d'être siufi déchu de fes obérances, la hame qu'il roût conquê coutre la Maifon d'Austriche l'oblèges à ne pas laiffet et yallieur sur Fédéric et à le rectoordire pour Red de Boléme. L'Insurion de la Valleline ayant dens la faite anime Louis XIII. & les Venitiens courte la Maifon d'autrithe, il couvrine filectiment avec eux de contribuer pour la faithfune d'une drautier de la company de la contribuer pour la férvice de Frédéric course l'Emperatur.

Les choise changémen de fine au bout de quedques annéms, losfque ce Dox cénam allé des Efgapagos pour paragres enemble le Monfierra qui enter prévade avec aux fon par Charles nouveau Duc de Mansoue, l'Empereur pour complaire aux Effes grobé envoya une armée au feccus en d'Duc de Savoye, et pri fes instriées dans les Traitez de Rivales, de Ratisbonne, de Cazal), et de Queraque que j'ai expliciques fuffinments alleurs, de dont partie per répéreurs i ens ici.

### X. Article du Traité d'Ofnabruz entre Ferdinand III. & Louis XIV.

### Pour les intérêts des Ducs de Savoye. 1648.

V 10ac- Amodé fils de Charles-Emanuel pris bausement en 1633. Il parts de la Fennec course les filipações : parês în mor la Dobbellé la vouve é murice des jeunes Duce (es enfants, perfétts dans cente allance, encore que l'Empresur Jérulard III. Iu di et emoyé de Leures monitoriels par léquelle si lui commandoir de remoncer à l'allance de la France & de chaffe le François de fes Estras, & quémite il dir domde un Decret par louque di adaggiori la nuelle & la Régence da jeune Duc de Savoje au Cardinal Maurice & au Prage Thomas les ondes au prijudice de cente Douchélle : ainte Cente Empresur fue lougemen fins vouloir confinir qu'en donni à cette Douchélle : ainte ce Empresur fue lougemen fins vouloir confinir qu'en donni à cette Douchélle : ainte ce empresur de lougemen fins vouloir confinir qu'en donni à cette Douchélle : ainte ce empresur de lougemen fins vouloir confinir qu'en donni à cette Douchélle : ainte ce empresur de lougement fins vouloir confinir qu'en donni à cette de tentre de marce du Douc de Savoye & de Ré-

que Fannée havrante.

Locíque l'on s'affertoble à Munsifier pour y traiter une paix générale, la Duchelle de Savojey envoya le Contre de Se. Manrice en qualité d'Amballafante pour y fourtir les intéété à Duc fon fils. Il y en avoir nois pronqueux, le premier concernon l'exécution du Traité de Querasque, comre lequel le Duc de Manteux et de civil inteffamente, pauce que et Trail a l'evant éponde de la moirie do Duché de Mondérant: en forond lare de le phigpois que l'Empreux a l'avoir poire ancore l'avoir avoir poire ancore l'avoir de la company de la moirie de Duché de Mondérant: en forond lare de le phigpois que l'Empreux a l'avoir poire ancore l'avoir avoir avoir poire la company de l'avoir avoir poire ancore l'avoir poire la l'avoir poire la company de l'avoir avoir poire ancore avoir avoir poir le Traité de Queraque, particulémente de Traite, d'Albe, et de l'aux territoires de se finé de Mondéra, l'e Nordé Sine, Monchéri, git le Cardet que le Duc Viches-Amodés avoir acquir par un Comrade poffil le 1, Odobre 16 p4 enfin elle fe phignorie de en que l'Empreur la troubôtic dans la Souverinarde de de la Recheveran, d'Olmes, de de Conde qui ne relévene point de l'Empire, de de ce quil avoir dount cer finé à quelques particuliers.

Le Sr. Servien Plémpotentiaire de France agit si puissamment pour les intérêts du Dué de Savoye, qu'il obtint une entiére satisfaction sur tous ces chefs.

Par ces articles on convint que le Traité de Querasque & l'exécution qui en avoit été faite, demeutrovient en leur forçe & vertu, excepte à l'égard de Pigneol; (ce que l'on ajouta, parce que l'on ratifia par le Traité de Muniter, la cellion que le Duc Viétor-Amedée en avoir faite au Roi Louis XIII, quoique par le Traité

de Quenfique il dit ême media un Duc de Sirwie) Que l'Empereura & le Rochniadentieurel point ceux qui voudomiere connevenit à ce Triatir, & empériperoient au contraire qu'il ne fix violé : Que l'Empereur accordorie un Duc de Savoye, outre l'Inverbiture des nationes l'Esta de la Masida, celle des liteux qui lui avoient été atmibuer par le Traisié de Quersique & de coux mentionnes ci-delant qu'il avoit acquis le 11, Oldobre 1614, d'Old confimente les prinsièges des Ducs de Savoye; Qu'il empéchenos qu'il ne filient troubles dans la Souveanne de la Rocheveran, d'Olmer, & de Cofdes: Que les donations & Inveltitutre de ces firis fitiers à d'autres feroient révospiers : Que le Contre de Virus fraire établé dans la 4, partie de la Rocheveran : Enfis, que le Duc de Savoye ne fordifrieir aucun domnasge de ce qu'il avoit fait , & faisist encor, la guerre en lelle pour le Roi Thè-Christien.

L'Analidateur de Savoye n'étant pas moore contrat de cas articles, fut de prandes influres pour les fiur réformes, demandant premiéments que l'exécution du Traité de Rutisbonne de l'armés 145 s.y. 9 fin nommément flupuler, mais commt le France avoit cotojour dévasoude ce Traité, le 55. Servien ne voulur point changer de conduite, en demandant qu'il fit crécuté. Le Comne de St. Mariner voyant donc qu'il vir fillét retin ai Traité de Querafeue, demanda qu'on obligiei l'Empeeur de pende les armes conne ceux qui violeucient ce Traité raisse les Servient excetts de demander convec ceu à l'Empeeur qui ne posoure y'être obligé, de que four vouelne même empéder de pouveit faire la gourne fant le condition de demander convec ceu à l'Empeeur qui ne posoure y'être obligé, a que four vouelne même empéder de pouveit faire la gourne faire l'Empeeur de penalte les armes pour ce faire, que de ly voudoir oblege. Afin ces articles finere builler transferie dans le Traité entre l'Empeeur & le Rod faivant qu'ils avoient été definé. Ce que nous venous de les raponez.

# XI. Article de la Capitulation de l'Empereur Léopold,

# Pour le même sujet. 1658.

Nonolitant cet amicles du Traité de Mendier, l'Empereur ne donna point au Duc de Savoye l'Invediture de fe Estars, de în erouva point mauvais que les Episguods s'emparafient en 1651. de la Ville de Train dans le Montferrar, qui àvoit cét céclée au Duc de Savoye par le Traité de Querafque: il fit même en 1656. un tor fignalé à ce Duc, donnant au Duc de Mantoui le titre de Vicaire perpétuel de l'Empire en Itale, qui aparient d'anciennet au Duc de Savoye.

Ferdinard III. étant mort, le Due de Savoye envoya un Ambalfadeur à Franction du il fe plaignit aux Electurs que cer Empereur avois indument et sijnillement conféré un Due de Mantoné, faire leur en rien communiquer, la diguité de Vicaire perjedue de l'Empire en Italie au prijodée de Due de Savoye, aougle et une avois été accordé originatement: il demands que es time fis des au Due de Mantoné; qu'il fine oblige de mête au Due de Savoye la Ville de Tana que les Efpasyolo pirtim-donné un sont mendie, se qu'on fit posoner au finut Empereu de donné fais de Savoye Haveelliner de les Estas ; codomnements un Tanté de

Les Miniltres de France concouants avec l'Amholiscleur de Savoye, domandément auffil en mêmes-chofes pour ce Doc des le mémoires offir périmetrant au l'entereurs. Le Roi de Hoogsie prétendré dans la réponsé qu'il fit à ce mémoire que l'Emprerur fan pete avoir put donner au Doc de Mantonie la qualité de Viciner le l'Entereurs fan pete avoir put donner au Doc de Mantonie la qualité de Viciner de définée pour pour le Doc de Molésie, de définité le Duché de Milán, de que le Roi Re le Duc de Savoye devoiene avant toute chois donne fraithéfine au Duc de Mantonie.

Le Collège des Electeurs fit dès le mois de Juin 1658, défenfe au Duc de Mantouë d'agir comme Vicaire de l'Empire en Italie : enfuite il fit inférer dans la Capitulation de l'Empereur Léopold, qu'auffitôt après que le Duc de Savoye autoit demandé en la manière accourumée l'investiture du Montferrar, l'Empereur la lui donneroit pareille à celle que Ferdinand Second avoir donnée au Duc Victor-Amédée . & qu'il y comprendroit encore les autres chofes portées par le Traité de Munster : Qu'il s'employeroit auprès du Roi d'Espagne à ce qu'il rendit incessamment Train au Duc de Savoye: Qu'il défendroit au Duc de Mantoue de plus exercer aucune jurissiction à Train, & dans les lieux du Montferrat cédez au Duc de Savoye par le Traité de Querasque: Qu'il empécheroit que le Duc de Mantouë, ses descendans, ou autres ne contrevinssent à ce qui étoit ordonné dans le Traité de paix pout raison du Montserra: Enfin il confirma la cassariot faite par les Electeurs du Vicariat de l'Empire & du Généralat attribué au Duc de Mantouë au préjudice de la Maifon de Savoye, & il promit de conferver & protéger les Ducs de Savoye dans leur Vicariat en l'étendue de l'Italie & dans leurs priviléges.

# XII. Article du Traité de Nimégue entre Léopold & Louis XIV.

# Pour le même sujet. 1679.

Noore que le Traité passé à Nimégue entre l'Empereur & le Roi confirmant en tous ses points celui de Munster, il ne semblat pas nécessaire d'y faire une mention particulière des articles qui concernent le Duc de Savoye, le Roi voulut néanmoins pour une plus grande affurance, que par le troifiéme article de ce Traité il fût dit expressément qu'on étoit convenu que tout ce qui avoit été arrêté par le Traité de Munstet touchant l'affaire du Montferrat demeureroit à l'avenir dans sa force & vertu, principalement ce qui y avoit été accordé concernant le Duc de Savove.

#### XIII. Traitez entre les Empereurs & la République de Génes.

Es Génois ne peuvent nier qu'ils ne relévent originairement de l'Empire , & Es Genois ne peuvent nier qu'ils tiennent les droits régaliens dont ils jouissent. Ce que c'est des Empereurs qu'ils tiennent les droits régaliens dont ils jouissent. fut Conrad Second qui leur donna en 1139, le droit de battre monoye: Frédéric Barberousse, après avoir reçu d'eux en 1158, le serment de sidélité, & les avoir reçus fous sa protection, leur accorda divers priviléges; leur donna en fief en 1162. toute la rivière depuis Monaco jusqu'à Porto-Venere, c'est-à-dire, toute la côte de la Mer depuis le Piémont jusqu'à la Principauté de Masse: c'est encore présentement l'étendue de leur Etat le long de la Mer. Ces Peuples étant affigez en 1311. par des guerres civiles recoururent à l'Empereur Henri VII. qui les prit sous sa protection, & fit avec eux un Traité par lequel ils le reçurent pout être leur Seigneur pendant vingt années: de forte que la Seigneurie de cet Etat devoit pendant ce tems être unic à la Souveraineré; & l'Empereur le devoit gouverner par un Vicaire

Lorsque les Génois transportérent en 1396, à Charles VI. Roi de France la Seigneurie de leur Ville & de leut Etzr, ils réfervérent expressément les droits de l'Empereur : cependant cette réferve n'empécha pas Maximilien Premier de consentir que les Rois de France prissent le titre de Seigneurs de Génes, & qu'il ne le leur donnât

même dans les Traitez qu'il paffoit avec eux.

Cc

Ce te l'Empereur Charles-Quien paris fils de Maximilien qui chail, les François de Gonze en 15-12, a loblège à Re l'Amposit à Le invocere par le Traité de did au droit qu'il avoit fuir cet Eux, de il fin le Procecheur de cette République a vorse qu'andre Droits en eux chaffil une fectore fois les François en 15-18. À y chi esabli lei forme de Gouvernement qui s'y obbieve entoure à précint. Cet Empereur ent encoce depais fin dus interier de cette République, la compressant dans le Traite de Nice, de Crepi, & cét Vauxelles 'quil fin avec les Rois François 1. & Henris de Condi, & ce fic lui qui déclare en 15-47, less-Louis Comme de Frièque crimines de Leze-Migrillé & fis biens configieux ; pour avoir entrepris de fir roade maitre de cette République, le ou Identification, de le traquette Gols la domination de Rois de ten République, ou, ifien d'auteur, de le traquette Gois la domination de Rois

de France.

L'Empereur Ferdinand Premier agit comme Souverain des Génois lorsqu'il les obliges fous peine du Ban Impérial, de comparoir devant lui su figire de l'affaire qu'ils revoient contre le Marquis de Final, en fivent dupad le prononça en 150.0. Muis il ne paroir pas que depois ce templ. Il le Empereurs ayent extreré aucun ache de justifichion dans Génein, se l'instituinelle 11, vervous en 151.0. de commissione au constituit qu'un verta d'un potenti que la Reptation de la Contra de l'acque de l'acque de la Reptation de l'acque d'acque d'acque

Depuis la demiére rupture entre l'Empereur & le Grand Seigneur, l'Empereur ayant envoyé demander du fecours aux Génois, cette République lui a donné trente mille écus, s'excusant de pouvoir faire davantage à caude des affaires où

elle se trouvoit alors embarassée.

# XIII. Traitez avec les Grands-Ducs de Toscane.

Dépuis que le Royaume d'Italie a été uni à la dignité Impériale, la Torqu'à ce que ca Empereurs inte par avarier que par négligence de par foligier y one perdu leurs droises «nôrce qu'ils ny font préque plus-rectonnus. L'Empereur Rodolphe Premier rendir en 18-6, à la Valle de Florence, moyennant

L'Empereur Rodolphe Premier rendit en 1286. à la Ville de Florence, moyennant fix mille écus, la confirmation de ses priviléges & immunitez à la charge néanmoins de demeurer toujours fidéle à l'Empire. Charles IV. tira encore de l'ar-

gent de cette Ville en 1365, pour la même raison.

Les Florentins entréme en 1156, dans les Traitez faits à Cognue entre le page Clement VIII. le fois François Francis de Pladieras autres Plances contre l'Empereur Charles-Quints ils chafferent l'année diviance de leur VIII pombant la captivité de leur VIII. Il fast du par le Traité paffe en 1519, à Cambriat entre Charles-Quint el leur VIII. Il fast du par le Traité paffe en 1519, à Cambriat entre Charles-Quint François Prenints, que et Rei procurentis que la Communatur de Fabrents entre modals avec l'Empereur dans quatre mos, moyennant quoi, elle feroit computif dans ce Traité de Pair.

Ces accommodement ne put être fait, parce que las Florentias refidêrent de frommente de nouveau aux Medicas, que l'Emprezur Guttonies en condicitation du Rape avec lequel il a'était accommodé, ac qui étoit de cem Maidon. Asind l'Emprezur prica au Pape des troupes avec léoquelles il affigea à Ville de Florence, de Poligiea de le centhe su mois d'Anit 16 qua prés ouze mois de Lége. Encore que pas l'Etait il fit tilt qu'alon ny établicas i point de Gouvernement contraite à la liberté,

Chades-Quint voulut qu'Alexandre de Médicis neveu du Pape Clément VII. au quel il donna depuis en marige une de fes filles naturelles, & fes enfairs & plus proches parens après lus futfent les Chefs du Governement de cer Erre; il confirma les priviléges des Florentins, à la charge qu'ils en fessiont déchus s'ils entreprenoient quelque chôfe course la famille des Médicis.

Côme de Médicis coulin & fuccesseur d'Alexandre prit de sa propre autorité le titre de Duc, & fut compris sous ce nom dans les Traitez que Charles-Quint passe avec François Premier: mais cette considération que l'Empereut avoit pour lui, l'obligea en 1544 de prendre son parti contre les François qui tenoient alors la Vil-

le de Sienne.

Centre Ville avoit auffi viete en Répubbique dans la dépendance de la Souveninnée de l'Empire : mais comme Chairde-Quant y avoit mis un Gouvenne Effagued qui multanion les habitants, ils résionné Gulevez & mis fisuals procedient de la France, mais ayant éet affigue m 155, par les rousque de l'Emporeur de du Dac de Florence, ils firent en enfin oblèges de le routhe à l'Emporeur, à condition qu'il leur laifetoni leur manque accorde de fût, parme donnée corre Ville de foe la rei fon fils l'Allippe de cité du depuis l'une de l'autre en 1558, au Duc de Florence à l'exception des places mariemes qu'il ettait.

Côme voyane ainfi si domination étende; ne voulur plus fe conneure des fingues frieres de Due i d'obient en 1456, o di Pape Pe V le tier de Grand-Due de Tofican comma d'un Eur blue & qui ne dépendour de personne. Maximilien Scond qui écuir solo Emperuer, y oppost formellement, précendant que l'element relevoir de l'Émpire, & que c'étori à lui à donner ces fores de tirres même il le fre citer par devant lui pour le voir défender de plus perende ces tirres. Côme y compessu & y proposi le rations après avoir proculét que cela ne fronte point pérjudic à la lièque de los Euris mais après la moré de Côme, cet Emperue confenir en 1179. François fon fils & fon fiscetties poir de ce tirre en confidération de ce qu'il écoir fon besuffère, e Due syrant éponds Jeanne d'Autrolie feur de Maximille. Or Princes loss toujours consérvé depuis & ont vécu en ntè-bonne intelligence avec les Empereurs.

Le Grand-Due Côme Second entra dans la Ligue Catholique qui étoit dans les intérêts des Empereurs, avec lefquels il s'allia encore davantage par son mariage avec Magedelaine d'Autriche fille de Charles Archidue d'Inspruck & sœur de l'Empereur Ferdinand Second.

Ferdinand II. successeur de Côme envoya aux Empereurs divers secours d'atgent pendant les troubles d'Allemagne; & le Prince Mathias son fiére y sur aussi porter les armes pour leur service, & se trouva en 1634- à la bataille de Nortlingue.

### XIV. Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Modène.

Es Ducs de Modéne tiennent le commentement de leur digniée des Empereurs souvaires en fair l'Empereur Fédéric III. qui dans le voyage qu'il fix en laid donne en s.g. 1. à Borfo Manquie d'Ethe le ville de Modéne te de Rèque qu'il de la comme del comme de la comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme de la comme del la comme de la comme del la comme del la comme del la comme

lieu qu'il n'y ésoir suparante que Vicaire du Saint Siége.

Algonie Premier un de fes facceffears ayant été dépossible de Rhége ét de Modéne par le Pape Léon X. pour avoir tenu le pari de Louis XII. entra en 1317, dans le pari de Charles-Quint, a quade Chemen VIII. de Alghonde étocient paperet au fispre de ces deux Duches que le Pape revendapont i în le half personnece en 1350. en favour de ce Duc, de de réduire même à l'ancienne fomme les ceus qu'il d'ovoir paper aux Papes à caulté de fon Duché de Ferrare.

Tom. II. Zz

Nous

Nous avons vu ci-devant que le Duc Hercule II. fils d'Alphonse se ligua en

1555, avec Henri Second contre le même Empereur,

Alphonse Second Duc de Ferrare fils d'Hercule II. n'ayant point d'Enfans demanda au Pape l'affurance de fa succession pour César d'Este son Cousin; mais comme Célar éroir fils d'un autre Alphonse qui ne passoit que pour fils naturel du Duc Alphonse Premier, le Pape Grégoire XIV. le refusa. Néanmoins les Empereurs Maximilien Second & Rodolphe lui accordérent cette grace à l'égard des Duchez de Modéne & de Rhége, de la Principanté de Carpi, & des autres biens qu'il tenoit dans la mouvance de l'Empire. Alphonse étant mort, César se mit en possession du Duché de Ferrare, & sit

uelque tems femblant de s'y vouloir maintenir : mais enfuite Clément VIII.

le menaca si bien qu'il s'accommoda avec lui & se retira à Modéne.

# XV. Article du Traité de Munster,

#### Pour les intérêts de François Duc de Modéne.

D'Epuis que les Princes de la Maison d'Este avoient été abandonnez par la Fran-ce dans l'affaire du Duché de Ferrare, & avoient au contraire éprouvé en cette rencontre les bienfaits des Empereurs, ils s'étoient-entiérement attachez à la Maifon d'Autriche: enforte que les Princes Borfo & Renald d'Est furent en Allemagne au service de l'Empereur, & donnérent d'illustres témoignages de leur valeur à la bataille de Nortlingue en 1634. Leur aîné le Duc François non feulement refusa en 1624, de se liguer avec le Roi Louis XIII. & les Ducs de Savoye & de Parme contre la Maifon d'Autriche, mais entra mênte en guerre contre le Duc de Parme son beau-frère qui avoit commis des hostilitez contre le Duché de Milan.

l'ai déja marqué ailleurs que l'Empereur Ferdinand III, pour reconnoître l'attachement que ces Princes avoient à fa Maison, nomma en 1641, au Cardinalat le

Prince Renald d'Est & le fit Protecteur de l'Empire à Rome.

Le Roi d'Espagne ne fut pas non plus d'abord moins reconnoissant envers ce Prince, auquel il donna Corregio: mais comme ce don fut dans la fuite la cause des différends que ce Prince eut avec le Roi d'Espagne, & la matiére d'un article de la Capitulation de l'Empereut d'à présent, je crois nécessaire de reprendre cer-

te affaire dès son origine,

Lorsque les Allemans descendirent en Italie en l'année 1619, pour faire la guerre au Duc de Mantouë, ils s'emparérent de Corregio qui est une petite Principauté enclavée dans le Duché de Modéne que les ancêtres du Prince Jean Siro avoient possédée pendant plus de sepr cetts ans. Quelques Officiers de l'Empereur accusant ce Prince d'avoir autrefois fait de la fausse monoye, lui firent donner assignation à compa-rostre dans un mois devant l'Empereur: fause d'avoir comparu à l'assignation, il sur condamné en deux cens mille écus d'amande & privé de l'administration de son Etat, avec faculté à Dom Mauritio son fils d'y rentrer en payant cette somme. Dom Mauritio n'étant pas en état de fournir une somme si considérable, l'Empereur vendit Corregio au Roi d'Espagne moyennant la même somme; & comme cet Etat étoir extrêmement à la bienséance du Duc de Modéne, le Roi d'Espagne le céda à ce Prince, qui s'en mit en possession, & même des biens allodiaux des Princes de Corregio.

Ce Duc avoit espéré que les Espagnols lui cédant cette Principauté tireroient aussi leur garnison de cette place: aussi voyant que nonobstant ses sollicitations ils n'en faisoient rien, & qu'ils empêchoient même que l'Empereur ne lui en donnât l'Investiture, il en conçut un tel chagrin qu'il se ligua en 1647, avec le Roi contre le

Roi

Roi d'Espagne par un Traité par lequel le Roi promettoit de faire en sorte que Corregio demeurât à ce Prince sans garnison Espagnole: ce Traité finissoir par une déclaration que le Duc ne prétendoit point préjudicire par ce Traité à ce qu'il étoit

obligé envers l'Empereur.

En confequence de ce Traité le Due de Mochen fit plufeurs courfes dans le Minnies, & alléges lanche fuivante le Ville de Crémone: l'Empreur ruova carrémement mauvais que le Due de Mochen qui étoit Valfal de l'Empire, cit commis de hoftlitze dans le Ducké de Milh qui ettu aurai fei de l'Empire. Ainti ce Duc craignant qu'on ne le voulier punir comme un Infracteur de la para pubbique, ce le mezre au linn de l'Empire, o'bein que le Roi flippille experificames par le dence le mezre au linn de l'Empire, o'bein que le Roi flippille experificames par le dentre de la comme de l'Empire, o'bein que le Roi flippille experificames par le derive conocie le sumes pour le ferrice de la Farance conort l'Epagne.

Les troubles qui survinrent peu après en Fance, empêchérent qu'on ne pûr secourir ce Duc comme il eur éré nécetslaire; ensorte qu'il fut obligé de faire sa pais avec les Espagnoss & de confentir qu'ils continuatsent de tenir garnison dans Correggio, & que Dom Mauritio jouir des biens allodiaux jusqu'à ce que l'Empereur

cut décidé à qui ils devoient apartenir.

Le Duc pour terminer cette contestation s'accommoda peu après avec Dom Mauritio.

# XVI. Article de la Capitulation de l'Empereur Léopold, Pour les intérêts d'Alphonse Duc de Modène.

Le Efogueole continuaux d'empéches l'Empereur de donner à ce Due l'Invefluine de l'Etar de Correggio, même syant formé une mercureipe pour lui imprendre la Ville de Berdilo, qui et fûr les limites du Céremonis, il far obligé de faire au mois de Fevrier 1 est, per noque et Due promit d'agir courre le Duché de Milan, déclarata néanmoins entence qu'in e précidate point que ce qu'il devoit à l'Empereur recit automa entenire par ce Traité. Le Roi promit de le défendre fi Empereur Roi Roi d'Efigage failoient quelque focé au prégiade de li Malion de de le Estas qu'il conferveur Correggio à ce Duc, & ne fouilirione point que par aucun Traité de pau les Efigageds culfient droit dy entir gamifion.

Le Dies réfaint donc déclaré pour la France, l'Empreur Freilmind III, qui n'avoitde mor, lofque les Efigundos voisories commis des hollières dans le Ducié de dése qui el aufil bien que celui de Milan un fiér de l'Empire, comme cant un fief de Dup par fes letters monitoriales d'agic comse le Milanois, comme cant un fief de Dup par fes letters monitoriales d'agic comse le Milanois, comme cant un fief de une autrée de dozar mille hommes pour le ranque à fon devoir se l'empôcher d'auxquer le-Milanois, résinite il donna au Duc de Mantone la qualité de Veitair de l'Em-

pire en Italie, pour agir avec cette armée contre celui de Modéne.

Eerdinand III. (eair mort poaspès, & le Roi de Hongris fon fils perfiliant dans les riminent de los pers gourse le Na Abjoné fils & funccións du Duc François, les Arbatildaeus Plinipetenniaires de France à l'Alfemblée de Francfort, y prefentar au mois de Mars 16 șt. le Memorie dour jui déjà parlé, char lesquel après un plant de ce que l'Empereur Ferdinand III. avoit aufi void le Traité de Munter, ils demandéreur que les Electurs obligadient par la Capitalation le fiture Empereur de appeller d'Itale les troupes Allemandes que le défour Empereur y avoit envoyées, clamailler les mandeneus se autres acts qui pourroitair avoir ce faire course le Duc de Moders, de de douner a ce Prince Hirvelinuxe de Corrego.

Le Roi de Hongrie répondit au mémoire des François par un autre dans Zz 2 lequel il préendit julifiere et que l'Empreur fon prin ét lui avoinn fâir, il. Trocher et qu'il avoient par ét di défendre un fir de l'Empreur contre un de Value de la même Empreur qui avoir mois le capitul de l'artiquer. Cependant il fin obligi par après de promotir de la Capitulino qui lui la profesio par les Elections, a après de promotir Empreure, que ni en qualité d'Empreur ni comme étunt de la Malion d'Authorité in revuevejent acuner troupes en la lite ni dus le Cercle de Bourgopte courte la Courônie de France ni ét allier, il étunt de la litte que le Duc de Modine avoir faire avec la France n'empéhente point qu'il ne lui donnie l'Iltreéthuire de Correggio, pourvu qu'il firisfir aux droits féodaux , & qu'il n'ext point d'autres oblitales.

Le Roi flipula encore peu après dans le Traité des Pyrénées que le Roi d'Efpagne n'envoyeroit plus de garnifin dans Correggio , & qu'il feroit des offices trés-prefians auprès de l'Empereur à ce qu'il lu accondié l'Invefliature de cer Eux ; comme l'avoient eu les précédens Princes de Correggio: ce qui fiut fair

peu après.

# XVII. Traitez avec les Ducs de Mantoue.

L A Ville de Martoue sprès avoir dépendu long-terms de l'Empire , cur dans la dus des és segments de la Maison de Gourague qui prietre le nom de Marquis, & aurequés Charles-Quint donna en 1530 e tipre de Dux en frevuer du Marquis Felérice. Cut Empereur procura l'année fairvante à ce nouveau Dux en mutige de Marquistre Bélologue héritiré de Marquist du Mondrera, quil consérva encore en 1537. à Friédric nonoblant les oppositions du Dux de Savoye qui y précenduce doit ; ainfi que je Erphisperia alleurs: ainsi depuis es termi-la ce Dux faivirent coojours le parti de l'Empereur qui eur foin de leurs inséries dans le Traité de Crept.

L'Emperour Mathias protéga en 1612. Le les aunées favirantes le Dux de Mantour Fenliand courte e Dux de Savoye , 8 même courte le Espangol qui vouloient qu'il envojté à Mala fa petie niéee, se que ce t Empereur lui définité de faire. Il commit en 1612, le Finne de Calliglione pour accommoder cet difficends dont il fe préendoir feal Juge, à custe qu'ils consieraoient le Montfraire qui etla nie fiel Élempier i a dajouge par diven Devera à Fendiana Dux de Marroux le trategie de la Princide Massie fa juge Somersia, que le Dux de Marroux qui la piercadure. Le considerat de la Calling Somersia, que le Dux de Marqui la piercadure. Le considerat de la Calling Somersia, que le Dux de Marqui la piercadure de la cetta qu'il desirent révolrez contre las, à quoi à avoir une extrince avarifora enfin il rouvar extremement massavia qu'on els régié tous ces différends par le Traité d'Aff. fins le considier.

# XVIII. Négociation entre Ferdinand Second & Charles de Gonzague,

# Pour le sequestre des Duchez de Mantoue & de Montferrat, 1628.

L'Empereux Ferdinand II. s'étoit allié avec les Dues de Mantoue époulant en fecondes nôces Eléonor fœur des Dues François, Ferdinand, & Vincent: cependant jamais Empereux n'a cause tant de défolation à la Ville & à la Maison de

# TRAITEZ DE PAIX, &c. 365

de Mantoue que cet Empereur lui en a caulé pour un point d'hon-

J'ài diga marqué opérancre que Charles de Gouzague Dox do Nevers für le plus proche héritier de ces trois demises Dox 3; de ut divers concurrent qui lui députoient les Duchez de Mantoue de de Mondéraza; entr'aures le Dox de Savoye lui difiguetois le Mondéraza fau vouler's ent entrè au jugement de Charles-Quirit, à le Dox de Gualfalle objediois à ce Dox qu'il avoit porte l'aures contre l'Empereur , quoiqu'il eit au contraire été blaif à fon fervice en Hongrie.

Dès que Charles de Contague fut artiré à Mantones, il envoya Er-éque de certe ville Ambaldouer à Vienne avec un leutre par laquelle reconnolifient l'Empereur pour fon fouverain Seigneur, il le priot de le recevoir fous fa procession, et de le fouverain des helitures qu'il avoir exques pour fon ferrice en Hongrie. L'Empereur au leur de la accoulte l'investigate pour fon ferrice en Hongrie. L'Empereur au leur de la accoulte l'investigate de la coption de la composition de la co

Les permiéres propositions que l'Empreura fir faire au Duc de Mantonoir fin qu'il cétile Reggloù au Duc de Guallelle pour fes précincions; moyennant quoi on lui donnerost l'Intrélluture du Duché de Mantonoir, &c qu'il mit le Duché de Mondiernet tente hansis au Gommillite Impérial, & fe rapporair à l'Empserure de cegali en ordonneroit. Il se consenta depuis que fon Commillite intendi. Cazal en fion non, que le Roi d'Effagne & le Duc de Servoye infilien parallement au nom de l'Empereur ce qu'ils occupiont dans le Mondiernet ; illoupernant que il officir de laiffer le Duc Charle dats la polificilie paiglie de Duché de Mantonie. Le Duc offirt de diépoier ces places entre les mains du Commillitée de l'Empereur, homan Mantonie & Cazal, mais l'Empereur ne voulut rien relicher de fi demifére proposition, nième après que le Duc de Rebel fils ainé de Duc de Mantonie fe Int entela y Venne pour ticher de le Réché, il infilit toujour à vouloir tenir Cazal, & pouvoir dispoier des deur Duches en maitre de pres commans, en non comme glus

#### XIX. Articles du Traité de Ratisbonne entre Ferdinand Second & Louis XIII.

#### Pour les intérêts de Charles Premier Duc de Mantouë. 1630.

D'Endant toutes ces négociations le Roi Louis XIII. ayant pris la Rochelle dont de fiégé Pavoit empéché de é déchart pour la Doc de Manuoit, pur le chemn d'Itale, ex apant foce le padigue 6 stare, ai régla le affaire de cere fixeré font comme il page à propos per un Traite qu'il paffs en cere Ville avec le Dou on fru projet d'un Traité cul paffs en cere Ville avec le Dou on fru projet d'un Traité e Lipus courte cett qui voudoisser trouble le Dou de Manuole duns les Esta de cette fuceréfice ), de dans loquel ce Duc entra avec le Roit de la Venifie de

L'Empereur fut extrêmement choqué que s'agiffant de deux Duchez qui relevoient inmiédiatement de l'Empire, le Roieur ainfréglé les chofes defon autorité fans leconfaiter, de même fans thipuler qu'on lui deunaderoit l'approbation de ce qui y étoit porté ainfi, comme il étoit lors dans le plus haut dégré de puisfance où les Empereurs euffent été depuis

long sens, il réfolte de vanger en mépsis qu'on avoit fait de fa dignité. Il réfolté derevoye une armière en Italie pour tréduise le Duc de Mannoce, aquest la réfolté encore de donner l'Invefluture nonoblitate les inflances que le Roi fi faire pour ce fijer à Vienne, voulaire au moiss pout fon honour que fon Commillaire partir être maître de la Candelle de de Châreau de Caral. Le Duc de Mannoce qui fe foit can fécund en Enques de de Venitions aparte réfulé de lut donner ceux fairfaction , l'armée de l'Emprone entre la laber en 1619, par le cacque Monnoce en 1620, de file rouline affilte le Edippend su a fifeg de de l'appende de le Edippende su fifeg de

Le Roi Louis XIII. empecha que la Impériaux & la Eñquenda ne fe emdifirm mitres de certe demirée Place; e pecadenar il envoya à la Diere de Ratindonne fea Plénipotentiaires qui y concluterat le 13. Odobbe 16 50. un Trairé que j'ai expluyer ci-devant fort amplement, se par lequel on convirte de donner au Duc de Savoye du-bun riille écus de rente en fonda de terre dans le Montferat, & au Duc de Cantille quelques rerres jufqu'il a concurrence de far mille fecus de rente. L'Empereur promu que pourvu que le Duc Claries demandair grace en des terrens founis, e qu'il fin fectorie par des précis finates par écrit de la part di Pape & de Roi en gravit course tous cour qui Intraspersonen: Et que fast touspe forriorient ad Mangravit course tous cour qui Intraspersonen: Et que fast touspe forriorient ad Mantonum & du Montferat darie la terrens portez par ce Trairé, dont je ne drai rien ici davanage; parce que j'en ai puté sufficientment ailleurs parmi les Trairez entre les Empereurs de la Rois de France.

XX. Article du Traité de Munster entre Ferdinand III. & Louis XIV.

Pour les intérêts de Charles Second Duc de Mantoue. 1648.

LE Roi. Louis. XIII. n'ayant point voulu zaifier le Traité de Raithonne pour fuivante, par lequel afin de conferver l'agencel ai Roi, on donns au Duc de Savoye une grande partie du Montferrat qu'on obliga a le Duc de Mantoue de lait worder; de pour lequelle ce Roi r'obliga depuis de donner au Duc de Mantoue de lait vendre; de pour lequelle ce Roi r'obliga depuis de donner au Duc de Mantoue quatre cess

quatre-vingts quatorze mille écus à la décharge du Duc de Savoye.

Quoique le Duc de Mantouse demourit toujourn araché aux instréte de la France, & qu'il acquisée, à ce Trainé, il n'en écrit pas for contror : aprèle în mor ceux qui condutionent les afiniter de Chatles Second fon penti-fils & fon fuceeffeur, senfirm bien vodu qu'on ciu annulle le Trainé de Queraque. La Pirnociffe Marie mére de ce jeune Prince, fit méme en 1647, un Traité avec le Marquis de Legamez Gouerenar de Milan, par lequel de promotorite de quirte le parir de la France, de prendre clui de la Maision d'Aurothe, de ne faire aucun Traité avec aucun aurre Prince que du confinement de l'Empereir de du Rod d'Eligapper écològique entràque du confinement de l'Empereir de de Rod d'Eligapper écològique entràtre faire l'acquise de l'acquise de l'acquise de la confinement de l'Empereir ayant que la Princeffe mit en l'ent de l'effectuer. Cette négociation de la Princeffe Marie ayant été.

Le Roi voulant se conserver par le Traisé de Munster dans la positétion de Pignaroi, avois instêré de faire maintenile 10 uch et Savoye dans la position des terres qui lui avoient été données par le Traisé de Queraque; austi il obtint par le Traisé de Munster que le Traisé de Queraque, foi tocamine experiment hormit dannel Particle concernant Pignerol que le Roi Louis XIII. avoit acquis par un vitre particuler.

# TRAITEZ DE PAIX, &c.

culier. Misi d'aurre pars pour indemnifir le Duc de Mantone de la diffaction de cette partie du Montfrant qui avoit été attriboér au Duc de Savoye, fa Majelét échibiges de lui payer les quant-cens quant-vings quantors mille écus qui la avoient été promis par le Duc de Savoye; il obtait encore en fa favour que l'Emperur de factorist que les Chiceaux de Reggiolo de de Luzzars adontes compts dans l'Indicate une du Duc de Mantones, ét que le Duc de Gastalle froit tens de les remers de Duc de Compt de l'emperur de la Duc de Mantones, ét que le Duc de Gastalle froit tens de les remers de Duc de Gastalle froit tens de les remers de Duc de Gastalle froit tens de les remers de Duc de Gastalle froit tens de les remes qu'il préemdoir, & pour léfagués il pourroit plaider conne ce Duc par devant l'Empereur.

# XXI. Article de la Capitulation de l'Empereur Léopold,

# Pour le même sujet. 1658.

C'Harle II. Due de Mantoue épouls en 1649, lifedile Claire fille de Léopold Auchighe Claffordet, & donne ne 1641, n. faure l'honce en amurage à l'Empereur Ferdinand III. Ces alliances li énoiess swer la Maisõe d'Aurulle, & Purois que e Due avoit de entreute dans la plane de libre position de Cesal, le désachient entièmente du parti de la France; il bien qu'en 1631, il classif les François de Caal par le focusor de l'fingendo qui la tionniernet dans la faite le denien nécessiries pour pyers li gentión de cente Parez mais néumons fous le non de dox. Impôquol fous les sulfigies de ce Due c'emparient encore en la tuelne antace de l'Atin dans le Montiernet, qui avoit ésé nommément abandonné su Duc de Savoye par le Traisé de Queragos.

Le Duc de Modéne ayant en l'année 1656, pris le patri de la France, nous venons de voir dans ce même Chapitre que l'Empereur envoya contre lui une armée considérable, & qu'il donna au Duc de Mantoue la qualité de Vicaire de l'Empire en Italie, pour obliger le Duc de Modéne de ne plus commettre d'hostilitez contre le Milanois. J'ai marqué ci-devant les plaintes que le Roi & le Duc de Savoye firent faire à Francfort du tort qu'on faifoit au Duc de Savoye de donner à un autre à son préjudice la qualité de Vicaire perpétuel de l'Empire en Italie; & ce que les Electeurs inférérent sur ce sujet dans la Capitulation : ainsi je ne le répéterai point, ajoutant feulement que les Députez du Duc de Mantoue firent le 28. Juillet une pro-teflation folemnelle dans laquelle ils prétendirent qu'à l'égard de la qualité de Vicaire perpétuel de l'Empire, il paroifloit par d'anciennes Patentes & Inveltitures accordées aux Marquis de Montferrat & aux Ducs de Mantoue, & par plusieurs Historiens, que les Empereurs avoient fouvent donné à ces Princes cette qualité. Ils foutinrent qu'encore que cette qualité cût aussi été donnée quelquesois aux Ducs de Savoye, cela n'avoit pas pu empêcher l'Empereur de la donner aussi au Duc de Mantoue, n'étant pas défendu aux Empereurs d'avoir plufieurs Vicaires perpétuels, ainfi qu'il avoit été pratiqué lorsqu'ils avoient encore donné cette qualité aux Ducs de Milan dans le siécle passé : & pour ce qui étoit de la confirmation du Traité de Querasque ils soutenoient qu'elle ne pouvoit être faite suivant le Traité de Munster ni même suivant celui de Querasque, le Duc de Savoye n'ayant point encore déposé les quatre cens quatte-vingts quatorze mille écus qu'il étoit tenu par ce Traité de dépoler, avant que de pouvoir entrer en possession des Etats qui lui étoient cédez par ce Traité. Ainsi ils demandoient par cet acte que ce qu'il y avoit dans la Capitulation au préjudice de leur Maître fut révoqué, & que toute l'affaire fut renvoyée au Confeil Aulique pour y être jugée suivant les termes du Droit & de la Justice : sinon ils protestoient de se pourvoit dans un tems plus favorable contre tout ce qui y étoit porté.

CHA-

#### HAPIT R E.

#### Traitez entre les Empereurs & les Princes de Transylvanie.

A Transylvanie étoit originairement aussi bien que la Moldavie, la Valachie, la Mysie, la Dalmatie, & l'Esclavonie, une Province dépendante du Royaume de Hongrie, dans laquelle les Rois de Hongrie établissoient un Palatin ou Vaivode qui relevoit d'eux. Dans le siécle passé, Louïs Roi de Hongrie ayant été tué à la bataille de Mohatz en l'année 1526. Jean Zapoli Vaivode de Transylvanie lui fut élu pour fuccesseur par la Noblesse de ce Royaume: ce nouveau Roi se voyant hors d'état de réfister seul à Ferdinand I. qui s'étoit emparé d'une partie de la Hongrie, & qui prétendoit encore le reste du chef de la Reine Anne sa femme sœur du Roi Louis, appella à fon fecours le Grand-Seigneur Soliman Premier qui le maintint dans ce Royaume contre toutes les forces de Ferdinand: mais enfuite le Roi Jean étant mort, Soliman se saisit de Bude, & envoya sa veuve & son fils Jean-Sigismond en Transylvanie, où les Peuples leur jurerent serment de fidélité du consentement du Tute.

Dans la fuite le Roi Ferdinand obligea la mére de Jean-Sigismond de confentir pendant sa minorité à un Traité par lequel ce jeune Prince devoit céder la Transylvanie à Ferdinand , moyennant les Duchez de Ratibor & d'Oppelen en Silefie & quelques autres avantages : les Seigneurs de Transylvanie firent serment à Ferdinand en consequence de ce Traité; mais depuis cette Princesse se repentant d'avoir ainsi abandonné les intérêts de son fils, se mit encore en 1551. fous la protection de Soliman, & obligea Ferdinand de faire avec elle un autre Traité par lequel on convint que Jean-Sigimond épouseroit Jeanne fille du Roi Ferdinand, & possicateroit en souveraineté tant lui que ses descen-dans après lui la Transilvanie, le Comté d'Abanviwar, Mucan, Huszth, Maromaruss, & une partie du revenu des terres de Pereczas & d'Ugogh. Le Traité fut exécuté; en forte néanmoins que Jean-Sigismond continua toute fa vie de prendre la qualité de Roi de Hongrie, d'Esclavonie, de Croatie, & de Stirie : il eut encore diverses guerres contre les Empereurs Ferdinand Second & Maximilien Second, avec lesquels il fit divers Traitez, par lesquels ils lui cédérent encore quelques places.

Ce Prince étant mort sans enfans en 1570. les Etats du Païs élurent en sa place Etienne Battori qui reconnut le Ture, & eut pour successeur Christo-phle Battori son frére & pete de Sigismond Battori qui sut élu Prince en 1581, ce Prince se ligua avec l'Empereur contre le Turc, épousa une fille de Charles Archiduc de Gratz, & emporta de très-grandes victoires sur les In-

fidéles.

#### I. Traité de Prague entre Rodolphe Second & Sigismond Battori,

### Pour la cession de la Transylvanie. 1597.

Olgimono Barroi n'éant pas capable d'avoir des trafats pafis en 1597, un Trais-0 é à Prange ave l'Emperur Rosolphe Scoota, par lequel à lui céde fa Etats moyenanat les Principaises de Rairbor & d'Oppdem en Salérie que l'Empereur la promit, pour en jouir fa vie duants avec une penfon de cinquatre millé écus. En conféquence de ce Traité l'Empereur établit George Balla Gouverneur de Transfévanie.

#### II. Traité de paix de Vienne entre Rodolphe Second & Etienne Botzkai. 1606.

Les Transfervains ne furent point contens du Traité de Prague qui les réduifoit ou la domination de l'Empereur , & rendoit leur Pais le Théate de la guarre poisque le Ture n'avoit gande d'aponuer ce Traité. A faint comme d'ailleurs George Balta traitoit extrémement mal les labitants , & ne payote point se Soldats qui commercionit à caulé de cela beaucoup d'infolleres dans le Pais , Etienne Boztkai un des Grands du Pais s'empara de la Principauté par l'appui du Grand-Seiguou.

Cet Usurpateur qui étoit Protestant, prenant pour prétexte que les Eccléssastiques & les Jésuites troubloient les Hongrois dans la liberté de leur Religion, entra en guerre contre l'Empereur , artira beaucoup d'Hongrois dans son parti , & fit de ' grands ravages en Moravie. Basta ayant fait exhorter Botzkai de s'accommoder avec l'Empereur, ce Prince déclara en 1605, y vouloir bien consentir, pourvû qu'il demeurat paifible possesseur de la Principauté de Transylvanie; qu'il sût élu Lieutenant dans toute la Hongrie; que tous les Walons & François fusient chassez de Hongrie; que les Hongrois fusient conservez dans leurs priviléges; que la liberté de la Religion que les Fonggios film comeste com une privatego; que a mante ou a reagona. Proceditante n'y in point empéchée; que ceux qui déoint caude des troubles, ail fuiléen mis entre les mains pour en faire une punition exemplaire; que l'Empereur de trouvièr en perfonne à Presbourg à l'affemble des Eurs, & que les Allemans le timilient dans leurs garnifons fairs aller en parti. Bafta ayant rejercé ces propositions , la guerre continua: Botzkai s'empara encore de plutieurs places en Hongrie; il pouf-La les choles si loin qu'il obligea l'Archiduc Mathias de lui faire encore proposer la paix au nom de l'Empereur : Botzkai s'y montra encore disposé, & outre les conditions que je viens de remarquer, il demanda aussi qu'il n'entrât aucun Evêque dans le Sénat de Hongrie, que le Chancelier; qu'aucun ne fût nommé aux Evêchez de Hongrie s'il n'étoit noble & Hongrois. On fut long-tems fans pouvoir convenir des conditions du Traité; mais enfin Botzkai ayant fait agréer au Grand-Seigneur qu'il fit la paix avec l'Empereur, il envoya à Vienne des Députez qui conclutent le 14. Septembre 1606, un Traité de paix avec l'Empereur. Par ce Traité on convint ciu'il y auroit liberté de conscience par toute la Hongrie; mais qu'il ne s'y seroit d'exercice que de la Catholique Romaine, de celle d'Augsbourg & de la Réformée :

Que l'Archidue Mathias feroit Lieutenant Général en Hongrie. Que Botzkai feroit confirmé Prince de Tranfilvanie, Comtre des Sicules, & Palatin de la haute Hongrie; auxquelles Principauté & Contrez fes enfans milles lui fuccéderoient, à faute

Tom. II.

desquels

dedguds le tout retormeroit à l'Empereur : Qu'il levenir le Palain de Hongrie, le Tréciarie gialeil, & tous les Recevenss froitest dus pet le Estas de Hongrie; Que una ce tendeut des Bénéfices en Hongrie ; Ils n'était du Bris. Il y cur recove quéques articles articus au qu'ils pourraitest recoveir de lasse Péris de Méta-Con moit déband envoys à l'Empereur un projet de Traisé, dans lequel à cha de partie de la dévolution de la Transférante à l'Empereur au défant de enfant mille de Bonckai; mais l'Empereur ayant réside de signer ce Traisé, cer article, il y fait inféré. Le Traise siné réformé fur aprouvé par le Grand-Viffe Amaria.

Ce Traite de Paix fut ligné par les plus grands Seigneurs de Bohéme, de Hongrie, d'Auriche, & des autres Provinces voilines; & confirmé par le Traité de tréve fuit peu après à Simatorock entre l'Empreure de le Grand-Seigneur, dans lequel en mit exprediément que l'Empereur tiendroit ce qu'il avoit promis à Botzkai.

### III. Traité entre Mathias Roi de Hongrie & Sigismond Ragotzki,

### Pour confirmer le précédent Traité. 1608.

BOrkai mourts peu apràs et Tairis', après suois enhoné les Transflystain doblesbre la pair qu'il venois de faire avec l'Emperure, & de lui être fidèles. Copondant les Écate de Transflyanie s'estan affembler à Clausfembourg au mois de Fevrier 16-7, y élement pour Prince Ségimond Augonàis: néamonis in euroyèmen affuer Archabe. Mahins Leuraman Gistral de l'Empereure m Hongris, que cere élebion n'empéchenie point qu'ils ne recomsulfent soijoun l'Empereur pour leur Souveain Prince.

L'Empereur ayant été obligé en 1608, de remettre le Royaume de Hongrie à son fiere Mathias, ce nouveau Roi pour ne se point expoir à de nouvelles guerres pendant que se différends domethiques n'étoient pas entore bien apailez, fit peu après un Traité avec Ragonki pour établir la paix entr'oux.

Par ce Traité Mathias confirma le Traité de Vienne, & y ajouta l'expulsion des Jésuires hors de la Hongrie: d'autre part Ragotski promit de rendre à Mathias hommage de la Principauté, ainsi qu'il fix incontinent après la conclusion de ce Traité.

# IV. Traité entre l'Empereur Mathias & Gabriel Battori,

# Pour les intérêts des Villes Saxones de Transylvanie. 1613.

Plu aprè, ce Trairé, Gabriel Battori hémiter des précédens Princes, & qui s'étoit manifé fous la protection du Grand-Seigneur Achmet, s'étant mis en étre de vouloir remere dans la brincapusat de Transphraire, Rappostai qui préféroit la vie privée à la dignité de Prince, lai céda volonneme cette Principusat le « fa étant de terres. Maintain périendant que cer brincipusat le site dévoite par la mort de Borchai fins enfant mailse en vertu du Tataif de Vinnee, & que Rapposit ien avoit pui dispoir à fou prépaide, emorya me 1 € 1.2. Negroui andendadur d'Confination ple pour demandes noullement pur celui de Situatrochi, musi le Grand Vife fouriest. Negroui que l'arriche concernant à dévolution de l'artichyman è l'Empereur aprè la mort de Borckai avoit été figné fins ordre par le Balla Amuara, & il ne vouloir re connoître.

connoître pour le véritable Traisé que le projet qu'on en avoir d'abord envoyé à l'Emperura & qu'il avoir tréfié de igner. Negrous pitfisa par les originaur de Trainté fair avec Bordais & avec le Balls Amustra, que le Traisle protreit en rancté, ét que le Chancelle du Grand-Seignaur en avoir envoyé une copie à l'Emperura , où er entré étoir compart. Cependant e l'uran ne démondreur point de leur prémition, ne voulant point que l'Empereur fait maître de la Transfivante; & Gabriel Basson en demonar politique puiblée.

II y a en Transfrusate trois forms de Peoples, les Sicules qui défenneut de quoite de Huns de Liamé d'Antalia qui 'articièrent en ce Ruis, les Sauson qui y ont été ment par Charlemagne, & y our fapt Villes dont les principales font Hermenflat, Cronflat, Caldambouge, & Albe-Julqui qui el la réfidence de Pinnet de Transfrusaie, & les Hongpois qui s'elliment plus nobles que les autres. Comme les Saons éram originater d'Allemagne avoiten beaucon d'autachemen pour l'Empreure, Gabriel Bannoi les malurisoite extrêmement: mus ayant en 1613, envoyé des Ambalfudent Bannoi les malurisoite extrêmement: mus ayant en 1613, envoyé des Ambalfudent J'Empoeure pour faire allieux evec lui, fins le voolurie réannoissis reconnéere pour fon Souverain , les Ministres de l'Empereur conclurent avec ces Ambalfudeur un Tauisé en Fourué de ce Villes.

Par er Traité en Ambalideurs convinents que Battori recevorie de Garufine Impériales dans fe places, i la Traifyavaie étos arragée par le Grand-Seigneur: Qu'il réabiliorie dans leurs maitons les Sattors qui avoient éré chaffes: Qu'il traitetor favon-blement toutes les Villes Sattores à parcioliférement Hermenflat: & Conflat: Et que l'Empereur envoyeroit deux Commifiaires en Transfylvanie pour l'exécution de cette résoculiation des Villes Sattores avec Battori.

#### V. Traité de Tirnaw entre Mathias & Bethlem Gabor,

# Pour alliance. 1615.

Abriel Battoti syant été affaffiné, Behlem Gabor qui svoit beaucoup contribué à cette mort, le faifit det Euss du défaint; & pour éviter l'indignation du Grand-Seigneur & de l'Empereur, al mit Lipo de quedques autre bonnes place entre les mains du premier, & fit en 1615. un Traisé d'alliance à Tirnaw avec l'Empereur Mathias.

Per ce Taité Behlem Gabor de les Easts de Transfiyanie s'oblighent de n'attenre autones choles course et Empereux de s'Succellum, ni course les Rois Royaume de Hongtie, la Máison d'Auriche, de les Royaumes de Provinces alliées de Empereur : a contaite dis pomiente d'affishe de souse leurs froste Elempereur de fes Succellum au Royaume de Hongrie contre tous leurs tennemis excepté contre le Ture.

#### VI. Traité entre Ferdinand Second & Bethlem Gabor,

# Pour le même sujet. 1619.

MAthias étant mort Bethlem Gabor & les Etats de Transsssier renouvellérent Pannée 1619, par lesquelles Bethlem Gabor en foi de Princo & les Etats Patentes de Pannée 1619, par lesquelles Bethlem Gabor en foi de Princo & les Etats de Transsse vanie par leur foi Chirétenne promitent d'observer les articles du Traisé de 1615.

A22 1

VIL Traité

# VII. Traité de Presbourg entre les mêmes,

#### Pour une Tréve. 1620.

Détaime Gabor voyant l'Empereur Ferdinand Second embarafie pei a révoire des Bohémines qui avoirent du poor leur Roit révôrier. V. Enchau Palatin, crut que cette occifion lui étoit favorable poor cuvahir le Royaume de Hoogeis, Anfin ayant fiai fallance serce le Palatin e le Bohémines, se sume dans los mentales plusieurs Hoogeis refebies, el entra cu 1619.2 in mais armée dans la Hongeis, de l'entre de l'e

Cependant pluficam Seigneus Hongrois des deux partis voulant taker de renneue le calme dans las paries, doniente commifica de plan povoré de l'Empereue Fedrturd & de Bethlem Gabor de traiter de la paix à Persbourg, où ils falfemblerents de en attendant qu'ils convinifient des articles de la paix, ils y condenneux an mois de Mars 1620. un Traité de trêve pour judqu'à Sc. Michel de la même année entre l'Empereur Ferdamand & les Estas de Hongre qui le reconnoillisent encore due part, & Bethlem Gabor & les Estas de Hongre qu'il le vivoient reconne pour leur, de Bethlem Gabor & les Estas de Hongre qu'il vivoient reconne pour leur, de Bethlem Gabor & les Estas de Hongre qu'il vivoient reconne pour leur, de Bethlem Calment de l'action de

Prince de l'autre.

Par ce Traité ils convintent que la Pologne feroit comprife dans cette Tréve, comme aufili la Boléme de les Provinces incorporée, si elle le vouloient: Que pendant la tréve, chacun gouverneroit ce dont il étoit en possession. Que l'Empereur convoqueroit à Neuhausil Justensble des Eaux de Honggie avec l'Empereur, pour abréger tous les gries dont on le plaignoit, & que cependant le commerce feroit le abréger tous les gries dont on le plaignoit, & que cependant le commerce feroit le manifer de la commerce de l'acceptant le commerce feroit le de l'acceptant le de l'accept

bre de part & d'autre.

L'affemblée des Estes de Hongris fur temat fuivant ce Traité à Nouhandel au méis de Julket fuivant, mais nonoblants fropositions de Catoloiques Hongrois & les offires que les Ambulisfeurs de France qui écotert afort à Vienne envoyérent faire de moyenne aux autres Hongrois-leur puis seve l'Empreurs, Berdien Cabote fui réduct des des cettes affemblée qu'on confirmerent la confidération faire avec Frédéric dats de la comment de la confidération faire avec Frédéric dats profitions de paux. Il 6 fi même die Revolucit sain d'és qua le utive fit expirée, il commença les holditure, & affiéges la Ville de Haimbourg finsée fut le chemin de Predonci à Vienne.

#### VIII. Traité de paix de Niclasbourg entre les mêmes, 1622.

Ai marqué dans le a. Livre Chaptire 18. North. 1. que le Roi ayant envoyé ne Allemagne le Duc d'Angadienne, le Contre de Bethune de 18-ce de l'enteme de 18-ce de l'enteme de 18-ce de l'enteme de 18-ce de 18-ce en qualité de 18 abhalladeux Estracordinaires pour appaire les troubles d'Allemagne, la firemt trouver Bethune Chabo, qu'ait ne purare d'àtord faire chapt à traiter la pair que conjoinement avec les Bohntiens; nous avons dit aufil qu'apper la vidicire de Prague, l'Empereure fix quelque rean faire volubre traiter per Prince, que contrne un fisjer qui navoit point d'autre parti à prendre que de venir demander pusolo à fon Souverain.

Enfin ils les firent réfoudre l'un & l'autre de faire plusieurs petites tréves confécutives, & d'envoyer au mois de Janvier 1621, des Commissaire à Haimbourg

que l'Empereur avoic repris, pour y unieur de la paix par la médiation du Rol. Ce Ministra François firent réfoude Reithem Gabos e tremocer au tire de Roi de Hongie; & à consémir que la biens d'Egilé occuper par les Trouclans fuifine resistant de la consémir que la biens d'Egilé occuper par les Trouclans fuites de l'Ampère, de la donner cent mult florin par au, & de la parmeure de utre Prince de Hongie; de las donner cent mult florin par au, & de la lapreurer de utre conce Calloné et, deupleus autres ploces pour fai faired, & que l'Empereur multon nià à tous les alliez de quidques revoinces qu'ils fuffent, & les remit dans leun basen dans leun dispute; l'Empereur ny voolute poist confente, & la conférence fair compus. La guerre étant sinfi fuir le point de recommenzer, Bethlem Gabos en mora la Guerrence de Hongie et Gallow é où il de reurs a parie quoi les Hongios rendients à l'Empereur Presbourg & plusieurs autres places, déguelle Bethlem Gabos en melle de longie et d'active coi à l'e reurs a parie quoi les ellongois rendients à l'Empereur Presbourg & plusieurs autres places, déguelle Bethlem Gabos en de longie et d'active coi à le reconstitus sind avec disfiune Gabos en même de l'empire d'a purite. La genere continus sind avec disfiune Gabos en de l'empire d'a purite. La genere continus sind avec disfiune de la comment de deux l'empire et a l'empire de l'

Par es Traité on convint qu'il y aurois une abolition générale de rous ce qui técn fair pendanc est roubles à Que Beelhem Gabor renomers us uitre de "Roi de Hongrie & rendoré dats die, buir jours la Coursone Royale de Hongrie, & touser le places qu'il y restore encore, excepte Cafórie & étre aures Balliuges qu'il retindurit à vie durant : Que l'Empereur lui donneroir la qualité de Prince de l'Empire de le Prince du Empire d'Oppelen de Rambor, & les Chaitaux & Terres de Montaux, Tockai, Zamus & Effech dont il jouisoir par engogement judic 2 et qu'on lui etip pei une forme qu'on lui promit: Que l'Empereur lui donneroir tots les aux cirquants mille florins pour le puyement des granifons de ces places qui fessionne frente partie per de l'empire de l'empire

letti de nouveaux oiens millienoies.

# IX. Traité de paix de Vienne entre les mêmes. 1624.

Défidire éant plour de Însteure faccié des arms de l'Empereur qui avoit de l'Empereur qui avoit de l'Empereur pais voit con se Estus, se évêtui rendu maire sholid dans l'Empire, prit pour présante que l'Empereur n'avoit pas accompli les condisions pout etére par le Traité de Nichalbourg uns ai Étignel de l'argeur que de aurent chofes quilui avoient de promifse. Il renouvella la guerre en 1431, dans l'éférante de le résultate le Roquieur de Hongies par le moyen d'une grand nesfort de trousqu'il avoit obtemiés du Grand Seigneur il entra donc en Hongrie, puir plusfeurs places, & fit de grands rausque anne dans de Noque places, de fit de grands rausque anne dans de Noque que de l'anne de l'empereur la mess donc en Hongrie, puir plusfeurs places, de fit de grands rausque anne dans la Mocavie.

Le Grand-Seigneur ayant rapellé ses troupes, Bethlem sémoigna vouloir bien entendre à la paix, pour que l'Emperur ini cédit la Hongrie depuis les Villes des Montagnes judques à la Transflyamie, qu'il le rembourfié des finsi de la giurre, de qu'il le créat Palatin ou Viceroi de Hongrie. L'Empereur ayant rejent est conditions, ce Prince envoya à Vicence des Deputer qu'y concluent un Traité de pair

le 8. Mai 1624.

la Maison de Hamononi feviente aufil rendur à les léxitiens, de la rerres qu'on avoir peties fur André Dout de Sigimond Forgrarit de tout et qu'on devoir endre par le Traité de Nichatourge, Que Bealtonies pouvoires de la Cartine de St. Empire, Settiens de la Cartine de La Cartine, de Boura de La Cartine, de Cartine de La Cartine, de La Cartine,

#### X. Traité entre les mêmes,

#### Pour une Tréve de fix mois. 1626.

Délaim Gabor éant mal faithit de ce que l'Empereur ne lui psynit pas cinquame milé éou qu'il prémotion lui ére du siuvant le Traité és Niclabourg, ouure cela étant follicife par les Ennemis de la Maifon d'Aurriche, é de Dannemarc de les Esus Généraux, de ayant obrem de Rois d'Angierre. Le de Dannemarc de les Esus Généraux, de ayant obrem de Grand-Segment Amus permifion de lui faire la guerre de affuntace de focurou, il entra è main asrimé dans la Hongris, la Mooavie de la ballé Autriche, de l'empara de divesfes places il alfièges Godding en Moovie, dont le fiégé deux judquax au vovembre 16.16. asquel jour on conclus une cellation d'armes par la médiazion du Palann de Hongris norme Santilis Turfou.

Par ce Traisé on convine entréaures choés, que toutes bolilisez ceffectient pende fin mois (200 nn e poutrie pendant cette utive rempure de par ni d'autre d'aucunt place de défenié: Que les Hongrois, les Tures, & les Allemands feniese suil Compris en certe reive; Que fl'Empreure voolde faire la pais avec le Grand-Segmeur, il le fervioire de la médiation du Prince Benblem étre pour les compresses de la médiation du Prince Benblem étre pour tentre de position des places qu'il perfet de la figuration de ne de la figuration de ce l'arté : Edin qu'il y aurori de paire de d'autre une ensiére libere de commerce. Ce Traisé ne fet point excerts, il cauté de grande trayes que le Tures qui

Ce Traité ne fut point exécuté, à cause des grands ravages que les Turcs qui étoient venus au secours de Bethlem Gabor, firent en se retizant: ce qui sit recommencer les holblitez.

#### XI. Traité de paix de Presbourg entre les mêmes. 1626.

I E Duc de Weymar & le Come de Mansfed ayane joine l'amée de Behlem Gabor, il gagua une batulle conne le Impériaux richamoine voyane que les Alèmans & les Titus de retroient, & que fer aller ne lai donnoint pai le focus d'homme & d'argent qu'ils lui avoient pouris, il ent pau que la Petre le déavouist, & qu'il ne demonist feul espofé à voure la que la Petre le disAinfi il envoya à Vienne un Député faire ses soumissions à l'Empereur, & lui témoigner la passion qu'il avoir de terminer la guerre par une jaixx les Commissières de l'Empereur s'écant peu après affembles avec ceux de ce Prince, il sconclurent un Traité de Paix à Presbourg à la fin du mois de Decembre 1646.

En conféquence de ce Traité l'Empereux donns upe amuillé; générale à ceux des fepe Contres qui avoient fairi le part de Beddien. Jeunel de fa pars promit par un acht public de rendre tout ce qui avoir été occupé de aliéné des biens de Hongrois féléles à l'Empereux. Beddien débéra ceux dernière pair plus exachement que Jet autres , & ne fit plus d'entreptifes fur la Hongrie ni contre l'Empereux.

# XII. Traité de Paix de Tirnaw entre Ferdinand III. & George Ragotski premier. 1645.

D'Enhlem Gabor étant most en 1613». L'Empereur tenux dans Callovie & dans fept Comtra qu'il n'évoir écale à c'è renieure des 15 se durant. Les Estus de Transfraine éducture Prince Coopge Rasposki qui obtini l'agrément de l'Empereur & Go Grand-Seigneur. Il commit éch Sannée 1611, de Sonholling contre l'Empereur, & trichs l'année fairsance d'instirer le Grand-Seigneur à faire une invasion en Hengreu, pendant que l'Empereur des puildament amaped dans l'Allemagne par les Succèss. Mais ce fut instillement une à caulé de la more de Raci de Sociée que fortiern par après, l'este fir fair endire de l'indire de l'arte, le Cardo-Seigneur de l'arte d'entre par après, l'este fir en calle que fought en 164. le Cardo-Seigneur de cut une samée coure Rasposit pour le dépoir. J'Empereur pour empeder que la Transflyvaine en fie entaire Gou la pullation eds Ture, le tailig soit à le décoir fost main, ne l'ayant pas vouls faire covertement, pour ne point rompre avec le Grand-Seigneur.

Ce bon office n'empécha pas que depuis ce Prince efférant s'agrandir produnt les troubles d'Allemagne, ne fit allance aeur les Suéches, four précense que l'Empéreur zoois fait fremer en Hongrie plaficaux Temples de Luthériens, & sour fait plufferan autres choies contre la liberté des Hongries de les articles des précédent Traitez ; il entra en Hongrie avec une armée de foxule re de cht mille hommen, & peir dé-John Catilône de pufferant autres Units mais l'Empereur ayant envoyé contre lui le Comte de Bucheim autrella fes progrès. 376 Ragotski avoit espéré que Tortenson Général des Suédois prendroit Brinn en Moravie, & avanceroit enfuite vers Presbourg, afin d'agir conjointement contre la Hongrie; mais voyant que le Général n'avoit pu prendre cette place, & que l'atmée Suédoife avoit été tellement affoiblie en ce fiége qu'il n'étoit pas en état de lui fournir les fecours qu'il lui avoit promis ; d'autre part étant prefié de faire la paix par le Grand-Seigneur Ibrahim qui se disposant d'agir contre les Venitiens ne vouloit point laisser aucunes semences de guerre en Hongrie, il résolut de traiter avec l'Empereur, nonobitant les oppositions & les remontrances du St. de Croiffi Envoyé de France qui avoit conclu depuis peu un Traité de Confédération entre le Roi fon maître & ce Prince,

Ainsi la paix sut conclue à Tirnaw & ratifiée par l'Empereur le 16. Décembre 1641, par deux Lettres Patentes dont les premières regardoient les Hongrois, & portoient entr'autres choses qu'ils jouïroient librement de l'exercice de leur Religion & que personne ne pourroir être molesté pour ce sujet : Que l'Empereur assembleroit une Diéte où on traiteroit de l'expulsion des Jésuites & des Soldats étrangers hors du Royaume, & de plusieurs autres points : Enfin que l'Empereur accordezoit une amnistie à tous les Hongrois.

A l'égard de Ragotski l'Empereur lui accorda, à fa femme & à fes héritiers mâles Tokai, & les Forteresses de Tarkal, de Regeez, de Zatmar & d'Echied; outre cela durant sa vie les sept Comtez accordez à Bethlem Gabor en 1622. à condition qu'il renonceroit à toutes les alliances qu'il avoit faites avec la Suéde & avec d'autres Princes, en ce qu'elles pouvoient être contraires à cette paix; qu'il rendroit les places qu'il avoit occupées en Hongrie autres que celles qu'il devoit garder par ce Traité, enfin qu'il ne se méleroit point des affaires de ce Royaume que comme en étant un membre.

Ragotski confitma ce Traité à Alba-Julia le 20. Octobre 1646. & s'obligea aux clauses qui y étoient portées, moyennant que l'Empereur tint aussi de sa part ce

qu'il lui avoit promis.

#### XIII. Traité de Vienne entre Léopold & Chimin Janos,

Pour alliance, 1661.

GEorges Ragotski Premier du nom étant mort, eut pour Succeffeur fon fils qui portoit le même nom que lui, & qui attaqua la Pologne en 1657, avec une puissante armée; sans avoir égard aux menaces que lui fit l'Empereur Ferdinand III. de faire une irruption dans son Païs, s'il ne se désistoit de son dessein. Cet Empereur étant mort, Léopold Roi de Hongrie son fils prit cette invasion de Ragotski pour un de ses prétextes pour envoyer une armée au secours de la Pologne : prétendant que ce Prince étant son Vassal n'avoit pu entreprendre cette guerre sans ion consentement.

Ragotski ayant été chassé honteusement de la Pologne se vit à son retour attaqué par les troupes du Grand-Seigneur qui lui avoit aussi défendu d'attaquer la Pologne, & qui vouloit pour sa punition le chasser de sa Principauté. Ce Prince se voyant en ce péril , envoya Michel Mifels fon Chancelier vers Léopold alors devenu Empereur, & lui fit si bien connoître l'intérêt qu'il avoit d'empêcher que les Turcs ne se rendifient maîtres de la Tranfylvanie, que cet Empereur fut fatisfait des soumissions de Ragotski & lui promit de le secourir puissamment

Mais ces promeffes n'étant point fuivies d'effets n'empêchérent pas le Grand-Seineur de dépouiller Ragotiki de sa Principauré en 165 %. & de la donner à Achatz

Barclai.

L'Empereur qui enignoi de rompe avec le Ture, n'affilh point non plus Regoski en 160. lorfqu'il reprit les armes contre les Tures, & septe que ce Prince
ut ét défin, à chélif à mort dans une bazille qu'il predit en cette année, il

6 contents de domne retraite à li veuve & à lon fils Stanislas, «de le renteur
n polififien de s'pe Contrare d'au déla d'a Tello or Thisques, qui n'avveient ét c'éde à Ragocki que pour en jouit fa vie durant. Ainfi il mit entraures places
gramion dans Calivore, Tokui, ¿Zekholei, Zamura, Zoho, & Efchield, le Frince
Achura Barchi ayant remis à l'Empereur ces trois demières places, afin de ne fe
point besuelle avec la Maisón d'Autorité.

Kimin Janos Lieutenaus Ginfral de Ragonki s'étant enfaite foulevé contre Batcial, le contraijent de entonce à le Principusair à s'étant fait ditte en fi place, il lus fit couper la tire fous prétatre qu'il entretnoit toujours des intelligences ave le Ture. Ce nouveus Prince ne doctante piots que le Canal-Seignet ne l'attaquir pusifiamment, entroya en 1461, vers l'Entipereur, du conferement des Estat de Tranfrylante je de Ambufishours qui concluture à Vienne, un Traité d'alliance

entre Sa Majesté Impériale & leur Mairre.

Par ce Traisé Kimin Janos peomit qu'il payeon à l'Emperure le même tribur que le Grand-Siegneu erigioni per chacum an de la Transhynaire. Qu'il lui mettroir entre les mains pour geges de li foi ce qu'il tenoir encoire dans les fept Comter fizez un dels du Tribique ; ouver ced en Transhynaire Colosver, Samotinvarin , Huft, Kurvarin , Segeswar, Berblem, Fogszar, & Diez: moyennant cels l'Empereur lui peomit fi procecibion.

En confequence de ce Traité l'Empereux mit des gamilions Allemandes dans toutes ces Places. Le Grand-Seigneur ayant apprès celà donna à Michel Abaffi. la Principauré de Transflyvanie & une armée avec laquelle il recouvra Nagibai & Fogatique de Michel Principauré de Transflyvanie & une armée avec laquelle il recouvra Nagibai & Fogatique de Michel Principauré de Michel Principaure de Michel Principaure de Michel Principaure de Michel Prin

ratz, & gagna une bataille en laquelle Kimin Janos fut tué,

#### XIV. Article du Traité de Paix entre Leopold & Sultan Mahomet IV.

#### Pour les intérêts de Michel Abaffi.

Es Turcs trovrant mauvais que l'Empereur tint trojous gamilion dans quelquer Places de Tamflyanies colonéreire en 1643; à Mehd Abaffi de prendre la sume pour en chaffer les gamifons Allemandes. Ce Pinice, para que de puffec oure, si froir l'Empereur de vouloir reiner fa gamifons de cen Haces, à quoi l'Empereur fix réponte qu'il ny prémodre riem, de qu'il ne les respons que pour empécher qui les Turcs ne s'ent emparaflem; mais a frétifa de les lui rendre à moiss qu'il ne l'affairé que les Turcs n'y menzoient point gamifon de qu'il ne demandescient plus riem.

Michel Abaffi ne voulur pas répondre des dessins ni des préemions des Tures, muis syant douné quelques sommes aux Soklats Allemans qui écoient en gamison à Colosvar & à Zekelneid, & qui névoient point payez de leur sôlde, il retira d'eux ces deux Placet. Ce fut la fuela chosé qu'il sir contre l'Empereur, ayant fait agréte au premier Visit les recuées qu'il lui appor-

ta pour s'exemter de se joindre avec ses troupes à l'armée des Turcs.

Lorquon traita de la tréve entre les deux Empires , chacan des deux Empereurs ne voulant pas que l'autre empiétait dans la Transfylvanie , eut foin des intérêts du Prince Abaffn , afin qu'il polificiair plainement toute cette Principauré. Ainsi ils convinent que la Transfylvanie faoti trablie en l'état auquel Ton. II. Bbb . elle elle étoit du tems du vieux Ragotski : Que les garnisons des deux Empereurs en fortiroient & n'y rentreroient plus : Que toutes les places feroienr remises au Prince Abasti qui seroit reconnu de part & d'autre en cette qualité: Oue si ce Prince se révoltoit contre la Porte , l'Empereur ne l'affisteroit points & que les enfans des deux demiers Princes seroient élevez honnêtement, mais

ne pourroient entrer en armes dans la Tranfylvanie,

Dans quelques autres copies de ces mêmes articles que j'ai vus, il est potré qu'après la mort du Prince les Etats de Tranfylvanie lui élitoient un Succeffeur, & qu'ils jouïroient de leur ancienne liberté & de leurs droits : Oue le Prince de Transylvanie ne pourroit exiger aucune contribution des Comtez siruez au delà du Teifs, qui demeuroient à l'Empereur : Enfin que ce Prince payeroit six cens mille écus à la Porte pour les frais de la guerre. Mais ceux qui alléguent cet article prétendent qu'on voulut en cette rencontre pour l'honneur de l'Empereur déguifer qu'on l'obligeat de payer cette somme aux Tures pour acheter la tréve : ainsi ils veulent que ce sur en effet l'Empereur & non le Prince Abassi qui paya cette somme aux Tures.

Comme suivant ce Traité tout ce qui concernoit la Transylvanie devoit être réduit au même état qu'il étoit du tems du vieux Ragotski , & que le tribur que le Grand-Seigneur tiroit de cette Principauté avoit été haussé jusqu'à cinq cens mille écus au lieu qu'il ne montoit pas à cent mille écus du tems de ce Ragotski, le Comte de Lessé Ambassadeur de l'Empereur à la Porte fit son possible pour obtenir la diminution de ce tribut, mais il n'en put rien obtenir; & tout ce qu'on inféra pour les intérêts de ce Prince dans la Capitulation qui fut mile à Constantinople entre les mains du Comte de Lellé , fut que les armées se retireroient des frontiéres de la Tranfylvanie, & que les châteaux & les forts où il y avoit garnison Allemande seroient mis entre les mains du Prince.

Cela fut exécuté; & depuis Michel Abaffi a affez vécu en paix avec l'Empereur , hormis qu'il a pris sous main contre lui les intérêts des Mécontens de Hon-

grie particuliérement des Protestans.

#### P I Т R Ε

#### Traitez entre les Empereurs & les Grands-Seigneurs.

Les différends entre les Rois de Hongrie & les Grands-Seigneurs ont commencé vers la fin du quatorziéme fiécle, loríque Bajazet prit le parti d'Etienne Vai-vode de Tranfylvanie contre Sigismond Roi de Hongrie fon Souverain, & gagna une grande bataille contre les Chrétiens près de Nicopoli en l'année 1396. Les Turcs ne firent pas de grands progrès en Hongrie pendant la vie de Sigismond & Albert d'Autriche son gendre & son Successeur, ni même après qu'ils eurent défait & tué en 1444. Uladiflas Successeur d'Albert qui avoit rompu le Traité de paix qu'il avoit fait & juré avec Amurat Second, les Hongrois s'étant encore extrêmement bien défendus pendant la vie de Ladislas fils d'Albert d'Autriche, de Mathias Corvin, & d'Uladiflas Jagellon.

Ce dernier qui étoit aussi Roi de Bohéme laissa un fils nommé Louis auquel Soliman ôta Belgrade en 1521. & qui fut enfin défait & tué par le même Sultan à la bataille de Mohatz en 1516. Cette mort fit élever une guerre civile en Hongrie

entre Ferdinand d'Autriche qui ayant épousé Anne sœur unique du Roi Louis prétendoit être légitime héritier de cette Couronne, & Jean Zapoli Vaivode de Tranfylvanie que la plus grande partie des Hongrois avoient élu pour Roi : ce dernier ayant été chaffé du Royaume, recourut à la protection de Soliman qui le tétablit en possession de Bude & de presque tout la Hongrie, & posssant la pointe vint même en 1529. assiéger la Ville de Vienne qu'il ne put prendre.

Soliman fit encore plusieurs fois la guerre en Hongrie contre Ferdinand tant pendant la vie du Roi Jean que depuis fa mort arrivée en 1540, pout défendre Jean-Sigismond fon fils auquel Ferdinand disputoit encore cette Couronne, en conséquence d'un Traité qu'il avoit fait avec le Roi son père. Enfin Soliman étant ennuyé de toujours combattre pour les autres, s'empara par adresse en

1541. de Bude & de presque toute la Hongrie.

#### III. Traité de Vienne entre Mathias & Achmet,

#### Pour la continuation de la tréve. 1616.

I L y avoit eu pluseurs courses réciproques entre les garnisons des Places frontiéres, qui donnoient lieu de craindre que la guerre ne recommençat entre les deux Empires : néanmoins le Grand-Seigneur Achmet fouhaitant la paix, parce qu'il fe trouvoit alors embarailé en guerre contre les Perfes , les Cofaques , & divers Baffas qui s'étoient révoltez, envoya en 1615. un Ambassadeut à Vienne qui y sit en 1616. un Traité pout la continuation de la tréve de Situatorock pendant vingt an-

nées. Pat ce Traité ils convintent que les villages dépendans d'Agria, de Canife, d'Al-be-Royale, de Pelt, de Bude, de Zolnock, & de Hatuan qui étoient alors tenus par le Grand-Seigneur, en dépendroient encore à l'avenir; mais qu'à l'égard des vil-lages qui depuis la paix avoient été empêchez de porter le tribut, ou avoient été occupez par force, il feroit nommé des Commissaires de part & d'autre qui les visiteroient & les restitueroient à leurs Seigneurs: Qu'il seroit fait un état des Bourges qui devoient payer seulement tribut à Novigrad & aux autres places tenues par l'Empereur, & de ceux qui l'avoient payé à l'un & à l'autre: Que des cent cinquan-te Bourgs dépendans de Gran ou de Strigonie , les soixante plus proches no payeroient tribut qu'au Grand-Seigneur seulement : Que les Commussaires déterminetoient les bornes entre les terres de Sa Hautesse & celles de l'Empire & de la Maison d'Autriche: Que toutes les Forteresses bâties depuis la paix de Situatorock seroient démolies: Que les Prêtres, Religieux, & Jésuites pourroient bâtir des Eglises & faire le service divin dans toutes les terres du Grand-Seigneur : Qu'il seroit permis aux Pailans de Hongrie de rebâtir les villages ruinez, & d'enfemencer les terres en payant tribut des deux côtez: Que les Marchands des Païs de l'Empereur qui voudroient trafiquer en Turquie, porteroient la banniére de l'Empereur avec des Lettres de passeport, & payeroient au lieu du trentiéme trois pour cent, & à l'Ambassadeur de Empereur deux Afpres pour cent: Enfin que les Ballas ne pourroient ufet de contraintes pour le tribut, qu'après avoir fait faire trois fommations aux Juges des villages de porter le tribut, & aptès avoir encore écrit au Capitaine de l'Empereur, afin qu'il envoyât les Juges avec le tribut.

# IV. Traité de Comorre entre Ferdinand Second & Ofman,

# Pour terminer quelques différends.

I Empereur Marhias étate mort, » le Grand-Seigneur Ofinan envoya à Ferdinand de Goned fion facetifier un Arabindiseur pour lui rémojore la jorq qu'il avoir de Goned front se un Arabindiseur pour lui rémojore la jorq qu'il avoir de Goned financiar. I la dégair le limpériale, « la disposition ou il éreit d'édierre les ancient Traines de la ofine notion en la consecución de la pour les des la ofine notion en la consecución de la pour les des la ofine notion en la consecución de la consecución de

Pour 6 ter tout prétexte de rupeure entre les deux Empires, comme il s'étoit formé quelques différends au lujer de leurs limites & de l'exécution des précédens Traitez, des Députez des deux Empereurs s'affemblérent à Komore, & y firent un nouveau Traité par loquel ils régérent plusques difficultez.

#### V. Traité de Giarmata entre Ferdinand Second & Amurat Quatrième,

# Pour le même sujet. 1625.

Lafacter nouveaux differends favvintente entre l'Emperier Ferdinand Second de Stalan Amusea IV. R leur Sujers, praticilierments fur ce que Beddem Calon en Hoogie, l'ivolte centile care le main de l'uxe qui la mitterest, quoisque par le Traire de Situatoneck , il fits dit nommémens qu'elle demoureuré à l'Emperun. Comme il y svoit leu de criminét que ce differends rédauffent en une gaurre ouverte, de laquelle les deux Emperuns écontra slor également élospiez, ils convince d'envoire de port de d'autre d'étamna à tous lineau de Komme des Députez, qui y ayant conféré enfentiel autre centre d'envoire de moi de l'autre d'autre d'envoire de moi de l'autre d'autre d'envoire de moi de l'autre d'envoire d'envoire d'en

Par es Traisé în renouvellérear les Traites de pair de Situatorock. & de Vienne, de convientes que les differente touchant Vaccia particultement à cuite du Châreau de Bolondwar, feroient terminen par des Départes particulters à Conflantinofle. & à Vienne. Il nomainentes un Commiliate de la part de Empereux & un aurre de la part du Grand-Segueur pour régle le différents qui étoient entre eus, permicirentes en qui avoience ébitu dépeut le Traité de Sinantoroch, en Georal Beu au faige te plantes des bubbans des Villages contre les Nobles qui y demauriseur, en trodiféres los au fique des habitants de terminée de Canifie qui voience de óbligez à pieter ferment; enfin au fijer des prilonniens qui devoient eure mis en liberté pour avoir eix contre les situations. Le constitue de la consiste de commission froience exécucies exvan la St. Marin , mais que quand elle ne le feroster pas ensérement, cies extra la St. Marin , mais que quand elle ne le feroster pas ensérement, par le précédeur Traité.

VI. Traité

VI. Traité de Seronia entre les mêmes,

Pour une Tréve de vingt-cinq ans. 1627.

Le réglement des limites entre les deux Empires penfa les mettre en guerre en 14,718. Seichlem Gabor filiation tous fins positible pour y engager le Sulum : néammoins comme il avoit les Redelles d'Afée ex le Prefain fur les bras, & que étaure part l'Empireur souit à reprinner les fouléerments de Palifins de Bo-biene, & étoit empéché dans la guerre contre le Roi de Dannemare, il aimber ent nieux l'un de l'autre prendre les voyes de douceur pour terminier leurs différends : « dans ce deffien ils frient un nouveau Traité au Camp de Seronia proi de Komore le 2-y Septembre 145, avec l'hierrevoition du Prince de Transport de Compt le 2-y Septembre 145, avec l'hierrevoition du Prince de Transport de Compt le 2-y Septembre 145, avec l'hierrevoition du Prince de Transport de Compt le 2-y Septembre 145, avec l'hierrevoition du Prince de Transport de Compt le 2-y Septembre 145, avec l'aircrevoition du Prince de Transport de Compt le 2-y Septembre 145, avec l'aircrevoition du Prince de Transport de Compt l'aircrevoit de Prince de Transport de Compt l'aircrevoit de l'aircrevoit de 1-y de l'aircrevoit de 1-y de l'aircrevoit de 1-y de l'aircrevoit de 1-y de 1-y

Par es Traisé lis convintent que les Traisez de Ziswar ou de Situatorock, de Vinnen, de Komono, & de Chairman ou Giamara forcite archeure: Qu'on fen tendoire à Pégard de Vacita à ce qui en avoit été réglé par les Commissies: Qu'on démolite les forms bases de pars de Auteure fun les fromities de Constite course la tensus des Traises. Qu'il étrovoyantent receptoquement etc. Cu'on manupuroire ceux qui (réonent tubusaires de deux Empires: Que deux Commissifieres choisis par le Palaira de Hongrie, & deux aurres choisis par le Palaira de Hongrie, & deux aurres choisis par le Palaira de Hongrie, & deux aurres choisis par le palaira de Hongrie, & deux aurres choisis par le palaira de Hongrie, & deux aurres choisis par le palaira de Hongrie, & deux aurres choisis par les palaira de l'objection de ce Trais févoient mis en liberta faira rapera, de la saures étangez ou restèrez au prix que ce Palaira. & Morteza le réglections Que constitue de la commissión de l'un se de la commissión de l'un service de l'active de l'active

### VII. Traité de Szoni entre les mêmes,

# Pour confirmer les précédens Traitez. 1633.

D'éque Georges Ragonés Succeifeur de Brehlem Gabor vir l'Empereur staçuir le par le Roit de Sudié ex Affigir par la perte de diversife baudles, il estecta le Grand-Seigneur à profiter de cette conjoncture pour amaquer la Hongrie, «ferrande profiter suffic no particuler de déposille et la Nation d'Aurriche. Le soltan s'y montroit d'abord affice dépodé, mais enfitie les nouvelles qu'on reçur de la mort du Roit de Sudée, « la neceffici où il fe rouves ranges de rétuir touss fer forces contre les Perfans, l'obligéreur de fonger à étublir la paix du côsé de la Chérémir.

Ains l'Empereur qui ne craignoir ten davantage qu'une guerre contre les Tutes dans ne terra soque d'avoit bein de la peine de réfile aux Sudois, lui syant envoyé un Ambalfadeur pou lui offit d'affernic la tréve par un nouveau Traité, il y donna les mans, e le 10 pa fais en 18-31, à Soqui qu'el el un lieu ffuet centre Komore & Cara son Teaké pour l'exécusion des précédens de pour une continuation de la tréve pour se. So

Bbb 3

VIII. Autre

# VIII. Autre Traité de Szoni entre Ferdinand III. & Ibrabim,

### Pour la continuation de la Tréve. 1642.

Empereur Ferdinand III, étant en 1641, embasifié dans la puetre come la Français de los Sociolis, de Indomin first de fuceffuir d'Amuser étane d'allusar empérde à reprendre la forre place d'Anach que les Codoques avoien furprisé, al forres bien ails l'on de l'aure de pondoper la rivre. Anila Genad-Seigneur ayant envoyé en cette année un Chineux vers l'Empereur avec un adjoint, de lai syant envoyé en cette année un Chineux vers l'Empereur avec un adjoint, de lai syant elé demandre la polonçation de la Trée pour ving sans, il fin fort bien reup pat Ferdinand qui évoit alors à Ratisbonne, de remis à Vienne où cer deux Committiale et di Genad-Seigneur s'étant affendêre avec ceut de l'Empereur, jist convincent des articles du Traité qu'ils conductent au même Chineux de Sonni le 21. Man de l'année 1644, no 1951, situare la mandrée de comprete de Traité qu'ils conductent au même Chineux de Sonni le 21. Man de l'année 1644, no 1951, situare la mandrée de comprete de Traité qu'ils conductent au même Chineux de Sonni le 21.

Par ce Traité comme il refote encore onze aix à écouler de la tréve faire à Sount, il a locanisatient pour neufaire, en force qu'elle front de vige aux, pendie les que le Traitez de Sinastrock, de Vienne, de Komone, o Giarmata & Gaoin feriotent exforcez. Il te remiente à la prochain esfiemble les différends qu'ils avonent souchans les villages dispris devant & après le Traité de Souit, a prépulse de la pari, & touchain fes fortification filtes faire fortionirée de la Croatie et condum les fortifications filtes faire fortionirée de la Croatie et condum les fortifications filtes faire fortionirée de la Croatie et paris, et ouchain fes fortifications filtes faire fortifisée de la Partie et condum les fortifications filtes faire fortifisée de la Partie et de la partie et de la partie et de la partie de l

# IX. Traité entre Ferdinand III. & Mahomet IV.

Pour une Tréve de 22. ans.

E Grand-Seigneur Ibrahim ayant été étranglé par les Janiffaires en 1648, la trève fut aufli-tôt renouvellée pour vingt-deux ans entre l'Empereur Ferdinand III. & Mahomet IV. fils & fucceffeur d'Ibrahim.

# X. Traité de Vaswar entre Léopold & Mahomet IV.

#### Pour une tréve de vingt années. 1664.

E Neore que l'Empereur Léopold eût trouvé très-mauvais que George Ragouki, com le chipme précisent qui în săita pas de la prometra de flosurs consec les Turcs le Chipme précisent qui în săita pas de la prometra de flosurs consec les Turcs qu'il est de rompre swer le Gand-Seigneur & le pas de forces qu'il le voyoir pour pouvoir est de rompre swer le Gand-Seigneur & le pas de forces qu'il le voyoir pour pouvoir pouvoir attaquer une puissance si formidable, furent cause qu'il n'affista point Ragosski, & qu'il n'ola même s'opposer aux Turcs qui après la mort de Ragosski se rendirent maîtres en Transylvanie au mois de Juillet 1660, de l'importante place de Varadin où ils établirent un Bussa.

La puie de cette place n'empécha pas que les Ministres du Grand-Seigneur n'affassifient soujours ceux de l'Empéreure que leur maitre foshaistré d'entretenit la paix avec lui , de qu'ils avoient point eu d'autre deffin que de paurit la émeir de Ragede qui avoir décode au deux Empereurs. Cependant l'Empéreur craigmant que le Truto ne de rendifiére tactore plus pusitions, se ligne, tentre de Commer de Hongrie finera au de la chair l'art de la commer de l'empéreur craigment que le sur les de l'empéreurs de Hongrie finera au del di el la Truté de nôme de l'empéreurs de terms de l'Empereur.

Cente impuion faifant croire su Contre Nicolas de Srim que la guerra alicit rein déclarée mis e les deux Emipris 7, fobbiga els baits en peu de tenns de Gerecement un Fort fur la twiter de Muur ou Muer a une leux de Canife fur la 
frontier, même insuran quéstique-suns, fur le extraire du Ture. La continución 
frontier, a forta de la contra de la contra de la contra de la contraction 
donna a Kimin Jaore contre Michel Abalfi que le Grand-Seigneur lui avoir fabilit, 
firent réfolosit e le Grand-Viffe Molomet Cupropul de Flande 1, 26 notire 
de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la

avec l'Empereur.

Achme (no fila & fon fucerdieur continua dans le même deffina, decharant neismons en 1462, a golon maniendroite la paix awe l'Emporeurs, pouvra qu'il voille faire rafe le Fort de Serin, retiere fes gamifotts de Zefelhaid en Hongne, & de places qu'il occupie on Tamfyinaut, és donneu me fainsificion rationable au Sulcan. L'Empereur craignant alors de rompre avec la France pour quelques drifferends an figur de Affalee, avoit donné orbre à los ficheldine 1 à lorset d'accepter ces condicions, mais le Roil Fayant affuré que bein loin de l'accepter ces condicions, mais le Roil Fayant affuré que bein loin de l'accepter pendant qu'il creit en guerre content le Ture, il Hallistone au contante thommes & d'argent, il nombre de l'accepter de l'acc

Cette rédoution étunt pile, le Grand-Vifit avança vera la Hongrie au printeme de l'année, 1645, le comme l'Empreure conocilient de libbille d'êtré rédoul à accepter la pair fair le piet des conditions dont on étoit convenus l'année précédente, ce pennient Minitté déclar à Bélégale au Biston de Goe Envoyé de l'Empereur, que l'Empreure a'autoit point la pair à moist de memetre au Grand-Scigneur Zanner, Zekleftade, Codelwar, ou Clustifineboug, de le Fort de Serin autrement nommé Serinfeau. L'Empreure à qui on envoya un couriret pour lai porter cette proposition, ayant fait une réporde qu'in faisce conomier qu'il le rédoutéer à accepter cet condinces, s'il s'en prouvait chettuir de plus douce; le Card-Vifit qu'ut virousquare mille litter de rivibut. Cette nouvelle propofition diffur conomier que la Tutes ne vouloieur point la pair, l'Empreure dé dipolé, quoique trop and, à les repositier vigourentéement : ainé il ne put empêcher que le Grand-Visir qu'ut virousquare mille litter de rivibut. Cette nouvelle propofition faiture conomier que la Tutes ne vouloieur point la pair, l'Empreure dé dipolé, quoique trop and, à les repositier vigourentéement : ainé il ne put empêcher que le Grand-Visir qu'ut vouloire que l'avante de l'autoire de l'aut

Au commencement de l'année 1664, les foldats Allemans qui étoient en garnifon dans Zekelheid & dans Classifembourg rendirent ces deux places à Mitchl Abstif faute d'être payce de leuf folde par les Officiers de l'Empreury à le Grand-Vilfi après avoir fait lever le siège que le Comte de Setin avoit mis devant Canife, se rendir maire du Fon, Serin qu'il fit démolit: d'autre part le Come de Souche Gentillome.

De François qu'est un des Générau de l'Empreure reptrit les l'autres Neyrache

& Louvenz; mais ce qui fit paffer aux l'urez le defini de continuer devantage la

guerre, fit la défaire dure parte condédable de leur armée par les troupes de l'Empreure arrivée près de St. Cochard au passige du Raab, & que l'Allemagne doit

principalment au facoura que le Roi suvoir envoye à l'Empreure.

pincipalement au fecoun que le Roi avoit envoyé à l'Empereux.

Cette défine qui airris au premier Aoch 1 16-6, in féculte le Grand-Vifir à la paix dont il fit line des ouverunes au 5x. Renighen Réfuênt de l'Empereux à la paix dont il fit line des ouverunes au 5x. Renighen Nefuênt de l'Empereux à la prote qu'il avoit exoquier terma uppes de lui dans celdellin. Ce Minifire syant envoyé à Vienne les arincles fur le pete dédquels le Viir conference de finit la piar, il y furient bienné agréer, l'Empereux ne foublainart neu very plus de pallion que de finir la pierre avec le Turc dans un entou oil la raignoit que la mort prochame Roi of Étingen de le dédéfine de quelques Prince de l'Empire ne lui feliciallent d'autres affines. Ainfi le Traité fite artéel dans le Campl Outil à Valera le 18-7, Août de la même amée autre le Camal-Vitir & le Réfident de l'Empe-

Le Gand-Seigneut agant approsé certe pair, envoya ven la fin de Septembe Le-Vienne un Carpig Bach qui dan quelquet confirment quel du ra vele Plante de Loleovitz Préfeder de Canell de guerre y obtits quelques changement au premier Traité, & en fir ternacher quelques article. En fin le Corne de Lelfe, ayant és énvoyé Ambaffadeut Estranedinaire de l'Empreux à la Porte, & y ayant frit quelques demandes pour la manuemon de la pair, obient une Capitulation qui outre la confirmation du premier Trairé contient encore quelques nouveaux articles.

Tous ces differens changemens font caufe de la diverfiré des articles de cer Traité qui fe trouvent en différens livres, de forte qu'il eft difficile de bien diffitiguers ce qui étoit dans chacun de ces Traitez. Je ne laifleral pas de marquer ce qui ne femble plus vraifemblable au fique des changemens de additions qui firent faires fuccellivement à ces articles, jans comprendre channoins ceux qui regardent la Transfyvantie, parce que j'em ai parlé futifiammment dans le précédent Chaptète.

Par les premiers articles arrêtez entre le Grand-Vifir & le Réfident Renighen, on convint que les prisonniers de considération seroient échangez de part & d'autres Que des Comtez fituez au delà de la Teifs, le Roi de Hongrie en auroit trois où fonr fituez Zatmar, Kalo, Korom, Nagibai, Efchied & Tokai; & que l'Empereur des Tutes auroit les quatre autres où font Vatadin, Karancebes, Lugas, & St. Job : Que Novigrad & Neuhausel demeureroient à l'Empereur des Tures: Que Zechelheid feroit rendu au Roi de Hongrie; & qu'à l'égard de sa démolition il en setoit use de même qu'à Neuhausel, ou bien qu'il seroit permis à l'Empereur de fortifier Leuwentz, Neytracht, Schinta, Gutta, & une Palangue qui est au delà du Danube entre Komote & Neuhausel, & de bâtir une nouvelle forteresse sur le Vag entre Schinta & Gutta: Que les Païsans demeurans depuis les fleuves de Gran, de Neytraeht & du Vag jusqu'au Muer demeureroient dans leur liberté, & n'e feroient point obligez de faire ferment aux Turcs: Qu'on ne pourroit de part & d'autre faire des courses en ce Païs sur peine de la vie : Que le Fort Serin ne pourroit être relevé : Que les deux Empereurs s'envoyeroient des Ambassadeurs avec des présens de la valeut de deux cens mille floring.

L'arride de ce Trairé qui choqua le plus les Ministres de la Potre, fut que le Grand-Seigneur devoit bire démoit les fornifications de Neuhaufil, s'il vouloit que l'Empereur fit démoit relles de Zeckelheid. Comme il ne pouvoit d'une pars le tétoudre de le piver d'une Fosterelle comme celle de Neuhaufil, qu'il lai donnoit une entre facile jusque dans le vossimage de Fais hérédauste de l'Em-

percut,

# TRAITEZ DE PAIX, &c. 385

perett; ni d'autre part, confiniri que l'Empretur retine Zeckelhad qui étant fernific freuvi d'un puillen bouleard à la Hongre; il donno ordre su Capigli Betai qu'il envoya 3 Vienne vers la fin de Septembre de faire tous fei efforts pour obseniri qu'il retine Neuhauff en l'État qu'il fou color, s'è que n'attomines Zeckelhad fin' démoli. Comme l'Empretur voulori abbilament la pair, & que ce Capigli Bachi ou Chri des Portiers du Canad Seigneur témoigra udquelse terment fair ces durs point dans les conférences qu'il eux avec le Prince Lobkovitz, l'Empretur confonit enfin que le Tures conférenten Neuhauff, « que Zeckelhad fit démoli, le réferente fuelment la liberté de birir une forteretté dans un lieu propre pour arrêter les courfes de la earnifio de Neuhaufel.

Ainsi on corrigea le premier Traité, & on en dressa un autre qui fut néanmoins encore daté du 10. Août au Camp de Vaswar, par lequel outre les articles qui concernent la Transylvanie, ils convintent que les Tutes, les Transylvains & autres ne pourroient exiger aucunes contributions des Comtez de Zatmat, de Szabol, & autres lieux de Hongrie apartenans d'ancienneté à l'Empereur: Que l'Empereur pourroit fortifier les places fituées dans les Comtez qui lui apartenoient, mais qu'il n'y pourroit faire entrer aucunes armées : Qu'il en seroit usé de même dans les Ptovinces apartenantes au Grand-Seigneur & au Prince de Tranfylyanie: Que les fortifications de Zeckelheid feroient démolies: Que les troupes d'un des deux partis ne feroient point de courses dans les Provinces de l'autre : Qu'un des deux partis ne donneroit point retraite aux Ennemis de l'autre : Qu'on ne pourroit telever les fortifications du fort d'auprès de Canife ni y tenir garnison: Que ceux qui avoient suivi l'un ou l'autre parti dans ces guerres, rentreroient dans leurs biens & obéjrojent à leurs Princes : Que l'Empereut pourroit pour la fureté de ses frontières bâtir une forteresse au deça de Gutta: Que cette ceffation d'armes dureroit vingt années: Que les deux Empereurs s'envoyeroient réciproquement des Ambalfadeurs pour confirmer la paix : C l'Ambassadeur de l'Empereur aporteroit au Grand-Seigneur un présent de deux cens mille florins, & que l'Ambaffadeur du Grand-Seigneut aporteroit auffi à l'Empereur un présent honnête: Enfin que ce Traité demeureroit dans sa fotce, à moins qu'on n'y changeat ouvertement quelque chose. Les Hongrois & les Allemans criérent exremement contre cette tréve que l'Empereur avoir faite avec tant de précipitation & à des conditions si désavantageules, dans un tems que la victoire qu'il avoir rempor-tée sur les Tutes & les nouvelles troupes qui lui étoient arrivées lui donnoient au contraire un juste sujet d'espérer de faire un grand progrès sur les Insidéles; cependant il ne laissa pas de ratifier ce Traité, & d'envoyer en conséquence à la Porte le Comte de Leslé pour y confirmer la tréve pendant que le Grand-Seigneut envoya aussi de fa part un Balla à Vienne pour le même sujet. Ces deux Ambassadeurs s'étant rencontrez entre Komore & Gran, y échangérent les ratifications du Traité: enfuite le Comte de Lessé pourfuivit sa marche vers Constantinople, où il fit pluseurs efforts pour titer des Tures la place importante de Neuhausel, mais ce sut inutile-ment; tout ce qu'il put obtenir après plusieurs conserences dans lesquelles on discuta les articles qui n'étoient pas encore bien réglez fur qu'on lui mit entre les mains une capitulation qui outre la confirmation du dernier Traité de tréve portoir encore les articles concernant la Transylvanie, dont nous avons parlé ci-devant, & d'autres touchant Neuhausel & les environs, que les Turcs avoient conquis pendant cette guerre & les limites des deux Empires. L'Empereur exécuta ce Traité de sa part ayant au mois de Janvier 1665. Esit démolir les fortifications de Zeckelheid qui étoit un puissant boulevard de la Hongrie pour arrêter les courses des Turcs de Varadin: il fit en même tems bâtir près du Vag une fortereffe qu'on a nommée de son nom Léopoldstat; mais les Turcs n'ont parattendu la fin des vingt années portées par ce Traité de trève pour recommencer la guerre contre l'Empereur, duquel ils ont attaqué les Etats en l'année 1683. & mis même le siége devant la Ville de Vienne un an avant l'expiration de la tréve.

· Tom. II. ·

# LIVRE HUITIÉME

Histoire des Traitez passez par les Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire entreux & avec les Princes Etrangers.

N'Ous avons tifs; vor dans les Livers précédent, qu'il y a longeame que la Elechem, Pinece , & Estat de l'Empire foot en poffelion de faire des Teintes conveux de vere les Princes et rangers; ju'i fait voir dans le Liver fiporime Chaptire fectoud, que ce doit leur a ét confirmé pur les l'artier de Well-paule, cet la raison pour lesquêle ju'i fait fouvent mention des Traites patiers, etcore que je me sois déclaré delle commencement de mon Overage des repointements en les declarés de le commencement de mon Overage des repointements en les declarés de le commencement de mon Overage des repointements en le confirmé de la confirmé de l'artier de l'artier, etcoré que les princes entre aifon qui mobigle de faire un Livre entire des Traitez que ces Princes ont pulle le una vec les autres, foit pour cuirie efficielle qu'el de Allances offenirées ou définitée, ou pour terminer les différends qu'el avoient le uns avec les autres. Jy ajournai encore les Traites qu'elle cettif lais ever quelques Princes autres que contente les Traites de vous cui le contraite de la contraite de l'artier, dans le la contraite de l'artier, de la contraite de la contraite de l'artier, de l'artier de l'artier, de puis le Traité de Vevins judqu'el chief de l'unifeque de la de l'Artier, de l'artier, depuis le Traité de Vevins judqu'el chief de Numéges.

#### CHAPITRE L

Suite Chronologique des Electeurs de l'Empire depuis l'amée 1598. jusqu'en 1679. avec leurs titres & qualitez.

E commones par le Electum, parce qu'îls composer le premie Collège de l'Émjere, le maissare lorder qu'îls insenne norteus, p poperurai la some dece aix en poticiés cette qualité dans l'inservalle des trans que je me fais proposé pour légier de mon Hinboute; p'un ecorporai festement les Roiss de Bôderte dont je ne dirai tien; parce que ce Royamme a reojours été positiés en ce fiche par les Empeteurs donc jui marque la faise dans le Livre périchest une ce le qualitre que cen Rois pernoiene, & qui tont présimenment pontrée par les Empereurs de la Masion d'Auriche & confondesse avec leura autres uties.

# I. Suite des Electeurs de Mayence.

L y a dija eu dit Electurs de Mayence en ce féche; je les nommerai l'un après l'autre, ne marquant de chacun d'eux que ce qui pout avoir raport aux Traitez qu'ils ont palle. Ce ne font tous que de fimples Gemilhommes, jes Clusnoises de Mayence ne voulant plus recevoir de Princes, ni même de Comtes dans leurs Corps. Wolfgang Cammerer de Dalburg qui parvint à cette dignité en 1581, moutut en 1601.

Jean-Adam de Bieken mort en 1604.

Jean Swicard de Crombert qui entra en 1610. dans la Ligue Catholique, controis extrêmement en 1621. à la diffolution de l'Union Proteflante, & en 1621, à la translation de la dignité Electorale à Maximilien Duc de Bavière: il mourut en 1626,

Georges Frédéric de Greiffenklau mort en 1629.

Anicime Casmir Wambolt de Ulmitat le ligua en 1613, avec l'Empereur Ferdinand Second & les aurres Princes Carboliques, & ayant été chassé de la Capitale par le Roi de Suéde, il n'y fair récibil qu'après la bataille de Northingue: il en sin encore chasse une séconde lois par les François avec lesquels il fit un Traité de tréve un peu avant le mort arrivée en 1647.

Jan Philipe de Schonbom étoit déja Evéque de Warrbourg Insiguil fin da Aocheáque de Mayence, il combus acterimente il a pair de Muntiler, endire à la lique que les Princes du Rhin firem entreux avec le Roi pour la mantention de cere pair il rédustif is Ville d'Erfort fous no hobélitance, et ute grandi différende avec l'Elecheur Palatin pour le Wildiangias; enfin il fit quelques Trajinez d'alliance avec l'Empereur il mourt en 1671.

Lothaire Frédéric de Metternich avoit été auparavant Evêque de Spire, & avoit en cette qualité fait quelques Traitez avec le Roi qui contribua beaucoup pour le faire. élire Condjuteur de Mayence: il le ligua depuis avec l'Empereur, & mourut en 1671.

Damien Hattard de Leyen mourut en 1677.

Charles-Henri de Mettemich accepta les offes comenues dans le projet de par que le Rois propose en 1678. Re mourt au mois de Septembre de l'année divianne, Anselme-François-Frédéric d'Ingelheim fur élu au mois de Novembre 1679, de fer célèbre dans toute la polifeirié quarid il n'autorit fait autre chois que d'empécher ne fa predence les réfoliutous précipiente de plutieura Esta de l'Empre qui voolioint la guerre avec la France: ce fage Prélat a fui éviter la rupture de conduire doucement les rhofs à la rêve qui a de fésture depuis peu à Rauthonne.

# II. Titres des Electeurs de Mayence.

CEs Electeurs prennent les qualitez d'Archevêques du St. Siége de Mayence, de Princes, Electeurs, & Archi-Chanceliers du St. Empire Romain en Allemagne,

#### ARCHEVEQUES.

Mayence nétoit qu'un Evédés jusqu'à ce que le Pape Zachaire létige en Archevide en faveur de St. Bondrec Applier d'Allemagne. Ce même Pape donna suffi à cette Eghtle la Prinataire d'Allemagne, et qui et appurentment cause que les Archeve, de Mayence en la préfantee fur les attent Archeveques, même tre caus et réver, donn l'Eghtle a été éngiée en Archevèdes bien long tems avant Mayenc. Les Archevèques de Magdebourg présendoint néumonts à la Primatie avant que leur Egillé fur fedulatier.

#### DU St. SIEGE DE MAYENCE.

. Lors même que l'Eglife de Mayence n'étoit qu'un Evêché le Pape Grégoire III, lui donna le titre de Saint Siége à l'imitation de celle Rome.

#### PRINCES, ELECTEURS.

Lors que les fept grands Officiers de l'Empire furent chargez de l'élection des Empereurs, on commit aux Archevêques de Mayence comme Grands-Chancellers de l'Empire en Allemagne, le principal soin de cette élection : enforte que, suivant la Bulle d'Or, ce soit eux qui convoquent les Electeurs à l'assemblée, & qui recueillent les voix de Electeurs.

Ccc a AR-

#### ARCHI-CHANCELIERS DE L'EMPIRE EN ALLEMAGNE.

C'est cet Electeur qui en cette quaîné est Gardien des Archives & de la Matricule de l'Empire; qui a l'inspection sur la Chambre de Spire & sur le Conseil Aulique, & qui apposé ou fait apposér par son Vice-Chancelier le sécau à tous les actes qui regardent les affaires d'Allemagne, même de tout l'Empire.

#### III. Suite des Electeurs de Tréves.

Les Electeurs de Tréves tiennent le fecond rang parmi les Electeurs, & ne font Lepuis un fort long-terms non plus qu'à Mayence que de fimples Gentle-hommes. Il y en a eu cinq depuis 1598. jusqu'à préfent, favoir Jaques d'Elz mort en 1599.

Lochaire de Metermich qui entra dans la Ligne Carbolique & mourut en 1633. Philipe-Christopale de Soettern qui étoir aulli Evêque de Spire. Il fe mir fous la protection de Louis XIII. et qui lui atrira une prison de dix années; après l'aquel, le ayant été clargi en 1645. il ne laifs pas de vivre toujours fort atraché à la France, & mourut en 1651.

Charles-Gafoar de Leyen entra dans la continuation de la Ligue du Rhin, & fit un Traité d'alliance avec le Roi, enfuite avec divers autres Princes pour l'affaire de Wildfangiat. Enfin s'étant ligué avec l'Empereur & d'autres Puissance sontre la France, il moutrut en 1676.

Jean-Hugues d'Orsbeck qui vit encore, & qui accepta la paix avec la France auffi-rôe que le Roi eut fair publier les conditions auxquelles il offroit de la faire.

# IV. Titres des Electeurs de Tréves.

Es Electeurs prennent les qualitez d'Archevêques de Tréves & de Princes, Electeurs, & Archi-Chanceliers de l'Empire dans les Gaules & dans le Royaume d'Arles.

#### ARCHEVEQUES DE TREVES.

Cet Archevêché avoit autrefois un grand nombre de fuffragans; mais à préfent il n'en a plus que trois, favoir les Evêques de Metz, Toul, & Verdun, fur lefquels il a confervé fa Jurisdiction par les Traitez que Gaspar de Leyen a faits avec le Roi.

#### PRINCES, ELECTEURS.

Ces Electeurs donnent leur voix les premiers, lorsque les Electeurs opinent pour l'élection d'un Empereur.

#### ARCHICHANCELIERS DE L'EMPIRE DANS LES GAULES ET DANS LE ROYAUME D'ARLES.

Autrefois l'autorité des Empereurs s'étendoit fur la Gaule Belgique qui comprend les dix-fept Provinces des Païs-Bas, & fur le Royaume d'Arles, depuis que Conrad le Fainéant dernier Roi d'Arles l'eur laissé à l'Empereur Conrad le Salique fon nevn. Atom l'Elebeur de Tefves faifeit la fondison de Charceller dun rec es punite de Guiler Ce dun et Reyaumer, mais commer a printer Dameniel del Teince de la commerciant de Pais-Bis ni dans la Provence, le Damphine, le Commi de Bourgoge, e. d. la Saifei, de quielle relle repo un suscope qui avec ce quatre clemières Provinces faison le Royaume d'Adles , l'Electeur de Trêves ne fair plus aucunes fondisons de Charceller.

# V. Suite des Electeurs de Cologne.

Dépais qu'Emeît de Baviere fut fubrogé à Gebhard Trutches en 1583, l'Aréroit aufit Evêque de Liège & d'Hildesheim: il entra en 1610. dans la Ligue Catholique & mourut en 1612.

Ferdinand son neveu lui fuccéda: il étoit aussi Evêque de Liége, de Munster, de Paderborn & d'Hildesheim: il soutine puissamment le parti de l'Empereur, & mourate en 1650.

Maximileo Henri fon neven lui fuccola en cer Eledous & sur Evébra de Lise de d'Hideleinein il a escore si depois pou alla Frèque de Muniter si s'est tonojour tenu, aurant qu'il a pu, atraché aux innetes da Roi avec lequel il elt-mojour tenu, aurant qu'il a pu, atraché aux innetes da Roi avec lequel il est moje dans la ligue en Rhin è dans plaifensa surra l'aiset d'allauce; celà l'avoit en-ggé dans la guerre conne les Provinces-Unies, de laquelle il fur obhigé de fra tour par deux l'irante qu'il pudi save l'Empreun de avec les Estans Généres par deux l'estans forme par deux l'irante qu'il pudi save l'Empreun de avec les Estans Généres par deux des l'estans deux de service l'aux des deux de l'estans de service l'aux des deux de l'estans de service l'estans de l'aux des deux de l'estans de

# VI. Titres & qualitez des Electeurs de Cologne.

Es Electeurs prennent les qualitez d'Archevêques de Cologne, Princes, Electeurs, & Archi-Chanceliers de l'Empire Romain en Italie; & de Ducs de Welfphalie & d'Angrie.

#### ARCHEVEQUES DE COLOGNE.

L'Eglife de Cologne a été érigée en Archevêché dix ans après celle de Mayence.

#### PRINCES, ELECTEURS.

L'Elektur de Cologue donne fa voix pour l'élektion de Empereurs spris celul de Trêves. Suivant à Bulle d'O't Plachroèque de Cologue doit cousonner & facre l'Empereur, ce qu'elle ordonne apparemment, parce qu'elle vous que ce facre fe full à lais-la-Chapelle qui et d'aus l'Antrovéché de Cologue; ce qui el caufe que l'Elektour de Mayenze lui a contrellé es droit quand ce facre s'ell fait hons du Dio-été de Cologue. L'Empereur d'i préfent promit par fa Capitaliation de s'aller faire forter à Cologue : mais la deux Elektours s'accommodéries.

# ARCHI-CHANCELIERS DU St. EMPIRE ROMAIN EN ITALIE.

Nous avons déja vu que route la Lombandie reléve de l'Empire, de forte qu'il y a pluficturs occifions où les Princes doivent recourir à l'Empereur, de prendre de lui des Invelfitures, on faire juger à la Cour les affaires qu'ils ont entrefraix. Il fimble-roit que l'EloQeur de Cologne étant Archi-Chanceler de l'Empire en Italie, devroit ...

Towns of Greek

espédies de feller leus espéditions; espendant il ný fait autume fondien de fatue, parte que les aftiries d'Italie fespient ordinaines à le Cour de l'Empereur on les espéditions leur font délivrées par le Vice-Chancelier qui dépend de l'Archevèque de Mayence; de fore que ce font les lellectume de Mayence; de fore que ce font les lellectume de Mayence qui gardent les Archives, tittes, & papiers qui concernent Italie. Néammonis Efichetur de Cologne rice ce avantage de cette qualife, qu'il précédes en laide Effectue de Cologne rice ce avantage de cette qualife, qu'il précédes en laide Effectue de Mayence.

#### DUCS DE WESTPHALIE ET D'ANGRIE.

Le Duché de Saze, de Welfphalle & d'Angele for étigé par Chatlemagne en feur de Weinfall après qu'il en criadrement dérit le Saron. Cen tonis Darber de-meuréern aux défendant de Wrikind jusqu'à ce que Henri le Lion Duc de Saze de Baviére étant mombé dans les mavaires grace de l'Empreuer Hédérie Baubeoulfe, fie Ens fuent occupez par plusfours Seigneurs fous diven titres; entr'autre Philip Arberdejau de Coloppe rémparts de ce que ce Prince pédidoir en Welfphalle, & prit du confinement de l'Empreuer le titre de Duc de Welfphalle de Atangei que fin faccielles ont toujours pour dépair. Ce deux Dochres fornée dans le Cercle de Welfphalle, mais on ne les connot plus que fous le nom de Duché de Welfphalle, en de Mendre de Me

Coopie, comme passessam pressuments extended a consus or resusors; En même tems que Philipe Archéroje de Cologies, évempas de ces deux Duchez, celui de Saxe fut donté à Bernard d'Anhalt, qui monoblante ce dienembres ment des Ents de fio rédécéfeur ne Italia pas de le qualifier encore Duc de Saxe, de Weltphille, de d'Angrée : ce qui fait que les Ducs de Saxe-Lavembourg qui décéndend et de Pennal, premente encore ces mêmes tires, quioqu'uls spart aufif éée priver des il y a longerent de l'Eledocte de du Duché de Saxe, comme j'à déjamanqué dans le Livre précédent, de que je l'expliquert anorce plus anophement dans manqué dans le Livre précédent, de que je l'expliquert anorce plus anophement dans

la suite de ce Chapitre.

# VII. Suite des Electeurs de Bavière.

Jé li déja marqué ailleuirs que la Baviére a été autrefois un Royaume de grande fernduer depuis étant devenu un Duché, l'Empereur Orhon I. de la Maion de Saxe le donna à lon firest Hentu ayeul de l'Empereur Orhon I. de la Maion de Couce en même temu Duc de Baviére & de Françonne. Ces Empereur n'ayant point ou d'unfains, es d'oubré paffi à de Françonce de divertefs fimille, judqu'à eç que Henri le Lion Duc de Baviére & de Saxe, dont je viens de parler, ayant été mis au Ban de Empire par Frédéric Premier, ces Empereur donna le Duché de Baviére à Othon Conne Palsin de Wätzelbach que plusfeurs prétendent iffu des premiers Ducs de Baviére.

Un petrelli de cer Orbon qui porote aufil le même nom, ayant époulé April Grud et Henri Comer Palatia du Rhun, possible conjoinement la Bayirée et le Paltanta; il fes père de Louis furnommé le Séviete, qui lutifi deux fils Rodolphet Louis du premire déquie décémente les Comer Palatins du Rhun, et du fécond les Ducs de Bayen. Louis ceux deveme Empereur dépoulla fon frère Rodolphe de fin Etam de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme un Trairé par lequel l'Electorat fut rendu alternatif entre la Maison Palatine & celle de Baviéte à commencer par la Palatine : mais depuis l'Empereur Charles IV. étant ennemi de la Maison de Baviéte & allié de la Palatine, cassa cette Transaction, & assure accore l'Electorat aux Comus Palatine par la Bolle d'Ot.

Il ne paroit pas que les Ducs de Baviére ayent réclamé alors contre cente Bulle qui leur faifoit un fi grand préjudice: ils fe contentent du titre de Ducs, parageant la Baviére; en forte quil y a cu à la fois jusqu'à cinq Ducs de Baviére qui réfidoient en divertés Villes, comme à Munick, à Straubing, à Landshur, à Ingolfiat & ailleurs.

Tout le Duché de Baviére ne fut réuni en un corps que du tems d'Albert IV. furnommé le Sage au commencement du 16. fiécle. Cet Albert fut pére de Guil-laume IV. qui renouvella ses prétentions sut l'Electorat, ayant en conséquence de la Transaction de Pavie protesté en 1545, contre l'Investiture de cette dignité que l'Empercur Charles-Quint donna en cette année au Comte Palatin. Henri-Guillaume V. petit-fils de cet Albert avoit quelques fréres entr'autres Ferdinand qui fut Chef de la Branche de Wartemberg: ainsi on donna à la Branche ainée le nom de la Branche Guillelmine du nom de ce Duc. Et comme ce Prince ayant laissé le gouvernement de ses Etats à son fils Maximilien pour se tetirer à Ratisbonne dans un couvent de Chartreux, Maximilien fut en 1610. Général de la Ligue Catholique, & ayant pris en 1620. les armes en faveur de Ferdinand II. il lui conserva la Bohéme, les Provinces héréditaires, même la Couronne Impériale, ce qui obligea cet Empereus de lui conféret la digniré Electorale, mais seulement d'abord pour sa personne, en attendant qu'on eût discuté les droits de ceux qui y prétendoient. Ce nouvel Electeur le ligna encore plusieurs fois enfuite avec ce même Empereur & avec Ferdinand III. fon fils & fon fuccesseur contre la France & la Suéde. Néanmoins comme ce fut lui qui par son autorité fit résoudre l'Empereur d'accorder à ces deux Couronnes la fatisfaction qu'elles fouhaitoient, elles confentirent que par la paix de Westphalie dont il fut le principal Promoceur, la dignité Electorale & le haut Palatinat demeuraffent héréditaires dans la Branche Guillelmine. Ce Prince ayant ainsi établi sa Maison, mourut en 1652. rassassé d'années & d'honneur.

Ferdinand Marie son fils lui succéda, & se se conserva toujours en bonne intelligence avec le Roi, avec lequel il sit divers Traitez d'alliance : il mourut en

Maximilien-Emanuel fon fils a l'avantage d'être beau-fréte de Monfeigneur le Dauphin, & fe montre déja digne fuccesseur du nom & de la valeur de son Ayeul.

### VIII. Titres des Electeurs de Bavière.

CEs Electeurs prennent les qualitez de Ducs de l'une & de l'autre Baviére & du haut Palatinar, Comtes Palatins du Rhin, Grands-Maitres, Princes, Electeurs du St. Empire, & Landgraves de Leuchtenberg.

### DUCS DE L'UNE ET L'AUTRE BAVIERE.

La Bayrien é divié en haure de bafér. la haure oà four Munick de Ingoldier, et la plat Cockensiele, de la bafér do four Landbur de Sexualing et la plus Orieneule. Ce Elédeur et Duc de ces deux Bayriers de a d'anciennez dans le Collège de Princes en cere qualier la permiser place du céde de Princes Encultra. Collège Maximilien fur fait Bechary, il ne laifig pas de conferver toujours cerre place dans le Collège de Princes pour Tiartiér de la Famille 3; a casé que la dignisi Eléctural avoir ché donné à la perfonse. Cala fine la bien chable qu'encere que l'Electione lui viu été donné bléchimiemen pui le Traine de Welfphalle. Le Trauma de noi fine la principa dans la Diére qu'en raffemble à Raubenne en 167 a. de la fin fine la bafferin pui dans la Diére qu'en raffemble à Raubenne en 167 a. de la fin fine la bafferin pui dans la Diére qu'en rafferin le Barifer. Qualques l'étacteur de la baffer, et en celui des Princes comme Dar de Barifer. Qualques l'étacteur de pour raifon d'un même Estre; muis la Dacheffe Turriere de ce joure Election pour raifon d'un même Estre; muis la Dacheffe Turriere de ce joure Election time qu'autrefisi les sinç Darce de Barifer, qui avoient positéé en même de Princess i lèse que fon fisse politifare fest lout ce que se cei ne Dara s'order en Barifer, il avoir droit d'avoir aufit dans le Collège des Princess les cinq pour apuls que fon faire politifare fest lout ce que se cinq Dara stroite un en Barifer, il avoir droit d'avoir aufit dans le Collège des Princes les cinq pour apuls que fon pére avoir été firit Electiou. Son bon droit de l'autorité de l'Empreur fon fres forence cale eau fon fits fire maintenne dans l'une et dan Bautre dalse.

#### DUCS DU HAUT PALATINAT

Le haut Palaine a appaterna long-tems sux EleCheun Palaine; mais nous vad ma le Livre précédent, que l'Empeture Ferdiand Second apart mis Frédéric V. EleCheur Palain na Ban de l'Empire, de prérendant pouvoir auf difogére librement de tous se Estax, vendit en 1647, come Povinice à EleCheur Maximilien pour facquiere des treite millions de florins qu'il lui devoit. Cert extre far confirme pui les Traites de Weltphalle, s'il ben que Tielcheur Palain & les autres Princes de la Branche Guillefraine pernnent préferement la qualité de Dace de haur Palains.

#### COMTES PALATINS DU RHIN.

Le me de Contre Palain marque un Officire qui a jurificition dans les Palais de Elementeur le gant nombre des Palais de Emperona Historia qu'il y avoir autrefais beaucoup de Contres Palains; mais on appella Contre Palains de Rhin, ceux qui chilièren lute demant près de es fleues. Nous venour de voir que les Douc de Saviére décendent d'Orbon çe de Louis le Séviere qui énsient contres Palains du Rind En Ducs de Basivier et d'expurquei d'insura la coamme d'Allemagne it de qualfient Contres Palains du Rinn, de même que les Princes de la Mission Palaune se détins safit Ducs de Basivier.

### GRANDS-MAITRES DE L'EMPIRE.

Cette dignité donne quelque Jurissièlion fur les personnes de la Cour de l'Empereur; & celui qui la pollède porte la Pomme d'Or au Couronnement de la Majesté Impériale, & fert le permiter plat à son festin de cérémonie. Cette dignité étoit autrestois unie à l'Electorar du Palatin; mais elle est passée au Duc de Baviére avec l'Electorar.

#### LANDGRAVES DE LEUCHTENBERG.

Ce Londgerstat eft une petite Province zu militu da haur Palainna & na fipenarion da Duché de Neubourg: il y sovie une anciance confinaturité entre le Duce de Brovinc de configures, par laquelle als de devoient fuccéder téréproguement. La fille de George. Louis demier Landgerse de Lucelambeig podra Albert fire de fille de Compe. Louis demier Landgerse de Lucelambeig podra Albert fire de la compensation de la compensation de la compensation de la compensation de Landgravité et de demonstrate de la compensation de la compensation de la compensation de la compensation de l'Empire en cere qualific. Il

IX. Suite

### IX. Suite des Electeurs de Saxe.

D'Epuis que la Saxe a eu des Ducs elle a donné à l'Allemagne cinq Empereurs, Henri I. surnommé l'Oiseleur, Othon I. Othon II. Othon III. & Henri II. Le Duché de Saxe ayant passé dans une autre famille, Lothaire Second Duc de Saxe & Empereur donna ce Païs à Henri le Superbe son gendre qui le laissa à Henri le Lion son fils duquel sont issus les Ducs de Brunswic, & qui en sut dépouillé par l'Empereur Frédéric Barberousse.

Depuis cela trois Branches de la Maison de Saxe ont possedé successivement la dienité Electorale, & tant les deux qui l'ont perdue, que celle qui la possède encore à

présent prénent également le titre de Ducs de Saxe.

La premiére Branche est issue de Bernard d'Anhalt Duc d'Ascanie second fils d'Albert l'Ours Electeur de Brandebourg : elle posséda l'Electorat depuis l'année 1180, en laquelle ce Prince en fut investi par l'Empereur Frédéric I. jusqu'à ce qu'en 1423. l'Empereur Sigilmond, sous prétexte qu'Eric V. Duc de Saxe-Lawembourg avoit demandé trop tard l'Investiture de cette dignité après la mort de son cousin l'Electeur Albert IV. la transféra à Frédéric sumommé le Belliqueux Landgrave de Turinge & Marquis de Misnie. Les Ducs de Saxe-Lawembourg descendent de cet Eric

Frédéric le Belliqueux eut pour successeur un fils de son même nom, surnommé le Pacifique, lequel laiffa deux fils, Emelt & Albert. Les descendans d'Ernest oui étoit l'ainé, possédérent cette dignité jusqu'à Jean-Frédéric son petit-fils qui en sut dépouillé par Charles-Quint en 1547, après avoit été vaincu & fait prisonnier dans la bataille de Mulberg. Les Ducs d'Altembourg, de Gotha, de Weymar, d'Eisenach, de Coburg, & de Jena descendent de ve Jean-Frédéric.

Maurice descendu d'Albert, & ainsi cousin de Jean-Frédéric lui sut substitué par

l'Empereur ; & n'ayant point d'enfans , il laiffa cette dignité à fon frère Auguite,

Christian Premier fils & successeur d'Auguste eur pour fils Christian Second que l'Empereur Rodolphe considéra, ensorte qu'il lui donna l'Investiture des Etats de

la fuccession de Cléves & de Julliers: il mourut sans enfans en 1611.

Jean-Georges Premier son frére lui succéda: il servit puissamment l'Empereur dans la guerre de Bohéme, & en obtint la Luzace pour recompense. S'étant ensuite brouillé avec cet Empereur au sujet du retrait des biens Ecclesiastiques, il forma la Lique de Leipsic pour s'y opposer, & s'érant allié avec le Roi de Suéde, il entra en ruerre contre l'Empereur avec lequel il se réconcilia ensuite par le Traité de Prague, guerre contre l'Empereur avec leque te le la bonne intelligence avec l'Empereur, & mourur en Îl vécut depuis ce tems-là en bonne intelligence avec l'Empereur, & mourur en 1656. après avoir partagé ses Etats entre ses quatre fils, savoir Jean-Georges Second qui lui a succédé à l'Electorat, Auguste Administrateur de Magdebourg, & Christian & Maurice qui ont tous laisse des enfans.

Jean-Georges Second fit alliance avec la France & la Suéde, enfuite avec l'Empereur: il mourut en 1680.

Jean-Georges III, fon fils lui a succédé.

### X. Titres & qualitez des Electeurs de Saxe.

Et Electeur a eu pour son partage par le Testament de l'Electeur Jean-George Premier son ayeul le Duché de Saxo qui est inséparable de l'Electorat, le Marquifat & l'Evêché de Mifnie, la haute Luzace, l'Abbaye de Quedlimbourg, & ce que la Maison de Saxe tient par engagement dans le Comté de Mansfeld. Il prend Tom. II. Ddd

qualité de Duc de Saxe, de Julliers, de Cléves, & de Mons, Grand-Maréchal & Prince Electeur de l'Empire, Landgrave de Turinge, Marquis de Mifnie & de la haute & baffe Lurace, Burgrave de Magdebourg, Comte de la Marck & de Ravensberg, Seigneur de Ravenflein.

#### DUC DE SAXE.

Le Duché de Saxe proprement dit, où sont les Villes de Wittemberg & de Torgau, est inséparable de l'Électorat; & zinst possédé par le seul Electeur de Saxe; cependant tous les Princes de la Maison de Saxe s'en disent Ducs.

Duc de Julliers, de Cleves et de Mons, Comte de La Mark et de Ravensberg, Seicheur de Ravenstein.

Quoique l'Electru de Saze ne possible sien dans ces Ezus, nous avons va que chultian I. en sits investi en 1610. et tous les Princes de la Massion de Saze ne laisseupas den prendre les circe, a sán de conserver les droits qu'ils y ont pour la raisons que je dirai dans le Chapitre v1.0ù je réferve zout ce qui regarde la succession de Cléves de d'allien.

### GRAND-MARECHAL DE L'EMPIRE.

Cette charge donne à cet Electeur Jurisdiction sur l'Ecurie de l'Empreteur: il porte l'épée nué à son couronnement ; se au sortir du festin solemnel de ce jour il prend à cheval de l'avoine dans une cuillere d'or qu'il donne à son Vicaire.

### LANDGRAVE DE THURINGE.

Ce Lundgraviar ell finné entre le Lundgraviar de Holfe de la Marquifar de Mifrie évitoi ture partie de partimiente de Pédérie le Bellieuars avant qu'il file Effetter: la plus grande partie de ce que les Electrons de Sare y positioient dements aux enfent de fant-Pécific qui y ont les Daches d'Elimach, de Gorba, & de Jena. Les Terres qui y évoient demeutéra aux Electrans four entrées dans le parage de Duc Augustle Administrateur de Magébeurg de fronce dis de File-Reizer Jean-George Frenier: elles font préferatement positéées par les enfans de ce Duc Augustle.

#### MARQUIS DE MISNIE.

Ce Marquifat où est Leiplic, est entre le Landgraviat de Thuringe & la haute Luzze: il étoit aussi du patrimoine de Frédéric le Belliqueux, & est présentement dans le partage de l'Escheux, hormis que les desendans de Jean-Frédéric y possédent le Duché d'Altembourg.

### MARQUIS DE LA HAUTE ET BASSE LUZACE.

Jai marqué ci-devant comme l'Empereur Ferdinand Second donna la Luzace par engagement à Jean-George Premier du nom Elefteur de Saxe. La hause Luzace ett dans le partage de l'Elefteur d'apréfent, & la basse dans celui de son oncle le Duc Christan qui a aussi l'Evéché de Mersbourg.

#### BURGRAVE DE MAGDEBOURG

Burgrave est proprement le Gouverneur d'une forteresse ou d'un château appartenant à l'Empereur; lequel avec cela a droit d'administrer la Justice dans toute l'érendue de son Gouvernement. Les Electeurs de Saxe, qui d'ancienneté ont le Burgraviat de Magdebourg, ont beaucoup remis de droits qu'ils pouvoient exércer dans le détroir & dans l'Evêché de cette Ville, s'étant seulement réservez le titre & les armes de Burgraves, & quelques lieux qui en dépendoient comme Gommern, Ranis, Elbenau, & Gottau.

### XI. Suite des Electeurs de Brandebourg.

Es Marquis de Brandebourg avoient autrefois le dernier rang parmi les Electeurs a mais depuis qu'on a créé un huitième & dernier Electorar pour le Palatin, ce-

lui de Brandebourg est devenu le penultiéme.

Albert surnommé l'Ours Comte d'Ascanie, duquel j'ai parlé ci-devant, ayant été fait Marquis & Electeur de Brandebourg en l'an 1152. par l'Empereur Conrad III. laiffa cette dignité à fes descendans, qui la possedérent jusqu'à ce que Valdemar Se-cond étant mort sans ensans, l'Empeteur Louis V. donna cer Electorat à son fils Louis au présudice d'Albert Prince d'Anhalt cousin paternel de Valdemar qui y prétendoit. Cet Electotat étant ensuite passé à l'Empereur Sigismond, il le vendit qua-tre cens mille storins d'or à Frédéric Burgrave de Nuremberg dont la posterité en jouir encore à present.

De ce Fréderic est descendu en ligne directe l'Electeur Jean-George qui mourus en 1598. & des cadets duquel descendent les Marquis de Culembach & d'Anspach, Toachim-Frédéric son fils ainé fur Electeur après lui, & mourur en 1608.

fean-Sigismond fon fils & son successeur obtint du Roi de Pologne l'Investiture de la Prusse, & passa divers Traitez avec les Etats Généraux pour alliance, & avec le Duc de Neubourg & divers autres Princes Protestans pour saison de la succession de Cléves & de Julliers qu'il reçueillir en partie à cause de l'Electrice Anne sa femme qui étoir fille de Marie Eléonor de Cléves sœur ainée du dernier Duc de Cléves & de Julliers.

George-Guillaume son fils & son successeur fit encore divers Traitez avec les Etats Généraux & avec les Ducs de Neubourg pour le même fujet; & s'étant ensuite ligué avec le Roi, de Suéde son beau-frére, il entra en guerre contre l'Empereur avec lequel il fit ensuite la paix : il mourut en 1640.

Frédéric-Guillaume son fils a fait divers Traitez avec l'Empereur, avec les Rois de France, d'Angleterre, de Dannemarc, de Suéde & de Pologne, avec les Etats Généraux & plusieurs Princes de l'Empire : il a obeenu divers avantages par la paix de Westphalie, & par les Traitez qu'il a faits avec le Roi de Pologne.

# XII. Titres & qualitez des Electeurs de Brandebourg

CEr Electeur prend les qualitez de Marquis & de Margrave de Brandebourg, Archi-Chambellan, Prince, Electeur du Sr. Empire, Duc de Pruffe, de Magdebourg, de Julliers, de Cléves, de Berg ou Mons, de Sterin, de Poméranie, des Callubes, des Wandales, de Crossen, & de Jagerndorst en Silelie, Burgrave de Nuremberg, Prince d'Halberstar, de Minden, & de Camin, Comte de la Mark, & de Ravensberg, Seigneur de Ravenstein, de Lawembourg & de Butow.

Ddd a

### MARQUIS ET MARGRAVE DE BRANDEBOURG.

Margrave ou Marquis étoit originairement le Juge Gouverneur, puis le Prince d'une Province frontière, telle qu'est la Province de Brandebourg, à l'égard de la Pologne. L'Electeur possée seul ce Marquisse, comme étant indivisible de l'Electorae.

#### ARCHI-CHAMBELLAN.

En cette qualité l'Electeur de Brandebourg donne à laver à l'Empereur au festiti du Couronnement, & quand il tient sa Cour solemnelle; & il potte le sceptre dans la matche.

### DUC DE PRUSSE

Nous avons vu dam le Livre précédant que la Pruffs a été conspaire par les Chevalius Treunoniques du ce de Barbares qui pélionel nue d'enneuer. Les Grand-Maltres de cet Outre furent étechts jusqu'à ce qu'Albert fils de Frédéric Marquis d'Anipude de Li Malion de Bandebourg ayars été dis Grand-Maltres de cet Ordes nem Pruffe, côtint en 151; de Sigifinond Roi de Pologue fon onde pour lui, fei friera, de fe décendaire miles à Pruffe Orientaire qu'il poffédoir encore comme Grand-Maltre de cet Ordes; de 21 la charge de la poffete et referre de la Coutonne de Pologue en de Coutonne de Pologue en de la contra de la contra de Pologue en de Coutonne de Pologue en de la professe de la contra de Bondebourg pur le pur verir à bour : de ce Doubé els puff une Enclarurs de Brandebourg pur le pur verir à bour : de ce Doubé els puff une Enclarurs de Brandebourg pur le pur verir à bour : de ce Doubé els puff une Enclarurs de Brandebourg pur le pur verir à bour : de condition que je malion de Brandebourg pur le Brandebourg te de Maire Eléctour de Clères. Ce Electrum en ont obsenu l'investiure de Rou de Pologue, defquels la foron term en fier, jusqu'à ce que l'Electrur d'à préfere cobint en 1 e 5 de Cafmin Roi de Pologue, qu'il fertit débormits Souvetin de Pruffe aux conditions que je marquerait dans le demic Chaptire de ce L'ivre, une de Rou de Pologue, de condition que je marquerait dans le demic Chaptire de ce L'ivre, une de Pruffe aux conditions que je marquerait dans le demic Chaptire de ce L'ivre,

# DUC DE MAGDEBOURG, PRINCE DHALBERSTAT, DE MINDEN, ET DE CAMIN.

Fai marqué dans le Livre précédent comment l'Anthréché de Magdebourg & les Evéchez d'Halbertlat, de Minden & de Camin future ficularifez par le Traité d'Osnabrug & convertis en Principuntez ficulières, lefquelles futent données à l'Electau de Brandebourg pour l'indemnifer de la Pomeranie Cuérieure que l'Empire céda aux Suédois.

#### DUC DE JULLIERS, DE CLEVES, DE MONS OU BERG, COMTE DE LA MARK, ET DE RAVENSBERG, ET SEIGNEUR DE RAVENSTEIN.

J'expliquent dans le Chapitre y, de ce Livre le droit de Flicheur de Brandsbourg fur toutes ces Seigneuries, lefquellet il a partagées avec le Duc de Neubourg; mforte n'enannoins qu'ils fe font confervé l'un & l'autre le droit de prendre les titres de celles mêmes qu'ils ne posifiémer pas. T'Elefteur de Brandsbourg jouit du Duché de Clèvre, du Comié de la Mark & d'une partie de cluid et Raventberg.

# Duc de Stetin, de Pomeranie, de Cassubie, et des Vandales.

l'ai marqué dans les titres du Roi de Suéde, que ces quatre Duchez composoient la Poméranie dont l'Empereur Frédéric III. donna en 1466, le titre de Due à Frédéric V. Electeur de Brandebourg pour jouir de cette Province après la mort de celui qui en étoit alors Duc. Cela ayant formé une grande guerre entre les Maisons de Brandebourg & de Poméranie, elle fut terminée par un accord par lequel elles contractérent ensemble une Confraternité, & convintent que la famille des Ducs de Poméranie venant à défaillir, celle des Marquis de Brandebourg lui fuccéderoit en ce Duché: le cas arriva en 1637, par la mort du Duc Boguílas XIV, qui ne laissa point d'enfans mâles. Nous avons vu ci-devant que l'Electeur de Brandebourg fut obligé de laisser à la Couronne de Suéde par le Traité d'Ofnabrug, la Ville de Stetin & la Poméranie Citérieure : mais par le même Traité cet Electeur a conservé presque toute la Poméranie Ultérieure, en forte qu'il posséde une partie du Duché de Stetin, presque tout le Duché de la Poméranie proprement dite, & les Duchez de Caffubie & des Vandales ou Vandes. Néanmoins tant le Roi de Suéde que l'Electeur de Brandebourg ont droit de prendre les titres de ces quatre Duchez; & le Roi de Suéde y est d'autant mieux fondé que ce qui lui manque de la Poméranie, lui doit revenir au défaut d'enfans males dans la Maison Electorale de Brandebourg.

#### Duc DE CROSSEN.

Le Duché de Crossen ou Crône est situé dans la partie septentifionale de la Silesie vers les limites du Marquista de Brandebourg; il est encore présentement possédé par les Electreurs de Brandebourg.

# Duc De Jacinndorff.

Ce Ducké est suits fruie en sidefe dans la partie ménitionale pris de la Morreix. Louis Roi de Honging le doma à Corgos Marquis de Brandebourg fils de Frédéric Marquis d'Anfigach: mais depais Jean-Gouge fils de l'Electuer Jean-Frédéric & qui avoir en ce Ducké pour fon appassage, ayant prise en 1-80c. & Bouroni judio 21 la în le parti de Frédéric. V. Electure Polatin, fist mu pour ce fujer au Ban de l'Empirer per l'Empirer re-frainant II. qui s'empara de fie Eara, & en donna l'Invettière na Pince de Lichemstein. Les Élécture de Brandebourg out feuvere depuis rodeman de Ce Ducké, famil si le rolo tra ju amis obsenir i si le contrastent de le mette parmi leurs tires. L'Empirer un'à préfint en a encore depuis peu renouvellé l'Invettière une a Prince de Lichemstein.

### BURGRAVE DE NUREMBERG.

Jai marphé ci-devant au figir des tirres de l'Eleftheur de State ce que cété que parque. Le Burgava: Le Nauropher fui donné en 1327, pur l'Empereur Rodophe d'Habbbourg à Finélèric Connte de Zollerm (on neveu d'équis en 1437. Eleftheures d'Empereur Significand ayant vende l'Eleftheures de Burdahourg à un aure l'édité ité Burgave de Nutemberg, collai-ci pour payer le prix de fon acquifinion vendit aux Bourgeois de Nutemberg le Chieseu de la écrit de Burgave qu'il avoit dans leur Ville ; fern confervant feulement le tire sure quidques droite de quéque Chieseu Ville ; fern confervant feulement le tire sure quidques droite de Burgavait de Nutemberg. Il eft dividé en haux & loss, & est profisée par des Cadens de la Maison de Branche de Cadens de Cadens de La Maison de Branche de Cadens de La Maison de Cadens de Cadens de Cadens de La Maison de Cadens de Cadens

bourg: ensorte que les Marquis de Barheit ou de Culembach ont pour leur partage le haut Burgraviat, & les Marquis d'Anspach ont le bas.

### SEIGNEUR DE LAWEMBOURG ET DE BUTOW.

Ces Seigneuries dépendent de la Pruffe Royale, & avoient été engagées autrefois aux Ducs de Pométanie : étant depuis revenues au Roi de Pologne par la mort du demier Duc, l'Electeur d'à préfent y est rentré par le Traité de Bigflat à la charge de les tenir en fief de la Couronne de Pologne,

### XIII. Suite des Electeurs Palatins.

Ait dies marqué au fajer des Electurus de Baviére, que les Electurus Palatins décendent de Rodolphe Comer Palatin firer ainsi de Louis Duc de Baviére, comer Palatins preud les Branche des Electurus avoient Palatins preud le nom de la Branche Rodolphie. Ces Electurus avoient Palatins preud le nom de la Branche Rodolphie. Ces Electurus avoient des Comercia de Comerc

Il y a eu en ce siécle quatre Electeurs Palatins qui se sont succédez les uns aux autres de pére en fils.

Frédéric IV. qui embrassa la Religion Prétendue Résormée & mourut en 1610, peu après être entré dans l'Union Protestante.

Frédéric V. qui fut le Chef de cette Union, & qui ayane accepté la Coutonne de Bohéme, non feulement perdit ce Royaume qui ne lui apartenoit pas a mais auffi fut dépouillé de la dignité Electorale & de ses Etats héréditaires: il mourut à Mayence en 16 p2.

Charles-Louis en faveur duquel on créa le huitiéme Electorat en 1648. & qui s'allia fuccellivement avec la France & avec l'Empereur, eur pluseurs différends pour le Wildfangiat, & mourut en 1680. deux ans après avoir fait sa pair avec le Roi.

Enfin Charles qui vit à présent.

### XIV. Titres des Electeurs Palatins.

Et Electeur se qualifie Comte Palatin du Rhin, Archi-Trésorier, Prince, Electeur du St. Empire, Duc de Baviére.

### COMTE PALATIN OU PHAISGRAVE.

Jai déja parlé de l'origine de ce nom au fujet de l'Electreut de Baviéte : J'ajoutterai feulement que les Electreurs Palatinas polifédent feuls le Pais qu'on nomme le Palatinat du Rhin ou bus Palatinat, & qui étoit inféparable de l'Electrorat avant le Traité de Wettphalhe.

### ARCHI-TRESORIER DE L'EMPIRE.

Ces Electeurs portoient autresois le titre de Grands-Maîtres de l'Empire; maiscette dignité ayant été transsérée aux Ducs de Baviére avec l'Electorat, on stipula par les Traitez de Westphalie qu'on créeroit une nouvelle dignité pour les Electeurs Palazins; ac ensuire de l'est de Westphalie qu'on créeroit une nouvelle dignité pour les Electeurs Palazins; ac ensuire

ensuire on créa celle d'Archi-Trésorier: de laquelle l'Electeur Charles-Louis sit la sonction, jettant quelques piéces d'or & d'argent au peuple dans le Couronnement de l'Empereur d'à présent.

### DUC DE BAVIERE.

Comme les Electeurs Palatins sont de la même Maison que les Electeurs de Baviere, ils prénonts le titre de Ducs de Baviére; de même que nous venous de remarquer que les Electeurs de Baviére prétendent aussi la qualité de Comtes Palatins du Rhin.

### CHAPITRE II.

Suite Chronologique des principaux Princes de l'Empire depuis l'an 1598. jusqu'à présent avec leurs titres & qualitez.

Comme la Prince de l'Empire r'our pas moins de pouvoie en Allemagne, & pouvoie en biblion finie des Traiter que le Eledenne, la connodifica de ceux qui out vécu en ce fédée & de leun qualture, el aufit enriemment nécefiaire pour connoîne l'état de l'Empire & les différents intérêtes de Eass qui le compositan. Cell pourquoi je raporerai dans ce Chapitre la finie des principaux Princes de l'Empire & leun qualtine ; punce que la connoditince de ce dons cofie éclaireir entreimnente ce que nou avrous déglud, c. & ce que nous disons encore dans la finie de divers Traiters qu'îls ont paffez uns avec les Princes de l'Empire qu'avre les écrangers.

### I. Titres des Princes Ecclesiastiques.

Uloique les Ancheviques , Evéques & autres Pellats de l'Empire y tiennent rang parmi le Princa, ja ne ceui pas nichamionis néediaire de rapporte la litte de ces Prélats ni même de marquer ceux qui ne prénent pont d'autre qualité que celle d'Archeviques, Evéques, Abbez, ou Prévent de certaines E-giliés. Je ne firai donc qu'une memtion fommaire de ceux qui ajoutent encore quulqu'autre qualité à celle l'al.

LES ARCHEVEQUES DE SALTSBOURG prénent la qualité de Légats du Siége de Rome. Ces Prélats pofféchent perpétuallement cette qualité qui est atrachée à leur dignité: ce qui ne sé doit néanmoins entendre que dans l'Allemagne.

Lis Evroques de Wintersoura se quilisent Doct de Franconie ou de la France Orienzale, ce Duché synat ées uni à leur Egisse après l'extinútion de la fimille des Ducs des Franconie. Il ne leur donne pas nearmons pouvoir dans coure la Franconie; & même les Marquis de Callembach & d'Anspach leur disputent ce time en qualité de larguraves de Nutemberg.

Les Evecues de Spire se disent aussi Prevôts de Weissembourg & d'Udenheim, ces Prévôtez ayant été unies à leur Evêché.

LES EVEQUES DE STRASBOURG prénent le titre de Landgraves d'Alface, quoique nous ayons vu que les Princes de la Maison d'Autriche possédoient dès il y a long-tems ce Landgraviat qu'ils ont cédé à la France; & en conséquence duquel

- Cont

Egon de Furstemberg dernier Evêque de Strasbourg teconnut le Roi en 1681. pour fon Souverain.

LES EVEQUES DE CONSTANCE se qualifient aussi Seigneurs de Reichenau qui est une Abbaye située en une Isle voisine de Constance , laquelle fut unie à cet Evêché en 1540. L'Evêque a encore séance dans les Diétes en cette qualité parmi les Prélats.

LES EVEQUES DE PADERBORN se disent Comtes de Pytmont qui est situé entre le Comté de Lemgow & le Duché de Brunswie. Nous verrons ci-après que les Comtes de Waldeck prénent auffi ce titre.

LES EVEQUES DE TRENTE adjoutent à cette qualité celle de Comte d'Eschland ou Challand qui est un Païs où est situé le château de Firmian près de

LES EVEQUES DE LIEGE se qualifient Ducs de Bouillon & Marquis de Franchimont. Le Duché de Bouillon est enclavé dans le Duché de Luxembourg; & le Marquisat de Franchimont fait partie du Païs de Liége, à l'endroit qui est entre les Duehez de Luxembourg & de Limbourg.

Nous avons vu ci-devant que les Seigneurs de Sedan ont dès il y a longtems des prétentions sur le Duché de Bouillon, duquel la possession a été par le

Traité de Nimégue délaissée aux Ducs de Bouillon pendant le litige.

LES EVEQUES DE MUNSTER prénent la qualité de Landgraves de Stromberg & de Seigneurs de Borckeloo. Ils ont séance dans les Diétes de l'Empire pour raison de ce Landeraviat qui est situé dans leur Eveché; & de grands différends avec les Etats Généraux au fujet de la Seigneurie de Borckeloo qui est enclavée entre le Comté de Zutphen & l'Over-Issel.

LES EVEQUES DE COIRE se disent Seigneurs de Grossengenstin.

Enfin LES ABBEZ DE FULDE prénent la qualité d'Archi-Chanceliers de l'Impératrice des Romains & de Primats dans la Germanie & dans la Gaule : quoiqu'à l'égard de cette dernière qualité ce n'est qu'un titre vain sans fonction : l'Archevêque de Magdebourg ayant eu le titre & la fonction de Primat en Allemagne avant qu'il fut passe entre les mains des Luthériens; & la France ayant assez d'autres Prélats qui prétendent à la Primatie fans recourir à un Abbé Allemand.

### II. Titres & qualitez des Princes de la Maison Palatine: premierement des Ducs de Simmeren.

LE passe aux Princes séculiers de l'Empire ; & commence par ceux des Maisons Electorales: premiérement par ceux de la Maison Palatine qui tiennent les premiéres places dans les Diétes comme Ducs de Lautern, de Simmeren, de

Neubourg, des Deux-Ponts, & de Lautereck.

LE DUCHE DE LAUTERN est possédé par l'Electeur Palatin. Le seu Electeur Charles-Louis ayant eu différend pour raison de ce Duché avec son Oncle le Prince Palatin, Louis Philipe qui avoit eu le Duché de Simmeren pour son apanage, la chose fut réglée en 1653, au profit de l'Electeur qui eat en conséquenre séance dans le Collége des Princes en qualité de Duc de Lautern à la Diéte de Ratisbonne qui étoir alors affemblée. Louis-Philipe y eut séance comme Due de Simmeren, & prenoit la qualité de Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviére, & Comte de Spanheim.

#### DUC DE SIMMEREN.

Robert II. Elecheur Paltrin qui vivoit à la fin du quatorniéme fricle, puit pat engagement, endite achten des Rhingraves Comes du Rhin la terte de Simmeren dans le Hundsryk. Elle a éfe plusieurs fois l'apparanage des Cadets de la Maidon Palatrine, & est encore revenue à l'Elecheur Paltain par la mort de Louis-Heinri fils de Louis-Paligne mort fant enfaise en 1674.

### COMTE PALATIN DU RHIN, DUC DE BAVIERE.

Tous les Princes de la Maison de Baviére & de la Palatine prénent l'une & l'autrequalité suivant l'usage des Princes d'Allemagne, pour se conserver le droit de succession aux Etats des deux Branches de leur Maison, en cas que l'une ou l'autre vint à manquet.

### COMPE DE SPANHEIM

Ifabelle Comtreffe de Spunheim Veuve de Robert le Finpan Comte Palatin doon na à Leavis le Barbe Helckure Palatin fon beas-frée un cinquiérine de fon Comnté, et sitfa le refte de ce Comté à deux hétritieres, dont l'une époufà le Comte de Veldenze, se l'autre un Marquis de Bade: ce que ett cutife que ce Comtes de ces Marquis périent encore les uns & les autres la qualité de Comtes de Spanheim.

Tous les Princes Cadets de la Maison Palazine descendent de Louïs le Noir des Deux-Ponts & de Veldentz frére de Frédéric de Simmeren & de Spanheim, duquel déscendent les Electeurs d'à présent.

Ces Princes Cadets sont divisez en quatre Branches, savoir celle de Neubourg, des Deux-Ponts, de Birckenseld, & de Veldentz.

# III. Suite des Ducs de Neubourg.

E Ducké de Neubourg fuifoit originairement partie du Ducké de la buff 82 viére, poffédée par le Duc Google le Riche dont la fille misque Elizabeth époufa Robert fecond fils de Philipe Elezbeur Platin. La fucceffon de Duc Gorego gavant éco contelle eurar Albert Duck e la lautar Bavière, & ce Robert & fait faith en enfin on couvint au commencement du 15 fécée qu'Othon, Henri, de Robert fils de Robert de Élizabeth auroient dans le Estar de leux ayual maternal vinge-quatre mille écua de rente, pour leaquels on leur affigua le territoire de Noubourg & ougleurou autres trens en Baviéra.

Othon Henri étant devenu Electeu hiss son partage à Wolfgang Duc des Deux-Ponts son cousin, lequel hiss trois fils Philipe-Louis Duc de Neubourg, Jean Duc des Deux-Ponts, & Charles Printe Palatin de Birckenfeld.

Philipe Louis ayant époulé Anne feconde fille de Guillaume Due de Cléves & de Juliera, préendit que ces Esta appartencient à fon fils après la mort de Due Jean-Guillaume fils de Guillaume: il entra pour ce fuje dans l'Union Proteflante, & fir plufeurs Traitez avec l'Electeur de Brandebourg, dont nous parletons dans le Chapitre 5, de ce Livre. Il mourutt en 1614.

Wolfgang-Guillaume son fils & son faccesseur embtassa la Religion Catholique: il eut de grands différends , & fit divers Traitez avec l'Electeut de Brande-Tons. II. Beautiffer de l'Electeut de Brandebourg bourg pour raison des Etats de cette succession: il entra dans la Ligue Catholique,

puis en neutralité avec la Suéde, & mourut en 1653.

Philipe-Guillaume fon fish & fon facceffeur s fair suff diver Traiter avec cer Electur pour le même fajer; il elt entet dans la Ligue du Rhin, puis dans phifarus ausser Traitez avec le Roit turn au fujer de la Couronne de Pologne, à loquelle Sa Majellé a fair fon possible de Pelever, que pour allances mais mite ayant fair une double allance avec l'Emperque, il apris fon parti de adatant la demiére guerre fair alliance avec l'Espagne & les Etats Génératic.

# IV. Titres & qualitez des Ducs de Neubourg.

Es Ducs prénent la qualité de Comtes Palatins du Rhin, Ducs de Baviére, de Julliers, de Cléves, & de Mons, Contres de Veldentz, de Spanheim, de la Mark, de Ravensberg & de Meurs, & Seigneurs de Ravenstein.

Ducs de Julliers, Cleves et Mons, Comtes de la Mark et de Ravensberg, et Seigneurs de Ravenstein.

Tous ces Eurs composiment la fuccession de la Massion de Clèves de de Juliers, que le Dour Vollegang Guillaume précessoir la imparatrais emissiement pour les raisons que je nausquerai dans le Chapitre cinquisiren. L'Electru de Sanz é. les Princes de la Massion, l'Electru de Bandebourg, & les Dour des Deuts-Ponts, prément suisi toutus ces qualitres pour les raisons que j'explaquerai suisi dans ce nimes Chapitre, où on veran que le Douc de Noubourg ne positione dans ces Eurs que les Duccher de Juliers de Abona, sus prume du Contre de Contre de Particum de Bandebourg, si on cile vant se les autres doit de prendre les times de tomes ces Seigneures, quoiquils nes positions que de l'activa de Bandebourg de l'activa Dem un Traisit puffic en 1629, cent l'Eléctru de Bandebourg de l'a Duc de Naebourg ce Duc prend le time d'Anchadox de Baviére, de Juliers, de Clèves, é de Mons.

### COMTES DE VELDENTZ ET DE SPANHEIM

Eineme fils de Robert Electur Paluin qui fin depais Emperur, éponta l'Écritére du Comié de Veldeure, & des deux cinquièmet et celui de Spanhéim. Ce Prince cut deux fils Frédéric & Louis fimonamé le Noirs le premier au pour fon parage Simmeren, & les deux cinquièmes du Comié de Spanheim: cét de lai que defendant les Electrum d'à préfen. Louis eut les Comrec des Deux-Pouss & de Veldeure, & Listifa un fin nomme Alexandre, qui eut deux fils , Louis fectond qui eut le Comré des Deux-Pous de Robert qui eut celui de Veldeure. Le Dous de Neubourg & de de Deux-Pous décindant de Louis fectond et cependant ils fe qualifiem Comtes de Veldeux & de Spanheim, quoi puils ne posificiam eine en l'un ni en l'aure de contrat, le Princes Pala-in de Lucarditein ou de Veldeure positions positions.

#### COMTES DE MEURS.

Ce Comté étoit un fief du Duché de Cléves; de forte que lorsque la derniére Com-tesse de Cléves mourut en 1600. sans enfans, le Duc de Cléves s'en mit en possesse. fion : mais Maurice Comre de Nassau & depuis Prince d'Orange se prétendant héritier de cette Comtesse en vertu d'une donation qu'elle lui avoit faite de ce Comté, en chassa la garnison de ce Duc en 1601. & en a toujours jouï depuis. Cependant le Duc de Neubourg prend la qualité de Comte de Meurs, comme étant dans les droits des Ducs de Cléves. Nous avons vu que l'Electeut de Cologne prétend aussi droit à ce Cointé qui est fitué dans son Archevêché. Les Electeurs & les Princes de Saxe, les Electeurs de Brandebourg, & les Ducs des Deux-Ponts ne prénent point la qualité de Comtes de Meurs, quoiqu'îls prénent les titres de tous les autres Etats de la fuccession de Cléves & de Julliers; ce qu'ils font aparemment en considération des Princes d'Orange: au lieu que les Ducs de Neubourg contre lesquels les Princes d'O. range portoient très-souvent les armes, n'avoient point cet égard pour eux.

### V. Suite & qualitez des Ducs des Deux-Ponts.

Le Comté ou Duché des Deut-Ponts est un fief de l'Eglise de Metz, que Ro-bert Second Electeur Palatin acquit des Comtes de Bitche. Il y a eu quatre Dues des Deux-Ponts en ce fiécle.

Jean Premier second fils de Wolfgang, lequel époula Magdelaine troisiéme fille de

Jean-Guillaume Duc de Juliers, & mourut en 1604.

Jean Second qui après la mort de Jean-Guillaume dernier Duc de Julliers, fut un des Prétendans à la succession du chef de sa mère: il entra pour ce sujet dans l'Union Protestante, & fir un Traité avec les Compétiteurs. Il entra aussi en quelques Traitez avec la France & la Suéde: il mourut en 1635.

Frédéric son fils & son successeur ayant souffert pendant les troubles d'Allemagne,

fut rétabli dans ses Etats par les Traitez de Westphalie : il mourut sans enfans en 1661. Frédéric-Louis de Lansberg fon coufin lui fuccéda, & entra en la même année dans la continuation de la Ligue du Rhin: il a été condamné en 1680, de reconnoître la souveraineté du Roi pour raison de son Comté des Deux-Ponts. Ces Princes & les Cadets de leur Maison, savoir le Roi de Suéde & son Oncle le

Prince Adolphe, prénent les mêmes qualitez que les Dues de Neubourg, tant parce qu'ils descendent les uns & les autres de Louis le Noir, que parce qu'ils ont pareilles prétentions à la fuccetifion de Cléves & de Juliers: il n'y a que la qualité de Comtes de Meurs qu'ils ne prénent point.

# VI. Suite & qualitez des Ducs de Birckenfeld.

C'Harles troisiéme fils de Wolfgang Duc des Deux-Ponts eut le Duché de Birckenfeld pour son partage, & mourut en 1600. laissant pour fils Georges-Guillaume & Christian.

Georges-Guillaume lui fuccéda, & mourut en 1669.

Charles-Othon fon fils & fon successeur mourut en 1671, ne laissant que des fil-

les: ce qui fut cause que

Christian Second fils de Charles de Birckenfeld qui avoit eu Bischweiller pour son partage, lui succéda au Duché de Birckenfeld. Ce Prince prend la qualité de Prince Palatin de Birckenfeld, Duc de Baviére, Comte de Veldentz & de Spanheim, & de Maréchal des Camps & Armées du Roi; se faisant un honneur de cette charge que le Roi lui a donnée. Il est aussi Colonel du Regiment d'Alsace, entretenu pour le service de sa Majesté.

### VII. Suite & qualitez des Comtes de Veldents.

GEorges-Jean fils de Robert & petit-fils de Louïs le Noir mourat en 1592. il laifla deux fils George-Gustave de Lautereck & George-Jean de Veldentz:

Georges-Gustave mourut en 1634. & eut pour successeur

Léopolé-Louis qui fui réabli dans se doits par les Traitez de Wellphalis il finecéda enfaire au Contre George-Jean de Veldenz. Son oncle , mort sins enfairs en 1656. & fin condammé en 1650, de rendie hommage du Commé de Veldens. Se l'Evêque de Verdun, duquel il relève, & de reconnoire pour ce sujet la Souverainer du Ro.

Ce Pinice a fânce dans les Esus de l'Empire pour raifo du Duché de Laurect, unit en francisco aufit un fact de Vérbede de Verdon. On lappelle aufi Prince de Lurrellitéin ou de la petite Pierre qui est une terre finoée entre la Lorraine de l'Allice. Il fe di feniernes dans fis qualitere Contre Palatin du Rhin, Duc de Baviere, & Comte de Védentez de de Spanheire: il n'à rice dans ce demire Contre i ju poliche fuil le premier quoi que tous les Princes defeendus de Louis le Noir s'en déines aufit Contre l

### VIII. Suite & qualitez des Princes de la Maison Électorale de Saxe.

Les Princes de la Málion de Sare defondas de Frédéric Marquis de Mínia font divise en deux principales Branches, favoir la Branche en ânce qui defoend de Jean-Frédéric auquel Charles-Quine fon l'Eledonat de Saxe; de celle des caders qui el l'Eledonale, de qui el tifie de Jean-George premier Eledona de Saxe petic-lils d'Augustie friére de Massire, auquel Charles-Quin donna l'Eledona de Massire, auquel Charles-Quin donna l'Eledona de Massire.

Je commencerai par les Princes de cette Branche, parce qu'ils font les plus prochains héritiers de l'Electorar; ils font préfentement divifez en quatre Branches qui défectedent des quatre fils de l'Electeur Jean-George Premier, nommez Jean-George Second, Augulte, Christian & Maurice.

Jean-George a succédé à son pére à l'Electorat & aux autres biens que j'ai mar-

quez dans le Chapitre précédent.

Auguste est celui qui fur Administrateur de Magdebourg & dont il a été fouvent parlé dans cette Histôre au fujet des Traitez de Prague & d'Ofnabrug; il a eu pour fon partage les quatre Bailliages qui ont été détachez de l'Archevéché de Magdebourg en faveur de la Maifon de Saxe, & ce que son pére possibilité ans le Landgavais de Thuringe.

Christian a eu pour sa part l'Evêché de Mersbourg & la basse Lusace.

Enfin Maurice a eu les Evêchez de Naumbourg & de Zeitz, & ce que son pére

avoit dans le Voigtland & dans la Principauté de Henneberg.

Ces trois Princes cadets ont eu des enfans; & les uns & les autres prénent la qualité de Ducs de Saxe, de Julliers , de Cléves, & de Mons , de Landgraves de Thuringe, de Marquis de Milnie, & de la haute & basse Lusae , de Comtes de la Marck & de Ravensberg, & de Seigneurs de Ravenssetin.

### DUCS DE SAXE.

Nous avons déja marqué que ce qu'on appelle proprement Duché de Saxe est inséparable de l'Electorat : de sorte que les Princes de cette Branche n'y ont rien non plus que ceux de la Branche des aînez.

Ducs de Julliers, de Clevés, et de Mons, Comtes de la Marck et de Ravenseerg, et seigneurs de Ravenstein.

Ce sont, comme je l'ai souvent marqué, des Etats de la succession de Julliers, auxquels ces Ducs, ainsi que l'Electeur & tous les autres Ducs de Saxe, prétendent droit, & où ils ne possédent rien.

#### LANDGRAVES DE THURINGE.

Les Durs de la Branche de Weymar possident presque tout ce que la Maison de Sase avoit en Thuringe; & ce qui étoit resté à la Maison Electorale est entré dans le partage du Duc Auguste; cependant tous ces Princes s'en disent également Landgraves.

#### MARQUIS DE MISNIE.

Ces Princes ne pollédent rien dans ce Marquilat qui est demeuré entiérement à l'Electeur.

### MARQUIS DE LA HAUTE ET BASSE LUSACE.

La haute Luface fut donnée à l'ElcReur, & la buffe Luface au Duc Christian cependant l'ElcReur & fei sa urres fueres en prément suffi le tiere, fuivant la consume d'Allemagne. C'elt le fusl citre que les Ducs de Saxe deficendus de Frédéric ne préntente point; parce que la Luface n'a été donnée par l'Empereur Frédrinand Second à l'ElcReur Jean George Premier que pour lui & fes déformdann milles, i bien que fes coolinns n'y peuvent rien prétendre.

### IX. Suite & qualitez des Ducs de la Branche des ainez de la Maison de Saxe.

JE ne m'articezi poine à expliquer en particulier les noms de tous les Ducs de Saus tillas de l'Elclour- Jean-Pédéric, pare qu'ils onc en que de part aux Traitez dont je parle dans mon Owerage; aint je me contenteral de dire que Jean-Guillaume fish e Jean-Fédéric fia prie des Ducs Fédéric Guillaume, ét Jean-Fédéric Guillaume, ét Jean-Fédéric Guillaume, ét Jean-Fédéric Guillaume, ét Jean-Fédéric Guillaume fish et auteur de la Branche des Ducs d'Altembourg qui et de dans la Mifaite de Cobusqu qui et en l'arnocie : la svoient france dans les Diétes de l'Empirez pour raifon de ces Duchez, & ont porté quédquérois les armes pour & courre le fevice de l'Empirezur. Cue Branche fui résinne en 1e72-quant aux milés y fi bien que ces Duchez font passez au Duc Jean-Emelt de Weymax.

Jean Second fils de Jean-Guillaume laissa neuf fils. Les Ducs de Weymar, E ec 3 d'Eised'i iénach , & de Jena font fils du troisième nommé Guillaume qui fit divers Traitez avec les Ennemis de Ferdinand Second, & & réconcilia austi diversis sois avec cet Empereur. Les Ducs de Gorda font fils du feptiéme nommé Ernett, & de derniet für Bernard qui fir plusients Traitez avec Louis XIII. & mourut en 1639. portant le sames pour fon fervice.

Tous ces Princes ont cinq voix dans les Diétes de l'Empire pour les Duchez d'Altembourg, de Weymar, d'Eifenach, & de Coburg: ils prénent la qualité de Ducde Sare, de Julliers, de Cléves, & de Mons, Landgraves de Thuringe, Marquis de Misnie, Comtes de la Marck & de Ravenberg, & Seigneurs de Ravenbein.

#### DUCS DE SAXE

Ces Ducs ne possédent rien dans ce Duché, comme je l'ai déja marqué, qui est inséparable de l'Électorar; ils en prénent seulement le titre pour marquer leur origine & le droit qu'ils ont, au cas que la Branche Electorale vint à manquer.

#### LANDGRAVES DE THURINGE.

Ces Dues possédent dans la Thuringe les Duchez de Weymar, d'Eisenach, de Gotha, & de Jena, & présque tout ce que les Electeurs de Saxe y avoient: le reste apparation présentement aux enfans du Duc Auguste Second fils de l'Electeur Jean-George premièr.

#### MARQUIS DE MISNIE.

Ces Ducs possédent dans ce Marquista le Duché d'Altembourg; le reste du Marquista est dans le parrage de l'Electeur de Saxe; néanmoins tous ces Princes se disent également Marquis de Missie.

## X. Suite & qualitez des Princes de la Maison de Brandebourg.

JAİ marqué ci-devant que Jean-George Electure de Brancheourg elé l'aussurd au sur la métallo de Colembach & d'Anfipach qui fishfillent encore à préfent a l'en entraurers critaires Christian Marquis de Colembach & Joachim-Ernelt Marquis d'Anfipach. Ces deux Princes entréent dans l'Union Protestiante & dans les Traines un finerte filis post failibilitois. Le premier lus pier dé-fédiman-Augusté & syeul de Christian Ernelt qui vit encore à préfent : le fecond fur péer d'Albert & syeul de lean-récédric qui elé le Marquis d'Anfipach d'à préfent.

Jean-Frédéric qui eft le Marquis d'Anspach d'a présent.
Ce Marquis prénent la qualité de Marquis de Brandebourg, Ducsde Magdebourg, de Stetin, de Poméranie, des Cassubes, des Vandales, & de Crossen en Siletie,

Burgraves de Nuremberg, & Princes d'Halberstat & de Minden.

Il paroit qu'une partié de cet Titres, comme ceux de Marquis de Brandebourg, de Dars el Seint, de Fonnéanie, de Cafilies, des Vandales, et de Croffie ne Sidée, et de Burgaves de Nuremberg foit les Titres que les Marquis de Brandebourg portient s'aux que cette Malloin de diviêt en ce deverén finanches. Ainfi quoique ces Marquis ne posfédent rien dans le Marquisi de Brandebourg qui et frégienable de l'Échecons, si ne Lisfent pas de ce duit Marquisi, ét de prendre auffi les tiers de ces aurest Duchez: parce que lorfque l'Empereur Frédéric III. en donna l'Investitura l'Ariefério. V. Electura de Brandebourg, di la lui donna turn pour lui que pour tous fes décendam miles , ét par les Tusier d'Ofabburg cous les Pran. ce de la Malloin de Brandebourg qui et lui donna turn pour lui care de la Malloin de Brandebourg on rie doire de pour les titres de les ames

----

de tous ces Duchez: il n'y a que le Burgraviat de Nuremberg dont ces Princes poitent à bon droit le Titre; puilqu'ils l'ont pour leur appanage: les Marquis de Culembach ou de Bareith pollédant le bas Burgraviat, & ceux d'Anspach ou Onolspach le haut Burgraviat.

En second lieu ces Marquis comprennent parmi leurs titres les Duchez & Principautez qui ont été données aux Electeurs de Brandebourg pour les indemniser de la distraction qu'on avoit faite de la Poméranie Citétieure au profit de la Couronne de Suéde: ainsi comme ces Marquis avoient droit de succéder à toute la Poméranic, on leur a donné par le Traité d'Ofnabrug le droit de fuccéder à ces Etats donnez à l'Electeur, au lieu de cette partie de la Pométanie cédée à la Suéde : ce qui fait que dès à présent ils en prénent les titres.

Il paroît qu'ils ne prénent point les titres des Duchez, Comtez, & Seigneurics qui dépendent de la fuccession de Cléves & de Julliers; parce qu'ils sont entrez dans la Maison de Brandebourg depuis que les Branches de ces Marquis se sont séparées de l'Electorale: de sorte que quand même la Branche Electorale manqueroir, ces Prin-

ces n'hériteroient pas de ces Duchez.

# XI. Suite des Ducs de Brunswic & de Lunebourg.

T'Ai déja marqué ailleurs que ces Ducs descendent de Henri le Lion qui étoit Duc de Baviére & de Saxe , Comte Palatin du Rhin , & encore Seigneur de tout le Païs d'entre le Rhin, l'Elbe, & la Mer Baltique; . & qui fut dépouillé presque de tous ces Erars par l'Empereur Frédéric Barberousse, qui ne lui laissa que Lunebourg & Brunswie. J'ai aussi marqué qu'un de ses fils nommé Othon fut élu Empereur en 1197, ensuite obligé de se retirer en son Païs de Brunswic; & que l'Empereur Frédéric Second donna au jeune Othon son neveu & son successeur le titre de Duc de Brunswic & de Lunebourg.

Cette famille s'est divisée en diverses Branches qui se sont éteintes successivement; en forte qu'au commencement de ce fiécle il n'y en avoit plus que trois, favoir celle de Danneberg, celle de Zell, & celle de Wolfemburtel: toutes trois

issues du Duc Magnus-Torquatus qui vivoir au quatorziénse siécle,

Henri de Danneberg fils ainé d'Ernest de Zell mourur en 1598. & eut pour fils le Duc Auguste qui fit divers Traitez avec les Empereurs, & eut le Duché de Wolfembuttel dans le partage des Etats de la Branche de Brunswic. Rodolphe-Auguste son fils lui a succédé: il est entré dans la plupart des Traitez.

que les autres Princes de sa Maison ont faits avec le Roi & avec l'Empereur, le Roi

d'Espagne, & les Etats Généraux: il a subjugué la Ville de Brunswic.

Guillaume de Zell frére de Henri de Danneberg laissa plusieurs fils, entr'autres Frédéric & George George fut le seul de ces Princes qui se maria: il sit divers Traitez avec l'Empe-

reur, le Roi de France, & la Reine de Suéde. Il mourut en 1641. Igiffant quatre fils, Christian-Louis, George-Guillaume, Jean-Frédéric, & Ernest-Auguste. Ces fréres partagérent la succession de leur pére; en sorte que Christian-Louis eut

les Duchez de Zell & de Grubenhagen: George-Guillaume celui de Calemberg, & les autres n'eurent que des penfions.

Christian-Louis fit en 1641, conjointement avec son oncle Frédéric & son cousin Auguste un Traité de neutralité avec l'Empereur, & ensuite s'accommoda avec l'Electeur de Cologne pour l'Evêché d'Hildesheim; puis entra avec les autres Princes de sa Maison dans la Lique du Rhin.

Ce Prince étant mort sans enfans George-Guillaume son frére ainé a quitté son Duché de Calemberg, & n'a eu par le Traité qu'il a fair avec ses fréres, que celui de Zell avec les Comtez de Hoya & de Diepholt & quelques autres biens. Les Duchez de Calemberg & de Grubenhagen sont premiérement passez à Jean - Frédéric, & après la mort de ce Prince décédé sans enfans mâles, à Ernest-Auguste qui en jouit à pré-

fent, & est aussi Evêque d'Osnabrug.

Ces Princes ont fait divers Traitez tant entr'eux qu'avec l'Empereur, les Rois de France, d'Espagne & de Dannemarc, les Etats Généraux & plusieurs autres Princes

qui sont dans leur voisinage ou qui ont eu besoin de leurs troupes.

A l'égard de la Branche de Wolfembuttel le Duc Henri Jules qui mourut en 1613.

laiffa entr'autres enfans les Ducs Frédéric, Ultic, & Christian lequel étoit auffi Eyé. que d'Halbetstat. Ce dernier mourut le premier en 1616, après avoir porté durant plusieurs années les armes contre Ferdinand Second; & le premier le suivit en 1634. après avoir souvent rompu, & s'être réconcilié avec ce même Empereur. Ces Princes étant morts sans enfans, leurs Etats passérent aux Ducs de Danneberg & de Zell qui les partagérent entr'eux.

### XII. Titres & qualitez des Ducs de Brunswic & de Lunebourg.

Es Princes de cette Maison possédent quatre Duchez qui leur donnent autant de voix dans le Collége des Princes, savoir les Duchez de Zell, de Grubenhagen, de Calemberg, & de Wolfembuttel qui prénent leur nom de quelques Villes qui portent ce nom: dont la première est dans le Duché de Lunebourg & les trois autres dans celui de Brunswic.

Le Duché de ZELL qui est vers le septentrion : presque tout le Païs & la Ville même de Lunebourg en dépend; il apartient au Duc George-Guillaume.

Celui de GRUBENHAHEN est le plus méridional: la Ville d'Eimbeck y est fituée.

Celui de CALEMBERG est le plus occidental, & comprend les Villes d'Hanover, de Neustadt, d'Hamelen, & de Goettingen. Ces Duchez sont aux Duc Ernest-Auguste qu'on appelle communement le Duc d'Hanover.

Enfin celui de WOLFEMBUTTEL qui est enclavé entre les autres, comprend la Ville même dé Brunswic.

Quoique les Princes de cette Maison possédent ces quatre Duchez, les Comtez de Danneberg, d'Hoya, de Diepholtz & plusieurs autres, ils n'en prénent point néanmoins les qualitez : se contentant de se qualifier tous également Ducs de Brunswic & de Lunebourg; quoique le Duc George-Guillaume n'ait rien au Duché de Brunswic, qui est tout aux Ducs Rodolphe Auguste & Ernest-Auguste; & que le Duc Ernest Auguste n'ait rien au Duché de Lunebourg que le Duc George-Guillaume posséde presque tout; le Duc Rodolphe-Auguste n'y ayant que Gyshorn & son territoire, qui étoit dans le partage de Henri de Danneberg son ayeul

### XIII. Suite des Ducs de Mecklebourg.

Es Ducs de Mecklebourg ne sont Princes de l'Empire que depuis l'an 1348, auquel l'Empereur Charles IV. donna cette qualité à Albert premier fils de Henri le Lion Prince des Vandales. Leut Maison s'est divisée aux deux Branches, de Schwenn & de Gustrow qui descendent l'une & l'autre de Jean qui mourut en 1592. laiffint deux fils Adolphe-Frédéric & Jean-Albert.

Adolphe-Frédéric eut Schwerin & Wilmar dans son partage; & s'étant ligué avec le Roi de Dannemarc & les Princes de la basse Saxe contre l'Empereut, il fut dépouillé de ses Etats qui furent donnez à Walstein. Le Roi de Suéde qui étoit son cousin, le rétablit ensuite; mais en sorte que Wismar est demeuré aux

Suédois,

Suédois, moyennant la fatisfaction qu'on a donnée à ce Duc, & dont j'ai parlé dans le Livre précédent. Il mournt en 1658.

lé dans le Livre précédent. Il mourut en 1658. Christian fon fils ainé lui a succédé, & s'étant fait Catholique, il s'est allié avec

le Roi qui l'a accommodé avec le Duc Gultave-Adolphe fon coufin.

Jean-Albert eut Gultrow pour fon parage; & syant été de même que son fiére dépositéd de se Etars, enfuire rétabli par le Roi de Sudée, il mourut en 1636.

Gultave-Adolphe son fils lui a succedé : il étoit Administrateur de l'Eveché de

Gustave-Adolphe son fils lui a succèdé : il étoit Administrateur de l'Evéché de Ratzebourg qu'il a été obligé de cédet à son oncle par le Traité d'Osnabrug, lequel lui a encore aporté quelques avantages dont j'ai aussi parlé dans le Livre précé-

# XIV. Titres & qualitez des Ducs de Mecklehourg.

Es Dues prénent tous les qualitez de Dues de Mecklebourg, Princes des Vandales, de Schwerin, & de Ratzebourg, Comtes de Schwerin, & Seigneurs de Rostock & de Stargard.

### PRINCES DES VANDALES.

C'est le premier titre qu'ayent pris ces Ducs qui se prétendent issus des anciens Rois des Vandales qui occupoient autresties le Mecklebourg aussi bien que la Poméranie: ce qui fait que les Ducs de Poméranie prénent la même qualité. Le Roi de Suéde met aussi les Vandales au nombre de les Royaumes.

#### PRINCES DE RATZEBOURG ET DE SCHWERIN.

Nous avons vu que ces deur Evêchez ont été donnez aux Dues de Mecklebourg Schwerin pour dédommagement de Wilmar qui étoit la meilleure de leuts places, & que le Suéción on retenu par le Traité d'Omabrug. Ils ont féance dans les Diétes de l'Empire en qualité de Princes de Raztebourg & de Schwerin.

#### COMTES DE SCHWERIN.

Dès auparavant que ces Ducs possédassent l'Evéché de Schwerin, comme une Principauté séculiére, ils en possédoient le Comté: ils en mettent les armes dans leur écu distrentes de celles de l'Evéché.

#### SEIGNEURS DE ROSTOCK.

Cette Ville est fituée dans le Duché de Mecklebourg affez près de la mer: elle fut donnée au commencement du quatorziéme fiécle à Henri le Lion par Christophle Roi de Dannemarc. Nous verrons dans le Chapitre.... de ce livre un Traiét que les deux Ducs de Mecklebourg ont fait entr'eux, par lequel ils réglent les droits qu'ils ont en cette Ville.

#### SEIGNEURS DE STARGARD.

Cette Ville est située près des limites du Marquisat de Brandebourg, & sur tée en mariage à Henri le Lion par une sille du Marquis de Brandebourg.

Tom. II. Fff XV. Suite



# XV. Suite des Ducs de Wirtemberg.

E Berhard I, fut le premier Duc de Wittemberg: l'Empereur Maximilien I, ayant érigé le Comté de Wittemberg en Duché.

Ulric un de ses successeurs sut dépossédé de ses Etats par la Ligue de Souabe qui les vendir à Charles-Quint; il n'y sur résubil qu'à condition de les tenir en fief de la Maison d'Autriche: il mourut en 1550.

Frédéric un de les fuccesseurs in exemter son Duché de la sujettion de cette Maison : il mourat en 1608. laissant entr'autres enfans Jean-Frédéric & Jules-

Precente.

Jean-Frédéric son fils Chef de la Branche de Stutgard entra dans l'Union Protestante, & mourut en 1628.

Everard III. fon fils & fon fucceffour se ligua avec le Roi Louis XIII. & avec la Reine Christine; puis s'étant réconcilé avec l'Empereur, il fur rétabli dans ses Entes par la paix de Westphalie: il entra ensuite dans la Ligue du Rhin, & mourut en 1674.

Guillaume-Louis a succédé à son pére, & est mort en 1677. Everard-Louis son fils lui a succédé : il est sous la tutelle de Frédéric son on-

Everard-Louis son fils sus à succède : il est sous la tutelle de Frédéric son oncle Administrateur du Duché de Wittemberg.

A l'égard de Louis-Frédéric Second fils du Duc Frédéric, il eut Montbeliard pour fon parage, & mourat en 1631.

George fon fils lui a faccédé: ses Tuteurs consentirent en 1634 que les François milient garnison dans Montbeliard; les Espagnols s'étoient aussi emparez de quelques unes de ses terres, mais il sut rétabli dans tous ses biens par les Traitez de Westphalie.

# XVI. Titres & qualitez des Ducs de Wirtemberg.

CEs Ducs prénent la qualité de Ducs de Wirtemberg & de Teck, Comtes de Montbeliard, & Seigneurs de Heidenheim.

#### DUCS DE WIRTEMBERG.

Le Counté de Wirmsberg , été frigé en Duché par l'Empereux Matienilles Preimer en 4475, sind froy se l'ai marqué cide-tant : il persola fon non d'un Chiena qui et linté firs le Nickre su deffons d'Ellingen. Ja explose en ratiant de qui marce de l'apprent pourqué le Prince de la Maidin d'Autriché d'Allemagne prénent la qualité de Dors de Wirtemberg; de pourquoi le Duc Charles de Loraine la pour d'une qualque terms.

#### DUCS DE TECK.

Il y avoit autrefois en ces quartiers des Ducs de ce nom dont le bien & le titre est entré par mariage dans la Maison de Wirtemberg.

#### COMTES DE MONTBELIARD.

Ce Comté est firué entre le Suntgaw & la Franche-Comté: il est entré dans la Maison de Wirtemberg par le mariage de Henriette fille & héritiére de Henri der nier

### TRAITEZ DE PAIX, &c.

nier Contte de Montheljard, avec Eberhard le jeune Contte de Wirtemberg qui vivei zu commencement de quieritém féche i el fle pall à une Brache de cadere de cette Maifon tille de Louis-Frédiric Second fils de Frédiric Dut de Wirtemberg. et comme il mêtre de u Commé de Bourgogne, le Comme d'aprêment de figur Arrêt de Parlement de Bezançon condiumé de reconnoltre le Roi pour fon Souverain comme étant préferement Conne de Bourgogne, le Commé d'aprêment de l'aprêment de Bourgogne.

#### SEIGNEUR DE HEIDENHEIM.

Cette place est sinuée entre le Comés de Rechberg & le Palatina de Neuboug; elle dépendais autrôtie des Dar de Basiére qui la celément aux Dors de Wittenberg pour reconnosiliance des freviers que cer Dus leur avoient rendas su commenente du Estime fécle pendant la peure qu'il seuren contre le Palatine, Mazimilien Echen: de Baviere fice e qual par pendant la guerre d'Allemagne pour obliger le Due de Viruemberg de la la treutociéer, paus ce Due ny voulte jamais confenits: elle est demeusée à la Maison de Wittenberg par les Traitez de Westphalte.

## XVII. Suite des Landgraves de Heffe-Caffel.

LEs Landgraves de Helle sont divisez en deux Branches, ceux de Cassel & Cassel de Cassel et de George tous deux fils de Philippe Landgrave de Helle-Cassel qui sut fait prisonnier par l'Empereur Charles-Quint.

Guillame V. fit sind de Philippe fix auteur de la Benche de Caffel, de laffe pour fils Mauric qui de fit Crimille, & cens alm Vlaton Procletate, à laquelle il fist obligé enfaite de renoncer : mais le chagin qu'il ent de c que l'Empeura voir prononcé contre la in Fourt de Landgrow de Darmfitz, Payant fait éfonder de l'empgre de novreus dans le pari contrate à l'Empeçur, il remi fe Eura i fon fils Guillame de peur de le porder par la profrajeou. Il mount de Eura i fon fils Guillame de peur de le porder par la profrajeou. Il mount

Guillaume VI. se ligua avec la France se la Suéde contre l'Empereur, avec lequel il truss de se raccommoder par le Traisé de Prague: ainsi ayant été obligé de le retirer de son Païs, il mourut dans l'Ost-Frise en 1637. Guillaume VII. son sils eut pour Turtice Amelie-Elissbeth de Hanau sa mére

Guillaume VII. son fils eur pour Tutrice Amelié-Elifabeth de Hanau sa mére qui ayant persisté dans le parti de la France obtint à ce Prince dans le Traité de Westphalie de grands avantages que j'ai expliquez dans le Chapitre précédent: il entra

das la Ligne du Rhin, & mount en 1663. Charles fon fils et encore en vie: il s'est ligué avec l'Empereur & les Princes voifins dans ces dermières guerras. Son grand onde Ernest de Rhinsleis fils de Maurice & frère de Guillaume VI, s'est fair Casholique, & 2 fair un Traité de Neutralies avec le Roi.

### XVIII. Suite des Landgraves de Hesse-Darmstat.

CEorge II. qui étoit un autre fils du Landgrave Philipe a été auteut de la Branche des Landgraves de Darmstat, lesquels ont toujours persisté dans la Religion Luthérienne.

Louis son fils demeura fidele à l'Empereur, & travailla utilement en 1621, pour la dissolution de l'Union Protestante : il gagna son procès en 1623, contre le Land-grave Maurice pour la fuccession de Marpurg. Il mourut en 1626:

Fif 1

George

George

Town or Great

George fon fils finirit toujous le part de l'Empereur days les giernes de l'Allemagnet it allia même avec le Rod c'Ejagnet. Il termina par dont l'autie avec, les differinds qu'il sorti avec le Landgrave de Calefa, augusti al fin oblagé par le deniter Traité de rendre la meilleure partie de ce qui la rovat. de côte par le permier. Il mouveur en 1641. apple d'en entet dans la lague da

Louis fon fils ainé lui a succèdé, & est mort en 1678. laissant ses Etats à son fils Ernest-Louis.

# XIX. Titres & qualitez des Landgraves de Hesse.

CEs Princes prénent la qualité de Landgraves de Helfe, Princes d'Hirfchfeld, Comtes de Carzenelinbogen, de Dietz, d'Illembourg, de Ziegenheim, de Nidda, de Pudingen, & de Schawembourg.

### LANDGRAVES DE HESSE.

Cs. Landgraviar eth un Comé Provincial qui su consumencement révoit qu'une hogifferaure dont la piradétion dermonit drau une Provincie : mais dust la faite il vité converi en une Pinicipanté ficulière. Il a'y a cu en Allemagne que trallegarain confidentible, fuvier cent de Helle, de Thumings, de Állet. Il y en a d'autres moints confidéntible, comme ceux de Biar, de Siremberg, de Sauzen-pour de qu'elle qu'un a d'autres moints confidéntible, comme ceux de Biar, de Siremberg, de Sauzen-pour de qu'elle qu'un saints.

### PRINCES D'HIRSCHFELD.

Cións autufois une Abbaye dont les Abber pomoient le titre de Princes, de qui tota finaire au fermention de celle de Tulden a, les prefique encluée dans le Landguavia de Callel ; de fone que cen Landguaves fen faitment au commence ente étace, après la more de Fubble (partie). Harpeure Fredithald Second Pobline en 16-19, en Cour de Rome pour fon lis l'Archides. Léopodé-Goillaume, qui ren mie en poelficino, en conférence de l'Elle pour le renris de bleime d'Epillé utilizer par le Protellaus, & jamais cet Empereir advoir voois rendre centre Abbaye a la Maidan de Heffe dans nous le propoficiatos d'accommoderant qui avoient de fines, mais des Hampeur le Romer de Abbaye al control de Heffe dans nous le propoficiatos d'accommoderant qui avoient de fines, mais dependiel, la é leurs foccifients, proc. dont de s'en distribute, de Arvair Gance dun les Dièses en cen qualité. Le Llandguave de lor dura faire définis antifi Prince d'étrichfield, purc qu'ils le purvent un jour position faut en fantair de missa la fines d'un faire d'un les provent un jour position faut en fantair de missa la finaire de casifiel.

# COMTES DE CATZENELLNBOGEN, ET DE DIETZ.

Co Conttet fant fuure dans la Véstravie. Hent Second fils de Louis le Pacific Landgrave de Hellés paut feonda Anne fille le héritrée de Philipe Contre de Catzendinosque de Distra, mit en deur Contre dans fa famille par le moyen de ce marige. Hent in e histiq square fille nommet Elle handhe ell jesofus "jonn Contre de Vasffau, loquel en confequence précendit; hériter de ces deux Contret. Contre de Vasffau, loquel en confequence partendit; hériter de ces deux Contret. en ce créta judqu'à ce que, fairànt que je l'ai marqué en trainent de qualiter de Princes d'Ottagé, s'Empéreur Charles-Quiste donn un Antré pendant que le Land-

grave Philipe étoit prifonnier, pur lequel il adjugea ces deux Comtez à Guillaume Comte de Nulliau. Mais noto avens sudii va que ce Landgrave en ayant obsenu la verificion par l'artic de Pallay al Patrocominoda avec le Comte Guillaume; en forre que les Landgraves on gradé le Comté de Carendinhogen & ont rendu celui de Deix aux Comte de Nallau. Le Comté de Carendinhogen le divide en haux de bar orbit ci qui rioti aux Landgraves de Casifi, fix cédé à ceux de Darmilat par le Traité de 1617. Traité de 1617.

#### COMTES DE ZIEGENHEIM.

C'est une Ville du Landgraviat de Hesse Cassel.

### COMTES DISEMBORUG, DE BUDINGEN.

Les Landgraven de Holfe-Callel ayoient d'ancientes prétentions für ces deux Comter, que l'Émpreur Ferdianal Second donns en 1851; à George Landgrave de Darmiltat, ayant édelaré les Contest d'Hembourg-Budingen déchus de leurs Étant pour cinné de Bionie. Ces Comes firente réchiblé anis leurs biens pe le Trainez de Weflphalie; mais les Landgraves ont confervé leurs drois se une partie de ces Estat. Il sé diffor roujours Contest el Hembourg de de Budingen.

### COMTES DE SCHAWEMBOURG.

C'eft un Comté duquel dependent quatre Bailliages qui avoient autrefois appartenu aux Evêques de Minden, & qui furent donnez aux Landgraves de Heffe-Caffel par les Traitez de Weltphalie.

# XX. Suite des Marquis de Bade.

Es Marquis de Bade defendent d'un Herman fils d'un Duc de Zeingen & d'une Héritiére du Marquifat de Bade. Il mount vers la fin du douzééme fiécle, laifant deux fils desquels Herman Second l'ainé fur Marquis de Bade, & le cadet nommé Henri fur Marquis de Hochberg.

La Branche des Menquis de Hochberg s'étant éreinte en 1909. ce Manquifer aviva à Chriftophia Menquis de Baske, qui libif deux di les, in édant paragirent la fusculinn de leux périr, en force que Bernard linié eur le Marquist de Bale, se Ennelle e cade en cerci de Hochberg avec quelques graves que les Marquist de Hochberg possification. Cas deux fiéres our fair deux Branche dont on appelle la première colle des Marquis de Bales dans, parce que les fion, etar réfisence de la Ville de Balen, parce que les fion, etar réfisence de la Ville de Balen, parce que les fion, etar réfisence de la Ville de Balen, parce que les fion, etar réfisence de la Ville de Balen, parce que les fion, etar réfisence de la Ville de Balen, parce que les fonce et de la Ville de Balen, parce que les fonce de la Ville de Balen, parce que les fonces de la Ville de Balen, parce que les fonces de la Ville de Balen, parce que les fonces de la Ville de Balen, parce que les fonces de la Ville de Balen, parce que les fonces de la Ville de Balen de la Ville de Balen de Dourlac, parce qu'ils font leux réfi-

Bernard & Erneft avoient embraffé la Confession d'Ausbourg; mais après la mort du Marquis Philibert fils de Bernard, dont la veuve étoit Catholique, la Religion Catholique fut résublie dans le Marquisat de Bade-Baden.

Edouard-Fortunar fals de Christophie frére de Philibert fit publiquement profefron de la Religion Catholique: & ayant époule une simple Demoiselle mourut en 1809.

Guillaume cut bien de la peine à établir en fon Marquist à caufe de l'oppodtion qu'y fierneir fon coufin le Marquis de Dourlac, fondé fur l'inégalité de la condition de la méte : il y fur maintenu par un Arrêt de l'anofe 1623. & enfin par les Traixez de Wellphalie. Ce Prince a été Chevalier de la Toufon d'Or & Juge de la Chambe de Spiez: il elt mort en 1657.

Fff ;

Louis-Guillaume fon petit-fils, fils de fon fils Ferdinand-Maximilien lui a fuc-

cédé: il vit encore présentement.

A l'égard de la Benche des Masquis de Bade-Dourles, Erneft frére de Renard eur pour peis-fils George-Fédérie qui le mit en positificio du Marquidie de Bade-Baden pendant Tabience d'Edouard-Formans, de la misocité de fois fils Guillaume. Il entra dans Utilines Procedures, de ayant più hautement le partié de Frédérie. V. depuis fon eléction à la Couronne de Bohôtene, il fair umi su Ban de l'Empire, perdir fon pecche contre fon coudin en 1623, de après avoir cédé fec Estra à fon fils Frédérie, 3 mounts à Genére en 1638.

Frédéric Premier s'étant déclaré pour la France & la Suéde fut exclus de l'amnifite: il n'entra en possession paisible de ses Etats que par les Traitez de West-

phalie: il mourut en 1659.

Frédéric II. a été dans ces demiéres guerres Maréchal de Camp, Général de l'armée de l'Empire contre la France: al els mott en 1677.
Frédéric Magnus lui a funcédé & a préfentement la Régence.

# XXI. Titres & qualitez des Marquis de Bade.

Es Marquis prénent la qualité de Marquis de Bade & de Hochberg , de Landgraves de Saufenberg , Comtes de Spanheim & d'Eberftein , Seigneurs de Rottelen , de Badenweiler , de Lahr , & de Mahlberg.

#### MARQUIS DE BADE ET DE HOCHBERG.

Ces deux Marquifas fazent unis en, 150, au moyen d'un rellament muel que Philipé demire Marquis de Hade qui étoine d'une de Habelong ex Chrishole Marquis de Bade qui étoine d'une même Malon, avoient fint au profit l'un de l'autre. Ce Chrishople synth britis de Marquifar de Hochberg, filis à Bernard fon ainé le Marquifar de Bade, & à Emell fon cader celui de Hochberg. Les Marquis de Bade Bade décendent de premier , de ceux de Doualce da fecendie et font ce demies qui ont flance d'un les Défens à caufe du Marquifar de Hochberg, quoique les Princers de doubt Branche de fider réglement Marquis de Hochberg.

#### Landgraves de Saufemberg, Seigneurs de Rotteten, et de Badenweiter.

Ces Seigneuries font fituées dans la partie méridionale du Brifgaw , un peu au feptentrion de Bâle & de Rhinfeld: les deux premiéres font entrées dans la Maifon de Bade au moyen du mariage de Rodolphe I. avec l'héritiére des ces terres au commenment du 13. fiécle. Toutes ces Seigneuries apartiennent au Marquis de Douutse.

### COMTES DE SPANHEIM.

Ce Convé est finué dans le Palatinar du Rhin, se sé divisé en annésieur se en politérieur: ces Marquis positiéent deux cinquièmes dans l'antérieur sa moyen du maniège de Roblophe Marquis de Bade VIII. du nom di le Ganda ver l'hérinéer en parcie de ce Comsé; se la moisié du postérieur; à causé du mariège de Chrisbel IX. avec une quare fille d'un Comme de Spanheim: le netté dece docte Comte de Postérieur platinus se par les Princes de Bistériedd. Ceptrant rous les Princes de la Massion Palatinus ée désir designement Commes de Spanheim;

# XXII. Suite & qualitez des Ducs de Saxe-Lawenbourg.

TAi déja marqué ci-devant que Bernard Comte d'Afcanie fut fait Electeur de Saxe en 1180. lorsque Frédéric Premier dépouilla le Duc Henri le Lion de presque tous ses Etats, "Albert Second petit-fils de Bernard eut deux fils Albert III, &

Albert III. & se ses descendans après lui furent Electeurs jusqu'en 1422, que cette Branche fut éteinte.

Jean prit le titre de Saxe-Lawembourg qui est un perit Etat sur l'Elbe au dessus de Hambourg: il fut trifayeul d'Eric V. auquel nous avons vu que l'Empereut Sigismond refuía l'Investiture de l'Electorat de Saxe: ce qui n'empecha pas que les Descendans d'Eric V. ne continualient encore pendant cent ans de prendre le titre d'Electeurs de Saxe. Il y a eu en ce siécle quatre Ducs Régens de Saxe-Lawembourg, sans compter un grand nombre de cadets dont j'ai parlé dans le Livre précédent.

François II. qui mourue en 1619. Auguste son fils qui mourue en 1656.

Jules-Henri frére d'Auguste qui mourut en 1665.

Et Jules-François fils de Jules-Henri qui est encore vivant.

Ils prénent la qualité de Ducs de Saxe, d'Angtie & de Westphalie.

Les Duchez de Saxe, d'Angrie, & de Westphalie furent établis héréditaites en Allemagne du tems de Charles le Simple en 913. Ces trois Duchez furent posse conjointement par les Ducs Electeurs de Saxe jusqu'au tems de Henri le Lion, que les biens de cette Maison furent distribuez à divers Princes par l'Empereur Frédéric Barberousse: ensorte qu'entr'autres le Duché & l'Electorat de Saxe furent donnez à Bernard fils d'Albert l'Ours; & les Duchez d'Angrie & de Westphalie à l'Eglife de Cologne, dont les Archevêques prirent depuis ce tems-là le titre de Ducs d'Angrie & de Weltphalie. Bernard ayant été fait Electeur en la place de Henri prit les mêmes titres que ceux que prenoir cet Electeur: ainfi il se dit aussi Electeur & Duc de Saxe, d'Angrie, & de Westphalie; quoiqu'il ne possédat rien dans ces deux derniers Duchez. Eric V. & ses descendans jus Magnus Second prirent toujours le titre d'Electeurs; mais celui-ci quitta le ritre d'Electeur de Saxe pour prendre celui de Duc de Saxe, d'Angrie & de Westphalie, ainsi que ses ancetres. Le Duc d'à présent a fait en 1671, avec Jean-George Second Electeur de Saxe un Traité de succession mutuelle entre la Maifon Electorale de Saxe & celle de Saxe-Lawembourg.

### XXII. Suite & qualitez des Ducs de Holstein.

L y a un grand nombre de Dues de Holftein qui descendent tous des caders des Rois de Dannemarc: pour se distinguer les uns des autres, il prénent les surnoms des Villes où ils font leur résidence. Les Ducs de Holstein-Sleswick descendent d'Adolphe fils de Frédéric Premier; & ceux de Hölstein-Sunderbourg, Nordbourg, Gluksbourg, & Ploen de Jean second fils de Christian III. fils de Frédéric Premier. Comme ces demiers sont en grand nombre, peu puissans, & n'ont passe aucun des Traitez dont j'ai parlé en cette Histoire, je ne rapporterai point leurs noms, & me contenterai de parler des Ducs de Holftein-Slefwick ou Gottorp qui ent vécu pendant ce siécle, & ont eu part en plusieurs Traitez rapportez en cet Ouvrage.

Il y a eu en ce siécle trois Ducs de Holstein-Gottorp ou Sleswick. Jean-Adolphe fils du Duc Adolphe dont nous venons de parler, & qui après être entré avec le Roi de Dannemarc Christian IV. & plusieurs autres Princes de la basse Saxe dans les

Traitez de Segueberg & de Lavensbourg mourut en 1626.

Prédéric fon fils & fon facetfeur qui fit la pair avec l'Empereur; enfuire s'allia avec les Rois d'Efpagne & de Dannemarc; puis ayant pris le parti du Roi de Suéde contre celui de Dannemarc, obtint la Souverainnet fur la part du Duché de Slefwick qui relevoit auparavant de la Couronne de Dannemarc; il mourut peu après en 16.60.

Christian-Albert son fals lui a succédé, et lui a successivement obtenu la confirmation de la Souveraineté de la Principaute, il en a été dépouillé, y a été rétabli; ensia il est préfermement challé de se Etats, sans qu'on fache fort bien à quoi tout cela

aboutira.

Ce Duc prend la qualité d'héritier de Norwége, Coadjuteur postulé de Lubec, Duc de Slewick, de Holltein, de Stormarse & de Ditmarse, & Comte d'Oldembourg & de Delmenbouss.

#### HERITIER DE NORWEGE.

### COADJUTEUR POSTULÉ DE LUBEC.

Jai déja marqué que l'Evêché du Lubec est dès il y a plus d'un fiécle dans la Maison de Holstein. Auguste-frédéric fiére de ce Duc en est présentement Evêque, èt le Duc Christian-Albert en est lui-même Coadjuteux.

#### DUCS DE SLESWICK, DE HOLSTEIN, DE STORMASE, ET DE DITHMARSE, COMTE DOLDEMBOURG.

Les Rois de Dannemac & les Ducs de Holltein font des cades de la Maison d'Oldembourg. Le Duc de Holltein-Gottop fe plaint que le Rois de Dannemare l'a déposillé de la part qui l'in devoit apparenir dats la fiscerfion d'Antoine Gonetier Comes d'Oldembourg & de Delmenhorlt, & qu'il lui contelle encore la Souverianté de fon Duché de Sléviés qui lui et acquile par plaficant Traitez.

### XXIV. Suite & qualitez des Princes d'Anhalt.

Te viens de remarquer que Bernate fils d'Albert Pours Electeur de Brandsbourg fur fair Electeur de State en la place de Henri le Lion en 1,180., ce Bernatd ent deurs fils, Albert qui fur auffi Electeur de State & diquel defeendent les Ducs de Saxe-Lawenbourg, de Henri le vianz requi far fair Prince d'Anhalt par l'Empereur Fédéric Second, & diquel dont iffus les Princes d'Anhalt d'a) préfet de l'année de

Joachim-Erneft qui possédoir toute la Principauné dans le sééde passé, mourur en 1,86. lassium etne fils en auteurs des cinq Branches dans léquelles cette famille de et préfettement divisée, & cqui prénent le nom des lieux de cette Principaus où ils four leur résidence, savoir Dessay, Bernbourg, Plotogau, Zerbst, & Cochen. C'étoit à Bernbourg ou faisseire leur résidence, les deux Chalitans Princes d'An-

halt.

& qui enfuite se réconciliérent avec cet Empereur. Tous ces Princes sont Calvinistes, excepté celui de Zerbst qui est Luthérien, & auquel le Comte Antoine Gonrhier d'Oldembourg a laissé depuis quelques années son péage sur le Veser & le Com-

Ces Princes prénent la qualité de Princes d'Anhalt, Comtes d'Ascanie, Seigneurs de Bernbourg & de Zerbit.

### PRINCES D'ANHALT.

Cette Principauté est fituée dans le Cercle de la haute Saxe & prend fon nom d'un lieu nommé Anhalt qui est situé sur le fleuve de Secke. Nous avons déja marqué que ce fut l'Empereur Frédéric qui érigea cette Seigneurie en Principauté.

### COMTES D'ASCANIE OU D'ASCHERSLEBEN.

Ce titre est dans cette famille dès le 13. siécle. Henri le Jeune frére cadet de Henri le Vieux qui fut le premier fait Prince d'Anhalt, prenoit le titre de Comte d'Aschersteben en Latin Ascania, & de Ballenstad qui sont deux lieux situez dans cette Principauté. Ce Prince étant mort fans enfans, son bien revint à son ainé qui ainsi ajouta à ses titres celui de Comte d'Ascanie ou d'Aschersleben.

#### SEIGNEURS DE BERNBOURG ET DE ZERBST.

Henri le Vieux laiffa trois fils dont l'ainé eut Zerbst pour son partage; le second Aschersleben, & le 3. Bernbourg. Tous ces Princes outre le titre de Princes d'Anhalt prirent encore le titre de Seigneurs des terres qui leur étoient échues en partage, & qui sont toutes simées dans la Principauté d'Anhalt. Les Branches des deux cadets s'étant enfuite éteintes, les ainez ont ajouté tous ces différens titres à celui de Princes d'Anhalt, & ils continuent encore de les prendre tous: encore qu'il n'y ait que la seconde Branche qui jouisse de Bernbourg; & la quatriéme de Zerbst.

### XXV. Suite des Ducs de Lorraine.

Noore que les Ducs de Lorraine ne relévent point de l'Empire en cette qualité, je ne laisse pas d'en parler ici, parce qu'ils sonr Princes de l'Empire en qualité de Marquis de Nomeni. C'est-pourquoi je les place ici suivant le rang qu'ils tiennent dans les Diétes.

La Lorraine, ainsi que je l'ai marqué ailleurs, fut d'abord un Royaume qui étoit bien plus vaste que ce qui porte à présent le nom de Lorraine: il prir ce nom de Lothaire le Jeune petit-fils de l'Empereur Louis le Débonnaire : les descendans de Lothaire ayant auffi hérité du Royaume de Germanie, & possedé pendant quelque tems ces deux Royaumes, Henri l'Oiseleur & Othon le Grand qui parvinrent au Royaume de Germanie par élection, prétendirent aussi au Royaume de Lorraine : ce qui fut le sujet des grandes guerres qui furent entre les Empereurs & les derniers Rois de France de la seconde Race. Enfin l'Empereur Othon Second ayant terminé tous ces différends avec le Roi Lothaire par la cession que lui fit ce Roi du Royaume de Lorraine, cet Empereur s'accommoda avec Charles frére de Loshaire, auquel ce démembrement du patrimoine de ses ayeux déplaisoit, lui donnant les biens que Guilbert autrefois Gouverneur de Lorraine avoit possédez dans le Royaume de Lorraine aux environs de Metz, Toul & Verdun entre la Meule & l'Alface, pour les posséder sous le nom de Duc de Lorraine. Charles y ajouta ce qu'il possédoit déja du côté de sa femmie, ou par acquisition aux environs de Bruxelles, & il donna à tout ce Païs le nom de Lorraine.

Tom. II. Ggg Les Les Lorains préendent que Charles ne reçut point ce Pais pour le tenir à foi de hommage d'Orbon, mais pour en jouir fouverintement. Ce n'éth point le fentiment de nos Auteurs qui précenders au contraire que le Ségensus François indigence que le frére de leur Roi dit bien voulu s'abailfer jusqu'à le rendre Vasfil d'un Prince érazarge, réfulérent de le reconnôtre pour leur Roi, jofique la Couronne lui échat par la mort de Louis V. fon neveu : e qui les obliga d'éllere n's place de l'un prince de la comment de la couronne lui échat par la mort de Louis V. fon neveu : e qui les obliga d'éller en fa place.

Quoqqu'il en foir, Charles I. Duc de Lorriane ayant pair les armes pour le maintenut dans le clori evil avoir à la Coutonne de France, fix fix prifonnier avec se nefant da second lix, qui mourratera saffi bien que lui en prison. O ton son aise lui secceda su Doché de Lorraine, se ne laifis que des feurus au préjudice dédquelles l'Empereur investit de ce Duché en 1004. Godéfoi Conste d'Ardenne, de Bouillon, & de Verdon, que les Lorrains préstradent sift de Clo-

dion le Chevelu un de nos premiers Rois.

Depuis cela le Duché de Lorraine a pallé par plufieurs mariages ou autrement en diverse familles, judqu'à ce qu'il et enfin tombé en celle d'Alface, de laquelle les Comtes d'Hababourg préfentement Archâues d'Autriche font cadets.

'Charles III. gendre du Roi Henri II. & beau-frére des Rois François II. Charles IX. & Henri III. mourur au commencement de ce frécle, Jaiffant fon Duché à Henri fon fils ainé, & le Duché de Vaudemont à François fon cadet. Henri finivant la politique de fes Prédéctifiurs se conserva toujours neutre entre

les Couronnes de France & d'Espagne, & se maintint en bonne intelligence avec l'une & l'autre. Il ne laissa que deux filles nommées Nicole & Claude.

Churles fils ainé de François Duc de Vaudenment épondi Flainée, de pris potifice find ne de Duché, spoit la mort de fon beau-péter ne vertu de ce maringe. Mais nous verrous ci-agrès que le Duc de Vaudenment son pére pérendant que la Lorraine, en tembrio point en quaconollée, port aufil le nom de Duc de Lorraine; enforte némamoira qu'il écât er Duché à son fils, à condition de proviée porte trosjours le tire de Duc, ée à la chauge de rrour, en cas que le Duc Charles mourité fais Enfaire milles. Ce Prince a ruiné la Lorraine par le grand nombre de Tintee, qu'il fais pour le Maison d'Armétice, qu'il regignem et per le grand pour les ames pour son tervies, autituit pou aprèt deuns son Bai les aumes de Franço, à pair, mais il ne l'avoir pas plunée devanne qu'il compoir le Traité, de l'erragappir de nouveau avec cette Gouronne, dont Pallisten chi in toujours été finale. Cel Duc de ni 161 à la Duché à l'on férire de Cardinal François, à gard à soir été plusifieurs fois réchilé dans se Eusta pur la France, & en avoir été autant de fois dépouillé, il mount estilé en 1673.

Charles son neveu fils du Due François & de la Princesse Claude, Jul assocédé dans ses espérances, & n'a point encore jouï de ses Etats, n'y ayant point voulu returer aux conditions portées par le Traité passé à Nimégue entre Sa Majesté & l'Empereur

son beau-frére.

### XXVI. Titres & qualitez des Ducs de Lorraine.

Es Ducs prénent la qualité de Ducs de Lotraine, Marquis Ducs de Calabre, de Bar & de Gueldres, Marquis du Poer-à-Moulfon & de Nomeni, Comtes de Provence, de Vaudemont, de Blamont, de Zuphen, de Salm, & de Sarwerden.

#### DUCS DE LORRAINE

Je viens de marquer que Charles I premier Duc de Lorraine ajouta au Duche de Lorraine qui lui fut donné par . Otion Orbon, ce qu'il possibilité sur fous particulier, & donns à tout cols le nou de Lumite: unfaire qu'on nomme haur Loraine celle qu'on appellois progrement Morellune; & qu'on donns le nom de haffe Loraine su Pisi qu'on nomme à prifere larbant. El Impereur Henir donns en 10,4 à Central d'Affece autre d'appelle de Loraine d'à préfere le Duché de la Morellune, lequel ne connenti alor qu'une de Loraine d'à préfere le Duché de la Morellune, lequel ne connenti alor qu'une la finir le réferendame de Gernel one pris le nom de Ducs de Loraine; & acquis para duréres voyes l'Eur qu'on nommes à préfére la Loraine. Le Roi d'Étipogne cofervé encore dans fes tires l'ancien nom du Brabane, metaure le Lorhier c'elt-à d'ine la Loraine parmit for Duchez.

### MARQUIS OU MARCHIS.

Jui digi masqui que le nom de Marquis le donnois proprement à curs qui podiciente des Comers fur des frontières. Le pries et Spreud de Gérard d'Alice porcoient la qualité de Marchis, de Gérard la portois aufit avant qu'il fini investit du Duché de Monellane: les fuccellantes lors aufit oujours portoir è a casti du Prais finué entre les Connete de Mezz de de Tréveus de aufit fuir les frontières de ces deux Connezo al font les Villes de Vaundrevange, de Zircié, de Siftosff, que qu'eque Abbayes.

#### DUCS DE CALABRE.

René Comte de Guife catet de la Muifon des Duca d'Anjou, & qui avoit fon ain Rei de Stiels, Duc d'Anjou & Comme de Provence é pouvoir épondi licheu fille de charles Second Duc de Loraine: il en our un fils nommé Jean & une fills nommé Yoland. Jan fin Duc de Calabre, & centilet en 14/21. De de Loraine de Moiland. Jan fin Duc de Calabre, & centilet en 14/21. De de Loraine de Moide fa mére, il laifs un fils nommé Nochel «House peu finecide un ny-1, au Duc Joan fon firés ainé était devenus Roi de Stiele, Duc d'Anjou, & Comme de Pouvence.

Nicolas n'ayani point et d'enfant eur pour fuccrédier René de Vaudemont é nocusin finq útoit de la Mation de Lorinaire, e fi fisi de Frent de Vaudemont e d'Voland fille du Roi René. Ce Roi étant mors, René Due de Lorenize pris la qualife de Roi de Jimálem, de Sicile, et d'Arrapon, et donns a Romonte fon fils siné le titre de Due de Calabre. Après la more fis fuccrédiersi out continué de pennên e titre de Due de Calabre, mais le fise contente de merce dun les reculion le armes de ces rois Royames fain les metre parmi lean qualiere. Ces Dues ont prémale que le crois Royames fain les metre parmi lean qualiere. Ces Dues ont prémale que le crois de la France.

#### Ducs de Bar.

Le Barrois a eu pendane longerms des Duas particuliers, dont le demire fui Louis Duce de Barr, Cardinal de Evêque de Verdan, qui adopone nu 141 pour fon hériet René Ánjou alors Comte de Guife & depais Rei de Saiele, qui écuté na ariène nevea du côte d'une de fa feuras i lai donna le Duddé de Bar, de fi en fante de le matier, comme nous venons de voir, avec libérau héritére du Duddé de Lorien. Cette Pincedie ésant morte, le Roi René lafis la Lonnine à fe fish, enfaite à René de Vaudemont fish de fi fille l'Osland; muis à l'égand du Duddé de Bar, et le rentar e eq dirê la mort de ce Roi de de Charle Comte du Maine fon neveu , le Roi Louis Omniera fe spérmdant leur légatie universe d'empara de Duddé de Bar, ai faut que de leus Bars + man le Due Roet et empara de Duddé de Bar, ai faut que de leus Bars + man le Due Roet et empara de Duddé de Bar, aindi que de leus Bars + man le Due Roet et empara de Duddé de Bar, aindi que de leus Bars + man le Due Roet et empara de Duddé de Bar, aindi que de leus Bars + man le Due Roet de Bars de Bars + de Roi devoir le universe de leus de Charles VIII, obéren que lu rendoir le Dubdé de Bar qui na pont été fégué depoir ce rems-st du Duché de Loriin e, hormis que par le Traité dus Pirtnérs le Roi devoir Gegé.

garder le Duché de Bar qui reléve de la France, & rendre feulement le Duché de Lorraine au Duc Charles. Máis fa Majeffé voultu bien lui rendre l'un de Tautre aux conditions portées par le Traité de Paris de l'année 1661, que j'ài expliqué ailleurs.

#### Ducs de Gueldres, Comtes de Zutphen.

Ce Resé Duc de Loranise petit-fili du Rei Nené épous en 1,451. Philipe feur de Charles Duc de Guddere & Conne de Zupeln, e la bapuell ei en un fili non-mé Antoine, qui sprès la mort de fon oncé arrivée fans enfins, fire un de ceux qui précendierne la facetéer en fee Esus. Guillaume Duc d'Elves é ten mis d'abord en posificifion, en verau d'un Tedlament du Duc Charle qui l'avoit fair fon hériner, a préjudice de fon neveu i Empreuer Charle-Quit le touva rebenauvait, y prédient de la contrait de la c

#### MARQUIS DE PONT-A-MOUSSON.

Ce lieu est un Marquisse enclavé dans le Duché de Bar, & qui en relevoir: dans la suite il sur joint à ce Duché; si bien que les Ducs prirent l'une & l'autre qualité, que les Ducs de Lorraine portent encore préfentement.

#### Marquis de Nomeni.

C'est un Fief dépendant de l'Evéché de Merz, pour raison daquel les Ducs de Lorniue vouloient ben relever de l'Empire; en forte qu'ils avoient Éance aux Diétes de l'Empire, comme Marquis de Nomeni, entre les Landgaves de Heffs comne Pinces d'Histfield de les Pinces de Montheliant. Muis la Chamber Royale de Merz par fon Arrièt du 10, Mai 1680, a réuni ce Marquiste à l'Evéché de Merz, & à la Souverainné du Roi.

### COMTES DE PROVENCE

Louis d'Anjou firir ainé de René étaux mort, ce Pinice devint Rei de Siclée, Duc d'Anjou, & Comute d'Provence: Chaird-Duc da Mainé on nevet entant mort, più marqué que le Rei Louis XI. fe mit en posificion de tous se Estar. Aprèt la mort de Louis XI. René Duc de Lorenine sir demande de l'Anjou ac de la Provence, aussi bien que du Barrois; mais les Ministres du Rei Chaige ut de la Provence, aussi bien que du Barrois; mais les Ministres du Rei Chaige ut de la Provenre la Loi de apparages; qui si fairle verenis le Duché d'Anjou à la Couronne au défaut d'enfans miles; & le l'Utaneme de Chaile Comte du Másine: fi bien que mis remine la Loice au fond, la posifion el dementré à ons Rosis; & les Duci de Loranine se font contentre de mettre dans leur écu les armes de ce Duché, & de ce Comté, & de tentre le Comté de Provence parmi leus qualitre.

### Comtes de Vaudemont.

Gerard II. fils de Gerard d'Alface eut pour son parrage Vaudemont, dont il fut le premier Conne. L'Empereur Henri ayant éngé cette terre en Conné en l'année 1972, comme on a trouvé qu'elle étoit un fief du Duché de Bar, elle y a été rétinie par un Arrêt de la Chambre Royale de Metz.

Com-

### COMTES DE BLAMONT.

Blamont est un Comté dépendant de l'Evêché de Metz & fitué sur les frontiéres de la Lorraine & de l'Alface: il avoit autrefois des Comtes qui étoient de la Maison. de Salm. Le dernier fut Oulri Evêque de Toul qui en l'année 1499, en vendit une partie à René Duc de Lorraine, & lui fit donation du reste en l'année 1501. les Ducs de Lorraine vouloient bien reconnoître l'Empire pour ce Comté, mais par Arrêt de la Chambre de Brifac il a été jugé que les Possesseurs de ce Comté devoient reconnoître le Roi pour raison de ce Comté comme étant une dépendance de l'Evêché de Metz.

### COMTES DE SALM.

Les Ducs de Lorraine ont diverses prétentions sur ce Comté; ce qui obliges le Roi de demander entr'autres choles à Nimégue que le Duc de Lorraine fit justice au Prince de Salm.

#### COMTES DE SARWERDEN.

Sarwerde est un Fief de l'Evêché de Metz qui avoit été donné par ces Evêques à des Seigneurs de la Maison de Moersch: comme il ne resta plus de cette famille qu'une fille mariée dans la Maison de Nassau-Sarbruck, Jean de Lorraine Evêque de Metz donna ce Comté en fief masculin à Antoine Duc de Lorraine son frére : cependant comme les Comtes de Sarbruck prétendirent que ce Fief n'étoit point masculin, nous avons vu qu'il y eut procès pour ce sujer, & que par lo Traité de Westphalie il a été dit que ces Comtes rentreroient dans le Comté de Sarwerde: le Duc de Lorraine y avoit donné les mains moyennant qu'on lui payât trois cens mille écus que l'Empire lui avoit promis; mais comme cet argent no lui fut point délivré, il donna ce Comté au Prince de Vaudemont fon fils naturel qui a été condamné de reconnoître le Roi pour son Souverain à cause de ce Comté.

# XXVII. Titres & qualitez des autres Princes de l'Empire.

Comme les autres Princes de l'Empire sont peu puissans, & ne sont point en-trez dans les Traitez dont j'ai purlé en cet Ouvrage, je ne raporterai rien ici de leur Génealogie, me contemant de raporter leurs titres & qualitez, asin de rendre mon Ouvrage plus complex.

### ARRMBER G.

l'ai déja parlé ailleurs que Jean de Ligne Comte d'Aremberg fut fait Prince de l'Empire par l'Empereur Maximilien Second, & que Charles son fils mit les Duchez d'Arichot & de Croy dans sa famille par son mariage avec l'héritière de ces deux Duchez.

Ces Princes prénent la qualité de Ducs d'Aremberg, d'Arichot, & de Croy, Princes de Porcean & de Robec, Marquis de Montcornet, Comtes de Lalain, & Seigneurs d'Anguien.

Le Comté d'Aremberg est situé dans l'Empire sur les limites de l'Archevêché de Cologne & du Duché de Julliers: mais presque toutes leurs autres terres sont situées dans les Païs-Bas Espagnols, Ho-

Ggg 3

#### HOHENZOLLERN.

Jai austi marqué dans le fuitéme Livre que Jean-George Contre de Hobenzollem fun fair Prince en 1643, par l'Empereur Ferdinand Second. Eirel Frédéric fon fils fe préfenta à la Diéte de Ratisbonne en 1641, pour être reçu dans le Collège des Princes; mais ayant été remis à la prochaîne Diéte, il ne fut reçu qu'en la Diéte de Ratisbonne en 1651.

Ces Princes prénent la qualité de Princes de Hohenzollern , Comtes de Sigmaringen

& de Veringen, Seigneurs de Haygerloch & de Wehrstein.

Tous ces Etats font fituez dans le Cercle de Souabe entre le Duché de Wirtemberg & le Danube. Ces Princes font encore Chambellans héréditaires de l'Empire.

#### EGGIMBIRG.

Jan-Ulric d'Eggemberg obtint la qualife de Prince de l'Empire de Fredinand Socond, duquel il eoit un des principant Ministres. Jean-Antoine fon fils fe préfernta aufit à la Diéte de Ratisbonne de 1641, pour être reçu au Collége des Princes; mais il for aufit remis à la prochaine Delte, de ne for recqu qu'en la Diéte de 1642. Ces Princes se difient Connes-Dues de Godisque, Ducs de Gruman, & Prin-

ces d'Eggemberg. Gradisque est dans le Comté de Goritz sur les frontières du Frioul, Grumau & Eggemberg dans la Carniole.

#### LOBKOWITZ.

Wencessa de Lobkowitz ayant aussi obtenu de l'Empereur la qualité de Prince se présent à la même Diéte de 1641. & ne sur reçu dans le Collége des Princes qu'en celle de 1652.

Ce Princes prénent la qualité de Ducs de Sagan, Princes & Régens de la Maifon de Lobkowitz, Comtes de Sternflein, & Seigneurs de Chlumirz & de Raudnirz fur l'Elbe.

Le Duché de Sagan elt en Silesse fur les frontiéres de la Luzace: il avoit appartenu à Walstein Duc de Fritland, après la mort disquel il y a apparence que l'Empereur le donna au Prince de Lobkowitz.

### S A L M.

Lofique les Princes de Hohemoullem, d'Eggemberg, & de Lokkowiz fe préfertient al 1 Diée de 1641 pour fave requi au Collège des Princes, Lépode de les-Louis Prince de Salm roppola à ce qu'ils fuffent reput de prifient place avant lui, aumenta qu'il avoit été fair Prince le permite. Certe opposition fut cauté que les unus il le autres ne fintre point reçus alors, de que la chole ayant été remité à la prochaine Diéte, tous ces Princes ne huern reçus qu'en celle de 1651, où le Prince de Salm n'eur place qu'ignée ces route Princes dont p'eurs de pusife.

Les Princes de Salm prénent la qualité de Wildgraves & de Rhingraves, & de

Seigneurs de Winstingen, & d'Anholt.

Co Prince font une l'anche de la famille de Rhingsure ou Comes du Rhin, ciclè-die du Pile qu'on appolicip mente Rhingure Cannon di Rhin. Les terre de Wildgrese, cét-l-dim Connes Saurages, ou d'un Più fixurge, font entres par maring da la Midio de Rhinguree ou juvièment sain printentennt les deux quillier. Les terres qu'ils possiblent coanne Wildgreve & comme Rhingtewe four endavées dans le Palasinat du Rhin & dans l'Archeviché de Trèves, & relevent fannédiatement de l'Empire: mais la serre de Salm qui el finate entre la Lorraise & Lorraise & Connes de l'Empire mais la serre de Salm qui el finate entre la Lorraise & Lorraise & Connes de l'Empire mais la serre de Salm qui el finate entre la Lorraise & Lorraise & Connes de l'Empire mais la serre de Salm qui el finate entre la Lorraise & Lorraise & Connes de l'Ampire de l'Ampire de Lorraise de l'année de l'anné l'Alface reléve de l'Eglife de Metz , & a été déclarée fujette à la souveraineré du Roi par Arrêt de la Chambre de Metz du 6. Juin 1680.

423

Winftingen est la même chose que Fenestrange: nous avons déja vu ailleurs que les Dues de Lorraine & de Croy prétendent aussi droit à cette terre en tout ou en partie.

#### DIETRICHSTEIN.

Maximilien Comte de Dietrichstein fut fait Pfince par l'Empereur Ferdinand IIL & reçu dans cette même Diéte de 1652.

Ces Princes se qualifient Princes de Dietrichstein & de Niclasbourg, Seigneurs de Hollembourg, Finckenstein & Thalberg, & Echansons héréditaires de Carinthie.

Ces terres sont situées en Carinthie , & dans les autres Provinces héréditaires de la Maison d'Autriche.

#### NASSAU.

Ferdinand III. dona premiérement la qualité de Prince de l'Empire à Justine Conte l'Assilia de la Branche d'Hadamar de disegna qui avoit de fen Pfeinponnaiure su Traisé de Manther, enfaire à Guillaume-Fredére, Se Jean-Maurice auil Contres de Natifia de la Branche de Dilembourg i la autorie encoré codoné cette qualité à la Branche de Sattwuck fi ex Contres l'euiffent voulu accepter, siné i Collège de Princes en la Diéte de 16/3. Se qui y ont daux voix en cette qualité.

Ces Princes se disent Princes de Nassau, Comtes de Catzenellnbogen, de Vianden, de Dietz, & de Spiegelberg, & Seigneurs de Boilstein, & de Liesfeld.

J'ài esplaué en pudant des qualites de Princes d'Orange qui font les ainez de Mation de Naflau, ce que c'elt que les Contret de Carmedhologne, de Vanden, & de Diere; & comment ils font entret dans la Mation de Naflau ; ainfi j'ajoutent fiedement que les Princes de Naflau-habatura & Siegen font Carboll-ques , ceux de Dillembourg font Protestaus; que le Comt de Dillembourg font de Nojembourg de Comt de Dillembourg font de Nojembourg de Bellitein ett à l'Orient de celui de Siegen y que celui de Bellitein ett à l'Orient de celui de Habatura ; de que ces deux demens font au Mid des deux premiers.

#### AVERSBERG.

Jean Swichard Prince d'Aversberg fut le demier de ceux qui furent reçus dans le Collége des Princes en la Diéte de 1652.

Ce Prince prend la qualité de Prince d'Aversberg, Comte de Gotfche & de Wels, Seigneur de Schoenberg & de Seifenberg, & Grand-Maréchal héréditaire de la Province.

Avenberg, Gotche, & les autres lieux ci-deflus nommez font fituez dans la Carniole qui est apparemment la Province de laquelle ces Princes font Maréchaux hérédiaires.

#### OST-FRISE.

L'Empereur Frédéric III. donna en 1454. la qualité de Comte d'Oft-Frife, c'elt-à-dire de la Frife Orientale, à Ulric Sirxena Seigneur de Greitzel près d'Embden & de quelques autres terres vosítnes; & Ferdinand III. donna en 1653, la qua-

424

lité de Prince à Enno-Louis Comte d'Oft-Frise tant pour lui que pour les ainez de sa Maison sculement. Cependant il n'est point nommé dans le Recès ou Decree de la Diéte parmi ceux qui y furent reçus dans le Collége des Princes.

Ces Princes prénent la qualité de Princes d'Ost-Frise & Seigneurs d'Escens, de Sta-

tersdorff & de Witmund.

Les Seigneuries d'Éfeens & de Staterdorff entrétent dans la Maison des Corntes d'Ost-Frite par le mariage d'Ultic Sirxena, duquel je viens de parler , avec l'héritere de ces deux Seigneuries. Witmund est dans le même Pais sur les Frontiéres du Comté de Jevet.

#### FURSTEMBERG.

Les Comtes de Furstemberg sont des plus anciens Comtes immédiats de l'Empire, & ont été élevez à la dignité de Princes de l'Empire, & reçus dans le Collège des Princes dans la Diéte de Ratisbonne qui n'est pas encore finie.

Ces Princes prénent la qualiré de Landgraves de Furthemberg, d'Heiligemberg, de Werdemberg, de Baar, & de Stulingen, Barons libres de Gundelfingen, & Seigneurs de Henven-haußen, de Kinsgerthal, de Likhau, de Trackau, de

Kornhaus, de Weitra, de Wildenstein, & de Moeskirken.

Le Courté de Furdiendreq ell finir dans la Southe aux environs de la Guace du Dundre Furdiendreq, Wordsmelber, & Helligenberg fon finure dans ce Comré lequel déve immédiatement de l'Émpire. Le qualité de Landgrave éspot originate reinnett faulement artaché aux Seignavier de Blair de Soulingen, mais depuis que l'Emporeur a donné à ces Contres la qualité de Princes, ils é qualifient d'originate Landgrave ou Princes de Furtimborg.

Une grande quantité de leurs autres Seigneuries sont situées dans les Provinces

héréditaires de l'Empereur.

#### OETTINGEN.

Il y a, comme je l'ai marqué ci-devant, deux Branches de la Maifon d'Oettingen, dont l'une qui est l'ainée, potte fimplement le nom d'Oettingen & est Luthétienne; & la cadette qui a pris le sumom de Wallerstein d'un lieu voisin d'Oettin-

gen qu'elle a eu pour son apanage, est Catholique.

"Emett Chef de cette dernière Branche für fait pat l'Empreure Préfident du Confeil Aulique : il a depuis obtenu la qualité de Prince de l'Emprie : il ne prend point d'autre qualité que de Prince d'Oreningen qui est un Cornté firué dans la Soube' un peu au septementon du Rhin entre Northingue & Donawert.

### SCHWARTZEMBOURG.

Il y voit deux famille de Connes de Swartzembourg tout à fât différente. Plus de Patres, to un forn du banc de Wetzensie & on the famon de Hobentlein, les aurers fort de celui de Franconie & ont le famon d'Hobentlamblerg. Ceste con tété films Princes put l'Empresure & prément les true de Princes de Schwartzembourg, Seigneurs de Hoben-Landsberg, de Simborn, de Mursur, de Sechuars, del Hoben-Coernham té de Markheri.

### WALDECK.

Enfin l'Empereur a donné depuis peu en 1682. la qualité de Prince à George Frédéric Comte de Waldeck.

Les Comtes de Waldeck se disent Comtes de Waldeck, de Pirmont, & de Culembourg, Libres Barons de Teona, de Palandt, de Wittem, & de Werts.

Le Comté de Waldeck est finué eurre le Landgrawist de Hoffe se le Duché de Welfphalie, il relève de Landgraws de Hoffe: mis Pyrmont relève de l'Empire. Nous avons marqué ci-devant la finusion de ce Comté, se que les Evegues de Paderbom fé défine aufil Courtes de Pyrmone: cepenant sels Comtes de Waldeck ont stance parmi les Comtes de Wéstéravie en qualité de Comtes de Pyrmons.

### CHAPITRE III.

Traitez entre les Catholiques & les Protestans & Allemagne au sujet des différends pour la Religion.

De même que dans le Livre Epoème, j'ài commende l'Hibliné des Traises que les Empereus ora guid res pe le Prince d'Allemagne par ceux qui regardent les differends de la Réligion, parce quis font les plus confidérables, de cupils regardent cons le Princes de l'Empire con paffer les une avec les autres par cour di concernent la Réligion, parce qu'il y a cui un plus gand nombre de Princes qui y font entre, Re que ten en considérablement y ont eu intérés pour un paris ou pour l'autre. Le pour nieure faire voit la faire de sour cert affaire, je ne convention de la confiderable de l

Pour mieux connoître la liture de toutes ca affaires qui ont divid l'Empire pendar plus d'un lécèle, je cross récétturé de manquer en peu d'unoit de liss répérer ce que jui déja exploigé dans le fecond Chapitre de Livre précédeur, que Jean Lechour de Sare de Phalpe Landquer de Helfe finner les premies qui propérent à Spite en 1316, aux Députre de Ville de Strabourg, de Nuevarien, et d'un des controlles de la controlle de l'active de l'entre de controlles que de l'active controlles de l'active de l'active de l'active controlles de l'active de l'active controlles de l'active d'active de l'active de l'

Depois l'Empereut Charles-Quint syant condamné à Ausbourg en lannée 1510, la Confeifina de Foi que feue Beléture de Sarse, Gonge Mangourd de Brandsey, les Duces François de Emel de Lundsourg & de Breunwic, Philipe Landgrave de Hefel, ex Wolfgang Fraires d'Anhalt lui avoient préfenires, les Trunsee Catholquese d'Allemagne vopam que la Religion perficieloit, firetra avec cet Empereur en la même Ville d'Ausbourg au mois de Novembre de la même année une ligue qui rivat point pour bus d'attauque perfonne, mais facilement de lé définiré mutuelle-

ment en cas qu'on les attaquât.

L'Emperur ayant enfaire fait convoquer le Electron à Cologne pour le 3,0 Décembre invara, ain d's procéde à flection d'un Roi de Romains, le 19-incer Proteilan ne doutant pour que Charles-Quin ne sit citre fon ferir Ferdunard à ceux dignité, s'alfamilieran de la ca. Octobre à S'andacide dans le Comré d'Hencre de l'année de la company de la company de la company de la company de la cologne de la colo

Tom. IL Hhli Al-

Albert, & Gebhard Comess de Mandéld & En Dépatra des Villes de Magdébourg, de Briem, de Strabourg, d'Ulm, de Conflance, é Lindew, de Memmingen, de Kempten, d'Hailbon, de Reutlingen, de Biberte de d'any entréteut en cett giuge; ils convintent que cette ligne dutroit fix années, de téglerent ce que chacun d'eux fournissie, et neglerent ce que chacun d'eux fournissie, et neglerent ce que chacun d'eux fournissie, et ne ca qu'il faillût entier ouvertement en guerre courre l'Empereux.

Une amée avair que ceux ligne fault, ce mêmes Princes aver. Robert Duc des Deurs-Pouns, deux Marquis de Brandebourg, deux Ducs de Poméranie, Ulhic de Wirnenberg & platienns ausres Princes Procedium juight an nombre de quaires s'affembléerne encored Smalcalde ven la fine de lancie avec Guillanne Comme de Natina de le Députez de Franciers, d'Aubourg, de Kempten, de Hambourg, d'Hanover de de quedeues autres Villes jusqu'an nombre de trente, & ils y renovuellétens laux ligue pour du roame faut pour pour tous cure de leux Religion qui vou-

droient y entrer.

L'Eléctre de Mysence, l'Anchovèque de Salribourg, les Ducs Guillaume & Louis de Buvière, le Duc George de Sars, le Duc Est de Hieris de Bunnerie de pluferes aures Pinces Carboliques voolint de leur part contrequarre la lique de Smalchelle, de empécher les proprès de Luthératinés, «Affemblériten en 137, à Nuremberg où il condumer entreux une lique pendant oure anofes, de céoligies en dunir leurs freces pour époperés de uou seux qui emprenardoires de trushibre les Carboliques duns l'exercice de la verye Religion. Ils déclaréent l'Empreux été de les réalmands not frec freché et de me lique, de d'uneur pour Général de leur as-

mée le Duc de Brunswic.

Neuf annéea après, Jet Proséttans jugeans que l'Empresur alloit les attaquers, paure qu'iln evoulositem pas le Soumenze au Concolé de Treaux que le Pape Paul III. avoit enfin convoqué pour terminer tous les différends de la Religion, s'affemblérent à l'Ennoferta am nois de Janvier 1,44. & Reprès y avoit conformé lour conféderation, en prousgérear le termis mais elle finit bien plante qu'iln ne pentiones; cur en la même année Charles-Quine ayant mis en faut le partiée. Electure de Saza de Philipe Landgrave de Helife Chefs de cente ligue, al contraignit prendrement référent II. Electure Palain, Jilich Dec de Witernberg, de router les Villes de Sous-be de de Franconie de ronnoter à écut ligue; peu après elle fair ennérhement rome unts pur lennier définie de l'Electure de Saze de Landgrave qui arror l'amée l'úranne, que par la paix de la Religion qui le fir à Palfaw de à Authoung dans les années 1,314. de 1351.

# Traité d'Haguenau entre Charles Cardinal de Lorraine & Jean-George Marquis de Brandebourg,

# Pour l'Evêché de Strasbourg. 1604.

E premier differend confidérable ent i éraux dan Empire zu fajes de la Reingrago depuit la pair, sis entre les Incodium mémes, fin ce qu'encore que par
Le gas depuit la pair, sis entre les Incodium mémes, fin ce qu'encore que par
Le gas depuit la confesion d'Ausbourg, Frédrict III. Electure Phalmin faisies
profision de la Religion Calvinille; car Christophi Due de Wirmmberg & Voldgang Due des Deux-Pones de platient aumes Princes tuthériens en hrent cant
de bruit auprès de Maximillen Second à la Diété d'Augsbourg de Inanée 15 cc.
dunal Commendon Légar du Pape Re V. commanda à ort Electur de quitter
Ellechter un de chaffer les Minister Calvinille de fazes rédamois la cheEllechter de quitter de la Pape Re V. commanda à ort Electur de quitter
Ellechter un de chaffer les Minister Calvinille de fa Enzes rédamois la chefier de la chaffer les Minister Calvinille de fazes relations la chefier de la chaffer les Minister Calvinille de fazes relations la cheEllechter un de chaffer les Minister Calvinille de la Enzes relations la cheEllechter un de chaffer les Minister Calvinille de la Enzes relations la cheEllechter de la Contellion d'Augsbourg, que parce qu'Augswite
Ellechter de la Contellion d'Augsbourg, que parce qu'Augswite

EleDeur de Sane & Chef du parti Proceilant & voyant fait le point d'entret en guerre contre Jean-Fédéric Duc de Goda fils de Jean-Fédéric furmommé le Magmainne, qui avoit été déposillé de l'EleDeure en 1547-cuajorit que pendant que unue l'Allemagne feroit en divition, se coulins fils de Jean-Fédéric ne trouvalient moyen de terrette dans la diguint ét ders les Estas de laur pére. Afait comme il ne voolur point de liguer avec les autres Princes qui présendoient faire la guerre au Palatin, la choé en demuera la, & on ne par la plus de centra fairire.

Mais les principaux différends furent entre les Catholiques & les Protestans qui eurent de tems en tems diverfes disputes, particuliérement au fujet des Evéches & autres bénéfices dont les Protestans s'emparétent, ou qu'ils voulurent conferver après avoir embratifé la Religion Protestante, au lieu que les Catholiques présendoient que leur

Religion les rendoit incapables d'acquerir des Evêchez ou de les conferver.

J'ài paté alleum dus différends qui rétument en 1 g 8 x. un figire de l'Archevelde de Cologne que Gebhard Trufches vouloit ertenir après retre marié de S'être rendu Luthérien; de dont il fur néammeins dépoullé après avoir éét mis au Ban de l'Enterir par l'Emperent de cestionnement par le Pape. Cent que quettel apartit fair prendre les armes aux smit de aux alleus de Gebhard, et à ceux d'Ernell de Banérier qui il haut diffiguit l'Archevelde de l'Effection à l'Emel que les moires de la main déguit l'Archevelde de l'Effection à l'Emel que les neurs de donner à Gebhard une ponsion disfinate pour le faire vivre honorablement fiviants fa qualité de l'Effective, le Duché de Welfphale, de les aures places dont iléctair le maire, de la metric de l'Effective, le Duché de Welfphale, de les aures places dont iléctair le maire, de la faction de l'archevel de l'Effective, le Duché de Welfphale, de les aures places dont iléctair le maire, de la faction de l'archevel de l'Effective, le Duché de Welfphale, de les aures places dont iléctair le maire, de la faction de l'archevel de l'archevel de l'était de l'archevel de l'a

Il arriva au bout de dix années un autre différend qui causa encore plus de bruit

dans l'Empire à cause des Princes qui y prirent parti.

L'Evédé de Strabourg, syant 'aqué en 158, par la mont de l'Evéque fan de Manderféché, le Chanoner Potendian qui demenoira à Strabourg, invinérent les Chanones Carboliques qui rifidoirent à Siverne de fe rendre à Strabourg pour ypochet conjainment à l'étéchoi d'un Evéque; les Carboliques ser éneme recuter à caufe du peu de fuerés qu'ils nouveroisent en cette Ville dont le Sénar évie leur enmi, les Proetlems d'uneur fait le pour Evéque; les Carbogos Marquist de Brands-bourg qui accepa cette déclion, de commenç en même term de le poure pour levéque Charles Carbogos d'uneur de l'expert d'autre pour les Chanones Carboliques élement pour Evéque Charles Cardinal de Lorraine Evéque de Mezz, qui syant mis fir pired une armée de dir mille hommes rémyant de puficions places de l'Evéché de Strabourg.

Ce c'hifme cand bien du décontre dan la Province, où les partition de ce deux Evelopes en virenze sua rame les une contre les auxes. Elimpereux Rodolphe II. A'entar mêt de les accommoder, les fir réfoudar de paffer le premier Mars 1394 en aportereixent au jugement de fir Princes, trois Carboliques de trois Protestinas, favoir de Flicheux de Mayence, de Flivéque de Wirtsbourge, de Ferdinand Artoliuc d'Autriche, de Louis Landgrave de Heffe, de Philipe-Louis Doc de Neubourg, de Ge Gilliame Administrature de Flichectur de Stars; de que expendant chacon des de Gilliames Administrature de Flichectur de Stars; de que expendant chacon de de Gilliame Administrature de Flichectur de Stars; de que expendant chacon des

deux contendans jouïroit par moitié des revenus de l'Evêché.

Ces abitres syant temoyé le jugement de cene affaite à l'Empetrus qui ne prononça tien, les deux Evéques s'ennouéres ma bout de natif am de ne jouit teujours que de la moirié de leur Evéché; ainsi la guerre recommença entre ave les analistes progràfices que ce deliférend fat encore allouja pir un l'artié qu'ils pufférent le a.s. Septembre 1604, par l'entremisé de Frédéric Duc de Wirtenberg.

Hhh 1

Par ce Traité, ils convinent que le Matquis de Brandebourç céderais une l'Péterhé de Senhourç au Cardini de Lorainer. Que le Cardinni lai pryvair cent terme mille écus d'or compennt : Que la Ville & le Bailliage d'Obernag ter-tereinne pradunt treuen ant entre le mains du Due Frédéric. Que en Due paye-toit terne mille écus de dettere de l'Évéché, à la decharge du Marquis de Brandebourg: Qu'il proveré encore nord mille écus par ductour an Enfin qu'an bour de treue ans le Cardinal ou sis fuccelfeurs pourroient retiert cette Ville & ce Bailliage moyemant à fomme de quatre cens mille écus.

# II. Traité de Wirtzbourg entre les Princes Catholiques à Allemagne,

## Pour une Ligue défensive. 1609.

Les Protellans futent extrémement chaggins en 1607, de la proferipion de la Ville de Donawert dont le Duc Maximilien de Baviére fe rendit maitre, & qu'il retint enfuite pour affurance des frais qu'il avoit faits pour l'exécution du Mandement de l'Empereur: mais le bruit que cette affaire caula ne fix rien au prix de celui qu'exci a la faccéfino de Cléves de de Juliera qui divist fous les dépriss dans l'Em-

pire, & penfa y exciter une guerre civile.

Je patérai plus particuliérement de ceue affaire dans le Chapitre VI. de ce Livre qui fien entiférement definité pour repliquer le Traitez qui concernnet creu ficces-finoi ş is drait donc fuulement ici que Jean-Guillaume Duc de Jullien qui étoti Ca-tolique, étant mort en 160-8 il y out différend pour fa fisceffion entre pluffeum précendans ; & cependant Fleckeur de Branchebourg & le Duc de Neubourg qui ceitent Protestina le mittent en polificino de la plus grande parte de Eara dépendant de cette fisceffion. Cet accordiennet de forces aux Proteffan fit ensinhet à l'une ne les cappinaldiers ainti le EleCtura de Maynete, de Trêves & de Cologne, l'Archevêque de Sintbourg, les Evéques de Bumberg, de Wittrabourg, d'Aichilar, de d'Aughourg , & pluficus autors Evéques ; Lévopol Archilac d'Aurische & Evéque de Senabourg, & Maximillen Duc de Baviérs s'affemblérent à Wittrabourg oil s firent vers la fin de 160-9, un Traité de Litgue déféntifix.

Par ce Traité la déclarérent qu'ils n'avoient point defini d'attaquer perfonne ni dempécher que les Princes prétendans à la fucción de Cléves de de Juliers ne s'en millent en polificiton ; mais que leur faul but éroit de 6 définabre mutuellement en cas que quedqu'un d'eur fix atraqué. Ils convinement qu'ils tindroitent fur pied une armée à laquelle chacun contribueroit fiuvant l'état qui enfu d'effét. Que le Duc de Bavérie froit Général de cette armée; Que les Evéques de Wirtzbourg, d'Augsbourg & de Paffav lui férvioient de Confeille prour régler avoc lui ce qu'il y autori à faire : Enfin que cette Lique du

reroit neuf ans. Le Pape, les Rois d'Espagne & de Pologne , les Archiducs Albert & Isabelle, & le Grand-Duc de Toscane entrérent ensuite dans cette Ligue.

## III. Traité de Hall entre plusieurs Princes Protestans,

## Pour alliance. Janv. 1610.

L'Electeur de Brandebourg, & le Duc de Neubourg qui prétendoient que la fuccession du Duc de Cléves & de Julliers leur apartenoit, sachant que les Princes Catholiques avoient fait une ligue entreux, & que l'Empereur Rodol-phe Second avoit donné commission à l'Archiduc Léopold de se mettre en pos-session en son nom des Etats dépendans de cette succession, jusqu'à ce qu'on eût jugé à qui ils appartenoient, ils craignirent que l'Empereur ne voulût les en frustrer & les retenir pour lui; ils convoquérent à Hall au mois de Janvier 1610. tous les Princes Protestans pour s'opposer aux desseins de l'Empereur & des Princes Catholiques.

Il se trouva à cette assemblé quatorze Princes, plus de vingt Seigneurs qualifiez, & des Députez de toutes les grandes Villes Protestantes; entr'autres l'Elec-teur de Brandebourg, Jean Prince Palatin des Deux-Ponts, Philipe-Louis Palatin de Neubourg accompagné de ses deux fils , Volfgang Guillaume, & Auguste-Jean-Frédéric Duc de Wirtemberg , Jean-Ernest Marquis d'Onolsbach , Frédéric Marquis de Bade Dourlac, & Christian Prince d'Anhalt y vinrent en personne avec des Députez de l'Electeur Palatin & de Maurice Landgrave de Heffe , les Comtes de Hanau, de Nassau-Dillembourg, d'Oettingen, d'Erpach, de Solms, d'Hohenloe, de Levenstein, de Walburg, de Cassel, de Schwartzembourg, de Leiningen, d'Eberstein, de Benshem, les Rhingraves, les Barons de Limbourg & de Wolfstein, & les Députez de quinze Villes Impériales. Ces Princes ayant été affurez que le Roi de France les fouriendroit firent auffi entreux un Traité de Ligue le 17. Janvier de la même année.

Ils déclarérent au commencement de ce Traité que les raisons qui les obligeoient à s'unir étoient qu'ils voyoient par de continuelles expériences qu'on n'observoit point les Loix de l'Empire ni les Conflitutions tant pour la paix politique que pour la Religion, qu'on ne faifoit point justice aux Protestans sur leurs plaintes, & que les conseils sanguinaires gagnoient tel pied, que l'Empire avec sa Religion & sa li-bené alloient être ruinez: ainsi ils protestérent que leur union n'étoit point saire pour combattre l'autorité de l'Empereur ou attaquer quelqu'autre perfonne de quelque Religion qu'elle fut, mais seulement pour la munutention de l'Empereur, & pour la conservation de la liberté de la Religion & de la dignité de tous les Princes

& Etats de l'Empire de quelque Religion qu'ils fussent,

Ainfi ils convinrent qu'il y auroit ferme alliance entr'eux & leurs héritiers : Qu'ils tiendroient une correspondance étroite entr'eux & s'assisteroient l'un l'autre : Que s'ils avoient quelques différends ensemble, ils seroient terminez par les autres unis, s'il se pouvoit, sinon par des procès sommaires aux lieux qui seroient marquez pour cela : Qu'ils seroient de même avis dans les Diétes de l'Empire & des Cercles & autres semblables ; principalement quand il s'agiroit de la liberté & de la dignité des Princes & Etats, & d'obtenir quelque contentement sur les griefs des Evangéliques: Que les différends qui pourroient être entr'eux en quelque point de la Religion, n'empêcheroient point cette union; & qu'au contraire ils empêcheroient les violentes & fausses imputations qu'on se pourroit faire soit dans la Chaire ou par écrit. Ils convintent entr'eux de la somme d'argent, des munitions, & des troupes que chacun d'eux tiendroit toujours prêtes pour pouvoir secourir promtement celui des Unis qui seroit attaqué ou en danger de l'être, en cas qu'on ne pût divertir l'aggresseur de son dessein, ainsi qu'on l'essayeroit auparavant, si on en avoit le tems: Que si un des Unis pour être par Hhh ;

trop pressé, étoit contraint de faite quelqu'accord préjudiciable, les autres Unis ne laisseroient pas de procéder contre l'aggresseur comme s'il n'y avoit point eu d'accord, jusqu'à ce que les choses fussent tétablies: Qu'un des Unis ne pourtoit faire paix ni tréve fans le confentement des autres : Qu'en tems de paix l'Electeur Palatin auroit la direction & le soin des affaires publiques avec l'avis des autres Unis; & en tems de guerre chacun auroit la direction dans son Etat, & qu'hors d'icelui elle appartiendroit au Général & à fes Adjoints: Que chaque Prince Regent auroit une voix, les Comtes & Barons d'un Cercle une, & les Villes d'un Cercle une: Que les conquêtes scroient partagées au prorata, & que les meubles seroient un butin commun: Que lorsqu'on recouvreroit les biens qui auroient été ôtez à quelqu'un des Unis, on les lui rendroit sans aucune réserve ni récompense : Que lorsqu'on prendroit quelque place sur l'ennemi, on préséreroit celui dans l'Etat duquel elle seroit fituée; en faifant une recompense raisonnable aux autres: Que cette Union dureroit dix ans, & que néanmoins fi quelqu'un s'en vouloit séparer, il le pourroit faire en payant ce dont il seroit redevable pour sa part des frais, & aussi que s'il avoit trop payé, on le lui rendroit: Que ceux qui différeroient de payer leur quote part payeroient le double s'ils ne payoient dans les six semaines après avoir été avertis : Enfin que cette Union passeroit aux successeurs pendant ce terme.

En consequence de ce Traité ces Princes levérent une armée, & se mirent en état

de chaffer de Julliers les troupes de l'Archiduc Léopold.

#### IV. Traité de Willestat entre l'Archiduc Léopold & les Marquis d'Anspach & de Dourlac & autres,

#### Pour une cessation d'armes dans l'Evêché de Strasbourg. Août 1610.

L'Archiden Léopold Evéque de Strabourg ayant fiti lever quelques troupre dans fon Fevété de Strabourg pour les fitz puffet dans le Estat de la faceffion de Juliure, elles committent plusients détordres dans les dépendances de la Ville de Carabourg de de Estat voiline. El-Réquer Plaint de les autres Princes fes alles ayant envoyé quelques troupes contre les Léopoldients, les obligérant de convenir de forir de l'Alfacé dans quotures jours ce que n'ayant point fait, la guerre recommença entre les Léopoldiens de les toupes des Princes Unis commandées par les Marquis d'Anépach de de Doutier ce qui fint cause q'uon appelloit Marchiase ceux que ten noient leur parti. Il y cut plutieurs prifics de places de part de d'aurer, muis enfin e Duc de Lorrais de le Contre de Hanau résent entremis d'accommodre les choés, tous ce différends futrent terminez par un Traité qui fut paffé à Willelas au mois d'Adoit 1;43 le.

Par ce Traité on convint que les armées fortiroient de par & d'autre de la bufé.
Alface et de l'Evéché de Strabourg, ¿Cue les troupes de Brinces Unis listificationt les places qu'ils tenoient dans cet Evéché: Que les Loopoldiess leur rendroient pareillement & à ceux de leur parti Lunheim & les autres places qu'ils avoitent eccupées life
ment & à ceux de leur parti Lunheim & les autres places qu'ils avoitent eccupées life
ment Qu'il me le ferrie plaus de trouble pour la Religion: Qu'il n's justicé de part ai
d'autre autenne demande pour des dommages & intréten is pour des faits: Qu'on ne
froit autunes levécés gents de guerre dans l'évéché de Starbourg, que pout une

extrême nécessité; Enfin que le Traité d'Haguenau seroit exécuté,

#### V. Traité entre Maximilien de Bavière & les Princes Protestans Unis,

## Pour le licenciement des troupes de ce Duc. Octobre 1610.

EN conféquence du Traité de Wirtzbourg, la Ligue Catholique leva une armée confidérable pour empêcher que les Princes Proteilans sous prétexte de chafér de Juliers la garnison de l'Archiduc, ne fissent quelqu'invasion dans les Etats de l'Ellecteur de Cologne.

Le Prince Proteflats d'Allemagne ayant pui Jullien, & voyant que le Duc Masimillen de Bariére Chef de la Ligue Catholique neoni encore fui peid des troupes confiderables, envoyérent ven lui des D'éputez qui lui ayant fait connoître qu'ils n'avoiente point en d'autre défien que de reprendre Jullien, firent avec lui au mois d'Odobre de la même année 1s 10. un Traité pour ôter tous les fujets de défance qu'ils pouvoient avoir de fon armement.

Par ce Traité la convinent que le Duc de Baviére Iternéteoir fon arinée dans le cinqué h'overnéur penchain. Que néammoir s' causé de troupes que l'Archèude. Léopold tenoir dans les Evechez de Strasbourg & de Paffaw, il en mettroit une pattie dans les gamifions pour les tenir peters en cas de befoin: Que tours hobilitéer celéroient entre les fejiens de l'Eldenéte de Colopes & ceut des Eant de Julliers & que s'il y avoit quéque différend entre les deux partis, ils le termineroien: à l'amiable fains et norie aux armes.

#### VI. Negociation de Ratisbome entre les Etats Catholiques & Protestans,

# Touchant leurs plaintes respectives. 1613.

L'Empereur Mathins le voyant vers la fin de l'année 1 e 12. fut le point d'ennet me pour courte le Grand Ségreur au lipte de la Transfyvanie, conveoja une Died à Rindstonne pour l'année forusare, sind coviér aux moyens de pouvoir si-de la Rindstonne pour l'année forusare, sind coviér aux moyens de pouvoir si-des la rindstant de l'Empereur au l'est l'année de l'année de l'Empereur au l'entre de la réformation de la Chambre de Spite, des moyens de réfulter aux enreprisé des Turcs, d'un réglement pour les monoyes, de que deput au l'empereur propos, le Prince Proteins préferent un mémoir de leurs griefs, dans lequel dis fe plaipnoient perméternent du Confidênt de que de l'année 
de l'Empire dy plader contre le Prooftus pour les chofe de la Religion : en troifiéme lieu de ce que les Prèlas Prooftus avoire été quéquetion réfuéz en de affenthées provinciales, se rétoutes point admis dans levallembles gérielles de l'Entantière de l'année de l'année provinciales se rétoute point admis dans levallembles gérielles de l'Entantière de l'année d

L'Empereur leur fit réponse qu'il feroir délibérer par les Princes sur leurs griefs, mais que cependant il filloit délibérer sur les points pour lesquels l'assemblée avoit été conyoquée: mais se Protechans n'y voulurent point consentre, se demandérent au

contraire une promte réponse sur leurs griefs.

L'Emperur rémontra aux Ents Procedans, que les foitilisez des Tures ne la remetoient pas de Gjoumer desvantage à Ratisbonne pour traire de ces griefs, léqueles on examinente à la prochaine Détes, & equianti la 'agrificia fuellement de voir quele foccus ils la voellosiem donnier mais les fuelfierent de la ne donner auteun, qu'a-près qu'on autoit au moiat révoqué le mandement donner courte le Villes de Baction autoit au moiat révoqué le mandement donner courte le Villes de Deuts de la Comparis de la Contra Plainte de Les acte froisem misternes ne leux autourité, que les Juges de Officiers de la Chambre de l'Empire fevorem mi-partis de l'une de l'autre de Regions, que les députations de la révisions froitent réglées, que Donavert féroir ennis en fon premier état, « que les autres greés févorent abolts en la prochainte de fournir à l'Empereur de hommes & de de de l'autre d'autre de fournir à l'Empereur de hommes & de ten révournir à Venne; mais il l'égard des Carbolupre ils offirent de payer pendant deux aus leux quore put fisions le contributions anciennes.

#### VII. Traité de Rotembourg entre les Princes Protestans Unis,

Four la continuation de leur alliance. 1618

Les Princes Proteflans Unis voyant en 1618, les troubles qui s'étoient élevez en Bohiene fur ce que l'Empretent avoit défendu aux Proteflans de bâir des Temples dans le fonds des Ecclésifiques, regardérent cette affaire comme une chôt qui concernoit l'intérêt général de leur Religion, & à laquelle ils étoient tous intéreffez :

ainsi ils résolurent de se lier encore plus étroitement ensemble pour un nouveau Traire d'Union.

Dans ce deffein ayant convoqué une affemblée générale au mois de Mai 1618. à Rottembourg für le Tuber, ils y pufferent un Traité par loquel ils continuérent leur Union pour rotis ans, qui devoit finir au 14. Mai 1611. & ils choititent Frédéric V. Eleckeur Palatin pour leur Général & Joachim-Emell Marquis d'Anfpach pour Lieutenant général.

Ils écrivient du même lius à l'Empereur pour le pier de terminer à l'amiable les différends qu'il souis avec les Bohémies, & de retirer les rouspes de la Bohéme : à l'Electeur de aux Princes de la Mation de Sare pour les avenire de prendre garde que fous pereure de réduite le Bohémiens, son ne dérusifit tous les le vangiques de l'Empere enfin aux Bohémiens pour les enhorers de traiter ceres afaine à l'amiable fains le départir de la fidélité qu'ils devoient à l'Empereur, de en même terms les affiure qu'ils ne laiffectons pour la leit, propos qu'on soui levées courrèux.

Ferdinand Second Roi de Bohéme ayant été élu Empereur en l'année 1619, aptès la mott de Mathias, les Bohémiens, ainsi que nous l'avons souvent marqué ailleurs, le déposérent & élurent en sa place Frédéric V. Electeur Palatin. Dans cette conjoncture les Electeurs Palatins & de Brandebourg, trois Princes de la Maison de Weymar, les Marquis d'Anspach & de Culembach, le Duc de Wirtemberg, le Landgrave de Hesse-Cassel, le Marquis de Dourlac, & le Prince d'Anhalt tinrent en cette même année une grande affemblée à Nuremberg, avec des Députez des Comtes de Franconie & de Vétéravie, de la Noblesse immédiate de Franconie, & des Cantons de Altmulh & de Steigerwaldt, & des Villes de Strasbourg, de Francfort, de Nuremberg, d'Ulm, de Wormes, de Spire, de Nordingue, de Rotembourg, de Hall en Souabe, de Wimpfen, de Schweinfurt, de Landau, & de tous les autres Etats Protestans Unis. Les Princes qui étoient présens à cette assemblée & les Députez des absens, considérant le grand avantage qui leur reviendroit & à leur Religion qui deviendroit la dominante dans l'Empire fi l'Electeur Palatin devenoit Roi de Bohéme, résolurent, nonobstant les remontrances de l'Empereur & du Duc de Baviéte, de maintenir cet Electeur dans sa nouvelle Royauté : ils écrivirent à l'Empereur &c au Duc de Baviére pour se plaindre de ce qu'on ne leur avoit point tenu la parole qu'on leur avoit donnée de leur faire justice sur les gratifications qu'ils avoient propolées en l'année 1611, menaçant ouvertement de se faire raison eux mêmes par la vove des armes si on ne les satisfaisoit.

## VIII. Traité de Wirtzbourg entre les Princes Catholiques d'Allemagne,

## Pour renouveller leur alliance. 1619.

To fique la troublea de Bohéme commenérent, lei Pinces Catholiques s'émat afamilles à Aichhet y rifotioner feulement de le mit dan la terme de la défensée, mais enfaire voyant le péril dont ils étoient menacez, si l'Electuer Palain qui étoit fouteme par les Prosettians, d'evenire Rica di Bohéme, dans un tems auquel Berhlem Gabor, qui étoit suili Prosettiant, s'étoit empasé de préque toute la Hongrie, & que les Palinas d'Autriche éviotent aufit loudevez pour le fait de la Religion, ils 'aifemblétent à Wirtzbourg au mois de Fevriet 1619, afin de voit en royens qu'ils devoient tenit pour empêche que les Procettians née devillent les maitress de l'Empire. Ainfi ne Electeurs de Mayence, de Tréves, & de Cologne, les Dores de Borénce, de Lorraine & de Neubourg, le Gand Matine de l'Orden Teutorraines, l'Archévêque de Lorraine de Neubourg, les Gand Matine de l'Orden Teutorraines, l'Archévêque de Saizhourg, les Teyques d'Aughbourg, de Wirnbourg, de Principellenim, de Conflances, de Straubourg, de Virabourg, de Parabourg, de Parabour

Ratisbonne, de Frefingue, de Bâle, de Munster, de Paderborn & de Liége, & les Abbez de Fulde, d'Elwangen, de Kempten, & pluseurs autres se rendirent en personne ou par Députez en cette assemblée avec des Commissaires de l'Empereur & des Agens du Roi d'Espagne.

Les Princes étant ainsi assemblez avec les Députez des absens, firent un nouveau Traisé entreux, par lequel ils conssimérent leur Ligue, & convinent de lever un puissante armée à l'exemple des Protestans, & d'assister l'Empereux Ferdinand pour le recouvrement du Royaume de Bohéme & des Provinces qui en dépendent.

Cela fur ainsi exécuté; les Catholiques levérent une armée considérable qui fur commandée par Maximilien Duc de de Baviére.

IX. Acte donné à Mulhaufen par les Electeurs de Mayence & de Cologne & le Duc de Bavière, à l'Electeur de Saxe & au Landgrave de Darmflat,

Au fujet des biens d'Eglise possédez par les Protestans. Mars 1620.

Omme les assemblées de Nuremberg & de Wirazbourg se tenoient en même & les Foretinas de les s'écrivirent diverse lettres au sûjet des plaintes que les Carboliques & les Foretinas fusionent les unes contre les autres, mais on ne conclur rien, & les épirits ne firent que s'aigrit de part & d'autre encore plus qu'ils n'étoient auparavant.

L'Empereur woulant faire connoitre aux Electeurs la juftice de fa cuté se les arre dans fai intérire, convoqua à Mulhaufan en Thainigu eun Détie Eléctorale, à laquelle Jean Swichard Electeur de Mayence, Ferdinand Electeur de Cologne, Jean-Googne Elécteur de Saure, de Louis Landgrewe de Helfe-Dumflauf te maisient en personne, de Lochaire de Metermich Electeur de Tréves de Maximilien Duc de Bawirfe par Procureum. Friekfein Electeur de Tréves de Maximilien Duc de Bawirfe par Procureum. Friekfein Electeur Hain ne Electeur de Bamir de Bawirfe par Procureum. Friekfein Electeur Hain ne Electeur de Bamir de Commission 
Pour mieux assurer les Protestans dans la paix de la Religion & la possession des biens d'Eglist dont ils jouissoient alors, les Électeurs de Mayence & de Cologne & PAMDossurer du Duc de Baytéer Signérent un acte le 5, Mars 1640. tant pour eux

& leurs successeurs que pour tous les autres Etats Catholiques.

Par ces afte cus deux Electum & cea Amballadur, a spès avoit déclaré qu'eux & Flechem et Saxe, & Louis Landpare de Helle avoiter réfolu de focusufr l'Emperatr pour la confervation de la dignité Impériule & de fes Royaumes, & d'employe pour ces teffe les armes tant des Prances Catolòques que de Procedans, la marquieren que l'Electur de Saxe ayant mouvé que le melleur reméde pour concilir les d'epits, étois de publice dans les Crede de la baute & baife Saxe, un acte pour affurer aux Procedans la paix de la Religion & la poficifion de sien et Egif dont in jouificient alors, il sy avoient doné voloniers les mains, & promis que fi les Procedans affinéent l'Empereur pendant ces mouvemens, s'ât ne Edifséra seaun not aux Catolòques, & ne fe faiffitiers point de leur biens d'Egif des avoir de la catolòque, de ne fe faiffitiers point de leur biens d'Egifus, ils jouiroient palifiblement des revenus des Archevechez, & des

## TRAITEZ DE PAIX, &c.

Evêchez dont ils s'étoient emparez, & ne feroient point moletlez par les Capholiques; & que coux - ci n'empécheroient point que l'Empereur ne confirmit, certe conceffion, en forte néamonios qu'ils fe réferoient roujours is fâcnce de la voix dans les Diétes de l'Empire & dans les autres affemblées en la maniére accontranée.

# X. Traité d'Ulm entre les Princes de la Lique Catholique & ceux de l'Union Protestante,

### Pour établir la paix entr'eux. 1620.

Tous les Princes de Ulvione Poterdante ayant pris les armes pour le partie de righe dérie, de le Princes de la Ligue Carboloque étam aure pour l'Empreude. Le Roi de France Losis XIII. catignit que cette guerne civile entre ces Princes de différente Religion ne vinita toue Néllamagne, & n'en fit un valte cimerisée; il y envoya donc en Ambalfade le Duc d'Angoulème, le Comte de Berbune, & l'Abdé Préune qui fe mediterat le 8, juin it son, à Ulm oil le Prince Proteitant fouient alon alfomblez. Ces Ambalfadeur y echonétreus le Princes à la pair, & officine alor offices pois de l'Empreure pour les mais ties avoir juilles de lum griefs, et comme Massimilen de Bavière Gréeral de la Lique Carbolique avoit andi Tempire, & d'empédeur que les doux amnées qui écoiter abort abort en face l'une de l'autre, nel fonquaffent rémin les Ambalfadeur de France revuillérent fiben à cet acconnodement, que le 9, Juillet 1820, ils firent conducte Illum un Traité de paix etitre le Eures de Elegrape de l'une Religion.

les Euss de l'Empiré de l'une & de l'aure Religion.

Par ce Taité Maximilien Général de la Ligue Cabilique & Joachim-Emeft de Bandebourg Marquis d'Anjouch Lieutenant Général de l'Union Eugenglique, pour les les montaines qu'elles auveinne lière, promisera une pour eux que pour les Euss Confidera de l'une & de l'aute de l'une de des amments qu'elles avoient faits, promisera une pour eux que pour les Euss Confidera de l'une & de l'aute, de n'innoceroit auteure chois en ce qui regrodie la Religiere ou la puis faite pour les choise civiles: Qu'ils vivorient en pair les uns avec les autress. Qu'ils dominente parties de l'aute, de l'une de l'aute de l'aute de l'aute, de l'une de l'aute d'aute de l'aute d'aute de l'aute de l'aute de l'aute de l'aute d'aute de la lurier de la l'aute d'aute d'aute de l'aute d'aute d'aute d'aute de l'aute d'aute de l'aute d'aute d

Après es Traité condu , les Ambstilléaturs de France prisent le chemin de Vitenne pour allet trouver l'Empereur. On peut dire que la France fauva, à l'Empereur par ce Traité qu'elle moyenna, la Bohême & conféquemment fea autres East d'Allemage, poiliges fi le Duc de Baviéte n'avoit pas en par ce Traité la liberté d'allet au fécours de l'Empereur counter Electeur Frédéric, il autoit été impossible à la faule armée Impérale de vantres les Bohémes n, de recouvert enfinie, comme elle fis je les Royannes de Bohémes de de Hon-

Pendant que le Duc de Baviére marchoit en Bohéme, les Proteflans Unis prirent le chemin du Palatinar potre réfifter au Marquis Ambroife Spinola qui y étoit entré avec les forces du Roi d'Espagne & de l'Archiduc Albert: mass ils se condussifierent duissrent en cette rencontre avec si peu de valeur & de bonheur qu'ils surent obligez en 1621, par les Traitez de Bingue, de Mayence, & d'Aschassembourg qu'ils passerent avec ce Marquis, de renoncer à l'Union Protestante qui fut ainsi dissoute onze ans après qu'elle avoit été faite.

A l'égard de la Ligue Catholique elle continua de subsister, & entretint toujours une armée qui assista puissamment l'Empereur tant dans les guerres qu'il eut contre les Princes alliez de l'Electeur Palatin , que dans celles qu'il eut dans la fuite contre le Roi de Danemarc & contre plusieurs Princes de la haute & basse Saxe

ses alliez.

## XI. Traité de Leipsic entre la plûpart des Princes Er des Villes de la Religion Protestante,

## Pour alliance. 1631.

Nous avons déja marqué fouvent ailleurs que l'Empereur Ferdinand II. se vo-yant vainqueur de tous ses ennemis & maître de toute l'Allemagne par le moyen des armées qu'il avoit répandues dans toutes ses Provinces, & des garnifons qu'il tenoit dans les meilleutes places des Princes de l'Empire, publia en 1629. son fameux Edit pour la restitution des biens Ecclésiastiques usurpez par les Protestans: de plus qu'en vertu de cet Edit les Catholiques dépouillerent les Protestans de beaucoup de biens d'Eglife, & leur ôcérent l'exercice de leur Religion dans la

Ville d'Augsbourg. Les Electeurs de Saxe & de Brandebourg & plusieurs Princes Protestans firent de grandes instances auprès de l'Empereur pour le démouvoir de sa résolution, & obtenir au moins de lui qu'il suspendit l'execution de son Edit; mais ils ne purent rien obtenit, ni même empêcher que la Ligue Catholique ne fût rendue perpétuelle en 1630, quoiqu'ils remontrassent qu'elle étoit désormais inurile, puisque l'Union Protestante avoit été dissoute. Les Protestans voyant donc qu'on leur ôtoit des biens qu'ils regardoient comme leur patrimoine, & dont ils tiroient la meilleure partie de leur subsistance, s'assemblérent à Leipsic au mois de Fevrier 1631, pour délibérer de ce qu'ils avoient à faire.

Les Electeurs de Saxe & de Brandebourg, les Marquis de Culembach, les Ducs d'Altembourg, de Weimar & de Coburg, le Prince de Sulftzbach, le Landgrave de Caffel, le Marquis de Bade, & le Prince d'Anhalt y comparurent en personne avec les Députez de l'Archevêque de Brême, des Ducs de Brunswic, de Mecklebourg & de Wirtemberg, du Marquis d'Anspach, de l'Abbesse de Quedlimbourg, des Comtes & des Gentilshommes des Cercles de Souabe & de Franconie, des Comtes de Mansfeld, de Solms, de Stolberg, de Barbi, de Waldeck, de la Lippe, & de Schwartzemberg, & les Seigneurs de Russen & de Schonberg, & les Dé des Villes de Strasbourg, de Nuremberg, de Francfort, de Lubec, de Brême, de Brunswic, d'Hildesheim, de Northausen, de Mulhausen, & d'Augs-

bourg. Les Catholiques ayant fait proposer aux Protestans de renir une assemblé de quelques Députez de part & d'autre pour chercher ensemble les moyens de terminer ce différend à l'amiable, les Protestans convinrent de conférer avec les Catholiques à Francsort ; mais ils résolurent qu'auparavant on prieroit l'Empereur de vouloir suspendre l'exécution de son Edit, de remettre la Ville d'Augsbourg dans la laberré de la Religion, de retirer ses garnisons de leurs Etats, & de n'y plus don-

ner à les troupes de logemens ni de quatriers d'hiver ni même des ordres pour y paffe. Comme lis jugocient bien que ces demundes ne fe pouvoient obtenir qu'à main armée, als convintent à ce qu'on public de levre des troupes dans chaque Certe pour fixe un corpo d'armée de quatanne mille bonnene qui fit capable de les garantis de l'oppreffion, d'arrêter l'infolmec des folkas, & de chaffre de lars Estas ceux qui s'y occupiont à v'oler : finfin ils firent un Traité d'allième les uns avec les autres, par lequel sit promitent de le fectorir mutuellement, en cas qu'ille fisfinfant ataquares; in firent choix de quelques uns d'entréaux auxquels les autres féroient tenus d'obtir, & réglérent combien chacun courribarrott dans la cilife commune.

L'Electeur de Saxe en manda au mois de Mars faivant le réfultat aux Elecreurs Carholiques , les affurant que ni lui ni fes alliez n'armoient point point pour noire à perfonne, mais feulement point leur propre fareté : il éctivit auffi à l'Empereur pour le prier de vouloir modérer fa puilfance par les Loix de l'Emnire.

L'Empereur & les Eant Caboliques & Prorellans ayant envoyé au mois d'Août inlivant de Diputez à Firactior pour y conférir des moyets de seminer ces différends, on n'y conclut tein; les Caboliques voulant mattennie la finditude de l'Edit, '& offinats felalement' quéques tempéramens pour son excemins, les Prorellans demandant au contraire d'être récubils & maintenus dans les biens d'Églié qu'ils pofficioniet en 162.0, fuivant la Dick qui en avoit téé donné à l'Elécteur de Sare, & ne Landgrave de Durmillat. Afinf Emperen en fongap plus qu'il faire tomper le lingué d'a Léptife; & après être fèr-vi innahement des enhorations, il y emploi la force qui lui résifié à Legre de Etas de de un main avant par le même facts. I Églié de Legre de Leur de de un main avant par le même facts. I Églié de Leur de de un main avant par le même facts. I Églié de Leur de de un main avant par le même facts. I Églié de Leur en de la main avant par le même facts. I Églié de Leur en de la main avant par le même facts. I Églié de l'Empereur en legre habit de Suéde, en que ils futures encor inities par les Esas Procedans de la haute Allemogne après que l'Empereur en legre de Lipfic.

Lei chofe dementérent en cet état judqu'à la paix de Prague de l'année eff.; par lauquèlle il fint det que la Ligue Caholique, l'Union Proisflante, & tourse les autres Ligues feroient abolics ; & on convint de plufication en comme la comme de production de l'autre presentante pour claufaire au noisson en parte les Procedinas fir leurs griefs : mais comme la réen futernt par entièrement contexts, ils propoferrat encor les mêmes plaitente dans l'affenthée quot nite en Welsphalle, où les Cacholiques & les Procedinas 'affenthéemet coujour en différentes chanbres ; judic a cette comme de de l'autre de la praise de la prais

#### CHAPITRE IV.

Traitez passez entre les Electeurs & quelques Princes de l'Empire.

Epsis que les Empereurs ont perdu la pleine paislines de l'autorité fouveraine d'empéchet les grents entre le l'interes de l'Empire, n' de défendre par leus fiellas forces les Ena qui évoires entre le Prince de l'Empire, n' de défendre par leus fiellas forces le Ena qui évoires de l'empire, n' de défendre par leus fiellas de l'empire de l'e

# I. Traité entre tous les Electeurs,

## Pour une alliance défensive.

I, y a d'anciennet une allience gérérale entre tous les EleCheurs qui ont vouls , coint sind plus évoiemente entre aux, sins de le maintenir munuellement dans les donis qui bux appartiennet privairement à tous les autres Prince de l'Empiren. Nous youves ut dans le Livre précédeur, Chapitre quarrière, Nombre a. de Empiren. que les Empereurs ont toujours promis dans leurs Capinalations de confirmer cette allance générale qui ett entre tous les EleCheurs.

### II. Traité entre les Electeurs du Rhin;

#### Pour le même fujet.

O'Ure l'alliance générale qui eft entre les Electrurs, il y en a encore une d'anlatin, dont les Etats font finez aucour du Rhin, par laquelle lis font particulièrement obligez de se féccouir munellement s'ils évoient atraquez, de de se maintenir les uns les autres dans les droites de le seeminos qui leut apartiennent.

Nous avons vu auffi dans les endroits que j'ai marquez dans l'article précédent, que les Empereurs ont encore toujours promis dans leurs Capitulations de confirmer cette alliance entre les Electeurs du Rhin, laquelle fubfifte ainfi encore à préfent.

Après

Après ces alliances perpétuelles, je passe aux Traitez d'alliance, & aux Transactions passes de tents en tents en particulier, en commençant par les Traitez qui ont été faits par les Electeurs Eccléssafiques lesquels ont la préseance dans le Collége Electoral.

#### III. Articles des Traitez de Westphalie pour les interêts des Electeurs de Mayence & Palatin,

# Touchant quelques Bailliages du Bergstrass. 1648.

TE mets ici cet article des Traitez de Westphalie, parce qu'il regatde les intérêts entre les Electeurs de Mayence & Palatin, & doit être considété com-

me si ces deux Electeurs l'avoient passe l'un avec l'autre.

Dierer d'Ifembourg Elecheur & Archevêque de Mayence ayant été dépoit de fon Archevéché par le Pape l'he Scoond, parce qu'il avivoir, pas et fons d'en payer l'Annate dans le tents qu'il avoit promis, recourur à Frédire Premier Lefecture Plainn qui per hautement fon part coure Adolphe de Naffai que le Page avoit fair lubitimer à Dieter, & qui dépendi cent mille florint à l'ever la rousque qu'il meas au focurs de c'Parle. Dieter ne pouvant abos lui rendae rousque qu'il meas au focurs de c'Parle. Dieter ne pouvant abos lui rendae de Bentheim, de Monthoch & de Lordin, qui dépendoienc de fon Archevétage de gui font future dans le Berghtfen do cchemi de montrogres, qui elle metre Fingfort & Heidelberg, à condinon de les pouvoir retiter en lui rendant ces cent mille florins.

Ces Baillages font demestre entre les mains des Electrons Palains judqu'en 1241. cart alors Frédério V. Electrons Palain qui r'éroit dis contonnes Roit de Bohéme, ayant été détair en la batallé de Projose, le Palaintas fra straugé par la compa de l'Empouren renlamad Second de des Princes de la Espec Carbonique, proposition de la company de la company de la company de la lectron Palains lui détencions, l'Electron de Mayence de remit en podifision de ser Baillages du Bergriffe, de les gards luight de qu'on trais en Welfphalie de la paix de la company de la partie de la paix de la company de

générale.

Lors qu'on sgita à Munflet & à Ofinabrug les condations du réablifiement del Edektur Palatin, l'Impereute demand, entraitere doés que ce Balliages du Berghtná demeardines aux Elections de Mayence: l'Election Palatin en fit longeme difficiel, ès, pérendant que most car Elections de Mayence aux de la teraction coute le pars de l'engagement, les jouillances depuis que les prédections s'en écoient mis en portificion. Ceptomber en in espa se égend à cus demandes, de par le Traitez de portificion de l'engagement de l'engagement de les autres chofes auxquelles il étorio biblig par le Contrar.

Cela fut ainst exécuté; l'Electeur de Mayence fit délivrer en 1651. au Palatin les cent mille florins qui étoient le prix de l'engagement, & demeurs Possessiteur de ces Bailliages, hormis qu'il voulut bien échanger trois Villages dépendans de ces Bailliages qui écoient trop vossins de Heidelberg, contre quelques autres qui écoient à la bien-

Gance.

IV. Traité de Cologne entre les trois Electeurs Eccléfiastiques, l'Evèque de Munster, & le Duc de Neubourg,

#### Pour alliance. 1654.

Les Electeun se les ausces hinces dont les Euss font finnes fin le Râin dans le Le voitinnes des Pais-Bas, avoient été entrénomnt venze par les roupes du Due Les voitinnes de la voitinne de la voitin

Ces mêmes fujets de plaintes recommencérent après la fin de la Campagne de cette méme année, ces mêmes troupes Lorraines qui obédificient alors au Duc François, & celles du Prince de Condé ayant voulu prendre des quartiers d'âiver dans les Pais de Liége & de Juliers: ce qui obligea les Electeurs de Cologne & de Tréves de s'oppofer à leur passiges, & de 6 meutre netitue en état d'empéchet qu'elles ne re-

vinflent.

Quaique cette affaire fait tràs-importante, ce n'étoit pas celle qui embaraffoit davanne que Electura de la sautes Princica Catholiques el leur plus grande inquiétude venoit du bruit qu'on fisifoit courir que le nouveau Roi de Suéde Charles-Gullave qu'ent foit de la Malsión Palatine de la Banache de Deure-Ponsa, ramois pour faire re-vivre les précrations de la Malsión fur les Esas de la facerffion de Cléves de de Jilles, x, éva que noue e figir al vois acquis les droits da Dou des Deux-Ponsa fon on-cle, même eeux de l'Electur de Brandebourg. Ainfi le Duc des Neu-Ponsa fon on-cle, même eeux de l'Electur de Brandebourg. Ainfi le Duc des Deux-Ponsa fon on-cle, même eeux de l'Electur de Brandebourg voir liste crindre que eet onge ne fondit bientôt uir lui s, les austre Princes Catholiques ne fe renoient pas plus affurez, voyant que l'Electur de Brandebourg, le Duc de Brunfeix de la Landegrave de Helfe Cadfel leviente rauif de stroupes renotre qu'ils criignoient que ces Princes Procetlans ne vouluifent exterminer les Catholiques de tous ses quattrets.

Tour ee fujest de défance obligérent les Elekteurs de Mayenee, de Trévet & de Cologne, l'Evéque de Munîter, le Due de Neubourg, & quelques autres Princes Carboliques d'énvoyer à Cologne au mois de Décembre de la même année des Députer qui y conclurent le 15, du même mois un Traité de Confédération entre tous cet Princes pour unit leurs forces contre tous ceux qui les voudocient artait en contract pour unit leurs forces contre tous ceux qui les voudocient artait.

quer, ou prendre des passages & des quartiers d'hiver dans leurs Etats,

Ce Traté n'eut pas grande fuite, les troupes Loraines étant puffes l'année fuivante en France au fervice du Roi avec le Duc François, & le Roi de Suéde peu aprés étant entre avec fon armée en Pologne, contre laquelle il avoit fait fon armement, n'ayant publié fes plaintes contre le Duc de Neubourg que pour ôter aux Polonois le Guppeon que fes grands préparatif les regardafaffien.

#### V. Autre Traité de Cologne entre les memes,

Pour le même sujet. 1657.

L Es émotions dangereuses de l'Empire n'ayant pas été entiérement appailées par les Trairez de Wellphalie, & routes sortes de violences s'y commettant encore par des passinges de gens de guerre, des exactions, des séges, & d'autres entrepniss.

les Electeurs de Cologne & de Tréves, l'Evêque de Munster, & Philippe Guillaume Duc de Neubourg firent à Cologne le 27. Septembre 1657, un Traité d'alliance entr'eux pour la conservation de leurs sujets & seur désense mutuelle.

Parce Taité ils convinent que ce Traité ne feste fait que pour déféndre leure rese de leurs ligies de logemens de grens de guerre à aures violences. Que si l'un d'eur étoit arraqué ou troublé, les aures faisfitevoirn sins aumes délais que la lanc ce défine l'éléculer de Cologne fourniroite quare maille fantafisse mille che-vaux, l'Electure d'extre conservaire qui me cens foxance & die-neuf hommés de pied et outre cens chevaux, l'evêque de Muntler mille quare vienge présons de deux cens foxance des chevaux, l'evêque de Muntler mille quare vienge présons de deux cens foxance des chevaux, l'evêque de Muntler mille quare vienge présons de deux cens foxance de chevaux, l'evêque de Muntler mille quare vienge présons de deux cens foxance de chevaux, l'evêque de la facellis de leveneure, le saure ne la infléresier pas de l'aliflére. Qu'il n'y auroit aucune présimentere entreur: Que celui auquel on domence le focus autre le commandre de present de la commandre de la commandre de l'action de vuorpe avec le Confiel de guerre taux qu'illes forces en c'effert qu'ils cholitoires et confiel de guerre taux qu'illes forces en c'effet qu'ils cholitoires et controuble de guerre taux qu'illes forces en c'effet qu'ils cholitoires et controuble de puerre par l'action de confiel de guerre qu'il en commandre de controuble de puerre par l'action de confiel de guerre qu'ils cholitoires et controubleme de la puerre par l'action de confiel de guerre qu'ils cholitoires et controubleme de la commandre de la commandre de l'action de la commandre de controubleme de la commandre de controubleme de la commandre de controubleme de la commandre de cert ligne.

#### VI. Traité de Francfort entre les Electeurs de Mayence & de Cologne,

## Pour le Couronnement des Empereurs. 1658.

A Uterfeis c'étoit l'EleCatur de Cologne qui couronnoit toujours le Empereurs, parc qu'àt-les Chapille oi cette Cérimonie fe doit faite firitural la Bulle d'Or, dépend de fon Diocéfé : mais comme pendant près d'un fiécle la Electaur de Cologne n'avoire pour le d'étreur, le Electaur de Mayence ravoire noisour expendant fair cette fondion. Maismilien-Henri préferement EleCatur de Cologne, centr Petre fis du efforte pour recoverve en honneur au Couronnement Cologne, centre firer fis du efforte pour recoverve en honneur au Couronnement mais l'Electur de Mayence qui avoit la polificion pour lui, l'emporta, nonobélant l'opposition de l'Électur de Cologne, et al en fis alon la fonçition.

Los qu'on dut l'Empereur d'à prépet en 16; 8, es doux Electeun terminéme et différa d'à Francère par un Traité dans loquel dis convinent que chaun d'eux couronnerois l'Empereur, lors que la cérémoné fe froit dans quedque lieu de frontière de la commentation de la commentation de la commentation de chause de la commentation de la comme

#### VII. Aure Traité de Francfort entre les Eletteurs Eceléfiaftiques, le Roi de Suéde, les Ducs de Brunfwic & le Landgrave de Hesse-Cassel,

#### Pour alliance. Août 1658.

A Près que l'Emperau d'à prifent eut été îlu & couronné Emperau, & qui l'an fin part de branders pour voir resonner 4 Venne, le Munifres de trois Electurs Ecdéfuifsques, el Fréque de Munifre, du Duc de Nonbourg, du Roi de Sudice comme Duc de Brênte. & de Verde & Seigneuré de Vifranz, de Duc de Wolfmburd, de Zell, & d'Hanover, & du Landgave de Helfe-Calif qui étoine réclez à Franders, y fiernit e 14, a Moit 145, l'auvair qu'il leur éons permis par la Capinaliston qu'ils avoient fini jurer à l'Emperau, un Traité d'allainez défentive pour fie écourir municheme de S'oppéra à cues qui voudencient introditier quelques roovesures dun l'Emperau (» contrevenus rainaire de plus prometant de retouvers dun l'Empera (» contrevenus a Traiter de plus, prometant de releur de l'aute de l'

Le Roi entra le jour suivant dans cette Consédération par un Traité qui sur passé

à Mayence entre Sa Majesté & les Princes qui avoient fait ce Traité.

Nous avons marqué ailleurs comment cette alliance fut continuée jusqu'en 1667. par divers Traitez passez entre Sa Majesté & ces Princes ; auxquels les Ducts des Deux-Ponts & de Wittemberg & le Landgrave de Darmstat se joigniemt encore.

#### VIII. Capitulation entre l'Electeur de Mayence & la Ville d'Erfort,

Par laquelle cette Ville se soumet à cette Electeur. Octobre 1664

A Ville d'Erfort est la Capitale du Landgraviat de Thuringe, & a pour Souverains les Electeurs de Mayence qui lui ont donné le titre de la fille fidelle de l'Eglifé de Mayence: cependant ils ne purent empéchet que la plus grande partie de les habitans n'embrassifient dans le fiécle passé la Religion Luthérienne.

Le Roi Gustave de Suéde s'étant emparé de cette Ville au commencement de guerre d'Allemagne, les Protectans y tintent pendant un longerens les Catholiques fort bas, & ne reconnurent cependant l'Electeur de Mayence qu'au-

tant que bon leur sembloit.

Cei Protellant voulant taibre de rexempere à l'avenir de la domination d'un Prince Cadologue, frince neforce que lors quor tattai de la pair générie dant l'asfemblée de Wellphalle, le Suédois y demandérent entr'autres chofes que la Villeéfferoft fir milé au nombre des Villes Impériales mais nous avons vu que Jean-Philippe de Schonborn Electur de Mayence s'y étant opposé, la chofe ne résifier pau, 4e toures choies ayant été emisée comme elles révient avant ne guerres, les Carholiques futern érablis dans Erfors, de l'Electur de Mayence rentra dans les droits de souveniantes du lai apparencient dans certe Ville.

L'origine des différends que cet Electeur eut avec cette Ville fut au fujet des priéres qu'il voulut qu'on fit publiquement au prêche pour lui en qualité de Souverain; à quoi les Luthériens s'oppoférent, prétendant que cela étoit contraire à leur liberté de

conscience, & que cela ne se pratiquoit point en l'année 1624, sur le pied de laquelle on devoit suivant les Traitez de Westphalie rétablir toutes choses. L'Electeur foutenant au contraire que ces priéres étoient du nombre des choses qui devoient être rétablies suivant le Traité de Munster, obtint en 1649, un Mandement de l'Empereur qui portoit qu'on feroit les choses comme avant la guerre: il ne fit valoir ce Mandement que dix ans après, lors qu'étant entré en alliance avec le Roi & plusieurs autres Princes, il se crut en état de se faire obéir par force, si on ne le vouloir pas faire de bonne grace, ainsi il sit présenter à cette Ville une formule des priéres qu'il souhaitoit qu'on sit pour lui.

Limprecht un des principaux Magistrats de la Ville étant convenu de cetre formule 2 peu près comme l'Electeur le souhaitoit, en dressa & fit sceller une 2cte au nom du Senat le 30. Novembre 1660, mais le Peuple rejetta cet accord, & quoique l'Empereur fit souvent avertir la Ville d'obéir à peine du Ban, les habitans demeurétent fermes dans leur refus; ce qui obligea l'Empereur à la follicitation de l'Electeur de mettre enfin cette Ville au Ban de l'Empire: mais cela ne fit encore qu'aigrir le mal; car le Heraut étant venu dans la Ville pour y publier ce Ban dans les formes ordinaires, il fut abattu de son cheval, maltraité, & presque assommé par le peuple, qui fit couper la tête à Limprecht pour avoir aprouvé la formule des priéres, & chassa quelques autres Magistrats qui avoient été d'avis qu'on obést aux ordres de l'Empereur. Ces emportemens furent cause qu'encore que les habitans se fussent dans la fuite soumis à faire tout ce que l'Electeur souhaitoit d'eux, il ne voulut point recevoir leurs excuses, se résolut en conséquence du Ban Impérial de se rendre maître de leur Ville & de s'y faire reconnoître pour Souverain,

L'Electeur de Cologne, quoiqu'allié de celui de Mayence, refusa de lui fournir des troupes pour cette expédition, croyant qu'une guerre dans l'Empire n'étoit pas de faison en un tems où la paix n'étoit pas encore bien établie avec les Turcs : sur tout l'Electeur & les Princes de la Maison de Saxe & les Landgraves de Hesse-Cassel & de Darmstat ayant déclaré de vouloir protéger cette Ville : de sorte que cette engreprise pouvoit allumer la guerre entre tous les Princes de l'Empire de l'une &c

de l'autre Religion.

L'Electeur de Saxe envoya quelques troupes en garnison dans cette Ville qu'il déclara avoir pris sous sa protection; cependant l'Electeur de Mayence se confiant principalement en un corps de troupes que le Roi lui avoit envoyé sous la conduite du Sr. Pradel, ne changea point la réfolution qu'il avoit prife, & fit affiéger cette Ville vers le milieu du mois de Septembre 1664, avec une armée composée tant de ces troupes Françoifes que des fiennes propres, & de celles de l'Evêque de Munster & du Duc de Lorraine.

Tous les Princes qui avoient promis de protéger la Ville d'Erfort s'entremirent plutôt pour l'accommoder avec son Prince que pour la secourir; ainsi les habitans ne voyant aucune apparence de recevoir promtement le secours qui leur étoit necesfaire, furent obligez d'envoyer dans le camp des affiégeans des Députez qui y conclurent le 15. Octobre leur Capitulation avec le Sr. de Pradel commandant les troupes du Roi & de l'Electeur, pour l'exécution du Ban Impérial, & le Ba-

ron de Reissemberg Plénipotentiaire de l'Electeur.

Par cette Capitulation ces Députez convintent qu'ils remettroient incessamment entre les mains de l'Electeur la forteresse de Kiriacsbour & deux portes de la Ville: Que les Sr, de Pradel & de Reiffemberg donneroient toute assurance aux habitans de la liberté de conscience: Qu'ils intercéderoint auprès de l'Electeur pour en obtenir le pardon tant pour les lieux que pour les personnes; excepté quel-ques-unes qu'on réserva pour être remises à la discretion de l'Empereur & de l'Electeur: Que ces conditions fignées de part & d'autre feroient préfentées à genoux à l'Electeur par les Députez, & que moyennant cela tous actes d'hostilitez cefferoient, & les prisonniers seroient rendus sans rançon.

Kkk 2 En En confequence de ce Trainé les habieaus ayant denuandé paulon à l'Electeur, de promis de lé Gounettre à ce qu'il forbaineir d'ous, la Ville lui rendit hommage comm à fon fouveraine Seigeure, lui fit de au Siège de Mayene le fermant de fidèlité, et s'oblèges de payer les faits du fiéges d'autre part l'Electeur de fon Chapitre confirméeral l'exercée de la Religion Ludrément dans le Ville de dans le Territoire d'Étéber, en la maniére qu'il y étoit alors oblervé.

L'Electeur fire peu après bûtri une fonce Ciazdelle dans cene Ville pour la tenir en

bride, & il y rétablit l'exercice de la Religion Catholique avec toure la liberté & la pompe convenables, sans néanmoins troubler les Luthériens dans l'exercice de leur Religion.

IX. Traitez de Leipfic & d'Erfort entre l'Electeur de Mayence & les Princes de la Maison de Saxe,

## Pour terminer leurs différends.

I Empereur Orhon le Graal donna la Ville d'érfort à l'Archevèque de Mayence La preis la mort de Burdard sièque de Thuringe, à ce néinus Guillaume fils de cet Empereur étant parvenu à cet Archevèche, son pére lui donna encore toute la Druringe que se souce citer positéréer jusqu'à ce que Louis le Barbu s'empara de toute cette Province, hormis d'Erfort, & la lailla à la politirité qui en jouir lous et tre de Landyravia. Cette fimile d'enta érient desta la litte dei terms, le Land-gravia de Thuringe pusifia aut Marquis de Miffies, entre léquels nous avons viq que le créde le Bellequeur fin fait Ecketur de Saxe per l'Impereur silguanon at équius de l'étant de la comme del comme de la comme del comme de la com

Lorique dans le fiéde paffe la Ville d'Étrôre fe rendit Luthérieme, el lle é mit fous protection des Date de Save qui pour cene raidin soutent dans fon territoire le droit de conduite, & truteint de cette Ville une contribution qu'on nommoit le deur de nécriefié, & qui confillor en hui tern discus droit que cette Ville feur donnée de la configuration de la configu

Nota avons vu fir Taricio précédent que lesque l'Electeut de Mayrece s'un ite devoir de récluire Erfort son son obétifante, l'Electeut se les Dues de la Maison de Saac témologi-érent voulois provéger de secourir cere Ville, mais sit en pretirent l'anvie qua le Roi comme Exécuteur du Traité de Maniller s'écoi éto-dar pour Electeur de Mayrence, se lui avoit envoyé un cope considérable de cope pour tediaire cette Viller: ainfi ils ne remairent point, « & Erfort fai obligé de le rendre à l'on Arberièque de de fommette au bics qu'il lai voulte impôtique.)

~

Les Ducs de Ster sweient empirée plustieurs donie fur le terminaire d'Erfort, pendru que l'autorité des Elcheurs de Mayence y évoir comme cientre, & le Dovie de protection y avoir donné occusion d'y agit préque en noue choises sur dans les affaires Ecclédituspes que Civiles, de même que têté de vierne les s'étaines Erclédituspes que Civiles, de même que têté en creat que les sillaires apud neue provience n'entre de l'entre les s'étaines que cheix le l'Elcheurs que civile par le propagnemen des trers les unées que des Maillages qu'ain ne pouvoiren é rédoutée en entrers l'éculies. Elle l'Elcheurs de Mayence & ces Princes avoiren plusions Firés dans les terres les un des marces : de force que ce mélange pouvoir hier antire entre au feuillage l'autorité de l'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité de

Commo on latifa data er Tantie besuccup d'arrides indexis, les mêmes Députe en pufferent un sure à l'être le 1se. À usi 16-65, datas lequel, afin de rendre la paire plus durable entre l'Electeux de ces Princes , lis changérent en quelques points et qu'ils avoient réglé par le premier Tantie: c'eft pousquois je ne Erra q'urin foil estrait de ces deux Traites, et ne rapporterait cit que les articles qui firent confirmes d'ann la focul en Tantie, dometante ceux du premier Traité qui litenze étre ou chandants fectord Traité, dometante ceux du premier Traité qui litenze étre ou chandre l'accordinate de l'accordinate

gez par le second.

Ainsi je dirai seulement que ces Ministres convinrent que l'Electeur de Mayence demeureroit Seigneur rerritorial & fuferain de la Ville d'Erfort, & du Païs qui en dépend, soit qu'il fût situé dans la justice de Saxe ou ailleurs: Que la Maison de Saxe n'y pourroit plus prétendre le Droit de protection ni le denier de nécessité, l'évocation des causes à la Justice de Jena, le ressort des appellations de la Justice d'Erfort. l'indiction des Diétes du Pais, l'infinuation des Lettres patentes, l'enregistroment des Expectances, l'entretien des grands chemins, & tout ce qui dépend de la fupériorité d'un Seigneur territorial: Que l'accord fait entre la Mailon de Saxe & la Ville d'Erfort pour la protection, demeureroit nul, & que cette Ville seroit déchargée du serment qu'elle devoit aux Ducs de Saxe comme à ses Protecteurs héréditaires: Que l'Electeur de Mayence autoit Jurisdiction sur les grands chemins & sur les personnes qui y passeroient; mais que les Ducs de Saxe y conserveroient le Droit de conduite, à la charge de donner en récompense à cet Electeur quelques villages en toute jurisdiction, & de ne pouvoir changer les chemins publics ni en augmenter les péages plus haut qu'ils étoient en 1618. Les Ducs de Saxe cédérent à cet Electeur le Domaine direct qu'ils avoient fur les Villages du rerritoire d'Erfort qui relevoient d'eux en fief ou en arrière-fief; & l'Electeur de Mayence renonça aussi de sa part aux droits féodaux qu'il avoit sur la Ville & le Château de Gotha, sur Apolda, le Bailliage de Tenneberg & les autres terres que la Maison de Saxe tenoit en fief de son Archevêché; comme aussi au Droit de rachat des Bailliages de Coppelen, d'Halbfalzung & de Lietemberg, lesquels il demeura d'accord de laisser à la Maison de Saxe fans aucune reconnoissance de fief envers cet Archevêché: mais ils convinrent que l'Electeur rentreroit dans les Bailliages de Mulsberg & de Tondorf moyennant la fomrne de 12155, florins pour Mulsberg & celle de 5177. florins pour Tondorf; comrne aussi dans le Village d'Isserode en donnant tous les ans cent florins à la Maison de Weymar, ou un bien hors du territoire d'Erfort de la valeur de trois mille florins: Que l'Electeur de Mayence auroit feul la haute & baffe chaffe dans le Steyerberg & le Wagweide; & que les Ducs de Saxe l'auroient aussi seuls dans les autres bois dépendans d'Erfort, sans préjudice des Droits territorial & de gruerie de cet Elecreur, de la basse chasse, & des Droits de chausfage, patures, & autres que ses Sujets y avoient; & aussi à la charge que ces Ducs tiendroient de lui en fief cette haute chas se : Que la Maison de Weymar auroit la basse chasse dans les bois d'Elpisch, Peter, & Kkk 3

Wechfel: Que les Maifons ou hôtels francs que la Maifon de Saxe avoit à Erfort lui demeureroient en franchise: Que la Maison de Saxe demeureroit dans son droit territotial fur Gleichen, Blanckenhayn, & Cranichfeldt jusqu'à ce que le procès pendant à la Chambre de Spire fût jugé : Que les Fiefs & Arrière fiefs du Pais de Gleichen fituez dans le territoire ou dans la Ville d'Erfort & possedez par le Senat de cette Ville, demeureroient à l'Electeur de Mayence; & ceux que les particuliers possédoient aux Comtes de Harsfeld: Que la Maison de Saxe conserveroit les Droits de patronage, présentation, information, police, & visite dont elle étoit en possession, à la charge qu'un Ministre d'Erfort de la Confession d'Augsbourg assisteroit à ces visites de la part de l'Electeur de Mayence, & auroit la préséance sur les Députez de ces Ducs: Que l'Electeur de Mayence laisseroit toujours la moitié d'Evangéliques dans le Sénat d'Erfort, & observeroit tout ce qui avoit été promis à la Ville d'Etfort au sujet de la Religion par l'accord du 12. Décembre 1664. Que lui ni son Chapitre ne troubleroient aucunement leurs fujets, foit nobles ou roturiers, eccléfialtiques ou féculiers, demeurans dans le reffort d'Erfort & dans les territoires de Tondorf, Mulsberg, Ifferode, Gleichen, & autres lieux mentionnez en ce Traité, où l'exercice de la Confession d'Augsbourg étoit établi, ni pour leurs Eglifes, Ecoles, Presbitéres, & autres lieux pieux, non plus que ceux qui avoient des Droits de patronage; & qu'en cas de différend entre les patties, les choses seroient réglées à l'amiable, ou par Justice, & on n'useroit jamais de voye de fait. Enfin l'Electeur & ces Princes renoncérent à toute sentence & autres choses contraires à ces conventions : & le Duc Ftédéric-Guillaume de Saxe-Altembourg consentit que pourvu que les Comtes de Waldeck en fussent contens, l'Electeur de Mayence pourroit pour communiquer le Païs d'Efort avec celui d'Eifchfeldt qui lui appartenoit aussi, acheter une place sur le Thona, où il pourroit loger cinq cens hommes à midi & au foir, fans y pouvoir néanmoins faire aucunes fortifications, & fans préjudice du Droit territotial & de la justice & droits sur le Thona.

#### X. Traité entre les Elesteurs de Mayence, de Tréves, & de Cologne, le Duc de Lorraine, les Evêques de Spire & de Strasbourg, & la Noblesse Immédiate,

# Pour alliance. 1664.

I Es Electeur Palarins ont un ancien Privilége qui leur attribue la Jurifalcition fuir Line Blanch & fur les Errangers qui font venus demourer dans le Palarins au cut no nomme cette forte d'hier fuir four de Maitre qui ai le droit de faite fuir fuir cut on nomme cette forte d'hommes Proprie ou Pillifagers, c'elt-à-due propriement des hommes fuivapers, parce que cen Blanch de cet Erranger qui font events écablir leur domicile en ce Pais, écoient comme des Sauvages, n'ayant aucun domicile affuir. Les ellecteur Palarins acquirent une teel domination fire teur, qu'ils ne provent plus fe retirer de ces lieux qu'après sovie été mis en liberté par l'Electeur , qu'ils ne provent plus fe retirer de ces lieux qu'après sovie été mis en liberté par l'Electeur , ce qu'il ne lour corde que quand bon lui femble, de nonce moyennate une certaine fommer cependant ai l'éve fur eux pluséeus droits & prellations personnelles en argent, en poules, ou autres choéct.

Outre ce droit l'Electeur Palatin prétendoit encore dans les mêmes Etats voisins du fien un Droit de conduire, en vertu duquel il tiroit quelques tributs des Marchands, sous prétexte de les faire conduire surement d'un lieu à un autre : enfin il prétendoit lever des péages, même dans les Etats des Princes voisins.

Ces Princes unt Éceléfathiques que féculiers, voyant que l'Electur Palatin leur enlevoit ainfi une partie confidérable de leurs Sujess & de leurs droits, s'en plaignierent à l'Empereur; duquel ils obtinents une commiffion qui faitoir défente à l'Electeur d'en ufer ainfir mais comme il n'y voulur pas obéir, l'Electeur de Mayence à cauff de fei Evéchez de Wirzbourg & de Wormes, le Electeur de l'érrées de Color de l'entre de Virzbourg & de Wormes, le Electeur de l'érrées de Color de l'entre de

gne, & le Duc de Lorraine à caufe de leur Yaffuur, les Evêques de Spire & de Strasbourg, les de la Nobelfel Immédiate de l'Emipré firere en 1664, un Traité de confédération pour Soposfer à l'extension de ces diotis : espendant ils convinent de levet une armée à frais communs, pour obliger le Palain par la force à le désister de les présentions, y d'în le vouoloir pas faire à l'amisble.

#### XI. Traité de Schweckeinheim entre ces Princes alliez & l'Electeur Palatin,

## Pour une suspension d'Armes. 1666.

L'Empereur voulant empecher que ces Princes n'en vinifient aux armes au fujet ce ce différende, comme ils y parsifiérent difforéz, leur donns pour Commiliare le Marque Guillaume de Bade, a aqued l'Electure Palsin voulur que l'Electure de Brandsbourg fius dajoines cependara il é faitit de la Ville de Lademoug fiusé dans l'Eveché de Wormes près d'Heidelberg, que les troopes de Fliedeur de Mayence reprirent; après quoi elle fiu mité en dépôt entre les mains du Marquis de Bade comme Commiliare de l'Empereur.

On traita fans succès de cet accommodement à Spire & à Oppenheim ; ce qui obligea le Roi d'envoyer en ces Païs le Sr. Courtin en qualité de son Ambassiadeur Extraordinaire pout tâcher de faire terminer ces disséends à l'a-

Pendant que le Sr. Courtin tichoit de disposir les parties à un accommodement, il y out d'ureits hostilluire commissi de part de d'autre; le Prince de Vaudemont enera avec les troupes du Duc de Lorraine dans le Palatinas, voi du cemmis pilouteur trayest e d'autre part Elbedoner Palatin entra au mois d'Ochobre 1666, dans l'Evéché de Spiter, de y prit quelques châteiaux, ce qui obligea le Sr. Cournin de le prier de ceffic fas hoefbiltes, l'avertifiat que le Roi et oit, objeg de prendre la procection de l'Evéché de Spiter, comme en effer nous avons que le Roi par d'entr Tiraire qu'il avon fais avec la trévague de Spiter s'et que le Roi et de l'avertifia l'avertifia avec le l'avertifia de Spiter s'et de l'avertifia de l'avertifia l'avertifia avec la trévague de Spiter s'et que s'avoient confoni que le Roi cût garmison perpétuelle par droit dans Philis-boure.

L'Élèctur Palain syant confeni à une fuipension d'armes, le Prince de Vaudemont Gérial du Parti contaire y donna suil les mains, & di linguérent le 15. Novembre finivant à Échweckeinheim un Trairé par lequel di convinent que les doux parsis les reporteroires de leuts différenda sus Rois de France de Suéde, qui pourvoire fisiològique des periones bables pour terminer ce contrabtion des parties par les regiennes rabinal. Que copendar les troupes l'avtrerise de la company de la contrabation de la co

Cela fut exécuté, les Lorrains étant fortis incontinent du Palatinat, & les troupes de l'Electeur de l'Evéché de Spire: les places futent tendues de part & d'autre, & les prisonnies mis en liberté.

XII. Ju-

## XII. Jugement arbitral d'Hailbron,

## Pour terminer ces différends. 1667.

E Roi ayant nommé le S. Courtin, & le Roi de Suéde les Srs. Mevius & Bockel pour rerminer en leur nom ces différends, ils s'affemblérent à Hailbron fur le Necker, où ils examinérent les raifons & les titres des parties.

bren int re Nexes; of us examinent is almost extra the subspaces.

L'Electeur Palatin alléguoir pour lui la prefeription, & une possession d'un tens immémorial; la confirmation du droit de Whlésnojax qui avoit été accordée par les Empereurs à ses Prédécessurs, le Traisé de Paix de Westphalie, par lequel di étoir rétabil dans se droits. & l'investiture de Ferdinand III. dans launelle ce

droit lui étoit nommément accordé.

Le Pinces liguez contre le Palatin foutencient au contraire, que ce Pince n'avei auont intre primordul des drois qu'il présendoit . Es que la posficilion qu'il en avoit, étoit une ulispration : ils juilibieure par une énumération exafte de leurs Sujers, que le droit de Wildingist leur en avoit enlevé un fi grand nonper , que dant la plispart des l'arollies de leurs Estat le nombre de Wildinges on hommes propres des Palatins excédit celui des naturels du Pais, qui demeuroient figires de Séquence des leurs.

Ces Ambassadeurs subdéléguez ayant bien pesé les raisons de part & d'autre,

donnérent enfin leur Jugement arbitral au mois de Fevrier 1667.

Par ce jugement la déclariem qu'à l'Égrad du Wildingüis, il s'émodoir fix une les biantés les le Enzanges qui venonce d'allumes affait leur domicile dans le Palsiante, se dans les Eure voltins Eccléfathiques & Éculier , à moiste qu'ils réculier un Seigneur qui ent le dont de fitte fue leur copps : mais tié déclarieme, que ce droit n'avoir pas leur fur les Sujes d'un Prince Eccléfathique ou & cultier qui féronce public d'un liet al un aure dépendant de la même Principauré, ni même à l'égand des Pais où d'autres avoient le droit de Wildinggias, comme les Wildingers, ou Rhingayers, & que les le Palain ne pourroit exiger de ces Wildingges que les droits personnels qui proviennent de la Jurisdicie, losques demourroires au l'entre de la Jurisdicie, léqués demourroires au Prince dans l'Etzt duquel ces hommes faiséent leur demoure.

A l'égard du Droit de conduire, ses Commillaires y apportérent conformement aux anciennes transactions beaucoup d'explications & de reftrictions, afin que ce droit für utile à ceux que l'Electeur feroit conduire, & ne caussa point de jalousse ni de dommages aux Princes par les terres desquels ess voyageurs seroient

anduir

Enfin la confervieura à l'Electeur fea péges, on l'obligant de fairre les Transcitions filies avec fes Précéder[quis, y de draparet les chemins. Le feue Frifelheman Réfident du Roi à Strusbourg fat commis par les Commiliaires pour faire exécuter ce jagement, d'apude l'Electeur Palaint émorgiap publiquement étre trècontent, parce qu'on lui confervoir la faiblance de fes drois: les paries advetes en fai futent la par non plus mécomentes; parce qu'on y empéchoir le abus que l'Electeur ou fes Officiers pouvoient commettre dans l'exercice de ces drois.

# XIII. Traité de Limbourg entre les Electeurs de Mayence & de Tréves, & le Duc de Lorraine,

#### Pour alliance. 1668.

NOsa venous de marques que pendan les differends pour le Weldinguis les troupes Lorines avoient fait fous la conduire de Phrec de Vandemous lus imprion dans le Palatinas, où elles avoient fait beaucoup de décodre. Que une confidenda de la saures entre les Electan Considéres quifait été remines par le Taité d'Halbren, cet Electaur consérvoir toujours la mémoire du rarage que les Carains avoient fait dans fon Pais il conque mocreu un nouveau chagin conne le Duc de Lorraine, voyant qu'il s'effecçoir de prendre encore pied dravanage dans le Palatinas, ayant enggé le Come de Falkenflen qui etos fon Valisi, de lui remettre fon Comé, & ayant achteé du Bason de Hobaneck cette Baronie qui relevoit de l'Electera Palatin pour la quartiem parise.

Cer Electeur voulant empêcher ce Duc de s'accroître, se fasist de Hoheneck, de Falckentlein, & emème de Lantshul, sous préverte qu'il n'avoit pas exécuré les Traisere de Welfphalie à l'égard des Comes de Naffigh, assiqued à l'écute obligé par ces Traisez de rendre Hombourg, de même que Lantshul au Baron de Si-kengen.

Ces hoffliter du Paluin faifan crainder aux Elcheurs de Maynoz et de Trécte qu'ul ne leur fie moco quédequ cauchle, il farma à Linhoung le 3, Doltava 1648. In Tanié avec le Duc de Lorniane pour renouveller les ancientes allunces entre ces deux Elchotras, & cettre ceur-cé de le Ducié de Lornian édiant néan-moins qu'ils n'avoient aucun deffien d'offenter pefonne, mais feulement de proté-en leur pris le teurs Sujes, en cas qu'ils faffent anquez ent par Elfectuer Palaun courac et qu'il avoit été améé par la fentence d'Haifforn, fous prétexe de quelde la pais de Munifer fondées, que par quéplaisure que ce pit contre la tenur

Afind is convinent pace Traité qu'île ficourrentent les uns éles autres, en ca qu'îls fuffent autres par qui que ce d'in 'Que pour ce réfet is inendroirent cheun fin pled un certain nombre de troupes pour les faire nucher en bon équipage, quinze pour après a rouve été requis, é et la suifie au femine de de la fait faire au femine pour la prope défenté? Que foi dur es allier à suifier au femine de la fait de la contra attaigne a un autre le commandement fouverain fui les troupes qui traite qu'il par de l'autre de la fait de

Comme tout l'Empire s'interessoit pour obliger le Duc de Loraine à rendre Hombourg & Lantshal à leurs Seignous, les Electeurs de Mayence & de Tréves exceptient de ce Trais le différent qui étoit entre l'Electeur Palain de le Duc de Loraine, pour la relitation de Hombourg, Lantshal , & Hobencek, ne précendant le mêter de cette saffaire que pour l'accommode à l'amiable. XIV. Traité de Brunswic entre les Electeurs de Cologne & de Brandebourg, les Ducs de Zell & de Wolfembuttel, l'Evèque d'Ofinbrug, & le Landgrave de Hesse-Casselle.

A querre qui 6 faitit en Handre en 1667, carre la Estace & l'Efgigne, & chan la padel d'emblet que platient prince voitine voolitere tauff rincette, obb. que le Electum de Cologne & de Brandebourg, les Dacs de Zell & de Wolfenneurl, Frèque d'Onbarbug qui écois attif de la même maifon de Brunevice, & le Landgrave de Helfe Caffel de viurie enfemble pour leur définié commune par un Traire qu'ils pufferent à Brunwire le 2.1. Aoûr de la même année.

Ce Traité fut sans effet au moyen de la paix qui fut faite à Aix-la-Chapelle au

mois de Mai de l'année fuivante.

## XV. Traité entre l'Electeur & la Ville de Cologne, Pour terminer leurs différends. 1672.

Le Ville de Cologne ett Impériale & libre, & ne reconnoît fon Archévêque fe qu'anten qu'il lu confirera de protièges à saint qu'il patoit put le fement qu'il la colonne de la partie de la colonne de la la vavie en plufeurs différende mer l'Elcheur de la Ville, fur ce que les Magilteas ne vouluren poir lu livrer quolquer particulers qui avoient sificié de cries qu'il eltimoit lui rei ministrate; cela sputé de socommodé, leurs différende recommencément au faier de deux Gódast que les Magilteas firent pende pour avoie yi. Hiecheur priot des comme une europtie fir la donies, de la Ville caignant qu'il ne l'araquité, demanda du fecours aux Follandois qui lui envoyéent quelquer de la la comme de la

Et nigertur voulant tichte de les accommoder, nomma les Electurs de Mayenes, de Tréves de Ranachourg pour Commillières 1 Cercle mêmede Wethpalie, dans lequel le Diocese de la Ville de Cologne font compris, envoya suffi des Députez pout affilter aux conférences. Tous ces Commilliàres de ces Députez 3 de trans affenthe finette eq virla puteur poor obligher Electure de la Ville de terminec leurs différends par un Traité définitif ; mais rûn pouvant veint à bout, il le engagetent au mons à le safloupir peu un Traité périodien qu'ils paffertur le s.

Janvier 1672

parised 1-07-22.

Par ce Tairé Ebecture convint de donner à la Ville un abe, figné de fa main & fedlé, par lequid il promemoit en parole de Prince que ni lui ni fis faccéfoiens afulfigeroten ni nincommoderosient point la Ville de Cologne ni fot lusbierns ; la expe fi fei troupes faifoient quedques dommiges d'a Ville où à fost
habierns ; il le répareoté. Daure par la Ville promiti que fie troupes ne
modeltenoire point non plus dats la Ville Talcetur, no Clerge, ni fa Ordiciers ;
utiles riulipreprionie point est donis de l'Evêque, & érperiorient le dommage s'il
en avoir ée finir Que la Ville licencieroit les troupes qui y étoient, & recevoit en
garinion doure cent homme de troupe de Villephilor, qui feriorient communées par
celui que le Magiltrate de la Ville nommeroient. Que l'on contince le fortifications, à condition que le Magiltrate dontreitoire un dels par lequel di robbligaroient

à les

45

2 la démoit, en ca qu'elle 6 nouvalent dans le extriorie de l'Archavichépeur leur notre les contraditants, l'Effectur les l'Utile convinent que suit différenté fersient vuidez en la Chambre de Spire fuivant le Decre de l'anné-164, 8. que l'Empreur féroir pié de commandre à la Chambre de fair cer er affirire au moins dans cinq ans ; cependant que l'un & l'autre demoureroient dans la pofficio des drois où sit évotent alors.

# XVI. Traité de Bonne entre l'Electeur de Cologne & l'Evêque de Munster,

## Pour alliance. Janvier 1672.

usurpé sur l'Archevêché de Cologne & sur l'Evêché de Liége,

Dans ce dessein cet Electeur & cer Evêque firent à Bonne le 4. Janvier 1672, un Traité par lequel l'Evêque de Munster consentit d'entrer en part du Traité de Ligue que l'Electeur avoit conclu avec le Roi , & de figner pour cet effet un pareil Traité avec Sa Majesté. Ils convinrent que des vingt-huit mille écus par mois promis par le Roi dans le Traité qu'il avoit fait avec l'Electeur, l'Evêque en auroit onze mille & l'Electeur treize mille, en cas que le Duc de Neubourg fit un Traité de neutralité avec le Roi : Que si ce Duc ne vouloit pas faire un pa-reil Traité ils partageroient entr'eux également les quatre mille écus restans qu'ils proposoient de lui donner: Que l'Electeur mettroit en Campagne six mille homrnes de pied, dix-sept cens chevaux, & quatre cens dragons; & l'Evêque pareil nombre d'hommes de pied & de dragons & deux mille cinq cens chevaux : Qu'ils partageroient les conquêtes & contributions à proportion du norabre de leurs troupes & du tems qu'elles auroient servi; ensorte qu'un piéton seroit compté pour un, un dragon pour un & demi, & un Cavalier pour deux. Ils firent um réglement pour la paye des Officiers, & l'Evêque s'obligea de fournir toute l'artillerie & les munitions de guerre : en confidération de quoi ils convinrent qu'il auroit par préciput la cinquiéme partie des conquêtes & contributions; & que les quatre autres parties feroient partagées également, & fuivant le nombre de leurs troupes: Qu'il auroit aussi par préciput la cinquiéme partie de l'artillerie qui se trouveroit dans les places que leur armée prendroit: Que les munitions de guerre lui appartiendroient entiérement, & que s'ils pouvoient induire l'Evêque de Paderborn d'agir avec quelque petit nombre de troupes, on lui fourniroit trois mille écus dont l'Electeur en fourniroit mille & l'Evêque deux mille.

#### XVII. Traité de Deventer entre les mêmes,

## Pour le partage de leur conquêtes. 1672.

Tilcheur de Cologne & l'Evéque de Munster synat mis fur pied une armée nombreufe, firmt en 1e71. des conquéres confidendes fur les Esus Généraux de duns les Provinces d'Owe-lifel, de Zusphen, & autres voifines: entr'autres ils primer la Villé de Deventer dans Japuelle est deux Prislas pufferent que cette même année un Triaté par lequel di li fierat le parage de leurs conquêtes, & l'Evéque de Munster céda certe pièce d'EleCebuc de Cologne.

# XVIII. Traité entre les Maisons de Saxe, de Brandebourg, & de Hesse,

# Pour une Confraternité.

On que les mille d'une famille Electorale viennen: à manquer, cetà à l'Empereur, fissient à Bulle d'Oct, à fine le choir d'une autre finalle pour la vecieir de cette digniée : de forte que les Empereurs né permettent pas que les Electeurs de choififfient cua-némires de fiscrelleurs dans uné autre finalle. Cerpodant les Maisinns de Saze, de Brandebourg, & de Helle on fait de d'il y a longereurs un Traité de Confraemité & de faccetion mutuelle en cus que les miles d'une de ces familles visifient à manquer.

Cente Confirmentia à cér tenouvellée en ce ficie en l'année 1614. & Elecleur de de Sare Jean-Coop Penteire obinit en 1651, pue le Traité de Prague que l'Empsreur Ferdinand Scond confirmit cette alliance biédiuiris; ce qui riot de grande configuence au prates intreffices qui ne pouvoient recuellie fe uite de cera dilance que da confinement de l'Empéraur qui y a le principal intérée. L'on ròbbligacion de la confinement de l'Empéraur qui y a le principal intérée. L'on ròbbligapoint els Emperaur par leur Capituliation de confirmer cett alliance, comme nous avons viu qu'on les oblige de confirmer celle entre tous les Electeurs & celle entre Electeurs de Rhin.

#### XIX. Traité entre les Électeurs de Saxe & Palatin, & le Duc de Neubourg,

# Pour alliance. 1666.

T. Electure Palatin ayant de grands différends avec les Electures de Mayence & de Cologne, le Duce de Lortine, se, leura alleze par le Wildfanjaz & fes auera droirs, ainti que nous l'avons marqué duns le auricle précédens, & voyant que les Lorains commercionir de grands ravege dans se Enas y, voules aufi se procurer des allier qui lei envoyalement de grands ravege dans se Enas y, voules aufi se procurer des allier qui lei envoyalement que des l'actes que de l'actes que 
#### XX. Traité entre l'Electeur de Saxe & le Duc de Saxe-Lawembourg,

#### Pour une Confraternité.

Nota avons vi ailleurs que les ancteres des Dues de Saze Lawembourg oix aumes ficis posible l'Etclorat et Saze, et qu'ils en fuera dépoullez por l'Empsreur Sigfinnond qui le donna à Frédéric Marquis de Missie dont les décendans le possiblem encode préfermemer: cene ecultion a roujous trem sur les ceres et ces Dues, qui à carfe de cela out continué, même pendant un très-longresms, de prendre le utre d'Etclorat.

L'Electeur de Saxe Jean-George Second demier mort a voulu leur donner quelque petite consolation, faison avec eux en 1671 un Traité de Confratemité & de succession en vertu duquel ils peuvene espérer de recouvrer l'Electorat au défaut de mâles dans la Maison Electorale.

les dans la Manon Electoriae.

Ce Traité paroît contraire à la Bulle d'Or & au Traité de Confratemité entre les
Maifons de Saxe, de Brandebourg, & de Heffe, duqued nous venons de parler, ce
fera aux parties quand le cas échéra, de juger lequel de ces Traitez doit prévaloir.

#### XXI. Traité entre l'Electeur de Brandebourg, & l'Administrateur de l'Archeveché de Magdebourg d'une part, & la Ville de Magdebourg de l'autre,

#### Pour terminer leurs diférends. 1666.

A Ville de Magdebourg est d'anciennes figure à les Evêques; mais comme del de écos puissime, el les sir de terme en mes pulsaries efferts pour s'écultaire à leur domination; elle entra dans la ligue que les Villes Hanssaupues avoient saire entre elles, es doitut des Empereurs pictures priviléges; elle s'évoica contre les Archevéques Bureart ex Gonder; mais il paroit par les Historiens qu'elle sur récluire à la ration ex punis.

Le Archevèque Emet de Saze & Albert de Brandebourg date le fiéde paff 6rent quelquer Tamafdons avec cert Ville, mais elle nei se sóbera point, neva lant pas s'altrindre à fisive ce que les Archevèques ordonnoitet du confinement de tous le Etzat el eur Archevèfeit, è même depois I Archevèque Albert de Brandebourg elle n'avet point vools rendre bonninge à fes Archevèques, è voit toujours que ville liber genére qu'elle envoyte de Dépueza au Deltes de l'Empire. Nous qui fit résumoins callé; par ce qu'en juga qu'une Ville Provinciale & fujette à un Prince n'avoir pe fise un parell Trials.

Lors qu'on fit la paix de Weltphalie Auguste second fils de l'Electeur de Sare étoit Administrateur de l'Archevéché de Magdebourg; on confirma par ces Traitez les droits. El privilèges de certe Ville, et on donna à l'Electeur de Brandebourg l'expediative de cer Archevéché après la mort du Duc Auguste.

Ce Prince voulant réablit fon autonité dans cette Villé, obient premiérment en 1663, qu'elle ne feroit plus appellée aux Diéres; maines pouvant en réfoudre les habitans à lui rendre hommage, il se mit en devoit en 1666. d'affièger la Ville avec une armée commandée par le Général Spar, & composée de ses troupes & LL l. 1. de celles de l'Electeur de Brandebourg qui y avoit aussi intérêt à cause de cette ex-

pectative.

La Ville de Magebbourg n'éunt pas en état de foutenir le fiége, pafis au mois de juin avec le Général Spar un Traité par lequel die reconnut l'Administrateur, & après lui l'EleCeur de Brandebourg pour les Souverains. Elle promit de leur rendre hommag à l'un de à l'auure dans du jours: Elle r'oblige ad rerecveir une gamifon de mille hommes des troupes de l'EleCleur de Brandebourg, & de leur payer douze ens écus par mois pour leur fubilitance. Moyenmant cela ce Princes lui accondérent la plupart de ce qu'elle demanda pour le résibilifement de fon commerce de la conférention de fos priviléges.

Ce Traité fut exécuté; la Ville reçut gamison incontinent après, & rendit le 4. Juillet suivant hommage à l'Administrateur & aux Commissaires de l'Elecreur.

## XXII. Traité de Bilefeld entre l'Electeur de Brandebourg, l'Evêque de Munster, & le Duc de Neubourg,

#### Pour alliance. 1671.

L Es différends qui étoient entre l'Evêque de Munfter & les Ducs de Brunswic me nous le marquerons dans le Chapirre faivant; & la concluion du Traité procipal avoit été renvoyée à Bilefeld où le Cercle de Westphalse éroit alors affemblé.

Comme nonoblianc e Traité en Duct tenoient toujour leur moupes fin pied ; & que l'on craignoit qu'elles ne fiftent quelque imuption dans la Weltphalie lorfqu'on y penfreite le moins, l'Electeur de Brandebourg, l'Eréque de Munîter, & le Duc de Neubourg Directeurs de ce Cercle firent au mois d'Avril 1671. en ce même lieu de Biefeld un Traite pour la défine du Cercle de Weltphalie.

L'Electeur de Cologne entra dans cette Ligue au mois d'Août fuivant ; ét tous ces Princes s'obligérent de lever conjointement une armée de vingt-deux mille hommes.

## XXIII. Traité de Ratisbonne entre Charles-Louïs Electeur Palatin, & Louis-Philipe Duc de Simmeren,

## Pour terminer leurs différends. 1653.

Nédéric IV. Electure Palatin hilfs deuts fils Frédéric V, qui lui fuccéda en l'Ellectorat, & Cuair-Philips auqueil dionan pour appanage par fon l'entlament les Duchez de Simmeren & de Laurent & ce qu'il avoir dans le Comté de Spanheim. Ces Princes jointen put l'un & Esture de l'une Estes en ayant été dépoullez par l'ambition de Frédéric V, qui, comme je l'ai fouvent marqué ailleurs, s'étoit fait couconner Rod de Bohéme.

Charles-Louis fils de Frédéric V. & Louis-Philipe fon onde ayant été rétablis dans leurs Euts par les Trairez de Weitphalle, Charles-Louis fe plasping réuro avoit éspard de l'Electorat ces deux Duchet & ce Comné, précendant faire diminuer l'appanage de fon oncle : l'Empereur leur ayant donné des Commiffaires à la Diére de Ratubontse, ils les portéens à terminer leurs différends par un Traité ou Transaction qu'ils passérent le 2. Décembre, & que l'Empereur & tout l'Empire confirma l'an-

née fuivante dans le réfultat de la Diéte.

Par ce Traité ils convintent que Louis-Philippe dematteroir propriétaire du Dudé de Simmerte de du Comié de Spathein: Que le Duché de Lautern appartiedroit à l'Elécœur 3 & que néamoins 3, comme la Duchéfie de Simmerten qui citoi de la Maidio de Brandsbourg, avoit fon Doussier affigné fur ce Duché, le Dominie suile en apartiendroit au Duc de Simmeren de à la Duchéfie fa frame pendage leur vice, & reviendroit (sedhernte à l'Elécœur apple but monte me pendage leur vice, & reviendroit (sedhernte à l'Elécœur apple but monte

En confequence de ce Traité l'Electeur eut sence en cette Diéte dans le Collége des Princes contune Duc de Lautern, & Louis-Philippe comme Duc de Simmerenz mais depuis Louis-Henri fils de Louis-Philippe étant mort en 1674. sans enfans,

tous fes Etats font revenus à l'Electeur Palatin.

# XXIV. Autre Traité de Ratisbonne entre le même Electeur & le Duc de Savoye,

## Au sujet de leurs qualitez. 1666.

Le Ducs de Savoye en qualité de Rois de Chipre ont pris depuis quedque tenn le Titre d'Alersse Royale; mais ils n'ont pu obliger que peu de Princes de leur donner cette qualité: particuliferament les Electeurs ne 3y pouvoient résoudre, craignant que ces Ducs ne leur voulussent en conséquence de cela disputer la préséance.

Le Dux de Stroye pour levre ces obstacle fit pussée à Ratisbonne le 1, jour de Juin 1662 un Traité neve Elbedure Plaini, par le pupel e Dux dédatas que les Dux ses Prédécutieurs navoient jamais prétenda précéder les Electums 1 permit de leur côdre le rang aux jen Italie qu'allieurs, pouval qu'ille Juin donnaffient le titre d'Alteffi Royale, fian qu'il plêt pour cels diminuer la conficiention que fes Prédécestieurs vieue troujouirs use pour les Electums, principalement pour le Palatins de si part il robbligea de donner aux Electeurs le titre de Sérimité Electorals.

#### CHAPITRE V.

#### Traitez entre les Princes & les Villes de l'Empire.

Al capitude dans le Chapitre précédent los Traines dans léquels quelques Electors fine reutre ; is palle mantenant à caux qui our cér palfer autre Princes de l'Empire & les Villes, foit pour s'unit entémble par quelque al lance ou pour termine leurs différents. Le commencerai à mon coltainte par les Princes Recédiathiques, sprés quois je pafferai aux Trainez fairs par les Princes d'cultiers xe pe les Villes.

#### I. Jugement entre l'Evêque d'Hildesheim & les Ducs de Brunswic,

## Pour faire déguerpir ces Ducs de cet Evêché. 1620.

L'Evêché d'Hildesheim est situé à l'Orient de la rivière de Veser, & enclavé dans le Duché de Brunswic. Il arriva en 1519, qu'un Evêque d'Hildesheim nommé Jean, de la Maison de Saxe-Lawembourg, ayanr différend avec ses voisins pour la chasse, en fit arrêter quelques uns prisonniers, & attaqua les Ducs de Brunswic au préjudice de la paix publique : il y en eur plainte devant l'Empereur Charles Quinr, qui decerna d'abord un Mandement contre cet Evêque, & enfuite le mit au Ban de l'Empire faure d'avoir déféré à ce Mandement: il commit l'exécution de ce Ban aux Ducs Eric & Henri de Brunswic.

Ces Ducs étant entrez à main armée dans l'Evêché, s'en rendirent maîtres enriérement hormis des Bailliages de Peine, de Steyerwald, & de Mariembourg, & des droits que les Evêques onr sur Hildesheim. L'Evêque s'en étant plaint en 1523. à la Diète de Nuremberg, elle nomma des Commissaires qui pour mettre les parties d'accord, leur firent passer en cette même année une Transaction à Quedlimbourg par laquelle les Ducs de Brunswic retinrent les Villes, Villages, Abbayes & autres l qu'ils avoient occupez en exécution du Ban Impérial. Cette Transaction fur confirmée par l'Empereur, qui donna en consequence au Duc de Brunswic l'investiture de ces places, qu'on nomma le grand Évêché, eu égard à la petire partie de l'Evêché qui étoit testée à l'Evêque d'Hildesheim, laquelle on nomma le perit Evêché.

Le Successeur de Jean se pourvut en Cour de Rome, & y obtint en 1540. du Pape Paul III. un jugement par lequel il fut dir qu'il rentreroit en jouisfance des biens dépendans de cet Évêché : le Duc Henri de Brunswic s'étant pourvu contre ce jugement, les parties furent renvoyées en 1548. à la Chambre de Spire où le procès demeura indécis pendant plus de soixante & dix années: cependant rous les Princes de la Maison de Brunswic embrassérent la Re-

ligion Protestante.

Nous avons parlé dans le Chapitre précédent & en plusieurs autres du fameux Edit donné en 1629, par l'Empereur Ferdinand Second au sujet des biens d'Eglise usurpez par les Protestans. Ferdinand Electeur de Cologne & Administrateur de l'Eveché d'Hildesheim prenant cette occasion, poursuivit le jugement de ce procès . & obtint le 7. Décembre de la même année un Arrêt par lequel la Chambre Impériale ayant jugé que Charles-Quint n'avoit pu mettre un Evêque au Ban de l'Empire ni dépouiller une Eglise de ses biens pour la faute d'un Prélat, condamna Fréderic-Ulric Duc de Brunswic de restituer à cette Eglise tous les lieux dépendans de l'Evêché d'Hildesheim, que ses ancêtres avoient usurpez depuis l'an 1521. avec rous les fruits perçus depuis ce tems-là.

Le Duc de Brunswic se pourvut en révision contre cet Arrêt, & prétendoit ainsi en arrêter l'exécution: mais l'Electeur de Cologne n'y eut point d'égard, & se mit

en possession de tous les biens dépendans de l'Eyêché d'Hildesheim.

#### II. Traité de Brunswic entre les mêmes.

#### Pour terminer leurs différends. 1643.

CEorges Duc de Lunebourg héritier préformptif de Frédéric-Ulric s'étant allié & mir Frédéric-Ulric en possession de Cologne de tout l'Evéché d'Hildesheim, & mir Frédéric-Ulric en possession ne seulement du grand Evéché, mais aussi des Bailliages qui étoient toujours demeurez aux Evéques d'Hildesheim.

Lec'hofe demeurérent en cet far pendare la vie du Duc Frédéric-Uline & du Duc George qui la directéal, mais ce demier Duc étant mort, le Duc Chriftian-Louis fon flus ainé asuquel ce Duche étoit échu en partuge, ni cen 1,64. à Gollar conjointement avec les autres Pinces de la Mission, un Traite avec l'Empereur Ferdinand III, par lequel nous avons vi qu'il promit de rendre à l'Elécteur de Cologne en qualied Évièque d'Hildechnien peur Ferché d'Hildechnien, de creation course chofs en l'étar auquel dale étoient en 1610, c'ell-à-dire avant que Flécheur de Cologne en faire exécuter la ligorement de 1619, n'on qu'on froit revier le différende entre cet Elécteur & ce Duc pour raison du grand Fréché froient cerminez à l'amis-ble, finon qu'on froite revoir le jugement de 1619, finon qu'on froite revoir le jugement de 1619, finon qu'on froite revoir le jugement de 1619.

L'Elcheur de Cologue prosettà d'abord contre ce Traité qu'il présendoir trà-desvannageur à fon Egile d'Hildenham, mais enfaite les Jose Auguste & Chriftian-Louis réant-témoigné dispolet de fortir à Jamiable de ces différends, & l'Empeter us yaux envoyé de Commilitaire pour facilier les choles par 6n entermilé, cet Elecheur en qualité d'Évéque d'Hildenhem & fon Chapitre d'une part, & ces Diux de James gallerus à Bounsuré le 3, Avail 1643, un Traité par lequel ils terminé.

rent leurs contestations. Par ce Traité ils convintent d'observer le Traité de Goslar à la réserve de l'article qui concerne les droits que la Maison de Brunswic prétend sur le Bailliage de Peine, lequel demeureroit nul : Que les Ducs rendroient à l'Electeur en qualité d'Evêque le Grand Evêché, nommément les Bailliages de Hundtsruck, de Wittenburg, de Steinbruck, de Schladen, de Woldenberg, de Liebenbourg, de Poppenbourg, de Vinnenbourg, de Wiedelage, de Rute, de Woldenftein, de Bilderheft, de Gro-naw avec tous les Monaféres, Abbayes, Villes, Bourgs, Prez, Bois, Etangs, Droits regaliens de haute, moyenne & basse justice, de chasse, pêche & autres dépendances; enfin tout ce que l'Evêque & le Chapitre d'Hildesheim & autres Eccléfiastiques & féculiers leurs Vaffaux & fujets avoient poffédé en l'année 1519. & qui se trouveroir avoir été incorporé à leurs Païs héréditaires : Qu'ils restirueroient aussi à l'Electeur les Villages de Secle, & d'Upeen, & la Ville de Sarreerd, même les dimes de Lewe; à moins qu'ils ne justifiassent qu'elles ne dépendoient point du Bailliage de Liebenbourg: Qu'ils retiendroient ce qui ne se trouveroir point avoir sair partie de l'Evêché en 1529, mais y avoir été joint dans la suire par les Ducs de Brunswic: Qu'ainsi ils retiendrojent les Châtellenies de Lucthorst & de Lawemberg : Qu'ils de-meurerojent aussi possesser des Villages de Vordelsen, Cornsen, Hulersen, Berka, Ressing, Bentalu & Dedesen, d'une place nommée Ohloss dans la Châtellenie de Liebenbourg, des Monasteres de Frankenberg dans Goslar, de Wittemburg & de Wolfinhaus, des Salines du bourg de Saltsgitter, des hameaux de Luderhodde & de Rellihausen, du Moulin de Sarstedde, de certaines terres nommées Hungerkampsf, 8c des Droits de souveraineté sur Bedenbourg, Limmer, Oppen, Niahagen, Bruckenfen, & fur la Prévôré d'Olsbourg, de l'avouerie fur le Bailliage de Lutter, & du Bois d'Ackenhaus, jusqu'à ce que l'Electeur eût prouvé en justice que ces biens dépendoient d'ancienneté de son Evêché, ou qu'on se fût accommodé à l'amiable sur ce fujer : Que toutes les familles nobles de l'Évêché d'Hildesheim qui professoient la Tom. II. Mmm

Confession d'Augsbourg auroient libre exercice de leur Religion pendant soixante & dix années, & les Villes, Bourgs & Villages pendant quarante années; l'Evêque fe réfervant cependant le droit d'introduire pendant ce tems-là la Religion Catholique nonoblant la Confellion d'Augsbourg: Qu'attendu qu'on n'avoit pu s'accorder fur la propriété des quatre Chârellenies de Coldinguen, de Luttern, de Bahremberg, & de Wellerhoff, & du Domaine de Dacstmesten, l'Evêque & le Chapitre les céderoient en fief masculin à ces Ducs, à la charge qu'aux mutations de ces Dues les trois Branches de Zell, de Wolfembuttel & de Calemberg envoyeroient à la Chancellerie d'Hildesheim un Gentilhomme ou autre personne qualifiée pour en prendre l'investiture en donnant pour reconnoissance deux cens florins d'or, un jeune cheval, & un acte de l'hommage: Qu'au défaut de Males dans ces trois Branches l'Evêché rentreroit dans ces Châtellenies: Que les parties se quittoient réciproquement de toute re-flitution de fruits: Que les habitans du grand Evêché payeroient leur part des dettes auxquelles ils s'étoient obligez pendant qu'ils obétifoient aux Ducs: Que l'Evêque & le Chapitre payeroient vingt-cinq mille écus pour le rembourcement de quelques dettes de cet Evêché: Que l'on payeroit quelques pensions modiques à des personnes qui avoient des affignations sur les Monastères de cet Evêché: Que les dettes contractées par ces Ducs au nom de ces Monaltéres seroient réduites à la moirié; à moins que les Monastéres ne se fussent accordez avec les Créanciers dès l'année 1629. ou 1610: Que si quelques Princes vouloient entrer dans le Chapitre d'Hildesheim, cela leur feroit permis, & ils auroient part aux élections & postulations sans faire bréche aux Droits & Statuts de la Catédrale, & à la charge qu'ils auroient les qualitez requiles, & se se conformeroient à ces Statuts: Que l'Evêque & le Chapitre renouvelleroient les investitures en faveur de ceux auxquels les Ducs avoient donné des fiels depuis l'année 1519, jusqu'en 1634, : Que l'Empereur seroit prié de ratifier ce Traité: Enfin que l'Evêque & les Chapitre renonçoient à l'Arrêt de l'année 1629. & à tous les jugemens qu'ils avoient obtenus du St. Siége, de la Chambre Impériale, & autres Juges: comme aussi que les Ducs renonçoient à tous les arrêts, déclarations, investitures, à l'accord de Quidlimbourg, & à toutes révisions, consentant que ces renonciations fullent infinuées par tout où befoin feroit.

Nous wons vu dans le Livre précédent Chapitre 5. Nombre 5, que pat le Traité d'Ofubourg, ce Traité fut confinné hormis dans l'article qui ne donnoit que pour un tenns aux Procelhaus de l'Evéché d'Hildelchem l'exercice leur Religion, ce exercice leur synt réé accordé à perpénuté: les Procelhaus voulant que l'année 16.4. fervit de règle en rouses chofes, farent aufit de grandes inflances à ce qu'on leur ran-fervit de règle en rouses chofes, farent aufit de grandes inflances à ce qu'on leur ran-fervit de voule de l'article 
la régle générale de l'année 1624.

Nous avons aufil vu dans le même Chapitre Nombre 28, que les Ducs de Brunswic demandérent dans l'Alfemblée de Weftphalie cet Evéché pour partie de leur Gatisfaction; mais qu'on leur donna autre chose pour les contenter.

# III. Traité entre l'Evêque & la Ville d'Hildesheim,

#### Au fujet des Capucins. 1656.

LA Ville d'Hildebrien est presque coure Luthérienne, quoiqu'elle air pour Seigoneurs se Brèques qui comme nous avons vu fort aufil depuis longerne Electours de Cologne. Il arriva en 1614, que des Capacions de Bois-le-Dur s'écun reriera à Hildebrienn dans une maison particulière, funtent places pur l'Electeur de Cologne dans le Covernet du Collège de Se L'gérione, donn la dépósition lu su paparenosis, & qui étoit vuide : ils y demeutérent jusques vets la fin de 1649, que les Commissiones du Duc Auguste de Saxe Administrateur de Magdebourg qui se dioit Exécuteur du Traité de paix en ce point, les mirent hors de leur Couvent & de la Ville, non-obstant les oppositions & les protestations de l'Electeur de Cologne & de ces Religieux,

L'Eléctur prefix depuis à la Diére de Rasistome en 1631, te 2 hiernhiér des déparation de Francére en 1651, le téchilément de ces Réglieux, soutement qu'il avoir pu comme Evêque te Segneur d'Hideharin dispoér d'un Couvent qui lui apparentoit ét y metre de Reglieux que bon lui femblion; que ceux d'Hideharin per partenoit et y metre de Reglieux pour bon lui femblion; que ceux d'Hideharin per partenoit et y metre de Reglieux procedure président à l'exercice de la pouvoire pas éen plaindre, puifque cel ne faisité aucun présides à l'exercice de la conficie aucun présides à l'exercice de la pours de la comme de la co

Enfin l'Electur de Cologne & le Sénat d'Hildohaim pulféront au commencement de 16 f. un Ermanchion pur luquelle ce Sénat coffient que les Capacines netrafficat dans leur Ville & dans le Couvent ou Collège de St. Jétôme: Qu'ils y demenufique noues fuerde, & qu'ils pufiers neure de forti liberament de la Ville fine qu'un leur fit aucune infulte, à condition qu'ils vivroient paifiblement, & qu'ils n'excédoroient point le nombre de douze.

## IV. Traité de Schorwelt entre Christophle Bernard de Galen Evêque de Munster & la Ville de Munster,

# Touchant leurs différends. 1655.

L A Ville de Munster étoit autrefois Impétiale & libre; mais elle perdit sa liberre en l'année 1536, à cause de la protection & de la retraire quelle donna aux Anabapitites: depuis ce tems-là elle sur soumise à son Evêque & rendue une Ville provinciale.

Ca étangement de condition fut très-fenfible aux habitens de cent Ville 1 Bernal Chriftophè de Galen for Feique découviré en 1644, que le nommé Malincrot Doyen de fon Chapitre excitoit contre lui les habitans, leut metant en tiete que leux Ville étant toujours libre & Impériale. Cda l'obligae d'interdire ce Doyen, & d'invoyer même de Soldsta pour l'enlever, sansa cet homme ayant trouvé moyen de sé fauve de leurs mains, les Soldats futern bien battus; o pilla même le Collège des [dittes que le Pauple cent avoir en part a defficia de les lévelment du Doyen.

Ces tumultes futent appaifez au commencement de l'année fuivante par un Traité fait à Schonwelt le 25, Fevrier 1655, par lequel les habitans convintent que le Doyen fortiroit de la Ville, & qu'îls recevroient une garnifon de l'Evêque.

#### V. Traité de Geisten entre les mêmes,

# Pour le même sujet. 1657.

M Alincroe étant allé à Cologne expliques fon affaire au Nonce du Pope d'une manière s'avantaguéir pour luis, en force qu'il obteni de ce Priela l'abdolution de fon interdir i fit enfaitse un voyage à Muntler, où il escrita encore la Ville contre fon Fréèque; enforce que les habitans rédifient de recrevit les troupes qu'il y envoyoit en garnifon, fuivrait le ptécédent Traité. L'Evêque leve des recopes ent convivera morpé enleure Malintero, commar le reconst ute autre fois à Muntler per qual ly ville de l'Engler, level d'est de l'action de de l'action d

alors vacants & fans avoir égard à l'opposition de presque tous les Gentilshommes de son Evêché.

Le Magiltat de la Ville ainnt envoié prier la Eura Généraux de s'entrument de leur accomolement avec luer Veique p. la Eucepéteur 1 mais l'Evêque ne voulant point accepter leur médiation, his frent avancer des troupes pour fecourie cette Ville qu'ils ne foublistoires point de voir tombre entre le maint ne foublistoires point de voir tombre entre le maint de l'Evêque, dont le trop grand pouvoir leur étoit fuffiée? L'Evêque ayunt appris céla, et déféférant de pouvoir pendre cette Ville par la force, fit um Traite àvec elle à Gestlène le 24. Octobre 1657, pour affoujir ces différends jusqu'à ce qu'ils faif fint entiétément termines par la voye de la justice.

Par ce Traisé il pardonni aux Bourgeois , & on convint qu'ils pardenoient nois cons folkate en gramifon dans leur Ville, & que l'Evêque y en pindiotic tian çens qui précesoient tous ferment à l'Evêque & à la Ville, jusqu'à ce qu'on eût réglé fu éle desse libre ou non: Que l'Evèque donneroite le mor de guest quant di feroit dans la Ville, & que quand il feroit abfent, le Commandant établi par l'Evêque le recevoir de Starist. Q'al l'Égard det clés on ten rementoi à l'Empereure, musi qu'on ouvrinoit à l'Evêque les portes de la Ville quand il voudiorit. Qu'on lai renvente fu l'Alle que de l'aux 
#### VI. Jugement entre les mêmes,

## Pour terminer ces différends. 1659.

Dès l'année 1666. la Ville de Munîter avoit préfenté requête au Confeil Aulitement de l'Empire; mais elle avoit été déboutée de sa précention par deux Arrées de ce Confeil.

Apeès le Traité de Goffens, l'Evêque n'éant pas content de n'avoit qu'une pauf, ince limité dans cere Ville, voulte liei jupet l'affaire contradictoirment; le Confail Adalque ordonna d'abord que la Ville rapporteroit les titres für l'équel elle prétendité dablés l'aberés, la Ville ren synar produit autous, ce Confiel donna le 3. juiller 1635, un Arrie par lequel d'échten que les Bourguemettre de Munther 19. juiller 1635, un Arrie par lequel d'échten que les Bourguemettre de Munther 19. juiller, la dié donne le mone du peut, & que se dois appartant le 19. l'appar le de l'appar le cette de l'appart de le cet dois appartant le leur Evêque comme à leur Prince Souvezin, & qu'il pouvoir mettre garnifon dans cere Ville, quand bon lui fimbleroir, fass qu'elle le plu empécher.

La Ville îne voulant point fe founeure à ce Jügerment, l'Evêque y mit le figé vers la fin de 160. avec fest touques & colle a de trois EleCerum Eccléfulti-ques & du Duc de Neubourg: il la prit au mois de Mars 1621. il pardonna à ceux qui fe rendient à lai, de n'exclut du pardon que les plus muinis: il mit garni-fon dans la Ville qui le reçonnur pour fon Prince, & pour en être encore plus affité, il y bisit une cinadelle.

#### VII. Traité de Munster entre cet Evêque & les Ducs de Brunswic,

# Au fujet de la Ville d'Hoxter. 1671.

CEt Evêque étoit encore Administrateur de l'Abbaye de Corvei située près du une Ville nommée Hoxter où les Duché de Brunswie, & de laquelle depend une Ville nommée Hoxter où les Ducs de Brunswie prétendent avoir droit de protection.

En 1670. les Magistrats d'Hoxter trouvant mauvais que le Conseil de Corvei eût donné quelques ordres pour ôter quelques nouveautez qu'ils avoient introduites dans Hoxter, firent entrer dans cette Ville quelques troupes du Duc de Brunswic-

Wolfembuttel, afin d'y être plus forts contre le parti contraire.

L'Evique de Munifer for tellement irrité de ce procédé qu'il déclar ac vouloir écourer auxone des propositions discommonement que Douc de Brusarvia la iravoya faire, qu'après que fas roupes forients forites d'Honres : Il mis trente mais le hommes foss le armes ; le Duc de Brunnvie de le saures Princes de Maifon affembléeme suffi des troupes; néanmoins tous le Princes vostins s'étant entermis d'accommodere de différent), je deux partics convinente d'un Triné provisional qui d'accommodere de différent), je deux partics convinente d'un Triné provisional qui de l'accommodere de différent, je deux partics convinente d'un Triné provisional qui de l'accommodere de différent, je deux partics convinente d'un Triné provisional qui de l'accommodere de différent, je deux partics convinente d'un Triné provisional qui de l'accommodere de d'international de l'accommodere de différent je deux partics convinente d'un Triné provisional que de l'accommodere de d'international de l'accomment de l'accomme

fut passé à Munster au mois d'Avril 1671.

Per ce Tranté ils convinente que la gamilon de Duc de Beunviss ferticios d'Houxe le e Mai prochain, fan prisquide de fon diot de procedion. Ogo l'Eve-que de Muntler y pourrois mentre foxtanze & dis foldats en gamilion: Que le tode puete des deux prists i d'influenteme au commencement de même mois à Biédia avec ceux des Médiatsurs pour travailler à un accommodement final : Que le Duc de Brunsvis ferois incellamente démoit les nouvelles fortifications qu'on avoit faires à Houter par fon order , & que fi les Médiatsurs ne pouvoient accommode les parties dans deux mois, la mendicente une fientene subtrair à l'apquelle les parties dans deux mois, la mendicente une fientene subtrair à l'apquelle les parties faces deux mois, la mendicente une fientene subtrair à l'apquelle les parties faces des mois de l'appendice de l'évaluation d'Houte de l'appendice de l'évaluation d'Houte de l'appendice de l'évaluation de l'appendice de l'évaluation d'Houte de l'appendice de l'évaluation d'Aute de l'appendice de l'a

## VIII. Traité de Neubaus entre les Evêques de Munster & de Paderborn,

## Pour alliance. 1672.

L'Évêque de Munîter s'étoit fait élire pour Condjureur Ferdinand de Furftemberg Evêque de Paderborn, nonobliant les follicitations de l'Electrur de Cologne qui prémedioi à cette même déginét e se bienfait avoit été cuite que l'Évêque de Paderborn avoit de grands égards pour tout ce que l'Évêque de Munîter fouhiatoit de lui.

Nous avons vu dans le Chapitre précédent, que l'Electeur de Cologne & l'Evêque de Munîter, que cette préférence de l'Evêque de Paderborn avoit d'abord mis très-mal ensemble, s'étant ensuite liguez pour entere en guerre contre les Hollandois M mm x en

en même tents que le Roi, évoient conveuus que si l'Evêque de Paderbent vocaloi piondre quedque troupes à leur armée, ils hii donneroient trois mille écus par mois fur les l'ábslides que le Roi leur avoie promisi cela fut causé que le 8r, de Verjus par un Traité de neutralisé qu'il fix avoc ce te-Veque à Nordanus le 7. Avril 1672. In promit que le Roi lui feroit payer trois mille écus par mois pour marque de son arnicie.

Le même jour les Evêques de Muniter & de Paderborn paffemer au même lieut de Neuhaus un Traite par lequel l'Evêque de Paderborn promit d'envoyer deux cens chevaug de ser troupes à l'Evêque de Muniter, & de ticher que ni le Chapitre de Muniter, ni la Diéte du Cercle de Weltphalle, ni la Diéte de l'Empire, ne priffient des réfoliutous contraites aux defficies que cet Evêque avoir.

formez pour l'utilité de fon Diocéle.

De f. part l'Evéque de Munfter promit de payer les troupes de l'Evéque de Paderborn aux qu'elles feroient en fon armée, de les lui renvoyer lors qu'il en auroit affaire pour la défensé de fon Diocéfe, de de s'employer à ce que le Roi lait payà les trois mille écus par mois que le Sr. de Verjus lui avoir promis au nom du Roi par le Traité puille le même jour.

Cela fut ainsi exécuté sans qu'il en coutât rien davantage au Roi, l'Electeur de Cologne ayant consenti de diminuer mille écus, & l'Evêque de Munster deux mille

fur les subsides que Sa Majesté leur donnoit.

#### 'IX. Jugement entre Jules-Henri Duc de Brunswic & les Ducs de la Branche de Lunebourg,

# Au fujet du Duché de Grubenhagen. 1609.

A Près avoir paulé des Traitez qui ont été fais par les Princes Ecéfafiques, par viens à ceru qui ont été pallez par le Princes focaliers, en commerce par la Maion de Brutilovic qui tient le premier rang dans l'Empire après le Maiton Eléctriers, le propercia d'abord le Artiric le la Trittez qui regordate le affaitation en la commercia de la commercia de la commercia de la sur Traitez qu'ils orer faits avec quadques traitore vodins de avec la Villé et Bourfoir.

Nous avons déja marqué que les Princes de cette Maifon ééonient divitée dans les ficicles paffez en diverfei Branches, dont une des principales vers la fin du demire fic-cle étoit celle de Grubenhagen. Cette ligne ayant fini en 1 3 pd. Henri-Jules Chéf de la Branche de Brunfwic fe fondam fur quelques anciens pactes de famille s'empara de fes Euras up réjudice de fes coufins de la Branche de Lunebourg qui évoient

plus proches parens du défunt que lui.

Les Ducs de Lunebourg ayant formé une instance sur ce sujet au Conseil Aulique y obtinrent en 1609, un Arrêt par lequel le Duc Henri-Jules sut condamné à le départir à leur proste de la possession du Duché de Grubenhagen avec restitution de fruits.

Cet. Arrêt ne fut publié de exécuté qu'après la mort du Duc Henn-Jules en 1617. car les Dues de Lunebourg ayant mis alors cet Arrêt en lumiére, le Duc Chriftian de Lunebourg se mit en possession du Duché de Grubenhagen, de se sit rendre hom-

mage par les habitans de ce Duché.

Frédéric Ulric fils d'Henri-Jules étant mort fans enfans, ses Etats passérent aux Ducs de la Branche de Lunebourg; ensorte qu'Auguste Duc de Danneberg eut le Dauché de Brunvilei ou de Wolfembuttel; et que Georges Duc de Grubenhagen & de Calemberg eut entr'autres choses l'Eveché d'Haldesheim.

X. Trai-

#### 160

# X. Traité à Hildesbeim entre Georges-Guillaume & Jean-Frédéric Ducs de Lunebourg,

#### Pour le partage de leurs Etats. 1666.

Nos svons déja va que le Duc Georges fiu le feul de tous les Ducs de Lunsbours, qui de marts faivant un accommodement que fes frieres les la vicient fait entreux pour ne point diminuer la putilinec de leur Maifon ; il laifi quarre fils christina-Louis, George-Guillaume, Jonn-Fédérice & Fenné Augulte, & codonna par fon Teltament que tous les Esas de leur Maifon feroient paragez en deux lor genu qui recoteur pour fos deux fils ainer, ne latillaté de se dacte que des positions, celle de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de retlamir chi l'option de retenti fon lor ou de chotifu le lor du définire en abandemant fon lor à l'ainé de fes deux cadex.

Chriftian-Gousi eur d'abord le Duché de Calemberg & d'Hanover, & laifia à George-Guillaume celui de Griberhagen : mais enfaite Frédéric Duc de Zell fon oncé deant mort dans enfaits en 16-42, l'arragea avec lon frére George-Guillaume les Ents de la Mútion de Lunchourg; enforre qu'il eur pour fa part le Duchez, de 22ll & de Grobenhagen qu'on unut enfemble, la moité da hux Comé d'Hoya & tout le bas; & George-Guillaume eur le Duché de Calemberg & le refle des biens de la Mútion.

Depuis ce partage fait on reconnut que l'égalité établie par le Testament du Duc Georges n'y avoit pas été gardée, & que le lot de Christian-Louis surpas-

foit de beaucoup celui de George-Guillaume.

Ainfi Chriftan-Louis faunt mort en 1665, fen fréres George-Guillaume & Jean-rédéric enteur un grand différend pour fa facciolinn je premier voulant abandonner fon lor à Jean-Frédéric de prendre le lor de Chriftan-Louis, de le foccoul prémotant qu'il y avoit un optimisation de deux los e, & voulant que favour le Technore de leur pere de las avoit égand au précédent parage de la production de la contra contra de la contra de la contra de la contra contra de la contra de

Ces deux Dues ne pouvant convenir d'un accommodament, les Rois de France & de Suide, les Electeun de Cologne & de Brancheourg, & les Dues Augulte & Erneth-Augulte, le premier coofin de l'autre firet desdeux paries; s'entremitrer pour les mettre d'accord : les deux Dues éant convenus d'accepte le Rois de la sutre Princes pour Médiateurs, Sa dispiét envoya le S. de Lombres en qualité de fon Pfinjocomanier à Hildschient, noi s'étant affirmblé avec les Pfinjocontaires de Députe des autres Médiateurs de de presie intéreffére, il engages de deux Dues à y pufiére n'accept.

Transaction ou Traité pour terminer leurs différends.

Par ce Traité îls convinente qu'on caliente à l'avenir le doui d'oppion a E lunion des durs Duchre à c'2l de de Grubbenhagen; Que Googo-Gillume aurori pour fa par le Duché de Zell, le daux Comure d'Hoya ce celui de Diephol; Plabbuye de Walchentel, la Hrévôté de Schusen de le deux et me Gelle de Harphitz; Que Jan-Frédérie aurori les Duches de Calemberg, de Goringen, & de Grubenhagen-acte adaptave le Mines qui dependent ese celuries, rime le a quaroziene partie qui dependent ese permite, rime le la quaroziene partie qui dependent ese permite, rime le la quaroziene partie qui de ble de troi com a mai de fast a Que pour l'arrê de cert neur le Duc le arrê-frédérie ble de troi com mullé cfast s. Que pour l'arrê de cette munt le Duc le partie l'arrê-frédérie joutionit auflité après la mort du Duc George-Guillaume des péages fur Fille, & de Bulked, d'Hildérê et de Studenburg; Que pour conferre la licectifion misculine

entreux, leurs Officiers feroient ferment au Prince Regent & à ses héritiers mâles en cas de son décés: Qu'il y auroit une amnistie générale: Qu'ils renonceroient à routes les Constitueirs contraires: Enfin qu'ils prieroient les Rois & Princes Médiateurs de ce Traité d'en être garents.

Ce Traité fut exécuté; en forte que le Duc Jean-Frédéric étant mort sans enfans mâles, son frére Ernest-Auguste Evêque d'Osnabrug a hérité de ses Duchez.

# XI. Traité entre Rodolphe-Auguste, Georges-Guillaume, & Jean-Frédéric Ducs de Brunswic & de Lunebourg,

# Touchant Brunswic & Danneberg. 1671.

Nous allons weir que les Ducs de la Branche de Wolfemburtel avoient pluferus prétentions foir la Ville de Branche (et au l'outraire fuirent fouvent traverfic par ceux de la Branche de Lunebourg qui ne convenient pas que la Ville de Branche (et al. Ducho de Lunebourg qui returne) de Branche de Wolfemburel : d'autre par les Ducs de Lunebourg qui rétoir poffée par le Ducs de Volfemburel : Cela fishfitta ainfi jufqu'à ce que les Ducs Rodolphe-Augustife de Wolfemburel. Cela fishfitta ainfi jufqu'à ce que les Ducs Rodolphe-Augustife de Wolfemburel. Se Gorge Guillaume de Jenn-Fedéric de Lunebourg vivant enfimélie dun une puritie concode, se ayant uni leus forces pour réfifire à l'Evéque de Muntiée and Infairé d'Aloret, réfolierent de le employer contre la Ville de Brunévie qui demourroit au Duc Rodolphe ne remettant par lui le Duché de Danneberg au Duc Gorges Guillaume.

Cela far ainfi ezécuré, la Ville de Brunfeire fur obligée de reconnortre le Due Rodolphe-Augulte pour fon Souverain; à les trois buse pafferent enfemble auffités après un Traité par lequel les Ducs George-Guillaume & Jean-Frédéric écéderan au Duc Rodolphe-Augulte les précentions qu'ils souvente fur la Ville de Brunfwie. Celui-ci céds au Duc George Guillaume le Duché de Donneberg & George-Guillaume abandonna au Duc le na-Frédéric fon fêre les prétentions qu'il avoir

fur quelques Villages.

### XII. Traité de Munden sur la Werre entre George & Auguste Ducs de Lunebourg & de Brunswic d'une part, & Amelie Landgrave de Hesse de l'autre,

# Pour alliance. 1636.

J'Ai patié dans les Livres précédens de pluseurs Traitez que les Dues de Brunfevie & de Lunebourg out faits avec les Rois de France, de Dannemare, & de Suéde conjointement avec d'autres Princes de l'Empire: je ne les répéterais point ict, me contentant de parler d'un Traité qu'ils pafférent n'165 é. avec la Landigave de Helfe pendant les troubles d'Allenagne.

Les Ducs George de Luneboure de Augustle de Brunfwir de Ármelia de Hanau Landgrave Rogente de Hesse-Castel avoient fait destin d'établir en Allemague un tiers parti, c'ell-à-dire, qui ne feroit ni pour l'Empretur ni pour ses nemis, mais tendroit à deluver l'Empire de la trop grande puissance des Empereurs, de à en chassier en même tens les Etrangers: mais comme la Land-

erave

grave vit dans la fuire l'impossibilité qu'il y avoit de faire réussir ce grand defkin, elle sun Traité d'allance avec la France le 22. Octobre 1619. & comme elle vouloit cosjours se tenir unie avec ces Ducs, même les engages à sinvre son exemple, ainsi qu'ils firent peu après, elle sit le trensième du même mois à Munden fur la Wêrer un Traité de considération avec eux.

# XIII. Traité de Steterbourg entre Frédéric-Ulric Duc de Brunswic & la Ville de Brunswic,

# Pour terminer leurs différends. 1615.

La Ville de Brunfeise étant milé en liberté en 1174, étoit entrée dans la Ligue des Villes Hanfaitages, & étoit une des quatre Villes Métropolizaines qui avoient chacune la direction d'un certain tombre de Villes de la Hanfe. L'appui que ces Villes é donnoient les unes aux autres étoit caute que jamais les Ducs de Brunfeise n'avoient rangé fous leur obétifines cette Capitale de UT Duché; à ce out ce que le Duc Julest avoir pot obenir en 11,60°, par une Transfaton qu'il passa avec cette Ville, fur qu'elle lui rendroir-hommage de donner en fief à deux Bouguemanter au nom de la Ville de promettre de donner en fief à deux Bouguemanter au nom de la Ville le Brulliuges d'End fur le Ser qui font des Camons de la Ville de Brunfeise que fon pére Henri avoir préendua avoir été fuslement engagez & non vendus à cette Ville par se Prédécessions.

Depuis cette Transletion le Duc Henri-Jules ticha en 160, de surprendec cette Ville, se gens ayant été repossités il l'alfrégea formellement, & continua le siège nonoblatat les instances que lui fierat les Villes Hansletiques de pour faivre seulement son droit par la voye de la justice, & encore qui ser sir son resultant par les uniformes de pour les viers de les utiliers mis une armée surp ped pour le secours de cette Ville sons le com-

mandement d'Auguste Duc de Lunebourg.

L'Empereur Rodolphe Second ayant envoyé des Commissaires pour terminer ces différends à l'amiable le Duc de Brunswic proposa au commencement de l'année 1606. pour conditions de l'accommodement, que la Ville de Brunfwic lui payât tous les frais de la guerre, & cinq cens ducats d'or par an pour punition de sa rebellion ; qu'il pûr y établir fa Cour quand bon lui sembleroit; qu'on n'y mît personne dans le Sénat que de son consentement donné par écrit, & qu'il cût droit d'y avoir quelqu'un des siens : que tout le plat Païs dépendit de lui , & que deux Villes Impériales cautionnaffent qu'elle ne recommenceroit plus sa rébellion. Les habitans rejettérent ces propositions, & ayant obtenu un Mandement de l'Empereur portant inionétion au Duc de congédier ses troupes à peine du Ban, ils demandérent ou avant toutes choses il obeît à ce Mandement; qu'il les rembourçat des frais de la guerre, & réparâr les dommages qu'il leur avoit faits; & qu'il donnât caution de ne plus faire aucune entreptife imprévue contr'eux. Le Duc espéroit obliger la Ville à se rendre au moyen d'une grande chaussée qu'il faisoit faire au travers du lit de la riviére qui passe à Brunswic pour en faire remonter les eaux dans la Ville; mais cette chaussée sétant rompue d'elle-même, il fut obligé de lever le siège, & se contenta de faire mettre cette Ville au Ban de l'Empire pour avoir dèsobéi à quelques Mandemens qu'il lui fit donner par l'Empereur.

Frédéric-Ultic fon fils recommença la guerre en 1615, voulant avoir les clefs d'une des portes de la Ville pour y entrer quand bon lui fembleroit; ce que les habi-Tam. II. tans ne lui voulurent point accorder, consentant seulement de lui bâtir un nouveau Château, de lui donner tous les ans une somme pour le revenu du poids de toutes les marchandises, & de lui ouvrir les portes de la Ville quand il y voudroit entrer.

Le Duc rèpant point voulu fe contentre de ces conditions, affèges Benavile, mais comme cette Ville vois fini une allante trè-ferincie seve le Duce d'un detandourg, & quelques Ville Hanffastiques, ces Villes minera une armée fur pelo Gios la conditio de Contrate de Solms pour la focusir; en effet une partie de ce fectour entra datus la Ville. Enfin aprèt trois mois de fiége le Rei de Dannmare, les Estas Génétaux, se le Ville Hanffastiques véene nitermisé de ce accommodement, on le conclut par un Traité qui fut palfé dans l'Abbaye de Steterbourg le 1,1. Decembre 161;

Par ce Traisé le Dué de Bunawie promit de confirmer les piviléges de la Ville de Bunawie, pourqu'eq le lui rendit bommunge en la forme qu'elle l'avoir rendu à fes Prédéceffours en l'année 1969, & qu'elle le ûnt pour fou légime Duc. On convent qu'on raiseroit silleurs de l'écretade de la junificion du Duc: que le Duc froit le l'entre le Bun Impérial que fon pére avoir fait décernes course cere Ville froit le cret le Bun Impérial que fon pére avoir fait décernes course cere Ville le froit de l'année de

Le Traité fut exécuté, & le Duc fit lever le Ban en 1617.

# XIV. Traité entre Rodolphe-Auguste Duc de Brunswic & la Ville de Brunswic,

# Par lequel la Ville se soumet à ce Prince. 1671.

E Due Rodolphe-Auguste avois fur le cœur de n'être pas Souvenin absful de la Capitale de fon Eux; ainsi l'avoit toujour definit de vier nordes muiter, ét en 1.666. Il Pobligue de promettre de lui payer dis-luit mille étous para en maise names 1015 et de l'arbeit de Brunstev ét de Lundeourg ayant ar mé puissament au fisjer du différend que le Due Rodolphe-Auguste avoit avec l'Eveque de Munller, ex éteura exocute entrêteu que la Due Rodolphe-Auguste avoit avec l'Eveque de Munller, ex éteura exocute entrêteu que la Valle de Brunstev appartiendreit uniquement à ce Duc, ils réfolurent de la récluire entiérement lous fon obétifine.

Ainsi ces Princes ayant sait un Traité provisionel avec l'Evêque de Munstler, sirent marcher toutes leurs troupes contre la Ville de Brunswic qui ne s'attendoit à rien moins, croyant que leur armement n'avoit point eu d'autre objet que de résis-

ter à l'Evêque de Munster.

Ces Dues ayant invedit cette Ville le 38. de Mai demandérent aux Députez que le Magiftrat leur envoya, qu'elle les reconnût pour fes Souverains ; qu'elle reçût la gamison qu'il y voudroient mettres; qu'elle leur donnât les clefs d'une de portes de la Ville, de qu'elle fouffit qu'il y cut dans les Magiftraures pareil nombre de gens nommez par les Dues que de bourgeois.

Le Peuple ayant refulé d'accepter ces propositions, les Ducs mirent le siége devant cette Ville qui envoya demander du secours aux Villes Hanséatiques, aux Etats Généraux, à l'Electeur de Brandebourg, & à plusieurs autres Printes voisins; mais aucun de ces Princes & Etats n'ayant voulu les fecourir ouvertement, & offrant feulement de s'entremettre pour les accommoder avec leurs Ducs, ils furent obligez d'envoyer vers ces Princes des Députez qui conclurent avec eux le ao, Juin 16/1, leur Traité ou Capitulation.

Par ce Traité ces Députez convinrent que la Ville rendoit hommage & prêteroit le ferment de fidélité au Duc Rodolphe-Auguste: Qu'elle recevroit la gamison qu'il y voudroit mettre: Qu'elle le mettroit en possession de tous les canons & des munitions de guerre qui étoient dans son Arcenal : Qu'elle congedieroit ses troupes : Qu'elle payeroit le tiers des contributions dont le Païs seroit chargé : Qu'elle donneroit à ce Duc trois cens mille écus pour les frais de la guerre : Qu'elle fourniroit la fubfistance à fix mille hommes qui demeureroient dans la Ville jusqu'à ce qu'on y eût construit une Citadelle à l'endroit que ce Prince jugeroit le plus commode: Que ce Duc pourroit corriger les abus qu'il trouveroit dans la police de leur Ville : Que la monoye y feroit reglée suivant les Constitutions de l'Empire. Moyennant cela ces Ducs accordérent une entière amnistie aux habitans, & tous les droits qu'ils possédoient à juste titre, excepté-les grandes régales & les droits Episcopaux: ils ptomirent qu'ils leur laisseroient l'exercice de la Religion d'Augsbourg & le droit de chasse aux lieux où ils en avoient joui paisiblement jusqu'alors, & qu'ils travailleroient à augmenter le commerce de cette Ville, autant qu'ils le pourroient, sans faire tort à leurs autres Sujets.

En conféquence de ce Traité, les Ducs firent entrer leurs troupes, & conftruire une Citadelle dans la Ville.

#### XV. Traité de Rostock entre Christian-Louîs & Gustave-Adolphe Ducs de Mecklebourg. 1666.

### Pour terminer leurs différends.

IL y a longtems que les deux Branches des Ducs de Mecklebourg de Schwerin & de Gulfrow ont des différends enfemble. Maximilien Second eux befoin en 1565, d'employer fon autorité pour les empécher d'en venir aux mains au fujer de Rolfock dont les étocient emparez, de pour les faire convenir dy exercer la Junfdichion fouveraine, de d'en percevoir les revenus en connunts.

Nous avons parlé ci-devant des différends qui écoient il y a encore quelques amées enne Chrillan-Louis & Cultur-Adolphe Dus de Meckelbourg, dont le premier a la tréfidence à Schwerin & Faurre à Guifrow; & du Trairé que le Roi fir en 1621, avoir le Duc Chrillan-Louis, par lequel Sa Mighélé promit entre autres chofs à ce Duc de lui moyenner un accord avec ceux qui le pounfuivoient, en erécution des Commissions décernées contre lui.

Le Roi voulant tenir ce qu'il avoir promis à ce Prince, donna ordre au St. de Lombreu un de Miniflet qu'il tenir en Allenagne, de Fransporter à Roflock pour y travailler à la réconciliation de ces deux Princes. Ce Miniflet les ayant encendair Un de Faure, se ayant difusé avec cue le points fur léques là réconten en conternation, les ports enfin à puller en ce même lieu de Roflock le 3. Novembre 1666, un Traité pour levre tous le figiese de différends qui les divisioner.

Par cr Traité îls réablismes l'amisé entré cus, éc conviarent agron rebationi à frais communs un lieu à Stemberg pour prende la julidir è douse la Province en la place de cebui qui avoit été brulé; éc que cependant le Duc Christina-Louis ordonneois au Magilistra de Stemberg de préparer un autre lieu où les Juges pusifient entir leurs fiances: Que le Euss d'endorient ereme jours au plus après la condusion de cr Traité; à Roitock, où le Duc Gultave-Adolphes autre le Direktoire;

Nnn 2

ec qu'ensuite il seroit alternatif : Que ceux du Pais payeroient au Duc Gustave-Adolphe les 287780, florins qu'ils lui devoient : Que les Ecaes régleroient ce que les deux Dues foumitoient pour l'encretien des troupes & la défense de leurs laces : Que les deux Ducs auroient foin que leurs Receveurs rapportations aux Etats les mémoires de ce que les uns & les autres avoient reçu : Que la Ville de Rostock avec son Université & la Cour de Dobberan qui y tient ser seances, demeureroit commune entr'eux : Que néammoins le Due Christian-Louis à raison de l'Evêché de Schwerin qui lui avoit été cédé par la paix de Westphalie , demeureroir en possession de la dignité de Chancelier de cette Université. fauf le droit du Duc Gustave - Adolphe au contraire : Que le Consistoire seroix composé de deux Théologiens nommez alternativement par les deux Ducs, du Sur-Intendant de Gustrow, & de trois Jurisconsultes dont le Duc Christian-Louis en nommeroit deux, & le Duc Gustave-Adolphe le troissème : Qu'on mettroit les armes des deux Ducs dans tous les actes ; Que du sefte on observeroit les Traitez de la famille : Que les mandemens obtenus par Gustave-Adolphe demeureroient en leur force jusqu'à ce que Christian-Louis est satisfait aux elauses de ce Traité; après quoi ils seroient annullez : Enfin sur la prière que ces Ducs en firent au Roi , fa Majesté promit d'être garenr des clauses de ce Traité.

XVI. Jugement donné à Vienne entre Guillaume & George Frédéric Marquis de Bade-Baden & de Dourlac,

# Au sujet du haut Marquisat de Bade. 1622.

Ai déja marqué ci devant qu'Edouard-Fortunaz Marquis de Bade-Baden époufa la fille du Sr. de la Rivière Baron d'Eicke qui rétoit qu'une simple Demoiselle, de laquelle il laisse entre autres enfans un sils nommé Guillaume.

Georget-Frédéric Marquis de Bade-Dourlac prétendit que ces enfans n'étoient pas légitimes, & que quand même ils le féroient, ils nétoient pas capables de positéeir des Principautez dans l'Empire, n'étant nez que d'une simple Demoisselle: sur ce principe il s'empara du haut Marquisse de Başe qui avoit appartenu à leur Pere, & il en

jouir durant plusieurs années.

La cafina d'Édouad on teur Tuttura vétant plains de cene entreptié, ce différent far trait per devant trois Empereurs fina éve terminier mais reîn le Maquit George-Frédérie ayant levé pour le fevice de Frédérie V. Belcœur Palain nea marie de ficie melle hommes qui fin défaire à Vimpfon le c. Mai 1613. l'Empereur Fredûnand II. fit protonce en fa préfence à Vienne le sa. Août l'anner, un loggement par lequel days àvot finit revoit tout le procès en fon Confiel, il condumna Congres-Frédérie à déduirfe le haut Marquitàr de Bade au central au Marquitàr débouat à le ur rendre tous les triess de ce Marquitàr, de âlant en reflimest tous les fruits depoits qu'il en avoit joui , & aux dépen, domma-ex-se intréfres.

ges & intéréts. L'Archidue Léopold eut commission d'exécuter ce Jugement, & de rétablir ces jeunes Princes, ainsi qu'il fit sans avoir égard à trois appellations que le Marquis de Dourlae interjetta de l'Empereur mal informé au même Empereur

mieux informé.

# XVII. Traité entre Guillaume & Frédéric Marquis de Bade,

## Pour terminer leurs différends. 1627.

LE Marquis Guillaume faioir monter à for millions de florins la reflitution de fruits de les dépens qui lui avoient été adjugez par le jugement dont nous venons de patier, de prétendoir pour le payement de cette formme abforber prefque tout le bas Marquist de Bade appartenant au Marquis Frédéric fils de fuccesseur de Georges-Frédéric.

Elemperur voulant empêchet que le différend entre ces deux Coufins ne troublie de nouveau l'Allemagne à caufe de la paut que les Princes de l'une & de Pature Religion y autoient pris, dépoira des Commillaires qui obligérem le Marquis Guillamne à paifer en 1627, un Traité avec le Marquis Frédéric, par lequel di fer contenna de fric cests mulle footins té de quédques terres que le Marquis Frédéric

promit de lui céder.

# XVIII. Traité d'Ettlingen entre les mêmes,

# Pour le même fujet. 1629.

EN caécution de ce Traisé ces deux Marquis en pullèrent un autre en 1629. À Enlingen dans le Marquisé de Bude, par lequel entre autrer chois le Marquis Frédéric céda as Marquis Guillaune de Sallailage de Sein de & Renchingher la feconnat fon débiteur pour raisin de la relatuation des fruits & des dépens, dommage de sintéries auquels fon Pfer avoir été condamné par le jugement de l'année 1621. & promit qu'i l'avenir le bas Marquisé payeroir par chaeun an pour ce fujetu un rente confidenble au baut Marquisé.

### XIX. Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand 111. Louis XIV. & Christine,

# Pour les intérêts de ces deux Marquis. 1648.

Draquon traita à l'affemblée de Wethphalle de la pair générale, le Marquis Fréderic détant qu'în evoisiler pais fe tenir à route les Transactions qu'il avoit paiffes avec le Marquis Guillaume, & qu'il préstudoit rentrer dans tous les Easts que fon Fére posficiel avant les troubles, foutenant toujours que les enfirst du Marquis Edouard rétoient point capable de possible des Principauze dans l'Empirer il étoir appoyé dans fe présentenions par les Suddes de parle forordans qui endoient à augmentent la puillance des Princes de leur Religion de à diminuer les sports de des princes de la puil 
Town Control

Impériaux et des Carboliques qui vouloient confervet au Marquis Guillaume le haux Manquidir de Bale, confenante findement pour le bien de la paix de rendre au Marquis fedèrie les Builliages qu'il avoit cédez au Marquis Guillaume par le Trané d'etiliogen, de de décharger le bas Marquist de la renne qu'il devoit payer par chexun an au haux Marquista; de forte qu'on dreffa des articles sur ce pried.

Frédéric ne pouvoit se tésoudre à accepter ce tempérament, & demandoit qu'on ne parlat point de ses intérêts dans le Traité de paix, & qu'il fût seulement compris dans l'amnistie; en sorte qu'après qu'il auroit été rétabli dans les biens que son Pére avoit possédez, le fonds de son appel sût jugé dans la Chambre de Spire ou dans le Conseil Aulique, où il espéroit de gagner son procès coutre ses Cousins qu'il prétendoit illégitimes: mais les Suédois & les Protestans n'étoient pas de son avis, croyant qu'il auroit de la peine à prouver ce défaut de naissance de ses Cousins, & voyant qu'en cas qu'il succombât, il seroit entiérement ruïné, puisque les prétentions que les enfans d'Edouard avoient contre lui ne montoient pas à moins de foixante & treize tonnes d'or. Ainsi comme son Député protestoit qu'il ne pouvoit sans un nouvel ordre confentir à l'accommodement tel qu'on le ptoposoit, à moins qu'on n'ajoutât encore quelques Bailliages à ce qu'on y donnoit à son maître, les articles qui concernoient ces Marquis ne furent arrêtez que provisionellement au mois d'Avril 1648. & on convint que soit que le Marquis de Doutlac approuvâr cette Transaction ou qu'il aimât mieux que l'affaire fût terminée par la voye de la Justice, les conditions dont on étoit convenu feroient exécutées jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties eût obtenu un autre jugement en sa faveur.

On covint donc que le Marquis Frédéric forois pleinement trábil dans le bas Marquis de Bade, dan le Marquis d'Hochenge de luns le Seigneuires de Ronselne, de Badenwelles, & de Saufemberg, nonobilant toures les museines arrives au contraires (2000 nor feithroste in a Marquis frédéric les Bullages de Seins de de Renchingen fins érec charges des dettes que le Marquis Guillaume avoit contradére pendu qu'el en avoit jouir Que tous l'action concernant de dépens, domnages, & inétéres, & la reflixation de fruits adjugée au Marquis Guillaume democrateré circuites (20 le 1 neue annuelle que le bas Marquis Guillaume democrateré circuites (20 le 1 neue annuelle que le bas Marquis d'autremité ventre les deux Branches de le Marquis festivant le Triait é de l'intigen democrateri amorties (20 le 1 préfairec dans l'article de l'Autremité ventre les deux Branches de l'Atlation des curs (20 le 1 présent de Bode publishe l'article de l'Atlation des curs de l'article de l'a

Les parties n'ont point poussé plus loin leur procès, & s'en sont tenus à la disposition de cet article.

### XX. Jugemens donnez à Ratisbome entre Maurice & Louis Landgraves de Hesse-Cassel & de Darmstat,

#### Pour la fuccession de Marpurg. 1623.

PHilipe fattommé le Magnatine daquel defendent tous les Landgraves de Helfe, & qui futun des principaux Froeckeurs de Luther, enx quarte fils Gaillaume fon ainé dauped defend la Branche de Calfel, Joules Landgrave de Marpurg, Fhilippe Landgrave de Rhistelle, & Georges duquel font tilla les Landgraves de Darrilla. Golliamen eu upous figar la balle Frincipaux de Helfe & tap lang gaude partic du Comté de Ziegenheim; Louit eut dans la haute Principauté de Hoffe et qui est aux environs du Lohn & R. Comté de Nidols; Philipe eut le bas Comté de Carmellahogen; & Gorege le laux. Philipe & Louis mourant l'un après l'aurre fant enflat miller laufferne leurs para à leurs neveux, Mautre fils de Goulquer mais comme Louis fils de Gouçque; mais comme Louis fort très-aturché à Religion Lubérimes, & craignoi que Mautre qui étott Calvinille, ne contraigni fe lispes à enbraffer fi Religion, Il mit une claide dans fon retilement, par lauquelle i vouloit que celui d'artre fes neveux qui obligerois fes fujers à changer de Religion, fûr privé de tout ce qu'il auroit recueilli de fa fucerilion.

que Sa Majesté. Impériale décidât elle même de ce différend.

Maurice avoit porté hautement le parti de l'Electeur Palatin contre Ferdinand II. & ne l'avoit point quitté que par force par le Traité de Bingue ; & même il avoit envahi depuis ce tems-là les Etats des Comtes de Waldeck, à cause qu'ils avoient tenu le parti de l'Empereur : ainsi comme d'autre part Louis Landgrave de Darmstat avoit toujours été très-attaché aux intérets de l'Empereur, & qu'il avoit même été fait prisonnier à cause de cela par les Princes liguez avec le Palatin , l'Empereur étant à Ratisbonne en 1623, aptès avoir fini la Diéte où il transféra la dignité Electorale de Frédéric à Maximilien Duc de Baviére, donna au mois d'Avril de cette année, avant que de partir de cette Ville, trois Arrêts contre Maurice. Par ces Atrêts ce Landgrave pour avoir contrevenu à ce qu'il avoit promis en acceptant le legs à lui fait par le Landgrave de Marpurg, fut condamné à restituet à celui de Darmstat les Comtez & Seigneuries dont il jouissoit dans le Landgraviat de Marpurg avec tous les fruits qu'il en avoit perçus; tous les Vaffaux du Comté de Marpurg furent déclarez absous du serment qu'ils pouvoient avoir prêté au Landgrave Maurice ; l'exécution du cet Arrêt fut commilé aux Electeurs de Cologne & de Saxe; il fut enjoint à Maurice d'obéir à l'Empereut dans vingt-un jours, à peine d'être procédé contre lui; & il fut condamné aux dépens.

L'année suivante le Landgrave Louis prit possession du Landgraviat de Marpurg, & L'année de plusseurs lieux du Landgraviat de Cassel pour suiveré des sommes ausquelles la testitution des fruits . & les dépens qui lui avoient été adjugez.

par cet Arrêt se trouvérent monter.

## XXI. Traité de Darmstat entre Guillaume & Georges Landgraves de Cassel & de Darmstat,

Pour le partage de leurs Etats. 1627.

Maurice s'étant démis en 1616. de les Etate entre les mains de fon fils Guillaume, & le Landgrave Louïs étant mort, Guillaume & George fils & fuecesseurs, le premier de Maurice, le second de Louïs, témoignérent plus de disposition à s'accommoder ensemble que leur péres n'en avoient eus si bien que le Landgrave Philipe leur oncle ayant fait assembler leurs Conseillers premiérement à Hinschfeld ensuite à Franctor & à Darmslat, ils conclurent enfin en cette dermiére Ville le 24. Sprembre 1627 une Transaction pour terminer tous les différends qu'ils avoient ensemble.

Par cure Transiction la convinent que le Princes des deux Branches de I Mais ned Helfe vivorient enfunhe en amuit de concorde ; de Pour cet effec George renonça à la reflitution des fruits qui lai avoit cet adaptez par l'Arric de l'année 16-11. Le qui montreà plas du multion; comme aufit à une autre fomme qui n'étoit pas encore laquidé qu'il demandoit à Guillamer, aux dépens qui métoit pas encore laquidé qu'il demandoit à Guillamer, aux dépens qui montent à plus de cent mille Bétruis 3 l'action qu'il avoit pour la réfor que le Landquere de la pair publique à une autre précention qu'il avoit pour autre for que le Landquere de la pair publique la voit four la representation de la pair publique la voit four Exegusiem mêmes, enfin à sour le précention puil nord pour les pheses apparentantes aux Landqueres de Castfe qu'il avoit comprés pour legar des fommes à lui does à la réferre du bas Comfe de Castfe qu'il avoit comprés pour legar des fommes à lui does à la réferre du bas Comfe de Castfe qu'il avoit en la révieté d'un flut fruite dans le Landqueres de Castfe avoient for la Prévide d'Umflat fruite dans le Landqueres de Castfe

D'autre part le Landgrave Guillaume renonça à toutes les pretentions qu'il pouvoit avoir sur ce que le Landgrave Louis l'ainé possédoit dans la haute Principauté de Hesse sans pouvoir former aucune action sur ce sujet, tant qu'il y auroit quelque Prince de la Branche de Darmstat ; comme aussi à toutes les demandes qu'il avoit faites ou pouvoit faire au Landgrave de Hesse Darmstat. Ils convinrent qu'il payeroit toutes les dettes du Comte de Catzenellnbogen depuis la mort du Landgrave Louis l'ainé: Que le Landgrave George contribueroit de cinquante mille florins pour payer les dettes de la haute Principauté de Hesse : Que le Landgrave Maurice jouïroit dans le Comté de Catzenellnbogen du tiers du péage de St. Goar sur le Rhin, & de quelques autres choses qu'il se réser-va encore à Poppart; Que le Landgrave George tiendroit la Prévôté de Smalcalde en engagement, jusqu'à ce que le Landgrave Guillaume lui eût payé cent mille florins : Que la disposition de l'Université de Marpurg appartiendroit au Landgrave Georges qui seroit tenu de travailler auprès de l'Empereur pour faire obtenir à la basse Hesse une Université, sinon lui payeroit dix mille slorins ; & que quoiqu'il en arrivât les revenus de cette Université seroient partagez entre les deux Princes : Que celui des Princes Régens des deux Branches de la Maison de Hesse qui seroit le plus âgé, auroit la présence sur l'autre, & recevroit l'hommage du Comté de Waldeck; & que la même chose s'observeroir entre les Princes Cadets : Que dans les affises qui se tenoient tous les ans les Officiers des deux Princes préfideroient alternativement : Qu'ils préfideroient aussi alternativement dans les Diétes de toute la Hesse : Que si un de ces Princes vouloit enfraindre cette Transaction, tous les autres se mettroient contre lui : Enfin que l'Empereur, & tous les Princes de la Maison de Hesse confirmeroient & ratifieroient cette Transaction, qu'autrement elle seroit nulle.

L'Empereur confirma peu après cette Transaction; & tous les autres Princes de la Maison de Hesse promirent avec serment de l'observer.

XXIL

#### XXII. Traité de Cassel entre Amelie de Hanau Tutrice de Guillaume VII Landerave de Hesse & George Landerave de Darmstat,

# Pour le même fujet. Avril 1648.

"Uillaume VI, voyant la guerre allumée en Allemagne ctut que c'étoit une ■ occasion favorable pour rentrer dans les biens qu'il croyoit lui avoir été ôtez. injustement; ainsi il s'allia avec le Roi Louis XIII. & les autres ennemis de l'Empeteur : cependant la chose tourna auttement qu'il n'espéroit, & bien loin de faite des conquêtes il fut chasse & mourut hors de ses Etats,

Amelie de Hanau fa veuve & tutrice de fon fils Guillaume VII. ayant renouvellé le Traité que son mari avoit fait avec la France, poursuivit pendant un long-tems la guerre contre l'Empereur pendant que le Landgrave George se tenoit toujours dans une entière neutralité; enfin cette Princesse se voyant une puissante armée & en état de tout entreprendre, entra en guerre contre le Landgrave George; commit beaucoup de désordres dans ses Etats ; s'y empara de quelques places , &c déclara ne vouloit point se tenir à la Transaction de Darmstat, qu'elle prétendoit n'avoir été passée par son mari que par force, & pour s'exemtet des exécutions violentes dont on le menaçoit.

Ainsi lorsqu'on commença de traiter de la paix générale en Westphalie la Landgrave, outre les articles dont nous avons déja parlé dans le Livre précédent parmi les Traitez passez entre les Empeteurs & les Landgraves de Hesse, demanda encore dans la proposition qu'elle sit au mois de Décembre 1645, que l'Empereur confirmât les droits d'aineffe que les Princes de Hesse avoient établis entr'eux, & les autres pactes de famille pour les fuccessions & les alliances entre ces Princes; qu'on annullat le Traité fait à Darmstat entre les Landgraves Guillaume V. & George pour la fucceffion de Marpurg, que les terres dépendantes de la fucceffion de Louis l'ainé de les autres biens que la Maifon de Calif polificioir en 1618. Ilui fiufent rendust, quofon lui rendrà audit les fruits qu'on en avoir perçus, qu'on répaire les dommages qu'on lui avoit faits; de qu'on déchargeix cette Maifon des demandes que les Comtes de Waldeck & autres lui faisoient pour raison des dommages que les troupes de Hesse avoient faits dans leurs Etats.

Le Landgrave de Darmstat s'écria extrêmement contre ces demandes, & soutint qu'on ne pouvoit annuller un Traité que le Landgrave défunt avoit passé de son plein gré; que tous les Princes de la Maison avoient juré d'observer; & que l'Em-

pereur avoit confirmé.

Cependant les Plénipotentiaires de l'Empereut dans l'opinion qu'ils avoient de l'inclination du Landgrave George pout la paix, quoiqu'ils n'eussent point d'ordre de lui, promirent en 1647, de s'employer pour faire en forte qu'il renonçât à ses prétentions contre la Maison de Cassel, qui montoient à plusieurs millions d'ot; qu'il n'empêchât point les droits de Confraternité & autres qui appartiennent aux Princes de Heffe; qu'il ratifiát la Transaction entre la Maifon de Cassel & le Comte de Waldeck, & foulageât ainfi cette Maifon; qu'il cédât à la Maifon de Caffel des terres pour la valeur de vingt mille florins de rente, favoir la Ville & Prévôté de Smalealde avec Herbretungen , Brobered , Hallemberg , & Himbach pout cinq milles florins, la Scigneurie d'Hitteren pour huit mille, en forte que le Landgrave Philipe la posséderoit en appanage pour cette somme jusqu'à sa mort; & les autres sept mille florins de rente en lieux voisins de la basse Hesse ; & que du reste l'Arrêt de 1623. & la Transaction de 1627. substistassent sans que les

Tom. II. 000 Landeraves de Hesse pussent rien changer dans les lieux qui leur seroient cédez à

l'égard de l'exercice de la Confession d'Augsbourg:

Les deux parties fatents également mécontentres de cette proposition; le Landgrave de Darmitat édétante qu'il ainont insux résporés à source forets de priès en défendant fon bien, que d'accepter des conditions aufii injuites que celle-là: & la Landgrave de Cafle Voulnar avoir toute la facceffine de Marpurg, on agron lui en laffit au moins les trois quarts, réfuient les trois huitémes, enfaite la mointé de cette fucceffine qu'on lui avoir offères.

Cette Princesse étant ainsi insterible , le Landgrave George envoya son fils ainé à Cassel avec un plein pouvoir de traiter avec elle par l'entremise du Duc Ernest-de Gotha qui fit le Médiateur du Traité qui sur conclu en cette Ville le 14. Avril

1648.

Par ce Traité ils convinerent que la Maifon de Callél autoit le quatre do la fincectifion de Louis l'ainé, cétel-à-tier le moitié de ce qu'elle supit en autrefois dans la fincectifion de ce Landgrave: Que fur l'autre quar qui demuerrent à la Maifon de Darmillar, de qui finvant l'eltimation faite en 1 éco; valoit 3 so/se; fonfan de rente, al en feroit encore donné à la Maifon de Callél einq mille florins de rente en fonds de terre d'en homes avec route juillère, légouveir, perfois, de droits Que la Maifon de Darmillar auroit le furplus de ce quart ou de cette moité, aufil avec coure juillère, propriérée, de droit: Que e partige fait fuel pead de l'eltimation de l'autre froit de l'entre front de l'entre fait l'entre de l'entre front de l'entre front de l'entre front à celle de Darmillar entre Guillaume VI. Landgrave de Darmillar confirma le Traité fait e 1 a. d'Avril 1 s'eşt, entre Guillaume VI. Landgrave de Callél, se Chriftian de Wolrad Comtes de Waldeck.

# XXIII. Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. Louis XIV. & Christine,

# Pour les intérêts des Landgraves de Cassel & de Darmstat. Octobre 1648.

Les Landgraves de Cassel & de Darmstat ayant ainsi transsée sur leurs différends donnérent part de leur Traité à l'assemblée de Westphalie, la priant de le vouloit tatisset & consistence par les Traitez de paix qu'on étoit sur le point d'y conclure.

Ainsi les Bésipocentaites de l'Empereux & des Couronnes de France & de Suidde déclarient auls se l'araixe de Mantler & d'Offushory qui faurer figurez le 14. Octobre 14.8. que cere Tranfaction du 14. Avral dernier avec toutes feclatife & déprendances autoir parelle foces que si des écon infelée me de mot dans ces Tantezs. Qu'elle ne pourrois juntais ècre enferaine par les partice contratats ces Tantezs. Qu'elle ne pourrois juntais ècre enferaine par les partice contratats en l'araixes de 
## XXIV. Transaction de Ratisbonne entre Guillaume VIII. & Ernest Landgraves de Cassel & de Khinseld,

## Pour terminer leurs différends. 1654.

Mairies Landgrave de Calléd dont nous avons paté dans les articles précédens, avont initié entre autres enfans Guillaume qui ecume nous avons vu, jui facédat dans la Régente de Callél, de Ernelt qui eut pour fon apparage Rhinfield, S. Gour & quedquest autres jeux du las Jocomés de Carnendhobgen. Comme depuis la concellon de cet apparaage le droit d'ainteffe fair farbit dans toute la Malion de Helde par let Traitez de Welfpallie, et des quelques différends entre Guillaume VI. Landgrave Régent de Callél de fon onche Ernelt.

L'Empereur Ferdinand III. leur donna à la Diéte tle Ratisbonne des Commiffaires qui les portérent à faire au mois de Janvier 1654. une Tranfaction par laquelle ils terminérent leurs différends, & l'Empereur confirma cetre Transaction.

# XXV. Traité entre Guillaume VI. Landgrave de Cassel & Christian & Wolrad Comtes de Waldeck. 1635.

Nous avons déja vu dans les articles précédent en pasibnt des affaires ent res les l'innecs des dues Branches de la Malion de Helfe, que le Landgrave Maurice ayant caufé bien du dommage aux Comes de Waldeck à caufe qu'ils écioint demicueux autaches aux inferêts de l'Empereur, il sa voient inneufé à la Chambre Impériale une action pour l'infraction de la paix polsique, se pour ere déclommager de toures les prets qu'il leur avoir cauférs.

Guillamme V, fils de facecfiar de Mániste termina en quelque maniére e afiferend par une Trancièren qu'il pidi avec Chriftina de Worler de Waldeck, le 1. Avril 1e.11, Cependant il tur ben que estre altion ne fit pas entièrennes écime, de que Goorge Landgrave de Darmilda et intérêt qu'elle le pourfuiris toujours, puisque nous venous de voir que la Landgrave de Caffel demanda qu'on arriera en permisse, se que l'Emprerue le lui promité dans les conditiones-d'accommente, qu'il propost en 1647, pour affoupir les différends entre les Maifens de Caffel & de Darmilta.

Le Landgrave George ayant ratifié cette Transaction par le Traité qu'il fit avec la Landgrave le 14. Avril 1648 on inféra dans les Traitez de Weftphalie, que cette Transaction feroit observée en vertu du Traité de paix, & obligeroit les Princes de Hesse de Comtes de Waldeck.

# XXVI. Traité entre François Duc de Lorrgine & fon fils Charles.

Ous avons déja marqué que Charles III. Duc de Lorraine eut entre autres enfut Duc de Lorraine, & François qui fut Duc de Vaudemont: le premier n'eut que deux filles Nicolle & Claude, & François eut entre autres enfans deux file Charles & François.

2 Henri

Henri aprat une inclination particulière pour le Marquis de Hatron. Châiel qui tout un biand de b Massion de Lorraine, avoit list décline de lui donnet en quatre un biand de la biancier en principe. Au charge de la biancier de la biancier en la biancier en la biancier en propriet de Lorraine éveu un fest framma donce les frammes récente qua bles d'élutiers i mais le Due de Vaudemont chagrin que ce Duché pullé à un biancie de la ru-Missio, a generale su contraire que la Loi Salique avoit leur dans la Lorraine de pais le Tellament de René Roi de Siriel & Due de Lorraine, & que les framma n'éceture pas capsable e polsible et ex Esti.

La gourse civile que le Due Henn prévir que le matiège de faille avec le Monque de Hanno-Charle exteriore la norine de l'interession de Louis XIII. fais net caté que pour terminer ces différents qui pouvoienz avoir de dicheults filtars e De marina a moit de Mai 16-11. le Princette Nuclei au Prince Charle fils ainé du Due de Vaudemont avec flipulation qu'en ca que le Prince Charle mourit font enfin mille le Marquis de Hanno Challe époulevini à l'inmedie Chaule de cadere enfin mille le Marquis de Hanno Chall époulevini à l'inmedie Chaule de cadere finn mille le Marquis de Hanno Challe époulevini à l'inmedie Chaule de cadere

avec douze cens mille livres de dot.

avec outre con mais inverse, il Duc de Vandermon n'empécha point on fill-Chaile de de meur de foil beau-peix de la de fame de la Chaile de de Malune Policille.

Le de fame con les dête fé firent d'abord au nom de Charles te de la Dachéel Policille.

Le de fame con les dête férent d'abord au nom de Charles te de la Dachéel policille de la Da

Pour remédiet à tous ces inconvéniens & empêcher que la tolérance du Duc de Vaudemont ne lui portât aucun préjudice ni à les fils, il fit le 25. Novembre 1645, un Trairé avec Charles son fils ainé pour lui céder ses droits, afin que

Charles n'eût plus à sa femme l'obligation de ses Duchez.

"The proper part of the control is qualified to the de Lorenine, & apels word delate eine disputit is more du Due Hermi de Lorenine de Bra; il avoir toleire que Chatles fon fils inte jouit de ces Duchez comme mari de Medamen Nicolei El estinée du Due Herni, quajoqu'il lai appartificità finitivate le Tellument du Roit René, il céda à fon fils tous les droits qu'il avoit en ces Duchez & leur dédirect, il lais revientement, et après fon décis au plus proche male de la charge qu'en cau qu'il mourité fans entain malien nez mégicime maringe, x a leur défaux; ils lais revientement, et après fon décis au plus proche male de leur de l'une proche marine de leur de l'une four de l'une de l

Le Duc Chalde en configuence de ce Traité fit obnettre le nom de la Duchaffe dans tous le salte qu'iffit dépuis publier en Loriaine, ét vouluit être reque rance à l'hommage du Duché de Bar comme fit ce Duché lui cit apparture de foi foit, mais le Roi Losia XIII, voulant conferre à la Duchéfit fie rédoire qui lui apparturement légisimement, erfits de recevoir ce Duc à la foit de hommage que containement serve la Duchéfit fie femme. Ce chaugement du procédé du Duc fit le commencement de foin mauvais mésage avec la Duchéfit, é cefa alla fi avant qu'il di deusis tous I es effetts pour filer rompe leu mariage, de ôbetiui la permission de festie pur les effetts pour filer rompe leu mariage, de ôbetiui la permission

d'épouser la Comtesse de Cante-Croix.

# XXVII. Acte passe par le Duc Charles de Lorraine au profit du Duc François son Frère,

# Pour la cession de tous ses Etats. 1634.

E Duc Charles éant árrité du refus qu'on lui fit à la Cour de France de le recevoir à ja foi de lonnage du Duché de Par, finon conjoinement avec la Duchéffe di femme, chercha toutes les voyes de fe vanger de cere Court control de la companie de l

Ce Dus ayant encote envie de remiser en 1614. Étant réfolu de prendre les memes pour la Maión d'Autriche, caignir que cela ne donnât lieu la Roi de le dépouller entérement de fin Etats dans un quatriéme voyage, & de les unifigrandhement à la Couronne : pour évier ces incorrenients, & en même terns fairifaire la patifion , il fit à Mircourt ent Lorraine le 19. Janvier 1614, un ack de cefficion de transport de las Durches au Cardinal de Lorraine fon frier.

Par cer Albe ce Prince déclara qu'encore que depuis fin avinement à ceur Couronna II eli et récheté tous les nouves denerentie fie Eurs en repos, néanmoins voyant que tours fes intentions étoinet mal interpréties, és qu'encors qu'el cit dépole les plus importantes places de se Eurs, l'avefonq qu'on avoir prife pour lui ne celloit point, il étoit réfolu de revoluir à l'unique remés pour arrière la dévoluis notur se Eurs étoite menace; ainfi il déclara qu'il céoir de transportoir fes Duches de Lorraine & de Barrois de les trens de Seigneures qui y énoiret endarées à fan fiére Nicolas-François de Lorraine Carollail qui écoir d'alleurs fon légiume de préforque l'échier; a la charge de poyer tours qu'el de la comme controlle de l'arrois de l'arrois de la comme de la charge de la comme produit de l'arrois de l'arrois de l'arrois de la charge de poyer tours les controlles de l'arrois de l'arrois de l'arrois de l'arrois de l'arrois de l'arrois re une les devoirs de honneurs auxqués ils avoient éré tenus enven lui judqualors.

Le Duc Charles pour mieux faire croire que cette céfion étoit férieule, quitta le nom de Duc de Lorraine pour prendre celui de Wittemberg, en conféquence de l'Inveftiture de ce Duché que l'Empereur lui donna pour les raisons que j'ai marquées ailleurs.

Le noiveau Duc pour s'affure encore davanage ce Duché; g'opodia l'artincelle Claude cadere de la Duchelle Nicolle, mais le Roit i entant teuquar dann la maxime que la Lorraine n'étoit point un fief mafeallin, ne voulut point le reconnoire pour Duc, e dire amente la Duchelle Nicolle a Paris, od elle lut traitée avet tous les bonoseurs dus à fa qualitée quant au Duc François & fa nouvelle femme, ils é fauvérent hors de la torraine, é avet non traissi sont le Duc Charles et content entre en 1641, en polifiliton de se Eust au moyen du Tuité qu'il fit en cre années en 1641, en polifiliton de se Eust au moyen du Tuité qu'il fit en cre années en 1641, en polifiliton de s'eus au moyen du Tuité qu'il fit en partie que la la parfié que le Roi en de vangeroir point fair le Duc François des transferditons que le Duc Charles voolois faire aux Traites qu'il avoir pellez uves à Majella.

#### XXVIII. Traité entre les Comtes d'Ost-Frise & la Ville d'Embden.

A Ville d'Embden dépend des Comtes d'Ost-Frise qui avoient autrefois une Citadelle & une ample jurisdiction l'éparée de celle des Bourgeois pat d'anciens Trait: 2. Le Comte Ezard Premier ayant embrassé la Religion Luthérienne & obligé tous ses Sujets de suivre son exemple, il arriva dans la suite que les Magistrats de cette Ville permirent à plusieurs Calvinistes, Anabaptistes & autres de différentes Sectes de s'y venir établir, afin d'augmenter le commerce & le nombte de leurs Citovens.

Le Comte Exard Second avoit d'abord tolété tous ces Sectaires , mais enfuite il s'en repensit, & se plaignant que le Sénat empiétoit sur son authorité, il tâcha de la recouvrer par la force. Ainsi il voulut prendre connoissance de ce qui se passoit dans les Affemblées Eccléfiaftiques & dans la diftribution des aumônes ; il fit fes efforts pout rétablir l'exercice de la Confession d'Augsbourg à l'exclusion des autres Reli-gions, & resusa de s'en tenir à un accord fait entre lui & le Sénat, par lequel ils étoient convenus de ne point appeller à la Chambre de Spire. Les habitans se plaignitent que ces prétentions étoient contraires à leur liberté & 2 leurs priviléges; mais voyant qu'il ne ceffoit point de les traiter rigoureusement sous prétexte de Religion , ils pritent les armes en 1593. & s'étant faifis de la Citadelle en tuinérent les bastions qui

étoient du côté de la Ville, & en emmenérent le canon dans la Ville.

Le Comte ayant levé des troupes pout les réduire, les habitans recoururent aux Etats Généraux qui ne voulurent point prendre ouvertement leurs parti contre le Comte, de peur qu'il ne recourût aussi aux Fspagnols & les ramenat dans ces quartiers dont on avoit eu depuis peu bien de la peine de les chaffer : ainsi s'étant contentez de licentier quelques troupes qui pat des ordres fecrets prirent parti pour la Ville, ils offrirent leur médiation pour l'accommodement des différends du Comte & de ceux d'Embden. Cet accommodement traina plus de dix ans sans pouvoir être conclu; & cependant il se commit de part & d'autre diverses hostilitez : enfin l'Ambassadeur du Roi d'Angleterre près des Etats Généraux & les Députez des Etats ayant été choisis pour Médiateurs pat les parties, ils leur firent passer en 1606, à la Haye un Traité pout terminer leurs différends.

Par ce Traité on convint que les habitans rendroient au Comte le Canon qu'ils lui avoient pris : Qu'il percevroit dans la Ville l'impôt fur le vin & la moitié de toutes les amendes; Qu'il jourroit de la chaffe & de la pêche; Qu'il laifferoit le commerce libre aux habitans & leut en donneroit des lettres d'affurance, lesquelles il accompliroit de bonne foi : Enfin qu'il les traiteroit en bon Prince.

Il y a encore eu divers Traitez faits entre ces Comtes & les habitans de cette Ville par l'entremife des Etars Généraux; mais comme ils sont de peu de conséquence, je

ne crois pas nécessaire de les rapporter ici.

### XXIX. Traité de Lubec entre les Villes Hanséatiques,

#### Pour renouveller leur alliance, 1604.

TEs Villes étoient anciennement nommées Vandaliques à cause que les premières qui se liguérent pour s'affister l'une l'autre dans le commerce, étoient situées dans la Vandalie, c'est à dire, dans les Provinces d'Allemagne situées le long de la Mer Baltique dans les Cercles de la haute & basse Saxe. Depuis elles ont été nommées Hanséatiques d'un mot Allemand qui signifie Consedération,

à caud de l'alliance ou confidération qu'elles out contradée enfemble. Il dit diffici cile de bien marquet le commencement de cette lipeq quedques uns mettent en l'année 11/2, ou dans la hisvante con ne peur pas même déterminer péticliment le mombre de ces Villes qui étoi au commencement alles petit, & qui enfinite augmenta fuivant quelques Auteurs judqu'à plus de quatre-vinges; l'éféperanc du ponte syant active freque tours le Villes marchandes de l'Empire à entre d'une cette Confédération, ce qui leur donns la bardiellé de finire quedquetois la guerre aux Rois d'Angleurer, de Suéde, & de Damonarme fonfayils les roubidoient d'une lleur me merce, ou leur faisforten quedqu'niquifice: elles avoient quatre Ville Memophizines, Lubec, Coolegne, Brunsvie, & Damonarie qui avoient chauem un certain nombre d'autres Villes léquelles avoient une particulaire rétation à ces quatre Villes, & y tenoines leurs affondées lostfreilles le jesgoient à propos.

Cente alliance commençant à ferlakter par le longemen qu'il y avoit qu'elle rhatori point été réferire plust frontement part un norveur 1 raité de Confécienzion, la Ville de Bramswire qui y avoit un intérie plus prefints que les autres à caudé des défins que les Duce de Bramswire formoiten trojuour canne fi liberté, follient les autres Villes de la Hanfé Teutonique de renoveller leur alliance, cette affint entana durant huit ambres fant pouvoir étre conclué, à caufé des difficultez & des divens intérées des Villes qui y devoient entres : enfin toutes en difficulte et ayant été fammontés le Traité fur renovelué à Lubele le 1s. I Avil de l'antre ayant été fammontés le Traité fur renovelué à Lubele le 1s. I Avil de l'an-

née 1604. Par ce Traité les Bourgmestres & les Sénateurs des Villes Hanséatiques qui appoférent leurs fceaux à ce Traité, déclarérent que pour la plus grande gloire de Dieu. pour l'avantage du St. Empire, & de la nation Germanique, pour l'honneur de leurs Magistrats, & pour leur propre avantage & la confirmation de l'amitié qui avoit été entre leurs ancêtres, ils avoient renouvellé leur alliance aux conditions fuivantes: Qu'ils rendroient à l'Empereur & à chacun de leurs Magistrats légitimes en toutes choses justes l'obéffiance qu'ils leur devoient; pourvu que ce sût sans préjudiec des droits & des privilèges qui leur avoient été accordez, ou qu'ils possédoient par un long ufage: Qu'ils ne se feroient aucun tort les uns aux autres, au contraire se procuteroient réciproquement tous les avantages qu'ils pourroient : Qu'ils observeroient dans le Commerce les statuts & les ordonnances de la Hanse dont il seroit fait un abrégé qui feroit aprouvé des Villes Unies: Que ce feroit à la Ville de Lubec & aux Villes Vandaliques à convoquer l'affemblée générale des Villes de la Hanfe; ce qu'elles ne feroient, s'il y avoit moyen, que de trois ans en trois ans & en été, & qu'elles en donneroient avis quatre mois auparavant, afin que les Villes Métropolitaines pussent convoquer les Villes de leur quartier pour délibérer ensemble des affaires dont elles étoient d'avis qu'on traitat dans l'affemblée générale : Que toutes les Villes feroient tenties d'envoyer des Députez à ces assemblées, à peine de l'amande ordonnée en l'année 1566: Que les absens seroient aussi bien tenus à ce qui y seroit résolu que les préfens : Qu'on exécuteroit fans appel ce qui y feroit conclu touchant les quatre comptoirs de Novogorod, de Londres, d'Anvers & de Berg en Norwége, du renouvellement des priviléges du Commerce, & des peines qu'on devoit imposet aux Villes qui auroient manqué contre les statuts de la Hanse: Que si quelques Villes s'oposoient aux résolutions prises dans ces assemblées, elles n'auroient plus aucune part à ces comptoirs ni aux priviléges de la Hanfe; & leurs Citoyens ne pourroient lus trafiquer ni demeurer dans les Villes Unies jusqu'à ce qu'elles se fussent réconciliées avec les autres Villes de la Hanse: Qu'ils seroient obligez de payer à l'avenir une certaine somme par chacun an, ainsi que par le passé, pour la poursuite des affaires communes de la Hanse; à peine du double pour le premier resus, & de déchoir des priviléges, si ce refus continuoit : Que si on attaquoir ou afsiégeoit quelque Ville de la Hanfe fans vouloir accepter l'offre que cette. Ville feroit de s'en remettre à la justice, les autres Villes, sur tout la Metropole de son quartier, seroient

tenues de la défendre par la voye des armes, s'il étoje néceffairé : Que s'il y avoir quelques différends entre le Sénar & les habitans d'une des Villes Unies, les Villes de la Hanse les plus proches tâcheroient de les accorder, & d'obliger les habitans d'obéir au Sénat; & qu'en cas que quelques habitans perfiftaffent dans leur rébellion, on ne les recevroit point dans aucune Ville de la Hanfe, & on les puniroit févérement, si on les pouvoit prendre : Qu'on ne pourroit arrêter ni user de repréfailles contre un habitant d'une Ville pour la dette d'un autre habitant, à moins qu'il ne l'eût cautionné: Qu'on se rendroit réciproquement promte justice: Qu'on ne souffriroit point dans aucune Ville de la Hanse ceux qui auroient été bannis d'une autre, à moins qu'ils ne fusient appellans, qu'ils ne donnassent caution de faire juger incessamment leur appel, & qu'ils ne s'abstinssent cependant de dire des injures contre les Magistrats de la Ville qui les auroit condamnés: Qu'on ne les recevroit point pour Citoyens dans cette Ville jusqu'an jugement de leur appel, ni même après ce jugement, si la première sentence étoit confirmée : Que si quelques Députez étoient volez ou faits prisonniers en allant à l'affemblée générale, ou en revenant. les autres Villes s'employeroient pour les faire mettre en liberté & leur faire rendre ce qu'on leur auroit pris, & qu'on rembourceroit en commun les frais faits pour ce fujer: Qu'on observeroir les réglemens faits en l'assemblée de la Hanse de l'année 1572. qui avoient encore été revus & approuvez en celle-ci : Que d'autres alliances où ces Villes seroient entrées ne seroient point annullées par celle-ci, pourvu qu'elles n'y fussent point contraires: Qu'on pourroit encore recevoir d'autres Villes dans cette alliance du consentement de toutes les Villes Unies : Enfin que cette alliance commenceroit au 21. Avril 1604. & dureroit dix années.

En conséquence de ce renouvellement d'alliance, ces Villes envoyérent des Députez ou Ambassadeurs à tous les Princes Etrangers particulierement en Angleterre, en France, & en Espagne pour obtenir de ces Couronnes le renouvellement de leurs

priviléges.

Nous avons vu que la Ville de Brunswie recueillie peu après le fuit de tous tes le peines qu'elle avoir piefs pour l'heurette conclution de cette affirie, puifque le Duc de Brunswie Henri-Jules Isyante afficție l'année tiivanne, votres le satres Villes Handsriques té décâterien pour elle, sé, après avoir emb inuitlement les voyes de douceur, levérent une armée pour fa défenie, & obligérent ce Duc de lever le 6/g.c.

# XXX. Traité de Lunebourg entre les mêmes,

# Pour une Ligue défensive. 1607.

Q Uoique le siége de Branswic eut été levé , cette Ville craignoir toujours Q que le Duc Henri-Jules ne l'attaquit de nouveau loriqu'elle y penferoit le moints : ainsi ellle engages les autres Villes Handieniques à passir à Lunebourg le 3. Fevrier 1607, un Traité plus particulier pour leur commune défense.

Par ce Traité les Bourgmeltes & Sénateurs des Villes de Duncienne Hanfe Teunnique dont les fecut y échoien authors, déchieren que voyant qu'on n'ôbérovite point les conditiutions qu'on avoit faise pour conferve la pair publique dans l'Empire , & qu'il y avoit danger que si on ne résissei à la comqui la vouloirer, les plus soldes ne fusifient opprimez & ne perdifient les droits regaliens, les Domaines & les priviléges qui leur appartenoient; si havoitent piegé à propos de faire entreux une Unon particulière pour s'edéfonde mu-

# TRAITEZ DE PAIX, &c. 481

tuellement & pour régler la manière dont ils se fourniroient cetre assistan-

Ils protestérent qu'ils ne prétendoient point apporter aucun préjudice aux droits de l'Empereur ou de quelque autre Prince que ce fûr, mais seulement se défendre contre la violence & l'injustice, & convinrent qu'on s'employeroit d'abord pour obliger l'aggresseur à ne poursuivre son droit que par les voyes de la Justice: Que si on n'en pouvoit venir à bout, les autres Villes accorderoient à celle qui feroit opprimée, la liberté de faire des levées, & donneroient paffage & retraite à ses troupes dans leurs territoires ; & qu'elles refuseroient toutes ces choses à ses Ennemis : Qu'elles lui fourniroient même , s'il étoit nécessaire , des foldats, de l'argent, des vivres & des munitions de guerre : Qu'il en feroir ufé de même si quelqu'une de ces Villes étoit grévée hors des limites de l'Empire. en haine de cette alliance; en forte néanmoins qu'on ne lui fourniroit en ce cas que l'argent nécessaire pour payer les soldats & les matelots : Qu'on assisteroit aussi les Villes Alliées qui auroient gagné quelque procès, & ne pourroient faire exécuter, leurs sentences & les Bans de l'Empire qu'elles auroient obtenus; ensorte néanmoins que les frais feroient rembourcez par celui contre lequel l'exécution feroit ordonnée: Que si on faisoit sans raison des saisses & des empêchemens de commerce qui ne pourroient point être levez par la voye ordinaire de Droit, on y remédieroit par d'autres faifies & inrerdictions de commerce : Que la Ville opprimée s'addrefferoit d'abord à ceux de Lubec, qui en même tems convoqueroient l'affemblée des Villes Unies, & que si c'étoir la Ville même de Lubec qui fût attaquée, elle s'addrefferoir à ceux de Brême : Que la Ville attaquée, ou si cela ne se pouvoit, une ou deux des plus prochaines Villes auroient avec le Général de l'armée, la direction de la défense de cette Ville : Que les Villes dont les Princes en attaqueroient une autre, ne seroient point tenues d'entreprendre la direction de ce secours, mais seulement d'y contribuer en argent : Qu'afin de n'être point surpris, on choisiroit dès à présent les Généraux & les autres Officiers de l'Infanterie & de la Cavalerie. & on leur payeroit des appointements par an : Que chaque Ville contribueroit dix mille Richedales ou au moins en payeroit l'intérêt à raison de six cens Richedales par an: Que s'il y avoit quelque péril, chaque Ville envoyeroit les dix mille écus à Hambourg quatorze jours au plus tard après en avoir été avertie: Que si cette contribution ne sufficit pas pour délivrer la Ville asségée, on tiendroit une autre assemblée pour en cherchet des moyens effectifs: Que chaque Ville auroit dans fon Arfenal, des armes offensives & défensives pour armer trois Compagnies d'hommes de pied & un nombre suffisant de canons & de munitions de guerre : Qu'on payeroit de la caisse commune ce qu'on prendroit de ces armes & de ces munitions : Que la Ville qui auroit été affiftée par ses alliez, ne pourroit traiter avec l'aggresseur que de leur consentement & suivant le droit commun : Que cette alliance dureroit pendant les dix années suivantes; en sorre que si une Ville s'en vouloit départir, elle ne retireroit rien de la contribution qu'elle auroit fournie dans la caisse commune: Qu'on pourroit encore recevoir d'autres Villes d'un commun consentement : Qu'après ces dix années on pourroit continuer cette Union ou y renoncer : Enfin que cette alliance ne préjudicieroit point à la Hanse Teutonique ni à d'autres alliances qu'on pourroit avoir faites ou faire à l'avenir; pourvu qu'elles ne fusient point contraires à celle-ci

Tom. II.

XXXI. Autre Traité de Lunebourg entre Ernest Duc de Lunebourg & les Villes de Lubec, Brême, Hambourg, Magdebourg, Brunswic, & Lunebourg,

## Pour le même fujet. 1606.

L Es Villes de Lubec, Brême, Hambourg, Magdebourg, Brunswic & Lune-bourg, qui étoient les principales Villes Hanséatiques de la basse Saxe, craignoient d'être attaquées par les Princes qui se prétendoient leurs Seigneurs, & qui se plaignoient qu'à cause de leur puissance particulière & de celle de la Hanse dont elles étoient les principaux membres, elles ne les vouloient plus reconnoître pour leurs Souverains: ainfi Lubec & Hambourg craignoient que le Roi de Dannemare & les Ducs de Holftein ne voulussent faire revivre les droits que leurs ancêtres avoient autrefois eus fur elles Brême & Magdebourg foupçonnoient que leurs Archevêques avoient dessein de les remettre sous leur obéissance; enfin Brunswic & Lunebourg apréhendoient que les Ducs de Brunswic ne tâchaffent de s'en rendre maitres absolus : c'estpourquoi avant que les Villes Hanséatiques eussent passé entre elles le Traité de Ligue défensive dont je viens de parler, ces six Villes avoient fait l'année précédente en cette derniére Ville, avec Ernest Duc de Lunebourg-Zell qui étoit ennemi déclaré du Duc de Brunswic, un Traité d'alliance particulière pour se secourir mutuellement, en cas que l'une d'elles fût attaquée par ses Ennemis. Comme ces deux Traitez font presque conçus dans les mêmes termes , je ne répéterai point les clauses qui étoient dans l'un & dans l'autre, & je marquerai seulement ce que celui-ci eut de particulier, & qui ne fut point inséré dans le second Traité.

Ainsi je dirai seulement qu'on convint par ce Traité que le Duc Ernest auroit la direction du secours qu'on donneroit à celui des alliez qui seroit attaqué, en agissant néanmoins avec le confeil & le confentement de deux Députez de chacune des fix Villes: Que ce seroit ce Prince auquel l'attaqué porteroit premiérement ses plaintes, Se qui convoqueroit au moins huit jours après l'affemblée des alliez: Que si la chose requeroit célérité, il pourroit avec le conseil d'une ou de deux Villes affister promptement la Ville qui seroit attaquée : Qu'après le decès du Duc Ernest , le Duc Auguste son frére qui étoit aussi Coadjuteur de Ratzebourg, lui succéderoit à cet emploi: Que le Confeil de guerre seroit composé des Confeillers du Duc Ernest & de ceux des Villes alliées: Qu'ils nommeroient incessamment & payeroient de la caisse commune les Officiers de Cavalerie & d'Infanterie; Que le Duc Ernest & chacune des Villes alliées mettroient dans la caisse commune vingt mille Richedales, & enfuite par chacun an mille autres Richedales: Que ceux qui auroient la disposition de cette caisse rendroient compte à chacun des alliez toutes les fois qu'ils en seroient requis : Que si ce fonds ne suffisoit pas, chacun des alliez contribueroit sans délai ce qui feroit encore nécessaire: Que chacun des alliez tiendroit toujours sur pied quelque nombre de troupes, afin qu'on s'en pût servir en cas d'une promte nécessité : Que les conquêtes qui leur demeureroient après la paix faite avec l'ennemi , seroient parragées également entre les alliez : Que ce Traité dureroit vingt années, pendant lesquelles aucun des alliez ne s'en pourroit retirer à peine de petdre tout ce qu'il auroit mis dans la caisse & de rembourser tous les frais faits en cas que quelqu'un l'eût attaqué, & que les autres alliez eussent entrepris sa défense: Qu'en cas que le Duc Ernest mourût pendant le cours de ces vingt années, cette alliance continueroit avec ceux qui lui succéderoient dans la Régence : Qu'après la fin de ces vingt années on pourroit continuer cette alliance ou s'en retirer; en forte néanmoins que si quelqu'un s'en vouloit retirer il seroit tenu de rembourser ce qui auroit été dépense pour sa défense, outre sa cotte part; & que si tous les alliez ou la plus grande partie vouloines éen recitere, ils parangerosient également entrêtue et qui fe touvereurd et rettle dans la cailfé, se pyreroient également es dettre qui autoient été contraêtés : la mig que ce Traits de porterior ascum prépuliée au Duc Ernetl ni à fo décendain ni aux dons le printifége de Viller Alliées, particulièrement aux Transactions entre et Dus le la Ville de Lancbourg, drois de cette Ville y à l'alliance entre les Villes Hanfeitiques, se à toutes le autres alliances faises ét à faires pourrie qu'elles ne fusifier point contraines à cel-

Le Duc Ernest pour une plus grande sureté de ce Traité, & afin qu'il obligéât même ses successeurs, le sit signer de sceller par ses principaux Officiers du consentement des Estas de son Duché.

XXXII. Autre Traité de Lunebourg entre Christian Duc de Lunebourg & Jean Albert Duc Mecklebourg d'une part, & les Villes Hanséatiques de l'autre,

Pour le même sujet. 1615. & 1616.

E Duc Emnst étant mort environ neuf années après la conclusion de ce Traité, Christian Duce de Lunchoung de Evêque de Mindam fon frées fit à Lunchoung le 15. Octobre 1615, un nouveau Traité avec ces fit Villes préque dans les mes termes que le précédent, homis qu'on y moissi qu'on y modific apudques articles qui maisquoisme une union trop étroite, & que cette alliance ne fut faite que pour dix années.

Ce même Duc & les Magillatus de ces fix Villa ajoutéren à ce Traié un article parés, per lequel à convincer qu'ouver les trouses qui ules récient ordinairement nécrifiaires, chacun d'eux tiendroit voujous fur pied pour l'exécusion de ce Traié (na article ciquance Casalines de deux emb nommes de pois vers é asmos é amunision mérifiaires. Qu'ils auroient autil voijours chacun 300, cuitaffis & autent de montiquers ne Casalines, pour cent aintecs, trois mille livre de balles de montiques, & deux cent suintecs, trois mille livre de balles de montiques, de deux cent quimeaux de poudea actom a, wer l'artilleire écetifiers, s'uni qu'en acqu'un des albige. Tien aquie, il più être interdimenter affilité de ce nombre de troupes & de cer munitions, arqué, il più être interdimenter affilité de ce nombre de troupes & de cer munitions, de qu'après que cen asuquéed on aimo prieé ces manitories, autories d'édivere, il les rendroiers à curs qui les auroient fournis, en fore néanmoins qu'on ticherorie que ce rembonnéemnt é fit aux depons de l'agredieur de profise de la faire de consideration de cette de la faire 
Jean-Albert Duc de Mecklebourg entra l'année luivante dans cette alliance par un acte qu'il figna le 10. Juin 1616, au pied d'une copie du Traité principal & de l'ar-ticle féparé.

Outre ces fix Villes nous avons vu que celles de Rottock, Smildand, Wüfurze Gripfordla entereste suffi nommément comme Villes Handicaques dans les Traisé qui fast fait en 1415, entre les Exas Génézaux es les Villes Handicaques en mis le nombre de ces Villes ell exteriment diminué, la platura yant été ensérement donntées par leurs Souvezains qui n'ont plus voolla qu'elles entraffent dans des liques qui pouvoirent leurs donnte éta papi donne et la papi donne et de papi donne et de papi donne et de partie entraffent dans des liques entre unovant que les contributors qu'elles écoures obligées de meure dans la calife Anfail il 475 alla proprement que les Villes de Lubec, de frience de Henhourg qui perifitent dans leur lique, & qui fournillées aux fais de toutes les affaires qui fe font sou le mont Villes Handicaques.

Ppp 2 CHA-

# CHAPITRE

Traitez entre les Princes prétendans aux Etats de la succession de Cléves & de Juliers.

E fais un Chapitre particulier des Traitez qui ont été passez entre les Princes prétendans aux Etats de la succession de Cléves & de Julliers ; parce que ces Taitez sont en grand nombre, qu'ils s'expliquent les uns les autres, & qu'ils regardent une même matiéte, laquelle a pense mettre en armes toute l'En-

Pour bien comprendre tout ce j'ai à dire dans la fuite en expliquant ces Traitez, je ctois nécessaire de remarquer avant toutes choses, que les Etats de cette succession consistent aux Duchez de Cléves, de Julliers, & de Berg ou Mons. aux Comtez de la Mark, & de Ravensberg, & en la Seigneurie de Raveftein.

LE DUCHE' DE CLEVES est situé des deux côtez du Rhin entre le Duché de Mons & celui de Gueldres: ses principales places sont Cléves qui donne son nom au Duché , Duysbourg , Orfoi , Wefel , Burick , Santen , Rées & Emme-

LE DUCHE DE JULLIERS est situé entre le Duché de Limbourg & l'Archevêché de Cologne, & prend fon nom de la Ville de Julliers qui en est la Capitale. LE DUCHE' DE BERG est situé au delà du Rhin qui le sépare de l'Archevêché

de Cologne: Duffeldorp est sa Capitale.

LE COMTE DE LA MARCE est à l'Orient du Duché de Berg: la Ville Impetialle Dortmund & l'Abbaye d'Essen y sont enclavées.

LE COMTE DE RAVENSBERG est situé entre les Evêchez de Munster & de Minden: Bilefeld est fa Capitale, & il contient quatre Châtellenies ou Bailliages.

Enfin LA SEIGNEURIE DE RAVESTEIN est située au deça de la Meuse entre les Duchez de Brabant & de Gueldres

Tous ces fiefs étoient autrefois possédez par différens Seigneurs; mais ensuite il artiva que par le moyen de divers mariages le Duché de Julliers & les Comtez de la Mark & de Ravensberg futent unis ensemble, & que les Ducs de Cléves devinrent aussi Ducs de Mons & Seigneurs de Ravestein. Les choses étoient en cet état, lorsque Guillaume Duc de Julliers se trouva vers la fin du quinziéme siécle n'avoir qu'une fille nommée Marie: cela fut cause que comme les Princes de la Maison de Saxe qui étoient neveux de l'Empereur Ftédéric III. crurent que ces fiefs étoient masculins, & ainsi au défaut d'enfans mâles reviendroient à l'Empereur après la mort du Duc Guillaume, ils voulurent prendre quelques mesures pour se les affuret lorsque ce cas arriveroit.

Frédéric le Pacifique Electeur de Saxe qui mourut en 1464. avoit laissé de Marguerite d'Autriche sœur de l'Empereur Frédéric III. deux fils ; l'ainé nommé Ernest qui succéda à son pére en l'Electorat , & Albert surnommé le Courageux qui rendit des services si considérables à l'Empire & à la Maison d'Autriche que l'Empereur son oncle, qui d'ailleurs étoit encore bien aise de lui faire

du bien, lui accorda en 1483. l'expectative du Duché de Julliers & des autres Etats de Guillaume Duc de Julliers, lorsqu'ils viendroient à vacquer par la mort de ce Prince ou autrement.

Maximilien I. fils de Friédric confirma cette especiative en 1,48-5, peu après avoir été dlu Roi des Romains, & depuis encore en 1,49-5, deux ans après être parvenu à l'Empire; voulant qu'en cas que le Duc Guillaume mourit fins enfrait mûles, (es Etats paffaffent immédiatement aux Ducs Ernelt & Albert de Sare.

Le Duc Guillaume étoit fort mécontent qu'on disposit ainsi de sa faccession pendant à vie au préjusière de 8 fille qu'il pretendoit devoir étre fon hétitisé le égitime, parce que son Duché & se Comtez de la Mark & de Ravensberg étoient des sids létminais, que les fernames avoient souvent possédaz, si bien qu'il sourent que cette expectative étoit net.

CC Due mariant fa fille en 1,456, à Jean Due de Cleves la déclar fan hérite, & fitipala par le connert de mariige que le Entan de la Malión de Johlien né le pourtoient point divifer : il fit enforte que l'Empereur Maximilien né pourtoient point divifer : il fit enforte que l'Empereur Maximilien confirma cette différation en 1918. Se qu'en refine temp pour être routes les concellations qui siauroient poi furvenir , il l'abilita cette Princefie & se enforta de pouvoir possibles les Estas de Due Cullationse après lon décès. Anis ce foi en cu bue étant mort en 1;11. Jean Due de Cléves lui facedals du chef de fi femme; le moyenante la remit de du Duché de Coulder qu'il fit à Charles-Quint , il dont de cet Empreure en 1;11. l'investiture du Duché de Jullien & des Estas qui y évoient units.

Le Pinters de la Matiño de Sate eurent un fenible déplaife que l'Emperau les dis abandomne en cotte renouvre, copendant tout ce qu'ils partent obenir pour réparte cela, fut que Jean Due de Cléves & de Juliers & la Duchellie Marie Roman marierum en 1346. Lur Ill dis Sibili à Jain-Frédire Electure de Sarce & convintente par le contract de mariage qu'au défaite de défendains miles fifus de Jean de Marie, le un Esta polificories i aler Ille Sibili de 3 dei édectudain. Ce contract de mariage fut confarré en 1544- par l'Empereux Churles-Quint, qui avoir alors intérêt de gargen les bonnes graces de cer Elécture, pour des raisons que Jul

marquées dans le Livre précédent.

Guillaume II, fils de Jean & de Marie épousant à Ratisbonne en 1 (46, Marie fille de Ferdinand frére de Charles-Quint, obtint de cet Empereur qui eneroit alors en guerre contre Jean Frédéric, & ne se soucioit plus ainsi de le ménager, un privilége qui portoit qu'en cas que le Duc Guillaume n'eût point d'enfans mâles de Marie, ou que ses enfans mâles mourussent sans enfans mâles, les filles qu'il auroit de ce mariage & leurs descendans hériteroient de ses Etats. Ferdinand Premier étant parvenu à l'Empire confirma ce privilège en 1559, y ajoutant que tous les Etats de la Maison de Cléves & de Julliers ne pourroient être féparez; ce qui fut encore confirmé par les Empereurs Maximilien Second & Rodolphe Second. Guillaume Second eur deux fils & quatre filles; l'ainé de ses fils mourut fort jeune & l'autre nommé Jean-Guillaume succéda à son pére en 1592, L'ainée des filles nommée Marie-Eleonor, épousant en 1572. Albert-Frédéric Duc de Pruffe, le Duc Guillaume stipula par le contract de mariage, qu'elle & fes enfans recueilliroient sa succession, si son fils mouroit sans enfans; & qu'on ne pourroit en ce cas rien innover dans ses Etats au préjudice de la Religion Catholique dont il faisoit profession. Cette Princesse mou-rust avant son frère Jean-Guillaume, laissant une fille unique nommée Anne qui fut mariée à Jean-Sigismond Electeur de Brandebourg. La seconde fille de Guillaume nommée Anne fut mariée à Philipe-Louis Duc de Neubourg : Se la troisième nommée Magdelaine à Jean Duc des Deux-Ponts. Ces deux Princesses moyennant la dot qu'on leur donna renoncérent au profit de leur Ppp 3

sceur ainée à la succession de leur pére, qui substitua néanmoins tous ses Etats à Anne au défaut d'enfans issus de Marie-Eleonor, & ensuite à Magdelaine au défaut d'enfans issus d'Anne : & comme ces deux Princes étoient Protestans auffi bien que le Duc de Pruffe, il prit encore dans leur Contrat de mariage la même précaution en faveur de la Religion Catholique. Enfin la quatriéme fille de ce Duc nommée Sibille fut mariée après sa mort à Charles Marquis de Burgaw qui étoit de la Maison d'Autriche, & ne fit point de renonciation comme les autres avoient fait.

## I. Traité d'Eslingue entre Louis-Philipe Duc de Neubourg Es Jean Duc des Deux-Ponts.

#### Pour joindre leurs intérêts.

E Duc Jean-Guillaume étant très-foible d'esprit & de corps, & sans espérance d'avoir des enfans, ses héritiers prenoient déja leurs mesures pour s'emparer de sa succession, des qu'il auroit les yeux sermez. Sur tout l'Electeur de Brandebourg, qui avoit époulé la fille de la fœur ainée de ce Duc, prétendoit que par le droir de représentation tous les Etats de cette succession lui devoient apartenir. Les Ducs de Neubourg & des Deux-Ponts & le Marquis de Burgaw n'étoient pas de fon sentiment, & soutenoient que le privilége accordé par Charles-Quint étoit pour toutes les filles & non pour une feule; & que la claule appo(ée dans le contrat de mariage de Marie-Eleonor avec le Duc de Prusse étoit, nulle n'ayant point été confirmée par l'Empeteur: ainsi ils soutenoient qu'artivant la mort du Duc Jean-Guillaume, la fuccession appartenoit à ses trois sœurs qui étoient alors en vie, & que l'Electrice de Brandebourg, qui n'étoit que niéce, n'y pouvoit rien prétendre, étant plus éloignée d'un dégré que ses tantes.

Le Matquis de Butgaw étant de la Maison d'Autriche & Catholique n'avoit pas beaucoup de liaison avec les Ducs de Neubourg & des Deux-Ponts; mais ces deuxci étant l'un & l'autre Luthénens & tous deux de la Maison Palatine & coufins germains, convinrent de joindte leurs intérêts, afin d'être plus en état de foutenir leurs droits contre l'Electeur de Brandebourg, qui vouloit exclure tous les autres Pré-

tendans de cette fuccession.

Ainsi ces deux Princes sirent à Eslingue un Traité par lequel ils convinrent qu'arrivant le décès du Duc Jean-Guillaume ils poursuivroient conjointement les droits des Duchesses leurs femmes, & ne sépareroient point leurs intérêts l'un de l'autre. Nous verrons par les Traitez fuivans que le Duc de Neubourg fongea dans la fui-

te à ses intérêts particuliers sans s'arrêter à ce Traité.

# II. Traité de Dortmund entre Jean-Sigismond Electeur de Brandebourg & Philipe-Louis Duc de Neubourg,

Pour administrer ces Etats conjointement. Mai 1609.

E Duc Jean Guillaume étant mort le 25. Mars 1609. Wolfgang Guillaume fils ainé du Duc de Neubourg se rendir à Dusseldorp dès le 5. Avril suivant pour se mettre en possession de tous les Etats de cette succession du chef de la Duchesse Anne sa mére; & le 12. du même mois il sit publier un écrit pour justisser fon droit lequel il fondoit particuliérement fur les priviléges accordez au Duc Guillaume II. en 1446. & en 1579. & par léquée àu défaut d'amfant males ce Eau dévoire puffer aux fille de ce Due fans pouvoir étre féguerez : li bien que le fille aimée du Due Guillaume étair moire, il prévendér que s'i mére qui évoit s'i feconde fille, devoir recueillir moie s'i fourcit four puis vient de l'active d'active de l'active d'active de l'active d'active d'activ

Cet Electur ayant envoyé incontinent après dans ces quartiers fon free Emell pour fourenir fes droits, Maturice Landguave de Helle Caffel de quelques autres Seigneuss s'entremitent de les accommoders pour cet effet ils les engagérent de fé rendre à Dorrmund pour y conférer enfemble fur leurs prérentions respectives & fur les moyens de les accommoder.

Pendant que ces Princes espliquoient chacua lotes raifons en cetter Ville, } Ettmour Rodolphe Scood fin pubbler le 4- Más un Mandemen par loquel di éféndoir à rous les Princes qui prétendoient à cette faccetfine de s'en mettre en possibilité par liquid à ce qu'il en prononce aquel d'entrée ut éle évoir parmeir il lleur enfoncanoir en même emu écomparoire dants quater mois par devair lais en prétonen ou par Procueura poir lui explique leurs arisfons & voir prononce l'Arné. Ce Mandement fit entishes à l'Electron de Branchéourg et au Due, de Neutourg que s'ils de leur enlever cette foucestion à l'un de l'alleur en leur cette l'outer de l'arachéourg et a Due, de Neutourg que s'ils de leur enlever cette foucestion à l'un de l'alleur en leur cette foucestion à l'un de l'alleur en leur cette foucestion à l'un de l'alleur en leur cette de l'arachéourg et à l'alleur en leur priva de leurs aims communs, ils pulferent en cette Ville de Doetmand le denite Mai 140,0 un Traisé provision d'a naternatin que leur différend pie être terminé définitivement.

Par ce Traisé le Marquis Emefi au nom de l'Elechour fon Yére, se le Prince Welf, esque Guillaume a nom da Duc fon père convirente quist terminaroient leurs dif. Étends à l'amisble de par des arbitres ; mais que cependant ils joindenoir leurs aire mes contre coux qui voudorient dans les quatre mois prochains rémaprar des Provinces dépendantes de ceut foccellion : Qu'ils te transportencient à Daffeldorp, ou dis fronient entende le tour aux Etras de ceir Provinces de aux Considient de fied Doct. Qu'ils commettroient à ces Considient le gouvernement du Pais en leur en sjoingant entores quedque-surs du Copay de Estats ; Qu'ils recevulers la foi à bonnarque des Officient de Sujets de ces Provinces , de leur feroient faire fémente de fidilité au porfic des Princes de la Maision de Brandedourg out de celle de Neu-bourg, qui féroient déclare; les légisimes hérites ces Pais : Enfin qu'ils ordonnement toutes les chois nécefaires dans fe tier acount prépudice à l'un ni à l'auter, de saffi dans prépulées de Maisions des Deux-Pouts & de Burgaw, & de la Religion & Hérierde de leurs Sujets.

En confiquence de ce Traité, les deux Princes se manfoortéent à Dussildores où le Eux de ces Provinces cisones assembles, et nonoblant les oppositions du Comes de Zollem Envoyé de l'Empereur, les Eust eurent una d'égard pour les Leures de Henti IV, qui témoignoir approuver cette Transaction, qu'ell l'approuvéreur suffit: de force que ces Princes se mirent en possession sins aucunes difficuente de préque toutes les Places dépendantes de cette sûceréssion.

# III. Traité de Duisbourg entre les mêmes,

### Pour la conservation de la Religion Catholique. Juillet 1609.

Empereur fut très-mécontent du Traité de Dortmund qu'il prétendit être nul pour avoit été paifé fais fon ausonié : ainf il envoya à Julien l'Archiduc Capol fon coulin pour en qualide de Commilière Impéril gouverne les Estes de cette fuccefion , jusqu'à ce qu'il eit réglé à qui à té réglé à voit à devoien apartenir. Cet Archide fit reçut dans plitiers, de donne plutieur Mandemens courte cette qu'en droitent les armes en faveur de l'Electeur de Brandebourg & du Dac de Noul-

Le Marquis Erneft & le Conne Palairi Wolfgong-Guillaune ayant affemblé au mois de Juillet de l'année 1609, les Estas de ces Provinces dans la Ville de Duis-bourg au Duché de Clèvre, ils y firent le 14, du même mois un nouveau Taité par lequel ils confumérent celui de Dortmund, réglétent plusius chofs touchant le Couvenment du Pais, enraîtaure ils touvoirtures à parfée de Estas de laiffer les exercices de la Religion Carbolique & des autres Religions permisée dans l'Empire dans l'Euraqueul des chofes évoient alors.

Ils confirmérent la même chose à Dusseldorp par des Lettres Parentes en dare du 29, du même mois de Juillet; ce qui étoit fort à l'avantage de la Religion Catholique qui étoit alors presque la seule dont on sit alors exercice public dans ces Provinces.

### IV. Acte donné à Hall par ces deux Princes à Magdelaine de Cléves Duchesse des Deux-Ponts,

# Pour la conservation de ses droits. 14. Janvier 1610.

Ean Comte Palatin du Rhin & Duc des Deux-Ponts fils de Magdelaine troisiéme fœur du Duc de Julliers prétendoit que par la Constitution de Charles-Quint de l'année 1546, toutes les filles du Duc Guillaume étoient également appellées à La fuccession au défaut de ses fils, & qu'on ne devoit point avoir égard aux Constitutions contraires des Empereurs suivans qui avoient uni tous ces Etats: ainsi il de-mandoit que les Etats de cette succession fussent partagez entre les trois sœurs du derniet Duc qui étoient vivantes lors de son décès. Nous venons de voir que l'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg avoient réservé par le Traité de Dortmund les droits que la Duchesse des Deux-Ponts & la Marquise de Burgaw avoient à cette succession; cependant comme, suivant ce Traité, ces Etats ne devoient point être divifez, mais devoient être entiérement adjugez à l'Electeut de Brandebourg ou au Duc de Neubourg, la Duchesse des Deux-Ponts sut très-mécontente de se voit ainsi excluse de pouvoit avoir quelque partie des Etats de cette succession: elle se plaignoit sur tout du Duc de Neubourg qui s'étoit accommodé avec l'Electeut de Brands-bourg sans avoir égard au Traité d'Ellingue par lequel il avoit promis de ne point séparer ses intérêts de ceux du Duc des Deux-Ponts. Cela sut cause qu'elle s'opposa au Traité du Dortmund, & tâcha de faire connoître la justice de ses plaintes à pluficurs Ptinces Protestans leurs amis communs.

Lors-

Loríque ces Princes Proretlans s'affemblérent à Hall en Souabe au commencement de l'année 16 to, pour travailler à la conclution de l'Union Proteflane, Flécheur Paltini, le Due de Wirmelhorg de Manquis de Black-Doubué returnemient pour accommoder la Duchefie des Doux-Pents avec l'Elecheur de Brandsbourg de l'Duc de Noubourg : à de pour de l'accommoder la Duchefie des Doux-Pents avec l'Elecheur de Brandsbourg de l'Duc de Noubourg : à la gierne fi effectement qu'ils lus perfectife de la confervation de fon droit.

Ains cer Electur, ce Due, & le Prince Wolfgang Guillaume donnéeur à ceute Pincesse le 1-4, parier te 16-0. un Ade qui lis spierrat dans cette même Ville de Hall, par lequel its déclaérant que leur intention étot que son droit edimeux en on enter, comme si le Trazé de Dottmund n'avoir point de fair, & la premieux que lorquis pourvoires termines l'eura siférenté son par un mishé componeux que lorquis pourvoires termines l'eura siférenté son que la choés sin dans voir celle.

Trois jours après l'Electeur de Brandebourg , le Duc de Neubourg , & fer deux fils , le Duc des Deux-Ponts & les autres Princes Proteflants paliferent entreux en ce même lieu de Hall un Traité de Ligue qu'on a apellé Union Proteflante, & duquel j'ai parlé dans le Livre précédent, si bien que je n'en répéterai nen ici.

## V. Traité de Hall entre Jean-Sigismond Electeur de Brandebourg & Philipe-Louis Duc de Neubourg,

## Pour convenir d'arbitres. 27. Janvier 1610.

Electure de Brandebourg, & le Duc de Neubourg n'étant pas encore diffuée an le un ni Eurus êt ner sicher de leurs prémioneus, & ne pouvour à caute des obstacles qui leur énients formez par l'Architec Léopold faire procéder au jugment des différents quils avoient entrées pour la propiére de ces Enze, les Pinces Unis leur firent encore paffer en cette même Ville de Hall le 27, Janviet 1610, un autre Traite growifions.

Par ce Traité ils convinrent que le Traité fait à Dortmund & les suivans demeureroient en leur force, fi ce n'étoit qu'ils se trouvassent changez en quelques points par celui ci : Que lorsque le Prince Wolfgang Guillaume seroit de tetour à Dusseldorp, il feroit conjointement avec le Marquis Etnest faite ouvetture du trésor des chartes & inventaire exact des titres & papiers qui y étoient, en présence de deux de leur Conseil de chaque côté : Qu'après cela on procéderoit à l'arbitrage par devant Jean-Frédéric Duc de Wirtemberg, George Marquis de Bade Dourlac, Adolphe Duc de Holftein, & Jean-George Prince d'Anhalt, lesquels ils choisirent pour leurs arbitres & leurs Juges en cas qu'ils ne s'accommodaffent pas à l'amiable : Que si les deux Princes ne convenoient pas en quelques points du gouvernement de ces Etats, ils en passeroient par l'avis des Ambassadeurs du Roi de France & des autres Rois & des Electeurs & Princes l'Empire, à la pluralité des voix : Qu'ils ne commu-niqueroient qu'en présence l'un de l'autre avec les Gouverneurs des Places qui s'étoient absentez ou autres personnes suspectes: Qu'ils récompenseroient & préséresoient pour les charges ceux qui avoient pris leur parti des le commencement: Qu'on procéderoit contre les Députez des États qui s'étoient absentez : Qu'on ôteroit des charges ceux qui ne leur voudroient point prêter un nouveau ferment: Qu'on ne traiteroit point avec l'Empereur ni avec l'Archiduc Léopold qu'après en avoir averti le Roi de France & les autres Princes alliez : Enfin qu'ils pourroient prendre l'un &

Tow. II. Qqq Pauto Plante

490

l'autre les noms & les armes des Ducs de Julliers & de Cléves &c. sans préjudice des autres intéressez.

Ernell Marquis de Brandebourg, & Wolfgang-Guillaume Prince de Neubourg fe rendirent enluite à Dussfeldorp, d'où ils partients vers la fin de Juillet pour affisger Julliers qui fe rendir à cut au commencement du mois de Septembre: de forte qu'ils demourérent paifibles posfesfeurs de tous les Etats dépendars de la fuccetifion de Cléves de de Julliers.

VI. Conference de Cologne entre cet Electeur & ce Duc d'une part, & quelques autres Princes de l'Empire de l'autre,

Au fujet des prétentions de la Maison de Saxe sur ces Etats. Septembre 1610.

Jufquer sei nous n'avons parlé que de ce qui fe paffa entre l'Elecleur de Blanddeboug de la Douse de Neubourg de cli Deux-Ponts au fique de la temprécentions fur les Estas de la fuccetifion de Cléves de d paffers : nous avoir
expenhats vu que ces trois Princes n'écnier pas les fauls qui prétendifier est.
Etais : car outre le Marquis de Burgaw qui avoit éposde la quartiéme feur du
demier Dre, Christina Second Electur de Sare, les Dous de Sare des Branches
de Cobug de de Weymar, les Ducs de Nevers de le Contra de la March prétendoient suffi que ce Estat leur devoient apartenir en tout ou en parier.

Je ne trépteral rieu des titres fur léquels Flecheur & les Doui de Saux é fondocient, il me fiftit de marquer que l'Ételeur defennoit afAblert auquel l'expectative de cue Eurs avoit été premitérement donnée par l'Emperure Fréckrie III. de que les Dous de Cobuy & de Weymar écions tillus de Flécheur Emeft asquel Marimilien l'avoit aufil donnée dans la fuite, & de Flécheur Famél asquel Marimilien l'avoit aufil donnée dans la fuite, & de Flécheur Famél asquel Marimilien l'avoit aufil donnée dans la fuite, & de Flécheur Famél aséé encre affurez au défuur d'enfins mides du Dou de Cléves. Guillaums écond nu
me Elécture de Saux fer pluficus aintenez près de Erst de Cléves & de Julliers, afin qu'ils le recuffien pour leur Prince, & près de l'Effectieur de Brandebourg,
de du Dou de Nextourg, afin qu'ils voudifients ren aproter au jogement de l'Empereur fur leurs précentions réspectives; mais ni les aures n'en voulurent.

Chule Gonzague Due de Nevem éroit fils de Louis Gonzague cade de la Maifon de Mantonë, & de Hennierte de Cléves héritaire d'un cadet de la Maifon de Cléves qui évoit venui s'habiturer en France; comme il avort pris le nom & les ammes de la Maifon de Cléves, aj léverhoist que le Duché de Cléves de le Estas qui en dépandement lui devoent apartenir, & lei famande de fon droit incontinent après lord du Duc Jean-Guillaumer: mais les Estas du pays lui répondarent qu'ils en rapporter-poient à ce que la juitée en ordonnes de l'apporter de qu'ils qu'ille en ordonnes de l'apporter de qu'il es juitée en ordonnes de l'apporter de qu'il es puitée en ordonnes de l'apporter de qu'il est puite en ordonnes de l'apporter de l'apporter de la capital de l'apporter de l'

Enfin le Comte de la Marck-Maulevrier demandoit le Comté de la Marck com-

me étant issu des anciens Comtes de la Marck.

Ces deux derniers étant foibles & voyant que le Roi Henti IV. & après la morr. I Reine Régente la veure étéculer declarez pour l'Electure de Brandebourg & le Due de Neubourg, n'employétent point les voix de fait pour maintenir leur droit, & se contentéent de le Étar esprédenter au Confeil de l'Empereur, afin qu'il y eût égard loss qu'il lygerôtit et grand différeit et de la contract de la co

Tous ceux qui prétendoient à cette fuccession à l'exception de l'Electeur de Brandebourg & du Due de Neubourg, offtant de s'en raporter au jugement de l'Empereur, al decream constreux divers Mandenman, defaute ils appellièren à l'Empereux micentineumal i florent miera informé des forbes, de cependar nous vanos vou qu'est continuéreux nonchlant fex définés à le mettre en polificion de tous les Ents de la fineficient de Cèves de foilleux. L'Empereux voyant certe desdecifilitore, effente de l'eves de foilleux de l'empereux voyant certe desdecifilitore, effente nonce, e & après avoir conferie avec eurs, il doma le 7, pullet à l'Elcèreux de l'empereux pour certe de l'empereux pour certe de l'empereux 
Les Princes affemblez à Prague ayant pris Louis Landgrave de Heffe-Darmdlux de La Ambaffadeus de l'Ekdeur de Mayence de du Douc de Brunfvié ev oudoir se rendre à Cologne pour conjointement aver l'Ekdeur de Tréves de le Come de Hobrendleren Commulifiers de l'Empereur sicher d'accommoder e différend à l'amisble, tous ces Commissiers de l'Empereur ac de l'Empire se rendirent au commencement al mois de Septembre à Cologne, où l'Ekdeur de Brandebourg de l'Duc

de Neubourg envoyérent aussi leurs Ambassadeurs.

Le Landgrave & fa Collègues fieux d'abord inflance à ce que course choés foire réablise en les premier eax, ge qu'ains la Ville de Cheiraue de pilleine finien remis en la puillence de l'Empereur ce parsi ayant éer rejeté par les deux Princes officians, le Landgrave propoés que les Erats de la Malton de Jallein tillein mis en fequettre entre les mains de deux Princes de l'Empire, l'un Carbolique & Jaurer Dondans, que composité de l'experience de l'empire, l'un Carbolique & l'aurer Dondans, que composité de l'experience de

Les Ambafficheurs des deux Princes possibatan résultérent encore ceux voyes de Sequethe, précendant qu'on ne pouvoit our à leurs Maires la posificion qu'às sovient prifé des Estas qui leux évoient échus légitimements que depuis l'expectative des Estas de Cléves domée aux Princes de la Massion de Saxe, une fille avoit hérité de ces Estas, fa bien que leux droit avoit été éceins; & qu'ensfin tous les Princes de l'Empire avoient toujours judqu'abor pist faire adificulté posifient des Estas qu'un des princes de l'Empire avoient toujours judqu'abor pist faire adificulté posifient des Estas qu'un étation de l'Estas qu'un étation de l'action qu'un étation de l'action qu'un étation de l'action de l'action qu'un étation de l'action de

échus par fuccession.

L'Anabilideur de France éant venu à Cologne y propola le 18, Septembre que dans fix mois tous cute qui pérémdient à cette fuccilion convinifient de Rois de de Princes hon de l'Empire, qui ujerpoient de tous ce différends, except de ceux qui firmitendient entre l'Efectur de Brancheurg de l'Duc de Neubourg, de vouchant les fiéts de Juliers dépendant de l'Efectur Palatini, pourraiént desquête ils fe pour-voient de veaux l'Empereur à l'Ordinaire, de que cependant ces Princes demandient par l'appendant ces princes demandient de l'Anabilité de l'

saffent en politifion de ces Essa.

Le Landagrave de les autres Commillairen l'aprouvérent point que des Rois & des Princes hors de l'Empire fe médifient de ces différendes: ainfi sis frant une troifiéme proposition qui cristo, que les Essa de la Missión de Clèves & de Juliera si l'exception du Chiseas de Juliera s'et de ce qui en dépradois, demetraffent en la puffisse de Princes pofférents pour les termi au nom de l'Empereur julqu'à ce que ces différends fuillen terrinture définiteivement; à condition que les Princes de Sax en position correct conjointennem avec eux. Que Haministitation de ces Essa fe froit frisent la volonté de l'Empereur ou de for Commillairen; Que fon juggeoil es différends pour les des la conference de l'apprendie qui terre-viendoir.

Q99 2

Les Ansalisdeurs des Princes possiblems apara communiqué cere proposition à leur maiere déclaremt e la collodire qu'ul écoires pricte puffie une l'amenation que permeit qu'ul retiendurien la possiblem de ce Ents pisqu'è ce qu'ul contra promet qu'ul retiendurien la possiblem de ce Ents pisqu'è ce qu'ul contra de la permet qu'ul clédarie le légimen faccesfreux que le Conventene de Chile au l'amenation de la comme à l'Emporeur & caux Princes possiblem de tenerte la place de ciui qui forito nommé par le Juguerent, qu'ou conviennée d'abbiers pour jugre de cette faccession, que les différends entre les Princes possiblement pour put de cette faccession, que les différends entre les Princes possiblement pour admis avec eux en la possiblement de la comme de la comme de la comme de la comme de la contra de la comme de la contra de la comme de la contra de la comme del comme de la comme del comme de la c

Cette propolition ne fut point agréée par le Duc de Coburg ni par les Ambassadeurs de Saxe qui s'étoient rendus à Cologne, & qui persitérent à vouloir jouir de ces Etats conjointement avec les Princes possédans : ains les parties demeurant dans leurs propositions, s'Assemblée se separa au mois de Novembre sans avoir

tien conclu.

#### VII. Traité de Jutrobock entre Christian Second Electeur de Saxe & Jean-Sigismond Electeur de Brandebourg,

Pour admettre l'Electeur de Saxe à la jouissance de ces Etats. 1611.

Unique Infirmblée de Cologne du fei rompue de la manifer que je viens de le le inarquer, le Landgarea de Helfe-Caill de Le Darmilta, le Due de Helfenn, le Prince d'Anhalt, de quelques aures Prince de Platferen pas de continuer leuns offices pour ciude d'empéder que ces différents n'éclarallent en une guerre ouverte qui autori put embasie toute l'Allentague per la part que chaque Prince autori pit pour un parti ou pour laurer ainsi il propositeme de tente une nouvelle affente de la partie point pur nouver en mais l'Elderte de la partie de la Malion de Bandeboug, s'un refinere de Saxe de l'Électeur de le Malion de Bandeboug, s'un refinere avec les Princes Médiateurs que le la Malion de Bandeboug, s'un refinere avec les Princes Médiateurs que noyennare un écrit que l'Elécteur de Sax de noma écul de Bandeboug, pur l'entre d'al décharon que le Traité qu'ils giferoire n'entre de de Bandeboug, pur l'entre d'al décharon que l'Entre de Sax donna à cetal de Bandeboug, pur l'entre d'al décharon que l'Entre de Sax donna à cetal de Bandeboug, pur l'entre d'al décharon que l'Entre de Sax donna à cetal de Bandeboug, pur l'entre d'al décharon que l'Entre d'al s'agrétione n'entre de porteroire de la comment de l'article de l'article que l'Entre d'al s'agrétione n'entre de porteroire entre de la comment de l'article de l'article de l'article que le prince de l'article de l'article que l'article de l'article d'article de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article d'article d

Far ex Trairé la convinner que les Eans de Julien femient posiblez ex admittres conjoinment par les Electure de Sant de Brandsbourg & par le Duc de Nuelsourg : Que le Gouveneur de Julien & les lubrians préteroient ferment à ordion sel errors famille des Electures Platin, de Sant, de de Brandsbourg, à conting que lorique le différent férrir viuéé, ils ne reconnoirroient que cetai saquel ce Eun fevient adjogez : Que l'investiture obertupe par l'Echetur de Sant ne la pouvoir ferrir in prépulsier aux deux aures : Que l'Emporeur, le Duc de Neubourg, de Eans du prys confirmentement est l'artic. Que l'inselfeut de Sant ne la production de Eans du prys confirmentement est l'artic. Que l'inselfeut de Sant ne la production pour la conférvation de fon doir ; Que l'Electure de Sant leur production pour la conférvation de fon doir ; Que l'Electure de Sant introvéctoris pour fine récoper le Mandeleur au de l'article de l'article de l'Electure de Bandelourg pour la conférvation de fon doir ; Que l'Electure de Sant introvéctoris pour fine récoper le Mandeleur au de l'article de l'Enpareur cour le l'Electure de Bandelourg

B

& contre le Due de Neubourg: Que leur différend feroit terminé devour l'Empreuer diffié de fin Electure un Pinness donc es trois Pinnes en nommeroiner chaum deux : Qu'ils donneroiner autoine déchét au jugement qui interviendoire. Qu'ils donneroiner leur troupe de part de danter: Que Electure de Sux donneroire quatre ens cinquatre mille florin aux Pinness de Brandebourg & de Neubourg pour les mis faits à pillaires & qu'ils donneroiren causton de les lui tendres en est que par le jugement qui interviendorat il ne lui fin rien adjugé dans ces Euss; Que le Paris héridaires de ces Princes freniera catonos de l'exciution de ce Trairé; Que le Roi de Dannemarck & les Ducs de Wirtemborg & de Landeourg feroires priez de mis en pofetfion , & que le liguement feroir excuet à pens du ban; Que le Marcia de Burgue, Pe Duc de Neren; le Conne de la Mark, & les autres prérendant auroiren leur actions & pour leur de Marcia ; que le precés front priez de la production de l'excueta à pens du ban; Que le Marcia de Burgue, Pe Duc de Neren; le Conne de la Mark, & les autres prérendant auroiren leur actions & pour leur de Marcia ; à rachetre les leure magnez.

L'Elcètoir de Brandebourg envoya enfuite à Prague veu l'Émpereur pour excusée equi s'étoir piète de demandre la confirmation de l'investiteure de fine l'Echtorur & celle des Estas de la Massion de Julisen. L'Empereur ayant reçu les excusés de cet Echeture de se requêtes que l'Elcèteure de les Princes de Saxe lui avoient emoyée; à même fin, le rétablit en des bonnes graces, abodit le patié, de lui confirma l'investiture de l'Elcètoure de la Massion de Brandebourge; musi i rétatis de voitture de l'Elcètoure de de Brandebourge de l'investiture de l'Elcètoure de de Brandebourge de l'investiture de l'Elcètoure de de Brandebourge de l'investiture de l'Elcètoure de de l'autorité de l'au

lui accorder alors l'investiture des Etats de la succession de Juliers.

A l'égard du Duc de Neubourg, il ne voulue point agrouver cuter Transaction de forte qu'elle n' point éer écentée, de que les l'Écleure de Sure n'ont jimmis joud d'aucune partie des Easts de cette fuccession. Cepondant nous avons vu ci-elevant que ces L'Écheure si les autres l'inces de la Matién de Sare mement duss leurs quairez tous les titres que persoient les Ducs de Cléves & de Julliers, & lis ont encon et opinis les uns & les autres n'otesus l'investigues de cette stats en 16/13. de l'Empereur Machias, en 16/21. de Ferdinand Sicond, & en 16/21. de l'Empereur Machias, en 16/21. de l'

#### VIII. Traité de Santen entre Jean-Sigismond Elecleur de Brandebourg & Wolfgang-Guillaume Prince de Neubourg. 1614.

L'Electure de Brandsbourg & le Prince de Neubourg ayant en quelques diffiétends an fijne de binn et Egif feuer dans le Ense de ceres fueccifion, & far quelques aures chefs, recharchéent Pun & Faure des alliances puillance qui leur apartielles de la procedion 1 e Prince époula en 10-1, Megdelaire feuer de Duc de Barriers, et l'Electure fir alliance avec les Ense-Genéraux qui de for conferenteme dis formatique de l'Electure fir alliance avec les Ense-Genéraux qui de for conferenteme dis formatique de l'Electure de l'Alliance avec les Ense-Genéraux qui de for conferenteme dis formatique de l'Electure de l'Alliance avec les Ense-Genéraux qui de for conferenteme de formatique de l'Electure de l'Alliance avec les Ense-Genéraux qui de force de l'Alliance de l'Alliance avec l'alliance avec les Ense-Genéraux de l'Alliance de l'Alliance de l'Alliance de l'Alliance avec les Ense-Genéraux de l'Alliance de l'Alliance de l'Alliance de l'Alliance avec les Ense-Genéraux de l'Alliance de l'All

Ce Pinner étant fendu Carbolique au mois de Mai de l'aunée faivante, d'autre par l'Elécture de Brandebourq qui rôtei auffi Lubréein étient fait Calvinifle, leur mésintelligence augments encore au figire de la Religion. L'Eléctur de Cologne moyenna une conférence à Velfo de le deux Pinnez é, le le Euro-Cénérais envoyérent des Ambalfideurs, mais comme le Prince de Neubourg vouloit qu'avant toutes fois le Euro-Généraise évasuffiers pillers, on ne conduir rite, de e Prince re-coursé sur Archibaltes Albert et Elibert qui lui envoyéent une puditure aunée. Coursé de Velfo et le Cologne de l'active de prince de Duchet de Cléves de de pulluser dante par le Etat-Généraux expant etvoyé le Comte Maurice au fecours de l'Electeur de Brandebourg.

il s'empara d'Emeric, de Rees, de Genep, & de quelques autres places du Duché

de Cléves où il mit garnison Hollandoise,

Les Ross de France, d'Angleterre, & de Dannemare, & les Electeurs de Cologne & Palatin rétaum méler de les accommoder, firent confinir le Miraquis Emeft de Brandsbourg & le Prince de Neubourg à une conférence qui fit etnue à Santen; près pluficus difficultez on les obligue à 1s. a. November 1614, de paller enouer une Transfation providère entre eux jusqu'à ce que l'on cit jugé à qui la faccetifion de Juliers devois apartenit.

Par ce Traité ils convinrent que toutes les garnifons qui étoient dans les places dépendantes de cette succession & nommément dans Wesel & dans Julliers s'en retireroient: Que les deux Princes ne mettroient aucune Place entre les mains d'un tiers quel qu'il fût, & ne mettroient aucunes garnisons dans les Places de ces pays que d'un commun consentement: Qu'ils n'auroient chacun pour garde que cinquante hommes de cheval & cent hommes de pied: Que les fortifications faites depuis le mois de Mai dernier feroient démolies, & qu'on ne pouroir fortifier aucune place qu'a-près la décifion de la caufe principale: Que les Bénéficiers & autres qui avoient été chassez ou s'étoient retirez à cause de la division entre les deux Princes seroient rétablis dans leurs bénéfices & biens : Que tout ce qui avoit été changé dans les choses Eccléfiastiques seroit rétabli par des Commissaires qui suivroient les Traitez de Dortmund & de Hall, sauf ce qui avoit été promis au Roi Henri le Grand: Que nonobstant ces Traitez chaque Prince résideroit séparément en ces pays qui seroient séparez provisionellement en deux lots, sans préjudice de leur union & des Traitez de Dortmund & de Hall: Que l'un de ces lots contiendroit le Duché de Cléves, les Comtez de la Mark & de Ravensberg, la Seigneurie de Ravenstein, toutes les dépendances de la Chancellerie de Cléves, & toutes les Seigneuries situées dans le Duché de Brabant & dans le Comté de Flandres : Que l'autre lot contiendroit les Duchez de Julliers & de Mons & toutes leurs dépendances : Qu'on démoliroir les nouvelles fortifications de Julliers & de Dusseldorp, & que jusques là il y auroit en chacune de ces Places deux Commandans, un de chaque Religion, qui promettroient de les garder jusques à la démolition & de n'y recevoir qui que ce fût : Que les deux Princes tireroient ces deux lots au fort, & gouverneroient celui qui leur feroit échu : Que cha-que Prince mettroit dans chaque réfidence deux Préfidens, quarre Confeillers, & d'autres Officiers néceflaires : Que la nomination aux bénéfices feroit alternative de mois en mois, après avoir fair faire information de la vie & mœurs du pourfuivant : & que si le Prince qui seroit en tour n'y pourvoyoit dans trois mois l'autre y pouroit sourvoir : Que les revenus des Provinces feroient partagez également entre les deux Princes, après l'acquittement des rentes & charges ordinaires : Que l'on ne pouroit point imposer aucune contribution au profit de ces Princes que d'un commun con-sentement : Qu'ils vivroient en paix selon les Transactions de Dortmund & de Hall; & que cette Transaction ne pouroit faire préjudice aux autres Princes préten-

Ces arcicle fureur (figure par les Anthalfadeurs des Rois de Princes Médiateurs de de deux parties, de on avoir aufit propiet des érrist que l'Archaldux Albert de les Euss Généraux devoirent donner, de par Isfquels its devoient promettre de traiter less germifons des Eurs de la fuecchion de Celeva de el pollients, de de ne les plus faire entrers, mais ces acts ne fureur point figures, les Hollandois synam fair plutients moints figures entre entre point faire entrers, partie de l'archalfa de Ravenbleg; les L'Épopols l'empacéent audit de Start, de Lippe, de de Schembock.

IX. Traité entre Charles Marquis de Burgaw & la Marquife Sibille sa femme d'une part, & Wolfgang-Guillaume Duc de Neuboure d'autre.

Pour la ceffion des droits de cette Marquile en faveur du Duc de Neubourg. 1622.

PHilipe-Louis Duc de Neubourg mourut au mois de Septembre 1614, peu après la conclution du Traité de Santen, fi bien que le Prince Wolgang Guillaume fuccéta à la plus grande partie des Etats de fon pére, & prit le titre de Duc de Neubourg.

Jean-Sigilmond Electeur de Brandebourg mourut auffi en 1619. & eut pour fuc-

celleur George-Guillaume fon fils ainé.

Il ne le pulls rien de considérable dans le Etan de la facetifion de Cléves de de Julliera, où les Eleganqués le le Hollandois corceptions troujour les principales Places infeur'à ce que la Trêve entre le Roi d'Éfaques de les Archidaces d'une part, de le Etat Grénates d'autre étant ceptrée, le Conine Honni de Bargue alliégea au mois de Septembre 16.11. à Ville de Julliera qui fur obligée de le rendré à c Comre au mois de partie de l'année finitaires les Officiers du Duc de Neubourg doifiernet suffic n'extre même année 16.11. de plusieurs peutes places les garnilons de l'Elécheur de Banachbourg.

Nous avons vu ci-devant que Charles Marquis de Burgaw qui énoit un cadet de la Mátion d'Autrithe avoit épositie un quartierné feure un de therier Duc de Publiers nommée Shille; if bien que ne voulant point comprer l'Electrice de Brandchourg mamiles héritiers de ce Duc; il précentait du chef de fa femme le tiers de la facet-finn de Clèves & de Julliers. Comme cette Princelle n'avoir point enfants, avei le Roi d'Élègnes respachoi les inferês du Duc de Noubourg comme les fiens peopes, à caudede l'interês quil avoit de diminure en ces quarriers la publifanc de Electrica de Brandchourg qui révoire mérirentent donné autri Eus Gérénira; il fit en furre que le Marquis & la Marquisi de Burgaw cédérant au Duc de Noubourg le droit qu'il a voient dans le Esta de cette docestion noupeannt certains coda nel se Esta de cette docestion noupeannt certains coda nicions qui futent éconocci dans le Traité qu'ils pufferait enfemble fur ve sis-

Le Duc de Neubourg fit apparoir de cette cession au Conseil de l'Empereur le 15. Decembre 1622.

X. Premier Traité de Dusseldorp entre George-Guillaume Electeur de Brandebourg & Wolfgang-Guillaume Duc de Neubourg,

Pour un partage provisionel de ces Etats. 1624-

Nous avous vu que par le Traité de Santen on avoir partagé les Estas de la faccetion de Cléves en deut to seu di sovoient ére tirte au foir par les deux Princes; dix années après ce Traité ces deux Princes voulant mettre ce partage à exécution envoyêrent des Committéries à Duffédory, qui fass remettre la choie au fort fienze le 11. Mai un Traité pour régler de quel lor chacun de ces deux Princes pointroit providonellement.

Par ce Traité ils confirmérent le Traité de Santen , & au furplus convinrent que l'Electeur de Brandebourg autoit pour son lot le Duché de Cléves, les Comtez de la Mark & de Ravensberg, & la Seigneurie de Ravenstein, & que le

Duc de Neubourg auroit les Duchez de Julliers & de Berg.

Cente Transfación rieut nonce aucun offet non plus que cêlle de Santen; les Espugodos la les Estas Córiezaux ráyans point voula retrire les garnifios de Places quils occupoient dans ces Esus, quelques inflantes que les paries intérdifes les en filient: su contrarie le Princie Henri-Fédéric de Nalfia fur faire en cette année de nouvelles fortifications à Emeric & à Rés; & le Comte Henri de Berg prit encore a un mois d'Atoit fésivant le Chièrea de Mundeberg finit dans le Pais de Clèves & la Ville même de Clèves, c'haffiant de Yune & de l'aurre de cer Places les graimfonts de TeleCerur de Brandebourg.

# XI. Second Traité de Dusseldorp entre les mêmes,

# Pour le même fujet. 1629.

Clis deux Princes croyant en 1629, trouver plus de facilité dans les éfprinces que de la Efogopol & des Hollandois pour les porter à évacuer le Pluces que un & les aurest tencheur dans les Linn de cette faccellon, & voulant prédectes en la commentant de cette mêtre aunée un autre Traité provinced qui dévoit dure vings-éans ans, à moiss que leurs différends fuffient erminer avant ce terné la par les voyes de la juffice ou par une amiable composition , & fans néammines que ce Traité pit faire acum pérjudice aux droits qu'eux de vologes autres que ce fusi-

sent pouroient avoir sur ces Etats.

Par ce Traité le Duc de Neubourg & le Comte de Schwartzembourg au nom de l'Electeur de Brandebourg convinrent qu'ils prieroient le Roi d'Espagne, l'Infante Atchiduchesse, & les Etars Généraux de retiret leurs garnisons des Places qu'ils tenoient dans ces Etats, hormis d'une, & d'ordonner à leurs troupes de n'y plus commettre aucun acte d'hostilité les unes contre les autres: Que les deux Princes s'assisteroient mutuellement pour la dessence de ces Etats, & prendroient l'un & l'autre les titres & les armes des Duchez de Julliers, de Mons, de Cléves, & des Comtez & Seigneuries qui en dépendent: Que cependant l'Electeur jouïroit du Duché de Cleves & des Comtez de la Mark & Ravensberg, & de tous les droits qui en dépendoient: Que d'autre part le Duc de Neubourg jouïtoit des Duchez de Julliers & de Mons, & des Seigneuries de Ravenstein & de Brexsant avec tous les droits qui en dépendoient : Que néanmoins ce Duc auroit une année pour se déterminer lequel il aimeroit mieux du Duche de Cléves ou de celui de Mons, & que cependant les revenus de ces deux Duchez jusqu'au premier Janvier 1630. seroient partagez également entre ces deux Princes: Qu'à l'égard des bénéfices qui étoient à leur collation, on n'auroit point d'égard à ce partage ; mais que l'Electeur de Brandebourg conféreroit tous ceux qui vaqueroient au mois de Janvier , Mars , Mai, Juillet , Septembre & Novembre, & le Duc de Neubourg ceux qui vaqueroient dans Fevrier, Avril, Juin, Août, Octobre & Decembre: Enfin qu'après vingt-cinq ans fi eux ou leurs successeurs n'avoient point fait d'autre Traité entr'eux, chacun demeureroit dans ses droits sur tous ces Etats.

Enfuire de ce Traité les deux Princes envoyérent des Ambafiadeuts vers les Etats Généraux pour les dispoér à évacuer les Places qu'ils tenoient dans leur pays, & le Duc de Neubourg fut en personne à Bruxelles pour obtenir la même chosé de l'Infante: mais les Etats Généraux n'y témoignérent aucune disposition ; & même surprirent encore le 18. Août de la même année la Ville de Vesel sur les Espagnols.

# XII. Traité de la Haye entre le Duc de Neubourg धर les États Généraux .

### Pour faire céder à ce Duc la moitié du Comté de Ravensberg. 1630.

LE Duc de Neubourg en conféquence du droit d'option qui lui avoit été deféré par le précédent Traité, s'étoit déclaré de vouloir choifir le Duché de Cléves préférablement à celui de Mons : mais les Etats Généraux ne fouhaitant point de l'avoir pour voifin à cause de la grande liaison qu'il avoit avec le Roi d'Espagne, firent en forte que ce Duc s'étant rendu en personne à la Haye, & des Ambassadeurs de l'Electeur de Brandebourg y étant aussi venus, il promit de chossir le Duché de Julliers, pourvu qu'on lui donnât encore la jouissance de la moitié du Comté de Ravensberg. Les Ambassadeurs de l'Electeur de Brandebourg ne desaprouvoient point cette propolition; mais n'ayant point de pouvoir pour cela, ils ne voulurent point figuer un nouveau Traité fur ce pied-là : cependant le Duc de Neubourg d'une part & Florent Comte de Culembourg, & quatre autres Dépu-tez des Ecatz Généraux d'autre, ne laisserent pas de signer le vings-sixiéme Août 1610. un Traité pour faire cette cession au Duc de Neubourg.

Ce Traité portoit que depuis celui de l'année 1629, plusieurs difficultez ayant empêché le Duc de Neubourg de se déterminer sur le choix des Duchez de Cléves ou de Mons, les Etats Généraux s'étoient entremis pour acommoder les choses, & les avoient enfin amenées à un tel point que les Députez des deux Princes avoient dé-claré qu'il ne leur déplaioit pas que l'Electeur de Brandebourg jouit paifiblemen durant les vincinq années portes pat le précédent Tairié, du Duché de Clèves & du Comté de la Mark, & le Duc de Neubourg des Duchez de Juliers & de Mons & de la Seigneurie de Ravenstein & de Brecfant: Qu'ils jouissent encore par indivis l'un & l'autre du Comté de Ravensberg, & que du reste le précédent Traité sût exécuté. On ajouta que le Duc de Neubourg avoit consenti à ce partage; mais que les Députez de l'Electeur de Brandebourg n'ayant pas pouvoir de cet Electeur d'en faire autant, les Députez des Etats Géneraux l'avoient figné, & s'étoient chargez de faire leurs efforts pour le faire agréer à l'Electeur dans trois ou quatre mois : & on convint qu'en cas qu'il ne le voulût pas faire, le Duc de Neubourg demeureroit dans les droits qui lui étoient aquis par le Traité de l'année 1629.

L'Electeur de Brandebourg eut bien de la peine à se résoudre d'abandonner au Duc de Neubourg la moitié du Comté de Ravensberg; & d'ailleurs il survint divers obstacles tant de la part de l'Infante Archiduchesse que des Etats Généraux, qui empêchérent que le calme ne fût si tôt rétabli dans ces Provinces: mais enfin toutes les difficultez étant levées, les Etats Généraux retirérent les garnisons qu'ils avoient dans le Duché de Cléves, hormis de Vesel, d'Emeric & de Rees, où ils les conservérent en considération que les Espagnols tenoient encore garnison dans Julliers, Orsoi & Sitten. Nous avons vu qu'ils consentirent que le Duc de Neubourg mit garnison & fortifiat la Ville de Dusseldorp, où il faisoit sa résidence; ainsi les deux Princes de-meurérent en paissible possession des Etats qui composoient leurs lots: en sorte qu'ils

eurent chacun deux Chatellenies dans le Comté de Ravensberg.

#### XIII. Troisième Traité de Dusseldorp entre Frédéric-Guillaume Electeur de Brandebourg & Wolfgang-Guillaume Duc de Neuboure,

#### Pour terminer leurs différends. 1647.

Eorge-Guillaume Electeur de Brandebourg étant mort en 1640, eut pour suc-T celleur Frédéric-Guillaume son fils qui étant chagrin que le Duc de Neubourg jouît de la moitié du Comté de Ravensberg, rentra en 1644. en de nouveaux différends avec ce Duc, & déclara qu'il ne vouloit point s'en tenir aux Traitez de 1619. & de 1630. On tint pour ce sujet en 1645, une assemblée à Duisbourg où on disputa de la validité de ces Traitez; l'Electeur prétendoit qu'il y étoit extrêmement lezé, & que son Pére avoit été induit à les aprouver par les persuasions du Comte de Schwartzembourg qui avoit été corrompu: il se plaignoit que le Duc de Neubourg n'avoit pas même fatisfait de sa part aux conditions de ces Traitez, & soutenoit qu'il n'étoit point tenu à tenir les faits de son Pére. Le Duc de Neubourg ne nioit pas qu'il n'y eût quelque lezion dans ce partage, fur tout en regardant le tems auquel ces Traitez avoient été passez ; mais cependant il soutenoit que l'Electeur ne pouvoir revenir contre des Traitez qui avoient été faits sur des pleins pouvoirs donnez au Comte de Schwartzembourg, que le feu Electeur avoit ratifiez après en avoir communiqué avec les Etats Généraux, & que l'Electeur même avoit aprouvez par un filence de quatre années depuis qu'il avoit succédé à fon Pére : du reste il prétendoit avoir satisfait de sa part aux conditions de ces Traitez, hormis dans les occasions où l'Electeur l'en avoit lui-même empêché.

Si l'Electeur de Brandebourg se plaignoit de la lezion qu'il souffroit dans le partage de l'année 1630. le Duc de Neubourg se plaignoit d'ailleurs de ce qu'au préjudice des claufes appofées dans les Contrats de mariage des Princeffes Marie-Éleonor, & Anne de Cléves avec les Ducs de Prusse & de Neubourg, sans avoir égard aux Lettres Patentes que l'Electeur Jean Sigilmond, & le Duc Philipe-Louïs avoient données aux Etats de Cléves & de Julliers, on y avoit fait plusieurs innovations au ptéjudice de la Religion Catholique, parce qu'au lieu qu'elle s'exerçoit presque seule publiquement dans ces Provinces, loríque le Duc Jean-Guillaume mourut, on y avoit introduit en plusieurs lieux des Luthériens & des Calvinistes qui y exerçoient publiquement leur Religion: ainsi il demandoit que ces nouveautez fussent ôtées, & que toutes choses fussent rétablies pour ce regard sur le pied qu'elles étoient en 1609. L'Electeur de Brandebourg foutenoit au contraire qu'on ne contrevenoit point aux clauses de ces Contrats de mariages ni de ces Lettres Patentes en souffrant dans ces Provinces ceux qui professoient les Religions permises dans l'Empire, pourvu que cela ne sit point tort aux Catholiques, & que ceux-ci vécussent surement & paisiblement avec les autres, & il soutenoit qu'il seroit honteux à un Prince qu'on ne pût exercer fa Religion dans les Provinces de fa domination.

ne part erector la Renigion outra les revisiones de la commandace de la comcea différenda syant causil quelques adetations entre ces Princes, il y ent quelques hobilitez commifie de part de d'autre té forre que penadart que le Duc de Rueboung d'abilite les Ministres Protetlans qui réconer introduire dans er Divoires depais la mort du Duc de Juliere, les garisfors que le Estes Généraix tenoiem dans les places du Ducké de Cileves enlevoient journallement de Guzez Catholiques

& les retenoient dans une prison rigoureuse.

Enfin pour terminer tous ces disférends le Duc de Neubourg fit le 8. Avril
1647. un Traité à Dusseldorp avec le Sr. Brugstorf Chambellan de l'Electeur de
Brandebourg.

Par ce Traité ils prolongérous pour dux années le Traité de partige des Essa de la Succeffion de Clévre & de Jolliers à la Charge que l'Electeur de Brandabourgi positiois de tout le Comié de Ravenborg, & ils convinent que les Egléire & Les beins Ecléfiquiques feroint renduci à ceux qui les porfécioire en 1-c69, de que pour l'exercice de la Religion hors des Egliés doit en public foit en particulier on fluviert l'ufage de James 6 161.

Cette l'insuscition fur confirmée par l'Electeur de Brandebourg, & les deux Princes renoyétent des Commillières à Duisbourg pour l'exécuter ranis on ne conclut rien dans cette confirence, parce que les Minilières de l'Electeur ne voulant point rande aux Carboliques les Eglifes qu'on leur avoient ôcées depuis 16.9, in intendire l'exercice des nouvelles Réligions dans les lines où în ne fe faich fropoir en 1611, ils perfilérent à vouloir toujours conferver les Eglifes & une ennière liberté sur Procellans.

XIV. Articles des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand III. le Roi Louis XIII. & la Reine Christine,

Touchant les différends pour la fuccession de Julliers. 1648.

Electeur & les Ducs de Saxe & les Princes de la Maifon des Deux-Ponts portoient fort impatiemment que l'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg les eussent exclus par la seule force des armes & sans aucune formalité de justice d'une succession à laquelle ils prétendoient avoir autant & plus de droit que ces deux Princes: ainsi lors qu'on s'assembla dans la Westphalie pour rétablir une paix générale dans l'Empire, ils eussenr bien souhaité qu'on y eux aussi terminé le différend concernant cette succession ; l'Electeur & les Ducs de Saxe demandant qu'on leur adjugear tous les Etats des Maisons de Cléves & de Julliers, & les Ducs des Deux-Popts prétendant que la Marquise de Burgaw étant morte sans enfans , la moitié des Etats de cette succession leur apartenoit & l'autre moitié au Duc de Neubourg: mais au moins ils demandoient qu'en atendant le jugement de cette affaire, ils fullent tous admis concurremment à la possession de ces Etats. Comme ce différend n'étoit point du nombre de ceux qui avoient causé la guerre que cette Assemblée prétendoit finir par les Traitez qu'on y négocioit, elle ne voulur point entrer dans la discussion des divers droits des parties : ainsi elle se contenta de pourvoir à ce que cette affaire ne renouvellât point la guerre dans l'Empire.

Par un article qui fut infüré dans le Traité de Muntler te dans celui d'Osacaufic de grand troubles dans l'Empire à la fuccifion de Juliers pouvoir un jour acustic de grand troubles dans l'Empire à noins qu'on ne les prévint, on érois convenu qu'aprè la paix faire dels feroir reminice fans délai par un procès ordinaire devant Sa Majsiét Impériale ou par une amuble composition ou de quelqu'autre

Peu après ce Traité le Duc des Deux-Ponts fit publier un écrit dans lequel il explaquoit les droits qu'il avoit à cette fixceffion : mais les chois n'en ont pas été plus loin, & il in e paroit pas que les parties ayent en confequence de cet acticle des Traitez de Welfphalie fait aucunes procédures devant l'Empereur.

#### XV. Traité entre les mêmes,

### Pour le même sujet. Août 1651:

A pair de Weltphalie synt été conclué, comme les Traine de Manther, de d'Ornabreg énfolisient l'année 1644, pour trégé de l'exercire de la Réligion dans tout l'Empire, le Duc de Neubourg eur que cette époque écnt avanagent à la Réligion Catalolque, ac demanda qu'elle est aufil les dans le Estas de la fucceifion de Cléves de de Juliers. Comme l'EleCeur de Brandebourg ne voolsie poir y domne le maint, l'Empereur pour les accommodé leur donns en 1649, pour Commissires l'Évêque de Munster de le Duc de Brunsferic qu'ils acceptéent fun de l'aure

Mais depuis l'Elecleur de Brandebourg, ne voulut plus r'en rapporter à ces Commilitures, éférant l'emporter par la force: il s'abouche premièrement à l'abremberg aver l'Elecleur de Supe, & ticha, quoi qu'unulement, de fe faire céde les dorise que la Misfin de Sure avoir fur les Eurs de Jelleurs, refinite el entra en 1651. à min armée dans les terres qui éroient du pararge du Duc de Neubourg, & fit puble un Mainfield dans lequel il disideréfined sur habitans de Ducher dépendant de crete foccellon de reconnoîter davantage le Duc de Neubourg pour leur Prince, & elle ur ordonnoît de ne reconnoîter en cert qualité que lus de fis héritiers.

Le Duc de Neubourg synt auffi affemblé une puifinte armée & y ayant dangr que cette étincile ne caulié dans la faite une geure condérable dans l'Empire, PElecteur de Saze écrivit à l'Electeur de Brandebourg une leure dans laquelle il l'exhorotie de ne point pourdiuvre fon drois par la voye des armes, mais de faivre plusôr les voyes predicites par les Trairez de Welfphalies & au rette il fe référorite fe doire tire les Esses de Cleves & de plullers.

Les Estas Généraux & le Conne de Waldeck sétant entremis d'accommoder ces Princes, ils firent enforte qu'ils s'abouchérenr entre Kaiferswert & Angermonr; & quoiqu'au commencement ils eussent eu ensemble quelques paroles un peu aigres,

ces Médiateurs firent en forte qu'ils convintent le 9. Août d'un Traité provisoire. Par ce Traité ils convintent entre autres choses que dans les maitéres Eccléfialtidues ils s'en tiendroient à ce qui étoit porté par les Lettres Parentes de l'année 1609.

#### XVI. Premier Traité de Cléves entre les mêmes,

#### Pour le même fujet. Octobre 1651.

Péndant que l'Electeur de Brandebourg commentoit des hofbliters contre le Duc de Neubourg, d'uvoya un Députe à l'Empereur pour le plaindre quele Duc de Neubourg (noisevuite pai les Traites, comme cella-si de la piagnet saint de la part abundant de la particulation d

Par ce Traité ils convinrent que leurs différends pour l'exercice de la Religion feroient reminnes par les Commilliaires que l'Empereut avoit déja nommez, auxquels feroient du côté de l'Eléctur, Augustle Prince d'Anhalt & Louis-Henri Comte de Nassau, & du côté du Duc de Neubourg les Evêques de Padetborn & d'Omabrig;

Que

Que ces arbitres décidereines fi l'exercice de la Religion devoir être faivrnt l'année 16.44, ou faivrnt l'année 16.45, ou Que fils ne varcondoient pas, ce différend farcis tippé par l'Empereur adifité de Confeillers de l'une & de l'autre Meligion en nombre égals Que cependant les chois favoitent réchlies en l'eur qu'éte coient avant ces troubles; Que fil une de ce dour Princes failoit à l'avenir la gerrer à l'autre foat quelque préceur que ce fits, il front déchu de rous les drois qu'il avoit fir ces Estars (2018 licencriereinte leur troupes, & de ne gardentein que leur grafes Enfiniqualis gouvernemoitent ces pays faivant les Transférents paties entreux & fais présidée des droise de not cerç qui prérendoirent à la fincerésion de lla forces de l'action 
Ce Traité ayant été ainsi conclu on quitta les armes de part & d'autre, & la

tranquillité fut rétablie en ces Provinces.

#### XVII. Traité entre Frédéric-Guillaume Electeur de Brandebourg & Philippe-Guillaume Duc de Neubourg,

#### Pour raison des Catholiques de ces États. 1662.

V Oligang Guillaume: Dac de Neubourg écunt mort en 16 3, fon fils Philipe-Guillaume il fuccida te eur peu apres line de craindre de vois fonder fair tal la nome format de la constant de la Marilla des Deux-Portas, se qu'on pobles mort aguil la qui focul nu Cade de la Marilla des Deux-Portas, se qu'on pobles mort aguil la qui focul nu carrier de la Marilla de la Cade de la

L'Electur de Brandebourg & le Due de Neubourg eurent en 1662, un différent for eque ce Don fire ne cue même année commandement à tous œux de la Religión Prétendaie Réformée qui s'étoient venus labiture à Dufféldorp depuis l'année 1653, d'en forite l'Eléctur de Brandebourg en informa les Euss Généraux & file le même commandement aux Caltoliques de la Ville de Clèves. Mais la chofe fur accommodée par l'entremité des Ambaffadeurs de France & des Euss Généraux ; & les chodes furent remeilse en l'écu qu'elle écoient suparavaité, en l'écul président par de l'entremité en l'écu, qu'elle écoient suparavaité.

#### XVIII. Traité de Dorsthen entre les mêmes,

#### Pour l'exercice de la Religion. 1665.

Es deux Princes étant cosjours en différend pour l'exercice de la Religion dans le Esten dépendans dels Succellon de Cléves & de pulleur, convierner à Dormetten en 1664, par l'entermité du Commillière de l'Empresur, qu'en observation de Cléves de la comme de l'entre de l'ent

#### XIX. Second Traité de Cléves entre les mêmes,

### Pour un partage définitif de ces Etats. 1666.

IL y sorte plus de cinquante années que les Electures de Branchbourge et la Dues de Neubourg ne joutiliseite de Esta de la locectifica de Céleve & de Juliers que par des Traises provisionels , chicam d'exus prétendant que tous ter less lui apparenoisen à lui feut « annie ce doux Princes voyant qu'étant foretifiez les uns & les autres par des fontes allances d'étoit impossible qu'un d'exs par vint à pouvoir avoir pour lui fait ceu les Estas de cere fincessilon , si téclurers d'en faire entreux un purage définient de s'avair entérent par une lapue défeniré en défenirée en des les des s'avair entérent pour un partie s'avair revaulle enfenible des publicames communications de la communication de leur desfinie par un Traisé qu'ils conclurent à Céleve le 9. Septembre 1666.

Par ce Traité ils convinrent qu'il y auroit entr'eux une alliance perpétuelle & une confraternité héréditaire : Qu'il y auroit une Amnistie générale de toutes les choses paffées : Que cette convention ne porteroit point préjudice à ceux qui prétendoient à cette succettion, auxquels il seroit permis d'agir par les voyes de la Justice : Que tous ces pays ne feroient qu'un Corps; en forte qu'ils feroient obligez de s'affifter mutuellement: Que les différends qui pouroient arriver sur l'exécution de ce Traité ou sur d'autres articles ne seroient point terminez par les armes, mais par la voye de la Justice ou de l'arbitrage: Que le Duché de Clèves & les Comtez de la Mark & de Ravensberg apartiendroient à l'Electeur de Brandebourg , & les Duchez de Julliers & de Mons, & les Seigneuries de Wynendael & de Breckefand au Duc de Neubourg: Que chacun de ces deux Princes jouiroit des honneurs & aquitteroit les charges des États qui lui étoient échus en partage : Qu'ils se délivreroient réciproquement & de bonne foi les titres concernant leurs Seigneuries : Que les titres communs seroient mis en un lieu dont on conviendroit : Que des arbitres régleroient à qui apartiendroit Rayenstein : Qu'ils porteroient l'un & l'autre les titres . & les armes de toutes ces Seigneuries : Que dans le Directoire du Cercle de Westphalie l'Electeur & le Duc ne représenteroient qu'une personne : Que conformement au Traité de Dorfthen on suivroit, en ce qui concernoit l'exercice de la Religion & la restitution des biens d'Eglise, la régle de l'année 1624, établie par les Traitez de Westphalie; en sorte néanmoins que le Duc de Neubourg donna les mains à quelques explications de cette régle qui étoient un peu favorables aux Pro-testans: Enfin qu'ils prieroient l'Empereur de vouloir ratifier ce Traité; qu'ils requereroient la Chancellene Impériale de leur donner les titres de toutes ces Seigneuries, & feroient instance à ce que l'Empire leur donnât séance & voix dans les Diétes de l'Empire comme Ducs de Cléves, de Juliers, & de Mons.

Depuis ce Traité la Seigneurie de Raventfein a été adjugée au Duc de Neubourg , mais à l'égard de la féance dans les Diéres aucun des Princes possédans ni des pré-tendans ne la put avoir pour raison de les Duchez dépendans de la succession de Clé-

ves & de Julliers.

#### XX. Traité entre les mêmes,

## Au fujet de quelques Eglises du Duché de Cléves. 1672.

Ous avons vu qu'en 1671. l'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg firent un Traité de ligue défensive entreux & l'Evêque de Munster, L'année suivante ils eurent quelque différend sur ce que les Catholiques demandoient de rentrer dans plusieurs Eglises, Monastéres, biens d'Eglise, rentes & bénéfices situez dans les Villes de Weiel, Rees, Emmeric, Orsoi, & Burick dans le

Duché de Cléves dont les Etats Généraux les avoient dépouillez en 1628. Les Catholiques se fondoient sur ce que suivant les précédens Traitez toutes choses devoient être rétablies en l'état qu'elles étoient en l'année 1624, en laquelle tous ces biens & ces lieux étoient entre leurs mains, mais l'Electeur de Brandebourg y faisoit de la difficulté à cause qu'en quelques uns de ces lieux il y avoit peu de Catholiques & beaucoup de Calvinistes, qui autoient été ainsi extrêmement incommodez si on les avoir dépouillez de leurs Eglifes pour les donner aux Catholiques, qui à cause de leur petit nombre n'en avoient pas si grand besoin.

L'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg firent à Cologne fur la Sprée le 26. d'Avril 1672, un Traité par lequel ils confirmérent les précédens Traitez, & convintent qu'on s'accorderoit à l'amiable sur les difficultez qui se pouroient tencontrer dans l'exécution par le moyen d'une députation de Commissaires qui seroiene nommez de part & d'autre.

## XXI. Quatrième Traité de Dusseldorp entre les mêmes, .

## Pour le même sujet. 1673.

Es choses changérent peu après pour ce regard, le Roi ayant puis au mois de Juin de cette même année 1672. les Villes de Wesel, Emerick, Orsoi, Rees, & Burick, & y ayant fait rendre aux Catholiques diverfes Eglifes, Monastéres, & biens Eccléfialtiques qui étoient entre les mains des Protestans. L'année suivante le Roi fit la paix avec l'Electeur de Brandebourg, & lui tendit

la plus grande partie des Places du Duché de Cléves dont il en conferva feulement

quelques unes jusques à la fin de la guerre.

Comme l'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg pouvoient avoir quelque différend au sujet des Eglises qui seroient rendues aux Protestans, ils donnérent à des Commissaires qu'ils députérent de part & d'autre pouvoir de s'accommoder sur cela à l'amiable , ainsi qu'ils firent par un Traité qu'ils passérent à Duffeldorp le 30. Juillet 1673.

Par ce Traité ils convintent que l'Electeur maintiendroit les Catholiques en pofsession des Eglises, Monastéres, Chapelles, Maisons, biens & revenus Ecclésiastiques dont ils jouifloient en vertu des Traitez de paix de Muniter & d'Oinabruc, & des Traitez ci-dessus des années 1666. & 1672: Qu'à Wesel les Réformez autoient l'Eglise Paroissiale & les Catholiques l'Eglise & Chapelles apartenantes à la Commanderie de St. Jean & toutes les autres Églifes & Monastéres qui leur apartenoient en vertu des Traitez sus-mentionnez : Qu'à Rees les Catholiques auroient l'Eglife Collégiale & Paroiffiale, & que les Réformez exerceroient leur Religion dans la Vicairie des trois Rois: Qu'à Emeric l'Eglife Archidiaconale de St. Martin, la Paroiffiale de St. des trois Rous: Qu'à Lineure 1 agus, recommende de Troix, & de St. George, com-Aldegonde, les Eglifes des Jéfuires, des Fréres de la Croix, & de St. George, com-me auffi le Couvent des Religieuses demeuresoient aux Catholiques; mais que l'é-CathoCatholiques feroient tenus de payer quinze cens écus pour élargir l'Eglife des Pro-teftans, & qu'ils leur céderoient auffi la Chapelle de Notre-Dame apellée Mariembourg avec le Cimetière y joint : Qu'à Orfoi, l'1 glife Paroiffiale, la Maifon du Curé, l'Ecole & les revenus qui en dépendent seroient restituez aux Réformez; à condirion que ceix-ci céderoient aux Catholiques pour l'exercice public de leur Religion , l'E-ghie de l'Hôpital où on leur accommoderoit aussi une demeure pour le Curé Catholique, auquel on payeroit tous les ans pour sa subsistance soixante écus d'argent sur ces revenus : Qu'à Burick les Catholiques feroient leur exercice public dans l'Eglife du Monastère des Religieuses; mais que comme cette Eglise étoir trop étroite à cause de leur grand nombre, elle seroit élargie aux dépens moitié des Réformez & moitié des Catholiques; ou bien qu'on céderoit aux Catholiques le Cœur de l'Eglife Paroiffiale de Burick avec la Sacriftie & une partie suffisante de la Nef de l'Eglise qui seroit léparce du reste par une muraille aux dépens des Réformez : Que le reste de . l'Eglife & les revenus de la Cure & de la Vicairie demeureroient aux Réformez qui payeroient tous les ans aux Catholiques cent écus pour l'entretien de leur Curé : Que jusqu'à cet élargissement ou séparation les Catholiques feroient leur exercice dans l'Eglile Paroiffiale: Que les Catholiques exerceroient leur Religion dans ces cinq Villes fuivant l'usage de l'Eglise Catholique & Romaine en tous ses points, sans y pouvoir être troublez : Que les Protestans Réformez & Luthériens entretiendroient à l'avenir avec les Catholiques une bonne paix & amitié: Que tout ce qui s'étoit passe durant & après ces derniers changemens au fait de Religion & de ce qui en dépend, seroit oublié: Enfin qu'à l'égard des griefs propolez par les Catholiques & par les Réformez on s'en informeroit de part & d'autre, afin d'y remédier conformement aux Traitez mentionnez ci deffus

#### CHAPITRE VIL

Traitez entre les Electeurs Princes & Etats de l'Empire d'une part & les Etats étrangers d'autre.

A Prie avoir puié dans tout le Livre futiente des Traitez que les Electurs, les Princes de le Etus de l'Émpire ont pullez ave le Empèreura, & dans les précédent Chapitres de ce Livre des Traitez qu'ils ont passe les Notes de Estas érangers autres que ceux dont piá déja puit d'uns les Livres précédents en forte néammons que fuivant acustume findapeurai les endoites de ce Livres, o j'à ria protie le Traitez passe, par quelques Etus de l'Émpire avec des Princes étraspers. Je commenceria pur les Edections Eccléssifuques & Entait pas le Visite de l'Émpire sur des Princes étraspers. Je commenceria pur les Edections Eccléssifuques & Entait pas l'est de l'Émpire de l'entre de l'Empire avec des Princes étraspers. Je commenceria pur les Edections Eccléssifuques & Entait pas le Visite de l'Émpire.

I. Traitez passez par les Electeurs Ecclésiastiques avec les Princes étrangers,

Nous avons parlé dans le Livre 5. Chap. 7. Nombre 9. d'une négociation entre le Roi Gustave de Suéde & les Electeurs & Princes Catholiques pour une neutralité.

Dans le Livre 4. Chapitre 12. Nombre 1. & fuivans, des Traitez que les Electeurs de Mayernec ont paffez avec les Rois de France. Dans le Livre 3. Chap. 7. Nomb. 11. d'un Traité de neutralité qu'un Electeur de

Tréves

Tréves fir avec Gultave Roi de Suéde. Dans le a. Livre Chap. 1.1. Nomb. 2, et de limans, des Trainer que cet Electure des fis fuscefieurs parfinis avec les Rois de France. Et dans le Livre cinquíme Chap. 3, Nombre 1. d'un Traisé qu'un de cet Estru Sérieurs. Dans le Livre 1, Chap. 7, Nomb. 24. d'un Eraisé que Ferdinand Electure de Cologne fis avec la France de 18 Suéde. Dans le Livre 4. Chap. 1.1. Nomb. 3. d'univas, de duer Traisé que Ferdinand Electure de Cologne fis avec la France de 18 Suéde. Dans le Livre 4. Chap. 1.1. Nomb. 3. the Situation 1.1. de Situation d'une s'internation fon fiscetifieur à faits avec le Roi. Et Chans le Livre 5. Chap. 5. Nomb. 3. & Kinivans, de quelques Traisez que ce demire Elécture a faits avec le Esta Gofferaux.

Je passe presentement aux Traitez que ces mêmes Electeurs Ecclésiastiques ont passez avec d'autres Princes que ceux dont j'ai parlé dans les Livres précédens.

II. Trait entre let Elesteurs Ecclépassiques, le Duc de Bavvière, & les autres Princes de la Lique Catholique d'une part, & le Pape Paul V. Philipe 111. Roi d'Espagne, Ngurmond 111. Roi de Pologne & Côme II. Grand-Duc de Toscane,

#### Pour alliance.

Nou avons paté dans le Clapitre 3, dec a Livre Nombre a dune ligue que la Eledona Ecdifiditique, le Den Matimillan de Baviére, & les aurer Prince Carboliques d'Allemaghe firent entreux en 1609, pour la définité de leux religion & de leux ness cource les Princes Produtans : le 26 de la Religion Carbolique & Unitéré de la Malho d'Aurardice obligéens le Pape Paul V. le Kot d'Elipaire Mille III. de Grand Eux de Tedenac Come Second derrete aufil dina cette li-

Comme il n'y est poire alors de guerre entre les Princes Carbolispes & les Practettus, & que ces edmeris fe consentierne de chaffer de plillers les troups de Pratettus, et que ces edmeris foi, et ces formad. Due n'eutren poire a ben la d'avvoyer aucun fectours aux Princes de la Lique Carbolisque : muis forque la guerre s'émut dans l'Empire uns à l'occasion des troubles de Bolésme que de l'entrée du Roi de Sudée en Allemappe, nous avons marqué dans le tivre précédent en paid de Traitze entre les Empireurs d'une par de les Papes, les Rois d'Epignes, de de Pologne & les Ganhol-Dues de Pfolane d'autre, les fectours que tous ces Princes de néent aux Empireurs, dont la custé étoit alon unie à celle des Princes de la Lique Carbolique.

#### III. Traité de Juliers entre Philipe IV. Roi d'Espagne & les Elesteurs de Mayence & de Cologne. 1634.

Nous wons vu ci-devant que l'Electeut de Myence Antémos Calímie de Unaflate d'Electèur de Cologne Ferdiand de Basirée fivent toujous n'est metchez aux intérête de l'Emperau conne fes ennemis : cha fut caufe que les Suédoischafferent permeir de l'acpitale, il le rectui à Cologne oi il évoit forque a colcadiffent portie de l'acpitale, il le rectui à Cologne oi il évoit forque saballe de Nornlangue. Ce Pinte ey fut rèb-les nre que ca deux Electras qui l'accompagnéent entuire judqu'à la Ville de Jullers, où ils concluent le 1-6. Octobre 16.34, un Traité d'allance vere lui au nom du Roi Hillipe IV. fon fréer.

Par ce Traité ce Prince s'obligea entre autres choses de fournir à ces Electeurs quatre mille hommes de pied, deux mille quatre cens chevaux & seize mille écus pour leut donner moyen d'agir avec plus de vigueur contre leurs Ennemis communs.

Tom. II. Sss IV. Arti-

# IV. Article du Traité de Munster entre Ferdinand 111. & le Roi Louis XIV.

Pour les différends entre Philipe IV. Roi d'Espagne & Philipe-Christophle de Soeteren Electeur de Tréves. 1648.

Ptilipe Caitlophie de Socieren Electeur de Tréves n'entra point dans ce Traisé à écuit de la liusión qu'il avoit avec la France & de la neuralairé em laquelle que le Casilinal Infant fous précares que par d'auctions Traiser l'Archevétié de Tréves éraire fous la protection des Duce de Lucembourge, fit par Toerder du Ros fine furprendre la Ville de Tréves & calever Electeur qu'il retine quolque tems prifonnier dans les Pais Bay, & enfaits le mit entre les mains de Elemperatur.

Cet Electur failort dans la faire fa pair avec l'Empreuro obnir fa liberté & main levé de fei meables que l'Empreur sovié fit transforar dans le Luermhourg; co-podant encore que par un Trainé pallé à Aughourg en 1548, par l'entremité de Empire enne l'Authorbéré de Trères de l'extide de songepes, il fit posé que losqu'il y auroir quolque differand enne des fijers de ces deux Provinces on fairvoir le domicile du défendeur, quedques particuliers obiniment du Confiell Provincial du Daché de Lucembourg permifion de fiire arriere ess meubles, & même de faire fair fair le Prévide de Brutch de la motté de la cere de S. l'equi qu'in cousse deux fines dans l'authorité de la comme de l'Archevince de motte de la cere de S. l'equi quant de l'Archevince de motte de la cere de S. l'equi quant de l'Archevince de l'entre de l'entr

Tréves, & la feconde étoit du Patrimoine de cet Electeur.

Le Roi ayant dans la négociation de Welthalie pris un extrême foin des indréts de ce Elécteur, joi inférer dans le Traita qu'il pals à Montier en 14,8,3 wec Ferdanand Second, que l'Electeur de Tréves aureit mais levée de fen mouble & des finits de fis biens une Electouras que Parimonitaix qui avoient cét faifis to arrêtez : Que foi na vete décourné quedque chofe, elle lui féroit rendue, & que ceux qui avoient obsenu permiffion de faire ces faifies le retirectoire par devant le Juge compétant de cet Electeur dans l'Empirie pour leur dere fait droit.

#### V. Traitez passez par les Electeurs de Bavière avec les Princes étrangers.

Nous avons parlé dans le Livre 3. Chap. 7. Nomb. 26. d'un Trairé de fisspende de les Electeurs de Bouiérer & dans le Livre 4. Chap. 12. Nomb. 30. & fission de Sude & les Electeurs de Baviérer & dans le Livre 4. Chap. 12. Nomb. 30. & fission des Trairez que les Electeurs de Baviére ont passer dans ce siécle avec la France.

Comme le Duc Mastinullen fiet invedit de la dignief Eledonia de sch haur Palatin qui apparenoiren augustraus 1 Fedéric V. Eleforer Palatin, s. qui di se volute toujous resinente indus fun se dunt l'autre, cela lui attira la baine des Rois de la Carnale Brenagne, de Dannemars, de de Socké, se même la jodotic de Rois de la Cennel Brenagne, de Dannemars, de de Socké, se même la jodotic de Rois de Egape, et de Venitiens y, & du Duc de Savoye. Charles Premier Roi Anaglescre, Fortifium IV, 80 de Dannemars, de Gustiur-Adoples Rec de Suede fierner plusieur Traiter de Ligue dont nous svores parlé dans le Livre premier Chap. Second Nomh. 1, 8 fuilways, de qui sovien pour fie meut autres chôte de fair érablis le Palatin da fa dignité & chans fea Etans: Jorque le Roi Gutthev entrepuit la gentre contre l'Empereur, un des principaux précreases qu'il pris fur audit de laire réablis l'évalles qu'il années de la fier destablis l'evalles de la fier destablis l'evalles qu'il présent de fair érablis le Palatin de la réablis l

les autres Princes qui avoient été dépouiller de leurs Euss : il eft vrai que dons la fair, e le Roi Louis XIII s'étant entremis pour obtenir de Guffave la naturaligé en faveur de l'Electeur de Baviére, il ne tim qu'à ce Prince de l'avoir avec ce Roi, mais il aina mieurs cource le rifique de perche (es Eurs, aini qu'il fir pour la plus grande parties que d'abandonner les intérêts de l'Empereur qu'il croyoit inféparables de cenir de la Relipio Catholique.

Les grands fervices que Maximilien rendir à l'Empreçur n'empérdéren pas que le Rei d'Effiguet ne conque une cartiera islaufe de l'édevand e ce Prince puil veyeir quai en fair de controlainer en Allemagne la puillance de la Maidon d'Aurnée, comée d'attrue peuvâre la dignie filmpriet le dans l'amilier, cet pourques il Annbaffaleur d'Effiguet ne voulut point galifier en 1621, à la cérémone qui fe fire à Enthonne lorder l'Empereur reclaund Second inveltu Maximilier qui le daguier Eléctrole; 62 après que Philipe IV, ent fair en 1620, la pais avec Chales Premier de d'Angleurer, l'à je joignir en la même année à l'Amiliafeur du Rei pour obsenir de l'Empreure le réclabiliment du Palain, se il n'à pas encore depuit tenu sur Maintre Effigueta, une d'une les autres Diéces de l'Empre qu'à Infamilée de Weitphalie, que les Princes de la Maison de Baviére n'ayent écé privez de la dignier Electorel de che lux pelatins.

A Fejard des Venitiens & de Charles-Emanuel Due de Sawoye, leur peincipal intéré écote de minusur la pudinace de la Malion d'Autriche & de formére fes ennemis : c'est pourquoi nous verrons ci-après qu'ils reconnurent Frédéric Electur Palain pour Roi de Bohéme; & nous vons vu qu'en 164; , ils emtérent dans un Traiei avec le Conne Ernett de Mansfeld pour le réabilitément du Palain dans (se Ens. mais ce Traité n'eut aucune diex de dans la finite Elécture de Bavière Fedinand-Marie : étal silé de la Maifon de Sawoye par son mariago avec la Princesse Addaicé fille du Due de Savoye Victoe-Andéles.

#### VI. Traitez paffez par les Electeurs de Saxe avec les Princes Etrangers.

NOUS avons vu dans le Livre 3. Chap. 7. Nombre 7. 17: 13. & 40. les Chap. 12. Nomb. 35. & túvars de Sare ont faits avec la Suéde: '& dans le Livre 4. Chap. 12. Nomb. 35. & túivans ceux qu'ils ont passez avec nos Rois tant dans le siécle précédent que dans celui-çi.

Depuir que Charlos-Quint ou transfiré à Maurice Duc de Saze la dignité Electorde de Jean-Frédéric, les Ross d'Étipper avoire entreteure buencup de laifont avec es Eckleurs : celt pourquis lorique l'Eteleur Jean-Gorge Piemire fin fur le point de rompre avec l'Empreure, l'Envoyé d'Étipque qui étoit à li Cour, fir fon polfile pour l'en mébérich; ès aprèsis ha papure lui tre ni plusfaus rencourtes diverse propolitions pour le raccommoder avec l'Empreur, ce qu'on ne pur néannoins obtenir avant l'année 1655; en l'aquellé la file l'Erniéé d'Paque.

#### VII. Traitez passez par les Electeurs de Brandebourg avec les Princes étrangers.

Nous avons vu dans le Livre 1. Chap. 6. Nomb. 1. & finivans les Traitez que les Elécteurs de Brandebourg ont laits avec les Rois de la Grande Bretagit.

Dans le Livre fecond Chap. 5. Nombre 5. & fuivans ceux qu'ils ont paffez avec les Rois de Dannemarc.

Dans le Livre 3. Chapitre 7. Nomb, 6, 21, 25, 28, 31. & fuivans ceux que ces Electeurs ont fairs avec la Suéde.

Transplanta

Dans

Dans le Livre 4. Chapitre 12. Nombre 38. & fuivans ceux qu'ils ont paffez avec la France.

Enfin dans le Livre 5. Chap. 3. Nomb. 5. & suivans ceux qu'ils ont faits avec

les Etats Généraux.

Je viens maintenant à ceux que ces mêmes Electeurs ont paffez avec les Rois de Pologne & d'Espagne, qui sont les seuls Princes Etrangers, outre ceux que je viens de nommer, avec lesquels j'aye connoissance qu'ils ayent passé quelques

#### VIII. Investiture de la Prusse accordée par Sigismond III. Roi de Pologne à Jean-Sigifmond Electeur de Brandebourg. 1611.

D'Our bien entendre l'origine des intérêts que les Electeurs de Brandebourg ont à démêler avec les Rois de Pologne, il est nécessaire de marquer en peu de mors que l'Ordre des Chevaliers Teutoniques ayant été institué dans la Terre Sainte vers la fin du douzieme fiécle, leur réputation obligea dans le fiécle fuivant Contad Duc de Mazovie qui éroir moleîté par les Prussiens, de les apeller à son secours moyennant les territoires de Culm , & de quelques autres lieux voifins qu'il leur abandonna outre tout ce qu'ils pourroient conquerir fur les Prussiens,

Ces Chevaliers ayant amene des troupes confidérables au fecours de ce Prince domptérent les Pruffiens, & se rendirent encore maîtres de la Curlande, de la Samogitie & de la Livonie; si bien qu'après qu'ils eurent été chassez de la Terre Sainte, ils se retirérent pour la plûpart dans ces Provinces où leur Grand-Maître éta-

blit sa résidence.

Comme ces Chevaliers étoient Allemans de naiffance, ils reconnurent l'Empereur, & leur Grand-Maître obtint la qualité & la séance de Prince de l'Empire: cela n'empêcha pas que les Rois de Pologne ne prétendissent roujours que la Pruffe relevoit d'eux comme faifant partie de la Sarmatie Européenne, & étant fituée pour la plus grande partie au delà de la Vistule, cependant ces Grands-Maitres ne reconnurent point les Rois de Pologne jusqu'à ce qu'Elbing, Thoren, Konisberg, Dantzic, & quelques autres de Prufie & presque toute la Noblesse de cette Province setant révoltée contre le Grand-Maître vers le milieu du quinzième siécle, elles se mirent sous l'obéissance de Casimit III. Roi de Pologne: le Grand-Maître reprit Konisberg, mais il fut enfuite obligé de paffer un Traité avec Cafimir par lequel on convint que ce Roi retiendroit la Pomerelie & les Villes de Ma-riembourg, d'Elbing, de Culm, d'Obern, & leurs dépendances, & que les Chevaliers Teutoniques auroient Konisberg, la Samogitie, & les Villes & Châteaux qui en dépendoient, & qu'ils reconnoîtroient pour ce fujet les Rois de Po-

Les Grand-Maîtres qui furent depuis ce tems là , firent plusieurs efforts pour faire casser cette Transaction; mais tous ces différends furent terminez par Albert de Brandebourg de la branche de Culembach , qui fut élu en 1512. Grand-Maître de cet Ordre : car ce Prince bien loin , comme on l'avoit espéré , de retirer de Sigismond Premier Roi de Pologne son oncle cette partie de la Prusse qu'on avoit ôtée à son Ordre, convint avec ce Roi de changer ce qui restoit en une Principauté seculiére & héréditaire qu'il consentit de tenir en fief de la Couronne de Pologne.

Cela fut ainsi exécuté par le moyen d'un acte passé à Cracovie en 1525. la seconde série après le Dimanche des Rameaux , & par lequel ce Grand-Maître pour terminer les différends entre les Rois de Pologne & les Grands-Maîtres de Ordre de Ste, Marie des Teutoniques, reconnut le Roi de Pologne pour son

Souvenin, d'autre part ce Roi déclara qu'à la recommandation du Pspr. & de l'Empereur il accordet en fié à e Prince e à se De Gerodans mules, e à leur défaut à fix fières & à la Maison d'Anfpach, Congisberg, Labiau, Menul, Brandbourg & puliques autres leux piécifice dans ce act de pour les policiées feus le tirte de Marquis de Proffe, & à la charge de dévolution à la Couroune de Pologne fauret ordenin suita décendans de lui ou de fis fiéres.

Quelque tems après cette inveftiture ces Marquis ont obtent des Rois de Pologne le titre de Ducs de Pruffe; de forte que la Pruffe est maintenant divisée en Royale & en Ducale: la premiére comprend ce qui fut cédé au Roi Casimir par le Traité de l'année 1464. & la séconde comitent ce qui étoit resté aux Grands-Maitres de l'Or-

dre Teutonique & qui fut depuis donné en fief au Marquis Albert.

Ce Prince fa fit L'unbérine; & syant épous d'un fille du Roi de Danemar, et la lifs pour fils Albert-Fréderic qui lui faccéta à fon Ducke. Ce nouvera Duce de Marie-Eleonor de Cléves, de laquelle nous sonts parfé ci-devant; mais comme il avoit l'épit rier foible & cetoit incapable de gouverne fon Ducke; le Roi de Po-logne Esteinne Batroit lui donant en 1577. Dour Curateur fon plus proche parent Corge-Frédéric augustil donant a même terms le tire de Duc & l'Invettiture de ce Ducke; après avoir reçu de lui le fermient d'être fidélle aux Rois de Pologne: l'Electure de Bratelour glant-Gouge demandait sauff d'étre compiris dans cette inveltiture de la Pruffe, mais cels lui fur refulf, for ce qu'il n'y avoir que la branche d'Andpach qui fit compriés dans le parmiée Invettiture de l'année 13-81.

Ceire prémiére banche d'Anfpach ayan été citaine, Sigfémond III accorda in 18-11. Hrudeliure de Duché de Parlié à Jena-Sigfémond Electure de Bandebourg qui étoit fils de l'Electur Joachim-Frédéric & peticifils de Jean-George, & qui, comme nous avon vu dans le précédent Chapire, avoir époulé Anne fille du Duc Frédéric. Albert & de Marie-Elessor de Cléves : e Roi comprit suil dans cette novelture Jean-George Duc'é Jegrandorf on Sildie & Christina-Guillaum et Animifirateux de l'Archeviché de Majabbourg frére de cet Electur, mass il n'y vooilur par comprendre leurs ondes les Marueux de la fecoule banche d'Anchevich de de Cu-

lembach qui étoient fils de l'Electeur Jean-George.

Par cetze invedituure le Rois de Pológne tipudí que ce Due fronti fablle au Roi de a la Republique de Pológne, de la Scourrenti conne leuranements: Qu'en cas que quelques ennemis voulufina atraquer la Pológne fleroi une gante enzhe au Plau qui el un Port de la Prulie Ducale 3 el Hembacchure du Fredh-Haff, & qu'il y tiendrois quare Vailfeaux amure pour empôcher les ennemis d'entre par ce endoris des la Public Ducale 3 el Hembacchure du Fredh-Haff, & qu'il y tiendrois quare Vailfeaux amure pour empôcher les ennemis d'entre par ce endoris une la Public partie par ce en de la commentation de la Public de la Public de la Carlo 
Après que la Diéte eût aprouvé ces conditions, l'Electeur vint en personne à Varsovie où après avoir fait injutilement son possible pour obtenir quelque modération à ces conditions, il rendit hommage au Roi à genoux è reçut par écrit les conditions

fous lesquelles il étoit investi de ce fief.

Les Marquis de Brandebourg Jean-George & Chriftian-Albert font morts fans enfans mâles, de forte qu'aux termes de cette Inveftiture ce Duché doit revenir aux Rois de Pologne au défaut d'enfans mâles iffus de Jean-Sigffmond.

## IX. Traité entre ce même Roi & George-Guillaume,

#### Pour alliance. 1628.

L'Electeur Jean-Sigifmond érant mort, le Roi de Pologne invedit fon fils George Guillaume du Duché de Pruife au mois de Septembre 1621. & en reçut le fermeut de falchiel el déporiet que ext Electur lui donneoui de puiffias fecours contre les Tutes avec lefquels il étoit alors en guerre, mais il n'en reçut que de fort médioctes.

Lofique Gultave-Adolphe Roi de Sudde fe mit en devoir d'antre en Pruffs, le noi Sigifmond fix eventri l'Elective de Brandebourg que finivant les claufe de fon Investiture il fit finire une grade cacéteau Platu de tim quare navires amme, geopendantcomme, felon que nous avons marque dialeur, l'Elective de Brandebourg érair beaufrére du Roi de Sudde, il ne s'oppoda point à fon entreé dans la Pruffe, ji lle fit recevoir comme ami au Platu en 1:ech. & fromtin puligrée de de vivers à fer nouper.

Le Roi Sigifinand ééant plaire à George-Guillaume des Geours indirects qu'il donnoir an Roi de Sudde, dont nel de liu qu'il enveyorie deux mille homme à Parmér Polonojié: mais cet EleCtur les envoya tout exprès par un chemin où ils firrept flupris par le Roi de Sudde qui les Obligne de promete parti dans fes troupes. Le Roi de Pologne s'étant plaire d'am la Diète en 1 é a 8, du procédé de cet EleCtur, le Poliques Nonces c'onier d'avis de le traiter comme nemenni; espendant es mins qu'il avoir dans la Diéte firent enforce qu'on conclut fuilement de le faire avertir d'être à l'Evenir plus fadde à la République.

Ce Pinne syun donc été menacé d'être privé de fon Daché de Pruffe en cas qu'ul manquit au Germane de fiddlier qu'il devoit à la Courante de Pollege, Le qu'il nes (écourit pas cette Couronne contre fes Ennemis, cet Electur pafs en cette même année un Traitie svec le Rois (sipfimond, par lequel témoignant être mécontent des désordets que les troupes, Suédoités commettoient dans la Pruffe, il promit d'ajet conjointement avec les Polonois pour les en chaffer,

Ce Traité fut fans exécution; car le Roi de Suéde ayant (çu que cer Electeur s'écideclaré contre lui, se faité des meilleurs a Bailliages de la Pruilé Ducale : ce qui l'obligea de se retirer de cette ligue, prétendant qu'il avoit été focéé dy entrer.

Agrès la mort du Rei Sigifinorid, l'Eléctaré de Brandebourg envoya au Sérau de Pologne des Ambilifabour qui demandéteur que lue muire fût apellé à l'élection du Succeffeut de ce Roi & eût place dans le Séraus, qu'or adoucit le caudiss de fon Investiteure, se qu'on réglie qu'olques diffiditeure pour les limites entre le Balliège de Drahem & la Pratife Ducales mais on leur fit réposit que l'on me le Balliège de Drahem & la Pratife Ducales mais on leur fit réposit que l'on me pouvoir régler toures ces prétentations de l'Eléctare, que des pa que la République auroit un Roi. Ainsi on ne conclut tien avec ees Ambalfadeurs, & on leur réfait men l'audience dans la Diéte lors qu'ils vinent depuis y demandet les mêmes chofe; les Nonces étant intrez de la liation que cer Electeur avoir eue avec le Roi de Sudée contre la Dologne dout il évoir Vafia,

Le Roi Ulahillas ÎV. 29mt été flu, l'Electur de Brandebourg ne fit point davantage inflance en 1633, pout avoir fi voir dans l'élection du Roi & Étance dans le Sénat; mais il obtint de rendre hommage au nouveau Roi par Proctureur, quoique ce fit une chofe fain exemple, & que pluficurs cruffent que fon procédé pendant la guerre contre la Sucke requetoti que no lui fir tendre ext hommage

en personne.

X. Premier Traité de Velaw entre Jean-Casimir Roi de Pologne & Frédéric-Guillaume

Pour céder à cet Electeur la Souveraineté de la Pruffe. Septembre 1657.

Q Ujoque Frédéric-Guillaume Electrus de Brandsbourg fils. & faccoffient de Gorage-Guillaume für vall de la Pologne i cau de 6 no Duché de Pruffe & néamin folkigi de prendre le part de cette Couronne courte tous fie Ennemis, néamonin loss qu'il vie la Pologne enable par Calan-Guillave Roit de Stelée, il ne fe mit pas en devoir de la gramit de cet onage, & ernt au comme que le medien para pour la foirt de fa liguer avec le Roit de soule, des francis Souries de la prair pour la foirt de fa liguer avec le Roit de soule, de francis Fouries pour augmenter facilitat de dévis de 10 Pologne sain finous avons varient le Livre 2, Chap. y, qu'il joignit fea samés avec Charles-Guillave course le Roi Joun 3-Chap, y, qu'il joignit fea samés avec Charles-Guillave course le Roi Joun 1-String de 10 Pour fe figur divers Taintaz avec Roit de Suéde pour s'affurer le cette al-

Dans la faire les affaires du Roi de Pologne éfaire extrêmement réablier unt parce que le Roi de Hongies de l'Eum dus la Traures lui envoyément des américs confidérables à fon fecours, que parce que le Roi de Sudels fui obligé d'abrudoment le Pologne paur couri na fecour de fez Eum d'Allemagne qui foiente arraque par le Roi de Dannemare, cez Elécteur juges à poppos de 'Accommoder au terns de die frier du priel dont el fevit memoré, i les torsee du Roi de Pologne se de fes allera fuffent venu fondre fuir talt. Ainfi le Roi de Hongrie s'ésmet entremis de fiire, de pair avec le Roi de Pologne, el fair conculeir par un Traine qui fair paffe le s'es-Seprembre 16/97. À Value en Proiffe, de dans lequel le Roi de Pologne fi à cet. Electure des samagnes extè-confidérables, afin de le metre encièment dans fon pari,

Par ce Traité le Roi & l'Electeur convinrent qu'il y auroit entr'eux une paix & une amitié fincére: Qu'ils se joindroient pour chasser les Ennemis de la Pologne, de la Lithuanie & de la Prusse: Que l'Electeur restitueroir au Roi de Pologne toutes les Places qu'il occupoir en Pologne, en Lithuanie & dans l'Evêché de Varmie : Que ce Prince & ses Descendans mâles posséderoient en souveraineté le Duché de Prusse suivant les mêmes limites qu'il l'avoit eu ci-devant en fief: Ou'à faute d'enfant malet les Rois & la République de Pologne rentreroient dans leurs droits: Oue le Roi & ses descendans seroient néanmoins leurs efforts en ce dernier cas, à ce que les Marquis de Culembach & d'Anspach fussent présérez à d'autres, & qu'on leur donnât la Prusse en fief aux mêmes conditions que l'Electeur la possédoit ci-devant : Qu'à chaque fois qu'un Duc de Prusse recevroit l'hommage de ses Sujets, il leur feroit jurer en présence des Commissaires Députez par le Roi de Pologne pour cet effet, qu'au défaut d'enfans mâles dans la ligne Electorale de Brandebourg, ils reconnoîtroient les Rois & la République de Pologne pour leurs souverains Seigrieurs: Que celui qui seroit fait Duc par le défaut d'enfans máles, donneroit aux héntiéres de l'Electeur une somme dont on conviendroit, & que cependant elles renendroient le Bailliage de Fursterburg: Que toutes les fois que la Pologrie auroir quelque guerre les Electeurs de Brandebgurg la fecoureroient de cinq cens chevaux & de quinze cens hommes de pied : Que le Roi de Pologne nourriroit ces troupes quand elles seroient sorties de la Prusse Ducale: Que les Polonois seroient aussi tenus de défendre les terres de l'Electeur : Que l'exercice de la Religion Catholique, la jouissance des biens d'Eglise par les Ecclésiastiques, la Jurisdiction de l'Evêque de Varmie, & le nouveau Calendrier demeureroient dans

la Pruffe Ducale, comme il étoit porté par les Traixez anciens & nouveaux; Que fi cette Province revenoit au Roi de Pologne, il feroit audi tenu d'y siffer lexercice de la Religion d'Aughbourg & de la Reformée: Que le commerce facio libre entre la Pologne, la Lithuanie & la Pruffe: Enfin que le Roi pardonneroit au Prince Bogulfa Radzewil de le remettori dans fes biens.

# XI. Autre Traité de Velaw entre les mêmes, Pour une jonction d'armes.

E nême jour que le Traité dont je viens de parle flui paff, les némes Peurce en finert encore un autre per lequel les convientes qu'ils jointoiseite
leurs armes pour chaffe les ennemis de la Puille Royale & de la Docale: Qu'en
ca qu'às fifficts aranque dans leurs l'Extr., ils le feccusorient musuellement: Que
l'Electur fournirer fur mille horantes au Roi de Pologne pendant ceue guerre
de ne feroir point en uni d'avanagere; Que les deux Prince favoirent enus de s'assfiller musuellement, en cas qu'ils fusfinet astaquez dix ans après la puir: Que
l'Electur de Branchours pomorrie entrer dans fallature qui avoit éet aine entre
la Malaine d'Auracie, le Roi de la Republique de Pologne: Que fi a guerre de
la dicchon, nai qu'en leur ablence les alchons le froient d'un commun conlememens: Er que l'Electure de Branchourg feroir compris dans la paix qu'en feroir
avec le Caz de Mosfovie.

L'Elcèteur de Brandsbourg précendoir encore de la Pologone qualque fainfaftion à causile des dommages été est périts auxquét à illoit s'exporée produit cet que guerre, outre céta quedque former d'argent pour foutenir les frais de la guerre mais comme Commiffaire du Roi de Pologone n'avoient point de pouvoir fur ce fajert, on convint que le Roi & la République de Pologone fan expliqueroient dans la miffaientieur de la comme de la comme de la constant de la refrait de la république de Pologone fan expliqueroient dans la miffaientieur principal de la comme del la comme de la com

# XII. Traité de Bromberg ou Bidgost entre les mêmes,

## Pour céder à l'Electeur Butow, Lowenbourg, & Elbing. 6. Novembre 1657.

A piu syant été ainf rétablie entre le Roi de Pologne & cet Electru, le Rois de Vologne fer endiment s'Ekemberg ou Biegoff fir le la lintes de la Puttific Royale & de la Cujavie, afin de s'y aboucher avec l'Ekefteur de Brancheour, Jonquil froit le voyage quil projention de Conjaberg à Beitin. Ainfi l'Electiur &
Electrice s'y étant rendu vers la mi-Ochter le Roi & la Reine de Pologne bur l'Electrue s'y étant rendu vers la mi-Ochter le Roi & la Reine de Pologne bur l'enternour le de careffere, enfuire le Roi et le Pologne pur l'enternour vec cet Electrue the une l'enonne vec des careffers, enfuire le Roi et le Pologne pur l'enternour le come de des plate effet décrind des troupes du Roi de Hongrie conviur avec cet Electrue de tous les artices qui évoient encor indécis entreva, de les compit dans l'acte
de tratification des Traitre de Velaw qu'i fit le c., Novembre en pe lieu même en la
eratification de Traitre de Velaw qu'i fit le c., Novembre en pe lieu même en la
mons qu'on donne à ce lieu find caufic qu'on a tambér appellé ce qui et compris dans
ces artice le Traitre de Bomferge qu'ent le Rois et l'articé de Biognof.

Par ce Traité le Roi de Pologne ratifia ce qui éroit porté par les Traitez de Velaw; outre cela il déclara qu'en confidération tant du péril auquel cet Electeur s'expootic en le fiparant du paris Suediois, que de l'unilité que la Pologne retireroit de fon union avec ce Prince, il lui cédoir pour lui ée fes descendans mâles nez en légimes marige les Ballièges de Lovembourg de de Bause fance entre la Poménies de la Poménie à condition qu'il les ciradoirs on fiel de Locurons de Polegos ainsi que les Docs de Ponéranie les avoient tenus: Qu'il en féveir le Polegos ainsi que les Docs de Ponéranie les avoient tenus: Qu'il en féveir le Polegos en de fant d'entins maier légimes défendadent à la Couronne de Polegos au désins d'entins maier légimes défendade de l'Edebert: Que les Roi indemnéreir d'alleure ceux ampuels à avoit donné l'uniferité de l'Edebert: Que le Roi indemnéreir d'alleure ceux ampuels à avoit donné l'uniferité de l'Esque d'Utablière y indifficient comme aparavant ; Que la Noblétie y joui-roit de les priviléges: Que les appets des fuertes des Juges des liters fretévourent de la Ducé de Ponéraine : Enfiq que ce El-Cetare poirié de doit de patronage que les Roit de Polegos avoient dans la Egliére de ces Ballièges les relets de l'entire de lors de Polegos avoient dans la Egliére de Cest Ballièges les Prêtes Carboliques qui lui féroient recommandez par l'Evéque d'Utabillave, & qui févoire mêtaite linitare par cet évêque.

En fecond lieu le Roi de Pologne éch à et Electru en toure fouveainte li Ville d'Ellinay avec uous fon territoires, pour en joui zi ainque le Roi è Li Coutonne de Pologne en jouilloinn avant la guerre de Suéde, & à condainn que Flicetent n'y pourait échiler de nouveaux Péges un troubles le commerce de Villes de 
la Prufic Royale: Que l'exercice de la Religion Carbonique & els L'Ossificion 
Adappbourg, la Lymidiktion de l'Eveçue fui le Priver Carbonique ry récri maind'appbourg de la Junistitation de l'Eveçue fui le Priver Carbonique ry récri maind'appbourg de la Junistitation de l'Eveçue fui le Priver Carbonique ry récri mainrapartientoit au Roi : Que l'Egific qui avoit été étée aux Carboniques leur froir 
rendué avec unu les revenus dont et le justificé vanut cett guerre, & que les Carendué avec unu les revenus dont et le justificé vanut cett guerre, & que les Ca-

tholiques pouroient être admis dans les Magistratures.

Enfin on fixa à cent cinquante mille ecus ce que les nouveaux Ducs de Pruste donneroient aux héritiers ou héritieres de l'Electeur, en cas que ce Duché revint à la Couronne: & le Roi de Poloren promit qu'il feroit ratifer sous ces articles dans

la prochaine Diéte.

L'Electur éctivit & envoya des Ambaffadours au Roi de Suéde pour excuér ce qu'il ayoté fait, se lui offirir fa médiation pour lui procurer une bonne puis avec la Pologne; mais le Roi de Suéde n'ayant point voulu lire les Letters ni écource les Ambaffadeurs de cet Electur, il fe déclar ouvertement contre ce Roi & spit conjointement avec la Pologne judiçà e que par le Traité d'Olivia Roi de Pologne judiçà e que par le Traité d'Olivia Roi de Pologne judiçà e que par le Traité d'Olivia Roi de Pologne judiçà e que par le Traité d'Olivia Roi de Pologne judiçà e que par le

& cet Electeur firent la paix avec le Roi de Suéde d'à présent.

Les Taiter que le Roi de Pologne avoir fixir aver l'Electure de Brandebourg ayane dei confinere par la Dirée de Variorie en 164 s. cer Electure voulout f. Eure reconnoître pour Souvenin par les Inbittune de la Paulfe Ducale; il y rouvoir pa les diffuires de la Souvenineré de la Pologne, mais l'Electure ; de marquier de la Souvenineré de la Pologne, mais l'Electure; de marquier que le Roi n'avoyaroir quelqu'un de fa part pour recevoir suffil eur ferment en cas de riverion. L'Electure s'exant enfluire tamploruf fair les lieux, a papalle en tumale par la présence par l'emprisonnement de cleui qui l'avoir excépt, de depuis au mois d'Octobre 164-6. Etze de la Profif Ducale clear ai ffemble 2 à Contidera, les Arboistantes de Pologne y arrivérent de en leur présence les Eurs reconnauent l'Electure de Braches de l'action de l'anches de l'action de l'anches de l'action de l'anches de l'action de l'anches d'action d'action de l'action de l'anches d'action de l'action de l'anches d'action 
A l'égard de la Ville d'Elbing le Roi de Pologne y rentra par le Traité d'Oliva; mais il ne la remit point à cet Electeur quelqu'inflance qu'il lei en fit : de forte qu'elle est encre entre les mains des Polonos. Nous avons vu Liure cinquiéme Tom. II. que par un Trairé que l'Electeur fit en 1666, avec les Etats Généraux il stipula qu'ils s'employeroient à ce que le Roi de Pologne lui remît la Ville d'Elbing.

Pendant ces dernières guerres le Roi de Pologne d'à présent obtint du Roi de Suéde la neutralité pour la Prusse Ducale & pour les Bailiages de Lowembourg & de Butow, à condition que l'Electeur de Brandebourg n'y feroit aucunes levées: cependant cet Electeur ne laissa pas de faire lever des troupes en Prusse, & les saire passer sans la permission du Roi de Pologne par la Prusse Royale où elles causérent beaucoup de dommage: Cela fur cause que ce Roi voyant les Suédois dans le des-sein d'attaquer la Prusse, il se crut oblige, afin que cette Province ne sût point separée pour jamais de la Pologne, de faire en 1667. avec le Roi de Suéde un Traité dont l'ai parlé Livre 3. Chap. 6. Nomb. 11. & qui avoit pour but de chaffer l'Electeur de Brandebourg de la Prusse & de rejoindre cette Province à la Couronne de Pologne: mais ce Traité ne fut point exécuté; de forte que les choses sont encore au même état.

XIII. Traité de Cologne sur la Sprée entre Charles Second Roi d'Espagne & Frédéric-Guillaume Electeur de Brandebourg,

Pour alliance. 1674.

NOus avons vu dans le Chapitre précédent que les Rois d'Espagne ont toû-jours été contraires aux Electeurs de Brandebourg dans les différends que ces derniers avoient avec les Dues de Neubourg pour les Erats de la succession de Clèves & de Julliers; ces Rois prenant le parti des Ducs de Neubourg tant à cause qu'ils étoient Catholiques & leurs alliez, qu'à cause que les Electeurs de Brande-bourg étoient Protestans & dans les intérêts des Etats Généraux qui étoient alors en guerte contre l'Espagne. Depuis que la paix sut faite entre le Roi d'Espagne & les Etats Généraux, ce Roi entretint quelque commerce avec l'Electeur de Brandebourg: & nous avons vu ci-devant que lorsque la conelusion de la paix de Westphalie étoit arrêtée au sujet de la satisfaction que cet Electeur demandoit à cause de la partie de la Poméranie qu'on vouloit céder à la Suéde, les Ministres Espagnols près de ce Prince lui firent offre de grands écours en cas qu'ils voulûr refufer le dédommagement qu'on lui offroit, & entreprendre de recouvrer toute la Poméranie par la force des armes: mais cer Electeur ne les en crut point, jugeant bien que, puisqu'ils ne pouvoient défendre leurs Provinces contre la France, ils seroient encore moins en état de l'affifter pour faire des conquêtes.

Lorsqu'en 1667. le Roi attaqua les Païs-Bas Espagnols, cet Electeur fit d'abord un Traité avec les Etats Généraux pour s'opposer aux desseins du Roi; mais ensuite il changea d'avis & fit avec Sa Majelté un autre Traité par lequel il lui promit de ne se point mêler des affaires des Païs-Bas que pout moyenner la paix, & même de

ne point livrer passage aux troupes qui y voudroient entrer.

Le Roi d'Espagne ayant déclaré la guerre au Roi en 1673, nous avons vu dans le Livre 5. Chap. 2. Nomb. 11. que Frédérie-Guillaume Electeur de Brandebourg paffa l'année suivante un Traité avec ce Roi & avec l'Empereut & les Etats Géné raux, par lequel entr'autres choses le Roi d'Espagne promettoit à ce Prince des subsides considérables pour lui donner moyen de lever & d'entretenir une armée de feize mille hommes contre la France. Je ne répéterai rien de ce qui étoit porté dans ce Traité, me contentant de marquet ce qui s'est passé en conséquence entre le Roi d'Espagne & cet Electeur.

Ce dernier fatisfit de fa part exactement à toutes les claufes de son Traisé : mais il s'est plaint que le Roi d'Espagne n'en avoit pas usé de même à son égard, ésant demeure en reste envers lui de près de deux millions d'or de subsides qu'il lui avoit promis; & ayant fait ensuire sa paix particuliére avec le Roi sans y comprendre cet Electeur qui fur ainsi obligé de rendre à la Suéde toutes les conquêtes qu'il avoit faites sur cette Couronne, cette restitution lui ayant été très-dure, il fit de grandes instances à la Cour d'Espagne & à celle de Beuxelles, afin qu'on lui payât les sommes qui lui étoient dûes, & qu'on le dédommageât de la pette que cette paix particulière faite avec les Espagnols, lui avoit causée. Ne pouvant tirer aucune fatisfaction fur ces demandes, il mit des vailleaux en met avec ordre de se faisir de quelques vaisseaux Espagnols sans néanmoins commettre d'hostilitez, s'il étoit possible; cela fut ainsi exécuté le 18. Septembre 1680, à la rade d'Ostende où quelques vailfeaux de cet Electeur s'emparérent adroitement d'un vailfeau du Roi d'Espagne nommé Charles Second.

L'Electeur de Brandebourg écrivit incontinent après cette action au Roi d'Espagne pour excuser ce qu'il avoit fait, & faire connoître que c'étoit une procédure qu'il avoit pu faire en Justice; mais cela n'empêcha pas que l'Envoyé d'Espagne à la Haye ne s'en plaignit hautement, & ne demandât aux Etats Généraux l'exécution du Traité de Ligue offensive & désensive qu'ils avoient fait le 30. Août 1673. avec le Roi son Maître, puisque cette violence étoit une rupture de la part de l'Electeur de Brandebourg. Les Etats Généraux voulant tâcher de terminer ce différend à l'amiable, firent d'une part instance à la Cour d'Espagne à ce que l'on satisfit au moins l'Electeur de Brandebourg des subsides qui lui étoient dûs jusqu'en l'année 1676, inclusivement: d'autre part ils presserent l'Electeur de surscoir cette procédure, de restituer ce vaisseau, & de consentir que son différend für terminé à l'amiable: mais ils n'obtintent rien d'un côté ni d'autre ; les Espagnols n'ayant point voulu consentir à l'arbitrage que le vaisseau ne sût restitué, & l'Electeur n'y ayant point voulu donner les mains sur ce que son titre étoit clair & sa dette liquide : de forte que le Roi d'Espagne n'avoit aucune exception à lui opposer. choses sont demeurées en cet état, le vaisseau est demeuré à l'Electeur de Brandebourg qui n'a point continué ses voyes de fait.

#### XIV. Traitez passez par les Electeurs Palatins avec les Princes Etrangers.

Ous avons marqué ci-devant Livre 1. Chap. 2. Nomb. 1, que Frédéric Elec-teur Palatin épous la Princesse Elisabeth fille de Jacques I. Roi de la Grande Bretagne: cette alliance obligea ce Roi d'employer ses offices pour obtenir le rérablissement de ce Prince. Ce moyen n'ayant pas réussi , nous avons vu que cet Electeur entra en quelques ligues avec Charles I. Successeur de Jacques I. & avec Christian IV. Roi de Dannemarc, & que le Roi Gustave-Adolphe de Suéde le traita non seulement comme Electeur, mais encore comme Roi de Bohéme.

Nous avons aussi parlé Livre 4. Chap. 13. Nomb. 47. du Traité que le Roi Louis XIII. les Venitiens & le Duc de Savoye avoient fait pour le rétablissement de cet Electeur; & nous avons marqué que les Venitiens & les Etats Généraux le re-

connurent pour Roi de Bohéme.

Le Roi d'Espagne avoit d'abord profité de ses dépouilles, ainsi que les autres. & s'étoit emparé de Frankendal & de diverses autres Places fituées dans le bas Palatinat au deça du Rhin, done l'Empereur lui avoit donné l'Investiture: mais nous avons vu qu'enfuite il agit en faveur de ce Prince pour le faire rérablir dans sa dignité & dans ses Etats. Cela n'ayant pas réussi, les Espagnols surent chassez par les Suédois Traité de Munstet.

de Frankendal; mais ensuite ils le reprirent & n'en sortirent qu'en conséquence du

Je ne prétends tien répéter de tous ces Traitez où les Electeurs Palatins sont entrez avec tous ces Princes : je me contenterai de parler du Traité que Frédéric V. passia avec Bethléem Gabor qui s'étoit alors fait déclaret Prince de Hongrie.

XV. Traité de Prague entre Frédéric V. en qualité de Roi de Bobéme & Bethléem Gabor en qualité de Prince de Hongrie,

Pour alliance, 1620.

NOus wons fouvern park silleurs de la révolte prefugue générale de tous les fins jess de la Malino Akuniché en Allemagne, qui surivas en Tamés e 1819, & nous avons vu que les Estas Proteifans du Royaumé de Boléme de des Provinces de Sifelé, et Ledice, & de Honovite qui y font incorporés, éluerte pour leur Roi Frécieire. V. Electhur Palatin en la place de l'Empereur Ferdamand II. qu'ils dépondrement de la fronte de la commentant de la fronte de la commentant de la fronte de la commentant de la fouter de fouter de la commentant de la fouter de la commentant de la fouter de la fouter de la fouter de fouter la fouter de la fouter de fouter la fouter de la fouter

Par ce Traité ils convintent qu'il y auroit paix, union & ligue infénarable entre les Etats de toutes ces Provinces: Qu'ils se désendroient mutuellement contre ceux qui les attaqueroient : Qu'ils travailleroient à ce que les Etats voifins entraffent en cette alliance: Que cette confédération seroit lue en toutes les assemblées générales: Qu'on tiendroit de cinq ans en cinq ans une assemblée pout terminer tous les différends qui seroient survenus au sujet de cette consédération : Qu'à moins d'une extrême nécessité, aucun d'eux ne pourroit armer que d'un commun consentement : Oue la Bohéme & les Provinces qui y étoient incorporées, continueroient de payer tous les ans ce qu'elles avoient accoutumé de donner pour l'entretien des garnisons des places frontiéres de Hongrie: Que tous les Alliez envoyeroient une Ambassade à la Porte pour demander la continuation de la paix: Que les différends pout les limites entre les Provinces alliées seroient terminez à l'amiable dans trois mois: Que l'Autriche rendroit à la Hongrie les terres de ce Royaume qu'elle détenoit: Qu'on tiendroit des Diétes générales quand il fetoit nécessaire : Qu'on égaleleroit le prix des monoyes en toutes ces Provinces : Que nuls Jéfuïtes ne feroient admis dans les Provinces Alliées sous peine à celles qui les recevroient, d'être rejettées de la Confédération : Que les troupes qu'elles s'envoyeroient les uns aux autres seroient payées par celle qui auroit requis ce secours: Qu'elles ne feroient aucun défordre & ne seroient point licenciées qu'après avoir fait montre au pais d'où elles étoient : Que tous les titres & papiers seroient rendus aux Provinces auxquelles ils apartenoient : Que toutes les querelles entre les Confédérez setoient éteintes : Que ceux qui seroient bannis d'une des Provinces confédérées ne seroient point reçus dans les autres: Enfin que si le Roi de Bohéme & le Prince de Hongrie manquoient à

ce qui étoit porté dans cette confédération, les Etats de ces deux Royaumes feroient abfous du ferment qu'ils leur avoient prêté de leur pourroient réfulter par toutes fortes de voyes.

Cas Articles futeres apsouvez de raufirez à Perchouig le 15, Janvie faivant per Behldem Gabor. Comme Frédérie de le Estar de Bobiem en difficient en l'articlear le raificazion de leur part, il fit au moui de Mars fuivant une tréve avec l'Emprezur, dans lasquelle il fliptula néamonis que la Bobieme de les Provinces incorporées faoient comprilés fi elles le vouloient. Frédérie de le Estar de Bobieme de des aux en Provinçes incorporées apart antifié la Confédération le 15, Avrill, Rehlem Gaber de Obert de la comprende la Bobieme. Il envoya même de trouper control. Elizapeur fans y comprende la Bobieme. Il envoya même de trouper control. Elizapeur fans y comprende la Bobieme. Il envoya même de trouper control. Elizapeur fans y comprende la Bobieme. Il envoya même de trouper control. Elizapeur fans y comprende la Bobieme. Il envoya même de trouper crétain estrution de four de la comprende la Bobieme de la comprende la comprende la comprende la Bobieme de la comprende la Bobieme de la comprende la comprende la Bobieme de la comprende la compren

## XVI. Traitez passez par les Evêques de Munster avec les Princes étrangers.

Ous avons vu dans le Livre 1. Chap. 6. Nomb. 6. un Traité d'alliance entre Bernard Christophile de Galen Évêque de Munster & Charles II. Roi de la Grande Bretagne.

Dans le Livre 4. Chap. 12. Nomb. 7. & fuivants divers Traitez que ce même Evêque & fon fucceffeur ont faits avec Sa Majefté. Dans le Liv 5. Chap. 4. Nomb. 11. & fuivants ceux qu'il a passez avec les

Etats Généraux.

Et dans le même Chap. Nomb. 14. un Traité qu'il a passé avec le Roi d'Es-

pagne Charles II. & les États Généraux. XVII. Traitez passez par d'autres Evêques d'Allemagne avec

# les Princes étrangers.

Ous avons vu Liv. 4. Chap. 13. Nomb. 1. un Traité paffé par Jean-Philipe de Schonborn Evêque de Wirtzbourg avec Louis XIII.

Dans le même Chap. Nomb. 2. & 3. deux Traitez paffez par Lothaire-Frédérie de Meternick Evêque de Spire avec Sa Majeslét. Dans le même Chap. Nomb. 4. & fuivans trois Traitez paffez par Ferdinand de

Furîtemberg Evêque de Paderborn avec Sa Majeîté. Et dans le Livre 3. Chap 5. Nomb. 46. un Traité de paix entre ce même Evêque & Charles XI. Roi de Suéde.

Enfin dans le Livre 4. Chap. 4. Nomb. 12. un Traité que François Egon de Furftemberg Evêque de Strásbourg a fait avec le Roi.

Outre cela la plus grande partie des Evêques & des Princes Abbez d'Allemagne entrérent dans la Lieue Catholique, enfuire dans l'alliance que tous ceux de cette ligue firant avec les Rois d'Espagne & de Pologue & avec le Grand-Duc de Tof-cane.

Tet 3 XVIII.

## XVIII. Traitez passez par les Ducs de Neubourg, des Deux-Ponts, & de Lautrec, avec les Princes étrangers.

JE joins ici fous cet article les Traitez que les Ducs de Neubourg, de Deux-Ponts, & de Laurrec ont faits avec les Princes étrangers; parce qu'ils font & les uns & les autres de la Maison Palatine.

Nous avons parlé Livre 1. Chap. 6. Nomb. 1. d'un Traité d'alliance que le Duc & les Princes de Neubourg & les autres Princes Protestans unis firent avec Jacques I. Roi de la Grande Bretagne.

Dans le Livre 3. Chap. 7. Nombre 16. d'un Traité de Neutralité, & Nomb. 30. d'un autre d'Alliance entre la Suéde & le Duc de Neubourg.

Dans le Livre 4. Chap. 13. Nomb. 13. & fuivans de plusieurs Traitez entre Sa Majesté & ce Duc.

Dans le Livre 5. Ch. 4. Nomb. 1. & fuivans & dans le Chap. précédent de pluficurs Trairez paffez entre ces Ducs & les Etats Généraux.

Dans le Livre 4. Chap. 14. Nomb. 5. d'un Traité entre les Rois de France & de Pologne d'un part & ce Duc d'autre.

Enfin dans le Livre 5. Chap. 4. Nomb. 4. d'un Traité entre le Roi d'Espagne & ce Duc.

A l'égard des Dues des Deux-Ponts, & de Lautrec, nous avons vu Liv. 1. Chap.

6. Nomb. 1. qu'un de ces Dues entra avec les autres Procellans unis dans une ligue avec l'Angleterre.

Dans le Liv. 3. Ch. 7. Nom. 13. que ces Ducs le sont aussi alliez avec la Suéde. Et dans le Livre 4. Chap. 4. Nomb. 5. & suivans Chap. 13. Nomb. 29. qu'ils ont aussi fait divers Traitez avec la France.

# XIX. Traitez passez par les Princes des Maisons Electorales de Saxe & Brandebourg, avec les Princes étrangers.

NOus avons vu dans le Livre 4. Chap. 13. Nomb. 19. & fuivans que Bernard Duc de Veymar fit divers Traitez avec Louis XIII.
Dans le Livre 1. Chap. . Nomb... & fuivans que Chriftian Marquis de Beandebourg & Administrateur de Magdebourg entra en divers Traitez d'alliance avec les

Rois d'Angleterre, de Dannemarc, & de Suéde. Et dans le Livre 4. Chapitre 12. Nombre 38. & Livre 1. Chap. 6. Nomb. 1. que les Marquis de Culembach & d'Anfpach entrérent avec les autres Prince Proteftans unis en un Traité avec Jacques 1. Roi de la Grande Bretagne.

# XX. Traitez passez par les Ducs de Brunswick avec les Princes étrangers.

Nous avons parlé dans le Livre 1. Chap. 6. Nomb. 1. 2. 3. & 4. des Traitez que les Durs de Brunfwick & de Lunebourg ont faits avec les Rois d'Angleterre. Dans le Livre 2. Chap. 5: Nomb. 3. & fuivans de ceux qu'ils ont faits avec les Rois de Dannemarc.

Dans le Livre 4. Chap. 3. Nomb... de ceux qu'ils ont faits avec les Rois de Suéde.

Dans le Livre 4. Chap. 3. Nomb... & fuivans de ceux qu'ils ont, faits avec les

Rois de France.

Dans le Liv. 5. Chap... Nomb... & fuivans de ceux qu'ils ont faits avec les
Etas Généraux.

Enfin dans ce même Livre 5, Chpit... Nombr... d'un Traité qu'ils ont fait avec le Roi d'Efpagne d'à préfent. XXI.

#### XXI. Traitez passez par les Ducs de Wirtemberg avec les Princes étrangers.

Nous avons vu Livre 1. Chap. 6. Nombre 1. que les Ducs de Wirtemberg entrérent conjointement avec les autres Princes Proteflans unis dans une ligue avec Jacques I. Roi de la Grande Bretagne.

Dans le Livre 3. Chap. 5. Nomb. 37 & 38. qu'ils ont fair aussi divers Trairez avec la Suéde.

Dans le Livre 4. Chapitre 13. Nombre 29. & suivans qu'ils ont fait divers Traitez avec le Roi de France.

Et dans le Livre 5. Chapitre 4. Nombre 1. qu'ils ont fait aussi un Traité avec quelques Cantons Suisses.

#### XXII. Traitez paffez par les Ducs de Meklebourg avec les Princes étrangers.

N<sup>Ous</sup> avons vu dans le Livre 1. Chapitre 2. un Traité entre les Ducs de Mecklebourg & le Roi d'Angleterre.

Dans le Livre 2. Chapitre 5. Nombre 5. & suivans, quelques Traitez qu'ils ont faits avec les Rois de Dannemarc.

Dans le Livre 3. Chapitre 7. Nombre 1. & 29. d'autres Traitez & Arrêts entre ces Ducs & les Rois de Suéde.

Et dans le Livre 4. Chapitre 13. Nombre 42. un Traité que le Duc de Mecklebourg a passé avec Sa Majesté.

#### XXIII. Traitez paffez par les Landgraves de Heffe avec les Princes étrangers.

Omme ecue Maifon est divifée dans les deux banches de Cassol de de Darmslat, le diquelles ons persque toújours en des intérêts oppolez, a. Sont ains entrées en des alliantes constrates, je marquenie premiérement les endoites oi y jia passel des Traitez passel p

A l'égard des L'andgraves de Heffe-Caffel nous avons parlé dans le Livre 1. Chapitre 1. Nombre 1. du Traité d'alliance que ces Landgraves de les autres Princes Proreftans unis ont paffé avec Jaques I. Roi de la Grandé Bretagne.

Dans le Livre z. Chapitre 3. Nombre 3. d'un Traité qu'un d'entr'eux à passé avec le Roi de Dannemarc.

Dans le Livre 3. Chapitre 7. Nombre 5. 26. 27. 34. & suivans, de plusieurs Traitez entre les Rois de Suéde & ces Landgraves.

Traitez entre les Rois de Suéde & ces Landgraves.

Dans le Livre 4. Chapitre 13. Nombre 31. & fuivans, de ceux que les Rois de

France ont pallez avec ces mêmes Princes.

Enfin Livre 3. Chapitre... Nomb. 18. d'un Traité entre les Etats Généraux & ces Landgraves.

Nous avons auffi vu Liv. 4. Chap... Nomb... un Traité que le Landgrave de Rhinsfeld qui est de la Branche de Cassel a fait avec le Roi.

Pour ce qui est des Landgraves de Hesse-Darmstat nous avons parlé Livre 3. Chapitre 7. Nombre 10. d'un Traité de neutralité qu'ils ont passe avec la Suéde & Livre 4. Chapitre 13. Nombre 57. d'un Traité d'alliance qu'ils ont fait avec la France. Un d'entr'eux a encore passé avec l'Espagne un Traité dont je vais parler.

### XXIV. Traité entre Philipe IV. Roi d'Espagne & George Landgrave de Heffe-Darmstat,

### Pour alliance. 1647.

Ous venons de voir que les Landgraves de Hesse-Cassel avoient toûjours suivi le parti contraire à celui de l'Empereur, au lieu que les Landeraves de Datmstat furent toûjours très-attachez au service de Sa Majesté Impériale : cela donna licu à Amelie de Hanau Landgrave Douairiere de Caffel d'attaquer les Etats du Landgrave George de Darmstat pour recouvret le Landgraviat que seu son mari avoit été obligé de ceder à ce Landgrave; ce Prince voyant que les François avoient pris le parti de la Maison de Cassel contre lui , en fut si piqué qu'il résolut d'entrer dans le service d'Espagne, & fit pout ce sujet en 1647, un Traité avec le Mat-

quis de Caftel-Rodrigo Gouverneur des Païs-Bas Espagnols,

Par ce Traité ce Marquis au nom du Roi Espagne & ce Landgrave convintent qu'il y auroit entr'eux alliance offensive & défensive: Qu'aussi-tôt que le Landgrave auroje terminé ses differends avec la Landgrave de Hesse-Cassel, il serviroit le Roj d'Espagne dans les Païs-Bas ou ailleurs avec un Corps d'armée de six mille hommes: Que le Roi d'Espagne lui fourniroit les deniers nécessaires pour lever ces troupes, des subsides pour les entretenir, outre cela vingt-cinq mille écus par an pour lui : Que si en consequence de cette ligue le Landgrave perdoit quelques Places de ses Etats, le Roi d'Espagne ne seroit ni paix ni tréve avec la France que ce Prince ne fut rétabli: Que s'il étoit déposséde de ses Etats il le recevroit dans les siens & lui affigneroit de quoi s'entretenir honnêtement jusques à ce qu'il eût recouvré ses Pais: Enfin que si quelques unes de ses Places étoient atraquées ou affiégées, le Roi d'Espagne seroit au plûtôt en sorte de les délivrer.

Le Landgrave George s'accommoda avec la Landgrave de Cassel au mois d'Avril de l'année 1648, mais comme par le Traité de Munster qui fut fait au mois d'Octobre suivant, il fut dit qu'aucun des Etats de l'Empire ne pourroit prendre parti dans la guerre qui se fiisoit alors dans Païs-Bas entre les Couronnes de France & d'Espagne, il ne put exécuter les clauses de ce Traité : & même nous avons vu qu'en 1661. il entra avec les Rois de France & de Suéde dans la ligue du Rhin dont une des principales fins étoit d'empêcher qu'aucunes troupes ne passassent de l'Alle-

magne dans les Païs-Bas au secouts du Roi d'Espagne.

#### XXV. Traitez passez par les Marquis de Bade avec les Princes etrangers.

NOus avons vu ci-devant que les Marquis de Bade sont divisca en deux branches, celle de Baden & celle de Dourlach : la première n'a point eu dans ce siécle d'autres intérêts que ceux de l'Empereur; & il ne paroît pas que les Marquis de cette branche ayent traité avec d'autres Princes étrangers qu'avec les Rois de France: ce qui est taporté Livre 4. Chapitre 13. Nombre 39.

À l'égard des Marquis de Bade-Dourlach, comme ils entrérent dans l'Union Protellante ils traitérent conjointement avec les autres Princes Protestans unis.

Ayec le Roi d'Angleterre Jacques I. Livre 1. Chapitre 6. Nombre 1.

Avec

Avec les Rois de Suéde Livre 1. Chap. 6. Nomb. 11. Avec les Rois de France Livre 4. Chapitre 11. Nombre 40. Avec les Etats Généraux Livre 5. Chapitre.... Nombre.... Avec les Cantons de Zuric & de Berne Livre 6. Chap. 4. Nomb. 2.

#### XXVI. Traitez passez par les Ducs de Holstein avec les Princes Etrangers.

Nous avons parlé Livre 2. Chap. 5. Nombre 5. 6. 9. & fuivans de divers Traitez que les Ducs de Holstein ont passez avec les Rois de Dannemarc.

Livre 1. Chap. 7. nombre 1. 18. & 36. de ceux qu'ils ont passez avec les Rois

Et Livre 2. Chap. 5. Nombre. 6. d'un Traité qu'un de ces Ducs a passé avec le feu Roi d'Espagne.

# XXVII. Traitez passez par les Villes de l'Empire avec les Princes Etrangers. Omme plusieurs Villes Impériales étoient entrées dans l'Union Protestante, elles

entrérent aussi dans les Traitez que ceux de cette Union passérent avec le Roi d'Angleterre dont nous avons parlé Livre 1. Chap. 6. Nomb. 1, avec les Rois de Suéde Livre 3. Chap. 6. Nombre 13.

Avec les Rois de France Livre 4. Chap. 13. Nombre 51. 52. 53. & 54.

Et avec les Etats Généraux Livre 5. Chapitre... Nombre...

Mais outre cela nous avons parlé dans le Livre 2. Chap. 5. des Traitez que les Rois de Dannemarc ont paffez avec les Villes Hansfatiques Nomb. 4.4. & avec la Ville de Hambourg Nombre 15. & fuiyans.

Dans le Livre 3. Chap. 7. des Traitez que les Rois de Suéde ont passez avec quelques Villes de l'Empire, favoir avec la Ville de Stralfund Nombre 2. & 1. avec celle

d'Ulm Nombre 9. & avec celle de Branswic Nombre 30. & 41. Dans le Livre 4. Chap. 13. nous avons vu les Traitez que les Rois de France one aussi passez avec diverses Villes de l'Empire, savoir avec les Villes Hanséatiques Nomb. 48. & 49. avec la Ville de Colmar Nombre 50. & avec celle de Strasbourg Nomb. \$1. & \$2.

Dans le Livre 5. Chap. 4. Nombre 21. & fuivans nous avons parlé des Traitez que les Etats Généraux ont passez avec les Villes Hanséatiques en général & avec quelques unes de ces Villes en particulier.

Je vais encore parler de quelques Traitez que les Villes Hanféatiques ont paffez en ce siécle avec les Rois d'Espagne.

### XXVIII. Traité entre Philipe III. Roi d'Espagne & les Villes Hanseatiques,

## Pour Commerce. 1607.

TN des principaux commerces des Villes Hanséatiques est en Espagne, où leurs habitans vont querir diverses marchandises qu'ils distribuent ensuite dans les autres parties de l'Europe: c'est pour cela qu'elles firent en sorte dans les siécles précédens d'obtenir divers priviléges des Rois d'Espagne avec lesquels elles passérent des Traitez pour ce fujet.

Auffi-Tom. II.

Auffact que les Villes Hanfariques nurme removablé leur allinne entrelleu auf commencement de c hide, elle députient en Epigne pour y renouvelle auffi leur Traité avec cens Couvenne: la principale déficulée fair au figet d'un impée de entre pour cent que le Rei d'Epigne avoit enablé qu'un jeu, ée qu'i avoluté infinir puyre fui les marchandits qui fortoirent de fis Eura pour entre dans les Provinces-Unies. Enfin on convint en 160 cp. de product pour cela le même expédient qui étoir dans les Traitest que le Roi d'Efignes avoit fairs depuis peu avec les Rois de France d'Angleerer.

Ainfi le Députe de ce Ville paffernt avec les Commiffaires du Roi d'Efigage un Traizé par lequel di fiet dit equ'il auncit alliance centre le Roi Carbolque & les Villes Handeatques: Que les habitans de ces Villes jouincient en Efigage des privitiges & immunitar porrier par les Traitzes fais avec. le France & l'Angelterres: Qu'ils ne pourroient potter dans les Provinces-Units les marchandifes qu'ils autoient achetére en Efigages, de qu'ils en donnerient bonne & édifiance causion.

### XXIX. Traité de Munster entre Philipe IV. & les Villes Hanséatiques,

# Pour le même sujet 1647.

D'ofqu'on traita de la paix générale à Munther les Villes Hanffastques y envoyérent trois Députez dons l'un étois de Lubec, le foctond de Brême, & le troisfème de Hanhougy: est trois Villes étant perfeitment perfeque les feules qui foient demeurées dans cette ligue, ces trois Députez firent avec les Ambaffadeurs d'Élpagne un Traité de commerce qui fint figue le 11. Septembre 1647.

Fu ce Traigé la conviantes que les Villes Hanfafaques joutionien dans le Provincio cel Effiginge de tous les printièges qui leur avoitenc de accordeze, particulièrement de case qui récient potrez dans le Traité de l'année 1 e/o, dont le Amhaffadaus lingérient une copie pour paffer à l'avoite comme un original: Que néamonius les articles qui regardoines les Province-Unien n'auroient pas leu en cas qu'on conditie une paix ou une revie avec les Esnas Genfrairas: Que même fin on accordion aux Province-Unies des conditions plus avanagendes pour leux commerce que celles qui entem province-Unies des Conditions plus avanagendes pour leux commerce que celles qui entem province due le Traité e Que pendant que ceutre guerre durrents, clie positiones de la neuralité, de positiones que celles qui en le condition de la neuralité, de positiones que celles que de la neuralité, de positiones des nitres de la neuralité, de positiones de la neuralité, de la neuralité, de l'appare que les parties de la neuralité, de l'appare que les des l'appares que les la habitans de cu Villes ne pourroiere porter dans le Esta du Roi d'Effigique que des marchandiés fasteries Hanfaficaque ou d'altres Esta qui positificien des nièmes priviléges qu'elles, & que ces lubisms en aporteriores un certificat dans lequel les machandiés fasteries l'éposifies.

Ainsi il paroit que les habitans de ces Villes peuvent prétendre légitimement de jouir dans les Etats du Roi d'Espagne de tous les avantages portez dans les Traitez de commerce qu'il passi peu après avec les Etats Généraux, & desquels ngus avons parlé

au Livre s.



# NEUVIÉME LIVRE

### PREMIERE PARTIE.

Traitez entre les Rois de Pologne & les autres Princes & Etats de l'Europe.

E palle préfentment aux Rois & à la République de Pologne; & je vais expliquer l'Hiltoire des Traitez qu'als one pallez avec les autres Princes & Estas de l'Europe, après que, situinan ma coltume, j'auras parlé de la faite de ces Rois & expliqué les qualitez qu'ils ont prifes altrefois & celles qu'ils prennen encore préfentment.

#### C H A P I T R E I

Suite des Rois de Pologne qui ont regné depuis l'année 1598. jusqu'à présent, E leurs titres E qualitez.

E viens de patler & patlerai encore fouvent de la République de Pologque dans la faite de cer Ouvrage, c'el pourquoi je crois réceffaire de maid d'abord que les Folorois donneux ce nom à leur Eux, parce qu'ils tienneux que la Souverainent y réfide dans le Corps de la Nodolfié, & que le Roi en elt feulement le Chef & non pas un Monarque abfolta & fouverain. Quoiquell en fict tout le Paya qui oblêt préferament au Roi de Pologque dépendior autrefois de plusfeuus Princes qui ne portoient que le nom de Ducis ainfi il y ayoit un Duc de Pologque, un Duc de Monorque, un Duc de Monorque, un Duc de Monorque, un Duc de Monorque, un Duc de Roigen.

fie, un Duc de Cuisvie & plufieurs autres moindres.

Les Ducs de Pologne étant deventus Rois joignient à leurs Etats par diverfes voyes les Duchez de Mazouré, de Cuijavie, & de Ruffie: d'autre par les Ducs de Lithuanie qui priente le tirte de Grand-Ducs, fe rendigent aufil maitres des Duchez de Samogitie, de Podolie, de Volhinie, de Smolensko, de Seberie ou Czernikovie.

Les Polonois préxendent que vers le tems de l'Empreur Julien, ou sloin d'autres du tems de Charlemagne, les Grands de Pologne voulant se choifir un Duc rejenérent vous les Seigneurs du Pays & élluent pour leur Souverain un Paylón nommé Piatle qui les gouverna fort figement e cela fait qu'encore à préfent quand il segie d'élire pour Roi un Polonois, la l'applient un Piatle.

Les

Les Descendans mâles de ce Roi Piaste gouvernérent la Pologne sous le titre de Ducs, puis sous celui de Rois jusqu'en l'année 1371. en laquelle Louïs Roi de Hongrie fils d'une sœur du Roi Casimir III. succéda à ce Roi en la Couronne de Pologne. Louis étant mort une de ses filles nommée Hedvige épousa

en 1386, Jacellon Grand-Duc de Lithuanie. La poltérité de Jagellon a politédé de mâle en mâle la Couronne de Pologne & le Grand-Duché de Lithuanie jusqu'à Sigifmond-Auguste. Ce Roi qui étoit le dernier mâle de la famille des Jagellons étant mort en 1571, eut pour fueceffeur Henri de Valois Duc d'Anjou qui en 1574. fix mois après son arrivée en Pologne abandonna ce Royaume pour recueillir la succession du Roi Char-les IX. son frère. Le refus que fit Henri III. de retourner en Pologne, obligea la plus grande partie de la Noblesse de ce Royaume de lui élire pour succeffeur au mois de Décembre 1575. Erienne Battori Prince de Tranfylvanie qui prévint l'Empereur Maximilien Second que d'autres avoient élu : il régna jus-

qu'en l'année 1586, en laquelle il mourut.

Sigismond fils de Jean-Roi de Suéde & de Catherine sœut de Sigismond-Auguste fut élu pour son successeut le 9. Août 1587. D'autres Seigneurs avant élu trois jours après Maximilien Atchiduc d'Autriche & frére de l'Empereur Rodolphe Second, ce dernier entra en armes en Pologne pour s'emparer de cette Couronne , mais ayant été vaincu & fait prisonniet par les Polonois en 1588. il fut délivté l'année fuivante, à condition de renoncer à ses droits sur la Couronne de Pologne & de restituer aux Polonois la forteresse de Lubolz & le Comté de Sepuis sur les frontières de Hongrie dont ses troupes s'étoient emparez. Depuis ce tems-là le Roi Sigismond vécut en grande intelligence avec la Maifon d'Autriche & époufa fuccessivement deux Princesses de cette Maison, nommées Anne & Constance: cette partialité aliéna de lui les esprits des Rois de France, d'Angleterre, & de Dannemarc, & ceux mêmes de ses Sujets. Nous avons vu qu'il perdit la Couronne de Suéde qui lui appartenoit héréditai-

rement: il fit néanmoins quelques Traitez de Tréve avec les Rois de Suéde Charles Dixiéme & Gustave-Adolphe : il eut quelques guerres à soutenit contre les Turcs & les Moscovites, & fit plusieurs Traitez de paix avec les premiers & une Tréve avec les autres: enfin il mourut au mois d'Avril 1632. laissant entr'autres enfans Uladislas &

Jean-Cafimir.

Uladillas IV. fils ainé de Sigilmond fut élu son successeur au mois de Décembre de la même année. Nous avons vu que du vivant de son pére il avoir été élu Grand-Duc de Moscovie, mais qu'ensuite il avoit perdu ce Grand-Duché. Etant devenu Roi de Pologne, il fit depuis une paix avantageuse avec le Gtand Duc, renouvella la Tréve avec la Reine Christine de Suéde, sit quelques Traitez avec les Turcs, & étoit dans le dessein de leur faire la guerre lorsqu'il mourut en l'année

Jean-Calimir fut élu Roi après son frère, & fut obligé de soutenir successivement la guerre contre les Colaques, les Tarrares & les Molcovites, les Suédois, & contre ses propres armées qui se consédérérent contre lui : il sortit assez heureusement de

toutes ces guerres par des Traitez de Paix ou de Tréve.

Cependant étant ennuyé de gouverner ce Royaume, il abdiqua la Couronne en 1668. & se se tetita en France où il a vécu des bienfaits du Roi jusqu'a sa mort

arrivée le 14. Decembre 1672. Michel Wiesnovieski fut élu en sa place lors qu'on songeoit le moins à lui : il

épousa l'Archiduchesse Eléonor sœur de l'Empereur, & entra en guerre contre les Turcs avec lesquels il fut obligé peu après de faire un Traité dèsavantageux il mourut l'année fuivante en 1673.

Jean Sobieski Grand Maréchal du Royaume fut élu Roi en 1674. il fit une paix plus avantageuse avec les Turcs, & s'allia avec la France & avec la Suéde: ayant

## TRAITEZ DE PAIX, &c. 524

enfin fait un Traité d'alliance avec l'Empereur & les Veniriens contre les Turcs, il est venu en personne au secours de la Ville de Vienne & l'a empêché de tomber entre les mains des Infidelles.

# Titres & qualitez des Rois de Pologne de la Maison des Jagellons.

Jes Rois de Pologne ont pris diverse qualitez en différent tents: mais fins remonter à celles qu'ils pennents dans les liclées déginez da nôtre, je me contenterai de marquer celles que penneint les Rois Jagellous; celles qu'our prise enstitut les Rois de la Maison Vais, enfin celles qu'our prise les deux derniers Rois qui ont té Philtes, cél-à dérie, Polonois de naislance, comme je l'ai marqué ci-devant.

Dans la premiére inféodation de la Prulis que le Roi de Pologne Sigifimond Premieranda Albert Marquis de Brandebourg, il pris la qualité de Roi de Pologne, Grand-Due de Histuanie, & de Seigneur & hériter des terres de Cracow, de Sandomir, de Stradia, de Lencicie, de Cujavie, de Rullie, & de toutes les terres de Prulis & de Pomérânie.

#### ROIDE POLOGNE.

La Pologne proprement dite s'étend depuis la Poméranie jusqu'à la Hougrie le long de la frontière Orientele de la Matche de Brandebourg & de la Silétie : Elle & divilé en la petite ou haute Pologne qui et la la plus mendiouale, & la grande ou basfe Pologne qui etl la plus feptentrionale & plus proche de la Met Baltique que la haute Pologne.

Nous a'ons vu dans le Liyre feptiéme au commencement du Chapitre..., que cettee Province n'avoit autrefois que des Ducs; que l'Empereur Orhon III. donna le titre de Roi au Duc Bolellas; que les Rois de Pologue perdirent enfuire le tirre de Rois à caufé du meutre de Sr. Staniflaus commis par le Roi Bolellas Seconds; mais que depuis il recommencement à le portre, ainfi qu'ils font encore préfentement.

#### GRAND-DUC DE LITHUANIE

La Lishuanie ell à l'Occident des Duchez de Smolensko & de Shorie, & a en des Princes parcullers jujust à ce que le Camad Deu Egallon parvine à la Couronne de la manière que je viens de le mauquer: depais cela la Pologne de la Lishuanie ont eu les mêmes l'inoces, muis enforre qu'elles n'our pas été unies pour cela en un feul corpt, mais qu'elles ont toujours dancue leur. Chancélens, leurs Grands-Marichaux, leur Genéraux, & tous leurs aupre Officiers Épurez; & que de mois Diétes générales il rê nodu tentir une en Lishuanie.

CRACOW, SENDOMIR, font deux Villes de la haute ou petite Pologne figuées fur la Viltule & dont les Seigneuries font encore réunies à la Couronne.

STRADIA, LANCICIE, font deux Villes de la baffe ou grande Pologne, capitales chacune d'un Palatinat, & dont les Seigneufries font encore réunies à la Couronne.

#### CUJAVIE.

La Cujavie est une Province enclavée dans la basse ou grande Pologne hormis vers le septentrion où elle confine à la Prusse: sa Capitale est Uladislaw, & elle a eu autrefois des Ducs particuliers.

#### D .. . . . .

Cette Province est à l'Orient de la petite Pologne & a pour Capitale Lembourg ou Léopol : on l'apelle la Russie noire ou petite pour la distinguer de la Russie blanche ou grande Russie qu'on appelle communément la Moscovie.

Nota avons va parmi les qualitez des Grands-Dues de Mofocovie, qu'ils fe difen-Cara no Grands-Dues de touite la Kuffle, mais par le Traité de pair paifle un 1614, entre Uladifia IV. & le Grand-Due Michel, on convint que ce titre ne s'étendroit point aux Provinces de Ruffle que le Roi de Pologue prenoit, ne comprendroit point non point sur Province de Ruffle que le Roi de Pologue prenoit, ne comprendroit point non plus les Provinces de Ruffle que le Grand-Due pedidos.

#### DES TERRES DE PRUSSE.

Nous avons va que les nucieus Rosis de Pologne préembeires éres Souvenins de l'affected fur excommed à condition qu'îbs en polification la mûtier du fixer du frecue de l'autre moité qui et la Putile Deuie en réveroir d'ext en fef. Nous venons de voir que l'Electrice de Brandsbourg polifica préfentement la Putile Ducâte en fouverainte sur conditions marquete dans le Livre précédent Calay. Nombs. 8, ont la principale et que ce Duché doit retourner à la Couronne de Pologne au défaut d'entient miles dans la Maisfon Electrale de Brandsbourg.

#### POMERANIE.

Les Rois de Pologne précendent que la Poméraine relevoit aufii surtériul éveux, des cett une utiliparsion des Allemans lofequils out voule que les Ducs de Poméraine relevalient de l'Empire: sinfi vour ce que les Rois de Pologne en confervérante du qu'ils out encore un Palatin de Pomeraine, de que les Ducs de Poméraine leur rendierente hommage pour les Seigneuries de Bisow & de Lavrembourg qui font finiset ente la Poméraine de la Pruillé. Bogdiuls adment Duc de Poméraine in rendie encore hommage en 1 et 3 j. sa Roi Ushallar qui dans labre d'invertisere linguis que ce s'adment de la Poméraine en rendie encore hommage en 1 et 3 j. sa Roi Ushallar qui dans labre d'invertisere linguis que ce s'adment de la Poméraine en rendie encore de l'invertisere l'i

A l'Orient de la Poméranie est la Pomérelie qui est la partie de la Prusse Royale située entre la Vistule & ces deux Seigneuries de Bitow & de Lawembourg.

### Titres & qualitez des Rois de Pologne de la Maison Vase.

Nous avons vu Livre 3. Chap. 1. que Gustave Vase fils d'Eric sur élu en 1532. Roi de Suéde en la place de Christierne Second qui éroit aussi Roi de Dannemarc: Gustave eut entrautres fils Jean pére de Signimond qui sur élu Roi de Pologne en 1587. CR Roi & fes deurs fils Ultdellus IV. & Fean Cassimir qui lind sincedérent, primes qualité de Rois de Pologne, de Grande-Duce de Lishumire, de Russilie, de Frusse, de Mazourie, de Samogitur, de Livonire, de Strolensko, & de Czemikovie, & de Rois hérifestiare des Suckósis, des Goors, & der Mandales. Je ne partiera ici que des tires qui ne sont pointe parmi les qualitez que prenoit Signimond & que j'ai déis exploquez.

#### DUCS DE MAZOVIE.

Cette Province est finaée au midi de la Prusse & a pour sa Capitale la Ville de Varsous : elle a eu des Ducs particuliers qui , comme nous l'avons vu dans le der-enc Capitale du Livre peécédent Nomb. . . . apellérent les Chevaliers Teutoniques à leur fécours & leur donnérent Culm & les drouts qu'ils avocent sur la Prusse.

#### SAMOGITIE.

Cette Province est fitusée au midi de la Curtande, & a Rofienie pour sa Capitale les troonquise par les Chevaliers Teutoniques, & ensuire a été unie au Grand-Duché de Lithuanie.

#### LIVONIE.

Nous avons fouvent paid de cette Province, en parlant des Traitez que le Suédio, les Modovines, de les Polonois on faits les uns sec la autres. Nous avons vu comment ces trois Petaples ons combaras long rems à qui demarcetro possificate de cette Province laquellé est finst demarcée préque toute entiée aux Suédois, les Polonois n'y possibilant qu'un petit nombre de places dans la Livonie Méridonale. Polonois n'y possibilant qu'un petit nombre de places dans la Livonie Méridonale. Cerpendant situavais les Traites: les Rois de Pologne ons attilibétien que les Rois de Suéde doit de le dire Duac de Livonie. Notas avons vu que les Granda-Duac de Modovoire prennent audilla n'abres qualles.

#### SMOLENSKO. CZERNIKOW.

Les Duchez de Smodentos de de Servite ou de Czernikow (out funze entre la Litumate de la Moderoit. Nous avons va ailents que Bugle Second Grand-Duch Moforoit les conquit au commencement du ficle patif (int les Roti de Pologne i Ubulialis IV, éen étour empuré à voir oblight le Canal Due Michel dy rempe par le Traité de 1614, miss depais le Grand Due Alexis s'est remparé de ces deux Duchez pendant les troubles de la Pologne, de 8 lis lis fort demeure par le derrit Traité de Trévez expendant le Rot de Pologne en meient toujours les titres à caufé des prétentions qu'il conférer boujour.

# Ros hereditaire des Suedois, des Gots, et des Vandales.

Nous venous de voia que Sigimmond III. Roi de Pologne écot: fili de Jean Roi de Sude, ji diccéal à fon pier en ce demier Royaume, é en fair parlible polificieur judqu'à ce que Charles Duc de Sudermaine fon oncle qui y éroir fon Vice Roi, s'en empara : Sigimmond continua némonis d'en pernde les titres, fie daves fils Uladillas & Cafinni en ont toujours ulé de même, a s'ayant jamais voula renoncer à ce Royaume qué écoit leur patrimoiae. Enfin nous avera vue que par le Tacité d'Oliva par le consideration de la conside

## IV. Titres & qualitez des Rois Michel & Jean.

E Ro Michd & I Roi de Pologne d'à préfent ne décendant point de Rois de Suéde & riyant auxonne prientions far ce Royamme, ne premanent point la qualifié de Rois des Suédois, des Goos, & de Vandales, comme fuificant le Rois précédents instill son freulement prie entre de Rois de Pologne, é, Grand-Ducs de Lithannie, de Ruille, de Puelle, de Mazovite, de Samogiet, de Litonanie, de Roisen, de Kisoviet, de Vollaine, de Polodie, & de Kegemito-me, de Samogieta, de Litonanie, de Kisoviet, de Vollaine, de Polodiet, & de Kegemito-me, de Samogieta, de Litonanie, de Kisoviet, de Vollaine, de Polodiet, & de Kegemito-me, de Samogieta, de Litonanie politique de 
Il n'y a que Kiowie, la Volhinie & la Podolie dont je n'aye point encore parlé: ainfi je dirai un mot de chacune de ces Provinces de même que j'ai fait à l'égard des autres.

#### KIOWIE.

Kiow on Kiowie eft une Ville ſinwé ſur le Borillbéne, Jaquelle eft Capitale, de ce Palairan, & a éfe parincidiferente définée pour la demone des Codques, afin qu'ils puifient arrièer les courfes des Tartares de la Cinnée. Cene Ville eft pefentement entre les mais du Grand-Duc de Modowie qui en avoie fair Prince Bogdan Kinelinkti, de la reient, quotoqu'il air promis par diver Traitez de la rendre sat Roi de Pologre qui pour cette raido a 60n de la mettre parmis fei un le production de la rendre sat Roi de Pologre qui pour cette raido a 60n de la mettre parmis fei un le

#### VOLHINIE.

Cere Province eft fusée eure la Lithuanie & la Podolie: elle fe divife en la Crieirue qui et la plun Occidenale, se en Ulterieure qui et la plun Occidenale, se en Ulterieure gui et la plun Occidenale, elle ett taventée par le Nisper ou Borithera ercepté près de l'emboachure de ce fleuve où il figure la Volhnie de la petrie Tartiarie : cét à acufie de cel que la Volhnie Ultérieure et auffi nommée Ultraine, cétlé-dire frontiere. Ser principale Villes font Kowy, Baldacchivo, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Baldacchivo, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Baldacchivo, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Baldacchivo, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Baldacchivo, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Baldacchivo, Pavolore, & Complex Villes font Kowy, Pavolore, & Complex Villes font Complex Villes Vil

#### Podolie.

Cette Province eff funée entre la Vollaine de la Moddave de laquelle elle néle funée que par le bisflete : fa principale Ville font Kaminieck, Brachw, Nismitore, Brachw, Nismitore, Brachw, Nismitore, Brachw, Nismitore, Brachwell, Nismitore, Brachwell, de novi edoligé le Roi Michel de lui céder toute cette Province; le Roi Jean Sobieski a fait enfaite méta-induce cette cellon aux environs de Kamininée; mais le Grand-Ségneur dans la Caprillation a encore voulu avoir toute la Podolée : le fuceès de la guerre qui et pérfentement entre us décidera ce différend.

Après avoir expliqué la fuite & les qualitez des Rois de Pologne, je passe aux Traitez qu'ils ont faits avec les autres Princes & Etats de l'Europe.

Tai parlé dans les Livres précédens des Traitez que les Rois de Pologne ont faits avec la plipart de ces Rois de Etats de l'Europe : je n'en tépéterai iren ici , me contennant à mon ordinaire de marquer feulement les endroiss de mon ouvrage où j'explique l'Hilfoire de tous ces Traitez. Traitez entre les Rois de Pologne & de Danemarc.

Voyez Livre 2. Chap. 6.

Traitez entre les Rois de Pologne & de Suéde. Voyez Livre 3. Chapitre 8.

Traitez entre les Rois de Pologne & les Grands-Ducs de Moscovie.

Voyez au même Livre Chap. 14.

Traitez entre les Rois de France & de Pologne.

Voyez Livre 4 Chapitre 14.

Traitez entre les Rois de Pologne & les Etats Généraux. Voyez Livre 5. Chapitre 5.

Traitez entre les Empereurs & les Rois de Pologne. Voyez Livre 7. Capitre 7.

Traitez entre les Rois de Pologne d'une part & les Electeurs de Brandebourg & les Ducs de Neubourg d'autre.

Voyez Livre 8. Chapitre . . .

Le me refte donc plus qu'à parler des Traitez paffez entre les Rois de Pologne d'une part & les Rois d'Efpagne, la République de Venife, les Princes de Tranfilvanie, les Grands-Seigneurs des Tures, les Kams des Tartares, & les Génératut des Cofiques.

#### C H A P I T R E II.

Traitez entre les Rois de Pologne d'une part & les Rois d'Espagne & la République de Venise d'autre.

Unique je n'aye pus connoiffance d'aucuna Trainez pofitifs que les Rois de Pologne ayen publica seve le Rois d'Efègnen in avec les Vanisiras, je ne laitie pas de faire un Chapitre particulier de quolques affaires qu'ils ont étes les mays cles aures, afine de faire connoites la intérie que ce Publicares one au à démèler enfemble nonoblitut le grand désignement de leurs Ezus ; je les mest en un même Chapitre à caufé du peu que jui à en dyre.

# I. Negociation entre Sigismond III. & Philipe III.

Pour les biens de la Reine Bonne.

D'ur bien connoître l'origine de cette affaire que les Ruis de Pologne ont eue exce le Rois d'Épique, il faiut le fouvenir qu'Ilbéelle d'Arragon fillé d'Alphoné Roi de N'appie époquine Gales Sérere Duc de Milan lus porre un manisge les Duchez de Brit de Reslisino, se une forme confédérable à prendre tous aux fair les Douannes de sfortions durs l'Abbrures, et de Foggia dans la Pouille. De ce matige il ne viut qu'une fille nommée Bonne qui epond signinonne le faits concer de la mére de Duchez de Brit de Hotte Douannes pur le control de la mée de Duchez de Brit de Hotte de Lorie de Lorie pur control de la mée de Duchez de Brit de Hotte pur control de la mée de Duchez de Brit de Hotte pur control de la mée de Najet, myorenant quatre cent rente mille Ducais: muis en mourant à Brit en 1515, et del laifs est Duchez de Brit de de Rolfino au Rol d'Efiquepe Philipe II. & ée fectimes un d'autres préfonnes; en forte qu'il ne demeura que fes Douannes à Signinond-Augulle.

Sigifmond III. étant petit fils de cette Reine du côté de fa mére, comme on ne lui payoit pas fort régulierement ce qui lui étoit di fur ces Douanes, il cavoya en 1616. Un Mahalfadeur pour s'en plaindre & obtenir des ordres plus pécis aux Douaniers à ce qu'ils euffent à le faissiaire.

Cet Ambassadeur eut saisfaction, en sorte qu'on a depuis ce terns-là payé par chacun an à ce Roi & ensuite à ses deux fils trente-huit mille huit cens quatre-vingtfir écus.

## II. Négociation entre Sigifmond III. & Philipe IV.

#### Pour une promesse de secours. 1627.

E Rol Sigfinond avoit depais fon mariage avec la Princeffe de la Malion d'Autriche témoigné beaucoup d'autachement pour les inérées du Rol d'Expapse, enforce que cela l'avoit brouillé avec Elidher Reine d'Angletere, & qu'avoit fiel d'avetie meneca de traisement sigoureux aux Eux Gériaux des Fro-vincer-Unies pour les obliger de le remetre four l'obétifiance du Rol d'Espapse. L'orqu'en Inamé 16-15. Pet Rol Signifond écuit fuir le point de conclure u-

Lonsqu'en l'année 1647. Le Rei Sigifmond évoit fuir le point de concluir un tréve avez le Roi de Saide qui pui offici de la irradite touste les places qui avoit compulés dans la Puille & dans la Livano à la réfere de Riga, le Roi de Saide qui pui de l'accident de la reine de Roi de Roya, le Roi de Carte de Roi de Roya, le Roi de Roya de Roi de Roya 
Nous avons vu get Uladitius IV. fils & Eucetfear de Sigifinond envoys en 1615. au fecous de Efgonço des quille Codques, qui éréant joint dans le Lusmong aux recops Loraines agiente contre la France: mais dans la faire e Rot diminus de beaucoup Fattendement qu'il avoit e al la Malin d'Austiche, & éponfia une Princeffe François. Ce strebenners attra à Jean Cofinne la poten dans loquelle le Rot artification de la commandation de la commandation de la commandation de ration du peu de foin que le Epopugh prierest pour le faire délivers r'eune depuis devenu Rot, il fui abandomné des Epopugh dans toutes les affisires qu'il est y de fore que particiditéenne veu la find de l'uvi el cut plus indinanno pour le France.

que pour l'Espagne.

Nous avont vu que le Roi Cafinni par fon Trairé avec le Ducde Neubourg qu'il foultainté de le faire êtire pour incerfleur, lui céda tous les revenus qu'il avoit a ut lorsquare de Nuplea tous les drois qu'il y roit pour la fucerflom de la Reine Bonne, outre cela les fommes que le Roi d'Elipage lui devoit pour le pair de du vuilleaumer qu'il lui avoit evalue. Cere clion fur faire à la charge entr'atters choise que ce-Duc payerent tous les ans à ce Roi dir mille écus, de acquirent encore quatre mille écus de pendion viagére que ce foi avoit affigner du re la bien.

Comme le Duc de Neubourg ne fur point élu Roi de Pologne, amfi qu'on l'avoit espéré, il n'eut point ces biens qui étant du patrimoine particulier du Roi Casinir ne sont point passez aux Rois de Pologne ses successeurs, mais aux hémiers testamen-

taires de ce Roi.

#### III. Negociations entre les Rois de Pologne & la République de Venise,

#### Pour une jonction d'armes contre les Turcs. 1621. 1646. & 1672.

IL sembleroit que comme les Rois de Pologne & les Venitiens sont les uns & les autres ennemis des Turcs , leur intérêt commun voudroit qu'ils s'unis-sent si étroitement ensemble par de bons Traitez de ligue offensive & défensive que le Grand-Seigneur ne put attaquer les uns sans être affuré d'avoir en même tems la guerre contre les autres; cependant il n'en est pas ainfi.

Comme la politique des Grands-Seigneurs est de n'avoir point autant qu'ils peuvent deux guerres à soutenir dans le même tems contre deux différentes Puispolivent deux guerres a noman unana a man canno conste constante quantificación de la caractérie des Repúbliques el de ne la poutre à la guerre que dans 1à deminére exceienté, & Eudinemes pour le défiende lors qu'on el arraquigé par la Ennemis, il arrive que les Grands-Seigneurs non point astuqué en même tenus les Polonois & les Venitients, & que loriqu'ils ont annaqu'el ma no jauvere de cer Peuples, cellui qu'ils ont alli fie repos n'a point voulu s'engager sans nécessité en guerre contre cette Puissance formidable, ne considérant pas que les Turcs ne l'épargnent alors que pour le détruire à son tour, s'il leur est possible: au lieu que si ces deux Peuples joignoient leurs armes, & que les Veniriens occupatient par ruer les forces de l'Empire Ottoman, pendant que les Polonois les attaqueroient par terre, ils auroient les uns & les autres moyen de faire quelques progrès sur cet Ennemi commun, ou au moins ils l'obligeroient à faire une bonne paix qu'il ne romproit pas enfuite si facilement.

Pour justifier ce que j'ai avancé par les exemples de ce qui s'est passé jusqu'à préfent, lors qu'en 1571. les Venitiens follicitérent Sigifmond-Auguste pour se liguer avec eux contre Sultan Selim qui venoit d'envahir leur Royaume de Chipre, ce Roi leur fit réponse que la République ne pouvoit pas rompre la paix qu'elle avoit avec Selim, & que ce Sultan observoit de la part fort religieusement.

Lors que le Grand-Seigneur Ofman attaqua la Pologne en 1621. & que Sigis-

mond III. envoya demander du secours aux Venitiens, ils répondirent de même que la paix qu'ils avoient faite avec le Sultan les empêchoit de pouvoir affifter ses en-Lorsqu'en 1646. les Venitiens envoyétent un Ambassadeur en Pologne pour exciter la République à prendre les armes contre les Turcs qui avoient l'année précéden-

te pris la Canée dans l'Isle de Candie , & menaçoient encore le reste de l'Isle , le Roi Uladiflas qui méditoit alors de faire la guerre contre les Turcs, comme je le marquerai plus amplement dans le Chapitre fuivant, cut bien voulu qu'on cut écouté les propolitions de cet Amballadeur qui failoit des offres fort confidérables, & même il leva de ses deniers quelques troupes sous l'espérance que lui donna cet Ambassadeur que la République lui fourniroit ce qui seroit nécessaire pour les entretenir! mais les Venitiens ne lui ayant fait tenir aucuns deniers, d'autre part les Polonois ayant une extrême aversion pour la guerre contre la Porte, ce Roi fut obligé de licencier ses troupes, & le Sénat de Pologne répondit à l'Ambassadeur de Venile la même chose que le Sénat de Venise avoit repondu en 1621, à l'Ambassadeur de Pologne.

Le Grand-Seigneur ayant fait la paix avec la République de Venise en 1669, entra deux ans après en guerre contre la Pologne: le Roi Michel follicita alors le Sénat de se liguer avec lui contre le Grand-Seigneur, mais il ne voulut point se rengager dans une guerre dont il ne faifoit que fortir.

C'eft

C'est donc une chose surprenante & qu'on ne peut attribuer qu'à la Provi-dence de Dieu qu'en 1683. le Pape ait moyenné une alliance contre le Ture, entre l'Empereur, le Roi de Pologne & la République de Venife; mais comme ce Traité a été passé depuis ceux de Nimégue que je me suis proposé pour la fin de ma carrière, je n'en parlerai point davantage.

#### CHAPITRE

#### Traitez entre les Rois de Pologne & les Princes de Transylvanie.

A Transilvanie est limitrophe de la Pologne, n'étant séparée de la Russie noi-re que par les Monts Carpates ou Crapate. Nous avons vu ci devant que le premier Prince de Transilvanie a été Jean Signimond fils de Jean Zapoliha Roi de Hongrie & d'Isabelle fille de Signimond Premier Roi de Pologne; c'est pourquoi Sigilmond-Auguste fils & successeur de Sigilmond I, prenant soin des intérêts de Jean-Sigi mond qui étoit fon neveu, moyenna en 1569. sa paix avec l'Empereur Maximilien Second

Jean-Sigrimond étant mort sans enfans, les Etats de Transilvanie lui élurent pour friccesseur Etienne Battori, qui, comme nous venons de voir, fut élu Roi de Pologne en l'année 1575, ce Prince abandonna la Principauté de Tranfilvanie à Christophle Battori fon frère & ensuite à Sigismond son neveu , il eût bien souhaité assurer à son neveu la fuccession à la Couronne de Pologne après sa mort ; mais il n'en put venir à bont, à cause qu'il avoit aliéné les esprits d'une grande partie de la Noblesse, par l'exécution à la mort de Samuel Sborouski.

Sigifmond fils de Jean Roi de Suéde fut donc élu fucceffeur d'Etienne Battori ainfi que nous l'avons vu ci-devant: & comme depuis qu'il eur obligé l'Archiduc Maximilien fon Compétiteut à renoncer à les droits lur la Couronne de Pologne, il fut roniours fort attaché aux intérêts de la Maifon d'Autriche, il s'opposa le plus qu'il put au dessein que Bethléem Gabor Prince de Transilvanie avoit formé de se ire Roi de Hongrie. Ainfi en 1620. il envoya à la Diéte que les Hongrois tenoient à Neuhausel, un Ambassadeur qui empêcha qu'on y élût Bethléem pour Roi, quoique l'Ambaffadeur du Grand-Seigneur en fit de grandes instances, & que plufieurs Seigneurs Hongrois le fouhaitassent extrêmement.

Cette opposition de Sigismond à la grandeur de Bethléem & les secours que ce Roi donnoit à l'Empereur, portérent ce Prince à susciter les Turcs & les Tartares con-

tre la Pologne, à laquelle ils déclarérent la guerre.

Traité entre Uladislas IV. George Ragotski Prince de Transylvanie, Alexis Michalowits Grand-Duc de Moscovie, & le Kam des Tartares,

# Pour alliance, 1646.

TLadislas IV. fils de Sigismond qui éroit un très-brave Prince, s'étant résolu de faire la guerre aux Tutos, fit londer ses voisins pat les Agens qu'il tenoit én leurs Cours pour voir s'ils se voudroient joindre avec lui pour agit conjointement contre ces ennemis communs.

Comme George Ragotski I. Prince de Tranfilvanie étoit alors mal fatisfait des Turcs qui n'avoient pas bien traité son Résident à Gonstantinople, il sur le premier qui consentit Xxx 3

d'entrer dans cette ligue, & il y attira même le Grand-Duc de Mokovie qui dans la fuite fit convenir le Kam des Tartares d'y entrer pareillement.

Ainsi ces quatre Princes fitent entr'eux un Traité d'alliance solemnel que des Députez screts qu'ils s'envoyétent les uns aux autres à cette sin , jurétent en leurs noms d'observer. On convint dans ce Traité de ce que chacun d'eux soumiroit d'hommes, d'argent & de vivres, & de la manière dont les conquêtes qu'ils feroient sur

les Turcs feroient partagées entreux.

Ce Traité ne fut point exécuté, parce que les Polonois 39 opoférent en 1647, ne voulant point rompte avec la Porte, & craignant que le Roi Uladillas n'attentait à leur liberté, quand il le verroit à la tête d'une puillante armée qui autoit été preque toute composée d'Ernagers, enliste parce que ce Roi qui étoit le premier mobile de toute cette entrepnife mourut l'année fuivante.

#### II. Traité de paix entre Jean-Casimir & George Ragotski Second. 1657.

D'ifque le Roi Jean-Cafimir fe vit atraqué par les Suédois & abundonné par un grand nombre de fes lujets, il envoya des Ambalfadurs à Ceonge Ragouchi. Scond da nom Funce de Transllvanie pour l'inutré et le vouloir feconir en cere rencourse moyennant des conditions trè-avantagenés qu'il fit offirs, & en lui faitant noime efferré du sailleur la faccelleur à la Cousenne de Prologne. La chôle ae fins pour couches, parce qu'on dermandait que et Prince de Prologne. La chôle ae fins pour couches, parce qu'on dermandait que et Prince de Prologne. La chôle ae fins pour couches, parce qu'on dermandait que et Prince de Prologne. La chôle ae fins pour couche, parce qu'on dermandait que de Prologne de Prologne. La chole ne farcionné advoir un Roqu Californie. Le chaging qu'un Ragouli de veu que certe Ambatfade de Pologne nivoir pas ca le fincet qu'il fonhainte, Pobligne, comme nous l'avons marqué dans le rendifier. Lev Chap 1, 600 Nomb. 3, de conduire avec le Roi de Suéde un Tanité d'alliance par lequel il embraffa le parti de ce Roi foul la promefi qu'il lui fid de lirit nec Roi de Pologne, de de lui remettre unit tout ce Royaume, à l'exception des Places marinnés de Pruffe qu'il fe réfervoir de de celle qu'il avoir dels promnés à l'Electeur de Brandedois de celles qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de celles qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de celles qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de celles qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de celles qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de celles qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de celles qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de l'accelle qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de l'accelle qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de l'accelle qu'il avoir de promnés à l'Electeur de Brandedois de l'accelle qu'il avoir de l'accelle qu'il avoir de l'accelle qu'il avoir de promnés à l'accelle qu'il avoir de promnés à l'accelle qu'il avoir de l'accelle qu'il avoir de

Ragocki étant donc téfon de tentre cette grande entrepille, o di il ne s'agilitot pas moias que de gagnet une Coutomo, écrivit le 10, Jaiver 1673, è envoya par des Hétanu aux East de Pologne une lettre dans laquelle il les aventifiot que le plase granda Seigneura de Pologne voyant le millateure test asuquel ce Royanme étoit réduir, lui en avoient offert la Coutonne; à ét que l'alliance héréditaire qu'il avoir avec la nation Polomoile l'avec fait accepte cette offer pour remattre es Royanme etoit avec la nation Polomoile l'avec fait accepte cette offer pour remattre es Royanme etoit produit de l'avec de l'avec de l'avec de l'avec de l'avec le result de l'avec le result de l'avec l

fon premier éclat & y rétablir la vérité de l'Evangile.

Après que Ragoulsi etic envoyé ces lettres, a l'à e mis en chemin fina svois égant au défentés que le Grand-Seignent luis fina d'entre en Pologne ni aux remon-finances que l'Empereur Ferdinand III. lui fir parelliement faire pour le diventir de fon deffinir étant noise currier no longen i y commit de ganda défordes, y émpa- na de quadques pentres places dans la Rulfin noire, recur Ciacovir que le Roi de Sude-le lui la tremettre, se jougnit même de troupes à celle de Roi de Sude-níate le Roi de Sude-apartie de foligié de pafier en Altenague pour fecourir fe Estan-quie le Roi de Dammature vonci de tauque, re, Rogenti, in pur refultre ful aux Polo-nois, aux roupes auxiliares de Roi de Hongris, de sur Tatures que le Kan de Dammature vonci de tauque, re, Rogentie, in une primé partie de fer Contrate notes envoyer au focurou de Roi de Pologne; a de la tratera que le Kann de Contrate notes envoyer au focurou de Roi de Pologne; a fun une primé partie de fortune avois envoyer au focurou de Roi de Pologne; de sur la tratera que le Kann de Contrate notes envoyer au focurou de Roi de Pologne; de un partie de fortune de la contrate de la con

nemis, d'accepter les conditions que les Polonois lui offrirent pour le faisse librement retourner en ses Etats: ainsi le Traité en sur passé le onziéme Août de cette même année 1647.

Par es Tiaité Ragouki promit qu'il envoyrorté des Ambalfadeus ven les Rois de Pologne de de Houger pour leu d'amande pardon. Çul rémoncroit aux allunces qu'il avoit faires avec tous les ennemis du Roi de Pologne, & qu'un contraire il récontrait aux contraire il récontrait laince avec et Roi courte ous fes ennemis. Çul donneroit un million de Bo-tins pour le payement de l'améé Polonosié: Qu'il donneroit encore deux tonne d'or, c'elt-dien, vinge mille pitoles aux Commundant d'ette de cette amée, cett enquante millé écus au Kam des Taraters, & un préfent Royal à fon premier Visir, et qu'il en flut contraite. Qu'il redoctive tous les onnemes d'Égilés que les Soduss avoient pris Qu'il fommitout une amée pour la défenté de ja Fologne course les fois multiment de contrait de la cont

Ces articles étant ratifier les Polonois ôcerent à ce Prince vingt-fiept piéces de Canon & Pefcortérent judy'aux frontières de fon pays pour empécher que les Tartares ne le taillaffent en piéces avec fon armée : d'autre part les troupes que Ragoski avoit laiffées dans Cracovie & dans les autres Places de Pologne en fortirent en confécuence de ce Traité.

Nous avons déja marqué ailleurs que cette expédition de Ragotski lui coûta la vie, car le Grand-Seigneur étant imité de ce qu'il n'avoir pas obéi à les ordres, envoya une armée contre lui pout le dépouiller de la Principauté: Ragotski s'étant voulu défendre, donna bazaille aux Turcs & fut qué dans le combat.

#### CHAPITRE IV.

# Traitez entre les Rois de Pologne & les Grands-Seigneurs.

D'Epais que les Turcs ont puffe en Europe, als ont toujours judqu'us comment or en friée view en home intelligence were les nois de Pologne, & ont puff dans les fiécles précèders platieurs l'ainer pour confinner Danniel entre Répoblogue et l'Empire Ottomann. Ce dernie le terminois alors au Danniel du côée du fiéra s'infile dans Les réceines (Épaire par la Modelavie qui et finuée entre cas deux fleuves. Les Turcs résunt dans la faite emparez de Biolognof, autrement nommée Akteinma dans ette Province, à les na Laifferent pas de vive en bonne intelligence avec les Polonosis, en forte que par une Capitulation fiité du mem du Grand-Segiour Soliman il fact que toux le pays qui ett entre le Niefter & le Nieper ou Borithème dependroit de la Cousonne de Pologne, & que fi le shaitant de Biolognof vaudjeint remare laurs befluxas de Biolognof vaudjeint remare laurs befluxas de passages finez au delà du Niefter , ils payeroient au Roi de Pologne un tribut ou le prix de ces patunges.

Cette boane intelligence fut cause qu'Henri de Valois étant Roi de Pologne refus de se ligner avec plusseurs autres Princes Chréciens contre le Turc; & que oufque le Sultan Amurat III, sollicita Etienne Battori successeu de Henri de renouveller la paix, celui-ci y consentir voloniters, & il en sur passé un Traité.

Ces deux Princes se donnérent pendant un longtems l'un à l'autre des marques ré-

ciproques d'amitié: le Grand-Seigneur ayant à la priére d'Etienne fait retirer de Moldavie le Visir qui avoit chasse le Waiwode de cette Province que ce Roi y avoit établi. & ayant aussi à la recommandation de ce même Roi accordé la paix à Mechmet Gerei Kam des Tartares, d'autre part le Roi Etienne ayant sur les plaintes du Sultan fait trancher la tête à Jean Podkawa Général des Cofaques pour le punir des courses qu'il avoit faites sur le Pont Euxin & sur les terres de l'Empire Ottoman; cependant ce Roi étant extrêmement follicité par le Pape Sixte V. d'entrer en guerre contre les Turcs, il étoit dans le dessein de rompre avec eux lorsque la mort le surprit en 1586.

Les Turcs étant en 1589, extrêmement irritez de ce que les Colaques continuoient leurs pirateries fur leurs côtes, le Grand-Seigneur déclara la guerre à Sigifmond III. fucceffeur d'Etienne, & envoya le Beglierbey de Siliftrie avec une armée pour entrer en Pologne : mais le Général Zamoiski ayant affemblé quelques troupes composees de ses Vassaux & des Gentilshommes qui se voulurent bien joindre à lui, s'avança sut les frontières, & fit proposer la paix au Beglierbey. Ce Baffa qui croyoit l'armée Polonoile plus forte qu'elle n'étoit, y donna les mains, & convint près du Niester d'un Traité par lequel le Général Polonois promit que les Cosaques ne feroient plus de courses sur la Mer Noire, ni sur les Provinces du Grand-Seigneur, & que le Roi de Pologne envoyeroit un Ambaffadeur à la Porte pout affermir la paix.

Le Roi Sigifmond envoya un Ambaffadeur à la Porte fuivant ce Traité; mais il ne put obtenir la paix du Grand-Seigneur qui voulut absolument vanger les dommages que les Cosaques avoient causez à ses Sujets, & prépara toutes choses pour la guerre : cependant le Roi de Pologne ayant envoyé à la Porte un autre Ambassadeur qui rejetta ces brigandages sur les Pirates Moscovites qui deméuroient au delà du Borifthene, l'Ambailadeur d'Angleretre qui résidoit à la Porte s'entremit si bien de l'accommodement, que les anciens Traitez furent renouvellez en 1590. & que le Grand Seigneur se contenta que le Roi de Pologne promit d'empêcher à l'avenir les

courses des Cosagues. Les Tures étant entrez en guerre contre Rodolphe II, cet Empereur & le Pape follicitérent extrêmement en 1596. le Roi & le Sénat de Pologne de vouloir entrer dans une ligue contre les Turcs, mais les Polonois jugeant que cette ligue finiroit par la mort du Pape & de l'Empereur, & qu'alors ils demeureroient seuls exposez aux forces du Turc, ils ne voulurent point y entret à moins que les Etats de l'Empire y entraffent auffi. Mais comme les Ministres du Pape & de l'Empereur n'avoient point pouvoir de traiter au nom des Etats de l'Empire, on ne conclut rien ; quoique le Roi Sigismond qui étoit fort attaché à la Maison d'Autriche, entrat ennérement dans les desseins de l'Empereur : ainsi tout ce que les Polo-nois firent, fut d'empêcher les Tartares de passer en Hongrie & de tenie une armée sur les frontières de Turquie, afin de donner de la jalousie au Grand-Seigneur.

#### I. Traité de Constantinople entre Sigismond 111. & Amurat 111.

## Pour renouveller les précédens Traitez. 1598.

A crainte qu'avoit le Grand-Seigneur Amurat III, que le Roi Sigifmond ne fe liguat avec l'Empereur, l'obligea en 1598, d'envoyer un Ambassadeur à la Diéte de Pologne pour y proposer la confirmation du Traité de paix de l'année 1590. mais comme il préfenta une copie de ce Traité fort différente de l'original, on refusa de le confirmer qu'après qu'il auroit été rectifié : ainsi on envoya pour Ambasadeur sadeur à la Porte Felin Herburt qui y passa un autre Traité pour le renouvellement & l'explication du précédent Traité de paix.

On y convint entr'autres choses qu'on n'établitoit point de Palatin ou Vaivode de Moldavie qui ne sût natif du pays & de la race des Duces; & que suivant l'ancienne columne ce Palatin froit nommé par le Roi de Poloene.

# II. Traité de paix de Bussa entre Sigismond III. & Achmet. 1617.

Le premiere différends qui s'émuterne en ce ficile entre les Polonois & le Tures Le firent au finigée de la Moldaive, lesquelle, comme je viens de le marquer, et fruite entre le Nielter & le Danabe, & Éspare les deux Empires à les Vaivodes to Malian de Molhai, & quoi-qui'ls finient rabusaires des Grands-Segresurs, ils écoient foos la protettion de Rois et Pologoe des ils écoient retures vient en les des protections de Rois et Pologoe de la écoient retures de Rois de Pologoe de la Contra de Rois de Pologoe de Contra Portico qui no fit de du fing des Princes & nomme par les Rois de Pologoe ; de qu'ils ne payroient par an aux Grands-Segresura qu'une forme modifique à laughte le trabut fur firé.

Jétémie Mohâlb Vaivode de Moldavie étant mort en 1609, fon fils Conflantin lus facéda: ce nouveau Prince ayant négligé de payer le tribut au Grand-Seigneur Achmet pendant une auntée ou deux, les Tures fuficitérent un nommé Étienne Tomza qui avec le fecouirs des Taratres s'empara en 1611. de la Moldavie & en chaffa Conflantin, de défit les Polonis qui écoient veuns au fecours de ce Prince fous le

commandement du Géneral Potozki,

Comme ceue procédure éroit contraire aux précédens Trairez & d'une grande confequence à la Pologue, à la Junel la Modévie frorte de tempus conne les Tures, on envoya en 1613, un Ambattisdeur à la Potre pour fe plainier de ceue contravention aux Triters, & demander que la Pinticipaue fic toés de Touras e Quino et les forces des Pologues à la Pologue mais la Tures croyant que les forces des Pologues avoires des illement afinamentes dans la guerre conne les Mocévoires qu'il n'y avoir tien à caindre de leur part, ne dottnérent à cet Ambattis-deur que des répontés ambigues.

La méximiligence qui écsit alors entre le Roi & les Estas de Pologne, ayant empéché ceux ci de donner au Roi les focoum néceffaires pour roccovrer la Moldavie, quelques Seignaus Polonois parens de les Princes entreprisent ceux guerre à leurs dépens: mais comme leurs forces n'égoloient pas celles de Tures, ils furent encore délaite, & le Cranal Seigneur enfié de cette vicloire envoya déclater le guerre au Roi de

Pologne, en cas qu'il se voulût mêler davantage des affaires de la Moldavie, La Diéte ayant résolu en 1616, qu'on armeroit pour se mettre en état de résister

LA Diete ayant resolu en 1616, quo n'armetori pour le mettre en eart de resulter aux Turts, en ca qu'ils voulullen maintenir Tomra dans cette Principauté, on envoya encore un Ambaffadeur à la Porte pour demander la deflitution de cet Ufurpateur: cependant les Cofaques pour rendre la pareille aux Turcs firent de grands ravages fur la Mer Noire, & étant descendus dans l'Afie Mineutre y ruinérent les

Villes de Sinope & de Trebizonde.

Le Gand-Seigneur intié de cre brigandages des Cofiques, envoya Schinder Baffi, avec une puilfilme armée fur les frontiers de Pooldie dans le defient d'entrer dans le Pays des Cofiques pour ruiner leurs chizeaux & détraite entiétement cette milies : ce Baffi s'étanc campé list le Niefter, le Gand Markfald de la Coaronne Zolkiemki fé campa avec l'armée Polonoife vis à vis de lui près la Ville de Buffi. Ce Général Polonois avoir d'autant publis luit d'épéréer de remporter

Tow. II. Yyy

la victoire fur les Turce, que les Translivains & les Moldaves qui éxoient dans l'armée du Grand-Seigneur, avoient offert de passer de son côté pendant le combar; copendant il ne vousoir point hazande une bataille générale dont et carajonei le succès; a au contraire il passe un Traité fore desavantageur, avec le Bassia sans en avoir aucun

pouvoir du Poi ni de la République.

Par ce Traité les Polonois éclétent au Grand-Seigneur le dont établist un Prince dans la Moldwig, de promitent qu'ils ne troubleveure point cultu qu'il yéablireir. Que Choczin qui tenoit encore pour la Maison Modila feroit remis aux Tures: Qu'ils pourroisent échnic Bestible. Se Racow fur le Nieffer que ce Balis présendois avoir été bâtis pur les Codiques fur le territoire du Grand-Seigneur: Enfin on convint de part de daure qu'on antériore les courds des Traures de des Codiques.

Zolkienski erécuta ce Traité si exactement de sa part qu'il fit trancher la tête au Gouverneur de Choczin pour n'être pas sorti de cette place aussi trot qu'il lui avoit envoyé l'ordre: mais le Bassa n'en ula pas de même, ayant permis aux Tartares de consinuer leurs ravaget dans la Podolie & dans la Vollinie, & d'en emmener une

grande quantité d'esclaves.

Lorfque l'année fuivante on affembla à Vasfovie une Diéte générale de tous le Reyaume, pluficure Nonteus p'étrat de grande plainte contre e Traité, qu'ils prétendoient avoir été fair fann inceffilé ét avec un grand déavantage de la Répabli, e, qui avoir été privée de droit qu'elle avoir d'anciente fin la Moldwier mair Zolkiensià ayant été fair Grand-Chanteller, personera fi fortenent in acéttife qui la Zolkiensià ayant été fair Grand-Chanteller, personera fi fortenent à néceffité qual result de la contre de la contre de la contre de la vie et de confidetion de biens de violer la pair faire avec le Turc na d'attaquer le nouveau Vaivoode de Moldwire.

Cependant il faut avouët que ce Traité à été très-dèsavantageux à la Pologne , les Turcs ayant depuis cela difpoté de la Moldavie de même que d'une Province qui leur apartiendroit en propriéer en force qu'il yon établi des Princes qui ont été ennemis des Polonois & qui ont payé de grands tributs aux

Grands-Seigneurs.

# III. Traité de Constantinople entre Sigismond 111. & Osman,

# Pour la Confirmation de la paix. 1619.

N'Ous verons ci-après qu'après la mort d'Achmet, fon frére Multapha fait d'àbord mis en fa place, èt que peu après Multapha fait démis èt Ofman file d'Achmet fui établi Grand-Ségneur. Le Roi Sigifmond envoya en 1615 vers co nouveau Sulan Pierre Ozga pour confirmer les anciens Trairez, particulieremen celui de Bulls dont nous venons de parler.

Cet Ambassadeur en vint facilement à bout; si bien que la paix sut confirmée entre les deux Nations par un Traité qu'il passa à Constantinople en cette même an-

néc.

# IV. Traité de paix de Choczin entre les mêmes 1621.

Nous avous marqué ci-devante que le Roi Sigfimond qui étoit for attaché aux intérêts de la Mailon d'Autriche, e mogheta en 1615, que Bethléem Gabor ne für élu Roi de Hongrie, & qu'il envoya encore à l'Empereur ann en Bohéme qu'en Hongrie des rouspes confidênches qui lui finure ntès-unles pour vaincre da Ennemis & réduire sous son obétifiance les fujes révoltez. Benémes de l'aux de la companyation de la compan

léem Gabor voulant donner à Sigifmond affez d'affaires chez lui pour qu'il n'eût pas moyen de vacquer davantage aux affaires d'Allemagne, follicita le Grand-Seigneur Ofman d'entreprendre la guerre contre la Pologne donn il lui faifoir la conquête fort aifée.

Les Polonois en fournitent eux mêmes en 1610, un préceue fort plutible. Zol. kienthi étant venu avec une atmée au fecours de Gratian Vaivode de Moldavie que le Grand-Seigneut en vouloit der, parce qu'il avoit donné connoidince au Roi de Pologne des intrigues de Benlièren Gabot: mais Stinder Bulli défit les Polonois dann un combat o 20 échienthis fur de vere pluffers autres préciones de confidération. Cære vidotie ayant enfét le courage d'Ofman, 31 déclair en cette même angée la guerre aux Polonois qu'il accolidir d'avoir violé les premiers la pais entre les les guerres aux Polonois qu'il accolidir d'avoir violé les premiers la pais entre les

deux Empires.

Le Sultan marcha lui même en perfonne à cette expédition avec une armée de près de quatre cens mille hommes tant Turcs que Tartares: il assiégea l'armée Polonoise qui étoit forte d'environ soixante mille hommes, & étoit campée à Choczin. Cette armée se défendit extrêmement bien, & eut divers avantages sur les Turcs; mais auffi, comme elle manquoit de munitions de guerre & de bouche, elle foufrit beaucoup : ainsi les uns & les autres étant las de cette guerre, témoignétent beaucoup d'inclination de rétablir entre les deux nations une bonne paix, qui étoit d'auanne plus fonhaitée de part & d'autre que les Tutres deseffécient de pouvoir forcer les Polonois dans leur Camp, & que ceux-ci ne favoient pas que le Roi de Pologen marchia en perfonne à leur fectours avec l'arriere-ban de l'armée Polonoife. Le Prince Uladiflas qui étoit dans le Camp prit le parti d'envoyer quelqu'un vers le Grand Seigneur pour y traiter de la paix; les Polonois y envoyérent premiérement Jacques Zelenski, enfuite vers la fin de Septembre Stanillas Zorauwinski & Jacques Sobieski que les Turcs retinrent dans leur Camp jusqu'à ce que le Traité sût conclu. La principale difficulté fut au sujet de la Moldavie; les Polonois souhaitant extrêmement de rentrer dans leurs anciens droits sur cette Province qu'ils avoient perdus par le Traité de Busta: mais les Turcs n'ayant jamais voulu rien relâcher des ayantages qu'ils avoient acquis par ce Traité, la paix fut enfin conclue & publice le 9. Octobre 1621.

9. Octobre 16 ± 11.

Par ce Traité on confirma les ancieru Traitez, particultérement celui de Bulfa: on convint que les deux Princes révroyerceires déricopoquemen un Ambalfadeur extraocionitare, exque les fois de Pologos temdorie roquieux enfaite un de la Seventires Rédient à la Court du Sultans. Que l'Ambalfadeur de Pologos i dericharde de Pologos i confirmation de la pair, y potentori des pédens au Carnal-Seigneur de à fes prancipaux Officiers; Que les les Pologosis défendationes aux Coféques la navigation faire de la Court de Pologosis défendationes aux Coféques la navigation de Montage, que les primers la différent point, pel pour faire aux figurs de Alexandrie, Que les les Pologosis défendationes aux configurations de la commança qu'els auxient fair, et à disactive les configurations de la commança qu'els auxient fair, et chairert le Kann, Qu'on nommerait des Commillières de pars ce d'autre pour réglere les frontières des deux Eusts: Qu'on ne mercie dans la Moddivie que des Palainas Créciens qui autoeur (sin d'entrectuir l'alliance enne les deux Empires: Que la Forencife de Chocain feois temie au Palain de Moddavis, en confidération des princinnes fais fuir les Pologosis l'année demire, léqués féroient déliverz : Enfin que les Sujers des deux Princes ausoient liberté de commerce le una ser les autres.

Il y eut encore quelques articles que je réferve pout le Chapitre fuivant , .parce qu'ils regardent feulement les différends entre les Rois de Pologne & les Kams des

Tartares

Le Traité étant publié les Turcs se retirérent les premiers, diminuez de plus d'un tiers de ce qu'ils étoient au commencement de la Campagne : les Polonois remirent quarte jours après la Fortetesse de Choczin au Palatin de Yyy 2

Moldavie; & rentrérent en Pologne, ayant auffi perdu bien du monde par les maladies & par la défertion. Le Rei Signifinond s'offenfa d'abord extrêmement de cer qu'on avoit conclu la paix fans fa participation; néammoins le Sénat ayant été d'avis de zaffier ce Teatié, il y domas les mains & congédia l'Arrière-ban.

# V. Capitulation accordée par le Sultan Mustapha au Roi Sigifmond,

# Pour la confirmation de la paix. 1623.

Saunt étant chagin de l'affront qu'il avoit exqu'aux extre expédition, en repez il en fit donc mouir patients not petrates qu'il bombient à compent avec comge; il en fit donc mouir patients fous pétrates qu'il bombient à va norme pofet. Le compens de la compensation de la

Zbaranki qui avoit éé nommé pour aller en Ambafida vers Osman ne laiffa pas d'aller à Constantinople, où après de grandes difficultez il obtint en 1623, de Mustapha la constimation du Traité de Choczin qu'il fit néanmoits corriègre en quelques endroits , entr'autres il obtint que les Polonois ne feroient point tenus de tenir touquers un Réfident à la Porte.

# VI. Traité entre Sigismond III. & Amurath IV. 1630.

Es Tartes syant fait une irraption dans la Pologne avec une Commillion du Grand Scignera Amuraih IV, qui fut trouvée dans le bagage de lant Prince a-pris déditie, les Cofiques firent suifi en 1/5), de leur par des couries jusques quie de Conditantoples cela syant mitte le Canda Seguent, el novoya des trou-pes fur la frontière, mais comme la guerre de Perfe & les décordres insettins de Elamice Comman de ligite de la frontière passi comme la guerre de Perfe & les décordres insettins de Elamice Constrain de Cofiques de Moldève de Moldève de Perfe de la le Perce pour réablir la paix entre la deux Nations. Les Polontis qui focuts aufi alors engages en guerre les deux Nations. Les Polontis qui focuts aufi alors engages en guerre perfe de la Cofficie de Pologne de Cofficie de Pologne de Cofficie Seguer vou de la Carlo Seguere vou duit de 6 par net/mer de courfs de Tartares qui défoisent la Vollainte et la Podolle, & emmenoient rou les axu un grant onnées d'habitions en captivité. la 1 rates ayant cofficie de cl. la Roi de Pologne envoya un Ambalfadour à Conflantinople où le Traisé de paix fut figné en cette même aumi 1 f s/10.

Par ce Traité le Gand-Seigneur confirma les anciens Traitez qu'on expliqua en des termes très-clairs, a fin que la paix ne fitr point violée faute d'en bien entendre les conditions; on y ajouta qu'il ne permettroit point aux Tartares ni à aucun autre de fes Sujets d'affifter les Molcowites contre les Polonois.

En consequence de ce Traité les Polonois songérent à donner de l'occupation aux Cosaques & à les faire marcher contre les Moscovites.

#### VII. Traité de paix entre Uladislas IV. & Amurath IV. 1634.

Uoique le Grand-Seigneur Amurat eût juré l'observation du Traité de Choczin, cependant lorique Michel-Federowits Grand-Duc de Moscovie lui demanda du secours contre le Roi Uladislas, il ne laissa pas de lui en promettre tant pour empêcher que ce Roi de Pologne ne devînt trop puissant s'il se sût encore rendu maitre de la Moscovie, que dans l'envie qu'il avoit de joindre à son Empire quelques Provinces voisnes de la Mer Caspienne que ce Grand-Duc lui offroit. Ain-li il envoya premiérement des Tartares qui ayant passé le Niester vinrent ravager les environs de Caminieck: Coniespolski Grand-Génétal de Pologne leur ôta une partie de leut butin, & enfuite repoulla le Baffa Abaza qui étoit auffi entré peu après en Pologne avec une armée de cinquante mille hommes, sans néanmoins le vouloir pourfuivre en confidération du Traité de paix entre les deux Nations.

Uladislas qui souhaitoit la paix pendant qu'il étoit engagé en guerre contre les Moscovites, envoya à la Porte un Ambassadeur pour y faire plainte de cette infraction des Traitez, & de ce qu'un Capitaine Tartare nommé Cantemit s'étoit campé avec un corps de troupes considérable dans les Campagnes de Budziach aux environs de Bialogrod & de Kiha fut les frontières de Moldavie, quoique par les anciens Traitez entre les Rois de Pologne & les Grands-Seigneurs il fût porté exprssément

que les Tattares ne pourroient demeurer dans cette Province.

L'Ambassadeur Polonois étant arrivé à Constantinople, le Sultan lui donna pout Commiffaire Abaza qui lui demanda que la Pologne rembourfât le Grand-Seigneut des frais de la guerte; que l'on démolit certains Forts où les Cofaques avoient accoutumé de se retirer; qu'on satisfit le Grand-Seigneurs de dix années de tribut qui lui étoient dus, & qu'on donnât affurance pour l'avenir. L'Ambaffadeur refufa d'entendre parler de tribut, & répondit qu'à l'égard des autres choses il feroit des présens qui faisseroient sussifiamment à tout ce qu'on lui pourroit demander: .

Abaza n'étant pas content de cas offres, congédia cet Ambassadeur après lui avoir déclaré la guerre au nom de son maître, sous prétexte des brigandages que les

Cofaques continuoient d'exercer dans les Provinces de Turquie.

Amurat fit de grands préparatifs contre la Pologne de laquelle il espéroit venir sacilement à bout, pendant quelle seroit occupée d'un autre côté contre les Moscovites: mais l'année fuivante 1634. le Sultan changea de fentiment ayant apris qu'Uladiflas avoit fait une paix avantageuse avec le Grand-Duc. Ainsi il envoya un Ambassadeur en Pologne pour offrir de tétablir la paix & de punir Abaza qui avoit été cause de la guerre. Les Polonois renvoyérent d'abord cet Ambassadeut sans vouloir entrer en aucune conférence, pour rétablir la paix avec un Prince qui avoit rompu avec eux fans aucun fujer; mais enfuite le Grand-Seigneur ayant fait étrangler Abaza qu'on regardoit comme l'auteur de cette rupture, & donnant toutes fortes de témoignages de vouloir fincérement la paix, les Polonois craignirent de ne pouvoir continuer la guerre avec la force qui seroit nécessaire: ainsi ils écoutérent les propolitions de paix & la conclurent en cette même année 1634-

On convint par ce Traité que les Vaivodes de Moldavie & de Valachie feroient établis par le Grand-Seigneut du consentement & à la recommandation du Roi de Pologne: Que Canternir & ses Tartares abandonneroient la Province de Budgiac; & qu'en cas de refus les Turcs & le Kam des Tartares se joindroient pour les chasser; Que le Roi de Pologne empêcheroit aussi les Cosaques de comnuettre des actes d'hostilité sur la Mer Noire: Que les Turcs renonceroient à toutes demandes de tribut: Qu'on ne bâtiroit point de nouveaux forts sut les fron-Ýуу 3

tiéres: Que la navigation sur la Riviére de Nieper ou Boristhene seroit libre aux Polonois: Enfin que les articles des anciens Traitez où on n'avoit rien innové. demeureroient dans leur entier.

Le Roi Uladislas eût été bien aise que la guerre eût continué contre les Turcs; ainsi il eut beaucoup de chagtin de la conclusion de cette paix: néanmoins il ne laissa pas d'aprouver ce qui avoit été fait, se réservant à une autre

Les Tartares continuant leur brigandages Uladislas se plaignit que le Grand-Seigneur les affiltoit fous main, & s'avança en 1636, vers la frontière avec une armée de quarante ou cinquante mille chevaux; mais le Grand-Seigneur dèsavous d'avoir donné aux Tartares aucune permission de faire ces courses. Il sit étrangler Cantemir, mit en liberté tous les Esclaves Polonois & Russiens qui avoient été pris depuis le dernier Traité, & défendit de plus acheter ou tenir esclaves aucuns Sujets du Roi de Pologne.

Lorfqu'en 1645. le Grand-Seigneur Ibrahim entra en guerre contre les Venitiens, ceux-ci follicitérent le Roi Uladiflas de se liguer avec eux & de rompte avec les Turcs: ce Prince espérant acquérir beaucoup de gloire dans cette expédition, y donna volontiers les mains, & fit lever secrettement beaucoup de troupes dans ce dessein: mais les Etats de Pologne craignirent le succès de cette guerre, & encore plus que ce Roi ne voulût opprimer leur liberté quand il se verroit à la tête d'une puissante armée qu'il auroit levée de ses derniers. Ainsi ils le presserent si fort d'abandonner ce desscin, qu'il leur promit de n'y plus songer.

## VIII. Traité de paix de Léopold entre Michel Wienowieski & Mahomet IV. 1672.

Peu après, l'élection du Roi Jean-Cassmir en la place de son frére Uladislas, les Colamus révoltez course la Couronne de Polymone cours au Grand-Seigneur & aux Bassas voisins; mais les choses étoient alors en une si grande division à la Porte à cause du bas âge de Mahomet IV. que les Turcs ne voulurent point rompre la paix avec la Pologne en donnant du secours à ces rebelles. quoiqu'en 1652, on fit à la Porte quelque démonstration de les vouloir secourir. Lorsque dans les années suivantes le Roi de Suéde envahit la Pologne, nous avons vu que ce Roi envoya un Ambassadeur à la Porte pour prier le Grand-Seigneur d'empêcher les Tartares de venir au secours du Roi de Pologne; mais bien loin d'obtenir cela le Grand Seigneur défendit à Ragotski de faire la guerte à la Pologne, & il fut fi indigné que ce Prince de Transilvanie lui eût désobéi en cette rencontre, que nous venons de voir qu'il le dépouilla de sa Principauté pour ce seul sujet.

Ainsi le Grand-Seigneur vécut en bonne intelligence avec la Pologne pendant le regne du Roi Jean-Calimir; mais cette paix qui avoit duré près de 40, années fut rompue pendant le regne de son successeur Michel Wienowieski au sujet de ces

mêmes Colaques.

Dès l'année 1666. Dorozensko Général des Cosaques rebelles s'étoit mis sous la protection du Grand-Seigneur qui lui avoit envoyé l'étendart & le cimetére qu'il a accoutumé de faire donner aux Princes dépendans de lui pour figne de l'inveltiture qu'il leur donne de leurs Etats : néanmoins comme il étoit alors en guerre contre les Venitiens, il ne commit point d'autres hosbilitez contre la Pologne que d'inciter les Tarcares à v faire quelques courses. Le Roi Casimir envoya en 1667, à la Porte un Ambassadeur pour faire un nouveau Traité, & se plaindre des Tartares; mais on ne conclut rien alors, & ce Roi ayant fait en cette même année la paix avec les Tartares & les Cosaques, les choses demeurérent en cet état jusqu'à ce qu'en 1671. le Grand-Seigneur se voyant en état de pousser les choses plus vigoureusement à cause de la paix

qu'il venoit de faire avec les Venitiens, envoya demander au nouveau Roi Michel

qu'il eût à lui céder l'Ukraine & lui déclarer la guerre en cas de refus.

Les Bolonies ayant fait réponté que Douvermés qui étoit fijet de leur République, naviou pui dommetre au Grand-Ségneur un Pervière, qui ent dépendair, le Sulan vint lai-même en perfonne l'année divante autaquer la Pologne avec une ammée de dour cens mille hommes: il prist au mois d'Audé l'impromare place de Kaminieck & quelques autres voifines; entière une armée de Tures & de Tutres fin mettre le figé devant Léopé Capitale de la Ruffle. Le Poloniou de les Lithunianes affembiérent un Corpe d'armée d'environ cent mille hommes pour venir frosurit Léopel excentisare les Tures; mais comme cent ammée date recor éloginée, & que Léop da ne pouvrie plus tents; le Red envirou ée Commillaires dans le Camp des Tures en contra de Cardo-Ségneur convinent le jo. Septembre que les Tures léveriones le fiégré de Léopel moyennant foisante quitaze multé écus qu'on leur promis, & pour fisreté décautés on leur donna des Gages.

Quado n raita enfaire de réable la paix entre les deux Empires, Selim Gerd. Kam des Tarters qui féroit de Médistaure ne ctre renocere, écletar débord que la Pologne ne pouvoit efférer la paix, à moins que de s'obliger à payrer un itbus au Grands-éigneut & de lui céder la Podole ou mer l'Ukraine dont on ne pacite point, parce qu'il en avoit ééja été reconsu pour Souverian. Les Commilliers Polonois eutren bien de la peine à l'e rédoude d'accepter ces conditions, mais enfin confidérant que les Polonois n'écoient pas en état de recouver ce qu'il avoient peeda, & que leur Royamme étoit en daugre de la ruine entiére, fic on ne finificie cene gouere par un Traité de pais bon ou mauvai, sile concluerance, fic la Traité le 18. Codos. 1672, aux conditions que le Soltan voulur leurinne.

Par ce Traité on convint que les Tartares qui avoient ci-devant demeuré en Pologne, & qui s'en étoient retirez pour vivre fous l'obéiffance du Grand-Seigneur, pourroient emmener leurs femmes, leurs enfans, & les biens qu'ils avoient encoré dans la Pologne: Que ceux qui étoient demeurez en Pologne se pourroient aussi retiret en toute liberté: Que le Roi de Pologne envoyeroit tous les ans par son Ambassadeur à la Porte Ottomane vingt-deux mille sequins d'or de tribut, savoir pour la premiére fois à la fin de cette année & enfuite le 15. Novembre de chaque année : Que moyennant cela le Sultan empêcheroit que les Turcs, les Tartares, les Cofaques, & ses autres Sujets ne fissent aucunes courses en Pologne; & qu'en cas qu'ils en fissent quelques-unes, le Roi de Pologne en demanderoit satisfaction par écrit . & que si elle ne lui étoit faite pat le Bassa le plus proche, il seroit déchargé du tribut pour cette année-là: Que la Podolie demeureroit à la Porte suivant les anciennes limites qui seroient réglées par des Commissaires nommez de part & d'autre, si on n'en pouvoit pas convenir: Que les garnifons Polonoifes qui étoient en Podolie en fortiroient avec tout leur bagage & équipage: Que la Porte Ottomane rendroit à la Pologne les places qu'elle avoit occupées dans la Ruffie : Que tous les Nobles de Podolie demeureroient libres & jouïroient de leurs biens, & qu'on ne pourroit enlever la septiéme partie de leurs enfans ou de ceux de leurs Sujets : Que chacun auroit libre exercice de la Religion, & qu'on n'abbatroit aucunes Eglifes finon dans les Châteaux où on batiroit des Mosquées pour les Turcs: Qu'il séroit permis aux habitans de Caminieck & des autres Villes de Podolie de s'en retirer & d'emporter tous leurs biens, & qu'ils seroient conduits surement en Pologne : Que l'Ukraîne seroit remise aux Cofaques fuivant ses anciennes limites; & que les Polonois leur rendroient Bialacerkiow & les autres forteresses qu'il y possédoient: Que les Cosaques qui avoient suivi Hanensko pourroient retourner dans l'Ukraine, mais que pour lui il demeureroit en Pologne: enfin que les articles des anciens Traitez qui n'étoient point contraires à celui-ci demeuréroient en leur entier.

Le Grand-Seigneur confirma ce Traité par des Capitularions qu'il fit à Buclaez. IX. Traité

# IX. Traité de paix de Zorawono entre Jean Sobieski & Mahomet IV. 1675.

A Diée du Royaume n'ayant pas voulu sprouver et Traité qui étoir fi hontour se disavanagure à la République, la guerre recommença entre l'holonois de la Turca; de le Rei Michel étant mort le 10. Novembre 1679, le Polonois de la Ultutaniente fous le conduire du Caral-Amérétal de la Couronne Jean Sobieità attaquérent le Indemain de cette mort Hufain Baffi qui étoit campe près de Chocain: rotte fon améré fut taillée na pièce & mile en faite, les Turcs futuren chilige de repailer le Danube, de les Polonois prirent deux jours après la Ville de Chocain.

Jem Sobiesti syant été fül Roi de Pologne au mois de Mai 1674, par la condétazion de no mérite & par la Fiveur de la Françe, le Kym de Tararres offiri à ce nouveau Roi de moyenner fa pair avec le Grand-Seigneur, pouveau Qui buillé Ul'estina de Caminited & Sa Hantelffe. Mais ce nouveau Roi de moyenner fa pair avec le Grand-Seigneur, pouveaur point voulu accepter ces conditions, & redemandant su contraire l'une & Laure de ces Provinces, s fimit en campagine & reprite ni 1674, le Ville de Bar, Mohalow, Brackaw, Niemitow, Herobieza, Fliniek, Kalvik, & Ratkow; enforre qu'il ne reltà à Doczenstoo que le Psy d'autour de Cerchrim.

En 1675. les Polonois reptirent Pawolocz, repoussérent les Turcs, & leur fi-

rent lever le fiége de plufieurs places qu'ils avoient affiégées.

Le Kam de Tattusei spant hit fevie en cette même année au Rod e Donce qu'il avoir plein pouvoir de la Potte pour conduct a pair, à Majielé Dolonie fui envoya des Commillières pour traiter avec luit muis ils ne condient rient, ils leur que ce Roi écoux l'amée fairante le foifes que lui fie le Prince de Trantillèrante de lui moyenner la pair avec le Grand-Signour. Cette proposition entreplecha pals le Noi de marche vers la frontiére pour l'opposée à l'aumée Octomana entreplecha pals le Noi de marche vers la frontière pour l'opposée à l'aumée Octomana entreplecha pals le Noi de marche vers la frontière pour l'opposée à l'aumée Octomana entre de l'aumée d'entre combat dans légales les Polonies que rent le plus fouvent l'avantage fuir les Tutes & les Tattures, quoique ceux-ci furpaffient de beucoupe le Polonies en nombre.

Cependant les Commillities des deux partis syant commencé à traiter de la paix, les Tutes demandéerin que le Roi leux celétit coute le pay qui s'étend judqu'à la Viscule; à le l'Noisons que les Tutes leux renditien toutes le Provinces qui s'étendant judqu'an Dambles : comme cruzes de noudeatre poire confiner à ceres proposition ni right au Dambles : comme coutes de noudeatre poire confiner à ceres proposition avant puil qu'an de l'autre de la comme de l'abonit qui le 5, 26. 8. O'dobre se taibétent plufeurs fois de l'accer le cump der Polonois qui le 5, 26. O'dobre avant possifierne & constituerne leux enternais ave besucope de valuer de un fuccès neis-

Le 10. Is Kam des Tartarse envoya le Chancelier du Sultan Narndán é plainde ce que le Roi de Pologne sovici quich à médiation de fon matte, affairant que les Tucci ne fesoient jamais lapars que par fon entremile, 8c que la perte de l'améri Ponoide éton: révisible, à nitonis qu'on neceptif in the champ les propófication qu'il considé coin révisible, à nitonis qu'on neceptif in técumip les propófication qu'il raine, route la Podolie, & qu'il juight fon armée à celle des Turcs pour marches conjointement connie les Medovites.

Cei propofitions ayant été raportées au Roi il ordonna à ce Chancelier de se teiter, & la lift éckitere qu'il féroit pendre le premire qui feroit affez hardi pour venir encore lui faire de símblables propositions: ce Chanceler érant de retour dans l'amée des Turcs, ils recommencierent à tirer le canon durant deux jours de dux nuits avec une extreme fuire contre le Camp des Podnosis; muis comme nuits avec une extreme fuire contre le Camp des Podnosis; muis comme ceux-ci ne s'en ébranloient point, le Kam des Tartares envoya dire au Roi de Pologne que s'il vouloit faire une bonne paix, il la lui feroit obraint à des conditions raifonnables: en effet il agit depuis ce tems là de fi bonne foi qu'après deux jours de névociation .les Committares arrétérent le 16. O'Cobre tous les articles du Traité.

Ils convinrent que le Trairé fait avec le Roi Michel seroit entiérement aboli . & qu'on ne parleroit plus d'aucun tribut ni des autres conditions de ce Traité : Que les Tutes ne garderoient dans la Podolie que la Ville de Caminieck avec un petit territoire tout autour : Que le Roi demeureroit en possession de la plus grande partie de l'Ukraine, comme de Bialacerkiow, Pawolocz Kalnik, Niemirow, & de plufieurs autres places; les Turcs ne se réservant que ce qui étoit encore en la posfession de Dorozensko: Que les Turcs rendroient rous les prisonniers & les esclaves qu'ils avoient faits cette année, sans pouvoir faire à l'avenir aucun acte d'hostilité contre la Pologne: Que l'exercice de la Religion Chrétienne seroit libre dans tous les lieux qui éroient cédez aux Turcs par ce Traité: Que les Turcs ne pourroient rien demander de l'argent promis par la République par les Traitez de Léopol, & que les ôtages qu'on leur avoir donnez pout cela, & ceux qui étoient restez entre les mains des Tartares par le Traité fait à Zborow du tems du Roi Cafirmir seroient mis en liberté: Que les Tutes & les Tartares affisteroient la Pologne contre tous ses ennemis quand elle les en requereroit : Enfin qu'ils chasseroienr du St. Sépulchre les Schismatiques qui y avoient été introduits depuis peu, & le rendroient aux Religieux de St. François.

## X. Capitulation accordée à ce même Roi par Sultan Mahomet IV.

#### Pour confirmer la paix 1677.

E Rei de Pologue apart cerroyi le St. Ginski Platin de Cullm à Conflantito nople paro dormit la confinantion du Traité de Zavarouno, cet Ambaldadur. Eurarodinatre y fir fon entrée le 10. Août 1677, & cut peu de term après audience du Grand-Seignert, dans laughel el l'Indira que le Roi fon Majère de la Republique de Pologne étoient dans le defién d'entretorir avec fis Haurfel Parintie Gutarité de Pologne étoient dans le defién d'entretorir avec fis Haurfel Parintie Qui de la Maision Ortomane: il lui demanda que pour maistenir leur home intelligence la Maision Ortomane: il lui demanda que pour maistenir leur home intelligence o réablit l'exercice de la Religion Chrestiene dans le Eglifes de Podoles; que les Religieurs Pancs fuifient réchais dans le St. Sépulchee, dans le Carbine, de dans la sauce loute dans de Jénatiena, que con enfié à la Voir de Podole les terres les dougs de Léopol de de Pomorts fuifient élargis, & que les pusionniers fuifient mis en liberté.

Cet Ambulfideux ayant enfuire donné fon mémoire des articles que le Rei de Pologne démandoir qu'on infirit alos les Capituliers, on le trains iffer mois fans lui donner de réponle pofitive; mais enfin les Tures craignant que les Polonoires le Bugalfent avec les Moficovies contre léquels est infalédles venoires d'entrer en guerre, ils firent dreffer les Capitulations, dans léquelles néanmoires ils diminierres baucoupe les avantages accordez aux Polonoires par le Traité de Zoravono.

Par cere Capitulation le Sidran déchara que fa volonié étoti que roure la Podolie forti fomulie à la Hauttle fiairunt de macienne limites, de que les garnifions Polonoifes fortisolent de Bat & de Michailbos : Que les abutians de ces deux places en pourtoute fortir ou y demanter «Que le faifferend pour les confins froiente terminez par des Commuliares qui entrendoirent des Vieillantes expérimentes & de probérir Qué no diferios aux Noblo & aux Ecclédibliques Polonoire qui demanterocient en Podolie une parte et me tiene pour leur fiderifiance ; à de cânge qu'il proposites ; à l'opte parte et de la comment de la comment de la commentation de la consequence et l'acceptant de la commentation de la commentation de la consequence de la consequence de l'acceptant de la commentation de la consequence de la consequence de la consequence de l'acceptant de la consequence de la consequence de la consequence l'acceptant de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de l'acceptant de la consequence de la consequ à sa Hautesse, & qu'ils seroient exemts du tribut des ensans : Que leurs Eglises leur seroient conservées à la réserve de celles qui avoient été changées en Mosquées : Que l'Ukraine seroit donnée aux Cosaques de la dominanon de sa Hautesse, à la rélerve de Powolocz & de Bialacerkiow & de leurs territoires qu'elle accordoit aux Polonois de grace spéciale: Que les Marchands Polonois qui trafiqueroient dans son Empire seroient exemts de payer aucun tribut en payant la Douane: Que les Religieux Francs demeureroient en possession des lieux qu'ils avoient occupez de tout terns à Jérusalem: Que les Transilvains ne pourroient faire aucunes courses ni hostilitez en Pologne fans l'ordre de sa Hautesse: Que les Polonois qui voudroient demeurer en Podolie le pourroient faire en payant les Décimes & les droits fuivant l'u-lage: Qu'à la priére du Kam de Krim il leur remettoit le tribut des vingt-deux mille sequins d'or qu'ils lui payoient depuis long-tems : Qu'à la réserve de la remise du tribut & de Powolocz & de Bialacerkiow les articles insérez dans les Capitulations faites à Buczacz feroient observez : Que l'on rétabliroit une Eglise pour les Chrétions Latins dans chacune des villes de Caminieck, de Bar, de Jaslowick, & de Miedzibos: Que les navires de Dantzic pourroient venir dans la Mer Blanche & ne paveroient que la Douane: Que les Prisonniers faits durant la guerre seroient échangez: Que les Officiers de Podolie ne seroient point Tartares: Que les articles des anciennes Capitulatious qui étoient contraires à celle-ci, feroient suprimez: Que tant que les Polonois ne feroient aucune entreprise sur son Empire, ils ne seroient point molestez par ses troupes ni par les Moldemes ni autres: Que les Gouverneurs garderoient les passages du Niester, où les Tartares avoient accoutumé de passer; & que s'il y manquoient ils seroient privez de leurs charges & punis: Que le Roi de Pologne ni les Polonois ne secoureroient point les ennemis de sa Hautesse, & ne leut promettroient point de lever des troupes en leur païs: Que ce Roi vivroit en bonne intelligence avec les Princes de Transilvanie qui étoient aussi Rois de Hongrie : Ou'il ne pourroit secourir les Princes sujets de sa Hautesse qui se revolteroient contr'elle: Qu'il seroit ennemi de ses ennemis & ami de ses amis: Que les Polonois pourroient abordet au Port d'Akirman ou Bialogrod & y aporter les marchandifes par le Niester en se contenant dans les bornes de la justice: Que les Princes de Moldavie vivroient en bonne intelligence avec ce Roi : Que les elclaves qui avoient été pris, seroient rendus au Roi de Pologne en payant le prix de l'achat, pourvu qu'ils ne fussent point Tures: Que ceux qui s'étoient faits Mahométans ne seroient point troublez dans leur Religion: Que ceux qui avoient été faits esclaves depuis le renouvellement des Capitulations, seroient mis en liberté sans payer aucune chose: Que quand de part ou d'autre des Marchands mourroient, on renvoyeroit leurs biens à leurs héritiers: Qu'on rendroit de part & d'autre bonne justice aux Marchands : Qu'on four-niroit de part & d'autre des escortes aux Ambassadeurs quand ils arriveroient sur les confins; Que ceux qui étoient aux confins de Silistrie & d'Akirman & les Douaniers ne permettroient le passage du Niester qu'aux sujets de la Porte & aux Receveurs des droits Royaux: Qu'on renvoyeroit les escaves fugitifs à leurs Maîtres: Que les betocrs qui passetoient en Pologne informeroient les Juges des lieux du nombre de leurs bestiaux, & payeroient le droit de paturage, moyennant quoi on leur répondroit des bêtes qu'ils perdroient : Que les Couriers, les Jannissaires, & autres gens de guerre ne poutroient prendre les montures de ceux qu'ils rencontreroient sur leur route: Que quand des Marchands Polonois auroient payé la Deuane on ne leur pourroit faite payer aucun autre droit à Constantinople, à Andrinople, ni à Burse : Enfin qu'ils ne payeroient aucun droit de Douane pour les monnoyes qu'ils aporteroient. Ces Capitulations font dattées du Camp de Danont Bassa le 15, de la Lune de

Sepher l'an 1089. Te referve pour les Chapitres suivans les Articles de cette Capitulation qui regar-

dent les Tartares & les Cosaques.

Il paroît que ces Capitulations ne sont point conformes à ce qui avoit été

accocké à Zonawon, au Roi de Pologne touchant l'Utraine, la Pooble, it Religieut de S. Sephacher saint comme ce Roi ne în pant contract de Capitaliare, nous avons vu qu'il viel ligné depais avec l'Emperant de les Ventieurs pour fair le guerre au Crand-Sépieurs s, équi à soligie en 481, la Grand-Vifir de levre le finge de Venne qui froite préferement en la puiffance des Otto-mans fairs à louder du Roi [et an Sobletant de Roi gent au Crand-Vifir de le ventie qui froite préferement en la puiffance des Otto-mans fairs à louder du Roi [et an Sobletant de Roi gent au Roi et au Roi par solicité préferement en la puiffance des Otto-mans fairs à louder du Roi [et an Sobletant de Roi gent au Roi et au Roi par solicité par le la contraction de la cont

# CHAPITRE V.

Traitez entre les Rois de Pologne & les Kams des Tartares de Crimée.

E pais des peins Tattures qu'ga appelle autrement les Tattures de Crim ou de Prizecco à caine de deux villas de ce nom où leur Prince ou Kam fait le plus fouvern fa rédience, n'elt figuré de la Vollinie que par le Bonifhene. Autrefas les Tattures écontes front surches aux intéries de la Couronne de Pologope se forre qu'ils portoine les armes pour fon fervice les fique les Polonois avoient guerre contre les Tattures fouverne front les Cherellers Tectoriques de leurs autres finemis ; en conféctation de quoi les Rois de Pologope voulant toojours les rendre dispote à mourte a devel pour leur fervice, leur donnoient tous les aus quedque grafification partie en agent de partie principal de le partie de principal de le principal de

# I. Traité entre Sigifmond III. & Cari Gerci. 1591. & 1594

Es l'artares préemoloines que la graficación que las Rois de Pologne leur faisficient pour récompensi de leurs inércie estiu un redéveauce annuelle, de même une office de tribut ; cela fut cause que le Rois Estimens Bantoni croyant qu'il lui decont injunient de paulle pour tributaire de ces Pueples Bantoni croyant qu'il lui detre de la crand-Suppear, leur réstal avec mépti cente gratification , Josephi la lution de la crand-Suppear, leur réstal avec mépti cente gratification , Josephi la lution de la complexión de la

Sigifmond III. étant parvenu à la Couronne, renouvella en 1591. la paix avec le Kam Cari Gerci, se promit de lui donner à l'avenir les préfens ordinaires, pourvu

qu'il vécût tranquillement & ne fit plus de courses en Pologne. Nonobstant ce Traisé ce Kam sortit de son Pays en 1594, avec soixante & dix

mille Tarrarei dans le delfein de s'emparer de la Moldavie & de faire des courfes en Pologne: Zamoiski Général de l'armée Polonoife fut à fa rencontre, & quoique cette

armée ne fût que de fept mille hommes, il défit les Tartares près de Cicora en plufieurs combas, & les obligea enfin au mois d'Octobre de la même année de paffer

avec lui un Traité de paix.

Par ce Traité il fix die ent'autres chofés, que le Kam fortiroit dans trois jours de Moddavie, et que le Grand-Seigneur de lai reconstriction pour Variorde de Moddavie Hierofine Mobila que le Roi de Pologne y avoit établi en cette squalué; c Qu'il ne froite autones courtes en Moddavie ni en Pologne; Qu'il jureroit d'obtener ce Traité & envoyeroit au plutor un Ambafildeur à la Cour de Pologne pour le cen-

Le Kam exécuta ce Traité, & s'en retourna à grandes journées en son pays sans attendre les trois jours.

# II. Articles du Traité de Buffa entre Sigifmond III. & le Sultan Achmet,

# Pour les intérêts des Tartares. 1617.

NO noblant le Traité de Cicon les Tartures firent en 1603, de grandes courfer dans la Vollaine, la Hodole, de la Ruffle, se depuir Camentem un de leurs principium Mutrai ou Chefs anema en 1611, une grande armée de Tartures course Conlainni fis de licocafieur de Jeremén Mobila. Eximen Perondi grand Seigneur Polonois bean fére de Conflantin, Jayant voulu fecourir avec des Teospes qu'il leva à fis dépons, fin défait se flair prifionnies pur ces Tartures qui esbilient Tornaz dans la Principausé de Modésvie de firent de grands ravages dans la Poolic.

Lorque les différends pour raifon de la Moddavis furent terminez en 1617, par la Traise de Bolfi, par lequel la Polonois abandonnéera au Grand-Signent le droit qu'ils avoient fur la Moddavie, nous avons vu que les Turcs s'obligérent entr'aurres chofe d'arrête les coursis des Tartes dans la Pologoe, muis ces Babaries ne laiffirent pas en s'en retournant de ravager les liteux vodans de la Podolie, & d'emmener un grand nombre d'Effense en leur pas,

## III. Articles du Traité de Choczin entre Sigifmond 111. & le Sultan Ofman,

#### Pour le même fujet.

Dépuis le Traité de Buffs les Tatrates regardant la Moldavie comme une Prod'où ils failioner incelfamment des coursés dans les plaines de babatals qui en dépendent, d'ul ils failioner incelfamment des coursés dans les Provinces de l'Obigne voifines de la Moldavie; entr'autres ils firent en 1618, une coursé en Volhinie d'où ils emmenérent un grand butin & près de tenne mille Echaves.

La guerre rétant renouvellée en 1621, entre le Roi de Pologne & le Sultan Osman, elle fit terminée par le Traité de Choczin, dans lequel les Tures inféréernt divers articles pour les intérête des l'Tartares; je les ai téfervez pour ce Chapitre afin de faire mieux connoître la fuite de ce qui a été convenu au fujet des différends entre le Polonois de les Tartares.

Pat ce Traité on convint entr'autres chofes, que les Tartares ne feroient plus de courfes dans la Pologne: Que les Turcs ne les laifferoient point paffer à Ocziacou; Qu'en cas que les Tartares commiffent quelques brigandages en Pologne, le Grand-Seigneur tépateroit le dommage qu'ils autoient fait & châneroit le Kam: Que le Roi de Pologne payeroit à Jalli en Moldavie les pensions qu'on avoit accourumé de donnet au Kam des Tartares; et que celui-ci setoit tenu de sa part, de même que ses ancêtres, de porter les armes pout la République de Pologne lorsqu'il y seroit appellé.

Nonobstant les clauses de ce Traité les Tarrares ne laissérent pas de faire encore en

1621. des courfes jusqu'à Léopol en Ruffie.

# IV. Traité de Constantinople entre Sigismond III. & les Tartares. 1630.

L Es Tartares étant entrez en Pologne en l'année 1616. Ils furent défaits près de Bialectrikow par Enénne Kmiekzki Lieutenant du Grand-Maréchal, & il y cut encore en 1619. plus de foisante mille de ces Barbares que ce même Kmiekzki & Lubomirski Palatin de Russie défirent près de Burtlinowe dans un combat où ils si-

rent plusieurs prisonniers entrautres un des frétes du Kam.

L'année fuivante le Roi Sigifinond envoya Alexandre Piascezinski Ambaffadeur à la Porte pour fe plaindre de ces courfes des Tartates ; à quoi on lu fit réponde qu'on arrêteroit ces courfes ; pourvu que les Cofaques zábrifisfien aufil d'exercer des piratries fits la Mer Noite.

Ces Ambaffadeur ayant conclu en cette même année à Conflantinople un

Cet Amballadeur ayant conciu en cette meme annee a Contrantinopie un Traité avec le Sultan Amurat IV. pour le tenoquellement de la paix, y conclut aufli peu après un autre Traité avec des Députez du Kam des Tartares qui avoient un

plein pouvoir de traiter au nom de leut maitre.

Par ce Traité le Roi de Pologne promit qu'il payreoit tout les ans au Kam vingr millé florins, & qu'il donneroit encore au Tattares fit mille paires de bortes par an conformement aux anciens Traitex : d'autre part le Kam promit que non feulement al n'entrevoit jamais en Pologne comme camenti, mais qu'il fervioit méme la République dans toutes les guerres qu'elle pourroit avoir, pourvu que ce ne fit point contre la Cour Ottomont.

Ce Traité n'empêcha pas qu'en 1633, une armée de Tartares n'entrât en Pologne à l'infligation du Bassa Abaza: mais elle sut tepoussée par Komekpol ki.

"En 1.6.7. k Kam ayant fait revenir dans la Crimée les Tarares qui éviour babineze dans les plaines de Budsais, pulieure d'arresta fuera offrir au Genéral de la Couronne & aux aures Officiers qui gatoloire cere frontée, de fratire de l'obcfifique du Kam & de fe foument e 16 Couronne de Pologre, pourva qu'on leur alignair pour leur demaure les campagnes de Budzia fou quedqu'aurie hui es que la Répubblique les fecouris courte le Grand-Sepaise ou contre le Kam. Certe proposition out aporté de granda avanuges i la République, mais ayant éte négligée dans le tenns, el de roal la ne fiunée.

#### V. Traité entre Uladislas IV. Islan Gerci & autres,

#### Pour alliance. 1646.

Nous avons padé dans le 3. Chapitre de ce Livre, du Traité que le Roi Uladillas Turcs: le Crand-Due de Mocroir fit en 1646. avec plutieurs Princes ennemis ou jaloux de la grandeur des Turcs: le Crand-Due de Mocroir fit en forte qu'illan Gerei Kam de Turatest entra suffi dans cette ligue, afin de fe délivret du joug de la domination Ottomane.

Cetre ligue n'eut aucun effet, parce que datts les premiers mois de l'année 1647. lorsqu'on devoit commençer d'agir on se trouva embarrallé sur le choix du Génétal qui commanderoit toutes les Troupes des Princes liguez; la Reine ayant proposé le Z 2 z 3 Duc

Duc d'Arpajou on éctivit en France pour le faire venir en Pologne fous présent da, porter au Roi. Ul buildial Podret de St. Effrit: mais cependant il arriva que le Roi syant communiqué fes deffeins au Charceler de Pologne Offolinals, et Rois part communiqué fes deffeins au Charceler de Pologne Offolinals, et Roise de Pologne De Cofficier de la Commen e avocave pas la repédente de fine foudever les Cofiques, & trouvas plus à propos de rompe avec les Tartares, afin que les Turcs prenarte part de cues-ci on cit un présente folifiant et compre aufir avec cur. Anfii il endouve de la comment de la comme

Le Kam für très indigné de ce traitement auquel il ne éattendoir pas après le Traité de ligue qu'il avoit fait avec le Roi; ainfi il monta à cheval de span répousfé ces Cofiques qui écoient entree dans fon pays, il les pourfuivi jufques dans l'Ukraine, de s'étant uni avec Bodgan Kmielniski Général de toute cette milice, il défit l'armée de la Coutonne à la bazielle de Corfun la veillé de la mort du

Roi Uladiflas.

550

# VI. Traité de paix de Zbaras, entre Jean Casimir & Islan Gerci. 1649.

Le péil où on vir la Pologne expoée après la bataille de Korfun fur cause qu'on se háta d'élire le Prince Jean-Casimir pour successeur au Roi Uladis-las son frére.

Le Kam tevint l'année diviante en Pologne avec une puilfante armée, & zitunt encore joint à Kindinalisi al fliègee I samée Polonoide dans la Ville de d'Elana su mois d'Août 1649, cette armée fe défondit extrémement bien pendant que d'autre part le noveux loi manétoit à fon fecons avec une autre arméer il combattie avec année valeur & de fiscete que le Kam luit envoya propofer de fitte la pair. Quoique ce Roi citie une de l'avanega dant le condroi, rationmotins counte les Emments dessure ucore beaucoup plus fores que lui, il ne padocti de la memo condroi. Pour le situation de la condroi a Zonaria le 18.

Par ce Traité on convint qu'il y auroit à l'avenir une amitié fraternelle & perpétuelle entre Jean Cafimir Roi de Pologne & ses successeurs, & le Sultan Islan Gerei Empereur des grandes Hordes & toute la famille de Gerci : Qu'ils se secourreroient réciproquement l'un l'autre contre leurs communs ennemis selon les besoins de celui qui seroit arraqué: Que le Roi Casimir imitant la libéralité des Rois ses prédécesfeurs donneroit au Kam les préfens accoutumez suivant les anciens Traitez & aux conditions qui y étoient exprimées, & qu'il feroit tenir ces présens au tems ordinaire à Caminieck où le Kam envoyeroit son Commissaire pour les recevoir : Que les Hordes de Krim, de Nahaïs, des Calmuques, de Budziac, d'Ocziacow, d'Obruk, & autres ne feroient aucunes courses ni dommages dans les Etats du Roi de Pologne, & que le Kam & ses successeurs les en empêcheroient : Qu'à la priéte du Kam & attendu que les Cosaques Zaporaviens avoient demandé pardon au Roi, il leur pardonneroit leur rebellion : Que le Roi & le Kam auroient les mêmes amis & les mêmes ennemis : Que les Flordes en s'en retournant ne feroient que le moins de dommage qu'il se pourroit aux Sujets du Roi de Pologne: Enfin que l'armée qui étoit assiégée à Zbaras seroit délivrée en présence du Commissaire du Roi , ensorte que les Hordes & l'armée Zaporavienne léveroient le siège, & que l'armée assiégée pourroit se rendre auprès du Roi.

Dès que l'échange du Traité eût été faite de part & d'autre, le Kam se retira & empécha le plus qu'il put son armée de faire du désordre dans sa retraite : il désarma aussi.

gence avec la Pologne.

auflitôt qu'il fut de retour en son Pays, & vécut toujours ensuite en bonne intelli-

Le Roi de Pologne étant en 1653, attaplé par les Stickois qui éfectione empare, de la plus grande parte de fon Royaume & par Mindiski à les Codiques qui 45-toient foulevez, euvopa auflites un Gentillomme Polonois nommé Samoreità ven Mechane Gera Kam de Cam à teucetien d'Ultan pour lui demandre du fecours conformement à ci Traité. Le Kam reçus fort bien l'Envoyé de Pologne, 8 (promi au Roi de linife se sfortes pour remetre Kindiniski & les Codiques dans fon pari, 8 en tout cas de lui envoyer un puilfant fécours l'amée prochaine; Ment tinf parole, 8 envoya au Roi de Pologne en 1956, in un amée confléchne commandée par le Sultan Calga fon frére, composée de Tartares de Codiques (com autre le probleme de l'autre par de l'autre conforme autre à la teprife de Varior)e, a combactique l'amment cant à la braille qui fut donnée peu après près de cette même Ville qu'en d'atteste socafonn.

L'année faivante ce Prince témoigna entore davannage l'amitié qu'il avoit pour le fou de Pologne, étant veun en proficione à fon fectous reve une armée de çent mille hommes, lorfqu'il aprit que Ragoreki alloit entrer en Pologne nonoblant les décine fei qui lui en violent éé faite par l'Empereure par le Genné-Seigneur. Ce Kam fevrit fi biem pour repouffer de défaire les Transflovints, que nous avons vut dans le Chaptère féconde de e même Lives, que lorfque le Roit de Pologne fit la pair avec Ragoreki j, il flipala entr'autres choés qu'il donneroit ent cinquaine mille écus au Kam en meéfent Royal à fon permier Vifire et qu'il ffe fatisfui.

Le Kam fat tellement perfindé que la Pologne lui avoir une obligation fi, gualée, que loffquen sete-1 le Ro Calmir témosgan foubiaire qu'on lui défignair un fiscelleur, il obiair du Gand-Seigneur qu'il envoyàr à la Dérie de Varfovie un finabhifidater qui demnada la Couronne de Pologne pour le Kam ou pour fon fils qu'il offroit d'envoyer en Pologne pour l'élever dans la Religion & dans les meursts de la Nation.

#### VII. Traité de paix de Podhais, entre Jean-Casimir & le Kam Adyl Gerci. 1667.

LE Grand-Seigneur ayant depolé en 1666. le Kam Mechmet lui fublitirua L Adyl Gerci, & éctivit au Roi Cafimir que s'il vouloit conferver la paix, il falloit qu'il vécût en amitié avec ce nouveau Kam & qu'il lui fit les préfens accoutumez.

Ce nouveu Kam émoigna d'abord au Rei d'ârre dans le deffin de fine la guerre pour fine frivée sur Colaspes qui visionai révoltez contre à Couronne de To-logne, e la idemanda quelques troupes Polonoiés pour agir conjointement contre Docrozento Genfad de cel Rebeller: mais après qu'on la cut envoyé ce troupes, il les fit salles en pièces, ac envoye en Polonoiés pour la conducte de Solutan Calga fon de la conducte de Carlo Calgaria de Carlo de Carlo Calgaria de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Polonoi de Carlo de Carlo de Polonoi d

Le Ro, Cassimir pour faire une diversion ordonna aux nommes sierito de Ladoc Commandans des Cossiques fidelles feiturer dans la Crimier, de envoya le Grand-Marfeltal Sobieriti contre le Sastan Galga de Doctoensko. Cetta-ci étant les plut forts de beaucoup assigéremes l'armée Podonosié dans la Ville de Podhais en Podolie; mais le Grand-Martelas file et firequentes forties fire ux, en et tailla un fi grand nombre en pièces, qu'il les obliges, les uns de les autres de faire la paix avec lui le 16. Ochobre 1 ecls. Ochobre 1 ecls.

Par ce Traité qui fut passé avec le Sultan Galga au nom du Kam, de ses succes-

funt, & de soute la Kininé, on convint qu'on omblieroit tout ce qui étaite justification l'airer dentire, l'illiera à Dies à jupre qui noise de cutté du la quaptur dune deute de la comme 
Ces articles furent jurez, fignez, & scellez par ce Sultan & par les principaux

Officiers de fon armée.

#### VIII. Traité de Léopol entre Michel Wienowieski & Selim Gerci. 1672.

L'Orfqu'en 1671. le Grand-Seigneur fit demander au Roi Michel qu'il eût à lui feur de quoi il lui déclaroit la guerre, Selim Graci fixer-feur d'Adyl, official à ce Roi fi mélation pour l'accommodet avec la Porte: l'année fisivance il fe joignit en personne à l'armée Ottomane, & affisita à la prife de Caminiscie.

Nom avons vu dans le Chapitre précédent, que ce Karn moyenna près de Léopol le 1.8. Octòbre de la même année un Traité de pair curre les Polonois de le Truces, par lequel entr'autres choise moyennant vingt-deux mille fequita de tribut que le Rois promit de payer par dacuna ma au Grand-Seignour, e culciu-à promit d'empère que le Rois les Tartares qui s'étoient habiturez dans ce Royaume en pourroient fortir avec leux familles de luent bienn.

Le même jour que les Commissaires du Roi Michel firent ce Traité avec les Turcs, il en firent un autre non moins honteux avec les Tartares.

Par c Traid en convint que le Rei de Pologne poyecul au Kam fitte mille fous qui demandez pour la médiation 1 Que le Roi lia puyent encore dia hait mille étas par chacun an Que mogentant le poyenent de cette fomme les milles de Kimin il es autres de Tartases infactleroient en actune manitere les Provinces depanderes de la Pologne, con ne la ipsyrori point ces dis-hait mille écus Tamés que cue contron autorité étarrapsefféte Endin que le Roi domenté encore cinq millé écus au Vifir du Kam, millé écus à fon flu, de autant à leur Interpréte des langue, en confidération de bous ferrives qu'ils avoient randas dus cette occidion.

### IX. Articles du Traité de Zhorawono entre Jean Sobieski & Mahomet IV.

# Pour les intérêts des Tartares. 1676.

L'A guerre s'étant renouvellée entre les Polonois & les Tures, le Kam y servit le Grand-Seigneur à son ordinaire: & nous avons vu que ce sur lui qui en 1676. moyenna le Traité de Zborawono.

On convint par ce Traité à l'égard des intérêts des Tartares, qu'ils affifteroient la Pologne contre les Ennemis quand elle les en requerreroit, & qu'ils rendroient les Gages qui leur avoient été donnez pour l'affurance de l'exécution du Traité de Zbaras & qui étoient encore entre leurs mains.

X. At-

#### X. Articles de la Capitulation accordée à ce Roi par le même Sultan.

# Pour le même fujet. 1677.

Ans la Capitulation que le Grand-Seigneur accorda l'année fuivante au Roi de Pologne, outre les articles que j'ai marquez dans le Chapitre précédent, il en fit encore inférer plusieurs autres qui ne regardent que les intérêts des Tartares, & que j'ai pour cette raison réservez pour la fin de ce Chapitre.

Le Sultan déclara donc par cette Capitulation , que les Tarrares de Lipka pourroient dans le terme d'un an passet sous la domination de sa Hautesse avec leurs familles & leurs biens: Que les Tartares de Krim & de Boedziak & de Pahaia ne pourroient fans son ordre faire des courses en Pologne ni y commettre d'hostilitez : Que c'étoir à la priére du Kam qu'il remettoit au Roi de Pologne le tribut de vingt-deux mille Sequins promis par le Traité de Léopol : Que les Officiers de Podolie ne feroienr point Tartares: Que les Tartares de Lipka se retireroient des confins dans les lieux les plus éloignez: Que tant que les Polonois ne feroienr aucune entrepnile sur son Empire, ils ne feroient point molestez par les Tartares de Dobrusac, d'Akirman, de Dabon, du Boristhene, ni autres: Qu'on continueroit de payer au Kam de Krim le tribut ordinaire porté pat les précédens Traitez : Que moyennant cela ce Kam & les autres Chefs des Tartares entretiendroient la paix avec le Roi de Pologne, & le secoureroient contre ses ennemis: Enfin que les Tartares venant au secours de sa Hautesse ne posseroient point par la Pologne.

Lorique depuis ce Traité la guerre s'est renouvellée entre le Roi de Pologne & le Grand-Seigneur, les Tartares à leur ordinaire ont joint leurs armes à celles des Turcs, & ont fait & font encore journellement de grands ravages dans les Provinces

qui dépendent de la Polognes

# CHAPITRE

# Traitez entre les Rois de Pologne & les Cosaques.

Usques ici j'ai observé toujours de ne point faire mention des Trainze que des Rois ont passez avec leurs Sujets; cependant je ne laisserai pas d'expliquer en ce Chapitre les Traitez que les Rois de Pologne ont passez avec les Cofaques, parce que cette Milice prétend être plutôt alliée que sujette de la Couronne de Pologne, & qu'elle sest mise présentement en un état qu'elle ne re-connoît presque plus le Roi de Pologne, & qu'il y en a même une grande

partie qui ne le reconnoîr point du tout.

Les Cosaques ne sont point une nation particulière: on donne ce nom en Pologne à tous les Soldats qui font atmez à la légére, & qui font ainfi en état de courir & de fauter de même que des chévres qu'on nomme en Polonois Coſa; mais particuliérement on apelle de ce nom une Milice instituée par le Roi de Pologne Etienne Battori qui la posta dans la Ville de Techrimirow dans l'Ukraine & dans les places aux environs du Boristhene, afin de pouvoir arrêter les courses des Tartares de Krimée qui habitent d'autre côté de ce fleuve. Les Soldats de cette milice sont particuliérement titez des Palatinats de Kiow, de Braklaw, & de

Iom, II. A222 Niemirow où on professe communément la Religion Grecque Schismatique ou Rusfe; si bien que ces Soldats sont aussi pour la plus grande partie de cette Religion: leur principale retraite est dans les écuells ou Parouis du Bonsthène, d'où ils ont pris e nom de Zaporaviens, & les Rois de Pologne ont toujours prétendu avoir le droit

de donner à cette milice un Général qui nomme les autres Officiers.

Comme les Cofaques riors qu'une folde foir modelque de la République de Dologne, & qu'ils ne voulent poir s'appluper à cluivre le terre, lest principale occupation dè le commencement de leur établificment a été de faire des coursés firs la Mer Noire, & de déciment faire la Cour de Pologne des plaintes de leurs brigandages, les Crand Seigneurs de faire à la Cour de Pologne des plaintes de leurs brigandages, les Rou de Pologne for un of soverat définide de continue le una courie de le en et châle de la comme de le conlet été à l'ent c'éréed | pan Polkowa, & Signimond III, traite de la même mantée un autre de le une Caféraira nomme Nellevaira.

# Traité de Curicow entre Sigismond III. & les Cosaques.

Es Cóaques syant été appellez dans la Krimée en Inanée 116.26, par le Kam Adhme Cerci que le Grand-Segneur avoit dépôt de li dignirés, il défirmet les Tartiers qui tenoientiel parti des Tiures, ac revintent dans leur Pays après avoir payant fair de la Ville de Cafa de le Grand-Segneur tenoi granifori si Cerand-Segneur payant fair de phintes au Rei Sigifinond III. & au Séans, on arroya contre les Cónque le Grand-Marché de la Couronne Konelifposit qui ule rouvou ben armez au nombre de trente mille hommes; il les attasqua avec vigueur près du Lac Curicow , & en défit une grande partie.

Ainsi ils furent obligez de faire avec ce Général un Traité par lequel ils promirent d'obér: à l'avenir aux ordres du Roi & de s'abstenir de plus faire des courfes dans les Provinces du Grand Seigneur: moyennant cola on leur promit d'augmenter un peu leur folde

# II. Traité de Pereslaw entre les mêmes. 1630.

Es Cofiques fervient les années fuivantes fort unlement la République dans les guerres qu'elle ent à fouttent contre le Roi de Sociéd and la Fuillé, mais cette guerre écant terminée par la tréve de 1€19, un Abbé de Kiow qui écni Crec Schizmatique let un perinde de la Couttone fe displôte à les venit atta-quer pour les exterminer. Ce foupçon les ayant obligez de prendre les atmes, ils vietnent en 163, le leur Ginérial qui le voudiet contreit dans leur devoir , & en ayant élu un autre lis materhéent contre Konsidepoliki & fe campérent via à vis du près de Perellav i miss après avoir donné divers combass finglants, il envoyérent demander pardon à Konsélpoliki qui ne le voyant pas en état de les forcer dans leur camp, voult bien fluer accorded neur grace.

Par le Traité qu'il fit pour cela avec eux, on convint qu'ils envoyeroient à la Diéte les Chefs de la rébellion pour érre punis fuivant que le Roi le trouveroit à propos: Qu'ils obériosent au Chef que Konielspolkie leur donna, & qu'ils feroient fadelles

à la Képublique.

# III. Traité entre Uladiflas IV. & les Cofaques. 1628.

P Lufieurs Seigneurs Polonois ayant acquis des terres fur les frontiéres de l'Ukraine, voulurent traiter les Cofaques comme des esclaves & les affujettir au préjudice de leurs priviléges aux corvées auxquelles les Paylans des autres Provinces de Pologne fonr obligez : pour mieux réuffir dans leur deffein , ils perfuadérent au Roi Uladiffas & à la République de bâtir un Fort fur le Bonfthene dans un lieu nommé Kudak , qui étoit fort propre pour tenir les Cosaques dans le devoir, & les empêcher de le soulever. Les Cosaques voyant bien que ce Fort ne se bâtissoit que pour les réduire à une entiére servitude, se soulevérenr en 1637. & élurent un Général nommé Panlouis qui n'étant pas fort expérimenté dans la guerre fut défait par le Grand-Maréchal Potoski, enfuite livré à ce Grand-Maréchal à condition qu'il auroit la vie fauve.

\* La République s'étant affemblée l'année fuivante en une Diéte où elle ne voulut point tenir la parole qu'on avoit donnée à ce Général qui eut la têre tranchée, la Diéte ôta aux Cosaques leuts priviléges & la Ville de Techtimirow; & elle ordonna au Grand-Maréchal de marcher contre ceux qui perfifteroient dans la rébellion & de former une nouvelle forte de miliee qui fût plus obeissante.

Le Grand-Maréchal Potoski ayant donc mené l'armée contre les Cofaques, ils taillétent en piéces diverses parties de l'armée Polonoise, & se défendirent avec rant de valeur dans un rettanchement qu'ils s'étoient fait au delà du Boristhene près du sleuve Stareia, que le Général Potoski ne voyant point d'autre moyen de les réduire passa avec eux un Traité au mois d'Août de cetre même année.

Par ce Traité ee Grand-Maréchal promit aux Cosaques que la République leur rendroit leurs priviléges dans la prochaine Diéte; & ils promirent de leur part qu'ils obérroient cependant au Général que le Roi leur donneroit: Qu'ils n'iroient point en guerre que par ses ordres, & qu'ils réduiroient leur milice au nombre de six mille qui leur avoit été autrefois preferit.

Ce Traité fut encore mal observé de la part des Polonois qui taillérent en piéces la plupart des Cofaques qui s'en retournoient chez eux: de forte que douze mille d'entreux se retirérent en Moscovie, & même dans le pays des Tartares, qui après que cette milice eut été ainsi dissipée ne trouvérent plus d'obstacles lorsqu'ils se mirent en devoir de faire des courles dans les Provinces de Pologne.

#### IV. Acte donné par Uladislas IV. à Bogdan Kmielniski,

### Pour feindre une Rébellion. 1646.

E Roi Uladiflas ayant reconnu combien les Cosaques étoient utiles à la Pologne pour repouffer les Tarrares & agir dans les oceasions contre les Turcs, les rétablit dans la suite & leur donna pour Général un Gentilhomme nommé Bogdan Kmielniski. Ce Roi s'étant réfolu à la guerre contre les Turcs, & s'étant ligué pour ce deslein avec les Princes que j'ai marquez dans ce même Livre Chap. 1, ne songea plus qu'à trouver un prétexte pour rompre la paix avec la Porte & engager la Répu-blique en cette guerre malgré elle : après y avoir bien rêvé, il crut avoir trouvé un fort bon expédient en engageant les Cofaques à feindre qu'ils se vouloient révolter : A223 2

dans et defini il bette envoya le Vise-Chancelter de Pologne Radgienski & quedque autres de fex confidente pour leus finire ceux responition (a) te Coliques enterer bien de la piane à la voulouir écourse, fe Guernant encore de la dernifer évolte de leur Pière à des chaimmens qui Pavoient fairei, & apprichandin que ce ne fit un priga quion leut rendoir pour reconnotite s'ils feroient encoret dispoire à prendre les ares contre la Kepbishquer enfini les Envoyez da Roi firere fi bent qu'ils dispoirent ces l'emples à finire ce qu'il fourbatoit d'une, pourru qu'il leur domait un aveu de leur foulcirement, s'fini qu'on ne pir impurer leur Pebellon qu'il un effer de leur dividirante. On derde tone des propolations de bou part que Radgienski en leur des leur dividirate. On derde tone des propolations de bou part que Radgienski en qu'il est qu'il au contre de leur dividirate. On derde tone des propolations de bou part que Radgienski en qu'il est qu'il autre d'un de la compart de la considerate de la faiter qu'il autrei une extrême reconnoillince de la foumiliée qu'il avoient eu si être volontez.

En confequence de cette convention les Chefs des Colaques firent des affemblées fecrettes, grossirent extrêmement leurs troupes par le concours d'un grand nombre de payfans des Palarinats voifins, & envoyérent à la Porte & en Moscovie demander la protection du Grand-Seigneur & du Czar. Nous avons vu que premiérement le manque d'un Général, ensuire l'opposition de plusieurs Diétes de Pologne empêchérent que le Roi ne continuit dans le dessein de faire la guerre aux Turcs; de sorte qu'il licencia les troupes qu'il avoit levées, & ordonna à Bogdan Kmielniski de pofer les armes, & de licencier auffi les nouvelles levées qu'il avoit faites & qui montoient à près de trois cens mille hommes. Mais comme Kmielniski se vit à la tête d'une si puissante armée, il eut de la peine à se résoudre de poser les armes, & fit diverses plaintes des injustices qu'on faisoit journellement aux Cosaques, en protestant néanmoins toujours de fon obéillance & de fa fidélité envers le Roi & la République : mais comme il aprit dans la fuite qu'au lieu de lui faire raison sur ses plaintes, le Général Potoski s'aprêtoit à marcher contre lui , il fit de grands ravages dans les Provinces voifines, & fur tout dans les maifons des Gentilshommes qui furent obligez de se retirer: enfin il seligua avec les Tartares, & marcha avec eux contre l'armée Polonoife qui fut défaite près de Corfun dans le même tems de la mort du Roi Uladıflas.

# V. Traité de Paix de Shorow entre Jean-Casimir & Bozdan Kmielniski. 1649.

Nou avons marqué dans le Chapitre précédent qu'après que le Ro Jean-Chimu ciu écé du pour fracefieur d'utilidit, a Rogdan Krambain lés joguit encore l'amnée fuivant 16-49. au Kum de Tartares que les Tartares de les Codques affejernaconjointement Tamière l'Ondoné dans le Ville de Sharsa qu'enfaite il a liberta et autore 
près de Shorow le Roi Caffinit qui venorie au feccur des fines avec une nouvelle 
rener le Roi de Polopoge de l'Exim de Sar Tartares au notion d'Avoit 16-49, par un 
Trairé dans lequel I et die, qu'il la prirée du Kum, le Roi avoit pardonné aux 
Cofiques parès qu'ells hai auroite démandé pradon.

Cette: réconciliation fut faite par un 'Traité particulier dans lequel on convint que Kninchilsi demanderele pardon au Roi à genoux, se profletrade en terre: Que le Roi pardonnerou: à tous les Codques rebelles : Que Kninchinki demeucreroit Général des Codques : Que leur nombre feroit augmenté judya'un nombre de quarante millé dont le Roi autorit les norns & les demeures : Qu'space la mort de Knichinki dis autoeits prour Général un de leurs Chefs de la Religion Greeque; Que la Religion Greeque feroit fouffirte, ocu le Terrette en feroit ihre par rout ie Royanum, même dans Cacovie: Que le Faltanta de Kiow feroit toujours donné à un Segneut Gree; Que le Métro-politain des Grees autorit fance au Sénat parmi les Fréques, de cocupretoit la neuvéme place; Que les Coléques pourroient faire l'ean de vie pour leux distribution de la company de la com

Ce Ttaité fut exécuté; Kmielniski demanda pardon au Roi Calimit à genoux, &c fit ensuite retirer ses troupes de devant Sboras, d'où l'armée Polonoise eut la pet-

mission de se retirer en toute sureré.

Le Roi Cassimir étant trousuré à Vassove à suppliqua à régler dans la Driée qui lattives la fin de Jannée, soux ce qui pouvoir étrait à l'altérnutifiencat de la pais quil vonoir de faire : ainsi il obeine que la Driée confirmit le sarticle article articl

#### VI. Traité de Paix de Bialacerkiow entre les mêmes. 1651.

Midiatis ne commit acutuse hodiliure contre la Pologne pendatu un anjumais comme d'alleura il crisposite que les Polognes in evaluations pas lui
tente tout certife la violent pontin, il entretat toujours fet laisone avec las
tratte trouviere de la violent pontin, il entretat toujours fet laisone avec las
tratte trouviere de la Consagnation de la consequence de que deput fectors notiferal first en 16 (o. 1).

Tratte trouviere de la Valende dont le Vaironé efoit allé de la Pologne. Conme el ne réabilité point non plus les Gentalibonness Polocos qui avoire des
terres dans les Palatinass oi le Cofigure demuscient, de qu'il avoir profit foit
ment bein au dédu du nombre porté par le précédent Traire, le Roit couvoique à
la fin de cette année 1653, une Diéte à Varfovie pour voir ce qu'il y avoir à
fine.

Le Cofiques y envoyferent des Députez, qui propofétent que l'union d'eure le Grex e le Cardoiques Romains tita dobel, que Kunfinishta demeuris souverini au delà de Borillhone qu'aucun Seigneur ni Gentilhoneme più avour saura pouvoir file le Patifisa de cere Province-là, Que fi la Gentilhonemes y vouloent demoure, ils fuffent chilgez de travaller comme les Patigns; que mod fevêques jumillente en plein Sente de fine obferve tous es articles, que odonnit pout ciages à Kmiedniki quater Palains à fon choix , moyenmant quoi ils ponneticent et payer au Roi de Poloque un million de fontiny sur an Deut ils pentantient quater demandes qui écoiene qu'on les mit en polificion d'un payo où la puffent viver fans sorier aucune communication avec les Poloques que le Roi & douze des principaux Sénateurs juraffent l'obsérvation du Traité

de Shorow; Que trois de ees Sénateurs demeuraffent toujours près de leur Général.

& qu'il n'y eût plus d'union entre les Catholiques & les Grecs.

Ces demandes ayant paru exhorbitantes à la Diéte qui erut que Kmielniski devoit se contenter de la confirmation du Traité de Sborow, on ne songea plus qu'à la guerre; en effet le Roi ayant eonvoqué l'arriere-ban, affembla au Printems une armée de plus de cent mille hommes : d'autre part Kmielniski s'étant ligué encore plus étroitement avec les Tartares & ayant envoyé demander du secours au Grand-Seigneur se mit en campagne avec une puissante armée à laquelle le Kam des Tartares se joignit en personne; mais cette armée formidable qui étoit de plus de trois cens mille hommes fut entiérement défaite à Berestesko par le Roi suivi des plus braves d'entre les Polonois & les Lithuaniens; après quoi le Roi se rendit maitre de Kiow, de Mohilow . & des autres Villes fituées des deux eôtez du Bonithene.

Ces mauvais fuccès obligérent Kmielniski de demander la paix: le Général Potoski' ne voulut point d'abord l'écouter, croyant qu'il ne le faisoit que pour gagner du temps en attendant qu'il lui vint de nouveaux seeours de Tartares & de Turcs: mais comme Kmielniski continua ses instances & ses soumissions, & que d'autre part le mal contagieux diminuoit journellement l'armée de Pologne, le Roi Calimir confentit de donner encore la paix à Kmielsniski & aux Cofaques par un fecond Traité qui fut conclu à Bialacerkiow. Les Cofaques voulurent après cela faire de nouvelles difficultez demandant l'exécution du Traité de Sborow ; Que l'armée de la Couronne se retitat de la frontiére ; Qu'ils eussent la liberté d'entretenir leur alliance avec les Tartares; Qu'on leur donnat pour leurs quartiers, les Palatinats de Braelaw & de Czernikow, & que les territoires de Czechrim & de Borofica fusient affectez pour l'entretjen particulier de Kmielniski : mais comme le Général Potoski ayant rejetté cette proposition se mit en disposition de combattre les Cosaques, Kmielniski vint le 28. Octobre avec ses principaux Officiers dans le Camp des Polonois, & après qu'il eut encore demandé pardon au Grand Général, on figna les articles du Traité & on en jura de part & d'autre l'observation.

Par ces articles ils eonvinrent qu'en eonséquence de la soumission de l'armée Zaporavienne elle feroit désormais composée de vingt mille hommes qui seroient choiss & enregitrez par son Général & ses Officiers à Noël prochain, & dementeroient dans les terres du Roi fizes dans le Palatinat de Kiow. Que ces vingt mille hommes jouïroient des anciens priviléges aecordez aux Cofaques, & que ceux qui feroient exclus feroient obligez aux redevances auxquelles ils étoient tenus auparavant envers le Domaine du Roi: Que si quelques Sujets de la Nobleffe étoient enrollez en eette armée, ils pourroient vendre leurs biens, & fe retiteroient sur les terres du Roi dans le Palatinat de Kiow : Que les Cosaques ne prendroient plus leurs quarriers dans les Palarinats de Braklaw & de Czernikow : Que l'armée de la Couronne ne prendroit point non plus les siens dans les lieux du Palatinat de Kiow , où les Cosaques enregêtrez feroient leur demeure: Que les Gentilshommes & Staroftes du Bailliage de Kiow, Braklau, & Czernikow pourroient jouir de leurs biens, execpté qu'ils ne prendroient point de tribut fur leurs Sujets jusqu'à Noël, afin que ceux qui seroient enregitrez se pussent retirer pendant ce tems-là: Que la ville de Czechrina demeureroit au Général pour son entretien: Que Kmielniski & ses successeurs demeureroient sous la protection de la Couronne, & jourroient de leurs priviléges : Qu'ils prêteroient ferment au Roi & à la République, & donneroient les charges de leur armée: Que la Religion Grecque dont les Cosaques faisoient profession, demeureroit dans fon ancienne liberré & ses priviléges: Que la Noblesse tant Catholique que Grecque & les habitans de Kiow qui avoient fuivi le parti des Cofaques, jouïroient de leurs priviléges & biens: Que les Cofaques qui avoient fuivi le parti du Roi feroient aussi rétablis dans leurs biens : Que les fermiers des biens du Roi & de la Couronne feroient auffi rétablis: Que les Tartares qui étoient dans le Royan-

une en fortrionere fans faire de dommage: Que le Géréral des Cofaques front fon possible pour les artieres a fervice des Ross de la Répúblique, & que s'il n'en pouvoir vent à bour, il ne front accune confedération avec eux, au contraire les empérientes de faire des coursifs das le Royamere; Q'all ne front point non plus de lique avec accuns Princes volfins & demourareit toujours dans l'obédifinec du Roya de la Répúblique : Q'all n'y auroit point de Cofaques renegitiers pour le garde de la Lithuaries : Q'all y auroit point de Cofaques renegitiers pour le que cêtois l'a Capitale ; Que le Criental des Cofaques entroverte de Députez à la prochaine Diéte pour remercier le Roi & la République de la milériconde qui venost de leut être litte.

VII. Articles du Traité de Tréve entre le Roi de Jean-Cafimir & le Grand-Duc Alexis-Michalowitz,

# Pour les intérêts des Cofaques. 1656.

D'Ogha Kniedniski érumspare de virue figire da Rei de Pologue 6 déchas pour le Grand Doec de Modores, de la unit eurne les mains th'élle de Klow e, pour mieur eutrer dans les bonnet 'graces de ce Prince, il embratils ûn Religion, le fibupoir de nouveur (lavare le ceitronic des Modoresses, & eetgages la Cofaques qui demensionit au delà du Borillbene' à fuivre fon exemple : le Canad-Dae reque de Modernet de Modernet de Modernet de Rei de Pologue aprenant ces choses, convoya conne Knielnishis dans l'et une de Kowe. Le Rei de Pologue aprenant ces choses, convoya conne Knielnishis une atmée qui part device de Modernet, main n'els araugue le Chiarca d'Hammance de cedental Peter dans IV Litaria, main n'els araugue le Chiarca d'Hammance de Cedental if if de grandes conquêtes, aprate dans fon atmée un guad nombre de Code. Knielnishis 'ella audit avec une le saures Enneme de la Pologue (c. Knielnishis 'ella audit avec une le saures Enneme de la Pologue de n'es;), fest troupes à celles des Suédeis qui groinet fait de grands progrète en Pologue.

Le Grand-Duc ayant en 1656, pour les raifons que j'ai marquées ci-devant, jugé à propos de faire un Traité de trêve pour 11. années avec le Roi Cafimir, il flipula par ce Traité que le Roi de Pologne rendroit aux Cofaques kurs priviléges, pourvu qu'ils combatrifient contre les Suédois & contre les ennemis de la

Pologne, ainfi qu'ils en étoient convenus à Spoc.

Je ne fais pas bien ee que c'est que cette convention de Spoc; mais ce qui est confant, est que Kmielniski n'abandonna pas pour cela le destin de nuire le plus qu'il pourroie à la Pologne, ayant encore envoyé en 1657. un grand nombre de Cosaques au Prince Ragoeski, lorsqu'il fit son invasion dans la Pologne.

## VIII. Traité de paix à Hadrioc entre Jean-Casimir & George Kmielniski. 1658.

Bogdan Kmielniski mourut en cette mêrne année 1657, & laiffa un fils en bas péage nommé George que les Cofaques ne laifferent pas de chossir pour leur Général: ce fur avec Jean Wiowske Gépéral des Cofaques que ce Traité sut passé à Haliac ou Hadise.

tac ou Hadiac. Le Roi de Pologne fouhaitant de faire la paix avec les Cofaques , afin de pouvoir mieux s'apliquer à chaffer entiérement les Suédois de la Pologne, donna pouvoir à des Commiffaires pour traiter avec eux à Hadrioc : les Cofaques y avant auffi envoyé des Députez de leur part, on commença les Conférences au mois de Septembre, & on les termina par un Traité qui fut conclu en ce mê-

me lieu le 18. Novembre fuivant.

Par ce Traité on convint qu'il y auroit une paix inviolable entre la Pologne, la Lithuanie, & les Cofaques: Que la Religion Grecque feroit permife à ceux-ci de même que la Catholique : Qu'ils pourroient réparer leurs Églifes & en bâtir de nouvelles : Qu'ils ne reconnoîtroient point d'autre Junsdiction que celle de leur Patriarche: Que le Patriarche de Kiow entreroit dans les Confeils de même que celui de Lembourg; & qu'ils auroient pareille autorité que les autres Archevêques & Evêques: Que dans les Palatinats de Kiow, de Braclaw, & de Czernikow ceux de la Religion Grecque & ceux de la Romaine seroient indifféremment admis aux charges: Que le Général des Cosaques auroit la premiére place & créeroit tels Officiers qu'il lui plairoit : Qu'ils pourroient établir une Univer-fité à Kiow, avec les priviléges accordez à celle de Cracovie; mais que les écoliers Luthénens, Calvinistes, & Armeniens n'y seroient point reçus: Qu'ils pourroient en eriger encore une en Lithuanie : Que l'armée des Cofaques ne feroit que de fix mille hommes qui seroient commandez par leur Général pour le service de la Pologne contre les ennemis : Qu'ils auroient leurs quartiers dans l'étendue de trois gouvernemens & les priviléges de la chaffe & de la pêche: Que le Général en pouroit présenter cent de chaque Régiment qui seroient annoblis s Que le Général qu'ils avoient alors, commanderoit toute fa vie, & qu'après fa mort ils en nommeroient quatre au Roi dont il en choifiroit un: Qu'ils pourroient faire battre monnoye aux armes de Pologne e Qu'ils auroient leur Chancelier, leur Maréchal, & leur Tréforier comme les Polonois & les Lithuaniens : Que les nominations aux bénéfices faites par le Roi en ces trois Palatinats feroient scellées par leur Chancelier: Que tout ce qui seroit fait au préjudice de ce Traité seroit nul: Qu'il ne seroit fait aucune innovation aux privilèges accordez au deffunt Général Kmielniski: Que ces articles feroient ratifiez à la première Diéte; & qu'après cela les Cosaques préteroient le semment de sidéliré : Enfin que ce Traité seroit inséré dans les archives du Royaume & demeureroit comme un Droit perpétuel entre les deux Nations.

## IX. Traité de paix de Czudnow entre les mêmes. 1660.

Eorge Kmielniski Général des Cosaques n'étant pas content de ce Traité, y re-T nonça & se déclara pour les Moscovites lorsque ceux-ci recommencérent la guerre contre la Pologne: cependant il ne commit aucunes hostilitez contre les Provinces de Pologne, s'étant contenté de le joindre à l'armée des Molcovites qui ne fit aucun exploit confidérable.

Lorfque les Généraux Potoski & Lubomirski marchérent avec l'armée Polonoise contre les Moscovites, George Kmielniski & ses principaux Officiers firent déclarer aux Généraux Polonois qu'ils étoient disposez à se soumettre au Roi de Pologne, pourvu qu'on leur voulût accorder des conditions favorables : les Généraux Polonois y ayant volontiers donné les mains, le Traité fut conclu le 17. Octobre 1660. à Czudnow qui est une Ville de l'Ukraine.

Par ce Traité on convint que le Général & les principaux Officiers des Colaques jureroient l'observation du Traité d'Hadrioc, se remettant à la bonté du Roi à l'égard des articles qui étoient contre leurs priviléges, & qui pouvoient ébranler la paix: Qu'ils demeureroient à l'avenir fidelles au Roi & à la République de Pologne: Qu'ils renonceroient à la protection du Grand-Duc de Moscovie, & retireroient les Régimens qu'ils avoient encore dans son armée : Qu'ils contribueroient pour chasser ses troupes des places qu'elles occupoient encore en Ukraine :

Que le Colonel Cicura qui avoit, fans le confestement des autres, commis benicosp d'hoblière comme les Folkones ; position infaumoins de l'annuille avec fon Régiment. Ou soit par le comme par le cur, de les lidiferents pour la leur de Crimée, respections pour le partie de la lidiferent pour la leur de la confeste de la lidiferent pour le leur de la confeste de la lidiferent pour le leur de la confeste de la lidiferent pour le partie de la confeste de la lidiferent pour le partie de la lidiferent pour le partie de la lidiferent pour le la lidiferent pour le la lidiferent le la lidiferent pour le la lidiferent le lidiferent le la lidiferent le la lidiferent le la lidiferent le

Le lendemain les Commifiaires du Rei jurécent Poléevazion de ce Traizé:
d'autre pars Gonge Kindienisti, les Officiers unt les principaurs que les fioladermes,
es généralement tous eeux de la race Zaporavienne jurécent qu'ils renonceouxe
à la procettion du Grand-Duc de Mofovie & de tous autres Princies: Qu'ils ne
porteroient jamais les armes contre le Rei de Pelogne ni fes foccedieurs, & quils
combattonient roujourus les ennemis de la Pelogne de de la Lithausait, & colér-

veroient ce Traite.

Les Cofaques envoyétent en 1661. des Députez à la Diére de Varfovic où ils demandérent d'avoir léance dans les Diéres, & que l'exercice de la Religion Grecque ne fût point troublé dans tous les lieux où on parloit la Langue Ruffe.

# X. Articles du Traité d'Andraskow entre le Roi Jean-Casimir & le Grand-Duc Alexis Michalowitz,

# Pour les intérêts des Cosaques.

L A guerre s'étant émue de nouveau entre les Polonois & les Moléovites, les Cofiques fuivirent différens paris , & il y en eu qui întrent habiter au del2 du Borifthéner dans les terres de l'obétiffance du Grand-Duc.

Lorsque le Roi de Pologne & le Grand-Duc Alexis firent à Andraskow au mois de Janvier 1667, un nouveau Traité de tréve pour treize années, ils y insérérent quelques articles touchant les Cosaques, afin de prévenir tous les différends qu'ils

euffent pu avoir fur leur fujet.

Ils convintent que les Cófiques Zaporaviens qui demeutoient dans les Illes du Berithème, féroite tous la protection des deux Princes: Que les Codiques qui demetroient au delà du Borifihene, feroient Sujers des Molcovites, & que ceux qui demeutoient au deça de ce fleuve refleroient fous la protection du Roi de Pelogre.

Ainfi il paroft que le Borifthéne fut établi pour fervit de borne de division entre les Cofaques de l'obésiliance du Roi de Pologne & ceux qui feroient sujets au Grand Duc de Moscovie: de forte que ceux qui demeurent sous les Porovits ou écueils du Borifthéne doivent reconnositre également les deux Princes.

# XI. Traité de Podbais entre Jean-Casimir & Dorosensko.

Clege Kmidniki apara su commencement de l'année 1661, resnoté su Colnérale des Codiques pous ferende aus un convert prè de Köwe, le Cofuque la diturent dans les tomes pour ficerefiers un de leus principass Officiere, nommé Tears, qui prêse an cere quadité le ferment de fidellé ai Ro de Policipen, mais un autre de l'eurs Colonels nommé Dovofensto, en ayant par la fuire antré le plus garand nombre dans fon part ; d'éleva lui même à écre digniée, le pour sy maintenir il rália avec le Karn des Tatraces qui firent ainsi des couries dans la Polo-Tom. 11. gne, tanda que d'autre part Sircho Havemho de d'autres Chefi des Cónques foldes en faificient aufil dans la Krimée. Enfine el Pande i etge. Sultan Galga Frier da Kam, & le Géréral Desofensho syant joint leurs troupes afficégérent le Grand-Marérald Sobbeit dans la Ville de Pochiais en Ruffe; es Géréral réfrant pas fourauraires in bien de la poine à le tiert de ce péril, il Desofensho auquel al avoit autres fois fruit un platifi figualé, se fe fix entremis pour moyennet la paise care les Polonois de les Tarteres, à condition que la formé front faire qui même terms. Notan contra la partie de la formé front faire qui même terms. Notan contra la paise care les Folonois de la formé front faire qui même terms. Notan contra la Polonois de les Tarteres, qu'on convini en terms attre chéries par ce Traité, que le Roià la recommandation du Kam & du Sultan Galga recevroir les Cofiques dans fet bounnes graces.

Ainfi en conféquence de ce Traité le Grand-Maréchal promit qu'il émployerois apprès du Roit de la République pour fine pardonnet le pait à Dorechenko; d'aure part ce Cénéral des Cofiques promit qu'ils l'ésumettroient au Roit de PologneQu'ils renonceroient à toure autre procédio o ¿qu'ils éroient founsi aux s'égiqueur
des biens hérédimires ex Royaus finuez en lurr pays, ex qu'ils défendoeine cuts qui
des biens hérédimires ex Royaus finuez en lurr pays, ex qu'ils défendoeine cuts que
feroine envoyes pour y demeutre après qu'on leut auraite accordé, ainfi qu'ils le demandoient, que les Cofiques leurs ficheurs fuffient libres. Comme les Grand-Marédul n'avoir pas pouvoir de fisithise il deuns présentions, on convint au etiles feroien

remifes à la prochaine Diéte où ils envoyeroient leurs Députez.

# XII. Articles du Traité de Leopol entre Michel Wiefnowieski & Mahomet IV.

### Pour les intérêts des Cofaques. 1672.

Nous wons vu dats le Clap. a. Nomb. 8. qu'après que le Prince Midde Wienowiseia eut été du faccierdu Roi Jens-Calimir, Dorofinato le mit en 1e70, fost la protection du Grand Ségneur & le reconnus pour fon Sorbreain perdant que quelques autres Cofqueu commander paru me le leur Cleft nommé Havento, demeuréent foldes au Roi & à la République de Pologne. Le nouveau Roi Middel volante réduire ca Réclule fost on obétiline, marcha dans l'Ukraine en 1e71. & y ayant taillé en piéce quelques troupes de Dorofinato invellir Havento, o la la diguit de Genéral des Codques. Comme le Gand-Ségneur priede cite devenu Souveain de l'Ukraine & des Cofques, au moyen de ce que Dorofinato & ceux de fon parti éviours mis Gous finoches, il, éleviré un Roi Middel de laiffe les Cofques en repos & de ne plus araquer l'Ukraine; & fur fon réfui il entra l'année, invance en guere contre la Pologne.

Cette guerre fut termiliée par le Traité de Ékopol dans lequel nous avons vu que les Coloques furent compris parmi les Sujets du Grand-Seigneur, & qu'il fut die que l'Ukraine leur féroir remife fuivant fes anciennes limites: Que les Polonois leur rendroient Bialacericiow & les autres forterelles qu'ils y possificationne Et que les Codaques qui avoient fuivi Haveniko, poutroient recourner dans l'Ukraine, mais que pour

lui il demeureroit en Pologne.

Par ce moyen l'Ukraine fut entiérement féparée de la Pologne ; & les Cofaques

passérent sous la domination du Grand-Seigneut.

#### XIII. Articles du Traité de Zhorawono entre le Roi Jean Sobieski & le même Sultan

# Pour le même fujet, 1676.

Ous avons vu que la Diéte de Pologne n'ayant pas voulu aprouver cette cellon de l'Uterine qu'en avoit faite au Grand-Seigneut par le Traité de Léopol, la gener se raillama entre les Polomois de les Tures, de que le Roi Jean Schieds qui fuccéda au Roi Michel, epetit Brackay Nieminova, Pavoloce, de plussiuns autres places de l'Utraine, en forte qu'il ne laiss à Donosensko, que le pays d'autout de Cachrini.

Lofqu'on traita de la paix en 1676, cette celfion de l'Ukraine que le Grand-Seigneur demandoir encore, fut un des principaux obfiacles à la conclusion du Traité : enfin le Grand-Seigneur s'étant relàché de cette demande, on conclut la paix au mois d'Oclobee, & le Roi de Pologne y obtain fair ce fujer des conditions bien plus favorables que celle soui étoien notres nar le Traité de Léonol.

vonables que celle qui étoine portée par le Traité de Léopol.

On convirt que le Roil demaneuroi en polifilion de la laug grande partie de l'Ukraine, comme de Bialacerichow, de Pawdocz, de Niemirow, & de diverées places,
ce que les Tures ny ausoient que ce qui tocit encore en a poffetion de Deofessko: par ce moyen la plaspirt des Códspies devoient revenir fous la domination des
de d'eboges, cerondane par la Copation que le Condi-originot figura en 4-77.

In l'Uraine apartier sur Códques de la Doministon de la Conditier l'Uraine apartier sur Códques de la Doministon de la Hausell.

In l'acque en proposition de la Condition de la Condition de l'Ausell.

Depuis que la guerre s'est encore mué entre les deux nations, les Cosaques ont été paragez; Dordensko avec les fieus s'étant encore déclaré pout le Grand-Seigneur & le Général Mobila tenant le parti du Roi de Pologne,

## SECONDE PARTIE.

# DU NEUVIÉME LIVRE,

Contenant les Traitez passez êntre les Rois de Portugal & les autres Princes & Etats de l'Europe.

El Necre que les Rois de Caifalle qu'on apelle préfintement Rois d'Elpagne, occurent une partie de l'Elfagne binn plus confidérable que celle qui obêt aux 
Rois de Forungal, je ne laifige pas fines présidue de la préficance que la Contenne de 
Caffille pout prétendre fuir celle de Portugal, de parler en premier lus des Rois de 
Portugal, parce qu'ils occuprent la partie à plus accidentaire de l'Effique, & que 
dans tout mon Ouvrage fai parlé des Estas Occidentaire surant que de pailer aux 
Drientanza. Je commencerai à mon ordinaire cente feconde Partie du neuvième tout 
marquant l'origine du Royaume de Portugal, la fuite des Rois qui ont repré 
en Portugal pau avant qu'il fin rémit à la Contonne de Calfille, & de ceux qui ont 
regré depois leut déstunion : après quoi j'expliquerai les titres & les qualitez qu'ils 
préfient.

#### HAPIT R E VII.

## Suite des Rois de Portugal & leurs qualitez.

HEnri Premier Comte de Portugal étoit suivant quelques Auteurs, de la premiére branche des Ducs de Bourgogne qui étoient Princes du Sang Royal de France; ou suivant d'autres de la Maison des Comtes de Bourgogne ou de celle de Lorraine. Quoiqu'il en foir, ce Prince allant avec quelques autres Sei-gneurs François à la Terre-Sainte aborda en Espagne, & ayanr servi utilement Alphonse VI. Roi de Castille contre les Sarasins, ce Roi lui donna en mariage une de ses filles naturelles nommée Thérése avec une partie de la Lusitanie & de la Galice qu'on appelloit Portugal ; parce que c'étoit-la que les François qui alloient par mer en Espagne abordoient ordinairement.

Le Portugal ne conrenoir alors que la Province entre Douro & Minho, celle d'au delà les montagnes, & celle de Beyra qui sont présentement les plus septentrionales du Royaume de Portugal: Henri ne les devoir posséder qu'en titre de Comté mouvant en fief de la Couronne de Castille; mais comme le Roi Alphonse avoit donné en même tems à Henri droit de s'emparer du reste de la Lusitanie qui étoit alors occupée par les Sarafins, Alphonfe Premier fils du Comte Henri ayant fuccédé à son pére en 1112, poursuivit la guerre contre ces infidéles & les défit en une grande bataille qu'il leur donna dans le Camp de Ourique. Après cette victoire il fut proclamé Roi par son armée, & s'étant emparé de Lisbone, de Leira, Ebora, & de plusieurs autres places il mit presque son Royaume en l'état qu'il est à présent.

Après tous ces exploits ce nouveau Roi convoqua en l'année 1143, en la Ville de Lamego l'Archevêque de Brague, les autres Evêques, & les Dépurez des Provinces & des Villes de Portugal: dans cette assemblée tous ces Prélats & ces Députez confirmérent à Alphonse la qualité de Roi, & après qu'il cût été couronné, ils dressernt une ordonnance par laquelle ils déclarérent entrautres choses, que leur intention étoit que les enfans mâles du Roi lui fuccédassent premiérement & à leur défaut ses filles; mais à condition qu'afin que la Couronne de Portugal ne passat point à des Etrangers, la fille ainée du Roi ne pouroit épouser qu'un Portugais, & qu'en cas qu'elle épousat un Prince étranger elle ne pourroir parvenir à la Royauté. Un des petits-fils d'Alphonse I. nommé Alphonse III. épousa en premières noces

en France Mathilde Comresse de Boulogne; ensuite étant parvenu à la Couronne de Portugal en 1247, il se maria du vivant de sa premiére femme avec une fille natu-

relle d'Alphonse VI. Roi de Castille qui lui donna l'Algarve eu mariage.

. La Couronne de Portugal demeura aux descendans mâles & légitimes de cer Alphonse jusqu'eu l'année 1383, que Jean Premier batard du Roi Pierre le Cruel parvint à la Royauté: c'est de ce Jean que descendoit le Roi Emanuel, des en-fans duquel il est nécessaire de parler, afin de pouvoir juger du droit de ceux qui prérendoient à la Couronne de Portugal vers la fin du siécle passé.

# Suite des Rois de Portugal depuis l'année 1521. jusqu'à présent.

Palmauel eut entre autres enfans quare fils nommez, Jean, Louis, Henri & Edouard, & deux fills nommée libble & Béaire. Jean fix Roi après, pére, Louis ne fe mais point & n'eur qu'un fils naturel nommé Antoine qui fine pére; Louis ne fe mais point & n'eur qu'un fils naturel nommé Antoine qui fille dont Painée nommée Manie épouls Alexandre Duc de Parme, & la cadere nommée Catherine fire maniée à Jean Duc de Baupance en Porrugal, enfin filòtelle fille ainée d'Emanuel épouls Flempeur Chades V. & Béattis fa cadene fur mariée à Chadre III. Duc de Savoye.

Jean III. fils & fucceffeut d'Emanuel eut plusieurs enfans qui mourutent tous avant lui; mais un de fes fils nommé aufil Jean, laiffa un fils nommé Schaftien qui fuccéda à son ayeul en 1557. & ayant entrepris en 1578. une expédition contre les Maures d'Afrique, il sur tué en cette même année. Le Cardinal Henri son oncle

restant seul des enfans mâles d'Emanuel succéda à son neveu.

Comme ce Roi Cardinal c'oit vieux & Prêtre, & ainfi hors d'éfréance d'avoit des enfans, il fe préfenta de fon vivant fur Princes ou Princeffes qui présendemt à fi fucceffion, lavoit Annoise Prisent de Crato, Ramace fils d'Alexandre Duc de Parme & de la fille ainée d'Edouard, Carlonien Duchefile de Begance, Philipse of d'Efparen fils de Charles-Quint & d'Idabele, Philipset Emnand Duc de Savoye fils de Charles & de Béatrix, enfin Carherine de Médicis mére d'Henri III. Roi de France.

Antoine prétendoit être fils légitime du Prince Louis & devoir être ainsi préféré à tous les autres; Ranuce soutenoit qu'il reptésentoit le Prince Edouard son ayeul, & qu'il devoit ainsi l'emporter sut des descendans des filles du Roi Emanuel & sur la Duchesse de Bragance qui étoit cadette de la feue Duchesse de Parme sa mére la Duchesse de Bragance prétendoit qu'étant nièce du dernier Roi elle excluoit le Prince Ranuce qui n'étoit que son petit-neveu, qu'elle représentoir son pére auquel la Couronne devoit écheoir présérablement à ses sœurs, mais elle se fondoit particuliérement sur ce que par les Loix de Portugal établies à Lamego en 1143, par Alphonfe Premier-Roi de Portugal & par tous les Etats de ce Royaume, & qui avoient été perpé-tuellement suivies depuis ce tems-là, les filles mariées hors de Portugal & leurs enfans ne pouvoient prétendre à cette Couronne; de forte que Philipe Roi d'Es-pagne, Philipert-Emanuel Duc de Savoye, le Prince Ranuce, & la Reine Catherine de Médicis étant étrangers, & Dom Antoine étant bâtard, aucun d'eux ne lui pouvoir contester légitimement la succession à la Couronne de Portugal. Philipe Roi d'Espagne soutenoit au contraite qu'on ne venoit point à cette succession par représentation, si bien qu'on ne devoit point avoit égard au sexe du Prince Edouard qui étoit mort, mais que la faveur du fexe devoit plutôt avoit lieu entre les Prétendans, si bien qu'étant mâle, il devoit exclure les filles du Prince Edouard : le Duc Philibert-Emanuel eût seulement voulu qu'étant en pareil dégré que le Roi Philipe, ce Roi lui eût donné une partie de sa succession du Portugal, ou l'eût indemnisé d'ailleurs: enfin la Reine Marie de Médicis prétendoit descendre du Roi Alphonse III. & de Mathilde Comtesse de Boulogne sa femme légitime, & que ce Roi n'ayant pu épouser pendant la vie de Mathilde une seconde semme, tous les enfans nez de ce fecond mariage étoient bâtards, & qu'elle étoit la feule petite-fille légitime du premier Roi de Portugal.

Le Roi Cardinal avoit d'abord plus d'inclination pout la Duchesse de Bragance que pour les autres, & s'étoit résolu de la faire reconnoître pour celle qui avoit le plus de droit de lui succéder, mais ensuite vopant que le Duc son mari n'étoit pas bien résolu B b b b a à maintenir (on droit, & que le Roi d'Espagne assembloit une puissante armée pour faire valoir ses prétentions par la force, il se laissa intimider aux menaces des Ambasfadeuts que le Roi Philipe lui envoya, & il se contenta d'assembler les Etats de la Province & de faire jurer au Duc de Bragance, à Dom Antoine, & à tous les autres Députez de reconnoître pour Roi celui que des Juges qu'il nomma déclareroient être le legitime hérinet de fa Couronne: il ordonna que les parties contesteroient & pro-

duiroient leurs tittes pat devant ces Juges.

Le Roi Philipe déclara qu'à son égard son droit étoit si clair qu'il ne s'en vouloit point raporter à des Juges; ce qui ayant encore intimidé le Roi Henri, il tâcha de faire condescendre la Duchesse de Bragance à céder ses droits au Roi Philipe, moyennant qu'il laissat à son mari le Bresil en ritre de Royaume avec la grande Maitrife de l'Ordre de Christ en Portugal & divers autres priviléges & avantages très considérables. La Duchesse de Bragance ayant rejetté toutes ces proposi-tions, & le peuple s'étant soulevé en divers lieux sur le bruit qui courut que ce Roi vouloir déclarer Philipe pour son successeur, il n'osa le faire & mourut au mois de Janvier 1,80. ordonnant par son Testament que la Couronne sur adjugée à celui qui y avoit plus de droit, & laissant cependant sou Royaume sous la conduite de cinq Gouverneurs auxquels il donna pouvoit de juger ce grand différend.

Le Roi Henri étant mort, le Duc de Bragance fut trouver les Gouverneurs & les sollicita de prononcer en la faveur; & comme il vit qu'il ne les y pouvoit faire réfoudre, il se retira dans une de ses terres : mais D. Antoine se fit déclarer Roi de Portugal, & s'étant mis en possession de Lisbonne & de diverses autres places, il se prépara pour réfister à l'armée Espagnole qui marchoit vers le Pottugal sous la conduite

du Duc d'Albe.

Des cinq Gouverneurs que le Roi Henri avoit laissez, il y en eut trois qui prononcérent en faveur du Roi Philipe sur ce qu'il étoit mâle & le plus âgé des neveux du detnier Roi; mais cette sentence ne fut pas si utile au Roi Philipe que fon armée, qui ayant défait Dom Antoine se rendit ensuite maitre de Lisbone & de

tout le Royaume de Portugal.

Le Roi Philipe ayant affemblé les Etats de Portugal, il y fut tecoanu pour Roi tant pat le Duc de Bragance que par les Prélats, Seigneurs & Députez des Provinces & Villes de ce Royaume: & de sa part il y jura d'observet les Loix & Ordonnances du pays qui furent disposées en vingt-cinq articles, & par lesquelles entr'autres choses il étoit dit qu'il conserveroit à la Couronne de Portugal ses soix, ses priviléléges & ses libertez: Qu'il y donneroit tous les bénéfices, offices, & gouvernemens à des naturels Portugais: Que les Etats ou Cortes ne seroient point assemblez hors de Portugal: Qu'on ne pouroit réfoudre fans les affembler les affaires qui y devoient être traitées : Qu'il défendroit les conquêtes du Portugal : Enfin qu'en cas que lui ou ses successeurs n'observassent pas ces articles, les trois Etats du Royaume pouroient lui refuser obéissance & sujettion sans encourir le crime de leze-Majesté.

J'ai marqué ces loix que Philipe Second jura d'observer pour faite connoître la cause ou le prétexte du soulévement du Portugal : ce Roi & Philipe III. son fils jouirent paisiblement des Etats de la Couronne de Portugal & observérent affez religieusement ces ordonnances, horsmis qu'ils négligérent la conservation des conquêtes de Portugal ; ils en laissérent occuper une partie par les Hollandois & les Anglois, & en livrerent quelques autres aux Maures: mais à l'égard des impôts dans le pays , ils suivirent les priviléges de ce Royaume suivant lesquels on ne peut y faite d'impositions que du consentement des trois Etats. Philipe IV. n'en usa pas ainsi, ayant entrepris d'y établir de sa seule autorité & sans assembler les Erars un impôt annuel de cinq cens mille Cruzades : cet établissement ayant causé un grand soulévement à Evora & en quelques autres lieux, le Roi d'Espague après avoir donné les mutins, réfolut de téduire le Porungal en forme, de Province, & de lé déposiller de Royame de de les printèges. Pour en mieur venir à bout il ordonna à Jean Duc de Bragame penir his de Catherine Ducheffe de Bragame, se à tome la Nobelfe de Porungal de marcher ven la Canlogne qui réouir foulevée, mais la Noblété provipant cela saffembla, de synta réche de la Dominianio Catifiliane, elle fit réfoudre le Duc de Bragame à confenir qu'on l'en proclamit Roya prétendant que quant même ce Duc natuoir pas un le mellare doris il Bocu-ronne, le Roi de Catifille en évoit déclus fuivant les articles que Philipe Second fon avail avoit nitre.

Cela fix ainfi exécuté, se le premier Décembre 1640. les Genulls hommes qui récient uni spou l'recienton de celfins, fe rediner muitres du Palais, & de la perfonne de la Duchelle de Manouë qui ecte leur Vice Reine : enfinire ils proclamérate le Duc de Bragnere pour Roi de Porungal fous le nom de Jean IV. Cere d'éction fur tellement agréable aux Porungais que toures les places non feulment de Porungal & de Halgarev, mais ainfi de l'Amérique, de l'A-frique, & de l'Afrique ne Roi à l'exception de la Couranne de Porungal, de déclare non feulment de Roi à l'exception de la fuel place de Ceuts en Afrique près du Détroit de Gibraltar, dont les habitans voulurent demeurer fous la domination Roi d'Effiquere par les novaires de l'action de l'action place de Ceuts en Afrique près du Détroit de Gibraltar, dont les habitans voulurent demeurer fous la domination de Roi d'Effiquere près du Détroit de Gibraltar, dont les habitans voulurent demeurer fous la domination de Roi d'Effiquere près

Joan IV, pour se maintenir dans son nouvean Royaume sti alliance avec les Rois de France & d'Angletere, avec la Reine de Suéde & avec les Ents Généraux : il sit datunst quelques années la guerre avec viguaux contre le Ros d'Elpappe, mais enssitus il jugge plus à popos de courner les armes contre les l'Hollandos qu'il challs ensistement du Brestl ; il mourue au mois de Novembre

Alphonfe VI. 6n fils ainé lui fuccéda; & comme il étoit en bas àge, il eut pour turrice fin mêre qui étoir feur du Duc de Medinis-Siónni. Ce Roi inconinent après fon avénement à la Couronne entra en guerre contre les Hollandois avec léqués di fie enfuite a pair, i li fe depais allance avec l'Angheterre de la Frances; enfin la paix avec l'Epigene; mais peu avant ce dernier Traité la conduite voiente de ce Roi ayant dégoûté les Siçoire de fon gouvernment, il fiu arriéé vers la fin de 1647, par les ordres de fon propre Confiel d'Eur, & enfuire au mois de Janvier 1648. Séchet par l'Affennbée des Estas de Porragal incapable de gouverner fon Royaume. Ainfi il fut chilgé de remettre le gouvernment af on frés e D. Pedro qui pris fedlement le titre de Régent pendant la vice de ce Roi qui a été rétenu fous bonne garde en divers lieux jusqu'il fa mort arrivée en 1848.

1683. Le Prince Dorn Pedro a affuré la paix avec l'Efpagne par de nouveaux Traitez (ans vouloir entret dans aucun des partis qui diviloient la Chrétienté ces années paffes y il a pris le titre de Roi après la mort du Roi Alphonse son frére, & est le 2. Roi de Fortugal qui porte le nom de Pierre.

# Titres & qualitez des Rois de Portugal.

Es Rois prénent la qualité de Rois de Portugal & des Algarves au deça & au delà de la mer, & de Seigneurs de Guinée en Afrique & des conquêtes, navigation, & commerce de l'Ethopie, de l'Arabie, de la Perse & des Indes &cc.

#### ROI DE PORTUGAL

On apelle communement ce païs en Latin Lustania, quoi que le Portugal ne contienne point toute l'ancienne Lufitanie, & que la Lufitanie ne contint point précilément ce que l'on entend présentement sous le nom de Portugal; car d'une part la Lustranie contenoit autrefois vers sa partie Orientale un grand païs qu'on apelloit Conventus Emeritanus, c'est-à-dire, les Etats, le Bailliage de la Ville de Mérida qui dépend présentement de la Castille; d'autre part la Lusitanie ne passoit point vers le septentrion plus avant que le Duero, ce qui est au delà de ce sieuve dépendant alors de la Province de Tarragone: au lieu que le Roi de Portugal posséde à présent au delà du Dueto deux Provinces dont l'une est située entre cette Rivière & celle de Minho, & l'autre est au delà des Montagnes & en porte le nom de Lusiranie, parce qu'elle contient la plus grande partie de cette ancienne Province de l'Espagne. Nous avons marqué ci-devant que la partie Septentrionale du Portugal fut d'abord donnée à Henri de Bourgogne sous le titre de Comré, & qu'ensuite son fils Alphonse I. en fut proclamé Roi; le Roi d'Espagne Philipe IV. a toujottrs mis le Royaume de Portugal entre ses titres, même après que les Portugais se furent soulevez & eurent élu un nouveau Roi : fon fils Charles II. a aussi continué d'en user de même jusqu'à ce qu'il ait fait la paix avec le Portugal; car depuis cela il ne s'est plus dit Roi de Portugal.

#### ROID'ALGARVE.

Ce Royaume qui ell e lus petie qui foit en Europe, ell fiusé au mish du Portugal. Notas svorts vug o'Alponée N. Roi de Calillus majatin une de fie fille à Alponée III. Roi de Portugal lui donna pour dot ce Royaume, dopt une partie tout alors ecupée par les Sazzinsi i la le lui donna au commencement que pour le mitre en fief de la Couronne de Calillis; mais enfuire ce Roi de Portugal en avan chuffe les Indideo obium de fon beau-prée de le poutre polifère en cous eouveniment, et il l'ajount à fes titres. Les Rois de Portugal depuis leur fourberment el Tannée 1 est, on en toujour poliétée en Royaume, et een font encore paifoltes polificilisms; ecpendant comme le Roi d'Efisques n'à point experilement tennocé au Royaume d'Algret et an le Traisé de pais qu'il sia tai sec le Portugal, il ne laife pas de fe dire encore Roi d'Algrete; quoque, faivant ce que nous venous de marque, il ne faife plus Roi de Portugal, il avant ce que nous venous de marque, il ne faife plus Roi de Portugal.

#### AU DEÇA ET AU DELA DE LA MER.

Ce qu'on essend d'ordinaire par l'Algarwe, eft, comme je visin de le marquer, en Elipoque au deç de la mez a midi du Porsugal, ainficionme on met dans ce qualtre la Algarve sa plurid, se qu'on les place deça ét au dél de la me; je mismigne qu'on a voulu donnet suili ce nom au pais fined à la pointe de l'Afrique vià à via Detroit de Gibralze, où font finetes le Villes de Coura, de Tanger, de Alphonie V. fon pestifis rémpera des deux autres mais préferentement le Roi de Ferrugil ne policie autre de constitue de curs autres mais préferentement le Roi de Ferrugil ne policie autre de constitue de production de la comparticion del comparticion

#### SEIGNEUR DE GUINEE EN AFRIQUE.

La Guinée est fituée sur la Côte Occidentale de l'Afrique un peu au deca de la Ligne Equinoxiale. Ce pays fut découvert par les Portugais pendant le Regne d'Edouard fils & fuccesseur de Jean Premiet; la découverte d'une mine d'or en ce pays émut en 147a. un grand différend entre les Castillans & les Portugais; mais ensuite les Rois Ferdinand & Isabelle la cédérent au Roi de Portugal Alphonse V. & les Portugais y bâtirent en 1482, du tems du Roi Jean II. un Château auquel ils donnérent le nom de St. George de la Mine: ils ne bâtirent cette place que du consentement du Roi des Négres; néanmoins ce Roi & fes successeurs ont pris depuis ce tems-là le titre de Seigneurs de Guinée rant en conséquence de ce Château qu'ils possédoient sur la côte de ce pays, que parce que la Guinée s'étoit trouvée dans le lor des Rois de Portugal lorique le Pape Alexandre VI. ainsi que je le marquerai ciaprès, partagea tout le Globe de la Terre entre ces Rois & ceux de Castille. Cette place & se se dépendances demeura aux Portugais jusqu'à ce que le Roi d'Espagne Philipe III. n'ayant compris dans la tréve de 1609, que les Etats de la Couronne de Caffille, les Hollandois s'emparérent peu après de St. George de la Mine, & de quelques autres Places de Guinée: présentement les Potrugais n'y ont plus rien, & tout ce pays est occupé par les Hollandois, les Anglois, les Suédois, & diverses autres nations Européennes qui y ont bâti des forts. Cependant le Roi de Portugal ne laisse pas de mettre encore la Seigneurie de Guinée parmi ses titres pout la conservation des droits qu'il y a , & qu'il prétend que les voyes de fait n'ont pu lui ôter,

#### DES CONQUETES, NAVIGATION, ET COMMERCE DE L'ETHIOPIE.

Les portugais comprenente fous le nom d'Éthiopie toute la Côte d'Afrique depuis le Guide fujués ucê que Bonne-Efferance, & despuis ce Cap juiqué à la Met Rouse. Les Portugais découvrient la côte Occidentale d'Afrique par les foits du Prince Henrif frée du Roi Edouard: la 19x rendient maitres des Royaumes de Congo & d'Angola & de l'Illé de Sc. Thomas qui ell vir à vis du Royaume de Losngo. Tous cet heur Yétant dédarez pour le Rol Jean IV. Hoffurd fut proclaim Rai de l'Portugal, le Hollandois ren emparéent nonoblant la tréve que ce Roi avoit faite avec leaus Géréarus: mais le Fortugais y terantierne pus prête & posfédent encore ces de l'Esta Géréarus: mais les fortugais y terantierne pus prête de posfédent encore ces

Ce fut du tents du Roi Jean Second fils d'Alphonfe V, que la Potrugois vancéters júqu'au Cap, qui fait la pointe méridiande de l'Affraipe, il a l'appel-létent d'abord le Cap Tétabbeux, mais ce Roi lui donna le nom de Cap de Bonne-Efperance, parce que cette découvrette lui fir elépéret que fes vaiffaux pour-roient parvenir judqu'aux Indes par ce chemin-là. Préfettement les Hollandois ont feuls une fortretté vers ce Cap.

Le Roi Emanuel fon faceilter douged nous wenons de parler , envoys une floure plus svarte fous Loondine de Valegue de Gama qui partie en 1427. & sayant double le Cap de Bonne-Efgérance, ce Captinine découvir la Côte Orientale d'Afrique on en 150 et. 180 Promissi commandes par Almolée & par Chappe prierre (Dulos, Montheze, & Sofida; it băiriera des forterelfes dans ces leux & y Cublièrent des Rois qui reconnuent le Roi Emanuel poor luir Souvernia. Les Portugis tenoient encors Mozambique fair cette même côte d'Afrique Indique le Roi Jon IV. fui prolett de Couvernaux de la balbara de ces places le reconnument pour four Souvernia.

#### A . . . . .

Les Portugais fous la conduite d'Alphonfe d'Albuquerke pritent en 13 of. Mafacquer qui ellu ne Ville fin La cior d'Arabie, se qui diepnoval turrefois du Royaume d'Ocmus. Ce même Grhênd fie en 13 s. la guerre au Roi d'Aden. na Arabie pour loilègre de le rander Valid la Noi de Portugal, mais ce Vice-Roi ne pur prendre la Flace, ce qui n'a pas empéché que les Portugais tenunt d'un cioré Maface de d'aux parties de la Companie de la Companie commande de la Companie de la Commence de la cior de Alabie. Ces rois qu'arbie en des l'artiers pour le Roi Jon IV. loriqu'il fur proclamé Roi; mais les Rois d'Arabie en ont chaffe depuis ce temal la Gouronement Portugais.

#### PERSE.

Alphoné d'Alboquerque s'étant en l'année 1 907, emparé de l'Illé d'Orman péa des cées de Pefé, de y ayant bait une bonne Citadelle, le Porougais é endiéent entièrement naitres du commerce fur la Mer de Pefé; en force qu'illa ne permecient à aucunt marchand de Truquei in aitures dy pure des marchandies, mais les obligocent de les lout lives d'Gontlous dans l'extre fames veu à via Chromas, per l'alforieur un position de la préferentement ceffé, les Préfet de les Anglois ayant en 1612, joint leurs armes pour chaffer les Pertuguis d'Ormaus, ainfiquils firent.

#### INDES.

Elles fon divifes en Orientales & Occidentales. Vafquez de Gama spara édecure vest la fina de quantième fécile et lande Orientales, la Roi Emmand envoya en 15 o.e. Alphonic d'Albaquetque qui premierement fit hair une classille à Chocin de confirmement fina Roi de cette Ville, qui divisit laité du Roi de Portugal, de pri entiune Camarer, Cona, de Danie a finis en Camarer Gona, de Danie a finis en la Roi de Portugal, de pri entiune Camarer, Cona, de Danie a finis en la Roi de Roi de Portugal, de pois come en différeur unes Danie dans la finis en la Roi de Ro

A l'égard des Indes Occidentales les Formagies y possiblem le Bress qui et de mu de fur la circo forientale de l'Amérique merislonale, « qui silvant quelques Auteurs contient autant de terrain que touse l'Europe enfemble. Ce pays fut de couvert par Alvera Cabral que le Ros Ensuaude envoyen aux Indeo Orientales, & qui sint jetré par la sempiée sur les côtes de ce pays : il en pair possiblion au mon du Roi de Formagal, naque ail et de chement, d'autant qu'al s'est trouvé compris dans les limites que les Rois des Cabille & de Portugal no possible nou le parague de leux conquêtes ; il a pour Ville expigile la Ville de St. Salvador du Baia de Todas les Sentes, & est divisé en quutocze Provinces ou Capitameire miese le long de la côte, & désequéble les Hollandes en tennient pulsériens lorque [can IV. en situ proclamé Roi, enclaures celles de Frantambase où el la formezife que Recept, mais ce Rol les en challs despuis de le exclue metémente au Berell qui et Recept au contrebente de la companie de la companie de la companie de la companie de la formatie de la companie de la formatie de la for

demeuré aux Portugais par le dernier Trairé de Paix qu'Alphonse VI. a fait avec les Etats Généraux.

### ET CETERA.

Je comprends sous cet Et catera les Isles & les autres places que le Roi de Portugal possede encore dans les diverses parties du monde.

Premièrement, il possible dans la Mer Adantique à l'Occident de l'Europe & de l'Assique les Illes Açores ou Flandiques dont l'Teverce est la principale, le Illes de Madére & du Sr. Esprit; les Illes du Cap-Vert dont celle de St. Jacques est la principale 3 l'Ille de Sc. Thomas & quédques autres voltens de moindre considération) & ensis Illie de Laonds près des Goètes du Royaume de Conga.

En ficond lieu, les Portugais étoient autrébui entiément maitres de l'Illé de Celan qui et à l'Orient de la Préque lik des Indes au des qui est grerommés à caufé de l'excellence Canelle qui y croît : mais les Hollandois y primen en 14,8 & dans les améses faivantes les forts de Galle & de Nigambe de quelques autres; enfin ils ont encore chaffé les Portugais de la Villé de Columbo qui l'entégris reflés; en forts que le Rois de Portugal avon plus rine dans certe l'Île.

En modifime lisa, les Peruguis après avoir en avec les Calillatus pulcieux conchitàcion dont nous parlerons dans les Chaptien fixanza au fijer de Molaques, écoient deneuez polificium de ces lles dont ils faiolient un grand Faz à caude du clou de Geroffe qui y croir il spotfédoient suil fi con esquarers, les illes de Bands, mais depuis que Philipe II. firi devens Noi de Portugal , comme al rigidtation de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta del compart

Enfin les Portugais polédent encore la Ville de Macao qui est dans une Isle finche fort près des côtes de la Chine & vis à vis d'une Ville considérable nommée Quan-Ceu.

# SA MAJESTE PORTUGAISE.

Tous les Rois de Portugal du ficile palle, même le Roi Henni, ne prenoient que le riter d'Altrelle Folsque Re foi jen IV. vez de égrichil dans le Royamme de fest ancêtres, le Roi Louis III. & lui s'écrivieur d'abond par, Four, mais enfait les lus Ministres Fançois ne voulturer plus que le Roi de Portugal ne traisèr le Roi que de, Four, fur ce que c'ell le moindre ritre que les Catillans et le Roi que de, Four, fur ce que c'ell le moindre ritre que les Catillans et que le Roi de Portugal ne traisère de les Roi de Portugal ne furir au Roi le traisèr de, Four Majfél, & que le Roi ne le traisèr que le Roi de Portugal et méme au Roi le traisèr que les Roi ne le traisèr que de, Four y de même qu'ell en tirei de prompél, qu'elle qu'el en foit le Roi de Portugal rèsque le Roi de Dannemarc & de Pologne auxquéti il donnoir du, Four, felon l'utige de la langue Françoife, quoiqué cer Rois répondant au Roi lai donnoir du cette du hégide. L'Ambatideur de Portugal n'ayam pu confienti à cette différence de ries, demanda que le Roi fom Matire fitt uratié de la même manifer qu'el foit le Roi de Catillle, fi bien qu'on confentir qu'on se donneroir reciproquement le titre de Majély.

# CHAPITRE VIII.

# Traitez entre les Rois de Portugal & de Castille.

JE donne en cette rencontre le nom de Roit de Calille à cette qui font communement couns fout he nom de Roit d'Eppare, purce que lorfage ce Reis Roit quelques Traitez avec les Roit de Pourqué, ils ne prénent que le nome de Roit de Calille, se, ne à diami poir the Roit d'Eppare en dire puique le Pourqué de la Calillé font l'un de Jaure des parties de l'Eppages, un Prince ne le devoit pout de Roit d'Eppare, a moinqu'ul ne fits Souverian de tous les different Royaumes qui composite cette partie de l'Estuque. Cett pourquoi lorfique le Pape Alexander VI, donna l'Archailand V. Roit d'Argon de l'Indehe Roit de Calillé de ferme le nom de Roit & de Roite Calibalques des Espages. Entante Roit de Touquel JV votes pour souvernis du Pourqué qu'en de une partie condicibile de l'Éppage, & qu'il avoit mérité d'empêcher qu'ils ne position cette qualité, de laquelle ils pouvoient induire d'être Roit de tour l'Eppage ex pur configerent aut de Pourquel.

Nous vous vu ci devant que les Royalume de Fortugal & d'Algarvé ont étip métiement donne aux nactires da Roi de Fortugal, comme des fiéti mouvais de la Cournone de Calille, mais enfaire les Rois de Calille ont consintique les Rois de Portugal le politification et nous fenverainet. Ces Rois ou prefique toujours vicu en home intelligence le uns avec les autres, ge les Rois d'un des deux Royalume ne se francises guéré autre les feches précisions qu'ext des Finnessis de l'autres ne se francises qu'ext des précises précises qu'ext des Finnessis de l'autres premiérs de en fecnoles noces l'âlcelle de Maire, qui écotent l'une de Tautre fille de de Calille de Maire qui écotent l'une de Tautre fille de de Calille de Maire qui écotent l'une de Tautre fille de Calille de Maire qui écotent l'une de l'autre fille de de Calille de Maire qui écotent l'une de l'autre fille de de Calille de Maire qui écotent l'une de l'autre fille de des l'autres de les des l'autres de l'autre fille de l'autre fille de l'autres de l'

femmes & fille de Philipe I. Roi de Castille.

Jon III. flu d'Emanuel (2001G Catherine qui évoit une aure fille de ce même Rol Philipe, i durre par Chales-Quine fopui libellé fille du Ro Hennanyl, & Philipe i durre par Chales-Quine fopui libellé fille du Ro Hennanyl, & Philipe II. fe maris avec Natie fille de Jenn III. Certe alliance fi érroite qui évoit encre ce Rois les éològes de termines 2 hamibale évoir différends qu'ille arente pour raifon des conquères du Nouveau Monde, & dédiquelles il eth nécfaire de dire mon, ¿ ausile que certe conordificare pour encore éret unel dans le temp évoir une pour le control de une de abs le temp évoir une pour le control de une de abs le temp évoir une pour le control de une de abs le temp évoir une pour le control de une de abs le temp évoir une pour le control de la se le control de la control de

Nous avons dép marqué ci-devant que les Calillans & les Perugiai syant es quelques differends pour nision de la mine dro qui avoit été découvere ne Guinée n' l'année ; 473. Les Rois de Calille Ferdinand & Idabelle la cédérent au Roi de Perugial Alphonée V. Depuis cale la Nouveau Monde que nous nommons Amérique ou Indey Occidentales, syant été découvert fous les suifices des Rois de Calille de Perugal, à c'éctum d'eux ét a manibunt la propriété, le Papa Alezandre VI, pout reteminer ce différend donna de fon propre mouvement une premiére Bulle, pour laquelle al donna au Roi de Calille les Indes Occidentales & au Roi de Perugal la Côte d'Afrique: & esfin que l'un n'entrepri point fur l'autre, il fit tiret fue Colobe une ligne qui tomboit du feprentrion au mide de qui paffoit a quatre cen mulles des llies du Cap-Vert edu côte de l'Occident, afin qu'elle ne touchta point à l'Afrique. Cette ligne divisit tout le Monde en deux parties, & dervoit de bome aux deux nations; en forte que la partie Orientale apartenoit aux Portuguis, & la partie Cocidentale aux Calillans,

. Le Roi de Portugal Jean Second n'étant pas content de cette Bulle qui lui

ôtoit le moyen de faire auxunes conquêtes du cété de l'Occident, em porce pour aplânts, de demanda que les limines fuflent enore désignée vers l'Occident de douze cens milles outre les premiers quarte cens milles. Perdinand ayant confinit à un nouveaux Réglement « que cente ligne fit encore avancée de mille quatre-vinges milles vers l'Occident, cels fait ainf régé par le Pape & confent par les deux Rois dans un Traité qu'ât pafférent pour ce fujet à Toude-fillas le . J. Juin 1494. fi bien que les fortugais ont cu quatorez cens quarte-vinges milles puis avant vers l'Occident que les filles du Cap-Vert, eç qu'i leur a donné les côtes du Brefil dans l'Amérique Métidionale, & a laifté à la Cafull-le tout le retile de l'Amérique.

Il passic que puisque le Pape précendoir duviir le Monde entre ces deux Rois en deux patries eggles, il ne pouvoir avancer la ligne Occidente que la ligne Orientale ne s'avançis sulfi da même côde, de ne laiffa sulfi aux Rois de Califfa des pays qui chosen auguravent dans le parage des Rois de Portugal : écht poutqueil fean III. Roi de Portugal : écht empart par les reines parages de Portugal : écht poutqueil den III. Roi de Portugal : écht empart par les reines parages que la poutqueil den il III. Roi de Portugal : écht empart par les reines parages des poutqueils de la poutqueil den III. Roi de Portugal : écht poutqueil des poutqueils de la poutqueil de que la poutqueil de la la poutqueil de la la poutqueil de la la poutqu

Ces deux Princes vodante terminer ce differend à l'amisble convincent de rimterporter à de Commiliaires quils nonmérent & qui s'affemblérent en 1514, près du ruillean nommé Cayé qui l'épure la Catillié du Portugal, & où après de grandes diffouses les Commiliaires Catillians syars marqué fair un Globe la lepre du partige à quatores cens quatre-vinges milles de l'îtle 5. Anoisine qui ells plus Occidentale de celles du Cay-Petr, prononcermen en fixeur de l'Enipereur : mais comme les Commiliaires Portugais ne voulurent pas consénit à ce quement, le Roi de Portugal de mainaint dans les Modiqueus & en exclut dans la fuite les Catillians. Les Hollandois ont depuis terminé ce différend en s'empanne de ce elle equil possiblem encoce à préfenir.

# I. Traité de paix de Lisbone entre Charles Second & Alphonse VI. 1668.

Nou svons vu ci-drunt que lorique la Ville de Lisbone fis foules comtre la Carillatte la . Décembre » qu'ou tours les Provinces à Ville dépendantes de la Canarone de Portugal, à l'exception de la Ville de Centre na Afrique, finitivent l'exemple de la capitale les reconsumers lean IV. Ce nouveux laci pondraire viaguerrefienent la gourre conne les Caffillatte pendant les premières années de la Formeya, il envoya fes Généraux les attaignes parties de connentant pas de les repoulles l'ougsités finites de invision des la Caffillatte pendant les Formeya, il envoya fes Généraux les attaignes judques dans la Caffillat; muis dans le formeya, il envoya fes Généraux les attaignes judques dans la Caffillat; muis des l'exceptions de la conference de la convention experfie il y ent une manière de Caffillattes, de finit qu'il y en etit de convention experfie il y ent une manière de differencion d'armes qui dans quatores ou equinar années non fuelmente produit la vie du Roi Jean IV, mais "suffi pendant les premières années du Regne d'All-phonée VI.

Le Roi Jean fix ce qu'il pur pour avoir des puffepores pour des Ambafidieurs qu'il prémodie curvoir l'alfambles de qu'on nien en Welphale pour la pair générale, a en pouvant obemir il fe contents dy faire paffer trois de les Ministres avec les Ambafidieurs de Roimes de Carlo de l'annabledeurs de Françe, de Suéde, et des Provinces-Unies, mais il n'y purrur neu obettuis, les Etpappola nyant pinusi vondu entre en négociation fur finjer de Rougel n'évoque en douce que le CCC et a l'annable en de fire rétuible avoir de l'annable en de fire rétuible en de considération de l'annable en de fire rétuible en de considération de l'annable en de fire rétuible en de l'annable en de l'annable en de fire rétuible en de l'annable en de l

Royaume: de forte qu'ils ne pouvoient même fouffrir que les Médiateurs parlant du Roi Jean lui donnassent la qualité de Roi de Portugal; & ils offrirent aux Hollandois de leur abandonner les conquêtes que les Portugais avoient faites hors de l'Europe, pourvu qu'ils leur aidassent à reconquerir le Portugal. Ainsi on ne conclut rien à Munster, & nous avons vu que les Espagnols ne voulurent pas même accorder la liberté du Prince Edouard frére du Roi de Portugal que l'Empereur leur avoit mis entre les mains après l'avoir fait arrêter pendant qu'il portoit les armes pour fon service.

Tout ce qu'ils firent offrir en 1645, par le Nonce du Pape en France au Cardinal Mazarin pour les intérêts de ce Roi, fut que si ce Prince vouloit abandonner ses prétentions sur le Portugal, le Roi d'Espagne lui laisseroit gouverner la Sicile avec le titre de Roi: mais le Comte de Vidigniere Ambassadeur de Portugal en France, auquel le Cardinal Mazarin fit cette proposition, répondit généreusement que le Roi fon maitre espéroit avec la grace de Dieu de bien défendre fon Royaume, & fans ambitioner des Couronnes qui ne lui apartenoient point il prétendoit conserver celles dont il avoit hérité de ses ancêtres & qui s'étendoient depuis le lieu où le Soleil se léve jusqu'à celui où il se couche. Ainsi on ne parla plus de cette proposition.

Le Cardinal Mazarin négotiant depuis cela le Traité des Pirénées avec l'Espagne, fit ce qu'il put pour faire comprendre ce Roi dans le Traité de paix : mais il ne put rien obtenir quelques offres qu'il fit au Roi d'Espagne. Ainsi on fut obligé pour ne pas rendre la guerre immortelle entre la France & l'Espagne d'abandonner le Portugal, comme je l'ai expliqué plus amplement ail-

Après cette paix le Roi d'Espagne croyant avoir désormais bon marché des Portugais, fit attaquer le Portugal en 1661, par trois armées qui furent toutes trois repoullées: les armes Espagnoles furent un peu plus heureuses en 1662, si bien que le Roi Alphonse fit proposer une tréve de douze années, les Espagnols l'avant refusée prirent Ebora, mais ils furent ensuite défaits en la même année par les Portugais qui reprirent Ebora & gagnérent encore une bataille confidéra-

ble contre les Espagnols en 1665.

Le Roi avoit été obligé en cette même année de déclarer la guerre au Roi d'Angleterre en faveur de Etats Généraux avec lesquels il avoit fait quelques années auparavant une alliance offensive & défensive. Sa Majesté Britannique qui prenoit ouvertement le parti du Roi de Portugal son beau-frére, souhaitant de moyenner la paix entre la Castille & le Portugal, afin de pouvoir tourner toutes ses forces contre les Provinces-Unies & contre la France, envoya un Ambassadeur à la Cour de Madrid offrir fa médiation pour la paix entre ces deux Couronnes. Le Roi d'Espagne Philipe IV. étoit mort depuis peu: ainsi la Reine sa veuve Régente du Royaume & Tutrice de son fils Charles II. prêta l'oreille aux propositions de cet Ambassadeur qui fut sur la frontière de Portugal conférer avec le Comte de Castelmelhor premier Ministre du Roi Alphonse. Mais comme les Espagnols ne vouloient point traiter avec Alphonse comme avec un Roi légitime, on ne conclut rien, & la guerre continua encore en 1666. sans aucun succès considérable de part ni d'autre,

Le Roi d'Angleterre ne se relachant point, envoya encore le Comte de Sandwich à Madrid pour faire de plus pressantes instances auprès du Conseil d'Espagne: ce Conseil voyant en 1667, que le Roi de France avoit conclu une alliance offensive & défensive avec le Roi de Portugal, & qu'il étoit entré à main armée dans les Pays-Bas pour se mettre en possession des biens échus à la Reine son épouse par le droit de dévolution, jugea bien, que puisque l'Espagne n'avoit pu réduire le Portugal pendant qu'elle étoit en paix avec la France, & qu'elle n'avoit que cette guerre sur les bras, elle n'en viendroit pas à bout dans un tems auquel elle étoit obligée de porter toutes ses forces en Flandre pour rélister aux François. Ainsi la Reine s'étant réso-

luë de conclure la paix avec le Portugal , confentit que le Comte de Sandwich envoyât fon Secretaire à Lisbone pour y renouer la négociation & voit si cette Cour voudroit faire la paix aux mêmes conditions que les Espagnols avoient

refuíées deux années auparavant.

Comme les Espagnols convenoient de traiter avec le Roi de Portugal ainsi qu'avec un Prince légitime, on convint bientôt des articles, & le Comte de Sandwich étoit ptêt de partir avec un plein pouvoir de la Reine d'Espagne pour conclure le Traité, lorsqu'il fut arrêté quelque tems par la nouvelle qu'on eut que le Roi Alphonse avoit été obligé de remettre au Prince D. Pedro son frére e gouvernement de fon Royaume, & que les Confeils & les Magistrats de la Ville de Lisbone l'avoient proclamé Régent. Ce Prince avoit intérêt en l'état que ses affaires se trouvoient alors, d'établir la paix aux conditions dont le Roi son frére étoit convenu; si bien que le Comte de Sandwich partit de Madrid le s. Janvier 1668. avec un plein pouvoir de la Reine Régente d'Espagne de conclure la paix à telles conditions qu'il jugeroit raisonnables. Ce Ministre ayant eu audience de la Reine & du Prince Régent de Portu-

gal les trouva disposez à conclure le Traité, ensorte qu'ils élargirent le Marquis de Liche qui étoit prisonnier de Portugal depuis quelques années, que la Reine Régente d'Espagne sit ensuite son Plenipotentiaire pour conclure ce Traité en

fon nom.

Le Prince D. Pedro ayant été déclaré Régent du Royaume par les Etats asfemblez à Lisbone nomma des Commissaires, qui après avoir eu avec le Comte de Liche quelques conférences où le Comte de Sandwich failoit la fonction de Médiateur, conclurent & fignérent au nom du Roi Alphonfe le 13. Fevrier fuivant le Traité de paix & d'alliance avec ce Marquis au nom du Roi

Par ce Traité on convint qu'il y auroit une paix ferme & éternelle entre les Rois d'Espagne & de Portugal: Que chacun des deux Rois rendroit à l'autre les places qu'il avoit prifes fur lui pendant la guerre : Que néanmoins pour de bonnes confidetations la Ville de Ceute demeureroit au Roi de Castille: Qu'on restitueroit aussi les immeubles aux propriétaires ou à leurs héritiers; à condition qu'ils payeroient les améliorations nécessaires: Qu'on remettroit dans les places qu'on rendroit, l'artillerie qui y étoit quand elles avoient été ptifes : Que si les habitans des places qui seroient rendues n'y vouloient pas demeurer, ils pourroient établir leur demeure ailleuts, & ce failant, emporter leurs meubles & continuer de jouir de leurs effets : Que les fujets des deux Rois vivroient ensemble en bonne amitié , & pourroient trafiquer sut les rerres des deux Rois tant par mer que par terre comme ils faifoiens du tems du Roi Sebastien: Qu'ils jouïroient mutuellement de toutes les suretez & priviléges accordez aux Sujets du Roi de la Grande Bretagne par le Traité du 13. Mai 1667. & par celui de l'année 1630. Que la paix ne commenceroit que dans un an dans les pays éloignez qui étoient de la domination des deux Rois; à moins que la nouvelle n'en fût reçue plutôt en ces pays-là: Que toutes les aliénations & dispositions de biens faites en haine de cette guerre, seroient déclarées nulles: Que les biens échus à la Couronne par confiscation feroient rendus aux propriétaires: Que si les Sujers d'un des deux Rois faifoient fans fon ordre quelque dommage à un Sujet de l'autre, il en feroit fait réparation fans prendre les armes ni violer la paix , & qu'on accorderoit des lettres de repréfailles contre les délinquans : Que le Portugal pourroit entrer dans la ligue offensive & défensive que les Rois d'Angleterre & de Castille pourroient faire enfemble: Que les deux Rois & celui de la Grande Bretagne renonceroient à toutes loix & coutumes contraires à ce Traité: Enfin que ces articles feroient ratifiez par les deux Rois & approuvez par le Roi de la Gtande Bretagne comme Médiateur.

Il paroît que ce Traité ne mettoit point le Royaume de Portugal en une sureté

entiére de son état, puisque le Roi d'Espagne n'y renonçoit point formellement aux droits & prétentions qu'il avoit sur cette Couronne, ainsi qu'on a accoutumé de faire en ces rencontres : on crut même que dans le plein pouvoir du Marquis de Liche & dans le Traité on avoit donné au Roi de Castille Catholique le titre de Roi d'Espagne pout lui conserver ses droits sur tout ce qui est entendu fous ce nom & dont le Portugal fait partie : enfin le Roi d'Angleterre ne se rendit point garent du Traité jusqu'à s'obliger à ptendre les armes contre celui qui le violeroit. Quoiqu'il en soit, ce Traité sut ratissé par les trois Rois, les prisonniers furent élargis, & les places renduës de part & d'autre : mais il y eut bien de la difficulté pour la restitution des biens qui avoienr été confisquez à l'occasion de cette guerre; car d'une part le Prince Régent se plaignit qu'on n'avoir pas remis le Duc de Medina-Sidonia fon coufin germain dans la possesfion de fa Ville de San-Lucar dont les Espagnols l'avoient dépouillé à cause qu'il étoit beau-frére du Roi Jean IV. d'autre part le Prince refula de rendre le Du-ché de Caminha en Portugal à D. Pedro de Menesez héritier de D. Louis de Menefez Duc de Caminha, auquel on avoit tranché la tête en 1642. pour avoit conspiré contre le Roi Jean IV. La Reine d'Espagne trouvant mauvais ce refus, donna elle même à D. Pedro le titre de Duc de Caminha, quoique ce Duché sûr fitué en Portugal: ce que les Portugais regardérent comme un acte de souveraineté. qu'elle vouloit encore exercer en Portugal.

# II. Traité de Madrid entre Charles II. & le Prince Régent Dom Pedro,

# Pour confirmation du précédent Traité. 1669.

E maxinge du Roi Alphoné & de la Reine ayant été culle pas les lyeges d'Ellepine pas après la concluince de ce l'itais, le Marquis de Liche fits fon follotie pour engages le Prince Régient à épositer une Princeife de la Maision d'Auriche, mais il on vanouir cris fieire, « si l'éposit le Reine. Le Comes de Miranda et mar allé à Mabrid en qualité d'Anhalfakeur Estracollanise de Pottugal, a la Reine Régient d'Éspages pour terrisogne le defficia qu'elle avoir édracterait une bonne bonne corrépondance avec les Pottugais, défendit aux Confeils & aux Tribunaux d'Éspages de plus donnes u Roi Carbolque la qualité de Roi de Pottugal, qu'elique Roi de la cher la reine de la confeil de aux frait point experientement pour de qualité de Roi de Pottugal, qu'elique cet, la feit pas généralement serécule, se con contique de donnes un Roi d'Éspage en plusieurs acte le titre de Roi de Pottugal, et d'en de donnes un Roi d'Éspage en plusieurs acte le titre de Roi de Pottugal, et d'entre de la confeil d

Comme le Traité précédent avoit été patfé & ratifié au nom du Roi Alphonfe, le Prince Régent qui avoit et une fille de la Reine au commencement de l'année 1669, crut quil étoit de foin intérêt de patfér en foin nom un Traité avec la Cattle le pour confirmer & ratifier le précédent Traité; afin que les Caltillars ne préendiffient pas dans la tiuse le reflerionnée à la feule perfonne du Roi Alphonfe.

Le Roi d'Anglestres s'en s'ant encore entremis, le Comte de Mitanda au nom de Prince Régue D. Pocho palá avoc les Commiliàres de la Reine Réguen d'Espagne le s. Mats de crete nême année 1669 nu Traité par lequel del ratifs à continna le précédent Traité, se convince qu'il autoit aufil leu à l'égard du Prince Régent de Portugal, & que dès à préfent on ôteroit les armes de ce Royaume de l'éculión du Roi Carholion.

Les Portugais le sont plaints que ce detnier article n'avoir pas été observé, & que les Officiers du Roi d'Espagne avoient continué d'apposer aux actes le sceau du Roi leur maitre avec les armes de Portugal.

III. Traité

# III. Traité entre les mêmes.

### Pour le commerce dans les Indes Orientales, 1680.

Les Efigagnols voulant gagner entiérement l'aminif des Portugias & empécher qu'ils ne fe liquatifier avec le Roi de France come l'equel le Confud é l'Égogne prévoyoir qu'il enteroits biende en guerre , firent entore en 1671 un nouveau Traité avec le Prince D. Pedro, par lequel les Efigagnols confenitient que les fronce gias puillent enfançuer liberment dans les Pays qu'ils posfécioient dans les Indes Orienjes puillent enfançuer liberments dans les Pays qu'ils posfécioient dans les Indes Orienjes puillent enfançuer liberments dans les Pays qu'ils posfécioient dans les Indes Orienjes puillent enfançuer liberments dans les Pays qu'ils posfécioient dans les Indes Orienjes puillent enfançuer liberments dans les Pays qu'ils posfécioient dans les Indes Orienjes puillent enfançuer les prévious de l'active d

Les Portugais se plaignirent l'année suivante que les Ambassadeurs d'Espagne à Lisbone avoient été les auteurs d'une conspiration qui avoit pour but de le défaire du Prince & de l'Infante, sous prétexte de rétablir le Roi Alphonse, lequel on devoit aussi dans la suite faire péria, presque dans le même tems le peuple de Madrid con-duit par un Officier de Justice saccagea la Maison de l'Ambassadeur de Portugal à Madrid: c'étoient des fujets fuffilans pour rompre avec l'Espagne, mais le Prince se contenta d'une excuse qu'on lui fit pour ce qui étoit arrivé à Madrid, & ne voulut point aprofondir les menées des Espagnols à Lisbone, sans vouloir jamais entrer en guerre contre l'Espagne, quoique les Ministres de France lui remontrassent le peu de fureté qu'avoit le Portugal dans le Traité qu'il avoit fait avec les Castillans, & l'occafion favorable qu'il avoit de faire des conquêtes dans la Castille, pendant que toutes les forces de cette Couronne étoient employées ailleurs. Ce Prince crut en 1676. réparer le défaut de renonciation de la part du Roi d'Espagne à la Couronne de Portugal, en tâchant d'être du nombre des Médiateurs pour la paix entre les Rois de France & d'Espagne & les Etats Généraux ; jugeant que si les Espagnols acceptoient fa médiation, c'étoit reconnoître à la face de toute l'Europe que le Portugal étoit absolument indépendant de la Castille: le Prince ayant donc offert sa médiazion au mois d'Août de cette même année aux deux Rois qui étoient en guerre & aux Etats Généraux, le Roi l'accepta d'abord; mais les Castillans s'excusérent de l'accepter, sous prétexte qu'ils ne le pouvoient faire qu'après en avoir conféré avec leurs alliez. Sept mois s'étant écoulez sans que les Ministres d'Espagne se déclarassent fur l'acceptation de cette médiation, on publia à Lisbone un memoire dans lequel on faifoit connoître au Prince les contraventions que les Castillans avoient commises contre le Traité de paix, & on l'exhortoit de prendre les armes pour affurer l'état de Portugal, puisque les Castillans ne vouloient pas accepter sa médiation de peur que ce ne fut un titre contr'eux : le Prince trouva les raisons énoncées dans ce mémoire si fortes, qu'il donna à l'Envoyé, d'Espagne un terme bres dans lequel il vouloit que le Roi d'Espagne lui donnât une réponse cathégorique sur l'acceptation de cette médiation : la crainte qu'eurent les Ministres d'Espagne d'une rupture avec le Portugal, les obligea enfin d'accepter cette médiation, si bien que le Prince nomma D. François de Melo son Ambassadeur en Angleterre & le Docteur D. Juan Roxas d'Azevedo pour être ses Ambassadeurs Médiateurs à Nimegue: mais leur départ ayant été retardé pour quelques difficultez qui furvintent, on eut nouvelle que la paix avoit été conclue entre la France & l'Espagne & les Etats Généraux, si bien que cetre médiation fut fans effet.

el incuizioni in ai asi occe- chose qui pensa rallumer la guerre entre la Castulle & le Portrugal: & quoiqu'elle se soit passe depuis la paix de Nimégue, je croi nécessaire d'en faire mention, à cause qu'elle a quelque relation avec ce que nous avons dir du partage des Indes fait par le Pape Alexandre VI.

Îl y a dans l'Amérique méridionale au midi du Brefil un pays nommé le Paraguaiqui elt traverté par une grande Riviére nommée Rio de la Plata, au milieu de laquelle Tom. II. il y a une Ille nommé St. Gabriel. Les Callillans & les Portugais n'écouent pais d'accord fur la propriété de cette Ille que chann s'armaboui fiuvaira la Balle d'Alexandre VI. cepredant il est constant que les Portugais la polificiorien paffiblement lorsque le Gouverneur de Buenos-Atres qui el une Plece des Callillans fintes fur le bord de Rio de la Plate, fous précrete qu'il avoir apies que le Prorugais vouldentes bâirs un fort dans la terre ferme, entra dans I'lle & s'en rendit maitre après avoit raillé en préce préque cost les Portugais.

Cette notwelle syant efe p'ortée à Lisbone, le l'Oeungais en parturent fort Indignee, de fdipofferna à tiere tailon de cette violence par la voyce des armes, infammoins le Roi d'Éfiguege syant d'àssouoù l'action de ce Gouverneur & envoyé à Lisbone au mois de Mars 1850. le Due de Giovenazzo pour terminer es differend à l'amaible, les répirst des Portugais fe rallemitrent de leur ardeur, & le Pinnee syant donné des Commissiones de Due, on fit un Traisé provisionel en attendant qu'on plut régler

à qui cette Isle apartiendroit.

Par c Traité on convint que l'îllé freix retituée aux Portugais avec les princiens, le canon, à œu ce qui luir avoit été ésé qu'ille ne pourroiren y bâir au-cune fortereffé de jeirre, mais feulement un pasque de rerre pour couvrie lut canon de les baraque de la garnifior. Que les Efogaçois pourroitera aller comme au-paravant à la chaffe dans cere îlle, y couper du bois, y bruler du darbon, & y pendre de l'etau douce: Que les Pourquis pourroiters all'este acheer à Buston-Aires ce qui leur ferois méedities e Qu'ils ne pourroient établir dans cettre Îlle saune commerce au préjudice de nigie de Effegance; Cue le Gouvernaut de Buston-Aires froit puni de ce qu'il avoit fait; Enfin qu'on nommerci des Commifficires pour décider dans un soit à qui cere îlle devic qu'armeir; se que fi on ne pouveit convenir dans ce term-lai, on remettroir l'affaire à l'abbitrage du Pape qui expliqueroit la Balle d'A-leander VI, touchant le paragée des fined Occidentales.

L'on nomma peu après de part & d'autre des Commissaires; mais comme ils ne purent convenir, l'affaire a été renvoyée au Pape qui n'a pas encore prononcé sur ce

différend.

# CHAPITRE IX.

# Traitez entre les Papes & les Rois de Portugal.

I E Royaume de Portugal ell devenu um fief de l'Egliff Romaine depuis qu'um de des premiers Rost, sich pour obligre l'Appe de les autres Pinices Chréciens à le fecourie contre les Maures, foit par une pure dévotion, se voulut rendre Valfal de cette Eglife. Ce sit pour cette ration que lorfque tous les Piniers que p'ai nommez ci-devant, présendoient au Royaume de Portugal, le Pape Gregorie XIII. four que récord à lui comme Seigneure Fodal de Surrain à difforée de ce Royaume de à le conférer à celui qu'ul rouveroir plus à propos: mais les Piniers aspirans à cert Couronne ne front pas de cas de la prétention du Pape, de après la mort du Roi Cardinal, le Roi Philipe Second n'eut aucun égard aux instance que le Pape lui envoya faire par le Cardinal Riario à ce qu'il n'entrat poin en armed dans le Portugal, de qu'il alistis à la Sainceté le jugement de ce différend, car ce Roi ne voulur point via ce Cardinal qu'après que foin armée fuir entrée dans le Portugal, de qu'il le fuir emparée de Lisbone de des autres principales Places de ce Royaume. Cela étant fair l'alion au audenve, de après lui avoir declaré qu'il récut um fils rés-boeffina à l'Egli-fe, il le renvoya, entre dans le Portugal, de x'en fit couronne Roi fains demander a Deps foin confinement mi même le réconnoire comme fon Seigenaux fédul.

# I. Négociation entre Urbain VIII. & Jean IV.

Pour être reçu à rendre l'obédience. 1641. & 1642.\*

Uffitôt que le Roi Jean IV. eut été proclamé Roi de Portugal, il téfolut d'envoyer à Come un Ambassadeur pour rendre obésssance au St. Siège, & fit choix pour cet emploi de Michel de Portugal Evêque de Lamego, qui artiva à Come au commencement du mois de Novembre 1641. Le Pape Urbain VIII. qui occupoit alors le St. Siége, défendit à cet Evêque de venir à la Cour en public, mais il lui donna quatre Cardinaux pout Commissaires: l'Evêque ayant fait présenter une suplique qui tendoit à ce que le Roi son maitre sut admis à tendre l'obésissance à sa Sainteré, les Commissaires firent réponse qu'avant toutes choses le Pape vouloit savoir de quel droit le Roi Jean s'étoit aproprié la Couronne de Portugal : l'Evêque fit réponse que le Roi son maitre ne demandoit point au Pape la confirmation de sa dignité, & n'étoit point obligé de l'instruire sur ce sujet, sa Couronne ne relevant que de Dieu pour le temporel, mais que néanmoins pour consenter sa curiosité il vouloit bien mettre entre les mains de ses Commissaires un écrit dans lequel il justifioit le droit du Roi son maitre à cette Couronne. Le Cardinal Barberin premier Commissaire ayant, au lieu de répondre à ce mémoire, fait des plaintes tant au fujet de quelques Chapelles qu'on avoit ôtées à une Eglife, que de l'emprisonnement de l'Archevêque de Brague, l'Evêque fit réponse qu'encore qu'il ne fût venu que pour rendre obéissance au Pape, il assuroit que le Roi son maitre donneroit toute satisfaction au Pape au sujet des Chapelles loriqu'il envoyeroit un Nonce en Portugal, & qu'à l'égard de l'Archevêque de Brague il étoit criminel de leze-Majesté, & que pour le faire connoître, le Roi étoit ptêt de remettre les piéces de son procès entre les mains des Juges que le Pape voudroit commettre à Lisbone.

Comme les Ministres d'Espagne s'opposoient absolument à ce que l'on reçût cet Evêque en qualité d'Ambassadeur d'un Roi de Portugal, le Cardinal Barberin ni les autres Commissaires ne se sarisfirent point de ces raisons, & n'aprouvérent point qu'il fût admis à rendre l'obéillance au Pape. Ainfi l'Evêque de Lamego resta une année à Rome fans rien avancer, & y courut même rifque de fa vie dans une rencontre qu'il eut dans les ruës avec l'Ambaffadeur d'Espagne qui l'attaqua & eut néanmoins du déavantage dans le combat. Enfin il préfenta une dernière fupplique au Pape, dans laquelle il expliquoit encore & prouvoit par pluseurs railons le droir du Roi son maitre à la Couronne de Portugal, de laquelle il étoir alors paifible possesser ; & après s'être plaint de ce qu'en résusoir de rece-voir de la part d'un Roi légitime & Catholique un acte d'obésssance qu'en ne refuseroir pas d'aucuns Ulurpateurs, hérétiques, ou infidelles qui voudroient se foumettre au St. Siége , il proreftoit de rous les malheurs qui en pourroient arriver, & demandoit qu'il plût à sa Sainteté de lui donner audience: mais certe supplique ne sur encore d'aucun effet, & le Pape sit déclarer à cet Evêque que à Sainteté étant alors en guerre contre le Duc de Parme, elle ne vouloit pas en le traitant comme Ambassadeur du Roi de Portugal rompre avec le Roi d'Espagne qui étoit si puissant en Italie, & pouvoit causer de grands dommages à l'Etat de l'Eglife s'il eût entrepris le parti de ce Duc. L'Evêque voyant cette réfolution, s'en retouma en Portugal sans vouloir avoir une audience du Pape en qualité d'Evêque de Lamego, ni faire faite aucun compliment au Catdinal Barberin, afin que son mécontentement füt connu de tout le monde.

# II. Negociation entre le Pape Innocent X. & le même Roi,

# Touchant les Evêchez de Portugal.

IL y swio platfaut Evêchor de Portugal auxquels il écot nécefilité de pourvoir, a mis le Roi de Portugal airuy ette le yvast fut de perfonace capables de la remplir, le Clergé de Portugal envoys à Rome de fon confinement Nicolas de la remplir, le Clergé de Portugal envoys à Rome de fon confinement Nicolas de Monteyro Pistat de Sodefeya pour ne poursiuve les Balles. Le Conne de Sirve-la Ambatfactur d'Etiogne fei encore fon possible pour faire affaitner ce Envoyer le moyoné de platieurs coupé de plutolet qu'il nit rette dans fon acrosié, exclusive le VIII. fui foir indique de la conne de Sirvela fortit de Norme, cependant à l'Éguid de Evechect, il ser voulur pour y pourvoir fair la nomination du Roi de Portugal), & offitt fudiennes de conférer les Egifics, Mass y projes, à cur que ce Roi foulnistie fins fair momina qu'il ne dei nome de la même manifer des pensions fair le Evéchec en Severa de cust que le Roi foulnisoir. Le Roi trissific ex expellent, & proposit foinment que le Pape ce su françaire de proposit pour le proposition, & enfin déclara qu'on régleroit noutres ces chofes quand les deux Rois froiteur de Care quand les deux Rois froiteurs.

Qu'olques Docteurs de Portugal voyant cette dureté du Pape propofernt en  $(x_1, x_2)$  au Roi de faire dire par les Chanoines,  $x_3$  & George par les Volques qui réfoient encore en vie ceux qu'il avoit nommez à ces Evéchez; mais ex foi ne voulut point prendre cet expédient qu'il cetto carraire à l'obélifiance qu'il devoit au Sc. Siége , & il se contenta de continuer se inflances quoiqu'ilmui-lement

Il arriva en cette même amée que deux Caponin l'un Cafillan & l'autre liane faun veun à Romen en qualité d'Ambalisheus da Roi de Congo pour rendre obédifiance au St. Siége & demunder que fi Siantest nommit de Eviques dans fon pais, les partifians de l'Ejague rouvant cette occasion à trouble pour conférer le doiss de la Coutonne de Portugal dans fie Conquêtes d'Afrique, firmt en forte que le Pepe nomma pour ce pais de Eviques & des Millionnaires qui cienti cu Cafillant ou Italien. Le Roi de Portugal en ayant eu avis envoya à Rome le Decteur Carilla pour repétience au Pape le text quint faifeir au Portugal fi, fiaprès que les Rois fes prédécessions avoient étable la Foi Chréstemme dans ce quartiers, & Congo et l'autre de la Rois de Portugal en Rois de Rois d

Le Cardinal d'Elle Procedure de France fit en 1651 de fortes inflances près du Pape de la part de S Majeffé à ce qu'il ne laiffé plus long-terms une d'Eglifs fau Palleum, & le Chergé de France en écrivir auff à fi Sainner à la follation din Roi de Portugal mais tous exofices de la findace de l'Evêque de Relen qui fuir encore à Roma pour en faire, furent insufias; cependant le Roi de Portugal en fe décreta intuit de l'Aphéffére en d'Aposit des l'Aphéfferes de l'Aposit de l'Appendant le Roi de Portugal en fe décreta intuit de l'Aphéffére en d'Aposit de l'Appendant le Roi de Portugal en fe décreta intuit de l'Aphéffere en d'Aposit de l'Appendant le Roi de Portugal en fe décreta intuit de l'Aphéffere en d'Aposit de l'Appendant l'App

départit jamais de l'obétifance qu'il devoit au St. Siège, Le Roi Alphonfe fit encore de grandes instances à Rome pour obtenir des Bulles pour ces Evêques; mais ce fut instillement: cependant ces duretez ne purent obliger les Portugais à élire un Patriarche chez eux, ainsi que plusieus leur conséilloient.

to avenue va ci-deunu, que pendant qu'on maiotit la pair avec la Callilla de l'Avenue). Il Re Alphono fiu rairi prinoiure, a Que le Prince. D. Pedro fin fiere fui déclair Régent xe épossi la Reine, après que le matago de cette princeffa avec le Soi Alphono feu rier ceiffe par l'Orleida de Libone. Le Prince Régent envoya à Rome un Jédiue Confifieur de la Reine pour demandre au Page Chement IX. equil la luplic confirmer e mainage, envoyer un Nonce en Penugal, & pourvoir aux Evédeze de ce Royaume qui écoient vacaurs le Matquis de la Mina y fuir encore envoye pau après en quantié d'Ambidised d'obécience. A l'égard des Evédeze, comme la paix avoit été faine avec le Roi de Callille, al in y avoir plas de difficulté pour l'expérition des Bulles de ceux qui y avoient été nomune, a ainfi la plus grande difficulté rout le frespétion de su l'utile de ceux qui y avoient été nomune, a ainfi la plus grande difficulté rout le fire confirmation du mariage du Pitace Régent avec le Reine de Porsugal; mais ex s'huillres ayant fait connoire les riadion qui avoient chigé l'Orléiul de Libone à déclaire nul le mariage outre les Roi Alphonofe ex cremonte, la respection de la comme de plus de la meira autér fuit la nomina-tion du Roi de Porsugal à l'Ancheviché de Libone & autres Evéchez qui étoient vacaus.

# TROISIÉME PARTIE

DU NEUVIÉME LIVRE,

Contenant les Traitez entre les Rois d'Espagne & les autres Princes & Etats de l'Europe.

Ette trofiseme Parie du neuvième Livre (era employée à expliquer les Traitez, per les Rois d'Espagne ont passée y les autes Princes & Etats de l'Europe: miss avant outres chois e ja maquerati divant ma coutume la ligite des Rois d'Espagne qui ont regré dans le demier sicée & dans celui-ci, & j'expliquerai les tirre & les qualitez qu'ils ont accoutume de prendex.

### CHAPITRE X.

Suite des Rois d'Espagne & leurs titres & qualitez.

Les Vifigors qui s'étoient premiérement établis dans la Gaule Narbonnroité étant Romains de dompéréme les Peuples naturel du V. fiécle en Efigueye, en chaliferent les Remains de dompéréme les Peuples naturel du pais se les Alains, de les Sueves qui s'y étoient venus établis avant eux : les Rois Vifigors conférvènent leur domination fut route l'Étigope; judiqué comméncement de huisième fiécle que les Sarazins & les Maures y étant entrez à l'infligation du Comme Julièn, Dddd 1.

duquel Roderic dernier Roi des Gots avoit violé la fille, ils s'emparérent-de toute l'Espagne hormis des Asturies & d'une partie de la Galice qui demeurérent à un reste des Gots commandé par Pélage qui s'y cantona. Tous ces Infidelles reconnurent d'abord pour leut Souverain le Miramolin, c'est-à-dire, le Chef des Croyans, sous les auspices duquel cette expédition avoit été faite; mais ensuite divers Seigneurs Sarazins ayant secoué le joug de ce Prince, fondétent en Espagne plusieurs Royaumes indépendans les uns des autres : il arriva d'autre part que plufieurs Seigneurs Chrétiens faisant des conquêtes sur ces Infidelles, prirent pareillement le titre de Rois; si bien que l'Espagne se trouva divisée en un très-grand nombre de Royaumes & d'autres Principautez. Plufieurs de ces petits Royaumes s'étant enfuite unis les uns avec les autres, soit pat des mariages, ou par des conquêtes, ou par d'autres titres, tous ces Royaumes se trouvérent réduits à quatre, savoir en premier lieu les Royaumes de Caffille, de Léon, des Afturies, d'Andalousie, de Grenade, & de Murcie, & la Seigneurie de Biscaye; en second lieu les Etats de la Couronne d'Arragon, qui outre le Royaume d'Arragon comprenoient le Royaume de Valence, la Principauté de Catalogne, & les Illes de Majorque, de Minorque & d'Ivice; en troiliéme lieu les Etats de la Couronne de Portugal qui comprennent les Royaumes de Portugal & d'Algarve, ainsi que nous venons de le marquer; enfin le Royaume de Navatre.

# Suite des Rois d'Espagne depuis la fin du quinzième ficcle jusqu'à présent.

Le chofie étoient en cet état vers la fin du squiraziene fiécle, loufque Ferdianad. V. Roi d'Aragon épodis Elikheh fleur de hétinière de Henri IV. Roi de Catible funnommé l'Impuiliant: ce fin fous les sufpices de ce Roi ét de cette. Reine qu'on acheva de chiffe le Maure de Éligaige par la pride d'Gerande, de Centralichon de ce Royaume : Ferdianal de Idiselle ne indiferent pas de gargons de carten pour l'Empereur Massimillen de de Marie de Bourgegne; a suit Elikheht feant morte la première en 1919, cet Archiduc devint Roi de Catible de fin nommé l'hilipe I. Terdinand demous Roi d'Aragon de Carbille. Philipe I, Roi de Catible de Navarre qu'il unit dans la fuite au Royaume de Carbille. Philipe I, Roi de Catible de Navarre qu'il unit dans la fuite au Royaume de Carbille. Philipe I, Roi de Catible de ce de l'autre de l'autre le fin de Philipe de de Jeanne parvint à ces deux Royaumes, de puis à l'Impire: fi bien qu'on certeur.

pereur.
Nous avors vu ailleurs qu'il oût bien fouhaité de laiffet l'Empire à fon fils Philipe;
aufil bien que le Couronne de Califile & d'Arragon; mais nayant pu obtenu ceque de la couronne de Califile & d'Arragon; mais nayant pu obtenu celaiffe facilement à fon fils et Ents dépendus des Couronne de Califile & d'Arragon;
de de la fixectifion de la Maidon de Bourgopne, abundonnant à fon firée Ferdunard
le Etars de la Maidon d'Autriche en Allemagne.

Philipe Second fuceda en 1 5 f. à Chaifes Quint par la ceffion que cet Emperul su fit de fis Royaumes i ji nerdiu une grande partie de Pañs-Ba par la révolte des Eurs Généraux des Provinces-Unies : mais d'autre part il s'empars en 1 5 f. o. de Royaume de Porougal, de la manifer eque je l'al marqué dans le Chapter VIII. de devint aufi Souverain de route l'Efragene. Enfin peu après avoir conclu la paix de Vervint your et Jerun IV. de donné les brais Bas à d'allé l'Éduble-Claine leggené de 3

fon gendre l'Archiduc Albert , il mourut en 1598. Philipe III. fon fils & fon fucceffeur fit la paix avec l'Angleterre , une tréve de douze années avec les Etats Généraux, un Traité de Commerce, & un autre d'alliance avec la France, & divers Traitez avec le Duc de Savoye & avec les Grifons: il mourut en 1621.

Philips IV. fon fits qui lui faccéda fe divers Traitez avec la France pour Fafrire de la Valellen, e man en guere de pais fit. I pais avec TAnglettere, je remit en posificifico des Pais-Bis que fon nyeul avoit donne à Hinfante liabelle, èt. emitte en an guerre comme le France: il au le chagin de voir le foulévement de tous les Eaus de la Couronne de Portugil, « la prité de plutions places importantes de fise lau qui france coursée par la France au manuel de condict de couses en persus par la Eaus qui fineur coursée par la France main il fe condict de couses en persus par la nequel pour d'autaunt misure afficer cette paix , il donna Hinfante fa fille ainée en manige il mounte en 1645.

Charles II. fon fils lui succéda r ce l'Prince est entré trois sois en guerre contre la France avec laquelle il a fait ensuite deux Traitez de paix & un de tre: il a aussi fait la paix avec le Porrugal & divers Traitez d'alliance avec l'Empereur, les Rois d'Angleterre, de Suéde, de Dannemark, les Etats Généraux. &

divers Princes d'Allemagne.

# Titres & qualitez des Rois d'Espagne.

E. Roi d'Efragne le contente quelquefais de le qualifier le Roi Carbolique, d'autres fois it de die Roi Carbolique des Efragner, y ajounta natifi quelquesfois un tec. Mais le plus fouvent il infére dans les qualtace les tires de tous les Royammes, Douchez, Contres, és autres Ségmentes qu'il podicé. Erapilquerai focceffivement toutes ces qualitez en commençant par celle de Roi Cabolique.

### ROI CATHOLIQUE.

Ce fumom far à la véniré autrefois donné dans un Concéle de Toldés au Roi Recarche à causé qu'il devoi patié se avoit ramené avec lui la nation des Gos de Arianisme à la Foi Carbolique, se Alphonfe Pretutie le pitt encore environ cent cinquante aus après: mais il baut avouer que ces anciens Rois Gos mon pris ce tient que razement, se qu'il ne leur avoit point éé artaible comme un nom qui leur fair propre de, que les autres Rois Orthodoxes ne pullent prendre aufil bien qu'etary aufin nous avonsque que Pepin le Ber fen de France print en phiseus arbeit le fur-

nom de Catholique.

nom de Carboloque.

Ce diago al Carboloque.

Le circia la dominazion des Maures en Efiogone. Quelques Auteurs préemdente, de étate la dominazion des Maures en Efiogone.

Carboloque pour reconnoire le grand avanage quila avoient apporté à la Religiona Carboloque pour reconnoire le grand avanage quila avoient apporté à la Religiona de la Carboloque pour reconnoire le grand avanage quila avoient apporté à la Religiona de la Carboloque de la Carboloque de la Carboloque de Refinanda et lidiciale qualque airen nouveau d'accontra : il poposi d'about aiu avan repétient que l'accontrate de leur donner le tire de Rost techniques des l'époges, à ecommença de laur écrite avec cure qualici que Rost Carboloque des Epigests, à ecommença de laur écrite avec cure qualici que Rost Carboloque des Epigests, à ecommença de laur écrite avec cure qualici que Rost fost llattre de Carboloque des Epigests, à ecommença de laur écrite avec cure qualici ; an licu qu'auperavan les Papes ne leur dominoire d'Arragon. Le tire de Ros Carboloque d'at Epigest, à ecommença de d'Arragon. Le tire de Rost Carboloque d'at Epigest, à ecommença de la Carboloque d'at Epigest, à ecommença de la Carboloque d'attre qu'aute que de Rost llattre de Cattille & d'Arragon. Le tire de Rost Carboloque d'attre qu'aute que de Rost llattre de Cattille & d'Arragon. Le tire de Rost Carboloque d'attre qu'aute que de rost llattre de Cattille & d'Arragon. Le tire de Rost Carboloque des Epiges de monte d'arragon.

le Rad d'Efpagne nelt point défigné autrement que par le Roi Casholque, ou fa hujiété Casholque; anfi qu'en y défigne le Roi de France par le Roi rin-è-Chricino ou fi Majetlé trè-Chriétenner: expendant le Sr. de Berhune publice n° 147, le le Traité de Parie avec D. Recho de Tolché Gouverneur de Milan, ne voulur jamais pour des radous qui me foat inconnues, donner au Roi d'Efpagne le time de Roi Catholques, gouque D. Recho offit d'y donner Roi Roi d'Espace colai de Roi Catholques, gouque D. Recho offit d'y donner Roi Mortiner colai de Roi Catholques, gouque D. Recho offit d'y donner Roi Mortiner colai de deux Rois dans ce Traité que par le titre que choun d'eux lui donna du Roi fon maire, ce qui elle cauf que ce Traité a uedique obfortial.

sone vous sant ex time que par e une que cuesta seus seus seus membres, ce qui el exale que er Timés quelque obfante, e por l'ann que Clarjaquent au pure a l'empire, le Rosi de Callile se d'Arrago se les autes Rosi d'Espagne a prenient l'Empire, le Rosi de Callile se d'Arrago se les autres Rosi d'Espagne a prenient le Rosi de Parte de l'aprende se Rosi de France il foit conflant que dès le tens de St. Louis on leur donnoir le tire de Misiellé.

#### ROI DES ESPAGNES, OU D'ESPAGNE &C.

On met id fouvent le mot Elfipapes au platid , parce qu'il y votoi autrelois deux Efgagnes, la Taractocolfe tou Caferiague & l'Ultéreure ; la premise comprenois la Latractocolfe proprement dire, la Cerbagianolfe, de la Galice, ét la fectorie de coatrosité la definante de la Berquit Corre de la Caferiague de la Ville qu'il un de des autres, chacen d'este de fuel deux entre de la Privince de la Ville qu'il uf écri focumific fian fe dire Roi de Effagagne ni des Effagagne ; ainfa les fucceffeurs de Pélagre fédifica fica de Caferiague de Caferiague de la Ville qu'il ufect focumifica de la Privince de Caferiague de Pélagre fédifica fica de Caferiague de Caferiague de Rois de Caferiague de Pélagre fédifica fica de Caferiague de Pélagre de Montination de Pélagre fédifica fica de Caferiague de Pélagre fédifica fica de Caferiague de Pélagre fédifica de Perivince de Caferiague de Pélagre fédifica fica de Caferiague de Pélagre fédifica fica de Perivince de Caferiague de Pélagre fédifica fica de Perivince de Pelagre fédifica de Pelagre de Pelagre fédifica fica de Perivince de Pelagre fédifica de Pelagre de

Jai déja marqué ci-devant que ce fur le Pape Alexandre VI. qui donna à Ferdinand & Idiselle le titre de Roi & de Reine des Efragnes, & que le Roi de Portugal s'oppola à cette qualité qu'il prétendoir lui être préjudiciable; ce qui est cause que dans tous les Traitez qu'ils ont depuis passez ensemble, hortris dans celui de

1668. les Rois d'Espagne n'ont pris que la qualité de Rois de Castille.

A l'épad des autres Rois, ils s'ont point diffuné cere qualife aux Rois d'Épaqge, de forte qu'avant même que Hélipe II. fil rebeurn 80 noi de Portugal, & És ainf Souverain de toute l'Épaques, il prit dant le Traité de Câteau-Cambretile le titre de noi Catholique de Epaques. Hillige IV. & Calhael II. préfetements Rois d'Éfpaqgne out encore pris le même titre dans les Traitez des Périnés, « d'Ata-la-Chapelle, en Nimégue, « de Attaibonne, unit dans les Planip pouroirs de les radiccions is ne le font point dus Rois des Epaques ni de Héjaques, mais ont pris fort au long tutres de rous leux Royaumes. & Sogiemetie, ainfi que nous allors les raporter; il n'y a que depuis la paix de Nimégue que le Roi n'ayant point voult traites avec qualité de Due de Bourgognes, e Rois a mistag aim es pennet deux fie pleint pouvoirs que le titre de Roi Catholique des Efpaques, ainfi qu'il en au tié dans le plein pouvoir de la refliction du defirent l'irtié de trévée. d'Authonne.

Le Roi d'Espagne se qualifie donc le plus souvent, Roi de Castille, de Léon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Toléde, de Valence,

de Galice, de Majorque, de Minorque, d'Ivec, de Sculle, de Sardajore, de Cordoux, de Corfo, de Murice, de Jean, d'Algerre, d'Algerire, de Glischater, des Illes Canaries, des Indes Orientales, des Illes de la Terre Ferne, de la Mier Cortane, Archâted d'Auriche, Due de Bourgogne, de Brabante de de Milan, Comred Haphourg, de Flandre, de Tirol, de Biarcforse, de Segocar de Biforye de de Moltan ji Jiapue quelqueforá a cer tous caue El Due de Limbourg, de Luxemsprince de Studes, de Marqui, del Sc. Empire, de Segocar de Salins 6 de Milans prince de Studes, de Marqui, del Sc. Empire, de Segocar de Salins 6 de Milans 6

Il paroir par cette énunération que le Roi d'Éfoquen proud les titres de vingefrep ou vingte huit Royatumes, d'un Archialucké, de lis Duchez, de huit Comtez, d'une Principauté, d'un Marquifar, & de quatre Seigneuties; outre la qualité de Doministeur en Afe & en Afrique. E marquerai à mon ordinaire en peu de mon la fituation de tous ces Royatumes & États, li maniére dont ils ont été réunis en femble, & celle dont qu'olques-uns d'entrevau ort des fourthrais de la domination

des Rbis d'Espagne.

Comme les Maisons de Calille, d'Arragon, de Portugal, de Bourgogne, & d'Aturiche s'évoient unies par divers mariages, & avoient joint en la porionne de Philips Second tous les Eaus qui dépendaient de chaeune d'elles, les titres de tous ce Eaus fe rouvent ici mêtre de confondus melimble. Il me femble que pour misure échacim l'Hollorie de chaeun de ces Royamene & Eaus, il me fera pour mail d'en parler i ci fuivant la Couronne cui la Maison d'où lis dépendaient autrefois, en commençant par les Estas dépendaires de Locuronne de Calilla.

# Titres des Etats dépendans de la Couronne de Castille,

C'Eft comme Roi de Caftille que le Roi d'Efpogne se dir Roi de Castille, de Coucloue, de Murcie, de Grenade, de Toléde, de Galice, de Seville, de Cordoue, de Murcie, de Jenn, d'Algezire, de Gibealtar, des Illes de Cannies, des Indes Occidentales, des Illes de la Terre Ferme & de la Mer Océane, Duc de Milan & Scienceut de Bidayes & de Molina.

# ROI DE CASTILLE.

Cette Province est au milieu de l'Espagne & est divisée en la vieille & la nouvelle. Burgos est la ceptide de la vieille, cét-à-dire, de celle qui a été conqués il y a plus long tems fur les Maures, & Toléde de la nouvelle qui a été conqués la deriver. Losque la première ent és affirmiche de la fervincide de Maures, ell n'eux d'abord que des Contres qui relevérent pendant un long-tems des Rois de Léon Maures à faite de Sanche Comme de Califle ayant épodue un auure Sanche Rois de Léon Navarre & d'Arragon, ce Roi prit vers le confinemement de l'ouzième fédéle la tien de Roi de Califle que fes Succession on troujoure conferté depuis. Ce Roi Sanche ayant rois sila parages se lesse entre la Pantie 19,6 en fort que Carcias qui étroi-linée un la Navare, son focond fils nommé Ferdanad en la Califle, et de l'oficien commé Ramite eur l'Arragon. Ferdanad épous l'Étériée du Royaume de Léon, & fair le premier qui se qualità Roi de Califle & de Léon,

Nous avons vu qu'an XIII. fiécle après la mort d'Alphonfe X, Sanche X, fon fils puine lui ficcéda au prégulée des refinals de l'architand de la Certa qui par le devi de repréferation devoient fuccéde à leur ayeul, & defquels le Duc de Média-Acid idectual. Cependant ce Royaume frant demuré dans la polifiéri de Sanche échut ven l'an 1473. à l'fabelle feur de Henri IV. furnommé l'Impuissins: et l'ons. 11.

épousa Ferdinand V. Roi d'Arragon & en eut une fille nommée Jeanne qui épousa Philipe fils de Maximilien d'Autrole & de Marie de Boutgogne : de forre que les Exaz des Masíons de Callille, d'Arragon, d'Autrole, & de Bourgogne, fe trouvérent unies pat le moyen des trois mariages, de Ferdinand avec Ilabelle, de Maximilien avec Marie, & de Philipe avec Jeanne.

#### ROIDE LEON.

Le Royamus du Léon ett au midt de l'Affanie de àl'Occident de la Callille vieille. Pelogic al Colle de Signans Godhari qui paire que le Braure curent inondé l'Efga. Ce accondient dans l'Affanie; l'elige n'y pri point le tire de Roi, c qui et a cate qui concern que l'Affanie foit une de squatorne frontines de l'Efgaque, le Roi Callolapen el la compre point partir les Royamus. Les Succellent de l'Ale, et apara reapport dévirels védoires les le Natures, conquient quelques Provinces volunes enur'aures celle de Léon qui prend en nom de la capitale. Sanché Pignanie donno fut le permit equi prit le non de Roi de Léon; de dans la faite ce Royame fits uni à celui de Callille par le maxinge donc più pair dans l'article précédent. Ce deux Royames ent épillemes nois feranze le pletteurs fois réunis; mais de pois Ferdinand III. qui regnoit au commencement du XIII. féée, ils n'ons point été driviex.

#### ROIDE NAVARRE.

La Navarre ell funée entre l'Arragon & la Bifaye. Cette Province fut delivre de la puillance de Maues par un Français nommé Encesa un mid du Corne de Bigore qui fin le premier Roi de Navarre vers le milieu du X. fiétle, & bilifac Royaune à fa defendants le 19, de ces Rois fur Sanche furnommé le Crant qui 4, comme 
je viens de le marquer, épondi l'hérinére de Catilliè & bilifà à for tros fils le Royames de Navare, de Catilliè, & Arragon, Jia mayoré ci-devare ploiteum foir, 
comment Ferdinand Roi d'Arragon ultipra en 1312. la partie de ce Royamer qui 
et au del aig Phonos Parieries, « qui et la puis confidênche ji il l'unit quelque 
tensa après à la Couronne de Catilliè! et es Rois la possiblent encore, quoique le 
fres de Finance mo (Royate la leighums proporticaires, » gerfiente toujours le citre de Rois de Finance mo (Royate la leighums proporticaires, » gerfiente toujours le citre de Rois de Navarer, même dans les Traitez qu'ils passiène avec les Rois de Espagne.

#### ROI DE GRENADE.

Le Royaume de Grenade est fiusé fur la Mer Méditerrancie entre la Mureix de Hradaloufe, de prend fan nom de la capitale. Il dépendit d'abord de Rois Maures de Cordouxe, enfaite il eut des Rois particuliers qui le défendant ecourre les Clartiens plus long-terma que tous les autrs : mais enfain Ferdinand V. de Libbelle de Catillie détruifirent ce Royaums en l'année 1492 L. par la puis de la Ville de Grenade, de la unitence de Royaums da la Couronne de Catillie.

#### ROIDE TOLEDE.

Jai déja marqué que Toléde est la capitale de la Castille nouvelle; il y avoir en cette Ville un Roi Maure qui commandoit à une grande partie de la Castille: ce Royaume sur détruit par Alphonse VI. Roi de Castille qui prit Toléde vers la fin du orazieme sicéle.

### ROIDE GALICE. \*

La Galice est fituée fius har Océane entre le Portugal et l'Asturie. Ce fut la première Province que les défendants de Pélage fobiquetent; & dès le neuvéme fiécle on qualifia Roi de Galice Alphondie II. furnommé le Chalte. Depuis cela cette Province cut quéquefois des Rois particuliers qui étoient des cadets des Rois de Cafellile, mais refinite elle a été réune à la Castilla, & n'en a plus été figurée.

#### ROI DE SEVILLE ET DE CORDOUE.

Ces deux Villes sont en Andalousie, & avoient autrefois l'une & l'autre des Rois Maures qui étoient fort puissans. Ces deux Royaumes furent éteints dans le XIII. lécle par Ferinand III. Roi de Caltille, & depuis ce tems-là l'Andalousse a toujours été une dépendance de la Caltille.

### Roi DE Murcie.

Le Royaume de Murcie prend son nom de sa Ville capitale, & est fitué su la Mer Méditerranée entre les Royaumes de Valence & de Grenade. Il avoit autresois des Rois particuliers qui étoient Maures; mais il sur conquis & uni à la Castille par Alphonse Duziéme, Roi de Castille.

### ROIDE JAEN.

Cette Ville est aussi dans l'Andalousse sur les limites du Royaume de Grenade, & a eu aussi des Rois particuliers dont le Royaume fut encore éteint par un Roi de Castille.

### ROI D'ALGEZIR 1.

Gezire fignifie en Atabe une Ille & Al est l'article. La Ville qui porte ce nom est située en Andalousie près du Détroit de Gibraltar : elle fur prite sur les Maures dans le quatorzième siécle par le Roi de Castalle Alphonse Onzième.

### ROIDE GIBRALTAR

La Ville qui porte ce nom est aussi fituée en Andalousse sur le Détroit entre l'Europe & l'Afrique, auquel elle donne son nom. Elle avoit autresois un Roi particulier, & sur prise sur les Maures par Ferdinand IV. Roi de Castille prédécesseur d'Alohonse Onzième.

### ROIDES ÍSLES CANARIES.

Ce Ille font au nombre de fept "finuée à l'Occident du Dérnoi de Gibrilar, et interient autréfine connue fous le non d'ille Foruncie. In Greuillomme Finne poin nomme Betraccourt en conquir cinq vers la fin de quaterzième ficiel par permittion de Roi de Callelle part. Il et à codotion de lai en faire bommage: depai il en fitt dépotifeé, de le Roi de Callelle et donna à un Callellan donn les décretains é quat verse de la calle de la cal

Eeee 1

#### ROL DES INDES OCCIDENTALES.

Le Roi d'Épagne é dit Roi des Indes Orientales & Octobernales. Comme les anciern Rois de Calibli non jamis inte mo pofféé dans le Indes Orientales auxquelles le mot d'Inde couviern particuliérement, ils n'ont pu prendre ce tires que comme Rois de Potrugal, sinfi je réfèrer den parte dans la faire de ce Chapitre, lotique je parlerai des tires que le Rois d'Éfagnes a pris comme Rois de Potrugal, à de l'étre d'en parte dans l'étre d'en comme l'oute particulaires des tires que le Rois d'Éfagnes a pris comme Rois de Potrugal, à de qu'il continue encert de prendre mis à l'Égard des Indes Occidentales, comme l'u-lege veux qu'on entende par le mot d'Indés use les pays inconnus qui écoient non-lege veux qu'on entende par le mot d'Indés pour les constitues de l'experient 
Les Catillans fous la conduite de Christophle Colomb découvrirent en 14,92. plulieurs Illes Occidentales comme l'Hispaniola , Caba , la Jamaique & autres. Americ Vespuce découvrir en l'an 1500. le Continent Octidental suquel il donna son non-Ferdinand Cortez conquit le grand Etat du Mexique en 1518. Enfin François Pizzare de rendit maitre du Pérou en 1525, sous les aujoires de l'Empereur Chadles-Quint,

a fraina. Toute l'Amérique hormis le Breill devroit spartenir su Roi de Calille f on vouloit sovit égant à la fulle d'Altenande VI. dont nous avons parlé ci devant, mais comme ceme Bulle de parage n's pu savoir lieu qu'entre les Rois de Calille & de Portugal, ¿lié n's pas surpénie que les Rois de Fraince & d'Angleurre & divers autre Pinices & Euan ne le foyent emparé de diverfie provinces fusies dans les Indes Occidentels , & léquelles il ne reconomiétre point des Rois de Calille qui n'en font point saint pleienment ut enciétement Rois.

#### ROI DES ISLES ET DE LA TERRE FERME DE LA MER OCEANE.

Le Roi d'Efigiene possées de grandes 1818 & de grandes Côtes sur la Mer Océane, comme les Illes de Cuba, Hispaniola, & plusieurs près de l'Amérique, les Philipines près de l'Afie; outre cela il a près de dux mille lieues de longueur de cere ferme lur la Côte Occidentele de l'Amérique, & il y possée même dans l'Amérique Méridonale un grand Pays auquel on donne le nom de Terte Ferme.

### DUC DE MILAN.

Le Rol Louis XII. & après fa mon François Permire étoient les légirimes hésineis du Duché de Mulan, du ché d'el leur ayeur Valentine fille de Galéa Visconi Duc de Milan, doquel il ne refloir plus qu'eux de décendans légirimes : aini la firent tout ce qu'uls pueuts pour recouver ce Duché daquel les Stones étoient emparé à lour préjudice. L'Empereur Clustes V. Gustin les Stores coutre François Premier, & en 15,0 n. mells François Stores tu Duché de Milan, à condition que s'il mouroit fans enfant y. Philipe fils de cet Empereur lui faccédeoit. François Store étant mort qua pare fait an enfant y. François Store étant mort qua pare fait an enfant, l'Empereur s'empara de Ca Duché comme d'un fiel dévoluir le la comme d'un fiel de comme d'un fiel de de la comme d'un fiel de comme d'un fiel de de la comme d'un fiel de comme d'un fiel de de la comme d'un fiel de de de la comme d'un fiel de d'Aragon fier en pouvoir de camme d'un fiel de la comme d'un fiel de

#### SEIGNEUR DE BISCAYE ET DE MOLINA.

La BiGaye est une Province stude come la Navarre de l'Asturie. Elle a eu des Seigneurs parciculiers qui par la soite strent aussi Seigneurs de Molina, & ne lassificters qui une hémète qui épousa Henri II. Roi de Castille père de Jean qui par son Teltament en 138, exotonas que ces deux Seigneuries ne possente représe l'une de Jaure, & appartinssime toujours aux sits àinez de Rois de Castille.

# Titres des Etats dépendans de la Couronne d'Arragon.

E Roi d'Efragne en qualité de Roi d'Arragon prend les titres de Roi des deux Siciles, de Jérufalem , de Valence , de Majorque , de Minorque , d'Ivice , de Sardaigne , & de Corfe , & de Corne de Barcelone.

# ROID'ARRAGON.

L'Arragen eff (tiué fur les froméres de France entre la Navarre & la Castalogne. Les premiers Rosi de Navarre ayant duffé les Maures de cere Province, nous avons vo que le Grand Sanche Roi de Navarre & de Califile, la donna ver l'an 10-7, en titre de Royama: à fan fils naueur donnum Ramire qui fut le premier Roi d'Arragon. J'à mauqué aillous que les Rois de France & les Rois de Sicile de la Maison Afranya y on en quelques présenfons, & que les Dous de Lorania présendont être entrez dans les drois de ces derines fur en Royamer: mais d'el puffé en 19-14, dans la Maison Adurstiche par la mort de Ferdinand V. qui le luifi à Charles-Quint fils de Philipe d'Austriche & de Jeanne fille de ce Roi d'Arragon.

#### ROI DES DEUX SICILES.

On enterd Guu ces mos le Royaume de Naples & l'Îlle de Sicile: on donni à l'un & à Jauwe le nom de Sicile, & pour les diffinguer on spelicir le premier la Sicile su deça de Fare, c'êl-à-dire, su deça du déroit de mer qui el enter l'Italie, & le denire fonommeir la Sicile su deçà du Fare. Le de des l'enter l'Allei, et de des l'enter de mommeir la Sicile su déd du Fare. Le Royaume fur fon neven connails, & re rendoit pa les répéche qu'ul devoit au \$S. Siège daquel le Royaume de Naples relève, les donna à Charles d'Anjonfroit & de Connailm; quatores aux aprel brem Roi d'Arageo & gendre de Mainfroit de Connailm; quatores aux aprel brem Roi d'Arageo & gendre de Mainfroit & Connailm; quatores aux aprel brem Roi d'Arageo & gendre de Mainfroit & l'entre de Royaume la jaurentencient clue ful de fe femme, engages les \$S. ciliens à le rivolure sonne les François qu'ils mudifacrient le jour de Paques de l'année 18 3 se l'avoir sonne les 18 3 se l'avoir les 18 3 de l'avoir les 18 de l'avoir les 18 3 de l'avoir les 18 de l'avoir les 18 de l'avoir les 18 3 de l'avoir les 18 de l'avoir

Le Pipe condama le Roi d'Arragon comme un súrpaseur; opendent il femaine dans crea life, de depais e tema-là la Sicle, qu'on nonmont Trinarie post la dilliques de Royaume de Naples qu'on nommost fumplement Sicle; a toujour ple meut dans la Million des Rois d'Arragon qui en interni melles par le Part 17,12. Alphonfe V. Roi d'Arragon qu'en fament melles par le periodici de la précise au noyau de l'apois, au moyan de l'adopsion que penne Seconde du non Reine de Naples fit de performe i il luifa ce Royauine à Ferdimand fon biand dont la pofénir en joujui-tement de partie de l'apois de l'apoi

en qualité de légataires des Rois de Sicile de la Maison d'Anjou, & les Ducs de Lorraine comme issus de ces mêmes Rois prétendent les uns & les autres à ces Royaumes.

Jean de Briente Roi de Jérufalem, mariant fa fille à Frédéric Second qui éroit Empereur & Roi de Sicile, lui donna en dot ce Royaume que le Sulan d'Egipte hi remit, Jorique peu après il pulls la mer. Ce Frédéric unit ce Royaume de Jérufalem 3 clui de Sicile; enforre que depuis ce tems-là tous les Rois de Sicile ont toujours pris aufil la qualité de Roit de Jérufalem 3

Le Royaume de Valence prend le nom de fa Ville capitale, & et finué far la Mer Méditerannée cruer la Carlogne de La Marcie. Cere Ville avois été prife par Rodrigue Vivar furnonnale fc dl., mais ayant été reprife par les Maures, elle eur de Ros particuleur qui commandoient à la Province Cicconvolifine. Ce Royaume fur dérmit par Jacques Premier Roi d'Arragon qui prit cette Villé dans le XIII. Stécle, se jognite et Royaume à l'Arragon duquel il n'a point été figuré depait.

Ces trois îlles que les Anciens nommoient Balearides, font fuicles l'une près de l'autre dans la Mer Méditerrané à l'Orient de Royame de Valence. Elle sibrent possible dés par des Rois Maures infqu'à ce que le Roi d'Arragon Jacques I. les en chaff en Eunnée 11142, Depais edux les Royame fix l'apanage des cadent de la Midion d'Arragon; mais ils en fuiente enfaite dépossible par ces mêmes Rois qui l'ont recijours politéé dépuis ce terns là.

Cette Ille lituée dans la Méditerranée, après avoir passé des Sarazins sous la domination des Pisans qui en chasséent ces Instedles, sur téunie au Royaume d'Arragon en vertu d'une donation du Pape qui en depouilla les Pisans en faveur du Roi Jacques à causte de leur désobésisance au St. Siége.

Cette Ille a été possédée par les Pisans & l'est présentement par les Genois; cependant le Roi d'Espagne la met au nombre de ses Royaumes.

### COMTE DE BARCELONE.

Cette Ville capitale de la Caralogne avoir far Comtes particuliers qui our rébué de la Coutonne de France depuis le temé de Chaldemage ingluýar Roi St. Louis qui renonça à la Souveninte fi are c Comté & fiur celui de Cerdagne & autres. Un die es Contes nommé Raimond Berenger épous Percoulie file de héritéré et des la les Contes nommé Raimond Berenger épous Percoulie file de héritéré et de l'Aragon. Loft de force que épouis ce tems-là la Caulogne fut unie à l'Aragon. Loftque Bastenole se Guidera coutre le Roi d'Efigue en l'almacé plus les Roi Louis XIII. voulut faire revivre les anciens drois de Rois de France fur ce Comté, mais le Roi d'Efigugene ayant reput Burcelone se Guiden avoir de Roi lui a rendu le refle de la Caulogne.

# Titres des Etats de la Couronne de Portugal.

L E Roi d'Efagne comme Roi de Portugal prend la qualité de Roi d'Algare , de celle de Roi de Indes Onientales de de Dominateur en die de en Affique: ces tiens sion pe der perfendag par les Rois de Califia que loriquif étoient encere Rois de Portugal. Ja mis ces tiens en cer endois, parce qu'il mi femilié qu'il n'articute per coerveuir avec qu'apple fondoment aux Rois de Califia que depuis qu'ils avieter de saufi Bois de Portugal. Mais pudique fan porticer auton de particulair de la concerne proteste la tiene, je vais distrata na nécolose reporter ce qui

#### ROI D'ALGARVE.

Nous avons va ci-devante que ce Royaume a autrefais gartenta aux Rois de Calle, mais qu'il a dé dis il y a long sem uns un Bromagi, & cet monor à présen possible par le Rois de Potrugal, qui faivant le Traité de Lisbone de l'année 1648 à loi pour de tous les Etras de Bux at dépendant de la Couconne de Potrugal à tréferre de la Ville de Ceux. Cependate le Rois d'Éspagne continue voujours de metres ce pair. Royaume parmis és inters, piace qu'il ny a que le Potrugal que la Rois et Éspagne convint d'en dez après la concluion du Traité de Lisbone, d'uns lequel par une Ente grofifier on n'obblega ponir le Roi d'Espagne de rononcer aux drois qu'il présendoir avoir fur les Royaumes & Etras de la Couronne de Potrugal.

#### ROI DES INDES ORIENTALES.

Le Roi de Caltille & le Roi de Portugal n'one jamais été ni l'un ni l'autre Roi des Indes Orientales qui on respouser au & one recore leur Rois particuliers, comme le Grand-Mogol & les Rois des Dezan, de Saine, de Golonole, & autre 1, fumous les Rois de Caltille n'one jamais polifiéé un pouce de terre dans les Indés qu'après qu'ils firmer aufil Rois de Portugal: muis depais que le Portugal gété fou-levé, tour ce que les Portugals avoient dans les Indes reconnut Jean IV. & les Rois de Caltille 1/9 one plus ries polifiéé.

#### DOMINATEUR EN ASIE.

Il effectuain que Chailes Quint a pair le sirre de Dominature en Afin & en Arique avan que la Couronne de Bornagal ei été unit à cel de Catillité, de farique cels fair connoirre qu'il a prétenda que cente qualiér apartenné légimement aux rois de Catillit. Cependant il eff certain que ce Princer noir jumis profiéd un pouc de terre dans le continent de cette parie du Monde, & fin our jumis en aux envirors que la Ille Philipine à l'Orient de l'Inde, è ce quelque présentions fue les Molacques. A l'égard des Ross de Portugal il a été un terns qu'ils étount maistre de la rangission, et de connentre de l'Alie étops ils cive d'Arabie où in rienseme encore Macao: main nons avous vu que le Portugais y four pédiarsement ben foble-ple l'Angloit & les fisiladandes s'étaute rendan mainte de préspection de l'étable de l'étaute rendant mainte de préspection de l'étable de l'étaute rédait de l'étable de l'étaute rédait de l'étable de l'étable de l'étaute rédait mainte au l'aute de de la verve tielle Onnameure en Afit.

## DOMINATEUR EN AFRIQUE.

Pendant que les Maures occupoient une partie de l'Espagne, les Espagnols ne fongérent qu'à les en chasser sans penset à faire aucunes conquêtes en Afritque; mais Ferdinand & Isabelle ayant chassé les Maures de l'Espagne vers la fin du XV. siécle, les Espagnols prirent dans le suivant quelques places en Afrique com-me Marsalquivir en 1505, ils y bâtirent le Penon de los Veles en 1508. & prirent encore Oran, & Bugie en 1509. l'Isse de Guelves & Tripoli en 1518. & la Goulette & Tunis en 1535, en forte néanmoins que Charles-Quint remit cette dernière place au Roi Muley-Hassem à condition d'un tribut annuel, & de la tenir en fief de la Couronne de Castille. Ce fut là la fin du bonheur des Espagnols en Afrique, les Turcs ayant repris Tripoli en 1551. & Tunis, & la Goulete en 1574, en forte que les Castillans ne conservérent en Afrique que Marsalquivir, Pennon de los Veles, & Oran sur la Mer Méditerranée, & Mahmora & Larache fur l'Océan. Philipe Second augmenta extrêmement fon pouvoir fut toute la Côte de cette partie du Monde , lorsqu'il devint Roi de Portugal ; les Portugais étant maîtres de la Navigation de l'Afrique, & d'une grande pattie de ces Côtes: mais nous avons vu qu'il livra peu après Arzile aux Maures, que Philipe III. son fils laifsa perdre la Guinée, & que Jean IV. s'étant fait proclamer Roi de Portugal toutes les places d'Afrique qui dépendoient de la Couronne de Portugal se soulevérent contre Philipe IV. à l'exception de Ceute qui est demeurée aux Rois de Castille par le Traité de Paix que Charles-Second a fait avec le Portugal. Mais d'autre part ils ont perdu depuis trois ou quatre années Mahmora qui leur a été prise : ainsi les Rois d'Espagne, ne possédant plus que quatre ou cinq Places dans toute l'Afrique n'ont plus grand fujet de s'en dire Dominateurs; aussi ils ne mettent plus que rarement ce titre parmi leurs qualitez & le comptennent sous un Et caters.

# Titres des Etats de la Maison d'Autriche.

E Rai d'Efigage ell l'airé de la Maison d'Auriche, & descend de l'Empereur Chains-Quint frée airé de l'Empereur Bertiannd Primeir douque l'Empereur d'à présent est just l'Empereur Britanne l'aire c'et pourquoi il pourroit mettre dans se qualitze zous les tires que portoirent les Princises de la Maison d'Auriche du tenut de Mazimilian pére de Charles-Quint; mais il s'econtente de s'etit est chichise d'Auriche, Comme d'Happbourg de d'Iriol, à Princise d'Suable. En e répéretair inné de tout ce que dit di su sijus de chevanu de ces tirres en expliquant les qualitez des Empereurs, je di ris fuelmente qu'il în perend point les qualitez qui d'épendent des Royaunes de Hongrie, se de Bohémie; parce qu'ils sont entreze ni la Maison d'Auriche par le marige de Ferdannal Premier avec l'Étniétrée de ces deux Royaumes; ni aussi celles des Ducs de Viremborg, parce que Charles-Quint céda ce Duché à son frée.

# Titres des Etats de la Maison de Bourgogne.

C'Est comme issu de Marie de Bourgogne fille & héritére de Charles le Guerrier dernier Duc de Bourgogne, que le Roi d'Espagne prend la qualité de Duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg & de Gueldres, de Comte de Flandres, d'Artois, de Bourgogne, de Hainaut, & de Namut, de Marquis du St. Empire, & de Seigneur de Salins & de Malines.

# **Dис ре Войксосие.**

Auffiste aprèt la mort de Charles demite Dat de Bourgogne Louis XI. fe un posifición de ce Daché, pértenduq que hiavan le Joule gérétale & Geneme tendue dans toutes les conceilions d'Apanages, il étoit revenu à la Coaronne faute durfans males illus de Philipse le Hardi, aquelle Roi Jean fon frier Pavoit premitrement donné en apanages. J'ai déja marqué ci-devant dans le Chapitre qui contente la Tainet entre le Rois de France & d'Elippope, le perinquès raison que les Princes de la Malién d'Austriche allégouient au contraire, & tout ce qui a ser les contraires de la Malién d'Austriche allégouient au contraire, & tout ce qui a les Rois d'Elippope du dever Taines; ai me faifiré en marque premitrement que les Rois d'Elippope du dever Taines; ai me faifiré en marque premitrement que les Rois d'Elippope fundent à les Commillières un pieur poète liquit à de contraire, de la committe de Duc de Bourgogne, le Rois n'et voult pour que les Commillières travaillafient fur un pieur pouvoir où cette qualite fuir énoncés, fi bien que le Roi d'Elippope fut entin hobigé d'en fournir un autre où la ne fe dictie point Duc de Bourgogne. Aparemment qu'il ne fe dit que Roi de Elippope avec un le Rois d'Elippope fur entin hobigé d'en fournir un autre où la ne fe dictie point de Rois d'Elippope avec un le contraire d'en de la comme d'armagnes ce le comme d'armagnes ce le contraire de Rois d'Elippope d'en l'armagnes ce le contraire d'armagnes ce la frais de l'armoire au Rois d'Elippope à la destinate de la contraire d'armagnes ce le trais de Consta l'Armagnes ce le trais e Consta L'Armagnes ce l'arma et de l'art. L'arcoire xognis des Contraires d'Armagnes ce le trais et Gourges à la chang de le trais en fet de la Fance.

### DUC DE LOTHIER ET DE BRABANT.

Nous avons masqué alleurs que Loshaire III, petic-file de Louis le Débonaute donna fon nom de Lothier ou Loterine io Loterine ou Loterine de Loterine ou Loterine de Loterine ou Loterine de Loterine qui compensoi devrefis Provinces finitées entre le Râna te la Meule. Dans la faire Charle effer d'un autre Lotarine qui écont 60 éte France, a paut e de invelté du Loterine ou Lothier, donna ce nom à tout ce qu'il poffédoir, se sind à une partie du Baulant qui la tient éche du de thé de firmatre on pagle ce Cannon le Duché du bas Lothier pour le défingeure du haut Lothier, gu'on apelle encore préfarent l'un c'é l'autre par fucceffien an Duc de Bourgogne Philips le Bon, après la mort l'avoir de Loterine qu'en le destant, enfinite it eutréent avoc les autre Provinces des Pays-Bas dans la Maifon d'Autriche par le mariage de Marie fu petit-effit avec Mazinnia les de l'autre par le control de s'avoir de l'avoir 
### DUC DE LIMBOURG.

Limbourg a eu des Comtes & puis des Dous particuliers depuis le X. fielejulqu'à là mû XIII. que le demier Duc de Limbourg ceda fon Duché à Jean premier Duc de Braham. Depuis ce tems la les Duchez de Braham & de Limbourg from point eté Ésparez, sans il la pullémet coojointement à Philipe le Bon, & enfaire dans la Maisso Advanche par le moyen ul marige dont nots venous de parler. Les Euss Géneaux y possiblent les villes & châteaux de Tons. II. Fauquemont, & de Dalem avec quelques lieux qui dépendent de ces deux Comtez & de celui de Roleduc.

#### DUC DE LUXEMBOURG.

Ce Duché après avoir eu divers maîtres échut à l'Empereur Charles IV, dont le fils nommé Venceslas mariant Elisabeth de Gorlitz sa nicce à Antoine Duc de Brabant lui promit en dot fix vingts mille florins d'or pour fureté desquels il lui engagea le Duché de Luxembourg. Le Duc Antoine étant mort Casimir Roi de Po-logne, & Guillaume Duc de Saxe qui avoient épousé des filles de l'Empereur Sigrimond frère de Venceslas, troublérent Elizabeth dans la possession de ce Duché qu'ils prétendoient leur apartenir du chef de leurs femmes: cela obligea Elifabeth de se mettre sous la protection de Philipe le Bon Duc de Bourgogne son neveu qui la maintint dans la possession de ce Duché. Pour reconnoissance de ce bienfait , elle lui céda & à ses descendans son droit d'engagement sur le Duché de Luxembourg, & le Comté de Chini, à condition que toutes les fois que les héritiers de Venceslas leur payeroient ces fix vingts-mille florins, ils leur remettroient ce Duché & ce Comté fur lesquels elle ne se réserva qu'une pension de dix mille florins : les Dues de Bourgogne font entrez de cette maniére en possession du Duché de Luxembourg & du Comté de Chini qui sont ensuite entrez dans la Mai-fon d'Autriche. Charles-Quint prenoit le titre de Duc de Luxembourg pendant la vie de son pete Philipe, mais des Cadets de la Maison de Luxembourg de la Branche de Pinei n'ont pas laissé de prendre encore cette qualité, laquelle est entrée par divers mariages dans la Maison de Montmorenci. A l'égard du Duché de Luxembourg, nous avons vu ci-devant comment par le moyen du Traité des Pirénées, & divers arrêts de réunion presque tout ce Duché & le Comté de Chini ont été unis à la Couronne de France: enfin le Roi d'Espagne a délaissé à Sa Majesté pendant les vingt années de la tréve de Ratisbone la Ville de Luxembourg, & treize ou quatorze Villages qui en dépendoient encore.

#### DUC DE GUELDRES.

Othon de Naffiu a téé le premier Comue de Gudelres en 1079. & Rhimbold second le premier Duce en 1339. A romand d'Egmont Duc de Gudelres pour le vranger de fon fils Adolphe qui l'avoit mis en prifon, céda fes Estas en 1472. à Charger de fon fils Adolphe qui l'avoit mis en polifion, céda fes Estas en 1472. à Charles d'Egmont fils d'Adolphe sprara dans fes Estas, & comme Charles-Quint lui diqpuoté font dort, si le convincent per des transfichons filses à Goresum en 1348. &
à Grave en 1356, que, fi le Contre d'Egmont moutoit fins enfina légistimes, fes
Esta reviendoreur à l'Empereur. Le cui chron arrêvé, les Dous ed Lordines &
c'en mit en polifilion & collèga le Duc de Cléve de lui céder fes doites cela rivenpréche pas que le Duc de Lordine ne fe difé encor Duc de Gudelres, c'et que les
Comtes d'Egmont d'à préfent ne prétendent toujours que ce Duché & ce Contré
leur appariennes légisimenes.

#### COMITE DE FLANDRES, D'ARTOIS ET DE BOURGOGNE.

Ces trois Connetz avoient autrefois chacun des Connete particuliers; mais enfin ils fe joignitera par divers mariages, & échieure à Marguerie fille de Louis Maulcon Connet de Flandres, Jaquelle épouls Philiple le Hardi premier Duc de Bourgogne de la feconde branche. Ces trois Connet entrérent encore conjointement dans la Mailon d'Autriche par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maramilier. élaturide, mais préferement le Roi el fifiguen ne possible plus rion dans le Carre et Anosit de Bourgogne, il ne possible par le troit en Comé de Blander le cufe, aparenant au Roi e aut Eam Genéraux. Il a encor pais le qualtere de ce Comtre dans le Afret du plain power de de la rediction du Trait de Marinegue, mais il ne l'a point piré dans ceux du Traité de Ratibone, où il s'est feulement cualifé Roi de Espagnes aveu met.

#### COMTÉ DE HAINAUT.

Le Hainaut a suffi eit autrefisé des Contres particuliers jusqu'à ce que Jean Ducée Bourgopen syant pous faut genier le Albert de Bavière Contre de Hainaut, de Hollande, & de Ziklande, & Seigneur de Frife, Philipe le Bon fild de Jean & Marguerite Heinaut de tous ces Contrez, après la mort du lis & de la petre fille du Duc Albert. Ce Duché pafi dans la fuire dans la Maifon d'Autratée qui en ocupe conce environ la monié, Juare moisié syant été côtée a Red serve Valencieures par la Traitez des Piérénés, d'Alir-la-Chapelle, & de Nimégue. Charles-Quint fe distint Palain de Hainaux.

### COMTE DE NAMUR

On tien que Chalemagne étigea premiérement le Haissut en Marquifat, depuis il eur le tirre de Conné, & foit dans plufieurs finalles judiqu'à e qu'étant venu dans celle de Coutrenai, Baudouin Empereur de Conflantirople qui était de cree Mai-fon le vendit en 118.1.3 Gil Contre de Flanders. L'un & l'aurre pufferent refine dans la bladion de Bourgopea e étaite dans cell é Adarteche : Roi et éféguge le politiée encore rout enter à l'exception de Chalemont & de Bouvine qu'il a été obligé de écêter au Roi par les l'aisset de Nimégue de étatibone.

### MARQUIS DU ST. EMPIRE.

J'ai déja marqué que ce Marquisat comprend Anvers & son territoire. Il échut premiérement à Philipe le Bon & est ensuite passé à la Masson d'Autriche: il est encore entre les muis du Roi d'Éspagne.

# SEIGNEUR DE SALINS ET DE MALINES.

Le pemier de ces lieux et nechué dans le Comté de Beurgogne, de l'autre dans le Brabant et comme la voient autreids de Seighern paracileur, la Rois d'Espagne qui font entrer dans leux doits font une mention expedie de ces Seignenies paramil leux sintes. Nous avous voi c'evant que l'Empreuer pent notipous la qualité de Seignent de Salins quoiqu'il ne préne pas celle de Comze de Bourgogne. Achieve, de la foncediera judgel à la pair de Muntle et disfoiert encre de Arbitande, par de la foncediera judgel à la pair de Muntle et disfoiert encre de Hollande, Zélande de de Zunphen, de Seigneurs de Frife; muis depuis que l'applique l'un estate offeraire de Province-Unies de renord au doit qu'il peavoit avoit fur ces Provinces, ces Rois n'ont plus mis ces titres parmi leux qualités.

Après avoit expliqué ainfi dans le détail les qualitez que les Rois d'Espagne prénent à la tête des Traitez, je viens aux Traitez mêmes qu'ils onr paftez avec les Princes & Etats étrangers, & avant toutes chofes je ferai mention des Traitez dont j'ai patlé dans les Livres précédens, & matquerail l'endroit où je les ai déja expliquez. Traitez entre les Rois d'Espagne & d'Angleterre. Voyez Livre premier Chapitre huitiéme.

Traitez entre les Rois d'Espagne & de Dannemarc. Voyez Livre second Capitre septiéme.

Traitez entre les Rois d'Espagne & de Suéde.

Voycz Livre 3. Chapitre huitiéme.

Traitez entre les Rois de France & d'Espagne. Voyez Livre 4 Chapitre seiziéme.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Etats Généraux. Voyez Livre 5. Chapitre septiéme.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Cantons Suisses. Voyez Livre 6. Chapitre troisiéme.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Grisons. Voyez dans le même Livre Chapitre septiéme.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Abbez de St. Gal & les Valaisms.

Voyez dans le même Livre Chap. neuviéme.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Archiducs d'Autriche.

Voycz Livre 7. Chapitre 8.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Empereurs. Voyez dans le même Livre même Chapitre.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Electeurs de Mayence & de Cologne.

Voyez Livre 8. Chap. 7. Nomb. 2. 3. 4-

Trai-

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Electeurs de Brandebourg.

Voyez Livre 8. Chapitre 7. Nomb. 13.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de Neubourg. Voyez Livre 5. Chap. 4. Nomb. 4.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de

Voyez Livre 5. Chap. 2. Nomb. 10.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Landgraves de Darmstat.

Voyez Livre 7. Chap. 7. Nomb. 24.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de Lorraine. Voyez Livre 5. Chap. 2.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Villes Hanséatiques. Voyez Livre 7. Chap. 7.

Traitez entre les Rois d'Espagne & de Pologne. Voyez Livre huitième Chap. 2.

Traitez entre les Rois d'Espagne & de Portugal.
Voyez le même Livre Chapitre 8.

# C H A P I T R E XL

### Traitez entre les Rois d'Espagne & les Princes d'Italie.

A Près tous ces Traiter dont Jui dép audé, il ne mie refte plus de tous les les distifiques on this avec les Princes Ernangers, qu'à expliquer cut qu'ils ont puffez avec les Princes d'Italie, de ceux qu'ils ont taché de faire avec le Gond-Seigneur. Je communerai par les premiers, en minum l'ordre de la dispinié des Princes avec lédepute et Traiter out été puffez, ainfi je parlerat en premier lieu des Traitez que les Rois d'Ejaggne ont puffez avec les Papes.

# Traitez entre les Papes & les Rois d'Espagne.

A principale affaire que les Papes & les Rois d'Efrigages ayent cei cafemble eft pour ration du Royaume de Naples que les flos d'Efrigages poffété & qui eft devenu un fiet de l'Egife, à l'occafion que je crois nécellité et marquer ici. Urbain IV. Onna ce Royaume, à la réter de Benevent, à Charles d'Anjou fréte de 5x Louis Roi de France: cela fut confirmé en 126, par les d'Anjou fréte de 5x Louis Roi de France: cela fut confirmé en 126, par les d'Anjou fréte de 5x Louis Roi de France: cela fut confirmé en 126, par les de 120, par les des l'actions de 120, par les de 120, par les présents de la formation de confirmé d'un tentre de la Lombandie de de la Tofcange x qu'il donnerci rous les ans à l'Egifé Romaine une haquenée blanche & un cets de luit mille onces d'or qui l'unera d'eputi s'étuair à qu'aurame-hait mille écution d'un de l'autorité de l'action de l'ac

Petre d'Arragon qui avoi époulé une fille de Mainfroi étant emparé de la Sicile en 118a. par le mafísire général des François, il fut d'abond excommanié par les Tpeys, mais enfluie leurs ficerelleurs fueres inverlis par les Tpeys de ce Royaume, & même Bondise VIII. donna à Jacques Roi d'Arragon, fils de Petre, les Royaumes de Sardispes de de Corfe qu'il pétendoit étre des fiels de Jette de la condition entrautres choise de payer tous les ans à l'Egile Rounaine un cera de deux mille marse flethies de l'alfillet d'un cerain noite.

de galéres & de troupes contre fes Ennemis.

Jeanne II. du nom Reine et Naples ayma adopté Alphonfe V. Roi d'Armegon, Fugier IV. lui donna en 1444. I liveriture de ce Royame: e e Roi le listifi à un fils naurel qu'il avoir, & qui ayant plutieurs fils e filsie naurelle les maria wec des filles e des fils naurelle les maria wec des filles e des fils naurelle les frontifiest daupel Ferdinand V. Roi d'Arragon s'empara au commencement du féée patié de ce Royaume qui et toujourd dermeé au Roi d'Ilfagon.

Je ne prétens point marquer dans le détail toutes les affaires que les Papes & les Rois d'Epagne ont eues enfemble depuis ce tens-lâ; je me contenterai de marquer qu'Alexandre VI. donna à Ferdinand & à l'fabelle les titres de Rois Catholiques des Epagnes, qu'il le ligua avec ce Roi à Venife en 1495, contre le Roi Charles VIII.

& qu'il lui donna l'investiture de la moirié du Royaume de Naples,

Que Jules II. se ligua avec ce même Roi premiérement en 1508. à Cambrai contre les Ventièns, & ensuite en 1510. pour les Ventièns contre Louis XII. qu'en cette derniére année il lui donna l'Investiture de tout le Royaume de Naples sans autre charge charge que de présenter une haquenée blanche tous les trois ans & de secourir l'Etat de l'Eglife de trois cens hommes d'armes en cas qu'il fût attaqué; & qu'enfin ce fut lui qui donna lieu à Ferdinand d'occuper le Royaume de Navarre,

Que Leon X. se ligua aussi avec ce Roi en 1515 contre François Premier; qu'il dispensa en 1519. Charles-Quint de la clause qui empêchoit qu'il ne pût posséder en même terns l'Empire & le Royaume de Naples, & réduisit l'ancien cens à sept mil-

le ducats & une haquenée blanche par chacun an.

Que ce même Pape & Adrien VI. Clément VII. & Jules III. firent avec l'Empepercur Charles-Quint qui étoit auffi Roi d'Espagne, divers Traitez dont j'ai parlé dans le Livre 6. au commencement du Chapitre ... qu'entre ces Papes Clément VII. faifant en 1529. fa paix avec Charles-Quint accorda à ce Prince la nomination à vingt-quatre Eglifes Cathédrales dans le Royaume de Naples & réduifit encore le cens en une haquenée blanche par ans ce qui n'a eu néanmoins lieu que pendant la vie de ce Pape; les Rois d'Espagne ayant toujours donné depuis au Pape les sepe mille ducats par an le jour de la St. Pierre outre la haquenée blanche. Que Paul IV. se ligua avec le Roi Henri II. contre Philipe II. & fit diver-

fes procédures pour le priver du Royaume de Naples ; mais qu'il fut peu après gé de faire la paix avec ce Roi.

Que Pie IV. eut quelque dessein de mettre à Trente de l'égalité entre les Ambassadeurs d'Espagne & de France, & pour contenter les Espagnols sit couper la tête aux neveux de son Prédécesseur.

Que Pie V. s'allia avec le même Roi Philipe II. & les Venitiens contre le Turc.

Que Grégoire XIII. fut un de ceux qui disputérent la Couronne de Portugal à Philipe Second.

Que Sixte V. fit un Traité avec le même Roi, par lequel il promettoit qu'après que ce Roi se seroit emparé de l'Angleterre, il la lui donneroit pour la tenir en fief de l'Eglife Romaine aux mêmes conditions que les anciens Rois d'Angleterre l'avoient autrefois tenuë; qu'il excommunia dans ce deffein la Reine d'Angleterre, mais que les menaces de ce même Roi ne le putent jamais obliger d'en user de même à l'égard du Roi Henri IV. & des Catholiques de son parti. Que Grégoire XIV. fit son possible pour faire élire l'Infante d'Espagne Reine de

Que Clément VIII, suivit aussi pendant quelque tems la passion de Philipe Second en refulant l'absolution au Roi Henri IV, laquelle il lui accorda néanmoins enfuite, nonobstant les oppositions des Ministres Éspagnols: & il joignit encore peu après le Duché de Ferrare au Domaine de l'Eglife fans avoir égard aux menaces que ce même Roi lui fit faire pour l'obliger de laisser ce Duche à César d'Est.

# II. Négociation entre Clément VIII. & les Rois Philipe Second & Philipe 111.

### Pour alliance.

E Pape Clément VIII, étoit natif de Florence de la Maifon des Aldobrandins & portoit impatiemment que sa patrie qui étoit autresois une République libre, eut été réduite sous la Domination absolué de la Maison de Médicis : ainsi voulant tâcher de remettre Florence en son ancienne liberté, & ne le pouvant faire que du consentement & avec le secours du Roi d'Espagne Philipe Second , il le fit sonder sur ce fujet, & tâcha par le moyen de ses Nonces de lui persuader de vouloir se liguer avec lui dans ce deffein contre le Grand-Duc Ferdinand. D'abord ce Roi ny voulut point point entendre, mais enfuite étant mécontent de ce que Ferdinand entretenoit une bonne correspondance & amirié avec le Roi Henri IV. il sit témoigner à ce Pape qu'il étoit dans le dessein d'entendre à la proposition qu'il lui avoit autrefois fait faire: le Pape qui avoit changé de pensée, refusa à son tour d'entrer dans cette ligue; mais ensuite ayant reçu quelque mécontement de Ferdinand, il fit renouer la négociation avec Philipe III. & on discutoit les conditions de leut ligue lorsque le Grand-Duc eut avis qu'on traitoir quelque chose contre lui entre les Cours de Rome & de Madrid. Comme il lui étoit d'une extrême conféquence d'en être éclairei, il fit prier le Roi Henri IV. de faire en forte d'avoir le paquet du courier qui portoit les dépêches du Nonce du Pape en Efpagne, & de les faire déchiffrer : le Roi qui étoit bien aife de faire plaifir au Grand-Duc envoya des habiles déchiffreurs au Marquis d'Alincourt Gouverneur de Lion avec ordre de faire toutes les choses nécessaires pour ce sujet : ainfi ce Gouverneur ayant fait venir chez lui le courier qui portoit les dépêches du Nonce, il le fit boire & le retint toute la nuit, & cependant les déchiffreurs ouvrirent fon paquet, & après avoir copié les dépêches le refermérent, en forte que ce courier n'en eut aucune connoissance.

Ces lettres ayant été déchiffrées, le Grand-Duc connut qu'on négocioit sa ruine ; ainfi pour s'assurer d'une puissante protection il maria sa nièce Marie de Médicis au Roi Henri IV, moyennant une dot fort confidérable qu'il lui donna en argent comptant : en effet ce mariage étant une fois fait, on ne parla plus de cette ligue, & tou-

tes ces propositions s'en allérent en fumée.

# III. Traité de Madrid entre Grégoire XV. & Philipe IV.

# Pour le dépôt de la Valteline.

Orique le Duc de Féria s'empara en 1620 de la Valteline, le Pape Grégoire XV. fut très mécontent de cette innovation, tant parce qu'il prévoyoit les grands troubles qu'elle causeroit dans l'Italie, & même dans toute l'Europe, que parce qu'il craignoit, aussi bien que les autres Princes d'Italie, que les Espagnols ne s'en rendissene par ce moven les maitres absolus. Ainsi il écrivit aussitôt au Roi Philipe III, pour le prier de retirer ses garnisons de la Valteline, afin de garentir l'Italie des guerres dont elle étoit menacée: ce Roi eut tous les égards qu'on pouvoit fouhaiter pour l'intercesfion du Pape, & ne pouvant à cause de la mort qui le surprit peu après, consommer cette affaire, il ordonna par son Testament à Philipe IV. son fils & son successeur de la pacifier suivant le conseil du Pape. Ce nouveau Roi exécuta en cela les volontez de son pére, & passa pour ce sujet le premier Traité de Madrid de l'année 1621.

Ce Traité n'ayant point été exécuté pour les raisons que j'ai marquées dans le Livre 4. Chap. 16. Nombre 29. le Pape craignit que ce différend n'éclarât enfin en une guerre ouverte: ainsi il travailla dans les Cours de France & d'Espagne, afiri que les deux Rois lui en remissent le jugement; & son Nonce en Espagne y agit si efficacement qu'on conclut le 4. Fevrier un Traité pour parvenir à l'accommodement

de ces contestations.

Par ce Traité on convint que les Forts de la Valteline seroient mis en dépôt entre les mains du Pape: Que les Gouverneurs & les Soldats qui y feroient en garni-fon, les garderoient au nom du St. Siége jusqu'à ce que l'affaire fût terminée : Que le Pape en disposeroit à la fatisfaction des deux Couronnes & à l'avantage de la Religion Catholique; & qu'il rendroit les Forts au Roi d'Espagne, en cas qu'il survint quelque trouble en Italie qui ne provînt point de la part des Espagnols.

En exécution de ec Traité les Espagnols remirent ces forts le 6. Juin suivant entre les mains d'Horace Ludovico Duc de Fiano & neveu du Pape, ils usérent ensuite de plusieurs

artifices pour gagner l'espeit du Pape, & lui vouloient même persuader de donnet la Valeline en sief à un de ses neveux : mais tous ces projets n'eurent point d'effet, à causé de la mort de ce Pape, qui arriva peu après que ces Fotts eurent été entre se mains.

Uthan VIII. den facerdien n'ayant pas témolgés au commencement de fon Pondirich beaucopé d'indination pour les périenfons des Elipsends, si fierres courir le bruit qui l'écrit eau d'average le fait par le principal de l'appende s'appende s'append

Nous avons vu que depuis cela le Pape étant mécontent de l'invalion que les Espagnols avoient faite du Montserrat, il se témoigna disposé de se liguer contr'eux avec le Roi Louis XIII. & avec les Venitiens; mais qu'enfuite ce Roi ayant délivré Cafal, le Pape tefusa d'entrer dans cette ligue & voulut demeurer neutre. Comme il étendoit cette neutralité jusqu'à ne pas scourir l'Empereur Ferdinand Second contre le Roi de Suéde, autant que l'intérêt de la Religion Catholique sembloit le requerir , les Ministres de l'Empereut & du Roi d'Espagne à Rome conjurérent en 16 i'i. plusieurs Cardinaux de leur faction d'assemblet un Conseil dans lequel on dégradetoit le Pape comme un fauteurs d'Hérétiques : la premiéte démarche qu'on fit dans ce dessein fut qu'au mois de Fevriet 1632. les Ambassadeurs de l'Empeteur demandétent au Pape quelques secours considérables contre le Roi de Suéde: le Pape s'étant excusé de faire plus que ce qu'il avoit fait jusqu'alors, sur ce que la guerre d'Allemagne n'étoit point une guerre de Religion mais d'intétêt d'Etit, & que les Espagnols pat la guerre injuste qu'ils avoient faite au Duc de Mantouë, lui avoient fair faire de si grandes dépenses qu'il n'étoit plus en état de faire pout l'Empereur plus que ce qu'il avoit fait jusqu'alors, le Cardinal Borgia Ambassadeur d'Espagne sit au mois de Mars suivant en plein Consistoite & en présence du Pape une protestation au nom du Roi d'Espagne contre le Pape qu'il ptétendit devoir être seul accusé de tous les dommages que la Religion Catholique souffroit en Allemagne.

mingine.

Le Pançois folicitérent en 1613, ce Pape d'entrer dans une ligue voc ext. al trafic de la faire à moins qu'on ny comprit tous le Estare qui reverent de l'Egiffe, ce qui comprenois le Royamne de Naples & roice conservation de la ligue qui rôcit principiement laite course les Efonganios. Ainfa ce Pape & es fuccelleurs fe foir tenus dans une ensiéen neutralité parada la garger entre la France de l'Étagues & qu'oleup plufauent deurier synent en quelque inclination plus parientière pour l'une ou pout l'aurre de cs Counners, l'in rom point piu parie de les fonct consenzes de remployex pour les remettre en paire; sinfi je ne puis parient rid sucun Traité qu'ils ayent fait avec ni counte l'Étagues.

# IV. Traitez entre les Rois d'Espagne & la République de Venise.

Es Rois d'Efragon non rien es à dévallen i fit aucun Traisé yeu la Républica que de Vende, finon depuis que le Roi Fedinand le Cabbleque compete à penden par sur affaire d'Italie. Ainfi al panti qu'en 1495, il fe ligus à Vende vec cerne République e Pafriara surse Pinece conner Cabaire VIII. Qu'en 1510, il fe ligus accente les Venimens à Cambrai avec le Roi Louis XIII. Qu'en 1510, il fe ligus accente les Venimens à Cambrai avec le Roi Louis XIII. Qu'en 1510, il fe ligus avec cus conven en même Roi (Qu'en 1516, il Qu'en 1516) et Venimens le liguémen avec François Piemier conner Challe-Quint, & cocuperent enfaire dans le Royaume de Naples divertés places qu'ils firent après obligete de rende à ext. Empreur faifant la paix avec lui ; Qu'en 1516, ce même Empreure le ligas avec le Venimens conner le Tures : Et qu'en 1516, ce même Empreure fe ligas avec le Venimens conner les Tures : Et qu'en 1517, Philips Coord Roi d'Épispane en fie enorea suanst, & leur envoya fon fiére naturel Dom Jean qui gigna la cidêtre bas-tuille de Lépanne.

# V. Traité de Madrid entre Philipe III. & la République de Venise & autres,

# Pour rétablir la paix entr'eux. 1617.

Es Veniciers one puffi les 10, premiéres années depuis cer Traitez dan une grande opoficion aux inércies de la Couronea d'Étages, e ce qui commença depuis que les Ejougnols curent témoigné du chagin & de la ajusofie de la ligue que la République fer na 160, a veu les Grifonis, et a depuis ce terms -là la ligue, ente République fer na 160, a veu les Grifonis, et aprenie ce terms -là la ligue, ente de la complete la Continución da Fert et feuenzes, enfeitue ledique le Roi Henri IV, fe liqua avec le Duc de Savoye contre l'Efpapue; musis duns l'une & dans l'aurre de ce coccinoss, quodants incienfient es Roi d'agis conner l'Efpapue, a) serificiente de le faire lofiqui his quettion de figuer la ligue, ne voulant point encore rompe couverneur avec cetter Courone dous les crisigionient la puillance, écant bie nailes que cette puillance le diminuità aux dépens d'auroui. Cependant fis fe liguérent depuis ce terms-la per quere frois courier l'Ejoupe.

La premiére fuis fin en . i.v."y. avec le Due de Savoye, losqu'uls faisient la guerce contre l'Archithe Ferdinand, & que le Due de Savoye évais affil de la part en guerre connte le Roi d'Efpagne i cette lagué attita dans le Golphe de Venilé l'armée navale d'Efpagne que le Due Golfore Vende de Naples envoys contreur, & qui leur prit quédagre galéres. Le Veniels nov part que v'êve-Roi interrormport le commerce de leur Ville, current que le melleur expédient pour eur écrit de routier au Roi d'Étrogne même pour le prier de les accommoder avec l'Archiduse; en

effet cela fut cause que ce Roi rapella d'abord sa stotte.

Nous vons vu dan le Liv, « Chap. ». Nombre « & Girvan que ce Roi ayant prononcé um fentence abiral», le Stan ne voulut point y acquister, parce qu'incore quelle fist à l'avannage de la République, elle précedut n'avoir point choif se neil pour abirie, mais pour médiateur. Anfil é Séant ermit le jugement de ce différend au Rei Louis XIII. mais comme les Venitiens ne farent par conce contras d'Tatté que les los avos fisi avec leurs médiatifeur), parce qu'il ne protoit pas

qu'on leur rendroit leurs galéres qu'ils prétendoient n'être pas de bonne prife, parce que le Roi d'Espagne ne leur avoit pas déclaré la guerre; ils finitent ce différend par un nouveau Traité qu'ils pafférent à Madrid avec les Ambaffadeurs de l'Empereur & de l'Archiduc, & avec le Duc de Lerme au nom du Roi d'Espagne. Je ne répéterai point ce que contenoit ce Traité, parce qu'il ne regardoit proprement que les intérêts entre l'Archiduc & les Venitiens : tout ce que j'ajouterai est que comme les Venitiens continuoient d'affiéget Gradisque, ce Traité n'empêcha pas que les Espagnols ne fissent encore une invasion dans l'Erat de Venise: mais tous ces différends furent enfin terminez, & le Roi d'Espagne sit rendte les galéres aux Venitiens.

Le second Traité que les Venitiens ont fait contre l'Espagne sut celui qu'ils firent à la Have avec les Provinces-Unies. Nous avons vu qu'ils fournirent pendant un long-tems de gros subsides aux Etats Généraux qui eurent plus de moyen de résistet

au Roi d'Espagne.

Le troisième Traité a été celui qu'ils firent à Paris en 1621, avec Louis XIII, & le Duc de Savoye pour le recouvrement de la Valteline. Ils eussent bien voulu que le Roi eût alors rompu avec l'Espagne; mais comme les affaires de son Royaume n'étoient point encote affez tranquilles pour qu'il pût s'engager dans une guerre étrangére, il aima mieux terminer ces différends par le Traité de Monçon duquel les Veni-tiens furent d'autant plus mal fatisfaits qu'ils n'y étoient point nommez.

Enfin le quatrième Traité que les Venitiens ont fair contre l'Espagne sut en 1629, avec le même Roi Louis XIII. en faveur du Duc de Mantouc. Tous ces différends avant été terminez par les Traitez de Ratisbonne & de Querasque, & les Espagnols avant eu dans la fuite tant d'affaires contre la France qu'ils n'étoient plus en état de donner aux Venitiens de la crainte pour leur liberté, le Sénat ne voulut plus prendre le parti contraire à l'Espagne, & se se contenta de travailler, quoi qu'inutilement, à Munster pout lui moyenner la paix avec la France. Il n'a point depuis ce temslà passé aucun Traité avec ni contre l'Espagne.

# VI. Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de Savoye.

Epuis que Charles L. Duc de Savoye eut époulé Béatrix de Portugal fœur d'Isabelle femme de l'Empereur Charles V. il témoigna plus d'inclination pour cet Empereur qui étoit ainsi son beau-frère que pour le Roi François Premier qui étoir son neveu. Cette inclination fut encore augmentée par le don que cet Empereur lui fit du Comté d'Ast sur lequel le Roi François Premier avoit des droits légitimes. Nous avons vu que tout cela ensemble lui attira une guerre contre la France, & lui fit perdre la plus grande partie de ses Etats qui furent occupez tant par les François ses ennemis, que par les Espagnols qui éroient ses défenseus. Philibert Emanuel fils de Charles sur Genéral en Flandre de l'armée du Roi Philipe Second, & gagna en 1557. la bataille de St. Quentin qui eûr mis la Coutonne de France en péril, si ce Roi d'Espagne eût sçu user de la victoire: cependant cela fut cause que le Roi Henri II. se résolut à la paix de Câteau-Cambresis par laquelle Philipe Second obtint le rétabliffement de ce Prince dans presque tous ses Etats. Il fut depuis du nombre de ceux qui disputérent à Philipe II. quoi qu'avec beaucoup d'honnéteté & de respect, les Etats de la Couronne de Portugal, auxquels il prétendoit avoit droit en tout ou en partie du chef de la Duchesse Béatrix sa mêre.

Charles-Emanuel son fils s'allia très-étroitement avec ce même Roi, épousant l'Infante Catherine fa fille cadette. Philipe lui promit en mariage cinq cens mille ducats de Castille, & en attendant qu'il lui en eût fait l'actuel payement, il lui assigna pour l'intérêt de cette fomme quarante neuf mille huit cens foixante & fix ducats & deux Gggg 1

tiers

tiers de ducat à prendre tous les ans fur la Douane des bestiaux qu'on léve à Foggia dans la Pouille au Royaume de Naples.

### VII. Aste de réconciliation de Philipe III. & de Charles-Emanuel Premier du nom Duc de Savoye. 1610.

Ous avons vu ci-devant que le Duc Charles-Emanuel espérant profiter du trou-ble où les intrigues de la Ligue & la guerre contre les Huguenots mettoienr la France en 1588. s'empara du Marquisat de Saluces, qu'il fut ensuite un des Prétendans à la Couronne, après la mort du Roi Henri III. & qu'il fit la guerre contre Henri IV. tant pour conserver ce Marquilat que pour tâcher d'ajouter les Provinces voifines à ses Etats. Il sut extrêmement chagrin de ce que le Roi d'Espagne son beaupére faifant en 1598. la paix avec la France, prit peu de foin de ses intérêts, de ce qu'ensuite il donna les Païs-bas & la Franche-Comté en mariage à l'Infanre Claire-Eugenie sœur ainée de la Duchesse sa femme; & enfin de ce que Philipe III. l'abandonna dans la guerre qu'il fur obligé de foutenir contre Henri IV.

Nous avons vu que pour obtenir de ce Roi de France des conditions avantageuses, il lui offrit à Paris de se liguer avec lui contre l'Espagne, & qu'il fut enfin obligé par le Traité de Lion de céder au Roi la Bresse, le Bugei & le Valromei pour conserver le Marquisat de Saluces, & un passage de la Savoye dans la Franche-Comté. Comme il prétendoit s'êtte facrifié pour les intérêts de la Couronne d'Espagne, pour empêcher que les François n'allassenr attaquer le Duché de Milan par le Marquisat de Saluces & pour conferver aux Espagnols un chemin pour le passage des troupes qu'ils voudroient faire paffer par ses Etats dans la Franche-Comté & de là dans les Pays-Bas, il sollicita à la Cour d'Espagne pour qu'on l'indemnisat d'alleurs, & qu'on donnat aux enfans qu'il avoit eus de l'Infante Catherine un partage proportionné à ce qu'on avoit donné à l'Infante Claire Eugenie: il obtint pour le Prince Philibert son fils la charge de Grand-Amiral, & divers Bénéfices & Prieurez de grand revenu pour ses autres enfans; mais comme le Duc ne fut pas encore content de cela, nous avons vu qu'il se ligua en 1609. & 1610, avec le Roi Henri IV, contre le Roi d'Espagne lequel il espéroit dépouiller du Duché de Milan pour le conserver pour lui même : ce Duc arma dans ce dessein, mais la mort inopinée d'Henri IV. renversa tous fes projets.

Le Roi Philipe III, témoigna une extrême colére contre le Duc & se mit en devoir de faire fondre dans les Etats les armées qu'il avoit miles sur pied dans le Milanois pour rélifter aux François, & vouloit tout au moins qu'il lui demandât pardon du dessein qu'il avoit d'attaquer l'Etat de Milan. Mais le Duc étoit si fier qu'on ne le put jamais résoudre à faire cette soumission qu'il croyoit préjudiciable à sa qualité de Souverain : ainsi tout ce que le Pape & la Reine Régente de France qui se méloient de cet accommodement, purent obtenir de ce Duc fut qu'il envoyeroit en Espagne le Prince Philibert son second fils pour appaifer la colére de ce Roi ; d'autre part la Reine Régente de France disposa la Cour d'Espagne à se contenter d'une satisfaction raisonnable, déclarant qu'elle prendroit hautement le parti du Duc si on ne s'en vouloit contenter, & si on prétendoit agir contre lui par la voye des armes.

Le Prince Philibert étant arrivé à Madrid, fit au Roi fon oncle dans la premiére audience un discours plein d'humilité & de respect, mais dans lequel il ne laiffoit pas de conferver la dignité de son père : les Ministres Espagnols lui demandérent premiérement une copie de ce discours qu'il leur donna volontiers, & ensuite ils se plaignirent que ce Prince ne s'étoit point-mis à genoux devant le Roi & ne lui avoit pas formellement demandé pardon au nom du Duc son pére. Ce Prince refusa de faire cette soumission, tant parce que son père n'avoit point failli, que parce qu'on n'en ufoit ainsi que lorsque c'étoit un sujet qui avoit péché contre son Souverain: les Ministres Savoyards que ce Prince avoir amenez avec lui offrirent d'entrer en conférence avec les Espagnols pour leur faire connoître que le Duc n'avoit rien fait contre l'Espagne; mais les Ministres de cette Couronne ne voulurent point prendre cette voye de discussion, & demandérent que l'écrit fût conçu en des termes encore plus foumis. Ainfi pour les contenter les Savoyars drefférent un fecond écrit contenant la fatisfaction que le Prince devoit donner au Roi d'Espagne : les Espagnols n'en étant point encore contens, drefférent un troisième écrit composé des deux premiers & auxquels ils avoient encore ajouté trois lignes de leur façon. Les Savoyards rejettérent ces trois lignes & firent grande difficulté de donnet cet écrit qui étoit plus fort que les autres, à cause des expressions humbles qui y étoient réitérées : enfin le Nonce du Pape & les autres Ministres Etrangers les exhorrant de donnet cette satisfaction au Roi d'Espagne qui promettoit moyennant cela d'oublier le passe, ces Ministres craignirent que ce refus n'attirât un orage insurmontable sur les Etats du Duc. Ainsi ils résolurent de donner ce troisième écrit, à la réserve des trois lignes ajoutées, dont les Espagnols se départirent.

Par ex écrir ce Pinice didir. an Rei d'Efispane que le Due fon pêre ne pouveur à cutté de foi sig te de les afinire univer ne prénue, l'avoit envoyé pour fisplite à genous 2s Majethé de recevoir la faisfaction qui lui feroit plus agrèche, il l'alfine fot qu'on ne pouvoir exprient e le dargin que fon pére avoit de le voit déchade bonnes genes de Sa Majethé, qu'à fon égard, il é jemoit encore humblement à fa-pile réclud en le pointe lever qui l'adific le ve, ou qu'il nôthier que Majethé doit de ne fe pointe lever qui l'adific le ve, ou qu'il nôthier que s'abstraite de la comme de pardonner les plus genades fautes , & fuirant l'amour qu'elle portoit comme Pére & ésignant à l'entre Maldine qui la récit di édvocés e famil la ul déclaror qu'il dépôtreit que le fang de la Majethé qu'elle veyorit à les pieds féroit fon effer, que la volonté de fon prée dépendoir de celle de S Majethé, qu'elle int fon paracticule la fervire toute fa vie

conformement aux obligations qu'il lui devoit.

Les Ministres Savoyards consentirent à cet acte, parce qu'il n'étoit fait qu'au nom du Prince, qu'on ne l'obligeoit point de l'écrire de sa main ni de le ligner, & qu'on promettoit qu'il ne séroit point publié: d'autre part les Ministres d'Espagne s'en contentérent à la priéte & sur les instances de la Reine de France.

Ainfi le Phine Philberr cut le 19. Novembre vis to, une autre audience du Red d'Épingue, han laquelle il pronosque ce qui officio poné par ce troifeme écnir, apris quoi le Roi d'Épingue lui fir époné qu'en confidération du Pepe té de la Reine de France & de ce qu'il étoir vem à Madrid, il di déportoit des réfolutions qu'il avoir prifes, se qu'il verferoir fes graces fur le Duc fon pére fiviant qu'il de conduitoit.

turvant qui le conduiroit.

Le Duc témoigna être content de cet accommodement dont il reconnoisfoit avoir la principale obligation à la Reine de France; & peu après les Espagnols dèsarmérent dans le Milanois, & ôtérent au Duc tout sujet de deffiance de leur

part.

VIII. Trai-

VIII. Traité de Verceil entre le Duc Charles-Emanuel d'une part, & le Sr. Savelli Nonce du Pape & le Marquis de Rambouillet Ambassfadeur de France d'autre.

Pour moyenner la paix entre le Roi d'Espagne & ce Duc, Décembre 1614.

Créquen 1613. le Duc Charles-Emanuel removedlante d'anciennes procettaions fuir le Mondrenz sciennar de highiers places de c. Ducké, le Res Philipe III. δε déclars pour le Duc de Mansouë, ne voulant pas que le Duc de Savoye devint pas puillen dans le vollange de Duché de Milan, ce Duc envoya fon fis ainé en Erigope pour faire entendu les rations au Res Philipe imais ce Roi ayant fair duc è ce juner Pinnes qu'il ne le voulaire pour tour eu que le Duc fon prier n'ein tendu au Duc de Mansouë le places qu'il nois occupies dans le Mondrenz, è d'ailleurs Marie d'oir fon n'eva, challe-Emanuel fine foligé de le Goumerte, le renit ce places au Duc de Mansouë , comme je le marquerai dans la fuite de ce même Livre.

Celà etnet ainst exécuté le Roi d'Éspages demanda l'année finivante que te Duc détamits, qu'il pomit de ne ples attaquer le Monsferra; & equ'il se ra-portia à l'Empereur des différends qu'il sevait seve le Duc de Mantoux. Le Duc ne pouvant fousifir l'annorité seve laquelle en la vivoloit importe ces conditions, refusi de détamter, a'i moiss que le Roi d'Éspages n'en it auture, décar qu'il avois acum defilier datequaper le Monfertar, fans vouloir néammons sy obliger par écrit, restin offite feulement de s'en raporter à des amis commun qui jugerieure ces différends comme désignes de l'Empereux. Le Roi d'Éspages evolunt z'édoutners que le Duc destamit s'ans admettre ceute obligation résigne de désigner au différent de la conjoir par convenable dans une si ciéclate et plusit rout foulirir que de s'ésument convenable dans une si ciéclate de plusit rout foulirir que de s'ésument à la volont de Not d'Espages commande par le Manquis d'Inojós Gouverteur de Milan entrémet dans le Picture de l'attoir de l'est de l'attoir dans l'étiens de l'est april et mont foulir que de s'ésument et Mulan entrémet dans le Picture de l'attoir de de l'est de l'attoir dans l'étiens de l'est ains aiment de la le Doubé de Milan de avance jusqu'il Norrare; ce qui obliges l'armé Espages de retourner en arrive pour défindre le Milanois, que le Dou abandonne aus finissire pour ferrieir à Vercel.

Le Sr. Swelli Nonce du Sc Pipe le Marquis de Rambouilles Ambalfaben de France e efforcierta du na laine de laire rédoute le Duc de Savoye à le mente e de que le Rei d'Epispes Godaisont de la la mais il ne voulte jamais désamer que ce Rio ni fin aisante, se donifi fealement de l'en naporte aux Rois de France de Angle-terre as lois de les des des des la companyant de la morte de la companyant de

terres du Canavois, au fujet desquelles il étoit en différend avec le Duc de Mantouë.

En confiquence de ce ploin pouvoir ex deux Ministres Egarént I e nième jour à Verced un Traité par leque les promiters à ce Duc de regler les choies, enforce que ce Duc licentéroit fon armée en retenut fuelmente le nombte des troupes porté par le Traité guil avoit fait avec le Sr. de Varenne le 9. Mai 1611. Que le Gouverneur de Milan au nom de Sa Migélé Carbolique donneroit parole au Pipe de su Roi de France de ne point attaquer le East du Duc, de de distumes quintre ou vinge jours après que ce Duc autori détannés Que les plects du Canavos pour léquelles ce deux Dust énémet en diffirent ference de le constitue de constitue de la constitu

Ce Traité concient encore quelques autres articles concernant les inécires de ces deux Deux je les réferve pour le Chapitre où je entientsi des Traitez palfer enne les Does de Savoye & che Manoue : ainfi p me contenteral de dire ici que ces deux Médiateurs ayant pont ce Traité au Gouverneur de Milan pour les figurs, il le refini, cunt à cual equi ligeoix ce dépôt de Canavois trop dés-avantageur au Duc de Minoué, que parce qu'il ne trouveit pas que le Traité fitt conque en des termes affice répéclaux pour le Roit d'Éffgagne.

## IX. Premier Traité d'Ast entre les mêmes,

## Pour le même sujet. Décembre 1614.

TE Nonce & le Marquis de Ramboullet voyant que le Gouverneur ne vouloir pas figure et ritarie, et nedferteur un autre à All le prenier Décembre de la même annéer on y dióté d'abord que le Sr. Savelli au nom du Pape & le Marquis de Ramboullet au nom du Ro IT-èc Chrétien ayant fair infaince aproè du Duc de Savope à ce qu'il voulit d'étarritre, faire la past avec le Duc de Mantoui, & eracture au Jige ou à de Arbitres de différends qu'il avoit avec er Duy, e le Du de Grossope ou d'adre Arbitres de différends qu'il avoit avec er Duy, e la Duc de Nortout couverne de lement de rouoge, conferendement a Traité du 3, Mai 61 11. Au 16 11.

Le Nonce & le Marquis de Rimboulles synt préfenté er Traité au Maquis d'Impôdi frent infance à ce qu'il le fignies quodque ce Traité ne déplit pas à ce Gouverneur, il refuit néannisin de le figner, qu'il ne l'etie renvoje en figner, ex même l'orique est Ministe lui propoferent une trêve de quarante pour, il n'y voubat coolionir que tactement pour la réputation de la terante pour, il n'y voubat coolionir que tactement pour la réputation de la terante pour, pui de la ce qu'il de le popu évou été écolement fix pour fur les farst tel Dac.

Le Gouverneur s'en étant donc recourné à Milan fit déclaret que le Duc étoit déchu de fes droits fur la Ville de Comté d'Alt de fur la Seigneurie de St. Ja, pour avoir commis des holibiez contre le Duché de Milan, dont, fuivant ce Gouverneur, ce Comte de cette Seigneurie relevoient en fief 1 mais le Due fit publier un plaçar dans lequel il nioit que le Comté d'Ast sit un fief du Duché de Milan , & ordonnoit à ceux de ce Comté de continuer à lui être sideles à l'ordinaire.

# X. Premier Traité de Madrid entre les Rois Louis XIII. & Philipe III.

## Pour le même sujet. 1615.

I Ordavon reçur à Madrid los dépéches du Marquis d'Insipéa avec le Traité d'Aft, les Ministres d'Epagne futuren fort mécontents que ce Gouverneur n'estit par un l'armét Efiguago de na quartier d'hiver dans les Etats du Duc de Savoir pour le panir des hofilites, qu'il avoir commités dans le Duché de Milain, ou qu'il ne l'ett pas au moires oblège par ce Traité à l'âtre queque fournillion de quedque fidaté, chon Roi Carbolique pour répurer l'injure qu'il lui avoit faite; ainsi le Roi d'Epagne ne voulut point aprouvre ce Traité.

Le Pape & le Roi Louis XIII. étoient d'avis que le Duc envoyât un de fes fils en Efpagne pour faire quelques excufes au Roi Catholique; mais le Duc fe confiant aux fecouus que les Ventiens & les Princes Proteftans d'Allemagne lui promettoient, ne voulut jamais confenit à faire aucunes excufes à ce Roi, croyant que ces foumilfions

étoient contraires à fon droit de Souveraineré.

Le Roi Louis XIII, foshistiant d'apalier cette guerre, donna ordre au Commanueur de Sillert fon Ambalidaeu en Eligopa de traiter avec e Roi de l'accommodement du Duc: il le fia avec une d'efficate, qu'encose que le Roi d'Effagne trouvier qu'il néroire par de la diguide de ne le point refficatre de l'impire que le Duc lui avoir faire, néamentus intercerficies du Roi Très-Chetier, la proximaté du fing qui évoir faire, néamentus l'acceptant fou benefice de la confidence que c'écret un termece de la companyation 
Par er Tiaté on convint que pouvre que le Duc dèsurmit, qu'il emit à la justificie confininte les différents qu'il avoir ave le Duc de Mannou, & exquil pour de ne point usér de voye de fair contre le Duc de Mannou, à Roui d'Engage ne lai demandoir auxouris foumilions. Que le Roui d'Engage ne lai demandoir auxouris foumilions. Que le Roui d'Engage ne la lai décherroir le gaurer, & que la Bacception de ces articles faire par le Duc éant montrée par écit au Gouverne de Milan lui riondoir lieu d'un commandement expéci de ne plus commettre d'hoffail.

Les Ministres d'Espagne crurent ainsi qu'une acceptation purc & simple faite par le Duc des articles proposez par leur Roi, éroit une faussichion suffisante & plus honorable que s'il cir passe un Traité avec ce Duc.

## XI. Second Traité à Ast entre le Roi Louis XIII. & le Duc Charles-Emanuel,

## Pour le même sujet. Juin 1615.

L E Marquis de Rambouillet Ambaffadeur de France en Italic ayant eu avis de ce Traité, il en avertit le Gouverneur, l'exhortant de surseoir les hostilitez pendan dux qu'il agroit près du Doc de Saroye pour hobliger à accepter ce Traici, ce Gouverneut marchori alons au focurs de Billague dans le Monfrara que le Doc de Saroye affigeois ; il ne laifa pas de continuer fin marche, de focus re Billague, é le Duc étant rettir à Aft, e Couverneur s'aprocha de certe Ville près de laquelle, il y ext. divertés séarmouches éc un combat afiez confidérable, dans lequel le Duc ent de dévaurables.

Corpodant le Nonce du Pape & Ita Ambaffacura d'Angleurne & de Venifermoplocient roujours près du Duc pour le résodue à la pair, mais el sy en avoir point dont les inflances fuffent plus efficaces que celles de Marquis de Rambaullle, après qu'il eu requ le Traité de Mardie de Condre du Roi pour d'elure 1 la guerre au Duc z'il ne voulor sacropre ce Traité: néamnoirs comme ce Manthre avoir beaucoup de condification pour le Duc, il ne voulur pas le traiter d'abord avec tant de rigeure. Ainfi différant de lui fignifier Poetre de Roc, il alse contra de la company de la condition de la contra del 
Par ex Traité le Due déclara que pour complaire au Roi Trix-Chrérien & à la République de Venifie, & pour faire connoître à toure le monde la confidération qu'il avoir pour le Roi d'Efpagne, il prometoir de dèarmer dans un mois, de ne reterint de fon armée que quare Compagnies de Suifis & le nombre de fes Sajiers qui étoir néceffaire pour la furret de fes Esus, & de ne point artuquer les Esus rid Due de Mantous il confinit said de procéder devant l'Emprereu par les voyes oc-

dinaires de justice au sujet des dissérends qu'il avoit avec ce Duc.

Les Ambafildeurs de Pinneé, d'Angleures, & de Venife syant figgé diversé copies de crissis, le Das de Savoye évia cependare quéque terms de le figure à caufie de l'avis qu'il avoit reçu des fecours qui lai venoient d'Alleunges de Mollande, & du maravais eta de l'armée filogopole: mais le Marquis de Rambouilles s'écure enfin s'ébis de lui déclare la goure au non du tont et l'artisé, il fir obligé de le figure le s. 1 juin, quoisqu'ave un externe chaquis de à condition que le Nonce conferveoir ces articles figures jusqu'ar que le Gouverneur cit suifi, figure de la put un ade par lequel di prometteoir au nom du Roi fon matire d'obsérver ce que l'Ambafildeur de France avoit promi pour ce Roi. Afin le Marquis de Rambouille éverir le s. 1, juin au Gouverneur gons fivoir fi après que le Douc autoit accompil les trois point demandes la me pour le proir donne de policif à ce Duc, ni na sur sur Porennes par la rendoit pas à ce Duc fa places, se s'il ne remetroit pas en liberté cetta d'entre les Supes du Duc qu'il avoit fau présonde

Le Gouverneur écrivit en même tems à côté de ce billet, qu'il promettoir au nom. Tom. 11. Hhhh du Roi son maitre d'obsérver tout ce qui étoit porté dans cette lettre : ainsi le Traité ayant été pleinement consommé, la paix sut publiée le 23. Juin & le Gouverneur s'en retourna dans le Milanois.

La maniére dont cette pits fut faite ne plut guére à la Cour d'Espagne, qui estreoul qu'on est fuvir précissemen la disposition du Traité de Madrid, & qu'elle eut été conçuè en des termes plus honorables à la Cour d'Espagne. Cependant le Roi Carbolique ne lussifi par d'en envoyre la ratification au Roi de France qui l'avoit déja ratifiée dans le terms porc par le l'ratié.

## XII. Second Traité de Madrid entre les Rois Louis XIII. & Philipe III.

## Pour le même sujet. Août 1617.

E Duc de Savoye ne licencia les troupes qu'en aparence, continuant de les entretenir dans les lieux voisins de ses Etats: cependant comme il suppossit qu'il avoit effectivement desarmé, il fit instance à ce que le Marquis d'Inojosa en fit aussi autant de sa part : celui-ci ayant fait quelque perquisition de la vérité du licenciement des troupes du Duc, licencia les Suifies & les autres Etrangers qui étoient au fervice de l'Espagne, & réduisit les troupes Espagnoles à un nombre sort médiocre: mais comme il se disposoit à remettre aussi Oneglia entre les mains du Duc, il recut nouvelle que le Roi d'Espagne l'avoit rapellé; il se tetira aussitôt & laissa la place à D. Pedro de Toléde que le Roi d'Espagne lui envoya pout successeur avec ordre de réparer autant qu'il lui feroit possible le tort que le Traité d'Ast avoit fait à sa réputation. Ainsi ce nouveau Gouverneur sit plusieurs difficultez au sujet d'un plus grand désarmement dont le Duc le follicitoit encore, & de l'évacuation des places qu'il lui demandoit: ce Duc lui ayant envoyé quelques uns de ses Ministres pour traiter de ces différends, ce Gouverneur leur proposa de grands avantages pour le Duc & pour ses Enfans, pourvu que sans s'arrêter au Traité d'Ast, il voulut s'humiliet au Roi d'Espagne; & le menaça d'autre part de donner à ce Traité des interprétations rigoureules, en cas qu'il s'y voulût tenir. Cependant le Duc ne voulut entendre à aucunes nouvelles propositions, se tenant ferme à demander l'exécution de ce qui étoit porté par ce Traité.

Cet difficultez suprimetrent dans la faite loriqu'à Intiligation des Efoggoods le Duc de Mantous ettudi de ratifier l'article du Traité d'Alq u'enconerois le friablisfiement de fes vaffaux rebelles, de que le Roi d'Epugges déclara qu'il ne prietendiois point coblige et Duc à oblevere et article du Traité. Afin le Duc de Savoye voyans bars que les Espagnols ne vouloient point obferer le Traité, le prépara à la guerre, S. de l'agus wen la Espagnols de Vottafe qui la fountie une forme cafiguerre, S. de l'agus wen la Espagnols de Vottafe qui la fountie une forme cafi-

dérable d'argent pour payer ses troupes,

Le Roi Jouis XIII. voulant achever fon ouvrage & empécher que la guern en crecommenție, obini de la Cort d'Engapue de oudres pour D, Perlo, par Feighed il lui évoit enjoint de licentice fon atmée & d'excuter le Traité d'Alit, mais comme ce Gouvenaur allégouit déviers précesse pour lé dispensé d'exécuter ces ordres, il envoya an Italie le Sc. de Behance en qualité de fon Ambuffadur Erranordinaire pour excommodre ce différends. Après voir fix plufismas allées de ventués de Tunn à Milan, ce Mantitre proposa au Gouverneur qu'on retituite les places priés de purt & dauves, que chacune demendé aime gloqu'à ce qu'on fait dennués d'accord de l'exécution du Traité; que cependant on lé dounia musuellement passe de ne le point anquet las une la suures, se même que le Gouverneur point de su point atappes.

les Venitiens, attendu que le Roi travuilloit alors pour accommoder leux différends sere l'Empreure le l'Archidue de Gritzi. Le Gouvenneur n'ayant pas voulu accepter ce nonvelles tonditions qu'il présendoir contraites au Traité Atht, la guerre récommença vent la fin de l'almér et este. de le Gouvenneur éant entre d'ant le Piémont, y prit quedques petites places de cut divers avanages fui les troupes du Dué and et combas altér confidérables n'aut enfiné et als de la guerre, i le retart dans le Nilanois, ce qui donna lier au Due de le mettre en campagne ét de representation le Montifert, mor que le la figure par la present petit de en mettre en campagne ét de representation le Montifert, mor que les la figures de l'acceptant par la presentation le Montifert par le de l'acceptant par la presentation le Montifert par le Montifert par la fine de l'acceptant par la constitute de la mettre de la

Le Roj voulant voir șil ne travailleroit point plus utilement à Madrid pour l'ajustement de ces différends, y envoya l'année fuivante chars, ce dessein le Marquis de Seneçai en qualité de son Ambasfadeut Extraordinaire : d'autre part le Duc de Savoye donna plein pouvoir au St. Gritti Ambasladeut de Venise en Espagne d'y traitet en

fon nom avec Sa Majesté Catholique. .

On int en cette Cout diyerfes confirentes pour accoumnede les differende trels Rei di Effigupe d'une part, de le ventients de Dun de Stroye d'autre; le Roi d'Epigpie donna au mois de Juin au Marquis de Seneçai des articles par les partie il d'echtori et qu'i l'egard des différends entre le Dure de Survey et de Mantouë, il confernitori à l'exécution du Traité d'Aft, que pour le désamnera que le Duc de Survey voujoit étra fiei alternitément, il ny confenoir point; mais qu'il tendroit tout ce qui avoit été ptis devant & depuis le Traité d'Aft.

Enfin le Roi d'Espagne & les deux Ambaffadeurs de France, l'Ordinaire & l'Extraordinaire, fignérent le 401 Août 1617, en la préfence & avec l'interven-

tion du Nonce de Pape un Traité pour terminer ces différends.

Par ce Traité ils convintent que le Roi d'Espagne ordonneroit au Gouver-, neut de Milan de cesser ses hostilitez contre le Duc, aussitôt que le Sieur de Bethune lui auroit fait connoître par une lettre écrite par le Roi de France que le Duc de Savoye lui avoit promis d'observer les articles du Traité d'Ast, concernant les promesses de désarmet, de ne point attaquer le de Duc Mantouë, & de remertte ces différends à l'Empereur ; Qu'à l'égard de la manière de retirer les troupes & de désarmer, le Duc retireroit d'abord mille fantaffins de Saint Ja, ou de quelqu'autre lieu que ce fût où il se trouveroit alors : Qu'ensuite le Gouverneur se retireroit en arrière aussi loin que la Croix blanche étoit éloignée d'Ast : Qu'aussitôt le Duc partiroit de son poste avec toute son armée, & le Gouverneur se retireroit avec ses troupes dans l'Etat de Milan: Que cela étant fait le Duc désarmetoit à Aft: Qu'aptès ce mois fini il rendroit les places du Montferrat & toutes les autres qu'il avoit prifes devant & après la paix d'Aft, de quelque Seigneur qu'elles televallent : Que cela ayant été accompli, le Gouverneut en uferoit de même; & qu'aptès que le Roi de France l'auroit affuré que le Duc auroit accompli le Traité, il disposeroit des troupes du Roi son maitre conformement au Traité d'Ast: Qu'il donneroit au nom du Roi son maitre parole au Roi Très-Chrétien de ne point inquiéter le Duc de Savove dans ses Etats: Que ce Traité seroit exécuté en Italie avec l'intervention du Nonce du Pape: Que le Roi de France ordonneroit à son Ambassadeur en Italie de ne point obliger le Duc de Savoye à promettre autre chose que ce qui étoit contenu dans ce Traité: Que si le Duc refusoit d'exécuter toutes ces choses, le Roi de France uniroit ses forces à celles du Roi d'Espagne pour l'y obliger, & que le Roi d'Espagne signeroit une copie de ce Traité pour l'envoyet en Italie.

# XIII. Troisième Traité de Madrid entre Philipe III. & Charles-Emanuel,

Pour le même sujet. Septembre 1617.

Plantar qu'en afgicioir ainst il suit en Espagei, on faisir la guerre en Tallo, quoi que le Sieur de Bathune y fit on possible pour y accomnodre les ciodera ainst d'une part D. Pedior iprit Vercell vent fin fin de Juller, se d'aure part le Duc de Saryou eyant reçeu un restort considérable de troupes s'entent maitre de la campage, se se au most de Septembre une investion dans le Duché de Malha où al dé-

fit quelques troupes Espagnoles & prit diverses petites places.

Nour vons vu data e Chapter que les Vonitiens rispant pas vouls 6 foumeur la la femmes aibite de 700 it Effogue, tou crediffenten fateurs envoye de la Cour d'Étipoigne en celle de France; le Roi Louis XIII. apouva le «, Sprembre « confinus par un Tanté le jugement que le Roi d'Etipoigne avoit donné au faire de différends enre le Roi Ferdimond & la Képublique de Veniéçal apouva aufil le men jour les propointions que le Roi d'Etipoigne avoit indice à l'égand du lou de Saivoye, ge en lutila Terécution au Martchal de Lestiquiéres & au St. de Bethane, a friq que le Duc de Soavoye n'y formal point de nouvelles distinctier.

Nou sons vu que les Venitiens n'eam pue encore comens de ce Traité, firme, quitze joux après à Madrid un nouveur Traité serc le Rol d'Eligape, de la finite par quitze joux après à Madrid un nouveur Traité serc le Rol d'Eligape, de Rol so Gritt al Madrideur de Venitie en Estapete comme fond de procuration du Duc syant puilé à Madrid le 20, du même moti de Septembre par l'enretmife du Marquis de Seneça un nouveur Traité pour entemire rous cet differends.

Pur ce Traité lis convincent que le Traité d'Alf fenois entétement necueux (que traite els hodilites cofficients entre el Bout els Savoys de de Mannoir (que le Duc tentre els maistres (que le Duc tentre els maistres (que le Duc tentre els maistres de Carlo de la comparcia del la comparc

# XIV. Traité de Pavie entre les Rois Louis XIII. & Philipe III.

## Pour le même sujet. Octobre 1617.

De Endant qu'on faifoit ainfi la paix en France & en Efpagne, le Nonce du Pape, et le Sr. de Bedause travailloient à la même fin dans Italie, ex comme le Duc de Savoye ne pouvait pe féablace de déarmer taux que Vercel étoir entre les mains des Efpagnols, ils propoétent au Gouvernait qui étoit alors à Alexandre, vouleir avant touste oftoier sande vouleir avant touste oftoier sendre sonde sendre Vereil à ce Due, ou le dépoir entre les mains du Pape ou du Rei ou de équoir sur tousier de la comment de la comment, promettant qu'appes cela la Duc déaburneure le çaccompliné, le refie du Tanié. Le Gouverneur syant rétulé ce patrit qui étoit différent de ce qui étoit porté par, le Tranté d'Alfi, le Duc de Savoye

qui avoir reçu un renfort considérable de troupés qui lui étoient venues de Farice & d'Allemagne, entra au commencement du mois de Septembre dans le Duché de Mi-lan où il piur quicques pettes places, dest pulseurs partie Esponsol, & Ce tendis maitre de la campagne ayant obligé D. Pedro de se tenir renfermé dans Alexandrie.

come.

Le Roi fut très-flathé de ces hothitres; il communda au Maréchal de Lesdiquirres qui avoit affilit le Duc dans tente espédition, de le retirer inceffamment; & fic di re au Duc par le 5c de Bedunes, que la Majellé Infaires fur la relitation de Ver-ceil, & que le Roi d'Elogare ne lui feroit aucune infaile après qu'il autori déamné; mas que s'il relitation de ven-ceil, ac que le Roi d'Elogare ne lui feroit aucune infaile après qu'il autori déamné; par le lecond Traise de Madrid, dont nous venous de parler, il ordonnéroit a une set terrouses Françoités de l'abandonner de de revenir en France ç' avril s'y en retourneroit aufil lui même, & que fa Majellé ne fig méleroit plus du rout de fes affaires.

Le Duc eut quelque peine à accepter ce partis mâts enfin voyant que ce-lui étoir une nécellié, il sy loumit & en donna fa parole au Sr. de Bethune qui ea même terms en donna ayis à D. Pedro. Sur cer avis le Gouverneur ordonna qu'on ne commit plus aucunes holilitez contre le Duc, de le 12, Septembre le Sr. de Bethune

convint avec D. Pedro d'une cessation d'armes.

Le Su. de Bedume croycie qu'il n'y avoir point de Traité âfaire, & que le partie devoire floudemar accepter de rescure celui qui avoir de fâti en Efiguer, mais comme le Duc & D. Pedro y mouvéctur divertée ambiguetze qu'il falloir lever, ce Gouverneur précedut qu'il m filloir refiser un, & cenvoya au Duc cinq arritor, per lequois d'emandoir que le Duc desarmis un mois après la figuature de l'écrit qu'on fici qu'il molt de le place qu'il avoir ecceptée deur et a épre le Traité qu'il fiqui qu'elles apartinifient au Duc de Mantoue ou qu'elle dépendifien de l'Epfic, du l'Empère, ou de equéquature s'égarque, t'à d'effric qu'iller étre efficient de l'Epfic, de l'Engire emdoire aufil de la part tout ce qu'il avoir pris devant & après le Traité. L'Alt, qu'un mois appès, cuer refluition d'il Egratorio fin armée finévant la dipolition du Traité d'Alt, & que les prisonaises feroient déliveze conformement à ce Traité.

Le Duc de Savoye voulant faire voir au Roi de France qu'il se reposit sur sa parole, déclara qu'il accepoir ces arricles, demandant feulement que le Duc de Mantoue s'obligarie aussi d'acceptive le Traité d'Al, & que ce Duc & D. Pedro lui donnassent chacun une litte des lieux qu'ils convenoient de lui rendre, afin qu'il ne survirus point de nouvelles distificulez après qu'il auroit déxammé de relituire de nouvelles distificulez après qu'il auroit déxammé de relituire de point par le production de la comme de relituire de point de nouvelles distificulez après qu'il auroit déxammé de relituire de

fi pa

Le St. de Bedune vondant trancher toutes les difficulter fat mouver D. Pedro a Pavie, se lui tini tent les mains un ferir, pall'é 3E. Germain le 11, Septembre par lequel le Roi donnoite ordre au St. de Beduner d'affurer D. Pedro que le Duc de St. voye avoit promis d'acteure le Timié d'Aft, afin que ce Gowarreur exclusit saffi de fa part les ordres qu'il avoit reçus d'Elipape fat ce faijer; après cè ca ce doux fundités firent en ce même lieu de Pavie le 2, Odobre de la même annie 1617, avec l'intervention & en la préfance du Cardinal Ludwijfo. Nonce du Pape, un autre éferit ou Traité poul.

Par ce Traité I für dir que le Sr. de Berhune ayant donné à D. Pedro de Tolésé, étici fait à Sc. Germain en Laye le 13, Septembre 1617, par lequel le Roi fon Maiere cernifoit que le Duc de Savoye avoit accepté le Traité d'Aft, D. Pedro déclaroit mili qu'il l'acceptoir pour le Roi fon maiere, de force que moyennant cela touter les holhilez cefferoinest: Que le Duc détamentoit dans un mois à compete du premier Odobers, et que le si. de Berhune domentoit au nond ut 80 for imairez uné autellation de l'accompélifiement de ce déamentement "Que le Duc ou cours le pléson qu'avoit prifés poudant le Habba et ce departement de l'accept fait ègaille apprintifier an Duc de Mantoue ou qu'elles relevatifier de l'Egifié, de Etimpie, ou de quoiquaire Seignare. Chaptier, etce Duc autof fait ce désirmement de cene réfination. Di buto pour fundaire sux défris de 19pe. Se des Magiété rendroit fins acaun délai soute les places qu'il ovies priés pendaire cene guerre devant de après le Traisé d'All : Que tous les prisonates frectors mis en la berré de part de d'autre incontientes après ce refitations ». Enfin que le Duc mis d'abram de rendroit en places. Di Pedro féroit obligé dans tout le mois de Novembre de différent de les troupes conformatement au Traisé d'All.

Le Due fit quelque tems difficulté d'exécuter ce Traité, à 'exule qu'on névoir point fiétéfile la place-nu'il reindrait ail nonmbre de trouse que le Gouvernoir teuraltoir, de que le Due de Mantone perfificit à ne point vouloir pardonner à fa figure rebelles : ceptendant ce Due s'étant, enfin téclou de fa foumettre à la voince d'ut Roi, il neuvoya fes troupes étangiers host de les feumettre à la voince d'ut Roi, il neuvoya fes troupes étangiers host de les Estas & figna le 15. Novembre un étric par lequel il affinité en distinct qu'il avoir la fractie de déamne ouus fair voupe étangiers, de qu'elles étoint hors de fis

Il se disposoit à rendre aussi les places qu'il étoit obligé d'évaeuer, lorsque D. Pedro reçut le troisième Traité de Madrid par lequel il éroit dit que le Duc remettroit au Roi d'Espagne les places qu'il avoit prises pendant cette guetre, & que ce Traité prévaudroit à tous les autres Traitez qui pourroient avoit été faits posséneutement en Lombadie : si bien que ce Traité étant du 20. Septembre D. Pedro prétendoit qu'il annulloit celui de Pavie qui n'avoit été fait que le 9. Octobre fuivant, & que conformement à l'article que je viens de marquer ce Duc devoit remettre entre les mains des Espagnols toutes les places qu'il devoit évacuer à quelques Seigneurs qu'elles apartinffent : enfin il se plaignoit que le Duc de Savoye entretenoit toujours dans les Provinces voisines de ses Etats les troupes qu'il avoit licenciées. Toutes ces difficulrez retardétent l'exécution du Trairé; mais le Roi avant menacé d'une part le Duc de l'abandonner s'il ne vouloit licencier effectivement ses troupes; & d'autre pare avant obtenu de nouveaux ordres d'Espagne pour D. Pedro par lesquels il lui étoit ordonné d'exécuter le Traité de Pavie, ce Duc fut enfin obligé de désarmer effectivement: le Roi donna le 18. Fevrier 1618. son certificat à D. Pedro , le Duc remit ensuite les places qu'il avoit prises pendant cette guerre aux Seigneurs & aux Propriétaires auxquels elles apartenoient; enfin D. Pedro lui tendit les places que les Espagnols lui avoient prises & Verceil même le 18. Juin 1618. Le Duc de Savoye eût bien voulu qu'on eût pressé les Espagnols de licencier une partie de leurs troupcs; mais comme ils en avoient alors si peu qu'elles n'étoient pas capables de donner de la jalousse à leurs voisins, les Ambassadeurs de France ne trouvérent pas à propos de leur demander encore un plus ample désarmement.

## XV. Traité entre Philipe IV. & Charles-Emanuel pour alliance & le partage du Montferrat. 1628.

Eu aprè que la paix cut été aful rénblie ; les roubles recommencérent à l'oc-dro, from des l'avalletine désqués le Dou de Press facceller de D. Perdro, s'empara, ainsi que p'el airrasqué alleure en platienne endroits : le Dou de Savoye foit un de ceux ausqués cette innovation des Elgagnols dépits devantages, fils ma guil avasible avec faut de seux ausqués cette innovation des Elgagnols dépits devantages, fils ma guil avasible avec faut de veux les Ventiones pour challer les Elgagnols de la Valetine, de fit dans es déficie en 16-a, un voyage à Avapon ou le Rot cite aison, à & conduct l'année fluivante cent lique à l'aras. Il fit encore un autre Trant avec le Conne de Mannél pour challer les Eliques de la Palanta, de à l'aisot nous cen efficire pour obbiger

## TRAITEZ DE PAIX, &c.

le Roi à rompre absolument avec l'Espagne, lorsque toutes les affaires furent accommodées en 1626, par le Traité de Monçon: ce Duc sur extrêmement mécontent de ce Traité qui sut conclu en Espagne sans sa participation, & pendant que son fils

négocioit à Paris une ligue encore plus étroite contre l'Espagne.

Dès l'année 1617. D. Pedro de Toléde avoit fait à ce Duc au nom du Roi d'Espagne la proposition de partager entr'eux le Montserrat; en sorte que le Roi d'Espagne en prendroit la partie où est Casal, & laisseroit au Duc de Savoye St. Damien, Albe, Vulpian & quelques autres terres qu'il joindroit au Piémont : il proposoit que le Roi d'Espagne donneroit au Duc de Mantoue en échange Sabionette & d'autres terres du Cremonois qui étant limitrophes de ses Etats l'accommoderoient mieux que le Montferrat. Le Duc de Savoye ne voulut point écouter alors cette proposition, ne jugeant pas qu'il sût de son intérêt que les Espagnols possédassent Calal & fuffent encore plus puissans qu'ils n'étoient dans son voisinage : mais lorsqu'après la mort de Vincent Duc de Mantoue il vit que les François avoient movenné le mariage de la Princesse Marie sa petite fille avec le Duc de Retelois, & qu'ils fourenoient les droits de Charles Duc de Nevers fur les Duchez de Mantoue & de Montferrat, il en fut si indigné qu'il incita les Espagnôls à ne pas souffrir qu'un Prince François s'établit en Italie, & fans avoir égard aux intérêts de sa perite fille qu'il dépouilloit ainsi de son bien pour le donner à des Etrangers, ni à l'intérêt qu'il avoit lui même d'empêcher l'aggrandissement des Espagnols, il leur proposa de partager avec lui le Montferrat; & y ayant fait ailément consentir D. Gonzales de Cordoue Gouverneur de Milan successeur du Duc de Feria, il sit dans ce dessein un Traité de Ligue avec ce Gouverneur au nom du Roi d'Espagne son Maître.

Par ce l'aisé la convinent qu'il y auroit entre le Roi d'Éfapure & ce Dux una maini de une alliance reis éroites : que tout le paffe feroit coublé : Qu'ils r'affitiscoient l'un l'autre contre ceux qui les attaqueroient: Qu'ils parageneisen entricre le Monférenz, en forre que le Dux autroit pour fa part l'ani, Albe, St. Danien & direfés autres terres enclavées dans le Périnonte: Que le Roi d'Espagne auroit Calif, Pomottime, Monteale, Niches, Acqui, Pomotone, de le refle de ce Dubéé jusqu'a Dennettime, s'onnecelle, Niches, Acqui, Pomotone, de le refle de ce Dubéé jusqu'a de l'Empereur: Que le Dux ne pourroit foritife aucune des places donn il érrapaeroit: Enfin qu'ils ne formeroient acune obtale à ce que cheun d'eux fe readif

maitre des places du Montferrat qui seroient dans son partage.

Le St. de St. Chaumont Amballadeur extraordinaire de France en Italie fit fon politible pour empéder le Due de conclutre cure allance aver l'Epopper ; mais il ne le put démouvoir de ce défini, ce Due périendant qu'il ne faileit en cela qu'ilmise le Roit très-Chérelen qui avoit fait fit in fonphément le Traité de Monçon aver l'Efopgne, & que puilque les deux Couronnes étoient fu unies, que la Hone d'Efopage, de que puilque les deux Couronnes étoient fu unies, que la Hone d'Efopager état doux d'authenner en me pour le férvice du Roi contre le Rockebois, fon al-

liance avec sa Majesté ne pourroit pas déplaire à sa Majesté.

Ce Traist syant done aind téé conclui, quoiqu'il n'air point éér anifé par le Roi d'Éfigage na la pouvé par l'Emperur, le Dux de l'Gouvenneur ne laifférent pas de le mettre è arécution, possiblant l'un de l'autre qu'ils n'agificient en cette rencome qu'an none de l'Empereur. Le Gouvenneur alféger Calif, de l'Dux 'empara d'Albe, de l'Inin, de Pourtelmer, de de Montecalov : la finuacion de Trin etant fort avannegaté, il le thé theumé froitife, « en fiu un palex condistables : commé cale toit contaire au Traité, il voulux adoutr les Efigageds en leur remetant Ponteclue, mais à l'Équal de Montecalov, il le reint déclarant qu'il s'en accommodeoir avec le Roi d'Éfigage moyennant d'autres terres de même valeur qu'il lui doun-roit.

Ces contraventions cauferent bien du chagrin aux Espagnols , mais ils ne voulurent pas néanmons rompre pour cela avec le Duc', de peut qu'il ne leur empéchat la prisé de Casal, ée qu'il n'aidât les François qui sé disposoient à venir secourir cette place; place: ainsi diffirmulans leur mauvaise faissfaction du procédé du Duc, ils lui fournitent de grandes fommes de deniers & lui envoyétent des troupes qui lui aidérent à repossitfer l'armée que le Duc de Mantouse avois levée en France à ses depenge, qui fur défaite par le Duc lossqu'elle voulur passer les Alpes pour venir au féctours de Call.

Certe vidoite nelva encore le crédit du Duc à la Cour d'Epique qui favoridi fon parti contre les Grossi e, quoisque le Duc reconnilient le dommaps que lui aporteroit la pride de Cafdi par les Epiquodes, permit qu'on y portrè Gou man de grain de Piémont e mais pas qu'els es clories changérent de fiece, le Roi Louis XIII. dans venus en personne en Piémont au commencement de l'analte 14:9, se avant, a prèta sorie foré le Par de Suic, doilgif le Duc de patie avec lui à Sué un Traité qui amuilloit celui qu'il avoit îni avec les Epiquodes, pusique ce Duc é commonir d'avoit ains le Mondrierar l'înt de qualques autres terres fusian quinte mille ducast de rentre, & qu'il devoit ravisualle Casil de contribuer à en line lever le fice, in les Epiquodes ne le voulonest trade de home volente. Ce Duc figue ce Traite du conferentement de Gouverneur & des autres Ministres Epiquoly, on en avoit et de Manneur, comme care qui les voulonest mobile de la la politificit de leurs Eust, ce qui in epouvoit ére que courte les Epiquoles, muis ce Duc différa four divers prétenzes, se centin ertila s'écolonest de le figue par le le la contribution de leurs Eust, ce qui in epouvoit ére que courte les Epiquoles, muis ce Duc différa four divers prétenzes, se centin ertila s'écolonest de le figue.

La goure écant pou après recommencée, le Dué fe inte d'aboud dans une moifer mentalié; mais entitien il déclara pour les Efigapois : e qui obligne le Cardinal de Richelieu de s'emparer de Pignerel de de quelqu'autres lieux voifins. Le Duc far très-mécontent que les Efigapoile continualfien le fiège de Calál fans fonger à reconver Pignerel, & voyant que le la François éfonter encore emparez de préque toute la Savoye & d'une bonne parte du Piérnone, il mourar de chagin de ce que l'allance qu'il avoit faite avec l'Efigare, l'avoir éduix a plus milérable étar auquil-

un Prince se pût voir.

## XVI. Traité de Milan entre Philipe IV. & Victor-Amedée,

## Pour alliance, 1634.

Vilcor-Amedée fils & facceffeur de Charles-Emanuel avoir l'inclination toute l'Epignolès, se forte qu'on eur bien de la pine à le réfonder à coder l'ignered au Roi Louis XIII, pur le Traisi ferre de Querfique, encore qu'on lui fe d'alleurs me chagnin de voir entre les mains des François une plate qui leur donnoir une ente libre en Italie, poutre les fois qu'il leur phistoris, sind s'ayan feit entrepée à ce Duc qu'il feoir déclave de la Françoi une plate qui leur donnoir une entre libre en Italie, toutes les fois qu'il leur phistoris, sind s'ayan feit entrepée à ce Duc qu'il feoir éclave de la Françoi une qu'elle occuperoir cette foreretfe à la porte de Capitale, la lui offireur de le lipret avoir leur sind sir a la recouver : il eit bein fonhairé de prende et pant s'il cir cru y porvoir résuffir, mais l'enemple de ce qui citai entré à lon per pour trefor fis au promotife de L'Epignol lui l'ai-

Le Cardinal Infant passant dans le Milanois, le Duc sur le faluer à Nice; ce Cardinal pressa encore le Duc de vouloir se liguer avec l'Espagne qui en le mettant dans Pignerol l'établiroir dans une pleine liberté: mais il n'osa encore se déclarer, de méme il fit connoître à ce Prince que s'il arrivoit qu'il s'émût une guerre entre la France de l'Espagne, il ne pouroit jamais le dépenser de se déclarer pour la premiéte, à moins que de se mettre en péril d'être dépouillé de tous ses Etats.

Anfa tout ce que put faire le Cardonal Infant fit qu'en 1614, pendant le figure qu'il fi à Millan, il pafia suce e Due, au moins à ce qu'on a prétendu, un fecret Traité par lequel à promit qu'il taicheout de fe dispanfer de le liguer avec le France coante l'Elipsape, mais qu'en cat qu'il ne plut l'évere, il é connenteroit de portre les armes à la Campagne, mais qu'il ne contribueroit point pour occuper autimen place du Millanois.

La véniré de ce Traité parolt une par ce que nous avons vo qu'en 161,4.

e Pince fit à la Cour de France avec importanti d'uverls poporhiens desagràbles qui faisone juger qu'il cherchot quelque précare pour romper avec
le Roi ; le Pince Thomas fon fêre pint même covertement le part de l'Efgague en cette année, & paffa dans les Pays-Bas au fervice de cette Couronfiel.

Lorsqu'enfuite le Roi s'étant résolu de rompre avec l'Espagne sollicita ce Duc de se lisquer avec lui sous les promesses qu'il lui faisoit de le rendre maitre de la meilleure partie du Duché de Milan, ce Duc sur sins à débattre sur les conditions du Traité avant que de le conclute.

Cependant les Ejisgnols synnt avis que le Muréchul de Créqui venoit dans le brimonts avec Taunée Françoit, le Cardania Albouros Gouverneur de Milancia folliera le Duc de vouloir lui en empéchre le puffage par le Prémort, ou un moiste de Ferri ineutre pendant cette gierre : le Duc ne domap point de répondé déclivé , affarant néammoirs qu'il me manqueron pas dans les occa-moistes de la consonie Franchement qu'il voit aux invitéres de la Mayelét Carlon. de faue comotire Franchement qu'il voit aux invitéres de la Mayelét Carlon. de faue comotire Franchement qu'il voit aux invitéres de la Mayelét Carlon.

On, prémend qu'il aint peu après la parole qu'il avoit donné à ce Carbail, le que ce fist lui qui perfudua à Matérich de Créciu de érunterle na fié, ge de Valence, de peur que s'il cit avancé dans le Milanois ce cir fair le éligat dans le Pays, les Puelpas ne feiffient révolves pour de donne à la France : quoiqu'il en foit on afficjea Valence, le Duc de Savoye fui long, remasurat que de fe trende devant la place, on ne la part jount, & le Marténhal de Crégiu accufa le Duc d'infidélité & de n'avoit pas fair ce qu'il devoit pour le bon ficcés de cettre entreptif.

Nous avons vu que ce Duc méditoir de se retirer sous divers prétextes, de cette ligue avec la France, lorsque la mort le surprit en 1637.

XVII. Articles du Traité des Pirénées entre Louis XIV. Roi de France & Philipe IV. Roi d'Espagne,

Pour les intérêts de Charles-Emanuel Second du nom Duc de Savoye. 1659.

Histitue de France Veuve da Duc Victor-Améric & Tutrice da Duc Français-Histanthe fon facceffur ; fit ce qu'elle put pour s'exempter de re-nouvielre la lague effisifire & défentive que feis fon Mari avoir faire ave le Roi coune l'Espagne : elle entra même dans une négociation fectre avec le Marquis Tom. II.

de Leganez Gouverneur du Milanois; mais comme le Cardinal de Richelieu vouloir qu'elle se déclarit abfolument pour la France, & que d'ailleurs les Espagnols affiégérent Verceil & lui disputerent la Tutelle de son fils & la Régence de ses Etass, elle fut obligée de se liguer avec le Roi en 1618. Cette ligue sut suivie de la perte de

Verceil & de la mort du petit Duc fon fils.

Cente Duchelle renouvella encore cette allance avec la France comme Tunite de Charles Scond fio autre filh, & y perfilit dans toute la finir de cette guerre, nonobilant que les Ejoggnôt la follicitatifient fouvent de renoncer à cette allance, la frout lorfque les geurres civile de France les donnéeres lieu de prendre Trin fur cette Duchelfe, & de chaffer les François de Cafal et at-sor la fortient de lui rendre Veredi, de chaffer les François de Cafal et at-sor la fortient de lui rendre Veredi, de chaffer les François de Cafal et at-sor la Citadelle de Turin, & des autres Places que les François occupient encor dans le Plénnent, d'ajulter fes deliffernida sove le Duch de Mantosse; & de marier fon fils avec l'Infante d'Ejoggne. Más le Sr. Servim Ambatisdeux de François à Univarie toute en esqu'ation, la Duchelfe continua d'agit rous en la finite de se, au réconcilé avec la Franço, y commanda fouvent les amére de la finite de se, au réconcilé avec la Franço, y commanda fouvent les amére pue toure ses entreprifés syent fair croite avec quelque probabilité qu'il n'avoit pas envie de faire bien du mal à l'Éloggne.

Lorsqu'on traita aux Pirénées de la paix générale, le Roi eut soin d'y faire comprendre le Duc de Savoye, afin de rétablir la paix entre le Roi d'Espagne & ce Duc, & de lui faire avoir raison des justes prétentions qu'il avoir contre ce Roi. Ils avoient deux principaux intérêts à démêler ensemble; le premier étoir pour raison de Verceil & de Cencio que les Espagnols avoient pris sur les Ducs de Savoye en 1638. & en 1639. & qui étoient toujours demeurez depuis ce temslà entre leurs mains: car à l'épard de Trin, la Ducheffe l'avoit remis en 1657. Il y eut de grandes difficultez fur cet article, parce que le Roi se tint ferme à ne point vouloir rendre aux Espagnols Valence & Mortare qu'il tenoit dans le Duché de Milan , qu'ils ne rendiffent aussi de leur part Verceil & Cencio au Duc de Savoye. Le fecond intérêt que le Duc de Savoye avoit à démêler avec le Roi d'Espagne concernojt la dot de l'Infante Catherine d'Autriche ayeule de ce Duc. qui montoit tous les ans à près de cinquante mille ducats qu'on lui avoit affignez à prendre fur la Douane de Foggia : le Duc Charles-Emanuel Premier voyane que le Roi d'Espagne ne lui avoit pas fait payer les arrérages de cette dot pendant tous les différends qu'ils avoient eus ensemble, jugea en 1620, qu'étant fur le point de prendre de nouveaux engagemens contre ce même Roi à cause de l'affaire de la Valteline, il en seroit encore très-mal payé à l'avenir : ainsi comme son second fils le Prince Philibert étoit Grand-Amiral d'Espagne & s'étoit entiérement dévoué au service de cette Couronne, il crut ne pouvoir mieux conserver cette rente qu'en la mettant sur la tête de ce Prince ; c'est pourquoi il la lui donna pour son apanage le 17. Décembre de cette même année.

Le Pince Philibert joint de ceue dos judiçà la mors qui arrive en 1612, comme fon pêre évoit encore liqué avec le Roi Louis XIII. contre l'Engage, il la luisi par fon Tefharnen à la Ducheffe de Modêne la fourr le Duc de Sorvoje condit a cuer disfontion, prémedant qu'il n'avord donné ceue doc à lon fils qu'à condition qu'elle lui reviendoit en cas que fon fils momité fant enten milae. Ain le Duc de Modéne n'ayant join qu'evre trouble de ceue doc, le Duc de Savoye de lui avoient toujour été en différend pour es fijer, et in demandient l'un de l'aure que le Roi d'Eliegne leur pays le au rénége et le manufacte l'un de l'aure que le Roi d'Eliegne leur pays le au rénége de l'aute d'aute de la comme de la contre de la

## TRAITEZ DE PAIX, &c. 619

qui étoient dus de cette dor, & qu'il leur en fit continuer le payement à l'a-

On coavine par ce Traié, pour terminer tous les différends entre le Roi d'Étappay et le Dau de Savore, qu'il y aunti ceffaino d'hofilière arriveir. Que l'ammit de la liberté de commerce feroiner réablise entre leur Sujes: Que leur Sujes un voient été d'apoquit de claurs biens de le une privilège ai l'occidine discernit de l'ammitte de l'ammitte de l'ammitte de l'ammitte le genere Que le Roi d'Engage medioit au Duc de Savoye Vercil & fie dépendance, & Centrol (27) payeout à de Duc le sarviega de la doc de l'Indiante Carbeinie jusqu'au 17, Décarde 16.00, de l'ammitte de Carbeit de Duct de Savoye ou de Modâne auquel elle froit adjugée par jugement ou pur ne convenion mer les deur Duct s'ells find que le Traite de Questage de la fante 16.1, l'ammitte de 
Le Red Hippolic particulièrement l'exécusion des Traitez de Quersopse, afin que le Red Éfipagne ne pit favordir le Duc de Mantoue contre le Duc de Savoje pour le recouvrement de la parie d'un Mountérant qui avoit été côtée au Duc de Savoje par ces Traitez, dans laquelle ce Duc ne pouvoit éer troublé qu'il ne même temm Bigende au Roi, ainsi que jet aeplagié plusieurs fois ailleurs. Nous vernous encore ci-sprès quéques autres articles de ce même Traité qui concernent certe dot de l'Infaine Caberine è qui reguédrat particulièrement le Duc de Modéme. Depais ce Traité les Ducs de Savoye on vécu ne honne intelligence avec le Roit d'Eppage fairs prende parti au minus ouver-

tement dans les guerres qui ont été entre les deux Couronnes.

## Traitez entre les Rois d'Espagne & les Grands-Ducs de Toscane.

JA i déja munqué ci-deruns que les Gands-Durs de Tofane font reloribles de lour grandour à la Másion d'Aurichej. Elemperent Charles-Quist ayant donlore de la Másion d'Aurichej. Elemperent Charles-Quist ayant donfout la puillance de la Másion de Médicis, le même cer Emperent donne en marige Marguerite fa fille namurelle à Alexandre de Médicis permier Seigneur de Florenze.

Philipe Second Roi d'Efipage augment la puillance de ces Dux; en leut obnant en fiel l'Eur de Senne, le Traise qui fu fair pour ce fujer et de l'année 1977, anifi savant la pair de Verviun que je mé fais proposée pour mon époque coprodunt comme ce Traisé porte une allance perpéndie entre la Rois d'Étiquer & l'Ennée-Dux de Troise, écontient des obligations récipeques qui fiosilitate encone, je crois qu'il et néerfaire pour mon defini den parler int, puilque ce Traisé a parallel fonce que l'avoit de fria réquipa peu.

### XVIII. Traité de Florence entre Philipe 11. & Cofme I. Duc de Florence,

Pour l'investiture de Sienne & une alliance perpétuelle. 1557.

Empereur Chades IV. synt en 11,67. accordé la libert & platfeura autre privilège à là Ville de Seinea à condition qu'elle en froit debuté el fiel de fevidote course l'Empire, Chadre Quint prétendit que les labitants de cent Ville synt auffi fi garmifon de né fiel cui ridulée en 1151, el festive débuté de les privilèges: ainfi il 6 'appèlique à lui-miene par de Leures trattere de l'année 1373. a. Ch inclinée fian fon chéclimen en 1154 no mortenant le ficours d'ommies que Cofate l'abit fie fan fon chéclime en 1154 no mortenant le ficours d'ommies que Cofate la bit prêta, de pour furet desquelles l'Empereur lui mit entre les mains quidqua place de l'Ext de Sienne.

Lorsqu'en 1536. l'Empereur réligna les Royaumes & tous fer Etats à son fils Philipe Scond à la réferve de la dignité Impériale, il lui donna aussi l'Investituure de Sienne avec son territoire, avec le titre de Vicaire de l'Empire dans l'une & dans l'autre, & fiedité de donner cette Ville en arriére-fiet à qui il lui plairoit en réservant

pour lui telles places de son territoire qu'il jugeroit à propos.

Le Doc Colme Souhaiotic entrémente d'ajoure à lon East calu de Sienne qui de la bienne qui derit à la bienfança, il în de grandes inflances aupsé du noveum Roi pour le lai cédit; mais on l'ammôbit toujours, & cepredant e Dou d'Albe Hoffirs aux Cardifie neveut de l'apez haul IV, pour les déchere de l'alliance de la France; les Cardiffe neveut de l'apez haul IV, pour les décheres de l'alliance de la France; les Cardiffe neveut de l'apez haul les Royaume de Naples. Ainsi le Dou de Florence continuant fes inflances, & ayant fait connouîre au Roi Philipe que les Frances qui tenoire necore Monasinha é quodques autres places dans l'État de Seisme, le Bilicioirent de fi liguer avec urs, & lui officient de le inache posificifaur de Sieme de de noui fon Eart, e Roi à frédiou efficient de Sieme le de tout fon Eart, e Roi à frédiou effin de lui donné l'Invehiture de care Ville de parie de fin Eur fous des conditions dont on conviendroit. Duh ce defini a l'envoy avez Colme D. Jun de Fliguer qui parès qu'elque liégées conrelations puffis à Porence le 3, Juiller 1517, pardevant den Noaires Publics un Traité avec ez Due pour régles e alustife écet ens unvelleur.

Par és Trairé la convincer que le Roi Catholique donneoit en fief à ce Ducpour lui & és descendam milen cera en légime mairege la Ville de Sienne & fon Eux à la réferve des chofes marquées ci-defious: Qu'il lui donneoit aufii de la même maniére le Chiciaea de le Port de Ferrare dans l'Ille d'Elles avec un territoire de deux mille pas de chaque côté: Que le Roi fe réferveoit dans l'Este de Sienne pour lui & fin dédennia Petro Heroche, Orbitel, T-dannon, le Mont Argemaire & la Port de S. Etiziene & leux serritoites: Qu'il fe réferveoit aufii la Junisdiction Royafe fu eterritoire de la Marcillane, nofierre réanmoins qu'i cet égar le Duc y jouiroit du Domaine unite. Que moyemant ces inveltaures ce Dox quitterait le Ros Halles de note Sieguer de l'Arcillane, lorge de la réport de la Contine Demaine dans les signes de l'Arcillane, lorge d'arcillane de la réport de l'Arcillane, que le Ros férérevite. E Pombino ches ouviers & des matériaux pour tes ses forces si elles étoient attaquées par les Ennemis du Roi Catholique : Que ce Roi seroit seulement obligé de payet en ce cas les deux tiers de la dépense : Que le Roi fourniroit quatre mille hommes de pied, quatre cens hommes d'armes, & fix cens chevaux légers pour recouvrer les places du Siennois qui étoient encote entre les mains des François: Que le Duc fourniroit ses galéres à ses risques & fortunes toutes les fois qu'il en seroit requis : Que si Sienne ou Florence étoient attaquées, ce Roi foutniroit dix mille hommes de pied & quatre cens hommes d'armes & chevaux légers qu'il entretiendroit jusqu'à ce que le penl fût passé: Que si le Roi de Naples ou la Lombardie étoient attaquez par une armée de terre, le Duc foutniroit à fes dépens quatre mille hommes de pied & quatre cens chevaux : Que si ces deux Etats étoient attaquez à la fois, le Duc envoyeroit ce secours du côté qu'il plairoit au Roi: Qu'il y auroit entreux ligue offensive & défensive pout tous les Etats de l'Espagne & d'Italie: Qu'ils auroient les mêmes amis & les mêmes ennemis : Enfin qu'eux ni leurs descendans ne feroient aucune ligue au préjudice de cette alliance.

En conséquence de ce Traité D. Juan de Figuera investit ce Duc en cérémonie de Sienne & de son Etat & de Porto Ferraio, & en même tems Cosme de Médicis en rendit hommage à cet Envoyé pour & au nom du Roi Philipe, & jura tant pout lui que pout ses descendans mâles nez en légitime ma-riage d'être fidéle vassal & seudataire immédiat de ce Roi & de ses successeurs Rois d'Espagne, de procuter leurs avantages, de les affifter dans leurs guerres, & d'observer toutes les choses auxquelles il étoit obligé à cause de ces deux

Le Roi d'Espagne eut soin en passant peu après se Traité de Câteau-Cambresis avec le Roi Henri Second, d'y exprimer que ce Roi retiretoit ses garnifons de Montalein & des autres places qu'il occupoit dans le Siennois & dans la Toscane; de forte que ces places passérent sous l'obésissance du Duc Cosme qu'on obligea seulement de pardonner aux Siennois qui étoient retirez à Monta-lein ou ailleurs.

Le droit de féodalité que le Roi d'Espagne s'étoit réservé sut l'état de Sienne fut cause que ce Roi sit quelque difficulté d'agréet la concession de la qualité de Grand-Duc de Toscane que l'Empereur Maximilien Second avoit faite à François Duc de Florence son beau-frére; mais enfin comme on y mit des clauses qui conservoient les droits des Rois d'Espagne, il y donna les mains.

Nous venons de voir que le Grand-Duc Ferdinand Ptemier- ayant témoigné plus de confidération pour le Roi Henri IV. que Philipe Second n'eût fouhaité, ce Roi entra en négociation avec le Pape Clément VIII. pour le déposséer de fes Etats, & que le Roi Henri IV. empêcha la conclusion du Ttaité ayant découvert à Ferdinand tout le secret de cette intrigue, & ayant ensuite épousé Marie de Médicis niéce de ce Grand-Duc.

Nous avons vu que Cosme Second entra en 1610, avec Philipe III. Roi d'Espagne dans la Ligue Catholique, qu'il s'employa pour empêcher Henri IV. de rompre avec ce Roi, & que ce fut lui qui moyenna les doubles mariages entre les deux Maisons de France & d'Espagne.

Enfin nous avons vu Livre 4. que Ferdinand Second étant follicité en 1634. & en 1635, de se liguer avec le Roi Louïs XIII. & divers autres Princes d'Italie contre les Espagnols , il s'en excusa toujours à cause des clauses de cette investiture que je viens de marquet : ainsi ce qu'on put obtenir de lui sut qu'il envoyeroit ses secours dans le Milanois si tardifs & si foibles qu'ils ne seroient guére utiles au Roi d'Espagne.

Lorsqu'en 1646, l'armée navale de France fut sur le point d'aller attaquer les places que le Roi d'Espagne s'est réservées sut les côtes de Toscane, ce Duc déclara Iiii 4

d'abord à l'Abbé Bentivoglio que le Roi lui envoya, qu'il ne pouvoit fuivant les clauses appolées dans le Traité de l'investiture de Sienne se dispenser de défendre ces places, si Sa Majesté les attaquoit: mais ensuite il passa un Traité de neutralité par lequel il ptomit de ne point s'oposer aux entreprises du Roi.

Quelques Docteurs Espagnols prétendirent que cette neutralité étoit contraire aux claufes de cette Investiture & suffisoir pour faire déchoir ce Duc de son fief; mais ce Duc foutint au contraire que l'obligation du fecours étoit réciproque entre le Seigneur & le Vassal, & qu'outre cela le Roi d'Espagne étoit formellement obligé par les clauses de l'Investiture de lui fournir des troupes considérablement en cas qu'i fût ataqué; Que cependant lorsque se voyant en péril d'être attaqué par les François, il avoit demandé au Vice-Roi de Naples & au Gouverneur de Milan les fecours portez par le Traité que je viens de raporter, ils lui avoient déclaré qu'ils n'étoient pas en etat de les lui envoyer, & qu'il fit du mieux qu'il pourroit : ainfi il foutint que les Espagnols ayant manqué les premiers aux claufes de ce Traité, ils ne pouvoient pas l'accuser s'il avoit évité de rompre avec la France, pendant que les Espagnols confessoient eux-mêmes qu'ils n'étoient pas en état de le secourir,

# Traitez entre les Rois d'Espagne & la République de Genes.

L A République de Genes a obligation à la Maison d'Autriche de la liber-té dont elle jouit présentement, puisque ce sut l'Empereur Charles-Quint qui donna moyen à André Dotia de délivrer sa partie de la domination des François & dy établir la forme de Gouvernement qu'on y suit encore à présent, & que ce sur le Roi Philipe Second son sils qui sit rendre aux Genois par le Traité de Câteau - Cambresis l'Isle de Corse dont les François s'étoient presque entiérement rendus maitres. Les Genois regardant cet Empereur & les Rois d'Espagne ses successeurs pour les auteurs & les protecteurs de leur liberté & de la puissance de leur Etar, se tinrent toujours fort attachez aux intérêts de cette Couronne; ensorte qu'ils permitent aux Rois d'Espagne de tenir une Escadre de galéres dans leur Port. & que plusieurs Seigneurs Genois servirent très - utilement dans les armées Espagnoles de mer & de terre où ils eurent fouvent de grands emplois, & rendirent des fervices confidérables, jusques là qu'André Doria & son fils Jean - André furent l'un après l'autre Grands-Amiraux d'Espagne, qu'ensuire ceux de cette Maison ont jusqu'à présent commandé l'Escadre des galéres Espagnoles qui se retire dans le Port de Genes, & que le Marquis Ambroife Spinola a été avec fuccès Général des armées d'Espagne dans les Païs-Bas & en Allemagne. C'est pourquoi les Espagnols de leur part ont toujours protégé cette République contre ses Ennemis, jugeant avec raison que si cette Ville & son Etat passoit entre les mains des François ou d'autres, cela leur fermeroit le chemin pour faire passer des troupes d'Espagne dans le Milanois, & leut ôteroit un lieu de repos pout leurs galéres, en allant d'Espagne au Royaume de Naples. Ainsi lorsqu'en 1625, le Duc de Savoye & le Connétable de Lesdiguiéres attaquérent l'État de Génes & mirent cette République au plus grand péril où elle cût été depuis près d'un siécle, elle fut secourue par le Marquis de Ste. Croix avec trente galéres d'Espagne, & ensuite délivrée par le Duc de Feria Gouverneur de Milan qui marcha contre le Duc & le Connétable,

# XIX. Traité entre Philipe IV. & la République de Genes,

## Pour terminer leurs différends. 1656.

Un des principaux liens qui attacheire il es Genois aux intérêut de la Couronne d'Elipsage et la Banaque elle a principaux et cer Etze eterrojent depuis un long-tenn pour ces Rois, auxquels la Brumifilient de filiation fournir par cont de la volucion de lo formate con el a avoster béboin, movemant elle profits confidérables que ces Banquiere en triotens, ze dont on leur faitoir le payment unt en bient dates le Royamme de Naples de en divers autres liters dépendans de la Dominasion Elipsgrole, qu'en aflignations qu'on leur donnoit fur des revenus de des fermes de la Couronne.

Nous avons marqué que les Rois de France & d'Espagne ayant fait en 1626. le Traité de Monçon sans la participation du Duc de Savoye, ce Duc en sut fort indigné contre la France, & prit des mesures pour se raccommoder avec les Espagnols : le Comte Duc d'Olivarez premier Ministre d'Espagne étant ravi de remettre ce Prince dans les intérêts du Roi fon Maître lui fit toutes fortes de traitemens favorables, & tant pour complaire à ce Duc qui avoit divers différends contre les Genois, que parce qu'il les regardoit austi lui même comme des sangsues qui se remplissoient de l'or d'Espagne, il leur sit diverses vexations, divertit à d'autres usages les fonds sur lesquels il avoit assigné le remboursement des sommes qu'ils avoient avançées au Roi Catholique; cependant comme le Roi Louïs XIII. leur avoit promis sa protection, ils l'envoyérent remercier l'année sui-vante à Suse, & reçurent dans leur Ville le Sr. Sabran Envoyé de France qui se disposa à y faire sa résidence, quoique suivant d'anciens réglemens, les Genois ne dussent point souffrir aucun Ministre Etranger résident dans leur Ville à l'exception de ceux d'Espagne. Les Espagnols se plaignirent de ces démarches des Ge-nois, & les ayant contentez pour leurs intérêts, ils obtinrent une ordonnance de la République qui défendoit de traiter le Sr. Sabran comme Ministre de France sans l'obliger néanmoins de fortir de leur Ville comme les Espagnols eussent voulu : enfin les Genois pour témoigner une entière confiance au Roi d'Espagne & en même tems l'empêcher de se déclarer contr'eux, consentirent de le rendre Juge & Arbitre des différends qu'ils avoient avec le Duc de Savoye.

onte des untereinas qui avenier avent e con de s'assignation de ce que les Genoie en creation being-rems qui net repept de la genoie de ce que les Genoie en creation de la genoie de la gentre de la genoie de la genoie de la genoie de la genoie de la ge

Les Genois étant surpris de ceré procédure envoyérent en Espagne un Ambassadeur Extraordinaire pour demander main levée des salises sitres sur leurs effets, & cependant is le dispoétent à la guerre & envoyérent des Ambassadeurs en France & en Angeleurer pour demander du sécours à ces deux Cours.

Ces préparaits & ces Ambassades déplurent extrêmement aux Espagnols ; cependant comme il n'étoit pas de l'intérêt du Roi d'Espagne de s'attiter alors une nouvelle guerre & de nouveaux Ennemis en Italie , il envoya au Marquis de Catracem Gouvement de Milan un ordre très précis de donner prometment main les vée des fiilles fiits frei fest fêtes de Genotis ; avec refittation de cet qui en avoir été enliée ; de rélabre quéques barques françoises que les Espagnols avoient part fest dans les mars de la République, de tendre la liberé au princinnes, d'étente aux Vice-Ross de Vejers & de Sicile de Enire parelle mais levrés écritairons, enfin Vice-Ross de Vejers & de Sicile de Enire parelle mais levrés écritairons, enfin en fe terminal à l'amishbe.

Le Marquis de Crizenne synte envolvé à Goits un de l'in Secretaires pour donne vai à la Rephálique des cories qu'il avoit reçui de la Cour d'Elipage, & en même tenus fe plaindre de ce que les galéres de la République avoient bloqué l'innal, les deux Collèges fient répond qu'il avoireir bloqué l'an al, les deux Collèges fient répond qu'il avoireir blom de l'ijoir que ce Marquis voulit exécurer ce qui foot porté dans éte botres , & que la République avoireir autific de l'april et l'égard de l'april et l'april et Carbolique de sancés sais. As autres ; qu'il Régard de ceux de l'insiq qu'i avoireir des hohistiers , del le se conformente à ce que fa Majelfé Sarbolique des hohistiers , del le se conformente à ce que fa Majelfé s'avoir fouthiri faire préputace de rés doits ; enfin il sprendimire, que ce lobocas de l'insi d'un me difference que la Mailon de Sc. Georges à qui apartienner les impére de l'Etra, voir execumné de l'âtre y de peur qu'on le ristails (se doitse une difference que la Mailon de Sc. Georges à qui apartienner les impére de l'Etra, voir execumné de l'âtre y de peur qu'on le ristails (se doitse).

Les nouvelles guerres auxquelles le Roi d'Éfyagne fe trouvre embiatife compe Comwel de contre le Duc de Modéne en Itale; l'heuterné fuccès des armes de France dans les Pays- Bas obligérent la Cour d'Éfyagne à între l'accommodernet et que la République le voolut. Cent ferré de la République de Géne à l'égard du Rei Carbolique n'n pas empéthé que se Roi ne lois allé avec elle ces notes putés pour l'interer à se point donnet au Roi n'es Cucherien la facilité non nes putés pour l'interer à l'est point donnet au Roi n'es Cucherien la facilité non nais comme ce Traité d'alleure et politrient à c'etai de Nimejue, je rôm pasleat point si, me contenant de marque que le Couverneu de Multa envoire conféquence de ce Traité en 16 a, quéquest troupes qui rémpéchéreur pas que la Ville de Gense ne fit hombardée de Nimele en parier par le vuiffaux de pur les paléres de France, « que depuis les Genois ont renoncé à cette allance avec l'Éfyagne par le Traité qu'illo no pulé avec de Maydée.

### Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de Modène.

Ous avons vu dans le Livre quatriéme Chap, 17. Nomb. 46. qu'Hercule Duc de Ferrare embrafis le parti d'Henri II. Roi de France contre Philipe II. Roi de France Comba pou

après avec ce Roi.

Lor qu'après la mort d'Alphonfe II. fils se fiscerfieur d'Heroelle, le Pape Clémen VIII. conteils à Céder d'Ell Duché de Ferrare fous présente que son prés n'écoir pas fils légistime d'Alphonfe I. Duc de Ferrare, ce même Rod Epigane qui fouhistoir pas l'agrapathiement de la puillince temportele des Papes, if quêques demontitations de vouloir fouenir Céte dans se présentions, il rên fir it ris cause qu'ul ver que le l'alphonfe et l'apres, if quêdques demontitations de vouloir fouenir Céte dans se présentions, il rên fir it ris a cause qu'ul verse le la l'apres capendanc come bout fouenir de l'apres de l'apres capendanc come bout de l'apres de l'apres capendanc come bout de l'apres de l

XX. Trai-

XX. Traité entre Philipe IV. & François Duc de Modène,

Pour alliance & cession de Correggio. 1634.

Orreggio eft un petic Etat enclavé dans le Duché de Modrie bormis qu'il tien au Duché de Marrous du cried du fiperation i a felvée et l'Empire, & avoit aparteun durant plus de fipe cens ans à des Seigneurs qui s'évoient fincédé les uns aux autres judiqu'à ce qu'en l'année 16.29, les Allemands étant décânde en fulle pour faire la guerre au Duc de Manrous' éremparéent du Château de Correggio; a excufait le Finnee Jean Siro d'avoit fait aurrefiois et la fuille monney, si las il donnérent assignation de comparoir dans un mois devant l'Empereur pour fe purger de ce crime. Ce l'inice n'ayate point comparoi é cens afignation fix condamnés à une ce crime. Ce l'inice n'ayate point comparoi à cens afignation fix condamnés à une cult' ariamento à D. Maurice, fon fix d'y rentret en payant certe fommer peu arée l'Empereur cela cet Eux à Philipe IV. Roit d'Engape, moyennant cere même fomme qu'il lui paya.

Comme cet Eux étoit extrémement à la bienfance de Funçais d'Eli Duc de

Comme cet Etat étoit extrémiement à la bienséance de François d'Est Duc de Modéne, le Roi d'Espagne pour obliger ce Duc à continuer dans son atrachement à fon partit & à peendre les armes pour la défense du Duché de Milan en cas qu'il stir atraqué par les François, ainsi qu'il le caignois, voulut bien le lui céder par un

Trairé qu'ils patfierent enfemble en Jannés 16 Ja.

Par et Trairé le Roi d'Enquence pir ce Due & fes Eurs fous fi procection & lui
céda l'Eux de Correggio : e Due d'autre par robligea de défendre l'Eux de Minacoptre le Ensemés de ce Roi, & pomit de remeure à D. Maurice les biens allodiaux de l'Eux de Correggio qui n'étoient point compris dans la confirmation, ou
de l'en récompendre d'allicin.

En confiquence de ce Testé ce Dox fe mit en possible ou de ce Ent & méme des biens alholisms qui en dependoient, & lonqu'en 1 e 37, il fur follicité put les Ministers du Roi Louis XIII. d'entrer dans la ligne qui finient avec les Dous de Savoye, de Mantoné, & de Parmé course l'Espages, ano fiedement il estilist d'entre, quisqu'on lai promit de lui filie par de la Longuite de Doubé de Milan, miss il prit même les armes pour le Espageols & commit quéques hofbilitez course les Duas de Savoye & de Parme.

## XXI. Traité de paix de Reggio entre les mêmes. 1649.

Q Uoique le Prince Renauld d'Est eut été fait Cardinal fur la nomination de l'Empereur , néanmoins étant mécontent de quelques mauvais traitemens que les Espagnols lui avoient fairs, il changea de parti & accepta la protection de la France.

Le Duc François fon frére étoit auffi mécontent des Espagnols, tant parce qu'ils continuoient de tenir garnifon dans Correggio & formenoient les précentions Kkk k tions excessives de D. Maurice pour raison des biens allodiaux de cet Etat, que parce qu'ils ne lui payoient point les arrérages de la dot de l'Infante Catherine que le Prince Philibert de Savoye avoit cédée à la Duchelle de Modéue mére de ce Duc. Ainsi nous avons vu Livre 4. Chap. 17. Nomb. 46. qu'il se ligua en 1647, avec le Roi qui lui promit de le rendre maitre de Crémone & de son territoire quand on l'auroit conquis, de faire ensorte que Correggio demeurât fans garnifon Espagnole, & de lui faire avoir raifon des fommes qui lui écoient dues par le Roi d'Espagne.

Ce Duc en conséquence de ce Traité fit la même année quelques courses dans le Milanois & affiégea l'année suivante la Ville de Crémone qu'il ne put prendre, mais enfuite atraqué dans son Pays par les Espagnols commandez par le Marquis de Caracene Gouverneur du Milanois & ne pouvant à cause des troubles de France être secouru par le Roi, il fut obligé de faire la paix avec les Espagnols par un Traité que le Duc de Parme moyenna à Reggio le 27.

Fevrier 1649.

Par ce Traité ce Duc demanda d'être reçu de nouveau dans les bonnes graces du Roi d'Espagne, renonça à la ligue qu'il avoit faite avec la France, & promit qu'il renvoiroit les troupes & les Ministres de France : Qu'il observeroit les obligations dans lesquelles il étoit entré pour la désense du Duché de Milan par le Traité de 1634. Qu'il ne feroit point de ligue avec la France ni les autres Ennemis de l'Espagne : Qu'il donneroit passage & des vivres en payant aux troupes d'Espagne qui voudroient passer par ses Etats, & qu'il recevroit garnison dans Correggio dont il jouïroit de la même maniére qu'il avoit fait depuis 1614. En conséquence de cela le Marquis de Caracene au nom du Roi d'Espagne reçut le Duc dans les bonnes graces de Sa Majesté Catholique & promit de protéger & de retirer les troupes de les Etats quand les François en seroient fortis.

Outre ces articles de ce Traité il y en eut encore de particuliers par lesquels ils convintent que le Duc tácheroit de faire ensorte que son frére le Cardinal d'Est se mit sous la protection d'Espagne. Que le Roi d'Espagne accorderoit de sa part sa protection à ce Cardinal : Que le Duc remettroit les biens allodiaux à Dom Maurice, ou le récompenseroit d'ailleurs : Que le Marquis feroit ensorte que D. Maurice se mît à la raison au sujet de ses prétentions: Que le Duc vivroit en bonne amitié avec le Duc de Mirande, qui étoit demeuré sous la protection du Roi d'Espagne: Et que ceux qui relevoient du Duc & étoient demeurez sous cette protection seroient aussi compris dans ce Traité.

Ce Traité fut exécuté de part & d'autre hormis que le Cardinal d'Est ne put jamais se résoudre d'abandonner la protection de France: ainsi tout ce que le Duc put faire pour contenter les Espagnols fut de le faire aller à Rome, afin qu'ils ne crussent pas que ce Cardinal travaillat encore pour le rengager dans le parti de la France.

# XXII. Traité de paix de Modéne entre Philipe IV. & Alphonse IV. Avril 1659.

J'il digi, maquié dan le Livre a, Clap. 17, Northe 47, que les Efugueds team paconares de ce que le Cudini d'ilst rivote par vousi hauthorine il procession de France, front el déplaife au Die de Modéne en diverfe rencontres, rentraites empéchérent que l'Empeure, le tail donné Il myelliture de l'Este de Correggio, & ils firent même quelques tennaives pour furprendre la place de Brefel qui depen d'un Duch de Modéne. Le Deu syant découvre cent entreprise best qui depen d'un Duch de Modéne. Le Deu syant découvre cent entreprise best qui que ren en 453, seve une armé dans l'Este de Modéne comme la Tamement du Duc avoit en pour fin de faire quelquirenfont dans le Duché de Millian, mais ce l'intre en (45), seve une armé dans l'Este de Modéne comme la Tamement du Duc avoit en pour fin de faire quelquirenfont dans le Duché de Millian, mais ce l'intre en Marquis de ferient de fee Estars réduité de Noyatta nite artisé per le Efuguede, il fir au mois de Janiers es, es, un Traité d'alliance avée Sa Majetté qui lus promis les mêmes avanages qu'elle lui avoit fains par le Traité de 14,67.

Ce Duc commanda des cette même année l'armée Françoise dans le Duché de

Milan ex y pirt là Ville de Valence.

Lorsqi'un 16-37. De Due de Modétae fat obligé de lever le fiége d'Alexandrie, ce mauvais faccès de les ordres qu'il favoir que l'Empreur avoir donnez au Due de Manousé ex au Général Ekkenbret de fieir une invalon dans fe Eans Pobligéent à faire propofer au Comte de Funfallslagne Gouverneur du Milanois de fiire le holligéent à faire propofer au Comte de Funfallslagne Gouverneur du Milanois de fiire le holligéent à de mes conduitons que celle de Jannés 16-49. Comme ex Comte n'avoir aucun ordre du Roi fon matree fur ce fujet, il net point d'autre proposition de proposition de la réposit fonneur qu'il avoir de froit est au Roi d'Épagne, a la roisol wint de faire la paix avec le Due; mais comme il s'étoit de nouveau rengagé avec la France ex que la craime qu'il avoir cui de l'Emret la prinche s'étoit diffigée, il avoir changé de des-fain. Ainf continuant de portre les armes courter l'Épagne, a il obliges l'année finivante le Due de Manoué à renonce 'fan alliance avec cerce Cousonne, bet encore Montare dans le Duch'd de Milan, mais peu après il mourut à Sc. Ja au mois d'Ocholes de la même année.

Après la mort de ce Duc le Roi donna le Grárdalte de sa ammés en Italie Alphonie IV. On fils & 6n fuscrelles: le Come de Femelfalsape fonbainant de récabil la paix entre le Roi son maire & ce Prince, si prise le Duc de Parme de Vouloir s'entementre de cet accommondemen: celiui-ci ven cercus à cusé qu'on avoit rompa, sins lui en rien commaniquer, le Trairé de 1649, en force que le Prince de Gualfalle écharge a diracte cere proposition au jeune Duc. Ce Prince si réponde que le Contre devoit avant toutes chosé sivon le mineritons de l'Empereur. Se que cependant il faport au sili fi le Roi de France intentions de l'apresent a se consendant il faport au sili fi le Roi de France proposition de l'apresent de l'après de l'ap

Par ce l'antié ils convintent que le Duc de Modéne renonceroit à la charge de Généralistime du Roi Três-Chrétien & à la ligue qu'il avoit faire avec la France contre le Roi Catolhojque: Que le Duc le maniennedont dars une ensirée neuraité entre les deux Couronnes: Que lui & les Princes de fa Maifon jouïroient des bienfaires.

Kkk a

fain qu'ils pourroures obsenir de l'une & de l'autre de ces Couronnes; Que les signe da Rei Cafolnène et de l'une pourroient trafquere liberment les uns avec les autres; Que le Rei d'Efuguer ferrit donner au Due l'Inveltuure de Correggio; Que co Conne ferroit des offices tries-préfaits amprès da Roi d'Éfuguer, sinq qu'il ne mit plus granifon dans extre place au nom de ce Roi; Que dans far mois le Roi d'Expape donneroit au Due de Modrie quelque terres ou revens qui vaudrement re-te deux enlle ducast de rente; moyennare quoi il quitreute le Roi ent du pranter de que de arraregges qua luis ne possoitent ere dia s'a cade de la doc de l'Indiane Cade que de arraregges qua luis ne possoitent ere dia s'a cade de la doc de l'Indiane Cade que de arraregges qua luis ne possoitent ere dia s'a cade de la doc de l'Indiane Cade que de la contra de l'autre de l'action de l'autre de l'action de l'action de l'autre de l'action de l'autre de l'action de l'autre de l'action de l'autre de l'action de l'actio

## XXIII. Articles du Traité des Piréntes entre les Rois Louis XIV. & Philipe IV.

## Pour les intérêts de ce Duc. Novembre 1659.

Q Uoique le Duc Alphonse cit ains fair son Traité pariculier avec l'Espagne, le Roin e laisse pas d'avoir soin de ses intérées dans la négociation du Traité des Priénées qui fut conclu au mois de Novembre de cette même année 16 5 4, a fain que le Roi d'Espagne sur ainsi obligé envers Sa Majesté à l'observation de ce qu'il promettoit à ce Duc.

Ainfi par les articles 96. 86 (tilvams de ce l'Traité on cayvint que le Duc de Modies rentriroris dans les bonnes grace da Rot Carbolages, "Cell vivoriet dénomis en nontralair avec les deux Coursonnes: Que ce Roi n'envoyerent plus de gamifin à Correggio, de froit office prés de l'Empireruri es qu'il a coucidi à ce Duc Havelfiume de cet East; Que fi lorique le payement de la det de l'Infaine Carbeine avon cellé, le Duc de Modiene jousiloris de cerne de, le Rat d'Éligage put une payerent les arrivages hormis la jouisfiace de terms que la Massion de Modiene avoit porté les armes centre le Daché de Milant; Que le Rot d'Éligage propressi l'Avenir les revenus de la det est par deux promises arrivales de l'Arbeine porte de l'appressione de la desta par deux production carrier le de deux Dioces. En qu'il de l'entral propressione par les deux d'arbeine por des deux de cequ'il lit cremmer par accord ou par judice le différend que le Doc de Modiene avoit avec la Chambre Apollolique pour les vallées de Comachio.

En consequence de ces Traitez le Due de Modéne euvoya à Vienne le Comte de Montecuciul qui obtaint pour ce Due l'invettiture de l'Etat de Correggio, le Cardinal d'Elf elt toujours demouré jusqu'à la mort Proceédeur des affaires de France à Rome, & le Due de Modéne s'est maintenu dans une entière neutralité avec les deux Rois.

629

## Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de Mantoue.

N les m'arquis de les Deux de Mantoué unerat nosquars le fatche pauffe fon d'Autriche contre la France qui avoit occupi fier eux diverties places dans le Mondreira, que l'Hilipe Second Roi d'Efigage leux fix rendre par le Traité de Cierauc Cambrieris, et de paire cere les Duches de Mantouité de Mondreiras Girauc Cambrieris, et de depuis ce tens le Duches de Mantouité de Mondreire fosient demeurez fous la procuébion du Roi d'Efigagre, ce qui avoit été caufe que le Duc de Sorvoye avoitent liable fece Estaren spuis de que le Duc de Sorvoye avoitent liable fece Estaren spuis de que le Duc de Sorvoye avoitent liable fece Estaren spuis de

Les chofes changémet au commencement de ce féche par le manigne d'Hondi IV, avec Maire de Médicis four cadeure de la formate de Vinence Dac de Manige, cur es Dac témoigna toujoun être très-straché à la France, & difpoi d'entrer avec les autres Pinces d'allai dans une ligape part chaffer le légapende do Daché Milan. Cere partialle s'ayant artiré contre lui la hinie de Fipagnoda, si écolent dans le définie de s'en sunger après la more d'Henni IV, mais la Reine fu verve le empédia, ayant déclaré qu'elle provégeroit es Duc contre tous ceux qui l'attaquaroient.

François fils & faceefier de Vincent épouls l'Infante Marqueite de Savoye qui étoix cooftine germaine du Roi Philipe III. & fille du Duc Charles-Emanuel & de l'Infante Calerinie d'Autraixe : il mourre un ét a. ne lailant qu'une petite-fille l'Infante Calerinie d'Autraixe : il mourre un ét a. ne lailant qu'une petite-fille focut qu'il avoir fur le Mondérart & dont aout parleron dunt le Clarp, fair mis, repliquant les Traites emue les Duc de Savoye & de Mantone. Les Elipsquels troutierne au commencement les prétenfons do Duc de Savoye qui voulor que cert petite Princefil lui fit milé emue les mains ; à quoi le Duc Ferdinand trèce & foiceffour de François ne vouloir pas confenit; enfuire les Efongolo propodérent qu'elle fit milé à Milan comme dans un lieu neure & la déclarétent hérinée du Mondértrat; mais lors que peu après le Duc de Savoye attaqua le Montferrar, le Roi d'Expagne à la follicetton de la Reine de Françoi codonna au Gouverneur de Milan de protége ce Duché & obliga le Duc de Savoye à rendre au Duc Ferdinand les plaess qu'il svoir profis.

Les Minittres Efpagnols firent encore une inflance à ce que la petite Princeffe leur fut milé entre les mains; mais Ferdinand ayant envoyé un Ambaffadeur Extraordinaire en Efpagne, & d'ailleurs la Retine de France demandant qu'on lui confiai l'édution de cette Princeffe fi on ne la vouloir pas laiffet au Duc de Mantouë, le Roi

d'Espagne se désista de cette demande.

Le Duc de Savoye étant méconient des Ejépagols técha en 1614, de faccommedet à quelque pira que ce fit avec le Duc de Manuoie par la fuel intervenion de l'Arabalfadeur de France, mais les Miniftent Ejépagols ne voulant pa que ceut affitie de remnisé autrement que per leut moyen empéchérent le Duc de Mintoujé d'entre dans auxune rispectation, & ils mainteinent quedque tents ce Duc din la réfolitor de ne point restablé and tent surbent ceut de les Suspen qui avoient prà le part du Duc de Sovroye pendant ceute goerne. Tous ces témolgages d'unité du Red Eligique envers le Duc Ferdinand n'unspéciatione par qu'il en conféssie de la Red Eligique envers le Duc Ferdinand n'unspéciatione par qu'il ne conféssie de la Red Eligique envers le Duc Ferdinand n'unspéciatione par qu'il no conféssie de la Red Eligique envers le Duc Ferdinand n'unspéciatione par qu'il profesie un perfaise neuralité form part courre le Duc de Savoye de qu'il profesie fuer en 1624, la guerre aux Genois, & qu'enfuite les Ejépagols futernt allégre Verne n'est par la guerre aux Genois, & qu'enfuite les Ejépagols futernt allégre Verne ne l'act, la guerre aux Genois, & qu'enfuite les Ejépagols futernt allégre Verne ne cas par la guerre par qu'il nomit même toutes l'entre ne cas par la guerre par qu'il qu'il profesie par la guerre par qu'il profesie par la guerre par qu'il profesie par la guerre n'en au l'act par la guerre de la compart 
Kkkk 3

de commoditez aux Savoyards & aux François pendant qu'il défendoit aux Montferrins de porter des vivres dans le Camp Efigagnol, & qu'il leur permettoit de commettre toutes fortes d'hoftilitez courre les Efigagnols, de forret que le manque de vivres & de fourages obligea le Duc de Feria de lever le fiége de cette Place.

# XXIV. Articles arrêtez à Suze entre Louis XIII. & Philipe IV.

### Pour les intérêts de Charles I. Duc de Mantoue. 1629.

Vincent Duc de Manroue frére & fuccesseu de Ferdinand étant mort, Claster de Georgege Duc de Nevers fon plus pociée patrant patrent du resulti pour les de Georgeges de le Severs fon plus pociée patrant patrent du resulti pour Duc de Mantone ; & on y avoit de ja detté à la Chancellee it est le terre patrents pur lesquelles ce Roi le prenoit fous si procedon en cette qualité, longtion y requir les Lettres de D. Gonnales de Cordone Gouvernaur de Milan quis pornoient qu'il effectir dans peu se rendre Maitre par intelligence de la Ville de Calsi ; unit onnunc extre Patre évit d'une servine conséquence pour la conferenzion de l'Esta de Milan, non fesientent on n'europa point ou dépresse de l'action de la vient de la conferenzion de l'Esta de Milan, pan fesientent on n'europa point ou dépresse de l'action de la conferenzion de l'action de Sever de l'action de l'action de la vient de l'action de l'act

Nota avons vu dans l'article que je vierse de citer, que les Efigenpede en confegence de ce partige prient diverier Bezer dans le Mondirerat de y allégéernt la Ville de Cafal, miss que le Roi Louis XIII. étant vents au fecoute du Duc de Mantous força le pullique de Sou és enfaite coblèga le Duc de Savoye de puffer en ce leu le 1.1. Mars 1619, un Traiér par lequel il fin dit entre aures chofes que le Gouverneur de Mulin l'event dans quatre joun le fiége de Cafal ; Qu'il retireroit fes troupes du Mondirerat & fes gamilions des Places quil y o ccuppior ; Qu'il prometroit exprediennest au nom du Roi d'Efigence de ne plus Mantouse: Qu'il prometroit exprediennest au nom du Roi d'Efigence de ne plus modeller à l'avenir les Duchez de Mantouse de d'Mondireras: Et que le Roi d'Efiga-

gne ratifieroit ce Traité dans fix femaines.

Le Duc de Savoye ne voulut point figner ce Traité qu'après en avoir envoyé une

copie au Gouverneur.

En confiquence de ce confinemente D. Gouzales envoya au Roi un proje de fraité dans lequid entr'aumes chois i promentos qui l'event intefilimment le fiége de Cafai ; Qu'il ferriorie da Montéreaz ; Qu'il mentroi Nice de la quile de 11s aures Pleces qu'il frenchi dans le Mondéreaz entre les mains de Suffes qui récient au fevvice du Roi et du Duc de Saroye, de qui prometroisment fre firmitate une ranification de ces astietes par le Roi d'Énguée , par laquelle ce Roi prometroit de ne point attaquer ni faire attaquer les Estat du Duc de Mantouce de Mondérea.

Le Roi ayant agréé ces articles D. Gonzales les figna & le du même mois le Cardinal de Richelieu au nom du Roi & le Prince de Piémont comme le faifort fant fort du Roi d'Espagne signérent encore au pied de ces articles un acte par lequel ils convintent que cette évacuation des Places du Montferat seroit faite le 4. Avril suivant : Que les Espagnols ne feroient aucun dégat en se retirant du Montferat , & qu'il feroit libre à l'avenir de porter des vivres à Casal.

La nouvelle de sous ces Traites écaut venues à la Cour d'Épisque, on en est abond bien du chapin, parce qu'on les jugoits contraires à la réputation de fa Migdhé Catholique; a sinfi on en diffirs quedque tenns la rainfeation: mass en no comme on crispins que le Roit aine puit occasion d'artaquer l'Este de Milan, le Roit d'Épisque figurale de l'action de la comme de Traiter à le Roit d'Épisque figurale de l'action de l'action de la la position de Dachez de Mansoue & de Monnétrat.

Le même jour que le Traité de paix de Suze fut passé, le Duc de Mansoue entra dans un Traité de Ligue avec la France contre le Roi d'Espagne, en cas qu'il

le voulût troubler en la possession de ses Etats.

## XXV. Traité entre Philipe IV. & Marie de Gonzague Princesse de Mantoue & mère de Charles Second Duc de Mantoue. 1638.

L'Infante Marguerite de Savoye avoit hérité de l'Infante Catherine d'Autrinoit d'Octobre 14; . elle y incita le Duc à faire quelque démarche pour
concluse le Traité de Neutralité avec le Roi d'Efigene; mais le Roi Louis XIII. en
ayant cu avis, envoya vers et Duc le Marquat du Pfellis Prallin pour raffure
fon éprit dans l'alliance de la France & le diffuadet d'écouer les propositions
de l'Infante. Ce Ministre agit in heureulement dans la Négocitain qu'il obbigea ce Duc à congédier ennérement cente Princeste, pour trancher le cours de
toutes cen régocitions, & l'engegea même à entrer dans la lique que le Roi
Louis XIII. & les Ducs de Savoye & de Parme firent en 1635; contre le Roi
d'Epigne.

Le 'Duc Charles Permier mourus en 1677, après avoir eu le chagrin de voir mounir avant lui le Duc de Retcolois fin fisi, ainfi comme il n'avoir point d'autres enfina que les Princeffes Marie & Anne de Gonzague fes filles qui demecionen en France, il laiffa pour fioceffeir dans fes Duchez de Mantonez & de Montferrat Charles III. fon petic fils qui étoit fils du feu Duc de Cafal. Ce petit Duc eur pour Turcite de Régènes de fes Eusta la Princeffe fin free

Ce pera Libe ent por l'utience a Kogarine de les Littàs l'invincite la more di sym atini que fa mire fince avec le lai Indination pour l'Élogoge, éragadisme de la libe de la li

un échange du Montferrat avec le Cremonois, & enfuite touchant l'expulsion des François hors de Caíal où elle confentoit de mettre à leur place une garnifon d'Efpagnols qu'elle vouloit être tous natifs de la Vieille Calfille: enfin cette 
Princesse & D. Diego s'étant arrêtez à ce demiter partit passétent à Mantoue un Traisé

pout ce sujet le 21. Mars 1618.

Par ce Traité cette Princesse tant comme mére & Tutrice de son fils que comme Princesse de Mantoue & du Montferrat d'une part, & ce Ministre comme ayant plein pouvoir du Roi d'Espagne & du Marquis de Leganez d'autre, convinrent que les Espagnols tacheroient de surprendre Trin & Casal : Que la Princesse tâcheroit aussi de sa part que les Montferrins contribuassent au bon fuccès de ces entreprises: Qu'en cas que ce Roi ou ses successeurs s'emparaffent à l'avenir du Montferrat, ils le rendroient au Duc & à fes successeurs: moyennant quoi les Ducs de Mantoue remettroient au Roi d'Espagne les Etats qu'on leur auroit donnez pour récompense du Montferrat : Que pour donner lieu à la Princesse de tenir garnison dans la forteresse de Porto à Mantoue, ce Roi lui payeroit présentement les dix-huit mille ducatons qui lui étoient dus comme héritière du Marquis Hercule Gonzague; & que ce Roi fourniroit encore la fomme nécessaire pout l'entretien de la garnison de cette forteresse: Qu'il agiroit efficacement à la Cour de l'Empereur pour faire connoître les droits que la Princesse avoit sur le Montferrat , à l'exclusion de la Princesse Marie qui demeuroit en France & de tous autres ; comme aussi pour lui en obtenir l'investiture de sa Majesté Impériale & faire liquider la dot de l'Infante fa mére qui ne lui avoit point été payée par le Duc de Savoye. Le Marquis de Léganez ratifia ce Traité le 25. Mars fuivant.

### F I N.



# TABLE

## DES TRAITES CONTENUS EN CE VOLUME,

Selon l'Ordre Geographique suivi par l'Auteur.

## LIVRE CINQUIÉME

Traitez entre les Provinces-Unics des Païs-Bas & les autres Etats de l'Europe.

Ibid.

#### CHAPITRE L

### CHAPITRE II.

E l'Etat des Provinces-Unies & des titres que prement les Etats Géné-Pag. 6

Pacifications de Gand entre les Etats de Hollande & de Zelands & les astres Provinces des Pais-Bas. Union d'Utrecht entre les Etats des Provin-

ces de Gueldres & de Zutphen, de Hollande, de Zelande, d'Utrecht, de Westfrise, & des Ommelande. Titres & qualitez des Etats Généraux des Provinces Unies.

Traitez entre les Provinces-Unies es l'Angleterre. Ibid.

Voyez Liv. 1. Chap. 5.

Voyez Liv. 2. Chap. 4.

Traitez entre les Provinces-Unies en la Suéde.

Voyez Liv. 3. Chap. 3. Traitez gentre les Provinces-Unies & la

Moscovie. Voyez Liv. 3. Chap. 2.

Traitez entre la France et les Provinces-

Voyez Liv. 4. Chap. 6. Tons, II.

Traitez entre les Empereurs & les Etats

Généraux des Provinces-Unies, Déclaration de Ferdinand IIL en faveur

des Etats Généraux pour établir la neutralité & l'amitié entre eux. Traité entre Léopold & les Etats Généraux pour alliance. Traité de la Haye entre les mêmes pour le

même sujet. Second Traité de la Haye entre les mêmes poser Subsides. Ibid. Traité de Vienne entre les mêmes.

Troisième Traité de la Haye entre les mêmes pour une armée de trente mille-bommet.

Traitez entre les Provinces-Unies & le Da- Quatriéme Traité de de la Haye entre les mêmes & le Roi d'Espagne pour une lique offenfeve et défenfeve. Autre Traité entre Léopold & les Etats Généraux,

Ibid. Traité de la Haye entre l'Emptreur , le Roi d'Espagne, & les Etats Généraux d'une part , & Charles Duc de Lorraine d'autre, pour alliance. Traité de Zell entre les trois mêmes alliez d'une part , & George Guillaume & Rodolphe-Auguste Ducs de Brunswicde Lunebourg d'autre, pour alliance difensive & defentive.

Traité de Cologne sur la Sprée entre les trois mêmes alliez & Frédéric-Guillaume E-LIII letteur lecteur de Brandebourg, pour alliance.

Traité de la Haye entre les trois mêmes allier. & Christian V. Roi de Danemarc, pour alliance. . 20 Traité de la Haye entre les trois mêmes al-

liez & Erneft-Auguste Evique d'Ofna-

#### CHAPITRE

Traitez entre les Etats Généraux & les Electeurs de l'Empire.

Traité entre les Etats Généraux & Charles Gafoard de Leyen Eletteur de Tréves.

Traité de la Haye entre Maximilien-Henri de Baviére Électeur de Pologne , 🔗 les Etats Généramx sur lours différends au fujet de Rheimberg. Traité de la Haye entre les mêmes pour le

même sujet. Traité de Paix de Cologne entre les mêmes.

Traites avec les Electeurs Palatins & les autres Princes de l'Union Protestante. 25 Traité de Hal entre les Etats Généraux d'une part, & les Electeurs Palatin & de Brandebourg, les Ducs de Neubourg & Deux Ponts & de Wirtenberg, & les autres Princes & Etats Protestans unis.

Traité d'Heilbrun entre les mêmes pour le Ibid. même fujet.

Autre Traité entre les mêmes pour le même fujet. Traité de la Haye entre les mêmes pour le

même fujet. Traites avec les Electeurs de Brandebourg. Ibid. Traité de la Haye entre les Etats Généraux & Jean-Sigismond, pour alliance. Ibid. Autre Traité de la Haye entre les mêmes, pour un emprunt de cent mille écus. 28

Traité de la Haye entre les Etats & George Guillaume , pour alliance défensive. Autre Traité de la Haye entre les mêmes ,

pour explication du précedent Traité. Traité entre les mêmes pour la dette de cent

mille écus. Traité de la Haye entre les mêmes pour ré-

gler plusieurs différends. Ibid.

Autre Traité entre les mêmes pour le même fujet. Autre Traité entre les mêmes pour le mês

fujct. Traité entre les Etats Généraux et Prédevic-Guillaime, pour une lique défenfre.

Traité entre les mêmes pour le même fujet. 3 2 Traité entre les mêmes , pour le même fujet. 3 3

Traité entre les mêmes pour la dette de cent mille écus. Ibid.

Traité de Cléves entre les mêmes , pour renouvellement d'alliance. Ibid.

Autre Traité de Cheves entre les mêmes , pour un armement contre l'Evêque de Munster,

Quadruple alliance entre les mêmes & autres, pour lique offenfeve. Ibid. Traité entre les Etats Généraux & cet Eleffeur contre le Roi de Prance.

36 Autre Traité de la Haye entre les mêmes , pour les garnisons des Etats dans le vais de Cléves. Ibid.

Traité de Cologne sur la Sprée entre les mêmes, pour un armement en faveur des

Autre Traité de Cologne sur la Sprée entre les mêmes & autres, pour un nouvel armement en faveur des Etats.

## CHAPITRE IV.

Traitez entre les Etats Généraux & les Princes de l'Empire.

Avec les Ducs de Neubourg. Traité entre les Etats Généraux & Wolf-

gang-Guillaume Duc de Neubourg, pour le partage de la succession de Cleves & de Julliers. Traité entre les mêmes, pour les garnisons des Etats dans le Duché de Cléves. Ibid.

Traité de la Haye entre les mêmes pour les fortifications de Duffeldorp. Traité de la Haye entre le Roi d'Espagne 🔗 les Etats Généraux d'une part, & Louis-Philippe Duc de Neubourg d'autre, pour alliance et armement.

Avec les Ducs de Brunswic.

Traité de la Haye entre les Etats Géneraux & les Ducs de Brunswic & de Limebourg pour un armement en faveur des Etats. 40

## TABLE

quadruple alliance entre les mêmes & au- Traité entre les Etats & les Villes de May\_ tres. 41

Traité entre les Etats es les Ducs de Brunswic , & de Lunebourg pour alliance. Traité de Zell entre les mêmes & autres, pour une alliance défenfrue. Traité de la Haye entre les Etats Généraux & Ernest-Auguste Duc de Bronsowic & Eveque d'Ofnabrue, pour alliance. Ibid.

#### Avec l'Evêque de Munster.

Traité de Cleves entre les Etats Généraux & Christophle-Bernard de Galen Evêque de Munster, pour Borkelon. 42 Traité de Northorn entre les memes, pour expliquer le précédent Traité.

Traité de Paix de Cologne entre les mêmes. Traite de la Haye entre le Roi d'Espagne,

les Etats Genéraux , & cet Eveque . pour alliance. . 45

## Avec les Ducs de Lorraine,

Traité de la Haye entre les Etats & le Duc Charles de Lorraine & autres, pour alliance.

Traité de la Haye entre les Etats & le Prince Charles de Lorraine, pour continua-· tion du précédent Traité. Traité entre les Etats Généraux & les Cercles de l'Empire, pour retirer leurs trou-Ibid. pes de l'Empire.

#### En faveur de l'Oost-frise.

Traité entre les Etats Géneraux & le Comte Erneft de Mansfeld, pour faire sortir ses trospes de l'Oofl frife. Traité de Lierourt entre les Etats Généraux & Guillaume Landgrave de Hesse Cassel,

pour le même Jujet. Traité de la Haye entre les Etats & le Comte d'Oost-frise, pour alliance. Ibid. Traité entre les mêmes, pour l'engagement Ibid. du fort d'Udeler.

## Ayec les Villes Hanfeatiques.

. Commerce. 49 debourg & de Bransmie, pour le même fu-Ibid.

Traité entre les Etats & toutes les Villes Hanseatiques, pour le même sujet. 50 Traité entre les mêmes, pour le même

Traité de la Haye entre les Etats & les Villes de Brême & de Hambourg, pour le même sujet. Ibid. Traité de la Haye entre les Etats & la Ville de Lubec, pour le même sujet. 51 Traité de la Haye entre les Etats Généraux · & la Ville de Munifier.

## CHAPITRE V.

Traitez entre la Pologne & les Provinces-Unics.

Traité entre Ladiflas IV. & les Etats Géneraux.

Traité de la Haye entre Jean-Casimir & les Etats Géneraux, pour alliance. -Ibid. Traité entre les mêmes. Traité de la Haye entre les Etats & la Ville de Dantsic, pour alliance.

## CHAPITRE VI.

Traitez entre les Rois de Portugal & les Etats Généraux.

Traité de la Haye entre Jean IV. & les Etats Généraux, pour une trêve pendant dix anvices, & une affifiance mutuelle contre le Roi d'Espagne.

Traité de la Have entre les mêmes, pour les dépendances du fort de Galle dans l'Isle de Crilan. Traité entre les mêmes pour terminer ques différends. Ibid. Traité de Paix de la Haye entre Alphonse

## CHAPITRE VII.

VI. & les Etats.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Archiducs d'une part, & les Etats Génétaux d'autre.

Traité de la Haye entre les Esats Généraux Conférence de Breda entre Philippe II. . & la Ville de Lubec. pour alliance & . & les Etats de Hollande & de Zelande. 58

LIII 2

Con-

#### B L E

Conférence de Cologne entre le même Roi & les Etats des Provinces des Pais-Bas.

Traité d'Anvers entre Philippe III. & les Archiducs Albert & Isabelle d'une part & les Etats Géneraux d'autre, pour une Tréve de douze années.

Traité de la Haye entre les Archiducs & les Etats pour explication du précédent Trai-

Négotiation entre les Etats des Provinces des Pais-Bas , sujettes de l'Espagne & ceux des Provinces-Unies, pour une Tréve. Ibid.

Traité provisionel de Munster entre Philippe IV. & les Etats Généraux pour une Tréve.

Traité de Paix de Munster entre les mêmes. 65 Article séparé entre les mêmes pour le com-

Premier Traité de la Haye entre les mêmes.

pour le même sujet. Ibid. Second Traité de la Haye entre les mêmes, pour un partage provisionel du pais d'outre Meule.

69 Troisième Traité de la Haye entre les mêmes pour les biens des Chartreux. Ibid. Quatriéme Traité de la Haye entre les mê-

mes, pour régler les conditions du partage de ce pais. Ibid. Cinquieme Traité de la Haye entre les mê-

mes, pour le partage définitif du même Traité de Bruxelles entre les mêmes pour les

limites de la Flandre. Sixiéme Traité de la Haye entre les mêmes, pour la suppression de la Chambre mi-par-

tie. Ibid. Traité entre Charles second & les Etats , pour un prêt de deux millions.

Acte donné par les Etats Généraux à Charles second, pour garentie du Traité d'Aixla-Chapelle.

Traité de la Haye entre les Rois d'Angleterre , de Suede & les Etats Généraux d'une part , & le Roi d'Espagne d'autre , pour même sujet & une lique défenfroe. Ibid.

Traité entre Charles second & les Etats, pour alliance. Traité de la Haye entre les mêmes , pour al-

liance offenfive & défenfive. Traité entre les mêmes, pour des armement

Traité de la Haye entre les mêmes & l'Evêque de Munifler, pour alliance défensive. Ibid.

Négotiation entre Charles second & les Etats Géneraux pour la remise de Mas-

#### CHAPITRE

Traitez entre les Etats Géneraux & les Princes d'Italie.

Traité entre la République de Venife & les Etats Géneraux. 74 Traité de la Haye entre les mêmes alliance.

Traité à Avignon & de Paris entre les mêmes, le Duc de Savoye, & pour alliance. Ibid.

## CHAPITRE IX.

Traitez entre les Etats Généraux & les Princes de Transilvanie & les Grands-Seigneurs.

Traité à Avignon entre les Etats Généraux & Betlem-Gabor Prince de Transilvanie. 76

Traité de la Haye entre les Etats Généraux es Betlem-Gabor, pour alliance. Ibid. 70 "Capitulation accordée par Sultan Achmet, en faveur des Etats Généraux.

## CHAPITRE X.

Traitez entre les Etats Géneraux & les Peuples d'Afrique.

Traité de la Haye entre l'Empereur Maroc & les Esats Géneraux pour la liberté du commerce.

Premier Traité entre les Etats Géneraux & les Peuples d'Alger, pour le même sujet. Second Traité entre les mêmes, pour le même fujet. 78

Troifiéme Traité entre les mêmes, pour le même sujet. Premier Traité entre les Etats Géneraux et

les Peuples de Salé, pour le même sujet. Ibid.

Second

82

84

Second Traité entre les mêmes, pour le mê-Ibid. me fujet.

Troisième Traité entre les mêmes, pour explication du précédent Traité. Ibid. Traité entre les Etats Généraux & la Ville de Tunis pour la sureté du Commerce.

Second Traité entre les mêmes, pour le même sujet. Quatrième Traité entre les Etats Généraux & la Ville d'Alger, pour la paix entr'eux. Ibid. Cinquiéme Traité entre les mêmes , pour le

rachat des Esclaves. Sixième Traité entre les mêmes, pour rétablir la paix entr'eux.

#### CHAPITRE XI.

Suite des Princes d'Orange depuis l'établissement de l'Etat des Provinces-Unies, leurs titres & leurs qualitez.

Titres & qualitez des Princes d'Orange.

Suite des Princes d'Orange.

### CHAPITRE XII.

Et dernier Traitez paffez par les Princes d'Orange, ou pour leurs intérêts.

Premiere Negociation de Cologne entre Philippe II. & Guillaume IX. Prince d'Oran-

ge pour la paix. Article du Traité d'Anvers entre Philippe III. & les Etats Généraux pour les intérêts des béritiers du Prince Guillaume.

Traité de Munster entre Philippe I V. & Frédéric-Henri Prince d'Orange, pour les prétentions de ce Prince. Autre Traité de Munster entre Philippe IV. & Guillaume Second pour le même suiet.

Articles du Traité de Munster entre Phil pe IV. & les Etats Généraux, pour les intérêts du Prince d'Orange. . Ibid. Traité de paix entre Guillame II. & la Vil-

le d'Amsterdam.

Tom. II.

Traité de la Haye entre Philippe IV. & le tuteur de Guillaume-Henri. Traité de Coesfeld entre les tuteurs de Guil-

laume-Henri & l'Evêque de Munster , pour Bevergarden. Traité de Londres entre Charles II. Roi

d'Angleterre & les tuteurs de Guillaume Henri pour la tutelle de ce Prince

Traité de la Haye entre la Hollande & la Zélande, pour les intérêts du Prince Guillasene-Henri.

Traité de la Haye entre Charles II. Roi d'E. Spagne & Guillaume-Henri, pour les sommes dues à ce Prince.

## LIVRE VI.

Traitez entre les Suisses & plusieurs Princes de l'Europe.

#### CHAPITRE 1.

Ordre & titres des Cantons Suisses, & les Traitez qu'ils ont

paffez entr'eux. Ordre des Cantons entr'eux:

Titres & qualitez des Cantons Suiffes, Traitez paffez entre les Cantons.

Traité de Brumen entre les Cantons d'Uri. de Schwitz, & d'Underwald, pour ligue. Traité entre les Cantons d'Uri, de Schwitz,

d'Underwald, de Lucerne, de Zuric, de Glaris, de Zug & de Berne, pour Traité entre les huit premiers Cantons & les cinq derniers.

Sentence arbitrale donnée à Basse entre les Cantons de Zuric & de Glaris & les petits Cantons Catholiques pour le Turgau er le Rhintal.

Traité de Bade entre les Cantons de Schwitz & de Zurie & leurs alliez, pour le même sujet.

> Mmmm CHA-

#### TABL E.

#### CHAPITRE IL

Traitez entre les Suisses & leurs alliez,

Traité entre les Cantons de Zuric, de Lucerne, de Schwitz & de Glaris d'une part, & l'Abbé de St. Gal d'autre, pour alliance. Traité entre les Cantons de Zuric , de Berne ,

de Lucerne, de Schwitz & de Glaris d'une part , & la Ville de St. Gal d'autre pour alliance. 101 Traité entre les sept anciens Cantons & les

Liques-Grifes & de la maifon-Dieu,

Traité entre le Canton de Berne 🔗 les Grifons, poter alliance.

Traité entre les sept Cantons Suisses d'une part & l'Evêque de Sion & les Valaifins d'autre pour alliance. Ibid. Traité entre les Cantons Catholiques 🔗 les Valaifins , pour alliance. 103 uité entre les Cantous Suiffes & la Ville

de Mulhausen, pour alliance. Ibid. Traité entre les Cantons Suiffes & la Ville de Rotweil.

### CHAPITRE III.

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maifon d'Autriche d'une part, & les Cantons Suiffet.

Article du Traité de Munster entre l'Empire & la France touchant les Suiffes.

Traité de Zuric entre Sigismond Duc d'Autriche & les Suisses, pour une alliance

béréditaire. Traité de Bade entre l'Empereur Maximilien & les Sniffes, pour le renouvellement

des alliances. 106 Traité de Lucerne entre Philippe second & les cinq petits Cantons, pour alliance.

Traité entre Philippe III. & les mêmes Cantons, pour alliance. 107

Traité entre Philippe IV. & le Canton d'U-ri, pour alliance. Ibid. Traité de Lucerne entre Philippe IV. & les

Cantons Catholiques, pour le mê

Traité entre Charles II. & les mêmes tons, pour le même sujet, Ibid.

#### CHAPITRE IV.

Traitez entre les Cantons Suiffes & plufieurs Princes d'Allemagne & d'Italie.

Traité entre quelques Cantons Suiffes Fréderic Duc de Wirtemberg, pour as

Traité entre les Cantons de Zuric & Berne & George-Fréderic Marquis a Traité entre le St. Siége & les cinq 1

Traité entre les Cantons de Berne & Fribourg, 🔗 Charles Emanuel premier de om de Savoye, pour les païs de Vaux,

Romand, & Gex. Traité entre le Canton de Berne 🔗 ce Duc, pour alliance. sité entre les Cantons Catholiques

Charles-Emanuel fecond, pour a Traité entre les Cantons de Zuric & d

Berne & la République de Venise Traitez, entre les Cantons Catholianes les Grands-Ducs de Tofcane, pour a

Traitez entre les Cantons de Zuric, de Berne, & de Soleure, & la Ville de Genéve, pour alliance.

## CHAPITRE V.

Titres des Ligues des Grisons : leurs Traitez entr'elles & avec les Valaifins & les Valtelins.

Titres & qualitez des Ligues des Grifons. Traité entre l'Evêque, le Chapitre, & la Ville de Coire, pour la Ligue de la Maifon-Dieu. .

Traité de Tront entre l'Abbé de Difentis, le Comte de Misaucio, & le Baron de Retiens supour la Lique Grife. Traité entre la Lique de la Maison Dieu &

la Ligue Grife.

## r a b l E.

Traité entre les dix Droitures on Communautez, pour une troifiéme Lique.

Traité entre les trois Ligues, pour alliance. Ibid. Traité entre les trois Ligues, pour annu-

ler les droits de la Maison d'Autriche. 114 Traité de Coire entre les mêmes, pour le

même fujet. Ibid.
Traité de Coire entre les mêmes, pour renouveller leur alliance. Ibid.

Traité de Sion entre les Ligues des Grisons, l'Evêque de Sion , & les Dixaines du Valais , pour alliance. Ibid.

\* Traité entre les Grifons & les Valtelins, pour alliance. 115 Traité de Milan entre les mêmes, pour

terminer leurs différens. Ibid. Traité de Laufanne entre les mêmes, pour le même sujet. 116

#### CHAPITRE VL

Traitez entre les Archidues d'Autriche & les Grifons.

Traité de Milan entre l'Archidus Léopold & l'Evêque de Coire, les Ligues Grifes & de la Cadée, & la Seigneurie de Mayenfeld. lbid.

raité de Lindau entre les mêmes, pour terminer leurs différens. Ibid. Second Traité de Lindau entre les mêmes,

pour alliance.

Traité de Coire entre les mêmes, pour confirmer les précédens Traitez. Permier Traité d'Inspruk entre l'Archiduc Léopold & les trois Ligues des Grisons,

Leopoid & les trois Ligues des Grifons, pour alliance. Ibid. Second Traité d'Inforuk entre Philippe IV. l'Archime Ferdinand-Charles, & les trois Ligues des Grifons, pour alliance.

Troisième Traisé d'Inspruk entre le même Archiduc & les trois Ligues des Grisons, pour le rétablissement des Copucins. CHAPITRE VII.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Grisons.

Traité de Milan entre Philippe III. & les Grifons, pour alliance. Ibid.

Second Traité de Milan entre les mêmes, pour le même sujet. 119 Traité de Coire entre les mêmes, pour le mê-

Traité de Coire entre les mêmes, pour le même fujet. 120 Troisseme Traité de Milan entre Philippe III.

& la Ligue Grife, pour la Valteline. Ibid. Quatriéme Traité de Milan entre Philipe IV.

& les Ligues Grises & de la Maison-Dieu, pour le même sujes. 121 Cinquième Traisé de Milan entre Philippe 1V. & les trois Ligues, pour les inté-

rêts de la Valteline. Ibid. Sixième Traité de Milan entre les mênes, pour alliance. 122 Traité entre Charles second & les Grisons,

aité entre Charles fecond 🔗 les Grifons pour alliance. Ibid

# CHAPITRE VIII. Traitez entre les Venitiens &

les Grifons.

Grifons, pour alliance. Ibid.

Autre Traité entre les mêmes, pour alliance. 123

# CHAPITRE IX.

Traitez entre les Abbez de St. Gal & les Venitiens d'une part, & les Rois d'Espagne & les Ducs de Savoye d'autre.

Traité de St. Gal entre Philippe V. & l'Abbé de St. Gal, pour alliance. 124 Traité entre l'Abbé de St. Gal & le Duc

Traité entre l'Abbé de Ss. Gal & le Duc de Savoye. Ibid. Traité entre l'Evique de Sion & les Dizaimes du pais de Valais, pour terminer leurs différends fur la Religion.

Traité entre Philippe III. Roi d'Espagne & l'Evêque de Sion & les Dizaines du pais de Valois, pour allionce.

Mmmm 2 Au-

## A B L E.

Ibid.

Autre Traité de Milan entre les mêmes, pour le même sujet. 125 Traité entre les Valaifins & les Ducs de Sa-

voye, pour alliance. Ibid.

## LIVRE VIL

Traitez entre les Empereurs & les autres Princes & Etats de l'Europe.

## CHAPITRE L

Suite des Empereurs qui ont regné en ce siécle & leurs titres & qualitez.

Titres & qualitez des Empereurs. Traitez entre les Empereurs & les Rois de Dannemarck.

Voyez Liv. 2. Ch. 5.

Traitez entre les Empereurs & les Rois de Suéde.

Voyez Liv. 3. Ch. 4. Traitez entre les Empereurs & les Rois de

Ibid. France. Voyez Liv. 4. Ch. 6.

Traitez entre les Empereurs & les Etats Généraux. 138 Voyez Liv. 5. Ch. 2.

Traitez entre les Empereurs & les Suisses.

Voyez Liv. 6. Ch. 1.

CHAPITRE II.

Traitez entre les Empereurs & les Etats de l'Empire, au fujet de la Religion & de leurs Etats.

Première transaction de Passau entre l'Em reur Charles Quint & Maurice Electeur de Saxe pour les intérêts des Protestans. Ibid. Décret d'Augibourg, pour la paix de la Re-142 Traité de Prague entre Ferdinand second et-Jean-Georges premier du nom Eletteur de

Saxe, au sujet des biens Ecclésiastiques possedez par les Protestans. Alte donné par Ferdinand second au même Electeur, au sujet de la Religion dans la

Silefie et dans la Luface. 147 Traitez de Munster & d'Ofnabrue entre Ferdinand III. d'une part , & Louis XIV. Roi de France, & Christine Reine de Suéde d'autre, pour les affaires

genérales de l'Empire. Decret de Ratisbonne publié par l'Empereur Ferdinand III. & tous les Etats de l'Empire, en exécution des Traitez de

Wellshalie. 160 Capitulation entre l'Empereur Ferdinand second & les Electeurs , pour les intéres des Etats de l'Empire.

Capitulation de Ferdinand IV. Roi des Romains, pour le même sujet. Capitulation de l'Empereur Léopold, pour le même fujet.

## CHAPITRE III.

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison d'Autriche. en Allemagne.

Traité entre le Pape Paul V. Philippe III. Roi d'Espagne, & les Archiducs Mathias , Maximilien , & Ferdinand , pour la succession à l'Empire.

Traité de Debritz ou de Prague entre l'Empereur Rodolphe Second & l'Archiduc Mathias, pour remettre la Hongrie à Mathias.

Traité de Vienne entre les mêmes, pour terminer leurs différends. Autre Traité de Prague entre les mêmes, pour affurer à Mathias la Bohéme.

Alte paffe entre les Archiducs Maximilien & Albert au profit de l'Archiduc Ferdinand, pour lui ceder leurs droits fur la Bobéme.

Traité entre l'Empereur Ferdinand Second & les Archiducs Léopold & Charles, p leurs partages. Traité entre le même Empereur & l'Archi-

duc Charles, pour le même sujet.

## TABLE

### CHAPITRE. IV.

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de l'Empire,

Article de la Bulle d'or donnée par Charles IV. pour les privileges des Electeurs. 182

Article de la Capitulation de Ferdinand fecond, pour le même fujet. Ibid. Article de la Capitulation de Ferdinand IV. pour le même fujet. 183

Articles de la Capitulation de l'Empereur Léopold, pour le même sujet. 184 Traitez entre les Empereurs & les Elesteurs

de Mayence. 184 Traité de Vienne entre Ferdinand second &

Anschme-Casimir d'Umstat Eletteur de Mayence, Ferdinand de Bavviere Eletteur de Cologne, & autres Princes Catholiques, pour alliance. 186 Article du Traité d'Ossabrug entre Ferdi-

nand III. & la Reine Christine, pour les intérêts des Elesteurs de Mayence. 187 Traité de Ratisbonne entre l'Empereur Léopold en qualité de Roi de Bohéme, & Tean-

Philippe de Schonborn Electeur de Mayence, pour alliance. 188

Aute Traité de Ratisbonne entre les mêmes, Guspard de Leyen Elesteur de Trèces, Jean-Georges second Elesteur de Sace, & Christophe-Bernard de Galen Evêque de Munster, pour le même sujet.

Traisé entre le même Empereur & les mêmes Fleiteurs de Mayence & de Tréves & l'Electeur Palatin , pour le même fujet. 189

Traité de Mayence entre l'Empereur Léopold & Lothaire de Meternich Eletteur de Mayence, pour alliance. Ibid.

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Tréves. Traité de Vienne entre Ferdinand III. &

Philippe Christophle de Sateren pour leur réconciliation. 190 Article du Traité de Munster entre Ferdinand III. & Louis XIV touchant les in-

térêts de l'Electeur de Tréves. 191 Traité entre l'Empereur Léopold & Charles-Tom, 11. Gaspar de Legen Eleur de Tréves , pour abiance. 192

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Cologne.

Article du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Chriffine, concernant les Archevelques de Cologne. 19-3 Troité de paix de Cologne entre l'Empereur Léopold & Maximilien-Henri Elesteur de Cologne.

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Baviére.

Traité de Munich entre Ferdinand second & « Maximilien premier du nom Elesteur de Baviére, pour alliance. 196 Traité de Vienne entre les mêmes, pour le

même sujet.

Traité de Ratisbonne entre les mêmes, pour le même sujet.

Traité de Ratisbonne entre les mêmes, pour l'engagement de la baute Autriche. Ibid.

Second Traité de Munich entre les mêmes,

pour la vente du haut Palatinat & de la partie du has. >98 Troisséme Traité de Vienne entre les mêmes,

Traifieme Traité de Vienne entre les mêmes, pour alliance. 200 Traité de Stutgard entre les mêmes, pour le

même fujes. Ibid.
Article du Traité de Prague entre Ferdinand
fecond & Jean-Georges premier du som
Elesteur de Saxe, pour les intérêts de
l'Elesteur de Bavière. bid.

Traité de Vienne entre Ferdinand III. & le même Electeur, pour alliance. 202 Traité entre les mêmes, pour le même fujet.

Traité entre les mêmes, pour la tutelle des enfans de Maximilien. 203 Traité de Prague entre Ferdinand III. de Maximilien Elesteur de Bassiéne au des

Maximilien Electeur de Baviére, pour alliance. Ibid. Traitez entre les mêmes, pour le même sujet.

Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. & Louis XIV. & la Reine Christine, pour les intérêts de l'Elesteur de Bavière. Ibid.

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Saxe.

Traité de Prague entre Rodolphe second & Christian second Eletteur de Saxe, pour Nnn linvoesti-

1bid.

l'investiture des Etats de Cléves & de 207 Julliers. Traité entre Ferdinand second & Jean Geor- Négociation de Vienne entre Ferdinand III.

ge premier , pour l'engagement de la Lu-208 face. Articles du Traité de Prague entre les mê- Articles des Traitez de Westphalie entre mes , pour les intérêts de l'Electeur de Thid.

Saxe. Articles du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & Christine Reine de Suede, pour les intérêts de l'Electeur de Saxe.

Traité de Vienne entre Léopold & Jean-Georges second du nom Eletteur de Saxe de autres.

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs de Brandebourg.

Traité entre Ferdinand second & Jean-George-Guillaume Electeur de Brande-111 bourg. Acceptation de la paix de Prague par le mê-

me EleSteur. Articles du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & Christine Reine de Suéde,

pour les intérêts de Préderic-Guillaume Electeur de Brandebourg. Traité entre Léopold, alors Roi de Hongrie & le même Electeur, pour une lique offensive & difenfive. 218

Traité de Cologne fur la Sprée entre les mêmes pour une ligne defenfive. 219 Autre Traité entre les mêmes , pour le même

220 fujet. Ibid. alliance.

Traité de Berlin entre les mêmes , pour le même fujet. 221 Autre Traité de Cologne sur la Sprée entre

les mêmes & autres pour un armement. Ibid.

Traitez entre les Empereurs & les Electeurs Palatins.

Nérociation de Colmar entre Ferdinand second & Fréderic V. Electeur Palatin, pour fon rétabliffement. Négociation de Ratishonne entre les mêmes,

pour le même sujet. 224 Articles du Traité de Prague entre Ferdinand

second & Jean-George premier du nom

Electeur de Saxé, pour les intérêts du Palatin. 210

& Charles-Louis Counte Palatin, pour fon rétablissement. l'Empereur Ferdinand III. le Roi Louis

XIV. & la Reine Christine pour les intérêts des Electeurs Palatins. Traité de Vienne entre Léopold & Charles-Louis Eletteur Palatin , pour alliance. 210

#### CHAPITRE

Traitez entre les Empereurs & les Princes de l'Empire.

Article des Capitulations des Empereurs au fujet de la promotion des nouveaux Prin-

ces. Traitez entre les Empereurs & les Archevêques & Evêques d'Allemagne.

Articles des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand III. le Roi Louis XIV. & la Reine Christine, touchant les Archevichez & Evichez d'Allemagne en

général. Articles des mêmes Traitez pour les intérêts des Evêques de Spire & de Wormes. 235 Articles des mêmes Traitez pour les interêts

des Evêques de Bamberg, & de Wiertz-Ibid. Articles des mêmes Traitez touchant l'Evê-

ché d'Hildesheim. Traité entre les mêmes, pour renouveller leur Articles des mêmes Traitez touchant l'Evêché d'Ofnabrug.

Article du Traité de Munsser , pour les interêts des Ervêques de Strasbourg 👉 de Bále.

Traité entre Léopold & Christophle - Bernard de Galen Evêque de Munster, pour alliance. 238 Traité de Cologne entre les mêmes pour le

même sujet.

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison Palarine.

Articles des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand III. & le Roi Louis XIV. & la Reine Christine, pour les interêts de la mére, des fréres, & surs de Charles - Loui's Electeur Palatin. 240

Ibid.

244

Articles des Traitez de Wissphalie entre Ferdinand III. d'une part & Louis XIV. & la Reine Christine d'autre, pour les interêts de Louis-Philippe Duc de Simme-

Article des Traitez de Westphalie entre l'Empereur Ferdinand III. & la Reine Christine, pour les intérêts des Ducs

de Neubourg. Ibid. Article des mêmes Traitez entre les mêmes , pour les intérêts de Frederic Duc des Deux-

erticle des mêmes Traitez entre les mêmes, en faveur de Léopold-Louis Prince Palatin de Lauteren ou de Lutzessein.

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maifon Electorale de Saxe.

Traîté de Prague entre Rodolphe fecond & les Ducs d'Altembourg & de Weimar, pour l'invefliture des Etats de la succeffion de Julliers.

Traité entre Ferdinand second & Frederic Duc d'Altenbourg & Guillaume Duc de Weimar, pour la réconciliation de ces Ducs avec l'Empereur. 246

Traité entre Ferdinand fecond & Guillaume Duc de Weimar, pour l'acceptation de la paix de Prague. 147

Article du Traité de Prague entre le même Empereur & Jean-George premier Eleleur de Saxe pour les interêts du Duc Auguste de Saxe Administrateur de Magdeboure.

Article du Traité d'Ofnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine, pour le même sujet.

248

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maifon Electorale de Brandebourg.

Traité de Mayence entre Ferdinand second dume part és Jaschim-Ernell Marquis d'Anspac & Jean-Frédéric Duc de Wirtemberg d'autre, pour la dissolution de l'Union Protesliante.

Article du Traité de Prague entre Ferdinand second & Jean-George premier du nom Elesteur de Saxe, pour les intérêts de Christian-Guillanme Marquis de Brandebourg & Administrateur de Magdebourg,

Article du Traité d'Ornabruy entre Ferdinand III. & la Reine Christine, pour le mime sujet.

Article du même Traité, pour les intéres des Marquis de Culmbac de d'Acteur.

des Marquis de Calmbac & d'Ansfrac.

254

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Brunswic & de Lunebourg

Négociation entre Ferdinand fecond & Chriflian Duc de Brunswie & Evêque d'Alberslat, pour réconcilier ce Duc avec l'Enpereur.

Traité entre le même Empereur & George Duc de Lamebourg, pour reconcilier ce

Due avec l'Empereur. 257
Traité entre le même Empereur & Frédéric-Uhric Duc de Brunswic, pour le même

fujet.

Article du Traité de Prague entre Ferdinand

II. & Jean-George premier du nom Duc
de Saxe, pour les intérêts des Ducs de

de Saxe, pour les intérêts des Ducs de Brunswic. 258 Traité de Goslar entre Ferdinand troisiéme & Fredéric-Auguste & Christian Louïs Ducs

de Brunswie & de Lunebourg, pour neutralité. 25,9 Article du Traisé d'Ornabrus entre Ferdinand III. & la Reine Chrisfine, pour les intérêts des Ducs de Brunswie.

Traité de Brusswic entre l'Empereur Leopold & George-Guillaume & Redolp'e-Auguste Ducs de Brunswic & de Lunebourg & autres, pour alliance. 264

Traité de la Haye. Ibid. Traité de la Haye entre le même Empereur Léopold & autres d'une part, & le Duc Erness Auguste Evêque d'Osnabrug d'au-

tre, pour le même sujet.

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Wirtemberg.

Traité de Prague entre Rodolphe fecond & le Duc Fredéric premier, touchant les droits de la Maifon d'Autriche fur ce Duché.

Nnnn 2 Trai-

Traité entre Ferdinand III. & Eberard III. pour l'acceptation de la paix de Pragues. 267

Traité entre Ferdinand second es Eberard III.

pour la reconciliation de ce Duc à la ligue
de Leipsic. Ibid.

Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. d'une part & Louis XIV. & la Reine Christine d'autre, pour les intérêts des Ducs de Wirtemberg. 269

Articles des mêmes Traitez entre les mêmes, pour les intérêts des Princes de Monthéliar.

Traitez entre les Empereurs & les Marquis de Bade.

Articles des mêmes Traitez entre les mêmes, pour les intérêts des Marquis de Bade-Dourlach. 272

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Mecklebourg.

Article du Traité de Prague entre Ferdinand fecond & Jean-George Eletteur de Saxe, pour les intérêts des Ducs de Meklebourg. 273

Article du Traité d'Osnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine pour le de dédomagement de ces Ducs. 274

Traitez entre les Empereurs & les Landgraves de Hesse.

Traité de Prague entre Perdinand second esun autre Laudgrave de Cassel pour faire sa paix avec l'Empereur. 276

Traité de Cassel entre les mêmes, pour le même sujet. 277 Négociation entre Ferdinand second & Guil-

lasme V. pour l'acceptation de la paix de l'Ibid.
Atticles des Fraitez de Wessphalie entre strdinand III. d'une pare & Louis XIV.
& la Reine Chrissine d'autre, pour les
intérêts de la Landgrave de Hesse-Carl

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Pomeranie.

278

ſel.

Traité entre Eerdinand second & Bogustas

XIV. Duc de Poméranie, pour recruoir des troupes de l'1 mpereur en Poméranie, 281

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Saxe Lawembourg.

Article du Traité d'Osnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine, pour les intérêts de Ducs de Saxe-Lawembourg. 282

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Holftein.

Article du Traité de I ubec entre Ferdinand fecond & Christian IV. Roi de Danemarc, pour les intérêts des Ducs de

Holstein. 283 Traité entre le même Empereur & Fredéric Duc de Holstein & Archevêque de Brê-

Duc de Holstein & Archevêque de Brême. Ibid. Article du Traité d'Osnabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine, pour les in-

térêts des Ducs de Holflein. 284 Article du Traité d'Oliva entre l'Empereur Léopold & Charles XI. Roi de Suéde, nour les intérêts des Ducs de Hol-

de, pour les intérêts des Ducs de Holflein. 285 Articles des Traitez de Nimégue entre le mime Empereur & Louis XIV, Roi de

Prance & Charles XI. Roi de Suíde, pour les intérêts des Ducs de Holftein, Ibid.

Traitez entre les Empereurs & les Princes d'Anhalt. Traité entre Ferdinand second & Christian

premier Prince d'Anbalt, pour la reconciliation de ce Prince avec l'Empereur. 286 Articles du Traité d'Osnabrug entre Ferdi-

nand III. & la Reine Christine , pour les intérêts des Princes d'Anhalt. 287

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Lorraine.

Premier Traité entre Ferdinand fecond & Charles quatrième, pour alliance. 288 Second Traité entre les mêmes, pour le même fujes.

[Bid.]

[E-]

#### T A B L E.

294

Troisiéme Traigé entre les mêmes, pour le même fujet. 289

Traité entre Ferdinand III. & ce même Duc, pour le même sujet. Ibid. Article du Traité de Munfter entre Ferdinand III. & Louis XIV. pour les intérêts de ce Duc. 290

Traité de Ratisbonne entre Ferdinand III. & l'Empire d'une part, & le même Duc d'autre , pour le Comté de Sauwerde.

Traité entre l'Empereur Léopold & l'Empire d'une part, & ce meme Duc d'autre ,

pour le même sujet. Traité de la Haye entre l'Empereur Léopold & le même Duc & autres, pour allian-

Article des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. d'une part & Louis XIV. & la Reine Christine d'autre, pour les

intérêts du Duc de Croi. 201 Traité entre Ferdinand second & Fredéric fecond Prince de Hohenzollern, pour al-Article du Traité de Nimégue entre l'Empereur Léopold & le Roi Louis XIV. pour les intérêts des Princes de Furstem-

#### CHAPITRE VI.

berg.

Traitez entre les Empereurs & les Comtes, la Noblesse, & les Villes libres de l'Empire.

Articles des Traitez de Wellshalie entre Ferdinand III. & Louis XIV. & la Reine Christine, pour les intérêts des Comtes de

Wétéravie 296 Pour les intérêts des Comtes de Nassau Sarbrak. Pour les intérêts des Comtes de Hanau. 298 Pour les intérêts des Comtes de Solms.

Ibid, Pour les intérêts des Comtes d'Ifembourg. Pour les intérêts des Rhingraves. \$00

Pour les intérêts des Comtes de Sain. Ibid. Pour les intérêts des Comtes de Falkenstein.

Tom. II.

Pour les intérêts des Comtes de Waldeck. Pour les intérêts des Comtes de Linange-Dagsbourg. 302

Pour les intérêts des Comtes ou Barons de Fleckenstein 1bid. Pour les intérets des Comtes d'Oberflein,

Articles des Traitez de Weftphalie entre les mêmes pour les intérêts des Comtes de Sua-· be. Ibid.

Pour les intérêts des Comtes d'Oettimeen,

Articles des Traitez de Westphalie entre les mêmes pour les intérets des Comtes de Franconie. Pour les intérêts des Compes d'Hobenlohe.

Ibid. Pour ies intérêts des Couttes de Loewen-

flein. 1bid. Pour ceux des Comtes d'Erbach, 306

Articles des Traitez de Westphalie les intérêts des Comtes de Westphalie. Ibid. Pour les intérêts des Comtes de Barby.

Ibid. Pour les intérêts des Comtes d'Oldembourg,

Pour les intérêts des Comtes de Reinstein. Ibid. Pour les intérêts des Comtes de la Lippe. 308

De la Noblesse immédiate de l'Empire. Article du Traité d'Osnabrug entre les mê-

mes, pour les intérêts de la Noblesse immédiate de l'Empire. Traitez entre les Empereurs & les Villes impériales.

Traité d'Aschaffembourg entre Ferdinand second & les Villes d'Ulm, Strasbourg, & Nuremberg.

Traitez entre Ferdinand second & les Villes impériales de Suabe & de Franconie, pour renoncer à la Ligue de Leipsic.

Acceptation de la paix de Prague entre Ferdinand second & Jean-George Electeur de Saxe par les Villes Protestantes. 313 Article du Traité d'Ornabrug entre Ferdinand III. & la Reine Christine pour les · intérêts de toutes les Villes de l'Empire en général.

314 0000 Ar323

Articles du même Traité pour les intérêts des Villes impériales en général. Articles du même Traité pour les intérets de quelques Villes impériales du Ban du Rhin: Cologne, Strasbourg, Aix-la-Chapelle, Lubec, Spire, Weiffenbourg fur le Rhin , Landau , Haguenau , Colmar, & les autres Villes d'Alface, &

Brême. 116 Articles des Traitez de Westphalie entre les mêmes pour les intérêts des Villes de Smabe: Augsbourg, Dunkelpiel, Biberac, & Ravensburg , Kauff beuren , Lindau , & Weissembourg dans les mortgau; Reutlingen, Hailbron, Offenbourg, Gengembach of Zell for Hamer spach. 319 Articles des Traitez de Westphalie entre les mêmes pour les intérêts des Villes médiates , & Villes Hanseatiques : Hambourg, Magdebourg, Minden, Stral-

## fund, Egra, Erfort, Ofnabrug. II. PARTIE.

#### LIVRE VIIL

### CHAPITRE · VII.

Traitez entre les Empereurs & les Rois de Pologne.

Traité de Presbourg entre Ferdinand second & Sigismond Roi de Pologne, pour alliance. Traité entre les mêmes , pour le même sujet. Ibid.

Traité entre Ferdinand III. & Wladislas IV. pour l'engagement de Ratibor & d'Oppelen. 330 Traité pour l'engagement de quelques Comtex

en Hongrie. Traité entre Ferdinand III. & Jean-Cofimir, pour alliance. Ibid. Traité de Vienne entre Léopold Roi de Hongrie & présentement Empereur d'une part , & Jean-Cafimir Roi de Pologne , pour

le même fujet. 332 Traité de Vienne entre les mêmes, pour la succession de la Maison d'Autriche à

la Couronne de Pologne. 333

#### CHAPITRE VIII.

Traitez entre les Empereurs & les Princes de la Maison d'Autriche d'une part, & les Rois

d'Elpagne d'autre.

Donation des Païs-Bas par Philippe second

au profit de l'Infante Isabelle & de l'Archiduc Albert. Traité de Prague entre Philippe III. & l'Archiduc Ferdinand, pour les droits de ce

Roi sur la Bobéme. Donation faite par Ferdinand II. a Philippe IV. de partie du Bas Palatinat.

Traité entre Ferdinand second & Philippe IV. pour alliance. Ibid. Traité entre les mêmes & les autres Princes de la Maison d'Autriche, pour le même

fujes. 341 Traité entre Philippe IV. & Claude de Médicis Archiduchesse d'Inspruk, pour le mê-

me sujet. Traité entre les mêmes & l'Empereur Ferdinand III. pour le même sujet. Articles du Traité de Munster entre Ferdinand III. & Louis XIV. pour les in-

térets du Roi d'Espagne. Traité entre Ferdinand III. & Philip pour la cession de Bezançon à l'Espagne. 345

Articles de la Capitulation de l'Empereur Léopold, pour les intérêts du Roi d'E-Spagne. Traitez entre l'Empereur Léopold, Charles fecond Roi d'Espagne, & divers autres

### CHAPITRE IX.

#### Traitez entre les Empereurs & Princes d'Italie.

Princes.

Traitez entre les Empereurs & les Papes. Ibid. Traitez, entre les Empereurs & les Archiducs d'Autriche d'une part, & la République de Venife d'autre.

Traité de Vienne entre Rodalphe II. & l'Archiduc Ferdinand d'une part, & la Ré-

346

#### т A B L E.

République de Venife d'autre, pour raison de Uscoques. Jugement arbitral de Madrid entre le Roi-

Archiduc Ferdinand & République de Venife, pour le même sujet. Traité de Paris entre les mêmes, po me sujet. Ibid.

Traité de Madrid entre les mêmes, pour le même fujet. 354 l'exécution des précédens Traitez.

355 nand II. & Louis XIII. pour les intérêts des Venitiens. Ibid.

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Savoye. 356 Article du Traité de Munster entre Ferdi-

térêts des Ducs de Savoye. pold, pour le même sujet. 358

& Louis XIV. pour le même sujet.

Traitez entre les Empereurs & la Républiaus de Genes. Traitez avec les Grand-Ducs de Tofcane.

Traitez entre les Empereurs & les Ducs de Modene. 361 Article du Traité de Munster pour les inté-

162 Article de la Capitulation de l'Empereur Léopold, pour les intérêts d'Alphonse Duc de Traité de Vienne entre Léopold & Chimins Modéne. 363

Traitez avec les Ducs de Mantone. 364 Négociation entre Ferdinand second & Charles Gonzague, pour le sequestre des Duchez de . Mantoile & de Montferrat.

Article du Traité de Ratisbone entre Ferdinand second & Louis XIII. pour les intérêts de Charles premier Duc de Man-365 Article du Traité de Munster entre Ferdi-

rêts de Charles second Duc de Mantoue. 366

Article de la Capitulation de l'Empereur Leo- Traité de Giormata, entre Ferdinand second . pold pour le même sujet. 367

#### CHAPITRE X.

Traitez entre les Empereurs & les Princes de Transilvanie.

Traité de Prague entre Rodolphe second & Sigismond Battori pour la cession de la

Transilvanie. Traité de Neuflat entre les mêmes, pour Traité de Paix de Vienne entre Rodolphe second, & Etienne Bots-Kai. Ibid. Articles du Traité de Ratisbone entre Ferdi- Traité entre Mathias Roi de Hongrie &

Sigismond Ragotski, pour confirmer le précédent Traité. Traité entre l'Empereur Mathias & Gabriel Batori pour les intérêts des Villes Saxones

de Transylvanie. Ibid. nand III. & Louis XIV. pour les in- Traité de Tirnaw entre Mathias & Betlem-Gabor, pour alliance. 371

Article de la Capitulation de l'Empereur Léo- Traité entre Ferdinand second & Betlem Gabor , pour le même sujet. Ibid. Article du Traité de Nimégue entre Léopold Traité de Presbourg entre les mêmes , pour

une Tréve. 372 359 Traité de Paix de Niclasbourg entre les mêmes.

Ibid. Traité de Paix de Vienne entre les mêmes. 373 360 Traité entre les mêmes pour une Tréve de

fix mois. Traité de Paix de Presbourg entre les mêmes,

rêts de François Duc de Modene. Traité de Paix de Tirnaw entre Ferdinand III. & Georges Ragotski premier.

> Jamos , pour alliance. Article du Traité de Paix entre Leopold & Sultan Mahomet IV. pour les intérêts de Michel Abaffs. 377

## CHAPITRE

Traitez entre les Empereurs & les Grands-Seigneurs.

Traité de Vienne entre Mathias & Achmet pour la continuation de la Tréve. nand III. & Louis XIV. pour les inté- Traité de Commore entre Ferdinand second & Osman, pour terminer quelques différends. 380

> & Amurat quatribme , pour le même sujet. Ibid.

O000 2 Trai-

#### т A В Ŧ. E.

Ibid.

VIII

Traité de Seronia entre les mêmes, pour une Tréve de vingt-cinq aus. 181 Traité de Szoni entre les mêmes, pour confirmer les précedens Traitez. Ibid. Autre Traité de Szoni entre Ferdinand III. & Ibrahim, pour la continuation de la Tréve. 382 Traité entre Ferdinand III. es Mahomet IV. pour une Tréve de vingt-deux aus. Ibid.

Traité de Naswar entre Leopold & Maho-

met IV. pour une Tréve de vingt amées.

Palatine & premiérement des Ducs de Simmeren. 400 Suite des Ducs de Neubourg & leurs titres. Suite & qualitez des Ducs de deux Ponts. 401 Suite & qualitez des Ducs de Birkenfeld. Íbid Suite & qualitez des Comtes de Veldents. 404 Suite & qualitez des Princes de la Maison Electorale de Saxe. Ibid. Suite & qualitez des Ducs de la Branche

#### LIVRE

Histoire des Traitez passez entre les Eletteurs, Princes & Etats de l'Empire avec les Princes Etrangers,

#### CHAPITRE I.

Suite Chronologique des Electeurs de l'Empire depuis l'année 1198. julqu'en 1679, avec leurs titres & qualitez.

Suite des Elelleurs de Mayence es leurs titres. Ibid. Suite des Electeurs de Treves es leurs titres. 388 Suite des Electeurs de Cologne & leurs titrec. 389 Suite des Electeurs de Bavière, & leurs ti-390 Suite des Electeurs de Saxe & leurs titres. Suite des Electeurs de Brandebourg & leurs Suite des Electeurs Palatins & leurs titres. 198

#### Oettingen, Schwartzenbourg, Waldeck. 421 CHAPITRE III.

Traitez entre les Catholiques & les Protestans d'Allemagne au fujet des différends pour la Religion.

CHAPITRE IL Suite Chronologique des Principaux Princes de l'Empire depuis l'an

1 5 98. jusqu'à préfent, avec leurs titres & qualitez.

Titres des Princes Eccléfiafliques. Titres & qualitez des Princes de la Maison Traité d'Haguenau entre Charles-Cardinal de

des ainez de la Maison de Saxe, 406 Suite & qualitez des Princes de la Maison de Brandebourg. 406

Suite des Ducs de Brunswic & Lanebourg, & leurs titres. 407 Suite des Ducs de Meklebourg & leurs ti-408 Suite des Ducs de Wirtemberg & leurs titres.

Suite des Landgraves de Hesse-Cassel & leurs 411 titres. Suite des Landgraves de Hesse-Darmstat & Ibid. leurs titres. Suite des Marquis de Bade & leurs titres.

Suite & qualitez des Ducs de Saxe-Lawen-415 Suite & qualitez, des Ducs de Holstein. Ibid.

Suite & qualitez des Princes d'Anhalt. 416 Suite des Ducs de Lorraine & leurs titres.

Titres & qualitez des autres Princes de l'Empire: Aremberg, Hobenzollern, Eggemberg, Lobkowitz, Salm, Dietrichflein , Naffau , Aversberg , Oft-frife

Lor-

Lorraine & Jean-Georges Marquis de Brandebourg, pour l'Evéché de Strasbourr.

Traité de Wirtsbourg entre les Princes Catholiques d'Allemagne, pour une lique défenfive. 428

fenfive. 428
Traité de Hall entre plufieurs Princes Proteflans, pour alliance. 429

junt, pour autuel.

Fraité de Willestat entre l'Archiduc Léopold

Se les Marquis d'Anspac & de Dourlac

& autres, pour une cessation d'armes

dans l'Evéché de Strasbourg. 430 Traité entre Maximilien de Baviére & les Princes Protessans-Unis, pour le licenciement des troupes de ce Duc, 431

Negociation de Ratisbone entre les Etats Catholiques & Protessans touchans leurs plaintes respectives. Ibid.

Traité de Rotembourg entre les Princes Protestans-Unis, pour la continuation de leur allience.

Traité de Wirtzbourg entre les Princes Catholiques d'Allemagne pour renouveller less

Alle donne à Mulhausen par les Elelleurs de Mayence & de Cologue & le Duc de Bavière à l'Elelleur de Sace de au Landgrave de Darmstat , au sujet det biens d'Eglise posseurs par les Protestans.

Traité d'Ulm entre les Princes de la lique Catholique & ceux de l'union Protestante,

pour établir la paix entr'eux. 435 Traité de Leipfic entre la plûpart des Princes & des Villes de la Religion Protestan-

te, pour alliance.

#### CHAPITRE. IV.

436

Traitez paffez entre les Electeurs & quelques Princes de l'Empire,

Traité entre tous les Eletteurs, pour une alliance défenfroe. 438 Traité entre les Eletteurs du Rhin, pour le

même fujet. Ibid.
Articlet des Traitez de Westphalie pour les
intérêts des Elesteurs de Mayence & Palatin, touchant quelques Baillioges du
Berestras. 439

Traité de Cologne entre les trois Electeurs Eccléfiaftiques , l'Evêque de Munster , Tom. 11. & le Duc de Neubourg, pour alliance-440 Autre Traité de Cologne entre les mêmes,

pour le même sujet. Ibid. Traité de Francsort entre les Elesteurs de Mayence & de Cologne, pour le Couron-

nument des Empereurs.

Autre Traité de Francfort entre les Elesteurs
de Mayence & de Cologne, pour le Con-

de Mayence & de Cologne , pour le Couromnement des Empereurs. 442 Capitulation entre l'Elelleur de Mayence & la Ville d'Erfort , par laquelle cette Ville

fe foumet à cet Electeur. Ibid. Traité de Leipfic & d'Erfors entre l'Electeur de Mayence & les Princes de la Maifon de Saxe, pour terminer leurs différends.

Traité entre les Electeurs de Mayence, de Tréves, & de Cologne, le Duc de Lorraine, les Evêques de Spire & de Strasbourg & la Noblesse immédiate, pour

alliance. 446
Traité de Schweckenheim entre ces Princes
alliez & l'Elesteur Palatin, pour une
fuspension d'armes. 447

Jugment Arbitral d'Heilbron, pour terminer ces différends. 448 Traité de Limbourg entre les Electeurs de Mayence & de Tréves & le Duc de Lor-

vaine, pour alliance.

Traité de Brunfucie entre les Electeurs de Colorge & de Brundebourg, les Due de Zell, & de Wolfembuttel, l'Evêque d'Ofinbrug & le Landgrove de Heffe-Caffel.

Traité entre l'Electeur & la Ville de Cologne, pour terminer leurs différends. Ibid.

Traité de Bonne entre l'Eletteur de Cologne & l'Evêque de Munsser, pour alliance. 45 I. Traité de Deventer entre les mêmes, pour le

partage de leurs conquêtes.

Traité entre les Maifons de Saxe & de
Brandebourg & de Hesse, pour une confraternité.

Traité entre les Elesteurs de Saxe & Pa-

latin & le Duc de Neubourg, pour alliance. Ibid. Traité entre l'Elesteur de Saxe & le Duc de Saxe-Lawembourg, pour une confraterni-

Traité entre l'Elesteur de Brandebourg

& l'aministrateur de l'Archevêché de Mardebourg d'une part, & la Ville de Magdebourg d'autre part, pour terminer leurs differends.

Traité de Bilefeld entre l'Electeur de Brandebourg , l'Evêque de Munster , le Duc de Neubourg , pour 454

Traité de Ratisbone entre Charles-Louis Electeur Palatin, & Louis-Philippe Duc de Simmeren, pour terminer leurs diffé-Ibid.

Traité de Ratisbone entre le même Electeur & le Duc de Savoye, au sujet de lesars qualitez.

#### CHAPITRE

Traitez entre les Princes & les Villes de l'Empire.

Jugement entre l'Evlque d'Hildesheim & les Ducs de Brunfwic, pour faire déguerpir ces Ducs de cet Evêché. 456 Traité de Brunfwic entre les mêmes , pour

terminer leurs différends. 457

Traité entre l'Evêque & la Ville d'Hildesbeim, au sujet des Capucins. Traite de Schonwelt entre Christophle-Ber-

nard de Galen Evêque de Munfter, & la Ville de Munfler, touchant leurs différends.

Traité de Geislein entre les mêmes pour le Ibid. même fujet.

Jugement entre les mêmes, pour terminer ces différends.

Traité de Mimfler entre cet Evêque & les Ducs de Brunfwic, au sujet de la Ville

d Hoxter. Traité de Neubaus entre les Evêques de Munster & de Paderborn, pour alliance. Ibid.

Jugement entre Jules-Henri Duc de Brunfwic & les Ducs de la Branche de Lunebourg, au fujet du Duché de Grubenbagen.

Traité de Hildesheim entre George-Guillaume & Jean-Fréderic Ducs de Brunfwic & de Lunebourg , pour le partage de leurs Ibid.

Traité entre Rodolphe-Auguste, George-Guil laume, & Jean Fréderic Ducs de Brunf-

wie & de Limebourg, touchant Brimfwie & Danneberg. Traité de Munden sur la Westre entre Geor-

ge & Auguste Ducs de Lamebourg & de Brunswic d'une part, & Amelie Landgrave de l'effe d'autre, pour allian-

Traité de Steterbourg entre Fréderic-Ulric Duc de Brunfwic & la Ville de Brunfwic , pour terminer leurs différends.

Traité entre Rodolphe-Auguste Duc de Brunfruic par lequel la Ville fe formes à ce Prin-

Traité de Roflock entre Christian-La Gustave Adolphe Ducs de Meklebourg, pour terminer leurs différends. Jugement donné à Vienne entre Guillaume & George-Frederic Marquis de Bade-

Baden & de Dourlas , au sujet du haut Marquifat de Bade. Traité entre le Marquis Guillaume. & Pré-

deric Marquis de Bade, pour terminer · leurs différends. Traité d'Etlingen entre les mêmes, pour le

Articles des Traitez de Westphalie entre Ferdinand III. Louis XIV. & Christine pour les intérêts de ces deux Marquis,

Jugemens donnez à Ratisbone entre Maurice & Louis Landgraves de Heffe Caffel & de Darmflat , pour la succession de Mar-

purg. Traité de Darmflat entre Guillame & George , Landgraves de Heffe-Caffel & de Darmflat, pour le partage de leurs Etats.

Traité de Cassel entre Anselie de Hanau tutrice de Guillasane VII. Langrave de Heffe, & George Landgrave de Darmstat, pour le même sujet. Articles des Traitez de Westphalie entre

Ferdinand III. Louis XIV. et Christine. pour les intérêts des Landgraves de Caffel & de Darmstat.

Transaction de Ratisbone entre Guillaume VIII. & Ernest Landgraves de Caffel & de Rhinfeld, pour terminer leurs

differends. 475 Traité entre Guillaume VI. Landerave de Caffel & Christian & Wolrad Comtes de Waldeck. Ibid.

Traité

470

#### TABLE.

Traité entre François Duc de Lorraine & fon fils Charles. Ibid.

Alte passe par le Duc Charles de Lorraine au profit du Duc François son frére, pour la cession de tous ses Etats. 477

cession de tous ses Etats. 477
Traité entre les Comtes d'Ost frise & la Ville
d'Embden. 478

Traité de Lubec entre les Villes hanséatiques, pour renouveller leur alliance. Ibid.

pour renouveller leur alliance. 101d.

Traité de Lamebourg entre les mêmes pour une ligue défenfive. 480

Autre Traité de Lunebourg entre Ernest Duc de Lunebourg, & les Villes de Lubec, Brême, Hambourg, Magdebourg, Brunsswic, & Lunebourg, pour le même

fijet. 482 Autre Traith de Lomebourg entre Clriftian Duc de Lomebourg & Jean-Albert Duc de Mecklebourg d'une part, & les Villes hamstatiques d'autre, pour le même fujet. 481

#### CHAPITRE VI.

Traitez entre les Princes prétendans aux Etats de la fuccession de Cléves & de Julliers.

Traité d'Eslingue entre Louis-Philippe Duc de Neubourg & Jean Duc de Deux-Ponts, pour joindre leurs intérêts.

Traité de Dortmand entre Jean-Sigifmond Elesteur de Brandebourg, & Philippe-Louïs Duc de Newbourg, pour administrer ces Etats conjointement. Ibud.

Traité de Duisbourg entre les nêmes, pour la confervation de la Religion Catholique.

Alle donné à Hall par ces deux Princes à Magdelaine de Cleves Ducheffe de Deux-Ponts pour la confervation de fes droits, Ibid.

Traité de Hall entre Jean-Sigifmond Electeur de Brandebourg, & Philippe-Louïs Duc de Neubourg, pour convenir d'Arbi-

Conférence de Cologue entre cet Elesteur & ce Duc d'une part, & quelques autres Princes de l'Empire d'autre, au fujet des prétentions de la Maison de Saxe sur ces Etats.

Traité de Jutrobock entre Christian II. Elec-

teur de Saxe & Jean-Sigifmond Elelleur de Brandebourg, pour admettre l'Electeur de Saxe à la jouissance de ces Etat.

Traité de Santen entre Jean-Sigifmond Electeur de Brandebourg & Wolfgang-Guil-

lanne Prince de Neubourg.

Traité entre Charles Marquis de Burgaru de la Marquis Sibille sa femme d'une part, de Wolfgang Guillanne Duc de Neu-

la Marquise Sibille sa semme d'une part, & Wolfgang Guillaume Duc de Neubourg d'autre, pour cession des droits de cette Marquise en saveur du Duc de Neuboure.

Traité de Duffeldorp entre George-Guillans Elekteur de Brandebourg, & Wolfgang-Guillaume Duc de Neubourg, pour un partage provisionel de ces Etats. 1bat Second Traité de Duffeldorp entre les mêmes,

pour le même sujet.

496

Traité de la Haye entre le Duc de Neubourg

les Etats Généraux pour faire ceder

à ce Duc la moitié du Comté de Ra-

à ce Due la moitié du Comté de Ravensberg, 497 Troiféme Traité de Duffeldorp entre Frédérie-Guillaume Elesteur de Brandebourg & Wolfgang Guillaume Due de Neubourg,

terminer leurs différends. 498
Articles des Traitez de Westphasie entre l'Empereur Ferdinand III. le Roi Louis XIV.

& la Reine Christine, touchant la succession de Cléves & de Juliers.

Traité entre les mêmes pour le même sujet.

Premier Traité de Cléves entre les mêmes , pour le même sujet. Ibid. Traité entre Frédéric-Guillaume Elesteur de

Brandebourg & Philippe-Guillaume Due de Neubourg, pour raifon des Catholiques de ces Etats. 501 Traité de Dorfiben entre les mêmes, pour l'exercice de la Religion. Ibid.

Second Traité de Cleves entre les mêmes, pour un partage définitif de ces Etats.

Traité entre les mêmes, au fayet de quelques Eglifes du Duché de Cléves. 503 Quatrième Traité de Duffeldorp entre les mêmes, pour le même fujet. Ibid.

Pppp 2 CHA-

#### B L E. T Α

#### CHAPITRE

Traitez entre les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire d'une part, & les États Etrangers de l'autre.

Traitez paffez par les Eletteurs Eccléfiaf-

504 Traité entre les Electeurs Eccléfiastiques, le de la lique Catholique d'une part, & le Pape Paul V. Philippe III. Roi d'Espagne, Sigifmond III. Roi de Pologne &

alliance. 505 Traité de Julliers entre Philippe IV. Rei d'Espagne & les Eletteurs de Mayence

& de Cologne. Article du Traité de Munster entre Ferdi- Traitez passez par les Landgraves de Hesse nand III. & le Roi Louis XIV. pour les différends entre Philippe IV. Roi Traité entre Philippe IV. Roi d'Espagne & d'Espagne & Philippe-Christophle de Soe-

teren Eletteur de Tréves. Traitez paffez par les Elesteurs de Baviére avec les Princes Etrangers. Ibid.

les Princes Etrangers.

debourg avec les Princes Etrangers.

Investiture de la Prusse accordée par Sigifmond III. Roi de Pologne à Jean-Sigifmond Eletteur de Brandebourg. Traité entre le même Roi & George Guillau-

me pour alliance. Premier Traité de Velaw entre Jean-Casmir Roi de Pologue & Frédéric-Guillaume pour Pruffe.

Autre Traité de Velavo entre les mêmes pour une jonction d'armes. 512

Traité de Bromberg ou Bidgost entre les mêmes , pour céder à l'Eletteur Butow , Lowembourg & Elbing Ibid.

Traité de Cologne sur la Sprée entre Charles second Roi d'Espagne & Frédéric-Guil-laume Elesteur de Brandebourg, pour al-

Traitez paffez par les Eletteurs Palatins avec les Princes Etrangers. 510

Traité de Prague entre Frédéric V. en quo lité de Roi de Bobéme, & Betlem Gabor en qualité de Prince de Hongrie, pour alliance. 516 Traitez paffez par les Evêques de Munfler

aves les Princes Etrangers. Traitez paffez par d'autres Evêques d'Allelemagne avec les Princes Etrangers.

tiques avec les Princes Etrangers. Traitez paffez par les Ducs de Neubourg, & de Deux-Ponts , avec les Princes Etrangers.

Duc de Baviére; & les autres Princes Traitez paffez par les Princes des Maifons Electorales de Saxe & de Brandebon Ibid avec les Princes Etrangers. Traitez paffez par les Ducs de Brunfruic Côme fecond Grand-Duc de Tofcane, pour avec les Princs Etrangers. . Traitez paffez par les Ducs de Wirtemberg avec les Princes Etrangers. 519 Traitez par les Ducs de Meklebourg avec les Princes Etrangers. Ibid. avec les Princes Etrangers.

George-Landgrave de Darmflat, pour Traitez paffez par les Marquis de Bade avec les Princes Etrangers. Ibid. Traitez paffez par les Electeurs de Saxe avec Traitez paffez par les Ducs de Holflein avec les Princes Etrangers. 522 Traitez paffez par les Electeurs de Bran- Traitez paffez par les Villes de l'Empire avec

alliance.

les Princes Etrangers. Ibid. Ibid. Traité entre Philippe III. Roi d'Espagne & les Villes hanséatiques , pour commerce. Ibid.

#### LIVRE IX.

céder à cet Elelleur la souverameté de la Traitez possez entre les Rois de Pologne, de Portugal , & d'Espagne & les autres Princes & Etats de l'Europe.

#### PREMIERE PARTIE.

Traitez entre les Rois de Pologne & les autres Princes & Etats de l'Europe.

CHA-

#### В

Ibid.

.531

#### CHAPITRE

Suite des Rois de Pologne qui ont regné depuis l'année 1 5 98. jusqu'à présent & leurs titres & qualitez.

Traitez entre les Rois de Pologne & de Damemork. Voyez Liv. 2. Ch. 6.

Traitez entre les Rois de Pologne & de Suéde. Ibid. Voyez Liv. 3. Ch. 8.

Traitez entre les Rois de Pologne & les Grands Ducs de Moscovie. Voyez au même Liv. Ch. 14.

Traitez entre les Rois de France & de Po-Ibid. logne. Voyez Liv. 4. Ch. 14.

Traitez entre les Rois de Pologne & les Etats Généraux. Voyez Liv. 5. Ch. 5.

Traitez entre les Empereurs & les Rois de Ibid Pologne.

Voyez Liv. 7. Ch. 7.

Traitez entre les Rois de Polorne d'une part & les Eletteurs de Brandebourg & les Ducs de Neubourg d'autre. Ibid. Voyez Liv. 8. Ch. 7.

#### CHAPITRE II.

Traitez entre les Rois de Pologne d'une part & les Rois d'Espagne & la République de Venife d'autre.

Négociation entre Sigifmond III. & Philippe III. pour les biens de la Reine Bon-Négociation entre Sigifmond III. & Philippe IV. pour une promesse de secours.

Tom, II.

Négociation entre les Rois de Pologne els la République de Venise, pour une jon-Etion contre les Turcs. 532

#### CHAPITRE III.

Traitez entre les Rois de Pologne & les Princes de Transilvanie.

§ 29 Traité entre Vladiflas IV. George Ragotski Prince de Transilvanie , Alexis Michalowitz Grand-Duc de Moscovie, & le Kam des Tartares, pour alliance. Traité de Paix entre Jean-Casimir & George

## CHAPITRE IV.

Ragotski fecond.

Traitez entre les Rois de Pologne & les Grands-Seigneurs.

Traité de Constantinople entre Sigismond III. & Amurat III. pour renouveller let précédens Traitez. Traité de Paix de Bufa entre Sigifmond III. & Achmet. Traité de Conflantinople entre Sigifmond III. & Ofman , pour confirmation de la paix.

Traité de Paix de Choczin entre les mêmes. Capitulation accordée par le Sultan Mustapha

au Roi Sigismond, pour la confirmation de la paix. Traité entre Sigismond III. & Amurath IV. Traité de Paix entre Vladislas IV. & A-

murat IV. Traité de Paix de Léopold entre Michel Wifnowiski & Mahomet IV. Traité de Paix de Zoraumo entre Tean-

Sobieski et Mahomet IV. 544 Capitulation accordie à ce même Roi par Sultan Mahomet IV. pour confirmer la paix.

#### CHAPITRE

Trairez entre les Rois de Pologne & les Kams des Tartares de Crimée.

Traité entre Sigifmond III. & Cari Gerci, Ibid.

Articles du Traité de Buffa entre Sigifmond III. & le Sultan Achmet , pour les intérète des Tartares. 548

Articles du Traité de Choczin entre Sigifmond III. & le Sultan Ofman, pour le même fujet.

Traité de Constantinople entre Sigifmond III. & les Tartares. 149

Traité entre Vladiflas IV. Islan Gerci & autres, pour alliance. Ibid Traité de Paix de Sharaf entre Jean-Cafmir & Islan Gerci.

Traité de Paix de Podhais entre Jean-Casimir & le Kam Adyl Gerci. Traité de Liopold entre Michel Wiefnowiski

& Selim Gerci. Articles du Traité Shorawono entre Jean Sobieski & Mahomet IV. pour les inté-

rets des Tartares. Articles de la Capitulation accordée à ce Roi par le même Sultan pour le même sujet.

553

#### CHAPITRE VI

Traitez entre les Rois de Pologne & les Cofaques.

Traité de Curicow entre Sigismond III. & les Cofaques. 554 Traité de Pereflow entre les mêmes. Ibid. Traité entre Vladiflas IV. & les Cofaques.

555 Alle downe par Vladiflas IV. à Bodgan Kmielniski pour feindre une rebellion. Ibid

Traité de Paix de Shorow entre Jean-Cafimir & Bodgan Kmielniski. 556 Traité de Paix de Bialacerkiow entre les

mêmes. Articles du Traité de Tréve entre le Roi Jean Cafimir & le Grand-Duc Alexis Michalowits, pour les intérêts des Cofaques. 559

Traité de Paix I de Hadrioc entre Jean-Cafimir & George Kmielniski. Traité de Paix de Czudnow entre les mêmes.

Articles du Traité d'Andraskoro entre le Roi Jean Cafinir & le Grand-Duc Alexis Michalowitz pour les intérêts des Cofaques.

561 Traité de Podhais entre Jean-Cafa ros Dorofensko. Ibid. Articles du Traité de Léopold entre Michel

Wiefnowieski & Mahomet IV. pour les intérêts des Cofaques. 161 Articles du Traité de Shorawono entre le Roi Feam-Sobieski & le même Sultan

pour le même sujet. 563

#### SECONDE PARTIE

Du neuvième livre, contenant les Traitez pallez entre les Rois de Portugal & les autres Princes & Etats de l'Europe,

#### CHAPITRE VIL

Suite des Rois de Portugal ely leurs auali-164

#### CHAPITRE VIII.

Traitez entre les Rois de Portugal & de Castille.

Traité de Paix de Lisbone entre Charles fecond & Alphonic VI. 573 Traité de Madrid entre Charles II. & le Prince Régent Dom Pedro pour confirmer le précédent Traité. Traité entre les mêmes pour le com merce dans

les Indes Orientales, \$ 77 CHAPITRE IX.

#### Traitez entre les Papes & les Rois de Pornigal.

Négociation entre Urbain VIII. & Jean IV. pour être reçu à rendre l'obeillance,

Négociation entre le Pape Innocent X. & le même Roi souchant les Evichen de Portugal. 580

TROI-

#### Т В L E.

#### TROISIEME PARTIE

Du neuviéme livre, contenant les Traitez entre les Rois d'Espagne & les autres Princes & Etats de l'Europe.

#### CHAPITRE X.

Suite des Rois d'Espagne, & leurs titres & qualitez,

#### CHAPITRE XI.

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Princes d'Italie.

Traitez entre les Papes & les Rois d'Espa-

gociation entre Clement VIII. & les Rois Philippe second & Philippe III. poor

alliance. Traité de Madrid entre Gregoire XV. & Philippe IV. pour le dépôt de la Valteline.

600 Traitez entre les Rois d'Espagne & la République de Venise.

Traité de Madrid entre Philippe III. & la République de Venise & autres pour réta-

blir la paix entr'eux. Thid. Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de Savove. 603

Alle de réconciliation de Philippe III, & de Charles Emanuel premier du nom Duc de Savore. Traité de Verceil entre le Duc Charles Ema-.

muel d'une part & le Sr. Savells Nonce du Pape & le Marquis de Rambouilles Ambaffadeser de France d'autre part, pour moyenner la paix entre le Roi d'Espagne of ce Duc.

Premier Traité d'Aft entre les mêmes pour le même sujet.

Premier Traité de Madrid entre les Rois Louis XIII. & Philippe III. pour le 608 même suiet.

Second Traité d'Ast entre le Roi Louis XIII. es le Duc Charles Emanuel pour le même Ibid. fujet.

Second Traité de Madrid entre les Rois Louis XIII. & Philippe III. pour le même fujet.

Troisiéme Traité de Madrid entre Philippe III. & Charles Emanuel pour le même

Sujet. Traite de Pavie entre les Rois Louis XIII. & Philippe III. pour le même fice

Traite entre Philippe IV. & Charles Emanuel pour alliance & le partage du

Montferrat. Traité de Milan entre Philippe IV. & Vi-

Hor Amédée pour alliance. Articles du Traité des Pirenées entre Louis XIV. Roi de France & Philippe IV.

Roi d'Espagne pour les intérêts de Charles Emanuel Second Duc de Savoye. Traitez entre les Rois d'Espagne & les

Grands-Ducs de Toscane. 619 Traité de Florence entre Philippe second Roid'Espagne & Cosme premier Duc de Flo-

rence pour l'invessiture de Sienne & une alliance perpétuelle. 620 Traitez entre les Rois d'Espagne & la Ré-

publique de Genes. Traité entre Philippe IV. & la République de Genes pour terminer leurs différens,

Traitez entre les Rois d'Espagne & les Ducs de Modéne.

Traité entre Philippe IV. & François Duc de Modene pour ceffion de Correggio. 625 Traité de Paix de Rhege entre les mêmes.

Traité de Paix entre Philippe IV. & Alphonse IV. Articles du Traité des Pirenées entre les Rois Louis XIV. & Philippe IV. pour les

intérêts de ce Duc. Traitez entre les Rois d'Espagne & les Duce Mantoile. Articles arrêtez à Sufe entre Louis XIII.

& Philippe IV. pour les intérêts de Charles premier Duc de Mantoue Traité entre Philipe IV. & Marie de Gonza-

que Princesse de Mantoile & Mère de Charles second Duc de Mantoüe.

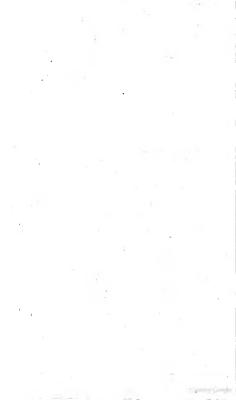

# HISTOIRE

DES

TRAITÉS DE PAIX

D E

# WESTPHALIE.

# ESCALLE

ing a dinakan. Tang ang tilakan

# HISTOIRE

## TRAITEZ

DE

## WESTPHALIE.

On donne le nom de Traitez de Weffpha-inferz partie dans le Traité de Muniter , & partie inferz partie dans le Traité de Muniter , & partie the same of parameters of the same construction of the same of the

ON TRAITA EN CES DEUX VILLES,

Remiérement les différends a étoient entre le Roi & l'Empereur. Secondement ceux qui étoient entre le Roi & le Roi d'Espagne. Troiséme-ment ceux qui étoient entre l'Empereur & la Reine Chris-Quatriémement ceux qui regurdoient les Affaires générales l'Empire, & fur tout

au fujet de la Religion. Cinquiémement ceux qui oncernoient les Princes & Etses d'Allemagne & d'Italie en leur particulier. Et enfin ceux qui étosent entre le Roi d'Espagne d'une part, & les Etats-Généraux des Provinces-Unies & le Prince d'Orange d'autre.

Les différends entre le Roi & l'Empereur furent

terminez pur le Traité conclu à Munster le 24. Octobre 1648. Ceux entre le Roi & le Roi d'Efagne ne purent étre terminez après une longue Négociation , que je crois ocunmoins nécessaire de raporter pour faire connoître les articles dont on étoit convenu . & ceux qui empéchérent que la Paix ne fut dès-lors conclue entre la France &

Les différends qui étoient entre l'Empereur & la Reine & la Couronne de Sué de furent terminez par le Traté concha à Ofenbrug le mane jour 14. Oc-

Comme Guffave-Adolphe Roi de Suéde avoit ntrepris le rétabliffement des droits des Prioces de l'Empire & fur tout les Interes des Protesfans, les Articles qui réglérent les Affaires de l'Empire en général, & les différends qui étoient entre les Prin-ces Catholiques & les Princes Proteffans d'Allé-

dans celui d'Ofnabrug.

ge furent réglez tant par des Traitez des 8. Janvier de 27. Décembre 164,75 que par plusieus stricles qui furent inférez dans le Traite qui fut paffé entre le Roi d'Espagne & les Etats-Géne

entre le Roi d'Espagne de R. accept s'elt paffé le 30. Janvier 162. Le le 180 d'ans le Perpiquersi facceffivement ce qui s'elt paffé dans la Négociation de chacun decre l'asire 26 com-mencerai par les différends que le Roi soult avec mencerai par les différends que le Roi soult avec le PÉrantire ouur les Intérésts de la Cousl'Empereur & l'Empire pour les Intéréts de fa Cou ronne; & la maniére done ils futent terminez par le Truité de Muniter.

#### CHAPITRE PREMIER.

Négociarian et conclusion de la Parx de Alanster en ce que regarde les butière de la France,

A Vant que h Dignité limpériale fût entrée dans la Maison d'Autriche , il y avoit eu pendant plufieurs fiécles une purfite intelligence entre les Empereurs & les Rois de France ; mais comme les Empereurs Maximilien I. & entuite Charles-Quint fon perix-fils & fon Succeffeur qui ésoient de certe Maifon, voulturent ôter aux Rois Louis XII. & François I. le Duché de Milan qui leur appartenoit du Chef de Valentine Viscossi leur ayeule, & les droits de fouveraincté qu'ils avoient fur les Comrez de Flandres & d'Arrois qui ertenoient à ces Empereurs comme étant dans les droits de la Maifon de Bourgogene , il y cur en-tre ces Empereurs & ces Rois de France des guerres presque continuelles . & qui ne furent inres pranque continuants e ce sput se turein in-terrompies que par des Traisez de Paix ou de Tréves de peu de durée. HENRI II. ayant fuccéde à Funçois I. fon

cet Catronques & les Princes Proteilluns d'Alle-mages pour le ragard de la Religion de des biens peut, Est Amilées dans le Traisé d'Obis-pour, Est Amilées qui reguedoire ne particulier de les Instéries de Princes Allemagne & d'Italie al-Tran, I.

il fit le 4. Octobre de la même année avec Maurice Electeut de Saxe & les Princes Protefians fes Confédérez , un traité qu'il ratifia à Chambor, & par lequelil promit de les affifter puillamment d'hommes & d'argent contre l'Empereur pour maint la liberté & les droits des Princes de l'Empire ; & ils confentirent qu'il s'emparât le plutôt qu'il pou nit des Villes qui appartencient dès long-tems à l'Empire, & qui a'étoient point de la langue Germanique, favoir : de Cambrai, Metz, Toul, & Verdun , & aures femblables , & qu'il les gardit comme Vicaire de l'Empire. En conféquence de ce traité le Roi marcha vets l'Allemagne à la tête d'une Armée de cinquante mille hommes, & s'empara au printents de l'innée 5551, fant besu-coup de difficulté, des Villes de Toul, de Metz, & de Verdun, & alla jusques devant Strasbourgs ce qui syant extrémement irrité & éconné l'Em percur, il fe raccommoda avec les Princes confédérez, par le Traité de Paffau, vint dans l'automne de la même année affiéger la Ville de Metz avec u-ne armée de cent mille hommes; mais François de Loraine Duc de Guite affifié de l'élire de la No-blette François , la défendir fi bien que l'Empe-

de l'année sere. Comme Charles-Quine ne fie depuis en 1555. qu'une Tréve à Vaucelle avec Henri II. on n' parla point de ces Villes dont ce Roi demeura ami polleffeur, & lorsque cette pux fut rompue l'an-nét fuivante, Ferdinand frére de Charles, qui éner turvante; Pretratant retre de Catalies, qui tois Empereur ne prit, point de part à la guerre qui r'émut cenre Henri II. & Philipe II. Roi d'Efpagne & qui fut terminée par le Traité de Cleuss-Carberfis: sinf Fedinand ne fut point partie dans ce Trainé; & on n'y parla point des

reur fut nbligé d'en lever le fiége le premier jour

partie dans ce Traite; oc on n y puns pous au-Villes de Merz, Toul, & Verdun. Quelque tems après cet Empereur envoya vers le Roi Charles IX. l'Evêque de Trente pour mander la reflitution de cestrois Villes; mais il premier qui propoferoit de les rendre : ainfi on men perla plus , & les Rois de France confer-wérent ces Villes fous le titre de protection , fans en être pour cela mal avec les Empereurs , à qui même ils rendirent souvent de très-bons offices

Cette bonne intelligence, sprès avoir dure plus de foixante quinze ans, fut altérés, & enfuire entiérement rompus à l'occasion des différends qui s'énsurent pour la faccellion de Vincent de Gonzagues fecond du nom Duc de Mantoue & de Montferret qui mourut fans enfuns en 1617. l'Em percur Ferdinand II. syant refusé à Charles de Gonzagues Duc de Nevers proche porent du deffunt, l'investiture de ces deux Duchez; & le Roi Louis XIII. s'étant fait un principe d'hon-

neur de foutenir un Prince né fon fujet dans les droits qui lui appartenoient légitimement. Ferdinand écot alors dans le plus haut point de puissance auquel les Empereurs de la Maifon d'Au-triche fulle propraet de la Mai triche fussent pervenus depuis Charles-Quint, ayant dépouillé l'Electrur Palatin de fes Etses , & de fa dignité Electorale ; contraint Bethleem Gabor Prince de Transilvanie, & Christian IV. Roi de Danemarc à faire la paix avec lui aux conditions qu'il lui avoit plu leur impofer ; vaincu tous les rinces de l'Empire qui avoiene voulu s'oppofer à fes volonez , & rempli toute l'Alienagne de

fes Armées & de fes Gamifons : sinfi voulne êrre sulli Souversin en Itslie qu'en Allemogne , il y envoya une puillante armée qui prit & faccag Mantoue, & affiega Cazal r le Rot v envoya aufii plutieurs armées qui empéchérent la prife de cette derniére place qui étoit la feule qui reflit au Duc de Mantout. Cette guerre fut terminée par un Trai-té conclu à Ratisbonne le 13. Octobre 1630. & enfaire par ceux de Querasque des 6. Avril & 19.
Juin 1631: par lesquels il für dit que l'Empereur
donneroit au Duc Charles de Gonzagues l'investiture des Duchez de Mantoue & de Montfernt.

Il avoit encore été dit par le premier article du Traité de Ratisbonne, que le Roi Très-Chrétien n'offenseroit en aucune manière l'Empereur ni l'Empire , & n'affifternit ni de forces ni de confeil ni d'argent ni en quelque autre chose que re s'ût les ennemis déclarez de l'Empereur & de l'Empire, ni ceux qui se déclareroient ci-après : mai le Sr. Brulard de Léon qui avoit fiené ce Traité au nom du Roi, n'avoit aucun pouvoir de le faire entrer dans cet engagement, il fut hautement dès-avosaé; d'ailleurs le Cardinal de Richelieu ayant été informé que le Rni avoit promis à la Reine fa Mére de le renvoyre dès que la paix feroir faire, crut qu'il étoir de fon intérét de se rendre né-cessire au Roi en continuant la guerre, & qu'en môme tems il ésoit de l'intérêt de la France d'abaider la trop grande puissance de l'Empereurdans l'Allemagne, & de la réduire dans ses bornes légitimes. Ainfi ce Roi étant estré dans les fensimess de son Ministre , & sins avoir égard à cet article du Tesité de Ratisbonne , fit en cette même sonée 1635, avec Guffave-Adolphe Roi de Suéde que les Princes Proteffuns méconrens de PEmpereur avoient appellé à leur fecours , & qui venott d'entrer en Allemagne avoc une puissance armée, un Traité d'Alliance, par lequel le Roi s'obliges de fournir par chacun an à ce Prince une fomme confidérable , & ils marquérent qu'ils n'avoient pour but que la défense de leurs anis, & le rétabliffement des Princes de l'Empire , qui avoient été opprimez : il prit peu après Philipe-Christophe de Soeteren Electeur de Tréves sius sa protection , pour empêcher que le Roi de Suéde ne s'emparle de fes Etats.

Après la mort de Guffave il renouvella en 1611 fon Alliance avec la Reine Christine sa fille, s'allis encore depuis en la même année avec les Etars des Cercles de Françonie , de Suzbe , & du haut Rhin qui étoient confédérez de la Suéde, s'empura de Haguenau, de Saverne, & de plufieurs autres Villes d'Alface qui se mirent sous si protection. Et comme les Suéciois , ayant perdu le 6. Septem-bre 1634, la batuille de Norclingue, furent obli-gez de sortie de pusseurs places qu'ils avoient aux environs du Rhin , il convint avec eux par un Traité paffé le 9. Octobre de la même année, on I rate pare le 9. Octobre de la mente année, que, fans préjudice de la liberté de l'Empire, les Villes de Colmar, de Scheleftat, de Marchalheim, & plusieurs autres d'Alface qui y sont nommées, seroient mises sous la protection du Roi , asin qu'il les garantit des mauvais traitemens que les mpériaux fuifoient fouffrir aux habitues des Villes

dont ils se rendoient mairres. Les choses étoient en cet éut lorsque le Roi voyant que les Suédois éccient fur le point d'être andonnez, comme ils le furent en effet peu après. par l'Electeur de Saxe, & par la plus grande partie des Princes Procellans d'Allemagne qui s'accommodérant avec l'Empereur pui le Traité de Prague, se ex qu'ainfi it ne étoisee pas en état de tenir feuls étes sus Imperiaus ; réfoltet d'entrer en guerre ouverte avec la Marion d'Aurische , depeur qu'après qu'ille assorie chaffie les Suécios de l'Enpeur qu'après de l'aurische de l'Enrence de la voulée aurische de l'Enrence de la voulée aurische dus fei Enrence de la voulée aurische dus fei En-

pire, elle ne voulut suffi l'attaque dans fer Etras pour fe vanger des fecours qu'il avoit donnez aux Suédois. Il fit pour cet effet à Compiegne le 18. Avril 1655, un Traité avec le Comte Oxenftiern Chan-

Il fit pour cer effer à Compagne le 31. Avant Jan Deur cer effer à Compagne le 31. Avant chi de Sadar le pepel di fie fit que se illu oi la Reise de la Royama de Sudré en femies poste pagni vere acum Piese de la Misla de Ataniche pagni vere acum Piese de la Misla de Ataniche pagni vere acum Piese de la Misla de Ataniche pagni vere acum Piese de la Piese de la Piese de de Trèces què le l'Espande vivone, de control de Pai-laba Elipagnole lus fit de la restrere cui le de Pai-laba Elipagnole lus fit de la restrere cui le de Roi-laba Elipagnole lus fit de la restrere cui le Roi de l'Espage e. de l'es albeiran, de fit enter en Allemagne une Année comandée par le very me l'appair le ve la fronce.

L'Empereur fit de fi par pubbler en 1636, un manifelte par lesquel il exposit que le Roi un prejudice du Traint de Ranthoma ervoi stifile le Roi de Sodde de les autres cuncunis de l'Empire, de véntre fait no quoire rerie de names des Suedou divarfes places qui en dépendoirat, de ce conséquence lui déclune in guerre parbe quoi fit n'estaparte la Bourgogee par une Armée de quarrete mille homme; commande par le Gérafei Calsa qui

s'en retourna fans fuccès. Dès le commencement de cette guerre le Pape Urbain VIII, Christian IV, Ros de Dancmarc & les Veniriers s'étoient entremis pour rétablir la paix entre les Princes Chrétiens qui étoient en guerre; & le Pape les ayant fait convenie que l'affemblée pour la paix entre les Rois, Princes, & Etats Catholiques se tiendroit à Cologne, y envoya le Cardind Ginetti pour y affifter en quilné de Légat; il y arriva le 14. Octobre 1636. l'Empereur y envoya le Baron de Questemberg & le Sieur Jean Histo fes Confeillers Auliques pour fes Plénipotentisires, & Dom Antonio Ronquillo y vinten la même qualité de la part de l'Espagne : le Ro nomms le Cardinal de Lion frére du Cardinal de Richelieu pour fon Plénéporentiaire ; mais commu l'Empereur ne voulut jamais confentir que la France cut à cette affemblée un Plénipotentisire d'une dignité fi élevée au deffus de celle de tous les autres, fa Majesté voulut bien sur les instances des Médiateurs lui fobroger le Marquis de St. Chaumont & quelque tems sprès lui nomma pour Collegue avec un applaudifiement universel le Sr. Jules Mazarin qui ayoit été peu auparavant Nonce du Pape, & que fi Majesté avoit depuis quelque tems fair un de ses Ministres d'Etat

Les Suddoitsyamt d'abord declaré qu'its ne vouloient pont s'e trouver dans une Altonière de laquelle la Léga du Pape feorit e. Chef en qualité de Médaneur, & outre coûn ne voulant point traier leur paux sous le François ou convint quelleur Traité de paix neve l'Empareur se renieroir à Lubec par la Médiation du Roi de Donemar e, & que les autres s'en traintouires Léologue. Il arriver que les autres s'en tanienciers Léologue. Il arriver

auffi à Libre des Missiftres de l'Empereur , de France, de Suéde , d'Hollande , du Roi d'Angleerre, & du Prince Palatin fon neveu , & peu après du Roi de Darensuc : Dom Gabriel de Rooze y'y readit auffi en qualité de Refident du Roi d'Efpenne.

pogne.

Les Médisteurs propoférent d'abord de faire une futfenfion d'armes entre les parties qui éroient en guerre; mais il fa trouva de chaque côte de fa grands obliacles, qu'ils furent obligez d'en shundonner la Négociation.

Les choses étant en cet état, le Roi déclara qu'il n'enverroit point ses Plénipotentiaires à Cologne que ceux de jes Alliez ne pullent auffi s'y rendre furement , ne voulent point traiter la paix que de concert avec eux : il demanda des palleports pour les Suédois , pour les Députez des Frats Généraux, & pour les Princes Procestans d'Allemagne, L'Empereur Ferdinand III. out avoir forcidé à Ferdin nand II. fon pére en 1637. Et vouloit autant qu'il lui feroit possible rompre l'union entre la France & fes Alliez, ne leur en voulut point donner d'abord ; difant que les intéréss de la Suéde fe devoiron traiter à Lubec, & que c'étoit sux Suédois à en c'e. mander, s'ils en avoient affaire ; qu'il o'étoit point en guerre avec les Provinces-Unies , qu'ainfi il n'étoit pas besoin de leur donner des passeports a pour les Princes d'Allemagne, l'Empereur s'en irrita besucoup, regardant comme une choic indécente à la Maieffe du Trône Impérial que d'en accoeder à des Princes , qui étant ses vassaux étoient obligez de recevoir la loi de lui : & il manda à ce Prince que ce feroit la même chote que s'il faifoit demander au Roi de France des palleports pour le Comte de Sciffons , pour le Duc d'Epernon , & pour le Duc d'Epernon , & pour d'autres Princes François qui écoient alors mécontens. Cependant le Roi de Pologne & les Miniftres des Médiateurs qui étoient à Vienne, ayant cootinué kurs infrances, il donns k 14. Novembre 1637, des pulleports pour les Députez que la Couronne de Suéde & les Provinces-Unies voudroient envoyer à Cologne : & pour mettre en quelque maniére la réputation à convert , il donna le 11. Avril 1648, un pouvoir au Baron de Questemberg & su Sieur Hister fes Plénipotentisires de donner des passepores aux Princes & Etats de l'Empire qui n'étoient point encore réconciliez avec lui & étoient mime criminels de Leze-Majefté, pour venir à Cologne informer de leurs insérêts les Plénipotentiaires du Roi Très-Chrétien, dans la compagnie desquels ils se tiendroient; & pour s'en retoumer ensuite chez eux en toute sureté.

Core four et possus & be ducing ou y & contract siderice on pure on an activation of Robo, and demandered out Tangerene doubt his nounce insideric on plant of the contract of

Weymer du 24- du même mois , & le troifiéme pour les Princes de l'Empire non réconciliez , à l'exception du Pronce Palati

Cette exception fut cause qu'à l'instance du Roi d'Anglererre le Roi en demanda encore pour le Prince Palatin & fes fréres déclarant qu'à moins de cela il n'en donneroit point pour le Duc de Lorsine , & ne feroit point partir fon Plénipotentiaire pour Cologne : l'Empereur y réfifta fort long - tens , parce que le rétabliffement du Palatin avoit ceé exclu de la paix de Prague, & que l'on négocioir alors à Brenzelles un Traité particuter pour cette affaire avec les Ministres des Rois d'Ejourne & d'Angletterre. Cependant les François fans se rebuter en demanderent encore d'autres en 1639. premiérement pour l'Electeur de Tréves que l'Empereur tenoit encore prifonnier ; en second lieu pour Christine de France Duchesse de Savoye mère tutrice de Charles-Emanuel second du nom Duc de Savoye & Régenre de ses Etates, à laquelle ils souhaitoient que l'Empereur donnir ces quitrez dans fes paffeports , encore qu'il ent donné un décret par lequel il avoit défé-ré la tutelle & la Régence au Cardinal Maurice & au Prince Thomas de Savoye Oncles du jeune Duc ; & enfin pour les Princes de Brunswick & de Lunebourg qui s'étoient depuis peu alliez avec la France, quoi qu'ils euffent ci-devant accepté

la paix de Prague. L'Empereur eut bien de la peine à se résoudre à accorder tous ces Passeports; mais la sermeté des François, les instances de l'Ambassadeur de Venise, & le mauvais état de ses affaires furent cause qu'il en accords un pour Charles-Louis Comte Palatin du Rhin & fes fréres le 7. Septembre 1619. un pour l'Electeut de Tréves le 10. Juillet 1640. & un pour les Ducs de Brunswick & de Lunebourg ; il continus de refuser celui de la Duchesse de Savoye à Isquelle il-ne convint pas fitot de donner les qualitez qu'ou fouhaitoit.

Toutes ces facilitez, que l'Empereur apportoit furent cuefe que le Roi qui jusqu'alors ne l'avoit qualifié que de Roi de Hongrie, & n'avoit point approuvé son élection à la Dignité Impérisle , à cuife que l'Electeur de Tréves n'y avoit point été sepellé fujvant la Bulle d'or, donna néanmoine un palleport pour fes Ambulfadours, dans lequel il le qualifia Empereur ; & il accorda encore un paffeport pour le Duc de Loraine le 20. Juillet

Les choses étant en cet état , les Ministres de Fesnce & de Suéde proposérent de transférer la Négociation à Munfler & à Ostabrug , afin que les lieux où l'on traiteroit la paix o'étant pas fa éloignez l'un de l'autre que l'ésoient Cologne & Lubec, les Ministres qui s'y rendroient puffent avoir plus facilement communication les uns avec les autres, en forte que l'on traiteroit à Muniter le paix cotre le Roi d'une part, & l'Empereur & le Roi d'Elpagned'autre, & à Ostabrug celle d'entre l'Empereur & la Reine de Suéde. Toutes les autres parties soréreffées yayant donné les mains, l'Empereur, les Rots de France & d'Espagne, & la Reine de Suéde donnérent commission aux Ministres qu'ils avoient à Hambourg de dreffer un Traité pour régler to les Préliminaires du Traité , & le jour auquel l'affemblée commençeroit.

Comme le Duc de Lorsine s'éroit accom avec le Roi , & aveit renoncé à l'alliance qu'il avoit faite avec la Maison d'Autriche, les Ministres de France retirérent le paffeport qu'ils avoient donné pour lui , & la difficulté ne refla plus que fur le passeport que le Roi demandoit toujoi pour la Ducheffe de Savoye avec les qualitez de tutrice du Duc fon fils & de régente de fes Etats: ce que l'Empereur s'opioistroit toujours de refu-fer, nonobffant les inffances que le Roi de Darmate & le Collège Electoral lui avoient faites de

le donner tel que le Roi le fouluitois,
Comme vous le moode défiroit que l'on fixit enfin un jour pour l'ouverture des Conférences pour la Négociation de la paix , le Baron de Lutiuw Confeiller Aulique & Plénipotentinire de l'Empe-reur pour le réglement des Préliminaires, ne douta point que l'Empereur n'accordir ce pelleport : il fir à Hambourg le 15. Decembre 1641, tant

zu nom de fa Majesté Impériale que du Roi d'Esme oar la Médiation du Roi de Danemare, avec Claude de Mêmes Comte d'Avaux Pénipotentiaire de France , & Jean Salvius Pléniporeneuire

de Suéde deux Traitez Préliminaires presque conçus dans les mêmes termes. Il fut dit que la paix générale se traiteroit à Munifer & à Osnibrug dans la Westphalie ; ou auffi-tôt que les paffeports auroient été échangez on retireroit de ces deux Villes les Gamisons des parties qui y écoient; que les Magistrats ferosent ferment d'observer la neutraliré à l'égaid des deux partis tant que les affemblées dureroiene;

gardesoient ces Villes avec des Bourgeois & des Troupes dépendantes d'eux a & s'obligermient à maintenir en pleine fureté les personnes & les biens de ceux qui viendroient à ces affemblées ; que les deux affemblées ne feroient regardées que comme ne scule; & qu'ainfi les chemins d'une de ces Villes à l'autre, en un lieu qu'on choifiroit entre les deux Villes pour les rendez-vous des Ministres qui voudroient y venir de l'une ou l'autre de ces Villes pour y conferer enfemble, joutroitent d'u-ne sulli grande forsté que ces deux Villes mêmes; & que, 'i l'Affemblée se séparair fans qu'on ene rien conclu, les Villes de Muntter & d'Ossabrug recogneraient en l'état où elles étoient préfentement ; que les garnifons qui y étoient y rentreroient, en forte neutmoins qu'elles observeroiens la neutralité pendant fix femaines , à compter du jour que la Négociation auroir été rompue.

er que la Negocianon auron cre lompue. On convint que l'échange des Paffeports des irries fe feroit à Hambourg par les mains des Mipiltres du Roi de Danemarc ; que l'Empereur & le Roi d'Espane donneroient chacun des passeports pour les Péraipotentiaires du Roi Très-Chresen, pour le Réfident de Suéde, pour les Pléniporen-tisires de la Ducheffe de Sayove en qualité de rutrice du Duc fon fils & de régente de fes Erses, pour les Pléaipotentiaires des Etres - Généraux des Provinces-Unies, pour les Députez de l'Electeur de Tréves , pour le Prince Charles-Louis Comre Palatin du Rhin & fes fréres on leurs Députez, pour les Ducs de Brunswick & de Lubourg oo leurs Députez, pour les Députez de la Landerave veuve de Helle, & en général pour tous les Etses de l'Empire alliez de la France, foit qu'ils envoyaffent des Députez en général ou en

D'autre part on convint que le Roi de France ourniroit aux mêmes Ministres des petfeports pour les Plénipotentiaires du Roi d'Espagne, pour les Allies de l'un & de l'autre, foit qu'ils députaffent en général ou chacun en particulier, pou

Il-paroit qu'on ne donna point de passeport pour le Duc de Weymar, pasce qu'il étois mort dès

Les originant de ce Traité furent déposet en tre les mains des Ministres du Roi de Dune qui en donnérent au Comte d'Avaux & su Sieur

Salvius des copies autentiques pour leur valoir comme les originaux même Les Ministres de France & de Suéde ayant eu quelque dispute sur la préséance entre les Plénipotentiares des deux Couronnes, convinrent que

ceux de France suroient la préséance à Munêter, où il ne féjourneroit qu'un Agent de la Couron-ne de Suéde ; 8t que les Plénipotentiaires de Suéde auroient à Ornabrug la préténace fur le Réfident de France qui s'y tiendroit.

Le Roi ayant eu connoiffance de ce Traité en voya au mois de Fevrier 1642. In Ratification iu Come d'Avanx avec tous les passeports qu'il y étoit dit qu'il fourniroit; mais il n'en fut pes de même de l'Emporeur , il refusi de ratifier le Traité de Hambourg, prétendant que le Baron de Lutius avoit excédé fon pouvoir en ce qu'il avoit promis qu'il donneront 1 la Duchesse de Savoye n naffeport avec les qualitez de tutrice du Duc fon Fils & de régente de les Ettes; & pour donner une marque publique de fon indignation . il révoque le Baron de Lutizw, & envoya à Hamrevogus le baron de Lutate, de cevoya a Fran-bourg en fa place le Comee d'Aversperg. Il con-tinus à faire difficulté d'accorder le polleport pour la Ducheffe de Savoye avec les qualitez que le Roi fouhaitoit , & en demanda un au Roi pour le Duc de Lonine : mais & Majefté se tenant serme à l'exécution du Traité de Hambourg, infilta à avoir le paffeport pour la Duchelle fa Sour en la forme qui y étoit portée , & refusa d'en donper un au Duc de Lorsine su quel il n'étoit point ner ill 30 coligie par ce Traité. Enfin comme les Princes Miurice & Thomas de Savoye s'accommodérent arec la Ducheffe leur bélle-feuir, l'Empereur donna cette même année 1642 le paffeport pour cette Princeffe , & envoys tous les paffeports su Comte d'Aversperg qui les échanges enfin avec ceex du Roi que le Comte d'Avaux , qui étoit alle faire un tour à Paris , avoit hiffez au Sieur de St. Romain Réfident pour le Roi à Hambourgs & on convint que l'affemblés de Munfter s'ou-

vriroit le tr. Juillet 1643. Le Roi Louis XIII. mourut le 14. Mii 1643. avans que les affemblées pour la paix fuffent ou-vertes, hidfant fa Couronne au Roi Louis XIV, fon Fils fous la tutelle de la Reine Anne d'Autriche fa mére.

L'Empereur no era pour fes Plénip à l'affemblée de Muniter Jean-Louis Comre de Naffau-Hadamar fon Confeiller d'Etat, & Ifasc Voltaur Préfident de la Chambre de la haute Autriche; & leur donna leur Pleispouvoir le 13. Juin 1641. Le Roi nomma suffi pour les Ambel & Plenipotentiaires Henri d'Orleans Ducde Longueville , Claude de Mêmes Comte d'Avaux & Abel Servien des Aubiers, auxquels il donna fon pleinpouvoir le 20. Septembre 1643. Le Pape nommi Fabio Chigi qui fut depuir le Pape Alexandre VII. pour aififter à cette affemblée en qualité de son Nonce, & y exercer la Médiation

de fa port. Et la République de Venife y voya le Sieur Alvise Contarini pour y faire aussi les Fonctions d'Amballadeur Médiateur de la part de cetre République.

Les Plénipotentiaires de l'Empereur firent les premiers leur entrée publique à Munster le 30. Août 1643; puis le Comte Zapata Plénipoten-

tiaire d'Espagne le 5. Novembre de la même année, & le Sieur Contarini le 16. des mêmes mors

Meffirurs d'Avaux & Servien partirent de Paris vers la fin d'Octobre fins le Duc de Longueville pour se rendre à Munster; mais comme ils prirent ur chemin par la Hollande , pour y paller avec les Etnes Généraux divers traitez , & entr'autres celui de garentie dont il fera parlé ci-après , n'arrivérent à Munster que l'année suivance 1644favoir , le Comre d'Avanx qui pareit le premier de la Haye, le 17. Mars , & Mr. Servien queluts jours après. Le Nonce Chigi arriva suffi à Munfler le 19.

Mars. Les Sieurs Savedra & le Brun auffi Plénipo tentisires d'Espagne y arrivérent pareillement peu

Mefficurs d'Avaux & Servien peu après leur strivée éerivirent le 6, Avril sux Electeurs , max Princes, aux Villes Impériales, & aux autres E-tats de l'Empire des lettres circulaires, par lesquelles après leur avair marqué la promisoide avec laquelle le feu Roi avoit satifié le Traté de Harnbourg pour l'ouverture des Conférences pour la paix, & le retardement que l'Empereur & le Roi d'Espagne y avoient apporté , & que la mort du Roi leur maitre-les avoit empéchez de se rendre à Munfter suffi-tôt qu'ils le fonhaitniene; ils ajoutérent que la France & la Suéde n'avoirse pris les armes que pour rendre à l'Allemogne son ancienne liberté, & empêcher la Marion d'autriche de parvenir à fon but, qui étoit la Monarchie de l'Europe, de taquelle elle présendoit établir pour baze la Souvernincté for l'Empire comme le centre de l'Europe : & ils les exhortoient à le rendre ou à envoyer leurs Députez à Munîter, afin qu'ils puffent traiter conjointement avec l'Empereur & es Etats de l'Empire, attendu que l'Empereur n'ayant pas feul le droit de la guerre & de la poix, its ne pouvoient trater furement avec lui des affures qui regardoient tout l'Empire. Le contenu de ces Lettres irrita extrêmement l'Empereur, qui en fit faire à l'allemblée de grandes plaintes par les Pé-nipotentiaires comme d'une fédition que œux de France vouloient exciter dans l'Empire, ce qui étoit un crime de Leze-Majefié; de forte qu'il nouroit fans violer le droit des gens révoquer les paficports qu'il leur avoit donnez , & procéder contre eux uivant la rigeur des Loix : cependant il n'en fit rien, fur les remontrances que hui firent les Médiareurs, qu'il ne devoit pes attendre d'ex-prelisons modérées d'ennemis déclarez , tels qu'é-

toient les Prançois. Le Nonce communique le 11. Avril sux Plénipotentizires de France les pleinspouvoirs que l'Emreur & le Roi d'Espagne avoient donnez sux eurs : & ces Plénipotentiuires lui portérent le lendeman celui que le Roi leur avoit donné. Les Plénipotentuires de France ayant extrainé les pouvoirs de l'Empereur & du Roi d'Espagne, y trouvérent des deffaurs effentiels ; & ceux de l'Empereur & du Roi d'Espagne en ayant aussi trouvé dans le pleinpouvoir du Roi , les Médiateurs tra-A 3

viillérent à engager les uns & les autres à conver d'un projet d'un pleinpouvoir commun : les Piéisires de France y donnérent facilement les mains, & les autres y firent plus de difficulté; mois-enfin ils conviterent tous d'un projet de pleir pouvoir , & mirent entre les mains des Médiateurs deux écrits fignez d'eux & datez des 17. & 10. Novembre , par lesquels, ils promirent de rapporter, les François dens un mois, & les Impersaux dans deux mois , des pleinspou leurs maîtres conformes à ce projet. Ils convir zent qu'en les attendant , on pouroit jusqu'à la fin du mois de Janvier prochain traiter valablement en vertu des premiers pleinspouvoirs qui avoient été produits au mois d'Avril demicr.

Product mutes ces conteffations le Duc d'Anguien qui a été depuis le fameux Prince de Condé , & qui commandoit alors l'Armée en Alagne, y prit plusieurs places & entr'autres celle

Les Médiateurs ayant enfin fait convenir les Ministres qui étoient 3 Muniter que chacun d'eux donneroit faproposition le quatre Décembre 1644. les Plénipotentiaires de l'Empereur demandérent dans leur Proposition que le Traité de Paix de Ranisbonne de l'année 1610, fist exécuté, & que le Roi restituit à l'Empire, à la Maison d'Autriche, & à ses Alliez & Confédérez & fur tout au Duc de Loraine tout ce qu'il leur avoit ôté au préjudice de cette paix; ajoutant que quand on agroit une fois noté ce fondement , les Plénisotennisires entreroiene fans délai dans le détail de toutes les conféquences qui s'en fuivroient, & qu'ils le réfervoient les droits qu'il avoit au fujet des autres choses qui appartencient ci-devant à l'Empire & que la France détennis Les Plénipotentisires du Roi demandérent de leur

rt, qu'avant toute chose , on sit instance sux Electeurs, Princes, & Erats de l'Empire des deux partis pour qu'ils vinifent promtoment à Munfter, ou y envoyaffent leurs Ministres pleinement autorifez ; afin que l'on pût y avoir foin de leurs intéréts , & que leur présence rendit le Traité duroble & légitime : déclarant qu'auffi-sôt que l'Affemblée feroit complette par l'arrivée de ceux qui y devoient affifter, ils feroient des ouvertutes justes & raifonnables pour la conclusion de la prix. Ils ajoutérent qu'avant toute chose , ils demandoient que l'Electeur de Tréves fut remis en liberté & en polletion de fer Etzes, biens, & d gnitez fuivant les paffeports qui lui avoient été accordez , & sux autres Princes de l'Empire ; a-fin qu'il pût suffi fe trouver à cette Affemblée , on y envoyer ses Députez : déclarant qu'ils ne roient point plus avant fi cet EleGeur n'étoit mis en liberté

le remets à marquer ci-après les Propositions des Plénipotentiaires d'Espagne & de Suide , lorsque je traiterai expreffément de leurs intérêts.

Les Impériaux, les Espagnols, & même les Médisteurs & les Suédois le plaignirent extréme-ment de la Propolition des François qui tendoit felon eux 3 retarder la conclution du Traité de paix , en remettant à s'expliquer de leurs intensons julqu'à l'arrivée des Députez des Princes de l'Empire, qui écoit incertaine; & voulant faire un Préliminaire de l'élargiffement & du rérablifment de l'Electeur de Tréves; au lieu que ce n'auroit d'à être qu'une des conditions du Traité. Le Roi syant envoyé à ses Pléniposentiaires un

nouveau pleimpouvoir conformement au projet què en avoit été dreffé à Munfter, ils furent au commencement du mois de Janvier 1645, en donner avis sux Médiateurs s & comme il-n'y svoit encore que fort peu de Princes de l'Em ui euflent envoyé leurs Députez à Muniter & à Osnabrug , ils lour firent connoître que les Suédois étoient d'avis de fuséroir encore un peu de tems la Négociation , jusqu'à ce qu'on vit si ceux qui n'y avoient point encore envoyé y enverroient sprès la feconde invitation qui leur en feroit faite. En effet les Plénipotentiaires de France écrivi-

rent le 20. Janvier 1645. à ceux qui n'avoient point encore envoyé de Députez à l'Affemblée, une feconde lettre circulaire conque en termes fort mo-dérez pour les exhorter à y envoyer promne-

Le Comte d'Aveux dans un voyage qu'il fit peu après à Osnabrug, convint avec les Plénipo ures de Suéde que ceux de France ne donneroient point leur feconde Proposition jusqu'à ce que plusieurs Députez des Princes de l'Empire qui étoient fur le point de se mettre en che-min pour se rendre à Munster ou à Osnabrug, y fusient arrivez, mus étant revenn à Munster, y fullent arrivez , men euro.
il fe rendit aux genorerances de Monfieur Servien
il fe rendit aux genorerances des reifent qui qui lui repréfenta avec véhémence les raifons qui les devoient obliger à donner au plutot leur secon de Propolition conformement aux ordres que le Roi leur en avoit donnes, for les inflances que les Médiateurs avoient faites à fa Majethé à ce qu'il lui plue faire donner par fes Plénipotentiaires une sutre Proposition qui entrik plus avant en matié-re : ils donnérent le 17. Fevrier 1645, une seconde Proposition dans laquelle après avoir encore infifté fur la promet venue des Députez des Princes de l'Empire & far la liberté & le rétabliffement de l'Electeur de Tréves, ils déclarérent que fa Majesté accorderoit volontiers su repos de la Chrétienté tous les avantages qu'elle pouvoit espé rer de la force de fes armes, posavui que fes alliez fullent fizisfaits ; qu'elle apporteroit tout fortes de ficilitea pour l'accommodement des disférends qu'elle pouvoit avoir avec l'Emposeur; & qu'elle étoit disposée à embrasser les expédiens par le moyen desquels elle pouroit établir une paix fure dans l'Empire, une bonne correspondence, & une amitié fincére avec fa Majefté Impé-

Je réferve pour d'autres occasions les articles qui gardoient l'Espagne & les intérées du Duc de regationes i Elipagoo so en insucur qu'ils écotest biantoue; me contentant de marquer qu'ils écotest aufii conçus en des termes fi modérez, & mar-quoient tellement le defir qu'on avoit en France de faire la Paix , que les Plénipotentiaires de Suéde furent suffi mécoutens de cette feconde Proposition que de la première; parce qu'ouvre qu'en la donnant on avoit manqué sux pronselles for-melles & réitérées que le Comre d'Avaux leur avoit faites, il leur parut que le Roi avançoit trop en matiére fans eux ; & cela leur fit founnner qu'on fongeoit en France , ainfi que les spagnols en faifoient coucir le bruit, à faire des Traitez particuliers fans avoir égard aux intérêts

Les Médisteurs donnérent le 2 t. Mars 2012 Plénipotentiaires de France une réponse que ceux de l'Empereur avoient faite le 7 du même mois à leur seconde Proposition , de dans laquelle ils petendoient que le délai que les Députez des Princes de l'Empire apportoient à se rendre à l'assemblée n'étoit point une raifon fuffitance pour différér la Néociation de la paix ; que l'Electeur de Tréves, à l'occasion daquel la guerre s'étoit émue, pouvoit bien être élargi par un article du Trané de paix, mais nonpoint avant qu'on convint des conditives de la part i qu'un palleport pour lui ou pour les satez a emportost point un stargiffement ; qu'il ne fufficit pas que les Plénipotentiaires de France témoignaffent en termes généraux que le Roi leur maiere fouhaitoit la paix, & de rétable l'ami-tié avec l'Empereur & l'Empire, qu'ils de-voient expliquer auss en détail ce qu'il fouhaitoit de l'Empereur & de l'Empire pour fa farisfaction, ou déclarer nettement qu'il n'en vouloit aucune; que l'Empereur fouhasoit ausnet que le Roi, que l'on établit une entière, fureté pour l'exécution du Traité de paix que l'on fernit; & ment général des Etats de l'Empire , mais qu'il étoit nécellaire que la chofe fût réciproque, & qu'ainfa le traité fût non feulement ratifié par le

Roi , mais aussi par les Etats - Généraux de Les Médiateurs déclarèrent aux Plénisotentia res de France qu'afin que les écritures ne se mul ripfullent pas à l'infini, s'ils vouloient repliquer par écrit à cette réponse , ils ne recevroient pes leur replique; ne voulant plus à l'avenir d'écritures; mais que la négociation se sit de vive voix. Ces

Plénipocentaires en furent très-ules, parce que c'écot suffi l'intention de la Cour de France. Les Plénipotentaires de l'Empereur peu après s'expliquérent aux Médiateurs qu'ils n'infilteroisne pes fur une retification du Traité de paix de la part des Esses Généraux de France, & se consteroient d'une ratification à l'ordinaire

L'Empereur ayant enfin mis en liberté l'Ele teur de Tréves au mois d'Avril 1645, & les Plénipotentiaires de France systet appris des Députez de la plus grande partie des Etars de l'Empire , donc ils avoient été obligez d'attendre l'arrivée, qu'ils leur feroient plaifir pour avancer la Négocia tion de donner one nouvelle Propolition qui fût plus ample que les précédentes, & qui consist les principaux points du Traité ; comme le Roi ne definoir pes moins de complière aux Eraes de l'Empice en leur procurant une promte & enriére fatisfaction, que de rétablir une bonne intelligence avec l'Empereur; ils en conférérent avec les Plénipotentiales de Suéde , & convincent avec eux de donner, ninfi qu'ils firent le 11. Juin, une troifiéme Propolition qui contenoit les articles dont ils croyoient qu'on devoit convenir, afin de ren-dee la paix ferme & durable à l'avenir y fe réfer-vant de pouvoir dans la foire y joindre ou expli-quer plas amplement ce qu'ils jugeroient plus néceffaire pour l'avannge unt général que persiculier des Euss de l'Empire, sprès qu'ils auroient appris plus expressément leurs fenzimens par leurs Dé-

Ces artibles portoient que la gue rre & toutes les projent entre le Ros Très-Chrétier hostilitez cess la Reine de Suéde, & tous leurs Confédérez & adhérans d'une part,& l'Empereur, la Maison d'Au- . triche, & tous leurs Confedérez & adhérans d'an-tre part : Qu'on rétablicoit entre leurs Majeflez, e paix ferme & durable, & une fiocése amitié :

de cette unitié , après que la paix auroit été faire avec l'Empereur & le Roi d'Espagne, sa Majesté Impériale ne pouroit s'ingérer ni directement ni in-directement dans les goures qui pouroient nairre entre la France & l'Espagne, ni allister sous quelque pretexte que ce fut les ennemis de la France & de la Suéde , nonobítane les précédens traitez , auxquels il feroit expreffément dérogé par celui-ci : Que toutes les louibles coutumes , les anciennes conflitutions, & les loix fondamentales de l'Empire, particuliérement le contenu de la Bulle d'or, eroient inviolablement observez, fins qu'il v put être contrevenu par qui & fous quelque présexte que ce fut, principalement en ce qui regardoit l'élection des Empereurs, dans laquelle les formes portées par cette Bulle, & surres conflicurions ferount observées , sans qu'on pût jamais procéder à l'élection du Roi des Romains pendant la vie des Empereurs, attendu que ce feroit un moyen pour rendro la dignité Impériale perpetuelle dans une famille, en exclure tous les autres Princes, & ancantir le droit des Electeurs : Que tous les prifonniers de l'un & de l'autre parsi , & fur sout le Prince Edouard frére du Ros de Portugal, feroscut mis en liberté fins rançon: Qu'il feroit pourru fuffiament à la fureté du Traité qui féroit fait , 2fin qu'à l'avenir il n'y pût furvenir aucune con-travention : Qu'outre les précautions générales qu'on apporteroit pour la furcté de ce Trané, on accorderost la fatisfaction qui étoit due aux deux Couronnes pour les farigues , perces , & dépenies qu'elles avoient faites pendant cette guerre; enforte qu'elle put contribuer non feulement à la farcei particulière des deux Couronnes, mas aufli à celle de leurs confédérez & albez dans l'Empire; & qu'il feroir suffi pourvu à la récompense de la milice étrangère qui avoir fervi duss les Armées des deux

Je réferve encore pour les Chapitrés fuivant les Articles qui concernent les intéréts des Princes de

Les Plénipotentiaires de Suéde donnérent auffit e même jour une Propolicion conque à peu près dans les mêmes terme

Le lendemain que les Plénipocentizires de France eurent donné leur Proposition, ils apprirent par un courier que le Sieur de Croisli Envoyé du Roi suprès de George Rapociki Prince de Tranfilvanie, leur avost dépéché, qu'il avoit conclu un Traiof d'Aliance entre sa Majesté & ce Prin-ce : sur cet avis ils écrivirent aussisse aux Médisteurs un billet per lequel ils leur mandérent qu'ils comprenoient le Prince de Transitonie en-tre les alliez & adhérans des deux Couronnes; & qu'ainfi ils les prioient de demander à l'Empereur qu'um so as priocete de demonder à l'Empéreur us passéport pour les Dépatez que ce Prince vou-droit envoyer à l'affamblée. Cette demonde dé-plut aux Médisteurs, aux Impériaux, & à coute l'allemblée, hormis aux Suédon avec qui le Prince Ragotski svoit suffi en même tems fait affiance s chacan trouvant étrange que pendant la Négo-ciation du Traité de paix les François étendifient leur alliance jufqu'au Prince Ragotski qui avoit des différends avec l'Empereur pour fes innérêts

Le Duc de Longueville premier Plénipotenire du Roi arriva à Muniter le 30. Juin 1645. Les Médiateurs ayane encore fair inflance pour se le Roi donnêt des pulleports pour le Poic Charles Que pour une plus grande fureté de cette paix de deLoraine,lesAmbulladeurs deFrancerefulérent de fe chinget d'en demander, far ce qu'il avoit renoncé à l'Alliace de la Maion d'Auriche; & les Médiseurs synt réfàgiou qu'il passori depais fersoncitions voir fisit de nouveaux Trartz avec cette Maifona, & qu'en toux cui il pouvant iet compais pami les adhéran, , ils fe interest fermes à l'exclusion qui en avoit de fiir per le l'Tais de Hanbourg, Les Pfaispotentaires de l'Empereur , dans la réponte qu'il donnéem le le Colchee à la tron-

Les Plénipotentiaires de l'Empereur , dans la réponte qu'ils donnérent le 16. Octobre à la trosfiéme Proposition de la France, marquérent que la Dignité éminente de l'Empereur purmi les Rois & les Princes Chrétiens . sa charge d'Avocat de l'Eglife Univerfelle , l'obligation où il étoit de procéger fon Vaffal , les liens du fang & de la naprotegge 10h vann , is men ou lang oo na tere ture, & la reconnoissance qu'il avont des grands services que le Roi Catholique avost rendus en tant d'occasions à l'Empereur, à l'Empire, & à toure la Chrétienté , lui faisoient croire que les Plénipotentiaires de France n'infafteroient à dema der au fujet de ce Prince, que ce que le Roi leur Maitre pouroit accorder en pureil cas : mais que cependant il vouloit bien promettre de ne se point meler des différends qui pouroient speès la paix générale furvenir entre la France & l'Espagne, ni general survent entre su France de l'Espagos, in affilter, fous quelque prétexre que ce fue, les enne-mis de la France & de la Suéde; fans prépudice néanmoins des droits qui apparencient à la Majefté Impériale & à l'Empire, & auffi au Rei Catholique en vertu desloix & des conflitutions de l'Empire , & nommément de la transaction de Bourgogne de l'année 1549, qui avoit été confirmée par l'Empire ; pourvi que la Couronne de France s'obligeit puerilement de ne se point môler des s & des différends qui pour tre l'Empereur & l'Empire & la Couronne de Suéde; & de ne point affilter fous quelque prétexte que ce sur les ennemis de l'Empereur, de l'Empire, & du Roi Catholique: Que l'Emer confentoit avec plaifar à l'observation de la Bulle d'or, & de toutes les Loix & conftitutions de l'Empire , & particuliérement en ce qui re-gardoit l'élection des Empereurs ; mais que ce ue la France avoit 'propolé qu'on ne pût élire de Roi des Romains pendant le vie des Empereurs, étoit plus contraire que conforme sux droits de l'Emere , à la liberté des Electeurs , à la Bull d'or . & aux Capitulations des Empereurs , ainfi qu'ils croyoient que les Electeurs le déclareroiene eux mones : Qu'ils confentoient à l'élargissement réciproque des prisonniers sans rançon a qu'ils ne reconnoilloinnt point d'autre Roi de Portugal que le Roi Catholique, à qui ils se remettoient pour l'élargissement de Dom Edouards Que l'Empereur ne devoit aucune fatisfaction à la France, à qui ils domandoient au contraire avec juffice la reflictution de sont ce qu'elle avoit oc-cupé dans l'Empire & dans les Ettet de Sa Ma-jellé Impériale & dans ceux de fes Aliez & adhérans a nommément du Duc Charles desLoraine.

Ce Bénégerentitée feire peu sprès un écrit peu lequêt la précinéere justifier qu'il récise du acune feitséchen la li France , sé foodant particiléments suit les trateur que Louis XIII. s'orit finis avec la Sudée, & avec les Enst des quate de re rim gudér de toute les places dont cer rim gudér de toutes les places dont ces manifest de la commentation de le rein gudér de toutes les places dont ces des receptures de codes au les places dont ces des receptures de codes au les pours si fe-tialifétion de trois Evichez de Meta. 3 Toul, de Verdon de la place de Pignarol.

Le Conne de Trustmandorfi Grand-Mairre de l'Empereur arrive à Munfler le 3, Decembre 1643, a de la Maiso & pranter Missifte de l'Empereur arrive à Munfler le 3, Decembre 1643, a sont atre de la Constant de la Constant de la Constanta e. de chape des interactions les plus favertes de los maistres i à spousa peu spels fon arrivée la Souverniance de ur l'Emper avont fur Pagesrol, sus affirs qui vortent déps été faines à la France pour fu finefaction.

Le 7. Janvier 1646, syant été choifi pour que les François à Muniter & les Suédois à Osna-brug donnaffent leur replique à la réponée des Impériux , les trois Plénipotentiaires de l'ance fu-sent ce jour-là , ainfi qu'on en étoit convenu, chez le Nonce du Pape , où l'Ambaffadeur de Venife s'éroit rendu, & demandérent des passeports pour les Ambashdeurs du Roi de Portugal, comme allié des deux Couronnes. Ils témoignéeme être facisfiits de ce que l'Empereur vouloir bien s'obisger à ne point allifter les Espagnols contre les François ; mais ils foutinrent qu'il ne seroit pas juste que la France s'obligeit à ne point affifter contre lui les Suédois & ses autres alliez : le ration n'étint pas femblable; premiérement parce que l'Empereur, comme Empereur, ne pouvoit pas disposer des forces de l'Empire , comme les Rois ouvoient faire de celles de leurs Etnes ; & que la préfente guerre avoit fon origine de ce que l'Emreur deflunt avoit envoyé ses Armées en Prus l'Empire: en fecond lieu perce que par le Traité suquel on travailloit, & qui ne pouvoit être fait que conjointement avec la Suéde , on prétendoit pourvoir à la fureté des deux partis , par l'affu-rance d'une Allunce mottaelle pour l'obsérvation du Traité. Ils ajousérent que le Traité de Bourgogne de l'année 1548, n'y apportoit aucun empè-chement, attendu qu'il n'avnie poant été observé, l'Empire ne s'étant jamais mele des affaires des Provances des Pays-Bas. Ils thrent que lors qu'ils avoient demandé que l'on ne pût clire un Roi des Romains qu'eu cas que le Trône Impérial fin vacant, ils n'avoient point eu intention de préjudicier à la liberté des Électeurs amis bien d'empécher, selon les Loix de l'Empire, que la Dignice Impériale ne fut hérédinaire; qu'on pouroit empé-cher cet inconvénient ; & que la liberté des Falecteurs feroit plus grande, fi ceux qui devoient à l'avenir être élas Rois de Romains, ne pouvoien être pris de la famille des Empereurs regnans, qui ent continueroient d'employer comme par le pallé leur autonté, les graces, & toutes fortes d'autres voyes pour se faire élire pour successeur un Prince de leur Maison.

Ils sporterra que pour une plus preude affirmece de Cacuronne de Car Pincien de l'Empire lour eller, é pour la distriction de la França; i lour capaçue de chord en qui appentence et appear, toma la Cacuronne, on coda necre à la França, toma la Cacuronne, on coda necre à la França, toma la Cacuronne, on coda necre à la França, toma la Cacuronne, on coda necre à la França, toma la Cacuronne, on coda necre à la França, toma la Region de la Visit por la servene, facis e, la Pisipa et le Visit por la servene, facis e, la Pisipa et la Visit por la servene, facis e, la Pisipa et la Visit por la servene, facis e, la Pisipa et la Visit por la servene, facis e, la Pisipa et la Visit por la servene, facis e, la Pisipa et la Visit por la servene per la Pisipa et la Visit por la Pisipa et la servene per la Pisipa et la Visit por la Pisipa et la servene de la Pisipa et la Visit por la Pisipa et la que de l'Emperon de l'Empire la guestion qu'il de que l'Emperon de l'Empire la pisipa et la Pisipa et la porter de la Pisipa et la Visit porter la Pisipa et la Pisipa et la porter la Pisipa et la Visit porter la Pisipa et la Visit porter la Pisipa et la porter la Pisipa et la Visit porter la Pisipa et la Visit porter la Pisipa et la porter la Pisipa et la Visit porter la Pisipa et la Visit porter la Pisipa et la porter la Pisipa et la Visit porter la le refuseroit par, pourvû qu'elle eût séance & voix délibérative dans les Dictes comme les aures Princes & Etats de l'Empire : que les chofes étant sinfi arrêrées, fa Majesté vouloit bien pour le bien de la paix rendre Spire, Vormes, & tout ce qu'elle possedoit dans les Electorats de Mayence , de Tréves , & du bas Palarinat ; à condition que tous les adhérans du parti contraire rendmient austi tous les lieux qu'ils occupaient dans ces trois Electorate

Ils perfiftérent à demander ou'on fatisfic les Troupes étrangéres qui étoient au fervice de la France.

Comme les affaires du Duc Charles n'avoi rien de common avec le Traité qu'on vouloit fai-re, sinsi qu'il avoit été décidé dans le Traité fait au fujet des Préliminaires, ils demandérent que l'Empereur s'coligeat dans le Traité qu'on feroit. de ne jamais inquietter la Couronne de France dans la possession des Etses de ce Duc ; d'autant qu'ils appartenoient au Roi par plusieurs titres , & que l'Empereur n'avoit aucun droit de se mêler de fes affaires , après les Trairez que ce Duc avoi faits avec la France, par lesquels il avoit renoncé

à toutes fes Alliances avec la Maifon d'Autriche. Enfin pour une plus grande fureté de la paix de l'Empire, ils proposérent qu'on fit une ligue gémérale entre toutes les parties qui y étoient intéreffées, & les Princes & Erses d'Allemagne avec une obligation réciproque de prendre les armes con tre ceux qui contreviendroient à ce Traité; après toutefois qu'on suroit employé les voyes douces pour ramener les contrevens

Les Plénipotentiaires de Suéde firent suffi le même jour à Osmbrug leur replique dans laquelle entrautres chofes ils demandérent pour la fatisfaction de la Suéde , la Silefie , la Poméranie , & plufieurs Evéchez & diverfes nutres chofes dont il fera parlé ci-après dans le troifiéme chapitre.

Les Ministres de l'Empereur avant eu com cation de ce que les Plénipotentiaires de France & de Suéde avoient demandé pour la fatirfaction du Roi, s'écriérent extrêmement contre l'énorm té de ces domandes , qui tendoient à envabir le tiers de l'Allemagne , & farent fur tout choquez des demandes des François qui tendoient uniq ment à ôter à la Maifon d'Autriche une partie de fon patrimoine : ils voulurent persuader à tous les ces qu'on ne pouvoit , fans mettre l'Empire dans un extrême péril, céder aux François des Provinces & des places qui leur donneroient un moyen facile de pénétrer dans l'Empire; qu'on ne pou-voit espérer de leur esprit inquiet & ensié par les heureux fuccès, qu'après avoir envahi tant de Pro-vinces & de Villes , ils vécuffent tranquillement for les frontiéres de l'Allemagne; que la France & la Suéde se servoient de mauvais présextes, lorsqu'ils alléguojent la fureté & la liberté de l'Empire, pour obtenir qu'on en démembrat tant de Provinces, pour les leur donner ; puisque , s'ils affificient encore deux ou trois fois l'Allemagne aux mémes conditions, elle suffireit à peine pour les récompenier. Le Comte de Trautmansdorff protella en fon particulier qu'il s'en retournemit plutot à Vienne fans rien conclure , que de céder à la France la moindre chofe du patrimoine de la

Maifon d'Autriche. Claude de Médicis veuve de Léopold Archiduc d'Inspruk & mére tutrice des Princes leurs enfan de l'apparage desquels l'Alface faifoit partie, fe

plaignit suffi per une lettre circulaire à tous les Etats de l'Empire des demandes de la France; les conjurant d'empêcher qu'on ne fit cette injuffice à fes mineurs , qui n'avoient point eu de part à toutes ces guerres: les Sucdois même, quoi qu'alliez du Roi, ayant de la jalousie que les François millent le pied en Allemagne, & qu'ils fuf-fent en éest de s'y faire confidérer, publiérent hautement que ces demandes étoient déraifonnables & exorbitantes; mais pendant que les afice de la France s'opposient à la fatisfaction , Maximilien Electeur de Baviére qui étoit alors fou enuemia

obliges l'Empereur à la lui accorder

Ce Prince avoit toújours été le plus ferme pei des Empereurs Ferdinand II. & Ferdinand III. suxquels il avoit confervé la Couronne de Bohéme, & même la Couronne Impériale, & leurs Provinces héréditaires ; paisque , s'il les avoit a-bandonnez , il y a grande apparence qu'ils n'au-roient jamais recouvé le Royaume de Bohéme fur Frédétic V. Electeur Pstitin qui en étoit en possession, & que les Sucdois les auroient chaffea ns besucoup de peine de toute l'Allemagne, 11 avoit eu pour fa récompente la Dignité Electorale, qu'on avoit ôtée au Palmin ; outre liquelle Ferdinand II. su profit duquel le haut Palatinat avoit été confisqué, le lui avoit rendu, moyennant la remife de treize millions de florins qu'il avoit prétez à fa Majeflé Impériale ou dépenfez pour fon fervice, & pour fureté desquels il lui avoit engree la haute Autriche, dans loquelle il rentra par ce moyen : sinfi comme Maximilien fe voyoit extrêmement vieux & ses ensens fort jeunzs, il son haitoit paffionnément de les laiffer paifibles poffeffeurs de la Dignité Electorale , & du haut Palitinst; & comme il ne pouvoit obtenir ni l'un ni l'autre que par un Traité de paix , il ne defiroit rien davantage que de le voir conclure à fon aventage pendant fa vie.

Pour y parvenir, jugrant qu'il n'y avoit point de meilleur parti pour loi que d'artirer la France dans fes intérêts, il y envoya fon Confesseur, qui ayant fait connoître à la Reine mére du Roi comen il importoit à la Religion Catholique que la Dignité Electorale ne lui fiit point ôtée, pour la donner à un hérétique , & que la Religion Ca-tholique qu'il avoit introduste dats le haut Palatinat y für confervée , fir enforte qu'on lui pro-mit de foutenir ses intéréts à l'avenir , sur la promesfe qu'il fit moyennant cels d'obliger l'Empereur à donner la paix à l'Empire & à l'ativfaire les deux Couronnes. Ainfi depuis ce tems-là les Ministres de France travaillérent près des Suédois pour les obliger à n'être poine si contraires à cet EleCtrus qu'ils l'étoient auparavant , & de lui laiffer la Digniré Electorale & le haut Palatinat : & ce Prince agit de fon côté viroureufement auprès de l'Empereur pour l'obliger à faire des offres raisonna-bles aux deux Couronnes, & le mensça même plusieurs sois de faire son Trainé particulter, s'il

nt les vouloit pas fatisfaire. Ce furent donc les inflances & les menaces de cet Electeur qui obligésent l'Empereur à offisir par dégré à la France ce qui lui a été détané pour la farisfaction.

Comme les fauteurs de la Mrifon d'Autriché firent besocoup valoir l'offre que les Plénipoten tiaires de l'Empereur avoient foite de laiffer à la France les trois Evéchez & Pignerol en toute Souveraincré, les Ministres du Roi, pour mieux faire voir le peu de cas qu'ils faifoient de cette proposition, pour témoigner en même tents à tou-te l'Allemagne que leur dessein n'étoit pas de dé-membrer l'Émpire au protit de sa Majesté, comme Cavoit été peut-étie le but des Impérisux de le faire croire , & enfin pour réduire à rien leurs offres, crurent qu'il étoit bon que les Plénipe tentisires de France déclaraffent que Sa Majeffé étoit difpolée à reconnoître suffi-bien l'Empire pour les trois Evéchez, que pour l'Alface, en cas qu'on demeurit d'accord de la lui laiffer ; en forte qu'elle pofféderoit los trois Evéchez avec les priviléges done ces trois Evêques & la Ville de Metz avoient autrefois jouï fous la feudalité de l'Empire, en confervant péonmoins le Parlement établi à Merz, & privant la Chambre de Spire des appellari civiles qu'on y relevoit avant l'érection de ce Parlement : de quoi ces Plénipotentiaires pouvoient apporter pour exemples les Senats de Chamberi, de Turin, & de Milan, & le Parlement de Dole; puisque l'on donnoit dans toutes ces Jurisdictions des Arrèrs , dont il n'y avoit point d'appel , en-core que la Savoye , le Piedmont , le Milanois , & le Comté de Bourgogne relevaffent de l'Em-On crut en France que cette disposition où le Roi étoit de relevet de l'Empire faciliteroit fes demandes; que c'étoit un avantage pour le gé noral de la Chrétienté, qu'une Couronne suff usilante que la France s'engagelt sindi à la deffende de l'Alkmagne, qui étoit fouvent actaquée par l'ennemi commun, & qu'outre cela ses Députez qui assisteroient aux Diétes, y feroient un grand obstacle à l'injuste prétention que quelques Empereurs pouroient avoir de s'affujettir l'Empire, de rendre la dignité Impériale héréditaire en leurs Maisons, & de disposer des socces de ce même Empire pour l'oppression des Princes qui en ésoient Membres ou voilins : comme on avoit vu su dommige du pu-

blic product ces dernières sanées.

A l'égard de Figurard on leur ordonna de dire qu'eféciei une place dont la France avoit domné buque «éconte une place dont la France avoit qu'effortes propiectifes legistim» & eq qui a rout pu difforte; et que fi cette place selvouit de l'Empire , ce qui écoit en quellone, a le Roin er effuréroit pas de la tessis sulli de l'Empire de fiorte que l'Empireur avoit fait aucune garce au Roin la sidiffait avoit fait aucune garce au Roin la sidiffait a

Piencrol

Les Bléispecentiaires de France ayant reço l'orde da Roia à l'égand des trois Evécher, princet le parti de fuire de Roia à l'égand des trois de l'égand des trois de la freche partie de faire connoître la disposition où la France étoit de le teair de l'Empirer, en cas que cate pair Ervie à lui oberrir une plus ample furisfaction, muis en même terms de ne le point déparire àbiolomenent du droit de les possible en Souverainnes é, ce qui étois caques à la France par l'offre des Large-

time.

Les Midiateur vinrent le 14. Fervier chez les Péripiertemisire de France , savapuis hi tomoréter une lutre que le Cornet de Triusmandorf a Contre de Nuffia, de la Siare Voltare, d'unit le contre de l'avantacider à quelle partie har voie repétient les grands prépimits que les Twer faioleux pour attouver la Christe de l'avant d'avant de l'avant de l'avant de l'avant de l'avant de l'avant de

tes & contraires au Christianisme; qu'ils n'ansistaffent plus à vouloir ufurper ce qui apportenoit à des Pupilles innocens de la Maifon d'Autriche, & à d'autres Etars de l'Empire : & qu'au contraire ils accéléraffent la paix en restituant tout ce que la France avoit envahi injoftement; qu'autrement les Ministres de l'Empereur feroient obligez de protefter devant Dieu & devant les hommes que fi faute de cette paix , l'Empereux n'étoit pas en é-tat d'empêcher les Turcs d'entrer dans la Chrétienté, perfonne n'en feroit responsable que celui qui òcoit si injustement à sa Maiesté Impériale les moyens de leur réfaîter, & qui employoit tout fon pouvoir pout détraire par le fer & par le fang ce bastion de la Chrétienté. Ce Comre chargeoit suffi par cette même lettre fes deux Collégues de faire connoître en droiture la même choie aux Pleuipotentiaires de France , & de leur rapporter l'exemple de St. Louis ; témoignant ne pas douter quele Roi Louis XIV. ne voulut l'imiter, & qu'il ne ceffat de demander contre la justice ce qui appartenoit à des Pupilles & à des Etses innocens s qu'autrement tout le monde lui donneroit le tort & le regarderoit comme la caufe de tous les maux qui arriveroient à la Chrétienté; & que, lorsqu'il n'en feroit plus tems, il se repentiroit de sonardeur démélurée d'avoit le bien d'autrui. Les Médiateurs adoucirent le plus qu'ils pu-

rent par leurs paroles l'aigeruir de leur commilion. de après avoir exagéré les maux que tours la Chrétienné devoir appelebradr des préparatifs formidables des Tures , ils térmigapétent qu'il o y avoir point de moyen plus propre pour vépoprés à l'Ennemi commun , que de fuire une folipension d'airmess en Allemagne , pendast toute la catenague prochiaire jusqu'unmoude Novembre que les Turcs ont accoustumé de fir entirer char eux.

Les Plésispotentiaires leur répondirent que le Rol étoit touché d'une extreme douleur des avantages qui arriveroient aux infidéles, mais qu'il se cons loit en ce que ce feroit injustement qu'on s'en prendroit à lui ; puis qu'il n'avoit obmis aucun moyer imaginable pour parvenir à la paix : qu'il y avoit plus d'un mois ou on avoit préfenté aux Pléninotentuires de l'Empereur leur replique , fans qu'ils y eussent encore répondu une seule parole ; que si y euffent encore répondu une sous proent connoître le vrai defir que le Roi avoit du rétablifement de la paix ; que fi on y vouloit tra-vailler de bonne foi, on en viendroit plutôt à bout, qu'on ne feroit convenu des conditions d'une fuspention d'armes ; que le vesi reméde au mal qu'on craignoit, étoit donc de faciliter la paix fans y former tous les jours de nouveaux embarras ; que dès le tems de Charles-Quint & de François I, on avoit vu que les Princes de la Maison d'Autriche aimoient micux luiffre leurs. Etats en proye aux. Turcs que de perdre l'occasion desdéposisser de leurs biens des Princes Chréciens leurs vousins, pour qui ils avoiene plus de haine que pour les Turcs; que véritablement la France s'étoit dedommigée dans cette demiére guerre d'une partie des pertes qu'elle avoit fouffertes dans les précédentes ; que c'étoit contre toute justice qu'on vouloit qu'elle facrifile feule au repos public le fruit de la dépenfe de deux cens millions d'or, & du fing de deux cens mille hommes ; que les ennemis de la France ne lui avoient jamais montré cet exemple, quand ils avoiene eu l'avantage ; que le Roi avoit déja fait plus que les Princes de la Mailon d'Autriche

n'suroient

n'amoine fair , s'ils s'étoient rouvez en la place, yount offert de rendre plutieurs place; de trou Electorets presquetout entiers que fon inséréet vouloit qu'il rezine; de que c'étoir voulois mopfer la lois au s'aniqueur quo de précendre que la France fe déposallé encore d'un Pays que le Ciel avoit fait tombre en fon pouver pour la décharmagre de les perces paffées, de qu'elle avois conquis en une juffe guetre coær fei ennemis déclure.

Les Erast de l'Empire ant cœu qui fesient à Onabrag que cetta qui le tenoitent à Manfler, furent d'avus qu'il Idlein domnet une finisfation à lu France saulib tienq u'il à Sudée ja çue ficire Coaronne ne le voulet pas contracte de l'Offre qui lui avoit été faite des troit Evéchez de Mera, Toul, de Verdun, de Moyamire de de Pignend, les l'éle potentaisiers de l'Emperour devotoré, apetés avoir appellé les parties interfétice, terminer l'Effire au des papellé les parties interfétice, terminer l'Effire au des l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de de l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de papellé les parties interfétice, terminer l'Effire autres l'autres de l'autres de l'autres de de l'autres de l'autres de l'autres de de l'autres de l'autres de l'autres de de l'autres de l'autres de de l'autres de de l'autres de l'autres de de l'autre

recommendation of the forest consistency of the first specific consistency consistency of the forest consistency of the forest consistency of the first specific first specific first specific consistency of the first consi

on in paintene.

On écot peritudé en France qu'on se devoir relicher en Alemagne, si on pouvoir, moyennant cels, obtenir des conditions meilleures des Figureds que écoirent ceus dont ou soveri pula de impet de demander l'abulifement : sinsi le Roi permit à les Plédiques taisses de défisher à touse extrémité de la demande de Philibourg, en cas qu'ils ne posifiere autrement conchure la paix.

On juges suffi en France que pour faire aer à un chacun qu'on se mettost à la raiton, il filloit Grisfiire les Archiducs d'Inforuk en leur affurant le même revenu ou'ils avenent aurrefois retiré de l'Alface, ce qui alloit à cinquance mille écus par an , on crut que cette récompenie, qu'on étoit disposé de leur donner, rendroit le dessein de retenir l'Alface plus favorable a ou'il étoir même plus avantageux pour affermir les droits du Roi, de donner une récompense à ces Princes, que de ne leur en point donner ; que cela les engageroit à donner leur cession, s'ils vouloient jouir de la grace que le Roi leur feroit; & qu'il étoit absolument nécessaire d'avoir une cession de l'Alface , & ainfi d'oisliger l'Emporeur à la tirer des Archiduce, & à la fournir à la fignature du Tra-té, afin d'ôter à l'avenir toure matiére à de nouvesux retrucment en Allemagne,

On pornie mines sus l'énigorectainer d'oblège. Re Noi a medir Allecia à la Mission d'Astraiche son deux can le premier li as Pionece de creat control de l'action de l'action de l'action de l'action devoir less auteriers avoires dépossible par les umes les Rees prédecréfients de fa Mission des l'actions de l'action de la Mission acéculière pour que l'Albec revouvait à la mission des l'actions pour que l'Albec revouvait à la mission de l'action pour que l'Albec revouvait à la mission d'Autriche ; et qui ferrie comorier que, ce n'écre pour per ambiens me pour fa propué françaire direction pour per ambiens me pour fa propué françaire de fron boulevuit , nats que l'Empire faroit dans la Mission d'Aurleur de l'action de l'action de l'action d'action d'action de l'action d'action de l'action d'action d'acti

Le Comet de Traumandorff avoit efgété posvoir tritter Répartemet avec les Plénippentantes de Suide faut la sirificion de cette Couronne, laquelle, ne demandant plus que des binn d'Este ou appartenns à quelques Princes de l'Empire, ne lui failoir par start de poine que la France, qui demandoir une partie du partimome même de la Disifon d'Autriche.

Aufi Mr. Sabius étant veru ven la fin du main de Mra à Munler, il le fur vair de le landonnin de fon artivété, & la internégas qu'il a-confes de faistirire la Socie dans la confesse qu'el le rempévote farilie pour coblèger li Francoiere. En demandes cuotitaties & destillonned de la Confesse 
étant inveftie d'un Etat dans l'Empire , avoit intérét que l'Empire ne fût pas démembré, & que même fans cels il importoit à la Suéde que des voifins staffi puillant que les François ne le devinffent pas encore davantage par l'acquisition de Provis ees confidérables en ees confidérables en Allemagne. Le Comte de Pegnaranda vint suffi le Jendemiin voir Monfr. ius, & fit de grandes exclamations contre les François, qui par leurs demandes injultes fiifoient perdre toute elpérance de poix : s'étendant en même teur en de grandes louages fur la modération des Suédois : Mr. Salvius , fans s'émou voir de ce qu'ils lui dirent , témoigna à l'un & à l'autre que le Comte d'Oxenfhem & lui avoient encore reçu depuis peu des ordres précis de n'é-couter sucune proposition pour la sariefaction de la Suéde, fi on ne contenent en monse tems la France & les Erats de l'Empire.

Ce Comte ne voyant done sucune ouverture à faire un traité féparé avec la Suéde , réfolut de traiter avec la France , & engagea les Médiateurs à aller su commencement d'Avril demander sux Plénipotentiaires de France, fi, au cas que l'Em pereur leur luiffat la baffe Afface qui comprend Haguenau & fes décendances,& par ce moven va julgu'au Rhin , ils ne voudmient pas s'en contenter ; ils les priérent en même tems de leur dire ce que la France pouroit faire en ce cas pour l'Emour dans le Trace de paix ; quelle affiftance elle pouroit donner à l'Empereur pour la guerre contre les Turcs ; ce qu'ils feroient à l'égard des Proteffans pour qu'ils modérallent leurs demandes ; de quelle force ils agiroient auprès des Suédois pour les dispoter à se contenter d'une moin-dre tatisfaction ; comment ils entendoient que l'affaire Palatine fut rerminée; & s'ils ne contentiroient pas que deux Baronies & un Comté, que la Maifon d'Autriche avoit repris fur les Ducs de Wirtemberg , & qu'elle polledoir encore slors, lui demeurallent : ajourant , qu'il falloit qu'ils s'expliquiffent de l'intention du Roi for tous ces points; parce que fi elle étoit mifonnible, elle pouroit beaucoup fervir à faciliter la fatisfaction

de la Mirable.

Les Phésipotentiaires répondirent que pour délibérre foliderente fur tron ces articles , il aureil
Bibérre foliderente fur tron ces articles , il aureil
filla qu'on les tes trapurates affirera qu'on leur
accordente toutes les domandes qu'il se svoient fises, fura quoi il footi insuité d'entre en délibération fur le Trité; pais que la pair ne fe poutri fire fat que la haurer de Milé Alface dementir au Roi vece le Bregos , le Surgiau, serverif forethem; Philoson Lie trud (Roi. 1

Médiatrous répliquéent que, puisque ces Pleini

B 3

izires perfiftoient à toutes ces demandes, ils voyoient la prix fi éloignée qu'ils étoiene obligez de propofer de nouveau une Tréve de autlo as, qui donnit moven à l'Empereur de réfufter à l'ennemi commun pendant le tems de la cam-pagne ; & ils les perérent d'en communiquer la proposition à leurs Alliez, ce qu'ils se chargé-

nt de faire.

Les Plénipotentiaires de France après avoit eu une longue conférence fur cela avec Mr. Salvius qui étoit encore à Munstee , furent rendre téponfe aux Médiateurs, à qui ils dirent qu'ayant déclaré par leur replique tout ce que le Ros pouvoit faire pour avoir la paix avec l'Empereur, & a-yant offert de rendre tout ce que les armes de fa Maielté occupoient dans les Electoraes de Mayence, de Tréves, & du bas Palatinat, il étoit impossible que sa Mujesté se pir relâcher davantage; que, quand ils feroient affurez du confentement de l'Empereur à tout ce que leurs demandes con oient , ils avoient charge de chercher dans le

refle tous les accommodemens raifonnables , mais

qu'avant il étoit inutile d'en parler-Cependant für les inftances que leur fie le Nouce de s'expliquer de ce qu'ils pouvoient faire pour l'Emptreur , ils dirent qu'en cas qu'il confentit de luffer su Roi tout ce qu'ils avoient lemandé par leur repl que , ils croyoient que ta Majeflé ne trouveroit pas mauvais qu'ils em-ployaffent leut autorité auprès des Etats Procestans pour ménager entre les Catholiques & eux un accommodement raifonnable; pourvii qu'on confidérât ce qu'ils pouroient foire avec honneur, & qu'on n'exigeit pas d'eux des offices qui puffent choquer leurs alliez : que, comme les Suédois n'étoient pas juges de la fatisfaction du Roi, ils ne prétendorent pes non plus dire n'obnettroicnt rien de ce que l'allance leur per-mettroit de faire pour leur perfunder de s'ac-commoder : qu'il ne tiendroit pas à eux à l'égard de l'affaire Palatine qu'en rendant aux Princes de cette Maifon tout le bas Palatinat & leut donnant un huitiéme Electorat , on ne trouvât des tempéramens à la fatisfaction de l'Empereur, du Duc de Baviére & du Prince Palazin : & qu'ils s'employeroient pour faire finit cette affai-re par un bon accord : qu'ils n'empêcheroient pas que la Maifon d'Autriche ne retint au Duc de Wirtemberg le Comté & les deux Baronies en queltion , mais qu'apparemment il y auroit bien des obstacles d'affeurs : & que le Roi ne refuscroit pas d'affister l'Empereur contre les Turcs par le moyen d'un nombre confidérable de trouqu'il entreriendroit en Honerie fous le nom du Roi de Pologne, pour ne pas contrevemir directement à la paix qui étoit entre fa Majefté & le Grand-Seigneur , & qui étoit utile à la Chrétienté. Et fot ce que les Médiateurs représentérent que l'Empereur ne voudroit pas fans doute, fois prétexte d'affifiance, attirer les foeces du Roi dins fes Etats , & que quatre ou cinq mille hommes payez, ne ferviroient pas de besuco ip à l'Empereur , & couteroient su Roi per an plus de deux ou trois cens mille écus, qui tant donnez à l'Empereur le meetroient en état de faire de grandes chofes pout la deffense de la Chrétienté : ces Plénipotentiaires répondirent que, feppolé qu'on fût d'accord de la fattefaction du Roi , ils croyoient bien que la Majeffé deux prochaines années : que le Roi Trés-Chré

ne refuferoit pas de dépenfer deux cens mille écu per an pour donner moyen à l'Empereur de se desfendre ; mus que n'ayant pes encore de charge de promettre un fecours en argent, ils les lupplicient de leur permettre d'en écrire à la Reine pour en recevoir particuliérement les ordres : & fur ce que les Médiateurs leur parlérent encore de la Tréve, ils leur répondirent que leurs alliez y avoient toujours témoigné tant de répugnance qu'ils n'avoient parjugé à propos d'en parler à Mr. Salvius : que dans la vérité ce feroit un remêde plus nuifible que profitable aux maux dont la Chrétienté étoit menacée, & qu'il ne faudroit pas moins de tems pour convenir des conditions d'une Tréve » que pour conclure une bonne &c durable paix, files Impérisox vouloient le mettre à la raifon & confidérer l'état préfent des affaires.

Le Roi eut mieux simé donner des Troupes que de l'argent, pour agir contre les Turcs, après que la paix feroit faire tant avec l'Empereur qu'avec le Roi d'Espagne; il étoit même disposé d'envoyer pout cet effet jufqu'à vingt mille hommes ou au Roi de Pologne ou à l'Electrur de Baviére, & aux autres Princes de la Ligue Carbolique : mais en cas que les Impériaux continuaffent à rejetter l'offre de Troupes , il permit à fes Phínipotentiaires d'offrir juiqu'à trois cens mille Richediles par an psyables's Paris; & condition que cette fubvention feroit limitée à quelques années , & que la France en feroit déchargée , fi elle venoit à romper elle même ouvertement avec les Turcs.

L'Empereur voyant qu'il ne pouvoit espérer de faire un Traité séparé avec la Suéde , & écant prefié par l'Electeut de Baviére & par les Médisteurs de confentir à la fatisfaction que la France prétendoit dans l'Empère, confentit enfin d'augmenter ses offres ; de forte que les Médiateurs apportérent le 15. Avril aux Plénipotentisires de France une nouvelle propofition dans laquelle ils déclarérent en premier licus que leue intention étoit que tous les Etars tant Eccléfiaffiques que féculiers fituez dans la haute & bulle Alface, & qui avant cette guerre relevoirse immédiatement de l'Empire, fuffent résablis dans leur premier érat , & demeurallent dans leur dépendance immédiate de l'Empereur & de l'Emoire; & en fecond lieu que comme Benfeld & Saverne dépendoient de l'Evéché de Strabourg, & Philisbourg de celui de Spire , il étoit juffe que ces trois places retournaffene à leurs Sei-

Après quoi & cels sinfi préfuppofé, ils cor fentirent su nom de l'Empereur que le Roi Très-Chrétien Louis XIV. possédit la haure & basse Alface aux mêmes droits que la Maifon d'Autriche les avoit poffédées jusqu'alors; à condition que les quatres Villes Forefliéres , le Brisgau, & les Villes qui y étoient fituées, & qui partenoient d'ancienneré à la Maifon d'Autriche , tout l'Ornan & généralement tous les lieux fituez de ce côté-là , que les François occupcient, retourneroient à la Maifon d'Autriches que chacun payeroit les charges réelles & perfon nelles de ce qui lui demeureroit en fuivant une juste proportion : que pour indemnifer les Archidues d'Inspeuk des deux Alfaces & du Sundgau qu'on leur ôtoit , fant qu'il y eût de leur faute , le Roi leur payeroit quatre millions de Richedales à Francfort ou à Nuremberg dans les

tien tiendroit l'Alface de l'Empire pour lui & fes héritiers miles & légitimes iffus du Roi Louis XIII, su deffaut desquels elle reviendrost à la Maifon d'Autriche : & que pour cet effet les Princes de cette Maifon en feroient investis avec le Roi Très-Chrérien d'une investiture simultanée: Que lorsque la Dietre générale ordonneroit la levée de quelque fomme de deniers dans l'Empire, le Roi Très-Chrétien y contribueroit d'une fomme égale à celle qu'un Electeur (culier avoit coutume de payer, fuivant la matricule de l'Empire : que le Roi Très-Chrétien fourniroit suffi per chaque mois en argent un fecours contre les Turcs, non feulement en cas de guerre ouverte, mis sulli pendant qu'ils continueroient genient l'Empereur à entretenir plus de troupes qu'à l'ordinaire fur les frontiéres de Turquie : que le Roi Très-Chrétien feroit en même tems la poix avec le Roi d'Espagne; ensorte qu'il pût être compris dans le Traité de paix que la France foroit avec l'Empire : que la Masfon Palatine se contenteroit de la refritution du los Palatinat r que l'Electeur de Baviére retiendroit la dignité Electorale & le host Pulatinat pour lui & tous fes descendans de la Branche Guillelmine; & qu'unfi la Maifon d'Aurriche feroit déchargée

d'Autrich.

Les Pédipotentuires de France synt füt la le'ture de crete peopótion, i é plagainest sous Addateurs de demandes coordinates des Impédients de l'autriche des l'autriches de l'autriche de

de la cleufe de l'éviction pour raison de la haute

châluse feroit cent mille écus par an. Les Minifiere de Baviére lus Frent auffi de grandes remeetrances pour leur perfusider qu'il fenoit non feulement tris-enfe, un mois tris-depoisur, au Roit pour afferer l'acquifitien de l'Alfece & du Suntigua de d'onner une récompené misonable aux Archadaux ; afin d'avour leur confentatement, & de jointe sinf un coerte civil au contrar polisique que ces Pénipotentiaires firoient por le Traisé de paix.

"The Corn Depart. Lutherine primer Fallence for on IT-Emperation Departs. Lutherine primer Fallence for on IT-Emperation Department of the Corn Department of th

La Reine & sout fon Confeil apprirent avec une joys findible la nouvelle de la cetion des deux Aliaces & du Sungea; (à Majelé Souhaisant avec une extrême pullon l'avancement de la pois, vid ut tout les avantages pous la France avec lesquele de voyoit qu'on étous peté de la conclumedant l'Einvoyoit qu'on étous peté de la cenclumedant l'Einvoyoit qu'on étous peter de la cenclume de la cenc

pire.

Le Roi, pour échircir fer Plénipotenciaires de fer intrenions au fujer de la faitifaChon qu'il préemdoit dans l'Empire, leur manda qu'il contention que les Estas unmédiats fitteur dans l'Alface demunifient dans leur liberté de dans leur dépendanc introdétie de l'Empire, à condition qu'il

aurost fur cux la même protection qu'avoit ci devant la Maifon d'Autricht

and Author Conference Mediporamisers de tedefilier de la Gemande de Renful de Ca Saverne, de de contenir que car deux places retoursaffen à Erviçue de Sirvatony, i à condeinou que la fortification de Bentid feroiara rafées, de que Saveire et la faction de part a d'autre, sovient et faira d'oncerveir et a cassivilé e finar qu'on y pai mettre gemifico de part ai d'autre, sovient de faira d'onne prifige liste sux troupes de la bisjetté cours les fois qu'elles le demapare de la bisjetté cours les fois qu'elles le demapare de la bisjetté cours les fois qu'elles le demalar de la comme La Roi voudes une fe Poliphoratries indiffu-

An experiment of the control of the

le éroit.

Aini le Roi fe contents d'avoir pour fatisfaction les deux Affaces, le Sungru, Neubourg, &
Brifac i fan que les Impérieux les juffaces
d'amader pour les fortifications de cette demiére
pluce : pourviu que le Françe ent per ce moyen
droit de fance & de fuffrage dans les Diettes de
l'Empire.

Moyemase eth sa Majelde, courte Faller queller wird des finise for meller ce qu'eller teroit den in Electrom de Mayrone, de Triver, & ch un in Electrom de Mayrone, de Triver, & ch un de Freidal, de Server, de de Phallowing, voulet bien fe ritisbre morre de la prémeira de Bregus de de Vierner, de de Phallowing, voulet bien fe ritisbre morre de la prémeira de Bregus de de Vierner, de de Phallowing, de pour de qu'elle se fit point adupté de douter se pour de qu'elle se fit point adupté de douter se la fiffe par de la juventere une efficie ne loule de la companie de la comme de la comme la fiffe par de la juventere une efficie ne la comme de la comme de la comme Archiduce confessione à baller ain la Rel le Bregus de le Ville Forefferer, o Mayelfe voul de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassent d'appet de la les les déducempes par une fassente d'appet de la les les déducempes par une fassent d'appet de la comme de la

On jugar en France qu'il école abbolument accellaure de contretter les Archiducs pour avoir leur cellien en bounne forme; de qu'encoet qu'il fât plus commode de leur donner feulement pour cela une formen annuelle, il feini plus avantageux de forrist tout d'un coup d'affaire avec eux, afin B 3 qu'il ne bur relite pas une maniere d'hipordeure fur le chôt même ; qu'il filirité fullement elligent de la comme qui firrité converner si fune elgentière la formme qui firrité converner ; fine elfort pour chemie le terme de circ un; j'ét écher qu'el ne paille pur deux million de Richedsles I expendant su cas que pour conclur l'aitire, il fillie poffer cette forme, j'en hângfie le permit à fes Pfénipocentaires; le promettant némmins, qu'il in sengenciere à l'ouice qui écut de l'

ja fort épuifée.

Elé aputa qu'elle trouveit três à propos de demander & de faire enforte que pout plus grande furret de son acquisition, l'argent qu'elle donneroit aux Archiducs, s'êst employé en l'achat de

qualque terre fouveraine en Alfemigne. Le Roi confincibi leine de tearlé Allice de Flempir à tier de fief; mis i le ne voulte potor palfe le clude que les impériaux roivers musé pour resde à leur déscridans males : elle voulte donc que les fleurs déscridans males : elle voulte donc que l'on fie tous les efforts pubbles afin que l'investurus fût pour tous les Rois de France; de qu'en cas que cels ne fe pli abblannes tourist, del foit au que cels ne fe pli abblannes tourist, del foit yale préferement vivens, de leur déscendans milles qui viendreient à la Courone au

As Magist clius plus averagence one priordicular deprese to Californi 11 supers, possible of the prior to Californi 11 supers, possible of Deline, R. opice contribute areas qu'un Echiente Goods, e. et fine por tore le Euro que promise a la companie de la companie de la prior de la companie de la companie de la prior de la companie de la companie de la prior de la companie de la companie de la prior de la companie de la companie de la prior con mise product que la companie de Vande suma companie de la companie de la prior de la companie de la prior de la companie de

Comme co avoir avis en Cour que, lorsque les Impériaux offrirocient Brités, ils infiltrecient extrémemente le qu'il für dénoit, mais qu'enfuire îts fe relichtroient & confirnirocient que la France le consérvit en l'étzt qu'il étoit, le Roi munda à fes Plénipotentiaires de ne le point accepter que

Le Roi voulut que les Plénipotentizires en relâchane le Brisque & les Villes forefisieres obligeafent, s'il étoit possible, les Impériuux à ue pouvoir foretier aucun lieu della le Rhin dans tout le pays qui est entre Bile & Strasbourg.

Sa Mijthé fe remir à ce que les Pfenipontralaires jugeroient à propos su fujet des trois Evichers, marquaire qu'il n'y avoit poinz de doute qu'il vaudroit misur les avoir co couse fouverancel, comme les Impérius: Pavoient offirt; misi que, fi cela ne fe pouvoir pos , sprès que ceux-ci s'étoient rulichez de l'Alface, ¿ de confeniorio il tour ce que fes Plánipocentiaires jugeroiece à pro-

Le Roi convint de tenir Pignerol de la même maniére que les Ducs de Savoye avoient accoutu-

mé de le tenir, c'el? à dire de relever de l'Empire, i'il en devost relever, sin que le l'Elipagnols ne pullent plus mettre à Sa Migelfe en ligne de compte cette place qui oc dépendant poun d'aux, à cou ils navoient rien à voir, à c suifi pour fortir par ce moyen se-plutot de l'intérêt qu'avoient four ce ligiel les Mislons de Savoye & de Mantoue. Mt. Servien frant allé su commencement de

Mis I Onsierup, y en to cemenia reve; i Comte de Trammanio Manquel I pais de Finestiate de Trammanio Manquel I pais de Finestiaven s tample pose montre qu'ils devist en vacodice à Rué à 1,5 Concessors i mus et Conse codice à Rué à 1,5 Concessors i mus et Conse codice à Rué à 1,5 Concessors i mus et Conse de performe. Se mos pose la Conse por qu'il ne fénir james fais autemoré dans l'Engret de la Mision de Aventée ». Envos celle de la Mision de Aventée ». Envos celle de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de Aventée » de la Conse de la Mision de la Cons

Mr. Servien fer vidit par le Député de l'Eu-èque de Bile, qui lei dit que le Comé de Ferrette & les Signeures de Tinn de d'Aliniches frosées dans le Sungeu « & qui appartemente « de-l'avant à la Maison d'Aurriche, « lelvouere de l'Eu-èch de Bile : qu'il avoit cut l'en devoir informer, & que fi le Rei voolet ruiter de cette mous unes, con mairre y conféctionit trèb-volenners y pourve qu'o lui d'onnit quédque récomparte ail.

Le Comet de Trautmansdorff étant revenu à Munster, déclara aux Plénspotentiaires de France , quand ils furent le visiter , & leut sit enco-re dire plus sormellement par les Médiareurs, que ce ne feroit pas avoir une parx affurée en Alle-magne, fi Brifac demeurort entre les mains des François a que le Rhin devoit être la borne de la France de ce côté-là 3 que cette place écon la capitale du Brisgau, qu'on prérendoit devoir être rendu sux Archiducs , mass qu'on en démoliroit les fortifications & qu'on en rempreie le pont ; & que le Koi poutoit faire furtifier de l'autre côré du Rhio telle place qu'il lui plairoit, fins que l'Empereur ni les Archiducs en puffent fortifier de leur coré. Les Médiateurs n'oubliérent rien pour les engager à accepter cette proposition e ces Plénipotentiaires leur répondirent en se plaigrant extrémement de ce qu'il fembloit qu'on vouloit fe rétracter d'une chofe dont les Impérisux avoient parlé de manoére qu'il ne restoie pas lieu d'en doucer ; qu'il ésset bien érrange qu'après qu'ils avoient eu peut être quelque avis de la bonne disposition de leurs Maiellez à la paix, le Counte de Trantmonsdorff reculit au lieu d'avancer, de vouloir préfontement mettre en doure un point fans lequel ils avoient toujours déclaré qu'ils ne pouvoient point entret en traité. Les Médiateues ne pouvant les contredire ni rien gagner fut eux , les priérent de vouloir au

moins leut faire connoître co confidence ce que portoient les derniers ordres de la Cour; afin coin qu'ile a decision print c'un corris, jouvait, a profit a poèce du cour i ou al tenti en qu'il grandin a poèce du tour de cour à trait en qu'il d'armage pau la ferrice de Rob. Il técnidre que pau la concerne d'autre de rais aux cretire finishtime tou demand, et qu'in ma cretire finishtime tou demand, et qu'in qu'il a genome comprende qu'in verdit en qu'il a genome comprende qu'in verdit et cretir comme promité : il ét effern jus misse de bour serve le réduition de librée qui de tour serve de contrait de l'autre par ment au Come de Transmudelle, qu'il be sons qu'il n'elle qu'il de ment au Come de Transmudelle, qu'il be sons qu'il n'elle qu'il de comme qu'il n'elle qu'il de sons qu'il n'elle qu'il elle sons qu'il n'elle sons qu'il n'elle qu'il elle sons qu'il n'elle so

dont eux mêmes avoient comoiffance. Les Erars Catholiques murmurérent fauten de ce que l'Empereur étoir fi libéral des biens de l'Eglife envers les Proteftans , & fi avare des fiens envers la France ; & toute l'affemblée qui étoit Munfler, en fut fi touchée que dans leur confeil ils opinerent tous, fans qu'il s'en trouvât aucun qui contredit que le feul Député d'Autriche, qu'il n'écoit pas raifonnable de rompre la poix de l'Empire pour empêcher que Brifac ne für cédé à la France : & de fait als le déclarérent ainfi per une députation folemne le aux Commiffaires Impérioux, & la phiport d'ener'eux dirent haurement que le moyen de fiire la paix étoit de fatisfaire la France , & qu'il falloit commencer par h pour avoir enfoite meilleur compre dans les affaires qui étoient à traiter avec les Protestans ; ils blámérent la procédure qu'on tenoir au conrraire . Se déclarérent ou ib ne continueroiere pas la guerre pour conferver Brifsch la Maifon d'Au-

Le Comte de Trautmansdorff perfévéra nés moins à demander la reflitution de Brifac , difant que, fi cette place étoit su delli Rhin, il n'y feroit sucune difficulté, mais qu'étant en deça elle donneroit aux François une trop libre entrée en Allemagne , dont elle étoit comme le cœur & l'ame : & pour induire les Plérepotes tisires de France à cette restitution , il offrit de hiller à la France l'Alface & le Suntgou en toute fouversineté ; pourvû que Brifac fuit rendu à l'Empereur : mais ces Plénipotentiaires témoignérent eire fort peu touchez de cette offre , & dé-clarérent qu'il ne leur importoit pas que ces Provinces fuffent cédées à la France de l'une ou de l'autre façon, c'est à dire à condition de les relever de l'Empire ou de les posséder en tout droit de Souversineté. Cette indifférence qu'ils firent peroitre ne leur rétifit pas mal , & il paeut que les Impérissix étoient eux mêmes incer tains à quel titre il leur convenion mieux que cette Province demettrăt à la France : mais les Plénipatentiaires dirent bien nettement qu'ils ne suvoient conferver l'Alface fans la place de pouvoient conterver i Aurice sum
Brifec ; que la prifeffion de cette Province o'en
feroir pas plus affurée quand elle ne releveroir pas de l'Empire, & que ce qu'ils cherchoient prin-eipslement était le repos & la fureté.

Quand le Contre de Trustmussdorff vit que es parti ne faifoit pas beaucoup d'impression, il en vint jusqu'à laifer entendre qu'on donneroit à la

Funce quelqu'autre ploce , & femblu déligner Benfiel , fan s'y engeger néammous ni en ceplique endéement : ainfi las Périspocentaires no témeignéres pas y l'aire grande réflexion ; & comme cheau d'uzu dans les vilites de civilles qu'ils lai rendirent à lon retour de Munther, demeurs conflitat à lai cier rouse efépence qu'ils puffiest lui rendre Bolie , il perfifth suffi toujours de foncé à cette demander.

Toutes ces difficultez qu'on voyoir à la con-fervation de Brifac firent réfoudre le Roi de permettre à ses Plénipotentiaires de se désister à toute extrêmité de cette place , moyennant deux conditions ellentielles ; l'une , qui avoit déja ésé promife, étoir la démolition de fes fortifications & de fon pont , & la permiffion au Roi de forrifee en déça du Rhin telles places qu'il lui phiroit, avec flipulation que les Impériuse n'en pourcient point fortifier su dell ; l'autre condicion étoit qu'ou donneroit à la France pour équivalent Philisbourg & la ligne de communication : on tenoit qu'il ne feroit pas nécessaire d'un grand Pays pour faire cette ligne, & qu'avec le territoire de l'Ab baye de Verifembourg qui aboutit au Rhin vis à vis de Philisbourg : on posmoit aller en furete d'Happenau à Philisbourg. Mais en même tems on réfolut & on ordonna aux Plénipotentiaires de garder un extrême secret sur cette résolution, parce que, s'il avoir été pénétré qu'on fut pour le rélàcher de Brifse , q'auroit été s'en exclure , de peut-être même de ce que les Impériaux auroient voulu donner pour convier les Plénipotentisires à s'en defifter.

Les Ministes du Roi en France (pageines aten qu'il hi c'ont des grantiques de rivere de l'Empire pour l'Alice que de la moir no formante ; que les face Carlodiques de l'Empire le minest ; que les face Carlodiques de l'Empire le foigne de risotreflet donc leurs afforts : R qu'il foigne de risotreflet donc leurs afforts : R qu'il refluent de posseures (spiet de déduce sonte la France de Flampeure, il c'alicel : Gerforni de l'Empire de l'Alice : qu'il facilité de présent de l'adort intiq que l'Empire des l'Alices : qu'il facilité un le que l'article de l'Alice : qu'il moisse de de proj où le doctor enclores ; de qu'il moisse de ce cle les cettarpéses de Officiers de le Dijude cel les cettarpéses de Officiers de le Dijude cel les cettarpéses de Officiers de le Dijude cel les cettarpéses de Officiers de le Diju-

Mr. Contarini offrit aux Pléniporteiriaires de France de la part des Impérioux de lidite à la France Bailes pour cinq ou fix aux s, pendant lesquals le Roi Très-Chrétien pouroit fine hier en Alise une forrettle fur le Rhin: mis crete proposition fur trátiée en méme tems que propoiten fur trátiée en méme tems que propoité.

Les Médiateurs offrirens encore depais Benféld, Saverne y. Rhinfeld de Lusfenbourg su lieu de Saverne y. Rhinfeld de Lusfenbourg su lieu de

Brifac done même les fortifications ferolent rafécs,

& le poor abbatu : mais les François riterricase encore cette diffe, amequate qu'ils sévient ordre de se li poire relicher les Brite.

La handisollation de Bavier paleden est le celes de la companyation de Bavier paleden est le cete.

La handisollation de Bavier paleden est le celes de la celes de la companyation de la celes de recite su Corne de l'Trassmandedir que, y'il ne prenoir possement fois paris, l'Empire allète de reli partigle entre les deux Cornonses illées; que le des les deux Cornonses illées; que l'ancient de fines le metroiere four la procédion de la Sodiel ; de que la François , la Subse de les quatre Cercles da Rhin se mettroitent sous celle de la France: & l'Electrur sit déclairer hautement à l'Empereur que, s'il ne vouoloir pas céder Brifas, il feroit son accommodement particulier avec le Roi pour empécher la destruction entière de la Religion Catholique en Allemagne.

und a consequence of the control of

rent le a 9. Mai entre les moins des Médiateurs une proposition , dans laquelle ils ajoutérent à leurs powelles offres plutieurs conditions dont ils favoient bien qu'il y en avoit plufieurs que le Roi ne voudroit ni ne pouroit accepter : de forte que ce leur feroit, quand ils le voudroient, uo moyen ouvert pour rétracter leurs offres. Ils démandérent que le Roi rendit à l'Archidoc Ferdinand Charles, les quatre Villes forefliéres, le Brisgan, & l'Ormau, avec les Villes qui y étoient fituées & toutes leurs dépendances , & qu'il n'y prérendit plus rien : que le Commerce fut libre entre les hibitans des Provinces qui feroient cédées à la France . & celles qui demeureroiene à la Maifon d'Autriche, & qu'on ne put arrêter ceux qui ovvigeroient, ni établie de nouveaux impôes furle Rhius que le Decret su fujet de l'Amnestie accordée par l'Empereur fuivant le Recès de la Duéte de Ratisbonne affemblée en 1641, demenelt en fa force & vertu : que l'affaire Palatine fût terminée, en forte que le Comte Palstin Charles-Louis sprès avoir rendu à l'Empereur l'obétifince qu'il lui devoit, se contentir de la restitution du los Palatinat à certaines conditions , &c d'uo huitième & dereier Electorat qui feroit créé en fa faveur & de les héritiers, & renonçte au hau Palatinat tant qu'il y auroit des héritiers miles & légitimes de la Branche Guillelaine : que le Roi Très-Chrétien ne permit point à ceux de la Confession d'Ausbourg d'extorquer des Catho-liques des conditions plus dures au fuiet des eriefs Eccléfialtiques, que celles que ceux-ci leur avoient bien voulu offrir ; ni sux Suédois d'envahir ou retenir les Evéchez d'Ossabrug & de Minden, ni les Villes de Meppen & de Vecht qui appar-tenoient à l'Evéque de Munfter : qu'il obligais l'Electeur de Brandebourg de se contenter de l'Eveché d'Halberflat , qui lui avoit été offert pour dédommagement de la Poméranie qu'on cédoit à la Suéde ; de qu'en tout cas il ne l'allis-tit point pour de plus grandes demandes : qu'il fit défifter la Landgrave de Helle-Caffel des demandes déraifonables & contraires à l'amnifite générale qu'elle avoit faites depuis peu contra les Electrons de Mayence , & de Cologne , & contre l'Abbé de Fuide : ou'il rendit au Duc da Lorgine fes Erses; & qu'il fit en même tems la paix avec l'Espagne : qu'il donnit cipq milions de Richedate sux héritiers du fen Archidute Léopold pour récompenie des Etens qui lui fernaent cédez; à qu'il s'expliquite des fecours qu'il donneois à l'Empereux contre les Turcs, (oir produce les préfiens mouvement contre le Chérientes, foit less qu'il atraquerois ouvertement les Euzes de la Majelhé Impériale. A cet conditions ils offirmet qu'on ofderois au

Roi Longs XIV. & & fes Succeffeurs naturels & légitimes de la Maison de Bourbon , les Eviches de Metz, Toul, & Verdun , la Ville Impériale de Merz, Pignerol, & Moyenvic, la Ville de Bri-fic en l'état qu'elle étoit avec toutes fes fortifications, le Suragau, le Landeraviat de la haute AL face , la Préfecture Provinciale de la buffe Alface, & toutes leurs dépendances , pour les posséder à perpéruité en toute jurisdiction & Souveraineté & fins sucune fujettion ni dépendance de l'Empire ; à condition fur toutes chofes qu'il y maintien-drois la Religion Catholique , & en ôrroit toutes les nouveautez qui s'y étoient gusses pen-dant la guerre; qu'il se chargeroit de payer les detres dont ces Provinces étoient chargées, &c que la Chambre ou le Fife du Prince étoit tenu de payer ; que les dettes , que les Etats de toures ces Provinces devoient payer, feroient reparties avec équisé entre celles qui devoient demeurer à la Maifon d'Auniche , & celles qui feroient céders à la France ; qu'au deffaut de males dans la Maifon de Bourbon toute la haute & balle Alface, le Suntgau , & Brifac reviendroient à la Maifon d'Autriche, fi elle fubfiftoit encore, en rendant la fomme qu'elle auroit reçue pour fon dédomma-gement ; que le Roi Très-Chrétien hifferoit les Etats relevans immodiatement de l'Empire dans les deux Alfaces en la jouissance de leurs libertez. & de leur dépendance immédiate de l'Empire, &c ne les affujettiroit point à de nouveaux Parlemens inufitez en Allemagne ; qu'il retireroit fes Garnifons des lieux qui dépendoient immédiatement de l'Empire , & fur tout de Saverne & de Benfeld ; qu'il rendroit à l'Evêque de Spire la forte. refle de Philisbourg , & en retiresoit la Garnifon Françoise qui y étoit ; qu'il n'empécheroit point que le Contré d'Achalm & les Baronies de Hoenftauffen & de Blubeuren retournaffent à la Misson d'Autriche , ni que la forterelle de Ho-hensweil fituée dans le Landyraviat de Nellembourg, appartenant à la Maifon d'Autriche, für , & qu'il für permis aux Princes de cette rafée Maifon de tenir Garnifon dans la Ville de Landau unt que les François jouiroient de Brifac.

tent qui 18 tranços pointent de Brita. Les Phénjorennuires de Fance répondirent deux jours après de bouche à cet écrit des Impériux; ja mis comme pour le fouligneme de leur minionte de pour ne inen dire que ce qui avait de concerté caré cux; ils avoient mis par écrit leur réponds fur chaqua article, y les Médiateurs pour les mêmes raisons les picieres detrouvers bon qu'ils en préfitton tanc optus-equi hiemar condérent sins piece.

Crese réponde portais que les Estres de l'Empire avant approuvé de même delire qu'il fils traité léparément de la fairhéaltion de deux Couronnes par les Printpotermistres de l'une de de l'untre seve coux de l'Empereure, ils émient prêts de convenir de ce qui regradeit la farinfaction pre-ticulifre du Rei , fous roits conditions s'a promière que, ce qui ferrôt a conditions s'a première que, ce qui ferrôt a condition s'a printpote de l'apprendit de l'apprendit de l'apprendit de l'apprendit de l'impre fairle réloius par le s'apprendit de l'Empre fairle réloius par le

traité général ; la feconde qu'il foroit convesus en même tous avec les Pfésipotrataires de Suéde & de Héfe-Caffel de la farisfetion de la Comonne de Suéde & de celle de la Landgares ; de la troifieme que tout e qu'il fertiu excoudé pour la fatisfaction de la France ; feroit approuvé de raitié par tous les Ersance ; feroit approuvé de raitié par tous les Ersance ; seroit approuvé de raitié

garentir l'execution. Cela sinfi préfuppolé, ils marquérent qu'ils en tendoient , pour éviter toutes fortes de contellations à l'avenir, outre la cellion qui le feroit en bonne forme de tous les droits & prétentions de l'Empereur & de l'Empire dans toute l'étendue des Villes & Evêchez de Mczz, Toul, & Verdun, comme suffi fur la place de Moyenvic & fur la ville & le château de Pignerol avec tout ce qui en dépendoit contenn en l'acquisition qui en avoir été faire de la Maifon de Savoye , la ville & la forcereffe de Brifac, fon terriroire & fes dépendances, la haute & balle Alface, & le Sunt-gau démeureroient an Roi & à ses Successeurs à la Couronne de France , & lui appartiendroient à l'avenir en touse propriété & fouversinesé francs & quittes de toutes fortes de fujertions & dépendances telles qu'elles pullent être ; & que pour cet effet les déclarations , ceffions , & renonciations tant de l'Empereur & de l'Empire que de la Marion d'Autriche feroient fournies en bonne forme fant aucune réferve ni exception , hormis pour ce qui appartencie dans lesdits Pays aux Evéques & aux Villes de Strasbourg & de Bâle : que le territoire de Brifse foroit réglé par des Commissions: on forte out les éminences & les autres licux pout la furezé de Brific demeureroient au Roi; qu'au cas que trois Villages qui ésoiene du territoire de Brifse avançailent trop avant dans le Brisgau, ils feroient échangez fi les Impérioux le defiroient avec d'autres lieux proche de cetre Ville : qu'on ne pouroit fortifier aucun poste sus le Rhin au deça de la rivière entre Bâle & Phi-lisbourg , ni faire aucun travail qui pût détourner le cours de la Riviére : que quoi qu'on eût cidevant demandé de reterir Newbourg comme trèsnécessire à la fureté de Brifac , on consentoit d'en saire la restitution ; à condition toutesois que les fortifications feroient rafées , & les chofes qui feroient ci-après demandées pour la fatisfaction de la France, feroient accordées, autrement on a qu'il falloit expliquer fi les Archiducs d'Inforuk & les Provinces qui leur feroient restituées feroient chargez de toutes les dettes , aux-quelles tous les Pays répondans ci-devant à la Chambre d'Enfishem éssions obligez, suquel cas la fomme qu'on donneroit aux Archiducs feroit plus grande; on si chacun de son côté se Foit puis gemue; ou it contain ut an com-chargeoit de payer une certaine quantité de ces dettes , suquel ets la fomme qu'on domeroit aux Archidecs feroit moindre; ou fi on perfistoit à vouloir que le Roi se chargeit du payement de toutes ces dettes , parce qu'en ce d mier cas, comme les revenus des pays qui on laif-feroit au Roi ne fuffiroient pas à beaucoup près pour paytr les interêts des fommes dues, il ne fe-roit pas juste que Sa Majesté donnât encore outre cela une foreme d'argent : qu'ils confentoient que les dettes qui étoient allignées fur les Etans de chaque Province fullent psyées par ceux qui s'y trouveroient obligez : qu'on ne pouvoit fe déchere fur ce qui regardoit les Etats Immédiats torz en Alface, na fur l'établiffement de nou-Ton. L

velles Turisdictions dans les Pays cédez, que l'on n'eût vu la forme de la cellion qui en teroit faite, pour favoir comment la justice pouroit y ége rendue sux fujets & aux habitans : que la reflication de Philisbourg regardant principalement les intéréts de l'Electeur de Tréves Evênue de Seire. l'Empereur n'avoit pas fujer d'y prendre part ; & que pour ne pas retarder plus kneg-terns la paix , on devuit se remettre de part & d'autre à ce qui feroit convent fur ce fujet entre le Roi & cet Electeur, à quoi il feroit confenti par l'Em-pereur & par les Etats de l'Empire : que les dif-ferends qui écoient entre la Maifon d'Autriche & les Dues de Wirtemberg pout raison du Comté d'Achalm & des Baronies de Hohenflauffen & de Blaubeuren , étant une affaire particulière , à laquelle le Roi n'avoit aucun intérêt , Sa Majolté sorteroit aucun emplichemens de fa part à la juste fatisfaction de la Maifon d'Autriche : comme le rafement de Hohentweil, & le droit de Gamison dans Lindau concernoient le Duc de Wirtemberg & les Etars de l'Empire, ces Plénipotentisires s'en déchareroient plus expreffément , and ils en survient conféré avec eux : que le Roi s'obligeroit de rendre tous les heux mentiunnez dans le premier article de la demande des Impérianx fans préjudice du droit d'autrui ; & à la charge que, comme il ne prétendoit plus aucun droit fut les Pays qui feroient reflituez, l'Empereur n'en pouroit aufii présendre aucunt fur les Pays déluifiex & cédex à Sa Majefté Très-Cheérienne : qu'on ne pouroit empécher ni mo-lefter ceux qui descendroient ou montercient sur le Rhin , ni le commerce des Voifins ; ni auffi y établir & exiger de nouveaux impôes ; mais qu'il feroit permis de faire arrêter & vifiter les buteaux comme il étoit accoutumé fur ceste riviére en besucoup d'autres lieux : & que fi pour la furceé de Brific ou ausre confidérasion on en avoit transporté le péage à Newbourg ou silleurs, il feroit remis à Brifse : que l'article de l'annissie étant de l'intérêt des deux Couronnes & des Etars de l'Empire, ils remettoient à y répondre plus ex-preffément après en avont conféré avec les Alliez : qu'il en étoit de même de l'affaire Palatine, déclarant (toutefois qu'il ne devoit être apporté aucune condition ni refirittion à la refititution de tout le bas Palatina , qui devoit être rendu au même état auquel les Princes de cerre Maifon le pollédoient, lorsqu'ils en avoient été dépollédez; excepté toutefois pour y laiffer l'exercice de la Religion Catholique : que les différends eutre les Etats Catholiques & ceux de la Confession d'Ausbourg devoient être terminez par voye s-miable; à quoi les Plénipocentiaires de Frauce s'employeroient de tout leur pouvoir : que ce n'étoit point avec eux qu'on devoit traiter de la fatisfaction de la Couronne de Suéde s qu'on ne leur avoit point communiqué aueune demandé des Evêchez d'Ossabrug & de Minden , & 211tres biens d'Eghife; se qu'ils ne pouvoient croire qu'elle eût été faire de la forte : que néarméain ils efpéroient ée entendoient qu'il fût pourvu par d'autres moyens à la fairifachion de cette Couronne : que ce qui concernois le dédomma-gement de l'Electeur de Brasdebourg regardant guffi la farisfaction de la Suéde , devoit sere remis sux Plénipotentizires de cette Couronne; & qu'il leur étoit impossible de répondre fur ce point, qu'après qu'ils en auroient conféré avec

HISTOIRE DES TRAITEZ eux: que la France perfiftoit à ce qu'il fût don-né fatisfaction à la Landgrave de Helle-Cullel, fans laquelle les Couronnes ne pouvoient faire la paix ; & que pour cet effet elle devoit être missense & realiste en la possession de ce qui appartenoit à la Masson de Hesse-Cassel dant la Succession de Marpurg , conformement à sa demande ; &c qu'au surplirs, pais qu'on trouvoit ce qu'elle avoit proposé dérassonnable, il écoit juste de faire quelqu'autre ouverture : qu'on avoit déja décla-ré plufieurs fois que les intérêts du Duc Charles ne pouvoiene être démêlez en ce Traité, pour les raifons qui en avoient été repréfentées; que néanmoins fi ce Duc, après avoir désarmé, vouloit envoyer fes Députez en France, ils y feroient favorablement reens & écoutez en confideration de l'Empereur, & on conviendroit avec eux felon raifon & équité fur l'exécution des Traitez faits avec ce Duc , à la charge que ses insérêts ne pouroient retarder la conclusion de la paix à Munîter; & que pour cet effet ils de-mandoient que l'Empereur s'obligelt à ne lui donner aurune affiftance contre le Roi ni directement ni indirectement four quelque prétexte que ce fut ; comme auffi le Roi promettoit que quelqu'ac-cord qui intervint entre Sa Majeflé & ce Duc, elle ne lui donneroit jamais sucune affiftance contre l'Empercur : qu'ils étoient prêts de conclure en même tems la paix avec l'Espagnt , l'intention du Roi ayant toujours été qu'il se sit une paix générale dans la Chrétienté ; mais que si les Ministres d'Espagne persistoient à demander la restitution de ce qui avoit été repris sur le Roi Catholique dans cette guerre, & refusoient de faire suison su Roi de ce qui avoit été usurpé sur ses prédécesfeurs dans les précédentes guerres, il paroilloit que c'étoient eux qui ne vouloient pas la paix, & qu conféquent il ne feroit pas juste que celle de par conféquent in se serois pas juste que sero en FEmpire fût retardée pour cela ; vil même que les Plénipotentiaires de France avoient par la de-niére peoposition qu'ils avoient faite à ceux d'Esniére proposition qu'ils avoient faite à ceux d'Els-pages , fait ouverture de moyens trèl-propres pour fiarmonter les principales difficultez ; que les feccurs qu'on demandoir pour la gurrer contre les Turcs , & la récompenié qu'on précesoies pour les Archiducs , dépendoient de l'état su-quel on lisifieroir su Roû les Pays qui lai devoient ére côder, & de la quantié de dêrets & sutres charges dont ils serviene chargez; & qu'on ne pouvoir pes s'en expliquer qu'en convenunt de ces points-là & de Philisbourg; qu'slors let Plénipo-temisires de France se déclareroient; de sorte qu'ils se promettoient que ceux de l'Empereur en auroient fatisfaction : que cependant enen auroent fisisfaction 1 que cependari en-core qu'ils euflers prétendu qu'après que la Couronn de Sudée auroit reflited Benfield, cette place froite remié su Roi pour ples grande fureré des Pays qui lui devoient demourre, espendant il confinctioner qu'apres que les Sudéols ferne convenuu de la rendee, l'ensiéen & libre jouissance on tentre de la rendee, l'ensiéen & libre jouissance on tentre de la rendee, l'ensiéen & libre jouissance on tentre de la rendee, l'ensiéen & libre positifance conventis de la reture, l'entrete et lice possible en fitt lisfée à l'Evéque de Strasbourg, à la charge toutefois que les fortifications en feroient ra-fées, enfemble le fort de Reimu, & qu'on n'y pouroit tenit sucune gamison : que le même se-roit fait pour Saverne & pour le châteno de Hau-bar; à condition que les Magistras & les habi-tans de Saverne s'obsigeroient d'observer une exofte neutralité, & de donner libre pullige aux Troupes du Roi toutes les foit qu'il leur feroit

Outre ce qui étoit porté par cet écrit, les ripotentiaires de France s'expliquérent encore divantage aux Médineurs, principalement en ce qui concernoit l'amnifite , les griefs des Catholiques & des Protestans, & les affaires de l'Empire: ils leur firent comprendre qu'il n'étoit pas à spos de déclarer les dérnières intentions du Roi fur ces points, qu'ils n'en euffent communiqué avec leurs alliez; que cela leur donneroit plus d'autorité & de crédit auprès d'eux pour les induire à ce qu'on defiroit; que leurs ordres étoient d'appuyer autant qu'ils pouroient les intérêts des Casholques; & qu'ils les affuroient de pous qu'ils féroient tous leurs efforts possibles pour faire téuf-fir les choses à la fatisfaction de l'Empereur, avec lequel ils savoient que l'intention du Roi étoit. la paix étant faite , de vivre en amitié & toute bonne correspondance : mais que , pour qu'ils fussiont plut utiles & qu'ils pussiont agit avec plus de fruit, il ne falloit pas exiger d'eux avec le tems des promelles qui leur en ôteroient les me Ces rasions ayant été approuvées par les Médiateurs, pour leut témoigner de la confiance, & trouver plus de facilité à ce qui leur refloit à trai-ter touchant Philisbourg & fur les autres points qu'ils t'étoient réfervez , ils s'ouvrirent un peu des choses que le Roi leur avoit permis d'arrê-ter & de promettre en son nom : ils leur déclarérent que pendant le tems que l'Empereur feroit en cramte d'avoir la guerre contre les Turcs , le Roi lui donneroit par an cent mille Richedsles, pour aider sux dépenées qu'il feroit obligé de faire; que, fi la guerre fe déclaroit, le Roi enverroit à fon fecours dix mille hommes entretenus, auxquelles choies on ne s'obligeroit néarmoins que durant trois années au plus , & pourvis que la France ne rompie poine aussi avec le Grand Seigneur, auquel cas elle ne feroit plus obligée de fournir à l'Empereur ni hommes ni argent : enfin ils offrirent de donner en trois payemens trois milions de livres pour la récompense des Archi-ducs, sous les conditions néanmoint du plus ou du moins qui étoient marquées dans leur ré-

Let Pléripotentiaires de l'Empereur donnérent le 5. Juin aux Médiateurs un écrit , dans lequel ils s'expliquérent de leurs fentimens fur ce qui étoit porsé par cette réponée; & en commenetott porse par cette separate, access que les Pié-par les trois conditions préliminaires que les Pié-nipotentiaires de France avoient proposées, ils dirent fur la premiére, que leur intention éroit aussi que tout ce qui suroit été offert , dit , ou fait de pert & d'autre, fut cenfé non offert, non die, & non faie, fi la paix ne fe faifoit point : fur la feconde qu'ils étoient dispofez à truter avec les Alliez de la France à des conditions raisonnables, mais que comme leur but en offrant une fi ample facisfaction au Roi T. C. avoir été de l'obliger à faire en forte que ses alliez & adhérant se contentations de conditions justes & tolérables, & se désistations de leues demandes exorbitames ces Plénipotentiaires devoient s'expliquer fi , au cas que cela ne se púe faire , le Roi T. C. con-tinuerost néanmoins à arraquer l'Empire & à demeurer dans Palliance de ses Ennemis, ou s'il ne voudroit pas plutôt se joindre contre eux avec l'Empereur & les Etats obéssifans : & qu'ils confenroient à la troifiéme condition , pourvii qu'elle füt commune sux deux partis-

Après cela ils rémoignéent qu'ils avoient es

infagi-then qui le Roi T. C. on demondris princiment color an faire de deux Alforse de de Sontgau, finno qu'en jui ciclife tont le droit que It Million d'Amariche y veriet e qu'il constitutions pour finisfers au deiri du Roi qui extre etfont pour finisfers au deiri du Roi qui extre etfon mais qu'hin que les Sadolas au pafiere pour le part in experient pour le partie pour le que le négociation de la piez deurorit, on fit entendr que cette ceffion ne front fiste que autr que la Binache de Mobern deurorit, mui que la paix fetta conclus j. il frent de la piez deurorit una collon que l'Alfore de le Sontgre Horosteu una S

la Couronne de France à perpésuité.

Qu'à l'égard des Etats fujets immédiatement à l'Empire, outre les Evéchez de Strasbourg & de Bale, il y en avoit encort plufieurs autres enchvez en Aliace, comme les Abbayes de Murbach, de Luders , & d'Andlus qui avoient le titre de Principauter, quelques Abbayes d'un ordre infé-neur, les dix Villes Impériales , le Palatin de Lutzelftrin ou de la Perire-Pierre, quelques Com-tes & Borons & toute la Noblesse de la basse Alface; & que comme il n'étoit pas dans le pouvoir de l'Empereur de les foumettre à une puissance étrangére, & qu'il ne vouloit pas comme Prince de la Maifon d'Autriche faire préjudice à leur Moerté & à leur dépendance immédiate de l'Empère, il falloit communiquer au Confeil des Etats de l'Empire la demande des Plenipotentiaires de France, & qu'ils y confentiroient pour l'Empereur si les Plénifocentiaires de France le vouloient

Que les Villages de Hartem , de Hochflat, & d'Achartem dépendans de Brifac étotent ruinez , & que pour ériter les contrélations on pouroit nommer de pert & d'autre des Commiffaires qui fe transporteroient sur les lieux & mettroient des

botnes aux endroits néceffaires.

Qu'ils acceptoient la refinition de Newbourg, 
& confentoient qu'on y démolit les fortifications 
qui y avoient été faires depois peu.

Qu'ils confenciones de réduire le dédommengment des Archèdices d'Infruit à quatre million de Richedides, moyenment que le Roit T. C. payeroit toutes les deurs done le Anniher d'Hairiheim étaie chargées qu'on feroir , après la paix, une allimbée des Estes des Provinces cédées à zettenes par la Naifon d'Autriche , dans laquelle des Commilliers du Rois été cette Maifon des Commilliers du Rois été cette Maifon affideroient, & où on régleroir ce que charen de ce. Estes devoir porter de leurs detes.

Qu'il e évair les permis à l'Ellechies de Trées de fourner Philosoph à une domiseire formacie fourner Philosoph à une domiseire formation de la commandation de l

que Hohantweil füt damoli , & 'aue l'Empareur retine Lindau ; & fouhaitoient que pour one plus grande fureté l'Empereur ne fût point obligé de reflituer les Chitesux de Hobenvursch , d'Homberg & de Schorndorf que Hohentweil n'eût été effectivement démois : qu'ils demandoient la confervation d'un péage que ceux de Newbourg avoient obtenu par forme d'engagement de la Matfon d'Aurtiche depuis plus de deux cens ans e qu'ils acceptoient les déclarations affirmatives & cathégoriques que ces Plénipotentiaires avoient encore faites de vive voix au Nonce au fujet de l'Ammilie, de l'affaire Palatine, des griefs des Erass de l'Empire, & de la faisfalction de la Saé-de & de l'Electeur de Brandebourg, encere que cela flit expliqué un peu autrement dans la réponte par écrit. Ils infaftérent à ce qu'ils avoient demandé su fajet de la Landgrave de Caffel , & à ce que les différends qu'elle avoit avec le Landve de Darmitat pour la fuccession de Marpurg fullent terminez faivant les pactes de famille une composition à l'amiable entre les parties : à ce que le Duc de Loraine fut rétabli dans fes Etats e & que le Roi T. C. fit en même tems la paix avec le Roi d'Espagne ; étant clair que celle avec l'Empire ne pouroir pas fubfafter, fi celle entre. les deux Rois o'étoit pas conclue; ontre que ce Contement du Roi d'Espegne comme Prince de la Maifon d'Autriche écoit néceffaire pour la cef-fion de l'Alface & du Palatinat au della du Rhin ; & qu'il ne lé donneroit par si la paix n'écoit pas aussi conclué avec le Roi. Ils demandérent que pendant les mouvemens que les Tures fasoient comme s'ils euffent voulu attaquer la Chrétienté, le Roi domât tous les ans à l'Empereut trois cens mille Richedales, & fi on en venoit à une guerre overte cent mille Richedales par mois tant qu'elle dureroit: & enfin que, pour que cette affaire ne demourie pas plus long-tetts incertaine, on fit fur tous ces points une convention par écrit dont on promettroit de part & d'autre de garder le fecret jusqu'à ce que la négociation avec la Suéde & les Proteffens füt venue à un tel point, qu'on put publier en tout ou partie les chofes dont on feroit

res avoient faire au Nonce, qu'ils confentoient

Les Pénipotentiaires de France voyant one cet écrit contenoit plufiours chofes qui auroient pu les rendre fuspects à leurs altiez , commé s'ils euffent condamné leurs présentions & cuffent été dispotez à faire la paix fans eux, ils le reportérent aux Médisteurs sprès en avoit retenu une copie , & leur marquérent les articles qui pouvoient choques leurs alliez, & qu'its re pouvoient admettre , & infillérent à la fatisfaction de la Landouve de Heffe-Caffel, & à l'exclusion du Duc Charles de cette piix; à ce que dans la convention qu'on feroit les Plénipotenziaires de l'Empereut déclaraffent que fa Maiellé Impériale confentoit que les Etats immédiats d'Alface , à l'exception de l'Evéque & de la ville de Strasbourg & de l'Evêque de Bile, fullent foumis à la Souvernineté du Rei ; & que fa Majeffé eat droit de garde & de protection dans Philisbourg; & promiffent de rendre ces confen-temens efficaces dans l'affemblée des Etats de l'Empire. Ils déclarérent qu'on conviendroit, fe-lon la ration, du territoire de Brifac, & du péage de Newbourg. Ils offrirent que le Roi payeroit la moitié des dettes réelles de la Chambre d'Enfisheim, & donneroit aux Archiducs trois milliors de firm your best deformangement. A R ITEMprover vont ricesparte mille Richelbelle poulsat von mouvement der Tures, a hie charge qu'il a retori sien mis per devis, dest mith bournest enfouri sien mis per devis, dest mith bournest enfort in est per de la compart de la compart. It is fort ne especial le fait n'existi pous in garret entre le Tures. It influêteur encore le ce qu'en fécialist qu'en ne possibil ferrière auton poles fut et le Man etter light. It histologue, qu'en est de cette riviere, qu'on ne le connectif put de déductie in nouvelle fortification de Newbourg, mais que les foffes fosfesse condete, les abilitees de la compart de de compart de la compart de la compart de la compart de de la compart de

haitoit à cer égad.

La Reise Topola vere besuccop de finisficiou folfere que les impéritus voient intérde édet encere Brida su Roi, la regardate comme un grandacteminement à la pair qu'elle définité pallionnément. Se comme une marque foidée que l'Empoure dros persolace q'ui ne la pouvoir déprer landdonne distriction à la Virrance : des appeures que des montantes de la comme de la comme de des montantes de la comme de la comme de la comme de la moyen le plus affaré pour obliger les Impériaux à la moderre lutre péretation.

Les Plénipotentiuires de France avoient offere ufqu'alors que le Roi tiendroit en fiel immédiat de l'Empire le Landgraviat d'Alface, & les autres Etats & villes qui lui feroient données pour fa fatisfiction, dans la penfée que cela plairoit davantage aux Princes & Etats de l'Empire dont on ne roit ainfi aucun démembrement 1 & cu'outre cela comme des Députez du Roi auroient féance & voix délibérative dans les Diettes , en pourois ce voix democrative time to Dietres, on pourous par ce moyen érablir une plus grande liaifon avec les Princes d'Allemagne, favoir tour ce qui se pas-feroit dans ces affemblées, & traverser les desieins que les Princes de la Maifon d'Autriche pouroiene avoir d'exciter des guerres entre la France & l'Empire. Cependant nous venons de voie que les Plénipotentiaires de l'Empereur offrirent que le Roi pelledit en toute Souveraineté ce qu'ils lui abandonnoient pour la fatisfaction, aimont mieux que la France eût l'Alface & le refle en Souveraineté, que de la tenir de l'Empire : en quoi il y a appance qu'ils eurent pout but d'ôter aux François la communication & la familiarité que leur féance dans les Dierres leur suroit donnée avec les Princes & Eurs de l'Empire.

On agita dars le Confeil du Roi lequel convenoit le plus à fa Majethé de pofféder l'Alface en fict ou en Souveninceé; à con voulur même favoir fur cels les fentiments des Pfénjorotentiaires de voir fur cels les fentiment des Pfénjorotentiaires de

France, qui , après avoir agité les raisons de part & d'autre, convincent qu'il éroit plus convenible à la Dignité & à la grandeur de la France de tenie ces Pays en toure Souversinceé que de les tenir en fief de l'Empire ; qu'il feroit peu honorable au Roi de n'avoir téance dans les Diettes de l'Empire que comme Landgrave d'Alface, au deffous d'un grand nombre d'autres Princes ; que si quelque jour le Roi rentroit en guerre avec l'Empereur, ce dernier pouroit procéder contre fa Majefté par le Bin Impérial , & même le faire condamner à mort comme un Vaffal rebelle ; que le Roi pou-roit svoir suffi des lisifons avec les Députez que Fort Worl about one insurers avec to he-postere que the firsts de l'Empire enverencient aux Dietres, par le moyen des Ministres qu'il y pouroit aufit en-voyer; de qu'enfin il éceie plus avantageux à la France que ces Pays lui (uffent unis à pespeciaté, comme il arriveroit fi elles les possédoit en toure Souveraineré , que fi ne les possédant qu'en fief ils en pouvoient un jour être séporez au deffant de Miles dans la Maifon de Bourbon; ce qui , laiffant aux habitans de ces Provinces une espérance and all handers are ever revenues une operance de retourner un jour fous la domination de la Maifon d'Autriche , les attacheroit moins à la France. Toutes ces raifons fireto juger qu'il éroie plus à propos que la Misefé possedit tous ces Estats fouverainement , que dans la mouvance de l'Empire.

Il refute encore trois points indices, famine la refutecion de la forme que les Impérium demandontre pour le déclorisme de Archédicion de Louis de la companie de Archédicion de Louis familiar de la companie del companie de la companie de la companie del la companie del la companie del la companie de la companie de la companie de la companie del la companie de  l

difference.

Les Pénipotentaires de France, syun en une consequence de l'acceptant de Contra de Confesion qui feur veu à Mundier, sprietren les Médisteurs de frevoir de ceux de l'Empiereur les médisteurs de révoir de ceux de l'Empiereur les mémines au de la contra de l'Empiereur les médisteurs de les Ministères du Roi de Porvagal, de l'Ampfillement du Proite Edouard, du point de Familier, de l'Empiereur, de la fairfaition de la Sadie de la Land-entra de l'Empiereur, de la fairfaition de la Sadie de la Land-entra de l'Empiereur, de la fairfaition de la Sadiereur, de la fairfaition de la Tantie d'ont muité d'ont de l'acceptant de la fairfaition de la Sadiereur, de l'acceptant d

Ces Médiateur enverience le 18. Juille de toute est mairies le Prinjotentation de l'Empeeur, qui le priéret de dire à ceux de France que Flimperur ne pouvoir donnet de pafforet pour les Peruguis, ni comme à der particuliers ni comne à de Middler d'un Prince ou Eut Souverain ; que fi les deux Couvents voulciers ni comcempt un fundrouil, els Impéritus ne s'y opdomen un fundrouil, els Impéritus ne s'y opdomen un fundrouil, els Impéritus ne s'y opdomen un conferencer pofiní ; que depair tout au que les Portugis devoire dans cres filmblée, il y avoient véco en affaunte, s' y pourvoient entre mocret de mide à l'avenir, feit qu'il demouraffent à Muniter, ou qu'ils allassent à Osnabrug ou ailleurs , dequoi ils lettr donnosent leur paro & pour eux & pour les Ministres d'Espagne ; que Dom Edonard ne pouvois être mis en liberté oue la paix ne fût faite ; que l'Empereur n'avoit pas le pouvoir de l'élargir, & ne vouloit pas à fon fujet entrer en guerre contre le Roi d'Espagne : que son élargissement seroit compris dans le traité de paix entre les deux Couronnes, mais qu'il ne le pouvoit être dans celui avec l'Empire , qui n'y avoit aucune relation; que lors qu'ils avoient fait leurs offres pour la fatisfaction de la France, ç'a-voit été à condition que l'amniftie n'auroit fon commencement qu'en l'année 1617, mais que, puifque les Plénipotentiaires de France conti nucient à infilter , ainft que les Suédois, pour qu'elle cût son effet dès l'année 16 e8, ce qu'ils avoient accordé pour la fatisfaction de la France. étoit annullé; que si les François prétendoient que le hout Palatinat fût démembré & ne demeurat pas en son entier au Duc de Baviére , ils agiroient contre la promelle qu'ils avoient faite à ce Duc. & fur laquelle étoit auth fondé ce qui leur avoit été accordé, ils fe remettoient aux Pléripotentiaires de France de faire ce qu'ils jugeroient à propos au fujet des griefs des Etats de l'Empire; qu'ils teairceoirat avec les Plénipotentiaires de Suéde de la fitisfaction de cette Couronne, & que fuivant les pactes de la Masson de Heffe les différends qui étoient entre les Branches de Caffel & de Darmitst pour la Succession de Marpurg , d voient être décidez à l'amisble par des Princes & amis communs de la Maifon , & outainfi ils confentoient à l'arbitrage des Electeurs de Saxe & de Branchourg 1 qu'à l'égard de la fazisfaction de la France, il ne dépendoit pas de l'Empereur de donner au Roi T. C. Philipbourg ni la Souveraineté des dix villes d'Alface , puifque les Etats de l'Empire s'y opposoient a qu'ils persissient à demander quatre milions de Richedales pour la récompense des Archidues avec le payement de toutes les Dettes; que chacun de son côcé satisferoit fes troupes, les deux Couronnes devant confidérer qu'elles acqueroient de grands Pays à la diminution de l'Empire, & que l'Empereur qui ne profitoit rien dans cet accommodement, étoit cependant dispole à contenter fa milice , & qu'ils confensoient pour la fureré du trairé que sous les Princes intéreffez fiffent une lique contre celui ou ceux qui y contreviendroient; mais qu'ils ne pouvoiens confentir qu'il fût fait une mention expretie des Etats de l'Empire , prétendant apparem-ment qu'ils ne pouvoient fuivant les loix & les Conflitutions fe ligaer contre l'Empereur quand môme il contreviendoit su traité.

Les Plénipotentiaires de l'Empe ur après av répondu for les points fur lesquels ceux de France avoient parlé sun Médiateurs, ajoutérent que la paix ne se pouvois faire dans l'Empire à moins qu'elle ne fut conclue en même tems avec l'Espa gne ; que c'étoit une condition abfolue & s ul nes, que le Roi d'Espagne étoit intéressé à la ceffion de l'Afface, à caufe du droit héréditaire a cetton de l'America, à citue du droit nercontare qu'il y avois , de que s'il n'écote point compris dans la paix , il ne rendroit par Frankendal au Connec Palein. Il perfulbérent suffi à demander un paffiport pour le Duc Charles de Locaine. Un voyage que les Plénipotentiaires de France.

fortis vers ce même tems à Vezel pour y faire passer sur le Rhin l'armée commandée par le Maré-

chal de Turenne, fut cause que les Médiateurs ne leur rendirent que le 28. Juillet la réponse des Im-péritux : ces Pénipocentitires ne jugérent pas à propos de contester sur cette réponse , est qu'il valoit mieux en faire paroctere de l'indifferen-ce & du mepris , & donner lieu de croire qu'ils n'étoient pas fachez que les affaires s'éloignaffent de la conclution plutôt que d'en appencher, & en effet quand ils se seroient résolus à se départir de la présention de Philisbourg & des dix Villes d' Alface le feul insérêt de l'Espagne auroit empêché que la paix ne pût être conclue en Allemagne, tant que l'Empereur perfifteroit à ne vouloir sien faire fans elle.

Le lendemain 29. le Comte de Trautmansdorff vint voir les Plénipotensiaires de France; & après avoir parlé d'autres matières , il leur dit que fes ordres & son inclination le portoient à faire la paix, s'il se pouvoit, & à éviter tout ce qui en retardoit la conclusion; il sit un long discours pour faire voir que la firitfaction accordée à la France éssis grande & confidérable, & que l'Electeur de Baviére avoit toujours fait entendre à l'Emereur que , moyennant la cession de Britisc . la France feroir contente, & qu'on n'avoir jamais cru qu'elle dut prétendre oi Philisbourg ni la fouveraineté fur les dix Villes Impériales d'Alface , que l'Empereur ne pouroit même accorder quand il le voudroit. Ces Plénipotentiaires lui répondirent qu'ils avoient souvent déclaré aux Médiateurs qu'ils voyoient bien que le retardement d'accor-der Brifac étoit pour leur faire quitter le reste de leurs prétenzions , qu'ils s'étoient departis de la demande des Villes forestières pour obliger la Maifon d'Inforuk à qui elles appartenoient en particulier, quos qu'elles fussent tout à fait à leur bienséance ; & qu'ils s'étoient encore départis du Brisgau avec une parcille facilité ; que perfonne ne se trouvoit intéressé à ce qu'els prétendoient; qu'ils ne prétendoient point usurper ni les revenus ni les droits de l'Evêque de Spire; qu'ils ne demandoient que la fimple garde d'une blace; & que la France ne regardost en cela que fa rreté & l'affermiffement de la paix.

Comme cestufons faifoiens de la peine su Comte de Trautmansdorff , il dit affez brusquement qu'on favoit qu'ils n'avoient pas le pouvoir de conclure, & qu'ils avoient reçu depuis peu ordre de la Cour de France de tenit cette négociation en de la Cour de resiste de manda qu'il n'avoit qu'à fuspens : à quoi ils répondirent qu'il n'avoit qu'à leur accorder ce qu'ils lui demnidoisent & conten-ter leurs alliez & les Ersts de l'Empire , & que moyennant cela dès le lendemain ils figneroient la paix s'il le vouloit. Il leur parut que cela hii donnoit à penfer, mais qu'il n'étoit pas encore entic-remens persondé qu'ils n'avoient point defficin de retarder la conclusion de la paix ; & ils jugicent que cette opinion lei avoit été forgétrée par les Efpagnols , pour lui deer le defir qu'il avoit de con-cluse prometement en lui faifant perdre l'espérance d'en venir à bout.

Les Plénipocentiaires de France apprirent vers e même teens par une lettre du Sieur d'Antonville Envoyé du Roi suprès de l'Electeur de Tréves, qu'il avoit enfin déterminé ce Prince à passer avec lus le s 8. Juillet an Traité par lequel il avoit con-fenti que le Roi suroit fon Evêché de Spire fous fa protection » & pouroit continuer de tenir gar-mion dans fa fortereffe de Philisbourg: ils jugérent à propos de tenir ce Traité fecret, afin qu'ils C 3 puffent pullent micra s'en peévaloir fi les Impérisux venoient à rejetter la difficulté fur le deffaut de confenement de celui à qui la place appartenoit.

Ces Plempetentiaires virent vers la Mi-Août les Médiateurs , qui leur dirent que la demande de Philisbourg & de dix Villes d'Alface avoir tout piré; qu'on avoit toujours dit & écrit de la Cour que, Brifac étant une fois accordé , la paix étoit faite à l'égard de la France ; que cepens quand elle en avoit été affurée , elle avoit fait de nouvelles demandes, & que cela avoit furpris toute l'Allemagne, dégouté les amis de la France, nis en appréhéndion les ennemis , & obligé la Maifon d'Autriche à se reiinir plus étroit ce qui étoit cause que l'Empereur ne vouloit plus traiter fars l'Espogne. Les Plénipotentiaires leur épondirent que leur demande n'étoit pas nouvelle ; qu'ils s'étoient tonjours réfervé non fealement de demander Philisbourg, mais encore Benfeld, Saverne, & Newbourg, & que de quatre places se réduissant à une , on ne pouvoit pas les accuser de ne pas vouloir accepter de compéra-

Les Médiateurs leur dirent for cels que s'ils renetroient la demande de Philisbourg à la conclu fion du Trairé, & après avoir dispolé leurs Alher à un accommodement, & qu'on connût que, ce point leur étant accordé, ils ne formeroient point de nouvelles prétentions , & qu'on conclaroit la paix, ils espéroiens que travallant au-près des Impériaux pour leur faire donnér ecte fatisfaction, ils en pouroient venir à bout. Ce discours fut répété tant de fois que ces Plénipotentiaires, après avoir conféré enfemble à port, leur déclarérent que moyennant que Philisbourg de-meurit à la France, la difficulté touchant les Villes Impériales d'Alface s'accommoderoit aifeme qu'ils se contenteroient d'en avoir la parole des Médiateurs sans que les Impériaux sussent obligez de s'en expliquer qu'après que les autres affa survient été spullées ; que pour leur faire voir le véritable desir qu'on avoit en France de la paix, ils iroient tous trois à Osnabrug pour faire un effort auprès de leurs allicz, & les porter, autant qu'il leur féroit possible, à l'accommodement, tant pour leur fatisfaction que pour les affaires générales de l'Empire ; qu'ils leur faifoient cette ouverture en confiance & fur la condition du fecret, & demandoient que les Impérisux déclarissent bien-tôt leur résolution ; parce que si elle n'étoit pas sceptée , ils penferoient à leurs affaires, étant le dernier point auquel leurs pouvoirs leur per-metroient de se relicher. Les Médiateurs leur omirent d'en parler au Comoe de Trautmansdorff , & de leur rendre une promte réponfe.

Lei McGiatture rapporterent quiques jours après un Pfinopreterient de Finerce que le Conte de Transmaderl' sur mois des qu'il réduce pour les les contraits de l'active de la contrait de la companie de la contrait de la configue de la contrait de la contrait de la configue de la contrait de la contrait de la configue de la contrait de la contrait de la configue de la contrait de la contrait de la configue de la contrait de la contr

La Mésopormaiera de France Espociarea que fair Course de Transmondér voloire posque core a faire della la College Edebud a ver della que core a faire della la College Edebud a ver della que come a faire della la College Edebud a veri della que control de la college della college de

nument la Dippart del l'Edeltre de Trijer.

Ce délours fin jerus Temponomisse qu'il avenue
de de ran Medistreux ce più avenue
de de ran Medistreux ce più avenue
condicta i la brei freu travo que la grede de l'a
lidaze freu de l'a Medistreux ce condicta i la brei freu freu de l'a
lidaze freu de l'a Medison Cochique
conti più commerci men la maine da Rady que
cont piuc demonsir serus le maine da Rady que
cont piuc demonsir serus le maine da Rady que
cont piuc demonsir serus le maine da Rady que
cont piuc demonsir serus le maine da Rady que
cont piuc demonsir serus le maine da Rady que
cont piuc demonsir serus le maine da Rady que
cont piuc demonsir serus le maine la Rady que
cont piuc demonsir serus le maine la Rady
poste del control de la Rady de l'action de l'appendit de le control le la Radia de l'appendit de le control la poste de l'action de l'appendit de l'action de l'appendit de l'action de l'appendit de l'action que qu'il la rappellara
de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'actio

propolition.

Les Plénjocensisiers ne manquérent par d'iller saffi-fot folliciter ces Députra; il bruent chez cettra de Tréves de de Baviére, ol envoyérent le Sr. de St. Romain chez ceux de Mayence de de Suce, parce qu'ils sue les voyoleen pas 3 d'.chez ceux de Cologne de de Brandshourg, parce que les chefis de cen deux Anabullalises n'etoines pas a-

her à Municie.

Ten et de Trèce la Figure de l'Accident la firmité, de la priétrat dept foisse fait maistre, que s'ill possible de l'Accident la figure de l'Accident la figur

que de mettre la France hors d'intérête, & que ces bulle Alface, le Suntgau, & la Préfecture Prov Pléuspotentiaires s'employemient sprès,celà de tout ciale fur ces dix Villes Impériales avec tous leur pouvoir pour faciliter la conclusion du Vallaux, fujets, vulles, chiteaux, s'orèts, mi Traité.

d'or & d'arcet, & riviéese, sous les denits

Les Députez des Elefteurs s'étant peu après affemblez consentirent que le Roi eût droit de garnifon perpétuelle dans Philisbourg; & les Médiateurs agirent si fortement auprès du Comte de Trautmonsdorff , qu'il y confentit auffi : deforte que ces Médiateurs l'offrirent enfin au Roi vers la fin du mois d'Août; meis les Impérisux tineent encore cette fois-ci la même conduite qu'ils avoient tenue lorsqu'ils s'étoient déclarez fut la ceffion de Brifec, y ayant joint pluficars conditions que le Roi ne pouvoit accorder ; en effet ils remirent k dernier jour d'Août aux Médiateurs un écrit qui marquoit premiérément ce que l'Empereur & la Marion d'Autriche devoient faue en faveur de la Conronne de France ; & enfuite ce one le Roi devoit faire de fa part en faveur de l'Empereur & de fa Maifon.

reur de de la 1971008.
Ils y dificient qu'auffi-toe que les Plénipotentiaires de France suroient accempli les conditiones dont lis s'étoient déja expliquez, de suroient engagé les Suédois de les Protellans à lesacceptes, de ainfi à conclure la paix, l'Empereur del Empre confeniroient Premiérement que les droist de Souverinieré fuir

les Everhez de Merz, Toul, & Verdun, & fur la Ville de Merz appartiendroient à l'avenir à la Couronne de France en la maniére qu'ils avoient ci-devant appartenu à l'Empire , à la réferve du droit de Métropolitain appartenant à l'Archevé-que de Tréves , & des fiefs de tous les Ducs rinces, Comtes, Barons, & Gensilshommes, du droit de Vaffelage, & des autres choies que chacun d'eux possedoit dans ces trois Evèchez ; enforce qu'ils n'y pouroient point être moleflez par le Roi Très-Chrétien, & demeureroient dans leur dépendance de l'Empire: que François Duc de Lo-raine comme légitime Evôque de Verdun feroir rétabli dans la politifion de cet Evêché, qu'il l'administreroit pareillement , & qu'il lui feroit per mis de jouir des droits régaliens & des revenus de fon Evêché : que le Roi Très-Chrétien ne pouroit rien changer sux anciennes fondations de ces trois Evêchez oi des Eglifes Collégiales , des Prévôtez , des Prélatures , des Abbnyes , & des Prébendes ; qu'il ne les chargeroit point de comnumdes ni d'autres charges inutilits , mais qu'il leur permettroit d'afer des facultez d'élire , de postultr, & de conséver fuivaos les fondacións, priviléges . & coutumes: priviléges, & coutumes: que l'Empereur trans-porteroit 20ffi au Roi Très-Chrétien le droit de Donaine direct que lui & l'Empire avoient cu jusqu'alors fur Pignerol & fur Moyenvie.

Steendement one I'll importers of obtaining and the first own like in the Christian town be shown each in 6 in finally and the control of the control of the first in the control of the c

bulle Allies, a Stungen, de hydferbure Provinlende Allies, a Stungen, de hydferbure Provin-Valliure, dignet y, willes, chichrane, foreive, miter der & d'argues, a servicier, nous les dunies régaliers, à étourne leux d'épredances, apportiertoires la pergénérale ren Cir Tel-Christoin de la versieure, fant sacures contradicions de la port de répartement de la Mission d'Aurière ou de codqu'airen que re first respectage les les Tribtologue en l'étan qu'elle yavoré de fon liet brincer de la Mission d'Aurière, a c'é no fer routes to nouveauxer qui y réoeste giblière pendant la la convenzate qui y réoeste giblière pendant.

Traisferences qu'l l'égard des dates dons la Charber d'Elinchem étot chargés, l'Archidus Fredional Charles s'obligenois de payer fur lasresuss de la partie de la Frovince que le Roi Tels-Chérian lui devoir refittres, la traisfeme partie de toutes les dettes los triberos-plastres fois hiportquires, & foit qu'elles cultient une hiporteque gierièle nu fischier que les dettes contribles par chacan des Lines en particular ou dont là cloines certa qui refittrate foi la domination de la Nisfon d'Auriche , & ceux qui pelferoiste fous la domination da Roi ; enfort que telcum fii te domination du Roi ; enfort que telcum fii te

domination du Rei ; enforts que charun fit et de l'apprendient de l'Emprendient conformient, & Capatrinissense que l'Emprendient de l'Emprise conincifient auf que è le Cittu de l'Emprise coinnisité de l'apprendient de l'Emprise coinnisité de l'apprendient de l'apprendie

Inbourg leur demeuseroient en leur entier. Cela sinfi préfuppolé, ils demanderent que les Plésipotentiaires de France promiffent

Planjoromiares de France pennifiera Premiéromese que le Ref Tels-Chréties relituerois I Archidus Ferdinand-Charles les quares Villes forefileres de beus dipradaces, le Comé de Haweltins, la Fourt noise, nout le heat de los de Marchins, la Fourt noise, nout le heat de los Neibours, Felingons, Endingon, & surres, tous FORDONS, Plandons, Endingon, & surres, tous FORDONS, Plandons, Endingon, & surres, tous FORDONS, Plandons, Endingon, & surres, tous FORDONS, etc. 2018 La Profession de la predictation of the company of the profession of man justices qu'il ne pouvoir fair y précedite asma justices qu'il ne pouvoir fair y précedite as-

was weatherest goe le commerce forsit libre enter les hickens de Provinces firstée de dour cêtrez du Rhiu que la Navignion de ceut raivier de reit suffilière, le qu'in fereire joste permis de para ni d'untre d'arrêtre ou de modéfre les hoteaux qui y geffionents, s'in en ribe pour visiter les muchandies foirwart la coutames; qu'on ne pouvule point étable de nouveus progres ou avtent de la commerce de l'arrêtre de pouvule point étable de nouveus progres ou pouvule point étable de nouveus prêges ou pouvule point étable de nouveus prêges ou la biford d'avairile.

Troifiémement que tous les Vaffaux & habitans de ces Provinces au deça & au delà du Rhin, qui

HISTOIRE écoient fuiets à la Maifon d'Autriche , rest roient suffi-tot sprès la publication de la paix dans la possession de leurs biens immeubles, fans avoir égad aux confications & donations qui en autouent été faires à d'autres personnes par le Duc Bernard de Weymar ou d'autres Généraux des Armées de Suide , & que le Roi Très-Chrétien avoit ratifiées ou faites de son mouvement , & sans que les nouveaux posselleurs pusseus s'exempter de cette reflitution fous prétexte des dépenfes &

améliorations qu'ils y auroient faits Quatriémement que le Roi Très-Chrérien fe-roit obligé de laiffer non feulement les Evéques de Serasbourg & de Bile, mais auffi les autres Etats fuices immédiatement à l'Empire dans les deux Alfaces favoir les Abbez de Murbach & de Luders , l'Abbeffe d'Andlau , Munfter au Val St. Grégoire , les Palatins de Luezelftein , les Comtes & Barons de Hanau, de Fickenstein & d'Oberstein, & toute la Noblesse de la basse Alface , & les dix Villes Impériales qui reconnoiffoient la Préfecture d'Haguenau , dans la pollesfion de leur liberté & de leur dépendance immédiste de l'Empire; enforte qu'il ne pouroit point étendre fur eux la fouveraineté Royale, mais qu'il fe contenteroit des droies qui avoient apparenna à la Maifon d'Autriche & qui feroirot cédez par ce Traité de paix à la Couronne de France-Cinquiémement que le Roi Très-Chrétien rendroit aux propriétaires tant Eccléfiastiques que

Séculiers toutes les autres places que ses armes oc-cuposent au deça de su delà du Rhin, de en retireroit fes Troupes, fans tien demander pour les frais de la guerre ni pour les fortifications ou'il v auroit faites & fans y prétendre plus sucuts droit Siziémement que le Roi donneroit pour la ré-compense de l'Archidur Ferdinand-Charles deux

millions & demi de livres tournois payables à Fri-bourg en Brisgau moitié le premier Janvier 1 647. & l'autre moitié le premier Janvier 1 648. Septiémement que le Roi Très-Chrétien paye-zoit encore les deux tiers des dettes de la Cham-

bre d'Enfisheim tant chirographaires qu'hipoté-quaires, & foit qu'elles euffent une hipotéque gé-nérale ou (péciale), & en indemniferoit l'Archiduc Ferdinand-Charles-

Huitiémement oue le Roi feroit tenu de don ner à l'Empereur un seconts contre le Turc , favoir pendant que la crainte de la guerre dureroit durant trois ans cent cinquante mille écus par chacum an nour sider à l'entretien des gramif fur la frontiére , & qu'au cas que l'on en vint à une guerre ouverte, il enverroit à fon fecours une armée de dix mille hommes levée & entretenue à ses dépens; & que si l'Empereur ne se vouloit point fervir de cette armée , la chofe feroit changée en un fubfide en argent fuivant qu'il en

ferrot convenu entre l'Empereur & le Roi.
Neuviéntement que les Pléaipotentiaites de Fran-ce enverroient inceffantment des lettres au Maréchal de Turenne pour l'empêcher de donnet ha taille aux Impérisux & d'avancer davanture dans les terres de l'Empereur & des Etars de l'Émpire : · & qu'ils travailleroient à faire finir fans délai ce qui restoit à régler avec les Suédois & les Pro-

Diziémement que toutes ces choses ne seroient int cenfées réglées, à moins que les Prançois ne fiffent en meme tems le paix avec les Espagnols.

Onziémément ou'ils confentimient auffi eta rétubliffement du Duc de Loraine, & le comprendroient dans le préfent Trainé de paix.

Deforte que fi les François ne pouvoient obli-ger les Suédois & les Proteftres à accepter les conditions qui leur avoient été offertes. continuer à guerre avec eux , & fi les François ne vouloient point faire la poix avec le Roi Catholique . & rétablir le Duc de Lorsine dans fet Etas , l'Empereur ne ferost point obligé à tenis tout ce qu'il devoit faire de fa pert ; & tout ce qu'il a-voit offert, dit, & fait jusqu'alors pour l'amour de la

paix, feroit cenfé non offert, non dit, & oon fait. Les Plénipotentiaires de France trouvérent que la plopart des choses qu'on vouloit exiger d'eux, ent fr déraifonnables qu'ils refusérent de retenir l'écrit que les Impérisux avosent mis entre les maios des Méditeurs , voyant bien qu'il étoie fait captieusement pour les brouiller avec les amis & les Alliez du Roi : ils firent voir aux Médiateurs qu'ils en connoiffoient l'artifice , leur firent de grandes plaintes de ce que les Impériaux vouloient diminuer ce qu'ils avoient offert pour la fatisfaction du Roi & celle de fes Alliez, & déclarérent nettement qu'il ne falloit pas espérer la prix, fi l'on s'obstinoit à vouloir competadre le Duc Charles dans le Trainé & à ne pas promettre en termes exprès de ne le poise allafter.

Cependant les Médiareurs les ayant exhortez d'examiner les chofes qu'ils pouvoient peffer & celles qu'ils fouhitoient qu'on retranchit ou qu'on changeit dans ce projet, ils voulurent bien le re-prendre, & après l'avoir examiné avec toute l'application possible , ils dressérent un contre projet qu'ils portérent sux Médiateurs , & que les Imérisux contredirent en plufieurs endroits : mais enfin après plufieues contestations qui durérent pendant douze jours , coux-ci confenti-rent à pluficurs additions , radiations , & changemens que les Plénipotentinires de France fouha toient qu'on y fit; fi bien que la convention pour la fatisfaction du Roi de France fut eufin réglée

& arrêtée le 11. Septembre, ainfi qu'il enfuit. Premiérement ces Plénipotentiaires, pour faire connoître aux Alliez du Roi & aux Princes de l'Empire qu'ils ne vouloient rien faire fans euxrent mettre à la tête de cette convention le préambule & les trois conditions qu'ils avoient mes dans leur réponse précédente , & qui avoient été très-bien reçues: c'est à favoir que comme les Etats de l'Empire avoient fouhaité que les Plénapo entitires de France & de Suéde traitaillent avec les Impériaux de la fatisfaction de ces deux Couronnes , les Plénipotentiaires de l'Empereur 8c ceux du Roi Très-Chrétien étoient convenus de ce qui regardoit la fatisfaction de la France : 3 condition que cette convention n'auroit point d'ef-fet, que l'on n'eût réglé l'état public de l'Empi-re, & la fatisfaction de la Suéde & de la Marion de Helle-Callel, & que les Etats de l'Empire ne l'euffent estifié & promis d'en garentir l'exécution. On marqua enfeite ce que l'Empereur devoit

céder à la Couronne de France. Les plus grandes contellutions furent fur le promier article qui regardost la cession des trois Evé-

La premiéte difficulté fot fur ce due les Franquis ayant mis au commencement de cet Article que le Domaine suprême & les droits de Souvera neté & autres que l'Empire avoit ci-devant for

La seconde, que les Fortifications de Benfeld, du

Et la quatriéme, que l'on ne pouroit bâsir de for-

On ajouts à la première clause du traisséme un

ticle, par laquelle l'Archiduc Ferdinand-Charles étoit obligé de payer le tiers des dettes de la Cham-

que, & qu'elles euffent une spéciale hipotéque

Les Plénipotentiaires de France obeinrent que dans le quatriéme article concernme le droit de Garnifon dans Philisbourg , il für dit que non feulement le Roi mais les Rois fes Succeffeurs ag-

roient ce droit à perpétuité, en conféquence de celui de procedion : ils en firent ôter la claufe par

laquelle les Impériaux avoient demandé que la

Garnason précit terment à l'Evéque & au Chap-

tre de Spire ; & ajouter qu'il fuffiroit que la Go

les Evêchez & les Villes de Metz, Toul, & Verne forme de leurs cellions & renonciations à leure dun & leurs diffricts, & nommement fur Moyendroies fue les Provinces & biens ci-deffus vic , appartiendrolent à l'avenir à la France de la même mansére qu'ils avosent appartenu jusfort de Reinau , de Newbourg für le Rhin , de Saverne & du chiteau de Hohenbar feroient rafées, qu'alors à l'Empire : les Impérisux voulurent ajouter au mot de Districts celui de temporels; & qu'on ne pouroir plus y mettre de Garnison. La troissième, que les Magistrats & habitans de mais après une longue conteffution les Plénipotentiures de France obtinrene que ce mor ne fût Saverne observeroient une exacte neutralité, & lipoint ajouté, afin d'établir entiétement le droit du vreroient pullage aux Troupes du Roi lorsqu'el-Roi non feulement fur les dépendances du tempoles le demanderoient. rel des trois Evéques, mais aufh dans les lieux tereffes fur le boed de deça du Rhin depuis Bile jusqu'à Philisbourg , ni décourner d'un côté ni d'autre le cours de cette Rivière.

où s'écend leur jurisdiction (pirituelle. Ils ne firent aucune difficulté à la réferve du droit de Métropolitain que l'Archevêque de Tréves a fur les Evêques de Merz , de Toul & de Verdun; mais ils obtineent que l'on rayeroit entiérement la clause que les Impérisux y avoient mise bre d'Entisheim, qu'il faudroit que les contracts de ces dettes fuffent rapportez en forme autrenti-, ensuite en faveur des Ducs, Princes , & autres Seigneurs qui avoient des fiefs ou autres biens mouvans des trois Evêchez ou enclavez dans leur diffrict, afin de conferver au Roi le droit qu'il fur ces Provinces , ou qu'on prouvêt que la Chambre d'Enfisheim en cut payé les intérêts juiqu'à la fin de l'année 1632.

y pouroit prétendre.

Comme chacun devoit être rétabli dans ses bie par le Traité de paix, ils ne conteférent point la claufe pour le rétabliffement du Prince François de Loraine Evoque de Verdun; mais ils y firent outer pour condition, qu'il préteroit ferment au Roi . & ne scroit rien contre le fervice de Sa Maiellé ni contre le bien de fon Royaume : &c comme les Impérisax demandérent encore dans la fuice que ce Prince rentrit suffi dans fes Abbayes & dans fes hiers patrimoniaux, als y confentirent parcillement, mais en réfervant le droit du Roi & celai des particuliers, parce qu'il pouvoit y avoir des différends pour les Abbayes qu'il possedois, & dont il se pouvoit faire qu'il n'est pas été pourvu

Ils firent suffi rayer la claufe par laquelle les Im-péranax vouloient obliger le Roi à laiffer la faculté d'élire & de postuler , à tous les Chapitres des trois Evêchex & des Abbayes qui y ésoient situées, pour ne point ôter à Sa Majethé le droit d'y nommer, fi elle trouvoit à propos de le faire.

Enfin ils mirent dans la dernière chuse de cet article, oue l'Empereur & l'Empire transporteroiene au Roi Très-Chrétien & aux Rois fes Succeffeurs, le droit de Domaine direct, de Souveraineté, & tous les autres qu'ils avoient eus jusqu'alors fur Pignerol.

Comme on préférs en France de pofféder les deux Alfaces, le Suntgou, & Brisc en Sou-versineté, à les tenir en fief de l'Empire, on fpécifia dans le fecond article, que non feulement l'Empereur & la Maifon d'Autriche, mais suffi l'Empire les cédoient à perpétuité au Roi & à la Couronne de France en toute Souveraineté & avec le Domaine soprême , sans que l'Empire y pfit prétendre socure chofe. On admit la claufe pour la confervation de la

On semit il Curre por la Control de Roi moyen d'éviter plusteurs demandes qui loi suroient été faites pour laisser demandes qui loi suroient été faites pour laisser en quelques endroies l'exercice de la Religion Protestante qui y avent été introduit pendant la guerre.

On ajouts encore en cet article quatre claufes qui o'étosent point dans le projet des Impériaux. la I a premiére, que le jour que le Traité de paix le féroit figné , l'Empereur , l'Empire , & toute la Is Maifon d'Autriche fourniroient des actes en bon-TOM. I.

ne co spare; o spoucer qui numrost que a car-nifon ne put par fon grand nombre donner des foupçons sux Voifins. Ils ne voulorent pos res-traindre la liberté du puffage par terre aux Soldats qu'on voudroit mettre en garnifon , & firent fpécifier qu'on pouroit suffi y faire poffer par esta les vivres de toutes les choses néceffaires. Ils firent couler à la fin de cer article les mors fan: présuder du dres de protettion qui empor-toient la protection de l'Eveché de Spire ; mais ils ne jugérent pas à propos de s'en expliquer davantage , de peur d'apporter de la difficulté son autres chofes , & crurent qu'un titre coloré fuf-

fifost pour établir cette protection , pussque l'on avoir le confentement de l'Evêque , & que par avoit le contentement de l'Eveque, et que par un article exprès du Traité général il feroit per-mis aux Princes de l'Empire de faire des Alliances avec les Princes Etrangers. Les Plénipocentiaires connurent bien que les

Impérisux par le premier des articles , qui mar-quoient ce que le Roi devoit faire de la part, obligeoient Sa Majefté à la reflitution de plufieurs Pays & places dont elle n'étoit point en poffestion ; ce qui pouvoit avoir quelque deffein : mie comme il étoit avantageux au Rot qu'il parût rendre un'egrand Pays , ils crurent devoir paffer cet article, & y firent feulement mettre à la fin par précaution une claufe qui portoit que la Mai-fon d'Autriche n'acquéroit aucun nouveau droit par cette restitution.

Ils pafférent le fecond article tel que les Impérisux l'avoient dresse , hormis qu'assien que la prohibition de mettre de nouveaux impôts avoit été mile par les Impériaux en termes généraux, ete mise par sei semperatuix en termies genericus, de pouvoir s'écendre aux Pays céder au Roi , îls la firent réduire aux impôrs qui se levoient fur le Rhin : parce que c'étoit le feul lieu où les Empératurs poullent avoir qui insérét légiume. L'Article troisséme pour le rétablissment d'un

chacun dans fes biens étoit fi ordinaire dans tous les Traitez de paix , que les Plémpotentaires de France n'y firent aucune difficulté , excepté qu'ils firent ajouter à la fin de l'article, que les anciens propriétaires ne pouroient point demander aux donatures les fruits de leurs biens qu'ils auroient

Les Plénipotentisires de France hillérent le qu · triéme article dans toure l'étendue que les Impérisux lui avoient donnée , pour contenter quel-ques Députez de l'affemblée qui leur en avoient fait instance ; hormis qu'aulieu de reconnoftre ces Etats comme libres & dépendans immédiate ment de l'Empire, ils restraignirent leur liberté à l'état auquel als l'avoient eue sous la Masson d'Autriche qui avoit pris fur eux des autoritez que la France auroit parce moyen droit de conferver; & outre cela pour lever le préjudice que les exprefafions de cer article pouvoient soporter aux d du Roi fur tous les Seigneurs & les Villes qui y écoient nommez , ils firent sjouter à la fin une disule qui portoit qu'on ne pouroit cependant prétendre que par cette déclaration ou eut rien diminué du droit de Domaine lopeéme qui avoit

été accordé ci-deffus à la Couronne de France Les Plénipotentizises de France refulérent d'accorder l'article cinquiéme qui concernoie la reftitusion des places que le Roi occupoie dans l'Emre ; étant une chose qui devoit être réservée au pare ; étant une choie qui devoit être réfervée au Trairé général & non à la préferre couvention qui ng regardoit que la fatisfaction de la France,

Ils eurene besucoup de peine à faire réduire à trois millions de livres tournois la récompénfe qu'on devoit donner à l'Archiduc Ferdinand-Charles ; mais les Impérisax y confentirent enfin par le cir quiéme arricle, & que cetre fomme fût povée ès années 1648, 1649. & 1650. favoir un million chaque année au jour de St. Jean-Batifte en la Ville de Bale en bonne monnoye & synne cours. L'Empereur & cet Archiduc devoient donner proveneaux cela en bonoe forme leur cellion & leur renonciation out devoit être une des principales faretez de cetre aquificion.

Comme le Roi demeuroit Seigneur alffolia des deux tien des Provinces dont le reffort de la Chambee d'Enfisheim étoit compolé, & les Archiducs sculement d'un siers, on ne put éviter que cha-cun s'ut chargé des dettes à proportion de ce Les Plénipotentinires de qui lui demeureroit. France firent inflance à ce qu'il fut dit que ces dertes ne passeroient pas un million de florins; muis comme les Impérisux n'y voulurent pus confeneir , ils les reftraignirent à celles dont le payement étoit affigné fur le revenu de ces Provinces conformamene à ce qu'ils avoient fait ajouter au troifiéme article des offres des Impérioux.

Ou siones que tout cela feroit réglé par des Commiffaires qui feroient nommez de chaq côté incontinent sprès la fignature du Traité de y eut encore un article pour le secours contre

les Turcs; mais les Plénipotentiaires ne voulurent point fouffrir qu'il fut inféré dans l'écrit. Ils refutérent suffi de passer le neuvième article pour l'envoy d'un courier au Maréchal de Tun ne nour qu'il eût à furfeoir les hoftilitez , ce qui ne le devoit point faire que le Traité de paix ne fut figné.

On ajoura enfuite un article qui portoit que fa le Traité général ne pouvoir être conclu, tout ce ulurpé fur cette Couronne pendant les guerres peé

qui avoit été offert , dit, ou fait , feroit censé comme non offert , dit , ui fait .

Les Plénipotentiaires de France refulérent absolument de marquer fimolement, dans cet, écrit par mi les Articles dont on étoit convenu, que les Impérisux avoient déclaré qu'ils ne pouvoient conclure la paix générale fa les François ne la concluoient en même tems avec les Espagnols, s'ils ne convenoient du rétabliffement du Duc Charles de Lorsine, & ne le comprenoime dans ce Traité; cependant comme l'Empereur écoit engagé par honneur à faire ces inflances jusqu'à la conclusion de la paix, & que s'il avoir à s'en départir , il voudroit fans doute perofere y avoir été forcé pour le bien de la paix , ils ne purene empêcher qu'il n'en fût parlé : meis ils prirent de là occasion de faire leurs protestations au contrai re, qui leur donnérene plus d'avantage que s'il. n'en avoit été rien dit, y ayant ajoué fommai-rement les raions pour lesquelles le Duc Charles devoit être exclus du Traité, afin que les Prin-ces & Estas de l'Empire consuffent que ce n'étoit point par autorité ni par l'avantige des semes qu'on ne l'y vouloit pas recevoir; & ils y joigna rent l'intérêt de ces mêmes Etats qui avoient befoin d'une promte paix s & à l'égard du Traisé avec les Espagnols, ils crurent important de faire voir qu'il étoit su pouvoir de ceux-ci de le conclure, quand its voudroient fe rendre à la raifon, &c

fouffrir qu'on faivit l'exemplequ'ils avoient doncé

Ainfi ils morquérent & firent inférer dans la convention, qu'ils avoient répondu sux Impérisux. qu'ils ne pouvoient admettre dans cette négociation l'affaire du Duc Charles ; parce que la guerre de Loraine n'avoit aucune liuison avec la guerre d'Allemagne ni pour le tems ni pour l'origine 3 que ce Duc avoit renoncé à l'Alliance qu'il svoit faire avec la Maifon d'Autriche, ce qui déchargeoir l'Empereur de l'obligation d'en obferver les conditions ; que la chofe avoit été jugée par l'exclusion donnée à ce Duc dans le Traité préliminaire : que depuis trois années qu'on négocioit à Munîter, on n'avoit point parlé de fes affaires ; de que préfentement qu'on étoit far le point de conclure la paix , ce feroit l'éloigner que de s'engreger en de nouvelles contellations ; pour une affure étransées, & même ôter tout moyen de conclure la paix , puis qu'elle ne se pou-voit faire à moins que l'Empereur ne promit de ue donner aucun fecours au Duc Charles, com me le Roi promettroit suffi de fon côté que de uelque maniére qu'il s'accommodit avec ce Doc. il ne lui donneroit jumais aucun fecours contre l'Empereur avec lequel il vonloit , sprès la prix faite, vivre en une parfaite amitié; le Duc Charles, après avoir désarmé, vouloit envoyer à le Cour de Finnce des Députez , ils y feroient bien reçus & écoutez favorablement , en confidération de l'Empereur ; & on accommodescrit toutes choses avec oux , faivant l'équité su fujet de l'execution des Traitez qui avoient

été faits ci-devant avec ce Doc. Ils témoignéens à l'égard des Efnarmols, que le Roi suroit bien fouhaité de faire austi la parx en même tems avec eux, afio de la pouvoir rétablir ns toute la Chrétienté; mais que tate que les Minishres Espagnols prérendroient la reflicution de ce qui avoit été recouvré par la France pendant cette guerre, fans restiruer ce qu'ils avoieus cédentes, il paroifinit que c'étoit à tux qu'il tenoit que la paix ne le lits de lorte qu'on ne desoit pas pour cela différer de rendre la paix à l'Allemagne, lur tout les Pécingonentaires de France ayant dans leur derniéer réponés aux Eipagnols propolé des moyers qui survoient me voye facile pour furmontre les principales diffi-

cultura.

La convencion pour la finisficien de la France
synat de juin right la 11, Sepander 144, de
synat de juin right la 11, Sepander 144, de
synat de juin right la 11, Sepander 144, de
synat de juin right la 11, sepander 144, de
synat la suste condicions fenome artistes, de que
right la 11, sepander 144, de
synate la 11, sepander 144, sepander 144, de
synate la 11, sepander 144, se

avec le Roi d'Espagne. Comme il paroiffost que les Espagnols n'avoient pas beaucaup de disposicion à faire la paix avec la France, la plus grande contestacion que les Piénipotentiaires du Roi eurent rependant avec les Ianperioux, étoit qu'ils prétendoient que fi la paix ne fe faifoit point outre les deux Ross, l'Empereu ne pouroit en sucune maniére sflifter le Roi d'Efpagne contre Sa Majetté ; su lieu que les Impéaux vouloient réferver à l'Empereur la liberté de lui donner des fecours , non point comme Empereur , mais en qualité d'Archiduc d'Autriche; prétendant qu'il étoit trop dur d'ôter à un parent la liberté d'affifter un Prince de fa Maifon : qui feroit attaqué par une Paiffance Supérieure : mais les François foutenoient qu'ils faisoient la paix avec l'Empereur aussi-bien en qualité d'Archiduc d'Autriche qu'en celle d'Empereur, qu'ils ne vouloiens plus avair la guerre avec lui four quelque nom que

ce füt, & qu'il ne convencie pes qu'ils remissent

à l'Empereur & à l'Archiduc d'Inspeuk un fi grand

nombre de places , & payaffent à ce dernier une fa groffe fomme d'argent, pour se voir incominent

s les forces de ces Princes fur les bess.

Il relais encore tosi sutres difficulter à termipour la concidion de la pais ence le Roi de l'Empereur y dont la première éciet que v, quis que l'Empereur de cidé à la France la proprieté de la Souveraineté de l'Allier e la préprieté de la Souveraineté de l'Allier y la focusion de l'entre de Lindgreve d'Allier y la focusion de l'entre de Lindgreve d'Allier y la focusion qu'in a vuoldient qu'il peri de la focusion de les principantes p. Durcher. Contrat, Baronin, de les Principantes d'Enderde Contrat que le Due d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de que les lingérisses vuolcieres toujours que le Due Coltre jouis d'all de bienfait de la part, d'il ter-

uhil dans fe East.

Le Médisteurs ayast jugé à propes en 1647, que l'on fait per une neuvelle convenzion la factificie que l'en fait per une neuvelle convenzion la fait fait per l'entre de l'entre la Rég , les Impériurs Leur portéente en projet de Traité aLampériurs Leur portéente en projet de L'intérer le Roi, dont le Réportier critch de la fiavant
judée à vingt-uniéme inclin, constroient la firitfaithea de la France. Je n'en repportent que ce
qu'il y avec dans chacun de ces seisfes d'ajount
ou de changé la Leouventoin da 17. September

1646. & ce que les Plénipotentiaires de France en voulurent bien admettre ou demandérent qu'on en retranchée.

Le feptiéme mitile portoit qu'fin que la raix d'Immispellante révabil n'aminatire acres l'Emperur, l'Empire, & la Maión d'Auriche d'uportur, l'Empire, & la Maión d'Auriche d'une part, & le Roi i Très-Chrétien d'e Royaume de Fance d'autre, on énit convesu de céder au Roi Très-Chérien le Domains fupeleme, le droise de Souveraineté, & autres far les Evéchez de Metz, Toul, & Vendan, & le refle consimmement à cet article de, la convention, excepté qu'fu y aviora i-spaté ciqu claime.

qui by versous spose. Le premeré ceix equi year le inferrezion de Le premeré ceix equi year la inferrezion de Tréves, ils revient més que des apparents faires que la receix que de la esparents faires que de la come deres deja del Trevas, ce qu'ils volent més apparents faires que en la come deste des faires de Cofficiam des trois Eviques, d'aller faivant l'ancien usige passed à Trève s, andre que depris quelque passed à Trève s, andre que depris quelque des trois Eviques, andre que depris quelque des passes de la constitución de Salvers de la constitución de la side de la constitución de la consti

Apolitolique.

La troilidemt étoit la même réferve qu'ils avoient mile dans lour projet de l'ausée précédente des fiefs des Ducs, Princes, & autres Seigneurs, fittes dans ces trois Evéchez.

La quarrième éroit l'anne claufe qu'ils y avoient encore mufe pour la confervazion des droits des Egilies fituées dans les trois Evéchez. La cinquième portoit que le jeune Prince Charsles de Louint feroit muintenu dans la Condition-

nerie de l'Abbayt de Gorze. Les Pfélipotentiures de France demandérent qu'on détà de commontement de cet article le mos de L'Empres attendu que la France ribravier jassais tu de guerre contre l'Empire; comme suffi toures ces cinq clusifes qu'in féviente point d'une la convention du 13. Septembre 1646 à Cober telle de la dierri des Egifes sevient des proposites concentante la fich finate dans cer cross fivellere & les dierri des Egifes sevient des proposites l'année précidente de ryviet du ne common conféslement de l'estate de ryviet du ne common conféslement de l'estate de ryviet du ne common confésdes trois Eviches, qu'ils fenoires unit à proprintiel des trois Eviches, qu'ils fenoires unit à proprintiel des trois Eviches, qu'ils fenoires unit à proprintiel

dan dans fer deient, parend qu'elle se faiglisse paise comrarier à la prijese esglisse. Le bassième stricke regardoit le devit de granile dans Philiotomer, a suquel les Impérieux avoiente still ajouté deux claufes; que les troupes de la choise qu'en y conductoris y inverient transportées de l'ensec par le devit chemin : le l'autre portées de l'ensec par le devit chemin : le l'autre cream de l'Empire, les Esses pas le Pays défiguelt fes troupes poliferoisent, des dommages & de la déponée qu'elle y sussipies cassière.

à la claufe du rétabliffement de l'Evênue de Ver-

Les Pénipotentisires demandérent qu'on rayle ces additions. Le neuvième article qui concernoit la ceffion de Pignerol, écoit dans les mêmes termes que dans la

Dans le dixiéme qui regardoit la ceffion de Brifac, de l'Alface, da Santgau, êt de la Préfecture Provinciale des das Villes Impécialer fatus és en Alface, ils avoient ajouté, sprés la ceffion du Landgravist de la haust de buffe. Alface, ces mots, fons prijadite de des des de Compositions de la Composition de la Composition de Servator de la Composition de la Com fourg: parce que ce Prélat met auffi parmi les qualitez celle de Landorave d'Alfre-Les Plénipotentiaires de France demandére que cette chuse fût rayée, & qu'on ajoutit que le Comté de Ferrette étoit compris dans le Sunt-

gau, & que tout ce qui étoit porté dans cet article, fernit cédé fins aucune réferve, & incorporé à

la Couronne de France.

Dans l'onziéme qui concernoit le rafement des ortifications de Benfeld & des autres lieux, les Impérioux avoient siouté au mor de fortifications celui de Mulmer qui n'ésoit point dans la précédence convention : sinfi les Plenipotentiaires de France demandérent qu'on le rayle, & qu'on y gioutle la prohibition à l'Empereur & aux Princes de la Mailon d'Autriche de se plus dire Landgraves d'Alface, & Comtes de Ferrette.

Le douziéme qui contenoit la neutralisé de la Ville de Saverne étoit dans les termes de la con-

Les Impériaux avoient ajouté dans le treiziéme qui contenoit la prohibition de blirir des forteres-fes depuis Bâle jusqu'à Philisbourg fur le bord au deça da Rhin, les mots, et au delà, ce qui auroit ôté su Roi la liberté de fortifier des places d'Alface for le Rhin; ainfi les Plénipotentia de France demandérent qu'on ôtile cette addition.

Le quatorziéme article qui concernoit les destes de la Chambre d'Enfisheim dont l'Archiduc devoit payer le tiers, & les dettes que les Etats de ces Provinces devoient payer, étoit dans les ter-

mes de la convention.

Ils avoient ajouté au quinziéme qui co noit les places que le Roi devoit rendre à la Maison d'Autriche, une clause qui portoit que si quelqués unes de ces places étoit alors en la posfelli on de cette Mation , la reflitution stipulée opéreroit feulement que le Roi Très Chrétien o'y urait rien précendres quaique cette chuse ne fut pas dans la convention, les Plénipotentiaires de France y donnérent les mains , parce qu'elle n'étoit point contraire à l'intention des Contrac-

Le feiziéme article qui concernoit la Navigation du Rhin & la défenfe d'y établir de nou-vesux Impôrs, étoit conforme à la convention. Dans le dixépriéme qui regardoit le rétabliffe-

ment d'un chacun dans ses biens , ils avoient compris, parmi ceux qui devoient être rétablis, ceux qui dépendoient immédiatement de l'Empire . & crux qui relevoient des Erurs de l'Empire's & marqué que, pour le bien de la paix, on ne pouroit point répéter les choses qui confistoieme en nombre, poids, & mefure, & celles qui au-noiene ésé confisquées ou extorquées à l'occasion de la guerre : mais quoique ces cluefes ne fuffent point dans la convention , les Pléniporentiaires de France les admirent auffi, parce qu'elles n'écoleme point contraires à l'intention des Contractans,

Ils admirent pour la même raifon l'addition des Chapitres de Strasbourg & de Bale à l'article dixhuirième qui concernoit les Erses d'Alface qui devoient demeurer dans leur liberté & dans leur dépendance immédiate de l'Empire : mais comme les Impériaux avoient encore ajouté les Ducs de Wirtemberg comme Comtes de Montbeliard & de Reichenweyer, & les Comtes & Barons de Linnage, de Rixingen, de Wersterbourg, &

biens relevans immédiatement de l'Empire; ils demandérent qu'on les retranchit, purce qu'il n'en étoit point fait mention dans la con Les Impérisux avoient mis dans l'article dix neuviéme que les trois millions delivres tournois fereient payez en s647, s648, & 1649, en for-te que deux livres & demie égaleroiene la valeur d'une Richedale; mais les Plénipotentiaires de France demandérent que ces payemens fuffent remis sux années 1648, 1649. & 1650. & qu'on efficit la claufe concernant la valeur des livres

tournois qui n'étoit point dans la convention. Ils demandérent suffi qu'on ôtse du vingtié serticle qui concernoit le payement des deux tiers des dettes de la Chambre d'Enfisheim auquel le Roi s'obligeoit, la chuse que les Impérisux y avoient ajourée : pouroù que ces detres n'excédaffe un million de florins du Khin, cu compens foixan

treitzers pour un florin.

Les Impérisux sjoutérent pour vingt-uniéme article, que le Roi reflitutrois de bonne foi & inceffamment à l'Archiduc Ferdinand-Charles tous les titres concernant les Provinces que la Majeffé devoit lui rendre, qui étoient entre les maios de fes Officiers, & que fi ces tieres concernoiene toute la Province Autrichienne, il leur donneroit des copies sutratiques toutes les fois qu'il en feroit requis. Quoique certe restitution n'este point été flipulée dans la convention , comme elle n'étoit point contraire à l'intention des Con-tractans, les Plénipotentiaires de France y donnérent les mains : mois ils demandérent qu'on y ajourit les charles de stile qui étoient nécessais pour la fureté des cessions

Les Plénipocentaires de France donnérent en-fuite aux Médiareurs leur contreprojet, dans le-quel ils ajourérent aufit plufieurs claufes qu'ils cru-rent nécessaires pour l'éclaireissement des choses dont on étoit convents. Je les marquerai soffi avec le fentiment des Impérisux fur ces additions.

Ce contreprojet avoit pour présmbale, que pour mieux pourvoir à la fureté publique & af-fermir la paix & l'amicié entre l'Empereur & le Roi Très-Chrétien, on étoit convenu de ce qui faivoir pour le bien de la paix, par le confeil de volonté des Electeurs, Princes, & Erats de

l'Empire. Les Impérisox approuvérent ce préambale turvi qu'après le mot d'Amirié, on mit enve l'Empreur, l'Empire, & la Maisen d'Aurriche d'une part, & le Roi Très-Chrésien d'antre: &c qu'en ajoutit à la fin, que, fi on ne conclusie point le traité de paix générale, tout ce qui avoit été de part & d'autre offert, dit; ou fait pour le bien de la paix, feroit regardé comme non offert,

Le premier article portoit que le Domaine fuime, le droit de Souverameré & cous les autres fur les Evêchez de Metz, Toul, & Verdin, les villes des mêmes noms, & les diffricts & diocéses de ces Evêchez, avec tous les fiefs des Ducs, Princes, Comtes, Barons, & Gentilshommes, le droit de vaffelage & les autres chofes qui jufqu'afors avoient apparteno à l'Empire Romain dans ces limites & nommement Moyenvic, appartiendroient à l'avenir de la même maniére à la Couronne de France, & lui feroient incorporez à perpéruité & irrévocablemene fans aucune exception de droit & de chofe; en réfervant le droit de Métropolitain tous les matres qui avoient dans cette Province des qui appartenoit à l'Archevêque de TrévesQue le Scigneur François de Lomine feroit ré-tabli dans l'Évéché de Verdun comme en étant Eveque légitime, qui administreroit pufiblement cet Evêché & en pouroit percevoir les droits & les revenus, autent que cela ne feroit point contraire à la cellion mentionnée ci-dellus ; pourvû qu'il eûe auperavant prété le ferment de fidélité au Roi, & qu'il n'entreprit rien contre le fervice de Sa Majesté; & à condision que l'Abbé de Feuiere demeureroit en la possession pusible d'une Abbaye qui lui avois été conférée il y avoit plu-ficurs années fut la nomination du Roi T. C. Les Impérioux s'opoférent à ce qu'on inférât

dans cet article la crifion des fiefs des Ducs, Princes, & socres fituez dans les trois Evêchez; & la claufe en faveur de l'Abbé de Feuquiere qui

Il n'y avoit rien d'ajouté dans le fecond arti-ele qui regardoit la cellion de Pignerol, finon qu'elle feroir faite à perpétuité & irrevocablement. Après quoi il étoit die que l'Empereur & tout l'Empire déchargement les Etats, les Magiftrats, les Officiers, & les Sujets de ces Pays & de ces Fiefs des liens du ferment auquel ils avoient été jusqu'alors obligez envers l'Empereur & l'Empire, & les metroient & obligeoient à la fujettion obéiffance & fidélité du Roi & du Roisume de France, qu'ils lui devoient garder dès ce jour-là, comme à leur Seigneur Souverain; & établiffoies la France dans leur pleine & julle Souverainté, propriété & polletion : renonçant dès à préfent à perpéraisé à tous leurs droits & prétentions, & qu'on fourniroit inceffimment des aftes en bonne forme de cette cellion tant au nom de l'Empereur

que de l'Empire. Les Plesspotentiaires avoient ajouté dans le troifiéme article qui concernoit la celfion de Brifac. der deux Alfaces, du Suntgeu, & de la Préfectue re des dix Villes, premiérement que le Comté de Ferrette étoit compris dans le Suntgou ; feconde-ment que toutes ces chofes feroient incorporées au Roisume de France; troifiémement que cela as roit heu nonobitant toutes les donations , concelfroms, translations, rentes, & surres alienations quarriémement que l'Empereut & tous les Princes de la Maifon d'Autriche ne pouroient à l'avenir prendre les titres & les armes de l'Alface, du Comté de Ferrette, & des autres Provinces com

dans cet articles & qu'il n'y auroit que le Roi T. C. qui les pouroit prendre. Les Impérisux ne conrellérent pas que le Comté de Ferrette ne s'ût compris dans le Suntgau; mais ils prétendirent que n'en étans point fist de mention dans la convention du 11, Septembre, il n'en falloit point faire mention dans celle-ci , comme étant inutile : & que fi les François le vou-loient abfolument, il falloit ajouter, fans préjudi-ce du Domaine direct que l'Evéché de Béle avoit fut ce Comé, dont la Maifon d'Autriche ne pounsporter au Roi la propriété, mais seulement le Domaine utile.

Ils voulurent qu'on rejettle la chufe qui concernnit les titres & armes des Provinces cédées qui n'étoit point dans la précédente convenzion; ant qu'ils avoiene écrit à l'Empereur for cette difficulté, & qu'en astendant qu'on eût recu fa réponfe, on pouvoit figuer la convention fans cette chofe.

Les Pléniporentaires de France ajoutérent et core à ce trossième article, que l'Empereur, l'Empire, & l'Archiduc Ferdinand-Charles déchargeoient les Eties, les Officiers, & les Sujers de tous ces beux , des liens du ferment auquel ib leur avoient été jusqu'alors obligez & à la Maison d'Autriche ; les renvoyount à préser hommige au Ros T. C. & au Roisume de France; & sinfs érabliffoient la France dans une pleine & juste pos-fession souversine, & dans la propriésé de ces lieux ; renonçant dès à préfent de à perpéruisé eux droits & prétentions qu'ils y avoient pour eux & leurs défendants que l'Empereur & la Dume tutrice de l'Archiduc Ferdinand-Charles & de son frère, donneroient des actes en bonne sorme pour ces effet, que ces deux Princes confirme roient quand ils feroient majeurs : qu'ils frroient en forte qu'on fourniroit suffi une renonciation du Roi d'Espagoe en forme autentique, ce qui se feroit sussi au nom de l'Empereur & de toute la Maifon d'Autriche, lors qu'on figneroit le préfent traisé.

Que fi quelqu'un, sous quelque présente que ce füt , prétendoit quelque droit fur l'Alface & le Suntgua, le Comté de Ferrette, Brilie, & leurs dépendances, l'Empereur actour l'Empire feroiene obligez de garentir l'événement de cette action a & d'en indemnifer la France.

Les Impériux approuvérent la premiére partie certe addition . & rejetrérent la feconde. Les Plésipotentiaires de France ajoutérent au

quatriéme article qui regardois le droit de garnifon dans Philisbourg , que les Soldats & autres choses que le Roi enverroit dans cette place ne causeroient aucun dommige aux Eists de l'Empire en pallans for loars terres.

Et que pour une plus grande validaté de ces cellions & renonciations, l'Empereur & l'Empire en vertu de cette transaction dérogeoient expressément à tous les decrets, conflitutions, & couru-mes des Empereurs leurs prédéceffeurs & de l'Empire meme , à celles qui avoient été ou qui feroient à l'avenir confirmées par ferment & pe ment à la capitulation Impériale, en ce qu'elle défend l'aliénation des biem & des droits de l'Empire. & exclusiont à l'avenir toutes les exceptions tous les moyens de refliancion fous quelque droit & quelque tirre qu'on les pût fonder. Que dans la prochaine Diette de l'Empire on

tifieroit les aliénations de ces Provinces & de ces droits; & qu'ainfi, fi on mettoit dans la capitu-lation Impériale une claufe ou fi on faifoit à l'awente dans les Diettes une propolition pour re-couvrer les biens de les droirs de l'Empire qui sus-roirat été envahis ou diffraits, elle ne compresdroit point & ne feroit point cenfée comprendre les choies exprimées ci-deffus, attendu qu'elles avoient été transférées fous une autre domination, par l'avis des Erats pour le bien de la tranquillaté oblique & même à titre ouéreux, comme il feoit merqué ci-sprès, & que pour ce cfiet elles feent rayées de la Matricule.

Les Impérioux approuvérent ces clauses, excep té qu'ils ne voulurest pas que l'on dit que la ces-fion avoit été faite à la France à sitre onéreux. On marque enfuire que les fortifications rant anciennes que modernes de Benfeld fernient rafées, & ou ne fit socun changement sux arsicles de la envention qui concernoient les autres places & châteaux dont les fortifications devoient auffi étre es, la neueralité de Saverne, la prohibition de fortifier aucune place fur le bord d'au deça du Rhin & de détouiner le courts de cetter nyiére, le payement du tiers des Dertes de la Chambie d'Enfaistem par l'Archôdee Ferdinand-Charles, le payement des dettes dont les East des Provinces écontet chargez, le triffrution que le Roi deviat fant de Provinces de des places du Domision de la 
ne de la Maison d'Autriche qu'il occupoit, & la prohibition d'empécher la Navigueion & d'établir

de nouvenux impôts fur le Rhan.

Les Plénipototisties de Prance ajonateme, fuit que la Impérius l'avoient fonlairé, exux qui relevoint insemédiament de l'Empire ou qui relevoint memédiament de l'Empire ou qui relevoint d'autres Eins de l'Empire, su nombre de ceux qui devoient restret dans leurs bient; de le clusfe par laquelle on exclut de répérition les chofes confilhair en nombre » posit, de méture, qui avoient été confinquées, de les conculions, excitions, de continonation de l'action fait de l'accussion de la recultions de continonation de l'action fait de l'accussion de la recultions de continonation de l'action fait de l'accussion de la recultions de continonation de l'action fait de l'accussion de la recultion fait de l'accussion de la recultion fait de l'accussion de la recultion de l'action fait de l'accussion de la recultion fait de l'accussion de la recultion fait de l'accussion de la recultion de la recultion de la recultion de la recultion de l'accussion de la recultion de l'accussion de la recultion de l'accussion de la recultion de la recultion de la recultion de l'accussion de la recultion de l'accussion de la recultion de l'accussion de la recultion de la recul

guerre.

L'Arricle concernant le maintien des Etats & villes d'Alface dans leur dépendance immédiate

de l'Empire fut mife dans les montes termes qu'il étoit dans la convention.

Les Pfeinjournaines de France remirent aux noires (164). Alog, Rei (16) o. Deprement des trois millions de livres tournois qu'on dévois faire à l'Archiduc y ajoutunt pour condition, septie su aurait remu les raufennes en leure ferent de l'Emperar, de Rei d'Égape, le des devindents les leures persons, des Rei d'Égapes, des devindents proposité que deux livres & demit tournois vau-spout que deux livres & demit tournois vau-spout que deux livres & demit tournois vau-

soutie que deux livres & demic tournois vau droient une Richedale.

L'article pour le payement des deux tiers des dettes de la Chambre d'Enfaheim par le Roi étoit de même que dans la convention du 13. Septembre 1646.

Ils sjouréent suffi les articles que les Impérisux avoient demandra, pour que le Roi remit à l'Archidue les tirres qu'il avoit, concernant les Provinces qu'il lui devoit reflituer, de lui donnét des copies autenziques des titres qui concernoient toutes ces Provinces: de puis les trois faivans,

favoir, Que, comme on ne pouroit pal elécter que la pais duris hong-tenns, fi l'Empereur, aprèl Pavoi ritablie sur le Roi T. C., avoit in libraré de prendre part dans les guerres érangéries, ou d'aifiltre les centain de la France, on ofact constnu que la Migélé Impériate né pouroit noudeur que la Migélé Impériate né pouroit noudeur exclusivament de la france, ou notation reclement ai indécentent des troupe de l'Empite ni de les Provinces hérédinires, ni permettre que les fitras aidalten le Roi d'Effagne ni le que les fitras aidalten le Roi d'Effagne ni le

Duc Charles contre le Roi T. C.

Qu'aiofi l'Empereur ni sucun Este de l'Empire
ne permetrorient point su Roi d'Efiggne ni sa

Due Charles, de faire des levées de troupes dans

Empire ni dans les Provinces de la Maifon d'Autriche, d'y perndre des quartiers d'hiver, d'y

paffer, ou d'en tirer des munitions. Et enfin que les Electeurs, les Princes, & Etats de l'Empire s'obligeroint d'empêcher de toutes manières & de toutes leurs focces, que toutes chacture de ces conditions de la paix fuffent violées par qui, & em quelque terms, & four

elque prétette que ce fus.

Les Impériaux rejettéent ces trois derniers aux teles; il y a apparence que pour complaire aux Efpagnols qui les follicitoient de ne point avancer le traisé de l'Empire, & de pourfuivre plunot la

guerre, ils finent coures ces difficulter, qui tendoieni à anéanir les articles dont on étoit convenu par la convention du 13. Seprembre 1646.

Les Médiateurs propérient pour trapiesanes aux Pelaporesations de Francia que la Roi de Control de Louverseine fur la fest redevas les Nois control de Louverseine fur la fest redevas de la control de Louverseine fur la fest redevas de la control de Louverseine fur la fest redevas de la control la

piris, qui étoiente ben les de la guerre. Les Plénipossusites de France aléguérent su Cestraire que les Impérieux syates vouls en 1646, et centente que les Impérieux syates vouls en 1646, et Gentilaborantes qui étoient endireux dans les touis Gentilaborantes qui étoient endireux dans les touis fentaments, apar les longue difiques, que ceptidant la retouvellieient encore cette précession, dont est Philosophemistre sorbeit en qu'en nu porferoir ples, & que profer éviet qu'în ne la pemovelaifient une toutéchne foit ; il fablic com-

donc or Philippomaters resistent on option as problems plant, & one or free out for the 1-se noncollidation use treations for a 1-fided conservation of the control of the 1-se transpite data are Conservation of the 1-section of Filmporer constant de proteins, are convenie pour a chair dat Leapler of Allera, amondo pour a chair dat Leapler of Allera, amondo pour a chair dat Leapler of Allera, amondo Habborray and Sulfa, a mainte qu'il dont paniter voulent FARse au Sart, de forte que al pariera le Kei parkeira del faire partier dans provint a Kei parkeira del faire partier de provint partiera de l'acceptant de l'acceptant de colorate de l'acceptant de

filter la Couronne de Suéde, fi l'Empereur lui fusioù la goure un président du Traisé de paix e ét qu'ils avoient suffi déclaré pluseurs fois qu'ils ne pouvoient faire la paix, qu'à condition que l'Empereur n'alistitent point le Duc Charles, de qu'ils n'emplétencieur point que l'Empereur e confuité, fi bon lui familieir, les Etats de l'Empire fur ce fujer.

Motion Servine fix us meist de Spensher Ady, un for onde leught in proce adsenser Ady, un for other depends of process adsenser de Ady, un for other depends of the format in the format in the first transport of IT-family for the format in the first transport of the first transpo

que c'écoir rétrafter ce dont on étoit déja convenu, que de vouloir mettre encore en queftion fi on avoir cédé à la France les droits que l'Empire avoir fur les Diocezes de ces trois Evéchez.

Dans ce même écrit il faifoit connoître les droits que le Roi avoit de retenir les Etars du Duc Charles; premiérement parce que Sa Majeffé les avoit conquis dans une juste guerre; fecondenent par-ce que ce Duc avoit lui même confenti par un printé folemnel qu'ils fuffent unis pour jamais à la Couronne de France, s'il venoit à manquer, ainsi qu'il avoit fuit peu après, à la parole qu'il avoit donnée au Roi de se tenit à l'avenir toujours attaché à ses intérêts; & enfin parce que l'Empe-reur en avoit lui-même cédé la Souveraineté au Roi per la convencion du 12. Septembre 1646. ainsi que de tout ce qui étoit dans les districts des trois Evêchez. Il faifait voit que la qualiré d'Etat de l'Empire qu'avoit le Duc de Loraine comme Marquis de Nomeni , la transiction de Nuremberg de 1542. & fa prétendue fidélité pour l'Emeur, ne fulfisoient pas pour obliger l'Empire à le faire comprendre dans la puix, & rétablir dans fes Etats 3 puisque la qualité d'Etat de l'Empire ne lui donnoit point droit d'attaquer impunéme are his divities pean uses a surger assessment un grand Roi fon voifin, de ne point rendre à fa Marché l'hommage qu'il lui devoir comme Duc de Ber, & de violer les traitez qu'il avoir faits; en forte qu'il fallue pour ses intérées retarder la poix générale: que la transaction de Nuremberg n'avoit point été exécutée de la part de ce Duc ni de l'Empire & ne donnoit point aux Ducs de Loraine droit d'infulrer impanément leurs voifins , & qu'on ne pouvoit point alléguer la fidélité du Duc de Loraine pour l'Empereur; puis qu'il avoit renoncé par quatre traitez à l'aminé & à l'alliance de la Maifon d'Autriche dont l'Empereur étoit. Les Impériaux pour brouiller les François avec les Etats de l'Empire, excitérent les Députez des dix Villes Impériales d'Alface à préfenter à cesmêmes Etats un écrit , dans lequel , afin de diminuer & mome d'anéantir les droits que l'on cédoit au Roi fur ces villes, ils s'efforçoient de prouver que les desire que la Maifon d'Autriche avoir fur elles n'étoient point hérédiraires , mais feukment par mmillion de l'Empereur & de l'Empire: & pour le prouver, ils alléguoient que c'étoient elles qui, pour se défendre des courses & des brigandages des Lorains & autres manvais voisins, avoient avec l'agrément de l'Empereur choifi quelque Prince voifin pout les défendres que les Does de Luxembourg & ensuite les Comres Palatins du Rhin avoient eu cet emploi , après avoir fait ferment de ne les point troubler dans leur liberté; que les Princes de la Maifon d'Autriche ayant pendant les" troubles de l'Empire actiré à eux cette Préfecture avoient voulu augmenter leurs droits für elles. mus qu'elles y avoient toujours vigoureusement réfistés que l'Archiduc Léopold leur dernier Préfect avoit fourent déclaré que ce n'étoit point par aucun droit de la Masion , mais par commission de l'Empereur & de l'Empire qu'il avoit cette Préfecture ; que n'ayant point eu de fucceffeur après fa mort, elles étoient à cet égard en pleine liberté; mais que, quoi qu'il en fut, elles n'avoient jamais eu pour protecteur que des Princes Allemands; qu'en ne pouvoit transporter malgré elles à un Prince étranger une protection que les Archiducs leurs voefins leur avoient offerte & qu'elles avoient acceptée; qu'il y avoit de la con-

tradiction entre le ferment qu'elles préternient à l'Empereur & celui que le Roi de France extre toit d'elles ; que ce Roi exigeroit cemme un droit qui lui étoit acquis, pluficues chofes qu'elles avoient bien voulu accorder à des Princes leurs voifirs qui écoient de la môme Maifen que les Empereurs a qu'elles feroient obligées de donner à un étranger des connibusions qu'elles avoient accoutume de payer à l'Empire : & sprès avoir allégué divers autres inconvéniens qui s'enfrivroient de cerre ceilion pour elles & pour l'Empire, elles faiscient inflance à ce qu'en les exemmes de la dépendance de la Préféreure de Harmenton , on les mit dans une entiére liberté qu'els avoient cheqnue autrefois des Empereurs Maximilien & Fetdinand Premier; faifant connoître que fi on permetroit à un étrancer d'en diminuer anclove chofe.

elle femit bene-de ensiferment détruite.
L'Evêque de Strusbourg perféens auffi sur Einst de l'Empire un mémoire, dans lequel il précentier pour page les Evêques fes Prédéceff, aux avoient toujours pris le tière de Landgraves d'Almes, avoient toujours pris le tière de Landgraves d'Almes, avoient été Einst immédiate de l'Empire ette qualité, de avoient joui puifiblement de cette.
Landgravist judqu'un commencement de cette.

guerre.

L'Evêque de Bâle se phignit aussi de ce qu'on cédoir au Roi & à la Couronne de France en rouse souveraineré le Comré de Ferrette qui étoit un fief de son Evéché.

Les Erats de l'Empire délibérérent fi le Duc de Lorsine devoit être compris dans le Traité de paixe fi les Vaffaux des Evéques de Merz , Toul , & Verdun le devoient être dans la ceffion faire des trois Evêchez , & fi les dix Villes d'Alface devoient être foumifes à la Jurisdiction de la France, comme auffi fur les Mémoires des Evéques de comme aum tur les reconores uce Execques un Strasbourg & de Bâle t ils furent d'avis pur des ré-folutions des 25. Septembre & 3. Octobre 1647a, que le Duc de Lorinte devoit être compris dans le Traité de pare, attendu qu'il étoit membre de l'Empire comme Marquis de Nomeni, & fon allié en vertu du Tiraité de Nuremberg de 1542. que les Vaffanz des trois Evêchez, entre lesquels on comptoit les Ducs de Luxembourg, de Loraine, & des deux Ponts , les Contres de Naffau & de Hanau, & plusseurs nutres grands Seigneurs, ne devoient point étre privez de leur liberté : que le Roi qui n'étoit point Etst de l'Empire, mais un étranger qui posséderoit l'Alface en Souversineré, ne pouvoir prétendre aucun droit fur les Villes Impériales d'Alface en vertu de la Préfecture de Haguenau , qui n'étoir point héréditaire dans la Marion d'Autriche : & qu'on devoit conferver à l'Evêque de Strabourg les droits & le tire de Landgrave d'Afface ; & à l'Evêque de Pile le droit de Domaine direct qu'il avoit fur le Comté de Ferrette : mais, encove que les Etars de l'Empère euffent été bien aifes que le Duc de Loraine & tous les autres Princes & Etas nommez dans ces réfolutions fuffent faisfairs , fi cela ne fe pouvoit, ils ne fouhaitoient par néarmoins que la guerre continuée pour leur intérêt parti-

que la gorre consunue pour seu micre punculier.

L'Empereur ordonns le 14. Octobre à fes IPGniporteziaises de fuivre le foniment des Exes de l'Empier, asequel il ne trouva à redire que ce qui concernoit les droite & la Jurisdiction de la Maifon d'Autriche fut les dix VIIIs: Impériales d'Alface, à quoi il les averuit de presadre garde, a Jour ne pes donner occasion à la France de demander

un équivalent. Les Plénipotentizires de France ayant appris es Mr. Volmar se préparoit à aller à Osnabrus: sur les ordres qu'il avoit reçus de Vienne d'accorder sux Suédois tout ce qu'ils demanderoient pour conclu-re la paix avec eux , furent aufii-tôt chez les Médisteurs à qui ils firent connoître que l'Emperes ne prendroit pas le bon chemin pour rétablir la paix dans l'Empire, & au contraire la retarderois, & peut-être même la comproit , s'il vouloit laif-fer la France en acrière , & qu'ils fouhistoient d'étre éclaircis de l'intention des Impériaux, afin de régler , fur ce qu'ils en apprendroient , la condi te qu'ils avoient à tenir avec les Suédois & les Etars Prottftans. Les Médiateurs furent fur cela voir les Impérisux, qui déclarérent qu'ils étoient prées de conclure avec les François, pourvû qu'ile ne fillent point de nouvelles propolitions. Les Piénipotentiaires de France fur ce rapport répondirent qu'ils écoient li éloignez de vouloir faire de nouvelles demandes , qu'ils se contiendroient volon tiers dans les termes de l'écrit qui avoit été arrêté le 13. Septembre 1646. & qui avoit été déposé entre les mains des Médiateurs ; mais que comme ils ne perendoient point y faire aucune innova-tion, ils ne fouffrirotent point suffi que les Impé-riaux en retrachaffent ou y ajoutaffent la moin-

dre claufe, présupposant que dans le Trainé de paix l'Empereur engagereix sa parole qu'il n'assissant ni le Roi d'Espagne ni le Due Charles si la guerstinuoit avec eux. Cette ouverture fut cause que Mr. Volmar qui devoit partir le 4. Novembre pour Osnabrug, prit le parti de demeurer en-core quelques jours à Muniter 3 & comme il die aux Médiateurs qu'il trouvoit à propos de forti-fier par quelque nouvel écrit celus du 22, Septembre 1646. les François leur proposérent de réduire en articles tout ce dont les parties étoient juiqu'alors convenues entr'elles & de les meure en dépôt entre leurs mains

Ainfi on remit fur le tspis les articles de la cor vention du 13. Septembre 1646. & les François marquérent à la marge les changemens & les inno-

vations que les Impérisux y voulcient faire, & y ajoutérent feulement les claufes nécessities pour la fureté de l'accomplifement du Traité, & qui de-voiene être miles dans les cellions & renonciations de l'Empereur & des Princes de la Maifon d'Autriche , dont ils leur remirent des projets.

La conclusion du Traité fut atrêtée par la dé-

claration que les Médiateurs firent de la part des Impérisux que l'Empercur ne se résoudroit jamais à faire la traix que conjointement avec le Roi d'Espagne, & qu'il se remettoit aux Espagnols pour ce qui concernoit le Duc de Loraine. Les Plési-potentiaires de France pour répondre à cette dé-Les Plenis claration, publiérent un écrit dans lequel ils déchrition, publicient un ecrit dans ieques isi de-chrérent que, si l'Empereur vouloir faire la paix avec la France, il falloir qu'il se résolur à promettre de ne donner aucun fecours au Duc Charles : mais qu'à l'égard de la faculté que l'Empereur vouloit fe réserver de secourie le Roi d'Espagne en qualité d'Archiduc d'Autriche, ils vouloient bien s'en rapporter à l'arbitrage des Electeurs & des Princes de l'Empire. Cette déclaration fut applaudie de toute l'affemblée, & comme tous ceux qui la compossient souhaitoient passionément la paix , ils reflérent si fortement & même avec menaces les Impérioux de ne pas faire dépendre le repos de l'Al- Pignerol.

ne des incérées de l'Espagne , qu'ils surent obligez de céder & de promettre de figner la nou-velle convention pour la fațisfaction de la France. Ils firent une nouvelle difficulté fur ce que les Médiateurs voulurent obliger les François à con prendre dans la convention la promesse de l'assista ce contre les Turcs ; mais ils s'en défifférent fur ce que ceux-ei leur repeéfeutérent qu'on étoit con venu qu'elle domeurerost secrete, & qu'elle ne se-reit confignée qu'aux Médiateurs pour éviter que les Impéraux ne pullent s'en servir au préjudice

de la France pour la brouiller avec la Porte. Les Plésipotentiaires de France firent infla our que l'Empereur & les Princes de la Maifon s'obligatient à ne plus prendre les armes & les sieres de Landgraves d'Alisce & de Conses de Ferrette; mais les Plémpotentiaires de l'Emocreur s'en exman es Pétupoconames ur l'Empres.

culérent fur ce qu'ils n'en avoient point d'ordre
de Sa Majeffé Impérisie , & demandérent de leur ,
part qu'on spécifie que deux livres & demie tournois suffert évaluées à une Richedale : & fur ce que les Pléniporentiaires de France s'en exculérent pour la même raifon qu'ils n'avoient point d'ordre, on convint qu'on ne laifferoit pas de figner la convention pour régler la facisfaction de la France, mis que les Plénipotentiaires de chaque côté fe-roient une protefizion pour conferver leurs pré-tentions, & qu'ils les dépoéeroient entre les maies

Ainfa les Plénipotentiaires du Roi & de l'Emreur convintent le 25, ou felon l'ancien flile le s 1. Novembre 1647, d'une nouvelle convention pour la fatisfaction de la France, par la paix, que je mets ies tout du long, parce qu'elle fut transcriet

dans le Traité de paix fans y changer aucune chofe, elle fut conque dans les termes faivann. Et afin que ladite paix & amirié entre l'Empe-reur & le Roi Très-Chrétien s'afirmaifie, & qu'on survoye d'autant mieux à la fureté publique, on est, pour le bien de la paix, convent du consente-ment, conscil, & volonté des Electeurs, Princes, & Etars de l'Empire

Premiérement que le Domaine suprême, les droits de Souveraineté & tous les sutres fur les Evéchez de Metz, Toul, & Verdun, fur les Villes de mê-Dicty, Touls, or Vereus, sur les Vites de me-me nom, fit fur les diffricts de ces Evéchez, nom-memme fur Moyenvic, appartiendront à l'avenir à la Couronne de France de la manière qu'ils appartenoient ci-devant à l'Empire , & lui feront in-corporez à perpésuité & irrevocablement , en réfervant néanmoins le droit de Métropolitain qui appartient à l'Archevêque de Tréves.

Que François Duc de Loraine fera remis en la position de l'Evêché de Verdun, comme en é-ant l'Evêcue légitime ; & on le loi laisser admi-nittre paisiblement avec ses Abbayes (fauf le droit du Roi & des particuliers ) & jouiir de ses biens petrimoniaux en quelque endroit qu'ils soyent sipartimoniaux en quelque endeux qui si soyent is-tuez, & de fes autres droits, autant qu'il se ré-pugneroot pes à la cellion peéfente, & de fes re-venos & frants, pourvi qu'il air prété aupara-vant le femente de fidélèse àu Roi, & qu'il n'en-trepenne rien contre le fervice de Sa Majelhé & le bien de son Royaume.

En second heu l'Empereur & l'Empire cédent & transportent au Roi Très-Chrétien & à ses Succelleurs en ce Royaume le droit de Domaine di rect & de Souveraineté & tous les autres droits qui leur apportenoient ou pou voient apportenir fue

En troifiéme lieu l'Empereur unt pour lui que our toure la Sérénéfime Maion d'Autriche, comme auffi l'Empire, codent tous les droits, propriétez , domaines, polícifions , & jurisdictions qui jusqu'à présent les unt appartene , à l'Empire , & à la Muson d'Aotriche sur la Ville de Brisc , le Suntgau , & la Préfecture Provinciale des dix Villes Impériales fituées dans l'Alface, favoir, Haguenau . Colmur , Schlerflat , Veiffembourg, Lan u, Oberenheim , Rosheim , Munster su Val St. Grégoire, Keifersberg, & Turingheim, tous les Villages & tous les autres droits qui dép de cette Préfecture, les transportent tous & cha-cun diceux an Roi T. C. & an Royanne de France; ensemble la Ville de Brifac avec les Vil-lages d'Hochstut, de Niederinling, de Hartem, & d'Acharrem appartenans à la Communaoté de Brifac avec tout l'ancien territoire & banlieue , fans préjudice némenoins des priviléges & immuniter our cette Ville a eus autrefois de la Maifon d'Autriche.

Item que ledit Landgravia de l'une de de l'aure Alice, à la longue, comen au ill. à Préfédirne l'avoincia ées du Villes Impériels nommès
les villants, manières, fujers, hommes, villes,
bourgs, châtmats, villeges, formeties, forties,
bourgs, châtmats, villeges, formeties, forties,
bourgs, châtmats, villeges, formeties, forties,
bourgs, châtmats, villeges, formeties, de more
an un mat too les droits regimes & sportendere
en sauces référes, appartendere au Roit
T. C. de forme sucoporat. Just principales
T. T. de forme sucoporat. Just principales
Souverments, faung t Ellemperer. «-Ellempire,
la blatio d'Aureicle, si aucus aures, y poullet
paperer aucus controllène, si aucus aures, principal

triche ne pourn ni ne devri jamiu sluspre si même percendre sucum droit & puiffance (ur Indian Pays tant so de la qu'au deça do Rhin. Le Roi Très-Chrétien (ers tousfris sobligé de conferver en tout & chacun de ces lieux la Religion Carbolique , comme elle y a rée minieteme fous les Princes d'Aurirche , & d'en der routre les nouveautre qui s'y font guilfare pendien l'es

general constituents de l'Entre per le confinement de l'Entre person de de not l'Émprise Re ni l'. T. C. de fie Succeffent au Royame autont droit perpétut de los vier jennées au létieux de Philosogra, comme en systait juvocécion, soins reflexieur à un nomant Voites autones juffe custé de longeon, de qui fers tout à fait centremot sur dépens de la Contract de France. Le Roi sins suell à liberté de nome de France. Le Roi sins suell à liberté de toute le foit qu'il voudra y nettre des Soldies, de y envoyer de sumaition de surtes chôtes tel-

cellieru.

L'Empereu, TEmpiré, & Textuluie e Illupoir Reimand-Charle distre, chives ondesité ai la Elam, Maghhan, Olficira, & perdeuchia la Elam, Maghhan, Olficira, & perdeutrica de la Carle de la Texture de La Carle de la Texture de La Carle de la Texture de La Carle de la

Especia perfesse Traisé.

Pour une plas guande validaté de cu conventions de alécusions. PEmpereur de l'Empire cu
distrations. PEmpereur de l'Empire cu
confinement autres de contraite de l'Empire cu
tauses des précédeux Empereurs de de l'Empire
montes, confineme ou qui pouroisse d'en à l'arriconfinemes pur formens, nonnemente à l'arriconfinemes pur formens, nonnemente à l'arriconfineme pur formens, nonnemente à l'arriconfineme que de l'Empireur de l'arride listen de doute de l'Empireur de l'arride listen de doute de l'Empireur de l'arripar même mayere excluser à perpéciaré toute exexpirises de voyes de enfiration foir que duplie dezie

et citte qu'ille paifent ent fooder.

On el depho coverne qu'oute à miffention que l'Empertur de le Enn de l'Empire corpose que l'Empertur de le Enn de l'Empire corpose par l'Empire corpose par l'Empire con production Direction de l'Empire con production Direction de l'Empire con pois de l'empire con pois de l'empire con pois de recouvre le l'empire con le l'empire con pois de recouvre le le description de l'empire con de l'empire con le l'empire con le l'empire con le l'empire de l'empire con le l'empire con l'empire con le l'empire con le l'empire con 
Incominent spick is reflictution de Benfeld, on refine les frinciscions de cettre place de al core de refine les frinciscions de cettre place de al core de Neubourg oil els pocche y comme sufficielles de Neubourg for le Rhim, & il n'y poura svoir en secund de cet Benter secundo delde me granifon. Les Wagiflens de les hideiras de ladites Ville de Severen gardenne cocilement in enuralée, de les troupes du Roi pouront y puller liberanest toutes per foit qu'elle de férmindere. On ne pour consperience de l'acceptant de la consideration de depuis libri judqu'il Philificone, ni divertir le couen de cette viviret d'un côde si d'une.

Quart aux Deres de la Chandre d'Enfabelung.

Pharbishe Freihand-Charles fe charges sere la purie de la Province que le Roi T. C., hai des retituers, du payment de la troffecto parie de toutre les Detres fam diffiaction , fair qu'elle disses chiorepatiquier ou hipporéquires ; pourrà que les unes de les autres foirest es formes suttenises que de sus est de les autres foirest en formes suttenises que de les autres foirest en formes suttenises que de les autres foirest en formes suttenises que de les autres foirest en fectiles, ploi fuir les Provinces qui donvest être cédérs , soir tign fair les provinces qui donvest être cédérs , soir tign celles qui donvest en ereflinées; on of éles n'en ont ascune , pourré qu'il fe trouvre dans les la verse de coupras des recypts de la Chamber d'Ensantes d'autres de la comme de

fisheim, qu'elles ont été reconnues jusqu'à la fin de l'année 1632. & mises entre les dettes de cette Chamber, & qu'elle ait été chargée d'en payer annuellement les intérêts. L'Archiduc acquitters

le Roi de cette cotte-part. Et pour ce qui est des dettes dont les Colléges des Erats ont été chargez en leur particulier par les Princes de la Maison d'Autriche par des cunventions faires dans les Diettes Provinciales , ou

ventions faires dans les Dieress Provinciales , ou age ledris Esto au controlfées su nom de leurs Communautres & qu'ill font teness de payer, on en fera une diffribation convemble eatre ceux qui paffent fous trobellifance du Ruil & ceux qui reflent fous celle de la Maifon d'Aurinbe; afin que cheux d'aux fache ce qu'ill doir payer de ces que cheux d'aux fache ce qu'ill doir payer de ces sur le constant de la constant de la constant format de la constant de la constant par cheux d'aux fache ce qu'il doir payer de ces sur le constant de la constant de la constant par ceux de la constant de la constant par le constant de la constant par la constant payer par la constant payer pa

one cheme d'au tudis ée qu'il out pyon ée ce Le Rei "To-Krétine reflimes à la Milion d'Amriche, spécialemen un four Archibe Freilemand-Chrét find and ée na éredite Lépode, kingen, Lauffenbourg, & Waldbar, reve un ten crimière de hillings, rilliges, tourges, monher, bois, fortes, valleux, spires, & coun-les personance, que dis Couri de Herchele, ya Forts-Noire, le hast & bu Biogas, & le Park Le qu'i per fui four é, de qui personance d'un entrance à la Milion d'Auriche, fourer Nouker's, Walleys, a Revollage, a serçon lesse talles, de la Milion d'Auriche, fourer Nouker's, Walleys, a Revollage, avez von lesse talles, de la Milion d'Auriche, fourer Nou-

and the second s

de Zell für FHomerspach, contant qu'élles dépendente de la Préférènt de l'Orteaus déferte qu'aucun Rui de France ne poura & ne dovra junsis précende ni ultipres aucun droit in pouvoré jurles dies coatries fitoées su deça & su délà du Rhin, mais qu'affi les Princes de la Maffan d'Autriche n'aquerrerous socum nouvesu droit par cette reférention.

Dochsavaux le commerce & le transport des dencés fatont blores généralement eutre les hibi-

water the control of the Rubin Re dee Provises est fish de Pau & de Fautre de Rij, for tour la murigation du Rhan fera libre 3, 8 il ne fera persona à sacured de princie d'arrêter at moheller fois quelque pétezre que ce foit les betraux qui y yofferon; Acterdorion et ou monetore, fauf la villet qu'ons accontamed de fisite des marchaussies et in et ne passi pennis non phat d'import le de duce. At saures parchi impôris; mais on fe de duce, At saures parchi impôris; mais on fe contentrar de part & disaure dei importe & duces condimiers que l'on y payoie avant ces gurres fous le gouvernement des Princar de la Malion d'Austre de l'autre des imports de duces la gouvernement des Princar de la Malion d'Austre de l'autre des imports de des l'autre des imports de des pour personnes des Princar de la Malion d'Austre de l'autre des imports de des l'autre des imports de de des l'autre des imports de de des l'autre des imports de l'autre des imports de des l'autre des imports de l'autre des l'autre des l'autre des imports

Tous les Vallaux , tenanciers , fujers , bourgeois, & hibitans au deça & au delli du Rhin qui étoient foumis à la Maifon d'Autriche , commis suffi ceux qui désendoire; immédiarement de l'Empie, o ou qui reconocifiémte pour lums Sigueme d'entre Baste de l'Impier, é crores, nocodifiant contex confidencies, transports, & domaines fine per des Gelérius Communidam del Trouper de Communidam de Trouper de Communidam de Trouper de Communidam podificios de la partir esta del partir de Communidam podificios de la partir esta del partir de Communidam de Commun

& des fruits perçus.

Quant aux confiferations des chofes qui confiftent
en conculius, nombre, & meture, & aux carctions,
conculiums, & extortions faires à l'occasion de

la guerre , la répétition n'en aura point lieu de part al d'autre pour éviter les procès.

Le Roi Très-Chrétien fera tenu de laiffer non frukment les Evêques de Strasbourg & de Bûle, mais aussi les autres Etats, étant dans l'une & l'autre Alface, fujets immédiacement à l'Empire Ron , les Abbez de Murbach & de Luders, l'Abbesse d'Andisu, Musster su Val Sr. Grégoire de l'Ordre de St. Benoît , les Palerins de Lurzelflein, les Comtes & Barons de Hanau, de Flekenstein, & d'Oberfteio , & toute la Nobleffe de la buffe Alface, plus les dix Villes Impériales qui dépendent de la Préfecture de Haguenna, dans la liberté de la possession de la dépendence immédiare de l'Empire Romain dont elles one jon'i jusqu'à pré-Sene ; enforte qu'il ne puiffe plus prétendre for eur sucune Souversineed Royale, mais qu'il fe contentera des droits qui appartenoient à la Maison d'Au-triche, & qui font cédez à la Couronne de France ce par le Traité de paix : de maniére tautefois que per cette préfente déclaration , on n'entend poine déroger en rien à tout le droit de Domaine suprétoe qui a été accordé ci-deffire.

tte qui a été accordé ci-diffus.

Pareillement le Roi T. C. pour compensarion des chois qui lui font cédées , fera payer sudit es conseque a rechain et le conseque a rechain et le conseque a rechain et le conseque prochaines; revoir en rofag, 1649, 8 et 650. le jour de la Staffen forme a robat partie par la rechain de la staffen forme à Bille, en boune monneye entre les mains du me à Bille, en boune monneye entre les mains du me de la staffen forme à Bille, en boune monneye entre les mains du me de la staffen forme à Bille, en boune monneye entre les mains du me de la staffen forme à Bille, en boune monneye entre les mains du me de la staffen forme à Bille, en la sont entre la staffen de la st

Seigneur Archiduc ou de fes Députez. Outre cette somme d'argent le Rui T. C. stra obligé de se charger de deux tiers des Dettes de la Chambre d'Ensisheim soit chirographaires soie hipotéquaires, fans diffinction ; pourvû que les unes & les autres foyent en forme autentique &c qu'elles ayent une hipotéque foéciale foit for les Provinces qui doivent être cédées , fait fur celles qui doivent être reflitufes, ou que, fi elles u'one sucune hipotéque , il se voye par les livres & comptes des recettes qui répondent à la Chambee d'Enfisheim qu'elles ont été reconnues jusqu'à la fin de l'année 1612. & miles entre les dettes de cette Chambre, & qu'elle a été chargée d'en pas yer annuellement les intérées; le Rui en fera le payement, & acquitter l'Archiduc pour cette cotte-part; & afin que cela se fasse plus équitable-ment, on dépatera aussi tôt après la fignature du Traité de paix, de part & d'autre, des Commissares qui avant le payement de la première année d'iu-térots conviendront entr'eux des dettes que chacune des parties aura à payer.

Le Roi Très-Chrétien feu rendre audir Scigonie Archiduc de bonne foi & fans aucun d'elai cous les papiers de documens de queloge nature qu'ils fosten qui concernent les terres qui lai doivent circ erélitories , autate qu'il s'or touvers dans la Chancellerie de la Régonce & de la Charbee d'Enfabean , ou à Brisfo, ou à la gorde des Officiers des Villes & des Châteaux qui ont été occupez par se autres.

Que si ces documens sont publics , & concernent aussi par indivis les terres qui out été cédées, on en donners à l'Archiduc des copies autenciques mutes les sois qu'il en demanders.

Il diest encore die per au anticel Espiré, que le Gr. C. Gonore de l'Empereur profinet en nouvemen de geern un fector, conte le Tare, contra l'acceptant de gern un fector, contre l'Arriv. Citalent per chem a proposition de la contra la contra la contra la contra de la contra de la contra que de la contra de l'acceptant de la contra de la contra de l'acceptant de la contra de l'acceptant de la contra de l'acceptant de la contra del la contra de l'acceptant del la contra del la

Majettea conviendroient entr'elles.

Tous ces articles furent figuez per les Sécretaires des deux Ambalfades, & déposéz entre les mains des Médiateurs.

Les Párispoenniaires de France figuréente le misiour a 1s. Nouvembre & dépôréence entre les mison du Nonce une déclaration qui portoit que la figurature que lous facereuire soris înte le môme piner par lous ordre de la fissificition de la France pur la pair a dissuité autone valeur, finon lorsque les Pfrispoentaires de l'Emperture autoient donnét pande une Médiantes que l'Empertur ai donnét pande une Médiantes que l'Empertur ai prondere plus les qualitres ai les sumes du Landerviste d'Alface, de Sumpus de Co Comfé de Ferrette, 3ê que cutre parole leur suroit été impportée par écrit.

Le N'émipotentiaire de l'Empire figééent aufil le ordine jour & dépoléernt enur les misso du Nonce une déclaration qui portoit que le figuratpe fine ce memo çus par leur Secretiri d'un éciti qui constroit la fisilaficia de la France par pour , a havore auten effet que quand les Pédnipotentiaires de France donnerosers parole sux Midiateurs, que les trois millions de livres toutnoit, sus payement desqués la Cousenne de France de Contra parole le comme de Contra contra parole le comme de Contra de Contra parole de Contra

Les Plénipoceetinires des deux partis convinrnt suffi le même jour de la forme des ceffices & des renociations qui devoient être données par l'Empercur. l'Empire , & les Princes de la Maison d'Autriche , de ne confignéese tente les misses des Médisteurs des modelles fignes par les Sécretaires des deux Ambaffalde.

Comme on avoit deé la clause que le Nonce avoit fouhaité que les Impérieux apoutaffent dans le pennier article de leur projet pour la confervation des droits du Saint Siége sur les trois Evéchez, le

Nonce fit une proteflation pour la confervation de ces droits, & Mr. Servien dreffa & fit publicé une contreprocellation que l'aclé fait par le Nonece ne porteroit sucun préjudice à la Couronne de France fur ces trois Evéchez.

Les choles ayune été sinfi sjustées en ce qui concernoit les intérêts de la France dans l'Empires les Plénipotentiaires de France travaillérent à serminer le traité avec l'Espagne , fans vouloir y comprendre ce qui regardoit le Duc Charles Comme les Espagnols n'avoient pour but que de onclure avec les Etats Généraux des Provinces-Unies , ils reculérent plutot que d'avancer la né-gociation ; de ayant meme persuadé à l'Empereus ue fon parti l'emporteroit bicesôt fur celui des Puillances confédérées contre lui , & qu'il ne devoit point sépurer ses intérêts de ceux du Roi Caque , ils l'engagérent à faire donner au mois de Décembre 1647, par les Plénipotentiaires un écrit aux Médiateurs, qui portoit que Sa Majeflé Impériale leur avoit commandé de leur fignifies rement que la convention fur le point de la fatisfaction de la France qui avoit été fousferice le a t. Novembre de la même année per les Sécretaires des deux Ambelfades, & déposée entre les mains de ces Médiateurs , ne devoit point être entendue que felon l'intention & le commandes ment de tadite Majeffé; en forte que quelque chofe que l'on trurit & que l'on conclut au fuses de l'Alface & de la fatisfaction de la France, ou

de l'Allice & de la istristicion de la France , ou avec cette Couronea pour les interféts d'autre Puilfances , tout cels éroit regardé comme non conclu de non obligatoir , il doise le môtre tena qu'on conclusion la puix entre fi Majeffé Impériales , l'Empires , & la Couronne de France , on ne la conclusio pointe aufili mère le Rei Catholique & le Roi Très-Chrétien de France, avec l'inclufion du Duc de Lomine.

L'on travilla pendant quelque tente, comme di fera murqué dant le Capipte diavate, per l'interpolition des Périspotentes des Etats Cénéraux Accommodre la cuitice qui refloiten à régler entre la Francé de l'Elipagne, de fair tout chai qui concreiot la Loriate mais comme hi n'en purent venir à loui, als conclurest le 30. Invière 1648. In Traité de piu puriculier cause les Cellipagne, un Traité de piu puriculier cause les Rod d'Elipates de l'appendit de la conclure de la puriculier de la prodeficie que les Pfinipotenciaires de France apportérespe pour les tra officiales.

teners pour sa en unuaier.

Le Due de Longweille coopsat qu'en ne fouhaitoit point la piat en France , ne voudae par demovere plus long-tens inactile à Munifero di M. Service possificio avair faul le fecret des inrenzions de la Cour , 8 pris au moié de Ferrier (uivant le parti du revenir en France). 8 connos la companie de la companie de la connos M. Service, il fair per partie de la configuration de partie de la companie de la consistencia de la Nuaire, con la consistencia de la consistencia de la Nuaire, colt le Roubie come no posseme nicio

que ce demiter demitura feut Pficiopoertuisire à Munfler, o de Re di si crossy un nouvern plain pouvroir pour traiter de conclure frui la paix. Le Traité avec? Empreuer rella necore quelques moi arrêté a principalement fur les points de Taffillance de l'Elogque de de Finchafion du Duc de Loreine dans le Traité.

Ainfi comme Mr. Servien vir qu'il n'avançoit rien à Munstre ; il pris le parti d'alter à Ossabrug : les Estra de l'Empire qui y étoient affonblez de qui ne pouvoinnt obliger les Suédois à modérer leurs demandes excellives pour la fatisfaction de leur milice, his firent dire de s'y rendre, l'affiarant qu'ils employereient tout leur pouvoir pout lui fare avoir fatafaction dans les points qui reftoient à régler : il s'y rendit su commencement du mois de Juin , & leur fie fi bien connoître que la continuation de le guerre dont ils fouffrosent d'extrêmes incommoditez, provenoit des retardemens que les Impérioux apportoient à la conclu-fion de la paix, en se d'difant de tems en tems, pour complaire aux Efpagnole, de rout ce qu'ils avoient scoordé; qu'ils le priérent de desseurer à Ofnabrug pour régler les articles du Traité entre l'Empereur & le Roi qui étoient encore indécis. Le Comte de Lamberg & Mr. Crune Plénipotentiaires de l'Empereur à Ostabrug firent le 21. Juin une remonstrance aux Etaes de l'Empire contre cette réfolution , alléguant que la paix entre fa Maierbé Impériale & le Roi T. C. ne se pouwoit traiter qu'à Muniter ni être conclue à l'er clusion du Cercle de Bourgogne & du Duc de Lorsine: mais les Etats ne laillerent par de demander à Mr. Servien un projet du Trairé l'affurant de terminer les points indécis à fa tatisfaction . nonobilism toures les contradictions des Impé-

ratus.

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the pr

On recommença enfuite nonobilitat les opposi-tions des Piénipotentiaires de l'Empereur & des Députez des Etats qui étoient à Munfter, à traiter des points qui ésoient reftez indécis entre l'Empereur & le Roi : les Etats commencéreur par l'article concernme les fecours que l'Empereur tendoit pouvoir donner su Roi d'Espagne , &c ils déclarérent à Mr. Servien qu'ils avoient réfolu de ne point fouffrir que l'Empereur fe mélit de la guerre qui consinueroit dans le Cercle de Bourgogne, ni qu'il donnit en qualité d'Empereur aucun fecours au Roi d'Espagne; muis qu'ils ne uvoirne à cause de la proximisé du sang sui écer In liberté de le fecourir comme Archiduc d'Autri-cht. Comme Mr. Servites ne voulut point encore accepter cette distinction , ils réfolurent de le fatufaire ensiérement fur ce point; mais ils firent inflance pour qu'il leur donnée une déclaration que la France ne prétendroit aucune Souveraineté fut les Erzes immédiats fittez en Alface & dons les trois Evêchez : mais Mr. Servien s'en défendit encore en alléguant que le Roi ne domandoir que l'accomplissement de la convention . & de conferver ce qu'il avoit sequis à un tiere très-o-Ainfi les Eues fe réduifirent à en écrire su Roi & à faire encore cette demarche en faveur de leurs voisins & amis.

If you recover me grands officially as four death of the count of Everner or in priser and to Names as Count of Everner or in priser and to Names as Count of Everner or in the Count of the Count of the Count of Everner or in the Count of the Count of Everner or in 
To Signific A sign of Principlements of Tanges.

Lea Band of Elegary serve of home is a Chaples of the Control of the Control of the Middledon State of the Control of the Middledon State of the Control of the Control of the Control of the Control of the State of the Control o

Les Départes des Estes de l'Empire déférééent de pouver liéée l'Empires de et qu'ît la idmandoient pour la fairhéisen de la France de de la Sudée, constituent de figure les deux Traites avec les Ménipocensiaires de ces deux Courrence, ce missifiar les places vuides pour ceux de l'Empire reur qu'ils précoinent de les rempire de leurs nouve, de en ces de reisu de prendre voic les Courrences les réfolutions les plus convenables pour le bath public, é de pour ébliger les reforms à récon-

moden.

The property of Hampstone & do Frience, & Frience & Frienc

que ce qui avoit appartent ci-devant à la Maifon du Suntgou & de la Préfecture Provinciale d'Ha d'Autriche ; mais comme les Députez demandéwest ou'd fit les mêmes déclarations par écrit à deffein de les inférer dans le Traité, Mr. Servien ne doutant pas que vinge-cinq ou trente autres ne demandaffent la même chofe , ce qui iroit à changer le forme de la fatisfaction de la France & à en diminuer confidérablement l'effet, prit le parti de demeurer ferme, & déclara qu'il n'avoit pos le avoir d'entrer dats aucune négociation fur une affaire finie des long-tems ; que fi l'Empereur avoit cédé à la France quelque chofe qui ne loi appartint pas, c'étoit à lui que ces Députez de-voient s'adreffer pour l'obliger à donner un équivalent à cette Couronne ; qu'on ne pouvoit rien rates à cette Concenne; qu'un pouvoir signez, de qu'il changer sux articles qui étoient fignez, de qu'il n'étoir pas raisonnable que les France demeurir obligée à accomplit exactement ce qu'elle avoit promis, & que la Maison d'Autriche pût sous divers prétextes changes ou diminuer ce qui devoir

refter à cette Conconne à titre onéreux. Enfin les Etats de l'Empire voyant que s'als zioni es atus ce i ampre voyan que su s'oblimoient à cette difficulté , ils retarderoient pour un long-term le conclusion de la parx , réfo-larent que la convenzion faite pour la fanisfaction de la France, refteroit dans les termes qu'elle avoit été mife par écrit , qu'ils l'approuveroient , & qu'ils en fourniroient les actes nécessaires sans y faire aucum changement : mais ils firent le a 2. Août entr'eux une déclaration qui portoit que les Ambaffadeun des Electeurs, des Princes, & des Ettets de l'Empire , confentoient que l'article con-cerment la fatisfaction de la France für inféré dans le Traité de paix dans les mêmes termes qu'il avoit été dreffé à Munster le 21. Novembre 1647. & en promettoient la garentie, pourvii que , fuivant que le Plénipotentizire da France l'avoit déclaré, le Roi & le Royaume de France tinfient de l'Emreut & de l'Empire l'Alface & le Suntgru , & la Préfecture d'Haguernss sous le titre de Landgraviat , comme un fief perpéroel & , immédiat , ainfi que les Princes de la Masson d'Autriche avoient fait; en forte que l'Empire y confervit toujours le Domaine fuprune & ou'on fairfir toujours le Domaine fuprame , & qu'on fainfit l'Evéque de Bale au fujer du Comté de Ferrette : oue le Roi T. C. & fes Successeurs journeient du droit de Supériorité & de territoire & des Priviléges dont les Archiducs d'Autriche avoient joni , & auroient voix & féance comme Landersves d'Alface dans les Diettes de l'Empire ; amfi qu'il feroit réglé dans la prochaine Diette : & que comme il y avoit dans cette convention quelques termes obscurs que les Plénipotentiaires de France oient expliquez , enforte que la fatisfaction de la France n'apportenit aucun préjudice aux Etats de l'Empire, les Ambaffadeurs des Electeurs, des Princes, & Etats de l'Empire déclaroient que leur incention, en confentant à la farisfaction de la France, étoit premiérement que le Roi T. C. & le Royaume de France autoit le Domaine fuprême fur les Evêchez de Merz , Toul , & Ver-dun; mais qu'il ne l'exerceroir point ni la justifdiction Royale, qu'ainfi qu'elle y avoit été exercée avant ces mouvement , & qu'on ne pouroit l'étendre hors du propre territoire de ces Evêchez fous prétente de droit Diocezain de feudaité ou autre fur les fiefs que les Etats ou la Nobleffe immédiste de l'Empire renoient ou tiendroient à l'avenir de ces Evêchez : fecondement qu'on n'avoit transporté & cédé sous les noms de l'Alface,

au, que ce qui avoit appartenu à la Maifon d'Aumche, & qu'elle avoit pu céder, & que cette cession n'apporteroit aucun préjudice à aucun des Etats nu à la Noblesse immédiate dans leur liberté, dans la polletion de leur dépendance immédiate de l'Empire, & dans leurs droits & biens en quelques lieux qu'ils fussent fituez : trassifimes ment que les Etats Provinciaux , les vaffaux , &c fujets des Provinces cédées retiendroient leurs drosts , priviléges, possessions , & contumes , tant dans les affaires Eccléssattiques & dans la Religion que dans les affaires civiles , conformement ou Traité de paix qu'on féroit : & quarriémement que dans la Forét-Noire, dans l'Ortneu, & ailleurs, on rendroit à la Maifon d'Autriche, aux autres Etses, à la Nobleffe immédiate, & à tous autres, ce qui leur appartenoit.

Les Etars donnérent une copie de cette déclaration à Mr. Salvius qui la reçut en leur témoigoant qu'elle feroit inutile, & qu'ils ne pouvoient pas espèrer aucun relichement de la part de Me-Servieu : en effet lorsqu'ils la préfentérent le 25. Août à ce Plénipotentiaire qui en avoit déja été averti, il ne voulut pos la lire ni même la touchers ils en furent fort chagrins, mais il les appaifs un peu en leur difant qu'il n'empéchoit point qu'ils ne fiffent entr'eux ce qu'ils jugeroient à propos pour se conserver & à l'Empire les droits qu'ils croyosent leur appartenir, pourvit qu'ils ne lui en

On conviet de finir & d'arrêter toutes les affai-& enfuite d'aller à Munfter annoncer a Impérisux la conclusion de la paix & la nécessité où ils étoient d'y donner leur confentement.

On travailla enfuite aux articles concern ohibition à l'Empereur d'affiller le Roi d'Efragne & le Duc Charles : les Etars de l'Empire en firem deux projets, dont l'un portoit que l'Empereur, les Electeurs, les Princes, & les Etars de l'Empire observeroient ce qui étoit porté par les confinutions de l'Empire , par la Capitulation Impériale, & par le préfent Traité au fujet de la confervation de la poix publique, de la probabi-tion d'attaquer les Princes & Etats étrangers, & de l'obligation d'entretenir la paix avec eux

L'autre projer portoir que l'Empereur ni les Etats de l'Empire ne se mélevoient point des guerres préfentes dans le Cercle de Bourgogne , fats prépresentes cars se Cercie ce con grans, i de principe de l'Empire, en ce qu'il en écoit un Membre de ma Cercle, qui, sprès que la poix surroit écé établit entre les Rois T. C. & Catholique, joulireit des avantages de cette paix , ainfi que les autres Cercles de l'Empire.

Mr. Servien ne fut point content de l'un ni de l'autre de ces projets , fachant qu'il éroit permis aux Allemands de porter les armes même contre les amis de l'Empire : ainfi il fit un autre projet qui corroit que l'Empereur ni sucun des Electeurs Princes , & Erars de l'Empire ne pouroit affifter à l'avenir directement ni indirectement d'armes, d'argent, de foldats, de vivres ou autrement au-cuns Ennemis préfens & à venir du Roi T. C. fous quelque tiere que ce fût , ni pour raifon des guerres & différends qui poutoient furvenir pout le Cercle de Bourgogne, ou les Ents de Lorsine; qu'ils ne pouroient leur accorder des quartiers d'hiver, de retraites, ni de pullages dans les Provinces de l'Empire, ni leur donner aucun autre fecours; & que fi quelqu'un y contrevenoir, en E 3 sgiroit gircit contre bui comme contre un infracteur debi paix , & qu'on joindroit les armes pour l'en pire qui écotent à Ostabrut, s'e rendirent suffi ,

empiches.

Les Déporet synat trouvé ce projet trop fort & trop contrair à la libert Germanique, co pris Mr. Servine d'an deffer un surer, esquel on coofenit cafia que les y avoir fair changer de part de l'autre qualque mors ; de n'effervant le conference de l'autre qualque mors ; de n'effervant le conference de l'autre qualque mors ; de n'effervant le conference de l'autre qualque mors ; de l'autre qualque mors de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre 
Ces articles, ainfi qu'ils furent dans la fuire înférez dans le Traité, portoient ce qui fait. Afin que l'amité réciproque entre l'Empereur, le Roi T. C., les Electeurs, les Princes, & les Etats de l'Empire , le conferre d'autunt plus fevme & fincére , fans préjudice de l'article d'affu-

me & fincére, i fins préjudice de l'article d'affornance qui firs mis ci-après 1, me d'eux n'alliters jamais les linnemes de l'autre prééens de la venir Sous quelque tiere de précette que ce foir, ou à l'Occarison de quelque différend au genere, n'idmes , ni d'argent, ni de foldate, ni de musitions, ni autrement, de "accordera point aux revoyes que l'on ménere contre quelqu'un de ceze qui font partie dans ce l'Taité de piets, ni prantie, est

font partie uam de l'inne de proquartiers, ni paffage. Le Cercle de Bourgogne fera & demeurera Membre de l'Empire après que les différends entre

antenor de l'imper apres que les entrevent entre la France de l'Elpière, surroné et applier de comperit de la companie de la companie de la companie de la composit dant les querres qué s' font à prédient min fi à l'avenir il arrive des differends entre est deux Rayaumes, la neclifié de cette dolignion réciproque de ne point sider les Emensis l'in di l'arrir demourse fieme centre tour l'Empire de les l'arrir demourse fieme centre tour l'Empire de les l'arrir demourse fieme centre tour l'Empire de les mais l'arrir demourse font Estar de forceurs fina ou prive, suisi non autrement que fairunt les conflitions de l'Empire.

Le différend touchast la Loreine fear remit à des niviers qui feront nommez de part & d'autre, ou feas terminé par le Traité earte la France de l'Elégope, ou par quelqu'inser voye amisble : & il fea libre nac à l'Emperer qu'aux Electrus, Princes; & East de l'Empire d'autre d'avancer ce accord par une smishle inserpolítion ou d'autres offices pacifiques, mais non par les sermes ou par le moyen de la gaerre.

La Ville de Strusbourg systet fouhâté d'être munquée nommément dans le Traité permi celle d'Alláce qui devoient conferver leur liberé é é leur dépendance immédiace de l'Empire, Mr. Servien y confenti fans aucure difficulé. Tuttes chées syste été aunsi arrêcées, les Dé-

Tours choics synat été unit arrééées, les Dépotes des Eines de l'Emprise de rodiernt le 15. Septembre chen Mr. Servins, où le l'auté fait la Septembre chen Mr. Servins, où le l'auté fait la freit suffi liqué en même tent s. le Etast par réfiéed pour l'Empereur engagéent Mr. Servins de conteint qu'il lis feudemost frédé é on cachet de de chis du Sr. Medi Diyaut de Mayener, encettin de l'auté la fié dégode comme au Dierections de Elemant fait dégode comme au Diechanger itéqu'à ce qu'on pôt le figuer à Munftre.

-Mr. Servien s'en retourns enfuite à Munfter,

oil M. delivate è la Diperent de Essa de l'Essapire qui dennez L. Osciler, je marière audi le favent lur pubble por fare appare ce qu'il a se de trent lur pubble por fare appare ce qu'il a se sur Diperent de Essa qui cinoma à Mandrea mai le sun de la surra fiera de gauda cardatent de l'acquire de la companie de la constante de l'acquire de condesse prossèque de con de l'acquire de condesse participate de la fire frois travers de condesse participate de la fire frois travers de condesse participate de la fire frois travers de condesse participate de la condesse de l'acquire de condesse participate de la condesse de l'acquire de condesse participate de la condesse de l'acquire de condesse de l'acquire de la condesse de l'acquire de l'acquire de l'acquire de la condesse de l'acquire de l'acquire de l'acquire de la condesse de l'acquire de l'a

faire ceffer la ruine de leurs Provinces. Les Etats de l'Empire écrivirent fects Les seus de l'ampre extremen mattenne su Roi le 19. Septembre une lettre par liquelle ils lui repréfentérent que la France en faifent en-trer ses armes dans l'Empire avoie toujours déclaré qu'elle ne le faisoit que pour en maissenir les Etats dans leur liberté & dans leues droits ; que cependant ils ne s'émient point oppofez àce qu'outre les Evêchez de Merz , Toul & Verdun avec ars diffricts ainfi qu'ils avoient été pollédez par la France avant ces troubles , la Maifon d'Autriche cédit encore à fa Maieffé la Province d'Alfa ce, que cerre Maison avoir possédée jusqu'alors héréditairement; qu'ayant mis par écrit une décla-ration qu'ils avnient faite fur ce fujet, ils l'avoient voulu faire remettre su Comee de Servien par Mr. Salvas , mais qu'il n'avoit pes voulu le recevnir , difant qu'il n'avoit pes pouvoir d'en ajouter le contenu au texte du Traité de paix e &c qu'ils n'avoient pu faire davantage, n'étant pas en leur pouvoir de priver des Etats de l'Empire de leurs droits ; & les Plénipotentiaires de l'Empereur affurant qu'ils n'avoient pu ni du transporter à fa Majesté que les droies que la Maison d'Autriche avoit fur l'Aliace , & ceux que les Evêques de Metz, Toul, & Vendun avoient autrefois polifdez dans leurs Evêchez. Ils morquérene cofuite à fa Majeffé qu'ils lui envoyoiene leur déclaration, & qu'afin que la conclution de la paix ne fût par davantage retardée, ils la supplicient de la vou-loir agréer comme étant conforme aux Loix de l'Empire, aux droits des Etses, à l'intention des Piénipotentiaires de l'Empereur, & aux promelles Royales réitérées par des Lettres & par des Amhaffadeurs e cette Lettre fut rendue à Mr. de Beienne par l'envoyé du Duc de Wirtenberg auquel quelque tems après ce Sécretaire d'Etat la rendie, disant que loriqu'il l'avoit reçue, il avoie cru qu'elle avoit été écrire au Rui de concert avec Mr. Servien ; muis que ce Plénipotentini lui ayant mandé le contraire, il n'avoit pes jugé à propos de la lire su Confeil , ni de la garder. Depuis la translation de l'affemblée d'Osnabrug à Munfter les Ministres de l'Empereur & d'Ef

gne employérent les remontrances , les promelles,

compriment in nécessité qu'il y svoit de la conclure incessimment avec la France. Les simpériaux firent des rounsquess feir l'Traité pour récher d'enegger Mr. Sarvien à entre en négociation pour y faire qualveux changements à les sufficients les illes poetérent; mais il n'y répondit qu'en justifiant le procééd du Roi , & exposint se strions sinn vou-loir entrere m nen nouvelle négociation sur des charges de la contrain de

Mr. & Born qui font le froit Pelejopomusier d'Elipsage qui fire full Mumber, à fic de granden mences sur Départe des Ernes de l'Empire, on cap éla millette naure à la condition du Traisé du le l'aute evec l'Empereure . I mois en cap éla pullifier naure à la condition du Traisé du le l'aute evec l'Empereure . Il mois en l'aute de l'aute préciser de l'artichet foi le points qui étoiret de mort en conflution avec l'aute professe de l'aute précise du de l'aute préciser de la fraite de l'aute par de l'aute par de l'aute par l'aute de l'aute de l'aute d'aute d'aute d'aute de l'aute d'aute 
vesir des points constétus.
L'Electure de Braiére écrivit à l'Empereur pour louer ce qui s'étoit fisit à Osnabrug , de l'exhoret à y conferire, ind éclemant que, si pour complair à des écrangers , il ne vouloit pas confenir à ce qui avoit été arrêté, il froit à paix particuliére sec la France de la Stodée aux conditions dont on étoit convenu , ne froit plus la guerre dont on étoit convenu , ne froit plus la guerre

contre on deux Couronnes , & observerois ponctuellement les articles du Traité. Les inflances & les mouces de cet Electeur & de tous les Estat de l'Empirer qui vousieuré galement la paix de étroires déposée à la conclure fans l'Empereur, en cas qu'il ne voulêt pas y confentir, l'oblégérent enfin à y donne les maiss , nonob-

fant l'opposition des Espagnols.

Les Phisposemisters de l'Empereur your repcordes d'approves de di figure la miche qui femit milleure en domes rivit M. h. Brun qui en trotogia bles de la doubre : que l'approprie en trotogia bles de la doubre : que l'approprie par la companie de la déclarate que l'Empereur voisie las l'inse écomine : l'a fifinit fine de-lui ce un la l'inse écomine : l'a fifinit fine de-lui ce un la l'inse écomine : l'a fifinit fine de-lui ce un la l'inse écomine : l'a fifinit fine de-lui ce une tit à nobre liberationisse. Re qu'elle princitair de l'insertionisse de l'insertion de l'insertionis de l'insertionis de l'insertione de l'Adlièque l'Il-lièration de l'Allex, producter qu' de l'insertion d'article, producter qu' l'insertion d'article de l'insertion d

des Médiateurs.

Tous les Eests de l'Empire eurent une extrême
joye de cette disposition à la prochaîne conclusion
de la paix. Mr. Servien rusvailla enditer fans rekhele avec eux & zwee les Médiateurs à lever les
difficultez qui en pouvoient recarder la figna-

ture. La premiérat foit an fajet du tine de Trajour Augulle que les Impériuses avoiene donné à l'Empereur dans leur poigt, a éque Mh. Servies avoien
retraché dans le fien, voulant que les qualites
fuffint entiférantes égales entre le Roi de l'Empereur à la quil al allégnois qu'on n'avoie point donné
celle-ci dans le Traines de Ravisone de de Quesafque y mais comme les Députes des Eues allé-

guérent que ce tiere avoit toujours été pris par l'Empreur dans les Traitez précédens, & cémois, garéens s's méréflie extréments, & ce fisire un point d'honneur , il y confenit ; d'autant plus que les Suédois qui avoient fair la même difficuté, s'en étoient rélaches , & que cette qualité ne possent nouver autum némérées.

porveis porter atteun prijudice au Rei.

La feconde für au feju da titter de Landgruve
d' Aldice que Mr. Servien protrendort que Elmaportura i la Princere de la Malion d'Autriche ne
pourosient plus petendre. Do convint que l'Empresiporatairaire de l'Emperure dont l'un étoit
suili chargé de la poecurision des Archideux, prometroient sur Médenteux su nom de S. Mujefié
Impériale de des Archideux, que déformais Elmaperura ai les Archideux que d'étomais Pelmaperura ai les Archideux que d'étomais Pelmaperura ai les Archideux presonnées plus la
qualité de Landgrave d'Allice y, de que les Médes des Archideux promotions pur les présiperes de l'appendir de Landgrave d'Allice y, de que les Médes de landgrave d'Allice y, de la médie de land

Not. Servicio.

La troificiare écoit su fujet de l'évaluation des livres tournois dont le Rois divoit donner trois millions aux Archidors i Mr. Service couvirir que les Médiciares donnerées aufilien même tens seu la Médiciare donnerées qu'en fusitait le apyarent des mois millions de livres qu'en fusitait le apyarent des mois millions de livres qu'en fusitait le apyarent des mois millions de livres qu'en fusitait le participat dans tous les des courses il avoit poir fusique dans tous les poyemens qui sevient été fins judqu'éters pour le Rois na Alleman de la fins judqu'èters pour le Rois na Alleman de lins judqu'èters pour le Rois na Alleman de la fins produit de l'apparès pour le Rois na Alleman de l'apparès de l'apparès pour le Rois na Alleman de l'apparès de l'a

a foot on Antonings.

In the Second S

La Conquiène difficulté fin fair er que le la prépier wolders component le la dé l'Appe dans le Traisé pomis les illes de l'Empereux le quie Mr. Servim et voust potez confessir point d'unigé de comprendre dans un Traisé les concernités point d'unigé de comprendre dans un Traisé les convente par le leve cert d'élitulé que convente par le leve cert d'élitulé que d'entre près de l'appe de la comme d'au comme convente par le leve cert d'élitulé que d'entre qu'en de l'entre de les nomme d'un commun d'un rien aux pels infigureux de l'entre de l'entre de les nomme d'un comment d'autre qu'en de l'entre de le le le le le le le l'entre de l'entre d'

dement see le Tenc.

La fiziéne difficulté reoloit fur et que les Impérium foutentient qu'ils ne devoient point fournir les ceffions de les renonciations de l'Empereur de des Archédes que les rajon échangeroit les rainfications du Traisé; su leu que Mr. Servien demandeir qu'ils les fourailfent torsqu'on le figueroit. On comint pour lever cette difficult que les Philiopotentiaires de l'Emperury donnét que les Philiopotentiaires de l'Emperury donnét

ent le jour de la fignature du Traité des cessions & renonciations figuées d'eux & feellées de leurs cachers , & s'obligeroient à en fournir , lorsqu'on échangeroie les ratifications , d'autres qui feroiene figores par l'Empereur & par les Archiducs , & que les Etats de l'Empire en feroient garent

La feptième difficulté fue la prétention de l'E-vêque de Bile fur le Comté de Fertette. Mr. Servien déclara à cet égard sux Impérisux, sux Mé-diateurs , & sux États de l'Empire, que c'étoit sux Archiducs à la faire ceffer ou à fatisfaire cet

La huicième & plus grande difficulté fut au fu-jet de l'obligazion dans laquelle l'Empereur & les Archiducs entroient d'obtenir du Roi d'Espagne une renonciation à l'Alface & aux autres Provinees & Places que la Maifon d'Autriche cédoit à ces & Places que la Maison d'Aurtiche cédoir à la France, & qu'on écoir bien présudé qu'il ne desacroir pas dès qu'il ne feroir point la paix a-vec le Rol. Les Dépatres des Electarus, des Prin-ces, & des Eracs de l'Empire, afin que cerre dif-ficulté n'arrêcia par la figaracer du Traité de cellarion des hofblieres, donnérent le 35, Octobre à Mr. Servien , ainst qu'il l'avoit demandé , un acte qui sut signé par le Directeur de l'Empire au acte qua fur light par le Directeur de l'Empare au nome de tous les Easts, par loquel la pronierent que fi dans le terms qui s'écouleroit depuis la figna-ture du Trité de pair jufqu'à la patification , on ne fournifoit pas la l'Ambidiadeur du Roi d'Ef-Chrétien la ceffion de renonciation du Roi d'Efpagne à l'Alface & au Suntgau, ils donner su nom de l'Empère une telle gaentie que le Roi & le Royaume de France ne fouffirionnet aucun préjudice du deffaut de la cession du Roi d'Efpagne; & ils déchaérent outre cela qu'encore qu'on fût convenu par le Traité de paix que les quatre Villes forestieres feroient restituées aux Archidaes, & qu'on leur payeroit trois millions de livres tournois, on fulpendroit la reftitution de ces Villes & le payement de ces trois millions, jus-qu'à ce que cette cellion du Roi d'Espagne eut été remife par les Plénipotentiaires de l'Empereur entre les mains de l'Ambaffadeur de France : après quoi le Roi T. C. feroit tenu de faire fans déla ce payement & cette reflicution.

Toutes ces difficultez ayant été ainfi levées, on travailla à mettre au net les divers exemplaires du Traité qu'il falloit figner.

Les Espagnols voyant qu'ils ne pouvoient em-pêcher la conclusion de la paix, firent faire le 18. par Pierre de Veimbs Président de la Province de Luxembourg & soi difant Ambisfadeur de la Macfon de Bourgogne à l'Affemblée de Munfter, une protestation contre ce Traité; dans liquelle il se plaignit, premiérement, que nonobilism l'attachesent que le Roi d'Espagne avoit toujours eu pour l'Empire, l'Empereur ne le comprenoit point dans ce Traité entre fesalliez : fecondement, de ce que le Cercle de Bourgogne qui ne devoit pas être de pire condition que les autres , étoit exclus de ce Traité, tant que la préfente guerre dartroit avec les François : troifiémement , de se que l'Empereur s'y faifoit fort que le Roi d'Ejagne renonceroit à fes droits fur l'Alface, qui étoit le patrimonie de fa Muison, & prometroit des affurances à la fa Maison, & promettost des alturances a ma France, en cas qu'il e/s resonçais pas : & qua-triémement, de ce qu'il étoit dir que le Palannat feroit reflinué au Palatin, fam qu'il y plat être ap-porté d'oppofition de la part du Roi d'Elipagne qui le polisidoit & l'avoit acquis à granda frais en fidélité qu'ils lui devoient & à l'Empire , & de-

conféquence d'un mundement de l'Empereur. Cet Amballadeur procells pour toutes ces raifons cen-ere ce Traité qu'il déclara ne pouvoir préjudicier nux droits du Roi fon Maitre ni déroger aux anciens Concordses & aux Conflicutions de l'Empire ; & demanda que cette proteflation fut infé-

pure ; de demands que cette protediation fur infe-ree dans les Registres publics.

Cette protellation n'empécha pas que le Traité ne fire figné le 24. Obtobre par les Plénipottes-taires de l'Empereur & par Mr. Servien ; on en fit deux exemplaires dont l'un fut figné chex ces remiers, & l'autre chez Mr. Servien : après quoi Fun & l'aucre exemplaire furent fignez dins la

falle de l'Eveché par les Députez des Electeurs, des Princes, & des Etats de l'Empire.

Pour rendre honeur à ceux qui avoient travail-lé à ce Traité, quoi qu'ils ne fuffent plus à Muns-ter, le Comte de Trautmandorff fut nommé avec le Comte de Naffau & Mr. Volmar parmi les Plénipotentiaires de l'Empereur , & le Duc de Longueville, & le Comte d'Avaux avec Mr. Ser-

n pour ceux du Roi.

le cinquiene Chapitre

Comme le Pape n'étoit pas content des Traitez de Westphalie à cause de la sécularistation qui y a-voit été faite de plusieurs Evêchez & autres Bénéfices, on ne fit point mention dans le préambule du Traité de fa Médiation, mais feulement de celle de la République de Venife , dont il fut dit que les Confeils n'avoient jamais manqué de nétablir dans les tems les plus difficiles le falut public & le repos dans la Chrétienté,

l'ai marqué ci-devant les articles qui contenoient la fatufaction de la France & coux oui comanne de la transcent de la Prance et Conserva con-cernosient le Cercle de Bourgogne , la prohibition à l'Empereur & aux Etats de l'Empire de fecus-rir les enomis de la France , & l'affaire de la Lo-raine : ils furent inférez dans le Trainé dans les

mêmes termes dont on éroit cos On inféra encore dans le Traité les articles ordinaires dans ces fortes d'actes , & pluseurs au-tres concernans les intéries de divers Princes d'Almagne & d'Italie, dont je réferve de parler dans

Les Impériaux & Mr. Servien échangérent enfuite leurs pleins pouvoirs qui étoient demeurea jusqu'alors entre les mains du Nonce : après quoi les Impériaux remirent à Mr. Servien un acte par lequel l'Empereur céda au Roi de France & à ses Successeurs en ce Roysume (ans aneune réserve na restriction le domaine suprême & direct, les droits de Souveraineté Impériale , & toutes les chofes qui lui appartecoiren & à l'Empire fur les Evé-chez & les Villes de Metz , Toul , & Verdan, & far les diffricts de ces Evêchez , particulière-ment far Moyenvic ; comme aufii far Pigorrol, Brifac, le Landgraviat de la haute & baffe Alface, & le Suntgau : enforte que tous les droits qui lus appartenoient & à l'Empure , appartiendroient à renir au Roi Très-Chrérien & à la Couronne de France; & qu'à l'exception des Etats qui svoient été réfervez à l'Empire par le Trainé de paix , tous les Evêques & autres habitans de ces lieux pouroient être compris à l'avenir parmi les Vallaux & fujets de la Couronne de France ; Roi pouroit exiger d'oux le sement de sidélité, percevoir les impôts ordinaires, & exercer fur eux toute jurisdiction Royale & Souveraine: il renonça à tous les decies que lui & ses prédécesseurs a-voient eus sur eux. les délires du ferment & de la togs I tous les devers ; conflictions i, thores, & I is exploitation. Impérité qui défendée tous distinction de biens de de devet de l'Empire ; fant qu'en pais jumais pour quelque doit d'utie que ce fire revenir a commité. Le Dippiera des contractions de l'appearant de l'appe

ment deres Bedreum, Prierer, & Ellens qui Francescoire. Ve promissioner, a fromentiamen, and promissioner processioner. Ve promissioner processioner 
Cet deux númes Públipoentriurs remirent mece à Mr. Servirus autre sett figur d'eux par
lequel l'Empreura & let Archideux FordinardCarlos & Sigumond-Françai ecforent au Roi
Mañon d'Austriche avoient fur Briffe. & let quare Villages qui en dépendoiren; à foir le Landgraviat de la nuer de bulle. Afface: le Suntpus &
Préfécture Provincie de deux Village nieu le transmission de propriée. & nurres ordinaires eu certramentificon, de propriée, & nurres ordinaires eu certermentificon, de propriée, & nurres ordinaires eu cer-

As lus de charin de en doux able dont une reconomiliane de deux Plein possentires de Planporrue en ditte du 2a. O'Chône 1648, que cente efficion suciet dis Gree deliver à l'Anadhifactur du Roi Très-Chrétien, fignée de la main de feelle du ficau de Sa Mujelé Imprisial; mais que comme alle ne s'étoir pas trouvée pête; a la Tavoise en verue de leura plain povorés fignée de laura mains di écribée de leur achien pour avoir de dans te mon marqué pour l'échange de ntifications; als la donnerviene à ce Pleinpoetenciaire en forme autoritique.

Les Médianum donofente en même trom à Mr. Servieu une déchamien datrée du même jour a. O'Chobre 1641, qui pornoit que le Conte de Niffia de le Prédient Volture leur sevient ce jours-il donné leur parde que l'Empereur ni aver d'Allers, du Sungrau, ni du Counté de Fertret ; le qu'ils reponsion prédient par le proble à Mr. Servien 2 en foi de quoi ils svoient gant la rece de Carlo de production de la proble à Mr. Servien 2 en foi de quoi ils svoient fait la cre de Carlo qu'ils revient gingé de la une particular de la company de la production de la

The doanstern suffi on meine terms à ces deux Plante par le de l'Empreure un écrit date du mémoi jour & suffi figné de lour main & feclé de leurs acchets , par la poul ils luir reportoient purillement la parole que Mr. Sevine luur avoir doanée, que quand la France payrent sux Archiduca la forme qu'elle leur soute promité, doux livres & demie toutronis feroient taxées pour une Richedule.

Tom. II.

Le Traité entre l'Empereur & la Reine de Suéde fut auffi figné le même jour à Memfer ; quoi qu'on y eût mis la date d'Osnabrug qui y est demembre.

Le lendersain a 5. les Plénipotentiaires de l'Empereur & Mr. Servien firenz chanter le Tr. Deussi en deux différentes Egilles; 3 prôs quoi la paix fut publiés tolemetilement, & on envoya des couriers à tous les Génériux poter faire-celler auflitôt les hoftliteer.

Le Nonce Chigi fit le 26, une protestation con tre les stricles de la paix qui pouvoient être pré-judicirbles à l'Eglife Romaine & à la Religion Catholique, & en préfensa des copies aux Péesspo-tentiaires de l'Empereur, à Mr. Servien & à tous les Ministres de l'Assemblée : les Impériaux lui en donnérent un reçu ; mais Mr. Servien juges bien plus à propos de lui écrire une lettre dans quelle après lui avoir témoigné être curieux de voir s'il avoit procesté contre le Traité fait entre le Roi d'Espagne & les Eurs Généraux , per lequel on avoir ôcé à tint de bons Carholiques l'exercice de leur Religion , il lui fit connoître que orité du Roi avoit confervé durant le guerre la Religion Catholique dans tous les lieux où elle s'exerçoit aupuravant ; & que fi l'Empereur avoit mieux aimé accorder quelques Evéchez à la Cou-ronne de Suéde pour sa sansfaction ou pour in-demniser des Princes dont il lui avoir cédé les E-4 tats , que de lui donner aucune chofe de fes Pays héréditaires , la France n'avoit pas approuvé cets te résolution, & que ses Plénipotentiures avoitest fait pour l'empêcher tout ce qu'on pouvoit auen-dre des Ministres d'un Roi Très-Chrétien, Très-Catholique, & fils siné de l'Eglife.

Mr. de Brienne ayant envoyé à Mr. Servien deux ratifications , dans l'une desquelles le Roi

étoit nominé avant l'Empereur , & dans l'autre le Roi ni l'Empereur n'étoieut point nommez l'un devant l'autre, Mr. Servien préfents la premiére comme plus honorable au Roi ; mais les Députez des Etats en furent fi fenndalifez , & firent un si grand bruit de cette nouvesuté , qu'ayant vit que dans tous les précédens Traisez les Empereurs avoient toujours été nommez avant les Roix de France , pour les appaifer & empêcher que cet incident ne produisit un mauvais effet contre les intérêts du Roi , il prit le parti de trjetter la chofe fur une méprife du Commis qui avoit mis au net le ratification , & promit d'en faire venir une sutre : en effet il fie peu après favoir aux Etats qu'il lui en étoit venu une soure dans les termes qu'ils fouhaitoient; deforte que chacun demeura content. Mr. Servien fit delivrer le s. Janvier 1649. aux Pléniporentiaires de l'Empereur un écrit par lequel , attendu que le terme de deux mois porté par le Traité pour l'échange des ratifications ésoit expiré, il leur déclara qu'il avoit entre les mains la ratification du Roi & étoit prêt de l'échanger ce jour-là même avec celle de l'Empereur & des Princes de l'Empire : pourvii qu'on les remit en même tems tous les actes que l'on devoit loi fournir par le Traité, & dont il donna un mémoire & entrautres une ceffion en bonne forme des Es ters de l'Empire , par liquelle ils révoquaffent de annullation toutes les déclarations , explications, & lettres qu'ils avoient faites au consmire. Ce fut cette demande qui fit le principal obfincle à l'échange des ratifications; & il n'y eut quafi que les Proteftans qui y fillent dithiculté, la plus grand partie des Catholiques étent attachez à la France, de les Impériaux re s'y opposint point fur et que Mr. Servine laur repréférat que c'étoit à eux à fairre lever cet obliscle , de à lui fournir la celfion des Easts de l'Empire fins suscaus réferve ni glote, qu'autrement, s'un d'out au Roi quelque chôte d'un côté, lis ferointentum de lerrécompensir d'un nurre.

Les Impérisox fue les infitances des Efpagnols firent leur politible pour empêcher les Etats de l'Empire de donnet su Roi la fureté qu'ils avoient promife au deffaut du confentement du Roi d'Efpagne à la cession de l'Alface à la France : les quare Plénipotentisires de l'Empereut furont le 25. Janvier trouver Mr. Servien , & après lui avoir témoigné qu'ils avoient appris depuis peu avec fur-prife que les Etats de l'Empire avoient ci-devant confenti & devoient encore confentir que le Roi retiot les Villes Forestiéres , & ne payle point aux Archiducs les trois millions de livres qui leur avoient été promis jusqu'à ce qu'on lui est remis le confentement du Roi d'Espagne à l'aliération de l'Alface , ils le priérent de ne point démander une pareille chose qui n'étoit point misonnable, éc que ni les uns ni les autres n'avoient point pou voir d'accorder. Mr. Servien leur témoigns qu'il voir d'accourt. Dan serven eus et remoigna qu'al écoi étome de ce dificours , & qu'il n'étoir pas eroyable qu'une promette de cette conféquence hui elt été donnée fans qu'ils en cuffent rien fu, de qu'ils n'y euffent confent; pous qu'elle avoit retardé de qu'elques jours la conclution du Traté; retante de queteques jours la concluinton du Tranet; e quiffs favanient bien qu'il n'avoir pu le figner qu'avec cette précausion ; qu'il avoit ordre d'en demander préfentement l'exécution , & qu'ils évoient trop habiles pour ne pas connoitre qu'il n'étoit pas en fon pouvoir de leur remettre la ratification do Roi, s'ils vouloient former quelque changement aux chofes dont on étoit convenu. Les Plénipotentiaires de l'Empereur continuérent d'agir auprès des Etnes de l'Empire pour les empêcher de prendre cetre réfolation ; mai leurs efforts furent inutiles , & Mr. Servien fit le 18. Janvier une pouvelle convention avec les Etats de l'Empire , par loquelle il fut dit que le Roi renendroit les quatre Villes Forelhéres & les trois millions de hivres qu'il devoit payer à l'At-chiduc d'Infpruk jusqu'à ce que les Impériaux lui eussement du Roi d'Espagne à l'aliénation de l'Alface & des autres Provinces & lieux cédez à la France par le Traité de paix : & les Etats promirent de prendre les armes contre ceux qui voudroient troubler à l'avenir la France dans la polleifion de ce qui lui avoie été accordé pour la latisfaction. Mr. Servien & les Députez des Exats de l'Empire fignérent trois exemplaires de

gnotano, on servel l'Ambrildeave de France, è cue te troiffense fent meis so Derectione de Mayence. L'échaspe des arifictions fut enfin fui le 18. Fevrier y Mr. Servin donna raz Impériaze la ratification du Roi de une protestation durrié de ce times jour contre souve les dédurrible, interprétames pas operations avoir les décurrible, interprétames par loige de ce qui avoir ét de servoir de la transea na figire de ce qui avoir ét de second à la France pour la furification , comme étem noille de naille valuer faviers qui arriché capite de de naille valuer faviers qui arriché capite de

cette convention, qui l'urent dépolez dans le directoire

de l'Empire jusqu'un jour de l'échange des paifica-

tions; auguel jour on convint qu'ilen feroit délivré

fin qu'ilso'en puffent pus prétendre encore caufe d'i-

in exemplaire aux Plénioprentiaires de l'Empermer, a-

Third by pix, a sidem, qu'elle us possessime an accus manute admisser ministillon, accusse, marte la militor faire à la France du Domisse fac presse de che dinné de domisser de actual partie de che dinné d'avormisser de actual partie de che dinné de comment de actual partie de che de Mex. Toul, de Verdeu, ju Valle qu'ent ce discrette de la comment de l'actual de con Fracher, qu'en actual partie de la comment de l'actual de la comment de l'actual de la comment de l'actual de l'actual de la comment de l'actual de l'act

& fins sucan trouble.

Mt. Servine remis en même term des Impériuser.

In rationation de l'Empereur & la celfion de Sihapité Impériale de de Eines de l'Empereur de la
hapité Impériale de de Eines de l'Empereur de la
tente sour de l'Empereur & des Archidece d'enpeut des doirs ex que la Malión d'Auriche avoir
dans l'Alice, le Sungeu, de Briface i il retin
dans l'Alice, le Sungeu, de Briface i il retin
dans l'Alice, le Sungeu, de Briface de l'Empire, de l'Act de l'empereur de l'empire, de l'act de l'empire de l'empire, de l'Act de l'empereur de l'empire, de l'act de l'empireur de l'empire de l'empire de l'empire de l'empireur d

Le Déporté de Savoye dreffis & figna de fa main un écrit qu'il détanada grôn inférie dans les Regiffres de Elimpir, & per leque il décliera que le Roi. T. C. n'avoit acquis par le Taité de Montfirs le dorit de Souversineire que fa le Ville de Pignerol, & fair celle de les dépendances que le Roi & le Royame de France avoient acquis par des Traitez particuliers. Mr. Servien envoys cet écrit en Cont te a. Mars.

La négociation de la paix ayant été ainsi rerminée, le Roi rappella Mr. Servien en France, où il cruz avoir befoio de l'avoir duns fon Confeil dans la fâcheuse conjoncture où Sa Majesté se trouvoir d'une guerre contre le Parlement de Paris : ainti il le rappella & lui ordonna de s'en revenir incessammene auprès de lui. Mr. Servien peit le 16. Mars comeé des Médianeurs . Ar enfoire des Périsportosistes de l'Empereur, & des Députéz des Etats de l'Empire, qu'il affors de la part de Sa Majefté de la ferme refolution où elle écoit d'entretenir une amitié perpétuelle avec l'Empire : ils reçurent avec joye ces afforances au nom de l'Empire, l'affurérent du réciproque de fa part, & le chargérent le 19. Mars d'une lettre pour le Roi, par liquelle après avoir rémoigné à Sa Majesté la fatisfaction qu'ils avoient de la bonne conduite que Mr. Servien avoit tenue pour terminer la guerre qui défoloit l'Allemagne depuis trente années, & l'envie qu'ils auroient eue qu'il fût reflé en-core quelque tems à Muniter pour lever les obliscles qui se pouvoient rencontrer à son exécution, ils supplicient Sa Majesté de donner ses ordres pour la promre retraire de ses Troupes , & la reflication des places ; & l'afforoient de leurs profonds respects. des junces; de l'attorisert de teut protentes respects.

Mr. Servine partit peu de jours après de Munster, de revine en France avec la gloire d'avoir pur fa prudence de fa fernnee conduir à une heuveuide fin le plos imporent Traité qui depuis plusfeurs féécles elle été conclu avec autant de gloire de d'avantage pour la France.

Après

Après avoir rapporté su l'ang toute la négociation de ce Traité, je crois nécellaire d'y joindre en peu de moss ce quis le fit en conséquence pour son exécution, de les changemens qui sons arrivez depuis à ce quis y avoit été fliqualé pour la ficiulaction de la France.

Pour purvenir à l'exécution des Traitez de Munîter & d'Osnabrug, les Plénipotencisires de l'Empereur & du Roi s'affemblérent à Nuremberg avec ceux de la Couronne de Suéde, & ceux des Princes de l'Empire qui y avoient intérêt. Ocs'y trouvérent de la part de l'Empereur, & Henri Groulart Sr. de la Court , François Cafet Sr. de Vautoree, & Charles Baron d'Avangour de la pert du Roi. Les principales difficultez qui y furent traitées regardérent le tems auquel l'Empereur cafferoit fes troupes, & celui auquel les places feroient reflituées de part & d'autre: la conclusion du Traité fut retardée à cause que les Espagnols ne vouloient point évacuer Frankendal qui étoit entre leurs mains depuis x635. On propos de donner Benfeld à l'EleCteur Palatin jusqu'à ce qu'il eut recouvré Frankendal ; mais les François refulérent d'y confentir , parce que la démolition des forcifications de Benfeld fisilon partie de la fatisfaction de la France, & qu'ils craignoient que cet Electeur ne remis Benfeld aux Espagnois pour gentrer dans Frankendal, ce qui auroit encore plus incommodé les François en Alface : enfin on co vint de remettre Hailbron entre les mains de l'Electeur Palarin , jusqu'à ce qu'il fut rentré dans Frankendal ; & les Plénipotentiaires de l'Emperes pullérent le second Juillet 1650. un Traité par lequel ou convint des troupes que l'Empereur de-voit recenir & licencier , & des trois termes dans lesquels l'Empereur & le Roi évacueroient les plaees, & entrautres que les fortifications de Newbure for le Rhin fergieux razées dans le permier terme, que celles de Saverne & du Château de Hohenbar feroient démolies dans le fecond , & que dans le troifiéme le Roi rendroit entr'autres aces Haguenau & Landau, & le Duc François de Lorsine feroit rétabli dans la noffession de son

here.

The state of the state of the Babban A.

Bern Androng F. Wall of F. Friedman A.

I. Re die Hengels for de Bobien , fon fils and port Red of Rossims, or Point dant and port Red of Rossims, or Point dant and Capatheline of the list guern , port met and a characteristic confidence of the list guern , port and the point of the state of th

Evêché de Verdun, de ses Abbayes, & de ses

L'Emperur fist enfuite à Ratisbonne où il avoit convoqué une Diette générale de l'Empire & où le Roi envoys Mr. de Vastorte en qualité de son Ambulldeur Extraordinaire pour y avoit foin des intérêtes de la France, en ces qu'on mis fur le tapis quelque affaire qui la regardit; & avec ordre de as point demander he méliciaises qu'il housé de dire pel Erna de d'un pel Erna de point à democratif dant la grocchine Ditette : prece qu'ourse que dant le foud des troines inniels — on possons true que dant le foud del troines inniels — on possons true qu'ourse qu'ourse qu'il des courses qu'il des courses de la deaux qu'il des courses qu'il des proposes de la course de l'Empere fi la Ext rémosponier chance la résultant de l'Empere fi la Ext rémosponier chance par l'entre de l'Empere fi la Ext rémosponier chance la rémondaire que l'Act n'était penul pour de l'empere qu'il de proprié les mêmes provisés aux Archélecs d'Infepre savant qu'on hui cit forant l'activité de l'Empere qu'il avent les rémondaires de l'Act d'Epigger qu'il avent les rémondaires d'act 
Mr. de Vautorte arriva à Ratisbonne le 16. Juin & Islas l'Empereur le s. Juillet, & le len-demain le Roi des Romains: il trouva que les dix Villes d'Alface y avoient à l'ordinaire envoyé des Députez qui faifoient de grandes plaintes de ce que le Comte d'Harcourt leur vouloit faire payer une certaine fomme qu'ils avoient accoutumé de payer aux Archiducs for les quittances du Tréfoner de l'Empereur; qu'elles précendoient qu'on avoit bien cédé au Roi la Landurgrie, mis non la Reichurgtie pour laquelle on donnoit cet argent, & demandoient qu'il fût déclaré que le droit de rotection appartenoit toujours à l'Empire : que Empereur ni les Députez des Etars qui lui étoient attachez ne voulcient point que l'Alface füt un fief de l'Empires que l'Archiduc d'Inforuk avoit préfenté fon mémoire à la Diette pour le payement des trois milions qui lui avoient été peomis 1 que l'Evêque de Bile redemandoit le Comré de Ferrette qu'il prétendoit que la Maiton d'Autriche n'avoit pu céder & n'avoit pas même cédé à la Prace ; attendu qu'il ne faifoir point partie de l'Alface ni même da Suntgau qui lui avoicne été cedez : que le Come de Naffau-Sarbauk & d'autres possesseurs de fiefs relevans de l'Eveche de Merz, fe plaignoient de ce qu'on les appeiloit devant le Parlement de Meta ; prétendant que pour leurs jurisdictions & leurs performes ils ne dépenduient que de l'Empire que le Religion de Malte & d'autres Seigneurs d'Alface avoient préfenté des mémoires à la Diette contraires aux droits du Roi comme Lindgrave d'Alface : que le nouvel Evé-que de Spire se plaignoit auffi de la garnison que

according to le Trainé de Manufley, excepté la Souermainte fair filadice : le que les Minifiers de la Manfon d'Antriche approyector fore tours la plantes filtres courte la France.

Le moit Collèges d'écher e caminatorie l'internation de la commandation de l'Empire avoient filtre à Manufler le 21. Août acfair, de qu'ille avoient envoyée au Roi : de Mr. de Vastrores no pouvant empécher qu'il ne déblierafes fan cente déclaration d'un for tous les mémoires qui avoient childre qu'ille produit de l'apprendient de cente déclaration d'un for tous les mémoires qui avoient de déclaration d'un fort tous les mémoires qui avoient de déclaration d'un fort tous les mémoires qu'il avoient de déclaration d'un fort tous les mémoires qu'il avoient de déclaration d'un fort tous les mémoires qu'il avoient de déclaration d'un fort tous les mémoires qu'illes faut et de déclaration d'un fort tous les mémoires qu'illes fait de de de la commandation de la commandation de la commandation de de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de de la commandation de de la commandation de la

le Ros tenois à Philisbourg & demandois qu'il l'en

retiria : que le Marquis de Dourlee demandoir la

testoit à la France presque tout ce qui lui avoit été

refligation du chiseau de Landicron ; qu'on con

Les Etsts envoyéent le 14. Octobre douzé Députez à Mr. de Vautorre pour lui communiquer un mémoire de leurs griefs qui regardoiens la France; il les reçus , & en même tems réfoire de faire tout san possible pour empécher que les Etsts ne priffent aucune réfolution for ce fujet ; & pour cer effet il demanda que la Diette nommit des Députez pour conféret avec lui fur les différens articles de ce mémoire. Cela fue ainfi réfola le 34- Janvier 1654. & que l'Empereur feroit prié d'y joindre audit quelques Députez de fa part : en effet on tint quelques conférences , mais on n'y conclut rien ; Mr. de Vautorte étant mort le 19. Avril, & la Diette ayant fini le 17. Mai fui-

Ferdinand IV. mourut vers la fin de certe même années & l'Empereur Ferdinand III. fonpére

le fuivit en 1657.

Comme ce Prince avoit en 1616, envoyé un niffante armée en Italie pour puair François d'Est Duc de Modéne de ce que s'étratallié avec le Roi il avoit attaqué le Duché de Milan , fa Majethé en fit faire de grandes plaiotes dans l'affemblée qui fe tint à Francfort pour l'élection de fon Succeffeur : fi bien que par la Capitulation qu'ils firent figner à Léopold Roi de Hongrie fon fecond fils avant que de l'élire pour Empereur , ils l'obligé-rent à promettre d'observer le Traité de Muniter & d'Ornsbrug; de n'affifter d'armes, de troupes, d'argene, ou de munitions, fous quelque prérexte que ce fût , les conemis de la France qui étoi hors de l'Empire; de s'en tenir à la paix de West-phalie pour ce qui regardoit le Cercle de Bourgogne & la guerre qui y étoit allumée lors que cette paux avoit été faite ; de ut fe mêler en aucune maière des guerres qui se fuloient prélentement en Italie & dans le Cercle de Bourgogne, & de n'y faire point la guerre ni comme Empereur ni pour fa Masion coutre la Couronne de France, ni contre ses alliez en Italie & dans le Cercle de Bour-

igne. Le Roi d'Espagne syant par l'article 16. du Traité des Pirénées renoncé en 1659. à toutes fes précentions fur la haute & buffe Alface , le Suntgau , le Comté de Ferrette , la ville de Brific & ses dépendances , & fur tous les Pays & droies cédez à la France par le Traité de Muniter, fa Majellé déclara qu'il étoit prêt de payer l'Archiduc Ferdicand-Charles qui envoya à Paris un Agent pour traiter avec la Majesté de ce payement : tet Agent prétendit d'abord que le Roi devoit paver les trois millions de livres en un feul payement avec les intérêts depuis l'expiration des termes portez par le Traité; & que fuivant la déclaration des Médiatrass lédiateurs deux livres & demie devoient être évaluées à une Richedale ; mais comme on lui fit connoître que le Roi n'ayant point été en demeure de payer , puifqu'on se lui avoit point fourni la renonciation du Roi d'Espagne , n'étoit point déchu de la faculté de payer cette somme en trais années, & n'en devoit point d'intérèes, & que la valeur des livres tournois étant une chofe publique. & le Traité ne changeant point la valeur qu'elles avoient en France , elle devoit plutnt être fuivie ne cette déclaration qui portoit une chofe dont Mr. Servien avoit toujours denié d'être conve cet Agent puffa avec les Commiffaires du Roi le 16. Décembre 1660, un Traité par lequel l'Ar-chiduc renonça audii su Comté da Ferrette qui avoit point été exprimé nommément dans le Traité de Muniter, fans néanmoios aucune garentie à cause que c'est un fief de l'Evêque de Bile : le Roi promit de fa part de payer à l'Archiduc les trois millions de livres dans les années 1661. 1661. & 1663. l'Archiduc renonça à tout ce qu'il au-

roit pu prétendre en vertu des atteffations du Nonce & de l'Amballadeur de Venife : & cor viot de ne demander sucuns intérêts à fa Majefté, déclarant qu'il se tiendroit content en lui payant cette formme en écus blancs , à raifon de trois livres pour écu. Ce Traité fut exécuté; le Roi ayaux payé exactement tunt à cet Archiduc qu'après fa mort à l'Archiduc Sigitmond-François fon frése

dans les termes qu'il la lai avoit promié.

Depuis que le Roi fut par le paix des Pirenées

plus en érat d'entrer en possession de ses droits, il ent philieurs contestations avec quelques Princes, Seigneurs, & villes de l'Empire, fur lefouelt il prétendoir avoir acquis la Souversineté par le Trairé de Munifer : attendu que quelque sons de ces Princes & Seigneurs polledoient des fiels qui relévent des Evêchez de Metz, Toul, & Verde & sinfi font compris dans les diffrichs de ces F vichez qui ont été cédez su Roi par ce Trairé, & que les antres , sinfi que les dix Villes Impériales d'Alface dépendoient du Landgravist d'Alface & de la Préfecture d'Haguenau qui ont austi été cédez su Roi en toute Souversineté par ce même Traité. Ces Princes, es Seigneurs, & ces Villes s'opposant aux prétensions du Roi, & trouvant manyais qu'il voulut établir un Parlement en Alface & les obliger à lui prêter un ferment de fidelité, portérent co 1661, leurs plaintes à la Dicete de Ratisbonne, Inquelle ayant fait faire au Roi quel ques remontrances fur ce fujet, ou convint en 1665, de s'en rapporter à des arbitres qu'on choifit dans l'Empire même, favoir l'Electeur de Saxe, les Evéques d'Aichites & de Constance , & la ville de Ratinbonne de la part de l'Empereur & del Em-pire, & les Electeurs de Mayence & de Colorne. pire, & les Electeurs de Marion de Helle de la pert le Roi de Suide & la Marion de Helle de la pert

Ces arbitres n'avoient encore rien décidé, lorsque l'Empereur entra en 1673, en guerre contre le Roi , & engages l'année fuivante l'Estipire à en in tot, or engage i annor introder l'ampré d en faire autant : cette guerre fut pourfuivie avec un fuccès affez égal; l'Empereur ayant pris Philis-bourg fur le Roi, & Sa Majeffé ayant pris Pris-bourg fur l'Empereur; le Roi se met aussi en posfeilion des Villes d'Alface , & en fit rafer les for-

Lors qu'on traita la paix à Nimégue l'Emp prétendant quela France par tous les attentaes qu'elle avoit commis contre l'Empire était déchise des bénéfices de la paix de Wellphalie , demanda que enqu ce que les François policidoient dans l'Empire y élic réuni, savoir l'Alface, Brifac, & Philisbourg, le droit de jurisdiction fur les dix Villes Impérales d'Aiface, & le droit de Feudslité fur ce que les vaffie des trois Evéchez de Metz, Toul, & Verdun possedozent hors des diffrists deces Evêchez-dans l'étendue de l'Empire : le Roi dans fa réponfe foutint que l'Empereur ne pouvoit pas refuier de s'en tenir à la paix de Weltphalie qu'il s'étoit obliéé d'observer par la capitulation qu'il avoit fignée lorsqu'il avoit été fait Empereur ; & cependant dans le projet de paix générale qu'il proposa le 15. Avril 1678, 31 offrie à l'Empereur l'alternative ou de gerder Philisbourg en lui hissant Fribourg, ou de remettre

Philisbourg I Sa Majellé qui lui rendroir Fribourg Les Plénspotentiaires de l'Empereur & do Roi syant enfaite proposé chacun de leur part un projet de Traté, ceux de l'Empereur instrérent dans leur projet un article qui portoir que les arbieres nommez par l'Empereur & l'Empire d'une

windshire dans l'érat apport elles étoient avant la guerre; & qu'il en feroit ufé de même touchant s différends qui étrient entre le Roi T. C.& les Vaffaux des Evéchez de Metz , Toul , & Verdun , la Noblesse immédiate d'Alssee, l'Evêque de Bile, les Abbez de Murbach & de Luders, la Ville de Strashourg, & autres; & que cependane on n'entreprodroit rien de part ni d'autre. Mais comme les Plénipotentiaires de France ne voultrent point que cet article fût inféré dans le Traité , ceux de l'Empereur firent le 3. Fevrier une déclaration qui portoit qu'ils avoient espéré qu'en cas que toutes ces contestations ne pullent être accordées dans cette assemblée , elles roient renvoyées aux arbitses dont on étoit convenu; mais que comme les Ambaffideurs de France leur avoient déclaré qu'ils n'étoient pas instruirs de ces différends , ils avoient mieux simé obmettre l'article qu'ils avnient inféré fur ce fujet dans leur projet de Traité, que de mettre d'autres obflacles à la paix ; & que cependant ils proceficient par cet acte que cetre obmission ne perjudicieroit point aux droits de l'Empire : & après avoir fait cette déclaration en préfence des

Anabatism de France, à prierum la Miliama en de Traiser de la Neglita. Les en de Traiser de la Neglita de la Propieta de la Propieta de la Propieta de la Propieta de la Miliama face de residui desse una le propieta de la Miliama face de residui desse una le propieta de la Miliama face de residui desse una la Propieta de  Propieta de la Propieta de la Propieta del La Propieta del La Propieta del La Propieta del La Propieta de La Propieta de La Propieta de La Propieta de La Propieta del La Propieta

gottae à rémourg par le cientin appare L'interrer. Le Réd ayant cés ânis manntenu par le Traité de Niméque dans les droits qui lui avoient été cédez par celui de Munfler, volubt fe faire reconnoiter pour Souverain tane par les Vuffiux des trois Evéchez, que par les Vulles, les Seigneurs, de la Nobbleffe d'Alisce, qui ne l'avoient point

encore recomma Pour en venir à bout, il fit d'une part preffer les Evêques de Merz, Toul, & Verdun de faire reprife de Sa Maielté, ainfa qu'ils faifoient aupuravant des Empereurs , des biens & droits de leurs Eglifes, & d'en fournir des titres & dénombremens à la Chambre des Compees ; & établie à Mera une Chambre Royale , où il permit à ces Prélus de faire affigner leurs Vallaux , & ceux qui avoient uinspé ou acquis à vil prix des biens & des droits appartenans à leurs Eglifes. Cela fut ainfi exécuté ; & fur les tirres que ces trois Evê-ques rapportérent , leurs Vallaux furent condampez en 1680. & 1687, par divers arrets, la plupart rendus per deffaut, à leur rendre foi & hommage & à reconnoître le Roi pour leur Souvezain : & ceux qui avoient mal acquis ou pris par engagement ou uturpé les biens & droits dépendans de ces Eglifes , furent condamnez à leur en abandonner la polififion. Ainfi le Duc de Loraine de pluficant autres Seigneurs votines furent dépositéez de diversie sures donn ils jouisloires de le Roi fur déclaré Souversin curé autres fréts du Douché des Deurs-Dours, du Corne de Webbens, du Manquist de Nomreis, du Comré de Vaudemont, de de plufiques suters Seigneuries apparennent, etc. de la Principioné de Stime, à des Comrez de Saudeux de de Stime, à des Comrez de Saudeux de de Stime, à des Comrez de Saudeux de de Stime, à des de la comrez de Saudeux de de Stime, à des de la comrez de Saudeux de de Stime, à des de la comrez de Saudeux de de Stime, à des de la comme d

parmi les Princes de l'Empire.

Tous cet Princes & Signesus s'étant p'hints d' l'Empereur de tes innovainne, il en doan part sux Eers de l'Empire affinible à la Diette de Ratisbonne, qui s'en plaignirent su Roi : & Se Magifé far les influzes du Come de Massélid Envoyd de l'Empereur en France, coarrien d'invoyr à l'Emafort se Plénjosentaires pour y conféter fur ces différents avec ceux de l'Empereur & de l'Empire.

Le Roi nomm pour les Plénipotentisires Mrs, de St. Romain & de Harthi qui arrivérent à Francfort au commencement du mois de Septembre 4681, vers la fin daquel la Ville de Stratbourg reçot garailon Françoife, & reconnur le Roi pour fon Souverain.

non houses de France reflécent plus d'un an à Franciert fant rien avancer , de forte que le Rol leur ayant ordonné de reveir en France, list en partient au commencement de Décember 1681, après avoie déclaré que Su Majedlé avoit donné pouroir su Conne de Crest (no Plénipostensisse à la Diette de Ratisbonne d'écouter judqu'un perseire Ferrira 1633, 1es propolisions qu'on la li-

La Négociation synta és transféré à Rubeones, la Come de Creci offret que le Roi e rea trinsderid à ce qui svoic été jusqu'ilsen réflait à de Couromes à Remontreit à de plus grandes précentous s' le Collège Election fat d'avis d'acrops de Princes prétendis qu'ou devoir regire care le proposition du Roi ; musi comme le Collège de Princes prétendis qu'ou devoir regire care la proposition de collège de Princes prétendis qu'ou devoir regire care mâtrine par la vore de décention qui d'ort lesque d'articles qu'en de l'acrop réporte de l'acrop regire de l'acrop regire de trett de mattine enclore de l'acrop regire de l'acrop

HISIOIRE DES IRATIEZ

pp de difficultez le 15. Août 1684. de rendre à l'Emperene & à l'Empire la forteseffe

peb bemoup de difficultur le 15, Ault 1645, pui 1746, pui 1746 pei 
jour d'Août 1681.

. I e Roi étant rentré en guerre en 1688, con-tre l'Empereur, l'Empire, & plusieurs autres Puif-fances, feu Monseigneur le Dauphin prit le premier Novembre de cette même année la forterelle de Philisbourg, & la guerre continua avec divers fuccès jusqu'à ce que les Puissances qui étoient en guerte étant convenues d'envoyer leurs Pléni-potentiaires à Riswack en Hollande pour y traiter la paix par la Médiarion du Roi de Suéde , elle fut concluele 30. Octobre 1697, entre l'Empereur & l'Empire d'une part & le Roi d'autre, par un Traité qui porte dans l'article IV. que Sa Majeffé T. C. rendroit à Sa Majeffé Impériale & à l'Empire & 1 fes Etats & Membres nommement à l'E-lecteur Palatin, au Roi de Suéde comme Duc des Doux-Ponts & Comte de Weldents , au Duc de Loraine, au Grand-Maitre de l'Ordre Teutoni-que, au Duc de Wirtemberg, au Marquis de Bade, & sux Comtes de Naliau, de Hanau, & de Linange, tous les lieux & droits fituez hors de l'Alface qui avoient été occupez par Sa Majefté T. C. tant pendant la préfente guerre par voye de fait que par voye d'unions & de réilnions, cuffant pour cet effee tous les Decrets, arrêts, & déchrations faits & publiez for ce fujet par les Chambres de Merz & de Bezançon & par le Confeil de Brifse , fans que les possesseurs de ces lieux puffent à l'avenir être troublez & in-

Comme pour mieux affermir cette puix il fue jugé à propos de faire quelques échanges , l'Em pereur & l'Empire cédérent au Roi & à ses Succesturs en propriété & Souveraineté la Ville de Serasbourg avec tout ce qui en dépend à la gauche du Rhin, pour être unie & incorporée à la Couron ne de France; à la charge de rendre à sa Maieflé Impériale & à l'Empire le Fort de Kell, & de faire rafer le Forr de la Pille & les autres construits dans les Isles du Rhin, fans qu'ils puffent être rétablis: plus de rendre à l'Empereur & à la Maifon d'Au-triche la Ville de Fribourg avec les forts & les Villages qui en dépendent : plus la Ville de Bri-fix avec ses dépendances fituées à la droite du Rhin, en laiffant au Roi celles qui font à la gauche de cette riviére avec le pont & le fort bâti dans l'Isse du Rhin qui servient enciérement démolis & ne pouroient être rebâtis par l'une ni or l'autre des parties. On convint auffi que le Roi feroit démolir les fortifications confiruites vis à vis d'Honingue fur la decite & dans l'Iffe du Rhin, & le pont conftruit en cer endroit, comme suffi le fort bâti à la droite du Rhin vis à vis le fort Louis, & la partie du pont qui va de l'ifle à ce fort : mais en forte mie cette ifle & le Fort Louis demeureroient au Roi , qui convint auffi

de Philideourg.

Auch il parolt que fuivant ce Traisé la France
a remis à l'Empire Philobourg & Brifac qui his
avoient de céder par l'Traisé de Mualter, & su
bus desqués del a la Ville de Sernebourg; qu'elle
ne peut plus prétendre la Souverniante fur les fich
dépendant de Evéchez de Miter, Toul, & Verdon ; mui qu'en lui réferve les lieux & droiss fitute en Allice.

La guerre ayant excere recommencé en 170 t. au fajer de la facercific d'Elpagne », les armes de Rei ont pris Britis de 16 fort de Cell, de l'Espercer a repris fair loi Landau 1 anis S. Majedhé a offera aux conférences d'Urrecht de rendre Britis de fort de Koll ets rafé; mis la Reiue d'Angheter de Koll ets rafé; mis la Reiue d'Anghectere dans fon projet de paix a marqué que le Roi rendroit Britis de Landau.

## CHAPITRE SECOND.

Négociation de la paix avec la France & l'Espagne à Munster,

Does him consolar traigne du differende de des generals en est est poude puis de la persona de la policie partie de la britance de La Britanc

others, and a supplier of the property of the

ce eu/on cut pur fon ordre.

Philipefunoumné le Bon fon fisi irrité du meutre de fon pêre Yunit svec Henri V. Roi d'Anghreure qui époule Cuhreire fille de Chriel VI. le fre nocoféquere déchare par c Roi fon Succeffiera la L'Ouronne de France . Se ports huste-ment feis innérés courte le Dusphin tart duzant le vié de Charles VI. qu'sprès que Charles VII.fut paverna la L'Ocutonne. Le Pape Engere IV. de

le Concile de Bâle s'étant entremis de rétablir la paix en France, ce Duc y confenent, & convint qu'on tiendroit pour cet effet une affemblée à Arras , où il fit offrir à Henri VI. Rot d'Anglettere des conditions très-raifonnables : & comme les Angloss ne voulurent pas s'en contenter, il se détachs d'eux , & sit le premier Juillet 1435-Traité avec Charles VII. qui entr'autres choen lui céda pour lui & fes hoirs miles & femelles les Comtez d'Auxerre & de Macon , la Scigneu-rie de St. Jeangon , le Bailliage de St. Laurent , la Charellenie de Bar-fur-Seine , & le Comté de Boulogne pour lui & ses enfins miles seulement ; & lui donna en engagement pour quatre cens mille écus les Bailinges de Perronne, de Mondidier, & de Roye, les Villes fituées fur la Somme, & le Comté de Ponthieu & rout ce qui lui appartennit depuis cette riviére julqu'à la Flandre, l'Artois, & le Hanaut. Quoi que ce Traré parût desavantageux au Roi, il lui donna moyen de chaf-

fer les Anglois de toute la Prance hormis de Calais. Louis XI. fils de Charles VII. étant parvenu à la Couronne, retira les Villes fieuées fur la Somme, & les autres qui avoient été engagées par le Traité d'Arras, moyennant quatre cens mille écus qu'il paya su Duc Philipe : de quoi Charles Comte de Charolois fils de ce Duc est tant de thagrin , qu'il s'unit en 1465, avec le Duc de Berrs frére du Roi & les Princes & Seigneurs lisez fous préseze du bien public : il vant afficier Paris après la bataille de Montleri. Le Roi voulane à quelque prix que ce für rompre cette lign paffa avec ces Princes à Conflans le 20. Octob 1465, un Traité per lequel entr'autres chofes il re-met au Cornte de Charolois pour lui & ses descendans miles & femelles les places ficuées fur la Somme & autres engagées par le Traité d'Arras . & lui donna encore le Cornté de Boulogne pour lui de fes enfans à perpétuiré. Ce Comre fuccéda à

fon pére en 1467. Il est pendant fa vie de grands différends avec Louis XI, & for tué en 1477, devant Nanci, fant luffer d'autres cofans qu'une feule fille nommée Marie. Jean Comte de Nevers étoit alors eu vie-Se mourat depuis en 1491, fans enfans miles Mei-

Le Roi Louis XI. profitant de la mort de Charles, a'empora de la Ville & du Comté de Boulo-gne, des Villes deffus la Somme, & sutres que le fen Duc ne terroit que par engagement, du Duché de Bourgogne qu'il prétendit devoir être réuni à la Couronne faute d'enfant mâles, & de l'Auxerrois , du Maconois , de Bar-fur-Seine , & de partie des Connez de Bourgogne & d'Artois.

Marie de Bourgogne s'étant mariée , comme Tal marqué silleur à Maximilien d'Autriche fils de l'Eropereur Frédéric mit l'affaire en traisé , & prétendit que par la concellion de la Bourgogne faite à Philipe le Hardi tous les héritiers légitimes de Philipe lui devoient fuccéder à ce Duché p que per les Traierz d'Arras , de Conflans , & de ne, les Comez de Maconois, & d'Auxerrois , & la Seigneurie de Bar-far-Seine avoient été cédez aux Ducs de Bourgogne & à leurs héritiers milles & femelles. Le Roi Louis XI. footint su contraire que ce Duché, ces deux Comtez, & cette Seigneurie ayant été rélais à la Couronne, ils n'avoient pu en être léparez ni être aliénez à perpéruisé, mais feulement à condition de retour lipe épouls Jeann fille de Ferdinand Roi d'Arra-faute d'enfans miles, par la condition générale de gen de d'Istaelle Reine de Castille.

fous entendue dans toutes les ceilions des a des enfans de France : ainfi raen n'avant été conclu dans certe conférence , bei en vint aux armes, & Maximilien reprit une portie de la Bourgogne, qu'il pardit enfoite s il y eut divers combats , & plusiteurs profes & reprises de Villes.

Marie mourut en 1482, hiffant un fils nommé Philipe & une fille nomanée Marguerite; & on fic peu sprès en la même année la paix par un Trais-té qui fus possé à Arras, & par lequel on con-vint que Charles Dauphin de France épouseroit Marguerite à qui on donna pour dot les Comtez ourgogne, d'Artois, de Maconois, d'Auxerde it rois, & de Charolois , & les Seigneuries de Noyers & de Bar-fur-Scine 1 on convint que chacun de-meuerroit dans fes droits à l'épard du Duché de Bourgogne. Charles VIII. ayant époufé en 1491. Anne héritière de Bretagne, convint en 1493, par un Traité paffé à Senlis avec Maximilien, qu'il renvoyeroit Marguerise à l'Archiduc fon frère : que le Roi & l'Archiduc demeureroient dans leure droits qui feroient décidez par justice & non autrement; que le Roi rendroit à Philipe les Cometz de Bourgogne, d'Artois, & de Charolois, & la Seignessie de Noyers, à la réferve des droits royaux & de la Souverainesé dans ces deux derrs Comees & dans cette Seigneurie, & de pluficurs Villes d'Artois qu'il rettendroit jufqu'à ce que Philippe eut l'age de vinge ans , & qu'il jouïroit des Comtez du Maconois , d'Auxerrois & de Bar-fur-Seine comme par le possé , jusqu'à ce que ces différends euffent été terminez-Charles d'Anjou Comte du Maine pretu & hé

tiner du Roi de Sicile , qui avoit été dépouillé du Royanne de Naples par Alphonfe Roi d'Arragon lequel l'avoit hisse à Ferdinand son bêtard ayant fait Louis XI. & fes fuccesseurs Rois de France fes héritiers univerfels , Charles VIII. ontreprit en 1494. la conquête du Royaume de Naples dont il s'empara & qu'il perdit avec la même

Philips d'Autriche étant parvenu à l'age de vingt ans, envoya à Paris Engilbert Comee de Naffau de autres de ses Officiers pour demander au Roi Louis XII. In refficacion des absess d'Arois retenues par le Traité de Senlis , & celles du Duché de Bourgogne , des Connez d'Auffonne, d'Auxerrois, & de Maconois , & de la Seigneutie de Bor-fur-Seine & autres. Le Roi offrit de rendre à Philipe les places qu'il tenois en Artois a mais refuía de lui rendre le Duché de Bourgogne & les Comtez que ce Prince avoit demandez, dont fes Ambaffedeurs s'étant contente , ils paffé-rent avec lui à Paris le fecond Août 1498, un Traité par lequel le Roi promit de rendre les pla-ces d'Arrois à l'Archidec après qu'il lui auroit rendu hommige de ce qu'il tenoit de la Couronne; & l'Archiduc convint de ne faire pendant la vie du Roi ancune pourfuite pour recouvrer le Duché de Bourgogne, & les Comsez d'Auffonne, d'Auxerre, & de Miscon, & la Seigneurie de Bor-for-Seine, fi ce n'étoit par humble requête & voye amiable. En conféquence de ce Trairé l'Ar-cheduc rendit en 1499; la foi & hommige à Lou's XII. en la perfonne de Gui de Rochefort fon Chancelier pour les Comtez de Flindres, d'Artois & de Charolois, sprès quoi ce Roi lui remit les places qu'il tenoit encore en Artois. Phi-

les.

Louis XII. avoit droit fur le Duché de Milan du chef de Valentine Visconti son ayeule femme de Louis Due d'Oriens dont il a été parlé ci-devant, & feeur de Philipe-Marie Visconti demier Duc de Milan de cetre Maison, & mort fans en fans légitimes : il s'empara en 1499, du Duché de Milan qu'il conquit fur Ludovic Sforce fils de François Sforce qui avoit époulé Bonne fille naturelle du Duc Philipe-Marie. Ce Roi voulane enfuite atraquer le Royaume de Naples , fit en 1500. avec Ferdinand Roi d'Arragon un Traité par lequel ils convincent d'attaquer conjointement ce Royaume & de le partager entreux ; enforte que Louis suroit pour la part Naples, Cajette, la Ter-re de Labour, & l'Abbruse, & que Ferdinand ancoir la Possille & la Calabre. Ils attrouérent en conféquence le Roysume de Naples, le conquirent for Frédéric d'Arragon qui en étoit Roi ; mais ces deux Rois ayant eu contestation au fujet de la Province de la Capitanate, ils entrérent en guerre, & les Générque de Ferdinand chafférent les Franco les Ceptergats de ce Royaume qui appartenoir à Louis, Ce différend fut terminé en 1505, par un Traité pallé à Ségovie, par lequel Louis mariant Germaine de Fox fa oisce à Ferdinand qui écoit devenu veuf, lui donna en dot la part qu'il avoit au Royaume de Naples ; à la charge qu'elle lai reviendroit & à fes Successeurs , en cas que cette Princelle mourût fans enfans mâ-

Ferdinand ageht éfent figué en 1968, erec le Pope Jules II. de 18 els Josis XII. Contre les Véssiens, s'é ligus contre lui vec ce même Pape de les Véniens, s'é ligus contre lui vec ce même Pape de le Véniens, s'é étemps en 191a de Royaume de Nienne fer Jose d'Abete de 18 els les Cathérine de Pois fon époude, fant autre dont que de Jules III. qui donnoit un genémie occipant le Royaume de Jene 4 mais d'autre d'active de la Rois III. qu'il you feu la Capita III. qui donnoit un genémie occipant le Royaume de Jene 4 mais de qu'il étois âlité de Luis III. qu'il yout plu à c'Pape déclarer en-

François I. ayant fuccédé en 1515. à Louis XII. conquit le Duché de Milan , & reçut de Charles d'Autriche fils de Philipe l'hommage pour les Contres de Flandres & d'Arosis. Ferdinand Roi d'Arrason mourut en cette mê-

nemi du Saint Siége.

me année úns isilié d'enfant de Germaine de Feira édentre que barrie de Roymen de Naples qu'il ni voci été donnée no de dreier respara qu'il ni voci été donnée no de dreier resmais par un aux l'instit qu'il fa pilé à Noyno un mais d'Anit x 316. on convint que Chândesron de de la part qu'il pértunde in a Roymane de despoince Louis filé de Prançair qui inclunée de la part qu'il pértunde in a Roymane de été donnée l'année partie donneuverde ni et donnée. Challes promit de concentre dun bien de donnée. Challes promit de concentre dun les de l'année l'année de l'année de l'année de de de l'année de de l'année de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année

does.

Con Imaigne al centralitation and fainest point, consider l'angué a centralitation and fainest point, consider l'angué à ce d'albert victure ce pair, Duplach de dis Septeur Perspois accuration l'angué à cape l'Emperor Matsimile deut est point. Il raide d'insect de des projets commission à la inguierte l'an de l'ante i l'occurant înqué province l'angue d'angué angué a l'angue d'insect d'angue l'angué angué a l'angue d'angué angué a l'angué albert d'angué angué angué a l'angué angué a l'angué angué a l'angué angué ang

à envoyer des Dópuez à Calais pour conférir métimole far leurs perionision respectives; Cheste demanda que François lai readit le Daché de comment que François lai readit le Daché de son la commenta de la commenta de la commenta Sine, a le Veccouré de la Microsoft, Bardon-Sine, a le Veccouré de la Microsoft, Bardonchargeit de Phommage qu'il lai d'entre pour las Comezs de Findent de d'Arris ; trouvant indice i Paragois ayant répeté ces propositions , ces deux Pinezes carécter en gazera.

once runces controver on genere. Caches-Quanter on 1312. In Ville de Tuco. Caches-Quanter on 1312. In Ville de Tuco. Caches-Quanter on 1312. In Ville de Tuco. Un que dépendent du Royaume, quoi que ce trusi ville fuillen caches en ente la France de le Hainnaz: 1 fe Lisatenum chafferen un suffi ne François de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de Gener, & de Caches de Mallan, de Filza de General de Mallan, de Mallan, de Filza de General de Mallan, de Mallan, de Mallan, de Filza de Mallan, 
Ce Due qui avoit des prétentions fur la Pronence, y entra en 13-44, pour les render mainre, et afféges Martelle : mais ne l'ayant po prendre, de afféges Martelle : mais ne l'ayant po prendre, vant enur clare le Nilancio vers la fin de la nefine monté, des pète voir più Milan, ail le folgé devinte Parie ; mais fin malheurorfement , que le Due de Bourbon de la martes Grénera de l'Emporte de la commenta de l'archive de l'ecutivi la place, de défense fon amé de le l'archive l'archive la le défense fon amé de le l'archive placent le 4 ; fi-

L'Emporer year fait fair pe qui de preposition qui diseau à l'indometrie da Ryque, li bolari de l'en coultir en Elegane des l'etglcie de l'en coultir en Elegane de l'estre de l'entre l'entre de coultire articularie à sida il de mont en Elegane de là for estema sida il de mont en Elegane de la for estema sida il de mont en Elegane de la for estema sida il de mont en Elegane de la for estema sida il de mont en Elegane de la forma de person. Can Elegane se que a persona de l'Emporer en conservation en la person. Can Elegane se l'estat des preforti de poles qu'en accontent a l'Emporera e que continue au personit que et estat des me per portibies que pour de pour le content que l'estat des me produites que pour le person de la forma de qu'en altri leira, et à qu'el devoir fere reguler comme sels représ que de comme als le 15-b.

perme. Trained to dear, Prince conscience of the Miles In pile arrivary of up or R. Rei medici. 1 Elimptore for Semisons upda specification of Elimptore for Semisons upda specification of Elimptore for Semisons upda specification of New Yorkson & Canada Cachooks, in Segmenter de Noyen & Contrad de Cachooks, in Segmenter de Noyen & Cachooks, in Segmenter de Noyen, in Segmenter de Nilles, in Segmenter de Nilles

Hooles, an dook de nahm de Ulle, Domai, de Ordeles, de his Sessenaiere für lei Comma de Fanders & d'Arties i TEmperer monca paralle Beneg i fin dies in lei Villes & Chiefelbens de Perrone, Myndelfen , de Royer, fai let Comme in Valen de Bergerer de Greinen, de de Porteles, far lei Villes de Greinen, de de Porteles, fan lei Villes de Greinen, de de Porteles, fan lei Villes de Greinen, de Marcoles, de li Seigerer de Engeles de Greine de Bergerer de Greine d'Austrain, de Marcoles, de li Seigerer de Greine de Leine, de la Seigerer de de fan la quirte le trir de les sures de Kau de de fan la quirte le trir de les sures de Kau de abant (court comme TEmperer.

En conséquence de ce l'inité le Roi fat délives, & en même ums és drux fils inter fueres mis en fa place entre les mains des Officiers de l'Empretur. Le Roi étrat del étabord à Byonge, les Ambéfadours de l'Empertur lui feren inflance de ratifier le Traité de Madrid persintennes qu'il était en place liberté: mais le Roi v'en étant exaculé for ce qu'il feots interfisire qu'il fits suparavant l'internison de fes fujers de Boungone, il de rendr't à Coppare, où il affamble les Princes de talle à l'organe co. où il affamble les Princes de l'années de les riques de la les Princes de l'années de la l'internison de la l'internison de l'années de la l'internison de la l'internison de l'années de l'internison de l'internison de l'années de l'internison de l'internison de l'années de l'internison de l'internison de l'internison de les fujers de Boungone, il de l'internison de 

Pintention de fes fujets de Boumpone ; il fe mudie à Cognate, où al diemble les Princens de sutres Notables du Royaume, de écours les Députes des Ensts de Boumpone de du Consté d'Auffonce qui tous époplories à Ellientisso de et Duché ; qu'il sprétandieuxt que le Real s'swite pu fisie ; fi bien que le Rois déchra sex Anshéfadeurs de l'Empereur qu'il n'exécutemés poins le Traité à cré egraf, offirant de donner deux mil-

hom d'er poul le mapon de de mafan.
Lagurer le masserde inich meter ordenz Princer, & fe fir seve different faceb; piequ'i en que l'Empresse d'iffiquent de maner dans le Daché de Bourgoges par la force des sumes, de Ros fondaires de entrer les calins, il permi-rer laux à l'autre que l'Archidacheff Margonere l'aux l'autre de la l'autre de l'autre d

Acid forms, octobers cold de Bales.

Petr et Trant ne confirme cold de Bales.

chili-ci l'Engereir confeite qu'un cept celli-ci l'Engereir confeite qu'un cept cervoire l'Auditorie.

Macconis, Baceles-Sone ; le Viconné d'Auffordie.

Macconis, Baceles-Sone ; le Viconné d'Auffordie.

Le la commandation de la commandati

Les Traitez de Madrid & de Combrai furme tempfirtze dans les Prelemens par tenbe-repris contanadoment du Roi : quois quoi les Procucura Générase da Roi sia za Palemans de Paria de de l'ouloufs prosediferar que ces Traitez ne par force de violence commisée par le Vidil comparation projection de la companya de par force de violence commisée par le Vidil companya de la companya de la companya de participat de la conference de la companya Nationales en conférence de cer Trairé les Enfants de France (Forces dévires normanaux le Enfants de France forces de l'acci de la Les de l'acci de l'

Enfons de France fureux délivres moyennaux le payement des deux millions d'écus d'or qui avoient cos promis. Tom. II.

François Síneca Dac de Milan érant mort en 1935, fant enfant, » le Roi demondre l'averliture de ce Duché à l'Empereur, qui offire de la donne rà un fectod di loi de Roi y à evolute v'étant dédict, al entre en guerre contre le Roi de attença le Provence qu'il didric les insparaire trus per la cellion que Challed de Bourbon lui en avrigé fixiq en que d'autre doins in suis à fire doigle de le senter honteulement.

L'unorie faisurante le Roi de donnet un Arrêt

L'année favrance le Roi. fié donner un Amér 20 Profference de Paris's, pue l'oppé, fines soiré giend van Trieste de Madriel de de Cambra; la Comsuremente que Chatle d'Auraide, é dont lougarennesse que Chatle d'Auraide, é dont loujours Valial du Roi pour les Connex de Fianers, e'Arrois, de de Chrollosi; le di fiet ordonné qu'il feroit alligné pour voir joure la commit pour svoir encoure le crime de félione contre fon Signere, pê coprodunt tousée l'officer. Ilse décharge de fomment de foldire qu'îls bei ma éticharge de fomment de foldire qu'îls bei

Cette guerre fut poursuivie avec différens succès & .comompue premiérement par une tréve conclue à Bommi en Artois le 29. Juillet 1537. pour dix mois entre la France & les Pavi-Bas. & enfaite par une tréve générale pour dix ars, qui fue conclue à Nice en Provencele 14. Juin 1538. par la Médiation du Pape Paul III. qui s'y rendit en perfotne aufli-bien que ces deux Princess cette tiéve fut rompue en 1541, mais la guerre fut terminée deux ans après par un Trainé con-clu à Crési en Laonois le 18, Septembre 1544. par lequel entr'autres choles le Roi renonça à fes droits for les Royannes de la Couronne d'Arragon & même fur celui de Naples , fur Touresi. Mortagne , St. Amand , & Arms , & à la Souversioné for les Comtex de Flandres & d'Artois : l'Empereur renonça aulis à toutes ses prétentions (ur les Villes & Châtellenies de Perronne, de Mondidier, & de Roye, & fur les Comera de Boulogne, de Guines, & de Pon-

Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of th

mental. Lymr facció en Rei Propiel. Les Philips Scond in Reynume d'Elipsem per Polchicino que Chelra-Chine en fit en la fierra, es deux noverar Rei carefren en peure en 1356, pour les inséries du Pipe Paul IV. que le Duc d'Ales Vicencia de Naples roui rençais la guerre fat elles avantegens pour le Rai jusque; o que la Conocitable de Manesonnei predri le 100, Afoit 1557, la biantile de St. Quenno a) di 100 fat fat primeirar ; de un fat feivrie de la pera A company and the control of the con

Après cette paix qui fut scellée par le meriag de Philipe Second avec Elisabet de France fille ai née de Henri Second , il parut pendant long-term une grande union entre les Cours de France & d'Espagne : le Roi Philipe ayant pris part aux troubles qui affligérent la France au fojet de la Reon, & syant donné plufieurs fois des fecours su Roi Charles IX, contre les Huguenots ; il témoigrus même êrre disposé de faustaire Antoine de Bourbon qui avoit épousé Jeunne d'Albret fille & héritière de Henri d'Albret Roi de Navare, & lui fit propofer de lui donner le Royaume de Sardaigne en échange de celui de Navarre; pour-vû qu'il voulût fe mettre à la tête des Catholiques coutre les Huguenots, sinfi qu'il fit. Mais cette Négociation n'alls pas plus avant, ce Prince ayant été tué en 156a, su fiége de Roum : il ne luffa snére, & qui pervint à la Couronne de France en 1589, sprès la mort de Henri III. le dernier Roi de la Muion de Valois. La Religion Hoguenote qu'il professoit set canse que la plus granrie des Provinces de France , les Princes de de partie des Provinces de France , les Frances un la Mailon de Loraine, & plusieurs Seigneurs Catholiques fe liguérene pour l'empêcher d'être leur Roi, ils furent affiftez puilfamment par Philipe Se-cond , mêsse après que Henri IV. se fut rendu Catholique ou mois de Juillet 1591. & est été en conséquence monnu nour Roi par la Ville de Paris , & par la plus grande partie du Royan-

Cela còligea ce Roi à déclarer la genere su Roi d'empres au mois de Jauvier 1951, es fuccès n'en furence pas heureux pour le Roi , fur lequel les Efaggeois princat en cette même année le Clatele de Douteurs ; dans la fuivance Calisia, Antone de Guines ; & en 1979, Anniens que le Roi se-prite en la même année.

Le Pape Chienest VIII. qui novi donne l'habition in Rai Harini vième entremi por rétable la pier ener les deux Rosi. a ly donomire volucione les ensiste. A pufferent Vervino le robotto le les maiss. A pufferent Vervino le robotto le ensiste. A pufferent vième in l'estable de l'

men ben fennen sterreten pour en hir pour tilten per vyge midde Å det plint. Ne noe par ke semen. It ells die de voir que ent stricke fram dann 18 Tanis pour conferrer zu Rei fei derin dann 18 Tanis pour conferrer zu Rei fei derin Mains. Se fei de Conset d'All; au Rei Oblint. Mains. Se fei de Conset d'All; au Rei Oblint. Wicconst d'aplatiene, y de le reffere d'St. Lawrers. T. Auszerreis; a Marconsis, at le September de Brefer-Scine; i. et à l'Infante Chiris-Eugenion de Brefer-Scine; i. et à l'Infante Chiris-Eugenion de Brefer-Scine; i. et à l'Infante Chiris-Eugenion de la Reine Anna de Bretagne des poulle Hentis 17 V. n. et dercendro point.

A part of memoran post.

A part of the many control post of the many control post of the page. It is not Louis XIII. In this first for face the page. It is not Louis XIII. In this first for face the page. It is not Louis XIII. In this first for face the page of the page

Penniferrone les l'Espacies luyais ensuja Ulaile-Emmillo Dec d'Sonye pour l'Osliger à Monette, i l'Aco prie le parts de c. Dec., de route les l'Aco prie le parts de c. Dec., de route de l'aco prie le parts de l'aco d'Aco cel d'et quelque surre places qu'il les avoies révient conferie in 149, de la si resider Vacel d'et quelque surre places qu'il les avoies récondement le Dec de Fres s'éstera en 610, couper de la Valeiles, de y year bibli deurs groute de la Valeiles, de year bibli des par des tégerent de cert Perviser e, de diègne de Cat legerent de cert Perviser e, de diègne de Cat legerent de Cat les Persis de l'aco de Artspiere e 1614. de Route en 1614, de de Monçon en 1616, même pe le metre, à retire d'Artspiere e 1614 de Route en 1614, de de Monçon en 1616, même pe le metre, à retire d'ent qu'il y retire bills, et pressur en même

tems les précautions convenibles pour la conf

vation de la Souveraineré des Grifons , & cette de la Religion Catholique dans la Valutine. Trotisémement les Espagnols s'étant liquez en 1618, avec le Duc de Savoye pour partager enfemble le Montfernt au préjudice de Charles de Gonzagues Duc de Nevers qui avoit succédé au Duc Vincent II. son coulin sux Duchez de Mantoue & de Montferrat, le Roi prit encore attement le parti du nouveau Duc de Mantoue. & marcha en períonne en 1629. à fon fecours pour empécher que Cafal ne tombée entre les sains des Espagnols qui l'affrégeoient : les Espagnols levérent le fiége su mois d'Avril, en cos quence d'un Traité paffé à Sufe; & le Roi d'Efpagne figna le 3. Mai de la même année un acte par lequel il promit de ne point troubler le Duc de Nevers en la possession des Duchez de Mastouë & de Montferrat , & de ne point attaquer les Etats du Roi ni ceux de fes Allier. Cepe dant le 17. du même mois de Juillet il figna auffi un Traté avec le nommé du Claufel envoyé du Due de Name alex Clarf des Vingenous de Ferrer, per level at Avilgar de la Verman no feveur condefentle pour condenser la geure conne Reus et al. 2008 de la peut condenser la geure contro Reus et al. 2008 de la peut condenser la geure conpertin de la consecución de la consecución de la contra de la consecución de la contra de la contra de la consecución de la contra del contra de la contra de la contra del contra de la contra del concentra del contra del concentra del contra del concentra del contra del concentra del concentra del contra del concentra del concentr

Ains les Rois de France & d'Espagne se firent la guerre l'un à l'autre indirectement durant pluficurs années, avant que d'en venir à une déclara-

nion de guerre ouverte.

Depuis ces Traitez de Cafal & de Ratisbonos qui furent faivir de ceux de Quentíque, la con-corde ne fut pas mieux établie entre les deux Couronnes, qui continivérent de chercher les co-cafions d'empécher l'accrofifement l'une de l'autre, êt même de s'attribiler moutallement.

Les Elipapolis donnéreus retraire à la Reine Mére Navie de Médicis » & Mondieur Gallon Duc d'Orlènes : de la fourniere à celui-ci une amée reve lasgelle il travéris en 1631 ». la France, de vareça judjon en Linguardoc pour s'y joinder au Duc de Moonmoernei de aux autres mécon-remis, de lite carierent trois ou quarte fois Charles Duc de Loraine à rempre les Traitest qu'il avoit faits avec le Roi.

D'aire par le Rei Leuit XIII, pour tent be Engagolo course, à pour empéden les Etra Céchéaux des Provinces-Unies de renouvelle tent Céchéaux des Provinces-Unies de renouvelle 1850, à dopuis mover en séga, de nouveaux 1850, à dopuis mover en séga, de nouveaux que la véaligéent de leur cécé de ne faire a para en três eurs les confédentes, moyemante que la véaligéent de leur cécé de ne faire a par an trêve ser le Rei d'Elépage , que du confédentement de de la chéaux de la confédente par le leur de la confédente contre l'Empereur de que la Rei d'Elépage reguedat les intérésa desput le Rei d'Elépage reguedat les intérésa de la leur de la contre de la contre de la contre les leurs de la contre de la contre de la contre le leurs de la contre de la contre de la contre les de la contre de la contre le leurs de la contre de la contre le leurs de la contre de la contre leurs de la contre de la contre leurs de la contre de la co

comme les fittes propies.

Annil les elpini e tott agui de put & d'aurer
les Fronçies Ne l'Lipagode télebrant depliments
les Fronçies Ne l'Lipagode télebrant depliments
les Fronçies Ne l'Lipagode télebrant depriment
les pensaires qu'il défennishent per un
Traité qu'il pallièrest à Branchie le zu. Min
Traité qu'il pallièrest à Branchie le zu. Min
Faigna verie fuit No. Golfen De de O'diene, par
deuxe mini boumes de piet & ée tous milluitenue pour entre en Fronce à min unréel. & combine tenus li depit de le voie l'auter
un pour entre en Fronce à min unréel. & com
mine tenus li depit de la solution de l'auter
auter Den Jen de Minesze viriens à insine Den Jen de Minesze viriens à la
mine les retries de Kopumes de cit de limine les retries de Kopumes de cit de limine les retries de Kopumes de cit de li-

guedoc.

Ces melures furent rompues en partie par la retraixe de Monfisur en Flindre ; cependant le Roi en synnt évé informé, de d'alliens factous que és Allier ne pouvoient le maisreoir que difficillemens contre la Maifon d'Austriche ; la moins qu'il n'eorità suité en quere couvere ; li s'y effoi lut de paffi pour cels un Traité avec les Eura Généroux le 8, Ferrier 1655;

Cela écant ainsi décerminé , il arriva que les Espagnols surprivent le 16. Mars survans la ville de Tréves & enlevérent l'Electrus qu'ils condusfirent à Namur & delà su Chatesu de Treuves près de Bruxelles. Comme cet Llecteur s'étout mis & les Etats fous la protection du Rot , fa Majefté donns ordre au Sr. d'Amontot fon Refis dent à Bruxelles de demander sa liberté au Cardinal Iofant Gouvernour des Pays-Bas Espagnols ce Prince ayant répondu qu'il ne pou ire fins avoir répossé de l'Empereur & du Roi d'Espagne auxquels il avoit mundé ce qui s'étoit palle à Tréves , le Roi pist cette occasion pout rotopre avec l'Espagne , & envoya su Cardinal Infant on Héraut qui se rendit à Bruxelles le 1 gu Man, & qui n'ayant pu lui parler , jetta dans la place un popier portant déclaration de guerre.

Le meme jour les Généraux de l'armée Françoile, fachant que le Prince Thomas matchoit avec l'armée Efpagnole pour entrer en France, forrent su devane de lui, êt gagoérent la Bataille d'Avein.

Au mois de Juin faivant le Roi fit publier une déclaration par laquelle après avoir fait mention de la franchife avec bquelle Henri IV, avoit procuré la trêve entre le Roi d'Espagne & les Esses Généraux , & de l'entremite de & Majefté qui ayant en 1620. fait quieter les armes à ceux qui les avoient prifes contre l'Empereur, avoit affermit la grandeur de la Masson d'Autriche, il se plaignir de l'occupation de la Valteline faite par les Efpagnols for les Grifons anciens alliez de la France, de l'inexécution du Traité de Monçon 4 des enreprifes faites contre le Duc de Savoye tent qu'il avoit été allié de la France, de l'oppression du Duc de Mantoue parce qu'il éenit ne François, de ce qu'à leur incitation le Duc de Lomine avoir armé cinq fois coutre la France , des Traitez qu'ils avoient paffez avec les Chefs des Religionaisde récellion & d'hérése, de leurs prariques pour mettre la division dans la famille Rnyale, du Traité passé l'année précédente pour armer la France contre elle même , & enfin des allistances qu'ils avoient données à tous ceux qui avoient pu former des factions dans l'Etst. Il ajouta que néanmoins il se seroit peut-être tenu sur la dése five , & n'auroit point fait entrer fes armes dans leurs Provinces, s'ils n'avoient point violé le droit des gens pot la furprise de la ville de Tréves & la détention de l'Electeur ; mais que ne pouvans délimuler cette offenée , il avoit déclaré la guerre au Roi d'Epagne. Il convioit les aotres Princes, Esses, & Républiques qui aimoient la liberté pu-blique, de prendre suffi les armes, & déclaroit que fi les Provinces des Pays qui obsifiloient aux Espagnols & même trois ou quatre villes voisines fe vouloient foulever, elles demeureroient clans un état libre fant aucun changement de la Religion Carholique , & qu'il promettoit de les pro-

Dans le manifelle, que le Roi fit publier en même tenns, il fe plaignois encore que les Lifugonols svoient c'éc caulé de la divition outre la France & l'Amplettres, de ce qu'ils svoient pouré coux de la Religiono Péréndade Référende à lue récettlem otwerre qui svoie obligé le Roi d'albr ailliègre la Rochelle, « de ce qu'après la paux de Sufei la voient pouré l'Empereur à afriègre la ville de Mantous

Profe

Penfage utiliselle quel h pair fu delorire must les deux Coussinos de Papa Ubnius VIII. commença à frontmettre pour les accommoders à region territorie convenire da la ville de Colomine, a la convenire de la ville de Colomine, a convenir de la ville de Colomine de Colom

peoduit neun effet.

Ainfi la guerre continua entre les drux Rois secce beaucou de deuvantage pour l'Efospere, les François sysse pris Danwillers en 1637. Hedin de Ivol en 1639. Arras en 1640. Le Catalogue de le Portugal s'émar fonlevez en cette même année contre le Roi d'Efospere, le premiére fichonny au Rois, de le Portugal reconnut le Date de Braguece pour Rois. Le François prient encore de la Catalogue.

pound en 1641.

La négociation de la paix ayant été repité, on conche cefini à Himbourg, comme il à été marqué lans le Chapitra précédent le 1. Décretible de la Mortale de la landa le Chapitra précédent le 1. Décretible de la Perinde de la Perinde de la principation de la Perinde de la Bourd de Course d'Avant la ministrat de la paix, que l'opul le Cours d'Avant taux au nom de l'Empereur que de Roi d'Efigage de d'étéraite pai l'Étiron reciferent par la principation de l'article de l'Alfagge de devenue d'active reciprospatates de l'Efigage de devenue d'active reciprospatates d'Effique de l'article de l'Alfagge de l'article de Manufer.

Le Roi d'Espagne donns en conséquence pouvoir à Dom Francisco de Mello Gouverneur des Pays-Bas de donner ces passéports ; mais comme on voulux en France que le Roi d'Espagne les donnis lui même, il fut obligé de le faire.

II stê meupé dun te Clujiru pétédras qué front en Pélipotentis de Fonce : à l'égai du Re d'Eliguez il nomm d'ébod fir Pélipote recitient from Den Francisco de Mélo, le servicient froire Den Francisco de Mélo, le de la Terre i. Denn Dego Syrewich Faxedo, Le Cornez Leyun t. Actones Elun Cocielle na Cociel Souverin de Flushen J. al vy nocio que tout perme qui cultima tenta de la Cociel Souverin de Flushen J. al vy nocio que tout perme qui cultima tenta de la Cociel Souverin de Flushen J. al vy nocio que tenta perme de la companio de la companio de la Cociel Souverin de Flushen Denn Septembre de la Cociel Souverin de la Cociel Souveri

La disablée pour la juix ne commerciere, qu'un 164, fina pouvoir inéqu'un 164, fina pouvoir inici nonchiere inséqu'un 164, fina pouvoir inici nonchiere reproduit comes la gentre continuota, il y se devries pries de Ville-firire de part é dutret, dont je antequair léchement de part de dutret, dont je antequair léchement de part de dutret, dont je antequair lecture de la François Gererites ; le que ceut-ci de de la François Gererites ; le que ceut-ci de de la François Gererites ; le que ceut-priese encore ni dels, Rolles en Calegoge, de Bourbourg, Lillers, Leus, 'é quiere autre priese en l'anterie de n'artici, qu'en 164, di le priese in l'anterie de n'artici, qu'en 164, di le l'artici priese in l'anterie de n'artici, qu'en 164, le priese in l'artici de la Pripa Big d'en 164, le priese priese in l'artici de la Pripa Big d'en grante in l'artici de l'artici priese d'artici de l'artici qu'en 164, le priese priese in l'artici de l'artici priese d'artici de l'artici de l'

prirent Lindreci & la Ballée en 1647. & Ipres en 1648. Il n'eré marqué dans le Chapitte précédent que

les Planipotentiaires de France ne demondérent dans leur premiére peopolition que la liberté de l'Electeur de Tréves : ceux d'Espagne dans celle qu'ils préfentérent le même jour 4. Décembre 1644. déclarérent qu'ils confentoient à la part ourvû qu'on fit une teffication réciproque de tout ce qui avoit été occupé durant la guerre s sinfi que les Princes Chrétiens avoient accountume d'en user, & qu'il avoit été pratiqué dans les Traitez de Câteau-Cambress & de Vervins: nu'on confirmit les Traitez de Cambrai , de Crépi , de Câresu-Cambrelis , de Vervins , de Mençon, & de Ratisbonnet qu'on renouvellie la neutralité entre le Courté de Bourgogne & les Pays qui en dépendent d'une part, & le Duché de Bourgogne & le Pays de Balligni d'autre : & que le Roi de France rendit à l'Empereur , à la Maifon d'Autriche, au Duc de Lorsine, & aux autres Albre du Roi d'Espagne ce qu'il avoit occupé fur eux depuis le paix de Ransbonne. Ils ajoutérent que pour ne point rerarder la conclufson de la paix, ils obmettoient besucoup de pré-tenzions que le Roi feur maitre avoir contre la

Data la feconde progoficion que les François frient le as, Evvier 1645, ils démandétent la répard de l'Efogene que les chofes refulfint des Féxt suquel celle se travorisones alors, ou que lon entrès en compte de tout ce que le fost favorable des armes route sutrefiés fais accorder à l'Efogene & qui appartenois au Roi. Les Efogenois dans leur réponse du 18, Avril.

France & qu'il se réservoit.

Les Elogenols dans leur réponde du 18, Arril réflérent et deux moyers », préchadar que le premier étoi contre l'ulige persiagie entre les les ces, de contraire la génériofité partique forme los Elogenols na Traité de Vervins; per l'équel di vivoint revols à la France pélitorité par les leur détrocites pérforations : de que l'Instrumyra n'évoir person non plus recevales , parce que cette désculion des direits de chaque l'évice vivaues point de lin de rendroit le past impofnération par les des la contraire de la contraire de l'apprentie de résultant de l'apprentie de

the Limits des Ministers de Frence mais de part pour coper tou te fejer de division entre la deux Commons , le Rei d'Elippere de céde au Ro moste la Pouvere qu'il pellédat des Ro mostes la Pouvere qu'il pellédat des provinces de la Carlega de la Carlega de Change de la Carlega de la Resillion qu'un change de la Carlega de de Resillion qu'un la moste rendre la Centalia Mazaria qui sovic ce definir entrémenses en éte, sir resis évrir pour partie par le carlega de la Resillion qu'un partie par le carlega de la Principación partie par le carlega de la Principación partie de Frence S'esta esta de la Principación la revolta pien que la Principación En efect de Lingues de la Principación La refer ncia 
Istementes. La fermeté des Ministires de France à voutoir La fermeté des Ministires de France à voutoir conferver toures lour comquites, fut casifé que les Prénipotentialises d'Élépapes elchérent de faire un Taisé particulier avec les Eints auxqueté lis net demandérent pas feulences qu'às rendifient un pouce de terre: de la furent quelque term fain avancer durantge la négociation avec la France. Cependant su mois de Fevrier 34,64 hi ferret dire aux dant su mois de Fevrier 34,64 hi ferret dire aux Philipstructure de França pur les Modiaturas, que les Res d'Ellisque rest une de confince dans la versu, dans la prachect. « de dan la julifice à la versu, dans la prachect. « de dans la julifice à la fine d'accruzer des moyens par lesqués elle crayate que la pair poronic firer fréchée nors l'arced à l'Ellisquez fortie d'accepture les caudie. Monfiere d'he Copier d'acceptur les caudients de la character d'he d'accepture de l'accepture de

deut hrite.

Le Couper bien unt erm prophisipe.

Le Couper bien webnit 1 belongine.

Le Couper bien webnit 1 belongine.

Le Couper bien webnit 1 belongine.

Le Wilson of the prophision of quild are bien in the prophision of quild are one first interpret care Mediations, parce qu'en matiet de Mére du Keil de Rei de Le Regent de France de les pouvoir de déportre le Regent de France de les pouvoir de déportre le Grei de Julius les sifieres du Keil deuen ten de Grei d'allows les sifieres du Keil décent nei le Grei d'allows les sifieres du Keil décent nei le lou der qu'el de la France de Le Couper les pouvoirses qui somers de firster i décentre les pouvoirses qui somers de firster à debund de rende la Namental de la Couper 
La Reine pour répondre à l'honneur que le Roi Catholique lui avoit voulu déférer, ordonna en même tems aux Plénipotentiaires de France de prier les Médiateurs de dire aux Ministres du Roi ion frère, qu'elle avoit tant de confiance en fa ver-& une si grande opinion de son équité, qu'elle le conjuroit de faire lui même ouverture. des movers par lesquels il crovoit que la paix fe pouvoir rérablir entre la France & l'Efagent : &c qu'elle offroit d'accepter les conditions qu'il jugeroit raifonnables , fup:ofant qu'elles fernient proportionnées à la conflitution préfente des affaires de part & d'autre. Elle protella en parole de Reine que c'étnit là la véritable intention . &c leur donns même pouvoir de figner la réfolution qui feroit ainfi prife parle Roi d'Espigne, avec pourrant deux conditions : la première que les Alliez de la France dont les intérêts ne pouvoient jamais être léparea des fiens, ftroient en même tems farisfaits; & l'autre que, pour quelque confidération que ce fur la négociation nels con-

clusion de la paix ne servit s'inte qu'à Minniller. Les Plésipotentaires de France symet donné par le 17. Mars sux Médiateur de la réponée de la Reine, ils la firent s'out sux Plésipotenshires d'Espone, o gio en fuerte extrémement chooquez; prétrodant prouver par une lettre du Nonce Bapai que c'étoit du côté de la France qu'on avoit defiré que le Roi leur maitre sit Possire qu'il avoit de-

Mediature direct le 11. Mars aux Phésipotentières de Prenne de la pert de cert d'Efficapotentières de Prenne de la pert de cert d'Efficapotent la Reines part reviré au Rei leur mure particular de la la la constant de la comparte fon nom comme érant bien informac de fei intensions, de cédre à la France querre places qui's apflisine quarre frontières Royales sure leurs Baillages : appartenance, de dépendances (souis Danwilliers, Landreci, Bapounte, & Heddin; à

condition que l'effe du conspiere fisies par le France froire critture 1 que dans l'Italië en randout de part & d'autre sux Pinner du Pyry et qui les apparendes , deux fils l'irrare vasoine rormir l'poperdi, les fornicaismes de Calif lossies d'Arachès le Bieldenn : & les fait à l'ajon. d'Arachès le Bieldenn : & les fait à l'ajon. d'Arachès le Bieldenn : & les fait d'arachès les lientes rompés dans les l'irrares de l'arachès les les deux Rois feverires trains de musi & enumis des tennens de les rebells , par à l'illement pour les d'evertes su indirect-éssence de part si d'arac les sensems de le rebells , par pour-tree mines le Helladois, les Caulons,

Les Ministres de France rejettérent bien loin certe proposition, difint que les Espagnols devoient fonger à faire raifon au Roi de la Navarre qu'ils bui décenoient avec tant d'injustice , avant que de précendre qu'il leur fut rendu aucune chofe de ce qui avoit été pris fur eux dans une guerre juste & décirée : que si le Roi d'Esparae vouloir rendre au Duc de Savoye Verceil, & Lencio, fa Mairife rendrois suffi à ce Duc toures les places qu'elle renoit encore dans ses Erats : que le Roi d'Espagne n'avoir point d'intérêt de se mêler de l'acquificion que le feu Roi avoit frite de Pignerol par un contraft légitime : que le grand-pére du jeune Duc de Manroue ayant confié à & Mijellé la garde de Cafal pour le rendre au Duc fon perir-fils quand il feroit en age de pouvoir gos center fon Etat , elle ne confentiroit point à la démolicion des fortifications de cette place ; mais qu'elle la garderoit en dépôt , & prométtroit de la rendre à ce Duc quand il feroit majeur ; qu'on comprendroit l'Empereur dans le Trairé quand il auroit fait la paix avec la France; & qu'on en ultroit de même à l'égard du Duc de Loraine. quand il auroit exécuté les Traitez qu'on avoit faits avec lui : que la propolition d'être ami des amis & ensemi des canemis ésoit trop vague , & devoir être expliquée ; perce que la France ne pouvoit rien promettre su préjudice de les Allicz mais que l'on pouroit promettre de ne point affit ter les fujets de l'un & l'autre Roi qui se révolteroiene après la paix faite i ils interpellérent les Médiateurs d'expliquer ceux que les Espagnols entendoient par le mot de Rébelles , pour voir s'ils oferoient nommer les Hollandois Les Ministres Espagnols voyant que les Fran-

Les Ministers Essageois voyant que la Fransie demoviosite fremes dans luns propósitions, ordinates encora quelques pleces, pais tout ce que Ex de tenes de la Rouellin en esta la Existencia de la Rouellin en esta la Majelfit outra fer Concarter der Pays-Br. & de Branche-Comer quel la échoter suffi roue le Rouellin en Rosé qui el à l'entrée du l'actique et la limite de la l'entrée de la Cadiopse q qu'il y avani entre le dera Rosa une de que R. Roi pouvait frouvri le Portugal . Sin de que R. Roi pouvait frouvri le Portugal . Sin que celspuillig pouva une conservention à ce Trainé

Les parties étant convenues rademble de ces aticles, il femblois que le Triné de pois foi concle : cependant il demeura encore fep difficulte.

à levre varant que de pouvoir cenclure le Triné y
fatoris an faipe de Dormaph, de la Candapme, de la
Loniane, de Cafál, des dependances des places de
Pays-Bas qu'on devoire liffer à la France, la désivance de Dom Edouard, de les places de Plombion de de Portrologogote.

A 1%-

dans la place.

: SIKALIEZ rejours toute la jurisdiction & la Souversineté

A Figure da Norsugil te Efuguels vositione d'about que le Rai l'Intendemni y ca que ils énimes faconète des Holmadons qui éconer tait des fender que l'ensaigne, que la suveaux presque toseriente de Norsugil, que la suveaux presque toseriente de la Posserogil de deput aboutdenoute l'Acid de Possegil de deput aboutpartie de la Possegil de deput aboutpartie de la Possegil de deput aboutpartie de la Possegil de deput des principals de l'acid de l'acid de l'acid de l'acid de l'acid partie de la Possegil de l'acid de l'acid de l'acid partie de la Possegil de l'acid de l'acid de l'acid partie de l'acid de l'acid de l'acid de l'acid de l'acid l'acid de 
HISTOIRE

Les Especials desired demonst discord di doncer un alle as les jointed que, fina beliffe la piat, il pount if fecurir it Perugal c epostus comes ils monettere plus difficies en sourchées depuis qu'ils currac couch sur l'instérace le Especialiste de la Especialiste de la Especialiste de le Especialiste de la companio de la companio de la pierre de faire pour la proper définé des les guerre de faire pour le proper définé des les pures de faire pour le proper définé des les pures de faire pour le proper définé des les pures de la proper définé des les pures de la proper définé des les pour de la proper définé des les pures de la proper la prise vere la France.

La feconde difficulté rigardoie la Cratogne, in ce que les François vooliciers que las deux Rois colfient la liberé de fortifier les places qu'ils y tenoisen , loureaunt que cette fortification de places rois un acté de défenfe de non d'holfithie, de qu'elle le pouvoire faire d'annut une tréve : la lieu que les Étognoles vouloient qu'on ne pât de pares d'autre frontifer aucune place de Catologne.

durant cette tréve.

La rodifiera difficulée regulade is. Due de Louis que le Rais o roubit point abilitation que le Rais o roubit point abilitation que le Rais o roubit point abilitation que le Rais pui de roubit point abilitation que le Rais pui de roubit le Rais que la Rais que le Rais que la 
Le Diagon es qui est de Carli. Le Esquain tempo l'activa que la Fraçain y redifier plus acurs povoir , ou sa minist qu'il et y demerrifiere qui sipriqu'il et que le Die de Hantour suivoir ringiciaiq na trante ant ; parce que tem que le Friansiquel et que le Diemerrimi de rroupe confiderable nate. In Milancia. Mais le Fraçain par respecte rise l'appare, de comprete pais contraction de la maissaire de la confiderable nate. In Milancia. Mais le Fraçain poi tre ve avoisient que trat que la treve de Carlogor ve avoisient que trat que la treve de Carlogor par Carlogorite de Salifor qui ferorite payre des dreime de Rais qui le minista Duc de Minitar, appell în pleteriorie ferorare, A qui autorie cur, appell în pleteriorie ferorare, A qui autorie.

La cinquième déficulté reprodui les dépendiers des pieces que les dé l'Elippes cédorni ut Roi d'un le Pays-Box de dinn là trunche-Conflét. In Elippesto vous qu'elles s'écritére florisses de la commandation de la commandati

La fiziéme difficulté regardoir Dom Edouard de Portugal que les Efosgenès confentoirest de mertre en liberté, pourvel qu'il jurit de ne jamais retourner en Portugal: au lieu que les François vouloirest qu'il fût mis en liberté parencent de fample-

La fepciéno & derniére difficulté étoit su fujet des places de Piombino & de Portolongons, que le Roi vouloit conferve, comme loi dans très-unites pour tense la Cour de Rome dans le respect 1, les Ejogaçois refuérent de les céder à la France; mais its convincent de les lai infifer pendant une réve qui d'autrocit autaur que celle de Carslo-rete qui d'autrocit autaur que celle de Carslo-

Les Plénipotensizires des Etats-Généraux qui éroient convenus des articles de leur Traté avec l'Espanne s'étant entremis de concilier les Ministres des deux Rois fur les Articles qui étaient encorte indécis ; le Cardinal Mazarin per ordre de la Reine Régente permit aux Plénipotentiaires de France de le relâcher fur tous ces points, hormis fur celui du Due de Lorsine. Ainsi ils confentirent de s'en remettre à des Arbitres qui feroient choifis dans le Confeil des Eust-Généraux & parmi leurs Dépa-tez à Munfter; enforte que le Prince d'Orange y interviendroit comme fut-Arbitre: ils déclarerent que pourvû qu'ils puffent affafter le Portugal , les Arbitres prononceroient fi les Espagnols leur en donneroient une déchration ou non : ils demindérent qu'outre les lieux qu'on avoit déja commencé de fortifier en Caralogne, & que les Efpagnols convencient que chacun per fortifier, on tignos convencions que chacun par toruner, on te-rit de Taragone à Balaguer une ligne à une cer-taine diffance de laquelle chacun pât fortifier de nou-veaux postes : & qu'à l'égnd de Casal on laissit encore durant dix années les chofes en l'état auquel elles étoient alors ; que la France fût mainte-nue dans la polleifion des places qu'elle occuperoit lors de l'échange des ratifications avec leur tertitoire, & ce qui dépendoit de leur Echevinage; remetture aux Arbitres à prononcer fur l'étendue de leur terriroire : que Dom Edonard füt mis en liberté avant l'échange des ratifications, en per tant de ne iamais porter les armes contre le Roi Catholique s que Piombino & Portolongene demeuraffent au Roi , luissant encote à décider si ce feroit per une ceffion pure & fimple , on pendant une trêve de trente ans : que l'Article qui concernoit la Loraine fût remis à des Commissaires choifis de part & d'autre ; & que s'ils ne convesoient pas dans l'année , ce différend fût réglé par les mêmes Arbitres : cependant ils offrirent que le Roi donneroit tous les ans cent mille écus au Duc Charles, cent mille écus su Duc François, & cent mille écus à la Ducheffe. Le Comre de Pegna-

la ne voulut iar cet égard, voulant une reflicution actuelle, & mé tne il répondit ambiguement fur les fix autres articles, cherchant desprétextes pour rompre le Traité. Enfin les Députez des Etats propolérent que les François rendifient le Duché de Lorsine en retenant le Duché de Bar, ce qui dependoit des trois Evêchez, & le Marquifat de Nomenir les Plénipotentiaires de France furent d'avis différens fue cette offre ; le Duc de Longueville & le Comse d'Avaux voulant passer le Traité sur ce pied là, & Mr. Servien s'y opposent formellement : le Com-te d'Avaux étoit d'avis de passer outre : & comme deux Plénipotentiaires avoient droit de décider les questions qui se présentoient , il pris à genous le Duc de Longueville de se résoudre à figner un Traité qui étoit fi avantageux à la France : cepen-dant la crainte qu'eut le Duc de choquer la Cour dont il crovoit que Mr Servien avoit plus le fecret que lui , fut caufe qu'il n'ola le faire , oc qu'on conclut d'écrire en Cour d'où on repondit qu'on

prooci possense de rende h Lorieux mits pdurid noue à déditire d'en l'enité de la Lorieux e à bit et voisé déssité exploye plule. Lorieux e à bit et voisé déssité exploye plule. Lorieux e à bit et voisé déssité exploye et le l'égapte et voiséer pois corforus e la lorge de la lorge de la lorge de la lorge de la contra de la lorge de la lorge de la lorge de la contra de la lorge de la lorge de la lorge de la contra de la lorge de

On a prétendu que le Cardinal Mazarin croys mieux mintenir fon autorité en France pendant la guerre que dorant la paix, n'avoit jamais bien fouhaité la paix avec l'Espagne: d'autre part les Manistres d'Espagne n'avoient fait toutes les avances dont il a été rlé ci-devant qu'à crafe du mouvais état de leur affaires & des instances des Plénipotentiaires des Etats-Généraux qui témoionoient alors ne vous loir point faire la paix avec eux , qu'ils ne la fiffent en même tems avec la France. Mais les Etats Généraux ayant fait une poix particuliére avec l'Ef-pagne, les affaires des Espagnols ayant pris un meilur tour & la France se trouvant aucontraire vers la fin de l'année 1648, troublée par des mouvemens fédirieux qui aboutirent au co de 1649. à une guerre ouverte entre le Roi & le Parlement de Paris duquel plusieues Princes & Seigneurs & la plus grande partie des autres Partemens du Royaume prirent le parti ; les chofes changé-rent de face. Le Cardinal Mazarin qui craignoit neurs & la plus grande partie des autres Parlemens que la Reine ne fût obligée de le facrifier à la haine publique , & que les Espagnols ne prissent le parti du Parlement de Paris , fouhaita effective-ment de faire la paix : & les Espagnols espérant de profeter des mouvemens qui agitoient la France ne voulurent plus la faire aux conditions dont ils étoient convenus à Munster.

Le Cardinal Matrice synta even In fin ebper 64,8,8 friendige in Nonce Bagel que fi le 6 et 64,8,8 friendige in Nonce Bagel que fi le Contre de Pagarando vocidos i doucher serce his la et douces piero, qui act que te Plespere foahaide effetivenente la paire, il her rendifiere en la estada de la contre de la contre de la contreist, e Nonce que ma Contre de Pagarante la celle, qui fu ferrie su Contre de Pagarante la retudo que de la contre la pair, e la contre voolor point réboucher serce le Cardinal binà an fine fete diffic de contre la pair, pair par la contre de la contre la pair, pair que de la la le Cardinal à Super Finger pour Second de la la Cardinal à Super Finger pour Second de la la Cardinal à Super Finger pour Second de la la Cardinal à Super Finger pour Second pair serve par serve de la contre la pair, par de la la Cardinal à Super Finger pour Second de la la Cardinal à Super Finger pour Second pair serve qu'en serve de la contre la pair, par de la la contre de la contre la pair qu'en de la la contre de la contre la contre la contre la contre de la contre la co

Le Sr. Friquet fan bien reçu du Cardinal Mazarin qui lui regup basuccop d'enviè de finire la paix, y mais ne Serphiqua point des conditions st dont le Conne de Pepatrands ayant dérinoginé du mécontrassement, le Cardinal resident de lui envoyel for de Vautoret Confeiller d'Ense qui poutoit entrer devanagg en mosière avec lais.

Cependane l'Archiduc Léopold à la follicitation du Prince de Contt , qui étoit entré dans le parti du Parlement, envoya à Paris un Religieux nommé Amolfini avec une lettre de créance pour le Parlement , à qui il dit que l'Archiduc son maiere l'envoyoit pour faire connoître à cetre Companie que le Cardinal Mazario n'avoit pas voulu aire la paix à Munfter avec l'Espagne à des conditions très avantageuses à la France; & que préfentement il offrost de rendre à l'Espagne tor les Conquêtes faites par la France, sfin que la paix le mêt en état de réduire la Ville de Paris & de châtier les rebelles : que le Roi d'Espagne ne vouloit point traiter avec un homme que le Parlement avoit déclaré ennemi de l'Erat ; & étoit disposé à foumettre les conditions du Traisé au jugement de cette Compagnie ; & en tout cas à traiter la ix avec le Parlement, & d'envoyer pour cet efpaix avec se personent; fet des Plénipotentiaires à Paris. Le Parlement qui commençoit à se lasser de la guerre, ne rendit aucune réponse à ce Député; & envoya au Roi une copie de fa lettre de créance & de fa ha-

Le Sr. de Vautotte étant arrivé à Bruxelles eut une conférence avec le Comte de Pegnaranda, qui étant perfuadé que les troubles de Paris ne finiroigne pas encore fator ne voulut point s'en tenir sux articles dont on étoit convenu à Muniter; mais prétendit que la France abandonnie le Portugal, la Catalogue , Piontoino, & Portolongone ; & que le Duc de Lonine fut rétabli dans tous ses Entlaoffrant seulement que le Roi d'Espagne consenti roit que la France retint quelques places dans chacune des Provinces qui avoient fervi de theatre à la guerre ; comme Graveline en Flandres , Hesdin & Bapazine en Artois; mais qu'il ne pouvoir confentir qu'elle retint Arras ne Dunkerque ; & qu'il confentoit que Cafal reftit à la France pendant un certain tems , pourvú que Verceil reflút pendant ce même tems à l'Espagner il refusa de ne s'aboucher avec le Cardinal Mazarin qu'après que l'on feroit convenu de ces Préliminaires ; & défavous ce que le pére Amolfini avoit dit au Parkment. Le Sr. de Vausorte repartit le 15. Fevrier de Bruxelles pour revenir en Cour , & l'accommode, mere se fit au commencement d'Avril entre le Roi Ar le Durlemene

Le Nonce Bagni & Mr. Morolini Amballideut de Venife en Fance écrivirent peu apels à l'Archidez Léopol & su Conte de Pregunstip pour les relever à reproduct à reproduct à l'est des régionaisses de Moufler : et Prince & ce Conte trimogénées represe d'une ne négociation pour un Triné de pats avec le Princet ; mais fain savier égat à décrité à Moufler. Les François conditionner un moi de join à use nouvelle siffacilée, de contrait décrité à Moufler. Les François conditionner un moi de join à use nouvelle siffacilée, de contrait contes les fifaces ruinées à Mouffer, & savette; & proposéesse de fustre baire en pleise compage for les confidence de basis , où les Péquipocenties esthema page for les confidence de basis , où les Péquipocenties esthema page for les confidences de basis , où les Péquipocenties esthema page for les confidences de basis , où les Péquipocenties esthema page de les confidences de basis , où les Péquipocenties esthema page de les provinces de la composité de page de la province de la confidence de la page de la province de la confidence de la page de la province de la confidence de la confidence de la page de la

Le Cardinal Mazarin écrivit au Nonce Chigi & 1 Mr. Contarini pour les inviter de se trouv à cetre affemblée pour y faire encore la fooction de Médiateurs; & fit communiquer en grand fecre à ce demitr que pour parvenir à la paix le Roi é-toit réfolu à ne le point réferver la liberté de fe-courir le Portugal ; infiltant feulement fer l'éla-giffrant de Dom Edouard ; à rétirer fa gamison de Cafal en prenant les mefures pour que cette place ne tembit point entre les mins des Espagnols ; à leur rendre à soute extrémité Piombino & Portolongone; à rendre au Duc de Loraine outre la Vitille Lorgine, le Duché de Bar, à condition qu'il reléveron toujours de la France; que Sa Miselfé pouroit earder les places fortes pendant deux ans , après lesquels elle les rendroit en leur entier, ou démolies , faivant la conduite que ce Duc tiendroit à fon égard . à l'exception de Clermont , de Stensi , & de Jamets , & des dépendances des trois Evêchez qu'elle retiendroit pour toujours: mais au furplus elle demandoit que les conquêtes faites par la France lui demeussifent, ou qu'on sit une tréve de dix ou douze ans, chacun domeurant cependant dans fes droies.

En attendant que l'on pût tenir la conférence le Cardinal offrir au Comte de Pegnaranda de lui envoyer Mr. de Lionne pour convenir avec lui du lieu & du tems auquel ils s'aboucheroiene enfemble, & préparer les matiéres du Traité auquel il prétendoit qu'ils donneroient la derniére main : le Comte de Prenaranda ayant envoyé na paffepore à Mr. de Lionne , ils eurant ensemble le 9. Août une conférence à Cambrai, & fur ce que le Comte perfilla aux conditions qu'il avoit propofées au Sr. de Vautorte , Mr. de Lionne les rejetts bien loin, marquant que c'étoient quatre Royaumes qu'ils demandoient que la France leur cédât pour avoir la paix , favoir le Portugal que les Espag ne manqueroient pas de foumettre dès que la Fran-ce ne l'affisteroit plus ; la Lorsine qu'on appelloit autrefois le Royaume d'Austrafie ; les Royaumes de Naples & de Sicile dont l'Espagne s'affureroit la pollellion , lorsque le Roi lui rendroit Piembino & Portolongone; & la Catalogne qui valoit plus toure feule que plufieurs Provinces d'Efpa-gue qui portoinne le titre de Royaumes. Ce fut fur ces dernites points que fut la plus geande dispute : le Comte de Pegnaranda ayant déclaré qu'il étoit inutile de faire une affemblée, fi la France ne convenoit de rendre la Catalogne, & Mr. de Lionne ayant déclaré que la France aimoit mieux faire une guerre milheureuse pendant vingt ans , que d'abandonner la Catalogne, le Portugul, Portelon-gone & Piombino, & que si après avoir perdu plufieurs bazilles elle étoit obligée d'acherer chéreent le paix, elle céderoit plutot à l'Espagne une de ses anciennes Provinces, qu'une Principauté qu'elle avoit pronois avec serment de retenir, & qu'il doit injulée qu'ils demandalient cette rébiturion, pendant qu'ils tenoient la Navarre de tant d'autres Provinces qui appartenoiene à la France.

d'autes Provinces qui appartencien à la France, Mr. de Lione propole son que les Médissers ou su moins Mr. Contarini qui étoir alors à Anvers , affidht sux conférences netre le Cardinal Mazarin & ce Contre ; mais celai-ci ne vouluiconférir qu'avec le feul Cardinal; & r'excusi d'yadmettre les Médissers , astrandi qu'il n'en avocpoint d'ordre du Roi fon maitre : Mr. de L'Sonne revint enfaitre en Cour.

revint enfuite en Cour. Mr. Contarini palla peu après en Flandres, où il vit l'Archiduc & le Comte de Pegnaranda qu'il excita fort à faciliter les moyens de faire l'all blée & les conditions de la paix : il vint enfuite à Paris, où il s'employa de son mieux pour le méme effet : enforte que le Roi convint d'envoyer dans quelque lieu neutre fur la frontière des Pays-Bas les mêmes Plénipotentiaires qu'il avoit à Manster, & écrivit au Nonce Chigi pour l'inviter de fe rendre au lieu de l'affemblée pour y exercer encore la Médiation avec Mt. Contarini à quoi ce Nonce donna les mains, & fe rendie pour cet effet à Aix-la-Chapelle : mais comme les Espagnols ne vouloient plus s'en tenir , pour frire la paix , aux conditions dont on étoit convenu à Muniter; ils ne voulurent point les admettre pour Médiateurs , & fur tout Mr. Contarini qui leur étoit fuspect , d'autant plus qu'ils avoient su la confiance avec laquelle le Cardinal Mazarin lui avoit fait connoître les conditions auxquelles le Roi vouloit bien faire la paix, & que cet Ambesfadeur avoit fait favoir à fes maitres , dont quel

oy'un en voci informé l'Anhalidier d'Elispa. N'unit. Ani fon portente que Mr. de Lionne rocci débet à Cambais que le Rei se rimche de l'anna de la compartica de la compartica de de la partica de la compartica de la conference comme érisétione sidolisment le conférence comme érefeirem sidolisment le conférence comme érefeirem sidolisment le conférence comme équ'il avoine proton à compartica de la compartica del compartica del compartica del compartica de la compartica del compartica de

## CHAPITRE TROISIEME.

Négociation du Traité conclu à Ofnabrug entre Ferdinand III. Empereur & Christine Reine de Suéde,

Pour les Intérêts de la Couronne de Suéde.

Uftave Vafe qui après avoir chaffé de Soéde Chriftian II. Roi de Danoemae s'en fit reconnoître pour Roi & embraffa la Religion Luchersenoe, lutila croie file, Eric qui lui fuccéda & mouvur fans enfaies, len Jean qui fut enfuite Roi de Suéde & eut on fils du Contre de Walftein Généraliffame des tres nommé Sigirmend qui fot élevé dans la Religion Catholique & du Roi de Pologne, & Charles Duc de Sudermoi

Signmond succéda suffi à son pére à la Couronne de Suéde; mais étant puffé en Pologne pour rélifter aux Turcs qui attiquoient ce Roisume, Charles fon oncle à qui il avoit confié la Vice-Royanté de Suéde en son absence, & qui étoit Luthérien, s'en fit reconnoître pour Roi par les Erats de ce Royaume qui étoient bien afes de ne point avoir nn Roi Catholique: cette utierpation caufa de longues guerres entre le Roi Sigismond d'une part, & Charles & Guflave-Adolphe fon fils d'autre

Comme Sigismond avoit époufé une Sœur de PEmpereur Ferdinand II. & avoit toujours eu beaucoup d'attache pour la Mation d'Autriche, les Empereurs n'eurent point de liaifon avec les Rois de Suéde Charles & Gultave-Adolphe, les regardant comme des ulurpateurs de certe Cou-ronne qu'ils croyolent apoartenir légitimement à Signiffronds & même Ferdinand alfilla puissamment Sigifmond contre Guffave-Adolphe qui lui faifost la guerre en Pruffe, & y avoit pris quelques

Les Rois d'Angleterre & de Dannemarc & les Etats Généraux des Provinces-Unies avant réfolu de se liguer contre l'Empereur, convincent pa un Traité qu'ils pufférent à la Haycen 1611, qu'ils inviteroient le Roi de Suéde à entrer dans cette ligue, & à contribuer aux frais de cette guttre : cependant comme Gultave-Adolphe avoit fuffi-famment d'affaires en Pruffe & salteurs contre le Roi de Pologne qui lui conteffoit fa Couronne, il ne voulor per se mêler des affaires de l'Emp re, & ne fit poiot échier le reffentiment qu'il avoit des fecours que l'Empereur avoit envoyez à fon ennemi 1 mais voiant en 16 a8, que l'Empereur continuoit d'envoier tous les sos en Pologne des arrofes confidérables contre lui , il crut qu'il qu'elle avoin fouffirts pendant qu'elle écois aflié-gée; qu'on ne lui pût imputer de s'être mis fout la protection de la Suéde; & enfin que l'Empelui étoit qu'si permisd'affister les ennemis de l'Em-Ainfa comme la Valle de Stralfond étoit la feule Ville de Poméranie qui refulit de recevoir garnifon Imperiale, il la prir fous fa protec-tion, & y envoya une puissante garnifon qui l'empocha de foccomber fous les forces de l'Empereur : cette action de Gustave irrita telle l'Empereur contre lui, que lorique l'on traita l'année suivance la paix à Lubec avec le Roi de Dan-nomarc, les Miosifres de Ferdinand ne voulurent point conférer avec les Ambaffadeurs que le Roi de Suéde y avoit envoyez, & les obligérent méme à se retirer de cette Ville. Le Roi de Suéde écrivit suffi-tôt une lettre aux Electeurs de l'Empire dans laquelle il expliqua les raifons qui l'avotent obligé de prendre la Ville de Straliund fous fa protection, & il fe plajont du traitement injurieux qui avoit été fiet à les Ambelfadeurs à Lubec, des fecours que l'Empereur avoit envoyez à fes ennemis, de ce qu'il avoit dépouillé les Ducs de Meckelbourg fes coufins de leurs Etnes, & enfin de ce qu'il avoit nuvert les lettres qu'il écriveit au Prince de Transilvanie, encore qu'il n'eût aucun fojet de fe plandre de loi , n'ayant pmais voulu jusqu'alors se méter des affaires de l'Ecspire, ni entrer dans toutes les ligues qu'on lui avoit proposé de faire contre sa Majesté Imfriale ou contre l'Empire. Guffave n'ayant point eu de freisfection de ces plaintes, pa chrenn Ton. II.

de l'Empereur, qu'il rappellat l'armée Impériale de la Proffe, il conclut une tréve de fix années erec la Pologne, & syant fait allinnce avec la France, il fe réfolut à la guerre contre l'Empereur s le Roi de Dannemarc s'érant entremis pour accommoder ces Prances, avant qu'ils entraffent en græve ouverte, les fit condescendre à envoyer lears Amballadours à Danzaic pour râcher de lever les fujets de plaintes qui étoient entr'eux. Charles-Annibal Comre de Dhona Ambalfideur de l'Entpercur & les Ambailadeurs de Dannemard s'étant rendus à Dantzic su mois d'Avril 1630ti n'y vint qu'un Subdélégué de la part du Ros de Suéde; en artendant que ses Ambolladeurs y arrivallent, on n'y entama sucune régociation, mais feulement ce Sub-Jélégué s'expliqua que le Roi fon mutre prétendoit que l'Empereur retirité fes garnifons des Cercles de la haute & baffe Saxe p que les forts botis dumne la dernière guerre fue les côtes de la Mer Baltique fuffent rafez ; que les ports fur cette Mer fuffent rétablis dans leur ancienne liberté, en forte que l'Empereur n'y pit bizir de vaiffeaux ni équiper de florres; que les garnifons des deux Cercles qui étoient dans cer aces en fullent auffi ôtées; que les Electeurs de Empire fullent Juges des différends mus au fajes des Évéchez & Principautez fituez für la Met Baltique : que les Erats des Cercles de Saxe , parriculiérement les Dues de Poméranie & de Meckelhourg, & les Comtes d'Oldenbourg & d'Oft-Frife fullent rétables dans l'état ou ils écoient avant ces troubles; & que cenx qui avoient fait quel-que faute fuffent feulement condomnez pour puni-tion à quelque amende pécuniaire, offrant de ré-pondre de celle à loquelle les Ducs de Meckelourg feroient condamnez : movemmet cela il promettoit de retirer is gantion de Straffund, à la charge que eetre Ville seroit rétablie dans son en-

Le Ministre de l'Empereur à Danzie ayant out parter de ces propositions qu'on lui vouleit faire, les traita de ridicules, le Roi de Suéde n'ayant ni le droit ne le pouvoir de rég'er les affaires de l'Empire r ce mépris irrita encore davantage ce Prince, qui s'en plaiguit par une feconde lettre qu'il écrivit sux Electeurs, & en même tems fit attaquer l'Isse de Rugen , & entra lui même peu après en Allemagne: de forte que la négociation de la paix qu'on avoir prérendu faire à Dantzic n'alla pas plus avant; & le Minife

liberié; qu'on l'indemnifit des dommises

ner & bei ne puttent affeiter les Ennemis l'un

tre de l'Empereur s'en revint fans rien faire, Cette négociation ayant été anfi rompue fanroir commencé, le Roi de Suéde qui était déja entré en Allemagne , publia pluGeurs manifelles our justifier la guerre qu'il entreprenoit contre Empereur; & syant attiré la plupart des Princes Proteftans dans fon parti, & gagné la bataille de Leipfie, il se rendit maitre de la plus grande partie de l'Allemigne.

Ce fut alors qu'étant dans ce haut point de fortune on tient qu'il offrit à l'Empereur de faire la paix avec lut, à condition que l'Edit Impérial touchant la reflitution des biens feroit callé; que la profession de la Religion Protestante festit libre par tout l'Empire; que la Bohéme & les Proviuces héréditaires feroient remifes en leur premier éeat, & rous les exilez rétablis dans leurs biens ; que la Dignité Electorale seroit rendue su Prin ce Palatin ; que la Ville d'Augabourg festit en liberté; que les Jéfuites feroient chaffex de l'Empire; que les Montétéres occupez dans le Duché de Wirtumberg ferosent remis en la disposition de ce Duc; que dans les Eglifes Cathédrales il y auroit des Chanoines de l'une & de l'autre Rei gion; & enfin que le Roi de Suéde feroir élu Roi des Romains, en confidération de la liberté qu'il avoit procurée à l'Empire. Quoiqu'il en foit cetre négociation n'eut aucune fuite; & le Roi de Suéde perdit peu après la vie en 1632. en la bataille de Lutzen: après fa mort le guerre continua avec différent fuccès; mais les Suédois reçurent un grand échec en 1634- par la perte de la battelle de Nortlingue, & encore un plus grand en 1645, par la paix de Progue qui fut acceptée par le plus grande partie des Princes de l'Em-pire qui se réconciliérent sinsi avec l'Empereur. Dès le tems que l'Electeur de Saxe traitoit

per qui d'entondétent auté seut l'Empreux.

De la tres que l'Encher de Set transper.

De la tres que l'Encher de Set transper.

Denditens qui diffici étre 1 à Dome de Pater

Domellem faire de la deste que seu con 1904.

Considera qui diffici de la considera de l'activa 
plan epgigé avec les Suddeis par accus Traifé qui tempéctaté et consciurir la paix avec l'Empereur pour éribbil le claine dans l'Émpire; & qu'ilécut pour éribbil le claine dans l'Émpire; & qu'ilécut la Sudde, ou forte qu'ilée est pais être recherchée par l'Empereur ni per l'Empire pour tout es qui c'écni pailé predant certs garret, & q'ofto ait c'écni pailé predant certs garret, & q'ofto ait le fraite prédie surs faits. d'ilée du Chanceller de déclarer ce qu'il fouhaitois. Certs proposition obliges le Chancelier Ozen-

them de deinfer un projet de Traite dans loyal di alcanda que la laste. A le commerce di latte di alcanda que la laste. La commerce di latte di alcanda que la laste. La commerce di latte di alcanda que la laste di alcanda que la laste di alcanda que la latte di alcanda que la latte di alcanda que la latte di alcanda que la comparca de la latte de la Royaman de di alcanda que la latte di latte di alcanda que la latte di latte di alcanda que la latte di latte di latte di latte di alcanda que la latte di latte

L'Electeur répondit à ces propolitions, que la les grande partie de ces articles avoit déja été accordée par le Traité de Prague, ou ne regardoit point l'Empereur, comme le commerce avec l'Efagne: qu'à l'égard de le fatisfaction des Suédois, ss Protestans ne devoient pas rembourcer tous les frais qu'ils avoient faits, puis que le Roi de Suéde avoit déclaré qu'il étoit entré en Allemagna non feulement pour leur intérét, mais auffi po vanger ses injures particulières a que la plus grande partie des troupes des armées de Suéde ésoit compolée d'Allemans, & avoit été payée par l'Allemagne : qu'outre cela les Suédois devoient rabatintégrée qu'outre con se sousois cervoient rana-tre fur leur poétendoc farisfaction mut ce qu'ils avoient reçu des péages de des contributions qu'infai ils devoient fixes une fonume pour leur fa-tafaction; que quand il la fauroit, il le communiqueroit à ceux qui y avoient intéret ; parce qu'à fon égard cela ne le regardoit point , avant été déchargé de cette fatisfaction par le Roi Gustave-Adolphe, & ne s'étant point fervi des troupes Suédoifes depuis la mort de ce Roi t que nem-moins pour faire avancer la paix, il tâcheroit de faire confestir les Etats Proteffans à payer aux Suédois en quatre ou cinq sanées un milion de flo-ries ; à condition qu'ils n'exigeroient plus rien dans l'Empire sous quelque prétexte que ce fût, & demanderoient rien pout la folde de leurs trous-se & ou'il tilcheroit de faire oue Seralfund fûe per: et qu'il racherou de sate que la la la Couronne de Suéde jusqu'il l'entier payement : que la ligue que ce Chancelier proposoit, étoit contraire à la paix, & donrroit de l'ombrage à l'Empereur & aux Cath liques; & qu'il ne falloit pas attendre pour établir cette paix qu'elle eût été approuvée par le Roi d'Espagne, qui étoit trop éloigné, & u'étoit point parist dans la guerre d'Allemagne. Le Chancelier Oxenthern syant refusé ces of-

Le Chancelar O'Embern syne virulé en och ere, Elecheru i de forti priqu'd deux millioms de demi de forti priqu'd deux millioms de demi de forti priqu'd deux millioms de demi de forti priqu'd deux millions de forti priqu's de forti de for

Nour room vu due le premier Chapters, qui le prepar le fout de Premier v. de la legislation de prepar le fout de Premier v. de la legislation de centre toute les Tuillences qui citates en parvez con centre de Ville de College de la Liade celle centre toute le Tuillence qui citate en parvez de la Liade celle centre l'Engener de l'Engele de la celle celle centre l'Engener de l'Engele de la celle celle centre l'Engener de l'Engele de la centre l'Engele de la centre l'Engele de l'Autre l'Étate de la celle de l'Autre l'Étate de la celle de l'Autre l'Étate de la celle de l'Autre l'Étate de l'Autre l'Aut

L'ubec pour les conférences qui s'y tiendroient ; · & cette Ville comme un fief de l'Empire, qui renon que Sa Majelté Impériale voultir traiter la paix avec ses vaffaux ou ceux de l'Empire , mais afin qu'ils puffent inftruire les Suédois de leurs Mr. Salvius Plénipotentiare des Suédois ayant fu que l'intention de l'Empereur étoit d'accorder feulement des paffeports sux Princes de l'Empire qui s'étoient réconciliez avec lui, voulut qu'il fût dit expressément que ces passeports feroient donntz tint aux Princes qui n'étoient pas encore réconcilies avec l'Empereur, qu'à ceux qui avoient accepté la paix de Prague, de que les Députez de ces Princes ne fullent par is d'y traiter directement avec les Ministres de l'Empereur i l'Empereur n'y voulant pus donner les mains, le Roi de Danemarc proposa pour expédient qu'on lui mit les palleports entre les trains, promettant de ne les remettre qu'à ceux qu'il facroit ne venir à la conférence qu'avec un esprit de paix : mais l'Empereur ne voulve point uon plus accepter ce tempérament & prétendit qu'étant le Souverain des Princes de l'Empire , il n'y avoit point d'autre parti à prendre que de re-courir à la clémence. Ainfi le bon état où il vit que ses affaires se metroient , l'ayant afformi dans la réfolution de dénice ces passeports ; & d'ailleurs la France & la Suéde voulant abfolument que leurs alliez qui portoient alors les armes cee l'Empereur , comme le Landgrave de Helle-Caffel & le Duc de Weymar euffent kurs Ministres en ces Astemblées pour y souteair leurs intérêts,

on ne conclut rien, & le Roi de Danemare se déporta de cette Médiat Banitr Général de l'armée Suédoife ayant peopolé en 1659, de fière la poix pouvui qu'on ac-cordit une amnifite générale dans l'Empire, qu'on y rétablit toutes choies comme elles étoient en 1617. & qu'on lessis à la Suéde pour fatisfaction & pour la fureté les places maritimes de Poméra-nic , moyennant quoi elle fatisfencit les Troupes de ses deniers, l'Empereur rejetts cette peopoli-tion, ne voulant pas que les choses fussion rés-blies en l'état auquel elles écoient en 1617, tant parce qu'il suroit fallu ôter à l'Electeur de Baviére la dignité Electorale & le haur Palatinat, moyer nant quoi cer Electrus l'avoit déchargé de treise millions de florins qu'il lui devoit, que perce qu'il suroit été obliné de remettre l'exercice de la Religion Protestante dans la Bohéme & dans l'Autriche , dont l'Empereut son pére l'avoit bannie : outre cela il ne pouvoit se résondee à hisser aux Suédois ces pla-

ces de Poméranie qui leur auroient donné une entrée facile dans l'Empire. Néanmoins en l'année fuivante le Roi de Danemarc ayant écrit sux Electeurs affemblez à la Dictte de Ratisbonne pour les prier de perfuader à l'Empereur de vouloir bien accorder des paffeports au Due de Lunchourg & au Landgrave de Heffe-Caffel, ces Electeurs obtinrent cette facilité de l'Empereur, qui voyoit ses affaires un peu déchues ; & même comme l'Electeur de Saxe & les autres Protestans avoieut offert de payer à la Suéde en fix années deux millions & demi de florins, & cependant de lui laiffer Straffund & l'Iffe de Rugen pour fa fareté , l'Empereur fit paffet à la Diette un décret par loquel on approuva cette proposition : à condition que les Protestans attroient dix amées pour payer cette fomme , après lesquelles fi elle n'étoit point acquittée la Reine de Suéde & ses descendans posséderoient cette Isle

tournereit à l'Electrur de Brandebourg , en cas que eptre Reine mourist fans enfans miles. Les France de l'Empire écrivirent enfoice à la Reine & sux Etars d. Suede pour les exhortes à une bonne paix; & comme cette Princelle & les Essass'y tomoranés rent foet disposez, le Baren de Lutiaw Picainotentisire de l'Empereur & Mr. Salvius Pieranos tentaire de Suéde s'affemblérent à Hambourg avec le Comte d'Avaux Plénipotentiaire de France , & y conclurent le 15. Decembre 1641, les Traitez prélimenaires pour la paix entre l'Empire & ces deux Couronnes, dont en fit deux inférences presque dans les mêmes termes, & qu'ainfi je ne répéterai point , en ayant rapporté les conditions dans le premier Chaptite, me contentant de marquer qu'on y convint qu'on s'allembleroit à Osmabrug pour y traiter la paix entre l'Empereur & la Reme de Suéde; que l'Empereur fournaint à la Suéde des pattepores pour les Ambattadeurs de la Reine de Suéde, pour le Réfidentée France à Ossabrug, pour les Députez des Maifons Palaine, de Lunebourg , & de Heffe-Caffel, & pour les Erzes de l'Empire Alliez du Royanne de Suéde; que la Reine de Soéde fourniroit des paféports pour les Ambaffadeurs de l'Empereur & des Electeurs de Mayence & de Brandebourg a & qu'enfin les conférences commenceroienz le a5. Mars de l'année fuivante. Diverses difficultez qui furvinrent pour les titres

qu'on mettroit dans les palleports & fur la forme de les échanger empéchérent que les Plénipotentaisges no se pussent rendre à Munster & à Osnabrus idane toute l'année 1643. Enfin toutes ces difficultez & plutieurs aitres ayant été levées, l'Empereur envoya à Osnabrug les Comes de Traumandorff & de Lamberg , & le Dicteur Crane ; & la Reine de Suéde y envoya de fa part le Comte Oxenfliern fils du Chancelier de Suéde & Itan-Adler Salvius Sénateur de ce même Rnyaume. Ils commencérent leurs conférences en 1642. muis les différens intérées des Princes & les divers événemens de la guerre qui failoient de tems en tems changer les réfolutions qui avoient été prifes, fueent caufe que le Trairé ne fot conclu & figné que cinq ans après, favoir le 24. Octobre 1648. le même jour que le Traité entre l'Empore & la France for soft fiene.

Ce Trainé foit puffé entre l'Empereur & fes Al-liez d'une part, & la Reine de Suéde & fes alliez d'autre: de forte qu'on n'y régla pas feulement e qui pouvoit regarder les intéress entre l'Empure & la Suéde, mais suffi ceux de plufieurs Princes & Etues de l'Empire, rant en général qu'en partieu lier. Ainfi la connoillance de ce Traité est une des choses les plus nécessaires pour bien savoir l'état de l'Empire, & pour tégler plusieurs contesturions qui y peuvent arriver journellement. terai en ce Chapitre que des articles de ce Traité qui regardent particuliérement la fatisfaction de la Sui de, téfervant à traiter dans les deux Chapitres fuivans des articles de ce Traité qui regardent les E-

tats de l'Empire tant en général qu'en particulier. Lorsque Gustave-Adolphe entra en Allemagne. il parolt par le munifefte qu'il fit publier & par les lettres qu'il écrivit à l'Empereur & sux Elecurs, qu'il ne demandoit autre choic pour fa fati faction que le rétabliffement de fes parens & de fes alliez qu'on avoit dépouillez de lours biens de de leurs priviléges, la fureté de son Royaume, & le commerce de la Mer Balnique : cependant il y s H

apparence que dans la faire les grauds fosche qui bu arrivertor an Allemagen, et qui pullettent lans doute les réprimentes, lui donnéeurs la pensée de conferre mes purite des conquêtes qu'il y avoit faites, ét de les incorporer à la Sudée. En effet en voit que dans in cerre en Allemage, il met dans le l'arrivé qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, des charles qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, des charles qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, des charles qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, de l'active qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, de l'active qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, de fait qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, de fait qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, de fait qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, de fait qu'il fiet avec le Duc de Penetrents, de fait qu'il fiet avec le Duc de Penetrents de foblier de la Duccomen de Sudée.

Auffi-rée après fa mort, le Chancelier Oxen-fliern a'en expliqua plus nettentent dans le Traité qu'il fit en 1633, à Hailbron avec les Etats Protestans des quarre Cercles; où il stipula que jusqu'à ce que la Suéde eux en fatisfaction, elle retiendroit les places qu'elle avoit prifes, & qu'elle pren-droit encore à l'avenir fur les ennemis communs. Deruis en la Diette de Francfort de l'année 1614. on traits plus amplement de cette fatisfaction, q les Erats Protestans vouloient être prife dans les Provinces conquifes for les Ennemis; ce que ce Chancelier refuía, parce qu'elles n'avoient aucune communication avec la Suéde: sinfa il demanda les Provinces ficuées for la Mer Baltique, particulié-rement la Poméranie : les Ministres de l'Electeur de Brindebourg & du Duc de Poméranie s'y oppoférent , & fe retirérent de l'affemblée ; les preiers ayant inftruit les Députez qui compo la Dietre, du droit de leur maître, perfundérent aux Etats de préfenter un écrit au Chancelier pour lui montrer l'injuffice qu'il y avoit de priver l'E-lecteur de Brandebourg du droit qu'il avoit du ce Duché, & tous les inconvéniens qu'il y au-roit de céder cette Province à la Suéde : le Chancelier témoigns un extrême chagrin de cetre oppofition , & ne fit point alors davantage d'inflance fur la detrande qu'il aveit faite.

Ce furent en partie les delleins que les Snédois témoignérent avoir de mettre le pied en Allemaene, qui obligérent l'Electeur de Saxe à se séparer d'eux , & à faire avec l'Empereur le Traité de Pergue, per lequel il fut dit que cet Electeur & les autres Princes qui voudroient accepter cette paix, joindroient leurs armes à celles de l'Empereur pour choffer les Suédois des places qu'ils s-voient occupées dans l'Empire : cet Electeur les follicits d'en fortir poifiblement , présendant qu'ils n'en pouvoient pas faire difficulté , puisqu'ils avoient déclaré plusieurs fois qu'ils n'écoient entrez en Allerragne que pour faire obtenir aux Princes Proteffant le rétabliffement dans leurs biens & dans la liberté de leur Religion qu'ils obsencient par ce Traité : mais les Généraux de Suédois se moquérent de cette proposition , &c décharent que ces avantages qu'ils avoiene seuls procurez aux Princes de l'Empire méritoienz bien quelque récompense; & qu'ils ne quitteroient p les armes ni les places qu'ils occupoient en Allemogne , qu'ils n'eussent été fativiairs. Cette fa-tistoction fut la plus grande difficulté du Traité d'Osnabeug à cause des différens intérêts de ceux qui avoient droit aux Provinces que les Suédois emandoient, & de l'impossibilité où on étoit en Allemagne de payer la forame qu'ils prétendoiene pour la farisfaction de leur milice.

Les Pléniporeniaires de Suéde ne «expliquérent point autrencer dans leur première proposition du 4. Décembre 1644, finon qu'ils étoient dépoiez à continuer le régociation qui avoit été enzanée

pour la fatisfaction de la Couronne de Suéde entre l'Electeur de Saxe & le Chancelier Oxenstiern. Dans la fuite ils firent dans leur seconde proposition plulieurs demandes qui regardoient le rérabliffement des Princes de l'Empire dans leurs droies . & demandérent qu'en donnât à la Couronne de Suéde & à fa milier une fatisfaction convenable i mais dans la replique qu'ils fieent le 7 Janvier 1646. à la téponfe que les Impériaux avoient faire le 16. Octobre 1645, à cette proposition, après avoir marqué la justice qu'il y avoit de donner une fatisfaction convemble à la Snéde qui avoit été obligée d'entrer en une guerre dans laquelle elle avoit dépenéé des fommes immenses & predu un grand nombre de gens de qualité & fon Roi même , dont la mort étoit ineffimible; & que certe fatisfaction ne se pouvoir donner en argent , l'Empire n'étant pes en ésat de fournir la fomme qu'il conviendroit pour réparer ces dépenées & ces pertes, ils marquoient que pour faire connoître le defir qu'ils avoient que pour faire commune e centr que ne avuerse pour le récabifiement de la paix , ils vouloient sien enudre plufieurs places confidérables qu'ils tenoient en Autriche & en Monvie , & garder en échange tant pour leur dédommager que pour leur fitisfaction toute la Silefie, la Poque pour leur instactout come la succe, a po-méranie, l'Evéché de Camin , Vienar , avec le Buillage de Poel, le fort de Walfisch , & les Evéchez qu'ils renoient , entre lesquels ils tien-droinne l'Archevèché de Brême , & l'Evéché de Verden en fief de l'Empire ; de pouroient avec Ottubrug ; Minden ; Halberflat de d'au-tres lieux contenter les intéreffez : ils demandérent encore qu'on fongest à fatisfaire leur mil ce, & dans la fuire ils fixérent cette fatisfaction à vingt millions de Richedsles.

L'Empereur ne voulut point absolument céder à le Suéde la Silefie qui lui appartenoit à l'Electeur de Brandebourg s'opposa à la cession de la Poméranie , sur loquelle il avoit un droit inconteffable; les Dues de Mecklebourg redema rent Vismarqui étoit leur parimoine ; le Roi de Danemare ne put fouffrir qu'on drât à fon fils l'Archevêché de Brême & l'Evêché de Verden, acaquels il avoit été flu , & done il avoit eu l'investiture de l'Empereur; & tous les Catholiques s'opposoient à la sécularifation tant de ces deux Eglifes que des trois autres, en quoi ils étoient fecondez par la Prance qui prétendoit que cette demarde & toit contraire aux Traitez qu'elle avoit frits avec la Suéde , & qui portoient exprellément aufil ne feroit rien fait au présudice de la Religion Catholique, & que les biens d'Eglife fe-roient confervez sux Ecclefisfriques : mais l'envie que l'Empereur avoit de faire le paix avec la Suéde, pourvû qu'il ne lui en coutit rien, le porta à accorder aux Suédois presque tout ce qu'ils avoient demandé, hormis la Silefie; favoir la Poméranie Citérieure, Vismar & fes dépen-dances, l'Archevêché de Brême, l'Evêché de Verden , & le Baillinge de Wilshufen , oni lui furent cédez avec cinq millions de Richedales our la fatisfaction de fa milice.

It a 66 marqué dans le premier Chapitre que les articles qui composite l'Ernité avec la Suéde fuient articles 21 Orinherg an mois d'Aout 1648. mait que comme les Pédiopotentaires de Suéde ne les voullarent pout figner qu'us même tents qu'on figuerois le Traité de pius avec la France, il ne fir fignel que le 14. Octobre fuirant à l'unifier le même jour

oue celui avec la France; mais on le data commo syant été figné à Ofnabrug; & on l'appelle tolljours le Trairé d'Ofnsbrug , perce qu'on étoit convenu par le Traité d'Hambourg de 1641, que la paix entre l'Empareur & la Reane de Suéde feroit traitée à Ofmbrug

Je crois convenable pour éviter la confusion, marquer en différent articles les difficultez qui fe rencontrérent für chicune des Provinces qui furent accordées à la Suéde , & les conditions auxquelles ehacune d'elles loi a été cédée.

### POMERANIE.

Pour bien entendre ce qui est porté par le Traité zu fuiet de la Poméranie, il est nécessure de présupposer que cette Province, qui contient la côte de la Mer Baltique depuis le Duché de Mecklebourg fou'l la Pruffe, est divisée en doux parties pa jusqu a la Prittle, en conte parties par le fleuve Oder, qui après avoir formé une Mer ou Lec nommé Fisich-haff, fé divife en trois bess qui fe rendent dans la Mer par trois embou-chures nommérs Pein, Suine, & Davenna, & forment sinfi drux. Elles desquêlles la plus Orien-te, all calle de la contra le contra les contra les contra les chafts de la contra le contra les con tale est celle qui est enere les deux bras qui se rendent dans ces deux derniéres embouchures, & eff nommée Wollin: les derniers Dues de Poméranie en la parrageant entr'eux avoient divisé cette Province en Citérieure & Ulitérieure ; la Citérieure étoit limitrophe du Duché de Meck ebourg & con-tenoit entr'autres Villes celle de Straffund & l'Isle de Rugen fituée vis-à-vis de cette Ville: cette Poméranie Citérieure s'étendoit feulement jusou'à l'embouchure de l'Oder nommée Poin, & n'alloit pas jusqu'au fleuve même de l'Oder, puisque Sretin & Gartz qui font fituez fur la rive Que sreum or Gartz qui sont intret fur li rive Occidentale de ce fleuve du côté de Meckle-bourg, étoient néanmoins dans la Poméranie UItériture. Cetre Poméranie Ultérieure étoit donc bien plus confidérable que la Citérieure, co nant l'Evéché de Camin & les quitre Duchez de Stetin, de Poméranie proprement dite, de Caffu-bie, & de Wenden ou des Vandales.

La Poméranie avoit dès il y avoit long-tems des Dues particuliers qui vers la fin du douzséne fiécle ayant quelques différends avec les Marquis ment à ce Traité les articles de celui d'Osnabrug de Brandgbourg, convincent avec eux que fi la Maifon des Ducs de Poméranie venoir à manquer fans enfans måles, les Marquis de Brandebourg hénteroient de leurs Etats: cette convention fue encore confirmée par ploficurs Traitez foloréquent, entr'autres par un de l'an 1525, de forte que depuis près de deux cens cinquante années les Electeurs de Brandebourg prenoient les qualitez de Durs de trous les Duchez qui composorent la Poméranie & de Princes de Rugie. Quand l'Empereur donnoit à un Duc de Poméranie l'inveftiture de ce Duché, l'acte portoit suffi qu'en cas qu'il mourût fans enfans milles, le Duché posseroit aux Electeurs de Brandebourg. En fin lors qu'un nou-veau Duc de Poménanie se faisoit rendre hommage per ses sujets, les Electeurs de Brandebourg se le faisoient aussi rendre par les Etats de ces Provinces, à cause du droit qu'ils avoient d'en devenir un jour Seigneurs, en cas que ces Ducs mouruffeet fans enfans miles.

Ainfi il paroit par le Traité que Boguflas XIV du nom Duc de Poméranie fit en 1630- avec le nir les revenus à leur Manie Ducale, après la mort

Roi de Suéde, que l'Elefteur de Brandebourg aul était (on héritier prélomptif à cause qu'il n'avoit point d'enfans, s'étoit déja fait reconneitre & rendre hommage par les Etats de Poméranie en certe qualité: crpendant ce Dac confentit par ce Traité que le Ros de Suéde retint la Pomérani: après fa mort, jusqu'à ce que l'Elefteur l'eur remboure de fes frais, à moins qu'il ne se fut joint au Roi de Suéde dans cette guerre: le Roi de Suéde en conféquence de ce Traité s'empara de soutes les plade la Poméranie, & y mit fes garnifons a hiffant néasmons toujours au Duc fes revenus & fes honneurs. Boguflis étant mort en 1647, fans enfans miles l'Electeur de Brand bourg qui v'étoit réconcilié avec l'Empereur, obtint l'investiture de ce Duchés & lors qu'on traits la paix à Ofnobrug, il s'opools extrémement à ce que la Pomerane für comprise purmi les Etars qu'on céde-ron à la Suéde pour si satulation : l'Espagne le follicitoir de tenir bon, afin d'empêcher la paix d'Allemagne qu'elle ne fossinaitoit point; & l'Em-pereur & l'Empire avoient bien de la peine à fe réfoudre de disposer du bien de l'Electeur sins son

Ces difficultez firent enfin resoudre la Reine de Suéde qui vouloit la paix, à une alternative, qui étoit qu'on lui cédit ou toute la Poméranie lags le confentement de l'Electeur & avec la garentie de l'Empereur & de l'Empire, on la Poniéranie Citérieuse avec Sterin, Gerta, Colnow &c l'Iste de Wollin de son consenement. L'Empereur voyoir bien que le premier parti étoit dangereux, luifant une semence de guerre dans l'Em-pire; néanmoins syant décliré 1 l'Electeur qu'il y donneroit les muins, s'il ne vouloit confentir au dernier chef de la proposition de la Suéde, il fut obligé de se rendre, & moyennant un ample dédommagement qu'on lui donna, il confennt qu'on buffit la Poméranie Citérieure à la Reine de Suéde avec les places qu'elle avoit demandées, auxquelles elle ajouta encore enfuite celle de Dam ii eft fituée vis-à-vis & à une lieue de Siering qui ett iffuler visservis ex a une itets se sierris. FOder entre deux. Ainfi la Reine & l'Electeur firent un Traité qui portoit les conditions aux-quelles la Couronne de Suéde auroit cette partie de la Poméranie; après quos on dieffa conforme

qui concernent cette affaire. Par ces articles on abandonna à la Reine de Suéde, à ses héritiers, & à ses successeurs Rois de Suide pour être tenue en fiel de l'Empire . la Poméranie Citérieure avec l'Isse de Rugen suivant les limites qu'elle avoit eus du tems des Ducs de Poméranie, & dans la Poméranie Ultérieure Sretin, Gartz, Dam, Colnow, & l'Isle de Wollin avec le lit de l'Oder qui coule entre les deux Poméranies, la Mer de Frisch-Haff, ses trois embouchures, & les deux rives de ce fl uve depuis le territoire Royal jusqu'à la Mer Bal ique; & desquelles celle du côsé de l'Orient scroit de la breeur dont il feroit convenu entre les Commiffaires de la Reine de Suéde, de ceux de l'Elec-teur. On convint que les Rois de Suéde joui-roient du Duché de Poméranie de de la Principusté de Rugen aux mêmes honneurs & droits dont les précédens. Ducs de Pomé unie en avoient jou'i a qu'ils conféreroient les dignitez & les prébendes du Chanitre de Camin que les Ducs de la Pomé ranie Citérieure conféroient, avec faculté d'en réu-Ht

de east qui en fointes dies parents; que le Race de la constant de

bourg.
C'eft en conféquence de cetta expediative de la Poméranie Ubérieure que les Rois de Sudde fe défort non éculement Duaré de Poméranie & de Settin de Princes de Rugen; miss sudi Ducs de Ciffabile, & de Vandalite qui font deux Provinces dars la Poméranie Ubérieure polfédées par les Elefteurs de Brandebourg.

#### WISMAR

Cette place est dans le Duché de Merklebourg à l'extremité d'un golfe de mer qui entre dans les erres. & fur lequel est encore un Fort nommé le fort de Walfisch, c'est-à-dire de la Baleine. Lors que le Roi Gustave voulut rétablit les Ducs de Mecklebourg fes coufins dans leurs Duchez que l'Empereur avoit donnez au Comer de Walftrin; il prie cette place avec le fort qui en dépendoit su commencement de l'année 1632. & syant rétubli ces Dues dans leurs Etats, il laffa toujours fa garnifon dans Wismar & dans ce fort. Ces Ducs ayant depnis accepté la paix de Prague & abandon-né le parti de la Suéde, comme Wismu & fon né le parti de la Suéde, comme Wismar & fon port font très-confidérables fur la Mer Baltique, a Reine Christine comprit cette ville , ce fort, & quelques lieux eirconvoifins dans ce qu'elle demendoir pour fa fitisfaction: ces Ducs s'y oppo-férent le plus qu'ils purent; Wismar étant la feu-le pluce forte qu'ils euffent dans leurs Etars, & prroiffant déraifonable qu'ils fuffent dépouillea. par ceux même qui avoient déclaré être entrez en Allemsene pour les rétablie dans leurs Etats: néanmoins comme les chofes avoient changé de face, its furent obliger d'y acquietcer, moyennant un dédommagement qu'on leut donna,

nante un accisioninagenieté qui on éeté oconta, monte un accisioninagenieté qui on éeté oconta, les feins de suite de la Secoeffiere joulièreirem fiét immédiat de l'Empire de port. & de la Ville de Williams ; avec le fort de Walfeld & le Ballliages de Pord & de Newencholler qui four voites de centre Ville ja premier la tre boud de la Met & le feccoal dans l'évité de Swerins que fonde dans l'évité de Swerins que partie de la constant de la companyation de Balllage de Pord (demurerosen néatmoins toujours à l'hopiral du Se. Effers à Lubéz: paugel lé appar-

transient; que la Sadel joulouis dans cetta Villas, des toutes ment lanc des mires just les Dars des Merchisonig y routes; que les Dars de Merchisonig y routes; que les priviliges de la Villa de Winne la livili des Villas de la livili des l'accessions de la priviliant que les Rois de Sadel jourisones suils à propriet dans le colors de pours de Mechlosoug des nouveaux Priges au Licence. Cette d'arreit des les le Colors d'arreit des les l'accessions d'arreit des les l'accessions d'arreit de l'accessions qu'il de la liviliant des l'accessions de l'accessions qu'il de la la liviliant de la litte de l'accessions qu'il de la litte de l'accessions qu'il de la litte de l'accession qu'il de la litte de l'accession qu'il de l'accession de l'

### BREME, WERDEN, & WILSHUSEN.

L'Archeviché de Beime fur été sur Carboleques en 138; par Adolphe Duccé Hollisonque for publiquement profetion de la Confetion de d'Audoung, & fe maria i la réme choir arriva suit à Werden Son que Levand et l'alt en devent Distingt en 1506. [] a l'archiment Duc de Horn Confesse en 1506. [] a l'archiment Duc de Horn Confesse en 1506. [] a l'archiment Duc de Horn Confesse en 1506. [] a l'archiment de l'archiment de l'archiment de l'archiment pur s'ucceffer, Frédéric fils suit és Soccifieur de Christian quantières du nom Roi de Dissenance.

Wilshufen eft dans l'Eveché de Munfter. Suédois s'étant empuré de l'Archevêché de Brême & de l'Evêché de Werden fons prétexte que Frédéric avon pris le parti du Roi fon père dans la guerre qu'ils eurent contre lui en 1644, ils les conservérent, & enfuite demandérent qu'ils fif-fent partie de leur fairifaction. J'ai deja remar-qué que les Rois de France & de Danemare firent ce qu'ils purent pour différentes raifons pour empêcher que ces Eglifes ne ferviffent à cette fa tistaction : mais ils n'en purent venir à bout, les Suédois prétendant d'une part qu'il y avoit longteus que ces bitus n'avoient plus que le nom d'Eccléfiaffiques, étant possédez par des Princes Proceftans qui ne fasioient sucune fonction Epifcopale; d'autre part foutenant le droit qu'ils avoient eu d'en déposiffer le Prince Frédéric : l'Empercur & les Ministères furent ceux qui y firent le moins de difficulté, voulant contentes les Suédois, & leur faifant même entendre pour les détacher de la France, qu'enx qui étoient leurs ennemis étoient plus ficiles dans ce qui regardoit leur fatisfaction que les François qui étoiene leurs alliez-Ainfi l'Empereur du confentement de l'Empire accords à la Reine de Suéde l'Archevéché de Brême & l'Ewiché de Werden, & la Ville & le Bailliage de Wilshufen, & tous les droits que les dev-niers Archevêques de Brême avoient eus fur le Chapiere & le dioceza de Hambourg; faes préjudice des droies de la Maifon de Holftein & de la liberté de la ville & du Chapitre da Hambourg; & à condition que le Duc de Holftein-Gottorp fes descendans retiendront à perpéroité quatorre villages dont il jossiffoit & qui étoient firuez dans les Buillianes de Trittow & da Rheinbeck dans le Hei Balliages de l'interve et de l'interve d de Duchez; & que les Chapitres n'auroient plas droit d'y élire ni postuler d'autres Archevêques ni Evoques , ni administrer les biens dépendans de es Dachez: que la Ville de Brême, son territoite, & se sujets demeureroient dans leur liberré & dans leurs droits; & que si cerce Ville avoit quelques différends avec le Duché ou avec les Chapitres de Brême, la chosé steroit terminée à Parmible ou pricultier.

l'amisble ou per julkice) chacun demeurant cepen-dant en la politifion où il étout s'ors. En confidération de ces Duchez qu'on céda à La Couronne de Suéde, on convint que les Rois de Suéde auroient comme Ducs de Bréme fuffrage aux Diettes de l'Empare & feance en la cinquié-me place du Banc des Princes féculiers; qu'ils auroient encore leurs fuffriges à cause des Duchex de Werden & de Poméranie au même rang que l'avoient eu les anciens Evoques de Werden & les Dues de Poméranie: que dans l'affemblée du Cer-cle de la houre Saxe, ils auroient féance immédiatement au-dessus des Ducs de la Poméranie Ultérieure: que dans l'affemblée des Cercles de Westphase & de la basse Saxe l'administration de la basse Saxe appartiend/rost alternativement à Magde-bourg & à Bestne sans préjudice du droit de conduction que précendante la Paul un que prétendoient les Dues de Brunfwick & de Lunebourg; que la Reine de Suéde & l'E-lecteur de Brandebourg envoyresient l'un & l'au-tre des Dépatez aux Diettes comme Ducs de Poméranie; mais que comme ils n'y avoient qu'une voix en cette qualité , elle féroit donnée par les Rois de Suéde, après avoir pris l'avis des Electeurs de Brandebourg : qu'ils auroient en chacun de ces fiels droit de justice fans appel; & que or cet effet als établiroient en Allemagne une pour cet effet us etanurosens en minimugue Cour Souveraine, où les procès se jugerosent fui-vant les loix de l'Empire : que si quelqu'un appliloit les Rois de Suéde en jugement à cause de leues Etats d'Allemagne, ils pourosent répondre su Confeil Aulique ou à la Chambre de Spire; ce qu'ils feroient tenus d'opter trois mois après que l'ex-ploit leur ausoit été donné : qu'ils suroient le

his Anderstepen & aures Eura, and eville a cover of judgal-base, our other jab Jah. Will-a-december of Jahran and Jahran

privilége de fonder une Université où bon leur fembleroit: que les Rois de Soéde reconnoitment aous ces fiefs de l'Empire, & en demanderoient

l'investiture, & preteroiene le ferment de fidelies,

lorique le cas y echerroit : qu'ils conferveroiene

les priviléges aux fujets de ces Duchez, particu-

hérement à ceux de Stralfund , & les leur confirmercient lors qu'ils leur prêteroient hommage ; & qu'ils leur permettroient le commerce avec les Vil-

arrêté.
Comme il n'est intervenu sucun accord ni jugement fur ce sujet, la Ville de Bréme pouroit recommence d'envoyre des Députes aux Diesses. Charles XI, du nom Roi de Suede fils de Char-

un-Gulture de la Mation Potitiva branche des Dauspourts & Secretion de la Rice Chaffellon, synst fait une alliance affentive & deficitive restroit de la companya de la companya de la companya de la Cartagua de la Principa de la Cartagua de società de la companya de la companya de la companya de Società contraguare, qui proceda contra le Rod de Società contraguare, qui proceda contra le Rod de Società contraguare, qui proceda contra la Rod de Società del Rod de la companya de la companya de publica de la companya de la companya de Società del Rod de la companya de la companya de de Manuroletà. Se de Landonory, se l'Erviene de Manuroletà de Landonory, se l'Erviene de la società del Rod de la companya del la companya del la companya de la companya de la companya del la companya de

Le Roi obliges tous ces Princes à rendre à la Sudde presque tous ce qu'ils avoient occupé de failests à à l'excepçion de quelques lieux que le hinaffres de Sudde confenirent qu'on leur histil pour le bien de la puix ; attendu la difficulté qu'il y surroit eu de les chaffer majgré eux de toutes les places qu'ils avoient occupées.

Promiemous po les Traires afiels 22 h 1, Promiemous po les Traires afiels 22 h 1, Province (27). Google Collimane. Rodolphe Archive (17). George Collimane. Rodolphe Archive (17). George Collimane. Rodolphe Archive (17). George Collimane. Rodolphe Collimane. Rodolp

debourg promit de remettre au Roi de Suéde tout ce qu'il avoit occupé dans la Poméranie, nommement les Vifes de Straffund & de Steein , & généralement tout ce qu'il occupeit de terres &c d'Etats qui avoient été cédez à la Couronne de Suede par les Traitez de Westphalie; & cependant pour empécher les différends qui pouroient furvenir à l'avenir, on convint que toutes les tesres pollédées par la Couronne de Suéde au delà de l'Oder appartiendroient dorénavant à cet Electeur, à l'exception de Dam & de Colnow; & que l'Electeur jouiroit même de cette demiére place jusqu'à ce que le Roi de Suéde lui eue payé cinquante mille écus. Le Roi de Suéde céda pareillement les péages qui se levoient à Colberg & dans les autres poets de havres de la Pomérante su dell de l'Oder ; enforte que le lit de certe riviére appartiendroit à la Suéde , & que l'Electeur ne pouroit bâtir sucune furteresse dans l'étendac

ne pomot bairr sucune turrerite dans l'esmoue du Pysy qui tué étoir écéle per ce Traisé. Enfin par un Traisé paffé à Font innéhent le 2. September 6799. Christian V. Roi de Dannaire promit de rendre su Roi de Surés Wasmar, l'Iffe de Rugm à & généralment tor et qu'il poliédoix dans les Eurs écéle à la Suéde par les Traisez de Weftphális.

CHA-

# CHAPITRE QUATRIEME,

### Négociation pour les Affaires générales de l'Empire, & furtout au fajet de la Religion. A Osnabrug.

B. mudde out on the Hammore product corrison control measures, or good particular corrison control measures, or good particular corrison control measures, or good particular control for facility of Marini Ladar Hadguer and the Carnina part of Supricera poor facility of the Carnina control for 
braffe les opinions de Luther qui leur écoient d'autant plus agréables qu'elles leur donnoient un prétente pour s'emparer des biens d'Eglife , em-péchérent que l'Edit de Vormes ne s'ut exécuté dans les lieux où ils étoient les plus forts : plufieurs pouffant encore le Schiffne plus loin, fe fi Anabapuftes, ou embrafferent l'opinion de Zuingle. Ferdinand frére & Licutenant de Charles-Quinr ayant mis la division entre les Luthériens & les Zuingliens qu'on appelloit suffi Sacrat res , fit enforte que dans une Diette qui se tine à Spire en 1529. il fut ordonné qu'il ne feroit permis à personne de se faire Lutherieu dans les beux où l'Edit de Vormes avoit été reçu, mis que le Luthéranilme fubfifteroit jusqu'au Concile dans les endroits où cet Edit n'avoit point été reçu s à condition que les Catholiques y auroient libre exercice de leur Religion , & que les Sacramen cures & les Anabapeiftes feroient banis de l'Empire , à peine de mort s'ils continuoient d'y de-Comme ce Decret empêchoir le progrès dn Lutheranisme , Jean Electeur de Sixe , cinq autres Princes, & quatorze Villes Impériales pro perferent au contraire; ce qui fit donner dans la

setteness an consumer; or qui the donner data is fentire ast Landerina et al. (1987) and 
Ces Princes & quelques autres s'étant lignez en la même sanée à Smalcalde, l'Empereur pour éviter une guerre civile fulpendit jusqu'au Concile l'exécution des Decrets de Vormes & d'Aus-

Le Pape Paul III, syane convoqué en 1545, un Concile général à Trente, Jean-Frédéric E-lecteur de Saxe, Philipe Landgrave de Helle, &c plusieurs aucres Princes Protestans déclarérent en al ne s'en rapporteroient point à la-décision d'une Assemblée où le Pape présideroit : l'Empereur en fut fi terrié qu'il mit ces deux Princes su Ban de l'Empire ; les défix en 2546, à la botaille de Mul-berg , & fie prifonnier l'Electeur de Saxe : il donna son Electorat à Maurice qui étoit de la même Mailon & Luthérien, fit ordonner dans une Diette qui fe tint à Ausbourg la même année, que tous les Princes & Erats de l'Empire fe conformeroiene aux décisions du Concile de Trenre; & avant obligé en 1547, Philippe Landgrave de Heffe à lui venir demander pardon à genoux , il le retine prifonnier , à ce qu'on a prétendu , contre la parole Jonner, à ce qu'on a prétendu , contre la parole qu'il avoir donnée. Maurice Electieur de Sare gendre de Philipe, après avoir follicité inutilement fon chapiffement pendant près de cinq années, fe ligua contre l'Empretur avec phisfeurs Princes de l'Empire, & même avec le Roi Henri II. comme il a été marqué dans le premier Chapitre : il penfa furprendre ce Prince dans Inforok. Ferdinand Roi des Romains frére de Charles V. & les Princes qui ne s'étoient point liguez avec Mourice, s'étant entremis pour accommoder les parties, les firent convenir à Paffaw d'une transaction par laquelle il fut dit que le Landgrave feroir clargi, &c qu'on convoqueroit une Diette générale, où avec l'avis de quelques Docteurs des deux Relisions. on traiteroit des moyens de terminer les différends au fujet de la Religion

Ferdinand affembla en conféquence de ce Traité une Diette générale à Ausbourg où on convint le a 5. Septembre d'un decret par leçuel on établit la paix enere les Eeas de l'ancienne Religion & ceux de la Confession d'Ausbourg , fans qu'ils pussent se troubler les uns les autres dans l'exercice de leur Religion & dans la jouissance de leurs hiens : il fut dit que ceux qui ne professeroient ni l'une ni l'autre de ces deux Religions seroient exclus de cette paix ; que fi un Prélat ou autre Ecclesiali-que se séparoit de l'ancienne Religion , il seroit tenu d'abandonner son bénéfice , sans préjudice de fon honneur; & il feroit permis à ceux qui avoient droit d'élire ou de pourvoir à ce bénéfice, de choifir en fa place un nouveau Prélat de l'ancienne Religion; & que les piens d'Eglife occupez avant la transaction de Paffaw fur autres que fur des E-tats immédiats , feroient compris dans certe paix, fans qu'en put rechercher ceux qui s'en feroiene

mount.
Nonodates et decent plutiens Prefus vienn
fins Larbévens, le minimmer en politifion de
minimer de politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion de
politifion plutien
de
come Religion envaluren fucculirenten te
de
come Religion envaluren fucculirenten te
de
de cate de Minden, of thisborthe, de Worden,
Archevelbase de Magdebourg de Hindens. de les
Evelhen de Mindens, of thisborthe, de
de Lubely, de Rurabourg, de
Moste de
Munite, de Mersbourg, de Namibourg-de Brande
doug, el-Huwberg, de Libon ou Evan de

de Carnin, & diverfex Abbayes, entr'autre celles cie Hinfeld, de Walkernier, de Roberbur, de Quedlimbourg, d'Hervord, & de Genevad resfin plutiquar Villes Impériales, s'emparierra tutife des biens d'Egific qui étoient à leur bienfance; à contre les termes de la paix intreducet dans leur enciente l'exercice de la Religion Cacholis-

que.

Les Caboliques fe phigniernet dwerfes feit, posriculáremez à la Dietre de Randonne de l'annéder 3, des entrapeire des Posephas, « De fider, des entrapeire des Posephas, « De fider, des entrapeire des Posephas, « De files ebliges à le déluifs des biens Ecclédifiques
dons ils résolues remperar : mai comme les Protellans au vouloirnt point reconneilre la jurisdiction de cel Trobania, you'fi émierre puillant dans
l'Empire, de qu'ib fe ligoriere entaine entre que
pour leur commande définés, les Empereus ni lis
oblige par la force à remeuve ces biens d'Egiffe
aux Prélas de l'ancienne Réligio.

Ferdinand II. ayant chaffé Frédéric V. Eleceur Palatin & fes partifuns de l'Allemagne, & es fuire obligé Christian IV. Roi de Danemarc à lui demander la paix , crut qu'il pouvoit entreprendre ce à quoi ses prédécesseurs n'avoient jamuis ofé penfer; & qu'ayant fur pied cent cinquinte mille bommes il viendroit ficilement à bont de tous fes desfeins. Ainsi il fit publier en 1629, un Edit par lequel il ordonna que les Proteftans rendroient aux Catholiques les bénéfices médiats qu'ils leur avoient ôtez depuis la transaction de Paffaw, & généralement tous les bénéfices immédiats qu'ils pollédoient , foit que les Archevé-ques, Evêques, & autres Prélats euffent renoncé à la Religion Catholique depuis leur dection, ou qu'il ne suffent déja plus Catholiques lorsqu'ils a-voient éré élus : il déclara outre cels que les Etats Catholiques avoient autant de droit que les Protestans de chasser de leur Pays ceux qui n'écoient pas de leur Religion ; & que la paix de Religion ne comprenoit que ceux qui étoient Carholiques, ou qui fuivoient la Confession préfencée à Ausbourg à Charles-Quint, fans y avoir fait meune aliération : enforte que les autres en éroient ex-

clus.

La publication & l'exécution de cet Edit cauférrat bien des plaintes en Allemagne de la part
des Protellans qui se voyocent ainsi déponilles de
ces biens d'Egisse qu'ils regardoirest comme faifres protest de laur partirionies.

ten pette de Sur pierreniole.

L'Helcher de Sur pierreniole e qu'il per pour Chif à l'heri Proetfine , il re qu'il per pour Chif à l'heri Proetfine , il re qu'il per pour Chif à l'heri Proetfine , il re qu'il per pour chif con Esla , de de mentre ce différende 1 nos Dette, mais ne le pourone démonser de 1 évent de l'action de l'action de la commandation de la com

plus que l'Autriche fous fon obélifiance.
Gutture syant été tué en 162 a. à la bazzille de
Lutzen, ces Princes fuivirens encore quelques term
le parti contraire à l'Empereur; de plusieus el enTo m. II.

tr'um firme des Tiniens particuliers avec Lossis, MIII. de la Reucchishne fille de Garber en mas PEledeur de Sane voyane dans la luire que les erinagens fermolosies tellement mainres en Allsmagne qu'il fenoir impossible de les en chaffer di la Membre de l'Empire ne fe rédulionne avec leur Chef, écoust les propositions que l'Emperer la fir finir d'oubbler le pall é, de despondre pendiare un reb-long-term l'exécution de fon Della. De forte que le Départe de l'Empereur

dre pendane un erès-long-tems l'exécution de fon Edit. De forte que les Députez de l'Emper & de cet Electrur conclurent à Prague le 30. Mai 1635, un Traité par lequel on convint entr'autres chofes que les Proteffans conferveroient à perpéruité les biens Ecclefisftiques qui ne relevoiene que médiatement de l'Empire, & dont ils s'étaient emparez avant la paix de Pallaw : qu'ils confervetoient encore dutant quarante années les bénéfices dont ils étoient possesseur le 12. Novembre 1527. excepté coux pour lesquels les Catholiques avoient obtenu avant ce jour-là des arrêts particuliers qui n'écoient point encore exécures : on on rendrois de même aux Catholiques les bénéfices dont ils étoient en possesseur le su. Novembre 1527, que l'exercice de la Religion Catholique, les mois du Pape , les premières prières , les Canonicaes , les Monaftéres , & les Religieux fublisteroiene dans ces bénéfices immédiats au même état qu'ils étoient nu jour ci-deffus murqué : que les elections ou postulations aux Prélatures demeureroient toujours libres pendant ces quarante années : & que foit qu'on y élèt un Catholique ou un Protellans, l'é-tat de la Religion Catholique ou les aurres choles ci-deflus marquées demeureroient au anême étet qu'elles étoient le 17. Novembre 1527: : que les Prélats Proteillans auroient pendant les quaran-te années (ésace dans les allemblées particuliéres des Cercles, comme ils l'avoient eue ci-devant a mais qu'ils ne l'auroiene point dans les Diertes gépérales de l'Empire : qu'avant l'expiration des quarante sonées on râcheroit de terminer certé affaire à l'amiable ; & que si on n'en venoit pas à bout, chacen demeureroit dans ses droits, & les affaires qui furviendroient après les quarante années fue ce sujet seroient jugées dans la Chambre de Spire ou dans le Contel Aulique pur un nombre égal de Juges des deux Religions : que

the et spars et dans le Control Arthurge per un Flimperent & cruz de la Ligne Chrishique & Burn Aller rendroinet sulli usu proportieries teut except di sametes pri force ad dopin l'amori et go, control de l'amori per l'amori et go, mérit de résiproque de tout er qui r'ente publi qu'in l'amori et go, en laugelle P. Als de Soule qu'in l'amori et go, en laugelle P. Als de Soule qu'in l'amori et go, en laugelle P. Als de Soule vonderient poit de crete unreilles, coequilles et le différent de treux encepteux de cres mois le signifique de treux encepteux de cres mois le différent de treux encepteux de cres mois le signifique de treux encepteux de cres mois le partie de treux encepteux de cres mois l'amorité de l'amorité de l'amorité de sull'est de sull'est de l'amorité de sull'est de sul

de fe réconcilia avec l'Empereur. Les François de les Suddois fis plaignéeast extrémement de ce qu'encors qu'ils n'euffent pris les emres que pour conferver la liberté des Etras de l'Empire, on les revolt exclus de cetre paix; de que l'Efectur de Sane étoix convenu que lui de tous ceux qui accepteroises c'ett paix, foi doient à l'Empereur de les Alies dois confet de l'Empire. Alies l'acconsident la pourefet de l'Empire. Alies l'acconsident la pourecontre l'Emocreur & contre les Princes qui tenoient fon parti, & firent encore de grands progrès en Allemanne, conferent dans leur alliance le en Aliemagne, Landgrave de Heffe-Caffel, le Marquis de Bade-Dourisc , & gutloses sutres Princes de l'Em-

Lorsqu'on commença à traiter de la paix entre l'Empereur & les deux Couronnes, l'Empereur ne vouloit point d'abord que les Princes d'Allemugne priffent sucune part à ces Traitez , prétennt , comme il a été marqué dans le p Chapitre, qu'écare leur Souverain & cux ses fujets , ils n'avoient point d'autre parti à prendre que de recourir à fa clémence : mais le Ros Louis XIII. & les Ministres de la Reine Christine n'ayant point voulu féparer leurs intérées de ceux de yan point voir envoyer leurs Plénipotentisires aux lieux d'affemb'ée , à moins que l'Empereur n'accordit aufii des paffeports pour les Députez des Princes de l'Empire , il fut enfin obligé d'y donner les mains.

Les Pléniporentiaires de France & de Suéde s'étant rendus à Muniter & a Osnabrug, où on étoit ent par des convenu de traiter de la paix , inves lettres circulaires tous les Etats de l'Empire de s'y joindre incellamment; puisqu'als aveient tous intérêt à tout ce qui a'y décideroit, & qu'il étoit bien plus avantageux aux uns & sux autres de faire une paix générale qu'une particulière. Ils demandérent & obtionent même dans la faint que les Villes Médiates comme Straifund, Erfort, & autres qui avoient intérêt à ce qui fe décide-roit en cette affendée, y pullent aufit envoyer des Députez, & que les Etats puffent s'affendète

à Muniter & à Osnabrus Les trois Colléges de l'Empire, ainsi que tous les Députez des Écuts de l'Empire, se rendirent dans ces deux Villes ; la plupare des Catholiques s'affemblérent à Munifer , où les Plénipotentiures François réfidoient ; & presque tous les Proteftans qui espéroiene particuliérement à la protection des Suédois se tenoient d'ordinaire à Ossa-

J'ai parlé dans le premier Chapitre, des articles du Traité de Muniter qui regardant les intéréts de la France ; & dans le trossième de ceux du Traité d'Ossabrug qui concernent les intérêts de la Suéde 1 & je conferve pour le Chaptere cinquiére les Articles des Tesitez de Muniter & d'Osnabeug, qui concernent en particulier les intérêts des Princes & Etzes d'Allemagne & d'Italie. Ainfi je ne poétens traiter en celui-ci que des seticles de ces deux Traitez qui concernent les affaires générales de l'Empire & qui peuvent se reduire à quatre chefs, favoir premiérement l'Amnifhie, & la refti-tution d'un chacum dans fes biens : fecondement les griefs propofez par les Proteffans au fujet de la Religion; troiliémement les droigs des Etats de l'Empire; anfin le commerce. Je faivrai cet ce-dre en commençant par l'Ammilie.

#### AMNISTIE

L Orsque Frédéric V. Electeur Palatin fe fit é-lire Roi de Bohéme, plufieurs Princes, Com-tes, & Genzils-hommes Proteffins des Cercles du haut Rhin, de Sunbe, de Franconie, & autres Voities, même plutieurs fujets de l'Empereur em-

brafferent fon parti; & spoès qu'ils curent pere la bataille de Prague , ils furent auffi bien que lui chaffez de leurs Pays & dépouillez de leurs biens,

que l'Empereur donns à qui bon lui fembla.

La plus grande partie des proferies entra depuis
dans la Lique de Leipsie, embrassa le parti du Roi Guftsva , & sprès fa mort se ligus à Haitheon avec le Roi Louis XIII. & la Resne Christine : plufieurs rentrérent dans leurs biens ; mais ils en furent encore chaffez pur les Impérisax sprès la bataille de Nortlingue, & furene exceptez de l'Am-

milie portée par le Traité de Prague. L'Empereur Ferdinand III. convint à la Dierre enue à Ratisbonne en 1641, que l'Amnifie feroit générale de tout ce qui s'étoit passé depuis l'année 1630, il n'en excepta que le Palsein de les Etats & fujets du Royaume de Bobéme & des Provinces hérédicaires de la Maifon d'Autriche, Ainfi lorsqu'on traita la paix en Wellphalie, les Plénipotentiaires de l'Empereur confeneirent que tout ce qui s'était pullé depuis l'année 1630. fut oublié ; mais sh infifiérent à ce que tous ceux qui avoient été exceptez de l'Amnifile par le de-

cret de la Diette de Rarisbonne de l'appée 1641.

en fuffent exclus. Les Suédois précendirent au contraire que les troubles de Bohéme ayant été l'origine de la guerre de Suéde , cette amnifite comprie rout ce qui s'étoit puffé depuis l'année 1618, en laquelle ces roubles avoiene communé ; qu'elle fut générale fans exception de ceux qui en avoient été exclus par la Diette de Ratisbonne , & fins aucune con-dition ; & qu'elle s'étendit suffi à ceux des Pays héréditaires de l'Empereur qui avoient porté les armes contra lui depuis les troubles de Bo-

Les Impérisux proposérent en 1646. de fixer cette Amniftie & cette reftitution à l'année 1617. & puis à l'année 1628, mais les François & les Surdois rejettérent cette proposition : ensin pour établir une paix entiére dans l'Empire, on convint d'une Amnifie générale & illimitée, & d'établie chacun dans les biens qu'il avoit avant les guerres, à l'excepcion de ceux que l'Empereur avoit banis de fes Etats patrimoniaux avant le commencement de la guerre avec la Suéda; & el ne promit da rétablir dans leurs biens que ceux qui avoiene été banis pour s'être mis su fervice de la France ou de la Suéde.

Ainsi on convint à cet égard par les articles fe-

cond & troisième du Traté d'Ossobrug, qu'il y auroit de part & d'autre une Amnistie perpétuelle & générale de toutes les hostilitez commises depuis le commencement des troubles : que tous les Electeurs, Princes, & Etses de l'Empire y compris le Nobleffe Immédiate , leurs velfaux , & fuets, qui à l'occation des troubles de Bohéme & d'Allemagne ou de diverfes alliances qu'ils avoient faites. avoient fouffers quelque dommage tant en leurs biens qu'en leurs dignices, droies, & priviléges, y feroiene rétablis dans le même ésat pour le spirituel & pour le temporel, qu'ils en jouissoient avant qu'ils y fussent troublez : que cette restitution ne porteroit point préjudice su droit d'autrui qui feroit examiné sprès que la reflitution suroit été faites que les contrets de vente & les promeffes & obligations extorquées par violence feroient an-nullées : qu'on pouroit faire revoir fix mois après la paix les fentences données en tems de guerte, touchant les affaires féculières : qu'on pou-

soit sprès la paix demander l'investiture des fiefs dont on n'avoit point rendu l'hommage dep l'année 1618.; que tous ceux qui avoient fuivi l'un & l'autre parei feroient rétablis dans leurs biens & horneurs dont ils jou'iffoient avant ces mouvements que cette atmiffie auroit auffi lieu à l'égard des vaffaux & fujets héréditaires de la Mailon d'Autriche, en ce qui concernoit leurs perfonnes , leur renommée , & honneurs ; qu'ils pouroient retourner en toute fureté en leur patrie, pourvii qu'ils se conformassent sux loix du Pays r qu'ils ne scroient point néanmoins rétablis dans les biens qui leur avoient été ôtez avant qu'ils priffent le parti de la France ou de la Suride - mais feulement dans ceux qu'ils avoient perdus pour l'une ou l'autre de ces Couronnes a fans néanmoins aucun dédommagement ni restitution des fruits ni des édifices détruits par l'autorité des parties qui étoient en guerre.

### Griefs Ecclifiastiques au sujet de la Religion.

On étoit convenu dans la Diette de Ratisbonne de l'année 1641, que les Députez des deux Religions termineroient à l'amiable les griefs qui toient propofez de part & d'autre su finjet de la Religion: cela n'ayant point été fait , une des principales chofes que les Suédois demandérent en 1645. dans leur proposition & dans leur répli-que, sur qu'on sit justice sux Protestans sur leurs griefs, après qu'ils les auroient communiquez aux Catholiques. Les Impériaux y ayant confenti, les Protes tans les communiquérent le 25 Décembre de la même année tran sux Plénipotentiures de l'Empereur qu'aux Députez de l'Electeur de Mayence pour les Catholiques.

Ceux-ci donnérent au commencement de Fevrier 1646. leur réponfe à ces griefs; & en même tems expotérent auffi les fujets de plaintes qu'ils avoient contre les Protestans : les uns & les autres syant enfuite été propofet pour remédier aux griefs qu'ils fouffroient dans les chofes Ecclefiastiques, ils entrérent en négociation à Osnabrug au commencement du mois d'Avril fuivant pour trouver un tempérament fut leurs différentes prétentions; on fut long-runs fans pouvoir s'acco moder; les Proteîtans appuyez par les Suédois, fai-fant des demandes exorbitantes que les Catholiques rejectoient avec beaucoup d'aigreur; si bien que les Députez Catholiques furent exclus de ces conférences. Les Ministres de l'Empereur traitérent de ces griefs avec les Plénipotentiaires de Suéde & les Protestans; & le Comte de Trautmans-dorff dans le desseun de détacher les Protestans des intérêts des deux Couronnes, & de les engages de faire une paix particuliére avec l'Empereus, leur accorda presque tout ce qu'ils fouhaitoient : mais comme le Nonce du Pape , les Ministres du Roi d'Espagne, & la plupart des Etars Catholiques s'oppolérent à ce que la paix fût conclue à ces condinors , la négociation traina encore jusqu'en 1648, que les Députez des Electrurs de Mayence & de Baviére & des Evêques les plus puillans en Allemagne, qui étoient absolument determinez à faire la paix pour se délivrer des grandes incommoditez & dépenées que la guerre leur apportoir, en arrêtérent les condicions à Osnabrug avec les Plénipotentiaires de Spéde & les Députez des Proutitans; nonchilant les oppositions faites par les qu'en faveur des Protestans du droit des pre-

Députez de près de cinquante Etats Catholiques, ent autres par ceux d'Autriche & de Bourgogne, de feize Evêques , du Duc de Newbourg , de huit nu neuf Prélist, & de quitorze Villes qui rélécérent encore leurs proteffitions le 14. Octo-bre 1648. lorsque le Traité, quoi que datté d'Osnabrug, fut figné à Munfler.

Entre les griefs que les Protestans peoposérent sux affemblées de Westphalie , le premier sut ce qu'on apelloit la réfervation Ecclefisslique, c'eft à dire, que lorsqu'un Archevêque, un Evêque, ou tout autre Prelat ou Bénéficier embrafferoit la Confession d'Ausbourg, il devoit perdre son bénéfice, & n'aveir point de voix délibérative dans les Diettes de l'Empire : ils prétendoient que cette privation de kurs bénéfices & de leurs fuffrages dans les Diettes de l'Empire étoit injurieuse à leur Rehgion , contraire à la paix faite à Ausbourg en 1555, par liquelle il étoit porté que perfonne ne fouffriroit aucun dommage pous s'être rendu de leur Religion; & ils rejettosent l'autre article de cette même paix concernant la refervation done nous avons purié ci-devant, comme n'ayant point été approuvée par tous les Etzes.

Les Catholiques dans la réponfe qu'ils firent à ce grief, se timent au contraire fermes à l'observation de cenarticle , qu'ils justifiérent avoir été consenti par les prédécesseurs des Protestans, foutenant que fuivant les conflitutions de l'Empire, des Prélats ne pouvoient avoir fénnce & voix déli-bérative dans les Diettes qu'après avoir été lépirimement Aus & confirmez, ce que les Proteillers membras sus or communes, a ce que ser provincion des ne pouvoient être : qu'sureffe cette privation des dignirez Eccléfialtiques n'étoit pas plus honteufe aux Proteffans qu'sux Evêques Catholiques qui n'étant point engagez dans les Ordres Sacrez venoient à se marier; ce qu'ils pouvoient faire sus blesser leur homeur, mais non pas sins perdre leurs Evéchez. Ainsi ils se plaignirent de leur côté de ce que nonobiliant ce qui étoit porté par cette paix, les Proteffins s'étoient maintenus en la possession de plusieur Fusieur on de pluficurs Evêchez & autres Préla-

Il y est diverfes propositions faites par les Catholiques & par les Proteffans pour accommoder ce différend : les Catholiques demandérent qu'on leur laiffit à perpétuité les bénéfices qu'ils possédoient en 1647. & uffrirent que les Protestans confervifient pendant quarante uns ceux qu'ils possédoient le 12. Novembre 1627. à moins pourcouent in 13. Novembre 1017, à mons qu'ils ne fuffent revenus à bon titre aux Catho-liques: ils provogérent depuis certe possettion juf-qu'à foixanre ans , à condition qu'ils n'auroient point cependant de séance dans leur Dietre; qu'après ces cent années la question feroit réglée par s voyes de la juffice ; que cependant le Pape survoiroit aux bénéfices qui vacqueroient dans fix mois; & que l'Empereur aferoit du droit des premières prières , & qu'on payeroit à l'Empe-reur ce qu'on payoit supravant au Pape pour les

droits d'Annotes & de Pallium. Les Protestans proposérent de Jeur part que les uns & les autres rentraffent dans les bénéfices qu'ils poffédoient en 1618.; que pour rétablir une partiare paix dans l'Empire, les Prorellins auffi bien que les Catholiques possédassent à per-peruiné les bénéfices qu'ils possédoient en cette année-B; que l'Empereur ne pût dans les Chapi-tres qui professoient la Religion Protestante user mides prices, en verta doquel il ocome an price hechie qui prope parè l'Echico de Elvideque, que le Pèpes ne pulime potente de 18 de 18 et de 18 
vier 1624. Eofio les Impérisux & les Suédois convinres par le 5. Article du Troité d'Osnabrug qui fut con emé par celui de Munfter à l'égard des Bénéfices Immédists, que, juiqu'à ce quon fut convenuan fajet de la Religion, la transaction de Parllaw de l'années 552. & la Paix de la Religion de l'année 1555, feroient obfervées in violablement, hormis dans les articles qui feroient changes par ce Traité : qu'on ne s'arrêteroit point fur ce fujet sux contradictions ou contestations qui pourcient être faites au contraire par qui que ce fût : qu'il y suroit une égalité exacte & réciproque entre les Etres de l'Empire; enforte qu'ils s roient traitez également fans avoir égard à la Reque le terme de la reftitution dans les ligion r chofes Ecclesisftiques & dans ce qui auroit été changé en conféquence dans les politiques , feroit le premier jour de Janvier 1614, que le rétablissement de tous les Etats de l'Empire de l'une & de l'autre Religion, y compris la Nobleffe Immédiate, le feroit de ce jour là; que pour cet effet tous jugements de transactions feroient nulles, que ce rme ne porteroit point préjudice à ceux qui feroient rétablis du chef de l'amnifite ou d'ailleurs ; que les Etats Catholiques ou de la Confeifion d'Ausbourg qui possédoient le premoir Jinvier 1614. des Archevéchez, Evéchez, Aboyes, ou autres Biens d'Eglise Immédiats, les posséderoient jusqu'à ce qu'on fut d'accord fur la Religion ; que fi un Archevêgue, Evégoe, Prélie, ou autre Eseléfustique Catholique ou de la Confession d'Ausbourg changeoit à l'avenir de Religion , il feroit au même tems déchu de fon droit fur fon bénéfice , fans préjudice neanmoins de fon honneur & crux à qui il appartenoit d'élire on de postuler à ce bénéfice, y en nommeroiene aufli-tot un autre de leur Religion, en conféquence de ce Traité; fans néanmoins aucune reflitution de fruits & de revenus reçus par l'Archevêque, Evêque, & Prélet qui suroit changé de Religion : que les Etsts Catholiques ou de la Confeilion d'Ausbourg feroient rétablis dans tous les Biens Eccléfiast Immédiats, qui étoient poffédez per ceux de leur Religion le premier Janvier 1614. fans pouve répéter sucues fruits ni dédommagement : que les droits d'élire & de postuler démeureroient dans tous les Bénéfices Immédiats, entant qu'ils étoient conformes aux conflitutions de l'Empire, à la transaction de Pallaw, à la paix de la Religion, & m préfent Traité : que dans les Bénéfices qui demeu-reroient à ceux de la Confession d'Ausbourg, ces droits ne contiendroient rien qui füt contraire à cetre Confession: que dans les Eglises où ceux des deux Religions feroient admis , on ne feroit aucun nouvesux flatuts qui puffent bleffer la confcience ou les intérêts des uns & des autres : que ceax qui feroient élus ou postulez promettroient de nepoint rendre leurs Bénéfices héréditaires : que l'Empereur continueroit de joulir du droit de pre-

miéres priéres dans les lieux où de tout tems il avoit extreé ce droit ; pourvû qo'il nommit une personne de la Consession d'Ausbourg dans les Evêchez de cette Religion ou dans les mixtes, lorsque celui par la mon duquel le Bénéfice vacquen auroit été de cette Religion : que dans les Bénéfices Immédiats appartenans à la Confelhon d'Ausbourg, in pourfaite pour les droits d'Annatts, du Pallium, de confirmation des mois do Pape, & sutres ne pouroit être appuyée par le bras (eculier: que les mois du Pape auroient lieu dans les Chapitres mixtesen cas qu'ils y follenten usage en 1614. que le Chanoine décédé fût du nombre défini pour les Catholiques, que la provision du Pape émanait di-rectement de la Cour de Rome, & qu'elle fût infinuce aux Chapitres dans le tems légitime : que ceux qui feroiene élus ou postulez aux Archevêchez, Evéchez, & Préstures de la Confession d'Au-bourg feroient inveftis pas l'Empereur après qu'ils auroient prêté la foi & hommage & le ferment de fidélité pour les fiefs Royaux, & payé outre la taxe ordinaire la moitié de la même taxe pour l'inféodation: qu'eux on leurs Chapitres, quand le fiége feroit vacant , feroient appellez aux Diettes générales & particulières de l'Empire : qu'ils se qualifieroient élus ou poltukz Archevéques, Evêques, Abbez, ou Prévôts, & prendroient leur féance dans un banc qui feroit mis de travers entre les Ecoléfinitiques & les Seculiers : qu'il y auroit à perpétuité en chaque Chapitre autant de Chano nes de chacune des deux Religions qu'il y en avoit le premier Janvier 1624. enforte qu'on n'en fubroset à ceux qui mourroisest que de leur même Religion: que lorsque les Surnuméraires mou roient, on ne leor fubrogeroit que de ceux de l'aptre Religion, jusqu'à ce que le nombre s'ut reduit su même état qu'il étoit en 1624. & que dans les Evéchez mixtes l'exercice de la Religion feroit rétabli tel qu'il y étoit publiquement reçu en

Le found grift des Procettuss foot qu'uneux que cheaque Prince de l'Empirie cité devid e régier l'exercice de la Réligion dans los entroines, à de proventes finance qu'el le trouvei plus 2 propas proventes finance qu'el le trouvei plus 2 propas proventes finance qu'el le trouvei plus 2 propas les Carboliques vouleiters rentrer dans les Mosses de la transicition de l'affaire, quoi qu'elle card de la transicition de l'affaire, quoi qu'elle card de la transicition de l'affaire, quoi qu'elle cardiditales qu'elle retrinoure du ces Bodellandes, qu'elle des définillages qui le retrinoure du ces Bodellandes, qu'elle des définillages qu'el le retrinoure du ces Bodellandes, au l'entroire de l'action de l'entre de l'action de l'entre de l'action de l'entre de l'action de l'entre de l'action de l'ac

Les Catoliques présendierts su coraties que les Protethas devisite méter su créchtique las Protethas devisite méter su Catolique las Bésélects Médias qu'il avoires tolspre depuis le médidos de Pairi, o cus moins loss prometers de la catolique de la catolique de la catolique de la Religion 1 informationient est Besélect, de farioux cross qui devises finere dans la deprise de la Religion 1 informationient est Besélect, de farioux cross qui devises finere dans la deprise de la Protefilia resident rigid la Religion su préjudice de la me Concioyem Catoliques de consideration de l'entre travel de la Protefilia resident rigid la Religion su prédans de l'Empire, qui avoient baid de lesses travel 
dans de l'Empire, qui avoient baid de lesses travel 
availlest papies ne pair que ce vi Ville sière de 
availlest papies ne pair que ce vi Ville sière de

réformee la Religion dans leurs dépendances mais feulement liberté d'exercer chez eux la Confistion d'Ausbourg.

Les Catholiques & les Proteibans firent à peu près les mêmes propoficions au fujet des Bénéfices Médiates que celles qu'ils avoient faints au fujet des Immédiates; & la choie fut aufil à peu près terminée de même.

On convint dans le même article du Traité d'Osasbrug que jusqu'à ce que les différends pour la Religion fusient terminez, les Exits de la Confellion d'Auskourg conferveroient les Monaftéres, Collèges, Bullisges, Commanderies, Temples, Fondations, Ecoles, Hopitux, & autres biens d'Egisle Médies qu'ils polifédoient le premiet Janvier 1614, soit qu'ils cullènt été reflituer aux Catholiques ou non; nonobifant tous les arrêts, transactions, & autres actes qui pouroient être alléguez au contraire : que les Catholiques posséderoient aussi cas Monastéres, Colléges, & autres biens d'Eglis Médiats qu'ils possédeient effectivement en 1614, quoi que fituez dans les territoires de la Confellion d'Ausbourg : que ces biens domeuresoient à l'Ordre auquel ils avoient été premièrement donnez, à moins que cet Ordre ne fût éteint a auquel cas on n'y pouroit mettre que des Religieux d'un Ordre qui eût été en utige en Al-lemagne avant les différends pour la Religion , ce que les Proteftans firent mertre, afio d'en exclure les Jéluites , pour lesquels ils ont une averfion par-ticulière , & dont l'Ordre a commencé depuis la naiffance du Luthéraniface : que fi les Catholiques & ceux de la Confession d'Ausbourg étoiene recus les uns & les autres dans ces Monashéres, Egil s , & hopitaux , ils continueroient d'y vivre de même su même nombre qu'ils y étoiene le pre-mier Janvier 1624, que l'exercice de la Religion démeureroit auffi tel qu'il étoit en chaque lieu ce même jour : que les droits des premières priéres appartenans à l'Empereur & les mois du Pape aurount lieu dans les Bénéfices Médiats , où ils étoient en ulage le premier Janvier 1644-que les Archeveques & surres qui en suroient le droit, y conférerosent les Bénéfices dans les mois extraord mires : que fi ceux de la Confellion d'Ausbourg, avoient aufa quelques droits de prétention ou au-tres dans les Bénéfices possédez par les Catholioues, ils continueroient d'en ufer: que fi les élections pour les Prébendes vacantes ne le fisioient pas dans le tems requis en faveut des personnes de la même Religion dont étoit le mort, ceux de a motive Neugono aoint viota e mort , ceux de cette Religios y pourvoisioner par forme de dé-volution; pourvi que ce file lans préjudice de la Religion Catholique, à des desies appartenans su Superieur Eccléssifique des Catholiques fue la Religieux : que la Noblesti fibre suroit dans ce qu'elle poffede innesdistament de l'Empire, pureil droit que les Estats de l'Empire en ce qui concerne les droits de la Religion & leurs dependances : que les Nobles qui y auroient été troublez feroient rétablis : que les Villes libres de l'Empire suroient en leur terriroire à l'égard de leurs fujets auffi bien que dans l'enceinte de leurs murailles, le même droit qu'avoient les autres Etats fupé-rieurs de l'Empire, tant à l'égard du droit de réformer, que des autres cas concernans la Religion : que néanmoins l'exercice de la Religion Catholise fublisheroit dans les Monaftéres & Chapitres fieuez dans les Villes de la Confession d'Ausbourg, su même état qu'il y étoit le premier Janvier

1614. & que les Bourgeois Catholiques qui s'y trouvoient alors , y continueroient leur de-

m'une.

Le trollème grief que les Procellans propodie
rent fist qu'on refubir à Ceux de leur Religion
rent fist qu'on refubir à Ceux de leur Religion
qui étoient fijies des Crebbiques et liberé de
l'exercice de lon Religion que l'Emporeur Fesdémand la vois tecorde par une Devlation prédémand la vois tecorde par une Devlation prédémand la vois tecorde par une Devlation prétures qu'un poullibres luri de la passe d'Assicure poir leur Religion, ni de finir venir des nilmillers chie ceux ç de qu'on leur fisieir journelsmest philémes mauvais traitemens , de philéme
mest philémes mauvais traitemens , de philéme
mest philémes mauvais traitemens , de philéme

in platent on the Tubourus to hinde of loca Re-La Cubolayan Fordom: a c prisid, upon the high part Almoury la blant de condiciente a la plate Almoury la blant de Cucidiente d'arois de la coule de partie de la cubo de la conciona de la cubo de la cubo de la cubo de la voir junio fait la delarim partie de la cubo de la legada de cuan compar, elle se regulado de la cubo de cuan compar, a class a regulado de la cubo de cuan compar, a class a regulado de la cubo de cuan compar, a class a regulado de la cubo de cuan compar, a class a regulado de la cubo de cuan compar, a comparador de la cubo de la cuanda de la cubo de la cubo de comparador de la cubo de la cubo de la cubo de la la lacina de la cubo de la cubo de la cubo de la la lacina de la cubo de la cubo de la lacina de la lacina de la cubo de la cubo de la lacina de la lacina de la cubo de la cubo de la lacina de la lacina de la lacina de la cubo de la lacina de la lacina de la lacina de la cubo de la lacina de lacina de la lacina de la lacina de la lacina de lacina de lacina de la lacina de la lacina de la lacina de lacina de la lacina de la lacina de la lacina de lacina de la lacina de la lacina de lacina de lacina de la lacina de la lacina de  lacina del lacina de lacina de lacina de lacina del lacina del lacina de lacina de lacina de lacina del lacina d

Il y eut de part & d'autre besuconp de propofitions pour accommader ce différend, qui fut enfin terminé le 18. Mars 1648. On convint qu'aucun Etat Immédiat ne feroit

traversé dans le droit qui lui appartenoit dans ce qui concerne la Religion , à cause du territoire : que cependant les Vallaux & Sujets des Eters tans Catholiques que Proteffans qui avoient eu l'exercire public ou privé de leur Religion pendant quelque partie de l'année 1624, y lerojent réciproquement confervez ; quoi que leurs Princes fullent de différente Religion : que ceux qui suroient été troublez en cet exercice teroient rétablis en même état qu'ils écoient en 1614, que les transactions fines entre les Etats de l'Empire & leurs fujets touchant l'exercice de la Religion, leurs fujets touchant l'exercice de la Relapona, o'auroient lièu qu'asteant qu'elles ne feroient point contraines à l'époque de l'année 1624, à moins que les parties ne vouluillent s'en départir d'un commun confentement ; que les Vallaix de Su-jets d'un Esse d'une autre Religion qui n'avoient point en 1624. l'exercice de la leur , pouroient vaquer à leurs dévotaons dans leurs mailons, & en particulier, fans être fujets à aucune ioquifizion : qu'ils pouroient auffi affifter dans leur voifinage à l'exercice public de leur Religion, & faire instruire leurs enfans chez eux & dans des Ecoles étrangeres de leut Religion : qu'ils ne feroient point exclus des Communautez des marchands & artifins, des fucceffions, legs, hopitsux, & cimeriéres publics ; & feroient trairez comme les autres Citoyens: qu'en cas qu'ils vouluffent changer de denteure , ou que leurs Seigneurs le leur ordonnaifeot , ils pouroient vendre leurs biens ou les retenir ; & en ce dernier cas revenir dans ses Etses en toute liberté pout vacquer à leurs affaires : que les Seigneurs des territoires donne-

lore

roi: et an moins cinq ses pour se retirer à leurs sujets qui ferotent de contraire Religion lors de la publication de la paix , & qui o'avoient point en 1/24, liberté d'exercice public ni particulier de leur Religion; & qu'ils ne donneroient pas moins de trois ans à ceux qui changeroient de Religion après la paix jurée; & qu'on ne leur feroit en ce cas aucunes vexations : que la qualité de fief ou d'arriére-fief dépendant du Royaume de Bohéme on de quelque Erat de l'Empire, ni la jurisdiction criminelle, le paronage, ou la filiation, ne donneroient point le droit de réformer: que tout ce qui auroit été changé dans l'exercice de la Religion ur ceux qui n'auraient que ces droits feroit caffé;

& que toutes choses servient rérablies en l'état auquel elles étoient le premier jour de Janvier 1614. qu'en cas que le droit de terriroire duquel dépend celui de réformer eux été contellé avant ou depuis le terme de 1624, la possession de ce droit demeuresoit tel qu'il étoit au jour marqué ci-deffus: que jusqu'à ce que ce différend sus terminé, un Seigueut ne pouroit obliger ses sujets à quitter le Pays pour avoir changé de Religion : enfin que dans les lieux où les Etats Catholiques & Proteftans jouissoient également du droit de territoire , les

choies demeureroient en l'état auquel elles étoient

le premier Janvier 1624
Les Suédois & les Protefluss fissoient de grandes
inflances pour la liberté de confeience & d'exercice de leur Religion dans les Provinces héréditaires de la Marion d'Autriche; quoi que l'Empereur foutint toujours qu'ils ne lui pouvoient impofer de loi fur ce fujet, ni l'empécher de régler en fes Etats ce qui concernoit la Religion; à moins qu'ils ne prétendifient qu'il ent moins d'autorité dans ces Provinces que les Ducs de Brutswick & de Mecklenbourg & les autres Princes Protesbus de l'Emire n'en avoient dans leurs Etats : à quoi les Propore n'en avoient dans seurs trans : a quoi en treffans répondirent que les Princes de la Maifon d'Autriche s'étriene départis de leurs droits par les permillions qu'ils avoient accordées aux Prottibus; & qu'ainfi ils ne pouvoient plus leur ôser l'exercice de leur Religion , encore moins la liberté de conscience.

L'Empereur se tint néanmoins extrêmement s L'Empereur se trat neamount extremement ser-me fur ce poice, & procetth pulificurs fois de rompre pletot tout le Traité que de rien relicher: il demeura ferme à l'égard de la Bo-héme, de la Monvie, e de l'Autriche; êt ne s'étant reliché qu'à l'égard de la Siléfie, il conferrit que les Ducs de Brieg , de Legritz , de Munsterberg, & d'Och, comme aussi la Ville de Breslaw feroient maintenus dans leurs priviléges & dans l'exercice de la Confession d'Ausbourg qui leur avoit été accordé par les Empereurs & par les Rois de Bohéme: & quoi que le droit de réformor l'exercice de la R eligion n'appartine pas moins à Sa Majefté Impériale qu'aux autres Rois & Princes, elle voulot bien en confidération de la Reine de Suéde & des Etzes de l'Empire de la Confesfion d'Au-bourg, que ceux qui demeuroient dans les autres Duchez du Siléfie qui dépendoient immédiatement de la Chambre Royale ou dans la baffe Autriche ne feroient pas obligez de fortir des lieux où ils demeuroient ni d'abandonner leurs biens, & qu'ils ne scroiene point empéchez de frémer l'exercice de leur Religion dans les heux voilinshors du rerritoire; pourvil que dansles autres chofes ils ne troublaffent point la tranquilité publique & se montralitor tels qu'ils devoient être

à l'égard de leur Prince Souverain : enfin que ceux de cette Confession pouroient encore bitir trois Temples en Sélésie hors & proche les Villes de Schweinits, de Jaur, & de Glogaw. On ajou-ta que la Reine de Suéde & les Etats de l'Empire fe réfervoient la faculté d'antercéder humblement suprès de l'Empereur, pour obtenir dans les Duchez & les autres Royaumes & Provinces de Sa Majesté Impériale & de la Maifon d'Autriche une plus grande liberté & exercice de la Religion; la poix sublishant toujours , & toute voye de fait étant interdire. En effet la Reine Christine & les Etats peffeg-

térent en 1654. & en 1654. à l'Empereur pen-dant la Diette de Ratisbonne des resuites très-preffantes en faveur des Procestans de ses Provinces héréditaires ; mais ils ne purent obteoir qu'on leur donnit plus de liberté qu'ils n'en avoient par les Traitez de Weftphalie : l'Empereur ayant feulement confenti qu'eo Siléfie tous les Luthériens puffent affifter au fervice divin dans les Temples qu'il y avoit accordez par le Traité de West-

Le quatriéme grief des Proteflans étoit que d'une part on ne payent point aux Eglifes & aux Mo-naîtéres policiez par les Protestans les revenus qui leur étoient dus dans les Etats des-Catholiques; & que d'autre part dans les Villes où les habitans étoient de l'une & de l'autre Religion, on ne faifoit point part aux Protestans des revenus que les Enfiles & Ecoles de ces Villes tiroient des Etars

Proteflans. Les Catholiques répondirent d'abord à ce grief, que les Procellans ne pouvoient rien présendre à ces revenus oépendans des Béoéfices qu'ils avoient occupez même avant la paix de Paffaw : mais depuis dans les moyens qu'ils proposérent pour re-médier aux griefs des Protestans , comme ils confentoires de leur laiffer pendant quaraore années les Bénéfices qu'ils posséoient en 1627, ils con-vinrent de les assister aussi pendant ce nombre d'années des revenus qu'ils tirent des Etats des Protestans a sinsi qu'il avoit été pratiqué jusqu'a-

On convint qu'on observeroit les articles de la psix de la Religion fuivant lesquels les Eurs Catholiques & les Bénéfices fituez en leur Pays devoiene jouir de tous leurs revenus; à la charge que ces revenus feroiene fojets à la jurisdiction de celui fous la justice disquel ils étoient fituez : qu'on rendroit fur ces revenus de quoi payer ceux qui farisfaifoient aux charges de quelque Religions qu'ils fullent: que ceux de la Confession d'Ausourg jouïroient des revenus qui leue ésoient dus lans les Provinces des Catholiques , à cause des fondations Eccléfialtiques médiates qu'ils avoient sequifes avant ou après la paix de la Religion; pourrû qu'ils jouiffent de ces Revenus en l'année 1614, que fi les Etats de l'une des deux Religions jou illoient alors de quelque droit de proction, de douzire, ou autres, fur des biens d'Enlife possedez par ceux de l'autre Religion, foie au dedans ou au dehors de leur territoire, ils les retiendroient; pourvû que les revenus de ces biens d'Eglife n'en fuffent point trop chargez : que les revenus dus par d'autres territoires sux Erats de la Confession d'Ausbourg pour les Bénéfices qui se trouvoient présentement démolis , seroiene payez à ceux qui en jou illoient le premier Janvier 1624. que les revenus dépendans des Monathires détrui

depuis l'année 1624, ou qui scroient détruits à ir , appartiendroient au Scigneur du lieu où ces Monafteres étoient fituez : enfin que les Bénéfices qui écoient le premier Janvies 1624- en possession des dixmes sur les Monaltéres dans un surre territoire , le feroient encore à l'avenir s mais qu'il ne feroit demandé aucun nouveau

Le cinquiéme grief que les Proteffens propo-férent , étoit qu'on avoit rétabli la Jurisdiction Eccléfiaftique & les droits du Pape qui avoient été suspendus pet la paix d'Aubourg; qu'on atti-roit aux Tribunsux des Evéques les sujets des Princes Proteftans dans les caufes de muriage &c autres femblables ; que les Princes Catholiques obligoient leurs fujets Protefans à fuivre le nouveau Calendrier » ce qui aportoit du dé-ordre dans le célébration des fetes; & que des Nonces du Pape avoient fact eures devant eux des Evéques rotestans pour les voir déclarer déchus de leurs Evéchrz.

Les Catholiques répondirent d'abord à ce grief, que la Jurisdiction Eccléfialtique n'avoit été fusque dans les choles qui concernoient le eulre diving & que espendant les Protestans s'ésoient attribué toutes les autres caufes; & que fi les Evêques Protestans rendoient les Evéchez qu'ils avoient ufurpex, ils ne feroient pas dans la peine d'être affignez pour ce faște. Mas dans la faite ils convintent dans les moyens d'accommodement qu'ils propoférent, que les Evéques ne se méleroient point des caufes de mariage entre deux Proteftins; mis feulement quind une des par-ties ou routes deux feroient Carboliques: & ils prétendirent que c'étoir encore aux Evêques à juger les causes de patronage, des dixmes & autres qui nt concernoient point le culte divin.

On convint à ces égard que jusqu'à ce que les différends touchant la Religion sussent accommodez , le drost diocez in & route Iurisdiction Eccléfisftique demoureroient fulpendus contre les Earts de la Confission d'Ausbourg , y compris la Noblesse Immédiate; & contre leurs sujets , soit que l'affaire fût entre des Esses Catheliques & de la Confession d'Ausbourg 1 que le droit dio-cezain & la Jurisdaction Ecclésialtique se renterpreroient dans les bornes du territoire de ceux qui l'exerceroient : qu'afin que les Catholiques pullent être payez des revenus qu'ils avoient dans les domaines des Etats de la Confession d'Ausbourg, crux qui étoient en 1614 en pof-fession de la Jurisdiction Ecclésiastique, en jouigoient pour la perception de leurs revenus; à condition qu'il ne feroit procédé à aucane excomer nication, finon qu'après la troifiéme fommation les Etzts Provinciatz & fujets qui en 1614, re-comoificient la Confession d'Ausbourg, demeu-reroitnt sujess à cette Jurisdiction, cans les cus qui ne convenoient point à la Confession d'Aus-

ourg ; & pourvu qu'on ne leur enjoignit point à l'occasion des procès sucune chose contenire à cette Confesion & à leur confesione: que les Ma-gistrats de la Confesion d'Ausbourg succient ce même droit fur les Sujers Catholiques qui avoien

en 1614. l'exercice public de leur Religion ; fouf le droit diocezain , tel que les Evêques l'avoient exescé paisiblement sur eux en 1614, enfin que dans les Villes où il y avoit extreice des deux Religions , les Evêques n'eurocent aucune Juris-

diction for les Bourgeois de la Confession d'Ausbourg; mais que les Catholiques fe pourvoire en juffice fuivant l'uisge de l'année 1614l'ajointe à ces articles concernant la Religion, ce-

lui qui regarde en particulier les Calvinifles qu'on nomme en Allemagne Réformez , & qui ne fuivant point is pure Confession d'Aurhourg avoient été confidérez juiqu'alors comme des gens exclus de la paix de la Religium , laquelle ne comprenoit que les Catholiques & ceux de cette Con-Comme les Electeurs Palsein & de Brandebourge

le Landgrave de Helle-Cullel, plufieurs Princes Palatins , la plopare de ceux d'Anhalt , & quelques autres Comies , Gentils hommes , & Villes de l'Empire professione la Religion Calviniste, les Suédois pour se concilies leur amirié demandé-rent dans leur proposition de l'année 1641, que la paix de la Religion cue aussi lieu en saveur des Réformez: nous avons vu que les Impériaux y con-sentirené dans leur réplique ; pourve qu'ils le vou-lutient, ée qu'ils véculint paifoblement. Depuis dans le second projet du Traité que les Impérisux opolérent su mois d'Avril 1647, ils trivent les Réformez en mome cluffe que ceux de la Confesfion d'Ausbourg ; ce qui deplut à plufieurs Luthériens qui confentoiens à la vérité que le bignésit de la paix s'écendit auffi aux Calviniftes, afin qu'en cas de befein ils puffent s'unis enfemble contre les Carboliques leurs encemis communs : mais ils ne vouloient pas que ces Présendus Réformez euffen autant de pouvoir que les Confessionistes à l'égard des choses de la Religion ; érant irritez de ce que les Electeurs Palarin & de Brandebourg & les Landgraves de Heffe Caffel avoient chaffé les Luthériens de partie de leurs Etats, & de ce qu'ils y défendoient l'extreice de certe Religion, quoique d'ailleurs ils se vantassent de suivre aussi bien que les Luthériens la Confession d'Ausbourg priéclins fon véritable fens. Ainfi les Luthériens demandérent qu'en même tems qu'on accorderoit aux Réformez qu'ils fuffenr compris dans le paix de Religion , - ils promiffent par un acle féparé de laffer à ceux de la Confession d'Ausbourg l'exercice de leur Religion tant dans les Etats qu'ils polledoient alors , que dans ceux qu'ils pouroient polléder à l'avenir : les Calvinifles ne furent pas contens de estre refriétion qui leur éroit le droit de réformes qu'on secordoit aux Luthériens . & qu'ils prétendoient être une fuite de la supériorité ou droit de territoire ; outre cels ils ne vouloiens point qu'on inférât dans le Trané cett condition. s'ils proview pujiblement, prétendant que ce bien-fait leur fût accordé purement de fimole-

On convint par l'article sepriéme du Traité d'Osnabrug du confentement de l'Empereur & de tous les Etats de l'Empire, que ceix qu'on nommoit Réformez jou'iroient des priviléges acordex aux Catholiques & à ceux de la Confeifion d'Aurbourg, fans préjudice des partes de aurres dipositions que les Etats soi déant Pro-testans avoient faits entr'eux de avec leurs Sujem touchant l'exescice de la Religion; & aussi faus préjudice de la liberté de conference d'un cha-

On ejouta que, comme les différends de le Religion qui étoient entre les Proteffans n'émical pas encore termines , & éroient réfervez à un accommodement futur, & qu'aiali ils formo

72 deux partis , on éroit convenu entre l'un & l'autre parti à l'égard du droit de Réformation que fi un Prince on Scigneur de territoire ou patron de quelque Eglife qui étort d'un parti paffoit à l'autre ou sequeroit par Succession ou en vertu du préfent Traisé de paix ou autrement une Principauté ou Seigneurie dans laquelle la Religion de l'autre parti feroit exercée publiquement , il pou-rois avoir avec lui ou dans fa résidence des Prédicateurs de la Religion; fans que cela fûtà charge à fes Sujets: miss qu'il ne pouroit sien changer dant ces Pays en l'exercice public de la Religion, ni aux loix & conflitutions Eccléfiaftiques qui avoient été reçues jusqu'alors; ni ôter aux premiers des Tunples , des Ecoles , ou des Hopitaux , ni les revenus qui y étoient attachez pour les donnet à ceux de sa Religion ; ni obliger ses Sujets fous prétrate du droit territorial, Epifcopal, de Patronage, ou aurre, de recevoir des Minifires d'une aure Religion : qu'afin que cette convention fût plus fermement observée, il feroit permis aux Communautez au cas d'un pareil chan permon aux confinantez su ces e un pareil char-gement de préfenter ou nommer des Ministres de leur Religion qui froient examinex & ordonnez par le Confistoire , & enfuire confismez par le Prince ou Segmeur fins aucort difficulté que fi quelque Continuausé embrassoir en ce cas la Re-

querque Commitment entermant et est in IX-ligion de fon Segneur, 8 em demandoir l'exerci-ce à fes dépens, al feroit permis su Prince ou Segneur de les his accorder, 5 fins prépiduce des autres; & que fessiaceelleurs ne le hi pourcient plus ôcer: que les Confilhorisox, les Visireurs pour les choles facrées, les Profificars des Ecoles de de Univertire de Théologie de de Phàloisphie ne feroient point d'autre Réligion que de celle qui feroit alors exercée publiquement dans chaque lieu : que cependant comme ces dispositions ne regardoitne que les changemens à venir, elles n'apporteroient aucun préjudice aux droies que les Princes d'Anhalt & autres Princes avoient fur ce fujet : enfin qu'on ne fouffiiroit que ces

for et sujet: emm qu'un ne souations que ses reis Religions dans l'Empire.

On apouta à la fin du Traisé d'Ostabrug pour fa plus grande validité, qu'on ne pouroit alléguer coutre cette transfation aucun Drost Canonique ou Civil, ni sucuns Decrees des Conciles, priviléges, referits, & concordats frits avec les Papes, ni aucum flatuts politiques , on decrets Ecclefiaffi-

Le Sr. Chigi Nonce Apoftolique à l'affemblée de Munster, sprès s'être opposé de tems en tems à tous les articles qu'il jugeoit préjudiciables à l'antorité du Pape & à l'avantage de la Religion Ca-tholique, fit encore le ad. Octobre 1648, u-ne proteffation folemnelle contre ces Traitez.

Le Pape Innocent X. témoigna austi dans un Bref qu'il fit publier à Rome au mois de Nombre fuivant , qu'il avoit eu un fenfible déplaifet de ce qu'on avoit mis dans ces Traitez unt d'articles deuvantageux su Saint Siège & 1 la Re-ligion Catholique; particuliérement de ce qu'on evoit abandonné pour jamais des biens Ecclefisshiques aux hérériques; de ce qu'on avoit accerdé à ceux de la Confesson d'Ausbourg l'exercice de leur Religion avec la faculté de bâtir des Temples; de ce qu'on leer ouvroit l'entrée aux charges, même aux Archevêchez, Evêchez, & autres Dignierz Eccleffribiques, de ce qu'on les faifoit participans des premiéres priéres que le Saint Siége avoit accordées aux Empereurs; de ce qu'on avoit dé-

chargé les Bénéfices attribuez à ceux de la Coc fession d'Ausbourg des droits d'Annues , du Palliam , de confirmation des mois du Pape , & autres droits & réferves ; de ce qu'on y avoit attri-bué à la Puissance Séculière le droit de confirmte ceux de cette Confession qui avoient été élus à ces Archevechez, Evechez, & autres Benefices; de ce que tous ces Bénéfices avoient été donnez en fiefs perpétuels à des hérésiques, pour les pof-féder en titre de Principaurez Séculéres; & de ce qu'on y avoir flipulé qu'aucunes décisions des Conciles ni des Papes ni quelques autres flaturs que ce fuffent, ne pouroient être aléguez au con-traire. Alofi il déchra que toutes ces conven-tions étaient nulles; attendu que l'autorisé du Saine Siége n'y ésoit point intervenue; & il les caffs entant que besoin écoit; & rétablit toures chofes en leur force & érat, sinfi qu'elles devoient être fuivant les anciennes conflitutions & les réglemens.

### Griefs Politiques Ecclésiastiques.

Outre les Griefs appellez Eccléfiaftiques, parce Ours le Griefs specifie Eccléfatiques, pare qu'in regnodeur priciemtre la Religion, lei Bres d'Egifs, & la Jurisdiction Eccléfatique, le Poutellas reportiente noce deux autres fostes de Griefs, donc les uns fureze qualifers periodente les staires crities par napper à la Religion. Per qu'ils regnodement les staires crities par napper à la Religion. Per propriée regnodement que la pière de l'Esprée, partie regnodement que la pière de l'Esprée, partie expendiente que la pière de l'Esprée, sur securit de la Religion. Je pulses secures relation à la Religion. Je pulses de seremie dans cet mairés de des sutre dans des premiers dans cet article , & des aus le fuivant.

Le premier de ces Griefs Politiques Fortéfialtiques étoit que les Etas Carboliques étant en plus grand nombre que les Protestans , vouen plus grand nombre que les Proteilans, vou-loient Fensporter fur ceux-ci dans les Dis-tes par la pluralité des voix, boss même qu'il s'agifoité de Redigion, des taxes, & d'au-tre affaires, o de les Euss écoient dividez en Caboliques de en Proteilans i désires que les Caboliques pouvointe ainfi ruiner de accu-ber les Proteilans par leut nombre, s'il fallaie que les choées paffaifent à la plamité des que les choées paffaifent à la plamité des

Le second Grief de cette même nature écoie que parmi ceux qui composcient la Députation ordinaire de l'Empire, il y avoit plus de Catholiques que de Procestans. Ainfi ils demandérent que dans les affaires où les Catholiques ou les Proteftans avoient intérêt, & où la passion pou-voit faire agir les uns ou les autres, les choses ne fuffent pas réglées à la pluralité des voix , mais ar un accord amiable entre les Députez des deux par un accord amuste entre le se possesse par les Réligions en nombre égal : qu'il n'y eûr pas plus de Catholiques que de Protefans dens les Deputations ordinaires de l'Empire ; & que même on prit garde que ceux qui composoient cette Dépu-tation se tinsient dans les bornes qui leur étoient preferites; & qu'ils ne touchaffent point aux chon dont la compoissance étoit réfervée aux Diettes

de l'Emeire. Les Catholiques répondirent à ces Griefs & à ces demandes, que ce feroit vouloir abolir les loix & la forme de l'Euroire , que de prérendre que dans les points où les opinans étoient de différens svès, & co à il rois néumeins nécelliée de l'éterminers, à choé ne fir pas décidée dans les Dèrete à la pharliée des Voix, ou remife à ce que l'Empereur en coclomeroit; à noisse qu'il ny efit une loi expresse qui en donoine suriement; se qu'à l'égard de la Déposition ordinaire de l'Empier, on voir réglé dans la môtes amée de la paix d'Ausbourg, ceux qui la composicients, & qu'on n'y pouvoit apporter de clamcient, & qu'on n'y pouvoit apporter de clam-

roient; & qu'on n'y pouvoit apporter de changement que dans une Diette. On convine per le Traité d'Osnabrug que les Maguêtres de l'une & l'autre Religion empêchezoient qu'on n'impugnit la transaction de Paf-faw-, la paix de la Religion, & particuliérement ce préfent Traité; qu'on rendit ces Traitez douteux; & qu'on tirît des conféquences contraires : que tout ee qui avoit été publié jusqu'alors au contraire feroit mul: que s'il s'élevoit quelque doute au fujet de ces Traitez, il feroit réglé à l'amiable dans les Diettes ou dans d'autres affemblées de l'Empire par une transaction entre les Etats des deux Religions : que le nombre de ceux de l'une & de l'autre Religion feroit égal dans les affemblées ordinaires des Dénutez de l'Empire : que l'on conviendroit en la prochaine Dierte de ceux que l'on joindroit à ceux qui la composoient que s'il étoit néceffaire de députer dans ces affemblées, ou dans les Diettes générales, le nom-bre de ces Députez feroit égal de l'une ou de l'autre Religion: qu'en cas qu'il fallât décider quel-ques affaires dans l'Empire par commisson extra-ordinaire, si l'affaire n'étoit qu'entre ceux d'une même Religion, on ne déput noit que de ceux de cette Religion : mais our fi l'affaire remedoir des Etats de l'une & de l'autre Religion, on nom-meroit des Commillaires des deux Religions en pombre écal : que les Commiffaires feroient leur rapport de ce qu'ils suroient fait , & y ajouteroient leurs avis ; mais qu'ils ne pouroient nen décider sar forme de jugement : que dans les affaires de la Religion & en toutes les autres où les Etaes ne roient être confidérez comme un Corps, on and les Etses de l'uoe ou de l'autre Religion fe diviferoient en deux partis, le chose seroit rerminée à l'amiable , & con à la pluralité des fuffra-ges : ou enfiu on décideroit à la prochuine Diene. fi les affaires concernant les taxes & contributions que les Etses payoient pout les nécessitez de l'Empire , seroient réglées à la ploralité des

Value and design good respective to Tribuscus do com the la fallice an Homes, a such to Salace amon down on spellin, one this Salace and the salace and the salace and the salace and the salace for last admission of Arbitra de la spellin salace for last admission of Arbitra de la spellin salace and the sal

dons a sel finit a Spire por Charle-Gaine, a le Combé Aldarque qui della Cone de l'Empore, de Combé Aldarque qui della Cone de l'Empore, de Chroméla propositione pour print a sigire Le comparate de la comparate con de comparate con de comparate con de la comparate factor de la comparate factor de la comparate factor de la comparate 
The Cachiques instincts an containing are likelihomest above the driet convoided. Chambelliment of these of their convoided Chambers, it is independent of an error inhilition contained by the likelihomest and produced and their contained and their contained and an extended and their contained and an extended and their contained and their contai

nabrug, qu'on traiteroit à la prochaine Dicree de la translition de la Chambre Impériale en un autre lieu plus commode : qu'en attendant que ce point & divers autres outermant cette Chambee fullent terminex, outre le Juse & les quatre Pré-fidens de cette Chambre desquels l'Empereur en établiroit deux de la Confession d'Ambourg, il y auroit encore cinquante Affeffeurs desquels les He tats Catholiques en préfenteroient vingt-fix , y compris les deux dont la préfentation appartenoit à l'Empereur, & les Etats de la Confession d'Ausà l'Empereur, & les Lites de la Contenion or Aus-bourg en petienteroient vingt-quatre; qu'il y a to-roit un égal nombre d'Affelfeurs de l'une & de l'autre Religion; & que lorsqu'il s'agiroir de exa-fes entre deux Etats de différence Religion , ou L'autre de l'autre de l'autre de l'autre parties lorsque deux Etats d'une même Religion pluideroseot ensemble , un Tiers de l'autre Religion y interviendroit: que l'Empereur mettroit auffi dans le Confeil Aulique quelques Sujets de la Confesfion d'Ausbourg en nombre fuffifier pour faire que, le cas acrivant , il pût y avoir épairé de Iuque, de l'une & de l'une Religion: que la partie lezée pouroit préfencer requier à l'Empereur, à ce qu'il lui plût faire revoir le procès par d'autres Confeillers en nombre (gal des deux Religions, que n'eussent point assisté au premier arrêt, ou qui du moins n'eussent point été Rapporteurs ou Corresporteurs du procès; & que l'Empereur possoit dans les affaires importantes prendre l'avis de quel-ques Electeurs & Princes de l'une & de l'autre Religion : que l'Electeur de Mayence vil teroit le Confeil Aulique lorsqu'il seroit néces-

faire : que fi dans les chofes Ecclefaftique Politiques, ou lorsqu'il s'agiroit de l'explication des Confitutions, ou des Decrets ou Recès de l'Empire, après que l'affaire auroit été examinée en plein Sénat avec un égal nombre de Juges de chaque Religion , tous les Catholiques se trou-voient d'un avis & les Protestans de l'autre, l'affaire stroit renvoyée à une Diette générale de l'Empire; mais que si l'affaire se trouvoit partsgie, enforte que dans chacun des deux avis il y en cut de l'une & de l'autre Religion ; elle ne fe roit point renvoyée à la Diette, mais terminée par l'ordonnance de la Chambre : que cela n'auroir lieu que dans les procès des Etats de l'Empère, y compris la Nobleffe immédiate ; mais que fi les pro-cès étant entre les Médiats de différente Religion, auxquels on avoit donné des Juges en nombre é-gal de l'une & de l'autre Réligion , ils fe trouvoient partagez; ils fernient terminez fuivant l'ordonnance de la Chambre: que les priviléges & droits de premiére instance des Austregues & des Juges fans appel, feroient laiffez aux Etats de l'Empire en leur entier : qu'on examineroit en la pro-chaine Diette s'il étoit à propos de supprimer les Triburaux de Rorweil, deSube, & autres; qu'à l'égard des Affelleurs de la Confession d'Ausbourg dans la Chambre Impériale , les Electeurs de Saxe & de Brandebourg , & le Palatin en nom-meroient chacun deux ; les deux Cercles de Saxe qui étoient tous Protestans chacun quatre ou un autre qu'ils nommeroient alternativement; & les Etats Protestans des Cercles de Franconie, de Sushe, du haue Rhin, & de Westphalie, qui é-Statise, dia flaue ecimi, oc oc vecupiane, a qui i-toient mixtes, chacun deux outre un autre qu'ils nommeroient, de qu'encore qu'onne fit aucun men-tion des Etats de la Confession d'Ausbourg qui é-

noime dans le Cercle de Baviére, cette chanifion ne pouvoir lutar fiére prépuisée. Les Procellans demandéent encore que les charges de Proceures de d'Avecce du File faifler polficiée à laberativement par les Carboliques de par le Protetibus : de que les sures Charges fuifient polifiées par des perionnes de l'une de de l'auvent Kerigenen une las limpérieux e, le la Députez de serve aireffig ; miortes que les Protetilmes d'y infistient par les la laberatives de l'avent de l'avent de frienze par les la laberatives que les Protetilmes d'y infistient par les la laberatives de la laberative d

# DROITS Des Etats de l'Empire.

Lonque Guffare-Adolphe Roi de Sudde era na Altemages, il pire pour principa précesse de la gouve qu'il. fit à l'Emportur , les enterpoites qu'il voir faine socrare les Doris des Elecheurs, Princes, de Eust de l'Empire, dons il en avoir me quelquet une de fische suscite in Ban de l'Empire, on aveit dépossilé d'autres de leur dispartet de le leur about pour bases, de voir concer fait bal end d'éverfes source hobies qu'il ne pouvoir réfore qui deau une Diette glédrait de l'Empire, de l'autre pour leur sour le respective que des une Diette glédrait de l'Empire.

Le Roi Louis XIII. & ce Prince s'allime enfemble à Bernwald le 31. Janvier 1631. déclarérent dans le premier article de leur Traisé que leur Confédération avoie pour objet le rétabliffémene des Etats de l'Empire qui écoient oppritier. Lorsque ce même Roi de France traits à Vismar le 10. Mars 1636, avec la Reine de Suéde, il fut dit encore qu'ils s'allioient pour la défenfe de leurs Royaumes, & pour conferver les franchifes & libertez de l'Allemanne.

Author Designation of the Control of

Ainfi lorsque les François & les Suédois pro-oférene le 11. Juin 1645. les conditious suxquelles ils confentoient de faire la paix , & dans lesquelles ils déclaroient avoir autant de foin des intérêts des Etats de l'Empire que des leurs propres, ils demandérent entre autres chofes que tour les Princes & Etats de l'Empire fullent rétablis dans leurs droies , peérogatives , libertez & priviléges, fans qu'ils puffens ci-après y être molettez faus quelque prétexte que ce fût; qu'ainfi ils jouïffent lans aucun empêchement du droit de fuffrage qui leur appartenoit dans toutes les affaires de l'Empire , principalement quand il s'agiffoit de conclure la paix , de déclarer la guerre , d'imofer des contributions , d'ordonner des levées & logemens de Soldats , de mettre des garrifons, d'élever de nouvelles fortifications dans les Etats de ces Princes, de conclure des Alliances & Con-fédérations, de faire de nouvelles loix, & d'interréter les anciennes, & d'autres affaires de pareil nature qu'on ne pouroit à l'avenir testere de dé-cider que dans une affemblée générale des Etats de l'Empire, & réfoudre que du confencement unanime de ces Etats; que tous ces Princes & Etats en général & en particulier fusient maintenus en tous les droits de Souversineté qui leur se partenoient , principalement en celui de faire des Traitez d'Alliance tant entr'eux qu'avec les Princes vaifins pour leur confervation & fureté; & que toutes les louables coutentes , les anciennes constitutions, & les loix fondamentales de l'Empire fullent religiousement observées , particuliére-ment le contenu de la Bulle d'or , sans qu'il y put être contreveno per qui que ce fut fois quel-que pertexte que ce pue être; que particulére-ment à l'égard des élections des Empereurs, on observét saviolablement les furmes perferites par

ander & Tegord des éléctron des Europereurs ; no observé invisiblement les finmes perforires par cette Balle & par les autres conflictations ; delsnières , selles , de computations réforires far ce fanières , selles , de computations réforires far ce fales de la computation réforires far ce de la Roi des Romaies poudons lo vir des Empereurs ; tendos que ce fierir ten myers pour rendre la Dignisi Impériule perpetuelle dans une foule famille , en exclus tous les usures Pinticts , de ndantir le davis des Elsébens. Dans la réposit que les Pélénipocentaines de

TEmpereur fourniture à cette preposition, ils décharfeur qu'encore que les érrangers n'euffent point d'indérét de finier des d'interés de l'Empire, néammoins l'Empereur confentoir que les Eurs ne puffine d'et dépouillet de leurs honneurs ni de leurs brens , que fuivant les formalitez portées per les confirmitions de l'Empire ; que les sifficies de l'Empire inférier rojète dans les Dirits conjunitente pur l'Empirere que l'Empirere par l'Empirere par l'Empirere par l'Empirere par l'Empirere les sur Elicheur fauls ; enfin que le Emp spificie de l'Empirer d'Allice de l'Empirere l'Authorit publique l'Authorit de l'Empirere l'Authorit publique l'Authorit pu

la liberté des Electeurs. Les Plénipotentiaires de France dans la réolione ou'ils donnérent su commencement de l'année 1646. fe restruignireot fur ce dernier point à demander que , lorsqu'on diroit un Roi des Romaios, on le prit d'une surre Masfon que de celle de l'Empereur vivant. Il paroiffoit clairement que les François vouloient par ce moyen ôter la Dignité Impériale de la Maifon d'Autriche, où elle étoit depuis plus de deux frécles; mais les Princes de l'Empire , même les Protestans , n'approuvéreut pas qu'on s'obligeit d'exclure de la Dignité Impériale des Princes, qui pouroient d'ailleurs la mériter, par la feule raison qu'ils se-roient issus d'une Marion illustre qui la possédoit denuis un fi long-tems : mis les Protestans vouloient ou avant oue d'elire un Roi des Romains. il füt die que les Etats de l'Empire jugeroient s'il desir convemble d'en élire un; les Catholi-ques furest d'avis que cette quellon fut ren-voyée à la prochaine Diette de l'Empire.

woyse à la prochane. Diette de l'Emper. Le Sudos prétendrate data leur réplique que cer Couronnes sovient grand intérêt dans les siffieres de l'Empire, puisqu'ells memotiont une partie de laur fairez dans fon résibilitonent en fon aucien étris. Se lis fonciment que quand l'Empirereur fisfort quelque choie contre les lois fondamentales de l'Empire, il percôtic la qualité d'Empirerur. Se que s'il fisfort une isquiller musifelte sux Etass, il leur forst permis de firse des Allija-

ces cootre lui

The Devices of the Section of the Se

bêtir. Les Plénipotentiaires de l'Empereur dans leur replique précendierns que faivant l'utige & les conflutuisses de l'Empire, le Ser Traitez fairs par les Estas avec les drangers n'écoient valubles que lousque l'Empereure & les Estas de l'Empire les assoients permis & appeauvez, & qu'illa ne pouvoient pas précendre le contraire, puisqu'ils échile groune l'Empereur lui même à la même chose par la capitalité.

Les Protestans présentérent encore le 10. Mars 1646, leurs griefs qu'on qualifia Politiques & par lesquels ils demandoiene le rétabliffement de la inberté de l'Empire qu'ils difoient avoir été diminuée & presque anéantie en plusieurs monié-

Premiérment ils prétendaient qu'une des principales aufes de toures les injuffices qui leur avoient de fistes , avoit de la longue intermaficon à des affemblées des Dientes fans léquelles le repos de la pais ne de pouvolent tautorier et Allentagne; sinfi ils demandeient qu'on les affemblet tout les trois aus ou même plus fouveut fi le bien de l'Empire le requerole.

Scondensen ils demandérent que non feulemean on corrigid la martecile de l'Empire qui marque les taxes que chaque l'Ent doit payer en cas de guerre declarde par l'Empire, de qu'on diminiaté les tracs exorbitentes dont les Etats étotient charges; mais soili que l'on pouvulé à ce qu'exen ai leurs pays ne footifiéfent succene extequ'exen ai leurs pays ne footifiéfent succene extequ'exen ai leurs pays ne footifiéfent succene exte-

tion ni violence par le pallage & les quartiers des gens de guerre.

Troifiémement ils repréfentérent que les Electeurs s'attribucient une trop grande autorité à l'égard de la capitulation qu'ils dreffoient feuls , & dont ils faifment jurer l'observation aux Empereurs; qu'il n'y avoit quasi point d'article où ils n'euffent fait quelque changement au grand donsmage de l'Empire : de forte qu'il ferott nécellière de faire de l'avis de l'Empereur & de tous les Etats de l'Empire une capitulation perpétuelle à laquelle on ne pur rien changer , que lorsqu'il s'aguroit du falut de l'Empire. Ils demandérent auffi que les Electeurs ne transfert dans leurs affemblées que des matiéres dont la Bulle d'or & les anciennes coutumes leur attribuoient la connoidiance : & qu'on pourvût à ce qu'ils n'envahissent pes les droits des Etats; qu'ils n'attiraffent pas à eux ce qui appartenoit à la connoifiance des Dietres, & n'ordonnaffent rien su préjudice des autres E-

Quariémement ils se plaignieres de ce que dans les sifemblées des Députez de l'Empire, les Députez des Electeurs vouloient s'afficultée à part , & qu'on les traitoit d'Excellence, afio de diminuer la dignité des Princes.

Cinquiémentes ils fe plaignirent de ce qu'on avoit conteffé aux Villes Impénales le droit de donner collégialement leurs voix dans les Dier-

Siziémement de ce que l'Empereur de fa feule autorité avoir attribué cerrains droirs à des Etars de l'Empire, & en avoir exempeé d'autres de la fujettion qu'ils devoirne à leurs Princes. Et enfan de ce que l'Empereur avoit fouveat

donné des dignérez de la Nobleffe à des gens qui étoienr indignes de cet honneur; ce qui étoit honteux à la Nobleffe de l'Alkmigne,

Les Soclais dans le posjet de Traitet de pair qu'ils préfinérate à 14. Avril 16.27, demandéernt entr'autre, chois qu'on ne neumair point of Seccetifan à ne Empreur vivan que par l'autoné de la Decre, qu'on y de clat du confincation perfuelle, qu'on sy l'actifat du confincation perfuelle, qu'on so le Empreure forcient châpeta d'obferver; qu'ucun Este ne piré tru depouillé de la disposité ni de fes histos que du confinamente de toute la Dietre; de qu'olts s'alfanbilisée tous les tots eau, S. ne d'autrice pas plus bibliete tous les tots eau, S. ne d'autrice pas plus

Ou régla par le Traité d'Osmbrug une parrie

des articles qui avoient été prapolez tant par les François & les Suédois que par les Protestans, & les autres furent remis à la prochaine Dietre. Ainfi on convint que tous les Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire feroient rérablis dans leurs droits & privileges : qu'ils jouïroient du droit de fuffrage dans touces les delibérations de l'Empire; furte and il s'agiroit de faire ou d'interpréter des loix, de réfoudre une guerre, d'érablir des impôss, d'ordonner des levées & logemens de gens de guerre. de confiruire su nom du public des forterelles nouvelles dans les terres des Etats, ou de renforcer de garnifons les anciennes, de faire la paix ou des al-liances, ou d'autres femblables affaires; qu'aucune de ces chofes ou de femblables ne feroie réfolue que par l'avis & le confentement d'une affeniblée lire de tous les Etars de l'Emoire : que chacun des Execution faire des aliances entr'eux & avec les étrangers pour leur propre confervation ; pourvû qu'elles ne fuffent point canteel Empereur, ni contre l'Empire, ni contre la paix publique, ni contre cette transaction, & qu'elles fuffent faites fans préjudice du ferment que chacun des Erats avoit prété à l'Empereur & à l'Empire: que l'on affembleroit une Dierre fix mois après la ratification de la paix. & enfaire toutes les fais qu'il feroit nécessaire : qu'on corrigeroit dans la prochaine Dietre les deffauts des précédentes, & qu'en y traiteroit & feroit les réglemens convenibles touchant l'élection des Rois des Romains , une capitulation perpéruelle & invariable, la procedure qu'on observeroit pour mettre les Etats au Ban de l'Empire , le rétablissement des Cercles , le renouvellement de la matricule, le moyen d'y remettre ceux qui en avoient été ôtez, la modération ou remife des taxes de l'Empire, la réformation de la Polire & de Juffice . la taxe des Epices qui fe payoiene à la Chambre Impériale, les infructions qu'on devoit donner aux Dénutez ordinaires , la fonction des Directeurs des Colléges de l'Empire , & autres femblables affaires qui n'avoient pu être termi-

neen. Negard du Viller Libres de l'Empire. Il die qu'elles auroient voix éculive dans les Di tutte du qu'elles auroient voix éculive dans les Diettes de l'Empire; qu'on se trancherit point à Leure drois régillens. Bibertes, de privilèges de confise qu'elles avoient positifés par les leures qu'elles avoient positifés par un long taige avant qu'elles avoient positifés auroient positifés qu'elles avoient per la confidence de des leures aurointes de dans leures traites de dans leures traites de dans leures de l'entre de l'entr

Il fut suffi ordonné que toures les louables contumes, les conflitutions, & les loix fondamentales de l'Empire feroient à l'avenir observées réligieufements, & que toutes les confusions qui s'étoient introduites pendant la guerre, seroient écéss.

#### Commerce,

Le quariéme & dernier chef du Traité d'Orabrug concernant les affaires de l'Empire en général regarde le Commerce qui avoit été extrêmement troublé & interrempu pendant la genera. Il eft porté par le Traité d'illance fait à Bernwald en 1631, entre les Rois Louis XIII. & Guater-Adolphe, que extre alliance rout utili pour but la fareté des Mers Baltique & Oceane , & la liberté du Commerce.

Ainú les Plénipotentiaines de France & de Suéde dans leur proposition du 11. Juin 1645. de mandément que le Commerce tans par eus que par terre fait rétabil dans tout l'Empire en la meine manière qu'il étant sous le prétens nouvements & que tous les péages, exactions, & impôre, qui avocent été chibals pendaint la gourre, fuillent sésavocent été chibals pendaint la gourre, fuillent sé-

voquez & abolis. Il y eut peu de conteffusion fur ce fujet, tous les Etars de l'Empire y ayant pureil intérêt. Les Protestans se plaignisent particuliérement de quatre chofes à cet égard; la premiére qu'il y avoit un grand nombre de perfonnes qui par le malheur des guerres ou par les extorfions & ufares de leurs créanciers , étoient fi chargez de dettes que fi après la paix les créanciers les vouloient preffes fans reliche, ils en feroient abfolument ruines; la feconde que pendant la guerre diverses persons avoient de leur feule autoriré , & fans permiffion de l'Empereur, oi confencement des Electeurs, 6tabli plutieurs pésges , où ils exigeoient de grands droits & faifoient un extréme préjudice au Commerce s la trosfiéme que l'Empereur Charles IV.

ayant accordé à un Duc de Brabant un privilége ou Bulle, en vertu de laquelle on ne pouvoit évoquer un Bribançon bors de finn Pays , les Brabançous avoient étendu ce privilége, enforte qu'ils vexoient tous leurs voisins sous ce prétente, & ufoient derepréfailles fur les biens des Sujets de l'Empire fi on les appelloit silleurs que pardevant les luges, ou fi on ne vouloit put comparoure aux ignations qu'ils donnoient pardevant les Juger

les finis des postes. Pour remédier à ces inconveniens on ce que dans la prochaine Diette , sprès que l'Empeur auroit pris les avis de la Chambre Impériale & du Confeil Attisque , on feroit une Confirmtion pour le foulegement des débiteurs accables de Dettes, & que cependant ils ne feroient point par trop chargez d'executions ; fans préjudice de la Constitution de Holltein qui pérmet d'arrêter peifonniers les débiteurs en vertu d'une feule promeffe: que pour rétablir le Commerce, on aboliroit les péages établis depuis peu fans le confensement de l'Empereur & des Electeurs ; comme auffi les abus de la Bulle Brabantine , les repréfailles & fa fies qui s'en étoient enfuirries , les frais exceffife des postes , & toutes les autres charges & empéchemens inufitez qui troubloient le Commen que les droits , priviléges des territoires arrofez de rivières, & autres, comme auffi les pénges accordez par l'Empereur du consentement des Electeurs à divers Etats , entr'autres au Comee d'Ol-dembourg fur le Wefer, demeureroient en leur force : enfin qu'il y auroit une entiére liberté de com-trerce , & un passage libre por toutes sortes de lieux qu'sinfi les fujets & vaffaux des Alliez de part & d'autre auroient la liberté d'aller & de tra-fiquer en Allemagne , amfi que chicun l'y avoie avant ces troubles; & que les Magisfrats des lieux protégeroient les pussans & Marchands coutre les

de Brabant; cafia qu'on avoit beaucoup reli

Recès de la Dieste de Ratisbonne de 1654.

riolences qu'on leur vaudroit faire.

Divers incidens qui strandérent la fortie des

troupes étrangées hors de l'Allemagne & Férrcusson des phètes qu'on dévoit & tendre réciperquement « emplé hémit que l'Empeeur Pendnand III. me plut convequer que vers la fin de 1651. Li Dietes qu'on étote corvens d'illember fut moit spèls la conclusion des Traitez de Wellphalie pour régler les articles qui d'otorist demetraz indécis. Il vy rendet en personne le 1. Décembre uvez l'Archèdic Ferdiquad fon filst unit

phalle pour régler les articles qui froient democrarie décide. Il vy rendie ne perfonne le 11-cocembre avec l'Archedus Ferdinand fon fils; mais le plapart des Elections, Poinces, & Estats de l'Empire ne s'y rendirent qu'en 1633, peu en pofonne , & la plus grunde partie par leurs Déjueze.
L'indiffonition de l'Empereur, & l'abfence de

la plan grande partie de Députez, furera la cesde o la prétezze de cu piro aplis platefara mois
fans que l'Empreue fit fouverare de la Deste par
da poposition e speciment les Diputez que les
da popositions e speciment les Diputez que la
dai-vocambient la disputez entre les plateires
dai-vocambient la disputez entre les plateires
de quale Députez des Exclusives à ce quies foir
es quales Députez des Exclusives à est que les
definends qui le maiere entre est, est exclusives for
es quales Députez des Exclusives à l'explored par
de prétimen qui les vocent formés à la Maufler &
à Domahong d'être traites d'Exclusives à l'exclusives
anquels à conysiente after point indiferent saint
ple de Arisolification et Vessié & de Marcose,
anquels à le conysiente after point indiferent saint
ple de princip qui per que creat-oir la ser donnés de l'estate de des l'estates
princies à l'amine que creat-oir la ser donnés de l'estates
de l'estates de l'estates de des l'estates de l'estates

ce titre, ce qu'ils refusoient de faire. L'Empereur agrés enfoire que les Députez s'affemblaffene pour traiter des affaires de l'Empires mais, comme fa fanté étoit fort foible, il s'étoit déchré de fouhaiter que l'on élût fon fils ainé Roi des Romains , & l'avoit fait agréer aux Electeues qu'il avoit affemblez pour cet effet à Prague. La première chofe que les Dépu-tez mirent fur le tapis fut de favoir fi le confentement des feuls Electrurs fufficit pour qu'ils océdaffent à cette élection : prefque tous les Protestans & quelques que c'étoit à tous les Etses de l'Empire affemblez en une Diette générale , à juger s'il con-venoit ou non d'êire un Roi des Romaies s & comme on tenoit que le fils ainé de l'Empereur alloit épouser l'Infante d'Espagne , plu-fieurs craignoient que, fi le Roi Catholique moupoit fans enfins miles, ce jeune Prince joignant les Etzes de la Monarchie d'Espagne à ceux de la Maifon d'Autriche , ne devînt trop puissant , & ne les privat de leur liberté : mis les Electeurs foutineent su contraire que fuivant l'ancien ufane qui n'avoit point été sholi par les Traitez de Welfphalie, c'étoit aux feuls Flecteurs à juger de la néceffité d'élire un Roi des Romains & à le choifir.

Cette countration deut un grand differend est ein Escherus & the Princes Portribus qui fe fondairem for en phi cette quellem syste dei rassovite puis la Transie de Wichphafe I prechieve princes de la comparate de la prechieve de la comparate de la compar

til med str. Romains , & nommé Ferdinand IV.

Cette affaire étant confonmée, l'Empereur & les Ekédeurs revinneus à Ratis-bonne ols 10 Diete fuit convert le 30. Julius arec les formalites codifie no convert le 30. Julius revie les formalites codified de l'acceptant propriet au Erus de l'Emplee de défaire le paix de défaire le paix de défaire le paix de l'acceptant le voie de régleir les poisses les voients renvoyé la connoillance de la déclaire le connoillance de la déclaire de l'acceptant les voients renvoyé la connoillance de la déclaire de l'acceptant les voients renvoyé la connoillance de la déclaire de l'acceptant les voients renvoyé la connoillance de la déclaire de l'acceptant les voients de la déclaration les voients de la déclaration de l'acceptant les voients de la déclaration de l'acceptant les voients de la déclaration les voients de l'acceptant les voients de l'acceptant les voients de l'acceptant les voients de l'acceptant les voients de la déclaration de l'acceptant les voients de l'acceptant les voients de l'acceptant les voients de la destant

On convint premiérement de nommer en nombre égal des deux Religions les Députez des Extre qui devoient stavaillet à preffer l'expédition du affaires de la Diette, & à régler eq qui regardoit

la Chambre de Spire. II. On traits de la voix décifive que les Traistez de Westphalie avoient accordé: 211x Vittes Impériales; on la leur conferva; mais on la leur ren die presque inutile en leur refusant ce qu'on apelle la Correlation Simultanée; & on régla qu'on ne manderoit point dans les Diettes au Collège des Villes son sentiment sur une affaire qu'apiès que les deux Collégessupérieurs, savoir celui des Electeurs & celoi des Princes, fervient convenus d'un mé avis; parce qu'autrement fi , lorsque les deux Colléges Supérieurs étnient d'avis différent , on avoit demandé l'avis des Villes qui d'ordinaire ont pour rincipal objet l'avantage de leur Commerce, on auroit rendu ce Collége, quoi qu'inférieur, maitre de toutes les délibérations de la Diette, en se rangeaux à l'avis de l'un ou de l'autres des Colléges Supérieurs. III. On nomma douze Députez, favoir quatre des Electeurs, fix des Princes, & deux des Villes en nombre égal des deux Religions pour examiner les plaintes de ceux qui n'avoient pas été réciblis dans leurs biens fuivant les Trainez de

Weftphalie, & les griff propoler par les Cathologues de par le Provelliman figer des contratentions à est mémos Tritiez. Bableurs fois, comme il a été marqué ci-devant, de grandes inflances à Empereur pour qu'il vouble tranter fes Sujers, de leur Religion plus favorablement qu'il ne l'avoie promis par le Trante d'Oundours. Mais il a été

manqué ci-devans qu'elles furent presque enricies mont insultés.

mont insultés.

mont insultés.

mont insultés.

non le comme de l'économie d

téger contre lluis créaniers légitimes. YL Les Ponellars s'écare plaints qu'il y sroit plus de Catholiques que de ceux de leur Relagion dans la Départation oedinaire de l'Empires, il fut de folts d'augmenter le nombre de Députez judqu'à vingt-laur criscere qu'il y en elit ausant d'une Relagion que de l'autre.

Les Proteflans firent de grandes inflances pour que les Députez des Electeurs ne s'affenblaffent plus à part, comme its avoient accountmé, mais avec les Députez des Princes & des Villes : mais comme les Députez des Electeurs tineau ferma ton les des à confever l'aucien ufige , on convint qu'ils en uferviers comme il les plinirel mais comme il ven plinirel mais comme il ven plinirel mais comme il ven roite quant de trois Proteflans, les avoir quantification que pour conferre l'égalité dans le Callège Electron 1, vin s'affambloime (éjamient de sauter Députe, le Dépete de Mogdebourg s'affemblit avec ext : muis ce Electron systemethé auterne point que un ferzoger, on convint que chacu de ficêreurs proteflans suroit à fon tour un double fuffrage.

VII. Occupione la emigracia ferral ha plantile de weit langual rigigier der Golfecties or Contributions que charun devoir payer i il fint récla de la companie de Combination nécessité la companie de Combination nécessité la companie de Combination nécessité la companie de la Companie de Combination nécessité la companie de Dépuera, cu depard non pas as expansité lois la companie de la consideration de la consider

que ce qu'il lai plainoit.

VIII. On régla enfaire les procédures de la Chambre de Spire & les appointemens qui feroient donnez à chacon de ceux qui la composiones ; ainsi qu'il fera marqué ci-après dans le Re-

IX. Apple patients delition in mit en deven as most of junior stept, de travaller la ciprilation perjuedicit mais la chole fat raftele da for continencement par la difficult qui flavoire rota; la lipitere dei Calobiquer volorie que le suricic que les Commiliares chois pour la desferavolorie inferent deus leus popor la desdent que la déclifica de la Deute en réglet dama una floritude général de la Deute en réglet dama una floritude général de la Deute en réglet de la déclifica de la Deute de des de la declifica de la Deute del deute que la desmalière chois. L'Emporeré de écha pour le premier de co deux uvis mais les Trochtles performe dans les déclinees, à la chois en déferent dans les déclinees, à la chois en déferent dans les déclinees, à la chois en dé-

Leave Leave et al. (1997). Leave the control of the

XI. Les Proteffans renouvellérent la demande de l'abolition du Tribunal de Rosweil que l'Esspereur Courad III. avoit érigé , & dout il avoit

doned la prifichere hérédimire sur Comes de Siche qui la prifichere therein con san, & Percepciere comes Liseranses de l'Empreser; les les plaquiente de cep ion siterai à est l'Empreser; les des priments de Provinces fact disprés sustematiques de l'empreser; les conservations de Provinces fact disprés sustematiques de Confeilles fouvest ignaves & de loide multimes , & que ce Trisboud deux Spire. Ceprodunt les Cambrieses spare depart Spire. Ceprodunt les Cambrieses spare depart de cette de la composition de l'empreser formatiques de la composition de l'empreser l'appreser de cette de la faire de vive de contraire de la composition de l'empreser les descriptions de l'empreser l'empres

On proposi cucore divertes autres affaires, comdes righerms pour le Confol Aulque oo lier
Proteffine se plasgooient qu'on ne leur encolor
point de justifes, in résonation de la muricule de
l'Empire dans laquelle phoseum précendoiens ter
fac huges; le résibilifément du nécune dans
fac laissu que quedques uns se plusposient de o'ravier pue cecres clearins de directa suven musicmes. Par Dépares de la termi de l'Empire souven mostmes de Dépares de la termi de l'Empire souven mostmes de l'Empire pour vouloir de l'Empire souven mostmes l'Empirere vouloir s'un resourent à Vienne, si
foulairs shédiumons qu'on conchit la Dirette, de
que toutes en affaires s'estime s'autre s'estime s'estime
que toutes en affaires s'estime s'estime s'estime s'estime
par l'autre de l'estime s'estime s'estime s'estime s'estime s'estime
par l'estime s'estime s'estime s'estime s'estime s'estime
par l'estime s'estime s'estime s'estime s'estime s'estime
par l'estime s'estime s'estime s'estime s'estime s'estime s'estime
par l'estime s'estime s'e

s occidon.

Aioù le 17. Mai 1654 on lut en préfence de le l'Empereur dans une affenbble générale de tous les Easts de l'Empire le Recès ou Décret content ce qui avoit été réfolu dans cette e Diette.

L'Empreur y prit entr'autres qualitez celles le L'Empreur y prit entr'autres qualitez celles

de Comte de Ferrette & de Landgrave d'Alface, & du confentement des Etats de l'Empire confirms les Traitez de paix de Mufister & d'Osnabrug & crux qui avoient été faits enfuite à Nuze berg pour leur exécutions pour cet effet il les fie inférer tout du long dans le Recès. Il ordonna qu'à l'avenir les Affesseurs de la Chambre de Spire qui seroient au nombre de cinquante tent Nobles que Jurisconfultes auroient checun mille Richedales pur an d'appointemens : que le Juge en suroit quatre mille cinq cens , les quatre Préfi-dens chacuo treize cens foixance onze , le Procureur-Fifesl mille, l'Avocat du fife cinq cens, &c à proportion les autres moindres Officiers : cette fomme feroit levée fur tous les Etats de l'Empire par les Directeurs de chaque Cercle : que teux de la Religion Reformée auroient droir d'y préfenter des Affeffeurs : que pour abréger les procès on observeroit en cette Chambre divers réglemens marquez dans ce Décret dont je ne parlerai point ici , parce qu'ils ne regardent que procedure qu'on y devoit observer dans les affaires qui y font portées en première ioftance ou par Appels qu'on traiteroit en une autre occasion de la translation de cette Chambre en une autre Ville: que Sa Majeflé Impériale s'employeroit à Rome auprès du Pape pour qu'il défendle à ses Nonces de recevoir les Appellations , & de faire les procédures marquées ci-deflus fons peine de nollité: que les premières inflances & les Auftregues feroient observées: que l'Empereur, les Elec-reurs de Mayence, de Tréves, de Cologne, & de Baviére, les Cercles d'Autriche, de Bournogne, & de Franconie, de Suabe, du haut Rhin, & de Westphalie y nommeroient chacun deux

Affesseurs Catholiques , & le Cercle de Baviére

geatre: que l'Arricle des Traitez de Wellphalis en faveur des débiteurs n'auroit lieu qu'à l'égard de ceux qui avoient été roinez par la précédente guerre, ou par les gros intérêts qu'ils devosent : que les affaires qui regardoient le rétabliffement d'un chacun dans ses biens, seroiene jugées par la Députation ordinaire de l'Empire qui devoit cenir fes déances à Francfort; excepté dans les cas douteux qu'elle renvoyerest à la prochaine Diette : que jufqu'à cette Diette un des trois Electeurs flans surgit alternativement double voix dans le Collére Electoral de la Députation : que po te Cottege Electroni de la Départation i que pour mettre l'égaliée des deux Religions dans cerre Dé-puraison, on joindroit su Collège Electroni de aux Départes de l'Astriche, de Bourgeogne, de Wittemberg, de Confirace, de Munifler, de Ba-vière, de Brunswick, de Poméranie, de Heffe, de Weingarten, de Furstemberg, de Cologne, & de Nuremberg , les Députez de Saxe-Altembourg, de Brandebourg - Culembach , de Mecklebourg des Comtes de Veteravie , d'Aix-la-Chapelle, d'U berlingue, de Strusbourg, & de Ratisboune, qui font en tout vingt-huit Dépuerz, quatorze de chaque Religion : enfin que les Directeurs de chaque Cercle prendroient de nouvelles informations pour régler les points de la matricule de l'Empire &

de la mon Le Sr. Ilei Nonce du Pape en Allemagne ayant appris que dans le Recès de cette Diette on avoie confirmé & ratifié de nouveau les Traitez de Manster & d'Osnabrug , figna ce même jour 17. Mai 1654. & remit à la Chancellerie de Mayence un acte, par lequel il réttera les oppositions & protellusions faites ci-devant contre ces Traitez par les Nonces, Evêques, & autres Personnes Ecclélaffiques, foécialemens par le Pape Insocent X. le 26. Novembre 1648. & procefts de nouveau au nom de Sa Sainteté & du Saint Siége contre au nom de la saintete & du saint siègé contre busa les articles de ces Traites qui pouvoient por-ter préjudice à l'intégricé de la Religion Catholi-que, à l'autorité de l'Eglife Romune, & aux droites, périviques, liberae, & internaiser Ecclé-fialtiques; lesquelles il voulut conferver par là en leur entier autent qu'il étoit en fon pou-

# CHAPITRE CINQUIEME.

Des articles des Traitez de Westehalie qui regardent en particulier les intérêts de quelques Eletteurs, Princes, Etats, & vassaux de l'Empire.

Près avoir parié dans le Chapitre précédent des articles des Trairez de Weltphalie qui regardent les affaires précédent Elempire ; le traiterai dans celai-ci des articles de ces mônes l'raisez qui regardent particulier les intrétés de quelques Electeurs, Prances, & Etsts de l'Empire, même de quelques Princes d'Italie Vaffaux de l'Empire. Comme je précess fuivre l'ordre auquel chacun des Princes d'Allemagne con feance dans les Dierres de l'Empire, remberg, de Neuflas, & d'Auroberg, qui étoient je commencerai par les Electeurs qui composent le à fa bomfance: mais carre demande foi rejettée. premier Collége.

# Electeur de Mayence,

Suivant la Bulle d'or il n'y avoit que lept Electeurs ; mais par les Traitez de Westphalie on en tablit un huisieme. Je parlerai de ces huit E-lecteurs, fuivam leur rang, en commençant por FElecteur de Mayence qui est le Doyen du Collége Electoral.

Dieter d'Hembourg Electeur de Mayence aant été dépofé de son Archevêché par le Pape Pie Second, parce qu'il u'avoit pas eu foin d'en payer l'Annate dans le tems qu'il avoit promis, recourut à Frédéric premier Electeur Palarm qui prie hautemene fon parri contre Adolphe de Naffat que le Pape avoit fait fublitituer à Dieter , & dé penía cent mille florins à lever des troupes qu'il mena au fecours de ce Prélat. Dieter ne pouvant dors lui rendre cette fomme dui enegges en 1462. les Builinges de Starkemberg, d'Hoppenheim, de Bensheim, de Morkbach, & de Lorich, qui dé-pendoient de son Evêché, de son tituez dans le Bengstrass, c'est à dire chemin des montagnes, qui entre Francfort & Heideberg ; à condition de les pouvoir retirer en lui rendant ces cent mille floring

Ces cinq Baillisges demeurérent entre les ma des Electrurs Palatins jusqu'en 1621, car alors Frédéric V. Electrur Palatin qui s'étoit fait couronnet Roi ide Bohéme, ayant été défait à la bataille de Prague , le Palatinat fut attaqué par Ferdinand II. & par les Princes de la Ligue Catholique; & comme chacun des Princes & Profus voi fins fe faifirent de ce qu'ils prétendoient que les fins fe listinent de ce qu'ils prétendacient que les Electeurs Patiens leur dérenoient , l'Electeur de Mayence fe remit en polifetion de ces Bailliages du Bergétrats , & les garda jusqu'à ce que l'on traits en Welsphalie de la pair générale. Lonqu'on agirs à Munster & à Orbabrug les

conditions du résubliffement de l'Electeur Palitins l'Empereur demanda entr'autres chofes que ces Bailliages du Bergftrats demeuraffent aux Elec-Ballinger du Defiguers sententiale de la la con-teurs de Mayence : l'Electeur Palatin en fit long-teurs difficulté, prédendant qu'en tout ess l'Elec-teur de Mayence auroit du lui rendre outre le ix de l'engagement les jouillances depuis que ses prix de l'engagement en poutsume. Prédécelleurs s'eu étoient mis en polleifion. pendant on n'eur pos d'égard à ces demandes, &c par les Traitez de Munster & d'Osnabrug on convist, que ces Baillages demeurement à l'Electrur de Mayence en rendant au Palatin le prix de l'en-gagement & les aurres chofes auxquelles il étout

agé par le contrar. Cela fue ainfi exécuté, Jean-Philipe de Schom-Cela fur aunt exécuté. Jean-Philipe de Schom-ben Ellecture de Mayence fri délivere en 1651, au Palatin les cent mille florins, qui écoient le prix de l'engagement; de demoura positéleur de ces Baillinges, hormis qu'il voolate bien échniger trois Villages dépendans de ces Baillinges qui étoient trop voifins de Heidelberg , contre quelues sutres qui étoient à fa bienféance.

Amelie de Hanau veuve de Guillaume VI. Landave de Helfe-Caffel demanda entr'autres chofes grave de Frene-Canti demanda entrautres enotes dans cette affemblée que pour partie de fa fatis-faction , l'Elécheur de Mayence est à lei dé-laiffer les Villes & Bailliages de Fritzlar, de Ne-

Elelleur

# Eletteur de Trèves.

Il a écé murqué dans le premier Chapitre que Philipo-Chriftophe de Sourenn Electrur de Tréves de Evêque de Spier Véates mis fous la procedion de la Fance encourue l'indigension de l'Empereur Ferdinand II. qui s'empart de présque tous fis Etes, de magges les Ejagpols à le faire prifonnier en 1635, dans la Ville de Tréves qu'îls furpriente, de les nocoduir à Véanne.

"Il i et auff manyet opt kromy on selfenbils. Munder pour y mitter bage gloridel, les François y demnedérant dans leur première proposition qu'avant course chois Filiadeu de Treben fait mis en liberés cente francé de la François de liberés cente francé de la François per l'Emperure de reliber cer Edebreur es fogis-après das uns de prison, mis en se fur pas fient à voir fait figure l'est l'autres chofe il acceptant de l'est de l'est l'est de 
1647.
Cette nouvelle liaifon que l'Electeur contracta
avec la France fut cœufe que le Roi eut un foin
particulier de fes intérêts dans le Traité qu'il paffà à Muniter avec l'Empereur.

Il s'y rencontra deux difficultez; la premiére fur ce que les Espagnols surprirent en 1635. la Ville de Tréves , & enlevérent l'Electron : portérent ses meubles dans Luxembourg, où l'Empereur les fit faifir par ordonnance du Confeil de cette Province. Ferdinand III. mettant l'Electeur en liberté avoir annullé cet arrêt, mais depuis cels le Confeil Provincial de Luxembourg avoit de nouveau permis à quelques particuliers d faifir ces meubles , & même le Bailiage de Druch dépendant de l'Archevêché de Trêves, & la moitie de la Seigneurie de Sr. Jean appartenanre à Jean-Rheinard de Soettren frère ou neveu de l'EleCteur; ce qui étoit contraire aux concordats paffez à Ausbourg en 1548, par l'intervention de l'Empire entre l'Archevêché de Tréves & le Cercle de Bourgogne , & fairvant Jesquels lors-qu'il y a procès entre des particuliers dont l'un est domicilié dans cet Archevêché & l'autre dans les Etses de ce Cercle, il faut que le demandeur fuive le dornicile du défendeur.

La feconde difficulté étoit fur ce que le Chapi-

Li scoole difficulté coté fur et qui le Chapitre de Trives criginant que ce l'éclèure ne tentile à la France la fortreeffe d'Hérmenftein lorsque l'Empreur la lui saroite rendue, y roppoi à et que cerre place lai fût remife entre les minist à quoi les François ne voulurent point déclament confanir ; déclament qu'îl mitindroitent tourne les places qu'il no compoint dans l'Archevéché de Alzynte judqu'à ce qui Hérmenftein fût remis en la putifiance du l'Échetru de Trié-

Pour accommoder toutes ces difficulties, on consistence of the consist

devant les lages de l'Elebars. En fectoul lises pour concilier l'Elebar de fon Chaptère on convier que l'Empereur remercirei à l'un de à l'usur les chiestes d'Elemenfolien de d'Hemerfrian; de les chiestes d'Elemenfolien de d'Hemerfrian; de y metrorie primerie ferment de fidélité tant à lai qu'un Chaptère estin qu'il la lieral thèse de pourfairre la récit qu'il print comme Evilque de par le droit qu'il print comme Evilque de Spei fur quelèpes Diese d'Elgié firmer dans la faget avec l'Evêque de Vormes qui y avois suffi qu'elspes préferents.

On lui conferva suffi par le même Traité de. Munifer en Weftphalie, le droit qu'il avoit de Métropolitain sur les Evêchez de Metz, Toul, & Verdun, quoi que cédez à la France.

#### Eletteur de Cologne.

L'Aucherbhé de Cologne a servirum affirmague l'Evérhé d'Combang qui pur la Traisé guide en cera miene Ville ment l'Empresse de la Reun Colondique de des Protestium ; qui deuven nammoire soujeurs étre paris dans la Malién de Benanmoire soujeurs étre paris dans la Malién de Benanmoire soujeurs étre paris dans la Malién de Benanmoire soujeurs étre paris des les principles de val. à s'aim que possant que cer Princip polculér sa foir des cervients de de la principlicité de Exciditalique c'Acchiques, de Pulige & calparation de la Protection de Cologne commun que la déglicité ne de consequence de la Cologne comrédire à l'Archérique de Cologne comrédire à l'Archérique de Cologne com-

La Landgrave de Helfis-Caffel demands encoré qu'on his édde pour partie de la fatisfaction qu'dle demandai à Elemperura ; le Comsté d'Aversburg, les Villes de Midesbach , d'Halenberg, de celle de Wirmenberg, de les bousqu'e de Marioneg, de Wolkmartén, de Revenung. & de Rougebberg, qui dépendent de l'Archeviché de Cologne s' mais ou se lui scordu inne de cette demanist ou se lui scordu inne de cette dema-

### Roi de Bobéme.

Les Rois de Bohéme font les premiers entre les Electurs féculiers, quoi qu'ils ne contribuent poine depuis près de trois cers ans sux néceffiers de l'Empire, & par conféquent n'affiftent point aux Diestes, û ce u'elt à l'affemblée qui fe tient pour l'Action des Emperurs ou Rois des Ro-

ministration of the property of the property of the property of the fine spice to Reynsom pur Emprerur Heari IV. on 106. fc & eq. or arbary Roc Leiburg to Tempereur Heari IV. on 106. fc & eq. or arbary Roc Leiburg Tempereur Heari IV. on 106. fc & eq. or arbary Roc Leiburg Tempereur Heari IV. on 106. fc & eq. or pour groder Abert Scrood de la Nation Advantice qui ficeda fact belieburg and habert Scrood de la Nation Advantice qui ficeda fa hot belieburg and chief the property of the property

paffé à fes defeendans par élection jufqu'à Ferdi-nand II., qui l'ayant reconquis fur Frédéric Electeur Palatin que les Protestans de Bohéme avoient élu en fa place, fourint qu'il étoit héréditaire dans h Muifon d'Autriche

Cela fut sinfu décidé par les articles quatriéme de friziéme du Traité d'Osnabrug , où la Bohéme est comptée parmi les Provinces Héréditaires de l'Empereur & de la Maifon d'Autriche : de fone que la chofe est à préfent fans diffi-

Depuis la création d'un neuviéme Eleftorat, co ne n'y ayant aux Diettes que huit Electeurs dans le Collége Electoral, il peut arriver qu'on n'y con-cluroit tien fi quatre Electeurs étoient d'un avis & les quatre autres d'un autre avis, les Empereurs Léopold & Joseph ont fait leur possible pour faire agréer aux Electeurs & aux autres Etaes de l'Emare la réadmission du suffrage de Bohéme dans le pare la réadmitton du sutrage se assure ésé éta-

Le Duché de Silefie & les Marquifæs de Moravie & de Lufice dépendent de la Bohême : mais ce demier a été engagé par l'Empereut Ferdinand à Jean-George prettier du nom Electeur de Saxe dont les descendans en jouissent encore.

## Eletteur de Bavière.

Les Electeurs Palstin & de Baviére font Chefs des deux Branches d'une meine Maifon, étant l'un & l'aure issus de Louis le Sévére Comre Palatin du Rhin & Duc de Bavière , qui biffa deux fils dont l'ainé nommé Rodolphe fut Electeur & Corne Palstin du Rhin , & le fecond normé
Louis fut Duc de Baviére. Les Corntes Palstins du Rhin descendent du premiet, & sont ce qu'on apelle la Branche Rodolphine; & les Ducs de

Baviére du fecond. Louis (tant devenu Empereut en 53 13 dépouil-la fon frére Rodolphe de les Etars pour avoir tena le parti de Frédéric Duc d'Autriche fon compétireur à l'Empire , & il ne rendit le Paltinar à fes enfans qu'après leur avoir fais paffer à Pavie en 1339. un Traisé par lequel l'Electocat fat rendu alternatif entre la Maisson Paltrine & celle de Baviére à commencer par la Palatine : mais depuis l'Empereur Charles IV. étant ennemi de la Maifon de Bariére & allié de la Palatine, caffa cette transaction, & affura encore l'Electorat aux Com-

tes Palatins par la Bulle d'or Il ne paroît pas que les Ducs de Baviére ayene réclamé alors contre cette Bulle qui leur faifoit un fi grand préjudice, & ils se contentérent du titre de Duce.

Guilliume IV. Duc de Baviére fut le premier qui renouvella fes prétenzions fur l'Electorar, ayant en conféquence de la transaction de Pavie protefté en 1545, contre l'investiture de cette Diguité que l'Empereur Charles-Quint donna en cette année au Comtt Palatin Othon. Le Duc Albert V. fon fils fut père entr'autres enfans de deux qui ont bullé pofférisé, favoir Guillaume V. qui a donné fon nom à la Branche Guillelmine, & Ferdi-nand duquel font illus les Comtes de Wartem-

Guillaume V. s'érant retiré en un convent de Chartreux hisfa le gouvernement de fes Etats à fon file Maximilien qui fut élu en 1610. Chef de la Ligue Catholimut. Ton IL

Les Bohémiens qui étoient pour la plus grande partie Protestans s'érane révoltez contre l'Empetur Ferdinand II. qu'ils avoient déja reconnu pour leur Roi, loi firent la goerre, s'emparérent de la plus grande partie de l'Autriche , & élucres pour Roi Fréderic V. Elefleur Palitin qui étoèt Calvinille. L'Empereur fe voyant réduit à cette extrêmité , recourut à ce Duc Maximilien , qui connoiffint le peril où étoit la Religion Catholique, s'il u'en entreprenoit la défense, voulut bien prendre les armes à condition d'être rembourfé de ous les frais qu'il feroit dans cette guerre, & indeunisé de toutes les pertes qu'il en pouroit fouffrie: l'Empereur y ayant consenti , ce Prince se mit à la rère de l'armée de la Ligue Catholique, & s'étant d'abord rendu maitre de l'Autriche fupétieure, y pacifia toutes chofes ; syant enfuste joint fon armée à celle du Comte de Buquoi Général

de l'Empereur , il marche vers Prague , & avant au mois de Novembre 1610, défait près de cette Ville l'armée des Bohémiens & de leurs Alliez, il résibile l'Empereur dans la policition du Royan me de Bohéme & des Provinces qui en dé-

Il chaffa l'année fuivante le Comte de Mansfeld & les Garnifors de l'Electeur Palstin du haut Palatinat & du Comté de Cham qui y est enclavé, & qui avoit été autrefois engagé par les Empereurs aux Electeurs Palatins ; & l'année fuivante le Comre de Tilli fon Licutenant-Général après avoir défait le Marquis de Dourlac à Wampfen, & ensuite le Duc Christian de Brunswick près de Hochft , prit Heidelberg & Manheim & toure M portie du hos Palatinat qui est au dell du Rhin da côté de l'Allemagne ; pendant que d'autre part les troupes de l'Archidue Albert fe faifirme aufil pur ordre de l'Empereux de la partie du bas Palatinst qui est au deça da Rhin.

L'Empereur ayant affemblé en 1613, une Diette nérsle de l'Empire à Ratisbonne pour remettre la tranquilité dans l'Allemagne, y proposa de trans-férer au Duc de Baviére en considération de son mérite & des fervices qu'il avoit rendus à l'Empire, la Dignité Electorale de laquelle le Palstin étoit dechu en conféquence de fa rébellion & de toutes les violences qu'il avoit exercées & fait exeretr dans l'Empire. Les Electeurs de Saxe , & de Brandebourg , & Louis Landgrave de Heffe-Darmilist firent pluficurs remontrances à l'Empereur pour le porter à différer cette translation de la Dignisé Electorale jusqu'à ce que Frédéric eut été ciré de condamné dans les formes : d'autre part les enfans de Frédérie , Philipe Duc de Simmeren fon frère, & Wolfgang-Guillaume Duc de Neubourg demandérent que, si on privoit Fréderic de cette Dignief, on les en investit , puis qu'elle leur appartenoit au deffaut de Frédérie dans le crime duquel ils n'avoient point trempé.

Mais comme Frédéric continuoit toujours fes hoftilitez dans l'Empire , l'Empereur précendit que fa rébelison éranz manifelhe & obfimée , il n'écoit point nécellaire d'observer aucune sormslité contre lui , & qu'érant d'ailleurs impossible de juger fitot auquel de ces Princes la Dignité Electorale devoit appartenir à fon deffaut, il étoit à propos de remplir incefiamment le Collège Electo-ral fans préjudice des droits des Princes Prlutos. Ainfi il donna le 45. Fevrier 5613. à Maximilien l'investirare de l'Electorat Palatin , de l'Offies de Grand-Maître , du Vicariat , & de la féancs, voix difidentire & droit d'élection qui apparcemeire à Frédric; enform séammins que cret in veliture ne portroit aucus préjudice à l'Empereur si à l'Empire; ni aux enfant de Frédric, ni su Conte Patrin Louis-Philipe fon fréte, ni à Wolfgang-Guillaume Duc de Nechoung, ni aux auxres qui y prétradoient avoir droit, pour être ce différends termines au plane à l'amible on par la voye de la justice devan l'Empereur & le Collére Eléctor.

L'Empereur n'étant pur constant d'avoit sinfi et, compani la Deu Minnillen, voulus recore faivant la Tinisi de Munch la idoneur un sifistance pous le missionneme des frames qu'il s' cett pous participat de la companie de la companie de c'ell pousquoi Maximilen las synst prédient a de même Vilede Reinforner vers la fond et înnit et s'as un compre de trou la frais qu'il svoit montre la companie de la companie de la companie de Rhia nate en poincipal qu'interêus; l'Empereur para de la companie de la companie de la companie de la surfin et companie la fonne de frais millions, de la companie de la

qu'il l'est familie.

Ce l'inié fur exécuté: Maximilien entra en positifion de la haute Autriche, & l'Empereur si si bien que les Electures de Saxe & de Beande-bourg qui d'about of s'étoient opporés à la transition de la Dignisé Electurale faire par l'Empereur en faveur de ce Prairec , y donnéreut entin leur conferement n'il bien qu'il star eque as 164.

dans le Collége Electoral. L'Empereur voulant dans la fuite dégager la house Ausriche & présendant que tous les Esses de l'Electeur Palatin qu'il avoit mis au Ban de l'Empire lui appartenoient , vendit en 1618. à l'Electeur Maximilien avec toute garantit, moyennint treize millions de florins qu'il reconnut a-voir reçus de lai , premiérement la Principauté du hant Paletinat avec tolas fes droits , revenus , & fiefs , à l'excepcion des Bailliages de Barktein , de Veiden ; & de Bleyenkein ; à condition que ces Erars demeureroient à tous les mâles de la Branche Guillelmine, c'est à dite à ceux qui seroient iffus de Guillaume V. Duc de Bavière pére de Maximilien ; & que s'ils retournoient à l'Empire ou aux Princes de la Maifon Archiducale de l'Émpercur Ferdinand au deffaut de miles dans la Branche Guillelmine, on rembourceroit les héritiers du Duc du prix de l'aquifition & des aug-mentations : fecondement les Baillinges du bas Palatinat qu'il tenoit au deça du Rhin du côté de l'Allemagne, & même les Baillinges d'Heidel-heim, de Wingarten, & de Hockenheim qui dépendorent des Baillinges de Heidelberg , & de Bretten friture dans le lus Palatines, & qui étoieux alors fous la direction de l'Electeur de Tréves en qualité d'Evêque de Spite ; comme suffi le Château de Stein ou la Pierre , suffi fitné dans le bas Palm nat avec tous lears revenus & droits au deca du Rhin, fant que l'Electeur pût rien prétendre au dell de ce fleuve, & à condition qu'il porteroit fa part des Dettes du bas Palatinat & des redevances qu'il payoit à l'Empire. L'Empereur re-mit encore à l'Electeur le prix pour lequel ses pré-décesseurs avoient engagé le Comté de Cham aux Electrurs Palatins avec toutes les augmentations qui avoient été faites dans ce Pays ; & on convint

que l'on éveit à l'Electeur par force on auvenue. le hart-Plantan, con Enfailiger de las Platinan, recepté ceux de Heidelbeim, de Wingurens, ét de helcceteleum dont l'Empreure ne voolet par étre green, l'Electeur ou fet hérister rentremient no polifiem de la hune Auriche, de le Traité de Ranishome de 1631, feroit exécuté en toutes choise; que myogenand errer veuer l'Electeur ermétroir à l'Empreur la haute Auriche , fans y preur errater, an godffend et à laure Auriche qu'il s'oblège encore par un site particulier de auth l'oblège encore par un site particulier de metroir à L'Electeur, one ca qu'il fit woublé en auth l'oblège encore par un site particulier de metroir à L'Electeur, one ca qu'il fit woublé en auth l'oblège encore par un site particulier de metroir à L'Electeur, one ca qu'il fit woublé en de l'authern de l'authern de l'authern de metroir de l'authern , one appellit in woublé en de l'authern de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de l'authern de l'authern de de l'authern de l'authern de l'authern de l'authern de l'authern de de l'authern de l'a

la pofficion des choie gral la irrest versus la Trisid-Mayorensi fa constant 1871, some Profision III. N. Jan-Correy Freniend Constant 1871, some Profision III. N. Jan-Correy Freniend Constant III. N. Jan-Correy Confessor (1974) and 1974 to the Line of Land 1974 to the Line of Land 1974 to the Line of Land 1974 to the 
et entécrement de la come Bayande de ramiéche et les Briefes.

Il y sorte une autre efficación in (giret de 1 VV.

Il y sorte une autre efficación in (giret de 1 VV.

Il y sorte une autre efficación in (giret de 1 VV.

Il y sorte une autre efficación in (giret de 1 VV.

Il y sorte esta de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya

voir zans pour as prenote.

Lorsqu'on rasita la pix genérale dans l'affenblée
de Weifphalie, le Protestans mirent parmi leura
griefs la pécipitazion avec la piùlle lis pérendoient
qu'en avoit dépouillé cette Ville de fes priviléges a aufi ils demandérent qu'en acécutir la prometife
que l'Empereur Rodolphe II. avoit faite de la réchibir en Pérea mayed elle avoit été suant que d'éhibir en Pérea mayed elle avoit été suant que d'é-

tre mit su Ban Impéria!
Les Carboliques répondirent à ctà que Donavent avoit été mis au Ban avec juffice, à cusé de fon oppiaistreté dans fu déobrillisace; qu'on ne pouvoit parter de fon récibilifense que l'Elècheu de Bavére n'eit été rembousfé de fis frais ; & que les promefice de l'Empereur Rodolphe, dont même ils n'aveiser sucuou constillace, ne pouvoiset faits préjudic à cet Eléctrus.

Cette affirer fair renwoyde; ainfi que plufieurs autres, à la prochaine Dietre, & co ceovini qu'on examinente i'di séorit à propos de remetre. Donavet en liberté, & qu'en ce cus cette Ville jouiroit des mêmes doires que les autres. Villes fibres de l'Empite avoient par ce Trainé, fais pefiudice néamoins des prétentions que les intéreflies y pouvoient avoie.

Les Etats de l'Empire n'ayant pas jugé à propos dans la Diette de Ratisbonne qui fut tenue en εδ ; 3, de toucher à l'affaire de Donavert ni de concribuer de leurs deniers pour rembourcer l'Electrer de fes frais ; il en est demeuré possesseus aufi qu'il est encore à préfent.

such qu'il et exore à perceix.

Floqueres demodres dun le premie projec de pix qu'il popular en 164, que l'Albande et poix qu'il popular en 164, que l'Albande demodres l'Albande demodres l'Albande demodres l'Albande demodres l'Albande et qu'il popular et qu'il perceix qu'il popular et qu'il perceix et un huistiene de domire Efective de qu'il derie et un huistiene de domire Efective de qu'il derie et un triss milliéane de fonies que l'Emperen devoix à Maimmlers fir éviente. En 165, qu'il le production de l'Emperen devoix à Maimmlers fir éviente. En 165, qu'il le production de l'Entre l'Eléctre de Brandebourg, tojunierrent durait le l'Eléctre de Brandebourg, tojunierrent durait l'Eléctre de Brandebourg, tojunière de l'Eléctre 
he moubhod to Bohem.

In moubhod to Bohem.

Mind and provide an investigation program designed and the conceiler less (wheel governed and the conceiler less (wheel governed are Electrons and the conceiler less (wheel governed and the governed and the conceiler less (wheel governed and the governed

On convint que la Dignité Electorale que les Electeurs Palatins avoient ci-devant pollédée avi Electeurs Printim avenue constrain pericances & droits appartenans à cette Digniré, sans en excepter sucun, comme aussi tout le haut Palatinat avec le Comté de Cham & fes appartenances & droits, demeureroient à Maximilien Duc de Baviére, à fes enfant, & à toute la Ligne Guillelmine, tent qu'il y auroit des miles de cette Ligne 1 que l'Electeur de Baviére renonceroit tant pour lui que pour fes héririers à la dette de treize millions & à toure peétention fur la haute Autriche, & qu'incor sprès la publication de la paix il rendroit à l'Empereur les obligations qui avoient été possées sur ce sujet : enfin qu'en cas que les mâles de la Ligne Guillelmine vinffent à manquet en un tems que ceux de la Ligne Palatine fublisheroient encore , la Dignité Electorale & le haut Palatinat retourneroiene aux Palatins; enforte néanmoins que les droits & actions des béritiers de l'Electeur de Baviére leur feroient confervez pour les biens Allodisux : ce qui fignifie apparemment qu'ils pou-roient demander les treixe millions de flories, moyennant lesquels l'Empereur Maximalien avoit acquis cette Principsuté.

Lorsque l'Empire vaqua en 1656, par la more de Ferdiannel III, il y eur contrelition entre les Electeurs de Berrier de Palaria no lapte du Vicarias qui appartenois surs Electeurs Palarias dans les Provinces de l'Empire qui de gouvernent par le droit de Françonie, de qui avoit été exprime nommémore dans la prandation qui avoit été faite 1 Mastimilies en 1631, mais dont il alvaout 1 Mastimilies en 1631, mais dont il alvaout

point fei parlé dans le Trairé de Weftphale, le premier prétendant que ce Victrie écot un doit stache à l'Electorar du Plainiar qui lui aven été transière, de le écond que ce droit dépendoir du Contre Platin du Rhun qui lai save d'é-lisié. Tous les deux firent predant la vacence re qui dépendoir de cret chapge; mais on art dans l'Empire plus de déférence aux mandemens de l'Eséletur de Brivée, qu'à ceux de l'Electora.

Depois que l'Electror de Baviére d'à péétent a pris le partidu Roi, l'Empereux, après l'avoir mis sa Ban de l'Empire, i del citte pris de outsée Eaux éta a récibil l'Electror Poténie na la positiétion de l'Electoret de fes prédécelleurs de dans haut Plaisinux. Par les Tainez de Raffu & de Bade l'Electror de Baviére a ét récibil dans l'Ogjenti & dem tous fes Euras, rolme dans le haut Plaisinux; ainsi qu'il les positiéois avant la devanter guerre.

#### Elettenr de Saxe.

Jean-George premier du nom Electeur de Saxe svois silfiét puislamment l'Empereur Fordinand LL contre Frédrice Electeur Paltain qui avoit été éta Roi de Bohéme ; & l'Empereur bis avoit enquelle la Lufice , judqu'à ce qu'il l'edit rembourifé des firis qu'il avoit riste produte cree querrer : mais cer deux Princes fe brouillérent en 1618, à l'occation de l'Prépréché de Maghébourg.

La Chaosen de l'Egil Calolider qui écone proper son Labblésen, badre que l'Enomeyor no Labblésen, badre que l'Enomeyor no Labblésen, badre que l'Enomeyor no Labblésen, badre qui l'Enomeyor no l'abblesen que l'abblesen l'abblesen que l'abblesen l'abblesen que l'abblesen q'abblesen q'abblesen q'abblesen q'abblesen q'abblesen q'abblesen q'abblesen q'ab

for "The control of the true poor Teach's control of the control of the first poor to the principles, it is easy but not not the first being sent a few points have a first self-point in the first self-point self-point in the first self-point self-

cois & les Suédois qu'il croyoit encore plus dangereux que l'Empereur , il témoigna être disposé s'accommoder avec ce Prince | & comme il a éré marqué ci-devant leurs Députez conclurent

la paix à Prague le 30. Mai 1035. On convint par ce Traité que l'Archevêché de Magdebourg demeureroit à Auguste fils de cet E-lecteur : qu'il feroit tens de payer une pension de douze mille écus par sa à Christian-Guillaume Marquis de Brandebourg ci-devant Administrateur de Magdebourg : qu'il donnemit en fiel à l'Electeur de Saxe les Builinges de Querfurt, de Juter-bock, de Dam, & de Borck, dépendans de cet Archevêché jusqu'à ce qu'on convint d'une com-pensation équivalente.

penfasson équivalente.

Il fut dit par le Traité d'Osnobrug qu'uprès la mort du Due Auguste fin de l'Elicéteut do Saxe, l'Archréché de Magdebourg pulferois à l'Eliceteur de Bendebourg en titre de Pincipausé pour l'indomnifiet en partet de la purie de la Poméranie qu'on écot obligé de hillée à la Sudés; mais enforte néarmoint que cet Elbéran en deminier de la purie de la penéranie qu'on écot obligé de hillée à la Sudés; mais enforte néarmoint que cet Elbéran en deminier de la purie de la punt de la pun orte néarmoins que cer Electeur ne feroit point tenu des dettes contractées par le Duc Auguste : enfin on laissa par ce Trairé à l'Electeur de Saxe les Bailinges de Querfurt, de Juterbock, de Dam, & de Borck qui lui avoient été cédez par celui de Prague; à condition qu'on diminutroit à proportion de cette disfraction ce que l'Archeveché de Magdebourg avoit accoutumé de payer pour les charges de l'Empire , & que l'Electeur s'en chargeroit.

### Eletteur de Brandebourg,

Il a été marqué ci-devant que par d'ancient Traitez pullez entre les Electrurs de Brandebourg & les Dacs de Poméranie, ce Duché devoit é choir à ces Electeurs au deffaut d'enfans miles dans la Maifan de ces Ducs : ainfi , comme Bo-gusles dernier Duc de Poméranie étoit fans espéance d'avoir des enfans , George-Guillaume Electeur de Brandebourg avoit lieu d'espérer d'hériter de ce Duché , 1'il n'avoit point été slors enere les mains des Snédois. L'Empereut Ferdinand II. & Jean-George I. du nom Electeur de Saxe fouhairant artirer cet Electeur dans leur parti, & chaffer les Suédois de l'Allemagne, inlérérent dans le Truité de Prague que fi l'Electeur de Brandebourg acceptoit la paix portée per ce Truté, il jouïroit en forcté su nom de l'En teur du droit de succession aux Provinces de Poméranie

Cet Electeur accepta ce Traité, & fut invefti de la Poméranie en 1637, incontinent après la t du Duc Boeuslas.

Il a suffi été marqué dans le Chapitre troifiéme comment Frédéric-Guillaume Electeur de Brandebourg son fils s'ut obligé de consentir que la Poméranie Citérieure & une partie de l'Ultérieure fullent swec l'Isle de Rugen cédées à la Couronne de Sacée pour partie de la fansfiction: il avoit demandé d'atord, & perfifta long-tenns à vouloir avoir pour son dédommagemene, l'Archevêché de Magdebourg, les Evêches d'Halberflat, d'Hil-Diagletourg, 16t Levelees d'Estaberliet, d'Plai-desheim, d'Osanburg, 8 de Minden, 86 les Duchez de Giogew, de Jeggerndorff, & de Sa-gan en Silvite: mais comme il vi dens la fuire que les Etats de l'Empire trouvant fei demandes exon-bitantes fe disposionen à donner mulgré lui sux Suédnis toute la Poméranie fars lui donner aucus toure qui apparenoiene au Prince, au Chapitre,

mene, il confentit de leur céder la Pastérieure avec Stetin & les Ifles de Rugen & de Wollin, sinfi que je l'ai expliqué sil-leurs; d'autre part on le fit réfoudre de se conten-ter pour son dédommagement des Evéchez d'Hal-berlist & de Camin, & de l'expectative de l'Archevêché de Magdebourg : à quoi les Ministres de l'Empereur sjoutérent encore enégite l'Evéché de Minden pour gagner d'autant plus l'amitié de cet Electeur, & l'attacher davantage aux aunérées de 5a Majeffé Impénale.

Ainfi par l'Article XI. da Troiré d'Osna l'Empereur pour le bien de la paix & du confen-tement des Esses de l'Empire , & furrout des parties intéreffées, céda à l'Electrur Frédéric-Guillaume & fes descendans, successeurs, & hé-riciers males, nommément su Marquis Christian-Guillaume ci-devant Administrateur de l'Archeviché de Magdebourg , à Christian Marquis de Culembach , & à Albert Marquis d'Onoebbach ou Anspach , & à leurs successeurs & béritiers

Premiérement l'Evêché d'Halberstat avec tou fes droits, régales, & bien séculiers & Eccléfias-tiques; à condition que lui & ses successeurs le policeroient comme un firf perpétuel & immé-diat de l'Empire : qu'ils auroient en conféquence vaix & séance dans les Diettes générales de l'Eme & dans celles de la baffe Saxe: qu'il laifferoit la Religion & les Biens Eccléfiaftiques en l'état suquel les chofes avoient été mifes par la transac-tion entre l'Archiduc Léopold-Guillaume qui a-voit ci-devant pollédé cet Evéché, & le Chapi-tre de la Cathédrale; que l'Evêché feroit hérédistaire pour les héritiers mâles de l'Electeur : que le Chapitre de la Cathodrale n'auroit plus droie d'élire ni de possuler un Evêque ni de gouverner l'Evêché: que l'Electrur & se héritsers suroient partille sutorisé en cet Evêché que les surres Princes de l'Empire avoient dans leurs territoires : qu'il ouroit écembre la quatrieme partie des Prébendes après la mort des Chanoines de la Confessi d'Ausbourg, & en incorporer les revenus à la Manie Episcopale: que la Prévôté ne feroit point comprise dans cette suppression ni dans ce compee que fi les Chancines de la Confession d'Ausbourg que il les Chansines de la Contribut o Ausocuirg ne faifoient pas le quart du Chapstre fans y comp-ter le Prévée, le nombre feroit fuppléé par des Prébendes de Chanoines Carboliques quand ils mourroient: que l'Electeur jou roit & pouroit disposer sans aucun empéchement de la pertie du Comeé de Hohenftein qui svoit été rétinie à cee Evéché par l'Archiduc Léopold-Guillaume, & qui consificit aux Baillages de Loes & de Klettenberg & de leurs dépendancers enfin qu'il laifferoit au Comte de Tattembach le Comzé de Rheinstein. 8t lui renouvelleroie l'invefiture qui lui en svoie été donnée par ce même Archiduc en qualité d'Evêque d'Halberflat.

Secondement l'Evéché de Minden pour en : dans tous ses droits de même que de l'Evêché d'Halberftat; qu'il auroit voix & sfance dans cecde la baife Saxe: que la Ville de Minden feroir confervée dans fer régales & dans fes droirs pour les chofes facrées & profaces , en fe jurisdiction dans les affaires civiles & craminelles , & dans tous fes priviléges : que les hourgs , villoges , & maifons fituées dans cette Ville & dans fon terrisu Clergé & àla Nobleffe, feroient néanmo ceptez, & que du relle les droits du Prince & du Chaptere demeureroient en leur en-

Troisémement l'Evéché de Camin pour le tenir en fief perpéruel & avec les mômes droits que ceux d'Halberilst & de Mindens & encore à condition qu'il lui févoit permis d'éteindre tour les Canonicats de cet Evéché après la mort de ceux qui les possédoient slors , de sinsi de join-dre avec le tents tout l'Evéché à la Poméranie Ultérieure, ce qui devoit s'estendre néusmoins des Prébendes de cet Evêché, auxquelles les Ducs de la Poméranie Ultérieure avoient deoit de nomination ; car pour celles qui étoient à la nomina-tion des Ducs de la Poméranie Cirérieure , nous avons vu ailleurs qu'on les céda su Roi de Suéde svec percille faculté du les étaindre & d'en joindre le revenu à leur Manie: comme sulls nous svons vu que cet Evêché, sinfi que le refte de la Poméranie Ultérieure , doit pur le même Traité paffer à la Couronne de Suéde zu deffaut de miles dans la Maifon Electrosite de Brande-

de l'Archevéché de Magdebourg , foit par la mort du Duc Auguste , ou en cas qu'il succémort du Duc Auguste, ou en ces qu'il soccé dait à l'Elécheur de Stre, ou de quelqui sunte ma-niére que ce füx, il pufferoit à l'Elecheur de Bran-debourg de à fis hérinters de partes milles avec tous fes drouts régalisens pour le podédér en fier perpé-tuel de l'Empire, nonoblume tourne les élections & possulations qui pouroient être faites: que co-nendant le Chaniere & les Etats de cet Archevéché rendroient à l'EleCteur la foi & hommare our avoir lieu quand le cas feroit arrivé : que la Ville de Magdebourg jouliroit de tous les priviléges qui lui appartenoient dans les chofes Ec-clésaliques & Politiques : que pour indemanier l'Electeur de Brandebourg de la diffraction des quarre Baillages dépendans de l'Archevéché, qu'il a été marqué ci-devact que l'Electeur de Suze pouvoit retenir , il jouiroit incontinent après la conclusion de la paix, du Bulliage d'Eglen qui appartenoit su Chapitre fans avoit égard aux peéxions que les Conces de Barbi avoient fur ce Builinge; & que lorsqu'il feroit possesseur de l'Archeveché il pouroit supprimer le quart des prében-des de la Cathédrale, à mesure que les Chanoises mourroient, & en appliquer les sevenus à la Chambre Archiépifcopole.

Outre cela on convine que les Ents Sujets de cet Archevéché & des Ewichez d'Haberilas, de Minden, & de Camin conferveroient leurs privilóres & l'exercice de la Canfellion d'Ausbourg. comme il s'y pratiquoit alors; ce qu'on intéra à caule que l'Electrur étoit Calvinifle: que les conventions entre les Catholiques & les Proteffans y auroient lieu , à moins qu'elles ne fullent contraires à la régle de l'époque de l'année 1624- cofin que l'Electeur & tous les Princes de la Maison pendocient la qualité de Ducs de Magdebourg & de Princes d'Halberflat & de Minden. Il fut dit enfuite que la Reine de Suéde refli-

teroit à cet Electeur pour lui & ses Successeurs héritiers & parens, milles du côré paternel, Premiérement le refle de la Poméranie Ultérieu-

re avec toutes les dépéndances , biens & droits féculiers & Eccléfiaftiques, à l'égard des domaines

ns ex- les arters de Poméranie, comme faifoient les an-Prince ciens Ducs; hossis qu'ils ne pournient fe dire Cess Ducc ; menns qu'in ne pourment ne une Princes de Rugen. Ainfi cet Electeur prend en-tr'autres quaînca celles de Duc de Stein, de Po-méranie, de Caffubie, & de Vradalie, Prince d'Haberflat, de Minden, de Canin, & Seigneur de Lewemburg & de Buttow qui fort deux Seigneuries fituées en Pomérclie & qui dépen-

dent de la Pologné. Secondement Colberg avec tout l'Evêché de Camin , les droits que les Ducs de la Ponéranie Ultérieure avoient eois jusqu'alors à l'égord de fa collation des Prélatures & des Préhendes du Chapiere de Camin; enforte que les droits qui , compare il a ésé marqué ci-devant , avoient été accor-dez à Sa Majefié Suédoife, lui demeure-pient en leur ensier, & que les habitans de la partie de la

Poméranie Ultéricure qui devoit être restituée, & de l'Evêché de Camin conferversient leur liberté, biens, & priviléges, & le libre exercice de la Confession d'Austrong , & que l'Electrur le leur confirmeroir lorsou'ils lui rendraires bonn

Troifiémement tous les lieux fituez dans la Marche de Brandebourg où il y avoit garnison Sué-

Quatriémement toures les Commanderies & iens appartenans à l'Ordre des Chevahers de St. Jean finnez hors des territoires cédez à Sa Majefié inédoife avec tous les actes & titres concumns ces lieux , & tous les autres qui devoient être er/firmer

L'Electeur de Brandebourg entra peu après la conclusion de la paix de Weltphalie en possession des Evêchez d'Halberstar & de Minden; mais il se pessa quelques années avant que la Reine de Suéde lui restiroste sa part de la Poméranie Ulténieure & l'Eveché de Camir

Il avoit été dit par le Traité d'Osnabrug, pre érement que la Reine de Suéde auroit for le bord oriental de l'Oder, de la Mer nommée Frichchaff & de fon embouchure orientale l'étendus de terre dont il fernit convenu entre des Commilliores nommez par Sa Majelié Suédoife & par l'Electeur de Brandebourg : & en ficond lieu qu'elle suroic suffi à perpétuiré fur les côtes de Pomeranie les nouveaux péages appellez Licences. Il y eut après la conclusion de la paix de grandel contellutions fur ces deux points entre les Com-miffaires de la Reine de Suéde & ceux de l'Electeur de Brandebourg qui ne purere s'accorder fur l'étendue de territoire que la Suéde devoit avoir for le bord oriental dont il vient d'être parlé su faiet de ces Licences ont l'Electeur de Brandebourg ne vouloit point confentir que la Reine de Suéde perçût dans les ports de la portit de la Poméranie qui lui devoit être restituée, mois seulement dans la portit qui demouroit à la Sué-

Cette conrelbtion fut cause que la Reine d Cette contribition for caste qut la Kené de Soéde se voulur point remettre à l'Electror de Brandeloung les leux qu'elle lui devoir refliture frivante le Tanfé d'Ombroy ; è à l'în têl por le Trainé conclu à Numbrog le 26. Juin 1590 pour Fesicourio de ceux de Wellphille, que pour Fesicourio de ceux de Wellphille, que les leux que l'Electror de Brandelourg devoir vosir en enécution de ce l'Trairé, ne fevirant point évacuez per les Suédois , & ne loi feroient remis qu'après que les Commillaires Députez par Sa utile & direct , & faculté de prendre les times & Majesté Suédoife & par cet Electeur feroient convenus au fojet du réglement des limites & d'au-

La Reine de Suéde fit enfuire offrir à l'Electeur de Brandebourg de lui laisser la jou'issance de la moitié de ces péages: celui-ci ne jugeant pas qu'il lui convint de laifer à cette Princelle la jouiffance de la mostié de ces péages dans ses Etaes , lui offrit cent trente mille Richedales pour qu'elle les hii shandornit entiérement Amais elle refuts fon offre, & l'Electeur de Brandebourg s'étant plaint à l'Empereur detrefus que la Reine de Suéde faifoit de lui refliruer la partie de la Poménusie qu'el-le lui devoit remettre fuivant la Paix de Weftpha-

lie, l'Empereur refufa de donner à cette Princelle l'investiture des Etats qui loi avoient été cédez par cette même paix , & deffendit qu'on l'appel-lit en 1652, à la Diette de Ratisbonne jufqu'à ce qu'elle eut fait cette restitution.

Il y eut en conféquence divers écries faits de ere & d'autre fur le fujet des péages que la Reine de Suéde prétendoit lui avoir été cédez dans toute la Poméranie : l'Empereur lui écrivit le 12. Avril 1653, pour la preffer de fatisfaire l'Electeur de Brandehourg , attendu que le refus qu'elle en faifoit étoit cause qu'on o'avoit point encore fait l'ouverture de la Diette.

La choie fut peu sprès accommodée par la trans aftion passe à Stettin le t.a. Mai 1653, par des Commissies de la Reine de Suéde & de l'Elecseur de Brandebourg , & par Isquelle on fixa les limites des deux Poméranies Royale & Electorale , particuliérement fur la rive orientale de l'Oder. On convint oue la Reine & l'Electeur recevroient chacun par moitié les Licences à Colberg & dans tous les autres ports & havres de la Poméranie Electorale : les Suédois l'évacuérent en conféquence de ce Traité; mais cet Electeur n'étant pas content, préfenta peu après un mémoi-re à la Diette, per lequel il demandoit que la Reine de Suéde fût condamnée à lui payer une groffe fomme pour le dédommager de ce qu'elle avoit différé pendant quatre années à lui rendre la Poméranie Ultérieure, & l'Evéché de Camin: mais comme cela avoit été ainfi réglé par le Traité de Nuremberg , on n'eut aucun égard à sa de-

mande. Les choses demeurérent en cet état jusqu'à ce que l'Electeur de Brandebourg ayant en 1675. & dans les années suivances challé les Suédois de route la Poméranie, on rétablit enfuite la paix par le Traité de St. Germain-en-Laye le 19. Juin 1679, après avoir obligé cet Electrur à promettre de rendre à la Couronne de Suéde tout ce qu'il avoit occupé fur elle dans la Poméranie & inéniement tout ce qu'il occupoit des terres & Etats cédez à la Suéde par les Traitez de Westphaire. Cependant pour empécher les différends qui pouroient furvenir à l'avenir, on convint que toutes les terres policidées par la Couronne de Suéde au dels de l'Oder appartiendrosent dorèmavant à cet Electrur, à l'exception de Dam & de Gollaw qui refteroient à la Suéde , à qui le lit de certe riviére apparaendroit pareillement; & à condition que l'Electeur ne pouroit bitir sucune forterelle dans l'érandue du Pays qui lui étoit cédé par ce Traité. Le Roi de Suéde céda encore à cet Electeur la mointé des péages qui fe levoient à Collerg , & dans les autres ports & havres de la Poméranie , au delà de l'Oder qui lui appartenoit par le Traité de Stetin.

Le Duc Auguste de Sane Administrateur de l'Archeviché de Magdebourg étant most en 1680. l'Electeur de Brandebourg à qui les Etats de cet Archevêche avoient déja rendu un hommage éven-tuel , en prit possetsion comme d'un Duché à lui appartenant , & se fit prêter un nouveau fer-ment par les habitans de Magdebourg & de ses dépendances.

### Electeur Palatin.

Il a été marqué ci-devant que Frédéric V. Electeur Palatin s'étant fait élire Roi de Bohéme, & étant entré en guerre coutre l'Empereur Ferdinand II. fut non feulement chaffé de ce Royau me , mais austi mis au Ban de l'Empire & dépouillé de la Dignité Electorale & de tous fes Etan patrimoniaux e Maximilien Duc de Baviére s'étant emparé au nom de l'Empereur du haut Palatinat & d'une partie du bas, & les Espagnols ayant occupé le refte du bas Palatinat sous la conite da Marquis Ambroife Spinola , fans que Christian Duc de Brunswick, Frédéric Marquis de Bade-Dourlac, Ernelt Comee de Mansfeld, & les autres qui avoient embruffé le porti de l'Electeur Palatin , le possent empêcher , ces Princes ayant été défaits en divers combats & obligez de fe

retirer de l'Allemogne

Nous avors aufi vu que l'Empereur inveltit en 1613. Maximilien de l'Electorat du Palstin , & qu'en 1618, pour le libérer des grandes fom-mes qu'il lui devoit, il lui vendit le haut Palatinat & quelques Baillinges fituez dans le bas , & lui délaiffa le Comé de Cham, & que Jean Swicard de Cronberg Electeur de Mayence le mit en posfestion de cinq Baillinges situez dans le Bergstras dépendans de fou Eglife, que les Electeurs Palatins possédoient par engagement : plusieurs Pré-lats & Princes vostins s'emparérent auss de quelques lieux du bos Palatinat qu'ils prétendoient leur appartenir ; entr'autres Philipe-Christophe de Socieren Electrur de Treves & Evêque de Spire se mit en possession des Baillinges de Heidelberg & de Bretten qu'il prétendoit appartenir à fon E-ghie de Spire. L'Empereur croyant avoir droit de disposer du bes Palatinat comme d'un Pays de conquéte, donns à Léopold d'Autriche Archiduc d'Inspruck le Baillinge de Germersheim, & Louis Landerave de Heffe-Darmflat qui avoit toujours été fort atraché à fon parti, & à qui on a don-né pour cela le furnom de fidelle , le Baillage d'Umfat & quelques autres qui éroient à fa bienféince: il vendit ou donna encore d'autres terres en fief à Jean Comte de Schaumbourg, à Ge-rard de Schenkhern Baron de Waldembourg, à

yence: l'Electeur de Baviére en conféra suffi quelques uns à Jen-Adolphe Wolff Baron de Meternich. L'Emper eur & l'Electeur de Baviére rérablirent l'exercice de la Religion Catholique dans le bas Palatinat, auffi bien que dans le haut ; cédérent à l'Evêque de Wormes les Eglifes de Neuhaus & de Lintsheim, & remirent des Religieux dans les Monaftéres d'Herd & de Euffersthal finurz dans le Bailliage de Germenheim & dans les anciennes Abbayes de Limbourg , de Nort , de Hornbech & de Soanheim-

Henri Brombfer Baron de Rudesheim , & à Ni-

colas-George de Reigersperger Chancelier de Ma-

Il y eut fat les inflances des Rois d'Angleterre acques I. & Charles I. le premier beau-pére & le second besu-frére de Prédéric, diverses négociarions & conférences fut fes intéresse mais on n'y conclut rien , l'Empereur n'ayant point voulu retracter ce qu'il avoit fait en faveur de Maximilien Due de Baviére , & ayant feulement offert de donner à Frédéric pour sa subsistance une penfion confidérable de laquelle il oc voulut point Se contenter

Guftave-Adolphe Roi de Suide le rétablie en 1612- dans Heidelberg & dans une bonne partie du bas Palatioat , & le traira même comme Roi de Bohéme. Il mourat quelque tems sprès laif-fant de fon mariage avec Elsfabet fille de Jacques I. du nom Roi de la Grande-Bretagne entr'autres enfans Charles-Louis fon aine qui foccéda à fes droits, & fut obliné sorès la perte de la betaille de Northoppe de se retirer d'Allemanne, où il rentra

quelques années après , & s'empara de la Ville de Menoen : mais il en fut encore chaffé, & fe reti-

ra en Angleserre. Le bes Palatinat continua d'être un des théatres de la guerre d'Allemagne, & toutes les Puissances qui écoient en guerre en occupérent chacune quelque partie ; enforre que les Espagnols n'y possé-dérent presque plus que la forteresse de Frankendal.

Les chofes écoient en cet état loisqu'on s'al bla à Munfler & à Ornabrug pour y traietr d'une paix générale: les Suédois y demandérent d'abord le rétabliffement entier du Palatin dans fa Dignaté &c dans fes Erats , sinfi ou'il en ion'ifoit avant les troubles de Bohéme; les Impériaux n'y voulant int confentir , offrirent en 1646, de lui rendre le bus Palarinat, à condition qu'il n'y changeroit rien dans l'exercice de la Religion Catholique qui y avoit été introduite; & à l'exception du che-mio des montagnes ou Bergliras, qui demoure-roit à l'Electeur de Mayence, du Bailliage Impé-rial de Germersbern qu'il bailleuet aux entans de l'Archiduc Léopold , & des sutres biens qui avoient été vendus ou donnez su Landgrave de Heffe-Darmflat, à Jean Comte de Schambourg, & au Baron de Brombfer, & desquels il laifferoit joult les donntaires ou acquereurs : à quoi ils sjoutérent encore depuis, que l'exercice de la Religion Catholique feroit confervé dans les Monuféres d'Herd & d'Eufkristhal fituez dans le Buillinge de Gemenheim; que les coovents de Limbourg, de Nort, de Hornbach, & de Spanheim demeu-reroient à leurs anciens possesseurs; que les donstions & inféoditions faites par l'Empereux & par l'Electeur de Baviére fublifteroient comme multi les transactions & dispositions des Eglises de Neuhaus & de Lintsheim en faveur de l'Evéque de Wormes; & que la Noblesse Immédiate & les Gentils-hommes feroient maintenus dans leurs biens & priviléges. Enfin les Ministres de l'Empereut proposerent que la Dignité Electorale & le haut Palatinat demeuraffent au Duc de Baviére & à toute la Beanche Guillelmine, & qu'on créit un huitième & dernier Electorit qu'on donneroit au

Le Paluin ne voulut point de tous ces tempé-ramens, demandant une entiére reflication, & prétendant que quand son pére suroit péché , cels ne devoit pas mire à ses enfans mi aux autres Princes de fa Maifon qui n'avoient point eu de part à

fon entreprife: mais les Impérizux lui objectérent qu'il avoit suffi lui même porté les armes contre l'Empereur à Meroco, & gyair fuivi les traces de

ton perc.

Les Suédois pour ne point augmentér le nom-bre des Electeurs propotérent d'abord que l'Elec-torat (fit alternotif entre les Maifons de Munick & d'Heideberg : enfuite quand ils varent qu'on éroit réfolu de créer un huinéme Electorat demandérent que ces deux Maifons possedaffent l'une sprès l'autre le premier Electorat , est que le Palatin centrit dans tous fes Etzes, hormis dans le Comté de Cham qui demeureroit engagé au Duc de Baviére pour une fomme d'argent, moyennent laquelle les Palatins le pouroient toujours regirer à & que le bas Palatinat ne fût point diminué par les donations faites par l'Empereur , ni chargé de l'obligation de fouffrie l'exercice de la Religion Catholione

I e Duc de Baviére demeura ferme I voulois toujours conferver le premier Electorat & tout le haut Palatinat avec le Comté de Cham : en ouoi il fut fecondé par la France, quelques efforts que les Suédois & les Palatins fiffent pour gigner le foffrage de cette Couronne : mais tous les Etats de l'Empire & la Nobleffe même Immédiare avant opine pour l'Electrur de Baviére, & député vers

les Suedois pour avoir leur confentement , ils ne purent réfifter à ce que tout l'Empire fouhaitoit ; fi les Palarins , de la manière que l'Electeur de Baviére le fouhaitoit. Ainfi on hiffi à l'Elefteur de Baviére, comme

je l'ai marqué ci-devant la Dignité Electorale que les Palatins avoient pollédée ci-devant . le hout Palatinat & le Comté de Cham: & à l'égard de la Maifon Palatine , l'Empereur & l'Empire confeatirent pour le bien de la paix que l'on evéroit uo huitieme Electorar pour Charles-Lou's & fes héririers & coufins paternels de toute la Branche Rodolphine, fujvant l'ordre de la fuccession établi par la Bulle d'or : que Charles-Louis & fes Successeurs n'auroient cependant point d'autre droit que celui d'inveftiture fimultanée fur les choles qui avoient été attribuées avec la Dignité Elechorale à l'Electeur de Bavière & à toute la Branche Guillelmine: qu'il rentreroit dans le bas Palminat avec tous les hiens & droits Eccléfiaffiques & féculiers dont les Electeurs & les Princes Palerins avoient joui avant les troubles de Bohéme; cuffant & annulant les choles contraires : que l'Empereur feroit enforte que le Roi Catholique & les autres qui en occupoient quelque choie ne s'oppofe-roient point à cette rellitution : qu'au deffaut d'enfans miles dans la Brenche Guillelmine Palatine fubfiltant encore, le haut Palatinat & la Digniné Electorale qui avoient été cédez aux Ducs de Baviére reviendroient aux Palatins , qui jouïroient rependant de l'investieure simultanée; & le huitieme Electorse feroit supprimé : que si en justifioit par la voye de droit qu'il y eût dans le Pays de Julliers quelques fiefs ouverrs au profir des Pa-latins, ils leur fernient remis : que toute la Mai-

fon Palatine & tous ceux qui avoient été banns du Palatinet, jouircéent de l'amnifies que Char-les-Louis & és fréres prometroient obciffance & fidélité à l'Empereur , sinfi que les surres Electeurs & Princes de l'Empire ; & renoncerolent au haut Palatinat pour eux & leurs béritiers , ta eu'il qu'il y arroit des héritiers trâles légitimes de la Branche Guillelmine : que les fiefs conférez par l'Empereur aux Barons de Waldembourg & de Rudesheim & à Nicolas George de Reigersberger Chancelier de Mayence , & par l'Electeur de Bayiére an Baron de Meternich leur demeur roient ; à la charge de prêter ferment de fidélité, & de demander le renouvellement de leurs ficés à Charles-Louis & à ses Successeurs: enfin que ceux de la Confession d'Ausbourg , entr'autres ceux d'Oppenheim jouïroient de l'exercice de leur Religion, fuivant l'état de l'année 1624. & que ceux oui fouhaiteroient d'exercer cette Religion , le pouroiene faire tant en public qu'en particu-

Mr. Servien Plénipotentiaire de France avoit auffi obtenu que les Carboliques auroient l'extreice de leur Religion dans le bas Palatinat ; il fe tint durant quelques jours ferme fur ce point , lors-qu'il fallet figner le Trainé: mais comme les Impériaux s'étoient relâchez fur ce point dans le Traité d'Osnsbrug, en confidération de ce que l'Electeur de Baviére n'avoit point voulu fouffrir de Proteffans dans le haut Palatinat , ce Piénipoter tiaire voyant qu'il falloit abfolument rompre le Traité, s'il vouloit le tenir ferme fur ce fujet, fut

aussi obligé de s'en départir. Un des principaux fojets de plaintes du Pape Innocent X. dans le protefistion qu'il fit contre Innocent X. dans le protefistion qu'il fit contre les Traitez de Westphalie , fut qu'on avoit augmenté en faveur d'un hérétique le nombre des Electeurs qui avoit été fixé à fept par le Saint

Siège. Le Sr. Weimbs Député du Roi d'Espagne pour le Cercle de Bourgogne allégua d'autre part en-tr'autres chofes dans sa protestation contre ces Traitez, qu'il y étoit poeté que le Roi d'Espagne évacueroit les places qu'il occupoit dans le bus Palatinat : encore qu'il ne s'en fût emparé que fui les instances que le feu Empereur lui en avoit faites. Charles-Louis fut long-tems fans vouloir approuver ces articles; mais enfin ne pouvant faire micux , il en envoya en 1649, fa ratificacion au

haut Palatinat Il fut die par le premier Traité pullé à Nurem-berg le 2 r. Septembre 1649, entre l'Empereur & la Reine de Suéde pour l'exécution des Traitez de Wellphalie , que Sa Majelfé Impériale éva-curroit dans le premier rerme le bas Palari-

Par le second Traité de Nuremberg du 26. Juin 2650, il fut dit que dans le terme prochain les Suédois évacueroiene les places qu'ils tenoiene dans le haut Palatinat; & qu'on déliveroit à l'Electeur de Bavière la ratification que l'Electeur Paletin avoit fatte de la paix de Wellphalie, & fa renon-eistion au haut Palatinat : que moyennant cela ces Electeur reflieueroit en même tems Heideberg & les autres Baillages qu'il poliédoit dans le las Pala-tinat: que l'Electeur Palatin pouroit prendre le têtre & les simes de Grand-Maitre de l'Empire jusqu'à ce qu'on lui est accordé une autre charge nouvelle conforme à la Digniné d'un Electeur : nouvelle contonne à la Dignate d'un Electuar; que l'Emperer & les Electurs, Princer, & E-turs de l'Empire feroient leur possible pour faire render Frankendal à l'Electure Palatin: qu'en av-tendant cette reslication l'Empereur lui feroie pa-yer trois mille Richedales par mois noue lui tenir leu des revenus qu'il suroit du retevoir de cette Ville : que cer Electeur pourois mettre dons la Ville Impériale d'Hailbron une garnafon qui lui préteroit terment de fidélité, & feroit entretenue aux dépens des Cercles de Françonie & de Susbes à raifon de huit mille Richedales par mois,

Enfin par le Traité paffé sulls à Nuremberg pour la même fin le 1. Juillet 1651, entre les Pléaspotentiaires de l'Empereur & du Roi , il fut dit que Sa Majesté Très-Chrétienne restitueroit le a 4. Juillet Creutzensch , Alexeim , Baccarak , & que ques antres places que ses troupes occupoient dans k bas Palatinar,

Cela fut ainfi executé; mais les Espagnols ne re-mirent point Frankendal à l'Electeur Palatin qu'au moyen de la cellion que l'Empereur leur fit le 15. Min 165t. de la Ville de Bezonçon,

Dans la fuite on a donné à l'Electeur Palarin la charge de Grand-Tréforier de l'Empire Il a déja été marqué el-devant que l'Electeur de Baviére s'étant déclaré dans l'affaire de la fuccellion d'Espagne pour la Maison de France con-tre celle d'Autriche , & 271st été pour ce sujes mis su Ban de l'Empire & dépouissé de ses Estes , l'Empereur Léopold fans avoir égard aux Traitez de Weftpholie avoit rendu à l'Electeur Palatin fon besu-frére la Dignité Electorale & le haut Palutinat qui avoient ci-devant appartenu à les prédéces-feurs & avoient été transférez aux Ducs de Baviére: mais que par les Trairez de paix de Raffae & de Bade l'Electeur de Baviére a été retabli dans fa Diguité & dans ses Erats , ainsi qu'il les possédoit avant la domiére guerre. Cela a ére ainfi exécuté , & l'Ekcètur Palatin en pourfuit fon dédommagement.

# Succession de Clèves & de Juliers.

Comme trois Elefteurs prétendent que cette fuccellion leur appartient, & que les Etats qui en dépendent sont possédez por deux Electeurs, je crois devoir parlet de l'article des Traisez de Westphase qui concerne cette succession avant Directoire de l'Empire avec fa renonciazion au que de paffer à ceux qui regardene les Princes de l'Empi

Le Etats qui composene cette succession confiftent sux Duchez de Cleves , de Juliers , & de Berg ou Mons , aux Constez de la Marck & de Ravensperg & en la Scignourie de Raveltein. Tous ces Fiefs étoient autrefois pollédez par différens Seigneurs ; muis enfeite il arriva que par le moyen de divers marages le Duché de Juliers & les Comtez de la Mark & de Ravensperg furent unis enfemble, & que les Dues de Clèves devinrent auffi Ducs de Mons & Scigneurs de Rave-

Les choses étoient en cet état lorsque Guillen. me Duc de Juliers fe trouva vers la fin du quinzieme fiécle n'avoir qu'une fille nommée Maries cela fut caufe qu'Aloert de Saxe neveu de Frédéric III. croyant que ces Ficis écoient mulculins & reviendroient à cet Empereur au deffaut d'enfans miles, obeint de lui en 1483. l'expedistive du Duché de Juliers & des autres Etats du Duc Guillaume, en cas qu'ils vacaffent per fa mort ou uerement: cela for confirmé par l'Empereur Manimilien I. en 1486. & 1495. & erendu à Ee-nest Electeur de Saxe fréré aine d'Albert. Le Duc Guillaume prétendit que sette expec-

triver dout mille. rande que fon Duchi à fes dess Course doisseul des Ferts findimen qui acourse de la companie de la companie de la companie de service de la companie de la companie de la companie de la declara des hérieles, de lipuda per le Contras di la delcara des hérieles, de lipuda per le Contras de moving qui le Earle de hábatin de Juliera ne fe pomisses pais divisés. Il fe cationer que l'appear per la constitución qui avoisie pa la verser a il habita no service de la constitución qui avoisie pa la verser a il habita en referencia de la constitución que avoisie pa la verser a il habita en referencia de la constitución que avoisie pa la verser a il habita en referencia de la constitución que avoisie pa la verser a il habita en referencia de la constitución que a la constitución que a la constitución de  la constitución de la cons

contellimons qui awonem pai awvenn a in nomina certe Princellé & lice enfant à possovio pedicier les Certe Princellé & lice enfant à possovio pedicier les Estas du Duc Guillaume fon pera après fon décès i min e Duc êtnut ment en 1511. Jean Duc de Cléves fon gendre lui faccéda du chef de fa femant, & moyamant la remit du Duché de Guelders qu'il fit à Charles-Quint, il obtint de cer Empereur en 1511. Favellume du Duché de Juliers & des Eurs qui y éroient onis. Le Prince de la Mulion de Sate ouvrirt un fen-

Justice vo. des Ches (m) produce consumer to a fine de de faille que l'Empereur les cis bandonnez fine de de l'action que l'Empereur les cis bandonnez en cette tenceures, cependant tout et qu'ils pastre debanis pour esferar c'els, farq el fen Duc de Clérex de de Juliers, de la Dechelle Mariel de fonceu, mariferne to 1 yal. Ger fils Sabité l Jean-Frodéric Eletteur de Sare peirs-fils d'Emrél ; de conspirence par Context de mariege qu'un défiant de de fenches mais est les baltes de la réderie de de la content de marie production en 1944, pur l'Empereur Charles-Quaint qui avoit alors intreit de gapent les honnes grace de cer Elec-

Guillume II. du nom fils de Jen & ch Mire file de Jenden & Roman Robert et 1746. Mire file de Federal Rob den Rominus ferê de Chames Rob den Rominus ferê de Chames Rob den Rominus ferê de Chames Robert et 1850. Den Robert et 1

Collineae feored est dont fils é quire fills. Their de les fils moutre for jeune à l'une nomme [100. Collinume faccéda à los pier en 1991a rapid des fills moment humé Elonos d'en 1991a rapid des fills nomme Murie Elonos d'en 1991a des 1915a des 1

debourge. La teconde fille de Guillaume II. normarée Anne firt manée à Philipe-Louis Duc de Neuhourge; de la trusifiem ennamée Mageldina à Jarn Duc des Deurs-Poerts. Ces deux Princefffes, moyermant les doctes qu'on leur donns, responderent na profit de leur éaur sinét à la facetifiem de leur péric, qui fabilitus néamonis tous fer Entes à Annes us definit d'enfant siffus de Marje-Eléonor, & cusure Ton. II.

à Maghètine su définit d'enfines illist d'Anner comme les deux Princes auropals il mair fei deux filler échent Protribus suell-lean que le Duc de Puffis I piler fonce dun leux Contrast de marings li maine précusion en fiveur de la Relieion Chrislique. Enfis los quarrières fille de ce Duc nommés Shille fut murie speis fa mora à Charles Mungois de Banges qui écot de la Mission d'Austriche, 8 me fit point de renocuriona comme les sours avoire piler.

some several fact. Gallman denn men b. 1, 1 har 1-to-50 Wolfgare Gallman filt in die Frühje-Lowis Due der Neukomp filt mit der Frühje-Lowis Due der Neukomp fer mit al. Dutklichter Gallman filt in der Stenden filt in der Stenden der Gallman filt in der Stenden der Gallman der Stenden der Gallman der Stenden der Stenden der Stenden der Gallman filt in der der Gallma

see favor.

georgia de l'accionne de la faccionne de la faccionne de la faccionne de l'accionne de la faccionne de l'accionne de

tests de minger.

Cet Elektrur synet envoyé incontinent spiès date cet quartiers fon frier Ernell pour foutenir for droits. Musici Landgrave de Helfe-Calillé quelques suttes Princes' fontemirent de les accommodes 190m ett éfite ils les mapagieran de fornelne à Domenum dont you conférer estémble for leurs petentions trépectives & fur les moyens de les accommodes.

Pendant que ces Princes expliquoient chacun leuts raifons en cette Ville , l'Empereur Rodolphe Second sie publier le 24. Mai de la même année un Mandement par lequel il défendoit à tous les Princes qui prérendoient à cerre Succession, de s'en mettre en postetion, jusqu'à ce qu'il eut prononcé suquel d'entr'eux elle devoie appartenir : il leur ordonna en même tems de comparoître dans quatre mois purdevant lui en personne pour lui expliquer leurs raifons & voir prononcer l'arrêt. Ce nandement fit errandre à l'Electeur de Brandebourg & su Duc de Neubourg que, s'ils fe divi-, ils ne donnaffent lieu à un troisième qui feroit favorifé par l'Empereur, de leur enlever cette Succession à l'un & à l'autre; ainsi pur l'avis de leurs amis communs, ils pufférent en setre Ville de Doremand le dernier Mai 1609. un Traité provisionel par lequel en artendant que leur différend pur être terminé définitivement à l'amisble de par urbitres . ils convincent d'administrer conicientement on Provinces fins fe faire torn à l'un ni à l'autre; & suffi fans préjudice des Maifons des Deux-Ponts & de Burgas, & de la Religion &

liberté de leurs Sujets. En conféquence de ce Traité ces deux Princes se transportérent à Dusseldorp, où les Etats de ces Provinces étoient affemblez, &cnonoblime les oppolitions du Comte de Zollern Envoyé de l'Empercur, les Etars curent tant d'égard pour les lettres d'Henri IV. qui témoignoit app transaction , qu'ils l'approuverent aufii : deforte que ces Princes le mirent en possession sus sucune difficulté de presque toutes les places dépendantes

de cerae Succession. Jean Comre Palatin du Rhin & Duc des Deux-Ponts fils de Migdelsine troifiéme fœur du deraier Duc de Cléves & de Juliers , prétendoit que par L Conflitution de Charles Quint de l'année 1 548. roures les filles du Duc Guillaume étoient égalemone appellées à fa fuccession au deffaut de fes fils; & qu'on ne devoit point avoir .égard aux Confitutions contraires des Empereurs fuivans, Reine Régente fa Veuve s'étoient déclarez pous l'Electeur de Brandebourg & pout le Duc de Neubourg, n'employerent point les voyes de fine qui avoient uni tous ces Etars. Ainfi il deman-da que les Erats de certe Succession fulleur partagiz cotre les trois focurs du dernice Duc qui éccient vivantes lors de son décès.

Pluficurs Princes Proteflans s'entremirent pour enmoder la Ducheffe des Deux-Pouts avec l'Electeur de Brandchourg & le Duc de Neu-bourg , s'étant affimbles à Halle en Susbe pour cet effet; & ils agirent fi efficacement qu'ils lui perfuséérent d'approuver le Traité de Dortmund. moyennant une déclaration plus précise de la confervation de fon droit.

Ainfi cet Electeur, ce Duc, &cle Prince Wolfnun-Guillaume donnérent à cette Princesse le 14. Janvier 1610, un acte qu'ils fignérent dans cet même Ville de Hall , par lequel ils déclarement que leur intention étoit que fon droit demeueix en fon entier , comme fi le Traité de Doremand

n'avoit point été fist : & ils promirent que lorsqu'ils pouroitest terminer leur différend foit pas une amiable composition ou en justice, ils y ag pelleroient cette Ducheffe pour que la choic fût fuite avec elle.

L'Electeur de Brandebourg , le Duc de Neu-bourg , & la Ducheffe des Deux-Ponts n'étoteut pas les feuls qui prétendiffent à cette Succession : car outre le Marquis de Burgau qui avoit épou-fé la quatriéme fœur du dernier Duc de Cléves & de Juliers, Christian Second Electeur de Saxe, des Branches de Coburg & de Weymar, le Due de Nevers , & le Comre de la Mark préemdoient suffi que ces Etats leur devoient appartesur en tout nu en parsie

le ne répérerai rien des titres fat lesquels l'Electeur & les Ducs de Saxe se s'ondoient, il me suffit de marquer quel'Electeur descendoit d'Albert, auquel l'expectative de ces Etats avoit été premiérement donnée par l'Empereur Frédéric III. & que les Ducs de Coburg & de Weymar étoient illus de l'Electeur Erneft, auquel Meximilien l'avoit auffi donnée dans la fuire, & de l'Electeur Jean-Frédéric & de Sibille de Cléves, aux descendans desquels nous avons u que ces Essis avoienr encore été affurez au deffaur d'enfant males du Duc Guillaume.

Christian II. Electeur de Saxe fit plusieurs ins-nces près des Erzes de Cléves & de Juliers, afin

l'Electeur de Brandchourg, afin qu'ils vouluffent s'en supporter au jugement de l'Empereur fur leurs prétentions respossives : mais ni les uns ni les surres n'en voulurent rien faire.

Charles de Gonzague Duc de Nevers étoir fils de Louis de Gonzague Cadet de la Maifon de Montoue & de Honriette de Cléves héritière d'un cadet de la Maifon de Clèves qui étoit veau s'établer en France: comme il avoir peus le nom & les armes de la Maison de Cléves , il prétendoit que le Duché de Ciéves & les Estes qui en dépendoient lui devoient appartenir : & fit demande de fon droit incentinent sprês la mort du Duc Jean-Guillaume. Mais les Etats du Pays les répondirent qu'ils s'en exporteroient à ce que la justice

en ordonneroit. Enfin le Comte de la Mark-Maulevrise deman-

doit le Comté de la Mark comme étant issu des anciens Connes de la Mark. Ces deux deresiers précendans érant foibles & voyant que le Roi Flessi IV. & après sa mort La

pour maintenir leurs droits , & fe contentérent de les faire repréfenterau Confeil de l'Empereur afin qu'il y cût égard lorsqu'il jugeroit ce grand différend. Tous ceux qui prétendoient à cette Succeilion à l'exception de l'électeur de Brandrioure & de Duc de Neubourg , offrant de s'en rapporter au jugement de l'Empereur, il decerna contre ces deux Princes divers Mandemens desquels ils appellerent à l'Empereur même quand il feroit mieux informé des chofes : & cependant nous avons vu qu'ils continuérent monoblisme les défendes à le mettre en pollession de tous les Etsts de la Sucesfion de Cléves & de Juliers. L'Empereur vo-yant cette désobétifiance, affembla à Prague au mois d'Avril 1610. les Princes de l'Empire qui hui étoient bien affectionnez, de après avoir conféré avec eux, il donna le 7. Juillet à l'Electous & sex Dues de Saxe l'investiture des Erses du feu Duc Jean-Guillume , à la charge que la Maifon de Saxe montreroit qu'elle y avoit plus de desir que les aurres peétendans , & que l'EleCteur fa-tiviferoit sux demandes du Duc de Nevers & du

Marquis de Burgasa Les Princes affembles à Prague ayant prié Louis Landgrave de Heffe-Darmflat & les Ambaffadeurs de l'Electeur de Mayence & du Duc de Branowick, de vouloir se rendre à Cologne pour onjointement avec l'Electeur de Tréves & le Comre de Hohenzolleren Commissieres de l'Empereur tücher d'accommoder ce différend à l'amisble, tous ces Commiffaires de l'Empereur & de l'Empire se rendirent au commencement du mois de Septembre à Cologne, où l'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg envoyérent aussi

leurs Ambaffideurs-Le Landgrave & fes Collégues firent d'abord offrace suprès de ces Ambaffadeurs à ce que les Erses de cetre Succession fuffent remis en la puiffancé de l'Empertur : & fur leur refus ils propoférent qu'ils fuffent mis en fequeltre entre les mains de deux Princes de l'Empire l'un Catholique & l'autre Protestant, qui en rendroisse compte à celui aucuel la Succession feroit adjugue, Mais les Ambalfadeurs des Princes qui possédoiene

ne voulurent point contentir su fequelire , qu'ils le reçuffent pour leur Prince; & près de même que l'Elefteur & les Princes de la Maifon de Saxe jouissent de ces Etsts conjointement

L'Electeur de Brandebourg confentit depuis par un Traité paffé à Jutroboch le 18. Mars 1611. d'admerce l'Electeur de Saxe dans la jouissance des Ents de ceste Succession, & de s'en rapporter au jugement qui feroit tenda par l'Empereur affifté par fix Electeurs on Princes , done ces trois Princes en choifiroient chacun deux. Mais comme le Duc de Neubourg ne voulut point approuver ce te transaction, elle ne fut point exécutée. L'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg continuérent de jouir feuls des Erses de cette Succession ; & les autres prétendant se contenté-rent d'en mettre tous les titres parmi leurs quali-

tez L'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg s'étant enfuite beouillez cofemble, entre en guerre l'un contre l'autre ; l'Electeur affifié par les Etats-Généraux & le Duc de Neubourg par le Rni d'Elpagne : ces deux Princes qui é toient pour lors tous deux Luthériens embrafférene chacun la Religion de leurs Procecteurs; enforte que l'Electeur de Brandebourg fe fit Calvinifte & le Duc de Neubourg Catholique. Cette guerre fut terminée par un Traité provisionel conclu à Duffeldorp en 1629, par lequel ils convinclu à Dullèssor en 1019; par seque sa contra-rent qu'ils prendroient l'un & l'autre les titres & les armes des Dachez de Juliers, de Mons, & de Cléves, & des Comtez & Seigneuries qui en déndoient; que cependant l'Electeur journoit du Duché de Cléves & des Comtex de la Mark & de Ravensperg & de tous les droits qui en dé-

pendoient; & que d'autre part le Duc de Neu-bourg jouïroit des Duchez de Juliers & de Mons, & des Seigneuries de Ravenflein & de Brexant. Les Dues de Saxe & les Princes de la Maifan des Doux-Ponts portoient fort impatiemment que l'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg les eusfene exclus par la feule fonce des armes & fans aucune formalité de justice d'une Succesfion à laquelle ils prérendoiene avoir autané & plus de droit que ces deux Princes : sinfi lurs-qu'un s'affemble dans la Weftphalte pour rétablie une paix générale dans Empire , ils cussent bien fnuhire qu'on y eut terminé le différend concersaute ette Succession; l'Electror & les Ducs de Saxe précendant qu'on leur adjupit tous les E-tats des Maisons de Cléves & de Juliers, & les Ducs des Deux-Ponts prétendant que la Marquise de Burgray étant morte fans enfans , la moinié des Etars de cette Succession leur apportenoit , & l'autre moitié au Duc de Neubourg : mais au moins ils demandoient qu'en attendant le jugement de cette affaire, ils fuffent tous admis concurrenment à la Succession de ces Eras. Comme ce différend n'étoir point du nombre de ceux qui avoient cuase la guerre, que cette Assemblée prétendoit terminer par les Traitez qu'on y négocioit, elle ne voulat point entrer dans la décution des divers droits des parties : ainfi elle fe contents de pou yoir à ce que cette affaire ne renouvellit point la

guerre dans l'Empir Par un article qui fut inféré dans les Traitez de Fu un artice qui tut merce dans le 1 racez de Munflet & d'Orasbrug il fut dit que , comme l'affaire de la Succession de Juliers pouvoit un jour caufer de grands troubles dans l'Empire , à moins qu'on ne les prévint , on étoit convenu qu'après la paix faite elle feroit terminée fans délai par uo

par une amiable composition on par quelque autre moyen légitime, Tout ce qui avoit jusqu'alors retardé la conclufion des Trauez de Westphalie ayant été ajusté, la fignature en fut arrèsée pendant quelques jours a fur ce que Mr. Salvius Pléaspotentiaire de Suéde ayune observé que dans l'Article XV. du Tratel d'Onnbrug en parlant d'une tramaction qui a-voit ésé paller à Caffel le 14. Avril 1648, pour terminer les différends qui étoient entre les Landuves de Cassel & de Darmitat par l'entremise d'Erneft Duc de Saxe-Gotha , on avoit donné à ce Prince les qualitez de Duc de Saxe, de Juliers, de Cléves, & de Mons; il fit inflance qu'on rayst ces qualitez qui pouvnient porter du préjudice aux droits qu'avoit fur ces Duchez Charles-

Gustave Comte Palatin de la Branche des Deux-Pents, qui étoit slors Généralissime des Armées de Suéde en Allemagne, & qui fut fix années après Succeffeur de leur Reine. Le Ministre de Electenr de Brandebourg avoit incité Mr. Salvius à faire ceste difficulté ; mais comme les Députez de la Maifon de Saxe vinrent forme à ce que ces qualitez du Duc Ernest demeurassent dans le Traité , cet article fut laiffé comme il avoit été dreffé.

Peu après la conclusion des Traitez de West-phalie, le Duc des Deux-Ponts se publier un é-crit dans lequel il expliquait les droits qu'il avait à cette Succession : mais les choies n'en ont pas été plus loin; & il ne paroît pas que les parties ayent, en conséquence de cet article des Traitez de Wellphalie , fait aucune procédure devant

Le Duc de Neubourg fit instance en 1653, 3 la Diette de Ratisborne pour y avoir vaix & féance comme Duc de Juliers; attendo qu'il payoit les charges à l'Empire en cette qualité : mais les Electrurs de Saxe & de Brandchourp s'y étant oppolez, les Etats de l'Empire ne firent point droit for fa demande

Les Electeurs de Brandebourg & les Ducs de Neubourg ne jou'irent pendant plus de cinquante ans des Etzes de la Succession de Cléves & de Juliers, que par des Traitez provisionels; chacun d'eux prétendant que tous ces Etats les apparte-noient à lui feul : mais enfin ces doux Princes voyant qu'étant fortifiez l'un & l'autre pet de fortes allances, il étnit impossible qu'un d'eux parvint à pouvoir obtenir pour lui feul tous les Etsts de cette Succession, ils résolurent d'en faire entr'eux un parage définitif, & de s'onir enfemble par une ligue défensive & béréditaire : pour y purvenie chacun de ces deux Princes nomma trois Commif faires qui après avoir travaillé enfemble dans plu fieurs conférences , vincent à bout de leur deffein par un Traité qu'ils conclurent à Cléves su mois de Septembre 1666.

Par ce Traisé ils convintent qu'il y autoit entr'eux une alliance perpétuelle & une confraternite de de de la contra del la contra del la contra del la contra de  prétendoient à cette Succession , auxquels il feroit permis d'agir par les voyes de la juffice : que tous ces Pays ne frroient qu'un corps ; enforte qu'ils feroient obligez de s'asfelter mutuellement : que les différends qui pouroient arriver fur l'exécution de ce Traité nu fur d'autres articles , ne feroient procès ordinaire devant Sa Majefté Impériale, ou point terminez par les armes, mais par les voyes de la justice ou de l'arbitrage : que le Duché de Cléves & les Comtez de la Mark & de Ravensperg appartiendroient à l'Electeur de Beandebourg : & les Duchez de Juliers & de Mons & les Sesgneuries de Monenthal & de Brexant au Duc de Neubourg: que chacun de ces deux Princes jouiroit des honneurs, & acquitteroit les charges des Etats qui lui étoient échus en partage: qu'ils fe délivreroient réciproquement & de bonne foi les titres concernans leurs Seigneuries; que les titres communs feroient mis en un lieu dont en conviendroit : que des arbitres régleroient à qui ap-partiendroit Raveffein : qu'ils porteroient l'un & l'autre les titres & les armes de toutes ces Seign ries : one dans le Directoire du Cercle de Wellphalie l'Electeur & le Duc ne repréfenteroient qu'one personne : que conformement au Traité de Dorften on fuivroit en ce qui concernoit l'exe ce de la Religion & la refinazion des Biens d'Eglife la régle de l'année 1614, établie par les Trai-tez de Welfpholie; enforte néanmoins que le Duc de Neubourg donnit les mains à quelques expliestions de cette régle, qui étoient un peu favorsbles aux Proteffans : enfin qu'ils prieroient l'Em-pereur de vontoir nuitier ce Traité : qu'ils requereroient la Chancellerie Impériale de leur donner les titres de toutes ces Seignouries, & qu'ils feroient inflance 1 ce que l'Empire leur donnie ffance & voix dans les Diettes de l'Empire, comme Ducs de Cléves, de Juliers, & de Mons. Depuis ce Traité la Sciencurie de Ravellein a été adjugée au Duc de Neubourg; mais à l'égud de la feance dans les Diettes aucun des Prances

polítifiers ai de précendas se l'a pour raises de ces Duchez dépendass de la Succeilion de Cléves & de Josées.

Archevlebra & Evichez de PEmpire en général.

Le Collège des Princes ell composé des Ecciéfialliques & des Séculiers, entre lesquels les Ecciéfialliques occupent le côté droit qui est la place d'honneur. Ainsi j'en parleni avant que de puler des Princes Séculiers.

Je ne prétens pas répéter les et que j'ai die el-devant des Archevêchez & Ewichez d'Allema-gne, au fujet de ce qui fut réglé par les Trainez de Westphalie touchant les biens d'Eglise Immédiatse je dirai feulement qu'au moven de la cesfion faire par ce Trané à divers Princes des Archevêchez & Evêchez occupez par les Proteffant avant l'innée 1624. l'Archevêché de Brême & l'Evêché de Verde ont été abandonnez à la Suéde, & l'Archevêché de Magdebourg & les Evéchez d'Hafterflat , de Minden , & de Camin aux Electeurs de Brandebourg ; outre ceux de Beaudebourg, d'Haveloerg, & de Libus ou de Levin dont ils s'ésoient déja emparez : de plus les Evêchez de Naumbourg , de Meiffen ou Misnie . & de Mersbourg demo urfrent à l'Elefteur & aux Princes de Saxe; & les Evêchez de Swerin & de Ratzebourg furent cédez aux Ducs de Mecklebourg: enforte que tous ces Evêchez ont été supprimez ou convertis en Principunez féculiéres: outre cela Lubec est demeuré en tiere d'Evéché aux Proteifans , lesquels ont encore l'alternative dans l'Evéché d'Ospabrug avec les Catholiques a

cuín la Evident de Mera, Toul, de Vendo ne de pres missos la demissione de France trapar da mis fosta la demissione de la France trapar da mis fosta la demissione de la France tradiffeguer, qui l'a cold a la France par la Traide Simplome, de Traid la France par la Traité de Simplome, de Sundourg a suffi de deble La companya de la colonidad de la colonidad de la la mesa actelecidore des Ediforms Excludira-Excludiración por la colonidad de la colonidad de Excludiración de la colonidad de la colonidad de Excludiración de la colonidad de la colonidad de Excludiración de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad del colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad de la colonidad de la colonidad de del colonidad de la colonidad del la colonidad de la colonidad de la colonidad del la colonidad del la colonidad de la colonidad del la co

Mainn de Bennwick.

Non foolencest ees Traines one diminué le nombre des Evéchez qui font demeures aux Catholiques; ils leur ont suffi dec leur Jurindicion for les Procestiens, sinfi qu'en peut voir dans le Clapiter IV. de ce Livre, où j'ai marqué ce qui for régifé par le Trainé d'Onnbeug an fojre de la

Justicities Excitatinge.

Comme la hig goale point de l'em Excitation.

Comme la hig goale point de l'em Excitation.

Comme la higher point confede all'excitation.

Comme la higher point confede all'excitation.

Cell fair que par un point confede all'excitation.

Le point confede all'excitation de la comme la localitation.

Collisione de Vernebrag Evicque Collisione.

Collisione de Collisione.

Collisione.

Collisione de Collisione.

Collisione de Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

Collisione.

# Evêques de Spire & de Worms.

Lesque Frédéric V. Electrus Pulsais fat mis us Bon de Tesque de obleg de 6 reviere d'Altemagne, les Evoques de Sprix de Worses amerent dans qu'algent brien fister des la betmeter, et les despens de force de leur Estchete, de vour éet tuirque par les Compts Palatieus entr'autres l'Electrus de Tréves comme Evèque de Sprix en met par felle de de l'altepar de l'alternative de l'alternadive de l'alternative de l'alternativ

heim.

If at die pur les Trairez de Weltphalie que les Princes Pulsains feroient résultis dans leurs Etras, ainfi qu'ils en jouissificant surant les troubles : mais en même tems on permit à ces deux Evéques de poordistres leurs divois devant un Juge compénent; à moins qu'ils ne s'accommodaffient à l'amable avec le Palarin.

Mr., Servien Pfénjacetminie de Fenoc fit ence fe effores pour faire conferver par le Trince de Munfler à l'Evêque de Spire les droits qu'il avoit far quelques Abbayes du Doché de Wirmberg mais il fut fi peu fouent en cette resconer par les Minflres de l'Empereur, & le Doc de Wircemberg demara fa frame à n'y vouloir de Wircemberg demara fa frame à n'y vouloir

point confentir, que Mr. Servien fut obligé de s'en défifter pour ne pas mettre tout le Trané en danger d'être rompu.

The important core plan de foin de conferre à l'Excipació Sipie par en miner Tinf de dories fur ha place de Philipbourg dors on cédosi le dorie de pourchion sus Funçois. Cett place a "foisi de concident de dorie de pourchion sus Funçois de Spier cointes Papica a "foisi de control L'Edence de Spier cointes Segments, de où is svoiente un Châtenia Philipbe-Chaillophe de Souterne Bieldere de Frieve de Frieye de Spier cointes sus de la comma de fois non Philipbourg de Spier cointes la soutena de fois non Philipbourg; nous recitation la soutena de fois non Philipbourg; nous recitation comme con de las Res (de la fix Succellium par le Truité de Manther un dois perfend de procedion de de garnifon dans entre després de procedion de de garnifon dans entre de la constant d

On flipula en même tems par ce Traité, que la prospétés, la jurisdiction , les droit régalises, és aures qui apportenolent auparaune à Péréque és au Chapitre de Spire dans cette place, leur seroient confervez sam préjudice du droit de protection qui étoit céde à la France par ce Traisé.

## Evèques de Bamberg & de Wurtz-

La Ville & le Buillinge de Kitzingen for le Mein en Franconie, qui dépendoit de l'Eveché de Wurtzbourg, furent engagez par un Evêqueen l'an 1406, aux Burgraves de Nuremberg Autheurs des Marquis de Brandebourg; & faifoient partie de ce qui avoir été donné aux Marquis d'Anípach & de Culembach pour leur partage , lorsqu'un autre Evéque les rerira en 1628, en rendans à ces Marquis le prix de l'engagement , & il retira en méme tems de leurs mains une Abbaye fituée en cette même Ville, dont ils s'étoiene emparé & un Châresu nommé Wiltzbourg. Ces Marquis prétendoiene qu'ils ne tenoient en engagement de l'Évêque de Wurtzbourg que les deux tiers de la Ville & du Baillinge de Kitzingen , & que l'autre tiers avoit été donné à Jean Burgrave de Nuremberg par l'Empereur Venceslas après la mort du nommé Godefroi dernier de la famille de Besonek : deforte que l'Evêque de Wurtzbourg n'avoit point eu droit de retirer ce tiers qui n'avoie jumnis appartenu à fes prédéceffeurs : ils prou-voient outre cela que le Château de Wurtzbourg dont l'Evêque de Wurtzbourg s'étoit auffi emparé, n'étoit point compris dans le Bailtiage de Kitzingen. L'Evêque de Bamberg avoit auffi quelque droit fur ces Baillinges, contraire à la prétention de ces Marquis.

Cent seine yant bet traite dan Yufenbleiche Werligheit in 1st die par let Traiter die Werligheit in 1st die par let Traiter die Werligheit in 1st die par let Traiter die Steiner ge de Wurthourg & de Mundler, que le different qui cieux en let Verligheit de Carlembach au general der die Werligheit der Greiffen der die Werligheit der Verligheit der Ver

Schoelsom étoit Eledeur de Mityence & Evéque de Wurzbourg: il pourfairir it siveneus le jugenneme le jugenneme de cette affine; que comme les Marquis ne mierra point leur difficiel par de cette de leur since de cette affine; que comme les deux an porres par le Trairé, il dobient à Dens les deux an porres par le Trairé, il dobient à Dens les deux an porres par le Trairé, il dobient à Dens le de le leur présentaines : il voudeures de Journe et de leurs présentaines : il voudeures de Journe en réé, y à la Diette de Rainbonne courre cet Arrêt; mais et per inoutragence.

## Evèques de Strasbourg & de Bâle.

Les Evêques de Sensbourg & de Bâle possédent en Allace plusieurs terres & Seigneuries qui relevoient immédiatement de l'Empire , avant que l'Empereur & l'Empire euffent cédé à la France par le Traité de Muostet le Landgravist d'Alface en toute Souversineté. L'Archidac Léopold que étoit alors Evêque de Sensbourg & l'Evéque de Bile croyant exempter de la Souveraineté de la France les dépendances de leurs Evêchez qui font fituées en Alface, firent inférer dans le même Traieé que le Roi Très-Chrétien feroit tenu de les laiffer l'un & l'autre dans leur liberté & dans la posfession où ils étoient de leur dépendance immédiate de l'Empire : mais en même tems on ajouta que ce feroit fans préjudice du droit de fouversin d maine qui avoit été cédé à Sa Majefté , laquelle sinfi a précendu avec raifon que cette claufe ne lui ôtoit point le droit de Souverinesé fur toure l'Alface que tout l'Empire lui avoit cédé. vêque de Strasbourg protefts contre les Traitez Weltphalie peu avant leur fignature.

Françai-Lipe de Furfiendes Succeffeur de l'Archide Léopold à l'Evéché de Strubourg, re-connut fiber que cette dube ne l'exempoir, pas de la Souvenineté de la França, que d'un fi naraque qu'il fir su Roi Josque Sa Majeffé prit polififion en 1681. de la Ville de Strubourg, il reconaut à déclar expreffément que lui de fon Chapire étoint fujer de Sa Majeffé.

fon Chapire étoient fajers de Sa Majellé.

Il a cée marque dans le premier Chapirer que
l'Evêque de Eille s'oppofa unine qu'il par à la
celfion du Comé de Ferretre un Roi en toure Souveriannet, attendu qu'il relevoir de fon Evéché;
è cque Mr. Servier fouint que fecth étoit de
c'étoit à l'Empereur de à la Dhifon d'Auraiche à
l'en indermoifer.

The transmission of the property of the proper

#### Ewêchê d'Hildesheim.

Jean de la Maifon de Saxe-Lawembourg Evêque d'Hildesheim ayant commis divertée violtraees contre fes voifins , fut mis en e5 19, au Ban, de l'Empire par l'Empertur Charles-Quinte qui en comcommis l'exécution aux Ducs de Branswirks ces viére, fut du Evéque d'Ombruge i il en demea-Ducs le miren en conféquence en podiction de ra podifictor judqu'à ce que le Ros Gulture fram-la bag gunde partie de cet Evéché qu'il resis-mant judqu'à ce qu'ils en furnes déposilles par une tre de cutt vella de dopair Gulture fram-lant de la Charles de Carles Arrêt de la Chambre Impériale de l'année mil fix

cens vinge-neuf.

S'étant pourvus contre cet Arrêt par révision, ils firent à Hildesheim en 1643, avec Ferdinand de Bariére Electeur de Cologne & Evêque d'Hildesheim une transaction par laquelle entr'autres choses il fut dit en premier lieu que les Gentils-hommes de cet Evéché qui avoient professé jusqu'alors la Confession d'Ambourg, en conferve roient encore l'exercice durant foixante & dix ant; & que les Villes , Bourgs , & Villages le conferveroient durant quarante ans : en fecond lieu que ces Ducs remettroiene à cet Evéque plafigurs Balliages de cet Evêché dans lesquels étoiens fituez neuf Monaftéres qu'ils avoient polfédez jufqu'alors.

Comme ces deux articles étoient contraires à la maxime générale établie dans le Traité d'Osnsbrug, fuivant laquelle les Proteftans devoient con-ferver à perpéruité l'exercice de leur Religion dans les lieux où ils l'avoient exercée en 1614-& rentrer dans les Monafléres qu'ils avoient poftédez en crete même année, ils demandérent qu'on n'eut point d'égard à cette transaction , ni à toutes les autres qui étoient contraires à ce qui étoit disposé par ce Traité.

On ordonna pie le Traité d'Osnabrug que l'ar-ticle de ce Traité d'Hildesheim concernant l'exercier de la Religion des Etats & Sujets de cet Evéché feroie nul; & qu'on n'y auroit aucuo égard: mais en même tems comme l'Elefteur de Cologne se tint extrémement semme à vouloir conferver ces neuf Monafléres, on déclara qu'ils feroient exceptez de la régle générale, & demeureroient aux Catholiques.

## Evêché de Paderborn.

Amelie de Hanau Veuve de Goillanne Land grave de Heffe-Caffel demanda entr'autres chofes aux affemblées de Munster & d'Osnabrug qu'on lui cédat pour partie de fa fatisfaction l'Eveché de Paderborne mais on ne lui en accorda rien , les Proteffans même ayant blâmé l'avidité de cette Princesse qui avoit voulu envahir tous les Biens d'Eglife qui étoient à fa bienféance.

#### Evicht de Munster.

Elle demanda encore que l'Evêque de Mur ter lui cédit le Landgraviat de Stromberg & la Ville & le Bailliage de Bucholt qui dépendoient de son Eglise: mais elle n'en put non plus rien

#### Evěché d'Osnabrug.

Le Cardinal de Hohenzoleren Evénue d'Ounabrug étant mort en 1615, encore que Christian IV. Roi de Danemarc fit fon possible pour lui Av. con de Dahmare itt ton possess pour sur faire élier fon fals pour Succeffeur , l'Electeur de Cologos agu fi puilfarment suprès des Capitulaires, que François-Guillaume de Vartemberg qui étoit suffi-bien que cet Electeur de la Musion de Bala Seigneurie en l'année 1634-

Les Catholiques & les Proteffans disputérent long-term à l'affemblée d'Osnabrug pour savoir à qui cet Eveché demeureroit, foit de François-Guilume de Wartemberg, ou du Comte de Wafernbourg , ou des Princes de Brunswick qui le de-mandoient pour partie du dédommagement qu'ils présendoient leur devoir être donné pour les rai-fons que je marquerai dans la fuite de ce Cha-

Enfin fans avoir égard aux proteffations & oppolitions de l'Evêque d'Osnabrug , on convir que cet Eviché feroit sternatif entre des Evéques Catholiques & des Evéques de la Confeson d'Ausbourg , qui feroient néanmoins tou-ours pris dans la Maifon des Ducs de Brunswick, sinfi que je l'expliquerai ci-après ercore plus amplement : qu'en confidération de la rence-cistion faire par le Comte Guffave de Walembourg à ses droies sur cet Eveché, l'Ewque Francois-Guillaume, fes Succeffeurs, le Chapitre, & les Sujets payeroient à ce Comre en quatre ans & quare payemens égaux quare-vingts mille Riche-dales : que cet Eveché léroit reflitué avec touers fes dépendances à l'Evêque François-Guillaume qui en jouïroit fuivant une Capitulation perpé-tuelle qui feroit dreffée du contentement de ces Evêque, des Princes de la Maifon de Brunswick, & des Capitulaires de l'Evêché d'Osnabrug : que l'état de la Religion, des Compagnies Ecclessafti-ques, & de tout le Clergé des deux Religions, tant dans la Ville d'Osnobrug que dans les fieux dépendans de l'Evéché demeureroit & feroit rérabli tel qu'il étoit le premier Janvier 1624, qu'on feroit un mémoire de tout ce qui avoit été changé depuis l'année 1624. À l'égard des Ministres de la Parole de Dieu & du Culte divin; & que ce mémoire feroit ioféré dans la capitulation perpetuelle : qu'après que l'Evêque suroit reçu l'hommage de fes Sujets fuivant l'ancienne coutume, il les affureroit par des lettres patentes de leur conferver leurs droits & leurs privilèges : que fi , lorsque ce feroit le tout d'élire un Evéque Catholique, les Chaneones organization d'en dire un , ou ne s'accor-doient pas cofemble, on fairvoit la disposition du Droit Canon & la coutume d'Allemagne, sans préjudice de la capitulation perpétuelle de du préfène Traité d'Osmbrug : que les Evéques Protestans ne pouroiene rien changer à ce qui concerneir le

Religion, & observerosent à cet égard ce qui est maqué c-deffus, & la capitulation perpéruelle; que l'Archevéque de Cologne exerceroit dans cet Evéché sout ce qui dépendoit de l'ordre, pendant que les Evêques feroient de la Confession d'Ausbourg: qu'ensio les Evêques Catholiques d'Osnabrug n'auroient aucun pouvoir fur ce qui concemoit la Religion de ceux de la Confession d'Aus-

## Des Prélats Princes de l'Empire.

Outre les Archevêques & Evêques Princes de l'Empire, il y avoit ci-devant douze Prélats qui avoient suffi voix & feance dans les Dicttes comme Princes , favoir le Grand-Maitre de l'Ordre Teutonique qui a féance sprès l'Archevêque de

## DE WESTPHALIE.

Saltabourg & devant rous les Evêques d'Alémague, à les Abber de Fulde, de Huffelfield & de Kempten, le Prévôt d'Elbrangen, les Abber de Munhach & de Luders ou Lune, le Grand-Pricas de Malle en Allemagne, les Prévôts de Bergrobgaden & de Weillombourg, & les Abber de Prims, de Stable, & de Corvei qui con fénces au deffons de Evêques, & ont chrom leut voix das les Derets de l'Empirica.

voix dans les Diettes de l'Empire.
Tous ess Benéfices ayant été polfiédre par les
Catholiques en 1614, qui étoit l'époque établie
par les Traites de Welfsphalie, leur finst demeerze, exceppé l'Albays d'Hirchfeld dont les Landgraves de Helfe-Caffel s'écoiter enspré en socié.
Re qui, comme il fera murqué ci-spoit, leur a tôt
cédie & convertie en une Principaute Sécucidie & convertie en une Principaute Sécu-

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

dejendre de la Sauvenanest du Roi.

Les Diputs du Prévôt de Weiffenbourp, de
l'Abbé de Prum dont l'Abbuy et un si l'Ancherché de Trivas, comme auffi cett du GrandMaire de l'Order Teutonique, de des Abbes ou
Prévôt d'Hirchfeld, de Kempern, de Mursach,
de Ludern, d'Elwangen, de Bergeologaden, de
de Sabbo prochiert au filia sur most d'Août 1 648, de
contre les Trainz de Weftphalie, qu'on étoic
fuir le voirt des coocher.

Des Prelats immédiats qui ne sont par Princes.

Au deffun de tous ex Pricor Ecolóadiques à ly de les les Detens génirels de l'Étapoire deux Banc pour les Pedans que refévent immédiatement de l'Empire que ne font pour Princes: You est appellé le Banc de Sante de l'autre le Banc du soppié le Banc de Sante de l'autre le Banc du Sante coupere le Premier, & Bair du Cercle du Rhin occupent le Fécond : charun de cet Banc 1 ay u'ure voix des les Dietres. Comme tous en Albert ou Pericor écoient Calchaignet on en Albert ou Pericor écoient Calchaignet on cett Réligion.

Il y a suffi quinze Abbelles qui relévent immédiatement de l'Empire - & qui envoyent des Députez qui prenneut feance dans les Bancs de

ces Prétes, favoir cinq dans celui de Suabe & dix dans celui du Rhiu. Entre ces Abbeffes celles d'Ellen , de Quedlambourg , de Hervord , & celles du laut & du

bas Monathère à Ratisbonne fe difent Princelles de l'Empire.

Elles font tœutes Carholiques à l'exception des Abbelles de Quedlimbourg ; d'Hervord & de Grandersheim, oui professer la Relieire Bro-

Abbeffes de Quedimbourg y d'Hervord & de Grandersheim, qui profellent la Religion Protellante , luquelle s'exerçoie dans ces Abboyes long-terms svant l'aracée e 624.
L'Albetfe de Grandersheim a embraffé depuis

peu la Religion Catholique & ainti a perdu ion Abbaye.

Mere, Fréres, & Saurs de Charles-Louis Election Palatin.

Comno les Princes des Maifens Electorales, & entre ceux-ei les Caders de la Maifen Palorine no-cuprent le premier rang entre les Princes Séculters de l'Empire, je palle perfentément aux articles des Testierz de Wellphalle qui concernent leurs mirérais y je pullerai infilire aux Princes des Mai-

Sam de Sira K. de Branchburg.

Charles-Loalis Beherte Pròma dein chunçi de

fa mire Elikherth qui deini filir de Jecques I. de

Charles-Loalis Beherte Pròma deini chunçi de

frence Beherte Pròma de Jenese de

frence Beherte Robert Beherte de

frence Beherte Robert Beherte Load de

frence Beherte Robert Beherte Load de

frence Beherte Robert Beherte Beherte Gerich de

frence Beherte Geriche Beherte Gerich de

frence Beharte Geriche produce entitionent einig his

frence Beharte Geriche produce until de

frence Beharte Geriche Load entite de

frence Beharte Geriche Load entitle Beharte

frence Beharte Geriche Load entite Beharte

frence Beharte Geriche Load entit Beharte

frence Beharte Load entit Beharte

frence Beharte Load entit Beharte

frence 
## Louis Philipe Duc de Simmeren.

Louis-Philipe Conne. Pullin du Rhin & Irine. Cader de Friedrie V. Electure Philin avoit en pour fan partige le Duché de Sinnacea, la Priniquaté de Lauren, e. le Commit de Spunheim deus le Bar Phiniat : il commanda un régionat des la Bar Phiniat : il commanda un régionat la Bar Phiniat : il commanda un régional de la Bar Phiniat : il commanda en prése qu'on la la donlar l'Electorat fi on le vossioi abélaiment fort a fan fréte i mit taute et qu'on fit pur bils, l'enque l'Empereur conféra la Dignité Eleftorsle su Duc de Bavière, fut que dans l'acte d'invedicure qu'on en donna à Miximilien, on inféra que ce feroit fans préjudice des droits que ce Prince y

Le malbeur de son frére alla jusqu'à lui a en soete que tous fes biens forent occupez par les Elpagnob: sinfi il fut obligé de fe renrer, & ce ne fut qu'apiès avoir été dix ans en exil avec fon frèse qu'il revint au Palatinat en 1632, il en fut dursor quelque tems Administrateur après la mort de son frére, à cause de la minorité de ses neveux ; & il entra en cette qualité pendant ce tems-là dues les Trairez que les Proceffans des quotre Cercles firent à Hulbron & à Francfort avec la France & la Suéde. Mais après la perre de la butaille de Nortlingue il fut cocure obligé de se retirer , & fe tiet en France : & quoi qu'il fit fouvent de grandes inflances pour obsenir fon résubliffement dans fon Duché, il ne le pue januis obemir svane l'Affamblée de Weffuhaire,

Les Proceibes demandant dans cette sifemblée que checus foir établé dans les biens qu'un heisvoir ôcce depais l'immée fais, ai jointéense qu'on ne hiffit pas nonobl'innt ce terme d'avoir ejqué à ceux qui surointe fouffer surse cette mofre; paticulérement su Prince Palaim Lovile-Phillippe unfi en jiefic dans les Trainte de Manalle de d'Ousbrug un article particulier pour le établifiement de ce Prince.

Par ce Trainf il fur dit que le Prince Louis-Philipe Comte Palatin recouvriroit tous les Pays, dignitez , & droits tant dans les choles facrées que profunes qui lui étoient échius avant les troubles,

font per feccellon ou pre pronge.

C. Prince trons et l'oblich à 16m rishilifement els i pert de l'Eleleur Chries-Louis fonment els i pert de l'Eleleur Chries-Louis fonten de l'année de l'année de l'année poirt de li Principaut Eleleure Painer i de qui en l'accommoditure relater enfert en Louis-Plaisde manuel de l'année de l'année de l'année de l'accommoditure relater en Louis-Plaisde manuel de l'année de l'année de l'année de l'année de la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III et 16/14). Rainéeance des la Calife de Principau (III

#### Ducs de Neubourg.

Lorsqu'on traits la paix à Munfher les Dues de Nouver de la restant la Banche Cademe Palatine; qu'orier les ainste de la Branche Cademe Palatine; qu'orier de l'ainste confirmes par les Empercurs, it devoient faccédes à l'Elicherar du défant de milles dans la Branche des Palatins de Heidelberg, de laquaffe étoirent alors les Elotheus

Wolfgring-Guillume Duc de Neuboorg 1/6tant fait Cithologot efforma , en vern du dioit de fepforinté un de terratione ; la Religion , en feubense dans fon Duché , mais suffi dans les Ballinger, que les Princes de Solthach fe Cadets avvient eas pour leur appanage , de y introduist l'exercice de la Religion Cacholique.

Lorsque l'on traita de la paix dans l'affemblée

de Weffphalie, les Proteftans fe plaigrarent entr'autres choies de ce que le Duc de Neubourg avoit fupprimé l'exercice de leur Religion dans l'appanage de ses neveux les Palarins de Sultzbach; de demandérent que les choses y sussent tétablies dans l'état auquel elles étoient du tems de leur pére & de leur Oncle Jem-Frédéric : d'autre part ce Duc demanda que pour les raifons que je viens de marquer l'Electorat du Palatin les fêt donné & à fa famille plutot qu'au Duc de Baviére & à la Branche Guillelmine. Les Etzes Catholiques demandérent en 1647, qu'au deffaut d'enfans mâles duns le Branche Guillelmine le haut Palatinat puffat an Duc de Neubourg; qu'il fur seilli maintena dans fon droir de fuccession à l'Electorat & sux Esses des Palazins de Heidelberg , & dans le droit de régler les choies de la Religion doos le territoire des Palitins de Sultabach

Par les Traitez de Welfphalie on ne prosonça rien de particulier touchant ce que les Proteffans svoiene demandé su fujer de la Religion dace l'apponage des Palatins de Sultzboch: la chose devant étre réglée à cet égard fuivant les maximes générales établies dans ce Truité. On n'accorda par non plus au Duc de Neubourg l'Electorat du Palatin. ni métre le droit de foccéder au haut Palatinat au deffaut d'enfans males dans la Branche Guillemine. ayant été ordonné qu'en ce cas cet Electorat retourneroit sux Electrurs Pulstins. Ainfi tout ce que le Duc de Neubourg obeint , fut que les Traitez de famille entre la Maifon Electorale de Heidelberg & celle de Neubourg touchant la Suc-cession à l'Electorat , furent confirmez ; & il fut dit ou ils feroient maintenus en leur entier. Cer article a eu lieu après la mort de Charles Elec-teur Palatin fils de Charles-Louis décédé en teur raum in de Charles Louis decède en 1684, fine enfant i le dernier milé de la Branche de Heidelberg: en Philipe-Guillaume Duc de Neubourg fils de Wolgang-Guillaume bai fucéda foivant ce qui avoit été réglé par le Traité de Munifler; ét a eu pour Sacceffeur à l'Electora Jean-Guilloume l'ainé de les fils.
La conteffacion pour l'exercice de la Religion

La conteffation pour l'exercice de la Religion Catholique dans l'appanage des Palatins de Soltzlach, a aufli été terminée heureufement; ces Princes ayant embraffe la Religion Catholiout.

#### Ducs des Deux-Ponts.

Jenn formad du nom Comte Palrin & Duc des Deuts-Phents Chief de I foctode. Brunch der Coders de la Missin Polinies synst pris le parti de Pelazier, V. "Leidern Palran polatur la perera Pelazier, V. "Leidern Palran polatur la perera la esfira de l'indigention de l'Emprerar : il nel depusible en séa, de la quatrisire parti des prèsges de Wietlanchi, de l'Electru de Tréves colorat en mient tens un Mindentene de l'Emprerar pour a mient tens un Mindentene de l'Emprerar pour son mient tens un Mindentene de l'Emprerar pour de la comme de la comme de la comme de la del de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la la comme de la comme de la comme de la la comme de la la comme de la la comme de la comme de la la comme de la comme de la la comme de l

Fridéric fon fils & fon Soccelleur outre le bienfait de l'amnifite générale & du réabillément dans fes biens dans il joust, a nini que les autres, par les Traines de Munfler & d'OsnaBrug, obtain encore par un article pariculier de crs deux Traines qu'il fenoir triabil dans le péige de Wiltzbach & dans

WEST

l'Abhaye de Hombach & fes dépendances avec les mémes droits que son pére y avoit eus. Le Roi de Suéde est présentement par droit de succession Duc des Deux-Ponts-

#### Ducz de Lautrec.

George-Gustave Duc de Lautrec érois suffi un Prince codet de la Maison Palutine; de ayant pris partillement les intérêts de l'Electeur Frédéric V.

il fut dépouillé du Comté de Veldentz fur la Mozelle oui lui spourt Par un article des Traitez de Munifer & d'Osnabrug il fut dit que fans avoir égad à tout ce qui avoit été fait contre ce Duc, Léopold-Louis qui avoit été fait contre ce Duc, Léoposa-Louis fon fils feroit entiérement rétabli dans le Comté de

Veldentz an même état que son pére en avoit joui en 1614, tant dans les choses Ecclésialiques que dies les Politiques. Léopold-Louis étant mort fans enfans mûles, cette Branche est présentement éteinte, & ses E-tars sont possédez par l'Electeur Palarin.

## Auguste de Saxe Archevêque de Mag debourg.

Il a été marqué ci-devant qu'Auguste second fils de Jean-George Blechtur de Saxe, sur étu en 1615. Cosdjutteur de postulé en 1618. Adminis-trateur de l'Archevéché de Magdebourg, de que l'Empereur Fordinand II. consenit par le Traisé de Prague que cet Archeviché lui demeurit : cela de r'agus que confirmé par le Traité d'Onabrug, à fut encore confirmé par le Traité d'Onabrug, à condition qu'en cu qu'il vint à mourr, ou qu'il fuccédát à l'Electorne, ou que cet Archevisché vint à vaquer d'une autre manière, l'Electeur de Brandebourg politideroit est Archevêché en au lité de fief perpétuel : qu'en ce cas les revenus de l'Archevêché ne feroient point chargez des dettes du Duc Auguste, & que ce Duc ne pouroit suffi charger l'Archevéché de nouvelles dettes , ni en

charger l'Archeveche de nouvelles dettes , ni en rien altiene, ni engager , su perjodice de l'Elec-teur de Brandebourg ou de les Successeurs. Auguste a jout de cer Archeveché jusqu'à la mort arrivée en 1680, après laquelle l'Électeur de Brandebourg s'en est mis en possibilion , confosmement aux Traitez de Westphalie.

#### Christian-Guillaume Marquis de Brandebourg, ci-devant Administrateur de l'Archeveche de Magdebourg.

Joschim-Frédéric Electror de Brandebourg laif-fe entr'autres enfans trois fils, Jenn-Sigetmond qui loi fuceda à Fledebour ; Jenn-George qui ent pour fon parage le Duchle de Jagemdorfi en Si-lafe, & qui pour avoir perfifté dans le parti de Frédéric V. Electrar Phalan du Roi de Bohéma, & avoir commis de grands ravages en Silefie , fut mis su Ban de l'Empire & dépouillé de fon Duché, que l'Empereur Ferdinand II. donna par en-gagement au Prince de Lichtenstein dont les descendans le pollédent encore ; & Christian-Guillau-me qui fut Administrateur de l'Archevêché de Magdebourg. To M. II.

Cer Administrateur étant entré avec le Roi de Donemarc & les autres Princes de la baffe Saxe dans une lique contre l'Empereur , les Chanoines de la Cathédrale de Magdebourg lui flurent en 1611- Duc Auguste de Sant Language de legnel ils postulérent enfuire en 1628, pour Ad-ministrateur de l'Archeviché fous présente que Christian-Guilliume avoit concrevenu en plusieurs chofes à la capitulation qu'ils avoient faire avec lui , lorsqu'ils l'avoient élu. Cet Administrateur s'étant de nouveau déclaré contre l'Empereur, ren-tra dans Magdebourg , y fut fait prifonsier lors-que cette Ville fut prife en 163 t, par le Come de Tilli Général de l'armée de l'Empereur, se fit Cstholique étant prifonnier, perfifts dans cette Reli-gion, même sprès avoir été élargi, & fe maria trois

Cela fot apparemment cause que pour donner moyen à ce Prince de vivre plus comm vec fa famille, l'Empereur eut foin de ftipuler expreffément par le Traité de Prague de l'année 1635. que le Duc Auguste fils de l'Electeur de Saxe qui avoit été postulé pour Successeur à Christian-Guil-hume, sui payeroit tons les ans sa vie durant sur s revenus de l'Archevêché de Magdebourg la omme de douze mille Richedales

Cette penfiun n'ayant pas été payée toujou fort exactement , on juges à propos à l'affemblée de Weftpholie de lui affigner quelques Baillinges dans l'Archevêché de Magdebourg dont il pouroit jouir fa vie durant, & de laiffer encore la jouit fance de ces Bailliages pendans quelques années à fes héritiers sprès fa mort , afin de les indemni-fer en quelque manière des arrérages de fa penon qu'il n'avoit point touchez. Ainfi on convint par le Traité d'Ostabrug Ar-ticle 14- qu'su lieu de la fomme de douze mille Ri-

chedules qu'on devoit payer par chacue an su Marquis Christian-Guillaume, un lui mettroit inceffamment entre les mains l'Abbaye & le Baillage de Zinna, le Baillage de Lobourg, & toutes leurs dépendances : que le Marquis auroit dans ces lieux toute jurisdiction , excepté le droit de territoire ; ct qu'on ajouta apparemment de peut qu'étant Catholique, il u'y prétendit le droit de réformer la Reugion que les Allemands regardent comme une fuite du droit de territoire : qu'il jouïront de cette Abbaye & de ces deux Builinges fa vie durant, fans pouvoir néanmoins faire sucun préjudice sux habitans tant pour les chofes Politiques que pour les Eccléfisfliques: qu'attendu que cette Abbaye & ces deux Bailliages écoient fort ruinez par le malbeur des tems , ainsi que le refle de l'Arche-véché, le Duc Auguste lui payenoir fans délai trois mille Richedales qu'on séveroir dans l'Archevêché, & que le Marquis ni fes héritiers ne feroient point obligez de rendre : qu'après la mort de ce Marquis fes enfans & leurs héritiers, en confidération de ce qu'on se lui avoit pas payé tous les arrérages de fa penfion, jouiroient encore du-rant cinq années de cette Abbaye, & de de ces deux Bailinges avec toutes leurs dépandances, fans en rendre aucun compte: qu'après ces cinq ans paf-fez cette Abbaye & ces deux Baifiages feroient reftituez fans aucun délui à l'Archevêche, fans qu'on plit demander aucune chose pour raison des arrérages qui pouroient être dus de la pension de douse mille écus : enfin que tout cels seroie observé en-core que l'Archevêché sût échu à l'Electeur de Brandehourg, ou à ses héritiers & SuccesseursOn nomma suffi dans le Traité d'Ossubrug ce Marquis Chriftina-Guilhume le premer de ceux auxquels les Esses qu'on cédeis pour récompené à l'Elichette de Brandebourg devoient paifier su deffaut d'enfans males détecndans de cer Electeur.

Ce Marquis monrut en 1665, dans l'Abbaye de Zinna où il avoit établi fa réfidence.

## Marquis de Culembach & d'Anspach.

Jen-George Flecteur de Brandehourg qui mourate en 1598, Isilia d'un premior marige jouchim-Frédéric qui lui faccésà à l'Electons : « d'un troiffene Chriftian Marquis de Culumbach on de Barreuth, « Joschim-Ennff Marquis d'Ondebach on Anfpach ; austheurs des Marquis de Calcabach & d'Anfpach d'a prémet. Comme su definit de milles dans la Branche E-

Comme su definut de miles dans la Branche Eslethonie là doblem puerciar el sur ma gli Tilescors è sux Eurs de la Misica de Brandebourg, al fred gra e l'irraid d'Ombrug que l'Archivrécht de Muglebourg de la Evérbeta d'Hibervrécht de Muglebourg de la Evérbeta d'Hiberfa è de Misica qu'on cedoù a l'Electrar de Brandebourg pour équirales afforders à les Succellens à Condin a curi surre à Cristine Masquis de Culembach, de à Albert Manquis d'Onobbech.

Nous avons aufli vit dans ce même Chapitre ce qui fur ordonné par ces mêmes l'ainte rouchant le différend entre ces Murquis & les Evéques de Bamberg & de Wurtzbourg i lesquels on ribüges de rendre à ces Marquis le Château de Witz-

## Ducs as Brunswick & de Lune-

Après les Princes des Maifons Electrorales les Ducs de Brunswick & de Lunebourg ont la préférance fur les autres Princes de l'Empire. Erneft Duc de Brunswick & de Lunebourg qui

Eritar Date to Indication at a decourge in 1530. biffi deux fils dont l'inic étoir Henri pêre d'Aupufte Duc de Wolfemburtly, qui, lorsqu'on fil les Traitez de Welfphalle , avoit renis fils nomnes de l'appear de l'appear de l'appear de l'appear fils Taitez de Welfphalle , avoit renis fils nomnes de l'appear de l'app

dinad-Albert.
Guillaume fecond fils d'Erneft fut pére de
comerce qui mourut en 1641. liffair quatre fils
nommez. Christian-Louit, George-Guillaume,

Juni-Fedéric & Emrif-Augnife.
La Done & Brumwick & de Lumbourg a.
La Done & Brumwick & de Lumbourg a.
port pour covere de Députe 1 r. flimbiele de Verlybale; feine mêtore penden la répoise de Verlybale; feine mêtore penden la répoise de Verlybale; feine son présent d'empédie de l'Albertin politiques la Done Einsch-Augnife de Verlybale; feine son présent d'empéder que te ten mais de l'Eleftur de Bundstong qui l'en de Carlouille, la dépendadem morte qui l'en calcardeille, la deprendadem morte qui l'en calcardeille, la destruite de l'entre de l'en

leanys, Parkewiché de Reine la Couronne de Stode, & Theiche de Reineburg nur Ducc de Meclabourg, la Durc de Brumwick dy oppoferen foundlemen, priendant et on se pouvoir leur dier fans leur contentement des doirs qui leur des fans leur contentement dessi a louis qui leur decinent légimement aquis in possedificess qu'ils ne resonnecroient point aux droits qu'ils avoigent fur ces Archeviches, & ces Elvéches, à moins qu'on ne leur donniel les Buches. d'Ornabourg, de Minden, & d'Hilbalonis pour leur dédom-

magement.

Les François & les Saddois étoient perfusdez que ces poltulations étoient abulives & frauduleuet; cependant comme ces Dues perfiftoient dans leur prétention , ils empéthérent la conclusion de la paix générale, jusqu'à ce que l'Empereur pour les contenter couvint de leut donner.

Prantiement Fahrantier dan Flevhiß Gromeing in mit eine Grebeld find spillig also mit gilt in den Krothfand find gilt gilt in die ist Confession & Anabourg, spil freit transport prist dan ha familie der Der de Brumwick norm in der State 
Scondenent l'Abbyse ou Prévôté de Walkenried que elf fitué de au l'Evéché d'Halkenfur, an ortre que est Evéques de le Contes d'Holosulfuis, préstudient droit. Ces demiers as avoient de long-tems Avoyay; à Enrell derrier Conne d'Holosulfuin en avoie suffi été Adminifrateur après la most les Duns de Brunwick qui étoien

still ihre Telepter d'Haberdu, r'empérent de terre Abbye de de Cumfi : finête que le Duc Chrillin-Losii éteit Adminifrares de Duc Chrillin-Losii éteit Adminifrares de Allaberdu, les pois fu l'Irisé de Munder. d'Haberdu & Bendeburg; min comme de a l'Elcheru de Bendeburg; min comme tem on lipsis que l'Adbey de Wilesteit, de tre la l'Elcheru de Bendeburg; min comme tem no finpis que l'Adbey de Wilesteit, de de Lundoung; & que le deint d'Avoyris petrèm, a le surs présenda fer carte Adresie. de Lindoung; de que le deint d'Avoyris petrèm, a le surs présenda fer carte Adresie.

the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

ion pellée en 1644- ils y avoient l'orgage ajouté quelques autres terres for lesquelles les Evêengagez, & qu'on ralit la forterelle de Hobentques d'Halberstat avoient des prétentions : on sjours une réferve des droits que les Ducs de Bruns wick avoient far le Château de Westerbourg; & on maintint en son entier l'inseodation faire par ces mêmes Ducs au Count de Tettembach, & les conventions faites fur ce fujet, de même que les droits de créance & d'engagement qui apparte-noitest for Welferbourg à Frédéric Schencken de Wineerstet Lieutenant du Duc Christian-Louis. Cette reflication de l'Abbaye de Goveningen aux Ducs de Beunswick n'empêche pas que l'Électeur de Brandebourg ne foit Seigneur de la Ville; en-forte que le Gouverneur du Duché d'Halberflat pour l'Electeur y fait fa réfidence. Enfin en pro-mit un Ducs Antoine-Ulric, & Ferdimod-Albert , les deux premières Prébendes qui vacqueroient dans le Chapitre de Strabou

Les Ducs de Branswick & de Lunebourg reconcérent en échange aux Polhalucions & Condju-toreries fur les Archevichez de Magdebourg & de Brême, & fur les Evüchez d'Halberthe & de Ratzebourg.

#### Ducs de Wirtemberg.

Comme les Dues de Wintemberg & de Meck-lebourg, les Marquis de Bade, & les Landgraves de Helfe, alternent entr'eux pour la fénoce dans les Diettes, je parlerai ici d'eux fans préjudice de our rang fuivant qu'il en est fait mention dans le Traité d'Osnabrug.

Lorsqu'on traits la paix générale en Wellpha-Be Eherard III. du nom Duc de Wartemberg y avoit deux intérêts différens, l'un pour raison des Biens d'Eglife qu'il avoit occupez avant l'année 2614, déforte que merrane à cette année l'épo-que de cette reflitation, on ne pouvoir le dispen-fer de les lui rendre : les Ministres de l'Empereur & même ceux de France firent bien tout ce qu'ils purent pour le faire réfondre à hiffer su moies deur on trois Convents and Religioux qu'on y avoit remis; mais il n'y vociut jamais confessor; & même les François ne purent obtenis qu'on réfervist à l'Electeur de Tréves en qualité d'Evique de Spire le droit qu'il avoit fur quelques uns de ces

L'autre inofrée ha étoit puriculier avec l'Empe-reur , lequel comme Archiduc d'Autriche aveit droit I. for la Baronit de Blaubeuren qu'il prétendoit lui devoir revenir , attenda que la Branche des Comces de Wirtemberg auxquels les Princes de la Maifon d'Autriche l'avoient donnée en qua lité de fief mafculin , étoit éteinte des 1 595. en la perfonne de Louis Duc de Wirtemberg mort fins enfans miles. II. Sut le Comté d'Achaim & far le Baronie de Hohenftauffen dans leseuels l'Empegear voulvit rentrer en renduse le prix de l'engagement. Enfin fur la forterelle de Hohensweil qu'il efrendoit être une dépendance du Landgraviat de Nellembourg spartenant à la Musion d'Autri-

Ainfi dans le projet de paix que les Impériaux proposerent en 1646, ils demanderent que l'Em reur gardie la Baronie de Blaubeuren étant revenue par la coodition du fief ; & qu'il pût rentrer dans le Cornté d'Achaim & dans la Bayonie de Hohenstruffen ; en rendant le prix de Princes pollédeient aussi dans la Frânche-Comeé.

Les Députes du Duc de Wintemberg s'oppo férent à ces dettandes de l'Empereur , prétendant qu'avant toutes choies il devoir en conféquence de l'amoulte & de la reftitution générale rentres dans Achalm, Blaubeuren, & Hohenflauffen, & dans leurs dépendances , que ses ancêtres pollé-doient il y avoit plus de deux cens ans, & dons les Impériute ne s'étoient emparé que depuis la batsille de Nortlingen. A l'égard de Hobentweil, ih fottenoient que cette place n'apportenoi point à la Mailon d'Autriche , & ne dépendoit point du Landgravist de Nellembourg; qu'on n'en pouvoit accorder la démokrion fant fairt ur extrême tort au Duc de Wirtenberg , & en mê-

me teus faire une grande bréche aux droits des Princes de l'Empire. Il fut dit par le quariéme article du Traité d'Osnabrue, que la Maifon de Wartemberg polit-deroit puifiblement les Seigneuries de Weinberg, de Neufladt, & de Meckmulle, qu'elle evoit recouvrées : qu'elle feroit rétablit dans tous les biens & droits tant féculiers qu'Eccléfisstiques qu'elle policidoit avant ces troubles ; porticulière-ment dans les Seigneuries de Bitubeuren , d'Achaim , & de Holenstruffen & dans leurs dépendances; entr'autres dans la Ville & territoire de Coppingen & le Ville de Pflumeren ; fans préjudice néanmoins des droits de la Maifon d'Au-triche, & de celle de Wissemberg: Bu'elle re-

averoit aufi les Ballages d'Heidenheim , d'Oberkirch, les Villes de Balingen, de Tutlis-gen, d'Ebangen, & de Rofenfeld, le Châtea & le Village de Neichingen & fes dépendances, de même qut Hobantweil, Hobatusperg, Hosurach, Hohertubineen, Albeck, Homberg, Schillesch, & la Ville de Schorndorf.

Schutzch, d'il vivie de Schristort.
On convier sulli qu'on la refitueroit le Egifice Collégiales de Sungard, de Tubingen,
d'Homber, de Coppingen, de Bufchapen,
comme sulli les Albeyes, Préviete, & Monastère d'Anhamfen, de Lord, d'Adberg, de
Denchendorf, d'Hirichau, de Konigibrun, de Blubeuren , & autres ferrblables.

## Princes de Montbelliard.

Le Comé de Montbelliard relevoit ancient nent du Comré de Bourgogne; il entra dans la Maifon de Wirtemberg per le mariage d'Eberard Comez de Wirtenberg avec une fille de Henri de Monfaucon Comre de Montbelliard : il ch depuis long-tems pollédé par les cadets de la Mai-

fon de Wistenberg qui depuis quelques fiécles n'ont reconnu que l'Empire.

Le Cardinol Infant synot voulu obliger les Contes de Monthellised à reconnoître le Roi d'Espagne pone leur Seigneur, ils recourureot à l'Empereur Ferdinand III, qui leur promis seulesent de prendre connoillance de la choie, fans se déclarer davantage. L'envie que les Espagnols témoignérent de se tendre maires de cette place. fut csufe que les François y marent garnifon à la priére des Princes de Montbellard , & s'emparérent encore de Clerval & de Pallavant que ces N a

On ordonna par un article particulier des Trai- ge-Frédéric fon frére qui en demeura poffeifeur tez de Westphalie, que ces Princes rentreroient dans

leurs biens fituez en Alface & ailleurs ; nommément dans Clerval & dans Paffavant qu'ils poffédoient

dans le Comsé de Bourgogne

Enfin on ordonna que les Princes des deux Branches de la Maifon de Wirremberg feroieur récablis dans tous leurs dioits , particulièrement dans leur dépendance immédiate de l'Empire , dont ils n-

voient joul avant les troubles : ce qui fut mis expersiement pour confirmer le Traite de Prague de 1599. par lequel Rodolphe Second avoit remis au Duc Prédéric Prenier l'hommage de son Duché , que par un précédent Traité il devoit rendre aux Archiducs d'Autriche , & avoit confenti qu'il relevit immédiatement de l'Empire.

Mais pour empêcher que l'Empereur ne plit plus prétendre que les Ducs de Wirtemberg relevaffent de la Marion d'Autriche, par Arrêt du Par-lement de Bezançon du 16. Aoûr 1680. le Duc George de Wirtemberg Conte de Montbellard fut condamné à rendre foi & hommage de ce Comté au Roi en qualité de Comte de Bourgogne : il fatisfit à cet Arrêt en 1681, mais par le trotiséme article du Traité de Riswick , il fut tant pour lui que pour ses Successeurs rétabli, eu égard à la Principauté & Comté de Montbelliard, dans tous les droits, spécialement dans la dépendance immédiate de l'Empire , dont il avoir joui cidevant: & on caffa la reconnoilfance qu'il avoit fitte en 1681. à la France en qualité de Vaf-

## Marquis de Bade.

Dass le fiécle puffé Bernard & Ernoft fils de Christophe Marquis de Bade & d'Hochberg en brafférent l'un & l'autre la Confession d'Ausbourg & formérent les deux Branches de cette Maifon, dont celle des ainez descendus de Bernard eut pour fon partage entr'autres chofes le haut Marquifat de Bade, où est la Ville de Baden : ce qui est cause qu'on appelle ceux de cerre Branche quis de Bade-Baden. Celle des cadets eut le bas Marquifet de Bade , où eft la Vifie de Dourlach ; ce qui les fir appeller Marquis de Bade-Dourlach ; elle eut encore le Marquifat d'Hockberg & les Seigneuries de Saufemberg , de Badenweifler , &c de Rerteln. La premiére de ces deux Branches a toujours été attachée à l'Empereur, au lien que l'autre a d'ordinaire fuivi le parti opposé: ce qui commença dis l'aunée 1552, en laquelle le Marquis Ernell Chef de cette Beanche le ligra vec Maurice Electeur de Saxe contre Chur Quint pour obtenir le liberté de Philipe Landgrave de Heffe.

Le Marquis Edouard-Fortuné petit-fils de B nard s'étant fait Catholique, & ayant époulé Ma-rie d'Eicken fille du Sr. de la Riviére Gouverneur de Breda pour le Roi d'Espagne, Ernest-Frédéric Marquis de Dourlac son Cousin s'empara du haut Marquifat de Bade , fous prétexte qu'il hiffoit dépérir fon bien fins payer fa part des dettes suxquelles l'un & l'autre Marquifat étoient oblierz.

Edouard - Fortuné mourat en 1600, laiffine rois fils dont l'ainé s'appelloit Guillautse. Erneft-Frédéric mourge en 1604, fars enfans luffant le haut Marquifet avec le refte de fes Euts à Geor-

pendant plusieurs années. Edouard-Fortuné & après fa mort fes enfats s'étant plaines de cette entreprise , ce différend fut

Traité pardevant trois Empereurs fans être terminé : George-Frédéric prétendant our fon Coulin s'étant métallié par son mariage avec une simple Demoifelle, ses enfant n'étorent pas espables de polléder une Principouté de l'Empire: mois enfin le Marquis George-Frédéric, syant levé pour le fervice de Frédéric V. Electeur Palatin une armée de friae mille hommes qui fut défaire à Wimpfen le 6. Mai 1611. l'Empereur Ferdinand II. fit prononcer en fa préfence à Vienne le 26. Août fujvant un jugement par lequel après avoir fait revoir tout ce procès en son Cont edimna George-Frédéric à délaiffer tout le haut Marquifet de Bade , aux enfans du Marquis Edonard : & à leur en reflitter tous les fruirs depuis qu'il en avoit joui avec tous dépens, dommaes , & intérêts. L'Archèduc Léopold en vertu d'une Commi

fion Impériale mit le Marquis Guillaume en posfellion du haut Marquidat, fans avoir égard à trois anpellations, que le Marquis de Dourlach interjette de l'Empereur mal informé au même Empereur mieus informé. Le Marquis Guillaume faifoit monter à fix millions de florins la reflitution de fruits, & les dépens qui avoient été adjugez par le jugement dont nous venons de parler , & prétendoit pour le paye-ment de cetre fomme absorber pre-que tout le bas Marquifet de Bade appartenant au Marquis Frédérie fils & Successeur de George-Fréderi

L'Empereur voulant empecher que le différend entre ces deux Princes ne troublit de nouvrau l'Allemagne, à cause de la part que les Princes de Pune & l'autre Religion auroient prife, deputa des Commiffaires qui obligérent le Marquis Guil-lume à cuffer à Etfingen en 1619, un Traité 2vec le Marquis Frédéric, par lequel Frédéric en-tr'autres chofes lus céda le Bailhage de Stein & celui de Renchinghen; il fe reconnut fon débiteur, nour mifon de la reflitution des fruits & des dépens , doremages , & intérêts atraquels fon pére avoit été condamné par le jugement de l'année 1611. & promit qu'à l'avenir le bet Marquifet payeroit pur chicun an pour ce fujet une rente confidérable au haut Marquifas.

Lorsqu'on traita la paix générale à l'Assemblée de Wefiphalie, le Marquis Frédéric déclara qu'il ne vouloir plus s'en tenir à cette transiction . & prétendit rentrer dans tous les Etats que son pére policidoit avant les troubles; foutenant tou-jours que les enfins du Marquis Edouard étoient incapables de postéder des Principantez dans l'Empire: il étoit appuyé dans ses prétentions par les pire: il étoit appuyé dans les pérentions par les Suédois de par les Proteftant , qui tendecent à augmenter la puissance des Princes de leur Reli-gion, de à diminuer les sorces des Princes Catho-liauses, el outéroit le Marouis Guilbaume. Moie ques, tel qu'étoit le Marquis Guillaume. Mais comme les François ne foutenoient point le Marquis Frédéric en cette rencontre , & au contraire témoignérent de l'inclination pour le Marquis Guillaume en confidération de ce qu'il ésoit Catholique, & avoit toujours témoigné beaucoup d'égard pour les intérêts de la France, les Suédois ni les Proteflans ne purent farmonter la réfiffançe des Impérius & des Catholiques qui vouloirne conferver au Marquis Guillaume le haut Marquis fit de Bide; confentant feulement pour le bien de

la paix de rendre au Marquis Frédéric les Bailiages qu'il avoit cédez au Marquis Guillaume par le Traité d'Edingen, & décharger le los Marquifet de la rense qu'il devoit pdyer par chacun an

so hour Marquifat. Il fut dit par le quatriéme article du Traité d'Ossabrug, que le Marquis Frédéric , ses enfans, fes héritiers , & tous ceux qui les avoient fervi , jouiroient de l'ammifire générale accordée par les précédens articles de ce Traité , & feroient rétablis dans tous les droits tant pour les chofes Ecclifiultiques que pour les Séculières dont le Mar-quis George-Fréderic avoit joui avant les troubles de Bohéme , à l'égard du bes Marquisit de Bade appellé communément de Bade-Doutlach, comme aufit du Marquist d'Hochberg & des Seigneuries de Rorteln , de Badorweitler , & de Sautenberg fans avoir égard aux changement airivez au contraire : qu'on lui restitueroit les Buillinges de Stein & de Renchinghen, fins qu'il für chirgé des detres que le Marquis Guillaume avoit contractées pendant qu'il en avoit joui : que toute l'action concernant les dépens , dommiges , & intérès & la reflitation des fruits adjugée au Marquis Guillagme feroit étrinte : que la rence senuelle que le bus Marquifat devoit payer su haut Marquifet fuivant le Traité d'Erlingen , demeustroit amortie: que la préséance dans les Affemblées générales & particulières de l'Empire fepoit alternative entre les deux Branches de la Maifon de Bade: que la préférence demeureroit néan moins au Marquis Frédéric fa vie durant : enfin qu'on ne pouroit alléguer contre cet article aucunes actions, transactions, exceptions générales ou particulières , ni aucunes claufes de ce Traité de

paix.

Le Marquis Frédéric fit beaucoup de difficulté de confinitir à la disposition de cet atticle: cependant il y acquisfiça dans la fuite aussi-bien que le Marquis Guillaume.

Mergin Gallbauer.

Mergin Gallba

## Ducs de Mecklenbourg.

Jean Duc de Mecklebourg mourut en 1591. hiffunt deux filt Adolphe Frédéric søstere de la Branche de Schwerin, & Jean-Albert sueter de celle de Goffrow. Ces Dues qui écoient Luthétiens futuret les principaux promoteurs de la Ligue que les Princes de la bollé Saxe frient ca 1761; à Lavensbourg pour chaffier de leur Cer-

cle les troupes de Ferdinand II, cet Empereur prétendit que c'étoient eux qui avoient empêché l'accommodement qu'on négocia en cette même année à Brunswick , qu'ils avoient enfaite donné leurs troupes & fournt des fommes confiderables au Roi de Dannemarck, qu'ils avoient retiné dans leurs places les déois de son armée après la petre de la bataille de Lusher, & qu'ensm ils avoient voulu engager le Terc à faire une invasion dons l'Empire. Toutes ces démarches irribérent tellement l'Empereur que s'écont emparé de leur Duché, il les en déclara déchus à cause de tour obstination dani la révolte , & en inveftit en r628. Albert de Walftein Duc de Fridland & Général de ses armées, pour joult de ce Duché par mamière d'engagement, jusqu'à ce qu'il eut été rembource des frais qu'il avoit fais dans cette guerre. Ces Dues firent ce qu'ils purent pour exculer ce qu'ils avoient fait , & en obtenir le pardon de l'Empereur , mais il fut inexorable à leur (esed ; desorte qu'étant zinsi binis de leurs Pays &c cherchane tous fortes de voyes pour les recouvrers ils entrérent dans la Ligue de Leipfie , & eurent récours à Gustave-Adolphe Roi de Suéde aui étoit leur confin germain , & qui les rétablit dans

kurs Eussen 1631.

Lorsque l'Electrur de Save fit en 1635. le Traisté de Progue avec l'Empereur : il eut un foin putticulir des intérêts de ces Duces ; yann fliquél enperéfément que pouvei qu'ils secreptifient la pass aux conditions portées par le Traité , l'Empereur à la pièric de l'Effectur : de pour l'imour de la pais, le un pradonneroi de confeniiroit qu'ils jouiffent de leus Effectur |

Ils accepciont volonsiers ce parti , & renerérent ainfi dans les bonnes gasce de l'Empereur, Jean-Albert Duc de Mecklebourg-Gaffrow, mounts en 1616. & ent pour Succelleur fon fils Guftwe-Adolphe qui avoit été defigné Adminiferateur de Rararbourg.

Nous avons vu dans le troifiéme Livre, que la Suéde après avoir pris pour prétexte de la guerre qu'elle portoit en Allemogne, qu'on svoit dé-pouillé les Ducs de Mecklebourg de leurs Erars, fe fit céder par le Trairé d'Ossabrug la ville & le port de Vismar avec quelques villages voifins : ces Dues se plaignirent extrémement de ce qu'on leur ésoit sinfi leur meilleure place; mais ne pouvant empêcher la chofe, ils se réduisirent à demonder qu'on leur donnik un dédummagement raifonnable de cetre perte, qu'ils vouloient bien faire pour obliger les Suédois à donner la paix à l'Empire; & que pour éviter la contellation ou on leus pouvoit faire au fujet des péages qu'ils levoient fui l'Elbe, favoir le Duc de Schwerin à Domitz, & le Duc de Guftrow à Ratzebourg , on leur donn it une confirmation entant que befoin en feroit. Ainfi en convint par le Traité d'Ossabrug Article 12, qu'A-dolphe-Frédérië Duc de Mecklebourg-Schwerin qui avoit dan fon partage Vismar & les Bailliages qu'on cédoit à la Suéde , polléderoit & fes descen-dans milles après lui en fief perpétuel & immédiar de l'Empire, les Evêchez de Schwerin & de Ratzebourg; fans préjudice des droits du Duc de Saxe-Lawembourg & sutres a qu'il auroit la faculté de fupprimer & d'appliquer à la Manfe Ducale, les revenus des Prébendes des Chinoines qui viendroient à mourir : qu'il auroit pour ce fujet ffance & double voix de Prince anx Dicttes de l'Empire, & du Cercle de la buffe Sixe : que comme Guftave

N 3

Adol

Adojahe Dar de Meclebrourg - Guilhour froit anni oldigé de celtre est Evelré à fon nerve à l'anni not de la commanda de la celtre de Magdedourg , & un sure dans la Carloide de Magdedourg , & un sure dans la Carloide de l'Albachter, de consiste de la Consistient par i format ce l'arnie, devoient demourt à ceux de la Consistient de l'Albachter, de consiste de la Consistient de l'action de la Consistient de la Consistient de l'action de la Consistient de l'action de la Consistient de l'action de l'action de l'action de l'action de la Consistient de l'action de la Consistient de la famille de l'Albachter de l'action de la Consistient de l'action de la celtre de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de la celtre de l'action de la celtre de l'action de

Goat hil Condified of Authory researched by a severy and 1 factor of the format of the

Il fat encore dit par l'Article X. de ce même Trairé qui consistent la faisfaction de la Suéda, que la Reine de Suéda jouliroit à perspéciairé far les côtes & far les pours de McCalebourg auffi-bien que de la Poméraire, des nouvaux droirs ou péager appelles communement Licences, qui feroiten réduits & modètres, enforre qu'in ne férojent point

tomber te commerce de cri licensis.

Comm te Sudoin consistente d'aigne un
Comm te Sudoin consistente d'aigne un
Comm te Sudoin consistente d'aigne un
La commerce de l'archive de Varse, le bahann
de comm Ville que et polici postmondoir feu de la commerce del commerce de la commerce del commerce de la commerce del la commerce de la com

L'Ordre de Maler le paignet à cette même Diette de la cettlon qui avoit été faire aux Dors de Meckédonoug des Commandeires de Mirour & de Nomerow; que ces Dan n'avoient point demandé le confirmement de l'Ordre, sa jusqu'é les responsions que les Commandeurs avoient accourtamé de payer , eucors qu'ît sy fuffent obligne expetifiences par le Trairé ; ami la demanda qu'on

lui rendit ces Communderies dont il n'avoit point mérité d'être dépouilé 3 ou qu'on lui donnit un dédommagement par un équivalent: mais il ne parolt pas qu'on alt rien flatué sur les demandes de l'Octre.

#### Landgraves de Heffe.

Philipe furnommé le Magnonime duquel descendent rous les Landgraves de Heffe , & qui for un des principaux partifins de Luther, eut quatre fils , Guillaume fon ainé duquel descend la Branche de Caffel , Louis Landgrave de Mars-pourg , Philipe Landgrave de Rhinfels , & Georrs duquel lont iffus les Landgraves de Darmflat. Guilloume out pour fa part la baffe Principané de Helle, & la plus grande partie du Comté de Ziegenheim : Louis eut Mapurg , la haure Principauté de Heffe qui est fur la Labn & le Comei de Nidda: Philipe eut le bas Comté de Catzenelnbogen , & George le hout. Philipe & Louis mourant l'un & l'autre fans enfans miles laifférent leurs parts à leurs neveux , Maurice fils de Guillaume , & Louis fils de George : mais comme Louis étoit très-arraché à la Religion Luthérienne, & craignant que Maurice qui étoit Calvinifle, ne contraignit fes fujets à embraffer fa Religion , il mit une chuse dans son testament , par squelle il vouloit que celui d'entre fes neveux qui obligeroit fes fujers à changer de Religion , fût prive de tout ce qu'il auroit recueilli de fa fuccellion

Muniter en recepture le lege de 60 Cucke per mit il en title friedrich vollecht en cepture, i'm mit il en title friedrich vollecht en cepture, i'm mit il en partie de Lendquevine de Murque, que lui deut deute, 1 demiche le Reighen Chileiller, ce qui deute, 1 demiche le Reighen Chileiller, ce qui deute, 1 demiche le Reighen Chileiller, ce par le comment de constant de constant de constant de deute de la constant de constant de la constant de l'acceptant de la constant de la constant de la constant de partie de la constant de la constant de la constant de par priver Mamere de doiseit de Reformation de, par l'acceptant de la constant de la constant de la constant de partie de la constant de la constant de la constant de constant de la constant de la constant de la constant de constant de la constant de la constant de constant de la constant de

Flicktur Paleis come Fredhaud II. & etc. Tellentur Paleis come Fredhaud II. & etc. Tellentur Control and Control desire not Lank Englesse & And control desire not Lank Englesse & And control desire not Lank Englesse & Control and Cont

It Ludgermir de Mirepur, vere tou le frieir. Helf services commi dan horr Prys; & egui de servir perque; nou le Vidine de et al metal te grande respe que la Luga Chelologo gravier forme electure thois de firmes qu'ils veri perque; no la Luga Chelologo gravier forme electure thois de firmes qu'ils veri connis deux le Lus; si, fabre de, le crea de Cologo e de Arcé for commé on. Elec-trans de Cologo e de Sare; i fin erojas a de comme de Cologo e de Sare; i fin erojas a de composmer l'Evichi de Pacifono, si vi ficil que de Composmer l'Evichi de Pacifono, si vi fin est perma piere d'un profet caustria ; s. à l' for finige a de la finite de la composmer l'Evichi de Pacifono, si vi finite de la finite de

condamné aux dépense.

Loudamné aux dépense Le Landgrave Louis prix pofétition du Landgravisit de Marpurg , & 3 emparameme de plutieurs lieux du Landgravist de Calfelpour fuerée des fonmens auxquélles la reflicturion de 
truits de les dépens qui lui avoient été adjugtz 
par cet Arric le trouvérieur montre.

Guillaume V. du nom fils de Maurice & Georges fils & Succeffeur de Louis réglérent en 1629, leur différend par une transaction possée à Darmfies que rous les Princes de la Maison de Heffe promitent d'observet , & qui fut confirmée par

Les Landgreurs de Heffs-Colfe Véniene en proj depuir lumes é trods, de la riche Ablaye d'Hiechéel ditude dons her verbinney : sois de la colfe de la riche Ablaye d'Hiechéel ditude dons her verbinney : sois de configure de la riche Ablaye de la colfe de la co

Lander in Ground America E. Hilder G. H. House of were of territor of Collimon VI. In off in resourvoils for illimores are in Irrace it were in soulce, were in the Collimon VI. In off in resourvoils for illimores are in Irrace it were in soulce, the Resource of the Collimon VI. In a comparison of the Collimon VII. In a collimon VIII. In a collimon VIII. In a collimon VII. In a collimon VIII. In a collimon VII. In a collimon VIII. In a

L'arrige commerce, de traint à pair généra polificié de une insertionnel à fau et à l'arrige le mit Villaghie à l'ablageré attenule qui price de Hefe e descondencer invertierra.

l'Emperou de l'imperi l'insertier experiment l'Emperou , le la princisca inneue de della rive, i de la pair d'avante, pepul de leprison produit de l'arrige de l'arrige de devoir village aux Réformes milities qui de durait le raillegre de Schusterge, des devoirs l'étande aux Réformes milities qui le devie de l'arrige de devoir l'arrige de l'a

much is praud reage, out it juig of Ladesign war occuming and first, as just that of a morper order near more in the practice of the practice

In Hettle & chans la Principuaté d'Flèrichfeld.
Depois elle le rell'anginà la la portic de l'Evéché
de Padribona qui ell finude entre les petites riviéres de Nette & de Dimine avec les supres choës
ci-dellus rauquices 1 mais sudfi elle demanda encore le droit de domaine direct qui l'Evéque de
Minden pouvuis présendre fur le Comié de
Schambourg; enfin deux cens mille Richedales
avec une fonune pour payer fes troupes en les
congédians.

Ces propositions choquérent tous les Députez des Exats de l'Empire qui étoient à Osmbrug & à Muniter, furcout les Etats Catholiques que representation que la Lindgrave, traitant avec la France, avoit premis qu'elle n'apporteroit sucun préjudice à la Religion Catholique, et qu'ils survient du plutôt eux mêmes lus demander un dédommagement du grand ravage que les trou-pes avoient fait dans leurs Pays, où elles s'étoient particuliérement fignalé par leurs facriléges & par la profanation des Eglifes; & qu'il lui devoit fuffire qu'on lui accordie une amnifise générale de tout ce qui s'étoit fait pendant cette guerre. On eut bien de la peine à réduire cette Princesse à modérer ses prétentions; & ce ne fut que sur les influeces des Ministres de France qu'elle voulut bien enfin se contenter de la cession de l'Abbaye d'Hirchfeld , de quatre Bailliages du Comté de Schaumbourg, & d'une fomme de fix cens mille écus. Ainfi il fut dit par les Traitez de Munfter & d'Osnabrug que la Maifon & les Princes de la Maifon de Heffe-Caffel & fes Succeffeurs revier droient l'Abbaye d'Hirchfeld avec toutes fes dépendances, entrautres la Prévôté de Gollingen, tins préjudice des droits que la Maifon de Sare y possédoit de tens immémorial; & que les Land-graves de Hesse en démanderoient l'investiture à prives de Helle en demonueron.

Lampereir , & lui préteroient ferment de fidélité: que ces Princes auroicne encore le Domaine utile & direct fur les Buillages de Schambourg, de Buckenbourg , de Saxenhagen , & de Stattenhagen qui appartenoit ci-devant à l'Evéché de Minden; fans préjudice néanmoins d'une triosaction pullée entre Christian-Louis Duc de Bronse wick & de Lunebourg , cette Landgrave de Helle , Philipe Comte de Lippe , & d'une autre convention entre cette Landgrave & ce même Comte: que les Archevêchez de Colorne, & de Mayence, les Evechez de Paderborn & de Muns104

près la ratification de ce Traité a qu'elle rendroit outes les autres places qu'elle avoit occupées pennt ces guerres t que jusqu'à l'actuel payement, anne ce guerre retenir Nuis dans l'Archvéché de clie pourois eretnir Nuis dans l'Archvéché de Cologne, Confréd dans l'Evéché de Munfler, e Newhaus dans celui de Paderborn; qu'après qu'on lui auroir payé trois cens mille Richedales, elle rendrois Nuis; qu'elle rendrois les deux au-toriales de la centre formant lui archive fundament les seus autres places quand le refte de cette fomme lui auroit été payé : qu'enfin les Etses voifins desquel elle tiroit des contributions depuis le premier Mars de l'innée courante, fourniroient suffi leur cotte-part de cette fomme, à proportion des contribuons qu'ils avoient payées pendant ce tems-

Pour ce qui est du Landgrave George de Darmilat fiis de Louis , il s'écot déclaré ouverte-ment pour l'Empereur ; descre que les Ministres de l'Empereur firent leur possible pour loi faire conferver par les Truitez les Baillinges de Wirtz-bourg, de Winflat , & autres appartenans cievant à l'Electeur Palatin , & que l'Empereur lui avoit cédez à titre onéreux : ils tâchérent aussi de ménager fes intérêts à l'égard de la Landgra-ve de Callel; mais ils ne purent rien obtenir pour le premier point : & quant au fecond ce Prince desayous les offres qu'on avoit faites en fon nom-& aims mieux faire avec le Landgrave un Traité particulier qui fut confirmé par les Traitez de Westphalie.

Par ce Traité qui fut fait à Callel le 14. Avril 1648, par l'entremise du Duc de Sare-Gocho, ils convincent que la Maifon de Cassel suroit le quart de la Succession de Louis l'ainé, c'est à dire la moitié de ce qu'elle avoit eu aucresois dans la fuccellion de ce Landgrave: que fur l'autre tart qui demeureroit à la Maifon de Durmflat, & qui , fujvant l'estimation faite en 1605, valoit 3 5065, florins de rente , il en feroit donné à la Maifon de Caffel cinq mille florins de rence en fond de terres & hommes avec toute justice, Seipreurie, profits , & droits : que ce partage fait ur le pied de l'eftituation de l'année 1605 : feroit exécuté dans quinze jours : que les Sujets de chacune de ces pares feroient renvoyez à prêses ferment à qui ils apparetendroient : que le Châreau Se la Ville de Marpurg appartendroient à la Mai-fon de Caffel qui payeroit pour ce fujet dans quin-ze mois foixante mille florins à celle de Darmitat ; enfin le Landgrave de Darmiftet confirma le Traité grave de Caffel & Christian-Wolrard Contet de Waldeck.

Ce Traité fut confirmé pat ceux de Muniter & d'Osnibrug : & il fut dit que le droit d'ainelle qui avoit été introduit dans les Maifons de Heffe-Caffel & de Darmfrat, feroit observé inviolable-

#### Ducs de Holstein.

Les Ducs de Holftein ont diverfer prétentio fur la ville & le territoire de Hambourg , qui é-toit ci-devant compris dans le territoire de l'Arche-véché de Brême, dont les Archevêques unt autrefois donné à buil amphitéotique sux Ducs de Holftein-Gottorp quitorze Villages finez dans les Bulliages de Holftein nommez Tritow & Reim-

Lorsqu'on céda à la Couronne de Soéde par les

Traitez de Weffphalie l'Archevéché de Brême avec toutes les dépendances, nommément avec les droits que les derniers Archevêques avoient fur le territoire de Himbourg, Peédéric Duc de Holstein fix inflance à ce que cette cellion ne fix point préjudice à fes droits, & que les Suédois ne puf-fent fous présexte de dépendance de l'Archevêché de Brême retiser les villages qui étoient fort à la bienféance de ce Duc.

On stipula expressément que certe cession faite à la Couronne de Suéde feroit sans pesjudice des droies de la Maifon de Hulffein, & qu'ils demeu-reroient dans leurs droies, & en la possession nu ils étoient alors senforte que les quatorze villages firues dans les Builinges de Trisow & de Reimbeck demourtroient à perpétuité à Frédéric Duc de

meureusent à perpétuiré à Frédéric Duc de Hallities-Gortop è à fist défenséans, en payant sanuellement le caron su prix du bail. L'E-wiché de Lubec est depuis plus d'un fiécle dans la Misión des Ducs de Holfston j & Jorque le Trairez de Welfphalie fronte passife d'un pur le Trairez de Welfphalie fronte passife, à l'entre positifé par Jean de Holfstein frére du Doc Frédéric. Ains comme par ces Traitez les Proteshas nnt confervé à perpécuté les Biens d'Eglife qu'ils possédoient en 1624, cet Evêché est demeuré aux Protéflans: & comme on prétendit que le Duc Feédéric auroit pu , s'il avoit voulu , à l'exemple de pluseurs autres Princes Protestant, le faire convertir en use Principauté Séculière héréditaire dats fa Mailon , le Chapitre de Lubec pour reconnoître cette obligation qu'il croyoit avoir à ce Prince, puss en 1617, un Traise avec ce Duc & les Princes de Sa Maifon par lequel il s'obligea qu'après lamort de Jean Evêque Régent, de Chris-tian-Albert fils du Duc Frédéric qu'il avoit postulé pour Condjuteur, il éliroit ou postuleroit suc-cessivement six Princes de la Maison de Holstein-Gottorp pour Evêques ou Conditateurs de Lu-

Ainsi l'Evêque Jesn étant mort , Christian-Albert qui était Condjuteur sut étu Evéque; & PEveche syant vaque per son abdication , Auguste-Frédéric son frère fat sta en se alors to ... encore Evéque de Lubee & Administrateur du Duché de Hossitien pessant la minorité du Duc fon neveu. Les Rois de Dannemarck ont con-tessée l'Iraité fait entre les Ducs de Hossien. Gottorp & le Chapure de Lubec comme irrégulier. & ont tilché par deux fois de faire élire un de leurs enfans pour Evêque, mais cels n'a pas eu lieu.

#### Princes & Anhalt.

Tons les Princes de cette Maifon ont abandonné la Religion Luthérienne pour embraffer la Calvinifte, à la réferve de ceux de la Branche de Zerbit, qui eft toujours demeurée attachée à la Confession d'Ausbourg. Comme donc tous ces Princes embrassant la Religion Calviniste l'avoient introduite dans leur Pays, & avoient aboli l'exerorier des sucur Pays, de Fotolie anon l'exe-cice des surer Religions , ils craignirent qu'en vertu de l'article d'Ornabrug par lequel il eft dit que les Princes d'une des daux Religions qui par-tagent les Proteffans venant à professer l'autre ne pouront rien innover dans leurs Etsts pour l'exercice de la Religion, on ne voulit faire préjudice aux droits des Réformez & autres qu'ils préten-dent avoir dans leurs Etats pour l'exercise de la Religion, ainfi que les autres Princes de l'Empi

. 100

Pour leur ôter cette prine, on fripula expressión mest dans la fin de cet article du Traité d'Osnabrug, que comme il ne regardoit que les changemens qui se pourcient faire la l'aventr, il ne feroit sucan préjudice sux droits des Princes d'Anhals.

## Ducs de Cror.

Jean de Ligne Comte d'Aremberg fut fait Prince de l'Empire co 1568, par l'Empereur Masimilien Second & eux un fils qui époufs l'héritière du Duc d'Artchot & de Cray.

Enreil de Croy un de fes defeendans s'étras fait Luthérien égouts en 1610, une Princeffe de la Milion de Poundraine ; & fest per de Duc Ennells Bogules de Croy qui fut postué l'evirque de Camin : mais i de past point de cer Eviché qui fut fécalarié par le Traite d'Ossabrug & cédé à l'Electrur de Brandélours ; qui ne voolut par confeairs que ce Duc de Croy en jouis fa vie durant.

Co Due neith blirid de fin nachere d'une grache du Seigneuré du Verfariègeu, se risque, de con la Seigneuré du Verfariègeu, se risque, de dont la Procedié in mée prosifier à l'aire de Dousie de du la Procedié in mée prosifier à l'aire de Dousie et mêt, de ceut me superiteré, de qui pressuat le critic de cost in trier de Seigneure de Verfarie et mêt, de ceut me superiteré, de qui pressuat de critic de ceut me server de la critic de la critic de la critic de ceut de la critic de la

mainten dans fes droits far Winflangen. Per l'Article V, du Traité d'Ombrage confirmé par cénis de Monfle el far flapolés que te Duc jourise de l'Irfe de Tamelle générale que la peccélion de Roi Très-Cherion es lu tournation de la companya de la companya de la peccè lois de Roi Très-Cherion es lu tournation de la companya de la companya de la perce de Seigneuris de Winfe golfidefes nacirera savient sutrésir políféde . de dour la Danaté de Porj et mér jouiffort encor à time de Dousite , fans péculiex naturanism det doint que l'Empir moit la tre cette terra sara las tros-

#### Comtes de Weteravie.

Apels le Princes qui ont clascum une voix dans la Dictes générales, les Comtes qui reliveux inmédiatement de l'Empire y ont fésace de font villa en quatre Bisace au Cerps », dont chexim n's qui one voix », fouvir de Wecenvie », de Suales, de Francouie », de de Welfphalie. I prairez i fruitant etc order », qui ell suilli celts qu'ils tiennent dans les Diertes », de celui saquel il ell paulé d'eux dans le Traité d'Ornobrey.

On appelle Connes de Weteravie ceux dont les Etats font fieure dons le Cercle du huat Rhin, & pour la plus grunde parie dans un canton de ce Cercle appelle Weteravie. Comme ils écolent presque tons entrez prachast les troubles de Bohé-To as. Il: ne de Al-Remagne dans la paris contriera l cale de l'Emperera. Ne qu'ils resistent de 1 aussi de de l'Emperera de qu'ils resistent de la suit de de l'Emperera de qu'ils resistent de la suit Line, ai de l'Emperera de l'Emperera de l'Ambre de l

## Comtes de Nassau Sarbruck.

Tont ce qu'il y a la préfent de Conxes de Naffion, efectend de Heest furnommé le Riche qui laida deva fin nonme Walsam & Othon Austeur de deux Branches dans lesputhis cette Maisine est duvière : caux de Branche de Welfoorag qui a pris dans la inter le funnom de Sabrack lont iffan de Walsam; Se ceux de la Branche de Dillema lower; qui a ensière poi le furnom de Castenethoge, de Cepelen d'Orlon.

Waltem fur pére d'Adolphe qui fut élu Empereur en 1292, & daquel les Comtes de Naffau-Sarbruck font issu-

Louis Come de Nation-Sabrués your éposité no 1500. Cabrier fill de Come de Henra le Menifore d'un Come de Sarvorde, le Erdquer de Mete despoels de Comes de Sarvorde e le Erdquer de Deute despoels de Comes de Sarvorde reférent, prérendantes que c'écair un feir mafculia qui se pouvent pales ure fills si bien que les de Lozinte Evéque de Metz en invelht en 1117, Autorne Duc de Lorine fon frier comme d'un firl dereit de maculin dépendant de los Evéché. Lus tentes de la comme de la comme de la comme de cient un fei freign pérendantes que ce Comtécnit un fei freign pérendantes que ce Compereur Charles Quist, il remorp au 1530. cente difirir à la Charles de Spire.

Après environ un ficicle de procédenes, il intervitot en cette Chambre le 7, Juillet 1619, un Arret par lequel i fier ordonné que les Contess de Niflus-Sabruck s'andonnervient au Duc Chutes de Lornies le Ville de le Chitetun de Sarwerde 3vec la Ville de Bockenheim. As la tour de Visberweiller qui laiforent parise du Comes de Sarswerde 1, de dépendaient de l'Évéché de Metz sere reflucion de fruits de sins dépens.

En confegence de ce Arrê le Duc de Lorine émpara non fealement del licux fécilire dans l'Arrêt, mais suil die sustres dépendan de Comée de Sarverde, ent'autres de Hombourg les Comets de Sabruck d'autre côte fe croyant lefre par ent Arrêt demandérent de obtantent la tréjion de ce procès à la Chambre. Les Sudons challèrent deposit se Lorins de ces

places, où le Duc de Loraine reurri spoès la bataille de Northingue, de il les conferra judqu'il la négociation de la paix de Werfsphalie. Il fou dit por ce même quarième arricle du Traité d'Osnabeng conferné par cetui de Menater, que l'on refinement aux Comtes de Naffau-

ter, que l'on refritueroit aux Comtes de Naffau-Sabrick, leurs Commes, Stigneuries, Territores, &c Biens Eccléfialtiques & Séculiers Féodaux & O AlloAbdissa accomment in Consen de Substack & Abdissa accomment in Consenda Colombourg set fur furtille facts being accomment and the consendant que y doctors. In consendant que y doctors accomment accommendation ac

## Comtes de Hanau.

La Micha de Haus geraff des nom d'un Vitfe fonce à dreit leur de Francher ou convironéle fonce d'unitée en deux Branchers, celle de Manacher de celle de La Lebenberg. Comme le semantier de celle de Lebenberg. Comme le Relgion Lathériume, ils certérest en 16 to. des l'unitées de la Comme le semantier de la Ligier que les Laus Prooffmen des quatre Cetères de la Comme le leur leur de la comme l'accept de l'unitée l'accept de l'accept de la comme l'accept de l'accept

cont peuse a cure un Lucronationer.
On les avort pendanc est rombies dépositles des Baillinges de Baubenhauffen, de Bifchoffshein, d'Amfleng de de Willatt mais peut aurêtie praticulier des Trainé d'Osasbung confirmé pac celui de Mundite, il fur dir que caux de cette Maifon ferodent rétablis dans ces trois Baillia-

"Let Counts de Hiron-Lachemberg politiese enver en fet de Figlië de Niete in tree de vener en fet de Figlië de Niete in tree Seignurie de Bouchewillen, letwirke & Oztranie, nace polisieren Villen, nach politica verien vertreet de Bouchewillen vertreet de Counts en vorreit de Kreifen par la Traiet de Mondre de in Sewerrieren des Counts de Hanau pumi errei que la Rei front vener de Hanau pumi errei que la Rei front vener de Hanau pumi errei que la Rei front vener de Hanau pumi errei que la Rei front vener de Hanau pumi errei que la Rei front vener de Hanau pumi errei que la Rei front vener de Hanau pumi errei que la Rei front de Let Rein de Let Rein de Lette d

Corre refutivement de l'antique la Chambe Royale de l'actif locure in de Brite. Royale de biffé de le condimer par des Arrier des 1, pillet de 3, Arcit 1630. À lier reprié de 1º Egifié de Mera pour les Seigneuries de Bouchwiller, d'Incheseire, de Occanifrit de leurs dépendances, de à reconocire le Roi pour leur Souverien turts pour les Seigneuries que des autres qu'ils pefféchiers en Affec. Le Connes de House font comment den l'uni-

Les Connets de Francis note teatures dans l'autor de l'économie Badin gen de l'immiffir ; de fet quinzième du Fraité fint à Rivelvik entre le Roi de l'Empertur pareni ceux qui fuivant l'article le system déclares décèsse de lever Euser une par quatrifiente du même Traité devoure être rétablis caducié que pour le crime de Leve-Majellé qu'ib l'autorité de du même Traité devoure être rétablis

dans leups Etats: mais contras l'article quatriéme porte que ce récibilifement ne regarde que les lieux de droites freues hors de l'Africe », il femble qu'il ne doire pount avoir lieu à leur épard.

#### Comtes de Solms.

Comme ces Comtes , qui s'étoient fair Protestans, avoient toujours été dans les paris contrares à l'Empereur , its fouffritent pendant la guerte d'Allemagne plusieurs dommages qui furent réparce pur les Traitez de Welliphalie.

Pour bien entendre les articles de ces Traitez qui concernent ces Comers, il est nécessire de favoir que la Maión de Solms s'est divisée en platieurs Branches dont entr'autres il y en a une qui a fa résidence à Beaunstitz & une autre à Hohen-Solans.

Joan-Albert qui stoit fi rifidence. Il Boustifici.

sorbit e paut et de Villed Burnshe de guner vil.
lagar dans le voifinege de cette Ville, dont le suters trois quarts apportenoiner aux Landgeves de
Helf-Damilhe de sur Comess de Conigôtin a cogendant Louis Landgeves de Helf-Damilhele
fe readit maitre de toute cette Ville en 1623,
produint qua le Comer de Solms récit dans les intéries de TElecheur Pulsin y de la Landgeves de
Helf-Califi d'en empara genore depois en

ix II fut dit par un article du Trainé d'Ostobrug no confirmé par celai de Munthes, que le Comte Jean-Albert feroir rétubli dans la quarriéme partie de la Ville de Burzbach & dans les quatre Villages

La Branche de Solma-Hohenfolms avoit auffi éed dépouillée en 1677, par George Landgrave de Heffe-Darmfrat de plutieurs biens de droin qui lui appartenoient, de un fujet desquais ette avoit depuis été obligée de tranfiger avec ce Land-

"Il fut dit par ces mêmes Traitez que la Muifon de Solms-Hobenfolms froit rénible dans tous fes biens & droits, fant avoir égard à cette transction, & fans préjudice des droits de ce Landgrave.

## Coutes & Ifembourg.

Les Contres d'Hembourg & de Budinern one ur leur Pays partie dans le Cercle du hust Rinn & en a spelle ce canton le hust Hembourg ; l'autre partie qu'on appelle le bas Hembourg est dans le Cercle Electoral du Rhim.

C C Contres fluivirent différent partis prodant

les guerre d'Alianquez: il y avoit en 1611. & dun les amonts invivant un Conse d'Unimbourg qui wori un Refigience dans les rencepe d'Elimbourg qui wori un Refigience dans les recoper d'Elimbourg per qui verant dans le bribaire. À dans la Vérliphilair pour le fervice de l'Elimporcus nois fivierne le parti contris le dui de l'Elimporcus ce qui fat caufe que l'Empercus Pendinnell III. escapa nomondennes put le Trainé d'Brisprus les Conces d'Ifenbourg-bissièges ne l'immilier a de calcigne de l'immilier per l'estat de l'immilier per des l'immiliers de calcigne de l'immiliers qui crisime de Lere-Nujelfe qu'abourge de l'immilier que l'immilier que l'immilier qu'en l'immiliers 
avoient commis , il les donns en la même année à George Landgeave de Darmflat qui y avoit déja quelques droits; de d'autres Seigneurs voifies s'empartent auffi fous divers poésextes de presque neur le relle de leur Pays-

Per une transicion paffe en 1641. et Indignite peda 100. Connet d'Hombourg leur Comé, à la réfere de trot Villago & dem 1 il le réfere auffi-hien qu'à ceux de la Maifon l'expédiaire au défiaut d'enfine milles dans la Maifon d'Hombourg arce faculde d'en perendre ceptedint les qualières. Lonqu'on trivi la paix de Weftphalie les Contest d'Hombourg firent leur polible pour finer annulles cette transicion , comme ayant été extoquelle par la force: mais ils rèra pourut venir

extorquée par la force: mais ils n'en porent venir à bosst.

Il first dit par le Tainé d'Ofnabrug confirmé par celui de Manfler, eute les Comtes d'Utembeurg jouizoirent de l'amaiffre génésile accondée par les feccus de troutiente atraleit de ce Traité, fins péquilce minemoins des droits que Grouge Land-

fecond de trouseure arrient ou ce 1 raire, tranporquidie némorions des droits que George Landgrave de Huffe & autres pouvoient avoir contr'ent.

Ainfi les Landgraves de Darmflat font demeures pofitfil urs d'une pretté du box Comfé d'Illesbourg 3, & mettent entre l'ears qualiez celles de

# Contes d'Inniourg & de Budingen. Rhingraves.

Les Rhingauves, e'eft à dire Comtes du Rhin, font ains nommez parce que leurs ancierte éroient Comtes d'un perio Pays fact que leurs aucierte éroient Comtes d'un perio Pays fact que les qu'on appelleit particulièrement le Rhingau ou Canton du Rhin. Les Contes de Sâm Chefi d'une des Bennches de cette Muison ont toujours d'el foet attachet; aux intérêts de l'Emperur , & ont mériet que Ferdinand Scool des clirat à la cont mériet que Ferdinand Scool des clirat à la la

Dignité de Princes. Au constraire les Rhingraves de la Branche de Mocchingso , Othon-Louis & Jean-Philipe fur troi troijous dans le parti contuire à l'Empereur ils entré cut dans le Trainé d'Hailbon de dans les autres qui funent foirs softier par les Estas des quarre Cercles avec la France de la Suéde ; de moururent su fervice de ces deure Couronnes.

Charles Duc de Lorsine peie ce perfexte pour dépouiller le Rhingrave Jean fils d'Orhon-Louis de la plos grande parite des terres de Rusien ; entraures des Baillinges de Troneck & de Wildembourg , & de la Seigneurie de Morchis-

Il fas dit par le Traité d'Osnabrug confirmé par celui de Muniter que cer Comes teroistra rézablé dans ces deux Estillages de dans cette Seigneurie & leurs dépendances , & dans totu les droits que les voclins avoient utaspez for eux. Le Duc Charles turdu long-term à faire cette

Le Dec Charles tréda long-tents à fine crete efeitivation ; et qui oblège le Rhingarevà préfester un mémoire sur Députer de l'Empire affendier ni sur Roise affendier ni sur Roise affendier ni sur Roise affendier ni sur Rois, afin qu'il obligelt ce Duc à exécuter en ce point les Traitres de Weftphalter les Députer ayant fait ce que le Rhingares fossissione, il rentra enfin dans la possificion de fon bien.

## Comtes de Sain & de Witgenstein.

Louise-Julienne Comtelle d'Erbach syant épou-

64 EmBI Connec de Sain ., dont le Pays ell fined dans le Cercie de him Rhin ; en creo cutter plofistrus filles un filn nemme Lossis dasped elle fici.

Contre cleant mort de fon mur. Ce peane.

Contre cleant mort en 10 fal. il y rest contrellation pour il Successifien entre le firede s'Irindia,

con pour il Successifien entre le firede s'Irindia,

quel préradaient le devoir recurillir. A la L'om
tille in mére qui res miet na publicien entre com
me Dousierier qu'un nom de fes filles Emedian

Dousierier qu'un nom de fes filles Emedian

Elle mires qui xe à ce qu'elle perfendaie, ple

ritiéres de Louis.

D'autre part les Electeurs de Tréves ét de Colegne s'empurérent de la plus grande partie des terres de Louis qu'ils prétenditent être revenues à leurs Eghiés par la mort. Le premier de ces E-

lecteurs conferva par une transaction Sain & quelques autres Baillages, & rendis le refle à la Comteffe. L'Electeut de Cologne duquel les Comies de Sain tenoient en fief le Baillinge & le Chareau de Hackenbourg , prétendit suffi que ce fief étoit ouvert par la mort de Louis , & s'en érant emparé par la force des armes, il en donna l'investiture à François-Guillaume de Wartemberg Evêque d'Osnabrug. Les Connes de Sain & de Witgenstein, & la Corneesse Dousiriére se plaignirene en togo. de ceste invasion , & obtierent un Mandement pour être rétablis en la policition de ce Bulliage & de ce Château : rependant les chofes demeurérent toujours au même érat jusqu'à l'affemblée de Westphalie, où la Comresse demanda son réubliffement dans les lieux dont elle avoit été

dépollésée.

Il fur du par un article spécial de ces Traitez, que cette Conneille feroit résoble dans la Ville, Châtean, & Baillingé de Hackenbourg avec leurs appartenances, & dans le Village de Bandorf; fans pérjudice des droits que d'autres y pou-

voient avoir.

Le procès entre les Comres de Witgenstein & leurs niéces a depuis été jugé ao profit de ces deveuires s'enforte oue Ernelline a en Hackenbourg & Jenne Altenkischer.

#### Comtes de Falkenstein.

Les Comtes de Falkroffein étoient diviéz en drux Banches ; celle qui pernoit le funnom de Benich, parce que les Comtes de cette Branche fais foient leur réfidence dans un Chêteus de ce nons ; de celle appellée particulièrement de Falkroffein, parce que ceux de cette Banche avoient den Beniche Afface, è créder en fiét de Daré de London.

Emisson feast more le denire mile de cette Branche a fincerfine fai dépinée neue tie enfiant de la foau Sislone de d'Aval Levrenhuge foau Sislone de d'Aval Levrenhuge Grand de la foau Sislone de d'Aval Levrenhuge Grand de la foart de la foart de la foat Grand de la foart de la foart de la foat Grand de la foart de la foart de la foat Grand de la foat de la foat de la foat Fanta de la foat de la foat de la foat Fanta de la foat de la foat de la foat Fanta de la foat de la foat Fanta de la foat de la foat Levrenhuge fanta de la foat Levrenh Sirck , il y obtint en 1646, un Arrêt par lequel ce

Comté fut adjugé aux Lewenhaupt Dans le projet de Traité que les Etars Catholiques propolérent en 1647. ils demandérent entr'aures choics one ce Duc fût confervé dans les droirs qu'il avoit for Falletnflein : mais on ne voulut point juger ce procès dans les affemblées de Weltphalie; fi bien que comme on vouloit feulement rétablir les chofes en l'écat auquel elles étoient avant les troubles , laiffant à un chieun la liberte de pourfuivre ses droits par la voye de la justice, on se contents par un article du Traité d'Osmbrog confirmé par celui de Munster, de dire que les Château & le Comté de Falkenstein feroient rendus à qui ils appartenoient de

denit. Le Comte de Manderscheid n'ayant par hissé de se mettre en possession de ce Comé, Gustus-me-Ulric s'en plaignit en 1653. à la Diette de Ratisbonne ; mais fes plaintes ayant été inutiles , & syant perdu un fils unique qu'il avoit , il vendit ven l'an 1667, fon Comté su Duc de Lorsine qui le donna su Prince de Vaudemont fon fils qui en jouit jusqu'à ce que les Comses de Lewenhaupe & de Manderscheid-Kail obeingent en 1681, un Arrêt de la Chambre Royale de Metz, en vertu iquel ils furent mig en possession du Comté de

Falkenstein. La Baronie de Reipoltz-Kirken fituée dans le Hunsdruck, & la Seigneurie de Bretzenheim fituée près de Crucensk appartenoiene aush aux Comtes de Falkenstein: les Comtes de Lewehhaupt-Raibourg, & de Manderscheid-Kail phidé-rent aussi contre le Comte Guillaume-Ulric pour raifon de cette Baronnie & de cette Seigneurie; & ce dernier vendit en 1642. à Alexandre Comte de Velen la Seigneurie de Bestzenheim qui est un fief de l'Archevéché de Colonne. Ce Comre Prince de l'Empire. fe mit en possession de cette Seigneurie par la fa-

veur de l'Electeur de Cologne. Il fut encore dit par ces mômes Trairez que les Comtes de Raibourg furnommez Lewenhaupt ferojent maintenus dans les droits qu'ils avoient fur le Baillinge de Bretzenheim & für la Baronie de Reipoliz-Kirken fituée dans le Hunsdruk, & fur

leurs dependances Les Comtes de Velen iffus d'Alexandre fe main tirene en la possession de Breezenheim, jusqu'à ce dreite en it poucason de preterment, jungs a ce qu'ils en furent chaffez en 168 t. par les Cornies de Lewenhaupt & de Manderscheid en vertu d'un Arrêt de la Chambre Royale de Metz.

#### Comtes de Waldeck.

Il paroît par la lettre que les Proteflans offenblez à Leipfic écrivirent à l'Empereur Ferdinand II. en l'année 1631, que les Comtes de Waldeck fe plaignoient de plufieurs injustices & exactions qu'on leur avoit faires de fa port, & de l'autorité se les Généraux & autres s'attribuoient dans l'Empire pour l'exécution de l'Edit de cet Em reur pour la restitution des Biens d'Eglise usurpez par les Proteffans, en vertu duquel on avoie dépouillé ces Comtes de plufieurs Biens d'Eglife dont ils s'étoient empuré : c'est pourquoi ils en-trérent en cette année dans la Ligue qui fut faite en cette même Ville de Leipfic.

Munffer, cette Maifon fut rétablie én possession des droirs qu'elle avoit fur la Seigneurie de Didinghaufen, & dans les Valleges de Niedernau, da

Lichtenscheid , de Defeld , & de Niderschlei-den , de meme qu'elle en jouissoit en 1624. Ce Traité termina encore un différend qui prorenoit de ce que les Comres de Waldeck érant demeurez attachez aux intérêts de l'Empereur Ferdinand II. Maurice Landgrave de Helfe-Caffel leur avoit causé bien des dommages, ce qui les avoit obligez à intenter à la Chambre Impériale une action pour l'infraction de la paix publique, & pour être désonnagez de toutes les perces

qu'il leur avoit caufées Guillaume V. fils & Succeffeur de Maurice termina en quelque maniére ce différend par une massettion qu'il paffa avec Christian & Wolrard de Waldeck le 1 t. Avril 1635, cependant il faut bien que cette oftion ne fut pas enticement étein-te , & que George Landgrave de Darmftat cue intérêt qu'elle se poursuivit toujours ; pais nous venogs de voir que la Landgrave de Caffel demanda qu'on arrêtat ces poursuites. & que l'Empereur le lui promit dans les conditions d'accom-molement qu'il proposa en 1647, pour affoupir les différends d'entre les Maisons de Caffel & de

Le Landgrave George ayant ratifié cette transaction per le Traité qu'il fie avec la Landgrave le quatorziéme jour du mois d'Avril 1648, on inféra dans les Traitex de Westphalie que cette trans-sction feroit exostement observée en vertu du Traité de paix, & obligeroit les Princes de Caffel & les Comtes de Waldek. L'Empereur Léopold a eu tant de fatisfaction

## de la conduire de George-Frédéric Comte de Walqu'il lui donne en 1682, le qualité de Comtes de Linange & de Daxbourg.

Les Comres de Linange font divifex en deux Branches, celle de Linange-Daxbourg qui est Catholique, & celle de Linange-Westerbourg qui est de la Religion Proteffante. Les promies one toujours été fort atrichez aux Empereurs; ce qui obliges l'Empereur Ferdinand III. d'avoie foin de leurs intérets dans deux articles des Traieez de

Wellphalie. La liberté de ces Comtes est si bien établie qu'il n'y a qu'eux , les Barons de Limbourg , & les Seigneurs de Reis qui prennent le titre de Seigneurs frey c'est à dire toujours libres. Ils avoient leurs Biens dans le Pays qu'on nomme à préfent le bas Palatinat avant même que les Comtes Palatins fuffent venus s'y établer, & y euffent fait les acqui-ficions qui lui ont faie donner dans la fuire le nom de Palacinat r sinfi comme les terres de ces Comtes font mèlées avec celles de l'Electeur Paletin, ils avoient lieu de craindre qu'il ne les voulût troubler dans la possession de plusieurs droits considérables, dont ils jouissent depuis plusieurs siécles, & qui leur ont été confirmez pae les Empe-

Par un article du Traité de Munfler & d'Osnsbrug il fut dit expressément que l'Electeur Pa-Par le Traité d'Osmbrug confirmé par celai de Comtes de Linange & de Daxbourg dans la poflatin & fes Succeffeurs ne troubleroient point les fe@on de leurs droits. Ces Connes avoient encore des prétentions fur le Conné de Suvereté du chef de Carbeinie Conneille de Niffys-Sauvecté qui avoit époulé Emicon VII. du nom un de leurs-anétress ils s'écoient pour ce fujet rendus parties intervenantes dans l'inflance pendant en la Chumbur de Soire entre le Dues de Lottaine

& les Comes de Naifius Sarbrock.

En même tenus qu'il fur dir par un article des Trairez de Welfphalia que les Comtes de Naifius-Sarbeach feorien réchâis dans le Comté de Sarwerde, son récrus experificients les doits que lus Comtes de Linange-Danbourg y pouvoient avoire, & auxquês on marqua que cette relitation ne feroir point présidée.

## Comtes ou Barons de Flekenslein.

Les Comets ou Busont de Flekenfrein positione des nin Falles des trers qui sons les trombies des des min Alles des trers qui sons les trombies d'Allenapes relevoises innodatarement de l'Empire : c'ett promptoi lis forbaiteirem d'étre compris dans le Traisé de Manolir parrai estre que le Rel d'opte diffice dans leur Borré, de dans leur des des des leur les des de l'appears in les des leur les des des leur les des des leur les des des leur les des leur les des des leur les des des leur les des des leur les des leur les des des leurs de l'est de l'appears de l'est ce leur le l'est de 
## Comtes d'Oberflein.

La Cauma d'Oberhain neberne de Thebel La Merze ceptrolle à livera contract de la Manfire qui contract de la Traisi de Manfire qui compred cen per la mendia de l'Espain mini benne d'amp set mondiale de l'Espain mini benne d'appendia de la mendia de l'Espain mini benne d'appendia de la mentiona de l'espain de la mentiona de l'espain d'appendia de la mentiona del mentiona del mentiona de la mentiona del menti

#### Comtes de Suabe.

Les Contes de Furfemberg & de Fugger qui font du Cercle de Suike & Cathologues pouréere. Les armes nort le fervice de l'Emperere pendant les troubles d'Allemagne i il y a apparence que l'Empereur fin suffi très-content du procéde des Comtes de Saltre qui font suffi de c Cercle , & cinenence no fiel de l'Empereur la charge de Prélidops du Billiège de Korwell ; prisique nous vroposa.

2.

que Feulland III. de lue fiene 2 ne pair vous luci confeira à Fabrichien de ce Tribond's particidérennet pour l'indécit de ce Comers, aurophi da la roduler pour fore cure Comer, aurophi da la roduler pour fore cure Comer i facture de la roduler pour fore considere comer ils fore la pluperi Parethre, si Suite, comme ils fore la pluperi Parethre, si pair Comer Etherhie, «Corenge ne l'Empire pair Comer Etherhie, «Corenge ne l'empire fair levès per l'ammillet grierlet accordée par la pair de Welfsphies à la pair les on nous enone néumonis propos de metre un mich paregresse le residificant, de Comera d'Ostogone le relatificant, de Comera d'Ostogone le relatificant, de Comera d'Os-

#### Comtes d'Octineen.

La Miison des Comtes d'O-ringen a son bien dans le Cercle de Suobe , & est divisée en deux Bennches dont la première à conservé le noun d'Oeringen & est Luthérienne , & la seconde a pris le furnom de Wallerstein & est Catholinue.

Ceux de la première Branche avoient toujours été dans le parci contraine à l'Empereur, pour cela ils avoient été exceptez de l'annifile accordée en 1635, par le Trainé: de Prague, & déposiilez d'une grande partie de leurs biens.

Par un article exprès des Traitez de Weftphalie on convint que le Comte Joschim-Emefi d'Octingne front rétabil dans toures les chofes Eccléraliques de féculières dont fon pérajouiffair vant les troubles d'Allemagne. L'Empereur Léopold a élevé en 1674, à la diguité de Prince Albert-Emefi Chef de cette Brangoire de Prince Albert-Emefi Chef de cette Bran-

# che, fon frére , & leurs defeendins. Contes de Franconie.

Le pincipue Comm de Fanconie fon recude Callad, d'Holostine, del convellan, d'Étache, de Callad, d'Holostine, de Louvellan, d'Étache, noire son de appertument plus structure que la soire son dei appertument plus structure que la son de la companya de la companya de la son de la companya de la companya de la properture de la companya del la companya de  la companya de  la companya de la compa

## Comtes de Hohenloe.

Ces Connes ayant toujours été dans les partis contraires à l'Empereur, furent déposillez d'une grande partie de leurs biens, entrautres de la Seigneutie de Weickensheim feuée fur le Tauber, laquelle O 3 quelle quelle éroit entrée dans leur Maifon par un mariage; & de l'Abbaye de Scheffersheim dont ils s'é-

sient empseé avant les troubles On flipula par un article des Traitez de Westphalie, que certe Maison seroit rétablie dans tout ce qui lui avoit été ôté : nommément dans la Seigneurie "de Weickersheim & en l'Abbaye de Scheffenheim.

## Comtes de Lawestein-

Les Comres de Larwellein dont les terres font fituées en Suibe & en Franconie, descendent de Frédéric permier Electeur Palatin, furnommé le Victorieux; & cependant ils n'ont point la qual eté de Princes, parce que la femme de la juelle Frédéric eut leur auteur, n'étoit on'une fimale Detroifelle: ils ne persoient même le tirre de Comes que parce qu'il leur fut donné par l'Empereur

Frédérie III. Cette Maifon étoit ci-devant divifée en deux Branches dont l'une conferva le nom de Lorweficin, & l'aurre prit celui de Wertheim. Les deux derniers Comtes de la Branche de Lecwellein por mez George-Louis, & Jean-Calimir Inivirent le parti contraire à l'Empereur ; ils furent pour cela dépuillez de leurs biens , que ce Prince fir con-fisquer & donna à d'autres : ils mourarent , le pre-mier ne luissant qu'une fille nommée Marie-Christine qui époula Gabriel Oxenstiern Maréchal de Suide ; & l'autre mourut fans enfans d'une Da-

me Angloife qu'il avoit époufée, Louis Chef de la Branche de Wertheim mor rut en tott. liffant deux fils, dont l'un nommé Christophe-Louis prit le furnom de Wirzhourg à cause d'un Comté de ce nom situé sur les cona Gaire a un Come use ce mont trans un na fins des diocezes de Tréves & de Cologne que fa feneme lui apporta en marige, professa tonjours la Religion Protestante, & sur déposiblé en vertu de l'Edit de Ferdinand II, de quelques biens d'Eglife qu'il possédoit : cela fut cause qu'il en-tra dans le parti contraire à l'Empereur, & fut pour ce fujet dépouillé d'une grande partie de ses biens que l'Empereur fit faifir, & donna à diverfes peronnes : il laiffa entr'autres enfans un fils pe Frédéric-Louis

Le ficond fils de Louis fut Jean-Théodorie qui fut auteur de la Branche qui prénd le furnom de Rochefort: il se rendir Casholique , fut fort at taché au fervice de l'Empereur , & lusta un fils nommé Ferdinand-Charles

Lorsque l'on agits dans l'affemblée de Westphalie le rétabliffement de ces Comtes, il y eur bien de la difficulté sur ce sujet : Frédéric-Louis & Ferdinand-Charles contestant entr'eux & avec les donataires la fuccetition de leurs Coufins George-Louis, & Jean-Cafitrir; outre cels la fille du premier demandoit la foccession de son péres Veuve du second ses conventions sur les biens de feu son mari

Par les Traitez de Westphalie on convint e Prédéric-Louis feroit rétabli rant au temporel qu'au spirituel dans tors ses Comtez & Seigneuries qui avoient été l'équeltrées, confisquées, & cédées à d'autres pendant la dernière guerre : que Ferdinand-Chirles scroit parcillement rétabli tant un spirituel qu'au temporel dans tout ce qui avoit ésé léquesré, confisqué, & donné à d'autres , à fes coufins George-Louis, & Jean-Calamir, fans

dice des biens & des droits que Marit-Chritine fille de George-Louis pouvoit avoir dans l'héritage de ses père & mére, & dans lesquels elle seroit pareillement rétablie : que la Veuve de Jesti-Cafimir feroit auffi rétablie dans les biens dotaux & hipotéques; & que ce feroit fans préjudice du droit que Frédéric-Louis avoit fur ces biens, en cas qu'il en cût quelqu'un: ce qui fesset réglé par une amible composition ou par la voye de la justice.

Maximilien-Charles Comte de Lorweflein fils de Fredinand-Charles a été fuivant quelques uns élevé par l'Empereur d'à préfent à la Dignité de Prince, & est depuis peu son principal Commissaire à la Diette.

#### Comtes & Erbach.

Les Comtes d'Erboch ont leur Comté fitué en Franconie : ils avoient conjointement avec la Maifon de Lœvrestein la moitié de la Seigneurie de Breuberg qu'une fille d'un Comer de Lœwestein avoir apportée en mariage à Eberard Comre d'En-bach; mais George-Albert fon fils fut dépouillé de ces droits pour être entré pendant les troubles d'Allemagne dans le parti contraire à l'Empoparticuliérement en 1611, dans le Trané

d'Hailbron. Par un Article du Traité d'Osnabrug il fut fijpulé que la Maifon d'Erbach , fur tout les héétiers du Comte George-Albert feroient rétablis dans tiers du Comme George Princet Novem teration cans tous les droits qu'il y avoit conjointement avec le Comre de Leswellvin tunt à l'égard de la gar-nison & de son commandement a que des autres droits civils.

## Comtes de Wellahalie

Les Comres d'Oft-Frife on de la Frife Oriena tale, de Neffau-Hadamer & de Dillembourg , de Benthem , de Bubi , d'Oldembourg , de Rheinftein, & de Lippe , font du Cercle de Wellphalie : mais ces trois premiers ont éré tirez du Banc des Comtes de l'Empire ayans été élevez à la Digna-té de Princes par l'Empereur Ferdinand III. Les Comtes de Naifau-Dallembourg & de Banthem entrérent en 1610. dans l'Union Proteffante : mais lorsque tous les Comtes de ce Cercle s'affembléparti de l'Electrur Palitin , comme presque tous les Comtes des autres Bancs avoient fait : cette-cine conclurent rien & demeurérent sinfi dans la neueralité: cependant dans la fuite les Comtes de Barbi & de Lippe entrérent en 1631. dans la Ligue de Leipfic. On n'inféra pas dans les Traitez de Westphalie des articles particuliers pour leur 16tabillement ; ces Corntes s'étant conrentez de la chuse générale de l'amnistie : cependant il y a eu dans ces Traitez des articles qui regardent les intérêts des Comtes de Naffau-Siegen, de Barbi, d'Oldembourg, de Rheinstein, & de Lippe, lesquels je crois nécessaire d'expliquer les uns sprès les autres en peu de moes,

## Comtes de Nasfau-Siegen. Tous les Comres de la Branche de Naffau-Dil-

DEWEST Jembourg iffus d'Orhon fecond fils de Hanri le

Riche, descendent de Guilhume surnommé le Vieux fils de Jean furnommé le Jeune, & d'Elixabeth file de Henri Landgrave an Heile, & d'An-ne héritière du Comté de Carattelnbogen & d'une

partie de celui de Diets Guillaume eut deux fils qui laifférent polécisé, favoir Guillaume & Jean. Guillaume ett le fa-meux Prince d'Orange Fondateur de la Républi-que des Provinces-Unies, duquel & de fet deform-

dans il fera parlé au commencement du fixiéme & dans tout le septième Chapstre de cet Ouvrage, daquel il ne refte plus de males illus de Jean furnommé le Vieux laiffa quatre fils nom-

mez Jean, George, Calimir, & Jean-Louis Au-teurs des Branches de Siegen, de Dillembourg, de Diets , & d'Hadamar Jean furnommé le Mitoyen Auteur de la Branche nommée de Siegen , à cause d'une ville de ce

nom fituée dans le Comté de Dillembourg où il établit fa demeure , eut plusieurs fils t il fit d'a-bord en 1607, un telfament par lequel il établit le droit d'aincife dans fa Marfon ; mais en 1621, il révoqua ce premier testament, & en fit un autre par lequel il partagea ses Entre en trois portions, & hills la première à Jean (on fils ainé furnommé le Jeune, les deux autres à Guillaume (on fecond fils & à Jean-Maurice fon troifséme fils , & des apparages aux sutres avec faculté de foccéder à ceux des trois sinez qui mourroient fans enfans. Jean furnommé le Jeune fe fit Catholique , intenta action pour caffer le fecond tellument que son pére avoit fait au préjudice du droit d'aineille qu'il avoit établi dans la Maison , & mourut en 1638. luifant un fils norme Jean-François-Defiré, & pluficus autres enfant, dont la mére reprit cette inflance, après que Guillaume leur oncle étant more fans enfans, Jean-Maurice opea fa portion fuivant qu'il lai étoit permis par le reflument de leut pére , délaiffa la fienne à Jean-Frédéric fon fiere eider, & obeint en 1641, del Empereur des Commillaires pour juger ceue affaire qui n'écait point encore terminée, lorsqu'on palla les Traitez de Westebulie.

Il fut dit par l'article quatriéme du Traité d'Osnabrug, que l'on rependroit la Commission Imperiale pour décider cette affaire par un accon modement à l'amiable , ou par une fentence juridique par devant un Juge compétent, & que co-pendant le Comte Jean-Maurice & ses fréres demeureroient fins sucua trouble dans la possession

er eux prife pour leur cotte-part. Le Confeil Aulique donns en conféquence le 15 Novembre 1649. un Andt definitif par lequel il déclara que le second testament de Jean le Mitoyen n'avoit aucun deffaut visible : & qu'ainsi les erties devoient jou'ir chacune suivant qu'il y toit porté, des parts qui leur y avoient été affi-gnées : de forte que chacun des trois frères jouït de la portion qui lui étoit affignée par le teffament de leut pére, &cd'un tiers par indivis dans la Ville

Tous ces Comtes de la Branche de Diffembot ont été faits Princes par l'Empereut Ferdiasad III. en 1654- entr'autres Jean-Louis Comte de Naffau-Hadamar qui embraffa la Religion Catholique, & fut on des Plénipotentiales de l'Empereur à Munster.

Comtes de Barbi.

Les Comtes de Barbi ésoient en procès contre le Chapitre de Magdebourg pour raison du Bailliage d'Eglen que ces Comses poécendoient leur ap reenir , & dont le Chapitre étoit en polles-

Nous avons vu ci-devant que pout indemnifer en quelque maniére l'Electeur de Brandebourg de ce que l'Atchevéché de Mandchourg dont on lui donnoit l'expectative, étoit diminué de quarre Bailattribus par le Traisé d'Osnabrug le Buillinge d'E-glen pour en ionit - en

On décids par ce même Traité que le procès intenté depuis quelques années par les Comtes de Barbi pour raison de ce Baillinge dementeroit étrint & supprimé; desorte que ces Comtes déchurent ainsi de tout le droit qu'ils avoient. Auguste-Louis Comte de Barbi étant mort et 1659. le demier de sa Maison , son Comté reving à Auguste Duc de Saxe-Querfur & Administrateur de Magdebourg, dont les descendans le posfédent encore.

## Comtes d'Oldembourg.

Le Comté d'Oldenbourg est ficué for la rive occidentale du Veier qui le fépare de l'Archevé-ché de Brême. Ces Comtes avoirse fouvent demandé aux précédens Empereurs qu'il leur plus leur permettre d'établir quelques pénges far le Ve-fer ; mus ils ne l'avoient pu obtenir par les cooodicions qu'y avoit formé la Ville de Brême qui est fituée fun cette même riviére, & qui prétendoit être en pollesfion depuis plus de cinq cens ans du droit de défen dre les chemins publies des deux côtes du Vefer, & de conduire & reconduire les Marchands fur cette riviére jufqu'à la Mer : entin l'Empereur Ferdinand Second du confentement des Electrus accorda le dernitr Mars 1623. À Antoine - Gontier Corate d'Oldembourg un nouveau droit de péage tur le Vefer, à la charge de le tenir en fief de l'Em-

Ce Come ayant commencé l'année finivante à ever ce péage à Eleffert où est le confinent du Vefer & de la riviére de Hunse qui passe à Oldembourg, la Ville de Brême s'y oppofa, & ob-tint une évocation de ceste affaire au Confeil Aulique, où on plaida far ce faijet avec chaleur de part & d'autre.

Enfin les Rois de Suéde & de Dannemare ayant donné les mains à l'établiffement de ce pé on convint par un article précis du Traisé d'Oi-nabrug que les péiges établis par l'Empereur du confenement des Électeurs, entr'autres celui qui roit été accordé fur le Vefer au Comet d'Oldem-

bourg, demeureroient en leur force.

Les Villes Impériales voclurent proteffer contre est avilcle, lorsqu'on fit en 1649. l'échange des ratifications de ce Traisé: mois l'Elefteur de Maence refuß de recevoir & d'enregistrer leur proflation; & l'Empereur envoya en 1610. à la Ville de Brême un Mandement portant défenfe de plus troibler ce Comte en la polleillon de ce péage; & fur ce qu'elle prit les ames pour continuet et s'y opposée; elle fur unité nu Ban de l'Empire en 1613. & n'en fut déchargée qu'su mois de Seprendre de l'année fuivanne, a prés avoir donné cursion de ne plus inquistettre ce Congei fur ce

Le Comet Antoine-Gontier étant mort en 1695. fins enfant légatines , ce péage palla avec le Comeé d'Oldembourg au Roi de Dannemare qui en jouit préfentement.

#### Comtes de Reinstein.

Le Comté de Reinstein est un fief de l'Evéché d'Halberstat; néarmoins ce Comte avoit séance, ninst que plusseurs autres de même naure, parmi les Comtes de l'Empire, contribuois aux charges de l'Empire, & envoyoit aux Diettes,

de l'Empire, & tewopois un Diettes.
La race de ca Comes faus préde l'amaquet,
le Chapitre d'élaberflut en seconé en 1783, l'engrénaves niés l'élem-labe Duc déBausvick.
Périncie d'élaberflut en seconé en 1783, l'enpérincie de l'élaberflut en seconé en 1783, l'enpérincie du l'ay avoir pétiteur déflaux dans
cette coortélina, le lorsque et Comé vius à
vayare par l'extindition de la Maison des Comes
per l'extindition de la Maison de Comes
comes de l'extindition de la Maison de l'extindition de la Maison de l'extindition de l'extinaire de l'e

On convin par le Tratemoste en Starte.

On convin par le Traité d'Omaburg que l'Electeir de Brandebourg auquel on cédoui l'Evôché d'Hilberflat , feroit tenu de maintenir le Comec de Tattembach en la possificion de ce Comré, & de lui en renouveller l'investiture.

Gaillume. Conte de Neiglini & de Tattenbut compart en conféguence de l'Inidé par les Députe. à la Diette de Rairbonne de l'Inidé 1611. mai j len Comre de Tattenboh nevez & hériste du Contt Gaillume ayant conjust conte l'Emperur. & de ét condum de ractival en mort na 1670. contrac crimini de Lezz-Majeldh, Tilbelton de l'Inidebon gal suit en pofétion du de l'Inidebon de suit en pofétion du chilm les oppositions de Dues de Bouschilm les oppositions de Dues de Bousvick.

## Noblesse Immédiate.

Il y a deux fortes de Noblesse en Allemagne, celle qu'on spelle Immédiate, parce qu'elle reléve immédiarement de l'Empire, & celle qu'on nomme Médiate, parce qu'elle reléve immédiatement de quelques Princes, & ne reléve sinfi que médime-ment de l'Empire. Cette derniére Noblesse est répandue dans tous les Certiles de l'Empire , mais l'Immédiate ne se trouve que dans les Cercles de Franconie, de Surbe, & du haut Rhin : ce qui oft cause out ces Nobles se divisent en mois classe fuivant ces trois Crecles: outre cela chaque claffe fe divife en cinq ou fix quartiers, qui ont chacun des noms & des Directeurs différens. Aurrefois ces Nobles dépendaient des Ducs de Suibe , & de Franconic, ainfi que les Nobles répandus dans les sutres Cercles dépendent des Princes de chaque Pays où ils font leur réfidence : mais les familles de ces Dues étant péries fans que ces Duchez a-

yent été donnez à d'autres Princes , ces Nobles n'ont plus depuis ce tems-là relevé que de l'Em-

Cette Nichteiligweit deur principuus intefed darm In ofgenichteil de la paie de Welfahle; le dern In ofgenichteil de la paie de Welfahle; le premier femit le réndiffement de cous qui avoient été dépositifée de leur biers pare par parti contrite à l'Empreuro product les troubles de Bohéme de Alemagne, se pour servi fair divent l'raiser avec les drangens; le tecond repadroit le pouvoir de réfement l'exercéedel à Religion dans leur territoire; l'oquel les Eines Catholoques lour contefficient.

La plupart de ces Nobles érant Proceftans, étoient entrez dans le parti de Frédéric V. Electeur Palatin, & enfuire en 1631, dans la Ligue de Leipfic, & en 1632, à Haithron dans un Trairé avec la Couronne de Suéde.

Toutes ets démarches ayant extrémement déplu à l'Empereur ; il leur en avoir fair fentie la peie, lorsqu'ispeè la bustille de Nortlingue il érair devenu maitre de la campagne dans ces quartiers, ayant été les biens à platiturs de cette Nobleffe, de les ayant donnez à d'autres.

Longa'on s'affembla en Weltphalie pour y tritter de la paix générale les Neòles y envoy/rent des Députes pour folicier leur établiffement dans leurs biens, & ils 1y obtinent de la méme mamére que les autres Estes de l'Empire. Il fut auffi det que la Neòleffi libre de immédiate de l'Empire in valorie.

Il sur autt de que la Nobletle libre & immédiate de l'Empire journet, à l'égard de ses ujers de de ses biens immédiats en ce qui concernoie la Religion & les avantages qui en désendent, des mimes droits que les Electeurs, Princes, & E-

unt de l'Empere.

Je dép marqué alleurs que l'Empereur flips.

Je dép marqué alleurs que l'Empereur flips.

Je dép marqué le de l'Empereur de la bébelle fundaise d'AA
Moulter en favor de la bébelle fundaise d'AA
Moulter en favor de la bébelle fundaise d'AA
Moulter en favor de la bébelle fundaise d'AA
Moulter de l'empereur de la bébelle fundaise d'AA
Flamer met per le moint misée que j'il deprendent de l'empereur de la bébelle de la bébelle de l'empereur de la bébelle de l'empereur de l'emper

#### Villes de l'Empire en général.

Lorque le Plainjevensian de France & de soulés fautes arives. Numbre à Osouberg en Pamér étés, tiè sirvièrese les Villes impéciale men les Médians d'e ouveyer leurs Déporez, puison élés revient mili-boire, que les sarres l'aux de l'Empire méré le cogi inderi étôte dans en seffemblée. Ces Déporez éleurs donc rendue verballes y maisonner le mieux qu'il par de Villes de l'empire en le mieux qu'il par de l'empire de l'empire en l'empire qu'il par par les de l'empires de l'empire en porte, en commerçur par ceza qui repuber rottes le Villes de l'Empire un frapéries pour porte, en commerçur par ceza qui repuber rottes le Villes de l'Empire un frapéries que Medians parté quai gratiquemi écculémente. étux qui concernent les feules Villes Impérisles en général, pais ceux qui regardent les Villes Médiates tane en général qu'en particulier.

Philicus Villes de l'Empige Impérielse & sures sovient de piete & regreise pendant les locares toroite par les Impérieurs, tantôt par les franpois, les Suédois, les Barsonios, les l'étélites, és surres : plutieurs svoient fuivi le parti containe à ceului de l'Empereur'o du de leurs Seigneurs » enfo plutieurs de ces Villes avoient été privées pour ce lujet de partie de leors priviléger:

Ainfi elles craignosens que quelques uns de ces Princes qui les avolens prints prendat les gottres, ne préerndificht avoit a ceptis en conféquence quelque droit fare elles , que l'Emperare no leen Seigreurs ne les ponificar uo jour de leur résellion, enfin qu'elles ne democrafient privées de leurs priviléges qui leur avoient été duez poux ce faviléges qui leur avoient été duez poux ce fa-

pil. Pour de vair des visignes de crisies, se intére dou la Traine d'Onschirge de Minuller ou suiche pousse qu'encese Ville au feufinire ou principe pour suit de pilei ou cougéle par l'aux ou par l'aure des parties qui étaises adors l'aux ou par l'aure des parties qui étaises adors l'aux ou par l'aure des parties qui étaises adors l'aux ou par l'aure des parties qu'étaises de l'aux évoir par l'aux des parties enfonce de la troitem mainence den la pulificion et qu'était les réceives en contra de la commanda de faireir que profuses, donc des juillémes avant en rouble; s'aux prépônés en faminaise de de Supéricient d'est de dispositiones, qui aprocpération.

## Villes Impériales en général. .

The Comp primates any area of Primates Vision States (1997), and the Vision States (1997), and t

Comme les Villes Impériales s'attacheae ordinairement dans les Diettes aux fernimens des Empereurs » à cuité de la protection qu'elles en éjerent contre les Princes de la domination desquels elles si font foustraires, l'Empereur Ferdinard III. ne réstifs par à maintennie les Villes dans ce doit non plus que dara les autres droits qui less appartiement légirimement.

Ainli en convint par le Traité d'Ostubrog que les Villes Impériales auroitet voix décifive dans les Dietres générales de particulières, de trieme que les autres Erres de l'Empire; qu'il of feroit point Ton. II.

nouthé à leus droit régaless si à laten revenlaberra ; printiges de configere de de leve de limpôte, & aux autres doors qu'élle avviens obsema de Emperous de l'Empire, so possible servines avant ces troubles pendant un long-traus ; qu'élles leurs menzilles d'ains leurs terrioises : enfin que tout le contrait de l'empire presentation de l'est au contrait à l'errier par représilles, avtre faires un contrait à l'errier par représilles, avriers avantées.

Lowquo on tiere no 16/1 s. Dierer de Raisboune i. Collège dei Valv oy demanda en verru de ce l'Insie, d'icte admes à l'instituto de corritione, et l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de fern cur'ext a mis di Elicitione à la Princes oc vendente pione les domittre à ce doire, de pere l'article de des des l'articles de l'article de l'article de des de l'article de l'article de l'article de de conclus à la Detre, à honde que la Collège de de conclus à la Detre, à honde que la Collège de la La bofe met d'article de l'article de de conclus à la Detre, à honde que la Collège de La bofe met d'article d'article d'article de l'article de l'article d'article d'arti

La chofe en est demeurée en ces termes, si bien que lossque le Collège des Villes est d'un avis différent de celui des deux autres qu'on nomme Sapérieurs, il faut s'en rapporter à l'Empereur, ou terminer la chose par accommodement.

Noss avons encore vu et-devant que les Villes. Impérales furent confirmées dans le droit de réformer la Religion dans leus erriroiters. Ainfi je ou répérais ries de tout ce qui est porté par le Traité d'Ossabrug fur ce foyer.

Let Ville Impérials soules suff demandé que le Pinices ne politic forbifir aucune rouvelle pièce oi y mettre garsión , & qu'on démalti rouses les forecessis bilets depuis Famér fois & qui e demande par la conferencia de la conferencia de su s'apis pou la conferencia de teur prividges : mus les Pinices rejecterent cette proposition con la companya de la conferencia de que les V23conferencia de la conferencia de que les V23conferencia por la conferencia de la conferencia de venduler à prificaria moissa uterpe los places, de mas leur propries serviciares. A dista de la conferencia rico fur ce fujer dans les Traierz de Williphilie.

## Villes Impériales du Banc du Rhin.

Let Ville de Tienpie 6 shivine en deux Based chris de Rhin et eine 5 shius. P. commenceria par les Villes da Bine ch. Rish qui fora su mentale de Vinge-chron ou ring-cien; anne kimente de Vinge-chron ou ring-cien; anne kimente de Vinge-chron (1980) de Rish (1980) de R

## Cologue.

Cert Ville dei à l'Emperier Choix III. 6 lieure de la privile de de partie de l'action de la partie de l'action de l'acti

## Aix-la-Chapelle.

Les Proceduns qui domenciane dans cene Valuérans foulver en 61; a corne le Sant qui évient foulver en 61; a corne le Sant qui énoir Catholique , lui abungéreus fon autoriei, de crétens un nouvern Sent qui eineir Proceduns ; celt a Oliges l'Empeuter Middate de mettre cent velle au Bin et l'impriet, de commente l'estcurion du Bin à fon foire l'Archiduc Aberr qui verse de la commentation de la commentation de verse une samé condécible pour sident cent Vile 3, comme il 61; a pela quai il récibit le Séme chabique, de intentie une Procedune Francisco

de leur Kitsjon dans errer Ville.

Lectopio strate de la più piolotte d OpLectopio strate de la più piolotte d OpLectopio strate de la più piolotte d OpLectopio strate de la respectatione del 
de losse ca et al-1. Per brottland ambiandera as 
qu'on n'et anni que la care qui recent findfier a trate est ma tente de que conscione de 
prion n'et anti deprè di extra qui recent findfier a trate est ma tente. Que est moltante de 
la la consciona de la care de la care de 
la la della care della 
la la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
la care della 
l

## Strasbourg.

Cette Ville fituée dans l'Alface craignie que le Roi sequerant en toure Sorvertineté par le Trainé de Nivestire le doct que l'Empire de la Mailon d'Autriche svoiene fige le Landgravia d'Alface, la Majelde que pérendie devenir par ce moyen. Souvraine de leur Ville : sindi fes Majilezus vouluThe control of the corpellenses somethed done in temperature of the corpellenses somethed done in the corpe of the corpe o

#### Lubec.

Lorsqu'on céda par le Trainé d'Onnéang la Ville de Visure de la Billigne de Poel de de Newes-Claffer à la Couronne de Suide, l'Emperce ses foin d'excepter nomément de cert cortion les Villages de Schedorf, de Weighen qui dépendent de l'Hôpital du St. Elpirt de la Ville de Lubre.

# Spire, Veissembourg fur le Ritin,

Cer trois Villes & quelques autors se plaignirent à l'aliembiés de Welhphalte que plusseurs personnes d'ausorité les avocure dobigées par force pendunt he gournes de passer à leur peofis des obligations pour des fommes condéciables qu'elles ne devoient point , & dettendérent d'être déchargérie des fommes contenter dons en obligagérie des sonnes constaure dons en obliga-

On convint par un Article du Traité d'Ossabrug que toutre les promuffis de obligations que ces Villes de autres rovient pulfeie par focte, éracion nolles, de que etus au profit desqués elle rovient et é listes en s'en pouronte florir. Les Pouerflass fe plagairent même que ceux de Weiffindourq qui etroitet de lus Régions, ne riricient aucure utilité des revenus des Basen d'Egide frauce dans les Eura Proetlans.

#### Villes & Alface.

Non some va silbens que l'Empereu. L'Empere.

pr. de Millio de Armiche déferen le Armiche de not se l'armiche déferen l'Armiche de not Souveniner i le Préférent Pouvicione de la Visit de Marce, qui four Heppereus, Colme, Scheichs, Weifenborge for le Rins, Lander, Odenthien, Rochem, Mandre an Valle de Controller, a Rochem, Amerika and Viller 'upperferent le piut qu'elle parent l'erre de l'est de la Viller 'upperferent le piut qu'elle parent l'ente de l'est de la Viller 'upperferent le piut qu'elle parent l'erre de l'est de la Viller 'upperferent le piut qu'elle parent l'erre de l'est de la Viller 'upperferent le piut qu'elle parent l'erre de l'est de la Viller 'upperferent le piut qu'elle parent le cette de l'est de la Viller de l'est de l'e

mains pefodice su droit de forversin domaine qui serot tés cidés us Roi, encore que Ferdinand IV. & l'Empereur Léopold fe fuffent obligez par leurs exputuitions de confervet ere dix Villes durs, la dépondance immédiare de l'Empire, le Roi s'à pas luffe ne verta du Traité de Mindire de s'in lire connoître pour Souverain, & de les confervet.

## Brême.

Il ya konjetem que les Arthrologues de Beitre peirendant que ceur Ville rebre d'exex el les eura dun te fiche pullé durs la Ligue de Sandede, ce qui fre entiq que Charle-Çajan lais oxchevelque. Ceh n'yayar pu de faire à Franishey. Ferdanaul II, ne domini en 64, jué el cerre Fredanaul II, ne domini en 64, jué el cerre là à Franishe de Wellphalie, sinfi que les suresy Villes Impédiant.

eure Ville Impérior.

Leongue l'Emperour & l'Empire eddémen par le Trainé d'Onabrem à la Cousanne de Sadée de l'Amiré d'Onabrem à la Cousanne de Sadée de Debé. de l'Émpire repetitione que l'Éva les d'Entre, Son tornione; & les faigns, feeran différ dans l'étra de lévois ben, & des les visites et des les les des des les des des les d

quelle il étoit alors.

Lorsqu'on s'affimble en 1673, à la Diente de Rarsboome, les Mindfres de Suéde s'effoccéent d'empoiche que cette Ville ny eit fénor, pet les Villes Impériales; mist les Einst lui adjugérent cette étoite pour le polificilité, ainfin que cette Ville lavoit en deut les précédentes Dieters, set le service de Ville lavoit en deut les précédentes Dieters,

man fans préjudiee du pétinolee.

Vels Suédeis ont continué de conseiler à cette
Velle fi dépendance immédire de l'Empire; de il
a été manqué ci-devans vers la fin du Chapète troiféme que ceux de cette Ville convinces en 1666,
de violtorie d'envoyer des Députes pendant le

refte du fééte paffé.

L'Emprevar faisert en 1627, un Traité de Ligue ver l'Effettur de Brandthourg, ils flippiérent entratures tehofs que la Ville de Brême feroit mainereux en l'éxit suqué elle foirt abor, et
dans fa filoraté : ce qui fait committe l'interêt que
l'Emprevar petroin à ce que les Suédois ne rédusfillent pas cette Ville fois leur déclifience.

duififient pas cette VIIIe fous leur obéjilince. Cetta de Brême suroient pa , foivant le Traité de 1666. envoyer des Députez à la Diette dépuis la fin du fiécle précédent ; mais ils ne l'ont pas voulu faire par confidération pour la Couronne de Suéde.

## Villes Impériales du Banc de Suabe.

Lorsque la Suibe avoit des Ducs particuliers, ainsi que les autres Provinces de l'Empire, les Villes de ce Cercle relevoient de ces Ducs, & ne dé-

producer que médiamence de l'Empère : mais propue l'Euclé de Saule fet réin à l'Empère mois proces l'Euclé de Saule fet réin à l'Empère co Ville se relevireur plus que de l'Empère. Au format un Baza protinció d'avoiren transport de l'Empère. Au format un Baza protinció d'avoiren transport de l'Empère. Au format un Baza protinció d'avoiren transport de l'appendit de l'Empère. Au format de l'appendit de l'a

Je marquerai fuccessivement ce qui fut ordonné dans les Trairez de Westphalie au fujet des Villes du Banc de Suabe que je viens de nommer.

#### Aushourg.

Comme ce for à Ausbourg que les Proteflans flories de la 1530. à l'Empereur Charles-China leur Professou de foi, à la sparelle ils donnérent pour cela le nom de Confessou d'Ausbourg, à l' out toujours en beaucoup de confidération pour cette Ville, dont presque tous les habirants, facette tout cruz de moinder confidération he firest futuest eux de moinder confidération he firest fu-

thérieux en 1533.
L'Emperux Churles-Quise fit en 1548 une Confliction appelée de fon non Cardies, par la ceptiel il rende san aprocion le gouvernance de cette Ville que le peuple luer vant det § 6 heur de peuple luer vant det § 6 heur de cette Ville que le peuple luer vant de § 6 heur de cette Ville que le peuple luer vant de § 6 heur de cette Ville que le peuple luer vant de § 6 heur de cette Ville que le peuple luer vant de § 6 heur de cette de ce

15 kg. 6 17 sp. earle in habasan der Trae 6 de 15 kg. 6 17 sp. earle in habasan der Trae de 16 17 sp. Traefe trae 16 kg. Absonger 16 17 sp. Traefe trae 16 kg. de Leiderten jank 16 17 sp. Traefe trae 16 kg. de Leiderten jank 16 17 sp. Traefe trae 16 kg. de Leiderten 16 kg. de 16 18 sp. Traefe trae 16 kg. de Leiderten 16 kg. de 16 18 sp. Traefe trae 16 kg. de Leiderten 16 kg. de 16 18 sp. Traefe trae e trae 16 kg. de 16 18 sp. Traefe tra

Religions. Les Impérioux & les Eins Criboloques réfilééeux long-trans à cette demande, offrant feulement que les Luthéiens occupilirit auxeude place dans le Séant & dans les autres charges qu'ils en occupont en 1555, lorque la Ville avoit été réformée, ou mêns en 1555, lorque la Ville apais d'Austongra yout été fisite mais comme les Suédois de las Proceffants intre of farme à leps propolition, les Impérioux furent obligez d'accorder cer article nonobliant les oppositions des Catho-

liques Amfi on convint que des deux Préfidens & des eing Sénueurs qui compofent le Confeil fecret de cette Ville, il y suroit un Président & trois Sé-nateurs Catholiques & nn Président & deux Sé-nateurs de la Confession d'Aurbourg: de sorte que les Catholiques y auroient une wiex de plus que les Proteftans; ce que les Suédois & les Proteftans voulurent faire croire qu'ils avoient accordé en faveur de l'Empereur : mais ils y firent en même tems ajouter cerre charle, que si les Catholiques sbusoient de la pluralité des voix au préjudice de ceux de la Confession d'Ausbourg , on rendroit cerre place de cipquiéme Sénateur alternative entre les deux Religions. Du refte on ordonna que le petit Sénat & les autres Jurisdictions dont les offices feroient en nombre pair , feroient mipartis de l'une & de l'autre Religion: que lorsque des charges demanderoient des offices en nombre imcrarges detranscient des charges alternative entre les deux Religions; qu'il en feroit usé de même, lorsque les charges féroient uniques; que chaque parti auroit foin de fes Temples & de fes Eçoles; que les Séniteurs Catholiques fornuméraires confervemient l'honneur & les profits de leur Digni-té; mais n'auroient plus de voix dans le Sénat s que les Officiers feroient dus per ceux de leur Religion: qu'on n'auroit point d'égard à la pluraîne des voix dans les affaires concernant l'élection des Magistrats; & que les transactions des années 1584. & 1591. feroient observées entant qu'elles ne feroient point contraires à cette dis-

Les Sénateurs d'Authourg firent plufieurs op-positions à cette égalité qu'ils soutenoient n'avoir jamais été pratiquée dans leur Corps; & ils prétendirent que leur Ville n'étoit pas de tire con-dition que les autres qui avoient droit de se gouverner elles mêmes fuivant qu'elles le jugen propos : mais les Luthériens trouvant que leur parti avoit acquis na grand aventage en obsenant cette égalité dans Ausbourg, ne s'en wouldrent point relicher. Ainsi la chose su exécutée su sois d'Août 1649. & les Sensteurs Catholiques furnuméraires furent dépoffédez.

## Dunkespiel, Biberac, & Ravens-.bourg.

La Ville de Biberne entra en 1530. dans la Ligue de Smsleade; mais depuis cels les Carbolique devineent les plus forts dans le Sénat de cette Ville suffi-bien que dens ceux des Villes de Dunc-kelipiel & de Ravensbourg; quoi que la plus gran-de purtue des habitans fuffent Luthériens. Les Proteffane voulant donc favorifer ceux de leur fecte, & empêcher, à ce qu'ils disoient, qu'ils ne fuffent opprimez par les Magistrats Catholiques, demandérent que le Sénat de ces Villes fût auslibien que celut d'Ausbourg composé d'un nom-

bre égal de ceux des deux Religions. Les Impérisux y ayant donné les mins, on nvint qu'à l'égard des biens , des droits, & de l'evercice de la Religion, on fujvroit l'érat auquel les chofes étoient au premier Janvier +624-mais que pour les dignitez des Sénatours & aurres muis que pour les dignitez des Sénatours & sources le Norriguo où il est firoé, pour le distinguer charges publiques, il y suroit nombre égal de l'autre Weissembourg fur le Rhin qui est si

chaque Religion. Ces trois Villes proteflé contre les Traitez de Weftphalie un peu avant qu'ils fullent fignez.

## Kanfbenren.

Les habitans de cette Ville out est fieude en Sua be, avoient pour la plus grande partié embraffé la Confession d'Ausbourg avent la transaction de Paffaw : mais Maximilien Electeur de Baviére en avoit par ordre de Ferdirand II. choffé les Magiftrats & les Ministres Luthériens , & établi que le Sénat fût à l'avenir composé de Catholi-

Lorsqu'en traits le paix de Wellphalie , Protestant s'étant plaints que ceux de leur Religion y étoient maltraitez par les Magiffrats Cotholiques, il fut ordonné per le Traité d'Osm brug que certe Ville & les autres où les deux Religions s'exerçcient, & qui avoient fouffert quelque chose par la voye de la justice ou autrement depuis l'année 1624, soit à l'égard de l'exercice de la Religion ou des Biens d'Eglife dont elles s'éroient emparé avant ou depuis la paix de la Religion , ou même au fujet de leuz gouvernemen où on suroit sporté du changement à cause de la Religion, ferment rétablies en l'état auquel elles étoient au premier Janvier 1624, tant pour les chofes facrées que profines : & qu'un des deux uris ne poureir plus troubler l'autre dess l'exer-

eice de fa Religion Kaufbeuren ne fut per nommé dans les Traines, de Weftphalie parmi les Villes dont le Sénat devoit être mi-parti des deux Religions : cependant quel ques Aureurs tiennent que cela ne laife pas de s'y observer à l'exemple des autres Villes dont je vie de parler. Cette Ville proteffa contre les Traites

## de Wellphalie , sinsi que les précédentes. Lindau & Weiffembourg dans le Nortgan.

Les Electrons & les autres Erats de l'Empire youlant empécher que l'Empereur ne devienne plus purssant , l'obligent par les Capitulations de confir-mer les engagement saits par les autres Empereun aux Electrurs & aux autres Etats de l'Empire, de pluficurs biens & droits régulites qui apportenoient cidevant aux Empreues; & de hiffer les Enses dans une paifible patiefilon de ces biens & droits: ce-pendant les Députez de Landau & de Weiffempersonne no L'appeter ou Lancau et de Wellette-bourg dans le Nortgue le plaignirent aux offen-blées de Wellphalie que les derniers Emperates éresient rentrez dans phofieurs biens & droits au-trefois engagez à ces Villes, lesquelles ils avoiene abligé de reprendre les fommes pour lesquelles ces engagemens leur avoient été faits.

On convint par le Traité d'Ovnabrug que article des Capirulations feroit observé , pusqu'à ce qu'il en fût ordonné autrement du confentement des Electrors, Princes, & Eras de l'Empire; & que les Villes de Lundan & de Weiffemhourg dans le Norrezu feroient inceffignment rétablies dans ces biens & droits engagez qui leur avoient été

On déligne ce Weiffembourg de Françonie p

dun le Wastur , & est du nombre des dix Villes Impériales d'Alface. L'asouterai encore un fuiet de Lindau que dans

Passenti encore un égir de Lindes que des period qui sur Ell'mopera fe propole en period qui su period qui su el Ellimptor fe propole en period de tente protein de de tente protein de tente period qui de tente de la Malion d'Austria. Hand de la Malion d'Austria en de tente post de la Malion d'Austria en de tente post autre la proprié des François, loss qu'il fin de-André de feu comme des la Trais de Mario de la Malion d'Austria de la Trais de Mario de la Trais de Mario de la Malion de la Trais de Mario de la Trais de Mario de la Trais de Mario de la Trais de Malion de la Trais de Malion 
## Reutlingue & Hailbron,

Ces deux Villes sont encore nommées dans le Trairé d'Ostabrug parmi celles qui avoient été obligées de patier des obligations qu'on déclar nutles; de même que celles de Spore, ét d'autres Villes sur le Rhin dont je vants de parler.

## Offenbourg, Gengenbach, Zell fur Hamersbach.

Quoique ces trois Villes foient Impériales, elles se luiffent pas de dépendre de la Pérfechare d'Orsensu qui appartient à la Maifon d'Autriche : les François y'en écoient fuiffs pendant la guerre d'Allemagne , de les apnoient encore lonqu'on fit le Trairé de Muntfer.

On convini par ce Traité que le Roi les remetrois à Ferdinand-Charles Archideae d'Inforacle, en conféquence de leur dépendance de ceute Préfecture 1 que le Roi n'y pouroir prétendre à l'avenir assum droit, « que cente reflisivation àp-portenoir aucun nouversu droit far ces Villes aux Princes de la Milion d'Austrabe.

Ca rois Valle farest more du nombe de celles qui proefferes contre la Traite de Well-philic. Celle d'Unelingae, de Roveel), de Camond, de Pilicadorf e de Wangen, de Well-felta, é de Buchau for le Tederité proeffieure afficieres en Traitet, tras pour aveix del concern a Traitet, tras pour aveix del concern a Traitet, tras pour aveix del concern de la companion de l

## Villes Mediates.

Les Phénipotentiales Fenoçois & Suédois ne fe contenant pas d'avoit obtenu que tous les Etex de l'Empire pulléne envoyre de Déparez h'Infemblé de Wellpholie, domandérent que les Valles Médiates, comme Saráland, Serins , Venuar, Erfort , ét autres pullent aufil y envoire des Déparez pour y propoler leurs demandes. Les Impérieux fantes leug-tests fans vouloir leurs atempérieux fantes leug-tests fans vouloir leurs acorder des fundicordaies ; mais comme la Fancio la la Sadiale ciarret forne à voulée variedes pulliports pour cut Villes, qu'ils prémadaiers and fort composité four le most de leur allut, à avoir autre d'instéré à ces Traines que le la fin de réd, au de Traines modern Conferni à la fin de réd, au de Traines modern Conferni à la fin de réd, au de Traines modern Conferni à la fin de réd, de con en mir en nime tem en me d'amandemient, d'on en mir en nime tem en per la maine des Sondino pour le Villes d'Enfort & de Sondinod dons la premate dépond des Eleters de Mayanes, d'a la forcade des Ducs de mus de Mayanes, d'a la forcade des Ducs de

## Villes Hanfeatiques.

Les Minilles de France & de Suéde ayant insvide la Viller de Luber, de Brêne, & de Hambourg d'envoyer quebages parsience de les para à l'allemblée de Welfspalie, ces Villes auxquelles la Société de Villes Handeinque et à peter résuire, y y envoyérent des Députer pour y avoir foin de leurs sacréer communs,

Cs fix particulárentens à l'inflance de ces Députte qu'on inféra dans les Trainez de Welphalie les articles concernante le Commerce, desquel j'à parlé allieurs; de un autre article spécial par lequel à fait des que les Rons de Sordé billirosiet aux Villes Handfañques la liberté du Commerce de de la Naviginion dans les Royantes, Républiques, de Provinces derangéres, tout sindi qu'elles de sevenies pois avant cerue querre.

Les Princes le pluguirent en cette allemblés, qui les Villes Hanfettiques rovient reçu dans l'affaciation des Villes qui dépendaire des Pinces, dans les Entre desqués elles font fundés: mois ces Valles prétendirent que cette réception ne fisifoit sucun préjudice sux droies que ces Princes avoient fur éles; de forte qu'un n'en parla par davantige.

## Hamboure.

Je mes si cente Ville ener les Villes Méditet , parce qu'élle n'a point de pale, pomi let ville, Japriules dans les Dietres, & qu'éle de dobiet de tradre homange aux Dacs de Holften qui prétendent qu'êle reléve d'eux. Cette Ville ayant embruife la Religion. Luthérienne cera en 1534, dans la Ligue de Standorf; de les élgan encore en 1611, swe le Roi de Dannemute contre l'Emportur.

II y note amende dans cert Wie on Archevilage dought les Freignes de Dissoneme digesdonnet les mis dans la finite ent Archeviché ayant donnet les mis dans la finite ent Archeviché de Deuts, kepula die que la terrar plat orden Chapters, kepula die que la terrar plat orden L'Archeviché de Biern syant dei céde la So-de avez una fen deinis, seru l'arme cenz que la Chapter de la rédonne y anticologne de la Chapter de la rédonne y de l'archeviché de Biern syant dei céde la Sode avez una fen deinis, seru l'arme cenz que la Chapter de la rédonne y la T. mis d'O-solvine, que tout les la précision et le Illandour, no silvnia de la redonne de la Chapter de de la Ville de Hauthour; qui conferencien les printiges, de l'authour; qui conferencien les printiges, profidica, de la deut de de la très des la ville profidica.

3 Mayde

## Mag debourg.

La Vale de Maghelourg of d'accionnet foignise. «E fit de trum en men gele des de prifesse », els fit de trum en men publicare efforts par la Gardenie per la Gardenie de  Gardenie de la Gardenie de la Gardenie del Gardenie de la Gar

Let Archreiguse Ernell de Sur de Albert de Brandsborg dans is liche publi diener quotiques tennachtens unec cette Ville; man iden ein to-lev point, an vorden pour ristillende häuser est que la Archreiguse obten pour ristillende häuser est que la Archreiguse Albert de Brandsborg, ill n'avient point volub rendre hommigs le hom depoir l'Archreiguse Albert de Brandsborg, ill n'avient point volub rendre hommigs le hom Archreiguse, et aveint notiques my ein Ville Bost; es forte qu'ill envoyaré de Diputez un Demen de l'Empire. Elle fire ni els vient de Diputez un Eller de Colonna in Travial e'dibact e, qu'il de Ville Provinciale d'Albert de Marcheiguse et d'albert qu'il et de Ville Provinciale d'albert à l'archreigne de Ville Provinciale d'albert à un Princie n'aivoir qu'ille Provinciale d'albert à un Princie n'avier la me de l'archreigne de

For an spred Trans?

Crite Ville Views followie contre Fredinand II.

Fast prite d'alliant de presque ensidement rainée

fast prite d'alliant de presque ensidement rainée

per le van en sp. 1. to compflien qu'ent et el Im
pertur de la raine de cette Ville qui évait une den

na un privilége ne peugli l'ain perme de le for
utier, de lui accoud souse jurisdificion dans fer

raine qu'un quare de leve d'allianneze inn

qu'un quare de leve d'allianneze in forte qu'on

Ville à l'an privilège, in le Paulaborgo di cette

Ville à lon privilège, in le Paulaborgo di cette

On the greater planes I I directable developphilic de priviles que l'Illaperce unos donné de ton propre movement au repladuce de I.v., popular de l'acceptant de la companie de companie de celle de la lapelecione, que als seudos companies de celle de la lapelecione, que la seudor companie de celle de la lapelecione, que la seudor companie de celle de la lapelecione, que la seudor companie de celle de la lapelecione, que la seudor companie de celle de la lapelecione, que la cellelación de la lapelecione del la lapelecione de la lapelecione de la lapelecione del la lapelecione de la lapelecione de la lapelecione del la lapelecione de la lapelecione del lapelecione del la lapelecione del la lapelecione del la lapelecione del lapelecione del lapelecione del la lapelecione del lapel

La Ville de Mendeisourg précendir en verta de cet arrick la démolition de cet deux Villes qu'elle vouloit faur polit pour fe l'existourge; à cuesé qu'elle en four fort proches; mais elles s'en four défendare, houverneut qu'elles ont obtenu le privillege d'être des Villes particulières; & qu'elles

ne dépendent point de la Ville de Magdebourg

mais de l'Archevêque. Losqu'on fir la paix de Westphalie, Auguste fecond fils de l'Electeur de Saxe étoit Administrateur de Magdebourg. On confirma par ces Traitez les droits & les priviléges de cette Ville : & on donns à l'Electeur de Brandebourg l'expectative de cet Archevéché, sprès la mort du Duc Auguste. Il y eut une grande dispute en 2655.

à la Dicere de Ranisbonne entre le Député de cette Ville qui se plaignoit de ce que l'Administ trur de cet Archevêché & les habitant de fee Fauxbourgs Neuftadt & Suiderbourg l'empéchoiene de jouir de les priviléges : mais fur les repréfencations de l'Administrateur & des Députez de ces deux Villes, la Diette juges que cette Ville de-voit joul's des priviléges que l'Empereur Oshon lui avoit accordez; mais qu'elle devoit rendre hommage à fon Prince, & qu'elle ne pouvoir empêcher que les habitans de Nenflade & de Suisoung réparatient leurs maifons ; pourvit que cela ne sit point de préjudice à ses fortifica-

Cet Administrateur votalunt rétablir fon autoriné dans centr Ville, obilint premiérement en 1663, qu'elle en freise plus agellée aux Dittets: mais ne powant en rétoude le habitant à bai rendre hommage, il fe mit en dreute en 1666, d'illièger la Ville avec une armée commandée par le Général Spar & composée de fis troupes de de celles de T.Electeur de Brandebourg qui y avoir suifi sonfrés à cint de cerce expedienve.

Li Ville de Mispelbeiong of time per or éete de tourier le fêter, peils as mois de juis are le Général Spar un Trairé , par lequel de reconsus Padminflureus de peils la l'Electric de Brandebourg pour fes Souverinos à et elle peomi de le unimelte hommage el 10 ne 8 l'aure des dus si jours elle viologies de reservour ung genélos de mille au en de troupe de l'Electruc de Brandelourg de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de les de la croupe de l'Electruc de l'entrédicourg le tris faisfillance. Moyennan cele ne Prince tal ter faisfillance. Moyennan cele ne Prince tal condernat les proude partie de ce qu'ell demanda pour le résidalitament de fon Commerce & la confervation de fes privilège.

Ce Trané fot exécuté; la Ville teçut garnison & recdit le 4. Juillet faivant l'hottempe à l'Administrateur & sux Commissiers de l'Electeur de Brandebourg.

#### Minden.

La Villa de Mindon nelver de fan Tierleger enquel elle rend hommeg; de organder elle jouit de regeles, de room les droits tant dans les choésfectres que profince, de tonte politic de pirislèsetion dans les affiares civiles de cristinelles, é paratic de la companie de la Traté d'Oculture, l'Evichet de Mindors qui far convexti en une Principende (feuclides ; cere ville consignir que ce nouverun Prince ne la latifite pas conjustir que ce nouverun Prince ne la latifite pas de la historie en en feuclier.

Il y fut dit que la Ville de Minden ferote maintenue dans tous fes droits, dans l'exercice de fi jurisdiction. & dans les ufages, immunitez, & priviléges qui lui appartennient légitimement, rouchant ses anciens droits : que néanmoius les Villages & les Masions fittales dans l'encoinse de la Ville & dans son district . & qui appenencient su Prince, au Chapitre, au Clergé, & sux Gentilshonguses feroient exemis de la jurisdiction de cente Ville: & que d'ulleurs les droits du Prince & de Chapitre ne feroient point bleffex.

Cette Ville rendit hommage à l'Electeur de Brandebourg au mois de Fevrier 1650.

## Stralfund.

Cette Ville est dépendante du Duché de Poméranie qui avoit nearmoins obtenu de fas Dues des priviléges fort confidérables; en forte qu'elle vivoit en une manière de liberté. Elle fur la feule Ville d'Allemagne qui oia réfifter au Duc de Fridland Généralishme des armées de Ferdinand II. & lui refuler de recevoir une garnison : ce refut obligea ce Duc à afficgur cette Ville dont les ha-bitans avant appellé le Roi Guillave-Adolphe à leur fecours & reçu garaifon Suédoife, fourniress à ce Roi un prétente pour poster la guerre en

Allemagne Cette Ville demeura toujours entre les mains des Sucdois jn squ'à la paix de Westphake par la-quelle on céda à la Couronne de Suède la Poméranic Cicérieure dans laquelle Stralaund ell fitude: mis on flipula par le Traité d'Ossabrag que les habitans de cette Province particuliérement ceux de Seralzund feroiene maintenus dans leur liberté telle qu'ils l'avoient alors , dans les droits & privi-Kiges qui leur avoient été accordez on qu'ils svoient acquis par un long ufage , & dans l'entrei-ce de la Confossion d'Ausbourg-

## Egra-

Egra étoit autrefois une Ville Impériale que l'Empereur Lou's V. engages avec son territoire à Jean Roi de Bohême moyennane vinge mille r arcs d'argent : depuis cels elle eft tousours de-

meurée unie su Ros de Bohéme. Les Suédois dans leur replique & dans un projet de Traité de paix qu'ils propoférent, demon-dérent que cette Ville fut romife au nombre des Villes Impérieles: mais l'Empereur s'y oppose ; & cetre Ville est reflée entre les mains eu qualité

## Erfort.

de Roi de Bohéme.

La Ville d'Erfort est la Capitale du Landgraviat de Turinge 3 & a pour Souverains les Electe de Mayence qui lui ont donné le tière de la fille fidelle de l'Eglife de Mayence. Cependant ils ne purent empecher que la plus grande ponie de fei hobieses n'embesfissent dans le feizième fiécle la Religion Luthéricant

Guftwe-Adolphe Roi de Suéde s'étrat emporé de certe Ville su commencement de la guerre d'Allemagne, les Protesfans y timent pendant un longtems les Carholiques fort bas , & ne reconnument cependant l'Electeur de Mayence qu'autaux que bon leur fembla-

Les Proceffans voulone tächer de s'exenter à l'avenir de la dominazion d'un Prince Carholique. rene en forte que lersqu'on traits de la paix générale dans l'allemokée de Wellphalie , les Suédots demandérent entr'autres choses que la Ville d'Erfort füt remife su nombre des Villes Impériales: mais Jean-Philipe de Schomborn Elect de Mayente s'y étans oppolé , la chofe ne rétiflit pes; & routes choies ayant été remifes en l'état auquel elles étoient avant les guerres, les Carho-liques forent résiblis dans Erfort , & l'Electres de Mayence rentra dans les droits de la Sonvemineré qui loi apparenois dans cette Ville. L'origine des différends que ett Electeur est

te cette Ville fut su fujet des priéres qu'il vou lut que l'on fit publiquement su Proche pour lui en qualité de Souveran; à à quoi les Luthériens s'oppoiérent, présendant que cels étoit contraire à leur liberat de confeience.

Lamprech un des principsux Magistrats de la Ville érant convenu de cette formule, à peu près comme l'Electeur le fouhaitoit , en drella & fit fceller un acte su nom du Sénat le 20, Novembez 1660. mais le peuple rejetts cet accord , & auoi que l'Empereur fit fouvese avertir cette ville d'obéir, à peine du Ban, les habitans demeurérent fermes dans leur refus 1'ce qui obliges l'Empercur à la follicitation de cet Electeur de mettre enfin cette Ville au Ben de l'Empire. cela ne fit encore qu'signir le mal; car le Héraut étant venu dans la Ville pour y publier le Ban dans les fontses ordinaires , il fut abbatu de fon date de foliacs ocumentos y il son manara un con-cheval , malinistić , de presque afformé par le peuple, qui foi couper la tête à Lampech pour avoir approuvé la formule des peides, de chaffa quelques autres Magifients qui revient de d'avis que l'on objit sux ordres de l'Empe-

Cas empore ras furent coufe qu'encore que les habitans se sussent dans la fuite foumis à tout ce que l'Electeur souhaisoit d'eux, il ne voolut point recevoir leurs excutes, & réfolut en con-fécuence du Bon Împérial de fe rendre mairre de kur Ville . & de s'y fairt effectivement reconnoise poor Souverain L'Electeux de Saxe euvrya quelques trios

en garnison dans cette Ville qu'il déclara avoir prise sous sa protection; cependane l'Electrur de Mayence se confiant principalement à un Corps d'Armée que le Roi lui avoir envoyé fous la condoite do Sr. Pradel , ne changes poing b réfolution qu'il avoit peife, & fit affièger ceste Ville vers le milieu du mois de Septembre 1664, avec une armée composée tant de trouper Françoises ente des fictuoes propres & de celles de l'Evêque de Muns-

ter & de Dec de Lorsine. Tous les Princes qui avoient promis de procéer la Ville d'Erfort, s'y entremirent plusôt pour accommoder avec son Prince que pour la seconrict ainfi les habitates ne voytest aucune apparence de recevoir promeement le fecours qui leur étrit nécellaire , forent obligez d'envoyet dans le comp des affiégeans des Députez qui y conclurent à 15. Octobre leur Capitulation avec le Sr. Pradel Commandant les troupes du Roi & de l'Elesteur, pour l'exécution de Bon Impérial , & le Boron de Reiffenberg Ménipocentiere de l'Elefteur. Par cette Capitulation ces Députez convinces n'ils remettroient incellimment entre les troins de l'Elefteur la forzerelle de Kina bourg & deux porto the state of th

En conféquence de ce Traité les lubirans ayane demande pardon à l'Electrur de promis de le foumerure à ce qu'il foubinete d'avez, ; la Ville lui rendie hommage comme à fon fouverin Seigneur; lui lui fit de au Séèque de Mayence le frement de fidiète, de violiges de payer les frais du fréget d'aurre paur l'Electrure d'un Chapter confirmérent l'exercice de la Religion Luthérienne dans lu Ville de dant le terrioire d'effect en la maudie lui Ville de dant le terrioire d'effect en la maudie

re qu'il y étoic alors colervé.

L'Electrur fit peu après blais one fortre Cistelele dans cette Ville pour la tenir fu borde. & il y
rétablit l'exercice de la Réligion Carlodique avec coute la alberté de la pomper-convenable : fann néurmoins troubler les Lutheriens dans l'exercice de leur Réligion.

## Oppenheim.

La Ville d'Opposibeine de finuée dans le Palatan au deça de Rhin, de a surefoir de raggée par le Emporeurs not Electure Palatine. Comme la pilparte de la histoira soviene de sour l'amofe chémics criggierent que l'Electure Palatin qui de unic Calvinille, rormante dans de Eure, ne les trooblie duns l'exercice de leur Religiene; sindi in leren mortes represidente dons l'artice IV, du les femines condervez dans l'éux Eccléfablique de l'amoré 1644.

## Osnabrug.

Enfin cette Ville reléve de fon Evêque qui en efl Scigneur; en forte néasmoins qu'elle joult de pluficurs paivilégés, qui lui ont été accordes ou qu'elle a acquis par une longué poficilion. Les Sacéssis qui écoient fort libéraux de ce qui

ne leur coutaie rian , demandérent dans le projet du Traite de paix qu'îls propoférent à l'affendéée de Welfphalie, qu'ên consideration de ce que le grand ouvrage de la poix avait été concta en cete Ville , elle fui moife au nombe de Villes Impérriales ; mais les Duas de Brunowick & le Casholiques qui d'ovenies polificér attentivement FEAché d'Orasheug , s'y oppoférent; enforte qu'on ne touche point à et atraitée.

Tout ce qui fut donc réglé par le Traité au fujet de cette Ville, fut que l'Evéque, après avoir reçu l'hommage des habitants , leur donneroit des lettres patemns par lesquellh il laur promettroit de leur conferver leurs droits de leurs privilé-

## Sniffes.

l'ajouteral encore ici l'article du Traité de Munifer qui regarde les Suifes.

que la Munarchie Françoise fut démembrée dans la décadence des Rois issus de Charlemagnes le Pays des Suiffes fit partie du Royaume de Bourgogne avec lequel il paffa enforce aux Empereues, korsque Raouldernier Roi d'Arles inflitus en 1053. pour fan héritier l'Empereur Conrad le Salique Duc'de Susbe fon peveu : depuis ce tens-là cuelques Villes qui relevoient immédiatement de l'Empire & des Cantons qui avoient seconé le joug de leurs Seigneurs , s'étant liquez enfemble, rendirent hommage aux Empereurs & en obtineent divers priviléges , entr'autres une exempsion de la Jurisdiction de la Chambre de Soire , de celle de Rotweil , & du Confeil Aulique : enfarte néarmoins qu'ils ne laifférent pas de reconnoître eoujous la Souveraincté de l'Empire. Ainfi les Cantons Suiffes prétérent encore en 1521, fer-ment de fidélité à l'Empereur Charles-Quint pendant la Diette de Vormes, & Zuric , Berne, Soleure, Fribourg, & les autres anciens Cantons y recurent la confirmation de leurs priviléges : man les Villes qui ne purent juftifier leurs exemeions, comme entr'autres les Villes de Bâle & de Schuffoule furent inférées dans la matricule de l'Em-

Ce fut apparen ent ce qui donna lieu à la Chambre de Spire de décerner quelques Mandemens contre les habitaen de Bale & de quelques nutres Cantons i tous les Cantons Suiffes furtout les Prorestans témoignant avoir de l'indignation de cette entreprife, prirent ceprétexte en 3646, pour proposer d'envoyer à Muniter, nû on tratoit alors la paix générale, des Députez pour se plaindre de cet at-ternut. Mais leur plus grande inquéétude étoit for le voissange des François auxquels on parloit de céder l'Alface ; ce qui leur éroit devenu fuspect : sinfi ils vouloient demander en même tems d'être compris dans le Traité de paix , & pren-dre garde qu'on n'y conclite sien à leur préju-dice. Monsieur de Caumarin Ambashadeur de France en Suiffe divertit alors ce coup , leur déchrant que le Roi qui étoit leur ancien allé, peendroit foin de leurs intérêts, & que n'y syant que lui qu'on parlit d'approcher de leurs ontiéres, ils en devoient avoir de la joye, puisqu'il feroir plus ce écet de les procéne

Méannoise counte la Chinice de Spire, cambiente et proclusir courte et habitant et Balle e, outre Ville enwyse un de fie Magifforts in Manditr pour sueper 36 fait ince effeit ; il y est calcium et Balle et se se calcium et au de l'activité de la comme de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'America de l'Ame

naux ni à fes Juges.

Ce Decret syant tranché toute la difficuléé, il fre inféré à approuvé dans un article du Traité de Muniter entre l'Empereur & le Roi , par lequel en culli tous les Arrées donnez par la Charnbe de Spire coutre le Sujert des Cantons.

La Chambre de Spire ayant monobibat cet article fait encore quelques procédures en 1650. contre les habitans de la Ville de Bâle, & donné des Mandemens en vartu desquels on arrêts de hart merchaeldire, let Canoes (en plagnitura). Elampreure de Judicen sames Prietra, de Guilrent sails gest forme de repetfaller des marchaudies paparetements du foriget de l'Empire, mais l'Empireur apposis encor et différend, a spast deues grandes pienes in relitations des choies sidies les sails s'autres de la relitation de choies sidies les les Saidis : lesquels jossificat ainsi préferences d'app pione acreption de l'Empireur ciolex néurtres qu'ils possible sain de l'exception de sidies les tes qu'ils possible sain de l'exception de l'Empireur tes qu'ils possible sidies de l'empireur tes qu'ils possible sidies de l'empireur tes possible sidi

#### Ducs de Savore.

Je paffe préfentement aux Princes d'Italie vaffaux de l'Empire, dont il elt parlé dans le Traté de Munfter, favoir les Ducs de Savoye, de Mantoue, & de Modone. Le Duc de Savoye reléve de l'Empire d'ancien-

neté pour la plus gende partie de fes Étess, & a féance dans le Collége des Princes entre le Duc de Holltein-Gottopp & le Landgrave de Leuchtembers.

Vinient de Consegue II. do nom Duc de Municou le voyant pet de mourir. « voulant conspicior que les Duchas de Municou de Voyant con le Consegue de Duchas de Municou de de Voucier me le Espacidies, somé lu vivel de la most de Consegue de Consegue de La Consegue de Conseg

deja platieurs précessiones. Le Ro Louis XIII fit ce qu'il past pour appaire le chaprin de Dau, Re pour le poure a concommendeurs infolmable serde la movema Duc commendeurs infolmable serve le movema Duc commendeurs de la la commendeur de Conempédeur de faire avec Dom Gonzales de Concoure Gouverneur de Millanois un Traité par lequel le Roi d'Efonger Philippe IV. de co Duc pasgregores entre cus es Bounteurs, dons fequel às expérient entre cus à Bounteurs, dons fequel às les de Trins, de de plutieurs autres places; de Dom Gonzales allégas Calif.

Don Constituting Calif.

Le Rei voulde ir en' opperfiel in Due de Manton qui rich af fai fight, a per le channe de Manton qui rich af fai fight, a per le channe de Manton qui rich af fai fight, a per le channe de Manton qui rich affect a fight, a più rich a fai fight a fai fight a find a

Une met de l'Empereux dans entoire contée au thiré, de la l'Empereux dans entoire contée de la chief de la l'Empereux de la contra de la chief de la l'Empereux de la contra l'America De la chief de la contra De la chief 
La paix pour les affrires d'Itulie syant été conclue à Ratisbonne le 30. Octobre de la nôme année, l'Empereur de le Roi envoyérent à Querosque en Prémont leurs Plénipotensiaires pour régler les disférents entre Victor-Amédée fuit de Succeffeur de Chuite-Emmand de le Dac de Minceffeur de Chuite-Emmand de le Dac de Min-

Co storem Det veyes took in callowe qui formet merita la loy piece new viole designation et me la loy de l'acceptation de la mil de l'acceptation que l'acceptation de la loy de l'acceptation de

out and opposition processes for agreement of the property of the property of the processes 
que la Dac de Servey devoit eveir deur la Monferra, qu'il d'infanchi la pofenne de la Fizza da Duc, de le maintendroit en la polificition de tost le Ezra, mierce de cum qui la informe affigera par la Traisez qu'on alloir lair il Quesseque que de deux friere al Dac de Sarvey visulorit de l'entre l'entre de la comparation de la consideration le Traisez de dominarios por capera, pidigit à ce l'entre la journe conjoinement la Republiquir de Génes dans le terms é sua conditions porrispies ao longdane or Traiset; ann'autres que le Roifournitos in Duce o'Traiset; ann'autres que le Roifournitos in Duce l'article de l'entre qu'e Roifournitos in Dec I de dépuns doute mille homnes de pold e malle chevant pour cette regié-

En configures de cr Trais qu'en inst deux fluente fourt, les Fluories fourt et l'autre et le Fluories de Carlo Binner et l'autre de Carlo Binner fourt de l'autre de Carlo Binner de Carlo Binner de Carlo Binner de Carlo Binner de Les Gardines fourt de Carlo Binner de Les Gardines fourt de Carlo Binner de Carlo Bin

même lieu de le même jour un first des terres qui évoires difiguées su Dac de Suvoye dans le Mont-ferres conformement un péréchter. Tuitié gles éc toient un numbre de fichaser quints , entre lequelles les Villes de Trin de 4 dhe évoient les principales: lis marquérent qu'elles valoient quinte mille cioquant d'ects de rente annotéle, de convingren que le Baron Galas en feroit meure le Due me que le Baron Galas en feroit meure le Due

de Savoye en possession.

En exécution de ces Traitez & des sutres qui

Eunes palles as solons less de Querrose , sustanles places fiesque éconois de par 8 de Journa, 8 de places fiesque éconois de par 8 de Journa, 8 de écono par les Français fierrais le centifica que le Courie de Versales de donce : opendores como le control de la companya de la posta de la companya de la companya de la posta de la companya de la companya de la posta de la companya de la companya de la posta de la companya de la companya de la posta de la companya de la companya de la posta de la companya de la companya de la posta de la companya de la companya de la posta de la companya de la comp

mate cent. Poor rouwer un prétexte à mettre Pignarol estre les mains des François, le Roi fit fiire de genddre plantes de cre que les Efignapoles confirvouent dans le Milanois un plus grand aucelher de troupes que celui qu'il sevoient accountem d'y tenir podant la paix, de contre ce qui fixis porté par le Traisé de Querque y il sténirges que cels lui donnois fieu de juger qu'il se voient deficie de faire bientés une roulitme invasion dans le Emps du

Dec à Moutene, & qu'il Sengenanie à Des de Seveyel-frès de cocces seve ent a, è seve la de Seveyel-frès de Cocces seve ent a, è seve la Reine Mète à Monfieur le Doc d'Orlean Son frès, qu'il frèssic d'appire meirar de France. Andi il si faire per fio Mailline de frenzi infantion de la companie de la companie de la companie de mais de ce pois per de la companie de la companie de fisies, è qu'il la mit entre le mais que forma de dipté quelle par le cept les poisfiess finition è pullage quand il vondont remisfies finition de pullage quand il vondont remisfies finition de pullage quand il vondont remisfies finition de pullage quand il vondont remisfiest finition de pullage quand il vondont remisfiest finition de pullage quand il vondont remisfiest finition de pullage quand de la promision de la consecution de la companie de la promision de la companie de la companie de la promision de la companie 
nir de France, ou Demont & Coni. Le Duc de Savoye fit favoir au Go Milen les demandes que le Roi lei feifoit , & le folicita de lui envoyer inceffamment des qu'il favoit bien qu'il n'étoit par en état de lui donner: sinfi ce Gouverneur lui syant fait con-noître fon impuissance, il affemble fon Confeil & par fon avis il conclut à Mire le 19. Octobre 1631, avec le Maréchal de Toires & Monsieur Servien un Traité par lequel ils couvinrent que le Duc u'affifteroit point crux qui viendroiter tronbler le Royaume pendant l'absence de la Reine Mére & de Monfieurs qu'il lovreroie pussige sux François pour aller en Italie , fi on attaquoit de nouveau le Dut de Mantoue , ou les Grifones : & que pour fureté de ce que deffus le Duc déroit le a t. du même muis la Ville & la Citadelle de Pignerol, les fores de la Peroule & de Ste. Beignte corre les mains des Suiffes, suxquels on groit configné Sufe en 1619. & qui jureroient de les tenir su nom du Roi par forme de dépôt pendure fix mois , & de les rendre su Duc sprès ce terme; à moins qu'il ne fût protogé d'un com-mun confenement; & que le Roi y pouroit met-tre un Gouverneur François qui feroit le même

femmen.

Li lendemain de ce Trairé le dépôt de Pignorel foit fair fairant qu'il y étoit porré; a par un
afte particulte on convart que le Rais poursité
mettre de François en gérmition dans Pignerel au
les de Suilles, donc en avviou parlé que pour
moins effusochet le Engaposh qui avvient appeauxé deux ans auparavant qu'on mêt une gasilon Suille dans Suils, & pour leur faire ainficroire que le Rois afroit point pleiententer maine

Pignerol filt entre les muns des Pracçois, & fouhané que le Roi achetit cette place, afin qu'il pût contrepointer l'autorité du Roi d'Espagne en

Tous les Princes d'Italie ; & particuliérement les Venitions ayant témoigné bien de la joye que

elle compresser l'autonte on nou a une partie de la fait de la fai

& furget for

nus dans letar précention non feule-

for a build de la Pennofi jofoy'h 1 nivirée a Catena j à condision que cette rivire superirichicuna j à condision que cette rivire superiridori en J. Roi le long de ce confinger qual Date no pomic labir succon for enter fêsperol & la valle de Penglas su dep ai su did de Catena valle de Penglas su dep ai su did de Catena Da de Mantson de quatre companier que quatron multi écto qu'il bui dervai en sacciona d'inside de Querra qu'il bui est per le Due rezist la primera et qu'il bui dervai en sacciona de propose de cent formes, qu'il puyent et de propose de cent formes, qu'il puyent tianito qui en feroit fints par de Camadifient nomme de par de d'aptre ; a findio ma diseaux

Par des sericles fecrets étant au bas de ce Traité, les Parties reconsurent qu'il étoit fimulé de feulement pour le montrer au public, de qu'il n'y avoit que le Traité de Querasque du dernier Mars

16):, qui dat avoir lieu.

Cette vener de Pignonol déplot extrémement à l'Empereux de un Eligopole, dont le premier prétendoir que la Savoye tente un fiel de l'Empire, le Duc de Savoye n'en avoir per ma allière que de fon confenement, de le Roi foutenant su conmire qu'il la sovié de fuil li bien permi d'acque, in Pignonol en Italie, qu'unz Elpagnoli d'y ac-

Le Comet de St. Musriee Arnéodificher de Savoye fien et 53, de friquenter inalmone à ce que le Roi psylt les quatre-vingre quatorat mille écoa qui étoner dats au Duc de Musocos; qu'il psyltsuffi su Duc de Savoye ent foisante-buis mille quatre case écue de se susquels la plus value de Pignerel avoit été liquidée , faivant les Traines; ée qu'il fit faire so plutole le rigigement des limines

du territoire de Pignerol.

Civi offencerus plantus pas la Courde Prince et qui executi de propri les quatre cons quarreregia et accusi de propri les quatre cons quarrevingre quatres milé cés un Duc de Mansour, face et que a voulement pois apponeur les Trates de Quirreque , il se voules paire non planture de Caprenque , il se voules paire non su Duc de Servoye popr la plan value de prola ins ferros de familée de payement paire par la companie de la marcée de payement par la companie de la companie de la conparte par la companie de la comp

Cognidate le Due de Suvoyte fe lique as 1617, serve le Rei jour et uffer les Régiques de Milsnois, doquel co lei processori de lai faire avois une partie confédités i : 1 vivir en conféquence au frêge de Vilence que le Marchel de Créqui difégeoix se mourer en la même amoné, suffiant la tuarde de François-Hiscistele fen filt siné é ton soccessor à Vilence Royal fe ference, un préjuleur de la comme de la comme de la comme de fas fréres, qui prérendoisses que la tuarde du petit Due leur devrié aposensir.

Cette Princeffe renouvells le 13. Juin 1636, le Traité de Ligue avec le Roi fon frére: la Ville de Verceil fot prife par les Efpognols; & ce malheur fut fairi de la mort du Duc François-Hys-

Les Princes Maurice Cardinal & Thomas contellérene à la Ducheffe la turelle du nouveau Duc Charles-Etnanuel fecond du nom fon fecond fils, ment par les Espagnols , mais suffi par l'Erne and III. qui après avoir envoyé à la Durefuming III. qui appea aton constitue de le lettres monteriales par lesquelles il hii commundois de renoncer à l'aliance de la François de fes Etses , voyant de de chaffer les François de fes Etses , voyant qu'ele n'en faifoit rien , donns un Decret par loquel il adjugen la turelle & la régence du jeune Duc au Cardinal Maurice & au Prince Thomas fes oncies. Ainfi nous avons vu que cet Empe reur fur long-rems fans vouloit confentir qu'on donnat à cette Duchelle le titre de tutrice du Duc de Savoye & de Régente de fes Etsts, qu'il défavotas le Baron de Lotzow Jon Plénipotentisire pour labavoir hiffé donner cette qualité dans le Traité préliminaire de Hambourg de l'année 1641. Le que cette difficulté fut cause qu'il ne ratifia ce Trans que l'année suivant après que les Princes Maurice & Thomas effryez par les grands pro-grès des armées Françoises , & dégoutez des Mimitres du Roi d'Espagne en Itabe, qui leur fai-feient chaque sont de nouvelles injures, eurent fait en 164a. un Truté avec la Duchesse leur belle-Sœur par lequel ils convintnt entr'autres choses qu'elle demeureroit feule Tutrice du Duc fon fils & Régenre de ses Eratt. Les choses étant en cet état, l'Empereux accorda ses passeports avec ces qualitez, & le Prince Thomas systet pris les arquantez, & se renece i nousse syste pero se se-mes pour le fervice de la France, & commandant les artofes du Roi pert fur les Espagnols, Afr, Vil-leneuve-d'Afr, Trin & diverses autres places : il acheva en 1644 par la prife de St. Agustre de les chaffer de toutes les places qu'ils occupaient dans le Montfernt & en Piémont à l'exception de Verceil.

Lonqu'on videntible Mander poor y misser pure presidents. Describe de Servey y associate poor y la contraction of the contracti

rest paff le 13. Odiober 1634, milio elle fi plaignoit de ce que l'Emperur la troubbiet durs la Souverimeré des firit de la Rochevreux, d'Olmes, de de Cofole qui ne relevoiem poise de l'Empere de de ce qu'il avoit expendant donné ces fiefs la quelques parriculiers; Mr. Servien Plénipoentaire de France spir fi prillimments pour les intérêtes du Duc de Servoye

equ'il obeint une entiéte faintifélion fur vous ers chefs.

On convint par le Trainé de Mundire que le Trainé de Querque du G. Avril 16 j. a. R'estcusion qui s'en évoit entaire à l'égard de Duché de Montfrara, demeurement en leur foce de verru p. à l'exception toutefoit de Pignond & de fire dépendances, suité qu'il en avoit été décide entre le Roi T. C. & le Duc de Savoye, été qui C. Q. a écolent acquis su Roi & à la Couronne de France par des Traitez particuliers qui demeureroient flables en ce qui regardoir la cellion de Pegarcol & de fes dépendances : que fi toutesfois il y avoir quelque chofe dans ces Traitez particuliers qui pôt troublet la paix de l'Empire ou exciter de no vesus troubles en Italie, serès que la gutrre qui fa failoit préfentement en cette Province feroit finity cela fervit wal & fans effer , cette cellion demeurant cependant en la force , ainli que les autres onditions dont on ésois convenu en faveur du Roi & du Duc de Savoye : que l'Empereur & le Roi ne contreviendroient jamais à tous les autres articles de ce Traité, nommement en ce qui concornoit Triu, Albe & les sutres lieux qui y étoient mentionnet ; & qu'eu contraire ils employeroien autorité afitt que d'autres ne le violallent : que le Roi psycroit su Duc de Mantoue les quatre cens quiere-vingts quatorze mille écos qu'il s'étoit obligé de lui payer à la décharge du Duc de Savoye qui ne pouroit être inquietté par le Duc de Mantour pour ce fujet : que l'Empereur accorde roit au Duc de Savoye , outre l'investiture des anciem Etres de la Maifon , celle des lieux que lui avoient été attribuez par le Traité de Quersque , & de eeux que le feu Duc Victor-Amédée avoit acquis le 12. Octobre 1614. qu'il confirmeroit les priviléges des Dues de Savoye : qu'il empêche-roit qu'ils ne fuffent troublez dans la Souvenine-

In pairinging den Dan de Sivoyet i qu'il empéchate qu'il ne fider monblez dans la Souversiante de la Rocheventa, d'Olter y de Crisles y de velleure de ce l'inférie le d'autre de la velleure de ce l'inférie le d'autre fraise à d'autre fraise au velleure de ce l'inférie les d'autres fraises et en veoquées i que le Contre de Verus feroir resbi dons le Ricié COInne de de Crisles y, de dans la squaritaine partie de la Rocheventa i rafin que le esqu'il avait diffice de l'inférie excere la geurre en Duc de Survey en fouffrieire accore la geurre en Mr. Servini fin en entre l'article qui assouliet les

chuses des Truirez particuliers patiez avec le Duc de Suvoye qui pou vouest troubler le repos de l'Italie, afin de décharger le Rois de l'obligation de faiye la gaztre à la République de Génes porsée par le Taisté fecret de Queraque. L'Acholfadeur de Savoye n'étant pas encore

Control de cen un'ex- fo é une para descencione de cen un'ex- fo é une para desceque l'exciton da Trade di Richton de l'une conservation de l'action de l'uniteration de l'une de l'action de l'action de l'action de l'une de l'action de la Municie veyant des poi fire fighte une su Municie veyant des poi fire fighte une su de l'action de l'action de l'action de la conservation de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action à l'action de l'action de l'action de l'action de l'action à l'action de l'acti

Dogs retions de les rapporter.

Il set morqué à la fin du Chapiter permier, par le Traité du Musiller, & celle que Ferdimen que que l'Ambalfachar de Sarore fet une prorettaion II avoit donnée su Duc Victor-Ambdére, quel que l'Ambalfachar de Sarore fet une prorettaion II avoit donnée su Duc Victor-Ambdére, quel que l'extince que l'Empire avoit faire su Roi par sifiéteroir e Duc pour le fisier poir de tout ce l'article de Mundre des douts qu'il avoit far quai serorit de prouts à la Malfon de Saroye pa

Pignerol & fes dépendances, n'auroit fieu que fig erret Ville & fur les lieux que Victor-Amédée avoit cédez un Roi Louis XIII.

Per quit le condition de ca Trairl, le Dac de Servey envey d'autorité l'Emperie l'immé de Montières qui la vieut de Prince ceré (quied dépuis qui la social de la consideration de la commentation 
Louye'ro silencia is Diene si Rapishome en Liquido me in Liquido de Liquido d

de Trin & les François de Cráfi.
Mr. de Vanorce étant arrie à Ratifonne de
la part du Rol, fe plaignit utili fortement de areforme de Rol, fe plaignit utili fortement de areforme at Tainé de Mundire 1 offerir de faire
poyer au Duc de Mantouse en tel tenns de en et
les qu'il las plaisires is foorme qui lui froit des.
Moi quoi que le plus prende perie des Ezza de
Moi quoi que le plus prende perie des Ezza de
moi quoi que le plus prende perie des Ezza de
moi quoi que le plus prende perie des Ezza de
moi que le plus prende perie des Ezza de
moi que le plus perie perie de Ezza de
moi que le plus perie de de l'entre
tent que de l'entre
tent de de des l'entre
tent de l'entre
tent de l'entre
tentre
tentr

fur ettre affire.
Ferdinard III. étant mort, le Duc de Savoye
enroya I Francfort un Ambaffindeur qui denanda
que le Duc de Bianton flu obigé de rendre su
Duc fon Maire la Ville de Tra que le Effeaguols protentoient his avoir remife, '& qu'on fit
proneure un ferur Empreure de donner fins déhis au Duc de Savoya Finnethiuse de fet Etas,
conformances un Trainé de Municipal des

In the control of the

les Traitez de Querasque; & fans avoir égaed à ce que le Roi de France o'avoit point payé les qua-tre cens quatre-vingts quatorze mille écus qu'il devoit su Duc de Mantour, & dont la Misión de Savoye étoit presque entiérement déchargée, qu'il s'employeroit suprès du Roi d'Elperne à ce qu'il endit incellament Trin su Duc de Savoye, &c qu'il défendroit au Duc de Mantoue de plus exercer sucone jurisdiction à Trin & dans les lieux du Montferrst adjugez au Duc de Savoye par le Trai-

té de Querasque. Encore que le Traité puffé à Nimézue entre l'Empereur & le Roi , confirmant en tous les points celui de Muniter , il ne femblir pes néceffirre de faire une mention particulière des articles qui con-cernoient le Duc de Savoye , le Roi voulut néanmoins pour une plus grande afferance que por le 3t. Article de ce Traté , il füt dit expetfément qu'on étois convents que tout ce qui avoir éré se-réré par le Traité de Muniter touchure l'affaire dat Montferrat , demeureroir à l'avenir dans fa force & verta; principalement ce qui svoit été secorde concernant le Duc de Savove.

#### Duc de Mantone.

Après la mort de Vincent fecond du nom Due de Mantoue & de Monsferrat , outre le Duc de Savoye qui, comme il a été marqué dans l'arti précédent , forma de grandes prétentions for le Montferrat , Ferdinand de Gonzague Duc de Guifalle, quoi que parent plus fioigné du dennier Duc que Charles de Gonzague Duc de Nevers, demands le Duché de Mencore , fous au faux prétexts que le Duc de Nevers & fon pers s'étoient rendus indignes de le posséder en port es armes contre l'Empire duquel le Duché de

Mantoue eft un Fief-On convint par le Traisé conclu 3 Sufe le 12. Mars 1629, que le Duc de Maotone cédenait so Duc de Savoye quinze mile écus d'or de rente en fonds de terres dans le Montferrst pour toutes fes prétentions fur ce Duché; mais par le Traité de Ratisbonne du 30. Octobre 1630, ce que le Duc de Mantoue devoie céder au Duc de Savoye, fut sugmenté jusqu'à dix-huit mille écus: il sur outre cela dit qu'afin out le Duc de Gusfalle renoncit à ses présentions sur le Duché de Mantout to faveur du Duc Charles & de ses descendans miles, on lui afrigneroit une ou plufieurs des terres nommées Bosolo , Luzzara , Suzza , & Reggiolo julqu'à la concurrence de fix mille écus de rente. Le Roi Louis XIII. ce voulut point ratifier ce Traité; & cependant le Duc de Gusthille se mit en conséquence en possetion de

Luzzara & de Reggiolo. J'si marqué dans l'article précédent que les dif-férends entre les Ducs de Saroye & de Mannout furent réglez en 163 e. par le Trairé de Querasque; enforte qu'on conviot qu'outre les gonne mille écus d'or de rente que le Duc de Savoye devoit, fuivant le Traité de Sufe, avoir dans le Montferrat pour fer prétemions en revenus anciens , il y suroit encore plusieurs revenus nou-vesux , dont il payeroit le prix su Duc de Mantone; & que ce prix fut enfuite fixé à quatre cens quatre-vinges quatorne mille écus que le feu Roi s'obligges par le contrat d'aquifiction de Figne- qui avoit été jusqu'alors fort attaché à la Mision

rol de payer su Duc de Mantoue à la décharge de Duc de Savoye Le Duc de Mamoue fot très-mécontent qu'on

l'eux obligé de rendre su Duc de Savoye une f grande portie du Moetferrat ; sinfi il ne voolue point recevoir les goutre cens goutre-viners goutorze mille écus que le seu Roi lui fit offrit plufieues fois de lui donner.

Lorsqu'on traits la paix générale à Menster, le Duc de Mantoue y envoya un Ambelfadeur qui s'oppois suttest qu'il pat, à ce qu'on y confirmé le Traité de Querasque : mais comme le Roi pour ni l'aire de égalesque : mas conne le Roi pour conferver Pignerol avoit toétét de faire mainte-nir le Duc de Savove dans la pollétion des terres qui lui avoient été données par le Trairé de Querasque, il obtint pur le Traté de Munster oue le Trané de Querasque fut confirmé expressément. horaris dans l'article concernant Pienerol, que le Ros Louis XIII. devoie par ce Traité rendre su Duc de Savoye, & qu'il avoit acquis depuis par un titre particulier. D'autré part pour indenenser le Duc de Massour de la diffraction de cette partie du Montferrat qui avoit été cédée au Duc de Savoye , Sa Majellé s'obligea de lui pryer les que tre cem quatre-vinges quatorae mille écus qu'on aweit obligé le Duc de Savoye de lai donner; & ill obtiest encoré en fi fiveur que l'Empereur'dé-clareroix que les Châteaux de Reggiolo & de Luzzara étoient compris dons l'investiture du Duc de Mantoue , & que le Duc de Gnaffalle feroit tenu de les remettre au Duc fiers perjudice de fer droire pour les fix mille écus de rente qu'il prétendoir, & pour lesquels il pouroit plader con-

Le Roi a encore offert depuis de payer ces genne cons quatre-vinges quatorze mille écus aux Ducs de Mantoue , qui ont toujours refusé de les recevoir : ainfi Sa Majefté les doit encore ; mas elle s'abligea encore de les payer , & les offrit lorsqu'elle remit Pignerol su Duc de Savoye

ter le Dut nor devant l'Emon

Le Duc de Gusfalle pollédoit encore Luzza za & Reggiolo lorsqu'en 1701. il en fut déposfédé par le Roi d'Espagne Philipe V. après la victour de Luzzara.

## Duc de Modéne.

Lorsoue les Allemands descendirent en Italie en l'année 1629, pour faire la guerre au Duc de Mantour, ils s'emparérent de Corregio qui étoit une perire Principsuré enclivée dans le Duché de Modéne que les ancières du Prince Jean Sira avoient politédée pendant plus de fept cens ans. Quelques Officiers de l'Empereur synet accusé ce Prance d'avoir autresois fait de la faulle montoye, lui ferent donner affiguation à comparolire dons un mois devant l'Empereurs & frute d'avoir comparu il fut condamné à deux cens mille écus d'amende , & privé de l'administration de fon Esse , avec faculté à Dom Mauritio fon fils d'y rentrer en payant cette fomme. Dom Mouritio n'étant pas en état de fournir une fomme fi confidérable , l'Empereur vendit la Principauté de Corregio à Philipe IV. Roi d'Espague , moyennant la même fomme ; & comme cet East étoit à la bienscance de François d'Est Duc de Modéne Q; d'Au d'Autriche, le Roi d'Espagne le céda à ce Prince qui s'en mit en possession, même des biens allo-dium des biens allodiaux des Princes de Corregio. Ce Duc avoit effeté que les Espagnols lai cédant cette Princi-pauté retireroient suffi leur garnison de cette pla-ce : ainsi voyant qu'ils empéchoient même que l'Empereur ne lui en donnit l'inveltiture, il en conçut un tel charin qu'il fi ligua en 1647. a-vec le Roi contre le Roi d'Espagne par un Tranté, par lequel le Roi promit de faire enforte que Corpar seques se Ros promit de taire ensorte que Cor-regio demeuria à ce Prince fant garnifon Espagno-le; ce Traisé finiffoit par une déclaration que ce Duc ne prétendoit point préjudicier par ce Trai-té à ce qu'il étoit obligé envers l'Empe-

En conféquence de ce Traité le Duc de Mo-déne fit plutieurs courfes dans le Milanois de affiéges en 1648. Is Ville de Cremone: l'Em rouva extrémement murvais que le Duc de Modése qui étoit vaffil de l'Empire , eue commis des holtilezz dans le Duché de Milan qui est un autre fief de l'Empire. Ainsi ce Duc craignant qu'on ne le voulit punie comme un infracteur de la paix publique, & le mettre au Ban de l'Empire, obtine que le Roi stipula expressement par le demier article du Trainé de Munster passé en-tre l'Empereur & Sa Majesté, qu'on ne lui pouroit faire fouffrir aucun dommage, à cause qu'il avoit poeté de poetoit encore les armes pour le

fervice de la France contre l'Espagne. Les troubles qui furvinrent peu sprès en France empéchérent qu'on ne pût fecourir ce Duc, com-me il eût été néceffaire; deforre qu'il fut obligé de faire la paix avec les Espagnols, & de confenir qu'ils continuaffent de tenir garnifon dans Co-regio, è que Dom Maurito jouit des biens al-lodisux juiqu'à ce que l'Empereur eût décidé à qui ils devoient appartenir.

Le Duc pour terminer cette co

commoda peu après avec Dom Maurisio. Les Efpignols continuent d'empêcher l'Empereur de denner à ce Duc l'inveftiture de l'Etse de Corregio, & même syant formé une ent pour lui furprendre fa place de Beriel qui est fur les limites du Cremonois , il fut obligé de faire au mois de Fevrier 1655, un nouveau Tratié e-vec la France, par lequel il promit d'agir contre le Duché de Milan; déclarant néanmours encore qu'il ne prérendoir point que ce qu'il devoit à l'Empereur reçut aucone atteinte pur ce Traité. Le Roi promit qu'il le défendroit û l'Empereur ou le Roi d'Espagne faisoient quelque chose au préjudice de sa Marion & de ses Etats : qu'il conferveroit Corregio à ce Duc, & ne fouffri-roit point que par aucun Traité de paix les Ef-pagnols cuffent droit d'o

pagnols euffent droit d'y tenir gernion. Le Duc s'étant donc déclaré pour la France, l'Empereur Ferdinand III. qui n'avoit dit mot lorsque les Espagnols avoient commis des hosbli-tez dans le Duché de Modére qui est aussi-bien que celui de Milin un Fief de l'Empire, voulut empêcher ce Duc par fes lettres monitoriales d'agir contre le Milanois comme étant un Fief de l'Empire; & ne l'en pouvant détourner, il envoya contre lui le Général Enkenfort avec une armée de douze mille hommes pour le ranger à fon devoir & l'empêcher d'atta qualité de Vieure de l'Empire en Italie pour a- pereur Charles-Quine gir avec cette armée contre celui de Modéne.

Feedinand III. étant mort peu après, & le Roi de Hoogrie fon fils perfiftant dans les fentimens de fon pére contre le Duc Alphonie fils & Succeffeur du Duc François, les Ambulladeurs Plénie tisires de France à l'Allemblée de Françoi tsayes de France à l'Allemblée de Franccier y prefendertent au mois de Mars 1 6498. Le mémoire dont j'u dép parlé, dans lequel après s'êre planes de ce que l'Empreuer Ferdinand III. avoit sind viole le Traité de Mundler, îls demandérent que les Electeurs obligagéfente par la capitaliscie n'Encutre Empereur à Impeller d'Italie les moupes Allemandes que le defunt Empreurs y avoit envo-yées, d'annuller les Manderens de autres afles. qui pourcient avoir été fairs contre le Duc de Modéne : & de donne

Le Roi de Hongrit répondit su mémoire des François par un sucre dans lequel il prétendit jus sifier ce que l'Empereur fon pére & lui avoiene fait , & montrer qu'ils avoient pu & du défendre un Fief de l'Empire contre un des Vaff un Fet de l'ampure contre un des vamux qui même Empire qui avoit eu la témérieé de l'atta-quer. Cepéndant il fut obligé peu apoès de peo-mettre par la Capitulation qui lui fut préfentée par les Electeurs avant que de l'élire Empereur, que ni en qualité d'Empereur ni comme ée la Maison d'Autriche il n'envoyeroit sacunes tronpes en Italie , ni dans le Cercle de Bour-gogne contre la Couronne de France , ni contre fes alliez ; & que la Ligue que le Duc de Mo-déne avoit faite avec la France n'empécheroit point qu'il ne lui donnit l'inveftiture de Corregio ; pourvû qu'il fatisfit aux droits féodaux,

go i pourva qui i intivit aux arous reusaux, & qu'il n'y eût point d'antre obliscle, Le Roi flipuls encore peu apeès dars le Tritté des Pirénées que le Roi d'Espagne n'envoyeroit plus de garnison dans Corregio, & qu'il feroit des pots de garmon ours Corregio, et qu'n recon un offices très-preffans auprès de l'Empereur, à ce qu'il accordat an Duc de Modéos l'asvelitore de cet Etat, comme l'avoient eue les précédens Princas de Corregio : ce oui fut fait peu après.

## CHAPITRE SIXIFME

Négociation de la paix conclue à Muns-ter, entre le Roi d'Espagne & les Etats-Généraux des Provinces-Umies.

Es Pays-Bas écoient originairement divis en plufieurs Provinces gouvernées par divers Princes four le nom de Ducs, de Com néanmoins rien lever fur leurs Sujets fans le consene des trois Essis de chaque Province , à favoir du Clergé , de la Nobleffe , de du Peuple. Ces Provinces s'étant turies fuccetfivement par quelques mariages les unes avec les autres , & 6 tant tombées dans la Maifon d'Autriche, premiénroya contre lui le Geofal Enkenfort avec ne armée de douze mille hommes pour le ran-er à fon devoir de l'empécher d'attaquer le Mi-ce à fon devoir de l'empécher d'attaquer le Mi-nois: enfoure il donns au Duc de Mastoue la l'éblipse fecond Roi d'Espagne de fis de l'Em

Philipe se voyant Souverain de tant de Royac

& de facriléges dans les Eglifes du Pays. Ces troubles farenz peu après appaifes tant p la force des armes que par l'abolition de l'Inqu fition & par l'amnaître que la Gouvernante fut doligée d'accorder, aux Gennis-hommes ligues qui moyençant cela renoncérent à la Ligue qu'ils avoient faite ener'eux : mais le Roi d'Espagne n'étant pes content de cette facilité , qu'il croyoit avec raifon de périlloufe conféquence, envoya en 1167. dans les Pays-Bus avec une puillance armée Perdinand Duc d'Albe que y syste établi un Confeil Souverain pour punir ceux qui avoient été auteurs ou fauteurs de ces désordres, fit mourir plufieurs Seigneurs du Pays , entr'autres les Com s d'Egmont & de Horn qui étoient bons Cates d'agricos et de Front que évous tous ca-tholiques, mais qu'on accusist de ne s'ême pas eppodez allez vigoureufement una fédicieux. A-yant enfuire challé faccellivement le Comtre Ludovic de Naffau & Guillarme Prince d'Orange fan frère ainé, qui sprès s'être retirez de ces Provinces y étoient restrez avec de puidantes av mées , toutes choies étoient tranquiles , lonque le Duc d'Albe s'avifa de vouloir foire payor le centième desier de ce que chacun polledoit en foods, le vingtiéme desier des immeables, & le dixième des meubles & des denrées qu'on vendois en détai

en détail.

Les Este de ces Provinces confentirers au premier impée comme à une chofe qui ne fe payeroit qu'unt fois : mais synte réfui les deux autres qu'ils jugérent capables de rainer le Commerce, le Duc d'Alba spels une santée de dijours , fit publier l'Edit fans le confentmente de B-

into. Comme com les Marchands revient famil leur Domigues, a de que l'emple refeite dobustes domigues, a de que l'emple refeite dobustes finit sorque force per force de la réfiliente, leur que les revients de président, et li finit peris lévéement corq qui y frontest de la réfiliente, leur que le 151, augliture Consert pues Commillon de Prince d'Dunge furprisent la finite Hollands: a près qual et come Lauric de Naffest fraiblands have près qual et come la réfiliente le prince d'Dunge furprisent la finite de Holland have près qual et come La réfilient le prince de la réfiliente le prince de la réfiliente le prince d'Comme d'Outre fonderés ; cheffrent le praistion Efigonios et déchefrente le Prince d'Outre fonde le prince d'Unit de la réfiliente le prince l'Europe d'Unit de des l'entre d'Unit de de l'entre d'Unit de des l'entre d'Unit de de l'entre d'unit 
ge leur Gouverneur.

Le liège que le Dac d'Albe fut obligé de mettre devant Mons, d'una le loifs au Prince d'Orange de régler la forme du Gouvernement de
ces Provinces, de le faifse de quelques places voilines, & de fe mettre en des de réfilter aux Eflines, & de fe mettre en deux de réfilter aux Ef-

Ainfi le file du Duc d'Alor étant venu les atta-

vernoit avec time autorisé défaire, quer ; il s'y par finer de ples gessads progrès que e suifi de saines en ces Provinces : de prendre les Villes des Malines ; de Zughens au dègig fue le rifisence de Erns ; et Neurlen ; de Harlen ; ol le Efgapool es tempes Efgapoiles & le Cardinal qu'il y sonie laiffe n 1559, en à d'uns le défaire de décante judqu'il l'extraqu'il y sonie laiffe n 1559, en à d'uns le defaire de décante judqu'il l'extra-

miel. Le Rei d'Efengon chagrin de ce que les cruztez de Duc d'Albe & le nouversa amples evil sout readle suivent fir évolute ce Prosout voude faidle, varient fir évolute ce Prosout le grapelle, à le li phélires le Commutaire de la commandation de la commandation de successificance qui le rise à Berda en 1575, comnual la puere comme le Prince d'Orange avec différens faccès, ce Prince syant pris Middhouge.

Le Commandeur de Requeleus étant mort et 1576, fans que le Roi d'Elpagne lui eût nommé un Succeffeur, les foides Ejognols & Allemon n'étant point payer, commircht d'extrémes dès-ordres dans le Pays, pillérent Mafricht & An-vers, & trainfrent fa mal les Provinces fournifes au Roi d'Espogne qu'elles appellérent à leur fe-cours le Prince d'Orange : & plusieurs Seigneurs du Pays étant entrez en conférence avec lui , ils convincent de tenir une Allemblée des Etats de toutes les Provinces des Pays-Bas pour y établis la paix entr'elles. Cette affemblée syont été tenut à Gand en certe même année, les États de Hollende de Zéfende qui fuivoient le porti du Prin-ce d'Orange firent un Traité qu'on appella la Pacification de Gand, avec les Etzes de Braban, de Flandres , d'Arrois , de Hairaut , & des autres Provinces des Psys-Bes , hormis du Luxen-bourg , dont la Nobleffe & le Peuple avoient use strache particulière pour le Roi d'Espagne,
Par ce Traité en convint que les Espagnols & les autres étrançers fortiroiene du Pays : qu'il y suroit une amesilie générale de toutes les injures que evez des différent partis s'écolent faites les uns aux autres : qu'on n'inquiéteroit personné pour fa Religion : que les jugemens donnez fur ce fajet ferosent annullez , de les biens immeubles rendus à ceux fur lesquels ils avoient été confisquet, finon le prix qui en avoit été poyé, & ou'on rétablissie l'ancienne forme de Gouverne

nent.
En confiquence de ce Trainf tractes ces Provinces fieur's Beutzilles une étrois alliance estéciles pour chiefe les Elegações de Pryy; à le Roi d'Ejeapre même cédars à la nécellir du treus, far chigig de confinere l'anné fiviaren cette pacification , à de donar ordre à Dom Jean d'Autriche fils natured de Chales-Quies qu'il envoye pour gouverner dans la Psys-Bes, de resvoyer cou les érrangem hom du Psys, ainfi (cul)

Don Jean Franssynst de s'eveir que le fout bre et de Governate fines en soir l'autorié, qui tien syant repu de nouveaux orden d'Ejaque le fisific en 1973, et la cindidie de Namer: est doilge les Esta-Cheferant de ces Provincre de tui déclave la puere, d'éfie le Prince d'Orlage pour Gouveneur du Buhnet, de esfaire de déférre le governement spéried de Psy-Bas la l'Archidea. Marbin friet de l'Empeur Rodolphe II. suquellé donnément le Prince d'Ormap pour Liarre.

ant. La Ville d'Amfordom fa rendit sux Eran su commencement de l'année 1578, mais d'autre part Dem Jean syant défiait l'armée des Eues 3 Genblours, report Louvias, L'annéourg, Philipesible, de pluffeurs autres places i il moterne en cente même année , de eur pour Successieur Alexandes Franente Prince de depais Dec de Prinne qui consi-

mu la perrer seré d'houreux forcès.

Le Pince d'Orange voyant que l'anion entre ces Provinces commençais à le dificulte, voolat lier plus feoinement enfands celles qui friorie tatta faira à fon parit i sind syste affemblé à U-rec'er su commencement eff Lumbé et 159. le Einst de Gucklier, de Zumphen, de Hollande, de Zelande, d'Unucelit, de Frist, de des Onmaniandes , ciles frent ent'élès le 12, jusvier sace confidération qu'on spella l'Usion d'U-rec'er de l'Archarde, de l'archarde de l'ar

Par ce Traité ces Provinces firese eser'elles one étroite union ; en forte qu'elles ne poursient être féparées per tellument ni pur quelqu'autre Traité ou accord que ce fue; que chaque Province, mê-me chaque Ville, auroit une picine policifico de fer droits a que quand il arriveroit quelques différends entre quelques Provinces , les surres ue s'en pouroient meler que pour les porter à s'accumuno-der ener'elles : qu'elles s'allifleroient l'une l'autre contre ceux qui les atraqueroient fous quelque prérexte que ce fût: que les fortifications que l'on feroit sux Villes frontaires , feroient faites moinié aux dépens de la Généralité & mostié sux dépens de la Province : que les nouvelles forterelles, que la Généralité voudroit faire faire, le feroieut à fer dépens : que le revenu du domaine du Roi feroit employé à la défense commune : qu'on ne pouroit faire ai paix, ni tréve, ni aucune nouvelle guerre , ni contracter sucune nouvelle slinace avec les étrangers , ni établir sucuns nouvenux impôes, que du confentement de toutes les Prov ces : que lorsqu'il s'agiroit de faire d'autres affai res , les chofes feroient réglées à la pluralité des voix : que les différends qui mairotene fur ce fujet entre les Provinces, feroient réglex par le Confeil on par les Gouverneurs: que les Provinces, Etats, & Villes du voifinage pouroient être reçues dans l'union du confentement des Provinces : que les Hollandois & Zelandois conferveroient l'exercice publie de leur Religion fuivant qu'il éroit établi ; & que les autres Provinces en useroient comme bon leur fembleroit, confervant à un chacun la liberté de la Religion : qu'un ess qu'il serivit quelque différend entre les Provinces, s'il n'en regardoit qu'une feule, les sueres le régleroient; mais que fi elles y étoient toures intéreffées, les Gouverneurs en décideroient : que les (Exes feroient convoquez comme superumne : enfiu que les Etaes , finon les Gouverneurs , espliqueroiene les difficultez qui interviendroiene fur

cu article.

Les Errs de ces Provinces ayant déclaré en 1581. le Roi d'Espagne décha de la Souvenine qu'il svoir fer elles, confirmérent encore deux années sprès extre ausion; hommis qu'ils convincement qu'il a voir Roise de la Constitue qu'il souvenine en respect par la Réformée, feroix préchée de unfeignée pobliquement.

Ce font est Traitez qui ont établi l'union entre ces Provinces qu'on nomme à cusie de cela les Provinces-Unies: pluficars autres Provinces & Villes des Phys-Bas s'y étaient suffi jointes d'abord, mais Alexandre Farneze namem à l'o-

Delfiner de No. « Elliques printere para Segener de Drys, « poi some plane de la reiggiorne de Drys, « poi some plane de la reigper la fort en aumment Amero, le Hamer, Francis, de la lega gener de Belme et al. Parties, de la lega gener de Belme et al pois de la reigne de la reigne de la reigne et pois de Ville, il « y i su que la Protecta Co-cubit da la Vind de Gaussage qui forse aumente candidera li Unerde. Afric la Protecca-Cubit de la production et mondre de prosentant de la reigne de la reigne de la reigne de des productions de la reigne de la reigne de de la reigne de la comparta de la reigne de de la reigne de la reigne de la reigne de la reigne de 
Lead to the state of the state

espendence (and des places done il possible den de la L'Archiche Allen mouves in commencement de Pareire (\$41.0. de les dones mente de la territor de Pareire (\$41.0. de les dones mente de la territor commença sera le Rod of Effegure, ), and l'International Commence (\$40.0. de l'archiche), and l'Archiche), and l'International Commence (\$40.0. de l'a

En conféquence de ct Trairé il déclur au moi de Mai foivant la guerre au Rei d'Epogre, de fit envrer fon armée dans les Pays-Bas Egapols. Ce Princé étant dans les Pays-Bas Egapols. Ce Princé étant dans la fuite couvren de faire h, paix avec Prinjer IV. Roi d'Elioper , de ce le voulant point faire que consjoientement sur les Easts Généraux , flippola pre le Trairé préliminaire qui fin graffe en zéq.1. A Hamboory, de dour il a été fouvent profé ci-derant , que le Roi d'Eliopes fournaire des priférents pour le Princé d'Eliopes fournaire des priférents pour le Princé d'Eliopes fournaire des priférents pour le Princé

nt à l'Assemblée de Munster. Après la mort de Louis XIII. le Roi fon fils de fon Succeffeur envoyant vers la fin de l'année 1643. Mrs. d'A-vaux & Servien en qualité de fes Plénipotenciaires vaux & Servien en qualité de fes Plé à cette Affemblée, voulnt qu'îls paffaffent par la Haye pour prendre avec les Erats Généraux les melures néceffiires pour parvenir à une poix fure & brance, & pour renouveller l'alliance qui » voit été faite en rées, entre les Provinces-Unies & la France, & que les Erses présendoienz être expirée par la mort du feu Roi. Ces Miniftres du Roi trouvérent besseoup de difficultez dus leur négociation , tant porce que le Prince d'Orange & les Erats Généraix aimoient mieux faire une néve avec le Roi d'Espigne , qu'tint paix sinfi que le Roi l'est fouhaité ; que parce qu'ils montroient per disposez à renouveller le Traité de 1625, depeur d'être obligez de rompre avec l'Empereur, comme ce Trairé les y obligeroit. La principale difficulté fut fur la garencie des Traitez de paix & de trêve qu'on prétendoit faire à Munfter; parce que d'une pure les François vou loient que les Etars leur garentiffent soutes les conquêtes qu'ils avoient faites en quelques lieux que les places conquites fuffent fituées, & qu'ils ne futlent point obligez de rentrer en guerre avec

l'Espogne après l'experation de la trêve qu'on foroit entre cette Couronne & les Provinces-Unies, offragt sculement en ce cus de sourair aux Erars douze cens mille livers de fublides per chacim in a d'autre par les Etats Généraux ne fe contentant pas de la promefic de ces fublides , veuloient que pes de la promette de cus susseurs ; la France s'obligest de rentrer en gutwe avec le Roi d'Espagne , s'il ne vouloit pas conringer certe tréve sux mêmes conditions , & ils ne voulniene point s'obliger de foutenir la confervation d'sutres conquetes que de celles faires dans les Pays-Bus, atrenda que felon eux le Traité de 161c. n'avoir point en d'entre but que de cheffer les Efpernols de ces Provinces. Enfin :neès beurcoup de conteffations ils conv rest le r. Mars r644, d'un Traité qui fut spoellé le Traité de garentie & par lequel ils confirmérent les pré-

eódens Traites, linon en ce qui y feroit dérogé par celuici : ils convinent que le Roi & les Ezus défendroient chacun leurs propres intérées; mais qu'ils s'entraideroient avec pareille vigueur pour les insérêts des uns & des sutres : qu'ils ne conclumient aucun Traité que conjointement & d'un commun confenerment; de n'avanceroient pas plus leurs négociations avec les Espagnols les uns que les autres : qu'ils le déclaressient aux Ministères d'Espagne toutes les fòis qu'ils en servient secuis: que les Plénipotentiaires du Roi & des Etats s'entraderciène à ce qu'ils ne reflitusfiene rien de toutes les conquêtes qu'ils avoient faites dans cer m guerre : ou'su cur que le Roi ou les Etuts fiffent une prix ou une tréve , & que le Roi d'Efpagne, l'Empereur , ou quelqu'autre Prince de la Maison d'Autriche les attaquair, on exécuterois le Traité de 1635, que fi le Roi & les Erres ne fasoient qu'une tréve, ils seroient temus les uns & les autres de recommencer la guerre, fi la tréve n'étoit continuée d'us commun confentement : qu'ils ne pourtoiene faire sucun Traité de paix ni de tréve, ni même aucuse fuspention d'armes que conjointement & d'un commun confi ent; & que si ce Traité étoit encore violé, ils

ne les infecteurs.

Les Ents Généraux nomméreus hait Ambaffideux-Périsponensires qui se fe rendirent Muntter qu'us commenceuse de Dancie 1646, 8 y limen repus suve de grands inhancum, de traitez, d' d'Entellence pe le Comme de Pergarands, l'Antchevique de Cambeil, è le Sr. Brum Périsponentiques d'Entellence pe, qui téchoires per ces manières de les Réconfides de ceut de la Proce.

de leur République de ceux de la France.
Peu après les Plénipotentiaires d'Efjagne proposérent à ceux des Provinces-Unics de faire avec eux une tréve de douze ou de vinge sonées , sux conditions de celle de 1609. Promettate que le Roi d'Espagne la ratificroit dans trois mois ; &c demondant qu'après que le Trainé feroit conclu, les hostiliere collassent, & qu'ils ne possent assister les enternis les uns des autres. Les Plénipoteneisires des Etars fureur long-tems fans vouloir répondre à cette proposition , à moins que les Prénipotentiaires Espagnols n'eussent s'ait réformer leur pouvoir dans lequel ils prétendoient qu'il y avoir plusteurs deffauts 1 les Espagnols ayant promis d'en faire veuir un nouveau , & ayant figné un acte par lequel ils convierent de s'affembler ternativement dans les logis les uns des autres, & que ceux chez qui se tiendroit la conscrence cédevoient la préférence aux autres , on recommença de ergieer , & les Plénipotentiaires des Etats Générsux préfentérent un autre mémoire par lequel némor presentates un mont par intention étoit que leur Traité avec l'Espagne allit de misse pes que celui de la France , laquelle ils prétendoient devoir être fatisfaire, its propolérent foixante nave articles pour être inférez dans un Trainé de tréve ; ét desquels le dernier portoit qu'on y pouroit changer et qu'on jugeroit à

By our pendent he mois de Mai plaffirm et de pondie, repliques, & denglices fue caracteris pondie, repliques, & denglices fue caracteris pondie, repliques, & denglices fue caracteristes de la constanta de la france an Caracteriste de la competito de la France an Caracteriste de la constanta de la constanta de la constanta de la france an Caracteriste de la Caracteriste de la france de la Propuesta de la Caracteriste de la frança de la Caracteriste de la frança de la Caracteriste de la frança de Promissio, personale de la frança de la frança de Promissio, personale de la frança de la frança de la frança de Promissio, personale de la frança de la frança de Promissio, personale de la frança de la frança de Promissio, personale de la frança de la frança de Promissio, personale de la frança de la frança de la frança de Promissio, personale de la frança de la

de autres.

Capradine les Pléripatrenisies d'Efragne de trois de ceux des Provinces-Visies figuérent ces articles à pur près comme les Pléripatrenisies de tet Provinces les avoient propriet, horaits qu'ont destante des deux miches en un, de qu'il n'y encer ainsi que foitante de de me de il merapériert dans l'Étentique de l'étenient cuivents pur provision pour les in-fidere dans le Traite de Menfille.

fe ne m'arrêterai poire à rharquer tout au long ce que contensione ces articles , parce que ce font presque les mêmes que ceix qui furent depuis inférez dans le Traité de paix, doet je vais parler s R. fe amount fechanese que la utrez Phépiotennière de la Enc Chérieux ne volution poor fiper en article y & qui le Miniffres de France o firere de figurade plantes que la Estas Gérérace déclurieux à Mr. de la Thuffetie Ambidie deur de France en Hoffande le x 1. Adult 16,46, que est Ecrit n'évit poire un Traité , mais ma fingle mésaire de choise qui évitore traitée à Miniffre ceurs les Phinpoentaires d'Elipton & de que conjunieurent avec le Roi, invient qu'on en de couveau en 164,5 de qu'ils donneroiten en enté à l'une Phépiotentaires.

Les Ministres de France Goulineme toujours que le Roi a vitou paire doit par les précédens qu'il revie faiss avec les Eurs, de rouge seve l'Efoppee, d'a pole l'exprision de la trive enue cette Couronné de les Frontnez-Unies, de Roi Cadoliègne en voolsit par encouveller la trévez : sinis les Eurs Générais voyant qu'en ce vez : sinis les Eurs Générais voyant qu'en ce prèce, s'élèbreme de na plus longer à linir fealement une trée avec les Elipsgools, mini-platfe, une prise qu'ils current plus s'aurageure à laur Estat per pies qu'ils current plus s'aurageure à laur Estat per pies qu'ils current plus s'aurageure à laur Estat per la comme de la comme de la comme de la comme prise qu'ils current plus s'aurageure à la laur Estat de la comme de

& à leur liberté. Ainfi avant dreffé les articles eurils vook apouser à ceux qui avoient été fignez , leurs Plé nipotentiaires préfentérent aux Plémpotentiaires d'Efpagne ces articles corrigez, par lesquels ils deman-doient entr'autres choies, premiérement que le haut quarrier du Duché de Gueldres, où la Ville minse de Gueldres qui donne le nom à toute la Province, & celles de Ruremonde & de Venlo & la fortereffe de Stevenswert font fituées , qui étois encore entre les mains des Espagnols, fût consolidé aux trois autres quartiers de cette Province appellez de Nimégue, d'Arrhem, & de Zusphen panez de l'uningue, a Armaen, de de Luspatin qui obs'ificient aux Eurs; secondement que les Baillinges de Dalem, de Funquemont, de de Rol-duc fituez au dell de la Meufe dans le Duché de Limbourg, de dont ils prétendoient êsre en possesfion, de quoi les Espagnols ne convencio leur fullent livrez ; ou tout au moins que le diffé-tend pour ces Bailliages fût renyoyé à une Chambre mi-partie; troifiemement que les Erars euffent un fouverain pouvoir pour les choles Eccléfiaftiques dans la Mairie de Bois-le-Duc : enforte qu'ils y puffent interdire l'exercice de la Religion Cathoque; enfin que leurs fujets euflent pleine liberté de naviger & de trafiquer dans les Indes Occidentales,

Les Phinipezeniaire d'Elipsupe refeferte de l'accidence esquier stricles i mai dem la fisite ils y trouvières des templements qui firence que ce recibie sun Phinipeziaires de France que ce recibie sun Phinipeziaires de France que ce recibie sun Phinipeziaires de France que ce recibie sun Phinipeziaires de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'Archiventeriaires jugle à popos de le remporer à la Hiyr peus empeche que les Este ne fificue a peut principezia et pour obtenir d'un une principezia de principezia de la consideration de l'accident de l'acci

On a prétrirdo que Mr, Servien s'ésois conduit dans cette négociation avec une hauteur peu capable de pagner les efpires de ces Républiquairs, qui faifant gloire de leur liberté veulent être conduits

decument also were spire allows a que judy and one of the year preferent Commissione de Laura un sporte. Se Traide faireure in manestone, de finance in manuscone, de finance in manuscone, de commissione de la commissione de la commissione de commissione de commissione de commissione de commissione de commissione de la commissione del la commissione del la commissione de la commissione de

for commonly up of orr offers, see Eusel dematrates on love Based.

Product on Mr. Servin supporting a Trade II

product on the Servin supporting a Trade II

qui demat refine 3 Mouller, failines de garage

in these per lot Mempronimien de Earn 3 ce

support de Mempronimien de Mempronimien de Earn 3 ce

support de Mempronimien 
tterre la Fance en quelque muniére, ils minera tas bas de leus figurates une clusie experité que certe figurater forot nulle fi la paix entre la Fance de l'Elippien e le conclusio point.

'Mr. Servien de Mr. de la Thuilleire fieres leur détavouilleire ce que leur Périnqueratisser svoient fix, de robligatione experiment par point fairte la paix que conjointement reve la France mais in el payare debuir. de rout esque fierest les transcripturs entre les Fançais de les Elippiens, por vicloire de les fine corporati de sarciale una pour licher de les fine corporati de sarciale una fair de partie de fine corporati de sarciale una port licher de les fine corporati de sarciale una fair de la fine de la fine de sarciale una fair de la fine 
Cela n'empécha pri que Mrs. Servina & de la Thuilleire ne comineuficat à faire leur possible pour obteni de Estera Généraux ce qu'ils fondatoitent; mist n'en pouvant venis conferenent à bous; penneigalement à cuité de l'oppositions de la Hollande, à la fe contencéron de puller vere la Commulifiares des Estes le 49, Juillet 1647, un Traée.

Traité, pour afforer l'exécucion de ce qui feroit accordé par les Traites de paix entre la France & l'Espagne & entre l'Espagne & les Provinces-Et pour affernir l'unicié & l'union enere la France de les Provinces - Unies ils convincent que le Roi feroit tenu de sompre généralement & d'enter en genre ouverte con-tre le Roi d'Efongue, l'Empereur, on quel-qu'aure Prince de la Maison d'Autriche que ce füt , en cis qu'ils atriquissent quelque Pars on place que les Etges polloderoient, ou dans laquelle ils auroient gamiton lors de la fignature de et Traté; ou en cas que le Rei d'Efpagte contrevice su Traité qu'ils feroient avec lui 1 que les Francieros tenus de même de rampre généralement & d'entrer en guerre ouverte avec ees mémes Princes, en cas qu'ils artaquaffent quelque place apparemante su Roi Très-Chrétien, ou qui compris Pieterol, dans le Routfillon, dans la Loraine. & dans toutes les conquêtes des Pavs-Bus: que les Erats rempresent suin généralement la pendant la trêve de treste asmées qu'on avoit faite pour la Caralogne, quelques uns de ces Princes ittaquatent quelques places dont le Roi dimeureroit en possethon par ce Traité.

Les Plénipotentières des Entes continuérent à s'entremettre pour la conclusion du Trainé entre la France & l'Esprigne ; mois n'en ayane pa venir à bout, ils réglérent avec les Espagnols, ou remirent à une Chimbre mi-partie les seticles dont ils n'écoient pas éncore convenis, & leur Traité avec le Roi d'Elpagne für ligné le 30. Janvier 1648. par lept Députez des Provinces-Units, n'y synte eu que le seul Nederhorst Député de la Province d'Utrecht qui ne le voulut peint figner, croqune que les Travez entre le Roi & les Ezum Générux ne le permerroient pas. Le Roi 6 plaignit de cerre figureure : la Province d'Utrecht s'oppofa long-cens à la Resification de ce Traké; celle de Zelande n'y vouher juntis-confestire mais sout etla n'empécha pas qu'il ne flit ratifié , & que les ratifications n'en fuffent échappées à Munster le 14. Mars foivent

Par co Traité le Roi d'Espagne reconnut les Provinces-Unies pour des Provinces librés , for lesquelles ni lui mi fes Succeffeurs ne prétendroient sansis rien. On convint que les Eurs-Généraux demeureroient faifis de la Mairie de Bois-le-Duc, du Marquist de Berg-op-Zom, de la Baronie de Brods, de Mathicht & de son territoire, du Comsé de Vroonhoff , de la Ville de Grave, du terratoire de Kuick , de Huift , d'Avel , & de leurs Baillinger. Qu'il y auroit une ferme & perpétuelle part erere le Roi d'Efpagne & les Etses en toutes los praties du monde i Que chicime des parties conference les leux qu'elle politices alors avec leurs dépendances ; qu'enfi les Eraes resiendersient les Poets qu'ils possessoient dans le Pays de Wars & toutes les autres places qu'ils tenoient dans le Bribant , la Flondres , & selleurs ; qu'ils y strotent une pleine setorité une pour les cho-fes Civiles qu'Eccléfiaffiquer, de meme que dans les territoires des Provinces-Unier; ( à quoi la version Françoise ajoune que le Pays de Wars à Feixesperion de fits Fores appareimideoix au Roi d'Espagne, & que'les trois remisoires su delli de h Meule, favoir de Fancement, de Dolom, & de Roloffue demeutéroient en l'état stiquel ils ésoient slors; & qu'en cus qu'il furvint quelque dellé-

bre mi-partie : ce qui n'est point dans l'exemplaire Latin.) Que le Rei d'Efourne & les Etses Généraux pouroient continuer leur Commerce dans les lieux eu ils l'exerçaiene s'ors : Qu'ils jou'iroient de tontes les Villes , Châreaux , & ancres licux qu'ils possédeirent dans les Indes Orientales & Oc-. cidentales, comme dans le Brefil & for les côtes de l'Alie, de l'Afrique, & de l'Antrique : Que pareni les places des Etats Génératix en y comprendrois même celles que les Portugue avolent occupies fur eux depuis 1641. Que les Visificaux des Etats Généraux trafiqueroient dans les Pays du Roi d'Espagne en Europe ; mas que cela ne leur fercit pas permis dans coux qui lai écoione foun durs les Indes Orienteles : Que de mont les Vaiffestix Espagnals a'étendroient point leur naviga-tion plus qu'à l'ordinaire dans les Indes Orienta-& qu'ils n'entreppient point duss les ports des Indes Occidentales occupez par les Esats Géatente, ni mine dans ceux que les Portuges leub avotent ônez depuis 1641. Que lesfajets d'un des deux Eras nepsycrosent les impôt dans l'autre que de même que les parurels du Pars : Que le Rei d'Efpagne ne leveroit plus for la Menfe-& fur le Rhin les agmqui asperatant la guerre dépendoscut des vinces-Unies , particuliciement célui de Zélande qu'on levoit à Anvers ; à condition que les Eans Générales perservient les rentes affi xes péages avant l'année 1570. Que les fittes Gfux amerenendroient les chrufféet de l'Efeart, du Canal de Sass, de Zwin, & des sutres embouchuren de la Mer qui y aboutificht : Que les habitus des Villes Hinfestiones journient dans les Exes du Roi d'Espagne des mêmes privilégés que les habitaus des Provances-Unies : Que ceuxci joutroière aufit en Espagne des privilégés qui avoient été accordiz aux habituns des Villes Hanféstiques : Oue les faires des Etart Généraire inuirozine de la liberté de confeience dans les Etats du Roi d'Eipagne , comme elle afoit été secordée sun Anglois per les Traitez, & les arricles facrices pullez avec le Compfeible de Caffille : Qu'en établismit dans les Pays-Bas une Chambre ani-partie qui jugeroit toutes les contraventions qui pousoiera être faites à ce Traité , & régleroit eous les impôts qu'on léveroit de part & d'aotre étre les murchandiées : Que le haut ouvrier de Gueldres imoit changé contre quelqu'autre équivalent ; &t que si en n'en pouvoit convenir , la Chambre mi-sortie régleroit la chose : Que le Roi d'Eipagne procureroit la continuation de la neu-, aminé, & bon voifinge entre l'Emperiver & les Eters, & en obssendroit la confirmation de la part de l'Empereur & de l'Empire : Que chacun reveressit dans les biens qui avoient été confisquez à l'occasion de la guerre : Que les exhérédations & les dispossions faites en haine de cant unime guerre femiest nulles : que les habi-tant des Pays fesies au Roi Carboliene , & de ceux fuiers aux Esses, le facolderoiese les uns aux surves par reframent ou abintellat, fuivant la counume des houx; Que les limites fescient réglées en Plandres & silleurs; Que le Roi d'Espagne séroit démoir près de l'Ecluse les sorts de St. Job , de St. Donne, de l'Eroile , de Ste. Thérése , de St. Prédéric, de Str. Hibelle, & de St. Parl redoste de Papemen : Que les Erars Généraux fertieent suffi démotir les forts d'Orange & de Fré-

dérit dans l'Ille de Ceient, les deux forts de Pas

Ra

ceux qui écoiene finnez for la rive Orientale de l'Escaut, excepté Lillo & le fort nommé Spinola fitué près de Kieldreche; enforte qu'en en démoliroit un égal nombre de chaque côtés Que la jurisdiction for les eaux feroit laiffée à la Ville de l'Ecluse, sinfi qu'elle lui appartenoit : que la , digue qui bouchoit la riviére de Soute feroit ôtée, en y continuent un Sas , de la garde duquel on conviendrois : Que le Château de Leut ferois ren-

du su Comte de Flodrof. Comme les Etses Généraux pouvoient crainche que les Espagnols voulussent troubler leurs Sujess dans le Consuerce avec la France, & qu'il n'ayout rien été décidé fur ce fuiet dans le Trugé de mix. ils fouhurérent que la chofe fût réglée par un areicle particulier ; ainfi le 4. Fevrier 1648. les Plénipotentiares d'Espagne & des Provinces-Unies fignificat un article séparé par lequel ils convin-rent que les habitans des Provinces-Unites pouroient naviger & trafiquer dons tous les Pays qui feroient en amitié ou en neutralité avec les Etae Généraux , encore qu'il y eut guerre entre le Rot d'Espagne & ces Pays; à condition que ces habitans n'y porterorest point de marchandifes dé-fendues : que pour cet effet lorsqu'ils partiroisent de quelque port du Roi d'Espagne pour aller dans un port de les Ennemis, ils montreroient aux Officiers de ce Roi un pulleport en bonne forme conterant le dénombrement de ce qui feroit dans learn Vaillesux; moyennent quoi on ne les vafateroit point davantage: qu'en pleine mer ou près des rades lorsqu'ils ne voudroient point entrer dans les ports, ils ne feroient point tenus de montrer leurs pulleports : que les Etats-Généraux défendroient à turs Sujets de porter des marchandifes défendues que les habitans des Prochez kurs ennemis: vinces-Unies pouroient continuer leur Com en France, comme par le paffé; pourvi qu'ils n'y apportaffent aucunes murchandifes provenantes s Royaumes du Roi d'Efpagne, on qu'on pouroit employer contre lui : que s'il se trouvoit dans ces Vailleaux des marchandifes défendues , elles servient scules enlevées; & que les Vaisseaux & les marchandifes permifes ne feroient point jugées de bonne prife : enfin que les Sujets du Ror d'Ef-pagne jouiroient aufii de cette même liberté de la Navigation & du Commerce dons les Pays qui viroient dans la neutralité & amité avec Sa Majesté Catholique.

Ils convincent que cet article feroit exécuté de même que s'il étoit inféré dans le Traité de naix & que le Roi d'Efmont & les Erres le rarifica

Comme l'article féparé duquel nous ven parler, paroiffoit conçu en des termes obseurs qui ouverent donner matière à des procès , Mr. le Brun qui avoit été Plésiposeneisure à Muniter & écoit allé à la Haye en qualité d'Ambelfadeur , pella le 17. Décembre 1650. avec les Députer des E. tres Gépéraux un Traité pour l'éclairciffement de cet article.

Par ce Traité ils mirent plus distinctement en divers articles ce qui avoit été mis dons un feul en 1648, outre cela ils consiment que toutes les gr-mes offensives & défensives passeroient pour morchandifes défendues ; & que les Sujets des Etaes ne pouroient point non plus mener chez les Ennemis du Roi d'Efragne des Soldats ne toutes fortes d'équipages de guerre : que les chofes qui fer-

rchandifes défendues, à moins qu'on ne les von lut conduire dans des places affiégées : qu'en pleine mer ou près des rades, fi les Espagnols soupçon-noient que les Suyers des Etirs voulussent mener des merchandifes défendues à leurs ennemis , sh fereient tenus de montrer leurs paffeperts en bonne forme à deux outrois houves qu'on leur envoyeroit dans une chaloupe : enfin que les marchandifes des Sujets des Etats étant for des Vaiffeaux ennemis feroient confisquées.

Il a été marqué ci-devant qu'une des princ les difficultez entre les Piénipotentiaires du Roi d'Espagne & crux des Etses Généraux avoir été ats iujet des Bailliages de Falkemberg ou Fauquemont, de Dalem, & de Hertzogenrod ou Role-duc, fituez su delà de la Meule dans le Duché. de Limbourg, & dont le possession n'écoir pas bien constante de part ni d'autre; le Roi d'Esporne & les Etits avant fait depuit l'année 1644 ers actes pour se mointenir en la possession de ces Bailinges & pour punir ceux qui ne les vou-leient pas reconnoître. Ainsi nous avons vu qu'ils ent par le Traité que la chose seroit terminée par la Chambre mi-partie ; & que cependant chacun demeureroit en possession de ce qu'il possédoit alors : la Chambre mi-purie n'ayant point terminé ce différend , Dom Efteran de Gamarra Ambellideur d'Espagne en Hollande & les Commillaires des Etats Généraux convingent à la Have les 25. Fevrier & 27. Mars 1658, que le Roi d'Espanne & les Erats Généraux siendroient chacun en pleine propriété & fouvenineté la juste moitué des trois Pays d'Outre-Meufe, sux conditio dont en conviendroit dans la fuite de part &

Cette affaire fut terminée définitivement par Traité pallé à la Haye le 26. Décembre 1661. en-tre le même Dom Eflevan de Gamera & les Commilliages des Etues, par lequel ils convincent que le Roi d'Espagne auroit en libre propriété & Souversioné dans le Pays de Fauquemont les Seignesries & Villages de Nuth , le vieux Fauquement , Schinn für la Geule, le Couvent de St. Gerlich dans l'enclos de ses murailles , & onze autres Seigneuries ou Villages, quatorze Fiefs étraners dé-nommes dans le Traité, plus douze Villages ou Seigneuries dépendantes de Dalem, nommez dans le Traité: Enfin qu'il auroir la Ville & le Châtesu de Roleduc avec cinq Seigneuries ou Villages qui en dépendent . & tous les Fiels étrangers qui en relévent : Que d'autre par les Etats Gé-néraux acraient la Ville & le Château de Fauquemont , & vingt Villages & Seigneurier , & quatorze Fiels étrangers que en dépendent; plus la Ville de le Chircau de Dalem avec fix Villeges de Seigneuries , & tous les Fiefs étrangers qui en relévent : enfin canq Villages ou Seigneuries dépen-dans de Roleduc. Ils convincent uneure qu'ils fernient juger le procès pendant à la Cour de Brabant au fujer des Seigneuries d'Eslon & de Bernauwe qu'ils n'avoient point partagées ; Qu'ils vendroient les fonds de Ravensbolch & partagerojent le prix entr'eux : enfin qu'ils commenceroient à jouir des sides & domaines du premier

Janvier 1661. On nt put convenir de l'équivalent que les Etats Généraux donneroient su Roi d'Espagne pour obtenir que le haut quartier de Gueldres fût confolidé de rétini au refte de la Province; de forte que vent pour la nouriture ne pufferoitte point pour le Roi d'Espagne conserve les Villes & places du Duché

Des Commissions de part & d'autre réglérent par un Traité passe à Bruxelles le 20. Septembre 1664. les limites de ce que le Roi d'Efpagne & les Eurs pollédoient en Flandres : & convincent de la suppression de la Chambre mi-portie par un autre Traité pullé à la Haye le ag. Avril 2065.

#### CHAPITRE SEPTIEME.

Négociation des Traitez conclus à Munster pour les Interêts des Princes d'Orange.

Uillaume de Naffau Prince d'Orange neu-viéme de ce mam, qui avoir dès fa jeu-melle téracigné de l'inclination pour la Religion Précendus Réformés, & ésois Gouverneur des Comiez de Hollande & de Zélande, voyant qu'il récit foupçonné par Marguerire d'Autriche Duchelle de Parme & Gouvernante des Pays Bas , d'avoir été faureur de ceux qui avoient commis dans les Eglifes de ces Provinces les désordres dont il a été ci-devant parlé , écrivit à Philipe 11. Roi d'Espagne pour le prier de recevoit la démission de ses Gouvernemens , & de lui permettre de se retirer en Allemigne. Philipe lui fit une réponse fort honnéte : cependant Guillaume ne fe fiset pas à cet appas qu'il cett que l'on lui tradoir pour le fine périr, fe retra dies le Comté de Naffau; & n'ayant point voulu comparoère aux affignations que le Duc d'Albe tui fis donner , il fut condamné par contumace. Guillaume son fils ainsé qui écudient à Louvain sus connené en Espagne , où il sut retenu pendant plufieurs années en une espéce de prison ; coolisque tous les biens qu'il avoit dans les Paya-Bas qui éctiont très-confiderables : outre cela cruse qu'il avoit dans le Comré de Bourgogne comme héritier de la Maifon de Chalons , entr'antres un fiziéme des Salines de ce Comté & des bois qui en dépendent qu'on spelloit la fixte d'Au-

Après le foulévement arrivé en 2572, dans les Pays-Bas , ce Prince fut , comme il a été mar-qué ci-devant , déclaré par les Etats des Provinces des Pays-Bas non fruhment Gouverneur de Hollande , comme il l'étoit supersvant , mais suffi du Brahant & de la Flendres : il empronta de grandes fommes pour fouteur la guerre contre le Roi d'Espagne, de forte que comme il étoit l'ame du Parii , les Espagnols tensérent dans l'Assem-blée qui se tint à Cologne en 1479, de faire un Traité perticulier avec lois. Ainsi le Duc de Ten-ranova lui offrit de la part du Roi d'Espagne de laisfer jouir de tous ses biens; pourvi qu'il fortit des Pays-Bas, & allis passer le reste de sa vie en Allemagne; & de rendre à son fils la liberré, & les Gouvernemeus de Hollande & de Zélande : mais ce Prince trouvant sen police plus besu que le parti qu'on lui proposoir , ne voulut point accepter cette propolition; & sysot peu a-

pagne déchu de la Souversineré qu'il avoit fur els , ce Roi le proferivit & promit pur une proclamation publique de grandes récompenées à ce-lui qui le tueroit : en effet ce Prince fut allafiné à Delft en 1584.

Il luffa tross fils, faroir Philipe-Griffarme, Maupice, & Frédéric Honri : le premier faccéda à son pére en la Principausé d'Orange, & en la dispart de fes biens, vécut dans la Religion Carboque , & mourut en 1618, fant hiffer d'enfant de Léonor de Bousbon qu'il avoit épou-

Maurice fuivit les traces de fon pére, & avant fuccéde à ses charges, il continue la guerre avec besucoup de bonheur & de valeur contre Philipe II. ensuite contre ton fils Philipe III. & s'oppois autent qu'il put à la conclution de la réve qui fut fignée à Anvers en 1609. Cependant comme les Esses Générairs avoient obligation de leur liberté au Prince Guillaume & su Course Maurice fon file, ils eurege suffi en ce Treite un fein particulier des intéréts des Princes de cette Mailon a ne se contentant pas des chasses générales du Tenté par lesquelles il étoit porté que ceux sur Insquels les biens aveient été (confisquez à l'occafion de cette guerre, ou leurs héritiers, y rentreroient : mais ils firent ajouter exprellément que cele assoit lieu en faveur des hérisiers du feu Prince d'Orange, même à l'égard des droits qu'ils avoient fur les Solines de Bourgogne qui leur feroient remifes avec les bois qui en dépendent s qu'on leur feroit bonne justice dans un an d'un procès qu'ils avoient au Confeil de Mulines contre le Procuseur-Général du Roi d'Espagne, pour raison de la terre de Châtelbelin, que les Offi-ciers de l'Empereur Charles-Quint avoient fait failir lorsque le Prince Guillaume avoit présendu s'en mettre en polletion cotome hérizer de fon coulin René de Nalliur : cet Empereur avoit depuis permis au Prince Guillaume de faire juger au Confeil de Malines le procès touchant cette terre ; mais lorsque l'afface étoit fur le point d'èrre jugge, Phatipe II. en avoit fait furfeoir le jugement , de elle éroit demeanée indécife ; enforte que dans l'Apologie que Guillaume fit im-primer en 1 580, il prétendoit qu'il lui étoit du plus de trois ems conqueste mile flories d'arrérages des revenus de cette terre depuis qu'il étoit Enfin on venu à la farcellion de fon coulinovint que les héritiers du Prince Guillaume ne feroient point pourfairis pour milon des dettes qu'il avoit contractées depuis l'année 1567.
Ce Traité fut exécuté à l'exception de l'article concernant le procès de Châtelbelin , lequel ne, fut point jugé dans l'année ni depuis.

Maurice fuccéda à la Principauré d'Orange après la mort du Prince Philipe-Guilliume fon fré re; & eut pour Succelleur Frédéric-Henri fon Cadre qui à l'exemple de fon pére & de fon frére fie ce qu'il pui pour empêcher la paix entre l'Efpagne & les Provinces-Units par laquelle il voyoit

tember (on crédit. . Cependant les foupcons que les Etan Générunx avoient conçus contre lui à caufe de l'alliance qu'il avoie contractife avec Charles I. Roi d'Angleterre en monate Guillaume fon fils unique avec la fille sinée de ce Roi , & au moyen de laquelle ils-s'imaginoient qu'il avoir deffrus de fe rendre Souveeue des Pays-Bas , la fanté languiffonte qui près induit ces Provinces à déclarer le Ros d'Et+ l'empéchoit d'agir avec la vigueur nécellaire, enfin ins peffen & Ir is prometten que les l'Engirons a voirent fisient à la briençatte fit fermes ampechérent que fet appointonn à la conchiéme de la pries qu'en maines à hismatte, contient l'effet qu'el prémissir a mines à l'antant, contient l'effet qu'el prémissir entré tennem à la pare, ; le Priese d'Ormage ne past fits surre chole que de fongre à la conferention de fes suéfen dans cette pare. Autil il donne procurrient au fix fouve fet Constitution de fes suéfen dans cette pare. Autil il donne procurrient au fix fouve fet Constitution de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre province de l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre l'entre de l'entre 
Knuye étoit Député de la Province de Zélande. Les Plénipotentisires des Etats Généraux don-sont à Muniter en 1646, leut proposition dreffée en forme de Trairé , outre les articles concernant les hériners du Prince Guillaume qui étoient por-tez dans le Traké de 1609, y demandérent en-core, premiérement que le Prince d'Orange entrât en policifion des bions que le Confeil de Malines avoit depuis ce Traité adjuget par Arrêt su préju-dice du Fife au Conne Jean de Naffan de la Bran-che de Siegen, lorsqu'il avoit quitté le parti des Ettes Généraux pour prendre celeu du Roi d'Ef-pagne : enforte que cet Arrêt & la possession de ce Comte n'auroient aucun effet. Secondement qu'atrendu que le procès de Chisobelin n'avoid per été jugé dans l'année après le Traité de 1609. le Rei d'Espagne renonçie à cette terre, & à toutes ses dépandances qui serotent remises su Prince d'Orange & à fes liéritiers ; fant néanmoins aucune refitation de fruirs. Troifiémement qu'artenda qu'en 1582, les Ettes Généraux pour récompenfer le Prince Guillaune des grendes dépenfes qu'il avoit été obligé de faire pour leur procurer & leur conferver leur libenté, bui avoient accordé & cédé par des lettres pasences les Comtez d'Aloft & de Mecfien , l'Abbaye de Duyne avec la Prévôté d'Everfom , & les Abbayes de Berg St. Vinox , de Ninove, de Geerberg ou St. Adrien en TOrme, & d'Affligeim, de sous fesquels biens fes héritiers se jouissoirest este de la Prévôté d'Eversom décodente de l'Abbave & du Monaffée de Sandon. I'un & Pautre fituez dans le terriroire d'Hulft, que les Etats sprès avoir pris-cette place avoient nouvellement dennez su Prince Frédéric-Henri en confirmant l'ancierne concession; ce Prince füt maintenu en la possession prisible de ce Mo-miltére & de certe Prévileé; & que le Roi d'Espagne le fatisfit pour les putres chofes contenue dans ces mêmes lettres patentes dont il ne jouliffoit pas. Quatriémement que le Roi d'Espagne stunneut au profit de .ce Prince & de fes héritiers an droit de retrait & antres prérentions qu'il avoit fur la Ville de Grave , le Pays de Koick & fur fer dépendances ; comme suffi for l'ancienne Baronic de Besbant, qui avoient été engagez par l'Empereur Charles-Quint à Maximélien d'Égmont Comte de Bure & à Guillaume Prince d'Oracore : & one les Etars Généraux avoient en 1612, donouz en propriété su Prince Maurice son fils & à ses héritiers. Cinquiémement que le Roi d'Espagne renonçàe pareillement en faveur du Prince d'Orange & de les héritiers à fos présentions far la Ville de fue le Comré de Lingen & for les Vil-les & Seigneuries de Bevergeerde & de Cloppem-bourg firuzz en Weftphalie dont les Etzts Génétux s'étoient emparé de en avoient en 1578, cédé la propriété à Guillaume Prince d'Orn Enfin qu'on ne put inquietter les héritiers de la

Maifon de Nalina pour raison des dertes contraccées par le feu Prince Maurice ( ou plantor Guilllaume ) depuis l'année 1567, judqu'à la more pon pour les strénges des raines hiportéqués fire lebiens de cette Maison échues pendant les aincées

qu'ils rovient été fain.

Le S. Konyt témoigns source chi que le Prince d'Orange footbitere carrièmenent de demeurer
pooléffeur incommutable du Marquilar de Berg,
op-Zons, que les Etas Cénéraux avoient contriqu'à foi protir fair les Marquila de Berg, à Caufe
qu'à fuivoir le parti d'Éfaquese : siné il demanda que le Roi d'Éfaquese : procuèrer us échange de ce Manquilat contre plusfeurs terres que
ce Prince posificati dans les Pays - Bas Ejos-

La pallion qu'avoit le Roi d'Espagne de conclare à quelque prix que ce fût une paix pacticu-liére avec les Etats Généraux , l'obliges de confentit de donner fati-faction en toutes chofes au Prince & à la Princeffe d'Orange : de forte que son foulement il donni lei maini il phificori urb che qui furent depuis inférez dans le Traité de Muniter encre l'Espagne & les Provinces-Unies ; mis, comme on remit à un Traité particulier entre le Roi Citholique & le Prince d'Orange l'équivalent qu'il demandoit su lieu des Comerz & des Bénéfices qui avoient été réditz au Prince Goilhame en 1583. & l'échange qu'il proposoit de-phisteurs terres qu'il avoit dans les Pays-Bas Espagnols contre le Marquiste de Berg-op-Zom; il donne poervoir su Comte de Pegnuranda fon Plénipotentiaire d'en traiter avec ce Prince, & lui for office d'abord Vento & Ruremonde à la charge de les eenir en fief des Rois d'Efpogne; il y auroit même encore ajouté Gueldres , fi le Prince d'Orange y avoic voulu entendre : mais comme la propolition de cetre place qui étoit autrefois la Copeale de Duché de Gueldres avoit en 1644effarouché les Erser de cette Province qui s'étoices imaginez que ce Prince pouroit par ce moyen s'at-eribuer la propriété du Doché de Gueldres , il ne voulet point d'aucunes de ces Villes , & fit faire d'autres propositions : fi bien que le Comre de Pegroranda & l'Archevêque de Cambrai Pléni tentimes du Roi d'Espagne conclurent le 8. Jan-vier 1647: avec le Sr. Knityr un Trairé par lequel ils réglérent les prétentions du Prince d'O-range qui n'énient point comprifes dans les arti-cles qui avoient été arrêtez entre les Plénipocentisires du Roi d'Espagne & ceux des Etats Gé

\*\* Per ce Trainé le Roi d'Efontre pour éctioner touterlei s'élois que le Prince d'Orange avoit convex la juis céda de la fishiritei te terres & Sejence ret la jui céda de la fishiritei te terres & Sejence rice de Montfort près de Rutemonde dans le Disbone, de la company de la fishirite de la fishir

"En fecond lieu le Roi céda à la Princesse d'Orange la Ville & la Seignarde de Sevensbirg on Brahant, & Poundi d'Indemniste cux qui avoiene quelques droirs far cet mis Seignauries & de les decharger de conte trodrances & chipateques. On convint que le Prince & la Princesse d'Orange tindroirenc cet tente en sist dos of d'Esquary. à moint qu'il n'y on côte qui relevatione d'autres Seigneurs 1 qu'il n'y on côte qui relevation d'autres Seigneurs 1 qu'il n'y on côte qui relevation d'autres Seigneurs 1 qu'il n'y on côte qui relevation d'autres la Religion Catholique & les Eccléfialfriques dans la jouillance de leurs révenus & dans leurs fonctions , & que moyenant cels ils resonceroient à toutes leurs actions contre le Roi d'Ef-

Performance of the Section of the Se

The equivalent in the first of the page provide the tentre assist that the tentre assist the Empereura on the Control de Mouss frost dans I Archevich de Cologne que is Controll furbuser evoit dans in 1600, su Control Maurice , filtrasgement de questyons autom tentre qui vialificate dei malle fortias de reserve ; de que le tour fist étagé en un bouch qui soldernai . Traité da la Rel Effigue nere le Este a éfente poist encore figoré, on convine que celui-ci ne forci poiste encore figoré, on convine que celui-ci ne forci poiste efficient qui parte que t'une season de la control poiste encore figoré, on convine que celui-ci ne forci poiste efficient qui parte que t'une season de la control poiste encore figoré, on convine que celui-ci ne forci poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente qui parte que t'une season de la control poiste chiquente de la control poiste

Le Vince d'Orange foobairs que l'Archeviegne de Malines, l'Evêque d'Answers, de philioum Abbet comme Members du pensaire. Este du Doché de Bristes, promillent de fanc enforte que le Roi d'Eliques faits à et qui étoir porté par c'hraté: e qu'ils firms le 30. Août faivant à la réqui-firion de l'Archida, L'Épopéd Gouverneur des Piys-Bu pour le Roi d'Eliques.

Le Prince Frédaire-Henne étant mort peu après,

Le Prince Friddric-Henné étant mort peut gréh, Le Contra de Pigurantida é le Se la Brenn paliste de la Brenne de la Contra de la Contra de transcer ma Trainé femblable à chair de 8. Juniver de la môtes année, bonnée que per clourée ils Rois d'Eliques ne promis à Guillaume nouvem Prince d'Orange que la train de Mondelme qu'il promis contra de la Contra de la Contra de la Contra de particular de la Contra de la Contra de la Contra de promis de Sevenher y de Tumboux e de Basel de Sevenher y de Tumboux e de Basel de Sevenher y de Tumboux e de La Contra de Sevenher y de Tumboux e de Basel de Sevenher y de Tumboux de Basel de Sevenher y de la Contra de Sevenher y de la Contra de Sevenher y de Tumboux e de La Contra de Sevenher y de Tumboux e de Basel de Sevenher y de la Contra de Sevenher y de la Contra 
don't Tamis. Afficiente qui sovient emplédi la Tourna la Michael qui sovient emplédi la più care l'Elique è la Moura Griefman gyant évidence, la Trainé a comme il a été mauqué ci-évant a, fut fige à Mousler le 50, Iravier 16,8 h. ét il y fair de la l'égard de Praine d'Orange qu'il mensioni en positiona premirentent des Salmes de Bourgagne et de Praine d'Orange qu'il mensioni en positiona premirentent des Salmes de Bourgagne et vant partie pape ca vivia ciabet ét pryé, de fin attrett biens dans le Comoi de Bourgagne et de ans le Charolois de toute et qu'on ne lui avrie pie entour enflorse, de toute et qu'on ne lui avrie pie entour enflorse,

fairest be Tailes de s. Aveil 16-50, De de s. Empire récita. Traditions de loises que de l'Auton sons de l'Auton de l'Aut

Le Rai d'Elaque tenis incontinent spirit le Trainé d'Mudite le terres d'ur Innhou & de Svemberg 1 la Princeffe Domisirie d'Ouney 1 mais étie e par lissifier des part la desde just laquelle ette svoir promis de laffer la Svemberg Coféctant prémisére que et les évait de leur dépendance ne vouleures point svoir égard au Traique mes le Rai d'Esjapae de les Prome d'Orne gr. & fente merit la Princeffe de chaffer les Cefenisses en maille qu'il la chaffer les Cefenisses en maille qu'il les des des des la chaffer les Cefenisses en maille qu'il les des des des des des des des

A l'éguid de Traiter qui concernoiren le Prince d'Eliquie to le carte poi concernoiren le Prince d'extra point de la fin point pour des bois fintre dans le Comet de Bourgopee , ne lui remit point de Comet de Bourgopee , ne lui remit point le Comet de Mouerfor, n'a ungement point le Come de Mouerfor, n'a un part de comet de Mouerfor, n'a un particulation de sente, de particulationnes ne part réflorat le proprietier de Marquisie de Berg-op-Zom à le céder au Prince d'Orange.

Cd. obliges le Roi d'Elpapee d'invoyer un Prin-pouvour la Mr. le Breun lon Ambalideter à la Flaye pour traiter avec le Prince d'Ornage d'un épaivalent un leu de ce Marquiste, douquel il lai écoit impolible de le Faire joint. Le Prince Gallaume extent more avent que cetre affure fire consommée, le Sc. le Breun trait la H-Bryle le 12. O'Olobe 1651, mer la Princefil Dostriert de les aumes tettema du jeune Prince Guillame-Hou-

Per et Trieit le Nai d'Eligene promi decentific qui sindific merch accierce de descrapie et qui miller en efe, sur le le Princes d'Omercité de la commandation de

dans le Conné de Bourgogne & dans le Charolois,

En conféquence de ce Traité le Roi d'Efpagne
& de tout ce qu'on ne las avoit pas encore militaire, poya en même tems à la Princelle Douisiere deux

cens quatre-vingts mille florins qu'il avoit pe au jeune Prince: mais il n'a point faisfait au refte de cette fomme, & a été depuis un très-long-rems fans rien payer des quatre vinges mille florins de il ne remit à ce Prince qu'en 1654. le Conté de Montfort qui même ne s'est trouvé que de vingt mille florins de rente au lieu de trente-deux mille qu'il devoit valoir: les autres articles n'ont point été non plus mirux exécu-

HISTOIRE

Le Prince Guillnume-Henri étant rentré en 1672, dans les durnitez de fes Ancêtres, quo qu'il fit de grandes inflances pour le payement des sommes qui lui étaient dues, & qu'il rendit tous les aus de fignalez services su Roi d'Espagne, il ne put obtenir aucune fatisfaction : ce deffaut de payement fut cause qu'on proposa à la Haye vers la fin de l'année 1676, de donner à ce Prince des Lettres de reprétailles contre le Roi d'Esparate mais Dom Jean d'Autriche qui avoit été appelle depuis peu au Gouvernement de la Monarchie

d'Espagne, envoya , pour éviter ce contre-tems, pluficurs lettres de change à Emanuel de Lim Envoyé d'Espagoe en Hollande avec ordre de fatisfaire ce Prince. Cet Envoyé syant fait connoître au Prince l'impuillance où étnit alors l'Espagne de lui payer à la fois ce qui lui étoit du , ils pafférent à la Hay

au mois de Janvier 1677, un Traté par lequel ils convincent que l'on feroit toucher préfent in Prince cinquante mille écus compeant à Amsterdam , qu'à l'avenir on lui payeroit par chacun an trente mille reaks de buit à l'arrivée des Gelions de Terre ferme, & autant à l'arrivée de la florre de la nouvelle Efoagne a 8c que cela conti

Hotre de la nouvelle Lipspine; or que cui consume-cie jusqu'il Fennier psycament.

Les Erats Génériux avoient promis au Roi d'Efiogope par le Traisé qu'ils pelférent avec lui n 1673, de lui céder la Ville de Maffricht que le Roi venoit de prendre & le Comé de Vromboven comme une reconnoiffance des bons offices qu'il leur avoit déja rendus , & qu'ils espéroient qu'il leur rendroit encore à l'avenir. Ainfi des que les Traitez de paix entre la France d'une part & les Province-Unies & l'Espagne d'autre eurent été fignez à Nimégue, Dom Emanuel de Lira préfenta divers mémoires aux Etats Généraux pour leur demander que Maftricht füt remit entre les mains du Roi fon mairre en vertu du Traité de 1671. Les Etats Génériux ne voulurent point iquer de leur deffein, que le Roi ne leur eur reus cette place : enfin au bout de dix mois ils donnéron zu mois d'Août 1670, leur réponée. dans laquelle après avoir marqué leur reconnoiffance des obligations qu'ils avoient su Roi d'Efengne, ils le prioient d'avoir égard à ce que par le même Traité de 1671, par lequel les Etats lui avoient promit Maftricht, il étest suffi converse de fa part d'exécuter le Traité de Munster de l'année 1648. dans lequel il y avoit plufiturs articles en faveur du Prince d'Orange , & qui confirmoit expressément ceux pullez en 1647, pour les intéréts de ce Prince: les Erses marquoient enfuice dans le détail les articles qui n'avoient pas encore été exé-

Premiérement par les Traitez de 1647. le Roi d'Efrogne devoit céder au Prince d'Orange le Comté de Montfort en y ajoutant affez de fiefs pour qu'il valur trente-deux mille florint de rente : & que le Roi d'Espagne n'avoit remis ce Comté à ce Prince qu'en 1654. Re qu'il ne valoie que vingt mille flories de rence : deforte que le Roi d'Espagne lui devoit trenee-deux mille florins par an deputs l'année 2648, jusqu'en 2654, & depuis cette année julqu'en 1679, douze mille florins per an-

En second lieu que le Comté de Mesurs de voit être érigé en Daché relevant de l'Empire de aurmenté de dix mille florins de rence ; ce qui n'avoit point été fait : le Roi d'Espapne devoit trente souées de cette rente de dix mille flories

En troisième lieu que le Roi d'Espagne de voit pur ce même Traité payer à ce Prince quare-vinges mille florins par an dont il n'avoie pe-yé que fort peu de chose; de devoit suffi le surplus qui moncoir à une somme très-considérable. En quariéme lieu que le Roi d'Espegne de voit faire joulir le Prince d'un fiziéme dans les

bois de Bourgogne dont il devoit revenir au Prince 5000. liv. par an dont il n'avoit rien

Enfin que la terre de Turnhout au lieu de dos-ae mille flories de rente n'en valoit que huit milles & que même cette terre avoit payé su Roi d'Efpoene depuis l'armée 1618, trente mile livres dont le Princelle d'Orange n'avoir point été rembourcéer d'où les Etats Généraux conclusient ou outre le fond des biens que le Roi d'Espagne devoie remettre su Prince d'Orange, il lui devoit encore leurs revenus avec leurs intérêts : & ils funputoient que le tout failoit sept millions 732392. Borins, jusqu'au payement desquels ils déclarérent ne se pouvoir défaitir de Mastricht : le Roi d'Espagne ayant hiporóqué spécialement à cette dette n fes biens de Braba

Dom Emanuel de Lira fut fort mécontent de cette réponie, présendant que ces deux affaires n'a-evoient aucune comexité l'une avec l'autre : que le Roi d'Espagne avoit déja payé de grandes sommes au Prince d'Orange; qu'il lus avoit donné de groffes affignations pour l'avenir; que s'il ne l'avoit pas payé plutôt, c'étoit parce que les Miniftres des Etses Généraux à la Cour d'Efpagne folicitum publiquement pour les intérêts, ave témoigné en particulier que les Etas se soucioient fort peu qu'il fût fatisfait ; que le Roi d'Efparne avoit dépenfé pour la confervation de leurs Provinces plus de millions qu'il n'en étoit dû su Prin-ce d'Orange; & qu'il les avoit confervées enriérement par la psix qu'il leur avoit procurée avec l'Angleterre Pour conclusion il leur déclars que le Ros d'Efnanne ne poveroit oucune chose su Prins ce d'Orange en principal na intérêts, ni sux Ami-rautez, qu'on ne lus cut remis Maftricht; & que anême il ne pouvoit pas répondre qu'il n'ufit de repetialles fur les effets que les Hollandois polifédoient en Espagne-

Les Etats Généraux fixent une seconde réponse à cette réplique, dans laquelle après avoir diminué les abligacions qu'ils avoient au Roi d'Espagne par l'intérét qu'il avoit dans leur confervation, ils peri térent dans leur refus de lui remetere Maffricht qu'il n'eût fatisfait le Prince d'Orange auquel il éroit lapo-téoué & les Amirautes : ainfi le Roi d'Efourne ne voolunt pas rompre avec les Etits pour ce fajet , ils font demeurez en possession du cette place qu'ils tienmentencore à préfent : & sinfi il n'a plus fongé à rien payer su Prince d'Orange envers Isquel il s'est tenu pour quitte.

HISTOIRE

## HISTOIRE

DES

# TRAITEZ DE PAIX FAITS

DEPUIS CEUX DE

## WESTPHALIE.



Près avoir rapporté en lept Chapitres l'Hilloire de la Négociation des Traitez de Welfiphalie , je rapportenti dans les Chapitres fulvans l'Hilloire des Négociations des Traitez depaix que le Roi a frits depuis les Pussiances de l'Europe con-

avec les Prince & les Paulis que le Roi a frits depuis avec les Prince & les Paulis neces de l'Europe contre les quelles il efl entré en guerre, en fuivant l'orarte des reus dans lesquols cet Toniez de paix ont été conclus. Ainfi je commencerai pe la Négociation de la paix avec l'Elipoure qui fire entamée à Madrid en 1656. & conclue aux Pirénées en 1659.

CHAPITRE PREMIER.

Histoire de la Nigociation de Mr. de Lionne à Madrid , pour la paix entre la France & l'Espagne. 1636.

Degui la rupture de la Négociation de Monafler pour la paix entre la l'entre de reixet la France de la France

Le Roi ayant jugé à pappos pour quelques mécontentement qu'il avoit de la conduite des Princes de Condé de de Consi de du Due de Longueville de les faire arrêter prifonniers au commestement de l'année 1650. la Ducheffe de Longue-To sa. II.

ville pour tâcher de faire élargir ses fréres & fon. mari, se ligua conjointement avec le Vicomte de Turenne & avec les Elpagnols , leur mit entre les mains Stensi, & leur donna moyen de s'emparer de la Capelle, du Câtelet, de Rettl, & de Chitest-Porcien. L'Archidne Léopold étant alors en Champagne envoys à Paris un Trompette vers le Duc d'Orleans avec des lettres pur lesquelles il lui propofoit une entrevue pour conclure la parx; att propositi une entrevue pour continuo si pans.

et Duc ft montra fort disposé à renouer la négo-tistion pour la paix : mais connue il deminda qu'avant toures choses l'Archiduc edt un pleinpouvoir du Roi d'Espagne pour la traiter & la conclure, la chose trains en longueur, & l'Archaduc ayant encore pris Mouffon s'en retourna dans les Pays-Bas , laifant en Champagne le Viconce de Turenne qui fist défait près de Retel : après quoi l'atmée du Roi reprit cette place & Chitcau-Porciei. D'autre part les Espagnols prirent en cette année Tonose en Canlogue & Piombino en Italie.

Le Caudini Mazrin synt ĉe oblige en 1631, de Le Caudini Mazrin synt ĉe oblige en 1631, de de Cologni sec un gallepor de Efogundo qui lai donefrent un efector communite par Don Amonio Pinscoled. Ce voyage donal Est au Cardini R à Pimorett de fire tear eux quidques propositions de para qui alfertan fi avant que le Roi d'Efogue envoya outre de pouvoir su Control de Frantistagna d'en traire avec le Cardin de Frantistagna d'en trairet avec le Cardin

Le Roi enopa sufis au Cardinal Materin ou philospoweri paue traired pais vene le Mandinet du Roid Ellipsgre, à telles conditiones qu'il spirnis à prepos i suns blasque et es dux Maldinei feoitent fair le point de s'abunches pour Traires ti par fain autres Moderatera, le Prince de Conditerorya le Marquis de Silhari à Bruxtelles pour peoples un Traire d'are le Roid ellipsgre. Cela fut casti qui ce Roid-feixent tett de passié assisratio donné au corne de Famil-Riegue. Cela fut casti qui ce Roid-feixent tett de passié assisarios donné au corne de Famil-Riegue. A la sif-le fundat d'avois pius sucus commerce avec le Cardinal de la constant de la constant de la con-

direl Mazerin , pour ne point donner de jaloulie à ce Prince qui , s'étant retiré à Bordeaux au mois de Septembre aufli-tôt après la déclaration de la Majorieé du Roi, fous prétexte qu'on avoit delleis de le faire arrêter de pouvezu , & de faire revenir en France le Cardinal Mazarin , conclut peu après fon Traité avec le Roi Catholique ur le moyen du Sr. Lenet qu'il envoya en Espagne, & par lequel entr'autres choics Sa Ma-jesté Catholique s'obliges de le secourir puillanment d'hommes & d'argent , & de ne point frire fa paix evec le Roi kenoins que d'obernir fon ré tabliffement dans fes biens, fes charges, & fes Gouvernemens. Le Roi d'Espagne lui envoya peu sprès en exécution de ce Trainé, le Baron de Betteville à qui il fie remettre la Ville de Bourg fur la Garonne, où ce Baron mie une garnifon Espagnole.

Les Efugenels reprient encore en 1651, Furnes, Berg-Saint-Vinox, & Bourbourg. Le Cardinal Mazarin érant rentré en Frânce au encement de l'amée 1612, le Duc d'Or Mans s'unit avec le Prince de Condé pour le faire une seconde sois sortir du Royaume, & obtiet peu après des Espagnols une mmée de sept ou huit mille hommes contrandée par le Due de Ne-mours & par le Baron de Chnchamp : le Comte de Foenfaldagne vint aufa peu après en France avec fax ou fept autres mille hommes. Pendant que les Efugnals formentoient ainfi les divisions intelliers de la France , le pri-rent encore en 1652. Barcelone, Gravelines & Dunkreque, & la sfaithfrent le Duc de Mannoue pour chaffer les François de Cafil. La fin de leurs trantages fut la prife de la Ville de Rocroi en 1653, speès quoi le Prince de Con-dé étant puff en Flandres, les François reprisent en la meine année Moutfon & Sainte Ment-

Le Nonce du Pape & l'Ambaffadour de Venife A Madrid avant vers ce même tems demandé à Don Louis de Haro premier Ministre du Rei d'Efpagne fi fon Maitre étoit disposi à faire la priv avec la France , il leur répondie que Sa Majefté Carholique la feroir volontiers, pourvii que les Princes de Condé & de Conti y follest compris. Ces Ministres gyant écrit au Nonce & l l'Ambaffadeur de Venik en France pour favoir Jes fratimens du Roi fur ce fujet, on leur répondit de sa part qu'encore qu'il eût de la peine à se séfoudre de traiter avec fes Sujets par le canal d'un Prince (tranger , il vouloit bien les comprender dans le Tratic, pourvû que le Roi de Portugal y fût sulfi compris. Mais , comme le Roi d'Es-prene n'y voulut point absolument coasentir, la

negociation n'alla pas plus avant. Le Prince de Conti se soumit peu après aux vo lontez du Roi, & étant revenu en Cour épouls tine des niéces du Cardinal Mazarin : mais comme le Prince de Condé perfifloit à porter les armes pour les Espagnols contre le Roi , il fue le 27. Mars 1654, après plusseurs formainez déclaré par Arrêt du Parlement rendu en préfence de Sa Majefté & de plufieurs Dues & Pairs & Meréchaux de France, atteint & convainen des enimes de Leze-Majelté & de Felonie à lui impolez ; & pour réparation d'ictuat déclas du nom de Bourbon , de la dignité & des priviléges de Prince du Sang, de la Pairie de France, & de toutes sutres dignitra, charges, & Gouvernemens, & conameé à fouffrir la mort en la forme qu'il plaisuis à Sa Majefté a fes biens féodaux monva forest rélinis à la Couronne , & tous fes eutres bites confisquez su profit de Sa Majefté. Le Roi donne peu sprès la charge de Grand-Mairre de Sa Maifon & le Gouvernement de Guyenne su Prince de Conti , prit en la meme année Semai & Clemont for les frontières de Champagnet, St. Paul, & le Quemoi dans les Pays-Bas, Villefranche & Poicerda en Catalogne, & fir lever le fiége que les Espagnols & le Prince de Condé

ent mis devont Arms. Le Bot n'avoit point voulu, tant que les affaires avoient été en mauvais état , ét que la guerre de wile avoit défolé fon Royaume , prêter l'oreille à diverses propositions déraisonables que les Espa-gnob lut avoitne fair faire pour rétablir la poix; ance que son honneur y survit été rrop intérellé, & que l'on suroit pu imouter à bellelle de cerus ce qui n'auroir en pour motif que le defir de ré-tablir la paix publique : mas aufli-tôt que Sa Majefté eur rétabli le calme & son autorité dans son Royaume, ne crime de son autorie dass son Royaume, ne criment plus que les démarches qu'elle firoir pour le rétabiliement de la puix pullent être expliquées à fon désavantage, elle crus n'en pouvoir micux témoigner la reconnoissance envers la homé divine , qu'en failant des avances pour parvenir à un bon accommodement avec l'Espagne. C'ell pourquei suffi-tôt après la prife de Sensi & la levée du liége d'Arras, elle fet faire Senni de la levée du luige d'Arras, elle în faire por le Cardinal Mazarin diverfes propolicions d'u-ne poix avantageule à l'Efpator à deux Gentils-homans Efpageols nommer. Dons Griford Boni-ficio, de Dons Pedro de Bons qui avoicte eu oc-cation de venir à la Cour de France, de qui farent favoir à Dom Louis de Haro ce que Sa Maseffé vouloit bien faier en faveur du repos publica Mais les Ministres d'Espagne ne voniurent ré pondre tien de politif à toutes les avances faites de la port du Roi , & coppre le fecret qui grois écé promis de part & d'autre ils découvrirent la plicant des choles en Prince de Condé oui avoir plus qu'aucun autre intérêt & le defir d'empêcher

a conclusion de la poix. Ainfi la guerre continua: le Roi s'empara en-cère en 1655, de Landreci , de Condé , de de Saint Guillain dans les Pays-Bas, de de Cadaguez & de Solfone en Cotalogue, & artira dans fon parti le Duc de Modéne qui se déclara contre les

Elpagnols, sinfi qu'Olivet Cromwel Protecteut de la République d'Angletoire.

Sa Majellé continua pendant dix-huit mois dans fes mêmes fencimens pour la paix , & fans rien changer aux conditions qu'elle avoit fait propofer en 1654. nonobétant les changemens arrivez en fa faveur par les progrès de fes armes & de celles de fes alliez, & par les nouveaux ennemis qui étoient furvenus au Roi Catholique. Se voyant recherché par le Roi de Portugal & par Cromwel d'entrer avec eux dans une ligue contre l'Espagne, dont la première condițion aurolt été de ne pouvoir plus faire après cela la paix que de leur con-fencement , elle réfolut avant que de s'y engager, d'envoyer en Espagne Mr. de Lionne, qu'elle avoit peu auparavant rappellé d'Italie , pour voie fi on ne pouroit point trouver moyen de condure la paix en peu de jours avec le Roi Catholique, à des conditions raifonnables : lui ordonneut de fe tenir incognito à la Cour d'Espogne, de n'y reflet que hait jours , & si on rompoit le Traité de le faire fur l'article du Prince de Condé. Pour mieux parder le secret de cette négociation le Roi écrivit de sa main & signa à Compiegne le premier Juin 1656, en préfence de Dom Pedro de Boss un acte par lequel il donna à Mr. de Lionne pouvoir de traiter, de conclure, & de figner les articles de la perx avec le Roi d'Espagne, & peomit en foi & purole de Roi d'approuver & ratifier tout ce que Mr. de Lionne auroit accordé en son nom en

Verta de ce pouvoir. Dess l'infraction que le Roi lui donns , il lui marqua que les points qui étoient demeurez indi cis dans la négociation de Montler regardoient cipalement les conquêtes faites par la France

dans les Pays-Bas, dans la Franche-Comté, la Catalogne, la Loraine, & le Portugal; & que les Espagnols y avoient deputs ajouté les intérets du Prince de Condé: desorte que Sa Majelté llui fit favoir ses intentions fur ces cinq points-

En premier lieu elle lui marqua qu'il avoit été réfolu à Muniter, du consequement même des Miniftres d'Espagne, que l'on ne feroit sucune reftitution de part ni d'autre , & que chacun demenreroit en possession de ce qu'il se trouveroit occuper lorsqu'on concluroit la paix i que cela avoit été ainsi pratiqué à l'égard des Hollandois, & case quand Sa Majesté garderoit les conquêtes que le feu Roi & elle avoient faites pendant le cours de cette guerre, ce seroit un très-petit dédommagement des grandes pertes que les prédécelleurs a-voitest faites dans les précédent Traitez qui avoient tous confirmé celuit de Madrid, par lequel le Roi François Premier pour fortir de prison avoit été obligé de resonser aux droits légitimes que la Couronne de France avoit far divers Royaumer & Erses, même à la Souversineté fur la Flandre & fur l'Artois , qui n'avoit jamais- été contellée ; que cenendant Sa Maiellé nour faire connoître fon affection pour le Roi Catholique & le defir ou'elle avoit d'un bon accommodement , vouloit bien lui rendre dans les Pays-Bas , Thionville, Damvilliers, la Baffice, Benbune, Saint Guillain, & court ce qu'elle tenoit dans la Franche-Conzé , à l'exception du Comté de Joux qu'elle avoit donné au Duc de Longueville: à condition que l'on lui rendroit en même tems les places occupées par le Prince de Condé, favoir Rocroi , la Capelle, le Citelet . & Limchamo . & que toutes les autres places que Sa Majelté pollédoit ou polléderoit quand on conclurait in paix, lui demeurerolent avec leurs Bailiages, Châtellenies, & dépendances. On lui marqua fur ce fujet que les Espagnols n'avoient fait à Munîter la difficulté de joindre la cession des Chitellenies, des Baillinges, & des dépendances, à celles des Vi-les de places principales que loes-

qu'ils avoient resolu de rompre la paix ; étant no-toire qu'il est impossible de conserver une place & de la fournir de toutes les chofes nécellaires pour fa fublishance & fa défense fi on n'est aussi muiere du territoire qui en dépend. Sa Majesté charges Mr. de Lionne de proposer que l'Espagne los cé-dit tout le Comté d'Artois avec toures les Villes & les Buillinges qui le composoient ; moyennunt quoi elle rendroit tout ce qu'elle occupoit dans les Pays-Bas & dans la Franche-Conzé, à l'excepsion de foux . & même la Bailée . & 1 toute extrémité.

Bethune, quoi que ces deux places fullent de l'Artois : fecondement Sa Majesté consensit de rendre racore su Roi d'Espagne toures les places u'elle resoit en Catalogne , à l'exception o des Comrez de Rouffillon & de Cordagne, de Rozes, ce au Roi de Portugal per mer ni par terre , elle

de Carlegorz, & d'une lieue le long de la côte de la mor entre le Rouffallon & Rofes jelle lui permit méme d'abandonner les dépendances du Comté de Cerdague qui éroient au doll des Monts Pirénées, voulant feulement qu'il prit les furetta nécessions pour les intérêts des Catabas, afin qu'ils fuffent réciblis dans la jourffance de tous leurs biens & bonneurs, dignitez, & priviléges, fant pouvoir êrre recherchez pour raison de tout ce qui s'étoit puilé depuis le commencement de cêtte guer-

Le Roi vouloit en treifiéme lieu retenir la Loraine qu'il prétendoit lui appartenir , non feulement pur le droit d'une juste guerre, mais austi par divers Trantz, particuliérement par celui paf-sé à Paris le 29. Mas 1 641, par lequel le feu Roi avoit remin le Duc Charles en possession de presque tous fes Etars; moyennant quoi ce Duc avoit renoucée de fa part aux Traitez d'alfance qu'il avoit faits avec la Maifon d'Autriche , & s'émit foume à la perre de tous fes Etters , en eas qu'il vine dans la feite à contrevenir à ce Tracé; il avoit enfuite juré folemnellement l'observation de ce Traité, & cependant y avoit contrevenu formellement peu après, ayant joint ses armes à celles des Espagnols contre Sa Majesté qui avoit ensuite été obligée de conquerir de nouveru la Loraine. Ainfi elle prétendoit de retenir ce Duché : mis en même tems approblimat l'évidence de les droirs. elle confernoit qu'après que le Duc Churles & tous les adhérans auroient désarmé, des Commisfaires nommez de fa part & de celle du Duc examinuficet les droits de la Majefté fur la Loraine, & les prémeions contraires du Duc: enforte oue ee Duc, ni aucun Prince de Sa Maifon, ni de fes adhérans, ne pouroient plus reprendre les ar-mes fur ce fujet, de que s'ils le fasfoient le Roi Cacholique ne pouroit point les affifter , à l'exemple des Etats de l'Empire qui avoient tellement reconnu la justine des droits de Sa Majellé, qu'a encore qu'ils fussent obligez par la transaction de Nucemberg de l'année 1542 de défendre la Loraine, ils avoient jugé qu'ils ne pouvoient plus se mèler de ce différend, sans autorifer un parjure, & s'évoient obligez par le Traité de Muniter 3 ne lui donner jaman aucune affillance contre Sa

Cependant comme le Roi avoit frit offrir à Dom Gaspard Bonifacio & li Dom Pedro de Baos de donner à ce Duc pour lui & pour les Princes de Sa Maison quatre-cens mille livres de rente en foods de terres dans les lieux dont on conviendroit : en cas qu'on aimit mieux en Efearne s'en tenir à cette offre , Sa Majesté vouloit bien encore prendre et parti ; encore que dans les tems qu'elle avoit fait cette offre le Duc François & les roupes de Lossine fuffent au fervice de l'Espagne, & qu'ils fullent tous préferactment paliez au fervice de Sa Majellé : elle étoit même disposée de lui donner pour lui & les Princes de la Maifon juiqu'à cinq cens mille livres de rente pour tous leurs droits for la Lorsine.

Quatriémement le Roi vouloit bien pr de ne le point mêter dans l'affaire de Portugal , &c ne donnée againe affaitance ni directément ni indirectoment au Prince que pollédoit alors ce Ro-yaune: en cas que les Ministres d'Espegne demandaffent quelque claufe plus expreffe pour s'af-furer que Sa Marellé ne donneroit aucune alfifanvoulut bien que Mr. de Lionne l'accordit, pourvû qu'elle ne contint rien qui fût contraire à fon

Encore que le Roi de Portugal eût donné à Sa Majefté un juste fujet de ne se pas beaucoup soucier de ses intérêts par la manyaise conduite qu'il avoit tenue pendant les derniers troubles de la France , n'avant point voulu faire aucun effort contre les Etats du Roi Catholique , & par certe diversion l'empêcher d'employer, comme il avoit fait, toutes ses sorces contre Sa Majesté, & c'étint teau en un plein repor ; quoi qu'il fui obli-gé, par le Traité qui avoit été fait avec lui , de faire la guerre à l'Efpagne twee de grandes forces en même tems que Sa Mijeflé agimit de son côté; cependant comme il lui importoit de fortir le plus honomblement qu'il se poutoit de l'engra dans lequel le feu Roi étoit eurré avec lui , elle fouhaita qu'on tâchât d'engager le Roi Catholique à accorder au Porrugal une tréve d'un an ou même de fix mois pendant lesquels elle ticheroit d'sius ter les chofes à la fatisfaction de Sa Majefté Catl lique: à condition que si la chose ne réaffissoit pas , Sa Majeflé ne s'en méleroit plus directement mi indirectement, ui pour un accommodement, ni

poor le guerre.

S Mische frecommenda suffi à Mr. de Liome fur c'e fijnt qu'en car que le Roi de Portugal vous les bien merches fais toire merches fais guerre ce Royame un Roi Carladque, il fit influere pour qu'on la terma del, court tout ne Bonneure, s'eine a déginier et de prédicte faire roisent pois le plant et de prédicte faire roisent pois le plant et de la commentant de l

doit de faire pour le Prince de Condé.

Talin le Roit es confidération de la paix & des inflates et air Roi Cubelique vouloir ben récisir le Prince de Coudé dans tous fei biens, homeurs, & dignites; fairs y comproder néamonin fes charges & fes Gouvernemens, ni même ceux de Rocrois, de la Capelle du Catelet, & de

Linchungs, April open rear citing polem qua decised in bin April open rear citing polem qua decised in bin April open rear de right saill in same in ten lought \$5, April open rear a promise par year de la fill open rear a proposa par year de la fill open rear a proposa rear a promise par year de la fill open rear a proposa rear dema qu'il partendent sous les l'Articles, Diefer, le River, & River, Barrier, and partendent sous les l'Articles, Diefer, le River, a prince set de celte 1.8 à Migril de par le grent par le grant de la condent R. de l'Articles qu'il convent fair de de Condent R. de l'Articles qu'il convent fair de l'Articles qu'il convent fair de l'Articles qu'il convent fair de la production de l'Articles de l'Articles qu'il convent de la fort l'Article qu'il convent de l'Article qu'il convente de l'Article qu'il conv

Le Roi recommanda de mettre à la fois fur le tipis counte les cludes de condisions qui étoient à l'avannge de Sa Majellé i afin que, fi elle étoir châlgée dans le cours de la négociation à en veuir d'apeque tempérament, ce fût platôt en 6 relàchairs qu'en failint de souveilles peopolisions squ'on l'accourant de ana interpreter, de qu'e, quoique fouvent très-nécellaires, font d'ordinaire un musvais effet; donnant lieu de croire qu'après qu'on avoit accordé une chofe, on en demandoir encore tre autre de mondaire de la mandaire 
ume sotre, & qu'en éternifoir sinfi la négociasion.

Dui recommanda fur out le fectre, sin que ce voyage ne domais point d'ombarge sux amis & alite du Roi; & la diligence pour ne point profes les occafions frombles qui le géénatoient de fortifir le parti de Sa Mijellé; en cas qu'en ne plut breide put de Sa Mijellé; en cas qu'en ne plut obtenir une paix honnéte & fûer.

On lui marqua qu'il devoit faire connoître aux Espagnols les grands avantages qu'als retiroient de ce Trates; en ce que les affaires de la Valueline & de Cafal feroient terminées comme ils le pouvoient defirere que le Roi Catholique recouveroit la Catalogne, qui s'étoit donnée au Roi, comme elle s'étoit donnée asparavant aux Ross d'Espagne, au pré-judice des droirs andubrables des Rois de Naoles de la Maifon d'Anjou, suzquels les Rois de France avoient fuccédé; qu'il affurerois au Roi d'Espagne le recouvrement du Portugal ; que le Prince de Con-dé qui étoit un fujet rébelle, rentreroit dans tous fes biens qui appartencient légitimement au Roi à cause de sa sélonie ; ét que la décisson de la vah Lorsine par phulicus Tratez, entr'autres par celui de Paris de 1641. feroit remife h des Commilliares uconmez de part & d'autre, encore qu'ils fullent indubitables; & qu'on ne couvlint point de la même choie pour le Porrugal : ajoutant que la fonisfaction que le Roi accordote au Roi Caolique & à fes Alliez méritoit bien qu'il cédât à Sa Majefié une portie des conquêtes qu'elle avoit faites; & que fi le Roi vouloir continuer la guerre , l'Angletorre , le Portugal , & plufieurs Prines de l'Empire étoient disposez à se liguer avec luis, ce qui ne manqueroit pes d'être fuiva de con-

quites très-confidérables.

de s'expliquer de fes ordres , demandit & fit pro-mettre aux Ministres d'Espagne premiérement qu'ils garderoient religieusement le secret , sur tour à l'égerd du Comte de Fiesque qui étoit un ríprit turbulent & du Prince de Condé qui avoit intérêt d'empêcher la paix a secondement que les intérêts de ce Prince ne feroiene point traitez qu'avec les Ministres d'Espagne; & qu'après qu'ils auroient écé niufi ajustre, on les publierois dans une enerceue des deux Rois, ou dans une conférence publique entre leurs premiérs Ministres qu'on tiendroit pour la forme : Troisiémement qu'aucun Député du Prince de Condé n'affificerir à l'entrevue des deux Rois ou à cette conférence publique, alléguant l'exemple du Duc Charles auquel le feu Roi ni Sa Majesté n'avoient jamais voulu corder des passeports pour envoyer des Députez à l'affemblée de Muniter ; encore qu'étant Prince ouversin il elle plus de droit de le prétendre que le Prince de Condé qui étoit un fojet rébelle : Quatriémement que la négociation feroit conclue ou rompue dans les huit jours que Mr. de Lionne avoit pouvoir de refter à la Cour du Roi Catholique: Cinquiémement que les Ministres d'Espagne ini donneroient une réponse positive à la ois for tous les articles du Traité; afin que, fi la paix ne se pouvoit pes conclure , on pût con-noitre les points & les intérêts qui en auroitres empiché la conclution: Sixiémement qu'ils décla-reroient ce qu'ils defiroient au fujet du lieu, du tems, & de la forme de l'entrevue des deux Rois;

Le Roi voulut que Mr. de Lionne, avant que

ce qui devoit être réglé fuivant ce qui avoit été pranqué lurs de l'échange des deux Reines de France & d'Elpagne : Septiémement que fi on convenout de toutes choies on donneroit pouvoir de part & d'autre de convenie d'une futpention d'irmes générale , qui scrott conclut sur la frontsére des Pays-Bas dans une consérence avec le Cardi-

nal Mazarin & Dom Jean d'Autricht.

Dephis que pour ôter aux Espagnols la pensée qu'on put affilter le Portugal ou l'Anglescere contre eux, il mit dans le Trané un article qui poeteroit que le Roi ne pouroit affaiter les Rois, Princes, & Erats, qui étaient alors en guerre contre l'E spagne, qu'il tachit de ne se point exclure nom-mément d'allister le Portugal, mais de le compendre sous cet article général , & de ae le nommer an plus que dans un article fecret; muis que fi les Fformoly se s'en contentaient ous il le pourmit & l'Angleterre zush dans le Traté platôt que de le rompet: qu'il exagérie les offres de vailleaux. d'argent, & de places que le Portugal fasícit su Roi , en cas qu'il voulut s'obliger de ne point faire in paix , il moins qu'il n'y fût compris ; ni frant en autre la carte blanche en cas mue le Roi voulde époufer la Princelle la falle, ce qu'on pour-

soit faire craindre à Madrid Enfin qu'après avoir ajusté tou tes chofes Mr. de Lionne fit inflance pour que le Roi d'Espagne envoyit à Dom Jean d'Autriche & su Marqui de Caracene un pleispouvoir de figner le Trainé avec l'intervention du Nonce du Pape & de l'Ambelladeur de Venife comme Médiateurs : sorès néanmoins que le Pape auroit fatisfait le Roi au foiet du Cardinal de Retz : ce qui n'empécheroit pas one leurs Maiefrez ou au moins la Reine ne s'abouel le for la frontière avec le Roi Catholique. nu le Cudinal Mazarin avec Dom Louis de

Haro Mr. de Lionne se mit en chemin avec certe instroftion, besucoup de mémoires, & un projet de Traité; il étoit feulement accompagné de cinq perionnes , présendant paffer fans être connu de qui que ce fûe : il avoit crpendant obtesu la permillion du Cardinal Mazarin de voir en pullant le Duc de Gesmesont son uni particulier qui étoit dans ion château de Bidache. Il arriva le foir bien tard chez ce Maréchal qui avoit déja été aves ti de son pessage par un Maitre de Poste qui l'avoit reconou dans les Landes; & quoi qu'on l'eur fait entrer fecretement pur une porte du jardin, & conduit dans un appartement séparé , où il n'enera que le Maiere d'Hôtel de ce Maréchal , les autres multiques ne laifférent pas de le connolure à la voix, & la chose s'étant divulguée dans la Maifon, on crut devoir le monder su Cardinal Mazarin qui juges à propos de le faire favoir à Cross wel, de peur que s'il l'avoit appris d'ailleurs il ne foupconnik qu'il y avoit là du militére. Ainfi il lui envoys un courier pour lui donner avis qu'il avoit envoyé Mr. de Lionne en Espagne pour fisre des propositions de paix , & antil le laver de ce qu'on lui imputort dans souse l'Europe de vouloir éternifer la guerre : mais qu'affurement il reviendroit en France fans avoir rien conclu., & que tout le monde rejetteroit fur les Espagnols le blûme de n'avoir point voulg faire la paix. Cromwel éleva jusqu'au Ciel cette peniée que le Cardinal Ma-zarin avose que , & l'évenement prouva la prédiction que ce Cardinal svoit faite du mauvais faccès de ce voyage.

Mr. de Lionne arriva le 7. Juillet vers m ognico à Madrid dans un caroffe de Dom Louis de Haro qui avoit été averti de la million: il fut conduit au Boen-Retiro où il fe tine eaché vêra à l'Espagnole. Dom Louis l'alla voir dès le lendeanim 8. & quoi qu'il n'eût point de caractére, il lui donne la mem & l'Excelence qu'il ne donnoit pes à l'Amhessadeur de Venise; sprès les pre miers complimers Mr. de Lionne lui moriari fon pleinpouveier que Dom Louis peit pour le porter au Roi d'Efragot : il promit à Mr. de Licene un fecret inviolable, & colui-ci lui témoires qu'il ne pouvoit refter que huit jours à Madrid , & qu'd vouloir les parler de tous les articles du Traité fans y laifer de queue. Dom Louis l'agrés éc promit de répondre de même.

Mr. de Lionne divissa ensuste les articles en trois classes și d mir dans la promiére ceux qui avoient été arreiez à Muniter , & qui étoient d'un avantage nu désuvantage commun; comme la ceflition des hoftilisez, le rérabificment du commerce, & autres femblables, for lesquels il ne pouvoit pas y 2-yoir de difficulté : il met dans la feconde ceux qui occernoient le Portugul, la Catalogne, la Loraine, & les Conquêtes, & y ajouta pour cinquiéme les intérêts du Prince de Condé; & dans la troifiéme les autres points moins importans, & qu'il étoit néanmoins nécellaire d'ajouter , comme l'exécution du Traité de Querraque : la renonciation à l'Alface , les intérêts des Ducs de Savene & de Modéne, & du Prince de Moraco, & les affaires des Grifons , & de Cafel. Il parla fut tour ces points conformement à fon inffruction fais s'expliquer des relâchemens qu'il avoit pouvoir de

Dom Louis lui répondit que l'abandonnement du Portugal avait toujours été affert . & que le Roi son moitre a auroit jumais fats cela écouté aucone proposition d'accommodement ; qu'il ne seroit point de difficulté fur la fureté & le réubliffement des Catalans dans leurs biens, quand ou feroit convenu des autres points; qu'il lui parleroit micux le lendemain des uniérits du Prince de Crindé , quand il auroit lu un m/moire qu'il avoit dans la cullette; que le Roi fon maitre ne confentirost jonais qu'un Prince Souversin son albé , tel que le Duc de Lorsine fût reduit à la condition d'un Gentil-hotune particulier , & qu'il faudroit uniquer la proposition à ce Duc, pour ou'il vit fi elle lui agrécit, dont Mr. de Lionne se convint pas. Il ajouts que pourvû que les Alliez d'Espages suffent faissairs, le Ros Catholique ne romproit por la paix pottr une ou deux places; que l'on se lui officit que la reflitution de cinq places; qu'on demandeir trois places & un peste, & que Rocroi feul valoit mieux que doux des moilteurs places que la France offroit. Il déclara qu'il n'y avait pes lieu de traiter à moies out de rendre Arras; à quoi Mr. de Lionne réplique de fa part qu'il n'y avoit plus rien à eraiter, fi on s'ar-résoit à la reflitution d'Arras.

Dans la feconde conférence qui se tint le lendemain 9. Dom Louis déclara que le Roi fon maitre était content du pleinpouvair de Mr. de Lionne, & lui en donneroit un partil. En paffant aux lesérâts du Prince de Condé, il fourist que Bellegarde était un bien propre de ce Prince ; qu'il pollidoit Strasi, Clemont, & leurs dépendances à tiere onéreux & comme pur achat , les syant eus par récompenie de l'Amirauté; que la St

charge de Grand-Maitre étoit une charge de la Couronne que ne se pendost que pur la mort ; que e étoit plutoir par un principe d'honnœur que per aucun autre intérêt que ce Prince faifoit inflance our fon rétabliffement : & qu'il avoit affez bien fervi la France pour mériter que le Roi lui dou-nât pour récompenée ce qu'il lui vouloit ôtes. Mr. de Lionne foutint que comme l'Amirauté n'appartenoit point au Ponce de Condé par la mort du Duc de Brezé fon bezu-frére , le don de Clermont & de Stenti avoit été une pure grace dont il étoit déchu par la rébellion; que le Prince de Condé étoit mort civilement , en conféquence de la condamnation de mort renduc contre lui par le Par-lement de Paris ; & qu'ainfi fa charge de Grand-Maiere étoit devenue vacante, de même que s'il étoit mort d'une mort esturelle ; qu'aucune per-fonne juste & prudenre ne conseilleroit au Ros en · l'éue où étaiene alors les chofes , de confier fa bosche & le Gouvernement de Guvenne au Prince de Condé; que lorsque par le Traité de Ma-

drid on avoit extorqué du Roi François L. qui é-toit alors prisonnier en Espagne, les conditions les

plus rigoureuses qu'on avoit pil s'imaginer, on ne lui avoit pas demandé le rétabiliement du Duc de

Bourbon en fa charge de Cornétable de France. & on s'étoit contente de flipuler qu'il rentreroit dans la jouissance de tous ses biens ; que dans le Traité de Vervins Henri IV. promettant par l'article 28. le rétablissement de ses sujets qui avoient fervi dans le para contraire, avoit excepté expresfément leurs Gouvernemens; que fi on vouloit fonger à la confervation de l'honneur du Prince de Condé, il falloit fonger encore davantage à celui du Roi auquel fon intérét éroit aufii joint : que 6 ce Prince pouvoit rétablir les choies en l'état auquel elles étoient lorsque par son ambition particulière il avoit troublé le Roysume, . le Ros remestuoit aussi volontiers les choses en leur premier état à fon égard, mais que la révolre ayant fait pendre à Sa Mojeffe en une feule année Graveline , Dunkerque, Barcelone, & Cafal. elle ne comme jamis l'indignité de lui donner encore pour récompenie les Gouvernemens & les charges qu'il

avoit perdus légitimement par la rebellion ; que c'étoit affez que pour le bien de la paix & en con-fidération des puilfans offices du Roi Catholique,

Sa Majefté le rétablée en cinq ou fix cens mille é-

cus de rente , & cu sa qualité de premier Prince du Sang qui lui donneroit droit de pouvoir lui

ou fes descendans être un jour Rois de France,

enfin qu'à l'égard de Clerment & de Bellegarde le Roi le rétablirait dans la jouiffance de tout ce

qui fe trouveroit lui appartenir, mais que Sa Mapellé mettroit dans ces places des Gouverneurs & des parnifons telles qu'il lui platroit a ou qu'elle feroit démolir Bellegarde; ou qu'en gardant cette place elle lus donneroit autant de revenu mileurs, ou enfin le rembourcement de ce qu'elle lui avoit costé, & que cela feroit à l'opcion de Sa Majeffé. Dom Louis en parut content , & dit que le Roi fon maitre employeroit roujours auprès du Roi fon neveu les offices les plus preffins en faveur du Prince de Coridé 5 mais que s'il n'en pouvoit ob-tenir davantage , il remettroit le furplis à la générolité de Sa Majeflé Très-Chrétienne.

Ils parlérent enfuite d'Arras & de la Lorsine, comme dans la premiére conférence, fans rien con-clure ; Mr. de Lionne traits la demande d'Arras,

Tours: explique le droit du Roi fur la Lorsine en vertu du Traité de Paris de l'an 1641. & pe mit d'envoyer à ce Ministre un projet de Truité conforme à ses instruction

Dom Louis préfenta le & Juillet Mr. de Lionne su Roi d'Espagne, auquel il fit les compliment du Roi & de la Rrine que ce Prince reçut fort obligramment : il témoigna qu'il sincis le Roi comme s'il était fon proper fils, & qu'il fallois faire une paix qui ôcât toutes les occasions de nou-VERUX CIRCUIS

Dans la troilième conférence qui se tint le 10. Juillet on examun le projet de Traité que Mr. de Lionne avoit envoyé à Dom Louis : ce Ministre déclara que le Roi fon maitre ne pouvoit conthe decima que se ren son maner ne pouvoir con-fentir à ce que le Roi présendoit au fujer de la Loraine, du Prince de Condé, & des conquètes; témoignant qu'encore que , lorsqu'on tratoit la paix à Muniter, les affaires d'Espagne fusient en bien plus mauvais état qu'elles n'étoient alors , il quêtes qu'elle avoit faites , mais n'avoit jamais would par un point d'honneur se relicher sur les intérêts du Duc de Lorsine; quoi que la France offrit alors de lui rendre une partie de fes Etats : & qu'à plus forte raifon il ne confentiroit jamais qu'il en füt emiérement dépouilé, préfentement que les affaires d'Espagne ésoient en meilleur état; qu'il seroit étrange que la France ne voulût ac-conder à un sulli grand Prince que le Prince de Condé rien davantage que ce qu'elle prérendoit que l'Espagne acconsit à Marguerit & à Dardene & autres Catalans; qu'il ne pouvoit point con-fentir que le Prince de Condé fût obligé de féjourner au lieu dut le Roi lui prescriroir , parce que ce seroit le mettre en prison pour le relle de ses jours ; enfin qu'à l'égard des conquêtes , la France ne reflicuoir rien à proprement parler , puisque ce qu'elle demandoit qu'on lui rendit valoit au moint ce qu'elle offroit de rendre; qu'en effet le Roi ne reffituoit rien vers la Catalogne, ne poffédant de places confidérables que celles qu'il préeendoir y recenir; que les quatre places qu'il vou-leit au'on lui rendit en France valoient minux que les cinq qu'il offroit de retenir en Flandres ; qu'il importoit peu sux Espagnols que le Roi rendit ou non la Citadelle de Turin au Duc de Savoye qui étoit leur ennemi , & qu'aimi fi Sa Majelté vouloit qu'ils rendiffent Verceil à ce Dot , elle leur en devoiz donner une zécompenie proportionée en Flandret : il convint que les dépendances & les Baillages ou Châtellenies des places que l'Efgne céderoit, en fuivroient la condition-Il témoigna que le Roi fon moitre pe pe

oncer fans aucune raison aux droits lévitimes qu'il avoit fur l'Alisce, Brifet, le Senegau , & le Conné de Ferrette qui écoient l'ancien potri-moine de la Masson d'Autriche, sur lesquels il avoit des droits inconsellables , & que le Roi ne offedoit qu'en verta d'un Traité contre lequel Sa Majefté Catholique avoit protefté; qu'il ne Queraque qui étoit très-préjudicible à la Mui-fon de Mantoue avec laquelle il avoit depais fait des Traitez constraires par lesquels il s'ésoit obl de faire rendre au Duc de Mantoue la Ville de 

ettre cette place au Duc de Savoye. Mr. de Lionne lui répondit que véritable comme fi en avoit demandé au Roi Paris ou les mouvemens qui étoient arrivez les demiéres as Roi était obligé de faire tendre Trin su Duc de

Savoye : qu'il importoit à toute la Chrétienté de faire finir une bonue fois les différends qui étoient

entre les Maifons de Savoye & de Minisone ; ce

entre les Mations de Savoye de de Bismonte; or qui ne se pouvoit mieux faire qu'en oedonnant l'exécution du Teiné de Quemoque, par lequel l'Empereux & les Rois de France & d'Espagne

les avoient terminez : que les engagemens que le Roi avoit pris avec le Due de Savoye, l'obli-

cient à lui faire rendre Verceil , & out quand es Espacnols lui rendrosent certe place, tout ce

qu'ils reflicueroient, feroit encore bien moins con-fidérable que ce que le Roi leur rendroit. Drns la quatriéme conférence qui se tint le 11. Juillet Mr. de Lionne s'étendit 1 faire connoître Dom Louis les grands avantages que l'Espagne revieroit de la paix par le moyen de laquelle elle se rieroit de deux guandes affaires qui avoient si fouvent allums la guarre en Italie, savoit celle des Grisons & celle de Cafal; elle s'affaremon le recerums at cose de Cuin y une s'anatonia in se-couvrement de la Catalogne ; elle ne s'embanties roix plus des entrepoies des Anglois dans les In-des & alleurs; elle conferveroit rous fes Eints dont elle pouvoix craindre de pendre chaque campagne quelque pertie , fi elle était obligée de foutenir trois guerres différences à la fois ; elle recouvre-roit assurément le Portugal, le Brefil, & les Indes Orientales , & les ôtroite à un Prince qui y avoit des droits héréditaires très-chies , de qui les possibleoit depais feise années ; elle obligeneit le Roi de rendre au Prince de Condé les biens dont il avoit été justement dépouillé à cause de sa rébellion manifelte ; enfin elle fernit reavoyer à des Commissions les prétentions du Duc de Loraine Juillet Dam Louis convint qu'il s'étoit trompé qui étoit depuis long-term dépouillé de fes Etars, en domasdant qu'on rendit su Duc de Lorsine quoi qu'on se fit pas la même chafe pour le Prin-

ce policifeur du Portugal. Dom Leu'is convint de l'état avantageux où la France se prouvoit alors p mais il fe phignit en même tems que pour faire jouir l'Espogne dels paix, il n'y avoir point d'ar-ticle, où onne loi tint le pied fur la gosge à l'exception de celui de Portugal qui étoit un préferenaire fins lequel on n'avoir pu entrer en népocistion, puis qu'autrement ce n'auroit pas été faire la paix d'un lieu à un autre

Ils examinérese enfuite de nouvezu tous les articles dont ils avoient déss parlé fans en convenie d'sucun : Dom Louis témnigna que le plus court moyen pour finir les différends au fujet de Cafol feroit de le rufer, li le Duc de Mantour y vouloit confentir: mais que l'Espogne ne pouvoit avec honneur le demander à ce Prince, étant une chofe controle oux Troitex qu'elle avoit foirs avec loi : que nonoblitan les injures que le Duc de Modéne avoit faites à l'Espagne , elle ne hulleroit pas pour le bien de la paix & en confidération du Ros de le rémblir dans les biens qu'il avoit dans le Duché de Milan & su Royaume de Nacles, mais pon pas dens Corregio, se fasient un point d'honneur pour l'Espagne qu'un petit Prince comme ce Duc, spe's avoir rompu deux fois fars fujet avec un grand Monarque tel que le Rei fon maitre, et eût tief de l'avantage; au lieu qu'il devoit être très-pontont que les chofes fuffent rétriblies dans l'état où clies étoiest avant la rapture ; & que l'on rétabliroit suffi le Prince de Mosaco dans fes biens perimonisus qu'il avoit achette ou dont il avoit biriné dans le Roysumt de Naples & dans l'Etae de Milan; mois non pot dans coux que les Rois d'Espagne lui avoiént donner en conséquence de er ou'il s'étoit mis lui même & fa place fous leur procedion : il ne pouvoit pes demander et qui en

Dom Louis infifts à se que le Roi rendit su Duc Charles l'ancienne Loriane avec Nanci fornifié & les pisces de Stemi, de Clement, & de Jametz; en reterant le Duché de Bor & les dépendances des trois Evêchets: & for ce que Mr. de Lionne lai dit que ce Duc avoit cédé au feu Roi Stensi , Clemone, & Jonetz, & confesti à la désolition de Nanci per le Traisé de 1641, il proposi que Sa Majesté rendit la Louise & le Duché de Bor en démolifiant Nanci & retenant les dépendances des trois Evécheta, Stemis, Clemons, & Jametz, Mr. de Lionne hii déclara que le Roi n'accepte-roit ni l'un ni l'auvre parti ; fur quoi Don Louis lai dit que le Roi fon paire croyait rellement fon honneur intéreffé à ce qu'un Prince fon allié ne fix pes réduit à le écodition d'un pariceller, qu'il choidirois platée de perdet tous les ans deux places que d'y confestir : ils parlérent enfaite des conquêtes , de Dom Louis offrit de hiffer nu Rois Arras ou Perpigusa 2 fon choix , mais non les deux entemble. Mais Me. de Lionne lui déclara que la France ne feroit jamais la paix fans avoir l'une & l'autre de ees places.

Dans le cinquième conférence qui se tiet le 12

avoit été la récompenée,

Ils disputérent encore fur la resonciation de l'Alice que Dom Louis traitoir de cellion de deux Provinces, & pour liquelle il prétendoit que le Roi devoit sendre quelque place au Roi fon

Dens la finiéme conférence qui se tiet le te

nez ou Prince de Condé pour recompenée de l'Amiranté: Mr. de Lionne lui répondit que cette crreur ne lui donnoit sucune peine; parce que ces trois places ne feroient jamas ni pour le Prince

de Condé ni pour le Dac Charles.

Il se plaignit ensuite que les Espagnols vouloient que tous leurs Trairez avec le Prince de Condé, avec les Ducs de Loraine & de Mantoue, & svec les Grifons , fuffent exécutez, & qu'on n'est ancim égard à ceux que le Roi avoit faits avec les Ducs de Savoye & de Modêne , avec le Portogal, ni même avec l'Empereur & l'Empire : il foucint que l'Espagne demandant le rétablissement du Dac de Lorsine fon allié dans deux Dûchez, ne devoit point prétendre d'autre compensation pour la restitution des deux places que le Roi demandoit qu'elle rendit zu Duc de Swoye allié de Sa Majesté. Mr. de Lionee dit le 14. à Dom Louis dans

la 7. conférence qu'il venoir ou prendre congé de loi v'il perfisitoir dans ses précédentes maximes , ou mettre la demiére main à la conclusion de la paix. Ils commencérent enfaire à repuller les articles demeurérent long-tems à traiter celui du sérabliffement entier du Prince de Condé : Dom Louis témolgna pour cela que le Roi fon maitre vouloir bien sulli accorder su Duc de Brigmee non feu-lement tous les biens qu'il posséciois ci-devant, mais suffi des Gouvernemens confidérables, même la charge de Mayordome-Mayor qui étoit alors vacante : fur quoi Mr. de Lionne lui dit qu'on avoit parlé à Muniter de donner su Duc de Brayance le Royaume de Sardrigne , qu'il croyoit que fi le Roi pour le bien de la paix écoit d'afigé de l'abandonner , on ne le redition pas à la con-dition d'un particuler ; que quand il auror perdu plusieurs basailes & qu'il ne lui refleroir que Lisone, les Espagnols lui servient encore les offres dont il venoit de parler, & que possedant encore

regardé cer anicle sjusté , puisque Dom Louis lui avoit engagé fa parole que le Roi Carbolique ne demandeure point au Rot for ce fuiet ce que Sa Majefté regardamir comme préjudi, joble à fon fervice , & qu'il lui déclaroit qu'elle trouvoit très-pré-judiciable à fan fervice le rétablifement de ce Prince dans fa Charge de Grand-Maitre , & dans le Gravernement d'une Province frontière de la conféquence de la Guyenne, & chiatée par des peu-ples suffi capricitux & remuss que les Galents. Dom Louis proposa de donner l'un & l'autre su Dur d'Anguien, mis Mr. de Lionne le refuis trat à canfe que le Roi les avoit donnez au Prince de Couti, que parce que g'auroit été les donner au pére que de les donner au fils : Dom Luois repartit que l'Efpagne s'écolt engagée par un Traité

Erars, cela méritoit bien qu'ils lui propolation des avantages plus considérab A l'égard du Prince de Condé il die qu'il avoit

elle prendroit le parti d'indemoifer ce Prince pli tôt que de compre la paix a il fit entendre cu'elle hii donneroit quelques places en propre comme

Thionville & Danvilliers Mr. de Lionne lui répondit que pourvû que le Roi ne fût point abligé de récompenfer le Prince de Condé des pertes qu'il lai avoit caufées, il lui importeit peu de quelle part il reçût fa recom-

On palla enfuite à l'article des conquêtes, &c Dom Lou's prétendant faire un grand effort offrit que le Roi d'Espagne céderoit ao Roi les deux Affaces ; que Thionville, Damvilliers , Bethuge, & la Baffée, feroient rendus à l'Espagne pour Roce i Bisec, remont renant i Espajne pour co-croi, li Capelle, le Câtelet & Limchamp i que l'en raferoit St. Guillain , Condé , & la Baffe ; que le Roi d'Espajne céderoit à la France Headin, Arras, Bapaume, Landreci, & le Quesnoi, & rendroit Verctil au Duc de Savove, à condition que fi le Roi prenoir Valencienne que fon armée affiégoir alors , il le rendroit aufli à l'Espagne, Mais moyennant cela il prétendit que le Roi ren-droit Perpignan , tout le Roufillon , Rozes & Cadaguez ; ce que Mr. de Lionne rejetta for-

Ils n'avancérent rien dans la huitième conférence qui se tint le 15. Dons Louis ayant encore in-sisté sor la restitotion du Roussillon & sur l'article della Lorzine

Ils convintent dans la 5, conférence qui se tint le 17. que Mr. de Lionne envoyeroit en France un courier pour y faire favoir l'état où étoit la nécocistion, & que Dom Louis écriroit par le même courier au Prince de Condé pour fin dernières réfolutions au fujet de fon résubliffement : ils examinérent le projet d'une lettre du Prince de Condé su Roi, où Dom Louis trouva à redire que ce Prince demandir pardon à Sa Majesté de fes frances.

Ils drefférent leurs lettres & mémoires les deux iours faivans , & les envoyérent le 20. Juil-

Mr. de Linene envoya au Roi une ample relation de tout ee qui s'étoit paffé & dit de part & d'autre dans les neuf conférences qu'il avoit eues avec Dom Lou's de Haro; un mémoire qui lui avoit été remis des prétentions du Prince de Condé & dans lequel il demandoit non feulement ou'tout le Royaume de Portugel & plofieurs notres on le rétablit dans tous ses biens, tharges, & Gou-vernemens, & qu'on lui payêt des sommes que la Princelle fa mére & loi avoient peêtées au Roi en 1648, mis auffi qu'on'lui psydt tous les ar-sérages des revenus de fes terres & de fes penfions & des appointemens de fes charges & de fes gouvernemens; qu'on le dédommegeft de toutes les pertes qu'il avoit fouffertes, & qu'on lui renelle les canons qui avoient été pris dans fes places. Mr. de Lionne joignit encore deux mémoires de questions pour favoir les derniéres intentions du Roi fur divers points concernant les conditions & la forme du Traité qu'il pouroit conclure avec le Rei d'Espagne. Dom Louis charges suffi le courier de Mr. de Lioune de léttres pour Dom Joan d'Autriche & pour le Prince de Condé, & mode du se premier tout ce qui s'éroit pallé dans les conférences avec Mr. de Lionne, le chargeant de gardet & d'exiger du Prince de Condé le fecret fur ata Prince de Condé de ne point faire la poir fens l'envoi de ce Ministre en Espagne , & de favoir de lui anelles éroient les intentions fur les intérémy comprendre ses intérêts, & que si le Roi ne vouloit pas confentir à fon rétablillement entier, écant difpolé à compre plutôt la négociation de la paix que de la faire d'une manière dont ce Prince ne für pes fetisfeit

En attendant la réponte du Roi & du Prince de Condé Dom Louis & Mr. de Lionne demos-rérént quelques femaines fant conférer for les conditions du Traité; cependant on reçut à Madrid le 3 t. Juiller la nouvelle de la levée du fiége de Valencienne & de la déroure du Maréchal de la Perté. Dom Louis sifura Mr., de Lionne que cot

ungement à la ré- & lui avoit envoyé un mémoire dont il ne croyot folution qu'ils avoient peife de faciliter la conclu-

tion de la paix Le Contre de Fierque & le Sr. Nicolas Secretaire du Duc de Loraine ayant appris par des lettres écrites de Paris, que l'erranger caché à Butn-Reiro étoit Mr. de Lionne qui étoit venu pour traiter fecretament la paix entre les deux Couronnes , ils en prirent une forte allarme & la donnérent au Nonce & sux Ambalfadeurs de l'Empereur & de Venife. L'Amhuffadeur de l'Empereu . fit de grandes plaintes qu'on traielt une affaire de cette conféquence fans en avertir fon maitre, d'autant plus qu'il craignoir qu'on se traitat suffa du mariage du Roi avec l'Infante : & le Nonce & l'Amballadeur de Venafe s'écriérent fort fur ce qu'après toutes les peines que le Pope & la République avoient priles pour moyenner la peix , on leur faifoit l'affront de la conclure fans leur en rien

Dès ou'on vit le courier de Mr. de Lionne arriver à la Cour de France , on y crut d'abord que la paix étoit faice ou peu s'en falloit ; parce que le Roi ne lui avoir ordonné de rester que huit jours à Madrid , & de ne point dépêcher en France qu'en cas qu'il ne reffit que quelque chose de peu d'importance à ajuffer: ninfi speès qu'on eut lu les dépeches dont il étoit chargé , on fut fort furpris que Mr. de Lionne fue reflé en cette Ville & cût envoyé fon courier vers Sa Majeshé, puisque, outre les demandes fur le point de la Loraine, qui étoient bien étoignées des prétentions du Roi, & l'article qui concernoit le Prince de Condé & qui n'ésoit ajusté qu'en cas qu'il ne vint rien de Flan-dres qui l'empéchit , Dom Louis de Hare lui avoit déclaré que le Roi fon maitre un laifleroit pas à Sa Majesté par ce Traité un seul pouce de tout ce qu'elle possédoit dans les Comera de Rouffillon & de Cerdaigne , dans la Catalogne & dans le Lampourdan, & qu'il ue peomettroit poiet non plus l'exécution du Trairé de Quensque : ess deux points étant de telle nature que Sa Majeshé ne

pouvoit par s'en departir En attendant que le Roi cût peis fa derniére effolution fur tous les points concretes dans la dépêche & dans les mémoires de Mr. de Lionne, le Cardinal Mazarin cowoya à Bruxelles per un conrier accompagné d'un trompette le paquet du Roi d'Espagne ; & on y écrivit en même tems à un homme de confiance de tilcher de pénétrer & demander comment le Prince de Condé auroit reçu la nouvelle de la négociation de la paix à Madrid, & s'il se repoir fempe ou non à vouloir être rétabli dans ses charges & dans ses gouvernemens , ains que dans ses biens.

Le courier & le trompette que le Cardinal Mazario avoit envoyez à Bruxelles ayant rendu à Dom Juan la lettre du Roi d'Espagne , le Prince en execution des ordres qui y étoient portez , fit part su Prince de Condé de toute la ségociation de Mr. de Lioene, es lui laiffint la lettre que Sa Majeilé Catholique lui avoit écrire for ce fayer, & en lui exavérant la confinere & immusible offolio. tion du Roi d'Espagne de protéger ses intérêts en laquelle il devoit avoir confince; il le press de dire nettement ses intentions : le Prince de Condé témoigns être fort obligé sux bostez du Roi d'Espagne, à la volonté duquel il déclara qu'il remerroit ses intérêts , & dit qu'il avoit écrit amplement fur cette matiére su Comte de Fiesque, Ton. II.

pas que Sa Majefté Catholique rút connoill orsqu'elle avoit écrit cette derniére lettre : il ajouta qu'il écriroit su Roi d'Espagne & à. Dom Louis de Haro fur ce fujet; qu'il remettroit tous fes intérêts au pied de Sa Majefté Catholique, & lui offriroit juiqu'à la dernière goutre de fon fang a il promit à Dom Juan de garder le fecret fur le

nom de l'Envoye de France qui étoit à Ma-

Le Prince de Condé écrivit su Roi d'Efpagne & à Dom Louis des lettres dans lesquelles if leur marqua qu'il fe tenoit fort obliré de la fincérité avec laquelle on procédoit avec lui; qu'il re-mettoit tout à Sa Majeffé Catholique; que fa forture, celle de fa Maifon, & celle de tous fes amis, étant four la procection de Sa Majelté Cathoque, il n'en avoit autune inquiétude; qu'il étoit affore four l'appui d'un fi grand Monarque d'aaffuré fous l'appeu eun si grana monarque a s-voir toute la fairisfaction qu'il pouvoir prétendre, de ch il ne s'agrificit pas de moins que de fon hon-neur de de fa fuerté pour le refte de fa vie, de du repos de fa Maisian. Il ajours dans fa lettre à Dom " a mondre de fa Maisian de la firme. Louis qu'il se pronettent jusqu'à la fan la ferme-té avec laquelle ce Ministre avoit commencé d'agir pour lui ; que ses prétentions étoient seconnues de tout le monde pour justes; qu'il ne cro-yout pus qu'on se voulut relàcher sur ses innérêts; que toutrfois , s'il le falloit , il étoit prêt de les facrifier suffi bien que fa vie , siefi qu'il avoit fair

palogu alors Il écrivit en même teens au Comte de Fierque une lettre qui n'étoit remplie que de raifons po empicher qu'on ne vine à une conclusion fens luit faire donner une entière fairésérion fur tous fes intérits & fur ceux de fes emis, tant pour la reftieution de leurs biens que de leurs charges & gou-vernemens ; difant que fans cela il ne pouvoit jamais vivre avec honneur ni avec fureté i qu'il en avoir été ufé sinfi dans tounes les brossilleries du Royaume, où l'on avoit roujours remis les chofes au même état qu'elles étoient auparavant ; que le même avoit été praciqué à l'égard du Prince de Conci qui s'étoit mis fous la peotection du Roi d'Espagne, suffi bien que lui , & que s'il ne ren troit pas dans le Gouvernement de Guyenne, il y verroux tours fes amis expelez aux perfécutions qu'on leur seroit pour avoir foivi son perti. Toutes ces particularites furent mondées au Roi per le Confident en/on avoit à Bravel-

Le Roi sit réponse à Mr. de Lionne le 160 Aout, dans laquelle il lut témoigna fa furpeire de ce qu'après la déclaration faine par Dom Louis qu'il ne pouvoie rien céder à Sa Majeflé du côté de l'Espagne ni promettre l'exécution du Traité de Quessque, su lieu de partir à l'heure soime pour sérent en France, il y avoit dépêché un courier, ét sinfi donné lieu sux Espagnols de croire que Sa Majellé pouvoit se départir de deux présentines fe justes & fe importantes , dont la première contenois presque toute la fortune d'une fi longue guerre, & l'autre touchoit fon homeur. Sa Majellé lai marquoit enfoite que dans toures les instructions qui avoient été fa du tetts du feu Roi & depuis fa mort au fujet de la paix , il avoit conjours été présupposé que les Comezi de Roufidon & de Cerdague demeureroient à la France , & que les Ministres d'Esp n'en avoient pas fait la moindre difficulté à M

ter; que les Espagnols ne pouvoient avec raison mettre en doute les conditions du Truité de Querasque , qu'ils avoient fait accorder à la Maifon de Savoye lorsqu'elle étoit dans leur alliance . & que Sa Maielté s'étant obligée à fon observation lorsque cette Maifon étoit rentrée dans la ficence, elle ne pouvoie avec honneur ni avec justice la pri ver d'un avantage que l'Empereur & le Roi d'Efver u un avattinge que i i impereur o de Icol d'Es-pagne lui avoient procuré à un prépodice des inflan-ces contraires que le feu. Roi avoit fait faire par fes Ambalfadeurs, & qui avoit été confirmé dans le Traisé de Mundre par l'Empreveu & par les E-tats de l'Empire. Sa Majefté ajouta qu'elle avoit lieu de croire que le Roi d'Espagne ne vouloit pes la paix, puis qu'outre les difficultez qu'il faisoit Sur ces deux pounts , sur celui de la Lomine , & fur les insérèts du Prince de Condé , il pavoificit que Dom Lou'is établifoit des maximes dans les intérês de la Monarchie d'Espagne, & ne vos loir pas que Sa Majefté les fuivit dans ce qui la regardoir, comme fi elle devoit être moins foigneufe de son honneur que le Roi Catholique : que l'on ne vouleir pas que le Roi de Portugal s'ût que l'on ne voulsee par que le Koi de Portigal Ivi-compris dans la paix, a il même unommé dans le Trater, quois que Se Majolite fits obligée par un Traite palle entre le feu Razie. Le Prince de se point faint d'accommodement ilsas conferver la lib-berté de le écourir , en ces qu'il u'ry plus lib-berté de le écourir , en ces qu'il u'ry plus lib-ter compris ; alléquient pour toute rasion que c'écoir un fajer réclule qui pourement worist des préten-tures qu'il est puis le prétentions légitimes fur ce Royaume qu'il avoit recouvré & pollédoit depuis près de feix années , & qu'en même tems on vouloit qu'elle rétablé le Prince de Condé dans tout ce qu'il avoit perdu par la felonie , encore qu'il fût notoirement con vaincu de tous les crimes dont un fujet pouvoit fe rendre coupable envers fon Souversin , & ou'il réndre coupulée envers fois Souversian , & qu'il na rêct plain n'erôdin ni Esass ; que l'Empereur Charles-Quint & le Roi Philipe Second n'avoient jumais voulu confenir que le Prince de Melphe & sueres Napolitain & Milasonis qui vouent faivi le parti de la France contr'eux , rentraffent dans le parti de la France contr'eux , rentraffent dans leurs biens par les Trairez de paix ; & que cepen dant le Roi d'Espagne vouloit que le Prince de Condé & ceux qui l'avoient suivi rentrassent mérue dans les charges & dans les Gouvernemens qu'il n'étoit pas just qu'on qu'ils avoient eus onfiat les charges ni les Gouvernemens d'un Etae à ceux qui avoient manqué à leur Souvernin; qu cette excepcion evoir toujours été faire dans les Traites précédens , & qu'outre les exemples qui avoient été rapportez du Duc de Bourbon qui n'avoit point été rétabli dans la charge de Coané-table par le Tracé de Madrid, & des François qui avoient faivi le parti de l'Espagne, qui avoient été expecssiment exclus par le Traité de Vervins du rétabiliement dans leurs gouverntment, on pou-voit encore alléguer qu'à Muniter les Manaftres d'Espagne avoient bien consenti que le Comer d'Egmone, le Prince d'Epinoi , le Duc de Bournonville , & leurs domeftiques fuffent résablis dans leurs biens , mais n'avoient junits voulte per-

ettre qu'il fût parlé de leurs charges. Le Roi trouva tuffi fort étrange que les Espa-sols refusifient d'exécutes des Traitez dans lesquels ils écoient innervenus , & qu'ils vouluffent que ceux qui avoient été faits depuis fecretement dine la guerre for les mêmes différedes, feriffent de régle à fon égard ; fins en apporter d'autre raison finon qu'ils s'y écoient engages par Louis fe tiet ferme à ne lui vouloir rien accorder

des Traitez qu'ils voulcient qu'il exécutit con tre lui même

Il trouva qu'ils n'étoient pas moins injustes en l'affaire du Duc Charles, en demandant qu'il rendie à ce Duc tous ses Etats, encore qu'ils appartinflert légitimement à Sa Majellé , en vertu du Truté de Paris de l'année 2641, dont il a été fise mention ci-deffur , & dont ce Duc avoit jure deux fois l'observation ; ensorte que c'étoit aus rifer le parjure que de vouloir prendre le parti de ce Prince contre Sa Majefté.

Enfin le Roi ne trossont pas plus de facilité & .
de juffice de la part du Roi d'Espagne au sujet des conquêces done il un vouloit laisser presque rien conqueets done it us vossont mitter persque nen & Sa Majeffé, pendant qu'il rettenot la Nivarre qui étoit le parrimonie du Roi Henri le Grand, & qu'il so fuifoit point justice à Sa Majeffé à cet é-grad, ainsi qu'il y étoit obligé par les reflament de l'Empereur Charles-Quint & du Roi Philipe

Sa Majesté marquoit donc à Mr. de Lionne qu'elle ne pouvoit point se départir de tous ces points sins manquer à ses intérêts & à son honneur ; sinfi vouloit qu'après avoir fait favoir ses incentions aux Ministres du Roi Catholique & les raifons dont elle les accompagnoit, il prit congé de lui pour s'en revenir trois jours après la reception de cette sen revenir une pours apres in receptore de cecte dépêche, puis qu'il ne pouvoit demeure qu'inne-tilement à Madrid, y ayant apparence que le fuc-cès de Valencienne avoit rendu les Espagnols moins de marvais effets en plusteurs endroits.

Le Roi envoya encure à Mr. de Liotne outro

cette dépèche des mémoires particuliers dans lespads il lui fit favoit fes intentions fur les points au jet desquels ce Minuffre avoit fouhaité d'itre éclaires & confentit même pour le bien de la paix à divers tempéramens & reláchemens. Premorement à l'égard des conquêtes , si le Roi d'Espagne ne se contentoit par de la reflitation des places que le Roi temoit en Catalogue , Sa Majesté paloit bien lui rendre encore Roies & le Fort de la Trinité, même Cadaguez; & en cas que le Roi d'Espagne ne fut pas encore farisfait de ce relichement, & ne voulut pas confentir que Sa Majeite gar-dit aucune de les conqueres en Catalogne, elle lui sermie de se relicher à toute extrémité de ce que les armes possédoient dans le Conflans & dans la Cerdaigne en faifant fou possibile pour conferver les Châteaux limitrophes avec la France: & enfin les facrifient aufi pour le bien de la pair , en pre-nant garde de ne rien relâcher de ce qui était du Roufiillon : mais fi Dom Louis ne vouloit point absolument consentir à ce que le Roi gardie le Rouffillon , Sa Majesté voulut qu'après avoir fait tous fes efforts pour retenir cette conquise, & lui evoir fait voir les avantages que Sa Maiellé en tiremit en la gardant , moyennant une récompense convenable , qu'il écoutat les propositions que Dom Conveniente, qui il cuorant se propositione qui Anna Louis lui feroit , même qu'on donnit à Sa Ma-jeffé en échange Cambrai & ce qui en dépend, & le refte du Comté d'Artois qui ne confifbit plus slors qu'en St. Omer & Aire, ou bien en second issu le Duché de Luxembourg qui ne confiloir plus qu'en la plece de Luxembourg & Mostmedi outre Thionville que le Roi garderoir moyennant

cela , ou enfin la Franche-Comeé & Bezar Sa Majethé approuva même qu'an cas que Dom relichemens l'un après l'autre, proposit d'abred cet échange en faifme connoirre combien el teroir avantageux au Roi d'Efearne.

Le Roi permit à Mr. de Lionne d'offrir de renre so Duc de Loraine soute la Loraine après avoir

dénoli les formications de Nanci, & de lai remettre même les dépendances des trois Evêches, à condition de retenir le Duché de Bar, les Corntez de Clermont , Seenot & Jametz , & un chemin pour aller de France en Alface

Sa Majeffé trouva bon à l'égard du Porregal qua Mr. de Lioene confensit aux elaufes que les Efpagnols pouvoient lui demander pour furené de l'enécution de la prometle qu'elle taisoit de ne lui donner aucum fecours; pourvú qu'elles ne fuffen unt préjudiciables à la dignité de Sa Majefié né à la bienféance: elle voulut qu'il infiihit pour une trève d'un in ou de fix mois pour lui donner mo-yen de se dégager honorablement d'avec le Portugal; & qu'il tachit d'engages Dom Louis à faire authques offres plus grandes que celles qu'il socie faites en fiveur du Roi de Poetugol , en cas qu'il s'accommodis sux defens du Rei Carbolique pour la restitution de ce Roysume, comme poueout étre de lut céder la Sardaigne, la Franche-Comé, ou quelque choie fembloble ; fans s'anster à des offres de charges qui pouvoient être données à des particuliers, parce que cela palfenie plunée pour une offense, ou un mépris qu'en feroit de lui que orr une marque d'aucune intention qu'on eût de le farisfaire: ainfi elle voulut qu'il preffit Don Louis d'offrir un Royzume, parce que quand méme le Roi d'Espagne assesit été pris au mot , ce qui n'étoit pas croyable, il ne devoir pas en être faché, puts qu'il en reconviernit sulli besucoup d'aunre plus confiderables, & le delivreroit d'une guerre ont il avoit lieu d'appréhender le fuccès, à caufe de l'imétét que l'Angleterre y prenoit : en en que Dom Louis offrit un Rayaume, Sa Majeffe uces qu'el feroit bon d'en faire menrion dans le Traité, mais qu'il ne le fulloir point faire s'il of froit quelque chose de moind

ce de Condé, qu'elle ne souloit s'obliger à lui payer les revenus de ses terres , ni les arrênges de fes pensions & des appointement des gouvernemens & des charges qu'il avoit eus , parce que les revenua de ses terres avoiene été employex au payement de les créanciers ; qu'il ne por stander les appointement des charges & des gouvemenens pendrut qu'il portoit les armes con tre Sa Majellé; qu'on n'avoit jamas payé de arrérages de penísons ni fait autre choie que de rendre les biens en l'état qu'ils se trouvoiens fans faire mention des revenus ; qu'on avoit eneure moios donné des récompenses & des dédommagamens à des fujess pour s'être rendus criminek ; oi trême qu'en eût été obligé de rapportes des meubles ou autres choies reputées meubles a & que a'il y svoit quelques mauvais exemples pour les fimples brouilleries du Roysume , n'en trouveroit point dans les Traites précédent en favour de coux qui or prépudice du devoir de leur nuffance avoiens pris le perté d'une Cou concrue de la France ; que cependant Sa Majefté ferait paver ce que feue Madame la Princeffe de Condé lui woit préré en 1648. & dégagnois les pierreries que ce Prince avoit prérées la même année, & qui éroient entre les mains du Se. Her-

Elle lui marqua à l'égaed des intérêts du Prin-

vart; que ce Prince étoir nocoirement déchu po la rébellion & la felonie de soutes les graces qu'il avoit seçues du feu Roi & de Sa May-flé; qui rependant elle vouloit bien tout ce que Mr. de Lionne avoir promis fur ce fujet , à condition que le Prince de Monaco fui aufi rérable dans tous ses biens , même dons ceux qu'il tensit de la libéralité des Rois d'Espogne, & que le Disc de Modéne jouit de même de la Terre de Corregio qu'il possédois légicimement; que Sa Marthé voqloit retrair Chastilli & en donner une juste récompenée suivant l'estimation de ce que cette terre valoit de revenu; & qu'en tout est elle lui accorderait fous le prétexte de Chantilli trois ou quatre ceas mille écus pour la récompenée de toutes fes prétenzione, quei que mal fondées; qu'elle n'avoit pes intention de releguer le Prince de Condé dans un certain lieu , mas ou'il fut rendant un tems dans quelque Royaume on Etsa, où il pir par la bonne conduite mésser l'entière blie d'aller & de venir où bon lui fembleroit, & qu'il étoit bon d'en faire mention dans le Traité ; qu'core que Sa Majelfé ne pút pas s'ocnofer à ce que So Mijefté Catholique donnit à ce Prince de obces en Souveraineté ou en les relevant de le Couronne d'Efpagne , il étoit nécessaire d'etre informé des forneres qui lui fervient données pour pension, ou pour payer les gamities de ces places ; & que fur tout il ne fillost donner sucun mtement ni prendre aucune part à ces graces; que les places de Bellegude, & de Clermont fepoient raffes ; que le Prince joulireit du domaine de Bellegarde comme de ses autres biens; que Mr. de License fit fon possible pour qu'il ne fût point parlé des domaines de Stensi & de Clermone amenda qu'ils faifoiene navie des prétro tions du Duc de Lorsine avec qui il falloit ajuster ce point , & qu'en tout cus il réfervis à Sa Maight la liberté de lui donner ailleurs un donnane de poreil revenu ; qu'il firpalit que le Chifortifications, domeuroreit en l'ésat qu'il était à lors fans y faire de nouvelles fortifications no qu'il Clermont & à Bellegarde ; qu'il fe gardit bica de promettre la refritation des canons trouvez dans les places du Prince de Condé , attendu que toure lorte d'artiletie apeartement au Rei feivent les loix du Royaume, & à plus form ration celles dont un fojet s'étoit fervi contre les que Sa Majelté vouloit bien aush accorder que les domefragues du Prince de Condé & autre qui l'avoiene fuivi fuffent rétablis dans leurs biens fant oue orla fe mit entradre de leurs charges au de leurs gouvernement ; & qu'à toute exercisée il promie que le Roi feroit remboureer au Préfident Viole & au Sr. Trancari Confeillei au Parle ment de Bordeaux le prix de leurs charges; qu'or ne s'asréteroit pas aux rermes de la lettre que la Prince d: Condé devoit écrire au Roi, pourvu que la bienfance y füt gardée, & que tout fe possi-avee le respect qu'un sujet devoit à son Souvemin ; & qu'il éroit instile que le Prince de Conde demandit qu'il se fut point obligé d'alkr à la Cour quand même le Roi l'y appelleroit , puis qu'on lui ocerois cetre peine pendant quelque tests A l'égard des imérèrs du Duc de Savoye, Sa Majette confencit que fi l'on prenoit Valence dans le Mitmois on le rendit au Roi d'Espagne, en échange de ce qu'il refritaerest Trin à ce Dise dont Sa Majeffé ne pouvoir se dispenser d'apayer les T a préten-

147

artendo oue fi l'honneur du Roi d'Espagne demandoit qu'il conservat cette place au Duc de Mantoue, on devoit avoir autaot d'égard à celus du Roi pour la faire rendre au Doc de Savoye, fuivant que Sa Majefté y éroit obligéc . à moins qu'elle ne lui voulut rendre Pinnerol; & que fi on ne prenoit point Valence on pouroit rendre le Quernoi au Roi d'Efpagne qui feroit obligé de frise rendre Trin au Duc de Sa-voye , & d'indomnifer le Duc de Mantout en lui donnant quelque place du Duché de Milin.

Le Roi confersit soffi que l'on convist le Duc de Mantout à confentir à la démolition de Cafel.

Le Cardinal Mazarin trouva que Mr. de Lionne avoit trop avancé la négociation l'ayant con-duite fur le bord de la conclusion ; il lui écrivit par maniére de millerie qu'il s'imaginoit déja le voir revenir de Madrid triomphane & couronné d'une branche d'olivier, à cause de la conclusion de la paix, lui voulant faire connoîere qu'un fi grand progrès ne lui phisoit pas, C'est pourquoi il lui ordonna de quitter promtement l'Espagne . & hai manda que fi on rompoit la négociazion, il fit enforte que cels arrolt for l'article concernant le Prince de Condé , & que pour y privesir il fil-loit mettre fes ineérêts for le tapis dès le commencement , parce que ne convenant point fur cet ar-ticle il éviteroit de s'ouvris fur les sell'chemen auxquels le Roi vouloit bien confentit du côté de h Castogna

Ms. Servien avertit fecrettement Mr. de Lionne que le Cardinal le chargeoit d'infifter fur l'artiele du Prince de Condé, parce qu'il voyoit bien fur la connoiffance qu'il avoit de l'humeur des Efpagnols que la négociation le romproir fur cet asticle-là , & qu'il avoit en intention dans cet en-voi de Madrid de détruire le bruit qu'on avoit fait courir qu'il n'avoit point d'inclination pout le nérabliflement de la paix , & que cela ne convenoir point à fes intérêts : qu'atufi il vouloit faire rejetter for les Espagnols le blâme de la rupture de cette péroxistion en même tems ou'il foroit connoire les avances qu'il auroit faites pour la paix, & chargemit le Prince de Condé de la haine publique que la continuation de la guerre lui arti-

Le courier de Mr. de Lionne étant revenu à Madrid le 30. Septembre an matin, Ms. de Lionne posts tout ce jour-it à lire les dépêches & les mémoires qui lui avoient été envoyez pour bien concevoir & fuivre les intentions du Roi far chaque article du Traité: il fut fort emberaffé par l'ordre qui lui éroit donné de faire enforte que fi on rompoit la négociation ce fût far l'article concernant le Prince de Condé; il craignoit de termber dans un inconvérsient contraire à ce que le Roi fouhaitoit , en cas qu'il recommençir la négociation par les intérés de ce Prince , pouvant arriver & étant mime très-vraifemblible que l'on conviendron fur cer micle . & que pelline enfaite à criui des conquétes il n'en conviendroit pos avec-Dom Lonis; & que ce Ministre ne voudroit ni coder à la France le Rouffillon ni lui en donner une récompense ailleurs ; auquel ers il ne pouroit on dire sprès cela que la ropture feroit arrivée fue pes dare après ceta que la rap-les intérèrs du Prince de Condé, paisqu'on en feroir déja auparavant tombé d'accord. Mais il confideroit d'autre part que fi en commençoit par ques places, on lui en prendroif d'aut

l'article des conquêtes , & qu'on n'accordit pus on ne pouroit pes dire qu'en auroit rompe poor les intéréts du Prince de Condé, puis qu'on n'en auroit point encore parlé-

Mr. de Lionne prit donc pour expédient de recommencer la négociation par l'article des conquéter, & fi on n'en convenout pas de puffer à celui du Prince de Condé pour rompre for celui-

Il eut le 4. Septembre fi dixiéme conférence avec Dom Louis, auquel il expliqua feukment le nécontentement que le Roisvoit en de ce qu'il lui avoit envoyé un courier sprès toutes les difficulrez que l'on faifoit de la part de l'Espagne aux articles far lesquels il amort du y avois moins de contestation : als n'entrérent pas ce jour davanta-

ge en matiére. Mr. de Lionne témoigna à Dom Louis le 5. Septembre dans leur onzieme conférence, que le Roi se contentoit de ce qui avoit été ajusté da côté de la Flandre; muis pertiffoit à voulois du côté de la Catalogne les Comtez de Rouffillon & de Cerdaigne, Rofes, & Cadaguez, à quoi Dom Lon's répondit que le Roi fon maitre n'y confentiroit jumis : il trata cette prétention de désaifon-nable & du nombre de celles auxquelles il n'y pvoir point de réponfe à faire, & dit que les François se devoient contenter qu'il persistit dans ses mières offres fans en rien rabbattre , à caufe du fuceès de Valencimor.

Dom Louis lui parla enfaite du rétabliffement du Prince de Condé qui selon lui souhisorte pas-fionement le rétabliffement de son aminé avec le Cardinal Mazzrin, Mr. de Lionne prit cette occation pour déclarer que puisqu'on s'en tenoir encore à cet article il ne vouloit point l'importuner davantage, & qu'il le priorit de lui obtenir le lendemain fon sodiance de congé du Roi Catholique; lis fe séparérent fort civilement : mois l'audiance fut remise après la fôre de la Nativisé de Nosre-Dame, & cependant Mr. de Lionne fit tous les paratifs néceffaires pour fon départ. Ce délai donna lieu à une douzième conférence

qui fe tint le 8. & dans laquelle Mr. de Lionne demeura toujours ferme fus l'article du Prince de Condé; & pour faire valoir le rétabliffement qu'on lei accordoit dans fes biens, dignitez, & honneurs, il dit que fi le Roi d'Espagne vouloit con-fentir que le Prince de Condé ne s'île point récabli dans ses biens , Sa Majesté consentiroir volon-riers qu'il ne lui rendit point les quare places qu'elle demindoit , & lui donneroit encore un mil-

on d'or Dom Louis infifts encore à ce que ce Prince für auffi rétabli dans fa charge & dans fes gouvernemens; & pour avancer la paix , il offrit de rendre Trin au Duc de Savoye après qu'on auroie trouvé des moyens de fata-faire le Duc de Man-touré, fans manquer à l'honneur du Roi fon

Don't treizième conférence qui se tint le 9. Dom Louis pour dimmeer la valeur du relûchemenr de la France à vouloir bien abendonner le Portugal, dit qu'on l'empécheroit d'y envoyer les fecours nécellaires, & que le Pays ne pouroit pas les nourir. Il s'atracha en fecond lieu à prou-ver que quand la guerre continueroit , la France ne pouvoit pas espérer de faire encore de grand conquêtes, & que fi cette Couronne prenoit queltous strief en cette ausré-il , ob , snoore que les Loris de deteuteur encer le Industria de l'Epispos faificte enhandire ne une nouveil e gare-drid, d'échante qu'il remposit ou conclusie la re outre les Anglois , ils poursent effectivement representation de la conclusion et pondre Vièmer, , mais saité les avoient maries Con
Don Louis effirir le 13, le Conneé de Rouffil-

re contre les Anglois , ils pourcient effectivement perdez Valence , mais audi ils avoient repris Condé. Mr. de Lionne lui répondit que le Rei é unt slors en paix dans fon Royaume, & se se seguant :vec le Portugal & avec l'Angleterre contre l'Efpagne, mettroit affurement le Portugal liors d'état do pouvoir être foumis par les Espagnols , & les obligeroit à lui rendre la Nature , ou su moios à faire la paix à des conditions qui lui feroient moins préjudiciables que celles auxquelles il vouloit bien elors donner les mains ; mais qu'il n'y avoit plus lieu de ducceurir, & qu'il falloit conclure ou romper la mix en cette fésace. Dom Louis offrit le Rouffilion & quelque chofe en Flandres pourvii qu'Arras n'y fût pas compris- Mr. de Lionne rejetta cette propolition , & ayant mis for le tupis l'article concernant le Prince de Condé, afin que la rupture parût être faite für fin fujet , Dom Louis y demeura ferme, difine qu'il croyoit qu'on n'y feroit plus de daficulté , & que la suffice du Roi le porteroit à en user comme il avoit été pratique en parcils est, il fe leva & pria Dom Louis qu'il put le lendeussin prendre congé du Roi d'Espagne; ce que l'autre lui pro-

Mr. de Lionne peir le 11 e congé des Rais le remerciant de nomes les graces qu'el la medi faitre pendant fon féjour à Malcid, de rémoigeaux qu'il souici hand au greger d'en parte fina stoir qu'il souici hand au greger d'en parte fina stoir per le construir de la commandant de la commandant de de de la Roise II n'est rans christe pour y persent le Roise II n'est rans christe pour y persent de gregor en française auxil biens du déplaire, mais il det que fon homener ne lui tre par pensa de gaffer plus surs « G qu'il e'pécios, qu'il fe rouverant une autre liés que de présent qu'il se mouverant une autre liés que de le Rai de la Roise de la tendre aussie qu'il soire

& ils fe féparérent fort frondement

toujours pour ettr.

Mr. de Lionne fit partir le 12, pendent la pluye fes cherraux de fes harden pour Alcala, sains d'y slier couchet après avoir pais congé de Dons Loule; il fut en effet dans ce deffein chez ce Manifler, qui le pris de s'exploquer plus nettement for la res-

tipation de Rofes.

Mr. de Lionne lui dit que quand les sutres serticles feculeus ajuffes clus-ci ne romproit par la
négociation: Dom Louis dit qu'en parlant de
Rofes il y compernoit aufii Cadagueza.

Dom Louis affirit enfaite de coder su Roi le

Duché de Bar , & fit déficulté de confessir au siement des fortifications de Nanci : il prella Mr. de Lionne de reffer encore trois jours à Madrid pour réfoudre les choses plus à loifir , & sur le tefus que Mr. de Lionne en fit , il lui offrit le Contré de Rouffillon & deux places dans les Pays-Bas de celles que le Roi avoit demandées, pourvu qu'Arms n'en fut pes une. Mr. de Lionne rejetra certe proposition, & lui sit celle de céder zu Roi le Duché de Luxembourg, & la Franche-Comté pour Perpignan & Colioure : Dom Louis les refuía, difant go'il ne lai domerrait pas feolement la moitié ni même le quart de ces Provinces pour ne poine facrifier des Peuples qui s'étoient bien diffendus; mais il offrat Thionville & Damvilliers : ce que Mr. de Lionne rejetta.

Danvijuers' et que int. de Lionne aperts de Prince de Roma parts parts possente il Coc Condé , & Mr. de Lionne apets s'en être bien la plus grande partie étoit fuit prier , confensit enfin sur les unitances de Dom rénées du côcé de l'Esporte.

Dom Louis offrit le 13. le Comé de Rouffillon avec les deux Alfaces , Herdin , Landreci , & Bapourne ou avec Artas feul : mais Mr. de Linnne déclara que le Roi ne feroit point la paix fans avoir Arras & Hesdin , & meme fans la ceilion de l'Alface; parce que ce feroit autrement laisser un levain pour recommencer la guerre: fur cela il se leva se peie congé de Dom Louis. Dom Christoval Secretaire de ce Preprier Ministre accompagnant Mr. de Lionne ha offest par ordre dt fon maiere Arms & la ceffion des deux Alfaces, pourvir que l'on ajoutir l'article du Prince de Condé : mois Mr. de Lionne lui dit que la paix n'ésoit pes faifaide , fi le Roi ne retenoit Artes , Landreci , Hesdin , Baparene , & le Quesnoi en Flandres , & les Connez de Rouffillon & de Cerdaigne , & Cadaguez du côté de l'Espagne : ser cela il dit au cocher de toucher , & s'en alla au Buen-Retiro où Dom Louis lui envoya Dom

Chillino) pour le poire de crametre fon départ su destinant à qui de Mr. de L'imme conformi avec poine : de synet cé prié de déclarer à quit à pouvoir le relative. ai doffit à reflictutore du Quenci pouvoir fer relative. ai doffit à reflictutore du Quenci pouvoir que les quarts autres plores de maussilient au Sich i d'occlenir rimine de rendre Configura sins résupliquer du Comet de Croid-tie de l'attention de l'active de l'attention de l'active de l'attention de l'active de l'attention de l'active que l'aire l'active que l'aire l'active que l'aire d'active d'active de l'active d'active que l'aire d'active d'a

Dom Louis offrit à Mr. de Lionne le 14. Sepnhre dans leur feiziéme conférence Arras & Hesdu ; & course Mr. de Linene vouloit les quatre places, fur pas une desquelles il dechra qu'il n'avoit pouvoir de se reliadier , Dom Louis en offrit encore une, & Mr. de Lionne ne s'en écont pas encore contenté il remit la décision de l'affaire au Confeil d'Etat qui se tiendroit le kndemain : mais il s'en exeufa dans la dix-leptième conférence fur se que fuivant une ancienne & inviolable coutume le Roi donnois ce jour - là audience à fes Officiers & aux Magistrars de ses différens Confeils & ct oe fut qu'avec bien de la print qu'il obrint de Mr. de Lionne qu'il refleron encore à Madrad le lendemain for la promeffe qu'il lui fit de lui prêter deux relais pour inindre fon émipare à

il envoya en môme tens ordre de partir d'Alcaba Dom Louis voulut enfuite le faire expliquer fue le fages des Comtez de Cerdaigne & de Charolois, afin que s'il obeceroit les quetre places , ce ne fuffent de nouveiles difficultez qu'il fallut encore lever. Mr. de Lioene lui dit qu'il n'avoit pas pou woir de relicher ces drux Comtez, & que le Roi ne pouvoit pis non plus relicher celui de Joux qu'il avoit donné au Duc de L'orgueville. Donn Louis réplique que paisque le Rot vouloit que les Espagnels rendessent Trin au Duc de Savoye, quoi qu'ils fussent engagez de le rendre au Duc de Marcone qui étoir un Segverain , le don que le Roi avoit fait de Joux à un de ses Soires ne le pouvoit pas dispenier de le rendre à l'Espagne s que Henri IV. avoit rendu le Comté de Choro-lois à Philipe Second par le Traité de Vervins, & que la paix pouvoix écre tenut pour romous fi le Roi s'arresont à retenir le Corner de Cerdaigne dont la plus grande partie éroit en deça des Monts Pi-Ωn deli mi Mude Liones volute med cancer la queriem plaze i, de la refin qu'en fa Don Louis a, dere conç de his, de trima plagues per la percença de his, de trima plagues de la regiona de la regiona de la regional de des sez gorre i fingular par politication de Efisposis. Comme il altre mover en cambi la dipolalica de la regiona de la regiona de la regional porcelle tondero jusa à los de homeses de la groville tondero jusa à los de homeses de la forment del l'appea, en que l'autre trailes, de final que su solf par la franche-Comet, Lione de la regiona de l'archive de la companie de del Cometa de Cradiques de de Chardes, posse de l'appeal de la Don Des Christians consont de l'appeal de la Des Des Christians consont

de la part de fon maitre, pourvis que l'on con-

dixhessione conférence dans laquelle Dom Louis offint à Mr. de Lionne Arras, Hevan, & Lan-

vint au fujet des albez. Ils traisérent de leurs alliez dons la 19. coefé rence qui se rint le 18. ils convintent que l'Es-pagne rendroit Vercell, Trin, & Cencio su Due de Savoye; & Mr. de Lionne pernifia à veuloir que certe Couronne rendir suffi Corregio su Duc de Modére : Sa Majofté y croyant fon hornous intéreffé , parce que ce Prince avoit expolé la vit & fes biens pour fon fervice. Dom Louis mie Condé, fur quoi Mr. de L'ionne fourint oue n'étant point Souverain , mas un Prince rebelle à fon Roi, le Ros d' Espagne ne le pouvoir pes com arendre premi fes allez ; & que ce Manifer avant tomoges décla-é formellement que Sa Maielle Catholique ne présendroit men que le Roi croiroit être préjudicible à fon fervice , ne pouvoir infis-ter qu'il coefiet les charges de les gouvernemens de son Etat 3 un Prince qui avoit abuse de ses Gouvernemens, & qui portois encore l'épée con-tre son service. Dom Louis prétendie qu'il n'avoir pas dit que le Roi fon maire ne demanderoit tien à Sa Majeffé au fujer du Prince de Condé , qu'elle croiroit être préjudiciable à fon fervi-ce, mis qui lui fût vérirablement préjudiciable: il fourier que l'entier rétablifement de ce Princi bies loin de porter socus préjudice su Roi, lui feroit aucontraire très-utile, parce que des le mo mens qu'il suroit demandé pardon à Sa Majeflé & qu'elle le lui auroit accordé, elle ne prouveroit print de Sujers à qui elle pût mieux confier des charges & des gouvernamens. Mais Mr. de Lion-ne fouties que c'étoit su Roi à juger lui même de ce qui provois lui être préjudiciable ou non, & que c'étoir en ces termes que la déclaration avoit été faite ; ce que Dom Louis nu

Mr. de Lionne det racore à l'égard du Prince de Crudi, que comme à inté jage du Re de ce de Crudi, que comme à inté jage du Re de me poscurie étre allé du Rei d'Elipapse. Si Mafélie ne troite par s'oragger à racone dispase fair fair mêtre : miss fondament déclarer en qu'elle fair mêtre : miss fondament déclarer en qu'elle de Decepter en de le réstire , d'assemp plus que le Elipapole lui en montenier Personyle en ne vaular par qu'en puil de ma l'armé de Printer qu'i préférair le Perrupé, acondidant les denies et qu'i préférair le Perrupé, acondidant les denies qu'il préférair le le Perrupé, acondidant les denies

A l'égard de la Lorsine il déclara que le Roi acceptoit le dernier des deux partis qui lui avoiene

del propole », moyement un porie changement commonde à l'un de Trustre; sini d'indres de 47stituer au Duc Charles toute la Lorsine, après àvois démoit les fortifications de Natice qu'on ne
pomuti reimble », de de lai laiffer même les d'explanent des trois Eviches que Don Louis avoir confirmi que Sa Majelle gradie; à condicion qu'elle reimbolie » Double de lair. » la Commer
qu'elle reimbolie » Double de lair. » la Commer
pet de reimbolie » Double de lair. » la Commer
pet de reimbolie » de de de la lair de lair de la l

On dignes encor dans la viagridine crestrance qui si tuit la S. Speembre, sili in sinéders du Prince de Condé de du Dre de Lorine: Mr. de Lomas t'émade les ce que la Roi ne pouvoir faices que son la companya de la companya que en que sa Majelli production de la paisa de prince, en confideracion de la paisa de fast ce qu'il ne devois point travaur mauvais que, puispre charun pendols et richémé de fa doron pour le barn de la paisa, on fodigiels à facifice suffi per la paisa de la paisa de la confideración de la la paisa que de la paisa de la confideración de la la paisa que la confideración de la paisa de la confideración de la paisa que la confideración de la paisa de la paisa de la paisa que la la partie de la paisa de la

Il Contine enfaire qu'il ferrie plus resustageres un Duc de Lourine de reliche le Devide de Bru que les dépendances des trois l'échez, far lesquéles di autrest tues infinire de conscribince qui rétradecieres fan rehabilitement y & far es que Dom jour de la millace de l'Indiane a l'époten qu'il le rizichemes de cet arricle, en confideration de cent Princelle. Als de Lissone les irégonal que c'il realiza donner la le reuse la perfonse qu'il vecet de la comme de la prince qu'il vepenne la provie de figure l'arricle. Du la cepenne la provie de figure l'arricle.

En effet le Cardinal lui avoit ordonné de faire inflance for le manage du Roi avec l'Infante à quelque condition que ce fêt , quand même il auroit falls facrifier toutes les conquêres qu'on avoit faites fans en conserver une seule place; il écoit souvent revenu fur ceste mutiére dans les conférences qu'il avoit eues avec Dom Louis de Hato, n'ayant point manqué, lorsqu'il se rencontroit quelyant present authors a songle if it retained a que difficulté, de lui dirt qu'il pouvoir avec une feule parole farmonter tous les obflacles; & qu'en donneux foulement la perfonne de l'Infante, il lui offroit la carte blanche pour le reste. Dom Louis répondit toujours à cette propolition avec beau-coup de réspect pour la personne du Roi , con-venant qu'il étoit impossible de micux marier l'Infance fi elle n'eût point po on jour hériser de sous les Royaumes du Roi fon pére : mais que comme l'union des deux Courrenes étoit impossible, il y avoit un obliscle informontable à ce morinee, Mr. de Lionne pour frire conneitre que c'étoit la perfonne de l'Infante qu'on fouhairoit & nullement la fuccellion qui la regardoit, offrit que l'on fourniroie les mêmes renonciations que la Reine avoie fiendes lorsqu'elle s'étoit mariée au feu Roi : mais Dom Louis lui ferms toujours la bouche en difine que, quand outre les conquêtes on leur donnerols encore des Provinces , il ne lui pouroit pas donner d'autre réponfe.

Mx. de Lioune ne s'ouvrit point de la réfolation que le Rois aveit perife de confiner le Prince de Condé hors du Roysume, pance que l'occasion ne s'en pedienta pos. 8: qu'il favoir que les Efpaçanols auroinen eru leur honneur insérellé à confinent qu'ilaget avoir prieré ce Prince de fes chagers

& de fes gouvernement, on ne lui permit pes méare de vivre en quelque coin du Roysume qui ne feroit point fulpect.

Il ne l'expliqua poine non plus, que le Roi vou-lur retenir Chantilli, de qu'il n'avoie pas ordre de figner à Madrid le Trairé en la forme qu'il devoit paroitre; de peue que fi Dom Louis avois fu que les deux premiers Ministres cullent du conférer for la frontiére, il n'eux remis besucoup de defficultez à être terminées dans cette conférence; au lieu que la négociation qu'il avoir presque tou-jours faite le pied à l'étrier , lui avoir fait tirer de grands avantages des Espagnols.

Don Louis intilta dans la vingt-u rence qui se tine le 10. Septembre sur ce que la France vouloit ôcer au Roi Carholique fon honneur en le voulant engagee à ne pas tenar la parole qu'il avoit donnée au Prince de Condé de ne point fiure la paix fore lui faire obtenir un entier réta birflement. Mr. de Lionne répondis que les Efpagnols étoient injustes de vouloir que le Roi exécusie ponétuellement un Traité qu'ils avoient fait avec un de ses sujets , lorsque Sa Majesté pour complaire au Roi fon oncle vouloit bien de neuf parts de ce Traité en exécuter huies ce qu'il difoit parce qu'il fisioit monter les biens, charges, & gouvernemens du Prince de Condé à vinge-lepe millions , & effimoie la charge & les gouverne-

mens trois milions. Dom Louis allégua des Traitez par lesquels le feu Roi avoit for les infrances du Roi d'Anglererre résabli le Duc de Rohan dans fes biens . fes charges, & ses gouvernemens. Mr. de Lionne en convint ; mus il apporta pour différence que le Duc de Rohan étoie en polletion des places dont on lui confirmoit le gouvernement, pour l'obliger à se somettre : au beu que le Prince de Condé ne policiant pas un pauce de terre en Guyenne, rien n'obligeoit à lui en rendre le gouverne-

On difesta encore for le même fujer dans la vingt-deuxième conférence qui se rint le 2 s. Does Louis dilate qu'ils ne pouvoient abandenance ce-lui qui feul leur avoit fait recouvrer la Camlogne, Catal, Graveline, & Dunkerque; & qu'syane fa malaraité le Duc de Lorsine leur sutre allie qu'ils tenoient encore prifonniee , il ne falloit pas que l'Espagne songrat à avoir jumis d'alliez , si elle manquoit encore su Prince de Condé : à quei manquoit encore su Prince de Condé : I que Mr. de Lionne répondie qu'en ce cas bien lois que le Roi gagnat les places que les Espagnois lui cédoient, il perdroit la Guyenne & les autres pla ces qu'il remettroit su Prince de Condé , & qui fercient plus à la disposition de l'Espagne ou'à la fierne. Dom Louis offret que le Roi fon maiere & lui feroient cautions de la parlime réconciliation du Prince de Condé avec le Cardinal Mazarin; mais Mr. de Lionne témoigna qu'il falloit met les choics en état que le Cardinal pue faire plaine à ce Prince, & déclara qu'il étoit intelle de perler devantage fur des propositions qu'il n'avoit au-cun pouvoir d'écouter. Il lui montra une lettre par laquelle le Caudinal lui anandole de rompre le Trates de de se retirer en cas qu'on insistita au sérabiliament du Prince de Condé dans fes charges & dans fes gouvernement: sinfi Dom Louis fe vo-yant preffe d'une réponse précise, dit que s'agiffint de priver la Chrétienté du repos qu'elle strendoit de certe négociation, on de contrevenir à un Traité folemnel que le Roi fon Maitre avoit fous-

crit & juré , il ne pouvoit prendre d'autre rétolution que de rapporter su Roi Catholique l'état où étoient les choles , afin qu'il ée déserment; & il promit de lui faire favoir le lendemain fa réfolution: à quoi Mr. de Lionne donns les mains. Le Roi d'Espagne tronva la chose de si grande confiquence qu'il ne voulut par la réfoudre fars avoir affemblé son Conseil; ce qu'il ne put faire que le 11. de tout les avis allérent à tout hazarder plusée que de manquer à renir ce que Sa Majellé Catholique evoit promis zu Prince de Condé , &

à quoi son honneur éroit aussi engagé. Dom Louis le déclara ce jour-là même à Mr. de Lionne, difunt que lorsqu'il ne s'étoit agi que des insérêts du Roi son mairre, il avoir accordé nour le bien de la paix nomes les places & les Pays que la France avoir demandez , & le rétablissement de tous fcs afficz ; trais qu'ils ne pouvoient contrevenir à ce qu'ils avoient promis à leurs afficz ; fur cela Mr. de Lionne prat congé de lui pour revenir en France. En effet il partit le 25, de Madrid apeès avoir envoyé en Cour un Courier-pour donner avis de la rapeure de la négociation : Il féjourna un jour à Bayonne avec le Maréchel de Grammont , &c nameno avec loi à Poris l'Abbé Siri à qui il avous confidemenent que le Cardinal Mazzarin n'avoit jamais eu deffein de conclure la paix avec l'Efpappe. mais feulement de découvrir les intentions de Dom. Louis de Haro au fojet de la paix , & de la reflieurion des places qu'il postroit prendre ; afin de fe servir en rems & lieu de cette connoissance. Mais il se pulla près de deux années avant qu'en renoulle la négociation de la poix; & espendant les François prirent Valence & Morture en Italie, la Opelle en Picardie , & Mommedi , St. Venant, Dunkerque, Borg. St. Vasox , Graveline, Ou-denarde & Ypres dans les Pays-Bas; & le Roi remit Dunkerque zux Anglois en exécution du Ttris-té d'alhance qu'il avoit fait avec Cromwel.

## CHAPITRE SECOND.

Negociation de Don Antonio Pimentel en France, & Conclusion de la paix aux Pireners. 1658. & 1659.

E péril où le Roi fe tròtiva par une grande maladie dont il fut attaqué à Calris au nois de Juillet 1658, joiet 3 l'envie qu'il témoiera de le marier , y ayant déserminé la Reine, elle cût blen vould le pouvoir marier à l'Infance d'Espagne fa niéce & fure en même tems in paix avec le Roi Catholique fon frére : mais comme les Missiltes d'Esparee avoient toujours sesusé junqu'alors d'écouser la proposition du maringe de l'Infance avec le Roi , la Reine fonges 3 le marier avec la Princelle Marguerite ferur du Duc de Savoye. Le Roi evoit témolraé plufigure fols qu'il vouloit pour femme une perfaittment hots qu'u vousset pour remue une parame ment belle perfonne, ét que si on lui en ancenoit une qui ne le flit pue, il la renvoyencit quand elle se-roit même arrivée au Bourg-la-Reine; cela fut caufe qu'en juges à propos que le Roi vit la Princelle Margutrine avant que de conclure la mariage; & on téfolut pour cet effet de faire un voyage à 111

Lion & d'engager la Ducheffe de Savoye à s'y rendre sous prerexte de vouloir voir le Roi son neveu, & à y amener la Princesse sa fille. Quei que le Cardinal Mazarin eut sçu que la Duchesse de Savoye fizioit fon compte de gouverner la France sprès ce muriage, il y donns les mains dans l'ef-pérance de conclure en même tems le mariage du Duc de Savoye avec une de fes niéces, ainfi que

cette Duchelle l'en avoit fait affurer. La Cour arriva le 24. Novembre 2618. à Lion où la Duchesse de Savoye se rendit le 18. avec les deux Princesses ses filles: le Roi qui sur an devant

d'elles , trouva d'abord la Princesse Marguerine fort à son gré , & en parut même amoureux ; mais enfuite la déclaration qu'elle fie au Maréchal de Grammont au fujet de ce que le Conste Curtz. gouvernoit à baguette l'Electeur de Baviére fon beau-frére, quelle ne comprenoit pus comment une femme fouffroit qu'un Ministre gouvernie sinti fon mari; le refus que le Duc de Savoye fia d'émier une niéce du Cardinal , à cause de l'inégaé des conditions ; les railories que Mademoifelle Marie Mancini que le Roi simoit alors, fit de la perfonne de cette Princelle, & qui en dégourée le Roi, & furtout l'arrivée de Dom Antonio Pi

mentel à Lion empéchérent la conclusion du maritor. Le Conte de Fuenfaldagne Gouverneur du Milancis jugeant que les affaires de la Monarchie d'Espegne ne se pouvoient rétablir que par une bonne parx , l'avoit souvent mandé au Constil d'Espagne, & avoit écrit plufieurs fois su Sr. Lenet de l'infpirer su Prince de Condé fon maitre. Ce Prince étoit très-mal avec Dom Juan d'Autriche Gouverneur des Pays-Bas Catholiques . à la nérlisence daggel il attribuoit les mauvais faccès de cette campagne, & croyoit que ces Provin-ces ne pouvoient éviter de tomber fous la puilfan-

cet des François, fi les Eipagnob ne fationnt la guerre aurrement qu'ils ne l'avoient faite jusqu'a-lors, ou s'ils ne donnoient les mains à la paix-ainfi il réfolut d'envoyer un Agent en Eipagne per le Milanois pour y conférer avec le Comte de Fuenfaldigne, & expliquer enfuite toutes choics au Roi Catholique; afin qu'il se déterminate à conclure la paix ou bien à faire la guerre. Ce Député conféra à Milan avec le Comte de Fuenfal-dagne qui juges à propos d'envoyer suffi en Ef-

pagne Dom Antonio Pimentel, afin qu'iley agillent

Ces deux hommes firent fi bien connoître à Dom Louis de Haro & su Confeil d'Espagne la péceffité où cette Couronne étois de faire la paix, & l'impossibilité où elle se trouvoit de soutent en même teros la guerre contre la France, l'Angleresre, & le Portugal, qu'on se résolue non feciement à fiire la paix avec la France, mais sussi à offire su Roi l'Infance d'Espagne, asin d'obliger la Reine qui fouhitoit palfionément ce mariage, à faire accorder des conditions plus fisvorables au Roi Catholique fon frére: & comme le Roi étoit alors en marche pour fe rendre à Lion , afin d'y conclure fon mariage avec la Princelle de Savoye, on juges qu'il n'y svoit point de tems à perdre , de que puisque la France avoit bien envoyé il y avoit deux ans Mr. de Lionne à Madrid pour y propofer la paix , on pouvoit bien alors envoyer quelou'un en France pour le même fujet. On choifit pour cels Dom Pimentel lai même, d'aucore préféré son entier : établissement en France à tant plus qu'il étoit bien instruit de toutes choses, BOUS CES EVERGRESS. qu'il parloit fort bien François , & qu'il étois très

iérement connu du Cardinal Mazarin : il avoit un vieux polleport furanné fur la foi duquel il fe mir en chemin ; mais il n'en eut pas befoin, personne ne lui en ayant demandé à son entrée en

Il arriva en polite à Lion , & syant été intro-dais fecrement la mait dans la chambre du Cardinal Mazarin , il l'affora que les insérées du Prince de Condé n'empéchtroient plus la conclusion de or Come in emperationer pais in conclusion of h pairs, & taip propols le manage de l'Informe avec le Ren & une fuspension d'armes pendant loquelle on traiteroit la paix. Le Cardinal rémoigne bean-coap de joye de la proposition du marage; mais il refusi la fuspension d'armes , difant que l'hirer matchais de fuspension d'armes , difant que l'hirer empéchoit affez les seroées de pouvoir agir , face qu'il fut nécellaire de faire un Traisé de fuspenfion d'armes dont la négociation tiendroit bien du teus, & qu'il valoit bien mieux qu'il fe fit venir un Pleinpouvoir de traiter & de conclure la paix, ainfi qu'on feroit commodément à Paris où la Cour

Le Sr. Pimentel donns les mains à ce partir & le Roi pour contenter la Duchelle de Savoye lui donna un écrit par legnel il lui promit d'épouse la Princelle Marguerite & fille, à moins qu'on n'eus conclu entre ci & le mois de Mai fon morisge avec l'Infante d'Espogne , qui entraineroit s-

peès lui la poix générale.

La Cour étant revenue à Paris, & le Sr. Pimentel syant reçu un plein pouvoir de traiter , il entra su commencement de Fevrier 1659, en négociation avec Mr. de Lionne, & on convint d'abord que la France abandonneroit le Portugal fars le fecourse ni directoment ni indirectoment: que les Ef-pagnols rendroient su Duc de Savoye Verceil &c Tim, & au Prince de Monaco les biens qu'il awoit zu Royaume de Naples. Mr. de Lionne offrie de rétablir le Prince de Condé dans son pa-trimoine fans la charge de Grand-Maitre ni le gouvernement de Gayronne.

Dom Louis syant fait favoir cela su Député de et Prince l'affara que l'Espagne continueroit la

guerre au hazard de perdre encore niuficure Pro-Vinces plante one de faire la mix fant obtenis l'entier rétablifiement de son maitre qu'elle s'ésoit obligét de lui procurer. Cet Agent lui déclars que ce Prince de ceux de son parts se souhaissient rient plus pullsonnément que d'etre rétablis en France au même érat qu'ils étoisent autrefois; mais qu'ils facrificroient tous leurs insérées an bien de la paix, & les remettroient à la disposition du Roi Catholique; & que le Prince de Condé plutés que d'étre cause de la rupeure de la négociation de la paix, se consenteroit de rentrer dans son patrimoine fans sucunes charges ni gouvernemens, & de demeu-ser en quelque Ville comme exilé, quand même il n'y trouveroit pes fon entière fureté. Dom Louïs l'affura que fi la France demeuroit ferme à ne point vouloir rérablir le Prince de Condé dans fon vernement de Guyenne , le Roi fon maitre lui donneroit un gouvernement plus confidérable que celui-là, & qu'on romproit plutôt toute la que cudrata, se que se nomen parece com la mégociation de la paix que de ne le pas fatisfiaire planement : il donna à entradre qu'on pouroit donner à ce Pvince le gouvernement des Pays-Bas avec quelque plice en Souverainesé. Le Minifibre du Prince sie connoître que son Maitre seroit en-

Le St. Pimensel ene su co de Mars une conference avec le Cardinal qui demanda St. Omer, Aire, & Cambril en echange des places plus avancées dons les Pays-Bas que la France possédoire: mais Dom Louïs ayant rejetté cerre proposizion, il se réduise à vouleir confer-ves Graveline, la Bassée, Bethune, Bapaume, Arras, Landreci, Thionville, Montmedi & Damvilliers; & convint de tendre toutes les autres places à condicion que les Espagnols lui rendroiene Hesdin , Rocroi , Linchamp & le Citelet.

Sr. Pimentel convint de ces reflitutions récipro ques, & infifts fur le résubliffement du Prince de Condé avec lequel le Roi d'Espagne écoie expresfément obligé par un Traité; offrant de rétablir de mime le Dac de Brigance & ses adhérans dans leurs biens , charges , & honneurs : meis Mr. de Lionne lui apporta pour différence que le Duc de Bragance pollédois un Royaume & plusieurs autres Etses, sulicu que le Prince de Condé étoir privé de tous les biens & houneurs qu'on vouloir bien lui rendre, & die qu'il falloit que ce Prince demandit pardon su Roi , puisque le Roi d'Efpagne vouloit que le Duc de Bragance le lui de-

Le Cardinal pour démouvoir les Espagnols de leut si grand attachement pour le Prince de Condé , dit au Sr. Pimentel que ce Prince avoit dans ce tems-là même envoyé à Paris une perfonne pour le folliciter fortement de lui obtenir un accommodement particulier ; mais qu'il pe l'avoit pes voula voir ni écouter. & l'avoit même fait chercher pour le faire mettre en prison : le Sr. Pimentel minda cela en Espagne, mais on n'y spoula point foi, & on regarda ce discours comme un artifice pour donner au Roi d'Espagne de la mésiance de ce Prince. C'étoit le Sr. de Guinur est écon venu alors fecretement à Paris pour fes affaires particulières . & le Cardinal vouloit donner à entendre qu'il y étoit venu par ordre du Prince de Condé pour entanter quelque négociation pour fon accommodement particulter à l'isofçu des Espagnols

qui n'en crurent rien. Le Cardinal offrit suffi de rendre Thionville, Danwilliers, & Monemedi pous Charlemons: mais on ne fut point d'avis en Espagne de donner Charlemont au Roi pour ces trois places; le Maiquis de Los-Balbazes ayant foutenu que certe place valoit feule une Province.

Quelques Ministres du Confeil d'Elourne voyant que la paix étoit absolument nécessaire à leur Monarchie, & que le Roi étoit réfolu de ne point réablir le Prince de Condé dans fa charge ni dans nement, propoférent de lui en don la valeur en argent : mus Dom LouIs ayant rei té cette propolition comme indigue du Roi d'Espagne & du Prince de Condé , & déclaré que plus ce Prince témoignoit de désintéreffement plus il convenoit que le Roi d'Espagne fit paroi tre fa générolité envers lui , il fut arrêté de lui donnet quelques places en Flandres qu'il poffédederoit en Souversinesé. Dem Louis en parla à fon Agent qui proposi qu'on donnit su Prince Cambrai & les places entre la Sambre & la Meufer Dom Louis ne s'en éloigna pas , & promit de s'employer pour y faire comprendre Charle-more , quoique ce fut une place d'une extrême

déquence. Les Minuttres d'Espagne convencient que le Roi leur mairre ne pouvoit pas espérer de paix Ton. IL.

ife que celle que la France lui ofroit ; pourvii qu'elle leur permit de donner ats Prince de Condé une recompenée dont il für fa-tisfait: ils regardoient l'abandonnement du Portugal comme fa on leur avoit donné ce Royaume & les Indes, & jugeosent qu'en ne pouvoit pas donner à l'Infante un maringe plut convenable que celui du Roi Très-Chrétien,

Le Confeil d'Etpagne eut de la répugnance à donner Cambrai au Prince de Condé, mais il convint de lui donner Philippeville, Mattembourg, & Charlemont.

Le Député de ce Prince s'emports extrêmer ur ce que le Cardinal vouloit que le Prince de Condé demandit pasdon au Roi, comme s'il avoit écé criminel ; il prétendit qu'on en devoit ufet comme dans les précédens accommodemens, où cela ne s'ésoit point pratiqué, & où on s'ésoit contenté d'accorder tant abolition qui avois été vénisée au Parlement : il dreffa avec Dom Louis le projet d'un article for ce fujet,

Les choses étant en cet état, comme le Cardinal preffoit pour avoir une réponse progate & de citive fans vouloit donner le tems oue le Confeil d'Espagne pût ésse insormé des fentimens du Prin-ce de Condé , Dom Louïs donns pouvoir su Sr. Pimensel de se relicher du résublissement du Prince de Condé dins fa charge & dans ses pouvernemens , en fripulant que Sa Maieflé Carbolique se chargeoit de le récompenser pour fanissire à fon engagement , fans s'expliquer de ce qu'elle donocroit à ce Prince pour son dédommagement. Dom Louis convint avec fon Agent qu'on en uferoit siofi , & l'affura que le Prince de Condé auroit une técompense dont il feroit content; qu'en tout cas , comme on proposoit de signer la paix aux Parénées, il espéroit d'y faire venir le Cardinel à fon point.

Il écrivit le 141 Avril au Prince de Condé oue l'ou ne pouvoit pas faise une paix plus avanta-genée de plus gloriense à l'Espagne que celle qu'on lui proposon; que par ce moyen ils fernient en état de recouver le Portogal & toutes les dépen dances de cette Couronne dans les Indes Orientales & Occidentales , & de mainrenir dans le devoir les Royaumes de Naples & de Sicile: que véritablement le Cardinal Mazarin étoit toujours oblitué à ne point vouloir le rétablir dans fa élurge & dans fes gouvernemens, mais qu'il l'affisroit que juiqu'à ce qu'il für ceriérement rétabli en France le Roi d'Espagne lui donneroit le gouvernoment des Pays-Bas avec toutes les memes prérogetives dont les Princes de la Maifon d'Autriche en avoient ci-devant joui ; & qu'outre cela pous un mouument perpétuel de la reconnoiffin-ce de la Coureane d'Elpagne envers fa perfione & fa Maifon, on svoit réfolu de lui donner en Souvenineré Philippeville, Mariembourg, & Charlemont avec leurs revenus & leurs dépendences: on convint avec fon Député de ze rien faire favoir de cela au Sr. Pimentel, afin que le Cardinal n'eut pas occasion de s'y opposer & d'appos-ter un obitacle à la conclusion du Traité. Dom Louis promit de donner encore au Prince de Con-dé en faifant la paix une groffe fontine d'argené comprant pour payer fes dettes: & comme le Mar-quis de Ciricene & plusieurs autres Ministres écrivirent à Dom Louis que le Cardinal ne vouloit pas la paix , cela obliges à envoyer suffi-rôt ur courier à Dom Pimentel avec ordre de la figner; 114 Le Prince de Condé n'avoit pas gronde inclination poor le geuvernement des Pays-Bas ni pour les places qu'on lui offroit en Souvernincté, & dont le revenu n'égaloit point celui des charges & des gouvernement qu'il avoit eus en France: & lui & tous ceux qui l'avoiene faivi ne fouhaitoiene rien avec plus de pathou que de revenir en leur potra en tout cas il eût mieux simé avoir en Souversineté la Franche-Contré, pourvir que le Duc d'Anguient & ceux qui l'avoient faivi fullent réablis en France au même état qu'ils éroient actrefois , & que fon fils retine en France fon rang & la charge de Grand-Maitre: mais fam cela il rejettoit toutz forte d'accommodement pour sa personne » prérendate que son fils n'avost sien fast qui le put pri-ver de cette charge, & postelloit qu'il n'en don-neroit jassais la démission qu'en la faveur. On se pur en Espaces se résoudre à les donner la Franche-Couré qu'on regardoit comme l'ancien patrimoine des Rois d'Espagne; sinfi son Agenz demanda qu'on joignée Cambrai & Avesnes aux trois places qu'on avoit déja offertes su Prince de Condé, ou qu'on lui donnée le Comsé de Hainsut,

on celui de Namur, ou le Duché de Luxem-Cependant la Duchesse de Longueville envoys un Gentilhomme au Prince de Condé pour lui propofer de la part du Cardinal que s'il vouloit faire un accommodement particulier fans les Efpagnols, on le rétablicoit dans tous fes biens, charges, & gouvernemens, excepté qu'on lei donneroit le gouvernement de Bourgogne su lieu de celui de Guyenne: ce Prince sprès avoir conféré avec le Marquis de Caracene , témoignn étre obligé au Cardinal Mazarin , mais que son honneur ac lus permettait pas de traiter fans les Efpognols , & qu'il ne feroit pes moins obligé à ce Cardinal des ardinal des avantages qu'il les procureroit par le Traité général , que s'il les lui avoit procurez par un Traté particulier. Ce Prince espérait alors sétablir les affaires, for ce que plufieurs Genribhommes du Poirou , de l'Orlemois , du Nivernois, & d'Anjou lui avoient envoyé un Déput pour lei frire favoir le dellein ou'ils avoient de fe fasfir de quelques places , demandant feulement foixante mille écus pour faire des levées : ils refufoient némencies de figuer sucun Traité avec hui, de peur que cela fe découvrant, n'empéchit des Genrils-hommes des autres Provinces du Ro aume de se joindre à eux pour dominder une affemblée des Eues-Généraux , ce qu'ils n'auroient pas fait , s'ils avoient ou quelque connoilfance d'un pareil Traité.

Cependant le Cardinal dit su Sr. Pimentel que le Duc de Longueville lui proposoit de la part du Prince de Condé un Traité particulies d'accommodement, mis qu'il n'avoit point voulu écou ter ets propolizions pendant qu'il traitoit avec lui une paix générale, su écouser celle pour le muris-ge du Duc d'Anguen avec une de ses niéces, jusqu'à ce que le Prince sus rentré dans les bonnes graces du Roi : il donna môme fa parole que rant que la négociation avec et Manifre dureroit , il n'en entatteroit aucune avec le Prince de

On disputa encore pendine le mois d'Avril ce qui refloir à régler à l'égard des conquêres : la dif-ficulté étoir su fujet de la Bollée , & de Berg-Se. Vinox, que le Cardinal ne vouloit point rellituer

à l'Espagne, à moins qu'elle ne lui donnit que ralent. Le Sr. Pimentel offrit la Prévôté d'Ivoi , mais le Cardenal lui dit que le Roi & fon Confeil ne s'en contentoient point , parce que dépendant de Montroedi elle appartenoit à la France : il demanda la Prévisé de Juvanci & de Merville fur la List le Sr. Pinentel offrit cerce demicre; & for ce que le Cardinal voulet avoir core l'autre , il témoigne vouloir se retirer , s'il infiftest davantage fur une chofe de si petre con-séquence ; enfin le Cardinal convint de remettre le différend pour l'équivalent de la Baffée & de Berg à la conférence qu'il devoit avoir avec Dona Louis fur la francière ; il prétendoit que Merville apportenoir suffi à la France.

Enfin le St. Panentel obeint le 7. Mai une fusmison d'armes pour deux mois pendant lesquels les troupes au pouroient point de part ni d'autre pailler de certaines rivières dans les Pays-Bas , en Catalogne , & en Italie. Le Cardinal conneilloit bien le manyais-étre des affaires d'Efrogne , & ques fi les François l'avoient voulu , ils suroiene fait de grandes conquêtes de tous côtez : mois la Reine woulut abfolument accorder cette fulpenfion d'armes qui réjouit extrémement le Confeil d'Efparme. lequelnes attendoit pas à cette facilité de la part du

Cardinal. Cependant le Sr. Pimentel continuoit les inflanee: auprès du Cardinal Mazarin pour le rétabliffement entier du Prince de Conde, le voulant toucher tantôt par les propres intéries , tarnôt par les égards qu'il devoit avoir pour l'honneur du Roi d'Espagne , cufin pur les mensies de se retiter e mus il ne pur jumais fisire changer le Cardinal de fentiment. Ainfi après avoit pulfé trois ou quatre jours à disputer for ce point-là, il proposa de donner at Duc d'Anguien les charges & les gouvernomens de son peres le Cardinal y apporta les mêmes abéliacles, anarquant que le Roi étoit fi dégerminé à ne poine faire ni su pére ni su fils d'auares eraces out celles dont on éroit convenu, que ni ltu ni sucun autre n'oferosent pes lui en dire un mot; qu'il ne doutoit pas qu'après que ce Prince fe ferost mis en érat d'obtenir des graces du Roi , il n'en obtint plus qu'il n'en domaderoit ; & qu'il l'aderoit même de les plus forts offices, afin de faire consoitre à tout le monde combien il foubateit de recouvrer fon amisié.

Le Sr. Pimentel voyant qu'il falloit conclure la paix ou se retirer , déchra le pouvoir qu'il avoir ; & après pluficurs allées & venues ; on con-vint que Mr. de Lionne & le Sr. Pimentel figuenoient les articles , réfervant à la croférence des Piránées à les mettre en forme de T ité qui feroit figné per le Cardinal & par Don Louis de How

On mavalla pendant le mois de Mai 3 depffer les articles , le Cardinal voulont qu'on y fuivit la forme des anciens Trairez , au fire que Dom Pimentel eût fouhant out la décifion de toutes ces petites defficulers eut été sussife à l'entreveus du Cardinal & de Dom Louis for la frontiére Le Cardinal sainfi qu'il en fat alors la confider ce à Mr. le Telher, estimoit que pour bien affer-Condé que par la voye des Ministres d'Est mir le repos de la Chrétienté, particuliérement cobut de la France, il étoit abfolument nécessière de fatifaire pleinement le Prince de Condé; mis qu'il falloit profect de l'extrême paffion que les Espagnels avoient de fon entire l'establificment, pour en tierz des avantages considérables pour la

France , en permettant sux Efragnels de lui donner la elus amele récompense qu'ils lui voudroient bien donner: parce que comme ce Prince ne pouvoit en jouir paifiblement & furement à moins que de policider les connes graces du Roi , on pouroix enfuire tirer de lui ce que les Efpegnols lui survient donné & lui rendre en échange les charges & les gouvernemens qu'il avoit ci-devant pos-tédez en France , & qui lui plaisoient assurément davantage que rout ce qu'il suroit tiré de la libé-riliré des Espagnols. Ce sut dans cette vue que Sr. Punentel inliftoit pour le rélorsque le tabliffement du Prince de Condé dans fes charges & dans les gouvernement , alléguant les fervices figurez qu'il avoit rendus à la Couronne d'Espagne, qui étou obligée per reconnoillance, par homeur, & par le Traité qu'elle avoit fait rec lui de lui procurer fon entier rétabliffemen le Circlinal lui répondie toujours que fi le Roi d'Espogne proit de si grandes obligations su Prince de Condé c'émit à lui à le payer de ses boes Services, & qu'il ne devoit pos présendre de contraindre la France à le récompenier des fervices qu'il avoit rendus à fes emotais , & à acquiere les detres de Sa Majelfé Catholique. Ainfi on consint entr'autres chofes que le Roi d'Efrogne doenemit au Prince de Condé telle récompense qu'il lui plairoir pour le dédommager de la perse qu'il avoir foufferte de fes charges & de fes gou-

Miss per de jours pels rémet répunds un buil des l'étais que le Eligraphi lingueriese à deutre su Prince de Condé un Souverinteel fin écules réligion qu'il avoir de la light ples féciules reféliaces qu'il avoir de light ples féciules reféliaces qu'il avoir de li depuis de févera record in su Elignaphi à horse de donner la deviera cord in su Elignaphi à horse de donner la critique entre le récompande qu'il leur planté, en qui ce l'hier et the récompande qu'il leur planté, en qui refrance, en ce que cetts Souvernainest aussis écé en a mile de tous le méconten du Royause qu'ille santei aint toujons treus en imquécriète sentei aint toujons treus en imqué-

Ah fits spe Mr. de Lisme down à la Comnt mission de Francis, la Rancé du au St. Pimer de diction qu'roit è Roit find au St. Pimer de diction qu'roit è Roit find de Could-sitement de diction qu'roit è Roit find de Could-siche de la Roit de Lisme de Could-sidere et Roit fin la gree le l'Épopulà missier de de se Roit fin la gree le l'Épopulà missier de de se Roit fin la gree le Roit de Could-siche et Roit fin la gree le Roit de Could-siche et Roit fin la gree le Roit de Roit de ce ce que la Roit se modié pois encer alor en cer cristification. Le Confide Materia pula socce de la missie choi su Sc. Fissensk, la frightenique que Roit gree de la Roit de la frightenique que Roit protis que qu'unit été jumplable siscilience , mais equ'i chôpies en la frightenique que Roit gree de la roit de la roit de la Roit de Roit de Roit de la roit de Roit de Roit de Roit de la roit de Roit de Roit de Roit de la roit maissie à protes qu'un de conduit d'une maissie à y pout St. Mi-

jellé.

Le Cardinal ne posvoie pas slote traiter en desiture avec le Prince de Condé de convenir evec lui de l'échange de cette Sovenineté avec les changes de les gouverneuren qu'il avoir ens «di-deux en Frinces porce qu'il avoir engagé la punch à Don Losis de Plato par la voye de S. Plenauel, que tate que entre effociation duratois , il a tenerroir en sucusa prisique d'accommodemne avec et Priner sucusa prisique d'accommodemne avec et Prince que par le canal môme des Ministres d'Espagne ainfi il prit le pani de profiter, quand il feroit aver Dom Louis de l'extrême pullion ou'il avoit de l'encier rétabliffement du Prince de Condé, pour l'obliger, moyennant cela, de céder à la France les places qu'il auroit formé le deficin de faire cédes au Prince de Condé; il cacha slors fes fentimens & pour se sirer de cet embarns, il envoya Mr. de Lionne déclarer au S. Pimentel qu'avant que de puller plus avant à la fignature du Traité falloit prendre les affurances nécellaires que la Couronne d'Espagne ne donneroit point, & que le Prince de Condé n'accepteroit point aucune sé compente qui pie caufer le moindre foupçon à la France , punque le Prince de Condé ne la pou-vois recevoir fans la permiffion du Roi qui ne le pouvoir pas donner pour les raifons que Dont Pirrentel connuilloit affez : qu'unti il falloir réformer is cluste par inquelle on donnoit sux Efagnob la liberié de faire des genees à ce Prince tre qui posteroit que Sa Maiellé Catholique ne le pouroit point récompenier que du confentemene de la France pour la délivrer de la jaloufie que la nature & la qualité de cette récompenie lui pouroient donner, infinuant qu'ils la lui nuffene en argent. Le Se. Pimentel rejetta forte ment et changement; & toutes les remontrances & les raifons qu'on lui put dire, ne pureut le faire démouvoir de la claufe dont on éroit con-

Il y eut le 15. Mai une conférence très-aig fur ce fujet, enfort que l'on fut fur le point de rompre la négociation ; le Sr. Pimestel é qu'en ne devoit point mettre de bornes à la gran ter de la libéralisé & de la reconnoissance de Roi son maiere , & voulant au pis aller remettre cet article à la conférence qui fe devoit tenir fur la frontière, & le Cardinal déclarant d'autre par qu'il étoit abfolument réfolu à la réformation de cet srticle, & qu'il n'y avoit point d'autre part à prendre que de puller par-là , ou de romp négociation de de reprendre les armes. Le Se. Pimentel voyant que le Cardinal étoit plus ferms que jamais dans son opposition , de qu'il lui refu-son meme la penullion d'envoyer un courier à Madrid pour tavoir les demiers ordres du Roi son muere fur ce fuier, enforce que s'il s'obstinoit su contraire la négociation alloit être romput fant espérance de la pouvoir renoutr , & que cependate il était d'une extrême conféquence de con-tinuer la fulpention d'artaes julqu'à la conclusion de la paix, & d'engager le Cardinal au voyage de Pirénées, Pimentel, dis-je, donne les mans à ce que le Roi d'Espagne ne pût donner au Prince de Condé une récompense capable de donner de la infossifie à la France.

L'unicé concrament et Prince portes qu'après que l'Prince d'. Codé auuné evroyé si Noi fon maire une préfinne pour les louissels que l'Arme que l'accesse dans projet de L'urur que Mr. de L'urure vois desfit, qui lacalitate, que l'accesse pois desfit, qui latachemp, é, qu'il vaux cappélét toutre fer trauque lass les pouroir vendre, doncer, si jestre à qu'apre Prince au Pomens que ce la la méndra tros fei Duchen, Sepansire, deque train benne qu'el la Mariante de train de la maisse qu'el la Mariante de de pais Il Ingenoroir d'. de l'arme de fer pois Il Ingenoroir de de pais Il Ingenoroir d'.

ferois fervieoit de déssiffice, de fes gouvers & de ses charges en cas qu'il fût nécessaire d'en avoir, qu'à fauce de cela & ce tems pallé ce Prince foroit déchu de la grace qui lui éroit accordés en vertu de ce Traité , de il demeureroit su même état qu'il ésoit le au-Mars demier paffé, qui étoit le jour auguel les cinq amées de fa contumace étoient finies : qu'il renonceroit tant pour lu que pour le Duc d'Anguien son fils à tous les Trairez d'alliance qu'il pouvoir avoir faits avec les Errangers : qu'il ne pouvoit demander aucune récomponie, dédomtragement ai échange pour fes charges ai pour les gouvernemens : que le Ro · d'Eforene ne lui poutoit donner ni su Duc d'Anruins ascune récompenie fufrecte à la France. comme gouvernement de Royaumes , ou de Provinces, & des places en Souvernineré, foit à eiere de recompenie , de dédommagement , ou autrement: que le Roi d'Espagne ne pouroit retirer le Prince de Condé dans fes Etars fans contrevenir à la prix ; que ce Prince ne pourcie présendre ancun pavement de ce qui lui étoit dû avant de fortir de France, ni sucun dédommagement pour mison des démolicions ou de la coupe de ses boist que le Roi retiendroit Chantelli en lui en p la juste valeur, ou lui donnant des terres en é, honge : que ses amis & adhérins servient rétablis dans leurs biens, mais non pas dans les charges & dans les gouvernemens qu'ils avoient aupresvant : qu'ils perreient en France en toute forcté , pourvu qu'ils n'euffent point commis d'autres crimes aue d'avoir fuivi ce Prince : & qu'ils tournient demeurer en rek lieux qu'il leur plaireir, pourvit qu'ils ne fuffent point fuspetts tu Roi. Après que cet article eut ésé dreffé, le Cardinal

press le 4. Juin le Sr. Pimenrel de signer ce Traiticle: le Se. Pimersel témoigna étre disposé à figner le Traité , & fit fon politible pour le dispenfer d'y comprendre l'article concernant le Prince de Condé; mais le Cardinal le pressa si vivement de le figner suffi , le menoçant non feulement de ne point prolonger la fulpention d'armes , mais de faire marcher fur le champ l'armée pour acus-quer inceinément la Flandre, qu'il fur obligé d'y donner les maios , d'autant plus qu'on lui ordonnoit pur fon infirmation de faire aoutes chofer pour empicher l'action des armes , qu'on ne lui ordonnoir point de réferver su Rei Catholione la liberté de donner su Prince de Condé etle récompense qu'il his plaimet, & qu'il espéroit pe goand le Cardinal feroit sux Pirénées, il confentiroit à la réformation de cet article pour n'être point capolé à la haine publique, s'il fut revenu en France fans faire la para.

en rince un tare upour.

Ainfi le Triefe fu figné le même jour 4. Juin :
le Cudinal Mazarin déclars en même trom qu'il
partinoit dans quinter jours pour fe rende far la
frontière de y conférer avec Dom Louit de Haro 3 miss que fi en serious à Poisiers il n'y treuvoir point la raificacion du Triefe comme le Sc.
Pamentel le his promettoir , il ritournecité far fepas de consvientin la Fluedre de troupes,

Don Louis ayant de informé de l'angagment dans lequel le Se. Princetel soite mis Real d'Effagne par cer stricke, de ne point donner su Prince de Condé une récompené casolite de cualier su Rei quelque loupopen ou pisolotie, en fire extrêments en colére comer les , de affars le Déposité de cray de la colére comer les , de affars le Déposité de cray forte que le Se. Pointment Passeir faire.

fans ordre, mais qu'il feroit tous fes efforts qu il ferois à la conférence pour obliger le Cardinal Mazarin à confeniir à ce que le Roi d'Espagne donnât au Prince de Condé une récompense proportionnée aux fervices qu'il lui avoit rendus ; & que si le Cardinal vouloit s'en tenir à ce qui étoit porté par cet article , il l'envoyeroir mille fois an diable . & qu'il lui diroit qu'il n'en vouleir rien faire; qu'il désavouroir Pimenrel, qu'il difoit que le Cardinal avoit tenu comme prifonnier , & avoit obligé par force à promettre une chofe dont il n'avoit ni pouvoir ni ordre , & qu'il romproit la oé-gociation. Le Dépusé témoigna que le Prince de Condéseroit füché & ne consentiroit jumais que la paix se rompit pour ses seuls intérêts, que tout fon chagrin feroir de n'avoir pu obtenir l'enties rétabliffement de fes amis , mais qu'il étoit affex généroux pour vendre quelques unes de les serres our en parrager le prix entre ceux qui l'avoient fuivi , afin de les dédommager des pertes qu'ils aurrient fouffertes , que pourvé que toute la terre feûr qu'il avoir tenu sa parole au Roi Catholi-que jusqu'à la fan , il seroit fort peu tonché d'avoir été abandonné & dépossiblé de fa charge & de fes gouvernemens , mais que c'étoit au Confeil d'Elpagne à voir ce qu'il devoit faire au cas que le Sr. Piementel eur figné cet article fans ordre, & que toute l'Europe étoit dans l'impatience de voir commens on y prendroit la choie : il faifoit fon possible pour donner à Dom Louis des soupcons de la fidéliné du Sr. Pimentel qu'il difeit avoir entretress des correspondances secretes avec le Cardinal depuis huir ans ; & foutenoit qu'à moins de le punir exemplairement tous le monde croiroit qu'il avoit eu ordre de convenir d'une chois aufi honteule que celle-là su Roi d'Espa-

are changement six arrives qui registorium su corresponte pas qui dan routre la pais de le maninge da Roi de vantre la haire publique pour le maisse de la companie de la companie de Lomis for rédoudre que l'un douteroni un Prince de con vollens que les douteroni un Prince de con vollens que les le Coeffails et Pagodie par-, en las douteroni et Duch'de Lucremboup; de que fix Coeffail de l'yvolete per source consisteter, on remyond la régociation, de on frent comter, de remyond la régociation, de on frent comla strick fass combanell pour seive accorde un det article fass combanell pour seive accorde un et article fass combanell pour seive accorde un det article fass combanell pour seive accorde un de article fass combanel pour seive accorde un de article fass combanell  pour seive accorde un de article fass combanelle pour de article fass combanell

On écrivit au Sr. Pimentel des lettres très-

aignes pour lui reprocher la faute confidérable qu'il enfoite feuls , & quand après avoir confésé enfemble ils avoient arrêté quelque chofe, ils appel-

Cependant le Cardinal Mazarin partit de Paris k 14. Juin 1659. avec une faire & un équipues magnifique, accompagné du Sr. Pimentel, du Duc de Créqui , des Marichaux de Villerai , de la Meillersye, & de Clérambout, du Commandeur de Souvré, & de Mr. de Lionne qui avoit été déclaré depuis peu Ministre d'Erat. Il étoit fort inquiet du délai qu'on apportoit à lui envoyer la ratification du Traisé, craignant que les Espagnols n'euffent point en d'autre deficie dans soure certe longue négociation que de l'amufer pour empêcher l'aftion des armes en Flandrez ainsi il ent une extrême joye lorsqu'étrat à Ecures entre Blois & Ambaife un courier apports au Sr. Pimentel les déréches du Roi d'Espegne avec la ratification pure & fimple du Trainé qu'il avoit figné avec Mr. de Lionne. Cerre ratification ayant été remife au Cardinal , il pourfuivit avec plus de fausfaction fon voyage vers la frontière

Le Roi & la Reine partirent auffi de Paris au commencement de Juillet pour aller du même côté, & furent d'abord à Fontainebless.

Comme la Cour étoit fur le point d'en par pour Boutdeaux, Mr. le Tellier fit connoître à la Reine que le Cardinal pourroit bien mollir & fe relâcher for les insérêts du Prince de Condé, & que quand il feroit à la conférence avec Dom Louis il feroit tant tourmenté pour confencir à fon eutiér rétabliffement , qu'il auroit bien de la peine à le dispenser d'y donner les mains: la Reine s'emporto de colére fur cela , &c déclars avec chaleur qu'elle n'y confentiroit jamais , & ne fouffrienit point que le Prince de Condé se préfentit jamus devant elle. Le Cardinal fut fort embatallé apprenant ce fentiment de la Reines qui (toit abfolument contraire au fien

Il ne poffa point par Bourdeaux , mais il puit le chemin de Libourge où le Parlement de Guven qui n'avoit point voulu que ses Députez l'allussent falser l'autre voyage qu'il avoit été en ces quarriers-là , lui envoya le 3. Juillet une nombreufe Députation pour lui friet compliment, Le Se, Pimenrel parrit de ce lieu-là le 14. pour aller su de-vant de Dom Louis: le Cardinal fut de là à Cadillac où il resta le 16. & continua son voyage par Turns où la goutte l'arrêta quelques jours; il fut de là à Bidache où le Maréchal de Grammont voulut le réguler, & arriva enfin à Saint Jeande-Luz. Comme la goutte l'empichoit encore de se rendre su lieu de la consérence, on croyoit que Don Louis de Haro viendroit le voir le premier muis cels ne fut point: & en astendant que la fan-té du Cardinal fût rétablie , on travaille à mettre en état le lieu où se devoient suire les consérences & à régler la manière dont toutes choies devoigne être pratiquées entre les deux Plénipotentities &

ceux de leur fuite. La premiére conférence se tint le 12. Août dans une Isle firose su milieu de la riviére de Bidassos, où les deux Minilbres fe rendirent chacun avec un équipage & une fuite magnifique : le Cardinal pulfa dans l'Isle for un Pont , & Dom Louis for une Barque , sinfi que la plus grande partie de ceux qui l'accompagnoient. Ils entrérent en même tems dans la chambre commune, & après s'erre embraffez tendrement, & s'être fait de grands

loient Mr. de Lionne & le Sr. Colorra qui étoiene les deux Ministres subalternes, pour mettre par écrit les choses dont ils étoient tombé d'accord. Le Sr. Pimentel fut exclus de la négociation : & cor le Sr. Lener se vanta que Dom LouIs l'avoit s'air our faire plaifir au Prince de Condé, le Cardinal le plaignit fort honnétetnent à ce Ministre Eigngnol qu'il témoignit ainsi présérer l'amité du Prince de Condé à la fienne, ce qui lui ôcoit l'espéranse de pouvoir venir à bout des grandes choses qu'il s'écoit proposé de faire dans ces conférences pour l'avantage de la Chrétienté. Dom Louis répossiit que ce n'étoit point pour faire plaisir au Prince de Condé qu'il se servoit du Sr. Colorn Secretaire d'Erat , meis que lui ayant été donné par le Roi d'Espagne pour l'accompagner dans ce voyage, il ne pouvoit se dépenser de s'er wire & qu'il confentoit out le Sr. Pimeneel & lui travaillaffent enfemble aux affaires. Sr. Pimentel n'y voulut par confenir; desorte que le Sr. Colona travailla feti sous Dom Louis dans cerre première conférence qui dura quatre leures. On lut & on débuit les poires qu' avoient été remis à être réglez dans l'allemblée des Pirénées , & qu'on avoit compris dans un mémoire: le premier de ces points conrevus en ce mémoi re étoit fi on feroit mention du Pape dans le préambule du Traité: ils convinrent de n'en point parler pour ne se poine ôcer à eux mêmes le mérite d'avoir feuls retabli le repos dans la Chrétienté Ils parlérent essuite du mariage du Roi & de celui qui iroit à Madrid demander l'Infante : le Cardinal propola , pour avancer les affaires , que comme il fe pulliroit bien du tens avant que celui qu'on envoyeroit pût avoir mis ses équipages en érat , le Roi Catholioue se mit toujours en chetrin avec l'Infante pour venir fur la frontiére, & qu'il iroit lui même à fa rescontre su moins cinq ou fix lieues avant en Espagne pour faire cette detrande. Dom Louis de Haro témoigna qu'il apcouveit cet expédient , mais qu'il craignoit qui le Confeil d'Espagne ne l'accept le pes 1 & comme le Duc de Mayenne avoit été la dernière fois jusqu'à Madrid pour demander l'Infance, il croyoie cu'on me pouvoit éviter d'y envoyer encore un Seigneur faire la même fonction avant que le Roi Catholique se mit en chemin: mais que pour gagner du tems , ce Seigneur pouroit aller en pos-te At ainfa ne feroit point obligé d'avoit de grands

On parls enfeite de l'affaire du Prince Condé : & Dom Louis demands qu'on lui accordit un traitennent plus doux que celui qui étoit porté par la Traité de Paris , & qu'il fut permis au Roi fon maitre de lui donner une récompeuse proportion-née sux services qu'il lui avoir rendus, & à la perre qu'il faifoit de fes charges & de fes gouver-nemens qu'il pollédoit en France avant qu'il entrit au service d'Espagne, alléguant l'honneur de Sa Majesté Catholique qui étoit intéressé à tenir à ce Prince ce qu'elle lui avoit peonsis par un Traité, de la réfolution où il éroit de fervir à l'avenir le Roi avec tout le zéle possible. Mais le Cardi-nal rejetta fortement cette proposition; il infifta à ce que le Roi d'Espagne ne fit au Prince de Condé que des graces qui se pourvient point donnet compliments, ils safirent dans des chaifes égales de jaboule au Roi, de qui ne feroient point con-syant une peine table entr'eux i ils demouvéenne traites à fou houseur ni su bien de fa Courons; & il témoigne douter extrêmement des bonn intentions de ce Prince qui en avoit ci-devant fi mal ufé , quoique comblé des graces du Rois mais il dit que puisque le Roi d'Elpagne fouhaitoit avec tant de pulson d'améliorer la condition du Prince de Condé , il vouloit suffi y contribue de sa part , & priéroit le Roi d'agréer la proposition qu'il alloit lui faire pour procueer à ce Prin ce des avantages encore plus grands que ceux qu'il prétendoit : ainfi il lui offrit que le Roi le rétablirost & le Duc d'Anguien son fils dans toutes les charges & gouvernemens qu'ils arount poliédez avant qu'ils pallalfent au ferviet d'Espagne, leur d'entroire des places au lieu de celles qui avoient été démolies , le fi cela ne fofficie pas pour leur fatisfation , leux cédeneit encore toutes les con-quières que le Roi Catholique devoit abendonner à Sa Majeffé, pourvû que l'on lasffit le Portugal In l'état où il étoit alors , Scapa'on terminât and la guerre par une paix générale. Le Cardinal fit hardiment cette proposition , faclunt birn que les Esugnols ne consentiroient jamais à abendonner l'espérance de la conquêre du Portugil qu'ils regardoient comme indubitable après la paix ; que croendaur il leur feroit voir combien ils devoient estimer l'abandonnement du Portugal: ainfi Dom fouls s'écria extrémement contre critte pro-

polition difant qu'il y avoit bien de la différence

entre le Duc de Brigance & le Prince de Condé;

dont le Cardinil convint, en ce que l'un politidoit plusieurs Royaumes & que l'autre politicaire

moins que rien.

On tint le 16. Acut la feconde conférence di Juqueile on purla encore des intérêts du Prince de Condé : Dom Louis réfrérant les inflances pour qu'il fût permit au Roi d'Espagne de lui donner unt récompense proportionnée aux pertes qu'il foutfroit pour l'avoir bien servi , & le Cardinal lui déclarant que c'étoit une chose reglée, & que quand il lui preleroit cene fois fur ce fujct , il ne lui répondroit point aurre chofe. Dom Louis ne fe rendit point, true parce qu'il étoit leut & inéfolu de son naturel , que parce que les Gers du Prince de Condé & même plusieurs surres , entr's autres le Comte de Toulougeon frére du Matéclul de Grammont lui avoient dit ou fait dire que s'il ténoit ferme . le Cardinal donneroit les mains à ce qu'il fouheitoit pour ne pes avoir la bonte de ne point même courir le risque de se perdet s'il revenoit en France fans avoir conclu la paix. Le Cardinal syset feu cela , se contenta de faire au Comte de Toulongern une douce remontrance de prendre à l'avenir plus de garde à ce qu'il di-rois ; & su lieu de le punir il lui fie donner une pension de deux mille écus sur un Evêché.

Le Cochie in lifth due le motifier conference qui fe tinte le p. nor qu'un nécule le Timit conclu put le 5. Finnend de motifique le Man Le Goule put le 5. Finnend de motifique le Man Le Goule qu'un récelul de l'action de l'erfolie p. mai il d'action de l'action de l'act

une opposition infurmontable, & fourtroit que le Roi d'Espans s'étant privé de cette liberté par un Traité signé & ratifé, on ne pouvoit plus insister for la même choie sans s'attiere le blâme d'avoir nomes à noir.

voir compa la paix.

Dom Louis écrivir en Espagne pour faire connoître l'impossibilité qu'il y avoir à sière réstable le
Princé de Condé dans se charge de dans se capavenemens, attendu l'orbitantion du Crudinal à
n'eu vooloir admette source dangement co als
répondas de Madrid de si sérvir de toute son address pour seuver à quelque pris que ce s'ul rhonneur du Roi Catabolique qui en cette considon
als étais plus précieux que la confervation d'un de
li étais plus précieux que la confervation d'un de

fer Royames.

Le Cardinal fit auffi de fa part favoir au Rei
& à la Reine l'état des choies, & les inithances des
Elipspashs à lais fur répondu que le Roi inntérient
mous ne fe point maner avec l'Infinite que de
fouffrie qu'un homme convianne de rédelloir de
fouffrie qu'un homme convianne de rédelloir de
Elipspashs.

Cymtae is Carlina wyne jaw 2 poons' when poor le Franço eva pa le Eppane, was when poor le Franço eva pa le Eppane, who when poor le Franço eva poor le Franço eva del dellamagnessa, feriris 3 Mr. It Talla de demande as Roin poli poonsoi per loqui il del lie trema il commer ere la Elipsoph de side dellamagnessa poli vivil prodej poor dejar de denne il na biscre use supple recompute dellamagnessa poli p

qu'il a vocument.

Le Cardiaul ne voulet jameis manquer à la pocele qu'il woit empagée aux l'Eugepois de ne point maiss unce le Prince de Conde que put leur camisse unce le Prince de Conde que put leur camisse un compart à défini que de défoir de las de de rompe le défini que de la défoir de las de de rompe le défini que dess. Concenes s'enfoire que tous les sattes East on devisitent dépendant sian cet à la suorie pet traiter immédiatement avec ce Prince de en tirer de gunde suranges.

On dispus moure for he interfie de prince for Condi data le quantiente confirme qui fe for Condi data le quantiente confirme qui fe que en Prince fadalistis de remour que maio bibliotente en la fix de propule qu'en hai dennite un justificar pour qui ten polle la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante per que en prince, en plate qu'il as comunicip en que en Prince, en plate en del constante per que en prince, en plate en del prince de la constante de la contrate de la constante per que en prince, en plate en del prince de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate de la constante de la constante de la contrate del la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la conlocario de la conlocario de la conlocario de la conlo plus sion à discuter sur cet acticle, qui avoit été arrêté à Paris & ratifié à Madrid. Does Louis voulut faire connoitre su Cardinal

que refufant d'entrer en matière fur ce fujet, il empéchoit le rétabliffement du repos public, en pretencie la division en France , & mentois même fon Ministére en péril 5 que rien ne lui pouvoir être plus préjudiciable que le renue du Prance de Condé en France quand il féroit encore mécontent, que l'Infante ne postroit junuis entrer dans rofts tant qu'elle versoit fon père qu'alle simoir fi tendrement, dans la douleur d'avoir ésé obligé à faire un Troité fi contraire à son honneut , & qu'en tour cas il falloit examiner que les récomponies que le Roi Catholique pouroit donnet su Prince de Conde feroient ficipectes à la France. Le Circlinal lui die for cela qu'il sporenoit qu'on vauloit donnes au Prince de Condé le Gouvernement de la Flordre avec la Souverni ncié de Charkmont, de Philipeville, de Mariembourg , & d'Avênes, ou de St. Omer & Aire, ou même peut-être de Cambrai ; qu'il ne fallest pas s'arrendre que le Roi donnât les moins à ces forces de récompenses , & qu'il ne le lui conseilleroit pas : il has apporta for cela Texemple de Sedan, & die que fi le Conce de Soiffons n'avoit point été tué sprès avoir gagué la botaille près de Meziéres, toute la France suroit été infailliblemene bouleverfée; que de pareilles places écoiene la perte de l'Etse , & qu'ainfa on avoit fair touter les chofes politibles pour rétinir Sedan à la Cou-Dom Louis repliqua que le Prince de Condé n'avoit junuis fongé à aucune des récomuntes que le Roi d'Espagne pouroit lui donner, & qu'il n'avoir jumus eu d'antre but que de revenie en France pour y jouitr de son patrimoine & de fes établiffemens ; qu'il avoit encore le mo delit, & fouhaitoit d'en avoir l'obligation su Cardinal, & qu'il avoit refulé, pour n'etre point obli-

gé de faire ferment au Roi Catholique , le Gou-vernement de la Flandre & le Vicanor de l'Italie qu'on lui avoir offerts depuis long-teens.

Le Cardinal Mazzini Favant enfuire prefie de s'expliquer de ce que le Roi d'Espagne vouloir faire pour le Prince de Condé , comme il vie que le Cardinal n'avoit qu'un fimple soupçon tu fujet de Cambrai , & n'avoit aucune connoiliance que le Roi d'Espagne songrât à donner le Duché de Luxembourg au Peince de Condé, il ne perla na de l'un ni de l'autre ; il lui demanda que poisque le Roi ne vouloit par que Sa Majellé Catholique donnie à ce Prince un Erst dans les Pays-Bas, il arreit ou'elle hui en donnit quelqu'autre ailleurs comme les done Calabres ou le Royaume de Surdaigne. Le Cardinal s'écria extrémement contra cette penfie, & déclara que le Rai ne permettroit amais que le Prince de Condé changele d'état, & que fa rebellion rendit fa condition meilleure s que ce feroit donner un manvais exemple qui pour roit exciter encore d'autres Princes à la révolte dans l'espérance de pareilles récompenses ; que cependant il ne s'y opposente pas si ce Prince vouloit renoncer pour jamie à la France, mais qu'il falloit qu'il sût tout François ou tout Espagood: il ne confentit pas non plus qu'en failunt ces avantages au Prince de Condé, son fils revine jouir en l'ance des biens qu'on lui randroit par le Traité, & die que Dom Louis ne devoit pas se mettre dans l'espeit que la Maison de Condé plut

il proposa que le Rei d'Espogne donnale su Prin ce de Condé de groffes fommes d'argent dont il pouroit acherer en France de grandes têrres qui fereient plus avantageules à la Masion qu'un Gouvernement qui se perdoit par la mort; & il pro-pola qu'il acherist le Counc d'Eu & le Duché de Nevers , Read, Charleville , & les autres terres eue le Duc de Mansoue avoit en France: mois Dom Louis die que le décourfement d'une fomme d'argent feroit un payement d'une dette & non pas une récompense de services ni un dé-

On traita dans la cinquiéme conference qui se tint le 24, de la reffitusion de la Citadelle de Juhers su Duc de Neuhourg. Dom Louis en témoigna besucoup d'éloignement , & dit que le Duc de Neubourg speès avoir été fi long-tems éc fa utilement pour lui sous la protection de l'Espogne , syant shandonné fant aucun fujet le parti de cette Couroune pour prendre celui de la France, ne méritoit pas d'améliorer fa condition par ce procédé, & que tout ce qu'il pouroit efpéret feroit que le Roi Catholique oublit le paffé en confidération du Roi. Le Cardinal fautint an-contraire que les Espagnols ne pouvoient refuser de reffireer à ce Prince après la paix une place qui his specificacie conflamment . & one fon port n'avoit oue désofée entre leurs mains pendant la guerres desorte qu'ils ne pouvoient suns injustice la retenir encore après la paix e il allégua l'exemple de la France qui avoit reftitué su Duc de Savoye les places qu'elle tenoit dans fet Etats , &c dont la plèpart lui avoient bien couté du fang & de la désenfe.

On parls en second lieu de la renonciation de l'Infante; le Cardinal démendant que l'on ne l'exigrat point en confideration des grandes facilities que le Roi avoit apoortées au Trairé, Mais Dom Louis s'excufu de faire sucune propolition fur ce fujet, témoignant qu'encore qu'on n'eût jameis fongé à faire ce marage qu'avec une renoncia-tion , il n'y croit eu qu'un sucre Ministre & lui qui euffent été d'avis de le fière ; les autres fonnunt que fi le Roi Catholique venoit à ses deux fils , comme il y avoit lieu de l'appethender , l'ainé n'ayant pas encore vinet mois , on ne devoit pas espérer que même nonoliftant cette penonciation le Roi ne prétendit à la faccellion d'Espagne, & ne souriet ses prétentions par tou-

tes fortes de voyes La troifséme affaire qui fut agitée, fut la reftituion de l'Etat de Corregio que le Comre de Fuenfildagme avoit promis su Duc de Modéne por un Trané puffé depois peu ; mais que Dom Louis n'étoit pus d'avis que le Roi son mairre ratifile ; attendu que ce Comte n'avoit pas eu pouvoir de promettre cette reshiration, & qu'il ne convencie pes que le Duc de Modéne rendît sa condision moilleure pour avoir abendonné le parti de l'Es-pagne. Cependant comme le Cardinal insella sur cette reflication , attenda que par le Traité de Paris que le Roi d'Efragne avoit ratifié, on avoit confirmé crais que le Comre de Fuenfaldagne a-voir fait avec le Duc de Modéne, Dom Louis se rendit, voulont faire valoir cette facilité au Cardinal Mazirin, dont ce Duc avoit épousé la

Le Cardinal parts enfaire des articles qui éroient demeurez indécis , & qui étnient dans un mémoiêtre moisié Françoise & moisié Espagnole i mais se su nombre de vings. Ils deracutérent d'acond de tous 3 Perception de cinq ou fir, favoir de la damande que fatfoir le Cardinal que le Psys de Conflast fin joint un Routillion, de la récomprefi de Berg-St. Vinon 3, & de la Ballitges d'Artons & des la Ballitges d'Artons & des la marche dejoient d'aucusas Ballitges 3, & d'ans procès condeinet d'aucusas Ballitges 3, & d'ans procès con-

cerrent les intéréts du Duc de Loraine.

Ils convierent que Hesdin feroir remis au Rot un certain jour dont on conviendroit.

Ils parlérese cufuire des affaires de Portugal, Le Cardinal Matarin propos à Douis que le Roi d'Efiogne pour recouvre fans guerre tous les Estes de la Couvonte de Portugal donnis au Dou de Bargance le Royaume de Sardinges, qu'il vouloit bien donner su Prince de Condés Dou Louis ne s'expliqua point fur cette proposicuir le s'expliqua point fur cette proposi-

Enfin on parla encore de la réci Prince de Condé , su fojet de laquelle le Cardina pour découvrir ce que Dom Louis avoit dans le cœur, témoigns un extrême chagrin de ce qu'on rebattoit soujours la même matiére, & déclara que quand ils conférencient cent ans le Roi ne confensisoit jumais que l'on donnat au Prince de Condé una récompense, qui serviroit à la postérité de monument de fa rébellion , & d'un exemple pernicieux sex perfonnts de fa qualité de fi mettre au fervice d'Espagne contre leur propre Roi pour obtenir de parcilles récompenfes s les intérées de ce Prince avoienz déja empêche il avoit trois ens la paix qu'on négociok à Madrid, & qu'il voyot bien qu'ils comproient encore telle-ci , quoi qu'elle eut été fouscrite & Dom Louis protesta qu'aucone chose du monde ne le feroit partir du lieu où ils étoient fins avoir rétabli la paix ; mais il lui demanda un sour pour prondre une demiére refolution fue l'affaire du Prince de Condé. Le Cardinal y confentit i & pour fise parler Dom Louis il lui dit qu'il auroit du confeiller au Roi d'Espagne de oner une eroffe fomme d'avernt au Prince de Condé ; que ce Prince svois déclaré qu'il n'accepresoix point le Gouvernement de Flondre, parce que fon pétabliffement dans les bonnes graces du Roi étoit incompailale avec le ferment de fidu Roi etote incomprisone avec le terminer de ni-délité qu'il feroit obligé de prêter au Roi d'Ef-pagnes & que le Prince de Condé n'accepteroit les places que le Roi Catholique lui vonitoir bien donner , que pour les remestre entre les mains du Roi, afin d'en tiete par l'entremife de ce Miniftre uce récompense en France qui ne fût point fuspecte à Sa Majefté; mais que les Manistres d'Espagne vouloient prendre des précautions au contraire. Dons Louis lui dis que l'intension du Roi foo mairre avoit été de ne donner des places au Prince de Condé qu'en prenant les furetez néceffaires pour qu'elles ne fortiffent point de fe mains, & même de ne les lai donner, que jusqu'il ce qu'il fus rétabli en France. Le Cardioal témoigna n'avoir aucune vue fur ce fujet, & qu'il doutoit que le Roi y confestit; mois que espen-dant si les Espagnols officient ce perti-là, il se jetteroit aux pieds de Sa Majesté pour la finelles d'agréer que moyennant cette cellon le Prince de Condé rentrit dans ses charges & dans ses

Don Louis sysne voulu exagérer les grands smais et vantages que le Roi tinoit de cette paix qui affutoit (e; conquêtes , & érendois fes limites de teus cotez , le Cardinal lais offrit que Sa Majellé rofinaté.

mettroit au Roi d'Espagne toutes ses conquêtes, pourvé qu'il his voulist etader la Navare. D'em Louis les répondist que son Eminence o favoir pas apparennance que la Navare n'étoit pas si grande que le Routsilion; & changes de discous.

On traita dans la fiziéme conférence qui se tiot le 27. Août de l'envoi d'un Duc & Pair à Madrid pour y demander l'Infaote, & ils con-vincent de tous les articles du contra de mariage. Dom Louis ayant enfane renouvellé ses instances en faveur du Prince de Condé , le Cardinal lui déclara nettement que le Roi faifoit à ce Prince plus de graces qu'il n'auroit du attendre de fa mauvaile conduire & de l'état floriffant des affaires de Sa Majesté , qu'on ne devoit point espérer que sa laiefté changeat d'avis ; qu'encore qu'il tûr béen du déplaifir de s'en resourcer fans avoir conclu la paix , il s'en iron au moins avec la fatisfaction qu'on ne lui pouroit pas imputer la rupeure d'une qu'on se su pour continte, & que le Roi pou-soit dans la consinuation de la guerre espérer de la bonté divine des avantages peut-être encore plus grands que ecux qu'elle lui avoit accordez, depuis que le feul intérêt du Prioce de Condé avoit empêché la cooclosion de la paix à Madrid. Cette déclaration vigourcofe de Cardinal Mazarin obligen Dom Louis à filer doux , & il poceella à ce Cardinal que rien n'étoit capable de les féparer fans avoir conclu la poix , & rétabli entr'eux une amitié fincére : il répéta encore que l'intention du Roi fon maitre, en donnant des places au Prince de Condé , avoir été qu'il ne put pas les remettre su Roi ni meme les garder , que jusqu'à ce qu'il fut rétable en France dans se charge & dans s gouvemenens.

ses gouvernements.

Le Cardinal ordonna h Mr. de Lionne de faire
den plainers h Dom Louin , de ce que le Prince
den plainers h Dom Louin , de ce que le Prince
de Domit Constitue de Cardinal de Conde Constitue en
modie , de dans d'autre Provinces voifines , de
faitoir négocier avec le Contie d'Harcourt pour
ghe celus-ch lei donnit un écrit par lequel il écugyerori dans les intérées de ce Prince , à quoi il
du que ce Conner avoit confessi : ce qui avoit
du que ce Conner avoit confessi : c qui avoit

obligé le Roi de lui envoyer un ordre de se rendet suprès de sa personne.

Dom Louis preffs encore le Cardinal dans la fepriéme conférence qui se sint le 30, de faire accorder su Prince de Condé la permiffión de venir aux Pirénées , l'affurant que tout le finiroit avec une fatisfaction réciproque. Le Cardinal lui répondit que le Prince n'avoit qu'à acceprer les graces que le Roi lui fatfoit por le Traité de Paris, congédier les troupes , rendre les places qu'il te-noit , de renoncer nux ligues qu'il avois faires avec les Espagnols; & que s'il vouloit après cels venir en Cour, il suroit l'honnour de le préfenter au Roi & à la Reine. & tácheroit à portes le Roi à le récompenier en France, en remetrant à Sa Majeffé les gratifications qu'il auroit reçues du Roi Catholique: cette réponfe ferma la bouche à Dom Louis qui fit affez connoître qu'en remettant ces places au Prince de Condé les Espagnols n'avoient pes fongé su véritable avantage de ce Prince , qui auroit été de loi donner moyen de rentrer moyenmore cela dans fa charge & dans fes gouvernements : muis qu'ils avoient en en vue de le conferver dans leur dépendance & de se servir de lui contre la France , quand l'occasion s'en seroit pré-

### ESTPHALIE.

Dom Louis parls enfuite de la dot de l'Infante, faifant fouvenir le Cardinal qu'il avoit dit à Lion au Sr. Pimentel qu'on en pouroit prendre une paras St. Putentes qu'on en poutros prenare une par tre fur les conquêtes que le Roi avoit fisies de-puis la rupture de la négociation de Madrid; le Cardinal conviet de l'avoir die dans la croyance que l'on ne prétendrois point que l'Infinte fit une renonciation générale de tout ce qui pouroit lais appartenir en certains cas, & qu'on avoit déclaré en même tems que moyennant cela on ne reffiséerois sucune choie de ce que les François avoient occupé depuis l'année 1656, qu'on étoit encore dans le fentiment de prendre toute la dot fur ces conquites, pourvii que l'on n'obligait point l'Infinte à cette renonciation, & que toutes les conquites fairet depuis l'année 1656, demeuraffent au Comme il ne convenoit point à l'Espagne de laisser aux François Valence & Mortare dans le Duché de Milan , ni Oudenarde & Ypres en Flandre , encore moins de marier l'Infante au Roi fans s'obliger à faire cette renonciasion , Dom, Louis n'infifta pas davantage fur ce fujet, Dans la huitième conférence qui se tint le s. Septembre, on convint que le Cardinal envoyeroit, quand les affaires feroient un peu plus avancées , un Gentil-homme en Portugal pour ex-horter la Reine de Portugal à se soumettre au Roi d'Espagne; pourvú qu'il fit de grands aver tages à fa Masson , & que moyennant cela la tré-ve entre la Castille & le Portugal qui devoit finit à la fin d'Octobre, dureroit jusqu'à la fin de Décembre: que fi la guerre continuoit entre l'Es-pagne & l'Angleterre , la France demoureroit dans une entière neutralité , & que l'Espagne en use-

roit de même , en cas que la guerre s'allumit en-tre la France & l'Angleterre. Dom Louis ayant remis fur le tapis l'affaire du Prince de Coudé, après avoir répété les grands avantages que la France tiroit de ce Traisé par la renonciation du Roi d'Espagne à ses droits sur l'Alface, & fur tant d'autres Provinces & place prétendit que la générolité devoit obliger le Roi à faire en cette confidération quelque chose pour le Prince de Condé. Le Cardinal répondit que les grapds Rois ne se gouvernoient pas par ces fortes de générolites , mais par des motifs d'hon-

neur & d'intérêt.

neur & d'antrét.

Dom Louis propola enfuite comme un expédiens, que fi fe Roi vouloir donner su Prisce de Condé le Havre de Grace pour place de fuerté, le Roi d'Efigure donneroit su Dac de Bragance la place d'Olivença outre la Churge de Constelle de Cultille & la réchtificement dans fe biens patrimoniaux : le Cardinal ne fit que rire de cette proposition qui auroit rendu le Prince de Condé plus considerable qu'il n'éroit aupuravant avec toutes les places & les gouvernemens ; su lieu qu'on n'auroit donné su Roi de Portugal pour napense de tous ses Royaumes, qu'une place fituée fur la frontiére de la Castille à quarante lieues de Lisboone , pendant que cette ville & tout le Portugal auroient été entre les mains des Espagnols, qui l'auroient tenu enfermé de tou-

Dom Louis déclara enfaise que puis qu'on vou-loir traiter ainfi le Prince de Condé, on feroit la paix, ce Prince se viendroit profferner aux pieds du Roi, lui préfenteroit son fils, le laisseroit au-pets de Sa Majessé, & ensuire se retireroit à Venife ou en Hollande pour y vivre honorablement Ton. II.

des fommes que le Roi d'Espagne lui fourniroit en payement de ce qu'il lui devoit. Mais le Caud mil n'accepta point non plus cette propolition, & Roi lui faifoit par le Prince acceptant le grace que le Roi lui faifoit par le paix, ni lui ni fa famille n'au-roient point befoin de l'argent de l'Espagne pour vivre, & qu'il n'étoit point convenable qu'il vint fe jetter sux pieds du Roi ni qu'il lui amenit fon fals , à moins qu'il ne se mit en ésse d'accomplir tout ce qui étoit porté par le Traité de Paris ; puis qu'à moins de cels Sa Majellé ne le recevroit point , & qu'il ne jouiroit d'aucune des graqui lui étoient accordées par ce Traité Comme cette conférence dura moins que les tres à cause du mauvais tems , Dom Louis peis le Cardinal d'agréer qu'il lui envoyat le Sr. Pimentel pour lui proposer quelque expédient dont il feroit content , tant pour ce qui regardoit le Prince de Condé que fur les aures points. Le Cardinal l'agrés; mais il fus fort (conné quand il vit que le Sr. Pimeneel n'ésoit chargé que de lui répéser toutes les mêmes milons que Dom Louis has avoit dates cent fois pour l'engager à accorder su Prince de Condé un entier rétablissemere : il en fit paroitre besucoup de chagrin , & rémoi-gua crandte que ces longueurs & cette manére de procéder ne portafient le Roi à Mi ordonner de rompre la négociation , &c de s'en retournes fur le champ apprès de lui.

Dom Louis ayant encore fait dans la neuviéme conférence qui se tine le 5. Septembre, des instan-ces en faveur du Prince de Condé, s'échapa de dire avec émotion que le Roi fon maiare ne feroie point content de cette paix dans laquelle on excluroit tous les tempéramens espubles de le faire ortir avec honneur des engagemens dans lesquels il étoit entré avec ce Prince , qui ne trouvant aucune fureré , & s'en allant où il phiroit à Dieu , il feroit impossible qu'on joule fort tranquillement des effets de la paix que le Roi son maitre souhai-toit si passionnement. Le Cardinal lui répondit fort tranquillement que le Roi & lui lui étoient fort obligez de la déclaration fi franche qu'il faisoit que la paix feroit de peu de durée, & qu'il ne lai reliot plus qu'à plaindre le maîneur de la Chré-tienté que les intérêts du Prince de Condé empêchoient de jonir de la paix , quoi qu'elle fût fignée & raissée ; mais qu'il espéroit que Dien

récompenseroit le Roi de ses bonnes intentions pour la paix qu'il avoit dans le plus grand cours de ses prospérites envoyé chercher jusqu'à Ma-drid. Cette réponse étourdit fort Dom Louis qui s'expliqua qu'il n'avoit pes voulu dire que le Roi son maiere ne seroit pas content de la paix , mais bien de n'avoir sien pu obtenir pour l'avantagt du Prince de Condé , appuyant fur ce qu'il avoit toujours déclaié , que la confidération ce Prince n'empécheroit point la conclusion de la paix. Le Cardinal témoigna s'appaifer , & fur ce que Dom Louis allégus, que les rébellions éroient éréquentes en France , & que les rebelles avoient toujours écé retablia au même état qu'ils ésoient auparavant , le Cardinal pour lui faire consoître la manière dont on avoit traité les réhelles en France, lui allégua les exemples modernes du Maréchal de Biron, du Doc de Montmorenci, du Grand-Ecuyer de Cioq-Mars, & de Mr. de Thou: & à l'égard du Prince de Condé, l'exemple de son bissyoul, à qui on auroit tranché la têre, s'i le Roi

François II. n'étoit pes mort fubitement.

Don Louis voyare in femeric di Cuellus in adolgi de suite de la present un present un establishe de la consideration de la present un establishe de la consideration d

l'efprit du Prince de Condé, l'en déroumeroit. Cette interruption a'empêcha pas Dom Loufs de reprendre son discours; il commença per dire qu'on n'auroit januis fongé à donner des places au Prince de Coudé qu'à la charge de ne les pouvoir cider su Roi & de ne s'en pouvoir sider contre l'Espagne, & à condition de retour à l'Espagne faute de descendans de ce Prince; desce n'on ne pouvoit faire su Roi des offices suffi con qu'on ne pouvoir faire su svoir des fidérables qu'on en auroir faires au Prince : après ce préambale il voulot joindre enfemble ce que la la Prince de Con-Roi fon mattre donneroit pour le Prince de Conde & pour Berg-St.-Vinex, ne weakest comptee la Balfée pour rien, à cause qu'il avoir dessirent le demoir : sinsi il offnt Manumbourg & Philipeville avec leurs dépendances, relevant extrêmement la qualité & l'importance de ces deux places. Le Cardinal rejetta cette proposition , & dit qu'on lui devert offrie Aire & St. Omer , on Cambrai & le Cambrelis , ou Avênes , Charlemont, Philipeville, & Marlembourg, qu'il difoit qu'on avoit offert su Prince de Condé , que qu'il scit bien qu'ou ne lui avoit offert que les

Dom Louis témoigna qu'il ne falloit point parler des deux premiers partis ni même du troifieme. fi on vitaloit avoir toutes les quatre places : il affura qu'il n'avoit jamais offert Avênes, qui valoit mieux pour la France que Cambrai ; mais que ce pendant pour fortir d'affaire , il écritoit au Roi fon mairre pour le fupolier de lui permeture de l'offrir , groi qu'il se dout le bien que tout le Confeil d'Esprone feroit contre lui. Encore que le Cardin: l comût bien l'importance de cette offre, il la reçue froidement , témnigement qu'elle ne fuf-fiscie pes pour l'obliger à folliciter le Roi pour l'enrier rérabiffement du Prince de Coudé , & le print de ne point s'exposer sux reproches que le Confeil d'Espigne lui pouroit faire d'avoir offert Avénes avec les deux autres places : il cominni d'infifter fur l'exécution du Trairé de Paris , témoignant que le Roi garderoit Berg & ne fonge-roit point 1 démolir la Bullée qui valoit mieux qu'Avênes: qu'il valoit mieux que les Espaçands donnatione davantage d'argent au Prince de Cor de, à quos Sa Majesté ne s'opposeroit par, & qu'il ne pouvoit attendre le retour d'un courier , qui ployereit vingt jours à aller & revenir.

empayeron rung, some a later of twenter.

Le Caedinal s'etnat level for the parce que la
nuir approchoir , Dom Louis le fit fairer à Se,
Jenn-de-Lur per le Sr. Pimentend, qui lui dit quic
ce premier Minisfre pour lui compaire, encort
qu'il rèn este point d'ordre du Roi son mainre,
a qu'il courit rioque de pordre se booms graqu'il courit rioque de pordre se booms gra-

Don 1 soils veyer he frement de Cradinal far - era, de passi-fam mines de finir fan fen roots he skip de de sande den premus que et hat. "workst kine premit fer ha de hei offer printefier hit verst enshig il le fin forente qu'il his men Arbers, Fibiquesile, à Marienhouri, fam de stiengile qu'il en soiller a Blie de des que par le mais Carlon de la companie de l

Le Casind neur laire Don Louts à conduct prominence la Traint, évoice ide recopyer par le Rui le Sc. de Monsinga neur code et fluir as supplient la adquesione de queblege maniér quet re public la adquesione de queblege maniér quet re public la destruit dans le divinées conférence qui le time de la Se, Sepuenhe, le lappins de les longeneurs affectatés de die resilien consissaire des histones de la Se, declares que l'ivoluté encopyer de conle. A delens que l'ivoluté encopyer de code de de l'échaurge de Borg & de la Bolfer, a le de de l'échaurge de Borg & de la Bolfer, a le de de l'échaurge de Borg & de la Bolfer, a l'autonial le tense insullement. Den Louis promité auf la tense insullement. Den Louis promité du demont à l'actualism neu réporte particit far en

deux points.

Il le fit dans l'onziéme conférence qui le tint le to. & offris deux différent pertis pour l'équivalent de Berg & de la Baffée, & pout obliger le Roi à faire un meilleur traitement au Prince de Condé: le premier fut que le Roi Carholique donncroit au oi les places d'Avênes, de Philipeville , & de Maciembourg en pleine Souverninesé avec toutes leurs dépendances, & qu'il reflitacroit la Cindelle de Juliers au Duc de Neubourg , en retirant la garmilon Espagnole qui y étoit ; marquant qu'il n'ésoit pas vrai que cetre place oût été mile volontaisement en dépôte entre les mains des Espagnole, pour la prendre fur les Hollandois, unit que le pour la prendre fur les Hollandois, unit que le Marquis Spinola avoit fait après un fiége de fix mois : il ajouta que moyennant cels le Roi ne prétendroit rien ni au Conflats ni au Capfir, ni la la purtie de la Cerdaigne qui est au deça des Mones. ni à la Prévéné de Chremey & de Merville dans le Lexembourg , ni à Rent en Artois.

Le fecard porti fut d'offrir su Roi les mêmes trois places de l'évacuation de Juliers; mais su cis que Su Majellé voultu avoir les pretires de la Cerdispre-du Conflars de du Capfir qui font en deça des Pirénées y de rendre au Roi Catholique Bechane de Se, Venant.

Le Cardinil témoigns être exerêmement fo de ces propolitions » & témoigna qu'il s'en fallois tenir au Trainé de Paris, que le Roi garderoit Berg & la Bellie, & feroit au Prince de Condé le traitement qu'il lui avoit promis , & que fi le Roi Casholique vouloit avoir ces deux places & obténir un meilleur truitement pour le Prince de Conde, il falloit qu'outre les quitre places, y compris celle qu'on devoit rendre su Duc de Neuboarg, il cédit encore su Roi le Pays fitué su deça des Pirénées qui est contigu au Roussillou, avec la Prévôté de Chavaney , Merville , & Renti: il offrit moyennent cela de faire donner na Prince de Condé le Gouvernement de Bourgogne, non com-me le Duc d'Epernon le pollédoit, mais avec le feul chierau de Dijon & la charge de Grand-Maitre pour le Duc d'Anguien avec la furvivance pour le Prince son pere : & dit que si ce pari ne plai-foit pur à ce Ministre, il s'en falloit tenir au Traité de Paris : qu'il souhaitoit qu'il pest ce deres

celui qui lui en apporteroit la nouvelle. Le Sr. Pimentel fut lelendemain onziéme Septembre trouver le Cardinal Mazarin pour l'obliger à rendre St. Vennet ou Bethune pour le Pava ou on céderoit à la France près du Rouffillon; mais il ne put

Dom Louis témoigne su Cardinal dans la douziéme conférence qui se tint le 15. Septembre, qu'il vouloit bien céder au Rot tout le Pays qui est au deca des Monts Pirénées du côté du Rouffillon ; pourvi que fon Eminence voulût bien ajouter quelque petite choie pour la fatisfaction du Prin-ce de Condés ce qu'il explique comme one bagatelle, de lui remettre la Valle & la Citadelle de Stenai dont le domaine lui appartentie, de latter su Duc d'Anguien qui n'avoit point péché, la joutffance du Gouvernement de Champagne dont il avoit les provisions , & de sétablir ceux qui a-voient suivi le Prince de Condé , non seulement dans leurs biens , mais aufü dans leurs charges. Le Cardinal rejetts aigrement cette proposition, déclara que le Roi n'ajouteroit rien à tout ce qu'il vouloit bitn faire en faveur du Prince de Condé , da Duc d'Anquien fon fils , & de ceux qui l'avoient fuivi , & le menaça s'il y misftoit davantage, da reprendre fa parole au fujet du meilleur traitement qu'on prometoit de faire au Prince de Condé; si bien que Dom Louis sut obligé de se départir de tous ces articles . & témoigna qo'on donneroit au Prince de Condé de l'argent pour récompenser ceux qui perdoient leurs charges pour l'avois fuivi.

Dom Louis fit inflance dans la treiziéme con férence qui se tint le 19. pour que le Roi sit pa-ver au Prince de Condé les sommes dont il ésnir eréancier ou par billets de l'Epargne ou autrement, & que queiques ons des principuux de ceux qui l'avoient fuivi fullent rétablis dans leurs charges, & dans leurs gouvernemens; attenda que le Prin ce de Condé amoit mieux qu'ils y fuffent résablis que lui même: mais le Cardinal déclara qu'il s'en falloit tenir pour tout cels su Traité de Paris, & au'il n'accorderoit rien davantage; mais qu'en refufant de rendre à ceux qui avoient fuivi le Prineç de Condé les charges & les gouvernemens qu'ils pollédoient auparavant, il ne les exclusit pas d'en pouvoir obtenir à l'avenir , s'ils s'en rendoient dignes : il ajouta que le Roi avoit toujours dit qo'il ne falloit pas que le Prince de Condé s'attendit à avoir le Gouvernement d'aucune place, particulié-rement d'une frontière comme celle de Stenai, dont il avoit déja fi mul ufé ; que la charge de Grand-Maitre qu'on donnoit au Duc d'Anguien le récompensoit suffissament du Gouvernement

de Chamongne; & que s'il continuoit la converfition fur ce fujet, il fe retireroit. Le Cardinal refuía même le Gouvernement de Verdun fur Saone que le Prince de Condé ave en ci-devant, quoi que ce fût peu de choie ; difant qu'il vouloit se réserver les moyens de gagner les bonnes graces de ce Prince , en faisant quel-

que chofe pour lui quand il feroit rétabli dans celles du Roi. Ils convincent enfuite des articles qui co oient les différends que les Ducs de Parme & de

Modéne avoient avec le Pape-

celui de Champague, & dit qu'il valoit mieux ne point parier de ce Duc, puisqu'étant innocent il n'avoit poine mérité de recevoir aucune marque de l'indignation du Roi : il trouva encore à redire for quelques termes , qu'il estimoie peu hono-rables au Prince de Condé fur la cellion des domaines & des dépendances d'Avênes qu'il disoit appartenir au Prince de Chimay , & fur la nomi-nation do Conflins parmi ce que le Roi d'Espogne cédoit au Roi ; voislant qu'on mit feule-ment qu'on cédoit à Sa Majelié tout ce qui étoit

eo deça des Pirénées. Le Cardinal fut extrêmement choqué de soutes ces difficultez, & dit qu'il n'écoit pas venu en ce Pays-là pour faire l'éloge du Prince de Condé dans le Traité de poix , après tout ce qu'il avoit fair comre le fervice du Roi fon mairre , que puisqu'on donnoit la charge de Grand-Maitre au Duc d'Anguien, & qu'on étoit convenu que le Roi d'Espagne céderoit au Roi le Conflans , il fallcie bien nommer l'un & l'eutre dans le Traité, & que Dom Louis svoit toujours dit que le Roi d'Efpagne céderoit au Roi Avenes avec ses dépendances , annexes, & Domaines fans aucune réferve : il finit en déclarant qu'il falloit donc s'en tenir au Traité de Paris cou le caffer, & ne plus fongerà la paix. Le Cardinal commença la quinzieme conférence qui se tint le 17. par demander à Dom Louis s'il vouloit ou non exécuter le Traité de Paris, afin qu'il prit ses mesures sur sa réponse. Dom Louis témoiena que les choses ésoient trop avancontrol emotion qu'ils ne conclusion à pair; mais que pour se défendre de ce que le Confeil d'Arragon pouroit lui imputer au fujet de la ce-sifion du Constan; il avoc envoyé la veille un courier au Roi son maitre pour lui donner avis de la difficulté qui reftoit for ce fojet, lui mar qu'il jugeoit à propos de contenter le Cardinal, en déclarant que le Comté de Conflaos refleroit au Roi avec la partit de la Cerdaigne qui étoit au dell des Monts Pirésées qui avoient d'ancienneté divisé les deux Royannes : il proposa qu'en attendant le retour de son courier , on travaillar à mettre au net les points dont on étoit convenu, & qu'on réglit ceux qui étoient encore indécis. Le Cardinal y confentit, & proposi que les deux Rois travaillaffont à appaifer la guerre du Nord, le Roi suprès des Rois de Suéde & de Pologne, & le Roi d'Espagne auprès de l'Empereur.

Dom Louis dit au Cardinal qu'il avoit reçu des lettres do Prince de Condé qui étoit très-fiché que son Eminence n'eût pas agréé qu'il flit venu s'aboucher avec elle, inférant de la qu'elle ne faifoit per grand car des offres qu'il lui avoit faites de on amitié, & qo'il demandoit comme une chofe très-juste qu'on donnit à son fils qui étoir inno-cent , le gouvernement de Berri qu'il avoir en en expectative de celui de Champogne. Le Cardinal témoigns qu'il foultaitoit extremement le rétabliffement de fon amitié avec le Prince de Condé, mais qu'il n'auroit pes été convenable qu'il se suc

vice au Prince de Condé fur ce fuiet le mieux

Le Cardinal avoit en dellein d'envoyer à Madrid le Comte de Soiflons qui avoit épousé une de fes niéces, pour y demander l'Infante su nom du Roi: mais comme il prétendoit d'être traité d'Alteffe, que l'on juges que les Grands d'Espagne nt lui donneroient pri , puisqu'els avoient eu bien de la peine à se résoudre à l'accorder à Charles-Emaruel Duc de Savoye , & l'avoient refu-Ve su Prince Jeso-Charles frére du Grand-Duc de Tofcane, on quiets cette perife, & on choifie en fa place le Maréchel de Grammont qui étoit un Seigneur très-accompli , Gouverneur du Pays où on écoir , & très-aimé & effimé des Espagnols, qu'il traitoit magnifiquement lorsqu'ils passois dans ces quariers-là. Ce Due n'ayant pas pu a-voir le tens de se mettré en un équipage auss magnifique qu'il cût convenu pour une purille fonc-tion, réfolut de s'en aller à Madrid en polte, de fut le 18. coucher à Iron s il croyoit continuer le lendemain fon voyage, mais il recut le même jour un billet du Cardinal par lequel il le prioit de venir diner le lendemain avec lui à St. Jeande Lu

Le Cardinal ayant fait dreffer un projet d'are eles-concernant le Prince de Condé , il ne plus pas au Sr. Lenet qui trouvant qu'il étoit e en des termes injuneux à ce Prince & su Duc d'Anguien son fils , déclars à Dom Louis que le Prince de Condé aimoit mitux en tout n'étre point compris dans le Traité que d'y être nommé en des termes qui fuffent contre son honneur; qu'il fouhaitoit sulli qu'on en ôtit l'article qui concernoir le Duc d'Anguitn , parce qu'il avoit deffein de lui remettre le gouvernement de Cham-pagne; & que l'on en retranchit toutes les exclufions & tous les rermet qui lui étoient désbono rables; qu'autrement ce Prince n'approuveroit point le Traité & ne l'exécuteroit point : il fie suffi inflance à ce qu'autieu de dire que ce Prince demandoit pardon au Roi , on dit qu'il fupplioit le Roi d'excuser & d'oublier ce qui lui avoit pu déplaire dans sa conduite ; qu'aulieu de reno aux alliances pour lui & pour le Duc d'Anguien. il dit nour lui & cour les fiens ; ou saiten de l'exclusion de gouvernement de Champagne & de ce que le Roi devoir su Prince , on dit ce qu'on lui retenoit, & que pour le refir il ne vouloit que ce que le Roi son Seigneur lui Voudroit bien

Dom Louis ayant dreffé un autre projet d'articles de concert avec le Sr. Leget dans des termes fort honorables au Prince de Condé , le fit donner le 18. par Dom Coloma à Mr. de Linene. Ce Ministre le porta audi-eos au Cardinal qui en ayant été furpris manda , comme il vient d'être marqué, au Maréchal de Grammont de venir diner avec hi à St. Jean-de-Luz, & de ne point his fer avancer plus avant perflune de fa fote : il dépêcha en même temsion courier à Bo favoir les fentimens du Ros & de la Reine su fujet de cet article dont il leur envoya une co-

Dom Lou'is reçut le lendemain 19. par un co rier que le Prince de Condé les dépêchs, des letret que serrime to contra la priore de ne plus arrêter la conclusion du Traité pour ses intérêts, témoignare qu'il ne vouloit pas disparer plus longtens avec fon Maitre.

On tint le 30. la feiziéme conférence dans la-selle le Cardinal dit à Dorn Louis que le Roi » la Reine, & tout ceux à qui il avoit communi-que l'article qu'il avoit drellé concernant le Prinet de Condé, avoient été fi feandalifez des termes dans lesquels il étoit conçu, que le Roi lui avoit euvoyé ordre de fe retirer, s'il infifioit à vooloir que cet article fût tinfi couché dans le Traité : Su Majeffé ne croyant par qu'il für convenable ni ruifonnable de faire durer plus long-term cette contellation avec un Sujer, qui mettoit tous les jours des propositions nouvelles & injustes sur le tapis : il siousa que le Roi avoit dir qu'on donnoit dans cet article su Prince de Condé des citres qui u'avoient jamais éré donnex qu'au Connétable de Bourbon, lorsque François I. étant prifonnier de Charles-Quint o'étoit pas en état de s'y opposer ; qu'on fissoit des éloges du Prince de Condé , de qu'on y difert qu'il svoit roujours fouhaité ardem-ment le park entre les deux Couronnes, de les mo-yens de faire parotère la patition pour le fervice de Sa Majelté, quoi qu'il n'eux rien oublié pour lui der la Couronne de deffus la tête a'il avoir puoique même sprès la publication de la fuspenm d'armes en France , lorsqu'on étoit fur lepoir de figner le paix à Paris, il eûr fait venir à Bru-zelles le Cardinal de Retz, & efte eu plusieur rense a Commin de Reta; et eur en punneur conférence avec lai pour copectre les moyens de l'empécher, enfin quoi qu'il côt encore fait de puis son possible pour gagene le Conne d'Har-court , & pour soulever par le moyen de quel-ques Gentils-hommes la Noblesse de deux on trois Provinces de la commissión de la commissión de la con-Provinces , afin de rompre le paix qui avoit été fignée à Paris ; & que Sa Majeflé avoit ajouté , qu'elle étoit fort furprise de voir que lorsque les armes u'agrificient en sucun endroit à cause de la trêve & de la paix fignée à Paris , Dom Louis entreprit de faire la guerre à fa réputation. Dont Louis témoigna un extreme déplaifer de

mourir mille fois que cela fut, & qu'il u'annoir jamais de repos s'il pouvoit croire que le Roi pût concevour de lui une fi mauvaite opi-Le Cardinal réolique qu'il avoit ordre de ne point di'puer, qu'il ne pafferoit jumais un article fi imperiment de contaire à l'honneur du Roi, de qu'il failoit que Dom Louis s'expliquis ril vouloit fiuir l'affaire en la munière dont on étoit convenu fans rien prétendre pour le Prince de Condé qui füt contre l'honneur du Roi, on executer le Traité conclu à Paris en la manière qu'il

ces derniéres paroles , & dit qu'il aimeroit mieure

avoit été figné, en y apoutant les articles dont ils étoient tombez d'accord, sons y rien apouter tou-chant la personne de les intérêts de ce Prin-Dom Louis fit tout ce qu'il put pour l'adoucir , lui proposi plusieurs expédieus , & voyant qu'il ne répondost rien , lui protetta que rien n'étoit capable de les féparer mail , & qu'il étoir ré-foira de lui donner toutes fortes de fatisfactions ; mais qu'il le conjuroit de biffer avancer le Maréchal de Grammont qu'on regardoit avec foand s'arrêter à Iron : & fur ce que le Cardinal lui déclara que ce Maréchal ne marcheroit per qu'il ne fut bien affaré de la conclusion de cette affaire, il le pria de bien examiner tout ce qu'il pouroit faire pour ne pas défespérer le Prince de Condé en le traitant avec des termes injurieux , & en faifant paffer fon fils pour criminel; qu'il n'avoit point

d'autre but que de faire retourner le Prince de Condé sux pieds du Roi avec quelque ficisfaction dans les points de pen de conféquence , afin qu'il put fervir fideller ent Sa Majeilé le refle de fa vie; & que quand fon Eminence y auroir penfé, il figneroit ce qu'elle voudroit, & se conformeroit à ce qu'elle auroit décidé fans rien conceller. Le Cardinal témoigne être fatisfait de ces fentimens de Dom Louis , & lui promit de voir s'il y susoit lieu de faire quelque chose qui facisfit le Prince de Condé fans bleffer la dignité du Roi. Le Sr. Lenet syant srouvé moyen de parler ce même jour so Maréchal de Clérembaut dans un coin de l'Isse de la Conférence , l'assara que Dom

Louis ne contesteroir plus rien fur ce sujet, & que le Prince de Condé voulant être à l'avenir ami du Cardinal Masarin , & étaunt perfundé que le Cardinal vouloit suffi être le sen , il l'avoit chargé de se remettre sur lui de la conservation de son honneux , aspérant qu'il lui donneroir en cette contre un ellai de l'envie qu'il avoit de renouer leur ancienne amitié-

Le Cardinal Mazarin voyant que Dom Louis writtes concernant le Prince de Condé, voulet Gremment neuend Ordobre le Marchal de recipien pour gegere fan miné de ticher de le faise voir à St. Jens-de-Lux la vidit des St. Lenc de revenue ce France ser feinfellion, e define en « Collies , de les yenre le Ac-Ordobre for crivie-ntitée dans le turnes les plus firondère qu'il lui ment il fit provière une trèle-servable effica-tion polibie en conférente le fond de Aché-de. on étoit convenu : sinfa il mit comme une manie on eost convent ann it int counte une manne re de préambule à ces articles , qui pornit que Mr. le Prisce de Condé lui syant fait dure pour le faire favoir au Roi (on fouverain Seigneur qu'il avoit une extrême douleur d'avoir tenu depuis quelques années une conduite qui avoit été désa-gréable à Sa Majellé a qu'il voudroit pouvoit rachetter de la meilleure partie de fon fing tout ce qu'il avoit commis d'holbilitz dedam & deors is France; 1 quoi il proteffoit que son seul malheur l'avoit engagé plutôt qu'sucune mauvaile in tention contre le fervice de Sa Majeshé; & que fi elle avoit la générofisé d'user envers lui de si bonté Royale, oubliant tout lepallé & le recevant dans l'honneur de ses bonnes graces, il s'efforceroit, tant qu'il suroit de vie, de reconnoître ce bienfait par une inviolable fidélité , & de réparer le pallé par une entière obéiffance à tous ses come mens; que cependant pour faire voir par les effets qui pouvoient être alors en son pouvoir, avec com-bien de passion il souhaitoit de sentrer en l'honnor de fa bienveillance Royale , il ne prérendoit rien en la conclusion de cette paix pour tous les etérêts qu'il y pouvoit avoir, que de la feule bosseerces qu'il y pouvoir avoir que ac la feult bou-ché de la proper mouvement du Roi fon fouve-rain Seigneur, de defincit même qu'il plût à Sa Majellé de dispoter félou fon bon plaifir de roug les dédommagnemens que le Roi Catholique vou-droit lui accorder, de lui avoit déja offerts foir en Etars & pays, foit en places & argent, qu'il re-mettoit tout aux pieds de Sa Majellé. On ne parla point du Duc d'Anguien dans l'article qui porte que le Prince de Condé renonctroit à toutes les liques & eraitez qu'il svoit pu faire avec Sa Ma-jellé Catholique & autres Rois & Potentats étrangers ; & on se contenta de mettre dans un des articles certaines puroles qui l'exclusient, fans le nommer, de les prérencions pour l'expectative du Gou-vernement de Champagne; il étoit suffi dit que Sa Maieflé feroit expédier des Lettres parentes d'abolition de ce que le Prince de Condé , les parens,

fervitturs , adbérans , & domestiques avoient file & entrepris par le pullé contre fon fervice. verra dans ce qui sera dit ci-sprès de ce Traité, tous les autres articles concernant le Prince de Condé & ceux qui l'avoient fuivi.

On rise le premier Octobre la dix-feptième conence qui se palla avec toute la douceur possible, Dom Louis proteffa de nouveau au Cardinal Maparin gould not direct pas un mot fur les articles qui regardoient le Prince de Condé, & qu'il les fagneroie aveuglement en la manière que fon Emimet les avoit fait rédiger; & qu'après y avoir bien fongé, il croyoit ne pouvoir mieux fervir or Prince out d'en pier de la forte. La chose fue ainsi exécutée , & lorsqu'après avoir réglé quelques autres articles le Cardinal voulut parler de celui concernant le Prince de Condé , Dorp Louis lui dit qu'il lui timboit la parole qu'il lui avoit donnée, qu'il ne le vouloit per lire, & le don-nant à Dom Coloma pour le traduire en Espognol , déclara qu'il le figueroit en telle ma

qu'il pút être. L'uffaire étant sinfi sci nodée le Cardinal fie faire plaifir & de renouer evec lui leur socienne umitié, déclarant néasmoins qu'elle ne lui étoit pas nécessaire attendu la confidération que le Roi avoit pour lui ; que fi elle venoir à ceffer, il fe preireroit en mime tems hors du Royaume fans y chercher sucus appui, & qu'il luffoir su Prince de Condé la liberté de lui accorder la Genne plus ou moins particulière, étant difpolé de le régler à son égard fuivant que ce Prince en uferour svec lui r il ajouta que fi le Prince de Condé s'éreit adreffé en droiture à loi , il anroit trouvé encore plus d'avantages dans le Traité; que le mrilleur parti qu'il più peendre étoit de revenir en France avec une femme rélobation de bien fervir le Roi; qu'il lui rendroit service en tout ce qu'il pon-roit , & qu'il lui feroit payer ce qui lui étoit

dù pour les fommes qu'il avoit prétées au Roi. Le Cardinal obtint dons la dix-huitiétre confénce qui se tint le 6. Octobre, que le Prince de Chimai reconnoîtroit le Roi, pour rour les biens qu'il politédoit dans le territoire d'Avéne; que la France survit vers le Rouffilion ce qui étoit su deça des Monts Pirénées , & que la Ville da Philipeville qu'il s'éroit réfolu de relicher à l'Ef-

e, demeurezoit à la France. Quoi que Dom Louis eut promis plufieurs fois de ne plus rien dire su fujet des articles concernans le Prince de Condé , dans lesquels le Cardinal avoit même du scrupule d'avoir, pour lui complaire, ou la facilisé de se relâther en des choies qu'il n'auroit pas dù paller en sucune façon , il ne kaifa pas far les infrances du Sr. Lenet d'y faire encore des difficultez : il demanda qu'on ne le fervit point du mot d'abolition à l'égerd du Prince de Condé; qu'on lui rendit par le Traité les Compagnies d'ordonnunce, les Capitaincries des , & les charges de Balli qu'il disoit tore attachées à celles de Gouverneut de la Province ; & qu'on ôrêt le nom de Duc d'Angrien de certains endroits où il fembloit qu'on le dit complice du crime de son pére.

Le Cardinal fut fort choqué de ces nouvelles difficultez auxquelles il ne s'attendoit pas; il manda à Mr. de Lionne qui éroit chargé de dreffer le Trairé avec Dom Coloma , que c'éroit une roir du mot d'abolition . & que ceux qui le vou-Inient retrancher , n'étoient ni amis ni fervireurs du Prince de Condé qui favoit bien que des perfon nes de qualité qui n'avoient pas tant fait de mal à la France que lui , non feulement n'avoient pas à la France que lui , non feulement n'avoient pas fait une femblable difficulté, mais avoient follicité que ce terme füt expressement mis dans les lettres t il ne voulut point qu'on parlit ni des Compagnies d'ordonnace, ni des Capitaineries des chaffes, ni des Bullinger, & autres chofes, parce que c'étoient des nouvement . & qu'on ne vouloit rien ajourter à ce qui avoit été fait : il lui monda que fi on infistoit su contraire il n'avoit qu'à s'en revenir; mais qu'il confentoit qu'on ôrar le nom de Duc d'Anguien des endroits où il fembloit qu'on le dit complice du crime de fon pére, pourvu qu'on ne lai hiffit aucune prétention au Gouvernement de Champagne, dont le charge de Grand-Maitre

lai devoit tenir lieu de récompense Dom Louis s'étant rendu aux raisons du Cardinal Mazarin on tint le 16. Octobre la dix-neu-pour autre chose que ce qui regudoit la charge viéme consiérence dans laquelle on ne fit point \*de Grand-Maitre; & qu'en tout cas si Payant autre chofe que de relire les articles fur lesquels il y avoit eu contestation , & de convenir des ter-

es dans lesquels ils feroient mis, Le Maréchal de Grammont étant arrivé le même jour 16. à Madrid en poste , eut aussi-tôt audiance du Roi d'Espagne: il lui exposa sa com-mission à lequelle ce Prince répondit sort agréable-ment; il sut ensuire faluer la Reine qui étoit accompagnée des deux Infantes , leur fit fuccellivement les complimens du Roi, & fut enfuite tra té fort mannifiquement ce jour-là & les jours fuivans : on lui apporta le 20. les dépiches de 5a Majelbé Catholique, & on l'affort qu'elle accor-doit avec plaifir l'Infante au Roi : il l'en fut enfuite remercier, prit congé de leurs Majeflez Catholiques & des Infantes, & partit le lendemain pour revenir en France.

Ctrendant le Duc de Loraine ayant éré d'argi, fe rendit à Fontambiele 18. & après avoir va Dom Louis, il fut voir le Cardinal qui le reçut fort civilement , mais qui lui protefta en mome teme qu'il ne pravoit rien changer à ce qui avoit été réglé for fon foret.

Encore que tout cut été aiuflé dans la dix-neuviéme conférence, enforte qu'il fembloit qu'il ne zeftit plus autre choft à faire qu'à rédiger les artides par écrit & mettre le Traité en état d'étre figné , Dom Louis intiffa encore pour qu'on écât d'un des articles qui regardotent le Prince de Condé certains termes que le Cardinal y avoit in-ferez pour exclure le Duc d'Anguien , fans le nommer, de toutes les prétentions qu'il suroit pu avoir fut l'expectative du Gouvernement de Champagne : le Cardinal lui fit dire trois ou quatre fois par Mr. de Lionne plufieurs raifons pour loi faire connoître la néceffité qu'il y avoit de laiffer ces termes, & lui fit déclarer positivement qu'il n's changeroit pas un feul mot , n'étant pas en fon pouvoir de le faire après avoir envoyé au Roi la copie de cet article en la manière qu'il étoit couché, & de liquelle Dom Louis lei même étoit tombé d'accord : mois comme il ne fe rendit point encore , le Cardinal demanda une vingrième con- me conférence qui se tint le 5. Novembre , for les

férence pour régler cet article, & un autre de olos grande importance qui concernoit l'exécution du Traité de Querasque; lui faifant néanmoins déclarer que quoi qu'ils fuffent à la veille de finner la paix, tout feroit renverié en un inflant fi fon Excellence s'arrêroit à prétendre qu'il changeit un feul mot fur ces deux points. Cette conférence fe tint le 23. & après plufieurs concella-tions le Cardinal fit enforte que Dom Louis convint de l'exécution des Traitez de Querrsque, desquels la confervation de Pignerol à la France

Dom Louis revint dix fois à la charge for l'expetracive du Duc d'Anguien, diint qu'il en a-voit écrit au Prince de Condé comme d'une chofe qu'il avoit siuftée à fa fatisfaction , ayant cru que cela étoit, parce que n'ayant pas vu dans l'at-ticle le nom du Duc d'Anguirn il n'avoit pas re-manqué qu'il en fût exclus par les termes qui étoient inférez dans le même article: mahs le Car-chient inférez dans le même article: mahs le Cardisul le fit convenir qu'il lui avoit déclaré tous ours que pourvû que dans la fubfisnce ce Duc füt exclus du Gouvernement de Champagne , il ne feroit pas difficulté de le contenter dans les apparences , évitant de le nommer dans le Traité cru autrement il avoit mandé au Prince de Condé qu'il avoit obtenu fur ce point ce qu'il defi-roit, lui Cardinal avoit mandé tout le contraire au Roi; qu'ainsi il lui sembloit qu'il avoit plus de droit de ne fouffrir aucun changement dans cet arricle que lui d'y en prétendre. Dom Louis céda à la fin quoi qu'avec beaucoup de peine : le Cardinal fit mettre dans l'arricle du Traisé par lequel le Roi rendoit su Prince de Condé le Gouvernement de Bourgogne avec ceux du Chiterau de Dijon & de St. Jean-de-Laune, que c'étoie pour toutes choies généralement quelconques qui pouvoient concerner les charges éc les gouverne-mens que ce Peince avoit pollédez , éc que pouwoient avoir lieu d'attendre ceux qui lui appartenoient fans nul excepter. Le Cardinal mandane à Mr. de Lionne de mettre cette clusfe dans cet a hir. de Liouse de sactire cette cliuse dans cer article, lui marqua de tâcher d'obliger Dom Louis à expliquer cela encore plus cliurement dans un article fecret, afin qu'il ne reflèt pas le moindre prétente su Prince de Condé de se phindre , fi on lui refusoit ce qu'il croirait pouvoir demander en faveur de fon file.

On réfolut dans la vingt-uniéme conférence qui fe tint le 17. Octobre, que vinet jours après la fignature du Traité les François restitueroiene Valence , Mortare , Oudenarde , & les poffes for la Lis , & les Espagnols Verceil , Hesdin , & le Châtelet : on convint suffi de tous les termes pour la reflication réciproque des aurres pla-

On dreffa dans la vinge-deuziéme conférence qui fe tint le 31, d'Octobre, deux articles fecres l'un pour la fureté d'un million d'or que le Roi d'Espagne devoit donner au Prince de Condé, & un surre per lequel on convint que les expeditions concernant le Prince de Condé de le Duc d'Anguien seroient déposées entre les mains du Duc de Longueville pour y demeurer jusqu'à ce qu'A-vênes & Juliers cussent été évacuez , & que le Prince eft fait fes foumissions zu Roi

Les Miniffres travaillérent dans la vingt-troifié-

intélit de Due de Lorniere, qui le phignosi focument qu'appe à le trement qu'appe à le trement qu'appe à le de troupe pour le forvice de la Maison d'Anton, les Elegoine efferts almodres de un les parties par le confedencement une partie fit confidencement qu'appear de confidencement qu'appear de confidence de cre qui vout et accordé à cet de partie de confidence de l'appear de Lornier de confidence de l'appear de Lornier de le partie de la confidence de l'appear de la confidence de l'appear de

10 Roi.

On eut ce jour-là nouvelle que le jeune înfant éroit mort & que le Prince était ma-

Don't a vinge-quartifine conflicture qui fe inte le y, Novembre ca seconde que la lesi domente la ley de la confection de la lesi domente della que que la confection de la confection della que confection de la confection della que confection de la confection de pour recevir le militar del que la confection chanique la servir possino pore guernes de chanique la servir possino pore guernes de la confection de la confection de porte del la servir fection de la confection de possibilitario del la servir della della confection porte del la servir fection de la confection del la confection de la confection la confection della della della della della della della fuer figure fue la balla del Dom Louis suprio possibilitario la confection della della della della la confection della della della possibilitario possibilitario della della della la confection della della possibilitario della della la confection 
Traité de Paix des Pirénées entre la France & P. Espagne conclu le 7. Novembre 1659.

Omme le Traieé des Pieénées contient cent vings-quatre articles il purote plus commode pour v'en fouvenir de les réduire en un moindre nombre en les disposant juivane les disférences matières qu'ils conctronne.

L. Rétablissement & maintien de la paix depuis l'article 1, jasqu'au 19.

On convint qu'il y suroit puix, alliance, & aminé perpéruelle entre les deux Rois , leurs enfant, luccelleurs , pays , & fujets: que la cellation d'armes arrêtée le 8. Mai continueroit jusqu'à la publication de la paix , & que tout ce qui feroit fait au contraire feroit réparé : Qu'un des deux Roisn'at-taqueroit point les alliez de l'autre, fans avoir trairéen fà Cour pat son Ambassadeur ou suere fur le fuyet da différend : Que s'ils ne pouvoient obliger leurs alliez à s'accommoder , chacun pouroit silister fes Allicz , fans méanmoins enstet dans les E-tues de l'autre Roi : Que fi un des deux Rois straquoit un albé de l'autre Roi, celui-ci pouroit feccurir fon allié , fans que en feccurs polític pour une contravention à ce Traité; mais que fi un des deux Rois étoir atraqué dans les Etaes qu'il poffédoit slors ou devoit pofféder en verra de ce Traité , il ne seroir pes permis à l'autre Roi d'affifter l'agreffeur , quoi qu'il filt fon sibé: Que l'un des deux Rois ne pouroit allifler ceux qui étoient présentement en guerre avec l'autre Roi, ni les sujess qui se révolucroisent contre lui : Es que tous fujets d'inimizié feroient oubliez.

II. Commerce depuis l'article P. infou au XXVII Que les Sujets d'un des deux Rois pouro after demeurer dans les Etats de l'autre , & y trafiquer en gardane les loix du Pays , & payant les deuts accoutumez : Que les Sujets d'un des deux Rois jouissient dans les Etats de l'autre des priviléges accordez sux Anglois & sux Hollandois : Qu'en cas qu'ils y emberqualient des marchandifes prohibées , ils ne feroient pas plus punis que les Anglois & les Hollandois en pareil cas: Qu'ils en pouroient transporter le prix des bleds qu'els y survicest wonder: Ou'on ne pouroit arrêter learn perfonnes, vailleaux, ni marchandifes, fi ce n'é-nair pour dettes: Que les François pouroient noviger & trafiquer en tous les Pays qui étoiene es paix avec la France, hormis dans le Portugal & les conquires , tant qu'il demeureroit dans l'étre où il étoit alors : Qu'els s'abitiendroient de porter dans les Etats qui feroient en guerre avec le Roi d'Elpagne des marchandifes qui proviendevient de les Etses & pourroient fervir contre lui & bien moins des marchandries de convetonde Qu'il n'y suroit que les armes offenfives & défenfives , munitives de guerre , les chevaux & leurs équipages , & les autres affortimens fervans à la guerre qui palleroient pour marchandifes de con-trebande, & sullement les chofes qui fervent à la nouriture, homis en Portugal & dans les Villes afficigées: Que les vailleux François érant entres en quelque Havre du Roi d'Espagne montre \* roiens leurs pulicports contenset la spécification de leurs charges & des lieux d'où ils ferniere partis & où ils feroigne dellinez : Qu'il en feroit oté de même dans les rades s'il y avoit foupçon qu'ils y

Ensumis du Roi d'Espagne e Que dans les rades & sa pleine mer les Navires de ce Roi n'aprochetoitest des François que de la portée du canon, &c pouroient envoyer leur cholospe avec deux ou trois homeser susquits his paffeports feroient montrez : Que s'il s'y trouvoit des mechandifes de contrebande, elles ferolent confisquées fans qu'on en put faire de mime du vailleau & des marchindifes hipress Quelles muschandifes des François feroient confisquées étant trouvées for un vailleux des Ennemir du Roi Catholique; maisque les marchavdifes de fes Ennemis feroient affranchies fur des vailleurs François. à moinsqu'elles ne fullent de contrebande : Que les François en uferoient de même à l'égard e Espagnols dans tous les cas précédens : & que si l'on contrevenoir à ces articles , les deux Rois fenoisses réparer le dottenage : Que sous les effets qui avouen été sericez fur les Sujets des deux Rois lors de la déclaration de la guerre , feroient rendus aux propriétaires s'ils fe trouvoient encore en nature; & qu'on aquiteroit les dettes contractées avant la guerre, qui n'auroient point été payées à d'autres en vertu de Lettres de confiscation s Qu'arrivant ci-apels suprure entre les donx Couronner , les Sujets d'un des deux Rois auroient fix mois pour se retirer & emporter leurs effets: Qu'ils pouroient avoir dans le Pays de l'autre tels Avocats & Procureurs, & écrire leurs registres en telle langue que ban leur fembleroit : Que chacun des deux Rois pourroit érablir dans les Roylu-mes de l'autre des Confuh de la Nation de 10s Sujets qui jauisoiene des priviléges qui leur apportiennent & fergiere établis dans les lieux dont on conviendroit : Que toutes lettres de marque & de

# ceux qui les pourfuivroient feroient appareit. III. Résablifement dans les biens, depuis l'arsoie XXVIII, infou au XXXII.

Que tous les Sujens des deux Rois fercitent étable dans les lives, honcours, digitaire, direits, de bénéfices dont le jourfilisses avant la general de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation qui se paficidoires de qui fessione contraire à l'arception de solution qui se paficidoires de qui fessione contraire à commentation qui se paficidoires de qui fessione contraire à la commentation qui se particul de la commentation de la comment

#### IV. Mariage du Rei avec l'Infante Marie-Thé réfe. Article XXXIII.

Que pour rendre la paix plus fiable le Roi éponferoit l'Infante Marie-Théréfe fille ainée du Roi Catholique fuivant le contrat figné le même jour par les deux Plénipoeronisiers , & qui feroit de même fonce que le Traité de paix.

#### V. Places que le Roi devoit garder, depuis l'As tiele XXXIV. jusqu'au XLIII.

Que le Roi Très-Chrétien conferveroit en toute Souveraineté & propriété & tout droit de régale , jurisdiction , & nomination aux Evéchez &

le , jurndettens , de nonmeuton aux Livetter de Befeckes les loux qui diverse; i froir Premiérentent en Artois , Arras , Hadin, Bapounte, Behnoe, Lilers , Lens , Terouser, de Pas de leurs Baillinges; de le Conté de St. Pol, de généralement tout l'Artois à la réferve de Se. Omer de de leurs Baillinges; de de Reui 3'il le trouvoir entre des dépendances d'Aire ou de St. Omer; ausqui et ai. Reui d'Elegre ne le pouroir mer; ausqui et ai. Reui d'Elegre ne le pouroir

point fortiler.

En fecond lieu en Flandre Graveline , les forts
Philipe , l'Echafe & Harestin , Bourbourg & fa
Châtellenie , & St. Venant, foit qu'il fût d'Artois
ou de Flandre , & laurs dépondances.

En troiseme hou en Himat, Landreci & le Quinoi & kurs Brilloges & Chieclenies. En quatrième licu dans le Lurembourg, Thionville, Mormedi, Damvilliers & leurs dependancri, & Ivoi, Chavanci-le-Chiettus, & Marville &

leurs Prévôtez & dépendances.
En cinquiéme lieu Matiembourg & Philipeville en échange de la Baffée & de Berg-St.-Vinox, de fa Châcelenie & de fon fort Royal blit fur le canal que Sa Majethé rendroit au Roi Catholi-

En fiziéme lieu Avênes & fes dépendances enfocte que la jurisdiction ordinaire & les revenus hors l'enceinte de cette place appartiendroient au Prince de Chimai que le Roi d'Efpagne dédommageroit de ce qui lui feroit ôté dans l'enclos de la ablor.

On convint per l'Article LIII. que le Roi d'Efpagne ne pouroit fortifier sucun polle entre Avénes , Philipeville , & Maximibourg , en ces qu'il lui en donnit quelqu'un. En feptiéme lieu tout le Comté de Rouffillon & le Comté de Conflans hormis les lieux de ce demier Comté qui fe trouveroient dans les Mosea Pirénées du côté de l'Espagne.

Enfin les lieux du Comté de Cerdaigne qui feroiene dans les Monts Pirénées du obté de l'Espagne, & que pour la défignation de ces lieux & des limites des doux Royaumes, on départroir des Commissies de part & d'autre.

#### VI. Places que le Roi doit restituer au Roi d'Efpagne, depuis l'Art. XLIV. jusqu'au XLVIII.

Que le Roi d'Espagne renereroit en possession du Comté de Charolois pour en jouir fout la Souversineté du Roi comme il faifoit avant la

Que le Roi Très-Chrétim reflitueroit su Roi Catholique dans les Pays-Bas Ypres, Oudenaude, Diamude, Funes, avec les polles fortifier de la Fintelle & de la Quenocque, Merville fan la Lis, Menin, & teurs déprendances, comme suffi Berg-St-Visox & fon fort Royal & la Biffée en échange de Mariembourg & de Philipeville.

ge us transmourg & de Philipeville.

En fecond lieu en Italie Valence & Moettree.

En troissen leu dans le Comté de Bourgogne
les places de St. Amour , Blazenas , & tous les
sures poêtes qu'il y posiféciore.

En currièrent lieu en Cardonne Reference.

En quatriente lieu en Carlogue Rofer, le fort de la Trinier C, Equ écuer y, la Seau d'Urgel, Tourn, le Château de la Ballder , Bagas, Rijod. & le Comté de Cerdigne où font Belver y Puicreda, Carol; le Château de Credigne creda, Carol; le Château de Credigne ne fossible mais de la Cerdigne ne fossible mais de la Prince de de de de la France, asoquel cas ils demeureroient ma Roi Très-Chérien.

#### VII. Places que le Roi d'Espayne dois remettre au Eoi, depuis l'Art. XLIX jusqu'au LIV.

#### VIII. Intérêts des Catalans, depuis l'Article LP. jusqu'au LIX.

Que tous les Catalans rentreroient dans lours biens, digniter, priviléges, de droits, finn possvoir être recherchez pour cè qui s'étoie paffé depuis cette guerre: Que le Roi d'Espagne leur accorderoit des lectres d'abolition de pardon; après

quoi ils pourgifent faire valoir leurs blens per eux numes on par des perfonnes non fulpettes : Qu'el pouruit preferire le lieu du téjour à crux dont il n'auroit nu arréable le reson en Catalogne i comme le Bri Tebs-Chrétien le pouroit preferies à cen's dont il n'auroit pas syréable le rétour en Rausfillen 1 Que les Habitans de Catalogne & du Rous fillon posseoient hériter les uns des autres ou fe donner réciproquement : Que les Bénéficiers demeurans dans les Etats d'un des deux Rois jouipoiene des revenus de Jours Bénéfices fituez dans les Etirs de l'autre: Que ceux qui auroient joui des biens confisquez na reflittrereient point ce qu'ils en avoient perçu , & que l'on nommerois put & d'autre des Commifisires pour régler · à l'omiable les différends qui furviendroient entre les deux partis.

#### IX. Intérêts du Portogal. Article LX.

Ou'il feroit accordé au Roi Très-Chrétien trois mois pendant lesquels il envoyeroit en Portugal pour tacher de dispofer les choses enforte que le Roi Catholique sue fasissir, finon qu'il ne donneroit sucun fecours au Royanne de Portugal, ne permettroit point qu'il le fit aucunes levées dans fes Erars , & n'y accorderoit aucun paffage pour les troupes qui vicadroient de ce Ro-

#### X. Renmeiation du Rei d'Efpagne à fes draits fur l'Afface, Article LXL

Que le Roi d'Espagne renonceroit à ses droies sur lichaute & balle Allace, le Suntgua, le Comté de Ferrette & fes dépendances , & fur tous les Pays, places , de droite sedert au Roi par le Trisié de Humiler; moyennane quoi Sa Majetté officir de fatisfire au payement des trois millions de livres promits aux Archiducs d'Inforuk.

#### XI, batérêts du Dut de Laraine. Depuis l'Art. . LXII. jufqulan LXXVIII.

Comme je réferve à parler el-après dans un Chapitre exprè de tous les Traitez qui concernent les intérêts du Duc de Loraine , je ne fera point lei mention des articles des Traitez des Pirénées qui

n'eurent point d'exécution.

#### concernent le Duc Chirles, d'autant plus qu'ils XII. Intérêts du Prince de Coudé. Depuis l'Art. LXXIX. jufquiau LXAXVIL

Après le préambule dont il aété parlé ci-devant, & qui composoit l'Art. LXXIX. il fut dit dans les fuivans que le Prince de Condé licencieroir huit femaines sprès la figureure du Traité fes troupes en la maniére que le Roi T. C. lui or Jonneroit, homis les garnifons de Rocrol , du Chieler , & de Linchamp , qui ne feraient licenciées qu'au gems de la refeitution de ces trois places : Qu'il envoyeroit su Roi un sôte figné de lut, par lequel il se soumertroit à l'exécution de ce qui aupost éré arrêté entre les deux Rois au fujet de fa personne & de ses intérées , & des personnes & des intérêts de coux qui l'avoient faivi ; déchre-roit qu'il se départoit de tous les Teatrez par lui faits avec le Roi Catholique & surtes - & promettroit de n'en plus recevoir aucunes pensions nè Ton. II.

bienfaits qui l'obligenfient à dépendre d'autre que the Roi fon fouverain Seigneur à peine en cas de contravention de déchoir du résolutiement qui, te de la constant de fidération des offices du Roi Catholique de recevroit de onn corur dans ses bonnes peaces, lui pardonneroit le passé, & agrégroit qu'il revist en France & à fa Cour , & enfuite le remettrois en tous fes biens , honneurs, dignitez, & priviléges de premier Prince du Sing I fant qu'il plit néanmoins pour le passé rien précindre à la restination de les revenus ni au payement de les pensions, mens, rentes fat he domaines, ni de ce qu'il posvoit précendre lui être du par le Rof avant fa fortic de France , ni pour les dégradation fines dans fes terres par order de Sa Ma-jeffé : Que moyennant que le Rol d'Espane remit au Duc de Neuhourg la Ciradelle de Juliers & au Roi la place d'Avenes qu'il aveit fistention de donner ener'sutres choles an Prince de Condé, Si Majeité T. C. pour toutes choics généralement quelconques qui pouvoient concerner les charges & gouvernement que ce Prince avoir poffédez, ou ecux qui lui appartenoient fine nul excepter , lui donneroit le gouvernement de Bourgogne & de Breffe, y compris les Payr de Bugty, Valroniey, & Gex, comme suffi les gouvernemens particu-fices du Château de Dijen & de la Ville de Sr.

Jean-de-Laune : & su Duc d'Anguirn la charge e Grand-Marre de France & de la Maifon avec des brevets d'iffurance pour ce Prince pour la cha-ferver en eas que ec Duc mourést avant fon péret s Que Sa Majethé T. C. fernit expédier des Lettres patentes d'abolinon de tout ce que ce Prince, fes parens, forvireurs, antis, adhérans & domeftiques avoient fait par le pellé comte le fervire de Sa Majellé, fans les obliger à refriener les deniers que lui ou eux avoient pris dans fes receptes en exigen du People: Qu'il rentreroit dans touces fes terres & domaines , même dans Clermont , Stomi , &c Dun , & dans Jamera en ers qu'il l'eirt eu. & dine tous ses biens meubles & immeubles & drears, bien entendu qu'il luifferoit Bellegarde & Montrond en l'état qu'ils écoient alors ; c'est à dire fans en relever les fornssications que le Roi avoit fait démolie : Qu'su lieu du domaine d'Albert dont ce Prince jouissoit avant la fortie de France de

dont le Roi avnit disposé en favtur du Duc de Bouillon, le Roi lui donneroir le Domine de Bourbonntis aux conditions que l'échatige de ces deux domines avoit été ajuité, avant qu'il forrit de France: Que l'Arrêt du Parkment de Paris du 17. Mars 1654. & autres jugemens rendus contre ce Prince démeuveroient de nulle valeur &c faire de l'inte detirere conference de mile viseur de contraté non avenus : Que tous ceux qui avoient fairei fon parti pouroient en conféquence des pur-dons & abolitions ci-deffus revenir en France, & rentreroient en possession de leurs bient, bonneurs droits, & dignitez, à l'exception des charges & des gouvernemens dont ils jouisseient avant leur des gouvernemes dem so journement de sucune forme de Franco; fant postvoir prétendre sucune restitution des jouissances da passé, & que tous les jugemens & Arrèrs, même celui du Parlemer s de Paris du ay. Mars 1654, rendus contre our, même les donations & sotres actes faits contre qua feroient de nulla valeur.

XIII. Interêts du Duc de Neubourg. Art. LXXXVIII.

Que le Roi el Tôpogies entienció di grantico de la Ville, de Chilera, de de la Cisolil de juliors, qu'il rendeix su Duc de Nonhourg, en la domanta societa per la Duc réalisgeneral de la primera de la Cisolil de la Cisolil
con de la Cisolil de la Cisolil de la Ville de la Cisolil de la Ville de la Cisolil de la Ville de de la Cisolil de la Ville de la Cisolil de la Cisol

XIV. Reservation des droits des deux Rois. Art. LXXXIX & XC.

Que le Roi Trèt-Chrétien de France & de Navare, & le Roi Carbolique des Efiginges, leurs Soccolleus & syate caule conferencieux, equique perforipcion qu'en pite alleguer un contraire, tous leurs donce, affonte de prémionions sauquels ni eux ni leurs prédéceffeurs a'umoient point remoné, pour en faire pountaine par les de juffice de son par les, armes.

XV. Intirêts du Duc de Savoye, depuis L'Art. XCI. jusqu'au XCV.

Qu'il y auroit cellistion d'holislinez entre le Roi

d'Espagne & le Duc de Savoye , leurs enfans, & successeur , avec aérabisseurem d'amaté & de commerce entre leurs Sujets qui séroient rétablis dans leurs biens , droits , & priviléges qu'ils pos-fédoient dans les Etaes de l'un & de l'autre , fins restitution de fruits & jouissances du pullé pendant la guerre : Que le Roi d'Espagne ren tanti a guarte: Cese se rois u nopoge renorme.

Lee Duc Verceil de fes dependances, de le fieu
de Cencio dans les Langues: Qu'à l'égard des
arrénges de la dot de l'Infante Catherine qui feoit de quarante-huit mille Ducats de rence affignez fur la Deune de Foggia su Roysumt de Naples, Sa Majelifé Cathologue les payerosi jus-qu'us 17. Décembre 1640, que le Duc de Sa-voye Charles-Emanuel avoit donné cette dos en appanage au feu Prince Philibert fon file , qu'on prétendoit l'avoir laiffée par fon tellumène au Duc de Modéne avec lequel le Duc de Savoye étoit en procès pour ce fojet : Que les Trairez de Querseque de l'année 1631, feroiese enécutes felon leur forme & teneur, & que le Roi T. C. en pouroit foutenir l'exécution même per les armes, sans que le Roi d'Espagne pôt employer les siennes pour l'empécher : Que les Ducs de Savoye & de Mantoue nommeroiene des Com miffires qui s'affembleroinne un mois spoès le fignature de ce Traité su lieu qu'il fesoit con-certé entre le Duc de Navailles de le Comte de Foenfaldagne, pour régler leurs différends au fu-jet de la dot de la Princelle Marganite de Suvoye

XVI. Intérêts du Dut de Modène , depais l'Art. XCIX. jusqu'au XCVI.

on pure la Maion de Dr. de Modica quisimo pure la Maion de Carlo 
XVII. Intérêts du Duc de Parme. Art. C.

Qu'ils prinoient encore le Pape d'accorder su De die Pame le faculté d'acquitire en duvers tens la dette qu'il stroit contradée envers la Chambre Apollolique; & qu'en engagean ou alifente une partie des Eints de Caltro de de Ronciptour, il pôt trouver l'argent néuflaire pour se confavver la positifican du artile.

XVIII. Rétablissement de la paix entre les Comomnes du Nord & entre les Susses & les disserends pour la Valteline. Art, CI. CII. & CIII.

Qu'ils procurenciere la poix entre les Rois de Souler de de Ducemark: Qu'ils viemployaroient de même pour mettre la concorde entre les Saiffes Carlholques de les Procellants: Et qui spele yétes infenche de part de d'autre de l'intention des Grifons su fapet des Traitez ci-devant faint nouchant la Valerlane; ai fonte convenue entre les deux Couronnes des intéries qu'elles pouvoient avoir en cette d'affaire.

XIX. Intérêts du Prince de Monaco. Art. CIV.

Que le Prince de Monaco femir rétabli en la polificition de enus les biens qui lui appartensient de dont à jouisité serant la parer chan le Roymente de Nayles, dans le Duché de Milian, de dans les matres Eires du Rei Carbolique; sé qu'il avanti passeur de la sidéner comme boo leu femblement font y poetouir être inquietté, parce qu'il réceix mus ions la protection du Roi Très-Clari-

XX. Instrêts de la Duchesse de Chevreuse. Art. CV.

Que le Roi d'Espagne payeroit à la Duchesse Que le Roi d'Espagne recevoit dans ses bon- de Chevreuse cinquante-canq mille Philippin de de Chevreuse cinquante-canq mille Philippin de dix mille Philipins de dix Résux piéce pour le prix des terres de Kerpein & de Lommertéin que le Roi d'Elipagne avoit vendues à cette Docheffe, & qui en avoit dispué en faveur de l'Electuur de Cologne.

## Article CVI. & fuivans jusqu'an CXXIV. & dernier.

Ces Articles regardent l'Attrafillament réciproque des princaines et galérims, l'execution des Traites de Clesus-Combretis de de Verrios, bors dans les arcias ausquell i el défoncé per celucia le réglement des limites; les différends fur le réabbliment don charm dans fes biens, les termes de la réflication réciproque des places; l'échange des raillécations ceux qui ferone compris dans ce Traité, de fon cangillement de vérificarios.

#### Contraît de Mariage entre le Roi Louis XIV. & Maria-Thérèse d'Antriche, du même jour 7. Novembre, 1659.

Il fut dit par ce Contract que le Roi d'Efparne donneroit en dot à l'Infante Marie-Thérése la fille & payernit su Roi Très-Chrétien à Paris, cinq ceus mille écus d'or fol, favoit un tiers lors de às conformation du mariage, on autre tiers un an apels , & le dernier tiers fix mois apels: Que Sa Majeffé T. C. affureroit cette dot for de boas fends : Qu'en cas de diffolution du mariage, elle (troit rendue à l'Infante ou à celui qui feroit dans fes droits; & que expendant on lui en payeroit l'intérêt: Que moyennant le payement effectif de cerre dot aux termes ci-deffus, l'Infante fei tiendroit contente & ne pouroit rien prétendre davantage pour plus grande fiscceffion de leurs Majeflez Catholiques les pére & mére: Qu'avant la célécration de fon masinge, elle y feroit une renonciation en bonne & due forme . liquelle incontinent sprès cette célébration elle approuveroit & ratificroit Coninintement avec le Rni Très Chrétien : Qu'attendu qu'il importoit au bien public & à la confevration des deux Couronnes qu'elles ne puffent étre réunies à une feule, cette Infante & les enfans feroient à jamies exclos de la fuccession d'aucuns Eran du Roi d'Elpagne , nonoblant toutes les ordonnances &c coutumes à ce contraires; si ce n'étoit qu'elle demeurit veuve fins enfins de ce Maringe, qu'en ce cas cette exclusion (broit annullée à son égard, pourvú qu'elle retournit en Espagne, ou qu'elle se murist avec l'agrément du Ros son pére ou du Prince son frére: Qu'elle passoroit un acte de confentement à cette exclusion avant que d'être marice & le ratifieroit conjointement avec le Roi T. C. après qu'elle feroit mariée : Que le Roi T. C. donneroit à l'Infante des bagues & joyaux pour la forme de cinquante mille écus d'or fol, qui feroient confidérez comme un bien de fon patrimoine : Qu'il lui affigineroit fuivant l'ancienne & louible courume de la Maifon Royale de France, vinge mille écus d'or foi par chacun an à prendre fot des terres dont le principal lieu suroit titre de Duché, & desquels en cas de viduité l'Infante jourreit & y auroit la provision des offices vacans, qu'elle ne pouroit néanmoins donner qu'à des naturels François : Que le Roi lui affigneroit

the former coverable year. Permitte de fait fait de de la Malen Cope I hat Tri-Crisio de ITafanza. E musiconies par parte de primer de la Tridaux E musiconies par parte de primer parte part le parte 
#### Exécution du Traité de paix & du Contraît de Mariage.

Co. Trains four figure las Philogenesias.

Trains four figure la Philogenesia privat cogel las de l'arte dans la vingiciagatione confirme qui le cire la 1. Normanieprivatione de l'arte de la la Philogenesia de l'arte de l'

Le Cardinal parit enfuite de Sr. Jean-de Luz pour fe rendre à Touloufe, où, il fut parfaitement bien reçu du Roi, de la Reine, & de toute la Cour.

Le Roi y ratifia le 24. Novembre fuivant le Traité de paix de l'Contract de mariage qui fiuerat suffi ratifizz par le Roi d'Eligagne le 10, Décembre 1619. Le Roi prit enfaite avec toute la Cour le chemin de Provênce, de envoya de Monepflier le 9, Janvier 1650. Le St. Bartet i Rome pour de-

medien in Dec Is defencié en meinge n'ext Taliana. Come crisite 1, 17 juine 1 Acti du Sh Fund et de Coudé is readit à 17, 8 foi séclarade des Coudési, qui califar pelevan Ne. God Coudési, qui califar pelevan Ne. God mei Coudési, qui califar pelevan Ne. God mei part de préfencie : ce Proce té pirit à possou & God manda pelavan Ne. La teleplate d'ouble à possou & God manda pelavan Ne. La teleplate d'ouble à cont la faliate publishe. Le Roi le reçue fore Gocieration et Nesson course, à le blait 1, 2 est porte de préfencie et l'action de la contra la

#### HIST. DES TRAITEZ DE WESTPHALIE.

Les places mentionnées dans le Trainf fureut évacaée à reffiredes de part & d'autre dans les termes dont en étois convenu.

L. Kop pie su model Arm le chemin da h finedrepou à Vassole sur le Roi d'é ligges de conferença de la comparation de la comparation de la conference de la comparation del comparation de la comparation de la comparation del la comparatio

Comé de Conflan qui appunienduniera I FELpapors. Re de citi de Cellague qui appettunderore i la France sonis I Faliure fea zecommodie per l'esternité de Contre de Fundidague, et Roi d'Esque e'm étant raporté l'Indirange de Cotamon de Montra, qui du conference de Rei fixa l'assertation de la France d'avec l'Esque et untona de Montra a la conference de Rei fixa de l'activité de l'activ

Cela ayant été ainfi arrêté, le Cardinal Maza-rin & Dom Louïs de Hitro comme Plénipotentiaires des deux Rois fignérent le 21. Mai un acte por lequel ils convincent en expliquent le 42. Article du Traité des Pirénées, que le Roi jostiroit de tout le Comté de Rouffillon & de tout le Comté de Conflats: & pour éviter toute conteffation ils déclarérent que le lieu de Bunienta del Marenne & cour fon détroit étoit du Comé de Roefillen; que le Roi conferve-roit teure la Principauté de Catalogue, & le Comté de Cerdigne à la réferve de la vallée de Carol, dens lequelle se trouvoit le chemin de Carol, la tour de Cerdagne, & d'une conginustion de territoire depuis la vallét de Carol jusqu'au Caplie dans le Comté de Confians ; enforte que le Roi Très-Chrétien auroit dans le Comté de Cerdanne tecner-tenis villages , & que s'il n'y en avoit pas tant dans cette vallée & dans cette communication , ce nombre feroit rempli par d'autres villages du Conté de Cerdagne qui se averoient les ples contigus. Cet acte fut ratifiépar les denx Rois le Imdemain premier Juip. Le Roi Catholique avança enfure le fecond Le Roi Crimmique.

Luzy de ils s'envoyément réciproquement fisire des compliment de des prélient. Dom Louis de Haro comme fondé de procuration du Roi époutis le 3, Juin l'Infainte dans l'égléte de Fontantiple : après quai le Roi d'Espagne donns toujours la main de la prélétance à la fille.

La Reine mére accompagnée du Duc d'Anjou o

Seigneum François eus le 4, Juin dans la falle des conférences une entrevue serc le Roi d'Epoper fon frier de la jeune Reins s, qui étoiers accompagnez de Dom Loulis de de plusieurs Seigneurs Lépegnob. Le Roi y étant sauli veres incognies, y vis l'Infinite s, fans qu'éle le réconsit; s' il la vit encorte fair à rivérier comme cle s'on recues nois avec le Roi fon pére. Les deux Rois é vient d'a prierrent le 6, la paig

dans la falle des conférences , & fignérent l'afte de ce forment chacun dans leur cabanet. Ils é vivens necore le 7, pour prendre congé l'un de l'autre , & le Roi d'Elpague remit fa fille teure les mains du Roi fon époux.

entre les maier du Roi son époux. On célétes dans l'Eglis de St. Jen-de-Lux le 9. les cérémonies du mariage du Roi avec la Reine.

Les deux Ministres prirent congé l'un de l'autre le 13, Juin , & deux journ speès le Roi & toute fa Cour partirere de St. Jean de-Lux pour fe rendre à Paris où la Reine fit fon entrée le x6. Août.

Jacinthe Serroni Evêque d'Orange & Dom Miuel de Cullin & Valgornera syant été nommez commillaires Departe par les Rois de France & d'Espagne pour régler quels seroient les trentetrois villages de Cerdagne qui devoient refter à la France, ils fe rendirent dans la Cerdagne ; & apeès diverses conférences, ils frent à Livis le 1 s., Novembrt 1660. un Traité par lequel ils con-vianent que Carol avec tous les lieux qui sont dans warmen que, cum sure consus en seux qui nont cana in valifie ferrei compré pour deux; Enveig, rié mooragne: & si parsidécion aussi pour deux; Ur & Finoi pour une; Villanova & Eclades pour un; Dorus, Augustinis, Tingotons, Paleaux, Egat, Odella, Via, Bolqueras, Villa de Ovenza, Es-turer, Bijenda, Sallagedis, Ro. Verlainiens, la Perza, Rest. Llo. Eyen & St. Pert del Foc-cus pour d'amend'; Su. Levoudis & Llus pour un; Er, Planes, pour deux; Caldegas, & Onzes pour un; Navis , Ofeis , Pales , & Ix pour quatre: Que tous ces lieux avec leurs dépendances & jurisdictions demeureroient entiérement à la France: Qu'à l'égard du village de l'a feulement la séparation de la France d'avec l'Espagne se feroit dans son terrinoire situé au delt de la riviere de Regur qui viene de Ur s & qu'ainfi la partie du territoi-re de Iz qui étoir su delà de cette rivière en tirant ven Llivis appartiendroit à la France, & que la siviére & son pont seroient moitié à la France & moinié à l'Espagne: Que Livia & son Bailliage apperienderient au Roi d'Espagne , à condition qu'il n'y pouroit faire socume forcification : Enfin que , comme pour aller de Livis à Puicerds à falloit puffer pas des vélages délaffez à la France, tratest potter put des vettages détaitler à la France, de que de même pour alles de quelques uns de ces villages sux surres, il falloit posser pur ceux qui demeuvercient à l'Essagne, les deux Rois ne pou-cient leur de traites fociaises de surres devis sier les macchandises qui iroisse de Livia à Puiccréa,

ou d'un de ces villages à un autre.

# HISTOIRE

## TRAITEZ

PASSEZ PAR LES

### ROIS LOUIS XIII. ET LOUIS XIV.

Avec CHARLES IV. Duc de Loraine ou pour ses intérêts depuis l'année 1630, jusqu'en 1663.



& en Tudesque Leterrech, a pris ce nom d'un neveu de Charles-le-Chauve nommé Lore le ieune qui avant eu ce Pays & quelques surres circonrifers pour fon partage , lour donna fon nom aut est depuis demeuré particuliérement affecté à la Province qui étoit auptravant nommée Morellane, à ciuse qu'elle étoit traversée par la Mo-

Lochaire étant mort fans enfans légicimes, ses leux oncles Charles le Chauve Roi de France & Louis Roi de Germanie paragérent enc'eux fon Royaume en 870. Ce parage fut confirmé à Mar-fenc en 879. entre Louis le Bégue fils de Chur-les & Louis Second Roi de Germanie.

Mais Louisle Bégue étant more en cette même année . & quelques Seigneurs François qui prétendoient que les fils Louis & Carloman étoient bitards, syant appellé Louis Second Roi de Gerie pour le mettre en possession du Royaume de France , tout ce que purent faire les Seignenes qui tencient le parti de ces jeunes Princes , fue d'accorder su Roi de Germanie la partir de la Loraine que Charles le Chauve & Louis le Bégue a-voient possédée ; & depuis ce tens-là ce Royau-me a toujours dépendu des Rois de Geran-

Il est van que Charles le Simple troisième fils de Louis le Begue en recouvra une partie, & pré-tendit que le reffe lui appartenoit aufi; le Royume de Germanie étant paffé à des Princes qui ne descendaient point de Charlemagner mais en pay, il l'abandonna à Henri L furnommé l'Orfepar Roi de Germanie , pourvil qu'il le voulit affilter contre Raoul que les François avoient étu pour Roi à fon préjudice. Charles ayant éré con-finé en une prifon à Péroant où il mourat , Raoul ne voulut poine tenir cet sbandonnement de la

Lorsine, & en réduifit une bonne partie fous fon obfillance: mais enfin cette contellation fut vuidée par un Trainé fait à Rheims entre l'Empereur Othon Second & le Roi Lothaire; par lequel celui-ci cédă la Lorsine à l'Empereur en fief, à ce que difest nos Au-teurs, deforte que , fuivant cux, la Souveraineté en fereix toujours demetarée au Roi de Fran-

Cependant cet Empereur l'ayant donnée en titre de Duché à Charles frére de Lothaire, il lui en tendis homminge; ce qui irrita tellement les Fran-çois qu'encore que la Comonne hi appartint après la mort de Louis le Fainéant son neven, ils prierest e présente pour l'en exclure, & élerent pour leu Rot Hugoes Capet qui n'étoit point de la Mai-fon Royale. Charles syant voulu s'emparer da Roysume par les armes, for fait peliotnice & en-voyé à Orléans où il mourat, befant la Lorine à son fils qui mourat fant rafant i deforte que le Duché de Lorsine polis dans une autre famile, &c il neparole pus que les Rois de la troiliéme Race y

zyene rien présendu Dans la fuite des tems ce Duché possa à un Duc nommé Férri qui épous soland file de René d'An-jou Roi citulaire de Sicile, qui par son testament hills à fa file fon Duché de Bar & à fon Neveu Charles Comre du Maine l'Anjou, la Provence & fes prétentions fur les Royaumes de Sicile, de Jérasicm, d'Aragon, & sutres. Charles du Ma-ne mourat en 1481, syant halfe pour fon hériteir universel Louis XI. Roi de France son couja germain & ses Succelleurs Rois de France; René Duc de Loraine fils de Ferri & d'Ioland qui fe trouvoir lezé par ce teffament , demanda à Char-les VIII. de à Louis XII. qu'ils sui remiffent l'Anjou de la Provence. Mais ces deux Rois a-yant bien voulu s'en rapporter à des Juges dont ce Duc de Lorsine convint, le teffament fut confirmé, & l'Anjou & h Pr wence furent adjugez it 1774 HISTOIKE Lander foot de Caraline from chepies contenter a metru la summe de tous cer Royaumes & de l'Anison dans l'écusion net leurs serves, « & de presedre le tirre de Conste de Provence, horaiss dans les Trainer qu'il position avec aos Rois dans les Strainer qu'il position avec aos Rois dans les Trainer qu'il position avec aos Rois dans les Trainer qu'il position avec poir le le contraine de de l'experiment de l'experim

Ce differend ne troubh poine l'amisié estre les Rois de France & ces Dec ; deforte que pendest les guerres entre Charles-Quist & François L. Autoine Duc de Loraine (par de confever dans ce parfaire neuralité, quoi qu'il elt mais le Prince Trançois fon fis siné 1 Christiline fils de Christian Second Roi de Dannemurc & de Dorochée feaur de Christ-Quiste.

me.

Rei de France Charles Xe. Hen III. fin
Bei de Struce Charles Xe. Hen III. fin
Beut de France Charles Xe. Hen III. fin
Beut de france deux bennete pulli let 21. Justie
17.17. parkente deux Nomires de Charles de
Para une transaction avec e Duc pur hapelle pour
terminer leux différend au faige de douis de Régale & de Souverainent dans les tutiens de Baillegel de Br. de Préviol de la Mattel, Challion,
Conflian, de Gondetours, en Rai les lai chate pour lai que pour les demandications de
Henri III. de Fannét 1579, per hapulle et Rois

et réferva que les douis de dêt de de ré-

fort.

La Reine Catherine de Médicis voyant que tous fes fils n'avoient point d'erdans, fit fon pos-fèle pour pour Henri III. à laifier plate fi futceffion au fit de Duc de Loraine qui évait fou nerveu, qu'au Roi de Nararrequi a d'oris fon nerveu, qu'au Roi de Nararrequi a d'oris fon puent qu'au dix ou ousième dégré: elle y aussit pour tire re cifil §, fi le Duc de Louine & fon fils roient en d'aufig grandes qualites que le Duc de Guile leur coulin qui travailoit de fon côde

Andrew eine fenerfinn sprik. In mer de Rei, Henri III. fener men sprik varie für affelliere Henri III. dem eine sprik varie für affelliere Ebuck Carlis, Charle Duc de Lorine rouler fin er stehe ist denie aug ten fin Sie wie ih a Commen de France comme prii-fih de Henri II. d. en eru de trei deniere Reis i z. d'etne tik stree les Princes de fi Mailon qui constiliere la Commen de Them IV. de France view de Lieu fin et le fin de la fin et l'est de l'est d'est mis fisse l'est de l'est d'est mis fisse l'est de 
In protection de Hanti II.

Le Duc elpérant que le Roc há feroit des avantages condictables pour acquerir la paix avec le Chef de la Masion que lui faifoir la gazere, la fet un engoiser de l'aumée 1953, par le So. de Balforapière : cependant on fur pair d'une année fans pouvoir conclure le Trairé : paur e qu'onur plainur domandes qu'on ne las constituir par , et constituir par de l'autre d'amandes qu'on ne las constituir par se le l'autre d'amandes qu'on ne las constituir par se l'autre d'amandes de l'autre d'amandes de l'autre d'autre d'a

Dax modic files value les doits qu'il avoit de fon chef fier l'Aujon & fin la Provence, de oux que fec enfinn avoient du chef de la Duchelle ten mére, permièment fur les Contras de Conci à de Bises que Louis Duc d'Orléms frére de Contre VI. avoi acquis ét qui réciter puffétet par Louis XII. bitiyoul de la Duchelle, lorqu'il parriat à la Consente; es focod les for la Breugez qui fonir le partinoire d'Anne de Brepup l'emant de Louis XIII. 8 três de Chude, de partin l'acquis XIII. 8 três de Chude, de la Duchelle ; enfin il demandejà la forestion de la Duchelle ; enfin il demandejà la forestion de Labelson de Médica.

Le Roi rispondit le cita que la queffion touchant l'Anjou de la Provence avoir déja été jugée il y aveit longtems au détarantage des Duns de Lonaine; que les Camers de Blois de de Cousi de le Dunché de Bertugues avoires eté efédins de la Courtmer; de qué la Dunché de la Dunché de la Forte de la Dunché de la foccetifion de les piete de mêter proprenates la foccetifion de les piete de mêter proprenates la foccetifion de la foccetifion de les piete de mêter proprenates la foccetifion de la foccetifion de la piete de la foccetifion de la foccetifica 
qui lui avoit été donnée.

Ces difficultez & les grands avantages que le Duc demandoit encore tant pour lui que pour ses enfant firent reculer la conclusion du Traté jusqu'un 15. Novembre 1594, que le Roi étant à St. Germain-en-Laye le conclut enfin avec le Duc ; à condition qu'il lui feroit raifon à lui éc à ses enfans de la soccession de Catherine de Médicis, fans préjudice de ce que le Duc prétendoit tant de son chef que da leur, far les Duchez de Bretagne & d'Anjou & fur les Comtez de Pro-, de Blois, & de Couci : que la Ville de Marfal demeureroit en propre au Duc & à fes facceffeurs Ducs Loraine, en régompensine l'Evêque au profit de l'Evéché : que le Duc rendroit lametz, à la charge qu'on lui dormeroit Dun &c Stenui en échange : que les droits de feudslité que le Duc prétendent fur Jametz feroient jugez par des Commillaires députez de part & d'autre : que le Ret feroit payer les rentes conflituées pour la dot de la feue Ducheffe de Loraine : Enfin qu'il lui fereit payer neuf cens mille écus tant pour arrérages de penfirms , que pour les dépenées qu'il avoir fintes dans cette guerre , fur lesquels Sa Majesté lui engageroit cinq cens mille écus de fon

Il ne parolt per que le Duc sit eu aucune chofe pour toutes fes prétentions; mais auffi il garde toujours Jametz , & eut bon marché de Marfal : car comme son fils le Cardinal de Lorzing éroit alors Evêque de Merz, la récompense que le Duc donna à l'Eveché pour Marfaine confifta qu'en quelques terres de peu de conféquence qu'il lui donna en échange, & en une quintance des dépenfes futes par le Duc à la prife & à la défense de cette placependant la Ligne: cependant comme le Roi vocioit favorifer le Doc, il approuva par un Ar-rét du Confeil de l'année 1601. le contract d'échange fait entre le Duc de Lorsine & l'Evéque de Merz; & ordonna qu'en conféquence du Traité de 1594. le Duc demeureroit propriécaire de Marial , fans que Sa Majellé y confervit aucun droit ; à condition que les terres données en échange fortiroient partille nature & feroient four la protection de Sa Maiellé comme éroit Marfel awant l'échange. Henri fils & specesseur de Charles mourut en 1624- ne laiffent que deux filles nommées Nicole & Claude , & dont il avoir manié l'une à Charles fils ainé du Comte de Vsud emont fon frére.

Jamin Pinett vi 66 f 6 inquiet si 6 income to fine que ce Chelle IV. Du che Consine de ce nore, se comprace Chelle firer du Reo Lechaire de ce nore, se comprace Chelle firer du Reo Lechaire Chelle firer de Reo Lechaire Chelle firer de la firer de

#### I. Traité de Ratisbone. 1630.

La confidention que Leolo XIII suvi espor Herri Due de Larine qui voir depoid en pramière norce la toute de Si Migliel four degle en pramière norce la toute de Si Migliel four despué de la contra de la Carolina de la contradición naria Seu. La Bert, de Lacres, « De Pelo de fir transporter for la contra de la Carolina de la contrapiono.)

Ces Commillaires syant fait une perquifition existe des titres de ces Evêchez, trouvérent que les anciens Ducs de Lomine se servant de l'autorité qu'ils avoient oue fut les Evêques qui choient le plus fouvent de leur Maifon , en avoient distrait fins fujet & contre toutes les formes, tant avant que, ces sevente course ser cormes, sua avant que, ces Evêchez fullent fous la protection de fa Majethe, que depuis qu'ils y svoient été pla-fieurs Flefs & Scigneuries confidérables, comme Nomeni, Marfal, Epinal, Aprendet, St. Avol. & oloficurs autres ; & que les Dues de Lorsine exigeoient même fans titres philieurs droits des habitant des trois Evêchez: particuliérement ils trouvérent à redire qu'encore que l'Abbaye de Gorze voifine de Metz eût été fondée par les Rois de France, & qu'ils en fuffent les protecteurs, & y établiffent des Gouverneurs, m nt avant l'an 2552. ces Ducs n'avoient pes laillé d'en faire unir les reserves à la Primatiale de Nanci, d'enfancorince les Religieux, & de faire ôter les Armes de France des voutes & des porches.

\*Ces Commiliares professat le Duc de voulbie aulli, commer des Commiliares de la part pour conflier seuce aux, miss comme il de voulair éne faire, à la décensérent platiques ordonnaises par léquilles les déclarées qu'el fenient rapport au Roi de toutes ess aliaismons du domaine de ces Terédera; de receptant les liappenieures pisilement doits que le Duc exigeoir des labitants des trois Fevirles.

Evichez.

Le Duc (ut estrémement indigné de l'enaditude avec loquelle cette consuillon svoic été faite; le crejennt que le Roi ne voulét faite rôlies un Domaine de ces Evichez, ce qui en svoi été-légé, il ne fangas plus qu'à s'unir à tous les enreuis de Roi tute érangers que domethques, s-fin que Sa Mijefé et it tage d'ainnes, qu'élle ne fongeir plus le troublet dans la policition de ces Seigneures. Sa mayorifs volotes paut dons le Seigneures. Sa mayorifs volotes paut dons le

sum du figig de la Rechlèr, et Des élemit jut mur. In Agujoù le neu Du de Sonjerjour nur. In Agujoù le neu Du de Sonjerjour just et al partie de la Durin de la Partie de la Durin de la D

Loriquion fit à Raribone en 1610, le Trairé concernant les affaires de la faccellion de Mentoues les Commissaires de l'Empereut firem inflança pour la réparation des innovations departs pen faires par le Roi dans les terres des trois Evichez & ma jet de l'Abbaye de Gorze & surres henz dont le Roi s'ésois faits. Les Amballadeurs du Roi des mandérent su constaire la déposition de la citadelle de Movenvic: il ne fut rien décidé fur cer contellutions ; mais feulement on convint or mitte à l'occasion de ces mouvemens le Duc de Lorane avoit levé des troupes pour la confervation de son Etat , il seroit compris dans ce Traité de paix, & ne feioit molessé de personne. Cet uricle sitt un de ceux qui empéchérent la ratifica-tion de ce Trainé; le Cardinal de Richelieu prétendane que comme le Roi n'étoir point en guerre evec le Duc , il ne fiffoit point le comprendre dons le Traité: muis il y a apparence que la principale ration étoit qu'on n'étoit point content en France de les manières d'agir, & qu'on pe youloit pai le hiffer longrems en repos,

#### II. Traité de Vic. 1631.

Les chaffes decremérate en eur éve jurigult que qu'en 1841, le Due voyant que les Suddens qu'en 1841, le Due voyant que les Suddens gent le chaffe qu'en 1840, le le le chaffe qu'en l'entre qu'il entreine dans l'Albre qu'en le mème en Albre su levent de l'Empres, que si qu'avec peu de froche; une grade parie de fou armés yaut été d'Albre pu la Suddéix.

Cette allon dispère un Roi, tent purc qu'il éune illé du Roi de Suddé, qu'en purc qu'il éune illé du Roi de Suddé, que purc qu'il é-

unt unter un ten de Sactée, que parte qu'il effigair que ca holditure et formation un prémire à part que ca holditure et formation un prémire à trains , & judque fair les frontières de la Fauscrnais Sa Magrife fei courset plus choqué fei no gréle appete que Mr. le Dac d'Ordens fon frérele appete que Mr. le Dac d'Ordens fon frérefontes restrie a Lurineis, après per la Roine Méte avoit été métée la Compègne, de que le Dac de Lorinas la motre prema de teur des Dac de Lorinas la motre prema de teur des d'acteus unaquelles il sevir leprini de fiéer de d'acteus unaquelles il sevir leprini de fiéer de consequéries fuir le place fondéres de Royanas.

Le Roi veullant empêchet le proprié de les deféins, ordonn sux Maréchux de la Pêrce & de Chiellon d'affrégar Moyenvic au nom de l'EvéThe transfer of the state of th

5a Maielbé fouhaitoit, Ainfi on fie 3 Vie le demier Décembre 1611. un Traité entre le Roi & le Duc, par lequel celui-ci se départit de toutes les lignes qu'il avoit frirei au prejudice du Roi & de fes Etats; comme aussi au préjudée des Traitez d'allance entre le Roi & le Roi de Suéde, & entre Sa Majesté & le Dus de Baviére pour la définié de la liberté de l'Alfenngne, de la Ligue Catholique, de des alliez de Sa Mojeffé; il promit qu'il ne ferois à l'évenir aucune allime fazs le confestemma du Roi; qu'il seroit retirer de ses Etats tous les ennemis du Roi & tous ceux qui étoient fortis de fon Royaume contre fon gré, & ne leur donne-roit à l'avenir aucun pallage ni retraite; qu'il ne permettroit point qu'il fe fit aucunes levées dans permettroit point qu'il le lie aucune. cun de ses suiets affistit ses ennemis: Qu'il permettroit à ceux qui feroient envoyez de la part du Roi d'arrêter dans fes Etats les Sujets de Sa Maieffé, qui feroient rebelles ou accusez de crime d'Etat ou de Leze-Majesté : qu'il donneroit possage eux armes du Roi en cas qu'il les fit roffer en Allemogne pour détourner l'orage qui mensçoit d'u-ne entière ruine les EleCeurs Casholsques & autres Princes unis avec cux ; &c que même il y oindroit au moins quatre mille hommes de pied, & deux cens chevaux. Le Roi promit de fa part de protéger la perfonne & les Erats du Duc con tre tous ceux qui les voudroient envahir fous quelque préeexte que ce fût, & qu'su ces de la guerre d'Alkmagne dont il elt parlé ci-deffus , le Duc suroir le tiers des places qu'on prendroit. Enfin le Duc convint qu'en confidération de ce que le Roi le prenoit fous le protection envers trus & concre tous, il mettroir entre les maies de Se Maieflé per forme de dépôt la place de Marial fous la prometle que le Roi lui fit de la lui rendre trois ans après que le Traité auroit été exécuté, confentant que erpendant le Duc en reçût tulijours les reve-

La fusione, Jassien 1832, con ajouta à ce Train an airché féighra pénqué le Duc mempais premiérante que pas la reasocirion à l'es ligues poutes dans le Trais, il encendair remonce à toure la afinnere & confidérations qu'il pouvoir avoir las afinnere & confidérations qu'il pouvoir avoir litera avec l'Emperene ». Re si d'iffagues, & tous surtes Pinnera de la Mairion d'Autrechter en tierre de la Estat le contenits de Roi & ceux qui condifies une lors qu'il aujes penuij de fine ratierre de la Estat le contenits de Roi & ceux qui d'ordine faut de Transac courre fou qu'il entraine d'ordine faut de Transac courre fou qu'il entraine Monfordin du la Roine affect au la ceum des Monfordin de la Roine affect ai la ceum des la comme de la comme de la comme de monfordin de la la Roine affect au la ceum des la comme de la comme de la comme de manifordin de la la Roine affect au la ceum des la comme de la comme de la comme de manifordin de la la Roine affect au la comme de la comme de la comme de la comme de manifordin de la la Roine affect au la comme de la comme de la comme de la comme de manifordin de la la Roine de la comme de manifordin de la la Roine de la comme de manifordin de la la Roine de la comme de manifordin de la la Roine de la comme de manifordin de la la Roine de la comme de manifordin de la la Roine de la comme de manifordin de la comme de la comme de la comme de manifordin de la comme de la comme de la comme de manifordin de la comme de la comme de la comme de manifordin de la comme de la comme de la comme de manifordin de la comme de la comme de la comme de manifordin de la comme de la comme de la comme de manifordin de

Le Roi est bien fouhaité quever Bue toi ede remis fes troupes qui étoient en gernison à Flaguentu & chris d'autres placts au dece darRhin; mais il ne put junais-il y faire condefeendee. Ce Traité fur exécuté: Monsteur Vérant netré

de la Loraine dans les Pays-Bas; & le Duc ayant remis Marial entre les mains du Roi.

Le Roi jour trupédor le Roi de Suide d'erter en Lozini comme il avoir deffin le trouvant dont à Moyence, lui trovoya donner siris de ce l'ainé à Courseil avoir piri en Don féna fa font de l'ainé de l'ainé à l'ainé de l'ainé de dont le moyen de le vauger d'un Prince qui s'édoit le moyen de le vauger d'un Prince qui s'étont décide fon ennonsi de gayreé de cocus, nifamoins le Marchol de Brezie l'érent alsé trouver de la part du Roi il lui fit agrétir ce qui c'onporté gau ce Traite on forur du Duc de Loporté gau ce Traite on forur du Duc de Lo-

## III. Traité de Liverdan 1632.

Peu sprès que le Duc eut fait ce Trairé avec le Roi, il en fit un autre avec l'Empereur, le Roi d'Espagne, & Monsteur le Dne d'Orléans, pour faire une invasion en France: il leva des troupes pour let joindre à l'armée de Monfieur, & donns paffage à celles qu'il conduifit en Languedoc. Le Roi en ayant en des avis eterains, prit toutes ces actions pour des transgreffions du Traité de Vic. & ayant envoyé le Maréchal de la Force à la fuite de Monfieur, avança vers la Lomine avec une armée de vinge-cinq mille hommes : le Duc fe voyant furpris râcha de se justifier a mais le Roit ayant déclaré que les foupgons étoient fi bien foudez qu'il vouloit que le Duc désarmét & lui ma encore d'autres places entre les maios pour fureté de la fidélité, il continus toujours fon chemin , fe faifie de Bar, de St. Michel, de Pont-à-Mouffon-& de phoficure autres places, & vint jusqu'it trois lieues de Nanci: enfin après diverses propositions les Se. de Ville premier Gentilhomme de la Chambre da Duc & Jessin fon Socretaire d'Erat pofferent en fon nom un fecond Traité à Liverdun le so. Juin 1633. avec le Cardinal de Richelieu au non Roi, par lequel le Roi promit de rendre sul Doc les places qu'il avoit prifes fur lui ; moyennant quoi le Duc promit premiérement de déposer Sermi & James entre les mains du Roi qui les gardesoit & y tiendroit gamilon pendant quatre années. pendant lesquelles le Duc en recevroir les revenus : en second lieu de céder su Roi la ville & le Comto accom the access of room vite, we access
to de Clermont pour en jouir par Sa Majefié en
toure propriéé & fouverineté, attenda qu'effe
relevoit de fa Couronne; & à condition d'en payer au Due le prix dont nn conviendroit à raifon du denier einquinee for le pied du revenug de form qu'en attendant qu'il en cut touché le prix , le Due continueroit d'en recevoir les revenus ; en elicu de rendre dans un an hommage à Sa Majellé pour railen de Barrois; enfin d'observer reliein fement les ging premiers articles du Truefde Vic. & de ne point hilfer peffer par fes Erses an acs qui cuffent dell'ein d'agir conne les Ente du Roi: & à l'émre des différent mus ou à morf. voir entre le Roi & le Duc pour raison de Merz. Toul, & Verdun & surres brux , ils convinsont qu'ils écroient réglez à l'amisble par des Cors

millières nommez de part & d'anne qui s'affemblicoient à Paris.

#### IV. Traité de Nanci. 1633.

Lorsque le Rof fe le Trairé du Livendum il ne froor peu que Moeline et ét quoit le Proncesse Maggarier feare du Duc de Lorsane : sait le Proncesse gre qui lui déglaité extrémente » a year d'autres vous pour le maringe de fon frier. Le Roi revier cours leux de le planuel de ce que de Duc al visuit recon leux de le planuel de ce que le Duc al visuit projet et retire de bocamege du Duché de Ber, & telyur point envolé de Consmissione à Paira pour régle les coureflations qu'ils avoitur entheulte yeur point envoir de Consmissione à Paira pour régle les coureflations qu'ils avoitur entheulte de Verdau.

Mais et qui acheva de réfondre le Roi à tenouner en Loraine, fur que ce Doc, dins avoir égad aux pérédères Teniera, le figua de nouveau avec l'Empereur contre la Suéde, & fut arrapare les Suédois qui étoiene alors occupes su fiége d'Haguemau en Alface.

Le Roi pour procéder justiquement fei défigure le Duc de Chaneau ne Palmonne de Pairs pour voir rétinir le Duché de Bu à la Cueuma mer d'hamage undeu , le Bus à ryau proir le Pairs de la Carlon de La Carlon de La Carlon Judite 1621, que ce Duché font fai proprié te commit pour l'evidencie de ce Arrie le Se du part Duc ce li militir aut révenue de valid, à commit pour l'évolution de cet Arrie le Se du Arma use Cammillé and Germédyna, son tiblemes pour exécuter l'Aniré de Pubences, anon de la Burnis, de la Tudie de Pubence de des la Burnis, de l'action de la Carlo de La Libertin III et qui fai fai loc Calent te à the

Le Roi s'étant ensuite mis en muche pour fit rendre en forsine svec une puissaire armée, le Duc voulant détourner cet orage qui étoit prêt de fondre fur lei, envoya vers le Roi le Cardinal de Loraine for frére qui l'ayant trouvé à Châteus-Thierri le 10. Août lei offrit de la part de fon frêre de conferrir à la diffolution du mariare de Monfieur avec la Princeffe Marruerire fa ferur , de remestre au Roi les places de Saverne & de Duchstein qu'il tenois en Alfice , & de faire rendre par la Du-cheffe foi & hommage pour le Duché de Byr, sinfi que le Roi l'avoit, fouhaité lonque le Duc s'étoir rendu à Paris en 1615, pour rendre cette foi & hommige. Le Cardinal de Richeiteu remontra que la rupture du muriage de la Princelle n'éroit pes su pouvoir du Duc; mais qu'outre cels le Roi se plaignoie qu'au préjudice des deux précédens Traitez , il s'étoit allié avèc les étrangers, & que Sa Majeffé ne se pouvois plus sier à lei , qu'en loi mettane Nanci en dépôt entre les maios.

un nertuel Ninci en depot entre les manie.

Le Cardinal de Lourine s'ayun pas voulu conferme à cet article fans le commanquer au Dac,

s'en reteurns, à le Roi ayun contenné fa morbe,

ce Cardinal le revint rouver le 28,1 Pent-la-Mouffon, & lai offrit de lai temeure en dépit La

Moter once le voire places d'Alex qu'il avoir

déja divers , & moime de mettre la Palocette

Margoriès come fo mains.

Le Roi accepta le dépôt de la Princelle Margue-T o sa. 11.

rite, mais ne voolut poise fe controver de châ de nons plens; perfuñar la dermande que Nand de nons plens; perfuñar la dermande que Nand de nons pens perfuñar la dermande de Loriera propositio et Casilia de La Casilia de Loriera propositio et Casilia de La Casilia de Loriera propositio et Casilia de La Casilia de Loriera propositio et Roi es più provide confinence en perfuña, el 8 mile - 10 mile politic de las rememes fea Ernes i E Carilla Casilia de La Casili

Le Roi fut le lendemain 29. à St. Nicolas où il fout que la Princesse Marguerite s'étoit fauvée de Nanci. Sa Majesté ayant mis ensuite le siège devant Nanci, le Cardinal de Lorime le vint trouver , & convint que la Princelle s'ésoit fauvée, mais die qu'elle étrie dans les Etats du Duc qui pouvoir encore dispoter de la personne i il offrit de remettre entre les mains du Roi la ville nonve de Nanci ; mais Sa Majollé ayans encore voula avoir la vieille ville il figno cofin comme Procureur de fon feére le 6. Septembre 1633, avec le Cardinal de Richelieu se som du Roi un Traité par lequel le Duc renonça 1 sources (es affiances contraires à celles de France, & promit qu'il n'ausoit plus à l'avenir aucuner intelligences préjudicirbles au Ros tant avec la Maifon d'Autriche qu'avectes particuliers que ce pullent être qui feroiene hors des honnes graces de Sa Majelhé: qu'il ferviroit le Roi à l'avenir envers sous & contre toes: qu'il ne feroit aucun arentment pradant ces prountes d'Allemagne fans le confentement expects du Roi: qu'il désameroit suffi-tôt que le Chancelier Ourniliern auroir avec fes Contédérez engagé sa parole à Sa Majesté de ne rien enereprendre ere lui , & qu'ils surviens retiré leurs armes de ses Etats hormis des Comtex de Surverden & de Bouquesheim qu'ils avoient occupez depuis peu; le foumerrant à l'arbitrage du Roi pour les d qu'il sveit for ces Consex, pourvii que le Chan-celler & les Confédérez en fillent de même : qu'il dépoleroit dans trois jours la Ville de Nanci entre les mins du Roi qui y pouroir demeurer avec telle garaifon que ben lui fembleroir , jusqu'à ce cue la bonne conduire du Duc & la pseification des troubles braffeer heu d'apperhender our le Due meanmençăt fes entreprifes a comme auffi jusqu'il ce que le maringe prétendu entre Monfieig & la Princelle Marguerne for déclaré nul; enfin jupou'à et que tous les différends entre le Roi & le Duc pour les Exes qu'il peffédoir,

fuffent tenninca.

Be consistent encore que pour pièvenir à la Be consistent encore que pour pièvenir à la clic houte auté dans quintaire entre le mans de clie houte auté dans quintaire entre le mans de la consiste de la bidié du Daché du Be trendreit : que la Uniter de la bidié du Daché du Be trendreit : que la Uniter de la consistent que la Candrai de Loriere possite de la Candrai de Loriere possite que la Candrai de Loriere possite compagnie de care hounes pour fa guede qu'en ce ca le grandes Prospète proudreit le sou de compagnie de care hounes pour fa guede qu'en et ca le grandes Prospète produir le sou de vale qu'en de la consistent de la vielle vielle que la dess lactions de la pour que figure les locations de la pour que figure les locations de la pour que figure les la vielle qu'en la manifecture de generar qu'en care des la vielle de la vielle qu'en la consistent de generar qu'en care des la vielle de la vielle qu'en la consistent de generar qu'en care des la vielle de la vielle qu'en la consistent de generar qu'en care des la vielle de la vielle qu'en la viel

velle feroient transportez dans la nouvelle : & même le Roi promit que si la guerre d'Allemagne duroit plus de quatre années, il tendroit Nanci su

Duc , pourvii que les autres condicions portées par ce Traité fuffent accomplies.

Comme pendant qu'on négocioit ce Traité o sporte que la Princesse au lieu d'aller à Cirq , sinsi que le Duc de Loraine disoit l'avoit defiré , écoit allée à Thionville dans le Luxembourg, les Car-dinsux de Richelieu & de Lorsine fignérent ce même jour un article par lequel ils convinrent qu'en ces que le Cardinal ne pût la remettre entre les mains du Roi dans le tems porté par ce Traité, il ne hilfereit pas de demeurer en fa force & teneur, ourvû oue le Cardinal & le Duc son frère fissent leur possible pour cels , & que la Princesse n'em-pêchit pas la dissolution de sou petendu mariage par voyes légitimes & valables.

Cette Princesse se rendit peu sprès de Thionville à Bruxelles auprès de la Reine mère & de Monfigur le Duc d'Orléans son mari-

## V. Traité de Charmes, Septembre 1622,

Le Traité de Nanci ne fut point ratifié par le Due; rependant le Gardinal de Loraine étant venu trouver le Roi lui dit qu'il l'étoit : mais cofuite comme le Roi se disposoit à faire son entrée dans Nanci , ce Cardinal y étant entré con our y préparer les chofes à la reception de Sa Majefte , revent dire su Roi qu'il n'y trouvoit pas encore les chofes bien disposées comme il le se haitoit ; parce que le Due avoit déclaré aux Offi-ciers qu'il ne faifoit ce Traité que par force , qu'il ne prétendoit point le tenir , & que lui & le Due de Feria viendroisent bien-tôt avec une puillante armée pour les fecourit.

Ces nouvelles rompirent la pégociation';

pen sprès le Duc ayant fouhaité de l'aboucher lui meme avec le Cardinal de Richelieu , ils conférérent à Charmes le 20. Septembre fuivant : ce Ctrdinal ayant remis l'esprit du Duc qui avoit de la jalousie contre son frère le Cardinal, & l'ayant asfuré que le Roi n'approuvoit point qu'il se demit de son Duché, l'obliges à figner d'autres articles par lesquels le Duc ratifia le Traité de Nanci : outre cels il confentit que pour évirer les foupçons l'autre porte de la vieille ville appellée la porte de Notre-Dame für suffi mife entre les mains du Roi. & donne les maies à la diffolution du mariace de la Princelle fa forur à laquelle il feroit procédé par voyes légitimes & valables. Le Roi de fa part agrés que le Due de Lorsine pût demeurer d Nanci quand bon lui fembleroit, & que le Cardidinal fon frèse y pût auffi demeurer avec les honneurs dus à fa qualité de Duc; & il promit de lui rendre Nanci après en avoir rafé les fortifications, fi bon lui fembloit, en cas go'il remit dans trois mois la Princelle fa fœur entre les mains du Roi qui suroit agréable de la faire traiter fuivant fa quilité.

Le Duc n'eut par plutôt frit le Traité de Charmes qu'il s'en repentie, ainfi qu'on le reconnue pur une lettre qu'on intercepta lorsqu'il vint à la Cour après avoir figné ce Traité: cela fut cause qu'on lui donna des gardes , fous prétrate que fon passepart ne lui avoit été donné que pour s'a-boucher avec le Cardinal de Richelieu & non pour venit en Cour, & il ne fut mis en pleine li- la France , & n'ausoit aucune intelligence avec

berté qu'après que les troupes du Roi furent dans Nanci où elles entrérent le 24. du même mois. Le Roi même y entra le lendenssin ; & sprès avoir donné les ordres nécessaires pour la confervation de la place , il r'en recourna à Paris,

#### VI. Traité de Paris. 1641.

Le Duc de Lorsine ne pouvant demeurer en oos & voulant prendre les armes pour le fervice de la Maifon d'Autriche, ceut avoir trouvé un bon focret pour farufaire fa paffion & conferver en même tems fes Esses dans fa famille en les réfignants comme il fit le 19. Janvier 1634, su Cardinal fon frèse qui en même tems quitta le chapeau de Cardinal & épouls la Princelle Claude forur de la Duchesse semme de son frére. Après cela le Duc fortit de Lorsine avec fes troupes , & le nouveau Due dont le Roi avoit voulu s'affurer , s'étant suffi fauré avec fa femme , le Roi se rendit mai-tre de persque toute la Lousine , se fit prêter le ferment par tous ceux du Pays , en engages pluficurs à servir dans ses armées , & sit confisquee le bien de ceux qui continuérent de porter les armes fous le Duc contre Sa Majefté.

Cependant le Duc ayant obtenu de l'Emperes Ferdinand II. le tirre de Due de Wirtemberg & les patentes de Général de ses armées , passa en Alkmagne près du Roi de Hongrie son filt , se trouva peu après à la bataille de Nortingue, fie tout son possible en 1639, pour empêcher la prise de Britis par le Duc de Weymar & par les F coit , & fervit toisours avec heaucoun d'ar coit . & fervie tobjours avec heatcoup d'ardeur la Maifon d'Autriche contre le Roi jusqu'en l'an-

nét 1641. L'occasion de son changement provint de ce que le Due étant devenu passionnément amourtux de la Comteffe de Cantecroix , fe mit en rête de l'époufer , & réoudis la Ducheffe fa femme : neé tendant de faire annuller le marisse qu'il avoit fait avec elle. Le Pape Innocent X. august la Duchesse cut recours , avertit d'abord le Duc de se de son premier mariage fût jugée; &c comme il n'obéit point aux Mandemens du Pape, il sit publier coerce le Due & la Comtesse des censures qui obligérent le Cardinal Infant de petifer le Duc d'obéir sux ordres de Sa Sainneté.

Le Duc ne voulant pas abandonner la Comreffe, elle lui perfuuda que le meilleur moyen de fe mettre à couvert des pourfuites du Pape & de rentrer dans ses Erats éroit de faire la paix avec la France : ainli ayant obtenu un paffeport pout wrote trouver le Roi , il se rendit à Paris au mois de Mars to41, & fet très bien reçu du Roi & du Cardi nal de Richelieu. Il eût bien fouhité que le Roi cut approuvé fon mariage avec la Comtelle de Caneecroix , & demandoir une place forte en Lorsine où il la pût mettre en fureré : mais le Cardinal de Rachelieu lui ayant déclaré que e'étoit au Pape à prononcer fur la validité de fon muriage avec la Duchelle , on laiffa cette affaire fans y

toucher, & ce Cardinal conclut le 29. du inéme

mois de Mars avec le Due un Traité par lequel

le Roi lui pardonna toutes les offenses qu'il lui a-voit faites ; éc ils convintent que le Duc feroit dèsormais inviolablement attaché aux intérêts de Mujfon d'Autriche : que le Roi remetroit le Duc en possession du Duché de Lorsine & de celui de Bar , dont il rendroit préfentement hommage au Roi : qu'il lui remettroit auffi fes autres Etits à l'exception de la Ville & du Comté de Clermont, des Places & Prévôtez de Stenai & de Tametz. & de la Ville de Dun qui demeureroient en propriété su Roi & à les Successeurs : que le Roi tiendroit la Ville & Banlieue de Nanci en dépôt pendant la guerre : que Marfal lerost rafé avant que d'être rendu au Duc , & ne pouroit jamais être fortifié: que le Duc donnerost paflage aux troupes du Roi: qu'il joindroit ses troupes à celles de Sa Majesté, avec serment de la bien servir envers 33 Majorite, avec immens de la soien invivi envers tous de concre tous : que le Roi les payeroit pen-chire la campagne ; à condition qu'elles u'unvient point de quartiers d'hiver en France, mais en Paye ennenn ou en Loraine à cinq lieues de Nan-ci : que le Duc ne fauroit point mauvais gré à les Suises oui sonties feui le Rois avec de ma-Sujets qui avuient servi le Roi : que eeux aux-quels le Roi avoit donné des Bénéfices , en demeureroient possesseurs: que le Roi continueroit de pourvoir sux Bénéfices & aux Offices de la Justice criminelle de Napci tant que cette Ville demeureroit en dépôt entre les mains : que crux dont le Roi avoit fait confisquer les biens y rentreroient , pourvi qu'ils ne demeuraffent plus au fervice des ememis de Sa Majelté; enforte némnervice on emenus or SI Napiere; entorte nem-moins que ceux qui en avoient eu le don du Roi ne pouroient être inquiettez pour les jouissances qu'ils en avoient euse par le paffé; Enfin on convint qu'en attendant que le différend entre le Duc & la Duchesse pour raison de leur maringe eut été vuidé par le Roi , il lui payeroit fix-vingts mille livres par an par forme de pen-

Outre ces articles publics il y en eut encore de fecrets qui porsoient que le Roi ne remettroit point Nanci au Duc qu'après en avoir fait rafer les furtifications que lorsque le Duc un feroit point près du Roi ni dans ses armées il ne pouroit point demeurer à Luneville pour être trop proche de Nanci qu'en quelque lieu qu'il demeurit il fe comporteroit enforte que ceux qui feroient dans les places qui refteroient au Roi, n'en auroient point de jalousie : qu'il fourniroit de ses forêts le bois nécellaire pour les Corps de garde de Nanci : Enfin il promit expreffément qu'en ess qu'il con-trevint à la teneur de ces sricles focrets, les Etats que Sa Majellé lui remettoit feroient dévolus à la

Le Roi & le Duc jurérent folen Traité fur les faines Evangiles le fecond Avril \$645. Ce Duc pour en commencer l'exécution rendit en personne hommage au Roi pour son Duché de Bar; & le Roi de si part lui donna une honne somme d'argent & des quartiers pour ses troupes

dans la Champagne. Le Due étant resourné en Loraine fit encore ferment d'exécuter ce Traité & les articles fecrets s cependant il ne l'observa pas plus que les précé-dens ; ear le Roi u'ayant pas voulu que les Loriens reconnussent la Countesse de Canteceroix pour leur Duchelfe , elle changes entiérement l'esprit du Duc, enforte qu'il se mit à fortifier en diligence la place de la Morte, & refusa de joindre ses troupes à celles du Roi, si bien que Sa Majellé vo-yant qu'il ne prétendoit point tenir le Traté qu'il avoit juré si solemnellement, envoya en Lorainé le Contre de Grancé avec une armée qui s'empara que de cinq lieues; Enfin qu'il ne pouroir forti-

ficilement de Bar & de tout ce qu'on lui avoit tendu, uû ii n'y eut que Neuchâtel qui fit qual-que réfilance. Ainli le Doe n'ayant plus que fort peu de places en Lousine qui tinifier son par-ti, sut oblige de s'extrer en Allemagos; & le Roi prétendant que le Duc de Loraine synt visible ce l'inité o, leus ses Eure étooine dévalus à la Cuuronne, fuivant la claufe expresse à laquelle il s'écoit fournis , se fit réconnoître pour Souveraint & prêter ferment de fidélité par tous les Lo-

#### VII. Traité de Guenin. 1644.

Ce Duc étant paffé en Allemagne aflembla u armée confidérable qu'il voulet gouverner lui mê-me fuivant qu'il lui feroit ples avantageux fans re-cevoir les ordres des Généraux de l'Empereur, & cevoir les obuses des Constraint de l'Empercur ou dans la fuite il fé faifit de pluficurs places dans l'Alface & fur le Rhin: enforte qu'outre Longwie & la Motte en Loraine dont il obliges les Franoos à lever le fiége, il tenoit encore en Allema-got Spire, Vormes, Landau, Sarbruk, Linstiul, Herberstein, & diverses autres places, & avoit de bonnes troupes fous fa disposition.

Ces troupes servirent utilement pour le gein de la baszille de Dutlingen que les François perdi-rent en Suabe vers la fin de l'année 2643, & dans laquelle le Duc de Baviére fit fur eux cinq mille prifonniers outre le Général Rantzau, & plufieurs eres Officiers

Le Duc de Loraine croyant que le mauvais éset où ésoient alors les affaires des François en Allemagne lui fereit obtenir des conditions plus avantagtufes qu'il n'en auroit pu espérer en un autre tems, fit témoigner au Roi en 1644, qu'il eût bien fouhisé de rentrer dans ses bonnes graces a en effet il ne ponvoir prendre un sems plus favorable pour lui ; car comme les Suédois écoient alors engagez dans is guerre de Dannemare, le Roit avoit lieu de craindre d'avoir feul à fungorter les efforts du Impériuse, des Bavarois, & des Lo-rains qui écount les Maires de la campagne pels du Rhin , & menagoient les villes forelliéres & Brifsc même.

Ainsi étant bien aise d'artirer ce Prince dans son rti, il lui envoya le Sr. Dupleffis-Bezançon qui, après avoir eu platieurs disputes avec lui,particulióment fur ce que le Roi vouloit qu'il lui remit la Morre entre les mains, & qu'il possit à son service contre les enuemis , convint enfin à Guenin le 24. Juin de la même année, de plusieurs articles que le Duc parapha & dout les principuux é-toient s que le Duc remettroit la Motte entre les mains du Koi , qui pouroit la rafér ou la garder par forme de dépôt jusqu'à la paix générale : que le Roi gerderoit suffi posqu'à la paix la Ville de Nunci de le Châtean de Clermont doquel il pot-roit faire rafer les fortifications avant que de le render au Due : que le Roi pouroit retruir pour tou-jours la ville & la citadelle de Stenai avec le elsi-tesu de Jameez & leurs dépendances; à condition d'en récompenier le Duc après la paix faite : que le Roi feroit raier les fortifications de Marial avant que de le rendre au Duc; que le Due donneroit paffage sux troupes du Roi par fes Estat; qu'il ne logeroit point fes troupes plus pels de Nanci fier les places qui suroient été démolies. Mo-

jouitfeit avant la guerre. Par des articles fecrets le Due renonça aux si liances qu'il avoit avec la Maifon d'Autriche, & avec les autres ennemis du Roi: promat de fervir le Roi de sa personne & de fes troupes, & qu'elles préteroient ferment de fidélité su Roi qui les

payeroit comme les autres troupes de ses armées ; orte qu'elles ne pouroient prendre des quar-

tiers d'hiver que dans le Pays ennemi. Outre ces articles le Duc vouloit en une place confidérable pour y metre la Consréfé de Cantecroix 3 le Sr. Dupleifis - Bezançon y don-na les mains : mais le Duc foutenant qu'il u'avont pes potivoir de lui accorder cela, se voulut point figner le Trairé, & fe rengage avec les Efpa-gnols qui pour l'empêcher de traiter avec le Roi, bui faifoient efoérer de bui donner bien-tôt le com mandement de leur armée en Flandre : cependant ils ne purest empêcher qu'au commencement de l'année suivante les François fous la conduite de Sr. Magelorii ne priffent la Motte qu'ils demante-lérent par ordre du Roi qui jugea que la confer-vation en étoit instile; toute la Lorsine étant akes fous l'obéiffance du Roi.

#### VIII. Article du Traité de Munfter. 1648.

Lorsque peu après la rupture entre Louïs XIII. d'une part & l'Empereur Ferdinand II. & Philipe IV. Roi d'Espagne d'autre, le Pape fit con-venir les parties intéressées de s'assembler à Cologne pour y traiter de la paix; le Roi ne fit point de difficulté d'accorder des pufféports au Duc de Lo-raine : mais cette négociation ayant été rompue, lorsqu'on recommença depuis de traiter à Han-bourg en 1641, des préliminaires de la paix , le Roi ne voulut point donner un nouveau passeport su Duc de Loraine : premiérement parce que Duc s'étoit raccommodé avec Sa Majesté , que ce qu'ainfi elle n'avoit plus rien à démêter avec lui ; & enfuire après que ce Duc eût rompu le Traité de Paris, parce que ce Prince ayant encore renon-cé par ce Traité ainsi que pat les précédens à l'al-liance qu'il avoit contractée avec la Maison d'Autriche, elle ne le pouvoir plus compter purmi fes Alliez ni demander un pull'eport pour lui, en cette qualité. Cette raifon fur jugée fi forte que le Traité préliminaire de Hambourg du mois de Décembre 164t, ce Duc ut fut point nommé parmi les Alliez de la Maifon d'Autriche , auxquels le Roi devoit donner des puffeports, & fut ainfi treitement exclu de ce Traté,

Les chofes demeurérent en cet état jusqu'i la mort du Roi Louis XIII.

L'Empereur & le Roi d'Espagne ne laisséenn pas d'agir puissamment pour les intérées du Duc Charles dans l'assemblée de Munster: mais comme le Roi prétendit qu'en vertu du Traité de Paris de l'année 1/4t. tous les Etuts de ce Duc étoient de l'année l'aga. vous se gens de ce avoi vous dévolus à la Couronne, se que d'ailleurs ce Prince avoit trompé tant de fois le fru Roi son pére qu'il ne pouvoit plus se fier à lui; rout ce qu'on pur obtrair de Sa Majesté fut que, pourva que le Duc voulut dénumer & fe retirer en Italie ou

Ber les places qui suroient des occasions. An aire de contrate de conditions de que s'at te contrate de la positifica de la promettoir de restruct er Duc en la positifica de rant dix tantes avec une plaine farisfaction de la promettoir de restruct er Duc en la positifica de la rance a su Majedié lai rendroit abors l'ancien de la prometto de la prometto de la prometto de la prometto de la promette de la prome en Allemagne, . elle lui affigneroit de quoi vive fuivant fa condition; & que s'il fe conditioi du Duché de Lorsine , apoès en avoir démoli les places, ou lui donnéroit un éutre Etat de pareille valeur à l'option de Sa Majefté.

Le Duc de Lorsine & les Princes qui p fes intérêts syant refulé d'accepter ces con on remit de traiter de l'affaire de ce Duc à la fin de la négociation , lorsque les différends qui étric entre les parties mêmes enroient été terminez. Ainsi on parla plus fortement que jumais vers la fin de l'année 1647- lorsque les Plénipotentiaires des Etats-Généraux étant presque d'accord de toutes chofes avec les Espagnols, s'entremirent pour les faire convenir avec les François des articles qui faire couvenir avec les François des articles qui ésoient encore indécis ; entre lesquels étoir celui qui regardoit le Duc de Louine que les Espagnols déclaroient ne vouloir poiet abandonner, enforte qu'ils écoient disposez à rempre le Traité fi la France ne loi vouloit rien offrir de plus avantageux; & que quand même ils feroient la paix fans lui ils se vouloiene réserver la liberté de le secouun il le vouloient reserver il liorire de le secon-rir contre le Roit à quoi les Ministres de Sa Ma-jefté ne vouloient pas confenir, voulant que cette liberté fut ôtée aux Espagnols par ce Traité.

Enfin le Sr. Knuyt un des Plénipotentisires des Entis propos pour accommoder ce différent que le Roi rendit à persent su Duc ce qu'il lui vou-loit bien rendre dans dix ans, frocte l'ancienne Lo-raine en retannt ce qui dépendoir de la Couronne de France & des trois Evêches, four la promette que les Espagnois feroient de ne point affister ceDuc s'il vouloit troubler le Roi dans la politifion de ce qui resteroit à Sa Majesté, & avec la garentie des Etses Généraux.

Les Plénipotentiaires de France fe trouvér différent fereiment for cette proposition; le Duc de Longueville & le Comte d'Avanz étant d'avis de l'acepter, & Mr. Servien foutenant su contraire que France devoit conferver toute la Lorsine en vertu du Traité de 1641. Ils convincent d'en écrire en Cour pour favoir la demiére réfolution du Roi : l'affine syant été propolée su Confeil, le Cardinal Mazano fit réponée fuivant la délibération qui y fut prise, que quoi que l'intérêt d'Etst dût empêcher le Roi de remettre dès à présent à un Prince duquelil svoit tant de raifon de fe défier, un Etat qui artenoir à la France par un fi jufte tiere & qui lui étoit fi nécessaire pour la conservation des trois Evêchez , & de l'Alface , néanmoins Sa Maiellé vouloit bien accepter le parti propofé par le Sr. Knayt, s'il n'y avoit plus que celt qui retardit la paix; à condition que les Hollandois renterecient en guerre fi les Efpagnols ne vouloient pas faire la

Comme les Espagnols ayant fait résoudre les Etats à faire une paix particulière avec eux, ne fe foucionent plus de la faire avec la France, ils farent de nouvelles difficultez fur la Lossine, voulant qu'elle fut rendue au Duc en l'état où elle étoit alors; su lieu que le Roi n'avoit jamais offere de la rendre qu'après que les places forces auroient été démolies : ce fut donc fur ce point que roilla la difficulté, & fur lequel les François ne voulurent point s'en rapporter à des arbitres , ainsi que les Plénipotentiaires des Etats leur proposérent le de même qu'ils fignéeent le Traité de paix avec

D E Les Plésipocentiaires des Etats en faifant cerre fignature tirérent une promellede ceux d'Espagne, portant que dans les deux mois qui devoient s'écouler jusqu'à la ratification du Traité, ils pouroiene toligours s'entremettre d'ajufter les points indécis, fur tout celui de la Loraine, fur lequel les Amballadeurs écriroient chacun à leur Ros. En effet ils continuérent toûjours de ticher de faire approchet les nos & les surres. & les François se relâchésent juiqu'à le contenter de la démnimon de fix places de l'ancienne Loraine ; mais cela ne fervit de rien , & les Espagnols voulant même que Seenis, Clermont , & Jamera sussent de l'ancienne Lorsine la chofe en demeurs lit: le Trainé de parx entre l'Espagne & les Provinces-Unies su ratifié, & le Comre de Pagnaranda s'étant retiré rarrie, & le Contet de Pégnatinda Fétant rettré de Munille , la négociation pour la pair cette la France & l'Elpagne s'évanouir peu à pau, & on ne continuat de traitet à Muniller que celle extre l'Empereur & le Rois, qui fut conche le 14. Oc-cobre 1648. & par loquelle on convint que le différent pour la Louisse féroir remis à des arbieres

ou terminé par le Traité entre la France & l'Efroene, ou par quelqu'autre voye amiable fans que l'Empereur ni aucun autre Prince de l'Empire s'en pullent meler par la voye des armes. Ainfi le Duc de Lorsine érant abandonné par l'Empereur & par tous les Princes de l'Empire fe jetta entre les bras des Espagnols & les servir avec son armée moyennant certains subsides qu'ils lui purnificient pur des Truitez qu'ils fuscient avec

#### IX. & X. Traitez de Paris & de Ville neuve-St,-George, 1652.

hai d'année en année.

Le Duc de Lonine s'étant engagé sux Esp gnols en l'année 1652, de faire lever le hége d'E-tampes, où le Vicomte de Turenne Général de l'armée du Roi affregeoit l'armée du Duc d'Or-Farmée du Rot alliegoët Farmée du Duc d'Or-léans & du Prince de Condét; il entre en Fran-ce avec une armée de noté mille hottmes , de les syant hiffes à Lagoi il vine à Preis où le Duc d'Orkiens & le Prince de Condé le requ-rent fort hien , elpérant de grands avantages de la venue, & que non feulement il feroit lever le fiége d'Etampes, ce qui n'étoit guére difficile, l'armée affrégée étant de fort peu inférieure à celle qui affrépeut , mais qu'il leur aidrost suffi à défine l'armée du Roi & à ruinte le parti con-

Tous leurs deffeins furent rompus per le Duchesse de Chevreuse semme d'un Prince de la Masfon de Lorgine; car cette Princelle intrigunte fe fervent à propos de la jalousse que les Princes de la Musson de Louisse out naturellement courre les Princes du Sang, se comprendre su Duc qu'il étoit contre fon intérêt de contribuer à l'élévation du Prince de Condé, puis que cels ne ferviron qu'à faire acquérir à ce Prince encore plus de cré-dit près des Espagnols & à diminuer la considéour rivine de Contair pass que tain mentante montaire qu'il faire acquérir le c Prince encore plus de cré- lui : c raisonemene se contente pas néarmonne dit près des Elegapols et à dimenser la confidé- les Ellagapols qui s'oupconnact la fadétal le firmt parties qu'il s svoices pour lui; syunt étenallé le Duc, fi bien épir , qu'iyant découvert qu'il svoit qué-élle lui fit voir le Se, de C'histraneauf qui mi syant que corrépondance sere le Caddand Mizzaria pour le Roj, coacht à Paris un Triaré avec ce Duc, par le firms arrêer en 1644, fous prétexte des grades lequel le Roi pour dégager la perole du Duc, pro-décordires qui fis toupes consentrations des les tuits du fiire. Lever le tôge d'Estampes & le Duc. Exers de l'Empirer voofins des Psys-Bas, où il leur, s'obliges de figure de finire permete à les troupes le docnoit des quartiers d'hieve de vives force en verui

train que le Vicontre de Turenne se seroit retiré de devant Exampes, moyennant quoi on lui four-

timoit des vivres & des étapes. Le fiége d'Exampes fut levé en conféquence de ce Truité: néanmoins les Princes ayant corena du Duc une promeffe par écrit qu'il ne se retireroi point que leur armée qui étoit dans Etampes ne fut en furené , le Viconte de Turente qui craigueit que ces deux armées ne se joignissent, mar-cha le 17. Juin ven l'armée du Duc à dessein de la combrere : le Duc s'étant retiré à Villentuve-St.-George le pluignit de ce qu'on le voulvit atta-quer un préjudice du Trairé ; muis le Vicouree de Turenne syant repondu que c'éroit lui mone qui y avoit manqué, puisque le frége d'Etampes écoit evé écqu'il n'avoit pas encore pris le chemin pour fortir du Royaume, il ne ha donna que quatre beures pour fe réfoudet, sprès lesquelles ce Doc n'a-yant rien mandé, l'armée du Roi fe mit en devoie d'arraquer les Lorsies

Le Duc craignant la défaire de son armée oul failoit tout son bien , mando an Vicome de Turenne qu'il ésoit pett de senir le Traité : mais ce Général les fit réponfe que les chofes n'en étoient plus dans ces termes, & qu'il alloit l'attaquer s'il no i cédait lepont de batteaux qu'il avoit fait bâtir foi is Seine, & sil ne partoit inceffamment pour fortir en quinze jours de France per le chemin qu'on lui marquesoit : le Duc suroit bien voulu tires les chofes en longueur, mois le Vicomte de Tu-renne hai syant tait déclarer qu'il alloit faire fonner la charge s'il n'acceptoit dans le moment les conditions qu'il ini avoir proposées , il s'y réfolut & confessir à tout et qu'on voulut ; à condition qu'on ne le ferviroit point dans l'inflare de for one pour aller arraquer l'armée des Princes : qu'or donneroit un palleport aux croupes des Princes qui étoient dans son armée, afin qu'elles possent se re-tierr à Paris, & qu'on lui assigneroit des étapes endanz les quienze jours qu'on lui donnoit pour

Ainfi le fecond Traité fut conclu fort glorieufement pour le Vicomte de Turenne à la tére des deux armées ; & les Louins furent châgez l'épée dant les rôns de prendre en mênte tems le chemie de Brie-Comst-Robert après qu'on se fur donné des otages de part & d'autre.

#### XI. Traité de Compiegne. 1655.

Le Duc de Lonine prétendit avoir rends un gnalé service à l'Espagne en faifant lever le frége d'Etampes fans hattract fon armée , & en évitant de donner une betaille dont le foccès favorable ou contraire leur faifoit également feton lui perdre le Prince de Condés puisqu'us prenier cas la Con-lui suroit tout accordé , & su fecond il fe femit foutnis à tout ce que la Cour auroit fouhité de chemin pour fortir du Royaume die le lende- d'une Parente de Général de l'Empereut qu'il avoit + Z +

Chitesu de Toléde.

Le Duc François son frére étane venu prendre Le Duc Frinçois son rece come venu pressure le commandement de fon armée o'eut pus moins de juboufie que fon frére de voit que les places de Stenai & de Clermont autrefois dépendantes de la Lorgine, étoient entre les mains du Prince de Condé, & que toutes les conquêtes qu'on feroit en France feroient pour ce Prince ; sinfi il agit foiblement pour les Espagnols pendant qu'il fut à leur service , de peu sprès le Duc Charles ayant traité de remettre toutes fes troupes su Roi d'Efpagne pour recouvrer fa laberté, ce Prince jugeant cette réfolution trop préjudiciable à la Maison qui n'avoit plus que cette armée pour tout bien , réfolist de la mener su fervice de la France, comme il fit en l'année 1655, efpérant de mieux trouver n in con auste 1055; espense en melix trouver par ll fei proprie avantage de ceux de fei enfant, qu'en demeurant davantage dans le parti d'Espagne. Etant artivé aux environs de Guife, il envoya à Compiègne, o la Cour écot alors, le Marquis de Besuvess & le 5r. Rolin fon Scorpation de Besuvess & le 5r. Rolin fon Scorpation de la contraction de la contra taire pour faire avec Sa Majefté un Traité qui lui für aventigeux.

Le Duc de Guife syant feu de bonne heure la fortie du Duc François hors des Etses du Roi acrec ou DUC Prinques nom aes Ethil du Roi d'Efpagne, perfuada à la Ducheffe de Loraine qu'elle devoit empéchet qu'on or fit sucus Traisé qui portit préjudice su Duc fon mari & à elle même qui devoit en fon abfence svoir la dispolition de toutes ses affaires sinsi syant en one pro-curation de la Duchelle , là se rendit en diligence à Compiegne où il passa su nom de cette Duchelle comme Procuratrice de son mari & Régente en son abience, un Traité avec les Commissieres du Roi er lequel fes troupes furent reçues au fervice de Sa Majellé, & on régle le payement & les quar-tiers d'hiver qu'on leur donntroit; desorte qu'elle eut la direction des troupes & des places que le Duc fon mari poffédoit encore comme Hombourg.

#### XII. Articles du Traité des Pirenées. 1659.

Nous venous de voir que l'article pour la resti-tution de la Lorsine avoir fait une des principales difficultet de la négociation de Munfter avec les Espagnols, & que le Trainé qui fut fait peu après en cerre même Ville entre l'Empereur & le Roi avoit retroypé cette affaire au Trainé entre la France & l'Espagne, ainsi lorsque le Cardinal Mazarin & Dom Louis de Haro traitérent cette paix près des Pirénées les affaires du Duc de Loraine occupérent plusieurs conférences. Enfin après qu'ils gurent réglé toutes les conditions du rémblissement du Duc, ils les inférérent dans le Traité entre les deux Couronnes depuis le LXII. article jusqu'au LXXVIII.

Par ces articles ils convincent que le Roi recevroit le Duc dans ses bonnes graces . & que sans s'arrêter aux Traitex fairs entre le feu Roi & lui il le remetroit en possession du Duché de Loraine après avoir démoli les fortifications des deux. Vil-les de Nanci & en avoir retiré l'artillerie & les

avoit susrefois possédé; à la réserve de ce qui s'enfuit qui feroit pour jamais incorporé à la France; favoir premiérement de Moyenvie qui dépendoir de l'Empire de avoit été cédé so Roi par le de Muniter; en fecond lieu do Duché de Bar tant de la partie qui étoit mouvante de la Couronne de France, que de celle qui o'en étoic point mouvante; & même de ce que les Ducs de Bara-voient dans le lieu & Prévôcé de Marville; & eufin du Comté de Clermont & de fon don & des places & Prévôters de Stenti , Duo , & Inmetz avec tous leurs revenus & territoires qui en metra succitum acura revenus oc territorius qui en dépendent: que le Duc, avant qu'aucune place lui fiù rethtusée, donneroit su Roi des sôtes de renoc-ciation & celhon de tous ets lieux & pays que le Roi se réfervoit; sans qu'il put rien demander de ce que le feu Roi avoit promis per le Traisé de Liverdun de lui payer pour le Domnine du Com-té de Clermont: que le Duc & les autres Princes de sa Masson seroient tenus de licencier leurs trou-pes lorsqu'on publieroit la paix, & ne pournient demeurer armez : qu'avant son rétablissment il donneroit encore suiRoi trois aftes, par le premier desquels il renonceroit à toutes les ligues qu'il avoit faites contre la France avec promelle qu'à l'avenir il ne donoeroit sucune retraite dans fes Etres à ses ennemis ni à ses Sujets révoltez ou qui hui feroient fulpects , & qo'il ne permettroit point qu'il y fut fait sucune levée ou arus de gens de guerre contre fon fervice; que par le fecond acte il pro-mettroit pour lui & fes Successeurs de donner pas-fage par les Etses sux troupes de Sa Majesté & de cceffeurs, & de leur faire fournir les vivres & les logemens per étapes en payaot leurs dépenferau prix courant, ben entendu que ce ne fe-roient que de fimples murches à journées réglées fans pouvoir féjourner dans fes Etaes; que par le troifiéme acte il promettroit encore pour lui & fes Succeffeurs de faire fournir par les Fermiers des Sa-lines de Rofiéres , de Chitesu-Salins , de Dieufe , & de Maria tout le sel nécessire pour la fourniture des greniers qu'il feroit befoin de remplir pour l'usage des Sujets de Sa Majeféé dans les trois Evéchex, le Duché de Bar, Comté de Clermont, & Stensi, Jametz & Dun, & cels su même prix que ce Duc le fournissoit sux greniers de l'Evêché de Metz la dernière année qu'il avoit été en posses-sion de tous ses Etats , sans que bai ni ses Succesfeurs en puffent augmenter le prix : que le Duc ne feroit aucun muovais traitement , & payeroit ce qu'il fe trouveroit devoit à fes Sujets qui avoient fervi le feu Roi & Sa Majellé : qu'il ne pouroit apporter aucun changement aux provisions des Bénessees donnez par ces deux Rois jusqu'au jour de ce Traité: que les confiscations qu'ils avoient données des biens de ceux qui pertoienr les armes contre leurs Majeftez, feroient valables pour la jouriflance jusqu'su jour de la fignature de ce Traijournance jusquit le jour est a ligentere decê 1 rai-té i que tous les jugemens de arrêts donnet par le Confeil de sueres Officiers du Roi pour raison des procès pourfairis par les Sujets des Duchez de Lorsiace de de Bar de surtres », pendant le tems qu'ils avoient éof sous l'obétifiance du Roi fortiqui il s'outris con rous rocceniment de son neu-roient leur plein effet; fauf aux perties à fe pour-voir par révision de la casse; que les graces, re-mites, de aliénations frites par ces deux Rois des choses qui leur étoient échues de leur avoient munitions de guerre : qu'il le remettroit aufii an été adjugées autrement que par cooffisention fur polifiélon des leux qui dépendoirent des Evéchez ceux qui avoient porté les armes pour le Duc, de Métra 7 noul, de Verdun, de de out ou qu'il facoison bonnes de valables : que le Duc ne pou-

etter les propriétaires des Fiels qui auroient petré foi &chommage au Roi & lui en auroient payé les droies Seigneuriaux, ou qui en aumiene obernu la remife : que fi le Duc n'acceproit pas le Traité, le Roi ne feroit point tests d'en obsesves aucun des articles ; & que s'il y contrevenoit ciaprès, le Roi rentreroit dans les droits qu'il avoir fur la Loraine per les Traitez faits entre le feu Roi & le Duc: que le Roi ne feroit point tens au rétablifiement du Duc qu'après que l'Empereur auroit approuvé par au acte autentique qui feroit mis entre les mains de Sa Majesté tous les articles de ce Traité qui regardoient le Duc de Loraine; que le Roi d'Espagne procureroit près de l'Empereur la promdarion de ces acte, & à ce qu'il accordat à Sa Majelté, fielle le defiroit, l'inveltiture de ce qui Se trouveroit relever de l'Empire parmi les choire qui lui étoient cédées par ce Truité: Enfin per l'unticle 124. que ce rétabillement du Duc fe ferois dans quatre mois, en cas que dans ce tems le Dus

eux fourni , outre fon acceptation , tous les autres mentionnez ci-deffus, Le Duc étoit prisonnier dans le Châtesa de Totide losque ces deux premiers Ministres réolérent sinfi fes affaires fans lus en demander fon confentement : après qu'ils furent d'accord de toutes chofes, il fut mis en liberté, & on lui fit dire qu'il pouvoit fe rendre à la conférence & par sout aleurs que bon lui femblerait. Il partit fins pouve falser le Roi d'Espagne, & s'erant tendu au fien de la conférence, lorsque Dom Louis de Hueo lui reudit compte de ce qui avoit été réfolts à fon égard, il témoigna en être très-mal fati-fait, & protesta de vive voix & par écrit contre tout ce qui avoit été conclu par les deux Minishres, présendant qu'il ne leur en avoit donné ancun pouvoir, & qu'ils ne l'avoient pu faire fans s'informer de les s'il en étoit content : sins se plaignant des Espaguols qui avoient fi mal payé les fervices qu'il leue avoit rendes durant trente années, il pella au quartier des François desquels il déclara qu'il espérois d'être mieux traité, quoi qu'ils fullent fes ennemis, qu'il ne l'avoit été des Espagnols pour l'amour des-quels il avoit perdu sous ses Erats. En effet il fur très-bien reçu par le Cardinal Mazarin ; mais cresme il vit qu'on ne vouloit rien changes aux chofes qui avoient ésé réfolues, il ne voulut point fe trou-ves fet les fieux lorsqu'on figneroit le Trainé; ainfi ils'en alla à Paris où il pulla quelques mois.

#### XIII. Second Traité de Paris, 1661-

L. Die de Lexino (Fenn reads, as primmed per l'architecture). A prime de lexes de l'architecture des les forts de l'architecture de les forts de l'architecture de les forts de l'architecture d

le Traité de Mansfler. Mais la Cour syant éet fuffissement échancie que l'Empereur a'était point dans le définis d'étainer en genre coure la França. de le Roi désoide énant mon dans ces certefaires, de le Roi désoide énant mon dans ces certefaires, de le Roi désoide énant mon dans ces certefaires, de la Roi désoide énant de Doc, auquel ne deban éleule, ou en l'être qu'il dévis et abreve. Garrie de la Roi de la Roi de l'étre qu'il dévis et des reis de la Paire, lonque le Roi y froit de reisses qu'ils par la Paire, lonque le Roi y froit de reisses qu'ils son marine.

Le Roiécantrevenu à Paris au mois d'Avril 1660. on recommença peu après de traittravec le Duc qui fousenoit soujours que les articles concernant la Loraine inférez par les Plénipotentisires dons le Traité des Piránées obligecient bien les deux Rois, mais qu'ils ne l'obligement sullement , n'ayant donné sucun pouvoir aux deux Plénipotentistres de traster de fes antérêts , & au contraire s'étant , suffi-tôt qu'il avoit pu venir au lieu des conférences, opon de formelletuere à ce que les articles qui le concernoires fufficnt compris dans le Traité de paix: le Roi considérant ces raisons du Duc , & sur tout en considération des Princes de fa Maifon qui étorent au service de Sa Maiesté , résolut de le miter plus favorablement qu'il n'étoit porté par les articles du Traité des Pirénées

Ainfi le Roi & ce Duc firent un Trairé à Paris le dernice Fevrier 1661- per lequel ils confirmérent les articles du Traité des Pirénées depuis le 72, jusqu'ac 78. inclusivement , à moins qu'il n'y fits dérogé par celti-cia ils convincent que faivant le Trant des Parénées le Roi pouroit faire démois toutes les fortifications de Nanci & qu'il en emporteroit le canon, poudre & armes, fans que le Due en pût rétablir les fomifications : que le Roi erriendroit encore Moyenvic , le Conné de Clermont & les vi les & Buillages de Stewai, de Jametz, & leurs dépendances : que le Roi remettrois au Duc le Duché de Bar pour en jouir ainfi que le Duc Henri avoiz fait. D'autre part le Duc céda au Roi en touse Souversineré & propriéré premiérement Sirk fur les frontiéres du Luxembourg au deffes de Thionville avec trente villages de ceux qui en dépendent au choix de Sa Muiefié; deuxiémentent Caufemons. Sabruc ou Sarbourg , & Phalsbourg fat les fronti-tes d'Alface : troifiémentent la partie de la Prévo-té de Marville qui dépendoit du Duché de Bar, l'autre moitié ayant déja été cédés à Sa Majellé par le Roi d'Espagne comme Duc de Luxembourg : quatriémenteut sous les droits qu'il avoit far l'Ab baye de Gorze , laquelle feroit féparée de l'Eglife de Nanci à laquelle elle svoit été unie, enforte que le Roi tant en vertu de ces anciens droits que de cette cellion, auroit la disposition & collition de cette Abbaye, & en feroit reconnu pour le Souverain, confentant néanmoins que pour récompenfer l'Eglife de Nanci de cette féparation, l'Abbaye de l'Ille dans le Barrois lui fût unie: cinquiémement Mulatour qui étoit enclavé dans l'Evêché de Metz : fiziémement Marcheville, Harville, Labouville, & Mezerai qui font fituez tente les Evêchez de Meta & de Verdun , & serveut au Roi pour allet des tetres d'un de ces Evêchez dans l'autre fans puller fui les terres du Duc ; septiémement Sishoff , Franshoff & Monteleu finura près de la Sorre avoc leurs jurisdictions: heisiémement les Salines de Movenvie qui apportencient su Duc pur l'échange fait en t 578. entre Charles Duc de Locuine & l'Eveque de Mera; Sa Mairsté promettant néanmoire de n'y faire faire

sucun fel. & que fi elle y eu vouloit faire faire à

l'avenir pour l'unge de les Sujets, elle payeroit à l'E-vêque de Merz la moitié des quarre cens moids de fel & des trente mille livres tournois en quarante-cino mille frants de Loraine que les Dues de Loraine font tenus pari cette Transaction de leur payer à csufe de l'écharge des Salines de Moyenvie & de Marfal 3 mais que tant que le Roi n'y fenet pont fiire de fel , le Due de Loraine payeroit le tout: néeuviémement le chemin de Coffe à Berme & gnéralement tout ce qu'il pouvoit avoir dans les lieux de la Sogne, Moncheu, Gremecei, Chambrai & Bontricourt audeța de Vic ; comme suffi Lazi, Donvelsi, Ormanges, Affudange, Goodreffange, Henningen poès de Caufemans, Sarbruc, puis Mederville, Courferode, & Garbourg près de Philibourg; enforre que les troupes du Roi puffent aller fur fes terres depuis Metz jusqu'en Afface fins paffer fur les terres du Duc : ils convinrent que ce chemin commencesit au dernier village du Pays Messin cutre Metz & Vie , & s'étendroit jusqu'à Phabbourg inclusivement; & que dans la largeur d'une de-mi-lieue de Lorane tous les Bourgs & Villa-ges nommez dans le Traté & leurs dépendances appartiendroient au Roi tant en Sou qu'en propriété en cas qu'elle appartint au Duc; mais que pour les sutres villages de héritages voi-fans qui le crouveroient dans certe dons-liene, la Sauveraineté en appartiendroit au Roi, mais que la propriété en demeureroit su Duc qui les

tiendroit en hommage du Roi.

Moyennant ces conditions le Roi promit de remettre le Duc de Lorsion dans la possession des Duchez de Bar & de Loraine, même des villes & lieux dépendans des trois Evéchez de Metz, Toul, & Verdun, & généralement dans tous les lieux dont jouissoit le Duc Henri demêtr mort, excessé ceux mentionnez ci-deffus; on convint que le Duc suroit deux années pour rentrer dans les biens dont il jouissoit avant la guerre nonobflant les renres & adjudications qui en avoient été faites depuis l'année 1633, en rendant aux acquéreurs le prix de leurs acquisitions, frais, loyauxcours, & impenses utiles: Que fuivant l'article 68, du Traité des Pirénées le Duc renor ceroit à toutes les alliances qu'il pouvoit avoir faites avec quelqu'autre Prince que ce fût au préju-dice du Rois Osvil n'en feroit point de parrilles à l'avenir & ne donneroit aucune retraite dans fes Etats nex Ennemis du Roi & à ceux qui fe feroient révoltez contre Sa Majefié ou feroient fuspects : Qu'il tiendroit le bail des Salines de Lomine qui avoit été fait au nommé Cervifier , & fourniroit au Roi la quantité de fel qu'il lui fourniffoit logsqu'il écoit en jouisfince de ses Etatse que fi Sa Maiefté en demandoit davantage Le psyeroit un quart plus cher qu'elle ne faifoit pour la quantité qu'on avoit accoutumé de lui four-nir ; que Cervifier feroit aussi tenu de rendre dans rentets du Roi les quatre ceus muids de fel qu'il devott foursir à l'Evêque de Metz dont le Roi le déchargemit envers l'Evêque: Enfin que le Roi ne pouroit établir à Caufemans , & Sarbrue sucuns péages fur les Riviéres de la Sarre & de Nize que du consentement du Duc

Le Truté porte encore que le Roi avoit desfein en exécution du Traité de Munfler & pour la contidération qu'il avoit pour les Corntes de Naffau-Sarbruc, d'obbiger le Dric de leur rendre le Château de Hombourg , le Couté de Sarverde, père du Due; afin que le Prince de Vaudemout

& le Bailliage de Herberstein , comme auffi la place de Lansthul au Baron de Sickingen; mais que le Duc avoit justifié que dans la Diéte de Ratisbonne tenue en 1834 un étoit convenu qu'il étoit dû au Duc trois cens mille Richedales par ets Seigneurs, & qu'il ne feroit point tenu de retirer ses gamisons de Hombourg & de Lansthul qu'on n'eût depelé chez le Magiffrat de Franc-fort la moitié de cette fomme pour lui être mife entre les mains , ee qui n'avoit point été exé-cuté; deforte que Sa Mijesté ne sit pas davantage d'inflance pour ce fujet.

#### XIV. Troisième Traité de Paris. 1662.

Le Duc Charles de Lotaine ainzent pellionné-tent le Prince de Vaudémont qu'il avoit eu de la Comteffe de Cantecroix , voyoit avec chagrin que quand il mourroit tous fes Etaes ignient Prince Charles fils du Due François & de la Ducheffe Claude, & que son sils demoureroit sins établissement & sans bien: ainsi il s'avisi de pro-poser à Mr. de Lionne que si le Roi vorsoit lui donner le moyen de laiffer au Prince de Vaude-mont un établiffement honnéte en France, il feroit dès-lors une cession de tous ses Ernes à Sa Majefté pour en jouir après sa mort. Mr. de Lionne ayant extrêmement agréé cette proposition fit enforte que le Roi lui donna pouvoir de trai-ter avec le Due, ainfi qu'il fit à Paris le 7. Fe-

Par ce Traité ce Duc céda à Sa Maiefté les Duchez de Lorsine & de Bar, circonfiances, & dépendances, pour en jouir pleinement après fa mort de être incorporez au Royaume de Francez à condition qu'il jouïroit de ces Duchez fa vie durant: Que expendant le Roi sil lui n'y établiroient point de nouveaux impôts: Que le Roi pouroit mettre dès-lors un Gouverneur & une gamison dans Martal: Et qu'il défendroit le Duc & les fiens contre tous ceux qui le trorbleroient en la polletion de fes biens ets quelque lieu qu'ils fuffent fituez.

En confidération de cette renonciation & de cette union des Duchez de Lorsine & de Bar à la Couronne de France après la Maifen de Breura ben, il les adopts dans la famille Royale, & voulut qu'ils précédiffent les autres Pinces , les enfans naturels des Rois & leurs descendans, & qu'ils jouissent des priviléges des Princes de son Sang a condition néanmoins qu'ils ne pouroient point avoir féance au Parlement comme Princes du Sang en plus grand nombre que de quare fuivant l'ordre de leur naiffance.

Le Roi convint encore que le Duc prendrois tous les ans fur les revenus de ces Duchez fept cens mille livres exemes de toutes charges: Qu'il fup-pléeroit ce qui manqueroit: Qu'il donneroit au Duc des terres qui vaudroient deux cens mille livres de rente , de dont il y en auroit une qui porteroit le titre de Duché & Pairle , & autres cont mille livres de rente en fond ou en rentes; dèsquels Duchez, Seigneuries, fonds & reates le Duc pouroit dispoter en faveur du Prioce de Vaudemont fon file ou d'un autre à fon choix: Enfin qu'al feroit tenu de payer les dêttes con-tractées par les Dues Heuri & François oncle &

L I E.

ne fût point inquieré dans la jouissance de ces moyennant quoi le Roi pouroit disposer de l'hôtel de Lorsine à Paris.

Lorsout le Roi fit detfler les Lettres Parentes aeffances au Parlement pour la vérification de ce Traité, Sa Majefté jugeant que plusieurs Princes de la Maifon de Loraine, & particuliérement le Prince Charles neveu du Duc, ne voudroient pas approuver certe ceffion, & qu'il ne seroit pas juste que la quelisé de Princes du Sang fût acquise à ces Princes pendant que le Roi ne seroit quite a cel rinters pensain que le control en levote dans ces Lettres une claufe formelle que les Prin-ces de la Maifon de Loraine ne joolroient point des prééminences portées par ce Traité, à moins qu'ils n'y euffeat tous donné leur confentement.

Le Prince Charles de Loraine qui étoit alors à la Cout se retira en Allemagne, ne voulant pas voir l'enrepistrement de ce Traité qui lui dooit l'esperance de succedir à son oncle; le Duc même se repentant à son ordinaire de ce qu'il avoit fait, en fit une révocation par devant Notaires ou il envoya su Roi et au Premite Préfident le marin que ce Trairé devoit être enregiftré: on ne laiffa pre néampoins de paffer outre ; cependant comme tous les Princes de cette Maifon n'y avoient pas donné leur confentement, il demoura fare exécution . que que Sa Majefté n'y renonçit point exgetffenent.

#### XV. Traité de Metz. 1663.

Depuis le Traité de 1861, il y avoie ets plu-ficurs difficultez entre les Officiers du Roi & du Duc au fajet des lieux que l'on devoit remettre Due al talet des neux que los devos reinstre-entre les mains du Duc , particuliérement des Abbayes de St. Eve, Manfoi, & Salsbourg, du Marquifir de Nomeni, de St. Avol & de plu-ficurs autres lieux dépendans des trois Evêchez de Merz, Toul, & Verdun: le Comte d'Apremont avoit auff fait appeller le Duc, au Parlement de Paris où il avoit obtenu divers Arrèrs en vertu desquels il s'étoit mis en possession du Coenté d'Apremone , du Châtesu de Mutil ée de plusieurs au-tres lieux où le Duc de Loraine & lui prétendoient avoir droit.

Toutes ces circonflances ayant ému l'esprit du Duc, il leva quelques troupes en 1663, & fe mit en devoir de fortifier Marfal : mits le Roi y étant accouru en personne, ses projets allérent en fumée, & il sut obligé de faire un autre Traitéà Metz qui fut passe le premier Septembre 1663. entre Mrs. le Tellier & de Lionne Commissires du Roi , d'une part , & les Ses. Grimaldi Prince de Lixheim , & Prudhomme Commillaires du Duc

Per ce Traité ils convinzent que le Duc met-troit Marfal entre les mains du Roi qui pouroit dans un an réfoudre s'il voudroit y entrettnir une garnifon ou en rafer les fortifications: Que fi le Roi le démoliffoit, le Duc continueroit d'en joule comme par le pullé & même de la Saline: Que le Duc jourroit du refle de fes Etats en la manière qu'ils lui avoient été délaitlez par le Traité du mois de Fevrier 1661-1 Qu'on nommeroit des Commiffaires de part & d'autre pout régler les difficultez furvenues depuis ce Traité; nommément rouchant les Abbayes de St. Eve , Manfui , Salt bourg , le Marquiset de Nomesi , St. Avol & su tres lieux? Que les Arrêts obtenus au Parlement de Paris par le Comte d'Apremont contre le Duc demeureroient nuls; fauf à ce Comte à fe pourvoir pa nouvelle action en juffice par devant qui il a roit bon être, & que cependant le Duc feroit re-mis en possession du Conneé d'Apremont, du Chi-tesu de Mussi & de leurs dépendances: Enfin que le Duc pouroit environner Naoci de murailles fans autres fornifications.

En conféquence de ce Traité Marfal fut rem le 4. Septembre fuivant entre les mains du Roi qui s'en retourna à Paris.



Tom. II.

TABLE

# T A B L E

Des Chapitres contenus dans l'Histoire

## DES

# TRAITEZ

## WESTPHALIE

CMAP. I. Negociation & Conclusion de la Paix de Munster en ce qui regarde les Interêts de la France.

PAG. 1. Negociation de la Paix avec la France & l'Espagne à Munster, 46.

CHAP. III. Negociation du Traité conclu à Ornabrug entre Ferdinand III. Empereur & Christine Reine de Suede. 56

CHAP. IV. Negociation pour les affaires generales de l'Empire, & furtous au figiet de la Religion à Ornabrug.

CHAP. V. Articles des Traitez de Westphalis qui regardent en particules des Traitez de Westphalis qui regardent en particules de l'Empires de quelques Electreurs, Princes , Etats & Vassaux de l'Em-

pire.

79

CHAP. VI. Negociation de la Paix conclue à Munster entre le Roi d'Espagne & les Etats-Generaux des Provinces Unies.

126

CHAP. VII. Negociation des Traitez conclus à Munsser pour les interêts des Princes d'Orange.

## TABLE

Des Chapitres contenus dans l'Histoire des Traitez de Paix faits par le Roi depuis ceux de Westphalie.

CHAP. I. Histoire de la Negociation de M. de Lioune à Madrid en 1656. p. 137.
CHAP. II. Negociation de Dom Antonio Pineutel en France, & conclusion de
La Paise sur Princie, 1658. 1659.
Traité des Pirentes entre la France & l'Espagne en 1659. 167.

Controll de Mariage entre le Roi Louis XIV. & Marie Therese à Autriche le 7. Novembre 1659.

TABLE

## TABLE

De l'Hiftoire des Traitez de Paix entre Louis XIII. & Louis XIV. & Charles IV. Duc de Lorraine depuis 1630, jusqu'en 1663.

| 1.   | Traité de Ratisbonne,                            |   | Pag. 170          |
|------|--------------------------------------------------|---|-------------------|
| П.   | Traité de Vic.                                   |   | Pag. 175<br>Ibid. |
| III. | Traité de Liverdun,                              |   | 176               |
| IV.  | Traité de Nancy.                                 |   | 177               |
|      | Traité de Charmes.                               |   | 177               |
| VI.  | Traité de Paris,                                 |   | Ibid.             |
|      | . Traité de Guenin.                              |   | 179               |
| VII  | I. Article du Traité de Munster.                 |   | 180               |
| IX.  | & X. Traité de Paris & de Ville-Neuve S. George. |   | 181               |
| XI.  | Traité de Compiegne.                             |   | Ibid.             |
| XII  | . Articles des Traitez des Pyrenies.             |   | 182               |
| XII  | I. Second Traité de Paris.                       |   | 184               |
| XI   | V. Troisième Traité de Paris.                    |   | 184               |
|      | . Traité de Metz.                                | • | 185               |

illi, c.

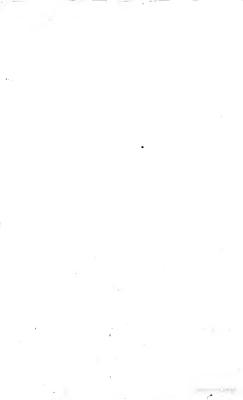

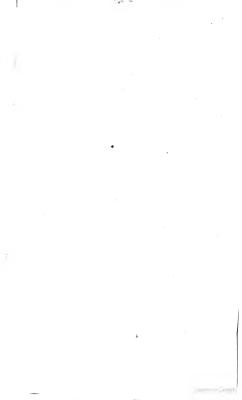

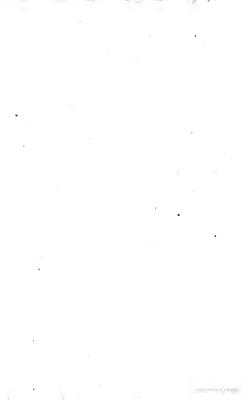





